



22 10, 9, 2

EXCUSO DAL PRESITO

# ŒUVRES

COMPLETES

# DE VOLTAIRE

TOME II

FARIS. TELEGRAPHIE DE FIRSTO-RIGHT PRARES, DES ET OF, REF JACOB, MA.

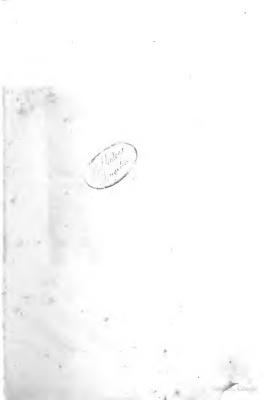



# ŒUVRES

COMPLÉTES





# ŒUVRES

COMPLÈTES

# DE VOLTAIRE

AVEC DES NOTES

ET UNE NOTICE SUR LA VIE DE VOLTAIRE

TOME DEUXIÈME

THEATRE. - LA HENRIADE - LA PUCELLE - POESIE



# PARIS

CHEZ FIRMIN-DIDOT FRÈRES, FILS ET C\*, LIBRAIRES

IMPRIMEURS DE L'INSTITUT DE FRANCE BUE JACON, 56

M DCCC LXXV



# THEATRE.



# L'HÉRACLIUS

ESPAGNOL.

## LA COMÉDIE FAMEUSE:

BANK CETTE VIE TOUT EST VÉRITÉ ET TOUT MENSONGE.

Fête représentée devant LL. MM., dans le salon royal du painis;

PAR DON PERSON CALDERON DE LA BARCA.

## PRÉFACE

BU TEABUCTEUS.

Il éres d'eré depuis long temps une dispute sour rive ma avec que d'au l'arginal, ou l'Enreni de Cos-ma avec que d'ait l'arginal, ou l'Enreni de Cos-ma avec que d'ait l'arginal, ou l'Enreni de Cos-ma avec d'ait l'arginal d'ait l'arginal d'ait l'arginal l'arginal d'ait l'arginal d'ait l'arginal d'ait l'arginal d'ait l'arginal d'ait l'ait l'a

Le recueur a cepa sur la comparasson des tacèters tranciais ct anglais, en lisant la conspiration de Bratus et de Cassius après avoir lu celle de Cinna. Il comparera de même le théture espagnol avec le français. Si, après cela, il reste des dispuies, ce ne sera pas entre les personnes éclairées.

# PERSONNAGES.

MBRACLIUS, fils de Maurice. 1-FONIDE, fils de Phocas. ISMÉNIE. ISMÉNIE, montagnard de Siclie, sutrefois ambawadour de Maurice vers Pocas. CANTA, reise de Scille.

JASTEPO, societ.
FREDERIC, prince de Calabre.
LBD4, fille du seciet.
LUQUET, paysan gracieux, eu
bouffen.
SABANION, autre bouffen, eu
gracieux.
MURCHAUS ET SOLDATS.

......

# PREMIÈRE JOURNÉE.

Le théâtre représente une partie du mont Etna : d'un etté, en bat le tembour et on sonne de la trompetie; de

Fautre, on joue do luth et du théorhe : des soldats s'aran cent à droite, et Plucas paraît le dernier; des dannes s'arancent à ganche, et Ciutà, raine de Scille, paraît la dernière. Les soldats crient : Phocas eiser ! Phocas répond : Virec Cintia ! allons, soldats, dites en la voyant, Vire c'intia ! alors les soldats et les dannes crient de toute leur força : Vive Cintia et Phocas !

Quand on a bien crié, Phocas ordonne à ses tambours et à ses trompettes de hattre et de sonser en l'honneur de Cintia. Cintla ordonne à ses musiciens de chanter en l'honneur de Phocas; la musique chante ce couplet:

> Sicile, en ert heurent jour a, Vois ce héros plein de gioire, Qui règne par la victoire, Mais encor plus par l'amour.

Après, qu'on a chandé ces beaux vers, Cinià rend bommage de la Sidle 4 Phoca; elle ne lifetite d'être la pera mage de la Sidle 4 Phoca; cile ne lifetit d'être la permère à lui bisier la main. « Nous semmes tous beureux, » Jui diételle, de sous mêtre aux pieds d'on bécus ai glorireux. » Ensuite cette belle reine se tournant vers beschatters, levri ett : « Cettal le crinite qui me dit parter » almis il faut hien faire des compliments a un tyras. » La remane des la complement alors, et or régite que l'hocas ett prend alors la prode, et fait on récit, qui, comme on vair, ett très à popos.

Il est bien force que je vienne ici, belle Cintia, dans une heure fortunée; car j'y trouve des applaudissements, et je pouvais y entendre des injures. Je suis né en Sicille, comme rous savez; et, quoique couronné de tant de lauriers, Jai crainit qu'en voulant revoir les montagnes qui ont été mon berceau, je ne trouvasse ici plus d'opposition que de fêtes, attenda

a II y a dans l'original, mol à mol : Que ce Mars Jamais vaincu,

Que ce Mars jamais vaincu, Que ce César tesjours vetoquese Virme dans une jarure fortunée Aux mustagnes de Trinserie. que personne u'est aussi heureux dans sa patrie que chez les étrangers, surtout quand il revient dans soa pays après tant d'années d'absence.

Mais, voyant que vous étes politique et avisée, et que vous me recever si bien dans votre voyaume de Sicile, je vous donne iei ma parole, Cintia, que je vous maintiendrai en pais chez vous, et que je n'étancherain i sur vous uis ur la Sicile la soil hydropique de sang de mon superbe héritage; et alin que vous sachiez qu'il n' a jamais eu de si grande élmence, et que personne jusqu'à présent n'a joui d'un tel privilère, écoutez attentivement.

J'ai la vanité d'avouer que ees montagnes et ces bruyères m'ont donné la naissance, et que je ne dois qu'à moi seul, non à un sang illustre, les grandeurs où le suis monté. A vorton de ces montagnes, c'est grace à ma grandeur que j'y suis revenu. Vous voyez ees sommets du mont Etna dont le feu et la neige se disputent la eime; c'est là que i'ai été nourri, comme je vous l'ai dit; je n'y connus point de père, je ne fus entouré que de serpents; le lait des louves fut la nourriture de mon enfance; et dans ma jeunesse, je ne mangeai que des herbes. Elevé comme une brute, la nature douta long-temps ai l'étais homme ou bête , et résolut enfin , en voyant que l'etais l'un et l'autre, de me faire commander aux hommes et aux bêtes. Mes premiers vassaux furent les griffes des oiseaux, et les armes des hommes contre lesquels je combattis : leurs eorps me servirent de viande, et leurs peaux, de vétements.

Comme je menais cette belle vie, je rencontrai une troupe de bandits qui, poursuivis par la justice, se retiraient dans les épaisses forêts de ces montagnes, et qui v vivsient de rapine et de carnage. Voyant que l'étais une brute raisonnable, ils me elioisirent pour leur capitaine : nous mîmes à contribution le plat pays; mais bientôt, nous élevant à de plus grandes entreprises, nous nous empsrâmes de quelques villes bien peuplées; mais ne parlons pas des violences que l'exercal. Votre père régnait alors en Sieile, et il était assez puissant pour me résister; parlons de l'empereur Maurice qui régnait alors à Constantinople. Il passa en Italie pour se venger de ce qu'on lui disputait la souveraineté des tiefs du saint empire romain. Il ravagea toutes les campagnes, et il n'y eut ni hameau ni ville qui ne tremblit en voyant les aigles de ses étendards.

Votre père le roi de Sielle, qui vopait l'orage approcher de sei clats, nous accord un pardon gienéral îno voleurs et à moi (d) sotterations d'étart) il il eut recour à mes handits comme à des trouges ansilisires, et bientist mon métier infilme devist uue occupation glorieuse. Je combattis l'empereur Maurice arec tant de succès qu'il mourrut de ma main dans une bataille. Toutes ses grandeurs, tous ses trouples s'écamouivent; son armée me nomma son espitalne par terre et par mer : alons je lex meau ja Constantinoje, qui semit en defense; pimi se irige devan tes murs pendant cinq nundes, ann que la chilette det eis, a lie froid des hiver, in la roliere de la neige, ni la violence du soloil, me fissent quist term met tranchers : candi les lashistins, presque eneveriis sous leurs ruines, et demi-morts de faim, par soumient à regret, et me nomméreu (Gest. Dipuis ma première entreprise sequ'à la dernière, qui de la redereiro de l'Orient, ja l'ocumbatta prarolier de la commanda de l'Orient, ja l'ocumbatta pravoir à nose theveus. blancs, que ma main risée et multiprope peigne assetz rarement.

Me voil à présent revenu en Sicile; et quoiqu'on puisse présenter que j'y reviens par la petite vanité de montrer à mes concitoyens celui qu'ils ont un bandit, et qui est à présent empereur, l'ai pourtant encore deux autres raisons de mon retour : ces deux uraisons sont des propositions contraires; l'une est la rancune, et l'autre l'amour. C'est iei, Clotia, qu'il faut me préfere attention.

Eudoxe, qui était feinme et amante de Mauriee . et qui le suivait dans toutes ses courses, la nuit comme le jour (à ce que m'ont dit plusieurs de ses sujets), fut surprise des douleurs de l'enfantement le jour que j'avais tué son mari dans la bataille : elle accouche dans les bras d'un vieux gentilliomme, nommé Astolphe, qui était venu en ambassade vers moi de la part de l'empereur Maurice, un peu avan t la bataille, je ne sais pour quelle affaire. Je me souviens très-bien de cet Astolphe; et si je le voyais, je le reconnaltrais. Quoi qu'il en soit, l'impératrice Eudoxe donna le jour à un petit enfant, si pourtant on peut donner le jour dans les ténèbres. La mère mourut en accouchant de lui. Le bonhomme A stolphe, se voyant maltre de cet enfant, craignit qu'on ne le remit entre mes mains : on prétend qu'il s'est enfermé avec lui dans les cavernes du mont Etna, et on ne sait aujourd'hui s'il est mort ou vivant.

Mais laissons cela, et passons à une autre aventure : elle n'est pas moins étrange, et cependant elle ne paraîtra pas invraisemblable, car deux aventures pareilles peuvent fort bien arriver. On n'admire les historiens, et on ne tire du profit de leur lecture,

que quand la vérité de l'histoire tient du prodige.

Il faut que vous serbiez qu'il y avait une jueue paysame nommée Erypbile. L'amour aurait jurie qu'ell était rêne, puisqu'en effet l'empire est dans la beauté; elle fut dame de mes pensées : il n'y a comme vous savez, si fière beauté qui ne se renut d'amour. Or, madame, le jour qu'elle me donns rendez-vous dans son viillage, je la laissai grosse. Jo

mis auprès d'elle un confident attentif.

Quand j'eus vaincu et tué l'eupereur Maurice, ce
confident m'apprit qu'à peine la nouvelle en était
venue aux oreilles d'Érryphile, que, ne pouvant sup-

porter mon absence, elle résolut de venir me trouver : elle prit le chemin des montagnes; les douleurs de l'enfantement la surprirent en chemin dans un désert : mon confident, qui l'accompagnait, alla chercher du secours; et voyant de loin une petite lumière, il v conrut, Pendant ce temps-là un habitant de ces lieux incultes arriva aux cris d'Eryphile; elle lui dit qui elle était, et ne lui cacha point que l'étals le père de l'enfant : elle crut l'intéresser davantage par cette confidence ; et eraignant de mourir dans les douleurs qu'elle ressentait, elle remit entre les mains de cet inconnu mon chiffre gravé sur une lame d'or, dont je lui avais fait présent.

Cependant mon confident revenait avec du monde: l'inconn disparut aussitôt, emportant avec lui mon fils, et le signe avec lequel on pouvait le reconnaître. La belle Éryphile mourut, sans qu'il nous ait été jamais possible de retrouver ni le voleur ni le vol. Je vous ai déjà dit que la guerre et mes victoires ne m'ont pas laissé le temps de faire les recherches nécessaires. Aujonrd'hui, comme tout l'Orient est calme, ainsi que je vuus l'ai dit, je reviens dans ma patrie, rempli des deux sentiments de tendresse et de haine, pour m'informer de deux vies qui me tourmentent : l'une est celle du fils de Maurice, l'autre de mon propre fils.

Je crains qu'un jour le fils de Maurice n'hérite de l'empire, je crains que le mien ne périsse; j'ignore même encore si cet enfant est un fils ou une fille. Je veux n'épargner ni soins ni peines; je chercherai par toute l'île, arbre par arbre, branche par hranche, feuille par feuille, pierre par pierre, jusqu'à ce que je tronve ou que je ne trouve pas, et que mes espérances et mes craintes finissent.

CINTIA

Si l'avais su votre secret plus tôt, l'aurais fait toutes les diligences possibles; mais je vais vous seconder. PHOCAS.

Quel repos peut avoir celui qui craint et qui souhaite? Allons, ne différons point. CINTIA, à ses femmes.

Allons, vous autres, pour prémices de la joie publique, recommencez vos chants.

DHOCAS.

Et vous autres, battez du tambour, et sonnez de la trompette. CINTIA.

Faites redire aux échos : BRACLE

Faites résonner vos différentes voix.

LE CHOEUR. Skile, en ort heureux jour.

Vois ce béros plein de gloire, Qui regne par la victoire. Mais encor plus por l'amour.

UNE PARTIE DU CHOEUR. Que Cintia vive! vive Cintia!

L'AUTRE PARTIE. Oue Phocas vive! vive Phocas!

On entend ici une voix qui crie derrière le Ibéâtre Meurs.

PHOCAS.

Écoutez, suspendez vos chants : quelle est cette voix qui contredit l'écho, et qui fait enteudre tout te contraire de ces cris, Vive Phocas! LIBIA, derrière le théatre.

Meurs de ma malheureuse main.

Quelle est cette femme qui crie? Nous vollà tonibés d'une peine dans une autre : c'est une feinme qui paralt belle; elle est toute troublée; elle descend de la montagne; elle court, elle est prête à tomber.

PROCAS. Seconrons-la; j'arriverai le premier.

LIBIA. Meurs de ma main, malheureuse, et non pas des mains d'une bête.

PHOCAS, en tendant les bras à Libia lorsqu'elle est prête à tomber du penchant de la montagne. Tu ne mourras pas; je te soutiendrai, je serai

l'Atlas du ciel de la beauté : lu es en sureté; reprends tes esprits.

CINTIA, à Libia. Dis-nous qui tu es.

· LIBIA.

Je suis Libia, fille du magicien Lisippo, la merveille de la Calabre. Mon père a prédit des malheurs. au due de Calabre son maître : il s'est retiré depuis en Sicile, dans une cabane, où ll a pour tout meuble, son almanach, des spirères, des astrolabes, et des quarts-de-cercle. Nous partageons entre nous deux le ciel et la terre : il fait des prédictions, et j'ai soin du ménage; je vais à la chasse; je suivais une biche que l'avais blessée, lorsque j'si entendu des tambours et des trompettes d'un côté, et de la musique de l'autre. Étonnée de ce bruit de guerre et de paix, J'ai voulu m'approcher, lorsqu'au milieu de ces précipices i'ai vu une espèce de bête en forme d'homme. ou une espèce d'homme en forme de bête ; c'est un squelette tout courbé, une anatomie ambulante ; sa harbe et ses cheveux sales couvraient en partie un visage sillonné de ces rides que le Temps, ce maudit laboureur, imprime sur les sillons de notre vie pour n'y plus rien semer. Cet homme ressemblait à ces vieux étançons de bâtiments ruinés, qui, étant sans écorce et sans racine, sont prêts à tomber au moindre vent. Cette maigre face, en venant à moi, m'i toute remplie de crainte.

Femme, ne crains rien; ne poursuis pas : tu ne sais pas quelles idées tu rappelles dons mo moire :

mais où ne trouve-t-on pas des hommes et des bêtes? Il y a la de dans quelque chose de prodigieux. CINTIA-

Vous nourrez trouver sisément cet homme; car, si les tambours et la musique l'ont fait sortir de sa caverne, il n'y aqu'à recommencer, et il approchera.

PHOCAS-Your dites bien; fesons entendre encore nos instruments.

La musique recommence, et on chante encore :

Sicile, en cet beureux jour, Vois ce héros plein de gloire, etc.

Après cette reprise , l'empereur Phocas , la reine Cintia , et la tille du sorcier, s'en vant à la piste de cette vicille figure qui donne de l'inquiétude à Phocas, sans qu'on sache trop pourquol il a cette inquiétude. Alors ce vicillard, qui est Astolphe lui-même, vient sur le théâtre avec Héraclius, fils de Maurice, et Léonide, fils de Phocas. Ils sont tous trois vêtus de peaux de bêtes.

### ASTOLPHE.

Est-il possible, téméraires, que vous soyez sortis de votre caverne sans ma permission, et que vous hasardiez ainsi votre vie et la mienne?

LEONIDE. Oue voulez-vous? cette musique m'a charmé: ie ne suis pas le maître de mes sens.

On entend alors le son des tambours.

åme.

BERACLIUS. Ce bruit m'enstamme, me ravit hors de moi; e'est un volcan qui embrase toutes les puissances de mon

#### LEONIDE.

Quand, dans le beau printemps, les doux zéphyrs et le bruit des ruisseaux s'accordent ensemble, et que les gosiers harmonieux des oiseaux elantent la lijenvenue des roses et des œillets, leur musique n'approche pas de celle que je viens d'entendre. REBACLIUS.

J'ai entendu souvent, dans l'hiver, les gémissements de la eroupe des montagnes, sous la rage des ouragans, le bruit de la chute des torrents, celui de la colère des nuées : mais rien n'approche de ce que je viens d'entendre ; c'est un tonnerre dans un temps serein; il flatte mon cœur et l'embrase.

ASTOLPHE. Ah! je crains bien que ces deux échos, dont l'un est si doux et l'autre si terrible, ne soient la ruine de tous trois

HÉBACLIUS ET LÉONIDE, ensemble. Comment l'entendez-vous?

### ASTOLPHE.

C'est qu'en sortant de ma caverne pour voir où vous étiez, j'ai rencontré dans cette demeure obseure une femme, et je crains bien qu'elle ne dise qu'elle m'a vii.

#### REBACLIES.

Et pourquoi, si vous avez vu une femme, ne m'avez-vous nas appelé pour voir comment une femme est faite? car, selon ce que vous m'avez dit, de tontes les choses du monde que vous m'avez nommées, rien n'approche d'une femme; je ne sais quoi de doux et de tendre se coule daos l'âme à son seul nom, sans qu'on puisse dire pourquoi.

#### LEONIDE.

Moi , je vous remercie de ne m'avoir pas appelé pour la voir. Une femme exeite en moi un sentiment tout contraire : car, d'après ee que vous en avez dit, le eœur tremble à son nom , comme s'apercevant de . son danger : ee nom seul laisse dans l'âme je ne sais quoi qui la tourmente sans qu'elle le sache.

ASTOLPHE. Ah! Héraelius, que tu juges bien! ah! Léonide, que tu penses à merveille !

minacture. Mais comment se peut-il faire qu'en disant des eboses contraires nous ayons tous deux raison? ASTOLPHE.

C'est qu'une femme est un tableau à deux visages. Regardez-la d'un sens, rien n'est si agréable; regardez-la d'un autre sens, rien n'est si terrible : c'est le meilleur ami de notre nature : e'est notre plus grand ennemi ; la moitie de la vie de l'âme , et quelquefois la moitié de la mort : point de plaisir sans elle, point de douleur sans elle aussi : on a raison de la eraindre, on a raison de l'estimer. Sage est qui s'y fie, et sage qui s'en defie. Elle donne la paix et la guerre, l'allégresse et la tristesse : elle blesse et elle guérit : e'est de la thériaque et du poison. Enfin, elle est comme la langue; il n'y a rien de si bon quand ello est bonne, et rien de si mauvais quand elle est mauvaise, etc. TEOXIDE.

S'il v a tant de bien et tant de mal dans la femme. pourquoi n'avez-vous pas permis que nous connussions ee bien par expérience pour en jouir, et ce mal pour nous en garantir? MERACLUS.

Léonide a très bien parlé. Jusqu'à quand, notre père, nous refuserez-vous notre liberté; et quand nous instruirez-vous qui vous êtes et qui nous sommes?

### ASTOLPHE.

Ah! mes enfants, si je vous réponds, vous avanerz ma mort. Yous demandez qui vous êtes; sachez qu'il est dangereux pour vous de sortir d'ici. La raison qui m'a forcé à vous cacher votre sort, e'est l'empereur Héraclius, cet Atlas chrétien.

Cette conversation est interrompue par un bruit de chasse. Heracins et Léonide s'échappent, excités par la curjosité. Les deux paysans gracieux, c'est-à-dire, les deux boutfous de la pièce, vicuuent parler au bonhomme Astob phe, qui craint toujours d'être découvert. Cintis et Hérsclies sortent d'une grotte.

HÉRACLIUS. Qu'est-ce que je vois?

Quel est cet objet?

némactius.

Ouel bel animal!

CINTIA.

La vilaine bête! HÉRACLIUS.

Quel divin aspect |

Quelle horrible présence!

HEBACLIUS.

Autant j'avais de courage, autant je devieus pol-

tron près d'elle.

CINTIA.

Je suis arrivée ici très irrésolue, et je commence

à ne plus l'être.

O vous? poison de deux de mes sens, l'ouie et la vue, avant de vous voir de mes yeux, je vous avais

admirée de mes oreilles : qui étes-vous?

Je suis une femme, et rien de plus. HÉRACLIUS.

Et qu'y a-t-il de plus qu'une femme? et, si toutes les autres sont comme vous, comment reste-t-il un homme en vie?

CINTIA. Ainsi done vous n'en avez pas vu d'autres?

HÉRACLIUS.

Non; je présume pourtant que si : j'ai vu le ciel;
et, si l'homme est un petit monde, la femme est le

eiel en abrégé.

Tu as peru d'abord bien Ignorant, et tu parais sien savant; si tu as eu une éducation de brute, ce n'est point en brute que tu parles. Qui es-tu donc, toi qui as franchi le pas de cette montagne avec tant d'audace.

RÉRACLIUS.

Je n'en sais rien. CINTIA. Quel est ce vieillard qui écoutait, et qui a fait tant

de peur à une femme?

Je ne le sais pas.

Pourquoi vis-tu de cette sorte dans les montagnes? MÉRACLIUS.

Je n'en sais rien.

Tu ne sais rien?

HEBACLIUS.

Ne vous indignez pas contre moi; ee n'est pas peu savoir que de savoir qu'on ne sait rien du tout.

GINTIA.

Je veux apprendre qui tu es, ou je vais te percei
de mes flèches

Cintia est armée d'un arc, et porte un carquois sur l'é-

BÉRACLIUS.

Si vous voulez m'ôter la vie, vous aurez peu de chose à faire.

CINTIA, laissant tomber ses flèches et son carquois.

La erainte me fait tomber les armes.

Ce ne sont pas là les plus fortes.

Pourquoi?

HEBACLIUS.

paule : elle veut prendre ses flèches,

Si vous vous servez de vos yeux pour faire des blessures, tenez-vous-en à leurs rayons; quel besoin avez-vous de vos flèches?

Pourquoi y a-t-il tant de grâce dans ton style, lorsque tant de férocité est sur ton visage? Ou ta voix a'appartient pas à ta peau, ou ta peau n'sppartient pas à ta voix. Yétais d'abord en coère, ot je

deviens une statue de neige.
HEBACLIUS.

Et moi je devient tou de feu. An zilioù e set vie de la reliant e set vie correctation survivest. Libis et Lénnaide, qui officest à pour près in mêmes chance que Christaide, qui officest à pour près in mêmes chance qui chiestde just de liberaliste set localis cortext et restirent, predesti qu'il section de la total, per le predesti qu'il section de la localis, qu'en femmes tevperadest qu'il section de la localiste qu'en fémmes tevperadest qu'il section de la localiste qu'en fémmes de la comme del la comme de la comme del comme del la comme del la comme del la comme de la comme del la

CINTIA, en montrant Héraclius à Phocas.
J'ai rencontré dans les forêts cette figure épouvantable.

Et moi, j'ai rencontré cette figure horrible ; mais je ne trouve point cette vieille carcasse qui m'a fait

tant de peur.

PHOCAS, aux deux sauvages.

Vous me faites souvenir de mon premier état : qui

étes-vous? HÉRACLIUS.

Nous ne savons rien de nous, sinon que ces montagnes ont été notre berceau, et que leurs plantes ont été notre nourriture: nous tenons notre féror ét des bêtes qui l'habitent.

Jusques aujourd'hui j'ai su quelque chose de moimême; et vous autres, pourrai-je savoir aussi quelque chose de vous, si l'interroge ce vieillard qui en sait plus que vous deux?

LEONIDE.

Nous n'en savons rien. HÉBACLIUS.

Tu n'en sauras rien.

PHOCAS Comment! je n'en saurai rien? qu'on examine toutes les grottes, tous les buissons, et tous les préeipices. Les endroits les plus impénétrables sont sans doute sa demeure; e'est là qu'il faut chercher.

UN SOLDAT. Je vois lei l'entrée d'une caverne toute couverte de

branches. Oui, je la reconnais; e'est de là qu'est sorti ce

spectre qui m'a fait tant de peur. PROCAS. à Libia. Eli bien! entrez-y avec des soldats, et regardez au

fond. Héraclius et Léonide se mettent à l'entrée de la caverne.

PROTECT Que personne n'ose en approcher, s'il n'a anparavant envie de mourir.

PHOCAS. Oui nous en empêchera?

LEGNIDE

Ma valeur. BERACUIE

Mon courage. Avant que quelqu'un entre dans cette demeure sombre, il faudra que nous mourions tous deux.

PHOCAS Doubles brutes que vous êtes, ne voyez-vous pas que votre prétention est impossible?

HERACLIUS ET LEONIDE, ensemble. Va, va, arrive, arrive, tu verras si cela est impossible.

PHOCAS.

Voilà une impertinence trop effrontée; allous, qu'ils meurent. CINTIA.

Qu'il ne reste pas dans les carquois une flèche qui ne soit lancée dans leur poitrine 4.

 Le lecteur peut lei remarquer que, dans cetamas d'extra-vagances, ce discours de Cintia est peut-être ce qui révolte le plus : ou ne s'étoune point que , dans nn siècle ou l'on étail si soin du bon goût , un auteur se soit abandonne à son génie sauvage pour amuser une multitude plus ignorante que lui. Tout ce que nous avons vu jusqu'a prisent n'est que contre le bon pour Héraclius, et qui doit l'épouser à la fin de la pièce, or-doune qu'on te tue, lui et Léonide, cela choque si étrangement tous les seuliments naturels, qu'on ne peut comprendre que la Omedie Jameuse de don Pedro Calderon de la Barcs n'ait pas, en cet endroit, excité la plus grande indignation.

Comme on est prêt à tirer sur ces deux inur Astolphe sort de son antre, et s'écrie :

Non pas à eux, mais à moi ; il vaut mieux que ce soit moi qui meure; tuez-moi, et qu'ils vivent.

Tout le monde reste en suspens, en s'écriant :

Ou'est-ce que je vois? quel étonnement! quel prodige! quelle chose admirable!

Les deux paysans gracieux prennent ce moment inté-ressant pour venir méler leurs bouffonneries à cette situation, et ils croient que tout cela est de la magie. Phocas reste tout pensif.

CINTIA.

Je n'ai jamais vu de léthargie pareille à celle dont le discours de ce bonhomme vient de frapper Phocas. PHOCAS, à Astolphe.

Cadavre ambulant, en dépit de la marche rapide du temps, de tes eheveux blancs, et de ton vieux visage brûlé par le soleil, je garde pourtant dans ma mémoire les traces de ta personne; je t'ai vu ambassadeur auprès de moi. Comment es-tu ici? ie ne eherche point à t'effrayer par des rigueurs : je te promets au contraire ma faveur et mes dons : lèvetoi, et dis-mol si l'un de ces deux jeunes gens n'est pas le fils de Manrice, que ta fidélité sauva de ma colère?

ASTOLPHE. Oui, seigneur, l'un est le fils de mon empereur, que j'ai élevé dans ces montagnes, sans qu'il sache qui il est ni qui je suis : il m'a paru plus convenable de le cacher ainsi, que de le voir en votre pouvoir. ou dans celui d'une nation qui rendait obéissance à un tyran.

PHOCAS. Eh bien! vois comment le destin commande aux précautions des bommes. Parle, qui des deux est le

fils de Maurice? ASTOLPHE. Que c'est l'un des deux, je vous l'avoue; lequel e'est des deux, je ne vous le dirai pas.

Que m'importe que tu me le cèles? empêcherastu qu'il ne meure, puisqu'en les tuant tous deux je suis sûr de me défaire de celul qui peut un jour troubler mon empire?

HÉRACLIUS. Tu peux te défaire de la crainte à moins de frais. PROCAS.

Comment?

LEONIDE. En assouvissant ta fureur dans mon sang; ce sera pour moi le comble des honneurs de mourir fils d'nn empereur, et je te donneraj volontiers ma vie.

HERACLIUS. Seigneur, c'est l'ambition qui parle en lui, mais en moi , e'est la vérité.

Pourquoi?

PROCAS. RÉBACLIUS. Parce que c'est mol qui suis Héraclius. PROCAS.

PROCAS.

RÉBACLIUS.

£n es-tu sûr? HÉRACLIUS.

Oui.

Oui te l'a dit?

Ma valeur ". PHOCAS.

Quoi! vous combattez tous deux pour l'honneur de mourir fils de Maurice? Tous DEUX, ensemble.

PHOCAS, à Astolphe. Dis toi qui des deux l'est. HERACLIUS.

Moi.

Moi ASTOLPHE.

LÉONIDE. Ma voix t'a dit que c'est l'un des deux; ma tendresse taira qui c'est des deux. PHOCAS.

Est-ce donc là aîmer que de vouloir que deux périssent pour en sauver un? Puisque tous deux sont également résolus à mourir, ce n'est point moi qui suis tyran. Soldats, qu'on frappe l'un et l'autre.

ASTOLPHE. Tu v penseras mieux.

PROCAS. Que veux-tu dire?

ASTOLPRE. Si la vie de l'un te fait ombrage, la mort de l'au-

tre te causerait bien de la douleur. PROCAS.

Pourquoi cela?

ASTOLPHE. C'est que l'an des deux est ton propre fils; et, pour t'en convaincre, regarde cette gravure en or que me donna autrefois cette villageoise, qui m'avoua tont dans sa douleur, qui me donna tout, et qui ne se réserva pas même son fils. A présent que tu es sûr que l'un des deux est né de toi , pourras tu les faire périr l'un et l'autre?

PHOCAS. Qu'ai-je entendu! qu'ai-je vu!

CINTIA. Quel événement étrange !

» On voit que, dans cet amas d'aventures et d'idées r

ques, il y a de temps en temps des traits admirables. Si tout resemblait a ce morceau, la piece serait au-dessus de nos sorilleures

### PHOCAS.

O clel I où suis-je? quand je suis près de me venger d'un ennemi qui pourrait me succéder, je trouve mon veritable successeur sans le connaître; et le bouclier de l'amour repousse les traits de la haine. Ah! tu me diras quel est le sang de Maurice, quel est le mien.

#### ASTOLPHE.

C'est ce que je ne te dirai pas. C'est à ton fils de se rvir de sauvegarde au fils de mon prince, de mon seigneur.

#### PHOCAS.

Ton silence ne te servira de rien : la nature . l'amour paternel, parleront; ils me dirout sans toi quel est mon sang; et celul des deux en faveur de qui la nature ne parlera pas sera conduit au sup-

### ACTOI DUP

Ne te fie pas à cette voix trompeuse de la nature. cet amour paternel est sans force et sans chaleur quand un père n'a jamais vu son fils, et qu'un autre l'a nourri. Crains que, dans ton erreur, tu ne donnes la mort à ton propre sang. PHOCAS.

Tu me mets donc dans l'obligation de te donner la mort à toi-même, si tu ne me déclares qui est mon fils.

ASTOLPHE. La vérité en demeurera plus cachée. Tu sais que les morts gardent le secret.

Eh bien! je ne te donnerai point la mort, vieil insensé, vieux traître; je te ferai vivre dans la plus horrible prison; et cette longue mort t'arrachera ton secret pièce à pièce.

Phocas renverse le vieil Astolphe par terre; les deux jeunes gens le relèvent.

HÉRACLIUS ET LÉONIDE. Non, ta fureur ne l'outragera pas : que gagnes-tu

PROCAS.

a le maltraiter ?

Osez-vous le protéger contre moi? LES DEUX, ensemble.

S'il a sanve notre vie, n'est-il pas inste que nous gardions la sienne?

PHOCAS.

Ainsi donc l'honneur de pouvoir être mon fils ne pourra rien changer dans vos cœurs? BÉBACLIUS.

Non pas dans le mien : il v a plus d'honneur à mourir fils légitime de l'empereur Maurice, qu'à vivre bâtard de Phocas et d'une paysanne.

LEONIDE.

Et moi, quand je regarderais l'honneur d'être ton fils comme un suprême avantage, qu'Héraclius n'ait pas la présomption de vouloir être au-dessus de ; moi.

PHOCAS.

Ouoi! l'empereur Maurice était-il donc plus que

l'empereur Phoeas?

Oui.

PHOCAS.

Et qu'est done Phocas?

LES DEUX.

Rien.

O fortuné Manrice! ô malheureux Phocas! je ne peux trouver un fils pour régner, et tu en trouves deux pour mourir. All! puisque ce perfide reste le publice de ce servet loméndirable, qu'on le charge

maître de ce secret împénétrable, qu'on le charge de fers, et que la faim, la soif, la nudité, les tourments, le fassent parler. LES DEUX, ensemble.

Tu nous verras auparavant morts sur la place.
PHOCAS.

Ahl c'est là aimer. Hélas l je cherchaia aussi à aimer l'un des deux. Que mon indignation se venge sur l'un et sur l'autre, et qu'elle s'en prenne à tous trois.

Les soldals les entourent.

HÉRACLIUS.

Il faudra auparavant me déchirer par morceaux. LÉONIDE.

Je vous tuerai tous.

Qu'on châtie cette démence; qu'espèrent-ils? qu'on les traine en prison, on qu'ils meurent. ASTOLPHE.

Mes enfants, ma vie est trop peu de chose; ne lui sacriflez pas la vôtre.

Seigneur...

PHOCAS.

Ne me dites rien; je sens un volcan dans ma poitrine, et un Etna dans mon cœur.

Cette scène terrible, al étincelante de beantés naturelles, est laterrompoe par les deux paysans gracieux. Pesdante et umps-ila, jes deux asuvages se défendent contre les soldats de Phocas; Cintia et Libia restent présentes, sans rien dire. Le vi sux sorcier Lisippo, père de Libia, arrive.

LISIPPO.

Voilà des prodiges devant qui les miens sont peu de chose; je vais tâcher de les égaler. Que l'înorreur des tenhêbres enveloppe l'horreur de ce combat; que la nuit, les éclairs, les tonnerres, les nuées, le ciel, la lune, et le soleil, obeissent à ma voix.

Aussitet la tene tremble , le théâtre s'obscurcit , en voit

les éclairs, on entend la foudre, et tous les acteurs se sauvent en tombant les uns sur les autres.

C'est ainsi que finit la première journée de la pièce de

\*\*\*\*\*\*\*

### SECONDE JOURNÉE.

Il y a des beautés dans la seconde journée comme il y en a dans la première, au milieu de ce chaos de folies inconséquentes. Par exemple, Cistia, en parkat à Libia de ce saurage qu'on appelle Héraclius, lui parle ainsi :

Nous sommes les premières qui avons va combien sa rudesse est traitable.... Ten ai et compassion, Jen ai été troublée; je fai va d'àbord si fier, et ensuite si soumis avec moi! Il s'animait d'an si soble orgueil en se croyant le fis d'un empereur : il stait si intréjué avec Phocas; il aimait mieux mouriq ue d'être le fis d'un autre que de Naurice; enfin as piété envers ce vénérable viciliard! Tout doit te baire comme à moi.

Cela est naturel et intéressant. Mais voici un morceau qui paralt sublime : Cest cette réponse de Phocas an sorcier Laisppo, quand celui-ci lui dit que ces deux jeunes gens out fait noe belle action, en osant se défendre seuls contre tant de monde. Phocas répond :

C'est ainsi qu'en juge ma valeur; et, en voyant l'excès de leur courage, je les ai crus tous deux mes fils.

Phocas dit enfinau bonhomme Astolphe qu'il est content de lui et des deux cofiants qu'il a clèrés, et qu'il les veut adopter l'un et l'autre: mais il s'agit de les trouver dans les bois et dans les antres où ils se sont enfuis. On propose d'y envoyer de la musique au lieu de zardes.

Car (dit Astolphe), puisque le son des instruments les a fait sortir de notre caverne, il les attirera une seconde fois.

On détache donc des musiciens avec les deux paysans gracieux.

Cesendant le sorcier persuade à Phocas que toute cette

aventure pourrait bien n'être qu'une illusion, qu'on n'est sûr de rien dans ce moude; que la vérité est partout jointe au monsenge.

Pour vous en convaincre, dit-il, vous verrez toutà-l'heure un palais superbe, élevé au milieu de ces déserts sauvages : sur quoi est-il fondé? sur le veut; c'est un portrait de la vie humaine.

Bieul64 après, Héraclius et Léonide reviennent au son de la musique, et Héraclius fait l'amour à Citatà a pen près comme Arlequius nasurage. Il bui avoue d'ailleurs qu'il se sent une secrète horreur pour Phocas. Les paysans gracieux apprennent à Héraclius et à Léonide que Phocas et à la chase au tigre, o'q qu'il est dans un grand danger. Lécule: 'datembri na péri de Plucas: sind in nature varispiue dans Léculhe et dans Heracius; mais elle se denen hieradans le reste de la pièce. On les fit tous deux centre dans le palais sanguilique que le socierir fait peraltre; on leur donne des labiti de gala. Citata leur fait encore entedrar de la manigate: en depode, se chatanta, 4, se con entedrar de la manigate con depode, se chatanta, 4, se con entere de la leur erigine royale est une returne dit: - On ne sait à leur erigine royale est uner » lompe au viet. - Le second chorur dit: - Que leur » lombers soit vérile et mensong. » Emusite on leur présente à chacon me épée.

Le ceias este égée en frisonnant (di Héraclius) ; je me souvieus qu'Astolphe me diait que c'est l'instrument de la gloire , le trésor de la renommée; que c'est sur le erédit de son épée que la valeur accepte toutes les ordonnaces du trésor royal : plusieurs la prenent comme un ornement, et non comme le signe de leur devoir. Feu de gens ossraient secriter cette feuille blanche s'ils savaient à quoi elle oblire.

Pour Léonite, quand il voit ce bena palais et cer richesbatis dont on in list présent, r. Vou cels cei bena, diiil; crependant je n'en suis point éboori je neus qu'il fant ; cuelque chose de plus pour mon ambition. » L'auteur a voits ainsi développer dans le liis de Maurice l'instinct du curarge, et dans le liis de Pincas, l'avaitet de l'auteur ce l'est pas sans génie et sans artifice, et il faut avouer [copr pauler le langage de Calderon) qu'il y a des traits

de feu qui a échappent an milieu de ces épaisees fumées.

Plocas vient voir les deux sauvages anist équipés; ils se prosterment tous deux sauvages anist équipés; ils se prosterment tous deux comme ses enfants. Héraclius se jette entraite tors deux comme ses enfants. Héraclius se jette ence une fois à ses pieds, et les baise encore; a villasement qui m'était pas nécessaire. Lécuide, au contraire, ne le remercie sezulement pau : Phocas s'en écome, temperatie sezulement pau : Phocas s'en écome.

De quoi aurais-je à te remereter (lui dit Léonide)? si tn me donnes des honneurs, ils sont dus à ma naissance, quelle qu'elle soit; si tu m'as aceordé la vie, elle m'est odieuse quand je me crois fils de Maurice. Je ne hais pas cette arrogance (répond Pitocas).

Les paysans gracieux se mélent de la conversation. La reine Cintia et Libia arrivent; olles ne donnent aucun eclairci-sement à Phocas, qui cherche en vain à découvrir la vérité.

Au milien de toutes ces disputes arrive un ambassadeur du de Calabre, et cet ambassadeur est le duc de Calabre leu leurine. Il baise aussi les pieds de Phocas, pour métier, dil-il, de lui baiser la main. Phocas le relève; le préceda ambassadeur parle ainsi:

Le grand-due Frédérie seshant, ô empereur! que vons êtes en Sielle, mêmorie devrs vous et devrs la reine Cintia pour vous féliciter tons deux, vous, de votre arrivée, et elle, de l'honneur qu'elle a de posséder nu tel hôte; il veut meitre de baiser sa min blanche. Mais, pour venir à des matières plus suportantes, le grand-deu mom ambre m'a charge de vous dire qu'êtant fils de Cassandre, sœur de Feumereur Mauriee, doui le moule niver la oretil ne doit point vous payer les tributs qu'il payait autrefois à l'empire; mais que, s'il ne se trouve point d'heriter plus proche que Mauries, c'est à mon maître qu'appartient le bonnet impérial et la couronne de larrier, comme un droit héréditaire. Il vous somme de les restituter.

#### PROCA

Ne poursuis point, tais-toi : tu n'as dit que des folies. De si sottes demandes ne méritent point de réponse : c'est assez que tu les aies prononcées.

LEONIDE.

Non, seigneur, ce n'est point assez; ce palais
n'a-t-il pas des fenêtres par lesquelles on peut faire
sauter au plus vite monsieur l'ambassadeur?

#### HÉRACLIUS. Léonide, prends garde; il vient sous le nons sa-

Léonide, prends garde; il vient sous le noni saeré d'ambassadeur : n'aggravons point les motifs de mécontentement que peut avoir son maître.

# PHOCAS, à l'ambassadeur. Pourquoi restes-tu iei? n'as-tu pas entendu me

réponse?

#### PRÉDÉRIC. Je ne demeurais que pour vous dire que la der-

nière raison des princes est de la poudre, des canons, et des boulets .

PHOCAS.

Eh bien! soit. — Que ferons-nous, Cintia?

### Pour moi, mon avis est qu'ayant l'honneur de

vous avoir pour hôte, je continue à vous divertir par des festins, des bals, de la musique, et des danses

#### PHOCAS.

Vous avez raison : entrons dans ce jardin et divertissons-nous, pendant que l'ambassadeur s'en ira.

Léonide et Héraclius resteut ensemble. Le vieux bonmen Astolphe vieux sejetr à leurs pieds. Ce vieillard, qui n'a pas un sonffie de vie, dit qu'il a rompa les portes de sa prison. - Qu'on me donne mille morts, ajoutel-si, - j'y consens, puisque j'ai eu benheur de vous voir tous - deux dans une si grande spiendeur et une si grande - majesté - .

#### LÉONIDE.

En quelle majesté nous vois-tu donc, puisque tu nous laisses encore dans le doute où nous sommes, et que tu ôtes l'héritage à celui qui y doit prétendre, pour le donner sottement à celui qui n'y a point de droit?

#### RÉBACLIUS.

Léonide, tu lui paies fort mal ce que tu lui dois. Léonide.

Qu'est-ce donc que je lui dois? Il a été notre ty-

a Le lecteur regampe assez lei l'érudition de Calderon , et celle des speciateurs à qui it avait à faire. De la poudre et des boutets au cinquième siecle sont digues de la conduite de cette nière. ran dans une éducation rustique; il a été le voleur : le défendez. Il vivra, madame, puisque vous le de ma vie au milieu des précipices et des cavernes. Ne devait-il pas, puisqn'il savait qui nous étions, pous élever dans des exercices dignes de notre naissance, nous apprendre à manier les armes?

PROCAS, qui entre doucement sur la pointe du pied pour les écouter. En vérité. Léonide parle très bien et avec un no-

ble orgueil. HÉRACLIUS.

Mais il est clair qu'il a protégé celui de nous deux qui est le fils de Maurice, qu'il s'est enfermé dans une caverne avec lni. Y a-t-il une fidélité comparable à cette conduite généreuse? et dis-moi, n'est-ce pas aussi une piété bien signalée d'avoir aussi conservé le fils de Phocas qu'il connaissait, et qui était en son pouvoir? N'a-t-il pas également pris soin de l'un et de l'autre?

PHOCAS, derrière eux. En vérité, Héraclius parle fort sagement.

PRONIDE

Ouelle est done eette fidélité? Il a été compatissant envers l'un, tandis qu'il était cruel envers l'autre. Il eût bien mieux fait de s'expliquer, et de nous instruire de notre destinée : mourrait qui mourrait, et régnerait qui régnerait.

HERACLIUS.

Il aurait fait fort mal. LÉONI DE.

Tais-toi; puisque tu prends son parti, tu me mets si fort en colère, que je suis prêt de...

ASTOLPHE. De quol? ingrat, parle.

LÉONIDE. D'être ingrat, puisque tu m'appelles ainsi, vieux

traftre, vieux tyran! Léonide lui saute à la gorge et le jette par terre ; Héra-

clius le relève. ASTOLPHE.

Ah! ie suis tout brisé. HÉBACLIUS.

Il faut que ma main, qui t'a secouru, punisse ce

brutal. Les deux princes tirent alors l'épée avec de grands eris; les deux paysans gracieux s'en vont en disant chacun leur

ASTOLPHE.

Mes enfants, mes enfants, arrêtez! Pliocas paraît alors : Cintia et le sorcier arrivent.

PHOCAS, à Héraclius.

Ne le tue pas. CINTIA.

Ne te fais point une mauvaise affaire.

Non, seigneur, je ne le tuerai pas, puisque vous

BERACLIUS.

voulez.

Léonide, relevé, s'excuse devant Phocas et Cintia de & chute : il dit qu'on n'en est pas moins valeureux pour être maladroit, et veut courir après Héraclius pour s'en venger : Phocas l'en empèche; et, doutant toujours lequel des deux est son fils, il dit à Cintia :

J'ai beaucoup vu dans ces jeunes gens, et je n'ai rien vu; mais dans mes incertitudes, je sens que tous deux me plaisent également, et qu'ils sont également dignes de moi , l'un par son courage opiniâtre, et l'autre par sa modération.

# TROISIÈME JOURNÉE.

La troisième journée ressemble anx deux autres. La reine Cintia donne toujours des concerts aux deux sauvages pour les polir; et ces deux princes, qui sont devenus les meilleurs amis du monde, s'épuisent en galanterie sur les yeux et sur la voix de Cintia et de Libia. Enfin Libia découvre à Héraclius, en présence de Léonide, qu'Héraclius est le fils de Maurice.

Comment le savez-vous? (dit Héraclius). C'est (répond Libia) que mon père me l'a dit quand il a craint que Phocas ne le fit mourir avec son secret.

Oui, e'est à vous, Héraclius, qu'appartient l'enspire invincible de Constantinople. CINTIA. Oui, non seulement l'empire, mais aussi la Si-

cile où je règne, qui est une colonie feudataire. Mais tandis que Phocas vivra, il faut garder ce

secret; il y va de votre vie. Gardons bien le secret tant qu'il vivra; car l'empereur est hydropique de mon sang, et il s'assouvi-

rait du vôtre et du mien. LIBIA. Oui, gardons le secret, et voyez comment vous pourrez le déclarer par quelque belle aetion.

CINTIA. Silence, et voyons comme vous pourrez vous y

prendre.

LIBIA. Si vous trouvez quelque ehemin,

CINTIA. Si vous trouvez quelque moven,

LIBIA Je ne doute pas qu'au même moment

CINTIA.

Je ne doute pas que sur-le-champ

LIBIA. Plusieurs ne vous suivent.

CINTIA.

Plusieurs ne vous proclament. LIBIA.

Mais il me paraît impossible CINTIA.

Je vojs évidemment l'impossibilité

TOUYES DEUX, ensemble. Oue vous réussissiez tant que Phocas sera en vie.

LEONIDE. Écoutez, Libia.

HÉRACLIUS.

Cintia, attendez. LEONIDE. Incertain sur tout ce que j'ai entenau,

RÉRACLIUS. Étonné de tout ce que j'apprends,

LÉGNIDE. Je meurs de chagrin.

HÉBACLIUS.

Je vis daos la joje. PHOCAS, dans le fond du théâtre, ayant feint de darmir.

Déjà ils sont informés de cette tromperie, et persuadés de la vérité à mon préjudice : il est bien force qu'entre deux sentiments si cootraires et si distincts, celui d'ennemi et celni de père, le saog fasse son devoir. Je vais leur parler tout-à-l'heure : mais non; il vaut mieux que je les observe finement, car il est elair qu'ils dissimulent avec moi , et qu'ils ne se confient qu'à elles; de manière que je vais une seconde fois faire semblant d'avoir sommeil.

Je flotte toujours dans mes incertitudes; mon cœur se partage nécessairement en deux sentiments contraires, celui de père et celui d'ennemi : allons, voyoos si la nature se fera connaître. Je viens pour leur parler : mais non ; il vaut mieux les épier avec prudence; il est clair qu'ils dissimulent avec moi , et qu'ils ne se confient qu'à des femmes. Il faudra bien enfin que ce songe fioisse.

LEONIDE, sans voir Phocas.

J'avoue que je me suis senti pour Phocas je ne sais que'ls affection secrète; mais je vois à présent que ce sentiment ne venait que de mon orgueil qui aspirait à l'empire. La même tendresse me prend actuellement pour Maurice, et je sens que ce faux amour que je erovais sentir pour Phocas n'était au fond que de la haine, quand j'imagine qu'il est un tyran, et qu'il m'ôte l'empire qui était à moi ». HERACLIUS.

Je vis abhorré de Phocas. Je me vois dans le plus

On sent combien ce discours est absurde : comment l'em-pire était-il à Lécoide? Parteraj-il autrement si on fui avait dit qu'il est efis de Maurice? Checun d'eux croit-il que c'est à lui que Libla et Cialia ont parte? Toust ceta paraît d'une démance inconsorable

granddanger: mais, n'importe; je triomphe d'avoir su quel noble sang échauffe mes veines, quoique à

PHOCAS, derrière eux.

Je ne peux rien avérer sur ce qu'ils disent : spprocisons-nous pour les écouter ; peut-être que du mensonge on passera à la vérité. Je me sens trop troublé par les inquiétudes de tout ce songe, dont la réverie est un vrai délire.

LEONIDE.

présent ce seu soit attiédi.

Je n'ai oi frein , ni raison , ni jugement ; je ne veux que regner, et je ferai tout pour y parvenir. HERACLIES.

Et mol, je o'ai d'autre ambition, d'autre désir, que d'être digne de ce que je suis. Laissons au eiel l'accomplissement de mes desseios; il soutiendra ma cause.

Ici Héraclius se retire un moment sans qu'on en sache In reison

LÉONIDE.

Il est parti, et je reste seul. Non; je ne suis pas seul; mes inquietudes, mes peines, sont avec moi; je suis si saisi d'horreur en voyant le traître qui m'empêche de ceindre mon front du laurier saeré des empereurs, que je ne sais comment je résiste aux emportements de ma colère.

HÉRACLIUS, revenant.

J'avais fui de ces lieux pour calmer mes inquiétudes; mais, ayant trouvé du monde dans le chemin, je rentre ici pour ne parler à personne.

LÉONIDE. Cependant si Libia m'a fait entendre, en m'en

disant davantage, que quand Phocas sera mort il faudra biec que tout le monde prence son parti, ie dois espérer a. Mais quol! je me suis senti une secrete inclination pour Phocas. Un empire ne vautil pas mieux que cette secrète Inclination? Sans donte: done, qu'est-ce que le crains? pourquoi resté-je en suspens?

WEBACLIUS. Que prétend là Léonide?

Léonide tire ici son poignard, Hérarlius tire le sien, et Phocas qui était endormi s'éveille.

LÉONIDE. Ou'il meure!

HÉRACLIUS.

Qu'il ne meure pas! PHOCAS.

Qu'est-ce que je vois?

a Libia na lui a rien dit de cela ; c'est à Béracijus qu'elle a tenu ce propos : apparemment qu'il y a dans cette scène un je de thésire lei que chacun des deux princes puisse croire qu Libia a'adresse à iui , l'appelle Héraciiua, et déciare qu'il est fis de Maurice.

LEONIDE.

Tu vois qu'Héraclius voulait te donner la mort et que c'est moi qui me suis opposé à sa fureur.

C'est Léonide qui vonlait t'assassiner, et c'est moi qui te sauve la vie.

PHOCAS.

Ah i malbeurenx i je ne suis ni endormi ni ërville; i jentends cire, Qu'ii meure i jentends cire, Qu'ii meure je jentends cire, qu'ii ne meure pas i je confonds ces deux voi; şueune next distincte; ce sont detsu miteus fondus ensemble que je ne peux démêter : li m'est impossible de riele, décider. Si je m'arrête à l'action et aux parole, tout est égal de par tet d'autre; chacun d'eux a un poignard dans la main.

HÉBACLIUS.

Je me suis armé de ce poignard, quand j'al vu que Léonide tiraît le sien pour te frapper. PHOCAS.

Prenon garde; ja ne peur, il est vral, porter un jugement assuré ur les voix que j'ài entendues, sur l'action que j'ai vue : mais l'épourante que j'ai ressentie dans mon cœur me dit par des cris confficque c'est toi, l'iteralisa, qui es le traiter. Le fer que j'ai vu heiller dans ta main, ce couteau, cet asier, je fil de ce poignard, font hérisare mes cheveus sur ma tête. Défenda-moi, Léondie; toute ma valeur tremble enore à l'été de cette fureur, de cette aveuelle

hardiesse, de cette sanglante audace; il me semble que je le vois encore escrimer avec cet aspie de métal et cos regards de basilie.

Eh, seigneur! quand je mets à vos pieds, non seulement ce poignard, mais aussi ma vie, pourquoi vous fais-je peur?

Lisippo, Cintia, Libia, puisque vous êtes mes amis et mes commensaux, sachez qu'Héraclius nu veut faire périr.

HÉEACLIUS.

Ah! si une fois ils en sont persuadés, ils me tueront. Ah, eiel! où m'enfuirai-je dans un si grand péril?

Il s'en va, et on le laisse aller.

PHOCAS, quand Héraelius est parti-Défendez-moi contre lui.

-moi contre iui.

(A part.)
Moi, seigneur, je vous défendrai. Dieu merci!

Moi, seigneur, je vous delendrai. Dieu merci! J'en suis tiré... Oui, seigneur, je le suivrai; son elatiment sera égal à sa trabison; je lui donnerai mille morts.

PHOCAS.

Cours , Léonide; la fuite du traître est un nouvej indice de son crime. LISIPPO, LES FEMMES.

Quel mal vous prend subitement, seigneur? PHOCAS.

Ja n nais e que c'est. Yest una lédiagrie, un éconosissement, un tournament de l'est, un passer, estonosissement, un tournament de l'est, un passer, una frénisie, une angulete; une lédieu nou toute troublées; je ne aissi e'est un songe, ai est crès est vrai on faut. C'est un crépuscule de la vie; ju est vrai on faut. C'est un crépuscule de la vie; ju est sins aim ont vivrait; chancul de la précis qu'il voulsi me sauver au lieu de me tuez. Jue sais quoi med il an fond du coru qu'ilférachies est coupable, et que, si L'écnide ne m'avait seconur, l'étherdisse se serial haige date uno sang, Je jurerait que cet Liférachies est le fils de Maurice; toute me colère crèse que lib. Ditte-moi e cou vous en sen colère crèse que lib. Ditte-moi e cou vous en

pensez, et si je juge bien ou mal.

Tout cela est si obscur, qu'on ne peut pas juger de leur intention; il faut les entendre : notre jugement ne peut atteindre à ce qui n'est pas sur les lègres.

PROCAS, à Listppo. Et toi, magieien, ne nous diras-tu rien sur cette

étrange aventure?

LISIPPO.

Si ie pouvais parler, je vous aurais déjà tont dit;

mais la déité qui m'inspire me menaec si je parle.

PHOCAS.

Mais ne pourrais-tu pas forcer ta fille Libia, la

reine Cintia, et les autres, à dire ce qu'ils savent de ces prodiges? TOUS, ensemble.

On ne pourra nous y obliger, ai nous faire violence.

PHOCAS.

Pourquoi?

Il faut céder à la fatalité.

Le terme des destinées est arrivé.

Oui, ce jour même, cet instant même.

Nous sommes entraînés par la force de l'enchantement.

Ils disparaissent tous avec le palais. Phocas et Lisippo restent sur la scène.

Écoute, espère tout de moi.

LISIPPO.

C'est en vain; je dois vous laisser dans la situation où vous êtes. Jugez par ce que vous avez vu dea
raisons de mon silence.

(Il sort.)

#### PHOCAS.

Eh bien! tu t'en vas sussi? On entend derrière la scène des cris de chasseurs.

A la forêt, à la montagne, au buisson, au rocher.

Libia et Cintia derrière la scène appellent Phocas.

### PROCAS.

Ils m'ont tous laissé dans la plus grande incertitude; je n'ai pu savoir sutre chose d'eux tous, sinon qu'Héraclius m'a vonlu secourir, sprès que je l'ai vu le poignard à la main pour me tuer, et que Léonide est un assassin, quand mon cœur me dit qu'il volait à mon serours. O abline impénétrable! que de choses tu me dis , et que de choses tu me caches!

#### On entend derrière le théâtre :

Voilà le tigre que Phocas a lancé qui va vers la montagne.

CINTIA, dans le fond du théâtre. Allons, courons après lui. Sans doute, puisque

Phocas n'a point paru depuis hier, le tigre l's déchiré, et il revient pour chercher quelque nouvelle proie a.

Tous les chasseurs appellent ici leurs chiens, et les nomment par leurs noms.

PROCAS, sur le devant du théâtre.

Ainsi done, afin que la conclusion de cette terrible aventure réponde à son commencement, voici mon tigre qui revient sur moi, poursuivi par les chiens, sons que l'aie le temps de me mettre en défense. Jai des vassaux, des domestiques, des amis, et aucun d'eux ne vient à mon secours.

Héraclius et Léonide arrivent chacun de leur côté, vêtus de peaux de bêtes, comme ils l'étaient à la première journée de cette pièce.

TOUS DEUX, ensemble. Je t'ai entendu; j'accours à ta voix.

HÉRACLIUS. Je reviens pour savoir... Mais que vois-je?

LEONIDE.

Je viens savoir... Mais gu'apercois-ie?

HÉBACLIUS.

Tu spercois mon ancien habit de neau. LÉONIDE.

Tu vois aussi le mien.

HÉBACLIUS. Mais ai-je vu ce que j'ai songé?

LEONIDE. Mais al-je rêvé ce que l'ai vu?

HÉRACLIUS. Qu'est devenu ce beau pays ? où était-il ?

LÉONIDE. Oui s emporté cet édifice?

a Il y a dans l'original hambriento, qui veut dire affamé de hambre, faim.

#### PROCAS.

De quel palais, de quel édifice parlez-vous? -epuis hier jusqu'à cette heure, i'ai couru après mo" tigre; les rochers ont été mon lit; anjourd'hui l'at fait ce que j'si pu pour retrouver le chemin, jusqu'à ce qu'enfin j'si entendu les eris des bêtes sauvages, les aboiements des chiens : j'ai appelé, vous êtes venus; sûrement Cintia et Libia yous auront dit ou l'étais, car elles vous auront trouvés à leur ordinaire au son de la musique. Sovez les bien venns.

Tous les chasseurs derrière le théâtre.

Allons tous, allons tous; nous les découvrirons ici.

Les dames arrivent avec les deux paysans gracieux et une suite nombreuse. Les paysans gracieux sont bet étonnés de voir qu'Héraclius et Léonide n'ont plus leurs beaux habite

Qu'avez-vous fait (dit un des gracieux) de tous ces ornements, de ees belies plumes, de ces joyaux? LÉONIDE.

### le n'en sais rien

Les dames font des compliments à Phocas sur le bonheur qu'il a en d'échapper au tigre. Les deux paysana gracieux soutiennent à Héraclius et à Léonide qu'ils les ont vus dans un beau palais; ni l'un ni l'autre n'en veut con-

#### BROCKE Quoi qu'il en soit de ce palais, qui sans doute est

un enchantement, i'ai déià dit que l'aimais mieux vous faire du bien à l'un et à l'autre que de me vencer de l'un des deux : allons-nous-en dans un sutre palais, où vous changerez vos vétements de sauvages en habits roysux, et où nous ferons des festins et des réjouissances.

#### LEONIDE. O ciel! sera-ce une fiction? et ce que nous avons

vu était-il une vérité? quel est le certain? quel est l'incertain? je n'y conçois rien; mais n'importe, allons-nous-en ou nous serons hien logés, pompeusement vêtus, et bien servis : que ce soit une vérité ou un mensonge, qui jouit, jouit; soit que les choses soient vraies ou non, je me jette à tes pieds, je baise ta main pour l'honneur que je reçois.

### PHOCAS.

Léonide parle très sagement. Et toi, Héraclius, ne me remercies-tu pas aussi des grâces que je te fais?

#### HÉRACLIUS.

Non, seigneur; quand je vois que la pourpre et l'émail de Tyr ne causent que des peines, et que les pompes royales sont si passagères qu'on ne sait pas si elles sont un mensonge ou une vérité, je vous prie deme rendreà ma première vie. Habitant des montagnes, compagnon des bêtes sauvages, citoyen des précipices, le n'envie point ces grandeurs qui paraissent et qui disparaissent, et qu'on ne sait si elles sont vraies ou fausses.

PHOCAS.

Je ne t'entends point.

Ft moi is m'entends un neu

Et moi, je m'entends un peu. Le viell Astolphe et Lisippo arrivent, et s'arrêtent au

fund du théâtre. ASTOLPHE.

J'ai su que Léonide et Héraclius étaient avec Phocas : je viens les voir; mais je n'ose approcher.

Je veux savoir quel parti lls auront pris , et je vais de ce côté.

PHOCAS, à Héraclius.

Eh bien! ingrat, tu méprises donc mes bontés?

RÉRACLIUS.

Non, j'en fais tont de cas, que je ne veux pas les exposer à un nouveau danger. Je me jette à tes pieds, je te supplie de m'éloigner de toi : mon ambition ne veut d'autre royaume que celui de mon libre arbitre.

PHOCAS.

N'est-ce pas agir en désespéré au mépris de mon honneur?

MÉRACLIUS. Non , seigneur ; il ne s'agit que du mien.

PHOCAS.

Tes refus sont une preuve de ta trahison. Que fais-je? je réprime ma colère.

Quelle trahison pouvez-vous avoir découverte en

lui, puisqu'il arrive tout-à-l'heure?

PHOCAS.

Va, ingrat, pulsque su abhorres mes faveurs, je

je m'enorgueillis à tel point d'un si beau titre, que je dirai mîlle fois que Maurice est mon père. PHOCAS. Je m'en doutais assez: mais de qui le sais-tu?

HERACLIUS.

D'un témoin irréprochable; c'est Cintia qui me

l'a dit.

CINTIA.

Moil comment? quand? et de qui aurais-ie pu le

servir?

C'est Astolphe qui vous l'a dit, quand on l'a amené devant vous. ASTOLPHE.

Ils vont me tuer! quel espoir me reste-t-il? Moi, madame, je vous l'ai dit? Non, Astolphe ne m'a rien dit; et moi, je ne t'ai point parlé.

HÉBACLIUS.

S'il vous a dit ce grand secret, je le paie assez par ma mort; et toi, charitable lunjie, qui m'as canét tant d'années la gloire de ma naissance, poisque tu l'as révélée aujourd'hui, pourquoi estu si hardi de la nier à présent, et de manquer de respect à Cintia?

Je t'ai déjà dit que je ne sais rien du tout. HÉBACLIUS, à Cintia.

Pour toi, je ne te réplique rien; mais à celui-ci, qui, après m'avoir ôté l'honneur, m'ôte le jugement, et la vie que je lui ai sauvée dans ce riche palais, je veux le planter là.

Quol? quel palais? LÉONIDE, à Héraclius.

Arrête, ne le maltraite point sans raison; car s'il est vrai que nous avons été dans ce palais, il ne l'est

pas que nous soyons, toi le fils de Maurice, et moi le fils de Phocas. Libia m'a ditcomme à toi que Maurice est mon père, et je n'en ai rien cru. LIBIA.

Moil je te l'ai dit? quand t'ai-je vu? quand t'ai-ja parlé? LÉONIDE.

Dans ce même palais où nous étions tous. Tu m'as dit que ton père le sorcier l'avait deviné par sa profonde science.

LISIPPO, à part.

Ah! voilà l'enchantement rompu.

(A Léonide.)

Et comment ma fille Libia a-t-elle pu flatter annei ton audace, et me faire dire ce que je n'ai point

UN DES PAYSANS GRACIEUX. Il faut que le diable s'en mêle, il est déchaîne.

PROCAS:
PROCAS:
PROCAS:
de sortir de ce profond abine. — A stolphe, j'ai rou lu
savoir ton secret; j'ai employédes moyens qui m'ont
instruit. On m'a appris qu'être Héraclius, c'est être
flis de Maurice.

ASTOLPHE.

Ce serait donc la première vérité que le mensonge aurait dite.

Mais afin qu'il ne reste aucun scrupule dans l'esprit de Léonide, explique-toi clairement.

Seigneur, puisque vous le savez, que puis-je dire? CINTIA.

Et toi, traitre Lisippo, pourquoi viens-tu sei?

LISIPPO, à Phocas.

Seigneur, je vois la colère de la divinité pour laquelle je gardais le silence : ses soureils froncés me menacent ; il n'est plus temps de feindre t Léonide est votre fils : e'est assez que le l'affirme, et qu'Astolphe ne le nie pas. PHOCAS.

C'est plus qu'il ne faut. Mes vassaux, mes sujets, Léonide est votre prince.

Tous les acteurs crient :

Vive Léonide! PROCAS. Vive Léonide, et meure liéraelius!

Arrêtezi

CINTIA. PROCAS.

Prétendez-vous empêcher la mort d'Héraellus? CINTIA. Oui, je l'empêche : il est venu sur votre parole et sur la mienne; il faut la tenir; et, si vous voulez le

faire mourir, commencez par enfoncer votre poignard dans mou sein. PROCAS.

Quelle parole ai-je done donnée? CINTIA.

De ne la faire mourir ni de l'emprisonner. PHOCAS.

Eh bien! pour vous et pour moi i'secomplirai ma promesse. Allez, vous autres, faites démarer cette barque qui est sur la rive, percez-en le fond. -Madame, je le laisserai vivant, puisque je ne lui donne point la mort; il ne sera point prisonnier puisque je l'envoie courir la mer à son aise. Allez, qu'on l'enlève, qu'on le mette dans cette barque. HÉRACLIUS, aux gens de Phocas,

Nou, rustres, non, point de violence. J'irai molmême à mon tombeau, puisque mon tombeau est dans ce bateau. Adieu, Cintia, charmant prodige, le premier et le dernier que l'ai vu. Adieu, Astolphe, mon pere : je vous laisse au pouvoir de mon ennemi, qui en mentant a dit la vérité, et qui a dit la vérité en mentant a. PHOCAS.

Espère mieux, et vois si l'ai de la compassion. Je ne t'envie point la consolation d'être avec eet Astolphe qui t's servi de père. Qu'on entraîne aussi ce malbeureux vieillard.

ASTOLPHE.

Allons, mon fils, je ne me soueie plus de la vie, puisque je vais mourir avec toi. CINTIA.

Ouelle pitié!

a C'est que Phocas a fait semblant de savoir qu'Héraclius était file de Meurice, n'en étant pas certain, et voulant tirer cet aveu d'Astolobre. Ainel, selon Calderon, feut est mensonne et revité. LIBIA.

Quel malheur! LES PAYSANS GRACIEUX.

Quelle confusion! PROCAS.

A présent, afin que les échos de leurs gémissement» ne viennent point jusqu'à nous, commencons nos réjouissances; que Léonide vienne à ma cour, que

tout le monde le reconnaisse; que tous mes vassaux lui baisent la main; et qu'ils disent à hante voix : Vive Léonide!

HÉRACLIUS. O cieux, favorisez-moi! ASTOL PHR.

O cieux, ayez pitié de nous! La musique chante : Vive Léonide.

LÉONIDE.

Que tout ceci soit une vérité ou un mensonge, que cels soit certain ou faux, que l'enchantement finisse ou qu'il dure, je me vois, en attendant, héritier de l'empire; et quand le destin envieux voudrait reprendre le bien qu'il m'a fait, il ne m'empêchera pas d'avoir goûté une si grande félicité à côte d'un si grand péril.

BÉRACLIUS. Ciel, favorlsez-moi!

ASTOLPHE. Cieux, ayez pitié de nous!

La musique recommence, et chante : « Vive Léonide ! » On entend de l'artillerie, des lambours et des trompettes.

PHOCAS, à Héraclius et à Astolphe. Je vous crois exaucés. J'entends de loin des trompettes, des tambours, et du canon, qui paraissent

vouloir chauger nos divertissements en appareil de CINTIA, qui apparemment s'en était allée, et qui revient sur le théâtre.

Je regardais d'une vue de compassion le combat des vents et des flots, et ce gonflement passager des vagues qui se jouent en bouillonnant aur ces vastes champs verts et salés, lorsque j'ai vu de loin dans le golfe une vaste cité de navires, qui ont fait une salve en venant reconnaître le port.

PHOCAS

C'est apparemment quelque roi voisin, feudataire de l'empire (comme ils le sont tous), qui vient nous payer les tributs. LISTPPO.

Seigneur, en observant de plus près ces voiles en-

flées, je penche à eroire plutôt... PHOCAS.

Quoi?

ORGISTA Oue e'est la flotte du prince de Calabre , dont l'ame bassadeur est venu nous menacer.

Que cette idee ne trouble point notre joie et nos divertissements. Cette flotte ne m'inspire aucune épouvante : je sais enrôler du monde; et pendant que ces vaisseaux répéteront leur salve d'a tillèrie; qu'on répête nos chants d'allégresse.

LÉONIDE.

Vous verrez que Léonide remplira les devoirs où na naissance l'engage.

Je te suis, malgré moi, avec mes gens.

Ils suivent Phocas; Astolphe et Héraclius restent. Tous deux ensemble s'écrient : « O cieux, aver pité de nous! » On voit avancer la flotte de Frédérie, et on entend : « » • terre l'à lecrre! aux armes! aux armes! guerre! yeerre!

HÉRACLIUS ET ASTOLPHE. Secourez-nous, 6 pouvoirs divins!

TEOUPE DE SOLDATS de Phocas. Vive Léonide! vive Léonide! FRÉDÉRIC, grand-duc de Calabre, descendant de

son vaisseau. Prenons terre; formons nos escadrons; que les ennemis surpris soient épouvantés, qu'ils ne sachent mon débarquement que par moi, puisque les eaux et les vents m'ont été si favorables : que le sang et le feu fassent voir un autre élément. Le destin m'a fait prince de Calabre : je suls neven de Maurice; sa mort ne donne droit à la pourpre impériale. Pourquoi paierais-je des tributs, au lieu de venger la perte des tributs an'on me doit! surtout, lorsque je sais que le fils posthume de Maurice est perdu. et qu'nn vieillard, dont on n'a jamais entendu parler, depuis qu'il arracha cet enfant à sa mère, l'a élevé dans les rochers de la Sicile. Les destinées ne m'appellent-elles pas à l'empire, puisque le tyran est ici mal accompagné? n'est-ce pas à moi de soutenir mes droits par mer et par terre, et de venger à la fois Frédéric et Maurice? Enfin, quand je n'aurais d'autre raison d'entreprendre cette guerre glorieuse que les prédictions sinistres de Lisippo, cette raison me suffirait; et je veux montrer à la terre que ma valeur l'emporte sur ses craintes.

On voit de loin Astolphe sur le rivage, et Héraclius qui s'élance hors du hateau percé où on l'avait déjà porté. Le bateau s'enfonce dans la mer.

#### PRÉDÉRIC.

Quelle voix entenda-je sur les caux qu'arrie-t-il donc vers ces lieux borribles que bruit de destruction I Autant que ma vue peut s'étendre, autant que je peux prêter l'oreile, coci est monstrueux. Fentenda la voix d'un homme; mais il souffle comme un animal : ce n'est point un oiseau, car il ne rule pas; ce n'est point un poisson, car il ne nage pas : il est poussé par les vagues qui se brisent contre ces rochers. Astolphe sur le rivage embrasse Héraclius qui sort de la mer.

DÉBACLIUS.

O cieux, ayez pitié de nous!

O cieux, nous implorons votre secours!

FRÉDÉRIC.

Il paraissaît qu'il n'y en svait qu'un au milieu des
ondes, et maintenant en voilà deux sur le rivage.

ASTOLPHE, à Héraclius.

Je rends grâce au ciel qui t'a délivré de la mer.

PRÉPÉRIC.

Par quel prodige ces deux eréatures, an milieu des aigues marines, des vents, des flots et du limon, su lieu d'être couvertes d'écailles, sont-elles couvertes de poil? Oui êtes-vous?

ASTOLPHE.

Deux hommes si infortunés, que le destin qui voulait nous donner la mort n'a pu en venir à bout.

HÉRACLIUS. Nous sommes les enfants des rochers ; la mer n'a pu nous souffrir, et nous rend à d'autres rochers. Si vous êtes des soldats de Phocas, usez contre nous du pouvoir que vous donne la fortune; ce serait une cruauté d'avoir pitié de nous : et afin que vous sovez obligés de nous ôter cette malheureuse vie, sachez que je suis le fils de Maurice. Ce vieillard, que sa fidélité a banni si long-temps de la cour, m'a sauvé deux fois la vie sur la terre et sur la mer. C'est le généreux Astolphe\*. Je vous conjure, en me donnant la mort, d'épargner le peu de jours qui lui restent. Je me jette à vos pieds; accordez-moi la mort que l'implore : pourquoi hésitez-vous? pourquoi refusez-vous de finir mes tourments? PRÉDÉRIC.

Pour le tendre les bras. Ce que tu m'as dit attendrit tellement mon âme que je sauverais ta vie adépens de la mienne. Il est peut-être étrange que je te croie avec tant de facilité; mais je sens une cause supérieure qui m'y force. Le ciel paralt ici manifester as justice, et la vertu de ce noble vieillard que

je respecte et que j'embrasse.

HERACLIUS ET ASTOLPHE.

Eh! qui es-tu donc? parle.

FRÉRÉRIC.

Je suis le duc de Calabre. Vous me vovez contblé de joie. Le sang qui coule dans mes veines, ô fils de Maurice, est ton sang. Je suis le fils de Cassan-

a Le fond de crite sciere paralit intérvenant et admirable : on surail par en fairemache-d'ucurve, en y intritant plus de vraigemblance et de couveance. Une semble qu'une telle sciese grande de couveance, une semble qu'une telle sciese attenditante, noute en action, sans sucun embarras, sans le model recours des intérite áction long-lemon separavais, sans rien de forcé, sans assuna de ces raisonnements alamb quès qui font languir le trapique. dre, sœur de Maurice : tes destins sont conformes | triomphe : déjà mes soldats s'avancent avec audaixe. aux miens, ton étoile est mon étoile. HÉRACLIUS.

Je reprends mes esprits; et plus je te eonsidère, plus il me semble que je t'ai dejà vu. FRÉDÉRIC.

Cela est impossible ; car je n'ai jamais approché des cavernes et des précipiees où tu dis qu'on a élevé ta jeunesse. HÉBACLIUS.

C'est la vérité; mais je t'ai vu sans te voir. FRECERIC.

Comment? me voir sans me voir! HÉBACLIUS.

Onti.

FRÉDÉBIC. Ceei est une nouveauté égale à la première ; mais , avant de l'approfondir, va, je te prie, à ma galère capitane; et après qu'on t'aura donné des habits.

et qu'on t'aura paré comme tu dois l'être, tu m'apprendras ce que je venx savoir, et qui me ravit déjà en admiration. BÉRACLIUS.

Je t'ai déjà dit que je suis le fils des montagnes, accoutumé au travail et à la peine ; et , quo ique j'aie heaucoop souffert, écoute-moi; je me reposerai en te parlant.

FRÉDÉRIC.

Puisque e'est pour toi un soulagement, parle. HÉBACLIUS. Écoute, tu vois ces rochers, ces montagnes, dont

le faite est défendu par les volcans de l'Etna... Ce discours d'Héraclius est interromou par des cris derrière la scène.

Aux armes! aux armes! aux combats! aux combats!

PHOCAS.

Tombons sur eux avant que leurs escadrons soient formés. UN SOLDAT de Frédéric, arrivant sur la scène. Déjà on voit l'armée que Phocas a levée pour s'op-

poser à la hardiesse de votre débarquement. PRÉCÉRIC.

On dit que e'est le premier bataillon; il faut s'empresser d'aller à sa rencontre.

HERACLIUS. Je vous accompagnerai. Yous verrez que l'épée que vous ne m'avez donnée que comme un ornement.

vous rendra quelque service.

ASTOLPHE. Quoique ma caducité ne me permette pas de vous servir, je peux mourir du moins, et vous me verrez mourir le premier à ves côtés.

PRÉDÉRIC. l'espère en vous deux. l'attends de vous mon

Les troupes de Phocas paraissent ; les trompettes et les clairons sonnent la charge; la bataille se donne; on entend d'un côté : « Vive Phocas! » et de l'autre, « Vive Fré-» déric! » Puis tous ensemble crient : « Aux armes! aux » armes! combattons! combattons! »

HERACLIUS, l'épée à la main.

Suivez-moi : je connais tous les sentiers ; si vous marchez de ce côté , vous pourrez tout rempre. CINTIA, paraissant armée à la tête des siens.

Nou, vous ne romprez rico; c'est à moi de défendre ce poste.

HÉBACLIUS. Qui pourra soutenir ma fureur?

CINTIA. Moi.

HÉRACLUS. Quel objet frappe mes yeux ! CINTIA.

Qu'est-ce que je vois? RÉBACLIUS.

Vous voyez le changement de nos destins : je défendais contre vous un passage quand je vous ai vue pour la première fois, et à présent vous en défendez un contre moi.

CINTIA.

Ajoute que tu me regardais alors avec des veux d'admiration, et à présent c'est moi qui t'admire. HERACLIUS.

Ou'admirez-vous en moi? rien que les vieissitudes incompréhensibles de ma vie. Je vous trouve iei : vous voulez que je fuie : mol, fuir! et fuir de vos yeux! ce sont deux choses si impossibles, que, si elles arrivaient, elles diraient qu'elles ne peuvent pas arriver.

CINTIA.

Saus te dire iei que mon bonheur est de te voir en vie, ce bonheur ne sera-t-il pas plus grand que si tu enfonces ce passage, et si tu restes victorieux? HERACLIUS.

Je ne veux point vaincre à ce prix, en combattant contre vous.

CINTIA , à Libia qui l'accompagne. Libia, ne m'abandonne point; j'ai soin de ma réputation et de la tienne.

HÉRACLIUS.

Je ne sais si je dois vous eroire. CINTIA.

Pourquoi non? BERACLIUS.

Parce que , si vous me traitez avec tant de bonté à présent, vous direz peut-être, comme vous avez déjà fait, que vous ne vous en souvenez plus, et que mon bien et mon mal vous sont indifférents.

Des voix s'élèvent au fond du théaire.

confondu.

LES SOLDATS de Frédéric. C'est par là qu'Héraclius a passé.

PREDERIC. Passez tous sprès lui.

HRBACLIUS, & Cintia. Malheureux que je suis! quand je voudrais fuir 4. je ne pourrais; vos troupes reviennent avec les niennes. Voyez-vous cette troupe qui s'effrsie et jui shandonne le poste que vous gardiez? Fuyez,

vous pourrez à peine sauver votre vie. CINTIA. Non ; tu pourrais fuir ; les sutres ne fuiront pas.

LEONIDE, arrivant. Tournez tête, soldsts : ils ont forcé le passage que gardait Cintis; défendons sa vie; je serai le aremier à mourir.

BERACLIUS, se jetant sur Léonide. Oui, tu monrras de ma main, Ingrat, inhumsin, crue! !

LÉONIDE.

Je ne suis point étonné de te voir en vie. Je suis persuadé que la mer n'a eu pitié de toi que pour préparer mon triomphe.

Ils combattent tous deux.

BÉBACLIUS. Tout-à-l'heure tu vas le voir-CINTIA.

Je ne peux me déclarer, malgré le désir que l'en ai. Je crains me ruine si Héraclius est vainqueur, puisque son pouvoir détruira le mien. Si Léonide l'emporte, mes espérances sont superflues ; il est contre mes intérêts. Que ferai-je! & ciel, secourezmoi b1

On entend les tambours.

DHOC 45

Brute, infidèle à ton maître, qui, en brisant ten frein, brises les lois et le devoir, puisque tu oses ainsi prendre le mors aux dents, demeure, et, en courant ainsi déchainé, ne fuis nas,

FRÉDÉRIC . à Héraellus. Charge-moi ce Phocas.

PHOCAS tombe en sautant aux ennemis. O ciel! ma vie est perdue!

a On ne conçoit rien à ce discours d'Héracilius; inotét il parie en héros, tantôt en poltron. Si c'est une ironie avec Cintia, si

est difficile de a'en apercevoi b On ne concoit rien à ce discours de Clotia. Je l'ai traduit

> No me puedo declarar, Aunque quisiera, al tem Pora es contra mi poder ; Si Leonide, mi esperanza : Purs es contra mi interes, One be de hacer? cielos ni

REBACLIUS . courant sur lui. C'est mon ennemi, qu'il meure!

LEONIDE. Qu'il ne menre pas!

Mstheureux! qu'si-je entendu! tout est toujours équivoque entre eux. Toujours ces voix, Qu'il meure! qu'il ne meure pas! Qui des deux me tue? qui des

deux me défend? je suis toujours en doute, je suis HÉBACLIUS.

Ne sois plus en doute à présent. Si tu as voulu faire ici l'essai de ta tragédie, la voici terminée. La vérité se montre. Nous avons changé de rôle, Léonide et moi.

PHOCAS Quel rôle?

REBACLIUS.

Celui de Léonide était d'être eruel, le mien d'étre humain; il disalt la première fois : Qu'il meure! et moi : qu'il ne meure pas ! Tout est changé; c'est lui qui te défend, et c'est moi qui te donne la mort.

CINTIA. Héraclius, je suis à ton côté.

Ce n'était donc pas un vain présage, quand j'si eru voir ton glaive ensanglanté.

Je ne me suis donc pas trompé non plus, en devinant que c'était cette femme avant de l'avoir vue,

Libia, Frédéric et les soidats s'approchent. C'est ici qu'est tombé Phocas.

FRÉDÉRIC. C'est ici que son cheval l'a jeté par terre.

LÉONIDE. Je ne suis donc venu ici que pour ma perte.

Troupe de soldats. UN SOLDAT.

Accourez tous... Mais que vois-ie.

HÉRACLIUS. Vous voyez un tyran à mes pieds; vous voyez, dans les mêmes campagnes où Maurice fut tué, la mort de Maurice vengée par son fils.

PROCAS, à terre. Non, tu n'es pas son fils. LE SOLDAT.

Qu'est-il donc?

PHOCAS. Un hydropique de sang, qui ne pouvant bolre celui des autres, apaise so soif dans le sien propre.

Phocas meurt en dissail ces paroles. Mais comment peutil dire qu'Héraclius a versé son propre sang? il faut donc qu'il se croie son père; mais comment peut-il le croire?

CINTIA. Déjà tous ses gens sont en fuite; et les miens , ayant secoué le joug de la tyrannie, disent et redisent :

Yive Héracitos! qu'Héracitos vive! Qu'il origne son front du sacré laurier! Il doit régner, il est fils de Maurice.

Il doit regner, il est file de Maurice. Les soldats et le peuple disent ces paroles avec Cintia;

ils font une couronne.

HERACLIUS.

Cette couronne appartient à Frédéric; il l'a méritée; c'est à lui qu'on doit la victoire. FRÉDÉRIC.

Je n'ai voulu que briser le joug du tyran, et non pas ravir la couronne au légitime possesseur. Yous l'ètes, c'est à vous de régner.

HÉRACLIUS. Je ne sais si ie l'oserai.

FREDÉRIC.

Pourquoi non?

HERACLIUS.

C'est que j'ignore si tout ce que je vois est men-

songe ou vérité.

Comment?

C'est que je me suis déjà vu traité et vêtu en prince, et qu'ensuite j'ai repris mes anciens habits de peau.

Il veut parier du château enchanté et de son habit de gala.

C'est mol qui vous ai trompé par mes enchantements; je vous ai menti; l'ai menti aussi à Frédésonge.

ric, quand je lui prédis en Calabre des infortunes; Dieu lui a donné la victoire; je vous demande pardon à tous deux.

J'implore à vos pieds sa grâce. HÉBACLIUS.

Qu'il vive, pourvu qu'il n'use plus de sortiléges.
ASTOLPHE.

Et moi, si je peux mériter quelque chose de vous, je demande la grâce du fils de Phocas.

HÉRACLIUS.

Léonide fut mon frère; nous fûmes élevés ensemble, qu'il soit mon frère encore.

LÉONIDE. Je serai votre suiet soumis et fidèle.

NÉBACLIUS.

Si par hasard une grandeur si inespérée s'évanouit, je veux goûter un bonheur que je ne perdrai pas. Je donne la main à Cintia.

CINTIA.

Je tombe à vos pieds.

Les tambours battent, les clairons sonnent, le peuple et les soldats s'écrient :

Vive Héraclius | qu'Héraclius vive! FRÉDÉRIC.

Que ces applaudissements finissent.

Espérons qu'un roi sera heureux quand il commencera son règne par être détrompé, quand il connaîtra qu'il n'y a point de félicité humaine qui ne paraisse une vérité, et qui ne puisse être un mensonge.

FIN DR LA COMEDIE FAMEUSE.

### L'HÉRACLIUS DE CALDERON.

Quiconque aora eu la patience de lire cet extravagant ouvrage y aura vu aisément l'irrégularité de Shakespeare, so grandeur et sa bassesse, des traits de génée aussi forts, un consique aussi déplacé, une collure aussi hizarre, le même l'incas d'action et de moments intéressants.

La grande difference enter l'étrencies de Calderen et le buten Cétar de Kalassepure, évet que l'étrencieux as-gaugul et la montair raisemblable que tous les content de Mille et une Nisis, fondée sur l'guerancie à plus cranse de l'histoire, et rempl de tout et que l'amplantion efficieux et le comple de tout et que l'amplantion efficieux et l'amplantie et la conspiration de trustais jumplé à nont Le languag, et la réville, et nouve vant crait des trusques des tauque de la revale clinade/lin ; au l'amplantie et l'

Il y a aussi des traits sublimes dans Calderon; mais presque pumais de vériti, ni de vraisenblance, ni de naturel. Nous avons beaucoup de pièces emargeuses dans notre langue, ce qui est encore pis; mais nous n'avous rien qui ressemble a cette démence barbare.

Il faudrait avoir les yeux de l'entendement bien boueliés, pour ne pas apercevier dans ce fameux Caldenon la nature abantionnée à elle-même. Une imagination aussi dérèglée ne peut être copiste, et sûrement il n'a rien pris ni pu prendre de personne.

On m'assure d'adleurs que Calderou ne savait pas le français, et qu'il n'avait néme auceune consaissance du latin ni de l'histoire. Son ignorance parall assact quand il suppose nne reine de Sicile du temps de Phocas, un due de Calaire, des fiefs de l'empire, et surtout quausi il fait tier du cano.

Un homme qui n'avait lu aucun auteur dans une langue étrangère aurait-il imité l'Héractius de Corneille, pour le travestir d'une manière si horrible? Aucun écrivain espagnol ne traduisit, n'imita jumais un auteur français, jusqu'an règne de Philippe V; et ce n'est même que vers l'année 1725 qu'on a commencé en Espagne à traduire quelques uns de nos livres de physique : nous , an contraire, nous primes plus de quarante pièces dramatiques des Espagnols, du temps de Louis XIII et de Louis XIV. Pierre Corneille commença par traduire tous les beaux endroits du Cid; il traduisit le Menteur, la suite du Menteur; il imita Don Sanche d'Aragon. N'est-il pas bien vraisemblable qu'ayant vu quesques morceaux de la pièce de Calderou, il les ait Inserés dans son Héraelius, et qu'il ait embelti le fond du sujet? Molière ne prit-d pas deux scènes du l'edant joné de Cyrmo de Bergerac, son compatriote vt son contemporain?

Il est bieu naturel que Corneille all tiré un peu d'or du

fumier de Calderon; mais il ne l'est pas que Calderon ait déterré l'or de Corneille pour le changer en fumier.

L'Méracliers espaqué était feir fameur en Espaquemant tes incomen à mèt. Les troubles qui fieres institu anne tes incomen à mèt. Les troubles qui fieres institu guerre des auteurs se fessalt quand tout retrational des parter des auteurs se fessalt quand tout retrational des une tragale de Madrid, pour fibre de la pous a Cornellitier de la commentation de la commentation de la commentation de certain quantitation de la commentation de la commentation de certain quantitation de la commentation de la vasia avant éta tradicion de certain quantitation de commentation de variation de la tradicion de certain quantitation de la commentation de la vasia de la commentation de la commentation de la commentation de la vasia de la commentation de la commentation de la commentation de la vasia de la commentation de la cornection de la commentation de la commentation de la commentation

Il dit dans oet examen, que son Mérachius est un «origie» and dust il «est fait dequis de beliet copies. Il este » and son il «est fait dequis de beliet copies. Il este totales nos pièces d'intripue où les léges sont méconans. Sil avalt un Calderon es avue, Namaisi pas dit que les Espannols commençaient esfin à limiter les Français, et les fessiones le même homoneur qu'ils es a avisient reparrailét sautout appelé l'Hérachius de Calderon une belie coèse?

Ou ne sait pas précisément en quelle année la Famoso Comedia fut jonée; mais on est sur que ce ne peut être plus 16t qu'en 1637, et plus tard qu'en 1640. Elle se trouve citée, dit-on, dans des romances de 1641. Ce qui est certain, e'est que le docteur maître Emmanuel de Guera, juge ecclésiastique, chargé de revoir tous les ouvrages de Calderon, après sa mort, parle ainsi de lui en t682. Loque mas admiro y admiré en este raro ingenio fué que à ninguno imitò. Maltre Emmanuel aurait-il dit que Calderon u'imita jamais personne, s'il avait pris le sujet d'Héraclius dans Corneille? Ce docteur était très instruit de tout ce qui concernait Calderon ; il avait travaillé à quelques un-s de ses comédies; tantôt ils fesaient ensemble des pières galantes, tantôt ils composaient des actes sacramentaux, qu'on joue encore en Espagne. Ces actes sacramentaux ressemblent pour le fond aux anciennes pières Italiennes et françaises tirées de l'Écriture; mais ils sont charges de besucoup d'épisodes et de fictions. Le peuple de Madrid y courait en foule. Le roi Philippe tV envoyait toutes ces pièces à Louis XIV, les premières années de sou mariage.

Au reste, il est très inutile au progrès don arts de savoir qui est l'auteur original d'une douraine de vers; ce qui est utile, é'est de savoir ce qui est bon ou mauvais, ce qui est bien ou mai cooduit, bien ou mai exprimé, et de se faire des sidées guates d'un art si long-temps barbare, cutilité ausourd'hus dans toute l'Europe, et presque perfectionné en

trance.
On fait quelquefois une objection spécieuse en faveur des irrégularités des théâtres espagnols et anglais : des peuples pleins d'esprit se plaisent, dit-on , à ces ouvrages :

ples pleins d'esprit se plaisent, dit-on, à ces ouvrages : comment peuvent-ils avoir tort? Pour répondre à cette objection tant rebattue, écoutons Lope de Veşa lui-neême, génie égal, pour le moins, à

Shakespeare. Voici comme il parie à peu près dans son entire en vers, initialée, Nouvet art de Jaure des conédies en ce temps.

Les Vandales, les Goths, dans leurs écrits bizarres,

Déclaignérent le goût des Grees et des Romhins : Nos airux ont marché dans ces nouveaux chemins ; Nos aieux étaient des barbares a.

L'abus règne, l'art lombe, et la raison s'enfuit. Qui veut écrire avec décesses. Avec art, avec goût, n'en recueille aucun fruit ;

Avec art, avec goût, n'en rocueille aucun fruit : it vit dans le mépris et meurt dans l'indigence p.

le me vois obligé de servir l'ignorance : l'enferme sous quatre verrous c Sophocle, Euripide, et Térrner. l'écris en insense; mais j'écris pour des fous

Le public est mon maître, il faut bien le servir; il faut, pour son argent, lui donner ce qu'it aime.

l'écris pour lui, non pour moi-même, Et cherche des succès dout je n'ai qu'a rougir,

- Mala como le sirvieren muchos h\u00f3rbaros,
   Che ensenarun al vuigo \u00e0 sus rusteass.
- Huere sin fama y gatardon,
- Encierro los preceptos con seis flares , etc.

Il avoue ensulle qu'en France, en Italie, on regardatt comme des barbares les auteurs qui travaillaient dans le goût qu'il as reproche; et la joute qu'au monoent qu'il ceri estte épitre, il en est à sa quatre cent quatre ringi-troisième pièce de theûtre : il alia depuis jusqu'à plus de mille a ll est sûr qu'un homme qui a fait mille conodules n'en

pas fait une bonne. Le grand malheur de Lope et de Sbakespeare était d'être comédiens : mais Molière était comédien aussi; et au lieu

comédiens: mais soldires était comédien aussi; et au lieu de s'asservir au détestable goul de son siècle, îl le força à prendre le sien. Il y a certainement un bon et un mauvais goût ; si cela n'était pas, il n'y aurait aucune différence entre less chansons du l'oux Neul et le second l'ivre de Virglie; les classtres du Pont-Neul s'eraient bien reçus à nous dire : Nous avons notre poût; Augusta, Mechee, Pullion, Varius.

avaient le leur, et la Samaritaine vaut hien l'Apollon pa-

latin. Mais quebs seront nos jagos ? direct les partinans de ces pieces irrigulières et labarres. Qui l'Touire les nations, partine partine de la labarres qui l'activa les nations, part, quibas et d'opuse et paler et ret ; se réminent la estime le serond, le troisitme, les quatelmes et le sivieme time de Virgis, et des samone par cours, oper afus que ce qu'en l'activa de l'activa de l'activa de l'activa et l'activa (Quand vous terres les beans morenan de Citario et d'al. d'activa et l'activa de l'activa de l'activa (Année applania sur ses la duffere de l'Europe, depuis Pétershours jouqu'à Parun, conchere que ces tazoldes sond l'activa de l'activa de l'activa de l'activa (Les l'activa de l'activa de l'activa de l'activa (Les l'activa (Les l'activa de l'activa (Les l'activa (Les

a Bonnex , De arte poeture.

clure?

# LE TRIUMVIRAT,

## TRAGÉDIE EN CINQ ACTES,

REPRESENTEE, SUR LE THEATRE FRANÇAIS, LE & JUILLET 1764.

### AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS DE KEHL

- Cette pièce, jouée en 1764, fut imprimée à Paris en 1766. « L'anteur, disait Voltaire dans son Atter Luxement, n'avait » composé cet ouvrage que pour avoir occasion de développer, dans des notes, les caractères des principaux
- Romains, au temps du triumvirat, et pour placer convenablement l'histoire de tant d'autres proscriptions qui effraient et qui déshonorent la nature humaine, depuis
- » la proscription de vingt-trois mille Hébreux en un jour, » à l'occasion d'un veau d'or, et de vingt-quatre iniile en » un autre jour, pour une fille madianite, jusqu'aux proacriptions des Vasdois du Piémont.
- La pèce imprimée est très différente de manuscrit qui a servi aux représentations. C'est sur ce mannscrit que nous avons recuestil les Variantes. Elle était accompagnée, dans toutes les éditions, de deux ouvrages en proce : l'un sur le Gouvernement et la Divinité d'Aussuste: l'autre

intitulé, des Conspirations contre les Peuples, et des Proscriptions.

Nous avons cru que ces deux morceanx, purement historiques, et qui n'ont avec cette tragédie qu'un rapport élolané, seraient mieux placés dans la partie historique de cette édite.

# PRÉFACE DE L'ÉDITEUR'.

Cette tragédie, assez ignorée, m'étant tombée entre les mains. J'ai été étouné d'y voir l'histoire presque entièrment falsifiée, et cependant les moura des Romains, du temps du triunvirat, représentées avec le piaceau le plus

sichle.

Con contament inquiller n'a capquel à la lène impriser

Con contament que un conquel à la lène impriser

et insurère d'un crupier qui, bout dérait qu'il est, aitleme

de la contament que l'un conque de la conque de la

Cet éditeur est Voltaire lui-même,

de construire dans la rapidité de ses expéditions. Enfin , les temps de Scipion , de Sylla , de César, d'Auguste, sond beaucoup plus présents à notre mémoire que les premiers événements de nos propres monarchies. Il semble que nous

sequen encore osjeté des Rizonias.

Toro dire dans men motes co que je pense de la playant for el monte no motes co que je pense de la playant de cre homme coleires, sici que Cucar, Pompie, Andone, de cre homme coleires, sici que Cucar, Pompie, Andone, de cre hom en précoccion pour personas. A la précuda point jugar ja pièce. J'al fait une doule particulaire de point jugar ja pièce. J'al fait une doule particulaire de point jugar ja pièce. J'al fait une doule particulaire de moment de l'anticipie, et à compare pla fait de la comment de l'anticipie. L'a compare pla fait de l'anticipie que les internations de l'anticipie de la comment de l'anticipie et à compare pla fait de la compare pla fait de la compare pla fait de l'anticipie que les internations de l'anticipie que la comment de l'anticipie. L'a compare pla faite ne l'a comment de l'anticipie que la comment de l'anticipie que l'anticipie de l'anticipie que la comment de l'anticipie que l'anticipie de l'anticipie d

thétarine. Le public excitée p'ainer que les teminents tendres et Le public excitée p'ainer que les temines plus que le clare d'un le public de la comment de la comment de la clare d'un stifigent. Le le feume trabe inétrieurs plus que le clare d'un que public plus de la comment de la comment de la comment de public de la comment de la comment de la comment de public de la comment de la comment de la comment de public de la comment de la co

"Jaurini debte qu'en est comment à fault les trapélies de l'apport, de l'articui, de Citano, de Mirone, étupir en conferent, qu'en est démale ce qui appartient à la Verile, et ce qui appartient à la Verile, et ce qui appartient à la Verile, qu'en principal de l'appartier de la Verile, de l'appartier de la Verile, de l'appartier de la Verile de l'appartier de la Verile de l'Appartier, de la Verile de la Verile de la Verile de l'Appartier, de la Verile de l'appartier, de la Verile de Verile de la Verile de la Verile de la Verile de Verile de la Verile de la Verile de la Verile de Verile de la Verile de Verile de Verile de la Verile de Verile

De toutes les tragedies que nous avons, celle qui s'écarte le moins de la vérité historique, et qui peint le corur le plus felèlement, arrait Erstanneus, si l'intrigue n'était pas uniquement fondée sur les prétendus amours de Britannirns et de Junie, et sur la jalousie de Néron. J'espère que les éditeurs qui out annoncé les commentaires des ouvrages de Racine, par souscription, n'oublieront pas de remarquer comment ce grand homme a fondo et embelli Tacite dans sa pièce. Je pense que, si Néron n'avait pas la puérilité de se cacher derrière une tapisserie pour écouter l'entretien de Britannicus et de Junie, et si le cinquième acte pouvait être plus animé, cette pièce serait celle qui plairait le plus aux hommes d'état et aux esprits cultivés.

En un mot, on voit assez quel est mon but dans l'édition que je donne. Le manuscrit de cette tragédie est intitulé, Octave et le jeune Pompée; j'y ai ajouté le titre du Triumvirat : il m'a paru que ce titre réveille plus l'atteution, et présente à l'esprit une image plus forte et plus grande. Je sais gré à l'auteur d'avoir supprimé Lépide, et de n'avoir parlé de cet indigne Romain que comme il le méritait.

Excure une fois, je ne prétends point juger de la pièce. Il fant toujours attendre le jugement du public; mais il

pour les spectateurs. Sa pièce m'a paru tenir beaucoup plus du terrible que du genre qui attendrit le cœur et qui le déchire.

On m'assure même que l'auteur n'a point prétendu faire ne tragédie pour le théâtre de Paris, et qu'il n'a vouln que rendre odieux la plupart des personnages de ces ten atroces : c'est en quoi il m'a paru qu'il avait réussi. La pièce est peut-être dans le goût anglais. Il est bon d'avoir des ouvrages dans tons les genres.

Il m'importe peu de connaître l'auteur : je ne me suls occupé que de faire sur cet ouvrge des notes qui peuvent. être utiles. Les gens de lettres qui aiment ces recherches, et pour qui seuls j'écris, en seront les juges.

J'ai employé la nouvelle orthographe. Il m'a para qu'on doit écrire, autant qu'on le peut, comme on parle; et quand if n'en coûte qu'un a au lieu d'un o pour distinguer les Français de saint François d'Assise, comme dit l'auteur de la Henriade, et pour faire sentir qu'on proponce Anglais et Danois, ce n'est al une grande peine ni une grante difficulté de mettre un a, qui indique la vraie prononcia me semble que l'auteur écrit plus pour les lecteurs que | tion, à la place de cet o qui vous trompe.

# LE TRIUMVIRAT.

### PERSONNAGES.

OCTAVE, surnommé depuis Au-MARC-ANTOINE. JELIE, Sile de Lucius Cévar.

FULVIE, frame de Nare-ALBINE, suivante de Faivie. AUFIDE, triben militaire. TARREST, CASTURSONS, LICTRUBA, SULDATS.

# ACTE PREMIER.

#### SCÈNE I.

Le théstre représente l'île où les triamvirs firent les proscri tions et le partage du monde. La soine est obscurcie ; ou en tend le tonnerre, on volt des éclairs. La soine découvre des ruchers, des procipices, et des tentes dans l'éloignement.

FULVIE, ALBINE.

FULVIE.

Quelle effroyable nuit! Que le courroux céleste Felate avec justice en cette lle funeste "!

4 Cette fle, où les triumvirs commencèrent les proscriptions. est dans la rivière Réno, apprès de Bononia, que nous nom ions Bologne. Elle n'est pas si grande qu'elle semble l'être dans cette iragédie, mais je crois qu'on peut très bien suppos surtout en poésie, que l'île el la rivière étaient plus consider bles auterfois qu'aujourd'hui et surfout ce tremblement de

#### ALBINE.

Ces tremblements soudains, ces rochers renversés, Ces volcans infernaus jusqu'au ciel élancés. Ce fleuve soulevé roulant sur nous son onde Out fait craindre aux humains les derniers ionre du La foudre a dévoré ce détestable airain : Ces tables de vengeance où le fatal burin Épouvantait nos yeux d'une liste de crimes . De l'ordre du carnage, et des noms des victimes. Vous voyez en effet que nos proscriptions

#### Sont en horreur au ciel ainsi gu'aux nations. FULVIE.

Tombe sur nos tyrans cette foudre égarée, Qui, frappant vainement une terre abhorrée, A detruit dans les mains de nos maltres cruels Les instruments du crime, et non les criminels! Je voudrais avoir vu cette île anéantie. Avec l'indigne affront dont on couvre Fulvie.

Oue funt nos trois tyrans dans ce désordre affreux? Quelques remords au moins ont-ils approché d'eux

ALBINE. Dans cette ile tremblante aux éclats du tonnerre.

terre doni il est parté dans Pline, peut avoir dimtoné l'une et l'autre. Il y a dans l'histoire piusleurs exemples de parvile changements produits par ées voicans et par des transissement de terre. Ce fut dans ce temps-là même que la nouvalle ville d'Épidaure, sur le golle Adriatique, fut renverade de fond en combie, et le cours de la rivière sur lequellé elle était située ful changé et tets diminué.

Du sénat et du peuple ils ont réglé le sort, Et dans Rome sanglante ils envoyaient la mort.

Autoine me la donne, 6 jour d'ignominie!

Il me quitte, il me chasse, il épouse Octavie \*; D'un divorce odieux j'attends l'infâme écrit; Je suis répudiée, et c'est moi qu'on proscrit.

ALBINE. Il vous brave à ce point ! il vous fait cette injure! FULVIE.

L'assassin des Romains craint-il d'être parjure ? Je l'ai trop bien servi : tout barbare est ingrat . Il prétexte envers moi l'intérêt de l'état ; Mais ce grand intérêt n'est que celui d'un traître, Oui ménageant Octave en est trompé peut-être.

Octave your aima b : se peut-il qu'aujourd'hul Vos malheurs, vos affronts, ne viennent que de lui?

FULVIE. Oul peut connaître Octave? et que son caractère Est différent en tout du grand cœur de son père l Je l'ai vu , dans l'erreur de ses égarements , Passer Antoine même en ses emportements e;

a Il est bon d'observer qu'Auloine n'épousa Octavie que longtemps après ; mais e'est assez qu'il ait été beau-frère d'Octave. Il ne ripudia point Octavie; mais il fut sur le point de la répudier quand il fut amoureux de Cléopâtre, et elle mourut de chagrin et de colere.

b Les historieus disent que Fuivie fit les avances à Octave, ei qu'il ne la trouva pas assez belle : ce qui parait en effet par les vers licencieux qu'il fit contre Fulvie.

Qued f.... Glaphyram Antonius, hanc mild peruam
 Fulvia constitott, se queque uti f....
 Aut f..... aut pagnerous, stil quid gued mild vita
 Carior est ipsa mentula, signa canant.

Cette shominable énigramme est un des plus fortatémoiona-

ges de l'infamie des mœurs d'Auguste. Peut-être l'auteur de la piece en ad-il Inféré qu'Ortave s'était deponte de Fuivier ce qui arrive toujours dans ces commerces scandaleux. Ociave et Fuivie étaient également ennemis des morurs, et prouveni l'un et l'autre la depravation de ces temps exécrables; et co-pendant Auguste affecta depuis des mœurs sévères. e Il esi vrai qu'Augusie fui long-temps livré à des débauches

de toute espèce. Suétone nous en apprend quelques unes. Ce même Sexius Pompée, doat nous parlerons, loi reprocha des falhiesses infimes, effeminatum insectatus est. Antoine, avant le Iriumviral, déclara que César, grand-oacie d'Augusie, pe l'avail adopté pour sou liis, que parce qu'il avail servi à ses plaisirs, adoptionem arnaculi stapro meritum. Lucius iui fit le même reproche, et prétendit même qu'il avait poussé la lassesse jusqu'à vendre son corps à Hirilus pour une somme très coasidérable. Son impudence alla depuis jusqu'à arracher une femme consulaire à soa mari, au milieu d'un souper : il passa quelque temps avec elle dans un cabinet voisiu, et la ramena ensuite à la table, sans que lui, ni elle, ni son mari.

Nous avons encore une lettre d'Antoine à Auguste, concue en ers mols : « Ita valeas ut, hanc epistolam quum leges, non " inieris Testulam , aut Terentlilam , aut Russillam , aut Salv viam, aut omnes. Aune refert obt et in quam arrigas? » On place traduire cette lettre licencleuse.

Rien n'est pius conau que ce scandaleux festio de cing compagnons de ses plaisirs avec six principales femmes de Roase.

Tranquilles dans leur tente ils partageaient la terre; | Je l'ai vu des plaisirs chercher la folle ivresse; Je l'ai vu des Catons affecter la sagesse. Après m'avoir offert un criminel amour. Ce Protée à ma chaîne échappa sans retour.

> Ils étaient habillés en dieux et en déesses, et lis eu imitaient toutes les impudicités inventées dans les fables.

« Dum nova divorum cernet adulteria. » (SURT., Oct., chap. re.) Enfin on le désigna publiquement sur le théstre par ce le

meux vers.

« Videsno ut cinædus orbem digito temperet. » (Id., 100.) Presque tous les suieurs lains qui out parlé d'Ovide, préten-deni qu'Auguste a'eut l'insolence d'exiler ce chevalier romain ,

qui était beaucoup plus honnéte honnue que iui, que parce qu'il avail été surpris par fui dans un inceste avec sa propre fille Julia et qu'il ne relégua même sa fille que par jalousie. Cela est d'autant plus vraisemblable, que Caliguia publisit haujement que sa mère était née de l'inceste d'Auguste et de Julie : c'est ce que dit Suctone dans la vie de Caligula ichanitre xxun).

On sail qu'Auguste avait répudié la mère de Juile le jour même qu'elle accoucha d'elle, et li enieva le même jour Livia a son mari , grosse de Tibère , suire moastre qui tui succéda, Vollà l'homme a qui Horace disait [livre 11, épitre 11, vers 23] :

« Res Italas armis tateris, morthus ornes, « Legibus emendes, etc. »

Anioine n'étail pas moins connu par ses débordements ef-frénés. On le vit parcourir toute l'Apulle dans un char superbe trainé par des lions, avec la courtisane Cithéris, qu'il carresait publiquemeni en insultant au peuple romsiu. Cicéroa lui reproche encore un parell voyage fait aux dépens des peuples, avec une baladiue nommée Hippias et des farceurs. C'étail un soidat grossier, qui jamais , dans ses débauches , n'avait eu de respect pour la bienséance ; il s'abandonnail a la plus honistise ivenenerie et aux plus infames excès. Le détail de toutes ces horreurs passera à la dernière postérilé, dans les Philippiques de Cleeron : « Sed jam stupra et flagitia omittam ; sunt qua-- dam que hourste non possum dicere, etc. - Phil. 2. Volta Cicérou qui u'ose dire devant le sénat ce qu'Aujoine a osé faire ; preuve blen évidente que la dépravation des morors n'était point autorisce à Rome, connue on l'a prétendu. Il y avail même des lois contre les gitons, qui ne furent jamais abrogées. Il est veaj que ces lois ne punissaient poini par le feu un vice qu'il faut theber de prévenir, et qu'il faut souveni ignorer. Antoine el Octave, le graud César et Sylla, furent atteiuts de ce vice; mais on ne le reprocha jamais aux Scipion, aux Mételjus, aux Caton, aux Brutus, sux Cicéron : tous étaient des geus de blen; tous périrent cruellement.

Leurs valinqueurs furent des brigands piongés dans la debauche. On ne peut pardonner aux historieus flatteurs ou sédults qui oat mis de pareils monstres su raug des grands hommes ; ei ii fani avouer que Virgile et Horace ont montré pius de bassesse dans les éloges prodigués à Auguste, qu'ils n'ont deploye de goût et de génie dans ces tristes monuments de la plus liche servitude.

Hest difficile de n'être point saisi d'indignation en lisant, à la tête des Géorgiques, qu'Auguste est un des plus grands dieux, et qu'on ne sail quelle place il dalgnera occuper un jour dans le ciei, s'il regnera dans les airs, ou s'il sera le projecteur des villes, ou bien s'il acceptera l'empire des mers

Az deus immensi venius maris, ac ioa monte
 Nomina sola colani : tibi serviat ultima Thuic, «

L'Arioste parle bien plus sensément, comme ansei avec plas de grâce, quand il dit dans son admirable treale-cinquis ma chant:

" Non fo si canto, ne benigno Augusto,
" Cone la tuba di Virgilio seona,

Tankit it least affolible, et tankit sanguinaire: I lader Julie, il a procesti son pére; Il lader Julie, il a procesti son pére; Il lader Julie, il a procesti son pére; Il lader Julie, a la come se course; candine est forence, mais Octave en trompeur. Ce sont il les héros qui goaverment la terre; le le centre de volupes il so nous donnent del frent le la come de la come d

Octave a de Julie entrepris la conquête; Et dans ce jour de sang, de tristesse, et d'horreur, l'amour de tous côtés se mêle à la fureur; Julie abhorre Octave; elle n'est occupée Que de litrer son occur au fils du grand Pompée. Si Pompée est écrit sur ce livre fatal, Octave en l'immolant frappe en lui son rival.

Voilà done les ressorts du destin de l'empire, Ces grands secrets d'état, que l'ignorance admire! Ils étonnent de loin les vulgaires esprits, Ils inspirent de près l'horreur et le mépris.

Que de bassesse, ô ciel te que de tyrannie! Quoi! les maltres du monde en sont l'ignominie! Je vous plains : je penssis que Lépide aujourd'ui Contre ces deux ligrats vous servirait d'appui. Yous unites vous-même Antoine avec Lépide. PUNVEL

A peine est-il compté dans leur troupe homicide. Subalterne tyran, pontife méprisé, De son faible génie ils ont trop abusé; Instrument odieux de leurs sanglants caprices, Cest un vil saécitar soumis à sez complices; Il signe leurs décrets saus être consulté; Etpense agir encoravec autorité. [restent, Mais, si dans mes chaprins quelques douceurs me Cest que mes deux tyrans en serects de décatent \*...

> « L'aver avuto în poesia buna gusto, » La proscrizione iniqua gli perdona, etc. » (Ott. xxvi.

Tacile fall alderned comprendre comment le prophe romain accommina rafin a joing de et plyra habite et hervers, et comme in Liches this majori, and the ether terrers, et comme in Liches this rafin and the liches the lich

que le préésite de lenr ambition, ils n'agirest que pour euxment, soit quand ils furent ennemis, soit quand ils furent alries, il me semble que l'anteur de la tragédie a bien raison de dire:

A quels scalires, grands diem , litrez-vous l'anteur l

Le monde fut ravagé, depuis l'Euphraté jusqu'an fond de

Cet hymen d'Octavie et ses faibles appas Éloignent la rupture et ne l'empéchent pas. Ils se connaissent trop, ils se rendent justice Un jour je les verral, préparant leur supplice Allumer la discorde avec plus de fureur Que leur fausse amitié o'étale iei d'horreur.

SCÈNE II.

FULVIE, ALBINE, AUFIDE.

FULVIE.

Aufide, qu'a-t-on fait? quelle est ma destinée?

A quel abaissement suis-je enfin condamnée?

AUFIDE.

Le divorce est signé de cette même main Que l'on voit à longs flots verser le sang romain; Et bieutôt vos tyrans viendront sous cette tente Partoger des proscrits la dépouille sanglante.

Puis-je compter sur vous?

Né dans votre maison, Si je sers sous Antoine, et dans sa légion, Je ne suis qu'à vous seule. Autrefois mon épée Aux elamps thessalens servit le grand Pempée; Le pouffe d'êtra in l'essalent des functions.

Aux champs thessaltens servit le grand Pompée : Je rougis d'être ici l'eselave des fureurs Des vainqueurs de Pompée et de vos oppresseurs. Mais que résolvez-vous?

De me venger.

Sans doute.

Vous le devez . Fulvie.

lasurm crudelitatem.

PULVIE.

Il n'est rien qui me coûte,
Il n'est rien qui me coûte,
Il n'est rien que je craigne; et dans nos factions
On a compté Fulvie au rang des plus grands noms.
Je n'ai qu'une ressource, Außle, en ma disgrâce;
PEreagne, par deux scélérals sans pudéex, sans loi, sans bon

neur, sans probile, fourbes, lagrats, sanguinaires, qui, dans

une république bien policée , suraient péri par le dernier supplice. Nous sommes encore éblouis de leue spiendeur , et ne

servines for extension quality fairness de lever conscioler. Si on montant de maria mention de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio della com

Le parti de Pompée est celui que l'embrasse : Et Lucius César a des amis secrets a Qui sauront à ma cause unir ses intérêts. Il est, vous le savez, le père de Julie; Il fut proscrit; enfin tout mele concilie. Julie est-elle à Rome?

On n'a pu l'y trouver. Octave tout puissant l'aura fait enlever : Le bruit en a couru.

#### PULVIE.

Le rapt et l'homicide. Ce sont là ses exploits! voilà noa loia, Aufide, Mais le fila de Pompée est-il en sûreté? Ou'en avez-vous appris?

#### ATITEDE

Son arrêt est porté; Et l'infâme avarice, au pouvoir asservie b.

a Ce Lucius César avait épousé une lante d'Antoine, et An-toine le proscrivit. Il fut sauvé par les soins de sa femme, qui a'appeiait Julie. Je n'ai trous é dans aucun historien qu'il ait eu nos fille du méme nom ; je laisse à crux qui connaissent mieux que moi les règles du théatre et les privilèges de la poé-ale, à décider a'il est permis d'introduire sur la scène un personnage important qui n'a pes réellement existé. Je crois que si cette Inite était aussi connue qu'Antoine et Octave, elle ferait un plus grand effet. Je propose cette idée moins co

une critique que comme un dos b Le prix de chaque tête était de ceni mille sesterces, qui font autourd'hul environ vingt-deux mille fivres de noire monaie. Mais il est très probable que le sang de Sextus Pou-pée, de Ciciron, et des principaux proscrits, fut mis à un prix plus bant, puisque Popillus Lenas, assassin de Ciciron, reçut la valeur de deux cent mille francs pour sa récon-

Au reste, le prix ordinaire de cent mille sesterces pour des hommes libres qui assassineraient des citoyens, fut réduit à quarante mille pour les esclaves. L'ordonnance en fat affichée ans toutre les piaces publiques de Rome. Il y eut trois cents senateurs de proscrits, deux milie che vallers, plus de cent nesensiturs de protectit, reux mure cere basses, pues de basses, gaciants, tous pères de famille. Mais les venganenes particu-lières et la fareur de la déprédation firent périr beaucoup plus de citoyens que les triumvirs n'en avalent condanné. Tous ces meurtres horribles furent colorés des apparences de la justice. On assassina en vertu d'un édit; et qui osait donner cet edit? Trole citoyens qui alors n'avaient aucune prerogative que celle de la force.

L'avarice eut tantés part dans ons proscriptions, de la part même des triumvirs, qu'ils imposèrent une taxe exhorbitante sur les fexames et sur les filles des proscrits, afin qu'il n'y ett auoun grare d'atroctés dont ons prétendus vengeurs de la mort de César ne souillassent leur usurpation.

ii v eut encore une autre espèce d'avarice dans Antoine et dans Octave: ce fut la rapine et la déprédation qu'ils exe cerent l'on et l'autre, dans la guerre civile qui survint bientot après entre eux.

Antoine dépouilla l'Orient, et Auguste força les Romains et tous les peuples d'Occident, soumis à Rome, de donner le quart de leurs revenus, indépendemment des impôts sur le commerce. Les affranchis payèrent le huitleme de leurs fonds. Les citoyens romains, depuis le triomphe da Paul Emile jusqu'a la mort de César, u'avaient été sonmts à aucun tribut ; lis furent vexés et pillés, lorsqu'ils comhattirent pour savoir de qui lis seraient esclaves, ou d'Octave ou d'Antoine.

Cos déprédateurs pe s'en l'inrent pas là. Octave , immédiate. ment avant la guerre de Pérouse, donna à ses véterans toutes Doit trancher à prix d'or une si belle vie : Tels sont les vils Romains.

#### FULVIE.

Quoi! tout espoir me fuit! Non, je défie encor le sort qui me poursuit: Les tumultes des camps ont été mes asiles : Mon génie était né pour les guerres civiles a. Pour ce siècle effroyable où j'ai reçu le jour. Je veux... Mais j'aperçois dans ce sanglant séj our Les licteurs des tyrans, leurs lâches satellites, Qui de ce camp barbare occupent les limites Vous qu'un emploi funeste attache ici près d'eux . Demeurez; écoutez leurs complots ténébreux; Vous m'en avertirez; et vous viendrez m'apprendre Ce que je dois souffrir, ce qu'il faut entreprendre.

(Elle sort avec Albine.)

Mol, le soldat d'Antoine! A quoi suis-je réduit! De trente ans de travaux quel exécrable fruit!

( Tandis qu'il parie, on avance la tente où Octave et An toine vont se placer. Les licteurs l'enfourent et forment un demi-cercie. Aufide se range à côté de la tente.)

### SCÈNE III

OCTAVE, ANTOINE, debout dans la tente, une table derrière eux.

# ANTOINE.

Octave, c'en est fait, et je la répudie; Je resserre nos nœuds par l'hymen d'Octavie :

tes terres du territoire de Mantoue et de Crémone ; il chassa d leurs foyers un nombre prodigieux de familles innocept pour enrichir les meurirers qui étaient à ses gages. César, son père, n'en avait point usé ainsi ; et même, quoique dans les Gaules il cut exercé tous les brigandages qui sont les nuites de la guerre, on ne voit pas qu'il ait dépouillé une seule fa mille gauloise de son héritage. Nous ne savons pas si, lorsquies Bourguignons, et après eux les Francs, vinrent dans Gaule, its s'approprièrent les terres des vaincus. Il est bien prouvé que Clovis et les siens pilièrent tout en qu'ils trouvé. rent de précieux , et qu'ila mirent les anciens colons dans nue dépendance qui approchait de la servitude; mais enfin ils ne les chassèrent pas des terres que leurs pères avaient cuitivées. les Classervoit pes une tert, que l'étrangers, de barbares, et de lis le pouvaient, en qualité d'étrangers, de barbares, et de vainqueurs; mais Octave dépouillait ses compatriotes.

Remarquons encore que toutes ces abominations romaines ont du temps où les arts étalent perfectionnés en Italie, et que les brigandages des Francs et des Bourguignons sont d'un temps où les arts étaient absolument ignorés dans cette partie du monde, alors presque sanvage

La philosophie morale, qui avait fait iant de progrès dans Ciciron, dans Atticus, dans Lucrèce, dans Memmius, et dans les esprits de tant d'autres dignes Romains, ne put rien contre les fureurs des guerres civiles. Il est absurde et abominable de dire que les belles lettres avaient corrompu les morurs. nie de dire quie as neine-retera statest corrompo ir incrura. Antolne, Octave, et leurs sulvants, ne furest pas méchants à cause de l'étnée des lettres, mais malgre cette étude. C'est almelqne, du temps de la Ligue, les Montaligne, les Charron, les De Thou, les L'Hospital, ne purent s'opposer au torrent des crimes dont la France lot thoudée.

a Fulviese rend ici une exacte justice. Elle précipita le frère

Mais ce n'est pas assez pour éteindre ces feux Ou'un intérêt jaloux allume entre nous deux. Deux chefs toujours nnis sont un exemple rare : Pour les concilier il faut qu'on les sépare. Vingt fois votre Agrippa, vos confidents, les miens, Depuis que nous régnons, ont rompu nos liens. Un compagnon de plus, ou qui du moins croit l'être. Sur le trôpe avec nous affectant de paraître. Lépide, est un fantôme sisément écarté a, Qui rentre de lui-même en son obscurité. Ou'il demeure pontife, et qu'il préside sux fêtes Oue Rome en gémissant consacre à nos conquêtes : La terre n'est qu'à nous et qu'à nos légions. Il est temps de fixer le sort des nations ; [conde, Régions surtout le nôtre; et, quand tout nous se-Cessons de différer le partage du monde.

is de ditterer ie partage du monde.
(Ils s'asseyent à la table où ils doivent sizner.)

OCTAVE.

Mes desseins dès long-temps ont prévenu vos vœux;
J'ai voulu que l'empire appartint à tous deux.

Songez que je prétends la Gaule et l'Illyrie,
Les Espagnes, l'Afrique, et surtout l'Italie,

ANTOINE.

L'Orient est à vous b.

Telle est ma volonté,
Tel est le sort du monde entre nous arrêté.
Vous l'emportez sur moi dans ee nouveau portage;
Je ne me cache point quel est votre svantage;
Rome va vous servir : vous aurez sous vos lois
Les valanqueux de la terre, et je n'al que les rois \*.

d'Antoine dans sa ruine; elle cabala avre Auguste et coatre Auguste; elle lui l'ennemie moriella de Cicérou; elle était digne de ses kemps functers. Je ne connais aucuse gaerre civile ou quelous femme viali locé un ride.

queque remme sar jope du rove.

Il était en effet tel que l'auteur le dépetat let. Le lache proscrivit jusqu'à avon propre frère, pour s'alliver l'affection de sea deux collegues, qu'il se put jusmais obtenir, il fut obligé de se démettre de sa place de triumvir après in bataille de l'hillippes : il detereura poullée, comme l'auteur le dit, mais saus credit et sans bonneurs. Cetare et loi moortennet pusibles, j'un soul

puissant, l'autre colbié.

Se de foi pois lain que fui fait le partiage dans l'ille décèse. Le mit qui hoje la laisille de l'Allippea qu'Estave de Mone. Le mit qui hoje la laisille de l'Allippea qu'Estave de Mone. Le mit qui hoje la laisille de l'Allippea qu'Estave de Mone. Le mais la laisille de l'allippea qu'en de la laisille de l'allippea de la laisille de l'allippea de l'allippea de la laisille de la laisille de l'allippea de l'

"On remarque en effet qu'avant la batallle d'Actium II y eut un jour qualorra rois dans l'antichambre d'Autoins; maig nes per qualorra rois dans l'antichambre d'Autoins; maig nes pe, qui gagna in batallle et qui fill mon al antiche s'eu l'Agrippe, qui gagna in batallle et qui fill com al la destruction de Auguste de la valour d'Antoine. Ce maître de l'Asie faitail pen de cas des rois qui le serveiset : Il fit fouttre l'en die fadée, Antigone; sprés quoi ce petit monarque fui mis en croix. Le prétendu royame d'Autogone se bornait au territoire Je veux bien vous céder. J'exige en récompense Que votre autorité, secondant ma puissance , Extermine à jamais les restes abattus Du parti de Pompée et du traître Brutus ; Qu'aucun n'échappe aux lois que nous avons portées.

OCTAVE D'assez de sang peut-être elles sont cimentées,

ANTOINE.

Comment! yous balancez! je ne yous connais plus.

Qui peut troubler sinsi yos yœux irrésolus?

Le ciel même a détruit ces tables si cruelles.

ANTOINE.

Le ciel qui nous seconde en permet de nouvelles.

Craignez-vous un augure \*?

Et ne craignez-vous pas
De révolter la terre à force d'attentats?
Nous voulons enchaîner la liberté romsine.
Nous voulons gouverner; n'excitons plus la haine.
ANTOINE.

Nommez-vous la justice une inhumanité?
Octave, un triumvir par César adopté,
Quand je venge un ami, craint de venger un père!
Yous oubliez son sang pour fistter le vulgaire!
A dui prétendez-vous accorder un pardon,

Quand vous m'avez vous-même immolé Cicéron?

Rome pleure sa mort.

Elle pieure en silence.

Castius et Brutus, réduit à l'impaissance, Inspireront peut-étre aux autres unations Une éternelle horreur de nos proscriptions. Laisson-les en tracer d'éflivpables images Et contre nos deux noms révolter tous les liges. Assassins de leur maître et de leur bienfaiteur, Ces leur indigne nom qui doit être en horreur; Cesont les cœurs ingrats qu'il est temps qu'on purisscelui il sont réminées, et nous écons suistee, les veus Seuls il sont réminées, et nous écons suistee, les veus seuls il sont réminées, et nous écons suistee, les veus de la constitue de la co

pierreux de Jérusalem et à la Galliée. Antoine avait donné lo pay de Jéricho à Cidopátre, qui Jouissait de la terre promis-, il dépouillait souvent un roi d'une province pour en grafifier un favori. Il est bon de faire attrotion à taat d'insoience d'un côlé, et à lant d'abrutissement de l'auto.

A capuale feigial i conjoura d'Atra supersitières, e pou-letre le farti-il quivalepsible. Il est, as rappend fe destones, il al-li fait de situation a l'adiablesse de croire qu'un poisson qui autatti hors de la mer sur le rivage d'Attainn la plesaguarit le pais de la battille. A partie de la rivage d'Attainn la plesaguarit le pais de la battille. A partie de la rivage d'Attainn la plesaguarit le pais de la resultation de la rivage de la rivage d'Attainn de l'adiable de la rivage de

A quels maîtres, grands dieux, livrez-veus l'anivers;

Ceur qui les ont servis, qui les ont approuves, Aux mémes clidtiments seront tous réservés. De vingt mille genériers, péris dans non batallies, D'un ceil sec et tranquille on voit les funérailles; Sur leurs corps étendus, victimes du trépas, Nous volons, sans pâlir, à de nouveaux combâts; Et de la trahison cent malheureux compliees Seraient au grand César de trop chers scirilloes!

#### OCTAVE.

Dans Rome en ce jour même on venge encor sa mort; Mais songez qu'à mon cœur il en eoûte un effort. Trop d'horreur à la fin peut souiller sa vengeance; Je serals plus son fils si l'avais sa elémence.

# ANTOINE. La clémence aujourd'hui peut nous perdre tous deux.

OCTAVE.

L'excès des cruautés serait plus dangereux.

# ANTOINE. Redoutez-vous le peuple?

OCTAVE.

### Il faut qu'on le ménage; Il faut lui faire aimer le frein de l'esclavage. D'un œil d'indifférence il voit la mort des grands;

Mais quand il craint pour lui, malheur à ses tyrans.
ANTOINE.
J'entends: à mes périls vous cherchez à lui plaire,
Yous voulez devenir un tyran populaire.

Vous m'imputez toujours quelques secrets desseins. Sacrifler Pompée a est-ce plaire aux Romains? Mes ordres aujourd'hui renversent l'eur idole. Tandis que je vous parle; on le frappe, on l'immole : Que voulez-rous de plus?

### ANTOINE.

Il vous en coûta peu d'ordonner son trépas : A nos vrais intérêts as mort fut nécessaire. Mais d'un rival aceret vous rouler vous décire ; Il adorait Julie, et vous étie; allours ; Coura mour outragé conduisait tous vos coups. De nos engagementa remplisses l'étendue : De Lateius César la mort est suspendue; Oui, Lauteus César, contre nous conjuré...

OCTAVE.

#### Arrêtez.

O. Section Pemplins, doctions around della paris, della fina del grand Pemples, son caractive (dall moles, relained in lesson article, and lands, relained in lesson article, and lands, relained in lesson article, and lands are processively and article and lands are considered and lands are consi

ANTOINE.

Ce coupable est-il pour nous saeré?

Je veux qu'il meure...

OCTAVE, se levant.

Lui? le père de Julie?

ANTOINE.

Qui , lui-même.

OCTAVE.
Écoutez : notre intérêt uous lie ;
L'hymen étreint ces nœuds ; mais si vous persistez

A demander le sang que rous persécutez.

Dès ce jour entre nous je romps toute alliance.

ANTOINE.

Octave, je sais trop que notre intelligence Produira la discorde et trompera nos vœux. Ne précipitons point des temps si dangereux. Voulez-vous m'offenser?

OCTAVE.

Non; mais je suis le maître
D'épargner un proscrit qui ne devait pas l'être.

Mais vous-même avec moi vous l'aviez condamné : De tous nos ennemis c'est le plus obstiné. Qu'importe si sa fille un moment vous fut chère?

A notre súreté je dois le sang du père. Les plaisirs inconstants d'un amour passager A nos grands intérêts n'ont rien que d'étranger. Yous avez jusqu'iel peu connn la tendresse; Et je n'attendais pas cet excès de faiblesse.

OCTAVE.

De faiblesse!... et e'est vous qui m'oseriez blamer?
C'est Antoine aujourd'hui qui me défend d'aimer?

Nous avons tous les deux mêlé dans les alarmes Les fêtes, les plaisirs à la fureur des armes : César en fit autant 2 mais par la volupté Le cours de ses exploits ne fut point arrêté. Je le vis dans l'Egypte, amoureur et sévère, Adorer Cléopâtre en immobant son frère.

OCTAVE.

Ce fut pour la servir. Je puis vous voir nn jour

[rans]

Plus aveuglé que lui, plus faible à votre tour. Je vous connais assez ; mais, quoi qu'il en arrive, J'ai rayé Lucius, et je prétends qu'il vive. ANTOINE.

Ie n'y consentiral qu'en vous voyant signer L'arrêt de ces proscrits qu'en ne peut éparguer. OCTAVE.

Je vous l'ai déjà dit : J'étais las du earnage
Où la mort de César a forcé mon courage.
Mais puisqu'il faut enfin ne rien faire à demi,
Que le salut de Rome en doit être affermi,
Qu'il me faut consommer l'horreur qui nous rassen(l'assaide de sinc.)

Ie cède, je me rends... j'y souscris... Ma main trem-Allez, tribuns, portez ces malheureux édits : [ble (A Antoine qui s'assied et signe.)

(A Antoine qui s'assied et signe.)

Et nous, puissons-nous être à jamais réunis!

ANTOINE.

Vous, Aufide, demain vous conduirez Fulvie; Sa retraite est marquée aux champs de l'Apulie : Oue ie n'entende olus ses cris séditieux.

OCTAVE.

Écontons ce tribun qui revient en ces lieux;
Il arrive de Rome, et pourra nous apprendre
Ouel respect à nos lois le sénat a dd rendre.

### SCÈNE IV.

OCTAVE, ANTOINE, AUFIDE, UN TRIBUN LICTRURS.

ANTOINE, au tribun.

A-t-on des triumvirs accompli les desseins?

Le sang assure-t-il le repos des humains?

ILE TABLEN.

Home tremble et se tait au mâtieu des supplices.

Il nous reste à frapper quedques secrets complices,
Quelques vils enuemis d'Antoine et des Césars,
Restre des conjurés de ces ides de Mars, (cure,
Qui, dans les derniers rangs ceachant leur baice obsYout du peuple a socret exciter le marruure.

Paulus, Albin, Cotta, les plus grands sont tombés;
A la proscription peus sont déropte.

OCTAVE.

A-t-on de l'univers affermi la conquête?

Et du fils de Pompée apportez-vous la tête?

Pour le bien de l'état i'ai dû la demander.

LE TABUN.

Les dieux n'ont pas voulu, seigneur, vous l'accorTrop chiri des Romains, ce jeune téméraire

Et l'orsque, par mes soins, des têtes des proserits

Aux murs du Capitole on afficiait le prix,

Pompée à leur salu metait des récompenses.

Il a par des bienfaits combattu vos vengeances;

Mais, quand vos légions ont marché gur nos pas,

Alors, fuyant de Rome et electhant les combats, Il a'avance à Césène, et vers les Pyrénérs
Doit su fils de Caton joindre ses destinées;
Tandis qu'en Orient Cassius et Brutus,
Conjurés trop fameu; par leurs fausses vertus,
A leur faible parti rendant un peu d'audare,
Osent vous délier dans les champa de la Thrace.
ANTOINE.

Pompée est échappé!

OCTAVE.

Ne vous alarmez pas; En quelque endroit qu'il soit, la mort est sur ses pas. Si mon père a du sien triomphé daus Pharsale, l'attends contre le fils une fortune égale; Et le nom de César, dont je suis honoré,

De sa perte à mon bras fait un devoir saeré. ANYOINE. Préparons donc soudain cette grande entreprise ;

Preparons donc soudain cette grande entreprise; Mais que notre Intérêt jamals ne nous divise. Le sang du grand César est déjà joint au mien; Votre sœur est ma femme; et ce double lien Doit affermit je joug où nos mains triomphantes Tiendront à nos genoux les nations tremblantes.

# SCÈNE V.

OCTAVE, LE TRIBUN, éloigné.

Que feront tons ees nœuds? nous sommes deux ty-Puissances de la terre, avez-vous des parents? Dans le sang des Césars Julie a pris naissance; Et loin de rechercher mon nuile alliance, Elle n'a regardé cette triste union

Que comme un des arrêts de la proscription.

(Au tribus.)

Revenez... Quoi l Pompée échappe à ma vengeance?

Revenez... Quoi i Pompee echappe a ma vengeance Quoi i Julie avec lui serait d'intelligence? On ignore en quels lieux elle a porté ses pas?

LE TRIBUN. Son père en est instruit, et l'on n'en doute pas. Lui-même de sa fille a préparé la fuite.

De quoi s'informe ici ma raisou trop séduite? Quoi lonegril finet trigir l'univers constemé, Entourd é ennemis, du meutre environne, Trindi sua neige spoectia, que j'inmois à mon pêre, l'antidu sana de prosectia, que j'inmois à mon pêre, de milieu de la gentrar, au sain des téctions, an milieu de la gentrar, au sain des téctions, de maisse de l'antique de l'entourne de l'entourne de particular de l'entourne de l'entourne l'enves D'about, d'ambiton, de crimes, de faiblessel Quels soucia dévorants viennent me consumer! Destructure de hambian, s'appartichent d'aimer?

.....

# ACTE SECOND.

# SCÈNE I.

### FULVIE, AUFIDE.

AUPIDE. Oui, j'ai tout entendu; le sang et le carnage Ne coûtaient rien, madame, à votre époux volage. Je suistoujours surpris que ce cœur effréné. Plongé dans la licence, au vice abandonné. Dans les plaisirs affreux qui partagent sa vie . Garde une eruauté tranquille et réfléchie. Octave, même, Octave en paraît indigné; Il regrettait le sang où son bras s'est baigné; Il n'était plus lui-même : il semble qu'il rougisse D'avoir eu si long-temps Antoine pour complice. Peut-être aux yeux des siens il feint un repentir. Pour mieux tromper la terre et mieux l'assujettir: Ou peut-être son âme, en secret révoltée, De sa propre furie était épouvantée. J'ignore s'il est né pour éprouver un jour

a li fisoi a vocue qu'Auguste eut de ces retours beureux, quand les cincines hiu fiul plus adoessaire, et qu'il vit qu'étant matire aboots, in a vait plus d'autre intérêu que citul de paratire jusée: saits il une termbe qu'il fut toujours plus implioyable que cièment, cur, apres à la ballaif d'Activa. Il il égopres l'ail d'Antoneuss pécis de la statue de Cesar, et il eu la barbarie de faire randerir a let en jeune Chastron, distrè Cesar et de Colopatre, randerir a let en jeune Chastron, distrè Cesar et de Colopatre,

Vers l'humaine équité, quelque faible retour 4;

que lui-même avail reconnu pour roi d'Egypte.

Ayani un jour soupçonne le préteur Gallius Quintus d'être
venu à l'audience avec un poignard sous as robe, il le fit appi quer en sa présence à la torture; et, dans l'indignation où il fut de s'entendre appeier lyran per ce sénateur, il lui arracha luimème les yeux, ai on en croit Soétope.

On all (see Chan, son piere adoptil, fill latest grand pour paradomera) prespet losses encousin; mais ju are vito jus qu'Anment prespet losses encousin; mais ju are vito jus qu'Anment prespet losses en la companie de la contra de la companie de la contra de la contra de la companie de justice de la placeción de la companie de la companie de la companie de la contra de la companie del companie de la companie de la companie de la companie de la companie del la c

Il se prat que Cinna all'été soupronné ou convaincu par Aupuste de quelque indicité, et qu's peré l'Atlàricissement, aguste du rei accordé le vain homeur du consulté; mais la n'est guiste du rei accordé le vain homeur du consulté; mais la n'est sufficient probabble que Cinna ett voiu, par une conspiration, a 'emparre de la pissance suprétien, fui qui n'avail janais commandé d'armée, qui n'itali appuye d'accorn parti, qui n'atail par senfiu nu, home considérable dans Prenjire. In u'y a pas Mais il a disputé sur le choix des vetimes , Et je l'ai vu trembler en signant tant de crimes. FULVIE.

Qu'importe à mes affronts ce faible et vain remord? Chacun d'eux tour à tour me donne lei la mort. Octave, que tu crois moins dure et moins féroce, Sous un air plus humain cache nn cœur plus atroce; Il sgit en barbare, et parle avec douceur : Je vois de son esprit la profonde noirceur : Le sphinx est son emblème , et nous dit qu'il pre-Ce symbole du fourbe aux aigles de son père. A tromper l'univers il mettra tous ses soins. De vertus incapable, il les feindra du moins : Et l'autre aura toujours dans sa vertu guerrière Les vices forcenés de son âme grossière. Ils osent me bannir; e'est là ce que je veux. Je ne demandais pas à gémir auprès d'eux, A respirer encore un air qu'ils empoisonnent. Remplissons sans tarder les ordres qu'ilsme donnent; Partons. Dans quels pays, dans quels lieux ignorés Ne les verrons-nous pas comme à Rome abhorrés ? Je trouverai partout l'aliment de ma haine.

d'apparence qu'un simple courtians ait eu la folie de vooleis secorder au souverien ifferent per un règie de vingt anoies, qui avait des héritiers; et il n'est unitensent probable qu'un gante l'et i fait consul immédiatement apres la conspiration. Si l'aventure de Ciona est vraie, Auguste ne pardonna que maiert lei, viaince une les raisons ou out les importunités de

SI l'avecture de Cison est vraie, Auguste se pardonne que maigre lui, valore par les raisons ou par les importantée de Livie, qui avail pris toots bit un grand ascendant, et qui ul comme de la comme comme de la comme del comme del la comme del comme de la comme del la comme de la comme del la

as decembers; è se lui tre-dramament point par generouix le auti que le public n'a pa souffiré dans le Cimen de Conerlite, que Livie fui impirial la clemence qu'on a vanés. Le production de la companie de la companie de la companie de ne demand à Livie loui l'honneur du pardon. Ja se déciderat point si on a cer ration ou tout de supprisser cette partie de la pince, qui rel autouri but reparde comme une vérité, sur la foi de la déclamation de Séroleur.

Ja covide bien qu'Augusta e pui pardonner quelquedelse per periditique, et affecte de la grandique d'Augusta e pai partonner que qu'il n'en avait pas; at, sous quelques traits héroliques qu'in cert avait pas; at, sous quelques traits héroliques qu'in partie à représentation d'un bomisse insuperariel occipit de son intérét pendant foute sa vie. Heureux quand cet intérét à condit à ven la partie de l'entre de l'augusta de l'entre de l'ent

a liter v rol qu'Anquist port tong-timp au doigi un morre un trept un apilla cit qu'en Qu'il qu'en Qu'il qu'en Qu'il qu'en qu'

# SCÈNE II.

### FULVIE, ALBINE, AUFIDE.

Madame, espérez tont; Pompée est à Césène : Mille Romains en foule ont devancé ses pas; Son nom et ses malheurs enfantent des soldats : On dit qu'à la valeur joignant la diligence, Dans cette lle barbare il porte la vengeance; Que les trois assassins à leur tour sont proscrits. Que de leur sang impur on a fixé le prix. On dit que Brutus même avance vers le Tibre, Que la terre est vengée, et qu'enfin Rome est libre. Deja dans tout le camp ce bruit s'est répandu, Et le soldat murmure, ou demeure éperdu. PULVIE.

On en dit trop , Albine; un blen si désirable [ble; Est trop prompt et trop grand pour être vraisembla-Mais ces rumeurs au moins peuvent me consoler, Si mes persécuteurs apprennent à trembler,

AUFIDE. Il est des fondements à ce bruit populaire. Un peu de vérité fait l'erreur du vulgaire. Pompée a su tromper le fer des assassins. C'est beaucoup; tout le reste est soumis aux destins. Je sais qu'il a marché vers les murs de Césène ; De son départ au moins la nouvelle est certaine, Et le bruit qu'on répand nous confirme aujourd'hui Que les cœurs des Romains se sont tournés vers lui. Mais son danger est grand ; des légions entières Marchent sur son passage, et bordent les frontières; Pompée est téméraire, et ses rivaux prudents. PULVIE.

La prudence est surtout nécessaire aux méchants; Mais souvent on la trompe ; un heureux téméraire Confond, en agissant, celui qui délibère. Enfin Pompée approche. Unis par la fureur, Nos communs intérêts m'annoncent un vengeur. Les révolutions, fatales ou prospères, Du sort qui conduit tout sont les jeux ordinaires : La fortune à nos yeux fit monter sur son char Sylla, deux Marius, et Pompée, et César; Elle a précipité ces foudres de la guerre ; De leur sang tour-à-tour elle a rougi la terre. Rome a changé de lois , de tyrans , et de fers. Déjà nos triumvirs éprouvent des revers. Cassins et Brutus menacent l'Italie. J'irais chercher Pompée aux sables de Libye. Après mes deux affronts , Indignement soufferts. Je me consolerais en troublant l'univers. Rappelons et l'Espagne et la Gaule irritée A cette liberté que j'ai persécutée ; Pnissé-je, dans le sang de ces monstres heureux, Expier les forfaits que j'ai commis pour eux! Pardonne , Cicéron , de Rome heureux génie , Mes destins t'ont vengé, tes bourreaux m'ont punie Mais je mourral contente en des malheurs si grands Si je meurs comme toi le fléau des tyrans. (A Aufide.)

Avant que de partir, tâchez de vous instruire Si de quelque espérance un rayon peut nous luire. Profitez des moments où les soldats troublés Dans le camp des tyrans paraissent ébranlés. Annoncez-leur Pompée; à ce grand nom peut-être lls se repentiront d'avoir un autre maître.

(Ici on voit dans l'enfoncement Julie couchée entre des

### SCÈNE III. FULVIE, ALBINE.

FULVIE. Que vois-je au loin dans ces rochers déserts, Sur ces bords escarpés d'ablmes ent'rouverts, Que présente à mes yeux la terre encor tremblante? ALBINE.

Je vois, ou je me trompe, une femme expirante. PULVIE. Est-ce quelque victime immolée en ces lieux? Peut-être les tyrans l'exposent à nos yeux, Et par un tel spectacle, ils ont voulu m'apprendre De leur triumvirat ce que je dois attendre. Allez : j'entends d'ici ses sanglots et ses cris : Dans son cœur oppressé rappelez ses esprits; Conduisez-la vers moi.

## SCÈNE IV.

FULVIE, sur le devant du théâtre; JULIE, au fond, vers un des côtés, soutenue par ALBINE.

JULIE.

Dieux vengeurs que j'adore! Ecoutez-moi, voyez pour qui je vous implore! Secourez un héros, ou faites-moi mourir.

De ses plaintifs accents je me sens attendrir. JULIE.

Où suis-je? et dans quels lieux les flots m'ont-ils jetée! Je promène eu tremblant ma vue épouvantée. Où marcher !... Quelle main m'offre ici son secours? Et qui vient ranimer mes misérables jours?

Sa gémissante voix ne m'est point inconnue. Avançons...Ciel ! que vois-je! en crolral-je ma vue? Destius qui vous jouez des malheureux mortels, Amenez-vous Julie en ces lieux criminels? Ne me trompé-je point?... N'en doutons plus, c'est BULUE.

Quoi!d'Antoine, grands dienx! c'est l'épouse cruellel Je suis perdue!

FULVIE.

Hélas! que craignez-yous de moi? Est-ce aux infortunés d'inspirer quelque effroi? Voyez-mol sans trembier ; je suis loin d'être à craindre ; Vous étes malheureuse, et je suis plus à plaindre.

JULIE. Vous!

PERSON.

Quel événement et quels dieux irrités Ont amené Julie en ces lieux détestés ?

JULIE. Je ne sais où je suis : un délnge effroyable Qui semblait engloutir une terre coupable, Des tremblements affreux, des foudres dévorants. Dans les flots débordés ont plongé mes suivants. Avec un seul guerrier de la mort échappée. J'ai marché quelque temps dans cette île escarpée ; Mes yeux ont vu de loin des tentes, des soldats; Ces rochers ont caché ma terreur et mes pas ; Celui qui me guidait a cessé de paraître. A peine devant vous puis-je me reconnaître ; Je ine moure.

FULVIE. Ah! Julie.

JULIE.

Eh quoi! vous soupirez! FULVIE.

De vos maux et des miens mes sens sont déchirés. JULIE. (prime? Yous souffrez comme moi! quel malheur vous op-

FULVIE.

Dans le séjour du crime, Dans cette île exécrable où trois monstres unis Ensanglantent le monde, et restent impunis.

MILTE. Quoi I c'est ici qu'Antoine et le barbare Octave Ont condamné Pompée, et font la terre esclave?

FULVIE. C'est sous ces pavillons qu'ils règlent notre sort : De Pompée ici même ils ont signé la mort.

JULIE. Soutenez-moi, grands dieux.

Hélas! où sommes-nous?

FULVIE. De cet affreux repaire

Ces tigres sont sortis : leur troupe sanguinaire Marcho en ee même instant au rivage opposé. L'endroit où je vous parle est le moins exposé; Mes tentes sont ici; gardez qu'on ne nous voie. Venez, calmez ce trouble où votre âme se noie. JULIE.

Et la femme d'Antoine est ici mon appui !

FULVIE. Graces à ses forfaits je ne suis plus à lui. Je n'ai plus désormais de parti que le vôtre. Le destin par pitié nous rejoint l'une à l'autre. Qu'est devenu Pompée?

Ah! que m'avez-vous dit. Pourquoi vons informer d'un malheureux proserit?

FULVIE. Est-il en sûreté? parlez en assurance : J'atteste ici les dieux, et Rome, et ma vengeance. Ma haine pour Octave, et mes transports jaloux. Que mes soins répondront de Pompée et de vous, Que je vais vous défendre au péril de ma vie.

\*\*\*\* Hélas! c'est done à vous qu'il faut que je me fie! Si vous avez aussi connu l'adversité, Vous n'aurez pas, sans doute, assez de cruauté Pour achever ma mort, et trabir ma misère Vous vovez où des dieux me conduit la colère. Vous avez dans vos mains, par d'étranges hasards, Le destin de Pompée et du sang des Césars. l'ai réuni ces noms : l'intérêt de la terre A formé notre hymen au milieu de la guerre. Rome. Pompée et moi, tout est prêt à périr : Aurez-vous la vertu d'oser les secourir?

PULVIP. J'oserai plus encor. S'il est sur ce rivage, Qu'il daigne seulement seconder mon courage. Oui, je crois que le eiel, si long-temps inhumain, Pour nous venger tous trois l'a conduit par la main. Oui, l'armerai son bras contre la tyrannic. Parlez : ne graignez plus.

PER TW Errante, poursuivie,

Je fuvais avec lui le fer des assassins Oui de Rome sanglante inondaient les chemins : Nous allions vers son camp : déjà sa renommée Vera Césène assemblait les débris d'une armée : A travers les dangers près de nous renaissants Il conduisait mes pas incertains et tremblants. La mort était partout ; les sanglants satellites Des plaines de Césène occupaient les limites. La nuit nous égarait vers ce funeste bord Où régnent les tyrans, où préside la mort. Notre fatale erreur n'était point reconnue. Quand la foudre a frappé notre suite éperdue. La terre en mugissant s'entr'ouvre sous nos pas. Ce séjour en effet est celui du trépas.

FULVIE. Eh bien! est-il encore en cette fle terrible? S'il ose se montrer, sa perte est infaillible, Il est mort.

JULIE.

Je le sais. PERMIT.

Où dois-je le chercher? Dans quel secret asile a-t-il pu se cacher? JULIE.

Alt! madame...

PULVIE. Achevez; c'est trop de défiance;

Je pardonne à l'amour un doute qui m'offense. Parlez, je feraj tout.

Puis-je le croire ainsi?

FULVIE.

Je vous le jure encore.

JULIE.

Eh bien I... il est ici.

Cen est assez; allous.

Il cherchait nn passage Pour sortir avec moi de cette lie sauvage, Et ne le voyant plus dans ces rochers déserts, Des ombres du trépas mes yeux se sont couverts. Je mourais, quand le ciel, nne fois favorable, N'a présenté par vous une main secourable.

SCÈNE V.

FULVIE, JULIE, ALBINE, UN TRIBUN.

LE TRIBUN, à Fulvie.
Madame, une étrangère est iei près de vous.
De leur autorité les triumvirs jaloux
De l'île à tout mortel ont défendu l'entrée.

Ah! j'atteste la foi que vous m'avez jurée!

Je la dois amener devant leur tribunal. FULVIE, à Julie.

Gardez-vous d'obéir à cet ordre fatal,

JULE.

Avilirais-je ainsi l'honneur de mes ancêtres!
Soldats des triumriss, allez dire à vos maîtres
Que Julle, entraînée en ce séjour affreux,
Attend, pour en sortir, des secours généreux;
Que partout le suis libre, et qu'ils peuveut connaître

Ce qu'on doit de respect au sang qui m's fait naître, A mon raug, à mon sexe, à l'hospitalité, Aux droits des nations et de l'itumanité. Conduisez-moi ehez vous, magnanime Fulvie. FULVIE.

Votre noble fierté ne s'est point démentie; Elle augmente la mienne; et ce n'est pas en vain Que le sort vous conduit sur ce bord inbumain. Puissé-je en mes desseins ne m'être point trompée!

O dieux, prenez ma vie, et veillez sur Pompée! Dieux! si vous me livrez à mes persécuteurs.

Armez-moi d'un courage égal à leurs fureurs.



# ACTE TROISIÈME.

### SCÈNE I

SEXTUS POMPÉE

Je ne la trouve plus : quad i mon destin fatal Luminea ime styrana, la livre à mon rival ! Le voltà, je les vois ces pavillons horribles On on trois mentriers, rettirée et poisibles, Ordonnent le carrage avec des yeux sereins, Common en donne une fêter et des jeux nat Romaina. On common de common et effect et des jeux nat Romaina. Quel est donne la destin des déformants paires que la Quel est donne la destin des déformants paires ne des desarpo du vient que l'univers est fait pour les Céssar> 24 su périt Caton , leur juge et votre image :

a Je propose quelques réflexiona sur la vie et sur la mort de Caton. Il ne commanda jamais d'armée; il ne fut que aimple préteur; et cependant nous prononçons son nom avec plus de vénération que ceiul des César, des Pompée, des Brutus, des Cicéron, et des Scipion meme : c'est que lous ont eu beaucoup d'ambition ou de grandes faiblesses. C'est comme citoyen turux, c'est comme storcien rigide, qu'on révère Calon malgre soi; tant l'amour de la patrie est respecté par ceux meme a qui les vertus patriotiques sont inconnues; tant la philosophie stotcleane force à l'admiration ceux mêmes qui en sont le plus éloignes. Il est certain que Caton fil tout pour le devoir, tout pour la patrie, et jamais rien pour lui. il est presque le seul Romain de son temps qui mérite cet éloge. Lui seul, quand ii ful questeur, eut le courage non sculement de refuser aux exéculeurs des proscriptions de Sylla l'argent qu'ils rede-mandaient encorera vertu des rescriptions que Sylla leur avait laissees sur le trésor public ; mais il les accusa de concussion et d'homichte, et les tit condamper à mort, dounant ainst un terrible exemple aux triumvirs, qut dédaignérent d'en profiter. U fut ennemi de quiconque aspirait a la tyrannie. Retiré dans Ulique, après la bataille de Tapsa, que César avait gagnée, il exhorte les sénateurs d'Utique a tmiler son conrag à se défendre contre l'usurpateur; il les trouve intimidés a l'humanité de pourvoir a leur sureté dans leur fuite. Quand it volt qu'il ne tui reste plus aucque esperance de sauver sa pa-lrie, et que sa vie est inutile, il sort de la vie sans éconter un moment l'instinct qui nous attache à elle ; it se rejoint à l'Étre des êtres, loin de la tyranni On trouve dans les odes de La Mothe un couplet contre Caton:

> Caton, d'une ûme plus égale, Sons l'heureut valimqueer de Pharsale Eld nouffert que l'homme plist; Nais, incapable de se readre, il n'eut pas la force d'attendre Le pardon qui l'hemmet.

On you'd than one were question est l'économe différence d'un hompsych de noisy ourset d'un hieres à Bousse. Cation à l'aventif pas est une fame égale, mais très inégale et des. Cation à l'aventif pas est une dance égale, mais très inégale et des. Cation à l'aventif pas couteure la couse d'inne de la liberte. Post et mit abandonnée. On tail reproche del d'étre longable de se rendre, c'est-à-dire d'étre incapable de se rendre qu'it devait altendre aute proches de la chiefe de prefende qu'it devait altendre aute partie de la comme sit reis de un revolut révoit à comme de l'addition, a support it aurants fait volontairement servante du fidélité.

Les vers de La Mothe sont d'un œur esclave qui cherche de l'esprit. Ja rougis quand je vois quels grands hommes de l'anliquité nous nous efforçons tous les jours de degrader, et Les Scipions sont morts aux déserts de Carthage a; Cicéron, tu n'es plus b, et ta tête et tes mains Ont servi de trophée aux derniers des humains.

quels hommes communs nous célificons dans notre petite

spirre.
D'autres, plus méprisables, and juté: Caless par les pelacipes
D'autres, plus méprisables, and juté: Caless par les pelacipes
d'une relegion qui ne pouvail étre la sirune, punsqu' êlre a'cias
lait pas recover, rien u'est pias lipiab un plus extravagant.
Il faut le jurge par les principes de Rome, de Directome et du
stoteisme, puniqu'il était Romain, heros et stotiers.

a le ne stais pas ce que l'autreu rentend par ce vers. Je ne

connais que Médellus Scípion qui III la guerre contre César en Afrique, conjointement avec le rol John. Uperbit la grande bataille de Tagan, et, voulant casualte traverse la mer d'Afrique, la flotle de César conta son vaisseau à fond. Scipion périt dans les flois, et non dans les déserts. Falmerois mieux que l'auture etit mis:

Les Scipions sont morts aux syrtes de Carthage.

Il faut de la vérité aujant qu'on le prut.

à Je remarqueral, sur le meurire de Cicéron, qu'il fut assassiné par un tribun militaire nommé Popilius Lenns, pour lequel II avait daigné plaider, et auquel il avait sauvé la vie. Ce meuririer reçul d'Antoine deux cent mille livres de notre mounaie pour la lête et les deux mains de Gierenn. qu'il ini apporta dans le forum. Antoine les tit clouer à la tribune anx harangues. Les siecles suivants ont vu des assassinats, mais aucun qui fut marqué par une si korrible ingronats, mus de la été payé si cherement. Les ossassins de Vali-tein, du maréchal d'Ancre, du duc de Guise-le-Ralafré, du duc de Parme Farnese, hatard du pape Paul III, et de land d'autres, étaient à la vérité des gentlishommes, ce qui rend leur attentat encore plus infame; mois du moins ils n'avaient pas reen de bienfaits des princes qu'its massacrèrent : ils furent les ludignes instruments de leurs maltres; et cela ne prouve que trop que quiconque est arme du pouvoir, et peut doeser de l'argent, trouve loujours des bourreaux merce naires quand il le veut : mais des bourreaux gentiishommes, c'est ia ce qui est le comble de l'infamie.

Remarquous que orite horreur ci celle bassesse ne forent jamais connues dans le temps de la chevalerie : je ne vois aucon chevalier assassin pour de l'argent.

SI Tantors de l'Esprid des lois instit dit que l'homeur était authentie le resont et le mobile de lo devalerle. Il semant et mission authentie le resont et le mobile de lo devalerle. Il semant et mission, mais prélembre que l'homeur et al mobile de la rever et de de de l'accie, et parse pe tant de gruttheomes et sont faits hourreaux et archen, après tant d'astrer latineme de tous le grutte, et parse pet tant d'astrer latineme de tous le grutte, et de l'accie de l'accie

Bayenous à Cicéron. Quolque nous ayons ses ouvrages. Saint-Evremond est te premier qui nous ait avertis qu'il faitait con siderer en lut l'homme d'état et le bon citoyen. Il n'est bien counn que par l'histoire execliente que Middleinn nous a donuée de ce grand homme [l'Histoire de Ciceron par Middle. ton a été traduite en français par l'abbé Prévest]. Il étoit le meilleur orateur de son trusps , et le meilleur philosophe. Ses Tusculanes et son Traité de la Nature des dieux, si blen traduits par l'abbé d'Olivet, et enrichis de notes savantes, sont si supérieurs dans leur grare que rien ne les aégales depuis, soit que nos bons auteurs n'airnt pas osé prendre un tel essor. soil ou'lis n'aient pas eu les alles assez fortes. Cicéron d'aut tout ce qu'il voulait ; il n'en est pas ainsi parmi nous. Ajentous encore que nous n'axons sucun traité de morale qui approche de ses Offices; et ce n'est pas faute de tiberté que nos ouleurs modernes ont été si au-dessous de lui en ce genre; car de Rome a Madrid on est sur d'obtentr la permission d'ennuyer en moralitica.

Mon sort va me rejoindre à ces grandes victimes. Le fer des Achillas et celui des Septimes,

D'un vil roi de l'Égypte instruments eriminels, Ont fait couler le saug du plus grand des mortels a. Ce n'est que par sa mort que son fils lui ressemble. Des brigands réunis, que la rapine assemble, Un prétendu César, un fils de Cépias b,

Qui commande le meurtre, et qui fuit les combats.

Dans leur tranquille rage ordonnent de ma vie!

Octave est maître enfin du monde et de Julie.

Je doude que Ciercon ail de un auxi grand homme en poligue, il se laiso a tromper à l'apr de noisante et trois an par la jeune Cictave, qui le sacritia bivatid su rescontiment de Nariconspection d'Atticus; il n'end d'autre fonction, disu'i l'armon per de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la companio

a de propose lei une conjecture. Une semble que l'intérêt des ministres du jeune l'obierné, ajede trite ans, s'étal pla des ministres du jeune l'obierné, ajede trite ans, s'étal plade de la place del place de la place del place de la place del place de la place del place de la place de la place del place de la place del place del

Après la victoire de Pharsale, César dépêcha des émisecrets à Rhodes, pour empécher qu'on ne reçût Pompée. ti dut, ce me semble, prendre les mémes précautions avec l'Egypte : ll n'y a personne qui, en parvil cas, negligeal un intéret al lmportant. On peut croire que l'ésar prit cetie précaution nécescaire, et one les Ecvotiens allerent plus loin qu'il ne voulait : la crurent s'assurer de sa bienveillance en lui présentant la tôle do Pompée. On a dil qu'il versa des larmes en lo voyant ; mais, ce qui est blen pius sur, c'est qu'il ne vengea point sa mort ; il ne punit point Septime, tribun romain, qui étail le plus coupuble de cet assassinat; et lorsque ensuite il tit tuer Achillas, es fui dans la guerre d'Alexandrie, et pour un sujet tout diffé rent. Il est donc très vraisemblable que si César n'ordonna pas la mort de Pompée, il fut au moins lo cause très prochaine de cette mort. L'impunité occordee a Septime est une preuve bien forte contre César. Il ourait pardonné a Pompée, je le crois, s'il l'ovait eu entre ses mains; mais je crois aussi qu'il ne le regretta pas ; et une preuve indubitable, c'est que la premi chose qu'il fit, ce fut de confisquer tous ses blens à Rome. On vendil a l'encan la belle maison de Pompre; Antoine l'actieta, et les enfants de Pompee n'eurent aucun heritage

It likes consists now append up to surrous do joint 42, more dail, Capita. Cold Continues in princi the present results of the formation. Let great have been been described to great have been described to format in proving not only and provide to continue profession to format the proving not to the contract to great have been described to the proving not to the contract to great a beautiful. Get described to great a beautiful contract to great a beautiful

Il y a mille exemples degrandes fortanes qui ont eu une basse intigair, ou que l'orgouel appelle basse ; il n'y a rien de bas aux yeux du phisosophe, et quienneme s'est eire-é dôit avoir eu cette repece de mérite qui contribue à l'été-ation. Mais me st toujours surpris de voir Auguste, n'e d'iven fauille si mince, un provincial sans nom, de-enir le maître absolu de l'Empire rossion, et su placer au rang des dietz.

On lui donne des remords dans crite pière; on lui altribua des scaliments magnanimes : je saus persuade qu'il n'en eut p sint ; mais je suis persuade qu'il en laut au theatre.

De Julie! Ali, tyran! ce dernier coup du sort Atterre mon esprit luttant contre la mort. Détestable rival, usurnateur infâme. Tu ne m'assassinais que pour ravir ma femme! Et c'est moi qui la livre à tes indignes feux! Tu règnes, et je meurs, et je te laisse heureux! Et tes flatteurs, tremblants sur un tas de victimes, Déjà du nom d'Auguste ont décoré tes crimes ! Quel est cet assassiu qui s'avance vers moi?

### SCÈNE II

POMPÉE, AUFIDE.

POMPÉE, l'épée à la main. Approche, et puisse Octave expirer avec toi!

AUFIDE. Jugez mieux d'un soldat qui servit votre père.

POMPÉE. Et tu sers un tyran!

AUFIDE. Je l'abjure, et j'espère

N'être pas inutile, en ce séjour affreux. Au fils, au digne fils d'un héros malbeureux. Seigneur, je viens à vous de la part de Fulvie. POMPÉE.

Est-ce un piége nouveau que tend la tyrannie? A son barbare époux viens-tu pour me livrer? AUFIDE.

Du péril le plus grand je viens pour vous tirer. POMPÉE.

L'humanité, grands dieux, est-elle ici connue: AHEIDE. Sur ce billet, su moins, daignez jeter la vue.

(Il lui donne des tablettes.) POMPÉR. Julie! 6 ciel! Julie! est-il bien vrai?

Lisez.

AUFIDE. POMPÉR. O fortune! ô mes yeux, êtes-vous abusés? Retour inattendu de mes destins prospères! Je mouille de mes pleurs ces divins caractères.

(II lit.) . Le sort paraît changer, et Fulvie est pour nous; » Écoutez ce Romain; conservez mon énoux, » Qui que tu sois , pardonne ; à toi je me confie ; Je te crois généreux sur la foi de Julie. Quoi! Fulvie a pris soin de son sort et du mien! Qui l'y peut engager? quel intérêt? AUFIDE.

Le sien.

D'Antoine abandonnée avec ignominie, Elle est des trois tyrans la plus grande ennemie. Elle ne borne pas sa haine et ses desseins

A dérober vos jours au fer des assassins; Il n'est point de périf que son courroux ne brave : Elle veut vous venger.

Oui, vengeons-nous d'Octave. Élevé dans l'Asie, au milieu des combats. Je n'ai connu de lui que ses assassinats; fftre. Et dans les champs d'honneur, qu'il redoute peut-Ses yeux, qu'il eût baissés, ne m'ont point vu paraître. Antoine d'un soldat a du moins la vertu. Il est vrai que mon bras ne l'a point combattu : Et depuis que mon père expira sous un traître, Nous fûmes ennemis saus jamais nous connaître. Commençons par Octave; allons, et que ma main,

Au bord de mon tombeau, se plonge dans son sein.

AUFIDE. Venez donc chez Fulvie, et sachez qu'elle est préte D'Octave, s'il le faut, à vous livrer la tête. De quelques vétérans je tenterai la foi ; Sous votre illustre père ils servaient comme moi. On change de parti dans les guerres civiles : Aux desseins de Fulvie ils peuvent être utiles. L'intérêt, qui fait tout, les pourrait engager A vous donner retraite, et même à vous venger.

### POMPÉR.

Je pourrais arracher Julie à ce perfide? Je pourrais des Romains immoler l'homicide? Octave périrait?

> AUFIDE. Seigneur, n'en doutez pas. POMPÉE.

Marchons.

SCÈNE III.

POMPÉE, AUFIDE, JULIE.

Que faites-vous? où portez-vous vos pas? On your cherche, on pour suit tons ceux que cet orage Put ieter comme moi sur cet affreux rivage. Votre père, en Égypte, aux assassins livré, D'ennemis plus sanglants n'était pas entouré. L'amitié de Fulvie est funeste et cruelle; C'est un danger de plus qu'elle traîne après elle : On l'observe, on l'épie, et tout me fait trembler ; Dans ces horribles lieux je crains de vous parler. Regagnons ces rochers et ces cavernes sombres Où la puit va porter ses favorables ombres. Demain les trois tyrans, aux premiers traits du jour, Partent avec la mort de ce fatal séjour : Hs vont, loin de vos yeux, ensanglanter le Tibre. Ne précipitez rien , demain vous êtes libre,

Noble et tendre moitié d'un guerrier malheureux , O vous! ainsi que Rome, objet de tous mes vœus l Laissez-moi m'opposer an destin qui m'outrage. Si j'étais dans des lieux dignes de mon courage, Si j'étais dans des lieux dignes de mon courage, Si je pouvais guider nos braves légicoises Castons, Vous ne me verirez pas attendre de l'étuire Un secours incertain contre la tyrannie. Les dieux nous not conduits dans ces sanglants de Marchons aou seuls sealiers que ces dieux m'ond ouverts.

Octave en ce moment doit entrer chez Fulvie; Si vous êtes connu, c'est fait de votre vie. AUFIDE.

Seigneur, craignez plutôt d'être ici découvert; Aux tribuns, aux soidats, ce passage est ouvert; Entre ces deux dangers que prétendez-vous faire? JULIE.

Pompée, au nom des dieux, au nom de votre père, Dont le malheur vous suit, et qui ne s'est perdu Que par sa conflance et son trop de vertu, Ayez quelque plité d'une épouse alaruné ! Avons-nous un parti, des auis, une armée? (mains, Trois monstres tout puissants ont détruit les Ro-Vous étes seul ei contre mile assessins...

Ils viennent, c'en est fait, et je les vois paraître.

AUFIDE.

Ah! laissez-vous conduire; on peut vous reconnaître;
Le temps presse, venez; vous vous perdez sans fruit.

JULIE.

Je ne vous quitte pas.

POMPÉE.

# SCÈNE IV.

A quoi suis-ie réduit!

POMPÉE, JULIE, AUFIDE, sur le devant; OCTAVE, LICTEURS, au fond.

OCTAVE.

Je prétends vous parier ; ne fuyez point , Julie.

Aufide me ramène aux tentes de Fulvie.

Est-il de votre suite?

(A Auflée.)
Demeurez, je le veux... Vous, quel est ce Romain?

Ah! je succombe enfin.

C'est un de mes soldats dont l'utile courage S'est distingué dans Rome en ces jours de earnage; Et de Rome à mon ordre Il arrive aujourd'hui. OCLAVE, à Pompé.

Parle; que fait Pompée? où Pompée a-t-il fui?

Il ne fuit point, Octave, il vous cherche, et peut-être Avant la fin du jour vous le verrez paraître. OCTAVE.
Tu sais en quel état il faut le présenter :

C'est sa tête, en un mot, qu'il me faut apporter; Et tu dois être instruit quelle est la récompense. POMPÉE. Elle est publique assez.

JULIE.
O terreur l

O vengeance l

### SCÈNE V.

POMPÉE, JULIE, AUFIDE, OCTAVE,

LE TRIBUN.
Vous êtes obéi : grâce à votre heureux sort,
Pompée en ce moment est ou captif ou mort.
OCTAYE.

Que dis-tu?

LE TRIBUN.

Ses suivants s'avançaient dans la plaine
Qui s'étend de Pisanre aux remparts de Césène;

Les rebelles, bientôt entourés et surpris,
De leurs témérités ont eu le digne prix.

Ab, ciell

LE TRIBUN.

A la valeur que tous ont fait paraître,

On croît qu'ils combattaient sous les yeux de leur malire.

POMPEE, à part.

Je perds tous mes amis l LE TRIBUN.

Vos soldats à vas picilest parmi les morts,
Vos soldats à vas picilest varmi les morts,
Vos soldats à vas piciles vont apporter son corps.
S'il est vivant, s'il fuit, il va tomber, sans doute,
Aux pièges que nos mains ont tendus sur sa route;
Il nè peut échapper au trépas qui fattend.

GCAYS.

Allex, continuez ce service important. Vous, Audie, en tout temps jéprouvai votre zèle; Je sais gu'Antoine en vous trouve un guerrier fidèle: Alle: si des odats peut servir ajuourd'hui, Souvenez-vous surtout de répondre de lui. Vous, licteurs, arrêtez le premier téméraire Qui viendralt sans mon ordre en ce lieu solitaire. PONFE: à d'Audife.

Viens guider mes fureurs.

O dieux qui m'écoutea,
Dans quel péril nouveau vous nous précipitez l

### SCÈNE VI. OCTAVE, JULIE.

OCTAVE, arretant Julie.

Je vous ai déjà dit que vous deviez m'entendre. Votre abord en cette île s droit de me surprendre; Mais cessez de me craindre, et calmez votre eccur.

Seigneur, je ne crains rien; mais je frémis d'horreur. OCTAVE.

Vous changerez peut-être en connaissant Octave. JULIE.

J'ai le sort des Romains, il me traite en esclave. Vous pouviez respecter mon nom et mon malheur. OCTAVE.

Sachez que de tous deux je suis le protecteur. Les respects des humains et Rome vous attendent; Ce nom que vous portez, et leurs vœux vous deman-Je dois vous y conduire, et le sang des Césars [dent; Ne doit plus qu'en triomphe entrer dans ses remparts. Pourquoi les quittez-vous? Ne pourrai-je connaître Oui yous dérobe à Rome, où le ciel vous fit naître? JULIE.

Demandez-moi plutôt, dans ces horribles temps, Pourquoi dans Rome encore II est des habitants. La ruine, la mort de tous côtés s'annonce; Mon père était proscrit ; et voilà ma réponse.

OCTAVE. Mes soins veillent sur lui ; ses jours sont assurés ; Je les ai défendus, vous les rendez sacrés.

Ainsi je dois bénir vos lois et votre empire, Lorsque vous permettez que mon père respire! OCTAVE.

Il e'arma contre moi : mais tout est oublié : Ne lui ressemblez point par son inimitié. Mais enfin près de moi qui vous a pu conduire?

JULIE. La colère des dieux obstinés à me nuire.

OCTAVE. Ces dieux se calmeront. Ma sévère équité A vengé le héros qui m'avait adopté. Il n'appartient qu'à moi d'honorer dans Julie Le sang , l'auguste sang dont vous êtes sortie. Je dois compte de vous à Rome, aux demi-dieux Que le monde à genoux révère en vos aïeux.

Yous!

JULIE. OCTAVE. Un fils de César ne doit jamsis permettre Ou'en d'étrangères mains on ose vous remettre. JULIE.

Vous, son fils!... ô héros! ô généreux vainqueur! Quel fils as-tu choisi? quel est ton successeur? César vous a laissé son pouvoir en partage; Sa magnanimité n'est pas votre héritage :

Ce fut dans les combats, en répandant le sieu: C'est par d'autres exploits que vous briguez l'empire. Il savait pardonner, et vous savez proserire : Prodigue de bienfaits, et vous d'assassinats, Vous n'êtes point son fils, je ne vous connais pas. OCTAVE. Il vous parle par moi, Julie; ils vous pardonne

Les noms injurieux que votre erreur me donne. Ne me reprochez plus ces arrêts rigoureux Ou'arrache à ma justice un devoir malheureux. La paix va succèder aux jours de la vengeance.

S'il versa quelquesois le sang du citoyen,

JULIE. Quoi! vous me donneriez un rayon d'espérance! OCTAVE.

Vous pouvez tout.

JULIE. Qui? moi? OCTAVE.

Vous devez présumer Quel est le seul moyen qui peut me désarmer, Et qui de ma clémence est la cause et le gage.

Vous parlez de clémence au milieu du carnage l Hélas! si tant de sang, de supplices, de morts, Ont pu laisser dans yous quelque accès aux remords : Si vous craignez du moins cette haine publique, Cette horreur attachée au nouvoir tyrannique: Ou , si quelques vertus germent dans votre cœur, En les mettant à prix n'en souillez point l'honneur : N'en avilissez pas le caractère auguste. Est-ce à vos passions à vous rendre plus juste?

OCTAVE. Allez, je vous entende. Et l'avais bien prévu vos refus insultants.

Qui?

JULIE. OCTAVE.

Vous le demandez! vous savez trop, Julie, Quel est depuis long-temps l'objet de mon courroux, Et Pompée...

Un rival criminel, une race ennemie...

Soyez grand par vous-même.

Ah! cruel, quel nom prononcez-vnus, Pompée est loin de moi : qui vous dit que je l'aime OCTAVE. Oui me le dit? vos pleurs. Qui me le dit? vons-même.

Pompée est loin de vous, et vous le regrettez! Yous pensez m'adoucir lorsque vous m'insultez : Lorsque de Rome enfin votre imprudente fuite Du sein de vos parents vous entraîne à sa suite!

BULTE.

Ainsi vous ajoutez l'opprobre à vos fureurs. Ahl ce n'est pas à vous à m'enseigner les mœura. Je ne suis point réduite à taut d'ignominie;

He on rich pap gour ross que je me justifie.

"Ja iquittém on pay que vous cansajamies;
Men parents et mes dieux que vous persécutez.

"Jai di aborris fe mome o vious aller paraller ;
Mon père l'ordonnalt, rous le savez peut-dère;
Get trou que je finsi; mes funness destina
Quand je rous évitais m'out remise en von maints.

Quand je rous évitais m'out remise en von maints.

Quand je rous évitais m'out remise en von maints.

Quand je rous évitais m'out remise en von maints.

Quand je rous évitais m'out remise en von maints.

Mon cour ne régiend point de voire symmole.

Our pouvez tous un mo florous pric fins une devoir.

Vous ignorez mes droits, ainsi que mon pouvoir. Vous vous trompez, Julie, et vous pourrez apprendre Que Lucius sans moi ne peut choisir un gendre; Que c'est à moi surtout que l'on doit obéir. Déià Rome m'attend : sovez orête à nartir.

Voilà donc ce grand cœur, ce héros magnanime, Qui du monde calmé veut mériter l'estime! Voilà ce règne heureux de paix et de douceur! Il fut un meurtrier, il devient ravisseur!

Hest juste envers vous; misisquoi qu'il en puisse être, Sachez que le mépris a est pas fait pour un maître. Que vous simiez Pompée, que qu'un sutre rival, Encouragé par vous, cherche l'honneur fatal D'oser un seul moment disputer ma conquête, On sait si je me venge, il yr a de sa tête: Crest un nouveau proserir que je dois condammer; Et je jue par vous de ne point pardonner.

MINIE. Moi, l'atteste iei Rome et son divin génle, Tous ces hérns armés contre la tyrannie, Le pur sang des Césars, et dont vous n'êtes pas, Ou'à vos proscriptions yous joindrez mon trênas. Avant que vous forciez cette âme indépendante A joindre une main pure à votre main sanglante. Les meurtres que dans Rome ont commis vos fu-De celui que l'attends sont les avant-coureurs, freurs. Un nouvel Appius a trouvé Virginie; Son sang eut des vengeurs ; il fut une patrie ; Rome subsiste encor. Les femmes en tout temps Ont servi dans nos murs à punir les tyrans Les rois, vous le savez, furent chassés pour elles. Nouveau Tarquin, tremblez! (Elle sort),

SCÈNE VII.

CTITE

Que d'injures nouvelles!

Quel reproche accablant pour mon occur oppressé!

Ce cœur m'en a dit plus qu'elle n'a prononcé.

Le eruel est hai, j'en fais l'expérience;

Je suis puni déjà de ma toute-puissance;

A peine le gouverne, à peine j'ài godté.

Ce pouvoir qu'on m'envie, et qui m'a tant coûté. Tu veux régner, Octave, et tu chéris la gloire; Tu voudrais que ton nom vécût dans la mémoire; Il portera ta honte à la postérité. Étre à jamais haï! quelle immortalité! Mais l'être de Julie et l'être avec justice! Entendre cet arrêt qui fait seul ton supplice! Le peux-tu supporter ce tourment douloureux D'un esprit emporté par de eontraires vœux, Qui fait le mal qu'il hait, et fuit le hien qu'il aime, Qui cherche à se tromper, et qui se hait lui-même? Faut-il donc que l'amour ajoute à mes fureurs? Ah! l'amour était falt pour adoucir nos mœurs. D'indignes voluptés corrompaient mon jeune âge : L'ambitinn succède avec toute sa race. Par quel nouveau torrent je me laisse emporter! Oue d'ennemis à vaincre! et comment les dompter? Mânes du grand César! ô mon maître! ô mon père! Que Brutus immola, mais que Brutus révère; Heros terrible et doux à tous tes ennemis, Tu m'as laissé l'empire à ta valeur soumis ; La mnitié de ce faix accable ma jeunesse. Je n'ai que tes défauts, je n'ai que ta faiblesse; Et je sens dans mon cœur, de remords combattu,

Que je n'ose avec toi disputer de vertu.

# ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.
FULVIE, ALBINE.

ALBINE.

Quand sous vos pavillons, de sa crainte occupée,
Invoquant en secret l'ombre du grand Pompée,
Les sanglots à la bouche et la mort dans les yeux,
Julie appelle en vain les enfers et les dieux,
Yous la laissez, Fulvie, à sa douleur mortelle.

Quelle se plaigne aux dieux, je vais agir pour elle, l'attends ici Pompée.

ALBINE.
Eh! ne pouviez-vous pas
De cette lle avec eux précipiter vos pas?

FULVIE.

Non; de nas ennemis la fureur attentive
Couvre de meurtriers et l'une et l'autre rive:
Bien ne peut nous tirer de ce gouffre d'horreur,
J'y reste encore un jour, et c'est pour leur malheur.

ALBINE. Qu'espérez-vous d'un jour? FULVIE.

La mort; mais la vengeance.
ALBINE.

Eh! peut-on se venger de la toute-puissance?

PER VID Ou., quand on ne craint rien.

ALBINE. Dans nos vaines douleurs,

D'un sexe infortuné les armes sont les pleurs. Le puissant foule aux pieds le faible qui menace, Et rit en l'écrasant, de sa débile audace.

Désormais à Fulvie ils n'insulteront plus; lis ne se joueront pas de mes pleurs superflus. Je sais que ces brigands, affamés de rapine. En comblant mon opprobre, ont juré ma ruine. Prodigues ravisseurs, et bas intéressés. Ils m'enlèvent les biens que mon père a laissés ; On les donne pour dot à ma fière rivale. Mais, Albine, crois-moi, la pompe nuptiale Peut se changer encore en un trop juste deuil: Et tout usurpateur est près de son cercueil. J'ai pris le seul parti qui reste à ma fortune. De Pompée et de moi la querelle est commune : Je l'attends; il suffit.

> ALBINE. Il est seul, sans secours.

FULVIE. Il en aura dans moi

> ALBINE. Vous hasardez ses jours.

FULVIE. Je prodigue les miens. Va , retourne à Julie ; Soutiens son désespoir et sa force affaiblie; Porte-lul tes conseils, son âge en a besoin;

Et de mon sort affreux laisse-moi tout le soin. ALBINE. L'état où je vous vois m'épouvante et m'afflige.

Porte ailleurs ton effroi; va, laisse-moi, te dis-je. Pompée arrive enfin ; je le vois. Dieux vengeurs,

## Ainsi que nos affronts unissez nos fureurs! SCÈNE II.

POMPÉE, FULVIE.

WITH WAR Étes-vous affermi ?

POMPÉR. J'ai consulté ma gloire; J'ai eraint qu'elle ne vît une action trop noire

Dans le meurtre ipoui qui nous tient occupés. WHITE Elle parle avec Rome; elle vous dit : Frappez. Ils partent dès demain, ces destructeurs du monde : Ils partent triomphants : et cette nuit profonde [deux,

Est le temps, le seul temps, où nous pouvons tous Sans autre appui que nous, vanger Rome sur eux. Seriez-vous en auspens?

Non, mes mains seront prêtes. Je voudrais de cette bydre abattre les trois têtes. Je ne puis immoler qu'un de mes ennemis :

Octave est le plus grand; c'est lui que le choisis. FULVIE. Vous courez à la mort.

POMPÉK.

Elle ennoblit ma cause : De eet indigne sang e'est peu que ie dispose: C'est peu de me venger ; je n'aurais qu'à rougir De frapper sans péril, et sans savoir mourir. PULVIE.

Vous faites encor plus; yous vengez la patrie. Et le sang innocent qui s'élève et qui crie : Vous servez l'univers.

POMPÉR.

J'y suis déterminé. L'assassin des Romains doit être assassiné. Ainsi mourut César; il fut clément et brave; Et nous pardonnerions à ce lâche d'Octave l Ce que Brutus a pu, je ne le pourrais pas i Et j'irais pour ma cause emprunter d'autres bras ! Le sort en est jeté. Foites venir Aufide. FULVIE.

Il veille près de nous dans ee camp bomieide. Qu'on l'appelle... Déjà les feux sont presque éteints Et le silence règne en ces lieux inbumains.

SCÈNE III.

POMPÉE, FULVIE, AUFIDE.

FULVIE, à Aufide. Approeliez. Que fait-on dans ces tentes coupables? AUFIDE.

Le sommeil y répand ses payots favorables, Lorsque les murs de Rome, au carnage livrés, Retentissent au loin des eris désespérés Oue jettent vers les ejeux les filles et les mères. Sur les corps étendus des enfants et des pères. Le sang ruisselle à Rome; Octave dort en paix.

POMPÉE. Vengeance, éveille-toil Mort, punis ses forfaits! Dites moi dans quels lieux ses tentes sont dressecs. FULVIE.

Vous avez remarqué ces roches entassées Oul laissent un passage à ces vallons secrets, A rrosés d'un ruisseau que bordent des cyprès : Le pavillon d'Antoine est auprès du rivage ; Passez, et dédaignez de venger mon outrage : Yous trouverez plus loin l'enceinte et les palis Où du elément César est le barbare fils. Avancez, vengez-vous.

a On voil, dans l'éloignement, des pestes de feux faiblement allumes autour des tentes, et le theatre représente une puit.

# AUFIDE. Une troupe sanglante,

Toute nuit, à toute lieure, environne sa tente. Des plaisirs de leurs chefs, affreux lmitateurs, Ils dorment auprès d'enx dans le sein des horreurs.

POMPÉE.

Vous avez préparé votre fidèle esclave?

FULVIE.

Il vous attend : marchez jusques au lit d'Octave. POMPÉE, à Fulcie.

Je laise entre von malar, dans ce creat séjour, L'Objet, le seul objet pour qui j'amini sie jour, La seul qui più uni ri doux families fitantes, Deux races de hêure en infortune ségule non sortile de la companie de la companie de la companie de Bassignet à son cour à suppar en ma priore; Que, mont pour la veuger, je vive en sa mémorire : Cetta tout ce que jereur. Mais, en portant mes coups, le rous l'aisse exposée, et je férmis pour vous.

FULVIE.

PULYIL.

Qui I lul qui ce mortel sans pudeur et aans fol 2
Cet oppressure de Rome, et du monde, et de molt.

Li, qui m'oue et leir (Paul dans nos metreprise
Li, qui m'oue et leir (Paul dans nos metreprise
Avitez-vous soupçonné que i ne saurais pas
Porter, sinsi que vous, et souffrir letrépas;
Que je dévorerals mes deuleurs impuissantes?
Voyer de ceu tyrans les demeures anaginates;
Cest Teolo du meurtre, et j' ai d'un y' former;
De leur esprit de rage lis nots un m'anioner;
Lora loi devient in mienne, il fiant que je la autre;
Lora loi devient in mienne, il fiant que je la autre;
Indirect vous des leurs, et noto par que je vive.

POMPÉE. Et par quí?

PULVIE.

Par ma main \*.

POMPÉE.
Osez-vous bien remnlir un si hardi dessein?

Osez-vous nien rempar un si hardi desseit FULVIE.

Osez-vous en douter? Le destin nous rassemble

Octan I evel pass historium, maist in en witmone point dem Parities'; efektin na Bennet extrame o en ferruran, et diner, comme riel e dil, du temps funete oci rule etai inc. Ellerin prenegie meda singuistane qu'a Anchois. Celero a apporte, dans propriet meda singuistane qu'a Anchois. Celero a apporte, dans proprieto de la companie de la companie de la companie de la mart, quelquen contigracion melas des ellopresa tradurent i in proprieto indire sons divers protectes, et los di loss égotles de la companie de l Pour délivrer la terre, et pour mourir ensemble. Que le triumvirat, par nous deux aboli , Dans la tombe avec nous demeure enseveli. J'ai trop vécu comme eux : le terme de ma Est conforme sux borreurs don les dieux Tont rem-Et Pompés, aux enfers descendant sans effroi, [plie; Y va trainer Octava avec Antoine et moi.

Non, espérez encor; les soldats de ces traîtres Ont changé quelquefois de drapeaux et de maltres : Ils ont trahi Lépide"; ils pourront aujourd'hui Vendre au fils de Pompée un mercenaire appui. [ge, Pour gagner les Romains, pour forcer leur homma-Il ne faut qu'un grand nom, de l'or, et du courage. On a vu Marius entraîner sur ses pas Les mêmes assassins payés pour son trépas. Nous séduirons les uns, nous combattrons le reste. Ce coup désespéré peut vous être funeste ; Mais il peut réussir. Brutus et Cassius N'avaient pas, après tout, des projets mieux conçus. Téméraires vengeurs de la cause commune. Ils ont frappé César, et tenté la fortune. Ils devaient mille fois périr dans le sénat; Ils vivent cependant, ils partagent l'état; Et dans Rome avec vous je les verrai peut-être. Mes guerriers sur vos pas à l'Instant vont paraître. Nous vous suivrons de près; il en est temps, marchons. POMPÉE.

Je t'invoque, Brutus! je t'imite; frappons!

a Cette réflexion d'Aufide est très convenable, poisqui-éle est fondée sur la vérité : car, après la bataille de Modiere, qu'Antoine avail predux, il est oil coeflance des présenter presque seul devant le camp de légide; plus de la motifé des contoits. Cette de la motifé des contoits. L'était du tailégide avail re vec lui; et cette aventure même fui l'origine du leisunviest.

> Non seulment ceux de Mislance, mis avent nodre lettere.

et cette avenuire meine tul l'origine du Iriumviral.

b Ron seulment ceux de Minlune, qui avaient ordre de lucr Marius, se déclarérent en se faveur ; mais étant encore proserit en Afrique, il alla droit à Rome avec quelques Africains, et leva des froupes dès qu'il y fut arrivé.

C. Il et condunt que l'artius of casinis n'avaired pris assense pour se missimir contre l'action de Cou, l'au x-i-consul prot et consistent contre l'action de Cou, l'au x-i-consul prot et consultat l'action de l'action

Il y a vingt exemples d'assassinats produits par la vengrance ou par l'enthousissence de la liberté, qui faurent l'effet d'un mouvement violent pitulét que d'une conspiration ben réféciale à prudemment médite. Tel ful l'assassinat du due de l'arme, Farnée, Lotatra du pape Paul III ; telle fui même la conspiration des Pazzi qui n'étaien point sires des Piorentus, en assusanant les Médites, et qui se confirerat à la fortusa-

### SCÈNE IV.

### FULVIE, JULIE, ALBINE.

Il m'échappe, il me fuit; ô ciel l m'a-bil trompée?

Aute! fatal aute! manes du grand Pompée! Votre fils derant vous m'a-t-il fait prosterner Pour trahir mes douleurs, et pour m ahandonner? FULVIE.

S'il arrive no malheur, armez-vous de courage : Il faut s'attendre à tout.

Quel horrible langage! S'il arrive un matheur! Est-il donc arrivé? FULVIR.

Non; mais ayez un cœur plus grand, plus élevé. JULIE. Il l'est: mais il gémit: yous hoïssez, et j'aime.

Il l'est; mais il gémit: vous haissez, et J'aime.

Je crains tout pour Pompée, et non pas pour moiQuefait-il? [même.
FULVIE.

Il vous sert... Les flambeaux dans ces lieux De leur faible clarté ne frappent plus mes yeux a. Sommeil! sommeil de mort, favorise ma rage!

Où courez-vous?

FULVIE.

Restez; j'ai pitié de votre âge, De vos tristes amours, et de tant de douleurs. Gémissez, s'il le faut; laissez-moi mes fureurs l

# SCÈNE V.

### JULIE, ALBINE.

ILIE.

Que veut-elle me dire, et qu'est-ce qu'on prépare? Séjour de meurtriers, île affreuse et barbare ! Je l'avais bien prévu, tu seras mon tombeau. Albine, instruisez-moi de mon malhenr nouveau : Pompée est-il connu? voit-il sa dernière heure? N'est-il plus d'espérance? est-il temps que je meure?

Je suis prête , parlez.

Dans cette horrible nuit, J'ignore, ainsi que vous, s'il succombe ou s'il fuit, Si Fulvie au trépas aura pu le soustraire: Elle suit les conscils d'une aveugle colère, Qu'en ses transports soudains rien ne peut captiver; Elle expose Pompée, au lieu de le sauver.

Je m'y suis attendue ; et quand ma destinée , Dans cet orage affreux , m'a près d'elle amenée , Je ne me flattais pas d'y rencontrer un port.

Les Sambeaux qui éclairent les teules s'éteigneut.

Je asis que c'est ici le séjour de la mort.

Je asis perduc, Alime, et se usis point trompée.

La fille d'un César, la veuve d'un Pompée,

Sera digne du mois, dans ces atriemitest,

Du song qu'elle a reçu, des nouns qu'elle a protte.

Du song qu'elle a reçu, des nouns qu'elle a protte.

Par d'imstilles cris qu'on déclaigne d'entendre.

Pau l'espoir incertain d'invier, et tromper morgent.

Pau l'espoir incertain d'ichappe à ma vue :

In craint ma finishesse; il m'a trop ma connue :

Sil prétend que je vive, il m'outrage en effet.

Allons.

### SCÈNE VI.

JULIE, ALBINE, POMPÉE.

O dieux! Pompée!

Il est mort, c'en est fait.

Qui?

L'univers est libre.

O Rome! ô ma patrie!

Octave est mort par vons!

POMPÉR.

Oni , je vous ai servie.

De la terre et de vous j'ai puni l'oppresseur.

O succès inoui! trop heureuse fureur!

Ses gardes assoupis, dans leur infâme ivresse, Laissaient un accès libre à ma main vengeresse : Un de ses favoris, un de ses assassins, Un ministre odieux de ses affreux desseins, Seul auprès du tyran reposait dans sa tente : J'entre; un dieu me conduit; une idée effrayante, De la mort que l'apporte un songe avant-coureur, Dans son profond sommeil excitant sa terreur, De ses proscriptions lui présentait l'image; Quelques sons mal formés de sang et de carnage S'échappaient de sa bouche, et son perfide cœur Jusque dans le repos déployait sa fureur; De funèbres accents ont prononcé Pompée; Dans son cœur à ce nom j'ai plongé cette épée; Mon rival a passé du sommeil au trépas, Trépas encore trop doux pour tant d'assassinats; Il aurait du périr par un supplice insigne. Je sais que de Pompée il eût été plus digne D'attaquer un César au milieu des combats, Mais un César tyran ne le méritait pas. Le silence et la mort ont servi ma retraite. THE PE

Je goûte en frémissant une joie inquiète.

L'effroi qui me saisit, corrompant mon espoir, Empoisonne en secret le bonheur de vous voir. Pourrez-vous fuir du moins de cette lle exécrable? POMPÉE.

Moi . fuir!

TITLE THE Il reste encore un tyran redoutable. POMPEE.

Si le ciel nous seconde, il n'en restera plus. JULIE.

Et comment rassurer mes esprits éperdus? Antoine va venger la mort de son complice. POMPÉR.

D'Antoine en ce moment les dieux vous font justice; Et je mourrai du moins, heureux dans mes malheurs, Sur les corps tout sangiants de nos deux oppresseurs. Venez, il n'est plus temps d'écouter vos alarmes.

JULIE. Ciel! pourquoi ces flambeaux, ces cris, ce bruit des armes?

POMPÉS. Je ne vois plus l'esclave à qui j'étais remis, Et qui, me conduisant parmi mes ennemis, Jusques au lit d'Oetave à guide ma furie.

# SCÈNE VII.

POMPÉE, JULIE, ALBINE, AUFIDE.

AURIOR Tout serait-il perdu? L'esclave de Fulvie. Salsi par les soldats, est déjà dans les fers. De César dans le camp le nom remplit les airs. On marche, on est armé : le reste, je l'ignore. J'ai des soldats. Allons.

JULIE, à Aufide.

Ah! c'est toi que j'implore. C'est toi qui de Pompée est devenu l'appui. AUFIDE.

Je vous réponds du moins de mourir près de lui.

POMPÉE. Mettez votre courage à supporter ma perte. La tente de l'ulvie à vos pas est ouverte; Rentrez, attendez-y les derniers coups du sort : Confondez vos tyrans eneore après ma mort, Conservez pour eux tous une haine éternelle : C'est ainsi qu'à Pompée il faut être fidèle. Pour moi, digne de vivre et mourir votre époux, Je leur vendrai bien cher des jours qui sont à vous. I e lâche fuit en vain , la mort vole à sa suite ; C'est en la défiant que le brave l'évite.

\*\*\*\*\*

# ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

JULIE, FULVIE; GARDES dans le fond.

JULIE.

Vous me l'aviez bien dit qu'il me fallait tout craindre. Voilà done nos succès!

FULVIE. Vous êtes seule à plaindre : Vous aviez devant vous un avenir heureux: Vous perdez de beaux jours, et moi des jours affreux. Vivez, si vous l'osez : je deteste la vie; Ma main n'a pu suffire à mon âme hardie. Ces monstres que le ciel veut encore protéger Sont plus heureux que nous dans l'art de se venger. Pompée, en s'approchant de ce perfide Octave a. En croyant le punir, n'a frappé qu'un esclave, Qu'un des vils instruments de ses sanglants complots, Indigne de mourir sous la main d'un héros. D'un plus grand ennemi j'allais purger le monde; Je marehais, j'avançais dans cette nuit profonde; Mon bras était levé , lorsque de toutes parts Les flambeaux rallumés ont frappé mes regards. Octave tout sanglant a paru dans la tente. De leurs lâches licteurs une troupe insolente Me conduit en ees lieux captive auprès de vous. Fléchissez vos tyrans; je brave jei leurs eouns. Qu'on me laisse le jour, ou bien qu'on me punisse. Ma vengeance est perdue, et voilà mon supplice, Ciel! si tu veux eneore prolonger mes destins Que ce soit sculement pour mieux armer mes mains,

Pour mieux servir ma hause et ma fureur troupée. Hélas! avez-vous su ce que devient Pompée? Est il vivant ou mort en ces déserts sangiants?

Aufide aura-t-il pu dérober aux tyrans Ce héros tant proserit que la terre abandonne? PHLVIE.

Il n'ose m'en flatter? mais aueun ne soupçonne-Que Pompée en effet soit errant sur ces bords. Vers Césène aujourd'hui tous ses amis sont morts: Le bruit de son trépas commence à se répandre;

a II y cut quesques exemples de parcille méprise dans les guerres civiles de Rome. L'espett de vertige qui animali alors les Romains est presque inconcerable. Lucius Térentius, vou-lant ture le père du grand Pompée, pénéira seul junque dans sa leute, et erui long-temps l'avoir percè de coups ; il ne re connut son erreur que lorsqu'il voului faire soulever les trou pes, et qu'il vit pareiller à leur tête celui qu'il croyait avoir egorgé. On dit que la même chose arriva depuis à Maximien Hercule, quand il voului se venger de Constantin, son gendre. Yous voyez aussi, dans in Iragédie de Fencestas, que Ladislas assassine son propre frère, quand il croil assassiner le duc, son rival.

Les tyrans sont trompés ; et vous pouvez comprendre | Ce nom socré pour vous , ce nom que Rome honore , One ce bruit peut servir encore à le sauver : C'est un soin que mes mains n'ont pu se réserver. Vous êtes libre au moins; son salut vous regarde : Vous me voyez captive, on m'arrête, on me garde; Je ne puis rien pour vous, ni pour lui, ni pour moi. J'attends la mort.

### SCÈNE II.

JULIE, FULVIE, OCTAVE, ANTOINE, TRIBUNS. LICTEURS.

### ANTOINE. Tribuns, exécutez ma loi; Gardez cette coupable, et répondez-moi d'elle;

Suivez de ses complots la trame criminelle; Ou'on l'observe, et surtout que nous sovons instruits Des complices secrets par son ordre introduits. FULVIE.

Je n'ai point de complice ; et ces noms méprisables Sont faits pour vos suivants, sont faits pour vos semblables, Pour ces Romains nouveaux, qui, formés pour servir, Se sont déshonorés jusqu'à vous obéir. Traîtres, ne cherchez point la main qui vous menace : La voici : vous deviez connaître mon andace. L'art des proscriptions que j'apprenais sous vous, M'enseignait à vous perdre, et dirigeait mes coups. Je n'ai pu sur vous deux assouvir ma vengeance: Je l'attends de vous seuls et de votre alliance : Je l'attends des forfaits qui vous ont faits amis; Ils vont vous diviser comme ils vous ont unis : Il n'est point d'amitiés entre les parricides. L'un de l'autre jaloux, l'un vers l'autre perfides, Vous détestant tous deux, du monde détestés, Trainant de mers en mers vos infidélités.

L'un par l'autre écrasés, et bourreaux et victimes, Puissent vos maux sans nombre être égaux à vos cri-Citoyens révoltés, prétendus souverains, Qui vous faites un jeu du malheur des humains, Oui, passant du carnage aux bras de la mollesse. Du meurtre et du plaisir goûtez en paix l'ivresse. Mon nom deviendra cher aux siècles à venir Pour avoir seulement tenté de vous punir.

ANTOINE. Qu'on la remène; allez.

### SCÈNE III.

JULIE, OCTAVE, ANTOINE, GARDES.

#### JULIE, à Octave. Ah! souffrez que Julie

Loin de ses oppresseurs accompagne Fulvie. Mon bras n'est point armé ; je n'al contre vous trois Que mon cœur, ma misère, et nos dieux et nos lois : Vous les méprisez tons; mais si Cesar encore,

Sur vos cœurs endurcis a quelque autorité. Osez-vous à son sang ravir la liberté? Pensait-il qu'en ces lieux sa nièce fugitive Du fils qu'il adopta deviendrait la captive? OCTAVE.

Pensait-il que Julie avec tant de fureur Du sang qui la forma pourrait trahir l'honneur? Je ne crois point votre âme encore assez hardie Pour oser partager les crimes de Fulvie : Mais, sans yous imputer ses forfaits insensés. L'amante de Pompée est criminelle assez.

Oui, je l'aime, César, et vous l'avez dû croire. Je l'aime, je le dis, j'en fais toute ma gloire. J'ai préféré Pompée errant, abandonné, A César tout puissant, à César couronné. Caton contre les dieux prit le parti du père : Je mourrai pour le fils ; cette mort m'est plus chère Que ne l'est à vos yeux tout le sang des proscrits : Sa main les rachetait : mon cœur en fut le prix. Ne lui disputez pas sa noble récompense; César, contentez-vous de la toute-puissance. S'il honora dans Rome, et surtout aux combats, Un nom dont il est digne et qu'il n'usurpe pas; Si vous êtes jaloux du nom qu'il fait revivre, Songez à l'égaler, plutôt qu'à le poursuivre. OCTAVE.

Oui. César est jaloux comme il est irrité. Je crois valoir Pompée, et j'en suis peu flatté. Et vous... Mais nous allons approfondir le crime.

### SCÈNE IV.

OCTAVE, ANTOINE, JULIE, UN TRIBUN, GARDES.

ANTOINE. Eli bien ! qu'avez-vous fait?

LE TRIBUN. On conduit la victime. JULIE.

Quelle victime, 6 ciel!

Quel est ce malheureux?

Où l'a-t-on retrouvé? LE TRIBUN.

Vers ces antres affreux. Au milieu des rochers qu'a frappés le tonnerre ; Du sang de nos soldats il a rougi la terre. Aufide, de Fulvie un secret confident. A côté de ce traître est mort en combattant :

Il n'a cédé qu'à peine su nombre, à ses blessurcs. Nos soins multipliés dans ces roches obscures Ont du sang qu'il perdait arrêté les torrents. Et rappelé la vie en ses membres sangiants.

On a besoin qu'il vive, et que dans les supplices Il vous instruise au moins du nom de ses compliees.

Cest quelqu'un des procerits, qui, frappant au ha-Nous rapportait la mort aux lieux dont elle part. On l'aura pu elnoisir dans une foule obscure. Casca fit à César la première blessure « De reconnis l'éuvile et ses vaines fureurs , Qui toujours contre nous armeront des vengeurs ; Mais ie la forcerai de nommer en eneride.

LE TRIBUN. Il n'en est pas besoin; sa fureur intrépide De ce grand attentat se fait encore honneur : Il n'en cachera pas le motif et l'auteur.

OCTAVE. Vous pálissez, Julie!

LE TRIBUN.
Il vient.

Ciel implacable,

#### SCÈNE V.

LES PRÉCÉDENTS; POMPÉE, blessé et soutenu; GARDES.

OCTAVE.

Quel es-tu? misérable!
A ce meurtre moui qui pouvait t'engager?
POMPÉE.
Est-ce Octave qui parle, et m'ose interroger?
LE TRIBUN.

Réponds au triumvir.

POMPÉE.
Eh bien! ce nom funeste,
Eh bien! ce titre affreux que la terre déteste,
Devait l'apprendre assez mon devoir, mes desseins.

JULIE.

Je me meurs!

OCTAVE. Qui sont-ils? POMPÉE.

Ceux de tous les Romains.

ANTOINE. Dans un simple soldat quelle étrange arrogance (

OCTAVE. Sa fermeté m'étonne ainsi que sa vaillance. Qu'es-tu donc?

> POMPÉE. Un Romain digne d'un meilleur sort.

a L'auteur se trompe lei. Casca n'était point un homme du prupie. Il est vrai qu'in'y eut en lui rien de recommandable; et mais enfin c'était un sénateur, et on me devait pas le truic d'homme obscur, à moins qu'on n'entende par ce mot un homme sans goldre; ce qui une semble un peu force. OCTAVE.
Oui t'amenait iel?

POMPÉB-Ton châtiment, ta mort; Tu sais qu'elle était juste. JULIB-

Enfin la nôtre est sûre; POMPÉE.

Du monde entire sur toi j'ai du venger l'injure. Apprenez, triumires, oppresseur des bunnins, Qu'llest des Seévola comme il est des Tarquins. Jente Même erreur n'a trompé... Licteurs, qu'on mer Le feu qui doit punir ma main trop imprudente; Elle est prête à tomber dans le trasier veugeur, Ainsi qu'elle fut prête à to percer le cœur.

Lui, le soldat d'Audde! A ce nouvel outrage, A ces discours hardis, et surtout au courage Que ee Romain déploie à mes yeux confondus, A cest traits de grandeur aux son front répandus, Si je n'étais instruit que Pompée en sa fuite, Au pied de l'Apennin, hrave encor ma poursuite, Je croirais... Mais déjà vous me tirez d'erreur. Vous. pleure, vous tremblez; e'est Pompée.

JULIE.
Ah! seigneur.

Tu ne t'es pas trompé : le Romain qui te brave , Qui vengeait sa patrie et d'Antoine et d'Oetave , Possède un nom trop beau , trop eher à l'univers , Pour ne s'en pas vanter dans l'opprobre des fers. De Pompé en ces lieus je t'aj promis la tête : Francez , maitres du monde : elle est votre connuête.

Malheureuse I

JULIE.

OCTAVE.

O destins!

JULIE.

O pur sang des héros!

POMPÉR. Je n'ai pu de mon pèré égaler les travaux : Je cède à des tyrans ainsi que ce grand homme; Et je meurs comme lui le défenseur de Rome. JULIE.

Octave, es-su content? In times entre tes mains El Julie, et Pompie, et les out est humains. [sent? Prétends tu qu'à tes pieds mes liches pieurs répuiles faits les répresses par les liches pieurs répuiles me reprocherais jusqu'au moindre soupie (oui serait inutile, et s'enter toupie. Le ne te procherais jusqu'au moindre soupie (oui serait inutile, et s'enter toupie. Le ne te poire jusqu'au moindre soupie (oui serait inutile, et s'enter toupie. Le neur le le lour Le ne te poire jusqu'au moindre de l'autre au Coldi qui de la Romain et est pieu que le bourreau N'est pas dipus de suivre un exemple si bouu. Tra édits l'ont processir, arrache-sial in 'es;

Mais commence par moi, commence par Julie :

Tandis que je vivrai tes jours sont en danger. Va., ne me laisse point un héros à venger. Toi qui m'osas aimer, apprends à me connaître; Tyran, tu vois sa femme; elle est digne de l'être.

Par un crime de plus fléchit-on mon courroux? Il n'est que plus coupable en étant votre époux. Antoine, vous voyez ce que nos lois demandent.

ANTOINE. Son supplice : il le faut; nos légions l'attendent. Je ne balance point; César a pardonné; Mais César bienfesant est mort assassiné. Les intérêts, les temps, les hommes, tout diffère. Je combattis long-temps, et j'honorai son père; Il s'arma noblement pour le sénat romain :

Je ne connais son fils que pour un assassin. DOWNER.

Láches! par d'autres mains vous frappez vos victimes. J'ai fait une vertu de ee qui fait vos crimes ; Je n'ai pu vous frapper au milieu des combats; Vous aviez vos bourreaux, je n'avais que mon bras. l'ai sanvé cent proscrits; et je l'étais moi-même : Vons l'êtes par les lois. Votre grandeur suprême Fut votre premier crime, et méritait la mort. Par le droit des brigands, arbitres de mon sort, Your crovez m'abaisser! yous! dans votre insolence, Sachez qu'aueun mortel n'aura cette puissance. Le ciel même, le ciel, qui me laisse périr,

Peut accabler Pompée, et non pas l'avilir. ANTOINE. Vous voyez sa fureur; elle nous justifie. Assurez notre empire, assurez notre vie.

Barbares

JULIE. OCTAVE Je connais son courage effrépé ; Et Julie en l'aimant l'a déjà condamné.

ANTOINE. Sa mort, depnis long-temps, fut par nous préparée; Elle est trop légitime, elle est trop différée. C'est vous qu'il attaquait, e'est vous seul qui devez Annoncer le destin que vous lui réservez.

OCTAVE. Vous approuvez ainsi l'arrêt que je vais rendre? ANTOINE.

Prononcez, j'y souscris.

Je suis prêt à l'entendre.

A le subir. OCTAVE, après un long silence.

Je suis le maître de son sort. Si je n'étais que juge , il irait à la mort ; Je suis fils de César, j'ai son exemple à suivre: C'est à moi d'en donner... Je pardonne : il doit vivre. Antoine , imitez-mol : j'annonce aux nations

Oue je finis le meurtre et les proscriptions; Elles out trop duré; je veux que Rome apprenne...

Que vous voulez sur moi laisser tomber la haine, Ramener les esprits pour m'en mieux éloigner, Séduire les Romains, pardonner pour régner.

OCTAVE.

Non; je veux vous apprendre à vaincre la vengeance : L'amour est plus terrible, a plus de violence; A mon åge, peut-être, il devait m'emporter; li me combat encore, et je veux le dompter, Commencons l'un et l'autre un empire plus juste. Que l'on oublie Octave, et qu'on eherisse Auguste\*. Soyez jaloux de moi, mais pour mieux effacer Jusqu'aux traces du sang qu'il nous fallut verser. Pardonnons à Fulvie , à ces malheureux restes Des proscrits échappés à nos ordres funcstes ; Par les cris des humains laissons-nous désarmer; Et puisse Rome un jour apprendre à nous aimer b!

\*C'rst de bonne heure qu'Oclave prend ioi le nom d'Auguste. Suelone nous dit qu'Octavene fut surnommé Auguste, par un decret du sénat, qu'après la bataille d'Actium. On balança si on hal donnerait le titre d'Auguste on de Romulus. Celui d'Auistan fui préféré ; il signifie vénérable, et même que ique chose de plus qui répond au grec Sebastos. Il est bien plaisant de voir anjourd'hui quelles gens prennent le titre de vénérables. li pareit pourtani qu'Octave avait déjà osé s'arroger le s d'.fugurie à son premier consulat, qu'il se fit donner à l'âge de vingi ana, contre louies les lois, on plutôt qu'Agrippa et les ais Octave sut ensuite la conserver et l'accroftre.

> Il est constant grae ce fut a la fin le but d'Octave, a tani de crimes. Il vécul assez long temps pour que la génération qu'il vii natire oublist presque les maiheurs de ses peres. Il y cui tonjours des cerurs romains qui détextèrent la lyrannie, non aculement aous lui, mais sous ses succesacurs : on regretta la république, mais on ne put la rélabilr; les empereurs avaient l'argent et les troupes. Ces troupes eofin furent les maîtresses de l'élat; car les lyrans ne peuvent se maintenir que par les soldais; tot ou tard les soldats connaissent jeurs forces; lie seni la mattre qui les paie, et vendent l'empire à d'autres. Crite Rome, si soperbe, si amoureuse de la liberté, fot gouvernée comme Alger; elle n'eut pre même l'honneur de l'être comme Constantinople, ou du moins la race des Ottomans est respectée. L'empire romain eut très rarement trois empereurs de autie de la même (amille depuis Néron, Rome n'eut jamais d'autre consolation que crile de voir les empereurs égorgés par les soldats. San ée eufin plusieurs fots p les barbares, elle est réduite à l'état ou nous la voyons au-

Je tiniral par remarquer ici que l'entreprise désespérée que le poéte attribue à Sexius Pompée et à Fulvie, est un trait de furieux qui veulent se vengerà quelque prix que ce soit, sûrs de perdre la vie en se vengrant; car si l'autenr leur donne quelque espérance de pouvoir faire déclarer les soldats en leur faveur, c'est plutôt une illusion qu'une espérance, Mais entin ce n'est pas un trait d'ingratitude lèche comme le compiration de Ciona. Fulvie est criminelle, mais le jeune Pomoée ne l'est pas. Il est proscrit, on lui enlève sa femme; il se resout à mou rir, pourvu qu'il punisse le tyran et la ravisseur. Auguste fait ici une belle action en le laissant aller comme un brave ennemi qu'il veut combattre les armes à la main. Cette générosité même esi préparée dans la pièce par les remords qu'Octave éprouve des le permier acte. Mais assurément cette ma u alors dans le caractère d'Octava : le poète lui fait lei un eur gu'il ne méritait par

Le rôle qu'on fait jouer à Antoine est peu de chose, quoique

( A Julie, )

Je vous rends à Pompée, en lui rendant la vie; Il n'aurait rien recu s'il vivait sans Julie. ( A Pompee.)

Sois pour ou contre nous, brave ou subis nos lois,

asser conforme à son circuctère : Il n'agit point dans la pièce ; il yet aison possion; c'est une figure dins l'ombre, qui se son pairo ; c'est une figure dins l'ombre, die l'est de mon avis, qu'à faire sortie que le manuscrit pour de person que c'est pour cette raison que le manuscrit pour par le Trunsport inter : Octave et le jeune Pempire, et un pas le Trunsport et grant pas le Trunsport et grant pas le Trunsport et grant pas le din dans ma preface, parce que les triums ins étaient dans l'ûe, et que ten proncriptions fureut ordonnées par eux.

Paurals beaucoup de choses à dire sur le caractire barbare des Romains dépuis Sylla jusqu'à la bataille d'action, et sor leur basseus apries qu'auguste les est assugietits. Ce confraste est blen frappant : on vit des tigres changés en chiens de chasse qui l'échent les pieds de teurs malires.

On prétend que Caligula désigna consul un cheval de son écurie; que Domilien consulta les aénateurs ser la sacce d'un currie; et li est certain que le sénat romaie recedit en fareur de Pallas, affanced de Claude, un décret qu's peice on reix porté, du temps de la république, en faveur de Paul Emilie et des Sebioson. Sans te eraindre ou t'aimer je t'en laisse le choix, Soutenons à l'envi les grands noms de nos pères, Ou généreux amis, ou nobles adversaires. Si du peuple romain tu te crois le venceur.

Ne sois mon ennemi que dans les ehamps d'honneur; Loin du triumvirat va chercher un refuge. Je prends entre nons deux la victoire pour juge. Ne versons plus de sang qu'au milieu des hasards;

Je m'en remets aux dieux, ils sont pour les Césars.
JULIR.
Octave, est-ce bien vous? est-il vrai?

En vain tu deviens grand, eu vain tu ne pardonnes; Rome, l'état, mon nom, nous rendent ennemis. La haine qu'entre nous nos pères ont transmis Est par eux commandée, et comme eux (immortelés, Rome, par to is commie, a hon secours m'appelle. J'emploierai tes bienfaits, mais pour la délivrer : Va, je la dois servir, mais je dois 'tadmirer.

FIN DU TRIUMVIRAT.

# LES SCYTHES,

TRAGEDIE EN CINO ACTES.

#### REPRÉSENTÉE, SUR LE THÉATRE FRANÇAIS, LE 26 MARS 1767.

### ÉPITRE DÉDICATOIRE.

Il y avait antrefols en Perse un bon vieillard ' qui cuttivait son jardin; car il faut finir par là, et ce jardin était accompagné de vigues et de champs , et paulum silvæ super his erat : et ce jardin n'était pas auprès de Persépolis, mais dans une vallée immense , entourée des montagnes du Caucase, convertes de peices éterpelles; et ce vieillard n'écrivait ni sur la population ni sur l'agriculture , comme on fesait par passe-temps à Babylone, ville qui tire son nom de Babil; mais il avait défriché des terres incultes, et triplé le pombre des habitants autour de sa cabane. Ce bonhomme vivait sous Artaxercès, plusieurs années

après l'aventure d'Obésde et d'Indatire ; et il fit une tragédie en vers persans, qu'il fit représenter par sa famille et par quelques bergers du mont Caucase; car il s'amusait à faire des vers persans assez passablement, ce qui lui avait attiré de violents ennemis dans Babylone, c'est à dire, nne demi-douzaine de gredins qui aboyalent sans cesse après lui, et qui lui imputaient les plus grandes platitudes, et les plus impertinents livres qui eussent jamais déshonoré la Perse; et il les laissait abover et griffonner, et calomnier; et c'était pour être loin de cette racaille qu'il s'était retiré avec sa famille auprès du Caucase, où il cultivait Mais, comme dit le poëte persan Horace,

Principibus placuisse viris, pon ultima laus est.

Il y avait à la cour d'Artaxercès un principal salrape, et son nom était Élochivis , comme qui dirait babile, généreux et plein d'esprit , tant la langue persane a d'énergie. Non sculement le grand satrape Elochivis versa sur le jardin de ce bonhomme les douces influences de la cour, mais Il fit rendre à ce territoire les libertés et franchises dont il avait joui du temps de Cyrus 3 : et de plus Il favorisa une famille adoptive do vieillard. La nation surfout ini avait nne très grande obligation, de ce qu'ayant le département des mourtres, il avait travaillé avec le même zèle et la même ardeur que Nalrisp, ministre de paix, à donner à la Perse cette paix tant désirée, ce qui n'était jamais arrivé qu'à lui.

Ce satrape avait l'âme aussi grande que Giafar le Barmecide, et Abosicasem; car il est dit dans les annales de Babylone, recueillies par Mir-Kond, que lorsque l'argent monquait dans le trésor du roi, appelé l'orciller, Élochivis en donnait souvent du sien ; et qu'en une année il distribua ainsi dix mille dariques, que dom Calmet évalue à

1 Ce bon vieitlard est Voltaire lai-même.

<sup>2</sup> L'auteur designait par celle anagramme M. le duc de Chol-seul, et par Nairrap, M. le duc de Praslin. (K.) 3 Le duc de Choiseul avait accordé à Voltaire la franchise de ses terres.

nne pistole la pièce. Il payait quelquefois trois cents dariques, ce qui ne valait pas trois aspres ; et Babylone craignait qu'il ne se ruinat en bienfaits.

Le grand satrape Nalrisp joignait anssi au goût le plus sor et à l'esprit le plus naturel l'équité et la hienfesance ; il fesait les délices de ses amis; et son commerce était euchanteur : de sorte que les Babyloniens, tout malins qu'ils étaient, respectaient et aimaient ces deux satrapes; ce qui était assez rare en Perse.

Hne fallait pas les louer en face ; recalcitrabant un dique tuti : c'était la contume autref is, mais c'était nue manvaise coutume, qui exposait l'encenseur et l'enceusé aux

méchantes langues.

Le bon vieillard fut assez heureux pour que ces deux Illustres Babyloniens daignassent lire sa tragedie persane . intitulée les Scythes. Ils en furent assez contents. Ils dirent qu'avec le temps ce campagnard pourrait se former ; qu'il y avait dans sa rapsodie du naturel et de l'extraordinaire . et même de l'intérêt ; et que pour peu qu'on corrigett su ulement trois cents vers à chaque acte, la pièce pourrait être à l'abri de la censure des malintentionnes; mais les malintentionnés prirent la chose à la lettre.

Celte indulgence ragaillardit le bonhomme, qui leur était bien respectuensement dévoué, et qui avait le cœur bon, quoiqu'il se permit de rire quelquefois aux dépens des méchants et des orgueilleux. Il prit la liberté de faire une épitre dédicatoire à ses deux patrons, eu grand style cui endormit toute la cour et toutes les académies de Babylone, et que je n'ai jamais pu retrouver dans les annalede la Perse.

### PRÉFACE

### DE L'ÉDITION DE PARIS. On sait que chez des nations polies et ingénieuses, dans

des grandes villes comme Paris et Londres, il faut absolument des spectar les dramatiques : ou a peu besoin d'élégies, d'odes, d'églogues; mais les spectacles étant devenus nécessaires, toute tragédie, quoique médiocre, porte son excuse avec elle, parce qu'on en pent donner quelques représentations au publie, qui se délasse, per des nouveautés passagères, des chefs-d'œuvre immortels dont il est ras-

La pièce qu'on présente ici aux amateurs peut du moins avoir un caractère de nouveauté, en ce qu'elle peint des mœurs qu'on n'avait point encore exposées sur le théa-Ire trazique. Brumoy s'imaginait, comme un l'a déjà remarqué ailleurs, qu'on ne pouvait traiter que des sujets historiques. Il cherchait les raisons pour lesquelles les sujets d'invention n'avaient point réussi; mais la véritable raison est que les pièces de Sendéri et de Boisrobert, aul sont dans ce goot, manquent en effet d'invention, et ne sont que des fables insipides, sans mœurs et sans caractères Brumov ne pouvait deviner le génie.

Ce n'est pas assez, nous l'avouens, d'inventer un sujet dans lequel, sous des noms nouveaux, on traite des pas-sions usées et des événements communs; omnia jam ruigata. Il est vrai que les spectateurs s'intéressent toujours our une amante abandonnée, pour une mère dont on immole le fils, pour na héros aimable en danger, pour une grande passion malheureuse : mais, s'il n'est rien de peuf dans ces peintures, les auteurs alors ont le malieur de n'être regardés que comme des imitateurs. La place de Campistron est triste, le lecteur dit : Je connaissais tout cela, et je l'avais vu bien mieux exprimé.

Pour donner au public un peu de ce neuf qu'il demande toujours, et que bientôt il sera impossible de trouver, un amateur du théâtre a été forcé de mettre sur la scène l'ancienne elievalerie', le contraste des mahométans et des chrétiens 3, celui des Américains et des Espagnols 3, celui des Chipois et des Tartares . Il a été force de jois des passions si souvent traitées des mœurs que nous ne connaissions pas sur la scèue.

On basarde aujourd'hui le tableau contrasté des anci Scythes et des anciens Persans, qui peut-être est la prin-ture de quelques nations modernes. C'est une entreprise un peu téméraire d'introduire des pasteurs, des laboureurs, avec des princes, et de méier les mœurs champ tres avec celles des cours. Mais enfin cette invention théatrale (heureuse ou non) est puisée entièrement dans la nature. On peut même rendre héroique cette nature ai simple ; on peut faire parler des pâtres guerriers et libres avec une fierté qui s'élève au-dessus de la bassesse que nous attribuons très injustement à leur état, pourvu que cette fierté ne soit jamais boursouflée; car qui doit l'être? Le boursoufié, l'ampoulé, ne convient pas même à César. Toute grandeur doit être simple.

C'est ici, en quelque sorte, l'état de nature mis en oposition avec l'état de l'homme artificiel, tel qu'il est dans les grandes villes. On peut cofin étaler dans les cabanes des sentiments aussi touchants que dans des painis.

un avait souvent traité en buriesque cette opposition si frappante des citoyens des grandes villes avec les habitants des campagnes, tant le burlesque est aisé, tant les choses

On trouve beaucoup de peintres qui réussissent dans le grotesque, et peu dans le grand. Un homme de beaucoun d'esprit, et qui a un nom dans la littérature , s'étant fait espliquer le sujet d'Alzire, qui n'avait pas encore été reprétée, dit à celui qui lui exposait ce plan : « J'entends, » c'est Arlequin sauvage. »

se présentent en ridicule à certaines nations.

Il est certain qu'Alzire n'aurait pas réussi, si l'effet theatral n'avait convaince les spectateurs que ces sniets peuvent être aussi propres à la tragédie que les aventures des héros les plus connus et les plus imposants.

La tranédie des Scuthes est un plan beaucoup plus lassardé. Qui voit-on paraître d'abord sur la scène? Deux vieillards auprès de leurs cabanes , des bergers , des laboureurs. De qui parle-t-on? D'une fille qui prend soin de la vieillesse de son père, et qui fait le service le plus pénible. Quiépouse-t-elle? Un pâtre qui n'est jamais sorti des champs paterneis. Les deux vieillards s'asseient sur un banc de gazon. Mais que des acteurs habiles pourraient faire valoir cette simplicite!

Ceux qui se connaissent en déclamation et en espression de la nature sentiront surtout quel effet pourraient faire deux vieillards, dont l'un tremble pour son fils, et l'antre pour son gendre, dans le temps que le jeune pasteur est aux prises avec la mort ; un père, affaibli par l'âge et par la crainte, qui chancelle, qui tombe sur un siège de mousse, qui se releve avec peine , qui crie d'une voix entrecoupée , qu'on coure aux armes, qu'on vole au secours de son fils; un aml éperdu qui partage ses douleurs et sa faiblesse. qui l'aide d'une main tremblante à se relever : ce même père qui, dans ces moments de saisissement et d'ang apprend que son fils est tué, et qui, le moment d'après, apprend que son fils est vengé; ce sont là, si je ne me trompe, de ces peintures vivantes et animées qu'on ne connaissait pas autrefois, et dont M. Lekain a donné des leçons terribles qu'on doit imiter désormais.

C'est là le véritable art de l'acteur. On ne savait guère auparavant que réciter proprement des couplets, comme not maîtres de musique apprenaient à chanter proprement. Qui auralt osé, avant mademoiselle Clairon, jouer dans Oreste la scène de l'urne comme elle l'a jonée? qui aurait imaginé de peindre ainsi la nature, de tember évanouie tenant l'urne d'une main, en laissant l'autre descendre immobile et sans vie? Qui aurait osé, comme M. Lekain, sortir, les bras encanglantés, du tombeau de Ninus, tan dis que l'admirable actrice qui représentait Sémiramis se trainait mourante sur les marches du tombeau même? Voilà ce que les petits-maîtres et les petites-maîtresses appelèrent d'abord des postures, et ce que les connaisseurs, étonnés de la perfection inattendue de l'art, ont appelé des tableaux de Michel-Ange. C'est là en effet la véritable action théâtrale. Le reste était une conversation quelque-

C'est dans ce grand art de parier anx yeux qu'excelle le plus grand acteur qu'ait jamais eu l'Angleterre, M. Garrick, qui a effrayé et attendri parmi nous ceux même qui ne savaient pas sa langue.

Cette magie a été fortement recommandée, il y a quelques années , par un philosophe ' qui , à l'esemple d'Aristote, a su joindre aus sciences abstraites l'éloquence, la connaissance du cœur humain , et l'intelligence du théatre. Il a été en tout de l'avia de l'auteur de Sémiramis, qui a toujours vouln qu'on auimêt la scène par un plus grand appareil, par plus de pittoresque, par des mouvements plus passionnés qu'elle ne sembiait en comporter ampara-Vant. Ce philesophe sensible a même proposé des choses que l'auteur de Sémiramis, d'Oreste et de Tancrède, n'oserait jamais hasarder. C'est bien assez qu'il ait fait entendre les cris et les paroles de Clytemnestre qu'on égorge derrière la scène, paroles qu'une actrice doit prononcer d'une voix anssi terrible que douloureuse, sans quoi tout est manqué. Ces paroles fesaient dans Athènes un effet prodigieus; tout le monde frémissait quand it entendait : à tixvev, tixvev, olxress the tracourse. Ce n'est que par degrés qu'on peut accontumer notre théâtre à ce grand pathétique :

# Mais il est des objets que l'art judicieux Doit offrir à l'oreille, et reculer des yeux.

Souvenons-nous tonjours qu'il ne faut pas ponsser le terrible jusqu'à l'horrible. On peut effrayer la nature; mais non pas la révolter et la dégoûter.

Gardons-nous surtout de ehercher dans un grand appa-

<sup>·</sup> Tancrède,

<sup>2</sup> Zaire.

Alzere

<sup>4</sup> L'Orabelin de la Chine.

Mademoiselle Dumesnil. a D'Alembert.

reil, et dans un vain jeu de théditre, un suppléuent à l'intèrêt et à l'édoprement. Une com fais mieux, paus doute, parrier faite partier ses acteurs, que de les borner à les faites agés. Rous a poervois trop répéter que quatre beunx vers de seminent, vienn mieux que quartier beunx vers de seminent, vienn mieux que quartier belieux viennes de seminent, vienn mieux que quartier belieux viennes de seminent, vienne mieux que quartier de la seminent, de seminent, vienne par contra le partier de les partiers partiers de l'autre de la seminent de la seminent de la seminent de la seminent de la faste concre la languer il il vies il role braue un autre grows, que ce qui soutient l'examen attentif de l'homme de melle.

L'appareil, l'action, le pittoresque, font un grand effet, assa doute : mais ne mettons jamais le bizarre et le gigantesque à la place de la nature, et le force à la place du simple; que le décorateur ne l'emporte point sur l'auteur; car alors, sas lieu de tragédies, on aurait le rareté, la curiosité.

to produce on a control tel sux limiteres det consisteurs and la pièce, mais tre difficielà à bies jouer o en ne la Gome est allegable que se de difficielà à bies jouer o en ne la Gome est allegable que se de la pièce des la pièce de la pièce dela pièce de la pièce de la pièce de la pièce del pièce de la pièce del pièce de la pi

les Greez, et chez les Romains leurs Impiateurs.
Le concert unenime des ecleures est très rare dans la tragiène. Ceux qui sont chargés des seconds roles ne prenaes jamais de part l'a Tarison, il le tragigent de contribuer encien à doncer du ritérate partie de la contribuer encien à doncer du ridicciel à tout cu qui p'est pas d'unage. Très peus saveut distingence l'annalité un attaute. D'ailleurs, la misierable habitate de débiter des vers comme de la toute. Desce, de méconalité les rivigient est l'harmonie, a presione, de méconalité les rivigiente et l'armonie, a presione, de méconalité les rivigientes et l'armonie, a presione, de méconalité les rivigientes de l'armonie, a presidente de l'armonie, a l'armonie,

que anéanti l'art de la déclamation.

L'auteur, n'osant donc pas donner les Scythes au théatre, ne présente cet ouvrage que comme une très faible esquisse, que quelqu'un des jeunes gens qui s'élèvent au-

jourd'hui pourra finir un jour.

On verra alors que tous les états de la vie humaine peuvent être représentés sur la scène trapique, en observant
toujours toutefois les bienséances, sans lesquelles il n'y a
point de traies beautés ches les nations policées, et surtout
aux yeux des cours éclairées.

Entin, l'auteur des Scythes s'est occupé, pendant quarante ans, du soin d'étendre la carrière de l'art. S'il n'y a pas freussi, ll aura du moins, dans as vieilleses, la consolation de voir sou objet rempli par des jeunes gens qui marcheront d'un pas plus forme que loi dans une route qu'il ne peut plus parocurir.

Control of the

#### PRÉFACE

DES ÉDITEURS QUI NOUS ONT PRÉCÉDÉ IMMÉDIATEMENT !.

L'édition que nous donnons de la tragédie des Scylhes est la plus ample et la plus correcte qu'on ait faite jusqu'à présent. Nous pouvons assurer qu'élle est entièrement conforme an manuscrit d'après lequel la pièce a été jouée sur le théâtre de Ferney, et sur c'elul de M. le marquis de Langallerie; car nous savons qu'elle n'avait été composée

\* Tel est l'intituié de cette Préface dans l'édition in-t\*, tome V, datée de 1708, des Œuvres de l'oltaire.

que comme un amusement de société, pour exercer les talents de quelques personnes de mérite qui ont du goût pour le thétère.

pour le thédre.
L'ebliton de Paris ne pouvait être aussi fidèle que la nôtre, puisspreile ne flut entreprise que sur la première détion de Genère, à larquelle l'auteur clangue plus de cent vers, que le thédre de Paris ni cetul de Lyon n'eurent pas le temps de so pocurer. Pierre Pellet imprima depuis in pièce à Genève; mais il y manque quelques morceaux qui jusqu'à présent n'ont été qu'eutre nos mains. D'ailleurs, il

a omis l'Épitre dédicatoire, qui est dans un goût aussi nouveau que la pièce, et la préface, que les amateurs ne veulent pas perdre. Pour l'édition de Hollande, on croira sans peine qu'elle n'approche pas de la notre, les éditeurs hollandais g'etant

pas à portée de consulter l'auteur.

Ceux qui ont fait l'edition de Bordeaux sont dans le

Ceux qui ont fait l'edition de Bordeaux sont dans le même cas : enfin, de huit éditions qui ont paru, la nôtre est la plus complète.

Il fiot de plus considérer que, dans presque toutes les pilices nouvelles, il y a des vers qu'on ne recite point d'abord sur la scène, soit par des convenances qui n'ont qu'un temps, soit par crainte de fournir un préexte à des allusions malignes. Nous trouvons, per exemple, dans notre exemplaire, ces vers de Sazaune, à la trossieme scène du premier acte:

.....Ah! crois-moi; tous ces exploits affreux, Ce grand art d'opprimer, trop indigne du brave, D'être esclave d'un roi pour faire un peuple colave, De zamper par fierte pour se faire obèir, M'unt égarte loug-temps, et font mon repetit.

Il y a dans l'édition de Paris :

.....Ahl crois-moi; tous cas lauriers affre ux, Les exploits des tyrans, des peuples les miseres, Des états dévastes par des mains merceunires, Ces hooneurs, et éclat, par le meurtre arhetes, Dans le fond de mou curr je tes ai détastes,

Ce n'est pas à nous à décider lesquels sont les retillents; nous présentous seulement ces deux leçons différentes aux annateurs qui sont es dett d'en juger : mais sèrement il it y a personne qui puisse avec raison faire la moindre application des conquêtes des Perses et du despotisme de leurs rois, avec les monarchies et les mours de l'Étrone telle

rois, avec les monarchies et les mœurs de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. L'auteur des Scythes nous apprend qu'on retrancha à Paris, dans l'Orphelin de la Chine, des vers de Gengis-

Kan, que l'on récite aujourd hai sur tous les théâtres. On sait que ce fut bien pis h Mahomet, et co qu'il faillat de peines, de temps et de soins, pour rétablir sur la scène française cette tragédie unique en son genre, dédiée à un des plus vertueux papes que l'Église ail cus jamais.

Ce qui occasionne quelquefois des variantes que les éditeurs out peine à démèter, c'est la mavaise lumeur de critiques de profession qui s'attachent à des mots, aurtout dans des pièces simplés, lesquelles exigent un style naturel, et hamissent cette pompe majestueuse dont les esprits sont subjugués aux premières représentations, dans des sujets plus importants.

C'est ainsi que la *Bérénice* de l'illustre Racine essaya tant de reproches sur mille expressions familières que sou sujet semblait permettré :

Betle reine, et pourquoi vons offenseriez-vous? Arsoce, entrerons-nous?... Et pourquoi donc partir? A-t-on vu de ma part le roi de Corangino?

ti suffit. Et que fait la reine Bérénice? On sait qu'elle est charmante, et de si belles mains... Cet amour est ardent, il le faut confes Encore un coup, allons, il n'y faut plus p Comme your ie m'y perds d'autant plus que i'v pense. Si Titus est jaiona, Titus est amoureus.

Adieu : ne cuittez point ma princesse, ma reine. Eh quoi? seigneur, yous n'étes point parti a l Remettez-vous, madame, et rentrez en vous-même; Car enfin, ma princesse, il faut nous separer. Dites, parlez.... Hélas! que vous me déchirez! Pourquoi suis-je empereur? pourquoi suis-je am is : Rome en dira ce qu'elle en voudra dire. Quoi! seigneur.... Je ne sais, Paniin, ce que je dis.

Environ cinquante vers dans ce goût fureut les arr que les ennemis de Racine fournérent contre lui : on les parodia à la farce italienne. Des gens qui n'avaient pu faire quatre vers supportables dans leur vie , ne manquèrent pas de décider dans vingt brochures, que le plus éloquent, le plus exact, le plus harmonieux de nos poètes ne savait pas faire des vers tragiques. On ne voulait pas voir que ces petites négligences, ou plutôt ces univetés, qu'on appelait négligences, étaient liées à des beautés réelles, à des sentiments vrais et délicats que ce grand homme savait seul exprimer. Aussi, quand il s'est trouvé des actrices capables de joue Bérénice, elle a toujours été représentée avec de grands applaudissements ; elle a fait verser des larmes ; mais la nature accorde presque aussi rarement les talents ssaires pour bien déclamer, qu'elle accorde le don de faire des tragédles dignes d'être représentées. Les esprits justes et désintéressés les jugent dans le cabinet ; mais les acteurs seuls les font réussir au théâtre.

Racine eut le courage de ne céder à aucune des critiques que l'on fit de Bérénice ; il s'enveloppa dans la gloire d'aveir

a C'est Bérénice qui dit ce vers à Antiochus. Visé, qui était dans le parterre, a'écria : « Qu'il parte. »

fait une pièce touchante, d'un sujet dont aucun de ses rivanx, quel qu'il put être, n'aurait pu tirer deux ou trois acènes; que dis-je? uno seule qui eut pu contenter la délicatesse de la cour de Louis XIV.

Ce qui fait bien connaître le cour humain, c'est que personne n'écrivit contre la Bérénice de Corneille qu'on jouait en même temps, et que cent critiques se déchainaient contre la Bérénice de Racine. Quelle en était le raison? c'est qu'on sentait, dans le fond de son cœur, la supériorité de ce style naturel, auquel personne ne ponvait atteindre ; en sentait que rieu n'est plus aisé que de coudre ensemble des scènes ampoulées; et rien de plus difficile

Racine, tant critiqué, tant poursuivi par la médiocrité et par l'envie, a gagné à la longue tous les suffrages. Le

que de bien parler le langage du cœur. temps seul a vengé sa mémoire.

Nous avons vu des exemples non moins frappants de ce que peuvent la malignité et le préjugé : Adélaide Dugursclin fut rebutée dès le premier acte jusqu'au dernier. Ou s'est avisé, après plus de trente années, de la remettre au théâtre, sana y changer un seul mot, et elle y a eu le succès le plus constant.

Dans toutes les actions publiques, la réussite dépend beaucoup plus des accessoires que de la chose même. Ce qui entralne tous les suffrages dans un temps, aliène tous les esprits dans un autre. Il n'est qu'un seul genre pour lequel le jugement du public ne varie jamais; c'est celui de la satire grossière, qu'on méprise, même en s'en amusant quelques moments ; c'est cette critique acharnée et mercenaire d'ignorants qui insultent à prix fait aux arts qu'ils n'ont jamais pratiqués, qui dénigrent les tableaux du Salon sans avoir su dessiner, qui s'élèvent contre la musique de Rameau sans savoir sollier; misérables bourdons qui vont de ruche en ruche se faire chasser par les abeilles laborieuses!

# LES SCYTHES.

#### PERSONNAGES.

ORÁIDE, file de Sou SCTTUSS AT PARSARS.

## ACTE PREMIER.

# SCÈNE L

HERMODAN, INDATIRE, BY DEUX SCYTHES, converts de peaux de tigres ou de lions.

### HERMODAN. Indatire, mon fils, quelle est donc cette audace? Qui sont ces étrangers? quelle insolente race A franchi les sommets des rochers d'Immaüs?

Apportent-ils la guerre aux rives de l'Oxus? Oueviennent-ilschereber dans nos forets tranqui INDATURE. Mes braves compagnons, sortis de leurs asiles, Avec rapidité se sont rejoints à moi, Ainsi qu'on les voit tous s'attrouper sans effroi Contre les fiers assauts des tigres d'Hircanie. Notre troupe assemblée est faible, mais unie, nstruite à défier le péril et la mort. Elle marche aux Persans , elle avance ; et d'abord Sur un coursier superbe à nos yeux se présente Un jeune homme entouré d'une pompe éclatante; L'or et les diamants brillent sur ses habits; Son turban disparaît sous les feux des rubis : Il voudrait, nous dit-il, parler à notre maître. Nous le saluons tous, en lui fesant connaître Que ce titre de maître, anx Persans si sacré, Dons l'antique Scythie est un titre ignoré : • Nous sommes tous égaux sur ces rives si chères, Sans rois et sans sujets, tous libres et tous frères. re veux-tu dans ees lieux? viens-tu pour nous tra En hommes, en amis, ou pour nous insulter? »
 Alors il me répond, d'une voix douce et fière, Que des états persans visitant la frontière, Il veut voir à loisir ce peuple si vanté Pour ses antiques mœurs et pour sa liberté. Nous avons avec joie entendu ce tangage :

fais j'observais pourtant je ne sais quel nuag L'empreinte des ennuis ou d'un dessem profor Et les sombres chagrins répandus sur son front Sous offrons cependant à sa troupe brillante Des hôtes de nos bois la dépouille sanglante, os utiles toisons, tout ce qu'en nos climats Ans unes toison, tout et que nou eminus
La nature indulgente a semé sous nos pas;
Mais surtout des carquois, des flèches, des armures
Ornements des guerriers, et nos seules parures.
Ils présentent alors à nos regards surpris Des chefs-d'œuvre d'orgueil sans mesure et sans prix, nstruments de mollesse, où sous l'or et la soie Des inutiles arts tout l'effort se déploie. ons avons rejeté ces présents corru Trop étrangers pour nous, trop peu faits pour not perbes ennemis de la simple nature : appareil des grandeurs au panvre est une injure; Et recevant enfin des dons moins dangereux, bans notre pass'reté nous sommes plus grands qu'en-ions leur donnous le droit de poursuivre en nos plain-ur nos lacs, en nos bois, aux bords de nos fontaines es habitants des airs, de la terre et des eaux. ntents de notre accueil, ils nous traitent d'éga Enfin nous nous jurons une amitié sincère. [re. Ce jour, n'en doutez point, nous est un jour prospès pourront voir nos jeux et nos solennités, Les charmes d'Obéide, et mes félicités.

# HERMODAN.

Ainsi done, mon cher fils, jusqu'en notre contrée La Perse est triomphante; Obéide adorée Par un charme invincible a subjugué tes sens! Cet objet, tu le sais, naquit chez les Persans, INDATURE.

On le dit; mais qu'importe où le ciel la fit naître? BERMODAN.

on père jusqu'ici ne s'est point fait connaître; Depuis quatre ans entiers qu'il goûte dans ces lieux, La liberté, la paix, que nous donnent les dieux, Malgré notre amitié , j'ignore quel orage Transplanta sa famille en ce désert sauvas Mais dans ses entretiens j'ai souvent démé Que d'une cour ingrate il était exilé. Il est persécuté : la vertu malheureuse Devient plus respectable, et m'est plus précieuse; e vois avec plaisir que du sein des honneurs Il s'est sonmis sans peine à nos lois, à nos mœurs, Quoiqu'il soit dans un âge où l'âme la plus pure Peut rarement changer le pli de la nature. INDATIRE.

Son adorable fille est encore an-dessus : De son sexe et du nôtre elle unit les vertus Couragous et usoficate, elle est belle el Tigores ; Sans doute elle est fur unarquerbere lele on honore; San faute est noble au moins, en elle est sans orgenit. Single dans sea discoura, sufable en son accueil; Sans avilissement à tout elle s'abaisse; Dan père lofortune soulage la viellesse, Le console, le sert, et craint d'apprecessigne. Cue le va quelqueloja par-dels hon devoir. On la voit supporter la fatigie obstinée pron loquelle on settur trop qu'el le n'étate point née; Elle belle surrout dans nos clampferre joux, Nobles anuscement d'un people belliques; Control de la consensation de la consensation de Le ciel la récompense en la rendant plus belle.

Onl.; jel. zrols, mo. fils. digmo de tont d'amour; Mais d'oi vient que son père, admis hano e sijour, Plus form qu'elle encore au sueges des Scythes, Adorteur de les loigu en os morres ond prescrites, Notre ansi, notre fièree en on courrs adopté. Jamais de son detten n'a rien manifeste. Sur son rang, sur les siens, pourquoi se taire encore? Rougli-an de partie de ce qui nous houver from present de ce qui nous houver l'a puis je abandomer ton cour trop prevenu As aus g'un criterape.

Quel qu'il soit, il est libre, il est juste, intrépide; Il m'aime, il est enfin le père d'Obèide. REBNODAN.

Oue ie lui parle au moins.

### SCÈNE II.

HERMODAN, INDATIRE, SOZAME.

INTATUR, alland & Sozame.

O vieilland glorfeust I
Les Persians en co jour venus dans la Seythle,
Fortont done les témolist de saist novad qui nous liel.

Es telendral et en mains un don plus précieux
Que le trône où Cyrus se crut (gal sux dieux.

De le trône où Cyrus se crut (gal sux dieux.

De le trône où Cyrus se crut (gal sux dieux.

De le trône où Cyrus se crut (sais sux dieux.

De le serie comme lu. (Quol I tu veres des pleurs!

SOZAMS.

J'en verse de tendresse; et si dans mes malheurs Cette heureuse alliance, où mon bonheur se fonde, Guérit d'un ceur fletri la blessure profiche. La cicatrice en reste, et les blens les plus chers Rappellent quelquefois les mans qu'on a soufferts,

J'ignore tes chagrins : ta vertu m'est connue : Qui peut done t'affliger? ma candeur ingénue Mérite que ton eœur au mico daigne s'ouvrir. HERMORAN.

A la tendre amitié tu peux tout découveir ;
Tu le dois.

Tu le dois. SOZAME. O mon fils! ô mon cher Indatire l Ma fille est , je le sais , soumise à mon empire ;

Elle et l'unique bien que les dieux m'ont laisé-Jai voulce et lyme, le la déja presenté; Le ne la géne point sous la loi paterratie; Le ne la géne point sous la loi paterratie; Le ne la géne point sous la loi paterratie; Que ton père aujourd'uni pour d'empre qu'in, Traite son digne sang counse je fais le mien; Et que la liberte de ta sage contrée Préside. à l'union que j'ai tant désirée. Avec ce digne au liatse-noi m'enplique; L'active de la contra des la contra de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la contra del la cont

Mon fils, obtiens ses vœux ; je te réponds des miems INDATIRE. J'embrasse tes genoux , et je revole aux aiens.

### SCÈNE III. HERMODAN, SOZAME.

SOZAME.

Ami, reposons-nous sur ce siége sauvage,
Sous ce dais qu'ont formé la mousse et le feuillage.

La nature nous l'offre; et je hais dès long-temps
Ceux que l'art a tissus dans les palais des grands.

HERMODAN.
Tu fus donc grand en Perse?
SOZAME.

Il est vrai.

To silence M1 a privé trop long-temps de cette confidence, de ne hair point les grands; ¡Fen ai vu quelquedoit qu'un deire creite sutti dans no hois en l'étre. Le sais que les humains sont nés égaux et frères ; hais je rilignore pau qu'en doit respect. Le sais que les humains sont nés égaux et frères ; hais je rilignore pau qu'en doit respect. Ceux qu'e o cemple ou pour le un roi veut présenter; Et a insplitété de sont repubblique. N'ent point une lècque pour l'état monarchique. N'ent point une lècque pour l'état monarchique. Octor moi, lui l'établisé, d'in noble attache?

#### SOZAME.

Mes honneurs, mes chagrins, ma chute, ma misère, La source de mes maux, pardoone au cœur d'un pel'ai tout perdu: ma fille est ici sans appui; [re: El j'ai eriant que le erime, et la honte d'autrun Ne rejaillit sur elle et ne flétrit sa gloire. Apprends d'elle et de moi la molbueuresuse histoire-

(Ils s'assezent tous deux.)

BERMODAN. Sèche tes pleurs, et parle.

SOZAMR.

Apprends que sous Cyrus
Je portais la terreur aux peuples éperdus.

lyre de cette gloire à qui l'on sacrifie, Ce fut moi dont la main subjugua l'Hircanie, Pays libre autrefois.

HERMODAN. Il est bien malheurenx:

li fut ubre.

SOZAME.

Ali! erois-moi; tons ces exploits affreux. Ce grand art d'opprimer, trop indigne du brave, D'être esclave d'un roi pour faire un peuple esclave, De ramper par fierté pour se faire obéir, M'ont égaré long-temps, et font mon repentir ...: Enfin Cyrus sur moi répandant ses largesses. M'orna de dignités, me combla de richesses; A ses conseils secrets je fue associé. Mon protecteur mourut, et le fus oublié. J'abandonnai Cambyse, illustre téméraire, Indigne successeur de son auguste père ; Echatane, du Méde autrefois le séjour, Cacha mes cheveux blancs à sa nouvelle cour : Mais son frère Smerdis, gouvernant la Médie, Smerdis, de la vertu persécuteur impie, De mes jours honorés empoisonna la fin. Un enfant de sa sœur, un jeune homme sans frein, Genéreux, il est vrai, vaillant, peut-être aimable, Mais dans ses passions caractère indomptable. Méprisant son épouse en possédant son cœur, Pour la jeune Obéide épris avec fureur, Prétendit m'arracher, en maître despotique, Ce soutien de mon age, et mon espoir unique. Athamare est son nom; sa criminelle ardeur M'entralnait au tombean couvert de déshonneur.

NERMODAN. As-tu par son trépas repoussé cet outrage?

SOUALE.

Fosai l'en menacer. Ma fille eu le ourage
De me forcer à fuir les transports violents
Dun esprit indonpalale en see emportements ;
De as mère en ce temps les dieux l'avaient privée;
Par moi seul à o prions de list enteine.
Le dignes courtisans de l'infilme Simerdis.
Montres par ma rétaile à porte entardis,
dontres par ma rétaile à porte entardis,
l'avaient privaient de l'avaient privaient privaient privaient de l'avaient privaient de l'avaient privaient de l'avaient de l'a

O de la servitude effets avilissants! Quoi ! la plaiute est un crime à la cour des Persans! Le premier de l'état, quand il a pu dépiaire, S'il est persécuté, doit souffrir et se taire. HEBMODAN.

Comment recherchas-tu cette basse grandeur? (Les deux vieillards se lèvent.)

Ce souvenir honteux soulère escor mon ecur.

Ani, tout ce que peut l'adroite calomnie,
Poru ni arrische l'honneux, il fortune, el la rie,
Poru ni arrische l'honneux, il fortune, el la rie,
Smerdia proserti ma léte; un partage, on ravit,
Mes emplois et mae biens, a perit de non service son
Ma fille en fait sans peine un noble accridee,
Nevolt plus que son peire; et, subissaita con sert
nevolt plus que son peire; et, subissaita con sert
nevolt plus que son peire; et, subissaita con sert
nevolt plus que son peire; et, subissaita con sert
nevolt plus que son peire; et, subissaita con sert
nevolt plus que son peire; et, subissaita con sert
nevolt plus que son peire; et, subissaita con sert
nevolt plus que son peire; et, subissaita con sert
nevolt plus que son sert de la conseque en
De Taurans escerpés pous l'arabitis sons peir de la licentification de la conseque en
Bientid dans vos fortés, grée en siel, parvenu
J'y trouvail à respon qui m'ettai isonorque qui m'ettai isonorque.

Jy trown la regos qui m'était incomm. Jy voudris étre n. Tout mon regret, mon frère, Est d'avoir parcouru ma fatale carrière Dans les camps, dans les cours; à la suite des rois, Loin des seuls cityreus gouvernés par les lois; Mais je sens que ma fille, aux désetz enterrés, Du fiste des grandents autritois entourés. Dans le secret de cure pourait entretreiler De set lomneurs passéd l'importun rouvenir; De set homeurs passéd l'importun rouvenir; compattent fullierent l'illusion faitale.

Des yeux accoutumés à la pompe des cours ; Voils ce qui tantôt rappelant mes alarmes, A rouvert un moment la source de mes larmes. REMRODAN. Que peux-tu craindre ici? qu's-t-elle à regrettet? Naus valons pour le moins ce qu'elle a su quitte: Elle est libre avec nous, applaudie, honorée;

Dont le charme trompeur a fasciné toujours

Elle est libre avec nous, applaudie, honorée; D'aucuns soins dangereux sa paix n'est altèrée. La franchise qui règne en notre heureux séjour Fait mépriser les fers et l'orgueil de ta cour.

SOZAME.

Je mourrais trop content si ma chère Obéide
Haïssait comme moi cette eour si perfide.
Pourra-t-elle en effet penser dans ses beaux aus

Fournate-elle un citet penser cans ses peaux aus, Alasi qu'un vieux soldat détrompé par le temps? Tu connais, cher ami, mes grandeurs éclipsées, Et mes soupçons présents, et mes douleurs passées; Cache-les à ton fils et que de ses amours Mes chogrins mouvets n'altèrent noint le cours.

es chagrins inquiets n'alterent point le cours memmodan.

Va, je te le promets; mais apprends qu'on devine Dans ces rustiques lieux ton illustre origine; Tu n'en es pas moins cher à nos simples esprits. Je tairai tout le reste, et surtout à mon fils; Il s'en alarmerait.

Serviced Controlle

### SCÈNE IV.

HERMODAN, SOZAME, INDATIRE.

INDATIRE. Obéide se donne, Obéide est à moi, si ta bonté l'ordonnne,

Si mon père y souscrit.

Sozame.

Nous l'approuvons tous deux; Notre bonheur, mon fils, est de te voir heureux. Cher ami, ce grand jour renouvelle ma vie; Il me fait eitoyen de ta noble patrie.

### SCÈNE V.

SOZAME, HERMODAN, INDATIRE,

UN SCYTHE.

Respectables vieilbrds, sachez que nos hameaux Seront bientôt remplis de nos hôtes nouveaux. Leur chef est empressé de voir dans la Scytliée Un guerrier qu'il connut aux champs de la Médic Il nous demande à tous en quels leux est caché Ce vieillard malbeureux qu'il a long-temps cherché. BEMONAN, d'SOGEME.

O ciel! jusqu'en mes bras il viendrait te poursuivre!

INDATIBE.
Lui, poursuivre Sozame! il cesseralt de vivre.

L'A SCYTHE.

Ce généreux Persan ne vient point délier
Un peuple de pasturs innocent et guerrier;
Il peralt accelé d'une doubleu profine de l'autre.
Il peralt accelé d'une doubleu profine de l'autre.
Peut-d'ure set-ce un lonni qui se dérole au monde.
Il distance sité, qui dans nos région.
In illustre sité, qui dans nos région.
Nos pères en out va qui, loint de ces naufrages,
Ressaife de trouble, et faiguée d'orages;
Préféraient de nos mœurs la grossière àpreté
Aux siteantes commis avec urbonité.
Cétui-ci paraît fler, mais sensible, mais tendre;
i ovat cacher les pleurs que je l'ai vu répandre.

NEMODAN, à Socame.

Ses pleurs me son suspecte, ainsi que ses présents.
Pardonneà mes soupçoan, mais je eritate les Persans:
Cas esclavés brillants vuelent au moins séduire.
Peut-être c'est à toi qu'on eherche eucoreà muire;
Peut-être (est pran, par ta faite trompt,
Demande iri ton sang à so rage échappé.
D'un prince quelquefois le malheureux ministre
Pleure en oblessant à son ordre sinistre.

SOZAME.

Oubliant tous les rois dans ces heureux climats,
Je suis oublié d'eux, et je ne les crains pas.

INDATIRE, & Sosame.

Nous mourrions à tes pieds avant qu'un téméraire
Pût manquer seulement de respect à mon père.

LE SCYTHE.

S'il vient pour te trabir, va, nous l'en punirons,
Si e'est un exilé nous le protégerons.

NOATIBE

Ouvrons en paix nos occurs à la pure allégresse; Que nous fait d'un Persan la joie ou la tristesse? Et qui peut chez le Scythe envoyer la terreur? Ce mot honteux de erainte a révolté mon occur. Mon père, mes amis, daignec de vos mains pures Préparer est autel redouté des parjures; Ces fectons, ces flambeaux, ese gages de ma foi.

A Sozame.)
Viens présenter la main qui combattra pour toi,
Cette main trop heureuse, à ta fille promise,
Terrible aux ennemis, à tol toujours soumise.

# ACTE SECOND

# SCÈNE I

OBÉIDE, SULMA.

Oui , j'aurai le courage

SULMA.

Vous y résolvez-vous ? OBÉLDE.

D'ensevelir mes jours en ce désert sauvage : On ne me verra point, lasse d'un long effort. D'un père inébranlable attendre jel la mort . Pour aller dans les murs de l'ingrate Echatane Essayer d'adoueir la loi qui le condamne, Pour aller recueillir des débris dispersés Oue tant d'avides mains ont en foule amassés. Quand sa fuite en ces lieux fut par lui méditée, Ma jeunesse peut-être en fut épouvantée ; Mais j'eus honte bientôt de ce secret retour Out rappelait mon cœur à mon premier séjour. J'ai sans doute à ce cœur fait trop de violence Pour démentir jamais tant de persévérance. Je me suis fait enfin , dans ces grossiera climats . Un esprit et des mœurs que je n'espérais pas. Ce n'est plus Obéide à la cour adorée , D'eselaves couronnés à toute heure entourée; Tous ces grands de la Perse, à ma porte rampants, Ne viennent plus flatter l'orgueil de mes beaux ans. D'un peuple industrieux les talents mercenaires De mon goût dédaigneux ne sont plus tributaires : J'ai pris un nouvel être ; et , s'il m'en a coûté, Pour subir le travail avec la pauvreté, La gloire de me vaincre et d'imiter mon père, En m'en donnant la force, est mon noble salaire.

SULM A.

Votre rare vertu passe votre malheur :

Dans votre abaissement je vois votre grandeur,

Je vous admire en tout; mais le cœur est-il maître De renoncer aux lieux ou le ciel nous fit naître? La nature a ses droits; ses bienfesantes mains Ont mis ce sentiment dans les faibles humains. On souffre en sa patrie, elle peut nous déplaire; Mais quand on l'a perdue, alors elle est bien chère.

Le ciel m'en donne une autre, et je la dois chérir. La supporter du moins, y languir, y mourir; Telle est ma destinée..., Hélas! tu l'as suivie! Tu quittas tout pour mol, tu consoles ma vie; Mais je serais barbare en t'osant proposer De porter ce fardeau qui commence à peser. Dans les lâches parents qui m'ont abandonnée Tu trouveras peut-être une âme assez bien née, Compatissante assez pour acquitter vers toi Ce que le sort m'enlève, et ce que je te doi : D'une pitié bien juste elle sera frappée En voyant de mes pleurs une lettre trempée. Pars, ma chère Solma; revois, si tu le veux, La superbe Echatane et ses peuples beureux:

Laisse dans ces déserts ta fidèle Obéide.

Ah! que la mort plutôt frappe eette perfide Si iamais je concois le criminel desseln De chercher loin de vous un bonheur incertain! J'ai vécu pour vous seule, et votre destinée Jusques à mon tombeau tient la mienne enchaînée; Mais je vous l'avouerai , ce n'est pas sans horreur Que je vois tant d'appas, de gloire, de grandeur, D'un soldat de Scythie être ici le partage.

OBÉIDE. Après mon infortune, après l'indigne outrage Qu'a fait à ma famille, à mon âge, à mon nom, De l'immortel Cyrus un fatal rejeton; De la cour à jamais lorsque tout nie sépare. Quand je dois tant hair ce funeste Athamare; Sons état, sans patrie, Inconnue en ces lieux, Tous les bumains, Sulma, sont égaux à mes yeux; Tout m'est indifférent.

Ah! contrainte inutile!

OBĖIDE. Cesse de m'arracher, en crovant m'éblouir, Ce malheureux repos dont je cherche à jouir. Au parti que je prends je me suis condamnée. Va, si mon eœur m'appelle aux lieux où je suis née, Ce eœur doit s'en punir; il se doit imposer Un frein qui le retienne, et qu'il n'ose briser.

SULMA. D'un père infortuné, victime volontaire, Quels reproches, hélas! auriez-vous à vous faire?

OBÉIDE. Je ne m'en fersi plus. Dieux, je vous le promets, Obéide à vos yeux ne rougira jamais.

SULMA. Qui, vous?

OBÉIDE. Tout est fini. Mon pere veut un gendre, Il désigne Indatire, et je sais trop l'entendre : Le fils de son ami doit être préféré.

SULMA. Votre choix est donc fait?

Tu vois l'autel sacré Que préparent déjà mes compagnes beureuses, Ignorant de l'hymen les chaines dangereuses. Tranquilles, sans regrets, sans cruel souvenir.

SULMA. D'où vient qu'à eet aspect vous paraissez frémir?

SCÈNE IL

OBÉIDE, SULMA, INDATIRE.

INDATIRE. Cet autel me rappelle en ces forêts si chères ;

Tu conduis tous mes pas ; je devance nos pères : Je viens lire en tes yeux, entendre de ta voix, Que ton heureux époux est nommé par ton choix : L'hymen est parmi nous le nœud que la nature Forme entre deux amants de sa main libre et pure : Chez les Persans, dit-on, l'intérêt odieux, Les folles vanités, l'orgueil ambitieux, De cent bizarres lois la contrainte importune, Soumettent tristement l'amour à la fortune : Ici le eœur fait tout , lei l'on vit pour soi ; D'un mercenaire hymen on ignore la loi; On fait sa destinée. Une fille guerrière De son guerrier chéri court is noble carrière, Se plait à partager ses travaux et son sort, L'accompagne aux combats, et sait venger sa mort. Préfères-tu nos mœurs aux mœurs de ton empire? La sincère Obéide aime-t-elle Indatire?

Je connais tes vertus, j'estime ta valeur, Et de ton cœur ouvert la naive candeur; Je te l'ai déjà dit, je l'ai dit à mon père; Et son choix et le mien doivent te satisfaire.

INDATIBE.

Non; tu sembles parler un langage étranger, Et même en m'approuvant tu viens de m'affliger. Dans les murs d'Echatane est-ce ainsi qu'on s'expli-Obéide, est-il vrai qu'un astre tyrannique Dans cette ville immense a pu te mettre au jour? Est-il vrai que tes veux brillèrent à la cour. Et que l'on t'éleva dans ce riche esclavage Dont à peine en ces lieux nous concevons l'image? Dis-moi, chère Obéide, aurais-je le malheur Oue le ciel t'eut fait naître au sein de la grandeur? OBÉIDE.

Ce n'est point ton malheur, c'est le mien... Ma mé-

Ne me retrace plus cette trompeuse gloire, Je l'oublie à jamais.

INDATIFE

Plus ton cœnr adoré En perd le souvenir, plus je m'en souviendrai, Vois-tu d'un œil content cet appareil rustique, Le monument heureux de potre culte antique. Où nos pères bientôt recevront les serments Dont nos cœurs et nos dieux sont les sacrés garants? Obéide, il n'a rien de la pompe inutile Oui fatigue ces dieux dans ta superbe ville: Il n'a pour ornement que des tissus de fleurs, Présents da la nature, images de nos cœurs.

OREIDE. Va, je erois que des eieux le grand et juste maître Préfère ce saint culte et cet autel champêtre A nos temples fameux que l'orgueil a bâtis. Les dieux qu'on y fait d'or y sont bien mal servis.

INDATIEE. Sais-tu que ces Persans venus sur ces rivages Veulent voir notre fête et nos riants bocages? Par la main des vertus ils nous verront unis.

Les Persans!... que dis-tu?... Les Persans! INDATING

Tu frémis! Quelle pâleur, ô ciel , sur ton front répandue!

Des esclaves d'un roi peux-tu craindre la vue? ORÉIDE.

Ahl ma chère Sulma!

Allons... je l'ai voulu.

SULMA. Votre père et le sien Viennent former ici votre éternel lien. INDATIRE.

Nos parents, nos amis, tes compagnes fidèles. Viennent tous consacrer pos fêtes solennelles. OREIDE, à Sulma.

### SCÈNE III.

OBÉIDE, SULMA, INDATIRE, SOZAME, HERMODAN.

( Des filles couronnées de fleurs, et des Scylhes sans a font un demi-cercle autour de l'autel.) HERMODAN.

Voiei l'autel sacré, L'autel de la nature à l'amour préparé, Où je fis mes serments, où jurèrent nos pères. (A Obéide.)

Nous n'avons point iei de plus pompeux mystères; Notre culte, Obéide, est simple comme nous.

SOZAME, à Obéide. De la main de ton père accepte ton époux.

(Obeide et Indatire mettent la main sur l'autel.)

INDATIES. Je jure à ma patrie, à mon père, à moi-même. A nos dieux éternels, à cet objet que j'aime, De l'aimer encor plus quand cet heureux moment Aura mis Obéide aux mains de son amant : Et, toujours plus épris, et toujours plus fidèle, De vivre, de combattre, et de mourir pour elle.

OBEIDE. Je me soumets, grands dieux! à vos augustes lois ; (Ici Athamare et des Persans pareisse Je jure d'être à lui... Ciel! qu'est-ce que je vois? SHLMA.

Ah! madame.

OBÉIDE. .

Je me meurs : ou'on m'emporte. INDATIBE. Ah! Sozame,

Quelle terreur subite a done frappé son âme? Compagnes d'Obéide, allons à son secours. (Les femmes seythes sortent avec Indatire. )

SCÈNE IV.

SOZAME, HERMODAN, ATHAMARE. HIRCAN, SCYTHES.

ATHAMARE.

Scythes, demeurez tous... SOZAME.

Voici donc de mes jours Le jour le plus étrange et le plus effrovable!

ATHAMARS. Me reconnais-tu bien ?

SOZAME. Quel sort impitovable T'a conduit dans ces lieux de retraite et de paix? Tu dois être content des maux que tu m'as faits. Ton indigne monarque avait proscrit ma tête; Viens-tu la demander? malheureux | elle est prête: Mais tremble pour la tienne. Apprends que tu te vois Chez un peuple équitable et redouté des rois. Je demeure étonné de l'audace inquie

Qui t'amène si loin pour hasarder ta vie. ATHAMARE. Peuple juste, écoutez ; je m'en remets à vous : Le neveu de Cyrus vous fait juge entre nous.

BEEMODAN. Toi! neveu de Cyrus! et tu viens chez les Scythes! ATHAMARE.

L'équité m'y conduit.... Vainement tu t'irrites , Infortuné Sozame, à l'aspect imprévu Du fatal ennemi par qui tu fus perdu. Je te persecutai; ma fougueuse jeunesse Offensa ton honneur, accabla ta vieillesse; Un roi t'a dépouillé de tes biens, de ton rang: Un jugement inique a poursuivi ton sang. Scythes, ce roi n'est plus: et la première idée

Dont après son trépas mon âme est possédée, Est de rendre justice à cet infortuné. Oui. Sozame, à tes pieds les dieux m'ont amené. Pour expier ma faute, bélas! trop pardonnable : La suite en fut terrible, inhumaine, exécrable; Elle accabla mon cœur : il la faut réparer : Dans tes bonneurs passés daigne à la fin rentrer : Je partage avec toi mes trésors, ma puissance; Echatane est du moins sous mon obcissance : C'est tout ce qui demeure aux enfants de Cyrus: Tout le reste a subi les lois de Darius. Mais ie suis assez grand si ton cœur me pardonne: Ton amitié, Sozame, ajoute à ma couronne. Nul monarque avant moi sur le trône affermi N'a quitté ses états pour ehercher un ami ; Je donne cet exemple, et ton maître te prie; Entends sa voix , entends la voix de ta patrie ; Cède aux vœux de ton roi qui vient te rappeler, [ler. Cède aux pleurs qu'à tes yeux mes remords font con-

HERMODAN. Je me sens attendri d'un spectacle si rare.

SOZAME. Tu ne me séduis point, généreux Athamare. Si le repentir seul avait pu t'amener, Malgré tous mes affronts je saurais pardonner. Tu sais quel est mon cœur, il n'est point inflexible; Mais je lis dans le tien; je le connais sensible; Je vois trop les ehagrins dont il est désolé; Et ce n'est pas pour moi que tes pleurs ont coulé. Il n'est plus temps : adieu. Les champs de la Scythle Me verront achever ma languissante vie. Instruit bien cherement, trop fier et trop blessé, Pour vivre dans ta cour où tu m'as offensé, Je mourrai libre iei.. .. Je me tais ; rends-moi grâce De ne pas révéler ta dangereuse audace. Ami, courons chercher et ma fille et ton fils.

HERMODAN. Viens, redoublons les nœuds qui pous out tous unis.

> SCÈNE V. ATHAMARE, HIRCAN.

ATHAMARE. Je demeure immobile. O ciel l ô destinée! O passion fatals à me perdre obstinée! Il n'est plus temps, dit-il : Il a pu sans pitié Voir son roi repentant, son maître humilié? Ami, quand nous percions cette horde assemblée, J'ai vu près de l'autel une femme voilée. Qu'on a soudain soustraite à mon œil égaré. Quel est donc cet autel de guirlandes paré? Quelle était cette fête en ces lieux ordonnée? Pour qui brûlaient ici les flambeaux d'hyménée? Ciel | quel temps je prenais | A cet aspect d'horreur Mes remords douloureux se changent en fureur. Grands dieux, s'il était vrait

HIRCAN.

Dans les lieux où years êtes Gardez-vous d'écouter ces fureurs indiscrètes : Respectez, croyez-moi, les modestes foyers D'agrestes habitants, mais de vaillants guerriers Oui, sans ambition, comme sans avarice. Observateurs zélés de l'exacte justice, Ont mis leur seule gloire en leur égalité, De qui vos grandeurs même irritent la fierté. N'allez point alarmer leur noble indépendance; Ils savent la défendre : ils aiment la vengeance ; Ils ne pardonnent point quand ils sont offensés.

ATHAMARE.

Tu t'abnses, ami; je les connais assez; J'en al vu dans nos eamps, j'en ai vu dans nos villes De ces Scythes altiers, à nos ordres dociles. Qui briguaient, en vantant leurs stériles climats, L'honneur d'être comptés au rang de nos soldats .

HIRCAN. Mais, souverains chez eux...

ATHAMARE.

Ah! e'est trop contredire Le dépit qui me ronge, et l'amour qui m'inspire Ma passion m'emporte, et ne raisonne pas. Si l'eusse été prudent, serais-je en leurs états? Au bout de l'univers Obéide m'entraîne; Son esclave échappé lui rapporte sa chaîne, Pour l'enchaîner moi-même au sort qui me poursuit. Pour l'arracher des lieux où sa donleur me fuit . Pour la sauver enfin de l'indigne esclavage Ou'un malheureux vicillard impose à son jeune Age Pour mourir à ses pieds d'amour et de fureur. Si ce cœur déchiré pe peut fléchir son eœur. BIRCAN.

Mais si vous écoutiez...

Non... je n'écoute qu'elle. BIRCAN.

Attendez.

ATHAMARS. Que j'attende! et que de la cruello Quelque rival indigne, à mes yeux possesseur, Insuite mon amour, outrage mon honneur! Que du bien qu'il m'arrache il soit en paix le maître f Mais trop tot, cher ami, je m'alarme peut-être; Son père à ce vil choix pourra-t-il la forcer? Entre un Seythe et son maître a-t-elle à balaneer? Dans son cœur autrefois ¡'ai vu trop de noblesse Pour eroire qu'à ce point son orgueil se rabaisse. HIRCAN.

Mais si dans ce choix même elle eût mis sa flerté? ATHAMARE.

De ce doute offensant je suis trop irrité. Allons; si mes remords n'ont pu fléchir son père, S'il méprise mes pleurs... qu'il craigne ma colère. Je sais qu'un prince est homme, et qu'il peut s'égarer; Mais lorsqu'au repentir facile à se livrer, Reconnaissant sa faute, et s'oubliant soi-même, Il va jusqu'à blesser l'honneur du rang suprême, Quand il répare tout, il faut se souvenir Que s'il demande grâce, il la doit obtenir.

### ACTE TROISIÈME.

## SCÈNE I.

ATHAMARE, HIRCAN.

ATHAMARE.

Quoi! c'était Obéide! Ah! j'ai tout pressenti ; Mon cœur désespéré m'avait trop averti ; C'était elle , grands dieux!

HIRCAN.

Ses compagnes tremblantes

Rappelaient ses esprits sur ses lèvres mourantes....

ATHAMARS.
Elle était en danger ? Obéide!
HIBCAN.

Et, ranimant à peine un reste de chaleur;
Dans ces cruels moments , d'une roix affaiblie ,
Sa boucho a prononce le nom de la Médie.
Un Seythe me l'a dit, un Scythe qu'autrefois
La Médie avait vu combattre sous nos lois.
Son père et son épous sont encore auprès d'elle.

Qui? son époux, un Seythe? MIRCAN.

Eh quoi! cette nouvelle A votre oreille encor, seigneur, n'a pu voler?

ATHAMARE.

Eh! qui des miens, hors toi, m'ose jamais parler?

De mes honteux secrets quel autre à pu s'instruire?

Son époux, me dis-tu?

HIRCAN.

Le valibat Indatire,
Jeune, et de ces cantons l'espérance et l'homeur,
Lui jurait lei même une éternelle ardeur,
Sous ess mêmes cyprès, à cet autel champêtre,
Aux clarités des flambeaux que p'ai rus disparaître.
Vous n'étiez pas encor arrivé vera l'autonités des flambeaux que p'ai rus disparaître.
Qu'un long tressaillement, suivi d'un froid mortel,
A fermié be baux pur d'Orielé opprace.
Des filles de Scythie une fouite empressée
Des filles de Scythie une fouite empressée
La portait en jeurant sous ces rustiques toils,
Asile malbeareux dont son père a fait étoix te
c'e rieillard la suiviat d'une démanche lente.

Sous le fardeau des ans affaiblie et pesante, Quand vous avez sur vous attiré ses regards.

ATHAMARE. Mon cœur, à ce récit, ouvert de toutes parts, De tant d'impressions sent l'atteinte subite, Dans ses derniers replis un tel combst s'excite, Que sur aucun parti le ne puis me fixer : Et je démêle mal ce que je puis penser. Mals d'où vient qu'en ce temple Obéide rendue En touchant cet autel est tombée éperdue? Parmi tous ces pasteurs elle aura d'un coup d'œil Reconnu des Persans le fastueux orgueil; Ms présence à ses yeux a montré tous mes crimes , Mes amours emportés, mes feux illégitimes. A l'affreuse indigence un père abandonné, Par un monarque injuste à la mort condamné, Sa fuite, son séjour en ce pays sauvage, Cette foule de maux qui sont tous mon ouvrage; Elle aura rassemblé ces objets de terreur : Elle imite son père, et je lui fais horreur.

Un tel saisissement, ce trouble involontaire, Pourraient-lis annoncer la baine et la colère? Les soupirs, croyez-moi, sont la voix des douleurs, Et les yeux irrités ne versent point de pleurs.

ATHAMAE.

AN lorqu'elle m'a ra, si son âme surprise
D'une ombre de pitie s'était au moins éprise;
Si, liant dans mon eurr, ion core et éprouvé
Un tumble serert faiblement étreét.
S'on me pardonni! I'u an éhites peut-être;
S'on me pardonni! I'u an éhites peut-être;
Qu'ai-g'un le contrait de con mallorQu'ai-g'un le contrait de con mallorqu'ai-g'un le contrait de contrait de contrait de conmallor de contrait de contrait de contrait de conMais, dis-tu, dans le mai qui menaçuit ar s'e,
Se bouche a promone le nom de sa patrie?

HIBCAN. Elle l'aime, sans doute.

ATHAMARE.

All l pour me secourir
C'est une arme du moins qu'elle daigne m'offrir.
Elle aime sa patrie!... elle égouse Induire!...
Va, l'honneur dangereux où le barbare aspire
Lui coûtera bientôt un sangiant repentir :
C'est un crime trop grand pour ne le pas punit.

PERSEZ-vous être encor dans les murs d'Ecbatane? Là votre voix décide, elle absout ou condamne; lei vous péririez. Vous êtes dans des lieux Que jadis arrosa le sang de vos aïeux,

Eh bien! j'y périrai.

HIRCAN.
Quelle fatale ivresse!
Age des passions, trop aveugle jeunesse,
Où conduis-tu les œurs à leurs penchants livrés!

ATHAMARE.

Qui vois-je done paraître en ces champs abhorrés? (Indatire passe dans le fond du théáire, à la téte d'une troupe de guerriers.)

Que veut, le fer en main, cette troupe rustique?

On m'a dit qu'en ces lieux c'est un usage antique; Ce sont de simples jeux par le temps consacrés, Dans les jours de l'hymen noblement cickèrés. Tous leux jeux sont guerriers; la valeur les apprête : Indatire y préside; il a'avance à leur têxe. Tout le serce est actelu de ces soloranités; Et les mours de ce peuple ont des séverités qu'i porrarient des Persans condamner la licence.

Qui pontraient des Persans eondamner la licenee.

ATHAMARE. [ce |
Grands dieux ! vous me voulez conduireen sa présenCette fête du moins manorend que vos secours.

Grands dieux! vous me voulez conduire en sa prése Cette fête du moins m'apprend que vos secours Ont dissipé l'orage élevé sur ses jours. Oui, mes veux la veront.

HIRCAN.

Oui, seigneur, Obéide Marche vers la cabane où son père réside.

C'est elle; je la vors. Tâche de désarmer Ce père malbeureux que je n'ni pu calmer.... Des chaumes! des roseaux! voilà done sa retraite! Ab! peut-être elle y vit tranquifle et satisfaite; Et moi...

### SCÈNE IL

OBÉIDE, SULMA, ATHAMARE.

ATHAMARE.

Non, demeurez, ne vous détournez pas; De vos regards du moins bonorez mon trépas; Qu'à vos genoux tremblants un malheureux périsse. OBÉLDE.

Ah! Sulma, qu'en tes bras mon désespoir finisse; C'en est trop.... Laisse-mol, fatal persécuteur; Va, e'est toi qui reviens pour m'arracher le œur.

Écoute un seul moment.

OBÉIDE.

Eb l le dois-je, barbare? Dans l'état où je suis que peut dire Athamare?

Danis reit ou je suu que peu tiere Almanare'
ATHAMAIR.
Qu'lipris de te service, houteur de mes forfaits,
Qu'lipris de te service, houteur de mes forfaits,
Denspire, soumis, mais farieux encore,
Anderse Chédie adant que je m'abberge.
Anderse Chédie adant que je m'abberge.
Une fasta commendant tes regards effrayés.
Une fasta commendant tes regards effrayés.
Une fasta commendant tes regards effrayés.
Une fasta commendant tes resistant que je m'abberge.
Que de mon sort enfin les djeux n'out rendumalter.
Que de mon sort enfin les djeux n'out rendumalter.
De mon fasta hymen out étein le flambeau;

Qu'Exchanne est à moi.... Nou, pardonne, Obielde Chathane est à la l'Explarite, la Petride, Et la superté Egypte, et les bords indiens, Serainet à taeg gonza l'il pouvrainet five un miens. Mais mon trône et ma vie, et toute la nature, Sons d'un trop hibbe pris pour payer lon ligire. Ton grand ecur, Obiéde, ainsi que ta bounté, Est un-dessur d'un rang dont il rêre point distré ; Que la pitie du moins le désamme et le touche. Les climats où lu vis l'ord-lie rende fraoushe? O recur ne pour ainner, ne peuz-ta que bisi? Immage de nosi dieux, ne saista que pour painfaire l'ampe de nosi dieux, ne saista que pou puinfaire Ton eriminel amant; que tut vois sans le craindre. OSELDE.

Que m'ast-udit, reund'at pourquoi de si loin Vienstud den troubler preurdu e l'estite soia? Teuter dans ces forêts ma mière tranquille, Et chercher un parôno, qui serait insulte? Quand tur m'oass simer pour la première fola, To no i d'un austre bymac à trait preceivit les fois : Sans un crime jui grand que ne surais prétander, Sans un crime jui grand que ne surais rétenders. Ne fais point sur mes sens d'imustine efforte : Sons son les die d'Etwono Obérde resières;

Prends pitié de mon sort... et respecte Indatire.
ATHAMARE.
Un Scythe! un vil mortel l

OBÉIDE

Un homme, un citoyen... qui te passe en vertu?

ATHAMARE.

Nul ne m'eût égalé si j'avais pu te plaire;

Tu m'aurais des vertus aplani la carrière;
Ton amant deviendralt le premier des bumains.
Mon sort dépend éte di: mon âme est dans tes mains;
Un mot peut la ehanger: l'amour la fit coupable,
L'amour au monde entier la rendralt respectable.
Omities.

Ah! que n'eus-tu plus tôt ees nobles sentiments,

ATHAMARE.

Obéide! il en est encor temps. De moi, de mes états, auguste souveraine. Viens embellir eette ûme esetave do la tienne, Viens réguer.

ens regiter.

Puisses tu, loin do mes tristes yeux Voir ton règne honoré de la faveur des dieux? ATHAMARE. Je n'en veux point sans tol.

OPPIDE

Ne vois plus que ta gloire.

Elle était de t'aimer.

OBŠIDE.

Périsse la mémoire
De mes malheurs passés, de tes cruels amours i
ATHAMARE.

Obéide à la haine a consacré ses jours l

OBÉIDE.

Mes jours étaient affreux; si l'hymen en dispose,
Si tout finit pour nnoi, toi seul en es la cause;
Toi seul as préparé ma mort dans ces déserts.

Je t'en viens arracher.

Rien ne rompra mes fers; Je me les suis donnés.

ATHAMARE.

Tes maios n'ont point encore Formé l'indigne nœud dont un Scythe s'honore. OREIDE.

J'ai fait serment au ciel.

ATHAMARE. Il ne le reçoit pas. C'est pour l'anéantir qu'il a guidé mes pas. OBÉIDE.

Ah!... c'est pour mon malheur....

Obtiendrais-tu d'un père Qu'il laissat libre au moins une fille si chère, Que son cœur envers moi ne fût point endurci, Et qu'il cessat enfin de s'exiler ici? Dis-lui...

OBÉIDE.

N'y compte pas. Le choix que j'ai dû faire

Devenait un parti conforme à ma misère :

Het fait me homeure partie désentie.

Et Sozame jamais n'y pourrait consentir :
Et Sozame jamais n'y pourrait consentir :
Sa vertu t'est connue ; elle est inébranlable.

ATMAMARS.

Elle l'est dans la haîne; et lui seul est coupable.

Tu ne le fus que trop; tu l'es de me revoir, De m'aimer, d'attendrir un eœur au désespoir. Destructeur malheureux d'une triste famille, Laisse pleurer en paix et le père et la fille. Il vient; sors.

ATHAMARE. Je ne puis.

OBÉIDE.
Sors; ne l'irrite pas.
ATHAMARE.

ATRAMARE.

Non , tous deux à l'envi donnez-moi le trépas.

Au nom de mes maiheurs et de l'amour funeste Qui des jours d'Obéide empoisonne le reste, Fuis; ne l'outrage plus par ton fatal aspect.

Juge de mon amour; il me force au respect.

J'obéis.... Dieux puissants, qui voyez mon offense, Secondez mon amour et guidez ma vengeance!

SCÈNE III.

SOZAME, OBĖIDE, SULMA.

OZAME, OBEIDE, BOLMA

Eb quoi l'notre ennemi nous poursulvra toujours ! Il vient flétrir ici les derniers de mes jours. Qu'il ne se flatte pas que le déclin de l'âge Rende un père insensible à ce nouvel outrage.

ORRIDE.

Mon père... il vous respecte... il ne me verra plus :
Pour jamais à le fuir mes vœux sont résolus.

SOZAME.

Indatire est à toi.

Je le sais.

Ton suffrage,
Dépendant de toi seule, a reçu son hommage.

J'ai cru vous plaire au moins... j'ai cru que sans fierté
Le fils de votre ami devait être accepté.

802 AME.

Sais-tu ce qu'Athamare à ma honte propose
Par un de ces Persans dont son pouvoir dispose?

Qu'a-t-il pu demander?

De violer ma foi,
De briser tes liens, de le suivre avec toi,
D'arracher ma vieillesse à ma retraite obscure,
De mendier chez lui le prix de ton parjure,
D'acheter par la honte ane ombre de grandeur.

OBÉIDE.
Comment recevez-vous cet offre?

Ma file, au repentir il n'est acueure où ce de joie, Indiantir, est acueure où fein d'amour et de joie, Indiantire, est abra, par esto pier control. De l'amour le plus pur attend et digne fruit : But en r'en doit sittere l'innocente alique fruit : But en r'en doit sittere l'innocente alique fruit : Les Syrbes sont humains, et simples sans bassesse; And forts mitter l'entre l'entre de l'e

Seigneur, vous vous borniez à me persunder; Pour la première fois pourquoi m'Intinider? Vous savez si, du sort bravant les injustices, l'al fait depuis quatre an a d'sasse grande sacrifice; S'il en fallait encor, je les ferais pour vous. Je ne craindrai sin más imon berto ou mon ñeoux. Je vois tout mon devoir... ainsi que ma misère. Allez... Vous n'avez point de reproche à me faire. SOZAME.

Pardonne à ma tendresse un reste de frayeur, Triste et commun effet de l'âge et du malheur. Mais qu'il parte aujourd'hui, que jamais sa présence Ne profane un asile ouvert à l'innocence.

OBÉIDE.
C'est ce que je prétends , seigneur ; et plût sux dieux
Que son fatal aspect n'eût point blesse mes yeux!

SOZAME.

Rien ne troublers plus ton bonheur qui s'apprête,
Et je vais de ce pas en préparer la fête.

SCÈNE IV.

OBÉIDE, SULMA.

SULMA.

Quelle fête cruelle! Ainsi dans ce séjour

Vos benux jours enterrés sont perdus sans retour?

ORÉIDE.

Ah! dieux!

Votre pays , la cour qui vous vit nsitre , Un prince généreux... qui vous plaisait peut-être , Vous les abandonnez sans crainte et sans pitié ?

OBÉIDE. Mon destin l's voulu... j'ai tout sscrifié. SULMA.

Hairez-vous toujours la cour et la patrie? OBÉIDE.

Malheureuse!... jamsis je ne l'ai tant chérie. SULMA.

Ouvrez-moi votre eœur : je le mérite. OBÉID B.

Tu n'y découvrirais que d'horriskes monhais; il craindrait trop ta vue et ta plainte importane. Il et seit arrass, valons, quo nous fais la fortune; il es et de plau grande dont le poisoa crust, Préparé par non mais, porte un coup plas mortel. Mais lorsque dans l'ezil, à mon ágo, co rassemble, Après un sora is bana, tant de malheura essemble, Lorsque tous leura assauts viennent se réunir, Un cocur, un faible cour, les peut-il soutenir?

SULMA. F.cbatsne... un grand prince... OBÉIDE.

Ah! fatal Athamare! Quel démon t's conduit dans ce séjour barbare? Que t'a fait Obéide? et pourquoi decouvrir Ce trait long-temps caché qui me fesait mourir? Pourquoi, renouvelant ma honte et ton injure, De tes funestes maius déchirer ma blessure?

Madame, c'en est trop; c'est trop yous immoler

A cea préjuyés vins qui viennent vous troubler A finalmanies lois d'une honde étranqère, Hélas Contre les cois son trop juste courroux Ne sers donc jusuais retomés que sur voust Quand vous le consoles, faut-il qu'il vous opprime? Soyer sa protectrice, et non pas as victime. Abhanner est valiant, et de braves coldats Ont jusqu'en ces déserts accompagné ses pas. Albanners qu'en bout, vi ent-il pas votre maître?

Non.

C'est en ses édats que le ciel vous fit nsiltre. N's-t-il donc pas le droit de briser un lien, L'opprobre de la Perse, et le vôtre, ct le sien? N'en croirez-voust partec, marchez sous sa conduite. Si vous save d'un père accompagne la fuite, le et tempe à la fin qu'il vous saive à son tour; Qu'il renonce à l'orquell de dédaigner sa cour; Oue sa douleur faroube, à vous perfer obstinées.

Non; ce parti sersit injuste et dangereux; Il codterait du sang; le succès est douteux; Mon père expirerait de douleur et de rage... Enfin l'hymen est fait... je suis dans l'esclavage. L'habitude à souffrir pourra fortifer Mon courare décord ou ci rafinait de plier.

Cesse enfin de lutter contre sa destinée.

erdn qui craignait de SULMA.

Vous pleurez cependant, et votre cil qui s'égare Parcourt s've borreur cette enceinte barbare, Ces chaumes, ces déserts, où des pompes des rois Je vous vis descendue aux plus humbles emplois : Où d'un vai repentir le trait insupportable Déchire de vos jours le tissu misérable.... Que vous restera-il în héales

OREIDE.

Le désespoir.

Mon devoir.

Dans cet état affreux , que faire?

L'honneur de le remplir, le secret témoignage Que la vertu se rend, qui soutient le conrage, Qui seul en est le prix, et que j'ai dans mon œur, Me tiendra lieu de tout, et même du bonheur.

\*\*\*\*\*

## ACTE QUATRIÈME.

## SCÈNE I.

### ATHAMARE, HIRCAN,

ATHAMARE.
Penses-tu qu'Indatire osera me parler?
HIBCAN.

Il l'osera , seigneur.

ATHAMARE.

Qu'il vienne... Il doit trembler.

HIRCAN.

Les Sythes, croyee-noi, connaissent pre la crinine; Mais d'ou tel déseppir voter fine set-le atteinte, Que vous avilisier l'honneur de votre rang, Le sang du grand (ryns milét dans votre sang, Et d'un trôue si saint le droit inviolable, lasqué à vous componenter avec un misérable, Qu'on verrait, si le sont l'enveysit purm uous Avul premiers aint une pauler qu'e geoux; Mais de l'année de l'année de l'année de l'avec l'année de l'avec l'année de l'année de l'avec l'année de l'avec l'année de l'année de l'avec l'a

Je m'halsies, il et dir. All Arthur and hijs veux toot teater.

Je m'halsies, il et dir. All and hijs veux toot teater.

Je decemendra jas hals pour la nierius meriter.

Ma honte est de la pertire et ma gioire éternelle

Serait de m'aville pour m'éleure veux all serait de la Artie pour m'éleure veux de la Art sent comme moi le prist de la beaute?

Un Scythe aveuglément suit l'instinct qui le guide;

Anti qu'une autre femme il épouse Oble.

L'imour, la jalousie, et use emportements,

Vouxpint dans une climats apport le brust sourments;

En connaissant l'hymen, (gione la tendresse,

Tous our gorsseire humins sont indiger d'aimer.

HIBLGAN.
L'Univers vous dément; le ciel sait animer
Des mémes passions tous les êtres du monde. Si
de mêmes passions tous les êtres du monde.
Sur un modèle égal ayaut fait les bunains,
Varie à l'infini les traits de ses dessins,
Le fond de l'bonne reste, il est partout le même;
Persan, Scythe, Indien, tout défend ce qu'il ainse.
ATRAMARS.

Je .e défendrai done , je saurai le garder. HIZCAN.

Vous hasardez beaucoup.

ATRAMARE.

Que puis-je hasarder? Ma vie? elle n'est rien sans l'objet qu'on m'arrache; Mon nom? quoi qu'il arrive, il restera sans tache; Mes amis? ils ont trop de courage et d'honneur Pour ne pas immoler sous le glaive vengeur Ces agrestes guerriers dont l'audace indiscrète Pourrait inquiéter leur marche et leur retraite. BIRCAN.

Ils mourront à vos pieds , et vous n'en doutez pas.

ATHAMAEE.

Ils vaincront avec moi.... Qui tourne ici ses pas?

RIBCAN.
Seigneur, je le connais, e'est lui , c'est Indstire.

ATHAMARE.

Allez: que loin de moi ma garde se retire;

Qu'aucun n'ose approcher sans mes ordres exprès :

Mais qu'on soit prêt à tout.

# SCÈNE II.

ATHAMARE, INDATIRE.

ATHAMARE.

Habitant des forêts, Sais-tu hien devant qui ton sort te fait paraltre? INDATIRE.

On prètend qu'une ville en toi révère un maître, Qu'on l'appelle Echatane, et que du mont Taurus On voit ses hauts remparts élerés par Cyrus. On dit (mais Jea crois peu la vaine renommée) Que tu peux dans la plaine assembler une armée, Une troupe aussi forte, un camp aussi nombreux De guerriers soudoyès, et d'esclaves pompeux, Que nous arons ic de citopens paisaihes.

ATHAMARI.
Il est vral, Ĵai sous moi des troupes invincibles :
Le dernier des Persans, de ma solde honoré,
Est plus riche, et plus grand, et plus considéré,
Que tun e saurnis l'être aux lieux de ta naissance,
Où le ciel vous fit tous égaux par l'indigence.
INDALIER

Qui borne ses désirs est toujours riche assex.

ATHAMARE.

Ton cœur ne connaît point les vœux intéressés ; Mais la gloire, Indatire?

INDATIEE.

Elle a pour moi des charmes.

ATHAMABE.

Elle habite à ma cour, à l'abri de mes armes : On ne la trouve point dans le fond des déserts ; Tu l'obtiens près de moi, tu l'as, si tu me sers. Elle est sous mes drapeaux ; viens avec moi t'y rendre.

A servir sous un maître on me verrait descendre!

Va, l'honneur de servir un maître généreux, Qui met un digne prix aux exploits belliqueux, Vant mieux que de ramper dans une république, Ingrate en tous les temps, et souvent lyrannique. Tu peux prétendre à tout en marchant sous ma loi: J'ai parmi mes guerriers des Scythés comme toi. INDATIBE. Tu n'en as point. Apprends que ces indigues Scythes,

Voisins de ton pays, sont loin de nos limites : Si l'air de tes climats a pu les infecter. Dans nos beureux eantons il n'a pu se porter. Ces Scythes malheureux ont counu l'avarice; La fureur d'acquérir corrompit leur justice, Ils n'ont su que servir ; leurs infidèles mains Ont abandonné l'art qui nourrit les humains Pour l'art qui les détruit , l'art affreux de la guerre; Ils ont yeadu leur sang aux maîtres de la terre. Meilleurs citoyens qu'eux, et plus braves guerriers, Nous volons aux combats, mais e'est pour nos fovers : Nous savons tous mourir, mais c'est pour la patrie : Nul ne vend parmi nous son honneur ou sa vie. Nous serons, si tu veux, tes dignes alliés; Mais on n'a point d'amis alors qu'ils soot payés. Apprends à mieux juger de ce peuple équitable, Égal à toi, sans doute, et noo moins respectable.

ATHAMARE. Élève ta patrie, et cherehe à la vanter : C'est le recours du faible, on peut le supporter. Ma fierté, que permet la grandeur souveraine, Ne daigne pas ici lutter contre la tienne.... Te crois-tu juste au moins?

> INDATIRE. Oui, je puis m'en flatter.

ATHAMABE. Rends-moi donc le trésor que tu viens de m'ôter. INDATIRE.

A tol? ATHAMARE.

Rends à son maltre uoe de ses sujettes. Ou'un indigne destin traîna dans ces retraites. Un bien dont nul mortel ne pourra me priver, Et que sans injustice on ne peut m'eulever : Rends sur l'heure Obéide.

A ta superbe audace , A tes discours altiers, à eet air de menace, Je veux bieo opposer la modération . Que l'univers estime en notre nation. Obéide, dis-tu, de toi seul doit dépendre; Elle était la sujette! Oses-tu bien prétendre Que des droits des mortels on ne jouisse pas , Des qu'on s le malheur de naître en tes états? Le eiel, en le créant, forma-t-il l'homme esclave? La nature qui parle, et que ta fierté brave. Aura-t-elle à la glèbe attaché les humains Comme les vila troupeaux mugissants sous nos mains? Que l'homme soit esclave aux champs de la Médie, Ou'il rampe, j'y consens; il est abre en Scythie. Au moment qu'Obéide bonora de ses pas Le tranquille horizoo qui borde nos états.

La liberté, la paix, qui sont notre apanage,

L'heureuse égalité, les biens du premier age, Ces biens que des Persans aux mortels ont ravis. Ces biens, perdus ailleurs, et par nous recueillis. De la belle Obéide ont été le partage. ATHAMARE.

ll en est un plus grand, celui que mon courage A l'univers entier oserait disputer. Oue tout autre qu'un roi ne saurait mériter, Dont tu n'auras jamais qu'une imparfaite idée, Et dont avec fureur moo âme est possédée; Son amour : e'est le bien qui doit m'appartenir : A moi seul était dû l'hooneur de la servir. Oui, je descends enfin jusqu'à daigner te dire Que de ce cœur altier je lui soumis l'empire, Avant que les destins eussent pu t'accorder L'heureuse liberté d'oser la regarder. Ce trésor est à moi , barbare , il faut le rendre.

Imprudent étranger, ce que je viens d'entendre Exeite ma pitié plutôt que mon courroux. Sa libre volonté m'a choisi pour époux ; Ma probité lui plut ; elle l'a préférée Aux recherches, aux vœux de toute ma contrée : Et tu viens de la tienne jei redemander Un cœur indépendant qu'on vient de m'accorder! O toi qui te crois grand, qui l'es par l'arrogenee, Sors d'un asile saint, de paix et d'innocence: Fuis : eesse de troubler, si loin de tes états . Des mortels tes égaux qui ne t'offensent pas.

Tu n'es pas prince ici. ATHAMARE.

Ce sacré caractère M'accompagne en tous lieux sans m'être nécessaire: Si i'avais dit un mot, ardents à me servir. Mes soldats à mes pieds auraient su te punir. Je descends jusqu'à toi : ma diguité t'outrage: Je la dépose ici , je n'ai que mon courage : C'est assez, je suis homme, et ce fer me suffit Pour remettre en mes mains le bien qu'on me ravit.

Cède Obéide, ou meurs, ou m'arrache la vie.

INDATIBE. Ouoi! nous t'avons en paix recu dans ma patrie. Ton aecueil nous flattait, notre simplicité N'écoutait que les droits de l'hospitalité;

Et tu veux me forcer, dans la même journée, De souiller par ta mort un si saint hyménée! ATRAMARE. Meurs, te dis-ie, ou me tue... On vient, retire-toi.

Et si tu o'es uo láche... INDATIRE.

Ahl c'en est trop... suis moi. ATHABARE.

Je te fais eet honneur.

(Il sort.'

#### SCENE III.

INDATIRE, HERMODAN, SOZAME, UN SCYTHE.

HERMODAN, à Indatire, qui est près de sortir. Viens; ma main paternelle Te remettra, mon fils, ton épouse fidèle. Viens, le festin t'attend.

INDATURE.

Bientôt je vous suivrai : Allez ... O cher objet ! je te mériteral. (Il sort. )

### SCENE IV.

HERMODAN, SOZAME, UN SCYTHE.

SOZAME. Pourquoi ne pas nous suivre? Il differe... HEEMODAN.

Ah! Sozame. Cher ami, dans quel trouble il a jeté mon âme! As-tu vu sur son front des signes de fureur? SOZAME.

Quel en serait l'objet? WERMODAY.

Peut-être que mon eœur Concoit d'nn vain danger la crainte imaginaire; Mais son trouble était grand. Sozame, je suis père: Si mes yeux par les ans pe sont point affaiblis. J'ai cru voir ce Persan qui menacait mon fils. SOZIME.

Tu me fais frissonner,.. avançons; Athamare Est capable de tout.

#### HERMODAN.

La faiblesse s'empare De mes esprits glacés, et mes sens éperdus Trahissent mon courage, et ne me servent plus ... ( Il s'assied en trembiant sur le banc de caron. ) Mon fils ne revient point ... j'entends un bruit horrible. ( Au Scythe qui est auprès de lui. ) Je succombe .... Va, cours, en ce moment terrible,

Cours, assemble au drapeau nos braves combattants. LE SCYTHE. Rassure-toi, j'y voie; ils sont prêts en tout temps.

SOZAME, à Hermodan. Ranime ta vertu, dissipe tes alarmes. HERMODAN, se relevant à peine. Oui, j'ai pu me tromper; oui, je renais.

## SCÈNE V.

HERMODAN, SOZAME, ATHAMARE, Fépée à la main ; HIRCAN , SUITE.

ATHAMARE.

Aux armes!

Aux armes , compagnons , suivez-moi , paraissez! Où la trouver?

HERMODAN , effrayé , en chancelant. Barbare... SOZAME.

> Arrête. ATHAMAEE, à ses gardes. Obéissez .

De sa retraite indigne enlevez Obéide : Courez, dis-ie, volez; que ma garde intrépide, Si guelque audacieux tentait de vains efforts, Se fasse un chemin prompt dans la foule des morts. C'est tol qui l'as voulu, Sozame inexorable.

SOZAME. J'ai fait ce que j'ai dú.

HERMODAN. Va, ravisseur coupable,

Infidèle Persan, mon cœur saura venger Le détestable affront dont tu viens nous charger. Dans ce dessein, Sozame, il nous quittait sans doute.

ATRAMARE. Indatire? ton fils?

> REBMODAN. Oui, lui-même. ATHAMARE.

Il m'en coûte D'affliger ta vieillesse et de percer ton cœur; Ton fils est mérité de servir ma valeur. HERMODAN.

Oue dis-tu?

ATHAMAEE, à ses soldats. Ou'on épargne à ce malheureux père Le spectacle d'un fils mourant dans la poussière; Fermez-lui ce passage.

HERMODAN. Achève tes fureurs;

Achève.... N'oses-tu? Quoi! tu gémis!... Je meurs. Mon fils est mort, ami!... / Il tombe sur le banc de gazon, )

ATHAMABE. Toi, père d'Obéide,

Auteur de tous mes maux , dont l'apreté rigide Dont le cœur inflexible à ce coup m'a force, Oue je chéris encor quand tu m'as offensé, Il faut dans ce moment la conduire et me suivre. SOZAME.

Moi! ma fille!

ATHAMARE.

En ces lieux il t'est honteux de vivre . ( A ses soldats. ) Attends mon ordre ici. Yous, marchez avec moi.

## SCÈNE VI.

## SOZAME, HERMODAN.

SOZAME, se courbant vers Hermodan. Tous mes malheurs, ami, sont retombés sur toi... Espère en la vengeance.... Il revient... il soupire. Hermodan!

HERMODAN, se relevant avec peine. Mon ami, fais au moins que j'expire

Sur le corps étendu de mon fils expirant ! Oue je te doive, ami, cette grâce en mourant. S'il reste quelque force à ta main languissante, Soutiens d'un malheureux la marche chancelante; Viens; lorsque de mon fils j'aurai fermé les yeux, Dans un même sépuicre enferme-nous tous deux.

SOZAME. Trois amis y seront; ma douleur te le jure. Mais déjà l'on s'avance, on venge notre injure, Nous ne mourrons pas seuls.

#### HERMODAN.

Je l'espère; j'entends Les tambours, nos clairons, les cris des combattants : Nos Scythes sont armés... Dieux, punissez les crimes! Dieux, combattez pour nous, et prenez vos victimes! Ayez pitié d'un père.

# SCÈNE VII.

SOZAME, HERMODAN, OBÉIDE.

O ma fille! est-ce yous? HERMODAN.

Chère Obéide... hélas!

Je tombe à vos genoux. Dans l'horreur du combat avec peine échappée A la pointe des dards, au tranchant de l'épée, Aux sanguinaires mains de mes fiers ravisseurs.

Je viens de ces moments augmenter les horreurs. (A Bermodan.) Ton fils vient d'expirer ; j'en suis la cause unique : De mes calamités l'artisan tyrannique Nous a tous immolés à ses transports jaloux; Mon malheureux amant a tué mon époux, Sous vos yeux, sous les miens, et dans la place même Où, pour le triste objet qu'il outrage et qu'il aime, Pour d'indignes appas, toujours persécutés, Des flots de sang humain coulent de tous côtés. On s'acharne, on combat sur le corps d'Indatire; On se dispute encor ses membres qu'ou dechire :

Les Seythes , les Persans , l'un par l'autre égorges , Sont vainqueurs et vaincus, et tous meurent vengés. (A tous deux. ) Où voulez-vous aller et sans force et sans armes?

Ou aurait peu d'égards à votre âge, à vos larmes.

l'ignore du combat quel sera le destin; Mais je mets sans trembler mon sort en votre main. Si le Scythe sur moi veut assouvir sa rage, Il le peut, je l'attends, je demeure en otage.

BERMODAN. Ah! j'ai perdu mon fils, tu me restes du moins: Tu me tiens lieu de tout.

Ce jour yeut d'autres soins : Armons-nous, de notre âge oublions la faiblesse: Si les sens épuisés manquent à la vieillesse, Le courage demeure, et c'est dans un combat Qu'un vieillard comme moi doit tomber en soldat. HEBMODAN.

On nous apporte encor de fatales nouvelles

### SCÈNE VIII.

SOZAME, HERMODAN, OBÉIDE, UN SCYTHE.

#### LE SCYTHE. Enfin nous l'emportons.

HERMODAN. Déités immortelles, Mon fils serait venge! n'est-ce point une errour?

Tout l'art que les Persans ont mis dans le carnage, Le grand art de la guerre enfin cède au courage, Nous avons manqué d'ordre, et non pas de vertu; Sur nos frères mourants nous avons combattu. La moitié des Persans à la mort est livrée: L'autre, qui se retire, est partout entourée Dans la sombre épaisseur de ces profonds taillis, Où bientôt sans retour ils seront assaillis.

LE SCYTHE. Le ciel nous rend justice, et le Scythe est vainqueur :

RERMODAY De mon malheureux fils le meurtrier barbare Serait-II échappé ?

LE SCYTHE. Qui? ce fier Athamare?

Sur nos Scythes mourants qu'a fait tomber sa main. Épuisé, sans secours, enveloppé soudain, Il est couvert de sang, il est chargé de chaînes. OBEIDE.

#### Luit

SOZAME. Je l'avais prévu.... Puissances souveraines Princes audacieux, quel exemple pour vous! HERMODAN. De ce cruel enfin nous serous venges tous;

Nos lois, nos justes lois seront exécutées. OBÉLDE. Cicl!... Quelles sont ees lois?

REEMODAN.

Les dieux les ont d'etées. SOZAME, à part.

O comble de douleur et de nouveaux ennuis!

ODRIDE.

Mais enfin les Persans ne sont pas tous détruits;
On verrait Echatane, en secourant son maître,
Du poids de sa grandeur vous accabler peut-être.

HEBMODAN. [guerriers. Ne crains rien.. Toi, jeune homme, et vous, braves Préparez votre autel entouré de lauriers. OBÉIDE.

Mon père !

HEMODAN.

If aut hater or just exertifice.

Mines de mon cher fils, que ton ombre en jouisse !

Et toi qui fus !Opiet de ses chastes amours,

Qui fus ma file chère, et le seras toujours,

Qui fus mais fillaise et sincre

N'as jamais altèré le sacré caraetère,

C'est à toi de remplier ce qu'une austrer loi

Attend de mon pays, et demande de toi.

(1) sect.)

OBEIDE.

Qu'a-t-il dit? que veut-on de cette infortunée?

Ah! mon père, en quels lieux m'avez-vous amenée!

Pourrai-je t'expliquer ce mystère odieux?

OBÉLDE. Je o'ose le prévoir... je détourne les yeux. SOZAME.

Je frémis comme toi , je ne puis m'en défendre. OBÉINE. [dre. Ah! laissez-moi mourir, selgoeur, sans vous coten-

# ACTE CINQUIÈME.

CÈNE I

OBÉIDE, SOZAME, HERMODAN, TROUPE DE SCYTHES, armés de javelois.

(On apporte un autel couvert d'un crèpe et entouré de lauriers. Un Scythe met un glaive sur l'autel. )

OBBIDE, entre Sozame et Hermodan.
Vous vous taisez tous deux : eraignez-vous de me dire
Ce qu'à mes sens glacés votre loi doit prescrire?
Quel est cet appareil terrible et solennel?
SOZAME.

Ma fille... il faut parler... voici le même autel Que le soleil naissant vit dans cette journée Orné de fleurs par moi pour ton saint hyménée, Et voit d'un crèpe affreux couvert à son couchant.

HERMODAN.

As-tu chéri mon fils?

o béide. Un vertueux penebant, Mon amitié poor toi, mon respect pour Sozame, Et mon devoir surtout, souveraio de mon âme, M'ontrendu cher ton fils... mon sort suivait son sort: J'honore sa mémoire, et j'ai pleuré sa mort.

L'inviolable loi qui régit ma patrie Veut que de son époux une femme chérie Ait le suprême honocur de lui saerifier, En présence des dieux, le sang du meurtirer; Que l'autet de l'hymen soit l'autel des vengeances, Que du glaive sacré qui pouit les offenses

Elle arme sa maio pure, et traverse le cœur, Le cœur du criminel qui ravit son bonheur. OBSIDE. Moi, vous venger?... sur qui? de quel sang? ah, moa

HERMODAN. Le ciel t'a réservé ce sanglant mioistère.

UN SCYTHE.

C'est ta gloire et la nôtre.

Il me faut révèrer
Les lois que vos aïeux ont voulu conserver;
Mais le danger les suit : les Persans sont à craindre;
Yous allomez la guerre et ne pourrez l'éteindre.
LE SCYTHE.

Ges Persans, que du moins nous croyons égaler, Par ee terrible exemple apprendroot à trembler. BERMODAN. Ma fille, il n'est plus temps de garder le silence; Le sang d'un époux crie, et tou délai l'offense.

ONIDE.

Je dois done vous parler... Peuple, écoutez ma voix:
Je pourrais alléguer, sans offenser vos lois,
Que je naquis ne Perze, et que esto lis aévires
Sont faites pour vous seuls, et me soot étrangères;
Qu'Athamare est trop grand pour dire uo nasassin;
Et que si mon époux est tombé sous sa main,
Son rival opposa, sans aucua avantage,
Le glaire seul au glaire, et l'audace au courage;
Que de deux combattant d'une égale valeur

L'un tue et l'autre expire avec le même honneur.

Peuple, qui connaissez le prix de la vaillance,

Yous aimez la justice ainsi que la vengeance : Commandez, mais jugez; voyez si c'est à moi D'immoler un guerrier qui dut être mon roi. LE SCYTHE. Si tu n'oses frapper, si ta main trop timide Hésite à nous donner le sang de l'homieide,

Hésite à nous donner le sang de l'homleide, Tu connais ton devoir, nos mœurs, et notre loi; Tremble.

OBÉLDE.

Et si je demeure incapable d'effroi , Si votre loi m'indigne , et si je vous refuse?

I. hymen t'a fait ma fille, et tu n'as point d'excuse; Il n'en mourra pas moins, tu vivras sans honneur.

LE SCYTHE. Du plus cruel supplice il subira l'horreur. BERMODAN.

Mon fils attend de toi cette grande victime. LE SCYTHE.

Crains d'oser rejeter un droit si légitime. OBEIDE, après quelques pas et un long silence. Je l'accepte.

SOZAME. Ah! grands dieux! LE SCYTHE.

Devant les immortels

En fais-tu le serment? OBÉIDE.

Je le jure , cruels : Je le inre, Hermodan. Tu demandes vengeance, Sois-en sûr, tu l'auras.... Mais que de ma présence On ait soin de tenir le captif écarté,

Jusqu'au moment fatal par mon ordre arrêté. Ou'on me laisse en ces lieux m'expliquer à mon père, Et vous verrez après ce qui vous reste à faire. LESCYTHE, après avoir regardé tous ses

compagnons.

Nous y consentons tous. HERMODAN.

Se déclare soumise aux lois de mon pays : Et ma douleur profonde est un peu soulagée, Si par ses nobles mains cette mort est vengée. Amis, retirons-nous.

A ces autels sanglants Je vous rappellerai quand il en sera temps.

La veuve de mon fils

SCÈNE II.

SOZAME, OBÉIDE. OBÉIDE.

Eh bien! qu'ordonnez-yous?

SOZAME. Il fut un temps peut-être Ot le plaisir affreux de me venger d'un maître Dans le cœur d'Athamare aurait conduit ta main; De son monarque ingrat j'aurais percé le sein ; Il le méritait trop : ma vengeance lassée Contre les maiheureux ne peut être exercée; Tous mes ressentiments sont changes en regrets.

OBÉIDE. Avez-vous bien connu mes sentiments secrets? Dans le fond de mon eccur avez-vous daigné lire?

Mes yeux t'ont vu pleurer sur le sang d'Indatire; Mais je pleure sur toi dans ce moment cruel; l'abhorre tes serments.

OBÉIDE.

Vous voyez cet autel.

Ce glaive dont ma main doit frapper Athamare; Vous savez quels tourments un refus lui prépare : Anrès ce coup terrible... et qu'il me faut porter, Parlez... sur son tombeau voulez-vous habiter ? SOZAME.

J'y veux mourir. OBÉIDE.

Vivez, ayez-en le courage. Les Persans, disiez-vous vengeront leur outrage, Les enfants d'Echatane, en ces lieux détestés, Descendront du Taurus à pas précipités : Les grossiers habitants de ces climats horribles Sont cruels, il est vrai, mais non pas invincibles. A ces tigres armés voulez-vous annoncer Qu'au fond de leur repaire on pourrait les foreer?

On en parle déjà; les esprits les plus sages Voudraient de leur patrie écarter ees orages.

Achevez donc, seigneur, de les persuader : Ou'ils méritent le sang qu'ils osent demander ; Et tandis que ee sang de l'offrande immolée

Baignera sous vos yeux leur féroce assemblée, Oue tous nos citovens soient mis en liberté, Et repassent les monts sur la foi d'un traité.

Je l'obtiendrai , ma fille, et j'ose t'en répondre; Mais ce traité sangiant ne sert qu'à nous confondre; De quoi t'auront servi ta prière et mes soins ? Athamare a l'autel en périra-t-il moins ? Les Persans ne viendront que pour venger sa cendre, Ce sang de tant de rois que ta main va répandre, Ce sang que i'ai hai, mais que j'ai révéré, Qui, coupable envers nous, n'en est pas moins sacré.

OREIDE. Il l'est... Mais je suis Scythe... et le fus pour vous plai-Le climat quelquefois change le earactère. SOZAME.

Ma fille!

OBÉIDE. C'est assez, seigneur, j'ai tout prévu; J'ai pesé mes destins, et tout est résolu. Une invincible loi me tient sous son empire : La victime est promise au père d'Indatire; Je tiendrai ma parole... Allez , il vous attend. Qu'il me garde la sienne... il sera trop content. SOZAME.

Tu me glaces d'horreur OBÉIDE.

Allez, je la partage. Seigneur, le temps est cher, achevez votre ouvroge, Laissez-moi m'affermir: mais surtout obtenez Un traité nécessaire à ces infortunés. Vous prétendez qu'au moins ee peuple impitoyable Sait garder une foi toujours inviolable; Je vous en crois... le reste est dans la main des dieux. SOZAME.

Ils ne présagent rieu qui ne soit odieux :
Tout est horrible iei. Ma faible volx encore
Tentera d'écarter ce que mon eœur abborre;
Mais après tant de maux mon courage est vaineu :
Quoi qu'il puisse arriver, ton père a trop vécu.

## SCÈNE III.

OBÉIDE.

Ahl d'est trop étouffer la fureur qui m'agite; Taut de ménagement me déchire et m'irrite; Mon malheur vint toujours de me trop captiver Sous d'inhumaines lois que j'aurais dû braver; Je mis un trop baut prix à l'estime, au reproche; Je fus esclave assez... ma liberté s'approche.

### SCÈNE IV. OBÉIDE, SULMA.

Enfin je te revois.

OBÉIDE.

Grands dieux † que j'ai tremblé
Lorsque, disparaissant à mon ceil désolé,
Vous avez traversé cette foule sanglante!
Vous affrontiez la mort de tous côtés présente;
Vous affrontiez la mort de tous côtés présente;
Des flots de sang humain rouloineit entre nous deux;
Quel jour! quel hyménée! et quel sort rigoureux!

Tu verras un spectacle encor plus effroyable. SULMA. [ble

Ciel! on m'aurait dit vrai!... Quoi! votre maincoupafmmolerait l'amant que vous avez aimé, Pour satisfaire un peuple à sa perte animé!

Pour satisfaire un peuple à sa perte animé! OBÉIDE. Moi complaire à ce peuple, aux monstres de Scythie, A ees brutes humains pétris de barbarie, A ces âmes de fer, et dont la dureté Passa long-temps eliez nous pour noble fermeté. Dont on chérit de loin l'égalité paisible, Et chez qui je ne vois qu'un orgueil inflexible, Une atrocité morne, et qui, sans s'émouvoir, Croit dans le sang humain se baigner par devoir 1... J'ai fui pour ces ingrats la cour la plus auguste, Un peuple doux, poli, quelquefois trop injuste. Mais généreux, sensible, et si prompt à sortir De ses iniquités par un beau repentir! Oui? moi! complaire au Scythe!... Onations ! ô terre! O rois, qu'il outragea! Dieox, maîtres du tonnerre! Dieux témoins de l'horreur où l'on m'ose entraîner. Unissez-vous à moi, mais pour l'exterminer! Puisse leur liberté, préparant leur ruine, Allumant la discorde et la guerre intestine. Acharnant les époux , les pères , les enfants ,

L'un sur l'autre entassés, l'un par l'autre expirants, sous des moneuxes de morts avec en déparaître l'que le reste en tremblant rougies eun pécha d'un mattre, que me le reste en tremblant rougies eun pécha d'un mattre, le production de l'entre de l'ent

Vous n'étes point réduite à la nécessité
De servir d'instrument à leur férocité.

ΟΒέτρε.
Si J'avais refusé ce ministère horrible,

Si j'avais refusé ce ministère horrible, Athamare expirait d'une mort plus terrible. SULMA.

Mais cet amour secret qui vous parle pour lui ? OBÉIDE.

Il m's parfe toujours; et s'il fust aujousc'hui. Espoera it as yeur. Effroyable étendue, La hauteur de l'ablime où je sui descendue, La hauteur de l'ablime où je sui descendue, l'adornia Athamare aront de le revoir. Il net vient que pour moi, plein d'amour et d'espoirr. Il net tout à mes piech; et, undis que mol-unique l'architectur de l'abliment de l'abliment de l'abliment parte d'un de l'abliment de l'abliment de l'abliment Larque je l'idolitre, il finadre qu'Orbido Plonge au sein d'Athamare un coutagu parridde!

SULMA.

C'est un crime si grand, que ces Scythes erucis
Qui du sang des bumains arrosent les autels,
S'ils connaissaient l'amour qui vous a consumée,
Eux-mêmes arréteraient la main qu'ils ont armée.

OBRIDE.

Non ; ils la porteraient dans ce cœur adoré,
ils l'y tiendraient sanglante, et leur glaive sacré
De son sang par mes coups épuiserait ses veines.
SULMA.

Se peut-il?...

OBÉIDE.

Telles sont leurs âmes inhumaines; Tel est l'homme sauvage à lui-même laissé: Il est simple, il est bon, s'il n'est point offensé; Sa vengeance est sans borne.

SULMA.

Et ce malheureux père, Qui creusa sous vos pas ce gouffre de misère, Au père d'Indatire uni par l'amitié, Consulté des vieillards, avec eux si lié, Peut-Il bien seulement supporter qu'on propose L'horrible ettrémité dont lui-même est la cause?

овётьк. Il fait beaucoup pour moi ; j'ose même espérer, Des douleurs dont j'ai vu son eœur se déchirer Que ses pleurs obtiendront de ce sénat agreste Des adoucissements à leur arrêt funeste.

Ah! vous rendez la vie à mes sens effrayés : Je vous haïrais trop si vous obéissiez. Le ciel ne verra point ce sanglant sacrifice.

Sulma!...

SULMA. Vous frémissez.

OBBIDE.

Il faut qu'il s'accomplisse.

#### SCÈNE V.

OBÉIDE, SULMA, SOZAME, HERMODAN; scythes, armés, rangés au fond, en demi-cercle, près de l'autel.

SOZAME.

Ma fille, hélas l du moins nos Persans assiègés
Des piéges de la mort seront tous dégagés.

HERMODAN.

Des månes de mon fils la vietime attendue Suffit à ma vengeance autant qu'elle m'est due.

(A Obéide.)
De ce peuple, crois-moi, l'inflexible équité
Sait joindre la clémence à la sévérité.

UN SCYTHE.

Et la loi des serments est une loi suprême

Aussi chère à nos cœurs que la vengeance même.

OBÉIDE. C'est assez ; je vous crois. Vous avez done juré Oue de tous les Persans le sang sera saeré

Sitôt que cette main remplira vos vengeances?
HERMODAN.
Tous seront épargnés : les célestes puissances
N'ent immie en de Suite constrabile es fei

N'ont jamais vu de Scythe oser trahir sa foi. OBÉIDE. Qu'Athamare à présent paraisse devant moi.

(On amène Athamare enchaîné : Obéide se place entre jui et Hermodan. ) HEE MODAN.

Qu'on le traîne à l'antel.

Ah! dieux!

Chère Obéde,
Prends ce fer, ne erains rien; que ton bras homleide
Frappe un cœur à tol seule en tout temps réservé:
O y verra ton nom; c'est là qu'il est gravé.
De tous mes compagnons tu conserves la vie;
Tu me donnes la mort; c'est toute mon envie.
Grâces aux immortels, tous mes veux sont remplis;
de meura pour Obéde, et meura pour mon pays.

Rassure cette main qui tremble à mon approche; Ne erains, en m'immolant, que le juste reproche Que les Scythes feraient à ta timidité S'ils voyaient ce que j'aime agir sons fermeté,

Si ta main, si tes yeux, si ton cœur qui s'égare,
S'effrayaient un moment en frappant Athamare.
SOZAME.

Ah! ma fille!...

Ah! madame!

O Scythes inhumains! Connaissez dans quel sang vou se n'oncez mes mains! Athamare est mon prince; il est plus... je l'adore; Je l'aime seul au monde... et ce moment encore Porte au plus grand excès, dans ce œur enivré, L'amour, le tendre amour dont il fut dévoré.

Je meurs heureux.

ookide. L'hymen, cet hymen que j'abjure,

Dans un sang eriminel doit laver son injure.... (Levant le glaive entre elle et Athamare.) Vous jurez d'épargner tous mes coneitoyens....

Il l'est... sauvez ses jours... l'autour finit les miens.

Vis, mon cher Athamare; en mourant je l'ordonne. (Elle tombe à mi-corps sur l'autel.) REBMODAN.

Obéide!

SOZAME.

O mon sang!

La force m'sbandonne ; Mais il m'en reste assez pour me rejoindre à toi ,

Chère Obéide!

LE SCYTRE.

Arrête , et respecte la loi : Ce fer serait souillé par des mains étrangères. ( Athanare tombe sur l'autel.)

HERMODAN.

Dieux! vîtes-vous jamais deux plus malheureux pères?

ATHAMARS. [cours.

Dieux! de tous mes tourments tranchez l'horrible

SOZAME.
Tu dois vivre, Athamare, et j'ai payé tes jours.

Auteur infortuné des maux de ma famille, Ensevelis du moins le pere avec la fille. Va , règne , malheureux!

HERMODAN.

Soumettons-nous au eiel, orbitre de la mort....
Nous sommes trop vengés par un tel sacrifice.
Sevthes, que la pité succède à la justice

# CHARLOT,

## LA COMTESSE DE GIVRY,

PIÈCE DRAMATIQUE,

REPRÉSENTÉE SUR LE THÉATRE DE F\*\*\*, AU MOIS DE SEPTEMBRE 1767.

#### AVIS AU LECTEUR.

L'utez est obligé d'avertif que la plupart de ses trapeles deglies insprincie à Paris, cher Dentièree, au Temple de Gott, en 1744, avec privilège du roi, ne sont point du toct conformes à l'original; il ne sait pas pourquoi le libraire a nhêmu un privilège sans le consulter. Le roi et acretimente pas douné le privilège de déligant. Le roi pièces de théâtre, et de s'emparer du bien d'autrui pour le dénaturer.

Dans la tragédie d'Oreste, le Ilbraire du Temple du Goût finit la pièce par ces deux vers de Pylade :

Que l'amilié triomphe en tout temps, en tous lieux, Des maineurs des mortels et des crésses des dieux. Ce blasphème est d'autant plus ridicule dans la bouche

de Pylade, que c'est un personaage religieux qui a toujours recommandé à son ami d'obéir aveuglément aux orstres de la divinité. Dans toutes les autres éditions on lit :

On ne conçoit pas comment, dans la même tragédie,

l'éditeur a pu imprimer, page 237 : Je la mets dans vos fers, elle va vous servir. C'est m'acquitter vers vous blen moins que la punis. Vous, laisses cette sendre à mon juste courroux, etc.

Qui jamais a pu imaginer de mettre alnai quatre rimes maccinines de sulte, et de violes il grossieromet la premières riples de la pocisie française? Il y a plus encore. Le sena est perverti; il y a six tres nécessaires d'ambilés. Il se peut qu'un consolien, poor avoir plus 10 fail, ait le correct et gais en no fait. In liverire ignorant sebble une autre rédition de Genère, qui est fidèle, il imprime un ouvrage endièrement méconanissaires.

La même sottise se trouve dans la tragédie de Brutus, page 282 :

Je plains tent de vertus, tant d'amour et de charmes. Un cœur tel que le sien méritait d'être à vous. Abominables lois que la cruelle impose!

Peut-on présenter aux lecteurs un pareil galimatias, et voler ainsi ieur argent? Il y a ici trois vers d'oublée. Telle est la negligence de quelques libraires; ils u'out in ansez d'intelligence pour comprendre ce qu'ils impriment, ni

assez d'hométeté pour payer un cerrecteur d'imprimerie ; pourru qu'ils vendent leur marchaudise, ils sout contouta. Mais biendot leur mauvaise conduite est découverie, et leurs misérables éditions décriées restent dans leurs boutiques pour leur raine.

Toncrède est imprimé beaucoup plus infidèlement. L'auteur est abligé de déclarer qu'il y a dans cotte pièce beaucoup de vers qu'il n'a jamais ni faits ni pu faire, comme ceux-ci par exemple:

Voyant tomber leur chef, les Maures furieux L'ont accablé de traits dans leur rage cruelle.

a L'Orphelin de la Chine n'est pas moins défiguré. On ne trouve point dans l'édition de Duchène ces vers que dit Gengis, et qui sont dans toutes les éditions :

Garde de muiller tous ces grands monuments, Ces prodiges des arts consacris par les temps; Respecter-les ils sont les peris de mon courage. Co on consec de tille con les dissumes de courage. Co on consec de tille con de de consecuence de consecue

Ce discours est très convenable dans la bouche d'un prince sage, qui parie à des Tartares ennemis des lois et de la seience.

Vnici ce que l'éditeur a mis à la place : Cessez de mutiler tous ces grands monuments Echapoés sux furrurs des flammes, du pillage.

Toute la fin de la tragsiète de Zul'inne est ridiciolement allérée. Une fille qui at trait, outragé, attaupé son gère, qui sent tous ses crimes et qui a'en pouir, à qui son gère, qui a'en pouir, à qui son desespoir : a l'en caut de la commanda del commanda de la commanda del commanda de la commanda del commanda d

Ne vicas point, matheureux, par différents efforts...

En un mot, l'auteur doit, pour l'honneur de l'art, en-

a Ceci a déjà été remarqué dans l'avertissement qui est à la tête du premier volume du thétire. core plus que pour an propre justificación, précautionner la fecture caste rest delition de Duchies, qui n'est quim siau de hastes et de fisibilitation. Il s'est pas permis de s'emparer des ouvergas d'un homen, de ou virtunt, pour les rendre ridicules. On a pris à táche de gâter les expressions, de sobstiture de lisions à des scokes plus imperationes, de tendre de lisions à des scokes plus imperationes de rendre concilerant de protocol de l'acceptant de l'estable que la condiciens de protocol defiguration de credit puis de condiciens de protocol défiguration de l'acceptant de l'estable, que la condiciens de protocol défiguration de l'acceptant de l'acceptant

Ce n'est pas assez d'être parvenu à corrompre presque lous les ouvrages qu'un homme a composés pendant plus uante années ; tantôt on publie sous son nom , de prétendues Lettres secrèles : tantôt ce sont des Lettres à ses amis du Parnasse, qu'on fabrique en Hollande ou dans Avignou; et pais c'est son Portefeuille retrouvé, que personne ne voudrait ramasser. Granger le libraire met son nom hardiment à un tome de Mélanges; un ex-jésoite lui attribue des livres ridicules, et écrit contre ses livres un libelle beaucoup plus ridicule encore, et tout cela se vend à des provinciaux et à des étrangers, qui croient acheter ce qu'il y a de plus intéressant dans la littérature française. Il est vrai que toutes ces impertinences tombent et meurent comme des insectes éphémères; mais ces jusectes se reproduisent toutes les années. Rien n'est plus aisé à faire qu'un mauvais livre, si ce n'est une mauvaise critique. La basse littérature inonde une partie de l'Europe; le goût se corrompt tous les jours. Il en est à peu près de l'art d'écrire comme de celui de la déclamation : il y a plus de six cents comédiens français répandus dans l'Europe, et à peine deux ou trois qui aient recu de la nature les dons nécessaires, et qui aient pu approfondir leur art. Combien svous nous d'écrivains qui à peine savent leur lans qui commencent par dire leur avis sur les arts qu'ils n'ont | ne pouvait égaler.

jamais pradiqués; sur l'agriculture, anan avoir possidé un leamps; sur le misistère, sans têre jamais enfrés de dan le bureau d'un commis; sur l'act de gouvreure, anan avie pu scoiement gouvreure leur servante! Combine à résignot en critiques, qui n'oni jamais pa produire d'est mottes on ouvrage supportable; qui pariott de poète; e, et qui se no ouvrage supportable; qui pariott de poète, et qui se devicement calomnisteurs de profession pour avoir du pain, et vendent des lagiures à laut lo feuille!

#### \*\*\*\*\*

#### PRÉFACE.

Citie pièce de société n'a été faite que pour arrere les thirtes de phinierre promoses d'un arre survivil. Il y a un per de chant et de danne, du consique, du tragique, de la morbie et des la planteres. Cettes convenir de la proposition de la consideration de la consideration de journ'hard, en listie, phinierre accidencions s'amurent a proposition de la consideration de la consideration de principal de la consideration de la con

Cette pièce a eu l'avantage d'être représentée par des gens de lettres, qui, sachant en faire de meilleures, se sont prétés à ce geure médiocre, avec toute la bouté et tout le zèle dont cette médiocrité même avait besoin.

Henri IV est véritablement le héros de la pêtee : mais il avait déjà paru dans la Parlie de Chasse, représentée sur le même théâtre; et on n'a pas voulu imiter ce qu'on ne pouvait egaler.

# CHARLOT,

## LA COMTESSE DE GIVRY.

#### PERSONNAGES.

EA CONTESSE DE GIVEY, veuve L'INTENDANT de la me attachée au parti de Henri IV. HENRI IV. BABET, cievce pour être a la chambre auprès de la comtesse, OUILLOT, fils d'un termier de la LE MARQUIS, élevé dans le chi-JULIE, parcete de la maison, éle-DOMESTIQUES, COURSIESS, vée avec le marquie. MADAME AUBONNE, nour

CHARLOT, fils de la nourrice, La scène est dans le château de la comtesse de Givry , en Champagne.

SULTE DE BENEL IV.

## ACTE PREMIER.

## SCÈNE I

Le théâtre représente une grande salle où des domestiques portent et ôtent des meubles. L'IN-TENDANT de la maison est à une table; un COURRIER en bottes, à côté; MARAME AUBONNE. nourrice, coud; et BABET file à un rouet. UNE BERVANTE prend des mesures avec une aune. une autre balais.

L'INTENDANT, écrivant. Quatorze mille écus!... ce compte perce l'âme... Ma foil je ne sais plus comment fera madame Pour recevoir le roi, qui vient dans ce château. LE COURRIER.

Faut-il attendre?

L'INTENDANT. Fh! oui. BARET.

Que ce jour sera beau! Madame Aubonne! ici nous le verrons paraître, Ici, dans ce château, ce grand roi, ce bon maitre! MADAME AUBONNE, cousant.

Il est vrai.

BARET. Mais cela devrait vous dérider.

Je ne vous vis jamais que pleurer ou bouder. Quand tout le monde rit, court, saute, danse, chante, Notre bonne est toujours dans sa mine dolente.

MADAME AUBONNE.

Quand on porte lunette, on rit peu, mes enfants. Ris tant que tu pourras; chaque chose a son temps. LE COURSIES, à l'intendant.

Expédiez-moi donc. L'INTENDANT.

La fête sera chère... Mais pour ce prince auguste on ne saurait trop faire. LE COURRIER.

Faites done vite.

MADAME AUBONNE. Hélas! j'espère d'aujourd'bui Que Charlot, mon enfant, pourra servir sous lui. L'INTENDANT.

Le bon prince!

LE COURSIER. Allons done. L'INTENDANT.

La dernière campagne... Il assiégeait, vous dis-je... une ville en Champagne... LE COURRIER.

Dépêchez.

L'INTENDANT. Il était comme chaeun le dit. Le premier à cheval et le dernier au lit. LE COURRIER.

Onel bayard!

L'INTENDANT. On avait, sous peine de la vie. Défendu qu'on portât à la ville investie Provision de bouche.

LE COURSIEE.

Aura-t-il bientôt fait? L'INTENDANT. Trois jeunes paysans, par un ehemin secret En ayant apporté, s'étaient laissé surprendre :

Leur procès était fait, et l'on allait les pendre. ( Madame Aubonne et Babet a'approchent pour entendre ce conte; deux domestiques qui portaient des meubles les mettent par terre, et tendent le cou; une servante qui balayait s'approche, et écoute en s'appuyant le menton sur le manche du balal.)

MARAME AUEONNE, se scrant.

Les pauvres gens!

BARET. Eh bien!

LE COURSIER. Acherez done. L'INTENDANT, écripant. Le roi...

Quatorze mille écus en six mois... LR COURSIES. Je n'y puis pins tenir.

Sur ma foi.

L'INTENDANT , écrivant. Je m'y perds quand j'y pense!... etra... son auguste elemence...

BABET. Leur fit grâce sans doute?

( fei tout le monde fait on orrele autour de l'intendant. ) L'INTENDANT. Hélas I il fit bien plus .

Il lenr distribua ce qu'il avait d'écus. . Le Béarnais, dit-il, est mal en équipage, · Et s'il en avait plus, vous euriez davantage. »

TOUS ENSEMBLE. Le bon roi! le grand roi!

L'INTENDANT.

Ce n'est pastout; le pain Manquait dans cette ville, on y mourait de faim; Il la nourrit lui-même en l'assiégeant encore.

( Il tire son mouchoir et s'essuie les yeux. ) LR COURSIES.

Vous me faites pleurer. MADAME AUBONNE. Je l'aimel

BARRY

Je l'adore L'INTENDANT.

Je me souviens aussi qu'en un jour solennel Un grave ambassadeur, je ne sais plus lequel, Vit an jeune noblesse admise à l'andience , L'entourer, le presser sans trop de bienséance. · Pardonnez, dit le roi, ne vous étonnez pas ;

· lis me pressent de même au milieu des combats. » LE COURBIER.

Ça donne du désir d'entrer à son service. BABET.

Oui , ça m'en fonne aussi.

L'INTENDANT. Ou'en dites-vous, nourrice? MADAMB AUBONNE, se remettant à l'ouvrage.

Ab! i'ai bien d'autres soins. L'INTENDANT. Je prétends eujourd'hui Vous faire , en l'attendant, trente contes de lui.

Un soir, près d'un couvent ...

LE COURSIES

Mais donnez done la lettre.

L'INTETDANT. C'est hien dit... la voilà... tu pourras le remettre Au premier des fourriers que tu rencontreras : Tu partiras en hâte, en hâte reviendras. Madame de Givry veut savoir à quelle heure Il doit de sa présence bonorer sa demeure... Quatorze mille écus! et cela elair et net!... On en doit la moitié... Va vite.

IN COURSIES. Adieu, Babet.

(B sort) BABET, reprenant son rouet.

La nourrice toujours dans son chagrin persiste, Faites-lui quelque conte.

L'INTENDANT. On voit ce qui l'attriste. Notre jeune marquis, que la bonne a nourri, Est un grand gernement; et j'en suis bien marri.

MADAME AUBONNE. Je le suis plus que vous. L'INTENDANT.

Votre fils, au contraire, Respectueux, poli, cherche toujours à plaire.

BABET. Charlot, est, je l'avoue, un fort joli garçon. MADAME AUBONNE.

Notre marquis pourra se corriger. L'INTENDANT. Oh! non;

Il n'a point d'amitié; le mal est sans remède. MADAME AUBONNE, comsant. A l'éducation tout tempérament cède. L'INTENDANT, écripant.

Les vices de l'esprit peuvent se corriger Quand le cœur est mauvais, rionne peut le changer.

SCÈNE II.

LES PRÉCÉDENTS ; GUILLOT, accourant.

GUILLOT. Ah! le méchant marquis l'eomme il est malhonnête! MADAMB AUBONNE.

Eh bien l de quoi viens-tu nous étourdir la tête? GUILLOT. De deux larges soufflets dont il m'a fait présent.

C'est le seul qu'il m'ait fait, du moins, jusqu'à présent. Pesse encor pur un seul, mais denx l

BABET. Bun ! c'est de joie

Qu'il t'eura sonfileté; tout le moude est en proie A des transports si grands , en attendant le roi ,

Ou'on ne sait où l'on frappe. MADAMB AUBONNE.

Allons, console-toi. L'INTENDANT, écrivant. I a chose est mal pourtant. . Madaine la comtesse

N'entend pas que l'on fasse une telle caresse A ses gens ; et Guillot est le fils d'un fermier. Homme de bien.

GUILLOT. Sans doute. L'INTENDANT.

Et fort lent à payer.

Ca peut être.

L'INTENDANT. Guillet est d'un bon expretère GUILLOT.

Oul. I'INTENDANT. C'est un innocent.

GRILLOT. Pas tant.

BARET. Qu'as-tu pu faire Pour acquérir ainsi deux soufflets du marquis?

GUILLOT. Il est jaloux, il t'aime. BARET.

Est-il bien vrai?... Tu dis Que je plais à monsieur?

SUBLICE. Oh! tu ne lui plais guère; Mais il t'aime en passant, quand il n'a rien à faire.

Je dois, comme tu sais, épouser tes attraits, Et pour présent de noce il donne des soufflets.

BARRY. Mousieur m'aimerait done?

MADAMB AUBONNE. Quelle sotte folie! Le marquis est promis à la belle Julie,

Cousine de madame, et qui, dans la maison, Est un modèle heureux de beauté, de raison, Que j'élevai long-temps, que je formai moi-même : C'est pont lui qu'on la garde, et c'est elle qu'il aime. GUILLOT.

Oh bien! il en veut donc avoir deux à la fois? Ces jeunes grands seigneurs ont de terribles droits ; Tout doit être pour eux, femmes de cour, de ville, Et de village encore : ils en ont nne file ; Ils vous écrêment tout, et jamais n'aiment rien. Ou'ils me laissent Babet; parbleu! chacun le sien. BABBT.

Tu m'simes donc vraiment?

AUTITOT Oui, de tout mon courage;

Je t'aime tant, vois-tu, que quand aur mon passage Je vois passer Charlot, ce garçon si bien fait, Quand je vois ce Charlot regardé par Babet. Je rendrais, si l'osais, à son joli visage Les deux pesants soufflets que j'ai reçus en gage. MADAMB AUBONNS.

Des soufflets à mon fils!

Eh!... i'entends si i'osais... Mais Charlot m'en impose, et je n'ose jamais. L'INTENDANT, se levant, Jamais je ne pourrai suffire à la dépense. Ah! tous les grands seigneurs se ruinent en France; Il faut couper des bois, emprunter chèrement, Et l'ons'en prend toujours à monsieur l'intendant ....

Cà, je vous disais donc qu'auprès d'une abbaye Une vieille baronne et sa fille jolie . Apercevant le roi qui vensit tout courant... Le duc de Bellegarde était son confident : C'est un brave seigneur, et que partout on vante, Madame la comtesse est sa proche parente : De notre belle fête il sera l'ornement.

SCÈNE III.

LES PRECÉDENTS, LE MARQUIS.

(Tous se livent.) LE MARQUIS.

Mon vieux feseur de conte, il me faut de l'argent. Bonjour, belle Babet; bonjour, ms vieille bonne... (A Guillot.)

Alt! te voilà, maraud; si jemais ta personne S'approche de Babet, et surtout moi présent. Pour te mieux corriger je t'assomme à l'instant,

GUILLOT. Quel diable de marquis !

Que vous a fast Guillot?

LB MASQUIS. Va. détale. BABRT.

Eh! de grâce, Un peu moins de colère , un peu moins de menace.

MADAME AUBONNE. Tant de brutalité Sied horriblement mal aux gens de qualité. Je vous l'ai dit cent fois : mais vous n'en tenez compte.

Yous me fastes mourir de douleur et de bonte. LE MARQUIS. Allez, vous radotez... Monsieur Rente, à l'instant.

Ou'on me fasse donner six cents écus comptant. L'INTENDANT.

Je n'en ai point, monsieur.

LR MARQUIS. Ayez-en , je vous prie.

Il m'en faut pour mes chiens et pour mon écurie. Pour mes chevaux de chasse, et pour d'autres plainirs. J'si très peu d'écus d'or, et beaucoup de désirs. Monsieur mon trésorier, déboursez, le temps presse. L'INTENDANT.

A peine émancipé, vous épuisez ma caisse. Quel temps prenez-vous là? quoi l'dans la nième jour Où le roi vient chez vous avec toute sa cour! Songez-vous bien aux frais où tout nous précipite?

LE MARQUIS. Je me passerais fort d'une telle visite. Mon petit précepteur que l'on vient d'éloigner, M'avait dit que ma mère allait me ruiner; Je vois qu'il a raison.

MADAME AUBONNE. Fi! quel discours infame! Soyez plus généreux, respectez plus madame. Je ne m'attendais pas, quand je vous allaitai,

Vous m'ennuyez.

Oue vous auriez un eœur si plein de dureté. LE MARQUIS. MADAME AUBONNE, pleurant. L'ingrat !

GUILLOT, dans un coin.

Il a l'âme bien dure, Les mains aussi.

BABET. Toujours il nous fait quelque injure. Yous n'aimez pas le roi! vous, méchant!

LE MARQUIS. Ehl si fait.

BABET. Non, your ne l'aimez pas,

LE MARQUIS.

Si , te dis-ie , Babet, fge. Je l'aime... comme il m'aime... assez peu, c'est l'usa-

Mais je t'aime bien plus. L'INTENDANT, écripant.

Et l'argent davantage. LE MARQUIS.

(A Guillot, qui est dans un cola.) Donnez-m'en donc bien vite... Ah! ah! je t'aperçois; Attends-moi, malheureux!

#### SCÈNE IV.

LES PRÉCÉDENTS, LA COMTESSE.

LA CONTESSE.

Eh! qu'est-ce que je vois? Je le cherche partout : que ses mœurs sont rustiques l Je le trouve toujours parmi des domestiques. Il se plaît avec eux; il m'abandonne.

MADAME AUBONNE.

Hélas I Nous l'envoyons à vous , mais il n'écoute pas. Il me traite bien mal.

LA COMTASSE.

Consolez-vous, nourrice; Mon eœur en tous les temps vous a rendu justice, Et mon fils vous la doit : on pourra l'attendrir. MADAME AUBONNE.

Ah! vous ne savez pas ce qu'il me fait souffrir. LA COMTESSE.

Je sais qu'en son berceau, dans une maladie,

Étant cru mort long-temps, yous sauvâtes sa vie : Il en doit à jamais garder le souvenir. S'il ne vous aimait pas, qui pourrait-il chérir? Laissez-moi lui parler.

MADAME AUBONNE. Dieu veuille que madame

Par ses soins maternels amollisse son âme! LE MABOUIS.

Que de contrainte !

LA COMTESSE, à l'intendant. Et vous , tout est-il préparé?

Vous savez de vos soins combien le vous sais gré. L'INTENDANT.

Madame, tout est prêt, mais la dépense est forte; Cela pourra monter tout au moins... à...

LA COMTESSE. Qu'importe?

Le cœur ne compte point, et rien ne doit coûter Lorsque le grand Henri daigne nous visiter. ( a ses gens. ) Laissez-moi, je vous prie.

( Ils sortent. )

SCÈNE V

LA COMTESSE, LE MARQUIS. LA CONTESSE.

Il est temps qu'une mère, One vous écoutez peu . mais qui ne doit rien taire . Dans l'âge où vous entrez, sans plainte et sans ri-Parle à votre raison et sonde votre cœur. [gueur, Je veux bien oublier que depuis votre enfance, Vous avez repoussé ma tendre complaisance; Que vos maltres divers et votre précepteur, Par leurs soins vigilants révoltant votre homeur. Vous présentant à tout, n'ont pu rien vous apprendre: Tandis qu'à leurs lecons empressé de se rendre Le fils de la nourrice, à qui vous insultiez, Apprenait aisément ce que vous négligiez ; Et que Charlot, toujours prompt à me satisfaire, Fesait assidûment ce que vous deviez faire.

LE MARQUIS. Vous l'oubliez, madame, et m'en parlez sonvent, Charlot est, je l'avoue, un héros fort savant. Je consens pleinement que Charlot étudie. Que Guillot sille aussi dans quelque Académie: La doctrine est pour eux, et non pour ma maison. Je hais fort le latin ; il déroge à mon nom ; Et l'on a vu souvent, quoi qu'on en puisse dire, De très bons officiers qui ne savaient pas lire.

LA COMTESSE. S'ils l'avaient su, mon fils, ils en seraient meilleurs, J'en ai connu beaucoup qui, polissant leurs mœurs, Des beaux arts avec fruit ont fait un noble usage, Un esprit cultivé ne nuit point au coursge. Je suis loin d'exiger qu'aux lois de son devoir

Un officier ajoute un triste et vain savolr; Mais sachez que ce roi qu'on admire et qu'on aime, A l'esprit très orné.

LE MARQUIS.

Je no suis pas de même.

LA COMTESSE.

Songez à le servir à la guerre, à la cour. LB MAROUIS.

Oui, j'y songe.

LA COMTESSE.

Il faudra que dans cet heureux jour.

De sa royale main sa bonté ratifie Le contrat qui vous doit engager à Julie. Elle est votre parente, et doit plaire à vos yeux, Aimable, jeune, riche.

LR MARQUIS.
Elle est riche? tant mieux;

Marions-nous bientôt.

LA COMTESSE.
Se neut-il, à votre âge.

Que du seul intérêt vous parliez le langage?

LR MABQUIS.

Oh! j'aime aussi Julie; elle a bien des appas;

Elle me plaft beaucoup; mais je ne lui plais pas.

LA COMTESSE.

Ah! mon fils, apprenez du moins à vous connaître. Yos discours, votre ton, la révoltent peut-être. On ne réussit point sans un peu d'art flatteur : Et la grossièreté ne gagne point un cœur.

LE MARQUIS.

LA COMTRESE.

Out, mais soyez aimable.

Catte pure nature est fort insupportable.

Vos pareils sont polis : pourquoi? c'est qu'ils ont eu

Cette débastion qui tient fleu de vertu;

Lour dino en est empreinte; et si cet avantage

N'est pas la vertuméen, il est a noble image.

Il fout plaire à si femme, il flont plaire à son roi,

Soublier prodement, n'être poit tout a soi, irre.

Dompter cet humeur brusque où le penchant vous ii
Dompter cet humeur brusque où le penchant vous ii
Dompter, monfils, que fauil ? Bavris' virtus.

LE MARQUIS.

Pour le roi, nous verrons comme je m'y prendral : Julie est autre chose, elle est fort à mon gré; Mais je ne puis souffrir, s'il faut que je le dise, Que le savant Charlot la suive et la courtise : Il lui fait des chansons.

LA COMTESSE.

Vous vous moquez de nous : Votre frère de lait vous rendraît-il jaloux? LE MANQUIS.

Oui; je ne cache point que je suis en colère Contre tous ces gens-là qui cherchent tant à plaire. Je n'aime point Charlot; on l'aime trop ici. Auriez-rous bien le cour à ce point endurci?
Cala ne se peut pas. Ce jeune bomme estimable
Peut-il par son mérite être envers vous coupable?
Le dois tout à sa mêre; oui, je lui dois mon fils :
Aimez un peu le sien. Du même lait nourris,
L'un doit protiger l'autre : aye de l'indulgence,
Ayez de l'amitie, de la reconnaissance;
Si vous éties ingrard, que pourrisaipe espère?

Pour ne vous point hair il faudrait expirer.

LR MARQUIS.

Ah! vous m'attendrissez; modame, je vous jure
De respecter toujours mon devoir, la nature,
Vos sentiments.

LA COMTESSE.

Mon fils , j'aurais voulu de vous

Avec tant de respects , un mot encore plus doux.

LE MARQUIS.

Oui, le respect s'unit à l'amour qui me touche.

LA COMTESSE.

Dites le donc du cœur, ainsi que de la bouche.

SCÈNE VI.

LA CONTESSE, LE MARQUIS, CHARLOT. LA CONTESSE.

Venez, mon bon Charlot. Le marquis m'à promis Qu'il serait désormais de vos meilleurs amis. LE MARQUIS, se détournant. Je n'ai point promis ca.

LA CONTESSE.

Ce grand jour d'allégresse

Ce grand jour d'allegresse
Ne pourra plus laisser de place à la tristesse.
Où donc est votre mère?
CHABLOT.

Elle pleure toujours; Et j'implore pour moi votre puissaut seconrs, Votre protection, vos bontés tonjours chères, Et ce cœur digne en tout de ses augustes pères. Madame, your savez ou'à monsieur votre fils. Sans me plaindre un moment je fus toujours soumis. Vivre à vos pieds, madame, est ma plus forte envie. Le héros des Français, l'appui de sa patrie, Le roi des oœurs bien nés, le roi qui des ligueurs A par tant de vertus confondu les furcurs, Il vient chez vons, il vient dans vos belles retraites Et ce n'est que pour lui que des lieux où vous êtes Mon âme en gémissant se pourrait arracher. La fortune n'est pas ce que ic veux chercher. Pardonnez mon audace, excusez mon jeune âge. On m'a si fort vanté sa bonté, son courage, Que mon cœur tout de feu porte envie aujourd'hui A ces heureux Français qui combattent sous lui. Je ne veux point agir en soldat mercenaire; Je veux auprès du roi servir en volontaire, Hasarder tout mon sang, sûr que je trouversi,

Auprès de vous, madame, un asile assuré.

Daignez-vous approuver le parti que j'embrasse?

LA COMTESSE.

Va, j'en ferais autant, si j'étais à ta place.

Mon fils, sans doute, aura pour servir sous sa loi Auts nt d'empressement et de zèle que toi. LE MARQUIS.

Eh, mon Dieu! oui. Faut-il toujonrs qu'on me com-A notre ami Charlot? l'accolade est bizarre! [pare LA COMTESSE.

LA CONTESSE.

Aimez-le, mon cher fils; que tout soit oublié.
Ça, donnez-lui la main pour marque d'amitié.

LE MARQUIS. Fb bien! la voilà... mais...

LA CONTESSE.

Point de mais.

CHABLOT prend la main du marquis et la baise.

Je révère, J'ose chérir en vous madame votre mère. Jamais de mon devoir je n'ai trahi la voix; le vous rendrai toujours tout ce que je vous dois.

LE MARQUIS. Vs... je suis très content.

LA CONTESSE.

Son bon eœur se déclare :

Le mien s'épanouit.... Quel bruit | quel tintamarre!

SCÈNE VII.

PLUSIEUES DOMESTIQUES en livrée, et d'autres gens entrent en foule; GUILLOT, BABET sont des premiers; JULIE, MADAME AURONNE, dans lefond; elles arrivent plus lentement; LA COM-TESSE est sur le devant du théâtre avec LE

GUILLOT, accourant.

Le roi vient.

PLUSTEURS DOMESTIQUES.

C'est le roi.

6UILLOT.

C'est le roi. c'est le rol.

BABET.
C'est le roi; je Fal vu tout comme je vous voi.
li était encor loin; mais qu'il s bonne mine!

Donno-t-il des soufflets?

MARQUIS et CHARLOT.

LA COMTESSE.

A peine j'imagine
Qu'il arrive si tôt; e'est ce soir qu'on l'attend :
Mais sa bonté prévient ce bienhenreux instant.
Allo ns tous.

Je vous suis... Je rougis; ma toilette M'a trop long-temps tenue, et n'est pas eneor faite. Est-ce bien déjà Jui ?

Ne le voyez-vous pas.

Qui vers la basse-conr avance avec fracas? BABET.

Il est très beau... C'est lui. Les filles du village Trottent toutes en foule, et sont sur son passage. J'y vais aussi, j'y vole.

LA COMTESSE.

Oh! je n'entends plus rien.

Ce n'est pas lui. EABET, allant et venant.

C'est lui.

OUILLOT.

Je m'y connsis fort bien.
Tout le monde m'a dit : C'est lui ; la choscest claire.

L'INTENDART, arricont à pas comptés: les senot tous tremples séon leur ordinaire. Madame, un position que Jivais fait partir Pour s'afactrare un juste, et pour rous avertir, Vous ramenait en hâte une troupe altérée, Moité dégenuille, et moité autorire, D'excéllents pátissiers, d'acteurs Italieus, El des danauers de orortée, et des musicars, Un partire de la contra de la contra de la contra de la contra de Des fiscus d'acrostothe, et des mariomettes.

La ces anneuers oc correc, et acs musicients, Des flütes, des hauthois, des octs, et des trompettes, Des fescurs d'acrostiche, et des marionnettes. Tout le monde à eric le roi sur les cheminis; On le crie au village, et ches tous les volsins; Dans votre base-cour on s'obtsine à le croire; Et voilà justement comme on derit l'histoire . OULLOT.

Nous voilà tous bien sots ! LA COMTESSE-

Mais quand vient-il?

Ce soir.

LA COMTESSE.

Nous aurons tout le temps de le bien recevoir.

Mon fils, aonnez ls main à la belle Julie.

Bonsoir, Charlot.

LE MARQUIS.

Mon Dieu, que ce Charlot m'ennulei
(Ils sortent : la contense reste avec la nourries.)

LA COMTESSE.

Viens, ms chère nourrice, et ne soupire plus. A bien placer ton fils mes vœux sont résolus : Il servirs le roi; je fers i sa fortune : Je veux que cette joie à nous deux soit commune. Je voudrais contenter tout ce qui m'appartient, Vous rendre tous heureux; c'est là ce qui soutient,

C'est là ee qui console et qui charme la vie.

MADAME AUBONNE.

Vous me rendez confuse, et mon âme stiendris.

Devrait mériter mieux vos extrêmes bontés.

vrait mériter mieux vos extrêmes | LA COMTSSSE.

Qui donc en est plus digne?

\* Ce vers, devenu proverbe, est souvest cité par Voltaire

MARAME AUBONNE, tristement. Ahl

LA COMTESSE.

Nos félicités S'attèrent du chagrin que tu montres sans cesse MADAME AUBONNE.

Ce besu jour, il est vrai, doit bannir la tristesse. LA COMTESSE.

Va, fais danser nos gens avec les violons. Ton fils nous aidera. MADAME AUBONNE.

Mon fils !... Madame ... allons,

ACTE SECOND.

SCÈNE I.

JULIE, MADAME AUBONNE, CHARLOT,

JULIE.

Enfin je le verral ce charmant Henri quatre, Ce roi brave et elément qui sait plaire et combattre, Qui conquit à la fois son royaume et nos cœurs, Pour qui Mars et l'Amour n'ont point eu de rigueurs, Et qui sait triompher, si j'en crois les nouvelles, Des ligueurs, des Romains, des héros et des belles.

CHABLOT . dans un coin. Eile sime ce grand homme; elle est tout comme moi.

Lisette à me parer a réussi, le erol.

Comment me trouvez-yous? MADAME AUBONNY

Très belle et très bien mise, Vous seriez peu fâchée, excusez ma franchise, D'essaver tant d'appas, et d'arrêter les veux D'un héros couronné, partout victorieux,

Oui, ses yeux seulement ... il s le cœur fort tendre; On me l'a dit du moins... ie n'v veux point préten-Je ne veux svoir l'sir ni prude ni coquet... Els! mon dieu! j'aperçois qu'il me manque un bouquet. CHABLOT.

Un bouquet! allons vite.

(It sort.) MADAME AUBONNE.

Eh bien! belle Julie, Ce grand prince jei même anipurd'hui vous marie: Il signera du moins le contrat projeté. Qui sers par madame avec vous présenté. Vous semblez n'y penser qu'avec Indifférence, Et ic erois entrevoir un peu de répugnance.

JULIE.

Qu'il se donne à celui qui ne l'a point cherché? Par la digne comtesse en ces murs élevée, Conduite per vos soins, à son fils réservée. Je n'ai jamais dans lui trouvé jusqu'à ce jour Le moindre sentiment qui ressemble à l'amour ; Il n'a ismais montré ces douces complaisances Qui d'un peu de tendresse auraient les apparence Il est sombre, il est dur, il me doit alarmer; Il nse être jalnux, et ne sait point aimer. J'aime avec passion sa vertueuse mère : Le fils me fait trembler; quel triste caractère! Ses sirs, et son ton brusque, et sa grossièreté, Affligent vivement ms sensibilité. D'un poir pressentiment je ne puls me défendre.

La nature me fit une âme honnête et tendre. MADAME AUBONNE.

Paclez net 1 Développez un cœur qui se cache à regret. Le marquis est hai.

l'aurais voulu chérir mon mari.

Tout autant qu'haissable ! C'est une aversion qui n'est pas surmontable. A sa mère, après tont, je ne puis l'avouer. De quinze ans de bontés je dois trop me louer : Je percerais son eœur d'une atteinte cruelle; Je ne puis la tromper, ni m'ouvrir svec elle. Voilà mes sentiments, mes chagrins, et mes vœux.

MADAME AUBONNE. Ce mariage-là fers des malheureux. Ahl comment nous tirer du fond du précipice? JULIE.

Et moi, que devenir, comment faire, nourrice? Tu ne me réponds point, tu rêves tristement, Ma chère Aubonne!

MADAME AUBONNE. Wélnel

MILTE. Pourrais-tu prudemment

Engager la comtesse à différer la chose? Tu sais la gnuverner; ton svis en impose; Par tes discours flatteurs tu pourrais l'amener A me laisser le temps de me déterminer.

Mais réponds donc. MADAME AUBONNE. Hélas!... Oui , ma belle Julie...

(En pleurant.) Votre demande est juste... elle sera remplie.

SCÈNE II.

JULIE, MADAME AUBONNE, CHARLOT.

CHARLOT. Madame, j'ai trouvé chez vous votre bouquet. JULIE.

Hélas! comment veut-on que mon eœur soit touché; Ce n'est pas là le mien; le vôtre est bien mieux fart,

Mieux choisi, plus brillant... Que votre fils, ma bonne, Est galant et poli!... Tous les jours il m'étonne. Est-il vra' qu'il nous quitte? MADAME AUBONNE.

Il veut servir le roi.

Nous le regretterons

CHARLOT. Je fais ce que je doi.

Oui, mon père est soldat du plus grand des monar-Il fut blessé, madame, à la bataille d'Arques. Je voudrais sur ses pas bientot l'être à mon tour. Pour ce généreux roi mon cœur est plein d'amour; Oui, je voudrais servir Henri quatre et madame. JULIE. a madame Aubonne.

La bonne, vous pleurez!

MADAME AUBONNE.

I'en ai snjet : mon âme Se rappelle sans cesse un fatal souvenir.

JULIE. Quoi! pouvez-vous sans joie et sans vous attendrir, Voir un fils si bien né, si rempli de courage, Au-dessus de son rang, au-dessus de son âge?

MADAME AUBONNE. Il paraît en effet digne de vos bontés :

Il mérite surtout les pleurs qu'il m'a coûtés. JULIE.

Votre amonr est bien juste, il est touchant, ma bonne; Mais il faut l'avouer, votre doulenr m'étonne. Quel est votre chagrin?... Çà, dites-moi, Charlot... Non... monsieur... mon ami... Ma mère... que ce mot... De Charlot... convient mal... à toute sa personne! MADAME AURONNE.

Oh! les mots n'y font rien... mais vous êtes trop bonne.

20LIE. Charlot ... ma bonne i

MADAME AUBONNE. Eh quoi?

JULIE. D'où vient que votre fils Est différent en tout de monsieur le marquis? L'art n'a rien pu sur l'un ; dans l'autre la nature Semble avoir répandu tous ses dons sans mesure.

MADAME AUBONNE. Vous le flattez beaucoup.

RILLE.

Le roi vient aujourd'hui; Je dois avoir l'honneur de danser avec lul... ( A Charlot, )

Je voudrais répéter... Vous dansez comme un ange. CHARLOT.

Je ne mérite pas...

2.

JULIE.

Cela n'est point étrange : Vous avez réussi dans les jeux, dans les arts, Qui de nos courtisans attirent les regards, Les armes, le dessin, la danse, la musique,

Enfin dans toute étade où votre esprit s'applique; Et c'est pour votre mère un plaisir bien parfait... Je cherche à m'affermir dans le pas du menuet... Et je danserai mieux vous ayaat pour modèle

CHARLOT. Ah! vous seule en servez... mais le respect, le zèle, Me forcent d'obéir. Il faut un violon,

Je cours en chercher un, s'il vous plaft. JULIE.

Mon Dieu . non... Vous chantez à merveille; et votre voix je pense, Bien mieux qu'un violon marquera la cadence : Asseyez-vous, ma mère, et voyez votre fils.

MADAME AUBONNE. De tout ce que je vois mon cœur n'est point surpris. (Elle s'assied; ils danseni, el Charlot chante.)

> Elle donne des lois Aux bergers, aux rois, A son choix; Elle donne des lois Aux bergers, aux role Qui pourrait l'approcher Sans chere Le danger? On meurt à ses yeux sans espoir; On meurt de ne les plus voir. Elle donne des lois

Aux bergers, aux rols. JULIE, après avoir dansé un seul couplet. Vous étes donc l'auteur de la chanson ? CHABLOT.

Madame, C'est un faible portrait d'une timide flamme. Les vers étaient à l'air assez mal ajustés. Par votre gout, sans doute, ils seront reletés.

MILLER lls n'offensent personne... ils ne peuvent déplaire; Ils ne peuvent surtout exeiter ma colere : Ils ne sont pas pour moi.

CHARLOT.

Pour vous l... je n'oserai Perdre ainsi le respect, profaner vos attraits!

JULIE. Une seconde fois je puis donc les entendre... Achevons la leçon que de vous je veux prendre. MADAME AUBONNE.

Ils me font tous les deux un extrême plaisir. Je voudrais que madame eu put aussi jouir. JULIE recommence à danser avec Charlot, qui répète l'air.

> Elle donne des lois Aux bergers , aux rols , etc.

M.IJEUR. Vous seul ornez ces lieux. Des rois el des dieux Le maître est dans vos yeux. Ah! si de votre curur

Il etait vainqueur! Quel bonheur! Toul parle en ce beau jour D'amour. En roi brave el galant. Charmai

Partage avec your L'heureux pouvoir de réguer sur no Elle donne des lois , etc. On meurl a ses yeux sans espoir; On meurt de ne les plus voir.

#### SCÈNE III.

JULIE, CHARLOT; LE MARQUIS entre et les volt danser, pendant que MADAME AUBONNE est assise et s'occupe à coudre.

#### LE MARQUIS.

Meurt de ne les plus voir ! Notre belle héritière, Avec monsieur Charlot vous êtes familière. Your dansez aux chansons dans un coin du logis! CHABLOT.

Pourquoi non?

JULIE. Mais je crois qu'il m'est assez permis De prendre, quand je venx, devant madame Aubonne, Pour danser un menuet, la leçon qu'il me donne.

LE MARQUIS. Il donne des lecons! vraiment il en a l'air. Profitez-vous beaucoup? et les payez-vous cher? JULIE.

J'en dois avoir, monsieur, de la reconnaissance, Si vous êtes fâché de cette preference, Si mon petit menuet vous donne quelque ennui, Que n'avez-vous appris... à danser comme lui? LE MARQUIS.

Quais

CHARLOT. Modérez, monsicur, votre injuste colère,

Vous aviez assuré votre adorable mère Que d'un peu d'amitie vous vouliez in honorer ; Mon cœur le méritait, il l'osait espérer. (En montrant Julie, )

Ce noble et digne objet , respectable à vous-même , M'a chargé dans ces lieux de son ordre suprême ; Ses ordres sont sacrés, chaeun doit les remplir : En la servant, monsieur, i ai eru vous obéir, MARAME AUBONNE.

C'est très bien riposté; Charlot doit le confondre.

LE MAEQUIS. Quand ce drôle a parlé, je ne sais que répondre. Écoute, mon garçon, je te défends... à toi,

(Charlot le regarde fixement.) De montrer, quand j'y suis, de l'esprit plus que moi. MADAME AUBONNE.

Quelle idée!

LE MARQUIS. Il m'offusque tonjours. Tant d'insolence asse. Je ne le puis souffrir près de vous... En un mot, Je n'aime point du tout qu'on danse avec Charlot. JULIE.

Ma bonne, à quel mari je me verrai livrée! Allez, votre colère est trop prématurée. Je n'ai point de reproche à recevoir de vous; Et je n'aurai jamais un tyran pour époux.

MADAME AUBONNE. Eh bien! yous méritez une telle algarade. Your your faites hair ... Monsieur, prenez-y garde; Vous n'étes ni poli, ni bon, ni circonspect : Vous deviez à Julie un neu plus de respect. Plus d'égards à Charlot, à moi plus de tendresse; Mais .

I P. MAROUIS. Quoi! toujours Charlot! que tout cela me blesse1 Sortez, et devant moi ne paraissez jamais. SHITE

Mais, monsieur...

LE MARQUIS, menacant Charlot.

CHARLOT. Ouoi? si?

MARAME AUBONNE, se mettant entre deux. Mes enfants, paix! paix! paia1 Eh! mon Dieu! je eraios tout. LE MARQUIS.

Sors d'ici tout à l'heure.

Je te l'ordonne. JULIE.

Et moi, j'ordonne qu'il demeure. CHARLOT. A tous les deux, monsieur, je sais ce que je doi;

(En regardant Julie.) Mais enfin j'ai fait vœu de suivre en tout sa loi. LE MARQUIS.

Ah! c'en est trop, faquin.

C'en est trop, je l'avoue, Et sur votre alphabet je doute qu'on vous loue. Il paraît que le lait dont vous fûtes nourri Dans votre noble sang s'est un peu trop aigri. De vos expressions j'ai l'âme assez frappée. A mon eôté, monsieur, si l'avais une épée, Je crois que vous seriez assez sage, assez grand. Pour m'epargner peut-être un si doux compliment. LE MARQUIS.

Quoi! misérable...

MILES. Encore! MARAME AUBONNE. Allez, mon fils, de grãco,

Ne l'effarouchez point, et quittez lui la place : Et comment faudra-t-il done qu'il fasse? Tout ira bien ; cédez, quoique très offense.

CHARLOT.

Ma mère... j'obéis... mais j'ai le eccur percé. ( H sort. )

MADAME AUBONNE. Ah! c'en est fait, mon sang se glace dans mes veines.

MILTE. [miennes. Mon sang, ma ehère amie, est bouillant dans les LE MARQUIS.

Dans ce nouveau combat du froid avec le chaud. Me retirer en hâte est, je crois, ee qu'il faut; Je n'aurais pas beau jeu : c'est une étrange affaire De combattre à la fois deux femmes en colère

# SCÈNE IV.

JULIE, MADAME AUBONNE.

MADAME AUBONNE. Non, vons n'aurez jamais ee brutal de marquis :

Qu'ai-je fait! non, ees nœuds sont trop mal assortis. JULIE. Quoi! tu me serviras?

MADAME AUBONNE.

Je réponds que sa mère Brisera ce lien qui doit trop vous deplaire... M'y voilà résolue.

7111 to Ah! que je te devrai! MADAME AUBONNE. O fortune! ô destin! que tout change à ton gré!

Du public eependant respectons l'allégresse : Trop de monde à présent entoure la comtesse; Comment parler? comment par un trouble eruel, Contrister les plaisirs d'un jour si solennel? JULIE.

Je le sais, et je crains que mon refus la blesse : Pour ce fils que je hais je connais sa tendresse. MADAME AUBONNE.

D'un coup trop imprévu n'allons point l'accabler... Je n'ai jamais rien fait que pour la consoler. JULIE.

La nature, il est vrai , parle beaucoup en elle. MADAME AUBONNE. Elle peut s'aveugler.

Je compte sur ton zèle. Sur tes conseils prudents, sur ta tendre amitié.

De ce joug odieux tire-moi par pitié. MADAME AUBONNE. Hélas! tout dès long-temps trompa mes espérances. | Quoi?

JULIE. Tu gémis.

MABAME AUBONNE.

Oui, je suis dans de terribles transes... N'importe... je le veux... je ferai mon devoir; Je serai iuste.

2277.10

Helas! tu fais tout mon espoir.

SCÈNE V.

JULIE, MADAME AUBONNE, BABET.

BABET, accourant arec empressement. Allez, votre marquis est un vrai trouble-fête. MADAME AUBONNE. Je ne le sais que trop.

Vous savez qu'on apprête Cette longue feuillée où Charlot de ses mains De guirlandes de fleurs décorait les chemins; Il a dans cent endroits disposé cent lumières, Où du nom de Henri les brillants caractères Sont lus, à ce qu'on dit, par tous les gens savants; Ce spectacle admirable attirait les passants ; Les filles l'entouraient ; toute notre séquelle Voyait le beau Charlot monté sur une échelle, Dans un leste pourpoint fesant tous ces apprêts ; Mais monsieur le marquis a trouvé tout mauvais. A voulu tout chaoger, et Charlot, au contraire, A dit que tout est bien. Le marquis en colère A menacé Charlot, et Charlot n'a rien dit : Ce silence au marquis a causé du dépit : Il a tiré l'échelle, il a su si bien faire fre-Qu'en descendant vers nous Charlot est chu par ter-

JULUE. Ah! Charlot est blessé!

Non, il s'est lestement Relevé d'un scul saut... Il s'est fâché vraiment : Il a dit de gros mots.

MADAME AUGONNE. De cette bagatelle Il peut naître aisément une grande querelle. Je erains beaucoup.

> BULLE. Je tremble.

SCÈNE VI.

JULIE, MABAME AUBONNE, BABET. GUILLOT.

> GUILLOT, en criant. Alt! mon Dieu! quel malheur! BABET.

MADAME AUBONNE. Qu'est-il arrivé?

> GUILLOY. Notre jeune seigneur... JULIE.

A-t-il fait à Charlot quelque nouvelle injure?

GUILLOY. Il ne donnera plus des soufflets, je vous jure, A moins qu'il n'en revienne.

MADAME AUBONNE. Ah! mon Dieu! que dis-tu?

GUILLOT. Babet l'aura pu voir-

J'ai dit ce que i'ai vu.

Pas grand'chose.

MADAME AUBONNE. Eh! butor! dis done vite, de grace,

Ce qui s'est pu passer, et tout ce qui se passe. GUILLOT. Hélas! tout est passé. Le marquis là dehors

Est troué d'un grand coup tout au travers du corps. MADAME AUBONNE.

Ah! malbeureuse!

JULIE. Hélas! vous répandez des larmes.

Mais ce n'est pas Charlot; Charlot n'avait point d'ar-GUILLOT. [mes. On en trouve bientôt. Ce marquis turbulent Poursuivait notre ami, ma foi! très vertement.

L'autre, qui sagement se battait en retraite, Déjà d'un écuyer avait saisi la brette.

Je Ini criais de loin : « Charlot , garde-toi bien · D'attendre monseigneur, il ne ménage rien;

» J'ai trop à mes dépens appris à le connaître; · Va-t'en: il ne faut pas s'attaquer à son maître. • Mais Charlot lui disait : « Monsieur, n'approchez Il s'est trop spproché, voilà le mal. MADAME AUBONNE.

Allons le secourir, s'il en est temps encore.

SCÈNE VII.

LES PRÉCÉDENTS, L'INTENDANT L'INTENDANT.

Non, il n'en est plus temps. MADAME AUBONNE. Juste eiel que ['implore'] L'INTENDANT.

Il n'a pas à ce coup survécu d'un moment. Cachons bien à sa mère un si triste accident. MADAME AUBONNE, en pleurant.

Les pierres parleront, si nous osons nous taire. L'INTENDANT.

C'est fort loin du château que cette horrible affaire Sous mes yeux s'est passée; et, presque an même Pour préparer madame à cet événement, [instant, J'empêche, si je puis, qu'on n'entre et qu'on ne sorte, Je fais lever les ponts, je fais fermer la porte. Madame heureusement se retire en secret,

Dans ce moment fatal, au fond d'un cabinet,

Où tout ce bruit affreux ne pent se faire entendre. Ne blessons posut un eœur si sensible et si tendre, Épargnons une mère.

JULIE. Hélas I à quel état Sera-t-elle réduite après cet attentat? Je plains son fils... Le temps l'aurait changé peut-être.

L'INTENDANT. Il était bien méchant ; mais il était mon maître.

MADAME AUBONNE. Quelle mort! et par qui! L'INTENDANT.

Dans quel temps, juste ciel ! Dans le plus beau des jours, dans le plus solennel, Quand le roi vient chez nous!

Hélas! ma pauvre Aubonne,

Oue deviendra Charlot? L'INTENDANT.

Peut-être sa personne Aux mains de la justice est livrée à présent. JULIE.

Ce garçon n'a rien fait qu'à son corps désendant : La justice est injuste.

L'INTENDANT. Ah! les lois sont bien dures.

BABET, à Guillot. Charlot serait perdu f GUILLOT.

Ce sont des aventures Oui font bien de la peine, et qu'on ne peut prévoir : On est gai le matin, on est pendu le soir.

BABET. Mais le marquis est-il tout-à-fait mort? L'INTENDANT.

Sans doute. Le médecin l'a dit. BULLE.

> Plus de ressource? GUILLOT, à Babel.

Écoute; Il en disait de moi l'an passé tout autant;

Il erovait m'enterrer, et me voilà pourtant. L'INTENDANT.

Non, vous dis-je, il est mort, il n'est plus d'espé-Mes enfants, au logis gardez bien le silence. OUILLOT.

Je gage que sa mère a déjà tout appris. MADAME AUBONNE. J'en mourrai... mais allons, le dessein en est pris.

( Eile sort. ) BABET. Ah! j'entends bien dn bruit et des cris chez madame.

GUILLOT. On n'a jamais gardé le silence.

JULIE.

Mon 5me

D'une si bonne mère éprouve les donleurs. Courons, allons mêler nos larmes a ses pleurs.

# ACTE TROISIÈME.

#### SCÈNE L

LINTENDANT, BABET, GUILLOT; TROUPE DE GARDES: CHARLOT, au milieu d'eux.

CHARLOT.

J'aurais pu fuir, sans doute, et ne l'ai pas voulu.

Je désire la mort, et j'y suis résolu.

L'INTENDANT.

La justice est ici. Madame la comtesse
Sait la mort de son fils; la douleur qui la presse
Ne lui permettra pas de recevoir le roi.
Ouel malheur!

GUILLOT.

Il devait en user comme moi,
Ne se point revaneher, imiter ma sagesse;
Je l'avais averti.

CHARLOT.

J'ai tort , je le confesse.

BABET. Quel crime a-t-il done fait? ne vaut-il pas bien mieux Tuer quatre marquis qu'être tué par eux?

GUILLOT.

Elle a toujours raison, c'est trèsbien dit.

CHABLOT.

J'espère Qu'on souffrira du moins que je parle à ma mère.

Voudrait-on me priver de ses derniers adieux? L'INTENDANT. Elle s'est évadée, elle est loin de ces lieux.

OUILLOT.
Quoi! ta mère est complice?
RABET.

Il me met en colère. Quand tu vondras parler ne dis mot pour bien faire.

CHARLOT.

Elle ne veut plus voir un fiis infortuné,
Indigne de sa mère, et bientôt condamné.
Indigne de sa mère, et bientôt condamné.
Nais que je plains, bétas in ma uguate maltresse;
Et que je plains Julie telle avait la tendresse
Pet que le plains Julie telle avait la tendresse
Privent l'une d'un fils, et l'autre d'un époux.
Non, je ne veut plus voir ce ebbacau respectable,
Où l'un daigna m'aimer, où je fus si coupable.
(A Pintendam)

Vous, monsieur, si jamais dans leur triste maison, Après cet attentat, vous prononcez mon nom, J'use vous conjurer de bien dire à madame Qu'elle à toujour régof jusqu'au fond de mon Ime, Que j'air ais prodigué mon song pont la servir; Que j'ai pour la vençer, demande de mourir : Daigner en dire autunt à la noble Jule. Halsai dans la maison mon enfance nourrie Me laisait peu prévoir tant d'borribles malbeurs. Yous tous qui m'ocutes, pardonne-moi ness pleurs, la ne sont pas pour moi. ... Is source en est plus belle... Adieu... Conduisce-moi.

L'INTENDANT.

Que cette fin eruelle, Que ce jour malhenreux doit bien se déplorer!

Tout pleure, je ne sais s'il faut aussi pleurer. Qu'on aime ce Charlot ! Charlot plait, quoi qu'il fasse. On n'en ferait pas tant pour moi.

On n'en ferait pas tant pour moi.

BABET, à ceux qui enimènent Charlot.

Messieurs, de grâce,

Ne l'enlevez done pas ... suivons-le au moins des yeux. GUILLOT. Allons , suivons aussi , car on est curieux.

SCÈNE II.

Ab! je respire enfin., Madame évanouie
Reprend un peu ses sens et sa force affaiblie;
Ses femmes à l'envi, les miennes, tour à tour,
Rendent ses yeux éteints à la darté du jour.
Faut-il qu'en cet état la nourrice fidèle;
Devant la secourir, ne soit pas auprès d'elle!
Vainement je la clierlete, on ne la trouve pas.

Elle éprouve elle-même un funeste embarras; Par une fausse porte elle s'et édipsée : Je prends part aux ehagrins dont elle est oppressée; Elle est, ponr son malheur, mère du meurtrier.

Pourquoi nous fuir? pourquoi do nous se défier? Le roi viendra bientôt : son seul aspect fait grâce, Son grand cœur doit la faire.

L'INTENDANT.
On peut punir l'audace

D'un bourgoois changeois qui Ine un grand seigneur i. L'exemple est dangereux après ces temps d'horreur, Où l'état, déchiré par nos guerres civiles, Vit tous les droits sans force, et les lois inutiles. A peine nons sortons de ces temps orageux. Henri, qui fait sur nous briller des jonrs heureux, Yeut que la loi gouverne, et non pas qu'on la brave.

Non, le brave Henri ne peut punir un brave. Je suis la cause, hélas! de cet affreux malheur; Ne me reprochant rien, dans ma simple candeur, J'ai eru qu'on n'avait point de reproche à me faire. Ce malheureux marquis, dans sa sotte colère, Se croyant tout permis, a forcé cet enfant A tuer son seigneur, et fort innocemment. Je saurai recourir à la clémence suguste. Aux bontés de ce roi galant autant que juste. Je n'avais répété ce menuet que pour lui ; Il y sera sensible, il sera notre appui. L'INTENDANT.

Dieu le veuille!

#### SCÈNE III.

JULIE, L'INTENDANT, BABET.

Au secours! ah! mon Dieu, la misère! Protégez-nous, madame, en cette horrible affaire. Les filles ont recours à vous dans la maison. JULIE.

Quoi | Babet?

EABET. C'est Charlot que l'on fourre en prison.

O ciel I

BABET.

Des gens tout noirs des pieds jusqu'à la tête L'ont fait conduire, hélas! d'un sir bien malhonnête. Ponr comble de malheur, le roi dans le logis Ne viendra point, dit-on, comme il l'avait promis; On ne dansera point, plus de fête... Ah! madame, Que de maux à la fois!... tout cela perce l'âuse. JULIE.

Charlot est en prison !

L'INTENDANT. Cela doit aller loin.

EABET. Hélas! de le sauver prenez sur vous le soin :

Chaeun vous aidera; tout le château vous prie. Les morts ont tonjours tort, et Charlot est en vie. L'INTENDANT.

Hélas I je doute fort qu'il y soit bien long-temps. JULIE.

Madame sort déjà de ses appartements. Dans quel accablement elle est ensevelie!

### SCÈNE IV.

LES PEÉCÉBENTS: LA COMTESSE, soutenue par deux SUIVANTES.

LA COMTESSE. Mes filles , laissez-moi ; que je parle à Julie ; Dans ma chambre avec moi je ne saurais rester. L'INTENDANT, à Babet,

Elle veut être scule, il faut nous écarter.

(Ils sortent.)

LA COMTESSE, se jetant dans un fauteui. O ma chère Julie! en ma donleur profonde, Ne m'abandonnez pas... je n'ai que vous au monde.

Vous m'avez tenu lieu d'une mère, et mon cœur Répond toujours au vôtre, et sent votre malheur. LA COMTESSE.

Ma fille , voilà donc quel est votre hyménée! Ah! j'avais espéré vous rendre fortunée.

Je pleure votre sort... et je sais m'oublier. LA COMPESSE.

Le roi même en ces lieux devait vous marier : Au lieu de cette fête et si sainte et si chère . J'ordonne de mon fils la pompe funéraire! Ah, Julie!

En ce temps, en ce séjour de pleurs,

Comment de la maison faire au roi les honneurs? LA COMTESSE. J'envoie auprès de lui , je l'instruis de ms perte :

Il plaindra les horreurs où mon âme est ouverte, Il aura des égards; il ne mélera pas L'appareil des festins à celui du trépos. Le roi ne viendra point... tout a changé de face,

amar. Ainsi... le meurtrier... p'anra donc point sa grâce? LA CONTESSE. Hest bien criminel.

JULIE. Il s'est vu bien pressé, A ce conp malheureux le marquis l'a force. LA COMTESSE, en pleurant.

Il devait fuir plutôt. JULIE. Votre fils en colère...

LA COMPESSE, se levant. Il devait dans mon fils respecter une mère. Le fils de sa nourrice. é ciel ! tuer mon fils ! Cette femme, après tout dont les soins infinis Out conduit leur enfance, et qui tous deux les aime En ne paraissant point le condamne elle-même.

Vous aviez protégé ee jeune malheurenx. LA COMTESSE.

Je l'aimsis tendrement; mon sort est plus affreux. Son attentat plus grand.

Faudra-t-il qu'il périsse?

LA COMTESSE. Quoi! deux morts au lieu d'une! JULIE.

Hélas! notre nournee Ferait donc la troisième.

LA COMTESSE.

Ah! je n'en puis douter.

Elle est mère... et je sais ce qu'il en doit coûter. Hélas | ne parlons point de vengeance et de peine ; Ma douleur me suffit. ( On entend du brait. )

DISTRICT.

Quelle rumeur soudaine! ( Le peuple, derrière le théâtre. ) Vive le roi! le roi! le roi! le roi! le roi!

## SCÈNE V.

#### LES PRÉCÉDENTS, MADAME AUBONNE.

MADAME AUBONNE.

Ce n'est pas lui , madame , hélas ! ee n'est que moi. J'ai laissé ce bon prince à moins d'un quart de lieue, l'ai précédé sa cour avec sa garde bleue : J'avais pris des ehevaux : et je viens à genoux Révéler votre sort, et mon crime envers vous. Le roi m'a pardonné ma fraude et mon audaee. Je ne mérite pas que vous me fassiez grâce. LA COMTESSE.

Quoi 1 malheureuse! as-tu paru devant le roi?

MADAME AUBONNE. Madame, je l'ai vu tout comme je vous voi : Ce monarque adoré ne rebute personne; Il écoute le pauvre, il est juste, il pardonne :

J'ai tout dit. LA COMTESSE. Ou'as-tu dit? quels étranges discours

Redoublent ma douleur et l'horreur de mes jours! Laisse-moi. MADAME AUBONNE. Non, sochez cet important mystère :

Charlot est plein de vie, et vous êtes sa mère. LA COMTESSE. Où suis-je? juste Dieu! pourrais-je m'en flatter?

Ali! Julie! entends-tu? J'aime à n'en point douter.

MADAME AUBONNE. Hélas I vous auriez pu sur son noble visage Du comte de Givry voir la parfaite intage.

Il vous souvient assezqu'en ces temps pleins d'effroi Où la Lique accablait les partisans du roi. Votre époux opprimé eacha dans ma chaumière Cet enfant dont les yeux s'ouvraient à la lumière : Vous voulûtes bientôt le tenir dans vos bras: Ce malheureux enfant touchait à son trépas : Je vous donnai le mien. Vous fûtes trop flattée De la fatale erreur où vous fûtes jetée. Votre fils réchappa, mais l'échange était fait. Un enfant supposé dans vos bras s'élevait, Vos soins yous attachaient à cette créature. Et l'habitude en vous tint lieu de la nature. Mon mari, que le roi vient de faire appeler, Interrogé par lui, vient de tout révéler; C'est un brave soldat, que ce grand prince estime. Tout est prouvé.

LA COMTESSE. Julie! heureux jour! heureux crime!

Madame, cette fois, voiei le grand Henri.

SCÈNE VI. LES PRÉCÉDENTS; LE ROI ET TOUTE SA COUR; CHARLOT.

#### LE ROL.

Je viens mettre en vos bras le comte de Givry, Le fils de mon ami , qui le sera lui-même. Je rends graces au eiel dont la bonté suprême Par le coup inoui d'un étrange moyen A fait votre bonheur, et préparé le mien. Je vous rends votre fils , et j'honore sa mère ; Il me suivra demain dans la noble carrière Où de tout temps, madame, ont eouru vos aieux. Déià nos ennemis approchent de ces lieux ; Je cours de ce château dans le champ de la gloire; Mon sort est de chercher la mort ou la victoire. Votre fils combattra, madame, à mes côtés. Mais, délivrés tous deux de nos adversités, Ne songeons qu'à goûter un moment si prospeze. LA COMTESSE.

Adorons des Français le vainqueur et le pèro.

FIN DE CHARLOT.

# LE DÉPOSITAIRE,

COMEDIE EN CINO ACTES. - 1769.

#### PRÉFACE.

L'abbé de Châteauneuf, auteur du Dialogue sur la musique des anciens, ouvrage savant et agréable, rapporte à la page 106 l'anecdote suivante :

« Molière nous cita mademoiselle Nison de Leunko » fensait une plus prompte impression, et nous appril » qu'ayant été la veille just lier son Tartyfe (selon sa contume de la consulter sur tout ce qu'il fessit ), elle le » paya en même mounale par le récit d'une aventure qui juli était grirée avec un séérait à peu près de cette es-

» pèce, dent elle lui fit le portrait avec des couleurs si vives et si naturelles, que si sa pièce u'eft pas été faite, nous dissit il, il ue l'aurait jamais entreprise, tant il se » serait cru incapable de rien mettre sur le théâtre d'aussi

spacifit que la Territyé de moleculeité Locolos. » suprace que Noilève et jural étais, i se nais à quoi le suprace que Noilève et jural étais, i se nais à quoi le pensait, Cette peinture d'un faux dérot., si vive et à betlante dans la houde de Nison, aurait de au contrière extère Noilève à compoter sa consédé du Territyé. » S'ins Tavait pas dépà faile. Un goint et que le sire est vu voir d'un coup, dans le simple récité Nison, de quoi construire son inimitable ples, ce let d'e curve de bon conteque, de la siste nurale, et le tablesse le plus vari de la fourbrie la past dangerens. D'allivent il y a, commo on sait, que

prodigleuse différence entre raconter plaisamment et intriguer une comédie supérieurement. L'aventure dout parlait Ninon pouvait fournir un bon conte, sans être la maitère d'une bonne comédie.

Je me souviens qu'étant un jour dans la nécessité d'emprunter de l'argeut d'un usurier, je trouvai deux crucilix sur la table. Je lui demandai si c'étaient des gages de ses débiteurs; il me répondit que non; mais qu'il ne fesait jamais de marché qu'en présence de crucifix. Je lui repartis qu'en ce cas un seul sufiisait, et que je lui conseillais de le placer entre les deux larrons. Il me traita d'impie, et me déclara qu'il ne me prêterait point d'argent. Je pris congé de lui ; il courut après moi sur l'escalier, et me dit, en faisant le signe de la croix, que, si je pouvais l'assurer que je u'avais point eu de mauvaises intentions en lui parlant, il pourrait conclure mon affaire en conscience. Je lui répondis que je u'avais eu que de très bonnes intentions. Il se résolut donc à me prêter sur gages à dix pour cent pour six mels, retint les intérêts par-devers ini, et au bout des six mois Il disparut avec mes gages, qui valaient quatre ou cinq fois l'argent qu'il m'avait prêté. La figure de ce galant homme, son tou de voix, toutes ses allures étaient si comiques, qu'en les imitant j'ai fait rire quelquefois des convives à qui je racontais cette petite historiette. Mais certainement si j'en avais voulu faire une comédie, elle aurait été des plus Insipides.

A Celte preface est de Voltaire.

Il en est peut-être alusi de la comédie du Dépositaire Le fond de crite pièce est ce même conte que mademoiseile Lencios fit à Molière. Tout le monde sait que Gourville ayant coufié une partie de son blen à cette fille si aplante et si pilotosphe, et une autre à un homme qui passait pour très dévot ', le dévot garda le dépôt pour lui,

et celle qu'on regardait comme peu scrupuleuse le rendit fidèlement sans y avoir touché. Il y a aussi quelque chose de vrai dans l'aventure des

deux frères, Mademoisielle Lenclos racontait souvent qu'elle avait fait un homette bomme d'un jeune fanatique, à qui un fripou avait tourné la tête, et qui, ayant été voié par des hypocrites, avait remencé à eux pour jamais.

De tout cels on a'est a trisé de faire une comedie, qu'en n's jamissi ont montre qu'à quolques juilines annis. Non ne la donnea pas comme un covrage bien thétâtral, nous personas interie qu'el le v'el pa fair le pour étre poire. Le presentes interies qu'el le v'el pa fair le pour étre poire. Le mercur le bourgodies sembées l'annies du thétâte. Il h'y a plus d'ivrognes : c'est une mode qui était trup ronsmume du temps de Nison. On sait que Claspelle vierirait presque tous les jours. Dellesso môres, dans se premières au tires, le sobre Bollesso parte teojora de boutleit de vin , tout propositale.

Nous donnons seulement cette pièce comme nu monument très singulier, dans lequel on retrouve mot pour mot ce que pensait Ninou sur la probité et sur l'amour. Voici ce qu'en dit l'abbé de Châteauneuf, page 119: « Comme le premier usage qu'elle a fait de sa raison a

det de la compara de la compar

» la nodelich prinzipe, qui lu filia tinni ingre des pusches cheix expedies and en disea-minen. Frequez aussi, par une suite accessire, à ne les pas condumer plen de réferented dans l'amp de dans Paule sext. C'est jour de l'estimate d'année de l'estimate de l'estimate de l'estimate de l'estimate de l'estimate qu'aut les hommes de l'estimate de

1 Le grand penitencier de Notre-Dame.

dans la pièce, et ces traits nous ont paru suffire pour rendre l'ouvrage précieux à tous les amateurs des singularités de notre littérature, et surtout à ceux qui cherchent avec ans, mais la Nison de quarante.

Ce caractère est précisément le même qu'on retrouve | avidité tout ce qui concerne une pe que mademoiselle Ninon Lenclos. Le lecteur est seulement prié de faire attention que ce n'est pas la Ninon de vingt

# LE DÉPOSITAIRE.

#### PERSONNAGES.

L'AVERAT PLACET, en rabet et

en robe, l'air empesé, et dé-

veur, et non pas ivrogne de

clament toot.

MADEME AGNANT, habillée et coiffée à l'antique, bourgcoise

acaristre. HARFYE, | valcts de comédie PICARD, | dans l'ancien gout,

me de trente-ring à quarante aus, très bien mise; grand caractère de haut co-

OURVILLE L'Airé, grand ni-gard, habillé de noir, mai boue, une mauraise perruque

6e travers, l'atr tres gauche. GOURVILLE 12 JAUNS, petite da bon ton.

M. uARANT, marguiller, en maniran nor, large rabal, large perraque, perant ses peroles, et l'air recueille.

La scène est chez mademoiselle Ninon de Lenclos , zu Marais.

# ACTE PREMIER.

# SCÈNE L

NINON, LE JEUNE GOURVILLE.

LE JEUNE GOURVILLE. Ainsi, belle Ninon, votre philosophie Pardonne à mes défauts, et souffre ma folie. De ce jeune étourdi vous daignez prendre soin. Vous êtes tolérante, et j'en ai grand besoin.

NINON. J'aime assez, eher Gourville, à former le jeunesse. Le fils de mon smi vivement m'intéresse; Je touche à mon hiver, et e'est mon passe-temps De cultiver en vous les fleurs d'un beau printemps. N'étaot plus bonne à rien désormais pour moi-même, Je suis pour le conseil : voilà tout ce que j'sime : Mais la sévérité ne me vs point du tout. Hélas! on sait assez que ce n'est point mon goût. L'indulgence à jams is doit être mon partage; J'en cus un peu besoin quand j'étais à votre âge. Eh bien! your aimez done eette petite Agnant? LE JEUNE GOURVILLE.

Oul, ma belle Ninon.

C'est une aimable enfant :

Sa mère quelquefois dans la maison l'amène. J'ai l'œil bon; j'ai prévu de loin votre fredaine Mais est-ce un simple goût, une inclination? LE JEUNE GOURVILLE.

Du moins pour le présent e'est une passion. Un certain avocat pour mari se propose; Mais suprès de la fille il s perdu sa cause.

SINON

Bonne diablesse au fond.

Je erois que mieux que lui vous avez su plaider. LE JEUNE GOURVILLE.

Je suis assez heureux pour la persuader. NINON Sans donte vous flattez et le père et la mère,

Et jusqu'à l'avocat : e'est le grand art de plaire. LE JEUNE GOUEVILLE. I'v mets comme je puis tous mes petits talents. Le père aime le vin.

NINON. C'est un vice du temps. La mode en passera. Ces buveurs me déplaisent ; Leur gatté m'assourdit, leurs vains discours me pèsent, J'aime peu leurs chansons, et je hais leur fracas;

La bonne compagnie en fait très peu de cas. LE JEUNE GOUEVILLE. La mère Agnant est brusque, emportée, et revêche, Sotte, un oison bridé devenu pigrièche,

BINON. Oui, voilà trait pour trait De nos très sots voisins le fidèle portrait. Mais on doit se plier à souffrir tout le monde, Les plats et lourds bourgeois dont cette ville abonde, Les grands airs de la cour, les faux airs de Paris, Nos étourdis seigneurs, nos pincés beaux-esprits : C'est un mal nécessaire, et que souvent j'essuie : Pour ne pas trop déplaire il faut bien qu'on s'ennuie. LE JEUNE COURVILLE.

Mais Sophie est charmante, et ne m'ennuiers pas. MINON.

Ah! je vous avoueral qu'elle est pleine d'appas : Aimez-la, quittez-la, mon amitié tranquille A vos goûts, quels qu'ils soient, sera toujours facile. A la droite raison dans le reste soumis,

Changez de voluptés, ne changez point d'amis; Sovez homme d'honneur, d'esprit et de eourage, Et livrez-vous sans crainte aux erreurs du bel âge. Quoi qu'en disent l'Astrée, et Clélie, et Cyrus, L'amour ne fut jamais dans le rang des vertus. L'amour n'exige point de raison, de mérite a-J'ai vu des sots qu'on prend, des gens de bien qu'on Je fus, et tout Paris l'a souvent publié, Infidèle en amour, fidèle en smitié. Je vous chéria, Gourville, et pour toute ma vie. Votre père n'eut pas de plus constante amie; Dans des temps malheureux il arrangea mon bien, Je dois tout à ses soins ; sans lui je n'aurais rien. Vous savez à quel point l'avais sa confiance. C'est un plaisir pour moi que la reconnaissance : Elle occupe le cœur : je n'ai point de parents ; Et votre frère et vous me tenez lieu d'enfants,

LE JEUNE GOURVILLE.

Votre exemple m'instruit, votre bonté m'accable.

Ninon dans tous les temps fut un homme estimable.

NINON.

Parlons done, je vous prie, un peu solidement.

Vous n'êtes pas, je erois, fort en argent comptant?

LE JEUNE GOURVILLE.

Pas trop.

NINON.

Voici le temps où de votre fortune
Le nœud très délicat , l'intrigue peu commune ,
Grâce à monsieur Garant pourra se débrouiller.

LE JEUNE GOURVILLE.

Ce bon monieur Garant me fait toujours bâiller.

Il est si compassé, si grave, si sévère!

Je rougis devant lui d'être fik de mon père.

Il me fait trop sentir que, par un sort fâcheux,

Il manque à mon baptéme un paragraphe ou deux.

NINON.
On omit, il est vrai, ie mot de légitime.
Gourrille, votre père, est la publique estime;
Gourrille, votre père, est la publique estime;
Gourrille, votre père, est la publique estime;
Gourrille, votre père, imail ent, estre renaux, igolis.
La riquer de la loi (peut-être un pet trop sage).
La riquer de la loi (peut-être un pet trop sage).
Votre fire, à vous, ravit tout hérise,
Votre pessades rien; mais ce monsieur Garant,
Non lonquier autrédie, 4 son correspondant,
Pour deux cent mille france étant son légalaire.
Vie est, vous le sarez, que le dépositaire.
Vie est, vous le sarez, que le dépositaire.
L'houneur est plus pubsant, puis que la loi.
L'houneur est plus pubsant, put que la loi.

LE JEUNE GOURVILLE.

Je voudrais que l'honneur fit un peu plus honnête.
Cet homme de sermons me rompt toujours la tête :
Directeur d'hôpitaux, syndic et marguillier,
Il n'a daigne jamais avec moi s'égayer.
Il prétend que je suis une têu l'égère,

s Ce sont les propres paroles de Ninon dans le petit livre de l'abbé de Chateauneuf. Un jeune dissolu, sans mezurs, saus caractère, Jouant, courant le bal, jes filles, les buveurs : Oui, je suis débauché; mais parbleu! J'ai des mœurs, Je ne dois rien; je suis fidèle à mes promesses; Je n'ai jamais trompé, pas même mes maltresses; Je n'ai jamais trompé, pas même mes maltresses; Je bois sans m'envirer; j'ai out payé comptant; Je ne vais point jouer quand je n'ai point d'argent. Tout marguillier qu'il est, ma foil; je de'élle De mener dans Paris une meilleure vie.

Il est un temps pour tout.

NNON.

Tout réussit aux gens qui sont doux et joyeux.
Pour monsieur votre aîné, éest un fou sérieux :
Un préceptur maudit, maltrisant se jeunesse,
Chargea d'un joug pesant sa docile faiblesse,
Des conserve de que l'enfance y mit.
Et l'âge a conserve ce que l'enfance y mit.
Et l'âge a conserve ce que l'enfance y mit.
Et s'ata it à lui-nême un bien triste eschrage.
Malheur à tout esprit qui vout être trop tagel
Jou jeune groud, reuse l'ai dégà dit.
Mais un jeune pédant, (field l'ets estimable,
Deriende, s'ill preside, un être insupportable.
Le ris, lorsque je vois que votre fière a fait
L'ettravazant dessei d'être un homme arafait.

LE JEUNE GOURVILLE.
Un pédant ehez Ninon est un plaisant prodige!

NINON.

Le parti qu'il a pris n'est pas ce qui m'afflige:
J'aime les gens de bien, mais je hais les cagots;
Et je crains les fripons qui gouvernent les sots.

LE JEUNE GOURVILLE.

Voilà le marguillier.

#### SCÈNE II.

NINON, LE JEUNE GOURVILLE; M. GARANT, en manteau noir, grand rabat, gants blancs, large perrugue.

> M. GARANT. Je me suis fait attendre.

Le temps, vous le savez, est difficile à prendre

Mes emplois sont bien lourds...

NINON.

M. GABANT. Bien pesants.

NINON. Cest ajouter beaucoup

M. GABANT.

Sans mes soins vigilants, Sans mon activité...

NINON. Fort bien. M. GARANT.

Saus ma prudence,

Sans mon crédit... NINON.

Encor! M. GABANT.

L'œuvre aurait pu, je pense, Souffrir un grand déchet; mais j'ai tout réparé. LE JEUNE GOURVILLE.

Ah! tout Paris en parle, et vous en sait bon gré. M. GARANT. fees

Les pauvres sont d'ailleurs si pauvres ! leurs souffran-Me percent tant le cœur, que de leurs doléances Je m'afflige toujours.

NINON. Il faut les secourir;

C'est un devoir sacré. M. GARANT.

Leurs maux me font souffrir. LE JEUNE GOURVILLE. Vous régissez si bien leur petite fluance,

Que les pauvres bientôt seront dans l'opulence. NISON. Cà, monsieur l'aumônier, vous savez que erans Il est, ainsi qu'ailleurs, de jeunes indigents;

Ils sont recommandés à vos nobles largesses. Vous n'avez pas, sans doute, oublié vos promesses. M. GARANT.

Vous savez que mon eœur est toujours pénétré Des extrêmes bontés dont je fus honoré Par ce parfait ami, ce cher monsieur Gourville Si bon pour ses amis... qui fut toujours utile A tous eeux qu'il aima... qui fut si bon pour moi. Si généreux !... je sais tout ce que je lui doi. L'honneur, la probité, l'équité, la justice, Ordonnent qu'un ami sans réserve accomplisse Ce qu'un ami voulait.

NINON.

Ah! que c'est parler bien! LE JEUNE GOURVILLE. Il est fort éloquent.

> M. GARANT. Que diles-vous là? LE JEUNE GOURVILLE.

Rien.

NINON . le contrefesant.

Je me flatte, je crois, je suis persuadée, Je me sens convaincue, et surtout i'ai l'idée Oue vous rendrez bientôt les deux cent mille fraucs A votre ami si cher, ès mains de ses enfants.

M. OABANT.

Madame, il faut payer ses dettes légitimes; Et les moindres délais en ee cas sont des erimes; L'honneur, la probité, le sens et la raison, Demandent gu'on s'applique avec attention A remplir ses devoirs, à ne nuire à personne, A voir quand et comment, à qui, pourquoi l'on donne A bien eonsidérer si le droit est lésé, Si tout est bien en ordre.

Eh! rien n'est plus aisé.... Des deux cent mille francs n'êtes-vous pas le maltre? M. GARANT.

Oh, oui! son testament le fait assez eonnaître. Je les dois recevoir en louis trébuchants. NINGS.

Fla bien! à chacun d'eux donnez cent mille francs. LE JEUNE GOURVILLE. Le compte est clair et net.

M. GARANT.

Oui, cette arithmétique Est parfaite en son genre, et n'a point de réplique: Égales portions.

> NINON. Par cette égalité

Vous assurez la paix de leur société.

M. GARANT. Sovez sûre que l'un n'aura pas plus que l'autre, Quand j'aurai tout réglé.

NINON.

Quelle idée est la vôtre ! Tout est réglé, monsieur ....

M. GARANT. Il faudra mûrement

Consulter sur ce cas quelque avocat savant, Quelque bon proeureur, quelque habile notaire, Que puisse prévenir toute fâcheuse affaire. Il faut fermer la bouebe aux malins béritiers, Oui nourraient méchamment répéter les deniers. LE JEUNE GOUBVILLE.

Mon père n'en a point.

M. GARANT. Hélas! dès qu'on enterre

Un vieillard un peu riche, il sort de dessous terro Mille collatéraux qu'on ne connaissait pas. Voyez que de chagrin, de peines, d'embarras; Si jamais il fallait que, par quelque artifice, J'eludasse les lois de la sainte justiee! L'honneur, vous le savez, qui doit conduire tout, Le véritable honneur est très fort de mon goût Mais il sait écarter ces craintes ridicules. Il est de certains cas où j'ai peu de scrupules.

M. OARANT. J'en suis persuadé, madame, je le crois; C'est mon opinion... mais la rigueur des lois, De ces collatéraux les plaintes, les murmures, Et les prétentions avec les procédures.

MINON A yez des procédés, je réponds du succès. La Jauna Gouavilla.

Ce n'est point là du tout une affaire à procès. M GARANT

Vous ne connaissez pas , madame , les affaires , Leurs détours, leurs dangers, les lois et leurs mystè-NINON. fres.

Toujours cent mots pour un. Moi , je vais à l'instant Répondre à vos dicours en un mot comme en ceut. Mon cher petit Gourville, allez dire à Lisette Qu'elle m'apporte ici cette grande cassette. Elle sait ce que c'est.

LR JEUNA GOURVILLE. J'y cours.

SCÈNE III.

NINON, M. GARANT.

M. GARANT.

Avec chagrin Je vois que ce jeune homme a pris un mauvais train, De mauvais sentiments... une allure mauvaise. Je crains que s'il était un jour trop à son sise... Il ne se confirmât dans le mal...

NINON. Mais vraiment Vous me touchez le cœur par un soin si prudent.

M. GARANT. Il est fort libertin : une trop grande alsance... Trop d'argent dans les mains, trop d'or, trop d'opu-Donne aux vices de cœur trop de facilité. [lence... NINON.

On ne peut parler mieux ; mais trop de pauvreté Dans des dangers plus grands peut plonger la jeunes-Je ne voudrais pour lui panyreté ni richesse. (se : Point d'excès, mais son bien lui doit appartenir.

M. GARANT. D'accord, c'est à cela que je veux parvenir.

NINON. Et son frère?

M. GARANT.

Ah! pour lui, ce sont d'autres affaires, Vous avez des bontés qu'il ne mérite guères. NINON.

Comment done?...

Vous svez acheté sous son nom, Quand son père vivait, votre propre maison.

Oul.. M. GARANT.

> Vous avez mal fait. NINON

C'était un avantage Que son père lui fit.

M. GARANT.

Mais cela n'est pas sage. Nous y remédierons; je vous en parlerai : J'ai d'honnêtes desseins que je vous confierai... Vous êtes belle encore.

> NINON. Ah!

M. OABANT. Vous savez : le monde...

NINON. Ah! monsieur !...

M. OABANT. Vous avez la science profonde Des secrètes facons dont on peut se pousser, Être considéré, s'intriguer, s'avancer; Vous êtes éclairée, avisée et discrète.

NINON. Et surtout patiente.

SCÈNE IV

NINON, M. GARANT, La JEUNE GOURVILLE LISETTE, UN LAQUAIS.

LISETTE. Ah! la lourde cassette!

Comment voulez-vous donc que l'apporte cela? Picard la traine à peine.

Allons, vite, ouvrons-la. LISETTE.

C'est un vrai coffre-fort.

C'est le très faible reste De l'argent qu'autrefois, dans un péril funeste. Étant contraint de fuir. Gourville me laissa : Long-temps à son retour dans ce coffre il puisa. Le compte est de sa main. Allez tous deux sur l'heure Donner à ses enfants le peu qu'il en demeure : Ce sera pour chacun, je crois, deux mille écus, Par un partage égal il faut qu'ils soient reçus.

Pour leurs menus plaisirs ils en feront usage, Attendant que monsieur fasse un plus grand partage. (On remporte le coffre.) LISETTS.

J'y cours; je sais compter. La JEUNA GOURVILLE.

L'adorable Ninon!

MINON . à M. Garant. Pour remplir son devoir il faut peu de façon : Vous le voyez, monsieur,

#### M. GARANT. Cela n'est pas dans l'ordre,

Dans l'exacte équité : la justice y peut mordre. Cette caisse au défunt appartint autrefois, Et les collatéraux réclameront leurs droits : Il faut pour préalable en faire un inventaire. Je suis exécuteur qu'on dit testamentaire.

LR JEUNE GOURVILLE. Eh bien l'exécutez les généreux desseins D'un ami qui remit sa fortune en vos mains.

M. OABANT. Allez, j'en suis chargé; n'en soyez point en peine.

NINON. Quand apporterez-vous cette petite aubaine Des deux cents mille francs en contrats bien dressés? Et quand remplirez-vous ces devolrs si pressés?

M. GABANT. Bientôt. L'œuvre m'attend, et les pauvres gémissent; Lorsque je suis absent tous les secours languissent.

Adieu... ( 11 falt deax pas, et revient. ) Vous devriez employer prudemment Ces quatre mille écus donnés légèrement. NINON.

Eh! fi done!

M. GABANT, revenant encore, la tirant à l'écart. La débanche! hélas! de toute espèce A la perdition condulra sa jeunesse

Il dissipera tout, je vous en avertis. LE JEUNE GOURVILLE. Hem, que dit-il de moi?

M. GARANT. Pour votre bien, mon fils, Avec discrétion je m'explique à madame...

(Bas, & Nipon.) Il est très inconstant.

> NINON. Ah! cela perce l'âme.

M. OABANT. Il s déjà séduit notre voisine Agnant :

Cela fera du bruit. NINON.

Ah! mon Dieu! le méchant! Courtiser une fille ! ô ciel ! est-il possible ? M. OABANT.

C'est comme je le dis.

NINON. Quel crime irrémissible! M. GARANT, & Ninon. Un mot dans votre oreille.

LE JEUNE COURVILLE. Il lui parle tout bas:

C'est mauvais signe.

NINON, à M. Garant qui sort. Allez, je ne l'oublierai pas.

## SCÈNE V.

NINON, LE JEUNE GOURVILLE.

LE JEUNE COURVILLE. Oue your disait-il donc?

NINON.

Il voulait, ce me semble, Par pure probité, nous mettre mal ensemble.

LE JEUNE GOURVILLE. Entre nous, je commence à penser à la fin

Que cet original est un maître Gonin.

Vous pouvez, croyez-moi, le penser sans scrupule; On peut être à la fois fripon et ridicule. Avec son verbiage et ses fades propos, Ce fat dans le quartier séduit les idiots. Sous un amas confus de paroles oisenses Il pense déguiser ses trames ténébreuses. J'aime fort la vertu; mais, pour les gens sensés, Quieonque en parle trop n'en eut jamais assez. Plus il veut se cacher, plus on lit dans son âme; Et que cecl soit dit et pour homme et pour femme. Enfin, je ne veux point, par un zèle imprudent,

Garantir la vertu de ce monsieur Garant. Ma foi! ni moi non plus.

LE JEUNE GOURVILLE. SCÈNE VI.

NINON, LE JEUNE GOURVILLE, LISETTE.

BINON.

Eh bien I chère Lisette. Ma petite ambassade a-t-elle été bien faîte? Son frère a-t-il de vous reçu son contingent?

LISETTE. Oui, madame, à la fin il a reçu l'argent. NINON.

Est-il bien satisfait i

LISETTE-Point du tout, je vous jnre. NINON.

Comment?

LISETTE.

Oh! les savants sont d'étrange nature. Quel étonnant jeune homme, et qu'il est triste et seo l Vous l'eussiez vu courbé sur un vieux livre grec; Un bonnet sale et gras qui cachait sa figure, De l'encre an bout des doigts, composaient sa parure, Dans un tos de papiers il était enterré : Il se parlait tout has comme un homme égaré; De lui dire deux mots je me suis hasardée; Madame, il ne m'a pas sculement regardée.

(En élevant la voix.)

J'apporte de l'argent, monsieur, qui vous est dû;
 Monsieur, e'est de l'argent.
 Il n'a rien répondu;
 Il a continué de feuilleter. d'écrire.

l'ai fait, avec Picard, un grand éclat de rire : Ce bruit l'a réveillé. « Voilà deux mille écus,

» Monsieur, que ma maltresse avait pour vous reçus.

»—Hem! qui? quoi? m'a-t-il dit; allez ehez les notai» Jen'ai jamais, ma bonne, entendu les affaires : [res;

Je nc me méle point de ces pauvretés-là.
Monsieur, ils sont à vous, prenez-les, les voilà.

Il a repris soudain papier, plume, écritoire. Picard, l'interrompant, a demandé pour boire. « Pourquoi boire? a t-il dit; fi! rien n'est si vilain

Que de s'accoutumer à boire si matin! >
Enfin, il a compris ce qu'il devait entendre :
 Voilà les sacs, dit-il, et vous pouvez y prendre

\* Yout resures, trium, et vous poures y presure ;

\* Tout ce qu'il yous plaira pour la commission. 

Nous avons pris, madame, avec discrétion.

Il n'a pas un moment daigné tourner la tête,

Pour voir de nos cinq doigts la modestie honnéte;

Et nous sommes partis avec étonnement.

Sans recevoir pour vous le moindre compliment.

Avez-vous vu jamais un mortel plus bizarre?

NINOX.

Il en faut eouvenir, son caractère est rare. La nature a conçu des desseins différents, Alors que son caprice a formé ers enfants. Un contraste parfait est dans leurs caractères; Et le jour et la nuit ne sont pas plus contraires. LE JEUNE GOUNYILLE.

Je l'aime cependant du meilleur de mon cœur.

Moi, de tout mon pouvoir, jel'aime aussi, monsieur; J'ai toujours remarqué, sans trop oser le dire, Que vous aimez assez les gens qui vous font rire.

INNOX.

Je ne ris point de lul, Lisette, je le plains:
Il a le cœur très bon, je le sais; mais je erains
Il a le cœur très bon, je le sais; mais je erains
Que cette aversion des plaisirs et du monde,
Des usages, des mours, l'ignoence profose,
Ce gold pour la revitale, et cette susseriet,
Re produient biendit quedque calamité.
Re produient biendit quedque calamité.
Alarme nat leadresse, accroft ma défance :
Souvent un esprit gauche en sa simplicité,
Coyant faire le bien, fait le mal par bonté.

LE JEUNE GOURVILLE.

Oh I je vais de ce pas hver sa tête alnée;
De sa sotte raison la mienne est étonnée;
Je lui parlerai net, et je veux, à la fin,
Pour le débarbouiller, en faire un libertin.
NNON.

Puissiez-vous tous les deux être plus raisonnables! Mais le monde aime mieux des erreurs agréables, Et d'nn esprit trop vif la piquante galté, Qu'un précoce Caton, de sagesse hébété, Occupe tristement de mystiques systèmes, Inutile aux humains, et dupe des sots mêmes.

IL FIUNE GOUVILLE.

If that were amount anounced, in the sense of son rom, Dann men amount anounced, in the sense of son rom, Dann men amount anounced, in the sense of son rom, Dann mysters sense of a son rom sense of the sens

NINON.

Il est un peu scabreux, et je erains cette mère.

Prenez bien garde, au moins, vous vous y meprenVos discours de vertu seront peu mesurés; [dres.
Tout sera reconnu.

LE JEUNE GOURVILLE. Le tour est assez drôle.

Mais c'est du lonp berger que vous jouez le rôle. LE JEUNE GOURVILLE.

D'ailleurs, je suis très bien déjà dans la maison : A la mère toujours je dis qu'elle a raison; le bois avec le père, et chante avec la fille; Je deviena nécessaire à toute la famille. Vous ne me blâmez pas? NINON.

Pour ce dernier point, non. LISETTÉ.

Ma foi, les jeunes gens ont souvent bien du bon.

### ACTE SECOND.

#### SCÈNE L

GOURVILLE L'AINÉ, tenant un liere; LE JEUNE GOURVILLE. Tous deux arrivent et continuent la conversation: l'ainé est vétu de noir, la perruque de tracers, l'habit mal boutonné.

LE JETNE GOUNTILES.

Nes-tu done pas honteux, en effet, à ton âge,
De vouloir devenir un grave personnage?

Tu forces ton instinct par pure vanité,
Pour parvenir un jour à la stupidité.
Qui peut done contre toi l'unspirer tant de haine?
Pour être malbeurreux tu prends bien de la peine.

Que diraist-ud qu'un fou qu', des prédes et des maine,

Se plairait d'écraser les fleurs de ses jardins, De peur d'en savourer le parfum délectable? Le ciel a formé l'homme animal sociable. Fourquoi nous fuir? pourquoi se refuser à tout? Être sans amitié, sans plaisirs, et sans goût, C'est être un homme mort. Oh! la plaisante gloire Que de gâter son vin de crainte de trop boire! Comme te voilà fait! le teint jaune et l'œil ereux! Penses-tu plaire au eiel en te rendant hideux? Au monde, en attendant, sois très sur de déplaire, La charmante Ninon, qui nous tient lieu de mère, Voit avec grand chagrin qu'en ta propre maison, Loin d'elle, et loin de moi, tu lauguis en prison. Est-ce monsieur Garant qui, par son éloquence, Nourrit de tes travers la lourde extravagance? Allons, imite-moi, songe à te réjouir : Je préteuds, malgré toi, te donner du plaisir.

OGUNTLEE 'LANS'.

De si vilains propos, une telle conduite,
Mc font pité, monsieur, jeu prévois trop la suite.
Vous frera 2 coup siru en mauvais de
Le ne puis plus souffrir un si grand libertin.
De cet puis plus souffrir un si grand libertin.
De cet ten maisor-je connais les scandles;
Il on peut arriver des choses bien fatales :
Dij monsieur Grant turn a trop averti.
Jen'y veux plus rester, et j'à pris mon parti.
Jen'y veux plus rester, et j'à pris mon parti.

Son accès le reprend.

GOERVILLE L'AÎNE.

Monsieur Garant, mon frère,
Que vous calomnicz, est d'un tel caractère
De prohité, d'honneur... de vertu... de...

De prohité, d'honneur... de vertu... de...

LE JEUNE GOURVILLE.

Je voi

Que déjà son beau style a passé jusmu'à toi.

Que de ja son beus alyce passe jusqu'à toitoit l'authorité par l'authorité passe l'authorité l'authorité passe l'authorité passe l'authorité passe l'authorité l'authorité passe l'authorité l

Pas Tant,

LE JEUNE COUEVILLE.

GOURVILLE L'AÎNÉ.

GOURVILLE L'AÎNÉ. Allez, je sais tout ce qu'il faut savoir. J'ai bien lu.

LE JEUNE GOURVILLE.

Ya , lis moins , mais apprends à mieux voir.
Tu pourras tout au plus quelque jour faire un livre.
Mais dis-moi , mon pauvre homme, avec qui peux-tu

OURVILLE L'AINÉ. (vivre?

Avec personne.

LE JEUNE GOURVILLE.
Quoi! tout seul dans un désert?
GOUEVILLE L'AÎNÉ.
Oh! je fréquenterai souvent madame Aubert.

LE JEUNE GOURVILLE, riant.
Madame Aubert!

GOURVILLE L'AÎNÉ. Eh ouil madame Aubert. LE JEUNE GOURVILLE.

Parente

Du marguillier Garant?

GOURVILLE L'AINÉ.

Oui, pieuse et savante, D'un esprit transcendant, d'un mérite accompli. LE JEUNE GOURVILLE.

La connais-tu?

COURVILLE L'AÎNE.

Non; mais son logis est rempli De gens les plus versés dans les vertus pratiques. Elle cennaît à fond tous les auteurs mystiques; Elle reçoit souvent les plus graves docteurs, Et force gens de hien qu'on ne voit point ailleurs.

LE JEUNE GOURVILLE.
Madame Aubert t'attend?

GOURVILLE L'AÎNÉ.
Oui : mon tuteur fidèle,
Monsieur Garant, me mène enfin dincr chez elle.

LE JEUNE OOURVILLE.

COURVILLE L'AÎNE.

Eli! oui.

LE JEUNE GOURVILLE.

Cette femme de bien?

GOURVILLE L'AÎNÉ. Elle-méine; et je veux, après cet entretien, Ne hanter désormais que de tels caractères, Des dévots éprouvés, secs, durs, atrahilaires. Je ne veux plus vous voir; et je préfére un trou,

Un crmitage, un antre...

LE JEUNE GOURVILLE, en l'embrassant.

Adicu, mon pauvre fou.

## SCENE II.

GOURVILLE L'AINÉ.

Je pleure sur son sort; le volià qui s'abline; Il va de femme en fille, il court de crime en crime. (Hassaide, et cavre un trve.) Que Garasse a raison I qu'il peint hien, à mon sens, Les travers odieux de tous nos jeunes gens! Qu'il enflamme mon cœur, et qu'il le fortifie Contre les passions qui tourmentent la viet

(Il lit encore.)
C'est bien dit: oui, voilà le plan que je suivrai.
Du sentier des méchants je me retirerai.
J'évîterai le jeu, la tahle, les querelles,
Les vains amusements, les spectacles, les bolles.

( 11 se lôve. ) Quel plaisir noble et doux de hair les plaisirs ; De se dire en secret : Me voilà sans désirs : Je suis maltre de moi , juste, insensible, sage; Et mon fine est un roc au milieu de l'orage! Je rougis quand je vois dans ce maudit logis Ces conversations, ces soupers, ces amis. Je souris de pitié de voir qu'on me préfère, · Sans nul ménagement, mon étourdi de frère. Il plaft à tout le monde , il est tout fait pour lui. C'en est trop : pour jamais j'y renonce aujourd'hui. Je conserve à Ninon de la reconnaissance : Elle eut soin de nous deux au sortir de l'enfance; Et, malgré ses écarts, elle a des sentiments Qu'on eut pris pour vertu peut-être en d'autres temps. Mais...

(Il se mord le doigt et fait une grimace effroyable.)

SCÈNE III. GOURVILLE L'AÎNÉ, M. GARANT.

M. GARANT. Fh bien! mon très cher, mon vertueux Gonrville, De tant d'iniquités allez-vous fuir l'asile? COURVILLE L'AINÉ.

J'y suis très résolu.

M. GARANT. Ce logis infecté N'était point convenable à votre piété.

Sortez en promptement ... Mais que voulez -vous faire De ces deux mille écus de monsieur votre père? GOURVILLE L'AINÉ.

Tout ce qu'il vous plaira; vons en disposerez.

M. OARANT. L'argent est inutile aux cœurs bien pénétrés D'un vrai détachement des vanités dn monde ; Et votre indifférence en ce point est profonde : Je veux bien m'en charger; je les feral valoir... Pour les panyres s'entend... Vous aurez le pouvoir D'en répéter chez mol le tout ou bien partie, Dès que vous en aurez la plus légère envie. COURVILLE L'AINE.

Ah! que vous m'obligez! Je ne pourrai jamais Vous payer dignement le prix de vos bienfaits.

M. GARANT. Je puis avoir à vous d'autres sommes en caisse.

GOURVILLE L'AINÉ. L'on me l'a dit... Mon dieu, je vous les laisse. Vous voulez bien encore en être embarrassé? M. GARANT.

Je mettrai tout ensemble. GOURVILLE L'AÎNÉ.

Eh! eh!

Oui, c'est fort bien pensé. M. GARANT.

Or ch, votre dessein de chereher domicile

Est très juste et très bon; mais il est inutile : La maison est à vous : gardez-vous d'en sortir, Et priez seulement Ninon d'en déguerpir. Par mille éclats fâcheux la maison polluée. Ouand vous v vivrez seul, sera purifiée, Et je pourrais bien uiême y loger avec vous. GOURVILLE L'AÎNÉ.

Cet honneur me serait bien utile et bien doux : Mais je ne me sens pas l'âme encore assez forte Pour chasser une femme, et la mettre à la porte. C'est un acte pieux : mais l'honneur a ses droits; Et vous savez, monsieur, tout ce que je lui dois. Pourrais-je, sans rougir, dire à ma bienfaltrice : « Sortez de la maison, et rendez-vous justice? » Cela n'est-il pas dur?

M. GARANT.

Un tel ménagement Est bien louable en vous, et m'émeut puissamment. Ce scrupule d'abord a barré mes idées : Mais j'ai considéré qu'elles sont bien fondées. Le désordre est trop grand. Votre propre danger A la faire sortir devrait yous engager. Sachez que votre frère entretient avec elle Une intrigue odieuse, indigne, eriminelle, Un scandaleux commerce... un... je n'ose parler De tout ce qui s'est fait... tant je m'en sens troubler. GOURVILLE L'AÎNE.

Voilà donc la raison de cette préférence Ou'on lui donnait sur moi!

M. GARANT.

Sentez la conséquence, COURVILLE L'AÎNÉ. Je n'aurais pu jamais la deviner sans vous-Les vitains!... Grace au eiel, je u'en suis point jalous. Je n'imaginais pas qu'nn si grand fou dût plaire.

M. GABANT. Les fous plaisent parfois.

GOURVILLE L'AINÉ.

Ah! j'en suis en colère Pour l'honneur du Marais.

M. GABANT Il faut premièrement

Détonrner loin de nous ce scandale impudent, Mais avec l'air honnête, avec toute décence, Avee tous les dehors que veut la bienséance ! Nous avons concerté que de cette maison Yous feriez pour un tiers une donation. Un acte bien secret que je pourrais vous rendre. Armé de cet écrit, je puis tout entreprendre. Je ne m'emparerai que de votre logis, Et vous aurez vos droits sans être compromis. GOURVILLE L'AINÉ.

Oui, l'idée est profonde ; oul, les dévots, les sages, Sur le reste du monde ont de grands avantages. Je signerai demain.

M. GARANT. Ce soir, votre cadet

Reviendra vous braver comme il a toujours fait.
Tout se moque de vous, laquais, cocher, servante:
Ils traitent la vertu de chose impertinente.
GOINYILLE L'AINÉ.

La vertuf

M. GABAYT.
Vraiment oui. Toujours un marguillier
A soin d'avoir en poche enere, plume, papier.
Venez, l'acte est dressé. Cet honnéte artiflee
Evacue ous voyez, dans l'exacte justice.
Signez sur mon genou.

(Il live son genon.)
GOUEVILLE L'Aink, en signant.
Je signe aveuglement,
Et crois n'avoir jamais rien fait de si prudent.

M. GAEANT. Je rédigerai tout dès ce soir par notaire.

GOURVILLE L'AÎNÉ. Vous êtes, je le vois, très actif en affaire.

M. GABART. Vous pouvez du logis sortir dès à présent.

Qui.

GOURVILLE L'AINÉ.

M. GARANT.

Donnez-moi la elef de votre appartement.

GOURVILLE L'AINÉ.

La voilà.

M. GARANT.

Tout est bien; et puis chez ma cousine. Chez la savante Aubert, notre illustre voisine... Nous irons faire ensemble un diner familier. GOUNTILLE L'AINÉ.

Vous m'enchantez!

Elle est la perie du quartier. Elle est dans sa maison de doctes assemblées, Das conversations utiles et réglées; Il y doit aujourd'hui venir quelques docteurs, Des savants pleins de gree, de brillants orateurs, Arec quelques abbés, gens de l'académie. Tous pétris du vrai suc de la philosophie.

GOUNTILE L'AINÉ.

Et e'est là justement tout ce qu'il me fallait;

Yous m'avez découvert ce que mon œur voulait.

Yous me faites penser, vous étes mon Socrate;

le suis Aleibiade : ah! que cela me flatte!

Me voilà dans mon centre.

M. GABANT.

On n'est jamais heureux Qu'arec des gens de bien, savants et vertueux. Chez macousine Aubert, mon fils, allez vous rendre: Je ne me ferai pas, je erois, long-temps attendre. GOUNTILLE L'AINÉ.

Fy vais.

SCÈNE IV.

NINON, M. GARANT, GOURVILLE L'AINÉ.

NINON, à Goureille l'ainé.
Ah! ah! monsieur, vous sortez donc «ním'
Yous vous humanisez, et votre noir chagrin
Cède àu besoin qu'on a de vivre en compagnie.
Le plaisir sied très bien à la philosophie;
La solitude accoble, et cause trop d'ennui.

Eh bien! où comptez-vous de diner aujourd'hui?
GOURVILLE L'AÎNE.

Avec des gens de bien , madame.

Fh! mais... j'espère....
Oue ee n'est nas avec des frinons.

GOURVILLE L'AÎNÉ. Au controire.

NINON.

Et vos convives sont?

GOURVILLE L'AÎNÉ.

Des docteurs très savants.

On en trouve, en effet, de très honnêtes gens, Et chez qui la vertu n'offre rien que d'aimable. GOURVILLE L'AINÉ.

L'heure presse, avec eux je vais me mettre à table. NEXON.

Allez, c'est fort bien fait.

SCÈNE V.

NINON, M. GARANT.

NINON.

Quelle mauvaise humeur! Il semble en me parlant qu'il soit rempli d'aigreur! En savez-vous la cause?

> M. GABANT. Eh! oui, je suis sincère,

La cause est en effet son méchant caractère.

Je savais qu'il était et bizarre et pédant, Mais je ne croyais pas qu'il eût le cœur méchant.

M. GAEANT.
Allez, je m'y connais; vous ponvez être sâre [dure.
Qu'il n'est point d'âme au fond plus ingrate et plus

Il eat vrai qu'en effet de mon petit présent Il n'a pas daigné faire un seul remerciement; Mais c'est distraction, manque de savoir-vivre, Et pour l'instruire mieux le monde eat un grand livre. M. GAEANT.

Je vous dis que son cœur est pour jamais gâté, Endurei, gangrené, méchant... au mal porté; Faux... avec fausseté; ses allures secrètes. Sombres... De deux cent mille francs me nomma légataire. NINON.

Vous m'aimez donc un peu?

M. GARANT.

J'ai combattu long-temps res désirs opissants :

Les inspirations de ces désirs puissants; Mais en les combatant avec justesse ettrême, En m'examinant bien, comptant avec moi-même, Calculant, rabotant, Ja iv up our résultat Qu'il est temps en effet que vous clanajes d'état, Que nous nous convenons, et qu'un amourt sincère, Soutenu par le bien, ne doit pas vous déplaire.

Le ne mattendais pas à set excès d'honneur. Peut-être au vous a dit quelle était mon humeur. Peus long-temps pour l'hymen un peu de répugnanson jong effarencealait ma libre indépendance : (ce; C'est un frein respectable; et, aj je l'avais pris, Croyez que se devoirs auraient été remplis. Le fiut dans ma jeunesse un tant soit peu légère; Le n'avais sau alors le bonheur de vous claire.

M. GARANT.

Madame, croyez-moi, tout ce qui s'est passé
Fait peu d'impression sur un esprit sensé;
Ces bagatelles-là n'ont rien qui m'intimide:
Je vais droit à mon but, et le pense au solide.

NINON.

Eh bien I Jy pense aussi: vos offres à mes yeux
Présentent des objets qui sont bien spécieux.
Il est vrai qu'on pourrait m'imputer par euvie
Je ne sais quoi d'injuste, et quelque hypocrisie.

M. GARANT. Eh, mon Dieu! c'est par là qu' on réussit toujours.

Oul; la monnaie est fausse, elle a pourtant du cours. Que me sont, après tout, les enfants de Gourville? Rien que des étrangers à qui je fus utile.

M. GARANT.

Il faut l'être à nous seuls, et songer en effet

Que pour ces étrangers nous en avons trop fait.

NINON. J'admire vos raisons , et j'en suis pénétrée.

M. GABANT. Ah! je me doutais bien qua votre âme éclairée En sentirait la force et le vrai fondement, Le poids...

> NINON. Oui , tout cela me pèse infiniment.

M. GARANT.

NINON.

Ce soir vous aurez ma réponse; Et devant tout le monde il faut que je l'annonee.

Ah! vous me ravissez : je n'ai parlé d'abord Que de vos intérêts qui me touchent si fort; Mais si vous connaissiez quel effet font vos charmes, Vos beaux yenx, votre esprit. ô quelles paissantes Mont ôté pour jamais ma chère libertél... [armes De quel excès d'amour je me sens tourmenté!...

NINON.

Mon Dieu! finissez donc; vous me tournez la tête:

Sortez... n'abusez point de ma faible conquête...

M. GABANT.
Vous n'en pouvez douter.
NINON.

J'y compte.

Mais revenez bientôt.

M. GABANT.

Sur mon cour daignez toujours compter.

Ne trouvez-vous pas bon que j'amène un notaire

Pour concher par écrit cette divine affaire?

Par contrat | ch | mais oui... vos desseins concertes Ne sauraient, à mon sens, être trop constatés.

M. GARANT. Nos faits sont convenus?

ninon. Oui-dà.

> M. GARANT. Notre fortune

Sera par la coutume entre nous deux commune?

NINON.

Plus vous parlez, et plus mon cœur se sent lier.

M. GARANT. A ce soir, ma Ninon.

NINON, le contrefesant. Ce soir, mon marguillier.

SCÈNE VI.

NINON.

Quel indigne animal, et quelle âme de bone! Il ne s'apercolt pas seulement qu'on le joue; Tont absorbée qu'il et dans ses densins houteux. Il l'en peut discerne le ridiciele all'reux. Il l'en peut discerne le ridiciele all'reux. J'ai vu de ce genni-le, qui se croyalent habiles. Pour avoir quedque temps trompé des imbéclies, Dans leurs propres lette biende derraç géné. On pénit l'Amoera reuque; il jourt l'étre, sans doute: Mais l'intérêt l'est pas, et souvent ne voit goutte. Vauloir toujours tromper, c'est un malheureux loit.

### ACTE TROISIÈME.

### SCÈNE I

#### LISETTE, PICARD.

LISETTE.

Eli bien! Picard, sais-tu la plaisante nouvelle? PICAED.

Je n'ai jamaia rien su le premier : quelle est-elle? LISETTE.

Notre maîtresse enfin s'en va prendre un mari. PICARD.

Ma foi! j'en ai le eœur tout-à-fait réjoui. Ah! c'est donc pour cela que madame est sortie! C'est pour se marier... J'ai souvent même envie, Tu le sais; et je crois que nous devons tous deux Suivre un si digne exemple.

LISETTE. Ah! Picard, ces beaux nœuds Sont faits pour les messieurs qui sont dans l'opulence ;

Peu de chose avec rien ne fait pas de l'aisance; Et nous sommes trop gueux, Picard, pour être unis. Le mari de madame aujourd'hui m'a promis De faire ma fortune.

PICARD. Est-il bien vrai, Lisette?

LISETTE. Et je t'épouserai des qu'elle sera faite.

PICARD. Bon! attendons-nous-y! Quand le bien te viendra, D'autres amaots viendront ; tu me planteras là : Des filles de Paria je connais trop l'allure ; Elles n'épousent point Picard.

Va, je te jure

LISETTE. Que les honneurs chez moi ne changent poiot les Je t'aime, et je ne puis être contente ailleurs. [mœurs :

PICAED. Allons, il faudra donc se résoudre d'attendre. Et quel est ce monsieur que madame va prendre? LISETTE.

La peste! c'est un homnie extrêmement puissant , Marguillier de paroisse, ayant beaucoup d'argent; Sur son large visage on voit tont son mérite ; Homme de bon conseil, et qui souvent hérite De gens qui ne sont pas seulement ses parents. Il a toujours, dit-on, vécu de ses talents; Il est le directeur de plus de vingt familles : Il peut faire aisément beaucoup de bien aux filles. C'est ce monsieur Garant qui vient dans la maison. PICARD.

Bon! l'on m'a dit à moi qu'il est gueux et fripon.

Eh bien! que fait cela? cette friponnerie

N'empêche pas, je crois, qu'un homme se marie. Il m'a promis beaucoup. PICARD

Plus qu'il ne te tiendra... Quoi! c'est lui qu'aujourd'hui madanie épousera?

Rien n'est plus vrai , Picard.

PICARD. C'est lui que madame aime? LISETTE.

le n'en saurais douter DICARD Qui te l'a dit?

LISETTE. Lui-même. J'ai de plus entendu des mots de leurs discours :

Picard, ils se inraient d'éternelles amours. Pour revenir bientôt ce monsieur l'a quittée; Et madame aussitôt en carrosse est montée. PICARD.

Mon Dieu, comme en amour on va vite à présent ! Je ne l'aurais pas cru : car, vois-tu, j'ai souvent Entendu ma maitresse avec un beau langage Se moquer, en riant, des lois du mariage. LISETTE.

Tout change avec le temps ; on ne rit pas toujours. On devient sérieux au déclin des beaux jours. La femme est un roseau que le moiodre vent plie; Et bientôt il lui faut un soutien qui l'appuie.

PICARD. Quand t'appuierai-je donc?

Va, nous attendrons bien Oue madame ait choisi monsieur pour son soutien.

PICARD. Mais que va devenir Gourville avec son frère?

LISETTE. Je pense que l'aîné va dans un monastère; L'autre sera, je crois, cornette ou lieutenant. Chacun suit son instinct; tout s'arrange aisément.

Je ne sais, mon instinct me dit que ces affaires Ne s'arrangeront pas ainsi que tu l'espères.

LISETTE. Pourquoi? pour en douter quelles raisons as-tu?

PICAED. Je n'ai point de raisons, moi; j'ai des yeux, j'ai vu Que, lorsqu'on veut aux gens assurer quelque chose, On se trompe toujours; je n'en sais point la cause :

J'ai vu tant de messieurs qui pour tes doux appas Disaient qu'ils reviendraient, et ne revenaient pas ! LISETTE-Quoi! maroufle, insolent!

DICARD

A ton tour, ma mignonne, Jamais, en promettant, n'as-tu trompé persoune?

LISETTE.

Hem!

PICABD. Ne te fâche point. Allons, rendons bien net De notre cher savant le sale cabinet : Tenons la chambre propre : allons, la nuit approche.

LISETTE. Bop! ce monsieur Garant a la clef dans sa poche.

PICARD. Diable! il est donc déià maître de la maison : Et ce grand mariage est donc fait tout de bon?

LISETTE. Ne te l'ai-je pas dit? Madame, avec mystère, A dit à son cocher... « Cocher, chez le notaire. »

Ils sont allés signer. PICARD.

Oul, je comprends très bien Que l'affaire est conclue, et je n'en savais rien. LISETTE.

Un excellent souper qu'un grand traiteur apprête Ce soir de ces beaux nœuds doit célébrer la fête ; Les amis du logis y sont tous invités.

PICARD. Tant mieux : nous danserons : plaisir de tous côtés. Mais que va devenir notre alné de Gourville? Il était si posé, si sage, si tranquille, Lui-même se servant , n'exigeant rieu de nous :

Fort dévot, cependant d'un naturel très doux. Où donc est-il allé? LISETTE. C'est chez notre voisine. Comme lui très pieuse, et de Garant cousine;

On m'a dit qu'il y dine avec quelques docteurs. PICARD. Oh! c'est un grand savant, il lit tous les auteurs.

SCÈNE II.

LISETTE, PICARD, GOURVILLE L'AINÉ-

LISETTE. Le voiei qui revient.

PICARD.

Pour la noce peut-être.

LISETTE. Ah! comme il a l'air triste! PICARD.

Oui, je crois reconnaître

Qu'il est bien affligé. LISETTE. Quelles contorsions!

GOURVILLE L'AINÉ, dans le fond. O ciel | 6 juste ciel ! PICARD.

C'est des convulsions COURVILLE L'AÎNÉ.

le vondrais être mort.

FICTION Il a des yeux funestes.

PICAED. C'est d'un vrai possédé les regards et les gestes.

( Gourville s'avante ) Ou'avez-vous done, monsieur?

Die J Die Vous avez l'œil poché.

Bosse au front , nez sanglant , et l'habit tout taché. LISETTE.

Étes-vous lei près , monsieur , tombé par terre ? GOURVILLE L'AINE.

Que son sein m'engloutisse! PICARD.

> Et quoi done? GOURVILLE L'AINÉ.

> > Monsieur!

Ou'on m'enterre. Je ne mérite pas de voir le jour. PICARD.

LISETTE. Ou'est-il donc arrivé?

GOURVILLE L'AÎNE. Je me meurs de douleur,

De honte, de dépit... PICARD. Et de vos meurtrissures. LISETTE.

Hélas! n'auriez-vous point recu quelques blessures? GOUBVILLE L'AINE s'assied. Je ne puis me tenir : ah! Lisette, écoutez

Mes fautes, mes malheurs, et mes indignités. PICARD.

Écoutons bien. f lis se meltent à ses côtés et allongent le cou. ) LISETTE.

Mon Dien, que ce début m'étonne! GOURVILLE L'AÎNE. Voulant rester chez moi, monsieur Garant me donne

Rendez-vous à diner chez sa cousine Aubert. DICLED C'est une brave dame.

COURVILLE L'AINÉ. Ah! diablesse d'enfer! Il v devait venir de savants personnages,

Parfaits chez les parfaits , sages entre les sages : J'y vais ; madame Aubert était encore au lit. Monsieur Aubert tout seul près de moi s'établit. Me propose un trictrac en attendant la table : J'avais pour tous les jeux une haine effrovable :

Et cependant je joue. LISETTE.

Eh bien! jusqu'à présent La chose est très commune, et le main'est pas grand. GOURVILLE L'AINÉ.

J'y gagne, j'y prends goût; de partie en partie

Je ne vois point venir la docte compagnie: Le jeu se continue; enfin le sort fait tant, Qu'ayant bientôt perdu tout mon argent comptant, Je redois mille écus encor sur ma parole.

LISETTE.

De ces petits chagrins un sage se console.

GOURVILLE L'AINÉ.

Ah te ne'xt rien encor. Garant à son cousin Errit que les docturs ne vienfront pos demain, Et qu'il Tattend chez lul pour affaire pressante. Aubett me fit excuse, Aubett me complimente: Il sort, je reste seul ; je n'ossis demeuree, Et dans notre maison ['étais pet à reuter-. Madame Aubett paraît avec una air modeste, pièn coiffée en chever, un déshabilé leste, 'Un négligh brillant, mais qui paraît sans art. on a diné partout, me di-delie; il est turd':

Je vous proposerais de diner tête à tête;
 Mais je vous ennnierais... J'accepte cette fête:
 Le repas était propre et très bien ordonné:
 Elle avait du vin grec dont je me suis donné.

LISETTE.

Vous avez oublié votre théologie?

GOURVILLE L'AINÉ.

Helas I oul, ce vin gree la rendait plus jolie; Madame Aubert tenait des propos enchanteurs, Que J'ai rarement vus chez nos plus vieux auteurs. Je l'entendois parler, je la voyais sourire Avec est agrément que Sapho sut décrire. Yous connaissez Sopho?

PICARD.
Non.

Le plus doux poison
Par l'oreille et les yeux surprenait ma raison.
Nous nous attendrissons : monsieur Aubert arrive;
Madame Aubert n'enfuit éplorée et craintive,
En eriant que je suis un homme dangereux.

LISETTE.

Vous, dangereux, monsieur?

GOURVILLE L'AÎNÉ.

L'époux est très flebeux : Il m'applique un soufflet; je suis assez colère, (terre; l'en reads deux sur-le-champ : nous nous roulons par L'un sur l'autre ceharnés , je frappais , il frappais ; Et j'entendais de loin madame qui riait.... Yous avez lu tous deux deces combats d'abblète?

PICARD. Je n'ai jamals rien lu.

GOURVILLE L'AINÉ.
Ni toi non plus , Lisette?
LISETTE.

Très peu.

GOURVILLE L'AÎNÉ. Quoi qu'il en soit, meurtrissants et meurtris, Nous heurtions de nos fronts les carreaux, les lambris;

Des oisifs du quartier ume foule accourue Remplisanit la maison, l'escalière, et la rue : On crièc, un nous sépare; un procureur du coin D'accommoder l'affaire a pris sur lui le soin : D'accommoder l'affaire a pris sur lui le soin : Pour prefere les gens d'aller cherche main-forte, Pour préveiuri, di-il, une amende plus forte, Dour payer le scandule avec les coups reçus. Je lui signe un billet encor de milit écus. Al. Liscttel al., Ficard I le sauce est peu de chose.

PICARD.

Oui, je le croirais blea.

Quelle métamorphose!

OOURVILLE L'AINÉ.

Après ce que je viens de faire et d'essuyer,

Comment revoir jamais monsieur le marguillier?

Comment revoir madame?

PICAED

Oh! madame est très bonne

Toujours aux jeunes gens, monsleur, elle pardonne. GOURVILLE L'AINÉ.

Comment revoir mon frère après l'avoir traité

Avec tant de hauteur et de sévérité?

### SCÈNE III.

GOURVILLE L'AINÉ, GOURVILLE LE JEUNE, LISETTE, PICARD.

LE JEUNE GOUEVILLE, tout essouffié. Ah, mon frère | ah, Lisette!

LISETTE.

LE JEUNE GOURVILLE, à Lisette, à part.

Ma chère amie,

Dans ce danger terrible aide-mol, je te prie.

GOURVILLE L'AÎNÉ.

Mon frère, je rougis et je pleure à vos yeux.

LE JEUNE COURVILLE.

Mon frère, pardonnez ce petit tour joyeux.

(Present Lisette à part.)

Lisette, prends bien garde au moins qu'on ne la voio; Pour la faire sortir nous aurons une voie. GOURVILLE L'AINE. O ciel ! madame Aubert serait dans la maison?

Elle a done pris pour moi bien de la passion ! Ah! de grâce, oubliez ma sottise effroyable. LE JEUNE GOUEVILLE. Ah! passez-moi ma faute, elle est très excusable.

Ah! passez-moi ma faute, elle est très excusable.

( Allant à Lisette. )

Lisette, à mon secours!

PICARD.

Sont tous devenus fous : qu'a-t-on donc fait ici?

(Lisette s'entrelleul avec le leune Gourville. 1

GOUEVILLE L'AIRÉ, sur le devant. Est-ce une illusion? est-ce un tour qu'on me joue? Quels docteurs j'ai trouvés! je me tâte, et j'avoue Que je suis confondu, que je n'y comprends rien.

LE JEUNE GOUEVILLE. (A Lisette; il lui parle à l'oreille.) Picard, garde la porte... Et toi... Tu m'entends bien.

LISETTE. J'y vais; comptez sur moi.

LE JEUNE GOURVILLE, à Lisette. Par ton seul savoir-faire

GOURVILLE L'AINÉ. Quoi! son père et sa mère ont l'obstination

De me poursulvre ici pour réparation! LE JEUNE GOURVILLE.

GOURVILLE L'AÎNÉ. C'est moi qui meurs de honte.

LE JEUNE GOURVILLE.

( Revenant à Gourville l'ainé.) De grace, mon cher frère, ayez tant de bonté

COURVILLE L'AINE. Quel galimatias !

Ce n'était pas malice; C'est un trait de jeunesse, et peut-être il la perd.

COURVILLE L'AINE. Vous voulez excuser ici madame Aubert?

Que nul dans ce quartier n'a su cette aventure. GOUEVILLE L'AINÉ.

LR JEUNE GOURVILLE. Il ne s'est rien passé qui ne fût très décent.

Ah! vous êtes trop bon.

Quel est cet homme en robe?

LE JEUNE GOUSVILLE. Toujours tendre et fidèle.

GOURVILLE L'AINÉ. Mon frère est no bon eœur, il oublie aisément; Mais de ee qu'il me dit pes un mot ne s'entend.

SCÈNE IV. GOURVILLE L'AINÉ; L'AVOCAT PLACET,

en robe. L'AVOCAT PLACET, toujours d'un ton empesé, et se rengorgeant.

On m'a dit par la ville

Je suis docteur en droit. Tu sauras acouser et le père et la mère.

Hélas! j'en suis honteux.

Sophie échappera par une fuite prompte; Et Lisette saura la mettre en sûreté.

Que de lui pardonner ce petit artifice,

LE JEUNE GOUEVILLE.

LE JEUNE GOURVILLE. Laissons madame Aubert, mon frère, je vous jure

Que dites-vous? après un bruit si violent?

COURVILLE L'AÎNE.

Je cours la consoler, et je vous réponds d'elle. (li sort.)

Que je dois m'adresser à monsieur de Gourville, De Gourville l'alné.

COURVILIE L'ATNÉ. Très humble serviteur. L'AVOCAT PLACET.

Tout prêt à vous servir. GOUEVILLE L'AINÉ.

C'est sans doute un docteur Que, pour me consoler, monsieur Garant m'envôie. L'AVOCAT PLACET.

GOURVILLE L'AINÉ.

J'en ai bien de la joie, To les révère tous.

L'AVOCAT PLACET. Au barreau du palais,

Depuis deux ans, je plaide avec quelque succès. GOUEVILLE L'AINÉ. Contre madame Aubert plaidez donc, je vous prie,

Et vengez-moi, monsieur, de sa friponnerie. L'AVOCAT PLACET

Je ferai tout pour vous. Vous pouvez, au parquet, Vous informer du nom de l'avocat Placet. COURVILLE L'AÎNE.

se ... Si vous voulez, monsieur, vous charger de ma cau-L'AVOCAT PLACET.

Vous devez être instruit... COMPUTER L'AINE. En deux mots je l'expose.

L'AVOCAT PLACET. J'ai dès long-temps en vue un établissement, Et l'avais ponrchassé Claire-Sophie Agnant, Pour elle vous savez, monsieur, quelle est ma flamme.

COURVILLE L'AÎNE Non; mais un avocat fait bien de prendre femme Pour se désennuyer quand il a travaillé.

L'AVOCAT PLACET. Yous me privez d'icelle; et vous m'avez baislé. Par vos productions, bien de la tablature.

GOUEVILLE L'AÎNE. Oui? moi, monsieur?

L'AVOCAT PLACET. Vous-même; et votre precedure

Par madame sa mère est remise en mes mains : On a surpris, monsieur, vos papiers clandestins, Vos missives d'amour, et tous vos beaux mystères, Colores d'un vernis de maximes austères; A nos veux clairvoyants le poison s'est montré.

GOUEVILLE L'AINE. Je veux être pendu, je veux être euterré.

Si j'ai jamais écrit à cette demoiselle, Et si j'ai pu sentir le moindre goût pour elle! L'AVOCAT PLACET.

On renia toujours, monsieur, les vilains cas; Mademoiselle Agnant ne vous ressemble pas, Elle a tout avoué.

GOURVILLE L'AÎNE. Ouoi?

L'AVOCAT PLACET. Que votre éloquence Avait voulu tromper sa timide innocence.

GOURVILLE L'AÎNE. Ah! c'est une coquine ; et je ferai serment Que rien n'est plus menteur que cette fille Agnaut. L'AVOCAT PLACET.

Les serments coûtent peu, monsieur, aux hypocrites; Et eliez madame Aubert vos inflines visites. Le viol dont partout vous êtes accusé, Un mari trop benin par yous de coups brisé, Ont fait connaître assez votre affreux earactère.

Juste eiel!

GOURVILLE L'AÎNE.

L'AVOCAT PLACET. Poursuivons... Vous connaissez la mère? GOURVILLE L'AINÉ.

Qui done?

L'AVOCAT PLACET. Madame Aguant. GOURVILLE L'AINE.

Je sais qu'en ce logis Ou la souffre parfois; mais je vous avertis Que je u'ai jamais eu la plus légère envie D'elle ni de sa fille, et très peu me soucie

De la famille Agnant. L'AVOCAT PLACET. Vous savez sur l'houneur

Combien elle est terrible, et quelle est son homeur. GOURVILLE L'AINE. Je n'en sais rien du tout.

L'AVOCAT PLACET.

Pour venger son insure. Sa main de deux soufflets a doué ma future. Devant monsieur Agnant et devant les valets.

GOURVILLE L'ARNÉ. Ms foi! cette journée est féconde en soufflets. L'AVOCAT PLACET.

D'une telle leçon ma future excédée, Du logis maternel soudain s'est évadée : On sait qu'elle est chez vous, et je m'en doutais bien ; Monsieur, il fant la rendre, et ma femme est monbien. Je vous rapporte ici vos lettres ridieules, Où vous parlez toujours de péchés, de serupules : Rendez-moi sur-le-champ ses petits billets down, Que tout ceci se passe en secret entre nous, Et ne me forcez point d'aller à l'audience Faire rougir messieurs de votre extravagance. GOURVLLE L'AÎNÉ.

Le diable yous emporte et yous et vos billets! Vous me feriez jurer. Non, je ne vis jamais Une si détestable et si lourde imposture.

L'AVOCAT PLACET. Yous étes donc, monsieur, ravisseur et pariure?

GOURVILLE L'AINE. Allez, yous étes fou. L'AVOCAT PLACET.

Payais l'intention

De ménager céans la rénutation De l'ebjet que mon cœur destinait à ma couche ; Mais puisque vous niez, puisque rien ne vous touclie, Que dans le crime enfin vous êtes endurei. Adieu, monsieur. Bientôt vous me verrez ici: Je viendrai vous y prendre en bonne compagnie: Les lois sauront punir cet excès d'infamie : Et vous verrez s'il est un plus énorme cas Que d'oser se jouer aux femmes d'avocats.

### SCÈNE V.

(El sort.)

GOURVILLE L'AINÉ.

Que voilà pour m'instruire une bonne journée! l'étais charmé de moi ; ma sagesse obstinée Se complaisait en elle, et j'admirais mon vœu De fuir l'amour, le vin, les querelles, le jeu : Je joue et je perds tout; certaine Aubert maudite M'enlace en ses filets par sa mine hypocrite: Je bois, on m'assassine : en tout point confondu. Je paie encor l'amende ayant été battu. Uu bayard d'avocat, dans cette conjoncture, Veut me persuader que j'ai pris sa future, Et me vient menacer d'un procès criminel. Garant peut me tirer de cet état cruel: Garant ne paraît point, il me laisse, il emporte Jusqu'aux clefs de ma chambre, et je reste al a porte, N'osant, dans mes terreurs, ni fuir, ni demeurer. O sagesse! à quel sort as-tu pu me livrer! Voilà donc le beau fruit d'une étude profonde ! Ah! si j'avais appris à connaître le monde . Je ne me verrais pas su point où ie me voi : Mon libertin de frère est plus sage que moi.

#### SCÈNE VI.

GOURVILLE L'AINE, PICARD.

Qui frappe à coups pressés? quel bruit! quel tinta-GOURVILLE L'AINE. [marre] Que fait-on donc là-bas? est-ce une sutre bagarre? Est-ce madame Aubert qui me vient harceler, Pour mille écus comptant qu'on m's fait stipuler? PICARD, accourant,

Ah! cachez-vous.

GOURVILLE L'AINÉ. Quoi donc? PICABD

Une mere affingée Qui vient redemander une fille outragee...

GOUEVILLE L'AÎNÉ. Madame Aubert la mère? PICARD.

Un mari pris de vin , Qui prétend boire ici du soir jusqu'au matin...

GOURVILLE L'AINE.

Monsieur Aubert lui-même?

PICARD.

Et qui veut qu'on lui rende Sa belle et chère enfant que sa femme demande : Tout retentit des cris de la dame en fureur; Ses regards seulement m'ont fait trembler de peur; Et pour son premier mot elle m'a fait entendre Qu'elle venait céans pour nous faire tous pendre.

GOUEVILLE L'AINÉ. Ah! cela me manquait.

MCARD.

Queiques bonnets carrés, Pour mieux y parvenir, sont avec elle entrés : Dejà l'on verbalise.

GOURVILLE L'AINÉ. Eh bien | que faut-il faire? Ou fuir ? où me fourrer ?

> PICARD. Venez, j'aj votre affaire;

le m'en vais vous tapir au fond du galetas.

Ah! j'y cours me jeter de la fenêtre en bas. FICAED. Oui , oul , dépêchez-vous.

GOURVILLE L'AINE.

Allons, si j'en réchappe, Sera bien fin, je crois , qui jamais m'y nattrape. Monsieur, madame Aubert, et tous leurs grands docles dévois du quartier, et ces prédienteurs, [teurs, Ne tournenteuron plus ma simple bonhomie; Je renonca à janais à la théologie : Je vois que j'en étais sottement entiché,

Et j'aurais moins mal fait d'être un franc débauché.

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE L

LE JEUNE GOURVILLE, LISETTE.

LE JEUNE GOURVILLE.
J'y songe, j'y resonge, et tout cela, Lisette,
Me paraît impossible.

LISET

Oui, mais la chose est faite.

LE JEUNE GOURVILLE.

N'amporte, mon enfant, qu'elle soit faite ou non,

. suporce, mon entante, que ene sone mite ou nou,

Ta maltresse à ce point ne perd pas la raison.

LISETTE. [ne, Bou! je laperds bien moi, mousieur, moi qui raisou-Pour ce petit Picard.

LE JEUNE GOURVILLE.
Picard passe, ma bonne;
Mais pour Garant, l'objet de son aversion,

Un fat, un plat bourgeois, un ennuyeux fripon...
LISETTE.

Ah! la femme est si faible! LE JEUNE GOUEVILLE.

Il est très vroi, ma reine, Vous passez volontiers de l'amour à la haine; Des exemples frappants le montrent chaque jour;

Des exemples frappants le montrent chaque jour; Mais vous ne passez point du mépris à l'amour. LISETTE. Tout ce qu'il vous plaira: mais j'ai quelques lumières; J'en sais autant que vous sur ces grandes matières :

J'en sais autain que vous sui ces pariera intactea.
Un abbé, grand ami de madame Ninon,
Qui, dans nion jeune temps, fréquentait la maison,
Et qui même, entre nous, eut du goût pour Lisette,
Me disait que la femme est comme la girouette;
Quand elle est neuve encore, à toute heure on l'entend,
Elle brille aut regards, elle tourne à tout vent;

Elle se fixe enfin quand le temps l'a rouillée. LE JEUNE GOUEVILLE. De ta comparaison j'ai l'âme émerveillée;

De ta comparaison j'ai l'âme émerveillée; Fixe-toi pour Picard, rouille-toi, mon enfant : Ninon n'en fera rien pour notre ami Garant. LISETTE.

La chose est pourtant sûre.

Ouais! Ninon marguillière l

Croyez-le.

LE. RUNS. GOUSTLELL.
Jele croix, es jane le crois gobre;
Mais on voil des marchés onn moins extravagante,
Le Paris ext rempil de cest événements.
Aujourd'hou l'on en rit, demain on les oublie :
Tout passe de tout remult; chaque jour as folie.
Mais quel train, quel fracion, quel trouble, est de-terra
Comment nauvre d'agants, cotte fille si chère?
Que ferons-nous ici de mon beneft de frère,
De l'avocat Placer, et de maslame Agant?

lis ont déjà cherché dans chaque appartement.
Ils n'ont pu déterrer la petite Sophie.
LE JEUNE GOUNTILLE.

Au fond je suis fâché que mon espiéglerie Ait à mon frère alné causé tant de tourment ; Mais il faut bien un peu décrasser un pédant ; Ce sont là des leçons pour un grand philosopne. LISETTE.

Oui ; mais madame Agnant paraît d'une autre etoffe ; Elle est à craindre ici.

Thomas In Google

LE JEUNE GOURVILLE. Bon! tout s'apaisera; Car enfin tout s'anaise : un quartaut suffira Pour faire oublier tout au bonboume de père: Et plus en ee moment sa femme est en colère. Plus nous verrons bientôt s'adqueir son humeur.

#### SCÈNE II.

GOURVILLE L'AÎNÉ, poursulei par MADAME AGNANT; M. AGNANT, L'AVOCAT PLACET, LE JEUNE GOURVILLE, LISETTE, PICARD.

GOUEVILLE L'AÎNÉ, courant. An secoure!

MADAME AGNANT, courant après lui. Au méchant!

M. AGNANT, courant après madame Agnant. Qu'on l'arrête!

L'AVOCAT PLACET, conrant après M. Agnant. Au voleur! (Ils font le tour du théstre en poursuivant Gourville l'ainé.)

COURVILLE L'AINÉ. Abli'ai le nez cassé! MADAME AGNANT.

Je suis morte! M. AGNANT. Ah! ma femme.

Es-tu morte en effet? MADAME AGNANT.

(A Gourville l'ainé.) Non... Séducteur infâme, Tu m'enlèves ma fille , impudent loup-garou, Et de la mère encor tu viens easser le cou!

GOURVILLE L'AÎNÉ. Eh! madame, pardon!

MADAME AGNANT. Détestable hypocrite!

L'AVOCAT PLACET. Bace de débauchés!

MADAME AGNANT. Cœur faux ! plume maudite ! Tu me rendras ma fille, ou je t'étranglerai.

COUEVILLE L'AINÉ. Hélas? je la rendrai sitôt que je l'aurai. MADAME AGNANT.

(Au Jeune Gourville.) Tu m'insultes encore !... Et toi qui fus si sage, Parle, as-tu pu souffrir un pareil brigandage? LE JEUNE GOUBVILLE. Madame, calmez-vous... Monsieur, écoutez-moi.

M. AONANT. Volontiers; tu parais un très bon vivant, toi: Je t'ai toujours aimé.

LE JEUNE GOURVILLE.

Rassurez-vous, mon frère;

Vous, monsieur l'avocat, éclaircissons l'affaire : Entendons-nous.

M AGNANT Parbleu! I'on ne peut mieux parier; Il faut toujours s'entendre, et non se quereller. LE JEUNE GOURVILLE.

Picard, apportez-nous ici sur cette table De ce bon via muscat.

M. AGNANT. Il est fort agréable : J'en boirai volontiers, en syant bu déjà : Asseyons-nous, ma femme, et pesons tout cela. (Il s'assied auprès de la table.)

MADAME AGNANT. Je n'ai rien à peser ; il faut que l'on commence

Par me rendre ma tille. L'AVOCAT PLACET.

Qui, c'est la conséquence. (Ils se rangest autour de M. Agnent, qui reste assis.) GOUEVILLE L'AÎNE. Reprenez-la partout où vous la trouverez.

Et que d'elle et de vous nous sovons délivrés. MADAME AGNANT. Eh bien! vous le voyez, encore il m'injurie, L'effronté dissolu!

LE JEUNE GOURVILLE, à part, à son frère. Mon frère, je vous prie, Gardons-nous de heurter ses préjugés de front. GOURVILLE L'AÎNE.

Non ie n'y puis tenir : tout ceci me confond. LE JEUNE GOURVILLE, prenant madame Agnant à part.

Madame, vous savez combien je suis sincère. M. AGNART.

Il n'est point frelaté.

LE JEUNE GOURVILLE. Je ne saurais vous taire Que depuis quelque temps mon cher frère en effet Eut avec votre fille un commerce secret.

GOURVILLE L'AINÉ. Ca n'est pas vrai. LE JEUNE GOURVILLE , à son frère.

Paix done; e'est un commerce honnête, Pur, moral, instructif, pour bien régler sa tête, Pour éloigner son cœur d'un monde décevant . Et pour la disposer à se mettre en couvent.

M. AGNANT. Mettre en couvent ma fille ! oh ! le plaisant visage ! MADAME AGNANT. C'est un impertinent.

GOURVILLE L'AÎNÉ. Je vous dis... LE JEUNE GOURVILLE, fesant signe à son frère.

Chut! COURVILLE L'ATRE.

J'enrage!

L'AVOCAT PLACET.

Cette excuse louable est d'un cœur fraternel;

Mois, monsieur, votre alné n'est pas moins criminel.

Tenez, monsieur, voilà ses missives infâmes,

Et ses instructions pour diriger les âmes.

(it ure des lettres de dessous au robe.)

LE JEUNE GOURVILLE, prenant les lettres.

Prêtez-moi.

L'AVOGAT PLACET.

Les voilà.

LE JEUNE GOUEVILLE.
D'on esprit attentif

J'en veux voir la teneur et le dispositif. L'AVOCAT PLACET.

Mais il faut me les rendre. LE JEUNE GOURVILLE.

Oui; mais je dols vous dire Qu'avant de vous les rendre il me faudra les lire. Il met les lettres dans sa poche; madame Agnant se jette

dessus et en prend une.)

OOURVILLE L'AÎNÉ.

Aliez, ces lettres sont d'un faussaire.

MADAME AGNANT, à Gourville l'ainé. Fripon,

Nieras-tu tes écrits? tiens, voici tout du long Tes beaux enseignements dont ma fille se coiffe : Les voici.

L'AVOCAT PLACET. Nous devons les déposer au greffe.

MADAME AGNANT, prenant des tunettes. Ecoute... = La vertu que je veux vous montrer - Doitpiaire à votre cœur, l'échauffer, l'échaifer. - Votre vertu m'enchante, et la mienne me guide... » Ah! je te donnerai de la vertu, perfide! GOURNILE L'AINÉ.

Je n'ai jamais écrit ces sottises.

LE JEUNE COURVILLE, versant à boire à M. Agnant.

Voisin!

M. AGNANT.

De la vertu!

LE JEUNE GOURVILLE. Voyons celle de ce bon vin.

(A madame Agnant.) Madame, goûtez-en.

MADAME AONANT, ayant bu.

Peste! il est admirable!

LE JEUNE GOURVILLE, à M. Agnant.

Vous en aurez ce soir, mon cher, sur votre table; On vous porte un quartaut dont vous serez content. M. AGNANT.

Non, je n'ai jamais vu de plus honnête enfant. LE JEUNE GOURVILLE, à l'avocat Placet. Et vous?

L'AVOCAT PLACET boil un coup. Il est fort bon; mais vous ne pouvez croire Qu'en l'état où je suis je vienne ici pour boire. LE JEUNE GOURVILLE en présente a son frère. Vous, mon frère? GOURVILLE L'AÎNÉ.

Ah lessez vos ébata ennuyeux, Plus vous paraissez gai, plus je suis ácrieux; Après tant de chagrina et de tracasserie, C'est une cruauté que la plaisaaterie; Dans ce jour de molheur tout le quartier, je croi S'était donné le mot pour se moquer de moi.

(A madame Agnant.)
Ma voisine, à la flu, vous voilà bien instruite
Que si votre Sophie est par malheur en fuite,
Ce n'était pas pour moi qu'elle a fait ce beau tour;
Ni vos veux ni les siens ne m'ont donné d'amour.

MADANE AGNANT.

Mes yeux, méchant!

GOURVILLE L'AINÉ.

Vos yux. C'est une calomaie, Un mensonge effroyable invente par l'eavie. Vous en rapportez-vous au bon monsieur Garant? Nous l'attendous lei de moment en moment : Il consult ausse bien quelle est mon écriture; Et dans sa poche méme il a ma signature; Il a jusqu'à la cléd ém on appartement, Où lui-même a laissé tout unon argent comptant : Il me rendra justice.

MADANE AGNANT.
Ohl c'est un honnéte homme.

L'AVOCAT PLACET. Un grand homme de bien.

LE JEUNE GOURVILLE.
Chacun ainsi le nomine.

MADAME AGNANT. Un homme franc, tout rond.

M. AGNANT. L'oracle du quartier.

LE JEUNE OOUEVILLE. Madame, entre nous tous, je veux vous confler Quelle est à ce sujet ma pensée.

M. AONANT, en buvant, et le regardant en suite fixement.

Oui, confic.

Je crois que e'est chez lui que la beile Sophie A couru se cacher pour fuir votre courroux, Et pour qu'il la remit en grâce auprès de vous : Dans toute la paroisse il prend soin des affaires, Très charitablement, des filles et des mères.

MADAME AGNANT.
Vraiment, l'avis est bon.
LE JEUNE COURVILLE.

A du cœur; elle pense, et n'est plus une enfant: Vous l'avez souffletée, elle s'en est sentie Un peu trop vivement, et puls elle est partie. M. AGNANT, foujours assis, el le verre à la main. C'est votre faute aussi, un siemme, et francèmens Vous deviez avec elle agir moins durement : Vous avez la main prompte, et vous êtes la cause De tout notre malheur.

## LE JEUNE GOURVILLE. Mon Dieu , c'est peu de chose.

Allez, tout ira bien... J'entends monsieur Garant; il revient; parlez-lui, mon frère, et promptement: Sur tous les marguilliers on sait votre influence; Déployez avec lui votre rare éloquence.

#### Oue lui dire?

LE JEUNE GOUEVILLE.

Vous seul pouvez persuader. GOURVILLE L'AINÉ. Persuader ! et quoi ?

LE JEUNE GOUEVILLE.

Tout va s'accommoder.

OOUBVILLE L'AINÉ.

Comment?

LE JEUNE GOURVILLE.

Vous seul pouvez manier cette affaire,

Vous seul rendrez Sophie à sa charmante mère.

GOURVILLE L'AINÉ.

Moi? . MADAME AGNANT.

Va, si tu la rends, je te pardonne tout. GOUEVILLE L'AINÉ. Je n'entends rien...

rien...
LE JEUNE GOUEVILLE.
D'un mot vous en viendrez à bout.
GOUEVILLE L'AÎNÉ.

Allons done

(Il sort.)

LR JEUNE GOURVILLE.

YOUS mettrez la paix dans le ménage.

M. AGNANT, monirant le jeune Gourville.

Ma femme, ce jeune homme est un esprit bien sage,

### SCÈNE III.

LES PRÉCÉDENTS; LE JEUNE GOURVILLE, prenant par la main M. ET MADAME AGNANT, et se metiant entre eux.

LR JEUNE GOUNTLES.

Puisqu'il o'et placi i, je puis a voc andeur,
Medane, en liberté viou ouvrir tout mon ceur,
Medane, en liberté viou ouvrir tout mon ceur,
Ju'i traité drean lui este importante afraire
Comme peu dangerense, et jucausia mon frère;
Mais je dois avec vous faire rélution
Que nous hasardons tous la réputation
June fille noble; e tous nor syeur instruite,
Au chemin de l'hononeur par voi leçous conduire;
Ceci fera du bruit, le monde est médisant.
Ceci fera du bruit, le monde est médisant.

Et e'est ce que je crains.

LE JEUNE GOUEVILLE.
Une fille enlevée,
Avec procès-verbal chez un homme trouvée:
Vous sentez bien, madaune, et vous comprenez bien
Que de tout le Marais ce sera l'entretien;

Qu'il en faut prévenir la triste conséquence. M. AGNANT.

Par ma foi le jeune homme est rempi de prudence. LE FIUNE OUDIVILLE. J'ai fort à cœur aussi, dans ce flécheux éclat, Le propre honeur lesé de monsieur l'avocat. Que pensera tout l'ordre en voyant un confrère Qui prend, sans respecter son grave caractère, Une fille à ses yeux enlevée aujourd'hui; Dont un autre est aimé?... Pil fen rougis pour lui.

L'AVOCAT PLACET.

Mais, monsieur, c'est moi seul que cette affaire touche :
On me donne une dot qui doit fermer la bouche
Aux malins envieux, prêts à tout censurer;
Dix mille écus comptant sont à considérer.

DIX MIHE COUS COMPISANT SOIL & CONSIDERER.

M. AGRANT, l'Oujours bien fixe, et l'air un peu hébété d'un buveur honnéle, mais non pas d'un vilain tivrogne de comédie à hoquets.

Vous avez de gros biens?

L'AVOCAT PLACET. Oui , j'ai mon éloquence ,

Mon étude, ma voix, les plaideurs, l'audience. Le JEUNE OUUVILLE. Madame, je vous plains : Javoue ingénument Qu'on devait respecter un tel engagement. Mon frère a fait sans doute une grande sottise D'enlevre la future à ce futur promise; Il v'en peut résulter qu'une triste union.

Pleine de jalousie et de dissension; Les deux futurs ensemble à peine pourraient vivre. MADAME AGNANT.

J'en ai peur en effet.

M. AGNANT. Il parle comme un livre,

Il a toujours raison.

LR JRUNE GOURVILLE.
Par un destin fatal
Yous voyez que mon frère a seul fait tout le mal;.
C'est votre propresang, e'est l'honneur qu'il vous ôte
Madame, e'est à moi de réparer a faute;
Pour Sophie, il est vrai, je rous aucun désir,

Mais je l'épouserai pour vous faire plaisir. M. AGNANT. Parbleu! je le voudrais.

> L'AVOCAT PLACET. Moi, non. MAGAME AGNANT.

Quelle foliet Tu n'as rien ; un cadet de Basse-Normandie Est plus riche que toi.

LE JEUNE GOUEVILLE. D'aujourd'hui seulement Notre belle Ninon m'a fait voir clairement

Que i'ai cent mille francs que m'a laissés mon père; Monsieur Garant lul-même en est dépositaire. MADAME AGNANT.

Cent mille francs! grand Dieu! M. AGNANT.

Ma foi! i'en suis charmé. LE JEUNE GOURVILLE.

De Sophie, il est vrai, je ne suis point aimé; Mais je suis à sa mère attaché pour ma vie, Et ce n'est que pour vous que je me sacrifie.

MADAME AGNANT. Et la somme, mon fils, est chez monsieur Garant?

LE JEUNE GOUEVILLE. Sans doute; il en convient. L'AVOCAT PLACET.

I'en doute fortement. MADAME AGNANT, & M. Aquant.

Cent mille francs, mon eher! M. AGNANT.

Cept mille france, ma femme l Ah! ça me plaît.

MADAME AGNANT. Ca va jusqu'au fond de mon âme.

Cent mille francs, mon fils ! LY INUNE GOURVILLE.

J'ai quelque chose avec. M. AGNANT.

Il est plein de mérite, et d'ailleurs il boit see. L'AVOCAT PLACET.

Mals, songez s'il vous plaft...

M. AGNANT. Tais-tol : le vais le prendre

Dès ce même moment à ton nez pour mon gendre. L'AVOCAT PLACET. Comment, madame, après des artieles conclus,

Stipulés par vous-même! MADAME AGNANT.

Ils ne le seront plus. Cent mille francs!... Al lez

(Elle le pousse.)

M. AGNANT, le poussant d'un autre côté. Déniebez au plus vite. MADAME AGNANY, lui fesant faire la pirouette à droite.

Allez plaider ailleurs. M. AGNANT, bil fesant faire la pirouette à gauche.

Chereliez un autre gîte. Cent mille francs!

L'AVOCAT PLACET.

Je vais vous faire assigner tous. LE JEUNE GOURVILLE, en le retournant.

N's man/juez pas.

M. AGNANT. Bonsoir. MADAME AGNANT.

Allons, Errangeons-nous. (L'avocat Placet sort.)

SCÈNE IV.

LE JEUNE GOURVILLE, M. AGNANT, MADANE AGNANT.

M. AGNANT. Mais que n'as-tu plus tôt expliqué ton affaire?

Pourquoi de ta fortune as-tu fait un mystere? LE JEUNE GOURVILLE. Ce p'est que d'aujourd'hui que j'en suis assuré.

Monsieur Garant m'a dit que ce dépôt sacré Était entre ses mains. M. AGNANT.

C'est comme dans les tiennes. MADAME AGNANT.

Tout de même : et ma fille? afin que tu la tiennes, Il faut que je la trouve.

LE JEUNE GOURVILLE. Oh! I'on yous la rendra.

M. AGNANT. Elle ne revient point , done elle reviendra.

LE JEUNE GOURVILLE. Mais ne lui donnez plus de soufllets, je vous prie; Cela cabre un esprit.

M. AGNANT. Ca peut l'avoir aigrie.

MADAME AGNANT. Ca n'arrivera plus... C'est chez l'ami Garant

Que tu la crois cachée? LE JEUNE GOURVILLE.

Oui, très certainement. Et je vais de ce pas tout préparer, ma mère, Pour remettre en vos bras une fille si chère.

(Il fait un pas pour sortir.) MADAME AGNANT , l'embrassant.

Il faut que je t'embrasse. M. AGNANT.

Oui, i'en yeux faire autant. MADANE AGNANT. Reviens bien vite au moins.

> LE JEUNE GOUEVILLE. Je revole à l'instant.

MADAME AGNANT, l'arrétant encore. Écoute encore un peu, mon eher ami, mon gendre; En famille avec toi quels plaisirs je vais prendre!

Je ne puis te quitter... va, mon fils... sois certain Que ma fille est ta femme. LE JEUNE GOURVILLE.

Oui, tel fut mon dessein.

MADAME AGNANT. Tu réponds d'elle!

LE JEUNE GOURVILLE, en s'en allant. Oh! oui, tout comme de moi-même. MADAME AGNANT.

Quel bon ami j'ai la ! mon Dieu, comme le l'aime!

### SCÈNE V.

M. AGNANT, MADAME AGNANT.

M. AGNANT. Par ma foi! notre gendre est un charmant garçon. MADAME AGNANT.

Oh! e'est bien élevé. La volsine Ninon Nous a formé cela; e'est une dégourdie Qui sait blen mieux que nous ce que c'est que la vie. Un grand esprit.

M. AGNANT. Ab! ab!

MADAME AGNANT. Je voudrais l'égaler : Mais sitôt qu'elle parle on n'ose plus parler.

M. AGNANT. On dit qu'elle entend tout, et même les affaires, Une bonne caboche!

MADAME AGNANT.

On dit que les deux frères Lui doivent ce qu'ils sont : comment? cent mille L'avocat n'aurait pu les gagner en trente ans; [francs! Ce n'est rien ou'un bayard. M. AGNANT.

Un pédant imbécile,

Fait pour rincer au plus les verres de Gourville.

SCÈNE VI.

M. AGNANT, MADAME AGNANT, M. GARANT,

MADAME AGNANT. Eh bien! monsieur Garant, enfin tout est conclu. M. GARANT.

Oui, ma chère voisine, et le ciel l'a vouln. MADAME AGNANT.

Ouel bonheur !

M. GABANT.

Il est vrai qu'on a sur sa conduite Glosé bien fortement : mais l'hymen par la suite Vous passe un beau vernis sur ces péchés mignons. MADAME AGNANT.

L'escapade, monsieur, que nous lui reprochons, Ne peut se mettre au rang des fautes criminelles.

M. GARANT. La réputation revient d'alleurs aux belles Ainsi que les cheveux : et puis considérons Qu'elle a bien du crédit, des amis, des patrons; Et ou'outre sa richesse à tous les deux commune. Eile pourra me faire une grande fortune.

MADAME AGNANT. Une fortune, à vons!

M. AGNANT.

Je suis tout interdit. Ma fille, de grands biens, des patrons, du crédit ! Ouels discours!

> MADAME AGNANT. Il est vrai qu'elle est assez gentille;

Mais du crédit l M. GARANT.

> Oui parle ici de votre fille? MADAME AGNANT.

De qui donc parlez-vous? M. GARANT.

De la belle Ninon Que l'épouse ce soir, ici, dans sa maison : Je vous prie à la noce, et vous devez en être.

MADAME AGNANT. Comment! vous épousez notre Ninon? M. AGNANT.

Mon maitre.

Est-il bien vrai? M. GARANT.

Très vrai. M. AGNANT.

Et mol ie vous disais que ie donne Sonhie

J'en suis parbleu touelié. Vous ne pourriez jamais faire un meilleur marché. MADAME AGNANT.

A mon petit Gourville, et qu'elle s'est blottie Chez vous, en votre absence, et qu'elle en va sortir Pour serrer ces doux nœuds que je viens d'assortir, Et ou'il nous faut donner, pour aider leur tendresse, Cent mille francs comptant que vous avez en caisse. M. AGNANT.

Oui, tant qu'il vous plaira, mariez-vous iei; Mais parbleu permettez qu'on se marie aussi. M. GABANT.

Rêvez-vous, mes voisins? et ce petit délire Vous prend-il quelquefois? qui diable a pu vous dire Que Sophie est chezmoi, que Gourville aujourd'hui Aura cent mille francs oui sont tout prêts pour lui? MADANE AGNANT.

Je le tiens de sa bouelte.

M. AGNANT. Il nous l'a dit lui-même. M. GARANT.

De ce jeune étourdi la folie est extrême; Il séduit tour-à-tour les filles du Marais; Il leur fait des serments d'épouser leurs attraits; Et pour les mieux tromper, il fait aecroire aux mères Qu'il a cent mille francs placés dans mes affaires. Il n'en est pas un mot, et je ne lui dois rien. Monsieur son frère et lui sont tous les deux sans bien . Et tous deux au logis cesseront de paraître Dès le premier moment que j'en serai le maître.

NADANE AGNANT.

Vous n'avez pas à lui le moindre argent comptant? M. GABANT.

Pas un denier.

Mon Dieu , le méchant garnement l' M. AGNANT , en buvant un coup.

C'est dommage.

MADAMB AGNANT.

Ma fille, à mes bras enlevée,

Après diné chez vous ne s'était pas sauvée? M. GARANT.

Il n'en est pas un mot. MADANE AGNANT.

Les deux frères, je voi,
D'accord pour m'outrager, s'entendent contre moi.

Les fripons que voilà!

Toujours de ces deux frères J'ai eraint, je l'avouerai, les méchants caractères. MADAME AGNANX.

Tous deux m'ant pris ma fille! abl j'en aurai raison; Et je mettrai plutôt le fau dans la maison. M. GARANT.

La maison m'appartient; gardez-vous-en, ma bonne.

ADAME AGNANT. [ne?

Quoi done! pour épouser nous n'aurons plus personAllons, courons bieu vite après natre avocat;

Il vaudra mieux que rien.

N. AGRART, avec le geste d'un homme ivre.

Ms femme , il est bien plat.

### ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

NINON, LISETTE.

Ah! madame, quel train, quel bruit dans votre ab-Quel tumulte effroyable, et quelle extravagance l

NINON.

Je sais ce qu'on a fait ; je prétends calmer tout ,

Et j'al pris les devants pour en venir à bout.

LISETTE.

Madame, contre moi ne soyez point fâchée Que la petite Agnant se soit ici cachée; Hélas! Jen aurais fait de bon cœur tout autont Si J'aviss eu pour mère une madame Agnant : Comment! battre sa fille! ah! c'est une infamie.

Oui, ce trait ne sent pas la bonne compagnie : Notre pauvre Gourville en est encore ému. Il l'adore en effet

NINON.

Lisette, que veux-tu? Il faut pour la jeunesse être un peu complaisante. Ninon aurait grand tort de faire la méchante. La jeune Agnant me touche.

LISETTE.

A peine je conçois Comment nos plats voisins, avec leur air bourgeois, Ont trouvé le secret de nous faire une fille Si pleine d'agréments, si douce, si gentille.

NINON. Dès la première fois son maintien me surprit, Sa grace me charma, i'aimai son tour d'esprit. Des femmes quelquefois assez extravagantes, Ayant de sots maris, font des filles charmautes. Il fallut bien souffrir de ses très sots parents La visite importune et les plats compliments; Sa mère m'excéda par droit de voisinage : Sa fille était tout autre ; elle obtint mon suffrage. Elle sura quelque bien : Gourville , en l'épousant , N'est point forcé de vivre avec madame Agnant ; On respecte beaucoup sa chère belle-mère, On la voit rarement, encor moins le beau-père. Je me trompe, ou Sophie est bonne par le cœur; Point de coquetterie, elle aime avec candeur, Je veux aux deux amants faire des avantages. LISETTE.

Vous alles donc ce soir bâcler trois mariages; Celui de ces enfants, le vôtre, et puis le mien. Madame, en un seul jour, c'est faire assex de bien; Il faudra tout d'un temps, dans votre zèle extrême, Pour notre alné Gourville en faire un quatrième; Le mariage forme et dégourdit les gens.

In a grand besoin: tout vient avec le tempa.

Dans la rage qu'il eut d'être top raisonable.

In e lui maque, ron que d'être suppretable;

Mais les fortes àçons qu'il vient de recevoir.

Pour toi tou tour appeche, et tou effaire est prête.

Man les fortes àçons qu'il vient de recevoir.

Pour toi tou tour appeche, et tou effaire est prête.

Man cher au faire, à lam partier pour lui :

Int tougger, Listette, à lam partier pour lui :

La promis beaucoup, est d'au.

LISTYIN.

Madame, oui.

Un peu de différence est entre sa personne Et la mienne peut-être, il promet et je danne : Prends cinquante louis pour subvenir aux frais De ton nouveau ménage.

### SCÈNE II.

NINON, LISETTE, PICARD.

LISETTE.
Ab! Picard, quels bienfaits!

(En montrant la bourse.) Vois-tu cela?

PICARD.

Madame, il faut d'abord vous dire Que mon bonheur est grand... et que Je ne désire Rien plus... sinon qu'il dure... et que Lisette et moi Nous sommes obligés... Mais aide-moi donc, toi; Je ne sais point parler.

NINON.
J'aime ton éloquence,

Picard, et je me plais à ta reconnaissance.

Ah! madame, à vos pieds ici nous devons tous...

Nous devons rendre heureux quiconque est près de Peur ceux qui sout trop loin, ce n'est pas notre af-Ça, notre ami Picard, il faut ne me rien taire [faire. De ce qu'on fait chez moi, tandis qu'en liberté J'ai choisi, loin du bruit, cet endroit écarté.

PICARD.

D'abord un homme noir raisonne et gesticule A vec monsieur Garant; et les mots de scrupule, De probité, d'homneur, de raisons, de devoir. IN ont saisi de respect pour ees deux manteaux noirs. L'un dicte, l'astre éorit, disant qu'il instrumente Pour le faire bien riche, et vous rendre contente, Et qu'il fait un contrat.

NINON.

Oui, e'est l'intention

De ce monsieur Garant si plein d'affection.

PICARD.
C'est un digne homme!

ninon.

Oh! oui!... Mais dis-moi , je te prie , Oue fait madame Agnant?

PICARD.

Mais, madame, elle crie, Elle gronde vos gens, messieures Gourrille, el moi. Son mari, tout le monde, et dit qu'on est sans foi; Et dit qu'on l'a trompée, et que sa fille est prise; Et dit qu'il faudra bien que quelqu'un l'indemnise; Et puis elle s'apsise, et convient qu'elle a tort; puis dit qu'elle a raison, et crie encor plus fort.

NINON. Et monsieur son époux?

PICARD.

En véritable sage, Il voit sans sourciller tout ce remu-ménage, Et, pour fuir les ehagrins qui pourraient l'occuper, Il s'amusait à boire attendant le souper NINON.

Oue fait notre Gourville?

PICARD.

En son humeur plaisante
Il les amuse tous, et boit, et rit, et chante.
NINON.

Et l'autre frère?

PICARD. Il pieure. NINON.

Ah! j'aime à voir les gens Dans leur vrai caractère à nos yeux se montrants. Monsieur le marguililer est hien le seul peut-être Qui voudrait dans le fond qu'on pât le méconnaître; Malgré sa modestie on le découvre assez... Ah! voiei notre ainé qui vient les veux baissés.

SCÈNE III.

NINON, GOURVILLE L'AJRÉ, LISETTE, PICARD.

GOURVILLE L'AÎNÉ, vétu plus régulièrement, mieux coiffé et l'air plus honnéte. Vous me voyez, madame, après d'étranges crises. Bien sot et bien confus de toutes mes bêtisses.

Dont, tout en plaisantant, mon frère m'a flatté. Hélas l'avais voulu, dans nas mélancolie, Et dans les visions de ma sombre folie, Me séparer de vous, et donner la maison

Je ne mérite nas votre excès de bonté.

Que vos propres bienfaits ont mise sous mon nom. NINON. Tout est raccommodé. J'avais pris mes mesures.

Tout va bien.

OOURVILLE L'AINÉ.

Vous pourriez pardonner tant d'injures l

J'étais coupable et sot.

Vous démèlez enfin ces espritu de travel.

Vous démèlez enfin ces espritu de travel.

Ces agost insolents, ees sombres rigoristes,
Qui pensent être bono quand in se note que tristes,
Et ces sutres fripons, n'a yant al feu ai lieu,
Qui volent dans la poche en vous partant de Dieu;
Ces escres receillis, et leurs platas bigotes
Stant Gi, naus profile; plat nichature que sottes,
Assant Gi, naus profile; plat nichature que sottes,
Assant Gi, anta profile; plat nichature que sottes,
Doonreur et de vetu, comme plus é agrénerals.

Vous en étes la preuve.

NINON.

Ainsi la politesse Déjà dans votre esprit succède à la rudesse ; Je vous vois dans letrain de la conversion : Vous deviendrez aimsble, et j'en suis cautiou. Mais comment tronvez-vous ce grave personnage . Oue mon bizarre sort me donne en mariage? GOURVILLE L'AINE.

Il ne m'appartient plus d'avoir un sentiment; Tout ce que vous ferez sera fait prudemment. NINON.

Blåmeriez-vous tout has une union si chère?

GOURVILLE L'AINÉ. Je n'ose plus blâmer ; mais quand je considère Que pour nous séparer, pour m'entraîner ailleurs, Il vous a peinte à mol des plus noires couleurs, Ou'il voulait vous chasser de votre maison même...

Ohl e'était par vertu ; dans le fond Garant m'alme, Il ne veut que mou hien : c'est un homme excellent : Mais ne lui donnez plus la clef de votre argent; Et surtout gardez-vous un peu de ses eousines.

GOURVILLE L'AINE. Ab! que ces prudes là sont de grandes coquines! Quel antre de voleurs ! et cependant enfin Vous ailez donc, madame, épouser le cousin!

NINON. Reposez-vous sur moi de ce que je vais faire : Allez, croyez surtout qu'il était nécessaire Que j'en agisse ainsi pour sauver votre blen; Un seul moment plus tard vous n'aviez jamais rien. GOURVILLE L'AINÉ.

Comment?

Vous apprendrez par des faits admirables De quoi les marguilliers sont quelquefois capables.

Yous serez convaineu bientôt, comme je eroi; Que ces hommes de bien sont différents de mol: Vous y renoncerez pour toute votre vie. Et vous préférerez la bonne compagnie.

GOURVILLE L'AINE. Je ne réplique point. Honteux, désespéré, Des sauvages erreurs dont j'étais enivre . Je vous fais de mon sort la souveraine arbitre ; Et dépendant de vous, je veux vivre à ce titre.

#### SCÈNE IV. NINON, GOURVILLE L'AINÉ; GOURVILLE LE JEUNE, amenant M. ET MADAME AGNANT:

LISETTE, PICARD. LE JEUNE GOURVILLE.

Adorable Ninon, daignez tranquilliser Notre madame Agnant qu'on ne peut apaiser. M. AGNANT.

Elle a tort.

MADAME AGNANT. Oui , j'ai tort , quand ma fille est perdue , Qu'on ne use la rend point ! LE JEUNE GOURVILLE.

Eh! mon Dieu, je me tue

De vous dire cent fois qu'elle est en sûrese. MADAME AGNANT. Est-ce donc ce benét... ou toi, jeune éventé,

Qui m'as pris ma Sophie? GOURVILLE L'AINÉ.

Hélas! sovez très sûre Que je n'y prétends rien.

LE JEUNE GOURVILLE. Eh bien! moi, je vous jure

Que j'y prétends beaucoup.

MADAME AGNANT.

Va, tu n'es qu'un vanrien, Un fort mauvais plaisant, sans un écu de bien. J'avais un avocat dont j'étais fort contente; Je prétends qu'il revienne, et veux qu'il instrumente Contre tol pour ma fille: et tes cent mille francs Ne me tromperont pas, mon ami, plus long-temps: Ni vous non plus, madame.

> NINON. Écoutez-moi, de grâce,

Souffrez sans vous fâcher que je vous satisfasse. MABANE AGNANT. Ah I sonffrez que le crie, et quand j'aurai erié

Je veux crier encore. M. AGNANT.

Et! tais-toi, ma moitié. Madame Ninon parle; écoutons sans rien dire. :truire NINON.

Mes bons, mes chers voisins, daignez d'abord m'ins-Si e'est votre intérêt et votre volonté De donner votre fille et sa propriété A mon jeune Gourville, en cas que par mon compte A cent bons mille france sa fortune se monte?

M. AGNANT. Oui, parbleu, ma voisine.

WINON Eb bien! je vons promets

Ou'il aura cette somme.

MADAME AGNANT. Ahl cela va bien... Mais Pour finir ce marché que de grand cœur l'approuve.

Pour marier Sophie, il faut qu'on la retrouve; On ne peut rien sans elle.

Eh bienl je veux encor

M'engager avec'vous à rendre ce trésor. M. ET MADAME AGNANT.

Ah! KINON

Mais auparavant je me flatte, j'espère, Que vous me laisserez finir ma grande affaire

Avec le vertueux , le bon monsieur Garant. MADAME AGNANT.

Oul, passe, et puis in mienne lra pareillement. PICARD.

Et puis la mienne aussi.

M AGNANT.

C'est une comédie : Personne ne s'entend, et chacun se marie. (A Gourville l'ainé.)

Soupera-t-on hientôt? Alfons, mon grand flandrin. Il faut que je t'apprenne à te connaître en vin. GOURVILLE L'AINÉ.

J'y suis bien neuf encore... A tout ce grand mystère Ma présence, madame, est-elle nécessaire?

Vraiment oui: demeurez : vous verrez avec nous Ce que monsieur Garant veut bien faire pour vous ; Et nous aurons besoin de votre signature.

Je sais signer aussi.

LISETTE. NIMON

Nous allons tout conclure. M. AGNANT.

Eh bien! tu vois , ma femme , et je l'avais bien dit , Que madame Ninon avec son grand esprit Saurait arranger tout.

> MADAME AGNANT. Je ne vois rien paraître. NINON.

Voilà monsieur Garant; vous allez tout connaître.

SCÈNE V.

LES PRÉCÉDENTS; M. GARANT, après avoir salué la compagnie qui se range d'un côté, tandis que M. Garantet Ninon se mettent de l'autre ; les domestiques derrière.

M. GARANT, serrant la main de Ninon. La raison , l'intérêt , le honheur vous attend. Voici notre acte en forme et dressé congrument. Avec mesure et poids, d'une manière sage, Selon toutes les lois , la coutume , et l'usage. (A madame Agnant.) (A M. Agnant.) Madame permettez... Un moment, mon voisin.

NINON. De mon côté je tiens un charmant parchemin.

M. GARANT. Le ciel le bénira : mais , avant d'v souscrire , A l'écart, s'il vous plait, mettons-nous pour le lire.

NINON. Non, mon eœur est si plein de tous vos tendres soins. Que je n'en puis avoir ici trop de témoins; Et même l'ai mandé des amis, gens d'élite, Oui publieront mon choix et tout votre mérite. Nous souperons ensemble; ils seront enchantés De votre prud'homie et de vos loyautés. Sans doute ce contrat porte en gros caractères (res? Les deux cent mille francs qui sont pour les deux frè-

M. GARANT. J'ignore ce qu'on peut leur devoir en effet, Et cela n'entre point dans l'état mis au net Des stipulations entre nous énoncées. Ce sont, vous le savez, des affaires passées; Et nous étions d'accord qu'on n'en parierait plus. M AGNART

Comment?

MARAME AGRANT.

A tout moment cent mille francs perdus! Ma fille aussi! sortons de ce franc coupe-gorge, (Montrant le jeune Gourville.) Où chacun me trompait, où ce traître m'égorge.

(A Gourville l'ainé.) Et c'est vous, grand nigaud, dont les séductions M'ont valu mes chagrins, m'ont causé tant d'af-Ma fille paiera cher son énorme sottise. GOURVILLE L'AINE.

Vous vous trompez.

LISETTE. Voici le moment de la crise. LR JEUNE GOURVILLE, arrêtant M. et madame

Agnant, et les ramenant lous deux par la main. Mon Dieu, nesortez point, restez; mon cher Agnant; Quoi qu'il puisse arriver, tout finira galment. NINON, à M. Garant dans un coin du théatre, tandis que le reste des personnages est de l'autre.

Il faut les adoucir par de bonnes paroles, M. GARANT. Oui , qui ne disent rien... là... des raisons frivoles , Qu'on croit valoir beaucoup. NIVAN

Laissez-moi m'expliquer, Et si dans mes propos un mot peut vous choquer. N'en faites pas semblant.

M. GARANT.

Ah! vraiment, je n'ai garde. MADAME AGNANT. M. Agnant. Oue disent-ils de nous?

NINON, & M. Garant.

Et si je me hasarde De vous interroger, alors vous répondrez. Madame, et vous, Gourville, enfin vous apprendrez Quels sont mes sentiments, et quelles sont mes vues.

MADAME AGNANT. Ma foi, jusqu'à présent elles sont peu connues. NINON, à madame Aonant.

Vous voulez votre fille et de l'argent comptant? MADAME AGNANT. Oui: mais rien ne nous vient.

NINON.

Vous en savez la cause.

Il faut premièrement Vous mettre tous au fait... Feu monsieur de Gourville Me confia ses fils, et je leur fus utile; Il ne put leur laisser rien par son testament;

> MADAME AGNANT. Oul.

NINON. Mais par supplément. Il voulut faire choix d'un fameux personnage,

C'est me faire

Justement honoré dans tout le voisinage. Et bien recommandé par des gena vertueux Et ses amis secrets, tous bien d'accord entre eux : Et cet homme de bien nommé son légataire. Cet homme honnête et franc, e'est monsieur.

M. GARANT, fesant la révérence à la compagn Mille foia trop d'honneur.

SINOS. C'est à lui qu'on légua Les deux cent mille francs qu'en hâte il a'appliqua.

Des esprits prévenus eurent la fausse idée Ou'nne somme ai forte et par lul possédée N'était rien qu'un dépôt qu'entre ses mains il tient Pour le rendre aux enfants auxquels il appartient : Mais il n'est pas permis, dit-on, qu'ils en jouissent : C'est un crime effroyable, et que les lois punissent.

(A M. Garant.) N'est-ce pas?

M. GARANT. Oui, madame. NINOS

Et ces graves délits, Comment les nomme-t-on?

M. OARANT.

Des fidéicommis. [me MINON. Et, pour se mettre en règle, il faut qu'un honnéte hom-

Jure qu'à son profit il gardera la somme? M. OABANT.

Oui, madame LE JEUNE COURVILLE. Ah! fort bien.

M. AGNANT. Et monsieur a juré

Qu'il gardera le tout ? M. GARANT. Oul, je le garderai. MADAME AGNANT, au jeune Gourville. De ta femme, ma foi l voilà la dot payée.

J'enrage. Ahlc'en est trop.

Sovez moins effravée. Et daignez, a'il vous plaît, m'écouter jusqu'au bout. GOURVILLE L'AINÉ. Pour moi, de cet argent je n'attends rien du tout;

Et je me sens, madame, indigne d'y prétendre. LE JEUNE GOURVILLE.

Pour moi, je le prendrais, au moina pour le répandre. MINON.

Poursuivons... Toujours prêt de me favoriser. Monsieur, me eroyant riche, a voulu m'épouser, Afin que nous puissions, dans des emplois utiles, Nous enriebir encor du bien des deux pupilles.

M. GARANT. Mais il ne fallait pas dire cela. NINON.

Si fait: Rien ne saurait ici faire un meilleur effet. (Aux agires personnages.)

Il faut vous dire enfin qu'aussitôt que Gourville Eut fait son testament, un ami difficile, Un esprit de travers, eut l'injuste soupcon Que votre marguillier pourrait être un fripon.

M. GARANT. Maia vous perdez la téte!

Ehl mon Dieu, non, vous dis-ie. Gourville épouvanté dans l'instant se corrige ; Et peut-être trompé, mais sain d'entendement, Il fait, sans en rien dire, un second testament, Il m'a fallu courir long-temps ehez les notaires Pour y faire apposer les formes nécessaires, Payer de certains droits qui m'étaient inconnus : Et, si j'avais tardé, les miens étaient perdus; Monaieur gardait l'argent pour son beau mariage. Tenez, voilà, je pense, un testament fort sage : Il est en ma faveur; e'est pour moi tont le bien : J'en ai le cœur percé, monsieur Garant n'a rien.

M. AGNANT. Quel tour!

MADAME AGNANT. La brave femme! MINON, en montrant les deux Gourville. Entre cux deux je partage,

Ainsi que je le dois, le petit héritage. Je souhaite à monsieur d'autres engagements, Une plus digne épouse, et d'autres testaments.

M. GARANT. Il faudra voir cela.

NINON. Lisez, your savez lire. LE JEUNE GOURVILLE. Il médite beaucoup, ear il ne peut rien dire. NINON , à madame Aonant.

La dot de votre fille enfin va se payer. M. GABANT, en s'en allant. Serviteur.

LE JEUNE GOURVILLE, lui serrant la main. Tout à vous.

NINON. Adieu, cher marguillier. MADAME AGNANT.

Adieu, vilain matin, qui m'en fis tant aceroire. M. AGNANT, le saisissant par le bras. Et pourquoi t'en aller? reste avec nous pour boire.

M. OARANT, se débarrassant d'eux. L'œnvre m'attend , l'ai hâte. LISETTE, lui ferant la révérence, et lui montrant

la bourse de cinquante louis. Acceptez ce dépôt.

Vous les gardez si bien.

GOUEVILLE L'AÎNÉ. Laissons là ce maraud.

LE JEUNE GOURVILLE, & Ninon.
Abl je suis à vos pieds.
MADAME AGNANT.

Nous y devons tous être. GOURVILLE L'Alné. Comme elle a démasqué, vilipendé le troître! MADAME AGNANT. Et ma fille?

Ah! croyez que, dès qu'elle saura
Qu'on va la marier, elle reparaîtra.
LISETTE, à Picard.
Ne t'avais-je pas dit, Picard, que ma maitresse
A plus d'espriqu'eux tous, d'honneur, et desagesse?

PIN DU DÉPOSITAIRE.

# LE BARON D'OTRANTE,

OPÉRA BUFFA EN TROIS ACTES.

#### AVERTISSEMENT:

Cette petite pièce fut faite pour Grétry, qui, à son retour d'Italie, avait passé six mois à Genève, d'où il se rendait fréquemment à Ferney. Voltaire et madame Denis, sur quelques essais de musique qu'il leur fit entendre, conçurent une si grande espérance de ses talents, qu'ils le ressèrent vivement d'aller les exercer à Paris ; et, pour l'y déterminer d'autant mieux , Voltaire s'offrit de travailler dans un genre nouveau, dout il n'osait cependant espérer, disait-il, d'atteindre la sublimité. Il donna en effet le Baron d'Otrante à Grétry, qui vint le présenter aux comédiens italiens, comme l'ouvrage d'un jeune homme de province. Les comédiens refusèrent la pièce, en avouant cependant que l'auteur n'était pas sons talent, et qu'il promettait aucoup. Ils engagèrent même Grétry à mander au jeune bomme que s'li voulait venir à Paris, on pourrait lui is quer quelques changements nécessaires pour faire admetquer quempes consgenents necessaires poer laire admet-tre et représenter sa pièce, et qu'avec de la docilité et un peu d'étude de leur théâtre, il pourrait lui-devenir nûle par ses travaux , et se rendre digne d'y être aliaché. Leur défiance venait principalement de la nouveauté de ce genre d'opéra comique, où l'un des principanx rôles était en italien, et tous les autres en français; mais ai l'on a vu long-temps sur le même théâtre, dans des comédies, un principal personnage parier français, et tous les autres lui répondre en italien, pourquoi l'inverse n'aurait-li pas réassi dans un opéra comique rempli d'ailleurs de galté et de philosophie?

Quoi qu'il en soit, le jeune auteur reconnut son insuffisance, et se juges pas à propos de se displacer. Il aissa mieux renoucre à une gloire qu'il désespérait d'oblemir. Cet trénement empécha Grétry de mettre la pièce en masique, et l'auteur de la Hernicade et de Mehoment de faire des opéra comiques. Il s'en tint à seu permiers essais, le Baron d'Orante et les deux Tonneaux.

Il est auex renarquable que Voltaire donas le premier un opera la Grétry, comme il avail, le premier, ren 1730, donad une tragidie lyrique à Ransess, avant que ces deux grands musicions se fuseant encore cerceré dans les generes de lis ent accelé. Le grand peste découvril leur gréne et presentail leur souches. Si les encouragements qu'il leur donas on pa les déterminer à embrancer la carrière des-renait de la comme de la carrière de la comme de la comme de la carrière des la carrière de la

Cet svertissement est de feu Decroix , Pun des éditeurs de Kehl.

# PERSONNAGES. LE BURGH D'OTRANTE. HEÈNE. UNE GOUVERNANTE. TRANTE. TROUBER D'OTRANTE.

DOBERTAUX ST PILLES P'S-TRANTE. TROUPE DE TURCS.

COSSELLARS PRIVES DE BA-

ASDALLA . corsaire to

La scène est dans le châtesa du baron.

### ACTE PREMIER.

Le théâtre représente un salon magnifique.

#### SCÈNE I.

LE BARON, seul, en robe de chambre, couché sur un lit de repos.

### ( It chanie, )

Ah! que je m'ennuie! Je n'ai point encore eu de plaisir ce matin. ( B se lêtre et se regarde au miroir. ) On m'assure pourtant que les jours de ma vie

Doivent couler, couler sans ombre de chagrin. Je prétends qu'on me réjouisse Dès que j'ai le moindre désir. Holà! mes geus, qu'on m'avertisse Si le puis avoir du plaisir.

### SCÈNE II.

LE BARON, UN CONSEILLER PRIVÉ, en grande perruque, en habit feuille-morte et en manteau noir; il entre une foule de ROBERRAUX ET DE FILLES D'OTBANTE.

# LE CONSEILLER. Monseigneur, notre unique envie

Est de vous voir heureux dans votre baronnie : D'un seigneur tel que vous c'est l'unique destina LR BARON.

Ah! que je m'enzuie! Je n'ai point encore eu de plaisir ce matin. (On babille monseigneur.)

C'est aujourd'hui le jour où le ciel a fait naître Dans ee fameux château notre adorable maître. Nous célébrons ce jour par des jeux bien brillants. LE BARON.

Et quel âge al je donc? LE CONSEILLEE.

Vous avez dix-huit ans.

LE BARON.
Ali! me voilà majeur!

LE CONSEILLER.

Les barons à cet âge De leur majorité font le plus noble usage;

He out tous de l'esprit, ils sont pleins de bon sens, infent, quandi leur plait, la guerre aux musulmans; Rançonaent leurs vassaux à leurs ordres tremblants; Vident leurs colfres-forts, ou coupent leurs oreilles; Il a entreprennent rien dont on ne vienne à bout. Ils fonttout d'unseul mot, bien ouvent riend utout; Et quand its sont oisfis ils font toujours merveilles.

On me l'a toujours dit; je fus bien élevé. Or çà, répondez-moi, mon conseiller privé : Ai-je beaucoup d'argent?

LE CONSEILLER.
Fort peu, mais on peut prendre
Celui de vos fermiers, et même sans le rendre.

LE BARON.

Et des soldats?

LE CONSEILLER.

Pas un; mais en disant deux mots

Tous les manants d'ici deviendront des héros. LE BARON.

Ai-je quelque galère?

LE CONSEILLER.

Oul, seigneur; votre altesse
A des bois, une rade, et quand elle voudra

On fera des vaisseaux : l'Hellespont tremblera; Elle sera des mers souveraine maîtresse. LE BABON.

Je me vois bien puissant.

Nul ne l'est plus que vous. Seigneur, goûtez en paix ce destin noble et doux : Ne vous mêlez de rien, chaeun pour vous travaille.

LE BARON.
Étant si fortuné, d'où vient done que je bâille?
LE CONSEILLER. [cœ

Seigneur, ces bàillements sont l'effet d'un grand Qui se sent au-dessus de toute su grandeur. Ce beni jour de gals, ce beau jour de naissance Gélèbre son bonbeur ainst que son pouvoir; Et monseigneur, sand doute, aura la complaisance De prendre du plaisir, puisqu'il en veut avoir. Yous serez harnqué; c'est le prenier devoir : Les spectacles suivront; c'est notre antique usage.

LE BARON.

Tout cela blen souvent fait bâiller davantage;

Tout cela bien souvent fait batter davantage; Les harangues surtout ont ce don merveilleux. () ciel ! ie vois Irène arriver en ces lieux! riche, si matin, vient me rendre visite! Mes conseillers privés, qu'on s'en aille au plus vite. Les harangues pour moi sont des soins superflus : Ma cousine paraît; je ne bâillerai plus.

## SCÈNE III.

LE BARON, IRÈNE.

Belle Irène, belle cousine,
Ma langueur chagrine
S'en va quand je te vois:
L'amour vole à tuota;
Tes yeus m'inspirent l'allégresse,
Ton cœur fait mon destin :
Tout m'enunyait, tout m'intéresse;
Je commence à goûter du plaisir ce matin.
Mais résonder, une donce ne dansons, belle irène;

C'est dans ces lieux chéris une loi souveraine Dont ni berger ni roi ne se peut écarter ; Si l'on y parle un peu, ce n'est que pour chanter. Vous avez une volx si tendre et si touchante!

Il n'est point à propos, mon cousin, que je chante; Je n'en ai nulle envie; on pleure dans Otrante: Vos conseillers privés prennent tout notre argent; Vous ne songez à rien, et l'on vous fait accroire

Que tout le monde est fort content.

LE BARON.

Je le suis avec vous, j'y mets toute ma gloire.

IRÈNE.
Sachez que pour me plaire il vous faudra changer;
D'une mollesse indigne il faut vous corriger;

Sans cela point de mariage.

Vous avez des vertus , vous avez du courage ;

La nonchalance a tout gâté :

On ne vous a donné que des leçons stériles; On s'est moqué de vous, et votre oisiveté Rendra vos vertus inutiles.

Mes conseillers privés...

conseillers privés...

Seigneur, sont des fripons Qui vous avaient donné de méchantes leçons, Et qui vous nourrissaient d'orgueil et de fadaise, Pour mieux pouvoir piller la baronnie à l'aise. LE BARON.

Oui, l'on m'élevalt mai; oui, je m'en aperçois; Et je me seus tout autre alors que je vous vois. On ne m'a rien appris, le vide est dans ma tête; Maismon cœur pleinde vous, et plein de ma eonquête, Me rendra dijene enfin de plaire à vos beaux yeux; Étant aimé de vous, j'en vaudrai beaucoup mieux.

Alors , seigneur, alors , à vos vertus rendue,

Je reprendrai pour vous la voix que j'ai perdue. ( Elle chante. ) Pour jamais je vous chérirai ;

De tout mon cœur je chanterai : Amant charmant, aimez toujours Irène : Régnez sur tous les cœurs, et préférez le mien. Que le temps affermisse un si tendre lien,

Que le temps redouble ma chaîne! ( Tons deux ensemble. ) Non, le ne m'ennuierai iamais;

J'aimerai toute ma vie. Amour, amour, lance tes traits, Lance tes traits Dans mon âme ravie.

Non, je ne m'ennuierai jamais: J'aimerai toute ma vie. ( On entend une grande rums

IRÈNE. O ciel | quels eris affreux !

LE BARON. Quel tumulte! quel bruit!

Quel étrange gala! chacun court, chacun fuit.

SCÈNE IV.

r et des cris.)

LE BARON, IRÊNE, UN CONSEILLES PRIVÉ. LE CONSEILLER.

Ah!seigneur, e'en est fait, les Tures sont dans la ville. IRÈNE. TE BARON.

Les Tures!

Est-il bien vrai? LE CONSEILLER.

Yous n'avez plus d'asile? LE BARON.

Comment cela? par où sont-ils done arrivés? IRÈNE.

Voilà ce qu'ont produit vos conseillers privés. LE BARON.

Allez dire à mes gens qu'on fasse résistance; Je cours les seconder.

LE CONSEILLER. Seignenr, votre grandeur De son rang glorieux doit garder la décence.

IRENE. Hélas, ma gouvernante et mes filles d'honneur

Viennent de tous côtés, et sont toutes tremblantes.

SCÈNE V. LES PRÉCÉDENTS, LA GOUVERNANTE, ET LES PILLES D'HONNEUR.

LA COUVEENANTE.

Ah! madame! les Tures...

IRÈNE.

Ah! pauvres innocentes |... Ou'ont fait ces Tures maudits ?...

LA GOUVERNANTE. Les Turcs... je n'en puis plus...

Dans votre appartement... ils sont tous répandus. Le corsaire Abdalla tout enlève, et tout pille; On enchaîne à la fois père, enfant, femme, fille. Madame !... entendez-vous les tambours... les clameurs ?... LES TUNCS, derrière le théâtre,

Alla! alla! guerra! LA GOUVERNANTE.

Madame... je me meurs!

SCÈNE VI.

LES PRÉCEDENTS; ABDALLA, suivi de ses TURGS. QUATUOR DE TURCS.

Pillar, pillar, grand Abdalla ! Alla, ylla, alla!

Tout conquir. Tout occir. Tout ravir:

Alla, vila, alla ! ARDALLA.

Non amazzar.

No. no. non amazzar. Basta , basta tout saccagear :

Ma non amazzar. Incatenar. Bever, violar,

Non amazzar. (Pendani qu'iir chantent, les Turcs enchainent ions les hom-mes avec une longue corde qui fait le tour de la troupe, et dont un Levantis tient le bout. }

LE BARON, enchaîné avec deux conseillers en grande perruque.

Irène, vons voyez si dans cette posture Je fais pour un baron une noble figure.

QUATUOR DE TURCS. Pillar, pillar, grand Abdalla! Tout saccagear;

Pillar, bever, violar, Alla, ylla, allal IRÈNE.

Quoi I ces Turcs ai méchants n'enchaînent point les dan Tant d'honneur entre-t-il dans ces vilaines fram ? ABBALLA, chante.

O bravi corsari, Spavento de' mari, Andate a partagir. A bever, a fruir,

A' vostri strapazzi Cedo li ragazzi. Et tutti li consiglieri.

Tutte le done son per me;

È'l mio eostume, Tutte le done son per me. LES TURCS.

Pillar, pillar, grand Abdalla! Alla, ylla, alla!

IRENE, au baron qu'on emmène.
Allez, mon eher cousin, je me flatte, j'espère,
Si ec Turc est galant, de vous tirer d'affaire.
Peut-être direz-vous, par mes soins relevé,
Qu'uue femme vaut mieux qu'un eonseiller privé.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### ACTE SECOND.

### SCÈNE I.

IRÈNE, LA GOUVERNANTE.

IRÈNE.

Consolons-nous, ma bonne; il faut avec adresse Corriger, si l'on peut, la fortune traltresse. Vous savez du baron le bizarre destin?

Point du tout.

IRÈNE.

Le corsiler, échsulfé par le vin,
Dans lextransports dépicio don certe "abandonne,
Sans vidermer du rang ni du nom de personne,
A pour se réjoint, dans la cour de chétaeu
Assemblé les capifis, et, per un goût nouveur,
Fait tier eur tois de les emplois qu'il leur donne.
Un grave mugiètra se trouve euisiaire;
Le bronn, pour onis, eus reçu modére.
Le bronn, pour onis, eus reçu modére.
Cette bizarreire en Turquie est commune.
Cette bizarreire en Turquie est commune.

Se peut-il qu'un baron , hélas ! soit réduit là ? Et quelle est votre place à la cour d'Abdalla ? IRÈNE.

Je n'en ai point encor; mais, si je dois en eroire Certains regards hardis que, du haut de sa gloire, L'impudent, en passant, a fait tomber sur moi, l'aurai bientôt, je pense, un assez bel emploi, Et j'en ferai, ma bonne, uu très honnête usage. LA GOUVENNAYE.

Ah! je n'en doute pas : je sais qu'Irène est sage. Mais , madame , un corsaire est un peu daugereux : Il parait volontaire ; et le pas est scabreux. IRÈNE.

ll a pris sans façon l'appartement du maltre •
• Je le suia, a-t-il dit, et j'ai seul droit de l'être.
• Vin, dile, argent comptant, tout est pour le plusfort;
Le vainqueur les mérite, et les vaineus ont tort. •
Dans cette belle idée il s'eu donne à cœur-joie.

Et pour tous les plaisirs son lons goût se dépoier, Tandia que mon baros, une étrille à la main, Gémit dans l'écurie, et s'y tourneute en valon. Il ait venir le le sôume les plas belley. Pour leur rendre justice, et pour juger entre elles, Nettre au jour leur meirie, exerce leur salents. Par des pas de bollet, des mines, et des chauts. Par des pas de bollet, des mines, et des chauts. Nous ailons sui donne crete petrit éfre. Et al de son mouchoir mes yeur font la conquite, que l'entre leur leur leur leur leur leur leur L'entreud déjà Cris est fifres, sest inhables; Voilla son semenis, et voils inse rivales.

#### SCÈNE II.

Les LEVANTIS arrivent, donnant chacun la main à une personne. IRENE, LA GOUVERNANTE; ABDALLA arrive au son d'une musique turque, un monchoir à la main; les DEMOISELLES du château d'Otrante forment un cercle autour de hu.

onlin arrive au son a une musique turqu ouchoir à la main; les DEMOISELLES du ch d'Otrante forment un cercle autour de tui AEDALLA, chante. Su, su Zitelle tenere:

La mia spada fa tremar. Ma voi, fanciulle care, Mi piacer, mi disarmar: Mi sentir più grand'onore Di rendirmi a l'amore, Che rapir tutta la terra

Col terrore della guerra.
Su, su, Zitelle tenere, etc.
Inène, chante cet air tendre et mesuré.
C'est pour servir notre adorable maître,

C'est pour l'aimer que le ciel nous fit noître. Mars et l'Amour à l'envi l'ont formé : Son bras est craiut, sou cœur est plus aimé.

Des Amours la tendre mère Naquit dans le sein des eaux Pour orner notre eorsaire De ses présents les plus beaux.

Votre mouchoir fait la plus chère euvie De ces beautés de notre baronuie; Mais uul objet n'a droit de s'en flatter : On peut vous plaire, et nou vous mériter. (Abdulls fome sur un canagé ; les dannes passent en revo deraul tiel. Il ful de sanises à checune et donne eafin les deraul tiel. Il ful de sanises à checune et donne eafin les

ABDALLA.
Pigliate voi il fazzoletto,
L'avete beu guadagnato;
Che tutte le altre fanciulle
Men l'eggiadre, e meno belle
Aspettino per uu altra volta

La mia sobrana voloutà.

( Il fait asseoir Irène s obte de lui.)

Aı mio canto Irena stia; Et tutte le altre via, via, ( Elles a'en vont tontes , en lui fesant la révérence. ) Bene, bene, sarà per un' altra volta, Un' altra volta.

### SCÈNE III.

IRÈNE, ABDALLA.

ADDATES. Cara Irena, adesso, Sedete appresso di me. A mor mi punge e mi consum. ( Il la fait asseoir plus près. ) Più appresso, più appresso. IRENE, à coté d'Abdalla, sur le canapé.

Seigneur, de vos bontés mon âme est pénétrée; Je n'ai jamais passé de plus belle soirée. Quand je craignais les Tures, si fieradans les combats, Moneceur, montendreeœur, ne vous connaissait pas. Non, il n'est point de Turc qui vous soit comparable; Je crois que Mahomet fut beaucoup moins aimable; Et, pour mettre le comble à des plaisirs si doux, Je compte avoir l'honneur de souper avec vous.

ABBALLA.

Si, si, cara : orperemo insieme, tete à tête, l'uno dirimpeli A l'altra; senza schiavi ; solo con sola ; beveremo del vino gr Ecanteremo, e ci trastulleremo, dirimpetto l'uno s l'altra :

Sì, sì, cara, per dio Maccone. IRÈNE. Après tant de bontés aurai-je encore l'audace D'implorer de mou Turc une nouvelle grâce?

ABDALI A Parli , parli : farò tutto Che vorrete, presto, presto.

IRÈNE. Seigneur, je suis baronne ; et mon père autrefois Dans Otrante a donné des lois. Il était connétable, ou comte d'écurie; C'est une dignité que j'ai toujours chérie : Mon cœur en est encor tellement occupé.

Que si vous permettez que j'aille avant soupé [père, Commander un quart d'heure où commandait mon C'est le plus grand plaisir que vous me puissiez faire. ARDALLA.

Comel nella stalia?

IBÈNE. Nella stalla, signor. An nom du teodre amour je vous en prie encor. Un héros tel que vous, formé pour la tendresse, Pourrait-il durement refuser sa maîtresse?

ABBALLA-La signora è matta. Le stalle sono puzzolente; bl-

sognera più d'un fiasco d'acqua nanfa per nettarla. Or su andate a vostro piacere, lo concedo : aodate, cara, e ritornate.

(Irene sort.)

### SCÈNE IV.

ABDALLA chante. (En se frappant le front )

Ogni fanciulla tien là Qualche fantasia, Somigliante alla pazzia. Ma l'ira mia è vana. Basta, che la Zitella Sia facile e bella; Tutto si perdona. Ogni fanciulle tieo là Qualche fantasia.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

( Le théâtre représente un coin d'écurie, )

IRÈNE: LE BARON, en souquenille, une étrille à la main. IBÈNE chante.

Qui, oui, je dois tout espérer; Tout est prêt pour vous délivrer. Oui... oni... je peux tout espérer : L'amour vous protége et m'inspire. Votre malbeur m'a fait pleurer; Mais eo trompant ce Turc que je fais soupirer, Je suis prête à mourir de rire.

LE BARON. Lorsque vous me voyez une étrille à la main, Si vous riez, c'est de moi-même. Je l'ai bien mérité : dans ma grandeur suprême, J'étais indigne, hélas! du pouvoir souverain, Et du charmant objet que j'aime.

IRÈNE. Non , le destin volage , Ne peut rien sur mon cœur. Je vous aimai dans la grandeur ; Je vous aime dans l'esclavage. Rien ne peut nous humilier; Et quand mon tendre amant devient un muletier, Je l'en aime excor davantage

(Elle répète.) Et quand mon tendre amant devient un muletier, Je l'en aime encor davantage. LE BARON.

Il faut donc mériter un sl parfait amour : Ainsi que mon destin je change en un seul jour; frène et mes malheurs éveillent mon courage.

( A sec vassor, qui paraissent en armes.)

Amis, le fer en main, frayons-nous un passage
Dans nus propres finyers ravis par ces brigands.

Enchainnns, à leur tour, ces vainqueurs insolents
Plungés dans leur ivresse, et se livrant en proie
A la sécurité de leur brutale inie.

A la sécurité de leur brutule joie.

Vous, gardes cette porte; et vous, vous n'attendrez
Près de ma chambre même, au baut de ces degrés
Qui dannent au polais une sereit et issue.
J'en ouvrirai la porte au public inconne.
Je veux que de ma main le corsaire sait pris.
Dans le même moment appelez à grands cris
Tuns les bons citogens au secours de leur maltre :
Frappes, percez, ture, jetez par la fenêtre,
Oulconne à ma valeur neur présent.

(A Irène.)
Déesse de mnn cœur, c'est trop vous arrêter :
Allez à ce festin que le vainqueur prépare.
Je lui destine un plat qu'il pourra trouver rare;
Et j'espère ce sair, plus heureux qu'au matie;
De manger le rôti qu'on cuit pour le vilain.

I skr. I.

J'y cours; vous m'y verrez: mais que vatre tendresse
Ne s'efferouche pas si de quelque caresse
Le diagne encourage ses désirs efferante's:
Ce ne sont point, seigneur, des infidélités;
Le ne perse qu'è unus, quand jei loid gae p'sime;
En burant avec lui , je bois avec vuus-méme;
En acceptant ano cœur je vous donne le mien.
Il faut un petit mal souvent pour un grand bien.

### SCÈNE II.

#### LE BARON, à ses passaux.

Allons danc, mes amis, hâtans-onus de nous rendre Au souper où l'Amour avec Mars dait m'attendre. Le temps est récieur : je cours quelque hasard D'être un s'u passé maître, et d'arriver trop tard. Faites de point en point ce que j'ai su prescrire; Gardez devous mépreudre, et hissez-ruus conduirs: A vanez à tâtons sous ees longs sauterrains :

### SCÈNE III.

( Le théstre représente une jolie salle à manger. )

ABDALLA, IRÈNE, seuls à table, sans domestiques.

IRÈNE, un verre en main, chante
Ah! que! plaisir
De boire avec son corsaire!
Chaque coup que je bois angmente mon désir

FIN DU BARON D'OTBANTE.

De boire eneore, et de lui plaire. Verse, verse, mon bel amant : Ah! que tn verses tendrement Tnus les feux d'amour dans mon verre!

ABBALLA. Sì, sì, brindisi a te,

Amate, bevete, ridete. Sl, sl, brindisi a te,

Questo vinn di Champagna A te somiglia,

Incanta tutta la terra , Li cristiani , Li musulmani.

Begli occhi seintillate Al par del vino spumante.

S), sì, brindisi a te , (Tous deux ensemble.)

Sl, si, brindisi a te, Amate, bevete, ridete.

Si, sì, brindisi a te, etc.
( lla danaent'ensemble, le verre à la main, en chantant.)
Sì, sì, brindisi a te, etc.

#### SCÈNE IV.

LES PRÉCÉDENTS; LE BARON, armé, et ses ausvants, entrent de tous côtés dans la chambre.

LE BARON.
Cursaire, il faut ici danser une autre danse.
ABDALLA, cherchant son sabre.
Che veggo [ che veggo ]

LE BARON.

Tan maître, et la vengeance.
Il est juste, soldats, qu'on l'enchaîne à son tour:
Ainsi tout a son terme, et tout passe en un jour.

ABRALLA.

Levanti, venite!

LE BARON. Tes Levantis, corsaire,

Sont tous mit à la chaîne, et s'en ront en galère. Ami, l'nislveté t'à perdu comme moi : Je te rends la leçon que je reçus de toi. Je t'en danne encore une avec reconnaissance : Je te rends ton vaisseau; va, pars en diligence : Laisse-mni la beauté qui nous a tous sauvés, Et rembarque avec tai mes consuelllers privés.

Je jure... je jure d'obéir Pour jamais à ma belle Irène. Peuples heureux, dant elle est souveraine, Répétez avec moi, contents de la servir : LE CHŒUR.

(Il chante.)

Je jure... je jure d'obéir Pnur jamais à la belle Irène.

Designation Cappele

# LES DEUX TONNEAUX,

ESQUISSE D'UN OPÉRA COMIQUE EN TROIS ACTES.

#### PERSONNAGES.

GLYCHE.

PRESTINE, petite some de Cipodre.

LE PRES de Duphnis.

prétre du temple de Encolus. PRÉSE, servante du temple. TROUPE DE JEUNES GARÇUES ET DE JEUNES PILLAS.

La soène est dans un temple consacré à Bacchos.

### ACTE PREMIER.

#### SCÈNE I.

In bibliur reprincible on temple de fecilitares, corté de tibres me, de trougelles, de passper, de rainta. Ce vait estre les colonnades de feuillages, les statiers de Bacchas, d'Aristes e Siènes, et de Para. Lu garnel buestie tiens lieu d'untel ; deux footalises de viso construit dans le fond. Des garçons et de filles soci engressés à périparte tout pour une fels. Créce de l'est en versio blanche et galaties, portant un thyree à la main, et are au tite une couronne de l'erre.

( Ogverture gale et vive ; reprise douloureuse et terrible. )

GRÉGOIRE, TROUPE DE JEUNES GARÇONS ET DE JEUNES FILLES.

GRÉGGIRE chante.
Allons, enfants, à qui mieux mieux;

Jeunes garçons, jennes filiettes, Parez cet autel glorieux; Trémoussez-vons, paresseux que vous êtes :

Trémoussez-vons, paresseux que vous é Mettez-moi cela Là, Rendez ce buffet

Net; Songez bien à ce que vous faites. Allons, enfants, à qui mieux mieux : Trémoussez-vous, paresseux que vous êtes :

Songez que vous servez les belles et les dieux.

UNE SUIVANTE.
(Elle parle.)

Eh] doucement, monsieur Grégoire,
Nous sommes comme vous du temple de Bacchus;

Nous somures comme vous du temple de Bacchus Comme vous nous lui rendons gloire : Nous sommes tous très assidus A servir Bacebus et Vénus. Le grand-prêtre du temple est sans doute allé boire.

(Ele chante.) Il reviendra; faites moins l'important. Alors que le maître est absent,

Maître valet s'en fait accroire-GRÉGOIRE. Pardon, j'ai du chagrin.

LA SUIVANTE. On n'en a point ici.

Vous vous moquez de nous.

Va, j'ai bien du soucl. Nous attendons la noce, et mon maître m'ordonne De représenter sa personne,

Et d'unir les amonts qui seront envoyés

De tous les lieux voisins pour être mariés. Ah! j'enrage.

LA SUIVANTE.

Comment! c'est la meilleure aubaine
Que jamais tu pourras trouver :

Tonjours ces fêtes-là nous valent quelque étrenne : Rien de mieux ne peut t'arriver.

J'ai vu plus d'un hymen. L'une et l'autre partie S'est assez souvent repentie

Des marchés qu'ici l'on a faits; Mais le monsieur qui les marie; Quand il a leur argent ne s'en repent jamais.

C'est l'aimable Daphnis et la belle Glycère Qui viennent se donner la main. Que Daphnis est charmant! 0x8001xx, en colère.

Non, il est fort vilain.

LA SUIVANTE.

A toutes nos beautés que Daphnis a su plaire!

GRÉGOIRE.

ll me déplait beaucoup.

LA SUIVANTE.

Ou'il est beau l

GRÉGOIRE. Qu'il est laid l

LA SUIVANTE.
Très honnéte garçon, libéral.
GRÉGOIES.

LA SUIVANTE.

Si fait.

Que Grégoire est méchant! me dira-t-il encore Que la future est sans beauté?

La future?

LA SUIVANTE. Oui, Glycère; on la fête, on l'adore;

Dans toute l'Arcadie on en est enchanté.

ORÉGOIRE.

Oui... la future... passe... elle est assez jolie ;

Oin... in tutife... passe... elle est assez jolie;
Mais c'est un mauvas cocur, tout plein de perfidie;
D'ingratitude, de fierté.
LA SUIVANTE.

Glycère un mauvais cœur! hélas! c'est la bonté, C'est la vertn modeste et pleine d'indulgence; C'est la douceur, la patience:

Et de ses mœurs la pureté
Fait taire encor la médisance.
Vous me paraissez dépité :
N'auriez-vous point été tenté
D'empaumer le cœur de la belle?
Quand du succès on est flatté,

Quand la dame n'est point cruelle, Vous la traitez de nymphe et de divinité; Si vous en êtes rebuté, Vous faites des chansons contre elle.

Allons, maître Grégoire, un peu moins de courroux: Recevons bien ces deux époux; Que le festin soit magnifique.

Que le festin soit magnifique. On boit ici son vin sans eau; Mais n'allez pas gâter notre fête bachique En perçant du mauvais tonneau.

ORÉGOIRE. Comment? que dis-tu là?

> LA SUIVANTE, Je m'eutends bien. Grégoire.

Tremble que ce mystère ici soit révélé; C'est le secret des dieux, erains qu'on ne le débite : Aussitét qu'on en a parté, Apprends qu'on meurt de mort subite. Cesse tes discours familiers, Reprime ta langue maudite,

Et respecte les dieux et les cabaretiers.
(Il chante.)

Allons, reprenez votre ouvrage; Servons bien ces heureux amants... (Apart.)

Le dépit et la rage Déchirent tous mes sens. Hâtons ces heureux moments;

Courage, courage. Cognez, frappez; partez en même temps a :

Des suivants pourraient ici faire une espèce de basse, en frappant de leurs marteaux sur des cuivres creux qui servimient d'ornements. Suspendez ces festons, étendez ce feuillage; Que les bons vins, les amours, Nous donnent tonjours

Sous ses charmants ombrages
D'heureuses nuits et de beaux jours.

J'enrage, J'enrage. Je me vengerai,

Je les punirai : Ils me paieront cher mon outrage. Hâtons leurs heureux moments;

Hâtons leurs heureux moments; Cognez, frappez, partez en même temps. J'enrage, J'enrage.

Ah! j'aperçois de loin cette noce en ce chemin. La petite sœur de Glycère

La petite sœur de Glycère
Est toujours à tout la première;
Elle s'y prend de hon matin.
Cette rose est déjà fleurie,
Elle a précipité ses pas.

La voici... ne dirait-on pas Que c'est elle que l'on marie?

### SCÈNE II.

GRÉGOIRE, PRESTINE, LA SUIVANTE:
PRESTINE, gricant en hôte.

Eh! quoi donc! rien n'est prêt an templede Bacchus? Nous restons au filet! nos pas sont-its perdus? On ne fait rien ici quand on a tant à faire! Ma sœur et son amant, mon bonhomme de père, Et celui de Daphnis, femmes, filles, garçons,

Arrivent à la file, en dansant aux chansons. Ici je ne vois rien paraître. Réponds done, Grégoirel, réponds; Mêne-moi voir l'autel et monsieur le grand-prêtre.

GRÉGOIRE. Le grand-prêtre, c'est moi.

PRESTINE.
Tu ris.
GRÉGOIRE.

Moi, dis-je.

Tol?

Toi, prêtre de Baccius?
GRÉGOIRE.
Et fait pour cet emploi.
Quel étonnement est le vôtre?

PRESTINE.
Eh bien! soit, j'aime autant que ce soit toi qu'un autre.
ORÉGOIRE.

Je suis vice-gérant dans ce lieu plein d'appas. Je conjoins les amants, et je fais leurs repas. Ces deux charmants ministères, Au monde si nécessaires.

Sont sans doute les premiers.
J'espère quelque jour, ma petite Prestine,
Dans cette demeure divine
Les excercer pour vous.

PRESTINE.

Hélas! très volontiers.

GEÉGOIRE ET PERSTINE.
En ces beaux lieux e'est à Grégoire,
C'est à lui d'enseigner

Le grand art d'aimer et de boire; C'est lui qui doit régner. Du dieu pulssant de la liqueur vermeille

Le temple est un cabaret; Son autel est un buffet. L'amour y veille

Avec transport; L'amour y dort, Dort, dort,

Dort, dort, Sous les beaux raisins de la treille.

Je vois nos gens venir; je vais prendre à l'instant Mes habits de cérémonie. Il faut qu'à tous les yeux Grégoire justifie

Le choix qu'on fait de lui dans un jour si brillant.
PRESTINE.
Va vite... Avancez donc. mon nère, mon heau-nère

Va vite... A vancez donc, mon père, mon beau-père, Ma chère sœur, mon cher beau-frère, Ah! que vous marchez lentement! Cet air grave est, dit-on, décent : Il est noble, il a de la grâce;

Mais j'irais plus vivement Si j'étais à votre place.

### SCÈNE III.

LE PÈRE DE GLYCÈEE ET DE PERSTINE, LE PÈRE DE DAPHNIS, petits vicillards ratatinés, marchant les premiers, la canne à la main; DAPHNIS, conduisant GLYCÈRE ET TOUTE LA NOCE: PRESTINE.

GLYCÈRE, à Prestine. Pardonne, chère sœur, à mes sens éblouis : Je me suis arrêtée à regarder Daphnis; J'étais hors de moi-même, en extase, en délires

Et je n'avais qu'un sentiment. Va, tout ce je puis te dire, C'est que je t'en souhaite autant.

DUO.

LES DEUX PÈRES.

Oh I qu'n est doux, sur nos vieux ans,
De renaître dans sa famille !

Mon fils... ma fille

Raniment mes jours languissants, Mon hiver brille Des roses de leur printemps.

Les jeunes gens qui veulent rire Traitent un vicillard De réveur, de babillard : Ils ont grand tort !

Chaeun aspire A notre sort ; Chaeun demande à la nature

De ne mourir qu'en cheveux blancs; Et dès qu'on parvient à cent ans,

On a place dans le Mercure.

PERSTINE.

Il s'agit bien de fredonner;

Ab! vous avez, je pense, assez d'antres affaires.
Savez-vous à quel bomme on a voulu donner
Le soin de célebrer vos amourenx mystères?
A Grégoire.

GLYCÈBE, effrayée. A Grégoire!

A Grégoire! DAPHNIS.

Eh! qu'importe, grands dieux l' Tout m'est hon, tout m'est précienx; Tout est égal ici quand mon bonheur approche. Si Glycère est à moi, le reste est étranger.

Qu'importe qui sonne la eloche, Quand j'entends l'heure du berger? Rien ne peut me déplaire, et rien ne m'intéresse : Je ne vois point ces jeux, ce festin solennel, Ces prêtres de l'hymen, ce temple, cet autel;

Je ne vois rien que la déesse.

QUATUOR. LE PÈRE LE PÈRE DAPHNIS. GLYCÈER. le Glycère. de Baphinis.

Ma fille!... Mon cher fils!... Glycère!... Tendre époux!
Almons-nons tous quatre, almons-nous.
De la félicité, naissez, brillante aurore;

Naissez, faites éclore

Un jour encor plus doux.
Tendre amour, e'est toi que j'implore;
En tout temps tu règnes sur nous:
Tendre amour, e'est toi j'implore;

Tendre amour, e'est toi j'implore; Aimons-nons tons quatre, aimons-nous. PRESTINE.

Ils aiment à chanter, et c'est là leur folie. Ne parviendrai-je point à faire ma partie? Ces gens-là sur un mot vous font vite un concert; Et ce qu'en eux surtout je révère et j'admire, C'est qu'ils chantent parfois sans avoir rien à dire : Ils nous ont sur-le-champ donné d'un quatuor.

A mon oreille il plaisait fort; Et, s'ils avaient voulu, j'aurais fait la einquième. Mais on me laisse là ; chacun pense à soi-même. (Elle chante.)

Le premier mari que j'aurai,

Ah! grands dieux , que je chanterai! On néglige ma personne, On m'abandonne. Le premier mari que j'aurai. Ah! grands dieux, que je chanterai!

### SCÈNE IV.

LES PEÉCÉDENTS, PHÉBÉ.

Entrez, mes beaux messieurs, entrez, ma belle dame.

( A Glycere', à part. ) Ma belle dame, an moins prenez bien garde à vous. DAPHNIS.

Allez, i'en aural soin; ne crains rien, bonne femme. ( If ful met une hourse dans la main. ) PHÉBÉ.

Que voilà deux charmants époux! Prenez bien garde à vous madame.

GLYCKER. One veut-elle me dire? elle me fait trembler. L'amour est trop timide, et mon cœur est trop tendre.

PAESTINE. Auprès de votre amant qui peut donc vous troubler? Nulle crainte en tel eas ne pourrait me surprendre.

( Elle chante. ) Le premier mari que j'aurai, Ah! bon dieu , que je ebanterai! On néglige ma personne.

On m'abandonne. Le premier mari que l'aurai. Ah! grands dieux , que je chanterai !

### ACTE SECOND.

### SCÈNE L

DAPHNIS, conduit par son père; GLYCÈRE par le sien, PRESTINE par personne, et courant partout; GARCONS DE LA NOCE.

LE PÈRE DE DAPHNIS.

Mes enfants, croyez-moi, nous savons les rubriques : Fesons comme fesaient nos très prudenta aïeux : Tout allait alors beaucoup mieux. C'était là le bon temps ; et les siècles antiques. Étant plus vieux que nous, auront toujours raisen.

Je vous dis que c'est là... que sera le garçon; Iei... la fille; ici moi , du garçon le père. ( A Glyokre. )

Là... vous; et puis Prestine à côté de sa sœur, Pour apprendre son rôle, et le savoir bien faire. Mais j'apercois déjà le sacrificateur.

Qu'il a l'air noble et grand ! une majesté sainte

Sur son front auguste est empreinte : Il ressemble à son dieu, dont il a la rougeur.

LE PÈRE DE GLYCÈRE. Oui , l'on voit qu'il le sert avec grande ferveur. Silence, écoutons bien.

#### SCÈNE II.

LES PRÉCÉDENTS, GRÉGOIRE, suivi des MINISTERS de Bacches.

(Les deux amants mettent la main sur le buffet qui sert d'aute).) GREGOIRE, au milieu, vétu en grand sacrificateur.

Futur, et vous, future. Qui venez allumer à l'autel de Bacchus La flamme la plus belle et l'ardeur la plus pure, Sovez lei très bien venus.

D'abord, avant que chaeun jure D'observer les rites reçus, Avant que de former l'union coningale. Je vais vous présenter la coupe nuptiale. GLYCERE.

Cos rites sont d'aimer; quel besoin d'un serment Pour remplir un devoir si cher et al durable? Ce serment dans mon cœur constant, inaltérable. Est écrit par le sentiment

En caractère ineffacable. Hélas I si vous voulez, ma bouche en fera cent; Je les répéterai tous les jours de ma vie ; Et n'allez pas penser que le nombre m'ennuie : Ils seront tous pour mon amant.

GREGOIRE, à part. Que ces deux gens beureux redoublent ma colère! Dieux! qu'ils seront punis... Buvez, belle Glycère,

Et buvez l'amour à longs traits. Buvez tendres époux, vous jurerez après : Vous recevrez des dieux des faveurs infinies. (Il va prendre les deux coupes préparées au fond du bestlet.)

LE PÈRE DE DAPHNIS. Oui, nos pères buvaient dans leurs cérémonies, Aussi valaient-ils mieux qu'on ne vaut aujourd'hui : Depuis qu'on ne boit plus , l'esprit avec l'ennui Font bailler noblement les bonnes compagnies. Les chansons en refrain des soupers sont bannies : Je riais autrefois, j'étais toujours joyeux : Etie ne ris plus tent depuis que je suis vieux. J'en cherche la raison, d'où vient cela, compère?

LE PÈRE DE GLYCHE. Mais... cela vient... du temps. Je suia tout sérieux, Bien sonvent, malgré moi, sans en savoir la cause. Il s'est fait parmi nous quelque métamorphose. Mais il reste, après tout, quelques plaisirs touchants . Dans le bonheur d'autrui l'âme à l'aise respire;

Et quand nous marions nos aimables enfants Je vois qu'on est beureux sans rire.

te coupe à Daphais , et une autre a Glyotra, )

GRÉGOIRE, après qu'ils ont bu.

Rendez-mol cette coupe. Eh quoi! vous frémissez! Ch. jurez à présent : vous, Daphnis, commencez, DAPHNIS chante en récitatif mesuré, noble et

Je jure par les dieux, et aurtout par Glycère, De l'aimer à jamais comme j'aime en ee jour. Toutes les flammes de l'amour

Out coulé dans ce vin quand j'al vidé mon verre. O toi qui d'Ariane as mérité le cœur.

Divin Bacchus, charmant vainqueur, Tu règnes aux festina, aux amours, à la guerre, Divin Bacchus, charmant vainqueur,

Je t'invoque après ma Glycère. (Symphonie.)

( Daphnis continue. ) Descenda, Bacchus, en ees beaux lieux;

Des Amours amène la mère: Amène avec toi tous les dieux : Ila pourront brûler pour Glycère. Je ne serai point jaloux d'eux ;

Son conr me préfère, Me préfère, me préfère aux dieux.

OBÉGOIER. C'est à vous de jurer, Glycère, à votre tour, Devant Baechus lui-même, au grand dieu de l'amour.

GLYCERE chante. Je jure une haine implacable A ce vilain magot.

A ce fat, à ce sot; Il m'est insupportable. Je jure une baine implacable

A ce fat, à ce sot. Oui, mon père, oui, mon père, J'aimerais mieux en enfer Épouser Lucifer.

Qu'on n'irrite point ma colère Oui, je verrais plutôt le peu que j'ai d'appaa Dans la gueule du chien Cerbère .

Qu'entre les bras Du vilain qui croit me plaire.

DAPHNIS. Qu'ai-je entendu I grands dieux I LES DEUX PÈRES, ensemble.

Ab! ma fille! PRESTINE.

Ah! ma sœur l

DAPHNIS. Est-ce vous qui parlez, ma Glycère? GLYCERE, reculant.

Ah ! l'horreur!

Ote-tol de mes yeux; ton seul aspect m'afflige.

DAPHNIS. Quoi! c'est donc tout de bon?

GLYCERE. Retire-toi, te dis-je;

Tu me donnerais des vapeurs. DAPHNIS. fgeurs. Eh! qu'est-il arrivé? Dieux pnissants, dieux ven-En étiez-vous jaloux? m'ôtez-vous ce que j'aime?

Ma charmante maîtresse, idole de mes sena, Reprends les tiens, rentre en toi-même;

Vois Daphnia à tes pieds, les yeux chargés de pleura. GLYCERE.

Je ne puis te souffrir : je te l'ai dit, je pense, Assez net, assez elairement.

Va-t'en, ou je m'en vais. LE PÈRE DE DAPHNIA.

Ciel | quelle extravagance| DAPHNIS.

Prétenda-tu m'épronver par ces affreux ennnis? As-tu voulu jouir de ma douleur profonde? SLYCKBE.

Tu ne t'en vas point; je m'enfuis : Pour être loin de toi j'irais au bout du monde. (Elle sort.)

OUATUOR. LES DEUX PERES. PRESTINE. DAPHNIS.

Je auis tout confondu... Je frémis... Je me meurs? ( Tous ensemple. ) Quel changement | quelles alarmes!

Est-ce là cet hymen ai doux , si plein de charmes? PRESTINE.

Non, je ne rirai plus; conlez, coulez, mes pleurs.

/ Tous ensemble, ) Dieu puissant, rends-nous tes faveurs.

GREGOURE chante. Quand je vois quatre personnes Ainsi pleurer en ehantant,

Mon cœur se fend. Bacchus, tu les abandonnes : Il faut en faire autant.

(Il s'en va.)

#### SCÈNE III

LE PÈRE DE DAPHNIS, LE PÈRE DE GLYCRE, DAPHNIS, PRESTINE.

LE PÈRE DE DAPRNIS, à celui de Glycère. Écoutez; j'al du sens, car j'ai vu bien des choses, Des esprita, des sorciera, et des métempaycoses. Le dieu que je révère, et qui règne en ces lieux, Me semble, après l'Amour, le plus malin des dieux. Je l'ai vu dans mon temps troubler bien des cervelles ; Il produisait souvent d'assez vives querelles : Mais cela a'éteignait après une heure ou deux.

Peu-être que la coupe était d'un vin fumeux, Ou dur, ou prélibant, et qui porte à la tête. Ma fillee a trop bu, éta là vient la tempéte Qui de nos jours beureux a noirci le plus beau. La coupe nuptiale a troublé son cerveau. Elle est folle, illest vrai jemais, dieu merci, tout passe: Je n'ai va id a'mour ai de haine sons fin... Elle ter 'aimera', tu reuterras en grâce Dès m'éte quar quer éto nvin.

PRESTINE.

Mon père, vous avez beaucoup d'expérience,

Vous raisonnez on ne peut mieux : Je n'ai ni raison ni science, Mais j'ai des oreilles, des yeux. De ce temple sacré j'ai vu la balayeuse

Qui d'nne voix mystérieuse

A dit à ma grand sœur, avec un ton fort doux:
Quand on vous mariera, prenez bien garde à vous.
J'avais fait pen de cas d'une telle parole;

Je ne pouvais me défier

Que cela pût signifier Que ma grand'sœnr deviendrait folle. Et puis je me suis dit (toujours en raisonnant) : Ma sœur est folle eependant.

Grégoire est bien malin : il pourchassa Glycère, Il n'en eut qu'un refus ; il doit être en colère. Il est devenu grand seigneur : On aime quelquefois à venger son injure. Moi ie me vengerais si l'on m'ôtait un cœur.

foi je me vengerais si l'on m'ôtait un cœu Voyez s'il est quelque vaieur Dans ma petite conjecture.

Oui, Prestine a raison. LE PÈRE DE GLYCÈRE.

Cette fille ira loin.

LE PRRE DE DAPHNIS.

Ce sera quelque jour une maîtresse femme.

Ce sera quelque jour une maîtresse femme.

DAPINIS.

Allez tous, laissez-moi le soin

De punir iei cet infâme;

A ce monstre ennemi je veux arracher l'âme.

Laissez-moi.

LE PÈRE DE GLYCÈEE.

Qui l'eût cru qu'un jour ai fortuné

A tent de many fix destiné 2

A tant de maux fût destiné? LE PÈRE DE DAPENIS. Hélas! j'en ai tant vu dans le cours de ma vie! De tous les temps passés l'histoire en est rempile.

### SCÈNE IV.

LES PEÉCÉDENTS; GRÉGOIRE, revenant dans son premier habit.

DAPHNIS.

O douleur! ô transports jaloux!

Holà , hé! monsieur le grand-prêtre,

Monsieur Grégoire, approchez-vous.

GRÉGOIRE. [tre?
Quel profancen ces lieux frappe, et me parle en mat-

DAPHNIS.
C'est moi; me connais-tu?

GRÉGRIER. Qui , toi? mon ami , non ,

Je ne te eonnais point à cet étrange ton Oue tu prends avec moi.

Que tu prends avec moi.

DAPHNIS.

Tu vas donc me connaître !

Tumourras de ma main ; je vais t'assommer, traftrej Je vais t'exterminer, fripon! GERGOIRE.

Tu manques de respect à Grégoire , à ma place! DAPHNIS. Va , ce fer que tu vois en manquera bien plus!

Il faut punir ta lâche audace ; Indigne suppôt de Bacchus .

Tremble, et rends-moi ma femme.

Eh! mais pour te la rendre Il faudrait avoir eu le plaisir de la prendre : Tu vois, je ne l'ai point.

DAPHNIS.

Non, tu ne l'auras pas ;

Mais e'est tol qui me l'as ravie:

C'est toi qui l'as changée, et presque dans mes bras : Elle m'aimait plus que sa vie Avant d'avoir goûté ton vin.

On connaît ton esprit malin; A peine a-t-elle bu de ta liqueur mêlée, Sa haine contre moi soudain s'est exhalée;

Elle me fuit, m'outrage, et m'accable d'horreurs.'
C'est tol qui l'as ensorcelée;
Tes pareils des long-temps sont des empoisonneura.

GREGOIRE.

Ouoi! ta femme te hait!

Oui, perfidel à la rage.

n RÉOOIEE. Eh! mais, c'est quelquefois un fruit du mariage; Tu peux t'en informer.

DAPHNIS. Non, toi seul as tout fait :

Tu mets à mon bonheur un invincible obstacle.
GRÉGOIRE.

Tu crois done, mon ami, qu'une femme en effet Ne peut te hair sans miraele?

Je crois que dans l'instant à mon juste dépit, Lache, ton sang va satisfaire.

#### ABIETTE

GRÉGOIRE. Il le ferait comme il le dit, Car je n'ai plus mon bel habit Pour qui le peuple me révère, Et ma personne est sans crédit Auprès de cet homme en colère;

Il le ferait comme il le dit, Car je n'ai plus mon bel habit. Apaise-toi, rengaîne... Eh bien! je te promets Qu'aujourd'hui ta Glycère, en son sens revenue,

A son époux . à son amour rendue, Va te chérir plus que jamais. DAPHNIS.

O ciel! est-il bien vrai? Mon cher ami Grégoire, Parle: one faut-il faire?

> GRÉGOIRE. li vous faut tous deux bolre DEO

CRÉCOILE.

n pe durera.

Tout pas

DAPHNII.

er ort autel Grégoire jure ort autel Grégoire jure Qu'on l'aimera. Ries ne dure Qu'on m'aimera. Rieg ne dare Dans la nature : Dans la nature; Rien ne durera, Tout passers. On t'en fera; Rico pe dure

Ensemble une seconde fois.

Rico ne durera, Tout passera. On m'en fera Rien ne dure n ne durera,

Le caprice d'une femme Est l'affaire d'un moment : La girouette de son âme Tourne, tourne ... au moindre vent.

ACTE TROISIÈME.

### SCÈNE I.

LES DEUX PÈRES, GLYCÈRE, PRESTINE.

LE PÉRE DE GLYCÈRE. Oul, c'étaient des vapeurs; e'est une maladie Où les vieux médecins n'entendent jamais rien : Cela vient tout d'un coup... quand on se porte bien... Une seconde dose à l'instant l'a guérie.

Oh! que cela t'a fait de bien!

LE PÈRE DE DAPHNIS. Ces espèces de maux a'appellent frénésie. Feu ma femme autrefoia en fut long-temos saisie: Quand son mal lui prenait, c'était un vrai démon. LE PÈRE DE GLYCÈRE.

Ma femme aussi.

LE PÈRE DE DAPHNIS. C'était un torrent d'invectives, Un tapage, des eris, des querelles si vives ... LE PÈRE DE GLYCÈRE.

Tout de même.

LE PÈRE DE DAPHNIS. Il fallait déserter la maison La bonne me disait : Je te hais , d'un courage ,

D'un fond de vérité... cela partait du cœur. Grâce an eiel , tu n'as plus cette manvaise humeur, Et rien ne troublera ta tête et ton ménage. GLYCHR, se relevant d'un banc de gazon où elle était penchée.

A peine je comprends ce funeste langage. Qu'est-il done arrivé? qu'al-je fait? qu'ai-je dit? A l'amant que j'adore surais-je pu déplaire?

Hélas! i'aprais perdu l'esprit! L'amour fit mon hymen; mon cœur s'en applaudit : Vous le savez, grands dieux! si ce cœur est aincère.

Mais dès le second coup de vin Ou'à cet autel on m'a fait boire . Mon amant est parti soudain . En montrant l'humeur la plus noire; Attachée à ses pas j'ai vainement couru. Où donc est-il allé? ne l'avez-vous point vu?

Il arrive

### LE PÈRE DE DAPHNIS. SCÈNE II.

LES PRÉCÉDENTS, DAPHNIS.

LE PÈRE DE DAPHNIS. En effet je vois sur son visage Je ne sais quoi de dur, de sombre, de sanvage. GLYCERE chante.

Cher amant, vole dans mes bras : Dieu de mes sens, dieu de mon âme, Animez, redoublez mon éternelle flamme... Ah! ah! ah! cher époux, ne te détourne pas; Tes yeux sont-ils fixés sur mes yeux pleins de larmes? Ton eœur répond-il à mon eœur?

Du feu qui me consume éprouves-tu les charmes? Sens-tu l'excès de mon bonheur? ( A cette musique tendre succède une symphonie impérieuse

el d'un caractère terrible. ) DAPHNIS, au père de Glycère. (Il chante.)

Écoute, malheureux besu-père, Tu m'as donné pour femme une Mégère : Dès qu'on la voit on s'enfuit;
Sa laideur la rend plus fière;
Elle est fausse, elle est tracassière;
Et, pour mettre le comble à mon destin maudit,
Veut avoir de l'esprit.

Je fus assez sot pour la prendre; Je viens la rendre : Ma sottise finit...

Le mariage Est heureux et sage

Quand le divorce le suit.

LES DEUX PÈRES, GLYCÈRE.

O ciel! ô juste ciel, en voilà bien d'un autre.

Ah! quelle douleur est la nôtre!

DAPHNIS.

Beau-père, pour jamais je renonce à la voir :

Je m'en vais voyager loin d'elle... Adieu... Bonsoir.

(Haort.)

### SCÈNE III. LES DEUX PÈRES, GLYCÈRE.

LE PÈRE DE GLYCÈRE.

Quel démon dans ce jour a troublé ma famille ? Hélas! ils sont tous fous : Ce matin c'était ma fille ,

Et le soir c'est son époux.

TRIO.

D'une plainte commuune
Unissons nos soupirs
Nous trouvons l'infortune

Au temple des plaisirs.

GLYCÈRE.

Ah! i'en mourrai, mon père.

tes DEUX PÈRES.

Ah! tout me désespère. TOUS ENSEMBLE. Iuutiles désirs!

Iuutiles désirs!
D'une plainte commune
Unissons nos soupirs.
Nons trouvons l'infortune
Au temple des plaisirs.

# SCÈNE IV.

LES PRÉCÉDENTS; PRESTINE, arrivant avec précipitation.

#### PRESTINE.

Réjouissez-vous tous.

GLYCHR, qui s'est laissée tomber sur un tit de gazon, se retournant.

Ah! ma sœur, je suis morte! Je n'en puis revenir.

PRESTINE.

N'importe. Je veux que vous dansiez avec mon père et moi. . LE PÈRE DE DAPHNIS.

C'est bien prendre son temps, ma foi! Serais-tu folle aussi, Prestine, à ta manière?

PRESTINE.

Je suis gaicet sensée, et je sais votre affaire;
Sovez tous bien contents.

LE PÈRE DE DAPHNIS. Ah! méchant petit eccur

Lorsqu'à tant de chagrins tu nous vois tous en proie Peux-tu bien dans uotre douleur Avoir la cruauté de montrer de la joie?

PEESTINE chante.

Avant de parier je veux chanter,

Car j'ai bien des choses à dire. Ma sœur, je viens vous apporter De quoi soulsger votre martyre. Avant de parler je veux chanter, Avant de parler je veux rire:

Et quand j'aurai pu tout vous conter,
Tout comme moi vous voudrez chanter,
Comme moi je vous verrai rire.
LE PÈRE DE DAPHNIS. pendant que Glucère est

languissante sur le lit de gazon , abimée dans la douleur. Conte-nous donc, Prestine, et puis nous chanterons,

Si de nous consoler tu donnes des raisons.

PRESTINE.

D'abord, ma pauvre sœur, il faut vous faire entendre

Que vous avez fait fort mal De ne nous pas apprendre

Que de ce beau Daphnis Grégoire était rival.

Hélas? quel intérêt mon cœur peut-il y prendre? L'ai-je pu remarquer? je ne voyais plus rien.

Je vous l'avsis bien dit, Grégoire est un vaurien , Bien plus dangereux qu'il n'est tendre.

Sachez que dans ce temple on a mis deux tonneaux Pour tous les gens que l'on marie : L'un est vaste et profond ; la tonne de Clteaux N'est qu'une pinte auprès ; mais il est plein de lie;

Il produit la discorde et les soupçons jaloux, Les lourds ennuis, les froids dégoûts, Et la secrète antipathie : C'est celui que l'on donne, hélas! à tant d'époux,

Et ce tonneau fatal empoisonne la vie. L'autre tonneau, ma sœur, est eelui de l'amour; Il est petit., petit.. on en est fort avare; De tous les vins qu'on boit c'est, dit-on, le plus rare.

Je veux en tâter quelque jour. Sachez que le traitre Grégoire Du mauvais tonneau tour-à-tour Malignement vous a fait boire. GLYCRRE.

Ah! de celui d'amour je n'avais pas besoin;
J'idolâttrais sans lui mon amant et mon maltre.

Temple affreux! coupe horrible! Ah! Grégoirel ah! le
Qu'il a pris un funeste soin | [traitre!

LE PÈRE DE GLYCÈRE. D'où sais-tu tout cela?

La servante du temple Est une babillarde : elle m'a tout conté.

LE PÉRE DE DAPINIS.

Oui, de ces deux tonneaux j'ai vu plus d'un exemple;
La servante a dit vrai. La docte antiquité
A parlé fort au long de cette belle histoire.
Jupiter autrélois, comme on me l'a fait croire,
Avait ces deux bondons toujours à ses côtés;
De la venaient nos biens et nos calamités.

PRESTINE.
Eh! lisez moins , mon père;

J'ai lu dans un vieux livre...

Et laissez-moj parler... Dès que j'ai su le fait, Au bon vin de l'amour j'ai bien vite en secret Couru tourner le robinet; J'en ai fait boire un coup à l'amant de Glycère:

D'amour pour toi, ma sœur, il est tout enivré, Repentant, honteux, tendre; il va venir. Il rosse

Le méchant Grégoire à son gré.

Et moi , qui suis nn peu précoce , J'ai pris un bon flacon de ce vin si sucré , Et je le garde pour ma noce.

GLYGÈRE, se relevant.

Ma sœur, ma chère sœur, mon cœur désespéré
Se ranime par toi, repreud un nouvel être;
C'est Daphnis que je vois paraître;
C'est Daphnis qui me rend au jour.

# SCÈNE V.

LES PRÉCÉDENTS, DAPHNIS.

DAPHNIS.

Ah! je meurs à tes pieds et de honte et d'amoutOULNOUE.

Chantons tous cinq, en ce jour d'allégresse, Du bon tonneau les effets merveilleux. PRESTINE, LES DEUX PÈRES, GLYCÈRE, DAPHNIS. Ma sœur... Mon fils... Mon amant... Ma maitresse... Aimons-nous, bénissons les dieux:

Almons-nous, benissons les dieux;

Deux amants bronillés a'en aiment mieux.

Que tout nous seconde;

Allons, courons, jetons au fond de l'eau

Ce vilain tonnesu;

Et que tout soit heureux, s'il se peut, dans le monde.

FIN DES DEUX TONNEAUX.

# LES GUÈBRES,

OT

### LA TOLÉRANCE.

TRAGÉDIE EN CINQ ACTES,

NON REPRÉSENTEE. - 1769

#### DISCOURS

# HISTORIQUE ET CRITIQUE

#### DE LA TRAGEDIE DES GUÉBRES.

On trouver, thus cette nouvelle édition de la tranchie des Gobbres, castement cerrisées, beaumoup de morecussy uni artistant point dans les premières. Cette pièce d'est pas tent tragédies endimies, dont le seul bus soit d'occuper periodant une heure le loisir les specialeurs, et dont le seul meires soit d'arractes, avec le secours à une actrier, quelle que la marchie soit d'arractes, avec le secours à une actrier, quelle qui sa la marchie dont d'arractes, avec le secours à un actrier, quelle ex hans applanisées, d'un active produptes sur les thérieres aux plus naurais ouvrages encore plus qu'uns mirélleurs.

Il a seulement voiut employer un faible talent à inspirer, autant qu'il est en bit, le resper pour les lois, la charité universette, l'immanité, l'indulgence, la tolerance : c'est ce qu'on n déjà remarqué dans les prefaces qui out paru à la tôte de cet ouvrage dramatique.

t'our mieux parvenir à jeter dans les esprits les semences de ces vertus nécessaires à toute société, on a choisi les personnages dans l'ordre commun. On u'a pas craint de hasarder sur la scène un jardinier, une jeune fille qui a prété la main aux travaux rustiques de son pere, des officiers, dont I'nn commande dans une petite place frontière, et dont l'autre est lieutenant dans la compagnie de son frère, entin un des acteurs est un simple soidat. De tels personnages, qui se rapprochent plus de la nature, et la simplicité du style qui leur convient, ont paru devoir faire plus d'impression, et mienx concourir au but proposé, que lles princes amoureux et des princesses passionnées : les theatres ont assez retentiale ces aventures tragiques qui ne se passent qu'entre des souverains, et sont de pen d'ulilité pour le resie des hommes. On trouve à la verité un empereur dans cette pièce; mais ce n'est ui pour frapper les yeux par le faste de la grandeur, ni pour étaler son pouvoir en vers ampoulés : il ne vient qu'à la fin de la tragédie, et c'est pour prononcer une toi telle que les anciens les feignaient dictées par les dieux.

Cette heureuse catastrophe est fondée sur la plus exacte vérité. L'empereur Gallien , ilont les prédécesseurs avaient ong-temps persécuté une secte persane, èt même notre religion chrétienne, accorda enlin aux chrétiens et aux sectaires de Perse la liberté de conscience par un édit solennel. C'est la seule action glorieuse de son règne. Le vaillant et sage Dioclétien se conforma depuis à cet édit pendant dix-huit années entières. La première chose que fit Constantin, après avoir vaince Mavence, fut de renouveler le fameux édit de liberté de conscience, porté par l'empereur Gallien en faveur des chrétiens. Ainsi c'est proprement la liberté dounée au christianisme qui était le sujet de la tragédie. Le respect seul pour notre religion emplelia, comme on sait, l'auteur de la mettre sur le théâtre : il donns la pièce sous le nom des Guèbres. S'il l'avait présentée sous le titre des chrétiens, elle aurait été jouée sans difficulté, paisqu'on n'en fit aucune de repré-senter le Saint Genest de Rutron, le saint Polyeucle, et la sainte Théodore, vierge et martyre, de Pierre Corneille; le saint Alexis de Desfontaines, la sainte Gabinie de Brueys, et plusieurs autres,

ti est vrai qu'alors le goût était moins raffiné, les esprits étaient moias disposés à faire des applications malignes; le public trouvait hon que chaque acteur parlêt dans son

On applandit sur le théâtre ces vers de Marcèle, dans la tragédie de Suint Genest jouée en 1647, long-temps après Polycuete:

O ridicule erreur de vaoter la puissance

Dan dien qui doune aux sieus la mort pour récompress, Dan imposèure, qui notrate, et d'un recutifié il Qui l'a nois stans le cief qui l'a délité? Qui l'a nois stans le cief qui l'a délité? De maisbrurax t, lai cel l'opposère des villes; Des femmes, les centinats, dont la cectodisti Sest impose a photeir une division de la fortune. Tour aut daos levra malherar la insuière importane, Sous le nom de chirrières fond phiere du trepas, Sous le nom de chirrières fond phiere du trepas.

Mais en applandit encore davantage cette réponse de saint Genest :

Si mépriser leurs dieux, c'est leur être rebelle, Croyez mu'ayec raison je leur auis infidele, It que, Join d'extuer cette indédillé, Cres un crime innovent dont je lais valifé. Cres un crime innovent dont je lais valifé. Your verre si cet dieux de métal et de pierre Serval poissantius cell comme ne les croit en terre, El s'ils vous sauveront de la juste furrur Dun Bieu dont is crèmer y passe pour erreur; El lors ces malieureux, cos opprobres des villes, Cas femmes, ces centants, et ces grain isulties, Les sectaleurs enfin de ce crucitée, Yous drivont à lans cause lis foot défféé.

On avait approuvé dix ans auparavant, dans la tragédie de saint Polyeucle, le zèle avec lequel il court renverser les vases sacrés et briser les statues des dieux des qu'il est boptisé. Les esprits n'étaient pas alors aussi difficiles qu'ils le sout aujeurd'hui; un ne s'aperçut pas que l'action de Polyencte est injuste et téméraire; peu de gens même savaient qu'un tel emportement était condamné par les saints couciles. Quai de plus coudamnable, en effet, que d'alier exciter un tumulte horrible dans un temple, de mettre aux prises tout un peuple assemblé pour remerrier le ciel d'une victoire de l'empereur, de fracasser des statues dont les débris penvent fendre la tête des enfants et des femmes i Con'est que depuis peu qu'en a vu consbien la témérité de Polyeucle est lusensée et coupable. La cession qu'il fait de sa femme à un pasen a paru enfin à plusieurs personnes choquer la raison, les bienséauces, la nature, et le christianisme même : les conversions subites de Pauline, et même du lâche Vélix, ont treuve des censeurs qui, en admirant les belles scènes de cette pièce, se sont révoltés contre quelques défauts de ce genre.

Abhatic est peut-tre le chef-d'uverre de l'esprit humain. Trouver le sexet de faire en France une tragélie intéressante sans amour, ouer faire parler un enfant sur le théatre, et lai pièrle des réponses dont la conducr et la simiplicité nous tirent des l'armes, n'avelr presque pour acteurs principars qui une vieille fonune et un prêtre, remuer le corur pendant cinq actes avec ce faibles unyeus, se sontiair surtout et cett le li grand at 1) par une dictains lors autres de l'est le li grand at 1) par une dictains lors de l'est l'est

Cependant cet ouvrage n'ent long temps que des censeurs. On connaît l'épigraname de l'entenelle, qui first par ce mauvais vers :

#### Pour avoir fait pis qu'Esther, Comment diable as-tu pu faire?

Il y suit aless une cabale si acharnée contre le grand Racine, que, al fron en cert l'Ibidicen du lichière français, on donnail, dans des jeux de sociéts, pour pleilèmes è sours qui avaient dis quelque faute, de lier un acc d'Atalule: comme dans la société de Bolteau, de Furcilier, de Chapelle, on esti imposs la princitoce de liere non gas de la Pascelle de Cluspelais : c'est sur quei l'écrisais du syècte de Louis VI, VII, di, l'article laxox; : a l'oves tonfondu arce la boue pendant la vie des artistes, et la mort - de ségare.

Enfin, ce qui montre encore plus à quel point nos premiers jugements sont souvent absurdes, combien il est rare de bien apprécier les ouvrages en lust genre, c'est que non seulement Athaltie fut impitoyablement déchirée, mais elle fint oubbée. On représentait tous les jours Alcibiade, pour qui

### Brûle d'un feu secret, sans houte et sans effroi.

Tous les nouveaux acteurs essayaient leur taleni dans le Comte d'Essex, qui dit en rendant son épée : Vous avez en vos mains ce que toute la terre A vu plus d'une fois utile à l'Angleterre.

On applandissait à la reine Élisabeth, amourense comme une fille de quinze ans à l'âge de soixante et buit; les loges s'extasinient quand elle disait:

Il a trop de ma bouche, il a trop de mes yeux Apprès qu'il est l'ingrat, ce que y'aime le micux. De cette pas-bou que fant-il qu'il espere? Ce qu'il faut qu'il espere! et qu'en puis-je espérer Que la douceur de voir, d'aimer, et de pieurer?

Ces dorenes palitiueles, qui suffinitent à déchouerer une nation, artisent la plus grande vonçue miss, pour Athatire, il n'en était pas question; effe était ignorée du publiclice cabale l'avait assoniés, une native cabale enfin la ressurcia. Cu ne fait point puerce que cet ouvrage est un chef d'ouvrer d'eloquece q'uo ne let respéciate en 2177, ce fait uniquement pare que l'êge du pelit Josse et celui du formité pourrait faite une prante largorées autre les engines formité pourrait faite une prante largorées autre les espiries. Alers le public passes de traise années d'indifférence su paus grand exhibussorse.

plus grand enthousasame, il y cut des critiques; je ne maigré en tentiousiasame, il y cut des critiques; je ne parie pas de ces raisonneurs destitués de génie et de godt, qui, a s'yant pu faire deux bous vera heur rie, s'asisent de peser dans leurs petitre salances les beantes et les défauts des grands hommes, à peu prés comme des bourgoois de la rue Saint-Deuis juguel les campagnes des maréchaux

de Turenne et de Saxe.

Je n'si ici en vue que les réflexions sensées et patriotiques de plusieurs seigneurs considérables, suit français.

ques de plusieurs seigneurs considérables, soit français, soit étrangers : ils ont trouvé José beaucoup plus condamnable que ne l'était Grégoire VII quand il eut l'audoce de déposer son empereur tienti IV, de le persécuter jusqu'à la mort, et de lui faire refuser la sépulture.

Je crois rendre service à la litterature, aux mours, aux leis, en rapportant ici la conversation que j'esa dans Paris avec milord Cornsbury, au sujet d'une representation d'Athaire.

« Je ne pais sinor, disalar ed sipes spir d'angleterne le positié José : commart consujere rotte a reine à lapante la fait serment d'obsérmant la traité par le plus parties de la fait serment d'obsérmant la traité par le plus de la martiel, et qui lui doment cet et l'a fair ensuite égappe par des prêtres à la Porte-sus Chernas, sans Caccor a José antic qu'elep précise por commettre cette action abonimable lamis il vira a serona. Athalie est parties de la comme de la comme de la comme de la cette action abonimable lamis il vira a serona. Athalie est cette action abonimable lamis il vira a serona. Athalie est cette action abonimable lamis il vira a serona. Athalie est cette action abonimable lamis il vira a serona. Athalie est cette de la comme de la comme de la comme de la cette de la cette per cette de la labore la comme de la cette de la cette de l'étere et de la labore la comme de la chiere de cante que d'elle vi par d'abre il modification de la cette de la chiere de cante de la cette de l'étere et de la labore la comme de la chiere de la cette de la

» Je l'appelle hardiment fassitique, puisqu'il parle ainsi à sa fermne (à cette femme assez inutile dans la pièce), lorsqu'il la trouve avec un prêtre qui n'est pas de sa communion:

Quo!! fille de David, vous pariez à ce traitre! Yous souffrez qu'il vous parie, et vous ne craignez pas-Que du fond de l'abime entr'ouvert sous ses pasil ne sorte à l'instant des feux qui vous embracent, Qu qu'en imbaut ser lui ces murs ne vous écrasent!

 Je sus très content du parterre qui riait de ces vers, et non meins content de l'acteur qui les supprima dans le, représentation suivante. Je me sentais une horreur incaprimable pour ce Joad; je m'intéressais vivement à Atha-lie; je disais d'après vous-même :

#### Je pleure, bétas! de la pauvre Athalie,

#### Si mechamment mise a mort par Joad.

» Car pourquoi ce grand-prêtre conspire-t-il très imprudemment contre la reine? pourquoi la trahit-it? pourquol l'égorge-t-il ? c'est appa ent pour régner luimême sous le nom du petit Joas; car quel autre que lui pourrait avoir la régence sous un roi enfant dont il est le

» Ce n'est pas tont; il veut qu'on extermine ses concitovens; qu'on se baigne dans leur sang sans horreur; il dit à ses prêtres :

#### Frappez et Tyriens et même Israélites.

» Quel est le prétexte de cette boucherie? c'est que les nns adorent Dieu sous le nom phénicien d'Adonai ; les autres, sons le nom cisaldéen de Baal ou Bel. En bonne foi, est-ce là une raison pour massacrer ses concitoyens, ses parents, comme il l'ordonne? Quoil parce que Bacine est janséniste, il veut qu'on fasse une Saint-Barthélemi des hérétiques I

» Il est d'antant plus permis d'avoir en exécration l'asaastinat et les fureurs de Joad, que les livres juifs, que toute la terre sait être inspirés de Dieu, ne lui don aucun éloge. J'ai vu plusieurs de mes compatriotes qui regardent du même œil Josd et Cromwell : ils disent que l'un et l'autre se servent de la religion pour faire mourir leurs monarques. J'ai vu même des gens difficiles qui disaient que le prêtre Joad n'avait pas plus de droit d'assassiner Athalie, que votre jacobin Clement n'en avait d'assassiner Henri III

» On n'a jamais joué Athalie chez nous; je m'imagine que c'est parce qu'on y déteste un prêtre qui assassine sa reine sans la sanction d'un acte passé en parlement.

. - C'est pent-être, lui répondis-je, parce qu'on ne tue qu'une seule reine dans cette pièce : il en faut des douzaines nox Anglais, avec autant de spectres,

» - Non, crovez-moi, me réoliqua-t-il, si on ne ione point Athatis à Londres , c'est qu'il n'y a point assez d'action pour pous . c'est que tout s'y passe en longs discoura ; c'est que les quatre premiers actes entiers sont des pré-paratifs : c'est que Josabet et Mathan sont des personnares peu agissants; c'est que le grand mérite de cet ouvrage consiste dans l'extrême simplicité et dans l'élégance noble du style. La simplicité n'est point du tout un mérite sur notre théâtre; nous voulons bien plus de fracas, d'intrigue, d'action et d'événements variés : les autres nations nous blament; mais sont-elles en droit de vouloir nous empêcher d'avoir du plaisir à notre manière? En fait de goût, comme de gouvernement, chacun doit être le maître chez soi. Pour la beauté de la versification, elle ne se peut jamais traduire. Enfin le jeune Éliacin, en long habit de lin, et le petit Zacharie, tous deux présentant le sel an grand-prêtre, ne feraient aucun effet sur les têtes de mes compatriotes, qui veulent être profondément occupées et fortement remuées.

» Personne ne court véritablement le moindre danger dans cette pièce, jusqu'au moment où la trairison du grandprêtre éclate : car assurément on ne craint point un'Athalie fasse tuer le petit Joas; elle n'en a nuile envie, elle veut l'élever comme son propre fils. Il faut avouer que le grandprètre, par ses manœuvres et par sa férocité, fait tout ce qu'il peut pour perdre cet enfant qu'il veut conserver ; car en attirant la reine dans le temple sons prétexte de la grand nombre de spectateurs. On rappelle dans la pièce donner de l'arcent, en préparant cet assassinat, nouvait il tous les prodiges sacrés dont Dieu bonora son neunie juif

s'assurer que le petit Joas ne serait pas égorgé dans le tumulte? » En an mot, ce qui peul être bon pour une nation peu

être fort insipide pour une autre. On a voulu en vain me faire admirer la réponse que Joas fait à la reine , quand elle Ini dit .

Fai mon dieu que je sers ; vous servirez le vôtre : Ce sont deux puissants dieux.

#### Le petit Juif lui répond :

Il faut craindre le mien : Lui soul est dieu, madame, et le vôtre n'est rien.

» Qui ne voit que l'enfant aurait réponda de même s'it avait été élevé dans le culte de Baal par Mathan? Cette réponse ne signifie autre chose sinon : J'ai raison, et vous avez tort , car ma nourrice me l'a dit.

» Enfin, monsieur, j'admire avec vous l'art et los vers de Racine dans Athalie, et je trouve avec vous que le fanatique Joad est d'un très dangereux exemple.

» - Je ne veux point, lul répliquai-je, condamner le goût de vos Anglais; chaque peuple a son caractère : ce n'est point pour le roi Guillaume que Racine fit son Athalie : c'est pour madame de Maintenon et pour des Français. Peut-être vos Anglais n'auraient point été touchés du péril imaginaire du petit Joas : ils raisonnent , mais les Français sentent : il faut plaire à sa nation ; et quiconque n'a point avec le temps de réputation chez soi, n'eu a jamais ailleura. Racine prévit bien l'effet que sa pièce devait faire sur notre théâtre ; il conçut que les spectateurs croiraient en effet que la vie de l'enfant est menacée, quoiqu'elle ne le soit point du tout. Il sentit qu'il ferait illusion par le prestige de son art admirable; que la présence de cet en-fant et les discours touchants de Joad, qui lui sert de père, arracheraient des larmes.

» J'avoue qu'il n'est pas possible qu'une femme d'environ cent ans veuille égorger son petit-fils, son neique héritier; je sais qu'elle a un intérêt pressant a l'élever auprès d'elle, qu'il doit lui servir de sauvegarde contre ses ennemis, que la vie de cet enfant doit être son plus cher objet après la sienne propre; mais l'auteur a l'adresse de ne pas présenter cette vérité aux yeux; il la déguise; il inspire de l'horreur pour Athalie , qu'il représente comme ayant égorgé tous ses petits fils, quoique ce massacre ne soit pullement vraisemblable, il suppose que Joas a échappé au carnage : des-lora le spectateur est alarmé et attendri. Un vrai poète, tel que Racine, est, si je l'ose dire, comme un dieu qui tient les cœurs des hommes dans sa main. Le potier qui donne, à son gré, des formes à l'argile, n'est qu'nne faible image du grand poète qui tourne comme il veut nos idées et nos passions, »

Tel fut à peu près l'entretien que l'eus autrefois avec milord Comsbury, I'un des meilleurs esprits qu'ait produits la Grande-Bretagne,

Je reviens à présent à la tragédie des Guèbres, que je anis bien loin de comparer à l'Athalie pour la brauté du style, pour la simplicité de la conduite, pour la majesté du sujet, pour les ressources de l'art.

Athalie a d'ailleurs na avantage que rien ne peut comrenser, celus d'être fondé sur une religion qui était alors la seule véritable, et qui n'a été, comme on sait, remplacée que par la nôtre. Les noms souls d'Israël, de David, de Salomon, de Juda, de Benjamin, impriment sur cette tragédie je ne sais quelle horreur religieuse qui saisit un

sous les descendants de David; Achab punl; les chiens qui lèchent son sang, suivant la prédiction d'Elie, et suivant le psaume 67 : Les chiens lècheront leur sang....

Elia amonce qui les pleuvra de Irois ans il prouvra è quaire cent ricquante prophiete du rei Archab, qu'il son de faux prophètes, en feant consenumer son holecauste d'un bouf par le con deci et di la dispograr les quarte cent cinquante prophètes qui l'ont pe operer un parel miracle : tous cas granda siques de la puissance divine sont retracés pomponement dans la trappida d'Arbeite des la première schez. Le poutile dolla hismaine prophèteis et pout le des la la commanda de la consenie de la del l'Albeite juive est répand dans la pièce dépuis le première vers jusqu'un deriur.

La trapdici des Guébres ne peut être apopsyée par ces secours d'uns : le ne fagit siq ue d'humanisté. Deux simples officiers, pleins d'homeur et de générosité, veutent arrabes une filie innocente à la fureur de quesques prétres patens. Point de produjes, point d'orseche, point d'orde de deux ja seule nature parte dans la pièce. Peuture de l'accessifications de la comme de la comme de parte de discolaration de la morte de la comme de la parre et si localisante, qu'elle a troute grace devant cas

pure et at toucesante, qu'ette à trouve grace devant tous les esprits bien faits.

Si quelque ouvrage de théâtre pouvait contribuer à la félicité publique par des maximes sages et verteeuses, on convient que c'est célul-ci. Il u'y a point de souveraiu à qui la terre entière n'applaedit avec transport, si on lui

Je pense en citoyen ; J'agis en empereur ; Je hais le fanatique et le perséculeur.

tendait dire :

Tout l'esprit de la pièce est dans ces deux vers ; tout y conspire à rendre les usœurs plus douces , les peuples plus sages , les souverains plus compatissants , la religion plus

conforme à la volonté divine.

On noue a mandé que des hommes enmentai des artis, et plas ecorre de la saine morale, colabilent en server de la plas ecorre de la saine morale, colabilent en server de ce otrovrage utile; in out précisad, el dous, qu'ou poural se ce et ce de la commanda del la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda del la co

Quelques figurities, dii-on, prétendent que les prêtres d'Apanties neut les pisulles Le Tellier et Boueir; qu'Arzame est une religieure de Port-Royai; que les Guèbres sont les jamenistes. Cette idées et fide, mais, quand refune on pourrait la rouvrir du quelque apparerar de raison, qui en résideratelli que les jéssiles en dét que-lege temps des perséculeurs, des enzemes de la pair publique, qu'illa prisons plus de cinque crust elivers pour jue au sia quelle buils qu'ils avaient fabriquée eux-nemes; et qu'eufin on a tres bem dait de les puis.

D'autres, qui veulent absolument trouver me clef pour l'intelligrace des Gobbres, soupcomeut qu'on a voulu peindre l'aquisition, parce que, dans plusieurs pays, des magistrats ont siégé avec les moines inquisiteurs pour veiller aux intrêts de l'était, cette idée n'est pas moins absurde que l'autre. Pourquoi vouloir expliquer ce qui na demande asoume explication? pourquoi s'obstiner à faire d'une tragétie une énigme dont ce cherche le mot? Il y eut un nommé Du Magnon qui imprima que Cinna était le portrait de la cour de Louis XIII.

Mak upsproats sector qu'en abit imaginer quelon nesmentainer cent les pièrets d'Agamet et los impuisieres, el 3 y arrait dans cette restembienre présenche qu'anne contract de pière d'entre de nonamenta à la pière des mitions de pière d'entre des nonaments à la pière des miles horribles abus de ce tribuna amprimienr. Veux voule à botté force que rette regidei soil la salté de l'inquisition; eb best l'évisez donc tout le parlements de Pracetion; eb best l'évisez donc tout les parlements de Pracefort, de la tyramie, et opportune du prese humain. Vous voule des l'évisez de l'inquisité de prime de l'entre de fort de la tyramie, et opportune du prese humain. Vous l'entre de de l'inquisité de l'inquisité de l'inquisité de présent de l'inquisité présent de l'inquisité de présent présent d'inquisité de l'inquisité de l'inquisité de l'inquisité de présent d'inquisité de l'inquisité de l'inquisité de l'inquisité de présent d'inquisité de l'inquisité de l'inquisité de l'inquisité de l'inquisité de présent d'inquisité de l'inquisité de l'inq

Ces pontifes divins , justement respectés , Ont condamné l'orgueil , et plus les crusutés. '

Yous trouverez, si vous voulez, une ressemblance plus frappante entre l'empereur qui vient dire, à la fin de la tragédie, qu'il ne veut pour prêtres que des hommes de paix, et ce roi sage qui a su calmer des querelles eccle-

siastiques qu'on croyait interminables. Quelque allégorie que vous cherchiez dans cette plèce, vous n'y verrez que l'éloge du siècle.

Voilà ce qu'on répondrait avec raison à quiconque aurait la manie de vouloir envisager le tableau du temps présent

dans une autisouité de quiune cents années.

Si la doirmade accordée par quelques emprevars romains paraissait d'une conséquence dangereuse à quelques habitants des Gausles du die-builbens estée de notre ére valugaire; s'ils oublisient que les Provinces-Unies doivent leur qualeres à cette doire de valugaire; s'ils oublisient que les Provinces-Unies doivent leur qualeres à cette doire en manies p'inquêterre, a partie manier, la fination, a production de la fination de

Fapprouva organism que chacun alt ses dieux.

Ou'lls avouent que, dans les Guébres, ce droit naturel est

bien plus restreint dans des limites raisonnables : Que chacun dans sa loi cherche en paix la jumière;

Mais la loi da l'état est toujours la première.

Aussi ces vers ont été toujours reçus avec une approbation,
universelle partout où la pièce a été représentée. Ce qui
est approuvé par le suffrage de tous les hommes est sans
doute le bien de tous les hommes.

L'emprezu, dans la tragédio des Guétres, n'estende post et ne peut interiorie, par le mode de forêmeze, la licocor des epidam contrieres aux mourse, les assembles des politics contrieres aux mourse, les assembles despute qu'en doit dons les cisières qui deviret as pais ceque lors conscience leur dicte, et qui adorest la divisible dispute qu'en doit dons les cisières qui lorset la divisible aux toubles la société. Il ne veut pas qu'en passianc ceve criairest, donés les me loi ai sur, adoritant des horress qu'en forême la matter : on as vervaril part de prépuire festil ten de loi divine; les plus havantes délations devices le la divisible de la commanda de la commanda que accept d'unione se sociate : des rections loidée. rentes en elles-soèmes portées devant les tribunaux comme d'énormes attentats; des opinions simplement philosophiques traitées de crimes de lèse-majesté divine et humaine; un pauvre gentiihomme condamné à la mort pour avoir soulage la faim dont il était pressé en mangeant de la chair de cheval eu carêmes; une étourderie de jeunesse punie par un supplice réservé anx parricides; et ealin les mours les plus barbares étaler, à l'étonnement des nations indignées, toute leur atrocité dans le sein de la politesse et des plaisirs. C'était malheureusement le caractère de quelques peuples dans des lemps d'ignorance. Plus on est absurde, plus on est intolérant et cruel : l'absurdité a élevé plus d'échafauds qu'il n'y a eu de crimineis. C'est l'absurdité qui livra aux flammes la maréchale d'Ancre et le curé Urbain Grandier : c'est l'absurdité, sans doute, qui fut l'origine de la Saint-Barthélemi. Quand la raison est pervertie, l'homme devient un animal féroce : les bœufs et les singes se changent en tigres. Voulez-vous changer enfin ces bêtes an hommes? commencez par souffrir qu'on leur prêche la raison.

### AVIS

#### DES ÉDITEURS DE KEBL.

- La tragédie des Guèbres fut donnée an public comme
   l'ouvrage d'un jeune auteur anonyme; et nous voyons
   dans le manuscrit du véritable auteur, que son intention
- a Claude Guillon, exécuté en 1829, le 25 juillet, à Saint-Claude en Franche-Comté, pour ce crime de lése-majesté diviue au premier chef.

- avait été de l'attribuer à fen M. Desmahis, l'un de ses
   plus aimahies élèves; et voici comme il terminait le dis-
- cours qu'on vient de lire :
   Le résultat de ce discours est qu'il faut de la tolérance
   dans les beaux-arts comme dans la societé : aussi ce leune
- Desmahis était le plus tolérant de tous les hommes; il se ne haissait que les pédants insolents, qui sont la pire espèce du geure humain, soit qu'ille parient en persécuteurs, comme l'out été les jésuites, soit qu'ils outragent des ciboyens dans des gazettes ecclésiastiques ou profides parients.
- nes, pour avoir du pain. S'il était inexorable pour ces
   âmes lâches et perverses, il était très lodulgent pour les
   ouvrages de génie. Il n'en est ancun de parfait, disait-il,
- ouvrages de géaie. Il n'en est ancun de parfait, disait-i,
   pas mêtre le Tartufe, qui approche tant de la perfection.
   Il y a des morceaux parfaits; c'est tout ce qu'on peut
   attendre de la faiblesse humaine.
- C'est dommage qu'il soit mort si jeune, ainsi que
   Guillaume Vadé et Jérôme Carré; ils auraient peut-être
   un peu servi à débarbouillér ce siècle.
- Je donne donc en pur don les Guébres de M. Desmahis
   à un libraire qui les donners au public pour de l'argent.
   Je n'excuse ni la singularité de cette pièce ni ses de-
- » Si ses Guèbres ennuient mon cher lecteur, et m'en » nuient moi-même quand je les relirai, co qui m'est ar-
- » rivé en cent occasions, je leur dirai :
  - Enfant posthume et misérable
     De mon cher petit Desmahis,
     Tombez dans la foule innombre
  - » De ces impertinents écrits
  - » Dont l'enormité nous accable, » Tant en province qu'à Paris.
  - » C'est un destin bien déplorable , » Mais c'est celul des besux espais
  - Mais c'est celul des besux espais
     De notre siècle incomparable.

# LES GUÈBRES

#### TRAGÉDIE.

#### ACTEURS.

NADAN, iribem militaire, commandani dam lo châteru d'aAZZANE, sa sille.

pande.

Kirkattyre, Goeber, soldal de
Châtun, son frère et son lestenani.

AZZANE, sa sille.

Barraisone.

Fairana of Prironi.

ARZEMON, Paris on Goeber.

L'ATRARAUM, I'T SA GUPPOZZAN.

La scène est dans le château d'Apamée, sur l'Oronte, en Syrie.

# ACTE PREMIER.

SCÈNE I.

IRADAN, CESÈNE.

CÉSÈNE.

Ja mais In de servir. Souffiriona-nous, mon frêre, Car atillisement du grade militaire "N'avez-ous avez moi dans quine and de hasrot Prodiget votre mag dans lez campe des Césars Que pour languir ci loin des regards du maître, Commandant subhaten en l'ieutema d'un pettre? Apmée à mes yeux est un séjour d'horreur. Penjerial pet de vous monter poliper valour, (Combattre ous vou loit, suivreet bout votre exemple; Mais vous n'en recevez que des tyrans d'un temple ; Ces mortels inhumains. 3 Pfuton couscorés; Detent par voir voir les sur déres dans de la Detent par voir voir les sur déres dans d'un Mai raison d'en la loigne.

Ah l des mêmes chagrins mes sens sont pénétrés; Moins violent que vous, je les ai dévorés : Mais que faire? et qui suis-je ? un soldat de fortune . Né citoren romain, mais de race commune, Sans soutiens, sans patrons qui daignent m'appuyer, Sous ce joug odienx il m'a fallu plier. Des prêtres de Pluton dans les murs d'Apamée L'autorité fatale est trop bien confirmée : Plus l'abus est antique, et plus il est sacré; Par nos derniers Césars on l'a vu révéré. De l'empire persan l'Oronte nous sépare; Gallien veut punir la nation barbare Chez qui Valérien, victime des revers, Chargé d'ans et d'affronts expira dans les fers. Venger la mort d'un père est toujours légitime. Le culte des Persans à ses yeux est nn crime ;

Il redoute, ou du moiss Il fieiu de redouter Que en peuple inconstant, prompt à se révolter, N'embrassa avaughiment cette secté étrangère, A nos lois, à no deitex, à horte état centraire; Il dit que la Syrie a porté dans son sein De ving cutles noveraux le daugreux essaim, Que la pair de l'empire en peut être troublée, El des Césars un jour la puissance déranale : C'est ainsi qu'il excuse un cecés de rigueur. Césère.

Il as trompe; un sujet gouverei par l'honneur Distingue en loss tempe l'étet et a cryance. Le trôte avec l'autei n'est point dans la balance. Le trôte avec l'autei n'est point dans la balance. La quoi si des l'enzans vous embrassies l'errerur. La quoi si des l'enzans vous embrassies l'errerur. La quoi si des l'enzans vous embrassies l'errerur. La vienne de l'autein sons finité est monté fidèle? Que César à son grè se venge des Persans, Mais pourquoi person sous pairei des innocenta l' Et pourquoi vous charger de l'affreux ministère que perstiga zerve vous un s'anta sansquianter à

On prétend qu' ce peuple il faut un joug de fer, Une loi de terreur, et des juges d'enfer. Je sais qu'un Capitolo on a plus d'idudipence; Mais le cour en ces lieux se ferme à la clémance : Dans ce seinst anagant les tribhus one leur voix; J'ai couvent amoli is duret de des lois ; Mais es juges altiers constentent ha ma place Le droit de pardonner, le droit de faire grâce. Câsk'NL.

Ah! laissons cette place et ces hommes pervers. Sachez que je vivrais dans le fond des déserts Du travail de mes mains, chez un peuple sauvage, Plutôt que de ramper dans ce dur esclavage.

Et contre les Persans César envenimé Noua punirait tous deux d'avoir jadis aimé.

CÉSÈNE. Nous le mériterions. Pourquoi, malgré nos chaînes, Avons-nous combattu sous les aigles romaines? Triste sort d'un aoldat! docile meurtrier. Il détruit sa patrie et son propre foyer, Sur un ordre émané d'un préfet du prétoire : Il vend le sang humain! c'est donc là de la gloire! Nos homicides bras, gagés par l'empereur, Dans des lieux trop chéris ont porté leur fureur. Qui sait si, dans Émesse abandonnée aux flammes, Noua n'avona pas frappé nos enfants et nos femmes? Nous étions commandés pour la destruction ; Le feu consuma tout; je vis notre maison, Nos foyers enterrés dans la perte commune. Je ne regrette point une faible fortune : Mais nos femmes, hélas! nos enfents au berceau! Ma fille, votre fils, sans vie et sans tombeau! César nous rendra-t-il eea biena ineatimables? C'est de l'avoir servi que nous sommes coupables; C'est d'avoir obéi quand il fallut marcher. Quand César alluma cet horrible bûcher: C'est d'avoir asservi sous des lois sanguinaires Notre indigne valeur et nos mains mercenaires.

Je pense comme vous et vous me connaissez; Mes remords par le temps ne sont point effacés. Mon métier de soldat pies à mon cœur trop tendre; Je pleurerai toujours sur ma famille en cendre; Jeabborrerai ce minist qui n'ont pu les sauver; Je chefrirai ces pleurs qui viennent m'abreuver; Je chefrirai ces pleurs qui viennent m'abreuver;

Que des nuits de douleur et des jonrs d'amertume. CÉSÈNE.

Pourquoi done voulez-rous de nos malheureux jours,

Dans ce fatal service, empoisonner le cours?

Rejetez un fardeau que ma gloire déteste;

Thempadra Jéran yn empli, moint functet.

Demandez à César un emploi moins funeste : On dit qu'en nos remparts il revient aujourd'hui. IRADAN. Il faut des protecteurs qui m'approchent de lui ; Percerai-je jamais cette foule empressée,

Percerai-je jamsis cette foule empressée, D'un préfet du prétoire esclaver intéressée, Ces flots de courtisans, ce monde de flatteurs, Que la fortune attache aux pas des empereurs, Et qui laises lenguir la valeur jamorée, Loindes palais des granda, honteuse et retirée? c.kskwz.

N'importe! à ses genoux il faudra nous jeter; S'il est digne du trône, il doit nous écouter. SCÈNE II.

IRADAN. Soldat, que me veux-tu? MÉGATISE.

Des prêtres d'Apamée Une horde nombreuse, inquiète, alarmée, Veut qu'on ouvre à l'instant, et prétend vous parler.

Quelle victime encor leur faut-il immeler?

Ah! tyrans!

CÉSÈNE.

C'en est trop, mon frère, je vous quitte; Je ne contiendrais pas le courroux qui m'irrite : Je n'ai point de aéance au tribunal de ang Où montent les tribuna par les droits de leur rang ; Si y dois assiste, e n'est qu'en votre absence. De votre miniatère exercez la puissance, Tempérez de vos lois les décrets rigoureux, Et, si vous le pouvre, saurez les malbuerreux.

SCÈNE III.

IRADAN, LE GRAND-PRÈTRE DE PLUTON ET SES SUIVANTS; MÉGATISE, SOLDATS

IEADAN. Ministrea de nos dieux, quel sujet vous attire? LE GRAND-PEÈTER. Leur service, leur loi, l'intérêt de l'empire,

Les ordres de César. IRADAN.

Je les respecte tous,
Je leur dois obéir; mais que m'annoncez-rous?
LE GEAND-PRÉTEE.

Noux remons condammer une fille coupable, QuI, dea mages persans disciple abominable, Au pied du mont Liban, par na culte odieux, Invoquait le soleil, et blasphémait non dieux; Eneres eux criminelle, envers César lui-même, Elle ose mépriser notre juste anathème. Yous devez avec nous pronoucer son arrêt; Le erime est averé; son supplice est tout prêt.

Quoi! la mort!

LE SECOND PEÈTRE.
Elle est juste, et notre loi l'exige

Mais aes sévérités... LE GRAND-PRÉTRE.

Elle mourra, vous dis-je;
On va dans ce moment la remettre en vos mains
Remplissez de César les ordres souverains.

Une fille! un enfant!

LR SECOND PRÉTEE. Ni le sexe ni l'âge

Ne peut fléchir les dieux que l'infidèle outrage.

IRADAN.

Cette rigueur est grande ; il faut l'entendre au moins.

LE GRAND-PRÈTER.
Nous sommes à la fois et juges et témoins.
Un profane guerrier ne devrait point paraître

Dans notre tribunal à côté du grand-prêtre, L'honneur du sacernoce en est trop jrrité; Affecter avec nous l'ombre d'égalité, C'est offenser des dieux la loi terrible et sainte; Elle exige de vous le respect et la crainte: Nous sœuls devons juger, pardonner, on punir, Et César vous dira comme il faut obéir.

IRADAN.
Nous sommes ses soldats, nous servons notre maître.

Il peut tout.

LE GRAND-PRÉTER.

Oui, sur vous.

IEADAN. Sur vous aussi peut-être. LE GRAND-PRÉTER.

Nos maîtres sont les dieux.

Servez-les aux autels.

LE GRAND-PRÉTRE.

Nous les servons ici contre les criminels.

IBADAN. [prendre Je sais quels sont so droits; mais ronspourriez ap-Qu'on les perd quelquefoir en voulant les étendre. Les pontifies divins, justement respectés, Ont condamné l'orgueil, et plus et cruanties; Jamais le sang humain ne coula dans leurs temples : lls font des vous pour nous ; imiter leure stemples. Tant qu'en ces lieux surtout je pourrai commander, N'espértez pas ne unire, et me déposséder

Tant qu'en cea lieux surtout je pourrai commander, N'espéres pas me unire, et me dejosaéder Des droits que Rome eccorde aux tribuns militaires. Rien ne se fait le par des lois arbitaires; Montez na tribunal, et siégaz avec moi. Vous soldats, condujeez, mais au nom de la loi, La malheureuse enfant dont je plains la détresse; Ne l'intimisée point, respectez as jeunesse. Son seus, as disgrâce, et, dans notre rigueur. Gardons-nous bien surtout d'insulter au malheur.

Puisque César le veut , pontifes , prenez place. LE GRAND-PRÉTER.

César viendra bientôt réprimer tant d'audace. SCÈNE IV.

LES PRÉCÉDENTS, ARZAME.

( Iradan est placé entre le premier et le second pontife. )

Approchez-vous, ma fille, et reprenez vos sens.

LE GRAND-PRÈTRE.

Vous avez à nos yeux, par un impur encens,
Honorant un faux dieu qu'ont anonncé les mages,
Aux vrais dieux des Romains refusé vos hommages;
A nos préceptes saints vous avez résisté,

Rien ne vous lavera de tant d'impiété.

LE SECOND PRÉTRE.

Elle ne répond point; son maintien, son silenee,

Sont aux dieux comme à nous une nouvelle offense.

Prêtres, votre langage a trop de dureté, Et ce n'est pas ainsi que parle l'équité: Si le juge est sévère, il n'est point tyrannique. Tout soldat que je suis je sais comme on s'explique... Ma fille, est-il bien vrai que vous ne suiviez pas Le culte antique et saint qui règne en nos climats?

ARZAME.

Oui, seigneur, il est vrai.

LE GRAND-PRÉTER.

C'en est assez. LE SECOND PRÉTRE.

Son crime
Est dans sa propre bouche; elle en sera victime.

TRADAN.

Non, on est point assez, et si la loi punit Les sujets syriens qu'un mage perveruit, On borne la rigueur à bannir des frontières Les Persans ennemis du culte de nos pères. Sans doute elle est Persane; on peut de ce séjour L'envoyer aux climats dont elle tient le jour. Osez, sans vous troubler, dire où vous étes née, Ouelle est votre famille et votre destinée.

AEZAME.

Je rends grâce, seigneur, à tant d'humanité:

Mais je ne puis jamais trahir la vérité;

Mon cœur, selon ma loi, la préfère à la vie:

Je ne puis yous tromper, oes lieux sont ma patrie.

IBADAN.
O vertu trop sincère! è fatale candeur!
Eh bien! prêtres des dieux, faut-il que votre cœur
Ne soit ponta amolli du malheur qui la presse?
De sa simplicité, de sa tendre jeunesse?

LE GRAND-PRÉTRE.
Notre loi nous défend une fausse pitié :
Au soleil à nos yeux elle a sacrifié;
Il a vu son erreur, il verra son supplice.

ANE. Avant de me juger comanissez la justice:
Votre esprit contre nous est en vala prévenu;
Vous panisser mon culte, il vous est inconnu.
Sachez que ce soleil qui riepand la lumière,
Que vous insaginez résider dans les airs,
Ni vos divinités de la nature entière,
Dansies ventes, dansies flots, sur la terre, aux cenfers,
Ne sont point les objets que mon culte envisage;
Cen fext point au soleil à qui je renda hommage,

C'est au Dieu qui le fit, au Dieu son seul auteur, Oui punit le méchant et le persécuteur, Au Dien dont la lumière est le premier ouvrage ; Sur le front du soleil il traca son image, Il daigns de lui-même imprimer quelques traits Dans le plus éclatant de ses faibles portraits : Nous adorons en eux sa splendeur éternelle. Zoroastre, embrasé des flammes d'un saint zèle, Nous enseigna ce Dieu que vous méconnaissez, Que par des dieux sans nombre en vain vous remplacez, Et dont je crains pour vous la justice immortelle. Des grands devoirs de l'homme il donna le modèle; Il veut qu'on soit soumis aux lois de ses parents; Fidèle envers ses rois, même envers ses tyrans, Quand on leur a prété serment d'obeissance : Que l'on tremble surtout d'opprimer l'innocence; Qu'on garde la justice, et qu'on soit indulgent; Que le cœur et la main s'ouvrent à l'indigent; De la baine à ce cœur il défendit l'entrée : Il veut que parmi nous l'amitié soit sacrée :

Yous ne l'ouvre, et surfout son dage, Sa naive dioquence, et surfout son courage, Adoudrance savo cette dipera sudériu. Adoudrance savo cette dipera sudériu l'Adoudrance savo cette dipera sudériu l'Avance de l'Arman, l'Arma

Ce sont là les devoirs qui nous sont imposés....

Prêtres, voilà mon Dieu : frappez, si vous l'osez,

LE GRAND-PRÉTRE.

Et moi je la condamne.

Nous ne souffrirons pas qu'un soldat, un profane,
Corrompant de nos lois l'inflexible équité,
Protése je l'erreur avec impunité.

LE SECOND PRÈTRE.

Il faut savoir surtout quel mortel l'a séduite,
Quel rebelle en secret la tient sous sa conduite,
De son sang réprouvé quels sont les vils auteurs.

ARZAME.

Qui? moil] exposerais mon père à vos fureurs? Moi, pour vous obèri; p serais parricide? Plus votre ordre est injuste, et moins il m'intimide. Dites-moi quelles lois, quels étaits, quels tyrans, Ont jamais ordonné de trabir ses parents? J'ai parlé, j'ai tout dit, et j'ai pu vous confondre; Ne m'interrogez plus, je n'ai rien à répondre.

On vous y forcera... Garde de nos prisons, Tribun, c'est en vos mains que nous la remettons; C'est au nom de César, et vous répondez d'elle. Je veux bien présumer que vous serez fidèle Aux lois de l'empereur, à l'intérêt des cieux.

# SCÈNE V.

IRADAN, ARZAME.

TRADAY.

Tout au nom de Céase, et tout au nom des dieux :
Cost en ces noms succés qu'on fait des misérables.

Oseuvires souverities, ou vous er neu dougaplair :
O pouvires souverities, ou vous er neu dougaplair :
Vous me voyez charcé d'un fauncte devoir ;
Na place est rigouresse, et nom dans indulgents.
Des prêtres de lyduon la troupe intolérante.
Per un cruel arrêt vous condamne à périr ;
Un soldst vous chalonut, et veut vous secourir.
Mais que puis-je contre euz? le peuple le réviere,
L'empereur les soulients [un ordre sanquinaire
A mes years, majer noi, peut Cère esteuté.

Mon cœur est plus sensible à votre humanité Qu'il n'est glacé de crainte à l'aspect du supplice.

Vous pourriez désarmer leur barbare injustice. Abjurer votre culte, implorer l'empereur; J'ose vous en prier.

ARZAME.
Je ne le puis, seigneur.
IRADAN.

Vous me faites frémir, et j'ai peine à comprendre Tant d'obstination dans un âge si tendre; Pour des préjugés vains aux notres opposés Vous prodiguez vos jours à peine commencés. ABZANR.

Helast pour adorer le Dieu de mes anectres Il me faut dane mourir par la main de vos prêtres! Il me faut tempirer par un supplies affreux, Pour n'avoir pas appris l'art de penser comme eux! Pardonner cette plainte, elle est trop excussible; le n'en surani pas moins d'un front inaltérable Supporter les tourments qu'on va me préparer, Et chérir votre main qui vent m'en délivrer.

Ainsi vous surnontez vos mortelles alarmes,
Vous, si jeune et si faible! et je verse des larmes!
Vous, si jeune et si faible! et je verse des larmes!
Peleure, et d'un ceil sec vous voyez le trépas!
Non, malheureuse enfant, vous ne périrez pas!
Pe veus, malgér vous-même, obtenir votre pare;
De vos perséeuteurs je beraverai l'audace.
Laissez-moi seulement narler à vos natents:

Oui sont-ils?

Des mortels inconnus aux tyrans,
Sans dignités, sans biens; de leurs mains innocentes.

Ils eultivaient en paix des campagnes riantes , Fidèles à leur culte ainsi qu'à l'empereur.

IRADAN.

Au bruit de vos dangers ils mourrout de douleur;

Apprenez-moi leur nom.

#### ARZAME.

Quand de mes oppresseurs la barbar insolence Voulait (pee mes parents leur fussent décédés; Mon ceur ferné pour cut v'ouvre quand vous parlez; Mon père est Arzénno: ma mère infortunée Quand' ¿Gais as berezon finit sa edatinée : A peine je l'ai vue; et tont e equ'on m' a dit, Cest aj u'un chapir moreit accabait son aepiri; Le néel prente encor que le mien s'en courience ne ¿Pel mouillat de plarun et su conche et à mienne. Le negliu pour la peine et que l'attinée. Le negliu pour la peine et que l'attinée pur l'attinée un per l'ave comun point d'autre; elle est simp, elle est u'un recomma point d'autre; elle est simp, elle est C'est un présent divin des mains de la nature.

#### IRADAN.

O ciel! ô dieux qui l'écoutez, Sur cette âme si belle étendez vos bontés! Mais parlez, votre père est-il dans Apanée?

ARZAME.

Non, seigneur, de César il a suivi l'armée :
Il apporte en son camp les fruits de ses jardins ,
Qu'avee lui quelquefois j'arrosai de mes mains :
Nos cœurs, yous le voyez, sont simples et rustiques.

Reste de l'âge d'er et des vertus antiques, Que n'al-je ainsi véen (que tout ec que J'entends Porte au fond de mon ceur des traits intéresants! Vivez, é noble objet! de cœur vous en conjure. L'in atteste est aiste et as lumière pure. Lui par qui je vous vois et que vous résérez; S'il est sarce pour vous, voo jour son objus sacrés, Et je perfori mu place avant qu'en na fuire La min du finantine attente à vote vie... Vous la suivrez, sodiats; mais é est pour observer. Son petère erroit ouraint l'antere. Son petère erroit ouraint l'antere.

#### \_\_\_\_

Ahl e'en est trop; mes jours infortunés Méritent-ils, seigneur, les soins que vous prenez? Modérez ces bontés d'un sauveur et d'un père.

## SCÈNE VI.

#### IRADAN.

Je m'emporte trop loin : ma pitié, ma colère, Me rendront trop coupable aux yeux du souverain; Je crains mes soldats même, et ce terrible frein. Ce frein que l'imposture s su mettre su courage; Cet antique respect, prodigué d'age en age A nos persécuteurs, aux tyrans des esprits. Je verrai ees guerriers d'épouvante surpris : Ils se croiront souillés du plus énorme crime. S'ils osent refuser le sang de la victime. O superstition, que tu me fais trembler l Ministres de Pluton, qui voulez l'immoler, Puissances des enfers, et comme eux inflexibles. Non, ce n'est pas pour moi que vous serez terribles : Un sentiment plus fort que votre affreux pouvoir Entreprend sa défense, et m'en fait un devoir : Il étonne mon âme, il l'excite, il la presse : Mon indignation redouble ma tendresse : Vous sdorez les dieux de l'inhumanité, Et le sers contre yous le Dieu de la honté.

## ACTE SECOND.

### SCÈNE I.

IRADAN, CÉSÈNE.

### CÉSÈNE.

Ce que vous m'apprenze de sa simple innocemes, be a sgrander modeite, et de sa patience, Me saisit de respect, et relouble l'horreur Que settu nocem ben a pour le perfectuerr. Quelle injustice, d'eil et quelles loi sinistreel Paral donc à nod invas de houreras pour misielres Numa, qui leur donna des préceptes si saints, Aler ilé convoile et la naure allige. Que les troups sent deves que la leur est changée lula Alt mon firre, a abeve tout or éveit du Alt mon firre, a abeve tout or éveit du Alt mon firre, a abeve tout or éveit du Alt mon firre, a abeve tout or éveit au Qui fait pâlir mon front, et d'esser mes cheveux.

Pour la seconde fois ils ont paru, mon frère, An non de Temperur et des dieux gibor nérères, ils les ont fait parler avec tant de hauteur, ils out tant élaple ("ordre externianteur Du prévior, émané contre les réfractaires, Tant attesté le cile el leurs lois angujorieres, oil, Que mes sodotas, tremibiants et vaincuspar ces jois, Le l'avais blien prévu ces prétres du Tartare Armoent lièrement : d, d'une mais barbare, de l'avais de l'avais de l'avais de l'avais de l'avais de Cette enfont si sublime, Armonde con non), lis tarbainent de l'avais de l'avais de Les prisient à genous; mi ne premit les armes. Les prisient à genous; mi ne premit les armes.

La voiei.

• Tremblez, hommes de sang; arrêtez, inhumains; | Digne et premier témoin de mes serments saerés. . Tremblez ! elle est Romaine ; en ces lieux elle est née, Je la prends pour épouse. O dieux de l'hyménée!

» Dieux de ces sacrés nœuds , dieux cléments , que je sers , . Je triomphe avec vons des monstres des enfers! · Armez et protégez la main que je lui donne! » Ma cohorte à ces mots se lève et m'environne :

Leur courage renalt. Les tyraus confondus Me remettent leur proie; et restentéperdus.

. Yous savez, ai-je dit, que nos lois souveraines » Des saints nœuds de l'hymen ont consacré les chaf-· Que nul n'ose porter sa téméraire main » Sur l'auguste moitié d'un citoyen romain :

» Je le suis : respectez ce nom cher à la terre, » Ma voix les a frappés comme un coup de tonnerre : Mais, bientôt revenus de leur stupidité, Reprenant leur audace et leur atrocité, Leur bouche ose erier à la fraude, au pariure: Cet hymen , disent-ils , n'est qu'un jeu d'imposture , Une offense à César, une insulte aux autels; Je n'en ai point tissu les liens solennels; Ce n'est qu'un artifice indigne et punissable... Je vais done le former cet livmen respectable :

Vous l'appronvez, mon frère, et je n'en doute pas; Il sauve l'innocence, il arrache au trénas Un objet cher aux dieux aussi bien qu'à moi-même, Qu'ils protègent par moi, qu'ils ordonnent que j'aime, Et qui, par sa vertn, pins que par sa beauté, Est l'image, à mes veux, de la divinité.

CÉSÈNE.

Qui? moi! slje l'approuve! ah, monami! monfrère! Je sens que cet hymen est juste et nécessaire : Après l'avoir promis, si, rétraetant vos vœux, Vous n'accomplissiez pas vos destins généreux, Je vous croirais parjure, et vous seriez complice Des fureurs des tyrans armés pour son supplice. Arzame, dites-vous, a dans le plus bas rang Obseurément puisé la source de son sang ; A vons-nous des aïeux dont les fronts en rougissent? Ses graces, sa vertu, son péril l'ennoblissent. Dégagez vos serments, pressez ce nœud sacré. Le fils d'un Scipion s'en eroirait honoré. Ce u'est point là sans doute un hymen ordinaire, Enfant de l'intérêt et d'un amour vulgaire ; La magnanimité forme ces sacrés nœuds, lls consolent la terre, lls sont bénis des eieux; Le fanatisme en tremble : arrachez à sa rage L'objet, le digne objet de votre juste hommage.

IBADAN. Eh bien! préparez tout pour ce nœud solennel,

Les témoins, le festin, les présents, et l'autel; Je veux qu'il s'accomplisse aux yeux des t Dont la voix infernale insulte à ce que j'aime.

( A des suivants. )

Qu'on la fasse venir... Mon frère, demenrez.

CÉSENE. Son aspect déjà vous justifie.

SCÈNE II.

IRADAN, CÉSENE, ARZAME.

IBADAN. Arzame, c'est à vous que mon cœur sacrifie

Ce cœur qui ne s'ouvrait qu'à la compassion, Repoussait loin de vous la persécution. Contre vos ennemis l'équité se soulève : Elle a tout commencé, l'amour parle et l'achève. Je suis près de former, en présence des dieux, En présence du vôtre, un nœud si précieux. Un nœud qui fait ma gloire, et qui vous est ntile, Qui contre vos tyrans vous ouvre un prompt asile. Oni vous peut en secret donner la liberté D'exercer votre culte avec sécurité. Il n'en faut point douter, l'éternelle puissance. Qui voit tout, qui fait tout, a fait cette alliance; Elle vous a portée aux écueils de la mort. Dans un orage affreux qui vous ramène au port; Sa main, qu'elle étendait pour sauver votre vie, Tissut en même temps ce saint nœud qui nous lie. Je vous présente un frère ; il va tout préparer Pour cet heureux hymen dont je dois m'honorer. ARZAME.

A votre frère, à vous, pour tant de bienfesance, Hélas! j'offre mon trouble et ma reconnaissance; Puisse l'astre du jour épancher sur tous deux Ses rayons les plus purs et les plus lumineux! Goûtez, en vous aimant, un sort toujours prospère, Mais, ô mon bienfaiteur! ô mon maître! ô mon père! Vous qui faites sur moi tomber ce noble choix. Daignez prêter l'oreille en secret à ma voix. CÉSÈNE.

Je me retire, Arzame, et mes mains empressées Vont préparer pour vous les fêtes annoncées : Tendre ami de mon frère, heureux de son bonheur. Je partage le vôtre, et vois en vous ma sœur. ARZAME.

Que vais-je devenir?

SCÈNE III

IRADAN, ARZAME.

IBADAN. Belle et modeste Arzame . Versez en liberté vos seerets dans mon âme; Ils sont à moi , parlez , tout est commun pour nous. ARZAME.

Mon père ! en frémissant je tombe à vos genoux.

IRADAN. Ne erasgnez rien, parlez à l'époux qui vous aime. ARZAME.

J'atteste ce soleil , image de Dieu même , Que je voudrais pour vous répandre tout le sang Dont ces prêtres de mort voat épuiser mon flane.

Dont ces pretres de mort vont epuiser mon mane
IRADAN.

Ah! que me dites-vous? et quelle défiance!
Tout le mien coulera plutôt qu'on vous offense;
Ces tyrans confondès sauront nous respecter.

Juste dieu! que mon cœur ne peut-il mériter Une benté si noble, uoe ardeur si touchante!

Je m'honore moi-même, et ma gloire est contente Des honneurs qu'on doit rendre à ma digne moitié.

C'en est trop... bornez-rous, seigneur, à la pitié; Mais daignez m'assurer qu'un secret qui vous touche Ne sortira jamais de votre auguste bouche.

Je vous le jare.

ARZAME.

Eh bien!...

Vous semblez hésiter, Et vos regards sur moi tremblent de s'arrêter; Vous pleurez, et j'entends votre eœur qui soupire. ARZAME.

Ecoutes, "il se peut, ce que je dois vous dire: Vous ne connaissea pa lo loi que nous suivons; Elle peut dire horrible aux sutres nations; Elle peut dire horrible aux sutres nations; La créance, les mours, la devoir, sout differe; La nature a sitre nous éet noits purs et divina Qui sout un sacrifique aux regarde des Roussias; Notre religion, à la vôtre contaire, Ordonone que la sexur s'unisse avec le firer, El veut que ces liens, par un double retour, Redjogneta parani cou in nature à l'anour; La source de lour ause, pour eux foujours sacrie; Telle est ma loi.

Barbare! Ah! que m'svez-vous dit?

ARZANE.

Je l'avais bien prévu... votre eœur en frémit.

Vous avez donc un frère?

ARZAME.
Oui , seigneur, et je l'aime :
e à son retour dut nous unir lui-même ,

Mon père à son retour dut nous unir lui-même, Mais ma mort préviendra ces nouds infortunés, De nos Guèbres chéris, et chez vous condamnés. De ne suis plus pour vous qu'une vile étrangère, Indigne des bienfaits jetés sur ma misère, Et d'autant plus coupable à vos yeux alarmés, Que je vous dois la vie, et qu'enfin vous m'aimez. Seigneur, je vous l'ai dit, j'adore en vous mon père ; Mais plus je vous cheris, et moins j'si di ma taire. Rendez ce triste court, qui n'a pu vous tromper, Aux homicides bras levés pour le frapper.

Je demours immobile, et mon ûme épentue Ne croit pas en effet vous avoir entendue. De oes afferes secret je suis trop offenné; Mon corur le gardera. mais ce oeur cet pered. Alles; je esobresi mon outrage à mon frère. Je dois me souveir combien vous m'étie chaire : Dans l'indignation dont je suis prietré, Maigre tout uno courrout, mon honneur vous sait De m' avoir dévoité est effrayant mysière. Le suis épourand, conds, humilés. Mais je vous vois toujours d'un repart de pitié. Jes ne vous aine plus, mais je vous sere nozos.

Il Sut bien, je le vois, que votre occur m'abhorre, Tout ce que je demandar à ce juste courroux, Puisque je dois mourir, c'est de moerir par vous, Non des horribles mains des tyrans d'Apamée. Le père, le hêros, per qui je lus aineje hais, En me privant du jour, de ce jour que je hais, En déchierat ce ceur tout pein de ses bienfaits, Reader ans mort plus douce; et ma bouche espirante Bediris jusqu'us bott este mais hjenfesante.

ABZAME.

Allez, n'espérez pas, dans votre aveuglement, Arracher de mon fine un tel consentement. Par le pouvoir secret d'un charme incorezble, Mon cœur s'attache à vous, tout ingrate et coupable : Voncouds me font horreur; et dans mon désespoir, Je ne puis vous bair, vous quitter, ni vous voir

ARZAME.

Et moi, seigneur, et moi, plus que vous confondue,
Je ne puis m'arracher d'une si chère vue,
Et je crois voir en vous un père courroucé
Qui nie console encor quand il est offensé.

## SCÈNE IV.

IRADAN, ARZAME, CÉSÈNE.

Mon frère, tout est prêt, les autels vous demandent : Les prêtresses d'hymes, les flamboux vous attendent ; Le peu de vos amis qui nous reste en oes murs Doit vous accompagner à ces autels obseurs , Grossièrement pares, et plus ornés par elle Que ne l'est de Gésars la pompe solennelle.

IRADAN. Renvoyez nos amis, éteigner ces flambeaux.

#### CÉSÈNE.

Comment | quel changement | quels désastres nou-Sur votre front glacé l'horreur est répandue! [veaux ! Ses yeux baignés de pleurs semblent craindre ma vue! TRADAM.

Plus d'auteis, plus d'hymen.

ABZAME. J'en suis indigne.

CÉSÈNE. O ciel !

Dans quel contentement je parais cet autel! Combien je chérissais cet heureux ministère! Quel plaisir j'éprouvais dans le doux nom de frère !

ABZAME. Ah! ne prononcez pas un nom trop odieux. IRADAN.

CÉSENE. One dites-yous?

Il faut m'arracher de ces lieux ; Renoncons pour jamais à ce poste funeste, A ce rang avill qu'avec vous je déteste, A tous ces vains honneurs d'un soldat détrompé, Trop basse ambition dont j'étais occupé. Fuyons dans la retraite où vous vouliez vous rendre ; De nos enfants, mon frère, allons pleurer la cendre : Nos femmes, nos enfants, nous ont été ravis; Vous pleurez votre fille, et je pleure mon fils. Tout est fini pour nous; sans espoir sur la terre. Que pouvons-nous prétendre à la cour, à la guerre? Ouittons tout, et fuyons. Mon esprit aveuglé [solé; Cherchait de nouveaux nœuds qui m'auraient con-Ils sont rompus, le eiel en a rompu la trame, Fuyons, dis-je, à jamais et du monde et d'Arzame.

Vous me glacez d'effroi : quel trouble et quels des-Vous laisseriez Arzame à ses vils assassins, [seins! A ses bourreaux? qui? vous!

> IEADAN. Arrêtez; peut-on eroire

D'un soldat, de son frère, une action si noire? Ce que l'ai commencé je le veux achever: Je ne la verrai plus, mais je dois la sauver : Mes serments, mapitié, mon honneur, tout m'enga-Et je n'ai point de vous mérité cet outrage : Vous m'offensez.

ASZAMB.

O ciel! ô frères généreux! Dans quel saisissement vous me jetez tous deux! Ifélas! vous disputez pour une malheureuse; Laissez-moi terminer ma destinée affreuse : Vous en voulez trop faire, et trop sacrifier: Vos bontés vont trop loin, mon sang doit les payer.

### SCÈNE V.

LES PRÉCÉDENTS, LES PRÊTRES DE PLUTON SOLDATS.

LE GRAND-PRÉTRE.

Est-ce ainsi qu'on insulte à nos lois vengeresses. Qu'on trahit hautement la foi de ses promesses, Qu'on ose se jouer avec impunité Du pouvoir souverain par vous-même attesté? Voilà done cet hymen et ce nœud si propice Oui devait de César enchaîner la justice : Ce citoven romain qui pensait nous tromper! La vietime à nos mains ne doit plus échapper. Déià César instruit connaît votre imposture : Nous venons en son nom réparer son injure. Soldats qu'il a trompés, qu'on enlève soudain Le criminel objet qu'il protégeait en vain; Salsissez-la.

Mon père!

IBADAN, aux soldats. Ingrats! CÉSÈNE.

Troupe insolente!... Arrêtez... devant moi qu'un de vous se présente. Qu'il l'ose, au moment même il mourra de mes mains. LE GBAND-PRÉTER.

Ne le redoutez pas.

IRADAN. Tremblez, vils assassins;

Vous n'étes plus soldats quand vous servez ces pré-LE GRAND-PRETRE. **ftres** Les dieux . César, et nous , soldats, voilà vos maîtres.

CÉSÈNE. Fuyez, vous dis-je.

IRADAN. Et vous, obiet infortuné Rentrez dans cet asile à vos malheurs donné.

CÉSÈNE. Ne cralgnez rien.

ABZAME, en se retirant. Je meurs.

LE GRAND-PESTRE. Frémissez, infidèles

César vient, il sait tout, il ponit les rebelles : D'une secte proscrite Indignes partisans, De complots ténébreux coupables artisans, Qui deviez devant moi, le front dans la poussière, Abaisser en tremblant votre insolence altière. Qui parlez de pitié, de justice, et de lois, Quand le courroux des dieux parle ici par ma voix, Qui méprisez mon rang, qui bravez ma puissance; Vous appelez la fondre, et e'est moi qui la lance!

## SCÈNE VI.

#### IRADAN, CÉSÈNE.

CÉSÈNE. Un tel excès d'audace annonce un grand pouvoir.

IBADAN. Ils ooos perdront, sans doute, ils n'out qu'à le vouloir.

CÉSÈNE.
Plus leur orgueil s'accroft, plus ma fureur augmente.
IR ADAN.
Qu'elle est juste, mon frère, et qu'elle est impuissaote!

Ils ont pour les défendre et pour nous accabler César, qu'ils ont séduit, les dieux qu'ils font parler. CÉSENE.

Oui; mais sauvons Arzame. IRADAN.

Écoutez : Apamée Tooche aux états persans ; la ville est désarmée ; Les soldats de ce fort oe sont point contre moi, Et dejà quelques-uns m'ont engagé leur foi : Courez à nos tyrans, flattez leur violence. Dites que votre frère, écootant la prudence, Mieux conseillé, plus juste, a son devoir rendu, Abandoone un objet qu'il a trop défendu : Dites que par leurs mains je consens qu'elle meure , Que je livre sa tête avant qu'il soit une heure : Trompoos la cruauté qu'on ne peut désarmer : Enflo, promettez tout, je vais tout confirmer. Dés qu'elle aura passé ces fatales frontières . Je mets entre elle et moi d'éternelles barrières ; A vos conseils reodu, je brise tous mes fers ; Loin d'un service ingrat, eaché daos des déserts, Des humajos avec vous je fuirai l'injustice. CESENE.

Allons, je promettrai ce eruel saerifice; Je vais étendre un volle aux yeux de oos tyraos. Que oe puis-je plutôt enfoncer dans leurs flancs Ce glaive, cette main que l'empereur emploie A servir ces bourreaux avides de leur proie! Oui, je vais leur parler.

## SCÈNE VII.

IRADAN; LE JEUNE ARZÉMON, parcourant le fond de la scène d'un air inquiet et égaré.

> LE JEUNE ARZÉMON. O mort! ô dieu vengeur!

Ils me l'ont enlevée, ils m'arraehent le cœur... Où la trouver? où fuir? quelles mains l'ooteonduite? IBADAN. Cet inconnu m'alarme : est-il un satellite

Que ces juges sanglants se presseot d'envoyer Pour observer ces lieux, et pour nous épier? LR JEUNE ARZÉMON.

Ah!... la connaissez-vous?

IBADAN. Ce malheureux s'égare.

Parle : que cherches-tu?

LE JEUNE ARZÉMON.

La vertu la plus rare...

La vengeance, le sang, les ravisseurs cruels,

Les tyrans révérés des malheureux mortels...

Arzame! chère Arzame!... Al! donnez-moi des armes,

Que je oieure vengé!

IRADAN.

Son désespoir, ses larmes,

Ses regards attendris, tout furieux qu'ils sont.

Les traits que la nature imprima sur son front , Tout me dit , C'est son frère. LE JEUNE ABZÉMON.

Oui, je le suis. IBADAN.

Garde un profond silence, il y va de ta tête. LE JEUNE ARZÉMON.

Je te l'apporte , frappe.

IRADAN.

Eufants infortunés!

Dans quels lieux les destins les ont-ils amenés! Toi le frère d'Arzanie. LE JEUNE ARZÉMON.

Oui, ton regard severe

Ne m'intimide pas.

Ce jeune téméraire
Me remplit à la fois d'horreur et de pitié!
Il peut avec sa sœur être saerifié.
LE JEUNE ARZEMON.

Je viens ici pour l'être.

IRADAN.
O rigueurs tyranniques!
Ce sont vos eruautés qui foot les fanatiques...
Écoute, malheureux, le commande ce fort;
Mais ces lieux soot remplis de ministres de mort:
Le te protégerai; résous-toi de me suivre.

LE JEUNE ARZÉMON. Puis-je la voir enfin?

Tu peux la voir et vivre;

Calme-toi.

Je ne puis... Ah! seigneur, pardooner A mes seas éperdus, d'horreur alienés. Quoil ees lieux, dites-rous, sont en votre puissance, El l'on y trains ainsi la timide Innocence! Vos esclaves romains de leurs bras eriminels Ont arrabé ma sœur aux foyers paternels! De la mort, dites-rous, ma sœur est menacée; Yous la perséotutez!

IRADAN.

Va, ton âme est blesaée
Par les illusions d'une fatale erreur.

Comments Carrier

Vs., ne me prends jamais pour un persécuteur ! Et sur elle et sur toi ma pitié doit s'étendre.

[dre: LE JEUNE ARZÉMON. Hélas ! dois-ie v compter ?... daignez donc me la ren-Dsignez me rendre Arzame, ou me fsire mourir. TRADAN.

Il attendrit mon cœur, msis il me fait frémir. Que mes bontés peut-être auront un sort funeste! Viens, jeune infortuné, je t'apprendrai le reste. Suis mes pas.

LE JEUNE ABZEMON-J'obéis à vos ordres pressants ; Mais ne me trompez pas.

> TRADAY. O malbeureux enfants?

Quel sort les entraîna dans ces lieux qu'on déteste! De l'une j'admirais la fermeté modeste, Sa résignation, sa grâce, sa candeur: L'autre accroît ma pitié même par sa fureur. Un dieu veut les sauver, il les conduit sans doute; Ce dieu parle à mon eœur, il parle, et je l'écoute.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

LE JEUNE ARZÉMON, MÉGATISE.

LE JEUNE ABZÉMON.

Je marche dans ces lieux de surprise en surprise. Quoi! e'est toi que j'embrasse, o mon cher Mégatise! Toi, né chez les Persans, dans notre loi nourri, Et de mes premiers ans compagnon si chéri; Toi, soldat des Romains!

MÉGATISE.

Pardonne à ma faiblesse : L'ignorance et l'erreur d'une aveugle jennesse. Un esprit inquiet, trop de facilité, L'occasion trompeuse, enfin la pauvreté. Ce qui fait les soldats égara mon courage. LE JEUNE ARZÉMON.

Métier cruel et vil! méprisable esclavage! Tu pourrais être libre en suivant tes amis. MEGATISE.

Le pauvre n'est point libre; il sert en tout pays. LE JEUNE ARZÉMON. Ton sort près d'Iradan deviendra plus prospère.

MÉGATISE. Va, des guerriers romains il n'est rien que j'espère.

LE JEUNE ABZÉMON. Que dis-tu? le tribun qui commande en ce fort.

Ne t'a-t-il pas offert un généreux support?

MEGATISE. [messe: Ah! crois-mol, les Romains tiennent peu leur pro-Je connais Iradan; je sais que dans Émesse Amant d'une Persane, il en avait un fils : Mais apprends que bientôt désolant son pays, Sur un ordre du prince il détruisit la ville Où l'amour autrefois lui fournit un asile. Oui, les chefs, les soldats, à nuire condamnés, Font toujours tous les moux qui leur sont ordonnés : Nous en voyons ici la preuve trop sensible Dans l'arrêt émané d'un tribunal horrible : De tous mes compagnons à peine une moitié Pour l'innocente Arzame écoute la pitié, Pitié trop faible encore, et toujours chancelante! L'autre est prête à tremper sa main vile et sanglante Dans ce cœur si chéri, dans ce généreux flanc, A la voix d'un pontife altéré de son sang.

LE JEUNE ARZÉMON. Cher ami, rendous grâce au sort qui nous protége; On ne commettra point ce meurtre sacrilège : Iradan la soutient de son bras protecteur. Il voit ce fier pontife avec des yeux d'horreur, Il écarte de nous la main qui nous opprime, Je n'ai plus de terreur, il n'est plus de victime ; De la Perse à nos pas il ouvre les chemins.

MEGATISE. Tu penses que, pour toi, bravant ses souverains. Il hasarde sa perte?

LE JEUNE ABZÉMON. Il le dit, il le jure :

Ma sœur ne le croît point capable d'imposture : En un mot, nous partons. Je ne suis affligé Que de partir sans tol, sans m'être encor vengé:

Sans punir les tyrans. MÉGATISE.

Tn m'arraches des larmes. Quelle erreur t'a séduit? de quels funestes charmes. De quel prestige affreux tes yeux sont fascinés! Tu erois qu'Arzame échanne à leurs bras forcenés? LE JEUNE ARZEMON.

Je le crois.

MÉGATISE. Que du fort on doit ouvrir la porte? LE JEUNE ARZÉMON.

Sans doute. MEGATISE. On te trahit; dans une heure elle est morte.

LE JEUNE ARZÉMON. Non, il n'est pas possible; on n'est pas si cruel. MÉGATISE.

Ils ont fait devant moi le marché criminel; Le frère d'Iradan, ce Césène, ce traitre, Trafique de sa vie, et la vend su grand-prêtre : J'ai vu , j'ai vu signer le barbare traité.

LE JEUNE ARZÉMON. Je meurs !... Que m'as-tu dit?

MÉGATISE.

L'horrible vérité. Hélas! elle est publique, et mon ami l'ignore! LE JEUNE ABZÉMON.

Omonstres! of forfaits!... Maisnou, ie doute encore... Alt! comment en douter? mes yeux n'ont-ils pas vu Ce perfide Iradan devant moi confondu? Des mots entrecoupés suivis d'un froid silence, Des regards inquiets que troublait ma présence, Un air sombre et jaloux , plein d'un secret dépit : Tout semblait en effet me dire . Il nous trahit.

MEGATISE. Je te dis que j'ai vu l'engagement du crime, Quej'ai tout entendu, qu'Arzame est leur victime.

LE JEUNE ABZÉMON. Détestables humains! quoi ! ce même Iradan... Si fler, si généreux!

MÉGATISE.

N'est-il pas courtisan? Itre. Peut-être il n'en est point qui, pour plaire à son mal-Ne se chargeat des noms de barbare et de traftre.

LE JEUNE AEZÉMON. Puis-je sauver Arzame?

MÉGATISE.

En ce séiour d'effroi Je t'offre mon épée, et ma vie est à toi. Mais ces lieux sont gardés, le fer est sur sa tête, De l'horrible bûcher la flamme est toute prête.

Chez ces prêtres sangiants pul ne peut aborder... (L'arretant.) Où cours-tu, malheureux?

LE JEUNE ABZÉMON. Peux-tu le demander?

MÉGATISE. Crains tes emportements : i'en connais la furie. LE JEUNE ABZÉMON. Arzame va mourir, et tu crains pour ma vie!

MEGATISE. Arrête; je la vois.

Iradan!

LE JEUNE ABZÉMON. C'est elle-même. MEGATISE.

Hélas!

Elle est loin de penser qu'elle marche au trépas. LE JEUNE ABZÉMON. Ecoute, garde-toj d'oser lui faire entendre L'effroyable secret que tu viens de m'apprendre; Non , je ne saurais croire un tel excès d'horreur.

SCÈNE II.

LE JEUNE ARZÉMON, MÉGATISE, ARZAME.

ARZAME.

Cher époux, cher espoir de mon cœur!

Le dieu de notre livmen, le dicu de la nature. A la fin nous arrache à cette terre impure... Ouoi! c'est in Mégatise!... en croirai-ie mes veux? Un ignicole, un Guebre, est soldat en ces lieux! LE JEUNE ARZÉMON.

B est trop vrai, ma sœur. MEGATISE.

> Oui, j'en rougis de honte. ARZAME.

MÉGATISE.

Servira-t-il du moins à cette fuite prompte ? Sans doute il le voudrait. ARTAME.

Notre libérateur Des prêtres acharnés va tromper la fureur.

LE JEUNE ARZEMON. Je vois... qu'il peut tromper.

ARZAME. Tout est prêt pour la fuite.

De fidèles soldats marchent à notre suite. Megatise en est-il?

MÉGATISE. Je vous offre mon bras, C'est tout ce que je puis... Je ne vous quitte pas. ARZAME, au jeune Arzémon. Iradan de mon sort dispose avec son frère.

On le dit.

LE JEUNE ABZEMON. ARZAME.

Tu pâlis : quel trouble involontaire Obscurcit tes regards de larmes inondés? \*

LE JEUNE ARZÉMON. Ouoi! Césène! Iradan!... de grâce! repondez; Où sont-ils? qu'ont-ils fait?

Ils sont près du grand-prêtre.

LE JEUNE AEZÉMON. Près de ton meurtrier!

Ils vont bientôt paraître. LE JEUNE ARZÉMON.

Ils tardent bien long-temps. ARZAME.

Tu les verras iei. LE JEUNE ARZEMON, se jetant dans les bras de Mégatise.

Cher ami, c'en est fait, tout est donc éclairei! ARZANE.

Eh quoi! la crainte encor sur ton front se déploie, Quand l'espoir le plus doux doit nous combier de joie, Quand le noble Iradan va tout quitter pour nous , Lorsque de l'empereur il brave le courroux, Que pour sauver nos juurs il hasarde sa vie, Ou'il se trahit lui-même et qu'il se sacrifie!

LE JEUNE ARZEMON. Il en fait trop peut-être.

# Ah! caime ta douleur :

Mon frère, elle est injuste. LE JEUNE ABZÉMON.

Oui, pardonne, ma sœur, Pardonne : écoute au moins : Mégatise est fidèle ; Notre culte est le sien; je réponds de son zèle, C'est un frère, à ses yeux nos cœurs peuvent s'ouvrir; Dans celui d'Iradan n'as-tu pu découvrir Quels sentiments secrets ce Romain nous conserve? Il paraissait troublé, tu t'en souviens : observe . Rappelle en ton esprit jusqu'aux moindres discours Ou'il t'aura pu tenir, du péril où tu cours . Des prêtres ennemis, de César, de toi-même, [me. Deslois que nous suivons, d'un malheureux qui t'ai-

ARZAME. Cher frère, tendre amant, que peux-tu demander? LR JEUNE ARZEMON. Ce qu'à notre amitié ton cœur doit accorder. Ce qu'il ne peut cacher à ma fatale flamme Sans verser des poisons dans le fond de mon âme.

ARZAMR. J'en verseral peut-être en osant t'obéir. LR JEUNE ARZÉMON. N'importe, il faut parler, te dis-je, ou me tralir;

Et puisque je t'adore, il y va de ma vie. Je ne crains point de toi de vaine jalousie :

Tu ne la connais point; un sentiment si bas Blesse le nœud d'hymen, et ne l'affermit pas. LE JEUNE ARZÉMON. Crois qu'un autre intérêt, un soin plus cher m'anime.

AEZAME. Tu le venx : je ne puis désobéir sans crime... J'avouerai qu'Iradan, trop prompt à s'abuser, M'a présenté sa main que i'ai du refuser. LE JEUNE ARZÉMON.

Il t'aimait!

ABZAME. Il Ca dit.

LE JEUNE ARZÉMON. Il t'aimait! ARZAME.

Sa poursuite A lui tout confier malgré moi m'a réduite; Il a su le secret de ma religion, Et de tous mes devoirs, et de ma passion. Par de profonds respects, par un aveu sincère, J'ai repoussé l'honneur qu'il prétendait me faire; A ses empressements j'ai mis ce frein sacré : Ce secret à iamais devait être ignoré: Tu me l'as arraché; mais erains d'en faire usage.

LE JEUNE ARZÉMON. Achève; il a donc su ce serment qui m'engage, Qui rejoint par nos jois le frère avec la sœur?

ARZAME.

LE JEUNE AEZÉMON. Qu'a produit en lui ce nœud si sait... ARZAME.

L'ho rreur.

LE JEUNE ARZÉMON, à Mégatise. C'est assez, je vojs tout; le barbare! il se venge. AEZAME. Malgré notre hyménée à ses yeux trop étrange,

Maigré cette horreur même, il ose protéger Notre sainte union , bien loin de s'en venger. Nous quittons pour jamais ces sanglantes demeures. LE JEUNE ARZEMON.

Ah, ma sœur!... c'en est fait. ARZAME.

> Tu frémis, et tu pleures! LE JEUNE ARZÉMON.

Qui? moi!... ciel! Iradan... APTAME

Pourrais-tu soupçonner Que notre bienfaiteur pût nous abandonner?

LE JEUNE ARZÉMON. Pardonne... en ces moments... dans un lieu si barbare... Parmi tant d'ennemis... aisément on s'égare...

Du parti que l'on prend le cœur est effravé. ABZAME. Ah! du mien qui t'adore i! faut avoir pitié. Tu sors!... demeure, attends, ma douleur t'en con-

LE JEUNE ARZEMON. Ami, veille sur elle... O tendresse! ô nature! ( Avec fureur. )

Que vais-je faire? ah, dieu!... Vengeance, entends ma voix! ( Il embrasse sa sœur en pleurant. ) Je t'embrasse, ma sœur, pour la dernière fois.

SCÈNE III.

ARZAME, MÉGATISE.

ABZAME. Arrête !... Que veut-il ? qu'est-ce donc qu'il prépare ? De sa tremblante sœur faut-if qu'il se sépare? Et dans quel temps, grand dieu! Qu'en peux-tu soup-MEGATISE. [conner?

Des malheurs.

ARZAME. Contre moi le sort veut s'obstiner. Et depuis mon berceau les malheurs m'ont suivle.

MEGATISE. Puisse le juste ciel veiller sur votre vie! ABZAME.

Je tremble; je crains tout quand je suis loin de lui. J'avais quelque courage, il s'épuise aujourd'hui. N'aurais-tu rien appris de ces juges féroces? Rien de leurs factions, de leurs complots atroces?

Assez infortuné pour servir auprès d'eux , Tu les vois tre connais leurs mystères affreux. MÉGATISE.

Hélaa! entous les temps leurs complots sont à crain-César les favorise; ils ont su le contraindre (dre : A fléchie sous le joug qu'is aurainent dip porter. A fléchie sous le joug qu'is aurainent dip porter. Pensez-vous qu'iradan puisse leur résister? Étes-vous sûre enfils de sa persérérance? On se lasses souvent de servir l'insocence; Biendôt l'infortuné pies à son protecteur; Je l'ai trop éprouvé.

ARZAME.

Si tel est mon malbeur,

Si le noble Iradan cesse de me défendre, [dre!

Il faut mouvements soudains! et quels bruit se fait entenQuels mouvements soudains! et quels horribles cris!

#### SCÈNE IV.

ARZAME, MÉGATISE, CÉSÈNE, SOLDATS; LE JEUNE ARZÉMON, enchainé.

CÉBÈNE.

Qu'on le traîne à ma suite; enchaînez, mes amis, Ce fanatique affreux, cet ingrat, ce perfide; Préparez mille morts à ce lâche homicide; Vengez mon frère.

O ciel!

MÉGATISE.

Malheureux!

ARZAME tombe sur une banquette.

Je me meurs.

CÉSÈNE.

Femme ingrate, est-ce toi qui guidais ses fureurs?

ARZAME, se relevant.

Commenti que dites-vous? quel crime a-t-on pu faire?

Le monstrel quoi! plonger une main sanguinaire Dans le sein de son maître et de son bienfaiteur! Frapper, assassiner votre libérateur! A mes yeux! dans mes bras lu no coup si détestable, Un tel excès de rage est trop inconcerable.

Ciel! Iradan n'est plus!

Les dieux, les justes dieux N'ont pas livré sa vie au bras du furieux l Je l'ai vu qui tremblait; j'ai va sa main cruelle S'affaiblir en portant l'atteinte criminelle.

Je respire un moment.

GÉSÈNE, *cux soidats*.

Soldats qui me suivez,
Déployez les tourments qui lui sont réservés.

Parle; avant d'expirer, nomme-moi ton complice.

(Montram Megalas.)

Est-ce ta sour, on luit parle arant ton supplice...

To ne me réponde rien... Quoi l'lorsqu'en ta fareur
Nous offensions. Abétal nos dieux, notre empreuar;

Quand nos soins redoublés et l'art le plus périble

Trompient pour te sauvre ce pontife indictible;

Quand tout prêts a partir de ce séglour d'effroi,

Nous exposions nos jours et pour elle et pour toi,

De nos hontés, grands dieux i voils donc le salaire.

Malheureux! qu'as-tu fait? Non, tu n'es pas mon Quel crime épouvantable en ton cœur s'est formé? S'il en est un plus grand, c'est de t'avoir almé. LE JEUNE AZEMON, à Césène.

A la fin je retrouve un reste de lumière... La nuit à est dissipée... un jonr affreux m'éclaire... Avant de me punir, avant de te venger, Daigne répondre un mot; j'ose t'interroger... [tre? Ton frère envers nous deux n'était donc pas un traflu n'allait pas livref ma sœur à ce grand-prêtre?

CESÈNE.

La livrer, malheureux! il aurait fait couler
Tout le sang des tyrans qui voulaient l'immoler.

LE JEUNE AEZÈMON.

Il suffit; je me jetto à tes pieds que j'embrasse: A ton cher frère, à tol, je demande une grâce. Cest d'épuiser sur moi les plus affreux tourments Que la vengeance ajoute à la mort des méchants; Je les ai mérités: ton courroux légitime Ne saurait égaler mes reunords et mon crimo.

CÉSÈNE.

Soldats qui l'entendez, je le laisse en vos mains :
Soyons justes, amis, et non pas inhumqins;
Sa mort doit me suffire.

ARZAME.

Eh hieral il-la mérite

Mais joignez-y sa sœur, elle est déjà proscrite.

La vie en tous les temps ne me fut qu'un fardeau,

Qu'il me fant rejeter dans la nuit du tombeau;

le suis sa sœur, sa femme, et etette mort n'est due

Permetter qu'un moment ma voix soil entendue : C'est moi qui dois mouris, c'est moi qui l'ai porté, C'est moi qui dois mouris, c'est moi qui l'ai porté, Scipreur, je vous à v. dann ce signor du crime, Aux tyrans assemblés promettre la viciline; Je l'ai vu, je l'ai di c: aurasi je d'apmere Que vous la promettier pour les mieux abuser? Je l'ai trop lieu instruit, il n'a pris vengueux. Je l'ai trop lieu instruit, il n'a pris vengueux.

Cáskas.

Va, dans ce jour de sang, je juge que nous sonnnea
Les plus infortunés de la race des bommes...

Va, fille trop fatale à ma triste msison

Objet de Lant d'horreur, de tant de trahison, Je ne me repens point de l'avoir protégée. Le traitre expirera; mais mon âme affligée N'en est pas moins sensible à ton cruel destin. Mes pleurs coulent sur toi, mais ils coulent en vain. Tu mourras, aux tyrans rien ne peut te soustraire: Mais je te pleure encore en punissant ton frêter.

(Aux soldats.)
Revolons près du mien, secondons les secours
Qui raniment encor ses déplorables jours.

## SCÈNE V.

#### ARZAME.

Dans sa juste colère il me plaint, il me pleure !
Tu vas mourir, monfrère, il est tempsqueje meure,
Ou par Tarrêt sanglant de mes persécuteurs,
Ou par mes propres mains, ou par tant de douleurs...
O mort ! ó destince! ó dieu de, la lumière!
Créateur learrét de la nature entière,
Étre inmense et parfait, seul être de bonté,
As-tu fait les humains pour la calamité?

Quel pouvoir exécrable infecta ton ouvrage! La nature est ta fille, et l'homme est ton image. Arimane a-t-il pu défigurer ses traits, Et eréer le malheur, ainsi que les forfaits? Est-il ton ennemi? que sa puissance affreuse Arrache donc la vie à cette malheureuse. J'espère encore en toi , j'espère que la mort Ne pourra, malgré lui, détruire tout mon sort. Oui, je naquis pour toi, puisque tu m'as fait naître; Mon eccur me l'a trop dit , je n'ai point d'autre mal-Cet être malfesant qui corrompit ta loi [tre. Ne m'empêchera pas d'aspirer jusqu'à toi. Par lui persécutée, avec toi réunie, J'oublierai dans ton sein les horreurs de ma vie. Il en est une heureuse, et je veux y courir : C'est pour vivre avec toi que tu me fais mourir.

## ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

LE VIEIL ARZÉMON, MÉGATISE.

LE VIEIL ARZÉMON.
Tu gardes cette porte, et tu retiens mes pass!
Tu me fais cet affront, toi, Mégatise!
MÉGATISE.

Hélas! Triste et cher Arzémon, vieillard que ic révère, Trop malheureux ami, trop déplorable père, Qu'exiges-tu de moi? LE VIEIL ARZÉMON.

Ce que doit l'amitié.
Pour servir les Romains, es-tu donc sans pitié?

MÉGATISE.

Au nom de la pitié, fuis ce lieu d'injustices;
Crains ce séjour de sang, de crime, de supplices:
Retourne en tes foyers, loin des yeux des tyrans;
La mort nous environne.

LE VIEIL AEZÉMON.

Où sont mes chers enfants?

MÉGATISE.

Je te l'ai déjà dit, lour péril est extrême;
Tu ne peux les servir, tn te perdras toi-même.
LE VIEIL ARZÉMON.

N'importe; je prétends faire un dernier effort : Je veux, je dois parier au commandant du fort. N'est-ce pas Iradan, que, pendant son voyage, L'empereur a nommé pour garder ce passage?

MÉGATISE. C'est lui-même, il est vroi ; mais crains de t'arrêter : Hélas ! il est hien loin de ponvoir t'écouter. LE VIEIL ARZÉMON.

Il me refuserait une simple audience?

MÉGATISE, en pleurant.

Qui.

LE VIEIL ARZÉMON. Sais-tu que César m'admet en sa présence; Qu'il daigne me parler?

MÉGATISE. A toi? LE VIEIL ABZÉMON.

Les plus grands rois Vers les derniers lummins s'abaisent quelquefois. Ils redoutent des grands le séduisant langage, [ge; Lour hassesse orgoeilleuse, elteur trompeur hommamais coublant pour nous leur sombine majesté, Il sa siment à sourire à la simplicité. Il reçoit de ma main les fruits de ma culture, Doux présents dont mon art embellit la nature. Ce gouvernour superde a-til a dour pur de la simple Ce gouvernour superde a-til a dour pur de la commentation production de la commentation de la commentation commentation de la commentation de la commentation production de la commentation de la commentation production de la commentation de la commentation production production de la commentation production production de la commentation production production de la commentation production production de la comm

De rejeter l'hommage à ses mains présenté?

MÉGATISE.

Quoi l' tu ne sais donc pas ce fatal homicide,
Ce meurtre affreux?

LE VIEIL ARZÉMON. Je sais qu'ici tont m'intimide,

Que l'inhumanité, la persécution , Menacent mes enfants et ma religion. C'est ce que tu m'as dit, et c'est ce qui m'oblige A voir cet Iradan... son intérêt l'exige.

Va, fuis; n'augmente point, par tes soins obstinés, La foule des mourants et des infortunés.

and July Google

LE VIEIL AEZÉMON. Oucl discours effrovable! explique-toi. MEGATISE.

Mon maître. Mon chef, mon protecteur, est expirant peut-être.

LE VIEIL ARZEMON. Lui!

MÉGATISE. Tremble de le voir.

LE VIEIL ARZÉMON.

Pourquoi m'en détourner? MÉGATISE.

Ton fils , ton propre fils vient de l'assassiner. LE VIEIL AEZÉMON. O soleil, ô mon dieu l soutenez ma vieillesse !

Oui? lui! ce malheureux, porter sa main traîtresse ... Sur qui?... Pour un tel crime ai-je pu l'élever? MEGATISE. Voix quel temps to prenais; rien ne peut le sauver.

LE VIEIL ARZEMON. O comble de l'horreur | hélas | dans son enfance J'avais cru de ses sens calmer la violence :

Métait bon , sensible , ardent : mais généreux : [reux ] Quel démon l'a changé? Quel erime!... ah! malheu-MÉGATISE.

C'est moi qui l'ai perdu, j'en porterai la peine : Mais que ta mort au moins ne suive point la mienne. Ecarte-toi, te dis-ie.

LE VIEIL ABZEMON. Et qu'ai-je à perdre? bélas! Ouelques jours malheureux et voisins du trépas. Ce soleil dont mes yeux, appesantis par l'age, Aperçoivent à peine une infidèle image, Ces vains restes d'un sang déià froid et glacé? J'ai véeu, mon ami; pour moi tout est passé : Mais avant de mourir je dos parler.

WEGATIER. Demeure: Respecte d'Iradan la triste et dernière beure. LE VIEIL ARZÉMON.

Infortunés enfants, et que j'ai trop aimés! J'allais unir vos cœurs l'un pour l'autre formés. Ne puis-je voir Arzame?

MÉGATICE.

Hélas! Arzame implore La mort dont nos tyrans la menacent encore. LE VIEIL ARZEMON. Que je voie Iradan.

MEGATISE. Que ton zèle empressé Respecte plus le sang que ton fils a versé : Attends qu'on sache au moins si, malgrésa blessure, Il reste assez de force encore à la nature Pour qu'il lui soit permis d'entendre nu étranger. LE VIEIL ARZÉMON

Dans quel gouffre de maux le ciel veut nous plonger!

MEGATISE. J'entends ehez Iradan des clameurs qui m'alarment. LE VIEIL ARZÉMON. Tout doit nous alarmer.

MEGATISE.

Que mes pleurs te désarment ; Mon père, éloigne-toi : peut-être il est mourant , Et son frère est témoin de son dernier moment. Cache-toi; je viendrai te parler et t'instruire.

LE VIEIL ARREMON. Garde-toid'y manquer... Dieu! qui m'assu conduire. Dien, qui vois en pitié les erreurs des mortels. Daigne abaisser sur nous tes regards paternels!

## SCÈNE II.

IRADAN, le bras en écharpe, appuyé sur CESENE: MEGATISE.

CÉSÈNE.

Mégatise, aide-nous; donne un slége à mon frère; A peine il se soutient, mais il vit; et j'espère Que, maleré sa blessure et son sang répandu. Par les bontés du ciel il nous sera rendu.

IRADAN, à Mégalise. Donne, ne pleure point.

CESENE, à Mégalise, Veille sur cette porte, Et prends garde surtout qu'ancun n'entre et ne sorte

( Mégatise sort. ) Prends un peu de repos nécessaire à tes sens : Laisse-nous ranimer tes esprits languissants; Trop de soin te tourmente avec tant de faiblesse.

TEADAN. Ah! Césène, au prétoire on veut que je paraisse! Ce coup que je reçois m'a bien plus offensé Que le fer d'un ingrat dont tu me vois blessé. Notre ennemi l'emporte, et déjà le prétoire, Nous ôtant tous nos droits, lui donne la victoire. Le puissant est toujours des grands favorisé; Ils se maintiennent tous : le faible est écrasé : lis sont maîtres des lois dont ils sont interprêtes : On n'écoute plus qu'eux ; nos bouches sont muettes : On leur donne le droit de juges souverains, L'autorité réside en leurs eruelles mains; Je perds le plus beau droit, celui de faire grâce. CÉSÉNE.

Eh! pourrais-tu la faire à la farouche audace Du fanatique obseur qui t'ose assassiner? IEADAN.

Ab! qu'il vive. CÉSÈNE.

A l'ingrat je ne puis pardonner. Tu vois de notre état in gêne et les entraves; Sous le nom de guerriers nous devenons esclaves. Il n'est plus temps de fuir ce séjour malheureux, Verizable prison qui nous retient tous deux. Coar est artivit à letté de l'armée. Garde de tousedés les elsemans d'Apanée. Il ne miest plus pressimé de déployer l'horreur Que ces pettres sanglants excitent dans mon eœur ; Et, nion de te varger de leur troupe parjure. De megre dans leur song, d'y laver la blessure, Cett tou falche assisti que nous devons punit; Et, puisqu'il faut le dire, indigué de son crime. Cax saerficheure j'il promois la vicine. Ta darte le veut. Si l'ingrat ne mourait; Il est Guèbre. l'attiff, desse re pounieit.

IRADAN.

Je ne sais ; mais sa mort en augmentant mes peines ,
Semble glacer le sang qui reste dans mes veiues.

## SCÈNE III.

IRADAN, CÉSÈNE, ARZAME.

ARZAME, se jelant aux genoux de Césene.
Dans ma honte, seigneur, et dans mon désespoir,
J'ai dú vous épargner la douleur de me voir.
Je le sens, ma présence, à vos yeux téméraire,
Ne rappelle que trop le forfait de mon frère;
L'audace de sa sœur est un erime de plus.

CESÈNE, la relevant.

Alt! que veux-tu de nous par tes pleurs surperflus?

ARZAME.

Seigneur, on va traîner mon cher frère au supplice; Vous l'avez ordonné, vous lui rendez justiee; Et vous me demandez ce que je veux !... La mort, La mort; vous le savez.

CESENE.

Va, son funeste sort

Nous fait frémir assez dans ces moments terribles.
N'ulcère point nos cœurs, ils sont assez aensibles.

N'ulcère point nos cœurs, ils sont assez aensibles. Eh bien! je veillerai sur tes jours innocents, C'est tout ce que je puis ; compte sur mes serments.

Je vousite randa, ségneur, ja neveux point de grâce. In ên eveux point de grâce. Au sang qu'a répandu sa détestable erreur ; il flut que devant vous li meure avec as serur. Vous mel ravice promis; votre pité m'outrage. Si vous en avie; Pombre, est i votre course; oil vous en avie; Pombre, est i votre course; oil vous en avie; Pombre, est i votre course; oil vous en avie; Pombre, est i votre course; oil vous en avie; Pombre, est i votre course; oil vous en avie; Pombre, est i votre course; Pombre de la voir de la voir est de la voir estable de pudque prix aux yeux de deux Romains? Crásiva.

Oui, jeune infortunée, oui, je ne puis t'entendre

Sans qu'un dieu, dans mon cœur ardent à te défendre, Ne soulève mes sens, et crie en ta faveur.

IRADAN.
Tous deux m'ont pénétré de tendresse et d'horreur.

## SCÈNE IV.

IRADAN, ARZAME, CÉSÉNE, MÉGATISE.

CÉSÈNE.
Vient-on nous demander le sang de ee coupable?
MÉGATISE.

Rien encor n'a paru. CÉSENE.

Son supplice équitable Pourrait de nos tyrans désarmer la fureur. ARZAME.

Ils seraient plus tyrans a'ils éparguaient sa sœur. mégatise. Cependant un vieillard, dans sa douleur profonde,

Cependant un vieillard, dans sa douleur profonde Malgré l'ordre donné d'écarter tout le monde, Et malgré mes refus, veut embrasser vos pieds : A ses eris, à ses yeux dans les larmes noyés, Daignez-vous accorder la grâce qu'il demande? IBADAN.

Une grâce! qui ? moi!

CÉSÈNE.

Que veut-il? qu'il attende,

Qu'il respecte l'horreur de ces affreux moments:

Il faut que je vous venge : allons, il en est temps.

ARZAME.

Ciel! déjà!

CÉSÈNE. Rejetez sa prière indiserète. IBADAN.

Mon frère, la faiblesse où mon état me jette Me permettra peut-dire encor de lui parler. Le malheur dont le ciel a voulu m'accabler Ne peut être, sans doute, ignoré de personne; Et puisque créillard aut Larmea s'abandone, Puisque mon sort le touche, il vient pour me servir. NÉOATSE

Il me l'a dit du moins.

Qu'on le fasse venir.

### SCÈNE V.

IRADAN, ARZAME, CÉSÈNE; MÉGATISE, s'arançant vers le vieil ARZÉMON, qu'on voit à la porte.

mégatise, à Arzémon. La bonté d'Iradan se rend à ta prière. Avance... Le voiel.

Juste cirl... Ah, mon père!

A mes derniers moments quel dieu vient vous offrir? Youlez-vous qu'à vos yeux... LE VIEIL AEZÉMON.

Je veux vous secourir.

Vieillard, que je te plains! que ton fils est coupable Mais je ne le vois point d'un œil inexorable. J'aimai tes deux enfants; et dans ee jour d'horreurs, Va, je n'impute rien qu'à nos perséeuteurs.

Oul, tribun, je l'avoue, ils sont seuls condsmnables; Ceur qui forcent au erimeen sont les seuls coupables. Mais faites approcher le malleureux enfant Qui fut envers nous toux criminel un mounent : Devant lui, devant elle, il faut que je m'explique.

IEADAN. Qu'on l'amène sur l'heure.

ARZAME.

O pouvoir tyrannique!

Pouvoir de la nature augmenté par l'amour ! Quels moments ! quels témoins ! et quel horrible jour !

SCÈNE VI.

LES PERCREENTS; LEJEUNE ARZÉMON, enchainé.

Helasi apris nos erime, il me faut done paraître Aux yeux d'un bomme juste à qui je dois mon être, Dont j'ul déshonoré la vieillesse et le sang; Aux yeux d'un bienfaiteur dont j'aj percé le flanc; Aux regards indignés de son vertueux frère; Devant vous, d'an accuri dont la juste colère, Les charmes, la terreur, et les sens sgites, Commencent les tourments que j'ai lant mérités!

LE VIEIL ABZÉMON, les regardant tous.
J'apporte à ces douleurs, dont l'excès vous dévore,
Des consolations, s'il peut en être eneore.
ABZAME.

Il n'en sera jamais après ee coup affreux. CÉSÈNE.

Qui?... toi, nous consoler! toi, père malheureux! EX YIELL ARZEMON. Ce nom cotta souvent des larmes bien cruelles, Et yous allez peut-être en verser de nouvelles;

Mais vous les chérirez. IRADAN.

Quels discours étonnants! Cisàna. doucit-on les maux par de nouveaux tourments?

Adoucit-on les maux par de nouveaux tourments?

Que n'ai-jeappris plustôt, dans mes sombres retraîtes Le lieu, le nouveau poste, et le rang où vous êtes! La guerre loin de moi porta toujours vos pas; Enfin je vous retrouve. CÉSÈNE. En quel état, hélas!

LE VIEIL ARZEMON.

Vous ailez done livrer aux mains qui les attendent
Ces deux infortunés?

AEZAME.

Ah! les lois le commandent ;

Oui , nous devous mourir.

LE VIEIL AEZÉMON. Seigneurs, éccutez-moi...

Il vous souvient des jours de carnage et d'effroi , Où de votre empereur l'impitoyable srmée Fit périr les Persans dans Émesse enflammée ?

S'il m'en sonvient, grands dieux! CÉSÈNE.

Oul; nos fatales mains N'accomplirent que trop ces ordres inhumains. IRADAN.

Émesse fut détruite, et j'en frémis encore. Servais-tu parmi nous?

LE VIEIL AEZÉMON.

Non, seigneur, et j'abhorre
Ce mercenaire usage, et ces hommes eruels
Gagés pour se baigner deus le sang des mortels.

Dans d'utiles travaur coulant ma vie obscure, Je n'ai point par le meurtre offensé la nature. Je naquis vers Émesse, et, depuis soltante ans, Mes innocentes mains ont cultivé mes champs. Je sais qu'en octte ville un hymen bien funeste Vous enezeet atous deux.

CÉSÈNE.

O sort que je déteste !

De nos malheurs secrets qui t'a si bien instruit ?

Je les sais mieux que vous ; ils m'ont iel conduit. Yous aviez deux enfants dans Émesse embrasée : La mère de l'un d'eux y périt écrasée : Et l'autre sut tromper, par un beureux effort, Le glaive des Romains, et la flamme, et la mort.

CÉSÈNE. Et qui des deux vivait?

Et qui des deux respire?

LE VIEL LEZEMON.

Hélasi vou susure tout : je doù d'abord vous dire
Qu'arrachant ces enfants au glaire meurtrier
Cette mère échappa par un obseur seniter;
Qu'ayant des deux états parcouru la frontière,
Le sort la conduit sous mon humble chaumière.
A ce tundre dépôt, du sort abandonné,
Le divissai le pain que le ciel m'à donné;
Ma joi me le commande, et mon sensible zène,
Seigeneurs, pour tert humian l'aviat pas besoin d'est.

CÉSÈNE. Eh quoi! privé de bien, tu nourris l'étranger | Et César nous opprime, ou nous laisse égorger! IEADAN, se soulevant un peu.

Que devint cette femme ?... 6 dieu de le justice ! Ainsi que ce vieillard, lui devins-tu propice? LE VIEIL ARZÉMON. Dans ma retraite obscure elle a langui deux ans;

Le chagrin desséchait la fleur de son printemps. IRADAN.

Hélas 1

LE VIEIL AEZÉMON. Elle mourut ; je fermaj sa paupière : Elle me fit jurer à son heure dernière

D'élever ses enfants dans sa religion : J'obels : mon devoir et ma compassion Sous les veux de Dieu seul ont conduit leur enfance. Ces tendres orphelins, pleins de reconnaissance, M'aimaient comme leur père, et je l'étais pour eux. CESENE.

O destins!

IRADAN.

O moments trop chers, trop douloureux! CESENE.

Une faible espérance est-elle encor permise? AEZAME. Je crains d'écouter trop l'espoir qui m'a surprise.

LE JEUNE ARZÉMON. Et moi, je crains, ma sœur, à ces récits confus, D'être plus criminel encor que je ne fus. TRADAN.

Que me préparez-vous, ô cieux 1 que dois-je croire ? CÉSÉNE. Ah! si la vérité t'a dicté cette histore .

Pourrais-tu nous donner, après de tels récits, Ouelque éclaircissement sur me fille et son fils? N'as-tu point conservé quelque beureux témoignage. Ouelque indice du moins?

LE VIEIL ARZÉMON, à Iradan. Reconnaissez ce gage

D'un malheur sans exemple, et de la vérité; C'est pour vous qu'en ces lieux je l'avais spoorté. (Il lui donne une lettre.) vous en croirez les traits qu'une mère expirante

A tracés devant moi d'une main défaillante. IEADAN. Du sang que j'ai perdu mes yeux sont affaiblis, [lis.

Et ma main tremble trop: tiens, mon frère, prends, CESÈNE.

Oui, c'est la tendre épouse; o sacré caractère! (Il montre la lettre à Iradan )

Embrasse ton cher fils, Arzame est à ton frère. IRADAN prend la main d'Arzame, et regarde avec larmes le jeune Arzémon qui se couvre le visage. Voilà mon fils, ta fille, et tout est découvert. ARZAME, à Césène, qui l'embrasse.

Quoi! je naquis de vous!

Quoi! le ciel qui me perd

Ne me rendrait mon sang à cette heure fatale Que pour l'abandonner à la rage infernale De mortels ennemis que rien ne peut calmer ! LE JEUNE ARZEMON, se jelantaux genoux d'Iradan. Du nom de père, hélas ! osé-je vous nommer? Pais-je toucher vos mains de cette main perfide? J'étais un meurtrier, je suis un parricide! IEADAN, se relevant et l'embrassant. Non , tu n'es que mon fils.

( il retombe. ) citive

Que j'étais aveuglé! Sans ce vieillard, mon frère, il était immolé; Les bourreaux l'attendaient .... Quel bruit se fait en-Nos tyrans à nos yeux oseraient-ils se rendre? [tendre? MEGATISE , rentrant.

Un ordre du prétoire au pontife est venu. CESENE.

Est-ce un arrêt de mort ?

MEGATISE. li ne m'est pas connu; Mais les prêtres voulaient de nouvelles victimes.

Les cruels I

IEADAN. CÉSÈNE. Nous tombons d'ablmes en abfmes.

MEGATISE. Je sais qu'ils ont proscrit ce généreux vieillard,

Et le frère et la sœur. CÉSÈNE.

O justice! & César! Vous pouvez le souffrir | le trône s'humilie Jusqu'à laisser régner ce ministère impie! LE JEUNE ABZÉMON.

Les monstres ont conduit ce bras qui s'est trompi; Fen étais incanable : eux seuls yous ont francé J'expierai dans leur sang mon crime involontaire... Déchirons ces serpents dans leur sanglant repaire, Et vengeons les humains trop long-temps abusés Par ce pouvoir affreux dont ils sont écrasés. Oue l'empereur après ordonne mon supplice; Il n'an jouira pas, et j'aurai fait justice; Il me retrouvera, mais mort, enseveli Sous leur temple fumant par mes mains démoll.

Elle a coûté trop cher. Un reste d'espérance, Mon frère, mes enfants, doit encor nous flatter. Le destin paraît las de nous persécuter; Il m'a rendu mon lils, et tu revois ta fille; Il n'a pas réuni cette triste famille

IBADAN. Caline ton désespoir, contiens ta violence :

Pour la frapper epsemble, et pour mieux l'immoler. AEZAME.

Qui le sait?

IEADAN. A César que ne puis-je parler! Je ne puls rien, je sens que ma force s'affaisse; Tant de soins, tafit de maux, de erainte, de tendresse, Accablent à la fois mon corps et mes esprits! (A son fils.)

Soutiens-moi.

LE JEUNE ABZÉMON.

L'oserai-je? IBADAN. Oui, mon fils... mon cher fils!

ARZAME, à Césène.

Eh quoil de ces brigands l'exécrable cohorte

De ce château, mon père, assiége encor la porte!

CISSENE.

Va., l'en jure les dieux ennemis des tyrans, Ces meurtriers sacrés n'y seront pas long-temps. S'il est des dieux cruels, il est des dieux propiees Qui pourront nous tirer du fond des précipices; Ces dieux sont la constance «t l'intrépidité, Le mépris des tyrans et de l'adversité. (Au leuse Arzémon.)

Viens; et pour expier le meurtre de ton père , Venge-toi , venge-nous , ou meurs avec son frère.

# ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I

IRADAN, LE JEUNE ARZÉMON, ARZAME.

Non, ne m'en parte plus ; je kein sm blessure. Trop de biens ont suivi ette affreuse aventure; to sprêst rop heureur retrouven leurs enfants; Le ciel vous a rendus à nos embrassements. Vos anouros offensient et Rome et la nature; Rome les justifie, et le cet les épure. Cet aucid que non freu wait dessué pour moi, cet aucid que non freu wait dessué pour moi, cet aucid que nou roire vant dessué pour moi, cet visitlar généreux, qui nourrit voire enfance, Y verra conscier- voire saiste aliens. Les prêtres des enfers et leur zêle inhamain Respectrent le sang d'un chôper nomia.

ABZAMB. Liélas | l'espérez-vous?

IRADAN.

Oseralent de co nom braver les privileges?
Césène est au prétoire: il sance le fichir.
Des formes de nos lois on peut vons affranchir.
Quels cours à la pitié seront inaccessibles?
Les prêtres de ces lieux sont les seuds insensibles.
Le temps fera le reste; et si vous persistez
Daus un culte content de nos solomajés.

En dérobant ce culte aux regards du vulgaire, Yous forcerez du moins vos tyrans à se taire. Dieu, qui me les rendez, favorisez leurs feux! Dieu de tous les humains, deignez veiller sur eux!

Ainsi ce jour horrible est un jour d'allégresse! Je ne verse à vos pieds que des pleurs de tendresse, LE JEUNE ALEMON, baisant la main d'Iradan. Je ne puis vas parler, je demeure éperdu,

Mon père!

IRADAN, l'embrassant.

Mon cher fils!

LE JEUNE ARZÉMON.

Le trépas m'était dû , Vous me donnez Arzame !

ARZAME.

Et pour comble de joie, C'est Césène mon père... oul, le ciel nous l'envoiel

SCÈNE II.

LES PRÉCÉDENTS, CÉSÈNE.

FEADAN. Quelle nouvelle heureuse apportez-vous enfin? CÉSÈNE.

l'apporte le malbeur, et tel est mon destin. Ma fille, on nons opprime; nne ladigne cabale Aux portes du palais frappe sans intervalle : Le prétoire est séduit.

LE JEUNE AEZÉMON. Que je suis slarmé t

Duoi | tout est contre nous |

Cásane. On a déjà nommé

Un nouveau commandant pour remplir votre place.

IBADAN.

C'en est fait , je vois trop notre entière disgrâce.

CÉSÈRE.

Ah! le maiheur n'est pas de perdre son emploi ,
De cesser de servir , de vivre enfin pour soi...

Qn'on est faible, mon frère! et que le œur se trompe! Je détestais una place et son indigne pompe; Ses fonctions, sès droits, je voulais tout quitter. On m'en prive, et l'affront ne se peut supporter.

Césanz.

Ce n'est point un affront; oes pertes sont communes.

Préparons-nous, mon frère, à d'autres infortunes :

Notre hymen malheureux, formé chez les Persans,

Est déclaré coupable : on ôte à nos enfants

Les droits de la nature, et ceux de la patrie.

LE JEUNE ARZEMON.

Je les ai tous perdus quand cette main impie,
Par la rage égarée, et surtout par l'amour,

Language Charge

A déchiré les flancs à qui je dois le jour; Mais il me reste au moins le droit de la vengeance. On ne peut me l'ôter.

ARZAM K. Celui de la naissance

Est plus saeré pour moi que les droits des Romains; Des parents généreux sont mes seuls souverains. CESENE, Fembrassant.

Ah! ma fille, mes pleurs arrosent ton visage; Fille digne de moi, conserve ton courage.

Nous en avons besoin.

CÁSÈNE. Nos lâches oppresseurs Dédaignent ma colère , insultent à nos pleurs ,

Demandent notre sang.

J'en suis la cause unique : J'étais le seul objet qu'un sacerdoce inique Voulait sur leurs autels immoler aujourd'hul, Pour n'avoir pu connaître un même dieu que lui. L'empereur serait-il assez peu magnanime Pour n'être pas content d'une seule vietime? Du sang de ses suiets veut-il done s'abreuver? Le dieu gul sur ce trôge a voulu l'élever Ne l'a-t-ll fait si grand que pour ne rien connaître . Pour juger au hasard en despotique maître ; Pour laisser opprimer ces généreux guerriers, Nos meilleurs citovens, ses meilleurs officiers? Sur quoi? sur un arrêt des ministres d'un temple : Eux qui de la pitié devaient donner l'exemple, Eux qui n'ont jamais dû pénétrer chez les rois Que pour y tempérer la dureté des lois; Eux gul, loin de frapper l'innocent misérable. Devaient intercéder, prier pour le coupable. Que fait votre César, invisible aux humains? De quoi lui sert un scentre oisif entre ses mains? Est-il, comme vos dieux, indifférent, tranquille, Des maux du monde entier spectateur inutile?

CÉSÈNE.

L'empereur jusqu'ici ne s'est point expliqué :
On dit qu'à d'autres soins en secret appliqué,
Il laisse agir la loi.

IRADAN.

Loi vaine et chimérique | Loi favorable aux grands , et pour nous tyrannique | CÉSÉNE.

Je n'ai qu'une ressource, et je vais la tenter : A C'Asr, majer lui, je cours me prisenter: Je lui crierai justice; et si les pleurs d'un père Ne peuvent adousir ce despote sérère, S'il détourne de noi des yeux indifficeats, S'il garde un frois silence, ordinaire aux tyrans, Je me perce à sa ure : il fréultre pout-être; il verra les effets du cour d'un mauvais maître, Et, par mes demisera mots, qui pourront l'étonner. Je lui dirai : Barbare, apprends à gouverner. IE ADAN.

Vous n'irez point sans moi-CESENE.

Votre corps affaibli se soutient avec peine,
Votre sang coule encor... demeurez et vivez,
Vivez, vengez ma mort un jour, si vous pouvez.
Viens, Arzémon.

LE JEUNE ARZÉMON. J'y vole. AEZANE.

Azzétez !... ô mon père !... Cher frère | cher époux |... ô ciel | que vont-ils faire ?

SCÈNE III.

IRADAN, ARZAME.

AEZAME.

Peut-être que César se laissera toucher.

IRADAN.

Héas i souffrira-t-on qu'il ose l'approcher? Je respecte César; mais souvernt on l'abuse. Je vois que de révolte un ennemi m'accuse. J'ai pour noi in nature, ainsi que l'équité; Tant de droits ne sont rien contre l'autorité; Elle est sans yeux, sans œur, le guerrier le plus bra-Quand César a parlé, n'est plus qu'un vii esclave : Cest le pris du servior. et l'asser des court.

TRADAN

Oui , non meilleur sani , comassé pour nous prolou , non meilleur sani , comassé pour nous pro-Nous chargarait de fars au nom de l'emperaru, fate, Nous conduirait lui-même, et « fen frait honneur; Telle est des courtisans la bassesse eruelle. Notte nidigne poulieit, à an lainé délé, N'attend que le moment de se rassasier Duans (état doi je suis , son triomphe est fiseile. Duan (état doi je suis , son triomphe est fiseile. Nous délatant en vain , par un pénible effort, Nous délatant en vain , par un pénible effort, Sous lefre des yrans, dans le bras de la mort.

### SCÈNE IV.

## IRADAN, ARZAME, LE VIEIL ARZÉMON.

IBADAN. Vénérable vieillard, que viens-tu nous apprendre?

LE VIEIL ARZÉMON. Cest un événement qui pourra vous surprendre, Et peut-être un moment soulager vos douleurs , Pour nous replonger tous en de plus grands mal-Vntre fils, votre frère ... fheurs.

BEADAN. Explique-toi. ABZAME.

Je tremble.

LE VIEIL ARZÉMON. De ce château fatal ils s'avançaient ensemble; Du quartier de César ils suivaient les chemins : Do grand-prêtre accouru les suivants inhumains Ordnment qu'on s'arrête, et demandent leur proie; A mes veux consternés le pantife déploie Un arrêt que sa brigue au prétoire a surpris. On l'a dû respecter ; mais, seigneur, votre fils, Dans son emportement, pardonnable à son âge, Contre eux, le fer en main, se présente et s'engage; Votre frère le suit d'un pas impétueux ; Mégatise à grands cris s'élance au milieu d'eux : Des soldats s'attroupajent à la vnix du grand-prêtre : « Frappez , s'écrisit-il , secondez votre maître. » De toutes parts on s'arme, et le fer brille aux yeux : Je voyais deux partis ardents, sudacieux, Se meler, se frapper, combattre svec furie. Je ne sais quelle main ( qu'on va nommer impie ), Au milieu du tumulte, au milieu des soldats. Sur l'orgueilleux pontife a porté le trépas: Sous vingt coups redoublés j'ai vu tomber ce traître, Indigne de sa place et du saint nom de prêtre; Je l'ai vu se rouler sur la terre étendu : Il blasphémait ses dieux qui l'ont mai défendu. Et sa mort effroyable est digne de sa vie.

IRADAN. Il a reçu le prix de tant de barbarie. ARZAME.

Ah! son sang odieux répandu justement Sera vengé bientôt, et payé chèrement.

LE VIEIL ARZÉMON. Je le crois. On disait qu'en ce désordre extrême Cesar doit su château se transporter lui-même.

Qu'est devenu mon père?

ARZAME. Ah! je vois qu'aujourd'hul

Il n'est plus de pardon ni pour nous ni pour lui. (Le vieti Azzémon

### SCÈNE V.

IRADAN, CÉSÈNE, ARZAME, LE JEUNE ARZÉMON.

CÉSÈNE.

Sans doute il n'en est point : mais la terre est vengée. Par vntre digne fils ma gloire est partagée; C'est assez.

LE JEUNE ABZÉMON-Oui, nos mainannt puni ses fureurs : Puissent périr sinsi tous les persécuteurs ! Le eiel, nous disaient-ils, leur remit sontonnerre : Que le ciel les en frappe, et délivre la terre; Que leur sang satisfasse au sang de l'innocent :

Mon père, entre vos bras je mourrai trop content. IRADAN.

La mort est sur nous tous, mon fils; à ses approches Je ne te ferai point d'inutiles reproches. Ce nnuveau coup nous perd; et ce monstre expiré. Tout barbare qu'il fut, était pour nous sacré. César va nous punir. Un vieillard magnanime, Un frère, deux enfants, tout est ici victime, Tout sttend son arrêt, Flétri, dépossédé, Prisonnier dans ce fort nù j'avais commandé, Je finis dans l'opprobre une vie abhorrée, Au devoir, à l'honneur, vainement consacrée.

Eh quoi l je ne vnis plus ce fidèle Arzémon; Serait-il renfermé dans une antre prison? A-t-on déjà puni son respectable zèle, Et les bienfaits surtout de sa main paternelle? Au supplice, ma fille, il ne peut échspper. César de toutes parts nous fait envelopper.

ABZAME. J'entends déjà sonner les trompettes guerrières, Et je vois avancer les troupes meurtrières. Depuis qu'on m'a conduite en ce malheureux fort Je n'si vu que du sang, des bourresux, et la mort.

CESÈNE. Oui, e'en est fait, ma fille. ARZAME.

Ah! pourquoi suis-je née? CÉSENE, embrassant sa fille.

Pour mourir avec moi, mais plus infortunée... O man cher frère !... et toi, son déplorable fils, Nns jours étaient affreux, ils sont du moins finis. IRADAN.

La garde du prétoire, en ces murs sysneée, Déjà des deux côtés avec ordre est placée. Je vois César lui-même.... A genoux, mes enfants. ARZAMR.

Ainsi nons tnuchons tous à nos derniers moments l

#### SCENE VI

LES PERCEDENTS; L'EMPEREUR, GARRES, LE VIEIL ARZEMON, ET MEGATISE, au fond.

L'EMPEREUR. Enfin de la justice à mes sujets rendue Il est temps qu'en ces lieux la voix soit entendue; Le désordre est trop grand. De tout je suis instruit; L'intérêt de l'état m'éclaire et me conduit. Levez-vous, écoutez mes arrêts équitables, Pères, enfants, soldsts, vous êtes tous coupables, Dans ce jour d'attentats et de calamités, D'avoir négligé tous d'implorer mes bontés.

On m'a fermé l'accè

CÉSENE. IEADAN. Le respect et les craintes, Seigneur, auprès de vous interdisent les plaintes.

L'EMPEREUR. Vous vous tromplez; e'est trop vous défier de moi : Vous aves outragé l'empereur et la loi; Le meurtre d'un pontife est surtout punissable. Je sais qu'il fut cruel, injuste, lnexorable : Sa soif du sang humain ne se put assouvir; On devait l'accuser, l'aurais su le punir. Sachez qu'à la loi seule appartient la vengeance : Je vous eusse écoutés ; la voix de l'innocence Parle à mon tribunal avec sécurité, Et l'appui de mon trône est la seule équité.

IBADAN. Nous avons mérité, seigneur, votre colère; Épargnez les enfants, et punissez le père.

L'EMPRREUR. Je sais tous vos melheurs. Un vieillard dont la voix Jusqu'au pied de mon trône a passé quelquefois, Dont la simplicité, la candeur, m'ont dû plaire.

M'a parlé, m'a touché par un récit sincère; Il se fle à César; vous deviez l'imiter.

(Au vieil Arzémon.) Approchez, Arzémon; venez vous présenter : Dans un culte interdit par une ini sévère Vous aves élevé la sœur avec le frère; C'est la première source où de tant de fureurs Ce jour a vu puiser ce vaste amas d'horreurs : Des prêtres, emportés par un funeste zèle, Sur nne faible enfant ont mis leur main cruelle; Ils auraient dû l'instruire, et non la condamner; Trop jaloux de leurs droits qu'ils n'ont pas su borner, Fiers de servir le ciel, ils servaient leur vengeance. De ces affreux abus j'ai senti l'importance ;

Je les viens abolir.

IRADAN. Rome, les nations. Vont bénir vos bontés.

L'EMPEREUE. Les persécutions Ont mal servi ma gloire, et fant trop de rebelles. Ouand le prince est clément, les sujets sont fidèles. On ma trompé long-temps, je ne veux désormais Dans les prêtres des dienx que des hommes de paix, Des ministres chéris, de bonté, de clémence. Jaloux de leurs devoirs, et non de leur puissance: Honorés et sonmis, par les lois soutenus. Et par ces mêmes lois sagement contenus : Loin des pompes du monde enfermés dans leur tem-Donnant aux nations le précepte et l'exemple : D'autant plus révérés qu'ils vondront l'être moins : Dignes de vos respects, et dignes de mes soins : C'est l'intérêt du peuple, et c'est celui du maître.

Je vons pardonne à tous. C'est à vous de connaître

Votre frère avec vous me suivra dans l'armée; Je vous verrai de près combattre sous mes yeux : Vous m'avez offensé: vous m'en servirez mieux. De vos enfants chéris l'approuve l'hyménée. ( A Arzame et au jeune Arzémon. ) Méritez ma faveur qui vous est destinée. (Au viril Arzémon.) Et toi, qui fus leur père, et dont le noble eœur

Si de l'humanité ie me faix un devoir.

Et si l'aime l'état plutôt que mon pouvoir....

Iradan, désormais, lnin des murs d'Apamée,

Dans une humble fortune avait tant de grandeur, J'ajoute à la campagne un fertile héritage; Tu mérites des biens, tu sais en faire usage. Les Guèbres désormais pourront en liberté Suivre un culte secret long-temps persécuté : Si ce culte est le tien, sans doute il ne pent nuire: Je dois le tolérer plutôt que le détruire. Ou'ils ionissent en paix de leurs droits, de leurs biens: Qu'ils adorent leur dieu, mais sans blesser les miens: One chacun dans sa loi cherche en paix la lumière : Mais la loi de l'état est toujours la première. Je pense en citoyen, j'agis en empereur : Je hais le fanatique et le persécuteur.

TRADAN. fguste. Je crois entendre un dien, du haut d'un trône au-Oui parle au genre humain pour le rendre plus juste. ARZAME. Nnus tombons tous, seigneur, à vos sacrés genoux.

LE VIEIL ARZEMON. Notre religion est de mourir pour vous.

PIN DES GUÈRRES.

# SOPHONISBE,

TRAGÉDIE EN CINQ ACTES,

IMPRIMÉE DÉS 1770, JOUÉE LE 15 JANVIER 1774.

#### AVIS

#### DES ÉDITEURS DE L'ÉDITION DE LAUSANNE.

Cette tragédie fut imprimée d'abord en 1770, sous le nom de M. Lantin, et on la donna comme la tragédie de Mairet, refaite.
La Sohoniabe de Mairet est la première pièce régu-

 La Sophonisbe de Mairet est la première pièce régulière qu'on ait vue en France, et même long-temps avant Corneille.

"C'est par là qu'elle est précieuse, et qu'on a voulu la rajeunir. Il n'y a pas, à la vérité, un seul vers de Mairet dans la pêtee; mais on a suivi sa marche autant qu'on l'a pu, surtout dans la première et dans la dernière scène. C'est un hommage qu'on rend an berceau de la tragédie française, lorrapt elle est sur le bord de son tombeau.

» Nous imprimons cette pièce sur le propre manuscrit de l'auteur, soigneusement revu et corrigé par lui; et c'est jusqu'ici la scule édition à laquelle on doive avoir érard. »

#### A MONSIEUR

## LE DUC DE LA VALLIÈRE,

CRAND PADCONNIER BE FRANCE, CHEVALIER DES ORDRES DU ROI, ETC., ETC.

## MONSIEUR LE DUC,

Quoique les égitres défications aisse la réputation être au économie composer prisulte, souffre post retait que le vous automnt de la composer prisulte, souffre post retait que le vous autorios sie vois comment de la composition de président à l'aisse de la place qui vous et la composition de l'aisse de la composition de l'aisse de la ligit de la composition de l'aisse de la ligit qui vous et la composition de la ligit de la ligit qui vous et l'aisse de la ligit que l'aisse de l'aisse de la ligit que l'aisse de l'aisse de la ligit que de la ligit que l'aisse de la ligit que l'aisse de la ligit que d

Cotte éplire éédicatoire est supprimée dans l'édition de LAMSAnne, sans doute pares que l'auteur y supposait que cette pièce étail la tragédie de Malerc, rédite par N. Lanifi, et que l'avertissement qui précède détruit cette supposition. K.

J'ai commencé par mettre ce manuscrit parmi les vôtres. Personne ne juggra mieux que vous si l'auteur a respectation de la soène française, en habillant la Sophonisée de Mairet à la moderne.

Il était triste que l'ouvrage de Mairet, qui evit tant de répotation autrendes, état ànolument excle du théthère, et qu'il rebutat même tous les lecteurs, aon-seniement par les expressions summondes, de par les familiarités qui déibnoorniscat alors la scétee, mais par quéques indécences que la pureté de notre théture read asjoint l'init intélérque la pureté de notre théture read asjoint l'init intélérque la pureté de notre théture read asjoint l'init intélérque la pureté de notre théture par disporté sur l'engage l'appe à vant le Cirl, est la première qui appet aux l'engage le qu'un tie trédére en

Donneur.

Il est très remarquable qu'en France, ainsi qu'en Italie,
Fart treiques ait commencé par une Sophoniabe. La pridat Georgio Tristiane, par le consciol de Farchevièque de Bénérent, voulant faire passer ce grand art de la Gréco Bénérent, voulant faire passer ce grand art de la Gréco son comp d'essa plus de cost ann avant Maires. Ser possible de la companyament de la companyament de la regide, corrade de cikcura, fair représentée à Vicenaa, des Fan 1514, avec une magnificence digne de plus besus siècle

Notre émulation se horna, près de cioquante ass après, à la traduire en prote; et quelle prote encore I Yous avez, monassigneur, cette traduction faite par Mélin de Saint-Gehis. Nous n'étions dipres alors de rien traduire si en proce a les nres. Notre langue n'était pas formés; elle ne le fut que par nos premiers académiciens; et il si y avait point d'académie econor quand Mairet travaille.

Dans cette barbarie, il commença par iminei les Italiens; il conçut les précettes qu'il sa visatio loss suiris; les unités de liens, de tempa et d'action, forrent scruppiessement observées dans no Sophoniante. Ella fic composée de l'au terra y et jouce en cit. De la blace de l'au terra y et jouce en cit. De la blace de l'au terra y et jouce en cit. De la blace de l'au terra de

France.

Vous trouverez dans la première édition du Cid, composée long-temps après la Sophonisbe,

A de plus hauts partis ce beau-fits doit prétendre;

#### et dans Cinna,

de l'Italie

Vous m'aviez blen promis des conseils d'une femme. Ainsi Il ne faut pas s'étonner que le style de Mairet, qui

Corneille surpassa Mairet en tout, mais il ne le fit point oublier; et même, quand il voulut traiter le sujet de Sophonisbe, le public donna la préférence à l'ancienne tragedie de Mairet.

Vous avez souvent dit, monsieur le duc, la raison de cette préférence ; c'est qu'il y a un grand fonds d'intérêt dans la pièce de Mairet, et aucun dans celle de Corneille. La fin de l'ancienne Sophonisbe est surtout admirable; c'est un coup de théâtre et le plus beau qui fût alors.

Je crois donc yous présenter un bommage digne de vous, en ressuscitant la mère de toutes les tragédies françaises, laissée depuia quatre-vingts ans dans son tombeau.

Ce n'est pas que M. Lantin , en ranimant la Sophonisbe , lui alt laissé tous ses traits; mais enfin le fond est entière ment conservé : on y voit l'ancien amour de Massinisse et de la veuve de Syphax; la lettre écrite par cette Carthaginoise à Massinisse; la douleur de Syphax, sa mort, tout le caractère de Scipion , la même catastrophe, et sur tout point d'épisode, point de rivale de Sophonisbe, point d'amour étranger dans la pièce.

Je ne sais pourquoi M. Lantiu u'a pas laissé subsister ce vers, qui était autrefois dans la bouche de toute la cour :

#### plane, en un four, voit, alme, et se marie 1,

Il tient, à la vérité, de cette naiveté comique dont je vous ai parlé; mais il est énergique, et il était consacré. On l'a retranché probablement parce qu'en effet il n'était pas vrai que Massinisse n'eût aimé Sophonisbe que le jour de la prise de Cirthe ; Il l'avait aimée éperdument longtemps auparavant, et un amour d'un moment n'intéres mais : aussi c'est Scipion qui prononçait ce vers, et Scipion était mal informé.

Quoi qu'il eu soit, c'est à vous , monsieur le duc, et à vos amis, à décider si cette première tragédie régulière qui ait paru sur le théâtre de France mérite d'y remonter encore. Elle fit les délices de cette illustre maison de Montmorency; c'est dans son hôtel qu'elle fut faite; c'est la première tragédie qui fut représentée devant Louis XIII. Messieurs les premiers gentilshommes de la chambre, qui dirigent les spectacles de la cour, peuvent protéger ce premier monument de la gloire littéraire de la France, et se faire un plaisir de voir nos ruines réparées.

Le cinquième acte est trop court; mais le cinquiès d'Athatie n'est pas beaucoup plus long; et d'ailleurs peut-être vaut il mieux avoir à se plaindre du peu que du trop. Peut-être la coutume de remplir tous les actes de trois à quatre cents vers entraîne-t-elle des longueurs et des inutilités.

Enfin, si on trouve qu'on puisse ajouter queique ornemeut à cetancieu ouvrage, vous avez en France plus d'un grisie naissant qui peut contribuer à décorer un mouument respectable qui doit être cher à la nation.

La réparation qu'on y a faite est déjà fort ancienne ellemême, puisqu'il y a plus de cinquante ans que M. Lantin est mort.

Je ne garantis pas (tout éditeur que je suis) qu'il ait réussi dans tous les points ; je pourrais même prévoir qu'on lui reprochera de s'être trop écarté de son original; mais je dois vous en laisser le jugement.

Comme M. Lantin a retouché la Sophonisbe de Mairet. on pourra retoucher celle de M. Lantin. La même plume qui a corrigé le Venceslas pourrait faire revivre aussi la

nous choque tant aujourd'hui, ne révoltat personne de son | Sophonishe de Corneille, dont le fonds est très inférieur à celle de Mairet, mais dont on pourrait tirer de grandes beautéa

Nous avons des icones gens qui font très bien des vers aur des sujets assez inutiles ; ne pourrait-on pas employer leurs talents à soutenir l'honneur du théâtre français, en corrigeant Agésilas, Allila, Suréna, Olhon, Pulchérie, Pertharete, Œdipe, Médée, Don Sanche d'Aragon, la Toison d'or, Andromède, enfin tant de pièces de Corneille, tombée dans un plus grand oubli que Sophonisbe, et qui ne furent jamais lues de personne après leur chute? Il n'y a pas jusqu'à Théodore qui ne pût être retouché avec succès, en retranchant la prostitution de cette herome dans uu mauvais lieu. Ou pourrait même refaire quelques scènes de Pompée, de Sertorius, des Horaces, et en retrancher d'autres, comme on a retranché entièrement les rôles de Livie et de l'infante dans ses meilleures pièces. Ce serait à la fois rendre service à la mémoire de Corneille et à la scène française, qui reprendrait une nouvelle vie : cette entreprise serait digne de votre protection, et même de celle du ministère.

Nous avons plus d'une ancienne pièce qui, étant corrigée, pourrait aller à la postérite. J'ose croire que l'Astrate de Quinault, le Scévole de Du Ryer, l'Amour tyrannique de Scudéri, bien rétablis au théâtre, pourraient faire de prodigieux effets.

Le théâtre est, de tous les arts cultivés en France, celul qui, du consentement de tous les étrangers, fait le plus d'honneur à notre patrie. Les Italiens sont encore nos mattres en musique, en peinture; les Anglais en philosophie : mais dans l'art des Sophocle, nous n'avons point de rivaux. Il est donc essentiel de protéger les talents par lesquels les Français sont au-dessus de tous les peuples. Les sujets commenceut à s'épaiser; il faut donc remettre sur la scène tous ceux qui ont été manqués, et dont il est aisé de tirer un grand parti.

Je soumeta, comme je le dois, à vos lamières ces réflexious que mon zèle patriotique m'a dictées. J'ai l'honneur d'être avec respect ; etc.

LETTRE A M. LE G .... DE G .... A DIJON.

28 HUN 1770

Je vous restitue, monsieur, à vous notre ancien grand bailli , à vous le soutien et le bienfaiteur de potre acad de Dijon , la Sophonisbe de notre oncle M. Lantiu , fils du sous-doyen de notre parlement, auteur de ce joli conte de la Fourmi.

Yous verrez qu'il s'amusait au tragique comme au plaisant. Mais il faudrait avoir le tragédie de Mairet sous les yeux, pour juger des peines que prit notre oncle pour mettre en français la Sophonisbe de Mairet. Cette ancienne pièce ne se retrouve que dans un Recueil en douze tomes des meilleures pièces de Thédire, parmi lesquelles il a'y en a pas une seule de bonne.

Nous alions la faire imprimer à la sujte de la Sophonisbe de notre oncle, afin que le petit nombre de curieux qui a'amosent encore de la littérature, puisse comparer la première pièce régulière du théâire français, la mère de outes nos trapédies , avec cette même trapédie composée dans le goût moderne.

<sup>\*</sup> Ce vers est en effet dans la Sonhonishe de Mairet.

Il est vrai qu'il n'y a pas un seul vers de Mairet dans celle de notre oncle, et que les caractères de Sophonisbe et de Massinisse sont entièrement différents; mais le fond est sans contredit le même, et la catastrophe a été conservée.

On me mande que mattre Aliboron, dans son Anc littéraire, a parlé de notre Sophonisée. Nous le renvoyons à ses chardons et à M. Freeport.

Nous savons bien que l'opéra comique, le singe de Nicolet, des fusées volantes, des lampions sur le rempart, et un vauxhall, que nous appelous faxhall, brillante copie des inventious anglaises, l'emporteront toujours sur les

Personnage de l'Écossaise.

beant-auts que Mairel ressuerita, que Bairou ferilità, que Correllie porta pina d'une fois jusqu'au attrilime, que l'Ancine perfectionna, et qui firent la ploire indisputable de la France. C'est e que déplorait en mourrant outre autre oncle l'abbé Basin '; c'est e que pensaient, la leura d'erunermoments, Jéréone Carre et Guillaume Yudé, noamais, qui auraisent réformé le siècle présent, s'ils avaient pu so réformer eux-mieur.

Mille tendres respects.

LANTIN, neven de feu M. Lantin
et de feu l'abbé Bazin.

\* C'est le nom sous lequel Voltaire a publié la Philosophie de l'histoire.

# SOPHONISBE.

#### PERSONNAGES.

SCIPION, consul.
LELIE, lieutrann de Scipion.
NYPHAX, roi de Numide.
SOPHONISHE, fille d'Andruhal,
femme de Syphax.
HASSISTISSI, roi d'une partie de
in Numidie.
AL AMAR, effetier de Manimiana.

ACTOR, attache à Syphux et à Sophonishe. PH EDINE, dame numble, attache à Sophonishe. SOLDAYE NOMAIRS. SOLDAYE NUMBER. LICTEURS.

La scène est à Cirthe , dans ane salle du château , depuis le commencement jusqu'à la fin .

-----

# ACTÉ PREMIER.

## SCÈNE I.

SYPHAX, une lettre à la main; soldats.

#### SYPHAX.

Se pettal (qu' à e point l'Ingrate me trahisse? Sophonishe Ima Romanie (drive à Massinase) A l'ami des Romaina (que dis-) à non rival! Au déserture hueraux da parti et Annibau, (art De mont trôse usarpé ser a l'indigen maltre! J'ai véca trop long-temps. O vicilitase l'ô destina! J'ai véca trop long-temps. O vicilitase l'ô destina! J'ai véca trop long-temps. O vicilitase l'ô destina! J'ai véca use a l'articolor de l Lâches, j'y descendrai, mais non pas sans vengeance.
(Aux soldats.)

Oue la reine à l'instant paraisse en ma présence.

Of Casaled et its a letters)

Qu'on l'amère, vous dis-, E. Apour infortuné,
Vieux todals qu'on trainit, monarque abandonné,
Vieux todals qu'on trainit, monarque abandonné,
Quel fruit peux - turre de la fureur jalouxe?

Seras-tu moins à plaindre en perdant tou épouse?

Seras-tu moins à plaindre en perdant tou épouse?

Seras-tu moins à plaindre en perdant tou épouse?

Rafferenirs-t-ll mieux tou empire eleranté?

Dansi a mort d'une fereme-vest-lédone qu'ougelage joine?

Est-e à tout l'homeur qui rete à la mémoire?

Est-e à tout l'homeur qui rete à la mémoire?

Est-e à tout l'homeur qui rete à la mémoire.

Est-e à tout l'homeur qui rete à la mémoire.

Goule de la menta de l

## SCÈNE II.

SYPHAX, SOPHONISBE, PHÆDIME.

Que voilez-rou, Sphaz et quelle tyrannie Traîne lei votre épouse avez ignomine? Vos Numides trembants, courspeur coutre moi, Pour la première fais ont bien servi leur roi; A votre ordre supplem lis not té doctient plus utiles; Peut-dre vou non smur îls servients plus utiles; A conduire à vos pelat a mice d'A nnibal! Le conçois leur valeur, ej je lui renda justice. Quel est sono crime callo Quel est mon crime non supplica? SYPHAX, lui donnant la lettre.

Connaissez votre seing : rougissez, et tremblez.

SOPHONISBE.

Dans les maiheurs communs qui nous ont désolés, l'ai frémi, j'ai pleuré de voir la Numidie Aux flers brigands du Tibre en deux mois asservie. Scipion, Massinisse, lueureux dans les combats, M'ont fait rougir, seigneur; mais je ne tremble pas. SEPRAS.

#### Perfide!

soptionism.
Épargnez-moi cette injure odieuse,
Pour vaus, pour votre femme également hontense.
Nos murs sont assiégés; vous n'avez plus d'appui,
Et le dernier assaut se prépare aujourd'hui.
J'écris à Massinisse en cette conjoncture,
Je rappelle à son occur les droits de la nature,

Les nœuds trop oubliés du sang qui nous unit : Seigneur, si vous l'osez, condamnez cet écrit. (Elle tit.)

Vous étes de mon sang; je vous fus long-temps chère,
 Et vous persécutez vos parents malheureux.
 Soyez digne de vous; le brave est généreux :

Reprenez votre gioire et votre caractère...
 Eh bient ai-je trahi mon peuple et mon époux?
 Est-il tamps d'écouter des sentiments jaloux?
 (Syphax lei arrache la lettre.)

Syphia.

Qu'on me pardonne è a moil De ce dernier affront
Vorte Indigne pitié voulait couvrir mon front
Et, portant à ce pion tvore insultante audre,
C'est donc pour votre roi que vous demandez grée.
C'est donc pour votre roi que vous demandez grée.
C'est donc pour votre roi que vous demandez grée.
L'implorement pour vous, et ne l'obtiendront pas.
L'implorement pour vous, et ne l'obtiendront pas.
L'implorement pour vous, et ne l'obtiendront pas.
L'implorement pour not de ce vous contraire.
Let mon rival en tout, se flatt de vous plaire;
li mos diffiquer non trône et vous contraire.
Let mon rival en tout, se flatt de vous plaire;
l'implorement pour not de ce vous contraire.
Vous soir la pinier ut rodolebet ma colorie;
Ren faita aven, donn je me sens coufus,
Anne yeux indiquên ê ret eu vui crime de plus.

Seigneur, le pe veux point, dans l'état où vous êtes. Fatiguer vos chagrins de plaintes indiscrètes : Mais vos maux sont les miens ; qu'ils puissent vous toucher. Ce n'est pas mon époux qui me doit reprocher De l'avoir préféré (non sans quelque courage) [ge, Au vainqueur de l'Afrique, au vainqueur de Cartha-D'avoir tout oublié pour suivre votre sort, Et d'attendre avec vous l'esclavage ou la mort. Massinisse m'aimait, et j'aimais ma patrie; Je vous donnai ma main, prenez encor ma vie. Mais si je suis coupable en implorant pour vous Le vainqueur irrité dont vous êtes faloux. Si j'ai voulu briser le joug qui vous accable, Si le veux vous sauver, la faute est excusable. Vous avez, eroyez-moi, des soins plus importants. Bannissez des soupçons, partage des aments, Des eœurs effémines, dont l'oisive mollesse Ne connaît d'intérêts que ceux de leur tendresse : Un soin bien différent nous occupe en ce jour; Il s'agit de la vie, et non pas de l'amour :

SOPHONISBE.

Il a sign de la vie, et a non pas de l'ammour : Il n'est pas hit pour nous. Écoutar : le temps presse; Tandis que vos soupçons accusent ma faiblesse, Tandis que nous parions, la mort est en ces lieux. SYPHAX. Je vais donc la chercher; je vais loin de vos yeux

Éteindre dans mon sang ma vie et mon outrage. J'ai tout perdu ; lesdieux m'ont laissé mon courage. Cessez de prendre soin de la fin de mes jours. Carthage m'a promis un plus noble secours; Je l'attends à toute heure, il peut venir encore : Ce n'est pas mon rival qu'il fandra que j'implore. Ne eraignez rien pour moi, le sais sauver mes mains Des fers de Massinisse, et des fers des Romains. Sachez qu'un autre époux, et surtout un Numide, Ne mourrait qu'en frappant le cœur d'une perfide. Vous l'êtes; j'ai des yeux : le fond de votre cœur, Quoi que vous en disiez, était pour mon vainqueur. Je n'ai point , Sophonisbe , exigé de votre âme Les dehors affectés d'une inutile flamme; L'amour auprès de vous ne guida point mes pas; Je voulais un vrai zèle, et vous n'en avez pas. Mais je sais mourir seul, j'y cours; et cette épée D'un sang que j'ai chéri ne sera point trempée. Tremblez que les Romains, plus barbares que moi, Ne recherchent sur vous le sang de votre roi. Redoutez nos tyrans, et jusqu'à Massinisse; Si leurs bras sont armés, c'est pour votre supplice. C'est le sang d'Annibal que leur haine ponrsult; Ce jour est pour tous deux le dernier qui nous luit. Je prodigue avec joie un vain reste de vie; Je péris glorieux, et vous mourrez punie : Yous n'surez, en tombant, que la honte et l'horre : D'avoir prié pour moi mon superbe oppresseur. [seut. Je eours aux murs sangiants que ses armes détrui-Laissez-moj; fuyez-moj; vos remords me suffisent.

#### SOPHONISEE.

Non, seigneur; malgré vous je marche sur vos pas; Vous m'accablez en vain, je ne vous quitte pas. Je cherche autant que vous une mort glorieuse; [se; Vos malheureux soupçons la rendraient trop honteu-Je vous suis.

SYPHAX.

Demeurez, je l'ordonne : je pars ;

Et Syphax en tombant ne veut point vos regards.

### SCÈNE III.

SOPHONISBE, PHÆDIME.

SOPHONISBE.

PRÆDIME.

Il vous laisse, et vous devez tout craindre. Je vous vois tous les deux également à plaindre : Mais Syphax est injuste.

sophonishe. Il sort ; il s laissé

Vous coupable! il l'étsit d'oublier aujourd'hul
Tout ce que Sophonisbe osa faire pour lui.
SOPHONISER.

J'ai tout fait. Cependant il m's dit vrai, Phædime : Dans les plis de mon âme il a cherché mon crime ; Il l'a trouvé peut-être; et ce triste entretien Ne m'anonce que trop son désastre et le mien.

Son malheur l'aigrissait; il vous remoira justice. Sa haise coutre Rome et contre Massinisse Empiosionaits ton cour digli trop soupconeux : Lui-mênie ae roughts, s'il est moins malheureux. Lui-mênie ae roughts, s'il est moins malheureux. In voil a moré de pièce, s'il espet he plus ferne de la laise Mais si qualque modé que moi de la laise de la laise dis der Sciplon Nybas édal valequeux. Vous verriez alsément son amilié renditre. Il doit vous respecte, puiaqu'il doit vous consolter. Use de la laise se consolte de la laise de la laise de la laise le seroat togologie.

SOPHONISEZ.

Phædime, il n'est plus temps.

Je vois de tous les deux la destinée affreuse:

Il s'avance au trépas; je suis plus malhecreuse.

Phædime.

Espérez.

#### SOPHONISBE.

J'ai perdu mes états, mon repos. L'estime d'un époux, et l'amour d'un béros. Je suis déjà captive ; et dans ce jour peut-être Il faut tendre les mains aux fers d'un nouveau maître. Et recevoir des lois d'un amant indigné, Qui m'eût rendue heureuse, et que j'ai dédaigné. Quand ce fier Massinisse, oppresseur de Carthage, Me présentait dans Cirthe un séduisant hommage. Tu sais que j'étouffai, dans mon secret ennul, L'intérêt et le sang qui me parlaient pour lui. Te dirai-ie encor plus? l'étouffai l'amour même : Je soutins contre moi l'honneur du diademe : Je demeurai fidèle à mon père Asdrubal, A Carthage, à Syphax, aux destins d'Annibal. L'amour fuit de mon âme aux cris de ma patrie. D'un amant irrité je bravai la furie : Un front cicatrisé par la guerre et le temps Effarouchait en vain mon cœur et mes beaux ans; Puisqu'il détestait Rome, Il eut la préference, Massinisse revient, armé de la vengeance : Il entre en nos états, la victoire le suit; Aidé de Scipion, son bras a tout détruit : Dans Cirthe ensanglantée un faible mur nous reste. A quels dieux recourir dans ce péril funeste? Était-ce un si grand crime, était-il si honteux D'avoir cru Massinisse et noble et généreux : D'avoir pour mon époux imploré sa clémence? Dans mon illusion j'avais quelque espérance; Ma prière et mes pleurs auraient pu le flatter ; Mais il ne saura pas ce que l'osai tenter : Et, pour unique fruit d'un soin trop magnanime, Mon époux me condamne, et mon smant m'opprime : Tous deux sont contre moi, tous deux règlent mon Etje n'attends ici que l'opprobre ou la mort. [sort,

## SCÈNE IV.

SOPHONISBE, PHÆDIME, ACTOR.

Reine, dans ce moment le secours de Carthage Sous nos remparts sanglants 'est ouvert un passage; On est aux mains. Ces lieux qui retensient vos pas Sont trop pres du carnage, et du champ des combats. Le roi, couvert de sang, m'ordonne de vous dire. D'obéis.

#### SOPHONISBE.

Je vous suis, Actor. Vous lui direz, Que ses ordres pour moi seront toujours sacrés; Mais que, dans les moments où le combat s'engage, Al'cloigner du danger e'est trop me faire outrage. Dieux! par quel sort eruel ai-je à criandre en un jour Massinisse et Syphax, les Romains et l'amour Ils m'ont tous entraince au fond de cet abline; ils ont tous fait ma perte, et frappé leur rietinie.

## ACTE SECOND.

## SCÈNE L

## SOPHONISBE, PHÆDIME.

PRÆDIME. Quel tumulte effroyable au loin se fait entendre? Quels feux sont allumés? la ville est-elle en cendre? Ceux qui veillaient sur vous se sont tous écartés. Dans ces salons déserts, ouverts de tous côtés, Il ne vous reste plus que des femmes tremblantes, Au pied de ces autels avec moi gémissantes ; Nous rappelons en vain par nos cris, par nos pleurs, Des dieux qui sont passés dans le camp des vainqueurs. SOPHONISBE.

Leurs plaintes, leurs douleurs, cette effravante ima-Ont étonné mes sens, ont troublé mon courage : Phadime, ce mement m'accable ainsi que toi. Le sang que vingt héros ont transmis jusqu'à moi Aujourd'hui dégénère en mes veines glacées ; Le désordre et la crainte agitent mes pensées. J'ai voulu pénétrer dans ces sombres détours Oui du pied du palais, conduisent à nos tours : Tout est fermé pour moi. Je marchais égarée; L'ombre de mon époux à mes yeux s'est montrée Pâle, sanglante, borrible, et l'air plus furieux Que lorsque son courroux m'outrageait à tes veux. Est-ce une illusion sur mes sens répandue? Est-ce la main des dieux sur ma tête étendue? Un présage, un arrêt des enfers et du sort? Syphax en ce moment est-il vivant ou mort? J'ai fui d'un pas tremblant, éperdue, éplorée : Je ne sais où j'étais quand je t'ai rencont rée; Je ne sais où je vais. Tout m'alsrme et me nuit, Et je crois voir encore un dieu qui me poursuit. Oue yeux-tu, dieu cruel? Euménide implacable, Frappe, vollà mon cœur ; il n'était point coupable ; Tu n'y peux découvrir qu'un malheureux amour, Vaincu dès sa naissance, et banni sans retour : Je n'offensai jamsis l'hymen et la nature. Grand dieu! tu peux frapper : va, ta victime est pure.

PHÆDIME. Ah! nous allons du ciel savoir les volontés.

Déjà d'nn brult nouveau, dans ces murs désertés, Jusqu'à notre prison les voûtes retentissent . Et sur leurs gouds d'airain les portes en mugissent... On entre, on vient à vous : je reconnais Actor.

#### SCÈNE II.

SOPHONISBE, PHÆDIME, ACTOR. SOPHONISER.

Ministre de mon roi, qui vous amène encor? [prendre? Ou'a-t-on fait? oue deviens-ie? et qu'allez-yous m'an-

Le dernier des malkeurs.

SOPHONISBE Ah! je m'y de is sttendre,

Par l'ordre de Syphax, à l'sbri de ces tours, A peine en sûreté j'avais mis vos beaux jours, Et i'avais refermé la barrière sacrée Par qui de ce pslais la ville est séparée; J'ai revolé soudain vers ce roi malheureux, Digne d'un meilleur sort, et digne de vos vœux : Son courage, aussi grand qu'il était inutile, D'un effort passager soutient son bras débile. Sar la brèche à la fin, de cent coups renversé, Dans ces débris sanglants, il tombe terrassé : Il meurt.

SOPHONISBE. Alı! je devais, plus que lui poursuivie, Tomber à ses côtés , sinsi que ma patrie : Il ne l'a pas voulu.

ACTOR. Si dans un tel malheur Quelque souls gement reste à notre douleur, [toire, Daignez apprendre au moins combien, dans sa vio-Le jeune Massinisse a mérité de gloire. Qui croirait qu'un béros si fier, si redouté, Dont l'Afrique éprouva le courage emporté, Et dont l'esprit superbe a tant de violence . Dans l'horreur du combat aurait tant de clémence? A peine il s'est vu maître, il nous a pardonné; De blessés, de mourants, de morts environné, Il a donné soudain, de sa main triomphante, Le signal de la paix au sein de l'épouvante. Le carnage et la mort s'arrêtent à sa voix; Le peuple, encor tremblent, lui demande des lois; Tant le cœur des humains change avec ls fortune!

SOPHONISBE. Le ciel semble adoucir la misère commune, Puisqu'su moins le pouvoir est remis dans les mains

D'un prince de ma race, et non pas des Romains. ACTOR. Le juste et premier soin de l'heureux Massinisse Est d'apaiser les dieux par un prompt sacrifice, De dresser un bûcher à votre auguste époux. Il garde jusqu'ici le silence sur vous : Mais des que l'ai paru, madame, en sa présence, Il s'est ressouvenu qu'autrefois son enfance [lieux Fut remise en mes mains, dans ces nurs, dans ces Où ce prince aujourd'hui rentre en victorieux. Il m'a fait appeler; et, respectant mon zèle, An malheureux Syphax en tous les temps fidèle, Il m'a comblé d'honneurs. « Ayez , dit-il , pour moi » Cette même smitié qui servit votre roi. » Enfin , à Syphax même il s donné des larmes ; Il justifie en tout le succès de ses armes ; Il répand des bienfaits , s'il fit des matheursux.

SOPHONISEE.

Plus Massinisse est grand, plus mon sortestaffreux. Quoi! les Carthaginois, que je crus invincibles, Sous les chefs de ma race à Rome si terribles. Qui jusqu'au Capitole avaient porté leurs pas, Ont paru devant Cirthe, et ne la sauvent pas! ACTOR.

Scipion comhattait : ils ne sont plus... SOPHONISBE.

Cartbage!

Tu seras comme moi réduite à l'esclavage; Nous périrons ensemble. O Cirthe! ô mon époux! Afrique, Asie, Europe, immolés avec nous, Le sort des Scipions est donc de tout détruire! ACTOR.

Annibal vit encore.

SOPHONISHE. Ah! tout sert à me nuire:

Appibal est trop loin : je suis esclave-ACTOR. O dienx!

Fléchissez Massinisse... Il avance en ces lieux : Il vient suivi des siens; il vous cherche peut-être. SOPHONISBE. [tre!

Mes yeux, mes tristes yeux ne verront point un mal-Ils pleureront Syphax, et nos murs abattus, Et ma gloire passée, et tous mes dieux vaincus. MASSINISSE, arrivant.

Sophonishe me fuit.

SOPHONISBE, sortant. Je dois fuir Massinisce.

SCÈNE III.

MASSINISSE, ALAMAR, un des chefs numides; ACTOR, QUERRIERS NUMIDES.

MASSINISSE

Il est juste, après tout, que son cœur me haïsse. Elle m'a eru barbare. Eh! le suis-je, grands dieux! Devais-je être en effet si coupable à ses yeux ? Actor, vous que je vois, dans ce moment prospère, Avec les yeux d'un fils qui retrouve son père, Je vous prends à témoin si l'inhamanité A souillé ma victoire et ma félicité : Si, triste imitateur des vengeances romaines, J'ai parlé de tributs, de triomphes, de chaînes. Des guerriers généreux, par la mort épargnés, Comme de vils troupeaux à mon char enchaînés, A des dieux teints de sang offerts en sacrifice. Sont-ils dans les cachots gardés pour le supplice? Je viens dans mon pays, et j'y reprends mon bien En soldat, en monarque, et plus en eitoyen. Je ramène avec moi la liberté numide. D'où vient que Sophouisbe, orgueilleuse ou timide, Refusant seule ici d'accueillir un vainqueur.

Craint toujours Massinisse, et fuit avec horreur? Suis-je un Romain?

Seigneur, on la verra, sans doute, Révérer avec nous la main qu'elle redonte ; Mais vous savez assez tout ce qu'elle a perdu. Le sang de son époux fut par vous répandu : Et, n'osant regarder son vainqueur et son juge,

Aux pieds des immortels elle eherche un refuge. MASSINISSE. Ils l'ont mal défendue; et pour vous dire plus, Ils l'ont mal inspirée, alors que ses refus, Ses outrages honteux an sang de Massinisse,

Sous ses pas égarés creusaient ce précipice : Elle v tombe : elle en doit accuser son erreur. Ah! e'est bieu malgré moi gu'elle a fait son malheur. Allez; et dites-lui qu'il est peu de prudence A dédaigner un maître, à braver sa puissance. Je veux qu'elle paraisse en ce même moment; Mon aspect odieux sera son châtiment : Je n'en prendrai point d'autre ; et sa fierté farouche S'humiliera du moins, puisque rien ne la touche. (Actor s'en va.)

## SCÈNE IV.

MASSINISSE, ALAMAR, QUERRIERS NUMIDES. MANSINISSE. (droits. Eh bien! nobles guerriers, chers appuis des mes Cirthe est-elle tranquille? a-t-on suivi mes lois?

Un seul des citoveus aurait-il à se plaindre? Edre: ALAMAR. Sous votre loi, seigneur, ils n'auraient rien à crain-Maison eraint les Romains, ces eruels conquérants, De tant de nations ces illustres tyrans, Descendants prétendus du grand dieu de la guerre, Oui pensent être nes pour asservir la terre. On dit que Scipion veut s'arroger le prix

De tant d'heureux travaux par vos mains entrepris ; Ou'il veut seul commander. MASSINISSP. Qui? lui l dans mon partage! Dans Cirthe, mon pays, mon premier héritage! Lui, mon ami, mon guide, et qui m'a tout promis!

Lorsque Rome a parlé, les rois n'ont plus d'amis.

MASSINISSE. Nous verrons: j'ai vaincu, je suis dans mon empire, Je règne; et je suis las puisqu'il fant vous le dire, Des hauteurs d'un sénat qui croit me protéger, Sur son fier tribunal assis pour me juger : C'en est trop.

ALAMAR.

Cependant nous devons vous apprendre Ou'au milieu des débris, des remparts mis en cendre, Au lieu même où Syphax est mort en combattant.

Nous avons retrouvé ce billet tout sanglant, Qui peut-être aujourd'hui fut écrit pour vous-même. MASSINISSE.

(II II.)

Donnez. Ah! qu'ai-je lu? eiel! ô surprise extrême!
Sopionisbe à ma gloire enfin se conflait!
A fléchir son amant sa ferté se plisit!
Elle a conun mon fame, elle a vaincu la sienne;
Ses yeux se sont ouverts; et sa fatale haine,

Ella a conun mon âme, elle a vaincu la sienne; Ses yeux se sont ouverts; et sa fatale haine, Que je vis si long-temps contre moi s'obstiner, Me croyalt assez grand pour savoir pardonner! Epouse de Sphax, tur m'as rendu justice; Ta lettre a mis le comble à mon destin propies; Ta nainc eigani mon front de ce laurier nouveu : Romaine, vous n'avez poist de trionopse plus beau.... Couvrous vers Sophonishieu... Al F. je a vois parulter.

### SCÈNE V.

# SOPHONISBE, MASSINISSE, PHÆDIME,

Si le sort edt voulu qu'un Romain fott mon maitre, Si l'eusse été réduite en un tel abandon Qu'il n'edt fallu prefr Lélie ous Csipion, La veuve d'un monarque, à sa gloire fidèle, Aurait choisi cent fois la mort la plus cruelle, Plutôt que de forcer ma bouebe à le fiéchir. Seigneur, à vos genous je tombe sans rougir.

(Basaisuse Penjeho da se jete a general.)

Ne me retence pint, el hisses mon courage
Shonore de vous rendre un legitime hopmage;
Shonore de vous rendre un legitime hopmage;
Non pas à vas succès, non pas à la terreur
Qui marchail devant vous, que suivait la foren;
Mais an ecur généreau, si digne de sa gloire,
(si), de ses ensembs respectant la revita di,
non alleurent seperatunt la veria di,
De malleurent Sprias a recutifi la pendre;
(uj et pur que se moi nel fait répandre,
Qui soumes les vaincus à force de bienfaits,
Et dont j'aurair soulum em ce balincie i lamis.

MASSINISS.
C'est rous, auguste rine, en tout temps révérée,
Qui m'avez du devoir trace la loi sacrée;
Eli géonserveai junqu'au dernier moment
De vos nobles leçons ee digne monument.
La lettre qua tandit vous n'avez adressée,
Par la faveur des dieux sur la bréche laissée,
Remise en non pouvoir, est plus chère à mon occur
Que le bandeau des rois, et le nom de vainqueur.
SOPHONIBER.

Quoi, seigneur | jusqu'à vous malettre est parvenue! Et par tant de bontés vous m'aviez prévenue! MASSINISSE.

MASSINISSE.
Fai voulu désarmer votre injuste courroux.

SOPRORISEE.

Je n'al plus qu'une grâce à prétendre de vous.

MASSINISSE.

Parlez.

SOPHONIBE.

Je la demande au nom de ma patrie,
Du sang de mon époux , qui eviève et qui crie,
De votre honneur surtout, et des rois nos aieux,
Qui parlent par me voix , et vivent dans nous deux,
Jurez-moi seulement de ne jamais permettre
Ou au pouvoir des Romains no se me remettre.

MASSINISSE.

Qui? yous en leur pouvoir! et d'un pareil affront
Yous auriez sonpounné qu'on pâte courrir mon front!
Je commande dans Cirthe; et e'est assez yous dire
Que les Romains sur yous n'ont point lei d'empire.

# SOPHONISBE. En vous le demandant je n'en ai point douté. MASSINISSE.

Je sais qu'ils sont jaloux de leur autorité; Mais ils n'auront jamais l'audace téméraire D'outrager un ami qui leur est nécessaire. Allez; ne croyez pas qu'ils pnissent m'avilir : Je saurai les braver, si ¡'ai sn les servir. Ils vous respecteront; vos frayeurs sont injustes. Vous avez attesté tous ces manes augustes, [mia, Tous ces rois dont le sang, dans nos veines trans-S'indigna si long-temps de nous voir ennemis; Je les prends à témoin, et e'est pour vous apprendre Que j'ai pu, comme vous, mériter d'en descendre. La nièce d'Annibal, et la veuve d'un roi, N'est captive en ces lieux des Romains ni de moi. Je sais qu'un tel opprobre, un si barbare usage, Est consacré dans Rome, et commun dans Carthage. Il finiralt pour vous, si je l'avais suivi. Le sang dont yous sortes h'ours iomais servi : Ce front n'était formé que pour le diadème. Gardez dans ce palais l'honneut du rang suprême : Ne pensez pas surtout qu'en ces tristes moments Mon cœur laisse éclater ses premiers sentiments; Je n'en rappelle point la déplorable histoire : Je sais trop respecter vos malheurs et ma glotre, Et même cet amour par vous trop dédaigné. Je règne dans ces mnrs où vous avez régné; Les trésors de Syphax y sont en ma puissance; Je vous les rends, madame, et vollà ma vengeunce. Ne recardez en mol qu'un vainqueur à vos pieds ; Sophonisbe, il suffit que vous me connaissiez. Vous me rendrez justice, et c'est ma récompense. A mes nouveaux sujets je cours en diligenee Leur annoncer un bien qu'ils semblent demander, Et que déià leur maître eût dû leur accorder : Ils vont renouveler teur hommage à leur reine;

Sophonisbe en tous lieux est toujonrs souveraine.

# SCÈNE VI.

# SOPHONISBE, PILÆDIME.

Je democrar interdite. Un si grand changement
A saul mes enpiri, d'un long étonnement. [me
Que je l'a inal-connul. - Faut-il qu'un si grand homle direttu non pays, et qu'in its servi Rome?

A direttu non pays, et qu'in its servi Rome?

Sépien dans non murs, Massinies à mes pieds,
Sépien dans non murs, Massinies à mes pieds,
Sépien dans non pour, expirire et triemplante,
L'ombre de mon époux terrible et menașante,
Le comble de a horure un et des prospérites,
Les firs, le disdeines, à mes yeux présentés,
Ma ligas canço descrir dem se sietain prospères.

## Me laisse encor douter de mes destins prospere

Ah l croyez-en du moins le pouvoir de vos yeux; S'il respecte dans vous le nom de vos aïeux, S'll dépose à vos pieds l'orgueil de sa conquête, Et les lauriers sanglants qui couronnent sa tête. Peut-être un seul regard a plus fait sur son eœur Que tontes les vertus, l'allianee, et l'honneur. Mais ces vertus enfin, que dans Cirthe on admire, Qui sur tous les esprits lui donnent tant d'empire, Autoriseut les feux que vous vous reprochiez : La gloire qui le suit les a justifiés. Non, ce n'est pss sssez que, dans Cirthe étonnée, Vous viviez sous le nom de reine détrônée. Ou'on your laisseun vain titre, et qu'un bandeau royal D'un front chargé d'ennui soit l'ornement fatal : La pitié peut douner ces honneurs inutiles, D'un malheur véritable a musements stériles : L'amour ira plus loin , j'ose vous en flatter : Syphax est au tombeau...

#### SOPHONISHE.

Cesse de m'iusulter;
Ne me présente point ce qui me déshonore:
Tu parles à sa reuve, et son sang fume encore.
PHÆDIME.
Songez qu'au rang des rois vous pouvez remonter:

L'orabre de votre époux a'en peut-elle irriter? SOPRONISBE.

Ma gloise des irrites; il faut tourrie mon âme.

Jui repease le mitte de ma functe fimme;
Oui, ce fue, ai long-temps dans mon sein resferred.
Oui, ce fue, ai long-temps dans mon sein resferred.
Set aver violence aquiourfain rialium.
Petul-têre on mi sian encore, edjouerais le croire:
Je pourrais, à amo jung attachant mon vainaqueur,
Je pourrais, à amo jung attachant mon vainaqueur,
Arracher ans Romains Tappul de leur grandeur:
Arracher ans Romains Tappul de leur grandeur:
Ma flerrie, declarer de il dons, seups socrète,
Ma flerrie,
Ma flerrie, proprie du monde aux Romains taut promis.
Ma saloissen men seinar, errainet d'un plag randepris.
Oue l'empire du monde aux Romains taut promis.
Mai je viais, q'il se peut, l'étomer dévantage;

Malgré l'illusion d'un si cher avantage, Malgré l'amour enfin dont je ressens les coups, Massinisse jamais ne sera mon époux. PH.EDIME.

Pourquoi le refuser? pourquoi, si son courage Vous présentait un sceptre au lieu de l'esclavage, Si de l'Afrique entière il fesait la grandeur. Si, du sang de nos rois relevant la splendeur, Si, du sang d'Annibal...

## SCÈNE VII.

SOPHONISBE, PHÆDIME, ACTOR.

## Reine, il faut vous apprendre

Qu'un insolent Romain vient iel de se rendre; On le nomme Lélie, et le bruit se répand

On le nomme Lélie, et le bruit se répand Qu'il est de Selpion le premier lleutenant : Sa suite avec mépris nous insulte et nous brave; Des Romains, disent-lls, Sophonisbe est l'esclava, Leur flerté nous vantait jo ne sais quel sénat, Des préteurs, des tribuns, l'honneur du consulat, La majesté de Rome: et, sans plus les entendre, Je reviens à vos pieds périr ou vous défendre.

Brave et fidèle ami, je compte sur ta foi, Sur les serments secrés de notre nouveau roi; [tre; Sur moi-même, en un mot: Carthage m'a fait nai-Je mourrai digne d'elle, et sans trône, et sans maître-

# ACTOR. Que de maux à la fois aeeumulés sur nous! SOPHONISES.

Actor, quand il le faut, je sais les braver tous. Syphax à ses côtés, au milieu du carnaga, Aurait vu Sophonishé égaler son courage. De ces Romains du moins j'égalerai l'orgueil, Et je les déflerai du hord de mon cercueil.

## ACTE TROISIÈME.

## SCÈNE L

LÉLIE, MASSINISSE, assis; soldats nomaina, soldats numides, dans l'enfoncement, divisés en deux trouves.

#### LÉLIE.

Votre âme impatiente était trop alarmée Des bruits qu'a répandus l'areugle renommée Qu'importe un vain discoura du soldat répété Dans le sein de l'ivresse et de l'oisiveté? Laissons parler le peuple, il ne peut rien comanitre: il yeut oeree un vain les serents de son maître;

Et ceux de Scipion, dans son sein retenus, Seigneur, avant le temps ne sont jamais connus.

MASSINISSE.

Quelquefois un bruit sourd annonce un grand orage; Tout aveugle qu'il est, le peuple le présage; Rien n'est à dédaigner : les publiques rumeurs Souvent aux souverains annoncent leurs malheurs. Je veux approfondir ces discours qu'on méprise. Expliquez-yous, Lélie, avec cette franchise Ou'attendent ma conduite et ma sincérité. Les Romains autrefois aimaient la vérité : Leur austère vertu, peut-être un peu farouche, Laissait leur cœur altier d'accord avec leur bouche. Auraient-ils aujourd'hui l'art de dissimuler? Après avoir vaineu n'oseriez-vous parler? Que pensez-vous, du moins, que Scipion prétende? ririp.

Scipion ne fait rien que Rome ne commande . Rien qui ne soit prescrit par nos communs traités; La justice et la loi règlent ses volontés. Rome l'a revêtu de son pouvoir suprême: Il viendra dans ces lieux vous apprendre lui-même Ce qu'il faut entreprendre ou qu'on peut différer ; Sur vos grands intérêts vous pourrez conferer. Il yous annoncera ses projets sur l'Afrique. Vous savez qu'Annibal est dejà vers Utique; Qu'il fuit l'aigle romaine, et que, dans son pays, De ses Carthaginois ramenant les débris, li vient de Scipion défier la fortune. Cette guerre nouvelle à vous deux est commune. Nous marcherons ensemble à de nouveaux combats. MASSINICEP

De la reine, seigneur, vous ne me parlez pas. LELIE

Je parle d'Annibal; Sophonisbe est sa nièce : C'est vous en dire assez.

MASSINISSE, en se levant. Écoutez, le temps presse : Je veux une réponse, et savoir à l'instant

Si sur mes prisonniers votre pouvoir s'étend. LELIE. Lieutenant du consul, je n'ai point sa puissance; Mais si vous demandez, seigneur, ce que je pense Sur le sort des vaineus, sur la loi du combat,

Je crois que leur destin n'appartient qu'au sénat. MASSINISSE.

Au sénat! et qui suis-je?

Un allié, sans doute, Un roi digne de nous, qu'on aime et qu'on écoute, Que Rome favorise, et qui doit accorder Tout ce que ce senat a droit de demander.

C'est au seui Scipion de faire le partage; li récompensera votre noble courage, Seigneur, et e est a vous de recevoir ses lois, Que je la plaigne ou non, je veux qu'on la respecte. La foi romaine enfin me devient trop suspecte. De ma protection tout Numide honoré. En quelque rang qu'il soit, doit vous être sacré : Et vous insulteriez une femme, une reine l Vous oseriez charger de votre indigne chaîne [chir] Les maius, les mêmes mains que je viens d'affran-

LELIE. Pariez à Scipion , vous pourrez le fléchir.

Puisqu'il est notre chef, et qu'il commande aux rois. MASSINISSE. Je l'ignorais, Lélie, et ma condescendance

N'avait point reconnu tant de préeminence; Je pensais être égal à ce grand eitoyen; Et j'ai eru que mon nom pouvait valoir le sien : Je ne m'attendais pas qu'il s'expliquôt en maftre. J'ai d'autres intérêts, et plus pressants peut-être, Que ceux de disputer du rang des souverains, Et d'opposer l'orgueil à l'orgueil des Romains. Répondez ; ose-t-il disposer de la reioe?

Il ie doit.

MASSINISSE. Lui!... Mon cœur no se contient qu'à peine. LÉLIE.

C'est un droit reconnu qu'il nous faut maintenir : Tout le sang d'Annibal nous doit appartenir. Vous qui dans les combats brûliez de le répandre . Quei étrange intérêt pourriez-vous bien y prendre. Vous, de sa race entière éternel ennemi, Vous, du peuple romain le vengeur et l'ami? MASSINISSE.

L'intérêt de mon sang, celui de la justice. Et l'horreur que je sens d'un pareil sacrifice. J'entrevois les projets qu'il me eache avec soin ; Mais son ambition ponrrait aller trop loin.

LELIE. Seigneur, elle se borne à servir sa patrie. MASSINISSE.

Dites mieux, à flatter l'infâme barbarie D'un peuple qu'Annibai écrasa sous ses pieds. ' Si Rome existe encor, e'est par ses alliés : Mes secours l'ont sauvée ; et , dès qu'elle respire . Sur les rois, sur moi-même elle affecte l'empire ; Elle se fait un jeu, dans ses murs fortunés, De prodiguer l'outrage à des fronts couronnes ; Elle met à ce prix sa faveur passagère : Scipion qui m'aima se dément pour lui plaire; Il me trahit. LÉLIE.

Seigneur, qui vous a donc changé? Quoi! vous seriez trahi quand vous seriez venge J'ignore si la reine, en triomphe menée, Au char de Scipion doit paraître enchaînée; Mais en perdrions-nous votre ntile amitié? C'est pour une captive avoir trop de pitié. MASSINISSE.

MASSINISSE.

Le fléchir! apprenez qu'il est une antre voie De priver les Romains de leur injuste proie. Il est des droits plus saints : Sophonisbe aujourd'hul, Seigneur, ne dépendra ni de vous ni de lui; Je l'espère du moins.

LÉLIE.

Tout ce que je puis dire. (re; C'est que nous soutiendrous les droits denotre mpi-Et vous ne voudrez pas, par des caprices vains, Vous priver des bontés qu'on tou vous les Romains. Croyez-moi, le sénat ne fait point d'injustices; l. a d'un digne prix reconnu vous services, Il vous chérit encor; mais eraignez qu'un refus Ne vous attire die des ordres absolus.

(Il sort avec les soldats romains.)

### SCÈNE II

MASSINISSE, ALAMAR; les soldats numines restent au fond de la scène.

MASSINISSE.

De ordered voos Roussiant ingrats, dont ma valida-Antitus laus suesci, et ouver il insolose; et ouver il insolose Des fers à Sophonishe i et exa most inoula A pries promoseit s'ont pas de l'ouisier et Adie-and, Sophonishe, a venere ton injure et regione de la companie de la companie de la companie de Regione par de l'ille, et a comunada avec noil... Va, Massiniase sedin sera dipue de toi. Des fers al 14 que ja vain repuer es doutage! Que j'etais insensé de combattre Carthage! Approchet, mes mais jardes, lavares guerriers; Verrez-vous dans vos mains filèrit inat de lauriers? Voou avec entende o dolours it derivate.

Nous en avons rougi de honte et de colère.
Le joug de ces ingrats ne peut plus se porter;
Sur leur superbe tête il faut le rejeter.
MASSINISSE.

Rome hait tous les rois, et les croit tyranniques; Ah! les plus grands tyrans ce sont les républiques; Rome est la plus cruelle.

ALAMAR.

Il est juste , il est temps D'abattre poor jamais l'orgueil de ses enfants. L'alliance avec eux n'était que passagère ; La haine est éternelle.

MASSINISSE.

Aveugle en ma colère, Contre mon propre sang j'ai pu les sootenir l Si je les si sauvés, songeons à les punir. Me seconderez-rous?

ALAMAR

Nous sommes prêts, sans doute; Il n'est rien avec vous qu'un Numide redoute. Les Romains ont plus d'art, et non plus de valeur; ils savent unieux tromper, et e'est la leu grandeur; Mais nous savosa a moiate conbutre commerav.mein Commandez, amoneze vos volontés suprémes; Ce fameux Selpion n'est pas plus eraint de nous Que ce faible Syphax abattu sous nos coups. Massivissis.

Écoutez; Annibal est déjà dans l'Afrique; La nouvelle en est sûre, il marche vers Utique: Pourrions-nous jusqu'à lui nous frayer des chemi.

Nous vous en tracerons dans le sang des Romains. MASSINISSE.

Enlevons Sopbonisbe; arraehons cette proie Aux brigands insolents qu'un sénat nous envole ; Effaçons dans leur sang le crime trop honteux, Et le malheur, surtout, d'avoir vaineu pour eux. Annibal n'est pas loin; croyez que ce grand homme Peut encore une fois se montrer devant Rome : Mais à nos fiers tyrans fermons-en le retour; Que ces bords africains, que ee sanglant séjour, îtres, Deviennent, par vos mains, le tombeau de ees tral-Out, sous le nom d'amis, sont nos barbares maîtres. La nuit approche; allez, je viendrai vous guider; Les vaineus enhardis nourront nous seconder. Vous savez en ces lieux combien Rome est haïe, Et tout homme est soldat contre la tyrannie. Préparez les esprits irrités et jaloux ; Sans leur rien découvrir enflammez leur courroux : Aux premiers coups portés, aux premières alarmes Au nom de Sophonisbe, ils voleront aux armes; Nos maîtres prétendus, plongés dans le sommeil, Verront entre mes mains la mort à leur réveil.

Si l'on ne prévient pas cette grande entreprise, Le succès en est sûr, et tout nous favorise: Nous suivrons Massinisse; et ces tyrans surpris Vont payer de leur sang leurs superbes mépris. MASSINISSE.

Revolez à mon camp, je vous joins dans une heure; J'arrache Sophonishe à sa triste demeure; Je marche à votre tête; et, s'il vous faut périr, Mes amis, j'ai su vainere, et je saurai mourir.

SCÈNE III.

SOPHONISBE, MASSINISSE.

SOPHONISBE.

Seigneur, en tous les temps par le ciel poorsuivie, Je n'attenés que de vous le destin de ma vie. Victorleux dans Cirthe, et mon libérateur. Contre ces fiers Romains deux fois mon protector, Yous avez, d'un seul mot, écarté les orages Qui m'entouraient encore après tant de naufrages ; Et, dans ce grand reflux des horreurs de mon sort, Dans ce jour etonnat de elémence et de mort, Par vous seul confondue, et par vous rassurée, J'ai cru que d'un héros la promesse sacrée, Ce généreux appui, le seul qui m'est resté. Me servirait d'égide, et serait respecté : Je ne m'attendais pas qu'on flétrit votre ouvrage, Qu'on osst prononcer le nom de l'esclavage, Et que je dusse encore, après tant de tourments, Après tous vos bienfaits, réclamer vos serments, MASSINISSE.

Ne les réclamez point ; ils étaient inutiles , Je n'en eus pas besoin : vous aurez des asiles One l'orgueil des Romains ne pourra violer : Et ce n'est pas à vous désormais à trembler. Il m'appartenait peu de parler d'hyménée Dans ce même palais, dans la même journée, Où le sort a voulu que le sang d'un époux, Répandu par les miens , rejailft insqu'à vous. Mais la nécessité rompt toutes les barrières ; Tout se tait à sa voix ; ses lois sont les premières. La cendre de Syphax ne peut vous accuser; Vous n'avez qu'un parti, celui de m'épouser : Du pied de nos autels au trône remontée, Sur les bords africains chérie et redoutée, Le diadème au front, marchez à mon côté : Votre sceptre et mon bras sont votre sûreté.

SOPHONISBE. Ah! que m'avez-vous dit? Sophonisbe éperdue Doit dévoiler enfin son âme à votre vue : J'étais votre ennemie, et l'ai toujours été, Seigneur : je vous ai fui, je vous ai rebuté; Syphax obtint mon choix, sans consulter son age; Je n'acceptai sa main que pour vous faire outrage; J'eneourageai les miens à poursuivre vos jours : Mais connaissez mon cœur, il vous aima toujours.

MASSINISSE. Est-il possible! ô dieux! vous dont l'âme inhumaine Fut chez les Africains célèbre par la haine, Vous m'aimiez, Sophonishe! et, dans ses déplaisirs, Massinisse accable vous coûtait des soupirs!

SOPHONISBE. Oui ; nièce d'Annibal , j'ai dû hair, sans doute, L'ami de Scipion, quelque effort qu'il m'en coûte; Je le voulus en vain : c'est à vous de juger Si le seul des humains qui veut me proteger, Quand il revient à moi, quand son noble courage Peut sauver Sophonisbe, Annibal, et Carthage, En m'arrachant des fers et du sein de l'horreur, En me donnant son trône, en me gardant son eccur, Peut rallumer en moi les feux qu'il y fit naître, Et dont tout mon courroux fut à peine le maltre. D'un bonheur inoui vous venez me flatter; Yous m'offrez votre main... je ne puis l'accepter.

MASSINISSE. Vous! quels dieux ennemis à vos bontés s'opposent?

SOPHONISBE. Les dieux qui de mon sort en tous les temps disposent, Flatte d'un prompt succès ma flamme et ma vengeance.

Les dieux qui d'Annibal ont recu les serments. Ouand au pied des autels, en ses plus jeunes ans. Il jurait aux Romains une haine immortelle : Ce serment est le mien, ie lui serai fidèle : Je meurs sans être à vous.

> WASSINISSE. Sophonisbe, arrêtez ;

Connaissez qui je suis, et qui vous insultez: C'est ce même serment qui devant vous m'amène : Et ma haine pour Rome égale votre haine. SOPHONISBE.

Yous, seigneur! yous pourriez enfin yons repentir De vous être abaissé jusques à la servir?

MASSINISSE. Je me repens de tout, puisque je vous adore: Je ne vois plus que vous , si vous m'aimez encore, l'apporte à eet autel, en vous donnant la main,

L'horreur que Massinisse a pour le nom romain. Plus irrité que vous, et plus qu'Annibal même, Oui, je déteste Rome autant que je vous aime,

SOPHONISEK.

Massinisset

MASSINISSE.

Écoutez : yous n'avez qu'un instant : Vos fers sont préparés... un trône vous attend. Scipion va venir... Carthage vous appelle; Et si vous balancez, c'est un erime envers elle. Suivez-moi, tout le veut... Dieux justes, protégez L'hymen où je l'entraîne, et soyons tous vengés!

SOPHONISBE. Eh bien! à ce seul prix l'accepte la couronne : La veuve de Syphax à son vengeur se donne : Oui, Carthage l'emporte. O mes dieux souverains,

Vous m'unissez à lui pour punir les Romains! MASSINISSE.

Honteusement ici soumis à leur puissance, Cherchons en d'autres lieux la gloire et la vengeance. Les Romains sont dans Cirthe, ils y donnent des lois ; Un consul y commande, et l'on tremble à sa voix. Sachez one sous leurs pas je vais onvrir l'ablme Où doit s'ensevelir l'orgueil qui nous opprime; Scipion va tomber dans le piége fatal. La gloire et le bonheur sont au camp d'Annibal. Dès que l'astre du jour aura cessé de Juire. Parmi des flots de sang ma niain va votts conduire : La veuve de Syphax, en fuvant ses tyrans, Doit marcher avec nioi sur leurs corps expirants; Il n'est point d'autre route, et nous allons la prendre.

SOPHONISBE. Dans le camp d'Annibal enfin j'irai me rendre; C'est là qu'est ma patrie, et mon trône, et ma cour : Là je puis sans rougir écouter votre amour : Mais comment m'assurer...

MASSINISSE

La plus juste espérance

Je crains peu les Romains, et, prêt à les frapper, J'ai honte seulement de descendre à tromper. SOPHONISBE.

Ils savent mieux que vous cet art de l'Italie.

### SCÈNE IV.

SOPHONISBE, MASSINISSE, PHÆDIME.

PHÆDIME.
Seigneur, cet étranger, ce superbe Lélie,

Et qui dans ce palais parlait si hautement, Accompagné des siens, arrive en ce moment. Il veut que, sans tarder, à vous-même ou l'annonce; il dit que d'un consul il porte la réponse.

MASSINISSE.

Il suffit... qu'il m'attende, et que, sans nous braver, Aux pleda de Sophonisbe il vienne ici tomber.

# ACTE QUATRIÈME.

## SCÈNE I.

LÉLIE, ROMAINS.

(A un autre.)

Lille, d un centurion.

Allez, observet tout; les plus légers soupçons
Dans de parells moments sont de fortes raisons.
Sophonisbe en ces lieux peut faire des perfides;
Scipion dans la ville enferme les Numides.

C'est à vous de garder le palais et la tour, Tandis que, n'écoutant qu'un imprudent amour, Massinisse, occupé du vain nœud qui l'engage, D'un moment précieux nous laisse l'avantage. (A lœa.) Yous avez désarmé sans peine et sans effort

Le peu de ses soldats répandes dans ee fort. Et déià, trop pani par sa propre faiblesse, Il ne sait pas encor le péril qui le presse. Au moindre mouvement qu'on vienne m'avertir; Ou'aucun ne puisse entrer, qu'aucun n'ose sortir : Surtout de vos soldats contenez la licence; Respectez ce palais ; que nulle violence Ne souille sous mes yeux l'honneur du nom romain. Le sort de Massinisse est tout en notre main. On craignaît que ce prince, aveugle en sa colère, N'eût tramé contre nous un complot téméraire; Mais, de son amitié gardant le soutenir, Sciplon le prévient sans vouloir le punir. Sovez préts, c'est assez; cette âme impétueuse; Verra de ses desseins la suite infructueuse, Et dans quelques moments tout doit être éclairei... Yous, gardez eette porte; et vous, veillez lei.

(Les licteurs restent un peu cachés dans le fond.)

# SCÈNE II. MASSINISSE, LÉLIE, LICTEURS.

MASSINISSE.

Eh bien! de Scipion ministre respectable, Venez-vous m'annoncer son ordre irrévocable?

J'annonce du sénat les décrets souverains, Que le consul de Rome a remis en mes mains. Pouvez-vous écouter ce que je dois vous dire? Vous paraissez troublé!

MASSINISSE.

Je suis prêt à souscrire Aux projets des Romains, que vous me présentez, Si par l'équité seule ils ont été dietés, Et s'ils n'outragent point ma gloire et ma conronne.

Parlez; quel est le prix que le sénat me donne?

Le tröne de Syphax dejà vous set rendu; Cest pour le competir que l'on a combatu; A von nouveaux états, à rotre Nusoidié, Pour vous frovière, «o ploint la Naziende de paix (or le la competit de la

MASSINISSE.

Carthage! oubliez-vous qu'Annibol la défend,
Que sur votre chemin ce héros vous attend?
Crais nez d'y retrouver Trasimene et Trébie.

LÉLIE.

La fortune a changé; l'Afrique est asservie.

Choisissez de nous suivre , ou de rompre avec nous.

MASSINISSE, à part.
Puis-je encore un moment retenir mon courroux

Yous voyez von devoirs et tous vos avantages. De Rome maintenant comainses les usages : Elle clère le so los, et atti let reurerser; An pled du Capitole ils viennent s'abbisser. La veure de Spata était notre nemeuis; Dons un sanç odieux elle a reçu la vie; Ex on seul chilisment sera de voir nos dieux, Et d'apprendre dans Rome à nous connaître mieux. MASSINIASS.

Téméraire l'arrêtes... Sophonisbe est ma femme; Tremblez de m'outrager.

LÉLIE. Je connais votre flamme;

Je la respecte pen lorsque dans vos états Vous-même devant moi ne vous respectez pas : Sachez que Sophonisbe, à nos chalnes livrée, De ce titre d'épouse en vain s'est honorée, Qu'un prétexte de plus ne peut nous ébloulr, Que j'ai donné mon ordre et qu'il faut obéir:

Ah! e'en est trop enfin : cet exeès d'insolence Pour la dernière fois tente ma patience. (Metant la main à son épée.)

(Mettant la main à son épée.)
Traître! ôte-moi la vie, ou meurs de cette main.
LÉLIE.

Prince, sl je n'étais qu'un eitoyen romain , Un tribun de l'armée, un guerrier ordinaire, Vous me verrier bienbût prêt à vous satisfaire; Lélie avec plaisir recervait cet honneur : Mais, déput de Rome et de mon empereur, Commandant en ces lieux , tout ce que je dois faire C'est d'arrêter d'nn mot votre valne colère... Romains , qu'on m'en réponde.

(Les licteurs entourent Massinisse, et le désarment.)

MASSINISSE.

Me laissent sans défense!

Ah! låehe!... Mes soldats asel LÉLIE. Ils ne paraîtront pas :

Ils neparaltront pas; 
Ils sont, alinsi que vous, nombée en ma puissance. 
Yous avez abusé de notre confiance : 
Quelsque soient volt desseins, ils sont tous prévenus; 
Et nous vous épargnons des malbeurs superflus. 
St vous vouise de flomes déveir quelque gride, 
St vous vouise de flomes déveir quelque gride, 
A sey peut indulgreits un juste repentir. 
A sey peut indulgreits un juste repentir. 
On vons rendra, seigneur, vos soldats et von armes. 
Et quand aux votre conduite on aura moins d'alannes, 
Et quand cous cosseracé de préfèrer en vain 
Une Cartalgojonés et Pempir romais. 
Vous avez combatts sous nous avec courage; 
Nous avez combatts sous nous avec courage; 
Nous avez combatts sous nous avec courage; 
Nous avez combatts sous nous avec courage;

SCÈNE III.

MASSINISSE.

To survis, Mananinise, à de pareia affonts!
Ce sont la lew Romains, juga des nations
(25 cont la lew Romains, juga des nations
(25 cont la lew Romains, juga des nations
(25 cont la lew Romains, juga des nations
(25 control des leurs des leurs des leurs expolits,
(25 control des leurs exposite des leurs expolits,
(25 control des leurs exposite des leurs exposite
(25 control des leurs exposite des leurs exposite
(25 control des leurs)
(25 control des leurs exposite
(25 control des leurs expo

Victime de l'amour et de mon imprudence, Mon occur fut trop ouvert. Ab! tu l'avais préru, Sophonishe; en effet, ma candeur m'a perdu. O ciel] e'est Scipion ! e'est Rome tout entière!

SCÈNE IV.

SCIPION, MASSINISSE, LICTEURS.

(Scipion tient un conteau à la main.)

MASSINISSE.

Venez-vous insulter à mon heure dernière?

Dans l'abîme où je suis venez-vous m'enfoncer;

Marcher sur mes débris?

SCIPION.

Je viens vous embrasser. J'ai su votre faiblesse, et j'en ai eraint la suite. Vous devez pardonner si de votre conduite Ma vigilance heureuse a conçu des soupçons; Plus d'une fois l'Afrique a vu des trabisons. La nièce d'Annibal, à votre eœur trop chère, M'a forcé malgré moi de me montrer sevère. Du nom de votre ami je fus toujours jaloux, Mais je me dois à Rome, et beaucoup plus qu'à vous. Je n'ai point démélé les intrigues secrètes Que pouvaient préparer vos fureurs inquiètes, Et de tout prévenir le me suis contenté. Mais, à quelque attentat que l'on vous ait porté, Voulez-vous maintenant écouter la justice, Et rendre à Seipion le cœur de Massinisse? Je ne demande rien que la foi des traités; Vous les avez toujours sans réserve attestés : Les voiei : e'est par vous qu'à moi-même promise Sophonisbe en mon camp devait être remise. Lisez, Voilà nion nom, et voilà votre seing.

(Il les lui montre.) En est-ce assez? Yas yeux s'ouvriront-ils enfin? Avez-vous contre moi quelque droit légitime? Vous plaindrez-vous toujours que Rome vous op-

MASSINISSE. [prime? Oul, Quand, dans la fureur de mes ressentiments. Je fis entre vos mains ces malheureux serments, Je voulais me venger d'une reine ennemie : De mon cœur irrite je la eroyais haïe; Vos yeux furent temoins de mes jaloux transports; Ils étalent imprudents; mais vous m'aimiez alors; Je vous confiai tout, ma colère et ma flamme. l'ai revu Sophonisbe, et j'ai connu son âme; Tout est changé; mon eœur est rentré dans ses droits; La veuve de Syphax a mérité mon choix. Elle est reine, elle est digne encor d'un plus grand De son sort et du mien j'étais le seul arbitre ; Je devais l'être nu moins ; je l'aime , e'est assez ; Sophonisbe est ma femme, et vous la ravissez!

SCIPION. Elle n'est point à vous , elle est notre eaptive; La loi des nations pour jamais vous en prive; Rome ne peut changer ses résolutions
Au gré de vos erreurs et de vos passions.
Je ne veux point lei vous parler de moi-même;
Mais jenne comme vous, et dans un rang supefene,
Vous savez si mon cœur a jamais succombé
A ce piége faat où vous êtea tombé.
Soyez digne de vous, vous pouvez encor l'être.
MASSINISSE.

Ilest vrai qu'en Eapagne, où vous régnete en maître, Le soin de conteir un peuple effreuché, La gloire, l'intérêt, seigneur, vous ont touché; Vous a cellerâtes point une femme réplorte, De l'amant qu'elle alimisi justement adorée : Pourquoi démentez-vous pour un infortune cet exemple éclaind que vous avez donné? L'Eapagoul vous bénit, mais je vous dois ma haine; Vous lui rendez as femme, et m'archec la mieone.

SCIPION. A vos plaintes, seigneur, à tant d'emportements, Je ne réponds qu'un mot : remplissez vos serments.

MASSINISSE.

Ah! ne me parlez plus d'un serment téméraire
Qu'ont dieté le dépit et l'amour en colère.
Il fut trop démenti dans mon occur uleéré.
SCIPION.

Les dieux l'ont entendu ; tout serment est saeré. MASSINISSE.

Consul, il me suffit; l'arais eru vons connaître, le m'étais bien trompé : mais vous êtes le maître. Ces dieux, dont vous savez interpréter la loi Aidés de Scipion, sont trop forts contre moi. Le sais que mon épouse à l'ame fut promise; Voulez-vous en effet qu'à Rome on la conduise?

SCIPION. Je le veux puisque ainsi le sénat l'a vonlu. Due vous-même avec moi vous l'aviez résolu. Ne yous figurez pas on'nn appareil frivole. Une marche pompeuse aux murs du Capitole, Et d'un peuple inconstant la faveur et l'amour Que le destin nous donne et nous ôte en un jour, Soient un charme si grand pour mon âme éblonie : De soins plus importants erovez qu'elle est remplie : Mais quand Rome a parlé, j'obéis à sa loi. Secondez mon devoir, et revenez à moi; Rendez à votre ami la première tendresse Dont le nœud respectable unit notre ieunesse: Compagnons dans la guerre, et rivaux en vertu. Sous les mêmes drapeaux nous avons combattu : Nous rougirions tous deux qu'an sein de la vietoire Une femme, une esclave, eût flétri tant de gloire; Réprissons deux cœurs qu'elle avait divisés : Oubliez vos liens : l'honneur les a brisés.

MASSINISSE.

L'honneur! Quoi, vous osez!.. Mais je ne puis prétendre,

Quand je suis désarmé, que vous vouliez m'entendre.

Je vous ai déjà dit que vous seriez content ; Ma femme subira le destin qui l'attend. Un roi doit obeir quand un consul ordonne. Sophonisbe! oui , seigneur , enfin je l'abandonne : Je ne veux que la roir pour la dernière fois ; Après cet entretien , j'attends iei vos lois.

SCIPION. N'attendez qu'un ami, si vous êtes fidèle.

# SCÈNE V.

#### MASSINISSE.

Un amil jusque-là ma fortume eruelle
De me jours détentée déchoore la fin!
De me jours détentée déchoore la fin!
De me jours détentée déchoore la fin!
De me jours de mandaire le me la mentiere la la compassion la la compassion la la compassion la la compassion la la sum project, et, me pouvant le craindre, il foint de decreadre à la compassion la sum project, et, me pouvant le craindre, il foint de l'ignorere, et méme de me plaindre; il foint de l'ignorere, et méme de me plaindre; il foint de l'ignorere, et méme de me plaindre; il foint de l'ignorere, et méme act dur de son visiogneur; il n'aupire en effet qu'a cette ploire infine :
Il post de me houte et peut-être non dime il poste à m'y trainer avec le méme éclat, Comme un ori viewolt jusqè par le sénat.

## SCÈNE VI.

#### MASSINISSE, SOPHONISBE

MASSINISSE. [mo, Eh bien | connaissez-vous quelle horreur vous oppri-D'où nous sommes tombés, daos quel affreux abime Un jour, un seul moment, nous a tous deux conduits?

Unjour, un seul moment, nous a tous deux onduits?
De ootre heureux hymen ce sont les premiers fruits.
Savez-vous des Romains la barbare insolence,
Et qu'il nous faut enfin tout souffrir sans vengeance?
SOPRONISME.

Nous n'avons qu'un recours , le fer ou le poison.

MASSINISSE.

Nous sommes désarmés; ces murs sont ma prison.

Scipion vivraît-il si j'avais eu des armes!

SOPHONISEE.

Ah! cherchons les moyens de finit tant d'alarmes. Trop de bonte nous suit, et c'est trop de revers. J'ai deux fois aujourd'hui passé du trône aux fers. Je ne puis me venger de mes indignes maîtres; Je ne puis me baigner dans le song de cos traîtres; Arrache-moi la vie, et meurs auprès de moi; Sosbonishé edux fois sera libre par toi.

Tule veux?

SOPHONISEE.
Tu le dois.

MASSINISSE. Je frémis, le t'admire.

SOPHONISEE. Je te devrai ma mort , je te devais l'empire ; J'aurai reçu de toi tous mes biens en un jour. MASSINISSE.

Onels biens! ah! Sophonisbe!

SOPHONISBE.

Objet de mon amour! Ame tendre! âme noble! expie avec courage Le crime que tu fis en combattant Carthage. Sauve-moi.

MASSINISSE. Par ta mort? SOPHONISEE.

Sans doute. Aimes-tu mieux Me voir avec opprobre arracher de ces lieux? Roi soumis aux Romains, et mari d'une esclave, Aimes-tu mieux servir le tyran qui te brave; Me voir sacrifiée à son ambition? Écrasons, en mourant, l'orgueil de Schrion.

MASSINISSE. Va , sors : je vois de loin des Romains qui m'épient : De tous les malheureux ces monstres se défient. Va, nous nous rejoindrons.

SOPHONISEE.

Arbitre de mon sort. Souviens-tol de ma gloire : adieu . jusqu'à ma mort. (Elle sort.)

## SCÈNE VII MASSINISSE.

Dieux des Carthaginois! vous à qui je m'immole! Dieux que j'avais trahis ponr ceux du Capitole! Vous que ma femme implore, et qui l'abandonnez, Donnerez-vous la force à mes sens forcenés. A cette main tremblante, à mon âme égarée. De me sooiller du sang d'une épouse adorée!

# ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I

LÉLIE, SCIPION, ROMAINS.

SCIPION.

Amis, la fermeté jointe avec la clémence Peot enfin subjuguer sa fatale inconstance. Je vois dans ce Numide un coursier indomnté Que son maltre réprime après l'avoir flatté: Tour à tour on ménage, on dompte son caprice : Il marche en écumant, mais il nous rend servic-, Massinisse a senti qu'il doit porter ce frein Dont sa fureur s'indigne, et qu'il secoue en vain : Que le suis en effet maître de son armée : Qu'enfin Rome commande à l'Afrique alarmée; Que nous pouvons d'un mot le perdre ou le sauver. Pensez-vous qu'il s'obstine encore à nous braver? Il est temps qu'il choisisse entre Rome et Carthage; Point de milieu poor lui, le trône ou l'esclavage l Il s'est soumis à toot : ses serments l'ont lie : Il a vu de quel prix était mon amitié. La reine l'égarait; mais Rome est la plus forte : L'amour parle un moment ; mais l'intérêt l'emporte : Il doit rendre aux Romains Sophonisbe aujourd'hui. ritte.

Pouvez-vous y compter? vous fiez-vous à lui? SCIPION.

Il ne peut empêcher qu'on l'enlève à sa vue. Je voulais à son âme, encor tout éperdue, Épargner un affront trop dor, trop douloureux; Il me fesait pitié. Tout prince malheureux Doit être ménagé, fût-ce Annibal lui-même.

Je crains son désespoir ; il est Numide, il aime. Surtout de Sophonisbe il faut vous assurer. Ce triomphe éclatant qui va se préparer. Plus que vous ne pensez vous devient nécessaire Pour imposer aux grands, pour charmer le vulgaire, Pour captiver un peuple inquiet et jaloux, Ennemi des grands noms, et peut-être de vous. La veuve de Syphax à votre char trainée Fera taire l'envie à vous nuire obstinée : Et le vieux Fabius, et le jaloux Caton, Se cacheront dans l'ombre en voyant Scipion.

SCÈNE II.

SCIPION, LÉLIE, PHÆDIME.

PHÆDIME. Sophonisbe, seigneur, à vos ordres soumise, Par le roi Massinisse entre vos mains remise, Va bientôt, à vos pieds déposant sa douleur, Reconnaître dans vous son maître et son vainqueur : Elle est prête à partir.

Que Sophonisbe apprenne Ou'à Rome, en ma maison, toujours servie en reine, Elle n'y recevra que les soins, les honneura, Que l'on doit à son rang, et même à ses malheurs; Le Tibre avec respect verra sur soo rivage Le noble rejeton des béros de Carthage.

(A un tribun.) (Phredime sort.) Vous jusques à ma flotte avez soin de guider Et la reine et les siens, qu'il vous faudra garder.

### SCÈNE III.

SCIPION, LÉLIE, MASSINISSE, LICTEURS.

SCIPTON.

Le roi vient : je le plains ; un si grand sacrifiee Doit lui coûter, sans doute. Approchez, Massinisse; Ne vous repentez pas de votre fermeté. MASSINISSE, troublé et chancelant.

Il m'en faut en effet. SCIPION.

Votre eœur s'est dompté. MASSINISSE.

La victime par vous si long-temps désirée S'est offerte elle-même : elle vous est livrée Scipion , j'ai plus fait que je n'avais promis; Tout est prêt.

> SCIPION. La raison yous rend à vos amis.

Vous revenez à moi : pardonnez à Lélie Cette sévérité dans mon cœur démentie : L'intérêt de l'état exigeait nos rigueurs; Rome y fera bientôt succéder ses faveurs.

(Il tend la main à Massinisse, qui recule.) Point de ressentiment; goûtez l'honneur suprême D'avoir réparé tout en vous domptant vons-même.

MASSINISSE. Épargnez-vous, seigneur, un vain remerciement : Il m'en coute assez cher en cet affreux moment. SCIPION.

Vous pleures!

MASSINISSE. Qui? moil non. SCIPION.

Ce regret qui vons presse N'est aux yeux d'un ami qu'un reste de faiblesse Que votre ame subjogue, et que vous oublierez. MASSINIESP

Si vous avez un eœur, vous vous en souviendrez. SCIPION.

Sophonishe à mes yeux sans erainte peut paraître : l'aurais de son destin voulu vous laisser maître: Mais Rome la demande : il faut , loin de ces lieux...

(On ouvre la porte; Sophonisbe parait étendue sur une ba squette, un poignard enfoncé dans le sein. MASSINISSE.

Tiens, la vollà, perfide! elle est devant tes yeux : La connais-tu?

SCIPION.

Cruel 1

SOPHONISSE, à Massinisse penché vers elle. Viens, que ta main chérie Achève de m'ôter ee fardeau de la vie.

Digneépoux, je meurs libre; et je meurs dans tes bras. MASSINISSE.

Je vous la rends, Romains, elle est à vous, SCIPION.

Hélasi

Malheureux | qu'as-tu fait? MASSINISSE.

Ses volontés, les miennes,

Sur ses bras tont sanglants viens essayer tes chaînes: Approche : où sont tes fers?

> O spectacle d'horreur! MASSINISSE, à Scinion.

Tu recules d'effroi, que devient ton grand cœur? (Il se met entre Sophonisbe et les Romains.) Monstres, qui par mes mains avez commis mon eri-Allez au Capitole offrir votre victime: Montrez à votre peuple, autour d'elle empressé. Ce cœur, ce noble cœur que vous avez percé. Détestable Romain, si les dieux qui m'entendent Accordent les faveurs que les mourants demandent : Si, devançant le temps, le grand voile du sort a Se lève à nos regards su momeot de la mort, Je vois dans l'avenir Sophonis be vengée, Et Rome qu'on immole à la terre outragée : Je vois dans votre sang vos temples renversés. Ces temples qu'Annibal a du moins menacés : Tous ces fiers descendants des Nérons, des Camilles, Aux fers des étrangers tendant des bras serviles; Ton Capitole en cendre, et tes dieux pleins d'effroi Détruits par des tyrans moins funestes que toi. Avant que Rome tombe au gré de ma furie. Va mourir oublié, chassé de ta natrie. Je meurs, mais dans la mienne, et c'est en te bra-Le poison que i'ai pris dans ce fatal moment Me délivre à la fois d'un tyran et d'un traître. [tre : Je meurs chéri des miens qui vengeront leur mai-Va, je ne veux pss même un tombeau de tes mains.

Que tous deux sont à plaindre! SCIPION.

LÉLIE. Ils sont morts en Romains. Grands dieux | puissé-je un jour, ayant dompté Car-Quitter Rome et la vie avec même courage! [thage,

a C'était une opinion reçue.

FIN DE SOPHONISME.

# LES PÉLOPIDES,

OH

## ATRÉE ET THYESTE,

TRAGÉDIE EN CINQ ACTES,

NON REPRÉSENTEE. - 1771.

# AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS DE REEL.

Nom imprimente ich larugsfelle den Felopolart, selbt essen Fature für etht aus ist pasieren Vollarte. Ill viccepali, dann sen derniere pieret, de entreige vollarte ill viccepali, dann sen derniere main a deut d'aptichetie, etht metter te derniere main a deut d'aptichetie, pour le Dictionaire de Transferie Fatureire, et il préparation sonorelle Défense de Louis XIV et des hommes des mains au le constant de l'architect de Saint-sinen. Il vosalit péreine Louis XIV et des hommes desse suspecte que renferment les Mémeires de Saint-Sinen. Il vosalit péreine Felde que est Memères poerrient produire, i'lls devenaitest problets dans un mements pour demant avez avantage des fails avancée par un contemporain. Tels fellest, à plus de quatremper de la cette.

#### FRAGMENT D'UNE LETTRE :

Je av ja jamais ere que la trapicile del être à l'eau rou-Veldeque mi dispose intissica Dérèner, à la spuelle madanne literate d'Angletere le travailler Cornellie et l'entre de la commanda de l'entre de la commanda de la commanda madanne l'entre de la commanda de la commanda de la commanda de soit les commanda de la commanda de la commanda de la commanda de l'al toppos regarde la familie d'artee, alepais réloqui activa. L'al toppos regarde la familie d'artee, alepais réloqui activa plugaces de del poulon. El la ciu del que partie de la commanda de propueste de le deponder. El la ciu de la commanda de la commanda de propueste de le deponder. El la ciu de la commanda de la commanda de propueste de le deponder. El la ciu de la commanda de la commanda

être si bien instruits par la poétique d'Horace, ont pu

parvenir à faire de la tragédie d'Atrée et de Thyeste e ne 46clamation si plate et si fastidieuse. J'aime mieux l'horreur dont Crébillon a rempli sa pièce.

Cette horreur aurait fort réussi sans quatre défauts qu'on hui a reprochés. Le premier, c'est la rage qu'un houte montre de se venger d'une offense qu'on lui a faite il y a vingt ans. Nous ne nous intéressons à de telles fureurs, nous ne les partionnons, que quand elles sont excitées par noe injure récente qui doit troubler l'âme de l'offensé, et qui émeut la nôtre.

Le second, c'est qu'un homme qui, su premier actamédite une action déteatible, et qui, sans socurai migue, sans obstacle et sans danger, l'exécute au diquième, ce la beausorp plus froid encore qu'il n'est horrible. El quand il mangerait le fits de son frère, et son frère même, quand il mangerait le fits de son frère, et son frère même, participation de la comme passion que des participations, parce qu'il n'a point été en périt, parce qu'on n'a rier cnaita pour tais, ries sousiblet, èren senti.

#### Inventez des ressorts qui puissent m'attacher

Le troisième défant est un amour inutile, qui a paru froid, et qui ne sert, dit-on, qu'à remplir le vide de la

Le quatrième vice, et le plus révoltant de tous, est la diction incorrecte du poème. Le premier dévoir, quand on écrit, est de biem écrir. Quand votre plèce serait conduite comme l'Iphigénie de Racine, les vers sont-ils mauvais, votre pièce ne peut être bonne.

Si ces quatre péchés capitanx m'ont touiours révolté:

si je n'a jamais pa, en qualité de peètre des Muses, leur donner l'absolution, j'en ai commis vingt dans cette tragélici des Pétopides. Plus je peris de temps à composer des pièces de theâtre, plus je vois combien l'art est difficile. Mais Dies me préserve de pertire encore plus de temps à recorder des acteurs et des actrices l'Aeur art n'est pas moins rare que celui de la poésie.

¹ C'est le titre de ce morceau dans toutes les éditions; mais se n'est qu'une préface pour les Pélopides.

# LES PÉLOPIDES.

#### PERSONNAGES.

ATRÉE.
THISTE.
EROPE, did d'Eurysthée, femme
d'Atrèe.
HIPPOAME, reure de Pélops.
HIPPOAME, reure de Pélops.
HIPPOAME, reure de Pélops.

ocèse est dans le parvis de temple.

\*\*\*\*\*\*\*

# ACTE PREMIER.

# SCÈNE I.

HIPPODAMIE, POLÉMON.

HIPPODAMIE.

Volià donc tout le fruit de tes soins vigilinta! Tu vois ai le sang parle au cour de mes enfants. En vain, cher Polémon, ta tendresse éclairée Guida les premiers ans de Thyeste et d'Atrée : Ils sont nés pour ma perte, ils abrégent mes jours. Leur haine in sérérée et leurs crueles amours Ont produit tous les mous où mon esprit succombe. Ma carrière est filinie : ils ont creusé ms tombe : Je me meurs!

Espérez un plus doux svenir.

Deux frères divisés pourraient se réunir.

Nos ambontes sont les de la guerra intertio

Nos archontes sont las de la guerre intestine Qui des peuples d'Argos ennonçait la ruine. On veut éteindre un feu prêt à tout embraser, Et forcer, s'il se peut, vos fils à s'embrasser.

HIPPODAMIE. Ils se halssent trop : Thyeste est trop coupable; Le sombre et dur Atrée est trop inexorable. Aux autels de l'hymen, en ce temple, à mes yeux, Bravant toutes les lois, outrageant tous les dieux, Thyeste n'écoutant qu'un amour adultère, Ravit entre mes bras la femme de son frère. A garder sa conquête il ose s'obstiner. Je connsis bien Atrée, il ne peut pardonner. Érope, au milieu d'eux, déplorable victime Des fureurs de l'emour, de la haine, et du crime. Attendant son destin du destin des combats. Voit encor ses beaux jours entourés du trépas ; Et mol, dans ce saint temple où je suis retirée, Dans les pleurs, dans les cris, de terreur dévorée, Tremblante pour eux tous, je tends ces faibles bras A des dieux irrités qui ne m'écoutent pas.

POLÉMON. Malgré l'acharnement de la guerre civile, Les deux partis du moins respectent votre asile; Et même entre mes mains vos enfants ont juré Que ce temple à tous deux serait toujours sacré. J'ose espérer bien plus. Depuis près d'une année Que nous voyons Argos au meurtre abandonnée, Peut-être ai-je amolli cette férocité Qui de nos factions nourrit l'atrocité. Le sénat me seconde : on propose un partace Des états que Pélops reçut pour héritage. Thyeste dans Mycène, et son frère en ces lieux. L'un de l'autre écartés, n'auront plus sous leurs veux Cet éternel objet de discorde et d'envie, Qui désole une mère ainsi que la patrie. L'absence affaiblira leurs sentiments jaloux : On rendra dès ce jour Érope à son époux : On rétablit des lois le sacré caractère. Vos deux fils régneront en révérant leur mère. Ce sont là nos desseins. Puissent les dieux plus doux Favoriser mon zèle et s'apaiser pour vous!

HIPPODAMIE.

Expérions: muls enfin la mère de Atrides
Volt Il fincate touther d'élle eve le sparricides.
C'est le sort de mon assig. Tes soins et ta vertu
Outre la deticitée ent en viair combair.
Il est donc en naissant des roces condemnées.
Il est donc en naissant des roces condemnées.
De combrant de désius he décrets éternés
Pour Citre en épouvante aux malheureux mortelat Le mision de l'astilue et ce noir caractère :
Il étérnée du me l'aux de décrets de l'est autrécial le pric de mon fait a donc l'est autrécial le pric de mon fait a donc.
Ce n'est qu'il des forfaits que mon sarg doit le jour.
Ce n'est qu'il des forfaits que mon sarg doit le jour.
Cet n'est qu'il des forfaits que mon sarg doit le jour.
Cen des qu'il des forfaits que mon sarg doit le jour.
Cen te sit qu'il des forfaits que mon sarg doit le jour.
Cen te sit qu'il des forfaits que mon sarg doit le jour.
Cen te sit qu'il des forfaits que mon sarg doit le jour.
Cen te sit qu'il des forfaits que mon sarg doit le jour.
Cen te sit qu'il des forfaits que mon sarg doit le jour.

POLEMON.

Quelquefois la sagesse a maltrisé le sort; C'est le tyran du Gable et l'escleve du fort. Nous feions nordestins, quoi que vous puissles dire: L'homme, par arsiano, sur l'homens e quelque empi-Le remords parle an ocur, on l'écoute à la fio; [re. Ou bien cet univers, esclave du destin, Jouet des passions l'une à l'autre contraires, Ne seral qu'un unsa de crimes nécessaires. Parles en reine, en mère; et ce double pouvie Reppellera Thyeste à la voit du devoir.

HIPPODAMIE. En vain le l'ei tenté : c'est là ce qui m'accable. POLÉMON.

Plus criminel qu'Atrée il est moins intraitable; Il connaît son erreur.

HIPPORAMIE.

Oui, mais il la chérit.

Je hais son attentat; sa douleur m'attendrit.

Je le blâme et le plains.

POLÉMON. Mais la cause fatale

Du malheur qui poursuit la race de Tantale, Érope, cet objet d'amour et de douleur, Qui devrait s'arracher sux mains d'un ravisseur, Qui met la Grèce en feu par ses funestes charmes?

HIPPODAMIE.

Je n'ai pu d'elle encore obtenir que des larmes :
Je m'en suis séparée; et , fuyant les mortels ,
l'ai cherché la retraite aux pieds de ces autels.
J'y finirai des jours que mes fils empoisonnent.

Inent. POLÉMON. Quand nous n'agissons point, les dieux nous abandon-Ranimez un courage éteint par le malheur. Argos m'honore encor d'nn reste de faveur : Le sénat me consulte, et nos tristes provinces Ont pavé trop long-temps les fautes de leurs princes : Il est temps que leur sang cesse enfin de couler. Les pères de l'état vont bientôt s'assembler. Ms faible voix, du moins, jointe à ce sang qui crie, Autant que pour mes rois sera pour ma patrie. Mais, je craius qu'en ces lieux, plus puissante que nous, La haine renaissante, éveillant leur courroux, N'oppose à nos conseils ses trames homieides. Les méchants sont hardis; les sages sont timides. Je les ferai rougir d'sbandonner l'état: Et, ponr servir les rois, je revole au sénat.

HIPPODAMIE.
Tu serviras leur mère. Ah! cours, et que ton zèle

Lui rende ses enfants qui sont perdus pour elle.

SCÈNE 11.

HIPPODAMIE.

HIPPODAMIE.

Mes fils, mon seul espoir, et mon cruel fiéan, Si vos sanglantes msins m'on touvert un tombeut, Que j'y descende au moins tranquille et consolée! Venez fermer le syeux d'une mêre sceablée! [reur; Qu'elle expire en vos bras sans trouble et sans hor-A mes derniers moments mêtez quelque douceur. Lapoison des chagrinat trop long-temps me consume; Yous avez trop aigri leur mortelle amertume.

### SCÈNE III.

HIPPODAMIE, ÉROPE, MÉGARE.

unopa, en entrant, pleurant et embrassant Mégare. Va, te dis-je, Mégare, et cache à tous les yeux Dans ces antres secrets ee dépôt précieux. RIPPODAMIE.

Qui vous ramène, hélas! dans ce temple funeste,
Menacé par Atrée et souillé par Thyeste?

L'aspect de ce lieu saint doit vous épouvanter. ÉAOPE. A vos enfants du moins il se foit respecter. Laissez-moi ce refuge; il est invlolable; N'enviez pas, ma mère, un asile au coupable.

NIFPORAMIE.

Vous ne l'étes que trop; vos dangereux appas
Ont produit des forfaits que vous n'explerez pas.
De devrair vous hair, vous m'étes toujours chère:
Je vous plains; vos malheurs acroissent mamière.
Parlez, vous arrivez vers ces dieux en outrroux,
Du thédre de sang où l'on combat pour vous.
De quelque ombre de paix avez-vous l'expérance?

ÉNDE.

Je n'ai que mes terreurs. En vai par sa prudence
Polémon, qui se jette entre ces inhumales,
Présendait arracher les annes de leurs mains;
Ils sont tous deux plus fiers et plus impitoyables:
Jechsrche, ainsi que vous, des dieux moins implacaSouffera, en m'accuant de toutev avo doileurs, blès
Qu'à ros gémissements j'ose m'êler mes pleurs.
Qu'en rep unja-jé tret digne!

HIPPODAMIE.

Edice à vous de tout joinfra aux pleurs d'Etipostaniré.

A rous qui les caussez Pièta ux ciel qu'en rou yeux ces pleur eaux et étrite luis fau permiser des la resultant de la permiser de la resultant de la permiser de la resultant de la r

Je vondrais que le jour de votre fils Thyeste
Outrages sous vos yeux la jouties efectes,
Le jourqui l'usou sant l'objet due sons une
Le jourqui l'usou sant l'objet due sonson.
De tous mes sentiments je vous rendrai Fabiltes,
de vous chéries neme; et c'est de sons int tire
Que mon corar désolé recerva votre loi :
Vous jugeres, o'hen eleutra Thyeste et mol.
Après son attentas, de troubles entourrés,
Missipuli il est aign'e courte mon ransseur

Plus à ses yeux sans doute Érope est en horreur.
HIPPODAMIE.
Je sais qu'avec fureur il poursuit sa vengeance.

ÉBOPE.

Vous avez sur un fils encor quelque puissance.

BIPPODAMIE.
Sur les degrés du trône elle s'évanouit;
L'enfance nous la donne, et l'âge la ravit.
Le cœur de mes deux fils est sourd à ma prière.
Hélas l'est quelquefois un malheur d'être mère.
ÉROPE.

Madame... il est trop vrai... mais dans ee lieu saeré Le sage Polémon tout à l'heure eat entré. N'a-t-il point consolé vos alarmes cruelles? N'aurait-il apporté que de tristes nouvelles? HIPPODAMIE. [solns,

[solns. J'attends beaucoup de lui; mais, malgré tous ses Mes transports douloureux ne me troublent pas Je erains également la nuit et la lumière. Imoins. Tout s'arme contre moi dans la nature entière : Et Tantale, et Pélops, et mes deux fils, et vous, Le enfers déchaînés, et les dieux en courroux : Tout présente à mes yeux les sanglantes images De mes malheurs passés et des plus noirs présages : Le sommeil fuit de moi , la terreur me poursuit; Les fantômes affreux, ees enfants de la nuit. Oul des infortunés assiégent les pensées. Impriment l'épouvante en mes veines glacées. D'Œnomaŭs mon nere on déchire le flanc. Le glaive est sur ma tête : on m'abreuve de sang : Je vois les noirs détours de la rive infernale. L'exécrable festin que prépara Tantale. Son supplice aux enfers, et ces champs désolés Qui n'offrent à sa faim que des troncs dépouillés. Je m'éveille mourante au eri des Euménides : Ce temple a retenti du nom des parricides. Ah! si mes fils savaient tout ce qu'ils m'ont coûté, Ils maudiraient leur haine et leur férocité : Ils tomberajent en pleurs aux pieds d'Hippodamie.

Madame, un sort just triste empoisonne ma vie.
Lea monstres déclahatés de l'empire des morts
Sont encorronisa fireva que l'horrevi derramoria.
Cen est fail... Votre fils et l'amour m'ont perdus.
Jai semé la discouel en ces lieux répandis.
Le auxis, je l'avouerai, erfiniselle ce effet; [fail...
Un Dieu vengeme nuil........mais vous, qu'avez-vous
Vous c'est innocente, et les dieux vous penisseut!
Lifellas et écultà vieux d'éculté que l'est de l'est de l'auxis.
Leurs foudres allumés sur les tristes lumaina.
Cétait à vous vertue de m'ôbetine ma gréce.

SCÈNE IV.

HIPPODAMIE, ÉROPE, MEGARE.

MÉGARE.
Princesse... les deux rois...

HIPPODAMIE.

Qu'est-ee done qui se passe ? •
ÉROPE. [j'entends ?
Quoi!... Thyeste !... ce temple !... Alı ! qu'est-ce que

MÉGARE.

Les cris de la patrie et eeux des combattants. La mort suit en ees lieux les deux malheureux frères. ÉBOPK.

Allons, je l'obtiendrai de leurs mains sanguinaires...
Ma mère, montrons-nous à ces désespérés :
Ils me saerifleront ; mais vous les calmerez.

Allons , je suis vos pas.

RIPPODAMIEAli I vous êtes ma fille;

Sauvons de ses fureurs une triste famille, Ou que mon sang versé par mes malheureux fils Coule avec tout le sang que je leur ai transmis.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# ACTE SECOND.

### SCÈNE I.

HIPPODAMIE, ÉROPE, POLÉMON.

Où courez-rous ?... rentrez... que vos larmes taris-Que de vos cœurs glacés les terreurs se bannissent : Jo me trompe, ou je vois ee grand jour arrivé Qu'à finir tant de maux le ela réservé. Les forfaits ont leur terme, et votre destin change : La paix revient.

> ÉROPE. Comment!

HIPPODAMIX.

Quel dieu , quel sort étrange,

Quel miraele a fléchi le cœur de mes enfants?

POLÉMON.

L'équité, dont la voix trlomple avec le temps. A veugle en son ocurroux, le violent Atrée Déjà de ce saint temple allait forcer l'entrée; Son courroux sacrilège oubliait ses serments : Il en avait l'exemple, et ses fiers combattants, Prompts à servir ses droits, à venger son outrag, Vern ces parvis searcfs lui frayaient un passage.

(A Érope.) Il venait ( je ne puis vous disimuler rien ) Ravir sa propre éponse , et reprendre son bien. 12. Il le peut, mais II d'oit respecter sa parole. Tipuete est alarmé, vers lui Tipuet est voie; On combat, le sang cousle; emportes, furieux, Le deux fretepour vous v'égorgenismt à mes peut. Le nivausec, et mu mais le peut le le sanguet le le sanguet Le nivausec, et mu mais le peut le le sanguet le le sanguet Le réant, qui me suit, seconde mes efforts : En attestant les lois nous marchons sur des morts. En attestant les lois nous marchons sur des morts. Le peuple, en contemplant est jage vérénables, Ces images des dieux suu mortefs fovorables, Laisse tombre le d'a leur aqueuts aspect ; Il absist tombre le d'a leur aqueuts aspect ; Il chais tombre le peut de le vier de la verient le peut le Le le saist nom de le paix voie de bouche nouche. El le saist nom de paix voie de bouche nouche.

HIPPODAMIE.

Tu nous as tous sauvés.

POLÉMON. Il faut bien du'une fois Le peuple en nos climats soit l'exemple des rois. Lorsque enfin la raison se fait partout entendre, Vos fils l'écouteront ; vous les verrez se rendre ; Le sang et la nature, et leurs vrais intérêts, A leurs cœurs amollis parleront de plus près. Ils doivent aecepter l'équitable partage Dont leur mère a tantôt reconnu l'avantage. La concorde aujourd'hui commence à se montrer ; Mais elle est chancelante; il la faut assurer. Thyeste, en possédant la fertile Mycène, Pourra faire, à son gré, dans Sparte ou dans Athène, Des filles des héros qui leur donnent des lois, Sans remords et sans-crime un légitime choix. La veuve de Pélops , heureuse et triomphante, Voyant de tous côtés sa race florissante, N'aura plus qu'à bénir, au comble du bonheur, Le dieu qui de son sang est le premier auteur. HIPPODAMIE.

Je lui treda déjà grace, et non moins à rous-même. Et vous, mo llie, et vousque pli plainte etque plus Unissez vos transports et mes remerciements; Aux dieux dont nous sortons offrez un pur encens. Qu'llippodomie enfin, tranquille et rassurée, Remette Erope heureuse entre les mains d'Atrée; Qu'l pardonne à son frère.

Ah! dieux!... et croyez-vous

Qu'il sache pardonner?

Il sait que par Thyeste eu tout temps respecté, Il a's point outragé la Ille d'Eurysthée; Qu'au milieu de la guerre il prétendit en vain Au funeste bonbeur de lui donner la main; Qu'entili par ledideux mûne à leurs autels conduite, Elle a, dans la retraite, érité sa poursuite.

Voilà cette retraite où je prétends eacher

Ce qu'un remords affreux me pourrait reprocher. C'est là qu'aux pieds des dieux on nourrit mon eufan-C'est là que je reviens implorer leur clémence. [ce; I'y veux virre et mourir.

HIPPODAMIR.

Vivez pour un époux;

Cachez-vous pour Thyeste; il est perdu pour vous.

ÉROPE.

Dieux qui me confondez, vous amenez Thyeste!

HIPPODAMIE.

Fuvez-le.

ÉROPE.

En est-il temps?... Mon sort est trop funeste.

(Elle sort.)

SCÈNE II.

HIPPODAMIE, POLÉMON, THYESTE.

HIPPODAMIE.

Mon fils, qui vous ramène en mes bras maternels?

Osez-vous reparaître aux pieds de ces autels?

THYESTE.

Ly viens... chereher la paix, s'il en est pour Atrée,
S'il en est pour mon âme an désespoir livrée;
Ly viens mettre à vos pieds ce eœur trop combattu,

Jy viens mettre a vos pieds ce eccur trop comus Embrasser Polémon, respecter sa vertu , Expier envers vous ma criminelle offense, Si de la réparer il est en ma pulssance. POLÉMOX.

Vous le pouvez, sans doute, en sachant vous dompter. Lorsqu'à de tels excès se laissant emporter. On suit des passions l'empire illégitime, Quand on donne aux sujets les exemples du crime, On leur doit, crovez-moi, celui du repentir. La Grèce enfin s'éclaire, et commence à sortir De la férocité qui , dans nos premiers âges. Fit des cœurs sans justice et des héros sanvages. On n'est rien sans les mœurs. Hercule est le premier Oul, marchant quelquefois dans ce noble sentier. Ainsi que les brigands osa dompter les vices. Son émule Thésée a fait des injustices : Le crime dans Tydée a souillé la valenr: Mais bientôt leur grande âme, abjurant leur erreur. N'en aspirait que plus à des vertus nouvelles. Ils ont réparé tout... imitez vos modèles... Souffrez encore un mot : si vous persévériez. Poussé par le torrest de vos inimitiés, Ou plutôt par les feux d'un amour adultère, A refuser encore Erope à votre frère, Craignez que le parti que vons avez gagné Ne tourne contre vous son courage indigné, l'vaine Yous pourriez pour tout prix d'une imprudence Abandonné d'Argos, être exclu de Mycène.

THYESTE.
I'ai senti mes malheurs plus que vous ne pensez.

N'irritez point ma plaie : ette est cruelle aasez. Madame, croyez-moi, je vois dans quel abline M'a plongé cet amour que vous nommez un crime Je ne m'excuse point (devant vous condamné) Sur l'exemple éclatant que vingt rois m'ont donné. Sur l'exemple des dieux dont on nous fait descendre : Votre austère vertu dédaigne de m'entendre. Je vous dirai ponrtant qu'avant l'hymen fatal Oue dans ces lieux sacrés célébra mon rival. J'aimais, j'idolâtrais la fille d'Eurysthée; Que, par mes vœux ardents long-temps sollicitée, Sa mère dans Argos est voulu nous unir: Ou'enfin ce fut à moi qu'on osa la ravir : Que si le désespoir fut jamais excusable...

HIPPODAMIE. Ne vous aveuglez point; rien n'excuse un coupable. Oubliez avec moi de matheureux amours, Oui feraient votre honte et l'horreur de voa jours . Celle de votre frère, et d'Érope, et la mienne. [ne: C'est l'honneur de mon sang qu'il fant que je soutien-C'est la paix que je veux : il n'importe à quel prix. Atrée, ainsi que vous, est mon sang, est mon fils : Touş les droits sont pour lui. Je veux dès l'heure même Remettre en son pouvoir une épouse qu'il aime, Tenir sans la pencher la balance entre vous, Réparer votre crime, et nous réunir tous.

## SCÈNE III.

### THYESTE.

Que deviens-tu, Thyeste! Eh quoi! cette paix même, Cette paix qui d'Argos est le bonheur snprême, Va done mettre le comble aux horreurs de mon sort : Cette paix pour Érope est un arrêt de mort. C'est peu que pour jamais d'Érope on me sépare, La victime est livrée au ponvoir d'un barbare : Je me vois dans ces lieux sans armes, sans amis, On m'arrache ma femme; on peut frapper mon fils. Mon rival triomphant s'empare de sa proie. Tous mes maux sont formés de la publique joie. Ne pourrai-je aujourd'hui mourir en combattant? Mycène a des guerriers; mon amour les attend; Et pour quelques moments ce temple est un asile.

# SCÈNE IV.

### THYESTE, MEGARE.

THYESTE. Mégare, qu'a-t-on fait? ce temple est-il tranquille? Le descendant des dieux est-il en sûreté? MÉGARY

Sous cette voûte antique un séjour écarté. Au milieu des tombeaux, recèle son enfance. THYSATE

L'asile de la mort est sa seule assurance l

MÉGARE. Celle qui dans le fond de ces antres affreux freux.

Veille aux premiers moments de ses jours malheu-Tremble qu'un œil jaloux bientôt ne le découvre. Érope s'épouvante ; et cette âme qui s'ouvre A toutes les douleurs qui vienneut la chercher. En aigrit la blessure en voulant la cacher. Elle aime, elle maudit le jour qui le vit naître, Elle craint dans Atrée un implacable maître : Et je tremble de voir ses jours ensevelis Dans le sein des tombeaux qui renferment son fils.

THYESTE. Enfant de l'infortune, et mère malheureuse, Ou'on ignore à jamais la prison ténébreuse Où toin de vos tyrans vous pouvez respirer!

### SCÈNE V.

#### THYESTE, ÉROPE, MÉGARE.

#### ÉBOPE.

Seigneur, aux mains d'Atrée on va donc me livrer ! Votre mère l'ordonne... et je n'ai pour excuse Que mon crimé ignoré, me rougeur qui m'accuse, Un enfant malheureux qui sera découvert.

Tout nous poursuit iei; cet asilo nous perd.

EROPE. Auteur de tant de maux, pourquoi m'as-tu séduite!

THYRATE. Ilélas! je voja l'ablme où je vous ai conduite : Mais cette borrible paix ne s'accomplira pas. Il me reste pour vous des amis, des soldats, Monamour, mon conrage; et c'est à vous de eroire Que, si je meurs ici, je meurs pour votre gloire. Notre hymen clandestin d'une mère ignoré, Tout malheureux qu'il est, n'en est pas moins sacré. Ne me reproche plus ma criminelle audace; Ne nous accusons plus quand le ciel nous fait grâce; Ses bontés ont fait voir, en m'accordant un fils. Ou'il approuve l'hymen dont nous sommes unis . Et Mycène bientôt, à son prince fidèle, En pourra célébrer la fête solennelle.

#### ÉBOPE.

Va . ne réclame point ces nœuds infortunés , Et ces dieux, et l'hymen... ils nous ont condamnés. Osons-nous nous parler ?... Tremblante, confondue, Devant qui désormais puis-je lever la vue? Dans ce eiel qui voit tout, et qui lit dans les cœurs, Le rapt et l'adultère ont-ils des protecteurs? En remportant sur moi ta funeste victoire, Cruel, t'es-tu flatté de conserver ma gloire? Tu m'as fait ta complice ... et la fatalité, Oui subjugue mon cœur contre moi révolté, Me tient si puissamment à ton crime enchaînée Qu'il est devenu cher à mon âme étonnée;

Oue je sang de ton sang, qui s'est formé dans moi, Ce gage de ton erime est celui de ma foi; Qu'il rend indissoluble un nœud que je déteste... Etqu'ii n'est plus pour moi d'autre époux que Thyes-THYPETP

C'est un nom qu'un tyran ne peut plus m'enlever : La mort et les enfers pourront seuls m'en priver. Le sceptre de Mycène a pour moi moins de charmes.

### SCÈNE VI. ÉROPE, THYESTE, POLÉMON,

POLÉMON.

Seigneur, Atrée arrive; il a quitté ses armes; Dans ce temple avec vous il vient jurer la paix. THYESTE.

Grands dieux! vous me forcez de hair vos bienfaits. POLÉMON.

Vous aliez à l'autei confirmer vos promesses. [ses. L'encens s'élève sux eieux des mains de nos prêtres-Des ojiviers heureux les festons désirés Ont annoncé la fin de ces jours abhorrés. Où la discorde en feu désoiait notre enceinte. On a javé je sang dont la ville fut teinte; Et le sang des méchants qui voudraient nous troubler Est ici désormais le seul qui doit couler. Madame, il n'appartient qu'à la reine elle-même De yous remettre aux mains d'un époux qui yous Etd'essuver jes pieurs qui equient de vos yeux, faime, PROPE

Mon sang devait couler ... yous ie savez, grands dieux! THYESTE, à Polémon. Il me faut rendre Érope?

POLÉMON.

Oui, Thyeste, et sur i beure :

C'est la joi du traité. THYESTE.

Va, que piutôt je meure, Qu'aux monstres des enfers mes mânes soient li-POLÉMON. [vrés!...

Quoi! your avez promis, et vous your pariurez! THYESTE. Qui! moi! qu'ai-je promis?

POTEMON Votre fougue inutile Veut-elie raijumer ja discorde civile?

THYESTE. La discorde vout mieux qu'un si fatal accord. Il redemande Érope; il l'aura par ma mort.

POLÉMON. Vous écoutiez tantôt la voix de la justice.

TRYESTE. le vovais de moins près l'horreur de mon supplice. le ne ie puis souffrir.

POLÉMON.

Ah e'est trop de fureurs;

C'est trop d'égarements et de folles erreurs ; Mon amitié pour vous, qui se lasse et s'irrite, Plaignait votre jeunesse imprudente et séduite : Je vous tins lieu de père : et ce père offensé Ne voit qu'avec horreur un smour insensé. Je sers Atrée et vous, mais l'état davantage; Et si l'uo de vous deux rompt la foi qui l'engage, Moi-même contre lui je cours me déclarer : Mais de votre raison je veux mieux espérer: Et hientôt dans ees lieux l'heureuse Hinnodomie Reverrs sa famille en ses bras réunie.

(II sort.)

# SCÈNE VII.

### ÉROPE, THYESTE.

ÉBOPE. C'en est donc fait, Thyeste, il faut nous séparer. THYESTE.

Moi! vous! mon fils!... quel trouble a pu vous égarer? Ouel est votre dessein?

ÉBOPE. C'est dans cette demeure, C'est dans cette prison qu'il est temps que je meure;

Oue je meure oubliée, inconnue aux mortels, Inconnue à l'amour, à ses tourments crueis. A tous ces vains honneurs de la grandeur suprême , Au redoutable Atrée, et surtout à vous-même. THYESTE. Vous n'secompiirez point ce projet odieux :

Je vous disputerais à mon frère, à nos dieux. Suivez-moi.

ÉROPE. Nous marchons d'abimes en abimes: C'est là votre partage, smours illégitimes.

## ACTE TROISIÈME.

## SCÈNE L

HIPPODAMIE, ATRÉE, POLÉMON, IDAS, GARDES, PEUPLE, PEÉTRES.

HIPPODAMIE.

Généreux Poiémon, la paix est votre ouvrage. Régnez heureux, Atrée, et goûtez l'avantage De posséder sans trouble un trône où vos aïeux . Pour le hien des mortels, ont remplacé les dieux. Thyeste avant la nuit partira pour Mycène. J'ai vu s'éteindre enfin les flambeaux de la haine . Dans ma triste maison si long-temps allumés: J'ai vu mes chers enfants, paisibles, désarmés.

Dans ce parvis du temple étouffant leur querelle, Commener dans mes bras leur concorde éternelle. Yous en serez témoins, vous, peuples réunis: Prêtres qui m'écoutez, dieux long-temps ennemis, Yous en seez garants. Na déblie poupière Peut sans crainte à la fin s'ouvrir à la lumière. Pattendrai dans la paix un fortune t'étpas. Mes derniers jours sont beaux... je ne l'espéraus pas. ATRÉS.

Idas, autour du temple étendez vos cohortes; Vous, gardez ce parvis; vous, veillez à ces portes. (A Hippodamie.)

Qu'une mère pardonne à ess soins ombrageux. À peine encor sortis de nos temps orageux, D'Argos ensanghantée à peine encor le maître, Je préviens des dingers toujours prompts à renaltre. Thyeste at rop pollt, tundis qu'il ni embrassait : Il a promis la paix; mais il en frémissait. D'où vient que devant moi la fille d'Euryathée Sur vos pas en ces lieux ne s'est point précentée? Vous d'evief Tammer dans ce sacré paris.

Nos mystères divins, dans la Grèce établis, La retiennent encore au milieu des prêtresses, Qui de la paix des cœurs implorent les déesses. Le ciel est à nos vœux favorable aujourd'hui, Et vous serez sans doute apaisé comme tul.

ATRÉE.

Rendez-nous, s'il se peut , les immortels propices :
Je ne dois point troubler vos secrets sacrifices.

HIPPODAMIE.

Ce froid et sombre accueil était inattendu. Je pensais qu'à mes soins vous auriez répondu. Aux ombres du bonheur impruderment livrée, Je vois trop que ma jole était prématurée, Que j'ai dû peu compter sur le cœur de mon fils. ATRÉE.

Atrée est mécontent, mais il vous est soumis.

Ah! je voulais de vous , après tant de souffrance, Un peu moins de respects et plus de complaisance. J'attendais de mon fils une juste pitié. Je ne vous parle point des droits de l'amitié, Je sais que la nature en a peu sur votre âme.

ATREE.
Thyeste vons est eher, il vous suffit, madame.

Vous déchirez mon cœur apreis l'avoir percé.

Il fut par mes enfants assez long-temps blessé... I le n'ai pa de vos moeurs adoucir la rudesse;

Vous avez en tout temps repoussé ma tendresse, Et je n'a mis au jour que des enfants ingrabs.

Altez, mon amitié se ae rebute par Altez, mon senité se se rebute par Je n'en bénis pes moiar ce jour que des pardonnes. Je n'en bénis pas moiars c jour qui vous souronnes.

Je conçois vos chagrins, et je vous les pardonne. Je n'en bénis pas moins ce jour qui vous courone. Il n'a pas moins rempli mes désirs empressés. Connaissez votre mère, ingrat, et rougissez. SCÈNE IL

ATRÉE, POLÉMON, IDAS, PEUPLE.

ATREE, au peuple, à Polémon, et à Idas. Qu'on se retire... Et vous, au fond de ma pensée, Voyez tous les tourments de mon âme offensée, Et ceux dont je me plains, et ceux qu'il faut celer; Et jugez si ee trône a pu me consoler.

Pockson.

Quels qu'Il soient, vous avez si mon zèle est sincère.

Il peut vous irriter, mais, seigneur, une mère,
Dana et lemple, à l'apset des mortest et des dieux,
Deval-elle essuyer l'accueit lignérat
Qu' à ma confusion vou venze de lu faire?

An I te cirl iul domn des fils dans se colèrer
routes deux soit errete, et tuneules de colèrer
routes deux soit errete, et tuneules deux dere retent et de l'accueit et d'accueit et d'accueit et d'accueit et d'accueit et d'accueit et d'accueit et d

Que Thyeste en conserve : elle l'a préféré: Elle scoorde à Thyeste un appul déclaré; Contre mes intérêts, puisqu'on le favorise, Puisqu'on a point puni son indigne entreprise, Que Mycène est le pris de ses emportements, Lui seul à ses bontés doit des remerciements.

Yous en devez tous deur; el la reine, et moi-méme, Nous avons de Pélops suivi l'Iordre-suprême. Ne vous souvient-il plus qu'au jour de son trépas, Pélops entre ses fils partages assé câtas? Et vous en possédez la plus riche contrée, Par votre droit d'alnesse à vous seul assurée.

ATRÉE.

De mon frère en tout temps vous fûtes le soutien.

POLÉMON.

J'ai pris votre intérêt sans négliger le sien. La loi seule a parlé, seule elle a mon suffrage.

On récompense en lui le crime qui m'outrage. FOLÉMON. On déteste son crime, on le doit condamner:

Ex rous, x-ils ex reporat, vous devre pardonner. Vous n'éée poir luite seur un trône d'Asie, Ce siège de l'orgueil et de la jloussie, Appupé uru le carline et sur la exusuré; Et du song le plus proche en tout tempe einstafé Vers Télophiets un despoit (ganzant la justife; Foulant tous people aux pieries conti tempe einstafé Vers Télophiets un despoit (ganzant la justife; Foulant tous people aux pieries sonitr nou d'etola. L'Acide a sett yrans, mails d'ôrèce des rous. Carlignes qu'en s'échirant A façon ne vous hausso... Pettidis de Tentale, écontex la justife.

Polémon, e'est assez, je conçois vos raisons;

Je n'avais pas besoin de ces nobles leçons; Vous n'avez point perdu le grand talent d'instruire. Vos soins dans majeunesseont deignéme conduire; le dois m'en souvenir, mais il est d'autres temples. Le ciel ouvre à mes pas des sentiers différents. Le vous ai dib beaucoup, je le ssis; mais peut-être Oubliez-vous trop tôt que je suis votre maître. POLÉMON.

Pulsse ee titre lieureux long-temps vous demeurer! Et puissent dans Argos vos vertus l'honorer!

> SCÈNE III, ATRÉE, IDAS.

> > ATRÉE.

C'est à toi seul, Idas, que ma douleur confle Les soupçons malbeureux qui l'ont encore aigrie, Le poison qui nourrit ma baine et mon courroux, La foule des tourments que je leur caebe à tous.

Qui peut vous alarmer?

ATRÉE. Érope, Hippodamie, Ma cour... la terre entière est done mon ennemie!

Ce peuple sous vos lois ne s'est-il pas rangé? N'étes-vous pas roi?

ATRÉE. Non, je ne suis pas vengé.

Tu me vois déchiré par d'étranges supplices ; Mes mains avec effroi rouvrent mes cicatrices : J'en parle avec horreur; et je ne puis juger Dans quel sang odieux il faudra me plonger... Je veux croire, et je crois qu'Érope avec mon frère N'a point osé former un hymen adultère... Moi-même je la vis contre un rapt odieux Implorer ma vengeance et les foudres des dieux. Mais il est trop affreux qu'au jour de l'hyménée Ma femme un seul moment ait été soupçonnée. Apprends des sentiments plus douloureux cent fois. Je ne sais si l'objet indigne de mon ehoix, Sur mes sens révoltés, que la fureur déchire, N'aurait point en secret conservé quelque empire. J'ignore si mon eœur, facile à l'excuser, Des feux qu'il étouffa peut encor s'embraser; Si dans ce cœur farouche, en proie aux barbaries, L'amour habite encore an milieu des furies.

Yous pouvez sans rougir la revoir et l'ainner. Contre vos sentiments pourquoi rous animer? L'absolu souverain d'Erope et de l'empire Doit s'écouter lui seul et peut ce qu'il désire. De votre mère enour j'ignore les projets; Mais elle est comme une autre au rang de vos sujets Votre giolire est la sienne, et de troubles lassée, A vous rendre une épouse elle est intéressée. Son âme est noble et juste; et jusques à ce jour Nulle mère à son sang n'a marqué tant d'amour.

Non , ma mère insultait à ma douleur jalouse ; Et j'étais le jouet de mon indigne épouse. IDAS.

A vos pieds dans ce temple elle doit se jeter; Hippodamie enfin doit vous la présenter. Toutes deux hautement condannent votre frère.

ATREE. Érope eût pu calmer les flots de ma colère : Je l'aimai, l'en rougis... J'attendis dans Argos De ce funeste hymen ma gloire et mon repos. De toutes les beautés Érope est l'assemblage; Les vertus de son sexe étaient sur son visage; Et quand je la voyais, je les crus dans son cœur, Tu m'as vu détester et chérir mon erreur, Et tu me vois encor flotter dans eet orage. Incertain de mes vœux, incertain dans ma rage. Nourrissant en secret un affreux souvenir, Et redoutant surtout d'avoir à la punir. S'il est vrai qu'en ce temple, à son devoir fidèle. Elle ait prétendu fuir l'audace eriminelle Du rival insolent qui m'osait outrager, Je puis éteindre encor la soif de me veuger ; Je puis garder la paix que ma bouche a jurée, Et remettre un bandeau sur ma vue égarée. Mais ie veux que Thyeste, avant la fin du jour, De son coupable aspect purge enfin ce séjour : Qu'il respecte, s'il peut, cette paix si douteuse.... Si l'an m'avait trompé, je la rendrais affreuse.

> SCÈNE IV, ATRÉE, MÉGARE.

ATREE.

Mégare, où courez-vou 2 arrêtez, répondez. Doù vient quedance calleux, par de perfette spréde, Ma malbureuse épouse, à mes bras arrechée; Et toigiours à me un findigement cachée? D'où vient qu'llippodamie a soutrait à mes yeur. Cet objet criminel, sutrefisis piène de charmes? Cet objet criminel, sutrefisis piène de charmes? Cet colpet criminel, sutrefisis piène de charmes? Cet estiprisé de la piar que je duigne accorder, Ce prix que je m'abaisse encore à demander? Que lim affemne ham yeur ai à point out paraltre!

MEGARE.

Elle attend en trembiant son époux et son maître.

Dans cet asile saint elle invoque à genoux

La faveur de ses dieux, qu'elle implore pour vous.

ATRÉE.

Qu'elle implore la mienne... Apprenez qu'un refuge N'est qu'un erime nouveau commis contre son juge, Jusqu'à quand mon épouse, en son indigue effroi, Se mettra-t-elle encore entre ses dieux et moi? L'abhorre ces complots de prêtres et de femmes. Ce métange importun de leurs petites trames. De secrets intérêts, de sourde ambition, De vanité de fraude et de religion. Je veux qu'on vienne à moi, mais sans nul artifice; Qu'on n'ait aucun appui qu'en ma seule justice; Que l'humble repentir parle avec vérité. Ou'on fléchisse en tremblant mon courage irrité. Mais qui eroit m'éblouir me trouve inexorable. Allez; annoncez-lui cet ordre irrévocable.

MÉGARE. J'en connais l'importance : elle la sait assez. Il y va de la vie; allez, obéissez.

## ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE L

ÉROPE, THYESTE.

ÉEOPE. Dans des asiles saints j'étais ensevelie,

J'y cachais mes tourments, j'y terminais ma vie. C'est donc tol qui me rends à ce jour que je hais! Thyeste, en tous les temps tu m'as ravi la paix. THYESTE.

Ce funeste dessein nous fesait trop d'outrage. ÉBOPE. Ma faute et ton amour nous en font davantage.

TRYESTS. Quoi! verrai-je en tout temps vos remords douloureux Empoisonner des jours que vous rendiez heureux ! ÉROPE. Nous heureux! nous , crue!! ah! dans mon sort funes-Le bonheur est-il fait pour Érope et Thyeste?

THYESTE. Vivez pour votre fils.

ÉBOPE.

Ravisseur de ma foi. Tu vois trop que je vis pour mon fils et pour toi. Thyeste, il t'a donné des droits inviolables. Et les nœuds les plus saints ont uni deux coupables. Je t'ai fui, je l'ai dû : je ne puis te quitter : Sans horreur avec toi je ne saurais rester; Je ne puis soutenir la présence d'Atrée. THYESTE.

La fatale entrevue est encor différée. EROPE.

Sous des prétextes vains, la reine avec bonté

Écarte encor de moi ce moinent redouté. Mais la paix dans vos cœurs est-elle résolue≥ THYPATE

Cette paix est promise, elle n'est point conclue. Mais j'aurai dans Argos encor des défenseurs; Et Mycène déjà m'a promis des vengeurs. ÉEOPE.

Me préservent les cieux d'une nouvelle guerre! Le sang pour nos amours a trop rougi la terre. THYESTE.

Ce n'est que par le sang qu'en cette extrémité Je pnis soustraire Érope à son autorité. Il faut tout dire enfin; c'est parmi le carnage Que dans une heure au moins je vous ouvre un passa-EROPE.

Tu redoubles mes maux, ma honte, mon effroi Et l'éternelle horreur que je ressens pour moi. Thyeste, garde-toi d'oser rien entreprendre Avant qu'il ait daigné me parler et m'entendre. THYESTE.

Lui, your parler!... Mais yous, dans ce mortel ennui Qu'avez-vous résolu?

De n'étre point à lui... Va, cruel, à t'aimer le ciel m'a condamnée. THYESTE.

Je vois donc luire enfin ma plus belle journée. Ce mot à tous mes vœux en tout temps refusé. Pour la première fois vous l'avez prononcé : Et l'on ose exiger que Thyeste vous cède! Vaincu, je sais mourir; vainqueur, je vous possède. Je vais donner mon ordre : et mon sort en tout temps Est d'arracher Érope aux mains de nos tyrans.

### SCÈNE II.

ÉROPE, MÉGARE.

MÉGARE. Ah! madame, le sang va-t-il eouler encore?

ÉEOPE. J'attends mon sort ici . Mégare , et le l'ignore.

MEGARE. Quel appareil terrible, et quelle triste paix! On borde de soldats le temple et le palais : J'ai vu le fier Atrée ; il semble qu'il médite Quelque profond dessein qui le trouble et l'agite. PUDDE

Je dois m'attendre à tout sans me plaindre de lui. Mégare, contre moi tout conspire aujourd'hui ! Ce temple est un asile, et je m'y réfugie. J'attendris sur mes maux le eœur d'Hippodamie; J'v trouve une pitié que les cœurs vertueux Ont pour les criminels quand ils sont malbeureux Que tant d'autres , bélas! n'auraient point éprouvée. Aux autels de nos dieux je me crois réservée;

Thyste my poursuit quand le vaux m'y eacher; Un époux menaçum vine notor m'y hercher; Soit qu'un reste d'amour vers moi le détermine, Soit que des noi r'am delfaina la rium (... l'excres avec lui l'est de dissimuler, A no n'Ione, à soit li do sen' appeter. [prime Danquel état, granda dieux i quand le vort qui met pour remettre ne sen mina le gage de non crime, Quand II peut toua les deux nous punir sans retour, loid d'être un indieble, et mon flus d'étre au jour l'

Puisqu'il veut vous parler, croyez que sa colère S'apaise enfin pour vnus, etn'en veut qu'à son frère. Vous êtes sa conquête... il a su l'obtenir.

ÉBOPE. C'en est fait, sous ses lois je ne puis revenir. La gloire de tous trois doit encor m'être chère; Je ne lui rendrai point une épouse adultere, Je ne trahirai point deux frères à la fois. Je me donnais aux dieux , c'était mon dernier choix : Ces dieux n'ont point reçu l'offrande partagée D'une âme faible et tendre en ses erreurs plongée. Je n'ai plus de refuge, il faut subir mon sort; Je suis entre la honte et le coup de la mort; Mon cœur est à Thyeste, et cet enfant lui-même, Cet enfant qui va perdre une mère qui l'aime, Est le fatal lien qui m'unit malgré moi Au criminel amant qui m'a ravi ma foi. Mnn destin me poursuit , ll me ramène encore Entre deux ennemis dont l'un me désbonore, Dont l'autre est mon tyran, mais un tyran sacré.

## SCÈNE III.

ÉROPE, POLÉMON, MÉGARE.

#### Printesse, en ce paris votre épous est entré; Il s'apaise, il s'occupe avec llippodamie De cette heureus pair, qui vous réconcille. Elle m'exorie à vous. Yous connaissons tous deux Le transports violents de son ceur sopquement. Quolqu'il termine sefin ce traité saiubaire, president prise, engage-le à l'initant A chercher dans Mycheu un trûne qui l'attend A e point differer pas a strite présence

Votre reunion que ce traité commence. £ ino FE. L'intérêt de ma vie est peu cher à mes yeux. Peut-être il en est un plus grand, plus précieux! Allez, digne soutien de nos tristes contrées, Que me seule infartune au meurtre avait livrées : Le voudrais seconder ou sugustes desseins ; l'admire vos vertus; je cète à mes destins. Puissé-je mériter la pitié courageuse Que garde encor pour moi cette âme généreuse! La reine a jusqu'ici consolé mon malheur... Elle n'en connaît pas l'horrible profondeur.

POLÉMON. Je retonrne auprès d'elle ; et pour grâce dernière Je vous conjure ençor d'écouter sa prière.

# SCÈNE IV.

ÉROPE, MÉGARE.

MÉGARR.

Vous le voyez, Atrée est terrible et jaloux; Ne vous exposez point à son juste courroux.

Que prétends-tu de moi? Tu connais son injure ; Je ne pais à ma faute jouter le parjure. Tout le courrous d'Atrée, armé de son pouvoir, L'amour même en un mot (s'il pouvait en avoir) Ne me réduira point jusques à la faiblesse De flatter, de tromper sa fatale tendresse. Je fus coupable assez sans encor m'avilir. Mió A.B.

Il va bientôt paraltre.

ÉROPE. Ah! tu me fais mourir. MÉGARE.

L'abime est sous vos pas.

Je le sais ; mais n'importe. Je connais mon danger ; la vérité l'emporte. MÉGARR.

Madame, le volci.

Je commence à trembler : Quoi! c'est Atrée! ô ciel! et j'ose lui parler!

SCÈNE V.

ÉROPE, MÉGARE, ATRÉE, GARDES

ATRÈE fait signe u ses gardes et à Mégare de se retirer. Laissez-nous Je la vois interdite, éperdue :

D'un époux qu'elle craint elle éloigne sa vue. ÉROPE.

La lumière à mes yeux semble se dérober... Seigneur, votre vietine à vos pieds vient tomber. Levez le fer, frappez : une plainte offensante Ne s'échappera point de ma bouche espirante. Je sais trop que sur moi vons a vez tous les droits, Ceux d'un-époux, d'un maitre, et desplus saintes lois: Je les ai tous trahis. Et quoique votre frère nomi must de sefeur l'esclave involuntaire, Quoique la violence ait ordonné mon sort, L'objet de tant d'affronts a mérité la mort. Étetignez sous vos pieds ce flambeau de la haine Dont la flamme embrasait l'Argolide et Mycène; Et puissent sur ma ceudre, après tant de fureurs, Deux frères réunis oublier leurs malheurs!

ATRÉE.

Levez-vous : je rougis de vous revoir encore;
Je frémis de parler à qui me déshonore.

Entre mon frère et moi vous n'avez point d'époux;
Qu'attendez-vous d'Atrée, et que méritez-vous?

KEOPLE.

Je ne veux rien pour moi.

Si ma juste vengeance De Thyeste et de vous eût égalé l'offense, Les pervers auraient vu comme je sais punir; J'aurais épouvanté les siècles à venir. Mais queique sentiment, quelque soin qui me presse, Vous pourriez désarmer eette main vengeresse; Vous pourriez des replis de mon cœur ulcéré Écarter les serpents dont il est dévoré. Dans ce cœur malheureux obtenir votre grâce. Y retrouver encor votre première place, Et me venger d'un frère en revenant à moi. Pouvez-vous, osez-vous me rendre votre foi? Voici le tempie même où vous fûtes ravie. L'antei qui fut sonillé de tant de perfidic . Où le flambeau d'hymen fut par vous allumé . Où nos msins se joignaient... où je erus être aimé : Du moins vous étiez prête à former les promesses Oui nous garantissaient les plus saintes tendresses. Jurez-v maintenant d'expier ses forfaits. Et de hair Thyeste autant que je le hais. Si vous me refusez, vous êtes sa complice; A tous deux, en un mot, venez rendre justice.

ŚROPE.

Selgneur,
C'est vous qui me forcez à vous ouvrir mon cœur.
La mort que J'attendais était bien moins eruelle
Que le fatal secret qu'il faut que je révide.
Je n'examine point si les dieux offensés
Scellèrent mes serments à peine commencés.
J'étais à vons, sans doute, et mon être Eurvsthée

Je pardonne à ce prix : répondez-moi.

Societies uses serrierat a plane commences.

Neutralina user l'auto di pf in présente.

Neutralina user l'auto di pf in présente.

Sans feinte et ann desseint, sounise à non pouvoir,

Jone livrais entité era us hois de mon desseint.

Votre fêre, enivré de sa fureur jisouse,

A vous, a na feanilie arrache votre épouse;

Et héreidt Eurysthe, en terminant ses jours,

Et héreidt Eurysthe, en terminant ses jours,

et l'entre de l'autorie de l'entre de

Yuus haïssiez un frère, et ne pouviez m'aimer...

ATRÉE.
Je ne le devais pas... je vous aimai peut-être.
Mais... Achevez, Érope; abjurez-vous un traître?
Aux pieds des immorteis remise entre mes bras.
M'apportez-vous un eœur qu'il ne mérite pas?

EROPE.

Je ne saurais tromper : je ne dois plus me taire. Mon destin pour jamais me livre à votre frère : Thyeste est mon époux.

> ATRÉE. Lui! ÉBOPE.

Eternisent ma faute en me donnant un fils.

Yous aller vous verger de cette criminelle:
Nous aller vous verger de cette criminelle:
Alls ieue le shitzinen en tombes que sur elle;
que et fils innoceat ne soit point endamme.
Que et fils innoceat ne soit point endamme.
La mort entoure encor on enfinne permiser;
Il o'a vu que he crime en ouvrant la puspiera.
Il est siniaj que vous de la race des dieux;
Seiguent, avea sue pair en ou vous réconcilei;
Le mon fils na bercess intatquez point la sir
Le mon fils na bercess intatquez point la vier.

Ju d'emmedi la marc, de non vote réconcilei;

nort, et non votre pitié.

Rassurez-vous... je doute était mon seul supplice... Je crains peu qu'on m'éclaire... et je me rends justice... Monfrère en tout l'emporte... il m'enlève aujourd'hui Et la moitié d'un trône, et vous-même avec lui... De Mycène et d'Érope il est enfin le maître. Dans sa postérité je le verrai renaître... Il faut bien me soumettre à la fatalité Oui confirme ma perte et sa félicité. Je ne puis m'opposer au nœud qui vous enchaîne Je ne puis lui ravir Érope ni Mycène. Aux ordres du destin je sais me conformer... Mon eœur n'était pas fait pour la honte d'aimer... Ne vous figurez pas qu'une vaiue tendresse Deux fois pour une femme ensanglante la Grèce. Je reconnais son fils ponr son seul héritier... Satisfait de vous perdre et de vous ouhlier, Je veux à mon rival vous rendre ici moi-même... Vous trembler

ÉROPE.

Ah! seigneur, ce changement extrême, inouî du courroux aux bontés.

Ce passage inoui du courroux aux bontés, Ont saisi mes esprits que vous épouvantez.

Ne vous alarmez point; le ciel parle, et je cède. Que pourrai-je opposer à des maux sans remède? Après tout, c'est mon frère... et son front couronné. A la fille des rois peut être destiné... Vous auriez dù plus tôt m'apprendre sa victoire, Et de vous pardonner me préparer la gloire... Cet enfant de Thyeste est sans doute en ces lieux? ÉROPE.

Mon fils est loin de mol... sous la garde des dieux. ATRÉE.

Quelque lieu qui l'enferme, il sera sous la mienne. EROPE. Sa mère doit, seigneur, le conduire à Mycène.

ATRÉE.

A ses parents, à vous, les chemins sont ouverts;
Je ne regrette rien de tout ee que je perds;
Lu paix avec mon frère en est plus assurée.

Allez...

ÉROPE, en partant.

Dieux! S'il est vrai... mais dois-je croire Atrée?

# SCÈNE VI.

ATRÉE.

Enfin, de leurs complots j'ai connu la noirceur! La perfide! elle aimait son lâche ravisseur. Elle me fuit, m'abborre, elle est toute à Thyeste: Du saint nom de l'hymen lls ont voilé l'inceste; Ils jouissent en paix du fils qui leur est né; Le vil enfant du erime au trône est destiné. Tu ne godteras pas, race impure et coupable. Les fruits des attentats dont l'opprobre m'accable. Par quel enchantement, par quel prestige affreux, Tous les cœurs contre moi se déclaraient pour eux l Polémon réprouvait l'excès de ma colère : Une pitié crédule sysit séduit ms mère; On flattait leurs smours, on plaignait leurs douleurs: On était attendri de leurs perfides pleurs ; Tout Argos favorable à leurs lâches tendresses Pardonne à des forfaits qu'il appelle faiblesses, Et je suis la victime et la fable à la fois D'un peuple qui méprise et les mœurs et les lois. Yous en allez frémir, Grèce légère et value, Détestable Thyeste, insolente Myeène. Soleil qui vois ce crime et toute ma fureur, Tu ne verras bientôt ces lieux qu'avec horreur. Le voilà cet enfant, ce rejeton du crime... Je le tiens : les enfers m'ont livré ma victime ; Je tiens ce glaive affreux sous qui tomba Pélops. Il te frappe, il t'égorge, il t'étale en lambeaux; Il fait rentrer ton sang, au gré de ma furie, Dans le coupable sang qui t's donné la vie. Le festin de Tantale est préparé pour eux; Les poisons de Médée en sont les mets affreux. Tout tombe autour de moi par cent morts différentes. Je me plais aux accents de leurs voix expirantes; Je savoure le sang dont j'étais affamé. Thyeste, Érope, ingrats ! tremblez d'avoir aimé. IDAS, accourant à hel.

IDAS, accourant a hei. Seigneur, qu'ai-je entendu? quels discours effroyables! Que rous m'épouvantez par ces eris lamentables! Ta veis l'abbine affreut oil le sort m'à conduit... Mon injure m'èccable, et ma raison me fuit. Des findémes amplicats ont rempli ma penales; les cris sont échappes de un bouche oppressé... Mon esprit égaré par l'excè des tournents Ta veis de la commentation de l

Est trop plein des serpents dont il est dévoré.

1D AS.
Rendez quelque repos à votre âme égarée.

ATRÉE.
Enfers qui m'appelez, en est-il pour Atrée?

\_\_\_\_

# ACTE CINQUIÈME

## SCÈNE I.

ÉROPE, THYESTE, MÉGARE.

THYESTE, à Érope.

Je ne puis vous blâmer de cet aveu sincère, Injurieux, terrible, et pourtant nécessaire. Il s réduit Atrée à ne plus réclamer
Un hymen que le ciel ne saurait confirmer.

Ah! j'aurais dû plutôt expirer et me taire. THYESTE.

Quoi! je vous vois sans cesse à vous-même contraire! ÉEOPE. Je frémis d'avoir dit la dure vérité.

Il doit sentir au moins quelle fatalité
Dispose en tous les temps du sanç des Pélopides.
Il voit qu'après un an de troubles, d'Domicides,
Après tant d'âtentasts, triste frait des amours.
Un éternel oubli doit terminer leur cours.
Nous ne poursone sofin retourner en arrière;
Il ne peut renereser l'éternelle barrière
Que notre bymes dêre entre nous deux et lui.
Mes destins ont vainou; je triomphe aujourd'hui.

Quel triomphe! Étes-vous hors de sa dépendance à Votre frère avec vous est-il d'intelligence? Atrée en me parlant s'est-il bien expliqué? Dans ses regards affreux n'si-je pas remarqué L'égarement du trouble et de l'inquietude? Polemon de son âme a long-temps fait l'étude; Il semble être peu sûr de sa sincérité. THYESTE.

N'importe, il faut qu'il cède à la nécessité. C'était le seul moven (du moins j'ose le croire) Oui de nous trois enfin pût réparer la gloire. KEOPE. Il est maître d'Argns; nous sommes dans ses mains.

THYESTE. Dans l'asile où je suis les dieux sont souverains.

ÉROPE. Eh! qui nous répondra que ces dieux nous protégent? Peut-être en ce moment les périls nous assiégent. THYESTE.

Quels périls? Entre nous le peuple est partagé, Et même autour du temple il est déjà rangé. Mes amis rassembléa arrivent de Mycène; Ils viennent adnrer et défendre leur reine : Mais il n'est pas besoin de ce nnuveau secours : Le ciel avec la paix veille ici sur vos jours; La reine et Pnlémon, dans ce temple tranquille, Imposent le respect qu'on doit à cet asile. EROPE.

Vous-même, en m'enlevant, l'avez-vous respecté? THYESTE. Ah! ne corrompez point tant de félicité. Pour la première fois la dnuceur en est pure.

## SCÈNE IL

HIPPODAMIE, ÉROPE, THYESTE, POLÉ-MON, MÉGARE.

RIPPODAMIK. Enfin done désormais tout cède à la nature. Bannissez, Polémon, ces snupcons recherchés, A vos conseils prudents quelquefois reprochés. Vous venez avec moi d'entendre les promesses Dont mon fils ranimait ma joie et mes tendresses. Pourquoi tromperait-il par tant de fausseté L'espoir qu'il vient de rendre au sein qui l'a porté? Il cède à vos conseils, il pardonne à son frère; Il appronve un bymen devenu nécessaire; Il y consent du moins; la première des lois, L'intérêt de l'état lui parle à haute voix. Il n'écoute plus qu'elle; et s'il voit avec peine Dans ce fatal enfant l'héritier de Mycène. Consolé par le trône où les dieux l'ont placé, A la publique paix lui-même intéressé, Lié par ses serments, nubliant son injure, Docile à vos lecons, mon fils n'est point pariure. POLÉMON.

Reine, je ne veux point, dans mes soins défiants, Jeter sur ses desseins des yeux trop prévoyants.

Mon cœur yous est connu; yous s'avez s'il souhaite Que cette heureuse paix ne soit point imparfaite. HIPPODANIE.

La coupe de Tantale en est l'heureux garant. Nous l'attendons ici; e'est de moi qu'il la prend; Il doit me l'apporter. Il doit avec son frère Prononcer après moi ce serment nécessaire.

(A Erope et à Thyste.)

C'est trop se defier : goûtez entre mes bras [pas, Un bonbeur, mes enfants, que nous n'attendinns Vous êtes arrivés par une route affreuse Au but que vous marquait cette fin trop heurense Sans outrager l'hymen , vous me donnez un fils ; Il a fait nos malheurs, mais il les a finis; Et le puis à la fin , sans rougir de ma joie, Remercier le ciel de ce dan qu'il m'envoie. Si vas terreurs encor vous laissent des soupçons, Confiez-moi ce fils, Érope, et j'en réponds. TRYESTE.

Eh bien ! s'il est ainsi Thyeste et votre fille Vant remettre en vos mains l'espoir de leur famille. Yous, ma mère, et les dieux, vous serez son appul, Jusqu'à l'heureux moment où je pars avec lui.

PROPE De mes tristes frayeurs à la fin délivrée. Je me confie en tout à la mère d'Atrée. Cours, Mégare.

MÉGAPP Ah! princesse, à quoi m'obligez-vous l

ÉEOPE. Va, dis-je, ne crains rien... Sur vos saerés genoux, En présence des dieux, je mettrai sans alarmes Ce dépôt précieux arrosé de mes larmes.

THYESTE. C'est vous qui l'adoptez et qui m'en répondez. RIPPODAMIE.

Oul, j'en réponds.

TRYESTE. Voyez ce que vous basardez. POLENON.

Je veillerai sur lui. ÉBOPE.

Soyez sa protectrice: Ma mère, s'il est né sous un eruel ausnice, Corrigez de son sort le sinistre ascendant.

HIPPODAMIE. On m'otera le jour avant que eet enfant... Vous savez, belle Érope, en tous les temps trop chère, Si le ciel m'a donné des entrailles de mère,

#### SCÈNE III

IMPPODAMIE, ÉROPE, THYESTE, IDAS, POLEMON.

Reines, on vous attend. A trée est à l'autel, EBOPE.

Atrée?

IDAS.

Il doit lui-même, en ce jour solennel, Commencer sous vos yeux ces heureux sacrifices, Immoler la victime, en offrir les prémices; (A Erope.)

Les goûter avec vous, tandis que dans ces lieux Pour confirmer la paix jurée au nom des dieux. Je dois faire apporter la coupe de ses pères, Ce gage auguste et saint de vos serments sincères. C'est à Thyeste, à vous, de venir commencer La fête qu'il ordonne et qu'il fait annoncer.

THYESTE. Mais il pouvait lui-même ici nous en instruire,

Venir prendre sa mère, à l'autel nous conduire. Il le devait IDAS. Au temple, un devoir plus pressé, De ces devoirs communs, seigneur, l'a dispensé.

Vous savez que les dieux sont aux rois plus propices, Quand de leurs propres mains ils font les sacrifices. Les rois des Argiens de ce droit sont jaloux. THYESTE. Allons donc chère Érope... A côté d'un époux

Suivez, sans vous troubler, une mère adorée. Je ne puis craindre ici l'inimitié d'Atrée; Engagé trop avant, il ne peut reculer. EROPE.

Pardonne, cher époux, si tu me vois trembler. HIPPODAMIB. Venez, ne tardons plus... Le sang des Pélopides Dans ce jour fortuné n'aura point de perfides. TDAS.

Non, madame; au courroux dont il fut possédé Par degrés à mes yeux le calme a succédé. La paix est dans le cœur du redoutable Atrée : Lui-même il veut remplir cette coupe sacrée Que les prêtres des dieux porteront à l'autel, Où vous prononcerez le serment solennel.

POLEMON. Achevons notre ouvrage; entrons, la porte s'ouvre, De ce saint appareil la pompe se découvre a. Enfin je vois Atrée : Il avance à pas lents, Interdit, égaré...

a Ici on apporte l'autel avec la coupe. La reine, Érope, et Thyeste, se mettent à un des côtés; Polémon et Idas, en la as-luant, se placent de l'autre; on place la coupe sur la table. On voil venir de lois Airée, qui s'arrête à l'entrée de la soène.

### SCÈNE IV.

LES PRÉCÉDENTS; ATRÉE, dans le fond

RIPPODAMIR.

Écoutez uos serments. Dieux qui rendez enfin dans ce jour salutaire Les peuples à leurs rois, les enfants à leur mere . Si du trône des cieux vous ne dédaignez pas D'honorer d'un coup d'œil les rois et les états Prodiguez vos faveurs à la vertu du juste : Si le crime est lei, que cette coupe auguste En lave la souillure, et demeure à jamais Un monument sacré de vos nouveaux bienfaits.

(A Atrée.) Approchez-vous, mon fils. D'où naît cette contrainte, Et quelle borreur nouvelle en vos regards est peinte? ATRÉE.

Peut-être un peu de trouble a pu renaître en moi, En voyant que mon frère a soupconné ma foi.

HYPPODAMIE Ah! bannissez, mes fils, ces soupçons téméraires, Honteux entre des rois, cruels entre des frères. Tout doit être oublié; la plainte aigrit les cœurs, Et de ce jour heureux corromprait les douceurs : Dans nos embrassements qu'enfin tout se répare. (A Polémon.)

Donnez-moi cette coupe. MEGABE, accourant.

Arrêtez I ÉROPE.

Ah! Mégare

MRGARE, se placant près d'Érope.

De farouches soldate Ont saisi cet enfant dans mes débiles bras...

EROPE. On m'arrache mon sang!

Tu reviens sans mon fils !

MÉGARE. Interdite et tremblante.

Les dieux que j'attestais m'ont laissée expirante. Craignez tout. EROPE.

Ahl courons... THYESTE.

Volons, sauvons mon fils... ATREE, toujours dans l'enfoncement. Du crime de sa vie entin reçois le prix. (On frappe Érope derrière la scene.) EROPE.

Je meurs!

ATREE.

Tombe avec elle, exécrable Thyeste. Suis ton infâme épouse, et l'enfant de l'inceste; Je n'ai pu t'abreuver de ce sang criminel; Mais tu le rejoindras.

THYESTE, derrière la scène.

Dieux ! c'est à votre autel... Mais le l'avais souillé.

MIPPODAMIE.

Giel qui la réservais! implacable poissance!

Monstre qui j'ai nourri, monstre de cruauté,

Achère, ouvre ce sein, ces flancs qui l'ont porté.

(On entend le tonnerre, et les ticchères courrent la terre.)

ATRIX, appuyé contre une colonne, pendant que le fonnerre promde.

Destin, tu l'as voulu 'e'est d'abline en abline.
Que ta conduit Atrès à ce comble du crime...
La foudre m'entironne, et le soleil me fuit!
L'enfer d'ouvre!... je tombe en l'éternelle nuit.
Tantale, pour ton lis tu viena me reconnaître,
Etmes d'envies neveux m'étaleront peut-êtra.

FIN DES PELOPIDES.

# LES LOIS DE MINOS,

TRAGÉDIE EN CINQ ACTES,

NON REPRÉSENTER. - 1773.

#### ÉPITRE DÉDICATOIRE

A MONSEIGNEUR

# LE DUC DE RICHELIEU,

PAIR ET MARÉCHAL DE FRANCE, GOCYERNEUR DE CUIENNE, PREMIER GENTILHOUME DE LA CHAMBRE DE ROI, ETC.

#### MONSEICNETT,

Il y a plus de cinquante ans que vous dalgnez m'aimer. Je dirat à notre doyen de l'académie <sup>1</sup>, avec Varron (car il fant toujours citer quelque ancien, pour en imposer aux modernes):

#### Est aliquid sacri in antiquis necessitudinibus.

Ce n'est pas qu'on ne soit aussi très invariablement attaché à cœux qui nous ont prévenus depuis par des bi-ribits, et à qui nous devons une reconnaissance éternelle; aussi antiques necessitudo est toujours la plus grande consolation de la viv

La nature m'a fait votre doyen, et l'académie vous a fait le nôtre : permettez donc qu'à de si justes titres je vous dédie une tragédie qui serait moins mauvaise si je ne l'avais pas faite loin de vous. J'atteste tous ceux qui vivent avec moi, que le feu de ma jeunesse m'a fait composer ce petit drame eu moins de huit jours, pour nos amusements de campagne; qu'il n'était point destiné au théâtre de Paris, et qu'il u'en est pas meilleur pour tout cela. Mou but était d'essayer encore si l'on pouvait faire réussir en France une tragédie profans qui ne fût pas fondée sur une intrigue d'amour, ce que j'avais tenté autresois dans Mérope, dans Oreste, dans d'antres pièces, et ce que j'aurais voulu tou-jours exécuter. Mais le libraire Valade, qui est sans doute un de vos beaux esprits de Paris, s'étant emparé d'un manuscrit de la pièce, selon l'usage l'a embettie de vers composés par lui ou par ses amis, et a imprimé le tout sous mon nom, aussi proprement que cette rapsodée méritait de l'être. Ce n'est point la tragédie de Valade que j'ai l'honneur de vous dédier; c'est la mienne, en dépit de Cette envie, comme vous savez, est l'âme du monde :

elle établit son trône, pour un jour ou deux, dans le parterre à toutes les pièces nouvelles, et s'en retourne bien vite à la cour, où eile demeure la plus grande partie de

Fannée.

Vous le savez, vous, la digne disciple ' du maréchal do
Villars dans la plus brillante et la plus noble de toutes les
carrières. Vous vites ce héros qui sauva la France, qui
sut ai bien faire la guerre et la paix, ne louir de sa répu-

tation qu'à l'âge de quatre-vingts ans.

Il failut qu'il entertat son siècle pour qu'un nouveai siècle lui readit publiquement justice. On lui reprochait jusqu'à ses prétendons richesses, qui a'approchaitent pas à beaucoup près de celles des traitants de ces temps-là: mais ceux qui étaient si bassement jusour de sa fortune e oussient pas, dans le fond de leur œure, envier sa giolre, et baissient les veux detrant lui.

Quand son successeur vengealt la France et l'Espagne dans l'île de Misorque, l'envie ne crialt-elle pas qu'il ne prendralt jamais Mahon, qu'il fallait envoyer un autre général à sa place? El Mahon était déjà pris.

grateria a se passer. En manor caut over pers.

Vous fitte des jaloux dans plus d'un genre : mais ce u'est
ni au général ni au plus aimable des Français que je m'adresse lei, je ne parle qu'à mon doyen. Comme il sait le
grec aussi bien que moi, je lui citeral d'abord Hésiode,
qui dans l'Eyru xui 'Hajon, connu de tous les courtisaus,
dit en termes formels:

Καὶ περαμεύς περαμεί κοτέει , καὶ τέκτον τέκτων, Καὶ πτωχός πτωχφ φθονέει , καὶ ἀκοδός ἀκιδφ. (V. 25, 26.)

« Le potier est ennemi du potier, le maçon du maçon , le « gueux porté envie au gueux , le chanteur au chanteur. » Horace disait plus noblement:

« Diram qui contudit hydram... « Comperit invidiam supremo fine domari. »

« Le vainqueur de l'hydre ne put vaincre l'en vie qu'en mes-

#### Boileau dit à Racine :

Slód que d'Apolion un pénie inspiré Trouve lois da vuigaire un chemin ignoré, En cent livux contre lul les cabales s'amassent; Ses rivans, cheurches autour de lu croassent, Et son trop de lumière, importunteil les yeux, De ses propres annis luj fait des revieux. La mort scule, ici-bas en terminant av tel, Pent calmer are non omn l'inquisite et l'ente, Faire au poids du boa sens prere tous ses écrits, Et donner les vers leur legitum prix.

Tout cela est d'un ancien usage, et cette étiquette subsistera long-temps. Vous savez que je commentai Corneille,

<sup>1</sup> Richelleu était aide-de-camp du maréchal de Villars à la balaille de Denaiu.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Richelieu avail été reçu à l'académie française en 1720. Voltaire le fut vingt-six ans après.

si y a quelques années, par une détestable envie; et que | sa chute, et pour l'opprimer par tes plus absurdes impesce commentaire, auquel vous contribultes par vos générosités à l'exemple du roi , était fait pour accabler ce qui restait de la famille et du nom de ce grand homme. Vous pouvez voir, dans ce commentaire, que l'abbé d'Aubignac, prédicateur ordinaire de la cour, qui croyait avoir fait une Pratique du théâtre et une tragédie, appelait Cornellle Mascaritle, et le traitait comme le plus méprisable des bom mes ; il se mettait contre lui à la tôte de toute la canaille de la littérature.

Les ci-devant soi-disant lésuites accusèrent Racine de cabaler pour le jansénisme, et le tirent mourir de chagrin, Aujourd'hui, si un homme réussit un peu pour quelque ops, ses rivaux ou ceux qui prétendent l'être disent d'abord que c'est une mode qui passera comme les pantins et les convulsions; ensuite ils prétendeut qu'il n'est qu'un plagiaire; enfin ils soupçonnent qu'il est athée; ils en avertissent les porteurs de chaise de Versailles, afin qu'ils le disent à leurs pratiques, et que la chose revienne à quelque homme bien zélé, bien morne et bien méchant, qui en fera son profit.

Les calonnies pieuvent sur quiconque réussit. Les gens de lettres sont assez comme M. Chicaneau et madame la comtesse de Pimbéche :

#### Ou'est-oe on'no yous a fait ? - On m'a dit des loiures.

Il y aura toujours dans la république des lettres un petit capton on cabalera le Pauvre Diable avec ses semblables : nais sussi, Monseigneur, il se trouvera toujours en France des Ames nobles et éclairées, qui sauront rendre justice aux talents, qui pardonneront aux fautes inseparables de l'humanité, qui encourageront tous les beaux-arts. Et à qui appartiendra-t il plus d'en être le soutien qu'au neveu sie leur principal fondateur? C'est un devoir attaché à vofre men

C'est à vous de maintenir la pureté de notre langue, qui se corrompt tous les jours; e'est à vous de ramener la belle littérature et le bon goût , dont nous avons vu les restes fleurir encore. Il vous appartient de protéger la véritable philosophie, également éloignée de l'irreligion et de fanatisme. Quelles autres mains que les vôtres sont fuites pour porter au trône les fleurs et les fruits du génie français, et pour en écarter la calomnie qui s'en approche toujours , quoique toujours chassée? A quel autre qu'a vous les académiciens pourraient-ils avoir recours dans leurs travaux et dans leurs afflictions? Et quelle gloire pour vous, dans un âge où l'ambition est assouvie, et où les vains plaisirs out disparu comme un songe, d'être, dans un loisir honorable , le père de vos confrères! L'ame du grand Armand s'applaudirait plus que jamais d'avoir fondé l'académie française.

Après avoir fait Œdipe et les Lois de Minos, à près de soixante années l'une de l'autre ; et après a voir été calomné et persécuté pendant ces soixante annces, sans en faire que rire, je sors, presque octogénnire (e'est-à-dire beaucoup trop tard), d'une carrière épineuse dans laquelle un gout irrésistible m'engagea trop long-temps. Je souhaite que la scène française, élevée dans le grand

siècle de Louis XIV au-dessus du théâtre d'Athènes et de toutes les nations, reprenne la vie après moi ; qu'elle se purge de tous les défauts que j'y ai portés, et qu'elle acquière les beautés que je n'ai pas connues,

Je souhaite qu'an premier pas que fers dans cette carrière un homme de génle, tous ceux qui n'en ont point ae s'amentent paspour le faire tumber, nour l'écraser dans

Qu'il ne soit pas mordu par les folliculaires, cor tonte chair bien saine l'est par les insectes; ces insectes et ces folliculaires ne mordant que pour vivre.

Je souhaite que la calounie ne députe point quelquesuns de ses serpents à la cour pour perdre ce génie nais-sant, en cas que la cour, par basard, entende parier de

ses talents. Puissent les tragédies n'être désormals ni une longue conversation partagee en cinq actes par des violons , ni un

amas de spectacles grotesques, appelé par les Anglais show, et par nous, la rareié, la curiosité! Puisse ton n'y plus traiter l'amour comme un amour de comédie dans le goût de Térence, avec déclaration,

jalousie, rupture, et raccommodement! Ou'on ne substitue point à ses langueurs amoureuses des aventures incroyables et des sentiments monstrucux, exprimes en vers plus monstrueux encore, et remplis de

maximes dignes de Cartouche et de son style. Que, dans le désespoir secret de ne pouvoir approcher de nos grands maîtres, on n'aille pas emprunter des hail-

lons affreux chez les étrangers, quand on a les plus riches étoffes dans son pays. Que tous les vers soient harmonieux et bien faits; mé-

rite absolument nécessaire, sans lequel la poésie n'est jamais qu'un monstre, mérito auquel presque aucun de nous n'a pu parvenir depuis Athalie. Que cet art ne soit pas aussi méprisé qu'il est noble et

difficile. Que le fauluit et les comédiens de bois ne fassent pas

absolument deserter Cinna et Iphiaénie. Que personne n'ose plus se faire valoir par la témérité de condamner des spectacles approuvés , entretenus , payés par les rois très chrétiens , par les empereurs , par tous les

princes de l'Europe entière. Cette témérité serait aussi absurde que l'utsit la bulle In cœna Domini, si sacement supprimée. Enfin. l'ose estrérer que la nation pe sera pas toujours en contradiction avec elle-même sur ce grand art commo

sur tant d'autres elsoses. Yous aurez toujours en France des esprits cultivés et des talents; mais tout étant devenu lieu commun, tout étant problématique à force d'être discuté, l'extrême abondance et la satiété ayant pris la place de l'indigence où nous étions avant le grand siècle , le dégoût du publie succédars. à cette a deur qui nous animait du temps des grands hommes, la multitude des journaux, et des brochares, et des dictionnaires satiriques, occupant le loisir de ceux qui pourraient s'instruire dans quelques bons livres utiles, il est fort à craindre que le goût ne reste que chez un pelit nombre d'esprits éclairés, et que les arts ne tombent chez to mution

C'est re qui arriva sux Grees après Démosthène, Sophocie et Euripide; ce fut le sort des Romains après Cicéron, Virgile et Horace; ce sera le nôtre. Dejà pour un homme a talents qui s'élève, dont on est jaloux et qu'un voudrait perdre, il sort de dessous terre mille demi-talents, qu'on accueille pendant deux jours, qu'on précipite ensuite dans un éternel oubli, et qui sout remplacés par d'autres éphémères.

On est accablé sous le nombre infini de livres faits avec d'autres livres ; et dans ces nouveaux livres inutiles , il n'v a rien de nouveau que des tissus de calounies infâmes. voulies par la bassesse contre le mérite.

La tragédie . la comédie , le poeme épique , la musique 13

sont des arts véritables : on nous prodigue des leçens, des p des états ; mais si, dans cette fange, un génie s'élève, il discussions sur tous ces arts; mais que le grand artiste

L'écrivain le plus méprisable et le plus bas peut dire son avis sur Trois siècles sans en connaître aucun, et calomnier Mchement, pour de l'argent, ses contemporains qu'il consult encore moins. On le souffre, parce qu'on l'oublie : on laisse tranquillement ces colporteurs, devenus auteurs, juger les grands hommes sur les quais de Paris, comme on laisse les nouvellistes décider, dans un café, du destin

faut tout craindre pour lui. Pardonnez-moi, Monseigneur, ces réflexions : je les

soumets à votre jugement et à celui de l'académie, don j'espère que vous serez long-temps l'ornement et le

Recetes avec votre bonté ordinaire ce témoignage du respectueux et tendre attachement d'un vieillard plus sen . sible à votre bienveillance qu'aux maladies dont ses der. piers jours sout tourmentés.

# LES LOIS DE MINOS.

#### PERSONNAGES.

TEUCER, roi de Crète. MERIONE, | archentes.

ASTERIE, captire. UN NERAUT PLUMBURS GUZZARITAS CYDO-PHARES, grand-sacrificateur. HENS. AZEMON, guerriera de Cydonie. SUITA, etc.

La scène est à Gortine , ville de Crête.

## ACTE PREMIER

Le théatre représente les portiques d'un temple, des tours sur les cotes, des cypres sur le devant.

#### SCÈNE I.

#### TEUCER, DICTIME.

### TRUCER.

Quoi! toujours, cher ami, ces archontes, ees grauds, Feront parler les lois pour agir en tyrans! Minos, qui fut cruel, a régné sans partage; Mais il ne m'a laissé qu'un pompeux esclavage, Un titre, un vain éclat, le nom de majesté, L'appareil du pouvoir, et nulle autorité. J'ai prodigué mon sang, je règne, et l'on me brave. Ma pitié, ma bonté, pour cette jeune esclave Semble dicter l'arrêt qui condainne ses jours. Si je l'avais proscrite elle aurait leur secours. Tel est l'esprit des grands depuis que la naissance A cessé de donner la suprême puissance; Jaloux d'un vain honneur, mais qu'on peut partager, lis n'ont choisi des rois que pour les outrager s.

A Il ne faut pas s'impatiner qu'il y etit en Grèce un seni roi des-

DICTIME

Ce trône a ses périls; je les connais sans doute ; Je les ai vus de près; je sais ce qu'il en coûte. J'aimais Idoménée; il mourut exilé En pleurant sur un fils par lui-même immolé a : Par le sang de ce fils il crut plaire à la Crète; Mais comment subjuguer la fureur inquiète De ce peuple inconstant, orageux, égaré, Vive image des mers dont il est entouré? Ses flots sent élevés, mais e'est contre le trône; Une sombre tempête en tout temps l'environne. Le sort vous a réduit à combattre à la fois Les durs Cydoniens et vos jaloux Crétois. Les uns dans les conseils, les autres par les armes; Et chaque instant pour vous redouble nos alarmes : Hélas! des meilleurs rois e'est souvent le destin : Leurs pénibles travaux se succèdent sans fin : Mais que votre pitié pour cette infortunée, Par le cruel Pharès à mourir condamnée, N'ait pas, à votre exemple, attendri tous les cœurs; Oue ce saint homicide ait des approbateurs : Qu'on ait justifié cet naage exécrable; C'est là ce qui m'étonne, et cette horreur m'accable.

potique. La tyrannie asiatique étail en borreur ; lis étaient les premiers magistrats, comme encore aujourd hul vers le sepntrion nous voyons plusieurs monarques assojettis aux lois de leur république. On trouveune grande preuve de cette vérité dans l'Ædipe de Sophoele; quand Œdipe, en colère contre Créon, crie, Thèles! Créon dit : « Thèbes i il m'est permia, . comme à vous, de crier, Thèbes | Thèbes | . Et il ajoute : . qu'il » serait bien fâché d'être roi ; que sa condition est beaus » meilleure que celle d'un monarque; qu'il est plus libre et » pius heureux. » Vous verrez les mêmes sentiments dans l'Électre d'Enripide, dans les Supplientes, et dans presque toutes les tracédies precques. Leurs auteurs étalent les Interprites des opinions et des mœurs de toute la nation. Le parricide consucré d'idoménée en Crète n'est pas le premier exemple de ces sacrifices abominables qui out souillé autrefois presque toute la terre. Voyez les notes suivanies.

#### EUCER.

« Les poties et les historiens divent qu'en immoia Poliziene nau mises d'Achille; et Hombre diveril et driva Achille sacrines mises d'Achille; et Hombre diveril et driva Achille sacricut de la comme de la troveré dans l'Acertique septemionais. Il parsil, par tout en que no mor motorie des aucriens tempe de la circe, que se alsobitatis in étamin que des aucriens suspen d'industrient des discubilités de la comme de cestadories de la comme del la comme de la comme de la comme de la comme del la comme de la comme

ha II fant hêne que les pruples d'Occident, à commenorr par les Grezs, fuseral des harbares du temps de la guerre de Troie. Buriplice, dans un fragment quis nous ent rest de la tragédie des Crisios, dit que, dans ieur lie, les préteus mangenient de la chair crue aux l'étes nocluraes de Sacchus. On sait d'ailleurs que, dans planteurs de cya autiques orgies. Beschus distracque, dans planteurs de cya autiques orgies. Beschus distrac-

sommé mangeur de chair crue.

Mais or n'était pas soulement dans l'usage de ortie nourriture que consistait alors la barbarie grecque. Il ne faut qu'ouvrir les poèmes d'Homère pour voir combien les mours étaien

C'est d'abord un grand toi qui relute avec cottrage de viere de la uperior a lilé dott o prédire apportait la moyo. C'est Achillé qui tealie en rei de liche et de rèbre. Diconde blosse Vénne et lavar qui revensient d'Ethiopie, dei la comissione soupei avec tous les dirext. Jupiler, qui a deja pendu sa femme une fois, la rence de la prodre entore. Agnamemon dit aux Grees assembles que Jupiler machine contre lui puis noise de perdise. Si de diezza not predificie, que dévust être la rein prédire. Si de diezza not predificie, que dévust être la la description de la description de la contre de la production de la description de la production de la description de la production de la production de la description de la production de l

He que dirente nom de la pindemité d'Achille errors line for Ashille levroisezhe, qui de niche con fail une termen d'élestre très loutile; Achille, seroude par Miserre, dont trèssent il depais le longa diren, le rette, Labille que les la longa de la longa de la longa de la longa de la longa , a troupe co hèces par le pius létime messeure, de la pius adonicals presigne achille reini, a quas ties si aiment, quoi moi et apisit, le pius tiente, ce prices mourant ames, pour longa de la longa de la longa de la mesta, achille le messeure de la longa de la cesat, et il mange tout en. - Oria pourrail jusidier les prices ercitos, i' nu trèstest pas fails pour servier d'excess.

Achilie ne a'en tient pas in : il perce les talons d'Hector, y passe una lanière, et le traine ainsi par les pieds dans la campagne. Homèter ne dormait pas quand il chantait ces exploits de camibales; il avait la fièvre chande, et les Grecs étaient attents de la rage.

Volla pourtant ce qu'on est convenu d'admirer de l'Euphrale su mont Atlas, parce que ces harreurs absurdes furest célébrées dans une langue harmonieuse, qui devint la langue universelle. Je cheris la valeur, mais je la veux humnine. Censeptreest un fardeus trop pesant pour mon bras, SII le faut toutenir par des assessinats: SII le faut toutenir par des assessinats: SII le faut toutenir par des les mon aftendrie Se soulère aux d'angers de la jouen Astriére; Se soulère aux d'angers de la jouen Astriére; Ami, je crains les dieux; mais dans ma piété de frairais outrager leur auprême justice, SII porvais d'offire un pareil sestrillee.

DICTIME. On dit que de Cydon les belliqueux enfants Du fond de leurs forêts viendront dans peu de temps Racheter leurs captifs, et surtout eette fille Que le sort des combats arrache à sa famille. On peut traiter encore; et peut-être qu'un jour De la paix parmi nous le fortuné retour Adoucirait nos mœurs, à mes yeux plus atroces Que ces fiers ennemis qu'on nous peint si féroces. Nos Grees sont bien trompés : je les crois glorieux De cultiver les arts , et d'inventer des dieux ; Cruellement séduits par leur propre imposture, Ils ont trouvé des arts, et perdu la nature. Ces durs Cydoniens a, dans leurs antres profonda. Sans autels et sans trône, errants et vagabonds, Mais libres, mais vaillants, francs, généreux, fidèles, Peut-être ont mérité d'être un jour nos modèles : La nature est leur règle, et nous la corrompons. TRUCER.

Quand leur chef paraîtra, nous les écouterons: Les archontes et moi, selon nos lois antiques. Donnerons audience à ces hommes rustiques : Reçois-les, et surtout qu'ils puissent ignorer Les saerés attentats qu'on ose préparer. Je ne te cèle point combien mon âme émue De ces Cydoniens abhorre l'entrevue. Je hais, je dois hair ces sauvages guerriers, De ma famille entière insolents meurtriers: J'ai peine à contenir cette horreur qu'ils m'inspirent : Mais ils offrent ls paix où tous mes vœux aspirent; l'étoufferai la voix de mes ressentiments, Je vainerai mes chagrins, qui résistaient au temps : Il en eoûte à mon cœur, tu connais sa blessure ; Ils vont renouveler ma perte et mon injure. Mais faut-il en punir un obiet innocent? Livrerai-je Astérie à la mort qui l'attend? On vient. Puissent les dieux, que majustice implore. Ces dieux trop mal servis, ces dieux qu'on deshonore Inspirer la elémence, accorder à mes vœux Une loi moins eruelle et moins indigne d'eux!

a La petile province de Cydon est au nord de l'ile da Crèts. Elle défendit long-temps sa liberté, el fui enfin assairle tie par les Crètois, qui le firent ensatte à teur tour par le Romaion, par les empereurs grecs, par les Serrasins, par les croixée, par les Vetiltems, par les Teurs-Mais par qui les

#### SCÈNE IL

TRUCER, DICTIME; le pontife PHARES avance avec LE SACRIFICATEUR à sa droite : LE ROI est à sa gauche, accompagné des ABCHONTES de la Crète.

PHARES, au rol et aux archontes. Prenez place, seigneurs, au temple de Gortine "; Adorez et vengez la puissance divine.

(lis montent sur une estrade, et s'asseient dans le même ordre. Phares continue.)

Prêtres de Jupiter, organes de ses lois, Confidents de nos dieux, et vous, roi des Crétois, Vous, archontes vaillants, qui marehez à la guerre Sous les drapeaux saerés du maître du tonnerre, Voici le jour de sang, ce jour si solennel Où je dois présenter aux marches de l'autel L'holocauste attendu, que notre loi commande De sept ans en sept ans b nous devons en offrande

a La ville de Gortine était la capitale de la Crête, où l'on avait élevé la fameux temple de Jupiter. » Le but de cette tragédie est de prouver qu'il faul abolir

une loi quand elle est iojuste. L'histoire ancienne, c'est-à-dire la Fable, a dit depuis longtemps que ce grand légisiatest, Minos, propre lhs de Jupiter, et tant loué par le divin Ptalon, avait lastitué des sacrilles de sang bomain.

Ce bon el sage législairur lunmolait tous les aus sept jeunes Athiniens: du moins Virgile le dit [ & a. vi. 20-22] :

- la foribos lethem Androget tum pendere per - Certopider juni (miscrum), septema quotannis o Corpora datorum.... -

Ce qui est aujourd'hoi moins rare qu'un lei sacrifice, e'est qu'il y a vingt opinions différentes de nos profonds scoliastes aur le nombre des victimes, et sur la temps ou elles étairoi sarifiées an monstre prétendu, counu sous le nom de Mino-isare, monstre qui était évidemment le petit-fiis du sage Minos Quel qu'ait été le fondement de cetie fable. Il est très vrai-

remblable qu'on immolait des hommes en Crete comme dans tant d'autres contrées. Sanchoniathon, cité par Eusèbe Préparation évangélique, liv. 1), prétend que cet acte de religion ful instilué de lemps Immémorial. Ce Sanchoniathon vivail long-temps avant l'époque où l'on place Moise; et huit cents ans après Thaul, l'un des législateurs de l'Egypte, dont les Grecs firent depuis le premier Mercure.

Voici les paroles de Sanchontathon, traduites par Philon de Bibtos, rapportées par Eusèbe :

« Chez les anciens, dans les grandes calamités, les chefs de · l'état schetaient le saiut du peupte en Immolani aux dieux - vengeurs les plus chers de leurs enfants. Iloûs (ou Chro-· nos, scion les Grees, ou Salurne, que les Phéniciens appel-» leat larael, et qui fut depuis place dans le ciel) sacrifia alnei » son propee fils dans un grand danger où se trouvait la ré-» publique. Ce flis a'appelait Jeid; il l'avail eu d'une fille

» pommée Annobret; et ce nom de Jeud signifie en phénicien » premier-né. » Telle est la première offrance à l'être éternel , dont la mé

proire soit restée parmi les hommes; et cette première offrande est un parricide. Il est difficile de savoir précisément si les Bracha

cette coutuine avant les peuples de Phéalcie et Je Syrie; mais Il est malbeureusement certain que, dans l'Inde, ces sacrifices soul de la plus haute antiquité, et qu'ils n'y soul pas

Une jeune captive aux manes des héros: Ainsi dans ses décrets nous l'ordonna Minos . Quand lui-même il vengeait sur les enfants d'Égée La majesté des dieux, et la mort d'Androgée.

encore abolis de nos jours, malgré les efforts des Mahomé-

Les Anglais, les Hollandais, les Français, qui ont déserté leur pays pour aller commercer et s'egorger dans ces beaux climats, out vu très souvent de leunes veuves riches et belles se précipiler par devotion sur le bûcher de leurs maris, en repoussant leurs enfants qui leur tendaient les bras, et qui les conjuraient de vivre nour eux. C'est ce que la fem l'amiral Roussel vit, ti n'y a pas long-temps , sur les bords du Gange.

. Tantum religio potult suadere malo Luc. 2 . ses

Les Egyptiens ne manquaient pas de jeter en oérémonte : fille dans le Nil, quand its craignaient que ce fieuva ne parvint pas a la hauteur nécessaire.

Ortie horrible coulume dura jusqu'au règne de Ptolés Legun, tree ces pronunement soms meccase que leur l'etipose et leurs lemples. Nous ne citons pas ces coutumes de l'anti-quite pour faire parade d'une science vaine; mais c'est en gé-missant de voir que les supersittions les plus harbares sem-bleed un irstinct de la nature bumaine, et qu'il faut un effort

de raison pour les abolir. Lycaon el Tantale, servant sux dieux leurs enfants en raoùt, étaient deux pères superstitieux, qui commirent un parricide par pieté. Il est beau que les mythologistes aient imagine que les dieux punirent ce crime, an lieu d'agreer cette

officant 53l y a quelque falt avéré dans l'histoire and strame de la petite nation conpue depuis en Palestine sous le nom de Juis. Ce peuple, qui emprunta le langage, les ri-les et les usagre de ses voisins, non seulement immola ses en-

nemis aux différentes divinités qu'il adora Jusqu'à la trans-migration de Baby lose, mais il immols ses cefants mêmes. Quand une nation avous qu'elle a été tres long-temps coupa-ble de ces abominations, il n'y a pas moyen de disputer contre elle; Il faut la croire. Outre le sacritice de Jephié, qui est assez connu, les Julis

avogent qu'ils bruislent leurs tils et leurs filles en l'honneur de leur dieu Moloch, dans la vallee de Topheth. Moloch signitie à la lettre le Seigneur. Ædificaverunt excelsa Topheth, que est in valle filii Ennom, ut incenderent filios suos et filias suos igai. « lis oni bati les bauts lleux de Topheth, qui est dans la vallée du fils d'Ennom, pour y mettre en cend lits et leurs filles par le feu. » (Jérém. VII., 31.)

Si les Juifa jetalent souvent leurs enfants dans le feu pour plaire à la Divisité, ils nous apprennent auxsi qu'ils les fesalent moorir queiquefois dans l'esu. Ils leur écrassient la téte à coups de pierre au bord des ruisseaux. « Yous inemoles aux dieux vos enfants dans des torrents, sous des pierres. » (Isale, DESCRIPTION OF

Il s'est étevé une grande dispute entre les savants sur le pre-mier sacrilier de trente-deux filles, offert au dieu Adonal, après la bataille gagnée par la borde juive sur la borde madia-nite, dans le petit désert de Madian arabe, sous le commandement d'Eleazar, du temps de Moise : on ne sait pas positient en quelle année

Le livre sacré, intitulé les Nombres, pous dit (Nomb. xxxi) que les Juifs ayant tué dans le combat tous les mâles de la horde madianile, el cinq rois de cetta horde, avec un pro-phete, et Moise leur ayant ordonné, après la balaitte, de toer louirs les femmes, toutes les veuvrs , et tous les enfaots à la mamelle, on pariagra ensuite le batin, qui était de quarante mille neuf cents livres en or, à compter le siele à six francs de notre monnaie d'aujourd'hui; plus six cent soixante et

quitaze mille berbis, soixante et douze mille bœufs, soixante et un mille anes , trente-deux mille tilles vierges , le tout étant le reste des dépouliles, et les vainqueurs étant au nombre de douze mille, dent it n'y en eut pas un de luc.

Nos suffrages, Teucer, vous ont donné son rang : Vous ne le tenez point des droits de votre sang ; Nous vous avons choisi quand par Idoménée L'Be de Jupiter se vit abandonnée.

Or. du butin partagé entre lous les Juifs, Il y eut trente-

devix filles pour la part du designeur. Plasaieurs commenialeurs soit logis que crite part du Seigneur fut un holocasate, un sacrilire de ces irente-deux sitles, poliuption ne prot dire qui on les vois nas autois, attenda que prot de la commenta de la commenta de la commenta de y assis re ufer vierges consecries co lizaré, on a sursal pas près des Madianties pour le service de Tautei con it estat que, ces Madianties étatent impure, posiequ'ils o'étates pas manofers. Ceta un posit d'històric per que la sissense next do-

In our prejendu usual que le manacere de tout e qui étail, en via dana Jerche foit un weritable asoritiere, care en fat un analhiere, au vore, ares offensele; et tout se ét avec le plus unalhiere, au vore, ares offensele; et tout se ét avec le plus villes pendeut sep ploure, on il seya fois le lour de la ville, les series portant l'arché e significant portant l'arché e significant portant l'arché e significant pour les marchés de l'éche lousièreux d'est-coèmes. Les Jaids immoderent fout dans ortic cité, viellands, entent, é memes, elles, anifonsa de totole esporte, comme il est destine de l'archés d

Le massere do roi Agag fui inconiestablement un sacrifice, puisqu'il fut immolé par le prêtre Samuel, qui la dépeça eu morecuux arec un couperet, malgré la promesse et la foi du roi Saúa, qui l'avail reçu à rançus consue son prisonnier de

Vous vertez dans l'Essai sur les succurs el l'aspril den nations les percures que les Gaulois et les Teutons, cer Teutons dont Tacits fait semblant d'aimer tant les mœurs honnéles, fersient de ces exércibles sacrilles aussi communément qu'its coursient su piliage, et qu'ils s'entyraient de mauvaise

La débatable supersition de sacrifier des victimes humaines semble être di auturelle aux propies sauvages, qui au rapport de Procope, un certain Thochdeter, quell illa de Clovis, et roi dis pays Messin. Inmois des homeses pour avoir un beupreux sacreix dans une course qu'ill ill et a Lombardie pour la piller. Il ne manquait que des bardes tudesques pour chapter de the texploits.

Ora sacridiore da red messio étalente, probabblement en reside l'ancientes supersittion des Frances, ses anottes. Nous ne avrous que trop à quel point cette exécrable containes avait private chest les anotesm Welches, que nous apprison Gais-tois c'était la cette simplicité, cetta bonne foi, cette naturetique, bois ce destit la cette simplicité, cetta bonne foi, cette naturetique, bois que nous avenue faut existe. Cette il et hon tiemp de des évalues, ayant pout ampire des foréts, britablem les raignes que ces d'utiles appears, se les situes d'obre plus higheue que ces d'utiles appears, se les situes d'obre plus higheue que ces d'utiles appears, se les situes d'obre plus higheue que ces d'utiles appears, se les situes d'obre plus higheue.

Les savages des bords du Rhin avalent aussi des explosde-druïdieuses, des sordieres sacrès, dout la dévalion consillait à épopre solemellement des petits garçons et des petites silles dans de grande bassin de pleres, dont juréque-son subblétes moore, et que le professeur Schraftin a dessides influentes de la consideration. Con sont la les monoument de cette partie du me diferentes de sont la les monouments de les Pratilités, les Soopas, les Miron eu out laissé de diffarences.

Jules Cóarz, syanj conquist tous eep pays sauvager, vroutes the civiliser: it diefendit saut rations een actors de devotion, sous petins d'étre bruise sur, mêmes, et ît û abattre les facris ou ces houghiste religieux avaien, été commis, Mais ces pritres penistèreut dans leurs riles; its immoièrent en severt des emfants, dans qu'ul vant mieux obér a Dieuq vient nomme ; que Cóarz n'était grand-poutife qu'à Rome; que la religion que Cóarz n'était grand-poutife qu'à Rome; que la religion que Cóarz n'était grand-poutife qu'à Rome; que la religion que Cóarz n'était grand-poutife qu'à Rome; que la religion que Cóarz n'était grand-poutife qu'à Rome; que la religion que con n'est par la religion de la contraction que l'oran n'était grand-poutife qu'à Rome; que la religion que l'oran n'était grand-poutife qu'à Rome; que la religion que l'oran n'était grand-poutife qu'à Rome; que la religion que l'oran n'était grand-poutife qu'à Rome; que la religion que l'oran n'était grand-poutife qu'à Rome; que la religion que l'oran n'était grand-poutife qu'à Rome; que la religion que l'oran n'était grand-poutife qu'à Rome; que la religion que l'oran n'était grand-poutife qu'à Rome; que la religion que l'oran n'était grand-poutife qu'à Rome; que la religion que l'oran n'était grand-poutife qu'à Rome; que la religion que l'oran n'était grand-poutife qu'à Rome; que la religion que l'oran n'était grand-poutife qu'à Rome; que l'année qu'a l' Soyez digne du trône où vous êtes monté; Soutenz de nos lois l'inflexible équité. Jupiter veut le sang de la jeune captive Ou'en nos derniers combats on prit sur cette rive.

salut sans brûter de petites titles dans de l'osler, ou sans les

egurare dans de grandes curve.

Nos survages anotters ayant laissé dans nos climats in mèmoire de nos continues, l'inquisition e un pas de préne a les
renouveler. Les bichers qu'elle alianon strera de véritables
asceillens. Les céremonies ins plus augustes de la religios, procasions, autels, berédictions, econes, prèves, hymneschangies à grands chorers, tout y fut employé; et ces hymnes étains lies propere contiques de ces mêmes indéviation que

nous y trainons, el que nous appelous nos pères et nos maitres.

Ce sacrifice n'avail noi rapport à la jorisprudence humaine,

car assurement on a visit pas un crime contre la sociéd de mengre, dans sa maison, les portes bien feruces, d'un apnene cuil arce des laibues amères, le 16 de la loue de marx. Il et clair qu'en cela un ne fait de mai à personne; mais un péchait contre bien, qui avait aboit cette noienne cerémonie par l'organc de ses pouveaux muisitées.

On voulait donc venger Dien, en brûlani ces Juifs entre un autei et une chaîre de vêrilé drassés exprés dans la place publéque. L'Espagne behirt adua ins sicées a vent coist qui a émoussé la coutrau sacré et sacrilego de l'inquisition. Un tempo siendra enfia au l'Espagne aura peloe à croire que l'inquisition all estété.

Plusieurs moralistes out regardé la mort de Jean Hus et de Jérôme de Prague, comme le plus pumpeux sacrifice qu'un ait iamais fait sur la terre. Les deux victimes furent conduitra su bucher solennel par un électeur palalla et par un electeur de Brandelourg : quaire-vingts princes ou seigneurs de l'empire y assisterent. L'empreur Sigiamond brillait su milleu d'eux, comme le solell au milleu des astres, sebon l'expression d'un savani prétat allemand. Des cardinque, vêtue de longues robes trainantes, teinies en pourpre, rebrassées d'hermine, couverts d'un immense chapeau aussi de pourpre, august pendasent quinze houppes d'er, stégenient sur la m ligne que l'empereur, au dessus de tous les princes. Une foule d'évêques et d'abbés étalent au-dessous, ayant sur leurs têtes de hautes mitres étinosiantes de pierres préciruses. Quatre cents doctours , our un bang plus has , tensiont des livres a la main ; vis-a-vis on voyail vingt-sept ambassadeurs de toules les couronnes de l'Europe, avec lout leur cortège. Seize mille gen tilshommes remplissaient les gradius hors de rang, destinas. pour les curieux

Dans Tarben de or vaste cirque étaient placés cinq cents Jones-Tarben de or vaste cirque étaient placés cinq cents Jones-Tarben de la companya de la companya de la companya de P. Dirope écoutaient cette harmonie; et espi cent dis-huis courtiassers magnifiquement parcés, enferencée save eux (quelques sorteurs déscribé di-huis cents), companya dessip hous sportacte que l'espirit humain sit Jamiss inaught.

Ce fut dans cette auguste assemblée qu'on brûts Jean et Jérôme en l'honneur du même Jésus-Christ qui ramenait la hechis égaries sur ses épautes; et les Bancones, en s'élevant, dit un auteur du transs, alièrent réjoule le chel empyres.

Il faut avouer, après un tel spectacle, que lorsque le Picard Jean Chauvin offrii le sacrifice de l'espagnol Michel Servet, dans une pile de fagots verts, c'était dynner les marionnettes après l'oner.

Tous ceux qui not immolé ainsi d'autres bommes pour avoit eu des opinions contraires aux leurs, n'ont pu certainement les sacrifier qu'a Dieu.

Que Potyeucto et Réarque, animés d'un rele indiscret, allleal froubler une féte qu'on célebre pour la prospérité de l'empereux; qu'ils biseat les auties, les atalues, dont les débis écrateux les femmes et les co'anns, ils ne sont coupables qu'envers les hommes qu'ils ont just leur; et usuand on les condamnes à mort, cu utest qu'un acte de lustice 'tumaines n'assis quand

On la croit de Cydon. Ces peuples odieux, Ennemis de nos lois, et proscrits par nos dieux, Des repaires sangiants de leurs antres sauvages, Ont cent fois de la Crète infesté les rivages ; Toujours en vain punis, ils ont toujours brisé Le joug de l'esclavage à leur tête imposé. Remplissez à la fin votre juste vengeance. Une épouse, une fille à peine en son enfance, Aux champs de Bérécinthe, en vos premiers combats, Sous leurs toits embrasés mourantes dans vos bras. Demandent à grands cris qu'on apaise leurs manes. Exterminez, grands dieux, tous ces peuples profanes! Le vil sang d'une esclave , à nos autels versé, Est d'un bien faible prix pour le eiel offensé. C'est du moins un tribut que l'on doit à mon temple ; Et la terre coupable a besoin d'un exemple.

TEUCER. Vrais soutiens de l'état, guerriers victorieux, Favoris de la gloire, et vous, prêtres des dieux, Dans cette longue guerre, où la Crète est plongée, J'ai perdu ma famille, et ce fer l'a vengée; Je pleure encor sa perte : nn coup aussi eruel Saignera pour iamais dans ce cœur paternel L'ai dans les champs d'honneur immolé mes victimes : Le meurtre et le earnage alors sont légitimes : Nul ne m'enseignera ce que mon bras vengeur Devait à ma famille, à l'état, à mon cœur : Mais l'autel ruisselant du sang d'une étrangère Peut-il servir la Crète, et consoler un père? Plût aux dieux que Minos, ce grand législateur, De notre république auguste fondateur, N'eût jamais commandé de pareils sacrifices? L'homicide en effet rend-il les dieux propiees ? Avons-nous plus d'états, de trésors, et d'amis, Depuis au'Idoménée eut égorgé son fils? [en proie. Guerriers, c'est par vos mains qu'aux feux vengeurs J'ai vu tomber les murs de la superbe Troje. Nous répandons le sang des malheureux mortels, Mais c'est dans les combats, et non point aux autels

il ne a'agit que de punir des dogmes erronés, des propositions mai sonomates, c'est un véritable sacrifice à la Divinité. On pourrait ecouve regarder comme un sacrifice notre aaint Barthélemi, d'ont nous oliébrons l'anniversaire dans cetta ansec centenaire 1773, s'il y avait en pleu d'ordre et de dignité

An fall-op part on Yeal scarfford goe In most Afface to Doug, petited consequeller an apartennet, applicament reposited alone on divers ministeres? Yes i-on gas var d'autrem hariant de la conservation and petition of the p

Songes que de Calelhas et de la Grèce unie .

Le eini accest pas onit le sang d'Iplaginale .

Al hi por rous venge et gelaire est dans no maire, .

Chi i accest pas d'ente siliéen ser possitionnaine, .

Che par l'assassinat d'une illie innocente ?

Que par l'assassinat d'une illie innocente ?

Les effants de Cybos neroni- le plus comunis .

Sans en étre plus crainta nous seroni plus half. .

As souverain de differ rendous en sutre thomange; .

Méricans ses bontés , mais par notre courage :

Méricans ses bontés , mais par notre courage :

Ser l'aven d'un de l'accest de l'acces

Nous les formons ces vœux; mais ils sont inutiles Pour les esprits altiers et les cœurs indociles. La loi parle, il suffit : vous n'êtes en effet Que son premier organe et son premier sujet; C'est Jupiter qui règne : il veut qu'on obéisse ; Et ce n'est pas à vous de juger sa instice. S'il daigna devant Troie accorder un pardon Au sang que dans l'Anlide offrait Agamemnon, Quand il veut, Il fait grâce : écoutez en silence La voix de sa justice ou bien de sa clémence; Il commande à la terre, à la nature, au sort; Il tient entre ses mains la naissance et la mort. Quel nouvel intérêt vous agite et vous presse? Nnl de nous ne montra ces marques de faiblesse Pour le dernier objet qui fut sacrifié; Nous ne connaissons point cette fausse pitié. Vous voulez que Cydon cède an joug de la Crète : Portez celui des dieux dont je suis l'interprète : Mais voiei la victime.

(On amène Astérie couronnée de fieurs et enchaînée )

## SCÈNE III.

LES PRÉCÉDENTS, ASTÉRIE.

DICTIME.

A son aspect, seigneur,
La pitié qui vous touche a pénétré mon cœue.
Que dans la Grèce encore il est de barbarie!
Que ma triste raison gémit sur ma patrie!
PHARÉS.

Captive des Crétois, remise entre mes mains.

Avant d'entendre ici l'arrêt de tes destins,

C'est à toi de parier, et de faire connaître [naître.

Quel est ton nom, ton rang, quels mortels t'ont fait

ASTÉRIE.

Je veux bien te répondre. Astérie est mon nom;

<sup>a</sup> Pivatieurs anciena auteurs assurent qu'iphigénie fut en effet ascrifie : d'auteus imaginérent la fable de Diane et de la biche. Il est encore plus vraisembailes que, dans ces temps barbares, un pire ait socrifie as fills, qu'il ne l'est qu'une déesse, nominée biane, ait esheré coite viotime, et mas une blebe à sa pince. Mais cette fable prévalut; elle eut courre dans toute l'Araic comme dans la Gréce, et servit de modrés d'aitures fables.

Imes,

Ma mère est au tombeau; le vieillard Azèmon, Mon digne et tendre père, a, dès mon premier âge, Dans mon corqu qu'il forma fait passer son courage. De rang, je n'en ai point; la fière égalité Est notre heureux partage, et fait ma dignité. PHARÉS:

Sais-tu que Jupiter ordonue de ta vie?

Le Jupiter de Crète, aux yeux de ma patrie, Est un fantôme vain que ton implété Fait servir de prétexte à la férocité.

PHARE

Apprends que ton trèpas, qu'on doit à tes blasphè-Est déjà préparé par mes ordres suprêmes. ASTÉRIE.

le le sais, de ma mort indigne et lide auteur; ce le e sais, indumain, mals j'espère un engeur. Tous mes concityens sont justes et terrilles; Tu les connais, tu sais s'ils furent s'unicialies. Les foudres de ton dieu, par un ajele portés, Ne te sauveron la pade leux traits in entrités : Lui-même, s'il csiste, et s'il régit la terre, S'il naquit parmi vous, s'il lance le bomerre , Il saura bien sur toi, monatre de cruauté, Venger son divin onns il fonce tens insulté.

<sup>2</sup> Les Crétois disalent Minos fils de dieu, comme les Thébaina danient Bacchus et Réroule fils de dieu, comme les Argiens le disalent de Castor et de Pollar, les Romanio de Romolus; comme enfin les Tartares l'ont dit de Geugti-Kan, comme toute la Fable l'a chanté de tant de béros et de législateurs, ou de grera qui ont passe pour teis.

ou de gras qui ont passe pour teis.

Les doctes ont examiné sérieusement si Jupiter, le maître des dieux et le père de Minos, était né véritablement en Crete, et si ce Jupiter avait été enterré à Gortis, ou Gortine, ou

Cortina

C'est dommage que l'aplier soll un nomiatin. Les docles ont prétends enorce que ce nom latin venait de Jovis, dont un avait fait Jovis pater, Joe piter, Jupier, et que ce Jov resait de Jehoush ou Hiso, aucien nom de Dieu en Syrie, en Egypte, en Phénétie.

Ceux qu'on appelle théologiens, dit Cicéron (de Natura devrum, lib. 11), computent trois Jupiter, deux d'Arcadie, et un de Crète. Principio Joves tres numerant il qui theologi appellantur.

Il est à remarquer que tous les peuples qui out admis ce Jupierc, ce Jov, front tous armé du tonnerer. Ce fut l'altitude servé au souverain des dieux en Asie, en Grèce, à Rome; non pas en Exprès, parce qu'il n'y touse persogue jumais. La théologie dont parie Cioéron ne fut pas établie par les philosophes. Cektir qui a dit :

" Primus in orbe dece fecit timor, ardus ceria.
" Primina quem caderent. »

is a pas entired. By a blem gloot de gene qui entagent, equ'il by one a spir instonant et qui attench. Sin a savient rationale, it is autre autre conque que Diet Parleur de la nature envois la rose accomante lo nomero et la grede, qu'il la fait le lois estatut envergente de remps est seven dans un castons, tanda qu'il est executive de remps est seven dans un castons, tanda qu'il est executive de remps est seven dans un castons, tanda qu'il est menurate hausem qu'il fait tomber à locole en ladylone de la productive de la productive de l'annual de la productive d

Paisse tout l'appareil de tou infâne fête,
Tes outeux, tou bubben; retunder sur ta fetel
Paisse le temple berrièhe où men sang va couler;
Perisse to memoire et a' li fact qu'elle dure,
Qu'en alberre le son onne qu'en détent tes fierse.
Voilà mes vezux, mone culte, et tens d'ermiers adieux,
Qu'en abhorre lo nonne qu'en détette tes fierset
Voilà mes vezux, mone culte, et tens dermiers adieux,
Tol, dont un peuple entire réheir. I empire sugueste,
Et qui, qu'en traband oile lois l'ott qu'en passe pour juste;
Sembles bourner sur noil ets yeux d'humanné.
Sembles bourner sur noil ets yeux d'humanné.
Non, de mes assissain tu n'et pa le comméte.

MÉRIONE, archonte, à Teucer.

On ne peut faire grâce, et votre autorité
Contre un usage antique, et partout respecté,
Opposerait, seigneur, une force impuissante.

TEUCER.

Que je livre au trépas sa jeunesse innocente!...

ménione.

Il faut du sang au peuple, et vous le connaissez ; Ménagez ses abus, fussent-ils insensés. La loi qui vous révolte est injuste peut-être; Mais en Crète elle est sainte, et vous n'êtes pas maître De secouer un joug dont l'état est chargé. Tout pouvoir a sa borne, et cède au préjugé.

Quand il est trop barbare, il faut qu'on l'abolisse.

MÉRIONE. Respectons pius Minos.

TEUCER.

Et pourquoi dans Minos voulez-vous révèrer Ce que dans Busiris on vous vit abhorrer? Oui, J'estime en Minos le guerrier poitique; Mais je déteate en lui le mattre tyrannique. Il obtint dans la Crète un absolu pouvoir : Je suis moins roi que lui, mais je crois mieux valoir-En un mot à mes yeux votre offrande est un erime. (à Détiens-

Viens, suis-moi. PHARES se lève, les sacrificateurs aussi, et

descendent de l'estrade. Qu'aux autels on traine la victime.

Aimons plus la justice.

Vous osez!..

## SCÈNE IV.

LES PRÉCÉDENTS; UN MÉRAUT arrive, le caducée à la main. Le roi, les archontes, les sacrificateurs sont debout.

LE RÉBAUT.

De Cydon les nombreux députés

Out marché vers nos murs, et s'y sont présentés,

De l'olivier sacre les branches pacifiques, Symbole de concorde, ornent leurs mains rustiques : Lis disent que leur ehef est parti de Cydon. Et qu'il vient des captifs apporter la rancon.

PHARES. Il n'est point de rancon, quand le ciel fait connaître Qu'il demande à nos mains un sang dont il est mai-TEUCER. [tre.

La loi veut qu'on diffère; elle ne souffre pas Oue l'étendard de paix et celui du trépas Étalent à nos veux un coupable assemblage. Aux droits des nations nous ferions trop d'outrage. Nous devons distinguer (si nous avons des mœurs ) Le temps de la clémence et le temps des rigueurs : C'est par là que le ciel, ai l'on en eroit nos sages, Des malheureux humains attira les hommages; Ce eiel peut-être enfin lui veut sauver le jour. Allez, qu'on la ramène en cette même tour Que je tiens sous ma garde, et dont on l'a tirée Pour être en holocauste à vos glaives livrée. Sénat, vous apprendrez un jour à pardonner. ASTÉRIE.

Je te renda grâce, ô rol, si tu veux m'épargner; Mon supplice est injuste autant qu'épouvantable : Et, quoique j'v portasse un front inaltérable. Quoique aux lieux où le eiel a daigné me nourrir, Nos premières leçons soient d'apprendre à mourir, Le jour m'est cher... bélas! mais s'il faut que je meure, C'est une cruauté que d'en différer l'heure. (On l'emmène.)

TEUCER.

Le conseil est rompu. Vous, braves combattants, Croyez que de Cydon les farouches enfants Pourront malaisément désarmer ma colère. Si je vois en pitié cette jeune étrangère. Le glaive que je porte est toujours suspendu Sur ce peuple ennemi par qui i'ai tout perdu. Je sais qu'on doit punir, comme on doit faire grâce, Protéger la faiblesse, et réprimer l'audace; Tels sont mes sentiments. Vous pouvez décider Si j'ai droit à l'honneur d'oser vous commander, Et si j'ai mérité ce trône qu'on m'envie. Allez; blanez le roi, mais aimez la patrie; Servez-la; maia surtout, si vous craignez les dieux, Apprenez d'un monarque à les connaître mieux.

## ACTE SECOND.

SCÈNE I.

DICTINE, GARDES; DATAME, LES CYDONIENS, dans le fond.

DICTIME. Où sont ces députés envoyés à mon maître? Qu'on les fasse approcher... Mais je les vois paraltre, Quel est celui de vous dont Datame est le nom? DATAME.

C'est moi.

DICTIME. Quel est celui qui porte une rançon, Et qui croit , par des dons aux Crétois inntiles . Racheter des captifs enfermés dans nos villes ?... DATAME.

Nous ne rougissons pas de proposer la paix. Je l'aime, je la veux, sans l'acheter jamais. Le vieillard Azémon, que mon pays révère, Qui m'instruisit à vainere, et qui me sert de père, S'est chargé, m'a-t-il dit, de mettre un digne prix A nos concitoyens, par les vôtres surpris. Nous venons les tirer d'un infâme esclavage, Nous venons pour traiter.

DICTIME. Est-il ici? DATAME.

Son åge A retardé sa course, et je puis, en son nom,

De la belle Astérie annoncer la rançon. Du sommet des rochers qui divisent les nues J'ai volé, j'ai franchi des routes inconnues, Tandis que ce vicillard, qui nous suivra de près, A percé les détours de nos vastes forêts; Par le fardeau des ans sa marche est ralentie.

DICTIME. Il apporte, dis-tu, la rançon d'Astérie? DATAME.

Oui. J'ignore à ton roi ce qu'il peut présenter; Cydon ne produit rien qui puisse vous flatter. Vous sllez ravir l'or au sein de la Colchide, Le ciel nous a privés de ce métal perfide ; Dans notre pauvreté que pouvons-nous offrir? DICTIME.

Votre eccur et vos bras, dignes de nous servir.

Il ne tiendra qu'à vous ; long-temps nos adversaires, Si vous l'aviez voulu, nous aurions été frères. Ne prétendez jamais parler en souveraina; Remettez, des ce jour, Astérie en nos mains.

DICTIME. Sais-tu quel est son sort?

Elle me fut ravie. A peine ai-je touché cette terre ennemie : J'arrive : je demande Astérie à ton roi. A tes dieux, à ton peuple, à tout ce que je voi ; Je viens ou la reprendre ou périr avec elle. Une Hélène coupable, une illustre infidèle, Arma dix ans vos Grecs Indignement séduits : Une cause plus juste ici nous a conduits; Nous vous redemandons la vertu la plus pure : Rendez-moi mon seul bien, réparez mon injure. Tremblez de m'outrager; nous avons tous promis D'être jusqu'an tombeau vos plus grands ennemis: Nous monrrons dans les murs de vos cités en flammes Sur les corps expirants de vos fils, de vos femmes....

Guerrier, qui que tu sois, c'est à toi de savoir Ce que peut le conrage armé du désespoir. Tu nous connais : préviens le mallicur de la Crète.

# DICTIME

Nous savons réprimer cette audace indiscrète. J'ai pitié de l'erreur qui paralt t'emporter. Tu demandes la paix, et viens nous insulter l Calme tes vains transports; apprends, jeune barbare, Que pour toi, pour les tiens, mon prince se déclare; Qu'il épargne souvent le sang qu'on veut verser; Ou'il punit à regret, qu'il sait récompenser : Ou'intrépide aux combats, clement dans la victoire. Il préfère surtout la justice à la gloire;

## DATAME.

Et quel est donc ce roi? S'il est grand, s'il est bon, que ne vient-il à moi? Que ne me parle-t-il?... La vertu persuade. Je veux l'entretenir.

#### DICTIME.

Le chef de l'ambassade Doit paraître au sénat avec tes compagnons. Il faut se conformer aux lois des nations.

#### Est-ce ici son palais?

Mérite de lui plaire.

#### DATAME. DICTIME. Non; ce vaste édifice

Est le temple où des dieux j'ai prié la justice De détourner de nous les fléaux destructeurs . D'éclairer les humains, de les rendre meilleurs, Minos bâtit ces murs fameux dans tous les âges, Et cent villes de Crète y portent leurs hommages.

Qui? Minos? ce grand fourbe, et ce roi si cruel? Lul, dont nous détestons et le trône et l'autel; Oui le teignit de sang? lui dont la race impure Par des amours affreux étonna la nature \*?

eni Piaton et Aristole attesient one Mines, en li-reterant de police des enfers, autorisa l'amour des garçons,

Lui, qui du poids des fers nous voulut ceraser, Et qui donna des lols pour nous tyranniser? Lui, qui du plus pur sang que votre Grèce honore Nourrit sept ans ce monstre appelé Minotaure? Lui, qu'entin vous peignez, dans vos mensonges vains, Au bord de l'Acheron jugeant tous les humains. Et qui ne mérita, par ses fureurs impies. Que d'éternels tourments sous les mains des furies? Parle : est-ce là ton sage? est-ce là ton héros? Crois-tu nous effraver à ce nom de Minos ? Oh! que la renommée est injuste et trompeuse! Sa mémoire à la Grèce est encor précieuse : Ses lois et ses travaux sont par nous abhorrés. On méprise en Cydon ce que vous adorez:

On y voit en pitié les fables ridicules Que l'imposture étale à vos peuples crédules. DICTIME.

Tout peuple a ses abus, et les nôtres sont grands;

mais les avantures de ses deux filles ne supposent pas qu'elles russent recu une excellente éducation. N'admirez-vous pas les rol reçu une excellente éducation. N'admirez-vous pas le astes , qui , pour sauver l'honneur de Pasiphaé , imag nerent qu'elle avait été amoureuse d'un gentilbomn mé Tauros, que Minos tit mettre à la bastille de Crete. sous la garde de Dedale?

Mais n'admirez-vous pas davantage les Grees, qui imagir reni la fable de la vache d'airain ou de bois, dans la Pasiphaé s'ajusta si bicu, que le vrai laureau dont elle était

folle y fut trompé? Ce n'était pas assez de mouter cette vache, il fallait qu'elle fit en chaleur, ce qui étail difficile. Quelques commentateurs de cette fable abominable out oué dire que la reine fit entre d'alsord une génisse amourruse dans la creux de cette statue et se mit ensuite a sa place. L'amour est ingénieux ; mais voili un bien execrable emploi du génie. Il est vrai qu'a la non non pas de l'humanité, mais d'une vile espèce d'hommes bro et dépravée, ces horreurs ont été trop communes, témoin le lémoin le bout qui est les faveurs d'une telle Egyptienne de Mondes, torsque Hérodote était en Egypte; témoin les lois juives portées contre les hommes et les femmes qui s'accou-pieul arce les animaux, et oui ordonnead account de la secou-pieul arce les animaux, et oui ordonnead account les des et la bête ; témoin la notoriété publique de ce qui se p e en Calabre : témoju l'avis pouvellemes être luthérien de Livonte, qui exhorte les jeunes g de Livonie et d'Estonie à ne plus tant fréquies ánesses, les brebis et les chèvres.

La grande difficulté est de savoir au juste si ces co tions afreuses ont jamais pu produire que iques monst grand nombre des amateurs du merveilleux, qui préte avoir vu des fruits de ces accouple ges avec les filles , n'est pas une rai ents , et surtout des sinon invincible pour q les admette : ce n'est pas non plus une raison absolue de les aissons pas assex tout or que peut la rejeter. Nous ne conn nature. Saint Jérôme esporte des histoires de cente de salyres , dans son livre des Pères du désert. Saint Augu tin, dans son trente-troisième sermon à ses frères du d a vu des hommes sans tête, qui avalent deux gros yeux sur a ru ore sommette state icté, qui a vaient orax give yeux sur leur politrie, et d'ouire e qui n'avaient qu'un ceil su mâlies du front; mais il faudrait avoir une bonne attestation pour louie l'histoire de Minos, de Paulphaé, de Theée, é Arlaine, de Dédaie, et d'Coure. On appelaif autrétois caprils forts orax qui avaient quedque douis eur oette tradition.

On prétend qu'Euripide composa une l'agédie de Pasiphet, elle ant du moine comptée parmi celles qui lui sont attribuées. et qui sont perdues. Le sujet était un peu sonbreux; mais quand on a lu Polyphème, on peut croire que Pasiphae fait mise sur la lipeatra.

Mais nous avons un prince ennemi des tyrans , Ami de l'équité , dont les lois salutaires Aboliront bientôt tant de lois sanguinaires. Prends confiance en lui , sois sûr de ses bienfaits : Je jure par les dieux...

#### DATAME.

Ne jure point; premettaprometta-ous que ton oni eura junte et sincher; Qu'il rendra dès e pour Astérie à son père... De se autreris bientits nons porouns è quitter. Nous a "sons rien à craindre et tien à soubaiter; La nature pour nons dit assez bienfessate : Aux creux de nou valions su main toute puissante Aux creux de nou valions su main toute puissante Aux creux de nou valions su main toute puissante A profiguir se lime pour prit de not revanux; Nous posséons les aire et la terre, et les essent Que nout fisal-di e pair à Printe desarre, controller Que nout fisal-di e pair à Printe desarre, controller La culture des champs, la guerre, nont nos arts; L'enceinte des coherna a form nos rempetras (ter. Nous a l'avona jumais eu, nous a'urons point de mais

#### DICTIME.

Oui, Teucer en est digne; oui, peut-être sujourd'hui, En le connaissant mieux, vous combattrez pour lui.

#### DATAME.

Nous! DICTIME.

Vous-même. Il est temps que nos baines finlssent, Que, pour leur intérêt, nos deux peuples s'unissent. Je ne te réponds pas que ta dure fierté Ne puisse de mon roi blesser la dignité;

Mais il l'estimera. Yous, allez; qu'on prépare Ce que les champs de Crète ont produit de plus rare; Qu'on traite avec respect ces guerriers généreux.

(Its nortest.)
Puissent tous les Crétois peaser un jour comme eux!
Que leur franchise est noble, ainsi que leur courage!
Le lion n'ext point ne pour souffrir l'esclavage: Qu'ils soient nos allés, et non pas nos aujets.
Leur mâle liberté peut servir nos projets.
J'aime mieur leur audoce et leur candeur hautaine

## Que les fois de la Crète, et tous les arts d'Athène. SCÈNE, II.

TEUCER, DICTIME, GARDES.

Total, picture, carpa

Il faut prendre un parti: ma triste nation N'écoute que la voix de la sédition; Ce sénat orgueilleux contre moi se déclare; On affecte ce zele implacable et barbare Que toujours les méchants feignent de possider, A qui souvent les rois sont contraints de céder; l'extends de mes rivaux la funeste i adustris. Crier de tous côtés : Religion , patrie! Tout prêts à m'scouser d'avoir trahi l'élat . Si je m'oppose encore à cet assassinat. Le nuage grossit , et je voir. la tempête Qui , sans doute , à la fin tombera sur ma tête.

is proposer dans

J'oserais proposer, dans ces extrémités, De vous faire un appui des mêmes révoltés, Des mêmes habitants de l'âpre Cydonie, Dont nous pourrions guider l'impétueux génie : Fiers ennemis d'un joug qu'ils ne peuvent subir, Mais, amis généreux, ils pourraient nous servir. Il en est un, surtout, dont l'âme noble et fière Connaît l'humanité dans son audace altière : Il a pris sur les siens, égaux par la valeur, Ce secret ascendant que se donne un grand cœur; Et peu de nos Crétois ont connu l'avantage D'atteindre à sa vertu, quoique dure et sauvage. Si de pareils soldats pouvaient marcher sous vous, On verrait tous ces grands si puissants, si jaloux De votre autorité qu'ils osent méconnaître, Porter le joug paisible, et chérir un bon maître. Nous voulions asservir des peuples généreux : Fesons mieux, gagnons-les; e'est là régner sur eux.

TEUCER.

Je le sair. Co projet poet ions doute être utile;
Mais il ouvra le porte à la guere civile;
A ce rembe affreux fau-l in abandonner?
Fentil-pardre l'étapour le mieux gouverner?
Le veux sauvre les jours d'une jeune berbare;
De sang des cloyers seral-je moins avare?
Il le faux rouver, je sinis bien malleurreux sur le pour d'une jeune berbare;
Dels angules cloyers seral-je moins avare?
Il le faux rouver, je sinis bien malleurreux sur le pour d'une production de la pour de la comme de la pour de la pour

#### is rot, si je ne izis

Quoi donc! contre les lois la vertu ne peut rien l Le préjugé fait tout! Pharès impitoyable Maintiendra malgré vous cette loi détestable! Il domine au sénat! on ne veut désormais Ni d'offres de rançon, ni d'accord, ni de paix!

TRUCER.

Quel que soit son pouvoir, et l'orgueil qui l'anime,

Vs., le cruel du moins n'aura point sa victime; Va., dans ces mêmes lieux, profanés si long-temps, J'arracherai leur proie à ces monstres sangiants. DICTIME.

Puissiez-vous accomplir cette sainte entreprise!

Il faut bien qu'à la fin le ciel la favorise. Et lorsque les Crétois, un jour plus éclairés , Auront enfin détruit ces sttentats serrés (Car il faut les détruire, et j'en aurai la gloire) , Mon nom , reseccté d'eux , vivra dans la mémoire. DICTIME.
La gloire vient trop tard, et e'est un triste sort.

Qui n'est de ses bienfaits payé qu'après la mort, Obtint-il des autels, est encor trop à plaindre. TEUCER. Je connais, cher ami, tout ce que je dois eraindre;

Mais il faut bien me rendreà l'ascendant vainqueur Qui parle en sa défense, et domine en mon occur. Gardes, qu'en ma présence à l'instant on conduise Cette Cydonienne, entre nos mains remise. (Les gardes sortent.)

Cette Cydonieane, entre nos maias remise. (Les gurdes sortent.) Je prétends lui parler avant que, dans ce jour, On ose l'arracher du fond de cette tour, Et la rendre au cruel armé pour son supplice. Ouj presse au nom des dieux ce sanglant sacrifice.

Demeure. La voici : sa jeunesse, ses traits, Toucheraient tous les cœurs, hors celui de Pharès.

SCÈNE III.

TEUCER, DICTIME, ASTÉRIE, GARDES.

ASTÉRIB.

Que prétend-on de moi? quelle rigueur nouvelle,
Après votre promesse, à la mort me rappelle?
Allume-t-on les feux qui m'étaient destinés?
O roi! vous m'avez plainte, et vous m'abandonnez!

TRUCRE.

Non; je veille sur vous, et le ciel me seconde.

ASTÉRIE.

Pourquol me tirez-vons de ma prison profonde?

Pour vous rendre au elimat qui vous donna le jour; Vous reverrez en pair volte permete séjour : Malheureuse étrangère, et respectable fille, Que la guerre arracha du sein de sus famille, Souvenez-vous de moi loin de ces fieux cruels. Soyez prête à partir... Oubliez nos austeis... Une escorte fibble aura soin de vous autre. Vivez... Qui mieux que vous a mérité de vivrel Asténts.

Ah, seigneur I ah, mon roll je tombe à ros graoux; Tout mon cœur qui m'échappe a volé derant vous; Image des vrais dieux, qu'ici l'on désisonore, Recerez mon encent : en vous je les adore. Vous seul, vous m'erachez su uz monstres infernaux qui me parlast en dieux, a'étaiost que des bouriseax. Malgré ma juste horreur de servi reson n maître, Esclare auprès de vous je me plairais à l'être. TEUCAR.

Plus je l'entends parler, plus je suis attendri...
Est-il vrai qu' Azémon, ce père si chèri, [re,
Qui, près de son tombean, vous regrette et vous pleuPour venir vous reprendre a quitté sa demeure?

ASTÉRIR.

Onle dit. J'ignorais, au fond de ma prison, Ce qui s'est pu passer dans ma triste maison. Savez-tons que Datame, envoyé par un père, Venait nous proposer un troité salutaire, Et que des jours de paix pouvaient être accordés? ASTÉRIS.

Datame! lui, seigneur! que vous me contondez! Il serait dans les mains du sénat de la Crète? Parmi mes assassins?

TEUCER.

Dans votre âme inquiète
J'ai porté, je le vois, de trop sensibles coups;
Ne craignez rien pour lui. Serait-il votre époux?
Yous serait-il promis? est-ce un parent, un frère?
Parlez; son amitié m'en deviendra plus chère.
Plus on vous oporium, a blus è veux vous servir.

ASTÉRIE.

De quelle ombre de joie, hélas! puis-je jouir?

Qui vous porte à me tendre une main protectrice?

Quels dieux en ma faveur ont parlé?

TRUCER.

La justice.

ANTHERY
Landhambeaux de l'Eymon n'ontpoint brillé poor moi,
Seigneur; Datane m'aime, et Datane a ma foi;
Nos sermonts sont communa, et ce moud vinérable
Ent plus sacré pour nous, et jusi sirviolable
Que tout est appareil formé dans voe international
Pour asservir des occurs qui en se donnent pas.
Le min en éet plus à moi. Le généreux Datanes (me,
Allait me rendre heureuse en m'obtenant pour femCand vou lebes soldes, qui d'une is champs de
Nogard vou lebes soldes, qui d'une is champs de
Cand vou lebes soldes, qui d'une is champs de
Cand vou lebes autres de l'anthere de l'anthere de
Cand vou lebes autres de l'anthere de l'anthere de
Cand vou lebes autres de l'anthere de l'anthere de
La devant vou a tuté sont traille l'innocence :
Ce sont il se la suriers dont it se sont converts.

Sea forst....lis soon briefs, a'n noyez point en doute. Crest pour lai qu'ils son fistr; et si et de ui fecourse il pout tomber un jour au pied de cet auste! Ous amain veut au rous porte le coup mortel. Je vous rendrai l'épour dont vous étes privée, El pour qui du treps de effect vous oits murée; Le pour qui du treps de effect vous oits murée; Le pour qui du treps de effect vous oits murée; Le pour qui du treps de effect vous de la murée; Le pour qui du treps de effect vous de la murée; Le pour qui du treps de l'écute vous de la pour Le pour pour le pour le le pour Sea de la comme de la pour le pour Le pour le pour le la pour Jacobier le pour cou l'ye perfarie le jour.

TEUCER.

ASTÉRIE.

Ah! que vous méritez, seigneur, une sutre cour,
Des sujets plus humains, uu culte moins barbarol
TRUCKE.

Allez : avec regret de vous je me sépare; Mals de tant d'attentats , de tant de cruauté Je dois venger mes dieux , vous , et l'humanité, ASTÉRIE.

Je vous crois, et de vous je ne puis moins attendre.

### SCÈNE IV.

### TEUCER, DICTIME, MÉRIONE.

MÉRIONE.
Seigneur, sans passion pourrez-vous bien m'entendre?

Parlez.

### MÉRIONE.

Les factions ne me gouvernent pas , Et vous savez assez que dans nos grand débats , Je ne me suis montré le fauteur ni l'esclave

Des sanglants préjugés d'un peuple qui vous brave. Je voudrais, comme vous, exterminer l'erreur Qui séduit sa faiblesse, et nourrit sa fureur. Vous pensez arrêter d'une main courageuse Un torrent débordé dans sa course orageuse; Il vous entrainera, i e vous en averti.

Il vous entralnera, je vous en averti. Pharès a pour sa cause un violent parti, Et d'autant plus puissant contre le diadème, Qu'il croit servir le ciel et vous venger vous-même

« Quoi! dit-il, dans nos champs la fille de Teucer, » A son père arrachée, expira sous le fer;

Et, du sang le plus vil indignement avare,
 Teucer dénature respecte une barbare!...

Lul seul est inhumain, seul à la cruauté
 Dans son cœur insensible il joint l'impiété;

Dans son cœur insensible il joint l'impiété;
 Il veut parler en roi, quand Jupiter ordonne;

L'encensoir du pontife offense sa couronne :
 Il outrage à la fois la nature et le eiel,

» Et contre tout l'empire il se rend criminel... » Il dit; et vous jugez si ces accents terribles Retentiront long-temps sur ces âmes flexibles, Dont il peut exciter ou calmer les transports,

Dont il peut exciter ou calmer les transports, Et dont son bras puissant gouverne les ressorts. TRUCKR. Je vois qu'il vous gouverne, et qu'il sut vous séduire.

M'apportez-vous son ordre, et pensez-vous m'instruire? MÉRIONE. Je vous donne un conseil.

TRUCER.

Je n'en aj pas besoin.

MÉRIONE.

# Il vous serait utile.

Épargnez-vous ce soin;
Je sais prendre, sans vous, conseil de ma justice.
MÉRIONS-

Elle peut sous vos pas creuser un précipice : Tout noble, dans notre lle, a le droit respecté

<sup>8</sup> C'est le lièremerete des Poissais, droit cher et faial qui a causé beaucoup plus de maiheurs qu'il n'en a prévenn. C'était le droit des tribuns de Rosse, c'était le bouclier du pou-

De s'opposer d'un mot à toute nouveauté.

TEUCER.

#### Quel droit!

Notre pouvoir balance ainsi le vôtre; Chacun de nos égaux est un frein l'un à l'autre.

TEUCER.
Oui, je le sais; tout noble est tyran tour à tour.

De notre liberté condamnez-vous l'amour?

TEUCER.

Elle a toujours produit le public esclavage.

MÉRIONE. Nul de nous ne peut rien, s'il lui manque un suffraça.

TEUCER. La discorde éternelle est la loi des Crétois.

MÉRIONE.
Seigneur, vous l'approuviez, quand de vous out fit choix.

TEUCEN. Je la blâmais dès-lors ; enfin je la déteste :

Soyez sur qu'à l'état elle sera funeste. MÉRIONE.

Au moins, jusqu'à ce jour, elle en fut le soutien : Mais vous parlez en prince.

TEUCER.
En homme, en citoyen;

Et j'agis en guerrier, quand mon bonneur l'exige :
A ce dernier parti gardez qu'on ne m'oblige.

MÉRIONE.

Vous pourriez hasarder, dans ces dissensions, De véritables droits pour des prétentions... Consultez mieux l'esprit de notre république.

TRUCER.

Elle a trop consulté la licence marchique.

Je vous parle en son nom.

MÉRIONE.

Seigneur, entre elle et vous marchant d'un pas égal .

Autrefois votre ami, Jamais votre rival,

ple mine has måne de en magdersky, misk quand creite realization og state has måne de en magdersky, misk grund creit som det en tre til en tre til erverli i som en me elleriste trap disseprense, ne det en tre til en tre

Je réponds, Mérione, Au nom de la nature, et pour l'honneur du trône. MERIONE.

Nos lois...

TRUCKE Laissez vos lois, elles me font horreur;

Vous devriez rougir d'être leur protecteur. MEBIONE.

Proposez une loi plus humaine et plus sainte; Mais ne l'imposez pas : seigneur, point de contrainte ; Vous révoltez les cœurs, il faut persuader. La prudence et le temps pourront tout accorder.

TEUCER. Que le prudent me quitte, et le brave nie suive. Il est temps que je règne, et non pas que je vive.

MÉBIONE. Régnez; mais redoutez les peuples et les grands.

Ils me redouteront. Sachez que je prétends Être impunément juste, et vous apprendre à l'être. Si vous ne m'imitez, respectez votre maître...

Et nous, allons, Dictime, assembler nos amis, S'il en reste à des rois insultés et trahis.

## ACTE TROISIÈME.

#### SCÈNE L

DATAME, CYDONIESS.

DATAME. Pensent-ils m'eblouir par la pompe royale, Par ce faste imposant que la richesse étale? Croit-on nous amollir? Ces palais orgueilleux Ont de leur appareil effarouché mes yeux; Ce fameux labyrinthe, où la Grèce raconte Que Minos autrefois ensevelit sa honte, N'est qu'un repaire obscur, un spectacle d'horreur; Ce temple, où Jupiter avec tant de splendeur Est descendu, dit-on, du haut de l'empyrée. N'est qu'un lieu de carnage à sa première entrée \*;

a C'était à l'entrée du temple qu'on tuait les victimes. Le sanctuaire était réservé pour les oracles, les consultations et les autres aimagrées. Les bornfa, les moutons, les chèvres, étalent immolés dans le périptère Ces temples des ancieis, excepté ceux de Vénus et de Flore, n'étaient au fond que des boucheries en colonnades. Les aroates qu'on y brûtait étaient absolument nécessaires pour matte qu'on peu la pasnieur de ce carange conlinuel; mais quelque princ qu'on pril pour jeter au loin les resies des ca-davres, les boyaux, la fiente de tant d'animaux, pour laver le pavé couvert de sang, de flei, d'urine et de fange, il était

len difficile d'y parvenir. L'historien Flavien Joséphe dit qu'ou immola deux cent cin-

Et les fronts des béliers égorgés et sanglants Sont de ces murs sacrés les houteux ornements : Ces nuages d'encens, qu'on prodigue à toute heure N'ont point purifié son infecte demeure. Que tous ces monuments, si vantés, si chéris, Ouand on les voit de près, inspirent de méoris!

UN CYDONIEN. Cher Datame, est-il vrai qu'en ces pourpris funeste,

On n'offre que du sang aux puissances célestes? Est-il vrai que ces Grecs, en tous lieux renommés, Ont immolé des Grecs aux dieux qu'ils ont formés? La uature à ce point serait elle égarée?

A des flots d'imposteurs on dit qu'elle est livrée, Qu'elle n'est plus la même, et qu'elle a corrompu Ce doux présent des dieux , l'instinct de la vertu : C'est en nous qu'il réside, il soutient pos courages : Nous n'avous point de temple en nos déserts sauvages : Mais nous servons le ciel, et ne l'outrageons pas Par des vœux criminels et des assassinats. Puissions-nous fuir bientôt cette terre cruelle, .

Délivrer Astérie, et partir avec elle! LE CYDONIEN. Rendons tous les eaptifs entre nos mains tombés, Par notre pitié seule au glaive dérobés.

quante mille victimes en deux heures de temps, à la Pique qui précéda la prise de lécusalem. On sait combien ce Josepho ctalit exagrateur; quelles rélicules hyperbolesti employa pour faire valoir an misérable nation; quelle profusion de predigre impertinents il étals; avec quel mépris ces mensongus furent reçus par les Romains; comme il fut relancé par Apion, et comme il répondit par de nouvelles hyperboles à celles qu'on lui reprochait. On a remarqué qu'il surait faits plus de cis-quante mille prêtres bouchers pour examiner, pour tuer en cérémonie, pour dépecer, pour pariager taut d'animaux. Cette exagération est inconcevable; mais entin ti est certain que les victimes étalent nombreuses dans cette boucherie nue dans toutes les autres. L'usage de réserver les meilleurs orceaux pour les prêtres, était établi par toute la terre con nue, excepte dans les Indes et dans les pays au-delà du Gange C'est ce qui a fait dire a un célebre poête anglais -

. The priests out roast beef, and the people stare. . Les prêtres sont à table, et le sot peuple admire.

On ne voyait dans les temples que des étaux, des broche des grils, des conteaux de cuisine, des écumoires, de longu fourchettes de fer, des cuillers ou des cuillères à pot, de gra s jarres pour mettre la graisse, et tout ce qui peut inspire le dégoût et l'horreur. Rien ne contribuait plus à perp cette dureté et cette atrocité de mœurs qui porta entin les mmes à sacrifier d'autres hommes, et jusqu'à leurs propr nts; mais les sacrifices de l'inquisition, dont nous ave tent parie, ont été cent fois plus abominables. Nous av substijué les hourreaux aux bouchers.

Au reste, de toutes les grosses masses appelées temples Égypte et à Babylone, et du fameux temple d'Éphèse, regau me la merveille des temples, aucun ne peut être cor en rien à Saint-Pierre de Rome, pas même a Saint-Paul Londres, pas même à Sainte-Genevièva de Paris, que h aujourd'hui M. Soufflot, et auquet li destine uo dôme p reite que celui de Saint-Pierre, et d'uo artifice adm Si les anciennes nations revensient au moude, elles préfére-raient sans doute les belles musiques de nos églises à des bou-cheries, et les sermons de Tiliosion et de Massilion à des auEsclave pour esclave, et quittons la contrée Où notre pauvreté, qui duit êre honorée, N'est, aux yeax des Crétois, qu'un objet de dédain; Ils descendaient vers nous par na accoell bautain. Leurs bondes m'indignaient. Regagnons nos salles, Fuyous leurs dieux, leurs mozurs, et leurs beruyantes Ils sont cruels et vains, poils et sams pité. ('illet. Le nature entre nous mit trop d'inmitié.

All survous de leurabelle survenurs Astéria.

Marcha de leurabelle sur yare de la patric
Sanal iur route a sigurut'hul no pius bel patric
Sanal iur route a sigurut'hul no pius bel romennet 1.
En vin je 1a demande aux prupies de la Crète;
Acuem a' a stitulia modeneur inquiet,
Acuem a' a stitulia mo

Cet immense intervalle, et ravir aux mortels

Il ne fallsit qu'un mot , la paix était jurée; Je voyais Astérie à son époux livrée:

On payait so rançon, non du brillant amas

Leur dignité première et leurs droits naturels?

Des métaux précieux que je ne connais pas.
Mais des moissons, des fruits, des trésors véritables,
Qu'arrachent à nos champs nos mains infatigables:
Nous rendions nos eaptifs; Astérie avec nous
Revolait à Cydon dans les bras d'un époux.
Faut-il partir anns elle, et venir la reprendre [dre?

## Dans des ruisseanx de sang, et des monceaux de ceu-SCÈNE II.

LES PRÉCÉDENTS; UN CYDONIEN, arricant.

LE CYDONIEN.
Ah! savez-vous le crime?...

O ciel! que me dis-tu? Quel désespoir est peint sur ton front abattu? Parle, parle.

LE CYDONIEN. Astérie...

DATAME. Eh bien? LE CYDONIEN.

Cet édifice , [ce. Ce lieu qu'on nomme temple est prêt pour son suppli-

Pour Astérie!

LE CYDONIEN.
Apprends que, dans ce méme jour,
En cette même enceinte, en cet affreux séjour,
De je ne sais quels grands la horde forcenée
Aux bûchers dévorants l'a déjà condamnée :
lls apaisent ainsi Jupiter offensé.

DATAME.

Elle est morte!

LE PREMIER CYDONIEN.

Ah! grand dieu!

LE SECONE CYDONIEN.

Ces restes précieux adorés par Datame.

L'arrêt est prononcé; On doit l'exécuter dans ce temple barbare : Voilà, chers compagnons, la paix qu'on nous prépare! Sous un couteau perfide, et qu'ils ont consacré, Son sang, offert aux dieux, va couler à leur gré, Et dans un ordre auguste ils livrent à la flamme

Je me meurs.

Datame!...

DATAME.

(Il tombe entre les bras d'on Cydosien.);

LE PREMIER CYDONIEN.

Peut-on croire un tel excès d'horreurs?

Il en est encore un bien cruel à nos cœurs, Celui d'être en ces lieux reduit à l'impuissance D'assouvir sur eux tous notre juste vengeance, De frapper ces tyrans de leurs couteaux sacrés, De noyer dans leur sang ces monstres révérés.

DATAME, recenant à lui.

Qui? moil je ne pourrais, ô ms chere Astérie.

Mourir sur les bourreaux qui l'arrachent la viel...

Je le pourrai, sans doute... O mes braves amis,

Montrez ces sentiments que vous m'avez promis:

Périssez aver moi. Marchou.

(On entend une voix d'une des tours.) Datame, arrête!

DATAME. [tête Ciell... d'où part cette voix? quels dieux ont sur ma Fait su loin dans les airs retentir ces accents? Est-ce une illusion qui vient troubler mes sens? (La méme voix.)

DATAME.

C'est la voix d'Astérie elle-même! Ciel! qui la fis pour moi, dieu vengeur, dieu supréme! Ombre chère et terrible à mon cœur désolé, Est-ce du sein des morts qu'Astérie a parlé?

UN CYDONIEN.

Je me trompe, ou du fond de cette tour antique
Sa voix faible et mourante à son amant s'explique.

DATAMS.

Je n'entends plus ici la fille d'Azémon; Serait-ce là sa tombe? est-ce là sa prison? Les Crétois auraient-ils inventé l'une et l'autre?

LE CYDÔNIEN.

Quelle horrible surprise est égale à la nôtre!

DATAME.

Les prisons l'est-ee ainsi que ces adroits tyrans Ont bâti, pour régner, les tombeaux des vivants? UN CYDONIES. Ines!

N'aurons-nous point de traits, d'armes et de machi-Ne pourrons-nons marcher sur leurs vastes ruines! DATAME arance pers la tour.

Quel pouveau bruit s'entend? Astérie! ah! grands dieux! C'est elle, je la vois, elle marche en ces lieux ... Mes amis, elle marche à l'affreux sacrifice, Et voità les soldats armés pour son supplice. Elle en est entourée.

(On voit dans l'enfoncement Astérie enfourée de la garde que le roi Teuerr lui avait donnée. Datame continue.) Allons, c'est à ses pieds

Ou'il taut, en la vengeant, monrir saerifiés.

SCÈNE III. LES CYDONIENS, DICTIME.

DICTIME. Où pensez-vous aller? et qu'est-ce que vous faites? Quel transport vous égare, aveugles que vous êtes? Dans leur conrse rapide ils ne m'écoutent pas. Ah! que de cette esclave ils suivent donc les pas ; Qu'ils s'écartent surtout de ces autels horribles, Dressés par la vengeance à des dieux inflexibles; Ou'ils sortent de la Crète. Ils n'ont vu parmi nous Que de justes sujeta d'un éternel courroux : Ils nous détesteront ; mais ils rendront justice A la main qui dérobe Astérie au supplice; lis aimeront mon roi dans leurs affreux déserts... Mais de quels cris soudains retentissent les airs! Je me trompe, on de loin l'entends le bruit des armes. Que ce jour est funeste, et fait pour les alarmes ! Ah! nos mœurs, et nos lois, et nos rites affreux, Ne pouvaient nous donner que des jours malheureux! Revolons vers le roi.

SCÈNE IV.

TEUCER, DICTIME.

TRUCER. Demeure, eher Dictime, Demeure. Il n'est plus temps de sauver la victime; Tous mes soins sont trabis; ma raison, ma bonté, Ont en vain combattu contre la cruauté: En vain bravant des lois la triste barbarie. An sein de ses foyers je rendais Astérie; L'humanité plaintive, implorant mes secours, Du fer déià levé défendait ses beaux jours : Mon cœur s'abandonnait à cette pure joje D'arracher aux tyrans leur innocente proie : Datame a tout détruit.

Comment ? quels attentats? TEUCER.

Ab! les sauvages mœurs ne s'adoueissent pas f Datame ...

DICTIME. Quelle est done sa fatale imprudence?

TRUCKE. Il paiera de sa tête une telle insolence. Lui, s'attaquer à moi! tandis que ma honté Ne veillait, ne s'armait que pour sa sûreté: Lorsque déjà ma garde, à monordre attentive. Allait loin de ce temple enlever la cantive. Suivi de tous les siens il fond sur mes soldats. Quel est donc ce complot que je ne connais pas? Étaient-ils contre moi tous deux d'intelligence? Était-ce là le prix qu'on dût à ma clémence? J'y cours ; le téméraire, en sa fougue emporté. Ose lever sur moi son bras ensanglanté : Je le presse, il succombe, il est pris avec elle. Ils périront : voilà tont le fruit de mon zèle : Je fesais deux ingrats. Il est trop dangereux De vouloir quelquefois sauver des mafheureux. J'avais trop de bonté pour un peuple farouche Ou'sucun frein ne retient, qu'aveun respect ne tou-Et dont je dois surtout à jamais me venger. Où ma compassion m'allait-elle engager! Je trahissais mon sang, je risquais ma couronne; Et pour qui?

DICTIME.

Je me rends, et je les abandonne. Si lenr faute est commune, ils doivent l'expier: S'ils sont tous deux ingrats, il les faut oublier. TRUCER. Ce n'est pas sans regret; mais la raison l'ordonne.

DICTIME. L'inflexible équité, la majesté du trône, Ces parvis tout sanglants, ces autels profanés, Votre intérêt, la loi, tout les a condamnés.

TEUCER. D'Astèrie en secret la grâce, la jeunesse, Peut-être malgré mol, me touche et m'intéresse; Mais je ne dois penser qu'à servir mon pays; Ces sauvages humains sont mes vrais enpemis. Oui, le répronve encore une loi trop sévère : Mais il est des mortels dont le dur caractère, Insensible aux bienfalts, intraitable, ombrageux. Exige un bras d'airain tonjours levé sur eux. D'ailleurs ai-ie un ami dont la main téméraire S'armât pour un barbare et pour une étrangere? Ils ont voulu périr, c'en est fait; mais du molns Que mes yeux de leur mort ne soient pas les témoins.

### SCÈNE V.

TEUCER, DICTIME, UN HÉBAUT.

TEUCER. Oue sont-ils devenus?

LE RÉBAUT.

Leur fureur inouie D'un trépas mérité sera bientôt suivie : Tout le peuple à grands eri s presse leur châtiment : Le sénat indigné s'assemble en ce moment. Ils périront tous deux dans la demeure sainte Dont ils ont profané la redoutable enceinte.

TRUCER. Ainsi l'on va conduire Astérie au trépas.

LE HERAUT. Rien ne peut la sauver.

TRUCKS. Je lui tendais les bras; Ma pitié me trompait sur cette infortunée : Ils ont fait, malgré moi, leur noire destinée.

L'arrêt est-il porte? LE HÉRAUT.

Seigneur, on doit d'abord Livrer sur nos autels Astérie à la mort; Bientôt tout sera prêt pour ce grand sacrifice; On réserve Datame aux horrours du supplice : On ne yout point sans yous juger son attentat; Et la seule Astérie occupe le sénat.

TRUCKS.

C'est Datame, en effet, c'est lui seul qui l'immole; Mes efforts étaient vains, et ma bouté frivole. Revolons aux combats, c'est mon premier devoir, C'est là qu'est ma grandeur, c'est là qu'est mon pou-Mon autorité faible est lei désarmée : fvoir : J'ai ma voix au sénat, mais je règne à l'armée.

LE BÉRAUT.

Le père d'Astérie, accablé par les ans, Les yeux baignés de pleurs, arrive à pas pesants, Se soutenant à peine et d'une voix tremblante Dit qu'il apporte lei pour sa fille innocente Une juste rancon dont il peut se flatter Que votre cœur humain pourra se contenter.

Quelle simplicité dans ces mortels agrestes! Ce vieillard a choisi des moments bien funestes; De quel trompeur espoir son cœur s'est-il flatte? Je ne le verrai point : il n'est plus de traité.

LR HÉRAUT. Il a, si je l'en crois, des présents à vous faire

TEUCER. Trop infortuné père! Je ne puis rien pour lui. Dérobez à ses yeux Du sang qu'on va verser le spectacle odieux.

Oui yous étonneront.

IN MÉBAUY. U insiste ; Il nous dit qu'au bout de sa carrière

Ses yeux se fermeraient sans peine à la lumière, S'il pouvait à vos pieds se jeter un moment. Il demandait Datame avec empressement.

TRUCER. Malheneeux !

DICTIME. Accordons, seigneur, à sa vieillesse Ce vain sonlagement qu'exige sa faiblesse.

fbats, TEUCEB. Ah! quand mes yeux out vu, dans l'horreur des com-Mon épouse et ma fille expirer dans mes bras , Les consolations, dans ce moment terrible, Ne descendirent point dans mon âme sensible;

Je n'en avais cherché que dans mes vains projets D'éclairer les humains, d'adoueir mes sujets, Et de civiliser l'agreste Cydonie : Du ciel qui conduit tout la sagesse infinie Réserve, je le vois, pour de plus beureux temps Le jour trop différe de ces grands changements. Le monde avec lenteur marche vers la sagesse », Et la nuit des erreurs est encor sur la Grèce. Que le vous porte envie, ô rois trop fortunés, Vous qui faites le bien des que vous l'ordonnez! Rien ne peut captiver votre main bienfesante, Yous n'avez qu'à parler, et la terre est contente.

## ACTE QUATRIÈME.

LE VIEILLARD AZÉMON, accompagné d'UN ESCLAVE out lui donne la main.

AZÉMON.

Quoil pul ne vient à mol dans ces lieux solitaires? Je ne retrouve point mes compagnons, mes frères! Ces portiques fameux , où j'ai cru que les rois

a A ne juger que par les apparences, et suivant les faibles conjectures humaines, par quelle multitude épouvantable de siècles et de révolutions n'a-l-il pas failu passer avant que nous enssions un langage iolérable, une nourriture facile, des

vétements el des logements commodes! Nous sommes d'hier. et l'Amérique est de ce matin.

notre ooridest n'a aucun monument antique : et que sont crux de la Syrie, de l'Egypte, des Indes, de la Chine? Toules ces ruines se sont élevées sur d'autres ruines. Il est très vraisemblable que l'île Atlantique (dont les lies Canaries sont des restes), étant engloutie dans l'Océan, fil refluer les cour vers la Greer, et que vingt déluges locaux détruisirent tout vingt fois avant que nous existassions. Nous sommes des fourmis qu'on écrase sant cesse, et qui se renouvellent; et pour que ors fourmis rehâtissent leurs habitations, et pour qu'elles inventent quelque chose qui ressemble à une police et à une morale, que de sircies de harborie! Quelle province n'a pas ses sauvages!

Tout philosophe peut dire:

- In qua scribebam barbara terra feit. -Oven, Triet, de m dieg. t errite. Semontraient en tout temps à leurs heureux Crétois, | Tu seras le témoin ! tes yeux verront sa mort ! Et daignaient rassurer l'étranger en alarmes, Ne laissent voir au loin que des soldats en armes; Un silence profond règne sur ces remparts : Je laisse errer en vain mes avides regards: Datame, qui devait dans cette cour sanglante Précéder d'un vieillard la marche faible et lente. Datame, devant moi ne s'est point présenté; On n'offre aucun asile à ma coducité. Il n'en est pas ainsi dans notre Cydouie: Mais l'hospitalité loin des cours est bannie. O mes concitoyens, simples et généreux, Dont le cœur est sensible autant que valeureux. Que pourrez-vous penser quand vous saurez l'outrage Dont la sierté crétoise a pu siétrir mon âge! Ah! si le roi savait ce qui m'amène ici , Ou'il se repentirait de me traiter ainsi! Une route pénible et la triste vieillesse De mes sens fatigués accablent la faiblesse.

(Il s'assied.) Goûtons sous ces cyprès un moment de repos : Le ciel bien rarement l'accorde à nos travaux.

#### SCÉNE II.

AZÉMON, sur le devant; TEUCER, dans le fond, précédé du HÉBAUT.

AZÉMON, au héraut. Irai-je donc monrir aux lieux qui m'ont vu naître, Sans avoir dans la Crète entretenu ton maître?

LE HÉBAUT. Étranger malheureux, je t'annonce mon roi; Il vient avec bonté : parle , rassure-toi.

AZÉMON. Va . puisqu'à ma prière il daigne condescendre, Qu'il rende grâce aux dieux de me voir, de m'entendre,

TEUCER. Eh bien! que prétends-tu, vieillard infortuné? Quel démon destructeur, à ta perte obstiné. Te force à déserter ton pays, ta famille, Pour être iei témoin du malheur de ta fille?

AZEMON , s'étant levé. Si ton cœur est humain, si tu veux m'écouter. Si le bonheur publie a de quoi te flatter. Elle n'est point à plaindre, et, grâces à mon zèle, Un heureux avenir se déploiera pour elle; Je viens la racheter.

#### TRUCKS

Apprends que désormais Il n'est plus de rançon, plus d'espoir, plus de paix. Ouitte ce lieu terrible; une âme paternelle Ne doit point habiter cette terre cruelle. AZÉMON.

Va, crains que je ne parte. TEUCER.

Ainsi donc de son sort

AZÉMON.

Elle ne mourra point. Datame a pu t'instruire Du dessein qui m'amène et qui dut le conduire. TRUCKS.

Datame de la fille a causé le trépas, Loin de l'affreux bûcher précipite tes pas ; Retourne, malheureux, retourne en la patrie, Achève en gémissant les restes de ta vie. La mienne est plus cruelle : et , tout roi que je suis , Les dieux m'ont éprouvé par de plus grands ennuis : Ton peuple a massaeré ma fille avec sa mère; Tu ressens comme moi la douleur d'être père. Va , quiconque a vécu dut apprendre à souffrir : On voit mourir les siens avant que de mourir. Pour toi, pour ton pays, Astérie est perdue; Sa mort par mes bontés fut en vain suspendue; La guerre recommence, et rien ne peut tarir Les nouveaux flots de sang délà prêts à courir.

AZEMON. Je pleurerais sur toi plus que sur ma patrie, Si tu laissais trancher les beaux jours d'Astérie. Elle vivra, erois-moi; j'ai des gages certains

Qui toucheraient les cœurs de tous ses assassins. TRUCER. Ah! père infortuné! quelle erreur te transporte!

AZÉMON. Quand tu contempleras la rancon que l'apporte. Sois sûr que ces trésors à tes yeux présentés Ne mériteront pas d'en être rebutés;

Ceux qu'Aebille reçut du souverain de Troie N'égalaient pas les dons que mon pays t'envoie. TRUCKS Cesse de t'abuser ; remporte tes présents. Puissent les dieux plus doux consoler tes vieux ans!

### Mon père, à tes fovers l'aurai soin qu'on te guide. SCÈNE III.

TEUCER, DICTIME, AZÉMON, LE HÉBAUT, GARDES.

#### DICTIME.

Ah! quittez les parvis de ce temple homicide, Seigneur; du sacrifice on fait tous les apprêts : Ce spectacle est horrible, et la mort est trop près. Le seul aspect des rois, ailleurs si favorable, Porte partout la vie, et fait grâce au coupable : Vous ne verriez ici qu'un appareil de mort; D'un barbare étranger on va trancher le sort. Mais yous savez quel sang d'abord on sacrifie; Quel zèle a préparé cet holocouste impie. Comme on est aveuglé! mes raisons ni mes pleurs N'ont pu de notre loi suspendre les rigueurs. Le peuple, impatient de cette mort cruelle, L'attend comme une fête auguste et solennelle; L'autel de Jupiter est orné de festons ;

On v porte à l'envi son encens et ses dons. Vous entendrez bientôt la fstale trompette : A ce lugubre son, qui trois fois se répète, Sous le fer consacré la victime à genoux... Pour la dernière fois, seigneur, retirons-nous, Ne souillons point nos yeux d'un culte sbominable. TRUCES.

Hélas! je pleure encor ce vieillard vénérable. Va . surtout qu'on ait soin de ses malheureux jours. Dont le douleur bientôt va terminer le cours : Il est père, et je plains ce sacré caractère.

AZÉMON. Je te plains encor plus... et cependant j'espère. TEUCER.

Fuis, malheureux, te dis-ie. AZEMON, l'arrêtant.

Avant de me quitter Écoute encore un mot : tu vas donc présenter D'Astérie à tes dieux les entrailles fumantes? De tes prêtres crétois les mains toutes sanglantes Vont chercher l'avenir dans son sein déchiré! Et tu permets ce erime?

TEUCER.

Il m'a désespéré, Il m'accable d'effroi; je le hais, je l'abhorre; J'ai cru le prévenir, je le voudrais encore : Hélas! le prenais soin de ses jours innocents: Je rendais Astérie à ses tristes parents. Je sens quelle est ta perte et ta douleur amère... C'en est fait.

> AZÉMON. Tu voulais la remettre à son père?-

Va, tu la lui rendras. (Deux Cydonicos apportent une cassette couverte de lames r. Azémon continue.)

Enfin donc en ces lieux On apporte à tes pieds ces dons dignes des dieux. TEUCER.

Oue vois-je!

AZEMON. Ils ont jadis embelli tes demeures, lis t'ont appartenu... Tu gémis et tu pleures!... Ils sont pour Astérie : il faut les conserver : Tremble, malheureux roi, tremble de t'en priver. Astérie est le prix qu'il est temps que l'obtienne. Elle n'est point ma fille... apprends qu'elle est la tienne. TEUCER.

O eich!

DICTIME.

O Providence!

Out, recois de ma main Ces gages, ces écrits, témoins de son destin, (Il tire de la cassette un écrit qu'il donne à Teucer, qui l'examine en tremblant.)

Ce pyrope éclatant qui brilla sur sa mêre

Quand le sort des combats, à nous deux si contraire, T'enleva ton épouse, et qu'il la fit périr, Voilà cette rançon que je venais t'offrir; Je te l'avais bien dit, elle est plus précieuse Oue tous les vains trésors de ta cour somptueuse. TEUCER, s'écriant.

Ma fille! DICTIME

Justes dieux ! TRUCER, embrassant Azémon.

Ah! mon libérateur? Mon père ! mon ami ! mon seul consolateur !

AZÉMON De la nuit du tombeau mes mains l'avaient sauvée. Comme un gage de paix je l'avais élevée; Je l'ai vu croître en grâce, en beautés, en vertus : Je te la rends : les dieux ne la demandent plus.

TEUCER, à Dictime. Ma fille !... Allons, suis moi. DICTIME

Ouels moments! TEUCER.

Ah! peut-être On l'entraîne à l'autel ! et déià le grand-prêtre... Gardes qui me suivez, secondez votre roi... (On entend la trompette.) Ouvrez-vous, temple horrible a | Ah | qu'est-ce que je voi? Ms fille!

PHARES. Ou'elle meure! TEUCER.

Arrête! qu'eile vive!

AZEMON. Astérie! PHARES, & Teucer.

Oses-tu délivrer ma cantive? TEUCER. Misérable! oses-tu lever ce bras cruel ?...

Dieux! bénissez les mains qui brisent votre autel : C'était l'autel du crime. (Il renverse l'autei et tout l'appareil du sacrifice )

DUADEC Ah! ton audace impie. Sacrilége tyran, sera bientôt punie.

ASTÉRIE, à Teucer. Sauveur de l'innocence, auguste protecteur, Est-ce your dont le bras équitable et vengeur De mes jours mallieureux a renoué la trame? Ah! si vous les sauvez, sauvez ceux de Datame;

Étendez jusqu'à lui vos secours bienfesants. Je ne suis qu'une esclave. DICTIME.

Objenheureux moments!

a Il enfonce la porte; le temple a'ouvre. On voit Pharès en-touré de accrificateurs. Astérie est a genoux au pied de l'au-tel; elle se retourne avec Pharès en élendant la main, et en le regardant avec horreur; et Phares, le glaire à la main, est pret a frapper.

TRUCKS. Yous esclave! ô mon song! sang des rois! fille chère! Ma fille, ce vieillard t'a rendue à ton père.

ASTERIE.

Qui? moi! TRUCER.

Mêle tes pleurs aux pleurs que je répands ; Goûte un destin nouveau dans mes embrassements; Image de ta mère, à mes vieux ans rendue, Joius ton âme étonnée à mon âme éperdue. ASTÉRIE.

O mon roi!

TRUCER. Dismon père... il n'est point d'autre noin.

ASTÉRIE. Hélas! est-il bien vrai, généreux Azémon?

AZÉMON. J'en atteste les dieux

> TEUCER. Tout est connu. ASTÉRIE.

Mon père! TEUCER, à ses pardes. Ou'on délivre Datame en ce moment prospère...

Vous, écoutez. ASTÉBLE.

O ciel! ô destins inouis! Qui , si je suis à vous Datame est votre fils ; Je vois, je reconnais, votre âme paternelle. DICTIME.

Seigneur, voyez déjà la faction cruelle Dans le fond de ce temple environner Pharès : Déjà de la vengeance ils font tous les apprêts; On court de tous côtés; des troupes fanstiques Vont, le fer dans les mains, inonder ces portiques. Regardez Mérione, on marche autour de lui : Tout votre ami qu'il est, il paraît leur appui. Est-ce là ce héros que i ai vu devant Troie? Quelle fureur svengle a mes venx sc déploie? L'inflexible Pharès a-t-il dans tous les eœurs Des poisons de son âme allumé les ardeurs? Il n'entendit iamais la voix de la nature: Il va vous secuser de fraude, d'imposture. Datame, en sa puissance, et de ses fers chargé, A recu son arrêt, et doit être égorgé.

Datame! ah! prévenez le plus grand de ses crimes. TEUCER.

Va, ni lui ni ses dieux n'auront plus de victimes; Va, l'on ne verra plus de pareils attentats. DICTIME.

Tranquille, il frapperait votre fille en vos bras; Et le peuple à genoux, témoin de son supplice, Des dieux dans son trépas bénirait la justice. TEUCER.

Quand il saura quel sang sa main voulut verser. I e barbare, crois-moi, n'osera m'offenser.

Quoi que Datame ait fait, je veux qu'un le révère. Tout prend dans ce moment un nouveau caractère : Je ferai respecter les droits des nations.

Ne vous attendez pas, dans ces émotions. Que l'orgueil de Pharès s'abaisse à vous complaire : Il atteste les luis, mais il prétend les faire. TEUCER.

Il v va de sa vie, et l'aurais de ma main. Dans ce temple, à l'autel, immolé l'inhumain, Si le respect des dieux n'eût vaincu ma colère. Je n'étais point armé contre le sanctuaire : Mais tu verras qu'enfin je sais être obés.

S'il ne me rend Datame, il en sera puni, Dút sous l'autel sanglant tomber mon trône en cen-( A Asterie, ) Je cours y donner ordre, et vous pouvez m'attendre.

ASTÉRIE. Seigneur!... sauvez Datame,.. approuvez notre Mon sort est en tout temps de vous devoir le jour.

TEUCER, au héraut. Prends soin de ce vieillard qui lui servit de père Sur les sauvages bords d'une terre étrangère : Veille sur elle.

AZÉMON.

O roi! ce n'est qu'en ton pays Que ton cœur paternel aura des ennemis... ( Teuerr sort avec Dictime et ses gardes.)

O tol, divinité qui régis la nature. Tu n'as pas foudroyé cette demeure impure, Qu'on ose nommer temple, et qu'avec tant d'horreur Du sang des nations on souille en ton honneur! C'est en ces lieux de mort, en ce renaire Infâme. Qu'on allait immoler Astérie et Datame! Providence éternelle, as-tu velilé sur eux? Leur as-tu préparé des destins moins affreux? Nous n'avous point d'autels où le faible t'implore :

a Pinsteurs peoples forent long-temps sans temples et sans autels, et surfout les peuples nomadrs. Les petites hordes errantes, qui n'avalent point encore de ville forte, portaient de vitlage en village teurs dieux dans des coffres, sur des charrettes trainées par des bœufs ou par des aues, ou sur le dos des chameaux, ou sur les épaules des Lommes. Queiquefois leur autel était une pierre, un arbre, une piqu Les Iduméens, les peuples de l'Arabie Pétrie, les Arabes du désert de Syrie, queiques Salviens, portaient dans des

expettes les représentations prosseres d'une étoile. Les Julis, très long-temps avant de s'emparee de Jérusalem, eurent le malheue de porter sur une charrette l'idoie du dira Moloch, et d'antres idoles dans le désert. « Portastis ta-» bernaculum Molock vestro [ Amos, chap. v, v. 26 ], et line » ginem idolorum vestrorum, sidus del vestri, que fecislis » tobls. »

Blest dil, dans l'Histoire des Juges, qu'un Jonathan, fils de Gersam, ills atné de Motse, ful le prêtre d'une idole por tative que la triba de Dan [Juges, chap. xxiii] avait deroisee à la tribu d'Ephraim.

Les pelits peuples n'avalent danc que des dirux de campo gne, all est premis de se servie de ce mot, tandis que les grandes nations s'élaient signalées depuis plusieurs siéel des temples magnifiques. Hérodote vit l'ancientemple de Tyr,

Dans nos bois: dans nos champs, je te vois, je t'adore; Ton temple est, comme toi, dans l'univers entier: Je n'airien à t'offrir, rien à sacrifier; C'est toi qui donnes tout. Ciel! protége une vie Ou'à celle de Datame, hélos! j'avais unie.

ASTERIE.
S'il nous faut périr tous , si tel est notre sort,

qui était héti douze cents ans avant ceiul de Salomon. Les temples d'Egypte étaient beaucoup plus anciens. Piaton, qui voyagea loug-temps dans ce pays, parté de leurs statues qui avalent dix mille ans d'antiquité, autai que nous l'Avons dépà

remarqué allieur, som pouche trans de raison dans les reversables au sur pouche frei de part de croire. Void les propres paroies de Platon, an second livre des Lois « Si on veul y faire attention, on trouvers en Egypte « des ouvrages de peinture et de sculpture, faits depois dit » mille ans, qui ne sont pas moins beaux que exux d'audjur-

"d'hui, et qui furent executés précisement suivant les mémos n'eigles. Quand je dis dix mille ans, ce n'est pau une hoise de parler, c'est dans la vertile à plus exacte. Ce Ce passage de Platon, qui ne surpril personne en acteo, ne doit pas nous éconner aujouration. On sail que l'Egypte à des monuments de sculpture et de pelsotre equi durrent dépuis plus de qualtre milla ann au moise; et doss une disnat à se cel si de qualtre milla ann au moise; et doss une disnat à se cel si

égal, ce qui a subsiste quarante siccles en peut subsister cent,

Les Christians, qui, claim les pensuires temps, claime des bommes suipse, récher de la fouir, ementire le reliciones et de l'unation, de expecte de la fouir, ementire le reliciones et de l'unation, les expectes de l'arreportes, fremanisses au saite les principals, de cont qualires lugis son. Il à silvair en horres des just de cont qualires lugis son. Il à silvair en horres de la production. Il horse doublement cert illes de manifes, me les reporteres, et de les saccellares qu'avec le tamps. Nom Almagarço, régione, l'article, l'including déficient qu'il les faits de la saccellares qu'avec le tamps. Il des des des les saccellares qu'avec le tamps. Il des la saccellares qu'avec le tamps. Il des definisper, origines, l'alles, l'including définise qu'il les des des la comme de la saccellare de la saccellare qu'il les des de la comme de la saccellare de la comme de la saccellare de l

- « Pensez-vous que mous cachions l'objet de notre culte, pour avoir enl autei al temple? Quelle insage pour rions-nous faire » d'avoir enl autei al temple? Quelle insage pour rions-nous faire » de Dieu, puisqu'aux yeux de la raison l'homme est l'innage » de Dieu même? Quel le miple lui cit-verai-je, ioreque le monda qu'il a construit ne peut le conteuir? Comment enfermers-je qu'il a construit ne peut le conteuir? Comment enfermers-je
- » qu'il a construit ne peut le contenir? comment entermente i a majeste de Dieu dans une maison, quand moi, qui ne suis » qu'un homme, je m'y trouversis trop serré? Ne vaut-il pas » mieus lui dedier un temple dans notre esprit el le consacrer » dans le fond de notre ceurs? »

Cela prouve que non seulement nous n'avions alors ancun temple, mais que nous n'en voulions point; et qu'en rachant anx grallis nos cérémonles et nos prieres, nous n'avions ancun objet dans nos adorations à déroirer à leurs yeux.

Les chetièms a'varred donc des temples que vers le conmencement du regie de Discièlier, e de treus garrière et pluleosque qui les protéges dit-buit ampère entières, mais séduitermine-éve-une procésseur. Il est pouble qu'it su araites à la primition d'étiger de le la propie de la consecue de la la primition d'étiger des temples, comme les Julia s'aiems che de la tité et sy sangours à Rome; atail i ut encrep las probable qui les Julis qui paraient très chérement ce d'oil, que probable qui les Julis qui paraient très chérement ce d'oil, que probable qui les Julis qui paraient très chérement ce d'oil, que probable qui les Julis qui paraient très chérement ce d'oil, que cher le le cherières de pour la le le reproduite des le toutelles pourriés de l'autoir trocs. Il les perséculaires, les calonnaisient eve une frure l'impérient de l'autoir le les perséculaires,

Nous savons vous et moi comme on brave la mort; Vous me l'avez appris, vous gouvernez mon âme; Et le mourrai du moins eutre vous et Datame.

\*\*\*\*\*\*

### ACTE CINQUIÈME.

#### SCÈNE L

TEUCER, AZÉMON, MÉRIONE, LE HÉRAUT, SUITE.

#### TRUCKR, au héraut.

Allez; dites-leur bien que, dans leur arrogance, [cor-Trop long-tempsour plaibeses ison prisma-céries Que de leurs attentats mon eourage est lassé; Que eet auste affreux, par mes mains renuvrsé, Est mon plus digne exploit et mon plus grand tro-Que de leurs factions enfla flybré etouffée, [pihée; Sur mon trône aviil, sur ma triste maison, Ne distillera plus les flots de son poison :

N'eustinere puis ses insis toes ou proton :

If find telanguer de lois, if fluit avoir ou maînte.

Et vois, viii ne tawez et que vous devez être,

Vous qui, toignis deutres entre l'Pancie et inoi,

Vous étes eru trop grand pour servir votre roi,

Prétendez-vous encore, organileus Mérione,

Que vois pouvez abatire ou soutenir mon trôue?

Cer d'ont vous oez vous montere i jaloux,

Pour vaincre et pour régier n'a pas besoin de vous;

Votre nauface autourflui doit être étrempée.

Augourd'hul plusieurs sociétés chrétiennes n'oni point de tempies: tels sont tes primitifs, nommés quakers, les anabaptistes, les donhards, les prélistes, les moravus, et d'autres. Les primitifs même de Pensylvanie n'y ont point érigé de ces temples soprehes qu'ont feit dire à luvenai.

Dicite , pentifices . In sancto quid farit surun? 1 s

el qui ont fail dire à Bolleau avec plus de hardiesse et de sévérite :

> Le prélai , par la beione sur homours parsenn, Ne sur plus qu'abover d'un ample revenu : El , pour teute verin , fit, au dos d'un carrosset , A cole d'une mitre armorier sa crosse.

Mais Boilean, en parlant ainsi, ne pensait qu'à quelques prélats de son temps, ambitieux, ou avares, ou persécuteurs ; il oubliait fant d'évêques généreux, doux, modestes, induigents, qui ont été les exemples de la terre.

gents, qui ont ete se exemptes or as overe.

Nous ne présendons pas inferer de la que l'Egypte, la Chaldie, la Perse, irs indee, aient cultivé les arts depuis les millières de siècles que tous ces peuples s'ettlibenent. Nous nous
en rapportons à nos livres sacrés, sur lesquels il ne nous est
pas permis de former le monândre doute.

\* Ce vers n'est pas de Juvénat, mais de Perse , satt. st , v. es.

Ou pour ou contre moi tirez enfin l'épée : Il faut, dans le moment, les armes à la main, Me combattre, ou marcher sous votre souverain.

#### MÉBIONE.

S'il faut servir vos droits, ceux de votre famille, Ceux qu'un retour heureux accorde à votre fille, Je vous offre mon bras, mes trésors, et mon sang : Mais si vous abusez de ce suprême rang Pour fouler à vos pieds les lois de la patrie, Je la défends, seigneur, au péril de ma vie. Père et monarque heureux, vous avez résolu D'usurper malgré nous un emplre absolu, De courber sous le jong de la grandeur suprême Les ministres des dieux, et les grands, et moi-même; Des vils Cydoniens vous osez vous servir Pour opprimer la Crète, et pour nous asservir : Mais de quelque grand nom qu'eu ces lieux on vous nomme, Sachez que tout l'état l'emporte sur nn homme.

TRUCER. Tout l'état est dans moi.... Fier et perfide ami, Jene vous connais plus que pour mon ennemi : Courez à vos tyrans.

> MÉRIONE. Vous le voulez? TEUCER.

J'espère Vous punir tous ensemble. Oui, marchez, téméraire: Oui, combattez sous eux, je n'en suis point jaloux; Je les méprise assez pour les joindre avec vous-

(Mérione sort.) Et tol, cher étranger, toi, dont l'âme héroïque M'a forcé, malgré moi, d'aimer ta république; Tol, sans qui j'eusse été, dans ma triste grandeur, Un exemple éclatant d'un éternel malheur: Toi, par qui je suis père, attends sous ces ombrages Ou le comble ou la fin de mes sanglants outrages : Va, tu me reverras mort ou victorieux. (Il sort.)

#### AZÉMON.

Ah! tu deviens mon rol ... Rendez-moi , justes dieux , Avec mes premiers ans, la force de le suivre! Oue ce héros triomphe, ou je cesse de vivre! Datame et tous les siens, dans ces lieux rassemblés, N'y seraient-ils venus que ponr être immolés? Que devient Astérie?... Ah! mes douleurs nouvelles Me font encor verser des larmes pateruelles.

### SCÈNE II.

ASTÉRIE, AZÉMON, GARDES.

ASTÉRIR.

Ciel! où porter mes pas? et quel sera mon sort? AZÉMON. Garde-to: d'avancer vers les champs de la mort.

Ma fille, de ce nom mon amitié t'appelle,

Digne sang d'un vrai roi, fuis l'enceinte cruelle, Fuis le temple exécrable où les couteaux levés Allaient trancher les jours que j'avais conservés. Tremble.

#### ASTÉRIE.

Oui! moi, trembler! yous, qui m'avez conduite. Ce n'était pas ainsi que vous m'aviez instruite. Le roi, Dataine et vous, vous êtes en danger; C'est moi seule, e'est moi qui dois le partager. AZEMON.

Ton père le Jéfend. ACTORIT

Mon devoir me l'ordonne.

AZÉMON. Sans armes et sans force , hélas! tont m'abandonne. Anx combats autrefois ces lieux m'ont vu courir : Va, nous ne pouvons rien.

ASTÉBIE, voulant sortir.

Ne puis-je pas mourir? AZÉMON, se mellant au devant d'elle.

Tu n'en fus que trop près. ASTÉRIE.

Cette mort que l'ai vue Sans doute était horrible à mon âme abattue : Inutile au héros qui vivait dans mon cœur. l'expirais en victime, et tombais sans honneur; La mort avec Datame est du moins généreuse : La gloire adoucira ma destinée affreuse. Les filles de Cydon, toujours dignes de vous, Suivent dans les combats leurs parents, leurs époux; Et quand la main des dieux me donne un roi pour père, Quand je connals mon sang, faut-il qu'il dégénère? Les plaintes, les regrets et les pleurs sont perdus, Reprenez avec moi vos antiques vertus; Et, s'il en est besoin, raffermissez mon âme. J'ai honte de pleurer sans secourir Datame.

### SCÈNE III.

LES PRÉCÉDENTS, DATAME. ASTÉRIE.

DATANE. Il apporte à tes pieds sa joie et sa douleur.

Que dis-tu?

AZÉMON. Quoi! mon fils?

> ASTERIE. Teucer n'est pas vainqueur?

DATAME. Il l'est, n'en dontez pas; je suis le seut à plaindre.

ASTÉRIE. Vous vivez tous les deux : qu'aurais-je encore à crain-

O eiel! 6 Providence! enfin triomphe aussi De tous ces dieux affreux que l'on adore ici! Il avait à combattre, en ce jour mémorable, Des tyrans de l'état le parti redoutable. Les archontes, Phares, un peuple furieux, Oui, trahissant son père, a eru servir ses dieux. Nous entendions leurs cris, tels que sur nos rivages Les sifflements des vents appellent les orages; Et nous étions réduits au désespoir honteux De ne pouvoir mourir en combattant contre eux. Teucer a pénétré dans la prison profonde Où, caches aux ravons du grand astre du monde, On nous avait chargés du poids honteux des fers, Pour être avec toi-même en sacrifice offerts, Ainsi que leurs agneaux, leurs béliers, leurs génisses, Dont ic sang, disent-ils, plait à leurs dieux propices; Il nous arme à l'instant. Je reprends mon carquois. Mes dards, mes javelots, dont ma main tant de fois Moissonna dans nos champs leur troupe fugitive. Bientôt de ces Crétois une foule craintive Fuit et laisse un champ libre au héros que je sers. La foudre est moins rapide en traversant les airs. Il vole à ce grand chef, à ce fier Mérione; Il l'abat à ses pieds : aux fers on l'abandonne; On l'enchaîne à mes yeux. Ceux qui, le glaive en main, Coursient pour le venger, l'accompaguent soudain : Je les vois, sous mes coups, roulant dans la poussière. Tout convert de leur sang, je vole au sanctuaire, A cette enceinte horrible et si chère aux Crétois, Où de leur Jupiter les détestables lois Avaient proscrit ta tête en holocauste offerte: Où, des voiles de mort indignement couverte, On t'a vue à genoux, le front ceint d'uu bondeau, Prête à verser ton sang sous les coups d'un bourreau : Ce bourreau sacrilége était Pharès lui-même : Il conservait eneor l'autorité suprême Qu'un délire sacré lui donna si long temps Sur les serfs odieux de ce temple habitants. Ils l'entouraient en foule, ardents à le défendre, Appelant Jupiter qui ne peut les entendre, Et poussant jusqu'au ciel des hurlements affreux. Je les écarte tous ; je vole au milieu d'eux :

AZÉMON. Mon fils! ie meurs content.

ASTÉRIE.

O nouvelle patrie!

Ce jour est donc pour moi le plus beau de ma vie! Cher amant! cher époux!

Je l'atteins, je le perce; il tombe, et le m'écrie :

- Barbare, je t'immole à ma chère Astérie! » De ma juste vengeance et d'amour transporté,

J'ai traîné jusqu'à toi son corps ensanglanté : Tu peux le voir, tu peux jonir de ta victime;

Sont tombés en silence, et saisis de terreur,

Tandis que tous les siens, étonnés de leur crime.

Le front dans la poussière, aux pieds de leur vainqueur.

J'ai ton cœur, j'ai ta foi; Mais ce jour de ta gloire est horrible pour moi. ASTÉRIE.

Est-il quelque danger que mon amant redoute? Non, Datame est beureux.

DATAME. Je l'eusse été, sans doute, Lorsque, dans nos forêts et parmi nos égaux.

Ton grand cœur attendri donnait à mes travaux Sur cent autres guerriers la noble préférence; Quand ta main fut le prix de ma persévérance. Je me crovais à toi : la fille d'Azémon Pouvait avec plaisir s'honorer de mon nom. Tu le sais, digue ami, ta bonté paternelle Encourageait l'amour qui m'enflamma pour elle.

Et je dois l'approuver encor plus que jamais.

ASTÉRIE. Tes exploits, mon estime, et tes nouveaux bienfaits, Seraient-ils un obstacle au succès de ta flamme? Oui , dans le monde entier peut m'ôter à Datame?

DATAME. Au sortir du combat, à ton père, à ton roi, J'ai demandé ta main, i'ai réclamé ta foi, Non pas comme le prix de mon faible service, Mais comme un bien sacré fondé sur la justice, Un bien qui m'appartient, puisque tu l'as promis;

Sangiant, environné de morts et d'ennemis, Je vivais, je mourais pour la seule Astérie. ASTÉRIE. Eh bien! est-il en Crète une âme assez hardie Pour t'oser disputer le prix de ton amour?

DATAME. Ceux qu'on appelle grands dans cette étrange cour, Et qui semblent prétendre à cet honneur insigne, Déclarent qu'un soldat ne peut en être digne...

S'ils osaient devant moi... AZÉMON.

Respectable soldat, Astérie est la femme, on Teucer est ingrat.

li ne peut l'être.

Il fait rougir le mien.

ASTÉRIE. DATAME.

On dit que, dans cette contrée, La majesté des rois serait déshonorée. Je ne m'attendais pas que d'un pareil affront, Dans les champs de la Crète, on pût couvrir mon ASTÉRIE. Ifront.

DATAME.

La main d'une princesse Ne peut favoriser qu'un prince de la Grèce. Voilà leurs lois, leurs mœurs.

ASTÉRIE.

Elles sont à mes yeux

Ce que la Crète entière a de plus odieux.

De ces famouses lois, qu'on vante avec étude,
La première, en ces lieux, serait l'ingratitude-l...
La loi qui mi minoisit à leura dieux en fureur
le fruit pas la lai piete, et, i eu lu pas lu d'hereux.
Le respects mous père, et je me sens peut-être
l'impare du sang de arris doi più pais emon chre;
l'apper du sang de arris doi più pais emo chre;
l'apper du sang de arris doi più pais emon chre;
l'apper du sang de arris doi più pais emon chre;
l'apper de la respectation de l'apper de l'a

### SCÈNE IV.

LES PRÉCÉDENTS, TEUCER, MÉRIONE, enchainé; cydoniens, soldats, peuple.

#### TEUCER.

Ton père te le donne; Il est à toi. Nos lois se taisent devant lui.

Ah! vous seul étes juste.

Datame est plus qu'un roi.

TRUCER.

Oui, tout elange aujourd'hui;
Oui, je détruis en tout l'antique barbarie :
Commençons tous les trois une nouvelle vie.
Qu'Azémon soit témoin de vos nœuds éternels;
Ma main va les former à de nouveaux autels.
Soldats. livrez ce temple aux fureurs de les flamme;

(On voit le temple en feu, et une partie qui tombe dans le fond du théatre.) Pour mon digne héritier recounaissez Datame; Reconnaissez ma fille, et servez-nous tous trois Sous de plus justes dieux , sous de plus saintes lois. (a Astérie.) Le peuple , en apprenant de qui vous êtes née ,

En détestant la loi qui vous a condamnée, Éperdu, consterné, rentre dans son dévoir, Abandonne à son prince un suprême pouvoir \*... (a Mérione.)

Vis, mais pour me servir, superbe Mérione:
Ton maltre à vaiene, ton maltre the pardonne.
La cabale et l'envie avaient pu t'éblouir;
Et ton seul ehâtiment sera de m'obéri...
Braves Cydonieus, goûter des jours prospères;
Libres ainsi que moi, ne soyez que mes fferes:
Aimez les lois, learst; is vous rendront heureix...
Honte du genre humain, sacrifices affreux;
Prisse pour jamais votre indigen mémoire,

retase pour jamais votre inagine intendire; Et qu'aueun monument n'en conserve l'histoire!... Nobles, soyez soumis, et gardez vos honneurs...; Prêtres, etgrands, et peuple, adoucissez vos mœurs, Servez Dieu désormais dans un plus digne temple . Et que la Grèce instruite imite votre exemple.

Demi-dicu sur la terre, ò grand homme! ô grand roi i Règne, règne à jamais sur mon peuple et sur moi. Je ne méritais pas le trône où l'on m'appelle; Mais l'adore Astérie, et me erois digne d'elle.

On two model par lei par apprins provoler relie subschie stillerar, relief tyrander par le para Guister troibines, at dipue de ce grand nom de Guister, vient d'adjurer et de procettre solomitationel, en trichibitosi le concorde, et en feant règner les bis avec lui. On coiread par apprirais poscient de la compartic de la compartic de la compartic participation de la vient de la vient de la concentration par part sordier in liberte et la vie d'un colopera à la moque peut sordier les liberte et la vie d'un colopera à la moque les inspurpationnent l'inderité de l'est de la vient d'un colopera par la consecution de la consecution de la color de la color de la participation de la color qui d'accertation en antre loi et de la moucarchie eventi-

FIN DES LOIS DE MINOS.

# DON PEDRE.

TRAGÉDIE EN CINO ACTES.

NON REPRESENTER.

### ÉPITRE DÉDICATOIRE

#### A M. D'ALEMBERT,

SEGRÉTAIRE PERPETUEL DE L'ACADÉMIE PRANCAISE. MEMBRE DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES, ETC.

PAR L'EDITEUR DE LA TRAGEDIE DE DON PÉDRE.

#### MONSIEUR.

Vous êtes assurément une de ces âmes privilégiées dont l'auteur de Don Pèdre parle dans son discours. Vous êtes de ce petit nombre d'hommes qui savent embellir l'esprit géométrique par l'esprit de la littérature, L'académie francaise a bieu senti, en vous choisissant pour son secrétaire perpétuel, et en rendant cet hommage à la profondeur des mathématiques , qu'elle en rendait un autre au bon goût et à la vraie éloquence. Elle vous a jugé comme l'académie des sciences a jugé M. le marquis de Condorcet; et tout le public a pensé comme ces deux compagnies respectables. Your faites tous deux revivre ces anciens temps où tes plus grands philosophes de la Grèce enseignaient les principes de l'éloquence et de l'art dramatique,

Permettez, monsieur, que je vous dédie la tragédie de mon ami , qui, étant actuellement trop éloigné de la France, ne peut avoir l'honneur de vous la présenter luimême. Si je mets votre nom à la tête de cette pièce, e'est purve que j'ai cru voir en elle un air de vérité assez élokroé des lieux communs et de l'emphase que vous réprouvez.

Le jenne auteur, en y travaillant sous mes yeux, il y a un mois, dans une petite ville, loin de tout secours, n'était soutenu que par l'idée qu'il travaillait pour vous plaire.

#### « Ut caneret paucis ignoto in pulvere verum. »

Il n'a point ambitionné de donner cette pièce au théatre. Il sait tres bien qu'elle n'est qu'une esquisse; mais les portraits ressembleut : c'est pourquoi il ne la présente qu'aux hommes instruits. Il me disait d'ailleurs que le succès au théâtre dépend entièrement d'un acteur on d'une actrire; mais qu'à la lecture il ne dépend que de l'arrêt équitable et sévère d'un juge et d'un écrivain tel que vous, Il sait qu'un homme de goût ne tolère amourd'hui ni déclamation ampoulée de rhétorique, ui faile déclaration d'amour à ma princesse, encore moins ces lusipides barbaries en style visigoth, qui déchirent l'oreille sans jamais purfer à la raison et au scutiment, deux choses qu'il pe faut jamals separer. Il désespérait de parvenir à être aussi correct que l'aca-

démie l'exige, et aussi intéressant que les loges le désirent. Il ne se dissimulait pas les difficultés de construire une pièce d'Intrigue et de caractère , et la difficulte encore plus grande de l'écrire en vers. Car enfin, monsieur, les vers, dans les langues modernes, étant privés de cette mesure harmonieuse des deux scules belles langues de l'antiquité , It faut avouer que notre poésie ne peut se soutenir que par la pureté continue du style.

Nous répétions souvent ensemble ces deux vers de Boileau, qui doivent être la règle de tout homme qui parle ou qui écrit.

Sans la langue, en un mot, l'anteur le plus divin Est toujours , quoi qu'il fatse , un méchaul ecrivain ;

et nous entendions par les défants du langage non seule ment les solécismes et les harbarismes dont le théâtre a été infecté, mais l'obscurité, l'improprieté, l'insuffisance, l'exagération, la sécheresse, la dureté, la bassesse l'enflure, l'incohérence des expressions. Quiconque u'a pas évité continuellement tous ces écueils ne sera jamais compté

Ce n'est que pour apprendre à écrire telérablement en vers français que nous nous sommes enhardis à offrir est ouvrage à l'académie en vous le dédiant. J'en al fait imprimer très peu d'exemplaires, comme dans un procès par écrit on présente à ses juges quelques mémoires imprimés que le public lit rarement.

Je demande pour le jeune auteur l'arrêt de tous les académiciens qui ont cultivé assidument notre langue. Je commence par le philosophe inventeur, qui, ayant fait une description si vraie et si éloquente du corps humaiu. connaît l'homme moral aussi bien qu'il observe l'hommo physique 1.

Je veux pour juge le philosophe profond qui a perré jusque dans l'origine de nos idées, sans rien perdre de sa Je veux pour juge l'auteur du Siége de Calais, qui a

communiqué son enthousiasme à la uation, et qui, ayant lui-même composé une tragédie de Don Pidre, doit regarder mon ami comme le sien, et non comme un rival-Je veux pour juge l'auteur de Spartacus, qui a vergé l'humanité dans cette pièce remplie de traits dignes du grand Corneille : car la véritable gloire est dans l'approbation des maltres de l'art. Vous avez dit que rarement un amateur raisonnera de l'art avec autant de bunière qu'un habile artiste a : pour mol , j'ai toujours vu que les artistes scols rendaient une exacte justice... quand ils n'etaient pas jaloux.

M. de Buffon, (K.) M. l'abbé de Condillac. (K.) a Essai sur les gens de lettres

### C'est aux esprils bien faits

A vuir la vertu pleine en ses moindres effets : C'est d'eux seuls qu'un recoit la véritable gloire =

Et je vous avouerai que l'aimerais mieux le seul suffrage de celui qui a ressuscité le style de Racine dans Melanie, que de me voir applaudi un mois de sulte au theatre b.

Je présente la tragédie de Don Pèdre à l'académicien : rui a fait parler si dignement Belisaire dans son admirable quinzième chapitre, dicté par la vertu la plus pure, comme par l'éloquence la plus vraie, et que tous les princes doivent lire pour leur instruction et pour notre bonheur. Je la soumets à la saine critique de ceux qui, dans les discours couronnés par l'académie, ont apprécié avec tant de goût les grands hommes du siècle de Louis XIV. Je m'en remets entièrement à la décision de l'auteur éclaire du poeme de la Peinture 1, qui seul a donné les vraies rèeles de l'art qu'd chante, et qui le connaît à fond, ainsi que celui de la poésie.

Je m'en rapporte au traducteur de Virgile 3, seul digne de le traduire parmi tous ceux qui l'ont tenté; à l'illustre anteur des Saisons 4, si supérieur à Thomson et à son suiet : tous inges irréfragables dans l'art des vers très pen connu, et qui out été proclamés pour jamais dans le temple de la gloire per les cris même de l'envie.

Je suis bien persuadé que le jeune homme qui met sur la soène don Pèdre et Guesclin, préférerait aux applandissements passagers du parterre l'approbation réfléchie de l'officier aussi instruit de cet art que de celui de la guerre, qui, ayant fait parier si noblement le célèbre connétable de Bourbon, et le plus rélèbre chevalier Bayard, a donné l'exemple à notre auteur de ne point prodiguer sa pièce sur le théâtre 5.

Il souhaite, sans doute, d'être jugé par le peintre de François 1er, d'autant plus que ce savant et profond historien sait mieux que personne que, si on dut appeier le roi Charles V habile, ce fut Henri de Transtamare qu'on dut nommer cruel.

L'attends l'opinion des deux académiciens philosophes vos dignes confrères o, qui ont confondu de làches et sols délateurs, par une réponse aussi énergique que sago et délicate, et qui savent juger comme écrire.

Vnilà, monsieur, l'aréopage dont vous êtes l'organe, et par qui je voudrais être condamné ou absous, si jamais j'osais faire à mon tour une tragédie, dans un temps où

#### a Acte V des Horscer.

b l'ose dire hardiment que je n'ai point vu de pièce mieux écrite que Melanie. Ce mérite si rare a été senti par les étrangers qui apprennent notre langue par principe et par l'usage. L'héritier de la plus vaste monarchie de notre hemisphère, étouné de n'entendre que très difficilement le jargon de quelues uns de nos auteurs nouveaux, et d'entendre avec autant ques uns de nos auleurs nouveaux, et u entres.

de plaisir que de facilité cette pièce de Métanie et l'Éloge de Fencion, a repanda sur l'auteur les bienfaits les plus honora-

bles : il a fall par goot ee que Louis XIV fit autrefois par un noble amour de la gloire. <sup>6</sup> Marmontel.

- \* Watelet.
- 5 Delille.
- 4 Saint-Lambert. 4 M. de Guilbert.
- 6 MW. Suard et l'abbé Arnaud.
- e Il nous est tombé entre les mains, depuis peu, une réponse
- de M. l'Abbé Arnaud à je ne sais quelle prétendue dénonciation
- de je ne sats quel prétendu theologien , devant je ne sats quel pretendu tribunal. Cette réponse m's paru très supérieure à lous les ouvrages polémiques de l'autre Arnauld.

les sujets des pières de théâtre semblent épuisés ; dans un temps où le public est dégoûté de tous ses plaisirs, qui passent comme ses affections; dans un temps où l'art dramatique est prêt à tomber en France, après le grand slècle de Louis XIV, et à être entièrement sacrifié aux ariettes, comme il l'a été en Italie après le siècle des Médieis.

Je vous dis à peu près ce que disait Horace :

« Plotins et Varius, Macenas, Virgiliusque, . Valgius, et probet here Ortavius optimus, atque » Fuscus, et have utinam Viscorum laudet uterque, etc. »

Et vavez', s'il vous platt, comme Horace met Virgile à côté de Mécène. Ce même sentiment échauffait Ovide dans les glaces qui convraient les bords du Pont-Enxin, lorsque, dans sa dernière élégie de Ponto, il daigna essayer de faire rougir un de ces misérables folliculaires qui insultent à ceux qu'ils croient infortunés , et qui sont assez láches pour calomnier un citoven au bord de son tombrau.

Combien de bons écrivains dans tous les genres sont-lis cités par Ovide dans celte élégie ! comme il se console par le suffrage des Cotta, des Messala, des Fuscus, des Marius, des Gracchus, des Varus, et de tant d'autres dont il consacre les noms à l'immortalité! Comme il inspire pour bil la bienveillance de tout honnéte homme, et l'horreur pour un regrattier qui ne sait être que détracteur!

Le premier des poêtes italiens, et peul-être du monde entier, l'Arioste a, nomme, dans son quarante sixième chant, tous les gens de lettres de son temps pour lesquels il travaillait sans avoir pour objet la multitude. Il en nomme dix fois plus que je n'en désigne ; et l'Italie n'en trouva pas la liste trop longue. Il n'oublie point les dames illustres, dont le suffrage lui était si cher-

Boileau, ce premier maître dans l'art difficile des vers français: Boilesq., moios galant que l'Arioste, dit, dans sa belle épètre à son ami, l'inimitable Racine :

El qu'importe à nos vers que Perriu les admire, Que l'auteur de Jonas s'empresse pour les lire Pourva qu'ils puissent plaire au plus puissant des rois; Qu'à Chantilii Condé les souffre quelquefois ; Qu'Enghien en soit touché; que Colbert et Vivonne, Que Larochefoucanid, Marsiliac, et Pomponne,

Et mille autres qu'ici je ne puis faire entrer, A leurs traits délicuts se laissent penetrer.

J'avoue que j'aime mieux le Marcenas, Virgiliusque, dans Horace , que le plus puissant des rois dans Boileau , parce qu'il est plus beau, ce me semble, et plus honnête de mettre Virgile et le premier ministre de l'empire sur la même ligne, quand il s'agit du goût, que de préférer le suffrage de Louis XIV et du grand Conde à celui des Coras et des Perrin, ce qui n'était pas un grand effort. Mais enfin, monsieur, vous voyez que depuis Horare jusqu'à Boileau la plupart des grands poetes ue cherchent à plaire qu'aux esprits been faits.

Puisque Boilean désirait avec tant d'ardeur l'approbation de l'immortel Colbert, pourquoi ne travaillerions-nons pas à mériter celle d'un homme qui a commencé son mipistère mieux que lui, qui est beaucoup plus instruit que lui dans tous les arts que nous cultivans, et dont l'amitié yous a été si préciense depuis long-temps, ainsi qu'à tous ceux qui ant eu le bonheur de le connaître ? Pourquoi n'ambitionnerians nous pas les suffrages de ceux qui ont

a On ne le connaît guère en France que par des traduc très insipides en prose. C'est le maître du Tasse et de La Fou-

M. Turgot. (K.)

rendu des services essentiels à la patrie, soit par une paix nécessaire, soit par de très belles actions à la guerre, ou par un mérile moins brillant et non mois utile dans les ambassades, ou dans les parties essentielles du ministère?

Si ce même Boilean travaillaît pour plaire aux La Rochefoucauld de sou sicle, pous bâlamerait-on de souaiter le suffrage des personnes qui font aujourd'hai tant d'honneur à ce nom? à moins que nous ne fussions toutà-falt indignes d'occuper un moment leur Joisir.

Y a-til un neul homme de lettres ne France qui ne se senult très courage par le saffinge de deux de vos conferères, dont l'un a scrablé rappeler le siècle des Médicis en cacillant les fleurs de Paranase avant de siècle des Médicis l'activant l'activant su rang non moins illustre, est de biojours favorisé des Moses et des Grâces leropail parle dans vos assemblées, et qu'il y lit ses ouvrages 3º. C'est en ce sens qu'il Drace a dit :

#### « Principibus placuisse viris non ultima laus est. »

Je die dans le même seus à în homme d'un grand non, auteur d'un livre profond , De la Félicité publique : Mon ami doit être trop heureux si vous ne desapprouvez: pas Don Pédre ; é cit à vous de juger les rois et les connétables : fien dis autant au magistrat qui entre aujourd'hul dans l'académie : puisse-t-il être chargé nu jour du soin de cette félicité publique 11

J'ajoircai eccore que la drink Ariotie ne se bone pas hommer les hommes de los tatespas qui fessioni lonomer hommes de los mans qui fessioni lonomer Jaile de Conzagne, els à verre immortale des narquis de Jaile de Conzagne, els à verre immortale des narquis de present a despressa de la misor dista de Malades dames celibres, seniement per leur esprit, hur gost, ca arati un Ariotie. As vom nomerais plus foure dame cel tentra intens. Cen pourrai faire antain en France, si ca arati un Ariotie. As vom nomerais plus foure dame verre, a si pen crisignal de exposer leur faire de leur no-decle una nazacames de quelques pollunts grouders qui pur que particul de la consecución de la consecución por la consecución de la consecución por la consecución de la consecución por la consecución por

Si un folliculaire dit que je n'ai donné de si justes éloges à ceux que je prends pour juger de mon saini, qu'afin de les lui rendre favorables je réponds d'avance que je confirme ces éloges si mon ami est condanné. J'ai demandé pour lui une décision, et non des lovanges.

Les folliculaires me diront encore que mon ami n'est pas si jeune; mais je ne leur montreral pas son extrait beplistaire. Ilse si je ne leur montreral pas son extrait un très grand plaisir de satiriser les gens en personne; mais son nom ne rendrait la pièce ni meilleure ni plus mauvaise.

Le vôtre, monsieur, nous est aussi cher que vous l'avez rendu illustre; et, après votre amitié, vos ouvrages sont la plus grande consolation de ma vie. Agréez ou pardonnez cet hommage.

- \* M. le cardinal de Bernis. (K.)
- M. le duc de Nivernais. (K.)
- M. de Malesherbes. (K.)

### DISCOURS

#### HISTORIQUE ET CRITIQUE

STA LA TRACÉDIA DE DON PÉDRE.

Il est tels hauthe de servir part est le jouez autreu de cette tragelle montle, ouj dans la folde ne jiere de tibidate dest l'Europe est accalde, se pourra être la equi d'au tels pett combe d'aussierer qui en percouriant quell'ijere pages. Loreque l'art d'amassique est percouriant quell'ijere pages. Loreque l'art d'amassique est pervena à sa lore est de la companie de la companie de la companie de les Palons necredent aux Sophole est aux Europie. Il est les Palons necredent aux Sophole est aux Europie. Il est vira que la philosophie de valis fermer le gast, mans nonversit que la philosophie de valis fermer le gast, mans somprisibilere, quicouque est productions exceppe d'au sit et d'echiaire incombelle à ouls r'enche.

S'U est accese quéripes expeits qui consentent à perdre une deminèreur lassa à lecturer d'une regulei nonvoile, un dait leur d'un d'abord que ce n'est poist celurer de la compartie de la compartie de la compartie de la compartie de l'experie d'activa d'une de l'experie d'activa de la compartie qu'il respect de la consente de la chiefe qu'il resoccit en ce de la content de la content qu'il resoccit en ce de la content de la chiefe qu'il resoccit en ce de la content de la content qu'il resoccit en ce de la content de la content qu'il resoccit en ce de la content d'active de la content de la content de la content qu'il resoccit en ce de la content de la content qu'il resoccit en ce de la content de la content qu'il resoccit en ce de la content de la content qu'il resoccit en ce de la content de la content qu'il resoccit en ce de la content de la content qu'il resoccit en content de la content de

Après ce petit éclaircissement, dont le senl but est de montrer les égards que de véritables gons de lettres se doivent, nous donnous ce discours historique et critique tel que nous l'avons de la main même de l'auteur de Don Pêdre.

Henri de Transtamare, l'un des nombreux bâtards du roi de Castille Alfonse, onzième du nom, fit à son frère et à son roi don Pière une guerre qui n'éstai qu'une révolte, en se fesant déclarer roi légitime de Castille par sa faction. Guerclin, depuis cométable de France, l'aida dans cette entreprise.

Cet illustre Gnesclin était alors précisément ce qu'on apelait en Italie et en Espagne un condottiero. Il rassembla nne troupe de bandits et de brigands, avec lesquels Il rançonna d'abord le pape Urbain IV dans Avignon, il fut entièrement défait à Navarette par le roi don Pèdre et par le grand Prince Noir, souverain de Gulenne, dont le nom est immortel. C'était ce même prince qui avait pris le roi Jean de Poitiers, et qui prit du Guesclin à Navarette. Henri de Transtamare s'enfuit en France. Cependant le parti des bâtants subsista toujours en Espagne. Transtamare, protégé par la France, cut le crédit de faire excommunier le roi son frère par le pape, qui siisgeait encore dans Avignon, et qui, depuis peu, était lié d'intérêt avec Charles V et avec le bâtard de Castille. Le roi don Pedre fut solennellement déclaré bulgare et incrédule; ce sont les termes de la sentence; et, ee qui est encore plus étrange, c'est que le prétexte était que le roi avait des mattresses.

Ces anathèmes étaient alors aussi communs que les intrigues d'amour chez les excommuniés et chez les exconmuniants; et ces amours se mélaient aux guerres les plus cruelles. Les armes des papes étaient plus dangereuses, gnois. Un Tite-Live ne pouvait connaître cette partialité; qu'aujourd'hul: les princes les plus adroits disposaient de ces armes. Tantôt des souverains en étaient frappés, et tantôt ils en frappaient. Les seigneurs féodaux les ache-

taient à grand prix.

La détestable éducation qu'on donnait alors aux hommes de tout rang et sans rang, et qu'on leur donna si longtemps, en fit des brutes féroces que le fanatisme déchalpail contre tous les gouvernements. Les princes se fesaient un devoir sacré de l'usurpation. Un rescrit donne dans une ville d'Italie, en une langue ignorée de la multitude, conférait un royaume en Espagne et en Norvége; et les ravisseurs des états, les déprédateurs les plus inhumains, plongés dans tous les crimes, étaient réputés saints et souvent invoqués, quand ils s'étaient fait revêtir en mourant d'une robe de frère précheur on de frère mineur.

M. Thomas , dans son discours à l'académie , a dit « que » les temps d'ignorance furent toujours les temps des féro-» cités. » J'aime à répéter des paroles si vraies, dont il vaut mieux être l'écho que le plagiaire.

Transtamare reviat en Espague, une bulle dans une main, et l'épée dans l'autre. Il y ranima son parti. Le grand Prince Noir était malade à la mort dans Bordeaux; Il ne pouvait plus secourir don Pèdre,

Guesclin fut envoyé une seconde fois en Espagne par le roi Charles V, qui profitait du triste état où le Prince Noir était réduit. Guesclin prit don Pèdre prisonnier dans la bataille de Montiel entre Tolède et Séville. Ce fut immédiatement après cette journée que Henri de Transtamare, entrant dans la tente de Guesclin, où l'ou gardait le roi son frère désarmé, s'écria : « Où est ce juif, ce fils de p...., qui » se disait roi de Castille? » et il l'assossina à coups de

poignard.

L'assassin, qui n'avait d'antre droit à la cod'être ini-même ce inif bâtard, titre qu'il osait donner au rol légitime, fut rependant reconnu roi de Castille; et sa natison a réspé toujours en Espagne, soit dans la ligne masculine, soit par les femmes

Il ne faut pas s'étonner, après cela, si les historiens ont pris le parti du vainqueur contre le vaincu. Ceux qui ont écrit l'histoire en Espagne et en France n'ont pas été des Tarites; et M. Hornce Walpole, envoyé d'Augleterre en Espagne, a eu pien raison de dire dans ses Doutes sur Richard III, comme nous l'avous remarqué ailleurs : « Quand » un roi houreux accuse ses ennemis, tous les historiens » s'empressent de lui servir de témoins, » Telle est la faiblesse de trop de gens de lettres; non qu'ils soient plus laches et plus bas que les courtisans d'un prince criminel et heureux, mais leurs láchetés sont durables

Si quelque vieux leude de Charlemagne s'avisait antrefols de tire un manuscrit de Frédégaire on du moine de Saint-Gall, il pouvait s'écrier : Ah, le menteur! mais il a'en tenait là ; personne ne relevalt l'ignorance et l'absnrdité du moine : il était cité dans les siècles suivants ; il devenalt une autorité; et dom Ruinart rapportait son témoigrage dans ses Actes sincères. C'est ainsi que toutes les légendes du moyen age sont remplies des plus ridicules fables; et l'histoire ancienne assurément n'en est pas

Cenx qui mentent ainsi au genre lumnin sont encore animés souvent par la sottise de la rivalité nationale. Il n'y a guère d'historien anglais qui ait manqué l'occasion de faire in satire des Français, et quelquefois avec un pen de grosslèreté. Velli et Villaret dénigrent les Anglais autant qu'ils le penvent. Mézerai n'épargna jamais les Espa-

il vivait dans un temps où sa nation existait seule dans le monde connu, Romanos rerum dominos, tontes les nutres étaient à ses pieds. Mais aujourd'hul que notre Europe est partagée entre tant de dominations qui se balancent toutes; aujourd'hal que tant de peuples out leurs grands bommes en tout genre, quiconque veut trop flatter son pays, court risque de déplaire aux autres, si par basard il en est lu, et doit peu s'attendre à la reconnaissance du sien. On n'a jamais tant aimé la vérité que dans ce

temps-ci : Il ne reste plus qu'à la trouver. Dans les querelles qui se sont élevées si souvent entre toutes les cours de l'Europe , il est bien difurile de décou-vrir de quel côté est le droit ; et , quand on l'a reconn , il est dancereux de le dire. La critique, qui aurait du , depuis près d'un siècle, détruire les préjugés sons lesquels l'histoire est défigurée, a servi plus d'une fois à substituer de nouvelles erreurs aux anciennes. On a tant fait que tout est devenu problematique, depuis la loi salique jurqu'au système de Lass; et à force de creuser, nous ne savons plus où nous en sommes.

Nous ne connaissons pas seulement l'époque de la création des sept électeurs en Allemagne, du parlement en Angleterre, de la pairie en France. Il n'y a pas une seule maison souveraine dont ou puisse fixer l'origine. C'est dans l'histoire que le chaos est le commencement de tout. Qui pourra remontrer à la source de nos usages et de nos oninions populaires?

Poprquoi donna-t-on le surnom de bon à ee roi Jean qui commença son règne par faire mourir en sa présence son consétable sans forme de procès; qui assassina quatre principaux chevaliers dans Bonen; qui fut vaincu par sa faute; qui céda la moitié de la France, et ruina l'autre?

Pourquoi donna-t-on à ce don Pèdre, roi légitime de Castille, le nom de cruel, qu'il fallast donner au bâtard Henri de Transtanuare, assassin de don Pèdre, et usur-

pateur?

Pourquoi appelle-t-on encore bien-aimé ce mallicureux Charles VI, qui déshérita son fils en faveur d'un étranger apemi et oppresseur de sa nation, et qui plongea tout l'état dans la subversion la plus horrible dont on ait conservé la mémoire? Tous ces surnoms, ou plutôt tous ces sobriquets, que les historiens répètent sans y attacher do sens, ne viennent-ils pas de la même cause qui fait qu'un margnillier qui ne sait pas lire répète les noms d'Albertle-Grand, de Grégoire thanmaturge, de Julien l'apostat, sans savoir ce que ces noms signitient? Telle ville fut appelée la sainte ou la superbe, dans laquelle il n'y eut ni sainteté ni grandeur; tel valssean fut nommé le Foudroyant, l'Invincible, qui fut pris en sortant du port.

L'histoire n'avant donc été trop souvent que le récit des fables et des préjugés, quand on entreprend une tragédie tirce de l'histoire, que fait-on? L'auteur choisit la fable ou le préjuge qui lui plaît davantage. Celui-ci, dans sa pièce. pourra regarder Scévola comme le respectable vengeur de la liberié publique , comme un héros qui punit sa main de s'être méprise en tuaut un autre que le fatal ennemi de Rome; celui-là pourra ne se représenter Scévola que comme un vil espion, un assassin fanatique, un Poltrot, un Bolthuzar Gérard, un Jacques Clément. Des critiques enseront qu'il n'y a point eu de Scévola, ct que c'est une fable, ainsi que toutes les histoires des premiers temps de tout peuple sont des fables ; et ces critiques pourront bien avoir raison. Tel Espagnol ne verra dans François I'r qu'un capitaine très conrageux et très imprudent, mauvals politique, et manquant à sa parole : un professeur du collége 220

royal le mettra dans le ciel, pour avoir protégé les lettres : un inthérien d'Allemagne le plongera en enfer, pour avoir fait brûler des lutnériens dans Paris, tandis qu'il les son doyalt dans l'Empire; et aj les ex-jésuites font encore des pièces de théâtre , ils ne manquerent pas de dire avec Dapiel « qu'il aurait fait aussi braier le danphin, si ce dau-» phin n'avait pas cru anx indulgences; tant ce grand roi » avait de piété! »

Nous avons une tragl-comédie espagnole, où Pierre, que nons appeions le cruel, n'est jamais appelé que le justicier, titre que lui donna toujours Philippe II. J'ai connu un jeune homme qui avait fait une tragédie d'Adonias el de Solomon. Il y représentait Salomon comme le plus barbare et le plus lâche de tous les parrickies ou fratricides. · Savez-vons bien, lui dit-on, que le Seigneur, dans un · songe, lui donna la sagesse? - Cela peut être, dit-il; » mais il ne lui donna pas l'humanité à son réveil. »

Il y a des déclamations de collège, sous le nom d'histoires on de drames, ou sous d'autres noms, dans lesquelles la nation qu'on célèbre est toujours la première du monde; ses soldats mal payés, les premiers heros du monde, quoiqu'ils se soient enfuis; la valle capitale, qui n'avait guère que des maisons de bois, la première ville du monde; le fauteuil à clous dorés, sur lequel un rot goth ou alain s'asseyait, le premier trône du monde; et l'auteur, qui se croit le premier dans sa sphère, serant alors peut-être le plus sot homme du monde, s'il ne se trouvait des gens encore plus sots qui tout pour vingt sous la critique raisonnée de la pièce nouvelle; critique qui s'en va le lendemain avec la pièce dans l'abime de l'éternel

On élève aussi quelquefois au ciei d'anciens chevaliers défenseurs ou oppresseurs des femmes et des églises, superstitieux et débauchés, tantôt voleurs, tantôt prodigues, combattant à outrance les uns contre les antres pour l'honneur de quelque princesse qui avait très peu d'honneur Tout ce qu'on peut faire de mieux (ce me semble), quand on s'amuse à les mettre aur la scène, c'est de dire avec Horace:

» Seditione, dolis, scelere, alqua libidine, et ira, « litacos intra muros peccatur et extra. »

### FRAGMENT '

#### D'UN DISCOURS HISTORIQUE ET CRITIQUE

#### SUR DON PÈDRE.

Les raisonneurs, qui sont comme moi sans génie, et qui dissertent aujourd'hui sur le siècle du génie, répètent souvent cette autithèse de La Bruyère, que Racine a peint les hommes tels qu'ils sont, et Corneilletels qu'ils devraient être. Its répètent une insigne fausseté; car jamais ni Bajazet, ni Xiphares, ni Britannicus, ni Hippolyte n'ent fait l'amour comme lis le font galamment dans les tragédies de Bacine ; et jamais César n'a dû dire , dans le Pompée de Corneille, à Cléopâtre, qu'il n'avast combattu à Pharsale que pour mériter son amour avant de l'avoir vue; il

Ce fragment se trouvait imprimé à la suite de la teagidle de Don Padre, dans les éditions précédentes. (K)

n'a jamais dû lui dire que son glorieux titre de premier du monde, à présent effectif, est ennobli par celui de captif de la petite Cléopâtre, âgée de quinze ans, qu'on loi ena dans un paquet de linge. Ni Cinna ni Maxime n'ont du être tels que Corneille les a peints. Le devoir de Cinna ne ponvait être d'assassiner Auguste pour plaire à une fille qui n'existait point. Le devoir de Maxime n'était pas d'être amoureux de cette même fille, et de trahir à la fols Auguste, Cinna et sa maîtresse. Ce n'était pas là ce Maxime à qui Ovide écrivait qu'il était digne de son nom:

« Maxime, qui tanti mensuram nominis impies. »

Le devoir de Félix, dans Polyeucle, n'était pas d'être un liche barbare qui fesait couper le cou à son gendre,

## Pour acquérir par là de plus puissants appuis, Qui me mettraient plus haui cent fois que je ne suis.

On a beaucoup et trop écrit depuis Aristote sur la tragédie. Les deux grandes règles sont que les personnag intéressent, et que les vers soient bous ; l'entends d'une bonté propre au sujet. Écrire en vers pour les faire manvais est la plus baute de toutes les sottises,

On ni'a vingt fois rebattu les oreilles de ce prétendu discours de Pierre Corneille: « Ma pièce est finie , je n'ai pius » que les vers à faire. » Ce propos fut tenn par Ménandre plus de deux mille ans avant Corneille, si nous en croyons Plutarque dans sa question: « Si les Athénieus ont plus » excellé dans les armes que dans les lettres? » Ménandre pouvait à toute force s'exprimer ainsi , parce que des vers de comédie ne sont pas les plus difficiles; mais dans l'art tragique, la difficulté est presque insurmontable, du moins chez nous

Dans le siècle passé il n'y eut que le seul-Racine qui écrivit des tragédies avec une pureté et une élégance presque continue; et le charme de cette élégance a été si puissant, que les gens de lettres et de goût lui ont pardonné la monotonie de ses déclarations d'amour, et la faiblesse de quelques caractères, en faveur de sa diction enclusteresse

Je vois dans l'homme illustre qui le précéda des scènes sublimes, dout ni Lope de Veça, ni Calderon, ni Sisakespeare, n'avaient même pu concevoir la moindre idée, et qui sont très supérieures a ce qu'on admira dans Sophocle et dans Euripide ; mais aussi j'y vois des tas de barbarismes et de solécismes qui révoltent, et de froids raisonnements alambiqués qui glacent; j'y vois enfin vingt pièces entières dans lesquelles à peine y a-t-il un morcean qui demande grace pour le reste. La preuve incontestable de cette vérité est, par exemple, dans les deux Bérénices de Racine et de Corneille. Le plan de ces deux pièces est également mauvals, également indigne du théâtre tragique : ce défaut même va jusqu'au ridicule. Mais par quelle raison est-Il impossible de lire la Bérénice de Corneille? par quelle raison est-elle au-dessous des pièces de Pradon, de Rinperoux, de Danchet, de Péchantré, de Pellegrin; et d'où vient que celle de Racine se fait lire avec tant de plaisir, à quelques fadeurs près? d'où vient qu'elle arrache des larnoes?... C'est que les vers sont bons : ce mot comprend tout, sentiment, vérité, décence, naturel, pareté de die tion, poblesse, force, harmonie, élégance, idées profendes , idées fines , surtout idées claires , images touchantes , insiges terribles, et toujours placées à propos. Otez ce mérite à la divine tracédie d'Athalie . Il ne loi restera rien : ôtez ce mérite au quatrième livre de l'Encide, et au discours de Priam à Achille dans Homère, ils seront insipie den. L'abbé Dubos a très grande ruison: la poésie ne charme presque tous les vers sont détestables. Il faut être de bien que par les beaux détails.

Si tant d'amaleurs avent par ever des moreaux almirables des Moreces, de Cruns, de Pomper, de Polypeute, et quatre vers d'Heraclius, c'est que ces vers sont tres bien faits, et si on ne preut lire ni Théodore, ni Pertharut, ni c'hon Sanche d'Aragon, ni Attita, ni Ageislas, ni Patimes.

chérie, ni la Toison d'or, ul Suréna, etc., etc., c'est que pecaque tous les vres en sont détexables. Il flux être de bien marvaise foi pour s'efforcer de les excuser contre sa coscience. Que-que fois même de misérables écrivais nost oos donner des éloges à cette foule de pièces ausoi plates que harbares, parce qu'ils sentiates bien que les leurs étaient écrites dans ce goût. Ils demandaient grâce pour cuv-mêmes.

## DON PEDRE.

#### PERSONNAGES.

DON PÉDRE, roi de Castille.

FANSTANAR, rêce da roi,
Mard Hystose.

DE GENSCHIN, fedres de Farmé française.

LÉRINGRE ROI LA CERDA, priseSETTE.

La scène est dans le palais de l'obble.

### ACTE PREMIER.

### SCÈNE I.

#### TRANSTAMARE, ALMEDE,

#### TRANSTAMARE.

De la cour de Vincenne aux remparts de Tolède, Tu m'es enfin rendu, cher et prudent Almède. Reverrai-je en est lienx ce brave Du Gnesclin?

Il vient vons seconder.

erser du sanz

#### TRANSTAMABE.

Ce mot fait mon destin.

Pour soutenir ma eause, et me venger d'un frère, Le secours des Français m'est encor nécessaire. Des révolutions voiei le temps fatal : J'attends tout du roi Charle et de son général. Qu'as-tun v2 qu'a-ton fait p'bi-moi ce qu'on prépare Dans la cour de Vincenne au prince Transtamare? ALMÈNE.

Charle était incertain : j'ai long-tempa attendu L'effet d'un grand projet qu'on tenait suspendu. Le monarque éclairé, prudent avec eonrage, Chez les bouillants Françaia peut-être le seul sage, A tous ses courtisans dérobant ses secrets, A pezé mes raisons avec ses intérêts. Enfin il vous protége; et aur le bord du Tage Ce valeureux Gueselin, ce héros de notre âge, Suivi de son armée, arrive sur mes pas. TRANSTAMARE.

Je dois tout à son roi.

### Ne vous v trompez paa.

Charle, en vous soutenant au bord du précipice, Your tend par politique une main protectrice: En divisant l'Espagne, afin de l'affaiblir, Il veut frapper don Pèdre autant que vous servir : Pour son intérêt seul il entreprend la guerre. . Don Pèdre eut pour appui la superbe Angleterre; Le fameux Prince Noir était aon protecteur : Maia ce guerrier terrible, et de Guesclin vainqueur, Au milieu de sa gloire achevant sa carrière. Touche enfin, dans Bordeaux, à son houre dernière. Son génie accablait et la France et Guesclin : Et quand des jours ai beaux touchent à leur déclin . Ce Françala, dont le hras aujourd'hui vous seconde, Demeure avec éclat seul en spectacle au monde. Charle a choisi ce temps. L'Anglais tombe épuisé; L'empire a trente rois, et languit divisé; L'Espagnol est en proje à la guerre civile ; Charle estle seul puissant; et, d'un esprit tranquille, Ébranlant à son gré tous les autres états, Il triomphe à Paris sans employer son bras.

TRANSTAMARE.
Qu'il excerce à loisir sa politique habile,
Qu'il solt prudent, heureux, mais qu'il me soit utile,
ALMÈDE.

Il vous promet Valence et les vastes pays Que vous laissait un père, et qu'on vous a ravia; Il vous promet aurtout la main de Léonore, Dont l'hymne à voa droits va réunir encore Ceux qui lui sont transmis par les rois ses aïeux.

TRANSTAMARE. Léonore est le bien le olus cher à mes yeux. Mon père, tu le sais , voulut que l'hyménée Fit revivre par moi les rois dont elle est née. Il avait gagné Rome, elle approuvait son Et l'Espagne à genoux reconnaissait mes droits. Dans un asile saint Léonore enfermée Fuvait les factions de Tolède alarmée: Elle fuyait don Pèdre ... Il la fait enlever. De mes biens, en tout temps ardent à me priver. Il la retient ici captive avec sa mère. Voudrait-Il seulement l'arracher à son frère ? Croit-il, de tant d'objets trop heureux séducteur, De ce cœur simple et vrai corrompre la candeur? Craindrait-il en secret les droits que Léonore Au trône castillan peut conserver encore? Prétend-il l'épouser, ou d'un nouvel amour Etaler le scandale à son indigne cour? Veut-il des La Cerda déshonorer la fille, La trainer en triomphe après Laure et Padille, Et, d'un peuple opprime bravant les vains soupirs, Insulter aux humains du sein de ses plaisirs?

ALMÈDE.

Les fommes, en tous lieux souveraines suprémes, ont égarde des rois et les cours sont les mêmes. Mais peu-être Gueschia désligneers d'entrer Dana ces petits déstis qui l'ambait i gnoerer. Son esprit utile et ferme, et nême un peu savarge l'est faiblesse d'amour entende pui le langue. Per faiblesse d'amour entende pui le langue. Il soutlement vois évoits avant passadeur, Il soutlement vois évoits avant pour les errei de jour rous, dignement occupée, Des d'emières raisons, les canons et l'épée. Mais jusqueis don Puère est le matter en ces lieux.

TRANSTAMARE. Lui , le maître! alı! bientot tu nous connaîtras mieux. Il veut l'être en effet ; mais un pouvoir suprême S'élève et s'affermit au-dessus du roi même. Dans son propre palais les états convoqués. Se sont en ma faveur hautement expliqués; Le sénat castillan me promet son suffrage. A don Pèdre égalé, je n'ai pas l'avantage D'être né d'un hymen approuvé par la loi : Mais tu sais qu'en Europe on a vu plus d'un roi. Par soi-même élevé, faire oublier l'injure Qu'une loi trop injuste a faite à la nature. Tout est au plus heureux, et c'est la loi du sort. Un bâtard, échappé des pirates du Nord, A soumis l'Angleterre; et, malgré tous leurs crimes, Ses heureux descendants sont des rois légitimes; J'ose attendre en Espagne un aussi grand destin. ALMÈDE.

Gnesclin vous le promet; et je me flatte enfin Quedon Pèdre à vos pieds peut tomber de son trône, Si le Français l'attaque, et l'Anglais l'abandonne.

TRANSTAMARE. Tout annonce sa clinte: on a su soulever Les esprits mécontents qu'il n'a pu captiver. L'opinion publique est une arme puissante; J'en aiguise les traits. La ligue menaçante Ne voit plus dans son roi qu'un tyran criminel , Il n'est plus désigné que du nom de cruel. Ne me demande point si c'est avec justice : Il faut qu'on le déteste afin qu'on le punisse. La haine est sans scrupule : un peuple révolté Écoute les rumeurs, et non la vérité. On avilit ses mœurs, on noircit sa conduite: On le rend odieux à l'Europe séduite; On le poursuit dans Rome, à ce vieux tribunal Qui, par un long abus, peut-être trop fatal, Sur tant de souverains étend son vaste empire. Je l'y fais condamner, et je puis te prédire Que tu verras l'Espagne, en sa crédulité, Exécuter l'arrêt dès qu'il sera porté. Mais un soin plus pressant m'agite et me dévore. A ses sacrés autels il ravit Léonore: De cette cour profane il faut bien la sauver : Arrachons-la des mains qui m'en osent priver. Sans doute il s'est flatte du grand art de séduire, De sa vaine beauté, de ce frivole empire On'il eut sur tant de cœurs aisés à conquérir : Tout cet éclat trompeur avec lui va périr. Peut-être qu'aujourd'hui la guerre déclarée Vers la princesse ici m'interdirait l'entrée; Profitons du seul jour où je puis l'enlever. Va m'attendre au sénat : je cours t'v retrouver : Nous y concerterons tout ce que je dois faire Pour ravir Léonore et le trône à mon frère.

### SCÈNE II.

TRANSTAMARE, LÉONORE, ELVIRE.

La voici : le destin favorise mes vœux.

Prince, en cestempade trouble, ences jours malheu-Jen'à que en oment pour rous parler en ore. rigust. Jen'à que en oment pour rous parler en ore. rigust. Binatôt vou comaîtrace eq qu'était l'éconere, Quelle était sa conduite et son nouveau devoir : Mais sa palsial ur jos gardes de me revoir. Le reus riguelles pendant vers sa ruine. Le roi vient sur mes past ; jisnore ses projets; la foune, en freinismin, quedque notre somaiths la foune, en freinismin, quedque notre somaiths de la foune, en freinismin, quedque notre comaiths la foune, en freinismin, quedque notre se serets . Quelleart onus prépare en lutten contre series . Quelleart onus prépare en lutten contre . Le vous en aretris : érappeas à la veyu. Unu superbé ennemi l'aspect injurieux.

TRANSTAMARE.
Ah! qu'osez-vous me dire?

servert in Comple

LÉONORE.

Ce que je dois penser, ce que le ciel m'inspire.

TRANSTAMARE.

Quoi I vous que ce ciel même a fait naître pour moi,

Dont mon père, en mourant, me destina la foi, Yous dont Rome et la France ont conelu l'hyménée, Vous que l'Europe entière à moi seul a donnée, Je ne vous reverrais que pour vous éviter l Vous ne me parieriez que pour mieux m'écarter l 1600 NORE.

Le devoir, la raison, votre intérêt l'exige. Tout ce que j'aperçois m'épouvante et m'afflige. Seigneur, d'assez de sang nos champs sont inondés, Et vous devez sentir ce que vous hasardez.

TRANSTAMARE.

Je sais bien que don Pèdre est injuste, intraitable,
Ou'il peut m'assassiner.

LÉONORE.

A l'insulter ainsi e'est trop vous appliquer.

Puisse enfin la nature à tous deux s'expliquer!

Elle parle par moi; seigneur, je vous eonjure

De ne point faire au roi eette nouvelle injure.

Ménagez, éritez votre frère offensé,

Violent comme vous, profondemat blessé:

Ne vous efforcez point de le rendre implaeable;

Laissez-moi l'papiarer.

TRANSTAWARE.

Non: chaque mot m'accable. Je vous parle des nœuds qui nons ont engagés; Et vous me répondez que vous me protégez! Je ne vous connais plus. Que cette cour altère Vos premiers sentiments et votre caractère!

LÉONORE.

Mes justes sentiments ne sont point démentis : Je e hérirai le sang dont nous sommes sortis; Et les rois nos aieux virront dans ma mémolre. Pour la dernière fois, si vous daignez m'en croire, Dans son propre palais gardez-vous d'outrager Celni qui règne encore, et qui peut se venger.

TRANSTAMARE.

Que vous importe à vous que mon aspect l'offense?

LÉONORE.

Je veux qu'envers un frère il use de elémence.

TRANSTANAER.

La elémence en dan Pèdre! épargnez-vous ec soin :
De la mienne bientôt il peut avoir besoin.

De la mienne bientôt il peut avoir besoin.
Jet on dirai pas plus; mais, quoi que j'exécute.
Le frontre est un bien qu'un tyran ne dispute:
Je n'ai rien entrepris que pour vous posséder;
Vous me verrez mourir plutôt que vous céder.
Vous me verrez, madame.

( Il sort. )

## SCÈNE III.

LÉONORE, ELVIRE.

LÉONORE.

Où me suis-je engagée?

ELVIRE.

Je frémis des périls au vous êtes plougée, Eatre deux ennemis qui, é égorgeant pour vous, Pourront dans le combat rous perce de leurs soupe. Promise à Transtamare, à son frère donnée, Prête à former ees nœuds d'un secret hyménée, Dans l'orage qui gronde en ce triste séjour, Quelle erueile fête, et que tenips pour l'amourl LÉONORE.

Elvire, il faut t'ouvrir mon âme tout entière. Je voulais consacrer ma pénible earrière Au vénérable asile où , dans mes premiers jours , J'avais goûté la paix loin des perfides cours. Le sombre Transtamore, en elterehant à me plaire, M'attachait encor plus à ma retraite austère. D'une mère sur moi tu connais le pouvoir: Elle a détruit ma paix, et changé mon devoir. Dans les dissensions de l'Espagne affligée, Au parti de don Pedre en secret engagée . Pleine de cet orgueil qu'elle tient de son sang . Elle me précipite en ce suprême rang : Elle me donne au roi. Le puissant Transtamare Ne pardonnera point le coup qu'on lui prépare. Je replonge l'Espagne en un trouble nouveau: De la guerre, en tremblant, j'altume le flambeau, Moi , qui de tont mon sang aurais voulu l'éteindre. Plus on croit m'élever, plus ma chute est à craindre. Le roi, qui voit l'état contre lui conjuré, Cache encor mon secret dans Tolède ignoré : Notre cour le soupconne, et paraît incertaine. Je me vois exposée à la publique haine, Aux fureurs des partis , aux bruits calomnieux ; Et, de quelque côté que je tourne les yeux,

Ce trône m'épouvante.

Ou je suis abusée, Ou votre âme à ce choix ne s'est point opposée. Si les périls sont grands, si, dans tous les états, Les cours ont leurs dangers, le trône a ses appas.

Jamais le rang du roi n'elbouit un jounesse. Pout-fire que mon ecure, avec trop de fabilesse, Pout-fire que mon ecure, avec trop de fabilesse, Le sia que fila l'Evició de ses égariments. Je ni femis: mais son âme est noble et générous; El s, a'll m'aime en éliei Jose encore espérer Que des journ mois alferts pouvernt ouseélaires. L'auguste la Cercia, dont le etci me fi mêtre. L'auguste la Cercia, dont le etci me fi mêtre. Voir ce trône ébranlé raffermi par l'amour! Si, comme je l'ai cru, les femmes étaient nées Pour calmer des esprits les fougues effrénées, Pour faire aimer la palx aux féroces humains, Pour émousser le fer en leurs sanglantes mains! Voilà ma passion, mon espoir, et ma gloire.

#### ELVIRE.

Puissiez-vous remporter cette illnstre victoire! Mais elle est bien douteuse; et je vous vois marcher Sur des feux que la cendre à peine a pu cacher.

#### LÉONORE. J'ai peu vu cette cour, Elvire, et je l'abhorre.

Quel séjour orageux! mais il se peut encore Que dans le cœur du roi je réveille aujourd'hui Les premières vertus qu'on admirait en lui. Ses maltresses peut-être ont corrompu son âme, Le fond en était nur.

#### ELVIRE. Il vient à vous, madame :

Osez donc parler.

## SCÈNE IV.

DON PÉDRE, LÉONORE, ELVIRE.

Sire, ou plutôt cher époux, Souffrez que Léonore embrasse vos genoux. (Il la retient.)

Ma mbre est votre sang, et sa main m'a donnée Au maltre généreux qui fait ma destinée. Vous avez exigé qu'aux yeux de votre cour Ce grand évênement se cache encore un jour; Mais vous m'avez promis de m'accorder le grâce Qu'implorerait de vous mon excusable audace. Puis-je la demander?

DON PRIBE.
N'ayes point la rigueur
De douter d'un empire établi sur mon oœur.
Votre ouronnement d'un seul jour se diffère;
Il me faut méager un sénat téméraire,
Un peuple effarouché: mais ne redoutez rien.
Parlez, qu'esigez-rous?

#### LÉONORR. Votre bonheur, le mien,

Calui de la Castille; une pair nécessire.

Scigneur, vous le savez, la princesem an néere.

Scigneur, vous le savez, la princesem an néere.

N'a remies en vous mains dans un expoir si heau.

Les ans et les chagnis l'approchent du tombeuu.

Les ans et les chagnis l'approchent du tombeu.

Le pais et mourant en partie l'approchent du tombeu.

La Discorde en furreur en est leux slarries

Pert se calum ercore, risperus, s' sous m'aimez.

Ne m'ouvre point au trêne un horrible passage

Permit des floss de sang, au miliére du cierrape;

Et puissent von sujets, bénissant votre loi,

Per vous readus heuveux, von sai mer comme moi :

DON PERRE.

Plus que vous ne pensez votre discours me touche, La raison, la vertu, parlent par votre bouele. Helas vous têze jeune, et vous ne savze pas Qu'un roi qui fait le bien ne fait que des ingrats. Aller, des factient n'aiment jamais leur maltre: Quoi qu'il puisse arriver, je le suis, je veux l'Étre; ils subiront mes lois : mais daignes men donner, Vous pouvez tout sur moi; que faut-il? Lédovous.

Pardonner.

A qui?

Puis-je le dire ? DON PÉRIE. Eh , bien ! LÉONORE.

A Transtamare.

Quoi l vous me prononcez le nom de ce barbare? Du criminel objet de mon juste courroux? LÉONORE.

Peut-tre il est puni, puisque je suis à rous.
Alfonse votre père à a sami n'n a promise;
Il lui donna Valence, et rous l'avez conquisc.
Il lui donna Valence, et rous l'avez conquisc.
Il lui portais pour dei d'asser autres édats :
Il le se supère encore, et n'en jouira pas.
Sorse, je ne veux point que la l'armate plouse, est
D'avoir immolé tout à son ambition,
Le ces soupcons affreux la traitsion.
De ces soupcons affreux la tristé ignominie
Empoisnonerait trop ma malhieureuse vie.

DON PROBE. Écoutez : je vous aime ; et ce sacré lien , En vous donnant à moi, joint votre honneur au mien. Sachez qu'il n'est ici de perfide et de traltre Que ce prince rebelle, et qui s'obstine à l'être. Trompé par une femme, et par l'âge affaibli. Mettant près du tombeau tous mes droits en oubli . Alfonse, mauvais roi, non moins que mauvais père (Car je parle sans feinte, et ma bouche est sinecre;" Alfonse, en égalant son bâtard à son fils. Nous fit imprudemment pour jamsis ennemis. D'une province entière on fesait son partage; La moitié de mon trône était son héritage. Que dis-je? on vous donnait !... Plus juste possesseur J'ai repris tous mes biens des mains du ravisseur. Le traître, avec Guesclin vaiucu dans Navarette. Par une fausse paix réparant sa défaite, Attire à son parti nos peuples aveuglés. Il impose au sénat, aux états assemblés : Faible dans les combats, puissant dans les intrigues, Artisan ténébreux de fraudes et de brigues, Il domine en secret dans mon propre palais. Il croit déià régner. Ne me parlez jamais

De ce dangereux fourbe et de ce téméraire : Cessez.

# LÉONORE. Je vous parlais, seigneur, de votre frère. BON PRIBE.

Mon frère! Transtamare!... il doit n'être à vos yeux Qu'un opprobre nouveau du sang de nos sieux, Un enfant d'adultère, un rejeton du erime : El l'étrange intérêt qui pour lui vous sainne Est un coup plus cruel à mon espri blessé Que tous ses attentats qui m'ont trop offensé. L'abonate.

De quoi vous plaignes-rous, quand je le sacrifie? Quand, vous denanant mon cœur, et hasardant ma vie, Mon sort à vos destins s'abandene asjourd'hui? Ma tendresse pour vous et ma pitié pour loi? Ma tendresse pour vous et ma pitié pour loi? A vor yeux irrités sont-elles une offense? Je vous vois menacé des armes de la France: Les états, le sénat, unis contre vos d'roits, Ont élevé déjà leurs redoutables voir. M'est-il donc édémal de erniafre un tel orage?

DON PÈDRE.

Non, mais rassurez-vous du moins sur mon courage.

LÉONORE.

Vous n'en avez que trop; et, dans ces jours affreux, Ce courage, peut-être, est funeste à tous deux. DON PRDEE.

Rien n'est funeste aux rois que leur propre faiblesse. Lionore.

Ainsi votre refus rebute ma tendresse : A peine l'hyménée est prêt de nous unir, Je vous déplais, seigneur, en youlant vous servir.

DON PROEE.
Allez plaindre don Pèdre, et flatter Transtamare.

Abl vous ne eraigne point que mon esprit s'égare Jamp à la comparer à don Pédre, à mon roi. (moi : la vous paris la pour par la vous paris la parque, et pour la vois qui îl sui suspendre une pisiste indisceite; Q'une femme est endeux, et qu' sile unt point faite Pour ae jetre, seigneur, autre le peuple et vous. 'J' sier que la pierre apsisait le courroux; Q'un pouvait qu' pour à vou armes asseglantes pie i compassion la mross inocentre. De la compassion la mross inocentre. Mai p doit respecter de si grands intérêt... J' past trop présum. Je sore, si est cité (ille set.)

SCÈNE V.

DON PEDRE.

Qu'une telle démarche et m'étonne et m'offense ! Transtamare a vee elle est. il d'intelligence ? M'aurait-elle trompé sous le voile imposteur Qui fascine mes yeux par sa fousse candeur? Croît-elle, en abusant du pouvoir de ses charmes, Vainere par sa faiblesse, et m'arracher mes armes ? Est-ez mour? est-e errainer? est-e trahisou? Quels nouveaux statustas coufondent ma raison? Regné-je, juste eisil et respiré-je encore? Totu m'abandonomentil... et jusqu'à Lénone E... Non... ja ne le crois point... mais mon exurest percé. Monarque natheuerux, amant troy offunéé, Oppose à tant d'assauts un cœur inchraniable: Mais surtout garde-toi de la trouver-coupable.

### ACTE SECOND.

#### SCÈNE I

LÉONORE, ELVIRE,

Le n'arais pas connu. Jusqu'à ce triste jour, Le danger d'être simple, et d'ignorer la cour. Le danger d'être simple, et d'ignorer la cour. Ou le course le partie de la course Des ex-rest qu'à produire un indigne soupçou. Des ex-rest qu'à produire un indigne soupçou. Des ex-temps midiereure tout et tourne en poison. Au fond de mes déserts pourpou n'a 3-ton cherciter. Au fin d'in commissait le r'esta des grandeurs, de signe de la course de la course de la course de la course de la commissait le r'esta des grandeurs. Ou fon en étestrate la berillant exclusive.

REVIER.

Ne pensez qu'à don Pèdre, au nœud qui vous engage.

Songez que, dans ces temps de trouble et de terreur
De iui seul, après tout, dépend votre bonheur.

EXONORE.

Le bochers! als quel most to bouche me presoners!
Le bochers! als oyux illiaison framcore.
L'Illianson femporte, et e feniti tiols de sous.
Mon mallaure, their brites, and s'autre mon spoust
Mon mallaure, their brites, and s'autre mon spoust
D'un peugle qui le hait, d'un senat qui l'opprime.
D'un peugle qui le hait, d'un senat qui l'opprime.
De Transtamme ends, dont in teinrisité Ose un expender une indicitie;
Comme si, de mon ceur s'étant rendroi le maitre,
Far en ilidea inconstance il siet cassé de l'être,
Far en ilidea inconstance il siet cassé de l'être,
Est, degli forme aux vison de la concer!
C'est il martout, c'est il l'imapportable injure
C'est ils martout, c'est il l'imapportable injure
C'est ils martout, c'est il l'imapportable injure

SCÈNE II. LÉONORE, ELVIRE, TRANSTAMARE,

SHITE.

TRANSTANARR.
Oui, je vous poursuivrai dans ces murs odieux,

Souillés par mes tyrans, et pleins de nos aïeux; Ces lieux où des éciats, l'autorité sacrée A tonte heure à mes pas donne une libre entrée, Où ce roi croît dicter ses ordres absolus, Que déjà dans Toldée on ne reconnaît plus. C'est dans le sénat même sasis pour le détruire, [re; C'est au temple, en un most, que j'este vous condui-C'est là qu'est votre honneux et votre aibreté; C'est là qu'est votre honneux et votre aibreté; C'est là qu'est votre honneux et votre aibreté;

De tent de violence indignée et surprise , Fiédè à sus devoirs, à non mibre soumies, Mais écoutant corec un reste de pité Que cet crecie d'audoes a mal justifié , Le voulair vous serier iv, vous rapprocher d'un frère, Rappeler de la paix quelque combre passagéer. Rappeler de la paix quelque combre passagéer. Mais tous dans l'est de l'active de l'active de la paix pour le combre de la paix quelque combre passagéer. Cet que mon sanç que l'active de l'active pour la paix de l'active pour la partie de l'active pour la paix de la paix de l'active pour la partie pour la paix de l'active pour la partie pour la paix de l'

TRANSTAMARR. Il n'est point votre roi; vous êtes mon épouse; Vous n'échapperez point à ma fureur jalouse. Oni, vous m'appartenez : la pompe des autels, L'appareil des flambeaux, les serments solennels, N'ajoutent qu'un vain faste aux promesses sacrées Par un père et par vous dès l'enfance jurées. [liés Ces nœuds, ces premiers nœuds dont nous sommes N'ont point été par vous encor désavoués : Rome les consacra, rien ne peut les dissoudre : N'attirez point sur vous les éclats de sa foudre. Quoi! l'air empoisonné que nous respirons tous A-t-il dans ce palais pénétré jusqu'à yous? Pourriez-vous préférer à ce nœud respectable La vanité trompeuse et l'orgueil méprisable De captiver un roi dont tant d'autres beautés Partageaient follement les infidélités? Vous n'avilirez point le sang qui vous fit naître, Jusqu'à leur disputer la conquête d'un traître, D'un monarque flétri par d'indignes amours, Et qui, si l'on en croit de fidèles discours, Jaloux sans être tendre , a , dans sa frénésie , De sa femme an tombeau précipité la vie. LÉONORR.

LÉONORR.

Quoi I vous cherchez sans cesse à le calomnier l
TRANSTAMARK.

Et vous vous abaissez à le justifier l Tremblez de partager le poids insupportable Dont la haine publique a chargé ce coupable. Il faut me sulvre; il faut dans les bras du sénat...

LEONORE.
SI vous entrepreniez cet horrible attentat,
Si vous oslez jamais...

SCÈNE III.

LÉONORE, TRANSTAMARE, sur le devant avec sa suile; DON PÉDRE, dans le fond, avec la sienne; MENDOSE.

DON PÈDRE, à Mendose dans l'enfoncement. Tu vois ce téméraire, Oui jusqu'en ma maison vient braver ma colère :

Ce protégé de Charle. Il vient à ses vainqueurs Apporter des Français les Insolentes mœurs... Aux yeux de la princesse il ose ici paraître! [tre... Sans frein, sans retenue, îl marche, il parie en mai-

(A Transtanare.)

Comte, un tel entreien ne vous est point permis.

Dans la foule des grands, à votre rang admis,

Vous pourrez, dans les jours de pompe solennelle,

Vous présenter de loin, prostemé devant elle.

Entrez dans le sénat, prenez place aux états;

La lot vous le permet; je ne vous y crains pas;

Vous y pouvez tramer vos cabales secrètes;
Mais respectes cen lieux, et songez qui vous êtes.
TRANSTAMARS.
Le fils du dernier roi prend plus de liberté;
11 s'explique en tous lieux; il peut étre écouté;
11 s'explique en tous lieux; il peut étre écouté;
11 peut offirir sons crains teu pur et noble hommage.
Rome, le roi de France, et des grands le suffrage,
not quellam poûte secores, et des grands le suffrage.

Tout es qu'à ma poursuite on voudrait opposer. Léonore est à moi , sa main fut mon partage. DON PROBE. Et moi , je vous défends d'y penser davantage.

TRANSTAMARE.

Vous me le défendez?

DON PROBE.

TRANSTAMARR.

De mes ennemis

Les ordres quelquefois m'ont trouvé peu soumis.

DON PÉDER.

Mais quelquefois aussi, makeré Rome et la France.

En Castille on punit la désobéissance.

TRANSTAMARE.

Le sénat et mon bras m'affranchissent assez
De ce grand châtiment dont vous me mennesz.

DON PÈDER. Ils vous ont mal servi dans les champs de la gloire : Vous devriez du moins en garder la mémoire.

TRANSTAMARE.
Les temps sont bien changés. Vos maîtres et les miens,
Les états, le sénat, tous les vrais citoyens,
Ont enfin rappelé la liberté publique :

On ne redoute plus ce pouvoir tyrannique, Ce monstre, votre idole, horreur du genre humain, Que votre orgueil trompé veut rétablir en vain. Yous n'êtes plus qu'un homme avec un titre auguste, Premier suiet des lois, et force d'être juste.

#### DON PEDRE.

En blen ! crains ma justice, et trembleen tes desseins. TRANSTAMARR. S'il en est une an ciel , e'est pour vous que je crains.

Sil en est une an ciel, e est pour vous que je cr Gardez-vous de lasser sa longue patience. DON PRDAR, tirant à moitié son épée.

Tu mets à bout la mienne avec tant d'insolence. Perfide, défends-toi contre ce fer vengeur. TRANSTAMARR, metiant aussi la main à l'épée.

TRANSTAMARR, metiant aussi la main à l'épée. Sire, oseriez-vous bien me faire cet honneur? LÉONORR, se jetant entre eux, tandis que Mendose et Almède les séparent.

Arrêtez, inhumaina; cessez, barbares frères!
Cieux toujours offensés! destins toujours contraires
Verrai je en tous les temps ees deux infortunés
Prêts à souiller leurs mains du sang dont lissont nés?
N'entendront-ils jamais la voix de la nature?

DON PADRE.

Ah! je n'attendais pas cette nouvelle injure,
Et que, pour dernier trait, Léonore aujourd'hui
Pút, en nous égalant, me confondre avec lul.
C'en est trop.

LÉONORE.

Quoi!e'est vous qui m'accusez encore!

DON PÉDRE.

Et vous me trabiriez! vous, dis-je, Léonore! LÉONORE.

Et yous me reprochez, dans ce désordre affreux. De vouloir épargner un crime à tous les deux! Vous me connaissez mal : apprenez l'un et l'autre Quels sont mes sentiments, et mon sort, et le vôtre. Transtamare, sachez que vous n'aurez enfin, Quand your seriez mon roi, ni mon eœur ni ma main. Sire, tombe sur moi la justice éternelle, Si jusqu'à mon trépas je ne vous suis fidèle! Mais la guerre civile est horrible à mes yeux : Et je ne puis me voir entre deux furieux. Misérable sujet de discorde et de haine. Toujours dans ls terreur, et toujours incertaine Si le seul de vous deux qui doit régner sur moi Ne me fait pas l'affront de douter de ma foi. Vous m'arrachiez, seigneur, au solitaire asile Où mon eœur, loin de vous, était du moins tranquil-Je me vois exilée en ce cruel séjour. Dans cet antre sangiant que vous nommez la cour. Je la fuis ; je retourne à la tombe sacrée Où j'étais morte au monde, et du monde ignorée. Qu'une autre se complaise à nourrir dans les cœurs Les tourments de l'amour et toutes ses fureurs : A méler sams effroi ses langueurs tyranniques Aux tumultes sanglants des discordes publiques: Ou'elle se fasse un jeu du maibeur des humains. Et des feux de la guerre attisés par ses mains ; Ou'elle y mette, à son gré, sa gloire et son mérite : Cette gloire exécrable est tout ce que l'évite. Mon cœur, qui la déteste, est sucore étonné

D'avoir fui cette paix pour qui seule il est né; Cette paix qu'on regrette au milieu des orages. Je vais, Join de Toléde, et de ces grands naufrogra, M'ensevelir, vous plaindre, et servir à genoux Un maître plus puissant et plus elément que vous. (Elle sort.)

#### SCÈNE IV.

DON PEDRE, TRANSTAMARE, SUITE.

DON PÈDER.

Elle échappe à ma vue, elle fuit, et sans peinel
J'ai soupçonné son cœur, J'ai mérité sa haine.

(A sa suite.)

Léonore!... Courez, qu'on vole sur ses pas;

Mes anis, suivez-la; qu'on ne la quitte pas; Veille avez lee misson seri ell et sur a mère... Tol; qui l'ones parre du saint som de mon frère, Va; rends grès de som gar toi debonoré, Rends grèse à mes serments : J'ai promis, J'ai ur De respecter de la libert publique. To ul rosis reprocher un pouvoir tyrannique! Cul'il me trait en E. Spagne conor quelque puissance. Cullada reuche est und non Rome et dans la France; l'ul giant state de la respectation de la respectation de la respectation de la respectation de l'accession de la respectation de la r

TBARSTAMABE, en sortant avec sa suite. Sire, j'attends beaucoup de la clémence auguste Du frère le plus tendre, et du roi le plus juste.

### SCÈNE V.

DON PÉDRE, MENDOSE.

Première, syrama des rois ; le châtiment vons suive ges diejet immèrerent à quei muier p'erdeuit!
J'ai lisaté de sen pleura Léonore abrevarée. Deurs a des dies de sen pleura Léonore abrevarée. Deurs a des des pleura Léonore abrevarée. Deurs a deurs de la commentation de la comme

Sire, vous permettes qu'un ami véritable (Je hastarde ce nom, si rare asprès des roit). Libre en ses entiments, s'ourrà vous quelquesfois. Vos soldats, il est vrai, s'approchent de Tolede; Mais les grands, s'esnat, que l'arnatamare obsède, Les organes des lois, du peuple révérés, De la religion des ministres sacrés,

Tout s'unit, tout menace; un dernier coup s'appré-Déjà même Guesclin, dirigeant la tempête, Marche aux rives du Tage, et vient y rallumer La foudre qui s'y forme et va tout consumer. Peut-être il serait temps qu'un peu de politique Tempérât prudemment ce courage héroïque; Que vous attendissiez, chaque jour offensé, Le moment de punir sans avoir menacé. De vos fiers ennemis nourrissant l'insolence. Vous les avertissez de se mettre en défense. De Léonore ici le ne vous parle pas : L'amour, bien mieux que moi , finira vos débats. Vous êtes violent, mais tendre, mais sincère, Seigneur, un mot de vous calmera sa cotère. Mais, quand le péril presse et peut vous accabler, Avec vos oppresseurs il faut dissimuler.

DON PEDRE. A ma franchise, ami, cet art est trop contraire; C'est la vertu du lâche... Ah! d'un maître sévère, D'un cruel, d'un tyran, s'ils m'ont donné le nom, Je venx le mériter à leur confusion. Trop heureux les humains dont les âmes dociles Se livrent mollement aux passions tranquilles! Ma vie est un orage; et, dans les flots plongé, Je me plais dans l'abîme où je suis submergé. Rien ne me changera, rien ne pourra m'abattre.

MENDOSE. Mon prince, à vos côtés vous m'avez vu combattre, Vous m'y verrez mourir. Mais portez vos regards Sur ces gouffres profonds ouverts de toutes parts; Vovez de vos rivaux la fatale industrie. Par des bruits mensongers séduisant la patrie, S'appliquent sans relache à vous rendre odieux, Tromper l'Europe entière, et croire armer les cieux; Des superstitions faire parer l'idole: Vous poursuivre à Paris, vous perdre an Capitole: Et par le seul mépris vous avez repoussé [blessé] Tous ces traits qu'on vous lance, et qui vous ont Vous laissez l'imposture, attaquant votre gloire,

Jusque dans l'avenir flétrir votre mémoire! DON PEDRE. Ah! dure iniquité des jugements humains! Fantômes élevés par des caprices vains ! J'ai dédaigné toujours votre vile fumée; Je foule aux pieds l'erreur qui fait la renommée. On ne m'a vu iamais fatiguer mes esprits A chercher un suffrage à Rome ou dans Paris. J'ai vaincu, j'ai bravé la rumeur populaire : Je ne me sens point né pour flatter le vulgaire : Ou tombons, ou régnons. L'heureux est respecté; Le vainqueur devient cher à la postérité; Et les infortunés son condamnés par elfe. Rome de Transtamare embrasse la querelle : Rome sera pour moi quand j'aurai combattu, Quand on verra ce traître à mes pieds abattu, Me rendre, en expirant, ma puissance usurpée.

Je ne veux plus de droits que ceux de mon épée... Mais quel jour! Léonore!... Il devait être heureux ... Pour son couronnement quel appareil affreux! Que ce triomphe, bélas! peut devenir horrible! Je me fesais, cruelle! un plaisir trop sensible De détruire un rival au fond de votre cœur; C'est là que j'aspirais à régner en vainqueur... On m'ose disputer mon trône et Léonore! Ailons, ils sont à moi : je les possède encore.

#### SCÈNE VI.

DON PEDRE, MENDOSE, ALVARE.

ALVARE. Le sépat castillan yous demande, seigneur, DON PROBE.

Il me demande? moi! ALVARE.

Nous attendons l'honneur De vous voir présider à l'auguste assemblée Par qui l'Espagne enfin se verra mieux réglée. Le prince votre frère a déjà préparé L'édit qui sous vos yeux doit être déclaré. DON PROBE.

Qui ? mon frère!

ALVARE. Au sénat que faut-il que j'annonce? DON PRORE. Je suis son roi. Sortez... et voilà ma réponse.

ALVARE. Vous apprendrez la laur.

SCÈNE VII.

DON PEDRE, MENDOSE, MONCADE, SUITE.

DON PROBE, à sa suite. Eh bien! vous le voyez, Les ordres de mes rois me sont signifiés : Transtamare les signe; il commande, il est maître : On me traite en sujet!... je serais fait pour l'être, Pour servir enchaîné, si le même moment Oui voit de tels affronts ne voit leur châtiment.

( A Mononde. ) Chef de ma garde! à moi... Je connais ton audaos. Serviras-tu ton roi , qu'on trahit , qu'on menace , Ou'en ose mépriser?

MONCADE.

Comme vous j'en rougis : Mon cour est indigné. Commandez , l'obéis. DON PROBE.

Ne ménageons plus rien. Pais saisir Transtamare. Et le perfide Almède, et l'insolent Alvare : Tu seras soutenu. Mes valeureux soldats Aux portes de Tolède avancent à grands pas. Étonnons par ce coup ces graves téméraires

Qui détruisent l'Espagne, et s'en disent les pères. Leur aige est il un temple? et , grâce aux préjugés, Est-ce le Capitole où les rois sont jugés? Nous verrons aujourd'hui leur audace abaissée : Va, d'autres intérêts occupent ma pensée. Exécute mon ordre au milieu du sénat

Exécute mon ordre au milieu du senat Où le traître à présent règne avec tant déclat. MONCADE.

Cette entreprise est juste aussi bien que hardie; Et je vais l'secomplir au péril de ma vie. Mais craignez de vous perdre.

DON PEDRE.

A ce point confondu, Si je ne risque tout, crois-mol, tout est perdu.

Arrêtez un moment... daignez songer encore Que vous bravez des lois qu'à Tolède on adore. DON PRDRE.

Mei Je respectrate on grobbques ramas. De priviléges vaise qué pa en consala pas , Eurradis aliments de troubles , de sendales , que l'on cea apeler en o lois fondamentales ; Cet tyrans flodaux , cea harons sourcilleux , Sous leurs rustiques tols indigents orgueilleux ; Tous ces nobles nouveaux , ce sénat anarchique , Ergenat la lience en libret publique ; Car états démains dans leurs vates projet , Sous les débris du troué cersante les sujets i lis infrest Transtamere, lis flattents con audeace ; las roudrisest l'opprimer, s'il réquisit en ma place. Le les pusitait tous . Les armes d'un états 'Not pa basecouré y s'i s'ou pour la pour de combat.

MENDOSE.

Souvent le fanatisme inspire un grand courage.

DON PRDAR.
Ab! l'honneur et l'amour en donnent davantage.

### ACTE TROISIÈME.

### SCÈNE I.

DON PEDRE, MENDOSE,

MENDOSE.

Il est entre vos mains surpris et driarmé. Disposes de ce tigre avec peine enfermé, Prêt à dérocer tout, ai l'on brie sa chalne. Des grands de la Castille une troupe hautaine Rassemble avec échot ce cortége nombreux D'Couyers, de vassoux, qu'ils trainent après eux; Restes encor puissant de cette barbarie Qu'i vint des flancs du Nord inonder ma potrie. Ils se sout réunis à ce grand tribuis Qui pense que leur prince est au plus leur égal : Ils soulèvent Tolède à leur voix trop docile. BON PÉDRE.

Je le sais... Mes soldats sont enfin dans la ville.

Le tomerre à la main, nous pouvons l'embraser, Frapper les citoyens, mais non les applier. Andimé par le grands, tout un peuple en alemens porte aux murre du polais des flambeaux et des ammes l'auguler not ven maion je vois autour de route l'auguler not ven maion je vois autour de route publication singuist rous servant à genon publication singuist rous servant à genon publication singuist rous servant à gront publication singuist rous servant à gront publication singuist rous servant à pour publication singuiste publication singuiste sons publication singuiste publication sin

J'sime qu'on me la dise, et sai la negriser. Que milapportet ne fost dont l'intuirle reps Se dissipon ug rondont, et se brise su rivage? Que n'importent ne seri des vulgaires baumain? La scule Lésnore est tout ou que je craina. Lésnore!. Co-lei to que son dano Giranée. Rendrea à mon amour, ali pu dano sa pensée Esconfre pour jamais le cuisant souvraire D'un affront dont sa haine aurait dû me punir? MENDREA.

Vous l'avez assez vu, son retour est sincère.

Son ingénuité, qui dut toujours me plaire, Laisse échapper des traits d'une mâle fierté Qui joint un grand courage à sa simplicité.

Sa conduite accers your staid of une floss perv. Vertrausse name, in journal filmpositive, Vertrausse name, in journal filmpositive, Veulant, que ce grand jour fit un jour de hienfairs. Au sim de la disconse éle a derroch le pair. Ce courre qui n'est pan né pour des tempes à coupobles Sa yertu la trompait. Le vois arec douleur. Que la troit prompait. Le vois arec douleur. Que la parti preses-roun? et que derra-a-on faire par en la certain de la certai

Léonore L. Le opoint au-tu su ceptiver Un course di étermpe, el sia de funt de challes, Dont le poist trep chéri fit me boute et mes peines. Poblemia les nous et leurs folse revrus, freure, Quoil dans ces jours de sang, et parmi tant d'horche de la commentation de la commentation de la commentation Sur mon inne étounée out dons plus de paissanne. Sur mon inne étounée out dons plus de paissanne. Sur mon inne étounée out dons plus de paissanne. Sur mon inne étounée out dons plus de paissanne. En de se déduction déploymen l'artifice. Exprisem me mison comisée à leur ceprise! Padille méschalmalt, et me rendait cruel ; Pour vengur ses paps le dévin actimisel. C'es temps étaient affreux. Léonore adorée M'inspire une vertu que j'avais ignorée; Elle grave en mon cœur heureux de lui creder, Tout ce que tu m'es dit sans me persunder : Je crois entendre un diet qui s'explique par elle; Et son âme à mes sens donne une âme nouvelle. MEXOSE

Syroms avira plus til formed esc chastes nesuels, Voter reigne, sam doute, edit été plus Beuerus. On a vu quelquefols, par des vertus tranquilles, Une reime écarter fee discordes civiles. Padille les fit nalives; ed Jose présumer (Der L'onor seule du unatip pa les calmer. Cert don Péler, e' est vous, et non level, qu'elle aimes. L'allervisient vers vous, et jié cours de re pas Contenies, sil puis, le peuple et les soldats. A vos ordres ascéts toujours préts a me medre.

DON PRDAE.

Je te joindrai bientôt, cher ami ; va m'attendre.

### SCÈNE II.

### DON PÉDRE, LÉONORE.

DON PEDRE. Yous pardonnez enfin; vos mains daignent orner Ce scentre que l'Espagne avait dû vous donner. Compagne de mes jours trop orageux, trop sombres Vous seule éclaircirez la noirceur de leurs ag.lu as. Les farouches esprits ; que je n'ai pu gagner, Haïront moins don Pèdre en vous voyant régner. Dans ees cœurs soulevés, dans celui de leur maître, Le calme qui nous fuit pourra bientôt renaltre. Je suis loin maintenant d'offrir à vos désirs D'une brillante cour la pompe et les plaisirs : Vous ne les cherchez pas. Le trône où je vous place Est entouré du crime, assiégé par l'audace: Mais, s'il touche à sa chute, il sera relevé. Et dans un sang impur heureusement lavé : Écrasant sous vos pieds la ligue terrassée. Il reprendra par vous sa splendeur éclipsée.

Vous connaisses mon creur; il na rien de caché. Lorsque Jai vu le vôtre à la fin détaché Des indignes objete de votre amour volage, La lasan spine à mon prince offert un pur hommage. La lasan spine à mon prince offert un pur hommage. Als indicates de la companie de la co Mais si de mou lymen la fête est oufferée, Si en or règne pas, le sais échonorée. Vous pouver, par mépris pour la commune et reur, consume par la commune par la commune et reur, le veux grées une respecte, esté après no fabilesse la veux grées une respecte, esté après no fabilesse la veux grées une respecte, esté après no fabilesse la reur grées une respecte, esté après no fabilesse la reur de la reur de la reur de la reur de la reur Ma gloire den irrite; et, dans ces tristes jours, La retraite, ou le trien, était mon seuf recours : Votre épouse à vos yeux se sent trop outragée.

Avant la fin du jour vous en serez vengée. LÉONORE. Je ne prétends pas l'être. Écoutez seulement Tous les justes sujets de mon ressentiment. J'ai peu du cœur humain la fatale science; Mais l'ouvre enfin les yeux : ma prompte expérience M'apprend ce qu'on éprouve à la suite des rois. Je vois comme on s'empresse à condamner leur choix. On accuse de tout quiconque a pu leur plaire. De l'estrade des grands descendant au vulgaire. Le mensonge sans frein, sans pudeur, sans raison, S'accroft de bouche en bouche, et s'ensle de peison. C'est moi, si l'on en croit votre cour téméraire, C'est moi dont l'artifice a perdu votre frère; C'est moi qui l'ai plongé dans la captivité. Pour garder ma conquête avec impunité. Vous dirai-je encor plus? une troupe effréuée, Oui devrait souhaiter, bénir mon hyménée, D'une voix mensongère insulte à nos amours : Mon oreille a frémi de leurs affreux discours. Je vois lancer sur vous des regards de colère :

De menaces, de cris, et surtout tant de pleurs? Pour la dernière fois écartez de ma vue Ce spectaele odieux qui m'indigne et me tue. Faut-Il passer mes jours à gémir, à trembler? Détournez ces fléaux unis pour m'accabler. Il en est encor temps. Le Castillan rebelle . Pour peu qu'il soit flatté, par orgueil est fidèle. Ah! si vous opposiez au glaive des Français Le plus beau bouclier, l'amour de vos sujets ! En spectacle à l'Espagne, en butte à tant d'envie. Je ne puis supporter l'horreur d'être haie. Je crains, en vous parlant, de réveiller en vous L'affreuse impression d'un sentiment jaloux. Je puis aller trop loin; je m'emporte; mais j'aime; Consultez votre gloire, et jugez-vous vous-même. DON PROBE.

On déteste le roi qu'on dut chérir en père.

Pouvez-vous endurer tant d'horribles elameurs,

J'ai pesé chaque mot, et je prends mon parti. ( A sa suite. )

Déchainez Transtamare , et qu'on l'amène ici. LÉONORE. Prenez garde , cher prince , arrêtez... Sa présence

Prenez garde, cher prince, arrêtez... Sa présenc Peut vous porter encore à trop de violence. Craignez. DON PEDRE.

C'est trop de crainte; et vous vous abusez. LÉONORR. L'en ressens, il est vrai... C'est vous qui la causez.

SCÈNE III.

DON PÉDRE, LÉONORE, TRANSTAMARE,

DON PROBE.

Approche, mallburreux, dont la rage nanemie Ataqua tant de fiss mon honneur em vic. Endear de de Français, qui t'es eru non égal. Audoiectes manst, qui t'es eru non rivel. Ton oui le haise estili, a fiort im redoute. Ton oui le haise estili, a fiort im redoute. To no comie et nages en Engapure étable. Qu'avon roi de mon sang nose mettre en oubli : A son couronneur, anne nouvelle roit, possible et de la companie de la companie de la companie par la companie par l'un de cas crimente et la companie. Part tanger la non pri l'un de cas crimente et la formation de la companie par l'un de cas crimente et la formation de la companie par la companie par l'un de cas crimente et la formation de la companie par la companie par l'un de cas crimente et la formation de l

TRANSTAMARR. Léonore! DON PEDER.

Que , malgré tes forfaits , malgré toutes les lois , Et malgré l'intérêt de peuples et des rois , Et malgré l'intérêt des peuples et des rois , l'intérêt de l'intérêt de peuples et des rois , l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt , l'une conduirez ses pas, élés ce même mouent. Yous conduirez ses pas, élés ce même mouent. Youis conduirez ses pas, élés ce même mouent. Youis conduirez ses pas, élés ce même mouent. Youis conjoures sur lui, mais sans lui faire outrage. Sans ne faire rougle é mon justes avantisacient. Tout mélgre qu'il est du sang dont il est aé, Les ent-es auses, malamel ? éls-rous autifailés /

LÉONOR.

LÉONOR.

LÉONOR.

LÉONOR.

LÉONOR.

Mêler hautement
Une sage clémence au juste châtiment.
Le sénat appendra bientôt à vous connaître;
Il saura révérer, et même aîmer un maître.
Vous le verrez tomber aux genoux de son roi.

ZAANTANAR.

Léonore, on vons trompe; et le sénat et moi
Nous ne detecndons point encore à ces bassesses.
Vous pourez, d'un tyran ménageant les tendresses,
Céder à cet éclat is trompeur et si vaisn
D'un sceptre malheureux qui tombe de sa main.
Il peut, daus les déchis d'un reste de puissance,
M'insulter un moment par as fausse clémence,
Me bannir d'un palsi qui péut-étre aujourd'hui.

Va se voir habité par d'autres que par lui. Il a dú se háter. Jouissez. inflédéle, D'un moment de grandeur où le sort vous appelle. Cet éclat vous aveugle; il passe, il vous conduit Dans le fond de l'abline où votre erreur vous suit.

Qu'on le remène ; allez : qu'il parte , et qu'on le suive

SCÈNE IV.

DON PÉDRE, LÉONORE, MONCADE, TRANSTAMARE, SUITE.

MONCADE.

Seigneur, en ce moment Guesclin lui-même arrive.

O ciel l

TRANSTAMARR, en se retournant vers don Pèdre. Je suis vengé plus tôt que tu ne crois : Va, je ne compte plus don Pèdre au rang des rois. Frappe avant de tomber, verse le sang d'un frère; Tu n'as que cet instant pour servir ta colère. Ton heure approche, frappe : oses-tu?

DON PROBE.
C'est en vain

Que tu cherches l'honneur de périr de manain : Tu n'en étais pas digne, et ton destin s'apprête ; C'est le glaive des lois que je tiens sur ta tête. (On camiene Transtanare.) (A Moncade.) Qu'on l'entralne... Et Gueselin?

MONCADR.

Il est près des remparts; Le peuple impatient vole à ses étendards; Il invoque Guesclin comme un dieu tutélaire.

Quoi! je vous implorais pour votre indigne frère! Mes soins trop imprudents voulaient vous réunis! Je devais vous prier, seigneur, de le punir.

Que faire, cher époux, dans ce péril extrême ?

DON PRDRE.

Oue faire ? le braver, couronner ce que j'aime,

Marcher aux ennemis, et, dans ce même jour, Au prix de tout mon sang mériter votre amour. MONCADR. Un chevalier français en ces nurs le devance,

Et pour son général il demande audience...
DON PÉDRE.

Cette offre me surprend , je ne puis le réler : [les?

Quoi! lorsqu'il faut combattre, .... nçais veux par-MONCA n.e.

Il est ambassadeur et général d'armée.

DOR PÈDER.

Sij'en crois tous les bruits dont l'Espagne est semés, il est plus fier qu'habile; et, dans cet entretien, L'orgueil de ce Breton pourrait choquer le mien. Je connais sa valeur et j'en prends peu d'alarnes: En Castille avec lui j'ai mesuré mes armes; Il doit a'en souvenir ; mais , puisqu'il veut me voir, Je suis prêt en tout temps à le bien recevoir , Soit au palais des rois , soit aux champs de la gloire.

(A Léonore.)

Endia, je mis chercher is mort on la victoire : Mais, avant le constat, Misz-roued a docepter Le bandosa qu'après moi votre front dois porter. Le pourais, j'unité do, dans cette augustre fête De mon lichie entemi vous présenter la tête; Sur one corps tout sanghant recevoir vous main; Mais je ne serraj sur code singuistre vous main; Mais je ne serraj sur code lichir la monimete; E, du piel de l'autet , je vole à mon armée, Montrer aux nations que j'ai su mériter Cettrêne et cette main qu'on m'ose dispater.

## ACTE QUATRIÈME.

#### SCÈNE L

DON PEDRE, MENDOSE.

#### MENDOSE.

Quoi! vous vous exposiez à ce nouveau danger! Quoi! don Pèdre, autrefois si prompt à se venger, De ce grand ennemi n'a pas proscrit la tête!

DON PEDRE.

Léonore a parié, ma vengence s'arrête.

Elle n'a point voulu qu'aux marches de l'autel

Notre hymen fût souillé du sang d'un criminei.

Sans elle, cher ami, j'aurais été barbare;

J'aurais de ma main même immolé Transtamare;

Je l'aurais dû... n'importe.

Et vollà ees Français, Dont le premier exploit et le premier succès Est de vous enlever, par un sanglant outrage, Ce prisonnier d'état qui vous servait d'otage! Jugez de quel espoir le sénat est flatté; Comme Il est insolent avec sécurité; Comme, au nom de Gueselln, sa voix Impérieuse Conduit d'nn peuple vain la fougue impétueuse! Tandis que Léonore a du bandeau roval (Présent si digne d'elle, et peut-être fatal) Orné son front modeste où la vertu réside, D'arrogants factieux une troupe perfide Abjurait votre empire; et , presque sous vos yeux, Élevait Transtamore au rang de vos aïeux. A peine ce Guesclin touchait à nos rivages, Tous les grands à l'envi, lui portant leurs hommages, Aconomism dans son care, in normalent à granda - L'ange de la Catille revoyé de Paris. (eris 10 commande, il étrige un tribunal suprême, do la level ni signe i Catille et vous de la serie de la catille et vous de la catille de la catill

DON PROBE. Il ne fait qu'obéir au roi qui me l'envoie. L'orgueil de ce Guesclin se montre et se déploie, Comme un ressort puissant avec art préparé Ou'un maîtreindustrieux fait mouvoir à son gré, îme; Dans l'Europe aujourd'hui tu sais comme on les nom-Charle a le nom de sage, et Guesclin de grand homme. Et qui suis-je auprès d'eux, moi qui fus leur vain-Je pourrais des Français punir l'ambassadeur, [queur? Qui m'osant outrager, à ma foi se confie. Plus d'un roi s'est vengé par une perfidie; Et les succès heureux de ces grands coups d'état Souvent à leurs auteurs ont donné quelque éclat : Leurs flatteurs ont vanté cette infâme prudence. Ami, je ne veux point d'une telle vengeance. Dans mes emportements et dans mes passions. Je respecte plus qu'eux les droits des nations. J'al déjà sur Guesclin ce premier avantage, Et nous verrons bientôt s'il l'emporte en courage. Un Français peut me valnere, et non m'humilier. Je suis rol, cher ami: mais je suis chevalier; Et si la politique est l'art que je méprise, On rendra pour le moins justice à ma franchise, Mais surtout Léonore est-elle en sûreté? MENDOSE.

Yous avez donné l'ordre, il est exécuté. La garde esstillanc est rangés auprès d'elle, Prête à fondre avec moi sur le parti rebelle, Aux portes du palais les Africains placés Le défendent l'Approche aux mutins dispersés; Yos soldats sont postés dans la ville sanglante; Toute l'armée centil frémit, imputiente, Demande le combat, brûle de vous venger Du tiche Transtammer, et d'un fee étranger.

Don Fabra.

Je n'ai point euroje Transtanare au supplice...
Mon épéc ext plus noble, et si né fera justice.

Son les yrus de Cossellin y luis présultant par le consolin y luis de proposition de la commandation de la comman

Heureux ou malbeureux, sera digne de Inl... Mais je vois s'avaneer une foule étrangère. Qui se joint, nous mes yeux, aux drapeaux de l'Ilère, Ex qui semble annoncer un ministre de paix : C'est Gueschin qui s'avanea su gré de mes souhaits. Aml, près de ton roi prends la première place. Voyons quelle est son offre et quelle est son audace.

#### SCÈNE II.

DON PÉDRE se place sur son íróne; MENDOSE à cóté de lui, aore quelques grands d'Espagne; GUESCLIA, aprés avoir salué le roi, qui se léve, s'assied vis-à-vis de lui. Les grands sont derrière le trône du roi, et des oppiciens français derrière la chaise de Guesclia.

#### GURACLIN.

Sire, avec ulreté je me présente à vous, Au nom d'un roi poissant, de son honneur jalour, Qui d'un vast royaume et aujourd'hui le père, Qui l'est de ne voisins, qui l'est de votre frère, Et dont la généreuse et prudente équité N'a fait verser de sang que par nécessité. D'apporte, au nom de Charle, ou la pair ou la guerre. Faut-Il ensangéanter, faut-Il calmer la terre? C'est à vous de cholisir : je viens prendre vos lois.

DON PEDRI.

Vous-même expliquez-rous, déterminez mon choix.
Mais dans votre conduite on pourrait méconsaître
Cetter are équité de votre auguste moître,
Qui, sans m'en avertir, dévastant mes états,
Me demande la pair par vingt mille soldats.
Sont-ce là les traités qu'à Vincenne on prépare?
(Il se live, Goordina livée seale)

De quel droit osez-vous m'enlever Transtamare? GUESCLIN.

Du droit que vous aviez de le charger de fers.

Vous l'avez opprimé, seigneur, et je le sers.

DON PROBE.

De tous nos différends vous êtes done l'arbitre? GUESCLIN.

Mon roi l'est.

DON PRORE.

Je voudrais qu'il méritât ce titre ; Mais vous, qui vous fait jugeentre mon peuple et moi? GURSCLIN.

Je vous l'ai déjà dit : votre allié, mon roi, Que votre père Alfonse, en fermant la paupière, Chargea d'exécuter sa volonté dernière; Le vainqueur des Anglais, sur le trône affermi; Et quand vons le voudrez, en un mot, votre ami.

DON PROBE.

De l'amitié des rois l'univers se défie;

Elle est souvent perfide, elle est souvent trahie.

Mais quel prix y met-il?

La justice, seigneur.

DON PRDRE.

Ces grands mets consocrés de justice, d'honneur.

Cos granus nous consecres or justice, a nonneur,
Ont des sens différents qu'on a peine à comprendre.
GUESCLIN.
J'en seral l'interprète, et vous allez m'entendre.

e n sera ; unterprete, et vous aller, m'entendre. Rendes à votre frère, njujustement procerit, Léonore et les biens qu'un père lui promit, Tous ses droits reconnes d'un seña toujours juste, Dans Rome confirmés par un pouvoir auguste; Den états castillans n'uaurpez point les droits; Pour qu'on vous obéisse, obéissez aux lois : Cast là ce qu'ê ma cour on déclare équitable; Et Charlee stà e prix votre ami vritable.

DON PRORE.

Instruit de ses desseins, et non pas effrayé, Je préfère sa haine à sa fausse amitié. S'il feint de protéger l'enfant de l'adultère. Le rebelle insolent qu'il appelle mon frère. Je sais qu'il n'a donné ces secours dangereux Que pour mieux s'agrandir en nous perdant tous Divises pour réquer, voilà sa politique : Mais il en est une autre où don Pèdre s'applique; C'est de vaincre; et Guesclin ne doit pas l'ignorer. Agent de Transtamare, osez-vous déclarer Que vous lui destinez la main de Léonore? Léonore est ma femme... Apprenez plus encore : • Sachez que votre rol, qui semble m'accabler. Des secrets de mon lit ne doit point se méler : Que de l'hymen des rois Rome n'est point le juge. Je demeure surpris que, pour dernier refuge, Au tribunal de Rome on ose en appeler, Et qu'un guerrier français s'abaisse à m'en parler. Oubliez-vous, monsieur, qu'on vous a vu vous-même, Vous qui me vantez Rome et son pouvoir suprême. Extorquer ses tributs, rançonner ses états,

Et forcer son pontife à payer vos soldats?
GUESCLIN.

On dit qu'en tous les temps ans our a su consultre La séparre les droits de monarque et de uprêter : Mais, pen fait pour toucher ces ressorts délicats , Le combate pour mon prince, et, les n'ill-instruis pou. Qu'on sillancésur rous ce qu'on nomme anathème, Qu'on sillancésur rous ce qu'on nomme anathème, le n'examine point ces intrigens des cours, ca de la cestification de la course de la cestification de la cestific

DON PÈDEE.
J'entends; vous exigez ma prompte déférence
A ces rescrits de Rome émanés de la France.
Charle adure à genoux ces étomants décrets,

Ou les foule à ses pieds, suivant ses intérêts; L'orgueil me les apporte au nom de l'artifice! Vous m'offrez un pardon , pourvu que j'obéisse! Écoutez... Si l'allais, du même zèle épris. Envoyer une armée aux remparts de Paris; Si l'un de mes soldats disait à votre maître : . Sire , cédez le trôue où Dieu vous a fait naître , Cédez le digne objet pour qui seul vous vivez; » Et de tous ces trésors à vos mains enlevés · Enrichissez un traître, un fils d'une étrangère, » Indigne de la France, ludigne de son père; » Gardez-vous de donner vos ordres absolus

· Pour former des soldats, pour lever des tributs; » Attendez humblement qu'un pontife l'ordonne; » Remettez au sénat les droits de la couronne ; » Et don Pèdre à ce prix veut bien vous protéger... » Votre maître, à ce point se sentant outrager, Pourrait-il écouter sans un peu de colère

Ce discours insultant d'un soldat téméraire? GUESCLIN.

Je veux bien avouer que votre ambassadeur S'expliquerait fort mal avec tant de hauteur : Rlen ne justifierait l'orgueil et l'imprudence De donner des lecons et des lois à la France. Charle s'en tient, seigneur, à la foi des traités. Songez aux derniers mots par Alfonse dictés : Ils ont rendu mon roi le tutenr et le père De celui que don Pèdre eut du traiter en frère.

DON PROPE. Le tuteur d'un rebelle! ah! noble chevalier! Ou'il vous coûte en secret de le justifier ! J'en appelle à vous-même, à l'honneur, à la gloire. Votre prince est-il juste?

Un sujet doit le eroire.

Je suis son général, et le sers contre tous, Comme je servirais si j'étais né sous vous. Je vous ai déclaré les arrêts qu'il prononce ; Je n'y veux rien changer, et j'attends la réponse ; Donnez-la sans réserve : Il faut vous consulter. Je viens pour vous combattre, et non pour disputer. Vous m'appelez soldat; et je le suis sans doute. Ce n'est plus qu'en soldat que Gueselin vous écoute : Cédez, ou prononcez votre dernier refus.

DON PEDRE. Vous l'aviez dû prévoir, et vous n'en doutez plus : Je vous refuse tout, excepté mon estime. le considère en vous le guerrier magnanime, Qui combat pour son roi par zèle et par honneur; Mais ie ne puis en vous souffrir l'ambassadeur. l'ortez à vos Français les ordres despotiques De ce roi renommé parmi les politiques, Qui, du fond de Vincenne, à l'abri des dangers. Seme en paix la discorde entre les étrangers. Sa sourde ambition, qu'on appelle prudence, Croit sur mon infortune établir sa puissance.

Il viole ehez moi les droits des souverains, Qu'il a dans ses états sontenus par vos mains. Pour vous, noble instrument de sa froide injustice, Vous, dont il acheta le sang et le service. Vous, chevalier breton, qui m'osez présenter Un combat généreux qu'il n'oserait tenter. Votre valeur me plaît, quoique très indiscrète, Mais ressouvenez-vous des champs de Navarette.

GURSCLIN Sire, le prince anglais, je ne puis le nier, Vainquit à Navarette, et m'y fit prisonnier; Je ne l'oublierai point. Une telle infortune A demeilleurs guerriers en tout temps fut commune : Et je ne viens ici que pour la réparer. DON PRORE.

[trer. Dans les champs de l'honneur hâtez-vous donc d'en-Toujours prét, comme vous, d'en ouvrir la barrière, Et de recommencer cette noble carrière, Je vous donne le choix et des lieux et du temps: La route a dú lasser vos braves combattants. En quel jour, en quel lieu, voulez-vous la bataille \*?

GUESCLIN. Dès ce moment, seigneur, et sous cette muraille. A vous voir d'assez près l'al su les préparer : Et cet honneur si grand ne peut se différer. DON PEDRE.

Marchons, et laissons là ces disputes frivoles; Venez revoir encor les lances espagnoles. Mais jusqu'à ce moment de nous deux souhaité Usez lci des droits de l'hospitalité... Cher Mendose, ayez soin qu'une de vos escortes Le guide avec honneur au-delà de nos portes.

( A Gueschin, ) Acceptez mon épée.

> GUESCLIN. Une telle faveur

Est pour un ehevalier le comble de l'honneur. Plût au ciel que je pusse avec quelque justice, Sire, ne la tirer que pour votre service!

\* C'était encore l'usage en ce temps-là. Le dernier ex n'on en connaisse fut celui de la bataille d'Azincourt, GO,000 600 COM meraux français envoyèrent demander le jour et le lieu au general analysis curve consister le jour et le l'anglétere. Cet mage veant des peoples du su y était très ancien. Bijorix, roi ou général des Cimbre mands le jour et le lieu de la batallie à Marius, qui cra qu'ou refus ne partit aux barbares une marque de lite et n'angmendit leur coorage, jui assigna le suriendem le batallie de Vannell. la plaine de Verceil.

## ACTE CINQUIÈME.

### SCÈNE I. Léonore, elvire.

LEONORE. Succomberai-je enfin sous tant de coups du sort? Une mère à mes yeux dans les bras de la mort... Un époux que j'adore, et que sa destinée Fait voler aux combats du lit de l'hyménée... Un peuple gémissaot, dont les cris insensés M'imputent tous les maux sur l'Espagne amassés. De Transtamare enfin la détestable audace. Dont le fer me poursuit, dont l'amour me menace... Al-je une âme assez forte, un eœur assez altier, Pour contempler mes maux, et pour les défier? Avant que l'infortune accabigt ma jeunesse, Je ne me connaissais qu'eo sentant ma faiblesse. Peut-être qu'éprouvé par la ealamité Mon esprit s'affermit contre l'adversité. Il me semble du moins, au fort de cet orage, Que plus j'aime don Pèdre, et plus j'ai de courage. RLVIRE.

Notre sex, madame, en montre quelquefois Plus que eca chevaliera vantés par leura exploita. Surtout l'amour eo donne, et d'une âme timide Ca maitre impérieux fait une âme intrépide : Il développe en oous d'étounnates vertus Dont les germes cachés nous étalent inconsus. L'amour élère l'âme; et, faibles que nous sommes, Nous avons su donner des exemples aux hommes. L'ADONE L'ADONE

Ah! je me trompe, Elvire, un noir abattement A cette fermeté succède à tout moment... Don Pèdre! cher époux l que n'ai-je pu te suivre, Et tomber avec toi si tu cesses de vivre!

A vaincre Transtamane i est accoutumé : Que votre cœur sensible, un moment alarmé, Reprenne son courage et sa mále assuracce.

Reprenne son courage et sa mâle assuraoce.

LÉONORE.

Oui . don Pèdre . il est vrai . me rend mon espérance.

Mais Guesclin!

ELVIEE.
Vous pourriez redouter sa valeur!
LEONORE.

Je brave Transtamare, et crains son protecteur. Si don Pèdre est vaincu, sa mort est assurée. De le connais trop bien : sa main désespérée Cherchera, je le vois, la mort de rang en raog, Déchirera son sein, s'entr'ouvrira le flanc, Plutôt que de tomber dans les mains d'un rebelle.

Détournez loin de vous cette image crueile.

Reine, le ciel est juste; il ne donnera pas Cet exemple exécrable à tous les potentats, Qu'un traître, un révolté, l'enfant de l'adultère, Opprime impunément son monarque et son frère.

LÉONORE. Quoique le ciel soit juste, il permet blen souvent Oue l'iniquité règne, et marche en triomphant: Et si, pour nous venger, Elvire, il ne nous reste Que le recours du faible au jugement céleste, Et l'espoir incertain qu'enfin dans l'avenir, Ouand nous ne serons plus le ciel saura punir; Cet avenir caché, si loin de notre vue, Nous console bien peu quand le présent nous tue. Pardonne, je m'égare; et le trouble et l'effroi, Plus forts que la raison, m'entraînent malgré moi. Tu vois avec pitié ce passage rapide De l'excès du courage au désespoir timide. Telle est done la nature !... Il me faut donc lutter Contre tous ses assauts!... et je veux l'emporter! N'entends-tu pas de loin la trompette guerrière, Les cris des malheureux roulants dans la poussière, Des peuples . des soldats , les confuses elameurs , Et les chants d'allégresse, et les cris des vainqueurs?... Le tumulte redouble, et l'on me laisse, Elvire .. Je ne me soutiens plus... On vient à moi... J'expire. ELVIER.

C'est Mendose ; c'est lui , e'est l'ami de son roi : Il paraît consterné.

SCÈNE II.

LÉONORE, MENDOSE, ELVIRE.

mendose. Fiez-vous à ma fol;

Venez, reine, cédez à nos destins contraires; Fuyez, s'il en est temps, du palais de vos pères : Il doit vous faire horreur.

LÉONORE.
Abl c'en est fait enfin l

Transtamore est vainqueur?

Non; c'est le seul Guesclin; C'est Guesclin, dont le bras et le puissant génie Ont soumis la Castille à la France ennemie. Henri de Transtamare, indigne d'être beureux, Ne fait qu'en abuser... et par un crine affreux...

LEONORE.
Quel crime? Ah! juste Dieu!
(Elle tombe dans son fautell.)

MANDOSE. Si l'excès du courage

Suffisait dans les camps pour donner l'avantage. Le roi, n'en doutez point, aurait vu sous ses pieda Ses vainqueurs dans la poudre expirer foudroyés. Mais il a n'etliné ce grand art de la guerre. Que la bévon fenoçais appris de l'Angisterre. Guerelia vace is temps treis fromé dans cas art Qui condici la valeur, et commande un hauxed. Don Pédre étail sperrier, et Guerelia esplaine. Hélas i dispensez-moi, trop malbeureuse reine. Hélas i dispensez-moi, trop malbeureuse reine. Hélas i dispensez-moi, trop malbeureuse reine. Helas i dispensez-moi, trop malbeureuse reine. Hélas i dispensez-moi, trop malbeureuse reine. Pesant passer le receptre e une seutre famille, A changé pour jemsais le sort de la Castille. Par a valeur tourge, don Pédre s'est perdu; A hientôt du mul Jesu suib la destine.

#### LÉONORE.

Exécrable journée!
Tu n'es pas à ton comble! Il vit du moins?

(En se relevant.)

Helias: I.e ginéreux Gussolin le reçoit dans ses beras, il étanche son sang, il e plaint, le console, Le cut avec respect, engage sa pracie . Le cut avec respect, engage sa pracie . bloomé . Comme un prince absolué et sa cour entoueré. Adors il le présent à l'abreurex l'insalamers. Dieu vengeuri qui l'electra?... le lideb, le barbary. Dieu vengeuri qui l'electra?... le lideb, le barbary de virue de son boubent, avesgée en son courroux; A tiré son polgnard, a l'appè votre époux ; il foult aux pécie corps étendes une la sala... De ce lide ennesis, ad pour vous opprimer, De ce lide ennesis, ad pour vous opprimer.

LÉONORE. [le,
Moi fuir... et dans quels lieux?... O eber et saint asiOù je devals mourir oubliée et tranquille,
Recerras-tu ma cendre?

#### NDOSE.

On peut à vos vainqueurs Dérober leur victime, et leur cacher vos pleurs. Tout blessé que je suis, le courage et le zèle Donnent à ma faiblesse une force nouvelle.

LÉONORE. [jours. C'en est trop... Cher Mendose... ayez soin de vos MENDOSE.

Le temps presse, acceptez mes fidèles secours; Regagnons vos états, ces biens de vos ancêtres. Léonorz. [maîtres... Mol, des biens! des états!... je n'ai plus que des

Mène-moi chez ma mère, au fond de ce palais, Que J'expire avec elle, et que je meure en paix... Als ' don Pèdre...

(Elie retombe.)

#### SCÈNE III.

LÉONORE, MENDOSE, TRANSTAMARE, ELVIRE, suite.

# TRANSTAMARE. Arrêtez. Qu'on garde l'infidèle, Qu'on arrête Mendose, et qu'on veille autour d'elle...

Madame, e'est ici que je viens rappeler Des serments qu'un tyran vous a fait violer. Vous n'êtes plus soumise au joug honteux d'un traf-Qui , perfide envers moi , vous obligeait à l'être. l'ajoute la Castille à tant d'autres états Envahis par don Pèdre, et gagnés par mon bras : Le diadème et vous, vous êtes ma conquête. Vainqueur de mon tyran, ma main est toujours prête A mettre à vos genoux trois sceptres réunis, Qu'aujourd'hul la valeur et le sort m'ont renns. Rome me les donnait par ses décrets augustes, Que le succès confirme et rend encor plus justes. J'ai pour moi le sénat , le pontife , les grands , Le jugement de Dieu qui punit les tyrans... C'est lui qui me conduit au trône de Castille : C'est lui qui de nos rois met en mes mains la fille . Qui rend à Léonore un légitime époux, Et qui sanctifiera les droits que j'ai sur vous. J'al honte, en ce moment, de vous aimer encore: Mais, puisqu'un ennemi m'euleva Léonore. Je reprends tous mes droits que vous avez trahis. Lorsque j'ai combattu, vous en étiez le prix. Vous avez tant changé dans ce jour mémorable, Qu'un changement de plus ne vous rend point cour

(Elie se tne.)

## SCÈNE IV.

LÉONORE, renversée dans un fauteuil; ELVIRE, la soutenant; TRANSTAMARE et ALMÉDE, augrés d'elle; GUESCLIN et la suite, au fond du thédire.

GUESCLIN, entrant au moment où Léonore parlait.
Ciel! mes yeux sersient-ils abusés?
Don Pèdre assassiné! Léonore expirante!
TRANSTAMARE, courant à Léonore.
Tu meurs! 6 jour sangiant d'horreux et d'épouvante!

Lásse-moi, malheureux! que l'importent mes jours? Va, je hais ta pitié, j'abborre ton secours... (Elle fait effort pour prononcer ces deux vers-ci.)
A ta seule clémence, ô Dieu i je m'abandonne!
Pardonne-moi ma mort; c'est lui qui me la donne.
TRANSTAMARE.

Où suis-je? et qu'ai-je fait!

GUESCLIN.

Aurait de prérenir d'un supplice éternée.

Enfin von régarere, harbare que vous étes

Vous jouriere au paire des horreres que vous étes

Vous jouriere au paire des horreres que vous étes

Vous aurait des horreres que vous faires

Vous aurait des horreres que vous faires

Vous aurait des horreres que noire aires

Des aupoits du mourait de la commente del la commente de la commente del la commente de la commen

Exerce Rhonneur et mei vous Jast trep coupuble. Yrna, songes-roub en g'un hrêt in infortuné, Assassiné par vous , vou avait pardonné? Je redourne à Parl faire rougir mon matre Qui vous aprotigé ne pouvrant vous consaître; Et je rous punisires, is Joseis préveni Les ordres de mon roi, qu'il me faut obtenir, Si piursi anno cour na propre conduite. Si piursi mon cour au courreux qui luit. Si piursi mon cour au courreux qui nui Veus donnet de memodré garat à vou forfaite ! Pusisser-vous crapire le song de votre frère! Mais poisque vous répezs, mon cours en désaspère.

TRANSTAMARE.

Je m'en dis encor plus... Au crime abandonné...

Léonore, et mon frère, et Dieu, m'ont condamné...

TIM DR DOY PEDRE.

# L'HOTE ET L'HOTESSE.

DIVERTISSEMENT. - 1776.

Au fond d'un salon très bien décoré, on voit les appréts d'un

ence of L'onnounavern chante :

ns, enfants, à qui mieux mieux; ses garçons, jeunes filiettes, ichez, préparez ces lieux; vous , paresseux que vous étes. Mettez-moi octa dez ce buffet

Allons, enfants, etc.

gez bien à ce que vous faites. Il faut que tous les curieux Soient blen traités dans nos guingnets Metter-moi cela LA:

dez ce buffet Net.

se tous les étrangers soient reçus poliment bevallers , écuyers , jeuses , vieux , femme , fille ; Que d'auprès de notre famille Jamais aucun moriel ne sorte mécontent

LE MAÎTRE-D'HÔTEL DE L'HÔTELLERIE. C'est bien dit. Le maître et la maîtresse de la maison ne cessent de me recommander d'être bien bonnête, bien prévenant, bien empressé; mais comment être honnête une journée tout entière? rien n'est plus insupportable. On est accablé de gens qui, parce qu'ils n'ont rien à faire, croient que je n'ai rien à faire aussi qu'à amuser lenr oisiveté. Ils s'imaginent que le suis fait pour leur plaire du soir au matin. Ils ont oui dire que nous aurons ici une voyageuse qui passe tout son temps à gagner les cœurs, et à qui cela ne coûte ancune peine. On accourt pour la voir de tous les coins du monde. Ecoutez, garcon de l'hôtellerie, la foule est trop grande; ne laissez entrer que ceux qui viendront deux à deux : que cet ordre soit crié à son de trompe à toutes les portes.

#### MUSIOUE.

Chacun et chacune Entres doux à deux : C'est un nombre beureux; Voyager seul est ennuyeux. Soit blonde, soit brune, Entrez deux à deux : C'est un pombre beureux.

Ah! cela réussit; il y a moins de foule. Voyons qui sont les curieux qui se présentent. Voilà d'abord deux personnes qui me paraissent venir de bien loin.

( Ces deux personnages qui entrent les premiers so vétus à la chinoise, coiffés d'un petit honnet à hos pes rouges; ils se coucheut jusqu'a terre, et font des génufications. )

LE MAÎTER-D'HÔTEL. Ces gens-là sont d'une civilité à faire enrager. (Il leur rend leurs révérences.)

Messieurs, peut-on, sans manquer au respect qu'on vous doit, vous demander qui vous êtes?

LE CHINOIS Chi hom ham si tu su. LE MAÎTRE-D'HÔTEL.

Ah! ce sont des Chinois; ils seront bien attrapés. Il est vrai qu'ils verront notre belle voyageuse, mais ils ne l'entendront pas... Mettez-vous là, monsieur et madame.

(Il y a une ottomane qui règne le long de la salle; le Chinois et la Chinoise y accredpisseni. Un Tartare et une Tartare paraisseoi sans salace personne : ils est us arc en main et un carquiois sur l'épaule; ils se couchent auprès des Chinois.)

LE MAÎTRE-D'HÔTEL. Ceux-ci ne sont pas si grands feseurs de révé-

rences. Messieurs les Tartares, pourquoi étes-vous armés? Venez-vous enlever notre voyageuse? Nous la défendrions contre toute la Tartarie, entendezvous?

LE TARTARE.

Freik krank roc, roc krank freik. LE MAÎTRE-D'HÔTEL. Jentends; vous le voudriez bien, mais vous ne

l'osez pas. Ah! voici deux Lapons : comment ceuxlà peuvent-ils venir deux à deux? Il me semble que, si j'étais Lapon, mon premier soin serait de ne me jamais trouver avec une Lapone... Allons, passez là, pauvres gens.

( Ils se placent à côté des Tartares. )

Ah! voici de l'autre côté des gens de connaissance :

des Espagnols, des Allemands, des Italiens : c'est une consolation.

Un Espagno, et une Espagnote, un Allemand et une Alle-mande, un Italien et une italienne, paraissent sur la scète à-la-fois. L'Espagnol, vêtu à la mode antique, salue la reine en disant ;

Respeto y silencio.

(L'Allemand dit :)

Sieh die liebe toobeter von unsern kair (L'Italienne dit :)

Questi parlano, a noi cantiamo.

(Elle chante :)

Qui regna li vero amore.

Non é tiranno, Non fa luganno, Non tormenta il euore. Pura fiamma s'accende,

Non arde, ma risple Qui regna il vero amore. Non jormenta ii cuore.

(Les Asintiques et les Européens se preament par la main et dansent : le fond de la salle s'ouvre; une troupe de danseurs de l'Opéra parail ; un chanteur est à la tête , et cha ce couplet : )

Quoi! l'on danse en ces lieux, el noss n'en sommes pas ! Noss dont la danse est l'apanage! Le plaisir conduit tous nos pas. Je vois des térangers, dans ces heureux climats, Courir aux féirs de village.

Partageons, surpassons leur jeux; C'est au peuple le pius heureux A danser davantage. Le menuet est sur son déclin :

Héias! nous avons vu la fin De la courante et de la saraha

Almons, adorons à Jamais
La divine allemende. (Tous les personnages ensemble :)

imons, adorons à jam La divine allemande.

GRAND BALLET.

e divertissement, on passe dans un bosquet libuminé. Musteur demande au guide des étrangers, on à ceiui a os divertis

qui représente l'hôte, dans quel pays tous ces voyageurs comptent aller .... Celui-ci repond :

Monsieur, ces messieurs et ces dames, tant Chi-

nois que Tartares, Lapons, Espagnols, ou Allemands, courent le monde depuis long-temps pour trouver le palais de la Félicité. Des gens malins leur ont prédit qu'ils courraient toute leur vie. C'est ici qu'habitent les génies des quatre éléments : Gnomes, Salamandres, Ondins, et Sylphes. Si le bonheur habite quelque part, on peut s'en informer à eux.

(Entrée des quatre espèces de Génies qui président aux élé-ments. Après la danse , Démoconcon , le souverain des Gé-nies , chante ;)

Vous cherches le parfait bonheur; C'est une parfaite chimère. Il est toujours bon qu'on l'espère,

C'est bien assez pour votre cœur. On court après, il prend la fuite;

Il vous échappe tous les jours. A la chasse et dans les amours Le plaisir est dans la poursuile.

Mortels, si la félicité N'est pas toujours voire partage En ce lieu, du monde écarté, Contemplez du moins son image

Yous voyez l'almable a De la vertu, de la beaut L'esprit, la grace, la galeté;

Et tout cela dans le bei Ace. Quiconque en aurait tout autani Et qui même serait sensible, aurait pas tout le bien pos

Mais il devrait être content. (Le temple du Bonheur parfait est dans le fond , mais il n'y a point de porte.)

L'OBDONNATEUR, aux danseurs. Messieurs, qui courez par tout le monde pour

chercher le bonheur parfait, il est dans ce temple; mais il faut l'escalader : on n'arrive pas su bonheur sans peine.

(Les danseurs escaladent le tem ele au son d'une sys bruyante; le temple tombe, et il en part un feu d'artifies ?

PIN DE L'HÔTE ET L'HÔTESSE.

# IRÈNE,

### TRAGÉDIE EN CINQ ACTES,

REPRÉSENTÉE, SUR LE THÉATRE PRANÇAIS, LE 16 MARS 1778.

### LETTRE DE VOLTAIRE

#### A L'AGADÉMIE FRANÇAISE.

Measures

Daignes recevoir le dernier hommage de ma voix mourante, avec les remerciements tendres et respectueux que je dois à vos extrêmes boutés.

Si votre compagnie fut nécessaire à la France par son institution, dans un temps où nous u'arions socue ouvrage de génie écrit d'un style pur et noble, eile est plus nécessaire que jamais dans la multitude des productions que fut nattre aujourd'hui le goût généralement répandu de

Il s'est permit à nome membre de l'academie de la Contens de puede es lité à la liste de noi l'eve, al l'academie de la Contens de puede es lité à la liste de noi l'eve, al l'academie de la comme de l'academie de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme de la comm

Affirmed. Les finds and a month of the designation of the control of the control

Racina, estisi de nos poème qui approcha le plus de la perfeccion, nes fonos jamais ne poblic aucon cerurga nasa avei écosti les conscilis de Bolicas et de Patra: rasus l'est con extrablement gaza dissume qui non enangina par no example. Part difficile de a'exprimer teojoura naturellement, majere la gione prodigiones de a rime; de faire patrier le come rarce neprit sans la motindre colher d'afficient, maiere la gione prodigione de la rime; de faire patrier le come rarce neprit sans la motindre colher d'afficient de la come de l'estable de l'esta

Il mit dans la poésie dramatique cette élégance, cette

harmonie continue qui nous manquait absolument, co charme secret et inexperimable égal a clui du quatrienne livre de Virgile, cette douceur enchanteresse qui fait que, quand vont liser au basard disjo d'oure vers d'une de ses pièces, un attrali irrésistible vons force de lire tont le

C'est lai qui a proscrit chez toro les gena de gost, et malleurerssement de ten ex seuls, es diese gipassespose et vision de sena, con apoutrophie continuelle aux dieux, quand on ne salt pas faire patrir les lossmers; ess lieux commans d'une politique réficiement atroce, délités dans un six les surangs; es deliblés fasses et suttles; ces élètrés dans un six les surangs; es deliblés fasses et suttles; ces élètrés dans un six les surangs; pois obsentément rendues; ce six le suati dur que négligé, locorer et le babrar; estant set que poi va appland par un parierre composé alors de jeunes gena dont le gott s'étalle se encore forat.

Je ne parle pas de l'artifice imperceptible des poémes de Bacine, de son grand art de conduire une tragédie, de renouver l'indrét par des moyens délicats, de tirre un acte estier d'un seul sentiment; je ne parle que de l'art d'écrin. Cets aur cet art si sécessaire, si faible aux yeux de l'ignorance, si difficile au grieix même, que le législatur Bollens a donné ce précèpe :

El que tout ce qu'il dil, facile à retenir, De son ouvrage en nous laisse un long souvenir.

Voilà ce qui est arrivé toujours au seul Racine, depuis Andromaque jusqu'au chef-d'auvre d'Athalie a.

1.6 P. Sermory, dans not Discours our le parallèle des bletters, et dit de competitioners : ce d'est que le sangéréleur qui applantit la bessel des rers. « Sie en arrait avait conten note pointie, inservit voy que tantit il applantit de cangéréleur pour des tirrels de déciamation, soit péreur de l'enueur, aux prépèrens de rédicuir, aimporte; et qui test botjoures inserviables des tres qui ne sont que hire fisit et raisonnables. A P. demendain pour au homome qui vant lévequent au adminust entre cette curs obscure apprése partiers, comment il de CP penger, III, 20.

> Cénar, car le destin , que dans les fers le brave , Me fait la prisonnière , et non pas loû esclave ; Et la ne peétends pas qu'il m'abatte le cesur Junqu'à le rendre bommage et le bomoors seigneur...

Comme si le mot seigneur était sur notre théatre nutre chans qu'un terme de pollimos, et comme si la jeune Corselle avait pue a'sullir no pariant décemment à César! Pourquoi, Jui dis-je, area-rous tant battu des mains à ors étomantes paroles (Moré de Pompée, 19, 4):

> Rome le veut ainsi : son adorable front Aurait de quel rougir d'un trop honteux affruit,

J'ai remarqué ailleurs que, dans les livres de toute espère, dans les sermons même, dans les oraisons funchers, les orateurs ont souvent employ les tours de plazase de cet élégant écrivain, ses expressions pittoresques, per la quibas deberent loyut. Cheminais, Alsxillon, ont été célbres, l'un pendant quéque temps, l'autre pour toujous,

De vale en subme jeur, après lant de competer, sons en midigate ir en sime plus subbas virus.

En verd an critative juis con le se entre l'entre l'ent

You seeke hies automified of it in the gains convenible unit person in an Automited Confederate & Cont., proceedings of the Confederate in the Con

triu se soil force dans l'expression.

Diés-moi don par quel presigir vota avez appliandi sans cesso des l'Irades aussi embreuililées, aussi obscures, aussi delepacées. Nais diés-moi surront pourquei vous n'avez jamais marque par la moindre accianation voire juste contentent des verifailes heans vers que d'ébite Andremaque, dans une situation encore plus douloureuse que celle de Correllé (Ardemaque, V, V, I).

Je confe à les soins men unique brèser. Na trività perm di, via pour le 16 o'ffector... Fit consultre à mon lis les bères de sa racc; Autant que tu pourra condoise le sur leur brese ! Dis-bis par quels exploits leurs nous ont éclule ; Public ce qu'ha cot fait que en qu'ils ont étal. Qu'il ait de ses aleux un souvraie modeste : il est du sang d'interior, mais il en est je reste; El pour ce reste cuiln, yiu nobi-prène ca un jour, Serriéd mon saine, ma haire, et unes mauer.

Les bommes de calinet, qui réféchissent, qui out une exaisilité al fine et ai juste, les gons de lettres les plus gatés par un vain savoir, les barbares meines des écoles, tous s'accordent à revonantire l'extrême beauté de ces vers ai simple d'Andromaque. Cependant pompnot cette beaute n'a-t-elle jamais été appliaude par le parterre?

Cel homes de l'on aven de le innan foi ne répositi. Quante nous hallions de mais su ciliquate de Correlle, non discussion des écollers éleves par des pédants, toujours lobolatres de faux mer-rellitor et nota grave. Nous admirisons les vera ampoules, comme nous étons saisis de reolestion à l'aspect da saint Christophe de Foltre-Bauer. Il nous faisit du giuntifisaint Christophe de Foltre-Bauer. Il nous faisit du giuntifisaint Christophe de Foltre-Bauer. Il nous faisit du giuntifirer colonales, «Cairett blem not d'entiders; moi chiefet doctobaces, e clei sufficial à indor-manurai de l'oricialitent colonales, «Cairett blem not d'entiders; moi chiefet de l'orice de cel sufficial à landre-manurai de l'ori-

Les vers que vous me eller de Barine élaient parfaitment écrits, ils respiraient la Memeiance, ja vérité, la modesité, la molièse élégande: aous le sentites, mais la modesité el la lienélance ne transportent jamais l'ime. Donnes-mol une grusse active d'une physicosonie frappante, qui sit une voix forte, qui soit bles impérieure, hien insolente, qui parte a Cisar comme à un petil garon, qui accompagne es discogra jeuque de la compagne es discogra jeupar l'imitiutie du siyé de l'arien. Ils es revraient de ser mess pour combities en public en garent de litterature dunt ils distinct du differen en sever. Ce peinter charents dunt ils distinct du differen en sever. Ce peinter charents du differen en sever. Ce peinter charents du differen en sever de l'archive superiorité de l'archive du different en sever de l'archive du disposs superiorité morposité, sur portant de partie d'aprient en pour de l'aprient en pour de l'archive en l'a

qui est un dessons de la médiocrité.
Mais les ouverges de proce d'ann lesquiels on a le mileux
imité le style de Racine sont ce que nous avons de meilleur
ains notre langue. Point de vrai sorcés aujourd'iloui sans
cette correction, sans cette puesé qui seule met le graie
dans sout son jour, et sans laquelle ce grain en déploierait qu'une force monstrueue, tombant à chaque pas
dans une faibléese plus monstrueues exone, et du haut

des aues dans la fange.

Vous entréence le feu sacré, messieurs; c'est par vos
soins que, depois quelques années, les compositions pour
septs décernés par vous sont enfait decreuers de véritables
pièces d'éloquence. Le gott de la saine littrature s'est
tellement dépisée, qu'on a vu quelquéesis trois ou quatre
ouvrages suspender vou jurcmends, et partager vos suffrages ainsi que que ou de public.

Le sens combiera il est pru convenable, à mon âge de quatre-ving-quatre aux, docs a revier un moment vos regards sur un des fruits dégénérés de ma vieillence. La tragelide d' frêne ne peut dère digne de rous ni du thétire français; elle n'à d'autre mérite que la fédicité aux règles données aux Grees par le digne précepteur d'Alexandre, et adoptées chet les Français par le grisie de Cornélle, lo

père de notre théâtre.

A ce grand nom de Corneille, messieurs, permettez

A ce grand nom de Corneille, messieurs, permettez

pe joigne ma faible voix à vos décisions souveraines sur

Féclat éternel qu'il sut donner à cette langue française
peu connue avant lui, et devenue après fai la langue de
l'Europe.

Your children met doute, at toue confermates mosposition, if a done as, ere contain her in the date must deposition, if a done as, ere contain her in the date must determent of the second of the second of the contained as a transmission of the second of the second of the contensated as allies as Parist ents increpable dispase. An opposition of the second of the second of the second of the parists of the Lobert, and mostle pour to a paint into prating a parists of the second of the second of the second of the parists of the Lobert, and mostle pour to a paint into prating a parists of the second of th

jurieux d'un peste méprisant, el qui suriout termine son coupiet par un grand érial de voix, nous applaudirons encore; et si vous étes, dans le parterre, vous hoitres peu-clère des mains avec nous, tant l'homme est sulyingué par ses organes et par l'exemple. De pareits pressigns peuvent durer un siècle culler; l'aver

De parells pressiges pruvent durer un siècle entire; l'avest glement le plus absurde a que que dois duré plusieure siecles. Quant à certaines présendues trapédies écrites en vers allo-

hroges ou vandales, que la cour el la viin ont élevées junqu'un ciel avec des transports inouts, et qui sont ensuite conbiées pour jamais, il ne faut reparder ce délire que comone une maiside passapère qui atlaque une nation, et qui se gaéril cufin de soi même. Shakespeare au-dessus de tout, en faveur de ces morceaux qui sout en effet naturels et énergiques, quoique défigurés presque toujours par une familiarité basse. Mais est-il perants de preférer deux vers d'Ennius à tout Virgile, ou

de Lyrophron à tout flomère?

On a représenté, messieurs, les cheés-d'onvro de la France devant foutes les cours, et dans les acadénsies d'Italie. On les joue depuis les rivages de la mer Glaciale jusqu'à la mer qui sépare l'Europe de l'Afrique. Qu'on fasse le même honneur à une seule piece de Shakespeare, et alors nous pourrons dispute.

Qu'un Chinois vienne nous dire : « Nos tragédies com-» posces sous la dynastie des Yven font encore nos délices » après einq cents années. Nous avons sur le theâtre des » soènes en prose, d'antres en vers rimés, d'autres en vers « non rimés. Les discours de politique et les grands senti-» ments y sont interrompus par des chansons, comme dans » votre Athalie. Nous avons de plus des sorciers qui descen-» dent des airs sur un manche a balai, des vendeurs d'or-» victan et des Gilles, qui, an milieu d'un entretien sérieux, » viennent faire leurs grimaces, de peur que vous ne pro-» niez à la pièce un intérêt trop tendre qui pourrait vous o attrister. Nous fesons paraître des savetiers avec des » mandarins, et des fossoyeurs avec des princes, pour rap-» peler aux hommes leur égalité primitive. Nos tragédies » n'ent ni exposition, ni nœud , ni dénouement. Une de » nos pièces dure cinq cents années , et un paysan qui est » né au premier acte est pendu au dernier. Tous nos prin-» ces parient en crocheteurs, et nos crocheteurs queique-» fois en princes. Nes reines y prenoncent des mots de tur-» pitude qui n'échapperaient pas à des revendeuses entre » les bras des derniers hommes, ete »

Je leur dirai, messieurs, jouez ces pièces à Nankin; mais ne vous avisez, pas de les représenter aujonrd'hui à Paris on à Floreore, quolqu'on nous en donne quelquefols a Paris qui ont un plus grand defaut, celni d'être froides. Madame Montague relère avec justice quelques defauts

Malamo Montaçuie review atere junice propingies medica del para supiere i la cerca del para del para famenes pièces, je l'avone ; je suin même pâldic de vone del para del para petite partic des fantes remanques para montante, assegnate que considerante procede de relative ne montante, assegnate qui considerante processante del para del para del para del para del para les juntes critiques que jú el été oligis d'em faire : muis cerca del para del para del para del para del para les juntes critiques que jú el été oligis d'em faire : muis cerca del para del para del para del para les juntes critiques que jú el été oligis d'em faire : muis cerca el qualté différence entre la étente de la considera el qualté différence entre les éfectus de Cornello dans un concera piezes, et cerca de Santaqueme dans fosse se oncomerce piezes, et cerca de Santaqueme dans fosse se on-

Que poulon reporter à Corneille dans les tragédies du ce gandre subline qui sont retirée à l'Europe (en le faut pas parler des autres) C'est d'avoir pris quelquefois de l'enfluer pour de la grandeur; de s'être permis quelques raisonnements que la tragédie ne peut admettre; de Actre asservi dans presque toutes ses pièces à l'aropé son temps, d'introduire au milleu des intérêts politiques, toojour friéd, des amours plus insipiles.

On pent le plaindre de n'avoir point traité de vraies pensions, excepté dans la pière expansio de Cif, pière sinns luxquife il en et encore l'éconnat merite de corriger con modele en trent endreits, dans un temps où le historie confession dans un temps où le historie métates de la metate de la comme de la

Que reproche-ion à Slakespeare? Yous le save, mesieurs : tout ce que vous vene de voir vanté par les Chinois. Ce sont, comme di M. de Fontreulle dans ser Mondez, presque d'autres principe de raisonnement. Mais ce qui est bien dirange, c'est qu'alors le Indeite espagod, qui infectait l'Europe, en d'un le Heistalton de la qui infectait l'Europe, en d'un le Heistalton de la courage de l'avouer. Que deraient faire les Anglais ? Ce qu'on a fait en France, se corrière.

Madame Montague condamne dans la perfection de Rscine cet amone continuel qui est toujours la base du peu de tragédies que nous avons de lui, excepté dans Esther et dans Athalie. Il est beau, sans doute, à une dame de répronver cette passion universeile qui fait régner son sexe ; mais qu'elle examine cette Bérénice tant condamnée par nons-mêmes pour n'être qu'une idylle amourense; que le principal personnage de cette ldylle soit représenté par une actrice telle que mademoiselle Gansaln, alors je réponds que madame Montague versera des larmes. J'ai vu le roi de Pruisse attendri à une simple lecture de Bérénice, qu'on fesait devant lui en prononçant les vers comme on doit les prononcer, ce qui est bien rare. Quel charme tira des larmes des yeux de ce héros philosophe? La seule magie du style de ce vrai poète, qui invenit verba quibus deberent locui.

Les conserves de réfexion a tivest jamais le plaisé ne amissen. Que la servisé billame Riche les qu'elle rose dus, le cour vons raindress toujons à ser places, de qu'elle rose du consussers le bolimatée extréme les est consus de la consussers le bolimatée extréme les est consus de la consus del consus de la consus del la consus de la consus de la consus de la consus del la consus de la consus

Madame Montague s'efforce d'être touchée des beautés d'Euripide, pour tacher d'être insensible aux perfections de Racine. Je la plaindrais beaucoup, si elle svait le malheur de ne pas pieurer au rôle inimitable de la Phèdre française, et de n'être pas hors d'elle-même à toute la tracédie d'Iphigénie. Eile paraît estimer beaucoup Brumoy, parce que Brumoy, en qualité de traducteur d'Euripide. semble donner au poète grec la préférence sur le poête français. Mais si elle savait que Brumoy traduit le grec très infidèlement; si elle savait que rous y seres, ma title, n'est pas dans Enripide; si elle savalt que Clytemnestro embrasse les genoux d'Achille dans la pière grecque, comme dans la française (quoique Brumoy ose supposer le contraire); enfin, si son oreille élait accoutumée à cette mélodie enchanteresse qu'on ne trouve, parmi tous les tragiques de l'Europe, que eliez Racine seul, alors madame Montague changerait de sentiment.

• L'Acidité de Baries, dietele, resemble à lus jesse annatiqui de Oragez et oportuit l'Aprile rie sus annatiqui de Oragez et oportuit l'Aprile rie sus participations de la constitución de parti, de ceta exemple prevention qui la la la constitución de la constitución de parti, de ceta exemple prevention qui la la la constitución de la constitución de

tion et d'attendrissement que la centième lecture d'Iphigénie vieut de m'arracher.

Je dois ajouter à cet extrême mérite d'émouvoir pendant cinq actes, le mérite plus rare, et moins senti, de vaincre pendant einq actes la difficulté de la rime et de la mesure, au point de ne pas laisser échapper une seule ligne, un seul mot qui sente la moindre géne, quoiqu'on ait été continuellement géné. C'est à ce coin que sont marqués le peu de bons vers que nous avons dans notre langue. Madame Montague compte pour rien cette difficulté sur-montée. Mais, madame, oubliez-vous qu'il n'y a jamais eu sur la terre aucun art, aucun amusement méme où le prix ne fût attaché à la difficulté? Ne cherchait-on pas dans la plus hante antiquité à rendre difficille l'explication de ces énigmes que les rois se proposaient les uns aux autres? N'y a-t-il pas eu de très grandes difficultés à vaincre dans tous les jeux de la Grèce, depuis le disque jusqu'à la course des chars? Nos tournois, nos carrousels, étaieut-lis al faciles? Que dis-je? anjourd'bui, dans la molle oisiveté où tous les grands perdent leurs journées, depuis Pétersbourg jusqu'à Madrid , le seul attrait qui les pique dans leurs misérables jeux de cartes, n'est-ce pas la difficulté de la combinaison, sans quoi leur âme languirait assoupie?

Il est donc bien étrange, et j'ose dire bien barbare, de vouloir ôter à la poésie ce qui la distingue du discours ordinaire. Les vers blancs n'out été inventés que par la paresse et l'impuissance de faire des vers rimés, comme le offebre Pope me l'a avoué vingt fois. Insérer dans une tragédie des scènes entières en prose, c'est l'aveu d'une

impuissance eucore plus honteuse.

Il est hien certain que les Grecs na placèrent les Muses sur le haut du Parnasse que pour marquer le mérite et le plaisir de pouvoir aborder jusqu'à elles à travers des obatacles. Ne supprimez donc point ces obstacles , madame; laissez subsister les barrières qui séparent la bonne compagnie des vendeurs d'orviétan et de leurs Gilles; souffrez que Pope imite les véritables génies italiens, les Arioste, les Tasse, qui se sont soumis à la gêne de la rime pour la vaiucre. Enfin quand Boileau a prononcé,

Et que lout ce qu'il dit, facile à refenir. De son ouvrage en vous laisse un long souvenir,

n'a-t-il pas eutendu que la rime imprimait plus alsément les pensées dans la niémoire?

Je ne me flatte pas que mon discours et ma sensibilité passent dans le corur de madame Montague, et que je sois destiné à convertir divisos orbe Britannos. Mais pourquei faire une querelle nationale d'un objet de littérature ? Les Anglais n'ont ils pas assez de dissensions chez eux , et n'avons-nous pas assex de tracasseries chez nous? ou pintôt l'one et l'autre nation n'out-elles pas eu assez de granda omes dans tous les genres, pour ue se rien envier, pour ne se rien reprocher?

Hélas! messieurs, permettez-moi de vous répéter que l'ai passé une partie de ma vie à faire compattre en France les passages les plus frappants des auteurs qui out eu de la réputation chez les autres nations. Je fus le premier qui tiral un peu d'or de la fange où le génie de Shakespeare avait été plongé par son siècle. J'ai rendu justice à l'Anglais Shakespeare, comme à l'Espagnol Calderon, et je n'ai jamais écouté le préjugé national. J'ose dire que c'est de ma seule patrie que j'ai appris à regarder les autres peuples d'un seil impartial. Les véritaldes gens de lettres en France n'ont jamais counu cette rivalité hautaine et pédantesque, cet amour-propre révoltant qu' se déguise sous l'amour de son pays , et qui ne préfére les beureux génies de ses anciens concitoyens à tout mérite étranger, que pour s'envelopper dans leur gloire.

Quels éloges n'avons-nous pas prodigués aux Pacon , aux Kepler, aux Copernie, sans même y méier d'abord aucune émulation! Que u'avons-nous pas dit du grand Galilée, le restaurateur et la victime de la raison en Italie, ce premier maître de la philiosophie, que Descartes eut le malbeur de ne citer jamais!

Nons sommes tous à présent les disciples de Newton : nous le remercions d'avoir seul trouvé et prouvé le vrai système du monde , d'avoir seul ensrigné au genre humaiu à voir la lumière; et nous lui pardonnons d'avoir com-

menté les visions de Daniel et l'Apocalypse.

Nous admirons dans Locke is scule metaphysique qui sit para dans le monde depuis que Platon la chercles, et uous u'avons rien à pardonner à Locke. N'en ferions pous pas autant pour Shakespeare, s'il avait ressuscité l'art des Soplichie, comme madame Montague, on sou traducteur, ose le prétendre? Ne verrions-nous pas M. de La Harpe, qui combat pour le bon goût avec les armes de la raison, élever sa voix en faveur de cet homme singulier? Que fait-il au contraire? Il a eu la patience de prouver, dans son judicieux journal, ce que tout le moude sent, que Stakespeare est un sauvage avec des étincelles de génie qui brillent dans one nuit liorrible.

Que l'Angleterre se contente de ses grands hommes en tant de geures ; elle a assez de gloire : la patrie du Prince Noir et de Newtou peut se passer du mérite des Sophoele, des Zeuxis, des Plaidias, des Thimothée, qui lui manquent

Je finis ma carrière en souhaitant que celles de nos grands hommes en tout genre soient tonjours remplies par iles succèsseurs dignes d'eux; que les siècles à venir égalent le grand siècle de Louis XIV, et qu'at ne déprésent pas eu croyant le surpasser.

Je suis avec un profond respect,

Messieurs.

\_\_\_\_

Votre très humble, très obfissant et très obligé serviteur et coufière, etc.

# IRÈNE.

#### PERSONNAGES.

MICÉPHORE, empereur de Cous- I ÉDNCE, père d'Irène. tantinople. IRÊNE, Jemme de Nicéphore. SLEVIS CONNÊNE, prince de

UN OFFICIAL DE L'EMPEREUR.

La scène est dans un salon de l'ancien palais de Constantin.

ACTE PREMIER.

SCÈNE I.

IRÊNE, ZOÉ,

IBÉNE.

Quel changement nouveau, quelle sombre terreur, Ont écarté de nous la cour et l'empereur? Au palais des Sept-Tours une garde inconnue Dans un silence morne étonne ici ma vue; En un vaste désert on a changé la cour.

ZOÉ. Aux murs de Constantin trop souvent un beau jour Est snivi des horreurs du plus funeste orage. La cour n'est pas long-temps le bruvant assemblage De tous nos vains plaisirs l'un à l'autre enchaînés. Trompeurs soulagements des cœurs infortunés; De la foule importune il faut qu'on se retire. Nos états assemblés pour corriger l'empire, Ponr le perdre peut-être, et ces fiers musulmans, Ces Seythes vagabonds débordés dans nos champs. Mille ennemis cachés qu'on nous fait craindre encore, Sans doute en ce moment occupent Nicéphore.

IBÉNE. De ses chagrins secrets, qu'il veut dissimuler, Je connais trop la cause; elle va m'accabler. Je sais par quels soupcons sa dureté jalouse Dans son inquiétude outrage son épouse. Il écoute en secret ces obscurs imposteurs, D'un esprit défiant détestables flatteurs, Trafiquant du mensonge et de la calomnie, Et couvrant la vertu de leur ignominie. Quel emploi pour César! et quels soins douloureux! Je le plains, je gémis... Il fait deux malheureux... Ah! que n'ai-je embrassé cette retraite austère Où depuis mon hymen s'est enfermé mon père! Il a fui pour jamais l'illusion des cours,

L'espoir qui nous séduit, qui nous trompe toujours, La crainte qui nous glace, et la peine cruelle De se faire à soi-même une guerre éternelle. Que ne foulais-je aux pieds nia funeste grandeur! Je montai sur le trône au falte du malheur. Aux yeux des nations victime couronnée; Je pleure devant toi ma liaute destinée, Et je pleure surtout ce fatal souvenir Oue mondevoir condamne, et qu'il me faut hannir. lei l'air qu'on respire empoisonne ma vie.

ZOÉ.

De Nicéphore au moins la sombre jalousie Par d'indiscrets éclats n'a point manifesté Le sentiment honteux dont il est tourmenté : Il le cache au vulgaire, à sa cour, à lui-même; Il sait vous respecter, et peut-être il vous aime. Vous cherchez à nourrir une injuste douleur. Oue craignez-vous?

> IRÈNE. Le ciel, Alexis, et mon cœur.

Mais Alexis Comnène aux champs de la Tauride Tout entier à la gloire, au devoir qui le guide, Sert l'empereur et vous sans vous inquiéter.

Fidèle à ses serments jusqu'à vous éviter. IRRNE. Je sais que ce héros ne cherche que la gloire : Je ne saurais m'en plaindre.

Il a par la victoire

Raffermi cet empire ébranlé dès long-temps. IRÈNE. Ah! j'ai trop admiré ses exploits éclatants : Sa gloire de si loin m'a trop intéressée. César aura surpris au fond de ma pensée Quelques vœux indiscrets que je n'ai pu cacher, Et qu'un époux, un maître, a droit de reprocher. C'était pour Alexis que le ciel me fit naltre : Des antiques césars nous avons recu l'être; Et dès notre berceau l'un à l'autre promis, C'est dans ces mêmes lieux que nous fûmes unis : C'est avec Alexis que je fus élevée; Ma foi lui fut acquise et lui fut enlevée; L'intérêt de l'état, ce prétexte inventé Pour trahir sa promesse avec impunité, Ce fantôme effravant subjugua ma famille, Ma mère à son orgueil sacritia sa fille. Du bandeau des césars on crut cacher mes pleurs;

On para mes chagrins de l'éclat des grandeurs.

Il me fallut éteindre, en ma douleur profonde, Un feu plus cher pour moi que l'empire du monde; Au maître de mon cœur il fallut m'arracher, De moi-même en pleurant l'osai me détaeber. De la religion le pouvoir invincible Secourut ma faiblesse en ee combat pénible ; Et de ce grand secours apprenant à m'armer, Je fis l'affreux serment de ne jamais aimer. Je le tlendrai... Ce mot te fait assez comprendre A quels déchirements ce cœur devait s'attendre. Mon père à cet orage avant pu m'exposer. M'aurait par ses vertus appris à l'apaiser: Il a quitté la cour, il a fui Nicéphore; Il m'abandonne en proic au monde qu'il abhorre : Et je n'ai que tol seule à qui je puis ouvrir Ce cœur faible et blessé que rien ne neut guérir. Mais on ouvre au palais ... ie vois Memnon paraître.

# SCÈNE II.

IRÈNE, ZOÉ, MEMNON.

Eh bien! en liberté puis-je voir votre maître? Memnon, puls-ie à mon tour être admise aujourd'hui Parmi les courtisans qu'il approche de lui? MEMNON.

Madame, j'avouerai qu'il veut à votre vue Dérober les chagrins de son âme abattue. Je ne suis point compté parmi les courtisans, De ses desseins secrets superbes confidents. Du conseil de César on me ferme l'entrée. Commandant de sa garde à la porte sacrée, Militaire oublié par ses maîtres altiers. Relégué dans mon poste ainsi que mes guerriers, J'ai seulement appris que le brave Compène A quitté des long-temps les bords du Borysthène. Qu'il vogue vers Byzance, et que César troublé Écoute en frémissant son conseil assemblé.

IRÈNE.

MEMNON

Alexis, dites-vous?

Il revole au Bosphore. IRÈNE.

Il pourrait à ce point offenser Nicéphore! Revenir sans son ordre!

On l'assure, et la cour S'alarme, se divise, et tremble à son retour. Il a brisé, dit-on, l'honorable esclavage Où l'empereur jaloux retenait son courage: Il vient jouir iel des honneurs et des droits Que lui donnent son rang, sa naissance, et nos lois. C'est tout ce que j'apprends par ces rumeurs soudaines Qui font naître en ces lieux tant d'espérances vaines, Lt qui , de bouche en bouche armant les factions ,

Vont préparer Byzance aux révolutions. Pour moi, je sais assez quel parti je dois prendre, Ouel maître je dois suivre, et qui je dois défendre : Je ne consulte point nos ministres, nos grands. Leurs intérêts cachés, leurs partis différents. Leurs fausses amitiés, leurs indiscrètes baines, Attaché sans réserve au pur sang des Comneoes, Je le sers, et surtout dans ees extrémités. Memnon sera fidèle au sang dont vous sortez. Le temps ne permet pas d'en dire davantage... Souffrez que je revole où mon devoir m'engage. ( Il sort. )

### SCÈNE III IRÈNE, ZOÉ.

IRÈNE.

Qu'a-t-il osé me dire? et quel nouveau danger. Quel malheur imprévu vient encor m'affliger ! Il ne s'explique point : je crains de le comprendre. zoż. forendre .

Memnon n'est qu'un guerrier prompt à tout entre-Je le connais; le sang d'assez près nous unit. Contre nos eourtisans exhalant son dépit, Il détesta toujours leur frivole insolence. Leurs animosités qui partagent Byzance. Leurs tristes vanités que suit le déshonneur : Mais son esprit altier hait surtout l'empereur. D'Alexis, en secret, son oœur est idolâtre; Et, s'il en était eru, Byzance est un théâtre Qui produirait bientôt quelqu'un de ces revers. Dont le sanglant spectaele ébranla l'univers. Ne vous étonnez point quand sa sombre eolère S'échappe en vous parlant, et peint son caractère.

IRÈNE. Mais Alexis revient... César est irrité : Le courtisan surpris murmure épouvanté. Les états convoqués dans Byzance incertaine . Fatiguant des long-temps la grandeur souveraine. Troublent l'empire entier par leurs divisions. Tout un peuple s'enflamme au feu des factions... Des discours de Memnon que veux-tu que j'espère? Il commande au palais une garde étrangère : D'Alexis, en secret, est-il le eonfident? Que je crains d'Alexis le retour imprudent, Les desseins du sénat, des peuples le délire, Et l'orage naissant qui gronde sur l'empire! Que je me craios surtout dans ma juste douleur! Je consulte en tremblant le secret de mon cœur : Peut-être il me prépare un avenir terrible ; Le ciel, en le formant, l'a rendu trop sensible. Si jamais Alexis, en ce funeste lieu, Trahissant ses serments ... Que vois-je? juste Dieut

#### SCÈNE IV. IRÈNE, ALEXIS, ZOÉ.

Daignez souffrir ma vue, et bannissez vos eraintes... Je ne vieus point troubler par d'inutiles plaintes Un cœur à qui le mien se doit saerifier, Et rappeler des temps qu'il nous faut oublier. Le destin me ravi la grandeur souveraine : Il m'a fait plus d'outrage : il m'a privé d'Irène... Dans l'Orient soumis mes services rendus M'auraient ou mériter les biens que i'ai perdus : Mais lorsque sur le trône on placa Nicéphore, La gloire en ma faveur ne porlait point encore; Et n'ayant pour appui que nos communs aïeux, Je n'avais rien tenté qui pût m'approcher d'eux. Aujourd'hui Trébisonde entre nos mains remise, Les Scythes repoussés, la Tauride conquise, Sont les droits qui vers vous m'ont enfin rappelé. Le prix de mes travaux était d'être exilé ! Le suis-je encor par vous? N'osez-vous reconnaître Dans le sang dont je suis le sang qui vous fit naître ? (Heux.

Si je craignais pour vous je serais plus coupable; Ma présenes à Céan réurai plus redoutable. Que dout missi ja lignoché ret seve apout pour par le proposition de la lignoché de la company de la lignoché par Elex-vous dans la Gréec une celaire d'Asie, Qu'un ségate, un harbara seleite en Gressie, Qu'on régiete en prison sous des monstres eruels, qu'ans régiet en a rest des mortes et A jamis invisible au rest des mortes? Céars e-sé l'champé, dans sa sombre rudesse? L'ouprité d'Oudell MIRIS.

Du jour où Nicéphore lei reçut ma foi , Vous le savez assez , tout est changé pour moi.

Hors mon eœur; le destal le forma pour trène: Il brave des céans la puisance et la haine. Il ne craindral que vous (Quoi! vos derniers sujets Vers leur impératrice auront un libre accès! Tout morte jouir ad bonheur de sa vue! Nicéphore à moi seul l'aurai-til défendue? Et usi-je criminel à ses regards jaloux, bre qu'on l'a faircésar, et qu'il est votre épous? Enorgueilli surtout de cet hymen auguste, L'excès de son bonheur le rend-il plus injuste?

ALXXIS.

H est mon souverain.

Non : il n'était pas né Pour me ravir le hien qui m'était destiné : Il n'en était pas digne ; et le sang des Comnènes Ne yous fut point transmis pour servir dans ses chaines. Qu'il gouverne, s'il peut, de ses sévères mains Cet empire, autrefois l'empire des Romains, [de, Ou'aux campagnes de Thrace, aux mers de Trébison-Transporta Constantin pour le malheur du moude, Et que j'ai défendu moins pour lui que pour vous. Qu'il règne, s'il le faut; je n'en suis point jaloux : Je le suis de vous seule, et jamais mon courage Ne lui pardonnera votre indigne esclavage. [rants; Vous cachez des malheurs dont vos pleurs sont ga-Et les usurpateurs sont toujours des tyrans. Mais si le eiel est juste, il se souvient peut-être Ou'il devait à l'empire un moins barbare maltre.

IRÈNE.
Trop vains regrets! je suis esclave de ma foi.
Seigneur, je l'ai donnée, elle n'est plus à moi.
ALEXIS.

Ah! vous me la deviez.

Et c'est à vous de croire Qu'il ne m'est pas permis d'en garúer la mémoire. Je fais des vœux pour vous , et vous m'épouvantez.

SCENE V

IRÈNE, ALEXIS, ZOÉ, UN GARDE.

LE GARDE.
Seigneur, César vous mande.
ALEAIS.

(à Irène, )
Il me verra ; sortez.
Il me verra, madame ; une telle entrevue
Ne doit point alarmer votre âme combattue.
Ne razingez rien pour lui , ne craignez rien de moi;
A son rang comme au mien je sais ce que je doi.
Rentrez dans vos fovers, tranquille et rassurée.

(Il sort.)

SCÈNE VI.

IRENE.

De quel saisissement mon âme est pénétrée! Que je sens à la fois de faiblesse et d'horreur! Chaque mot qu'il m'a dit me remplit de terreur. Que veut-ll? Va, Zoé, commsnde que sur l'heure On parçoure en secret cette triste demeure, Ces sept affreuses tours qui, depuis Constantin, Ont de tant de héros vu l'horrible destin. Interroge Memnon; prends pitié de ma erainte.

ZOÉ.

J'irai, j'observerai cette terrible enceinte. Mais ie tremble pour vous ; un maître soupconneux Vous condamne peut-être, et vous proscrit tous deux. Parmi tant de dangers, que prétendez-vous faire? IRÈNE.

Garder à mon énoux ma foi pure et sincère : Vainere un fatal amour, si son feu rallumé Renaissait dans ce cœur autrefois enflammé; Demeurer de mes sens maltresse souveraine, Si la force est possible à la faiblesse humaine : Ne point combattre en vain mou devoir et mon sort. Et ne déshonorer ni mes jours, ni ma mort.

ACTE SECOND.

SCÈNE I ALEXIS, MEMNON.

MEMNON.

Oui , vous êtes mandé; mais César délibère. Dans son inquiétude il consulte, il diffère, Avec ses vils flatteurs en secret enfermé. Le retour d'un héros l'a sans doute alarmé: Mais nous avons le temps de nous parler encore. Ce salon qui conduit à ceux de Nicéphore Mêne aussi chez lrêne, et je commande ici. Sur tous vos partisans n'ayez aueun souei; Je les ai préparés. Si cette cour inique Osait lever sur vous le glaive despotique. Comptez sur vos amis : vous verrez devant eux Fuir ce pompeux ramas d'esclaves orgueilleux. Au premier mouvement notre vaillante escorte Du rempart des Sept-Tours ira saisir la porte: Et les autres, armés sous un habit de paix. Inconnus à César, emplissent ce palais Nicéphore vous eraint depuis qu'il vous offense. Dans ce château funeste il met sa confiance : Là, dans un plein repos, d'un mot, oud'un cound'eril. Il condamne à l'exil, aux tourments, au cercueil. il ose me compter parmi les mercenaires, De son caprice affreux ministres sanguinaires : Il se trompe ... Seigneur, quel secret embarras, Quand j'ai tout disposé, semble arrêter vos nos? ALEXIS.

Le remords ... Il faut bien que mon eœur te l'avoue. Quelques exploits heureux dont l'Europe me loue, Ma naissance, mon rang, la faveur du sénat.

Tout me eriait : Venez, montrez-vous à l'état. Cette voix m'excitait. Le dépit qui me presse. Ms passion fatale, entralnaient ma jeunesse; Je vensis opposer la gloire à la grandeur. Partager les esprits et braver l'empereur... J'arrive, et j'entrevois ms carrière nouvelle. Me faut-il srborer l'étendard d'un rebelle? La honte est attachée à ce nom dangereux. Me verrai-je emporté plus loin que je ne veux?

MEMNON. La houte! elle est pour vous de servir sous un maltre.

J'ose être son rival : je erains le nom de traltre, MEMNON.

Soyez son ennemi dans les champs de l'honneur, Disputez-lui l'empire, et sovez son vainqueur,

Crois-tu que le Bosphore, et la superbe Thrace, Et ces Grecs inconstants serviraient tant d'audace ? Je sais que les états sont pleins de sénateurs Attachés à ma race, et dont l'aurais les cœurs Ils pourraient soutenir nia sanglante querelle : Mais le peuple?

MEMSON Il vous aime : au trône il vous appelle.

Sa fougue est passagère, elle éclate à grand bruit : Un instant la fait neitre, un instant détruit, J'enflamme cette ardeur; et j'ose encor vous dire Que je vous répondrais des cœurs de tout l'empire. Paraissez seulement, mon prince, et vous ferez Du sénat et du peuple autant de conjurés. Dans ce palsis sanglant, sejour des homicides, Les révolutions furent toujours rapides. Vingt fois il a suffi, pour changer tout l'état, De la voix d'un pontife, ou du eri d'un soldat. fre, Ces soudains changements sont des coups de tonner-Oui dans des jours sereins éclatent sur la terre. Plus ils sont imprévus, moins on peut échapper A ces traits dévorants dont on se sent frapper. Nous avons vu frapper ces ombres fugitives, Fantômes d'empcreurs élevés sur nos rives, Tombant da baut du trône en l'éternel oubli, Où leur nom d'un moment se perd enseveli. Il est temps qu'à Byzance on reconnaisse un homme Digne des vrais césars, et des beaux jours de Rome. Byzance offre à vos mains le souverain pouvoir. Ceux que i'v vis régner n'ont eu qu'à le vouloir : Portés dans l'hippodrome, ils n'avaient qu'à paraître Décorés de la pourpre et du sceptre d'un maître; Au temple de Sophie un prêtre les socrait, Et Byzance à genoux soudain les adorait. Els avaient moins que vous d'amis et de courage; Ils avaient moins de droits : tentez le même ouvrage; Recurlilez les débris de Jeurs scentres brisés; Vous rienez aniourd'hui, seigneur, si vous l'osez.

[moins.

ALEAIS.

Ami, tu me eonnais: j'ose tout pour Irène:
Seule elle m'a bouni, seule elle me ramène;
Seule sur mon esprit encore irrésolu
Irène a conservé son pouvoir absolu.
Rien ne me retient plus: on la menace, et j'aime.

MEMNON.

Je me trompe, seigneur, ou l'empereur lui-même
Vient vous dicter ses lois dans ee lieu retiré.
L'attendrez-rous eucore?

Oui, je lui répondrai.

ME VNON.
Déjà paraît sa garde : elle m'est eonfiée.
Si de votre ennemi la haine étudiée
A conçu contre vous quelques secrets desseins,
Nous servons sous Comnène, et nous sommes Ro-

( Il se cetire dans le fond, et se met à la tête de la garde.)

Ja yous laisse avee lui.

SCÈNE II.

NICÉPHORE, suivi de deux officiers; ALEXIS, MENINON, GARDES, au fond.

NICÉPHORE.

A jeté dans ma cour un peu de dédance.

Aux bords du Pont-Euxin vous m'avez bien servi;
Mais quand César commande, il doît être delc.

D'un regard atteut if ei fon vous contemple :
Vous donnez à ce peuple un dangereux esemple
Vous donnez paritre aux uners de Constantin
Que sur un ordre exprés émané de ma main.

ALEXIS.

Je ne le croyais pas... Les états de l'empire Connaissent peu ees lois que vous voulez prescrire; Et Jai pu, saus faillir, remplir la volonté D'un corps auguste et saint, et par vous respecté.

In Carmon.

John by The Carmon and Carmon an

Les grands de qui la voix vous a donné l'empire, Qui m'ont fait de l'état le premier après vous, Seigneur, pourront ll'erbir ce violent courroux. Ils commissentmon nom, monrang, et mon service, Et vous-même avec eux vous me rendrez justice. Vous me bisserze vivre entre ces murs sacrés Que de vos ennemis mon bras a délivrés; Yous ne m'ôterez point un droit inviolable Que la loi de l'état ne ravit qu'au coupable. NICÉPRORE.

Vous osez le prétendre?

ALEXIS.

L'oscraît, le devraît; et mon droit est le sien, Clui de tout mortel, dont le sort qui m'outrage Na point marque le front du seaux de l'esclausque Cest le droit d'Alesis; et je erois qu'il est du Au sang qu'il a pour vous tant de fois répandu. Au sang dont sa valeur a payé votre gloire, Et qui peut égair (sans trop m'en faire aceroire) Le sang de Nicéphore autrefois incounn, Au rang de Nicéphore autrefois incounn.

NICÉPHOBE.

Je connais votre race, et plus, votre strogance.

Pour la dernière fois redoutez ma vengeance.

N'obéiroz-vous point?

ALEXIS.

Non, seigneur. NICÉPHORE. C'est assez.

(Il appelle Memnon à lui par un signe, et lui donne un billet dans le fond du thésire.) Servez l'empire et moi , vous qui m'obéissez.

SCÈNE III.

ALEXIS, MEMNON.

MEMNON.

Moi , servir Nicéphore! ALEXIS , après avoir observé le lieu où il se trouce. Il faut d'abord m'apprendre Ce que dit ce billet que l'on vient de te rendre.

WEMNON.

Voyez.

ALEXIS, après avoir lu une partie du billet de

sang-froid.

Dans son eonseil l'arrêt était porté!
Et j'aurais du m'attendre à cette atrocité!
Il se flattait qu'en maître il condamnait Comnène.
Il s signé ma mort.

MEMNON.

Il a signé la sienne.
D'esclaves entouré, e de signé la sienne.
Ce despote aveugié m'a cru lache comme eux :
Tant ce palais funeste a produit l'habitude
Et de la barbarie et de la servitude!
Tant sur leur trône affreux nos cesars classociante
Pensent régner sans lois, et parler en sultans!
Mais achevez, liace eet ordre implotopable.

Plus que je ne pensais ce despote est eoupable. Irène prisonnière! est-il bien vrai, Memnon?

MEMNON. Le tombeau, pour les grands, est près de la prison.

ALEXIS. O ciel !.. De tes projets Irène est-elle instruite? MEMNON.

Elle en peut soupçonner et la cause et la suite : Le reste est inconnu.

Gardons de l'affliger, Et surtout, cher ami, cachons-lui son danger. L'entreprise bientôt doit être découverte;

Mais c'est quand on saura ma victoire ou ma perte. MEMNON

Nos amis vont se joindre à ces braves soldats. ALEXIS. Sont-ils prêts à marcher?

Seignour, n'en doutez pas : Leur troupe en ce moment va s'ouvrir un passage. Croyez que l'amitié, le zèle, et le eourage, Sont d'un plus grand service, en ces périls pressants, Que tous ces bataillons payés par des tyrans. Je les vois avancer vers la porte sacrée; L'empereur va lui-même en défendre l'entrée. Du peuple soulevé l'entends déjà les cris.

ALEXIS. Nous n'avons qu'un moment : le règne , ou le péris : Le sort en est jeté. Prévenons Nicéphore.

(Aux soldats.) Venez, braves amis, dont mon destin m'honore: Sous Memnon et sous moi vous avez combattu: Combattez pour Irène, et vengez sa vertu. Irène m'appartient; je ne puis la reprendre Que dans des flots de sang et sous des murs en cen-Marchons sans balancer.

SCÈNE IV.

ALEXIS, IRENE, MEMNON.

IRÈNE.

Où courez-vous? ô ciel! Alexis! arrêtez : que faites-vous? cruel! Demeurez: rendez-vous à mes soins légitimes; Prévenez votre perte; épargnez-vous des crimes. Au seul nom de révolte on me glace d'effroi : On me parle du sang qui va couler pour moi. Il ne m'est plus permis, dans ma douleur muette, De dévorer mes pleurs au fond de ma retraite. Mon père, en ce moment, par le peuple excité, Revient vers ce palais qu'il avait déserté; Le pontife le suit ; et , dans son ministère , Du Dieu que l'on outrage atteste la colère. [sants. Ils vous cherchent tous deux dans ees périls pres-Scigneur, écoutez-les.

Irène, il n'est plus temps :

La querelle est trop grande : elle est trop engagée. Je les écouterai quand vous serez vengée.

SCÈNE V.

IRÉNE.

Il me fuit! que deviens-je? ô ele!! et quel moment! Mon époux va périr ou frapper mon amant! Je me jette en tes bras, 6 Dieu qui m'as fait naître? Toi qui fis mon destin, qui me donnas pour maître Un mortel respectable et qui reçut ma foi, Oue je devais aimer, s'il se peut, malgré moi! J'écoutai ma raison : mais mon âme infidèle , En voulant t'obéir, se souleva contre elle. Conduis mes nas, soutiens cette faible raison : Rends la vie à ce cœur qui meurt de son poison; Rends la paix à l'empire aussi bien qu'à moi-même. Conserve mon époux : commande que je l'aime. Le cœur dépend de toi : les malheureux humains Sont les vils instruments de tes divines mains. Dans ce désordre affreux veille sur Nicénhore : Et, quand pour mon époux mon désespoir t'implore, Si d'autres sentiments me sont encor permis, Dieu, qui sais pardonner, veille sur Alexis,

SCÈNE VI.

IRÈNE, ZOÉ.

ZOÉ. Ils sont aux mains : rentrez. IRÈNE.

Et mon père? zoÉ.

Il arrive: Il fend les flots du peuple, et la foule craintive [bras De femmes, de vieillards, d'enfants, qui dans leurs Poussent au ciel des cris que le ciel n'entend pas. Le pontife sacré, par un secours utile, Aux blessés, aux mourants, en vain donne un asile: Les vainquenrs acharnés immolent sur l'autel Les vaincus échappés à ce combat eruel. Ne vous exposez point à ce peuple en furie. Je vois tomber Byzance, et périr la patrie Oue nos tremblantes mains ne peuvent relever; Mais ne vous perdez pas en voulant la sauver : Attendez du combat au moins quelque nouvelle.

Non. Zoé; le ciel veut que je tombe avec elle : Non, je ne dois point vivre en nos murs embrases, Au milieu des tombeaux que mes mains ont creusés.

### ACTE TROISIÈME.

SCÈNE L

IRÈNE, ZOÉ.

TOX.

Votre unique parti, madame, était d'attendre L'irrévocable arrêt que le destin va rendre : Une Seythe aurait pu, dans les rangs des soldats, Appeler les dangers, et chercher le trépas; Sous le ciel rigoureux de leurs climats sauvages, La dureté des mœurs a produit ces usages. La nature a pour nous établi d'autres lois : Soumettons-nous au sort; et, quel que soit son choix, Acceptons, s'il le faut, le maître qu'il nous donne. Alexis, en naissant, touehait à la couronne; Sa valeur la mérite ; il porte à ce combat Ce grand eœur et ce bras qui défendit l'état ; Surtout en sa faveur il a la voix publique. Autant qu'elle déteste un pouvoir tyrannique , Autant elle chérit un héros opprimé. Il valnera, puisqu'on l'aime.

IRÈNE. Eh | que sert d'être aimé?

On est plus malheureux. Je sens trop que moi-même Je crains de rechercher s'il est vrai que le l'aime . D'interroger mon cœur, et d'oser seulement Demander du combat quel est l'événement, Quel sang a pu couler, quelles sont les vietimes, Combien dans ce palais j'ai rassemblé de erimes. Ils sont tous mon ouvrage!

A vos justes douleurs Voulez-vous dn remords ajouter les terreurs? Votre père a quitté la retraite saerée Où sa triste vertu se cachait ignorée : C'est pour vous qu'il revoit ces dangereux mortels Dont il fuvait l'approche à l'ombre des autels. Il était mort au monde; il rentre, pour sa fille, Dans ce même palais où régna sa famille. Vous trouverez en lui les consolations Que le destin refuse à vos afflictions : Jetez-yous dans ses bras.

IRÈNE.

M'en trouvera-t-il digne? Aurai-je mérité que cet effort insigne Le ramène à sa fille en ce cruel séjour, Qu'il affronte pour moi les honneurs de la cour?

SCÈNE II. IRÊNE, LÉONCE, ZOÉ.

TRENT Est-ce vous qu'en ces lieux mon désespoir contemple?

Soutien des malheureux, mon père! mon exemple! Quoi! vous quittez pour moi le séjour de la paix! Hélas, qu'avez-vous vu dans eelui des forfaits?

LÉONCE.

Les murs de Constantin sont un champ de carnage. l'ignore, grace aux eieux, quel étonnant orage, Quels intérêts de cour, et quelles factions, Ont enfanté soudain ees désolations. On m'apprend qu'Alexis, armé contre son maître, Avec les conjurés avait osé paraître, L'un dit qu'il a recu la mort qu'il méritait ; L'autre, que devant lui son empereur fuyait : On croit César blessé; le combat dure encore Des portes des Sept-Tours au canal du Bosphore : Le tumulte, la mort, le erime est dans ces lieux : Je viens vous arracher de ces murs odieux. Si vous avez perdu dans ce combat funeste Un empire, un époux, que la vertu vous reste. l'ai vu trop de césars, en ce sanglant séjour, De ce trône avili renversés tour à tour... Celui de Dieu, ma fille, est seul inébraniable.

On vient mettre le comble à l'horreur qui m'accable ; Et voilà des guerriers qui ni'annoncent mon sort.

SCÈNE III.

IRÊNE, LÉONCE, ZOÉ, MEMNON, SUITE. MEMNON.

Il n'est plus de tyran : c'en est fait, il est mort : Je l'ai vu. C'est en vain qu'étouffant sa colère, Et tenant sous ses pieds ce fatal adversaire, Son vainqueur Alexis a voulu l'épargner : Les peuples dans son sang brûlaient de se beigner. ( s'approchant. )

Madame, Alexis règne; à mes vœux tout conspire; Un seul jour a changé le destin de l'empire. Tandis que la victoire en nos heureux remparts Relève par ses mains le trône des césars, Qu'il rappelle la paix, à vos pieds il m'envoie, Interpréte et témoin de la publique joie. Pardonnez si sa bouche, en ce même moment. Ne vous annonce pas ce grand événement : Si le soin d'arrêter le sang et le carnage Loin de vos yeux encore occupe son courage; S'il n'a pu rapporter à vos sacrés genoux Des lauriers que ses mains n'ont cueillis que pour Je vole à l'luppodrome, au temple de Sophie, Aux états assemblés pour sauver la patrie. Nous allons tous nommer du saint nom d'empereut Le héros de Byzance et son libérateur.

### SCÈNE IV.

IRÊNE, LÉONCE, ZOÉ.

Que dois-je faire? ô Dieu!

LÉONCE. Croire un père et le suivre.

Dans ce séjour de sang vous ne pouvez plus vivre Sans your rendre exécrable à la postérité. Je sals que Nicépliore ent trop de dureté; Mais Il fut votre époux : respectez sa mémoire... Les devoirs d'une femme, et surtout votre gloire. Je ne vous dirsi point qu'il n'appartient qu'à vous De venger par le sang le sang de votre époux; Ce n'est qu'un droit barbare, uo pouvoir qui se fonde Sur les faux préjugés du faux honneur du monde : Mais c'est un crime affreux, qui ne peut s'expier, D'être d'intelligence avec le meurtrier. Contemplez votre état : d'un eôté se présente Un jeune audaejeux de qui la main sanglante Vient d'immoler son maître à son subition; De l'autre est le devoir et la religion, Le véritable honneur, la vertu, Dieu lui-même. Je ne vous parle point d'un père qui vous aime: C'est vous que j'en veux croire ; écoutez votre cœur.

Inkxx.

J'écoute vos conseils; its soul justes, seigneur; lis sout sacrés ; je sais qu'un respectable usage Prescrit la soittude à mon fatal reurage.

Dans votre saile saint je dois thercher la pair Qu'en ce palais sanglant je ac connus jamais :

J'aj trop besoin de fuir, et ce moode que J'aime. Et sou prestige borrible... et de me fuir moi-même.

Venet donc, cher appui de na coducité; Oddiet avem où tout e p'al quitté: Croyer qu'il est encore, au sein de la retraite, De consolations pour une flam inquiète. Py trovasi estle pais que vous cherchies en sain; Je vais tout préparer. Jures à votre père, Par le Dies qui m'ambne, et dont l'est vous éraire, Que vous scompilres dans oes tristes remparts.

IRÈNE.

Ces devoirs , il est vrai, peuvent sembler austères :
Mais , s'ils sont rigoureux , ils me sont nécessaires.
LÉONCE.

Qu'Alexis pour jamais soit oublié de nous. Inkng.

Quand je dois l'oublier, pourquoi m'en parlez-vous? Je sais que j'aurais dû vous demander pour grâce Cea fers que vous m'offrez, et qu'il faut que j'embras-Après l'orage affreux que je viens d'essuyer, [se. Dans le nort avec vous il faut tout oublier. J'ai hai e palsia, lorsqu'une cour flatteuse Moffrait de vaios plaisirs, et me croyait heureuse : Quand il est teint de sang, je le dois décester. Eht quel regret, seigneur, aurais-je à le quitter? Dies une l'a commandé par l'organe d'un pére : Je lui vais obèir, je vais vous satisfaire; l'en fais entre vos mains un serment solennel... Je desconds de ce trône et je marche à l'autel.

Adieu : souvenez-vous de ce serment terrible.

# SCÈNE V.

#### IRÊNE, ZOÉ.

zož.

Quel est ce joug nouveau qu'à votre eœur sensible
Un père impose encore en ce jour effrayant?
IRÈNE.

Oui, je le veux remplir en rigoureux serment; Oui, je reux consommer mon fatal saerifice. Je change de prison, je change de supplice. Toi qui, i toujours présente à mes tourments divers, Au trouble de mon cours, na infacula de mes fers. Partageas tant d'ensuis et de douleurs secrètes, Oueras-tu me sinive au fond de cos retraites Où mes jours malheureux vont être cusevelis?

Les misma dans tous les temps vous sont assujettis. Je vois que notes seet air pour l'endevirage; Sur le trône, en fout temps, en fui voire partage; Sur le trône, en fout temps, en fui voire partage; Cer somments à l'indillant, si courts, et à trompeurs, Gr'un sommit voi bens juers, citant de lenge unbheva; Souveraine de nois vivous terrie seus sui maître; Le d'angrevan fardenu de voire dignité Vous replongs à l'instant dans la capitrié! Les usages, les lois, l'opinion publique. Le devoire, lout troit ent sous un jong tyrannique.

IBÈNE. Je porterai ma chaîne... Il ne m'est plus permis D'oser m'intéresser aux destins d'Alexis : Je ne puis respirer le même air qu'il respire. Qu'il soit à d'autres yeux le sauveur de l'empire. Qu'on eliérisse dans lui le plus grand des cesars, Il n'est qu'un eriminel à mes tristes regards; Il n'est qu'un parrieide; et mon âme est forcée A chasser Alexis de ma triste pensée. Si, dans la solitude où je vais renfermer Des sentiments seerets trop prompts à m'alarmer, Je me ressouvenais qu'Alexis fut aimable... Qu'il était un héros... je serais trop coupable. Va. ma chère Zoé, va presser mon départ; Sauve-moi d'un séjour que j'ai guitté trop tard : Je vais trouver soudain le pontife et mon père.

Et je marche sans crainte au jour pur qui m'éclaire. (En voyant Alexis.) Ciel!

### SCÈNE VI.

IRÊNE, ALEXIS; GARNES qui se retirent après avoir mis un trophée aux pieds d'irène.

#### ALEXIS.

Je mets à vos pieds, en ce jour de terreur.

Je n'ai point disputé cet empire funeste;
Il n'était rien sans vous : la justice céleste
Il n'était rien sans vous : la justice céleste
N'en derait dépouille d'indignes souvrains
Que pour le rétablir par voa augustes mains.
Régnez, puisque je règne, et que ce jour commence
Mon bonheur et le vôtre, et celui de Byzance.

IRÈNE.
Quel bonheur effroyable! Ah! prince, oubliez-vous
Que vous êtes couvert du sang de mon époux?

Dail je veux de la terre effecer as mémoire; Que son sons selt perud dans l'eclat de ma gloire; Que son sons selt perud dans l'eclat de ma gloire; Que l'empire roumin, dans sa félicité, Ignore s'il régna, s'il a jammis céd. Le aisa que ces granda coups, la première journée, Font murmarer la Gréce et l'Assé donnée; Il s'élère soudain de censeures, des rivouseux; Jiénels on a feccourane à ses maîtres souveaux; L'Orien sake gouveren, madame, et l'ort s'ubilie. Après quelques moments d'une juste risjoure, Des l'intérité public esige d'un s'usioneux;

Ramenez les beaux jours où l'heureuse Livie Fit adorer Auguste à la terre asservie. IRÈNE. Alexie! Alexie! ne nous abusons pas : Les forfaits et la mort ont marché sur nos pas ; Le sang crie, il a'élève, il demande justice. Meurtrier de César, suis-ie votre complice?

ALEXIS.

Ce sang sauvait le vêtre, et vou m'en punissez!
Quir moi je suis coupable à vou yeux offensés!
Un despote jaloux, un maître impitoyable,
Grécesuseul nom d'époux, est pour vour respectable!
Sea jours vous sont sacrés! et votre défenseur
Kréati doon qu'un revislee; et vour défenseur
Contre votre tyran quand jossis vous défendre,
A votre ingratitude auruis-je du mâtendre?

Je n'étais point ingrate : un jour vous apprendrez Les malheureux combats de mes sens déchirés; Vous plaindrez une femme en qui, dès son enfance, Son occur et ses parents formèrent l'espérance De couler de ses ans l'inaltérable cours Sous let lois, sous les yeux do héros de nos fours; Vous saurez qu'il en coûte alors qu'on secrifie A des devoirs sacrés le bonheur de sa vie. ALEXIS.

Quoi! vous pleurez, trène! et vous m'abandonnez!

A nous fuir pour jamais nous sommes condamnés.

ALEXIS.

Eh! qui done nous condamne? une loi fanatique!

En! qui done nous condamne? une loi tanatique! Un respect insensé pour un usage antique, Embrassé par un peuple amoureux des erreurs, Méprisé des césars, et surtout des vainqueurs!

Nicéphore au tombeau me retient asservie, Et sa mort nous sépare encor plus que sa vie.

Chère et fatale Irène, arbitre de mon sort, Vous vengez Nicéphore, et me donnez la mort. IBÉNE.

Vivez, régnez sans moi, rendez heureux l'empire : Le destin vous seconde; il veut qu'une autre expire.

Ex vous daignes parler avec tant de bonté! Ex vous vous obstinez à tant de cruauté! Que m'offrirait de pis la haim et la colère? Serce-rous à vous-même à tout moment contraire? Un pêre, je le vois, vous contraint de me fuir : A quel autre auriez-vous promis de vous trahir? IRÈNE.

Non, ie ne le puis croire,

# A moi-même, Alexis.

Vous n'avez point cherché cette affreuse victoire; Your ne renoncez point au sang dont vous sortez, A vos sujets soumis, à vos prospérités, Pour aller enfermer cette tête adorée Dans le réduit obscur d'une prison saerée. Votre père vous trompe : une imprudente erreur, Après l'avoir séduit , a séduit votre cœur. Cest un nouvean tyran dont la main vous opprime : Il s'immola lui-même, et vous fit sa victime. N'a-t-il fui les humains que pour les tourmenter? Sort-il de son tombeau pour nous persécuter? Plus cruel envers vous que Nicéphore même, Veut-il assassiner une fille qu'il aime? Je cours à lui, madame, et je ne prétends pas Qu'il donne contre moi des lois dans mes états. S'il méprise la cour, et si son cœur l'abhorre, Je ne souffrirai pas qu'il la gouverne encore, Et que de son esprit l'imprudente rigneur Persécute son saug, son maître, et son vengeur.

## SCÈNE VII.

IRENE, ALEXIS, ZOÈ.

Madame, on your attend : Léonce, votre père,

Le ministre du Dieu qui règne au sanetuaire . Sont prêts à vous conduire, hélas! selon vos vœux, A cet auguste asile... heureux ou mallieureux.

Tout est prêt : je vous suis...

ALEXIS.

Et moi, je vous devance; Je vais de ces ingrats réprimer l'insolence, M'assurer à leurs yeux du prix de mes travaux, Et deux fois en un jour vainere tous mes rivaux.

### SCÈNE VIII.

#### IRÈNE.

Que vsis-je devenir? comment écha pperai-je An précipice horrible, au redoutable piége, Où mes pas égarés sont conduits malgré nioi? Mon amant a tué mon époux et moo rol; Et sur son corps sanglant cette main foggenée Ose allumer pour moi le flambeau d'hyménée! Il veut que cette bouche, aux marches de l'autel, Jure à son meurtrier uo amour éternel! Oui, grand Dieu, je l'aimais; et mon âme égarée De ce poison fatal est encore enivrée. Que voulez-vous de moi, dangereux Alexis? Amaot que j'abandonne, amant que je chéris, Me forcez-vous au erime, et voulez-vons encore Étre plus mon tyran que ne fut Nicéphore?

## ACTE QUATRIÈME.

### SCÈNE L

#### IRÉNE, ZOÉ.

70É. Quoi! vous n'avez osé, timide et confondue, D'un père et d'un amant soutenir l'entrevue! Ah! madame! en secret auriez-vous pu sentir De ce départ fatal un juste repentir?

Moil

IRENE.

ZOĖ. Souvent le daoger doot on bravait l'image, Au moment qu'il approche, étonne le courage : La nature s'effraie; et nos secrets penchants Se réveillent daos nous, plus forts et plus puissants. IBÉNE

Non, je o'ai point chaogé; je suis toujours la même; Je m'abandonne entière à mon père qui m'aime. il est vrai, je n'ai pu, dans ce fatal moment. Soutenir les regards d'un père et d'un amant;

Mon sang s'était glacé; sans force et saos secours, Je touchais à l'instant qui floissait mes jours. Rendrai-je grace aux mains dont je suis secourue? Soutiendrai-ie la vie, hélas! qu'on m'a rendue? Si Léonce paralt, je sens couler mes pleurs; Si je vois Alexis, je frémis et je meurs; Et je voudrais cacher à toute la nature Messentiments, ma erainte, et les maux que i'endure,

Je ne pouvais parler : tremblante, évanouie,

Le jour se refusait à ma vue obscurcie;

Ah! que fait Alexis? 70É.

Il veut en souverain Vous replacer au trône, et vous donner sa main. A Léonce, au pontife, il s'expliquait en maître; Dans ses emportements j'ai peine à le connaître : Il ne souffrira point que vous osiez jamais Disposer de vous-même, et sortir du palais,

Ciel, qui lis dans moo cœur, qui vois mon saerifice. Tu ne souffriras pas que je sois sa complice !

ZOÉ. Oue vous êtes en proje à de tristes combats!

Tu les connais ; plains-moi , ne me coodamne pas-Tout ce que peut tenter une faible mortelle. Pour se punir soi-même, et pour régner sur elle, Je l'ai fait, tu le sais; je porte encor mes pleurs Au Dieu dont la bonté change, dit-on, les cœurs. Il n'a point exaucé mes plaintes assidues ; Il repousse mes mains vers son trône étendues: Il s'éloigne.

ZOÉ. Et pourtant, libre dans vos ennuis,

Vous fuyez votre amant. Peut-être je ne puis.

Je vous vois résister au feu qui vous dévore.

IBÈNE. Eo voulant l'étouffer, l'allumerais-je eocore?

Alexis ne veut vivre et régner que pour vous. ZOÉ.

IRÈNE. Non, jamais Alexis ne sera moo époux.

Eh bien! si dans la Grèce un usage barbare, Contraire à ceux de Rome, indignement sépare Du reste des humains les veuves des césars, Si ce dur préjugé règne dans nos remparts, Cette loi rigoureuse, est-ce un ordre suprême Que du haut de son trône ait pronoocé Dieu même? Contre vous de sa foudre a-t-il voulu s'armer ?

Oul : tu vois quel mortel il me défend d'aimer.

Freppez...

zoé. Alnsi, loin du palais où vous fûtes nourrie, Vous allez, belle Irène, enterrer votre vie! IRÈNE.

Je ne sais où je vais... Homains! faibles humains! Réglons-nous notre sort? est-il entre noa malos?

### SCÈNE II.

IRÉNE, LÉONCE, ZOÉ.

Ma file, I flast me suivre, «t fuir en diligence Ce sejour oditien fittal à l'innocence. Cessez de reflouter, en marchant sur mes pas, Les efforts des tyrns qu'un père ne cenist pas : Contre ces noms fameux d'auguste et d'invincible, Ul mort, au nom de cell, est une arma terrible; Et la religion, qui leur commande à tous, Leur met un frein acter qu'il mordet è genoux. Non eillee, qu'un prince avec dédain contemple ; Ve homenters, avec mo plus dires et qu'un constant). Des volupes bunnains seront lodépendouts; il la vauron tapa besoin de frappe le valucire

Par l'éclat emprunté d'une pompe étrangère, Voux avez trop appris qu'elle est à dédaigner : C'est loin du trône enfin que vous allez rejener. IBENE. Je vous l'ai déjà dit, sans regret je le quitte. Le nouveau césar vient; jepars, et je l'évite.

LÉONCE.

Je ne vous quitte pas.

# SCÈNE III.

41 PY 10

C'en est trop; arrêtez : Pour la dernière fnis, père injuste, écoutez; Écoutez votre maître à qui le sang vous lie, Et qui ponr votre fille a prodigué sa vie, Celui qui d'un tyran vous a tous délivrés, Ce vainqueur malheureux que vous désespérez. Le souverain sacré des autels de Sophie, Dont la cabale altière à la vôtre est unie. Contre moi vnus seconde, et croit impunément Rayir, an nom du ciel, Irène à son amant. Je vous ai tous servis, vous, Irène et Byzance; Votre fille en était la juste récompense, Le seul prix qu'on devait à mon bras, à ma foi, Le seul nbjet enfin qui soit digne de mni-Mon cornr yous est ouvert, et yous savez si j'aime. Vous venez m'enlever la moitié de mni-même . Vnua qui, dès le berceau nous unissant tous deux, D'une main paternelle aviez formé nos nœuds;

Yous , par qui tant de fois elle me fut promise, Yous me la ravissez lorsqo je l'ai cooquise, Lorsque je l'ai saarée, et rous, et tout l'état! Mortel trop vertueux, roos n'êtes qu'un ingrat. Yous m'oses proposer que mon cerur s'en détable ! Rendez-la-moi, cruel, ou que je vous l'arrache : Embrassez un filis tendre, et né pour rous chérir, Ou eraignez an vengeur armé pour rous point:

LÉONCE. Ne soyez l'un ni l'autre, et tâchez d'être juste. Rapidement porté jusqu'à ce trône auguste , Méritez vos succès... Écoutez-moi , seigneur : Je ne puis ni flatter ni craindre un empereur ; Je n'ai point déserté ma retraite profonde Pour livrer mes vieux ans aux intrigues du monde. Aux passions des grands , à lenrs vœux emportés : Je ne puis qu'annoncer de dures vérités : Qui ne sert que son Dieu n'en a point d'autre à dire : Je vous parle en son nom , comme an nom de l'empire. Vous étes aveuglé : je dois vous déconvrir Le crime et les dangers où vous voulez courir. Sachez que sur la terre il n'est point de contrée, De nation féroce et du monde abhorrée . De elimat si sauvage, où jamais un mortel D'un pareil sacrilége osat souiller l'autel. Écoutez Dieu qui parle, et la terre qui erie : « Tes mains à ton monarque ont arraché la vie : » N'épouse point sa veuve. » Ou si de cette voix Vous osez dédaigner les éternelles lois, Allez ravir ma fille, et cherchez à lui plaire, Teint du sang d'un époux et de celui d'un père :

ALEXIS, en se détournant. Je ne le puis... et, malgré mon coorroux. Ce cœur que vous percez s'est attendri sur vous. La dureté du vôtre est-elle inaltérable? Ne verrez-vous dans moi qu'un ennemi coupable? Et regretterez-vous votrè persécuteur Pour élever la voix contre np libérateur ? Tendre père d'Irène! hélas! soyez mon père; D'un juge sans pitié quittez le caractère; Ne sacrifiez point et votre fille et moi Aux superstitions qui vous aervent de loi : N'en faites print une arme odieuse et cruelle, Et ne l'enfoncez point d'une main paternelle Dans ce cœur malheureux qui veut vous révérer. Et que votre vertu se plaît à déchirer. Tent de sévérité n'est point dans la nature ; D'un affreux préjugé laissez là l'imposture ; Cessez...

Léones.

Dans quelle erreur votre esprit est plongé?
La voix de l'univers est-elle un préjogé?

Vous disputez . Léonce . et moi je suis sensible.

Je le sus comme vous... le ciel est inflexible.

Vous le faite parler; vous me forcez, cruel, A combattre à li sie et mon père e le ciel. Plus de sanç va couler pour cette injuste rême, per le cette de la couler pour cette injuste rême, ce le deriuria et cuel l'ambitoir commit en cette grant per le deriuria et cuelpre de il com nos courtager; le deriuria et cuelpre de il com nos courtager; Cet au siet en court temps rival do diadème; Ce fatal instrument de tant de passions, Chargèper nosa sieux de l'or des nations; Ciment de leur arme, entoure de replances, vous me verner, lagrar, van callumer les Hambeurs; un millre de débrier, da sang, et det combes un comment de leur au millre de débrier, da sang, et des tombeaux.

LÉONCE.

Voilà done les horreurs où la grandeur suprême,
Alors qu'elle est sans frein, s'abandonne elle-même!
Je vous plains de régner.

ALEXIS.

Je me suis emporté;

Je le sens , j'en rougis : mais votre cruauté,

Tranquille en me frappant , barbare , avec étude ,

Insuite avec plus d'art, et porte un coup plus rade

Retirez-vous; fuyez.

rionce.
J'attendrai done , seigneur,
Oue l'équité m'appelle , et parle à votre cœur.

ALEXIS.

Non, vous n'attendrez point : décidez tout à l'heure
S'il faut que je me venge, ou s'il faut que je meure.
LÉONGE.

Voilàmon sang, vous dis-je, et je l'offre à vos coups, Respectez mon devoir; il est plus fort que vous. (li sort.)

### SCÈNE IV.

#### ALEXIS.

Que no not en l'enverut a sais sur le rivage,
Il regarde en pile de turbalent orage
Qui de mon triste règne a commencé le cours.
Tiene a fait le characte et l'orrera de me sjours :
Sa fabilesse m'immole aux erreurs de son père,
Aux discours insensée d'un serugle vrigier.
D'aime, je mis césar, et rêon ne m'est souniel i ge,
Qui le puis san rougir, dans lecchamps du carastanegen a Sythe, un Germain seconde à mos couriep,
con le puis sans nos gritte, de l'activation de l'act

Et mes concitoyens me défendront d'aimer La veuve d'un tyran qui voulut l'opprimer! Entrons.

## SCÈNE V.

ALEXIS, ZOF.

Eh bien! Zoé, que venez-vous m'apprendre?

Dans son appartement, gardez-vous de vous rendre. Léonce et le pontife épouvantent son eœur ; Leur voix sainte et funeste y porte la terreur : Gémissante à leurs pieds, tremblante, évanouie, Nos tristes soins à peine ont rappelé sa vie. Des murs de ee palais ils osent l'arracher; Une triste retraite à jamais va eacher Du reste de la terre Irène abandonnée : Des veuves des césars telle est la destinée. On ne verrait en vous qu'un tyran furieux, Un soldat sacrilége, un ennemi des cieux, Si . voulant abolir ces usages sinistres, De la religion vous braviez les ministres. L'impératrice en pleurs vous conjure à genoux, De ne point écouter un imprudent courroux, De la laisser remplir ces devoirs deplorables Que des maltres sacrés jugent inviolables. ALEXIS.

Des maîtres où je snis!... j'ai eru n'en avoir plus. A moi, gardes, venez.

### SCÈNE VI.

ALEXIS, ZOÉ, MEMNON, GARDES.

ALEXIS. Mes ordres absolus

Sont que de cette enceinte aucun mortel ne sorte : Qu'on soit armé partout; qu'on veille à cette porte. Allez. On apprendra qui doit donner la loi, Oui de nous est eésar, ou le pontife, ou moi. Chère Zoe, rentrez; avertissez Irène Qu'on lui dolt obéir, et qu'elle s'en souvienne. Ami . c'est avec toi qu'aujourd'hui j'entreprends De briser en an jour tous les fers des tyrans : [tent, Nicephore est tombé; chassons ceux qui nous res-Ces tyrans des esprits que mes ebagrins détestent. Oue le père d'Irène, au palais arrêté, Ait enfin moins d'andace et moins d'autorité; Qu'éloigné de sa fille, et réduit au silence. Il ne soulève plus les peuples de Byzance; Que cet ardent pontife au palais soit gardé; Un autre plus soumis par mon ordre est mandé, Qui sera plus docile à ma voix souveraine. Constantin , Théodose , en ont trouvé sans peine :

Plus criminels que moi dans ce triste séjour, Les cruels n'avaient pas l'excuse de l'amour. MEMNON.

César, y pensez-vons? ce vieillard intraitable, Opindarte, altier, est pourtant respectable. Il est de ces vertus que, forcés d'estimer, Même en les détestaot, nous tremblons d'opprimer. Eh ! ne craignez-vous point, par cette violence, De faire au ceur d'Irèse une mortelle offense?

ALEXIS.

Non; j'y suis résolu... Je vous dois ma grandeur,

Et mon trône, et ma gloire... Il manque le bonheur. le succombe, en régnant, au destin qui m'outrage : Secondez mes transports ; achevez votre ouvrage.

# ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

ALEXIS, MEMNON.

MEMNON.

Oui, quelquefois sans doute il est plus difficile
De s'assurer chez soi d'un sort pur et tranquille,
Que de trouver la gloire au milieu des combats

Que de trouver la gloire au milieu des combats Qui dépendent de nous moins que de nos soldats. Je vous l'ai dit : Irène, en sa juste colère, Ne pardonnera point l'attentat sur son père.

Mais quo! I laisser près d'elle un maître impérieux Qui lui reprochera le pouvoir de ses yeux; Qui lui resta toutou un crime dem plaire, Et tournant à son gré ex ceur soughe et sincère; Gouvremat sa fallesae, et trompost a candeur, Ya chiaograpar degrés a tandresse en horreux Ya chiaograpar degrés a tandresse en horreux Ya chiaograpar de laissi que sur Byzanee, Ya ceux régieur mice laissi que sur Byzanee, Le que ce maître altire, qui vent donner la loi. Et que ce maître altire, qui vent donner la loi.

MEMNON.
Vous vous trompiez, César; j'ai prévu vos alarmes;
Vous avez contre vous tourné vos propres armes.
C'en est fait; je vous plains.
ALEXIS.

Tu m'as done obéi?

MENYON.
C'était avec regret, mais je vous ai serri :
I'ai saisi ce vieillard; et C'esar qui soupier
Des faiblesses d'anour in apprend quel et l'empire.
Mais, après cette fujure, aurice-rous espéré
De ramener à vous un esprit ulcéré?
Eh! pourquoi consulter, dans de telles alarmes,
tu vieux yaldt blanchi dans les horreurs des armen?

All cher et sage ami, que tes yeux éclairés Ont bien prévu l'effet de mes voux égarés! Que tu connais ce cœur si contraire à soi-mêms, Eslave révolté qui perd tout ce qu'il aime, A veugle en son courroux, prompt à se démentir, Ne pour les passions, et pour le repentir!

SCÈNE II.

ATEXTS. Venez, venez, Zoé, vous que chérit Irènet Jugez si mon amour a mérité sa haine. Si je voulais en maître, en vainqueur, en césar. Montrer l'auguste Irène enchaloée à mon char. Je n'ordonnerai point qu'une odieuse fête Au temple du Bosphore avec éclat s'apprête; Je n'insulterai point à ces préventions Que le temps enracine au eccur des nations. Je prétends préparer cet hymen où j'aspire Loin d'un peuple importun qu'un vain spectacle atti-Vous connaissez l'autel qu'éleva dans cea lieux Avec simplicité la main de nos aïeux : N'admettaot pour garants de la foi qu'on se donne Que deux amis, un prêtre, et le ciel qui pardonne, C'est là que devant Dieu je promettrei mon cœur. Est-il indigne d'elle? inspire-t-il l'horreur? Dites-moi par pitié si son âme agitée Aux offres que je fais recule épouvantée; Si mon profond respect ne peut que l'indigner: Enfin si ic l'offense en la fesant régner.

Ce matin, je l'avoux, en prois à ses slarmes, Votre nom promone fessit oudre s'es sirmes : Mais depuis que L'eonce iei vous a parfé, L'eril fixe, le front pile, et l'esprit aceable, Elle grefe avec mou un farouche silence; con l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est Elle grefe avec mou un farouche silence; les peut de l'est de l'est de l'est de l'est l'est est de l'est de l'est de l'est Ses yeux n'ont plus de pleurs, et sa voix de soupirs, Ses yeux n'ont plus de pleurs, et sa voix de soupirs, De Léoncet de vous tout entire occupér, A non empressements elle n'a réponde . Que d'un régard mourant, d'un viage éperdut, que d'un régard mourant, d'un viage éperdut, Le douloureux fardéeu, un'in le tien copersaire.

Hélas! elle vous aime, et sans doute mc craint. Si dans mon déssepoir votre amitié me plaint, Si vous pouvez beaucoup sur ce ceur noibe et tendre, Résolvez-la du moins à me voir, à m'entendre, A ne point rejetre les vœux humiliés D'un empereur sounis et tremblant à ses piréds. Le vainqueur de Céster et l'Ecclave d'Irène:

Comments Cassie

Elle étend à son choix, ou resserre sa chaîne : Qu'elle dise un seul mot.

Jusques en ce séjour Je la vois avancer par ce secret détour.

ALEXIS. C'est elle-même, 6 ciel!

A la terre attachée, Sa voe à notre aspect s'égare effarouchée : Elle avance vers vous, mais sans vous regarder; Je ne sais quelle borreur semble la posséder. ALEXIS.

Irène, est-ce bien vous? Quoi! loin de me répondre, A peine d'un regard elle veut me confondre!

SCÈNE III.

ALEXIS, IRÊNE, ZOÉ,

IRÈNE. ( Un des soldats qui l'accompagnent lui approche un fauteuit.) Un siège... je succombe. En ces lieux écartés Attendez-moi, soldats... Alexis, écoutez-( D'une voix inégale, entrecoupée, mais ferme autant que

Sachant ce que je souffre, et voyant ce que j'ose, D'un pareil entretien vous pénétrez la cause. Et l'on saura bientôt si i'ai dû vous parler : D'un reproche assez grand je puis vous sccabler; Mais l'excès du malheur affaiblit la colère. Teint du sang d'un époux, vous m'enlevez un père: Vous cherchez contre vous encore à soulever Cet empire et ce ciel que vous osez braver. Je vois l'emportement de votre affreux délire A vec cette pitié qu'un frénétique inspire, Et je ne viens à vous que ponr vous retirer Du fond de cet abîme où je vons vois entrer. Je plaignaia de vos sens l'aveuglement funeste : On ne peut le guérir... un seul parti me reste. Allez tronver mon père, implorez son pardon; Revenez avec lul : peut-être la raison. Le devoir, l'amitié, l'intérêt qui nous lie, La volx du sang qui parle à son âme attendrie, Rapprocheront trois cœurs qui ne s'accordaient pas. Un moment peut finir tant de tristes combats. Allez : ramenez-moi le vertueux Léonce ; Sur mon sort avec yous que sa bouche prononce : Puis-je y compter?

ALEXIS.

J'v cours, sans rien examiner. Ab! si j'osais penser qu'on pût me pardonner, Je mourrais à vos pieds de l'excès de ma joie. Je vole aveuglément où votre ordre m'envoie : Je vais tout réparer ; oui, malgré ses rigueurs, Je veux qu'avec ma main sa main sèche vos pleurs. frène, crovez-moi : ma vie est destinée

A vous faire oublier cette affreuse journée . Votre père adouci ne reverra dans moi Qu'un fils tendre et soumis, digne de votre foi. Si trop de sang pour vous fut versé dans la Thrace, Mes bienfaits répandus en couvriront la trace; Si j'offensai Léonce, il verra tout l'état Expier avec moi cet indigne attentat. Vous régnerez tous deux : ma tendresse n'aspire Qu'à laisser dans ses mains les rênes de l'empire. l'en jure les béros dont nous tenons le jour. Et le ciel qui m'entend, et vous, et mon amour. IRÈNE, en s'attendrissant et en retenant ses larmes. Allez; avez pitié de cette infortunée : Le ciel vous l'arracha; pour vous elle était née. Allez, prince.

ALEXIS. Ah! grand Dieu, témoin de ses bontés, Je serai digne enfin de mon bonheur!

IBÈNE. Partez. (En pleurant, ) ( Il sort. Suivez ses pas . Zoé , al fidèle et si chère.

> SCÈNE IV. IRÈNE, se levant.

Qu'ai-je dit? qu'ai-je fait? et qu'est-ce que j'eapère? Je ne me connais plus... Tandis qu'il me parlait, An seul son de sa voix tout mon cœur s'échappait : Chaque mot, chaque instant portait dans ma bles-Des poisons dévorants dont frémit la nature. I sure

(Elle marche égarée et hors d'elle même.) Non, ne m'obéis point : non, mon cher Alexia : N'amène point mon père à mes yeux obscurcis: Reviens... Ah! je te vois; ab! je t'entends encore : J'idolâtre avec toi le crime que l'abborre... O crime! éloigne-toi... Ciel !... quel objet affreux! Quel spectre menacant se jette entre nous deux! Est-ce toi, Nicéphore ! Ombre terrible, arrête : Ne verse que mon sang, ne frappe que ma tête; Moi seule i'ai tout fait : c'est mon coupable amonr. C'est moi qui t'ai trahi, qui t'ai ravi le jonr. Quoi! tu te joins à lui, toi, mon matheureux père! Tu poursuia cette fille homicide, adultère! Fuls, mon cher Alexis; détourne avec horreur Ces yeux si dangereux; si puissants sur mon eœur l Dégage de mes mains ta main de sang fumante; Mon père et mon époux poursuivent ton amante! Sur leurs corps tout sanglants me faudra-t-il marcher Pour voter dans tes bras dont on vient m'arracher?

Ah! je reviens à mol... Religion sacrée, Devoir, nature, honneur, à cette âme égarée Vous rendez sa raison, vous calmez ses esprits...

Je ne vous entends plus, si je voia Alexis !... Dieu, que je veux servir, et que pourtant j'ou-

Pourquoi m'as-tu livrée à ee eruel orage?

Contre un faible roseau pourquoi veux-tu t'armer? Qu'abje fait? Tuleasis: tout mon erime est d'aimer! Maigré mon repeuit, maligré la loi suprême, Tu vois que mon amant l'emporte aur toi-même : Il règne, il t'a vaincu dans mes sens obscurcis... Eh bien! voilà mon cœur; c'est là qu'est Alexis : Oui, tant que je respire, il en est le seul maître. Je sens qu'en l'adorant je vais te méconnaître... Je trahig et l'hume, et la nature, et toi...

(Elle tire un poignard, et se frappe.)
Je te venge de lui, je te venge de moi.
Alexis fut mon dieu, je te le sacrifie:
Je n'y puis renoncer qu'en m'arrachant la vie.
(Elle tombe dans un fauteuil.)

#### SCÈNE V.

IRÈNE, mourante; ALEXIS, LÉONCE, MEMNON, SUITE.

ALEXIS.

Jo vous ramène un père, et je me suis flatté Que nous pourrions fléchir sa dare austérité; Que sa justice enfin, me jugeant moins coupable, Daignerait... Juste Dieu! quel spectacle effroyable! Irène! chère Irène!

LEONCE.

O ms fille! ô fureur!

ALEXIS, 4e jetant aux genoux d'Irène.

Ouel démon t'inspirait?

IRÈNE.

(A Alexis.) (A Léonce.)
Mon amour, votre honneur.
J'adorais Alexis, et je m'en suis punie.
(Alexis veut se toer: Mempon l'arrète.)

Ahl mon zèle funeste eut trop de barbarie.

1EÈNE, lui tendant les mains.

Souvenez-vous de moi... plaignez tous deux mon sort.
Ciell prends soin d'Alexis, et pardonne ma mort...
ALEXIS, à genoux d'un côté.

Irène! Irène! ah, Dieu!

LÉONCE, à genoux de l'autre coté.

Déplorable victime!

IRÈNE.

Pardonne, Dieu clément! ma mort est-elle un crime?

FIR D'IBENE.

# AGATHOCLE,

TRAGÉDIE EN CINQ ACTES,

REPRÉSENTÉE LE 31 MAI 1779, ET LES 2, 5, ET 12 JUIN SULVANTS.

#### AVERTISSEMENT

#### DES ÉDITEURS DE KEHL.

On se doil regarder cette Iragidio que comme une esmesa. La situation, les schees, son epispedesis plotde la singuele que resupita. Les caracters una liberative de la singuele que resupita. Les caracters una liberative de mineta, jeu naunce son a point amprieve. Cet ouvrage cut preiesers, parce qu'il moint le massers dont Iravaliation de la comme de la comme de la comme de la comme de ma fercandica il prondiquese avec taut de prévetion. On voit qu'il travallati long louspe ses ouvrages, mais samma partie point par des déclas, sinus suspenie à samcéle, para partie point par des déclas, sinus suspenie à samcéle, para partie point par des déclas, sinus suspenie à samcéle, partie de partie caracteriste des forces portifier de grade échoixes, et et appréchat pas ce temps précient à corraper un vers, à un description de la comme de la comme de la comme de de principa de la comme de la comme de la comme de la comme de de la predacta pas ce temps précient à corraper un vers, à un destination de la comme de la comme de la comme de de la partie de la comme de la comme de la comme de la comme de de la comme de de la comme de de la comme de de la comme de de la comme de de la comme de de la comme de de la comme de la comme de la comme de la comme de de la comme de de la comme de de la comme de de la comme de de la comme de de la comme de de la comme de de la c

Le jour de la première représentation de cette pièce. Me fiziard promoco un discours où fou a recomm it mamière d'un philosophe lliustre  $^1$ , qu'une autité tendre et contante naissai à Voltaire, et qu'une la long-temps fuit cause commune avec lui contre les ennemis de l'humanité. La ferce a cultiré à la fois tous les artés et outeur les viennes, mais la première représentation de l' $GG/p \neq L$  Colone ne fut point aumoncé par un discoura de Platon.

#### DISCOURS

the Owen

AVANT LA PREMIÈRE REPRÉSENTATION D'AGATUOCLE.

As pette irréparable que le thédire, les lettres et la France, nat faite l'amené dermière, et dout le triete, ambier France, nat faite l'amené dermière, et dout le triete, ambier trevalue vous mosemble nijourd'hai, a été, d'aprili crête du moise au la consolution de vive c'eu l'Europe a des plus grand et de plus auguste partager an semilment si digra de vous; et les homeneus que vous rener rendre celle embre flustre voul econor matériaire et soulager fout monité fumbre de l'active de l'active et le consolution et le comme de l'active de l'active de l'active fout monité fumbre bout l'état qu'elle mérit et que vous désirres, nous aviens pensé d'abord à remetite sous vou yeax empleyluré de ce ut graféles immerchéel dout Vollère a luitres pour le comme de l'active de l'active de l'active produpture de ce ut regrésies immerchéel dout Vollère a lui-

long-temps enrichi la scène, et que vous venez si souvent y admirer; mais dans ce jour de deuil, ois le premier besois de vos course set de déplorer la perte de ce grada homme, nous eroyons sjouter à l'intérêt qu'elle vous insspire, en vous présentant la pièce qu'il vous déstinant quand la mort est venne terminer sa glorieuse carrière.

Vous verret sam donte, messieurs, avec altendrisement Fauteur de Zuirre et de Merope, acabét d'artiere, et de l'expe, acabét d'artiere, de Merope, acabét d'artiere, de l'experience de travaux et de souffrances, recueillant tout ce qui interstit de force de de courage pour o'ecuper encore de vos plaisirs, au moment où vous alliez le perdre poor jamais, vous conaditres tout le pris qu'il betait à ros suffragos, par les efforts qu'il fesait su bord metne du tombous pour mortiere, efforts qui peut-être ou darbeg une vie su prefix mortiers qui peut-être ou darbeg une vie su prefix production qui peut-être ou darbeg une vie su prefix production.

To group doub te goth of their pour for bents-arts servion was, I peeped a Athlees, actioned the cheft-drawn que hi laischeit en mouraul les stietes ediblers, seaver pour les actions de la company les courages awageds ces lommes rarse travaillatest en reviete tonte la peacée du grint qui de avait coupun. Il pr vajorant encore attachée le maine exprimar qui avait pa les intis ; et cette desiderense image leur resultat plan circuture de la company de la company de la company de la peace de la company de la company de la contra la company. Il pr peupon la fais de se la casa de la company de la contra la contr

Voss initerez, messieure, cetto nation reconsaisanta el sensible, en cotusta l'ouvraga nepuel Voltaire a consacré ses derniers instanta; vons apercevres tont en qu'à
saurit fait pour i rendre plas aigne de vons attre direi, re saurit fait pour le rendre plas aigne de vons attre direi, re aurit fait pour le rendre plas aigne de sons attre direi, de désire; vous cruiser voir ex grand homme présent moore au milles de vous, dans cette même asle qu'il st oixeus amilles de vous, dans cette même asle qu'il st oixeus muniter de vous, dans cette même asle qu'il st oixeur ple, pello vous pariemerez a notre ziele pour sa mémbre, ple service de la comme de la comme de la comme de la comme par de la comme par de la comme par de la comme de

Quel ennemi des talents et des succès oserait, dans une circonstance si louchaste, insulter à la reconnaissance da la nation, et en troubler les témoignages? Ce sentiment vil et cruel ae peut être, mossicurs, cebui d'aucun Francais, et serait d'ailleurs un noureau tribut quo l'envin paierait, sans le vomloir, aux mânes de celui que vous pleurez.

\*\*\*\*\*

# AGATHOCLE.

#### PERSONNAGES.

EGESTE, officier au service de

TDACE, file d'Idasan

AOATHOCLE, tyran de Syracuse. FOLYCRATE, dis d'Agathocle. ARGIDE. YDASAN, vieus guerrier su ser-

(In CARLES) dis d'Agubbocke.

EL PENOR, conseiller du rei.

UNE PRETRESSE de Corés.

EL scène est dans une place, cirre le paisis du rui et les ruines

d'un temple.

ACTE PREMIER.

SCÈNE I.

YDASAN, ÉGESTE.

ÉGESTE.

De nos malheurs enflu le ciel a pris pitié;
Il ressere aujourd'hui notre antique amitié.
Quand la paix réunit Carthage et Syrcause,
Peux tu verser des pleurs aux bords de l'Archiuse?
Quels que soient nos destins, les lieux ou l'on est né
Ont encor des appas pour un infortuné:
Il est doux de rentrer dans sa chère patrie.
YDASAN.

Elle ne m'est plus ebère, e sa gloire est flétrie : Sa lâche serviude, et trente ans de naihours, Algrissent mon courage en m'arrachant des pleurs. Les voleans de l'Etna, ses cendres, ses abimes, Ont été moins affreux que ces éjour des erimes; Le fer que le cyclope a forgé dans leurs flancs A moins de dureté que le cour d'es tyrans. Va, le hais Syrause, Agathoche e, ell a vie.

Que veux-tu? des long-temps la Sicile asserrie De l'heureux. Agathoele a reconnu les lois; Agathoele est compté parmi les plus grands rois. Le hasard, le destin, le mérite peut-être, Dispose des états, fini l'esclave et le moître. Nu homme au rang des rois n'est jamais parveux Sans un talent sublime, et sans quelque vertu. Soyos justes, aun il j'aimsi na république;

Mais l'ai su me plier au ponvoir monarchique.

Né miet comme pous, dans la foule jeté,

Agathode a vaincu la dure adversite; L'adresse, le courage, et surtout la forune. L'ont porté dans ce rang dont l'éctat l'importune : Elvev par degrés au timon de l'éat, Il était déjà rol iorsque j'étais soldat. De cie coups du destin je sais que l'on murmure; Les grands succèr d'attrui sont pour nous une injure ! Mais si le même prix nous était présenté, le Ré dissimulous point, sersit-il rjetéte?

VDASAN.

Il l'eût été par moi : j'aime mieux , cher Égeste , Ma triste pauvreté que sa grandeur funeste. N'excuse plus ton maître, et laisse à ma douleur La consolation de hair son bonheur. Quoi done! je l'aurai vu , eitoyen mercenaire , Du travail de ses mains nourrissant sa misère : Et la guerre civile aura, dans ses horreurs, Mis ce fils de la terre au faîte des grandeurs! Il règne à Syracuse! et moi, pour mon partage, Banni de mon pays, et soldat à Carthage, Blanchi dans les dangers, courbé sous le harnois, Obscurément chargé d'inutiles exploits, J'ai vu périr deux fils dans cette guerre inique Qui désola long-temps la Sieile et l'Afrique. Après tant de travaux, après tant de revers, Ma fille me restait, ma fille est dans les fers! La malheureuse Y dace est au rang des captives Oue l'Aréthuse encor voit pleurer sur ses rives! C'est ce qui me ramène à ces funestes lieux , Aux lieux de ma naissance en horreur à mes yeux : Sans soutien, sans patrie, appauvri par la guerre, Privé de mes deux fils, je n'ai rien sur la terre Ou'un déhris de fortune à peine ramassé Pour délivrer l'enfant que les dieux m'ont laissé. Des premiers jours de palx je saisia l'avantage; Je reviens arracher Ydace à l'esclavage : Aux pieds de ton tyran j'apporte sa rançon ; Et, des que l'avarice ouvrira sa prison, Je retourne à Carthage achever ma carrière. Là, je ne verrai point, couchés dans la poussière, Sous les pieds d'un tyran les mortels avilis : Je mourrai libre au moins... Va , sers dans ton pays. ÉDESTE.

Tu ne partiras point sans me coûter des larmes. Sous ce roi que tu hais je porte jel les armes; Nos devoirs différents n'out point rompu les nœuds De la vieille amitié qui nous unit tous deux. Fai vu ta fille Ydace; et partageant ses peines Autant que je 'ai pu, j'ai soulagé ses chalnes. YBASAN.

Tu m'attendris, Égeste... Est ce auprès de ces murs Qu'elle traîne ses jours et ses mislieurs obscurs? Où la trouver? comment me rendrai-je auprès d'elle? ÉGESTE.

Dans les débris d'un temple est sa prison cruelle, Auprès de cette place, et non loin du séjour, De ce séjour superbe où le roi tient sa cour.

YD ASAN.
Une cour | des prisons | quel fatal assemblage!

Ainsl le despotisme est près de l'eschrage.

Ce palais est bâti des marbres qu'autrefois

Chevauese liberté consacrait à nos lois,

Re pourraije à mon sang parier sous ces portiques?

Je lea ai vus orcés de nos dieux domestiques : [ter Mais nos dieux ne sont plus... Puis-je su moins présencette faible rancon que je fais apporter?

Agathoele, ton roi, daignera-t-il m'entendre?

EGENTE.

A ce détail indigne il ne veut plus descendre ; Sa grandeur abandonne à l'un de ses enfants Du lucre des combsts les soins avilissants.

YNASAN.

A qui dans ma douleur faut il que je m'adresse?

A son fils Polycrate, objet de sa tendresse, Et déjà, nous dit-on, nommé son successeur, Tout indigne qu'il est de cet excès d'honneur. YDASAN.

Je pe puis voir ce roi?

ÉGESTE. Sa sombre défiance A tous les étrangers interdit su présence : A regret aux siens même il permet son aspect : Soit que l'éloignement impose le respect, Soit que, changé par l'âge, et las du diadème, Il se dérobe au monde, et se cherche lui-même. Pour Ydace, ta fille, un ordre injurieux Ne lni défendra pas de paraître à tes yeux. Du reste des captifs elle vit séparée, Au temple de Cérès en secret retirée : Sa graee, sa beauté, ses charmes plus flatteurs Que la spiendeur de l'or ou celle des grandeurs, Font voler sur ses pas les cœurs à son passage, Sans qu'elle ose penser qu'on lui rende un hommage... Je la vois qui sur nous semble arrêter les yeux, Au milieu des débris du temple de nos dieux : Elle suit en pleurant cette simple prêtresse Qui de son esclavage adoucit la tristesse.

YDASAN.

Dans le saisissement que j'éprouve à la voir,

La consolation se méle au désespoir.

C'est donc vous, ô ma fille! ô malheureuse Ydace!

#### SCÈNE II.

Y seriez-yous tombé dans mon état funeste?

YDASAN, YDACE, ÉGESTE, LA PRÊTRESSE.

YDACE. Je baigne de mes pleurs vos genoux que j'embrasse : Je vous ai vu , mon père , et vers vous j'ai volé. Chez les Syracusains qui vous a rappelé?

Qu'y venez-vous chercher?

Le seul bien qui me reste, (A la prétresse.)

Mon sang, ma chère fille... O vous, dont la bonté Tend une main propice à la colamité, Puisse des justes dieux la justice éternelle Payer d'un digne prix le noble et tendre zèle (reux, Quidonnesux grands du monde, ences jours malben-Un extemple si beu, si peu suivi par eux!

LA PRETRESSE. J'ai rempli fsiblement le devoir qui m'engage.

YDASAN. Je viens sauver ma fille , et la rendre à Carthage : Protégez-nous.

YDACE. Hélas I vos soins sont superflus ;

Je suis esclave. YNASAN. Non, tu ne le seras plus,

Je viens te délivrer.

YDACE. O le meilleur des pères l

Quol! vos bantes pour moi finiraient mes misères l VDASAN. Qui, de ta liberté j'ai rassemblé le prix.

YDACE. Vous! hélas! de vos biens les matheureux débris Ne vous laisseraieut plus qu'une indigence affreuse!

YDASAN.
Vs., sois libre, li suffit, et ma mort est heurouse...
As-tu dans ta prison paru devant le roi?

Vna.Ck.

Non; comment pourrail-il a'sbaier jusqu'à moi )
Comment un compièrant, du sein de la viciou
Comment un compièrant, du sein de la viciou
Comment un compièrant, du sein de la viciou
Comment un compièrant de la viciou
Comment de la viciou de la viciou de la viciou
Comment de la viciou de la vicio de la viciou de la viciou de la viciou de la vicio del vicio de la vicio del vicio della vicio della

Ses soms ont adouct ma fortune cruelle :
J'apprends à moins souffrir en souffrant anprès d'elle.
YDAS AN.
Le vale trouver de poi : Parvine que son CERT.

Je vals trouver de roi : J'espère que son œur, Quoiqu'il soit corronpu par trente aus de bonheur. Quoique le rang supreme et le temps l'endureisso, N'osera devant moi commettre une injustice : il se ressouviendra que je fus son égal. LA PRÉTRESSE. Il l'a trop oublié.

at t a tro

YDASAN. Dans son faste royal

Il rougira peut-être en voyant ma misère. LA PRÉTRESSE.

J'en doute : mais allez , tendre et généreux père. Que la simple vertu puisse enfin le toucher! Surtout que de son trône on vous laisse approcher!

## SCÈNE III.

#### YDACE, LA PRÉTRESSE.

YDACE.

De nos dieux méconnus prêtresse bienfesante, Au malbeur qui me suit comme eux compatissante, Contre un fils du tyran vous qui me protégez; Vous qui voyez l'abime où mes pas sont plongés, Ne m'abandonnez pas.

LA PRÉTRESSE.

Hélas! que puis-je faire?
Des ministres des dieux le triste caractère,
Autrefois vénérable, aujourd'hui méprisé,
Ce temple encor fumant, dans la guerre embrasé,
Les autels de Cèrès enterrés sous la cendre,
Mes prières, mes cris, pourront-ils vous défendre?

YDACE. Souffrira-t-on du moins que, loin de ce séjour, Je retourne à Carthage où je recus le jour?

LA PRÈTRESSE. Agathoele en des mains avares, sanguinaires, A remls le maintien de ses lois arbitraires Polycrate son fils commande sur le port; Les prisons, les vaisseaux, tout ce sejour de mort, Tout est à lui : le roi lui donne nour partage Les droits du souverain levés sur l'esclavage. Les captifs sont traités comme de vils troupeaux Destinés à la mort, aux cirques, aux travaux, Aux plaisirs odieux des caprices d'un maître. Plus fier, plus emporté que le roi n'a pu l'être, Polycrate vous compte au rang de ces beautés Ou'il destine à servir ses tristes voluptés. Amoureux sans tendresse, et dédaignant de plaire, l'éroce en ses désirs ainsi qu'en sa colère, C'est un jeune lion qui, toujours menacant, Veut ravir sa conquête, et l'aime en rugissant. Non, son père jamais ne fut plus tyrannique Qu'en nommant héritier ce monstre despotique.

Ah!d'où vient que les dieux, pour moi toujours cruels, Ont exposé mes yeux à ses yeux criminels? Entre son frère et lul, ciel! quelle différence l L'humanité d'Argide égale sa vaillance:

Ce frère vertueux d'un brigand détesté S'est attendri du moins sur ma calamité; Pourrai-je dans Argide avoir quelque espérance?

LA PAÉTAISSE.
Argide a des verteu, et bien pru de puissanse :
Polycrate est le maître ; il dévore le fruit
Des travaux d'un viellard au sépuire conduit...
Mais avourai-je enfin mes secretes abrance?
Argide est un brouv, ou regração not des charnes.
Et, mulgel e la borreura de ce affireux séjour,
La mulgel e la borreura de ce affireux séjour,
La mulgel e la borreura de ce affireux séjour,
La mulgel e la borreura de ce affireux séjour,
Vant sur notre faiblesse réalisir son empire;
L'innocesse succendes aux teerfasses des grands:

Et les plus dangereux ne sont pas les tyrans. YDACE. Ah! que m'avez-vous dit? Sa bonté généreuse Serait un nouvenu piége à cette malbeureus el l'aurais Argide à craindre en ma fatole erreur, Et ma reconnaissance aurait trompé mon oœur!

Et ma reconnaissance aurait trompé mon œur! De ce œur éperdu touchez-vous la blessure? Dans l'amas des tourments que ma jeunesseendure, En est-il un nouveau dont je ressens les œups?

LA PRÉTRESSE.

L'amour est quelquefois le plus cruel de tous.

YDACE.

Quelle est done ma resource? Tal postquoi mis ja Esposie à l'opporé, su fire s'abandere, sus fire s'abandere, su fire s'abandere, su fire s'abandere, su fire s'abandere, su fire s'abandere de la companie de la compan

Que ne puis-je plutôl par d'utiles secours Vous nidre à porte le farfeseu de vas jours! Il jèes à toot mortel; et Dies qui oour l'impose Veret, sous l'ayant domes, que lini est el négoses. Attendez tout d'un père et de men mitlé. Mais surtout de vous-embeur de vour courage. Vous lutter, je le voir, contre un fatal orage : Bou se complait, no mitle, à voir de haut des cieux Ces groudes censitue et un conservation de la contre de la contre de la contre de la contre pour de la contre de la contre de la contre pour de la contre d

LA PRÉTRESSE.

YDACE. Je me jette en vos bras : mon esprit désolé Croit , en vous écoutant , que les dieux m'ont parlé.

## ACTE SECOND.

#### SCÈNE I.

YDASAN, ARGIDE, POLYCRATE, ÉGESTE.

(Agathocle passe dans le fond du thétire : il semble parier à ses deux fils Polycrate el Argide ; il est entouré de courtisans et de gardes. Ydasan el Egeste soni sur le devani, près du temple.)

#### VOLEAN.

C'est là ce vieux tyran si grand, si redoutable, Qu'on croit si fortuné! Son âge qui l'accable, Son front chargé d'ennuis semble dire aux humains Oue le repos du cœur est loin des souverains. Est-ce lui dont j'ai vu la misérable enfance Chez nos concitoyens ramper dans l'indigence? Est-ce Agathocle enfin?... Oue d'esclaves brillants Prétent leur main servile à ses pas chancelants! Comme ll est entouré! leur troupe impénétrable Semble cacher au peuple un monstre inabordable. Sont-ce là ses deux fils dont tu m'as tant parlé? EGESTE.

Oul; tu vois Polycrate à l'empire appelé : On dit qu'il est plus dur et plus inaccessible Oue ce sombre vieillard autrefois si terrible. Argide est plus affable; il est grand sans orgueil, Et sa noble vertu n'a point un rude accueil : Athène a cultivé ses mœnrs et son génie : Né d'un tyran illustre, il bait la tyrannie. Vers ces débris du temple ils s'avancent tous deux : Saisissons ce moment, osons approcher d'eux; Mais surtout souviens-toi que Polverate est maître.

Devant lui, cher ami, qu'il est dur de paraître! ÉGESTE.

Oublie, en lui parlant, l'esprit républicain. VDASAN.

(Il marche vers Polycrate.) Prince, your connaissez les droits du genre humain? POLYCRATE.

Ouel est cet étranger? quel est ce téméraire? VDASAN. Un homme, un citoyen, un vieux soldat, un père.

POLYCRATE. Oue me demandes-tu?

VDASAN.

La justice . mon sang. Je ne crois point blesser l'éclat de votre rang : Mais gardez les traités ; rendez la jeune Ydace , Reste unique échappé des malheurs de ma race : J'en apporte le prix.

POLYCHATE, aux siens. Qu'on dérobe à mes yeux D'un vicillard indiscret l'aspect injurieux.

ABGIDE. Mon frère, il ne vous fait qu'une juste demande POLYCRATE. Soldats, qu'on obéisse alors que je commande : Ou'on l'éloigne.

TRASAN.

Ah! grands dieux, rendez-mol donc le temps Où ma main vous servait et frappait les tyrans. Faut-il que de mes ans la triste décadence Me laisse à leurs genoux expirer sans vengeance!

#### SCÈNE IL

#### POLYCRATE, ARGIDE. A ROIDE.

Vous pouviez lui répondre avec plus de bonté; Mon frère, un vieux soldat doit être respecté. POLYCRATE.

Non, mon frère : apprenez que je perdrais la vie Avant que ma captive à mes mains fût ravie. Ni la sévérité de mon père en courronx, Ni tous ces vains traités qui parlent contre nous, Ni les foudres des dieux allumés sur ma tête, Ne m'ôteraient l'objet dont je fais ma conquête. Mon esclave est mon bien, rien ne peut m'en priver; De ces lieux à l'instant le la fais enlever.

(Après l'avoir regardé quelque temps en silenos.) Blâmez-vous ce dessein que mon cœur vous confie ?

Qui? moi! prétendez-vous que je vous justifie? Quel besoin auriez-vous de mon consentement? Comment approuverais-je nn tel emportement? La paix avec Carthage est déjà déclarée; Agathocle aux autels aujourd'hui l'a jurée : Tous nos concitovens nous ont été rendus : Si ce Carthaginois n'a de vous qu'un refus,

Vous rallumez la guerre.

### POLYCRATE.

Et c'est à quoi l'aspire; La guerre est pécessaire à ce paissant empire;

#### Oue serions-nous sans elle? ARGIDE.

En des temps pleins d'horreurs, La guerre a mis mon père au falte des grandeurs : Pour soutenir long-temps ce fragile édifice, Il faut des lois, mon frère, il faut de la justice.

#### POLYCRATE.

Des lois! e'est un vain nom dont je suis indigné! Est-ce à l'abri des lois qu'Agathocle a régné? Il n'en connut que deux : la force et l'artifice. La loi de Syracuse est que l'on m'obéisse. Agathocle fut maître, et je veux l'égaler.

### ARGIDE.

L'exemple est dange reux ; il peut faire trembler ; Voyez Crésus en Perse, et Denys à Corinthe. POLYCEATE, après l'avoir regardéencore fixement. Pensez-vous in alarmer, m'inspirer votre crainte?

Prétendez-vous instruire Agathocle et son fils ? Je voulais un service, et non pas des avis; J'avais compté sur rous... ABOIDE.

### Je serai votre frère,

Votreami véritable, ardent à vous complaire, Quand vous exigerez de ma foi, de mon creur, Tout ce que d'un guerrier peut permettre l'honneur. POLYCRATE.

Eh bien! servez-moi done.

Quel dessein vous anime?

Yous voulez que je serve à vous noireir d'un crime? POLYCBATE.

Un crime, dites-vous?

Je ne puis autrement Nommer l'atrocité de cet eulèvement.

POLYCRATE.

ARGIDE.
Oui , j'ose vous apprendre
La dure vérité que vous craignez d'entendre.

Et quel autre que moi la dira saus détour?

Va, c'ex où i 'attendait mon malleurux amourratine l'un 'an pas une encher mon isjum' : De tes fauses vertus, je voyais l'imposture. Le ne prétendia pas te découvir mon eneur; J'ai trop sondé du tien la sombre profendeur; J'ai vien se rapite; Jai percel e mysières Dont tu sais farsiner les regards du vuigaire. Le voyais dans mon fière un eneme flats; Tu l'es t tu crois cacher d'un masque de prodence. De l'escleve et de Ul l'indignia intelligence. Plus compable que moi tu m'osais condamner; Mais te comais ton frère; il sais i pen pardomer.

ABGIDE.

Je te crois; je connais ta féroce insolence;
Tu crois du roi mon père exercer la puissance.
Monté nur les degrés de ce supprême rang,
Es-tu le seul ici qui sois né de son song?
Tu n'en a que la finge où le ciel le fit naître.
Il a na la couvrir par les vertus d'un maître;
Et te égarments, qui l'ent trop démenti,
T ont remin dans le rang dout il était sorti.
POLYELATA.

Ils m'ont laissé ce bras pour punir un perfide.

ELPÉNOR, arrivant, à Polycrate.

Seigneur, le roi vous mande.

POLYCRATE.

Oui, j'obeis... Argide, Yoilà ton dernier trait; mais tremble à mon retour.

ARGIDE.

Je t'attends: nous verrons annt la fin du jour

Si la férocité, la menace, et l'ontrage,

Ou cachaient ta faiblesse, ou montraient ton courage.

### SCÈNE III.

ARGIDE, ELPÉNOR.

#### ELPÉNOR.

Qu'ai-je entendu, seigneur? et quel ardent courroux Arme à mes yeux surpris et votre frère et vous? Hélas! je vous ai vus ennemis des l'enfance; Mais ai-je dû m'attendre à tant de violence? Vous me faites frémir.

#### ARGIDE.

Vos conseils me sont chers; Mais j'appris de vous-même à braver les pervers : Je l'appris encor plus dans Sparte et dans Athène. Elpénor, condamnez ma franchise hautaine;

Mon eœur, je l'avouerai, n'est pas fait pour la cour. ELPÉNOR. Il est libre, il est grand; mais, seigneur, si l'amour,

Mélant à vos vertus ses faiblesses cruelles , Allume entre vous deux ces fatales querelles!... On le soupçonne au moins.

Je ne sais point former un indigue lien.

# Ab! ne redoutez rien ;

Polyerate, il est vral, dans sa brilante audoce, Croit soumettre à see lois la malheureuse Ydoce, Et je ne pois souffrir ce droit injurieux Que le surt des combatt donne aux victoricus: Jose braver mon frère et servir l'innoceme. Non, ce n'est point Ennoure qui prendra sa défense : le ne l'ai point connu; mon occur jusqu'nujourd'hoi Pour vengre la vettu n'a pas besoin de loi. Elpénor, croyez-moi, s'il faut qu'il m'asservisse, Il ne peu m'entralner à l'end out je roueisse.

LEFKOR.

Je vous en crois sans peine, et mes regards discrets
De ce cour généreux respectent les secrets. [sance
Mais, seigneur, je voudrais qu'un peu de complaiPut rassurer du roi la triste défance:
Il aime votre frère, il vous craint.

#### ARGIDE.

Elpénor,
Il devrait m'estimer; et j'ose dire encor
Que la voix du public, équitable et sincère,
Pourra me consoler des rebuts de mon père... [voll
Mais quel bruit! quel tumulte! et qu'est-ce que je

#### SCENE IV.

ARGIDE, YDACE, ELPÉNOR, LA PRÉTRESSE.

On entend un grand bruit derrière la solue ; elle s'ouvre. Ydace paraît ; la prétresse la suit. Le peuple et les soldais avancent au food du théâtre. )

ARGIDE.

Est-ce Ydace? Elle-même en ce séjour d'effroi |

Est-ce vous qui fuyez, captive infortunée?

YDACE.

Par d'horribles soldats indignement traînée, Arrachée sux autels de mes dieux protecteurs, Aux mains de la prêtresse à qui dans mes malheurs, Le ciel a confié ma jeunesse craintive, On me poursuit encore errante, fugitive. Quand mon père, accablé du poids de mes douleurs, Allait iusqu'au palais faire parler ses pleurs , On saisissait sa fille au nom de votre frère!... En cet affreux moment leur troupe sanguinsire Recule de surprise à votre suguste aspect; Tant le juste aux pervers imprime de respect! De ce respect, seigneur, je m'écarte sans donte; Mais l'horreur où je suis , l'horreur que je redoute , Sont ma fatale excuse en cette extrémité; Et de votre grand cœur la noble humanité Daignera jusqu'au bout, propice à ma misère, Sauver ma liberté des transports de son frère.

ABGIDE.

Oui, oui, je défendrai contre ce furieux

Ce dépôt si sacré que je reçois des dieux.

Je rous prends sous ma garde au péril de ma vie.

Par vos rares vertus je suis plus asservie Que par cet esclavage où me réduit le sort. Je détestais le jour, et j'invoquais la mort; Je vis par vous...

### ARGIDE.

Allez; d'un tyran délivrée, Revoyez loin de nons votre heureuse contrée. C'en est fait, belle Ydace... Emportez nos regrets... De son départ, amis, qu'on hâte les apprêts. (Au peuple qui est dans le fond.)

Nobles Syracusains, securez l'innocence, Contre ses ravisseurs embrassez sa défense. (A la prétesse.)

Prétresse de Cérès, unissez-rous à moi; Parlez an nom des dieux, et surtout de la loi : Qu'Ydace enfin soit libre, et que de ce rivage Avec son digns père on la mêne à Carthage.

(An people.)
Qu'aucun de vous n'exige et qu'il n'ose accepter
Le prix dont ce vieillard la voulait racheter.
Liberté! liberté! tn fins toujours sacrée :
Quand on la met à prix elle est déshonorée.
(A la prêtesse.)

Protegez cet objet que je vous ai rendu;

Aux persécutions dérobez sa vertu; Qu'elle sorte aujourd'hui de cette terre affreuse. Ydacel loin de mol vivez long-temps heureuse; Allez; fuyez surtout loin d'un persécuteur... En la fesant partir je m'arrache le cœur.

(A Elpénor.)

Me reprocheras-tu que l'amour soit mon maître? Favori d'Agathoele l apprends à me connaître. J'honore la vertu, le malheur m'attendrit; C'est à toi de juger si l'amour m'avilit.

### SCÈNE V.

### YDACE, LA PRÉTRESSE.

YDACE. [neste, Grands dieux! qui par ses mains brisez mon joug fu-Est-il dans votre Olympe une âme plus céleste? Et n'est-ce pas ainsi qu'antrefois les mortels, En s'approchant de vous, méritaient des autels?

(A la prétresse.) Hélas! vous fesiez craindre à mon âme offensée Oue sa pure vertu ne fût intéressée!

LA PRÉTRESSE.

Je l'admire avec vous; je crois voir aujourd'hni
Le sang de nos tyrans nurißé par lui.

YALE.
On dit qu'il fur nourri dans Sporte et dans Athènes;
Il en a le conrage et leu verus humaines.
Quelle grandeur modeste no offrant ses secours!
Quelle grandeur modeste no offrant ses secours!
Comme en me défendant il voublait lui-même!
A la cour des tyrams et-ce ainsi que l'on aime?
Le n'ai point à rougir de ses soins généreux;
Il ne sont point l'effet d'un transport amoureux :

Ses sentiments sont purs, et je suis sans alarmes.
Oul, mon bonheur commence.
LA PRÉTRESSE.

A PRÉTEESSE. Et vous versez des larmes l

YDACE.

Je pleure, je le dois : l'excès de ses bontés,
Sa gloire, sa vertu... tout m'attendrit...

LA PRÉTERSSE.

#### Partez.

YDACE.

C'en est fait, reloumons sux lieux qui m'ont vu naître.

Faut il que je vous quitte! Ah! que n'est-il mon maître!

LA PEÉTRESSE.

Croyez-moi, chère Ydace; il vous faut dès ce jour Fuir ces bords dangereux menacés par l'amour. Votre cœur attendri veut en vain se contraindre; Argide et ses vertus sont pour vous trop à craindre : Préparons tout, craignons que son frère odieux Ne ramène le crime en ces funestes lieux.

YDACE.
Dieux! si vous protégez ce cœur faible et timide,
Dieux! ne permettez pas qu'il osc aimer Argidel

Étouffez dans mon sein ces sentiments secrets Qui livreraient mes jours à d'éternels regrets , Et de qui, malgré moi , le charme involontaire Redoublerait encor ma honte et ma misère! LA PRÉTRESSE.

O cœur pur et sensible, et né dans les malheurs! Va, crains la vertu même, et fuis loin des grandeurs.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## ACTE TROISIÈME.

# SCÈNE I

LA PRÉTRESSE, YDASAN.

YDASAN. J'ai paru devant lui, je l'ai revu ce roi. Ce héros autrefois plus inconnu que moi : De mes chagrins profonds domptant la violence, J'ai jusqu'à le prier forcé ma répugnance. Mes traits défigurés par l'outrage du temps. Ce front cicatrisé couvert de cheveux blancs, Ne l'ont point empêché de daigner reconnaître Un vieux concitoyen dont les yeux l'ont vu naître. Je me suis étonné qu'il vît couler mes pleurs Sans marquer ces dédains qu'inspirent les grandeurs. Le temps, dont il commence à ressentir l'injure, Aurait-il amolli cette âme fière et dure? D'un regard adouci ce prince a commandé Ou'on me rendît mon sang que j'al redemandé. Polycrate, indigné de l'ordre de son père, Ne pouvait devant lui retenir sa colère : Le barbare est sorti la fureur dans les veux.

LA PRÉTRESSE. Tout est à redouter de cet audacieux. Son père a pour lui seul une aveugle tendresse : Avec étonnement on voit tant de faiblesse. Ce roi si defiant, si redouté de tous. Si ferme en ses desseins, du pouvoir si jaloux. Est mollement soumis, comme un homme vulgaire. Au superbe ascendant d'un jeune téméraire. Il n'aime point Argide; il semble redouter Cette måle vertu qu'il ne peut imiter : Ce noble caractère et l'indigne et l'outrage. Il aime Polycrate, il chérit son image. Le barbare en abuse; il n'est point de forfaits Dont son emportement n'ait souille le palais. Le père fut tyran, le fils l'est davantage : Sans la vertu d'Argide, et sans ce fier courage, Votre sang malheureux, flétri, déshonoré, Au lâche Polycrate allait être livré. YDASAN.

Il eut fait cet affront à son malheureux père!

Il Possit : miss Argide est un dieu tutésire, Un dieu qui parmi nous sujourd'hui descendu. Vinet consolor la terre et venger la veze vivet consolor la terre et venger la veze vivet vivet viue lui devez l'honneur, vous lui devez la veze la veze devez la veze la vez

VDASAN.
Vos vertus, vos bontés, ont surpassé mes vœux.
Sans doute avec regret de vous je me sépare;
Mais il me faut sortir de ce séjour barbare;
Il me faut mourir libre, et j'y cours de ce pas.

# SCÈNE II.

LA PRÈTRESSE, YDASAN, ÉGESTE.

Nous sommes tous perdus : ami, n'avance pas, La mort est désormais le recours qui nous reste. Argide, Polycrate, Ydace...

Ah, cher Égeste! Ma fille! Ydace! parle, et donne-moi la mort. ÉGESTE.

Nous conduisions Ydace; elle approchait du port; Elle vous attendait pour quitter Syracuse : Les peuples empresses au bord de l'Arethuse, Pleurant de son départ, admirant sa beauté. Chargeaient le ciel de vœux pour sa prospérité. Tout-à-coup Polycrate, écartant tout le monde, Paraît comme un éclair qui fend la nuit profonde : Il se saisit d'Ydace : et. d'un bras détesté, Il arrache sa proie au peuple épouvanté. Argide seul , Argide entreprend sa defense; Sa fermeté s'oppose à tant de violence : L'infâme ravisseur, un poignard à la main, Sur ce jeune héros s'est élancé soudain : Argide a combattu; mais avec quel courage ! On croyait voir un dieu contre un monstre sauvage, Polycrate vaincu tombe et meurt à ses pieds : Les cris des citoyens jusqu'au ciel envoyés En portent à l'instant la nouvelle à son père; Tandis qu'en son triomphe oubliant sa colère, Le vainqueur attendri secourt en gémissant Le farouche ennemi qui meurt en menacant.

YDASAN.
Tu ne m'as rien appris qui ne nous soit propice.
Nous sommes tous venges.

LA PRÉTRESSE.

Le ciel a fait justice;
C'est un tyran de moius dans nos calamités.

Quittons ces ifeux , marchons... Qu'ai-je à craîndre?

EGESTE , l'arrétant. Écoutez.

Le roi, qui dans ce fils mit sa seule espérance, [ee! Accourtsur le lieu même, en nous criant : « Vengean-· Mon fils dénaturé vient d'égorger mon fils ! » Ses farouches soldats s'assembleut à ses cris : Le peuple se disperse, et fuit d'un pas timide. Agathocle éperdu fait arrêter Argide; On saisit votre fille, et dans son trouble affreux, Le roi désespéré vous a proscrits tous deux.

YDASAN. Ma fille! ton seul nom déchire mes entrailles!

J'espérais de mourir dans les champs de batailles : Sous le fer des bourreaux allons-nous expirer ?... Il faut qu'un vieux soidat meure sans murmurer. Mais toi?

ÉGESTE.

S'il commettait cette horrible injustice, Je ne puis, Ydasan, que vous suivre au suppliee : Le pouvoir despotique est maître de nos jours; Nous sommes sans appui, sans armes, sans secours... Mais ne pouvez-vous pas, prêtresse qu'on revère, Faire parler du moins votre saint earactère?

LA PRÉTRESSE.

Ce temps n'est plus : j'ai vu que des dieux autrefois On respectait l'empire, on écoutait la voix ; Le remords arrêtait sur le bord de l'abime ; La justice éternelle épouvantait le crime... Sur nos dieux abattus les tyrans élevés . De nos biens enrichis, de nos pieurs abreuvés. A nos antiques droits ont déclaré la guerre : La rapine et l'orgueil sont les dieux de la terre.

Séparons-nous : on vient. C'est Agathocle en pleurs : Comme vous il est père, et je crains ses douleurs :

La vengeance les suit.

SCÈNE III.

AGATHOCLE, SUITE.

AGATHOCLE. Qu'on ôte de ma vue Ce malheureux objet qui m'indigne et me tue : Sur elle et sur son père ayez les yeux ouverts; Qu'ils soient tous deux gardés, qu'ils soient chargés Amenez devant moi ee eriminel Argide. [de fers.

Votre fiis?

UN OFFICIER. AGATHOCLE.

Lui! mon fils? nou... mais ee parrieide. Mon fils est mort!

(On amène Araide enchaîné; suite. Egeste étoigné avec les garden.)

Cruei! il est mort par tes coups. Et tu braves encor mes pleurs et mon courrous: Et ce peuple aveuglé, qu'a séduit ton audace, Appiaudit à ton crime et demande ta grâce.

ABGIDE. Seigneur, le peuple est juste,

AGATHOCLE.

Il va voir aujourd'hui Que son malheureux prince est plus juste que lui : Traitre! je t'abandonne aux lois que j'ai portées. ABGIDE.

Si par l'équité seule elles furent dictées. Elles décideront qu'en ce triste combat J'ai sauvé l'innocence, et neut-être l'état.

Le nom de joi m'est cher, et ce nom me rassure. AGATHOUTE.

Tu redoubles ainsi ton erime et mon injure! Tu ne m'aimas jamais, et erois me désarmer?

ARGIDE. Mon eœur toujours soumis cherchait à vous aimer : Il est pur, il n'a point de reproche à se faire. Ce cœur s'est soulevé quand j'ai tue mon frère; De la nature en moi i'ai senti le nouvoir : Mais il fallait combattre, et j'ai fait mon devoir : J'ai puni des forfaits, j'ai vengé l'inuocence; Elle n'avait que moi, seigneur, pour sa defense. Le eruel m'a forcé de lui percer le flanc. Suivez votre courroux, baiguez-vous dans monsang: Si dans ce jour affreux les remords neuvent naître. Je n'en dois point sentir... vous en aurez peut-être.

AGATHOCLE. Quoi! ton farouche orgueil ose encor m'insulter! ARGIDE.

Je ne sais que vous plaindre et que vous respecter. AGATHOCLE, en gémissant.

Tu m'arraches mon fils ! ARGIDE. J'ai défendu ma vie.

(On l'emmène.)

Et je vous ai servi, vous, dis-je, et ma patrie. AGATHOCLE.

Fuis de mes yeux, barbare; attends ton juste arrêt. ARGIDE. Vous êtes souverain, commandez; je suis prêt.

SCÈNE IV.

AGATHOCLE, GARDES.

AGATHOCLE. Que vais-je devenir? dans quel trouble il me jette! Ouoi done! sa fermeté tranquille et satisfaite, D'un œil indifférent, d'un bras dénaturé, Vient tourner le poignard dans mon cœur déchirét . Voilà les dignes fruits de la fausse sagesse

Que les Syricausias ehrerbèrent dans la Grècet lite en on rapport le migris de me lois, Cettu de la most mênes, et la haine des rois. Cettu de la most mênes, et la haine des rois. Le n'à donc plut d'enfants! Ma visites accablée Và descondre su tombeux auss être cossode; Na gloire, et faudien insulies au boahen superime. Va descondre su tombeux auss être cossode; Na gloire, et maine insulies au boahen surperime. Que me fait extite gloire et ma grandeur superime? Dans les jours malbeureux qui peuvent me rester, Le siun parviée de tout et réduit à mon-iméne. Dans les jours malbeureux qui peuvent me rester, Cest à moi de mouvir; mais au moins je me flatte Cest à moi de mouvir; mais au moins je me flatte subtiment aven de la plus sust résure.

(A un garde.)
Vous , veillez sur Argide , et marchez sur ses pas.

(A un autre.)

Vous, répondez d'Ydace, et surtout de son père.
(A un autre.)

Que l'on cherche Elpénor. Un conseil salutaire De son expérience est toujours l'heureux fruit; Ses yeux m'éclaireront dans cette affreuse nuit.

(a no otdere)

Outnote: On otdere)

Soutnote: One; (in ond dine, e ness transports funestes, De ma force épuisée a consumé les restes;
Je me force à leur. Dire de qu'est des dieux!
Dire qu'annonçait Platon chez nos grossiers sieux,
Je l'invoque à la la so, noi tration, soit fubblese.
Si ta règare sur rous, si la bante agesse
Si ta règare sur rous, si la bante agesse
Si ta règare sur nous, si la bante agesse
Si ta règare sur nous, si la bante agesse
Si ta règare sur nous, si l'annota de cataix,
Si ta m'as devie, ne m'abandonne pau,
Je l'imits du moise of fondant un empire,
En y donant de los jet; aut médaleur "abapire,
Au bout de la carrière où je touche aujouru'hoi,
Qu'a venger mon der fils, qu'à tounber avie lui.

# ACTE QUATRIÈME.

### SCÈNE L

YDACE, LA PRÉTRESSE; GARDES, dans le fond.

YDACE \*.

Non, je ne caebe plus ma tendresse fatale; Je l'aimais, je l'aroue, et l'amour nous égale. Non, ne ménagez plus ce cœur né pour souffrir; J'appris à vivre eselave, et J'apprends à mourir; Ne me déguisez rien, je pourrai tout entendre.

a lei Ydace ne doit plus se contenir dans les hornes d'une douteur modeste; elle doit paraître en désordre, les cheveux épars, et éclater en sanglois Je sais que dans ces lieux le roi devait se rendre ; C'est un père outragé , c'est un maltre absolu : On dit qu'il a parlé ; mais qu'a-t-il résolu ?

The state of the s

Ils plaignent un tyran! bas esprits! vils flatteurs!
Ils n'oscat plaiedre Argide! iis fui ferment leurs cours!
Ils croiraient faire un crime en prenant sa défense.
LA PRÉTRESSE.

L'affliction du maître impose à tous silence.
YDACE, en poussant un cri, et en pleurant.

YDACE, en poussant un cri, et en pleurant. Ah! parlez-moi du moins, répondez à mes cris : Est-il vrai qu'Agathocle ait condamné son fils? LA PRÉTRESSE.

Le bruit en a couru.

YDACE.
Je me meurs.
LA PRÉTRESSE.
Chère Ydace!

Ah! revenez à vous l'un père qui menace Ne frappe pas toujours. Ma fille, rassurez, Ranimez vos esprits par le trouble égarés; Écartez de votre ûme une image si noire.

YDACE. Argide est condamné !

LA PRÉTRESSE. Non, je ne le puis croire. VDACE.

C'est ici

Je ne le crois que trop... C'en est fait.

Que du sort qui l'attend on doit être éelairei : L'instant fatal approche; Agathoele s'avanee; Il paralt qu'Elpénor lui parle en assuranee. Attendons un moment dans ees lieux retirés; Ils furent en tout temps des salies saerés : Méprisés de nos grands, le peuple les révère : J'y vois déis venir votre malheureux pére.

YDACE.

De votre saint asile on viendra l'arracher : Aux regards du tyran qui pourra se cacher ? -

#### SCÈNE II.

AGATHOCLE, d'un côlé, suivi d'ELPÉNOR; YDASAN, YDACE, LA PRÉTRESSE, de l'autre côlé, retirés dans les ruines du temple.

AGATHOGUS, & Elphnor.

Oui, te dis-je, le traitre irritait ma colère;
Dans ses respects forcés il insultait son père:
On eft dit, en voyant Argide auprès de moi,
Que j'étais le couphale, et qu'Argide était roi.
L'Insolent à mes yeux se vantait de son crime;
Le meutre de son frère est, dit il, légitime :
Il a serri l'état en m'arrachant mon fils!

(II s'assled.)
C'en est trop ! qu'on me venge... Elpénor, obéis.
Qu'on me venge... Soldats, n'épargnez plus Argide:
Il faut enfin qu'un roi punisse un parrieide.
Ou'il meure.

LA PRETRESSE, sortant de l'asile, et se jelant aux genoux d'Agathocle.

Non, seigneur, non, rous ne voudrez pas De deux fils eu mj our contemple le trépas; Vous n'inmoletze point at moité de vous-même. De mes dien nepériés la majeté appeime De la compariée la majeté appeime Je n'atteirani plan leur justice et leurs 10si : Le aist trou qu'à pas seits la vençance éternelle Poursuit des méchants rois la lète eriumielle; Et que souvers la foudre éclete ne risa éclars Pour des course endurcis qui ne la reispent pas. Mais ne vous peéce point dans un pour s'insecte; Ne vengez point un fils aur un fit qui vous reste.

#### YDASAN. Cruel! peux-tu frapper une fille innocente!

YDACE. J'apporte ici ma tête, et votre main sanglante Me sera favorable en me faisant mourir. Mais vovez les horreurs où vous allez courir : Le fils dont vous pleurez la mort trop méritée Avait une âme atroce et du crime infectée, Et, jaloux de son frère, allait l'assassiner; Le fils qu'un père injuste ose iei condamner Est un héros, un dieu ani nous a fait iustice. Si vons vous obstinez à vouloir son supplice, Voyez déjà ce sang répandu par vos mains, Soulever contre yous les dieux et les humains : Vous serez détesté de toute la nature. Détesté de vous-même... et l'âme auguste et pure, L'âme du grand Argide en vain du haut des cieux Implorera pour vous la clémence des dieux : Ils suivront votre exemple; ils seront sans clémence; Ce sang si précieux criera plus haut vengeance. La vérité se montre à vos veux détrompés : Elle a conduit nos voix... J'attends la mort : frappez. AGATHOCLE.

Quoi! ces trois ennemis insulteut à ma perte!

Quoi! sous leurs pas tremblants quand la tombe est
lls déchirent encor ce cœur désespéré! [onverte.

(On les emmène

# SCÈNE III.

AGATHOCLE, ELPÉNOR.
AGATHOCLE.

Ou'on les fasse sortir.

Mon esprit égaré De tout ce que j'entends reçoit d'affreux présages. Ami, durant trente ans de travaux et d'orages, Par des périls nouveaux chaque jour éprouvé . Jamais jour plus affreux pour moi ne s'est levé. Mon fils eut des défauts ; l'amitié paternelle Ne m'en figurait pas une image Infidèle: Mais son courage altier secondait mes desseins: Il soutenaît le trône établi par mes mains ; Et, s'il faut à tes yeux découvrir ma pensée, De ce trône sanglant ma vieillesse lassée Allait le résigner à mon malheureux fils. Tu vois de quels effets mes projets sont suivis. Mon cœur s'ouvre à tes yeux; ouvre le tien de même ; Dis-moi la vérité : je la crains, mais je l'aime. Est-il vrai que mes fils se disputaient tous deux Cette jeune beauté, cet objet dangereux, Cette esclave?

#### ELPENOR.

On prétend qu'ils ont brûlé pour elle c Cat amour a prolité ileu sangiante questle, Elle a causé in mort du fits que vous pleurez. Polyverte, su migris de vos ortes asserés, En portus sur Yolace une main téméraire, A evile posigiante au ron mailbeureur frère. A evile posigiante qu'in et apron étiennet. Le pur sang d'un être, et le proprié dément. Le pur sang d'un être, et le proprié dément. Le pur sang d'un être, et le présent de la présent de la

Tous deux sont criminoles : ils m'on percéle cœur.

L'un a sub il a mort, « t'a utre la mérite :

L'un a sub il a mort, « t'a utre la mérite :

Contre le meuritre usais que tout m'irrite.

Sa faveur populaire avait d'un abarmer;

Il m'offensait avarout en sa fensat almer :

Son nom s'agrandinssii des débris de ma gloire.

En vini dans l'Occident les mains de la Viscioire

Du la urire des birres m'ont cent fois couronné,

Del baurire des birres m'ont cent fois couronné,

Le le suis pour jamais. Le seus trop que l'ensouviég

Onn a buit, et volle trait carraitin

Qui perce un cœur détri dans l'ennui consumé.

Mais a ratile est unon file.

ELPEXON.

EL j'ose encor vous dire
Qu'il fut digne de l'être et digne de l'empire,
Incapable de feindre sinsi que de flatter,
De souffrir un affront et de le mériter.
Vertueux et sensible...

AGATROCLS.

Ah! qu'oses-tu prétendre?
Lui sensible! A mes pleurs a-t-il daigné se rendre?
Du meurtre de son frère avait-il des remords?
A-t-il pour me fléchir tenté quelques efforts?
Eh! n'a-t-il pas bravé la douleur de son père?
ELPÉNOR.

Il est trop de fierté dans ce grand caractère; Il ne sait point plier.

AGATHOCLE.
Je dois savoir punir.
ELPÉNOR.
Ne vous préparez point un horrible avenir :

La nature a parle; sa voix est toujours tendre.

AGATHOCLE.

Le cri de la vengeance aussi se fait entendre.

Le doit tout à parle que la fait entendre.

Je dois tout à mon trône : ô trône en sanglanté! Si brillant, si funeste, et si cher aeheté! Grandeur éblouissante, et que j'ai mal connue! Jusqu'à quand votre éclat séduira-t-il ma vue! ELPÉNOR.

Du trouble où je vous vois que faut-il augurer? Qu'ordonnez-vous d'un fils? AGATHOCLE.

ACTE CINQUIÈME.

Laissez-moi respirer.

### SCÈNE L

LA PRÉTRESSE, YDASAN, auprès du temple sur le devant du théâtre; GARDES, dans le fond.

LA POÉTRESSE.

Exemplea (connanta des caprices du sort!

L'un à l'autre incomus danc es ejour de mort,
Sous le fer d'un tyran la prison nous rassemble;
Le je ne vous al vou pe our mourir ensemble!
O père infortuné! évat dans ces mêmes lieux,
Dans ce temple objails on discessolu nos dieux;
C'est parmi les débris de leurs autrès ce cendre,
Que le roir va paraître, et l'arrêt doit se rendre!
Agathocle avoulu que sa servile cour
Solemnies avec lui ce déplorable jour.
C'est une fête auguste; et son fine diffigée
C'ott par ce grand edet sa peter miser sengré :

Il eroit apprendre mieux au peuple épouvanté Que le sang d'un tyran doit être respecté. Sous sa puissante volx il faut que tout fléchiese; Et ce spectacle horrible, on l'appelle justice!

Prêtersse, croyste-moi, e violent courroux, Rassasié de lang, n'îm point, jusqu'à vous. Il est, n'in douter pas, des barrières sacrées Dont on ne franchit point les bornes révérées. Un type cromping qu'il est, respecte en vous ses dirext peut n'ille point les bornes révérées. L'ut stran craint le souje et ce pougle à mer yeur , Tout enremque qu'il est, reus n'étes point complère peu mille, aptet soul, vous n'étes point complère de ma fille, aptet soul, vous n'étes point complère Crest un sende prêter; et le coup qui m'attend Ne seut srévisielle em mort use d'un moment.

Je vous quitte attendri; pardonnez à mes larmes.

LA PRÉTESSE.

On ne les permet point : ces délateurs en armes
Vont à notre tyran rapporter nos discours.

YDASAN.

Je le sais : e'est l'usage établi dans les cours. Grands dieux! je vois paraître Argide avec Ydace!

#### SCÈNE II.

YDASAN, LA PRÊTRESSE, ARGIDE, YDACE, GABRES ET AUSISTANTS, dans le fond

ARGIDE.
On le permet ; je viens ehercher iei ma gråce.
YDASAN.

Seigneur, que dites-vous?

ABGIDE.

Contre son ravisseur

l'ai défenda ta fille, et vençie son honneur;

l'ai fait plus ; l'el rimais, et n'immolant pour elle,
le m'impossis moi-infene une absence éternelle.

Le m'impossis moi-infene une absence éternelle.

Et échemais de lie grit de la veru

Four qui l'exis mourir, pour qu' fai combattus.

Fourfait sons annource, et jir ai ju prétendre

Fourfait sons annource, et jir ai ju prétendre

Confesis sons annource, et jir ai ju prétendre

Mait enfin de ce non je suis trop honoré;

Le veru dans mon honkaue porte en omn sarée.

Yalor, en nous simmat espirons l'un et l'autre;

Que mo spursa soient enoure sattachés sur vos yeux;

Que me syeux soient enoure sattachés sur vos yeux;

Que me syeux soient enoure sattachés sur vos yeux;

Que la d'initaité qui nourrit nos aleux.

Préside avec l'hymen à notre heure fatale!

(A la prétresse.)

O prêtresse! all'umez la torche nuntiale...

(A Ydasan.)
Embrassons-nous, mon père, à nos derniers moYdace, ebre Ydace, acceptez mes serments; [mentalls sont purs comme vous: nos âmes rassemblées
Au ciel qui les forma vont être rappelées,
Conserre, 5'll se peut, équitable avenir.

De l'amour le plus saint l'éternel souvenir! YDACE, à Ydasan. Les septiments d'Argide ont passé dans mon âme. Son courage m'élève, et sa vertu m'enflamme. Le nom de son épouse est un titre trop beau Pour que vous refusiez d'en orner mon tombeau. Non, Argide, avec yous la mort n'est point cruelle : La vie est passagère, et la gloire immortelle. VDACAN

Ah, mon prince! als, ma file!

LA PRÈTRESSE.

Infortnnés éponx! Couple digne du ciel! il est ouvert pour vous : Il voit un grand spectacle, et digne qu'on l'envie. La vertu qui combat contre la tyrannie.

YDASAN. Chère fille! grand prince! en quel horrible jour, En quels horribles lieux me parlez-vous d'amour!

Eh bien! je vous unis ; eh bien! dieux que j'atteste, Dieux des infortunés, formez ce nœud funeste: Et pour le célébrer, renversez nos tyrans Dans l'abîme où la foudre a plongé les Titans! Oue le feu de l'Etna dans ses gouffres s'allume! Que le barbare y tombe, y vive, et s'y consume! Que son juste suppliee, à jamais renaissant, Soit l'éternel vengeur de mon sang innocent, Et tombe la Sicile et Syracuse en poudre. Si l'oppresseur du peuple échappait à la foudre! Voilà mes vœux pour vous, chers et tendres amaots, Et nos chants de l'bymen et mes derniers serments.

LA PRÉTRESSE. Notre heure est arrivée : Agathoele s'avance ; Il ajoute à la mort l'horreur de sa présence. ABGIDE. Quoi! sa cour l'environne, et son peuple le suit!

YDASAN. Ouel démon, quel dessein devant nous le conduit?

### SCÈNE III.

LES PRÉCEDENTS; AGATHOCLE, entouré de sa cour; LE PEUPLE se range sur les deux côtés du théâtre; les GRANDS prennent place aux côtés du trone, et sont debout.

AGATHOCLE 3. L'équité... c'est sa voix qui dicte la sentence... (Il monte sur le trône, et les grands s'asseient.) C'est moi qui vous l'anoonce ! écoutez en silence... Vous me voyez au trône, et c'est le digne prix De trente ans de travaux pour l'état entrepris. J'eus de l'ambition , je n'en fais point d'excuse ;

a Ce morceau doit être débité avec beaucoup de noblesse se d'enthousiasme : il faut surtout observer les par qui soni marquées par des points.

Et si de quelque gloire, aux champs de Syracuse. Parmi tant de combats, j'ai pu couvrir mon nom, Cette gloire est le fruit de mon ambition : Si e'était un défaut, il seralt béroïque. Je naquis inconnn dans votre république : J'étais dans la bassesse, et je n'al dû qu'à moi Les talents, les vertus, qui m'ont fait votre roi. Je n'avais pas besoin d'une origine illustre; La mienne à ma grandeur ajoute un nonveau lustre. L'argile par mes mains antrefois faconné A produit sur mon front l'or qui m'a couronné. Rassasié de gloire et de tant de puissance, Enfin j'en ai senti la triste insuffisance.... Le eiel, je le vois trop, met an fond de nos cœurs Un sentiment secret au-des sus des grandeurs : Je l'éprouve, et mon âme est assez forte encore Pour dédaigner l'éclat que le valgaire adore. Je puis également, m'étant blen eonsulté. Vivre et mourir au trône, on dans l'obscurité...

Ponr un fils que j'aimais ma prodigue tendresse Me faisait espérer qu'anx jours de ma vieillesse De mon puissant empire il soutiendrait le poids : Je le crus digne cofin de vous donner des lois. Je m'étais abusé : ces erreurs mensongères Sont le commun partage et des rois et des pères. C'est peu de les connaître; il les fant exnier... O mon fils, dans mes bras daigne les oublier !... (Il trad les bras à Arcide, et le fait asseoir à côté de lat.) Peuples, voilà le roi qu'il vous faut reconnaître : Je erois tout réparé, je le fais votre maître.

Oul, mon fils, j'ai connu que, dans ce triste jour, La vertu l'emportait sur le plus tendre amour. Tu méritais Ydace, ainsi que ma couronne... Jonis de toutes deux ; ton père te les donne. Prétresse de Cérès, allumez les flambeaux

Qui doivent éclairer des triomphes si beaux ; Relevez vos autels, célébrez vos mystères, Que j'ai erus trop long-temps à mon pouvoir contrai-Apprenez à ce penple à remplir à la fols Ce qu'il doit à ses dieux, ce qu'il doit à ses rois...

Tol. généreux guerrier, tol, le père d'Ydace! Puisses-tu voir ton sang renaître dans ma racel ... Sers de père à mon fils, rends-mol ton amitié: Pardonne au sonverain qui t'avait oublié; Pardonne à ces grandeurs dont le ciel me délivre : Le prince a disparu; l'homme commence à vivre. YDACE, à la prêtresse.

O dieux!

ÉGESTE. Quel changement! TRASAN.

Quel prodige! YDACE.

Heureux jour!

ARGIDE. Vous m'étonnez, mon père; et peut-être à mon tour Je vais dans ce momeot vous étenner vous-même... Vous daignez me céder ce brillant diadème, Inestimable prix de vos travaux guerriers, Que vos vaillantes mains ont couvert de lauriers... Jose sceepter de vous cet auguste partage, Et le vais à vos yeux en faire un digne usage...

Platon vint sur ces bords; il enseigns des rois; Mon cœur est son disciple, et je suivrai ses lois... Un sage m'instruisit; mais c'est vous que j'imine; A vivre en citoyen votre exemple m'invite. Yous êtes au-dessus des honneurs souverains; Vous êtes au-dessus des honneurs souverains;

Malheur à tout mortel qui se croirait capable De porter après vous ce fardeau redoutable! Peuples, j'use un moment de mon autorité: Je règne... votre roi vous rend la liberté.

e roi vous rend la liberté. (Il descend du trône.)

Agathoele à son fils vient de rendre justice; Je vous la fais à tous... Puisse le ciel propice Commence dès ce jour un siècle de honheur, Un siècle de vertu, plutôt que de grandeur l... O mon auguste épouse l'ô noble cityenne! Ce peuple vous étrei plus que reisse.

PIN D'AGATEOCLE.

# LA HENRIADE,

#### POÈME EN DIX CHANTS.

#### PRÉFACE

# POUR LA HENRIADE,

PAR MARMONTEL.

On ne se lasse point de réimprimer les ouvrages que le public ne se lasse point de relire; et le public relit toujours avec un nouveau plaisir ceux qui, conune de Henriade, ayant d'abord mérité son estime, ne cessent de se perfetionner sons les mains de leurs auteurs. Ce poème, si différent dans se naissance de ce qu'il est

aujourd'hui, parut pour la première fois, en 1713, imprima à Londres, sous le titre de la Lique. Voltaire ne pot denner ses soins à cette édition : ansai est-elle rempile de famles, de transpositions, et de leucues considérables. L'abbé Desfontaines en donna, pen de temps après, nue

La due Desonatames en dooran, pen de temps après, une cition à Evreux, aussi imparfaite que la première, avec octte différence qu'il glissa dans les vides quelques vers de sa fuçon, tels que ceux-ci, où il est aisé de reconnaître un tel écrivain :

El malgré les Perraults, et malgré les Houdarts, L'on verra je bon goût maître de toubs parts. Chaet vr de son édition.

En 1728 an en få me cilition å Londers, som is tilter de få Rettriske, i ser, ser des ligenere, i deset deldrick å in brites del Antherio de Antherio

. TO THE OUEEN.

#### " MADAM.

» It is the fate of Henry the Fourth to be protected by an english queen. He was assisted by that great Elisabeth, who was in her age the glory of her see. By whom can simemory be so well protected, as by her who resembles so much Elisabeth in her personal virtues?

» Your Majesty will find in this book bold impartial

truths, morality unstained with superstition, a spirit of liberty, equally abhorrent of rebellion and of tyranny, the rights of kings always asserted, and those of mankind never hid aside.

The same spirit, in which it is written, grave me the confidence in offer it to the virtuous consort of a king who, among so many crowned beads, enjoys almost alone the inestimable honour of ruling a free nation, a king who makes his power consist in being behaved, and bis glory in being just.

» Our Descartes, who was the greatest philosopher in Errine; before hir tasse. Newton appeared, dedicated his Principler to the celebrated princess polaline Elisabeti; not, said he, because she was a princess (for true philosophers respect princes and never fishter them), but because of all his readers she understood him the best, and loved truth the most.

» I beg leave, Madam (without comparing myself to Descartes), to desiloate the Henrinde to your Najesty, upon the like account, not only as the protectress of all arts and ackences, but as the hest judge of them.
» I am, with that profound respect which is due to the greatest virtue, as well as to the highest rank, may it

· YOUR MAJESTY'S.

most humble, most dutiful,
 most obliged servant.

. VOLTAIRE. .

M. l'alabé Lengici-Dufresnoy nous en a donné la traduction suivante :

#### « A LA REINE. »

#### - MADANE,

planse your Majesty.

» C'est le sort de Henri IV d'être proirégé par une reina d'Angleterre; il a été appeyé par Élisabeth, cette grande princesse, qui était dans son temps la gloire de son sexe. A qui sa mémoire pourrait-elle être aussi bien confée qu'à nne princesse dout les vertus personnelles ressemblent tant à colles d'Elisabeth?

» Votre Majesté trouvera dans ce livre des vérités bien grandes et bien importantes; la morale à l'abri de la supersillion; l'esperit de liberté également éloigné de la révolte et de l'oppression; les droits des rois toujours assurés, et coux du peuple toujours défendus.

. Le même esprit dans lequel il est écrit me fait prendre

la liberté de l'offrir à la vertueuse épouse d'un roi qui, parmi tant de têtes couronnées, jouit presque seui de l'ionneur, sans prix, de gouverner une nation libre, d'un roi qui fait consister son pouvoir à l'être aimé, et sa gloure à être juste.

» Netre Descartes, le plus grand philosophe de PEarepe, avant que le chevalier Nevteu parat, a dédié ses Principes à la cétôbre princesse paistine Eliabeth; non pas, ditil, parce qu'elle était princesse (car les viais philosophes respectent les princes et ne les flattent point), mais parce que, de tous ses lecteurs, il la regardait comme la plus capable de sentire d'aimer le vrai.

 Permettez-moi, madame (sans me comparer à Descartes), de dédier de même la Henriade à Yotre Majesté, non seulement parce qu'elle protége les sciences et les arts, mais encore parce qu'elle en est un excellent juge.

 Je suis, avec ce profond respect qui est dû à la plus grande vertu et au plus haut rang, si Votre Majesté veut bien me le permettre,

#### . DE VOTRE MAJESTÉ,

» Le très humble, très respectueux, » et très obéissant serviteur, » YOUTAIRE. »

Cetta edition, qui fut faite par souscription, a servi de prétente à mille calonnaies contre l'auteur. Il a deslaigné d'y répondre; mais il a remis dans la Bibliothèque du rei, c'ext-à-dire sous les yeux du public et de la postérité, des preuves authentiques de la conduite générieus qu'il tint dans cette occasion ; le n'en parle qu'après les avuir

ti serait long et inntile de compter lei toutes les éditions qui ont précédé celle-ci, dans laquelle en les trouvers réunies par le moyen des variantes.

Eu 1736, le roi de Prusse, alors prince royal, avait chargé M. Algarotti, qui était à Londres, d'y faire graver ee poeme avec des vignettes à chaque page. Ce prince, ami des arts, qu'il daigne cultiver, veulant laisser aux siècles à venir un monument de son estime pour les lettres, et particulièrement pour la Henriade, daigna en composer la préface; et, se mettant ainsi nu rang des auteurs, il apprit au monde qu'une plume éloquente sied bien dans la main d'un héros. Récompenser les beaux-arts est un mérite commun à un grand nombre de princes; mais les encourager par l'exemple et les éclairer par d'exrelients écrits en est un d'autant plus recommandable dans le roi de Prusse, qu'il est plus rare parmi les hommes. La mert du roi son père , les guerres survenues , et le départ de M. Algarotti de Londres, interrompirent ce projet, si digue de celui qui l'avait conçu.

Comme la préface qu'il avait composée n'a pas vu le jour, yen ai pris deux fragments, qui peuvent en donner une idée, et qui doivent être regardés comme un morceup hien précieux dans la littérature :

Les difficultés, disti en un calout, qu'ent à surmoter M. de Vidaire sorgit composa se ponce répute, notal incombrable. Il vojuit contre hai les périgiere de lors de la composa de la composa de la contre de la continent que l'éve fui en perç maistre, qu'entie. La continent que l'éve fui en contre les ses prédecessars, qu'insient tous benéfic ex composité de ses prédecessars, qu'insient tous benéfic des cette prédecessars, l'avait encere à combattre le respect supersitieres et extunit de peuple voux pour vegale qui surmit sis tout autre que lour souts evenible que les its pièrerde sa nation lors d'état de l'availler, c'ent expendant liserde sa nation lors d'état de l'availler, c'ent expendant liserde sa nation lors d'état de l'availler, c'ent expendant liserde sa nation lors.

tous ces obstacles que Voltaire est venu à bout de son dessriu , etc.

Quant à la saine morale, divil alliferar, quant à la benarié des sentiments, on trouve dans ce poime boat ou qu'on peut deiser. La valuer prudente de Henri IV, jointe à la geirestiée de los mismatids, derait aervir d'exemple à lous les roise et à tous les bieros qui se piquent, quetique chian nal a propos, de durrét everse carç que desfui sele citats et le sert de la goerre out soumis à l'eur puissance. Qu'il herr soid dit, qu'instaint, que ce u'et ai d'aut l'ise qu'il leur soid dit, qu'instaint, que ce u'et ai d'aut l'ise grandeur, mais bien dans ce resliment que l'auteur expetine avec tant de noblesse :

Amilié, don du ciel, plaisir des grandes âmes, Amilié, que les rois, ces illustres ingrats, Sont assez malheureux pour ne connaître pas.

Ainsi pensait ce grand prince avant que de monter sur le trône. Il ne pouvait alors instruire les rois qua par des maximes : aujourd'hui il les instruit par des exemples.

La Borenode a été traduite en plusieurs langues, en vers anglais par M. Lockmaus; une partir la été en vers taluien par M. Quirini, noble vénitira; et une autre en vers latins par le catalond é ce nom, hibitoliséeure du Valcian, al conno par sa grande littérature. Ce sont ces deux hommes célières qui out traduit le pôrmé de Panterop. MM. Ortokani el Nord out aussis traduit plusieurs elambé de la Borenoide. Ellé l'a éte entirenoné en vers helbundaies et allemands, et en vers latins par M. Caox de Canperal.

Cette justice, rendue par tant d'étrangers contemporains, semble suppléer à ce qui manque d'ancienneté à ce poème; et puisqu'il a été généralement approuvé dans un siècle qu'on peut appeler eclui du goût, il y a apparence qu'il le sera des siècles à venir. On pourrait donc, sans être téméraire, le placer à côté de ceux qui ont le sceau de l'immortalité. C'est ce que semble avoir fait M. Cocchi, lecteur de l'ise , dans une lettre imprimée à la tête de quelques éditions de la Henriade, où il parle du sajet, du plan, des mieurs, des caractères, du merveilleux, et des prineipales beautés de ce poéme, en hemme de goût et de beaucoup de littérature; bien différent d'un Français, auteur de feuilles périodiques, qui, plus jaloux qu'éclairé, l'a comparé à la Pharsale. Une telle comparaison auppose dans son auteur ou bien peu de lumières, ou bien peu d'équité : car en quel se ressemblent ces deux poêmes ? Le sujet de l'un et de l'autre est une guerre civile; mais. dans la Pharsale, « l'audace est triomphante et le erime » adoré ; » dans la Henriade, au contraire, tout l'avantage est du côté de la justice. Lucain a suivi scrupuleusemeut l'histeire, sans mélange de fiction, au lieu que Voltaire a changé l'ordre des temps, transporté les taits, et employé le merveilleux. Le style du premier est souvent ampoulé, défaut dont on ne voit pas un seul exemple dans le second. Lucain a peiut ses héros avec de grands traits, il est vral, et il a des coups de pincean dont on trouve peu d'exemples dans Virgile et dans Homère. C'est peut être en cels que lui ressemble notre poète : on convient assez que personne u'a micux consu que lui l'art de marquer les caractères ; un vers lui suffit quelquefois pour cela,

Médicis la <sup>a</sup> reçut avec indifférence, Sans paraître jouir du fruit de sa vengeance, Sans remords, sans plaisir, etc.

La tôte de Coligni , chant u.

témeiu les suivants :

Connaissant les périls , et ne redoulant rien ; Houreux guerrier <sup>1</sup>, grand prince, et mauvais citoyen.

Il \* se présente aux Seize, et demande des fers, Du front dont il aurait con James ers pervers.

II 3 marche en philosophe où l'honneur le conduit, Condamne les combats, plaint sou maître, et le suit.

Mais, si Voltaire annone avre tan d'art ses personnages, il les soultent avre bezonne de garque: et je an crois pas que dans le cours de son pome en trovre un seul vers de questjou d'ents se d'entres Lancia, an ententres, est plein d'inégalités; es, s'il atteint questponés la récitable grandeur, il domes novre dans l'entre. Essin, ce poslabila, qui a porté à un si hunt point in nobleuse des neutmonts, rical plus in entre les regul litat no peinde coulécrire; et j'one assurer qu'en cette partie notre lanque n'e jumité det si dou que dans la Herzaria de

Il y aurait donc plus de justesse à comparer la Henriade avec l'Éncide. On pourrait mettre dans la baiance le plan, les mœurs, le merveilleux de ces deux poemes; les personnages, comme lleuri IV et Enée, Achate et Mornay, Sinon et Clément, Turnus et d'Annuale, etc.; les épisodes qui se répondent, comme le repas des Troyens sur la côte de Carthage, et celui de Henri chez le solitaire de Jersey; le massacre de la Saint-Barthélemi, et l'incendie de Trole; le quatrième chant de l'Enéide, et le neuvième de la Henriade; la descente d'Énée aux enfers, et le songe de Henri IV ; l'antre de la Sibylle , et le sacrifice des Seize; les guerres qu'ont à soutenir les deux héros, et l'intérêt qu'on prend à l'un et à l'autre; la mort d'Euryale et celle du jeune d'Ailly; les combats singuliers de Turenne contre d'Anmale, et d'Énée contre Turnus; enfin le style des deux poëtes , l'art avec lequel ils out enchaîné les faits, et leur goût dans le choix des épisodes, leurs comparaisons, leurs descriptions. Et après un tel examen, on pourrait décider d'après le sentiment.

Les lorpres que je suis obligé de me prescrive dans cette Préface ne me permettent pas d'appuyer sur ce parallèle; mais je crois qu'il me suffit de l'indiquer à des lecteurs écuirés et sans prévention.

Les rapports ragues et généraux dont je viens de parler out fit din à quedques critiques que la Herriade manquait du coté de l'aurention : que ne fisit on le même reproche à Virgile, au Taxte, etc. Plans l'Énride sont rémais le plas de l'Odgasée c'othi de l'Illade (dans la Merusalem délierée, ou trouve le plan de l'Illade exactement suivi, et orné de quédques épuodes tirés de l'Énride.

Area Hoove, Virgide et le Tane, on avait décrit des leurs, des incredés, des impoles, son avait decrit des leurs, de la corcide, de la replace à son avait pour le sons des leurs, de la corcide, de la companya de la concident de la companya de la companya de la companya de la corcident de la companya del la companya de la companya del la companya de la companya d Et lui découvre un diru sous un pain qui a'est plus '.

Oui, ditil, co vers est beau; mais, je ne sais, l'idée n'en est pas neuve. Malheur, slit M. de Fencion', a qui n'est pas éaux eu lisant ces vers :

Fortunale senex! hie, inter flumina nota kt fontes sacros, frigus captable opacum. Visu., Eef. t.

Namaria-je pan rissou d'altersou critte esjete d'antalisse au critique des la risso de paier I I one précire à la una cesa qui, comme but, vendent du mest, e'exis-dire de la most de la comme de la comme de la comme de la comme de la messa de la comme de la comme de la la comme de la ma passe desse has postes, dun Teliciare sainte, la ma passe desse has postes, dun Teliciare sainte, la ma passe desse has postes, dun Teliciare sainte, la ma passe desse has postes, dun Teliciare sainte, pas souves. Solt d'en d'alt servi aine de jet l'avei l'avei pas souves. Solt d'en d'alt servi aine de jet l'avei l'avei pas souves. Solt d'en d'alt servi aine de jet l'avei l'avei pas souves. Solt d'en d'alt servi aine de jet l'avei l'avei pas souves. Solt d'en d'alt servi aine de le l'avei l'avei pas souves solt d'en d'alternation de l'avei pas souves de l'avei de l'avei de la comme de l'avei à résert de d'esta de l'avei de la comme de l'avei destrict au diceasse de se modelre.

Je ne réfuterai pas ici ceux qui ont été assez ennemis de la poésie pour avancer qu'il peut y avoir des poemes en prose : ce paradoxe paraît téméraire à tous les gens de bon 2001 et de bon sens. M. de Fénelon, qui avait beaucoup de l'un et de l'autre, n'a jamais donné son Télémaque que sous le som des Aventures de Télémaque, et jamais sous celui de poeme. C'est, sans contredit, le premier de tous les romans; mais il ne peut pas même être mis dans la elasse des derniers poèmes. Je ne dis pas seulement parco que les aventures qu'on y raconte sont presque toules mdépendantes les unes des autres, et parce que le style, tout fleuri et tendre qu'il est , serait trop uniforme ; je dis parce qu'il n'a pas le nombre, le rhythme, la mesure, la rime, les inversions, en un mot rien de ce qui constitue cet art si difficile de la poésie, art qui n'a pas plus de ropport avec la prose que la musique n'en a avec le ton ordinaire de la parole.

Il ne me reste plus qu'un mot à dire sur l'exthographe qu'un a suivi dans cette édition; écts crie de faviateur; il l'à justifiée lui-nême : et puisqu'il n'a contre lui qu'un nage condamné par ceux même qu'i e avivent, il jurnit ausse insullée de prouvere qu'il a eu raison de écn évatre per constituer donc, pour faire voix comitien cet sacça per constituer donc, pour faire voix comitien cet sacça de nos melleurs poètes, sú ils se l'out que trop scrapuleussement soiri le distribuir de la constitue de la constitue le constituer poètes, sú ils se l'out que trop scrapu-

Attaquons dans leurs murs ees conquérants si fiers; Qu'ils trembient à teur tour pour leurs propres foyers.

Ma colère revient, et je me reconnois; Immoions en partant trois ingrats a-la-fois.

Et dirais vos defauts si je vous en serois.

jour remarquer à un homme de lettres ce beau vers où Voltaire extrime le mystère de l'Eucharistie :

Guine, chant m.

Harley, chept rv.

Morney, chant vi.

<sup>1</sup> Chant x, vers 1/2.
2 Lettre a l'academie française.

Mithridate.

Il est sur qu'une arthographe conforme à la pronouciation eut obvié à ces défants , et que deux poétes si exacts et le legreux dans leurs rimes ne se sont contentés de cellesrane parce qu'elles satisfesaient les yeux : ce qui le prouve, c'est qu'on ne s'est jamais avisé de faire rimer Braurais, qu'on prononce comme servois, avec voix, qu'on a cru ependant pouvoir rimer avec surois. Dans ces deux vers de Boileau :

La discorde en ces lieux menace de s'accrottre, Demain avec l'aurore un lutrin va parottre.

on prononce s'accraitre pour la rime; et cela est assez usite. Madame Deshoulières dit :

> · puisse durer, puisse crottre L'ardeur de mon teune amant, Comme feront sur ce hêtre Les marques de mon tourment

Mais ce qui paratt singulier, c'est que parottre, en faveur de qui on prononce s'accraître, change lui-même sa prononciation en faveur de eloitre :

3 L'honneur et la vertu n'osèrent plus paroffre; La piète chercha les deserts et le ciostre.

Une bizarrerie si marquée vient de ce qu'on a changé l'ancienne prononciation , sans changer l'orthographe qui la représente. La reformation générale d'un tel abus eut été une affaire d'éclat. Voltaire n'a porté que les premiers coups; il a cru judiciensement qu'on devait rimer pour l'oreille, et non pour les yeux : en conséquence il a fait timer François avec succès, etc. Et, pour satisfaire en mome temps les oreilles et les yenx, il a écrit Français, substituant à la diplithongue of la diplithangue at, qui, accompagnée d'un s, exprime à la fin des mots le son de l'é. comme dans bienfaits, souhaits, etc. Voltaire a été d'autant plus autorisé à ce changement d'orthographe, qu'il lui fallait distinguer dans son poeme certains mots qui, écrits partout silleurs de la même facon, ont néanmoins une prononcistion et une signification différentes ; sous le froc de François, etc., des courtisans français, etc.

Quant à ce que j'ai dit sur le mérite de ce poème, je dechire qu'il ne m'a été permis que de laisser entrevoir mon sentiment; et que si je u'ai pas heurté de front la prévention de quelques critiques , ce n'est pas que je ne leur sols entièrement opposé. Peut-être nn jour pourrai je sans contrainte parler comme pensera la postérité.

#### AVANT-PROPOS

SUR LA HENRIADE,

PAR LE ROI DE PRUSSE 4.

Le poème de la Henriade est connu de toute l'Europe. Les éditions multipliées qui s'en sout faites l'out répandu chez toutes les nations qui ont des livres, et qui sont assez policées pour avoir quelque goût pour les lettres.

- Lutran, chant it.
- \* C'climent, églogue.
- Epitre III , Boilean.
- \* Ce morceau îni envoyé à Voltaire par Frédérie, stors prince royal, le 9 septembre 1739.

M. de Voltaire , peut-être l'unique auteur qui préfère la perfection de son art aux intérêts de son amour propre, ne s'est point lassé de corriger ses fautes; et depuis la première édition, où la Henriade parut sous le titre de Poeme de la Lique, jusqu'à celle qu'on donne aujourd'hul an publie, l'auteur s'est toujours élevé, d'efforts en efforts, jusqu'à ce point de perfection que les grands génies et les maltres de l'art ont ordinairement mieux dans l'idée qu'il ne leur est possible d'y atteindre.

L'édition qu'on donne à présent an public est considérablement augmentée par l'auteur : c'est une marone évidente que la fécondité de son génie est comme une source intarissable, et qu'on pent toujours s'attendre, sans se tromper, à des heautés nouvelles et à quelque chose de perfait d'une aussi excellente plume que l'est celle de M. de Voltaire

Les difficultés que ce prince de la poésie française a trouvées à surmonter, lorsqu'il composa ce poême épique, sont lunombrables. Il avait contre lui les préjugés de toute l'Europe, et ceux de sa propre nation, qui était du sentiment que l'épopée pe réussirait jamais en françals ; il avait devant lui le triste exemple de ses précurseurs, qui avaient tous bronché dans cette rénible carrière ; il avait encore à combattre ce respect superstitieux du peuple savant pour Virgile et pour Homère, et, plus que tout cela, une santé faible et délicate, qui surait uils tout autre homme moins sensible que lui à la gioire de sa nation hors d'état de travailler. C'est néanmoins malgré ees obstacles que M. de Voltaire est venu à bout d'exécuter son dessein, quoique aux dépens de sa fortune , et souvent de sou repos.

Un génie aussi vaste, un esprit aussi sublime, un hon aussi laborieux que l'est M. de Voltaire, se serait ouvert le chemin aux emplois les plus illustres, s'il avait vouln sortir de la sphère des sciences, qu'il cultive, pour so youer à ces affaires que l'intérêt et l'ambition des hommes ont contume d'appeler de solides occupations; mais il a preféré de suivre l'impulsion irrésistible deson genie, pour ces arts el pour ces sciences, aox avantages que la fortune aurait été forcée de lui accorder : aussi a-t-il fait des progrès qui répondent parfaitement à son atlente. Il fait autant d'honneur aux sciences que les sciences lui en font : on ne le connaît dans la Henriade qu'en qualité de poète; mais il est philosophe profond et sage historien en même temps.

Les sciences et les arts sont comme de vastes pays, qu'il pous est presque aussi impossible de autjuguer tous, qu'il l'a été à César, ou liten à Alexandre, de conquérir le monde entier : il laut beaucoup de talents et beaucoup d'application pour s'assujettir quelque petit terrain ; aussi la plupart des hommes ne marchent ils qu'à pas de tortue dans la conquête de ce pays. Il en a été cependant des sciences comme des empires du monde, qu'une infinité de pelits souverains se sont partagés; et ces petits souverains réunis ont consposé ce qu'on appelle des académies : et comme dans ces gouvernements aristocratiques il s'est souvent trouvé des hommes nés avec une intelligence supérieure, qui se sont élevés au-dessus des antres, de même les siècles éclairés ont produit des hommes qui ont uni en ent les sciences qui devaient donner une occupation suffisante à quarante têtes pensantes. Ce que les Leibnitz, ce que les Fontenelle ontété de leur temps, M. de Voltaire l'est aujourd'hui; il n'y a aucune science qui n'entre dans la sobère de son activité; et, depuis la géométrie la plus sublime jusqu'à la poésie, tout est soumis à la force de son génie.

Malgré une vingtaine de sciences qui partagent M. de Voltaire, molgré ses fréquentes infirmités, et malgré les rhagrins que lui donnent d'indignes envieux, il a conduit sa Henriade à un point de maturité où je ne sache pas qu'aucun poemo soit jamais parvenn

On trouve toute la sagesse imaginable dans la conduite de la Henriade. L'auteur a profité des défauts qu'on a rep chés à Homère; ses classes et l'action out peu ou point de liaison les uns avec les sotres, ce qui leur a mérite le nom de rapsodies : dans la Henriade on trouve une liaison intime entre tous les chants; ce n'est qu'un même sujet divisé par l'ordre des temps en dix actions principales. Le dénoument de la Henriade est naturel ; e'est la conversion de Henri IV, et son entrée à Paris qui met fin aux guerres civiles des liqueurs qui troublaient la France; en cela le poete français est infiniment superieur au poete latin, qui ne termine pas sun Encide d'une maniere aussi interesante qu'd l'avait commencée ; ce ne sont plus alors que les étincelles du beau feu que le lecteur admirait dans le commencement de ce poeme; on dirait que Virgile en a composé les premiers chants dans la fleur de sa jeunesse, et qu'il a composé les derniers dans cet âge où l'imagiantion mourante et le feu de l'esprit à moitie éteiut ne permettent plos aux guerriers d'être héros, ui aux poêtes d'écrire.

Si le poète français unite en quelques endroits Homère et Virgile, c'est pourtant toujours une imitation qui tieut de l'original, et dans laquelle on voit que le jugement du poète français est intiniment supérieur a celui du poête gree. Comparez la descente d'Ulysse aux enfers 1 svec le septième chant de la Henriade, vous verrez que re dernier est enricht d'une infinite do beautes que M. de Voltaire ne

doil nu'a lui-même.

La scule idée d'attribuer au rêve de Henri IV ce qu'il voit dans le ciel, dans les cufers, et ce qui lui est pronostiqué au temple du Destin, vant scule toute c'Hade : car le rêve de Henri IV ramène tout ce qui lui arrive anx règles de la vraisemblance, an lieu que le voyage d'Ulysse aux enfers est depourve de tous les agréments qui sursient pu donner l'air de vérite à l'augénieuse tiction d'Homère

De plus, tous les ésisedes de la Henriade sont placés dans leur lieu; l'art est si bien caché par l'auteur qu'il est difficile de l'apercevoir : tout y paraît naturel, et l'ou dirait que ees fruits qu'a produits la fécondité de son imagination, et qui embellissent tous les endroits de ce poeme, n'y sout que par nécessité. Vous n'y trouvez point de ces petits détails où se uoient tant d'auteurs à qui la sécheresse et l'enflure tiennent lieu de genie. M. de Voltaire s'applique à décrire d'une maniere touchaute les sujets pathetiques ; il sait le grand art de toucher le cœur ; tels sont ces endroits touchants, comme la mort de Coligni, l'assassinat de Valois, le combat du jeune d'Ailly, le conge de Heuri IV de la belle Gabrielle d'Estrées, et la mort du brave d'Aumale; on se sent énsu à chaque fois qu'on en fail la lecture; en un mot, l'auteur ne s'arrête qu'aux endroits intéressants, et il passe légèrement sur ceux qui ne feralent que grossir son poeme : il n'y a ul du trop ni du trop peu dans la Henriade

Le merveilleux que l'auteur a employé ne peut elsoques aucun lecteur sense; tout y est ramené an vraisemblable par le système de la religion : tant la poésie et l'éjoqueuce savent l'art de rendre respectables des objets qui ne le sont guère par eux mêmes, et de fournir des preuves de crédibilite capables de séduire!

Toutes les allégeries qu'on trouve dans ce poème sont nouvelles; il y a la Politique, qui habite su Vatican; le temple de l'Amour, la vraie Religion, la Discorde, les Vertus, les Vices; tout est animé par le pincean de M. de Voltaire; ce sont autant de tableaux qui serpassent, au ju-

Il nie reste à présent à parler de la poésie du style, de cette partie qui caractérise proprement le poète. Jamais la langue française n'eut autaut de force que dans la Henriade : ou y trouve partout de la noblesse ; l'auteur s'élève avec un feu infini lusqu'au sublime, et il ne s'abaisse qu'avec grace et dignité : quelle vivacité dans les peintures! quelle force dans les caractères et dans les descrip tions, et quolio noblesse dans les détails! Le combat d jeune Turenne doit faire en tout temps l'admiration des lecteurs : c'est dans cette peinture de coups portés , parés , recus, et rendus, que M. de Voltaire a trouvé pripripalement des obstacles dans le geme de sa langue; il s'en est cependant tiré avec toute la gloire possible. Il transporta le lecteur sur le champ de bataille; et il vous semble plutot voir un combat qu'en lire la description en vers. Quant à la saine morale, quant à la beauté sies senti-

ments, on trouve dans ce poeme tout ce qu'on peut désirer. La valeur prudente de Henri IV, jointe à sa générosité et à son bumanité, devrait servir d'exemple à tous les rois et à tous les héros qui se piquent, quelquefois mal à proros, de dureté et de brutalité envers ceux que le destin des etals ou le sort de la guerre a sounds à leur puissance; qu'il leur soit dit, en passant, que ce n'est point dans l'inflexibilité ni dans la tyrannie que consiste la vraie grandeur, mais bien dans ces sentiments que l'auteur exprime avec tant de noblesse :

Amiti- don du ciel, plaisir des grandes àmes \*, Amitié, que les rois, ces illustres ingrats, Sout asset malicureux pour ne connaître pas.

Le caractère de Philippe de Mornay peut aussi être comple parmi les chefs d'œuvre de la Henriade; ce caraetère est tout nouveau. Un philosophe guerrier, un soldat lumain, un courtisan vrai et sans flatterie; un assemblage de vertu aussi rure doit mériter nos suffrages : aussi l'auteur y s-t-d puisé comme dans une riche source de sentiments. Que l'aime à voir Philippe de Morsay, ce fidele et storque auri, à côté de son jeune et vaillant maître, repousser partout la mort, et ne la donuer jamais \* l Cetto sagesse philosophique est bien éloignée des mœurs de notro siecle; et il est à deplorer, pour le bien de l'humanité, qu'un caractère aussi beau que celui de ce sage ne soit qu'un être de raison. D'ailleurs la Henriade ne respire que l'humanité: cette

vertu si nécessaire aux princes, ou plutôt leur unique verta, est relevée par M. de Voltaire; il montre un roi victorieux qui pardonne aux vaineus; il conduit eo héros aux murs de Paris, où, su lieu de saccager cette ville rehelle, il fournit les aliments nécessaires à la vie de ses habitants désolés par la famine la plus cruelle; mais, d'un sutre côté, il dépeint des couleurs les plus vives l'affreux massacre de la Saint-Barthélemi, et la cruzuto inoute avec laquelle Charles IX hâtail [ni-même la mort do ses malbeureux sujets calvinistes.

La sombre politique de Philippe II., les artifices et les intrigues de Sixte-Quint, l'indolence léthargique de Valoin, et les faiblesses que l'amour fit, commettre à Henri IV, sont estimées à leur juste valenr. M. de Voltaire accor pagne tous ses récits de réflexions courtes, mais excellentes, qui ne peuvent que former le jugement de la jeunesse, et donner des vertus et des vices les idees qu'on en doit avoir. On trouve de toute part dans ce poeme, que l'auteur recommande aux peuples la fidélité pour leura

gement des connaisseurs, tout ce qu'a produit le crayon habite du Carrache et du Ponssin.

<sup>.</sup> Odyssie, chant st.

<sup>1</sup> Chant Vin, vers 322-21. " Chant vitt, vers 201,

lois et pour leurs souverains. Il a immortalisé le nom du président de Harlay \*, dont la fidélité inviolable pour son mattre méritait une pareille récompense; il en fait autant pour les conseillers Brisson , Larcher, Tardif , qui fisrent mis à mort par les factieux; ce qui fournit la reflexion suivante de l'auteur :

Vos noms toutours tamenx vivrout dans la mémoire 2. Et qui meurt pour son roi meurt toujours avec gloire.

Le discours de Potier 3 aux factieux est aussi beau par la justesse des sentiments que par la force de l'éloquence. L'auteur fait parler un grave magistrat dans l'assemblée de la Ligue; il s'oppose courageusement au dessein des rebelles, qui voulaieot élire roi un d'entre eux : il les renvoie à la domination légitime de leur souverain, à laquelle ils voulaient se soustraire; il condamne toutes les vertus des Guises, en tant que vertus militaires, puisqu'elles devenaient criminelles dès là qu'ils en fesaient usage contre leur roi et leur patrie. Mais tout ce que je pourrais dire de ce discours ne saurait en approcher; il faut le lire avec attention. Je ne pretends que d'en faire remarquer les beautés à ceux des lecteurs auxquels elles pourraient échapper.

Je passe à la guerre de religion, qui fait le sujet de la Henriade. L'auteur a dû exposer naturellement les abus que les superstitieux et les fanatiques ont coutume de faire de la religion : car on a remarqué que, par je ne sais quelle fatalité, ces sortes de guerres ont tunjours été plus sanguinaires que celles que l'ambition des princes ou l'indo: lité des sujets ont suscitées ; et comme le fanatisme et la superstition ont été de tout temps les ressorts de la politique deiestable des grands et des erclésiastiques, il tallast nécessairement y opposer nue digue. L'auteur a employé tout le feu de son imagination, et tout ce qu'ont pu l'eloquence et la poésie, pour mettre devant les yeux de ce siecle les folies de pos aucêtres, afin de pous en préserver à jamais. Il voudrait purifier les camps et les soldats des arguments pointifleux et subtils de l'école, pour les renvoyer au peuple pedant des scolastiques; il voudrait desarmer à perpetuite les hommes du glave saint qu'ils prennent sur l'autel, et dont ils égorgent inipitoyablement leurs freres : en un mot, le bien et le repos de la société font le principal but da ee poëme, et c'est pourquoi l'auteur avertit si souveut d'eviter dans cette route l'écueil dangereux du fanatisme et du faux zèle.

Il paratt cependant, pour le bien de l'humanité, que la mode des guerres de religion est finie, et ce serait assurément une folie de moins dans le monde : mais j'ose dire que nous en soumes en partic redevables à l'espait philosophique, qui prend depuis quelques années beaucoup le dessus en Europe. Plus on est éclairé, moins on est su perstitioux. Le siècle où vivait Henri IV était blen different : l'ignorance monacale, qui surpassait toute imagination, et la barbarie des hommes, qui ne connaissaient pour tonte occupation que d'aller à la chasse et de s'entretuer, donnaient de l'accès aux erreurs les plus palpables. Catherine de Médicis et les princes factieux pouvaient donc alors abuser d'autant plus facilement de la crédulité des peoples, puisque ces peuples étaient grossiers, aveugles, et ignorants.

Les siècles polis qui ont vu fleurir les sciences n'ont point d'exemples à nous présenter de goerres de religion , ni de guerres séditieuses. Dans les beaux temps de l'empire roman, je venx dire vers la fin du règne d'Anguste, tout l'empire, qui composait presque les deux tiers du monde, était trafiquille et sans agitation; les hommes abandonmient les inférêts de la religion à ceux dont l'empfoi était d'y vaquer, et de préféraient le repos, les plaisirs, et l'étude, à l'ambitique rage de s'égorger les uns les autres . soil pour des mots, soit pour l'intérêt, ou pour une funeste

gloire. Le siècle de Louis-le-Grand, qui peut-être égale, sans flatterie, celui d'Auguste, pous fournit de même un exemple d'un règne heureux et tranquille pour l'intérieur du royaume, mais qui malheureusement fut troublé vers la fin par l'ascendant que le P. Le Tellier prenait sur l'esprit de Louis XIV, qui commençait à baisser; mais c'est la faute proprement d'un particulier, et l'on n'en saurait charger ce siècle, d'ailleurs si fécund en grands hommes, que par une injustice manifeste.

Les sciences ont ainsi toujours contribué à humaniser les hommes, en les rendant plus doux, plus justes, et moins portés aux violences ; elles ont pour le moins autant de part que les lois au bien de la société et au bonheur des peuples. Cette façon de peuser aimable et douce se comsunique Insensiblement de ceux qui cultivent les arts et les sciences au public et an vulgaire ; elle passe de la cou à la ville, et de la ville à la province : on voit alors avec évidence que la nature ne nous forma point assurément pour que nous nous exterminions dans ce monde, mais pour que nous nous assistions dans nos communs besoins; que le malheur, les infirmités, et la mort, nous poursnivent sans cesse, et que c'est une démence extrême de multiplier les causes de nos misères et de notre destruction. On reconnaît, indépendamment de la différence des conditions, l'égalité que la natura a mise entre nous, la nécessité qu'il y a de vivre unis et en paix, de quelque na tion et de quelque opinion que nous soyons ; que l'amitié et la compassion sont des devoirs universels; en un mot, la réflexion corrige en nous tous les défauts du tempé-

Tel est le véritable usage des sciences, et voilà par conséquent la règle de l'obligation que nous devous avoir à ceux qui les cultivent, et qui tâchent d'en fixer l'usage parmi nous. M. de Voltaire, qui embrasse toutes ces sciences, m'a toujours paru mériter une part à la gratitude du public, et d'autant plus qu'il ne vit et ne travaille que pour le bien de l'humanité. Cette réflexion, jointe à l'envie que j'ai eue toute ma vie de rendre hommage à la vérité, m'a déterminé à procurer au public cette édition, que j'ai rendue aussi digne qu'il me l'a été possible de M. de Voltaire et de ses lecteurs.

En un mot, il m'a paru que donner des marques d'es time à cet admirable auteur était en quelque façon honorer notre siècle, et que du moins la postérité se redirait d'age en âge que si notre siècle a porte des grands hom mes, il en a reconnu toute l'excellence, et que l'euvie ni les cabales n'out pu opprimer ceux que leur mérite et leurs talents distinguaient du vulgaire et même des grands houses.

<sup>&#</sup>x27; Chant Iv. vers 439.

<sup>2</sup> Had. , 467-68.

Lisaul v, vers 83 et sure.

#### TRADUCTION

## D'UNE LEFTRE DE M. ANTOINE COCCHI.

LECTEUR DE PISE, A M. RINUCCINI.

SACRÉTAIRS D'ÉTAT DE FLORENCE,

### SUR LA HENRIADE.

Selon moi, monsieur, il y a peu d'ouvrages plus beaux que le poéme de la Henriade, que vous avez eu la bonté de me preter.

J'ose vous dire mon jugement avec d'autant plus d'assurance, que j'ai remarqué qu'ayant lu quelques juges de ce poème à gens de différente condition et de différent génie , et adonnés à divers genres d'érudition , tout cela n'a point empêché la Henriade de plaire également à tous ; ce qui est la prenve la plus certaine que l'on puisse rapporter de sa perfection révile.

Les actions chantées dons la Henriade regardent, à la vérité, les Français plus particulièrement que nons ; mais, comme elles sont véritables , grandes , simples , fondées sur la justice, et entremèlées d'incidents qui frappent, elles excitent l'attention de tout le monde.

Oul est celui qui ne se plairait point à voir une rébellion étouffée, et l'héritier légitime du trône s'y maintenir, en assidurant sa capitale rebelle, en donnant une sangiante bataille, en prenant toutes les mesures dans lesquelles la force, la valeur, la prudence et la générosité brillent à l'eavi?

tl est vral que certaines eirconstances historiques sont changées dans le poème; mais, outre que les véritables sont notoires et récentes, ces changements, étant ajustés à la vraisemblance, ne doivent point embarrasser l'esprit d'un lecteur tant sort peu accontumé à considérer un noeme comme l'imitation du possible et de l'ordinaire, liés ensemble par des fictions ingénieuses.

Tout l'éloge que puisse jamais mériter un poème, pour le bon choix de son sujet, est certainement du à la Henriade, d'autant plus que, par une suite naturelle, il a été nécessaire de raconter le massacre de la Saint-Barthélemi , le meurtre de Henri Iti, la bataille d'Ivry et la famine de Paris : événementa tous vrais, tous extraordinaires, tous terribles, et tous représentés avec cette admirable vivarité qui excite dans le spectateur et de l'horreur et de la compassion; effets que doivent produire pareilles peintures, quand elles sont de main de malire.

Le nombre d'acteurs dans la Henriade n'est pas grand ; mais ils sont tous remarquables dans leurs rôles, et extrêmement bien dépeints dans lours morura.

Le caractère du héros, Henri IV, est d'autant plus incon parable, que l'on y volt la valeur, la prudence militaire, l'humanité et l'amour s'entre-disputer le pas, et se le cé-

der tour à tour, et toujours à propos pour sa gloire. Celul de Mornay, sou ami intime, est certainement rare; il est représenté comme un philosophe savant, courageux, prudent et bon.

Les êtres invisibles , sans l'entremise desquels les poêtes n'oseraient entreprendre un poème, sont bion ménagés dans celui-ci, et aisés à supposer : telles sont l'âme de saint Louis, et quelques passions humaines personnifices; encore l'auteur les a-t-il employées avec tant de jugement et

d'économie, que l'on peut facilement les prendre pour des allégories.

En vuyant que ce poème soutient toujours sa beanté, sans être farci, comme tous les antres, d'une infinité d'agenta surnaturels , cela m'a confirmé dans l'idée que j'ai toujours eue que, si l'on retranchait de la poésie épique ces personnages imaginaires, invisibles et tout-puissante, et qu'on les remplacht, comme dans les tragédies, par des personnages réels, le poème n'en deviendrait que plus beau.

Oe qui m'a d'abord fait venir cette pensée, c'est d'avoir bservé que, dans Homère , Virgile, le Dante, l'Arioste , le Tasse, Milton, et en un mot dans toua cenx que j'ai lus, les plus beaux endroits de leurs poemes ne sout pas ceux uù ils font agir ou parler les dieux, lo diable, le destin et les esprita; au contraire, tout cela fait rire, sans jamais produire dans le cœur ces sentiments touchants qui naisseut de la représentation de quelque action Insigne, proportionnée à la capacité de l'houme notre égal, et qui ne passe point la :phère ordinaire des passions de notre ûme. C'est pourquoi j'al admiré le jugement de ce poete, qui,

ponr enfermer sa fiction dans les bornes de la vraisemblance et des fécultés humaines, a placé le transport de son béros au ciel et aux enfers dans un songe, dans lequel ces sortes de visions peuvent paraltre naturelles et croyables.

D'ailleurs il faut avouer que sur la constitution de l'univers, sur les lois de la nature, sur la morale et sur l'idée qu'il fant se former du mal et du bien, des vertus et du vice, le poête sur tout cela a parlé avec tant de force et de justesse, que l'ou ne peut s'empêcher de reconnaître en lui un génie supérieur et une counaissance parfiate de tout ce que les philosophes modernes ont de plus raison nable dans leur système

Il semble rapporter tonte sa science à inspirer au mondo entier une espèce d'amitié universelle, et une horreur généralo pour la cruauté et pour le funalisme.

Egalement ennemi de l'irréligion, le poéte, dans les disputes que notre raisou ne saurait décider, qui dépendent de la révélation, adjugo avec modestle et solidité la préférence à notre doctrine romaine, dent il éclaireit même plusieurs ubscurités.

Pour juger de son style, il serait nécessaire de connaître toute l'étendue et la force de la langue ; habileté à laquello il est presque impossible qu'un étranger puisse atteindre et sans laquelle il n'est pas facile d'approfondir la puretó de la diction.

Tout ce que je puis dire là-dessus, c'est qu'à l'oreille ses vers paraissent aises et harmonieux, et que dans tout le poème je n'al trouvé rien de puéril, rien de languissant, ni aucune fausse pensée; défauts dont les plus excellents poetes ne sont pas tout-à-fait exempte

Dans Homère et Virgile, on en voit quelques-uns, mais rares : on en trouve beaucoup dans los principaux, ou, pour mieux dire, dans tous les poétes des langues modernes, surtout dans ceux de la seconde classe de l'antiquité.

A l'égard du style, je puis encore ajouter une expérience que j'ai faite, qui donne beaucoup à présumer en sa faveur. Ayant traduit ce poeme couramment, en le lisant a différentes personnes, je mo suis aperçu qu'elles en unt senti toute la grâce et la majesté : indice infaillible que le style en est très excellent. Aussi l'auteur se sert-il d'uno noble simplicité et brièveté pour exprimer des choses difficiles et vastes, sans néanmoins rien laissor à désirer pour leur entière intelligence ; taient bien rare, et qui fait l'essence du vrai sublime.

Après avuir fait connaître en général le prix et le méille de ce poeme, il est inutile d'entrer dans un détail particulier de ses beautés les plus éclatantes. Il y en a, je l'avoue, plusieurs dont je crois reconnaître les originaux dans Homère, el surtout dans l'Alta de, copiés depuis avec différents succès par tous les poètes postérieurs; mais on trouve aussi dans ce poème une infinité de beautés qui semblent neures,

et appartenir en propre à la Henriade. Telles sont, par exemple, la noblesse et l'aliégorie de tout le claat v', l'endroit où le poète représente l'inflame meurtrier de Henri III, et sa juste réflexion sur co misé

rable assassin.

C'est encore quelque chose de nouveau dans la poésie, que le discours ingénieux qu'on lit sur les châtiments à aubir anrès la mort.

subir après la mort.

Il ne me souvient pas non plus d'avoir vu ailleurs se besu trait qu'il met dans le caractère de Mornay, Qu'il combat

sons toutoir fuer personne.

La mort du jeune d'Ailly \*, massacré par son père sans en être coanu, m'a fait varier des latines, quoique J'eusse in une aventure un peu semblable dans le Tasse; mais celle de Vollaire, étant décrite avec plus de précision, m'a paru

nouvelle et sublime.

Les vers sur l'amitié sont d'une beauté inimitable, et rien ne les égale, si ce n'est la description de la modestie de la belle d'Estrées.

Enfin, dans ce poème, sont répandues mille grâces qui démontrent que l'auteur, né avec un goût infini pour le leun, s'est perféctionné encore davantage par une application infattgable à toutes sortes de seiences, afin de devoir sa réputation moise à la nature qu'à lubremene.

sa reputation moule, a la maure qui a mi-mente. Plus il a réussi, plus il est obligeant à bui envers notre ltafie, d'avoir, dans un discours à la nuite de son poème, préféré notre Virgile et notre Tasse à tout autre poète, quoique nous n'osions nous-mêmes les égaler à l'tomère, qui a été le premier fondateur de la belle poésie.

# HISTOIRE ABRÉGÉE

.

ÉVÉNEMENTA SUR LESQUELS EST PONDÉE LA PABLE

DU POËME DE LA HENRIADE.

Le feu des paerres étiles, dont François II vil les presidres disoulées, avait embras ét Primes sous la minorité de Clarles (X. La réligion en était le sujet parmi les parels, et le précete parmi les grands). La réliembre, Catherine de Médicis, avait plus d'une fois hasardé le sabrit du royaume pour conserre sous actorité, armant le sabrit catholique coutre le protestant, et les Guises contre les Bourlous, pour acable ries une par les autres.

La Finnce avait alors, pour son maliteur, beaucoup de seigeurus trup pulsantas, par conclupent fictieux; de seigeurus trup pulsantas, par conclupent fictieux; de peuplas deremon fantatiques et barbares pur cette fareur de peupla ou ravaganti l'état. Les batalites de breux, de Saintleur avaganti l'état. Les batalites de breux, de Saintbeurux trèpes de l'étates l'X, je hel parpules villué réclaur prises, propises, ascezigées sour à four par les partis opunes son festall mourir les prisonness de guerres par des supplices recherchés. Les égiltes étalent mises en cendres que les récornies, les temples per les catològies; les amentapoisonnements et les assassinats n'étaient regardés que comme des vengesnees d'ennemis liabiles.

comme des vragements d'ennemis labeles. On mis le combie la sair d'horveurs per la journée de la commission de la principal de la commission de la principal de la commission de la principal de la

como de consecución de consecución de consecución de consecución de consecución de l'applica, et ano fermos ecidente par les agreemands de l'applica, et ano jeune roi de viangi-treis nan, enfonmer de suasgéndal la mont de plans d'un million de feura suglica. Cetta melne nación, qui ne pense supoura libra à ce crime qu'en frisandanta, je comunit ane transporte el sur sele. Plusa de corne mille inommes firerta assassiens par leura compatibiora, retratora, como le prediciend Jamania, le munitarquiente de retratora, como la prediciend Jamania, le munitarquiente Safet-Heren, etc., la modidé des Français égurguait Fauter.

Charles IX ne vécut pas long-temps après la Saint-Barthétemi. Son feire Henri III quitta le trône de la Palogne, pour venir replonger la France dans de nouveaux malheurs, dont elle ne fut tirée que par Itenri IV, ai justment surmommé le Grand par la postérité, qui seule peut donner ce titre.

tient III., on revenant on France, J. Irova a dona partie dominanta i. The date-circle due efficience, praniscant de sa cender, plata violent que jimanis, et ajunt in at the le minus en la tilaga, faction poissante, frante partie per aprile. Se deservine de la Liaga, faction poissante, frante per la qui per las princes de Guilee, menuragie par les papes, fourcacte par François, factoristant tous de jour par l'action de l'Empire, s'accordissant tous de jour par l'action de Catholique, main ne teniant qui la relation. Son telle still le due de Guilee, commonante fe Badier's, princed l'une reputation cétatente, et qui, syant plan de grandes quarente de l'action de l'acti

Beard III, au lieu d'accabler ces deux pagis sons le poids de l'austrier payle, les fortis par sa fablisses ; il eret hiere un grand coup de politique en se déclarant le tert de la Lique, mais il rein fut que l'ecclara. Il lut forcé de faire la guerre pour les intérêts du deux de Gaise, qui che l'ecce pour les intérêts du deux de Gaise, qui frece, son hériter percoupif, qui ne pensait qu'à rétabilir fautorité royale, d'austant plus qu'en aggissant pour leursi III, à qui il d'exit souccéer, it agissant pour luleuri III, à qui il d'exit souccéer, it agissant pour lu-

méme.

L'armée que Heari III envuya contre le roi son beaufeire du Istulea à Contra; son favor l'appeace y fut tut. Le.
Navarais se voited d'autre fruit de sa victoire que de se réconcilité avec le roi. Tout visiqueure qu'il était, il demands la pais, et le roi visiene n'ous l'acceptes, usai l' craignait è des de Guine et la lague. Geste, dans ce tempsque de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra de

Le due de Guise, enflé de sa gioire, et fort de la faiblesse de son souverain, vuit à Paris malgré ses ordres. Alors ar-

<sup>\*</sup> Chant vm , vers 204. \* Ibid. , vers 212 et suiv.

tira la famence journée des barricades, o de proquès chassa les gardes de noi, et ou commanque fact chaige de fair de sa capitale. Guine dit plan : il obligne le roi de tourir les statut-agéneram de royame à Bissi, et à pirt al bean son measure, qu'il della ples de partiquer l'autorité royale, de consentement de crest qui représentative la mation, et sons l'apparencé des formatifies les plus respectables. Bissenciar de l'action de maneral al dangerera, sand bles que non férre le cardinal, plus violent et plus ambitions encores que les duc de Geller.

Ce qui était arriré au parti protestant aprèl la Saint-Barthèlemi arrira alors à la Ligoe e la mort des chefs ranina le parti. Les ligueurs levèrent le manque: Paris ferra es portes; on ne onogea qu'à la tempanne. On regarda Reori III comme l'assonain des défenseurs de la religion et non comme un oil qui avait qui les nigéts compobles. et non comme un oil qui avait qu'un les nigéts compobles. Elle utilia avec le Navarriai. Ces deux princes riarrest campré stata Paris, et c'est la que commence la Henriade.

Le duc de Guise laissait encore un frère; e'était le due de Mayenne, homme intrépêde, mais plus habile qu'agissunt, qui se vit tout d'un coup à la bied d'une faction instruite de ses forces, et animée par la vengeance et par le

funatisme.

Franças toute l'Europe estate altan estite guerre. La colète l'Eschothe, rice de Angeleure, qui et silvair de résidence pour le cit de Xuraria, et qui et trajecte un extrate pour le cui de Xuraria, et qui et trajecte un extrate pour le cui de Xuraria, et qui et trajecte. Menure, de charges, de relatement, et en est Dispués. Menure, de alla toujoure na Angeleure nosilitére ens secours. D'un adait toute et cois, la lacande d'article, qui réquire le Esquate, et qu'autient et cois, la lacande d'article, qui réquire le Esquate, qu'ouilles d'au royaume détroir par la genre cirie. Les depositées d'un royaume détroir par la genre cirie. Les de certains de la constitue d

exp-shout Herei III shills to reader mattice de Paris, benequ'il ett associale Saint-Cloud par un moide dominicials, qui commit or parriché dans la rede libre qu'il object, beneque de la committation de la committation de la committation de la crime de tout la parti. L'opinion publique, la crimace de tout la parti. L'opinion publique, la crimace de noise la liquence de right all faith tern out nit, qu'il entait dans leux marviss extremes, en l'impérimatif dans loux marvis extremes, en l'impérimatif dans loux marviss extremes, en l'impérimatif dans loux marviss extremes, en l'impérimatif dans loux en l'impériment l'i

Ageira In mort de Herei III, in rel de Navarre (Herrile-Grand), recome rei de Piracep per l'armin, evil à sontrait totale les facres de la Ligue, cellies de Floure, de les regions de la companie de la companie de la companie de single, Paris à plaiser repriere. Permi le pais granda lomemen qui la finerei utilise dans corties porcere, et dost ce da la crespiona sagin dans co polone, en composi les mariches de la crespiona de la companie de la composité de marile de la crespiona de la companie de la companie de la companie de la companie de la crespiona de la crespiona de la crespiona de la crespiona de la companie de la crespiona de la crespiona de la companie de la crespiona de la crespiona de la companie de la crespiona de la crespiona de la companie de la crespiona de la crespi

Le principal chef de la Lique était le duc de Mayenne; celui qui avait le plus de réputation après la létait le chevalier d'Aumale, jeune prince consus par cette fierté et ce courage brillant qui distinguaient particulièrement la

maison de Guise, lis oblievest plusieurs secours de l'Espaque; mais II n'est question ici que du fameux comte d'Egmont, fils de l'amirel, qui amens treize ou quatorre cents lances au duc de Mayrenc. On donna besucone combat, dont le plus fameux, ic plus l'écisif et le plus giorieux pour Beari VI, foit la lastallie d'Ivry, oh le duc de Mayrene fut visiene, et le conte d'Egmont fut the

Pendant de cours de ceite guerre, le roi était devens amoureux de la belle Gabrielle d'Estrées; mais son courage ne s'amoilt point suprés d'elle, técuoin la lettre qu'on voit encore dans la Bibliothèque du roi, dans Jaquelle II dit à sa maltresse : « Si je suit valure, yous me connaissez « assez pour croire que je ne fuiral pas, mais ma dernière » pensés sers à Dieu, et l'avand-dernière à tout

Au reste, on mete plunieurs faits considerables, que; abyant point de place dans le pointe, a res doivent point avoir lei. On ne parie til de l'expedition du due de l'arme ne l'anne, qui me serti qu'à retacte la cluté de la Ligue, par les considerations de la consideration de la Ligue, fantième de rui sous le nom de Cluries X. Il staffit de dire qu'après tant de mallieurs et de dévolation, literal 19 se fit catholique, et que les Parisiens, qui baissant au religion et révéraiset as personne, le reconnersat airo proje leur et révéraiset as personne, le reconnersat airo pour leur et révéraiset as personne, le reconnersat airo puis de révéraiset as personne, le reconnersat airo puis de révéraiset as des la consideration de la consideration par le consideration de la considera

## IDÉE DE LA HENRIADE.

Le sujet de la Henriade est le siége de Paris, commencé par Henri de Valois et Henri-le-Grand, achevé par ce der-

aier seul.

Le lieu de la scène ne s'étend pas plus loin que de Paris
à l'vry, où se donna cette fameuse bataille qui décida du

sort de la France et de la maison royale. Le polone est fandé sur une listoire connue, dont on a conservié la vérité dans les événements principaux. Les autres, moins respectables, out été ou retranches, ou arreign suitant la vaisontiblance qu'exign un posone. On a utché d'éviter en cela le déduit de Lucain, qui nes fit qu'une guestes ampounte; et on a pour garant ces vers de M. Dos-

Loin ces rimeurs eraintifs dont l'esprit flegmatique Garde dans ses fureurs un ordre didactique :

Pour prendre Lille, il faut que Dôie soit rendue Et que leur vers exact, sinsi que Mezeray, Alt dess fait lomber les remparts de Courtray !.

thistre.

Ou n'a fait même que ce qui se pratique dans toutes les tracédies, où les événements sont plies aux règles du

An reste, ce poieme c'est par plus historique qu'acoma nutre. Le Camons, qui est le Virgile des Portugais, a réleibré un érécement dont il avait dé Moniei lei-freire. Le Taisse a clandés due recissione coussone de tout le monde, et a ces a comis ni l'ermite Pierre, si les processions. Virgile rà construit la hibbé des ne Éncide que des fables recept de son temps, et qui passaisent pour l'histoire veritable de la descette d'Éche en Italie.

Homère, contemporain d'Hésiode, et qui par conséquent vivait environ cent ana après la prise de Tyole, pouvait aisément avoir va dans sa jeunese des vieillards qui avaient consus les hévos de cette guerre. Ce qui doit même plaire davantage dans Homère, c'est que le food de son

Boileau, Art Pochique, chant 11, vers 72-75, 78-80-

ouvrage u'est point un roman, que les caractères ne sont point de son imagination, qu'il a print les houmes tels qu'ils étaient, avec leurs bonnes et mauvaises qualités, et que son livre est un monument des movurs de ces lemps reculés.

recoils.

A literariade est composée de deux parties : d'érécoments réels dont ou vient de resulte compte, « de fictions.

Con fictions sont cottes patiente dans le système du merrelitivat, selles que la précitain de la couvrains de
parties, selles que la précitain de la couvrains de
parties, le feu des déstriatant ces pérsaines magiques
qui étalent ators si communes, etc. Les natires sont porement allégoriques : de ce moultre sont le voyage de la
Discorle à Rome, la Politique, le Fanatisme, personaified, se temple de l'Ammer, qu'ain les Passion et les Victors.

Prenant un corps, une âme, un reprit, un visage 1.

Que, ai Fon a dome dans quelques endovità à cer passions personalisées in emmes attribute que leur dominate les paires, c'est que ce attribute allégoréques sont trop commes pour étre changes. L'amour a de liches, ai Justice a l'est partie de la comme de la comme de la comme de la tableur, dans not appierreis, auns que ces représentations atent la mondre tesiente de papuelme. Le moi d'Amphitité, dans notre porise, no signific que la mer, et non l'époses de Neptue. Les changes de Mars ne verdent dire que la server, etc. 5'il out quelqu'in u'un avia contaire, présan, qu'ell s'il.

ux, qui ux :

C'est d'un scrupule valu s'alarmer sottement,
C'est vouloir au lecteur plaire sans agrément.
Bleutôt ils défendront de peindre ta Prudence,
De douper à Thémis ni bandreu ui balance.

De figures aux yeux la Guerra au front d'airain, Ou le Temps qui s'enfuit, une horloge à la main : Et partout des discours, comme une idolatrie. Dans leur faux zèle irent chauser l'all'égorie<sup>2</sup>.

Ayan rendu compte de ce que coulent cel ouvrage, on cortó devoir dur su mot de l'esperit dans teque il a été composé. On a's vouin ai flatter ni médire. Ceux qui trovant i el neu nuvales extiens de leurs anothre no not qu'à les réparer par lieur verta. Ceux dout les aisurs y sout comments aux desse leurs de l'est de la composé au vient de l'est de l'es

Si Fon a , dans cette nouvelle édition , retrancisé quelques vers qui contenaient des vérités dures coutre les papes qui ont autrefició déshonoré le saint-siége par leurs crimes, ce n'est pas qu'on fasse à la cour de Rome l'affront de penser qu'elle vesille rendre respectable la mémoire de ces mauvais positiles; les Françaiss, qui condamment les mé-

Bolleau, Art Poitique, chant ut, vers 164.

chancetés de Louis XI et de Catherine de Médicis, peuv an parier sans doute avec horreur d'Alexandre VI. Mais l'auteur a étagné ce morceau, uniquement parce qu'il était trop

long, et qu'il y avait des vers dont il n'était pas content. C'est dans cette seule vue qu'il a mis beaucoup de noms à la place de ceux qui se trouvent dans les premières édi-tions, selon qu'il les a trouvés plus convenables à son sujet, ou que les noms mêmes lui ent para plus sonores. La scule politique dans un poème doit être de faire de bons vers. On a retranché la mort d'un jeune Boufflers , qu'on supposait tué par Henri IV, parce que, dans cotte circoni tance, la mort de ce jeune homme semblait rendre Henri IV un peu odieux , sans le rendre plus grand. Ou a fait passer Duplessis-Morsay en Angieterre auprès de la reine Élisabeth, parce que effectivement il y fut envoyé, et qu'on s'y ressouvient encore de sa négociation. On s'est servi de ce même Duplessis-Mornay dans ie reste du poème, parce qu'ayant joué le rôle de confident du roi dans le premier cisant, il eut été ridicule qu'un autre prit sa place dans les chauts suivants ; de même qu'il serait impertinent dans une tragédie (dans Bérénice, par exemple), que Titus se contiat à Paulin au premier acte, et à un autre au ciuquième. Si quelques personnes veuient donner des interprétations malignes à ces changements, l'auteur ne doit point s'en inquiéter : il sait que quiconque écrit est fait pour essuyer les traits de la malice.

Le point le plus important est la religion, qui fait en grande partie le sujet du poème, et qui en est le seui donoûment. L'auteur se flatte de s'être expliqué en beaucoup d'en-

droits avec une précision rigoureuse, qui ne peut donner aucune prise à la ceusure. Tel est, par exemple, ce moceau de la Tannté:

La puissance, l'amour, avec l'intelligence Unis et divises , composent son essence '.

Et celui-ci :

Il recomnait l'Église, icl-bas combattue,
L'Église toujours une, et partout étendue,
L'Église toujours une, et partout étendue,
Libre, mais sous un cheri, adorant en tout lieu
Bans le bonheur des saints la grandeur de son Dieu;
Le Christ, de nos pechés victine renaissante,
De ses élus chéris nourriture vivante,
Descond sur les autèle à ses yeux éperdus,

Et lui decouvre un Dieu sous un pain qui n'est plus .

SI l'on u'a pu s'exprimer partout avec cette exactitude théologique, le lectur raisonnable y doit suppléer. Il y aurait une extrême injustice à examiner tout l'ouvrage comme une thème de théologie. Ce poème ne respire que l'amour de la religion et des lois y on y déteste également la rébellion et la persécution. Il ne faut pas juger sur un pout un l'irre écrit dans un tel seprit.

1 Chant x, vers 425-24.
2 Ibid., vers 486 et suiv.

# LA HENRIADE.

#### CHÁNT PREMIER.

#### ARGUMENT.

Henri III, réuai avec Henri de Bourbon, roi de Naverre, contre la Ligue, ayaut déjà commencé le blocom de Paris, envoie servitement Henri de Bourbon demandre du secours a Elsabeth, reine d'Angéterre. Le bevo essais une tempête. Il reliche dans une lis, où un viellant calchoigne sul pridit son changement de religion el sou avécement au trôce. Bescription de l'Ampéterre et de son governement.

Je chante ce héros qui régna sur la France Et par droit de conquête et par droit de naissance; Qui par de longs malheurs apprit à gouverner, Calma les factions, sut vaincre et pardonner; Confondit et Mayenne, et la Ligue, et l'Ibère, Et fut de ses ujuets le vainqueur et le père.

Descond du haut des cieux, auguste Vériélé Régands au me écrit la force et la clarté : (per Corelle des rois à recoret la rece et la clarté : (per Corelle des rois à recordisme à l'entsadre. C'est à toid annonce ce qu'ils doivent apprendre; C'est à toid e montrer aux yeux des sations. Les coupables effect de leurs d'inision. Dis comment la Discorde a trobbé nos provinces; pils les mulheurs de peuple et les fastes des grinnes : Viens, parle; et vil est vrai que he Fable autrefois Sut les flema contam direit au diversité de primes : Viens, parle; et vil est vrai que he Fable autrefois Sut les flema contam direit autre l'est suitaire, Si sa mini délicite orna ta tête sittére, Si so moitre desible lite traits de la lumière, Avec moi sur tes pas permet-hui de marcher, Pour orne tes astiris, et one pour les coches.

Valois a régnait encore, et act mains incertaines De l'état ébranié laissaient flotter les rêues; Les lois étaient sans force, et les droits coafondus; Ou plutôt en effet Valois ne régnait plus. Ce a 'était plus ce prince environné de gloire, Aux combats 3, des l'enfance, instruit par la victoire,

a Henri III, rol de France, l'un des principaux personnages de ce poème, y est locquera nommé Yalois, nom de la branche royale dont II était (1723 et 1720). b Henri III (Yalois), étant duc d'Anjou, avait commande les armées de Charles IX, non frère, contre les professants, et avait gagné, à dix-bott ans, les botailles de Jarnac et de Bloncontour (1730). Dont Farrope en trembiant regardait les progràs, Etqui des apatire emporta les regrets, Quand du Nord étonné de ses vertus suprimes Les prugles à ses piéca metaisent les disidèmes : Té brille au second rang qui s'éclipse au premier, il devint licher roi d'intréplé guerrier : Endormis une trôce au sein de la mollesse, Le poida de sa couronne scrabbait sa faiblesse. Quellus et Saint-Magrin, Joyeuse et Épernone ; Guellus et Saint-Magrin, Joyeuse et Épernone ;

a Le duc d'Anjou fut élu rol de Pologne par les mouvements au si donna Jran de Monthoe, éveque de Vaience, ambassadeur de France en Pologne; et Benri s'ails qu'à regret recevoir cettle couronne : mais ayant appris, en 1874, la mort da son friere, il oe tarda poids à revemir en France (1744).

b C'étainet cux qu'on appetait les mitonous de Rent III.
Salat-Luc, Liraro, Villegière, Doquait et Mangière service
part sent à sa lavere et à ses débauches. Il est certain qu'il lere de pour fordes une passion expaise de pair préseir recipe
part centre de la passion expaise de pair préseir recipe
marit en man mattié fort équivoque pour ce même duc de
foctes, qu'il it dépais tour à libite. Le docum Boucher, dans
son livre De juste finereci farisi séléctiones, ou armore que
la bathe de livre III pour le methade décide le Vatrit d'autre
fondement que les relies qu'il en avait sensy-temper de
fondement que les relies qu'il en avait sensy-tempe de
de le livre de loudore est resupit.

Beart III should seve on suppose to religion 1 to debasely a beside the control of the seven of

Hered III vivali Californi dano in mollines et dano Talifornia Vanne frames opputari; il condulat vene degasted from pera particulities pour conservar la heactif de ne maios, egil i vival mental ante esta seguina de la maio de la conservar la heactif de ne maios, egil i vival mental ante esta vivale que parte préparet, et sus exporte de maque par-deman : c'est almis qu'en parte le livre des Herredonnes de la comparte de la comparte de la conserva astacitates en consecuent de la comparte de la conserva astacitates en compartenes eyez les propriet dans la parene II il está al attaché à en gentleme, egit classes me parte de de Repson de las a présences, paren, egyl il étable prévious al attaché à en gentleme, paren, egyl il étable prévious contra la conservation le serva de la conservation de la conserva-

Louis de Mangiron, baron d'Ampus, était l'un des mignons our qui Henri III eut le plus du faiblesse : c'était nu jeune omme d'un grand courage et d'une grande mpérance. Il Jeunes voluptueux, qui régnaient sous son nom, D'un maître efféminé corrupteurs politiques, [ques Plongeaient dans les plaisirs ses langueurs léthargi-

Des Guises cependant le rapide bonheur Sur son abuissement devrit leur gradeur: lis formaisent dans Paris cette Ligue fatile, De sa falile pulsassen orgueilleur ripade. Les peuples déchalnés, vite sockwer des grands. Persécutient elle ur prince, et servaient des tyraus. Ses amis corrompus bienté l'abandonnérent; In Louvre épourant és es puéples le hossaérent : Dans Paris révolté l'étranger acocurut; Tont périsait entile, lorque Bourbon \* parut.

avait fait de fort belles actions an siège d'insoire, où il avait un imminer de percier un soil. Cett disgarce lui laissait ensoire aussez de charmes pour étre infaitment du goût du roi; on a comparait la princesse d'Écoli, qui, étant bergar comme int, était dans le mème temps maitresse de Philippe II, voi d'Epapare. On dit que vêre la pour orte princesse a pour Mangiron qu'un Halless dit ces quatre beaux vers renouveles de l'Ashibologie greque :

Lumine Aron dextro, capta est Leonida sinistro, Et poteral locusa vincere uterque deos : Parve puer, lamen quod habes concede puellis; Sie ju carcus Amor, sie erit illa Venus.

Mangion for the en servand Quidne data as querelle. Parth Sharet de Camando de Aschi-Merring, remillioneme for the Mangion, et neoued form manifer anna Harginger, it is not be substituted annature of the substitute of

Le roi baisa Saint Mégrin, Queius et Maugiron, après leur mort, les fit raser et garda leurs bloads cheveux; il óta de sa main à Quelus des houcles d'or eilles qu'il lui avait attachées lui-même. M. de l'Estoile dit que ces trois mignous moururent anns aucune religion : Maugiron en blasphemant; Quelus en disant à tout moment : Ah! mon roi, mon roi! sans dire un sent mot de Jesus-Christ ni de la Vierge. Ils furent enterrés à Saint-Paul ; le roi leur fit élever dans cette église trois toubonux de marbre sur lesquels étaient leurs figures à genoux ; leurs tombeanx furent charges d'épitaphes en prose et en vers, en latin et en français : on y comparait Maugiron à Horatius Cocles et a Annibal, parce qu'il était borgne comme eux. On ne rapporte point lei ces épitaphes, quolqu'elles na se trouvent que dans les Antiquités de Paris, Imprimées sous le règue de Henri III. Un'y a rien de remarquable ni de trop bon dans ces monuments ; ce qu'il y a de meilleur est l'épitaplie de Quélus :

Non injeriam, sed mortem patienter tolit.

If ne put souffrie un outrage,
Et souffrit constamment la mort. (1725.)

Voyez, sur Joyeuse, les notes du troisième chant (1739).
 Benri IV, le hèros de ce poème, y est appelé indifferemment Routhon ou Benri.

ți naquit a Pau en Bearn , le 13 décembre 1663 (1723 et 1730),

Le vertueux Bourbon, plein d'une ardeur guerrière, A son prince aveuglé vint rendre la lumière : Il ranima sa force, il conduisit see pas De la lonte à la gloire, et des jeux aux combats. Aux remparts de Paris ses deux rois àvancèrent : Rome s'en alarma; les Espagnols tremblèrent : L'Europe, interessée à ces fameur revers,

Sur ces murs malheureux avait les yeux ouverts. '
On voyalt dans Paris la Discorde Inhumaine
Excitant aux combats et la Ligue et Mayenne, et Et le peuple et l'Église; et, du haut de ses tours, Des soldats de l'Espagne appelant les secours.

El le peuple et l'Église; et, du haut de ses tours, Des soldats de l'Espagne appelant les secours, Ce monstre impétueux, sanguinaire, inflexible, De ses propres sujets est l'ennemi terrible : Aux malbeurs des mortels il borne ses dessesins. Le sang de son porti rougit souvent ses mains : Il habite en tyran dans les eccurs qu'il déchire, Et lui-même il punit les forfaits qu'il inspire.

Du ch'édu couchont, près de ces hords fleuris
Olia Schie serpente en fuyant de Paris, [pure,
L'eux aujouç'hui charmants, retraite aimable et
Où triomphent les stras, due le plat la mobile et
Où triomphent les stras, due le plat la mobile et
Thétiet coins sanghan des plus mortels cominats,
Thétiet coins sanghan des plus mortels cominats,
Ou y voit cest héros, flers soutiens de la France,
Furiés par leur secte, unis par la venguence (misC'est aux mains de Bourbon que leur sort est comEngapant tous les couras, il les 2 sous unis.
Ou c'elt dique l'armée, à son pouvoir roumine,
Ne connaissait qu'un ne é, et a n'ora q'une Egitse.

Le pier des Bourbous \* du sein des immortels, Louis fistals un liès en regords patreurs. Il présageait en lui la splendeur de sa rose; Il présageait en lui la splendeur de sa rose; Il plaigauit se serveurs; I aimait a omadore; le volatis plus encieve, il avoisit l'échière. Mais Herni s'arançoit vers au garandeur suprême Par des chemins secrets, inconsus à hin-môme; Louis, da haut des cieves, bis préstit son aquai : Mais l'enclait de braq qu'il derindait pour lui, Avez mois de dancer n'obte comis mois de chieve.

Déjà les deux partis au pied de ces remparts Avaient plus d'une fois balancé les lasards; Dans nos champs désolés le démon du carnage Déjà jusqu'aux deux mers avait porté sa rago, Quand Valois à Bourbon tint ce triste discours; Dont souvent ses soupirs interrompaient le cours:

Vous voyez à quel point le destin m'immilie;
 Mon injure est la vôtre; et la Ligue enuemie,

a Soint Louis, neuvième du nom, roi de France, est la 'ign de la branche des Bourhous (1730).

985 CHANT L

Levant contre son prinre un front séditieux . [deux. ] Nous conford dans sa rage, et nous poursuit tous Paris nous méconnaît, Paris ne veut pour maître, Ni moi qui suis son roi , ni vous qui devez l'être. Ils savent que les lois, le mérite, et le sang, Tout, après mon trépas, vous appelle à ce rang; Et, redoutant déjà votre grandeur future, Du trône où je chancelle ils pensent vous exclure. De la religion a , terrible en son courroux . Le fatal anathème est lancé contre vous. Rome , qui sans soldats porte en tous lieux la guerre, Aux mains des Espaguois a rentis son tonnerre : Sujets, amis, parents, tout a trahi sa foi, Tout me fuit, m'abandonne, ou s'arme contre mol; Et l'Espagnol avide, enrielii de mes pertes, Vieut en foule inonder mes campagnes désertes.

» Contre tant d'ennemis ardents à m'outrager, Dans la France à mon tour appelons l'étranger : Des Anglais en secret gagnez l'illustre reine. Je sais qu'entre eux et nous une immortelle haine Nous permet rarement de marcher réunis, Que Londre est de tout temps l'emule de Paris ; Mais, après les affronts dont ma gloire est flétrie, Je n'ai plus de sojets, je n'ai plus de patrie. Je hais, le veux punir des peuples odieux, Et quiconque me venge est Français à mes yeux. Je n'occuperai point, dans un tel ministère, De mes secrets agents la lenteur ordinaire: Je n'implore que vous : c'est vous de qui la voix Peut seule à mon malheur intéresser les rois. Allez en Albion; que votre renommée Y parle en ma défense, et m'y donne une armée. Je veux par votre bras vaincre mes ennemis : Mais c'est de vos vertus que j'attenda des amis.

Il dit; et le héros, qui, jaloux de sa gloire, Craignait de partager l'honneur de la victoire . Sentit, en l'écoutant, une juste douleur. Il regrettait ces temps si chers à son grand eœur, Où, fort de sa vertu, sans secours, sans intrigue, Lu' seul avec Condé b fesait trembler la Ligue.

a Henri IV, roi de Navarre, avait été solennellemeni exmulé par le pape Sixte-Quint, des l'an 1585, Irois ans avant l'évécement dont il est ici question. Le pape, dans sa bulle , l'appelle génération bétarde et détestable de la maison erbon; le prive, ini et toute la maison de Condé, à jamais de tous leurs domaines et fiefs, et les déclare surtout incapables de succéder à la couronne.

Onoique alors je roi de Navarre et le prince de Condé fus-(monque asors le roi de Navarre et le prince de Côntie na-sert en armes la tiété des protesiants, le partement, todjours attentif à conserver l'houseur et les tiberéts de l'état, at con-tre cette buile les remoutrances les plus fortes; et léent i V fit afficher dans Rome, à la porte du Vatican, que Sitat-Quilot, soi-diant pape, en aveil seneti, et que é'ésit la di-incême qui était bérétique, etc. (1730).

b C'étail Henri, prince de Condé, fits de Louis, tué à Jar-nac. Henri de Condé était l'espérance du parti protestani. Il

Mais il fallut d'un maître accomplir les desseins : Il suspendit les coups qui partaient de ses mains; Et, laissant ses lauriers cueillis sur ce rivage, A partir de ces lleux il força son courage. Les soldats étonnés ignorent son dessein; Et tous de son retour attendent leur destin. Il marche. Cependant la ville criminelle Le croit toujours présent, prêt à fondre sur elle; Et son nom , qui du trône est le plus ferme sppui, Semait encor la crainte, et combattait pour lui.

Déjà des Neustriens il franchit la campagne. De tous ses favoris, Mornay seul l'accompagne, Mornay 4, son confident, mais jamais son flatteur; Trop vertueux soutien du parti de l'erreur, Oui , signalant toujours son zele et sa prudence, Servit évalement son Église et la France; Censeur des courtisans, mais à la cour aimé; Fier ennemi de Rome, et de Rome estimé.

A travers deux rochers où la mer mugissante Vient briser en courroux son onde blanchissante, Dieppe aux yeux dn héros offre son heureux port : Les matelots ardents s'empressent sur le bord; Les vaisseaux sous leurs mains, fiers souverains des Étaient prêts à voler sur les plaines profondes ; [ondes, L'impétueux Borée, enchaîné dans les airs, Au souffle du zéphyr abandonnait les mers. On lève l'ancre, on part, on fuit loin de la terre.

monrul à Salai-Jean d'Angèly à l'âge da trente-cinq ana, en 1586. Sa femme, Chariotte de La Trimouille, fut accusée de sa mort. Elle étail grosse de trois mois lorsque son mari mourut, et accoucha six mois après de Henri de Condé, second du nom, qu'une tradition populaire et ridicule fait naître treize mois après la mort de son père.

Larrey a suivi cette tradition dans son Histoire de Louis XIF, histoire ou le style, la vérité, et le bon sens, sont également negligés (1730)

a Duplessis-Mornay, la plus verturox et le plus grand homme du parii profestant, naquit à Buy le 5 novembre 1549. Il savait le latin et le grec parfaitement, et l'hébreu autant qu'on le peut avoir; ce qui était un prodige ators dans un geulilbomme. Il servit sa religion et son maitre de sa plume et de son épée. Ce fut lui qu'Henri IV, étant roi de Navarre, envoya a Elisabeth, reine d'Angielerre. Il n'eut jamais d'autre Instruction de son mattre qu'un bianc-signé. Il réussit dans presque toutes ses négociations, parce qu'il était un veal politique, at non un intrigant. Ses lettres passent pour être écritra avec beancoup de force et de sagrase.

Lorsque Henri IV eut changé de retigion, Doplessis-Mornay lui fit de sangianis reproches, et se retira de sa cour. On l'appelail le pape des Auguenots. Tout ce qu'on dit de son caractère dans le poéme est conforme à l'histoire (1730) La raison qui porta l'anieur à choisir le personnage de Mor nay, c'esi ce caractère de philosophe qui n'appartient qu'à lui, et qu'un trouve déreloppé an chaot huitieme :

Et son rare courage enneut des rembrts, Sait affronter la mort, et ne la donne par.

Et au chant sixième :

Il marche en philosophe où l'honneur le conduit Condannet les combats, plaint son maître, et le suit. (1760)

On découvrait déjà les bords de l'Angleterre : L'astre brillant du jour à l'instant s'obscurcit : L'air siffle, le eiel gronde, et l'onde au loin mugit : Les vents sont déchaînés sur les vagues émues ; La foudre étincelante éclate dans les nues : Et le feu des éclairs, et l'abime des flots. Montraient partout la mort aux pâles matelots. Le héros, qu'asslégeait une mer en furie. Ne songe en ce danger qu'aux maux de la patrie. Tourne ses yeux vers elle, et, dans ses grands desseins, Semble accuser les vents d'arrêter ses destins. Tel, et moins généreux, aux rivages d'Épire, Lorsque de l'univers il disputait l'empire. Confiant sur les flots aux aquilons mutins Le destin de la terre et celui des Romains, Défiant à la fois et Pompée et Neptune, César à la tempête opposait sa fortune.

Dans ce même moment, le Dieu de l'univers, Qui vole sur les vents, qui soulver les mers ; Ce Dieu dont la sugesse ineffable et profonde Forme, élève, el détruit les empires du monde, De son trône enflammé, qui luit su haut des eieux, Sur le héros français disigna baiser les yeux. Il le guidait lui-même. Il ordonne aux orages De porter le vaisseau vers cer proclains rivages, Où Jersey semble aux yeux sortir du sein des lous : Là, çonduit par le del, aborda le hérios.

Non loin decerivage, un bois sombre et tranquille, Sous des ombrages frais, présente un doux asile : Un rocher, qui le cache à la fureur des flots, Défend aux aquilons d'en troubler le repos : Une grotte est auprès, dont la simple structure Doit tous ses ornements aux mains de la nature. Un vieillard vénérable avait, loin de la cour, Cherché la douce paix dans cet obscur séjour. Aux humains inconnu, libre d'inquiétude, C'est là que de lui-même il fesait son étude; C'est là qu'il regrettait ses inutiles tours. Plongés dans les plaisirs, perdus dans les amours. Sur l'émail de ces prés, au bord de ces fontaines, Il foulait à ses pieds les passions humaines : Tranquille, il attendait qu'au gré de ses souhaits La mort vint à son Dieu le rejoindre à jamais. Ce Dieu qu'il adorait prit soin de sa vieillesse; Il fit dans son désert descendre la sagesse ; Et prodigue envers lul de ses trésors divins, Il ouvrit à ses yeux le livre des destins.

Ce vieillard, au héros que Dieu lui fit connaître,

a Jules Chan, étant en Epire, dans la ville d'Apollonie, aujourd'hui Ceris, a'en déroba secrétement, et érmbarques sur la petite rivière de Bolina, qui s'appelait alors l'Aolus. Il se jeta seul pendani la nuit dans une barque à doure ranés, pour alier lui come chercher ses troupes, qui étalent au nyaume de Napies. Ul esuya une furieuse tempéle. (Voyez PUTANQUE.) (1750-) Au bord d'une onde pure offre un festin champêtre : Le prince à ces repas était accoutumé : Souvent sous l'humble toit du laboureur eharmé, Fuyant le bruit des corns, et se cherchant lui-même, Il avait déposé l'orgueil du diadème.

Le trouble répands dans l'empire chrétien. Per pour eux le signé d'un stille entertien. Morsay, qui dans sa ecté était indéranabble, Pétats au achisime un appai redoutable; Henri doutsit encore, et dennadait aux cieux Qeun rayan de latrié vini dessiller sey vax. - De tout temps, dissil-il, ja vérité sacrés (Der les fibiles hamais fiu d'erreurs estourée : Faut-il que, de Dieu seul attendant mon appui, 'Tipone les semierq ui mément juoyà lui? Il étais un Dieu si bon qui de l'homme est le maître, Les det été servis, il à unit volus (Text.).

De Dieu, dit le vieillard, adorens les dessinies, Les les accessos que fentate des huminies, l'ài vu antire autretiois le calviniume en France; Falble, marchand ants Ombre, humble dans sa naisle l'ai vu, anns support, esité dans non mars, (annex, S'avancr' à pas letta par cent détours nobleurs ; Edin mes yeux ont vu, du sein de la poussière, Ce fantôme effrayant levre su tite altrice, Se placer sur le trône, insuiter aux mortels, El d'un ploi dégiqueux renverse no autels.

. Loin de la cour alors, en cette grotte obscure, De ma religion je vins pleurer l'injure. Là, quelque espoir au moins flatte mes derniers jours: Un culte si nouveau ne peut durer toujours. Des caprices de l'homme il a tiré son être ; On le verra périr ainsi qu'on l'a vu naître. Les œuvres des humains sont fragiles comme eux : Dieu dissipe à son gré lenrs desseins factieux. Lui seul est toujours stable; et tandis que la terre Voit de sectes sans nombre une implacable guerre, La Vérité repose aux pieds de l'Éternel. Rarement elle éclaire un orgueilleux mortel : Oui la cherche du cœur, un jour peut la connaître. Vous serez éclairé, puisque vous voulez l'être. Ce Dieu vous a choisi : sa main , dans les combats , Au trône des Valois va conduire vos pas. Déjà sa voix terrible ordonne à la Victoire De préparer pour vous les chemins de la gloire: Mais si la vérité n'éclaire vos esprita . N'espérez point entrer dans les murs de Paris. Surtout des plus grands cœurs évitez la faiblesse ; Fuyez d'un doux poison l'amorce enchanteresse : Craignez vos passions, et sachez quelque jour Résister aux plaisirs, et combattre l'amour. Enfin quand vous aurez, par un effort suprême,

Triomphé des ligueurs, et surtout de vous même; Lorsqu'en un siège horrible, et celèbre à jamais, Tout un peuple étonné virra de vos bienfaits. Ces temps de vos étaits finiront les misères; Vous lèvreze les yeux vers le Dieu de vos pères; Vous verrez qu'un occur droit peut espèrer en lui. Allez : qu'ul ur essemble est sar de son appul. »

Chaque mot qu'il dissit était un trait de flamme Qui pénétrait Henri jusqu'au fond de son âme. Il se crut transporté dans ces temps bienheureux Où le Dieu des humains conversait avec eux, Où la simple vertu, prodiguant les miracles, Commandait à des rois, et rendait des oracles.

Il quitte arec regret ce vieillard vertueux: Des pleurs, en l'embrassant, coulèrent de ses yeux; Et, dès ce moment même, il entrevit l'aurore De ce jour qui pour lui ne brillait pas encore. Mornay parut surpris, et ne fut point touché: Dieu, maltre de ses dons, de lui s'était enché. Vainement sur la terre il eux le nom de sage, Au milleu des vertus l'erreur fut sou partage.

Tandis que le vieillard, instruit par le Seigneur, Entretenait le prince, et parlait son cœur, Les vents impétueux à sa vois s'apaisèrent, Le soleil reparut, les ondes se calmèrent. Bientôt jusqu'au rivage il conduisit Bourbon: Le héros part, et vole aux plaines d'Albion.

En voyant l'Angleterre, en secret il admire Le changement beureux de ce puissant empire. Où l'éternel abus de tant de sages lois Fit long-temps le malheur et du peuple et des rois. Sur ce sanglant théâtre où cent héros périrent, Sur ce trône glissant dont cent rois descendirent. Une femme, à ses pieds enchaînant les destins, De l'éclat de son règne étonnait les humains : C'était Élisabeth ; elle dont la prudence De l'Europe à son ehoix fit pencher la balance, Et fit aimer son joug à l'Anglais Indompté, Qui ne peut ni servir, ni vivre en liberté. Ses peuples sous son règne ont publié leurs pertes ; De leurs troupeaux féconds leurs plaines sont couvertes. Les guérets de leurs blés , les mers de leurs vaisseaux ; Ils sont eraints sur la terre, ils sont rols sur les eaux; Leur flotte impérieuse, asservissant Neptune, Des bouts de l'univers appelle la fortune : Londres, jadis barbare, est le centre des arts, Le magasin du monde, et le temple de Mars. [ble Aux murs de Westminster a on voit paraltre ensem-Trois pouvoirs étonnés du nœud qui les rassemble,

a C'est à Westminster que s'assemble le parlement d'Angleterrie : il faul le concours de la chambre des communes, de cet'e des pairs, et le consentement du roi, pour faire des lois (1770). Les députes du proujes, et les grands, et le roi, plissed d'intéré, rouin par la loi, Taus trois membres auerie de ce corps invincible. Dangreures à laborithes, à ses voisins terrible. De la laborité de la labori

Cependant il arrive à cette ville immense, Où la liberté seule entretient l'abondance. Du vainqueur \* des Anglais il aperçoit la tour. Plus loin, d'Élisabeth est l'auguste séjour. Suivi de Mnrnay seul, il va trouver la reine. Sans appareil, sans bruit, sans cette pompe vaine Dont les grands, quels qu'ils soient, en secret sont Mais que le vrai héros regarde avec mépris. [épris, Il parle, sa franchise est sa seule éloquenee : Il expose en secret les besoins de la France; Et lusqu'à la prière humiliant son cour. Dans ses soumissions découvre sa grandeur. · Quoi! vous servez Valois! dit la reine surprise; C'est lui qui vous envoie au bord de la Tamise? Quoi l de ses ennemis devenu protecteur. Henri vient me prier pour son persécuteur! Des rives du couchant aux portes de l'aurore. De vos longs différends l'univers parle encore; Et je vous vois armer en faveur de Valois Ce bras, ce même bras qu'il a craint tant de fnis! » « Ses malheurs , lul dit-il , ont étouffé nos haines ; Valois était esclave; il brise enfin ses chaines. Plus heureux, si, toujours assuré de ma foi, Il n'eût cherché d'appui que son courage et moil Mais il employa trop l'artifiee et la feinte; Il fut mon ennemi par faiblesse et par crainte. l'oublie enfin sa faute, en voyant son danger; Je l'ai vaincu, madame, et je vais le venger. Vous pouvez, grande reine, en cette juste guerre, Signaler à ismais le nom de l'Angleterre. Couronner vos vertus en défendant nos droits. Et venger avec moi la querelle des rois.

Élisabeth alors svee impatience Demande le récit des troubles de la France, Veut savoir quels ressorts et quel enchalnement Ont produit dans Paris un si grand changement. • Déjà, dit-elle au roi, la prompte Renommée

a La tour de Londres est un vieux château bâti près de la Tamise par Guillaume-le-Conquerant, duc de Rormandie (1720.) De ea revers sanghants m's souvest informée; Miss to bouch, nificertée es si légéréeé; Prodigue le mensongs avec la vérilée; "D'a right foujours se récits peu fidéles. Vous donc, témoin fameux de ces longues querelles, Vous donc, témoin fameux de ces longues querelles, le vous toujours de Vois le viniqueur ou l'appai, kryliquez-ceus le noude qui vous joint avec lui 'Daymen d'évolpeur e changement estre l'appare d'évolpeur e changement estre plugnes de l'appare d'evolpeur le plus de l'appare l'ègipes end von suilbours et von heureux exploita; Songez que voire è est hi le conde er vie est hi evol.

I Héals reprit Bourlon, But-li que na mémoire Rappelle de ce tune la malheureu enticitér?

Héa su cili frité, témoin de mes douleurs, Qu'un éterne louis lous scalet tant d'horreurs!

Fourquoi demander-vous que ma bouche racouse per princes de mos sagle furtures et à bonte?

Mon cour frémit mocre à ce seal souvenir;

Mais rous me l'ordonnez, je vais vous obiri.

Un autre, en vous partont, pourrais vere obresse Mais evos me l'ordins, excuere leur faiblesse;

Mais ev vian artifice est peu fais pour mon eveur, Mais eve vian artifice est peu fais pour mon eveur, et il entre et un data deux d'un mémoadeur ».

Cost and d'approvent point que l'indere all suppose voyang de laut l'un danderen, pour d'un qu'il ne voyang de laut l'un danderen, pour d'un de la controit de la contra de la company de la comtra de la company de la company de la company de la comdessité en errorar que de la facione de facilité de l'autre dans un poten réglem. Il laut que le teleur les reconsaines aixes au poten réglem. Il laut que le teleur les reconsaines aixes les parties de la company de la c

Ceux qui soni du sentiment contraire peuvent opque son seul-ment il est permis à un poète d'altérer l'iristoire que son récli-metri, l'est permit a ut pour o a suerty l'insouré dans les faits principair. I mais qu'il vet impossible de se le pas libre; qu'il i s'y a januais eu d'éviennent dans le monde téliment dispose par le haccard, qu'ou pat les faire un potuse c'plejna sais 3 y'né o basqu'r; qu'il se fait pu avair pies de errupule dans le poème que dans la tragédie, ou l'on pousse errupule dans le poème que dans la tragédie, ou l'on pousse beaucoup plus loin la liberté de ces changements : car si l'un clait trop servillement attaché à l'histoire, on tomberait dans le defaut de Lucain, qui a fait une gazette en vers, an lieu d'un poème épique. A la vérité il serait ridicule de transporter des événements principaux et dépendants les uns des autres, de placer la bataille d'Ivry avant la bataille de Coutras, et la Saint-Barthélemi après les barricades. Mais l'ou peut blen faire passer secretement Henri IV en Angleterre, sans que or voyagn, qu'on suppose ignoré des Parisiens mêmes, change en rien la suite des événements historiques. Les mémes lecteurs, qui sont choqués qu'on jui fasse faire un trajet de mer de quelques licaes, de seraient point étonnés qu'on le fil atter en Guyenue, qui est quatre fois pins étoignée. Que at Virgile a fait venir en lialie Énée, qui n'y alla jamais; s'ij l'a rendu amoureux de Didon, qui vivait trois cents ans après lui, on peut sans scrupule faire rencontrer ensemble Henri 1V et la reine Elisabeth, qui s'estimalent l'un l'autre, et qui eurent toujours un grand désir de se voir. Virgile, dira-t-on,

### CHANT SECOND.

#### ARGUMENT.

Bent-le-Grand racoute à la reine Elisabeth l'histoire des matbrurs de la France: il remonte a leur origine, et entre dans le detail des massacres de la Saint-Barthelemi.

\_\_\_

Reine, Vexcis des maus où la France ett livrée ;
Let d'autat plus d'irreu que leur source est sacrée :
Cret la reigion dont le zici rialmunia
Met à tous les François les rames à la main.
- la ce devide point eutre Gentre et Rome.
- la ce devide point eutre Gentre et Rome.
- la ce devide point eutre Gentre et Rome.
- la ce devide point eutre Gentre et la fareur;
- l'ai ve de deux cités la fourbre et la fareur;
- l'ai ve de deux cités la fourbre et la fareur;
- l'ai ve de deux cités la fourbre et la fareur.
- La il hapen de l'ai ve l'ai ve de l'ai ve l'ai

parlait d'un temps très éloigné : il est vrai ; mais ces évène ments, tout recoles qu'ils étaient dans l'anliquité, étaient fort connus. L'Iliade et l'histoire de Carthage étaient aussi familières aux Romains que nous le soni les histoires les plus récentes; il est aussi permis à un poête français de tromper la lecteur de quelques lieues , qu'à Virglie de le trou trois cents ans. Enfin ce métange de l'histoire et de la fable est une règle établie et suivie, non seulement dans tous les poé mes, mais dans tous les romans. Ils sont remplis d'aventures qui, à la verité, ne sont pas rapportées dans l'histoire, mais qui ne sont pas démentles par elle. Il suffit, pour etablir le voyage de Henri en Angielerre, de trouver un temps ou l'his-toire ne donne poin) à ce prince d'autres occupations. Or, it est'certain qu'après la mort des Gaises, Henri a pu faire ce voyage, qui n'est que de quinze jours au plus, et qui peut aisement être de huit. D'ailleurs cet épisode est d'autant plus vraisemblable, que la reine Elisabeth envoya effectiven six mois après, à Henri-le-Grand, quatre mille Anglais. De plus il faut remarquer que Henri IV, le béros du poesse, est le seul qui puisse compter dignement l'histoire de la cour de France, et qu'il n'y a guère qu'Elisabeth qui puisse l'en-tendre. Enfin, il s'agit de savoir si les chores que se disent Henri IV et la reine Elisabeth sont assez bonnes pour excuser crtte fiction dans l'esprit d' crux qui la condamnent, et pour autoriser crux qui l'approuvent (1723).

autoriser ceux qui l'approuvent (1723).

a Il n'y a que ce seul chant dans lequel l'anteur n'ait jamais rien changé (1775).

à Quéques lecieurs peu aliculia pourrout s'efferencher de la hardicules de re-presione. In est puid en françare ura cela lem serapais, et de leur faire considerer que les mates pàques de le leur faire considerer que les mates pàques en le leur se le leur faire considerer que les mates pàques en le leur se le considerer que les mates de prigente filiatur en les deux religions, et certainement, deva paris, il devait le défen de deux cultes, qui véalunt soutes altres que pur des crients (217). On le denne les pour un homane d'homaneur, let qu'il était, elerrolant de servaline, et décentait le crient parton de la terrore (270-28). On ne m'a jamais vu, surpassant mon pouvoir, D'une indiscrète main profanér l'encensoir : Et périsse à jamais l'affreuse politique Oui prétend sur les cœurs un pouvoir despotique ; Oui veut, le fer en main, convertir les mortels; Oui du sang hérétique arrose les autels; Et, suivant un fanx zèle, ou l'intérêt, pour guides, Ne sert un dieu de paix que par des homicides!

» Plût à ce Dieu puissant, dont je cherche la loi, Que la cour des Valois eût pensé comme mol! Mais l'un et l'autre Gnise a ont eu moins de scrupule. Ces chefs ambitieux d'un peuple trop crédule, Couvrant leurs intérêts de l'intérêt des cieux, Ont conduit dans le piége un peuple furieux, Ont armé contre moi sa piété cruelle. J'ai vu nos citovens s'égorger avec zèle, Et , la flamme à la main , conrir dans les combats , Pour de vains arguments qu'ils ne comprenaient pas. Vous connaissez le peuple, et savez ce qu'il ose Quand, du ciel outragé pensant venger la cause, Les yeux ceints du bandeau de la religion, Il a rompu le frein de la soumission. Vous le savez, madame, et votre prévoyance Étouffa des long-temps ce mal en sa naissance. L'orage en vos états à peine était formé ; Vos soins l'avaient prévu , vos vertus l'ont calmé : Vous regnez: Londre b est libre, et vos lois florissan-Médicis a suivi des routes différentes. Ites. Peut-être que, sensible à ces tristes récits, Vous me demanderez quelle était Médicis ; Vous l'apprendrez du moins d'une bouche ingénue. Beaucoup en ont parlé, mais peu l'ont bien connue; Peu de son cœur profond ont sondé les replis. Pour moi, nourri vingt ans à la cour de ses fils, Oui vingt ans sous ses pas vis les orages naltre. J'ai trop à mes périls appris à la connaître.

\* François, due de Guise, appelé communément alors le grand duc de Guise, était pere du Balafré. Ce fut lui qui , avec le cardinal son frère, jeta les fondements de la Ligue. Il avait de très grandes qualités, qu'il faut bien se douner de garde de confondre avec de la veriu Le président de Thou, ce grand historien, rapporle que Fran-

sis de Guisse voulut faire assassiner Anioine de Navarre , père de Heari IV , dans la chumbre de François II. Il avait emp er jeune rol à permettre ce meurire. Autoine de Navarre avait le cœur hardi, qualque l'esprit faible. Il fut informé du complot, et ne laissa pas d'entrer dans la chambre ou on devait l'assassiner. « S'Ils me tuent, dit-il à Reins), gentilhomnse à iul, prenez ma chemise toute sangiante, portez-la à mon fils et à ma femme; ils lirout dans mon sang ce qu'ils doivent faire pour me venger. . François II n'osa pas, dit M. de Thou, se ouiller de ce crime ; et le duc de Guise , en sortant de la chanbre, a'ecria : Le pautre roi que nous avons!

- b M. de Castrinau , envoyé de France auprès de la reina Elisabeth , parle ainsi d'elle : « Cette princesse avait toutes les plus grandes qualités re
- quises pour régner heureusement. On pourrait dire de son
   règne ce qui advint au temps d'Auguste, lorsque le tempte
- · de Japus fut fermé, etc. »

. Son époux, expirant dans la fleur de ses jours. A son ambition laissait un libre cours. Chacun de ses enfants , nourri sous sa tutelle 4, Devint son ennemi des qu'il regna sans elle. Ses mains autour du trône, avec confusion. Semaient la jalousie et la division , Opposant sans relâche avec trop de prudence Les Guises b aux Condés, et la France à la France : Toujours prête à s'unir avec ses ennemis . Et changeant d'intérêt, de rivaux, et d'amis; Esclave e des plaisirs, mais moins qu'ambitieuse; Infidèle 4 à sa secte, et superstitieuse 4; Possédant, en un mot, pour n'en pas dire plus, Les défauts de son sexe, et peu de ses vertus. Ce mot m'est échappé, pardonnez ma franchise : Dans ce sexe, après tout, vous n'éles point comprise ; L'auguste Élisabeth n'en a que les appas ; Le ciel, qui vous forma pour régir des états, [mes ; Vous fait servir d'exemple à tous tant que nous som-Et l'Europe vous compte au rang des plus grands hommes.

 Déià François second, par un sort imprévu. Avait rejoint sou père au tombeau descendu; Faible enfant, qui de Guise adorait les caprices, Et dont on ignoralt les vertus et les vices. Charles, plus ieune encore, avait le nom de roi : Médicis régnait seule : on tremblait sous sa loi. D'abord sa politique, assurant sa puissance, Semblait d'un fils docile éterniser l'enfance; Sa main, de la discorde allumant le flambeau, Signala par le sang son empire nouveau; Elle arma le courroux de deux sectes rivales. Dreux f, qui vit déployer leurs enseignes fatales. Fut le théâtre affreux de leurs premiers exploits. Le vieux Mont morency #, près du tombeau des rois . D'un plomb mortel atteint par une main guerrière

a Catherine de Médicis se brouille avec son fils Charles IX . sur la fin de la vie de ce prince, at ensulte avec Benri III. Ella avait été si ouvertement mécontente du gouvernement da François II, qu'on l'avail sompconnée, quoique injustement, d'avoir hâté la mort de ce rol.

b Dans les Mémoires de la Ligue, on trouve une lettre Catherine de Médicis nu prince de Condé, par laquelle elle la remercie d'avoir pris les armes contre la cour. c Elle fut accusée d'avoir eu des intrigues avec le vidame da

Chartres, mort à la Bastille, et avec un gentilhomme breton, 4 Quand elle crut la balaille de Dreux peniue, et les pro

testants vainqueurs : « Els bien ! dit-elle , nous prierons Dies en francals. \* e Elle élait assez faible pour croire à la magic; témoin les

talismans qu'on trouve après sa mort. l La bataille de Dreux fut la première bataille rangée qui se donna entre le parti catholique et le parti protestant. Ce fol en 1562

184 cm 1902.

S. Anne de Monitmorency, homme opinisire et inflexible, le plus mailteurous général de son temps, fait prisonnier a Pavis et a Dreux, hottu a Soist-Quentin par Philippe III, fui entire blessé à mort à la hatalile de Saint-Dentit, par un Aughsit mommé Staurt, le même qui l'avait pris a la batálite de Dreux. (1730). 19

De cent ans de travaux termina la carrière. Guise e auprès d'Orleans mourus assassiné. Non père à malbeureux, à la cour enchaîné, 170p faible, et maigré lui servantoujours lareine, Traina dons les affronts as fortune incertaine; Et, toujours de sa mais préparant ses malbeurs, Combatti et mourus pour ses persécuteurs. Combatti et moi le seu fils de son frère .

a C'est ce même François de Guise cité ci-desum, fameux par la défense de Meit contre Charles-Quiat. Il assiépaul les protestants dans Orienns, en 1603, lorque Pribtot de Meré, gentilhonme angoumois, le tua par derrière d'un coup de patolèt chargé de trois bulles empoisonnées. Il mourat à l'açe de quarante-quatre ann, combié de gioire et regretté dra ca-

A anticade de Bourbon, noi de Kavarre, pere du pius intérples et du pius ferme de tous les hommes, fuil e plus faible et le moint décide: Il établ baguroud, et au femme catholiques, le changerent tous des us de réligion presque en meut de proposition decide de la companyation de la companyation amme d'Albret fut depois bagueroule opius intérier, gant par lonce chancels toujourer dans sa catholicier, jusquey-da meme toute chancels toujourer dans sa catholicier, jusquey-da meme contre les professions, qu'il ainsuit, et arest (Luberine de Venduits, qu'il destault, et le parti des Guises, qui l'opportunit, delts, qu'il destault, et le parti des Guises, qui l'opportunit.

It songma la réproce après la mort de François II. La reiner le retors chercher : « le sais, lei dist-leis, que vons prélemés, au gouvernement; je veux qua vous me le cedire l'out. à l'heure par un cértif de votre main; et qua vous vous cegagier a me renettre la regence, si les cluis vous la désrent. » Antoine de Bourbon donnair l'evrd que la roin leil demandati, et agina nilasi son deshomerur. C'est a cette occasión revuier navidati de Montes.

> Marc-Antoine, qui pourait être Le plus grand seigneur et le maître De son pays, «coulânt annt, Qu'il se contenta d'eire Antoine; Ser ant lichement une roine ". Le Navarrois en fait autant.

Après la fameuse conjuration d'Amboise, un nombre infini de geotilisionnes vinerest offer leurs services et leurs virs a Aniolee de Navarre: il se nita i leur tete; mais il le scongédia hientét, en leur promettant de demandre grice pour eux. « Songes seutement à l'obtenir pour vous, lui repondit » un vieux capitaine; in noire est au bout de nos épres. »

Il mourcià quarante-quatre ans, su même 2cq que le duc de Gutte, d'un comp d'auquebre requ'ant réposse parte, su siègn de Rouen, ou il commandait. Sa mort arriva le 17 novembre 1626, le trunic-inquiente pour de sa Mévaier. L'incertifiate qu'il avait reu prodient as vie le trenbla dans ser dermèns monental y quisqu'il cel requ'en les succernents seton dermèns monental y quisqu'il cel requ'en les succernents seton de l'autre de l'autre

> Ami Prançois, le prince lei gissant Vécut mus giore, et mourut en pissant.

Il y en a une dans M. Le Laboureux, qui resemble hecile-la, et finit par le méme hémistiche. M. Jurieu assure que lonsque Louis, prince de Condé, édait en prison à Orbeans, le roi de Navarre, son frère, allait solliciter le cardinal de Lorraine, et que celui-drecevait, assi et couvert, le roi de Navarre, qui lei parlait debout et ou-tête; je ne sais ou M. Jurieu a positierre de la la la constant de la consta

Louis de Condé, frère d'Anloine, roi de Navarre, le sep-

· Cleouttre.

M'adopta, me servit et de maître et de pere; Son camp fut mon bérceau; là, parmi les guerriers, Nourri dans la fatigue à l'ombre des lauriers.

time et despuir des reliaciós de Listeri de Baspinos, dusa de Nordicos (est inde Se Nordicos (Estatel a su Japan); a Mondicos (est inde Se Nordicos (Estatel a su Japan); a mailleur et pour la gibre de lorg patrico. Il ful fosq-temps in mailleur et pour la gibre de lorg patrico. Il ful fosq-temps in mortino (estatel a su resursis, tre felval de comité de la Norderboussale), a fost de la fosq-temps de la fossa de la mortino (estatel a su resursis, tre felval de comité de la Norderboussale) and fossa de felval de la fossa de la fos

Beautime dil qu'après que le prince se fut troul prisonite a buryane. Aus certe biatile, arrivant tres homete et ten a buryane. Aus certe biatile, arrivant tres homete et ten propriet des parties de la companyant de la companyant de sur la companyant de la companyant de la companyant de product dans la téte. — Montesquion chia capitare des productions de la companyant de la companyant de production de la companyant de la companyant de production de la companyant de la c

quatorze aus , et remarqua les fautes qui breul perdre la bataille.

Le prince de Condé était bassa et peint, et cependant plein

Le prince de Contre risit tassa et peni, et especialit pien d'agrenomis, spiritud, galant, aune des femmes. On fit sur lui ce vaudeville :

> Ce petit homme tant joll, Qui Loujours cause et tenjours rit, Et toujours haise sa mignonne : Dieu gard' de mai ee petit homme !

La maréciale de Saint-André se ruina pour lui, et lui dont à, entre autres présents. In terre de Vallery, qui depuis est deveune la sépullure des princes de la maison de Condé. Jamais général ne foit plus almé de ses soldats : on en vit à

Piori---Nouson un exemple clonant. Il manquali d'argest pour ses troupes, et suriout pour les rêtres, qui étaient vemus à son secours, et qui menagalent de l'abandonner : Il oan propoer à son armée, qu'il se payalt point, de payer ethinéme l'armée sutiliaire; et, ce qui ne pouvait junsit arrive que dans une guerre de religion et sous on greieral tel que lai, toute son armée se coissa, jusqu'au moioutre poujat.

In the constants, one Percept II, A Orleans, a perfor a series and percept and the opposed in the control of th

Farret.

Il ne faut pas ometire un artifice de cour dont on se servit
pour perdre ce prince, qui se nomanis firent frapper une medalile qui le representait it y avail pour
légende, accis xun, no ne france. On fit fomber cette médaille entre les mans de connelishée dé Montmoréev, qui le
montra tout en celiere au rou, permade que le prince de

CHANT IL

De la cour avec lui dédaignant l'Indolence, Ses combats ont été les jeux de mon enfance.

- » O plaines de Jarnae! é coup trop inhumain! Barbare Montesquiou, moins guerrier qu'assassin, Condé, dejà mourant, tomba sous ta furie! J'ai vu porter le coup; j'ai vu trancher sa vie : Helas! trop jeune encor, mon bras, mon faible bras, Ne put ni prévenir ni venger son trépas.
- » Le ciel , qui de mes ans protégeait la faiblesse , Toujours à des héros confia ma jeunesse. Coligni a, de Condé le digne successeur, De moi, de mon parti, devint le défenseur. Je lui dois tout, madame, il faut que je l'avoue; Et d'un peu de vertu si l'Europe me loue, Si Rome a souvent même estimé mes exploits, C'est à vons, ombre illustre, à vous que je le dois. Je croissais sous ses yeux, et mon jeune courage Fit long-temps de la guerre un dur apprentissage. Il m'instruisait d'exemple au grand art des héros : Je voyais ce guerrier, blanchi dans les travaux. Soutenant tout le poids de la cause commune, Et contre Médicis et contre la fortune; Chéri dans son parti , dans l'autre respecté; Malheureux quelquefois, mais toujours redouté; Savant dans les combats, savant dans les retraites; Plus grand, plus glorieux, plus craint dans ses défai-Que Dunois ni Gaston ne l'ont jamais été Dans le cours triomphant de leur prospérité.
  - » Après dix ans entiers de succès et de pertes.

Condé l'avait fait frapper.— Il est parté de cette médaille dans Brantôme et dans Vigneul de Marville.

a Gaspard de Coligni, amiral de France, fils de Gaspard

a Caspard de Coligna, amiral de France, fils de Gaspard de Coligna, macchida de France, et de Louise de Montonrece, seure du considéable, qui à Châtillon le 16 février 1140. après la mort du prince de Condé, la dé charle chet de pard de réformés en France. Calbertine de Medilea et Charles IX. seveni l'attiere à tour pour le mattagn de Bienel IV et de seveni l'attiere à tour pour le mattagn de Bienel IV et de seveni l'attiere à tour pour le mattagn de Bienel IV et de fil massacre le jour de la Salet Barthélens! c'était principaisment à ce grand domme qu'on en voie.

Quelques personnes oui reproché à l'assirat de la Herniche d'avvior histo to brisco, dans ce second chast, q'un languaux d'avvior histo to brisco, dans ce second chast, q'un languaux particolor de l'avvior de la companie de la companie de la companie de sinata de l'arquoi de Color. Cette critique loude et la companie de raction d'aux héros français: salos il fluid roca dever quel corection d'aux héros français: salos il fluid roca devenue sous l'ambril, quil lui svaii turo lieu de perre; il avaii de ascosines à le rospecte, et se devalu i a porsaide soupocoiser di aurase action folique d'un prand bosson, surfout produit participat de la companie de la companie de possibilità de la companie de la companie de position de position de la companie de position de position

A Págard do la révolte, ce n'était pas à ce prince à regarder cotame un crime, dans l'amiral, aou union arre. la maison de Bourbon contre des Lorrains et nor Italième. Quant à la rétigion, lis étaient tous drux protestants; et les bugnerools, dont Henri IV 'stalt è chri, regardaient l'amiral comme Medieis, qui voyait nos campagnes couvertes D'un parti rensissant qu'elle avait en détruit, Lause enfin de combattre et de vinerte sans fruit. Voulet, samp lus tentre des efforts intuitées, Terminer d'un seut coup les discordes ciriles. La courd ses se fevera moss offrit les sturrists pais La courd ses se fevera moss offrit les sturrists pais Quelle pais, junte Dien Dieu venquer que j'atteste Que de sua qurates son ollev finueste! Gil é faus-li voir ainsi les maitres des humains Du crime à leurs aiguéts aplanir les chemins!

291

- Collegai, dans son cour à son prince fidèle, Almaltaciquem à Prancen combattact outre elle II chérit, il préviat l'heureus eccasion Qui semblai de l'état assurer l'union. Barement un héron connaît la délaner : Permi ses encansion il viut plein d'assurance; parami ses encansion il viut plein d'assurance; parami ses encansion il viut plein d'assurance; parami ses encansion d'union de l'assurance; parami se su considerate que l'assurance paramiser de l'assurance; paramiser de l'assurance de l'assurance; paramiser de dispitie, le combait de bienfaits, l'assurance de l'assurance; paramiser de l'assurance; paramise
- Quedques mas soupcomisent ces perfeles précents : Les dous d'un enemit eur semblaient trop à eraindre Plus ils se défisient, plus le roi savalt feindre : Dans l'ombre du secret, depuis pes Médicis A la fourbe, au gapture, a-vait formé son fils : Faconasit aux forfaits ce cour j'eune et facile; El e malheureur prince, à ses legons docile; Par son peachant féroce à les suivre cecté; Dans sa coupable école avait trop profité.
- » Enfin, pour mieux cacher est horrible mysâre, il me donna sa sœur », il m'appela son frête. O nom qui m'astrompé! vains serments! nœud fatal ! Hymen qui de nos maux fus le premier signal! Tes flambeaux, que du ei al alium la coêtre , Eclairaient à mes yeux le trépas de ma mère. Je » oe suis point injuste, et je ne prétends pas

A Margaritie de Tables, sour de Charles IX, fois marie à liente IV, no list, pou de jours avant les mouscers.

3 Jennae d'Albret, attitée à Parle avre les soitres haggeneed, courcis agrès me dijours d'ann déres maligne : le temps de 
courage unrait par donnée à la cour, entit a se maidele, qui 
courage unrait par donnée à la cour, entit a se maidele, qui 
commença pare aux cheide de gapta de des notérs parties 
més desse ins serficieures comme Jenné, versu de l'Privance pare 
colt de courage qu'elle est de la courage de la courage de 
ce de nois de courage qu'elle cett de 
contract de la courage de la courage de 
ce Rende vaussi de son extens, et ou dire qu'il en préparais 
contraits à cleuz grande augepoure, que ne ce d'obtaines plus 
contraits à cleuz grande augepoure que ne ce l'or d'obtaines plus 
contraits à cleuz grande augepoure que ne ce l'or d'obtaines plus 
de 
contraits à cleuz grande augepoure que ne ce l'or d'obtaines plus 
de 
contraits à cleuz grande augepoure que ne ce l'or d'obtaines plus 
de 
contraits à cleuz grande augepour que ne ce l'or d'obtaines plus 
de 
contraits à cleuz grande augepour que ne ce l'or d'obtaines plus 
de 
contraits à cleuz grande augepour que ne ce l'or d'obtaines plus 
de 
contraits à chez grande augepour que ne ce l'or d'obtaines plus 
de 
contraits à chez grande augepour que ne ce l'or d'obtaines plus 
de 
contraits à chez grande auges de 
contraits d'obtaines plus de 
de l'orde de 
contraits d'obtaines que 
de l'orde d'obtaines de 
de l'orde d'obtaines de 
de l'orde de 
de l'orde de 
de l'orde d'orde de 
de l'orde d'orde 
de l'orde de 
de l'orde d'orde 
de l'orde d'orde 
de l'orde 
de l'orde 
de l'orde d'orde 
de l'orde 
de l'or

A Médicis encore imputer son trépas : 'Écartré des soupços peut-être légitimes , Et je n'ai pas besoin de lui chercher des crimes. Ma mère enfin mourut. Pardonnez à des pleurs Qu'un souvenir si tendre arrache à mes solueires. Cependant tout s'apprête, et l'heure est arrivée Qu'un faut le dondment la reine a réservée.

» Le signal est donné sans tumulte et sans bruit ;

nios, es disent gen les chieropées qui corviente le corps de la reine en touchiern ploit à la ties, nou Souspoussitique le poit sous-presentique le poites avait laiset des traces trouy visibles. Con "a point vos-trou not montre ces souspous dans la boothe de Reind IV, pares le point vos-trou de la mort des grands à des coarse naliserdes. Le people, sans rien approdeuf, respecte loujours conne compalées de la mort d'un prêce ceux a qui orte mort r'un sible. Co pouns la betreeté dens souspous juequ'à accuser l'actiernée de Selbeit, autre de previers, si que ces princes, si que êmanc d'Albeit, dout il est id queblous, autem mort es explosanté.

Il n'est pas vral, comme le préiend Mézeray, qu'on n'ouvrit point le cerveau de la reine de Navarre ; elle avait recommande expressement qu'on visitat avec exactitude cette partie après sa mort. Elle avait été tourmentée toute sa vie de grandes douleurs de tête, accompagnées de démangealsons, et avait ordonné qu'on cherciait soigneusement la cause de ce mal, afin qu'ou put le guerir dans ses cufants s'ils en étaient atteints. La Chronologie novenneire rapporte formeilement qua Califard, son médecin, et Desneruds, son chlrurgien, isséquérent son cerveux, qu'ils trouvérent très sain ; qu'ils aperçurent sculement de petites bulles d'eau logies entre le aparçuit un professione qui enveloppe le cerveau, el qu'ils jupereul cire la cause des maux de tête dont la reine s'était plointe : ils attesterent d'aijieurs qu'elle était morte d'un aloces formé dans la politrine. Il est à remarquer que ceux qui l'ous rirent étalent huguenots, et qu'apparemment ils annalent parle de poison s'ils y avaleni trouvé queique vraisembiance. On peut me répondre qu'ils furent gagnés par la cour : mais Desnœuda, chirurgien de Jeanne d'Albret, leuguenot passionné. écrivit depuis des libelles contre la cour; ce qu'il n'eut pas fait s'il se ful vendu à elle ; et, dans ces libelles , il ne dit point que Jesone d'Albret ait été empoisonnee. De plus, il n'est pus croyable qu'une femme anssi habile que (atherior de Mediels eut chargé d'une pareille commission un miserable parfumeur, qui avaii , dit-on , l'insolence de a'en vanter.

passes of Albert état sêr, en 1814, de Berni f Albert, et de Naturer, et de Napresi de Vilkio, som de Paragola ir. On kaurer, et de Napresi de Vilkio, som de Paragola ir. Chiver, et de Valleir pas over som annet. Le mateire fit de de van de valleir de valleir par le pare Paril III et et de sposse. Valleir de valleir par le pare Paril III et et de sposse, avec de la president de valleir de vall

M. Bayle, dans ses Afgenser and president after previously, diff qu'on avait vu de son temps, en Hi limade, le list d'un aidit qu'on avait vu de son temps, en Hi limade, le list d'un aidit et, nommé Goyon, qui passalt pour prili list de cette reine. On préchedat qu'aprest la mort d'Anciende de Navare, cile s'était mariée à un pentithomme nommé Goyon, dont eille vauit eu ce ministre.

C'était à la faveur des ombres de la nuit. a De ce mois malheureux l'inégale courrière Semblait cacher d'effroi sa tremblante lumière : Coligni languissait dans les bras du repos, Et le sommeil trompeur lui versuit ses pavots. Soudain de mille cris le bruit éponyantable Vient arracher ses sens à ce culme agréable : Il se lève, il regarde, il voit de tous côtés Courir des assassins à pas précipités; Il voit briller partout les flambeaux et les armes, Son palais embrasé, tout un peuple en alarmes, Ses serviteurs sanglants dans la flamme étouffés, Les meurtriers en foule au carnage échauffés. Criant à haute voix : « Qu'on n'épargue personne : C'est'Dieu, c'est Médicis, c'est le roi qui l'ordonnel » Il entend retentir le nom de Coligni: Il apercoit de loin le jeune Téligni b. Téligni dont l'amour a mérité sa fille. L'espoir de son parti, l'honneur de sa famille. Qui, sanglant, déchiré, tralné par des soldats,

Lui demandait vengeance, et lui tendait les bras.

- Le héros malheureux, sans armes, sans défense,
Voyant qu'il faut périr, et périr sans veugeance,
Voulut mourir du moins comme il avait véeu,
Avec toute sa gloire et toute sa vertu.

Déjà des assassins la nombreuse cohorte
 Du salon qui l'enferme allait briser la porte;
 Il leurouvre lui-même, et se montre à leurs yeux
 Avec cet œil serein, ce front majestueux,
 Tel que dans les combats, maître de son courage,
 Tranquille, d'arrêtait ou pressait le carnage.

A cet air violerable, à cet auguste aspect, Les mourteires urrejus out abisé de respect; Une force incomme a suspendu leur rage. - Compagnous, leur di-li, achieres vorte suvrage, - Compagnous, leur di-li, achieres votre suvrage, Que le sort des combats respects quarante ans; Frappes, ne crigages ries, Coligin votre parante ansi Frappes, ne crigages ries, Coligin votre parantes ansi Frappes, and parante ries, Coligin votre parante ansi Prasses ainsi misure in perder en combattant pour Cest ligrarà des motts tombent à ses genous: Youaz.— L'unite martines est polse, qu'il trampé des la bransa;

• Ce fut is notif on 22 are 1% notif, être de salot Barthélemi, en 152-7, que "réscuta cette sampline trageide. L'aminal était logé dans la rue Bélity, dans une maloon qu'est à présent une subreze, applied l'hotté Salot-Fierre, on l'on vott encore sa classifice (1750).
• Le commé de l'étignis avait (pour le chière d'étaux, que les pressires qui étaient vesue pour le bure vérbaient laises els parties de l'aminal d

rent (1730).



to the second with

|  | Mi | 86 | - |  |  |
|--|----|----|---|--|--|
|  |    |    |   |  |  |
|  | 4  |    |   |  |  |

Pr e d d

Mararin. Le génie des Français est de lourner en plaisanterie

(\*\*\*)

earsil stil

1 - 100

action meritotre qui doit efforer mes antre



CHANT II. 298

Et de ses assassins ce grand homme entouré Semblait un roi puissant par son peuple adoré.

» Beams +, qui dans la cour attendalt sa victime, Monte, accourt, indigine qui on differe son erime; Dea sassains trop lectu li ven hâter les coupts; Aux pieds de ce heau li les voit trembler tous. Aux pieds de ce heau li les voit trembler tous. La coupt de la coupt de

Du plus grand des Français tel fut le triste sort.
 On l'insulte , on l'outrage encore après sa mort.

a Besme était un Allemand, domestique de la maison de Guise. Ce miscrable étant depois pris par les protestants, les Rochellois voclueres l'Escher pour le faire écarteler dans leur place publique. Ils proposervel casulte de l'échanger contre le brace Woulbrun, che' des protestants du Banphilos, à qui le parlement de Grecoble lessil alors le proces. Monibrun fut exécuté, et Be-sme tue par un nommé Fretartille.

A The diagnostic de avoir ûn't val que Calhedro de service y la vale que la contra de la contra del contra del

La populace traina le corpa de l'amiral par les russ, et le pendil par les pleds avre une chaine de fer su gilet de Montfascon. Le roi et la romanté d'allet lut-meire avec as cour a Montfascon jouir de cet horrible speciacle. Quelqu'un bul ayant dit que le corpa d'amiral sendit mayaris, il répondil comme Vitillas := Le corpa d'unennemi mort acul i sojogora hou.

and the second second related of the compatition, etc. the partners fresh as earth cash to men, partners of the partners fresh to serve from the men, partners of the partners fresh to second second

prince a Grange.

Le pariement avail mis quelques années auparavant sa
tôte à cinquante mille écus; il est asses ainquiser que ce soit
précisément le même prix qu's mit depuis à celle du cardinal
Mazarin. Le génie des Français est de tourner co plaisanterie

Son corps percé de coups, privé de sépalture, Des oiseaux dévorants fut l'indigne pâture; Et l'on porta sa lête aux pieds de Médicis, Conquête digne d'elle, et digne de son fils. Médicis la reçui avec indifference, Sons paraître jouir du fruit de sa vengeance, Sans remords, sans plaisir, maîtresse de ses sens, Et comme accountmé à de pareits présents.

«Qui pourrait espendant reprimer les ravages Donc ette mit errolle étal les images ? La mort de Coligini, prémiess des horreurs, N'exist qu'un fails less aid et toutes leurs freuers. Par d'evoir et par zèle au carnage néharaise, Marchiente fe er en main, les yout clincelatus, Sur les corpe étendus de nos fieres anaglants. Guine était à leur lett e, et, louillant de coliere, Vengeals un tous les miens les mânes de son pères. Chauffaire let arraports de leur actie inhumain; Et, portant devant exus laites de leurs crimes, [mes. Les conduissients un meurret, et marquient les vicil-

Je ne vous peindrai point le tumulte et les cris, Le sang de lous coiés ruisselant dans Paris, Le fits assassiné sur le eorps de son père, Le fire avec la sœur, la fille avec la mère, Les époux expiraus sous leurs toits embrasés, Les enfants au berceau sur la pierre écrasés : Des fureurs des bumains c'est es qu'on doit attendre.

les événements les plus affreux : on déblia un petit écrit inlitule Panio Donni mostri Gaspardi Cotigni, secundum Bar-

Mezeray rapporte, dans sa grande histoire, un fait dont il rest tres permis de douter. I dit que, quetques années nos un result de control de contellera de Saintes, nomme Michel Crettle, condamné par l'amirat à étre pendi, tul prédit qu'il mourrait assassiné, qu'il serait jeté par les fenétres, et essuise pendu lui-même.

tholomorum.

De nos jours, un financier ayaut acheté une terre qui avait apparienu aux Coligini, y frouva dans le pare, a quelques piesa sous terre, un colire de fer rempil de papiers qu'il fit jeter au feu, comme ne produisant aucun revenu. « C'etait Henri, duc de Guise, surrommoé le Balafré, fomeux

depuis par les barriondes, et qui fut lué à Blois. Il était fits du duc François , assassiné par Poltrot. b Frédérie de Gonzague, de la maison da Mautous , duc de

Nevers , l'un des auteurs de la Saint-Barthélemi.

e Albert de Gondi , maréchal de Reiz , favori de Catherine de Médicis. — Crétali lui qui avait appris à Charles IX à jurer

A Alextra Contain, instruction with a charge of the Contain of the

Mais ce que l'avenir aura peine à comprendre, Ce que vous-même eucore à peine vous croirez, Ces monstre furieux, de carnage altérés, Excliés par la voix des prêtres sanguinaires, Invoquaient le Seigneur en égorgeant leurs ferres; Et, le bras tout souillé du sang des inmocents, Osaient offirir à Dieu et et excrable encens,

- Oth combien de léros indigeneures périrent I Remais et Parallalian chaz les morts désermilirent, Et vous, brave Guerchy \*; vous, sage Lavardin, Digne de plus de rie d'un autre destruit. Parani les matheureux que cette nuit eruelle Ponçes dans les horseurs d'une nuit éternelle, Marrillare et Soubies \*, au trèpas condamnés, chiércheut quelque tumpi eurs para in de prine; Jacquan potes du Louvre ne les pouse, cu les traine; Jacquan potes du Louvre ne les pouse, cu les traine; la eigènent de leur sange e palsais offerants.
- En implorant leur roi, qui les trahit tous deux.

   Du haut de ce palais excitant la tempête,
  Médicis à loisir contemplait cette fête:
  Ses cruels favoris, d'un regard curieux,
  Voyaient les flost de sang regorger sous leurs yeux,
  Et de Paris en feu les ruines fatales
  Etalient de ces beros les pompes triomphales.
- » Que dis-je! è crime! è honte! è comble de nos maux! Le roi <sup>4</sup>, le roi lui-même, au nuilleu des bourreaux, Poursuivant des proscrits les troupes égarées.
- Antoine de Clermoni-Resnel, se sauvant en chemise, fut massacré par le fils du baron des Adrets, et par son propre cousin Buny d'Amboise.
- Le marquis de Pardaillan ful tué à côlé de lui.

  <sup>b</sup> Guereby se défendit long-traps dans la rue, et tun quelques meurifiers, avant d'étre socialé par le nombre; meis le marquis de Lavardin n'eut pas le temps de tirre l'éper.

  «Marsillac, comte de La Rochefoucaud, était favori de Char-

e Marsillac, comte de La Rochefoucauld, ciait favori de Claries IX, et avait passé une partie de la unit avec le rol. Ce priace avait eu quetque cuvie de le sauver, el lui avait néme dit de coucher dans le Louvre; mais entie il le laissa aller en disant : « Je vois bête que Dieu veut qu'il périsse. »

Soubles portait ce nom, parce qu'il a vall éponsé l'héritiere de la maison de Soubles. Il s'appreial Dupont-Quellenc. Il se défendit très long-iemps, et tombs percè de coups sous les feuters de la reine. Comme sa femme lui avait intenté un procés pour cause d'impaissance, les dames du le ouer alievent voir son ourpe su et tout samplant, par une curiosité harber dipué ée cette cour aliound.

A Voice or que Brandines no fait pas difficienté d'avouer limitateur dans se mémbriers et quand l'inté jour, le roi mit la tapte à la fenetre da sa chambre; et, voyant secuns desse le fautbourg Saint-Germain, qui se remodient et se seuvoient, el pet tun grande arquebisse de chasa qu'il avoit, et en it-ott tout jein de coups a veu, mois en vain, car l'arque-buse en tiroit si lois, incresamment cirioli; Tare, face: .

Phistanza personnes out referitou corte à M. itematéchal de

Plusiaurs personnés ont entendu couter à M. le marechal de Tessé que, dans son estance, il assait vu un gratiflomme àgé de plus de cent ans, qui avait été fort jeune dans les gardes de Charles IX. Il interruges ce vieillard sur la Saiut-Bar-

Du sang de ses sujets souilitait ses mains sacrées : Et ce méme Valois que je sers aujourd'hui, Ce rol qui par ma bouche implore votre appui, Partageant les forfaits de son barbare frère, A ce honteux carnage exclutia sea odire. Non qu'après tout Valois ait un cecur inhumain; Rarennent dans te angi la 1 rempés a main; Mais Peremple du crime assiégeait au jeunesse; Et sa crusuité même était une faiblesse.

» Quelques uns, il est vrai, dans la foule des m**orts** Du fer des assassins trompèrent les efforts. De Caumont », jeune enfant, l'étonnante aventurs

thélemi, et lui demanda s'il était vrai que le roi eût tiré sur les huguenots. « C'était moi, monsieur, répondit le vieillard, qui chargeais

son arquebuse, »
Henri IV dit publiquement pius d'une fois qu'après la SaintBarlielemi une note de corbeaux était venue se percher sur le
Louvre, et que, pendant sept nuits, le rol, lui, et toute la cour,
celesdirent des gemissements et des cris épovantables à la
méme heure. Il recostait un prodige encore plus étraspe : ils
diassi que, quolquets foura avant les massaches, jouant aux des

notem betern. Il roccotal un prodige encore pina étrange; il dissi que, enqueles jours a van les massacres, jouand aux des avec le due d'Alexque et le due de Gaile. Il viil des gouites avec le due d'Alexque et le due de Gaile. Il viil des gouites des consecuents de comment d

Mézeray, dans sa grande histoire, dit que le jeune Caumool, son père et son frère, couchairnt dans un même lit; que son père et son frère, couchairnt dans un même lit; que son père et son frère purent massacrés, et qu'il (chappa comme par miracle, etc. Cest sur la foi de cet historien que f'ai mis en vers cette aventure.

Les circonatauces dont Mézeray appule son récit ne me permetialeml pas de douier de la vérife du fail, let qu'il le rapporte : mais depuis, M. le duc de La Force ma fait voir les mémoires manuerits de ce mémo maréchal de La Force, écrits de sa propre moin. Le maréchal y conte son aveniure d'une autre façou : cela fait voir comme il faut se fier aux historieus.

Voici Pextrait des particularités curienses que le maréchai de La Force raconte de la Saint-Barthéleni. Deut pours avant la Saint-Barthéleni, le roi avait ordonne au pariement de relichere un officier qui était prisonnier à la Conciergarie; le pariement den ayant éten fait, le roi avait eavayé quelques uns de ses gardes sofoncer les portes de la prison, et iterr da force le prisonnier. Le landemain, le parprison, et iterr da force le prisonnier. Le landemain, le par-

eavoy quotques tura de ser gardea enfoncer les portes de la rejiona, et tierre de force le prisonaire. Le londensials, le parleurant vita faire sea remonênzarone sa roi tous con ministeres qu'il avail estropé le justice. Tout clea avail fail beacouqu de bruit; e sa commencium di minancer, on persuada d'ibord aux hispatrodic que le tionollo qu'il exclusionaire vivant du parlement.

Ceprodast un manequipon, qui avail vois deude Guise en-Ceprodast un manequipon, qui avail vois deude Guise en-

Ceptratant un inaquagnose, qui avan vui cutu de Guisse diter avec des satellites chez Tamiral de Coligni, et qui, se giissant dans la foute, avail été temon de Tassasalant de ce seigreur, courul aussitôt en donner avis su séeur de Caumont de La Force, à qui il avait vendu dix chevaux heit jours auparavant.

La Force et ses deux fils logesient au faubourg Saint-Ger main, aussi hien que plusieurs estrinistes. Il n'y avait point ecource de pout qui joignit ce faubourg à la ville. On s'esisi saisi de tous les bateaux par ordre de la cour, pour faire pesser les assission dans le faubourg. Ce magnignon se jette à la obje, passe à l'autre bord, et avertit M. de La Force de sou Ira de bouche en bouche à la race future. Son vieux père, accablé sous le fardean des ans, Se livrait au sommeil entre ses deux enfants; Un lit seul enfermait et les fils et le père.

danger. La Force était déla sorti de sa maison : il avait enc eu le temps de se sauver; mais vayant que ses enfants no venalent pas, il retourna les chercher. A peine est-il rentré ebez iul, que les assassins arrivent : un nommé Martin, a leur tête, entre dans sa chambre, la désarme, lui et ses deux enfants, el lui dit, avec des serments affreux, qu'il faut mourir. La Force lui proposa une rançon de deux mille écus : le capitatpe l'accepte. La Force iui jure de la payer dans deux jours ; et aussitot les assassins , upres avoir tout pillé dans la maison, disent à La Farce et à ses enfants de mettre leurs moueboirs en croix sur leurs chapeaux, et leur font retrousser leur manche droite sur l'épaule : c'était la marque des meurtriers. En cet état ils leur font passer la rivière, el les amènent dans la ville. Le maréchal de La Furce assure qu'il vit la rivière couvarte de morts. Son père, son frère et lui, aborderent devant je Louvre; là ils virent égorger plusieurs de leurs amis, et entre autres le brave de Piles, père de criui qui tua' en duei le ills de Malherbe. De là le capitains Martin mena ses prisonniers dans sa maison, rue des Pelits-Champs; fil jurer à La Force que ni lui ni ses enlants ne sortiraicol point de la avant d'avoir payé les deux mille écus, les latesa en garde à deux soldate suisses , et alla chercher quelques autres calvinistes a massacrer dans la ville.

L'un des deux Soisses, touché de compassion, offrit aux prisonniers de les faire sauver. La Force u'en voului jamais rien faire ; il répondit qu'il avait donné sa parole, et qu'il aimait mieux mourir que d'y manquer. Une tante, qu'il avait, iul tronva les deux mille eeus; et l'on aitait les délivrer an capitaine Martin, lorsque le comte de Coconas (celui-la méme à qui depuis on coupa le cou) vint dire a La Furce que le ope d'Anjou demandail a fui parler. Aussitôt il fit descendre ie pere et les aniants nu-jète et sans manteau. La Force vit bien qu'on le menail à la mort; il suivit Coconas, eu le priant d'épargner ses deux enfants innocruts. Le plus jeune, agé de treize ans, qui s'appelait Jacques Nompar, et qui a cerij cecl, cieva la voix, el reprocha a ces meurtriers teurs crimes, en leur disant qu'ils en seraient punis de Dieu. Cesendant les deux enfants sont menés avec leur père au houl de pendant les deux ensons sous mores d'abord plusieurs coups la rue des Petits-Champs; on donne d'abord plusieurs coups de poignard à l'aine, qui s'écrie : « Ah, mon père ! ais, mon Dieu! je suis mort. » Dans le même moment le père tombe percé de coups sur le corps de son tils. Le plus jeune, con-vert de leur sang, mais qui, par un miracle étonnant, n'avait recu aucun coup, cut la prudence de s'écrier aussi : « Je suis mort. . Il se laissa tomber entre son père et son frère, dont il recul les derniers soupirs. Les meurtriers, les croyant tous morts, s'en allerest en disent : « Les voils bies inus trois. « Quelques malheureux vinreul ensuile dépouiller les corps : il restait un bas de tolle au jeune da La Force ; un marqueur du jeu de paume du Verdelet voulnt avoirce bas de loile ; en le liraut, il s'amusa à considérer le corps de ce jeune enfant : " Héias! dit-ij, c'est bien dommage; celui-ci u'est qu'un enfant, que peut-il avnir fait ? « Ces paroles de compassion obligerent le petit La Force à levar doucement la tête, et iui dire tout has: "Je ne suis pas encore mnrt." Ce pauvre homme iui répondit : "Ne bouges, mon enfant, ayez patience. "Sur le soir Il le vint chercher; il lui dil : "Levez-vous, ils n'y sont pius : » et ini mit sur les épaules un méchant mantean. Comme il le condutant, quelqu'un des bourreaux lui demanda : « Qui est ce jeune garçon? e'est mon neveu, lui dit-li, qui s'est enjuré : vous ynyez comme il s'est accommodé ; je m'e vals bien lui donner le fouet, » Enfin le pauvre margneur le mena ches ini et iui demanda trente écus pour sa recompense. De là le jeune La Force se fit conduire, déguisé en gueux, jusqu'à l'Arsensi, chez le maréchal de Biron son parent, grand-maître de l'artitierie; on le cacha quelque temps dans la chambre des filles ; enfiu , sur le bruit que la cour le fesait

Les meurtriers ardents, qu'aveuglait la colère, Sur eux à coups pressés enfoncent le poignard : Sur ce lit malheureux la mort vole au hasard.

L'Éternel en ses mains tient seul nos destinées; Il sait, quand il judjat, veiller sur nos années. Tandis qu'en ses fureurs l'homicide est trompé. D'ascuntoupé, d'ascun trait, Camunt nei fut frapé. Un invisible bras, armé pour sa défense, Aur mains des meurtires drochaits non enfance; Son père, à son côté, sous mille coups mourant, Le couvrait tout entire de son copes repirant; Et, du peuple et du roit trompant la barbarie.

- Cependant que fensi-je en ces affreux momenais lladas trap assaré un la ció des arrentas (mes, Tranquillosa fond du Loure, et loin du brui desartranquillosa fond du Loure, et loin du brui desarmes ens d'un ducu repos grobitent encor les charcontin mais en la companio de la companio de la comcontinua massaré men plus chers domestiques; Le sang de tous ciótes inondais mes portiques e Ele nòurais les yesu que pour envisager e Le a miesta que sur le marbre on venait d'égoger. Le a massaina sanghais vers mon list s'avenderent; Le un casania sanghais vers mon list s'avenderent; Le casania sanghais vers mon list s'avenderent; Le casania sanghais vers mon list s'avenderent; Le massaina sanghais vers mon list s'avenderent; Le profesatia ma file, et pl'atendais in mont.

Maissoit qu'un rieux respect pour le sanq de leur maitres.
Parliktencor pour moi dans le cœur de ces traitres;
Soit que de Médicis l'ingénieux courroux
Trouvât pour moi la mort un suppliee trop daux;
Sait qu'enfin, à savarant d'un port durant l'razge,
Sa prudente fureur me gardit pour otage,
On réserva ma vie à de nouveaux revers,
Et bientió de sa part on m'apporta des fers.

« Coligni, plus heureux, et plus digas d'œvie, Du moins, en successman, especific plus l'ei; Sa liberté, sa gloire au tombasse le suivit... Vous freinisses, madame, à et afficare fortellarie le constant de la commandate de la commandate Le na rousai const que la moldere partie. One did que, qui haunt de son Loure falsal, Médicia à la France età donne le signal; Tout inital Paris i la mort sans résistance Couvrite un moment la foce de la France. Couvrite un moment la foce de la Prance. Quand an ori vuet le crime, letteron fui terri; Et des flevres fancia les exux ensengiantées IX ties flevres fancia les exux ensengiantées.

chercher pour s'en défaire, on le sit sauver en habit de page,

## CHANT TROISIÈME.

#### ARGUMENT.

Le licro coolines l'histoire des goeres civiles de France. Mort fuureste de Charle IX. Repac de Henti III. Son caractère. Cétul du fameux duc de Guise, comu sous le nom de Raduyi. Bastalie de Coutras. Meutre du duc de Guise. Extrinatés on Henri III est réduit. Mayenne est le chef de la Ligue; d'Aumaie en est le héros. Reconciliation de Henri III et de Berni, rol de Navarre. Secours que prome la reine Éliabeth. Sa repouse a Henri de Bourbon.

« Quand l'arrêt des destins eut , durant quelques A tant de cruautes permis un libre cours, [jours, Et que des assassins, fatigués de leurs crimes, Les glaives émoussés manquèrent de victimes, Le peuple, dont la reine avait armé le bras, Ouvrit enfin les yeux, et vit ses attentats. Aisément sa pitié succède à sa furie : Il entendit gémir la voix de la patrie. Bientôt Charles lui-même en fut saisi d'horreur; Le remords dévorant s'éleva dans son cœur. Des premiers ans du roi la funeste culture N'avait que trop ea lui corrompu la nature : Mais elle n'avait point étouffe cette voix Oui iusque sur le trône épouvante les rois. Par sa mère élevé, nourri dans ses maximes, Il n'était point, comme elle, endurci dans les crimes. Le chagrin vint fictrir la fleur de ses beaux jours : Une langueur mortelle en abrégea le cours : Dieu, déployant sur lui sa vengeance sévère, Marqua ce roi mourant du sceau de sa colère, Et par son châtiment voulut épouvanter Quiconque à l'avenir oserait l'imiter. Je le vis \* expirant. Cette image effrayante A mes yeux atteudris semble être encor présente. Son sang, à gros bouillons de son corps étancé, Vengrait le sang français par ses ordres versé; Il se sentait frappé d'une main invisible : Et le peuple, étonné de cette fin terrible.

Carlot 1 fet beginn maked region in 2 Acid Structs, at more described makes any part, a fem titra, best that part, and must that a part is must that a post in a fem of the structs of a fem of the charge data as one as in, qui laid secretil per les porce.

Heart IV hill be described in him of the Charge T. C. Gritter, a set oft more risk illustration of the charge of the charge

départ pour la Pologne, dans l'esperance de sa mort pro-

Plaignit nn roi si jeune et si tôt moissonné, Un roi par les méchants dans le crine centrainé, Et dont le repentir pernettial à la France D'un empire plus doux quelque faible espérance.

» Soudain du fond du Nord, au bruit de sontrépas, L'impatient Valois, accourant à grands pas, Vint saisir dans ces lieux, tout fumants de carnage, D'un frère infortuné le sangtant héritage.

\*\*LA Pologne \* en e trupps avail, d'un commun Au rung des Jagelons plece Reueure Valois (tabeix, Son non, plas redoud que les plus poissents prices, Avail gagné pour luis avois de entre provinces. C'est un poids blen pesant qu'un nom trep tôt divalois e soudist plus es erfardeu adagreru. [meux? Qu'll ne é attende point que le le justifie : el lui peut lamoite mon repos et ma rie, Tout, hors la vérité, que je préfére à lui. Le le plains, just blums, «¡le suis son appul.

» Sa gloire avait passé comme une ombre légère. Ce changement est grand, mais il est ordinaire : On a vu plus d'un roi , par un triste retour, Vainqueur dans les combats, esclave dans sa cour. Reine, c'est dans l'esprit qu'on voit le vrai courage. Valois recut des cieux des vertus en partage : Il est vaillant, mais faible; et, moins roi que soldat. Il n'a de fermeté qu'en un jour de combat. Ses honteux favoris, flattant son ludolence. De son cœur, à leur gré, gouvernaient l'Inconstance ; Au fond de son palais, avec lui renfermés, Sourds aux cris douloureux des peuples opprimés. Ils dictaient par sa voix leurs volontés funestes : Des trésors de la France ils dissipaient les restes : Et le peuple accablé, poussant de vains soupirs. Géntissait de leur luxe, et payait leurs plaisirs.

- Tandis que, sous le joug de ses maltres arides, Valoridis que, sous le joug de ses maltres arides, On vit paraitire Guiseb , et le peuple inconstant Tourno blentós ses yeux vera cet astre éclatant. Sa valeur, ses espolis, la gloire de son père, Sa grâce , sa beauté , cet heureux don de plaire, Qui mieux que la vertu sait régner sur les cœurs, Attribent tous les veux par des charmes vaiqueuxes.

Nul ne sut mieux que lui le grand art de séduire;
 Nul sur ses passions n'eut jamais plus d'empire,

» La répulstion qu'il avait acquise à Jarnac et à Moncoutour, souteue de l'argent de la France, l'avait étière roi de Pologne en 1572. Il succèda a Sigismond II, dernier prince de la race des Jagrilons (1730).
b Henri de Guise le Baldiré, né en 1850, de François de

b Henri de Guise le Balafré, né en 1550, de François de Guise et d'Anne d'Est. li exécuta le grand projet de la Ligue, formé par le cardinat de Lorraine son oncle, du temps du concile de Trenie, et enlamé par François, son pere. El ne sur mieux cacher, sous des debort trompeur, Des plus varate desseiu las combres profinedrur. Allier, impiricus, mais soujet et populaire, Des peuplas en public platignati i antares, and a sur la cache de la cache de

- » Quand il eut quelque temps essayé as puissance, Et du peuple aveuglé eru fixer l'inconstance, Il ne se cacha plus, et vint ouvertement Du trône de son ori obriser le fondement. Il forma dans Paris cette Lique funeste, Qui bieutô de la France infecta tout le reste; Monstre afferux, qu'ent oourri les peuples et les grands, Eugraissé de carrage, et fettile en tyraus.
- La France dans son sein vit alors deux monarques : L'un n'en possédait plus que les frivoles marques ; L'autre, inspirant partout l'espérance ou l'effroi , A peine avoit besoin du vain titre de roi.
- Valois se réveilla du sein de son avresse. Ce bruit, cet appareil, ce danger gul le presse, Ouvrirent un moment ses yeux appesantis : Mais du jour importun ses regards éblouis Ne distinguèrent point, au fort de la tempête, Les foudres menacants qui grondaient sur sa tête : Et, bientôt fatigué d'un moment de réveil. Las , et se rejetant dans les bras du sommeil , Entre ses favoris, et parmi les délices, Tranquille, il s'endormit au bord des précipices. Je lui restais encore; et, tout près de périr, Il n'avait plus que moi qui put le secourir : Héritier, après lui, du trône de la France, Mon bras sans balancer s'armait pour sa défense; J'offrais à sa faiblesse un nécessaire appui : Je eourais le sauver, ou me perdre avec lui.
- Mais Guise, trop habile, et trop asvant à nuire, L'un par l'autre, en serent, songenit ànous détruire. Que dis-jei il obligea Valois à se priver De l'unique aoutien qui le pouvait asuver. De la religion le prétecte ordinaire Pat un roile houranté à éct affreux mystère. Par sa feinte vertu tou le peuple échauffé Raninas son courous encor mai étouffé. Il leur représentait le cuite de leurs pères, Les derniers attentais de seetes étrangères.

Me peignait ennemi de l'Église et de Dieu . Il porte, disait-il, ses erreurs en tout licu; Il suit d'Élisabeth les dangereux exemples; Sur vos temples Cétruits il va fonder ses temples; Vous verrez dans Paris ses préches criminels <sup>8</sup>.

» Tout le peuple, à ces mots, trembla pour ses au-Jusqu'au palais du roi l'alarme en est portée. (tels. La Ligue, qui-feignait d'en être épouvantée, Vient de la part de Rome annoncer à son roi Que Rome lui defend de s'nnir avec moi. Hélas l le roi trop faible obéit sans murmure; Et, lorsque je volais pour venger son injure. J'apprends que mon beau-frère , à la Ligue soumis, S'unissait, pour me perdre, avec ses ennemis; De soldats, malgré lui, couvrait déjà la terre, Et par timidité me déclarait la guerre. Je plaignis sa faiblesse; et, sans rien ménager, Je courus le combattre, au lieu de le venger. De la Ligue, en cent lieux, les villes alarmées Contre moi dans la France enfantaient des armées : Joveuse, avec ardeur, venait fondre sur moi, Ministre impétueux des faiblesses du roi : Guise, dont la prudence égalait le courage, Dispersait mes amis, leur fermait le passage. D'armes et d'ennemis pressé de toutes parts. Je les défiai tous, et tentai les hasards.

- » Je eherehai dans Coutras ce superbe Joyeuse. » Vous savez sa défaite et sa fin malbeureuse : Je dois vous épargner des récits superflus. »
- Non, je ne reçois point vos modestes refus; Non, a ne me priese point, di l'auguste princesse, D'un recit qui m'éclaire autunt qu'il m'intéresse; D'un recit qui m'éclaire autunt qu'il m'intéresse; Touthere point oggen, eg grand jour de Courtas, Vos travaux, vos vertus, Joyeuse, et son trépes : Lauteure de tant d'explois doit set au me sa papren-Ez pout-fère je suis digne de les extendre. » (fere Explosit de l'explosit doit set au me sa papren-Ext pout d'explosit de l'explosit de la recitation de l'explosit Sextilic courrir son forat d'une noble rouguer; Extréduix, à regret, à parler de las gloire, Il poursaivit si autic ette fatale histoire;
  - « De tous les favoris qu'idolâtrait Valois e,
- o On report l'autieur d'aveir une le moit de précher dans un poème régique. Il répondit que tous pour petres, et que l'épit bité de crisianés révieur l'appraison de préches. A none, due de lovres, donns le basilité de Coutres contre limit IV, alors poi di Xarrier, le 20 cédade side. On temps-celle de l'autieur petron de la commandation de l'autieur de l'autieur

Qui flattaient sa mollesse et lui donnaient des lois. Joyeuse, né d'un sang chez les Français insigne, D'une faveur si haute était le moins indigne : Il avait des vertus ; et si de ses beaux jours La Parque, en ce combat, n'eût abrégé le cours, Sans doute aux grands exploits son âme accoutumée Aurait de Gnise, un jour, atteint la renommée. Mais, nourri jusqu'alors au milieu de la cour. Dans le sein des plaisirs, dans les bras de l'amour, Il n'eut à m'opposer qu'un excès de courage, Dans un jeune héros dangereux avantage. Les courtisans en foule, attachés à son sort, Du sein des voluptés s'avançaient à la mort. Des chiffres amoureux, gages de leurs tendresses, Tracaient sur feurs habits les noms de leurs maltres-Leurs armes éclataient du feu des diamants, [ses; De leurs bras énervés frivoles ornements. Ardents, tumultueux, privés d'expérience, Ils portaient au combat leur superbe imprudence : Orgueilleux de leur pompe, et fiers d'un camp nombreux, Sans ordre ils s'avançaient d'un pas impétueux.

- » D'un échat différent mon camp frappair leur vus-Mon armée, en aliene à leurs yeux échadus, N'offrait de toux côtes que fraouchra soddats, Endurées aux travas, vieillé dans les combats, A ecoutumés au sang, et couvertigle liberaures i perladité aux travas que l'entre de l'entre de l'entre des Commercas véa lauss pompa, armé de l'en comme eux, le conduissis aux coups fours écandrons poudreux; Je a l'étais distingué qu'en unarchant à leur tête. Je a l'étais distingué qu'en unarchant à leur tête. L'evinou centeurs institueu et resvereix sons l'evinou entre sins sisteme et de l'evine de l'evinou comme sins sons Sous mos coups expirants, devant nous dispress :
- II Is fluit avouer, parmie es courtisans Que moistonna le fre na fileur de laura sas, Aucun ne fui percé que de coups honorables : Tous fermes dans leur poste, et tous inéchtaables, lis royalest devant eux avancer le trépas, Sans déburante les yeux, sans recules d'us pas. Des courtisans français tel est le caractère : La paix à montif posi feur relative ordinaire; De l'ombre du repos ils volent aux hasards; Visi fisteurs à la cour, feuro sux champs de Marx.
- » Pour moi, dans les horreurs d'une métée affreuse, J'ordonais, mais en vain, qu'on épargnát Joyeuse: J'ordonais institut porté par des soldats, Pâle, et déjà couvert des ombres du trépas. Telle une tendre fleur, qu'un main voit éclore Des baisers du Zéphire et des pleurs de l'Aurore,

tichambre du rol, il leur en fit ses excuses en leur abandonpant un don de cent mitle écds que le roi venaît de loi faire.

Brille un moment aux yeux et tombe, avant le temps, Sous le tranchant du fer, ou sous l'effort des vents.

- » Mais ponrquoi rappeler cette triste victoire? Que puis-je plutôt ravir à la mémoire Les cruels monuments de esa affreux succès! Mon bras n'est encor teint que du sang des Français: Ma grandeur, à ce prix, n'a point pour moi de charnes, Etmes Jouriers sanglants sont baignés de nies farmes.
- Ce malbeureux combat ne fit qui apprefondir, L'Abhine dont Valois voilit en vai ne sortier. Il fut plus mépries, quand ou vit as dingrâce partie fit mois nommi, in Ligue util pale d'aubiere, Partis fut mois nommi, in Ligue util pale d'aubiere, and me partie de destinate, and an que nomme de l'abhine de destinate, and an que nomme d'abhine que de l'abhine d'abhine d'abhin
- La bonte irrite enflu le plus faible courage ; L'Insensible Valois resentul et coutrage; L'Insensible Valois resentul te deutre; L'Eusqu'et am prise sa faible essentie. L'Eusqu'et am prise sa faible essentie. L'Eusqu'et am prise sa faible essentie. Pour lu dans tous les cours étals alors éteinte : Deur lu dans tous les cours étals alors éteinte : Le prit pour un tyran des qu'il voulut règner. On l'assemble, on conspire, on répand des alarmes ; Con l'assemble, on conspire, on répand des alarmes ; Con l'assemble, on conspire, on répand des alarmes ; Con l'assemble, on conspire, on répand des alarmes ; Man hourgreis es soldas, sous l'érie et en armes, Man hourgreis es soldas, sous l'érie et en armes, Man hourgreis es soldas, sous l'érie et en armes,
- Guise \*\ tranquille et lier au milieu de l'orage, Précipitai du pouple ou retenai la rage, De la sédition gouvernait les ressorts, Et fesait à son gér mouvrie or satte corps. Tout le peuple au palsis coursit avec furie: Si Guise et dit fut mont, Valois était sans vie; Mais, horsque d'un coup d'etil il pouvait l'accaldée. Il pouvait procables. Il papent satisfait de l'avoir fait trembler; Et, des mutins blu-même arrêtant la pourraite, Lui laissa par piète le pouvoir de la fuite.
- a Dans le même temps que l'armée du roi étalt bettor à Cogires, le doc de Guise fesait des actions d'un tres habite général coalte une armée nombrous de rétres venus un ecours de Heori IV, et après les avoir barcelés et failgués longtemps, II les détit un village d'Auseau.

  b Le duc de Guise, à cette journée des Barrieades, se con

b Le duc de Guise, à cette journée des Barricades, se contenta de renvoyer à Henri III ses gardes, après les avoir dé Enfin Guise attenta, quel que fut son projet, Trop peu pour un tyran, mais trop pour un suiet, Ouiconque a pu forcer son monarque à le eraindre A tout à redouter, s'il ne veut tout enfreindre. Guise, en ses grands desseins des ce jour afferml, Vit qu'il n'était plus temps d'offenser à demi; Et qu'élevé si haut, mais sur un précipice, S'il ne montait au trône, il marchait au supplice. Enfin, maître absolu d'un peuple révolté, Le cœur plein d'espérance et de témérité, Appuyé des Romains, secouru des Ibères, Adoré des Français, secondé de ses frères, Ce sujet a orgueilleux erut ramener ces temps Où de nos premiers rois les lâches descendants, Déchus presque en naissant de leur pouvoir suprême, Sous un froc odieux cachaient leur diadème. Et, dans l'ombre d'un eloître en secret gémissants. Abandonnaient l'empire aux mains de leurs tyrans.

» Valois, qui cependant différait sa vengeance, Tenait alors dans Blois les états de la France. Peut-être on vous a dit quels furent ces états : On proposa des lois qu'on n'exécuta pas; De mille députés l'éloquence stérile y'îl de nos abus un détail inutile; Car de tant de conssils l'effet le plus commun Est de voir tous ons maus sans en soulacre un.

- Au milieu des états, Guise avec arrogance De son priace officans état barver la présence, S'assit auprès du trône, et suir de ses projets, Crut dans ces deputs voir autant de sujets. Déjà beur troupe indigne, à son tyran vendue, Allais mettre en se mains la puissance absolue, Lorsque, las de le craindre, et las de l'épargner. Valois voulut effine avengret et rigner. Son rival, chaque jour, soigneut de lui déplaire, Délaispueux quessin, mércriais la comi, mércriais la comi.

s le cardinal de Guise. Pau des forres du du de Guise.

sei avail dil plus d'ure fuis qu'il ne mourrai jumnis contenti qu'il ordet less la béte du rei estir ess jambes, pour lui faire une des la sei de la cele de la cele

Qui dedii anie duas, unam abstulit; altera autat; Tertia tomoria est facienda mauu.

En voici une traduction que l'auteur a lue dans les manuscrits de feu M. le président de Mesmes ;

Valois, qui les dames n'aime, Bens couronnes posséda ; Benstő is proséence extréme Des deux l'une lai ôta. L'autre va tombapi de même, Grâce à sei heureux traviaux, Une paire de ciscant Lais baillera la troisèine. Ne souppoonnant pas même, or ce prince irrité, Pour un assassina seuse de fermete. Son destal favengánit, son heure était venue : Le roi le fit eli-néme immoler à a sur De cent coups de poignard indigenement percé a, son organit el, momentant, ne fut point adabissé; Et ce front, que Valois craignait encodo peut-étre, Tou plais ettengarjants emabait server son maître. C'est ainsi que moorut ce sujet tout puissant, be virec, de vertes assemblage éclatus. Le roi, dout il ravie l'autorité suprême, Le soufirit lébennent, et s'eu vençue de même.

» Biemtú ce bruit affreus to répand dans Paris. Le sepaie fepouvaie respili l'air de ses cris. Les visiliards désolés, les femmes éperdons, Vou du mulhoureux Guise embraser les statues. Tout Paris eroit avoir, en oe pressant danger, 17,6giúe à souteir, et ono père à venger. De Guise, su miliseu d'eux, le redoutable frère, Awyanne, à la serganene azime leur colère; Et, plus par intérêt que par ressentiment, Il allame en cest lleux or grand embrasement.

Mayenne b, dès longiemps nourri dans les alarmes,

\* Le duc de Guise fut tué le vendredi 23 décembre 1588 , à Irait beures du matin. Les historiens disent qu'il lui prit u fullierae dans l'antichambre du roi, parce qu'il avait pes la nuit avec une femme de la cour : c'était madame de Noirmoutier, selon la tradition. Tous ceux qui ont écrit la relation de cette mort disent que ce prince, des qu'il fut entré dans la cisambre du conseil, commença à soupcomer son malbrur par les mouvements qu'il apercut. D'Aubigné rapporte qu'il contra d'abord dans crite chambre d'Espinac, archevique de l.yon, son confident. Celui-ci, qui en meme temps se douts de queique chose, lui dii, en presence de Larchant, capitaine des gardes, à propos d'un habii neuf que le due portait : « Ort habit est bien léger au temps qui court; vous en auriez » dù pressire un plus lourré. » Ces paroles, prononcées avec un air de crainte, confirmerent celles du duc. El entra cepessiani par une petite aliée dans la chambre du roi, qui conduisait à un cabinet dont le roi avail fait condamner is porte Le duc, ignurant que la porte fût murée, lève, pour enirer, la tapasserie qui la couvrait : dans le moment, piusieurs de ces Gascons qu'un pommait les Casarante-cing le percent avec des polemards que le roi leur avait distribués lui-men Les assassins étaient La Bastide, Monstvry, Saint-Mailn

Les assassins étaient La Battide, Monstvry, Saint-Mulle, Saint-Gaudie, Saint-Capudet, Halfernan, Berbelude, avec Luguac, leur capitalne. Munsivry lui celui qui donna le premier coupe; il fui saivi de Luguac, de La Battide, de Saint-Caliu, etc., qui se jetercul en mêms temps sur le duc. On montre encore dans le châticas de Biolo une pierre de la

muraille contre laquella il a'appaya en tombant, et qui fui la première telute de son sang. Quelques Lorrains, en pessant per Biois, uni isid-cette plerre; et, la ricitantavecun coulesu, en suit emporté préciencemen la poussière.

Ou ne parle point, dans le potme, de la mort du cardinal de Guise, qui fut aussi hei a Biois; il est ainé d'en voir la raison : c'est que le détail de l'histoire ue convient point à l'antié du potme, parce qua l'intérêt diminue à mesure qu'il se parlage.

C'esi par cette raison que l'on n'a point parlé du prince de Conde dans la bataille de Coutras , afin de n'arrêter les yeux du lecteur que sur Henri IV.

D Le duc de Mayenne, frère puiné du Balafré, tué à Blois,

Sous le superbe Guise avait porté les armes. Il succède a sa gloire, ainsi qu'à ses desseins ; Le sceptre de la Ligue a passé dans ses mains. Cette grandeur sans borne, à ses désirs si chère, Le console aisément de la perte d'un frère » : Il servait à regret; et Mayenne aujourd'hui Aime mieux le venger que de marcher sons lui. Mayenne a, je l'avoue, un courage héroïque; Il sait , par une beureuse et sage politique, Réunir sous ses lois mille esprits différents, Ennemis de leur maître, esclaves des tyrans : Il connaît leurs talents, il sait en faire usage; Souvent du malheur même il tire un avantage. Guise avec plus d'éclat éblouissait les yeux, Fut plus grand, plus heros, mais non plus dangereux. Voilà quel est Mayenne, et quelle est sa puissance. Autant la Ligue altière espère en sa prudence, Autant le jeune Aumale b au cœur présomptueux, Répand dans les esprits son courage orgueilleux. D'Aumale est du parti le bouelier terrible; Il a jusqu'aujourd'hui le titre d'invincible : Mayenne, qui le guide au milieu des eombats, Est l'âme de la Ligue, et l'autre en est le bras.

- Cependant des Flamands l'oppresseur politique, Ce voisin dangereux, et tyran estholique; Ce rol, dont l'artifice est le plus grand soutien; Ce rol, dont l'artifice est le plus grand soutien; Ce rol, votre enneui, mais plus encor le mien, Philippe s, de Nayenne embrassant la querelle, Soutient de nos rivaux la cause retimielle; Et Rome 4, qui devalt étouffer tant de maux, Rome de la discorde allume les flambeaux : Celui qui des chrétiens se dit encor le père Ma aux mains de sen fils un plaive sanguinaire.

avait été long-temps jaloux de la réputation de son ainé. Il avait toutes les grandes qualités de son frere, à l'activité

presentation de la financia de la Mézeray, que le due de Mayanne fai soupconed d'avoir écrit une lettre an roi ou il l'avertissait de se défer de son frère. Ce seul soupcon suffit pour autoriser le caractère qu'un doone ici au due de Mayenne, caractère naturel à un ambilieux, et surtout à un étaif de parti.

b Le chevaller d'Aumale, frère du duc d'Aumale, de la maison de Lorraise, jeune homme impélieux, qui avait des quallés brillantes, qui était toujours à la féte des sorites pendant le siège de Paris, et impirait aux habitants sa valeur et sa confiance.

e Philippe II., roi d'Espagne, fiis de Charles-Quini. On l'appelait le demon du Midi, de nouver minitanans, parce gn'il troublait toute l'Europe, au midi de laquelle l'Espagne estituée. Il envoya de puissants secours à la Ligne, dans le dessein de faire tombre la couronne de France a l'Eddané Claire. Eugéne, ou à quelque prince de sa famille.
d La cour de Rome, gazone par les Guisra, et soursies alors

A TEspage, fit ce qu'elle poi pour ruiner la France. Gregoire Aill secourul la Ligue d'hommes et d'argant; et Sixte-Quille commença son pontificit par les excès les plus grands, et heuremenent les plus institics, contre la maison royale, comme on peut voir aux renarques suit le premier clain!

Enfin, roi sans sujets, ponrsuivi sans défense, Valois s'est vu forcé d'implorer ma puissance. Il m'a eru généreux, et ne s'est point trompé : Des malheurs de l'état mon cœur s'est occupé: Un danger si pressant a fléchi ma colère : Je n'ai plus, dans Valois, regardé qu'un beau-frère : Mon devoir l'ordonnait, i'en ai subi la loi: Et roi l'ai défendu l'autorité d'un roi. Je suis venu vers lui sans traité, sans otage :: Votre sort, ai-je dit, est dans votre courage: Venez mourir ou vaincre aux remparts de Paris. Alors un noble orgueil a rempli ses esprits : Je ne me flatte point d'avoir pu dans son âme Verser, par mon exemple, une si belle flamme; Sa disgrâce a sans doute éveillé sa vertu : Il gémit du repos qui l'avait abattu.

« Des deux bonts de l'Europe , à mes regards surpris ,

Tous les mallieurs ensemble accourent dans Paris.

Valois avait besoin d'un destin si contraire; Et souvent l'infortune aux rois est nécessaire, »

Tels étaient de Henri les sincères discours. Des Anglais cependant il presse le secours : Déjà du haut des murs de la ville rebelle La voix de la vietoire en son camp le rappelle; Mille jeunes Anglais vont bientôt, sur ses pas, Fendre le sein des mers, et chercher les combats.

Essex b est à leur tête, Essex dont la vaillance A des fiers Castillans confondu la prudence. Et qui ne crovait pas qu'un indigne destin. Dut flétrir les lauriers qu'avait cueillis sa main. Henri ne l'attend point : ce chef que rien n'arrête, Impatient de vainere, à son départ s'apprête. . Allez, lui dit la reine; allez, digne héros; Mes guerriers sur vos pas traverseront les flots. Non, ce n'est point Valois, c'est vous qu'ils veulent A vos soins genéreux mon amitié les livre : [suivre : Au milieu des combats vous les verrez courir. Plus pour vous imiter que pour vous secourir. Formés par votre exemple au grand art de la guerre, Ils appreudront sous yous à servir l'Angleterre. Puisse bientôt la Lique expirer sous vos coups! L'Espagne sert Mayenne, et Rome est contre vous : Allez vaincre l'Espagne, et songez qu'un grand home Ne doit point redouter les vains foudres de Rome,

a Benti IV. alors nol de Navarre, eu la générosilé d'aller à Tours voit Henri III, autri d'un page seudement, magier de défiances et les prières de ses vieux ofticiers, qui craignaient pour lui une seconde Saint-Barthélemi. È Robert d'Evreux, comte d'Essex, fameux per la prise de Cadix sur les Espagools, par la tendresse d'Esisabeth pour

Cadix sur les Espagools, par la tendresse d'Elisabeth pour lui, et par sa mort tragique agrirée eu stoi. Il avait pris Cadix sur le Espagools, et les avait baitus plus d'une fois sur mer. La reine Élisabeth l'annou effectivement en France en 1990, au secours de Henri IV, à la têle de cinq mille Allı z des nations venger la liberté; De Sixte et de Philippe \* abaissez la fierté.

 Philippe, de son père héritier tyrannique, [que, Moins grand, moins courageux, et non moins politi-Divisant ses voisins pour leur donner des fers, Du fond de son palais croit dompter l'univers.

s Sitte 3, au trône élevé du sein de la poussière , Avec moins de puissance, a l'âme encer plus lière : Le pâtre de Moutalte est le rival des rois; Dans Paris comme à Rome il veut donner des lois ; Sous le pompeux éclat d'au triple diadème, Il pense asserir lott, juscu'à Philippe même. Violent , mais adroit , dissimulé , trompeur, Ennemi des puissants, des faibles oppresseur, Dans Londres, dans ma cour, il a formé des brigues, El l'univers, qu'il trompe, expleni de ses intrigues.

» Voilà les ennemis que vous devez braver.

Contre moi l'un et l'autre osèrent s'élever :

L'un, combattant en vain l'Anglais et les orages,

Fit voir à l'Océan es fuite et ses naufrages;

Du sang de ses guerriers ee bord est encor teint :

L'autre se tait dans Roine, et mestime, et meraint.

» Suivezdone, à leurs yeux, votrenoble entreprise. Si Mayenne est dompté, Rome sera soumise; Vous seul pouvez régler sa haine ou ses faveurs. Inflexible aux vaincus, complaisante aux vainqueurs, Prête à vous condamner, faeile à vous absoudre, Cest à vous d'allumer ou d'éténdre sa foundre.

a Sixte-Quint, pape, avail osé es communier le roi de France, et aurtout Henri IV, alors roi de Navarre.

Philippe II, red d'Espages, grand protecteur de la Lique, b Sitte-Quist, de sur Grotte, dans la Marche d'Arce, d'un pauvre vigneron nomme Pervill; homme dont la touphetores égals à distinuistions. Estat cordeier, il assomma believes de la distinuistion de la constante de la conpensa de la companie de la companie de la companie de la conpensa de la configue de la composa en istain la buile d'excommunication biacce par le page Pie V contre la reine de la configue de la configue de la configue de la conpensa de la configue de la configue de la conpensa de la configue de la configue de la conpensa de la configue de la configue de la contre de la configue de la conpensa de la conlicación de la conpensa de la conpensa de la conlicación de la conpensa de la conlicación de la con-

e Od événement étail tout récent; car Henri IV est supposé voir secrétement Étiabeth en 1689; et c'était l'année précedente que la granda fiotte de Philippe II, deslinée pour la conquête de l'Augéterre, int battue por l'amiral Druke, et dispersée par la tempête.

On a fait, dans un journal de Trévous, une critique spécieuse de cet endroit. Ce n'est pas, dit-on, à la reine Flisabrth de croire que Rome est complaisante pour les pulsances, pulsque Rome avait osé excommunier son père.

Mais le critique ne songrati pas que le pape n'avait escommonté le roi d'Angleterre, Henri VIII, que parce qu'il craigualt davantage l'emperure Charle-Quist. Ce n'est pas la gualt davantage l'emperure Charle-Quist. Ce n'est pas la secule faute qui soit dans cet estrait de Trévoux, dont l'auteur, désavodet condamné par la pispart de ses confirers, a mis dans ses censures peut-être plus d'injures que de rainoss. CHANT QUATRIÈME.

### ARGUMENT.

D'Aumale était près de se rendre maître du camp de Henri III, lorsque le heros, revenant d'Angleterre, combai les ligueurs, et fait changer la fortune.

La Discorde console Mayrenna, et vole à Rome pour y chercher du secours. Description de Rome, ou regnait alors Sizie-Quint. La Discorde y trouve la Politique; elle evient avec elle à Paria, souleve la Sortbonne, annue les Seize contre le pariement, et arme les moines. On livre a la main du lourreau des magistrais qui tenaient pour le partit des rois. Troubles et confusion horrible dans Paria.

Tandis que, poursuivant leurs entretiens secrets, Et pesant à loisir de si grands intérêts, Ils épuisaient tous deux la science profonde

De combattre, de vainere, et de régir le monde, La Seine, avec effroi, voit sur ses bords sanglants Les drapeaux de la Ligue abandonnés aux vents. Valois, loin de Henri, rempli d'inquiétude,

Du destin des combats eriginait l'incritiate, A se devesies flottants i falibit un appui; Il attendait Bourbon, aûrde vaincre avec lui. Par cer actradremaits les liqueurs à enhandirent : Des portes de l'aris leurs leignos sortirent : Le superbe d'Aumèle, et Nemours . B fissase, le superbe d'Aumèle, et Nemours . B fissase, le superbe d'Aumèle, et Nemours . B fissase, D'un compalée parti défenseurs inirépides, Épouvantaient Voltois de leurs nuceir rapides ; Et ce roi, trop souvent sujet au repentir, Regrestait le Heroq q'ul avait fuit partir.

Parmi ces combattants, ennemis de leur maître, Un frère 4 de Joyeus cos long-temps paraître. Ce fut hui que Paris vit passer tour à tour Du siècle au fond d'un cloître, et du eloître à lacour : Vieieux, pénitent, courtisan, solitaire, Il prit, quita, reprit la cuirasse et la haire. Du pied des saints autels arrocés de ses pieurs, Il courut de la Liuue animer les fureurs.

a Henri comte de Bouchage, frère puiné du duc de Joyeuse iné à Coutras.

The joint of Tassalit A Paris 4 quarte huvers of a mails o piedio conveyl det - Quocidia, spela ancid passed i multi en désanche, il l'imagino que les angue chantalent les matines dens les convent. Prappe de cette blee, il es fil capura, sous le nonconvent. Prappe de cette blee, il est quomi contre lévent IV. Le duc de Mayeme is ell gouvernement outre lévent IV. Le duc de Mayeme is ell gouvernement and produce, duce et pair, et mancedat de Prance. Essali ai lit sue accommoderant a voic le roi, mais un jour ce prince classi a rere la res un'a bisson and encou daupet ference. Essali ai lit sue la res un'a bisson and encou daupet ference. Essali ai lit sue la res un'a bisson and encou daupet ference de galast save et la res un'a bisson and encourage de people était i ser un'a bisson son de la resultat de la resultat de la resultat l'antiEt plongea dans le sang de la France éplorée La main qu'à l'Éternel il avait consacrée.

Mais de tant de guerriers, celui dont la valeur Inspira plus d'effroi , répandit plus d'horreur, Dont le cœur fut plus fier et la main plus fatale, Ce fut yous, jeune prince, impétueux d'Aumale, Vous, né du sang lorrain, si fécoud en héros, Vous, ennenii des rois, des lois et du repos. La fleur de la jeunesse en tout temps l'accompagne : Avec eux sans relâche il fond dans la campagne; Tantôt dans le silence, et tantôt à grand bruit. A la clarté des cieux, dans l'ombre de la nuit, Chez l'ennemi surpris portant partout la guerre. Du sang des assiégeants son bras couvrait la terre. Tels du front du Caucase, ou du sommet d'Athos, D'où l'œil découvre au loin l'air, la terre, et les flots, Les aigles, les vautours, aux alles étendues, D'un vol précipité fendant les vastes nues. Vont dans les champs de l'air enlever les oiseaux. Dans les bois, sur les prés, déchirent les troupeaux, Et dans les flancs affreux de leurs roches sanglantes Remportent à grands eris ces dépouilles vivantes.

Déjà plein d'espérance, et de gloire enjyré. Aux tentes de Valois il avait pénétré. La nuit et la surprise augmentaient les alarmes : Tout pliait, tout tremblait, tout cédait à ses armes. Cet orageux torrent, prompt à se déborder, Dans son choc ténébreux aliait tout inonder. L'étoile du matin commençait à paraître : Mornay, qui précédait le retour de son maître. Vovait déjà les tours du superbe Paris. D'un bruit mêlé d'horreur il est soudain surpris ; Il court, il aperçoit dans un désordre extrême Les soldats de Valois, et ceux de Bourbon même : . Juste ciel! est-ce ainsi que vous nous attendiez? Henri va vous défendre ; il vient, et vous fuvez! Vous fuyez, compagnons! » Au son de sa parole. Comme on vit autrefois aux pieds dn Capitole Le fondateur de Rome, opprimé des Sabins, Au nom de Jupiter arrêter ses Romains, Au seul nom de Henri les Français se rallient; La honte les enflamme, ils marchent, ils s'écrient : · Qu'il vienne, ce héros, nous vaincrons sous ses yeux. · Henri, dans le moment, paraît an milieu d'eux, Brillant comme l'éclair au fort de la tempête : Il vole aux premiers rangs; il s'avance à leur tête; Il combat, on le suit; il change les destins : [mains. La foudre est dans ses yeux, la mort est dans ses Tous les chefs ranimés autour de lui s'empressent ; La victoire revient, les ligueurs disparaissent, Comme aux rayons dujour, qui s'avance et qui luit, S'est dissipé l'éclat des astres de la nuit. C'est en vain que d'Aumale arrête sur ces rives Des siens épouvantés les troupes fugitives ;

Sa vois pour un moment les rappelle aux combates ; La voix du grand libert précipite leurs pass; De son front menaçant la terreur les renveres, Lacur clef les rémits, la craînte les disperse. D'Aumaile est avec eux dans leur fuite entraînte; Ted que da bust d'un mout de l'imas couronnel, Au milier des glaçuens et des neiges fondues, Tombe et roide un rocher qui menaçue les mess. Il montre sonce ce front reduction et messagement, la montre sonce ce front reduction; la desgapa : Des siens qu'il entraînnient, fouquesa, il se desgapa : Da rivite un moment de vivre conce; il revolte su carange; Il airrête un moment son vaisqueur éconsé; Mais d'ennemis blentét il est environné.

La Discorde le vit, et trembla pour d'Aumale. La barbare qu'elle est a besoin de ses jours : Elle s'élève en l'air, et vole à son secours. Elle approche; elle oppose au nombre qui l'accable Son bouelier de fer, immense, impénétrable, Qui commande au trépas, qu'accompagne l'horreur, Et dont la vue insplre ou la rage ou la peur. O fille de l'enfer | Discorde inexorable. Pour la première fois tu parus secourable! Tu sauvas un héros, tu prolongeas son sort, De cette même main, ministre de la mort, De cette main barbare, accoutumée aux crimes, Qui jamais insque-là n'épargna ses victimes. Elle entraîne d'Aumale aux portes de Paris, Sanglant, couvert de coups qu'il n'avait point sentis. Elle applique à ses maux nne main salutaire; Elle étanche ce sang répandu pour lui plaire : Mais tandis qu'à son corps elle rend la vigueur, De ses mortels poisons elle infecte son cœur. Tel souvent un tyran, dans sa pitlé eruelle, Suspend d'un malheureux la sentence mortelle : A ses crimes secrets il fait servir son bras : Et, quand ils sont commis, il le rend au trépas.

Henri soit profiter de ce grand avantage, Dont le sort des combats bonors son courage, Don le sort des combats bonors son courage, Des moments dans la guerrei (honnit tout le pirix il pressa su méme instant ses ennemis suspris; sur les parties de la companio de la combata de la combata la list tracer leur parties de la combata Valois, plein d'expérance, et fort d'un tel appui, Donne aus solois la Ecemple, et le reçuit de lui il souticus les travaux; il brave les alarmes. La piena ses pissilirs, le péril a ses darmes. El bientit à l'Erreur, qui marché devante sur, et lientit à l'Erreur, qui marché devant et un, L'est leur du l'Erreur, qui marché devant et un, l'est leur de l'erreur, qui marché devant et un, l'est leur de l'erreur, qui marché devant et un, l'est leur de l'erreur, qui marché devant et un, l'est leur de l'erreur, qui marché devant et un, l'est leur de l'erreur, qui marché devant et un, l'est leur de l'erreur, qui marché devant et un, l'est leur de l'erreur qui marché devant et un, l'est l' Mayonne a pour solukts un peuple gémissant. lei, he lille en pleure lui redemande un pêre : Là, le frère effrayé pleure au tombeau d'un frère. Chacun plaint le présent, et eraint pour l'arenir; Ca grand corps alarmé ne peut se réunir. On a sasemble, on consulte, on veut fuir ou serendre; Tout sont irrésolus, unul ne veut a défendre : Tant le faible vulgaire, avec légèreté, Pait succéder la euer à la timerière.

Mayenne, en frémissant, voit leur troupeéperdue : Cent desseins partageaient son âme irrésolue, Quand soudain la Discorde aborde ce héros , Pait siller ses serpents, et lui parle en ces mots :

• Digne héritier d'un nom redoutable à la France, Toi qu'unit avec moi le soin det a vençanere, Toi, nourri sous mes yeux et formé sous mes lois, Eatends ta protectriee, et reconanis ma voix. Ne crains rien de ce peuple imbécile et volage, Dont un faible malbeur a gabe le ocurage; [mains. Leurs exprits sont à moi, leurs cœurs sont dans mes Tu les verzes bientid, secondate uso desseins, De mon fiel abreuvés, à mes fureurs en proie, Combattre avec audoce, et mourir aver joic ».

La Discorde aussidé, plus prompte qu'un échir, Fond d'un vol sauxe les caupagnes de l'air. Partout chez les Français le trouble et les alarmes Présentent à rey seut des ôtjets pleins de charmes: Son haleine en cent lieux répand l'aridité; La froit meur en naissant, dans son germe infeté; Les épis reaversés sur la terre languissent; Le i foi mour de l'air de l'air de l'air d'air d'a

Un tourbillou la porte à ces rives fécondes Que l'Éridan rapide arrose de ses ondes.

Rome enfin se décourre à ser regands crueis; Rome, dont le dreit dans la pair, dans la guerre, Rome, dont le dreit dans la pair, dans la guerre, Eart dêtre en tous le stemps mathresse de la terre. Par le sort des combats on la vit autre fois Sur leurs trobes ausgands enchalter tous ler oris; L'univers flechissant sous son algé terribé. L'univers flechissant sous son algé terribé. On la voit sous ao jong asserrie ser svinqueurs; Gouverner les esprits, et commander aux cours; Se avis font se tois, ses décrets sont sea armes.

Près de ce Capitole où régnaient tant d'alarmes, Sur les pompeux débris de Bellone et de Mars, Un pontife est assis au trône des Césars; Des prêtres fortunés foulent d'un pied tranquille Les tombeaux des Catons et la cendre d'Émile. Le trône est sur l'autel, et l'absolu pouvoir Met dans les mêmes mains le sceptre et l'encensoir.

201

Là, Dieu même a fondé son Église naissante. Tantôt persécutée, et tantôt triomphante : Là , son premier apôtre , avec la Vérité , Conduisit la Candeur et la Simplicité. Ses successeurs heureux quelque temps l'imitèrent. D'autant plus respectés que plus ils s'abaissèrent. Leur front d'un vsin éelat n'était point revêtu : La pauvreté soutint leur austère vertu; Et, jaloux des seuls biens qu'un vrai ehrétien désire. Du fond de leur ehaumière ils volaient au martyre. Le temps, qui corrompt tout, changea bientôt leurs movers; Le eiel, pour nous punir, leur donna des grandeurs. Rome, depuis ce temps, puissante et profanée, Au conseil des méchants se vit abandonnée; La trahison, le meurtre, et l'empoisonnement, De son pouvoir nouveau fut l'affreux fondement. Les successeurs du Christ au fond du sanctuaire Placérent sans rougir l'inceste et l'adultère : Et Rome, qu'opprimait leur empire odieux, Sous ees tyrans saeres regretta ses faux dieux. On écouta depuis de plus sages maximes ; On sut ou s'épargner ou mieux voiler les crimes. a De l'Eglise et du peuple on régla mieux les droits; Rome devint l'arbitre et non l'effroi des rois: Sous l'orgueil imposant du triple diadème. La modeste vertu reparut elle-même Mais l'art de ménager le reste des humains Est, surtout sujourd'hui, la vertu des Romains,

Sitte abre était rol de l'Église et de Rome b. Si, pour être honoré du titre de grand honme, Il suffit d'être faux, austère, et redouté, Au rang des plus grands rois Sitte sera compté. Il devait su grandeur à quinza nui d'artifices; Il sut escher, quinze ans , sex vertus et set vices : Il sembla fair le rang qu'il brollait d'obtenir, Et s'en fit croit indigne s'ân d'y parveuir.

Sous le puissant abri de son bras desposique. As fond du Yatien régnit le Politique, Fille de l'Intérêt et de l'Ambition. Dont naquirent la Praduce et la Séduction. Ce monstre ingénieux, en décours si fertile. Accablé de soueix, paraît simple et tranquille; Sos yeux creux et perçants, ennemis du repox. Jamais du doux sommeil n'ont senti les pavots; Par ses déguisements, à toute heure elle abuse.

\* Voyez l'Histoire des Papes.
Siste-Quint, étant cardinal de Montalte, contrelli si bien l'imbicile, peis de quinze années, qu'on l'appetail communé ment l'ése d'Asolne. On sait avec quel artifice il obtint la papsuté, et avec quelle hauter il réque.

Les regards éblours de l'Europe confuse : Le Mensonge subtil qui conduit ses discours, De la Vérité même empruntant le secours, Dn sceau du Dieu vivant empreint ses impostures . Et fait servir le ciel à venger ses injures.

A peine la Discorde avait frappé ses yeux . Elle court dans ses bras d'un air mystérieux ; Avec un ris maliu la flatte, la caresse; Puis prenant tout-à-coup un ton plein de tristesse : « Je ne suis plus , dit-elle, en ces temps bienheureux Où les peuples séduits me présentaient leurs vœux, Où la crédule Europe, à mon pouvoir soumise, Confondait dans mes lois les lois de son Église. Je parlais ; et soudain les rois humiliés Du trône, en frémissant, descendaient à mes pieds ; Sur la terre, à mon gré, ma voix soufflait les guerres; Du haut du Vatican je lançais les tonnerres; Je tenais dans mes mains la vie et le trépas ; Je donnais, j'enlevais, je rendais les états. Cet heureux temps n'est plus. Le sénat a de la France Éteint presque en mes mains les foudres que je lance; Plein d'amour pour l'Église, et pour moi plein d'hor-Il ôte aux nations le bandean de l'erreur. C'est lui qui , le premier, démasquant mon visage , Vengea la vérité, dont j'empruntais l'image. Que ne puis-je, 6 Discorde! ardente à te servir. Le séduire lui-même, ou du moins le punir ! Allons, que tes flambeaux rallument mon tonnerre : Commencons par la France à ravager la terre; Que le prince et l'état retombent dans nos fers. » Elle dit, et soudain s'élance dans les airs.

Loin du faste de Rome, et des pompes mondaines, Des temples consacrés aux vanités humaines. Dont l'appareil superbe impose à l'univers, L'humble Religion se cache en des déserts : Elle y vit avec Dieu dans une paix profonde: Cependant que son nom, profané dans le monde, Est le prétexte saint des fureurs des tyrans, Le bandeau du vulgaire, et le mépris des grands. Souffrir est son destin , bénir est son partage : Elle prie en secret pour l'ingrat qui l'outrage: Sans ornement, sans art, belle de ses attraits, Sa modeste beauté se dérobe à jamais Aux hypocrites yeux de la foule importune. Qui court à ses autels adorer la Fortune.

Son âme pour Henri brûlait d'un saint amour ; Cette fille des cieux sait qu'elle doit un jour.

la bulle scandaleuse de Sixle Quint, qui appelait la maison régnante génération bétarde, et sa fermelé constante à soutenir nos libertes contre les prétentions de la cour de Rome

Vengeant de ses autels le culte légitime. Adopter pour son fils ce héros magnanime : Elle l'en croyait digne, et ses ardents soupirs Hataient cet heureux temps trop lent pour ses désirs. Soudain la Politique et la Discorde impie Surprennent en secret leur auguste ennemie. Elle lève à son Dieu ses yeux mouillés de pleurs : Son Dieu , pour l'éprouver, la livre à leurs fureurs. Ces monstres, dont toujonrs elle a souffert l'injure, De ses voiles sacrés couvrent leur tête innure. Prennent ses vétements respectés des humains. Et courent dans Paris accomplir leurs desseine. D'un air insinuant l'adroite Politique Se glisse au vaste sein de la Sorbonne antique: C'est là que s'assemblaient ces sages révérés. Des vérités du ciel Interpretes sacrés, Qui, des peuples chrétiens arbitres et modèles, A leur culte attachés, à leur prince fidèles. Conservaient insque alors une mâle vigueur. Toujours impénétrable aux flèches de l'erreur. Qu'il est peu de vertus qui résistent sans cesse! Du monstre déguisé la voix enchanteresse Ébranle leurs esprits par ses discours flatteurs. Aux plus ambitieux elle offre des grandeurs ; Par l'éclat d'une mitre elle éblouit leur vne : De l'avare en secret la voix lui fut vendue : Par un éloge adroit le sayant enchanté. Pour prix d'un vain encens trahit la vérité: Menacé par sa voix, le faible s'intimide.

On s'assemble en tumulte, en tumulte on décide. Parmi les cris confus, la dispute, et le bruit, De ces lieux, en pleurant, la Vérité s'enfuit. Alors au nom de tous un des vieillards s'écrie : « L'Église fait les rois , les absout , les châtie ; En nous est cette Église, en nous seuls est sa loi : Nous réprouvons Valois, il n'est plus notre roi. Serments a jadis sacrés, nous brisons votre chalne! »

A peine a-t-il parlé, la Discorde inhumaine Trace en lettres de sang ce décret odieux. Chacun jure par elle, et signe sous ses yeux.

Sondain elle s'envole, et d'église en église Annonce aux factieux cette grande entreprise : Sous l'habit d'Augustin, sous le froc de François, Dans les cloîtres sacrés fait entendre sa voix : Elle appelle à grands cris tous ces spectres austères,

a Le 7 de janvier de l'an 1580, la faculté de théologie de Paris donna ce fameux décret par lequel II ful déclaré que les sujets étalent déliés de leur serment de fidélité, et pouvaient légitimement faire la guerre au rol. Le Fever, doyen, et quelques uns des plus sages, refusérent de signer. Depuis, des que la Sorbonne fut libre, eile revoqua ce decret, que la tyrannie de la Ligue avait arraché de quelques uns de son corps. Tous les ordres religieux qui, comme la Sorbonne, s'étaient déclarés contre la maison royale, se rétractérent depuis comme elle. Mais, si la maison de Lorraine avait eu le dessus, se seraiton retracté?

a En 1570, le parlement donna un fameux arrêt contre la butie In cund Domini. On connaît ses remontrances cétébres sons Louis XI, au sujet de la pragmatique-sanction; celles qu'it fit à Henri III contre

CHANT IV.

305

De leur joug rigoureux esclaves volontaires. « De la Religion reconnaissez les traits, Dit-elle, et du Très-Haut vengez les intérêts. C'est moi qui viens à vous, c'est moi qui vous appelle. Ce fer, qui dans mes mains à vos veux étincelle, Ce glaive redoutable à nos fiers ennemis, Par la main de Dieu même en la mienne est remis, Il est temps de sortir de l'ombre de vos temples : Allez d'un zèle mint répandre les exemples : Apprenez aux Français, incertains de leur foi, Que c'est servir leur Dieu que d'immoler leur roi. Songez que de Lévi la famille sacrée. Du ministère saint par Dieu même honorée. Mérita cet honneur en portant à l'autel Des mains teintes du sang des enfants d'Israel. Que dis-je? où sout ces femos, où sont ces jours prospères, Où l'ai vu les Français massacrés par leurs frères? C'était vous, prêtres saints, qui conduisiez leurs bras; Coligni par vous seuls a reçu le trépas. l'ai nagé dans le saug; que le sang coule encore : Montrez-vous, inspirez ce peuple qui m'adore! »

Mayenne, qui de loin voit leur folte entreprise, La méprise nu secce, et out hant l'autories; Il nait combien le psuple, avec soumission, Confonde l'Ennaitme et la religior; Il connait le grand art, aux princes nécessaire, le nomarir la faiblesse et l'erreur du Vuglaire. A ce pieux scandais enfin il applaudit; Le sage s'en indigue, et le soldat en rit. Mais le peuple excité jouque aux cieux envoir aux construires de la companya de la companya principal de la companya Le crainte en un moment fair place à la fureur. La crainte en un moment fair place à la fureur.

a Dia que Henri III et le roi de Navarre parurent en armes devant Paris, la piupart des molnes eudouserent la cuirase, et finent la garde avec les bourgonis. Cependant et el motrist du poisse designe la procession de la Ligue, ou douze ceuts moines armés firent la revu dann Paris, ayant (buillamme Rose, évique de Senlis, à teur tête. On a piucò lei ce fall, quoiqu'il ne soil arrivé qu'après la mort de l'euri III.

Calme à son gré les flots, à son gré les irrite. La Discorde a a choisi seize séditieux. Signalés par le crime entre les factieux. Ministres insolents de leur reine nouvelle. Sur son char tout sanglant ils montent avec elle: L'Orgueil, la Trahison, la Fureur, le Trépas, Ipas, Dans des ruisseaux de sang marchent devant leurs Nés dans l'obscurité, nourris dans la bassesse, Leur haine pour les rois leur tient lieu de noblesse : Et jusque sous le dais par le peuple portés, Mayenne, en frémissant, les vit à ses côtés : Des jeux de la Discorde ordinaires caprices, fees b. Oui souvent rend égaux ceux qu'elle rend compli-Ainsi, lorsque les vents, fougueux tyraus des eaux. De la Seine ou du Rhône ont soulevé les flots . Le limon croupissant dans leurs grottes profondes S'élève, en bouillonnant, sur la face des ondes; Ainsi, dans les fureurs de ces embrasements Oui changent les cités en de funestes champs. Le fer, l'airain, le plomb, que les feux amollissent, Se mélent dans la flamme à l'or qu'ils obscurcissent.

Dans ces jours de tumulte et de sédition, Thémis résistait seule à la contagion; La soif de s'agrandir, la crainte, l'espérance, Rien n'avait dans ses mains fait pencher sa balance; Son temple était sans tache, et la simple Équité Auprès d'elle, en fuyant, elerchait sa súreté.

Il ciul danc e temple un s'aut vinérable, Propice à l'imonece, au critue résoubable, Qui, des lois de sou prince et l'organe et l'appus, Averbait d'un pas gels entre son peuple et lui. Dans l'épuisé des rois sa juste confiance Souvent port e la temp fécil se plaintes de la Prance : Le seu llevie de l'éta fuit son ambition; Il batte i tyramie et a rivellion; l'en la commande de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de le la soumission distingue l'estavage; Et, pour nos libertes toujours prompt à 'armer, Comand Rome, l'honce, et la sist réprimer,

AC after joint haline qu'il ay reli que sette perfendieres, coment fan emper l'airle l'apresée dus as petits activitées a, coment a memorie l'airle l'apresée dus as petits activitées qu'ille que versaite que l'airle l'apresée du serve discissée. It is availe en du forden alors s'es sette quatriers de l'airle qu'ille que versaitent par leurs intérier le commission de l'airle de l'airle qu'ille présée (enfermée pérsée principe : l'entresée pérsée l'airle l'air

inc: « Cur de Lour mu long auch auch the

fuire.

Des tyrans de la Ligue une affreuse coliorte Du temple de Thémis environne la porte : Bussi les conduisait : ce vil gladiateur, Monté par son audace à ce coupable honneur, Entre, et parle en ces mots à l'auguste assemblée l'ar qui des citovens la fortune est réglée : « Mercenaires appuis d'un dédale de lois, Plébéiens, qui pensez être tuteurs des rois, Liches, qui dans le trouble et parmi les cabales Mettez l'honneur honteux de vos grandenrs vénales, Timides dans la guerre, et tyrans dans la paix, Obéissez au peuple, écontez ses décrets. Il fut des citoyens avant qu'il fut des maltres. [tres. Nous rentrons dans les droits qu'ont perdus nos ancê-Ce peuple fut long-temps par vous-inéme abusé; Il s'est lassé du sceptre, et le sceptre est brisé. [te, Effacez ees grands noms qui vous génaient sans dou-Ces mots de plein poucoir, qu'un hait et qu'on redou-Jugez au nom du peuple; et tenez au sénat, Non la place du roi, mais celle de l'état : hnitez la Sorbonne, ou eraignez ma vengeance. »

Le Sénat répondit par un noble silence. Tels, dans les murs de Rome abattus et brillants, Ces sénateurs courbés sous le fardeau des ans Attendaient fièrement, sur leur siège immobiles, Les Gaulois et la mort avec des yeux tranquilles. Bussi, plein de fureur, et non pas sans effroi : . Obeissez, dit-il, tyrans, ou suivez-moi... » Alors Harlay se leve, Harlay, ce noble guide, Ce chef d'un parlement juste autant qu'intrépide; Il se présente aux Seize, il demande des fers Du front dont il aurait candanné ces pervers. On voit aunrès de lui les chefs de la justice, Brûlant de partager l'honneur de son supplice, Victimes de la foi qu'on doit aux souverains, Tendre aux fers des tyrans leurs généreuses mains \*.

Muse, redites-moi ces noms chers à la France : Consacrez ces héros qu'opprima la licence, Le vertueux De Thou b, Molé, Scarron, Bayeul,

a Le 16 janvier 1589, Bussi-Le-Clerc, l'un des Seize, qui de lireur d'armes était devenu gouverneur de la Bostille, et le chef de cette faction, entra duns la grand'chambre du parlement, suivi de cinquante sateillies ; il présenta au pariement une requête, ou plui of un ordre, pour forcer celle compagnie a ne plus reconnaitre la malson royale. Sur le refus de la compagnie, li mena lui-même à la Bestille

tous cenx qui étalent opposes a son parti; il les y fit jenner au poin et à l'eau, pour les obliger à se racheter plus tôt de ses mains : voita pourquol on l'appelait le genad penitencier du parlement.

b Augustics De Thou, second du nom, oncle du colèbre historien; it cut la charge de president du famoux Pibrac, en

Molé ne peut être qu'Edouard Mole, conveiller au parlement, mort en 1624. Scarron était le hisateut du fameux Scarron, si connu par

ses poestes et par l'esquarment de son espeat.

Potier, cet homme juste, et vous, jeune Longneil, Yous en qui, pour hâter vos belles destinées, L'esprit et la vertu devançaient les années : Tout le sénat enfin, par les Seize enchaîné, A travers un vil peuple en triomphe est mené Dans cet affreux château a , palais de la vengeance , Oui renferme souvent le crime et l'innocence. Ainsi ces factieux ont changé tout l'état; La Sorbonne est tombée , il n'est phis de sénat.. Mais pourquoi ce concours et ces cris lamentables? Pourquoi ces instruments de la mort des coupables? Qui sont ces magistrats que la main d'un bourreau, Par l'ordre des tyrans, précipite au tombeau? Les vertus dans Paris ont le destin des crimes. Brissons b. Larcher, Tardif, honorables victimes, Vous n'étes point flétris par ce honteux trépas : Mânes trop généreux, vous n'en rougissez pas; Vos nomstoujours fameux vivront dans la mémoire ; Et qui meurt pour son roi meurt toujours avec gloire.

Cependant la Discorde, au milieu des mutins, S'applaudit du succès de ses affreux desseins : D'un air fier et content, sa cruauté tranquille

Bayent était oncle du surintendant des finances. Nicolas Potier de Novion de Blancmenil , président à mor tier, se nomanit Illanemenii, a casue de la terre de ce nom, qui depuis tomba dans la maison de Lamolgnon, par le marage de an petite-lilie avec le président de Lamoignon. Nicolas Potier pe fut pas, a la vérilé, conduit à la flastille avec les autres membres du parlement, car il n'était pas venu ce jour-ia a la grand'chambre; mais Il fut depuis emprisonné au Louvre, dans le temps de la mort de Brisson. On voului lui faire le même traitement qu'à ce président. On l'accu d'avoir une correspondance secrete avec Henri IV. Les Seize lui firent son proces dans les formes, afin de mettre de leur cole les apparences de la justice, et de ne plus effaroucher le peuple par des executions précipitées, que l'on regardait comme des assassinats.

Entin, comme Blaueménii aliaii éire condamné aétre pendu, le duc de Mayenne revint à Paris. Ce prince avait tonjours eu pone Blancmenil une véneralion qu'on ne pouvait refe à sa vertu; il atia lul-même le tirer de prison. Le prisonnier se leta à ses pieds, et ini dit : « Mouseigneur, le vous ai obligation de la vie; mais l'ose vous demander un plus grand bienfait : c'est de me permettre de me rettrer auprès de Henri IV, mon légitime rol : je vous reconnaîtral toute ma vie pour mon bicufaileur; mais je ne pais vous servir comme mon mattre, » Le dué de Mayenne, toucisé de ce discours, le re-Jeva , l'embrassa , et le renvuya à Henri IV. Le récit de cette aventure, avec l'interrogatoire de Blaneménil, sont encore dans les popiers de M. le president de Novion d'anjourd'hui Bussi-Le-Clerc avail eté d'abord maître en fait d'armes , et ensuite procureur. Quand le hasard et le malheur des temps l'eut mis eu queique credit, il prit le surnom de Bussi, comme s'il cul eté aussi redoutable que le fameux Bussi d'Amboise. Il se faisail aussi pommer Bussi Grande-Puissance.

a La Bastille. b En 1501, un vendredi 15 novembre, Barnalsé Brisson, homme tres savant, et qui fesait les fonctions de premier president, en l'absence d'Achilie de Hariay; Claude Larcher, conseiller aux enquêtes, et Jean Tardif, conseiller au Châtelei, farent produs a une poutre, dans le petil Châtelet, par l'ordre des Seize. Il est à remarquer que Hamilton, curé da Soud-Come, furioux ligurur, était venu prendre lui-me Lardif dons sa maison, ay ant as ec lui des prêtres qui servaisol d'archers.

¥.



The second of the second secon

to the same

point nouvelle. La malice des ligueur molnes de ce temps firent passer pour peuple ce qui n'est ici qu'une invention

Contemple les effets de la guerre civile ; Dans ces mure tout escalast

nd -Name and Address of the Owner, where

. r.guse a de tout temps produit des solitaires . Qui, rassemblés entre eux sous des règles sévères.



CHANT V. 207

Contemple les effets de la guerre civile; [reux Dana ces murs tout sanglants, des peuples mahleu-Unis contre leur prince, et divisés entre eux, Jouets infortunés des fureurs intestines, De leur triate patrie avançant les ruines; Le tumulte au dedans, le péril au-dehors, Et partout le déris, le carnage, et les morts.

# CHANT CINQUIÈME.

## ARGUMENT.

Les assisgirs sont vivement pressés. La Discorde excite Jacques Clement à sortir de Paris pour assassier re to. Elle appet du fond des enfers le demon du Fanalisme, qui contint er parrichte. Sacrifice des ligeurs aux espetis inferanulter il tite assassioié. Sentiments de Henri IV. Il est reconsurai par l'armit de l'accident de l'accident de l'accident des pois par l'armit de l'accident d

Cependant s'avançaient ces machines mortelles Qui portaient dans leur sein la perte des rebelles; Et le fer et le feu, volant de toutes parts, [parts. De cent bouches d'airain foudroyaient leurs rem-

Les Scize et leur courroux. Mavenne et sa prudence. D'un peuple mutiné la farouche insolence, Des docteurs de la loi les scandaleux discours, Coutre le grand Henri n'étajent qu'un vain secours : La victoire à grands pas s'approchait sur ses traces. Sixte, Philippe, Rome éclataient en menaces : Mais Rome n'était plus terrible à l'univers : Ses foudres impuissants se perdaient dans les airs. Et du vieux Castillan la lenteur ordinaire Privait les assiègés d'un secours nécessaire. Ses soldats, dans la France errant de tous côtés, Sans secourir Paris, désolaient pos cités, Le perfide attendait que la Ligue épuisée Pût offrir à son bras une conquête aisée, Et l'appui dangereux de sa fausse amitié Leur préparait un maître, au lieu d'un affié; Lorsque d'un furieux la main déterminée Sembla pour quelque temps changer la destinée. Vous, des murs de Paris tranquilles habitants, Oue le ciel a fait naître en de plus heureux temps, Pardonnez si ma main retrace à la mémoire De vos ajeux séduits la criminelle histoire. L'horreur de leurs forfaits ne s'étend point sur vous : Votre amour pour vos rois les a répares tous.

L'Église a de tout temps produit des solitaires, Qui, rassemblés entre eux sous des règles sévères,

[reav. E. distingués en tont du reste des mortels.

Se consacreul à Dièty par de voux solemués.

Les uns sont demorté dans une pais profinnle,
Toujours inscessible aux vain satraite du monde;
Jalout de ce repos qu'on ne peut leur ravir,
Iles ont foi les humains, qu'ils aurairen pu servir :
Les autres à l'êtat rendas plus névessiters,
Ont éclair Effeste, ont timotif dans les claires;
Mais, souvent enivres de ces talents flatteres;
Mais, souvent enivres de ces talents flatteres;
Leur sourde ambition n'ignore point les ligues;
Souvent plus d'un pays les tiplate de leurs intrigues.
Ainsi chez les lumnius, par un plous fatal,
Le bien le jusa prafite et la source du mal.

Crux qui de Dominique \* ont embrassé la vio Ont vu long - temps leur serce ne Espague établie, Et de l'obscurit é des plus humbles emplnis Ont passé tout -à coup dans les polisis des rois. Avec non moins de zèle, et bien moins de puissance. Cet ordre respecté fleurissait dans la France. Protégé par les rois, paisible, heureux enfin, Sile trafter Célement n'vit et é dans son sein.

Clément<sup>1</sup> dans la retraite avait desson jume face, Portie la noir a secsé dune vertu sauvage. Esprit fable, et cerviule en sa dévolton, Il suivait le torret de la rébellion. Sur ce jeune insense la Discorde fatale Répondul e venin de la boucle inféranle. Prosterré chaque jum aux pieds des saints autels, Il fatiguait les coint de ses veux cerimine. Ou du que, tout somilé de ceudre et de possissire Un jour la promoç etch herrible pirtre:

» Diet og ut enges I Éalise et punis les tyrans, I Ferrari-on san esse accuble tre affants, Et, d'un roi qui te brave anuant les mains impures, Favoriser le meuriter et binir les apurgarises Grand Dieu, par tes ifeaux é est trop nous éprouver; Contre tes moueins dajone enfin étéer; Delourne loin de nous la mort et la misère; Dellive-nous d'un roi donne d'unt sa colère : Viens, des cleux outragés ablaise la bauteur; Fais narcher devant to l'ange externimateur;

a Dominique, né à Calaitorra en Aragon , fonda les dominicains en 1215.)

» Jacques Clément, de Pordre des dominicains , nailf de Sorbonse, village près de Sens, était agé de vingt-quaitre ans diemt, et veant de recevoir l'ordre de préfras lorsqu'il com-

mit ce particide.

La fiction qui rigne dans ce cinquième chant, et qui pentetre pourra paraitre trop hardie à quelques lecteurs, n'est point nouvelle. La malice des ligueurs et le fanatisme des moitres de ce temps firent passer pour certain dans l'esprit du propte ce qui n'est ici qu'une invention du poète.

Viens, descends, arme-toi; que la fondre enflammée Frappe, écrase à nos yeux leur sacrilège armée; Oue les chefs, les soldats, les deux rois expirants. Tombent comme la feuille éparse au gré des vents. Et que, sauvés par toi, nos ligueurs catholiques [ques. » Sur leurs corps tout sanglants t'adressent leurs canti-

La Discorde attentive, en traversant les airs. Entend ces cris affreux, et les porte aux enfers. Elle amène à l'instant, de ces royaumes sombres, Le plus cruel tyran de l'empire des ombres. Il vient : le Fanatisme est son horrible nous : Enfant dénaturé de la Religion, Armé pour la défendre, il cherche à la détruire, Et, recu dans son sein, l'embrasse, et le déclure.

C'est lui qui, dans Raba, sur les bords de l'Arnona, Guidait les descendants du malheureux Ammon, Quand à Moloch, leur dieu, des mères gémissantes Offraient de leurs enfants les entrailles fumantes. Il dicta de Jephté le serment inhumain; Dans le cœur de sa fille il conduisit sa main. C'est lui qui, de Calelias ouvrant la bouche impie, Demanda par sa voix la mort d'Inhigénie. France, dans tes forêts il habita long-temps : A l'affreux Teutatés à il offrit ton encens. Tu n'as point oublié ces sacrés homicides Ou'à tes indignes dieux présentaient tes druides. Du haut du Capitole il criait aux paiens : · Frappez, exterminez, déchirez les chrétiens. » Mais lorsqu'au Fils de Dieu Rome enfin fut soumise, Du Capitole en cendre il passa dans l'Église: Et, dans les cœurs chrétiens inspirant ses fureurs. De martyrs qu'ils étaient, les fit persécuteurs. Dans Londre il a formé la secte e turbulente Oui sur un roi trop faible a mis sa main sanglante. Dans Madrid, dans Lisbonne, il allume ces feux. Ces bûchers solennels, où des Juifs malheureux Sont tous les ans en pompe envoyés par des prêtres. Pour n'avoir point quitté la foi de leurs ancêtres.

Toujours il revêtait, dans ses déguisements. Des ministres des cieux les sacrés ornements : Mais il prit cette fois dans la nuit éternelle, Pour des crimes nouveaux, une forme nouvelle : L'audace et l'artifice en firent les apprêts. Il emprunte de Guise et la taille et les traits. De ce superbe Guise, en qui l'on vit paraître Le tyran de l'état et le roi de son maître.

Et qui, toujours puissant, même après son trépas. Trainait encor la France à l'horreur des combats. D'un casque redoutable il a chargé sa tête; [prête; Un glaive est dans sa main, au meurtre toujours Son flanc même est percé des coups dont autrefois Ce héros factieux fut massacré dans Blois; Et la voix de son sang, qui coule en abondance, Semble accuser Valois et demander vengeaner.

Ce fut dans ce terrible et lugubre appareil. Ou'au milieu des pavots que verse le sommeil, Il vint trouver Clément au fond de sa retraite, La Superstition, la Cabale inquiète. Le faux Zele enflammé d'un courroux éclatant . Veillaient tous à sa porte, et l'ouvrent à l'instant. Il entre, et d'une vnix majestueuse et fière ; · Dieu recoit, lui dit-il, tes vœux et ta prière; Mais n'aura-t-il de toi, pour culte et pour encens, Qu'une plainte éternelle, et des rœux impuissants? Au Dieu que sert la Ligue il faut d'autres offrandes : Il exige de toi les dons que tu demandes. Si Judith autrefois, pour souver son pays, N'est offert à son Dieu que des pleurs et des cris; Si, craignant pour les siens, elle eût craint pour sa Judith eût vu tomber les murs de Béthulie : (vie. Voilà les saints exploits que tu dois imiter, Voilà l'offrande enfin que tu dois présenter. Mais tu rougis déià de l'avoir différée... Cours, vole, et que ta main, dans le sang consacree, Délivrant les Français de leur indigne roi. Venge Paris, et Rome, et l'univers, et moi. Par un assassinat Valois trancha ma vie; Il faut d'un même coup punir sa perfidie. Mais du nom d'assassin ne prenda aucun effroi . Ce qui fut crime en lui sera vertu dans toi. Tout devient légitime à qui venge l'Église : Le meurtre est juste alors, et le ciel l'autorise,... Que dis-ie! il le commande: il t'instruit par ma voix Qu'il a choisi ton bras pour la mort de Valois. Heureux si tu pouvais, consommant sa vengeance. Joindre le Navarrais au tyran de la France; Et si de ces deux rois tes citoyeus sauvés Te pouvaient...! Mais les temps ne sont pas arrivés. Bourbon doit vivre encor : le Dieu qu'il persécute Réserve à d'autres mains la gloire de sa chute. Toi, de ce Dieu jaloux remplis les grands desseins, Et recois ce présent qu'il te fait par mes mains. »

Le fantôme, à ces mots, fait briller une épée Qu'aux infernales eaux la Haiue avait trempée; Dans la main de Clément il met ce don fatal; Il fuit, et se replonge au séjour infernal.

Trop aisément trompé, le jeune solitaire Des intérêts des cieux se crut dépositaire.

a Pays des Ammonites, qui jetaiest leurs enfants dans les flammes, au son des tambours et des trompettes, en l'houneur de la divinité, qu'ils adoraient sous le nom de Moloch. b Teutales était un des dieux des Gaulois. Il n'est pas sur que ce fût le meme que Mercure; mais il est constant og'on lel sacrifialt des homows. c Les enthousiastes, qui étaient appelés indépendants, fo-

rent ceux qui eurent le plus de part à la mort de Charles [\*\*, roi d'Angleterre.

CHANT V.

309

Il baise avec respect ce funeste présent; Il implore à genoux le bras du Tout-Puissant; Et, piein du monstreafferux dont la fureur le guide, D'un air sanetifié s'apprête au parricide.

Combien le courrée l'homme est souniéal l'erreur! Clément godtait alors un painible bonbeur : Il était animé de cette coultance Qui dans le courr des saints affermit l'innocence : Sa tranquillé cirurer marche les yeux baissés; Ses sacrilèges voux "au ciel sont adressée; Sos socrilèges voux "au ciel sont adressée; Sos fronts de la vertup orte l'emperinéa sustère; Et son fer parricide est caché sous sa haire. Il marche : est assui, institutés des on dessein,

I then importum at I've debitat publiquement tree resistion amounts of the response Classeris, done import to one several content of the response Classeris, done in the content of the response conte

Jacques Clement sortit de Paris le dernier pullet Listo, et de mais à Sain-Cloud par la Gouvele, procurerar guerat. Celui-ci, qui souponnatit un manavais coup de la part de contect, remois a périr podutat la roui dem l'évacioni un il valuer était apprès de lui, suvert, et lout gras, ou claspite de meutre d'inforberres par Joditi. On a reu soin, dans le poince, de présenter l'astempté de Juditi à Jacques Clément, procure de la contra de l'activité de l'activité

Nous citerous ici un passage d'un livre fail par un Jacobin, et imprimé à Troyes, chez M. Moreau, pru de tempe
après la mort de Henri III;

« De Isçon que Diru, exauçant la prière de cestul servi-

teur, nomine frier Jacques Clement, une nuit, comme it 4;oit, on son lit, it alwavie son ange or vision, lequet a vez grande lumière se présente a ce religieux, et lui moutre un glaire nu, lui dit cos mots : "Fré Jacques", je suits messager du Dieu-vinte principales and la viens accritecture qua par loi le tyras de "France doit être mis a mort. Pense donc à toi, et le prépare. " ocume la couronne de marryre lett a usul prépare."

« Cela dit, la vision se disparut, et le laissa réver à telles es véritables. Le matta venu, frère Jacques se remet devaut les yeux l'apparillus précèdente ; et , douleux de ce qu'il devoit faire, s'adresse à un sieu ami, aussi reilgieux, homme fort scientifique, et bien versé en la sainte Ecriture, auquel il déclare franchement sa vision, lui demandant d'abon al c'était chose agréable a Dieu de luer un rol qui n'a ui foi ni religion, et qui ne cherche que l'appression de ses pauvres aujets, étaut atteré du sang innocent, et regorgeaut eu vices autant qu'il est possible. A quoi l'honnéte homme fit réose que véritablement il nous était défendu de Dieu étroiment d'etre bomicides ; mais d'autant que le rol qu'il entendolt, étoit un homnse distrait et séparé de l'Église, qui boufful de tyrannies exécrables, et qui se déterminoit d'é-lte le fiéau perpétuel et sans retour de la France, it estimoit que cetui qui le mettroit à mort, comme itt jadis ludiih à Bolupherne, feroit chose très sainte et très recomm andable, v Et de fleurs sous ses pas parfumant son chemin, Remplis d'un saint respect, aux portes le conduisent, Benissent son destin , l'encouragent , l'instruisent . Placent déià son nom parmi les noms sacrés Dans les fastes de Rome à jamais révérés, Le nomment à grands cris le vengeur de la France, Et, l'eneens à la main, l'invoquent par avance. C'est avec moins d'ardeur, avec moins de transport, Que les premiers chrétiens, avides de la mort, Intrépides soutiens de la foi de leurs pères. Au martyre autrefois accompagnaignt leurs . Envisient les douceurs de leur heureux trépas. Et baisaient, en pleurant, les traces de leurs pas. Le fanatique aveugle et le chrétien sincère Ont porté trop souvent le même caractère : Il ont même eourage, ils ont mêmes désirs. Le crime a ses héros; l'erreur a ses martyrs ; Du vrai zèle et du faux vains juges que nous sommes ! Souvent des scélérats ressemblent aux grands hommes.

Mayenne, dont les yeux savent tout éclairer, Voit le coup qu'on prépare, et feint de l'ignorer. De ce erime odieux son prudent artillee Songe à cueillir le fruit sans en être complice ; Il laisse aveç adresse aux plus séditieux Le soin d'encourager ce jeune furieux.

Tandis que des ligueurs une troupe homicide Aux portes de Paris conduisait le perfide, Des Seize en même temps le sacrifège effort. Des Seize en même temps le sacrifège effort. Jadis de Médicis \*l'audace curieux Chercha de eas secrets la science odleuse, Approfondit long-temps est art surnaturel, Si souvent etimeirque, et toojours criminel. Tout suivit son exemple; et le peuple imbécile, Des viese de la cour imitateur service. Epris du merveilleux, mannt de nouveautés, S'abandonnait en foule à est implécile.

Dans l'ombre de la nuit, sous une voûte obscure, Le glience a conduit leur assemblée impure. A la pâle lueur d'un magique flambeau ; S'étève un'i alutel d'erses sur un tombeau : C'est ît, que des deux rois on plaça les images, Objets de leur terreur, objets de leurs outrages. Leurs sacriléges mains ont mêlé, sur l'autel, A des noms infernaux le nom de l'Eternel.

a Cathirine de Médicia svati mis la magle si fort à la mode en France, qu'ou prêtre nomme Sechelles, qui fil fui brûlé en Grère sous lironi III, pour sorcellerie, accusa douse cent prisonnes de ce prévioule crine. L'ignorance el la stapidite ciairet pousses si lota, dans ce tempesta, qu'ou n'entrestat ciairet pousses si lota, dans ce tempesta, qu'ou n'entrestat pararola che humane sacce sols pour se crofer magricias, et des juges supernitireux qui les punissacret qui boune fei comme leta.

Sur os, mura ténébreux des lances sont rangées, Dans des vases de sang leurs pointes sont plongées, Appareil menaçant de leur mystère affreux. Le prêtre de ce temple est un de ces Hébreux Qui, proscrits sur la terre, et citoyens du monde, Portent de mers en mers leur misère pu fonde, Et d'un antique amas de supersitions On trempti des long-temps toutes les nations.

D'abord, autour de lui, les ligueurs en furie Commencent à grands cris es socrifice impie. Leurs parricides bras se lavent dans le song; De Valois sur l'autel ils vont percer le flane; Avec plus de terreur, et plus encor de rage, De Heuri sous leurs pieds ils reuversent l'image, El tensent une la mort \*, 6dét à leur courronx.

Va transmettre à ces rois l'atteinte de leurs coups.

L'Hebreu <sup>b</sup> joint cependant la prière au blasphème :
Il invoque l'ablme, et les cieux, et Dieu même,
T-us ces impurs esprits qui troublent l'univers,
Et le feu de la foudre, et celui des enfers.

Tel fut dans Gelboa le secret sacrifice Qu'à ses dieux infernaux offrit la pythonisse, Alors qu'elle évoqua devant un roi crus! Le simulaere affreux du prêtre Samuel; Ainsi contre Juda, du haut de Samarie, Des prophètes meuteurs tomant la bouche impie; Ou tel, chez les Romains, l'inflexible A teius « Maudit, au nom des duck, les armes de Crassus.

Aux magdiques accents que as bouche prononce, Les Seize osmit de ciel attendre la réponse; A dévoite leur sort às pensent le forcer. Le cit; pour les point; voulte les exauor : Il interrompt pour eux les lois de la nature; le ces autres moets sort un triste uneurue; le constitue de la comment de la comm

a Plusieurs prétres ligueurs avaient fait faire de petiles images de circ qui représentaient literal III et le roi de Navarre : il les metilaient sur l'autel, les perquient predant la messe quarante jours consécutifs, at le quarantieme jour les perçaient au occur. b Créait, pour l'ordinaire, des Juifs que l'ou se servait pour faire des opérations magiques. Cette ancienne supersitions

faire des opérations magiques. Cette ancienne supersition vient des secrets de la cabate, dont les luifs se disalent seuls dépositaires. Cathérios de Medicia, la maréciales d'Ancre, et hexacoup d'autres, capployerent des Juifs à ces prétendus sortileges.

« Ateius, tribun da pesple, no pouvant empécher Crassus de partir pour alter contre les Parlies, porta un brasier ardent a la porte de la ville par ou Grassus sortait, y jeta certaiues herbes, et manufil l'expedition de Crassus, en invoquant lus distincies infernaies. Et le sceptre des rois éclatait dans sa main. L'air s'embrase à l'instant par les traits du tonnerre; L'autel, couvert de feux, tombe, et fuit sous la terre; Et les Seize éperdus, l'Hébreu saisi d'horreur, Vont cacher dans la nuit leur crime et leur terreur.

Ces tonnerres, ces feux, ce bruit épouvantable. Annoncaient à Valois sa perte inévitable : Dieu, du haut de son trône, avait compté ses jours; Il avait loin de lui retiré son secours : La mort impatiente attendait sa victime : Et, nour perdre Valois, Dieu permettait un crime Clément au camp royal a marché sans effroi. Il arrive, il demande à parler à son roi : Il dit que, dans ces lieux amene par Dieu même. Il y vient rétablir les droits du diadème. Et révéler au roi des secrets importants. On l'interroge, on doute, on l'observe long-temps On craint sous cet habit un funeste mystère : Il subit sans alarme un examen severe: Il satisfait à tout avec simplicité; Chacun, dans ses discours, croit voir la vérité. La garde aux yeux du roi le fait enfin paraître.

L'aspect du souverain n'étonna point ce traître. D'un air humble et tranquille il lléchit les genoux : Il observe à loisir la place de ses coups; Et le mensonge adroit, qui conduisait sa laugue. Lui dicta cependant sa perfide harangue. « Souffrez, dit-il, grand roi, que ma timide voix S'adresse au Dieu puissant qui fait régner les rois; Pernicttez, avant tout, que mon cœur le bénisse Des biens que va sur vous répandre sa justice. Le vertueux Potier \*, le prudent Villeroi . Parmi vos ennemis vous ont garde leur foi ; Harlay b, le grand Harlay, dont l'intrépide zèle Fut toujours formidable à ce neuple infidèle, Du fond de sa prison réunit tous les cœurs, Rassemble vos sujets, et confond les ligueurs. Dieu, qui, bravant toujours les puissants et les sages Par la main la plus faible accomplit ses ouvrages. Devant le grand Harlay lui-même m'a conduit. Rempli de sa lumière, et par sa bouche instruit,

a Potler, président du parlement, dont il est parié ti-de-

Villered, qui avait été sercelulre d'état sous Beert III., et qui avait pris le part de la Lujer, pour avoir et leuiside en pris-ince du roi par le due d'Éperton. Be Achibe de la Rival, qui et tall adons parté à la Bastille par Bues-Le-Clère. Lacquies Clerence présonta au roi use lettre de la part de ce magastra. On an point su a la lettre distinct contrelaire ou non. L'est et qui est étomant dans ou fait de contrelaire ou non. L'est et qui est étomant dans so fait de colte vérable, et qu'en harrait sorque au president de Harria; vi naterment un aurait fait seuner bien hout evite faus-set contre la Lujes.

l'ai volé vers mon priuce, et vous rends cette lettre Ou'à mes fidèles mains Harlay vient de remettre.

Valois recoit la lettre avec empressement. Il bénissait les cieux d'un si prompt changement : « Quand pourrai-je, dit-il, au gré de ma justice, Récompenser ton zèle, et paver ton service? « En lui disant ces mots, il lui tendait les bros : Le monstre au même instant tire son coutelas, L'en frappe, et dans le flane l'enfonce avec furie. Le sang coule; on s'étonne, on s'avance, on s'écrie; Mille bras sont levés pour punir l'assassin : Lui, sans baisser les yeux, les voit avec dédain; Fier de son parrieide, et quitte envers la France, Il attend à genoux la mort pour récompense : De la France et de Rome il croit être l'appui; Il pense voir les eieux qui s'entr'ouvrent pour lui ; Et, demandant à Dieu la palme du martyre, Il bénit, en tombant, les coups dont il expire. Aveuglement terrible, affreuse illusion! Digne à la fois d'horreur et de compassion, Et de la mort du roi moins coupable peut-être Que ces lâches docteurs, ennemis de leur maître, Dont la voix , répandant un funeste poison , D'un faible solitaire égara la raison!

Dejà Valois touehait à son heure dernière; Ses yeux ne voyaient plus qu'un reste de lumière : Ses courtisans en pleurs, autour de lui ranges, Par leurs desseins divers en seeret partagés . D'une commune voix forment les mêmes plaintes, Exprimaient des douleurs ou sincères ou feintes. Quelques uns, que flattait l'espoir du changement, Du danger de leur roi s'affligeaient faiblement; Les autres, qu'occupait leur crainte intéressée, Pleuraient, au lieu du roi, leur fortune passée. Parmi ce bruit confus de plaintes, de clameurs, Henri, your répandiez de véritables pleurs. Il fut votre enuemi ; mais les cœurs nes sensibles Sont aisement émus dans ces moments horribles. Henri ne se souvint que de son amitié : En vain son intérêt combattait sa pitié : Ce héros vertneux se cachait à lui-même Que la mort de son roi lui donne un diadéme.

Valois tourns sur lui, par un dernier effort, See yeax speasains qu'alité freme i mort; P.1, touchant de sa main ses mains victorieuse : P. ettoence, lui d'il. vos l'armes générause; L'univers indigné duit plur, éfjux, et vengor-noi. L'univers indigné duit plur, éfjux, et vengor-noi. Le meurs, et le vento biase; au militud est onzies, Assis sur un écuell couvert de mes manfrages. Mon trûne vous attoud, mon trûne vous est dû ! Jouissez de ce hieu par vos mains défendu ! Muis songez que la Gouderen tout temps ferrifonnet; Muis songez que la Gouderen tout temps ferrifonnet;

Craignez, on y montant, ee Diw qui vous le dome. Publissiezous, détrompé d'un dogue eriminel, Rétablir de von malas son culte et son autel ! Aduit, , réprae l'auteurez, qu'un nieu puissant génie Du fer de saussains défender voire viel les establisses de l'auteurez qu'un nieu puissant génie la contraction de l'auteurez qu'un nieu puissant génie la contraction de l'auteurez de l'auteurez de secondra pour altre jusqu'à vous; Pent-étreun jour rientraqu'une manar plushard arcs. Justice del, épagnez un vertus i aron Pennettez... « A Ces mots l'implivoyable Mort Viett fondre usu sette», « terminezon» nort.

Au bruit de son trejas. Paris se livre en proio Au transports distruct de a cumpalde joir : De cent enis de victoire lis remplissent les airs: Les trasaus sout esseis, les temples sont overtas, les trasaus sout esseis, les temples sont overtas, les consacrente o jour à d'éternelles (Fost; Bourlon n'est à berray esta qu'un hieros sans appui, Qui n'a plus que sa gloire et sa valeur pour lui. Pourro-ti-l'estiste à la Lique afferienne. A l'Edlice en courroux, à l'Espane ennemie. A l'Edlice en courroux, à l'Espane ennemie.

Déjà quelques guerriers, funestes politiques, Plus mauvais citovens que zeles catholiques, D'un serupule affecté colorant leur dessein, Séparent leurs drapeaux des drapeaux de Calvin, Mais le reste , enflamme d'une ardeur plus fidele , Pour la cause des rois redouble encor son zèle. Ces amis éprouvés, ees généreux soldats. Que long-temps la victoire a conduits sur ses pas . De la France incertaine ont reconn le maître; Tout leur camp réuni le croit digne de l'être. Ces braves chevaliers , les Givry, les d'Aumont, Les grands Montmoreney, les Sancy, les Crillon, Lui jurent de le suivre aux deux bouts de la terre : Moins faits pour disputer que formés pour la guerre, Fideles à leur Dieu, fidèles à leurs lois, C'est l'honneur qui leur parle ; ils marchent à sa voix-

« Mes amis, dit Bourbon, c'est vous dont le courage Des héros de mon sang me rendra l'héritage : Les pairs, et l'hulle sainte, et le sare des rois, Font les pompes du trône, et ne font pas mesdroits. C'est sur un bouclier qu'on vit vus premiers maltres Recvoir les serments de vos braves ancêtres. Le claumy de la victoire est le temple où vos mains Daisent aux nations donner leurs souverains. «

a Heart III mourat de sa blessure le 3 août, à deux heures du malia, à Salul-Cloud; mais son poist dans la même maison ou it avait pris, avec son ferre, la résolution de la Saint-Barthélent, comme c'oni écrit plusieurs historicus; cor cette maison n'elait point eucore bâtle du temps de la Saint-Barthélemi. C'est ainsi qu'il s'explique; et bientôt il s'apprête A mériter sou trône en marchant à leur tête.

#### \*\*\*\*\*

# CHANT SIXIÈME A.

#### ARGUMENT.

Après la mort de Henri III., les étals de la Lique s'assemblent doss Paris pour étocisir un rol. Toadis qu'its sont occupés de leurs délibérations. Henri IV ilse un assaul a la ville; l'assemblée des étals se sépare; ceux qui la compession i vont combattre sur les remparts ; description de cecomisal. A pparition de saint Louis a Beuri IV.

C'est un usage antique, et sacré parmi nous, Quand la mort sur le trône étend ses rudes coups,

a Le sistème et le espélime ciant sont ceux ou Yotisire a fait priss de Canagements . Cotta qui ciat le sistème dans la première délition de 1723 est le repième dans l'edition de todores, los-4, et dans les autres qui l'out sirvita; et le commencement de ce chant est tire du chant musième de l'edition de 1723. Comme on a plos d'eppri, dans un poème de l'edition de 1723. Comme on a plos d'eppri, dans un poème de partie de l'edition de 1723. Comme on a plos d'eppri, d'autre l'edition de 1723 et l'edition de

which is the description of the control of the cont

De lous ers évéements on a supprimé l'arrivée du due de Parme et le préssul urgne de Charles, caviliant le Bourbon. Il est aixe de s'apercevoir que faire paratire le due de Parme sur la socie est été l'inimient la gloire de Herri IV, le béros du poème, et agir precisément coutre le but de l'ouvrage, et qui serall une faute impardonnable.

A Frigate du cerdini de Bourt-ne, ce acidal paria poise. Me Bourt-prinide, à crestitich dans lost aux pripatos, en de Bourt-prinide, en de Bourt-prince, en de Bourt-prinide, en de Bourt-prinide, en de Bourt-prince, en de Bourt-prince, de B

1 Quand on impettus la Henriade en 1915, sons le nom de la Lique, est castrage métait pas enerce acheré. Il fat imprimé meme avec beaucoup de lacunes, sur une cope qui fat décolèce a l'auteur, et qui fai beaucoup alièree à l'impression.

Dans ses derniers capaux la source s'est tarie. Le peuple au même instant rentre en ses premiers droits : Il peut choisir un maître, il peut changer ses lois : Les états assemblés, organes de la France, Nonment un souverain, limitent sa puissance. Ainsi de nos aïeux les augustes décrets Au rang de Charlemagne ont placé les Capets. La Ligue audacieuse, inquiete, aveuglée, Ose de ces états ordonner l'assemblée. Et croit avoir acquis par un assassinat Le droit d'élire un maître et de changer l'état. Hs pensajent , à l'abri d'un trône îmaginaire , Mieux repousser Bourbon, mieux tromper le vulgai-Ils croyaient qu'un monarque unirait leurs desseins : Que sous ce nom sacré leurs droits seraient plus saints; Qu'injustement élu, c'était beaucoup de l'être; Et qu'enfin, quel qu'il soit, le Français veut un maître.

Et que du sang des rois, si cher à la patrie,

Bientôt à ce conseil accourent à grand bruit Tous ces chefs obstinés qu'un fol orgueil conduit : Les Lorrains, les Nemours, des prêtres en furie, L'ambassadeur de Rome, et celui d'Ibérie. [choix, lis marchent vers le Louvre, où, par un nouveau Ils allaient insulter aux manes de nos rois. Le luxe, toujours né des misères publiques, Prepare avec éclat ces états tyrauniques. La, ne parurent point ces princes, ces seigneurs. De nos antiques pairs augustes successeurs, Qui, près des rois assis, nes juges de la France, Du pouvoir qu'ils n'ont plus ont encor l'apparence. La, de nos parlements les sages députés Ne defendirent point nos faibles libertes; On n'y vit point des lis l'appareil ordinaire : Le Louvre est étonné de sa pompe étrangère.

Là, le legat de Rome est d'un siège honore:

Près de lui , pour Mayenne , un dais est préparé.

nomber dannée, et qui tout extre vas ausses lation avecaire. Per carenja per portata, sons qu'est dire a la mercaire. Per carenja per portata, sons qu'est dire a la mercaire de la salació de l'actif de l'actif de l'actif de l'actif de la large sont data, la meso intriber d'intriber. Les stats de la lagre sont data, la meso desinate independant la true de l'actif de l'actif de l'actif desinate independant la true de l'actif de l'actif desinate independant la true de l'actif de

I dia ces fineurs catalità, doni l'espeti flegmalique Euricé dans est futuren un order diactique, que, ciantani d'un lervo en propre des repus, la destituta d'un lervo en project des reuns. Il a destit un moment perdre un ordet de reuns. Peru princie (left), il faul que falle solt rendig. El que farer reus, exist, atosi que Mozeray, An fini fonder digi les reunsystes de Goriroy.

BUILDAN , APT POST, Ch. M.

Sous ee dais on lisait ces mots épouvantables : « Rois, qui jugez la terre, et dont les mains coupables Osent tout entreprendre et oe rien épargner, Que la mort de Valois vous apprenne à régner! »

On s'assemble, et déjà les partis, les cabales, Font retentir ces lieux de leurs voix infernales. Le bandeau de l'erreur aveugle tous les veux. L'un, des faveurs de Rome esclave ambitieux, S'adresse au légat seul, et devant lui déclare Ou'il est temps que les lis rampent sous la tiare: Qu'on érige à Paris ce sanglant tribunal, Ce monument a affreux du pouvoir mooacal, Que l'Espagne a recu, mais qu'elle-même abhorre, Qui venge les autels et qui les déshonore, Qui, tout couvert de sang, de flammes entouré, Égorge les mortels avec un fer saeré : Comme si nous vivions dans ces temps déplorables Où la terre adorait des dieux impitovables, Que des prêtres meoteurs, encor plus inhumains, Se vantaient d'apaiser par le sang des humains!

Celui-ci, corrompu par l'or de l'Ibérie, A l'Espagnol qu'il hait veut vendre sa patrie.

Mais un parti puissant, d'une conmune voix, Plaçait déjà Mayenne au trône de nos rois. Ce rang manquait encore à sa vaste puissance; Et de ses vœux hardis l'orgueilleuse espérance Dévorait en secret, dans le foud de son cœur, De ce grand nom de roi le dongereux honneur.

Soudain Potier b se lève, et demande audience. Sa rigide vertu fesait son éloquence. Dans ce temps malheureux, par le crime infecté, Potier fut toujours juste, et pourtant respecté. Souvent on l'avait vu, par sa mâle eonstance. De leurs emportements réprimer la licence, Et, conservant sur eux sa vicille autorité, Leur montrer la justice avec impunité. Il élève sa voix ; on murmure, on s'empresse, On l'entoure, on l'écoute, et le tumulte eesse. Ainsi, dans un vaisseau qu'ont agité les flots, Quand l'air n'est plus frappé des eris des matelots, On n'entend que le bruit de la proue écumante, Qui fend, d'un cours heureux, la mer obéissante. Tel paraissait Potier dictant ses justes lois, Et la confusion se taisait à sa voix.

Vous destinez, di-il, Nayenneau rang suprêne. Je conçois vorte erreur, je l'eveus moin-mêue. Nayenne a des vertus qu'on ne peut trop chérir; Et je cholsirsis si je pouvis choisir. Mais nous avons nos lois, et ce héros insigne, S'il prétend à l'empire, en est dés-lors indigne. Comme il dissit ces mots. Mavenne entre soudain.

Avec tout l'appareil qui suit un souverain. Potier le voit entrer sans changer de visage : a Oui, prioce, poursuit-il d'un ton plein de courage, Je vous estime assez pour oser contre vous Yous adresser ma voix pour la France et pour nous. En vain nous prétendons le droit d'élire un maltre : La France a des Bourbons; et Dieu vous a fait naître Près de l'auguste rang qu'ils doivent occuper. Pour soutenir leur trône, et non pour l'usurper. Guise, du sein des morts, n'a plus rien à prétendre: Le sang d'un souverain doit suffire à sa cendre : S'il mourut par un erime, un erime l'a vengé. Changez avec l'état, que le ejel a changé : Périsse avec Valois votre juste colère! Bourbon n'a point versé le sang de votre frère. Le ejel, le juste ejel, qui vous chérit tous deux. Pour your rendre ennemis your fit trop vertueux. Mais i'entends le murmure et la clameur publique ; J'entends ees noms affreux de relaps, d'hérétique ; Je vois d'un zèle faux nos prêtres emportés, Oui, le fer à la main... Malheureux, arrêtez! Quelle loi, quel exemple, ou plutôt quelle rage Peut à l'oint du Seigneur arracher votre hommage? Le fils de saint Louis , parjure à ses serments , Vient-il de ses autels briser les fondements? Aux pieds de nos autels il demande à s'instruire; Il aime . Il suit les lois dont vous bravez l'empire ; Il sait dans toute secte honorer les vertus, Respecter votre culte, et même vos abus. Il laisse au Dieu vivant, qui voit ceque nous sommes, Le soin que vous prenez de condamoer les hommes. Comme un roi, comme un père, il vient vous gouverner; Et, plus chrétien que vous, il vient vous pardonner. Tout est libre avec lni; ini seni ne peut-il l'être? Quel droit vous a rendus juges de notre maltre? Infidèles pasteurs, indignes citovens, One your ressemblez mal à ees premiers chrétiens, Qui, bravant tous ces dieux de métal ou de plâtre, Marchaient sans murinurer sous un maître idolâtre. Expiraient sans se plaindre, et sur les échafauds. Sanglants, percés de coups, bénissaient leurs bourreaux ! Enx seuls étaient chrétieus, je n'en connais point d'autres ; Ils mouraient pour leurs rois, vous massacrez les vôtres ; Et Dieu, que vous peignez implacable et jaloux, S'il aime à se venger, barbares, e'est de vous. »

A ee hardi disconrs aucun n'osait répondre ; [dre, Par des traits tron puissants ils se sentaient confoa-

a L'inguisition, que les ducs de Guise voulurent établir en France.

à Poiler de Blancméni, président du parlement, dout it est question dons les quatrième et circquirme chants.

Il denanda publiquement de con de Mayrene la permission du se retire vers Hernet tet. Le vous regarderal toute au tiecomme mon hierinaliere, miditeil, mais je en puis rous regarder comme mantre.

Ils repoussalent en vain de leur cœur irrité
Cet effroi qu'aux méchants donne la vérité;
Le dépit et la crainte agitalent leurs pensées;
Quand soudain mille voix, jusqu'au ciel élancées,
Font partout retentir avec un bruit confus:
- Aux armes, citoyens, ou nous sommes perdus!

Las magase épais que formait la possistère Des soleil dans les champs dérobatent la lumière. Des tambours, des clairons, le son rempli d'horreur De la mort qui les suit était l'avant-coureur. Tels des antrea du Nord échappes sur la terre, Précédés par les vents, et suivis du tonnerre, D'un tourbillon de poudre obseurcissant eairs, \* Les orages fougueux parcourent l'univers.

C'était du grand Henri la redoutable armée, Qui, lasse du repos, et de song affamée, Fesait entendre au loin ses formidables cris, Remplissait la campagne, et marchait vers Paris.

Dourbon rémployati point ce moments solutaires. A reudre au deriver roi les homenus condinaires. A parer non tombeau de ses titres brillants. A parer non tombeau de ses titres brillants. Ses mains ne chargeaient point ces rives désolées. De l'appareil pompuse de ces vains mausolées. Par qui, maigré l'injures et des temps et du sort, La vanité des grants triomphée de la mort : Il roulait à Valois, dans la demeure sombre, Euroyer des tributs plus diignes des on morbe. Plunir ses passassim, vaincre ses ennemnis, Et rendre beureur son pouple, quest à Varior soumins.

Au bruit inopiné des assauts qu'il prépare, Des états consternés le conseil se sépare. [parts; Mayenne au même instant court au haut des ren-Le soldat rassemblé vole à ses étendards : Il insulte à grands cris le béros qui s'avance. Tout est prêt pour l'attaque, et tout pour la défense.

Paris n'étalt point tel, one et emps orageus, Qu'il parale en nojours sur Françai tropheureux. Cent forts, qui avaient bâtist faireur et la reinite. Dans un noiav suste peuc esfemients con creiste. Cas fauboures, aujourd'hui si jompeur et sigrands, Que la main de la fixi tient ouverte nout temps, Que la main de la fixi tient ouverte nout temps. Où non palisi doires se preferent dans les nues, Exisant de long la homeaux d'un remaper et noureix, Par un fossé profiond de Paris séparés. Du cété du levant heinet d'Bourbon a'avance. La voisi qui s'approche, et la hort le devance. La fer avec le feu voie de toutes parte. Den minis des asségents et du laut des remaprats. S'écroulent sous les traits de ces brûlants orages; On voit les bataillons rompus et renversés, El loin d'eux dans les champs leurs membres dispersés. Ce que le fer atteint tombe réduit en poudre, Et ehaeun des partis combat avee la foudre.

Jadis avec moins d'art, su milleu des combats, Les malbeureux mortels avanjente l'ueu trépas, Avec moins d'appareil lis volsient au carmage, El le fer dans leurs mains suffisiai à leur rage. De leurs cruels enfants l'effort industrieux A dérobe le freu gui brile dans les et survaisses. On entrealsi gronder est bombes effroyables \*, Des troubles els l'Handre enfants abominables : Des troubles els l'Handre enfants abominables : Des troubles els l'Handre enfants abominables : Vole avec la prison qui le tient rendermé; Ill b bris, et la mort en nort avec furie.

Aree plus d'art encore, et plus de barbarie, Dans des antres profonds on au senfermer Des foudres souterrains, tout prêts à s'alluner. Os sous un clemin tompeur, oit, volus tau carange, Le soldat valeureux se fie à son eourage, On voit en un instant des ablanes couverts. De noit storents de soufre e pandus sdans ets airz Des batallions entires par ce nouveau tonnerre Emporère, déchires, enzhouts sous la terre, con la commanda de la commanda de courir. Ser guerriera avec lui déchiquent es templéres; L'orier est sous leurs au, foudres est municipal L'orier est sous leurs yout vois à écit du roi; Bais la gibir à leurs yout vois à écit du roi; la me regardent qu'elle, et unarchet assa effoi.

Mornay, parmi les flots de ce torrent rapide, S'avance d'un pas grave et non moins intrepide : Ineapable à la fois de erainte et de fureur, front. Sourd au bruit des eanons, calme au sein de l'hor-D'un œil ferme et stoïque Il regarde la guerre Comme un fléau du eiel, affreux, mais nécessaire. Il marche en philosophe où l'honneur le conduit. Condamne les combats, plaint son maître, et le suit. Ils descendent enfin dans ce ehemin terrible . Ou'un glacis teint de sang rendait inaecessible : C'est là que le danger ranime leurs efforts : Ils comblent les fossés de faseines, de morts; Sur ces morts entassés ils marchent, ils s'avancent; D'un cours précipité sur la brèche ils s'élancent. Armé d'un fer sanglant, couvert d'un bouclier, Henri vole à leur tête, et monte le premier. Il monte : il a déjà, de ses mains triomphantes, Arboré de ses lis les enseignes flottantes.

a C'est dans les guerres de Flandre, sous Philippe II, qu'un lagénieur italien fil usage des bombes pour la première fois. Presque tous nos arts sont dus aux Italiens.



u voie de toutes paris

assiégeants et du haut des remparis.
conçants, leurs tours, et leurs ouvrages,
Presque tous nos arts sout dus aux Italien.



- nor de la la de ses meros triemphantes,

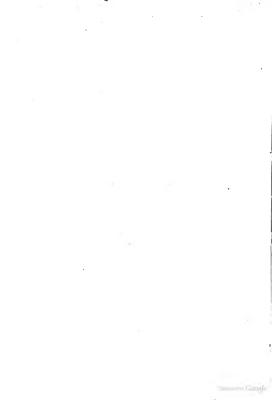

Les ligueurs, devant lui, denseurent pleins d'effroi : Ils semblaient respecter leur vainqueur et leur roi. Ils cédaient ; mais Mayenne à l'instant les ranime : Il leur montre l'exemple, il les rappelle au crime ; Leurs pataillons serrés pressent de toutes parts (e roi dont ils n'osaient soutenir les regards. Sur le mur, avec eux, la Discorde cruelle Se balgne dans le sang que l'on verse pour elle. Le soldat à son gré, sur ce funeste mur, Combattant de plus près, porte un trépas plus sûr. Alors on n'entend plus ces foudres de la guerre, Dont les bouches de bronze éponvantaient la terre ; Un farouche silence, enfant de la fureur, A ces bruyants éclats succède avec horreur. D'un bras déterminé , d'un œil brûlant de rage , Parmi ses ennemis chacun s'ouvre un passage. On saisit, on reprend, par un contraire effort, Ce rempart teint de sang , théâtre de la mort. Dans ses fatales mains la victoire incertaine Tient encor près des lis l'étendard de Lorraine. Les assiégeants surpris sont partout renversés, Cent fois victorienx, et cent fois terrassés ; Pareils à l'Océan poussé par les orages, Oui couvre à chaque instant et qui fuit ses rivages.

Jamais le roi, jamais son illustre rival
N'avient'été si grands qu'en cet assaut (atal :
Chaeun d'eux, au milieu du sang et du caruage,
Maitre de son esprit, maitre de son courage,
Dispose, ordonne, agit, voit tout en même temps,
Et conduit d'un coud c'étel ces affreux mouvements.

Cependant des Anglais la Gormichabe eller. Per le vaillant Essea et as assuat conduite; Par le vaillant Essea et as assuat conduite; Marchait sous nos d'aspeaux pour la première fois; Ex semblés (Houne de servires un no 10%). Cepinelleux de combattre, et de donner leur vie Aux ces minns remparts et dans ces mémos lieux Où la Seine autrefois vit régner leurs aieux. Essex monte à la beche du combattait d'Aumsie; Tous deux jennes, brillants, plein d'un serker épair, Leur sanis, tous laudieux; soule noise leuter d'esse : Leur sanis, tous laudieux; soule noise leuter d'esse : Prançeix, Anglais, Lorrains, quels fureur assemble, Aracjedes, combattels, frappalels, morpales essemble.

Ange, qui conduiste leur future et leur bras, Ange externimater, moir de ox conduists, las que hêren actin pritter-vous la querrelle? Pour qui pernda de circui ta balance deremele? Long-temps Bourbon, Mayenne, Esset, et son rival, Assigeants, assigée, font un carrange de la Le parti le plus juste eut enfin l'avantage : Enfin Bourbon l'emporte, il se fait lun passage; Les ligueurs fatiqués ne lui résistent plus; Ils quittent les remarts, lis tombeut deprendu.

Comme on voit un torrent, du haut des Pyrénées. Menacer des vallons les nymphes consternées, Les digues qu'on oppose à ses flots orageux Soutiement quelque temps son choc impétueux : Mais bientot, renversant sa barrière impuissante, Il porte au loin le bruit, la mort et l'épouvante : Déracine, en passant, ces chênes orgueilleux Qui bravaient les hivers, et qui touchaient les cieux; Détache les rochers du penchant des montagnes, Et poursuit les troupeaux fuyant dans les campagnes : Tel Bourbon descendait à pas précipités Du haut des murs fumants qu'il avait emportés : Tel, d'un bras foudroyant fondant sur les rebelles . Il moissonne en courant leurs troupes criminelles. Les Seize, avec effroi, fuyaient ce bras vengeur, Égarés, confondus, disperses par la peur.

Mayenno ordonne enfin que l'on ouvre les portes ; Il rentre dans Paris, juni vi de sea cobracte. Les vainqueurs faireux, se Biambeaux à la moin, Dans les finabourges assignaiss se répadent soudain. Du soddat effrire le valeur tourne en rage; Il livre tout au fer, sun finames, an pillage. Henri ne les voit point; son voi limpétueux Poursuivà il l'ementi fiyara dévant se yeux. Sa victoire fendiamme, et sa valeur l'emporte; Il franchie les faubourgs, il s'avone el porte : Compagnons, apportex et le fer et les feux, Venez, volez, noulez aur ces mus rogaeilleux. »

Comme il parlait aiusi, du profond d'une nue Un fantôme éclatant se présente à sa vue : Son corps maiestueux , maître des éléments . Descendait vers Bourbon sur les ailes des vents : De la Divinité les vives étincelles Étalaient sur son front des beautés immortelles; Ses veux semblaient remolis de tendresse et d'horreur : « Arrête, cria-t-il, trop mallieureux vainqueur! Tu vas abandonner aux flammes, au pillage, De cent rois tes aïeux l'inmortel héritage. Ravager ton pays, mes temples, tes trésors, Egorger tes sujets, et régner sur des morts : Arrête!.. » A ces accents, plus forts que le tonnerre, Le soldat s'épouvante, il embrasse la terre, Il quitte le pillage. Henri, plein de l'ardeur Que le combat encore enflammait dans son cœur, Semblable à l'Ocean qui s'apaise et qui gronde : « O fatal babitant de l'invisible monde ! Que viens-tu m'annoncer dans ce séjour d'horreur? » Alors il entendit ces mots pleins de douceurs : . Je suis cet heureux roi que la France révère, Le père des Bourbons, ton protecteur, ton père; Ce Louis qui jadis combattit comme toi, Ce Louis dont ton cœur a négligé la foi, Ce Louis qui te plaint, qui t'admire, et qui t'aime. Dieu sur ton trône un jour te conduira lui-même;

Dana Paris, 6 mon file 1ts metteres vainqueur, brung prise de l'entre de l'est paris de la valeur. C'est bies qui l'es institut, et c'est bies qui l'es mois verse des pleurs de djoie. La paix a dans son ceur c'esuffé son courroux: Il écrie, il soujoir, il adore à genous. D'une divine loureur son fine est préstrée, Trois fois il teut de bras à cette ombre sourée: Trois fois in pete charpe à ses embrassements, Ted qu'un léger unugé écardré par le criq d'un léger unugé écardré par le crit qu'un léger unugé écardré par le crit de l'est paris de l'est paris de l'est par le crit par le crit paris de l'est paris de l'est paris de l'est par le crit paris de l'est paris de l'est par le crit par le crit paris de l'est paris de l'est paris de l'est par le crit paris de l'est paris de l'est par le crit pa

Due falte copendant de ee mur formidable ,
Toustes ligueurs armés, tout no peud joinnombrable,
Etrangers et Français, chefa, citoyens, soddats,
Etrangers et Français, chefa, citoyens, soddats,
La vertu du Très-Haut brills untour des autre,
Et des traits qu'on la lance écarte la tempête.
Il vit alors, Il vit de quel affreux danger
Le père des Bourbons venait le dégager.
Il contempital Paris d'un ceil triste et tranquille
: Trançais l'éveni-ll, et tui, fatte voir ceil è
: Paraçais l'éveni-ll, et tui, fatte voir ceil è
: Juspi'à quand utez-vous combatter voir ceil è

Alors, ainsi que l'astre auteur de la lumière, Après avoir rempli sa brûlante carrière. Au bord de l'horizon brille d'un feu plus doux, Et, plusgrand à nos yeux, paraît fuir loin de nous, Loin des murs de Paris le heros se retire, Le cœur plein du saint roi, plein du Dieu qui l'inspire. Il marche vers Vincenne, où Louis autrefois, Au pied d'un chêne assis, dicta ses justes lois. Oue vous êtes ehangé, séjour jadis aimable! Vincennes, tu n'es plus qu'un donjon détestable, Qu'une prison d'état, qu'un lieu de désespoir, Où tombent si souvent du faîte du pouvoir Ces ministres, ees grands, qui tonnent sur nos têtes, Oui vivent à la cour au milieu des tempêtes : Oppresseurs , opprimés , flers, humbles tour à tour, Tantôt l'horreur du peuple, et tantôt leur amour. Bientot de l'occident, où se forment les ombres, La nuit vint sur Paris porterses voiles sombres. Et cacher aux mortels, en ce sanglant séjour, Ces morts et ces combats qu'avait vus l'œil du jour.

a On sait combien d'Illusires prisonniers d'état ins cardinaux de Richeires et Mazarin firent enfersers à Vincennes, Lorqu'on travaillait à le Henriede, le secrétaire d'état Le Blanc était prisonnier dans ce chateau, et il y fil ensuite enfermer ses ense mis.

......

## CHANT SEPTIEME .

#### ARGUMENT.

Saint Louis transporte Henri IV en esprit au ciel et aux enfera et lui fait vorr, dans le palais des Destins, sa prospectité, et les grands hommes que la France doit produire.

Du Dieu qui nous eréa la elémence infiuie, Pour adoucir les maux de cette courte vie. A placé parmi nous deux êtres bienfesants, De la terre à jamais aimables habitants, Soutiens dans les travaux, trésors dans l'indigence : L'un est le doux Sommeil, et l'autre est l'Espérance. L'un , quand l'homme aecablé sent de son faible corps Les organes vaincus sans force et sans ressorts, Vient par un calme heureux secourir la nature, Et lui porter l'oubli des peines qu'elle endure ; L'autre anime nos cœurs, enflamme nos désirs, Et même en nous trompant, donne de vrais plaisirs. Mais aux mortels chéris à qui le ciel l'envoie, Elle n'inspire point une infidèle Joie; Elle apporte de Dieu la promesse et l'appui ; Elle est inébranlable et purc comme lui.

Louis près de Henri tous les deux les appelle : Approchez vers inon fils, venez, couple lidele. » Le Sommell l'entendit de ses autres secrets : Il marche mollement vers es ombrages frais. Les vents, à son aspect, s'arrêtent en siènne; Les songes fortunés, enfants de l'Espérance, Voltigent vers le prince, et couvrent ce héros D'olive et de lauirers, milés à leurs pavols.

Louis, en ce moment, prenant son diadème, Sar le front du viacqueur il le posa lui-ménen en Beigne, dicil; l'incupile, et soise et out mon fils Toul l'espoir de un race du con la traul l'espoir de un race de la les griestres de la consideration de la les griestres de Louis le moiodre et als con empire. Cast pou d'âtre un hiéros, un conquérant, un roi, Si lecid net échésie, il n'a rien fait pour loi. [le, Touces bonneurs mondains esont qu'un bien stéribes humaines vertus récompuses frajes le Un dangereux échet qui passe et qui s'enfuit, que le trouble econogapoe, et que la unor déruit.

a. Le fecture publicieux « sú liver qu'on a été dans l'abligation indispressable de metre dans un sous per tout le fiscilie de expélience claust, qui sons cita ent para imp innoutre religion. On a done suppose ( et la réligion échrique le premet ) que lines; qui sons donne toutre son litere et la most. Al soir en la most, da la voir en la most, da la voir en la most, da la voir en la most, da voir en la most, da voir en la most, de la most, de la most, de la voir en la most de la voir de la voir els servers de se a proviséence sous des emblemes allégordques, ce qu'ou expliquere plus su long data de cours des remarques.

Je vais te découvrir un plus durable empire, [truire Pour te récompenser, bien moins que pour t'insviens, obéis, suis-moi par de nouveaux chemins : Vole au sein de Dieu mêine, etremplis tes destins. »

L'un etl'autre, à ces mots, dans un ehar de lumière, bes cieux, en un moment, traversen la carrière. Tels on voit dans la nuit la foudre et les éclairs Eourie d'un pôle à l'autre, et d'viser les airs; Et telle s'élèva cette nue embrasée, Qui, dérobant aux yeux le malter d'Élisée, Dans un céleste char, de flamme environné, L'emporta lo in des bords de ce globe étonné.

Dans le centre éclatant de ces orbes immenses, Oui n'ont pu nous cacher leur marche et leurs distan-Luit cet astre du jour, par Dieu même allumé, [ces. Qui tourne autour de soi sur son axe enflammé : De lui partent sans fin des torrents de lumière; Il donne, en se montrant, la vie à la matière, Et dispense les jours, les saisons, et les ans, A des mondes divers autour de lui flottants. Ces astres, asservis à la lot qui les presse, S'attirent dans leur course a, et s'évitent sans cesse; Et servant l'on à l'autre et de règle et d'appui . Se prétent les clartés qu'ils recoivent de lui. Au-delà de leur conrs, et loin dans eet espace Où la matière nage, et que Dieu seul embrasse, Sont des soleils sans nombre, et des mondes sans fin. Dans cet ablme immense il leur ouvre un chemin. Par-delà tous ces eieux le Dieu des cieux réside.

C'est là que le héros suit son céleste guide; C'est là que sont formés tous ces esprits divers, Qui renplissent les corps et peuplent l'univers. Là sont, après la mort, nos âmes replongées, De leur prison grossière à jamais dégagées.

Un juge incorruptible y rassemble à ses juéa Ces immortels esprits que son souffle a créés. Cest cet Étre infini qu'on sert et qu'on ignne : Sous des nams différents le monde entier Padore : Du baut de l'emprée il enten don clameurs; Il regarde en pité ce long amas d'erreurs, Ces portraits insensés que l'humaine ignorance Fait avec piété de su sagesse immesse.

La Mort auprès de lui, fille affreuse du Temps, De ce trista univers conduit les habitants : Elle amène à la fois les bonzes, les brachmanes, Du grand Confucius les disciples profanes, Des antiques Persans les secrets successeurs,

a Que l'on admette ou non l'attraction de M. Newton, toujours demeure-1-il certain que los globes célestes, s'approchant et s'éloignant tour à tour, paraissent s'attirer et s'et îter.

De Zorosatra \* encore aveugles sectateurs; Les piles habitants de ces froides contrées Qu'assigent de gisçons les mers byperborées; Ceux qui de l'Amérique habitent les forêts, De l'erreur invincible innombrables sujets. Le dervis étonné, d'une vue inquiète, A la droite de Diece sherels de vais non prophète. Le bonze, avec des yeux sombres et pénitents, Y vient vandre en vain ses vœux et ses tournents.

Éclairés à l'instant, ces mnrts dans le silence Attendent en tremblant l'éternelle sentence. Dieu, qui voit à la fois, entend, et connaît tout. D'un coup d'œil les punit, d'un coup d'œil les absout. Henri n'approcha point vers le trône invisible D'où part à chaque instant ce jugement terrible. Où Dieu prononce à tous ses arrêts éternels, Qu'osent prévoir en vain tant d'orgueilleux mnrtels, « Ouelle est, disait Henri, s'interrngeant lui-même : Ouelle est de Dieu sur eux la justice suprême? Ce Dieu les punit-il d'avoir fermé leurs yeux Aux clartés que lui-même il plaça si loin d'eux? Pourrait-il les juger, tel qu'un injuste maltre, Sur la loi des chrétiens, qu'ils n'avaient pu connaître? Non. Dieu nous a créés, Dieu nous veut sauver tous : Partout il nous instruit, partout il parle à nous; Il grave en tous les eœurs la loi de la nature, Seule à jamais la même, et seule toujours pure. Sur cette loi, sans doute, il juge les paiens. Et si leur cœur fut juste, ils ont été ehrétiens, » Tandis que du béros la raison confundue Portait sur ce mystère une indiscrète vue, Au pled du trône même une voix s'entendit; Le ciel s'en ébranla , l'univers en frémit ; Ses accents ressemblaient à ceux de ce tonnerre Ouand du mont Sinaï Dieu parlait à la terre. Le chœnr des immortels se tut pour l'écouter, Et chaque astre en son enurs alla le répéter. « A ta faible raison garde-toi de te rendre : Dieu t'afait pour l'aimer, et non pour le comprendre. Invisible à tes yeux, qu'il règne dans ton cœur; Il confond l'injustice, il pardonne à l'erreur; Mais II punit aussi toute erreur volontaire : Mortel, ouvre les yeux quand son snleil t'éclaire. »

Henri dans ce moment, d'un vol précipité, Est par un tourbillon dans l'espace emporté Vers un séjour informe, aride, affreux, sauvage, De l'antique chaos abominable image, Impénétrable aux traits de ces solieis brillants, Clefs-d'œuvredu Très-Ilaut, comme lui bienfesants.

» En Perse, les Guébres ont une religion à part, qu'ils prétendent être la religion fondée par Zoroastre, et qui parait moins folle que les autres supersitions humaines, puisqu'ils rendent un culte secret au soleil, comme à une image du CrésSur cette terre horrible, et des anges haie, Dieu n'a point répandu le germe de la vie. La Mort, l'affreuse Mort, et la Confusion, Y semblent établir leur domination. Quelles clameurs, à Dieu! quels eris éponvantables! Ouels torrents de fumée! et quels feux effroyables!

Quelles clameurs, û Dieu! quels erus efporvantaones:
Quels monstres, dit Bourbon, volent dans ces elimats!
Quels goaffres enflammés a entrouvrent sons mes past!
 O mon fils! yous voyez les portes de l'ablime

Creusé par la Justice, habité par le Crime : Suivez-moi, les chemins en sont toujours ouverts. » tis marchent aussitôt aux portes des enfers ». Là, git la sombre Envie, à l'œil timide et louehe, Versant sur des lauriers les poisons de sa bouche; Le jour blesse ses yeux , dans l'ombre étincelants : Triste amante des morts, elle hait les vivants. Elle aperçoit Henri, se détourne, et soupire. Auprès d'elle est l'Orgueil, qui se plait et s'admire; La Faiblesse au teint pale, aux regards abattus, Tyran qui cède au erime et détruit les vertus; L'Ambition sanglante, inquiète, égarée, De trônes, de tombeaux, d'eselaves entourée; La tendre Hypocrisie, aux yeux pleins de douceur (Le eiel est dans ses yeux, l'enfer est dans son cœur); Le faux Zèle étalant ses barbares maximes ; Et l'Intérêt enfin , père de tous les crimes.

Des mortels corrompus ces tyrans effrénés A l'aspect de Henri, paraissent consternés; Ils ne l'ont jamais vu; jamais leur troupe impie N'approchs de son âme à la vertu nourrie: « Quel mortel, dissient-ils, par ee juste eonduit, Vient nous persécuter dans l'éternelle nuit? «

Le bires, au militeu de cet esprits lamondes, Savançait à pas lents sous ces voltes profendes. Louis guidat ses pas : - Ciell qu'et-ce que je vui Jassassin de Valois ce moustre devant moi! Mon père, Il tient eneor ce outeau parricide Dont le conseil des Seiza erma sa suis perifici : Tandis sue, dans Paris, tous ces prêtres cruels Osent de son portrait souiller les sinists autels, Que la Lique l'invoque, et que Rome le loue à I, dans les tournents, l'emêtre le diavone. »

Les théologiene vitait pas décidé comme on article de foi que tradier list acroité de la levre, aime qu'il l'itail dans le pur tradier list acroité de la levre, aime qu'il l'itail dans le théologie patrone. Querlique une troit place dans le solri 1 con l'a mais l'el dans un place désiné néaquement à cet usay. Le parriché Jacques Cirenti fut lone à Rome dans la châtire, ou l'on assurt de processor l'evalent que de Recui III. On mit son particula l'avis sur l'esculeix, a un l'évale de l'acroité de l'acroité de Louis AVI, l'un in louigragie pois tait de Bousse-cel sur lequé déstit gravé ce moior, avec ces soné Sant Acroité Caleix AVI.

« Mon fils, reprit Louis, de plus sévères lois Poursuivent en ees lieux les princes et les rois. Regardez ces tyrans, adorés dans leur vie : Plus ils étaient puissants, plus Dieu les humilie. Il punit les forfaits que leurs mains ont commis, Ceux qu'ils n'ont point vengés, et ceux qu'ils ont per-La mort leur a ravi leurs grandeurs passagères, Juns. Ce faste, ees plaisirs, ees flatteurs mercenaires. De qui la complaisance, avec dextérité, A leurs yeux éblouis caehait la vérité La vérité terrible ici fait leurs supplices : Elle est devant leurs yeux, elle éclaire leurs vices. Voyez comme à sa voix tremblent ees conquérants! Heros aux yeux du peuple, aux yeux de Dieu tyrans; Fléaux du monde entier, que leur fureur embrase, La foudre qu'ils portaient à leur tour les écrase. Auprès d'eux sont couchés tous ces rois fainéants, Sur un trône avili fantômes impuissants.

Henri voit près des rois leurs insolents ministres : Il remarque surtout en consullers nistre (Qui, des nacurs et des lois averse corrupteurs, Qui, des nacurs et des lois averse corrupteurs, les Triens et de Misson un vendre les homeste. L'inestimable prix des vertus de non pères. Else-sous en ces lieux, faibles et tendres cours, Qui l'avrès aux ploisirs, et couchés sur des fleurs, Sens flet et sans fert coulies dans la perses Va insulties jours, fliés par la moltese? Va in part un seul montes de doute ou de faiblesse, Aux zéche le fruit du tertuet ans de segesse? Aux zéche le fruit du tertuet ans de segesse?

Le giarieux Henni ne pat cocher ses pleurs.

» Ah Till et vril, dil-li, qu'en oe sejour d'horreurs
La rase des humains soit en foule engloutie ;
La rase des humains soit en foule engloutie ;
D'un eternat lourment sont saivis sans retour,
Ne vandrait-li pas mienen evoir jamais le jour?
Heureux, s'ils expiraient dann le sein de leur mère!
Ou sie D'elou domoins, eegrand Deux si sévère.
A Thomme, helast trop libre, avait daigné ravir
Le nouvoir malhoureux de lui désobélir :

Go complet giot de toto milition d'hommes sur la treve; le nombre des chabilités que à la milities ; si la migliciere ; pour letre d'exidées étau, c'est beuscope, donne il y a néculièrent si actual herrarie milities nou mille hommes definés aux priese dérendies de l'entire. El comme le gante hanable n'entire des réserves de l'entire le gante hanable n'entire de l'entire d'entire de l'entire d'entire de l'entire de l'entire

Ne erois point, dit Louis, que est tristes victimes. Souffront des childiments qui surpassent leurs cri-Souffront des childiments qui surpassent leurs cri-Ni que ce juste Dieu, cristeur des lumnins, Jones, Se plaise à dictine l'euvargad de se misso. Nou, s'il est infini, c'est dans ses récompenses : Nou, s'il est infini, c'est dans ses récompenses : Sur la terre on le peint l'example des tyrans; Mais ici est un prei, il punit ses emfants; Il adoutei les traits de sa main vengeresse; Il ne sait point punit des moments de fubblese, Des plaisirs passagers, pleins de trouble et d'enaul, Par des tourments afferux, deremte comme lui \* .

Il dit, et dans l'instant l'un et l'autre s'avance Vers les lieux fortunés qu'habite l'Innocence. Ce n'est plus des enfers l'affreuse obscurité, C'est du jour le plus pur l'immortelle elarté. Henri voit ces beaux lieux, et soudain, à leur vue, Sent couler dans son âme une joie inconnue : Les soins, les passions n'y troublent point les cœurs ; La volunté tranquille y répand ses douceurs, Amour, en ees elimats tout ressent ton empire; Ce n'est point eet amour que la mollesse insuire : C'est ce flambeau divin, ce feu saint et saeré, Ce pur enfant des eieux sur la terre ignoré. De lui seul à jamais tous les oœurs se remplissent : Ils désirent sans cesse et sans cesse ils jouissent. Et goûtent, dans les feux d'une éternelle ardeur, Des plaisirs sans regrets, du repos sans langueur. Là , rement les bons rois qu'ont produits tous les âges : Là, sont les vrais héros; là, vivent les vrais sages; Là , sur un trône d'or, Charlemagne et Clovis » Veillent du haut des eieux sur l'empire des lis. Les plus grands ennemis, les plus fiers adversaires, Réunis dans ees lieux, n'y sont plus que des frères. Le sage Louis douze \*, au milieu de ces rois, S'élève comme un cèdre, et leur donne des lois. Ce roi, qu'à nos aïeux donna le ciel propice. Sur son trône avec lui fit asseoir la justice; Il pardonna souvent; il régna sur les eœurs, Et des yeux de son peuple il essuya les pleurs. D'Amboise 4 est à ses pieds, ce ministre fidèle Oui seul aima la France, et fut seul aimé d'elle : Tendre ami de son maltre, et qui, dans ee haut rang, Ne souilla point ses mains de rapine et de sang.

On part entendre par extended in faute visibiles et le purpholes. Les maines nazisables en dimetalient un, et on le frouvie expressionen dans Virgles. B in e s'augh no d'examiner dans un poème si Clovis et Charlemagne, François P', Charles V, etc., son des simisi suffit qu'il son de de granda rois, et que dans notre relile simis que les estables de la companya de la companya de la constitución de la companya de la companya de la charlema de la companya de la companya de la companya de Louis XII est le vari rel qui l'act le surmon de père du

peuple.

d Sur ces entrefaites mourut George d'Amboise, qui fut
justement aimé de la France et de son maître, parce qu'il les
aimail tous deux également. (Mézeray, grande Histoire.)

O jours! ô mœurs! ô temps d'éternelle mémoire! Le peuple était heureux, le roi couvert de gloire : De ses almables lois chacun godtait les fruits. Revenez, heureux temps, sous un autre Louis!

Plus loin sont ees guerriers prodigues de leur vie, Qu'enflamma leur devoir, et non pas leur furie; La Trimouille · Clisson, Montmoreney, de Poix › Guesclin c, le destructeur et le vengeur des rois; Le vertueux Bayard 4, et vous brave amazoue\*, La honte des Anglois, et le soutien du trôue.

" Ces héros, dit Louis, que tuvois dans les cieut." Comme toi de la terre ont ébloui les yeux; La vertu comme à toi, nou fils, leur était chère : Mais, enfants de l'Église, ils ont chéri leur mère;

a Parmi plusieurs grands itommes de ce nom on a eu lei en vue Guy de La Trimonille, surnommé le Vaillant, qui portait Porillamme, et qui refusa l'épec de connetable sous Charles VI. Classon (de connetable de ), sous Charles VI.

Montmorency. Il faudrali un volume pour spécifier les setvendus à l'étal par cette malson.

bi caston de l'etal, cho de h'enouser, neveu de Louis XII, fait fui de quatorze coupe à la celeire taloni de Ravener, gett avait gapiet. Bans quietques définions of lisait francis.

c Guescho (le connéclable du ). Il sauva la France sous Charles V, conquit la Gaullie, mil Henri de Transistance sor la les V, conquit la Gaullie, mil Henri de Transistance sor la

Irone de Pierre-le-Crari, et ful connétable de France et de Castille. d Bayard (Pierre du Terrall, surnommé le Chevaller sans peur et sans reproche ). Il arms François l'é-chevaller à la bataille de Marignan; il fut tu en 1623, à la retraile de Rebee,

en Italie.

\*\*Jeanne d'Are, comme sous le nom de la Pocelle d'Orleins, servante d'holdierie, nie au village du Domens yant-Meurs, qui, se forvant une force de corpe it une hardines andessat de son seve, fut employ es par le comie de Dunois pour dessat de son seve, fut employ es par le comie de Dunois pour sorties de Compiegne, en 1800, condite Recom, luger comme sorietre par un tituural eccleintatique, également ignorant in harbare, et huriet par les Anglas, qui auranteul du bonnor le

son courage.

Void e qu'un a évrit de plus raisonnable aux la Provinduriants c'est Mourine, aisser contemporario qui patrie : à En la tita, tiul déverse le voil Chalert de France, i a la fain tita, tiul déverse le voil Chalert de France, i a sur la comme l'acute, i pougle réset tivates et habile en guille d'homme, et étail du paries entre hourignes et l'acrisie, de Vaucculeur; l'applier poulle fazune di la grant depart de l'applier de l'accession de l'acrisie, et étail habilet de puis de Vaucculeur; l'applier poulle fazune di la grant depart de temps chalambier en sun hobbierir, et étail habilet de puis le la comme de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de temps chalambier en sun hobbierir, et étail habilet de partie de temps de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de temps de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de la finite de l'accession de l

On sail comment on se servil de celle fille pour realiser le courage des Paracijas, qui avainte bosoii d'un miracie i il saftiti qu'un l'ait erus envoyée de Dieu; pour qu'un porte soil de miracijas qu'un porte soil pour qu'un porte soil tout ionnement que saint Nichel; le prince de la militor detendre de la comment que saint Nichel; le prince de la militor detendre de la comment de la commentation de la commentation de rivant de la trop crustie en la fesant broller; car la n'avaireà, rieu à la trepocher que son courage et leurs défaites. Leur cœur simple et docile aimait la vérité ; Leur culte était le mien : pourquoi l'as-tu quitté ? »

Comme il disait ces mots d'une voix gémissante, Le palais des Destins devant lui se présente : Il fait marcher son fils vers ces sacrés remparts, Et cent portes d'airain s'ouvrent à ses regards.

Le Temps, d'une aile prompte et d'un vol insen-Fuit et revient sans cesse à ce palais terrible : [sible . Et de là sur la terre il verse à pleines mains Et les biens et les maux destinés aux humains. Sur un autel de fer, un livre inexplicable Contient de l'avenir l'histoire irrévocable : La main de l'Éternel y marqua nos désirs. Et nos chagrins cruels, et nos faibles plaisirs. On volt la Liberté, cette esclave si fière, Par d'invisibles nœuds en ces lieux prisonnière : Sous un joug inconnu, que rien ne peut briser, Dieu sait l'assujettir sans la tyranniser; A ses suprêmes lois d'autant mieux attachée, Oue sa chaîne à ses veux pour jamais est cachée, Qu'en obéissant même elle agit par son choix, Et souvent aux destins pense donner des lois. . Mon cher fils , dit Louis , c'est de là que la grâce Fait sentir aux humains sa faveur efficace; [queur C'est de ces lieux sacrés qu'un jour son trait vain-Dolt partir, doit brûler, doit embraser ton cœur. Tu ne neux différer, ni hâter, ni connaître Ces moments précieux dont Dieu seul est le maltre. Mais qu'ils sont encor loin ces temps, ces heureux temps Où Dieu doit te compter au rang de ses enfants ! Oue tu dois éprouver de faiblesses honteuses! Et que tu marcheras dans des routes trompeuses l Retranches, 6 mon Dieu, des jours de ce grand roi, Ces jours infortunés qui l'éloignent de toi. »

Mais dans ces vastas liena quelle fouler's ungresse? Elle miter à tout moment, et s'écoule hans cesse.

Vous voyez, dit Louis, dans ce sarcé séjour, Lesportaria de humains que divoierantire un jour:

Des siècles à venir ces vivantes images
Rassemblent tous les lieras, devanent tous les fages.

Tous les journ'des humains, comptés avant les temps, and yeur de l'Entre di jamsi sout présents.

Le Destin marque i el l'instant de leur missance, Les divers changements attachés à leur sort.

Les divers changements attachés à leur sort.

Leur vice, leur restus, leur fortune, et leur most.

Approchons-nous: le ciel te permet de connaître
 Le premier qui paraît, c'est ton auguste fils:
 Il soutiendra long-temps la gloire de nos lis,
 Triomphateur heureux du Belge et de l'libère;
 Mais il n'égaler on ison fils n'i son père.

Henri, dans ce moment, voit sur des fleurs de lis Deux mortels orgueilleux auprès du trône assis : Ils tiennent sous leurs pieds tout un peuple à la chaîne; Tous deux sont revêtus de la pourpre romaine ; Tous deux sont entourés de gardes, de soldats : [pas: Il les prend pour des rois... « Vous ne vous trompez Ils le sont, dit Louis, sans en avoir le titre: Du prince et de l'état l'un et l'autre est l'arbitre. Richelieu, Mazarin, ministres immortels, Jusqu'au trone élevés de l'ombre des autels. Enfants de la Fortune et de la Politique. Marcheront à grands pas au pouvoir despotique. Richelieu, grand, sublime, implacable ennemi: Mazarin, souple, adroit, et dangereux ami : L'un a fuyant avec art, et cédant à l'orage; L'autre aux flots irrités opposant son courage : Des princes de mon sang ennemis déclarés : Tous deux hais du peuple, et tous deux admirés :. Enfin , par leurs efforts , ou par leur industrie , Utiles à leurs rois, eruels à la patrie. O toi, moins puissant qu'eux, moins vaste en tes Toi, dans le second rang le premier des humains. Colbert, c'est sur tes pas que l'heurcuse Abondance. Fille de tes travaux, vient enrichir la France. Bienfaiteur de ce peuple ardent à t'outrager b, En le rendant heureux, tu sauras t'en venger : Semblable à ce héros, confident de Dieu même. Oui nourrit les Hébreux pour prix de leur blasolième.

· Ciel! quel pompeux amas d'esclaves à genoux Est aux pieds de ce roi e qui les fait trembler tous! Quels homeurs! quels respects! jamais roi dans la France N'accoutuma son peuple à tant d'obéissance. Je le vois comme vous, par la gloire animé, Mieux obei, plus craint, peut-être moins aimé. Je le vois, éprouvant des fortunes diverses, [ses; Trop fier dans ses succès, mais ferme en ses traver-De vingt peuples ligués bravant seul tout l'effort. Admirable en sa vie, et plus grand dans sa mort. Siècle heureux de Louis, siècle que la nature De ses plus beaux présents doit combler sans mesure, C'est toi qui dans la France amènes les beaux arts, Sur tol tout l'avenir va porter ses regards: Les Muses à jamais y fixent leur empire; La toile est animée, et le marbre respire; Ouels sages d, rassemblés dans ces augustes lieux,

a Le cardinat Mazarin fut obligé de sortir du royaume en 1641, maigré i renio régente, qu'il pouvrensit ju mai le cardinal de Richelieu se maintoit toujours maigré ses ennemis, et méem maigré ire roi, qui était déposité de loi. à Le peuple, ce monstré féroce et aveugé, défentait le grand colbert, au point qu'il voisit déferers son corps; mais la roix des gens senés, qui prévant à la longue, a rendu sa mémotre à junais chère et respectable.

e Louis XIV.

4 l'académie des sciences, dont les mémoires sont estimés
dans toute l'Europe.

Mesurent l'univers, et lisent dans les cieux; Et, dans la nuit obscure apportant la lumière, Sondent les profondeurs de la nature entière? L'erreur présomptueuse à leur aspect s'enfuit, Et vers la vérité le doute les conduit.

» Et toi, fille du ciel, toi, puissante harmonie, Art charmant qui polis la Grèce et l'Italie, l'entends de tous côtés ton langage enchanteur, Et tes sous souverains de l'oreille et du cœur! [tes : Français, vous savez vaincre et chanter vos conqué-Il n'est point de lauriers qui ne couvrent vos têtes : Un peuple de héros va naître en ces climats : Je vois tous les Bourbons voier dans les combats. A travers mille feux je vois Condé \* paraître, Tour à tour la terreur et l'appui de son maître : Turenne, de Condé le généreux rival, Moins brillant, mais plus sage, et du moins son égal. Catinat b réunit, par un rare assemblage, Les talents du guerrier et les vertus du soge. Vauban e sur un rempart, un compas à la main, It it du bruit impuissant de cent foudres d'airain. Malheureux à la cour, invincible à la guerre,

Luxembourg d'fait trembler l'Empire et l'Angleterre.

» Regardez, dans Denain, l'audacieux Villars e

s Louis de Bourdon, appelé communément la grand Conde et Henri, vicencie de Turenne, o de de irraparde combete plus grands capitalises de leur temps; louis duva out resporte plus grands capitalises de leur temps; louis duva out resporte plus grands capitalises de leur temps; louis duva out resporte d'étales. Le giude de précise de Conde semblaité, et ce qu'es dit, plus propre pour ne jour de botalile, et celui et M. de de de leur d

b Le maréchal de Callant, né en test. Il gagna les batailles de Staffarde et de la Marsalle, et oblét essulte, asan maremurer, au maréchal de Villerol, qui lut enveyait des ordres mas le cossulter. Il quit la commandement sans prios, us es pistajut jamais de personne, ne demanda rien au rol, omorrat en philosophe dans une petite maison de campagne de Saint-Grotlen, n't yant ai augmenté oi diminué soc bère, et "ou sot jamais dementi un mouerte son caractère de moderna-vous de l'amb de dementi un mouerte son caractère de moderna-vous de l'amb de

e Le marchal de Yanboo, né en 1833, le plus grand lingüene qui al jamands dés, à abli fortific, selon a nouvelle manière, trois cents places anciennes, et en a bili trente-truis, il a conducti ciposable tous siègne, à v'est trouvé à cent quarente coloni, il a laisse douve volumes monacerite pières de la comme de la conduction de la comme de la comme de la comme centre de la comme chi de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme del la comme dela

d François-Heuri de Montmerrncy, qui prit le nom) de Luxembourg, maréchai de France, due et pair, gagna la batallie de Cassel sous les ordres de Monaieur, frerée de Louis XIV, remporta se chel les fameuses victoires de Mena, de Fieurus, de Stéinkerque, de Nerwinde, et conquit des provioces au roi. Il fui mis à la Bastille, et reçui mille dégoûts des miplaires.

e On s'élait proposé de ne parier dans ce poème d'aucnn

Disputant le tonnerre à l'aigle des césars, Arbitre de la paix, que la victoire amène, Digne appui de son roi, digne rival d'Eugène. Quel est ce jeune prince a en qui la majesté Sur son visage aimable éclate sans fierté? D'un œil d'indifférence il regarde le trône : Ciel! quelle nuit sondaine à mes yeux l'environne! La mort autour de lui vole sons s'arrêter; Il tombe anx pieds du trône, étant près d'y monter. O mon fils! des Français vous voyez le plus juste; Les cieux le formeront de votre sang auguste. Grand Dieu! ne fáites-vous que montrer aux humains Cette fleur passagère, ouvrage de vos mains? Hélas! que n'eut point fait cette ame vertueuse! La France sous son regne eût été trop heureuse : Il eût entretenu l'abondance et la paix ; Mon fils, il eut compté ses jours par ses bienfaits ; Il eût aimé son peuple. O jours remplis d'alarmes! Oh! combien les Français vont répandre de larines, Quand sous la même tombe ils verront réunis Et l'époux et la femme, et la mère et le fils !

» Un faible rejeton b sort entre les ruines De cet arbre fécond coupé dans ses racines. Les enfants de Louis, descendus au tombeau, Ont laissé dans la France un monarque au berceau, De l'état ébranké douce et frêle espérance. O toi, prudent Fleury, veille sur son enfance; Conduis ses premiers pas, cultive sous tes yeux Du plus pur de mon sang le dépôt précieux! Tout souverain qu'il est, instruis-le à se connaître : Qu'il sache qu'il est homme en voyant qu'il est maltre; Qu'aimé de ses sujets, ils soient chers à ses yeux : Apprends-lui qu'il n'est roi, qu'il n'est né que pour France, reprends sous lui ta majesté première, [eux. Perce la triste nuit qui couvrait ta lumière; Que les arts, 'qui déjà voulaient t'abandonner, De leurs utiles mains viennent te couronner! L'Océan se demande en ses grottes profondes,

homme vivant; on ne s'est écarté de cette règle qu'en faveur du maréchal duc de Villars. Il a gagné la hataille de Frédelingne et celle du premier Rochstyd. Il est a renarquer qu'il occupa dans cette balaille

le meme terrain ou se posta depots le duc de Mariborough, lorsqu'il remporta contre d'autres géoéraux cette grande victoire du second Rochstedt, si fatale à la France. Depois, le marcéchat de Villars, ayant repris le commandement des ar mérs, donna la fameuse babaile de Blangte ou de Malpiquet, dans laquelle en tua vingt mille hemmes aux ennemis, et qu'i ne fut perfun que quand le marcéchal fut blesse.

Enfin, en 1715, lersque tes ennemis menaçaieni de venir a Paris, et qu'on délibérat al Louis XIV quitterait Versailles, le marchelad 6V lisers battit le prince Eugène à Decain, s'empara du depoi de l'armée ennemia a Marchiennes, ifi lever le siège de Lancrecies, prif Douai, le Quenovy, Boorbain, etc., a discrétion, et fit entuite la pair à Rastafi, an nom de roi, avec le même prince Eugène, pélnépotentiaire de l'empereur.

a Feu M. le duc de Bourgogne. b Ce poème fut composé dans l'enfance de Louis XV. Où sont tes pavillons qui flottaient sur ses ondes. Du Nil et de l'Euxin, de l'Inde et de ses ports, Le Commerce l'appelle, et l'ouvre ses trésors. [re; Maintiens l'ordre et la paix, sans ebercher la victoi-Sois l'arbitre des rois; c'est assez pour ta gloire : Il t'en a trop coûté d'en être la terreur.

» Prisé de c jeune noi a Yannoe avec splendeur Un héros « que d'oin pourant la colomaie, Facile et non pas faible, ardent, plein de grine, Facile et non pas faible, ardent, plein de grine, Trop ami de palaitir, et trop des novereauté, Remunnt l'anivers du sein des voluptés. Par des ressorts novenous as politique bable Trent l'Europe et suspens, d'irusée et tranquille. Les arts sont échiles par sey souv signée, l'en des parts, l'en et par sey, nous lis, mais il encape à l'être. -

Alors dans un nuage, au milieu des éclairs, L'étendard de la France apparut dans les airs; Devant lui d'Espagnols une troupe guerrière De l'aigle des Germains brisait la tête altière. · O mon père l quel est ce spectaele nouveau? Tout change, dit Louis, et tout a son tombeau. Adorons du Très-Haut la sagesse cachée. Du puissant Charles-Ouint la race est retranehée. L'Espagne, à nos genoux, vient demander des rols: C'est un de nos neveux qui leur donne des lois. Philippe ... . A cet objet, Henri demeure en proie A la douce surprise, aux transports de sa joie. . Modérez, dit Louis, ce premier mouvement; Craignez encor, craignez ce grand événement. Qui, du sein de Paris, Madrid reçoit un maître : Cet honneur à tous deux est dangereux peut-être. O rois nés de mon sang! ô Philippe! ô mes fils! France, Espagne, à jamais puissiez-vons être unis! Jusqu'à quand voulez-vous, malheureux politiques b. Allumer les flambeaux des discordes publiques? »

Il dit. En ee moment le héros ne vit plus Qu'un assemblage vain de mille objets confus. Du temple des Destins les portes se fermèrent, Et les voûtes des cieux devant lui s'éclipsèrent.

L'Aurore cependant, au visage vermeil, Ouvrit dans Forient le palisi du Soleil: La nuit, en d'autres lieux portait ses voiles sombres; Les Songes voligeants fuyuient avec les ombres. Le prince, en s'éveillant, sent au fond de son cœur Une force nouvelle, une divine ardeur : Ses regards inspiraient le respect et la crainte; Dieu remplissait son front de sa migesté sainte.

a Vral portrait de Philippe, duc d'Orieans, régral du 1974aux. b Daos le temps que cela fut écrit, la branche de France et la branche d'Espagne semblaient desunies.

Ainsi, quand le vengeur des peuples d'Israël Eut sur le mont Sina consulté l'Eternel, Les Hébreux, à ses pieds couchés dans la poussière, Ne pureut de ses yeux soutenir la lumière.

## CHANT HUITIÈME.

## ARGUMENT.

Le comic d'Egmont vient de la part du roi d'Espagne su secours de Mayenne des ligueurs. Batnille d'ivry, dans laquelle Mayenne est défait, et d'Egmon tué. Valeur et clemence de Heuri-le-Crand.

Des états dans Paris la confuse assemblée Avait perul froqueil dont elle était enflée. Au seul nom de Henri, les ligueurs, pleins d'effroi, Semblaient tous oublièr qu'ils voulient faireun roi. Ries ne pouvait fixer leur fureur incertaine; En n'esant dégrader ni couronner Mayenne, Ils avaient confirmé, par leurs décrets honteux, Le pouvoir et le rang qu'il ne tonait pas d'eus.

Ce listetenant sans chef \*, e re oi sans dissleme. Tonjourn dans son parti garde un poorti upurelme. Un peuple obrisanat, «done il se dei Tappui, su peuple della peuple de

a li se fit déciacer, par la partie du partement qui loi demeura attachée, lieutenant-général de l'état et royaume de France.

b Les Lorrains. Le chevalier d'Aumale, donl il est si souvrai parté, et son firer le duc, étalent de la maison de Lorraine. Charles-Emmanust, duc de Nemours, frère utérin du duc de Nayenne.
La Clutre était un des maréchaux de la Ligae, que l'on sp-

pelall der bötnerdt qul se feralent un jour légitimer aux wéprins de leur père. En effet, La Châire filoa paix depuis, et trout lui confirma la digulié de maréchai de France. e Joyeuse en le même dont il est parlé au quatrième chant, note a. none 2011.

note a, page 301.

Saint-Paul, soldai de fortune, fail maréchal par le mémodine de Mayenne, homme emporté et d'une violence extrêmeli fui lué par le duc de Guise, fais du Balafré.

Belssac s'étail j-te dans le parti de la Ligue, par Indignation coutre Henri III, qui avait dit qu'il n'était bon ai sur terre di ser mer. Il n'épocia depois secrétement avec Henri IV, et lui ouvril les portes de Paris, moyennant le bâton de marichal de France. Mais ces mêmes combats, leur sang, et leurs blesse, leur sang, et leurs blesse, leur sangeres, leur sinjures. [res., Tous auprès de Mayenne ils viennent se ranger; Tous, le fer dans les mains, leurent de le venger. Telle au haut de l'Olympe, aux champs de Thessalie Des enfants de la terre on peint la troupe imple Entassant des rochers, et menaçant les rieux, l'ure du foi seonif de détrôner les dieux.

La Discorde à l'instant , entr'ouvrant une nue , Sur un char lumineux se présente à leur vue : . Courage! leur dit-elle, on vient vous secourir; C'est maintenant, Français, qu'il faut vaincre ou D'Aumale, le premier, se lève à ces paroles; [mourir. » Il court, il voit de loin les lances espagnoles : · Le voità, cria-t-ll, le voità, ce secours Demandé si long-temps, et différé toujours : Amis, enfin l'Autriebe a secouru la France. » Il dit. Mayenne aiors vers les portes s'avance. Le secours paraissait vers ces lieux révérés Ou aux tombes de nos rois la mort a consacres. Ce formidable amas d'armes étincelantes, Cet or, ee fer brillant, ces lances éclatantes, Ces casques, ces harnois, ce pompeux appareil. Défiaient dans les champs les rayons du soleil. Tont le peuple au-devant court en foule avec joie : Ils benissent le chef que Madrid leur envoie : C'était le jeune Egmont a, ce guerrier obstiné, Ce fils ambitieux d'un père infortuné; Dans les murs de Bruxelle il a recu la vie : Son père, qu'aveugla l'amour de la patrie, Mourut sur l'échafaud, pour soutenir les droits Des malbeureux Flamands opprimés par leurs rois : Le fils , courtisan lâche , et guerrier téméraire , Baisa long-temps la main qui fit périr son père, Servit, par politique, aux maux de son pays, Persécuta Bruxelle, et secourut Paris. Philippe l'envoyait sur les bords de la Seine. Comme un Dieu tutélaire, au secours de Mayenne; Et Mavenne, avec lui, crut aux tentes du roi Rapporter à son tour le carnage et l'effroi. Le téméraire orgueil accompagnait leur trace. Qu'avec plaisir, grand roi, tu voyais cette andace! Et que tes vœux hâtaient le moment d'un combat Où semblaient attachés les destins de l'état!

Près des bords de l'Iton b et des rives de l'Eure

a Le couté d'Egnoci, lis de Lamoral, conté d'Emont, qui discipaté à Burghain avec périme de lieux, le joi lai tout. La list désait vasté dans le part de Philippe II, qui d'Epoi-dichait cette lance. A un entre de la Philippe II, qui d'Epoi-dichait cette lance. A un entre de la Paris, 'E revui e compliment de la ville. Cella quie le karanguani a yant meire dans an discourri les longes du conte d'Epoin, con previ - le parie par de lui, d'il è conte, il meritait la most; c'elait un des rebelles qu'il paristi, qu'il de la ville. Cella que la compliment de la ville de la compliment de la compliment

Est un champ fortune. I Jimour de la nature : La guerre avial louiz-turque respecté les tréors Dont Flore et les Zephyrs embellissionent ces bords. Au milieu des horreurs des discordes civiles, Les bergers de ces leux coulsient des jours tranqui-Protéges par le cité et par leur pauvert, [ies. Ils semblement des soddats braver l'avidité, Els, cosa leurs toits de chaume, a l'abri des alarmes, N'entendiaent point le bruit des tambours et des suces de leux cauges moments arriveux eu ces eleux i [uns. De l'Eure et de l'Iton les ondes valermènents [rent, Les Els bergers, pleine d'effloi, dans les lois e cache-Et leux rivites moities, compagnes de leurs pas, El leux rivites moities, compagnes de leurs pas,

Habitants malheureux de ces bords pleins de charmes, Du moins à votre roi n'imputez point vos larmes : S'il cherche les combats, c'est pour donner la paix : Peuples, sa main sur vous répandra ses bienfaits : Il veut finir vos maux, il vous plaint, il vous aime, Et dans ce iour affreux il combat pour vous-même. Les moments lui sont chers, il court dans tous les rangs Sur un coursier fongueux plus léger que les vents, Qui, fier de son fardeau, du pied frappant la terre, Appelle les dangers, et respire la guerre, On voyait près de lui britter tous ces guerriers, Compagnons de sa gloire et ceints de ses lauriers : D'Aumont a qui sous cinq rois avait porté les armes : Biron b dont le seul nom répandait les alarmes : Et son fils e, jeune encore, ardent, impétueux, Qui depuis... mais ators il était vertueux; Sulli . Nangis . Crillon . ces ennemis du crime 4 .

Jean & Annoud, marfedul de France, qui li de en mevelles la balaidi (Friy, cidali lide e Pirace) de Souli, Juriliere de Villeman de la chambre, et de Françoise de Souli, Juriliere de Tautelmen meane de Souli, li crivi anda se leva identi il, deriliere de Tautelmen meane de Souli, li crivi anda se leva identi il, Menri de Gastand de Biren, marchad de Franço, grandmanire de Tarillerie, civil un grand homes de sperce al commandal à l'ery le corpe de reserve, et contribus au gain de la balaille en le presentant à pepes de Trenenti. Il din a Berni-le-Grand, agens la vidente : « Sire, vons aver foit ce la marchad de la companie de la companie de la companie de la marchad (et al. 1987).

c Charles de Gontaud de Bîren , maréchal et duc et pair, fils du precedent, conspira depuis contre Henri IV, et fut décapile dans la cour de la Basilile en 1670. On voit encore a la muraille les crampons de fer qui servicent à l'échafaud. 4 Rosal, depuis duc de Suill, surintendant des finances grand-maitre de l'artilleric, fait maréchal de France apres la mort de Henri IV, reçut sept blessures à la batalite d'Ivry, Il maquit à Rosal en 1509, et mourut à Villebon en 1641 : ainsi il avait vu Henri II et Louis XIV. It fut grand-voyer et grand-maitre de l'artillerie, grand-maitre des ports de France, aurintendant des Isnances , duc et pair et marechat de France. C'est le seul homme à qui on ait jamaia donné le bâton de maréchal comme une marque de disgrâce : il se l'eut qu'en échange de la charge de grand-maître de l'artillerie, que la reine régente lui ota en 1634. Il était très brave homme de guerre, et encore meilleur ministre; incapable de tromper la rol et d'eire frompé par les financiers. Il fut inflexible p our Que la Ligue déteste et que la Ligue estime ;

Turenne, qui, depuis, de la jeune Bouillon

les courtisans, dont l'avidité est insatjable, et qui frouvaient en lui une rigneur conforme à l'humeur économe de Henri IV. Its l'apprinient le negatif, et l'on disatt que le mot de out n'étali jamais dans sa bouche. Avec cette vertu severe, il ne plut jamais qu'a son maître, et le moment de la mort de Henri IV fut celui de sa disgrace. Le roi Louis XIII le fit reveuir à In cour quelques aonees après, pour lui demander ses avis. Il y vint, quoique avec répugnaoce. Les jeunes courtisans qui gourernaieni Louis XIII voulurent, selon l'usage, donner des ridicules à ce vieux ministre, qui reparaissant dans une joune cour avec des habils et des airs de mode passes depuis longtemps. Le duc de Sulli, qui s'en aperent, dil no rol : « Sire, quand le roi votre pere, de glorieuse memoire, me faisait l'honneur de me consulter, nous ne commencions à parter d'affai-res du'au prealable on n'eût fait basser dans l'antichambre les baladius et les bouffons de la cour. »

Il composa, dans la soldude de Sulli, des mémoires dans lesqueis regne un air d'honnéta homme, avec uo style naif, male from diffus.

On y frouve quelques vers de sa façon, qui ne valent pe lus que sa prose. Voici ceux qu'il composa en se retirant de plus que sa prose. Voter ceux qu'il composa e la cour sous la régence de Marie de Medicis :

Adlen malsons, chilicaux, semes, canons da rol; Adiru conseils, tresors deposés à ma foi; Adrea manifors, adieu grands équipao Adien tant de rachats, adien tant de ménages; Adieu faveurs, grandeurs; adieu le temps qui court; Adieu les amittés et les atiss de cour ; etc.

Il ne voulut jamais changer de religion; espeudant il fut des prenders à conseiller à Henri IV d'alter à la messe. Le cardinal Duperron l'exhortant un jour à quiller le calvinisme, il lui répondil :« Je me feral catholique quand vous aurez sup-primé l'Évangile; car il est si contraire à l'Église romaine, que le pe peux pas croire que l'un et l'autre alcul etc inspirés par le même espelt. »

Le pape lui écrivii un jour une letire rempile de louanges sur la sagesse de son ministère ; le pape fiulssait sa lettre com-me un bon posteur, par prier Dieu qu'il ramenat sa hrebis égarée, et conjurait le duc de Sulii de se servir de ses lumierrs pour entrer dans la bonne vole. Le duc lut répondit sur le useme ton; il l'assura qu'il priali Dieu tous les Jours pour la conversion de sa sainteté. Cette lettre est dans ses memolres.

#### Addition des Éditeurs de Kehl.

(Ce sont les écrivains qui font la réputation des ministres Pour les bien juger, il faudrait non seulement connaitre les principes de l'administration, mais encore avoir tu les lois, les régiements, que ces ministres oni faits, et savoir quelle a été l'influence de ces lois, de ces réglements sur la nation entière, sur les différentes provinces. Presque personne ne prend cette peine; et on juge les ministres sur la parole des historiens ou des écrivains politiques.

Suill et Colbert en sont un exemple frappant. Sous le règne de Louis XIV, les gens de lettres français étaient en géneral plongés dans une ignorance profonde sur tout ce qui regardail l'administration d'un étal ; et les hommes qui se métalent d affaires étaient bors d'état d'écrire deux phrases qu'ou put lire. Le système lourna vers ces objets les esprits des homm de tous les ordres. On s'occupa braucoup de commerce; et comme Colbert avait fail un grand nombre de réglements sur les manufactures : comme il avait encouragé le commerce maritime, formé des compagnies, il devint, dans tous les écrits, le modèle des grands ministres. Cependani les sciences potitiques firent partout des progrès; un cherchalt à les appuyar sur des principes pinéraux et lixes; on en frouva quelques Mérita, dans Sédan, la puissance et le nom »; Puissance malheureuse et trop mal conservée. Et par Armand détruite aussitôt qu'élevée b. Essex avec éclat paraît au milieu d'eux,

uns. Ou observe dans l'administration de Colbert un grand nombre de défauts; mais on avail besoin d'offrir un autre olyrt a l'admiration publique, et on choisii Sulli : le choix était heureux. Ministre, confident, ami d'un roi dont la mémoire est cherie et respeciée, il avait conservé la réputation d'un homme d'une verto forte, d'une franchise austère; il avait éte un severe économe du Irrisor public : on opposa avail efe un severe economie du l'irroor public ; on opposa dono Suill à Colbert. On alla plus lois : on supposa que cha-cun de ces ministres avail un aysteme d'administratiou; que en systèmes étairel opposès; que l'un roulait favorier l'a-griculture, tondis que l'autre la sacridiait à l'encouragement des manufactures. Mais il et afacile, en lisent les tois qu'in dés manufactures. Mais il et facile, en lisent les tois qu'in oni faites, de voir que ni l'un ni l'autre n'eureni jamais un systeme; de leur temps II était même impossible d'en avoir. Suits fist superiour à Colbert, parce qu'il s'opposait avec courage anx dépenses que Henri voulait faire par génerosité ou par faiblesse; au lieu que Colbert flatta le goul de Louis XIV pour les fêtes et la pompe de la cour ; que Suill mérila la con-fiance de Henri IV, en sacrifiant pour lui ses biens et son sang ; et que Colbert, après avoir gagné la contiance de Mazarin, en l'aidant à augmenter ses frésors, obtini celle de Louis XIV, en se rendont le détaleur de Fouquet et l'instrument de sa perte; que Sulli, terrible aux courthans, voulait menager le peuple, et que Colliert sacriña le peuple à la cour.

Still n'encouragen le commerce des blés que par des permissions particulieres d'exporter, plus fréquentes à la vérité que du lemps de Colbert, mais qu'il fesait quelquefois aussi acheter; conduite qu'un ministre même très corrompa n'ose-

rait avouer de nos jours. Tous deux n'enconmovent de même les manufactures qua

par des bous et des privilèges. Ils ue songérent al l'an al l'ac-tre à rendre moins onéreuses les lois fiscales : si elles furent moins dures sous Sulli, il faul moins en faire honneur à sou caractére qu'aux circonstances, qui u'auraient point permis cet abus de l'autorité royale.

En un mot, Suill ful un homme vertueux pour son siècle, parce qu'on n'eut à lui reprocher ancune action regardée dans son siècle comme vile ou criminelle; mais on ne peul dire qu'il ful un grand ministre, et encore moins le proposer pour modele. Un général, qui , de nos jours, ferait la guerre comme Du Guesclin, serail vraisemblablement battu. Sulli eul des défauts et des faiblesses. Ami de Heuri IV, il

était trop Jaloux de sa faveur ; fier avec les grands ses égaux , il cul avec ses inférieurs toutes les petitesses de la vanité : as problié était incorruptible : mais il aimait à s'anrichir, et me négligra aucun des moyens regardés alors comme permi Obligé de se rettrer après la mort de Henri IV, il eut la fai hiesse de regretter sa place, et de se conduire en pariques occasions comme s'il oùt désiré d'avoir part au gouvernement incertain el orageux de Louis XIII. Il est vrai que le mot célébre cité par Voltaire est une belle réparation de cette faiblesse, si pourtani elle esi aussi réclie que l'oni prétendu ses eopemis.

Nungis, homme d'un grand mérite et d'une véritable verta ; il avait constillé a Beuri III de ne point faire assassiner le duc de Guise, mais d'avoir le courage de la Juger sriou les lois. Crillon était surpommé le Brave. Il offril à Henri IV de se battre contre ce même duc de Guise. C'est à ce Criflon que Henri-le-Grand écrivit : « Pends-to), henve Crillon : nous avoi » combatu à Arques, et lu n'y étais pas... Adieu, brave

a Benri de la Tour d'Orliegues, vicomte de Tarenne, i chal de France, Henri-le-Grand le maria à Charlotte de La Mark, princesse de Sédan, en 1881. La unit de ses noces, le marechal alla prendre Stenay d'assaut.

» Crillon; je vous aime à tort et à travers. »

h La souveraineté de Sédan , acquise par Henri de Turenne, ful perdue par Frédéric Maurice, due de Bouillon, sou fils, Tel que dans nos jardina un palmier soureilleux, A nos ormes touffus mélant aa tête altière, Paraît s'enorgueillir de sa tige étrangère. Son casque étineelait des feux les plua brillants Ou'étalaient à l'envi l'or et les diamants. Dons chers et précieux dont sa fière maîtresse Honora son courage, ou plutôt sa tendresse. Ambitieux Essex, vous étiez à la foia L'amour de votre reine et le aoutien des rois. Plus loss sont La Trimouille 3, et Clermont, et Feuquières; Le malheureux de Nesle, et l'heureux Lesdiguières b. D Ailly, pour qui ce jour fut un jour trop fatal. Toua ces béros en foule attendaient le signal, Et, rangés près du roi, lisaient sur son visare D'un triomphe certain l'espoir et le présage.

Mayenne, en ce moment, inquiet, abattu, Dans son cœur étonué cherche en vain sa vertu : Soit que, de son parti connaissant l'injustice, Il ne crût point le ciel à sea armes propice; Soit que l'âme, en effet, ait dea pressentiments. Avant-coureurs certains des grands événements. Ce béros cependant, maître de sa faiblesse, Déguisait ses chagrins sous sa fausse allégresse : Il s'exeite, il s'emprease, il inspire aux aoldots Cet espoir généreux que lui-même il n'a pas...

D'Egmont auprès de lui, plein de la confiance Que dana un jeune cœur fait naître l'imprudence, Impatient deià d'exercer sa valeur, De l'incertain Mayenne accusait la leuteur. Tel qu'échappé du sein d'un riant pâturage, Au bruit de la trompette animant son courage. Danales champs de la Thrace un coursier orgueilleux. Indocile, inquiet, plein d'un feu belliqueux, Levant lea crins mouvants de sa tête superbe, Impatient du frein, vole et bondit sur l'herbe: Tel paraissait Egmont : une noble fureur Éclate dans ses yeux, et brûle dans son cœur. Il a'entretient déjà de sa prochaîne gloire; Il croit que son destin commande à la victoire.

qui ayant trempé dans la conspiration de Cinq-Mars contre ouis XIII , ou pintót contre le cardinal de Richelleu , donna Sédan pour conserver sa vie : il eut, en échange de sa souversincte, de tres grandes terres, plus considérables en re venu, mais qui donnaient plus de richesses et moins de puisa Claude, duc de La Trimouille, étalt à la bataille d'Ivry

Il avait un grand courage et une ambition denseurée, de grandes richesses, et était le seigneur le plus considérable permi les calvinistes. Il mourut a frente-huit ans. Balsoe de Clermont d'Entragues, oncle de la fameuse marise de Verneuil, fut tué à la bataille d'Ivry. Feuquières et de Nesle, capitaines de cinquante hommes d'armes, y furent

Jamais homme ne mérita mieux le titre d'heureux; il commença par être simple soklat, et finil par être connétable sous Louis XIII.

Hélas! il ne sait point que son fatal orgueil Dans les plaines d'Ivry lui prépare un cercueil.

Vers les ligueurs enfin le grand Henri s'avanee; Et s'adressant aux siens, qu'enflammait sa présence : « Vona étes nés Français, et je suis votre roi »: Voilà nos ennemis, marehez, et suivez-moi; Ne perdez point de vue, au fort de la tempête, Ce panache éclatant qui flotte sur ma tête; Vous le verrez toujours au chemin de l'honneur. » A ces mots, que ce roi prononcait en vainqueur, Il voit d'un feu nouveau sea troupes enflammérs, Et marche en invoquant le grand Dieu des armées. Sur les pas des deux chefs alors en même temps On voit des deux partis voler les combattants. Ainsi lorsque des monts séparés par Aleide Les aquilons fougueux fondent d'un vol rapide, Soudain les flots émus de deux profondes mers D'un choc impétueux a'élancent dana les airs; La terre au loin gémit, le jour fuit, le ciel gronde Et l'Africain tremblant eraint la chute du monde.

Au mousquet réuni le sanglant eoutelas Dejà de tous côtes porte un double trépaa : Cette arme b, que jadis , pour dépeupler la terre , Dans Bayonne inventa le démon de la guerre, Rassemble en même tempa, digne fruit de l'enfer, Ce qu'ont de plus terrible et la flamme et le fer. On se méle, on combat; l'adresse, le courage, Le tumulte, les cris, la peur, l'aveugle rage, La honte de ceder, l'ardente soif du sang, Le désespoir, la mort passent de rang en rang. L'un poursuit un parent dans le parti contraire; Là. le frère en fuvant meurt de la main d'un frère. La nature en frémit, et ce rivage affreux S'abreuvait à regret de leur sang malheureux.

Dana d'épaissea forêts de lances hérissees, De bataillons sanglants, de troupes renversées, Henri pousse, s'avance, et se fait un chemin. Le grand Mornay e le suit, toujours calme et serein; Il veille autour de lui tel qu'un puissant génie, Tel qu'ou feignait jadis, aux champs de la Phrygie, De la terre et des cieux les moteurs éternels Mélés dana les combats sous l'habit des mortels; Ou tel que du vrai Dieu les ministres terribles, Ces puissances des cieux, ces êtres impassibles,

a On a táchéde rendre en vers les propres paroles que dit Henri IV à la journée d'Ivry : « Ralbez-vous à mon panache · blanc, vous le verrez toujours an chemin de l'honneur et » de la gloire » b La balognette an bout du fisil ne ful en usage que long-

lemps après. Le nom de basonnette vient de Bayonne, ou l'on tit les premières balonnettes. c Duplessis Mornay cul deux chevaux tués sous lui à crite balaille. Il avail effectivement dans l'action le sang-froid dont

on le lane ini

Environnés des vents, des foudres, des éclairs, D'un front inaltérable ébranleut l'univers. Il recoit de Henri tous ces ordres rapides. De l'âme d'un héros mouvements intrépides, Qui changent le combat, qui fixent le destin; Aux chefs des légions il les porte soudain : L'officier les recoit; sa troupe impatiente Règle, au son de sa voix, sa rage obéissante. On s'écarte, on s'unit, on marche en divers corps; Un esprit seul préside à ces vastes ressorts. Mornay revole au prince, il le suit, il l'escorte: Il pare, en ini pariant, plus d'un conp qu'on lui porte; Mais il ne permet pas à ses stoïques mains l le se souiller du sang des malheureux humains. De son roi seulement son âme est occupée : Pour sa défense seule il a tiré l'épée ; Et son rare courage, ennemi des combats, Sait affronter la mort, et ne la donne pas.

De Turenne déjà la valeur indomptée Repoussait de Nemours la troupe énouvantée. D'Ailly portait partout la crainte et le trépas : 1)'Ailly tout orgueilleux de trente ans de combats, Et qui, dans les horreurs de la guerre cruelle, Reprend, malgré son âge, une force nouvelle. Un seul guerrier s'oppose à ses coups menacants : C'est un jeune héros à la fleur de ses ans. Qui, dans cette journée illustre et meurtrière, Commençait des combats la fatale carrière; D'un tendre hymen à peine il godtait les appas : Favori des Amours, il sortait de leurs bras. Honteux de n'être encor fameux que par ses charmes, Avide de la gloire, il volait aux alarmes. Ce jour, sa jeune épouse, en accusant le ciel, En détestant la Ligue et ce combat mortel. Arma son tendre amant, et, d'une main tremblante. Attacha tristement sa cuirasse pesante, Et couvrit en pleurant, d'un casque précieux Ce front si plein de grâce, et si cher à ses yeux.

Il marche vers d'Ailly, dans sa fureur guerrière : l'armi des tourbillons de flamme, et de poussière, A travers les blessés, les morts et les mourants. Le leurs coursiers fongueux tous deux pressent les flancs; tous deux sur l'herbe unie, et de sang colorée, S'élancent loin des rangs d'une course assurée : Singlants, couverts de fer, et la lance à la main. D'un choc épouvantable ils se frappent soudain. La terre en retentit, leurs lances sont rompues : Comme en un ciel brulant deux effrovables nues. Qui, portant le tonnerre et la mort dans leurs flancs. Se heurtent dans les airs, et volent sur les vents : De leur mélange affreux les éclairs rejaillissent; La foudre en est formée, et les mortels frémissent. Mais loin de leurs coursiers, par un subit effort. Ces guerriers malheureux cherchent une autre mort;

Déjà brille en leurs mains le fatal cimeterre. La Discorde accourut, le démon de la guerre, La Mort pâle et sanglante, étaient à ses côtés. Malheureux, suspendez vos coups précipités! Mais un destin funeste enflamme leur courage; Dans le cœur l'un de l'autre ils cherchent un passage, Dans ce cœur ennemi qu'ils ne connaissent pas. Le fer qui les couvrait brille et vole en éclats: Sous les coups redoublés leur cuirasse étincelle Leur sang, qui rejaillit, rought leur main cruelle: Leur bouclier, leur casque, arrêtant leur effort, Pare encor quelques coups, et repousse la mort. Chacun d'eux, étonné de tant de résistance. Respectait son rival, admirait sa vaillance. Enfin le vieux d'Ailly, par un coup malheureux, Fait tomber à ses pieds ce guerrier généreux. Ses yeux sont pour jamais fermés à la lumière : Son casque auprès de lui roule sur la poussière. D'Ailly voit son visage : ô désespoir! ô cris! Il le voit , il l'embrasse : hélas! c'était son fils. Le père infortuné, les yeux baignés de larmes. Tournait contre son sein ses parrieldes armes ; On l'arrête; on s'oppose à sa juste fureur : Il s'arrache, en tremblant, de ce lieu plein d'horreur; Il déteste à jamais sa coupable victoire : Il renonce à la cour, aux humains, à la gloire; Et, se fuyant lui-même, au milieu des déserts, Il va eacher sa peine au bout de l'univers. Là, soit que le soleil rendit le jour au monde. Soit qu'il finit sa course an vaste sein de l'onde. Sa voix faisait redire aux échos attendris Le nom, le triste nom de son malheurenx fils.

Du hiros expirant la jeune et tendre amante, per la terrure conduite, incertales, t-rumblante, Vient d'un plied chancedant sur ces functate bords : Une d'un plied chancedant sur ces functate bords : Les clerches, été es utid ana la foule des morts , les chances de la mort se répend sur sa vus ; - Sate et ol., cler amant ? - Cas most interrompus, Cas cris demi formés ne sont polat entendus ; Talle rouvre les yeur, ais bouche prese encore l'ar se d'erniers babers i la bouche qui été adors : Talle rouvre les yeur, et bouche qui été adors : L'erandes, pourles ces de l'entre de l'e

Père, épour malheureux, famille déplorable, Des fureurs de ces temps exemple lamentable, Puisse de ce combat le souvein affreux Exciter la pitié de nos derniers nereux, Arracher à leurs yeux des larmes salutaires; Et qu'ils n'imitent point les crimes de leurs pères!

Mais qui fait fuir ainsi ces ligueurs dispersés? Quel héros, ou quel dieu, les a tous renversés? C'est le jeune Biron; c'est lui dont le courage



Environnés des vents, des foudres, des éclairs,

Dejà brille en leurs mains le fatal cimeterre.

malheureux cherchent une autre mort; Cest le jeune Biron; c'est lui dont le courage



bity tour tra vinage of decemposed 6 error

draw of through

words of the

Parmi leurs bataillons s'était fait un passage. D'Aumale les voit fuir, et, bouillant de courroux : a Arrêtez , revenez ... láches , où courez-vous? Yous, fuir! yous, compagnons de Mayenne et de Guise! Vous qui devez venger Paris, Rome, et l'Église! Suivez-mol, rappelez votre antique vertu: Combattez sous d'Aumale, et vous avez vaineu. » Aussitôt, secouru de Beauveau, de Fosseuse, Du farouche Saint-Paul, et même de Joveuse, Il rossemble avec eux ces bataillons épars, Ou'il anime en marchant du feu de ses regards. La fortune avec lui revient d'un pas rapide : Riron soutient en vain, d'un courage intrépide, Le cours précipité de ce fougueux torrent; Il voit à ses côtés Parabère expirant : Dans la foule des morts il voit tomber Feuquière; Nesle, Clermont, d'Angenne, ont mordu la poussière; Percé de coups lui-même, il est près de périr... C'était ainsi . Biron, que tu devais mourir! Un trépas si fameux, une ehute si belle, Rendait de la vertu la mémoire immortelle. Le cénéreux Bourbon sut bientôt le danger Où Biron, trop ardent, venait de s'engager : Il l'aimait, non en roi, non en maître sévère Oni souffre qu'on aspire à l'honneur de lui plaire, Et de qui le cœur dur et l'inflexible orgueil Croit le sang d'un sujet trop payé d'un coup d'œil. Henri de l'amitié sentit les nobles flammes : Amitié, don du eiel, plaisir des grandes âmes; Amitié, que les rois, ces illustres ingrats, Sont assez malheureux pour ne connaître pas! Il enurt le secourir; ce beau feu qui le guide Rend son bras plus puissant, et son vol plus rapide. Biron \*, qu'environnaient les ombres de la mort, A l'aspect de son roi fait un dernier effort; Il rappelle, à sa voix, les restes de sa vie; Sous les coups de Bourbon, tout s'écarte, tout plie : Ton roi, jeune Biron, t'arrache à ces soldats Dont les coups redoublés achevaient ton trépas; Tu vis : songe du moins à lui rester fidèle.

Un brut affreux s'entend. La Discorde erusile, Aux vertus du hiero opposant ses fines pour pure par le li geours. D'une rage nouvelle embrase le ligeoux. Elle volo à leur thie, et als boude flatile. Fair tresteir au loin sa trompette informale. Fair tresteir au loin sa trompette informale. Aussi prount que le trait dans les airs emporté, Il charchait le hieros, sur lui seu il il s'élance; Des ligueures en tumilé une foulé s'avance : Tels, su fond des forêts précipitant leurs pas, Con sinious Lindeila, nourris pour les combots,

a Le due de Biron fut Messé à Ivry; mais ce fot au combat de Fontaine-Française que Henri-le-Grand lui souva la vie. Ou a transporté à la batalile d'ivry cet évengment, qui, n'éhant point un fail principal, peut être aiscement deplacé. Fiers endaves de l'homme, et nés pour le carraige. Pressent un sanglier, en raniment la raque; ignorant le danger, avengles, furieux, Le or eveite su doin leur lantine belliqueux; Les antres, les rochers, les monts en reteatissent ; l'ansi contre Bourhon mille ennemés vinissent; Il est seul contre tous, abundonné du sort, Acablé par le nombre, entoure de la missent Acablé par le nombre, entoure de la missent Donne au biror qui Jian nen afrece mivineble; il est comme un rocher qui , menaçant les airs, Campit la course de veste et repouse les mers. Qui pourrait esprimer le sang et le carraige Dont l'Eure, en en comment, viù courvir son rivaget.

O vous, maloes sangiants du plus raillant des rois. Éclairez mon esprit, et pariez par ma voix! Il voit voler vers lui sa noblesse fidèle; Elle meurt pour son roi, son roi combat pour elle. L'effroi le devançait; la mort sulvait ses coups, Quand le fougueux Egmont s'offrit à son courroux.

Long-temps cet étranger, trompé par son courage. Avait cherché le roi dans l'horreur du carnage : Dût sa témérité le conduire au cereueil. L'honneur de le combattre irritait son orgueil. [re, . Viens, Bourbon, cripit-il, viens augmenter to gloi-Combattons: e'est à nous de fixer la victoire. » Comme il disait ces mots, un lumineux éclair, Messager des destins, fend les plaines de l'air : L'arbitre des combats fait gronder son tonnerre: Le soldat sous ses pieds sentit trembler la terre. D'Egmont croit que les eieux lul doivent leur appui. Qu'ils défendent sa cause, et combattent pour lui; Oue la nature entière, attentive à sa gloire. Par la voix du tonnerre annoncait sa victoire. D'Egmont joint le héros, il l'atteint vers le flane; Il triomphait déjà d'avoir versé son sang. Le roi , qu'il a blessé , voit son péril sans trouble a;

On not point à l'ery, on fit un combat d'Ammie que limit I fui faire de l'en de la colé région de nestre dans se garden le soluit qui l'avait bleve.

de la comme del la comme de la comme

one binking.

Here! IV ne fut done point hierach hyrry, mais II convent on grand risque de la vie; Il fut même en veloppé de trois con-citiva valonase, et y auralt peir 'ali vie' et de viagai per le marched d'Aumoni et par le duc de La Trimouille. Les siene le currant mort quelque temps, et jelévierné de granda ciris da joie quand lis le virent revents, l'épec à la main, tout couvert de sang des ennemis.

uu saug ura cantemu. Je remarquerul qu'après la blessure du roi à Aumair, Duplessis-Mornay lui écrivii : « Sire, vous avez assez fait l'Alexandre Ainsi que la danger non audator redoubé; [neur, son grand ocuser à populaudif avoir, a cachang d'inor-Trouve des ennemis dignes de sa valeur. Londe la tractare, sa blessure l'irritri; Sur ce dire ennemi Bourbon se précipite : D'Egmont d'un coupplus dire et reververi coulonis, La fer étinceiant se ploagne dans son sein, l'irritri, La fer étinceiant se ploagne dans son sein, l'irritri, l'est de l'année de l'est de l'es

Espagnols tant vantés, troupe jadis si fière, Sa mort anéantit votre vertu guerrière; Pour la première fois vous connûtes la peur.

L'étonement, l'esprit de trouble et de terrur, Sempare, en comment, de l'ent roupe alamic ; Il passe en lous les rançs, il s'étend sur l'armic; La chefs sont effrayé, le soddats régrédus; L'un pe peut commander, l'autre n'obèt plus. Ilsjettentleun d'appeunt, (lacororet, se reserverent, Poussentides crisaffreus, sebeutent, se dispersent: Le uns, ann s'estionce, aleur viaugeur offetts, l'autre, d'un par pide villent a pour s'estion de la Dautre, d'un par pide villent a pour s'estion de Jusqu'ou rives de l'Eure vois se présipher, La curret als règres qu'ils velent et l'une. Le s'est courrets de nous libertompet leur course, Le l'est courrets de rices qu'ils velent et l'est.

Mayenne, en ee tumulte, incapable d'effroi, Affligé, mais tranquille, et maître encor de soi, Voit d'un œil assuré sa fortune eruelle . Et. tombant sous ses coups, songe à triompher d'elle. D'Aumale apprès de lui , la fureur dans les yeux , Accusait les Flamands, la fortune et les cieux. . Toutest perdu, dit-il; mourons, hrave Mayenne! » . Ouittez . lui dit son ebef , une fureur si vaine ; Vivez pour un parti dont vous êtes l'honneur; Vivez pour réparer sa perte et son mallieur : Oue yous et Bois-Dauphin, dans ee moment funeste, De nos soldats épars assemblent ce qui reste. Suivez-moi l'un et l'autre aux remparts de Paris : De la Ligue en marchant ramassez les débris : De Coligni vaincu surpassons le courage. » D'Aumale, en l'écoutant, pleure et frémit de rage. Cet ordre qu'il déteste, il va l'exécuter; Semblahle au fier lion qu'un Maure a su dompter, Oul, docile à son maltre, à tout autre terrible, A la main qu'il connaît soumet sa tête horrible, Le suit d'un sir affreux , le flatte en rugissant , Et paraît menacer, même en obéissant.

 ii est temps que vous fassies le César : c'est à nous à moue rir pour votre majesté, et ce vous est gloire à vous, sire,
 à le vivre pour nous, el j'ose vous dire que ce vous est devoir :

Mayenne eependant, par une fuite prompte, Dans les murs de Paris courait cacher sa honte.

Henri vietorieux voyait de tous côtés. Les ligueurs sans défense implomant ses bontés. Des éteux en ce moment les voîtes s'entr'ouvrirent; : Les mânes des Bourbons dans les airs descendue. Louis au milieu d'eux, du haut du firmament. Vint contempler Henri dans es fameux moment; Vint voir comme il saurait user de la vietoire, Et z'il achèrevit de mériter sa gloire.

Ses soldats près de lui, d'un œil plein de courroux. Regardaient ces vaincus échappés à leurs coups. Les captifs en tremblant, conduits en sa présence, Attendaient leur arrêt dans un profond silence. Le mortel désespoir, la honte, la terreur, Dans leurs veux égarés avaient peint leur malheur. Bourbon tourna sur eux des regards pleins de grâce, Où régueient à la fois la douceur et l'audace. · Sovez libres, dit-il; vous pouvez désormais Rester mes ennemis, ou vivre mes sujets. Entre Mavenne et moi reconnsissez un maître; Voyez qui de nous deux a mérité de l'être : Esclaves de la Ligue, ou compagnons d'un roi, Allez gémir sous elle, ou triomphez sous mol : Choisissez. » A ces mots d'un roi couvert de gloire, Sur un champ de bataille, au sein de la victoire, On voit en un moment ces captifs éperdus, Contents de leur défaite, heureux d'être vaincus : Leurs youx sont éclairés, leurs corors p'ont plus de haine, Sa valeur les vainquit, sa vertu les enchaîne; Et. s'honorant déjà du nom de ses soldats, Pour expier leur erime, ils marchent sur ses pas. Le généreux vainqueur a cessé le carnage; Maltre de ses guerriers, il fléchit leur courage. Ce n'est plus ce lion qui, tout couvert de sang, Portait avec l'effroi la mort de rang en rang ; C'est un dieu bienfesant, qui , laissant son tonnerre, Enchaîne la tempête, et console la terre. Sur ce front menacant, terrible, ensanglanté, La paix a mis les traits de la sérénité. Coux à qui la lumière était presque ravie Par ses ordres humains sont rendus à la vie; Et sur tous leurs dangers, et sur tous leurs besoins, Tel qu'un père attentif il étendait ses soins.

Du vroi comme du faux. la prompte messagère, Qui s'accroît dans sa course, et d'une aile l'egère, Plus prompte que le temps, vole au-delà des mers, Passe d'un pôle à l'autre, et remplit funivers; Ce monstre compos dé yeux, de bouches, d'oreiller, Qui célèbre des rois la honte ou les mer veilles, Qui célèbre des rois la honte ou les mer veilles, Qui rassemble sous tui la Curiosit. L'Espoir, l'Effrei, le Doute, et la Crédulité In sa shrillant voix, trompette de la ploire, Du héros de la France annonçait la victoire. Du Tage à l'Éridan le bruit en fut porté . Le Vatican superbe en fut épouvanté. Le Nord à cette voix tressaillit d'allégresse : Madrid frémit d'effroi, de honte, et de trialesse.

· O malheureux Paris! infidèles ligueurs! O citovens trompés, et vous, prêtres trompeurs! De quels eris douloureux vos temples retentirent l De cendre en ce moment voa têtes se couvrirent. Hélas | Mayenne encor vient flatter vos esprits. Vaincu, maia plein d'espoir, et maltre de Paris, Sa politique habile, au fond de sa retraite, Aux ligueurs incertains déguisait sa défaite. Contre un coup si funeste il veut les rassurer; En cachant sa disgrâce, il croit la réparer. Par cent bruits mensongers il ranimait leur zèle : Mais, malgré tant de soins, la vérité cruelle, Démentant à ses yenx ses discours imposteurs, Volait de bouche en bouche, et glaçait tous les cœurs.

La Discorde en frémit, et redoublant sa rage : . Non, je ne verrai point détruire mon ouvrage, Dit-elle, et n'aurai point, dans ces murs malheu-Versé tant de poisona, allumé tant de feux, [reux, De tant de flots de sang eimenté ma puissance, Pour laisser à Bourbon l'empire de la France. Tout terrible qu'il est, j'ai l'art de l'affsiblir; Si je n'ai pu le vainere, on le peut amollir. N'opposons pins d'efforts à sa valeur suprême : Henri n'aura jamais de vainqueur que lui-même. C'est son cœur qu'il doit craindre et je veux aujourd'hui L'attaquer, le combattre, et le vaincre par lui. : Elle dit; et soudain, des rives de la Seine, Sur un char teint de sang, attelé par la Haine, Dans un nuage épaia qui fait pâlir le jour, Elle part, elle vole, et va trouver l'Amour.

# CHANT NEUVIÈME.

#### ARGUMENT.

scription du temple de l'Amour : la Discorde Implore son pouvoir pour amoliir le courage de Henri IV. Ce héros est u quelque temps auprès de madame d'Estrees, si cén le nom de la belle Gabrielle. Mornay l'arrache a or, et le roi retourne à sou armée.

Sur les bords fortunés de l'antique Idalie. Lieux où finit l'Europe et commence l'Asie, S'élère un vieux palais \* respecté par les tempa : La nature en posa les premiers fondements ; Et l'art, ornant depuis sa simple architecture, Par ses travaux hardis surpassa la nature. Là, tous lea champs voisina, peuplés de myrtes verts, N'ont jamais ressenti l'outrage des hivers. Partont on voit murir, partout on voit éclore Et les fruits de Pomone et les présents de Flore; Et la terre n'attend, pour donner ses moissons, Ni les vœux des humains, ni l'ordre des saisons. L'homme y semble goûter, dans une paix profonde, Tout ce que la nature, aux premiers jours du monde, De sa main hienfesante accordait aux liumains. Un éternel repos, des jours purs et sereins, Les douceurs, les plaisirs que promet l'abondance, Les biens du premier âge, hors la seule innocence. On entend, pour tout bruit, des concerts enchanteurs, Dont la molle harmonie inspire les langueurs; Les voix de mille amants, les chants de lours mattresses, Qui celèbrent leur honte, et vantent leurs faiblesses. Chaque jour on les voit, le front paré de fleura. De leur aimable maître implorer les faveura; Et, dans l'art dangereux de plaire et de séduire. Dans son temple à l'envi s'empressent de s'instruire. La flatteuse Espérance, au front toujours serein, A l'autel de l'Amour les conduit par la main. Près du temple sacré les Grâces demi nues Accordent à leurs voix leurs danses ingénues . La molle Volupté, sur un lit de gazons, Satisfaite et tranquille, écoute leurs ebansons. On voit à ses côtes le Mystère en silence, Le Sourire enchanteur, les Soins, la Complaisance, Les Plaisirs amoureux, et les tendres Désirs, Plus doux, plus séduisants encor que les Plaisirs. De ce temple fameux telle est l'aimable entrée. Mais, lorsqu'en avançant sous la voûte sacrée, On porte au sanctuaire un pas audacieux, Quel spectacle funeste épouvante les yeux! Ce n'est plua des Plaisirs la troupe ai mable et tendre : Leurs concerts amoureux ne s'y font plua entendre. Lea Plaintes, les Dégoûts, l'Imprudence, la Peur, Font de ce beau séjour un séjour plein d'horreur. La sombre Jalousie, au teint pâle et livide, Suit d'un pied chancelant le Soupçon qui la guide : La Haine et le Courroux , répandant leur venin , Marchent devant ses pas, un poignard à la main.

a Celte description du temple de l'Amour, et la printure de cette passion personnifiée, sont entièrement allegariques. On a place en Chypre le lieu de la scèue , comme on a mis à Rom la demeure de la Politique, parce que les pruples de l'ile da Chypre ont de tout temps passé pour être adonnés à l'amour, de même que la cour de Rome a eu la réputation d'être la cour la plus politique de l'Europe. Ou ne doit point regarder ici l'Amour comme fils de Vérsus

et comme un dieu de la Fable, mais comme une passion re-présentée avec tous les plaistre et lous les désordres qui l'ac-

Le Malice les voit, et d'un souris perfide Applaudit, en passant, à leur troupe homieide. Le Repeutir les suit, détestant leurs fureurs, Et baisse en soupirant ses yeux mouillés de pleurs.

C'est là, e'est us milieu de rette eour affreuse, pe plaisir des huminis compagne mulblueruse, Que l'Amour a choisi son séjour éternel. Ced angereux affent, si tendre et si eruel, Porte en as faible main les destina de la terre; Donne, a recu misouris, ou la pairo tul aperre: Et, répandant partont ses trompeuses douceurs, Anime Funivers, et vit dans tous les conquêtes, Alime Funivers, et vit dans tous les conquêtes; If foulait à ses pleis les plus superhe Et foulait à les pleis les plus superhe Et foulait èté est plus luperhe de la plus superhe la relation de ser crusatés plus que de ses bienfaits; le semblait x papindir des marq vigil à vant fints.

La Discorde soudain, conduite par la Rage, Écarte les Plaisirs , s'ouvre un libre passage , Secouant dans ses mains ses flambeanx allumés. Le front couvert de sang, et les yeux enflammés : · Mon frère, lui dit-elle, où sont tes traits terribles? Pour qui réserves-tu tes flèches invincibles? Ah! si de la Discorde allumant le tison, Jamais à tes fureurs tu mélas mon poison; Si tant de fois pour toi j'ai troublé la nature, Viens, vole sur mes pas, viens venger mon injure : Un roi victorieux écrase mes serpents : Ses mains joignent l'olive aux lauriers triomphants : La Clémence avec lui marchant d'uu pas tranquille, Au sein tumultueux de la guerre eivile, Va sous ses étendards, flottants de tous eôtés, Réunir tous les cœurs par moi seule écartés : Encore une victoire, et mon trône est en poudre. Aux remparts de Paris Henri porte la foudre : Ce béros ya combattre, et vaincre, et pardonner : De cent chaînes d'airain son bras va m'enchaîner. C'est à toi d'arrêter ce torrent dans sa course : Va de tant de hauts faits empoisonner la source : Que sous ton jong, Amour, il gémisse abattu; Va dompter son courage au sein de la vertu. C'est toi, tu t'en sonviens, toi dont la main fatale Fit tomber sans efforts Hereule aux pieds d'Omphale. Ne vit-on pas Antoine amolli dans tes fers. Abandonnant pour toi les soins de l'anivers , Fuyant devant Auguste, et, te suivant sur l'onde, Préférer Cléopâtre à l'empire du monde? Henri te reste à vaincre, après tant de guerriers : Dans ses superbes mains va flétrir ses lauriers; Va du myrte amoureux ceindre sa tête altière; Endors entre tes bras son audace guerrière : A mon trône ébranlé cours servir de soutien : Viens, ma cause est la tienne, et ton règne est le mien. »

Ainsi parlait ce monstre : et la voûte tremblante

Répétait les accents de sa vois effravante. L'Amour qui l'écoutait, couché parmi des fleurs, D'un souris fler et doux répond à ses fureurs. Il s'arme cependant de ses fleches dorées : Il fend des vastes cieux les voltes azurées, Et, précédé des Jeux, des Grâces, des Plaisirs. Il vole aux champs français sur l'alle des Zéphyrs.

Dans as course d'abord il découvre avec joie Le faible Simois, et les champs où fut Troie; Il rit en coatemplant, dans ces lieux renommés, La cendre des palais par ses mains consumés. Il aperçoit de loine sen must hais sur Fonde Ces remparts orgueilleux, ce prodige du monde, Yonise, dont Neptune admire le destin, Et qui comunsade aux flots renfermés dans son sein.

Il descend, il s'arrête aux champs de la Sicile, Oli Indimén lanjor Tabeoria et Vigar. Tabeoria et Vigar. Ol Fon dit qu'autrefois, par des chemina nour eaux, De Tonneura, blabel i conduisit e les aux champs. De Tonneura, blabel i conduisit e les aux champs. Dans les champs de Province II side van Vandiuse. Dans les champs de Province II side van Vandiuse. Plétrarque songira ser vere et ses amours. Plétrarque songira ser vere et ses amours. Plétrarque songira ser vere et ses amours. Il voi les nums d'Anct, blais ans bords de l'Eure I. Lai-indien en ordonna la superbe structure: Lai-indien en ordonna la superbe structure: Lai-indien en ordonna la superbe structure: Sur Lai-indien en ordonna la superbe structure. Sur sa tombe, en passant, les Plaisirs et les Griese. Sur sa tombe, en passant, les Plaisirs et les Griese. Repondiren les Bendern qui obsissiont un trulerut rateses.

Aux compagnes d'Ivey Tanour arrise sella. Le cri, peix de venir pour no plus prund dessein, Mélant à ses plaisirs l'image de la guerre. Mélant à ses plaisirs l'image de la guerre. L'aliasit pour un moment reposer son tonneres. Mille jeunes guerriers, à travers les guerets, Pormativients avez lui le blobe de Stortes, d'Ornativient de la blobe de Stortes, l'aligie en le sir que lui-mône a calmès. Il siguies en traits, il prépar a cholne; Il siguies en traits, il prépar a cholne; Il parke on voit soudain les éléments armés. Du hout du monde à l'autre appelant les orages, Sa voit commande aux vestit d'autemble e les nauges. Sa voit commande aux vestit d'autemble e dellar, le faire par le dellar, le faire par le dellar, le faire present de dellar, le faire present dellar, le faire present dellar, le faire present dellar, le faire pet le rédier.

Déjà les Aquilons, à ses ordres fidèles, Dans les eieux obscurcis ont déployé leurs ailes;

a Vauciuse, Fallis clausa, près de Gordes en Provence, 66 lèbre par le séjour que fit Pétrarque dans les environs. L'on voll même encore près de sa source une maison qu'on appelle la maison de Pétrarque.

b Anet ful batt par Henri II pour Disne de Poitiers, dont les chiffres sont métés dans tous les ornements de ce château, lequel n'est pas loin de la plaine d'Ivry. La plus affreuse nuit succède au plus beau jour ; La Nature en gémit , et reconnaît l'Amour.

Dans les sillons fangeux de la campagne humile, Le roi marche încertain, sans escort es tans guide; 1. 'Amour, en ce moment, alhunant son flambeau, Fait briller devant lai ce prodige nouveau. Alandonné des siena, le roi, dans ces bois sombres, Stit cet astre camein, brillant parmi les ombres; Comme on voit quelquefois les voyageurs troublés Suivreces feux adents de la terre establés, Ces feux dont la vapeur maligne et passagère Conduit au précipie, à l'instant qu'elle éclaire.

Depuis peu la fortune, en ces tristes climats, D'une illustre mortelle avait conduit les pas. Dans le fond d'un château tranquille et solitaire, Loin du bruit des combats elle attendait son père, Oui fidèle à ses rois, vieilli dans les hasards, Avait du grand Henri suivi les étendarda. D'Estrée \* était son nom : la main de la nature De ses aimables dons la combla sans mesure. Telle ne brillait point, aux bords de l'Eurotas, La coupable beauté qui trahit Ménélas; Moins touchante et moina belle à Tarse on vit paraltre Celle qui des Romains avait dompté le maître 1. Lorsque les babitants des rives du Cydnus, L'encensoir à la main, la prirent pour Vénus. Elle entrait dans cet âge, Isélas! trop redoutable, Qui rend des passions le joug inévitable. Sou eœur, né pour aimer, mais fier et généreux, D'aucun amant encor n'avait recu les vœux : Semblable en son printemps à la rose nouvelle. Qui renferme en naissant sa beauté naturelle, Cache aux vents amoureux les trésors de son sein, Et s'ouvre aux doux rayons d'un jour pur et serein.

L'Amour, qui cependant s'appréte à la surprendre, Sous un nom supposé vient près d'elle se rendre :

a Gabrielle d'Estrée, d'une ancienne maison de Piesarle, alle et petificielle d'un grand-antier de l'attlibrie, nariou, assigneur de Liancourt, et deputs durchesse de Beaufort, et. Benri IV en devini annouveux personal ten gurrera civiles; il se dérobait quelquelos pour l'aller voir. Un jour neise le lieu departe propuna, passo mais refere des gardes entre les desputs personal personal de la departe personal de la departe personal de la departe personal de la departe de la desente de la departe de la desente de la

grand Alloware, scrile par one principals the Coolinder, it or replay may be a required to the coolinder, and one of the principal or replay may not be a required to the cooling of the cooling of the principal or cooling of the cooling of the cooling of the cooling of the doctor. Cooping for each hability common on representations of the decay Young is a former representation for Nympion at Decay Cooping of the Cooping of the Cooping of the Cooping pages are to flexive Cycloux, as non de milite instruments de musique. Tool the propie of Transis part pour to decay of quarta is tributable of Aniology poor courts an-devant d'ulticate and the cooping of the cooping of the cooping of the cooping of quarta is tributable of Aniology poor courts an-devant d'ulticate of the cooping of the coopin Il paraît sans flambeau, sans flèches, sans carquois: Il prend d'un simple enfant la figure et la voix. « On a vu , lui dit-il , sur la rive prochaine. S'avancer vers ces lieux le vainqueur de Mayenne. . Il glissait dans son cœur, en lui disant ces mots, Un désir inconnu de plaire à ce béros. Son teint fut animé d'une grace nouvelle. L'Amour s'applaudissait en la voyant ai belle : Que n'espérait-il point, aidé de tant d'appas l Au-devant du monarque il conduisit ses pas. L'art simple dont lui-même a formé sa parure Paraît aux veux séduits l'effet de la nature : L'or de ses blonds cheveux, qui flotte au gré des vents, Tantôt couvre sa gorge et ses trésors naissants, Tantôt expose aux yeux leur charme inexprimable. Sa modestie encor la rendait plus aimable : Non pas cette farouehe et triate austérité Qui fait fuir les Amours, et même la beauté; Mais cette pudeur douce, innocente, enfantine, Oui colore le front d'une rougeur divine. Inspire le respect, enflamme les désirs, Et de qui la peut vaincre augmente les plaisirs.

Il fait plus (à l'amour tout miraele est possible ): Il enchante ces lieux par un charme invincible, Des myrtea enlacés, que d'un prodigue sein La terre obéissante a fait naître soudain . Dana les lieux d'alentour étendent leur feuillage : A peine a-t-on passé sous leur fatal ombrage. Par des liens secrets on se sent arrêter; On s'y piait, on s'y trouble, on ne peut les quitter. On voit fulr sous cette ombre une onde enchanteresse; Les amants fortunés , pleins d'une douce ivresse . Y boivent à longs traits l'oubli de leur devoir. L'amour dans tous ces lieux fait sentir son pouvoir : Tout y paraît changé; tous les eccurs y soupirent : Tous sont empoisonnés du charme qu'ils respirent : Tout y parle d'amour. Les oiseaux dans les champs Redoublent leurs baisers , leurs caresses , leurs chants. Le moissonneur ardent, qui court avant l'aurore Couper les blonds épis que l'été fait éclore, S'arrête, s'inquiète, et pousse des soupirs : Son extur est étonné de ses nouveaux désirs : Il demeure enchanté dans ces belles retraites. Et laisse, en soupirant, aea moissons imporfaites, Près de lui, la bergère, oubliant ses troupeaux, De sa tremblante main sent tomber ses fuseaux. Contre un pouvoir si grand qu'eût pu faire d'Estrée ? Par un charme indonntable elle était attirée; Elle avait à combattre, en ee funeste jour, Sa jeunesse, son eœur, un héros, et l'Amour.

Quelque temps de Henri la valeur immortelle Vers ses drapeaux vainqueurs en secret le rappelle s Une invisible main le retient malgré lui.

Dans sa vertu première il cherche un vain appui;

Sa vertu l'abandonne; et son âme enivrée N'aime, ne voit, n'entend, ne connaît que d'Estrée.

Loin de lui cependant tous aes chefs étonnés Se demandent leur prince, et restent consternés. Ils tremblaket pour tes jours : aucus d'eux n'elt pu croire Qu'on elt., dans ce moment, dit craindre pour sa gloi-On le cherchait en vain; ses soldats abattus, {re: Ne marchant plus sous lui, semblaient déja vaincus.

Mais le génie heureux qui préside à la France Ke souffrit pas long-temps sa dangereuse absence : Il descendit des cieux à la voix de Louis, Et vint d'un vol rapide au secours de son fils.

Quand If flut descendu vera ce triste hémisphère, Pour y trouver une sage il regrand la vera Il ne le chercha point dans ces lieux révrées, A Friede, au sileux, au geline consacrés; Où du soldat viniqueur éraporte l'insolence, L'ange heureux des Français Es aos voi divin Au milleu des drepeaux des enfants de Cabrin : Il "adresse à Morray, Cétali pour nous intruire Que souverni la raison suffit à nous conduire. Que souverni la raison suffit à nous conduire.

Non moise prudent ami que philosophe aussire. Monany au IT artificient de represente et ophisire: Son a comple instruisals blemmieux que ses discours: Las acides vertas finera est seuda anoma. Avide de travaux, insensible aux délices. In aractaist d'une forteme au bord des précipiers. Jamis l'air de la cour, et son souffle infecté, Niklard de son cour l'austre pureté. Belle Archeuse, ainal ton onde fortunée Roule, au sein fuirez d'Amphirtrie étonnée, Un cristal toujours pur, et des flots toujours clairs, que jamis ne corrompt l'amertume des mere.

Le généreux Mornay, conduit par la Sagrase, Part, et vole en ces lieux où la douce Mollesse Retranit dans se bras le viaqueur des humains, El de la France en lui maltrisai les destins. El de la France en lui maltrisai les destins. L'Amour, à chaque instant, redoubant as vietoire, Le rendait plus heureux, pour mieux flètrir sa gloire. Les plaisirs, qui souvent ont des termes si courts, Partageziente ses moments et remplissaient ses jours.

L'Amour, au milieu d'eux, découvre avec colère, A côté de Mornay, la Sagesse sévère : Il veut sur ce guerrier lancer un trait veugeur; Il croit charmer ses sens, il croit blesser son cœur : Mais Mornay méprisuit sa colère et ses charmes; Tous ses traits impuissants évinousaieris un ses armes, Il attend qu'en secret le roi s'offre à ses yeux. Et d'un œil irrité contemple ces beaux lieux.

Au fond de ces jardins, au bord d'une onde claire. Sous un myrte amoureux, asile du mystère, D'Estrée à son amant prodiguait ses appas; Il languissait près d'elle, il brûlait dans ses bras. De leurs doux entretiens rien n'altérait les charmes : Leurs yeux étaient remplis de ces heureuses larmes. De ces larmes qui font les plaisirs des amanta : Ils sentalent cette ivresse et ces saisissements. Ces transports, ces fureurs, qu'un tendre amour inspire, Que lui seul fait goûter, que lui seul peut décrire. Les folâtres Plaisirs, dans le sein du repos. Les Amours enfantins désarmaient ce béros : L'un tenait sa cuirasse encor de sang trempée, L'autre avait détaché sa redoutable épée . Et riait, en tenant dans ses dépiles mains Ce fer, l'appui du trône et l'effroi des bumains.

La Discorde de loin insulte à sa faiblesse; Elle exprime, en grondant, sa barbara silégresse. Sa fière activité ménage ces instants : Elle court de la Ligue irriter les serpents; Et tandis que Bourbon se repose et somueille, De tous ses ennemis la rage se réveille.

Enfin dans ces jardins, où sa vertu languit, Il voit Mornay paraltre : il le voit, et rougit, L'un de l'autre, en secret, ils craig naient la présence. Le sage, en l'abordant, garde un morne silence ; Mais ce silence même, et ces regards baissés, Se font entendre au prince, et s'expliquent assez. Sur ce visage austère, où régnait la tristesse, Henri lut aisément sa honte et sa faiblesse Barement de sa faute on aime le témoin : Tout autre eût de Mornay mal reconnu le soin. « Cher ami, dit le roi, ne crains point ma colère : Qui m'apprend mon devoir est trop sûr de me plaire. Viens, le cœur de ton prince est digne encor de toi : Je t'ai vu, c'en est fait, et tu me reuds à moi: Je reprends ma vertu, que l'Amour m'a ravie : De ce honteux repos fuyons l'ignominie; Fuyons ce lieu funeste, où mon cœur mutiné Aime encor les liens dont il fut enchaîné. Me vainere est désormais ma plus belle victoire : Partons, bravons l'Amour dans les bras de la Gloire Et hientôt, vers Paris rénandant la terreur. Dans le sang espagnol effaçons mon erreur. »

A ces mots généreux, Mornay connut son maître.

C'est vous, a'écria-t-il, que je revois paraître;
Vous, de la France entière auguste défenseur;
Vous, vainqueur de vous-même, et roi de votre cœur!

L'Amour à votre gloire ajoute un nouveau lustre :
Uill'improre est heureux, qui le dompte est lillustre.

Il dit. Le roi s'apprête à partir de ces lieux. Quelle douleur, ô ciel! attendrit ses adieux ! Plein de l'aimable objet qu'il fuit et qu'll adore, En condamnant ses pleurs, il en versait encore. Entraîné par Mornay, par l'Amour attiré, Il s'éloigne, il revient, il part désespéré. Il part. En ce moment d'Estrée, évanouie, Reste sans mouvement, sans conleur, et sans vie: D'une soudnine nuit ses benux yeux sont couverts. L'Amour, qui l'apercut, jette un cri dans les pirs : Il s'épouvante, il eraint qu'une muit éternelle N'enlève à son empire une nymphe si belle, N'essace pour jamais les charmes de ces yeux Qui devaient dans la France allumer tant de feux. Il la prend dans ses bras; et bientôt eette amante Rouvre, à sa douce voix, sa paupière mourante, Lui nomme son amant, le redemande en vain, Le cherche encor des yeux, et les ferme soudain. L'Amour, baigné des pleurs qu'il répand auprès d'elle, Au jour qu'elle fuyait tendrement la rappelle; D'un espoir séduisant il lui rend la douceur, Et soulage les maux dont lui seul est l'auteur.

Mornay, toujours sévère et toujours inflexible, Entraînait expendant son maître trop sensible. La Force et la Verto leur montrent le bemin; La Gloire les conduit, les lauriers à la main; Et l'A mour indigné, que le devoir surmonte, Va eacher, loir d'A nets a colère et sa honte.

# CHANT DIXIÈME.

----

### ARGUMENT.

Retour du rol à son armée : il recommence le siège. Combat singuited uv éconite de Turnoue et du chez alier d'Aumain. Passine horrible qui désole la ville. Le roi nouvrit lui-mème les habilants qu'il assiège. Le clei récompence entin se svertus. La Vérité vient féclaires. Paris lui ouvre ses portes, et la guerre ett tinle.

Ces movemet dangereus, preductions in molines, Aralent filtura visione soluble her fillulaten. A de nouveaux exploits Mayame est préparei; Dun espoir renaisant le pupule est calivré. [rête, Lour espoir les trompait : Bourbon, que rien n'ar-Acourt, impastient dabever as conquier. Paris épouvantie revit ses étendards; Le theoru reprait au spelie de ser remparts. Le theoru reprait au spelie de ser remparts. Le divinier de marie de la compart. Le divinier de marie la contraction de la contraction de La qu'à réduire en cendre il ne pas se résonder, Quand l'angé de la Prance, apasiants no curroux, Retint son bras visiqueur, et suspendit sez coups. Dépli se camp du rejit été des cris de jobje li camp du rejit de des cris de jobje li camp du rejit de des cris de jobje li camp du rejit de des cris de jobje li camp du rejit de des cris de jobje li camp du rejit de des cris de jobje li camp du rejit de des cris de jobje li camp du rejit de des cris de jobje li camp du rejit de des ris de jobje li camp du rejit de des cris de jobje li camp du rejit de des cris de jobje li camp du rejit de des cris de jobje li camp du rejit de des cris de jobje li camp du rejit de des cris de jobje li camp du rejit de des cris de jobje li camp du rejit de des cris de jobje li camp du rejit de des cris de jobje li camp du rejit de des cris de jobje li camp du rejit de des cris de jobje li camp du rejit de des cris de jobje li camp du rejit de des cris de jobje li camp du rejit de des cris de jobje li camp du rejit de des cris de jobje li camp du rejit de des cris de jobje li camp du rejit de des cris de jobje li camp du rejit de cris de jobje li camp du rejit des cris de jobje li camp du rejit de cris de jobje li de part de la cris de l

D'un cell d'impatience il dévonsit sa proce. Le lisqueur e opendant, d'un juste effoit voubièra, Près du prudent Nayenne étaient tous rassembles. Près du prudent Nayenne étaient tous rassembles. Le d'un mêt, entreme de tout conseil timide, Leur tensit fièrement ce langue intréjuée : « Nous a l'avous point tence apprès à nous cacher; L'ennemi vient à nous : éces là qu'il faut marcher, Ces tha qu'il faut pour une fruera terreuse. Le comma des l'examples la fouque impéteuses . Le comma des l'examples la fouque impéteuses . Le montain de la compatient de la compatient de la comma de l'arrai . Le Franquis qu'on stateque est demi vrinces. Souvent le désespoir a gagne des batailles; 'J'attenda tout de nous seuls, et rien de nou unrailles. Hêres qui mécoutez, volez aux champs de Mars; propies qu'on ses sières, ra chet fou soir ce resports. «

Il se tut à ées mots : les ligueurs en silence Semblaient de son audace accuser l'imprudence. Il en rougit de honte, et dans leurs yeux confus Il lut, en frémissant, leur erainte et leur refus. - Eh bien pouruit-il: al, suons oveze me suivre-Français, à cet affront je ne veux point survivre: Yous craignez les dangers; seul je m'y vais offire, Et vous apprendre à vaiorce, os de moins à mourit. -

De Paris à l'instant il fait ouvrir la porte; Du peuple qui l'entoure il éloigne l'escorte; Il s'avance : un héraut, ministre des combats, Jusqu'aux tentes du roi marche devant ses pas, Et crie à haute voix : « Quiconque aime la gloire , Qu'il dispute en ces lieux l'honneur de la vietoire : D'Aumale vous attend; ennemens, parnisses.

Tous les chefs, à ces mots, d'un beau zèle poussés, Voulnient contre d'Aumale essaver leur courage : Tous briguaient près du rol cet illustre avantage : Tous avaient mérité ce prix de ln valeur : Mais le vaillant Turenne emporta est honneur. Le roi mit dans ses mains la gloire de la France. « Va, dit-il, d'un superbe abaisser l'insolence : Combats pour ton pays, pour ton prince, et pour toi, Et recois, en partant, les armes de ton roi, . Le héros, à ces mots, lui donne son épée. « Votre attente, 6 grand roi ! ne sera point trompée, Lui répondit Turenne embrassant ses genoux : J'en atteste ee fer, et j'en jure par vous, » Il dit. Le roi l'embrasse, et Turenne s'élance Vers l'endroit où d'Aumale, avec impatience, Attendait qu'à ses yeux un combattant parût. Le peuple de Paris aux remparts accourut; Les soldats de Henri près de lui se rangèrent : Sur les deux eombattants tous les yeux s'attachèrent. Chacun, dans l'un des deux voyant son défenseur, Du geste et de la voix excitait sa valeur.

Cependant sur Paris s'élevait un nuage Qui semblait apporter le tonnerre et l'orage. Ses flancs noirs et brûlants, tout-à-coupentr'ouverts, Vomissent dans ces lieux les monstres des enfers. Le Fanatisme affreux, la Discorde farouche, La sombre Politique au cœur faux, à l'œil louche, Le démon des combats respirant les fureurs, Dieux enivrés de sang, dieux dignes des ligueurs. Aux remparts de la ville ils fondent, ils s'arrêtent; En faveur de d'Aumale au combat ils s'apprétent. Voilà qu'au même instant, du haut des eieux ouverts, Un ange est descendu sur le trône des airs, Couronné de rayons, nageant dans la lumière, Sur des ailes de feu parcourant sa carrière . Et laissant loin de lui l'occident éclairé Des sillons lumineux dont il est entouré. Il tenait d'une main cette olive sacrée, Présage consolant d'une paix désirée : Dans l'autre étincelait ce fer d'un Dieu vengeur, Ce glaive dont s'arma l'ange exterminateur, Quand jadis le Très-Haut à la Mort dévorante Livra les premiers nés d'une race insolente. A l'aspect de ce glaive , interdits , désarmés , Les monstres infernaux semblent inanimés; La Terreur les enchaîne ; un pouvoir invincible Fait tomber tous les traits de leur troupe inflexible. Ainsi de son autel teint du sang des humains Tomba ee fier Dagon, ce dieu des Philistins, Lorsque de l'Éternel, en son temple apportée, A ses yeux éblouis l'arche fut présentée.

Paris, le roi, l'armée, et l'enfer, et les cieux, Sur ce combat Illustre avaient fixé les yeux. Bientôt les deux guerriers entrent dans la carrière. Henri du champ d'honneur leur ouvre la barrière. Leur bras n'est point chargé du poids d'un bouelier; Ils ne se cachent point sous ces bustes d'acier, Des anciens chevaliers ornement honorable, Éclatant à la vue, aux coups impénétrable; Ils négligent tous deux cet appareil qui rend Et le combat plus long, et le danger moins grand. Leur srme est une épée; et, sans autre défense. Expose tout entier, l'un et l'autre s'avance. . O Dieu! cria Turenne, arbitre de mon roi, Descends, juge sa cause, et combats avec moi; Le courage n'est rien sans ta main protectrice; J'attends peu de moi-même, et tout de ta justice. » D'Aumale répondit : « l'attends tout de mon bras : C'est de nous que dépend le destin des combats : En vain l'homme timide implore un Dieu suprême; Tranquille au haut du ciel, il nous laisse à nous-même : Le parti le plus juste est celui du vainqueur; Et le dieu de la guerre est la seule valeur. » Il dit: et d'un regard enflammé d'arrogance, Il voit de son rival la modeste assurance.

Mais la trompette sonne : ils s'élancent tous deux ; Ils commencent enfin ce combat dangereux.

Tout ce qu'ont pu jamais la valeur et l'adresse, L'ardeur, la fermeté, la force, la souplesse, Parut des deux côtés en ce choc éclatant. Cent couns étaient nortés et parés à l'instant. Tantôt avec fureur l'un d'eux se précipite; L'autre d'un pas léger se détourne, et l'évite : Tantôt, plus rapprochés, ils semblent se saisir; Leur péril renaissant donne un affreux plaisir; On se plait à les voir s'observer et se craindre, Avancer, s'arrêter, se mesurer, s'atteindre : Le fer étincelant, avec art détourné, Par de feints mouvements trompe l'œil étonné. Telle on voit du soleil la Inmière éclatante Briser ses traits de feu dans l'onde transparente. Et, se rompant encor par des chemins divers, De ce cristal mouvant repasser dans les airs. Le spectateur surpris, et ne pouvant le croire, Voyait à tout moment leur chute et leur victoire. D'Aumale est plus ardent, plus fort, plus furieux: Turenne est plus adroit, et moins impétueux; Maître de tous ses sens, animé sans colère, Il fatigue à loisir son terrible adversaire. D'Aumale en vaint efforts épuise sa vigueur : Bientôt son bras lassé ne sert plus sa valeur. Turenne, qui l'observe, aperçoit sa faiblesse; Il se ranime alors, il le pousse, il le presse; Enfin , d'un coup mortel , il lui perce le flanc. D'Aumale est renversé dans les flots de son sang : Il tombe ; et de l'enfer tous les monstres frémirent ; Ces lugubres accents dans les airs s'entendirent : . De la Ligue à jamais le trône est renversé; » Tu l'emportes, Bourbon; notre règne est passé. • Tout le peuple y répond par un cri lamentable. D'Aumale sans vigueur, étendu sur le sable, Menace encor Turenne, et le menace en vain : Sa redoutable épée échappe de sa main : Il veut parler; sa voix expire dans sa bouche. L'horreur d'être vaincu rend son air plus farouche. Il se lève, il retombe, il ouvre un œil mourant, Il regarde Paris, et meurt en soupirant. Tu le vis expirer, infortuné Mayenne; Tu le vis ; tu frémis ; et ta chute prochaine Dans ce moment affreux s'offrit à tes esprits.

Cependant des soldats dans les murs de Paris Rapportaient à pas lents le malhenreux d'Aumale \*. Ce spectaele sanglant, cette pompe fatale Entre au milieu d'un peuple interdit, égaré:

I se cheralier d'Annaie (ut toé dons ce tempe-là a Solin-Denis, et sa mort d'fiabilit besaccept le part de la Ligar. Ses combats insquirer réalier et core à la mode. Il s'en fit un crebière derraire les Chartesus, enire le sieur de Marivaux, qui touisit pour les reyultates, et la sieur Cloude de Marcius, qui touisit pour les reyultates, et la sieur Cloude de Marcius, qui tessait pour les Ligareurs. Ils se baltierent en presence du peuple de solit pour les Ligareurs. Il se baltierent en presence du peuple et fait de Marcius qui fui fui existiques de l'étent til; mais et fui de Marcius qui fui fui existiques de l'étent til; mais et fui de Marcius qui fui fui existiques de l'étent til; mais et fui fui existique qui fui fui existiques de l'étent til; mais et fui fui existique qui fui fui existiques de l'étent de l'acceptant de l'étent til; mais et fui fui existique qui fui fui existique de l'étent de l'étent



Ses flancs noirs et brûlants, tout-à-coupentr'ouverts, † Tout ce qu'ont pu jamais la valeur et l'adresse,

enfin ce combat dangereux.

ette sonne : ils s'élancent tous deux ; tensit pour les Ligneurs. Ils se ballitroit en présence de pruple et de l'armée, le jour même de l'assassinat de Henri III; mais et de l'armée, le jour même de l'assassinat de Henri III; mais et de d'armée, qui fut le valuqueur.



pendant res ats, dans res mure de Paris.

resient la diente le malheureux d'Aumale.

.

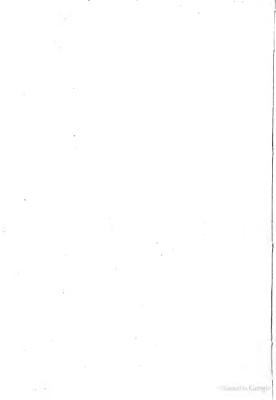

Chaeun voit, en tremblant, ee corps défiguré, Ce front souillé de sang, cette bouelle entr'ouverte, Cette tête penehée, et de poudre couverte, Ces yeux où le trépas étale ses horreurs. On p'entend point de cris, on ne voit point de pleurs : La lionte, la pitié, l'abattement, la crainte, Etouffent leurs sanglots, et retiennent leur plainte: Tout se tait, et tout tremble. Un bruit rempli d'hor-Bientôt de ce silence augmente la terreur. Les cris des assiègeants jusqu'au ciel s'élevèrent; Les chefs et les soldats près du roi s'assemblèrent; Ils demandent l'assaut : mais l'auguste Louis . Protecteur des Français, protecteur de son fils, Modérait de Henri le courage terrible. Ainsi des éléments le moteur invisible Contient les aquilons suspendus dans les airs . Et pose la barrière où se brisent les mers : Il fonde les cités, les disperse en ruines, Et les cours des mortels sont dans ses mains divines.

Henri, de qui le ciel a réprimé l'ardeur, Des guerriers qu'il gouverne enchaîne la fureur. Il sentit qu'il aimait son ingrate patrie; Il voulut la sauver de sa propre furie. Hai de ses sujets, prompt à les épargner, Eux seuls voulaient se perdre; il les voulut gagner. Heureux si sa bonté, prévenant leur audace, Forcait ces malheureux à lui demander grâce! Pouvant les emporter, il les fait investir : Il laisse à leur fureur le temps du repentir. [mes, Il crut que, sans assauts \*, sans combats, sans alar-La disette et la faim, plus forte que ses armes, Lui livrerait sans peine un peuple inanimé, Nourri dans l'abondance, su luxe accoutumé; Oui, vaincu par ses maux, souple dans l'indigence, Viendrait à ses genoux implorer sa clémence : Mais le faux Zèle, hélas! qui ne saurait céder, Enseigne à tout souffrir, comme à tout hasarder.

Les mutins, qu'éparguait cette main vengeresse, Prenaient d'un roi elément la vertu pour faiblesse; Et, fiers de ses bontés, oubliant sa valeur, Ils défalent leur maître, ils bravalent leur vainqueur; Ils osaient lissulter à sa vengeance oisive.

Mais lorsque enfin les euux de la Seine captive Cessèrent d'apporter dans ce vaste sijour L'ordinaire tribut des moissons d'alentour; Quand on vit dans Paris la Faim pâle et cruelle, Montzant déjà la Mort qui marchait après elle; Alors on entendit des hurlements aftreux, '2e superbe Paris fist plein de malheureux De qui la main tremblante et la vois affabile. Demandaient visiement le soutien de leur vie.

a Henri IV bloqua Paris en 1500, avec moins de vingt mille hommes.

Bientôt le riche même, après de vains efforts. Éprouva la famine au milieu des trésors. Ce n'était plus ces jeux, ces festins, et ees fêtes Où de myrte et de rose ils couronnaient leurs têtes; Où, parmi des plaisirs toujours trop peu goûtés, Les vins les plus parfaits, les mets les plus vantes, Sous des lambris dorés qu'habite la Mollesse, De leurs goûts dédaigneux irritaient la paresse. On vit avec effroi tous ces voluptueux, Pâles, défigurés, et la mort dans les yeux, Périssant de misère au sein de l'opulence, Détester de leurs biens l'inutile abondance. Le vieillard dont la faim va terminer les jours, Voit son fils au berceau, qui périt sans secours. Ici meurt dans la rage une famille entière. Plus loin des malheureux, conchés sur la poussière, Se disputaient encore, à leurs derniers moments. Les restes odieux des plus vils aliments. Ces spectres affamés, outrageant la nature, Vont au sein des tombeaux chereher leur nour riture. Des morts épouvantés les ossements poudreux. Ainsi qu'un pur froment, sont préparés par eux. Que n'osent point tenter les extremes misères! On les vit se nourrir des cendres de leurs pères. Ce détestable mets a svança leur trépas, Et ce repas pour eux fut le dernier repas.

Ces prêtres espendant, ees docteurs fanatiques. Qui, loin de partager les misères publiques, Bornant à leurs besoins tous leurs soins naternels. Vivaient dans l'abondance à l'ombre des autels à. Du Dieu qu'ils offensaient attestant la souffrance. Allaient partout du peuple animer la constance. Aux nns, à qui la mort allait fermer les yeux, Leurs libérales mains ouvraient déià les cieux : Aux autres ils montraient, d'un coup d'œil prophéti-Le tonnerre allumé sur un prince bérétique, [que, Paris bientôt sanvé par des secours nombreux, Et la manne du ciel prête à tomber pour eux. Hélas! ces vains appas, ces promesses stériles. Charmaient ces malheureux, à tromper trop faciles : Par les prêtres séduits, par les Seize effrayés, Soumis, presque contents, ils morraient à leurs pieds Trop beureux, en effet, d'abandonner la viel

D'un ramas d'étrangers la ville était remplie, Tigres que nos aïeux nourrissaient dans leur sein, Plus cruels que la mort, et la guerre, et la faim.

• Ce ful l'ambussoleur d'Espagne suprès de la Ligne que donna le conseil de faire du pain a recé nos de morie, a que qui fui réveale, i' qui ne servii qu'à as ancre les pours de piuqui fair réveale, i' qui ne servii qu'à as ancre les pours de piufaibleme de l'innégation bu mando. Ce salégée n'est partenier pas cele magger la chair de Jeurs compatrione qui venience d'ere lorie; mait la mangarieri volositérie no. de d'ere lorie; mait la mangarieri volositérie no. de l'arc lorie; mait la mangarieri volositérie no. de l'arc lorie; mait la mangarieri volositérie no. de l'arc lorie; mait la mangarieri volositérie no. mait de l'arc l' Les uns étaient venus des campagnes belgiques ; Les autres, des rochers et des mouts helvétiques : Barbares a dont la guerre est l'unique métier, Et ani vendent leur sang à qui veut le payer. De ces nouveaux tyrans les avides cohortes Assiégent les maisons, en enfoncent les portes; Aux hôtes effrayés présentent mille morts, Non pour leur arracher d'inutiles trésors, Non pour aller ravir, d'une main adultère. Une fille éplorée à sa tremblante mère; De la eruelle faim le besoin consumant Fait expirer en eux tout autre sentiment; Et d'un peu d'aliments la découverte heureuse Était l'unique but de leur recherelle sffreuse. Il n'est point de tourment, de supplice, et d'horreur, Que, pour en découvrir, n'inventât leur fureur.

Une femme (grand Dieu! faut-il à la mémoire b Conserver le récit de cette horrible bistoire?), Une femme avait vu, par ces cœurs inhumains. Un reste d'aliment arraché de ses mains. Des biens que lui ravit la fortune cruelle, Un enfant lui restsit, prêt à périr comme elle : Furieuse, elle approche, avec un coutelas, De ce fils innocent qui lui tendsit les bras : Son enfance, sa voix, sa misère, et ses charmes, A sa mère en fureur arrachent mille larmes; Elle tourne sur lui son visage effrayé, Plein d'amour, de regret, de rage, de pitié; Trois fois le fer échappe à sa main défaillante. La rage enfin l'emporte; et, d'une voix tremblante, Détestant son bymen et sa fécondité : . Cher et malheureux fils que mes flancs ont porté. Dit-elle, c'est en vain que tu recus la vie : Les tyrans ou la faim l'auraient bientôt ravie. Et poprquoi vivrais-tu? Pour aller dans Paris, Errant et malheureux, pleurer sur ses débris? Meurs, avant de sentir mes maux et ta misère; Rends-moi le jour, le sang, que t's donné ta mère; Oue mon sein malheureux te serve de tombeau. Et que Paris du moins voie un crime nouveau. » En achevant ces mots, furieuse, égarée, Dans les flancs de son fils sa main désespérée Enfonce, en frémissant, le parricide scier, Porte le corps sangiant auprès de son foyer, Et, d'un bras que ponssait sa faim impitoyable. Prépare avidement ce repas effrovable.

a Les Squisses qui étaient dans Paris à la solde du dite de Mayesne y commitrent des excès affreux, au rapport de tous les historiens du temps; c'est sur eux seuls que tombe ce mot de ferdorres, et non aur leur nation, pleine de bon seus et de devoluter, et l'une des plus respectables nations du monde, puisqu'éle ne sonque qu'a conserver sa liberté, et jamais à opprieure celle des autres.

b Cette histoire est rapportée dans tous les mémoires du temps. De pareilles horreurs arriverent aussi ou siège de la ville de Sancerre. Attiris par la faim, les farouches soldats
Dance es coupable lieux revionent sur leurs par
Leur transport est semblable à la crueile joie
Den ours de des linous qui fandents sur leur proie;
Ille efficience la porte. O surprise ! Gerzeur
Il se efficience la porte. O surprise ! Gerzeur
Il se efficience la porte. O surprise ! Gerzeur
Il se efficience la porte. O surprise ! Gerzeur
Il se efficience la porte. O surprise ! Gerzeur
Il se efficience la porte. O surprise ! Gerzeur
Col, efficience propelli, oui, monettes inhumains,
Cest vous quidans son sangare tremps mes mains
Cest vous quidans son sangare tremps mes mains
Cest pous quidans son sangare tremps de sature?
Quelle horreur à mes yeux semble vous giseer toust
Tigreze, de tait fections son préparte pour vous .

Ce discours intensé que sa rage prosonce, Est suivi d'un poignardqu'en son œur elle enfonce. De crointe, à ce spectacle, et d'horreur agités, Ces monstres confondus courent épouvantés. Ils n'osent regarder cette maison funeste; ils pensent voir sur eux tomber le feu céleste, Et le pruple, effrayé de l'horreur de son sort, Levalt les mains su ciel, et demandait la mort.

Jusqu'aux tentes du rol mille bruits en coururent; Son cœur en fut touché, ses entrailles s'émurent; Sur ce peuple infidèle il répandit des pleurs : « O Dieu! s'écria-t-il, Dieu qui lis dans les cœurs, Qui vois ce que je puis, qui connais ce que j'ose, Des ligueurs et de moi tu sépares la cause. Je puis lever vers toi mes innocentes mains : Tu le sais, je tendais les bras à ces mutins ; Tunem'imputes point leurs malheurs et leurs crimes. Que Mayenne à son gré s'immole ces victimes ; Qu'il impute, s'il veut, des désastres si grands A la nécessité, l'excuse des tyrans: De mes sujets sédnits qu'il comble la misère : Il en est l'ennemi ; j'en dois être le père : Je le suis ; c'est à moi de nourrir mes enfants , Et d'arraeher mon peuple à ces loups dévorants : Dút-il de mes blenfaits s'armer contre moi-même. Dussé-je, en le sauvant, perdre mon disdème, Qu'il vive, je le veux, il n'importe à quel prix; Sauvons-le, malgré lui, de ses vrais ennemis; Et, si trop de pitié me coûte mon empire. Que du moins sur ma tombe un jour on puisse lire : « Henri , de ses sujets ennemi généreux , » Aimamieux les sauver que de régner sur eux. •

Il dit '; et dans l'Instant il veut que son armée Approche sans éclat de la ville affamée.

2 Henri IV fot si bon, qu'il permettait à ses officiers d'envoyer (comme le dit Mêzeray) des rafratchissements à leurs anciens amis et aux dames. Les oldats es feasient sudant, à l'exemple des Officiers. Le roi avait de plus la groérosité de laisser sortit de Paris presque tous eeux qui se présentalent. Par là il arrive effectivement que les assiégeants nourrirent les assiéges.



CHANT X.

337

Qu on porte aux citoyem des parvios de paix, Etqu'au lieu de vergenone on parte de bienfalts. A cet ordre divin ses troupes obtissent. Les murs en en omment de prujes er remplissen : On voit sur les remparts svancer à pas lents Cec coppt inaninée, livides, et tremblants, reties qu'on feignatt judis que des royaumes sombres. Tels qu'on feignatt judis que des royaumes sombres. Quand leur voir, du Cooyte arrêtant les torrents, Appelait les enfers, et les ménses errants.

Quel est de ces mourants l'étonnement extrême! Leur eruel ennemi vient les nourrir lui-même. Tourmentés, déchirés par leurs fiers défenseurs, Ils trouvent la pitié dans leurs persécuteurs. Tous ces événements leur semblaient incroyables. Ila vovaient devant eux ces piques formidables, Ces traits, ces instruments des cruautés du sort, Ces lances qui toujours avaient porté la mort, Secondant de Henri la genéreuse envie, Au bout d'un fer sanglant leur apporter la vie. . Sont-ce là, disaient-ils, ces monstres si eruels? Est-ce là ee tyran si terrible aux mortels . Cet ennemi de Dieu, qu'on peint si plein de rage? Hélas! du Dieu vivant e'est la brillante image; C'est un roi bienfesant , le modèle des rois ; Nous ne méritons pas de vivre sous ses lois. Il triomphe, il pardonne, il chérit qui l'offense. Puisse tout notre sang eimenter sa puissance! Trop dignes du trépas dont il nous a sauvés, Consacrons-lui ces jours qu'il nous a conservés. »

De leurs cœurs attendris tel était le langage : Mais qui peut s'assurer sur un peuple volage, Dont la faible amitié s'exhale en vains discours, Oui quelquefois s'élève, et retombe toujours? Ces prêtres, dont cent fois la fatale éloquence Ballinna tous ces feux qui consumaient la France . Vont se montrer en pompe à ee peuple abattu. . Combattantssans courage, et chrétiens sans vertu, A quel indigne appat vous laissez-vous séduire? Ne connaissez-vous plus les palmes du martyre? Soldats du Dieu vivant, voulez-vous aujourd'hui Vivre ponr l'outrager, pouvant mourir pour lui? [ne, Quand Dieu du haut des cieux nous montre la couron-Chrétiens, n'attendons pas qu'un tyran nous pardon-Dans sa coupable secte il veut nous réunir : De ses propres bienfaits songeons à le punir. Sauvons nos temples saints de son culte hérétique. »

C'est ainsi qu'ils parlaient; et leur voix fanatique, Maîtresse du vil peuple, et redoutable aux rois, Des bienfaits de Henri fesait taire la voix; Et déjà quelques uns, reprenant leur furie, S'accusaient en secret de lui devoir la vie. A travers ore eloneurs et ces eris odieus, La vertude l lenry pietric adan les cieux. Louis, qui du plus baut de la volte divine Veille aur les Bourbons dont il est fortgine, Connut qu'enfin les temps allaient être accomplis, Et que le Rui de resi odopterait son les alormes : La Foi vint essayer ses yeux moulles de larmes; La Foi vint essayer ses yeux moulles de larmes; Et la douce Expérance, et l'Amour paternel, Condusièrent se pas sux pieds de l'Éturele.

Au milieu des clartes d'un feu pur et durable, Dieu mit, avant les temps, son trône inébraulable. Le ciel est sous ses pieds; de mille astres divers Le cours , toujours réglé , l'annonce à l'univers. La puissance, l'amour, avec l'intelligence, Unis et divisés, composent son essence. Ses saints, dons les douceurs d'une éternelle paix D'un torrent de p'aisirs enivrés à jamais, Pénétrés de sa gloire, et remplis de lui-même, Adorent à l'envi sa majesté suprême. Devant ini sont ces dieux, ces brûlants séraphins, A qui de l'univers il commet les destins. Il parle, et de la terre ils vout changer la face : Des puissances du siècle ils retranchent la race ; Tandis que les humains, vils jouets de l'erreur, Des conseils éternels accusent la hauteur. Ce sont eux dont la main , frappant Rome asservie, Aux fiers enfants du Nord a livré l'Italie, L'Espagne aux Africains, Solyme aux Ottomans: Tout empire est tombé, tout peuple eut ses tyrans. Mais cette impénétrable et juste Providence Ne laisse pas toujours prospérer l'insolence ; Quelquefoia sa bonté, favorable aux liumaius, Met le sceptre des rois dans d'innocentes mains.

Le père des Bourbons à ses yeux se présente. Et lui parle en ees mots d'une voix gemissante . « Père de l'univers, si tes yeux quelquefois Honorent d'un regard les peuples et les rois, Vois le peuple français à son prince rebelle, S'il viole tes lois , e'est pour t'être fidèle. Aveuglé par son zèle, il te désobéit, Et pense te venger, alors qu'il te trahit. Vois ce roi triomphant, ce foudre de la guerre. L'exemple, la terreur, et l'amour de la terre; Avec tant de vertus, n'as-tu formé son cœur Que pour l'abandonner aux piéges de l'erreur > Faut-il que de tes mains le plus parfait ouvrage A son Dieu qu'il adore offre un coupable hommage? Ah! si du grand Henri ton culte est ignore, Par qui le Roi des rois veut-il être adore? Daigne éclairer ce cœur créé pour te connaître : Donne à l'Église un fils, donne à la France un maître Des ligueurs obstinés confonds les vains projets ; Rends les sujets au prince, et le prince aux sujets.

Que tous les oœurs unis adorent ta justice , Et t'offrent dans Paris le même sacrifice. »

L'Éternel à ses voux se laissa pénétrer; Par un mot de sa bouche il daigna l'assurer. A sa divine voix les astres s'ébranlèrent; La terre en tressaillit, les ligueurs en tremblèrent. Le roi , qui dans le ciel avait mis son appul , Seniti que le Très-Haut s'intéressait pour lui.

Soudain la Vérité, si long-tempa sitendue, Toujours chère una humaina, mais souvent inconsue, Dans les tentes du roi descend du haut des cieux. Pabord un roile épais la caché à tous les yeux : De moment en mosnent, les ombres qui la courrent Cédent à le claret des feux qui les entir-ouvrent : Bientôt clle se montre à sex yeux satisfaits , Brillante d'un déctu qui réblouit jamois.

Et lui découvre un Dieu sous un pain qui n'est plus. Son cœur obéissant se soumet, s'abandonne A ces mystères saints dont son esprit s'étonne.

Louis, dans er moment qui comble ses coubairs, Louis, trenate em min l'olive de la puis. Descend du baut des cieux vers le héres qu'il aimes; Descend du baut des cieux vers le héres qu'il aimes; La remparts dèvrailes i demir vurvent à na vois; il enter « son ond bie leui glia l'égène les rois. Le li guevres éperdus, et metant bas les armes, sont aux piede de Bouton, le baignem de leurs iar-Les prêtres sont muets; les Saire épouvantés (mes; Ex vain cherchent, pour finir, des artires écartés. Tout le peuple, changé dans ce jour salutaire, Reconnait son varie, son vainqueur, et on père.

Dèls-iors on admira ce règne fortuné, L'Autrichien trembla. Justement désarmée, Rome adopta Bourbon, Rome s'en vit aimée. La Discorde rentz dans l'éternelle auit. A reconnaître un roi Mayenne fut réduit; Et, soumettant enfin son cœur et ses provinces, Put le millier sajet du plus juste des princes.

a Ce blotus et cette famine de Paris ont pour époque l'année 1500, et Henri IV n'entra dans Paris qu'eu mois de mars 1691. Il s'était fait cabbique en 1892 mais il a fallu rapprocher ces trois grands événements, parce qu'on écrivait un poème et non une histoire.

FIN DE LA HENRIADE.

# ESSAL

SER

# LES GUERRES CIVILES DE FRANCE\*.

Henri-le-Grand maquit, en 1553 à Pait, pet tie ville, capitale du Bézar a Antoine de Bourbon, due de Vendôme, son père, était du sang royal de France, et der de la branche de Bourbon (ce qui autréfois signifiait bourbeuz), ainsi appelée d'un fief de ce nom, qui tomba dans leur maison par un mariga avec l'héritiré de Bourbon.

La maison de Bourbon, depuis Louis IX jusqu'à Henri IV, avait presque toujours été négligée, et réduite à un tel degré de pauvreté, qu'on a prétendu que le fameux prince de Condé, frère d'Antoine de Navarre, et oncle de Henri-le-Grand, n'avait que six cents livres de rente de son patrinoine.

La mère de Henri était Jeanne d'Albret, fille de Henri d'Albret, o ide Navare, prince sans mérite, mais bonhomme, plutôt indotent que pasishle, qui soutint avec trop de résignation la pertre de sout royaume, enlève à son père par use buille d'un purgruère el sible, eu et encer en plus fablé épour, jurice si faible, eut encere en plus fablé épour, auquel elle apporta en mariage la principouté de Bearn, et le vait titte de roi de Navare.

Ge pince, qui vivait dans un temps de factions et de guerres civile, où la fermaté d'expert est si nécessaire, ne fit voir qu'incertitude et irréduite dans au condette. Il en aut jammai de quel parti ai de quelle religion il fetit. Sam laties parti di de quelle religion il fetit. Sam laties que d'armete, il pass also sotes au vie à forviers es enemis et à rulner ses servieurs, joné par Cubierné de Médicia, some et accadin per la Guises, et tonjours daps de latientes. Il reçut une bier sur mortelle au siège de Rouce, où il conshaiti pour la cante de ses enemes contre l'intéct de apropra misen. Il twor, en mourant, le néme

esprit inquiet et flottant qui l'avait agité pendant sa vie.

Jeanne d'Albret était. d'un caractère tont opopoir : pième de courage et de risolation, redoutée de la cour de France, chieri des protestants, ettimée des deux paris. Elle avait toutes les qualités qui font les grandé politiques, ignorant espendant par les petits artifeces de l'intrique et de la cobale. Une chose remarquable est qu'elle se fit protestants dans la même tempa que son époux redeviat estubolique, et fut assi constamment attachée à sa nouvelle religion qu'autoire était chancalant dans la sienne. Ce fut par là qu'elle se vit à la tête d'un parti, tantis que no époux était lèpour de l'autre.

Jalouse de l'éducation de son fils, elle vouluit seule en prendre le soin. Henri apporta en maissant toutes les excellentes qualités de sa mère, et il les ports dans la suite à un plus haut degré de perfection. Il n'avait hérité de son père qu'une certaine facilité d'humeur, qu'unas Autoine dégnéra en locertitude et en faiblesse, mais qui dans Henri fat bienviellance et bon naturel.

Il ne fut pas cievé, comme un prince, dans cet orgunil lácine et efficincia qui cincre le corps, affaibil l'esprit, et endurcit le cour. Sa nourriture citait grossière, et ses habits simples et unis. Il silla toujours mu-tête. On l'envoyait à l'école avec des jeunes gens de même làge; il grimpait avec cur sur les rochere et sur le sommet des motagoes roisines, suivant la coustume du pays et des termes.

Pendont qu'il était ainsi élevé au milieu de ses sujets, dans une sorte d'égalité, sans laquelle il est facile à un prince d'oublier qu'il est nébomme, la fortune ouvrit en France une scène sanglante; et, au travers des débris d'un roysume presque détruit, et sur les cendres de plusieurs princes celevés par une mort prémautree, lui frays le chemin d'un tréablir dans von

a L'auteur avait écrit ce morcrau en angleis, lorsqu'on tauprima la Henrissie à Londres.

ancienne splendeur qu'après en avoir fait la con-

Henri II, roi de France, chef de la branche des Valois, fut tué à Paris dans un tournoi, qui fut en Europe le dernier de ces romanesques et périlleux divertissements.

Il laissa quatre fils: François II, Charles IX, Ileuri II, et le duc d'Alençon. Tous ces indignes descendants de François I' montèrent successivement sur le trône, excepté le duc d'Alençon, et moururent, beureusement, à la fleur de leur âge, et sans postérité.

Le règne de François II fut court, mais remarquable. Ce fut alors que percèrent ces factions et que commencèrent ces calamités qui, pendant trente ans successivement, ravagèrent le royaume de France.

Il épousa la célibre et malheureuse Marie Stuart, reine d'Écosse, que sa beauté et sa faiblesse conduisirent à de grandes fautes, à de plus grands malheurs, et enfin à une mort déplorable. Elle était maîtresse absolue de son jeune époux, prince de dis-buit ans, sans vices et sans vertus; né avec un corps délicat et un esprit faible.

Incapable de gouverner par elle-même, elle se livra sans réserve au duc de Guise, frère de sa mère. Il influsit sur l'esprit du rei par son moven . et ietait par là les fondements de la grandeur de sa propre maison. Ce fut dans ce temps que Catherine de Médicis, veuve du feu roi, et mère du roi régnant, laissa échapper les premières étincelles de son ambition, qu'elle avait habilement étouffée pendant la vie de Henri II. Mais, se voyant incapable de l'emporter sur l'esprit de son fils et sur une jeune princesse qu'il aimait possionnément, elle crut qu'il lui était plus avantageux d'étre pendant quelque temps leur instrument, et de se servir de leur pouvoir pour établir son autorité. que de s'y opposer inutilement. Ainsi les Guises gouvernaient le roi et les deux reines. Maltres de la cour, ils devinrent les maîtres de toutle royaume : l'un, en France, est toujours une suite nécessaire de l'autre.

La maison de Bourhon gémissait sous l'opprasion de la mission de Lorraine; et Autoine, roi de Navarre, souffrit tranquillement plusieurs affronts von fetre, souffrit tranquillement plusieurs affronts son fetre, encore plus indigenment traité, telia de secour je jour, et à risonic pour or grand desde secour je jour, et à risonic pour or grand desde secour je jour, et à risonic pour or grand desde secour je jour, et à risonic pour ce prand desde secour je jour, puis de des de la contraction de chairment de la company de capable d'être chef d'un parti: à la vérité ausai malheureux à la guerre que Condé, mais réparant souvent par son habileté ce qui semblait irréparable; plus dangcreux après une défaite que ses ennemis après une victoire; orné d'allieurs d'autre de vertus que des temps si orageux et l'esprit de faction pouviaent le pernettre.

Les protestants commençalent alors à devenir nombreux : ils apreçurent biendit de leurs forces. La superstition, les secrètes fourbrires des molnes de ce temps-hà, le pouvoir immense de Rome, la passion des hommes pour la nouveauté, l'ambition de Luther et de Calvin, la potitique de plusieurs princes, servirent à l'accroissement de cette secte, libre à la virtié de superstition, mais tendant aussi impétueusement à l'anarchie que la religion de Rome à la tyrannie.

Les protestants avaient essays en France les prévetuions les plus violentes, dout l'effet ordinaire est de multiplier les prosélytes. Leur secte croissit au milleu des écladinais et des tortures. Condét, Coligni, les des frêres de Coligni, leurs protinsis, et tous even qui étaient yuranniés par protinsis, et tous even qui étaient yuranniés par gion protestante. Ils univent avec tant de concert teurs plaintes, leur vençeance, et leurs iniéréés, qu'il y eut en nième temps une révolution dans la réligion et dans l'exigion et dans l'exigio

La pressive entreprise fut un complot pour arferie les Guises à Amboise, et poir "assurer de la personne du rol. Quoique ce complot est rédi de presonne du rol. Quoique ce complot est rédi décuvert au monette, où il allait fer mi sen exécution. Les Guises punirent les compirateurs de la manière la plus cretile, pour lainfairde reuer ennemie et les empécher de former à l'avenir de parier projete. Plus de espt cente protestats furrent recentris. Candé été ful priominer, et accessé de dammé à mort.

autinut a note, cours de son procès, Antoine, roi de Navarrea, son Érec, lava e Guéinea, A la sollicitation de sa femme et de Coligni, un grand nombre de gentillaimment, tant protestanta que esthe-liques, attachés à le maison. Il traversa la Gascopa avez son armés; mais, sur un simple message qu'il reçut dels cour en dennis, il les congédia tous en Deperant. « Il flut que p'oblisie, dell'a; mais Joh-tiondris victe pardon du roi. » Alles, et demande perient, nor se marche, la la ripondit un vicus capitaine; notres sirvet et est a bout de nos épés. » comparis en la constanta de la cons

Antoine continua sa route, et arriva à la cour. U

y sollicita pour la vie de son frère, n'étant pas sûr de la sienne. Il aliait tous les jours ehez le ducet chez le cardinal de Guise, qui le recevaient assis et couverts, pendant qu'il était debout et nu-tête.

Tout était prêt alors pour la mort du prince de Candé, lorsque le roi tomba tout d'un coup madade, et mourat. Les eirconstances et la promptitude de cet érémement, le penchant des hommes à croîre que la mort précipitée des princes n'est point naturelle, donnérent cours au bruit commun que François Il avait été eupoisouné.

Sa mort donna un nouveut tour aux affaires. Le prince de Condé fut mis en liberte : son part commens à respirer; la religion protestaute étendit de plus en plus; l'autorité des Guises baissa, sans opendant être absture; Antoine de Avarer recourra une ombre d'autorité dont li se contents, Marie Stuart fut revoyée en Écosse; et Catherine de Médies, qui commera afors à joure le permier rôle sur ce thétre, fut declare regente du royaume pendant la minorité de Charles IV, sou secondit la.

Elle se trouva elle-même embarrassée dans un labyrinthe de difficultés insurmontables, et partagée entre deux religions et différentes factions, qui étaient aux prises l'une avec l'autre, et se disputaient le nouvoir souverain.

Cette princesse résolut de les détruire par leurs propres armes, s'il était possible. Elle nourrit la haine des Condes contre les Guises; elle jeta la semeuce des guerres civiles; indifférente et impartiale entre Rome et Genève, uniquement jalouse de sa propres autorité.

Les Guises, qui étaient zélés catholiques, parce que Condé et Coligni étaient protestants, furent long-temps à la tête des troupes. Il y eut plusieurs batailles livrées : le royaume fut ravagé en même temps par trois ou quatre armées.

Le connélable Anne de Montmorency fut tué à la journée de Saint-Denis, dans la soirante trué qua torzième aunée de son âge. François, duc de Guise, fut assassiné por Pottore, au siège d'Oriénan. Hori III, alors duc d'Anjou, grand prince dans sa jeumesse, quoique roi de peu de mérite dans la meuvité de l'âge, gagna la bataille de Jarnae contre Condé, et celle de Monrontour contre Coligni.

La conduite de Condé, et as mort funeste à la bataille de James, sont trop remarquables pour n'être pas détaillées. Il avait été blessé au bras deux jours aparavant. Sur le point de donner batalle à son ennemi, il eut le malheur de recevoir un eoup de piéd d'un cheval fougueux, sur lequel était monté un de ses officiers. Le prince, sans marquer aucune douleur, dit à ceux qui étaient autour de buis - Messieurs, apprenca par et achedient qu'un cheval fougueux est plus dangereax qu'utile dans unjour de baltille. Allona, poursuiville. Il eprince de Condé, avec une jambe cassée et le bras et de Condé, avec une jambe cassée et le bras et de condé, avec une jambe cassée et le bras et de condé, avec une jambe cassée et le bras et de condé de condé de condé de condé de condé de la moterna de la doubleur que lui causait son mai, maistonjoura pupis donte un antre, a de cané casoui à, cause de la doubleur que lui causait son mai, maistonjoura interpide, et le visage tourne de us del Franseni. Mentesquiou, capitame des gendes du due d'anigen. Mentesquiou, capitame des gendes du due d'anigen. Mentesquiou, capitame des gendes du due d'anigen. Comme on lui dit que é-ctait te priuce de Condé, il le tua de sang-froid.

Après la mort de Condé, Coligni eut sur les bras tout le faréau du parti. Jeanne d'Albret, alors reuve, confia son fils à ses soins. Le jeune Henri, alors âgé de quatorze ans, alla avec lui à l'armée, et partages les fatigues de la guerre. Le traviel les adversités furent ses guides et ses maîtres. Sa mère et l'amiral n'avaient point d'autre vue

que de rendre en France leur religion indépendante de l'église de Rome, et d'assure leur propre autorité contre le pouvoir de Catherine de Médicis. Catherine était déjà debarrassée de plusieurs de se rivaux. Françoi, due de Guise, qui était le plus dangereux et le plus nuisible de tous, quoiqu'il foit de même parti, avait été assassiné devant Orléans. Henri de Guise, son fils, qui jous depuis un si grand rôle dans le monde, était barrs fort jeune.

Le prince de Condé était mort. Charles IX, lis de Calterine, avait pris le pil qu'elle roulait, étant avauellément soumis à sex volonités. Le duc d'An-jou, qui fut depuis Henri III, était absolument dans ses intérêts; also ne craignait d'autres ennemis que Jeanne d'Albret, Coilgniet le sprotestants. Elle certu qu'un seul coup pouvait les détruire tous, et rendre son pouvroir immable.

Elle presentit le roi, et mêmele duc d'Aujon, ser sou dessein. Tout litt concrété, et les pièges etant préparés, une pais avantegues fut preposée aux proparés, une pais avantegues fut preposée aux collegis, fatigué de la geure cirile, cus seje de soupon, denne as sœur en mariage aujune Hérorié d'Avarrez-Denne d'Altret, trompée per des apparences ai édulantes, virat à la protestants. Le mariage fut célèbré : avre pompe : protestants. Le mariage fut célèbré : avre pompe : praces d'amilé, cou les seraments, als asserts parial pares d'amilé, cou les seraments, als asserts parial princes d'amilés, cou les seraments, al asserts parial princes d'amilés, cou les seraments, als asserts parial princes d'amilés, cou les seraments, al cou les seraments al course d'amilés, cou les seraments, al course d'amilés, cou les seraments al course d'amilés d'au

<sup>1</sup> Le 18 auguste 1572.

les hommes, furent prodigués par Catherine et par , chambre, que quelques uns de ses domestiques prole roi. Le reste de la cour n'était occupé que de fêtes, de jeux, et de mascarades. Enfin une nuit, qui fut la veille de la Saint-Barthélemi, au mois d'août 1572, le signal fut donné à minuit. Toutes les maisons des protestants furent forcées et ouvertes en même temps. L'amiral de Coligni, alarmé du tumulte, sauta de son lit. Une troupe d'assassins entra dans sa chambre; un certain Besme, Lorrain, qui avait été élevé domestique dans la maison de Guise, était à leur tête : il plongea son épée dans le sein de l'amiral, et lui donna un coup de revers sur le visage.

Le jeune Henri, duc de Guise, qui forma ensuite la ligue catholique, et qui lut depuis assassiné à Blois, était à la porte de la maison de Coligni, attendant la fin de l'assassinat, et cria tout haut : Besme, cela est-il fait? Immédiatement après, les assassins jetérent le corps de l'amiral par la fenêtre. Coligni tomba et expira aux pieds de Guise, qui lui marcha sur le corps; non qu'il fût enivré de ce zèle catholique pour la persécution, qui dans ce temps avait infecté la moitié de la France, mais il y fut pousse par l'esprit da vengeance, qui, bien qu'il ne soit pas en général si cruel que le faux zele pour la religion, mêne souvent à de plus grandes bassesses.

Cependant tous les amis de Coligni étaient attaqués dans Paris : hommes, enfants, tout était nossacré sans distinction : toutes les rues étaient jonchées de corps morts. Quelques prêtres, tenant un crucifix d'une main et une épée de l'autre, couraient à la tête des meurtriers, et les encourageaient, au nom de Dieu, à n'épargner ni parents

Le maréchal de Tavannes, soldat ignorant et superstitieux, qui joignait la fureur de la religion à la rage du parti, courait à cheval dans Paris, criant aux soldats : " Du sang, du sang! La saignée est aussi salutaire dans le mois d'août que dans le mois de mai. »

Le palais du roi fut un des principaux théâtres du carnage, car le prince de Navarre logeait au Louvre, et tous ses domestiques étaient protestants. Quelques uns d'entre eux furent tués dans leurs lits avec leurs femmes; d'autres s'enfuyaient tout nus, et étaient poursuivis par les soldats sur les escaliers de tous les appartements du palais, et même jusqu'à l'antichambre du roi. La jeune femme de Henri de Navarre, éveillée par cet affreux tumulte, eraignant pour son époux et pour elle-même, saisia d'horreur et à demi morte, sauta brusquement de son lit pour aller se jeter aux pieds du roi son frère. A peine eut-elle ouvert la porte de sa

testants coururent s'y réfugier. Les soldats entrèrent après eux, et les poursuivirent en présence da la princesse. Un d'eux, qui s'était caché sous son lit, y fut tué; deux autres furent percès de coups de hallebarde à ses pieds; elle fut elle-même eouverte de sanz.

Il y avait un jeune gentilhomme qui était fort avant dans la faveur du roi, à cause de son air noble, de sa politesse, et d'un certain tour heureux qui régnait dans sa conversation : c'était la comte de La Rochefoucauld, bisaïeul du marquis de Montendre, qui est venu en Angleterre pendant une persécution moins eruelle, mais aussi injuste. La Rochefoucauld avait passé la soirée avec le roi dans nne douce familiarité, où il avait donné l'essor à son imagination. Le roi sentit quelques remords, et fut touché d'une sorte de compassion pour lul : il lul dit deux ou trois fois de ne point retourner chez lui, et de coucher dans se chambre: mais La Rochefoucauld répondit qu'il voulait aller trouver sa femme. Le roi ne l'en pressa pas davantage, et dit : . Ou'on le laisse aller ; le vois bien que Dieu a résolu sa mort. . Ce jeune homme fut massacré deux heures après.

Il y en eut fort peu qui échappèrent de ce massaere général. Parmi ceux-cl., la délivrance du jenne La Force est un exemple illustre de ce que les hommes appellent destinée. C'était un enfant de dix ans. Son père, son frère ainé, et lui, furent arrêtés en même temps par les soldats du duc d'Anjou. Ces meurtriers tombèrent sur tous les trois tumultunirement, et les frappèrent au hasard. Le père et les enfants, couverts de sang, tombérent à la renverse les uns sur les autres. Le plus jeune, qui n'avait recu aucun coup, contrefit le mort, et le jour suivant il fut délivré de tout danger. Une vie si miraculeusement conservée dura quatre-vingt-cinq ans. Ce fut le célèbre maréchal de La Force, oncie de la duchesse de La Force, qui est présentement en An-

gleterre. Cependant plusieurs de ces infortunées victimes fuyaient du côté de la rivière. Quelques uns la traversaient à la nage pour gagner le faubourg Saint-Germain. Le roi les aperçut de sa fenêtre, qui avait vue sur la rivière : ce qui est presque incroyable, quoique cela ne soit qua trop vrai, il tira sur eux avec une carabiue. Catherine de Médicis, sans trouble, et avec un air serein et tranquille au milieu de cette boucherie, regardait du haut d'un balcon qui avait vue sur la ville, enhardissait les assassins, et riait d'entendre les soupirs des mourants et les cris de ceux qui étaient massacrés. Ses filles d'honneur vinrent dans la rue avec une enriosité effrontée, digne des abominations de ce siècle : elles contemplèrent le corpa nu d'un gentilhomme nommé Soubise, qui avait été soupcomé d'impnissance, et qui venait d'être assassiné sous les facêtres de la reine.

La cour, qui fumait enoure du sang de la nation, essays quelques jours après de couvrir un forfait ai énorme por les formalités des lois. Pour justière en massaver, le imputerent cilonimeusment à l'amiral une conspiration qui ne fut erus de parsonne. On codonna su pariement de procider coutre la mémoire de Coligni. Son corpa fut pout par les piets ave une chaime de fer au gibet de Montibeneo. Le roi lai-même eu la erusuit d'ai et point de cu petette herrible. Un deux courtites point de cu petette herrible. Un deux courtice point de cu petette de la courtice de la courtice

Il est impossible de savoir s'îl est vrai que l'on envoya la tête de l'amiral à Rome. Ce qu'îl y a de bien certain, c'est qu'il y a à Rome, dans le Vatican, un tableau où est représenté le massacre de la Saint-Barthélemi, avec ces paroles : « Le pape

approuve la mort de Coligni.

Le jeune Henri de Navarre fut épargne plutôt par politique que par compassion de la part de Catherine, qui le retint prisonnier jusqu'à la mort du roi, pour être caution de la soumission des protestants qui

voudralent se révolter.

Jeanne d'Albret était morte subitement trois ou quatre jours auparavant. Quoique peut-être sa mort eté été naturelle, ce n'est pas toutefois une opinion ridioule de croire qu'elle avait été empoisonnée.

L'exécution ne fut pas bornée à la ville de Paris. Les mêmes ordres de la cour furent cerroyés à tous les gouverneurs des provinces de France. Il n'y eu que deux ou trois gouverneurs qui réfusérent d'obér aux ordres du roi. Un entre autres, appél Montmorin, gouverneur d'Auvergne, écrivit à sa majesté la lettre suivante, qui mérite d'être transmise à la postérité :

Sire, 3ª reçu un ordre, sous le scean de votre - majesté, de faire mourir tous les protestants qui sont dans ma province. Je respecte trop votre - majesté pour ne pas eroire que ce elttres sont - supposées; et ai (ce qu'à Dieu ne plaise) l'ordre - cat véritablement émané d'elle, je la respecte aussi - trop pour lui obér. »

Ces massacres portèrent au cœur des protestants la rage et l'épouvante. Leur haine irréconeiliable sembla prendre de nouvelles forces : l'esprit de vengeance les rendit plus forts et plua redoutables.

Peu de temps après, le roi fut attaqué d'une étrange maladie qui l'emporta au bout de deux ans. Son

sang conlait toujours, et perçait au travers des pores de sa peau : maladie incompréheusible, contre laquelle échoua l'art et l'habileté des médecins, et qui fut regardée comme un effet de la vengeance divine.

Durant la malodie de Charles, son frère, le due d'Anjou, avait été élu roi de Pologne: Il devait son élévation à la réputation qu'il avait acquise étant général, et qu'il perdit en montant sur le trône.

Dès qu'il apprit la mort de son frère, il s'enfuit de Pologne, et se halta de venir en France ametre en possession du périlleux héritage d'un royaume déchiré par des factions fatales à ses souverains, et lonoét du sang de ses hobitants. Il ne trouve en arrivant que partis et troubles, qui augmentèrent à l'infini.

Heari, alors roi de Navarre, se mit à la title des protestants, et donna une nouvelle vie à ce parti. D'un autre côté, le jeune dur de Guise commonçait à l'apper les yeux de tout le monde par ses grandes et dangereuse qualités. Il avait un génie encore plus entreprenant que son père; il semblisis d'ailleurs afoir une heureuse occasion d'atteindre à ce faite de grandeurs dont son père lui avait frayé le chemin.

La due d'Anjou, alors Henri III, étair regarde comme Incapale d'avoir des enfants, à cause de ses Inflemites, qui étairent les autres des débauches des jaurents. Le due d'Alregne, qui suit près le des del comment de la comment

Jamais al herdi projet ne parut al iden et à ibenrussement conceci. Heuri de Nararer et toute in maisen de Bourbon data prostatante. Guise comnerça à se conciler le listerveillance de la nation, merca de la conciler de la companie de la contra de lique: a sa libéralité lei agens le peuple; il avait luque: as libéralité lei agens le peuple; il avait luque: des explorant à la cour, des servitours dans les contra des reportes de la contra les proctestas, pour la adrete de la redigion contra las proctestas, pour la adrete de la redigion

camonque.

La moitié du royaume entra avec empresaement
dans cette nouvelle confédération. Le pape SixteQuint donna sa bénédiction à la Ligue, et la protésea comme une pouvelle milier ornaine. Poi-

lippe II, roi d'Espagne, selon la politique des souverains qui concourent toujours à la ruine de leurs voisins, encouragea la Ligue de toutes ses forces, dans la vue de mettre la France en pièces, et de a'enrichir de ses dénouilles.

Ainsi Henri III, toujours ennemi des protestants, fut trahi lui-même par des entholiques, assiégé d'ennemis secrets et déclarés, et inférieur en autorité à un sujet qui, soumis en apparence, était réellement plus roi que lui.

La seule ressource pour se tirer de cet embarras était peut-être da se joindre avec Henri de Navarre, dont la fidélité, le courage, et l'esprit infatigable, etaient l'anique barrière qu'on pouvait opposer à l'ambitios de Guise, et qui pouvait retenir dans le parti du roi tous les protestants; ce qui elt mis un arand noisié de lous dans sa balance.

Le roi, dominé par Guise, dont il se délisit, mais qu'il n'austa l'étaire, rintimélé par le pape, trabit par son conseil et par sa mauvaise politique, prit un parti tout oppose; il se mit lui-même à la tête de la maiste l'augue. Dans l'exprience de s' en mentre, il s'unit avec Guise, son sujet rebelle, contre son sucresseur et son beur-frere', que la nature et la bonne politique lui désignaient pour son allié.

Henri de Navarre commandait alors en Gascogna une petite arméa, tandis qu'un grand corps de troupes accourait à son secours de la part des princes protestants d'Allemagne: il était déjà sur les frontières de Lorraine.

Le roi s'imagina qu'il pourrait tout à la fois réduire le Navarrais, et se débarrasser de Guise. Dans ce dessein, il envoya le Lorrain avec une très-petite et très-faible armée contre les Allemands, par lesquels il faillit à être mis en déroute.

Il fit marcher en même temps Joyeuse, son favori, contre le Navarrais, avec la fleur de la noblesse française, et avec la plus puissante armée qu'on eût vue depuis François 1º°. Il cébous dans tous cest desseins : Henri de Navarra défit entièrement à Coutras ectte armée si redoutable, et Guise remporta la victoire sur les Alemands.

Le Navarrais ne se servit de sa victoire que pour offrir une paix sûre au royaume, et son secours au rol. Mais, quoique vainqueur, il se vit refusé, le roi craignant plus ses propres sujets que ee prince.

Guise retourna vietorieux à Paris, et y fut reque comme le sauveur de la nation. Son parti devint plus audacieux, et le roi plus méprisé; en sorte que fusies semblait plutôt avoir triomphé du roi que des Allemands. Le roi, solléité de toutes parts, sortit, maistrop tard, de sa profonde léthagie. Il essay afbattre la Ligne: il woulut s'assurer de quelques bourçois les plus séditieux : Il ous définatés à Guise l'entrée de Paris; mais il éprouva à see dépons ce que c'est que de commander and povoir. Guise, au mépris de ses ordres, vint à Paris; les bourgeois prirent les armes; les gardes du roi fuzurel greis prirent les armes; les gardes du roi fuzurel arrêtés, et Jul-même fut emprisonné dans son pa-

Rarement les hommes sont assez bons ou assez niéchants. Si Guise avait entrepris dans ce jour sur la liberté ou la vie du roi, il surait été le maltre de la France; mais il le laissa échapper après l'avoir assiégé, et en fit ainsi trop ou trop peu.

Henri III s'enfuit à Biolis, où il conroqua les écht-be-généraux de royame. Ces étate ressemblissim au parlement de la Grande-Bretagne, quant à leur convocation; mais leurs opérations étalent différentes. Comme lis étaient rarement assemblés, sis lis n'avaient point de règles pour se conduire; c'éc tait en général une assemblée de geus incapables, fauté d'expérience, da savoir prendre de justes mesures; ce qui formait une véritable confusion.

Guise, après avoir chassé son souverain de sa capitale, oss venir le braver à Blois, en présence d'un corps qui représentait la nation. Henri et lui se réconcilièrent solennellement; ils alièrent ensemble au même autet; ils y communièrent ensembles. L'un promit par serment d'ouilière tottes les jujures passées, l'autre d'être obéissant et déde à

ble. L'un promit par serment d'oublier toutes les jujures passées, l'autre d'être obéissant et fidèle à l'avenir; mais dans le même temps le roi projetait de faire mourir Guise, et Guise de faire détrêner le roi.

Guise avait été suffiamment averti de se défier de Henri; mais i les morprissis trop pour le cruire assez hardi d'entreprendre un assasiant. Il foit à dupe 
de sa sécurité; les viauri résoit de se rengre de lai 
et de son frère le cardinal de Guise, le compagnon 
des se ambitique desseins, et le plus hardi promisteur de la Lique. Le rei fit luiendine provision de 
des sa mibitique distribus à quidupes Guissona qui 
vétaient offerts d'être les ministres des a requance. 
El turbent Guise dans le calibret du reij mais 
ces môners hommes qui avaient tale fie due ne vouturent joint turrepre leurs maind dans le sang de

lurent point tremper leurs mains dans le sang de son frère, parce qu'il était prêtre at cardinal; comme si la vie d'un homme qui porte une robe longue et un rabat était plus sacrée que celle d'un homme qui porte un habit court et une épée!

Le roi trouva quatre soldats, qui, au rapport du jésuite Maimbourg, n'étant pas si scrupuleux que les Gascons, tuèrent le cardinal pour cent écus chacun. Ce fut sous l'appartement de Catherine de Médicis que les deux frères furent tués; mais elle ignorait parfaitement le dessein de son fils, n'ayant plus alors la confiance d'aucun parti, et étant même abandonnée par le roi.

Si une telle rengeance ciù téi revêtue des formiliés de la loi, qui sont les instruments anturels de la justice des rois, ou le roile naturel de leur iniquité, la Lique en dei téé pourantele; unais, unaquant de cette forme solemelle, cette exciton fut regardée comme un méteras assassinat, et ne fit qui'rriter le parti. Le sang des Guises fortifié les protestants. Plusieurs villes de France se révoltères douvertement contre le roi.

Il vint d'abord à Paris; mais il en trouva les portes fermées, et tous les habitants sous les armes. Le fameux due de Mayenne, cadet du feu duc de Guise, était alors dans Paris. Il avait été éclipsé

par la gloire de Guise pendant sa vie; mais, après sa mort, le roi le trouva aussi dangereux ennemi que son frère : il avait toutes ses grandes qualités, auxquelles il ne monqua que l'éclat et le lustre. Le parti des Lorraius était très nombreux dans

Le parti des Lorraius était très nombreux dans Paris. Le grand nom de Guise, leur magnidienne, leur libéralité, leur zèle apparent pour la religion catholique, les avaient rendus les délices de la ville. Prêtres, bourgeois, femmes, magistrats, tout se ligus fortement avec Mayenne pour poursuivre use rengeance qui leur parsissat l'égitime.

La reure du due présenta une requête au parlement contre les meurtiers de son mari. Le procès commença suivant le cours ordinaire de la justice : deux conseillers furent nommés pour informer des circonstances du erime; mais le parlement n'alla pas loin, les principaux étant singulièrement attendés aux intérêts du roi.

La Sorbonne ne suivit point cet exemple de modération : soisante et dix docteurs publièrent un écrit par lequel ils déclarèrent Henri de Valois déchu de son droit à la couronne, et ses sujets dispensés du serment de fidélité.

Mair Lautorité royale n'avait pas d'ennemis plus d'angreux que ces bourgois de Paris nommés les Scize, non à cause de leur nomite, puisqu'ils étaient quarante, mais à cause des seize quartiers de Paris, dont ils s'étaient partagé le gouvernement. Le plus considérable de tous cres bourgeois était un certain Le Clerc, qui avait usurgé le grand onde Bussi. Cétait un citory handig, et un méchant soldat, comme tous ses compagnons. Cas étaits un estaient de la comme tous ses compagnons con contra de suit de la comme tous ses compagnons con contra de la contra de la comme tous ses compagnons. Cas étaits avait ne quite na sustoit étabolus, et devin-ernet dans la suite sussi insupportables à Mayenne qu'ils avaient éte terribles au roi.

D'alliuru les prêtres, qui ont toquors és las trompetes de toutes he rivolutions, tonasient en chaire, et assuraient, de la part de Dieu, que reciti qui tuerris le tyran enterrait infalliblement en paradis. Les noms aucrès et dangereur de Jehn et de Judith, et tous ces saussiants connacres par l'Ecriture sainte, frappaient partous le oritonacres par l'Ecriture sainte, frappaient partous les nations de l'autorités de la mation. Dans cette différent de l'autorités de l'autorit

Il mena son armée au roi; mais avant que ses troupes fussen arrivées, il vint le trouvre, so-compagné d'un seul page. Le roi fut étonné de ce trait de générosité, dont il n'avait pas été lui-même capable. Les deux rois marchirent vers Parix à la têté upour puissante armée. La ville n'était point en état de se défendre. La Lique touchait au moment des armie entière, lorsqu'un jeure reliei gieux de l'ordre de Saint-Dominique changes toute la face des failles.

Son nom était Jacques Clément; il était né dans un village de Bourgogne appelé Sorbonne, et alors âgé de vingt-quatre ans. Sa farouche piété, et son esprit noir et mélancolique, se laissèrent bientôt entraîner au fanatisme par les importunes clameurs des prêtres. Il se chargea d'être le libérateur et le martyr de la sainte Ligue. Il communiqua son projet à ses amis et à ses supérieurs : tous l'encouragérent, et le canonisèrent d'avance. Clément se prépara à son parricide par des jeûnes et par des prières continuelles pendant des nuits entières. Il se confessa, recut les sacrements, puis acheta un bon couteau. Il alla à Saint-Cloud, où était le quartier du roi, et demanda à être présenté à ce prince, sous prétexte de lui révéler un secret dont il lui importait d'être promptement instruit. Avant été conduit devant sa majesté, il se prosterna avec une modeste rougeur sur le front, et il lui remit une lettre qu'il disait être écrite par Aebille de Harlay, premier président. Tandis que le roi lit. le moine le frappe dans le ventre, et laisse le couteau dans la plaie; ensuite, avec un regard assuré, et les mains sur sa poltrine, il lève les yeux au ciel, attendant paisiblement les suites de son assassinat. Le roi se lève, arrache le couteau de son ventre, et en frappe le meurtrier au front. Plusieurs courtisans accoururent au bruit. Leur devoir exigeait qu'ils arrêtassent le moine pour l'interroger, et tâcher de découvrir ses eom plices; mais ils le tuèrent sur-le-champ, avec une précipitation qui les fit soupconner d'avoir été trop instruits de son dessein. Henri de Navarre fut afors roi de France par le droit de sa naissance, reconnu d'une partie de l'armée, et abandonné par l'autre.

Le due d'Épernon, et quelques autres, quittèrent l'armée, alléguant qu'ils étaient trop bons catholiques pour prendre les srmes en faveur d'un roi qui n'allait point à la messe. Ils espéraient secrètement que le renversement du royaume, l'oblet de leurs désirs et de leur espérance, leur donneralt occasion de se rendre souverains dans leur pays.

Cependant l'attentat de Clément fut approuvé à Rome, et ce moine adoré dans Paris. La sainte Ligue reconnut pour son roi le cardinal de Bourbon, vieux prêtre, onele de Henri IV, pour faire voir au monde que ce n'était pas la maison de Bourbon, mals les hérétiques, que sa haine poursuivait. Ainsi le due de Mayenne fut assez sage pour ne pas usurper le titre de roi; et eependant il a'empara de toute l'autorité royale, pendant que le matheureux cardinal de Bourbon, appelé roi par le Ligue, fut gardé prisonnier par Henri IV le reste de sa vie, qui dura encore deux ans. La Ligue, plus eppuyée que jamais par le pape, secourue des Espagnols, et forte par elle-même, étalt parvenue au plus haut point de sa grandeur, et fesait sentir à Henri IV cette halne que le faux zele inspire, et ce mépris que font naître les heureny succès.

Henri evait peu d'amis, peu de pleces importantes, point d'argent, et une petite armée; mais son courage, son activité, sa politique, suppléaient à tout ce qui lui manquait. Il gagns plusieurs batailles, et entre sutres celle d'ivry sur le dne de Mayenne, une des plus remarquables qui eient jamais été données. Les deux généraux montrèrent dans ce jour toute leur capacité, et les soldats tout leur courage. Il y eut peu de fautes commises de part et d'eutre. Henri fut enfin redevable de la victoire à la supériorité de ses connaissances et de sa valeur : mais il evous que Mavenne avait rempli tous les devoirs d'un grand général : « Il n'a » péché, dit-il, que dans la cause qu'il soutenait. »

Il se montra, après la vietoire, sussi modéré qu'il avait été terrible dans le combat. Instruit que le pouvoir diminue souvent quand on en fait un usege trop étendu, et qu'il augmente en l'employant avec ménegement, il mit un frein à la fureur du soldat armé contre l'ennemi; il eut soin des blessés, et donna la liberté à piusieura personnes. Cependant tant de valeur et tant de générosité ne touchèrent point les ligueurs.

la querelle de toute l'Europe. Le roi Philippe II était vivement engagé à défendre la Ligue : la reine Élisabeth donneit toutes sortes de secours à Henri, non parce qu'il était protestant, mais parce qu'il était ennemi de Philippe II, dont il lui était dangereux de laisser croître le pouvoir. Elle envoya à Henri cinq mille hommes, sous le commandement du comte d'Essex, son favori, auquel elle fit depuis trancher le tête.

Le roi continua la guerre avec différents succès. Il prit d'assaut tous les faubourgs de Paris dans un seul jour. Il eût peut-être pris de même la ville, a'il n'eût pensé qu'à la conquérir; mais il craignit de donner sa capitale en prole aux soldats, et de ruiner une ville qu'il avait envie de sauver. Il assiègea Paris; il leva le siège, il le recommença; enfin il bloqua la ville, et lui coupa toutes les communications, dans l'espérance que les Parisiens seraient forcés, par la disette des vivres, à se rendre sans effusion de sang.

Mais Mayenne, les prêtres, et les Seize, tournérent les esprits avec tant d'art, les envenimèrent si fort contre les hérétiques, et remplirent leur imagination de tant de fanatisme, qu'ils aimèrent mieux mourir de faim que de se rendre et d'obéir. Les moines et les religieux donnérent un spectecle qui, bien que ridicule en lui-même, fut cependant un ressort merveilleux pour animer le peuple. Ils firent une espèce de revue militaire. marchant par reng et de file, et portant des armes rouillées par-dessus leurs capuchons, avant à leur tête la figure de le vierge Marie, branlant des épées, et eriant qu'ils étalent tout prêts à combattre et à mourir pour la défense de la foi; en sorte que les bourgeois, voyant leurs confesseurs armés. crovsient effectivement soutenir la cause de Dieu.

Quol qu'il en soit, la disette dégénéra en famine universelle : ee nombre prodigieux de citovens n'avait d'autre nourriture que les sermons des prêtres et que les miracles imaginaires des moines, qui, par ce pieux artifice, avalent dens leurs couvents toutes choses en abondance, tandis que toute la ville était sur le point de mourir de faim. Les misérables Parisiens, trompés d'abord par l'espérance d'un prompt secours, chantaient dans les rues des ballades et des Ismpons contre Henri : folie qu'on ne pourrait attribuer à quelque autre nation avec vraisemblance, mais qui est assez conforme eu génie des Français, même dans un état al effreux. Cette courte et déplorable joie fut bientôt entièrement étouffée par le misère la plus réelle et la plus étonnante : treute mille hommes monrurent de faim dans l'espace d'un mois. Les mal-Les guerres civiles de France étaient devenues | heureux citoyens, presses par la famine, essayàrend & faire une espèce de pala arec les os des monts, tesquel étant brisée à boollis fermilient une sorte de geléci mais cette nourriture al peu naturelle ne serait qu'à les faire mourir plus promptement. On contact (et cels est attesté par les inconganges les plus authentiques) qu'un fermant une et manges our propre refinat, als reste, l'incident plus de la compassion pour leur chief plus de compassion pour leur état qu'ils n'en avaient eux-némes : son loon naturell'emports aux son inéérés particules.

Il souffrit que ses soldats vendissent en partieuher toutes sortes de provisions à la ville. Ainsi on vit arriver ce qu'on n'avait pas encore vu, que les assiégés étaient nourris par les assiégeants : c'était un spectacle bien singulier, que de voir les soldats qui, du fond de leurs tranchées, envoyaient des vivres aux eitoyens, qui leur jetaient de l'argent de leurs remparts. Plusieurs officiers, entralnés par la licence si ordinaire à la soldatesque, trognaient un aloyau pour une fille; en sorte qu'on ne voyait que femmes qui descendaient dans des baquets, et des baquets qui remontalent pleins de provisions. Par là une licence hors de saison régna parmi les officiers; les soldats smassèrent beaucoup d'argent : les assiégés forent soulagés, et le rol perdit la ville; car dans le même temps une armée d'Espagnols vint des Pays-Bas. Le roi fut obligé de lever le siége, et d'aller à sa rencontre au travers de tous les dangers et de tous les liasards de la guerre, jusqu'à ce qu'enfin les Espa-

gnols ayant été chassés du royaume, il reviut une troisième fois devant Paris, qui était toujours plus opiniâtré à ne point le recevoir.

Sur esc entrélite, le cardinal de Bourbon, ce fantione de la proyate, mourut v. On int une assemblée à Paris, qui nomms les états-généraux de royame pour procéder à l'étéction d'un noureau roi. L'Espague influait fortement sur ces états; a Mayane avait un parti considérable qui vouinit le mettre sur le trône. Enfin Hienri, enouyé de la revatio nocessité de faire éternellement la guerre à caption cestif de faire éternellement la guerre à caption cestif de faire éternellement la guerre à caption cestif de faire éternellement la guerre à caption de l'Edite romaine. Peu de semnines après, Paris lui ouvrit ses portes. Ce de semnines après, Paris lui ouvrit ses portes ce de manifest de la manganismité, il Poblict fiellement en allant à la messe, et en recevant l'absolution de pape.

Tool is peuple, change dans ce jour salutaire, Reconstat son viru jo, son vaisqueur, et son père. Dèl-lors en admira ce rèpas forbuné, El commende tipe tart, et trop tol terminé. L'Autrichien tremits. Justiennesi désaranée, Rome adoptis Borrios, Rome s'en vit ainée. La Discorde reuira dans l'éternétie suit. La Discorde reuira dans l'éternétie suit. Le proposition de la comment de la comment de la Le proposition de la comment de la Le proposition de la Le commentate de la profise de Fait le meilleur sujet de plus juste des prioces. Fait le meilleur sujet de plus juste des prioces.

\* Le 9 mai 1590.

# DISSERTATION

### SUR LA MORT DE HENRI IV.

Le plus horrible accident qui soit jamais arrivé en Europe a produit les plus odieuses conjectures. Presque tous les mémoires du temps de la mort de Henri IV jettent également des soupcons sur les ennemis de ce bon roi, sur les courtisans, sur les jésuites, sur sa maîtresse, sur sa femme même. Ces accusations durent encore, et on ne parle jamais de cet assassinat sans former un jugement téméraire. J'ai toujours été étonné de cette facilité malheureuse avec laquelle les hommes les plus ineapables d'one méchante action aiment à imputer les crimes les plus affreux aux hommes d'état, aux hommes en place. On veut se venger de leur grandeur en les accusant; on veut se faire valoir en racontant des anecdotes étranges. Il en est de la conversation comme d'un spectacle, comme d'une tragédie, dans laquelle il faut attacher par de grandes passions et par de grands erimes.

Des volcurs assassienst Vergier dans is rue; tott Paris accuse de ce neuertre organd prince. Une rougoele gourprée enlêve des personnes considerables. Il faut qu'étaie aint et ét touts empoisiderables de la require de la restate de la controit de la restate de la comme de la consant de bouche en boucle, et biendit de livre en irre, devient une vérité importante sur yeux de la postérité doquier récluis. Depuis que je m'applique à l'histoire, je ne cress de n'indigner conrections pe plaiert à l'orier leure ouvergreis bissorients se plaierts à tourier leure ouvergreis bissorients se plaierts à tourier leure ouvergreis.

La mère de Henri IV mourt d'une pleurésie; combien d'auteurs la font emplosamer par un nurchand de gants qui loi venfit des gants parfomes, et qui était, sichion, l'empoisonners' à hervet de Catherine de Médicis! On ne s'avise guère de douter que le page Alexandre VI ne soit mort du poison qu'il avait préparé pour le cardinal Cornéo, et pour quépues autres cardinarat dont il voulsit, dit-on, être l'herêtier. Guichardin, auteur contemporain, auteur respecte, dit qu'on imputsit la mort de ce pontife à ce crine, et à ce châtiment du crime; il ne dit pas que le pape fut un empoisonneur, il le laisse entendre, et l'Europe ne l'a que trop bien entendu.

Et moi l'ose dire à Gnichardin : « L'Europe est trompée par vous, et vous l'avez été par votre possion. Vous étiez l'ennemi du pape; vous avez trop cru votre haine et les actions de sa vie. Il avait, à la vérité, exercé des vengeances cruelles et perfides contre des ennemis aussi perfides et aussi eruels que lui; de là vous concluez qu'un pape de soixante-douze ans n'est pas mort d'une facon naturelle; vous prétendez, sur des rapports vagues, qu'un vieux souverain, dont les coffres étaient remplis alors de plus d'un million de ducats d'or, voulut empoisonner quelques cardinaux pour s'emparer de leur mobilier; mais ce mobilier était-il un objet si important? Ces effets étaient presque toujours enlevés par les valets de chambre, avant que les papes pussent en saisir quelques dépouilles. Comment pouvez-vous croire qu'un homme prudent ait voulu hasarder, pour un aussi netit gain, une action aussi infâme, one action qui demandait des complices, et qui tôt ou tard eût été découverte? Ne dois-je pas croire le journal de la maladie du pape, plutôt qu'un bruit populaire? Ce journal le fait mourir d'une sièvre donble-tierce. Il n'y a pas le moindre vestige de cette accusation intentée contre sa mémoire. Son fils Borgia tomba malade dans le temps de la mort de son père; voilà le seul fondement de l'histoire du poison, Le père et le fils sont malades en même temps, donc ils sont empoisonnés; ils sont l'un et l'autre de grands politiques, des princes sons serupule, done ils sont atteints du poison même qu'ils destinaient à douze cardinaux. C'est sinsi que raisonne l'animosité; e'est la logique d'un peuple qui déteste son maître : mais ee ne doit pas être celle d'un historien. Il se porte pour juge, il prononce les arrêts de la postérité : il ne doit déclarer personne coupable sans des preuves évidentes. » Ce que je dis de Guichardin, je le dirai des Mémoires de Sulli au suiet de la mort de Henri IV.

Ces Mémoires furent composés par des secrétaires

do du de Salli, alors disgracié per Maria de Médicis, ou y laises chapper equelares soupores sur cette princesse, que la mort de Henri IV desait matterase du royamen, et um de des ferromatterase du royamen, et um de de ferrolation de la companie de des Mémoires de Condé fait ass efforts pour donner au misrable Naraillo les complers las plus respectables. Ny 3-d di donc pas asses de crimasde de la companie de la contro de la contro de la control de la contro

On necure à la fois le P. Alagona, jésuite, onche du deu de Larme, tout le conseil engagnel, la reine Marie de Médicis, la maîtresse de Henri IV. madame de Verneuil, et le du d'Épernon. Chosisset donc. Si la maîtresse set coupalée, il n'y a par d'apparence que l'épouse le soit, is le conseil d'Epagne a mit dans Naples le couteur à la mais de Ravailles, en éret donc pas le due d'Épernon qui l'a scénit dans Paris, ini que Ravailles appetitus catholique d'ora greste, comme il est provet au procès : fuil qui n'avais jinuais fait que des d'internaparence de la maisse de l'activité de la contra engoleta qu'on le récercit à la mastine que de l'activité de l'activit

Il y a des preuves, dit Mézeray, que des pratres avaient mené Ravaillae jusqu'à Naples : je réponds qu'il n'y a aueune preuve. Consultez le procès criminel de ce monstre, vous y trouverez tout le contraire. Je ne sais quelles dépositions vagues d'un nommé Dujardin et d'une Descomans ne sont pas des allégations à opposer aux aveux que fit Ravaillae dans les tortures. Rien n'est plus simple, plus ingénu, moins embarrassé, moins inconstaut, rien par conséquent de plus vrai que toutes ses réponses. Quel intérêt aurait-il eu à cacher les noms de ceux qui l'auraient abusé? Je conçois bien qu'un scélérat associé à d'autres scélérats cèle d'abord ses complices. Les brigands s'en font un point d'honneur; car il y a de ce qu'on appelle honneur jusque dans le crime : cependant ils avouent tout à la fin. Comment donc un jeune homme qu'on aurait sédnit, un fanatique à qui on aurait fait accroire qu'il serait protégé, ne décélerait-il pas ses séducteurs? comment, dans l'horreur des tortures, n'accuserait-il pas les imposteurs qui l'ont rendu le plus malheureux des hommes? N'est-ce pas là le premier mouvement du cœur humain?

Ravaillae persiste toujours à dire dans ses interrogatoires : « J'ai cru bien faire en tuant un » roi qui voulait faire la guerre au pape; j'ai eu

« des visions, des révitations; j'ài oru servir » Des : je reconsais que jes meis trompé, et « que je suis coupable d'un crine horrible; je v'y « jimais det cette par pernone. Voil la substance de toutes se réposers. Il avour que le soisaison de toutes se réposers. Il avour que le partie roi, pour le détourrer de laire la guerre en fateur des princes héréques; il avour que le dessein de ture le roi l'a déjà tenté deux fois, qu'il y « raissis, qu'il a qu'ilt Paris pour se reder le care finatione. Il ejue l'un de se interrogatoires, François Ranzailles.

#### Que toujours dans mon cour Jésus soit le vainqueur!

Qui ne reconnaît, qui ne voit, à ees deux vers dont il accompagns sa signature, un maiheureux dévot dont le cerveau égaré était empoisonné de tous les venins de la Ligue?

Ses complices étaient la superstition et la fureur qui animèrent Jean Chastel, Pierre Barrière, Jacques Clément. C'était l'esprit de Poltrot, qui assassina le due de Guise; e'étaient les maximes de Balthazar Gérard, assassin du grand prince d'Orange. Ravaillae avait été feuillant; et il suffisait alors d'avoir été moine, pour croire que c'était une œuvre méritoire de tuer un prince ennemi de la religion catholique. On s'étonne qu'on ait atteuté olusieurs fois sur la vie de Henri IV. le meilleur des rois; on devrait s'étonner que les assassins n'aient pas été en plus grand nombre. Chaque superstitieux avait continuellement devant les yeux Aod assassinant le rol des Philistins; Judith se prostituant à Holoferne pour l'égorger dormant entre ses bras; Samuel eoupant par morceaux un roi prisonnier de guerre, envers qui Saul n'osait violer le drolt des nations. Rien n'avertissait alors que ces cas particuliers étaient des exceptions, des inspirations, des ordres exprès, qui ne tiraient point à conséquence; on les prenait pour la loi générale. Tout encourageait à la démence, tout consacrait le parrieide. Il me paralt enfin blen prouvé, par l'esprit de superstition, de fureur, et d'ignorance qui dominait, par la connaissance du eœur hamain, et par les interrogatoires de Ravaillae, qu'il n'eut aucun complice. Il faut surtout s'en tenir à ces confessions faites à la mort devant des juges. Ces confessions prouvent expressément que Jean Chastel avait commis son parricide dans l'espérance d'être moins damné, et Ravaillae, dans l'espérance d'être sauvé.

Il le faut avouer, ces monstres étaient fervents

dans la fol, literalline se recommande en plement simil François no priven et à lous les saints; il se confines avant de recevoir la question; il charge deux docteurs avançuels il s'est conferir d'assurer le greiller que jamis il s'a parté à personne du chassin de tute le roi; il avone solutene qu'il a parté au P. d'Aubigny, femiles, de quelques visions qu'il a oues et le P. d'Aubigny di très prodemente qu'il na s'en souviest pas; seño le crinicla jure jusqu'ais dereilse monont, sur sa damanties etterales, qu'il est sell coupleb. Vi concer la des receves suffinances.

Cependant l'éditeur du sixième tome des Mémoires de Condé insiste encore; il recherche un passage des Mémoires de L'Estoile dans lequel on fait dire à Ravaillac, dans la place de l'exécution : · On m'a bien trompé quand on m'a voulu persua-» der que le coup que je ferais serait bien reçu » du peuple, puisqu'il fournit lui-même des che-» vaux pour me déchirer. » Premièrement, ces paroles ne sont point rapportées dans le procèsverbal de l'exécution; secondement, il est vrai peut-être que Ravaillac dit on voulut dire : « On » m'a bien trompé quand on me disait : Le roi est » hai, on se réjouira de sa mort. » Il voyait le contraire, et les regrets du peuple; il se voyait l'objet de l'horreur publique. Il pouvait bien dire : « Oo m'a trompé. » En effet, s'il n'avait jamais enter-du justifiar dans les conversations le crime de Jean Chastel; s'il n'avait pas eu les oreilles rebattues des maximes fanatiques de la Ligue, il n'eût jamais commis ce parricide. Voltà l'unique seus de ces paroles. Mais les a-t-il proponcées? Qui l'a dit à M. de L'Estoile? un bruit de ville qu'il rapporte prévaudra - t - il snr un procès-verbal? Dois-je en crorre ce L'Estoile, qui écrivait le soir tous les contes populaires qu'il avait entendus le jour? Défions-nous de tous ces journaux, qui sont des recueils de tout ce que la renommée débite.

Je lus II y a quelques années dix-buit tomes infoide de Mémorie de freu marquis de Dangeux; Jy trouvil on propres paroles : La reine d'Espagne, Maint-Loude Ordean, et mise espojant de la companie de la companie de la svait été mis dans une tourte d'anguilles; la comtesse de Pentin, qui mangua la deserte de la reine, en est morte suasi; trois caméristes en ent eté malades. La roi l'a dic soir à son petit couvert. «Qui ne croireit un set fait, circe en ente de malades. La roi l'a dic caso i à son petit couvert. «Qui ne croireit un set fait, cire et raporté par un courtisun dece macaque, par un homme d'homerur, qui avait soin de recessifier tottes les anecdoirs? Coppulant il est très faux

que la comtesse de Pernits soit morte alors; il est tout aussi faux qu'il y ait eu trola caméristes malades; et non moins faux que Louis XIV ait prononcé des paroles aussi Indiscrètes. Ce n'était point M. de Dangeau qui fessit ces melheureux mémoires, c'était un vieux valet de chambre Imbécile, oui se mélait de faire à tort et à travers des gazettes manuscrites de toutes les sottises qu'il entendait dans les antichambres. Je suppose cependent que ces mémoires tombassent dans cent ans entre les mains de quelque compilateur, que de calomnies alors sous presse! que de mensonges répétés dans tous les jeurnaux! Il faut tout lire avec défiance. Aristote avait bien raison, quand il disait que le doute est le commencement de la sagesse 1.

# EXTRAIT

#### DU PROCÈS CRIMINEL FAITA FRANCOIS BAVAILLAC.

Du 10 mai 1710. A dit qu'il n'a iamais recu apeun outrage du

roi, et que la cour a assez d'arguments suffisants par les interrogatoires et réponses au procès; qu'il n'y a nullement apparence qu'il y ait été induit par argent, ou suscité par gens ambitieux du sceptre de France; ear si tant est qu'il eût été porté par argent ou autrement, il semble qu'il ne fût pas venu jusqu'à trois fois et à trois voyages exprès d'Angouléme à Paris, distants l'un de l'autre de cent lieues, pour donner conseil an roi de ranger à l'Église catholique et romaina ceux de la prétendue réformée, gens du tout contraires à la volonté de Dieu et de son Église; parce que qui a volonté de tuer autrul par argent, dès qu'il se laisse malheureusement corrompre pour assassiner son prince, ne va pas le faire avertir comme il a fait trois diverses fois, ainsi que le sieur de La Force a reconnu, depuis l'homicide commis par l'accusé, avoir été dans la Louvre, et prié instamment de le faire parler au roi, à quoi ledit sieur de La Force aurait répondu qu'il était un papaute et un catholique à gros grain, lui disant s'il connaissait M. d'Épernon; et l'accusé lui récondit qu'oui, et que c'était un catholique à gros grain : et avant dit au sieur de La Force qu'étant catholique, apostolique et romain, et voulant tel vivre et mou-

\* Nous joindrous ici un extrait du procis criminei de Ravaillac, qui peut servir de preuve à ce qu'on vient de lire. rir, il le supplie de vouloir le faire parler au roi, afin de déclarer à a majesté l'intention où il étaldepuis si long-temps de le tuer, n'osont le déclarer à aucun autre, perce que l'ayant dit à sa mejesté, il se serait désisté tout-à-fait de cette mauvaise volonté.

Enquis si de lors qu'il fit ses voyages pour parler au roi et lui conseiller de faire la guerre à ceux de la religion prétendue réformée, il avait protesté à son curé que, si sa majesté ne vonlait cecorder ce dont l'accusé la suppliait, il ferait le malbeureux acte qu'il a commis:

A dit que non, et que s'il l'aveit projeté, s'en était désisté, et aveit ern qu'il était expédient de lui faire cette remontrance plutôt que de le tuer. Remontré qu'il n'avait chengé sa mauvaise in-

Remontré qu'il n'avait chengé as mauvaise intention, parce que depuis le dernier voyage qu'll a fait à Angonlème le Jour de Pâques, il n'e cherché les moyens de parler au rol, ce qui démontre essez qu'il était parti en cette résolution de faire ce qu'il a fait;

A dit qu'il est véritable.

Enquis si le jour de Payues et de son depart il the sainte commonion; adit que non, et l'avait faite le gremier dinnanche de cardene; mais neismoiss qu'il fit c'étèber e la sercice de la sainte messe à l'églies Saint-Paul d'Angouléme, sa paroisse, comme se reconssissant indigne d'approcher de ce très saint et très auguste sacrement, prise de proprie de d'incompréhensible veriu, parce prise de suprise et d'incompréhensible veriu, parce ture le roi, et en tel état ne vouleit s'approcher de la sainte table.

..... Enquis s'il ne les a pas fait venir (les démons) dans la chambre où était couché ledit Dubois:

A dit que non; qu'il est bien vrai que lui accusé étant couché dans un grenier au-dessus de la chamhre dudit Dubois, dans lequel grenier étaient aussi couchées d'autres personnes, il entendit à l'heure de minnit ledit Dubois qui le priait de descendre dans sa chambre, s'exclamant avec grands cris : « Ravaillac, mon ami, descends en has, je suis mort; mon Dieu, ayez pitié de moi! - Alors l'accuse voulut descendre; mais il en fut empêché par ceux qui étaient avec lui, pour la crainte qu'ils avaient; de sorte qu'il ne descendit point, et le lendemein il demanda audit Dubois qui l'avait mil de crier ainsi ; à quoi il lui fit réponse qu'il avait vu dans sa chambre un chien d'une excessive grosseur et fort effroyeble, lequel s'était mis les deux pieds de devant sur son lit; de quoi il avait eu telle penr qu'il en avait pensé mourit, et avait appelé l'accusé à son secours; à quoi l'accusé fit

réponse que, pour renverser ses visions, il deveit avoir recours à la sainte communion, ou à la célébration de la messe; et furent à cet effet au couvent des cordeliers faire dire la messe, pour armer la grâce de Dieu contre les visions de Satan, ennemi commun des hommes.

Remontré qu'il y a apparence que c'était lui qui aveit fait pereître ce chien;

A dit que non, et de peur que nous n'ajoutions pos de foi à ser réponses, estr vérifé serait attestée par ceux qui étaient dens la chambre où it était couché, qui l'empéchiernet de descendre, di était couché, qui l'empéchiernet de descendre, viet était cut l'aprèce de la maison et une sienne cousiene, qui le prièrent de n'y point aller, à cause qu'elles avaient entendu un grand bruit dans la chambre.

Remontré qu'il n'a pas eu volonté de changer son malheureux d'essein, ne voulant recevoir la communion le jour de Pâques, parce que c'était le moyen de s'en divertir, duquel moyen n'eyant usé, et s'etant aiusi éloigné de la sainte communion, il a continné en sa méchante entreprise;

A dit que ce qui l'empêcha de communier fut qu'il avait pris cette résolution le jour de Pâques pour venir ture le roi; mais aurait oui la sainte messe suparavant de partir, eroyant que la communion réelle de sa mère était suffisante pour elle et pour lai.

Remontré que lui eyant eette mauvaise intention de commettre cet acte, il était en péché et en danger de damnation, ne pouvant participer à la grâce de Dieu et communion des fidèies chrétiens, pendant qu'il avait cette mauvaise volonté dont se deveit départir pour être en la grâce de Dieu;

A dit qu'il ne fait pas de difficulté de convenir qu'il n'eit été porté d'un propre mouvement et particulier, contraire à la volonté de Dieu, auteur de tout hien et vérité, contraire au diable, père du mensonge; mais que meintenant, à la remontrance que lui fesons, il reconnalt qu'il n'a pu résister è cette tentation, étent hors du pouvoir des hommes de s'empêcher du mal; et qu'à présent qu'il a déclaré la vérité entière sans rien retenir et eacher, il espérait que Dieu tout bénin et miséricordieux lui feralt pardon et rémission de ses péchés, étant plus paissant pour dissoudre le péché, moyennant la confession et absolution sacerdotale, que les hommes pour l'offenser: priant la sacrée Vierge, saint Pierre, saint Paul, saint François (en pleurant), saint Bernard, et toute la cour céleste du paradis, requérir être ses avocats envers se sacrée majesté, afin qu'elle impose sa croix entre sa mort et jugement de son âme et l'enfer. Par ainsi requiert et espère être participant des

mérites de la passion de notre Sauveur Jésus-Christ, le priant bien très humblement lui faire la grâce d'être associé aux mérites de tous les trésors qu'il a infus en sa puissance apostolique, lorsqu'il a dit : Tues l'etrus.

#### EXTRAIT

# DU PROCES-VERBAL DE LA QUESTION.

Du 27 mai. Arrêt de mort prononcé par le greffier, qui l'a prévenu

que, pour révélation de ses complices, serait appliqué à la question; et le serment de lui pris, a été exhorté de prévequestion; et les irrente de la pris, a de canore de prete-nir le tournent, et s'en redimer par la consaissance de la vérité qui l'avait induit, persondé et fortifé au méchaul acte, à qui il en avait conféré et communiqué; A dit que, par la damnation de son âme, fil n'y a eu homme, femme, ni sutre que lui qui l'ait su; et pre-

sisté, etc....

# ESSAI

# SUR LA POÉSIE ÉPIQUE.

#### CHAPITRE I.

### Des différents goûts des peuples.

On a accablé presque tous les arts d'un nombre prodigieux de règles, dont la plupart sont inutiles ou fausses. Nous trouvons partout des leçons, mais bien peu d'exemples. Rien n'est plus aisé que de parler d'un ton de maître des choses qu'on ne peut exécuter : il v a cent poétiques contre un poème. On ne voit que des maîtres d'éloquence, et presque pas un orateur. Le monde est plein de critiques, qui, à force de commentaires, de désinitions, de distinctions, sont parvenus à obscurcir les conpaissances les plus elaires et les plus simples. Il semble qu'on n'aime que les chemins difficiles. Chaque science, chaque étude, a son jargon inintelligible, qui semble n'être inventé que pour en défendre les approches. Que de noms barbares! que de puérilités pédantesques on entassait il n'y a bas long-temps dans la tête d'un jeune homme, pour lui donner en une année ou deux une très fausse idée de l'éloquence, dont il aurait pu avoir une connaissance très vraic en peu de mois, par la lecture de quelques bons livres! La voie par laquelle on a si long-temps enseigné l'art de penser est assurément bien opposée au don de penser.

Mais éxt surtout en fait de poésie que les commontateurs et les critiques ont prodigie furs lecons. Ils ont laboricusement érrit des volumes sur quelques lignes que l'inagination des poétes a créées en se jouant. Ce sont des tyrans qui ont volus asservis 'd-leurs lois une nation libre, dont lis ne connaissent point le caractère; aussi ces l'includes l'égislateurs n'ont fait souvent qu'enbreuillet tout dans les états qu'ils out volu régletpier.

La plupart ont discouru avec pesanteur de ce qu'il fallait sentir avec transport; et quand même leurs règles aeraient justes, combien pen seraientelles utiles! Homère, Virgile, le Tasse, Milton, a'ont guèra obél à d'autres leçons qu'à celles de

leur génie. Tant de prétendues rècles, tant de liens ne serviraient qu'à embarrasser les grands hommes dans leur marche, et seraient d'un faible secours à ceux à qui le talent manque. Il faut courir dans la carrière, et non pas s'y traîner avec des béquifles. Presque tous les eritiques ont cherché dans Homère des règles qui n'y sont assurément point. Mais comme ce poête gree a composé deux poemes d'une nature absolument différente, ils ont été bien en peine pour coneilier Homère evec luimême. Virgile venant ensuite, qui réunit dans son ouvrage le plan de l'Illade et celui de l'Odyssee , il fallut qu'ils cherchassent eneore de nouveaux expédients pour ajuster leurs règles à l'Énéide. Ils ont fait à peu près comme les astronomes, qui inventaient tous les jours des cereles imaginaires, et créaient ou anéantissaient un eiel ou deux de eristal à la moindre difficulté.

SI un de eeux qu'on nomme savants, et qui se eroient tels, venait vous dire : « Le poème épique est une longue fable inventée pour enseigner une vérité morale, et dans laquelle un héros aeliève quelque grande action, avec le secours des dieux, dans l'espace d'une année; » il faudrait lui répondre : Votre définition est très fausse, car, sans examiner si l'Iliade d'Homère est d'aecord avec votre règle, les Anglais ont un poème épique dont le héros, loin de venir à bout d'une grande entreprise par le secours céleste, en une année, est trompé par le diable et par sa femme en un jour, et est chassé du paradis terrestre pour avoir désobéi à Dieu. Ce poeme, espendant, est mis par les Anglais an niveau de l'Illade, et braucoup de personnes le préférent à Homère avec quelque apparence de raison.

Mais, me direz-rous, le poème épique ne serati done que le récit d'une aventure malheureuse? Non : cette définition serait aussi fausse que l'autre. L'OE dipe de Sophocle, le Canna de Corneille, l'Alladie de Raeine, le Céza de Slakseppere, le Caton d'Addison, la Mérope du marquis Scipion Maffei, le Rodand de Quinanit, sont toutes de helles tragédies, et j'ose dire toutes d'une nature différente : on aurait besoin, en quelque sorte, d'une définition pour chacune d'elles.

Il faut dans tous les arts se donner bien de garde de ces définitions trompeuses, par lesquelles nous osons exclure toutes les beautés qui nous sont inconnues, ou que la coutume ne nous a point eucore rendues familières. Il n'en est point des arts, et surtout de ceux qui dépendent de l'imagination comme des ouvrages de la nature. Nous pouvons définir les métaux, les minéraux, les élémegts, les animaux, parce que leur nature est toujours la même : mais presque tous les ouvrages des hommes changent ainsi que l'imagination qui les produit. Les coutumes, les langues, le goût des peuples les plus voisins différent : que dis-je! la même nation n'est plus reconnaissable au bout de trois ou quatre siècles. Dans les arts qui dépendent purement de l'imagination, il y a autant de révolutions que dans les états: ils changent en mille manières, tandis qu'on cherehe à les fixer.

La musique des anciens Grecs, autant que nous en pouvons juger, était très différente de la nôtre. Celle des Italiens d'aujourd'hui n'est plus celle de Luigi et de Carissimi : des airs persans ne plairaient pas assurément à des oreilles européanes. Mais, sans aller si loin, un Français accoutumé à nos opéra ne peut s'empêcher de rire la première fois qu'il entend du récitatif en Italie; autant en fait un Italien à l'Opéra de Paris; et tous deux ont également tort, ne considérant point que le récitatif n'est autre chose qu'une déclamation notée; que le caractère des deux langues est très différent; que ni l'accent ni le ton ne sont les mêmes : que cette différence est sensible dans la conversation, plus encore sur le théâtre tragique, et doit par conséquent l'être beancoup dans la musique. Nons suivons à peu près les règles d'architecture de Vitruve; rependant les maisons bâties en Italie par Palladio, et en France par nos architectes, ne ressemblent pas plus à celles de Pline et de Cicéron que nos babillements ne ressemblent aux leurs.

Mais, pour revenir à des exemples qui sient puis de rapport à notre spiet, qu'étit la tracédie plus de rapport à notre spiet, qu'étit la tracédie chez les Grezs? Un cheur qui demucarit presque toujours sur le théatre, point de divisions d'actes; très peu d'action, encor moins d'intrigne. Che e Français, c'es pour l'odinaise une suite de concreazions en riqu actes, avec une intrigue de la français et de la devine de la devine de la devine de la régulaje/maient la Factivité qui anime leurs pières un suite de la devine de la régulatique tautre, avec de la dérence et de la régula-

rité, ils l'emporteraient bientôt sur les Grecs et sur les Français.

Qu'on examine tous les autres arts, il n'y eu a aucun qui ne reçoive des tours particuliers du génie différent des nations qui les cultivent.

Quelle sera done l'idée que nous devons nous fontre de la posité pique? L' mot répue vient du gree fest, qui signifie discours l'usege attau du gree fest, qui signifie discours l'usege attau d'aventens héroiques; comme le mot d'orarlo, decte les Bonniais, qui signifiait aussi discours, ne servit dans la suite que pour les discours d'appareit; et comme le tutte d'imperation, qui appartennit aux généraux d'armée, fut ensuite conféré aux seuls souversion de home.

Le poeme épique, regardé en lui-même, est donc un récit en vers d'aventures héroiques. Que l'action soit simple ou complexe; qu'elle s'achève dans un mois ou dans une année, ou qu'elle dure plus long-temps; que la scène soit fixée dans un seul endroit, comme dans l'Iliade; que le héros voyage de mers en mers, comme dans l'Odyssée; au'il soit heureux ou infortuné, furieux comme Achille, ou pieux comme Énée; qu'il y ait uu principal personnage ou plusieurs; que l'action se passe sur la terre ou sur la mer: sur le rivage d'Afrique, comme dans la Lusiada : dans l'Amérique, comme dans l'Araucana; dans le ciel, dans l'enfer, hors des limites de notre monde, comme dans le Paradis de Milton; il n'importe : le poême sera toujours un poême épique, un poême héroïque, à moins qu'on ne lui trouve un nouveau titre proportionné à son mérite. Si vous vous faites scrupule, dissit le célèbre M. Addison, de donner le titre de poême épique au Paradis perdu de Milton, appelez-le, si vous voulez, un poeme divin , donnez-lui tel nom qu'il vous plaira , pourvu que vons eonfessiez que c'est un ouvrage ausi admirable en son genre que l'Illade.

Ne disputons jamais sur les noms. Trai-je refarer le nom de comiédie sux pièces de M. Congrère ou à celles de Caldéron, parce qu'elles ne sont pas dans non fauvair 3 Le aerrière de arts a plus d'étendes qu'on ne pesus. Un homme qui a à lu que les auterns d'assique méprèse tout ce qui est certit dans les lançues vivantes; et celul qui na sits que la matures des on pays est comme ceux qui, visa sist que la lanque de son pays est comme ceux qui, visa sits qu'el la parcia de la comu de France, parce et de comi qu'el qu'el qu'el qu'el qu'el qu'el qu'el qu'el qu'el et de comi qu'el qu'

Mais le point de la question et de la difficulté est de savoir sur quoi les nations polites se réunissent, et sur quoi elles diffèrent. Un poème épique doit partout être fondé sur le jugement, et em-

belli par l'imagination : ce qui appartient au bon sens appartient également à toutes les nations du monde. Toutes vous diront qu'une action une et simple, qui se développe aisément et par degrés. et qui ne coûte point une attention fatigante, leur plaira davantage qu'un amas confus d'aventures monstrueuses. Ou souhaite généralement que cette unité si sage soit ornée d'une variété d'épisodes, qui soient comme les membres d'un corps robuste et proportionné. Plus l'ection sera grande, plus elle pleira à tous les hommes, dont la feiblesse est d'être séduits par tout ce qui est au-delà de la vie commune. Il faudra surtout que cette aetion soit intéressente, car tous les cœurs veulent être remués; et un poeme parfait d'ailleurs, s'il ne touehait point, serait insipide en tout temps et en tout pays. Elle doit être entière, parce qu'il n'y a point d'homme qui puisse être satisfait s'il ne recoit qu'une partie du tout qu'il s'est promis d'avoir.

Telles sont à peu près les principales règles que la nature dicte à toutes les nations qui eultivent les lettres; mais la mechine du merveilleux. l'intervention d'un pouvoir céleste, la nature des épisodes, tout ce qui dépend de la tyrannie de la coutume, et de cet instinct qu'on nomme goût, voilà sur quoi il y a mille opinions, et point de règles générales.

Mais, me direz-vous, n'y a-t-il point des beautés de goût qui plaisent également à toutes les nations? Il y en a sans doute en très grand nombre. Depuis le temps de la renaissance des lettres, qu'on a pris les anciens pour modèles, Homère, Démosthène, Virgile, Cicéron, ont en quelque manière réuni sous leurs lois tous les peuples de l'Europe. et fait de tant de netions différentes une seule république des lettres; meis, au milien de cet accord général, les coutumes de chaque peuple introduisent dans eheque pays un goût particulier.

Vous sentez daus les meilleurs écriveins modernes le caractère de leur pays à trevers l'imitation de l'antique : leurs fleurs et leurs fruits sont échauffés et mûris par le même soleil; mais ils recoivent du terrain qui les nourrit des goûts, des couleurs, et des formes différentes. Vous reconnaîtrez un Italien, un Français, un Angleis, un Espagnol, à son style, comme aux traits de sou visage, à sa prononciation, à ses manières. La douceur et la mollesse de la langue italienne s'est insinuée dans le génie des auteurs italiens. La pompe des paroles, les métaphores, un style majestueux, sont, ce me semble, généralement parlant . le caractère des écrivains espagnols. La force, l'énergie, le hardiesse, sont plus particulières aux Anglais; ils sont surtout amoureux des allégories et des comparaisons. Les Français ont pour eux la clarté, l'exactitude, l'élégance : ils hasardent peu; ils n'ont ni la force anglaise, qui leur paraltrait une force gigantesque et monstrueuse, ni la douceur italienne, qui leur semble dégénérer en une mollesse efféminée.

De toutes ces différences naissent ce dégoût et ce mépris que les netions ont les nnes pour les autres. Pour regarder dans tous ses jours cette différence qui se trouve entre les goûts des peuples voisins, considérons maintenent leur style.

On approuve avec raison en Italie ces vers imités de Lucrèce, dans le troisième stance du premier chant de la lieusolem .

Cost all'egro fanciul porgiamo napersi Di soave licor gli orli del vaso : Succhi amari inganuato intanto ei beve. E dall'inganno suo vita riceve.

Cette eomparaison du charme des fables qui enveloppent des leçons utiles, avec une médecine amère donnée à un enfant dens un vase bordé de miel, ne serait pas soufferte dans un poeme épique françois. Nous lisons avee plaisir dans Montaigne. qu'il faut emmieller la viende salubre à l'enfant. Mais cette imege, qui nous plaît dans son style familier, ne nous paraîtrait pas digne de le majesté de l'épopée.

Voici un autre endroit universellement approuvé, et qui mérite de l'être ; c'est dans la trente-sixième stance du chent seizième de la Jérusalem, lorsque Armide commence è soupconner la fuite de son amant :

Volca gridar : Dove, o crudel, me sola Lasei? ma il varco al suon chiuse il dolore : Si che tornò la flebile parola Più amara indietro a rimbombar sui core.

Ces quetre vers italiens sont très toucliants et très naturels; mais, si on les traduit exactement, ce sera un galimatias en français. « Elle voulait · crier : Cruel , pourquoi me laisses-tu seule? Mais » la douleur ferma le chemin à sa voix; et ces » paroles douloureuses reculèrent avec plus d'a-» mertume, et retentirent sur son eccur. •

Apportone un autre exemple, tiré d'un des plus sublimes endroits du poeme singulier de Milton, dont j'ai déjà parlé; c'est au premier livre (vers 56-67), dans la description de Satan et des enfers.

. . . . Round he throws his baleful eyes That witness'd huge affliction and dismay Mix'd with obdurate pride and stelfast hate : At once, os far as angels ken, he views The dismal situation waste and wild; A dungeon horrible on all sides round,

As one great furnace flam'd; yet from those flamen No light, but rather darkness visible Serv'd only to discover sights of woe, Regions of sorrow, doleful shades, where peace And rest can never dwell, hope never comes That comes to all. etc.

Il promine de tous chées ses tristes yeux, dans lesquals auts primits le desspoil et l'horreur, sere l'orqueil et l'irréconciliàble haine. Il voi d'un cuju d'eil, aussi loin que les regards des chérublas peuveut pereze, ce séjour spourants-le, ces deserte déciole, ce doipni mimente, endianné comme une fournaise énorme. Mais de ces glammes il un sortait point de lautier; ce and des théodres visibles, qui servent suclinent à décourrir des peciels ont sin approphen le repos ai la paix, où l'on me connaît point l'esperance connue personne li paix, où l'on me connaît point l'esperance connue personne libration de l'especie de la contra de la contra de l'especie de l'especie de la contra de l'especie de

Antonio de Solis, dans son excellente Histoire de la conquête du Mexique, après avoir dit que l'endroit où Montézume consultait ses dieux était une large voûte souterraine, où de petits soupiraux laissaient à peine entrer la lumière, ajoute : O permitian solamente la (luz) que bastava, para que se viesse la obscuridad : « Ou laissaient en-» trer seulement autant de jour qu'il en fallait » nour voir l'obseurité, » Ces ténèbres visibles de Milton ne sont point condamnées en Angleterre, et les Espagnols ne reprenueut point cette même pensée dans Solis. Il est très certain que les Francais ne souffriraient point de pareilles libertés. Ce n'est pas assez que l'on puisse excuser la licence de ces expressions; l'exactitude française n'admet rien qui ait besoin d'excuse.

Ou'il me soit permis, pour ne laisser aucun doute sur cette matière, de joindre un nouvel exemple à tous ceux que i'ai rapportés ; le le prepdrai dans l'éjoquence de la chaire. Qu'un homme, comme le P. Bourdaloue, prêche devant une assemblée de la communion anglicane, et qu'animant, par un geste noble, un discours pathétique, il s'écrie : « Oui, chrétiens, vous étiez bien dis-» posés; mais le sang de cette veuve que vous · avez abandonnée; mais le sang de ce pauvre que » yous avez laissé opprimer; mais le sang de ces » miserables dont vous n'avez pas pris en main ja » cause; ce sang retombera sur vous, et vos bonnes » dispositions ne serviront qu'à rendre sa voix plus » forte pour demander à Dieu vengeance de votre » infidélité. Ah! mes chers auditeurs, etc. » Ces paroles pathétiques, prononcées avec force, et accompagnées de grands gestes, feront rire un auditoire anglais : car, autant qu'ils aiment sur le

the state of the s

Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ne sauraient admettre ce sentiment : ils disent que la raison et les passions sont partout les mêmes; cela est vrai, mais elles s'expriment partout diversement. Les hommes ont en tout pays un nez, deux veux, et une bouche : cependant l'assemblage des traits qui fait la beauté en France ne réussira pas en Turquie, ni une beauté turque à la Chine; et ce qu'il y s de plus aimable en Asie et en Europe serait regardé comme un monstre dans le pays de la Guinée. Puisque la nature est si différente d'elle-même, comment veut-on asservir à des lois générales des arts sur lesquels ls coutume, c'est-à-dire l'inconstance, a tant d'empire? Si donc nous voulons avoir une connaissance un peu étendue de ces arts, il faut nous informer de quelle manière on les cultive chez toutes les uations. Il ne suffit pas, pour connaître l'épopée, d'avoir iu Virgile et Homère; comme ce u'est point assez, en fait de tragédie, d'avoir ju Sophocle et Euripide.

Nous devons admirer ce qui est universellement beau cliez les anciens; nous devons nous prêter à ce qui était beau dans leur langue et dans leurs morurs: mais ce serait s'égarer étrangement que de les vouloir suivre en tout à la piste. Nous ne parlons point la même langue. La religion, qui est presque toujours le fondement de la poésie épique, est parmi nous l'opposé de leur mythologie. Nos coutumes sont plus différentes de cellea des héros du siège de Troie que de celles des Américains. Nos combats, nos siéges, nos flottes, n'ont pas la moindre ressemblance; notre philosophie est en tout le contraire de la leur. L'invention de la poudre, celle de la boussole, de l'imprimerie, tant d'autres arts qui ont été apportés récemment dans le monde, ont en quelque facon changé la face de l'univers. Il faut peindre avec des couleurs vraies, comme les anciens; mais il ne faut pas peindre les mêmes choses.

Qu'Homère nous représente ses dieux s'enivrant de nectar, et riant sans fin de la mauvaise grâce dont Vulcain leur sert à boire, cela était bon de son temps, où les dieux étaient ce que les féca sond dans le odire; mals assurément personne ne "sivieres vajour hilo de représente daus un poime une troupe d'anges et de saints buvant et riant à table. Que dirait-ou d'un auteur qui raint, après Virgine, introduire den harpie enlevant le officer virgine, introduire den harpie enlevant le officer en balles avquelles P tou mont, dominon les ancieus, mais que notre admiration ne soit pau une superstition avvegle : et ne fenous pas cette injuntice à la nature humaine et à nous-mêmes, de ferme nou year una buestiet qu'elle répond autour de nous, pour les regarder et à nimez que ser asminer avec auteu de sirécté.

II a y a point de monuments en Italie qui miristent plus l'attention d'un voyager que la Jériasalem da Tasse. Nillon falt autant d'honneur à l'Angelterre que le grand Nevton. Comoins est en Portugal et que livinoi plus l'articoles est en Portugal et que livinoi plus l'articoles est en Portugal et que livinoi plus l'articoles est en artalga pour un homme qui press, d'examierr tous ces poinces épiques de différente nature, nis en des sieles et clans des poys é oligoris le una des autres. Il me semble qu'il y a une astifaction nole à regarde le portraits Vivanta de ce illustres les regardes protraits vivanta de ce illustres tous habites, à je l'ose dire, à la manière de l'our pays.

C'est une entreprise au-delà de mes forces que de prétendre les peindre; j'essaierai seulement de crayonner une esquisse de leurs principaux traits : c'est au lecteur à suppléer aux défauts de ce dessin. Je ne ferai que proposer : il doit juger : et son jugement sera juste, s'il lit avec impartialité, et s'il n'écoute ni les préjugés qu'il a recus dans l'école, ni cet amour-propre mal entendu qui nous fait mépriser tout ce qui n'est pas dans nos mœurs. Il verra la naissance, le progrès, la décadence de l'art; il le verra ensuite sortir comme de ses ruines; il le suivra dans tous ses changements; .il distinguera ce qui est beauté dans tous les temps et chez toutes les nations, d'avec ces beantés locales qu'on admire dans un pays, et qu'on méprise dans un autre. Il n'ira point demander à Aristote ee qu'il doit penser d'un auteur anglais on portugais, ni à M. Perrault comment il doit juger de l'Iliade. Il ne se laissera point tyranniser par Scaliger ni par Le Bossu; mais il tirera ses règles de la nature, et des exemples qu'il aura devant les yeux, et il jugera entre les dieux d'Homère et le dieu de Milton, entre Calypso et Didon, entre Armide et Eve.

Si les nations de l'Europe, au lieu de se mépriser injustement les unes les autres, voulaient faire

une attention moins superficielle aux ouvrages et aux manières de leurs voisins, non pas pour en rire, mais pour en profiter, peut-être de ce commerce mutuel d'observations naîtrait ce goût général qu'on cherche si inutilement.

\*\*\*\*\*

#### CHAPITRE II.

#### HOMÈRE.

Homere vivait probablement environ buit cent cinquante années avant Fere christines [il deial certainement contemporain d'Heisode. Or, Heisode nous appende qu'il eriorité dans l'ège qui suivait celui de la guerre de Troie, et que cet âge, dans que plus l'avait, hindrai avec la guérarion qui existat abra. Il est donc certain qu'Il touier fluoristat abra. Il est donc certain qu'Il touier fluoristat abra. Il est donc certain qu'Il touier fluorissiant il poessit sons qu'est le grave de Troie; avait qu'est avait qu'est avait qu'est avait qui avaient été à ce siére, et il denvi vivillande qui avaient été à ce siére, et il denvi qui avaient vu Ulysse, Mérdia et Achille. Ounnal Il compas l'Iliofe (vugore d'ul') soit Ounnal Il compas l'Iliofe (vugore d'ul') soit

l'auteur de tout cet ouvrage), il ne fit donc que mettre en vers une partie de l'histoire et des fables de son temps. Les Grees n'avaient alors que des poêtes pour historiens et pour théologiens : ce ne fut même que quatre cents ans après Hésiode et Homère qu'on se réduisit à écrire l'histoire en prose. Cet usage, qui paraltra bien ridicule à beaucoup de lecteurs, était très raisonnable : un livre, dans ces temps-là, était nne chose aussi rare qu'un bon livre l'est aujourd'hui : lom de donner au public l'histoire in-folio de chaque village, comme on fait à présent, on ne transmettait à la postérité que les grands événements qui devaient l'intéresser. Le culte des dieux et l'histoire des grands hommes étaient les seuls sujets de ce petit nombre d'écrits. On les composa long-temps en vers chez les Égyptiens et chez les Grecs, parce qu'ils étaient destinés à être retenus par eccur, et à être chantés : telle était la coutume de ces peuples si différents de nous. Il n'y eut, jusqu'à Hérodote, d'autre histoire parmi eus qu'en vers, et ils n'eurent en aucun temps de poésie sans musique.

A l'égard d'Homère, autant ses ouvrages sont connus, autant est-on dans l'ignorance de sa personne. Tout ce qu'on sait de vrai, c'est que, longtemps après sa mort, on lui a érigé des atatues et élève des temples; sept villes puissantes se sont disputé l'inonneur de l'avoir vu naitre; mais la commune opinion est que de son virast il mescommune opinion est que de son virast il mesdigit dans ces sept villes, et que ceiui dont la posterité a fait un dieu a vécu méprisé et suisérable, deux choses très compatibles.

L'Hiade, qui est le grand ouvrage d'Homère, est plein de dieux et de combats peu vraisemblables. Ces sujets plaisent naturellement aux hommes; ils aiment ce qui leur paraît terrible : ils sont comme les enfants, qui écoutent avidement ces contes de sorciers qui les effraient. Il y a des fables pour tout âge, et il n'y a point de nation qui n'ait eu les siennes. De ees deux suiets qui reuntlisseut l'Illade, naissent les deux grands reproches que l'on fait à Homère : on lui impute l'extravagance de ses dieux, et la prossièreté de ses béros : c'est reprocher à un peintre d'avoir donné à ses figures les habillements de son temps. Homère a peint les dieux tels qu'on les crovait, et les hommes tels qu'ils étaient. Ce n'est pas un grand mérite de trouver de l'absurdité dans la théologie païenue; mais il faudrait être bien dépourvu de goût, pour ne pas aimer certaines fables d'Homère. Si l'idée des trois Grâces qui doivent toujours accompagner la déesse de la beauté, si la ceintura de Vénus, sont de soo invention, quelles louanges ne lui doiton pas pour avoir ainsi orné cette religion que nous lui reprochons? Et sì ces fables étaient déià reçues avant lui, peut-on mépriser un siècle qui avait trouvé des allégories si justes et si char-

Quant à ce qu'on appelle grossièreté dans les béros d'Homère, on peut rire tant qu'on youdra de voir Patrocle, au neuvième livre de l'Iliade, mettre trois gigots de mouton dans une marmite, allumer et souffler le feu, et préparer le diner avec Achille; Achille et Patrocle n'en sont pas moins éclatants. Charles XII, roi de Suède, a fait six mois sa cuisine à Deoir-Tocca, sans perdre rien de son héroïsme; et la plupart de nos généraux, qui porteot dans un camp tout le luxe d'une cour effeininée, auront bieo de la peine à égaler ces héros qui fesaient leur cuisine eux-mêmes. On peut se moquer de la princesse Nausicaa, qui, suivie de toutes ses femmes, va laver ses robes, et celles du roi et de la reine : on peut trouver ridicule que les filles d'Auguste ajent filé les habits de leur père lorsqu'il était maître de la moitié de l'innivers : cela n'empêchera pas qu'une simplicité si respectable ne vaille bien la vaine pompe, la mollesse et l'oisiveté, dans lesquelles les personnes d'un haut rang sont nourries,

Que si l'on reproche à Homère d'avoir tant loué la force de ses héros, c'est qu'avant l'invention de la poudre, la force du corps décidait de tout dans les batailles; c'est que cette force est l'origine de tout pouvoir chez les hommes ; c'est que, pou cette supériorité seule, les maines du oerd ont conquis notre hémisphère depuis la Chine pasqua mant Alas. Les anteines se fenialmen une gione p'. Une robustes; leurs plaine téclent des exercises voientes ; il une passient point leurs jours à re faire trainer dans des chers, à couvert des inluences de l'air, pour alle porter la migliane, aviliences de l'air, pour aller porter avail à représenter un Ajax et un récetre, non un courtisse de Versailles ou de Saint-James.

Après avoir rendu justice au fond du sujet des poinnes d'Homère, ce serait ici le lieu d'eanniner la manière doot il les a traités, et d'oser juger du prix de ses ouvrages : mais toot de plumes savantes ont épuisé cette matière, que je me bornerai à une seule réflexion dont ceux qui s'appliquent aux belles-lettres pourront peut-être tier quelque

Si Homère a eu des temples, il s'est trouvé bien des initièles qui se sont moques de sa divinité. Il y a eu dans tous les siecles des savants, des raisonneurs, qui l'ont traité d'écrivain pitoyable, tandis que d'autres étaient à genoux devaot lui.

Ce père de la poésie est depuis quelque temps un grand sujet de dispute en France, Perrault commença la querelle contre Despréaux; mais il apporta à ce combat des armes trop inégales : il consposa son livre du Parallèle des anciens et des modernes, où l'on voit un esprit très superficiel, nulle méthode, et beaucoup de méprises. Le redoutable Despréaux accabla son adversaire, en s'attachant uniquement à relever ses bévues; de sorte que la dispute fut terminée par rire aux dépens de Perrault, sans qu'on entamât seglement le fond de la question. Houdard de La Motte a depuis renouvelé la querelle : il ne savait pas la langue grecque; mais l'esprit a suppléé en lui, autaot qu'il est possible, à cette connaissance. Peu d'ouvrages sont écrits avec autant d'art, de discretion, et de finesse, que ses Dissertations sur Homère. Madame Dacier, connue par uoe érudition qu'on éut admirée dans un homme, soutint la cause d'Homère avec l'emportement d'un commentateur. On eut dit que l'ouvrage de M. de La Motte était d'une femme d'esprit, et celui de madame Dacier d'un homme savant. L'un, par son ignorance de la langue grecque, ne pouvait sentir les beautés de l'auteur qu'il attaquait; l'autre, toute remplie de la superstition des commentateurs. était incapable d'apercevoir des défauts dans l'auteur qu'elle adorait.

Pour moi, lorsque je lus Homère, et que je vis

ces fautes grossières qui justifient les critiques, et | il a créé son art, et l'a laissé imparfait : c'est un ces beautés plus grandes que ces fautes, je ne pus croire d'abord que le même génie cut composé tous les chants de l'Iliade. En effet, nous ne connaissons, parmi les Latins et parmi nous, aucun auteur qui soit tombé si bas après s'être élevé si haut. Le grand Corneille, génie pour le moins égal à llomère, a fait, à la vérité, Pertharite, Suréna, Agésilas, après avoir donué Cinna et Polyeucle; mais Suréna et Pertharite sont des sujets encore plus mal choisis que mal traités : ces tragédies sont très faibles, mais non pas remplies d'absurdités, de contradictions, et de fautes grossières. Enfin j'ai trouvé chez les Anglais ce que je cherchais, et le paradoxe de la réputation d'Homère m'a été développé. Shakespeare, leur premier poète tragique, n'a guère en Angleterre d'autre épithète que celle de divin. Je n'ai jamais vu à Londres la salle de la comédie aussi remplie à l'Andromaque de Racine, toute bien traduite qu'elle est par Philips, ou au Caton d'Addison, qu'aux anciennes pièces de Shakespeare. Ces pièces sont des monstres en tragédie. Il y en a qui durent plusieurs années; on v baptise au premier acte le héros, qui meurt de vieillesse au cinquième; on y voit des sorciers, des paysans. des lyrognea, des bouffons, des fossoyeurs qui creusent une fosse, et qui chantent des airs à boire en jouant avec des têtes de mort. Enfin imaginez ce que vous pourrez de plus monstrueux et de plus absurde, vous le trouverez dans Shakespeare. Quand ie commencais à apprendre la lanque anglaise, je ne pouvais compreudre comment une nation si éclairée pouvait admirer un auteur si extravagant; mais des que j'eus une plus grande connaissance de la langue, je m'apereus que les Anglais avaient raison, et qu'il est impossible que toute une nation se trompe en fait de sentiment . et ait tort d'avoir du plaisir. Ils vovaient comme moi les fautes grossières de leur auteur favori; mais ils sentaient micux que moi ses beautés, d'autant plus singulières que ce sont des éclairs qui ont brillé dans la nuit la plus profonde. Il y a cent cinquante années qu'il jouit de sa réputation. Les auteurs qui sont venus après lui ont servi à l'augmenter plntôt qu'ils ne l'ont diminuée. Le grand sens de l'auteur de Calon, et ses talents, qui en ont fait un secrétaire d'état, n'ont pu le placer à côté de Shakespeare. Tel est le privilége du génie d'invention : il se fait une route où personne n'a marché avant lui ; il court sans guide, sans art, sans règle; il s'égare dans sa carrière, mais il laisse loin derrière lui tout ce qui n'est que raison et qu'exactitude. Tel à peu près était Homère :

chaos encore; mais la lumière y brille déià de tous

Le Clovis de Desmarets, la Pucelle de Chapelain, cea poemes fameux par leur ridicule, sont, à la honte des règles, conduits avec plus de régularité que l'Aliade; comme le Pyrame de Pradon est plus exact què le Cid de Corneille. Il y a peu de petites Nouvelles où les événements ne soient mieux ménagés, préparés avec plus d'artifice, arraogés avec mille fois plus d'industrie que dans Homère; cependant douze beaux vers de l'Iliade sont au-dessus de la perfection de ces bagatelles. autant qu'un gros diamant, ouvrage brut de la nature, l'emporte sur des colifiehets de fer ou delaiton, quelque bien travaillés qu'ils puissent être par des mains industrieuses. Le grand mérite d'Homère est d'avoir été un peintre sublime. Inférieur de beaucoup à Virgile dans tout le reste, il lui est supérieur en cette partie. S'il décrit une armée en marche, • c'est un feu dévorant qui, poussé par · les vents, consume la terre devant lui. · Si c'est un dieu qui se transporte d'un lieu à un autre, « il fait trois pas, et au quatrième il arrive au · bout de la terre. - Quand il décrit la ceinture de Vénus, il n'y a point de tableau de l'Albane qui approche de cette peinture riante. Veut-il fléchir la coière d'Achille? il personnifie les prières : « elles sont filles du maître des dieux, clles mar-» chent tristement, le front couvert de confusion, » les yeux trempés de larmes, et ne pouvant se · soutenir sur leurs pieda chancelants; elles sui-· vent de loin l'Injure, l'Injure altière, qui court - sur la terre d'un pied léger, levant sa tête au-» dacieuse, » C'est ici sans doute qu'on ne peut surtout s'empêcher d'être un peu révolté contre feu La Motte Houdard, de l'académie française, qui, dans sa traduction d'Homère, étrangle tout ce beau passage, et le raccourcit ainsi en deux vers :

#### On apaise les dicux; mais, par des sacrifices, De ces dieux irrités on fait des dieux propices.

Quel malheureux don de la nature que l'esprit, s'il a empêché M. de La Motte de sentir ces grandes beautés d'imagination, et si cet académicien si ingénieux a cru que quelques antithèses, quelques tours délicats pourraient suppléer à ces grands traits d'éloquence! La Motte a ôté beaucoup de défauts à Homère: mais il n'a conservé aucune de ses beautés ; il a fait un petit squelette d'un corps démesuré et trop plein d'embonpoint. En vain tous les journaux ont prodigué des louanges à La Motte en vain avec tout l'art possible, et soutenu de beaucoup de mérite, s'était-il fait un parti considerable; son parti, ses éloges, sa traduction, tout a disparu, et Homère est resté.

Ceux qui ne peuvent pardonner les fautes d'Homère en faveur de ses beautés sont la plupart des esprits trop philosophiques, qui ont étouffé en eux-mêmes tout sentiment. On trouve dans les Pensées de M. Pascal qu'il n'y a point de beauté poétique, et que, faute d'elle, on a inventé de grands mots, comme fatal laurier, bel astre, et que c'est cela qu'on appelle beauté poétique. Que prouve un tel passage, sinon que l'auteur parlait de ce qu'il n'entendait pas? Pour juger des poêtes, il faut savoir sentir, il faut être né avec quelques ctincelles du feu qui anime ceux qu'on veut connaître; comme, pour décider sur la musique, ce n'est pas assez, ce n'est rien même de calculer en mathématicien la proportion des tons, il faut avoir de l'oreille et de l'âme.

Ou'on ne croie point encore connaître les poêtes par les traductions : ce serait vouloir apercevoir le coloris d'un tableau dans une estamne. Les traductions augmentent les fautes d'un ouvrage, et en gâtent les beautés. Qui n'a lu que madame Dacier, n'a point lu Homère; c'est dans le grec seul qu'on peut voir le style du poête, plein de négligences extrêmes, mais jamais affecté, et paré de l'harmonie naturelle de la plus belle langue qu'aient iamais parlée les hommes. Enfin, on verra Honière lui-même, qu'on trouvers, comme ses héros, tout plein de défauts, mais sublime. Malheur à qui l'imiterait dans l'économie de son poême! heureux qui peindrait les détails comme lui! et c'est précisément par ces détails que la poésie charme les hommes.

......

#### CHAPITRE III.

#### VIRGILE.

Il ne fiut avoir neuen égand à la Vic de Virgile, qu'on trouve à la têté de plusieurs difitions des ouvrages de ce grand homme; elle est piène de purifities et de contes ridicales. On y représente Virgile comme une espèce de mapuignon et de fieur de présidentes, qui d'estre qu'un poulain raisdoit et qui, étant interrogé sur le severt de la houissance de l'empereur, répond qu'aquest était fils d'un boulanger, parce qu'il n'avait été jusquele récompensé de l'empereur qu'en rations de pann. Le ne sais par quelle fatalité la mémotre de pann. Le ne sais par quelle fatalité la mémotre de grands hommes est presque toujours déligarde par des contes insipides. Tenont-nous-en à ce que mons sevens cyttainement de Virgile. Il naqui de dé de la fondation de Roma, dans le village d'an-der, à une lieu de dévantous, sous le presure constitut de grand Prompée et de Crassus. Les ides mais de grand Prompée et de Crassus. Les ides parties de la compée de la crassus. Les ides parties de la compée de la crassus de la compée de la crassus de la compée de la crassiste de la compée de la crassiste de la compée de la crassiste de la compée de la

Il est le seul de tous les poêtes épiques qui ait joui de sa réputation pendant sa vie. Les suffrages et l'amitié d'Auguste, de Mécène, de Tucca, de Pollion, d'Horace, de Gallus, ne servirent pas pen sans doute à diriger les jugements de ses contemporains, qui peut-être sans cela ne lui auraient pas rendu si tôt justice. Quoi qu'il en soit, telle était la vénération qu'on avait pour lui à Rome, qu'un jour, comme il vint paraltre au théstre après qu'on y eut récité quelques uns de ses vers, tout le peuple se leva avec des acclamations : honneur qu'on ne rendait alors qu'à l'empereur. Il était né d'un caractère doux, modeste, et même timide; il se dérobait très souvent, en rougissant, à la multitude qui accourait pour le voir. Il était embarrassé de sa gloire; ses mœurs étaient simples; il négligeait sa personne et ses habillements; mais cette négligence était aimsble; il fesait les délices de ses amis par cette simplicité qui s'accordo si bien avec le génie, et qui semble être donnée aux véritables grands hommes pour adoucir l'envie.

Comme les talents sont hornés, et qu'il arrive rarement qu'on touche aux deux extrainité à la fois, il n'était plus le même, dit-on, horsqu'il écrisait en pross. Sénèque le philosophe nous apprend que Virgile n'avait pas mieux réussi en pross que Cicéron ne passait pour avoir réussi en vex. Cependant il nous reste de très beaux veru de Cicéron. Dourquoi Virgile n'avait-il pu descendre à la prose, puisque Cicéron s'éleva quelquefois à la poésie?

Incoce et lut furent combiés de biens par Auguets. Cet heureux typus avait bien qu'un jour par réputation dépendrait d'eux : sussi est-il arric que l'idea que ces daux grands érvinais nous ont donné d'Auguste a efficé l'horreur de susprocerpitous; lis nous font ainer a memoire, ils ont fait, al joue le dire, illusion à toute la terrenont fait, al joue le dire, illusion à toute la terrenont fait, al joue le dire, illusion à toute la terrenont fait, al joue le dire, illusion à toute la terrenont fait, al joue le dire, illusion à toute la terrenont fait, al joue le dire, illusion à toute la terrenont fait, al joue le dire, illusion à toute la terretor de la comme de l'auteur de l'auteur de l'auteur de l'auteur et à l'empreur même. On sait qu'il ordonn, par et à l'empreur même. On sait qu'il ordonn, par on testament, que l'ou bruft su de, diré, dont il il n'était point satisfait; mais on se donna bien de parde d'obéir à sa dernière volonté. Nons avons encore les vers qu'Auguste composa au sujet de cet ordre que Virgile avait donné en mourant; ils sont beaux, et semblent partir du eccur:

Ergone supremis potuit vox improba verbis Tam dirum mandare nefas , ergo ibit in ignes , Magnaque doctiloqui morietur musa Maronis ? etc.

Cet ouvrage, que l'auteur avait condamné aux flammes, est encore, avec ses défauts, le plus beau monament qui nous reste de toute l'antiquité. Virgile tira le sujet de son poême des traditions fabuleuses que la superstition populaire avait transmises jusqu'à lui, à peu près comme Homère avait fondé son Illade sur la tradition du siège de Troie; car, en vérité, il n'est pas croyable qu'Homère et Virgile se soient soumis par hasard à cette règle bizarre que le P. Le Bossu a prétendu établir : c'est de choisir son sujet avant ses personnages, et de disposer toutes les actions qui se passent dans le poeme, avant de savoir à qui on les attribuera. Cette règle peut avoir lieu dans la comédie, qui n'est qu'une représentation des ridieules du siècle, ou dans un roman frivole, qui n'est qu'un tissu de petites intrigues lesquelles n'ont besoin ni de l'autorité de l'histoire, ni du poids d'aucun nom eélèbre.

Les poêtes épiques, au contraire, sont obligés de choisir un héros connu, dont le nom seul puisse imposer au lecteur, et un point d'histoire qui soit par lui-même intéressant. Tout poête épique qui aujvra la règle de Le Bossu sera sûr de n'être jamais ln : mais heureusement il est impossible de la suivre; car, si vous tirez votre sujet tout entier de votre imagination, et que vous cherchiez ensuite quelque événement dans l'histoire pour l'adapter à votre fable, toutes les annales de l'univers oe ponrraient pas vous fournir un événement entièrement conforme à votre plan : il faudra, de nécessité, que vous altériez l'un pour le faire eadrer avec l'autre; et y a-t-il rien de plus ridieule que de commencer à bâtir pour être ensuite obligé de détruire?

Virgie rassembla done dans son poème tous ces différents materiaux qui elibent ejars dans plusieurs livres, et dont on peut voir quelques uns dans Denys d'Italicarnasse. Cet histories trace exactement le cours de la navigation d'Ende; il n'aublien il a fluble des haupies, ni les prédictions de Céléno, ni le petit. Ateogne qui s'écrie que les Tropens out mangé leurs aussiètes, etc. Pour la métamorphione des vaisseux d'Énde en nymples, Denys d'Halisernasse n'on parle point, mis Virne.

gile lui-même prend soin de nous avertir que ce conte était une neicente tradition, Princa fader facto, ced fame persentà : il semble qu'il ait cui honce de cette fable paérile, et qu'il ait roulu se l'excuser à lui-même un se rappelant la evoyance publique. Si on considérait dans ectte vue plusieure sederiule de Virgile, qui choquent su prenier coup d'œil, on serait moins prompt à le condamner.

N'est-il pas vrai que nous permettrions à un auteur français, qui prendrait Clovis pour son héros, de parler de la sainte ampoule, qu'un pigeon apporta du eiel dans la ville de Reims pour oindre le roi, et qui se conserve encore avec foi dans cette ville? Un Anglais qui chanterait le roi Arthur n'aurait-il pas la liberté de parler de l'enchanteur Merlin? Tel est le sort de toutes ces anciennes fables où se perd l'origine de chaque peuple, qu'on respecte leur antiquité en riant de lenr absurdité. Après tout, quelque excusable qu'on soit de mettre en œuvre de pareils contes, je pense qu'il vaudrait encore mieux les rejeter entièrement : un seul lecteur sensé que ces faits rebutent mérite plus d'être ménagé qu'un vulgaire ignorant qui les eroit.

A l'égard de la construction de sa fable, Virgile est blâmé par quelques critiques, et loué par d'autres, de s'être asservi à imiter Homère. Pour moi, si j'ose hasarder mon sentiment, je pense qu'il ne mérite ni ces reproches ni ces louanges. Il ne pouvait éviter de mettre sur la scèce les dieux d'Homère, qui étaient aussi les siens, et qui, selon la tradition, avaient eux-mêmes guidé Enée en Italie: mais assurément il les fait agir avec plus de jugement que le poête grec : il parle comme lui du siège de Troie; mais i'ose dire qu'il y a plus d'art et des beautés plus touchantes dans la description que fait Virgile de la prise de cette ville, que dans toute l'Iliade d'Homère. On nous crie que l'épisode de Didon est d'après celui de Circé et de Calypso; qu'Énée ne descend aux enfers qu'à l'imitation d'Ulysse. Le lecteur n'a qu'à comparer ees prétendues copies avee l'original supposé, il y trouvera une prodigieuse différence. Homère a fait Virgile, dit-on; si cela est, e'est sans doute son plus bel ouvrage.

Il est bieu vrai que Virgile a emprunté du gree quelques comparaisons, quelques descriptions. dans lesquelles même, pour l'ordinaire, il est audessous de l'original. Quand Virgile est grand, il est lui-même; s'il bronche quelquefois, e'est lorsqu'il se pile à suivre la marche d'un autre de

J'ai entendu souvent reprocher à Virgile de la stérilité dans l'invention : on le compare à ces

peintres qui ue savent point varier leurs figures. Voyez, dit-on, quelle profusion de caractères Homera a letés dans son Illade, au lieu que, dans l'Enéide, le fort Cloanthe, le brave Gyas, et le fidèle Achate, sont des personnages insipides, des domestiques d'Énée, et rien de plus, dont les noms ne servent qu'à remplir quelques vers. Cette remarque me paraît juste : maja j'ose dire qu'elle tourne à l'avantage de Virgile. Il chente les actions d'Énée, et Homère l'oisiveté d'Aelulle. Le poête grec était dans la nécessité de suppléer à l'absence de son principal héros; et, comme son talent était de faire des tableaux plutôt que d'ourdir avec art la trame d'une fable intéressante, il a suivi l'impulsion de son génie en représentant avec plus de force que de choix des caractères éclatants, mais qui ne touchent point. Virgile, au contraire, sentait qu'il ne fallait point affaiblir son principal personnage et le perdra dans la fonle : e'est au seul Énée qu'il a voulu et qu'il a dû nous attacher; aussi ne nous le fait-il jamais perdre de vue. Toute

Saint-Evremond dit qu'Éncie est plus propre à tère le fondateur d'un ordre de moines que d'un empire. Il est vrai qu'Encie passe suprès de bian des gans plutio pour méetre que pour un garrqu'il con da courage. Il sont les yeux áblosis de propie de la courage. Il sont les yeux áblosis de faireur d'Acdille, ou des replois égantesques des héres de roman. Si Virgile evait cité moins age, si, au less de représente le courage calme d'un cheft prudent. Il avait peint la ténsirité em prorte d'ajar et de Dimonde, qui comstruct ou tre des dieux, il avait plu devantage à cen tre des dieux, il avait plu devantage à cen aux hommes service.

autre méthode aurait gâté son poeme.

Je viens à la grende et universelle objection que l'on fait contre l'Énéide : les six derniers chants, dit-on, sont indignes des six premiers. Mon edmiration pour ce grand génie ne me ferme point les veux sur ses défauts; je suis persuadé qu'il le sentait lui-même, et que e'était le vraie raison pour laquelle il avait eu dessein de brûler son ouvrage. Il n'avait voulu réciter à Auguste que le premier, le second, le quatrième, et le sixième livre, qui sont effectivement la plus belle partie do l'Énéide. Il n'est point donné aux hommes d'être parfaits. Virgile a épulsé tout ce que l'imagination a de plus grand dans la descente d'Énée aux enfers: il a dit tout au cœur dans les amours de Didon; la terreur et le compassion ne peuvent aller plus loin que dans le description de la ruine de Troie : de cette haute élévation, où il était parvenu au milieu de son vol, il ne pouvait guère que descendre. Le projet du mariage d'Énée avec une Lavinie gu'il n's jamais vue ne savarit tous indresser après les amours de Didon; la guerre contre le Latinie, commence à l'occasion d'une et bleast, ne peut que réfroidir l'imagination échaniffe par la ruine de Trois. Il est bien diffielle de s'éleser quand le sigit baisse. Oppendant il ne fiut pas croire que les sit deviner cleants de l'Éndeis soiet auxs beautés; il n'y en a souren où rous ne reconstruit service de la fire de la force de nou art a tiréche ce aux l'après en que la force de nou art a tiréche ce l'après en que la force de nou art a tiréche partout in mein d'au homme suge qui lutte contre de difficultés; il dispose avec choit cor e que la brillante insignation d'Homètra avait vipandu uvec une profusion sam rèse.

Pour moi, s'il m'est permis de dire ce qui me blesse davantage dans les six derniers livres de l'Encide, e'est qu'on est tenté, en les lisant, de prendre le parti de Turnus contre Énée. Je vois en la personne de Turnus un jeune prince passionnément amoureux, prêt à épouser une princesse qui n'a point pour lui de répugnance; il est favorisé dans sa passion par la mère de Lavinie. qui l'aime comme son fils; les Latins et les Rutules désirent également ce mariege, qui semble devoir assurer la tranquillité publique, le bonheur de Turnus, celui d'Amate, et même de Lavinie : au milien de ces douces espérences. Jorsou'on touehe au moment de tant de félicités, voici qu'un étranger, un fugitif, arrive des côtes d'Afrique, II envoie une ambassade au roi latin pour obtenir un asile; le bon vieux roi commence par lui offrir sa fille, qu'Enée ne lui dentandait pas; de là suit nne guerre cruelle; encore ne commence-t-elle que par hasard, et par une aventure commune et petite. Turnus, en combattant pour sa maîtresse, est tué impitovablement par Énée; la mère de Lavinie au désespoir se donne la mort; et le faible roi latin, pendant tout ee tumulte, ne sait ni refuser ni accepter Turnus pour son gendre, ni faire la guerra ni la paix; il se retire au fond de son pelais, laissant Turnus et Énée se battre pour sa

fille, als d'avoir un gendre, quoi qu'il arrive. Il dict étais se, eme semble, de romdier à ce grand défout: il falisit peut-lère qu'Étais etil tole qu'il second il alor de verger son pay. Il a top l'air du raisit qu'il qu'i princesse même, eussent eu des personnages plus convenables à jouer. Mais ma présomption va trop loin, ce n'est point à un jeune peintre à oser reprendre les défauts d'un Raphaël; et je ne puis pas dire, comme le Corrége: Son piltore anch' to.

#### \*\*\*\*\*

# CHAPITRE IV.

Ajecta avoir levé nos yeux vers Blomère et Virgüle, il est inuite de lea arrête sur leux copistes. Le passeni sous silence Statius et Silius Italieus, l'un faible, l'autre monstrueux imitateur de l'Ridode et de l'Antée; mais il ne faut pas omettre Lucain, dont le génie original a ouvert une route nouvelle. Il n'a rien intié; il ne doit à personne ni ses beautés, ni ses défauts, et mèrite par cels seul une attention particulière.

Lucain était d'une ancienne maison de l'ordre des elievaliers : il naquit à Cordoue en Espagne, sous l'empereur Caligula. Il n'avait encore que huit mois lorsqu'on l'amena à Rome, où il fut élevé dans la maison de Sénèque, son oncle. Ce fait suffit pour imposer silence à des critiques qui ont révoqué en doute la pureté de son langage; ils ont pris Lucain pour un Espognol qui a fait des vers latins; trompés par ce préjugé, ils ont cru trouver dans son style des harbarismes qui n'y sont point, et qui, supposé qu'ils y fussent, ne peuvent assurement être apercus par aucun moderne. Il fut d'abord favori de Néron, jusqu'à ce qu'il est la noble imprudence de disputer contre lui le prix de la poésie, et le dangereux honneur de le remporter. Le sujet qu'ils traitaient tous deux était Orphée. La hardiesse qu'eurent les juges de déclarer Lucain vainqueur est une preuve bien forte de la liberté dont ou jouissalt dans les premières années de ce règne.

Tandis que Nèron fit les déliese des Romains. Lucien eurit pouvoir lai donner des dogges; il le loue même avec trop de finiterie; et en cels seul is a Intilé Virgile, qui valteur la bildesse de donner à Anguste un recress que jamais in homme en cel à Auguste un recress que jamais in homme en doit donner à un autre homme, tel qu'il soit. Néron démentit hiemblé : li força Serique à couspicación l'entre des des la la considera de la configue de consideration, dont la découverte e odit la sie à trais cent Romains du premier range, Étant condamné à la mort, il se fit ouvrir les voines dans un hois baudo et emourant en réclasant des vere de se Phar-

princesse même, eussent ea des personnages plus | sale, qui exprimaient le genre de mort dont il ex-

Il ne fut pas le premier qui choisit une histoire récente pour le sujet d'un poeme épique; Varius , contemporain, ami, et rival de Virgile, mais dont les ouvrages ont été perdus, avait exécuté avec succès cette dangereuse entreprise. La proximité des temps, la notoriété publique de la guerre civile, le siècle éclairé, politique, et peu superstitieux où vivaient César et Lucain, la solidité de son sujet, ôtaient à son génie toute liberté d'invention fabuleuse. La grandeur véritable des béros réels qu'il fallait peindre d'après nature était une nouvelle difficulté. Les Romains, du temps de César, étaient des personnages bien autrement importants que Sarpédon, Diomède, Mézence, et Turnus. La guerre de Troie était un jeu d'enfants eu comparaison des guerres civiles de Rome, où les plus grands capitaines et les plus puissants hommes qui aient jamais été disputaient de l'empire de la moitié du monde connu.

Lucain n'a osé s'écarter de l'histoire : par là il a rendu son poème sec et aride. Il a voulu suppléer au défaut d'invention par la grandeur des sentiments; mais il a caché trop souvent sa sécheresse sous de l'enflure. Ainsi il est arrivé qu'Achille et Énée, qui étaient peu importants par eux-mêmes, sont devenus grands dans Homère et dans Virgile, et que César et Pompée sont petits quelquefois dans Lucain. Il n'y a dans son poeme aucune description brillante comme dans Homère : il n'a point connu, comme Virgile, l'art de narrer, et de ne rien dire de trop; il n'a ni son élégance ni son harmonie : mais aussi vous trouvez dans la Pharsale des beautés qui ne sont ni dans l'Illade ni dans l'Énélde; au milieu de ses déclamations ampoulées, il y a de ces pensées mâles et hardies. de ces maximes politiques dont Corneille est rempli ; quelques uns de ses discours ont la majesté de ceux de Tite-Live , et la force de Tacite. Il peint comme Salluste; en un mot, il est grand partont où il ne veut point être poête : une seule ligne telle que celle-ci, en parlant de César,

#### Nil actum reputans, si quid superesset agendum 1,

vaut bien assurément une description poétique. Virgile et Homère avaient fort bien fait d'amener les divinités sur la scène : Lucain a fait tout aussi

bien de s'en passer. Jupiter, Junon, Mars, Vénus, étaient des embellissements nécessaires anx actions d'Énée et d'Agamennon; on savait peu de chose de ces héros fabuleux : ils étaient comms

Pharsale, livre a, vers 667.

sex vainqueras des jeux olympiques que Pindare chantais, et dost il avait presque rinn a direr; il fallais quil se jetit sur les louanges de Caston, de Pollus et d'Illecule. Les fallais commencements de l'empire romain avaient besoin d'être relevés per l'intervention des disent; mais Casto, Pompés, Caton, Lubiénus, vivaient dans un autre siecle qu'adac, les guernes cirises de Rome et destint trop sérieuses pour ces jeux d'imagination. Quel rolle Cars pouerail dans la plaine de Pharals, el iris venit lui apporter son epés, on al Véaus descendait dans un suege d'or les son ecours.

Ceux qui premant les commencements d'un art pour les priequies de l'art méme nous persuelles qu'un poinne ne saurait subsister sans divinités, pour cept réfacée en est pleier; mais ces divinités sont it peu essentielles su poème, que le plus bét endroit qui soit dans Lucein, et peut-être dans nucum poète, est le discours de Caton, dans le-quel es stôque enemel des faibles désigne d'allier voir le temple de Jupiter Ammon \*, Je me sers de la traduction de Brèbest\*, maltère ses défauts.

Laissons, laissous, dit-il, un secours si honteux A ces ames qu'agite un avenir douteux... Pour être convaincu que la vie est à plaindre. Que c'est un long combat dont l'issue est à craindre, Qu'un trépas glorieux vaut bien mieux que les fers, Je ne consulte point les dieux ni les enfers... Lorsque d'un rien fécond nous passons jusqu'à l'être, Le ciel met dans nos cœurs tout ce qu'il faut connaître, Nons trouvons Dieu partout, partout il parle à nons; Nous savons ce qui fait ou détruit sou courroux : Et chacun porte en soi ce consell salutaire, Si le charme des seus ne le force à se taire, Crovons-nous qu'à ce temple un dien soil limité? Qu'il ait dans ces sablons caché la vérité? Faut-il d'autre séjour à ce monarque auguste Que les cieux, que la terre, et que le cœur du juste? C'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous conduit : C'est sa maiu qui nous guide, et son fen qui nous luit; Tout ce que nous voyons est cet Étre suprême... C'est donc assez, Romains, de ces vives leçous Ou'il grave dans notre âme au point que nous naissons. Si nous n'y savons pas lire nos sveutures, Percer avant le temps dans les choses futures , Loin d'appliquer en vain uos soins à les chercher. Ignorous sans douleur ce qu'il veut pous cacher.

Ce n'est donc point pour n'avoir pas fait nsage du ministère des dieux, mais pour avoir ignoré l'art de bien conduire les affaires des hommes, que Lucain est si inférieur à Virgile. Faut-il qu'après avoir peint César, Pompée, Caton, avec des traits si forts, il soit si faible quand il les fait agir! Ce n'est presque plus qu'une gazette pleine de déclamations : il mo semble que je vois un portique bardi et immense qui me condaît à des ruines.

## CHAPITRE V.

LE TEISSIN .

Après que l'empire romain eut été détruit par les barbares, plusieurs langues se formèrent des débris du latin, comme plusieurs royaumes s'élevèrent sur les ruines de Rome. Les conquérants portèrent dans tout l'occident leur barbarie et leur ignorance; tous les arts périrent : et lorsqu'après huit cents ans ils commencèrent à renaltre, ils renaquirent Goths et Vandales. Ce qui nous reste malheureusement de l'architecture et de la sculpture de ces temps-là est un composé bizarre de grossièreté et de colifichets. Le peu qu'on écrivait était dans le même goût. Les moines conservèrent la langue latine pour la corrompre: les Francs, les Vandales, les Lombards, mélèrent à ce latin corrompu leur jargon irrégulier et stérile. Eufin la langue italieune, comme la fille ainée de la latine, se polit la première, ensuite l'espagnole, puis la française et l'anglaise se perfectionnerent.

pois a trançaise et l'anglaise se perfectionairent. La posisie fut le premier art qui fix cultiré avec les controls de l'Etranque écrivirent dans un temps out le la control de l'Etranque écrivirent dans un temps apportable : chose étrançque propuis point apportable : chose étrançque propuis point les nations du monde ainen en des poètes avant qu'un étrançaire de l'avec avec autre outre dévenirs Homères fleurir chez les Grees plus d'un siècle avanq qu'ul principal de la control de l'avec avec les carallèses, qu'un siècle avanq qu'ul pais noien monument des Hibèreux. On a trouve des channons des les Carallèses, qui figorairent tous les arts. Les Barberes des obtes de la not tous les arts. Les Barberes des obtes de la hort des l'autres de la channon de la caracter pas tier : ce qui pour les presents des caracters pas tier : ce qui pour les presents au articles pas tier : ce qui pour les presents au articles pas tier : ce qui pour les presents au hommes qu'un pe peus de la present de la caracter pas tier : ce qui pour les presents de la caracter pas tier : ce qui pour les presents de la caracter pas tier : ce qui pour les presents de la caracter pas tier : ce qui pour les presents de la caracter pas tier : ce qui pour les presents de la caracter pas tier : ce qui pour les qu'un personne de la caracter pas tier : ce qui pour les presents de la caracter pas tier : ce qui pour les des la caracter pas de la caracter pas de la caracter pas de la caracter pas tier : ce qui pour les de la caracter pas de la caracter pa

Quoi qu'il en soit, le Tasse était encore an herceau, lorsque le Trissin, auteur de la fameuse Sophonitée, la première tragédie écrite en langue vulgaire, entreprit un poème épique. Il prit pour son sujet «Titalie délivrée des Goths par Rélians», « sous l'empire de Justinien. « Son plan est asge et régulier; mais la poésie y est faible. Toutefois l'ouvrage réusait, et cette auvre de bon goût brille y

Phorpate, livre 1x . vers 545.

Né à Vicente le 8 juillet 1478.

pendant quelque temps, jusqu'à ce qu'elle fut absorbée dans le grand jour qu'apporta le Tasse. Le Trissin était un houme d'un savoir très-

étendu et d'une grande capacité. Léon X l'employa dans plus d'une sffsire importante. Il fut ambassadeur auprès de Charles-Quint; mais enfin il saerifia son ambition et la prétendue solidité des affaires à son goût pour les lettres, bien différent en cels de quelques hommes célèbres que nous avons vus quitter et même mépriser les lettres, après avoir fait fortune par elles. Il était avec raison charmé des beautés qui sont dans Homère; et cependant sa grande faute est de l'avoir imité; il en a tout pris, hors le génie. Il s'appuie sur Homère pour marcher, et tombe en voulant le suivre; il cueille les fleurs du poète grec, mais elles se flétrissent dans les mains de l'imitateur. Le Trissin, par exemple, a copié ce bel endroit d'Homère où Junon, parée de la ceinture de Vénus, dérobe à Jupiter des caresses qu'il n'avait pas coutume de lui faire. La femme de l'empereur Justinien a les mêmes vues sur son époux, dans l'Atalia liberata . « Elle commence par se baigner · dans sa bette chambre; elle met une chemise · blanche; et après une longue énumération de . tous les affiquets d'une toilette, elle va trouver · l'empereur, qui est assis sur un gazon dans un · petit jardin; elle lui fait une menterie avec beaucoup d'agaceries, et enfin Justinien

. . . Le diede un bascio Soave, e al gettò le braccia al collo. Ed ella stette, e sorridendo disse : « Signor mio dolce, or the volete fare? Chè se venisse alcuno in questo luogo. E ci vedesse, avrei tanta verpogna, Chè più non ardirei levar la froute. Entriamo nelle nostre usate stanze, Chiudiamo gli usci, e sopra il vostro letto Poniamci, e fate poi quel che vi piace. » L'imperator rispose : « Alma mia vita, Non dubitate de la vista altrui; Chè qui non può venir persona umana Se non per la mia stanza, ed io la chiusi Come qui venni, ed ho la chiave a canto; E penso, che apcor voi chiudeste l' uscio Che vien in esso dalle stanze vostre; Perchè giammai non lo lasciate aperto. » E detto questo, anbito abbracciolla; Poi si colcar ne la minuta erhetta, La quale allegra gli fioria d'intorno, etc.

« L'empereur lui donns un doux baiser, et lui » jeta les bras au cou. Elle s'arrêta, et lui dit en

souriant : « Mon doux seigneur, que voulez-vous s faire? Si quelqu'un entrait ici, et nous décon-· vrait, je serais si honteuse, que je n'oserais . plus lever les yeux. Allons dans notre apparte-· ment , fermons les portes , mettons-nous sur le . lit, et puis faites ce que vous voudrez. . L'emperenr lui répondit : « Ma chère âme, ne craignez » point d'être apercue, personne ne peut entrer » ici que par ma chambre; je l'ai fermée, et j'en ai la clef dans ma poche : je présume que vous » avez aussi fermé la porte de votre appartement » qui entra dans le mien ; car vous ne le laignez in-· mais ouvert. · Après avoir ainsi parlé, il l'em-» brasse, et is jette sur l'herbe tendre, qui semble » partager leurs plaisirs, et qui se couronne de · ficurs. · Ainsi ce qui est décrit noblement dans Homère devient aussi bas et aussi dégoûtant dans le Trissin que les caresses d'un mari et d'une femme devant le monde.

Le Trissis semble n'avoir copié Homère que dann les détails des descriptions : il set trie search dann les détails des descriptions : les trie search prindre les habilitenents et tes meubles de ses héternes de la commentation de la commentat

.....

#### CHAPITRE VI.

#### LE CAMOENS.

Tandis que le Trissin, en Italie, sulvalt d'un pas timide et faible les traces des anciens, le Camoéns, en Portugal, ouvrait une carrière toute nouvelle, et s'acquérait nne réputation qui dure encore parmi ses compatriotes, qui l'appeilent le Virgule portugais.

Camoens, d'une socienne famille portugause, naquit en Espagne 1, dans les dernières années du règne célèbre de Ferdinand et d'Isabelle, tandis que Jean II régnait en Portugal. Après la mort de Jean, il vint à la cour de Lisbonne. la première

<sup>1</sup> Chant mr, vers 682, etc.

<sup>\*</sup> Louis Camoêns est pé à Lisboupe en 1817.

année du règne d'Emmanuel-le-Grand, héritier du trône et des grands desseins du roi Jean. C'étaient alors les beaux jours du Portugal, et le temps marqué pour la gloire de cette nation.

Emmanuel, déterminé à suitre le projet, qui avail échoule tant de foit, de fouvair une route aux Indes orientales par l'Océan, fit partir, est d'AV, Vasco de Jonan avec une filotte pour cette fameuse cutreprise, qui était regardée comme tétraire et imparisable, parce qu'elle était non-velle. Game, et ceux qui eurent la hardiesse de rémbarquer avec lui, passérent pour des insenser qui se sescrilaisent de guité de ecux. Cu fétait qu'un erif dans l'unit courte le roit unu Lisbonne vit partir avec indignation et area lurrance cea armaite proposition de la comme de la

Camoens n'accompagna point Vasco de Gama dans son expédition, comme je l'avais dit dans mes éditions précédentes; il n'alla aux Grandes-Indes que long-temps après. Un désir vague de voyager et de faire fortune. l'éclat que fesaient à Lisbonne ses galanteries indiscrètes, ses mécontentements de la cour, et surtout cette curiosité assez inséparable d'une granda Imagination, l'arracherent à sa patrie. Il servit d'abord volontaire sur un vaisseau, et il perdit un œil dans un comhat de mer. Les Portugais avaient déjà un viceroi dans les Indes. Camoens étant à Goa en fut exilé par le vice-roi. Etre exilé d'un lieu qui pouvait être regardé lui - même comme un exil eruel, c'était on de ces malheurs singuliers que la destinée réservait à Camoens. Il languit quelques années dans un coin de terre barbare sur les frontières de la Chine, où les Portugais avaient un petit comptoir, et où ils commençaient à bâtir la ville de Macao. Ce fut là qu'il composa son poeme de la découverte des Indes, qu'il intitula Lusiade ; titre qui a peu de rapport au sujet, et qui, à proprement parler, signifie la Portugade.

Il obtint un petit emploi à Messo méme, et de la, recioranta resides à Gon, il fla rarioge sur les côles de la Calter, et se siars, dit-on, en nageaut les qui la result. De retour à Gon, ji fla mis en prison; il m'en sortit que pour essayer un plus grand malheur, cedi de suivre en Ariogue un petit gouverneur arrogant et avare il l'éprova toute lut gouverneur arrogant et avare il l'éprova toute humiliation de net ber protégé. Eads il reinit à l'ambient de l'est protégé. Eads il reinit à l'est petit pension d'environ huit eents ilres de notre momais d'aujourd'hui, missi on

ceass lientôt de la nis payer. Il w'eut d'autre retraite et d'autre secura qu'un bojial. Ce fut is qu'il passa le resto de sa rie, et qu'il mourt ut dons un absondon général. A pries fuel i mort, qu'on s'empressa de lui faire des épitaphes honorables, et de les mettre un eang des grands homorables, ques vities se disputérent. Diameur de lui avoir ques vities se disputérent. Diameur de lui avoir ques vities se disputérent. Diameur de lui avoir mourait pasure, et n'eut de réputation qu'après so mott. Tand d'exemples doivent apprendre aux hommes de génie que ce n'est point par le génie qu'on fait às fortune et qu'or ris heurent qu'or r

Le sujet de la Lusiade, traité par un esprit aux rif que le Camoñas, ne pouvait que produire um nouvelle espèce d'épopée. Le fond de son poème n'est ni une guerre, ni une querelle de héros, ni le monde en armes pour une femme; est un nouvean pays découvert à l'aide de la navigation.

Voici comment il débute : « Je chante ces hom-» mes au-dessus du vulgaire, qui, des rives occi-· dentales de la Lusitanie, portés sur des mers qui » n'avaient point encore vu de vaisseaux, allèrent · étonner la Taprobane de leur audace; eux dont » le courage, patient à souffrir des travaux au-delà » des forces humaines, établit un nonvel empire sous un ciel inconnu et sous d'autres étoiles. · Qu'on ne vante plus les voyages du fameux » Troyen qui porta ses dieux en Italie; ni ceux du » sage Gree qui revit Ithaque après vingt ans · d'absence; ni ceux d'Alexandre, cet impétueux » conquérant. Disparaissez, drapeaux que Tra-» jan déployait sur les frontières de l'Inde : voici » un homme à qui Neptune a abandonné son tri-» dent; voiei des travaux qui surpassent tous les « vôtres.

»Et vous, nymphes du Tage, si jamais vous "m'avze inspiré des sons doue et touchauts, "j'ai chanté les rives de votre simable fleure, donnez-moi sujourd'hui des accests flers et hardis; qu'ils aient la force et la clarté de votre cours; qu'ils solent purs comme vos ondes, et que désormais te dieu des vers préfère vos eaux à celles de la fontaire sargér, à

Le poète conduit la flotte portugaise à l'embouchure du Gange: il décrit, en passant, les obtes occidentales, le midi et l'orient de l'Afrique, et les différents peuples qui vivent sur cette côte; il entreméle avec art l'histoire du Portugal. On voit dans le troisième chant la mort de la célèbre înez de Castro, épouse de n'oi don Pétro, dont l'arenture déguisée a été jouée depuis peu sur le thé-fâtre de Paris. Cest, à mong rét, le plus peu morcecu du Camorins; il v a peu d'endroits dans Virgile plus attendrissauts et mieux écrits. La simplicité du poème est rébussée par des fictions aussi neuves que le sujet. En voici uns qui, je l'ose dire, doit réussir dans tous les temps et chez toutes les nations.

Lorqua is flotte est prête à doubler le cap de Bonne-Espérance, appleé alors le promontoire des Tempétes, on aperçoit tout à écoup un formidable polici. C'est un finalme qui s'élève de fond de la mental le 10 contrare, post autour de list, see hars vériendent au list une les surfaces des suus : ce monstre, ou ce dieu, est le gardien de cet coésa, vériendent au list une l'au sufface de suus : ce monstre, ou ce dieu, est le gardien de cet coésa, l'il mence la flotte, il se plaint de l'audice des portugais, qui visunent lui dispater l'empire de cen mer; il leur amoune toutes les celamités qu'ils de cen mer; il leur amoune toutes les celamités qu'ils en lout su'un de doute.

Voici une autre fiction, qui fut extrêmement du godt des Portngais, et qui me paraît conforme au génie italien : c'est une lle enchantée qui sort de la mer pour le rafralchissement de Gama et de sa flotte. Cette lle a servi , dit-on , de modèle à l'île d'Armide, décrite quelques années après par le Tasse, C'est là que Vénus, aidée des conseils du Père éternel, et secondée en même temps des flèches de Cupidon, rend les Néréides amoureuses des Portugais. Les plaisirs les plus lascifs y sont peints sans ménagement; chaque Portugais embrasse une Néréide ; Thétis obtient Vasco de Gama pour son partage. Cette déesse le transporte sur une haute montagne, qui est l'endroit le plus délieisux de l'île et de là lui montre tous les rovaumes de la terre, et lui prédit les destinées du Portugal.

Camoens, après s'être abandonné sans réserve à la description voluptueuse de cette fle, et des plaisirs où les Portugais sont plongés, s'avise d'informer le lecteur que toute cette fiction ne signifie autre chose que le plaisir qu'un honnête homme sent à faire son devoir. Mais il faut avouer qu'une lle enchantée, dont Vénus est la déesse, et où des avinphes caressent des matelots après un voyage de long cours, ressemble plus à un musico d'Amsterdam qu'à quelque chose d'honnête. J'apprends qu'un traducteur du Camoens prétsnd que dans ce poême Vénus signifie la sainte Vierge et que Mars est évidemment Jésus-Christ. A la bonne heure, je ne m'y oppose pas; mais j'avoue que je ne m'en serais pas aperçu. Cette allégorie nonvelle rendra raison de tout; on ne sera plus tant surpris que Gams, dans une tempête, adresse ses prières à JésusChrist, et que ce soit Vénus qui vienne à son secours. Bacchus et la vierge Marie se trouveront tout naturellement ensemble. Le principal but des Portugais, après l'établis-

scheme de les commerces, est la propagation de la commerce, est la propagation de la commerce de la propagation de la commerce del commerce de la commerce de la commerce del commerce de la commerce del la commerce de la commerce del la commerce d

Le Camoens tombe presque toujours dans de telles disparates. Je me souviens que Vasco, après avoir raconté ses aventures su roi de Mélinde , lui dit : « O roi , jugez si Ulysse et Énée ont vovagé aussi loin que moi, et couru autant de périls! comme si un barbare africaln des côtes de Zanguebar savait son Homère et son Virgile. Mais de tous les défauts de ce poème le plus grand est le peu de liaison qui règne dans toutes ses parties : il ressemble au voyage dont il est la sujet. Les aventures se succèdent les unes aux autres, et le poête n'a d'autre art que celui de bien conter les détails : mais cet art seul, par le plaisir qu'il donne, tient qualquefois lieu de tous les autres. Tout cela prouve enfin que l'ouvrage est plein de grandes beautés. puisque depnis deux cents ans il fait les délices d'une nation spirituelle qui doit en counaltre les fautes.

#### \*\*\*\*\*\*

#### CHAPITRE VII.

#### LE TASSE.

Torquato Tiaso commença sa Geruademus la berata dans le trapa que la Lusiade da Camoina commençati à paraître. Il intendait assez le portugia pour l'ire opcine et pour en fire jalous; rope qu'il erajent. Ortte crisite, si elle était sia-ret, ettait tres ma fondez le Tiase esti si estant su-dessus de Camoins que le Portugais était supérier à ses comparitores. Le Tasse det in plus de raison d'avouer qu'il était jalous de l'Ariotat, par qui la cie sa cour précie not a long-trust paisancée, et qu'il ne la cour précie par la réputation de la long-trust pais de l'ariotat, par la réputation fin à long-trust paisancée, et qu'il ne de la cour précie par la réputation qu'il ne sales point le l'Ariotat, par le l'on se par le l'ariotat, par l'il resultation de l'ariotat parmit le poètes une l'on ne pale point le l'Ariotat parmit le poètes de l'ariotat, par l'il resultation de l'ariotat parmit le poète de l'ariotat parmit l'ariotat parmit le poète de l'ariotat parmit l'ariotat parmit le poète de l'ariotat parmit l'ariotat parmit

épiques. Il est vrai que l'Arioste a plus de fertilité , | plus de variété, plus d'imagination que tous les autres ensemble; et si on lit Homère par une espèce de devoir, on lit et on relit l'Arioste pour son plaisir. Mais il ne faut pas confondre les espèces. Je ne parlerais point des comédies de l'Avare et du Joueur, en traitant de la tragédie. L'Orlando furioso est d'un autre genre que l'Illade et l'Énéide. On peut même dire que ce genre, quoique plus agréable au commun des lecteurs, est cependant très inférieur au véritable poème épique. Il en est des écrits comme des hommes. Les caractères sérieux sont les plus estimés, et celui qui domine son imagination est supérieur à celui qui s'y abandonne. Il est plus aisé de peindre des ogres et des géants que des héros, et d'outrer la nature que de la suivre.

Le Tasse naquit à Sorrento, en 1544, le 11 mars, de Berarado Tasse et de Porsia de Rossi. Le mison dont it sortait était une des plus illustres d'Italie, et avait été long-tempu une des plus puissantes. Sa grand'inére était une Corvarro : on sait asse qui une noble verificieme a d'ordinaire la transce qui une noble verificieme s'a d'ordinaire la transce qui une noble verificieme s'a d'ordinaire la transce qui une soit de verificie de la commanda de la considera de la commanda del commanda del la c

et malheureux. Torquato fut d'abord élevé à Naples. Son génie poétique, la seule richesse qu'il avait recue de son père, se manifesta dès son enfance. Il fesait des vers à l'âge de sept ans. Bernardo, banni de Naples avec les partisans du prince de Salerne, et qui connaissait par une dure expérience le danger de la poésie et d'être attaché aux grands, voulut éloigner son fils de ces deux sortes d'esclavage. Il l'envoya étudier le droit à Padoue. Le jeune Tasse v réussit, parce qu'il avait un génie qui s'étendait à tout : Il reçut même ses degrés en philosophie et en théologie. C'était alors un grand honneur, car on regardait comme savant un homme qui savait par cœur la Logique d'Aristote, et ce bel art de disputer pour et contre, en termes inintelligibles, sur des matières qu'on ne comprend point. Mais le jeune homme, entraîné par l'impulsion irrésistible du génie, au milieu de toutes ces études qui n'étaient point de son goût, composa, à l'âge de dix-sept ans, son poeme de Renaud, qui fut comme le précurseur de sa Jérusalem. La réputation que

ce premier ouvrage lui attira le détermina dans son penchant pour la poése. Il fut reçu dans l'académie des Elerei de Padoue, sous le nom de Pentito, du Repentant, pour marquer qu'il se repentait du temps qu'il croyait avoir perdu dans l'étude du droit, et dans les autres où son inclination ne l'avait pas appelé.

Il commença la Jérusalem à l'âge de vingt-deux ans. Enfin, pour accomplir la destinée que son père avait voulu lui faire éviter, il alla se mettre sons ln protection du duc de Ferrare, et crut qu'être logé et pourri chez un prince pour legnel Il fesait des vers était un établissement assuré. A l'âge de vingt-sept ans, il alla en France, à la suite du cardinal d'Est. « Il fut recu du roi Charles IX , disent les historiens italiens, avec les distinctions dues à son mérite, et revint à Ferrare comblé d'honneurs et de biens, » Mais ces biens et ces honneurs tant vantés se réduisaient à quelques louanges; c'est la fortune des poêtes. On prétend qu'il fut amoureux, à la cour de Ferrare, de la sœur du due, et que cette passion, jointe aux manyais traitements qu'il recut dans cette conr. fut la source de cette humenr mélancolique qui le consuma vingt années, et qui fit passer pour fou un homme qui avait mis tant de raison dans ses ouvrages.

Ouelques chants de son poême avaient déià paru sous le nom de Godefroi; il le donna tout entier su public à l'âge de trente ans, sous le titre plus judicieux de la Jérusalem délivrée. Il pouvait dire alors, comme un grand homme de l'antiquité : J'al vécu assez pour le bonheur et pour la gloire. Le reste de sa vie ne fut plus qu'une chaîne de calamités et d'humiliations. Enveloppé dès l'âge de huit ans dans le bannissement de son père; sans patrie, sans bien, sans famille; persécuté par les ennemis que lui suscitaient ses talents; plaint, mais négligé par ceux qu'il appelait ses amis, il souffrit l'exil, la prison, la plus extrême pauvreté, la faim même; et, ce qui devait ajouter un poids insupportable à tant de malheurs, la calomnie l'attaqua et l'opprima. Il s'enfuit de Ferrare, ou le protecteur qu'il avait tant célébré l'avait fait mettre en prison. Il alla à pied, couvert de baillons, depuis Ferrare jusqu'à Sorrento, dans le royaume de Naples , trouver une sœur qu'il y avait, et dont Il espérait quelques secours, mais dont probablement il n'en recut point, puisqu'il fut obligé de retourner à pied à Ferrare, où il fut emprisonné encore. Le désespoir altéra sa constitution robuste, et le rejeta dans des maladies violentes et longues, qui lui ôtèrent quelquefois l'u-

ange de la raison. Il prétendit un jour avoir été

guéri par le secours de la sainte Verge et de saint Scolastique, qui lui apparurent dans un grand accès de flèvre. Le marquis Manso di Villa rapporte re fait comme certain. Tout ce que la plupart des leurs en croiront, c'est que le Tasse avait la flèvre.

Sa gloire poétique, cette consolation imaginaire dans des malheurs réels, fut attaquée de tous côtés. Le nombre de ses ennemis éclipsa pour un temps sa réputation. Il fut presque regardé comme un mauvais poête. Enfin, après vingt années, l'envie fut lasse de l'opprimer ; son mérite surmonta tout. On lui offrit des bonneurs et de la fortune : mais ce ne fut que lorsque son esprit, fatigué d'une suite de malheurs si longue, était devenu insensible à tout ce qui pouvait le flatter. Il fut appelé à Rome par le pape Clément VII, qui, dans une congrégation de cardinaux, avait résolu de lui donner la couronne de laurier et les honneurs du triomplie ; cérémonie bizarre, qui paralt ridicule aujourd'hui, surtout en France, et qui était alors très sérieuse et très honorable en Italie, Le Tasse fut recu à un mille de Rome par les deux cardinaux neveux, et par un grand nombre de prélats et d'hommes de toutes conditions. On le conduisit à l'audience du pape : « Je désire, lui dit le pontife, que vous honoriez la eouronne de laurier, qui a bonoré jusqu'ici tous ceux qui l'ont portée. » Les deux cardinaux Aldobrandin. neveux du pape, qui aimaient et admiraient le Tasse, se chargérent de l'appareil du couronnement; il devait se faire au Capitole : chose assez singulière, que ceux qui éclairent le monde par leurs écrits triomphent dans la même place que ceux qui l'avaient désolé par leurs conquêtes! Le Tasse tomba malade dans le temps de ces préparatifs; et, comme si la fortune avait voulu le tromper jusqu'au dernier moment, il mourut la veille du jour destiné à la cérémonie.

Le temps, qui sape la réputation des ouvrages médiocres, a sauré celle du Tasse. La Jéruard délivrée est aujourd'hui chantée en plusieurs endroits de l'Italie, comme les poèmes d'Homère l'écuent en Gréce ; et on ne fait nulle difficultée de le mettre à côté de Virgile et d'Homère, malgré ses fautes, et malgré la critique de Despréaux.

La Jérusalem parali: à quelqués égards être copies d'apples Hilade; mais ci cest mitter que de clusiari daus l'histoire un sujet qui a des ressemblances avec la fable de la guerre de Troie; si Ronaud est une copie d'Achille, et Godefroi d'Agamemono, J'osc dire que le Tasse a été bien auch de son modèle. Il a autant de feu qu'il Tomère dans est batailles, avec pius de variété. Ses héros ont

tous des caractères différents comme ceux de Ellade; mais ses caractères sont mieux anuonets, plus fortement décrits, et mieux soutenus; car il n'y en a presque pas un seul qui ne se démente dans le poète grec, et pas un qui ne soit invariable dans l'italien.

Il a peint ce qu'Homère cravonnait : il a perfectionné l'art de nuancer les couleurs, et de distinguer les différentes espèces de vertus, de vices, et de passions, qui oilleurs semblent être les mêmes, Ainsi Godefroi est prudent et modéré ; l'inquiet Aladin e une politique cruclle; la généreuse valeur de Tancrède est opposée à la fureur d'Argant ; l'amour, dans Armide, est un mélange de coquetterie et d'emportement ; dans Herminie , c'est une tendresse douce et aimable. Il n'y a pas jusqu'à l'ermite Pierre qui ne fasse un personnage dans le tableau, et un beau contraste avec l'enchanteur Ismeno; et ces deux figures sont assurément audessus de Calchas et de Talthybius. Renaud est une imitation d'Achille: mais ses fautes sont plus excusables; son caractère est plus aimable, son loisir est mieux employé. Achille éblouit, et Renaud intéresse.

Je ne suis si Homère a lien ou mal fait d'inspirer taut de compassion pour Prisita, l'inemai del Grees ; mais c'est sans doute un coup de Fart d'aune de la commanda del commanda de la commanda de la commanda del commanda de la commanda del commanda

C'était une chose bien étrange que la folie des croisades. Les moines préchaient ces saints brigandages, moité par enthoussame, moité par intirêt. La cour de Rome les encourageait par une politique qui profitait de la falidesse d'autrui. De princes quittaient leurs étaits, les épuisaient d'hommes et d'argent, et les labsaient exposés ou premier occupant pour aller se batter en Syrie.

Tous les genilishommes vendaient leurs biens, et paraient pour la Terre-Sainte veve leurs maltresses. L'envie de courir, la mode, la superstition, concouraient à ripandre dans l'Europa cette ma-ladie epidémique. Les croités mélaient les débauches les plus scandaleuses et la fureur la plus barbare, avec des sentiments tendres de dévotion ; iné goggèrent tout dans Jérusaiene, asan distinction de sexe ni d'âge; mais quand ils arrivèrent au Saint-Sépadier, ces monstres, cortés de croix au Saint-Sépadier, ces monstres, cortés de croix de la constant de la contra del contra de la contra del contra de la contra de l

liauches encore toutes dégouttantes du sang des femmes qu'ils venaient de massacrer après les avoir violées, fondirent tendrement en larmes, baisèrent la terre, et se frappèrent la poitrine : tant la nature humaine est capable de réunir les

extrêmes l Le Tasse fait voir, comme il le doit, les croisades dans un jour tout opposé. C'est une armée de héros qui, sous la conduite d'un chef vertueux, vient délivrer du joug des infidèles une terre eonsperée par la naissance et la mort d'un Dieu. Le sujet de la Jérusalem, à le considérer dans ce sens, est le plus grand qu'on ait jamais choisi. Le Tasse l'a troité dignement ; il y a mis sutant d'intérêt que de grandeur. Son ouvrage est bien conduit; presque tout y est lié avec art ; il amène adroitement les aventures ; il distribue sagement les lumières et les ombres. Il fait passer le lecteur des alarmes de la guerre aux délices de l'amour, et de la peinture des voluptés il le ramène aux combats: il excite la sensibilité par degrés : il s'élève audessus de lui-même de livre en livre. Son style est presque partout clair et élégant; et, lorsque son sujet demande de l'élévation, on est étonné comment la mollesse de la langue italienne prend un nouveau caractère sous ses mains, et so change en maiesté et en force.

On trouve, il est vrai, dans la Iérusaleun, environ deux cents vers où l'auteur se livre à des jeux de mots et à des concetti puérils; mais ees faiblesses étalent une espèce de tribut que son génie payait au mauvais goût de son siéele pour les pointes, qui même a augmenté depuis lui, mais dont les l'alieines sont entirement désabusés.

Si cet ouvrage est plein de beautés qu'on admire partout, il y a sussi bien des endroits qu'on n'approuve qu'en Italie, et quelques uns qui ne doivent plaire nulle part. Il me semble que c'est une faute par tout pays d'avoir débuté par un épisode qui ne tient en rien au reste du poeme ; je parle de l'étrange et inutile talisman que fait le sorcier Ismeno avec une image de la vierge Marie. et de l'histoire d'Olindo et de Sofronia. Encore si cette image de la Vierge servait à quelque prédiction; si Olindo et Sofronia, prêts à être les victimes de leur religion, étaient éclairés d'en haut, et disaient un mot de ce qui doit arriver ; mais ils sont entièrement hors d'œuvre. On croit d'abord que ce sont les principaux personnages du pocme : mais le poète ne s'est épuisé à décrire leur aventure avec tous les embellissements de son art, et n'excite tant d'intérêt et de pitié pour eux, que pour n'en plus parler du tout dans le reste de Pouvrage. Sophronie et Olinde sont aussi inutiles

Il y a dans l'épisode d'Armide, qui d'ailleurs est un chef-d'œuvre, des excès d'imagination qui assurément ne seraient point admis en France ni en Angleterre : dix princes chrétiens métamorphosés en poissons, et un perroquet chantant dea chausons de sa propre composition, sont des fables bien étranges aux yeux d'un lecteur sensé, accoutumé à n'approuver que ce qui est naturel. Les enchantements ne réussiraient pas aujourd'hui avec des Français ou des Anglais; mais du temps du Tasse ils étaient reçus dans toute l'Europe, et regardés presque comme un point de foi par le peuple superstitieux d'Italie. Sans doute un homme qui vient de lire Locke ou Addison sera étrangement révolté de trouver dans la Jérusalem un soreier chrétien qui tire Renaud des mains des sorciers mahométans. Quelle fantaisie d'envoyer Ubalde et son compagnon à un vieux et saint magicien, qui les conduit jusqu'au centre de la terre! Les deux chevaliers se promènent là sur le bord d'un ruisseau rempli de pierres précieuses de tout genre. De ce lieu on les envoie à Ascalnn, vers une vieille qui les transporte aussitôt dans un petit bateau aux fles Canaries. Ils y arrivent sous la protection de Dieu, tenant dans leurs mains une baguette magique : ils s'acquittent de leur ambas-

sade, et raniènent au camp des chrétiens le brave

Renaud, dont toute l'armée avait grand besoin,

Encore ces imaginations, dignes des contes de fées.

n'appartiennent-elles pas au Tasse; elles sont co

piées de l'Arioste, ainsi que son Armide est une

copie d'Alcine. C'est là surtout ce qui fait que tant

de littérateurs italiens ont mis l'Arioste beaucoup

aux affaires des chrétiens que l'image de la Vierge

l'est aux mahométans.

au-dessus du Tasse. Mais quel était ce grand exploit qui était réservé à Renaud? Conduit par enchantement depuis le pic de Ténériffe jusqu'à Jérusalem, la Providenee l'avait destiné pour abattre quelques vieux arbres dans une forêt : cette forêt est le grand merveilleux du poême. Dans les premiers chants, Dieu ordonne à l'archange Michel de précipiter dans l'enfer les diables répandus dans l'air, qui exeitaient des tempétes, et qui tournaient son tonnerre contre les ehrétiens en faveur des mahométans. Michel leur défend absolument de se mêler désormais des affaires des chrétiens. Ils obéissent aussitôt, et se plongent dans l'abîme; mais bientôt après le magicien Ismeno les en fait sortir. Ils trouvent alors les moyens d'éluder les ordres de Dieu; et, sous le prétexte de quelques distinctions sophistiques, ils prennent possession de la forct où les chrétiens se préparaient à couper le bois

nécessaire pour la charpente d'une tour. Les disbles prennest un influité de différentes formes pour épouvanter ceux qui coupent les arbres. Tanerdet trouve sa Ciorinde néferade dans un pin, et blessée du coup qu'il a douné au trons de cet arbres, Armide 3 présente à traves l'écorce d'un myrta, tandis qu'elle est à plusieurs milles dans Earmé d'Egypte. Edfin, les priesse de l'ermite Fierre et le mérite de la contrition de Renaud rouvent l'enchartement.

Je crois qu'il est à propos de faire voir comment. Lucian a traité différemment, dans as Pharaste, un sujet preque sembable. César ordonne à ses troupes de couper quelques arbres dans la forêt sacrée de Marestile, pour en faire des instruments et des machines de guerre. Je mets sous les year du lecture les vers de Lucian et la traduction de Brébeuf, qui, comme toutes les autres traductions, est audéessous de l'orizinés.

Lucus erat, longo nunquam violatus ab zevo. Obscurum cingens connexis aera ramis, Et gelidas alte summotis solibus umbras. Hunc non ruricolæ Panes , nemorumque potentes Silvani, nymphæque tenent; sed barbara ritu Sacra deum , structæ diris altaribus aræ : Omnis et bumanis Iustrata cruoribus arbos Si qua fidem meruit superos mirata vetustas, Illic et volucres metuunt insidere ramis . Et lustris reculsare feræ : nec ventus in illas Incubuit silvas, excussaque nubibus atris Fulgara : non nills frondem præbentibus auris , Arboribus suus horror Inest. Tum plurima nigris Fontibus unda cadit, simulacraque mosta deorum Arte carent, cossisque extant informia truncis. Iose situs, putrique facit jam robore pallor Attonitos : non volgatis sacrata figuris Numina sic metuunt : tantum terroribus addit . Quos timeant, non nosse deos! Jam fama ferebat Siepe cavas moto terrae mugire cavernas. Et procumbentes Iterum consurgere taxos, Et non ardentis fulgere incendia silvæ, Roboraque amplexos circumfluxisse dracones, Non illum cultu populi propiore frequentant . Sed cessere deis. Medio cum Phœbus in axe est. Aut cerlum nox atra tenet, pavet ipse sacerdos Accessus, dominumque timet deprendere luci.

Hanc jubel immisso silvam procumbere fero: Nam vicina operi, belloque intacta priori, Inter nudatos stabat densissima mones. Sed fortes tromuere manus, motique verenda Majestate loci, si robora saera ferirent, In sua credebant redituras membra secures. Implicitas magno Curat retore cubortes. Ut vidit, primus raptam vibrare biocunem Ausus, et aeriam ferro proscindere quercum, Effatur merso violata in robora ferro : . Jam ne quis vestrum dubitet subvertere silvan. » Credite me fecisse nefas, » Tune paruit oumis Imperiis non sublato secura pavore, Turba, sed expensa superorum et Cassaris ira. Procumbunt orni, nodosa impellitur ilex Silvaque Dodones, et fluctibus aptior alnus, Et non plebeios luctus testata enpressus. Tum primum posuere comas, et fronde carentes Admisere diem, propulsaque robore deuso Sustinuit se silva cadens, Gemuere videntes Gallorum populi : maris sed clausa juventus Exultat. Quis enim lessos impune putaret Esse deos?

Voici la traduction de Brébeuf: on sait qu'il était plus ampoulé encore que Lucain; il gâte souvent son original en voulant le surpasser; mais il y a toujours dans Brébeuf quelques vers lieureux:

On voit auprès du camp une forêt sacrée . Formidable aux humains, et des temps révérée, Dont le feuillage sombre et les rameaux épais Du dieu de la clarté font mourir tous les traits. Sous la noire épaisseur des ormes et des hêtres, Les faunes, les sylvains, et les nymphes champêtres, Ne vont point accorder aux accents de la voix Le son des chalumeaux on celui des bauthois. Cette ombre, destinée à de plus noirs offices, Cache aux yeux du soleil ses cruels sacrifices : Et les vœux criminels qui s'offrent en ces lieux Offensent la nature en révérant les dieux Là, da sang des humains on voit suer les marbres; On voit famer la terre, on voit rougir les arbies : Tout y parle d horreur et même les oiseaux Ne se perchent jamais sur ces tristes rameaux. Les sangliers, les lions, les bêtes les plus fières, N'osent pas y chercher leur bauge ou leurs tanières. La foudre, accontumée à punir les forfaits, Craint ce lieu si counable, et n'y tombe iamais. Là, de cent dienx divers les grossières images Impriment l'épouvante, et forcent les hommages; La mousse et la pâleur de leurs membres hideux Semblent mieux attirer les respects et les vœux : Sous un air plus conne la Divinité printe Tronverait moins d'encens, et ferait moins de crainte ; Tant any faibles mortels II est bon d'ignorer Les dieux qu'il leur faut craindre et qu'il faut adorer! Là, d'une obscure source il coule une onde ob cure Qui semble du Cocyte emprunter la teinture. Souvent un bruit cunfus trouble ce noir séjour, Et l'on entend mugir les roches d'alentour : Souvent du triste éclat d'une flamme ensource La forêt est couverte, et n'est pas dévorée; Et l'on a vo cent fois les troncs entortillés De cérastes bideux et de dragons salés. Les voisins de ce bois si sauvage et si sombro

<sup>·</sup> Pharsale, livre us, vers 309.

t.arssent à ses démons son horreur et son ombre; Et le druide craint, en abordant ces lieux, D'y voir ce qu'il adore, et d'y trouver ses dieux.

Il n'est rien de sacré pour des mains sacrilénes : Les dieux mêmes, les dieux n'ont point de priviléges : Cesar veut qu'à l'instant leurs droits soient violés, Les arbres abattus, les auteis dépouillés; Et de tous les soldats les âmes étonnées Craignent de voir contre eux retourner leurs cognées. Il querelle leur crainte, il frémit de courroux. Et, le fer à la main, porte les premiers coups ; " Quittez, quittez, dit-il, l'effroi qui vons maltrise; Si ces bois sont sacrés, c'est moi qui les méprise : Scul j'offense aujourd'hui le respect de ces lieux, Et seul je prends sur moi tout le courroux des dieux. » A ces mots tous les siens, cédant à la contrainte, Dépouillent le respect, sans dépouiller la crainte : Les dieux parlent encore à ces cœurs agités : Mais, quand Jules commande, ils sont mal écoutés. Alors on voit tomber sous un fer téméraire Des chênes et des ifs aussi vieux que leur mère : Des pins et des cyrrès, dont les feuiltages verts Conservent le printemps au milieu des hivers. A ces forfaits nouveaux tous les peuples frémissent ; A ce fier attentat tous les prêtres gemissent. Marseille seulement, qui le voit de ses tours. Du crime des Latins fait son plus grand secours. Elle croit que les dieux, d'un éclat de tonnerre, Vont foudroyer César, et terminer la guerre.

J'avoue que toute la Pharrale n'est pas comparable à la Jérusalem délirelé, mais au moissi est endroit fait voir combien la vraie grandeur d'un héros réel est au-dessus de celle d'un héros inaginaire, et combien les pensées fortes et solides surpassent ces inventions qu'on appelle des beautés poétiques, et que les personnes de bon sena regardent comme des contes insipides propres à anuser les enfants.

Le Tasse semble avoir reconnu lui-même sa faute, et il n'a pu s'empêcher de sentir que ces contes ridieules et bizarres, si fort à la mode alors. non seulement en Italie, mais encore dana toute l'Europe, étaient absolument incompatibles avec la gravité de la poésie épique. Pour se justifier, il publia une préface dans laquelle il avança que tout son poeme était allégorique. L'armee des princes ehrétiens, dit-il, représente le corps et l'âme; Jérusalem est la figure du vrai bonheur. qu'on acquiert par le travail et avec beaucoup de difficulté : Godefroi est l'âme; Tancrède, Renaud, etc., en sont les facultés; le commun des soldats sont les membres du corps; les diables sont à la fois figures et figurés, figura e figurato; Armide et Ismeno sont les tentations qui assiègent nos âmes; les charmes, les illusions de la furêt

enchantée représentent les faux raisonnements, falsi sillogismi, dans lesquels nos passions nous entrainent.

Telle est la elef que le Tasse ose donner de son poéme. Il en use en quelque sorte avec lai-mêue comme les commentateurs on fais tave Honère et avec Virgite: il se suppose des vues et des desseins qu'il n'avait pas probablement quund il fit son poéme; ou si, par malheur, il les a eus, il est bien incompréhenable comment il a pu foire un si bel ouvrage avec des idés si alambiquées.

Si le diable joue dans son poémo le rôte d'un mischale charlatan, d'un autre côté tout e qui mischale charlatan, d'un autre côté tout e qui reçarde la religion y est exposé avec majest, et, es je l'ose dire, donna l'esprit de la religion; les processions, les litanies, et quelques autres déditais des pratiques religieuses religieuses ont représentés dans la Jérusalem délicrée sous une forme respectable : telle est la force de la posée, qui sait cannoblir tout, et étendre la spière des moindres choeses.

Il a eu l'inadvertance de donner un maussisseprits les noms de Phiton et d'Alexies, et d'avoir confondu les idées paiemes avœ les idées chritiennes. Il est d'arrage que la plupart des poêtes modernes soient tombés dans cetes faute; on ditait de la compartie de la compartie de la compartie de l'arrage de la compartie de la compartie de la compartie de raint quéques device de has et de d'africa qui demanderal d'étre ennobli par l'idée de l'enfer pairo. Il est vari que Pluton, Proserpine, Rhodemanthe, Tisiphone, sont des noms plus agrésbles que l'arrage de l'arrage d'arrage de l'arrage d'arrage d'a

## CHAPITRE VIII

DON ALONZO DE ERCILLA.

Sur la fin du seizième siècle, l'Espagne produisit un poème épique célèbre par quelques beautés particulières qui y brillent, aussi bien que par la singularité du sujet, mais encore plus remarquable par le caractère de l'auteur.

Don Alonzo de Ereilla y Cuniga, gentilhomme de la ebambre de l'empereur Maximilien II, fut élevé dans la maison de Philippe II, et combatit à la bataille de Saint-Quentin, où les français furent défaits. Philippe, qui n'était point à cette bataille, moins jaloux d'acquérir de la gloire au dehors que d'établir ses affaires au dédons, retourna en Espagne. Le jeune Alonzo, entraîné par une insatiable avidité du vrai savoir, c'est-à-dire de connaître les hommes et de voir le monde, covagea par toute la France, parcourut l'Italie et l'Alicmagne, et séjourna long-temps en Augleterre. Tandis qu'il était à Londres, il entendit dire que quelques provinces du Pérou et du Chili avaient pris les armes contre les Espagnols leurs conquérants. Je dirai, en passant, que cette tentative des Américains pour recouvrer leur liberté est traitée de rébellion par les auteurs espagnols. La passion qu'il avait pour la gloire, et le désir de voir et d'entreprendre des choses singulières, l'entraînèrent dans ces pays du Nouveau-Monde, Il alla au Chill à la tête de quelques troupes, et il y resta pendant tout le temps de la guerre.

Sur les frondères du Chili, du colée du sud, est une petite contre montageneus nommé Artacuna, babité par une race fronmess plus vobusrer et plus firoca que tous les autres peujes de la comme de la comme de la comme de la comme la comme de la comme de la comme de la comme la comme de la comme de la comme de la comme pue que les Eupappoles soumirent. Alonos souten contre de la comme penne fuir Thomasur de conquêrir des roches a same du roi d'Esposarce in inclinte sous l'adeixande du roi.

Pendant le cours de cette guerre, Alonzo cocut le dessain d'immortaliser se ennemis en s'immortalisant lui-même. Il fut en nême tempa la conquierant et le poéte: il employa les intervalles de loisir que la guerre lui laissait à en chanter les érénements; et, faute de papier, il écrivit la premire partic de son poéme surde petit amoresaux de cuir, qu'il eut ensuite bien de la peine à arranger. Le poéme s'appelle, d'raucana, du nom dels contrès.

Il commence par une description giographique de Chili, et par la politure den moura et des contumes des labilants. Ca commencement, qui securità de labilants. Ca commencement, qui securità de labilants. Ca commencement, qui secrita de labilants. Ca commencement, qui secrita de labilants de la participate, et de les lacientes spar-delà l'autre tropique, et de les lajours incomus s'il ne les avuit pas conquis et citerio. La pelique, qui destin estri, a l'an taltre des l'estre. La pelique qui destin est, a l'an taltre des l'estre. La pelique della resulta de la labilants. La l'estre de la labilant de la labilant de la labilant de la fen qui aliminità quelquefolis l'autres.

Les Araucaniens, dit-il, furent bien étonnés
 de voir des créatures pareilles à des hommes
 portant du feu dans leurs mains, et montées sur

» primet d'alord pour des dieux descredus de ciel, armés du nomerc, et suivis de la destruction; et abres ils se nomirent, quodque avetion; et abres ils se nomirent, quodque aveprime: mis dans la mite, victum finniliaries
avec leurs conquérants, ils connurent leurs passions et leurs victe, et ligierent que c'étaient
des hommes alors, honteux d'avoir succendir
des hommes alors, honteux d'avoir succendir
de la faire leur remindables à eux, lis jurient
de la terre leur remindables d'avec les conde la terre leur remindables d'avec les produite,
vaient produite, et d'exector sur eux une virvaient produite, et d'exector sur eux une virpance exemplier, erreliée et mémorable.

» des monstres qui combattaient sons eux; ils les

Il est à propos de faire connaître ici un endroit du deuxième chant, dont le snjet ressemble heaucoup au commencement de l'Iliade, et qui, avant été traité d'une manière différente, mérite d'être mis sous les yeux des lecteurs qui jugent sans par tialité. La première action de l'Araucana est une querelle qui naît entre les chefs des Barbares. comme dans Homère, entre Achille et Agamentnon. La dispute n'arrive pas au sujet d'une captive; il s'agit du commandement de l'armée. Chacun de ces généraux sauvages vante son mérite et ses exploits; enfin la dispute s'échauffe tellement. qu'ils sont près d'en venir anx mains : alors un des caciques, nommé Colocolo, aussi vieux que Nestor, mais moins favorablement prévenu en sa faveur que le héros grec, fait la harangue suivante :

« Cariques, illustres défenseurs de la patrie , le « désir ambitieux de commander n'est point ce » qui m'engage à vous parler. Je ne me plains pas » que vous disputiez avec tant de chaleur un hon-· neur qui peut-être serait dû à ma vieillesse, et qui ornerait mon déclin : c'est ma tendresse » pour vous, c'est l'amour que je dois à ma patrie » qui me sollicite à vous demander attention pour » ma faible voix. Ilélas! comment pouvons-nous » avoir assez bonne opinion de nous-mêmes pour » prétendre à quelque grandeur, et pour ambi-· tionner des titres fastueux, nous qui avons été » les malheureux sujets et les esclaves des Espa-» gnols? Votre colère, caciques, votre fureur, ne » devraient-elles pas s'exercer plutôt contre nos » tyrans? Ponrquoi tournez - vous contre vous-· mêmes ces armes qui pourraient exterminer vos » ennemis et venger notre patrie? Ahl si vous » voulez périr, cherchez une mort qui vous procure de la gloire : d'une main brisez un joug » honteux, et de l'autre attaquez les Espagnols, et ne répandez pas dans une querelle stérile les » précieux restes d'un sang que les dieux vous ont » laissé ponr vous venger. J'applaudis, je l'avoue, » à la fière émplation de vos courages : ce même - orgueil que je condanine augmente l'espoir que » je concols. Mais que votre valeur aveugle ne · combatte pas contre elle-même, et ne se serve » pas de ses propres forces pour détruire le pays » qu'elle doit défendre. Si vous êtes résolus de ne » point cesser vos querelles, trempez vos glaives dans mon sang glacé. J'ai véeu trop long-temps : » heureux qui meurt sans voir ses compatriotes · malbeureux, et malbeureux par leur faute! » Écoutez donc ce que j'ose vous proposer : votre » valeur, ô caciques! est égale; vous étes tous · également illustres par votre naissance, par vo-. tre pouvoir, par vos richesses, par vos exploits; » vos âmes sont également dignes de commander, · également canables de subjuguer l'univers; ce · sont ces présents célestes qui causent vos querelles. Vous manquez de chef, et chacun de vous » mérite de l'être; ainsi, puisqu'il n'y a aucune · différence entre vos courages, que la forec du » corps décide co que l'égalité de vos vertus n'aurait jamais décide, etc. » Le vieillard propose alors un exercice digne d'une nation barbare, de porter une grosse poutre, et de déférer à qui en soutiendrait le poids plus leng-temps l'honneur du commandement.

Comme la mellleure manière de perfectionner notre gout est de comparer ensemble des choses de même nature, opposez le discours de Nestor à celui de Colocolo; et, renoneant à etette adoration que nos espiris, justement préoccupés, rendent au grand nom d'Homère, pesez les deux lurangues dans la balance de l'équite et del raision.

Après qu'Achille, instruit et inspiré par Minerve, déesse de la sagesse, a donné à Agameninon les noms d'ivrogne et de chien, le sage Nestor se leve pour adoucir les esprits irrités de ces deux heros, et parle ainsi : « Quelle satisfaction sera-» ce aux Troyens lorsqu'ils entendront parler de » vos discordes? Votre jeunesse doit respecter mes · années, et se soumettre à mes conseils. J'ai vu · autrefois des héros supérieurs à vous. Non , mes veux ne verront jamais des hommes semblables à l'invincible Pirithous, au brave Ceneus, au » divin Thésée, etc... J'ai été à la guerre avec · eux, et, quoique je fusse jeune, mon éloquence · persuasive avait du pouvoir sur leurs esprits; » ils écoutaient Nestor : jeunes guerriers , écoutez « donc les avis que vous donne ma vieillesse. . Atride, vous ne devez pas garder l'esclave d'A-· chille : fils de Thétis, vous ne devez pas traiter » avec hauteur le chef de l'armée. Achille est le plus grand, le plus courageux des guerriers; Agamemnon est le plus grand des rois, etc. »

Sa harangue fut infructuruse; Agamemnon lona son éloquence, et méprisa son conseil.

Considérez, d'un côté, l'adresse avec laquelle le barbare Colocolo s'insinue dans l'esprit des caciques, la douceur respectable avec laquelle il ealme leur animosité, la tendresse majestucuse de ses paroles, combien l'amour du pays l'anime, combien les sentiments de la vraie gloire pénètrent son cœur; avec quelle prudence il loue leur courage en répriment leur fureur; avec quel art il ne donne la supériorité à aucun : c'est un ceuseur, un panégyriste adroit; aussi tous se soumettent à ses raisons, confessant la force de son éloquence, non par de vaines louanges, mais par une prompte oběissance. Ou'on juge, d'un autre côté, si Nestor est si sage de parler tant de sa sagesse; si c'est un moven sûr de s'attirer l'attention des princes grecs, que de les rabaisser et de les mettre audessous de leurs aïeux; si toute l'assemblée peut entendre dire avec plaisir à Nestor qu'Achille est le plus courageux des chefs qui sont là présents. Après avoir comparé le babil présomptueux et impoli de Nestor avec le discours modeste et mesuré de Colocolo, l'odieuse différence qu'il nict entre le rang d'Agameunnon et le mérite d'Achille, avec cette portion égale de grandeur et de courage attribuée avec art à tous les caciques, que le lecteur prononce; et s'il y a un général, dans le monde, qui souffre volontiers qu'on lui préfère son inférieur pour le courage; s'il y a une assemblée qui puisse supporter sans s'émouvoir un harangueur qui , leur parlant avec mépris , vante leurs prédécesseurs à leurs dépens, alors Homère pourra être préféré à Alonzo dans ce cas particulier. Il est vrai que, si Alonzo est dans un seul endroit

supérieur à Homère, il est dans tout le reste audessous du moindre des poêtes : on est étouné de le voir tomber si bas, après avoir pris un vol si liaut. Il y a sans doute beaucoup de feu dans ses batailles; mais nulle Invention, nul plan, point de variété dans les descriptions, point d'unité dans le dessein. Ce poeme est plus sauvage que les nations qui en font le sujet. Vers la fin de l'ouvrage, l'auteur, qui est un des premiers héros du poême. fait pendant la nuit une longue et ennuveuse marche, suivi de quelques soldats; et, pour passer le temps, il fait naître entre eux une dispute au sujet de Virgile, et principalement sur l'épisode de Didon. Alonzo saisit cette occasion pour entretenir ses soldats de la mort de Didon, telle qu'elle est rapportée par les anciens historiens; et afin de micux donner le démenti à Virgile, et de restituer à la reine de Carthage sa réputation, il s'amuse à en discourir pendant deux chants entiers.

<sup>1</sup> Itude, livre I, vers 254.

Ce n'est pas d'ailleurs un défaut médiocre de l' son poëme, d'être composé de trente-six chants très longs. On peut supposer avec raison qu'un auteur qui ne sait ou qui ne peut s'arrêter n'est pas propre à fournir une telle carrière.

Un ai grand nombre de défauts n's pas empéche le cidhen Mitche Cravates de dire que l'Arracana peut être comparé avec les meilleurs poimes
d'atile. L'Amour aveigle de la patie a sans doute
dieté e faux jugement à l'auteur espagnel. Levtriable et soilés amour de la patire consiste à lui
faire du bien, et à contribuer à la liberté sustan
qu'il nous est possible; mais disputer seulement
sur les auteurs de notre auton, nous vante et àvoir parmi nous de meilleurs poètes que nos voisins, e'est photés not amour de nous-unêmes qu'amour de notre park

### CHAPITRE IX.

#### MILTON.

On trouvera iel, touebant Milton, queiques particularités omisers dans l'abrégé de sa Vie qui est au-devant de la traduction française de son Paradár perdu. Il a est pas étonnant qu'ayant recherché avec soin en Angleterre tout ce qui regarde es grand hommes, J'aie découvert des circonstances de sa rie que le public ignore.

Milion, royageant en Italie dans as jeunesse, vitperpienter à Mila une comédie intitules dans, a on le Féché originel, écrite par un certain Andrinne, etdédies Mariede Médies; reine de France. Le aujet decette comédie était la chute de Fhomme. Le acteur étaite Dies le Pére, les diables, les anges, Adam, Éve, le serpent, la Mort, et les sept Péciés mortes. Cessir, digne que gracie baurde du thétre de ce temps-la, était écrit d'une manière qui répondait au dessain.

La schen fourre par un cheur d'anges, et Michel parle nins au nom de ses conférers : Que l'Irren-ciel noit l'archet du violon du firerire : De rent; que les explantes noime in sept noise ment; la mesure; que les vents jouent de l'ament la mesure; que les vents jouent de l'ague, etc. - Toute la plese et dans ce goût. J'avertis seulement les Françis qui en rirout que nout hebre de valuit quere miera lors; que la Mort de suit l'ens-Buptais; et cent autres pièces, Mort de suit l'ens-Buptais; et cent autres pièces, de l'archet de l'arche

Milton, qui assista à cette représentation, dé-

eouvrit, à travers l'absurdité de l'ouvrage, la sublimité cachée du sujet. Il y a souvent, dans des choses où tout paraît ridieule au vulgaire, un coin de grandeur qui ne se fait apercevoir qu'aux hommes de génie. Les sept Péchés mortels dansant avec le diable sont assurément le comble de l'extravagance et de la sottise; mais l'univers rendu malheureux par la faiblesse d'un homme, les bontés et les vengeances du Créateur, la source de nos malheurs et de nos crimes, sont des objets dignes du pinceau le plus lardi : il y a surtout dans ce sujet je ne sais quelle horreur ténébreuse, un sublime sombre et triste qui ue convient pas mal à l'imagination anglaise. Milton conçut le dessein de faire une tragédie de la farce d'Andreino : il en composa même un aete et demi. Ce fait m'a été assuré par des gens de lettres qui le tenaient de sa fille, laquelle est morte lorsque j'étais à Londres. La tragédie de Milton commençait par ce mo-

La tragédie de Milton comunençait par ce monologue de Satan, qu'on voit dans le quatrième chant de son poème épique: e'est lorsque ect esprit de révolte, s'échappant du fond des enfers, decouvre le soleil qui sortait des mains du Créateur: Toi, sur aui mon tyran revolüce ses bienbils.

Soliel, alvin de fen , jour heureux que je hais; Our qui faime ne applice, et dout me yeur s'éconcent; Tel qui tembies le dieu des cleux qui l'euriviennes; Tel qui tembies le dieu des cleux qui l'euriviennes; Qui fais pillr le front des autres de la noil; lamage du Trie-Hart qui reight a carrière, Hélas I [rease autrefais ciclique ta lumière; Sous la votoit des cierus, ciere phus que toi, Le trêne ce lu r. L'assieds s'abbassail devant moi. Je esis tombé, D'orgell m's japond dans l'abine s'.

Dans le temps qu'il travaillait à cette tragédie, la sphère de se idées s'élarjissait à mesure qu'il pensait. Son plan devint immente tous sa plume; et enfin, au lieu d'une tragédie, qui, après tout, n'est été que bizarre et non intéressante, il prime de le presente de la commanda de la join un pointe épique, espèce d'ouvrage dans lequel les hommes sont touvenus d'approuver souvent le bizarre sous le nom de merveilleux.

Les guerres éviles d'Angletere bêtrent longtengs à Miltos le loisir nécessire pour l'exécution d'un si grand dessein. Il était sé avec une passion extréme pour la liberé : ce sentiment l'empédatoigours de presère parti pour ancune des sectes qui avaient la fureur de dominer dans sa parie; il ne roulus l'était sous le joug d'avenue opinion humaine; et il o'y eut point d'Église qui pit se vauter de compler Milton pour und se sa metri

2 Paredis perdu, Uv. 17, v. 32

bres. Mais il ne garda point cette neutralité dans ! les guerres civiles du roi et du parlement : il fut un des plus ardents ennemis de l'infortuné roi Charles I'r; il entra même assez avant dans la faveur de Cromwell; et, par une fatalité qui n'est que trop commune, ce zélé républicain fut le serviteur d'un tyran. Il fut secrétaire d'Olivier Cromwell, de Riehard Cromwell, et du parlement qui dura jusqu'au temps de la restauration. Les Anglais employèrent sa plume nour justifier la mort de leur rol, et pour répondre au livre que Charles II avait fait égrire par Saumaise au suiet de cet événement tragique. Jamais eause ne fut plus belle, et ne fut si mal plaidée de part et d'autre. Sanmaise défendit en pédant le parti d'un roi mort sur l'échafaud, d'une famille royale errante dans l'Europe, et de tous les rois même de l'Europe, intéressés dans eette querelle. Milton soutint en mauvais déclamateur la cause d'un peuple vietorieux, qui se vantait d'avoir jugé son prince selon les lois. La mémoire de cette révolution étrange ne périra jamais chez les hommes, et les livres de Saumaise et de Milton sont deia ensevelis dans l'oubli. Milton, que les Anglais regardent aujourd'hui comme un poete divin, était un très mauvais écrivain en prose.

Il svait cinquante-deux ans lorsque la famille rovale fut rétablie. Il fut compris dans l'annistie que Charles II donna aux ennemis de son père; mais il fut déclaré, par l'acte nième d'amnistie, incapable de posséder aucune charge dans le royaume. Ce fut alors qu'il commença son poeme épique, à l'âge où Virgile avait fini le sien. A peine avait-il mis la main à cet ouvrage, qu'il fut privé de la vue. Il se trouva pauvre, abandonné, et aveugle, et ne fut point découragé. Il employa neuf années à composer le Paradis perdu. Il avait alors très peu de réputation ; les beaux esprits de la cour de Charles II ou ne le connaissaient pas, ou n'avaient pour lui nulle estime. Il n'est pas étonnant qu'un aneien secrétaire de Cromwell, vieilli dans la retraite, aveugle, et sans bien, fût ignoré ou méprisé dans une cour qui avait fait succéder à l'austérité du gouvernement du Protecteur toute la galanterie de la eour de Louis XIV, et dans laquelle on ne goûtait que les poésies efféminées, la mollesse de Waller, les satires du comte de Rochester, et l'esprit de Cowley.

Une preuve indubitable qu'il avait très peu de réputation, c'est qu'il eut beaucoup de peine à trouver un libraire qui vouldt imprimer son Paradis perdu: le titre seul révoltait, et tout ee qui avait quelque rapport à la religion était slors lors de mode. Enfig Thompson lui donna trent pis-

totes de cet ouvrage, qui a valu depuis plus de cent millé caus sux héritiers de ce Thompson. Encore ce libraire svaichi si peur de faire un mauvais marché, qu'il stipula que la moité de ces trente pistoles ne serait payable qu'en ces qu'on fit une seconde édition du pôme, édition que Milton n'eut jamais la consolation de voir. Il reata pauvre et auns gloire: son nom doit sugmenter la liste des grands génies persécutés de la fortune.

Le Formulai perdia fut dono melligie à Londres, et Milton mourris ans se douter qu'il aurait un jour de la réputation. Ce fits le lord Somers et le notation de la réputation de la le lord Somers et le doctent Attention, depuis érêque de Rochester, répute lis engagèrent les britières de Thompson à finie une belle étilion de Parenda perdis. Leur suffrage en entraîna plusieurs : depuis, le célètre ce poins egalait ceuts de Vrigile et d'Homère. Les ce poins égalait ceuts de Vrigile et d'Homère. Les putation de Nilson fut fitse.

Il pest avoir imbé plusivers morceaux du grand mombre de poèmes latins faits de tout temps sur ce miyet, l'Adamus ezad de Gruitas, un nommé Mazen ou Mazenins, et besucop d'autres, tous inconnus au commun des lecturs. Il a pu prenanti, en avis pond tres plusières, c'est lutter, comme di Bolicau, contre son original; c'est enrithr an langué de besselé de la longue c'est putter, comme di Bolicau, contre son original; c'est enrithr an langué de besselé de la longue c'est putter, comme di Bolicau, contre son original; c'est entrière à langué de besselé de la longue c'est putter, comme di Bolicau, contre son original; c'est que des autres; c'est resumble à Virgite, qui institulemier. Sand outre billion a jout cour le l'asse avue des armes inégales; la langue anquis en provait morde l'harmonie des vers illaliens,

> Chiama gli abitator d'ell' ombre eterne il ranco suon della tartarea tromba; Treman le spazione atre caverne, E l'aer cieco a quel romor rimbomba, etc...

Cependant Milton a trouvé l'art d'imitre husreusement tous ces baux moreaux. Il est vrai que ce qui n'est qu'un épisode dans le Tasse est le le sujet même dans Milton, il est encore vrai que cansa la peinture des anours d'Adam et d'Éve, comme sans Tamour de Renaud et d'Armide, les diables de Milton et du Tasse n'auraient pos eo un grand succès. La pudieireu Despréanx, qui a presque boujours eu raison, excepté contre Quinunts, d'ât à bous les noctes:

<sup>1</sup> Le Tasse, chant pv, stance 3.

Et quel objet enfin à présenter aux yeux : Que le diable toujours hurlant contre les cieux !

Je crois qu'il y a deux causes du succès que le Paradis perdu aura toujours : la première, c'est l'intérêt qu'on prend à deux créatures innocentes et fortunées, qu'un être puissant et jaloux rend par sa séduction coupables et malheureuses; la seconde est la beauté des détails.

Les Francsis rigient encore anand on leur disait que l'Angleterre avait un poeme épique, dont le sujet était le diable combattant contre Dieu, et un serpent qui persuade à une femme de manger une pomme : ils ne crovaient pas gu'en pût faire sur ce suiet autre chosc que des vaudevilles. Je fus le premier qui fis connaître aux Français quelques morceaux de Milton et de Shakespeare. M. Dupré de Saint-Maur donna une traduction en prose française de ce poême singulier. On fut étonné de trouver, dans nn sujet qui paraît si stérile, une ai grande fertilité d'imagination; on admira les traits majestuenx avec lesquels il ose peindre Dieu, et le caractère eneore plus brillant qu'il donne au diable; on lut avec beaucoup de plaisir la description du jardin d'Éden, et des amours innocents d'Adam et d'Ève. En effet, il est à remarquer que dans tous les autres poêmes l'amour est regardé comme une faiblesse : dans Milton seul il est une vertu. Le pocte a su lever d'une main enaste le voile qui couvre ailleurs les plaisirs de cette passion; il transporte le lecteur dans le jardin de délices; il semble lui faire goûter les voluptés pures dont Adam et Ève sont remplis : il ne s'élève pos au-dessus de la nature bumaine, mais au-dessus de la nature humaine corrompue: et comme il n'y a point d'exemple d'un pareil amour, il n'y en a point d'une pareille poésie.

Mais tous les critiques judicieux, dont la France est pleine, se réunirent à tronver que le diable parle trop souvent et trop long-temus de la même chose. En admirant plusieurs idées sublimes, ils ingèrent qu'il y en a plusieurs d'outrées, et que l'auteur n'a rendues que puériles en s'efforçant de les faire grandes. Ils condamnèrent unanimement cette futilité avec laquelle Satan fait bâtir une salle d'ordre dorique au milieu de l'enfer, avec des colonnes d'airain et de beaux chapiteaux d'or, pour haranguer les diables, auxquela il venait de parler tout aussi bien en plein air. Pour comble de ridicule, les grands diables, qui auraient occupé trop de place dans ce parlement d'enfer, se transforment en pygmées, alln que tout le monde pnisse se trouver à l'aise au conseil.

Aurès la tenue des états infernaux, Satan s'apprête à sortir de l'ablme; il trouve la Mort à la porte, qui veut se battre contre lui. Ils étaient prêts à en venir aux mains, quend le Péché, monstre féminin, à qui des dragons sortent du ventre, court au-devant de ces deux champions. Arrête, ô mon père! dit-il au diable : srrête, ô mon fils | dit-li à la Mort. Et qui es-tu donc, ré-» pond le diable, toi qui m'appelles ton père? Je » suis le Péché, réplique ce monstre; tu accou-» chas de moi dans le ciel; je sortis de ta tête » par le côté gauche; tu devins bientôt amoureux » de moi; nous couchâmes ensemble; j'entraînai » beaucoup de chérubins dans ta révolte; j'étais · grosse quand la bataille se donna dans le ciel; · nous fûmes précipités ensemble. J'accouchal » dans l'enfer, et ce fut ce monstre que tu vois » dont je fus mère : il est ton fils et le mien. A » peine fut-il né, qu'il viola sa mère, et qu'il me » fit tous ces enfants que tu vois, qui sortent à . tous moments do mes entrailles, qui y rentrent, et qui les déchirent.

A près extis dégoditante et abominable histoire le Prècie ouvre à Satan les portes de l'enfer; il laisse les diables sur le bord du Philégicon, du Syrs, et du L'Estie les uns jouent de în haye, les autres courent la hague; queclque-sun disputent sur la grâce et sur la prédestaination. Opendant Satan voyage dans les appeces imaginaires : il nombe dans le vide, et il tomberait accore si une note ne l'avait repoussé en last. Il survive dans le pays du chaos; il treverse la parafid des focus, pays du chaos; il treverse la parafid des focus, non es con point traduits en françois); il trevers dans consideration de parafid les indiagnoses, les d'apun Del, les chapelets, les capuchous et les acopulaires des nombres.

Voilà des imaginations dont tout lecteur sensé a été révolté; et il faut que le poème soit bien beau d'ailleurs pour qu'on ait pu le lire, malgrél'ennui que dolt causer cet amas de folies désagréables.

La guerre entre les bous et les manvis angepar usais sur comnisseur un épitode où le soblime ent trap nogé dans l'extravagent. Le merviellen notime duit forer sags; il l'au qui d'ouverseur de la comme de la comme de la comme gold. Les critiques les plus judicieux n'ent trouvdance et endroit en joul, et avyaiembance, ni raison : ils out regardé comme une grande faste contre le gold in plus que person de l'autre contre le gold in plus que person de l'autre de l'est de Modes de l'est de l'est de l'est de l'est insignaisse dont le l'esteur ne pour te former

Boileau, Art. Poetique, chant in.

aucune idée, et auxquels on ne peut prendre aucun intérêt. Homère, en parlant de ses dieux, les caractérisait par leurs attributs que l'on connaissait; mais un lecteur chrétien a envie de rire quand on yeut lui faire connaître à fond Nisroth, Moloch et Abdiel. On a reproché à Homère de longues et inutiles harangues, et surtout les plaisanteries de ses heros : comment souffrir dans Milton les harangues et les railleries des anges et des diables pendant la bataille qui se donne dans le ciel? Ces mêmes critiques ont jugé que Milton péchait contre le vraisemblable, d'avoir place du canon dans l'armée de Satan, et d'avoir armé d'épees tous ces esprits, qui ne pouvaient se blesser; ear il arrive que, lorsque je ne sais quel ange a coupé en deux je ne sais quel diable, les deux parties du diable se réunissent dans le moment.

porties du diande se reunissent sans se adomicario.

In auto provincio del constitución inserusables, lostrato de la constitución inserusables, lostrago de la constitución inserusables, lostrago de la constitución inserusables, lostrago de la constitución de l

C'ext ce grand mombre de fautes grossieres qui dis sans doute dire à Dryfred, nals su préface sur l'Endide, que Nilton ne vut goére nieux que notre l'Endide, que Nilton ne vut goére nieux que notre changes de la comparcia sussi ce sont les beautes admirables de Nilton qui ont fait dire à ce même Dysdes, que la natura Farat forme de l'ance d'Itomére et de celle de Virgile. Ce n'est pas la première fois qu'on a port de un même ouvrape des jugements contradictoires : quand on visin petit biliment érraes à rore ser croisées de face, accompagné de tout ce que l'on a pu innajvisite par la distinct de l'acceptant de l'acceptant de face, accompagné de tout ce que l'on a pu innajvisite de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de cêté des jardies, on voit un palisi simmesse, dont les beautes pouvern rochet les dedours rochet les des l'acceptant de les beautes pouvern rochet les dedours rochet les des l'acceptant de

Lorsque J'étais à Londres, j'osai composer en anglais un petit Essai \* sur la poésie épique, dans lequel je pris la liberté de dire que nos bons juges français ne manqueraient pas de relever toutes les fautes dont je viens de parler. Ce que j'avais

a C'est en partie celui-ci même, qui, en plusieurs endroits, est une traduction titterale de l'ouvrage anglais.

prévu est arrivé, et la plupart des critiques de ce pays ei ont jugé, autant qu'on le peut faire sur une traduction, que le Paradis perdu est un ouvrage plus singulier que naturel, plus plein d'imagination que de grâces, et de hardiesse que de choix, dont le sujet est tout idéal, et qui semble n'être pas fait pour l'bomme.

## CONCLUSION.

Nous àvious point de poéme réjuque en Françe, ci ju ne sain finne ni nous en vous aujourd'hoi. La Henriadte, à la vérité, a été imprimée souvert, mis il y aurait trop de précomption à regarder ce pointe comme un ouvrage qui doit passer a la pasterité, et efficer il honte qu'on a reprochée si long-temps à la France de n'avoir put produir un pointe réplue. Cett au temps seul à oudre un pointe prépue. Cett au temps seul à outre la resultation de la resultation de la contraite de la companie de la companie de la contraite de la companie de la companie de la contraite de la companie de la companie de la contraite de la companie de la companie de la contraite de la companie de la companie de la contraite de la companie de la companie de la contraite de la companie de la companie de la contraite de la companie de la companie de la contraite de la companie de la companie de la contraite de la companie de la companie de la contraite de la companie de la co

Il est honteux pour nous, à la vérité, que les étrangers se vantent d'avoir des poemes épiques. et que nous, qui avons réussi en tant de genres, nous soyons forcés d'avouer, sur ce point, notre stérilité et notre faiblesse. L'Europe a cru les Francais incapables de l'épopée; mais il y a un peud'injustice à juger la France sur les Chapelain, les Lemoyne, les Desmarets, les Cassaigne et les Scudéri. Si un écrivain, célèbre d'ailleurs, avait échoué dans cette entreprise; si un Corneille, un Despréaux, un Racine avaient fait de mauvais poeines épiques, on aurait raison de croire l'esprit français incapable de cet ouvrage : mais aucun de nos grands hommes n'a travaillé dans ce genre; il n'y a eu que les plus faibles qui aient osé porter ce fardeau, et ils ont succombé. En effet. de tous œux qui ont fait des poëines épiques, il n'y en a aucun qui soit connu par quelque autre écrit un peu estimé. La comédie des Fisionnaires, de Desmarets, est le seul ouvrage d'un poête épique qui ait eu, en son temps, quelque réputation; mais c'était avant que Molière eût fait goûter la bonne comédie. Les Visionnaires de Desmarets étaient réellement une très mauvaise pièce, aussi bien que la Marianne de Tristan, et l'Amour tyrannique de Scudéri, qui ne devaient leur réputation passagère qu'au mauvais goût du siècle.

Quelques uns ont voulu réparer notre disette en donnant au Télémaque le titre de poème épique; mais rien ne prouve mieux la pauvreté que de se vanter d'un bien qu'on n'a pos : on confond

toutes les idées, on transpose les limites des arts. quand on donne le nom de poenie à la prose. Le Télémaque est un roman moral, écrit, à la vérité, dans le style dont on aurait du se servir pour traduire Homère en prose; mais l'illustre auteur du Télémaque avait trop de goût, était trop savant et trop juste pour appeler son roman du nom de poeme. J'ose dire plus, e'est que si eet ouvrage était écrit en vers français, je dis même en beaux vers, il deviendrait un poeme ennuyeux, par la raison qu'il est plein de détails que nous ne souffrons polut dans notre poésie, et que de longs discours politiques et économiques ne plairaient assurément pas en vers français. Quiconque connaltra bien le goût de notre nation sentira qu'il serait ridicule d'exprimer en vers ', « qu'il faut distinguer les eitoyens en sept classes : habiller la première de blane avec une frange d'or, lui donner un annean et une médaitle; habiller la seconde de bleu, avec un anneau et point de médaille; la troisième de vert, avec une médaille, sans anneau et sans frange, etc., et enfin donner aux esclaves des habits gris brun. » Il ne conviendrait pas davantage de dire, « qu'il faut qu'une maison soit tournée à un aspeet sain, que les logements en soient dégagés, que l'ordre et la propreté s'y conservent, que l'entretien soit de peu de dépense, que chaque maison un peu considérable ait un salon et un petit péristyle, avec de petites chambres pour les hommes libres. » En un mot, tous les détails dans lesquels Mentor daigne entrer seraient aussi indignes d'un poème épique qu'ils le sont d'un ministre d'état.

On a encore accusé long-temps notre langue de n'être pas assez sublime pour la poésie épique. Il est vrai que chaque langue a son génie, formé en partie par le génie même du peuple qui la parle, et en partie par la construction de ses phrases, nar la longueur ou la brièveté de ses mots, etc. Il est vral que le latin et le grec étaient des langues plus poétiques et plus harmonicuses que celles de l'Europe moderne; mais, sans entrer dans un plus long détail, Il est aisé de finir cette dispute en deux mots. Il est certain que notre langue est plus forte que l'italienne, et plus douce que l'angraise. Les Anglais et les Italiens ont des poeines épiques : il est donc clair que, si nous n'en avions pay, ce ne serait pas la faute de la langue française, On s'en est aussi pris à la gêne de la rime, et

On s'en est aussi pris à la gêne de la rime, et avec encore moins de raison. La Jérusalem et le Roland furieux sont rimés, sont beaucoup plus longs que l'Énéide, et ont de plus l'uniformité des

stanees; et non seu.ement tous les vers, mans presque tous les mots finissent par une de ces voyelles, a, e, i, o: eependant on lit ees poèmes sans dégoût, et le plaisir qu'îts font empéche qu'on ne sente la monotonie qu'on leur reproche.

If fut avouer qu'il est plus difficile à un Francis qu'à un suite de faire un poince épique; mais ce n'est ni à cause de la rime, ni à cause de na secheresse de notes lingage. Coertie jie dire<sup>2</sup> la moirs poctique. Les ouvrages en vera qui soui. Le plus à la mode en France sont les pièces de thétite : cer pièces doivent être écrites dans un vise naturel, qui appreule sueze de civil de la couveration. Despréant n'à jumnit traite que clei to au sit que de la conventaion. Despréant n'à jumnit traite que clei et de la couveration. Despréant n'à jumnit traite que clei de la conventaion. Despréant n'à jumnit traite que clei de la conventaion. Despréant n'à jumnit traite que clei de la conventaion. Despréant n'à jumnit traite que clei de la conventaire de la conven

il n'a plus été Despréaux. Ces exemples ont en partie accoutumé la poésie française à une marche trop uniforme; l'esprit géométrique, qui de uos jours s'est emparé des belles-lettres, a eneore été un nouveau frein pour la poésie. Notre nation, regardée comme si légère par des étrangers qui ne jugent de nous que par nos petits-maîtres, est de toutes les nations la plus sage, la plume à la main. La méthode est la qualité dominante de nos écrivains. On eherche le vrai en tout; on préfère l'histoire au roman; les Cyrus, les Clélie, et les Astrée, ne sont aujourd'hui lus de personne. Si quelques romans nouveaux paraissent encore, et s'ils font pour un temps l'amusement de la jeunesse frivole, les vrais gens de lettres les méprisent. Insensiblement il s'est formé un goût général qui donne assez l'exclusion aux Imaginations de l'épopée; on se moquerait également d'un auteur qui emploierait les dieux du paganisme, et de celui qui se servirait de nos saints : Vénus et Junon doivent rester dans les anciens poêmes grees et latins; sainte Geneviève, saint Denys, saint Roch, et saint Christophe, ne doivent se trouver ailleurs que dans notre légende. Les cornes et les queues des diables ne sont tout au plus que des sujets de raillerie; on ne daigne pas même en plaisanter.

Les Italiens s'accommodent asser des saints, et les Anglais ont domé besuccept de réputation de la chapital pour eux en nous paraltriaeir qu'extravagantes pour eux en nous paraltriaeir qu'extravagantes de me souviens que lorsque je consultai, il y a plus det douze ans, sur ma Henriade leu M. de Malestu, homme qui joignait une grande imagination à une litérature immense. Il me dit : Yous entrepre-

<sup>4</sup> Livre xu-

. tion; les Français n'ont pas la tête épique. » Ce furent ses propres paroles; et il ajouta : • Quand · vous écririez aussi bien que MM. Racine et Des-» préaux, ce sera beaucoup ai on vous lit. »

C'est pour me conformer à ce génie sage et exact qui règne dans le siècle où je vis, que j'si

. nez un ouvrage qui n'est pas fait pour notre na- | leux; que j'ai décrit des guerres réelles, et non des batailles chimériques; que je n'ai employé aucune fiction qui ne soit une image sensible de la vérité. Quelque chose que je dise de plus sur cet ouvrage, je ne dirai rien que les critiques éclairés ne sacheut; c'est à la Henriade seule à parler en sa défense, et au tempa seul de désarmer choisi un héros véritable au lieu d'un héros fabu-

FIN DE L'ESSAI SUR LA POÉSIE ÉPIQUE.

## LA PUCELLE

## D'ORLÉANS,

#### POÈME EN VINGT ET UN CHANTS.

#### AVERTISSEMENT

#### DES EDITEURS DE KEHL

Ce poeme est un des ouvrages de Voltaire qui ont exide en nême tempe et le plus d'enthousaisme et le tes declamations les plus violentes. Le jour où Voltaire fut count au thétire, les spectateurs qui l'accompagnement en fouls jamp à sa maison crisient épisement autour de lui, l'yies la Henradet view Mahomet et vue le Pacelle Nous croyons donc qu'il ne sera pas lautile d'entrer dans mequeus détails historiques sur co poine.

Il fut commencé vers l'an 1730; et , jusqu'à l'époque ch Voltaire vint s'établir aux environs de Genèva, il ne fai connu que des amis de l'auteur, qui avaient des copies de quelques chants, et des sociétés où Thieriot en récitait des morcesux détachés.

Vern la fin de l'amode 1754. Il en paret une délition organizate, que Voltair se latals de desarros, et il en avait la doit. Nos nodement exte délition erait été faite are on manuerir tolt à l'autore ou à son sait, mais disposit faite, et quelques autres qu'il ne pourait pas laises poste faite, et quelques autres qu'il ne pourait pas laises autres pour qu'il ne provait pas laises des consustante, purce que la cerconstances autrespiele ces vern fecalest albaine étainet étangées : nous en donnereus plus autres preuves dans les écronsations autrespiele ces vern fecalest albaine étainet étangées : nous en donnereus plus autres preuves dans les nous en de de desarros en brevillems d'un ouvrage qu'on lui vole, et qu'on publis dans l'autres du no verage qu'on lui vole, et qu'on publis dans l'autres du no verage qu'on lui vole, et qu'on publis dans l'autres de la preuve de la comme de la comme

On attribue cette édition à La Beaumelle, et au capucin Haubert, réflagié en Hollande : cette entreprise devait eur rapporter de l'argent, et compromettre Voltaire. Ils ) trouvaient

Leur bien premièrement , et puis le mai d'autrul.

Un libraire, nommé Grasset, eut meme l'impudence de proposer à Vottaire de lui payer un de ces manuacrits volés, en le meançant des dangers autquels il s'exposerait s'il ne l'achetait pas; et le célèbre anatomiste poète Haller, zélé protestant, protégea Grasset contre Vottaire.

Nous vayons, par la lettre de l'auteur à l'académie française, que nous avons jointe à la préface, que cette première édition fut faite à Francfort, sous le titre de Louvain.

Il eu parut, fort peu de temps après, deux éditions sembla-

bles en Hollande.

Les premiers éditeurs, irrités du désaveu de Vollaire, consigné dans les papiers publics, réimprimèrent la Pucelle en 1756, y joignirent le désaveu pour s'est moquer, et pluseurs pièces saint juese contre l'auteur. En se déce-

lant ainsi eux-mêmes, ils empéchèrent une grande partie du mai qu'ils voulaient lui faire. En 1757, il parut à Londres une sutre édition de ca poème, conforme aux premières et ornée de gravures d'aussi bou goût que les vers des éditeurs : les réimpressions se succédèrent rapidement, et la Puccite fut impres-

mée à Paris, pour la première (sé; en 17.9). Ce fat en 1702 senieurent que v Voltaire publis une édition de son ouvrage, très differente de tous les antres. Os poemes fat réimpriné en 1724, dans l'édition in-é-, avec quelques changements et des additions assez considérables. Cest d'appet exte deraible édition, reus et corrigée encore sur d'anciens manuscrits, que nous donnoes ici la Purelle.

Phistories entrepreneurs de libratire, en impriment de potence, ent en soin de transembler les restutates, e qui mons abligia de prembre le même parti dans cette ésition. Cepondent, comen parti des rentaires li most que éspereure qu'il est impossible de regretter, qui ne peuvrent apout teair à Voltaire, et qui ont été pointes na l'es délivers pour rempir les lacunes des morceuss que l'auteur a vanit pas acherés, soan avons eur pouvoir les supprimer, du nomi en partie.

L'impossibilité d'améastir ce qui a été imprimé tant de

L'impossibilité d'anéantir ée qui a été imprime tant of fois, et la nécessité de prouver aux locteurs les interpolations des premiers éditeurs, sont les seuls motifs qui nous aient empagés à conserver un certain nombre de ces variantes.

Il nous reate maintenant à défendre la Pucelle contre les hommes graves qui pardonnent beaucoup moins à Voltaire d'avoir ri sux dépens de Jeanne d'Arc, qu'à Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, de l'avoir fait brûler vive.

Il nosi parati qu'il o' a que deux espèces d'ouvrages qui paissent nisid e aux neuers : l'ecux od l'ou étables que les hommes peuvent se permettre anns errupule et assi pout les crimes relatifs aux mours ; tels que le viol, le rept, l'adultere, la adduction, ou des actions hombeuses et depotantante qui, assa fair des crimes, a villicent out qui rifficements de débauche, certaines hizarreries des unaginations l'aux de la commandation de la comma craindre qu'ils ne rendent les jeunes gens qui les lisent avec avidité insensibles aux plaisirs honnêtes, à la douce et pure volupté qui naît de la nature.

Or, il n'y a rien dans la Pucelle qui puisse mériler aucun de ces reproches. Les peintures valuptueuses des amours d'Agnès et de Dorothee peuvent amuser l'imagination, et non la corrompre. Les plaisanteries plus libres dont l'ouvirage est semé ne sont ni l'apologie des actions qu'elles reiguent, ni une peinture de ces actions propre à égarer l'iunneination.

Ce poeme est un ouvrage destiné à donner des leçons de raison et de sagesse, sous le voile de la volunté et de la folie. L'auteur peut y avoir blessé quelquefois le goût, et tion la morale.

Nous ne prétendons pas donner ce poème pour un eatéchistoe; mais il est du même genre que ces chansons énicuriennes, ces couplets de table, où l'on célèbre l'insouciance dans la conduite, les plaisirs d'une vie voluptueuse, et la douceur d'une société libre, animée par la gaseté d'un repas. A-t-on jamais accusé les auleurs de ces chansons de vouloir établir qu'il failait négliger tous ses devoirs, passer sa vie dans les bras d'une femme où autour d'une table? Non, sans doute : ils ont vouln dire seulement qu'il y avait plos de raison, d'innocence et de bonheur dans une vie voluptueuse et desce, que dans une vie occupée d'intrigues, d'ambition, d'avidité ou d'hypocrisia

Cette espèce d'exagération, qui naît de l'enihousiasme, est nécessaire dans la poésie. Viendra-t-il un temps où l'on ne parlera que le langage exact et sévère de la raison? Mais ce temps est bien éloigné de nous, car il faudrait que tous les hommes pussent entendre ce langage. Pourquoi ne serait-il point permis d'en emprunter un autre pour parler à eeux qui a'entendent point celui-ci?

D'ailleurs, ce mélange de dévotion, de libertinage, et de lérorité guerrière, peint dans la Pucelle, est l'image naive des mœurs du temns 1.

Voità, à ce qu'il nous semble, dans quel espeit les hommes sévères doivent lire la Puccile, et nous espérons qu'ils

seront moins prompts à la condamner. Enfin, ce poëme n'eût-il servi qu'à empêcher na seul libertin de devenir superstitieux es mtolérant dans sa vieillesse, il aurait fait plus de bien que toutes les plaisanteries ne feront jamais de mal. Lorsqu'en jetant un coup d'œil attentif sur le geure humain, on voit les droits des hommes, les devoirs sacrés de l'humanité, attaqués et violés Impunément, l'esprit humain abruti par l'erreur, la race du fanatisme et celle des conquêtes on des rapines agiter sourdement tant d'hommes puissants, les fureurs de l'ambition et de l'avarice exerçant partout leurs ravages avec impahité, et qu'on entend un prédicateur tonner contre les erreurs de la volupté, il seruble voir un médecin, appelé auprès d'un pestiféré, s'occuper gravement à le guérir d'un cor au pied.

Il ne sera peut-être pas inutile d'examiner ici pourquoi l'on attache tant d'importance à l'austérité des mœurs : 1º dans les pays où les hommes sont féroces, et où il y a de

Uu chanoloe de Paris, zélé Bourguignon, rapporte en propres termes, dans ses Annales, que pinsieurs de nos compila-teurs d'histoires de France ont eu la bouté de copier que, sous le règne de Charles VI, Dieu affliges la ville de Paris d'une toux générale, en puultion de ce que les petits garçons chantaient dans les rues : « Yotre ... a la toux , commere ; « votre ... a la toux. » (K.)

mauvaises tois , l'amour ou le poût du plaisir produisent de Ces ouvrages peuvent être pernicieux, parce qu'il est à ? grands désordres ; et il a loujours été plus facile de faire des déclamations que de bonnes lois ; 2" les vieillards , qui naturellement possèdent toute l'autorité, et dirigent les paruions, ne demandent pas mieux que de crier contre des fautes qui sont celles d'an autre âge ; 3° la liberté des mours détruit le pouvoir des femmes, les empêche de l'étendre au-delà da terme de la beauté; 4º la plupart des hommes ne sunt ni voleurs, ni calomniateurs, ni assassins. Il est donc très naturel que partout les prêtres aient voulu exagérer les fautes des morurs. Il y a peu d'hommes qui en soient exempts; la plupart même mettent de l'amourpropre à en commettre, on du moins à en avoir envie : de manière que tont homme à qui on a suspiré des serupules sur cet objet devient l'esclave du pouvoir sacerdotal

Les prêires peuvent laisser en repos la conscience des grands sur leurs crimes, et, en leur inspirant des remords sur leurs plaisirs, a'emparer d'eux, les gouverner, et faire d'an volaptueux un persécuteur ardent et barbare.

Ils u'ont que ce moyen de se rendre maîtres des femmes. qui, pour la plupart, n'ont à se reprocher que des fautes de ce genre. Ils assurent par-là na moyen de gouverner despotiquement les esprits faibles, les imaginations ardentes, et surtout les vieillards, qui, en explation des vieilles fautes qu'ils ne peuvent plus répéter, ne demandent pas mieux que de dépouiller leurs héritiers en faveur des prêtres.

Nous observerons, en cinquieme lieu, que ces même fautes sont précisément celles pour lesquelles on peut se rendre sévère en fesant moins de sacrifices. Il n'y a point de vertu qu'il soit si facile de pratiquer, ou de faire semblant de pratiquer, que la chasteté; il n'y en a point qui soit plus compatible avec l'absence de toute vertu réelle, et l'assemblage de tous les vices : en sorte que , du moment ou il est convenu d'y attacher une grande importance, tous les fripons sont surs d'obtenir à peu de frais la considération publique.

Aussi cherchez sur tout le globe un pays où , nous ne disons pas la pureté qui tient à la simplicité , mais l'austerité de mœurs soit en grand crédit, et vous serez sûr d'y trouver tous les vices et tous les crimes , même ceux que la débauche fait commettre.

## PRÉFACE

## DE DOM APULEIUS RISORIUS.

#### BÉNÉDICTIN.

Remercions la bonne âme par laquelle une Pucelle nous est venue Ce poenie hérosque et moral fut composé vere l'an 1750, comme les doctes le savent, et comme il appert par plusieurs traits de cet ouvrage. Nous voyons dans une lettre de 1760, Imprinsée dans le Rocueil des opuscules d'un grand prince, sous le som du Philosophe de Sans-Souci, qu'une princesse d'Allemagne , à laquelle on avait prêté le manuscrit, sculement pour le lire, fut sa édifiée de la circonspection qui règne dans un sujet si scabreux. qu'elle passa un jour et une nult à le faire copier, et a transcrire elle-même tous les endroits les plus moraux.

<sup>1</sup> La dochesse de Wortenberg

C'est celle même ropie qui nous est enfin parramen. On a sou est imprime des lambeaux de noter Puerdie, et les vrais anateurs de la saine litteratore ont été bies scandissés de la rois à borriblement désigneré. Des chiteras l'out domné en quinze clausts, d'autres en neize, d'autres en très, duit, d'autres en rise, d'autres en très, duit, d'autres en rise, d'autres en très, d'autres en rise, d'autres en rise, d'autres en rise, d'autres en rise, d'autres en la chitera par de l'autres par la comme de l'autres de l'autres par la comme de l'autres par l'autres de l'autres par les des l'autres par l'autres de l'a

Voici done Jeanne dans toule sa purelé. Nous rezignosa de faire un juguent téméraire en nomanant l'anteur à qui on attribue ce poome épique. Il suffit que les lecteurs jusisent tier quelque instruction de la morale acadrés sous les altiégories du poeme. Qu'importe de connaître l'auteur? Il y a l'enucoup d'ourrages que les doches et les ages lisent avec délices aans savoir qui les a faits, comme le Perifiture l'arrari, la statire sous les mon de Petrone, et significar l'arrari, la statire sous les mond fe Petrone.

Ce qui nons console beaucoup, c'est qu'on trouvera dans notre Puccife bien moins de choses Isardies et libres que dans tous les grands hommes d'Italie qui ont écrit dans ce goût.

Irrum neim revo, à commencer par le Palei, nous serients hiers Bérde pen orbs discreta subser est apprenté des restaures de servicies de la commencia de la commencia de Avergante. Ce lurgi Parle, qui et altra ne grave chanolen, composa son poeme, au milete du quinzième sièvé; pour la signora Lucreza Tornabusol, javes de Lucreut de Medicie le Magnifique; et il est rapporte qu'on chantôt le Morgannie a la luthe et cette danse. Cetta éconsis présent des la consiste de la consiste partie de la consiste de la consiste pentire les akavatés, pour savoir al Cest un ouvrager sérieux ou platéant.

Ceux qui l'ont cru sérieux se fondent sur l'exorde de chaque chant, qui commence par des versels de l'Écriture. Voici, par exemple, l'exorde du premier chant:

> In principio era il Verho appresso a Dio; Ed era Iddio il Verbo, e'i Verbo tul. Questo era il principio al parer mio, etc.

Si le premier chant commence par l'Évangile, le dernier finit par le Safre regina; et cela peut justifier l'opinion de cox qui ont cru que l'auteur avait écrit très sérieusement, puisque, dans ces temps-là, les plèces de théâtre

Lorsque ces éditions parurent, Voitaire crut devoir les désavouer par une lettre adressée à l'académie française.
(K.)

a Dans les dernières éditions que des barbares ont faites de ce poème, le lecteur est indigaé de voir une multitude de vers tels que ceux-ci :

> Chandes, want et souffant comme un heruf, Tée du doigt al l'autre est une fille. « An d'able seu, dit-l', la soite atgeille! Birnfol le diable emporte l'étot neuf. Il vue cenor accouer sa guentille. Chacun avait son trot et son allure.

On y dit de salot Louis

Qu'il est mieux feit, certes, le panvre sire, lie se guide avec sa margoton... One as tita de bisques, d'oriolans, etc.

On y tronve Calvin du temps de Charles VII; tout est défiguré, tout est palé par des absurdités sans nombre. C'est uu capacin défroqué, lequel a pris le nom de Masbert, qui est l'auteur de cette infamie, faite uniquement pour la canaille. qu'on jouait en Italie étaient tirées de la Passion et des Actes des saints. Ceux qui ont regardé le Morgante comme un ouvrage

Ceux qui ont regardé le Morgante comme un ouvrage badin n'ont considéré que quelques hardiesses trop furtes, auxquelles il s'abandonne.

Morgante demande à Marguite s'il est chrétien on ma hométan :

E se cell crede in Cristo o in Manmetto

Rispose allor Margutie : A dirtel ho tosto, lo non credo piu al nero che al azzaro , Ma nel cappone, o lesso o vuogli arrosto ;

Ma sopra tutto nel buon vino ho fede; E credo else sia salvo elsi all erede.

Or queste son tre virin cardinale, La gola, e'l culo, e'i dabo, come io t'ho detto.

Vous remarquerer, «il vous platt, que le Creedinhori, qui ne fait mole dificulté de range le Putei para le territori por que ne fait mole dificulté de range le Putei para le Crei an poètes épiques, dit, pour l'excuser, qu'il était le Crei an des ont emps le plus modeite et le plus modeite de le plus modeite de moderato scrittore. « Le fait est qu'il fait la pré-curseur de Boyarde et de l'Arisote. C'est par lui qu'il excuser de le Roland, les Ottier, les Dudon, furent clebéres en talie, et il est presque ééa à l'Arisote tour la nursée en talie, et il est presque ééa à l'Arisote tour la nursée en talie, et il est presque ééa à l'Arisote tour la nursée

de la langue.

On ena fait depuis peu une très belle édition con licena.

On ena fait depuis peu une très belle édition con licena de superiori. Ce n'est pas moi assuréunent qui l'al faite; et si notre Pucelle parkait aussi impudenment que ce Margutte, filis d'un prétire turc et il une religieuse grecque, je me garderats bien de l'imperimer.

On ne tronvera pas non plus dans Jeanne les mêmes témérités que dans l'Arioste; on n'y verra point un saint Jean qui habite dans la lune, et qui dit :

Gli scriitori amo, e fo il debilo mio, Che al vostro mondo fui scriitore anche io. E bon convenne ad mio lodalo Cristo Rendermi guiderdon di si gran sorte, elc.

Cela est gaillard; et saint Jean prend là une liceuce qu'auren saint de la Pucelle ne prendra jamais. Il semble que Jéssa ne doire sa dirinité qu'au premier chapitre de saint Jean, et que cet évangeliste l'ait fatté. Ce discours sent un peu son sociaire. Notre auteur discret n'a garde de tomber dans un tel exoxé.

Cost enterer pour nous an grand sujet d'édification, que moire modets auteur n'âi inité auon de nos accires romoire modets auteur n'âi inité auon de nos accires romans, dont le savant Heat, évêque d'Avrandete, et le complateur Labbé Leuglet, en dist l'Istoire. Qu'on se donne sealement le plaire de lieu Lancefod du Lea, au chapite utilité Commard Lancefod content au ce la rogne, et conment le sure de Logant la reprint, en verra quelle est la commarda de saleur, en comparison de nos actives autiques.

Máis quid dicum de l'hisielre merviillous de Gargatina, déciée au crainila de Toomnor Jous sin que le claigatre des Torche-cub est un desplus modestes de Tourrage, Nous se parkos post lei des necleores : nous dirons seulement que tous les viens coules irraginés en Italie, et mise en vers put 1.5 Fontaine, sont entre meins meranque notre Parcille. Au reste, nous soulaziona à tous nos graves consums les seniments décises du beus Monrore, à nos prodes, s'il y en a, ja naived d'Agais et la tendresse de Drouble; à nos gorriers, le bras de le robuste Jeanne; à tons les jésuites, le caractère du bon confesseur Boni-fons ; à tous ceux qui siennent une bonne maison, les at-dames et plusieurs abbés et quand nous n'aurions rendu tentions et le savoir-faire de Bouneau.

Nous croyons d'ailleurs ce petil livre un remède excel- notre temps.

que ce service au public, nous croirions n'avoir pas perdu

# LA PUCELLE

## D'ORLÉANS.

#### CHANT PREMIER.

#### ARGUMENT.

Amours honnéles de Charles VII et d'Agnès Sorel, Siège d'Orléans par les Anglais. Apparition de saint Denys, etc.

Je ne suis né pour célébrer les saints \* : Ma voix est faible, et même un peu profane. Il faut pourtant yous chanter cette Jeanne Oul fit, dit-on, des prodiges divins. Elle affermit, de ses pucelles mains, Des fleurs de lis la tige gallicane. Sauva son roi de la rage anglicane, Et le fit oindre an maître-autel de Reims. Jeanne montra sous féminin visage, Sous le corset et sous le catillon. D'un vrai Roland le vigoureux courage. J'aimerais mieux, le soir, pour mon usage, Une beauté douce comme un mouton : Mais Jeanne d'Are eut un cœur de lion : Vous le verrez, si lisez cet ouvrage. Vous tremblerez de ses exploits nonveaux; Et le plus grand de ses rares travaux Fut de garder un an son pucelage. O Chapelain b, toi dont le violon.

## a Plustrurs éditions portent :

Yous m'ordonnez de célébrer des sals

Cette leçon est correcte ; mais nous avons adopté l'autre, con plus recréative. De plus, elle montre la grande modestie de l'auteur. Il avoue qu'it n'est pas digne de chanter une pucetie. li donne eu cela un démentt aux éditeurs qui , dans une de urs éditions de ses Œuvres , lui ont attribué une ode A sainte reve, dont assurément il n'est pas t'aute

b Tous les doctes savent qu'il y eut, du temps du cardins!

De discordante et gothique mémoire, Sous un archet maudit par Apollon, D'un ton si dur a raclé son histoire : Vieux Chapelain, pour l'honneur de ton art, Tu voudrais bien me prêter ton génie : Je n'en veux point ; c'est pour Lamotte-Houdart .. Quand I'lliade est par lui travestie. Le bon roi Charle, au printemps de ses jours,

Au temps de Pâque, en la cité de Tours, A certain bal (ce prince aimait la danse) Avait trouvé, ponr le bien de la France, Une beauté nommée Agnès Sorel ». Jamais l'Amour ne forma rien de tel. Imaginez de Flore la jeunesse, La taille et l'air de la nymphe des bois, Et de Vénus la grâce enchanteresse. Et de l'amour le séduisant minois, L'art d'Arachné, le doux chant des sirènes : Elle avait tout : elle aurait dans ses chaines

Mis les héros, les sages, et les rois.

de Richelleu, un Chapelain, auteur d'un fameux poème de la Pucelle, dans lequel, à ce que dit Boileau,

Il At de méchants vers gouse fels douze cer

Boileau ne savait pas que ce grand homme en fit douze fo vingt-quatre cents; mais que, par discrétion, il n'en fit im-primer que la moilié. La maison de Longueville, qui descendait du beau batard Dunois, fit à l'illustre Chapelain une pension da douze mille livres tournols. Ou pouvait mieux employer son argent.

a La Motte-Houdart, auteur d'une traduction en vers de

l'Hiade, traduction très abrègée, et cependant très mai re-que. Fonienelle, dans l'éloge académique de La Motte, dit que c'est la fante de l'original. cuteau, près de Tours. Le roi b Agnes Sorel , dame de From

Charles VII lui donna le château de Beauté-sur-Marne, et on l'appela dame de Beauté. Elie eut deux enfants du roi son nt, quoiqu'il u'rût point de privaulés avec elle, suivant les historiographes de Charles VII , gens qui disent toujours la vérilé du vivant des rois.

CHANT L

385

La voir, J'almer, seniri l'ardeur asissante per dout deissir, si eur chaleur brilante, Lorgner Agnès, soupiere et trembler, berriels soi cei soudant his parler, Presser ses mains d'une main caressante, l'alsser brillers a famme impatiente. Montres non trouble, en causer à son tour. Lai pilare enfin, les il triblier d'un jour. Princes et rois vont très lute en amour. Apples voolule, sarrate en l'art de plaire, Court le bout de fenie contrate. Court le bout de fenie contrate.

Pour colorer comme on put cette affaire, Le roi fit choix du conseiller Bonneau \*, Confident sûr, et très bon Tourangeau : Il eut l'emploi, qui certes n'est pas mince, Et qu'à la cour, où tout se peint en bean. Nous appelons être l'ami du prince, Et qu'à la ville, et surtout en province, Les gens grossiers ont nommé maq..... Monsieur Bonneau, sur le bord de la Loire, Était seigneur d'un fort joli château. Agnès un soir s'y rendit en bateau. Et le roi Charle v vint à la nuit noire. On y soupa; Bonnean servit à boire; Tout fut sans faste, et non pas sans apprêts. Festins des dieux, vous n'étes rien auprès! Nos deux amants, pleins de trouble et de jeie, Ivres d'amour, à leurs désirs en proie, Se renvoyaient des regards enchanteurs. De leurs plaisirs brûlants avant-coureurs. Les doux propos, libres sans indécence. Aignillonnaient leur vive impatience. Le prince en feu des yeux la dévorait; Contes d'amour d'un sir tendre il fesait, Et du genou le genou lui serrait.

Le souper fait, on cut une musique l'atleinne, en gance rénoratique à 10 y melle trois différente voix Aux vidous, aux milites, aux hauthois. Elles chautisent l'aligorique histoire de ce le froir L'aux vidous, aux milites, aux hauthois. Elles chautisent l'aligorique histoire de ce héroire y d'Aunour avait domptés, Et qui, pour plaire à de tendres beautes, Avalent quitte les fireurs de les forteurs de l'aprent per l'après de la chambre où le hon roi soupsit. La belle Agnès discrète et retenne, Entendoit toux, et d'auseun n'était vue.

Déià la lune est au haut de son cours : Voilà minult ; c'est l'henre des amours. Dans une alcôve artistement dorée. Point trop obseure, et point trop éclairée, Entre deux draps que la Frise a tissus, D'Agnès Sorel les charmes sont reçus. Près de l'alcôve une porte est ouverte, Oue dame Alix, suivante très experte, En s'en allant oublis de fermer. O yous, amants, yous qui savez aimer, Vous vovez bien l'extrême impatience Dont pétillait notre bon roi de France! Sur ses cheveux, en tresse retenus, Parfums exquis sont déjà répandus. Il vient, il entre au lit de sa maltresse; Moment divin de joie et de tendresse! Le cœur leur bat; l'amour et la pudeur Au front d'Agnès font monter la rougeur. Le pudeur passe, et l'amour seul demeure. Son tendre amant l'embrasse tout à l'heure. Ses yeux ardents, éblouis, enchantes, A videment parcourent ses beautés. Qui n'en serait en effet idolâtre?

Sont deux tétons séparés, faits su tour, Allants, venants, arrondis par l'Amour; Leur boutonnet a la couleur des roses. Téton charmant, qui jamais ne reposes, Vous invitiez les mains à vous presser, L'œil à vous voir, la bouche à vous baiser. Pour mes lecteurs tout plein de complaisance, l'allais montrer à leurs veux ébaudis De ce beau corps les contours arrondis; Mais la vertu qu'on nomme bienséance Vient arrêter mes pinceaux trop hardis. Tout est beauté, tout est charme dans elle. La volupté, dont Agnès a sa part, Lui donne encore une grace nouvelle; Elle l'anime : amour est un grand fard . Et le plaisir embellit toute belle.

Sous un cou blanc qui fait honte à l'albâtre

Trois mois entiers nos deux jeunes amants Furent livrés à ces ravissements. Du lit d'amour ils vont droit à la table. Un déieuner, restaurant, délectable, Rend à leurs sens leur première vigueur; Puis, pour la chasse épris de même ardeur. Ils vont tous deux, sur des chevaux d'Espagne Survre cent chiens jappants dans la campagne A leur retour on les conduit aux bains. Pâtes, parfums, odeurs de l'Arabie, Oui font la pesu douce, fralche, et polie, Sont prodigués sur eux à pleines mains. Le dîner vient; la délicate chère, L'oiseau du Phase et le coq de bruyère, De vingt ragoûts l'apprêt délieieux, Charment le nez, le palais, et les yeux.

8.

<sup>»</sup> Personnage feint. Queiques curieux prétendent qua le discret auteur avait en vue certain gros valet de chambre d'un certain prioce; mais nous ne sommes pas de cet avis, et notre remarque autisité, comme dit Dacier.

b Le chromatique procéde par plusieurs semi-inna consécutifs, ce qui produit une musique efféminée, très convenable a l'amour.

Du vin d'A1 la mousse pétillante, Et du Tokai la liqueur jaunissante, En chatouillant les fibres des cerveaux. Y porte un feu qui s'exhale en bons mots Aussi brillants que la liqueur légère Qui monte et saute, et mousse au bord du verre : L'ami Bonneau d'un gros rire applaudit A son bon roi, qui montre de l'esprit. Le diner fait, on digère, on raisonne, On conte, on rit, on medit du prochain, On fait brailler des vers à maître Alain. On fait venir des docteurs de Sorbonne, Des perroquets, un singe, un arlequin. Le soleil baisse, une troupe choisie Avec le roi court à la comedie, Et . sur la fin de ce fortuné jour. Le couple heureux s'enivre encor d'amour.

Plongés tous deux dans le sein des délices, Ils paraissalent en goûter les prémices. Toujours heureux et toujours plus ardents, Point de soupçons, encor moins de querelles, Nulle langueur; et l'Amour et le Temps Auprès d'Agnès ont oublié leurs ailes. Charles souvent disait entre sea bras. En lui donnant des baisers tout de flamme : « Ma chère Aguès, idole de mon âme, Le monde entier ne vaut point vos appas. Vaincre et régner, ce n'est rien que folie. Mon parlement a me bannit aujourd'hui; Au fier Anglais la France est asservie : Ah! qu'il soit roi, mais qu'il me porte envie : l'ai votre cœur , ie suis plus roi que lui, »

Un tel discours n'est pas trop héroïque; Mais un héros, quand il tient daus un lit Maîtresse honnête, et que l'amour le pique,

Peut s'oublier, et ne sait ce qu'il dit. Comme il menait cette joyeuse vie, Tel qu'un abbé dans sa grasse abbaye, Le prince anglais b, toujours plein de furie, Toujours aux champs, toujours armé, botté Le pot en tête, et la dague au côté. Lance en arrêt, la visière haussée, Foulait aux pieds la France terrassée. Il marche, il vole, il renverse en son cours Les murs épais, les menaçantes tours, Repand le sang, prend l'argent, taxe, pille, Livre aux soldats et la mère et la fille. Fait violer des couvents de nonnains. Boit le museat des pères bernardins, Frappe en écus l'or qui couvre les saints,

a Le pariement de Paris fit ajourner trois fois à son de Tompe je roi, alors dauphin, a la table de marbre, sur les Conclusions de l'avocat du roi, Marigni. (Voyez les *Rechtre*ches de Pasquieri. b Ce prince anglais est le duc de Bedford, frere mainé de

Benet V, roi d'Anoleterre, couronné roi de France à Paris.

De mainte église il fait mainte écurie : Ainsi qu'on voit dans une bergerie Des loups sangiants de carnage altérés, Et sous leurs dents les troupeaux déchirés; Tandis qu'au loin, couché dans la prairie. Colin s'endort sur le sein d'Égérie. Et que son chien près d'eux est occupé A se saisir des restes du soupé. Or, du plus haut du brillant apogée, Séjour des saints, et fort loin de nos yeux, Le bon Denvs a, précheur de nos aieux . Vit les malheurs de la France affligée, L'état horrible où l'Anglais l'a plongée, Paris aux fers, et le roi très chrétien Baisant Agnès, et ne songeont à rien. Ce bon Denys est patron de la France . Ainsi que Mars fut le saint des Romaius. Ou bien Pallas chez les Athéniens. Il faut pourtant en faire différence; Un saint vaut mieux que tous les dieux païens. . Ah! par mon chef, dit-il, il n'est pas juste De voir ainsi tomber l'empire auguste Où de la foi i'ai planté l'étendard : Trône des lis, tu cours trop de hasard; Sang des Valois, je ressens tes misères. Ne souffrons pas que les superbes frères

Et, sans respect pour Jésus ni Marie,

De Henri cinq b, sons droit et sans raison, Chassent ainsi le fils de la maison. J'ai , quoique saint , et Dieu me le pardonne , Aversion pour la race bretonne : Car, si j'en crois le livre des destins, Un jour ces gens raisonneurs et mutins Se gausseront des saintes décrétales, Déchireront les romaines annales, Et tous les ans le pape brûleront. Vengeons de loin ce sacrilége affront : Mes chers Français seront tous catholiques : Ces fiers Anglais seront tous hérétiques : Frappons, chassons ces dogues britanniques: Punissons-les, por quelque nouveau tour,

mais un evêque de Paris. L'abbé Hilduin fut le premier qui écrivil que cet évêque, ayant été décapité, porta sa tête entra ses bras, de Paris jusqu'a l'abbaye qui porte son nom. On érigea ensuite des eroix dans tous les endroits où ce saint s'etait arrêté en chemin. Le cardinal de Polignae contant cette histoire à madame la marquise du Deffand, et ajoutant que Denys n'avait eu de prine à porter sa têle que jusqu'à la premiere station, cette dame lui repondit : « Je le crois bien; il » p'v a, dans de telles allaires, que le premier pas qui coûte. « b Henri V, roi d'Angleterre, le plus grand homme de son temms, beau-frère de Charles VII, dont il avait épouse la sour, étail mort à Vincennes, après avoir été reconnu roi de Prance à Paris; son frère, le duc de Bedford, gouvernait la mrilleure partie de la France au nom de son neveu Henri VI, reconnu aussi pour roi de France à Paris par le parlement, l'hôtelde ville, le châtelet, l'evoque, les corps de métiers, et la Sor-

a Ce bon Denys n'est point Denys le prétendu aréopagite,

CHANT I.

387

De tout le mai qu'ils doivent faire un jour, « Des Gallicans ainsi parlait l'apôtre. De maudissons lardent sa patenôtre : Et cependant que tout seul il parlait . Dans Orléans un conseil se tenait. Par les Anglais cette ville bloquée, Au roi de France allait être extorquée. Quelques seigneurs et quelques conseillers, Les uns pédants et les autres guerriers , Sur divers tons déplorant leur misère, Pour leur refrain disaient : « Que faut-il faire? » Poton , La Hire, et le brave Dunois a. S'écriaient tous en se mordant les doigts : « Allons, smis, mourons pour la patrie: Mais aux Anglais vendons cher notre vie. » Le Richemont criait tout haut : . Par Dieu. Dans Orléans il faut mettre le feu; Et que l'Anglais, qui pense ici nous prendre, N'ait rien de nous que fumée et que cendre. »

Pour La Trimouille, il disait : « C'est en vain Que mes parents me firent Poitevin; J'ai dans Milan laissé ma Dorothée: Pour Orléans, hélas! je l'ai quittée. Je combattrai; mais je n'ai plus d'espoir : Faut-il mourir, ô ciel ! sans la revoir! . Le président Louvet b, grand personnage. Au maintien grave, et qu'on eût pris pour sage, Dit : « Je voudrais que préalablement Nous fissions rendre arrêt de parlement Contre l'Anglais, et qu'en ce cas énorme Sur toute chose on procédât en forme. » Louvet était un grand clere; mais, hélas! Il ignorait son triste et piteux cas : S'il le savait, sa gravité prudente Procéderait contre sa présidente. Le grand Talbot, le chef des assiégeants. Brûle pour elle, et règne sur ses sens : Louvet l'ignore; et sa mâle éloquence N'a pour objet que de venger la France. Dans ce eonseil de sages, de héros, On entendait les plus nobles propos; Le bien publie, la vertu les inspire : Surtout l'adroit et l'éloquent La Hire Parla long-temps, et pourtant parla bien : Ils disaient d'or , et ne conclusient rien.

Comme ils parlaient, on vit par la fenêtre Je ne sais quoi dans les airs apparaître. Un beau faatôme au visage vermeil , Sur un rayon détaché du soleil , Des cieux ouverts fend la voûte profonde. Odeur de saint se sentait à la ronde.

Le farfadet dessus son chef avait A deux pendants une mitre pointue D'or et d'argent, sur le sommet fendue Sa dalmatique au gré des vents flotteit. Son front brillait d'une seinte auréole a. Son cou penché laissait voir son étole, Sa main portait ce bâton pastoral Oui fut jadis lituus sugural b. A cet objet qu'on discernait fort mal, Voilà d'abord monsieur de La Trimouille, Paillard dévot, qui prie et s'agenouille. Le Riehemont, qui porte un eœur de fer, Blasphémateur, jureur impitoyable, Haussant la voix, dit que c'était le diable Qui leur venait du fin foud de l'enfer: Que ce serait chose très agréable Si l'on pouvait parler à Lucifer. Maître Louvet s'en courut au plus vite Chercher un pot tout rempli d'eau bénite. Poton, La Hire, et Dunois, ébalus, Ouvrent tous trois de grands yeux ébaubis. Tous les valets sont couchés sur le ventre. L'objet approche, et le saint fantôme entre Tout doucement porté sur son rayon, Puis donne à tous se bénédiction. Soudain chaeun se signe et se prosterne.

Il Bar siève avec un sir paterne, Puis il leur dit : Ne finat vous d'irayer, Je suis Despy s', et saint de mon métier, Jénine 15 Gaule, et l'ai catéchice, Et ma bonne danc est très scandalisée les voir Charlot, mon illeut lust aimé, Dont le pays en cendre cet consuné, Adent cléns agril en cesse de product. Pai résolt ou d'assister sujourchie. Pai résolt d'assister sujourchie. Pai résolt d'assister sujourchie. Je veux fair leur peine et leur misère. Tot unal, dit-on, gaitri par son contraire. Tot unal, dit-on, gaitri par son contraire.

a Peton de Salotrailles, La Hire, granda capitajoes; Jean de Durnis, fiis naturel de Jean d'Oriesse et de la comiesse d'Enghier; Elebemont, coonsétable de France, depais duc de Bretagne; la Trimoullis, d'une grande maison de Policu. E Le président Louvet, ministre d'étai sous Charles VII.

a Aoriole, c'est la couronne de rayons que les aintes out loujones sus lette. Els parait limités de la couronne de fauriter dant les feuilles divergenles sembláted restrouser da ayanns la lête des feros; ce qui a las litter e quelques una l'étymologie d'aureité de laureme, Jeureola : d'autres la titeral d'aureme. Saint Bernard dit que cette ouvronne rai d'ar pour les vierges. « Coronne quien nostri majores aureolam vocant, dictreo nominatam. ».

b Le biton des augures ressemblait parfaitement à una crosse.

Days, patron de la France, est un saint de la france de moises. Il na sint planis dans le Gantia-N, yez sai-de moises. Il na sint planis dans le Gantia-N, yez sai-passe dans les Gantilons nar Elemprispedie, a la Tettele Dr. Stry, yeun appendiera graff intit du dont eller évelupe d'altons par saint Pout qu'il ails rendre une siste à la vierge Marie, et à complience aux la mort de son dies, grévassuit il quille l'évelupe d'Altones pour celui de Paris, qu'un le provisi, qu'il revenue d'Altones pour celui de Paris, qu'un le provisi, qu'il revenue de l'autonne de

Or, si Charlot veut, pour une catin, Perdre la France et Thonneur avec elle, l'ai résule, pour changer son destin, De me servir des mains d'une pueclie. Yous, si d'en-haut vous décire les biens, Si vos ceurs sont et veus, l'Église, A. saitate-moid aum as sainte entreprise; Montrez le nid où nuns devous chercher (e vrai bénir une ie vrus désiber. »

Ainsi narla le vénérable sire. Quand il eut fait, chacun se prit à rire. Le Richemont , né plaisant et moqueur, Lul dit : « Ma foi , mon eher prédicateur, Monsieur le saint, ce n'était pas la peine D'abandonner le céleste damaine Pour demander à ce peuple méchant Ce beau joyau que vous estimez tant. Quand il s'agit de sauver une ville, Un pucelage est une arme inutile. Pourguni d'ailleurs le prendre en ce pays? Vous en avez tant dans le paradis! Rome et Lorette ont cent fois moins de eierges Que ehez les saints il n'est là-haut de vierges. Chez les Français, hélas! il n'en est plus. Tous nos moutiers sont à sec là-dessus. Nos francs-archers, nos nfficiers, nos princes. Ont dès long-temps dégarni les provinces. Il ont tous fait, en dépit de vos saints. Plus de bâtards encor que d'orphelins. Monsieur Denys, pour finir nos querelles. Cherehez ailleurs, s'il vous plaît, des pucelles. » Le saint rougit de ce discours brutal;

Le saint rougit de ce auscurre portua; puis aussifici il remonte à chera! Sur son rayon, sans dire une parole, Pique des deux, et par les airs éravole, Pour déterrer, s'il peut, ce beau bijou Qu'on tient i rare, et dont il semble fou. Laissons-le aller; et tandis qu'il se perche Sur l'un des traits qui vont porter le jour, Ami lecteur, puissiez-vous en amour Aroir le hien de trouver ce qu'il cherche!

# CHAN'T SECOND.

#### ARGUMENT.

France, armée par saint Denys, va trouver Charles VII à Tours; ce qu'elle fit en chemin, et comment elle eut son brevet de pucelle.

Heureux cent fois qui trouve un pucelage! C'est un grand bien; mais de toucher un cour Est, à mon sens, un plus cher avantage. Se voir aimé, e'est là le vrai bonbeur. Ou'Importe, hélas! d'arracher une fleur? C'est à l'amour à nous cueillir la rose, De très grands eleres ont gâté par leur glose Un si beau texte; ils ont cru faire volr Que le plaisir n'est point dans le devoir. le veux contre eux faire un jour un beau livre; J'enseignerai le grand art de bien vivre; Je montrerai qu'en réglant nos désirs, C'est du devoir que viennent nos plaisirs. Dans cette honnéte et savante entreprise, Du haut des cieux saint Denys m'aidera; Je l'ai chanté, sa main me soutiendra. En attendant, il faut que je vous dise Quel fut l'effet de sa sainte entremise.

Vers les cogfins du pays champenois, Qu'enn poteuns, marqués de trois merlettes \*. Dissient sur geus, \*. En Lorraine vous étes, \*. Ett un vieux bourg peus fameux autrefiois; Mais il mérite nn grand nom dans l'histoire, Car de lui vieux le salut et la gloire Des fleurs de lis et du peuple gaulois. De Domermel channos tous le village; Fesons passer son beau nom d'âge en âge. Qu'en de l'acceptions s'en l'acceptions s'en de l'acception s'en de

N'ont ni muscats, ni péches, ni eitrons,

Ni mine dor, ni bon vin qui nous damne; Mais c'est à toi que la France doit Jeanne. Jeanne y naquit > : certain euré du lieu, Fesant partout des serviteurs à Dieu, Ardent au lit, à table, à la prière, Moine autrefois, de Jeanne fut le père: Une robuste et grasse chambrière Fut l'heureux moule où ce pasteur ieta Cette beauté qui les Anglais dompta. Vers les seize ans, en une hôtellerie On l'engages pour servir l'écurie, A Vaucouleurs; et déjà de son nom La renommée emplissait le canton. Son air est fier, assuré, mais honnête. Ses grands yeux noirs brillent à fleur de tête; Trente-deux dents d'une égale blancheur Sout l'ornement de sa bouche vermeille, Qui semble aller de l'une à l'autre oreille, Mais bien bordée et vive en sa couleur, Appétissante, et fraîche par merveille. Ses tétons bruns, mais fermes comme nn roc, Tentent la robe, et le casque, et le froc.

a Il y avait alors sur toutes les frontières de Lorraine des poleaux aux armes du duc, qui sont trois alérions; its ont été clés en 1738.

été olés en 1738. b Elle était en effet nalive du village de Domremi, fille de Jenn d'Arc et d'isabens, âgre alors de vingt-sepl ans, et arrante de cabaert; alons los père v'était point ouré. C'est une fiction poétique qui n'est pout-être pas permise dans un sujet erante. I lle est active, advoite, vigoureuse; Lt d'une main potelée et nerveuse Soutient fardeoux, verse cent brocs de vin, Sert le bourgeois, le noble, le robin; Chemin fesant, vingt soufflets distribue Aux étourdis dont l'indisercte main Va tâtonnant se cuisse ou gorge nue; Travaille et rit du soir jusqu'au matin, Conduit cheraux, les panse, abreue, étrille; Et les pressant de sa cuisse gentille, Les monet à eru comme un soldat romain?

Les monte à cru contine un soldat romain -O profondeur l'é divine sagesse! Que su confonds l'orgacilleuse faiblesse De tous ecs grands ai petir à tes yeux! Que les petits sont grands quand tu le veux! Ton serviteur Denys le bieniheureux N'alla rôder aux palais des princesses , N'alla chez voux , mexdames les duchesses ; Penys courret, amis , qui le eroiroit?

Chercher l'honneur, où? dans un cabaret. Il était temps que l'apôtre de France Envers sa Jeanne usât de diligence. Le bien public était en grand hasard. De Satanas la malice est connue; Et si le saint fût arrivé plus tard D'un seul moment, la France était perdue. Un cordelier qu'on nommait Grisbourdon. Avec Chandos arrivé d'Albion, Était alors dans cette hôtellerie : Il aimait Jeanne autant que sa patrie. C'était l'honneur de la pénaillerie; De tous côtés allant en mission; Prédicateur, confesseur, espion : De plus, grand elere en la sorcellerieb, Savant dans l'art en Egypte sacré, Dans ce grand art eultivé chez les mages, Chez les Hébreux, ehez les antiques sages, De nos savants dans nos jours ignoré. Jours malheureux ! tont est dégénéré.

En fuilleant se livres de cable, Il til qu'aux sient Jenne serait fatale, Qu'elle portait dessous son court jupon Tout le destin d'Angleterre et de Prance. Encouragé par la noble assilance
De son génie, Il jura son cordon, De son pries, Il jura son cordon, Son Dieu, son diable, et saint François d'Assite, Qu'il sasirinis ce beau pelladion \*, Il d'écriait, en fesant forsion:

Je servirai ma patrie et l'Église;
 Moine et Breton, je dois faire le bien
 De mon pays, et plus encor le mien.

An office temps, un ignorant, un rustre, Lul dispatial cetter, complete lilistre: Cet ignorant valait un condeller: Cet ignorant valait un condeller: Cet ignorant valait un condeller: Cet vous susures qu'il dait inudeller; Le jour, la noit, offrant sans fin, sans terme. L'occasion, la donce égalité. L'occasion, la donce égalité. Présistant pencher Jeanné de son côté; Mais as padeur triemphait de la flamme Cette de l'appendier de la flamme L'occasion, la donce égalité. L'occasion, la donce égalité. L'occasion, la donce égalité. Mais est padeur triemphait de la flamme L'occasion, la donce égalité. L'occasion, la donce égalité. L'occasion la donce égalité. L'ordinarde de l'appendier de l'a

Tous les mulets commis à votre soin .

Vous méritez, sans doute, la pucelle; Elle a mon eœur comme elle a tous vos vœux :

Rivaux ardents, nons nous craignons tous deux, Et eomme vous je suis amant fidèle. Cà, partageons, et, rivaux sans querelle, Tâtons tous deux de ce moreean friand Qu'on pourrait perdre en se le disputant. Conduisez-moi vers le lit de la belle : l'évoquerai le démon du dormir; Ses doux pavots vont soudain l'assoupir; Et tour à tour nous veillerons pour elle, » Incontinent le père au grand cordon Prend son grimolre, évoque le démon Qui de Morphée eut autrefois le nom. Ce pesant diable est maintenant en France : Vers la matin, lorsque nos avocats Vont s'enrouer à commenter Cujas. Avec messieurs il ronfle à l'audience : L'après-dinée il assiste aux sermons Des apprentis dans l'art des Massillons. · A lenrs trois points, à leurs citations.

Aux eris du moine II monte en son ebar noir. Par deux hiboux truft dens la nuit sombre. Dans l'ai li glisse, et doucement fend l'ombre. La yeux fernés, li airrie en billiant, Se met sur Jeanne, et tilonne, et s'étend; Et secounts on pavot narcotique. Lui souffie an sein vapeur soporifique. Tel on nous di que le moine Girrad's. En confessant la gentille Codière, lanisuait de son soufle poillard

Aux lienx communs de leur belle éloquence ;

Dans le parterre il vient bâiller le soir.

a Montait chevaux à poil et fesait apertires qu'autres filles
 n'ont point coutume de faire, « comme dit la Chronique de Montrelet.

La surcellecte était alors et en pouce, que Japan et le

b La sorcellerie était alors si en vogue, que Jeanne d'Arc elle-même fut brûlée depuis comme sorcière, sur la requête de la Sorbanne

e Figure de Pallas à Inquellele destin de Trole était attaché : presque tous les peuples ont eu de pareilles supersittions

a Le jésuite Girard, convaincu d'avoir eu de petitre privautés avec la demoiselle Cadière, sa pénitente, fut accuré de l'avoir ensorcetée en souffiant sur elle. Voyez les notre du chant tentations.

De diabloteaux une ample fourmilière.

Nos deux galants , pendant ce doux sommeil , Aiguillonoés du démon du révell. Avaient de Jeanne ôté la couverture. Déjà trois dés, roulant sur son beau sein, Vont décider, au jeu de saiot Guilain 1, Lequel des deux doit tenter l'aventure. Le moine gagne ; un sorcier est beureux : Le Grisbourdon se saisit des eojeux; Il fond sur Jeanoe, O soudaine merveille! Denvs arrive, et Jeanne se réveille. O Dieu! qu'un saint fait trembler tout pécheur! Nos deux rivaux se renversent de peur. Chacun d'eux fuit, emportant dans le cœur A vec la craiote un désir de malfaire. Vous avez vu. sans doute, un commissaire Cherchaot de nuit un couvent de Vénus; Un ieune essaim de tendrons demi-nus Saute du lit, s'esquive, se dérobe Aux yeux hagards du noir pédaot en robe : Ainsi fuyaient mes paillards confondus.

Denys s'avance et réconforte Jeanne, Tremblaote encor de l'attentat profine : Puis il lui dit : « Vase d'élection . Le Dieu des rois, par tes mains innocentes, Veut des Français venger l'oppression. Et renvoyer dans les champs d'Albion Des fiers Anglais les cohortes sanglantes. Dieu sait changer, d'un souffle tout-puissant, Le roseau frêle en cèdre du Libao . Sécher les mers, abaisser les collines, Du moode entier réparer les ruines. Devaot tes pas la foudre grondera : Autour de toi la terreur volera. Et tu verras l'ange de la victoire Ouvrir pour toi les sentiers de la gloire. Suis-moi, renonce à tes humbles travaux : Viens placer Jeanne au nombre des béros. »

Viens placer Jeanne au nombre des brios. A ce discours treible et pathicitique, Très consolant et très théologique, Jeanne étomés, ouvrant un targe be Jeanne étomés, ouvrant un targe be Leanne étomés, ouvrant un targe be La gride agit : este aquation gride Dans son exprit porte un jour efficace. Jeanne semit dans le foud de adver. Non, en chet plus l'ende de dever. Non, en chet plus l'enne et le chambrière, Non, en chet plus l'enne le chambrière. Tet un bourgoois branche, simple, grossier, Cet un befros, et et un lem guerrière. Tet un bourgoois branche, simple, grossier, Cet un branche de fait son heritier, En un palais fait changer as chamière: En un palais fait changer as chamière:

\* « On connaii Paventure de saini Guilain, qui jous aux trois » dés, cootre le diable, l'ama d'une pécheresse mourante. Le » diable triebait; saini Guilain fit un miracle : il amean Irois » sept, et gagna son ânce. Le tour n'est pas mal. » Les grands surpris admirent sa hauteur, Et les petits l'appelleot monseigneur.

Et les peits l'appellect monségneur. Teile plutôt c'teb herceus egristite Que la nature ainsi que l'art forma Pour le érafrai de hien pour l'Opéra, Qu'une manna avitée et discrete Au noble it i'un lenguier étera, Et que l'Amour, d'one main plus adrète, Sos une monarque entre deux d'arap pisça. Sa vive allure est un vrai port de reine, Sa voix allure est un vrai port de reine, Sa voix a portis de ton de nouveraine, Et sur son raigo son espris d'est monté.

Or, pour hâter leur auguste entreprise. Jeanne et Denys s'en vont droit à l'église. Lors apparut dessus le maître-autel (Fille de Jean, quelle fut ta surprise!) Un beau harnois tout frais venu du ciel. Des arsenaux du terrible empyrée, En cet instant, par l'archange Michel La noble armure avait été tirée. Oo y voyait l'armet de Débora :; Ce clou pointu, funeste à Sisara; Le caillou rond doot un berger fidèle De Goliath entama la cervelle; Cette måeboire avec quoi combattit Le fier Samson, qui ses cordes rompit Lorsqu'il se vit vendu par sa donzelle: Le coutelet de la belie Judith. Cette beauté si galamment perfide, Qui, pour le ciel saiotement homieide, Son cher amant massaera dans son lit. A ces objets la sajote émerveillée. De cette armure est bientôt habillée; Elle yous preod et casque et corselet. Brassards, cuissards, baudrier, gaotelet, Lance, clou, dague, épieu, eaillou, máchoire, Marche, s'essaie, et brûle pour la gloire,

Toute héroine a besoin d'un coursier; Jeanne en demande au triste muletier : Mais aussitôt un âce se présente, Au beau poil gris , à la voix éclatante, Bien étrillé, sellé, bridé, ferré, Portaot arçoos, avec chaufrein doré, Caracolant, du pied frappant la terre,

\* La Harpo pruse avec raison que ces vers sont de Voltaire; son opinion et ceite de M. Ravenet nous ont décidé, contrairement à ce qui a été fait par la piupart des difusars qui nous ont précide, à les rétabir dans le corps du poème. Os sent sese quelles convenances lul fesieles un devoir de retrandere ce portrait, qu'il avait tracé avant ses relations avec usadame de Pompsdeurs.

de Pompadour.

a Dibora cel la permière femme guerrière dont il soit parlé
dans le monde. Jabel, autre bironice, enfonça un cion dans la
tele du géneral sisaer a «no cancerre ce civot dans plunteurs
convents grecs el tatina, avec la matchoire d'âne dont se sertif Samson, la fronde de David, e le cosperet aver lequet la
célèbre Judith coupa la tête du général Hotopherme, que qui ofrecuent de la
phière, après a noir courte à excit en



De diabloteaux une ample fourmilière.

Nos deux galants, pendant ce doux sommeil,
Aiguillonnés du démon du réveil.

Les grands surpris admirent sa hauteur, Et les petits l'appellent monseigneur.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR Local Control of the last Jene Jene Tal Ball 100 - 1 - 1 Oliver I man L Topic Piu s 07 There are a second and the second second second second The second secon ----The same of Tentral de marine of the later Committee of the last The same of the sa SCREEK; seint Guissin in un surracio : il amena trosa i colebre Juditir compri ve tete du gractat notopuerue , ou or gagna son ame. Le tour n'est pas mal. » phero, après avoir couché avec lui.



Denya arrive, et Jeanne se rereille.

James Co.

400 ----

Comme un coursier de Thrace ou d'Angleterre. Ce beau grison deux ailes possédait

Sur son échine, et souvent s'en servait. Ainsi Pégase, ap haut des deux collines, Portait jadie neuf pucelles divines; Et l'hippogriffe, à la lune volant, Portait Astolphe an pays de saint Jean. Mon cher lecteur veut connaître cet âne, Qui vint alors offrir sa croupe à Jeanne : Il le saura, mais dans un autre chant a. Je l'avertis cependant qu'il révère Cet ane beureux qui n'est pos sans mystère.

Sur son grison Jeanne a déjà sauté ; Sur son rayon Denys est remonté : Tous deux s'en vont vers les rives de Loire Porter au roi l'espoir de la victoire. L'âne tantôt trotte d'un pied léger, Tantôt s'élève et fend les champs de l'air. Le cordelier, toujours plein de luxure, Un peu remis de sa triste eventure, Usant enfin de ses droits de sorcier, Change en mulet le pauvre muletier, Monte dessus, ehevauche, pique, et jure Ou'il suivra Jeanne au bout de la nature. Le muletier, en son mulet caché, Bât sur le dos, crut gagner au marché; Et du vilain l'âme terrestre et crasse A peine vit qu'elle eût changé de place.

Jeanne et Denys s'en allaient donc vers Tours Chercher ce roi plongé dans les amours. Près d'Orléans comme ensemble ils passèrent, L'ost des Anglais de nuitils traversèrent. Ces fiers Bretons, eyant bu tristement, Cuvaient leur vin , dormaient profondément, Tout était ivre, et goujats et vedettes : On n'entendait ni tambours ni trompettes : L'un dans sa tente était couché tout nu, L'autre ronflait sur son page étendu. Alors Denys, d'une voix paternelle,

Tint ces propos tout bas à le pucelle : . Fille de bien , to sauras que Nisus b , Étant un soir aux tentes de Turnus, Bien secondé de son cher Euryale, Rendit la puit aux Rutulois fatale. De même advint au quartier de Rhésus e, Quand la valeur du preux fils de Tydée, Par la nuit noire et par Ulysse aidée, Sut envoyer, sans danger, sans effort, Tant de Trovens du sommeil à la mort.

Tu peux jouir de semblable victoire. Parle, dis-moi, venx-tu de cette gloire? . Jeanne lui dit : « Je n'ai point lu l'histoire . Mais je serais d'un eourage bien bas, De tuer gens gui ne combattent nas. » Disant ces mots, elle avise une tente Oue les rayons de la lune brillante Fesaient paraître à ses yeux éblouis Tente d'un chef ou d'an jeune marquis. Cent gros flacons remplis de vin exquis Sont tout auprès. Jeanne avec assurance D'un grand pâté prend les vastes débris. Et boit six coups avec monsieur Denvs.

A la santé de son bon roi de France. La tente était celle de Jean Chandos ", Fameux guerrier, qui dormait sur le dos. Jeanne saisit sa redoutable épée. Et sa culotte en velours découpée. Ainsi jadis David , aimé de Dieu , Avant trouvé Saul en certain lieu . Et lui pouvent ôter très bien la vie, De sa chemise il lui eoupa partie . Pour faire voir à tons les potentats Ce qu'il put faire, et ee qu'il pe fit pas. Près de Chandos était un jeune page De quatorze ans, mais charmant pour son ågr, Lequel montrait deux globes faits au tour. Qu'on aurait pris pour ceux du tendre Amour. Non loin du page était une écritoire Dont se servait le jeune homme après hoire . Quand tendrement quelques vers Il fesait Pour la beauté qui son cœur séduisait. Jeanne prend l'enere, et sa main lui dessine Trois fleurs de lis juste dessous l'échine; Présage heureux du bonheur des Gaulois, Et monument de l'amour de ses rois. Le bon Denvs vovait, se pamant d'eise. Les lis français sur une fesse anglaise.

Qui fut penaua le lendemain matin? Ce fut Chandos, eyant euvé son vin; Car s'éveillant, il vit sur ce beau page Les fleurs de lis. Plein d'une juste rage. Il crie alerte, il croit qu'on le trabit; A son épée il court auprès du lit; Il cherche en vain . l'épée est disnarue : Point de culotte; il se frotte la vue. Il gronde, il crie, et pense fermement Que le grand diable est entré dans le camp.

Ah! qu'un rayon de soleil et qu'un âne. Cet âne ailé qui sur son dos a Jeanne, Du monde entier feraient hientôt le tour! Jeanne et Denvs arrivent à la cour. Le doux prélat sait par expérience Qu'on est railleur à cette cour de France.

a N. B. Lecteur, qui avez du goût, remarquez que notre auteur, qui en a nussi, et qui est au-dessus des préjugés, rime toulours pour les oreilles plus que pour les yeux. Yous na le verrez point faire rimer trône avec boune, pdie avec nutte, homme avec bounne. Une breve n'a pas le meme son, et ne se prononce pas comme une longue. Jean et chant se ent de même

D Aventure discrite dans l'Entide. e Aventure de l'Iliade.

a L'un des grands capitaines de ce temps-la

Il se touvient des propos Insolents Que Richemont Iul int dans Orléans, En ev cut plus à pareille aventure Dun saint évéque esposer la figure. Pour son honneur il prit un nouveau tour; il s'affubà de la triste encolure Du bon Roger, seigneur de Baudricour «, Peux chevalier et ferme catholique, Hardi parleur, loyal et véridique; Magér cés pa strop mal à la cour.

. Eh! jour de Dieu, dit-il, parlant au prince, Vous languissez au fond d'une province, Esclave roi , par l'Amour enchaîné! Quoi! votre bras indignement repose! Ce front royal, ce front n'est couronné Oue de tissus et de myrte et de rose! Et vous laissez vos cruels ennemis Rois dans la France et sur le trône assis! Allez mourir, ou faites la conquête De vos états ravis par ces mutins : Le diadème est fait pour votre tête. Et les lauriers n'attendent que vos mains. Dieu, dont l'esprit allume mon courage; Dieu, dont ma voix annonce le langage, De sa faveur est prêt à vous couvrir. Osez le eroire, osez vous secourir : Suivez du moins cette auguste amazone : C'est votre appui, c'est le soutien du trône, C'est par son bras que le maître des rois Veut rétablir nos princes et nos lois, Jeanne avec vous chassera la famille De cet Anglais si terrible et si fort : Devenez homme, et si e'est votre sort D'être à jamais mené par une fille. Fuyez au moins celle qui vous perdit, Qui votre eœur dans ses bras amollit; Et, digne enfin de ce secours étrange. Suivez les pas de celle qui vous venge. »

L'amont d'Agnès eut toujours dans le cenur, Avec l'amour un très grand fonda d'honneur. Du vieux soldat le discours pathétique d'dissipé son sommell léthargique. Ainsi qu'un ange, un jour, du hout des airs, De sa trompette hernlant l'hunière. Rouvrant la tombe, animant la poussière, Rouvrant la tombe, animant la poussière. Rappellera les morts à la honnière. Clasfe éveillé, Charle bouillant d'ardeur, Ne luir répond qu'en réérant : Aux armes ! Les auts combats à res yeux, ont des charmes. Il prend as pique, li brille de furere, li brille de furere.

8 Il ne s'appelait point Roger, mais Robert; cette fante esi Meirre. Ce lut lui qui mena Jeanne d'Are à Tours en 1829, et qui la prisenta au rol. C'étail un bon Champenou qui n'y en-brodait pas finesse. Son chiatean étail aupres de Brienne en Champagne. D'aiv usa devise sur la porte de ce puure chieuu: c'était un crep de vigne, avec la legende Bran, d'ru, et court. On peut luger par la de l'eppetit du tempa.

Bientôt après la première ehaleur De ces transports où son ame est en proie, Il voulut voir si celle qu'on envoie Vient de la part du diable ou du Seigneur. Ce qu'il doit eroire, et si ee grand prodige Est en effet ou miracle ou prestige. Donc se tournant vers la fière beauté. Le roi lui dit, d'un ton de majesté Qui confondrait toute autre fille qu'elle : « Jeanne, écoutez : Jeanne, êtes-vous pucelle? » Jeanne lui dit : « O grand sire, ordonnez Que médecins, lunettes sur le nez, Matrones, eleres, pédants, apothicaires, Viennent sonder ces féminina mystères; Et si quelqu'un se connaît à cela . Ou'il trousse Jeanne, et qu'il regarde là. .

A sa réponse et sage et mesurée. Le roi vit bien qu'elle était Inspirée. . Or sus, dit-il, si vous en savez tant, Fille de bien , dites-moi dans l'instant Ce que l'ai fait cette nuit à ma belle : Mais parlez net. . - « Rien du tout , » lui dit-elle. Le roi surpris soudain a'agenouilla, Cria tout haut : . Miraele! . et se signa. Incontinent la coborte fourrée. Bonnet en tête, Hippocrate à la main. Vient observer le pur et noble sein De l'amazone à leurs regards livrée : On la met nue, et monsieur le doyen, Ayant le tout considéré très bien, Dessus, dessous, expédie à la belle En parchemin un brevet de pucelle.

L'esprit tout sier de ce brevet saeré, Jeanne soudain d'un pas délibéré Retourne au roi, devant lui s'agenouille. Et déployant la superbe dépouille Que sur l'Anglais elle a prise en passant : « Permets, dit-elle, ô mon maître puissant? Oue sous tes lois la main de ta servante Ose ranger la France gémissante. Je remplirai les oracles divins : J'ose à tes yeux jurer par mon courage. Par cette épéc et par mon pucelage, Que tu seras huilé bientôt à Reims; Tu chasseras les anglaises cohortes Oui d'Orléans environnent les portes. Viens accomplir tes augustes destina: Viens, et, de Tours abandonnant la rive. Dès ce moment souffre que je te suive. »

Les courtisans autour d'elle pressés, Les yeux au eiel et vers Jeanne adresséa, Battent des mains, l'admirent, la secondent. Cent cris de joie à son discours répondent. Dans cette foule il n'est point de guerrier

a Effectivement, des médecies et des matrones visitérent Jeanne d'Arc, et la déclarèrent pucelle. Qui ne vouldt his servir d'écuyer, pertres al lance, it di donner as vie; il n'en est point qui ne soit possédé Et de i galoire, et le la soble arrois et de la goldie, et le la soble arrois Petà partir, chaque officier s'emprese. L'un prend congle de a vielle mairtesse; L'un assa argent, ve droit à l'usurier; L'unte à son block, et compte sans payer. Deury a fait déployer l'ordiname. A A cet aspect le rôl Charles d'estillamme D'un noble spott enemenia fatal, Cetta bérônie, et cet dine sus deux alies,

Tout lui promet des palmes immortelles. Denys voulut, en partant de ces lieux, Des deux amants épargner les edieux. On eût versé des larmes trop amères . On eut perdu des heures toujours chères. Agnès dormait , quoiqu'il fût un peu tard : Elle était loin de craindre un tel départ. Un songe heureux, dont les erreurs la frappent, Lui retracait des plaisirs qui s'échappent. Elle eroysit tenir entre ses bras Le cher amant dont elle est souveraine : Songe flatteur, tu trompais ses oppas : Sont amant fuit, et saint Denys l'entraîne. Tel dens Paris un médecin prudent Force au régime un malade gourmand. A l'appétit se montre inexorable, Et sans pitié le fait sortir de table.

Le bon Denys eut à peine arraché Le roi de France à son eharment péché, Qu'il courut vite à son oueille chère, A sa pucelle, à sa fille guerrière. Il a repris son air de bienbeureux. Son ton dévot, aes plats et courts eheveux, L'anneau bénit, la crosse pastorale, Ses gants, sa croix, sa mitre épiscopale.

x Va, Jui dil-U, area la France et son rol; Mon ceil bénia rea toipurus sur toi, Mais an laurier du courage lévrique Joins le rosier de le verta pudique. Je condairal les pas dans Orléans. Le cœura saisi du démon de laure, Coroita tenir as présidente impure, Il tombera sous ton robuste bras. Punis son crime ne le l'inite pas. Sois à jammis dévote avec courage. Je pars, adice; pansi do robuste production de l'entre par son un consent de l'entre par. La levie en fit un serment sobennel; Et son pattorn ergarti pour le ciel.

<sup>®</sup> Étendard apporté par un ange dans l'abbaye de Saint-Denys, lequel était autrefois entre les mains des comtes de

## CHANT TROISIÈME.

#### ARGUMENT.

Description du palais de la Sottise. Combat vers Oriéans. Agues se revêt de l'armure de Jeanne pour ailer trouver son amant : elle est prise par les Anglais, et sa pudeur-souffre beaucoup.

Ce n'est le tout d'evoir un grand courage, Un coup d'œil ferme au milieu des combats. D'être tranquille à l'aspect du carnage, Et de conduire un monde de soldats : Car tout cela se voit en tous climats, Et tour à tonr ils ont cet evantage. Oul me dira si nos ardents Français Dans ce grand art, l'art affreux de la guerre, Sont plus savants que l'intrépide Anglais? Si le Germain l'emporte sur l'Ibère? Tous ont vaincu, tous ont été défaits. Le grand Condé fut vaincu par Turenne a: Le fier Villars fut battu par Eugène b; De Stanislas le vertueux support, Ce roi soldat, don Quichotte du Nord. Dont la valeur a paru plus qu'humaine, N'a-t-il pas vu , dans le fond de l'Ukraine, A Pultave tous ses lauriers flétris a Par un rival, objet de ses mépris? Un beau secret serait, à mon avis,

De hien savoir éblouir le vulgaire. De s'établir un divin caractère : D'en imposer aux veux des ennemis ; Carles Romains, à qui tout fut soumis, Domptaient l'Europe au milieu des miracles. Le eiel pour eux prodigua les oracles. Jupiter, Mars, Pollux, et tous les dieux, Guidaient leur sigle et combattaient pour eux. Le grand Bacchus qui mit l'Asie en cendre, L'antique Hercule, et le fier Alexandre, Pour mieux régner sur les peuples conquis , De Jupiter ont passé pour les fils : Et l'on voysit les princes de la terre A leurs genonx redouter le tonnerre, Tomber du trône, et leur offrir des vœux. Denys suivit ces exemples fameux; Il prétendit que Jeanne la Pucella Chez les Anglais passât même pour telle; Et que Bedford et l'amourenx Talbot, Et Tirconel, et Chandos l'indévot, Crussent la ebose, et qu'ils vissent dans Jeanua Un bras divin, fatal à tout profane.

Pour réussir en ce hardi dessein , Il s'en va prendre un vieux bénédietin ,

 a A la fameuse hatalile des Dunes, près de Dunkerqueb A Malplaquet, près de Mons, en 1709.
 c Aussi en 1509. Non tel que ceux dont le travail immense Vient d'enrielir les libroires de France; Mais un prieur engralssé d'ignorance, Et n'ayant lu que son missel latin : Prère Lourdis fut le bon personnage Qui fut choisi pour ce nouveau voyage.

Devers la lune, où l'on tient que jadis Était placé des fous le paradis », Sur les confins de cet ablme immense, Où le Chaos, et l'Érèbe, et la Nuit, Avant les temps de l'univers produit. Ont exercé leur aveugle puissance, Il est un vaste et caverneux séjour, Peu caressé des doux rayons du jour, Et qui n'a rien qu'une lumière affreuse. Froide, tremblante, incertaine, et trompeuse : Pour toute étoile, on a des feux follets; L'air est peuplé de petits farfadets. De ce pays la reine est la Sottise. Ce vieil enfant porte une barbe grise, OEil de travers, et bouche à la Danchet b. Sa lourde main tient pour sceptre un hochet. De l'Ignorance elle est, dit-on, la fille. Près de son trône est sa sotte famille. Le fol Orgueil, l'Opiniâtreté, Et la Paresse, et la Crédulité, Elle est servie, elle est flattée en reine; On la croirait en effet souveraine : Mais ce n'est rien qu'un fantôme impuissant, Un Chilpéric, un vrai rei fainéant. La Fourberie est son ministre avide. Tout est réglé par ce maire perfide; Et la Sottise est son digne instrument. Sa cour plénière est à son gré fournie De gens profonds en fait d'astrologie. Sûrs de leur art, à tous moments décus. Dupes . fripons , et partant toujours erus.

Dupes, fripons, et partant toujours erus.
C'est là qu'on voit les maîtres d'olchimie
Fesant de l'or, et n'ayant pas un sou,
Les roses-croix, et tout ce peuple fou
Argumentant sur la théologie.

Le gros Lourdis, pour aller en ces lieux, Fut donc choisi parmi tous ses confrères. Lorsque la nuit couvrait le front des cieux D'un tourbillon de vapeurs non légères,

a On appelait autrefois paradis des fous, paradis des sois, les limbes; at on plaça dans ces limbes les ámes des imbélies et des petits enfants morts ausa bagénes. L'imbes égailife tour, jendance; et c'était vers les borts de la lune qu'on avail étable oprasible. Mitton en parte; il fait passer le diable par étable oprasible des sois, éte paradise of foois.

3 Coci parait une aillusion aux fameux couplets de Rousselle des sois, comment de la lune qu'on avail et de la lune qu'on avail et de la lune de l'autre de la lune de l'autre de la lune de l'autre de l'autre de la lune de l'autre de la lance de l'autre de la l'autre de l'au

#### Je te vois, innocent Donchet, Grands yeux ouveris, bouche beante,

Une bouche à la Danchet étail devenu une espice de proverbe. Ce Danchet étail un poète médiocre qui a fait quelques pièces de théâtre, etc. Enveloppé dans le sein du repos , Il fut conduit au paradis des sots ». Quand il y fut, il ne s'étonna guères : Tout lui plaisait, et même en arrivant Il erut encore être dans son couvent.

Il vit d'abord la suite emblématique Des beaux tableaux de ce séjour antique. Cacodémon, qui ce grand temple orna. Sur la muraille à plaisir griffonna Un long croquis de toutes nos sortises. Traits d'étourdi , pas de clerc , balourdises . Projets mal faits, plus mal exécutés, Et tous les mois du Mercure vantés. Dans cet amas de merveilles confuses. Parmi ces flots d'imposteurs et de buses. On voit surtout un superbe Écossais: Lass est son nom; nouveau roi des Français. D'un beau papier il porte un diadéme, Et sur son front il est écrit système b; Environné de grands ballots de vent. Sa noble main les donne à tout venant : Prêtres, catins, guerriers, gens de justice, Lui vont porter leur or par avarice.

Ab! quel spectacle! ab! rous êtes donc là, Tendre Escolar, suifisant Vollonia, Petit Doucin dont la main pateline Donne à baiser une bulle divino Que Le Tellier « lourdement Labriqua, Dont Rome nième en secret se moqua, Et qui chez nous est la noble origino Et qui chez nous est la noble origino De nos partis, de nos divisions, Et, qui pie st. de volumes profonda, Remplis, dit-on, de poisons hérétiques, Tous poisons froids, et tous soportiques.

Les combattants, nouveaux Bellérophona, Dans cette nuit, montés sur des Chimères, Les yeux bandés, cherchent leurs adversaires; De longs siflets leur servent de clairons; Et, dans leur docte et sainte frénésie, Il vont frapoant à grands couns de vessie.

a Ce sont les limbrs, inventées, dit-on, par un nommé Pierre Chrysologue. C'esi là qu'on envois tous les petits enfants qui meureni anns avoir été haptisée; car s'ils meurent a quinze ans, ils sont damnés sans difficulté.

b Le système fameux du sieur Less ou Law, Ecossais, qui bouleversa tant de fortunes en France depuis 1716 jusqu'à 1720, avait encore laisse des traces functes, et l'on d'en ressentait en 1730, qui fut le temps ou nous jugeons que l'auteur commenca en nofese.

e On connail asses, par les excellentes Lettres provinciales, les casuistes Escobar el Molina; ce Molina est appelé ici suffiant, par aliquelon à la grace aufficava et versutire, sur laquelle il avail fail un système absurde, comme oclui de ses advarantes.

d Le Tellier, Jésuite, ills d'un procureur de Vire en Basse-Normandie, coulesseur de Louis XIV, auteur de la bulle et de Louis troubles qui la suivirent, exilé pendant la regener, el dont la mémoire est abhorrée de nos jours. Le P. Doucin étall son premier muisiter.

Cial que d'erris, de dispuisitions, De madement, et d'espirations, Que l'on explique encor, peur de s'entendre! O chroniqueze de biros de Sommadre, Toi qui juid des grenouilles, des rats, Si dectement a claude les combass. Si dectement a claude les combass. Si dectement a claude les combass. Que pour la bulle on fors aux la terre! Le jusciatiet, es dever du destin; Enfant predu de la grâce efficace, Dans ses drapeaus porte un Saint-Augustin, Et pour plusieren i marche avec audone. Les ensemais à reunent tout Courfele.

Cessez, cessez, ô discordes civiles! Tout va changer : place, place, imbéciles ! Un grand tombeau sans ornement, sans art, Est élevé non loin de Saint-Médard b. L'esprit divin, pour éclairer la France, Sous cette tombe enferme sa puissance: L'aveugle y court, et d'un pas chancelant Aux Quinze-Vingts retourne en tâtonnant. Le boiteux vient clopinant sur la tombe, Crie hosanna, saute, gigotte, et tombe. Le sourd approche, écoute, et n'entend rien, Tout aussitôt de pauvres gens de bien D'aise namés, vrais témoins de miraele. Du bon Paris baisent le tabernacle \*. Frère Lourdis, fixant ses deux gros veux, Voit ce saint œuvre, en rend grâces aux eieux, Joint les deux mains, et riant d'un sot rire, Ne comprend rien, et toute chose admire.

Ah! le voici ce savant tribuaal, Moitié prélats et moitié monacal; D'inquisiteurs une troupe sacrée

a Les jansénistes disent que le Messie n'est venu que pour louseurs.

5 Ceri désigne les convulsionuaires et les miracles attesés par des milliers de jansénistes, miracles dont Carré de fonteren di imprimer un gros recueil qu'il présenta au roi

Loois XV. de la best plus seine plus serviciles para il est un des jaussientes ne plus serviciles para il est plus serviciles para il populare, la populare de para éragire au santa Médare, qui d'alisierren et per comune. Ce siala historia del private para la populare para la popula

Un décreteur à la royale , Du talon ganche estropié , Obtint pour grâce spéciale D'être boiteux de l'autre pié.

Ce saint Pàris fil trois ou quatre cents miracles de cette espèce; il aurait ressuscité des morts si on l'avait luissé faire; mais la polloe y mit ordre; de la ce distique connu :

> De par le roi, défense à Dieu D'opérer miracle en ce ijen.

- Voltaire commet lei une erreur de date. Le diacre Paris n'est mort que le 1" mai 1727. KA th Jour Dieu de shires entourée.

Con spour hoise de plumes de chiz-huant;
Ont pour habite plumes de chiz-huant;
Ont pour habite plumes de chiz-huant;
Ont pour habite plumes de chiz-huant;
Et , pour peer le juste avec l'injuste,
Et , pour peer le juste avec l'injuste,
Et ve, le faux, blance est dans leuers mains.
Le veil, le faux, blance est dans leuers mains.
L'un tout conduit continut l'enterentaire.
Aux pécils bénits de la docte assemblée e
Qui tout confrit leur demande pardon,
l'un conduit me pour voir en raison?

Murs de Loudun, quel nouveau feu s'allume? C'est un euré que le bâcher consume : Douze faquins ont déclaré sorcier Et fait griller messire Urbain Grandier b.

Et falt griller messire Urbaio Grandier b.
Gallagia, me diver marcicala e;
Da pariement, épaudé de mainte pair,
La compagnie ignorante et véraise
Te fait chaustier en fou brillant et clair,
Pour avoir fait pacte avec Lucifer.
Aht qu'aux savants notre France est fatalet
Qu'il y fait hon certier an pape, à l'entre de l'entre
Et se borner à savoir son Pazer!
Et se borner à savoir son Pazer!
For object hois nei entre la submittique d'
Pour Ariston et contre l'émétique.
Venez, venez, non beau sere Giran!

Pour Aristote et contre l'émétique. Venez, venez, mon beau père Girard \*, Vous méritez un long article à part. Vous voilà done, mon confesseur de fille, Tendre dévot qui prêchez à la grille! Que dites-vous des pénitents appas

a Galilée, le fondaleur de la philosophie en Italie, fut condamoé par la congregation du Saint-Vilice, mis en prison, et traile très durmenet, nou seulement comme hérétique, mais comme ignorant, pour avoir démontré le mouvement de la terre.

5 Urbain Grandler, euré de Loudon, condamné au feu en

tiet, par une commission du consell, pour avair nite d'abbé dans le corpsé de cupies religiences, l'in nomme La Messadays a cité ausci Indécidi pour laire Impelience, en 1760, un religience de l'accidence de l'accidence de l'accidence de l'accidence de relice Marcia (alle de grande qualité, allachée à la relice Marcia (alla de l'accidence d'accidence qu'essa de Concino Cocidei (1) Parestitu, narqueix d'Anner, narcebale de Comme Il est diff dans l'adreje d'Annerée pages de l'accidence comme Il est diff dans l'adreje d'Annerée pages de l'Intérier de Prouve; mais foi brillé commes coefferes, et au biens farmer, donnés à ser renemals. Il et y oil spre tien quandières qu'i liche de l'accidence de l'accidence de l'accidence par sistère.

d Le parlement, som Louis XIII, défendit, sons peine des paieres, qu'on enseignat une autre doctrine que celta d'Aristote, et defendit essuite l'émétique, mais sons coodamoraux galères les mércies as il es mañoles. Louis XIV fut quérh Calais par l'émétique, et l'arrêt du parlement perdit de soucrédit.

e L'histoire du jésuite Girard et de la Cadière est assez pribique ; le jésuite fut condanné au seu comme sorcier par la mollié du pariement d'Aix, et absous par l'autre mollie. De os tendron converti dans ros bras?

l'estime fort cette donce aventure.

Tout est humain, Girard, en votre fait;
Ca n'est pas là péciler coutre nature :
Que de dévots en ont enore plus fait
Mais, mon ami, je ne m'attendais guère
be voir entere le diable en cette affaire.
Girard, Girard, tous vos accusateurs,
Jugoshi, carme, di resur d'écriture,
Jugos, témoins, ennenis, protecteurs,
Aueun de vous n'est norder, levos jure.

Lourdis enfin voit nos vieus parkements
De vingt prelats brûler les mandements,
Et par arrêt exterminer la race
D'un certain fou qu'on nomme saint Ignace;
Msis, à leur tour, eux-même on les proscrit;
Quesoel en pieure, et saint Ignace en rit.
Paris s'emeut à leur destin tragique,
Et s'en console à l'Opéra-Comique.

O toi, Sottise! 6 grosse déité, De qui les flancs à tout âge ont porté Plus de mortels que Cybele féconde N'avait jadis donné de dieux au monde, Ou'avec plaisir ton grand œil hébété Voit tes enfants dont ma patrie abonde! Sots traducteurs, et sots compilateurs, Et sots auteurs, et non moins sots lecteurs. Je t'interroge, 6 suprême puissance! Daigne m'apprendre, en cette foule immense, De tes enfants qui sont les plus chéris, Les plus féconds en lourds et plats écrits, Les pins constants à broncher comme à braire A chaque pas dans la même carrière : Ah! ie connais que tes soins les plus doux Sont pour l'auteur du journal de Trécoux.

Tadia qu'ainsi Denys notre bon père Devers la lune na socret préparait Contre l'Anghia cet innocent mystère. L'en autre sche en ce moment 'ouvrait Chez les grands fous du monde subhuntar. Charle est de jà parti pour Oriena. Ses citendards flottest au gré des vents. Les coldes, Jennes, le casque en tête, Dêjà de Reims lui promet le conquête. Voyez-vous pas se jennes écoyers. Et cotte Beur de loyaux chevailers ? La lunes au polan, cett trouge environne. A rec respect noire sainte missone. A rec respect noire sainte missone.

a Fontevraud, Fontevraud, Fontevrauld, Font Ebrahdi, esi un bourg en Anjou, a trois lieuces de Saumur, connu par une ecichre abbaye de illies, che'd d'ordre, crigire par Robert d'Arbrissel, nie en 1017, el most en 1117. Après avoir finz est tabernacies à la forèt da Fontevrauld, il percourut onpieda les provinces du royaume, afin d'exhorter à la profitmo: les lilles de jou, et les altirer d'ana son colotter, il 48 de grandes Le sceptre est là dans les mains d'une femme. Et père Anselme est béni par madame. La belle Agnès, en ces eruels moments, Ne voyant plus son amant qu'elle adore, Cède au chagrin dont l'excès la dévore : Un froid mortel s'empare de ses sens : L'ami Bonneau, toujours plein d'industrie. En cent façons la rappelle à la vie. Elle onvre encor ses yeux, ces doux vainqueurs, Mais ce n'est plus que pour verser des pleurs : Puis sur Bonneau se penchant d'un air tendre, « C'en est donc fait, dit-elle, on me trahit. Où va-t-il donc? que veut-il entreprendre? Était-ce là le serment qu'il me fit . Lorsqu'à sa flamme il me fit condescendre? Toute la nuit il faudra donc m'étendre, Sans mon smant, seule au milieu d'un lit? Et cependant cette Jeanne bardie. Non des Anglais, mais d'Agnès ennemie. Vs contre moi lui prévenir l'esprit. Ciel! que je hais ces créatures tières . Soldats en jupe, hommasses chevalières a, Du sexe måle affectant la valeur, Sans posséder les agréments du nôtre. A tous les deux prétendant faire bonneur. Et qui ne sont ni de l'un ni de l'autre! » Disant ces mots elle pleure et rougit. Frémit de rage, et de douleur gémit. La jalousie en ses yeux étincelle; Puis, tout-è-coup, d'une ruse nouvelle Le tendre Amour lui fournit le dessein.

Vers Orléans elle preud son chemin, De dama Air et de Bonneus suivie. Agoès arrive en une hôtellerie, Où dans l'instach, hase de chevaucher, La fère Jesme avait été coucher. Agoès attend qu'ne e logis tout dorme, Et cependant subtitement s'informe Où couche Jesme, où l'on met son harmois; De Jone Chaudre preud in ralotte, et passeses cuisses eutre, et l'aiscillatte la crasse.

convenience no genre, volon cative dans la villa de Doces. Il personal a la cider reina bertario de predio Traisi de Protes renta, el il cidalli con order per touto la France. La France, la cidal con color per touto la France. La cidad con la cidad control con la cidad con la c

De l'amszone elle prend la cuirasse. Le dur acier, forgé pour les combats, Presse et meurtrit ses membres délieats. L'smi Bonneau la soutient sous les bras.

La belle Agnès dit alors à voix basse : · Amour, Amour, maître de tous mes sens. Donne la force à cette main tremblante. Fais-moi porter cette armure pesante, Pour mieux toucher l'suteur de mea tourments. Mon smant veut une fille guerrière. Tu fais d'Agnès un soldat pour lui plaire : Je lo suivrai; qu'il permette aujourd'hui Que ce soit moi qui combatte svec lui; Et si ismais la terrible tempéte Des dards anglais vient menacer sa tête, Ou'ils tombent tous sur ces tristes sppas; Qu'il soit du moins sauvé par mon trépas; Qu'il vive heureux; que je meure pâmée Entre ses bras, et que je meure aimée! . Tandis qu'sinsi cette belle parlait. Et que Bonneau ses armes lui mettait,

Le rol Charlot à trois milles était.

La tendre Aguès prétend à l'heure méme,
Pendant la nuit aller voir equ'elle aime.

Ainsi vêtue, et plisat sous le poids,
N'en pouvant plus, musudissant son harnois,
Sar un cherai el se's ne va juchée.

Jambe meurtrie, et la fesse écorchée.

Le gros Bonossu, sur un norrasud monté,
Va lourdement, et roufle à son otiét.

La voit partie, et soujère pour elle.

La voit partie, et soujère pour elle.

Aguès à peine avait gepacé chemin,

Ou'elle entendit devers un bois voisin Bruit de chevaux et grand eliquetis d'armes. Le bruit redouble; et voici des gendarmes. Vêtus de rouge; et pour comble de manx. C'étaient les gens de monsieur Jean Chandos. L'un d'eux s'avance, et demande : « Qui vive ? » A ce grand eri, notre smante naïve, Songeant au rol, répondit sans détour : . Je suis Agnès; vive France et l'Amour! A ces deux noms, que le eiel équitable Voulut unir du nœud le plus durable, On prend Agnès et son gros confident; Ils sont tous deux menés incontinent A ce Chandos qui , terrible en sa rage , Avait juré de venger son outrage, Et de punir les brigands ennemis Oui sa culotte et son fer avaient pris.

Dans ces moments où la main bienfesante Du doux sommeil laisse nos yeux ouverts, Quand les oisseux reprennent leurs concerts, Qu'on sent en soi sa vigueur renaissante, Que les désirs, pères des voluptés, Sont par les sens dans notre âme excités; Dans ces moments, Chandos, on te présente La belle Agnès, plus belle et plus brillante Que le soleil au bord de l'Orient. Que sentis-tu, Chandos, en t'éveillant, Lorsque tu vis cette nymphe si belle A tes étés, et tes grèques sur elle?

Chandos, pressé d'un aiguillon bien vif, La dévorait de son regard lascif. Agnès en tremble, et l'entend qui marmotte Entre ses dents : « Je r'aurai ma culotte! » A son ehevet d'abord il la fait sonir.

- Quittez, di-il, ma belle prisonnière, Quittez ce pola d'une armuer étrangèn. -Ainsi parlant, plein d'ardeur et d'espoir, Il la decasque, il vous la decuirasse. La belle Agnès s'en défend avez grâce; Elle rougit d'une simable pudeur, Personat à Charle, et soumise au vainqueur. Le gros Bonneau, que le Chandos destine Au digne emploi de chef de sa cuisine, Va dans l'instant mériter est honneur; Des boudins blans il deal til renetuer.

Et tu lui dois, ô nation française,

Påtés d'anguille et gigots à la braise.

\*Monsieur Chandos, hélast que faite-roua?

Disait Agnés d'un ton timide et doux.

\*Particu, di-li (tout inérea sagnisis jure) \*,

Quelqu'un m'a fait une sanglante injure.

Cette eubtet est inimene; et je prendrai

cette eubtet est inimene; et je prendrai

Particu ainti, motte Agnoverni.

Partir ainti, motte Agnoverni.

Partir ainti, motte Agnoverni.

Tout en pleurant était entre ses bras,

Tout en pleurant était entre ses bras,

Li bulles (E. No., je n'y consens pas.

Dons l'instant meme un horrible fracas Se fait entendre, on crie: « Alerte, sux armes ! » El is trompette, orçine du trèpes. Sonne la charge, et porte les siarmes. A son réreil, Jeanne cherchant en vain L'affublement du harnois masculin, Son bel armet ombragé de l'aigrette, El son haubert, et sa large braquette «,

a Les Anglais jurent by God! God dams me! blood! etc.; les Altenands, socrassent, les Français, par uu mot qui est au jurement des lialence que l'action est a l'instrument; les Espagnois, soto a Dios. Un révèrend père récollet a fait un livre sur les jurencents de louies les nations, rui sera probablement très exact et très instructif; on l'imprime actuali-

meus.

• Haubert, aubergeon, cotte d'armes; elle était d'ordinaire
composée de mailles de fer, que jusque los couverte de soie ou
de laine blanche; elle avait des manches larges, et un gorperin. Les fiefs de haubert sont ceux dont le seigneur avait
droit de porter cette cotte.

e Brogattles, de bruye, bracca. On portait de lougues braguettes détachies du bau-de-chausses, et souvent au fond de cess hagyarettes ou portait une orange qu'ou présentait aux dames. Rabesas parte crun besu livre intitulé De la signité des braguettes. Célait la pérépogalire distincière du sete le ses productions. Célait la préropalire distincière du sete le Sans raisonner saisit soudainement D'un écuyer le dur accoutrement, Monte à cheval sur son âne, et s'écrie : - Venez venger l'honneur de la patrie. -Cent chevaliers s'empressent sur ses pas; Ils sont suivis de six cent vingt soldats;

an doite autrin de six cent vinge souaza.
Frêtre Louville, on o monosent de errise,
Frêtre Louville, on o monosent de errise,
Ext descendis elect. let Anglisis guerriers,
Ext descendis elect. let Anglisis guerriers,
Ext one grou des portant balourderies,
Sur son grou des portant balourderies,
Anisa blate, sitole qu'il arriva,
Sur les Anglisis an robei il secous,
Son ample robei; et dans leur camp verax
Toule la trécent des at crasses (genorate,
Trécent commens au bon pay de Prance,
Anisa d'un de de diches manegares,
Della autri de diches manegares,
Répand mar nous les pareut et les songers,
Répand mar nous les pareut et les songers,
Espand mar nous les pareut et les songers,
Espand mar nous les pareut et les songers,
Espand mar nous les pareut et les songers,

\*\*\*\*\*\*

## CHANT QUATRIÈME.

Jeanne et Dunois combetient les Anglais. Ce qui leur arriva dans le château d'Hermaphrodix.

Si j'étais roi , je voudrais être juste, Dans le repos maintenir mes sujets, Et tous les jours de mon empire auguste Seraient marqués par de nouveaux bienfaits. Que si j'étais contrôleur des finances, Je donnerais à quelques beaux esprits, Par-ci, per-là, de bonnes ordonnances; Car, après tout, leur travail vaut son prix Que si j'étais archevêque à Paris, Je tácherais avec le moliniste D'apprivoiser le rude janséniste. Mais si j'aimais une jeune beauté, Je pe voudrais m'éloigner d'auprès d'elle. Et chaque jour une fête nouvelle, Chassant l'ennui de l'uniformité, Tiendrait son cœur en mes fers arrêté. Heureux amaots, que l'absence est eruelle ! Que de dangers on essuie en amour l On risque, hélas ! des qu'on quitte sa belle, D'être coeu deux ou trois fois par jour.

Le preux Chandos à peine avait la joie De s'ébandir sur sa nouvelle proie,

plus noble; c'est pourquoi la Sorbone prisenta requête pour faire l'oller la pucclie, attendu qu'elle avail porte culotte avec braguette. Sit évéques de France, assistés de l'évêque de Vinclasier, la condamnérent au feu, ce qui était bien jusie : c'est dommage que cela n'arrive pas plus souvent; asail il un faut derspèrer de rira. Perce Diblo of Satal à la France.
Lat qui pills les trécor de Clairvaux,
Et viola les sours de Fontervaux.
Et viola les sours de Fontervaux.
D'un coup noveme le deux year cell erève
A Fondainst, digne d'alter en Qrève.
A Fondainst, digne d'alter en Quière.
De Tiblernèle, un uilleu des frimas,
Depais trois ans fesait l'amour en France,
Comme un cefant de Rome en de Floreme.
Elle terrasse et millord Halffax.
Et son cessalis l'imperiment Borx,
Et Midrathon qui renis son piere,
Le Midrathon qui renis son piere,
A son essample on en voit cherviller.

Que tout-à-coup Jeanne de rang en rang Porte la mort, et fait couler le sang.

De Débora la redoutable lance

Il o'est gendarme, il n'est bon écuyer, Qui dix Anglais n'enflie de sa lance. La mort les auit, la terreur les devance : On eroyait voir en ce moment affreux Un dieu puissant qui eombat avec eux. Parmi le bruit de l'horrible tempête, Frère Louvils criait à pleine tête : « Elle est pucelle, Anglais, frémissez tous ;

C'est saint Denya qui l'arme contre vous; Elle est pucelle, elle a fait des miracles; Contre son bras vons a'avez point d'obstacles Vite à genoux, escrémenta d'Albion, Demandez-lul sa bénédiction. -La fer Tallot, écumant de colère, Incontinent fait empoigner le frère; On vous le lie, et le moine content, Sans s'émouviel, continuait criant: - Je suis martyr; Anglási, il faut me croire; Elle est pucelle; elle sura la victoire. -

L'homme est crédule, et dans son faible cœur Tout est recu; e'est une molle argile. Mais que surtout il paralt bien facile De nous surprendre et de nous faire peur! Du bon Lourdis le discours extatique Fit plus d'effet sur le cœur des soldats, Que l'amazone et sa troupe béroïque N'en avaient fait par l'effort de leurs bras. Ce vieil instinct qui fait eroire aux prodiges, L'esprit d'erreur, le trouble, les vertiges, La froide crainte, et les illusions, Ont fait tourner la tête des Bretons. De ces Bretons la nation hardie Avait alors peu de philosophie ; Maints chevaliers étaient des esprits lourds : Les beaux esprits ne sont que de nos jours.

Le preux Chandos, toujours plein d'assurance Criait aux siens : « Conquérants de la France, Marchez à droite. » Il dit, et dans l'instant On tourne à gauche, et l'on fuit en jurant Ainsi jadis dans ces plaines fécondes Oue de l'Euphrate environnent les ondes, Quand des humains l'orqueil canricieux Voulut bâtir près des voûtes des cienx a, Dieu ne voulant d'un pareil voisinage, F.n cent jargons transmus leur langage. Sitôt qu'un d'eux à boire demandait, Platre ou mortier d'abord on lui donnait; Et cette gent, de qui Dieu se moquait, Se sépara, laissant là son ouvrage. On sait bientôt aux remparts d'Orléans Ce grand combat contre les assiégeants : La renommée y vole à tire d'aile, Et va prôpant le nom de la Pucelle. Vous connaissez l'impétueuse ardeur De nos Français; ces fous sont pleins d'honneur : Ainsi qu'au bal ils vont tous aux batailles. Déià Dunois la gloire des bâtards, Dunois qu'en Grèce on aurait pris pour Mars, Et La Trimouille, et La Hire, et Saintrailles, Et Richemont . sont sortis des murailles , Croyant déjà chasser les ennemis, Et eriant tous : « Où sont-ils? où sont-ils? » Ils n'étaient pas bien loin : car près des portes Sire Talbot, homme de très grand sens, Pour s'opposer à l'ardenr de nos gens, F.n embuscade avait mis dix echortes.

Sire Talbot a depuis plus d'un jour Juré tout haut par saint George et l'Amour Ou'il entrerait dans la ville assiégée. Son âme était vivement partagée : Du gros Louvet la superbe moitié Avait pour lui plus que de l'amitié; Et ce héros, qu'un noble espoir enflamme, Veut conquérir et la ville et sa dame. Nos chevaliers à peine ont fait cent pas, Que ce Talbot leur tombe sur les hras : Mais nos Français ne s'étonnèrent pas. Champs d'Orléans, noble et petit theatre De ce combst terrible, opiniatre, Le sang humain dont yous fûtes couverts Vous engraissa pour plus de cent hivers. Jamais les champs de Zama b, de Pharsale c,

I La bur de Babel fist fervée, comme on sait, sent vinal an aprie le étique universel. Fistau-Josephe reut qu'elle fut baits par Nemrod ou Nembrot; le judicieux donn Lienett de donnie le protti de crite bure d'évrée jasqu'à once étages, et il a certe son Dictrionnaire de tailles-douces dans ce poid; d'agres le mountenait le livre de savant Just Jaces donne hen valentiale de la comme del la comme de la comme del comme de la comme de la comme del la comme del la comme del la comme de la comme del la comme del

Le saint patriarche Alexandre Eutychins sessore, dans ses Annales, que soixante et douze bommes hálirent crite inur. Ce fut, comme on le sait, l'époque de la confusion des inagues : le fameux Bécan prouve admirablement que la langue Eamande fut celle qui retinal le ploss de Thébrasque.

be Remarquez qu'a la batalile de Zama, entre Publius Scipion et Annibai, il y avait des Français qui servaient dans l'acLe faujailir des coups de cinesterre, Ed noisellir doubler la lumière; De tous colés valert, tombre à bas, Expondes, sur, mentous, pieth, jambes, hras. Espondes, sur, mentous, pieth, jambes, hras. Le de Perans le grand fingelisture; Le der Pieta les grand fingelisture; Le der Pieta les grand fingelisture; A rainent les yeux attachés sur la terre, Et l'expondèssien co-oubla plein d'horreux. Michel aiser peri la vaste balance à Od dans le del on plee Jes humains; Et les héron d'Angleierre et de France. Et les héron d'Angleierre et de France.

De Malplaquet la campagne fatare,

Célèbres lieux couverts de tant de morts.

L'une sur l'autre en cent tronçons cassées;

Dessua leura pieda dans l'instant redressés ;

N'ont vu tenter de plus hardis efforts. Vous eussiez vu les sances hérissées.

Les écuyers, les chevaux renverses,

Nos chevaliers, pessi exactement, Légers de poiss par malheur se trouvèrent : Du grand Talbot les destina l'emportèrent : Cétait du cièn us exert jugement. Le Richemont se voit incontinent Percé d'un trait de la banche à la fesse; Le vieux saintraille au-dessus du genou; méc carthaginoles, selon Palyle. Or Polybe, contempor

mee carrangmose, perion partyre. Or protyre, contemperature et anafés Seipion, dit que le monthe rétait égal de part et d'autre; le chevalier de Foland n'en convient pas : Il pretend que Seipion attaque ne colonnes. Coppendant il parati que la choes n'est pas possible, puisque Polybe dit que les troupes combattaient locses de main a main : c'est sur quol nous nous en rapportons aux doctes.

Note here qu's Pharsale Pompée avail claquants-cinq mille hommes, et Cénar vingt-deux mille. Le carnage fut grand; les vingt-deux mille cassirines, après un combat opinistre , valequirent les rinquants-cinq mille pompéens. Cette butaitte décida du sort de la république, et mit tous la puissance du mignon de Nicoméde la Grece, l'Asie-Mineure, l'Italie, les Goules, l'Espagne, etc., étc.

unione is religious, who, we make a post or combat de from the combat de combat de combat de combat de post combat de combat de combat de combat de pri hoste cher compulsioni d'avoir comparie in exploit de cette cherri fille de com de coar, qui alvasi pas non puerlare. L'arrivierado piere piculiare n'out-tis pas comparis sant I gance à Girar, et stati l'Expoud-Xacier a d'Arander l'il leu erresembistique comme les vincip durier virillates de Paradir resemblest aux visag-quales virillares de Paradir resembent aux visag-quales virillares de Paradir resembent aux visag-quales virillares de Paradir resembent aux visag-quales virillares de Paradir resemder de comparie de comparie un service d'avoir comparie un period de combat de comparie un service d'avoir comparie un contract de comparie un basilite de la comparie un service de comparie un period the combat de la comparie un service d'avoir comparie un period the combat de la comparie un service de la comparie de la comparie un service de la comparie un service de la comparie un service de la comparie de la compa

A Apparament que notre profond anterer donne le nom de Persaus sus solais de Semacherly, qui clâseira Assyriene, perce que les Tevasan Intreal long-lemps dominateur ex Assezi cara que la Tevasan Intreal long-lemps dominateur ex Assezi cara quatrie replication gillis coloida de l'armée de Semacherls, qui a vait l'imolecce de marcher contin Jerusaleur, et Cel attrus l'am de model 200, comme con dit; prepodunt planderen doctes présendent que cette aventurer toute simple et de l'am 200; coma la recryon de 100, comme nou dit;

b Cet endroit parait issité d'Homère. Milton fait peser les destins des hommes dans le signe de la Balance.

Le beau la Hire, ah! je n'ose dire où, Mais que je plains sa gentille maîtresse! Dans un marais La Trimouille enfoncé N'en put sortir qu'avec un bras cassé : Done à la ville il fallut qu'ils revinssent Tout écloppés, et qu'au lit ils se tinssent. Voilà comment ils furent bien punis. Car ils s'étaient moqués de saint Denvs. Comme il lui plaft Dieu fait justice ou grace; Quesnel \* l'a dit, nul ne peut en douter : Or, il lui plut le bâtard excepter Des étourdis dont il punit l'audace. Un chaeun d'eux, laidement ajusté, S'en retournait sur un brancard porté, En maugréant et Jeanne et sa fortune. Dunois, n'avant égratignure aueune. Ponsse aux Anglais, plus prompt que les éclairs : Il fend leurs rangs, se fait jour à travers, Passe, et se trouve aux lieux où la Pucelle Fait tout tomber, où tout fuit devant elle. Quand deux torrents, l'effroi des laboureurs, Précipités du sommet des montagnes. Mélent leurs flots, assemblent leurs fureurs, Ils vont nover l'espoir de nos campagnes : Plus dangereux étaient Jeanne et Dunois, Unis ensemble, et frappant à la fois.

Dans leur ardeur si bien ils s'emportèrent , Si rudement les Anglais ils chassèrent . Que de leurs gens bientôt ils s'écartèrent. La nuit survint ; Jeanne et l'autre héros , N'entendant plus ni Français ni Chandos, Font tous deux halte en criant , . Vive France! . Au coin d'un bois où régnait le silence. Au clair de lune ils cherchent le chemin. Ils viennent , vont , tournent , le tout en vain : Enfin rendus, ainsi que leur monture, Mourants de faim, et lassés de chercher, Ils maudissaient la fatale aventure D'avoir vaincu sans savoir où coucher. Tel un vaisseau sans voiles, sans boussole, Tonrnoie an gré de Neptune et d'Éole. Un certain chien, qui passa tout auprès, Pour les sauver sembla venir exprès: Ce chien approche, il iappe, il leur fait fête: Virant sa queue, et portant baut sa tête. Devant eux marche; et, se tournant cent fois. Il paraissait leur dire en son patois : · Venez par là, messieurs, suivez-moi vite; Venez, vous dis-je, et vous aurez bon gite. Nos deux héros entendirent fort bien, Par ses facons ce que voulait ce chien : Ils suivent donc, guidés par l'espérance, En priant Dieu pour le bien de la France.

a Allusion aux sentiments répandus dans les livres de Quesnei , prètre de l'Oratoire.

Et se fesant tous deux de temps en temps Sur leurs exploits de très beaux compliments Du coin lascif d'une vive prunelle, Dunois lorgnait malgré lui la Pucelle: Mais il savait qu'à son bijou caché De tont l'état le sort est attaché, Et qu'à iamais la France est ruinée. Si cette fleur se cueille avant l'année. Il étouffait noblement ses désirs, Et préférait l'état à ses plaisirs. Et cependant, quand la route mal sare De l'ane saint fesait clocher l'allure. Dunois ordent , Dunois officieux , De son bras droit retenait la guerrière : Et Jeanne d'Are, en elignotant des veux. De son bras gauche étendu par derrière Serrait aussi ce béros vertueux : Dont il advint , tandis qu'ils chevanebèrent , Que très souvent leurs bouches se touchèrent Pour se parler tous les deux de plus près De la patrie et de ses intérêts.

De a joint et ute sea interest.

On m's conté, ma belle Konismare 'a,

que Charles douze, en son humeur bizare,

You Charles douze, en son humeur bizare,

You Charles douze, en son humeur bizare,

Younger et les pieces de la comment de la commentation de la co

Au point du jour apparut à leur vue Le heau pais du luv astet étradue : De marbre blane était bâti le mur; Lore dorique et lougue colonoade Porte un balcon Cormé de Jape pur; Pop recellaire fait la balustrade. Nos paleitus, enchantés, ébouis. Curvent entre tout éroit en paradis Le chire aboie : austiót vings trompettes Se font etainder, et quarante etailers A pourpoints d'or, à brilliantes brayuettes.

A Aurea Konlamare, malieras-e da rei de Pologo e Angusa "re, et mere da cibiera comir de Saxia."

3. Robert d'Arbrisset, fondateur da bel onère de Fondareur vanuid : il converti, en 1100, «fin comp de filet, par un seul sermon, toutien les filles de poir de la ville de Robert. Il s'increative de la companie de la compan



Le beau la Hire, ah! je n'ose dire on, Mais one is plaint to centille mattresse! Et se fesant tous deux de temps en temps Sur leure exploite de très beaux com-

E E z+ ie ten is ap cb---r

0

THE PERSON NAMED IN COLUMN 1 Direct Control of the second second Itu director per The second section is a fine of

n a

pt li lab france

Copie Palis the same of the same of the same of d : r cre THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH.

1-1-1 1 ch TI AT LAND

ATT A STATE OF THE PARTY. to recommend the second The same of the party of which the company of Name and Address of the Owner, where the owner, -10-CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE I SHOULD STATE OF STREET, SANSAGE is the second second

Ch 2 et Lot -Utility highest warm to be a control of Two last to the last Le la company de from the second

t at the less

qui apparemment le lui rendit bien. Il n'aimait das la loi salique , car il fit une femme abbé général des moinesses de sou



Dont il advint tandis qu'ils chevaucherent, ue très souvent leurs bouches se touchèrent.

of select 1 possible.

CHANT IV.

Très galamment deux Jeunes écuyers Dans le palais par la main les conduisent, Dans des bains d'or filles les introduisent Honnétement; puis lavés, essuyés, D'un déjeuner amplement festoyés, D'un déjeuner amplement festoyés, Dans de beaux lita brodes ils ac couchèrent, Et jusqu'au soir en héros ils ronsfièrent.

Il faut savoir que le maltre et seigneur De ee logis digne d'un empereur Était le fila de l'un de ces génies Des vastes eieux habitants éternels. De qui souvent les grandeurs infinies S'humanisaient chez les faibles mortels. Or, cet esprit, mélant sa chair divine Avec la chair d'une bénédictine, En avait eu le noble Hermaphrodix, Grand nécromant, et le très digne fils De cet incube et de la mère Alix. Le jour qu'il eut quatorze ans accomplia. Son géniteur, descendant de sa aphère, Lui dit : « Enfant, tu me doia la lumière; Je viens te voir, tu peux former des vœux : Souhaite, parle, et je te rends heureux. « Hermaphrodix, né très voluptueux, Et digne en tout de sa belle origine . Dit : « Je me sens de race bien divine. Car je rassemble en moi tous les désirs, Et je voudrais avoir tous les plaisirs. De voluntés rassasiez mon âme : Je veux aimer comme homme et comme femme, Être la nuit du sexe féminin, Et tout le jour du sexe masculin, » L'incube dit : « Tel aera ton destin ; » Et dès ce jour la ribaude figure Jouit des droits de sa double nature : Ainsi Platon, le confident des dieux . A prétendu que nos premiers aleux , D'un pur limon pétri des mains divines , Nés tous parfaits et nommés androgynes . Egalement des deux sexes pourvus,

Se suffssient par leurs propres vertus. Hermaphrodic stall blem au cleasus: Car se donner du plaiar à noi-même, Car est pas là le sort le plus d'incipi. Il est plus bean d'en donner au prochain, Et deux à deux est le bonheur superême. Sea courtissen disaient que tour à tour Cétait Vésus, était le tendre a mour : De toun colés in lui eberelaisent des filles. Des bacheliers ou des veures gentiles.

Hermaphrodix avait oublié net De demander un don plus nécessaire, Un don sans quoi nul plaisir n'est parfait,

Un don eliarmant ; eli quoi ? celui de plaire. Dieu, pour punir eet effréné paillard, Le fit plus laid que Samuel Bernard : Jamais ses yeux ne firent de conquêtes : C'est vainement qu'il prodiguait les fêtes. Les longa repas, les danses, les coneerts; Quelquefois même il composait des vers. Mais quand le jour il tenait une belle . Et quand la nuit au vanité femelle Se soumettait à quelque audacieux, Le eiel alors trahissait tous ses vœux; Il recevait, pour toutes embrassades, Mépris, dégoûts, injures, rebuffades : Le juste eiel lui fesait bien sentir Que lea grandeurs ne sont pas du plaisir. · Quoi I disait-il, la moindre chambrière Tient son galant étendu aur son sein , Un lieutenant trouve une conseillère. Dans un moutier un moine a sa nonnain : Et mol génie, et riche, et sonverain, Je suis le seul dans la machine ronde Privé d'un bien dont jouit tout le monde! . Lors il inra, par les quatre éléments, Qu'il punirait les garçons et les belles Qui n'anraient pas pour lui des sentiments, Et qu'il ferait des exemples sangiants

Aust

Des cours ingrats, et surtout des cruelles. Il recerait en rois survenants : Et de Saba la reine basneé v. Et ale Saba la reine basneé v. Et ale Saba la reine basneé v. Araient requi de moins riches précet. Soe deur grands rois qui brêdireat pour elle Qu'il n'en festit aux clesvaliers errants, Aux becheliers, aux gentes demoissilen. Mais si quelqu'un d'un espit trop récif Manquait pour lui d'un peu de complaisance, S'il lui faisait la moindre résistance, Il étati sur d'être capple tout vif.

Le soir venu , monsieigneur étant femme, Quatre huisient ée la part de médant Viennett prier notre simable bâtard Daniel venue de la compagnie Joanne suppil avec évrémonie. Le been Dunois tout perfumé descroit Au cubinet où le souper l'attend. Tel que jéda la sourué a Potiente. Suit en donner la cest Romains fameux , A ce héros fiers et voluptieux. Au grand Césr, au brave irvogne Antoine. Tel que moint me en a flat chez un moire. Le characte de la compagnie de l

a La reine de Saba vint voir Salomon, dont elle eul un fils, qui est certalorment la tige des rols d'Ethiopie, comme cela est prouté. On ne sall pasce que devint la race d'Alexandre et de Tholestris. le Citopatre

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Selon Platon, l'homme fut formé avec les deux sexes. Askim apparut tel à la dévote Bourignon et à son directeur Aidadie.

Vainqueur heureux de ses pesants rivaux. Quand on l'élut roi tondu de Clairvaux; Ou tel eneore, sux voûtes éternelles, Si l'on en eroit frère Orphée et Nason, Et frère Homère, Hésiode, Platon, Le dieu des dieux, patron des infidèles, Loin de Junon soupe avec Sémélé, Avec Isis, Europe, ou Danaé; Les plats sont mis sur la table divine Des belles mains de la tendre Euphrosine, Et de Thalie, et de la jeune Églé, Oui, comme on sait, sont là-haut les trois Grâces, Dont nos pédants suivent si peu les traces; Le doux nectar est servi par Hébé, Et par l'enfant du fondateur de Troie . Qui dans Ida par un aigle enlevé De son seigneur en secret fait la joie : Ainsi soupa madame Hermaphrodix Avec Dunois , juste entre neuf et dix.

Madame avait prodigué la parure :

Les diamants surchargeaient sa coiffure,

Son gros cou jaune, et ses deux bras earrés, Sont de rubis, de perles entourés; Elle en était encor plus effroyable. Elle le presse au sortir de la table : Dunois trembla pour la première fois. Des chevaliers e'était le plus courtois : Il eût voulu de quelque politesse Payer au moins les soins de son hôtesse : Et, du tendron contemplant la laideur, Il se disait : « J'en aurai plus d'honneur. » Il n'eu eut point : le plua brillant conrage Peut quelquefois essuver cet outrage. Hermaphrodix, en son affliction. Eut pour Dunois quelque compassion; Car en secret son âme était flattée Des grands efforts du triste champion. Sa probité, sa bonne intention Fut cette fois pour le fait réputée. . Demain , dit-elle , on pourra your offrir Votre revanche. Allez, faites en sorte Que votre amour sur vos respects l'emporte, Et soyez prêt, seigneur, à mieux servir. »

Dejà du jour la belle avant-courrière De Torient eutr'ouvrait la barrière : De Torient eutr'ouvrait la barrière : Or vous savez que cei instant prefix En cavalier changeait Hermaphrodis. Alora brillant d'une flamme nouvrelle Il s'en va droit au lit de la Pucelle, Les ridoux tire, et lui fourrant au sein Sans compliment son impudente main, Et lui donant un baiser immodeur. Attente en maître à sa pudeur céleste. Jeanne, qu'anime une chrétienne rage, D'un bras nerveux lui détache un soufflet A poing fermé sur son vilain visage. Ainsi l'ai vu, dans mes fertiles champs, Sur un pré vert, une de mes cavales, Au poil de tigre, aux taches inégales, Aux pieds légers, aux jarrets bondissants, Réprimander d'une fière ruade Un bourriquet de sa eroupe amoureux, Qui dans sa lourde et grossière embrassade Dressait l'oreille, et se crovait heureux. Jeanne en eela fit sans doute nne faute; Elle devait des égards à son hôte. De la pudeur je prends les intérêts : Cette vertu n'est point chez moi bannie : Mais quand un prince, et surtout un génie, De vous baiser a quelque douce envie, Il ne faut pas lui donner des soufflets. Le fils d'Alix, quoiqu'il fût des plus laids, N'avait point vu de femme assez hardie Pour l'oser bettre en son propre palais. Il crie, on vient; ses pages, ses valets, Gardes, lutins, à ses ordres sont prêts : L'un d'eux lui dit que la fière Pucelle Envers Dunois n'était pas si eruelle. O calomnie! affreux poison des cours, Discours malins, faux rapports, médisance. Serpents maudits, sifflerez-vous toujours Chez les amants comme à la cour de France?

Notre tyran, doublement ontragé, Sans nul délai voulut être vengé. Il prononça la sentence fatale : . Allez, dit-il, smis, qu'on les empale. » On obéit: on fit incontinent Toua les apprêts de ce grand châtiment. Jeanne et Dunois, l'honneur de leur patrie, S'en vont mourir an printemps de leur vie. Le beau bâtard est garrotté tout nu . Pour être assis sur un bâton pointu. Au même instant, une troupe profane Mêne au poteau la belle et fière Jeanne ; Et ses soufflets, ainsi que ses appas, Seront punis par un affreux trépas. De sa chemise aussitôt dépouillée, De coups de fouet en passant flagellée, Elle est livrée sux cruels empaleurs. Le beau Dunois, soumia à leura fureurs, N'attendant plus que son heure dernière, Fesait à Dieu sa dévote prière : Mais une œillade impérieuse et fière De tempa en temps étonnait les bourreaux, Et ses regards disaient : C'est un heros. Mais quand Dunois eut vu son héroine, Des fleurs de lis vengeresse divine . Prête à subir cette effroyable mort, Il déplora l'inconstance du sort :

• Ganimete

CHANT IV. 403

De la Pucelle il parcourait les charmes; Et regardant les funestes apprêts De ce trépas, il répandit des larmes, Que pour lui-même il ne versa jamals.

No moins superbe et non moins charitable, Jeane, aux frayeur toiquor i moinerirable, Languissamment le bosu blard lorgnait, Et pour lui seus lon grand cour génissait, Leur maitié, leur beauté, leur jeunesse, En dépit d'oux révisitainen leur tendresse. Ce feu si doux, si discret, et si bean, Ne s'échappait qu'an hord de leur tombeau, Excepcadant l'animal amphibie, A sou dépit joignant la jalouise, Fessit aux siens l'effreyable signal (Q'on empails le couple déloyal.

Dans ce moment, une voix de tonnerre, Oui fit trembler et les airs et la terre. Crie: « Arrêtez, gardez-vous d'empaler. N'empalez pas. » Ces mots font reculer Les fiers licteurs. On regarde, on avise Sous le portail un grand homme d'église, Coiffé d'un froc, les reins ceints d'un cordon : On reconnut le père Griabourdon. Ainsi qu'un chien dans la forêt voisine. Avant senti d'une admite narine Le doux fumet, et tous ces petits corps Sortant au loin de quelque cerf dix cors, Il le poursuit d'une course légère, Et sans le voir, par l'odorat mené. Franchit fossés, se glisse en la bruvère, Par d'autres cerfs il n'est point détourné Ainsi le fils de saint François d'Assise, Porté toujonrs sur son lourd muletier. De la Pucelle a sulvi le sentier. Courant sans cesse, et ne láchant point prise.

En arrivant il eria : » Fils d'Alix, An nom dn diable, et par les eaux du Styx, Par le démon qui fut ton digne père. Par le psautier de sœur Alix ta mère, Sauve le jour à l'objet de mes vœux ; Regarde-mol, je viens payer pour deux. Si ce guerrier et si cette pacelle Ont mérité ton Indignation, Je tiendrai lieu de ce couple rebelle ; Tu sais quelle est ma réputation. Tu vois de plus cet animal Insigne, Ce mien mulet, de me porter si digne; le t'en fais don, e'est ponr toi qu'il est fait; Et du diras : Tel moine, tel mulet. Laissons aller ce gendarme profane; Qu'on le délie, et qu'on nous laisse Jeanne; Nous demandons tous deux pour digne prix Cette beauté dont nos cœurs sont épris. »

Jeanne écoutait cet horrible langage En frémissant : sa foi, son pucelage, Ses sentiments d'amour et de grandeur, Plus que la vie étaient cliers à son occur. La grâce encor, du ciel ce don suprême, Dans son esprit combattait Dunois même. Elle pleurait, elle implorait les eieux, Et rougissant d'être ainsi toute nue, De temps en temps fermant ess trisse yeux, Ne voyant point, pensait n'être point vue. Le bon Dunois estait désengére.

Quoi ! disait-il , ce pendard décloitré

Aura ma Jeanne, et perdra ma patrie! Tout va céder à ce sorcier impie! Tandis que moi, discret jusqu'à ce jour, Modestement le cachais mon amour! » Et cependant l'offre honnête et polie De Grisbourdon fit un très bon effet Sur les einq sens, sur l'âme du génie. Il s'adoueit, il parut satisfait. « Ce soir, dit-il, vous et votre mulet Tenez-vous prêts : je cède, je pardonne A ces Français : je vous les abandonne. » Le moine gris possédait le bâton Du bon Jacob \*, l'anneau de Salomon. Sa clavicule, et la verge enchantée Des conseillers-sorciers de Pharaon. Et le balai sur qui parut montée Du preux Saul la sorcière édentée, Quand dans Endor à ce prince imprudent

Die preut Sail la sorelare deimate, Quand dans Ender de primos imprudent Elle fit voir l'âme d'un revenaut. Elle fit voir l'âme d'un revenaut. Il 8t un crecite et prit de la poussière, Que sur la béte il jeta par derrière. En la il disant ces mois toujoure puissants. Que zorosatre neufiquait sur Per-nauls. A Cieg grands moist dits es langue du dislaye. O grand pouvoir l'à merville i tenffable! Notre matei sur deux piede se d'ersas; So the oblongue moroide schangeu. So the oblongue moroide schangeu.

a Les charlelans out le bilon de Jacob; les magiciero, isc livre de Salomon inillités l'Anneus et la Cléviaria. Les conseillers du roi, sorciers à la cour de Pharson, qui l'irrei les mêmes prodiges que Motie, Appelaitent Jamos et Mambrès. On ne sait pas le nom de la pythonisse d'Endor qui evqu'une ombre, el samuer; mais tout le monde sait ce que c'est qu'une ombre, el que celte femme avait un esprit Python ou de Python.

de Python. b Zoroastre, dont le nom propre est Zerdust, était un grand magicien, ainsi qu'Albert-le-Grand, Royer Bacon, et le riverend père Grisbourdon. c Nèbucandeisar, Nabuchodonosor, fils de Nabo-Polasanr.

roi des Châldens, ensiègea l'erusalem, la prit, et l'entarre de fers Joschim, roi de Juda, qu'il europa prisonnier à Babylone, l'an du monde suis. Récondentezat sign sonor, et Foublia; les magiciens, les nitrologues al les sages ne prusde deviner; en conséquence, Arico, officier de sa maison, cui ordre de les faire mourir : le jeune Daniel devine : none, el l'explique; es songe était une belle si shan, etc. à Dont Dieu punit le cœur dur et superbe, Devenu bœuf, et sept ans nourri d'herbe, Redevint homme, et n'en fut pas meilleur.

Du cintre bleu de la céleste sphère, Denys voyait avec des yeux de père De Jeanne d'Arc le déplorable cas; Il eut voulu s'élancer ici-bas, Mais II était lui-même en embarras. Denys s'était attiré sur les bras Par son voyage une fâcheuse affaire. Saint-George était le patron d'Angleterre :; Il se plaignait que monsieur saint Denys, Sans aucun ordre et sans aucun avis, A ses Bretons cut fait ainsi ia guerre. George et Denys, de propos en propos, Piqués au vif, en vinrent aux gros mots. Les saints anglais ont dans leur caractère Je ne sais quoi de dur et d'insulaire : On tient toujours un peu de son pays. En vain notre ame est dans le paradis; Tout n'est pas pur, et l'accent de province Ne se perd point, même à la cour du prince.

Mais il est temps, lecteur, de m'arrêter; Il faut fournir une longue carrière; J'ai peu d'haleine, et je dois vous conter L'événement de tout ce grand mystère; Dire comment ce nœud se débrouilla, Ce que fil Jeanne, et ce qui se passa Dans les enfers, au ciel et sur la terre.

conjunct temps de la, Nabasardonter fil diver en colosie de pres, and es indicate codine, et las per de il. 2 dibliza des per, and de indicate codine, et las per de il. 2 dibliza del pres, and de indicate de la capitale, et de pullivaria, et un le reda que deme Sidres, Mara, et Madel-comp, jumos Récera, comprehe character de la capitale del la capitale de la capitale del la capitale de la capitale de la capitale de la capitale de la capitale del la capitale

The control of the Terretters, exec saids George is moless, totion south collect is prujue control Pemperour Zecon, totor saids George est is Cuppadociers, colonel as service de Dicitiste, marryite, dil-on, on Frey casterd point of evities nets Diopole. Made of the collection of the collection of the nets of the collection of the collection of the collection of the nets of the collection of the collection of the collection of the lower law of the collection of the collection of the collection of the lower law of the collection of the collection of the collection of the lower law of the collection of the collectio

# CHANT CINQUIÈME.

#### ARGUMENT.

Le cordeller Grishourdon, qui avail voqiu violer Jeanne, est en enfer très justement. Il raconte sou aventure aux diables.

O mes amis, vivons en bons chrétiens!

C'est le parti, croyez-moi, qu'il faut prendre.

A son devoir il faut enfin se rendre. Dans mon printemps j'ai hanté les vauriens; A leurs desirs ils se livraient en proie, Sonvent au bal, jamais dans le saint lieu, Soupant, couchant chez des filles de joie, Et se moquant des serviteurs de Dieu. O'arrive-t-il? la Mort, la Mort fatale, Au nez camard, à la tranchante faux, Vient visiter nos diseurs de bons mots: La Fièvre ardente, à la marche inégale, Fille du Styx, huissière d'Atropos, Porte le trouble en leurs petits cerveaux : A leur chevet une garde, un notaire, Viennent leur dire : « Allons, il faut partir; Où voulez-vous, monsieur, qu'on vous enterre? . Lors un tardif et faible repentir Sort à regret de leur mourante bouche. L'un à son aide appelle saint Martin, L'autre saint Roch , l'autre sainte Mitouche a. On psalmodie, on braille du latin, On les asperge, hélas! le tout en vain. Aux pieds du lit se tapit le malin , Ouvrant la griffe; et lorsque l'aine échappe Du corps chétif, au passage il la happe,

Pois rous la porte au fin fond des enfers. Digne séjure de ce aprilis perves. Non cher lecteur, il est temps de te dire. Qu'un jour Stant, seignour du sombre empire la A ses vassaux donnist un grand régal. I destin Éteu a monor insérnal : On a vait fait une écorme recrue. Et ed demons brustien à la braume de la Dun certain de Dun certain de la Dun certain de Dun certain de la Du

a On disalt autrefois seinte n'y fouche, et on disalt biro. On volt aisément que c'est une femme qui a l'air de o' p pai loucher; c'est par corruption qu'on dis ainte Misseder La langue déginere tons les jours. J'aurais sonballé que l'autrer ett en le courage de dire seinte n'y touche, comme une

b Seden est un mot chaldéen, qui signifie à peu près l'Arimone des Perses, le Typhon des Egyptiens, le Platon des Grees, et parain nous le diable. Ce n'est que ches noss qu'un le peiut avec des cornes. Voyes le seplieme tome De forant diabetif, du reiverul per l'ambourin.

CHANT V.

405

Le roi cornu de la liuaille uoire Se déridait entouré de ses pairs ; On s'enivrait du nectar des enfers. On fredonnait queiques chansons à boire, Lorsqu'à la porte il s'élève un grand cri : · Ah! bonjour done, yous voilà, yous voici: C'est lui, messieurs, c'est le grand émissaire; C'est Grisbourdon, notre féal ami; Entrez, entrez, et chauffez-vous lel : Et bras dessus et bras dessous, beau père, Beau Grisbourdon, docteur de Lucifer. Fils de Satan, apôtre de l'enfer. » On your l'embrasse, on le baise, on le serre; On vous le porte en moins d'un tour de main, Toujours baisé, vers le lieu du festin.

Satan se lève, et lui dit : . Fils du diable, O des frapparts ornement véritable a. Certes si tôt je n'espérais te voir ; Chez les humains tu m'étais nécessaire. Qui mieux que tol peuplait notre manoir? Par toi la France était mon séminaire : En te voyant je perds tout mon espoir. Mais du destin la volonté soit faite! Bois avec nous, et prends place à ma draite, »

Le cordelier, plein d'une sainte horreur. Baise à genoux l'ergot de son seigneur : Puis d'un air morne il jette au loin la vue Sur cette vaste et brûlante étendue, Séjour de feu qu'habitent pour jamais L'affreuse Mort, les Tourments, les Forfaits: Trône éternel où sied l'esprit linmonde. Ablme immense où s'engloutit le monde : Sépulcre où gft la docte antiquité, Esprit, amour, savoir, grace, beauté, Et cette foule immortelle, innombrable, D'enfants du ciel créés tous pour le diable. Tu sais, lecteur, qu'en ces feux dévorants Les meilleurs rois sont avec les tyrans. Nous y plaçons Antonin, Marc-Aurèle, Ce bon Tralan, des princes le modèle: Ce doux Titus, l'amour de l'univers; Les deux Catons, ces fléaux des pervers; Ce Seipion, maltre de son courage, Lui qui vainquit et l'amour et Carthage. Vous y grillez, sage et docte Platon, Divin Homère, éloquent Cicéron; Et vous, Socrate, enfant de la sagesse. Martyr de Dieu dans la profane Grèce : Juste Aristide, et vertueux Solon : Tous malheureux morts sans confession.

Mais ee qui plus étonna Grisbourdon,

 Prappart, nom d'amitié que les cordellers se donnéres enfre eux des le quinzième siècle. Les doctes sont paring sur l'étymologie de ce mot : il signifie certainement frapp robuste, raide jouteur.

Ce fut de voir eu la chaudière grande Certains quidams, saints ou rois, dont le nom Orne l'histoire, et pare la légende. Un des premiers était le roi Clovis . Je vois d'abord mon lecteur qui s'étonne Qu'un si grand roi, qui tout son peuple a mis Dans le chemin du benoît paradis, N'ait ou jouir du salut qu'il nous donne. Ah! qui croirait qu'un premier roi chrétien Fût en effet damné comme un paien? Mais mon lecteur se souviendra très bien Ou'être lavé de cette eau salutaire Ne suffit pas quand le cœur est gâté. Or, ce Clovis, dans le erinie empâté, Portait un cœur inhumain, sanzuinaire : Et saint Remi ne put laver jamais Ce roi des Francs, gangrené de forfaits.

Parmi ees grands, ces souverains du monde, Ensevelis dans eette nuit profonde. On discernait le fameux Constantin. . Est-il bien vrai? criait avee surprise Le moine gris : ô rigueur! ô destin! Quoi! ce héros, fondateur de l'Église, Oui de la terre a chassé les faux dieux. Est descendu dans l'enfer avec eux? » Lors Constantin dit ces propres paroles b: . J'ai renversé le culte des idoles ; Sur les débris de leurs temples fumants Au Dieu du ciel j'ai prodigué l'encens : Mals tous mes soins pour sa grandeur suprême N'eurent jamais d'autre objet que moi-mêine ; Les saints autels n'étaient à mes regards Ou'un marche-nied du trône des Césars. L'ambition, les fureurs, les délices, Étaient mes dieux, avaient mes sacrifices. L'or des chrétiens, leurs intrigues, leur sang, Ont cimenté ma fortune et mon rang. Pour conserver cette grandeur si chère, J'ai massacré mon malheureux beau-père. Dans les plaisirs et dans le sang plongé, Faible et barbare, en ma fureur jalouse, Ivre d'amour, et de sonocons rongé. Je fis périr mon fils et mon épouse. O Grisbourdon, ne sois plus étonné Si comme toi Constantin est damné! ...

Le révérend de plus en plus admire Tous les secrets du ténébreux empire. Il voit partout de grands prédicateurs.

a On ne peul regarder ortte damnation de Clovis, et de tant d'autres, que comme one fiction poétique : cependant ou peul, moralement parlant, dire que Clavis a pu être paul pour avoir fait assassiner plusieurs régas ses voisins, et plu sirurs de ses pareots ; ce qui n'est pas trop chrétien.

b Constantin arrache la vie à son beau-père, à son beaufrère, à son neveu, à sa femme, à son fils, et fut le plus vais et le plus voluptione de lous les hommes, d'aitleurs bon et le plus voluptione de lous les hommes, d'aitleurs bon et le plus voluptione de la consent aries, et hantiet un pur évant one: mais it mourut arien, et baptise par un évêque Riches prelats, casuistes, docteurs, Moines d'Espagne, et uonnains d'Italie. De tons les rois il voit les confesseurs, De nos beautés il volt les directeurs : Le paradis ils ont eu dans leur vie. Il apercut dans le fond d'un dortoir Certain frocard moitié blanc, moitié noir, Portant crinière en écuelle arrondie. Au fier aspect de cet anima! pie, Le cordelier, riant d'un ris malin, Se dit tout has : « Cet homme est jacobin ». Ouel est ton nom? » lui cria-t-il soudain. L'ombre répond d'un ton mélancolique : « Hélas! mon fils , je suis saint Dominique b. »

A ce discours, à cet auguste nom, Vous eussiez vu reguler Grisbourdou; Il se signalt, il ne pouvait le croire. " Comment, dit-il, dans la caverne noire Un si grand saint, un apôtre, un docteur Vous de la foi le sacré promoteur, Homme de Dieu, prêcheur évangélique, Vous dans l'enfer ainsi qu'un hérétique! Certes ici la grâce est en défaut. Pauvres humains qu'on est trompé là-haut! Et puis allez, dans vos cérémonies, De tous les saints chanter les litanies ! » Lors repartit avec un ton dolent

Notre Espagnol au manteau noir et blanc : « Ne songeons plus aux vains discours des honemes ; De leurs erreurs qu'importe le fracas? Infortunés, tourmentés où nous sommes, Loues, fêtés où nous ne sommes pas; Tel sur la terre a plus d'une chapelle Oui dans l'enfer rôtit bien tristement ; Et tel au monde on damne impunément, Oui dans les cieux a la vie éternelle-Pour moi, je suis dans la noire séquelle Très justement pour avoir autrefois Persécuté ces pauvres Albigeois. Je n'étais pas envoyé pour détruire, Et je suis cuit pour les avoir fait cuire. » Oh! quand l'aurais une langue de fer,

Toujours parlant je ne pourrais suffire, Mon cher lecteur, à te nombrer et dire Combien de saints on rencontre en enfer. Quand des damnés la cohorte rôtie

a Les cordellers ont été de tout temps ennemis des domini-

Eut assez fait au fils de saint François Tous les honneurs de leur triste patrie Charun cria d'une commune voix : « Cher Grisbourdon, conte-nous, conte, conte Oui t'a conduit vers une fin si prompte; Conte-nous donc par quel étonnant cas Ton âme dure est tombée ici-bas. » . Messieurs, dit-il, je ne m'en défends pas;. Je vous dirai mon étrange aventure : Elle nourra yous étonner d'abord : Mais il ne faut me taxer d'imposture : On ne ment plus sitôt que l'on est mort.

 Jétais là-haut, comme on salt, votre apôtre Et, pour l'honneur du froc et pour le vôtre, Je concluais l'exploit le plus galant Que iamais moine ait fait hors du couvent. Mon mnletier, ah! l'animal insigne! Ah, le grand homme! ah, quel rival condigne a! Mon muletier, ferme dans son devoir, D'Hermaphrodix avait passé l'espoir. L'avais aussi pour ce monstre femelle, Sans vanité, prodigué tout mon zèle: Le fils d'Alix, ravi d'un tel effort, Nons laissait Jeanne en vertu de l'accord. Jeanne la forte, et Jeanne la rebelle, Perdait bientôt ce grand nom de Pucelle; Entre mes bras elle se débattait, Le muletier par-dessous la tenait ; Hermaphrodix de bon cœur ricanait.

. Mais croirez-vous ce que je vais vous dire? L'air s'en'trouvrit, et du baut de l'empire Qu'on nomme eiel (lieux où ni vous ni moi N'irons jamais, et vous savez pourquoi), Je vis descendre, o fatale merveille! Cet animal qui porte longue oreille, Et qui jadis à Balaam parla, Quand Balaam sur la montagne alla. Quel terrible åne! il portait une selle D'un beau velours , et sur l'arcon d'icelle Était un sabre à deux larges tranchants : De chaque épaule il lui sortait une aile Dont il volait, et devançait les vents. A haute voix alors s'écria Jeanne : . Dieu soit loue! voicí venir mon âne. . A ce discours je fus transi d'effroi ; L'âne à l'instant ses quatre genoux plie, Lève sa queue et sa tête polie, Comme disant à Dunois : « Monte-moi. » Dunois le monte, et l'animal s'envole Sur notre tête, et passe, et caracole. Dunois planant, le cimeterre en main, Sur moi chétif fondit d'un vol soudain-Mon cher Satan, mon seigneur souverain,

a Condigue do latin condigues; ce moi se trouve dans les autrurs du seizième siècle.

b II semble que l'auteur u'ait vouin faire ici qu'une plaisanterie. Cependani ce Guzman, inventeur de l'inquisition, et que nous appelons Dominique, fut récliement un persécuteur. Il est certain que les Languedociens, nommés Albierois, étaient des peuples idées à leur souversin, et qu'on leur fit la guerre la plus barbare, uniquement a cause de leurs dogmes. Il n'y a rien de plus abominable que de faire périr par les ret par le feu un prince et ses sujets, sous prétexie qu'ils ne penseut pas comme pous.

Ainsi, dit-on, lorsque tu fis la guerre Imprudemment au maltre du tonnerre \*, 'Tu vis sur toi s'élancer saint Michel, Vengeur fatal des injures du cicl.

» Réduit alors à défendre ma vie, l'eus mon recours à la sorcellerie. Je dépouillai d'un nerveux cordelisz Le sourcil noir et le visage altier : Je pris la mine et la forme charmante D'une beauté douce, fraiche, innocente; De blonds cheveux se jouaient sur mon sein; De gaze fine une étoffe brillante Fit antrevoir une gorge naissante. J'svais tout l'art du sexe féminin : Je composais mes yeux et mon visage; On v voyait cette naïveté Qui toujours trompe, et qui toujours engage. Sous ce vernis un sir de volupté Eût des humains rendu fou le plus sage. J'eusse amolli le oœur le plus sauvage; Car j'avais tout, artifice et beauté. Mon paladio en parut enchanté. l'allais périr : ce béros invincible Avait levé son braquemart b terrible; Son bras était à demi desceodu, Et Grisbourdon se eroyait pourfendu. Dunois regarde, il s'émeut, il s'arrête. Qui de Méduse eût vu jadis la tête Était en roc mué soudainement : Le beau Dunois changea bien autrement. Il avait l'âme avec les yeux frappée; Je vis tomber sa redoutable épée : Je vis Dunois sentir à mon aspect Beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Qui n'surait cru que j'eusse eu la victoire? Mais voici bien le pis de mon histoire.

\* Le muletier, qui pressait dans ses bras De Janne d'Ar es robattes appar. En me voyant si gentille et si belle, Brila soudain d'une flamme nouvelle. Héast none cœur ne le souppennait pas De convoited et de charres déciats. Un cœur grossier consulter l'inconstance! Il lidab prince, et l'en la preference. Il quitte Jennes, ab, funente beaudé! Qu'éle apreptul hoillant de l'inconstance! De l'inconstance de l'incon

a Cette guerre a'est rapportée que dans le livre apooryphous le nom d'Ésoch; il a'en est parié allieurs dans succur livre juil. Le chef de l'armée obtesé était en défé Michel comme le dit notre auteur; mais le capitaine des mauvans an am rétait joint Salan, c'était Semetlah : on peut excuse orte loadvertance dans ans long poème.
b Ancies moi qui signitée cincitere.

Et, dans l'instant que le rustre infidie quitait pour moi suprehe Procelle, Par le chigono Jeanne d'Are m'abstiti, Et, d'un revers, la sueque ne fondit. Depuis ce temps je rai soulte nouvella Du misteler, de Jeanne la revelle, D'Hermaphrodit, de l'âne, de Olusois. D'Hermaphrodit, de l'âne, de Olusois. D'Hermaphrodit, de l'âne, de Olusois. D'Hermaphrodit se empadés cont fois Et que le cell, qui confond les coupables, pour mon plaisir les donne à tous las diables! Alnal partiti le moine seve aigerur,

### CHANT SIXIÈME.

# ARGUMENT.

Aventure d'Agnès et de Monrose. Temple de la Renommés Aventure tragique de Dorothée.

Quittons l'enfer, quittons ce gouffre immonde Où Grisbourdon brûle avec Lucifer : Dressons mon vol sux campagnes de l'air. Et revoyons ce qui se passe au monde. Ce monde, hélas! est bien un sutre enfer. J'v vois partout l'innocence proscrite. L'homme de bien flétri par l'hypocrite; L'esprit, le goût, les beaux-arts, éperdus, Sont envolés, ainsi que les vertus; Hoe rampante at läche politique Tient lieu de tout, est le mérite unique : Le zèle affreux des dangereux dévots Contre le sage arme la main des sots : Et l'intérêt, et vil roi de la terre. Pour qui l'on fait et la paix et la guerre, Triste et pensif, auprès d'un coffre-fort Vend le plus faible sux erimes du plus fort. Chétifs mortels, insensés et coupables, De tant d'horreurs à quoi bon vous noireir? Ah, malheureux! qui péchez sans plaisir, Dans vos erreurs soyez plus raisonnables; Soyez su moins des pécheurs fortunés; Et puisqu'il faut que vous soyez damnes, Damnez-vous done pour des fautes almables.

Agnès Sorel sut en user ainsi.

On ne lui peut reprocher dans sa vio
Que les douceurs d'une tendre folie.
Je lui pardonne, «t je pense qu'aussi
Dieu tout elément aura pris plué d'elle :
En paradis tout sain «t est pas pucelle;
Le repotite est vertu du pécheur.

o repeotir est vertu au pecneur. Quand Jesnne d'Arc défendait son honneur,

Et que du fil de sa céleste écée De Grisbourdon la tête fut coupée. Notre âne ailé, qui dessus son harnois Portait en l'air le chevalier Dunois Conçut slors le caprice profane De l'éloigner, et de l'ôter à Jeanne. Quelle raison en avsit-il? L'amour. Le tendre amour, et la naissante envie Dont en secret son âme etait saisie. L'ami lecteur apprendra quelque jour Quel trait de flamme, et quelle idée hardic l'ressait déjà ce héros d'Arcadie. L'animal saint eut donc la fantaisie De s'envoler devers la Lombardie : Le bon Denvs en secret conseilla Cette escapade à sa monture ailée. Vous demandez, lecteur, pourquoi cela. C'est que Denys lut dans l'âme troublée De son hel åne et de son beau båtard. Tous deux brûlaient d'un feu qui tôt ou tard Aurait pu nuire à la cause commune. Perdre la France, et Jeanne, et sa fortune. Denya pensa que l'absence et le temps Les guériraient de leurs amours naissants. Denys encore avait en eette affaire Un autre hut, une bonne œuvre à faire. Craignez, lecteur, de blâmer ses desseins : Et respectez tout ce que font les saints. L'ane céleste, où Denys met sa gloire, S'envola donc loin des rives de Loire, Droit vers le Rhône, et Dunois stupéfait A tire d'aile est parti comme un trait. Il regardait de loin son héroine. Qui, toute nue, et le fer à la maiu. Le cœur ému d'une fureur divine, Rouge de sang se fravait un chemin. Hermanhrodix veut l'arrêter en vaiu : Ses farfadets, son peuple aérien. En cent façons volent sur son passage : Jeanne s'en moque, et passe avec courage. Lorsqu'en un boia quelque jeune imprudent Voit une ruche, et s'approchant, sdinire L'art étonnant de ee palais de eire; De toutes parts un essaim bourdounant Sur mon badaud, s'en vient fondre avec rage: Un peuple ailé lui couvre le visage : L'homme piqué court à tort, à travers; De ses deux mains il frappe, il se démène, Dissipe, tue, écrase par centaine Cette canaille habitante des airs. C'était ainsi que la Pucelle fière Chassait au loin cette foule légère. A ses genoux le chétif muletier.

A ses genous le chétif muletier, Craignant pour soi le sort du cordelier, Tremble et s'éeria : « O Pucelle! ô ma mie! Dans l'écurie autrelois tant servie!

Quelle furie ! épargne au moins ma vie ; Que les honneurs ne changent point tes mœura ! Tu voia mes pleurs , ah , Jeanne ! je me meurs. . Jeanne répond : « Faquin , je te fais grâre ; Dans ton vil sang, de fange tont charge, Ce fer divin ne sera point plongé. Végète encore, et que ta lourde masse Ait à l'instant l'honnenr de me porter : Je ne te puis en mulet translater : Maia ne m'importe ici de ta figure : Homme ou mulet, tu seras ma monture. Dunois m'a pris l'âne qui fut pour moi . Et je prétends le retrouver en toi. Cà, qu'on se courbe. . Elle dit, et la béte Baisse à l'instant sa chauve et lourde tête, Marche des maius, et Jeanne sur son dos Va dans les champs affronter les héros. Pour le génie, il jurs par son père De tourmenter toujours les bons Français; Son eœur navre pencha vers les Anglais ; Il se promit, dans sa juste colère, De se venger du tour qu'on lui ionait. De bien punir tout Français indiscret Qui pour son dam passerait sur sa terre. Il fait bâtir au plus vite un château D'un gout bizarre, et tout-à-fait nouveau.

Veut attraper les héros de la France a. Mais que devint la belle Agnès Sorel? Vous souvient-il de son trouble cruel? Commeelle fut interdite, éperdpe. Quand Jeau Chandos l'embrassait toute nue? Ce Jean Chandos s'élança de ses bras Très brusquement, et courut aux combats. La belle Agnès crut sortir d'embarras. De son danger encor toute surprise. Elle jurait de n'être jamaia prise A l'avenir en un semblable cas. Au bon roi Charle elle jurait tout bas D'aimer toujours ce roi qui n'aime qu'elle, De respecter ce tendre et doux lien. Et de mourir plutôt qu'être infidèle : Mais il ne faut jamais jurer de rien.

Un labyrinthe, un piège où sa vengeance

Dansee fraces, dans ee trouble effroyable
D un camp surpris turmtle inséparable
D un camp surpris turmtle inséparable
Quad chacun court, officier et soldat,
Que l'un s'enfuit et que l'autre combat,
Que l'un s'enfuit et que l'autre combat,
Que les valets, l'irpinos suivant l'armée,
Pillent le camp, de peur des ennemis :
Parail les cris, la poudre et la funée,
La belle Agnès se voyant sans habits,
Du grand Chando entre en la garderobe;
Puis avisant chemise, mulest, robe,
Salsit le tout et tremblant et sans bruit;

a Voyez le dix-septième chant.

Même elle prend jusqu'au bonnet de nuit, Tout vint à point : car de bonne fortune Elle apercut une jument bai-brune . Bride à la bouche et selle sur le dos. Oue l'on devait amener à Chandoa. Un écuyer, vieil ivrogne, intrépide, Tout en dormant la tenait par la bride. L'adroite Agnès a'en va aubtilement Oter la bride à l'écuyer dormant ; Puia se servant de certaine escabelle, Y pose un pied, monte, se met en selle, Pique et a'en va, croyant gagner lea boia, Pleine de crainte et de joie à la fois. L'ami Bonneau court à pied dana la plaine, En maudissant sa pesante bedaine. Ge beau voyage, et la guerre, et la cour, Et les Anglala, et Sorel et l'amour.

Or, de Chandos le très fidèle page (Monrose était le nom du personnage "), Oui revenait ee matin d'un message, Voyant de loin tout ce qui se passait, : Cette jument qui vers les bois courait . Et de Chandos la robe et le bonnet, Devinant mal ce que ce pouvait être. Crut fermement que c'était son cher maître. Qui loin du camp demi-nu s'enfuvait. Épouvanté de l'étrange aventure, D'un coup de fouet il hâte sa monture, Galope, et crie: « Ah, mon maltre! ah, seigneur! Your poursuit-on? Charlot est-il vainqueur? Où courez-vous ? Je vais partout vous suivre : Si vous mourez, le cesseral de vivre, » Il dit, et vole, et le vent emportait Lui, son cheval, et tout ce qu'il disait. La belle Agnès, qui se croit poursuivie,

La bele Agoès, qui se croit poursuirie, Court dans le bois, au pril die sa vie; Le page y vole, et plus elle i enfuit, Ples notres Angiais arec arduri la suit. La jument bronche, et la belle éperdue, l'estatu un cri dout retentit la nue, l'estatu un cri dout retentit la nue, l'estatu un cri dout retentit la nue, l'estatu un cri dout suit le suit suit l'estatu l'estatu marchi de l'estatu l'estatu

Bel Adonis , telle fut ta surprise Quand la maltresse et de Mars et d'Anchise, Du haut dea cieux, le soir au coin d'un bois,

a Cesi le méme page sur le derrière duquel Jeanne avait crayonnel trois fleurs de lla. b Adonts or Adont, sis de Cloyres et de Myrrha, dieu des Phéndelens amont de Youns Astaré. Les Phéndelens pleusaient ton am a mort; causile les en répuissaient de sa resurrection.

S'offrit à tot pour la première foia. Vénus sans doute avait plus de parure ; Une jument n'avait point renversé Son corps divin, de fatigue harassé: Bonnet de nuit n'était point au coiffure ; Son cul d'ivoire était sans meurtrissure : Maia Adonis, à ces attraits tout nua, Balancerait entre Agnès et Vénus. Le jeune Anglaia se sentit l'âme atteinte D'un feu mélé de respect et de crainte : Il prend Agnès, et l'embrasse en tremblant : Hélas! dit-il, seriez-vous point blessée? Agnès aur lui tourne un œil languissant, Et d'une voix timide, embarrassée, En soupirant elle lui parle ainsi : « Qui que tu soia qui me poursuis iei , Si ta n'as point un cœur né pour le crime, N'abuse point du malheur qui m'opprime; Jeune étranger, conserve mon honneur, Soia mon appui, sois mon libérateur. » Elle ne put en dire davantage : Elle pleurs , détourns son visage , Triste, confuse, et tout bas promettant D'être fidèle au bon roi son amant, Monrose ému fut un temps en silence : Puis il lui dit d'un ton tendre et fouchant : « O de ce monde adorable ornement, Oue sur les cœurs vous avez de puissance! Je auia à vona, comptez sur mon secours ; Voua diaposez de mon cœur, de mes jours, De tout mon sang; ayez tant d'indulgence Que d'accepter que l'ose vous aervir : Je n'en veux point une autre récompense ; C'est être heureux que de vous secourir. » Il tire alors un flacon d'eau des carmes : Sa main timide en arrose ses charmes. Et les endroits de roses et de lis Qu'avaient la selle et la chute meurtria. La belle Agnès rougissait sans colère, Ne trouvait point sa main trop téméraire, Et le lorgnait sana bien savoir pourquoi . Jurant toujours d'être fidèle au roi. Le page ayant employé sa bouteille : « Rare beauté, dit-il, je vous conseille De cheminer jusques au bourg voiain : Nous marcherona par ce petit chemin. Dedans ce bourg nul soldat ne demeure: Nous y serons avant qu'il soit une heure. J'ai de l'argent; et l'on vous trouvera Et coiffe, et jupe, et tout ce qu'il faudra Pour habiller avec plus de décence Une beauté digne d'un roi de France. »

La dame errante approuva son avis; Monrose était ai tendre et ai soumis, Était si beau, savait à tel point vivre, Ou'on ne ponvait s'empécher de le suivre Que'que censeur, interrompaut le fil De mon discours, dira : « Mais se peut-il Qu'un ctourdi, qu'un jeune Anglais, qu'un page, l'út près d'Agnès respectueux et sage, Qu'il se prit point la moindre liberté ? Ah! laissez là vos censures rigides; Ce page aimait, et si a volupté Nous rend hardis, l'amour nous rend timides.

Agnès et lui marchaient donc vers ce bourg, S'entretenant de beaux propos d'amour. D'exploits de guerre et de chevalerie, De vieux romans pleins de galanterie. Notre écuyer, de cent pas en cent pas. S'approchait d'elle, et baisait ses beaux bras, Le tout d'un air respectueux et tendre : La belle Agnès ne savsit s'en défendre : Mais rien de plus, ce jeune homme de bien Voulait besucoup, et ne demandait rien. Dedans le bourg ils sont entrés à peine. Dans un logis son écuyer la mêne Bien fatiguée : Agnès entre deux draps Modestement repose ses appas. Monrose court, et va tout hors d'baleine Chercher partout pour dignement servir, Alimenter, chauffer, coiffer, vêtir Cette beauté détà sa souveraine. Charmant enfant dont l'amour et l'honneur Ont pris plaisir à diriger le cœur, Où sont les gens dont la sagesse égale Les procédés de ton âme loyale? Dans ce logis (je ne puis le nier) De Jean Chandos logeait un sumônier. Tout aumônier est plus hardi qu'un page : Le scélérat, informé du voyage Du beau Monrose et de la belle Agnès, Et trop instruit que dans son voisinage A quatre pas reposalent tant d'attraits. Pressé soudain de son désir infâme. Les yeux ardents , le sang rempli de flamme , Le corps en rut, de luxure enivré. Entre en jurant comme un désespéré. Ferme la porte, et les deux rideaux tire. Mais, cher lecteur, il convient de te dire Ce que fesait en ce même moment Le grand Dunois sur son ane volant. Au haut des airs , où les Alpes chenues Portent leur tête et divisent les nues, Vers ce rocher fendu par Annibal \*, Fameux passage aux Romains si fatal. Oui voit le ciel s'arrondir sur aa tête, Et sous ses pieds se former la tempéte, Est un palais de marbre transparent . Sans toit ni porte, ouvert à tout venant. Tous les dedans sont des glaces fidèles;

a On croit qu'Annibal passa par la Savole : c'est donc chez es Savoyards qu'est le temple de la Recommée. Si que chacun qui passe devant elles, Qu belle ou Iaide, ou jeune homme ou barbon, Peut se mirer tant qu'il lui semble bon. Mille chemins mèment devers l'empire

De ces beaux lieux où si bien l'on se mire; Mais ces chemins sont tous bien dangereux; Il faut franchir des abimes affreux. Tel, bien souvent, sur ce nouvel Olympe Est artivé sant trop savoir par où; Chacun y court; et tandis que l'un grimpe, Il en est cent qui se cassent le cou. De ce palais la superbe maltresse Est cette vieille et bavarde déesse.

De ce palais la superbe maltresse Eat cette vieille et bavarde déesse, La Renommée, à qui dans tous les temps Le plus modeste a donné quelque encens. Le sage dit que son cœur la meprise; Qu'il hair l'éclat que lui donne un grand nom , Que la louange est pour l'âme un poison : Le sage ment, et dit une sottise.

Les courtisans dont elle est entourée, Princes, pédants, guerriers, religieux, Coborte vaine, et de vent enirée Vont tous priant, et criant à genoux : « O Renommée ! ô puissante déesse Qui savez tout, et qui parlez sans cesse, Par eharité, barlez un pou de nous! «

Pour conienter leurs ardeurs indiscrètes, La Renommés a toujours deut trompettes : L'une, à sa bouche appliquée à propos, Va célèbrant les exploits des héros ; L'autre set au cut , puisqu'il fout vous le dire; C'est celle-la que est à nous instruire. De ce fatras de volumes nouveaux, Production de plumes mercenalters, Et du Parausses insectes éphémères Qu'il no par l'autre éclipsèt une à tour, d'ul l'un par l'autre éclipsèt une à tour. Ensevels dans le fond des colléges, Rongés des ver, cut el leurs priviléges.

Un vitramas de précendas suteurs, Du vrai génie inflimes détrateurs, Guyon, Fréron, La Basumelle, Nononte, Etc erbut de la troupe ligote. Cé Sarnaire, de la fraude instrument, Qui viend sa plume, ètemet pour de l'argent Tous ess marchands d'opprobre et de funde Ones pourtant étencher la Renomine; Couverts de funge, ils ont le vaule Des emontre à la divinité. A comps de fouet chassés de sanetsuire, A peine aconce il sont va son derrière \*.

a Co ramas est bien vil en effet. Ces gens-là, comme ou sait, ont vomi des torreuts de calomnies contre l'auteur, qui ne leur avail fait aucus mai. Its ont impriné qu'il fuit un plaçaire, qu'il ne cevait pas en Dieu; que le idenfaireur de la race da

Gentil Dunois, sur ton doon monté, Yn ee bean lieu tu te vis transporté. Ton nom fameux, qu'avec justice on fête, Était corné par la trompette honnête. Tu regardas ces miroirs si polis : O guelle joie enchantait tes esprits! Car tu voyaia dans ees glaces briffantes De tes vertua les peintures vivantes; Non seulement des siéges, des combats, Et ces exploits qui font tant de fracas. Mais des vertus encor plus difficiles; Des malheureux, de tes bienfaits chargés, Te bénissant au sein de leurs asiles : Des gens de bien à la cour protégés; Des orphelins de leurs tuteurs vengés. Dunois ainal, contemplant son histoire, Se complaisait à jouir de sa gloire. Son âne aussi, a'amusant à se voir, Se payanait de miroir en miroir.

On catendit, demus ces miterlaires, Sonner en l'air unde dreux trompettes; Elè dissis : - Void l'horrible jour O donn Minn le soutence est dictie; Ou sa briller la bella Doutschie; Ou sa briller la bella Doutschie; Ou l'air d'Elbarie; profile sat donc cetta belle' Qu'à-d'elbarie; profile sat donc cetta belle' Qu'à-d'elbarie; profile sat donc cetta belle' Qu'à-d'elbarie; ou'il est mis hidron; Mais dans le feu pettre un jeune trodron, Per tous les saistes des choies trop credie! La Milanais ont donc perful repyrit. - Verbreit de la desta de la commentation de

En feu enisant tu vas être ietée.

Si la valeur d'un chevalier loval

Ne te recout de ce brasier fatal .

A ota xia, Dunois sentit dans l'Ime Un prompt deide de secourir la danc; Car vons avez que sibt qu'il a offrsi, Cezsion de marquer son ocarge, Venger un tort, redresser quelque outrage, San raisoner ce béros y ocurait. « Allous, di-ti à son fan fidele, Voic à Misin, vole oi Phoneuer t'appelle. » Voic à Misin, vole oi Phoneuer t'appelle. » Un chrituin va moina rejidement » Un chrituin va moina rejidement »

Corneille étaill'ennem. de Corneille; qu'il étail fils d'un paysan. là loi out aitribué les aventures les plus finance. Ils coi refait viugif dos qu'il vendait sus ouvrages. Il reil bles quate qu'à la fini il chasse cette constille du sincionier de la Bresonancé, out est avoir à l'internation de la Bresonance de de l'autre de l'autre de la l'autre de de l'autre de l'autre de l'autre de de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de de l'autre de l'autre de l'autre de de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de de l'autre de de l'autre de

a Chérubin, caprit célests, ou ange du second oeden de la première hiérarchie. Ce mot vient de l'hébreu chérub, dont le pluriel est chérubin. Les chérubins avaient quaire alles vonne quaire foces, et des pieds de bons! Arrangani tout pour ost affreus supplies. Dana le grand place on étive un biocher; Trois centa archers, gena cruels et timidea. De mad d'autriu monstres topiours avidea, Rangent le peuple, empfehent d'approcher. A tiendant l'heure et déjà larmoyant; Ser un baloon l'archeréque et sen prêtres d'ouver seixent tout d'un cell ferme et content. Oustre siexusile \*amboent benouiée.

Noe on chemise, et de fir garrettée.

Le dissepoir et la confusion,

La juste corà de son afflicion.

La juste corà de son afflicion.

Des plevas meres incodent un eusge;

Des plevas meres incodent un eusge;

Le affreze potens pour a mort prépare;

L'affreze concret no commonent de flores present de l'active de l'active pour a fire d'avantage;

L'affreze pour en de commonent de l'active pour de l'active pour de l'active pour le lie.

Un scélérat, nommé Saerogorgon. De l'archevêque infâme champion b, La dague au poing, vers le bûcher a'avance, Le chef armé de fer et d'impudence, Et dit tout haut : « Messieurs , je jure Dieu Oue Dorothée a mérité le feu. Est-il quelqu'un qui prenne sa querelle? Est-il quelqu'un qui combatte pour elle? S'il en est un, que cet audacieux Ose à l'instant se montrer à mes veux : Voici de quoi lui fendre la cervelle. » Disant ces mots il marche fièrement, Branlant en l'air un braquemart e tranchant, Roulant les yeux, tordant sa laide bouche. On frémissalt à son aspect farouche. Et dans la ville il n'était écuyer Qui Dorothée osat justifier; Sacrogorgon venait de les confondre : Chacun pleurait, et nul n'osait répondre.

Le lier prélat, du haut de son baleon, Encourageait le brutal champion. Le beau Dunois, qui planait sur la place, Fut si choqué de l'insolente audaen De ce pervers; et Dorothée en pleurs Était si belle au sein de tant d'horreurs, Son désespoir la readait si touchante,

a Alguarii : gaurif, en arabe, signific huissier; de là al gaurii, archer espagnoi. b Champion vient du champ, pion du champ : pion, mol indire adopte par les Arabes; il signific soldai. c Braucemart, du urce branchi-sacara, courre epoOu'eu la voyant il la crut innocente. Il saute à terre, et d'un ton élevé : · C'est moi , dit-il , face de réprouvé, Oui viens ici montrer par mon courage Que Dorothée est vertueuse et sage, Et que tu n'es qu'un fanfaron brutal , Suppôt du crime et menteur déloyal. Je veux d'abord savoir de Dorothée Quelle noirceur lui peut être imputée, Ouel est son cas, et par quel guet-apen On fait brûler les belles à Milan. » Il dit : le peuple, à la surprise en proie, Poussa des cris d'espérance et de joie. Sacrogorgon, qui se mourait de peur, Fit comme il put semblant d'avoir du cœur. Le fier prélat, sous sa mine hypocrite. Ne peut cacher le trouble qui l'agite.

A Dorothée alors le beau Dunois S'en vient parler d'un air noble et courtois. Les yeux baissés, la belle lui raconte, En soupirant, son malheur et sa honte. L'ane divin , sur l'église perché , De tout ce cas paraissait fort touché; Et de Milan les dévotes familles Bénissaient Dieu, qui prend pitié des filles.

# CHANT SEPTIÈME.

## ARGUMENT.

Comment Dunois sauva Dorothée, condamnée à la mort

Lorsqu'autrefois, au printemps de mes jours, Je fus quitté par ma belle maîtresse, Mon tendre cœur fut navré de tristesse, Et je pensai renoncer aux amours : Mais d'offenser par le moindre discours Cette beauté que j'avais encensée, De son bonheur oser troubler le cours, Un tel forfait n'entra dans ma pensée. Géner un cœur, ce n'est pas ma façon. Que si je traite ainsi les infidèles, Your comprenez, à plus forte raison, Que je respecte encor plus les cruelles. Il est affreux d'aller persécuter Un jeune cœur que l'on n'a pu dompter. Si la maîtresse objet de votre hommage Ne peut pour vous des mêmes feux brûler, Cherchez ailleurs un plus doux esclavage, On trouve assez de quoi se consoler; Ou bien buyez, c'est un parti fort sage,

Et plut à Dieu qu'en un cas tout pareil. Le tonsuré qu'Amour rendit barbare, Cet oppresseur d'une beauté si rare, Se fut servi d'un aussi bon conseil ! Déià Dunois à la belle affligée

Avait rendu le courage et l'espoir : Mais avant tout il convenait savoir Les attentats dont elle était chargée.

. O vous , dit-elle en baissant ses beaux yeux , Ange divin qui descendez des cieux, Vous qui venez prendre ici ma défense, Vous savez bien quelle est mon innocence ! . Dunois reprit : « Je ne suis qu'un mortel ; Je suis venu par une étrange allure, Pour yous sauver d'un trépas si eruel. Nul dans les cœurs ne lit que l'Éternel. Je crois votre âme et vertueuse et pure ; Mais dites-moi, pour Dieu, votre aventure. .

Lors Dorothée, en essuyant les plenrs Dont le torrent son beau visage mouille. Dit : . L'amour seul a fait tous mes malheurs. Connaissez-vous monsieur de La Trimouille? . « Oui , dit Dunois , e'est mon meilleur ami ;

Peu de héros ont une âme aussi belle; Mon roi n'a point de guerrier plus fidèle, L'Anglais n'a point de plus fier ennemi; Nul chevalier n'est plus digne qu'on l'aime. » « Il est trop vrai, dit-elle, c'est lui-même;

Il ne s'est pas écoulé plus d'un an

Depuis le jour qu'il a quitté Milan. C'est en ces lieux qu'il m'avait adorée; Il le jurait, et j'ose être assurée Que son grand cœur est toujours enflammé, Qu'il m'aime encor, car il est trop aimé. » . Ne doutez point, dit Dupois, de son Ame;

Votre beauté vous répond de sa flamme. Je le connais : il est, ainsi que moi, A ses amours fidèle comme au roi. » L'autre reprit : « Ah! monsieur, je vous croi.

O jour heureux où je le vis paraître, Où des mortels il était à mes yeux Le plus aimable et le plus vertueux, Où de mon cœur il se rendit le maître! Je l'adorais avant que ma raison Eût pu savoir si je l'aimais ou uon. »

« Ce fut, monsieur, ô moment délectable! Chez l'archevéque, où nous étions à table, Que ce héros, plein de sa passion, Me fit, me fit sa déclaration. Ah! J'en perdis la parole et la vue. Mon sang brûla d'une ardeur incounce : Du tendre amour l'ignorais le danger, Et de plaisir je ne pouvais manger. Le lendemain il me rendit visite : Elle fut courte . Il prit congé trop vite. Quand il partit, mon cœur le rappelalt,

Mon tendre cœur après lui s'envolait. Le lendemain il eut un tête à tête Un peu plus long, mais non pas moins honnête. Le lendemain il en reçut le prix Par deux balsers sur mes lèvres ravis. Le lendemain il osa davantage : Il me promit la foi de mariage. Le lendemein il fut entreprenant; Le lendamain il me fit un enfant. Que dis-je? hélas l faut-il que je raconte De point en point mes malbeurs et ma honte, Sans que je sache, ô digne chevaller,

A quel héros j'ose me confler? -Le chevalier par pure obéissance. Dit, sans venter ses faits ni sa naissance : . Je suis Dunois, . C'était en dire assez. · Dieu, reprit-elle, & Dieu qui m'exaucez, Quoi, vos bontés font voler à mon aide Ce grand Dunois, ce bras à qui tout cède ! Ah! qu'on voit bien d'où vous tenez le jour, Charmant bâtard, cour noble, âme sublime! Le tendre Amour me fesait sa victime: Mon saint vient d'un enfant de l'Amour. Le ciel est juste, et l'espoir me ranime.

. Vous saurez done , brave et gentil Dunois . Que mon amant, au bout de quelques mois. Fut obligé de partir pour la guerre, Guerre funeste, et maudite Angleterre! Il écouta la voix de son devoir. Mon tendre amour était au désespoir. Un tel état vous est connu sans doute, Et vous savez, monsieur, ce qu'il en coûte Ce fier devoir fit seul tous nos malheurs; Je l'éprouvais en répandant des pleurs : Mon cœur était forcé de se contraindre . Et je mourais, mais sans pouvoir me plaindre. Il me donna le présent amoureux D'un bracelet fait de ses blonds cheveux . Et son portrait qui, trompant son absence, M'a fait cent fois retrouver sa présence, Un cher écrit surtout il me laissa, Que de sa main le ferme Amour traça. C'était, monsieur, une juste promesse, Un sûr garant de sa sainte tendresse : On y lisait : . Je jure par l'Amour, » Par les plaisirs de mon âme enchantée. » De revenir bientôt en cette cour. » Pour épouser ma chère Dorothée. » Las! il partit, il porta sa valeur Dans Orléans. Peyt-être il est encore Dans ces remparts 10 l'appela l'honneur. Ah I s'il savait quels maux et quelle horreur Sont , loin de lul , le prix de mon ardeur ! Non , juste eiel , Il vaut mieux qu'il l'ignore. . Il partit done ; et moi je m'en allai , Loin des soupcons d'une ville indiscrète.

reher aux champs une sombre retraite . Conforme aux soins de mon cœur désolé. Mes parents morts , libre dans ma tristesse , Cachée an monde, et fuyant tous les yeux, Dans le secret le plus mystérieux l'ensevelis mes plenrs et ma grossesse. Mais par malheur, hélas! je suis la nièce De l'archeveque. » A ces funestes mots, Elle sentit redoubler ses sanglots. Puis vers le ciel tournant ses veux en larmes : " J'avais . dit elle , en secret mis au jour Le tendre fruit de mon furtif amour : Avec mon fils consolant mes alarmes . De mon amant j'attendais le retour. A l'archevèque il prit en fantaisie De venir voir quelle espèce de vie Menait sa nièce au fond de ces forêts : Pour ma campagne il quitts son palais. Il fut touché de mes faibles attraits : Cette beauté, présent cher et funeste. Ce don fatal, qu'aujourd'hui je déteste, Perça son cœur des plus dangereux traits. Il s'expliqua : ciel! que je fus surprise! Je lui parlai des devoirs de son rang. De son état , des nœuds sacrés du sang : Je remontrai l'horreur de l'entreprise : Elle outrageait la nature et l'Église. Hélas! j'eus beau lui parler de devoir, Il s'entéta d'un chimérique espoir. Il se flattait que mon cœur indocile D'aneun objet ne s'était prévenu . Qu'enfin l'amour ne m'était point eonnu . Que son triomphe en serait plus facile; Il m'accablait de ses soins fatigants,

De ses désirs rebutés et pressants. · Hélas I un jour que toute à ma tristesse Je relisais cette douce promesse, Que de mes pleurs je mouillais cet écrit, Mon cruel onele en lisant me surprit. Il se saisit, d'une main ennemie, De ce papier qui contenait ma vie : Il lut ; il vit dans cet écrit fatal Tous mes secrets, ma fismme, et son rival. Son âme alors, jalouse et forcenée, A ses désirs fut plus abandounée. Toujours alerte, et toujours m'épiant, Il sut bientôt que j'avais un enfant. Sans doute un autre en eût perdu courage; Mais l'archevêque en devint plus ardent ; Et se sentant sur moi cet avantage : · Ah I me dit-il, n'est-ce done qu'avec moi

- · Que vous aurez la fureur d'être sage?
- . Et vos faveurs seront le seul partage
- » De l'étourdi qui ravit votre foi? » Osez-vous bien me faire résistance?
- Y pensez-vous? vous ne méritez pas

. Le fol amour que j'ai ponr vos appas : » Cédez sur l'heure , ou craignez ma vengeance. » Je me jetai tremblante à ses genoux : J'attestai Dieu, je répandis des larmes. Lui, furieux d'amour et de courroux, En cet état me trouva plus de charmes. Il me renverse, et va me violer : A mon secoprs il fallut appeler : Tout son amour soudain se tourne en rage. D'un oncle, ô ciel | souffrir un tel outrage ! De coups affreux il meurtrit mon visage. On vieut au bruit ; mon oncle au même instant Joint à son crime un crime encor plus grand : - Chrétiens , dit-il , ma nièce est une impie; » Je l'abandonne, et je l'excommunie :

 Un hérétique, un damné suborneur » Publiquement a fait son déshonneur : . L'enfant qu'ils ont est un fruit d'adultère. » Que Dieu confonde et le fils et la mère! » Et puisqu'ils ont ma malédiction,

· Qu'ils soient livrés à l'inquisition. ·

. Il ne fit point une menace vaine ; Et dans Milan le traftre arrive à peine, Qu'il fait agir le grand-inquisiteur. On me saisit , prisonnière on m'entraine Dans des eachots, où le pain de douleur Étsit ma seule et triste nourriture : Lieux souterrains, lieux d'une nnit obscure. Sejour de mort, et tombeau des vivants! Après trois jours on me rend la lumière Mais pour la perdre an milieu des tourments. Vous les voyez, ces brasiers dévorants : C'est là qu'il faut expirer à vingt ans. Voità mon lit à mon heure dernière! C'est là , e'est là, sans votre bras vengeur . Ou'on m'arrachait la vie avec l'honneur ! Plus d'un guerrier aurait , selon l'usage, Pris ma défense, et pour moi combattu; Mais l'archevêque enchaîne leur vertu : Contre l'Église ils n'ont point de courage. Ou'attendre, hélas | d'un cœur italien | Ils trembient tous à l'aspect d'une étole a; Mais un Français n'est alarmé de rien, Et braverait le pape au Capitole, »

A ces propos, Danois piqué d'honneur, Plein de pitié pour la belle accusée . Plein de conrroux pour son peraécuteur. Brůlait déjà d'exercer sa valeur, Et se fisttait d'une victoire aisée : Bien surpris fut de se voir entouré

a Etole, ornement sacerdotal qu'on passe par-dessus le surplis. Ce mot vient du grec crobb, qui signifie une robe longue. L'étole est aujourd'hui une bande large de quatre rougue. Le more est aujoura rou une nome sirge de quatre dolgts. L'étole des,nociens était fort différente; c'était quelque. fois un habit de cérémoule que les rois donnaient à ceux qu'ils voulaient honorer; de la ces expressions de l'Écriture : « Sto-. lam gloriz induit eum, etc.

De cent archers, dont la cohorte fière L'investisseit noblement par derrière. Un cuistre en robe , avec bonnet carré , Criait d'un ton de vrai miserere : . On fait savoir, de par la sainte Église Par monseigneur, pour la gloire de Dieu, A tous chrétiens que le ciel favorise. Que nous venons de condamner au feu

Cet étranger, ce champion profane, De Dorothée infâme chevalier. Comme infidèle, hérétique, et sorcier: Qu'il soit brûlé sur l'heure avec son âne. » Cruel prélat, Busiris en soutane .

C'était , perfide , un tour de ton métier ; Tu redoutais le bras de ce guerrier. Tu t'entendais avec le saint-office Pour opprimer, sous le nom de justice, Quiconque est pu lever le voile affreux Dont tu cachais ton crime à tous les veux.

Tout aussitôt l'assassine cohorte, Du saint-office abominable escorte, Pour se saisir du superbe Dunois. Deux pas avance, et recule de trois; Puis marche encor ; puis se signe , et s'arrête. Sacrogorgon, qui tremblalt à leur tête. Leur erie. » Allons , il faut vainere ou périr ; De ce sorcier táchons de nous saisir. » Au milieu d'eux les diacres de la ville, Les sacristains arrivent à la file : L'un tient un pot, et l'autre un gounillon »; lis font leur ronde, et de leur eau salée Benoltement aspergent l'assemblée. On exorcise, on maudit le démon; Et le prélat, tonjours l'âme troublée, Donne partout la bénédiction.

Le grand Dunois, non sans émotion, Voit qu'on le prend pour envoyé du diable : Lors saisissant de son bras redoutable Sa grande épée, et de l'antre montrant Un chapelet, catholique instrument, De son salut cher et sacré garant : « Allons , dit-il , venez à mol , mon âne. » L'ane descend, Dunois monte, et soudain Il va frappant, en moins d'un tour de main, De ces eroquants la cohorte profane. Il perce à l'un le sternum e et le bras;

s Busiris était un roi d'Égyple qui passait pour un tyran.

Le pospilion est un instrument garni en tous sens de soles de pore prises dans de fisi d'article passées à l'extremité d'un masche de hois ou de métal. Il sert à distribuer l'eau bénile, étc. Cel instrument était utilé dans l'estiquité; on s'en servait pour arrouer les folités de l'eu lutire.

c Sternam, terme grec, comme sont presque tous ceux de l'anstomie; c'est cette partie antérieure de la politine à laqueile sont jointes les côtes : elle est composée de sept en a bien as-semblés, qu'ils semblent n'en faire qu'un. C'est la cuirasse que la nature a donnée au cœur et aux poumons.

Il atteint l'autre à l'os qu'on nomme atlas »; Oul voit tomber son nez et sa mâchoire . Oul son oreille, et qui son humerus: Qui pour jamais s'en va dans la nuit noire, Et qui s'enfuit disant ses oremus. L'ane au milieu du sang et du carnage... Du paladin seconde le courage ; Il vole, il rue, il mord, il foule aux pleds Ce tourbillon de faquins effrayés. Sacrogorgon, abalssant sa visière, Toujours jurant s'en allait en arrière : Dunois le joint , l'atteint à l'os publs b : Le fer sanglant lui sort par le coccis e : Le vilain tombe, et le peuple s'écrie : . Béni soit Dieu! le barbare est sans vie. »

Le scélérat encor se débattait Sur la poussière, et son eœur palpitait, Quand le héros lui dit : « Ame traltresse. L'enfer t'attend; crains le diable, et confesse Que l'archevêque est un coquin mitré. Un ravisseur, un pariure avéré; Que Dorothée est l'innocence même, Qu'elle est fidele au tendre amant qu'elle aime, Et que tu n'es qu'un sot et qu'un fripon. . « Oui, monseigneur, oui, vous avez raison : Je suis un sot, la chose est par trop claire, Et votre épée a prouvé cette affaire. « Il dit : son âme alla chez le démon. Ainsi monrut le fler Sacrogorgon.

Dans l'Instant même où ce bravache infâme A Belzébuth rendait sa vilaine âme. Devers la place arrive un écuyer, Portant salade 4 avec lance dorée ; Deux postillons à la jaune livrée Allaient devant. C'était chose assurée Ou'il arrivait quelque grand chevalier. A cet objet, la belle Dorothée, D'étonnement et d'amour transportée : . Ah, Dieu puissant | se mit-elle à crier, Serait-ce-lui | serait-il bien possible | A mes malheurs le ciel est trop sensible. » Les Milanais, peuple très curieux, Vers l'écuyer avaient tourné les yeux.

Eh! cher lecteur, n'étez-vous pas honteux De ressembler à ce peuple volage, Et d'occuper vos yeux et votre esprit Du changement qui dans Milan se fit? Est-ce donc là le but de mon ouvrage?

a Atlas , la première vertèbre du con : elle soutient tous les furdesux qu'on pose sur la tête, laquetle tourne sur cet attas somme sur un pivot. à Pubis, de puberté, hos barré qui se joint aux deux bran-

B Philos, see passeree; as some state of the see of public, or pectains.

« Coccis, μόσκυξ, croupion, placé immédiatement au-dessons de l'os accrum. It n'est pas homete d'être blessé la.

d Salade; on devrait dire célade, du celata; mais le mauvais usage prévaul partout.

Songez, lecteur, aux remparts d'Orléans, Au roi de France, aux cruels assiégeants. A la Pucelle, à l'illustre amazone, La vengeresse et du peuple et du trône, Oui, sans jupon, sans pourpoint ni bonnet. Parmi les champs comme un centaure allait. Ayant en Dieu sa plus ferme espérance, Comptant sur lui plus que sur sa vaillance. Et s'adressant à monsieur saint Denys, Oui cabalait alors en paradis Contre saint George en faveur de la France.

Surtout, lecteur, n'oubliez point Agnès, Ayez l'esprit tout plein de ses attraits : Tout honnête homme, à mon gré, doit s'y plaire. Est-il quelqu'un si morne, et si sévère. Que pour Agnès II soit sans intérêt?

Et franchement dites-moi, s'il vous plalt, Si Dorothée au feu fut condamnée; Si le seigneur, du haut du firmament, Sauva le jour à cette infortunée : Semblable eas advient très rarement. Mais que l'objet où votre cœur s'engage, Pour qui vos pleurs ne peuvent s'essuyer, Soit dans les bras d'un robuste anmônier. Ou semble épris pour quelque jeune page, Cet accident peut-être est plus commun ; Pour l'amener ne faut miracle aucun. Je l'avouerai, j'aime toute aventure Qui tient de près à l'humaine nature ; Car je suis homme, et je me fais honneur D'avoir ma part aux humaines faiblesses; J'ai dans mon temps possédé des maîtresses Et l'aime encore à retronver mon cœur.

## CHANT HUITIÈME.

## ARGUMENT.

Comment le charmant La Trimoufille rencontra un Anglais à Notre-Dame de Lorette, et ce qui s'ensuivit avec sa Do-

Que cette histoire est sage, intéressante! Comme elle forme et l'esprit et le cœur! Comme on y voit la vertu triomphante, Des chevaliers le courage et l'honneur, Les droits des rois, des belles la pudeur! C'est un jardin dont tout le tour m'enchante Par sa culture et sa variété. J'y vois surtout l'aimable chasteté. Des belles fleurs la fleur la plus brillante, Comme un lis blanc que le eiel a planté, Levant sans tache une tête éclatante. Filles, garçons, lisez assidument

De la vertu ce divin rudiment : Il fut écrit par natre abbé Trithême a . Savant Picard, de son siècle ornement; Il prit Agnès et Jeanne pour son thême. Que je l'admire, et que je me sais gré D'avoir toujours hautement préféré Cette lecture hannête et profitable, A ce fatras d'insipides romans Que je vois naître et mourir tnus les ans. De cerveaux creux amrtons languissants! De Jeanne d'Arc l'histoire véritable Trinmphera de l'envie et du temps. Le vrai me plaft, le vrai seul est durable.

De Jeanne d'Are cependant, eher lecteur, En ce moment je ne puis rendre compte; Car Dorothée, et Dunois son vengeur, Et La Trimouille, nhiet de son ardeur, Ont de grands droits; et j'avouerai sans honte Qu'avec raison vous vouliez être instruit Des beaux effets que leur amour produit.

Près d'Orléans vous avez souvenance Oue La Trimouille, ornement du Poitou. Pour son bon roi signalant sa vaillance, Dans un fossé fut plungé jusqu'au cou. Ses écuyers tirèrent avec peine. Du sale fund de la fangeuse srène, Notre héros, en cent endroits froissé, Un bras démis, le coude fracassé. Vers les remparts de la ville assiégée On reportait sa figure sffligée; Mais de Talbot les efforts vigilants Avaient fermé les chemins d'Orléans. On transporta, de crainte, de surprise, Mon paladin par de secrets détnurs, Sur un brancard, en la cité de Tours, Cité fidèle, au roi Charles soumise. Un charlatan, arrivé de Venise, Adroitement remit son radius b. Dont le pivat rejoignit l'Aumerus. Son écuver lui fit bientôt connaître Ou'il ne pouvait retourner vers son maltre. Que les chemins étaient fermés pour lui. Le chevalier, fidèle à sa tendresse, Se résolut, dans son cuisant ennui, D'aller au moins rejoindre sa maltresse.

Il courut done, à travers cent liasards, Au beau pays conquis par les Lombards. En arrivant aux portes de la ville, Le Poitevin est entouré, heurté,

 L'abbé Trithème n'était point de Picardie; il était du diocoe de Trèves; il mourut en 1616. Nous n'oscrions assurer que sa famille ne fût pas d'origine picarde; nous nous en rapportons au savant auteur qui, sans doute, a vu le manuscrit de la Pucelle dans quelque abbaye des bénédictins. b Le radius et l'ulna sont les deux os qui partent du conde et re joignent au poignet, l'Ausserus est l'os qui se joint à l'e-

Pressé des flots d'une foule imbécile. Oui d'un pas lourd, et d'un œil hébete, Court à Milan des campagnes voisines ; Bourgeois, manants, moines, bénédictines, Mères, enfants; c'est un bruit, un concours, Un chamaillis; chacun se précipite; On tombe, on crie: . Arrivans, entras vite: Nous n'aurons pas tels plaisirs tous les jours. .

Le paladin sut bientôt quelle fête Allait chômer ce bon peuple lombard, Et quel spectacle à ses yeux on apprête. « Ma Durothée! ô ciel! » Il dit, et part; Et son coursier, s'élançant sur la tête Des curieux, le porte en quatre bonds Dans les faubourgs, dans la ville, à la place Où du bâtard la généreuse audace A dissipé tous ces monstres félons; Où Dorothée, interdite, éperdue, Osait à peine encor lever la vue. L'abbé Trithéme, avec tout son talent, N'eût ou iamais nous faire le peinture De la surprise et du saisissement, Et des transports dnnt cette âme si pure Fut pénétrée en voyant son amant. Quel colnris, quel pinceau pourrait rendre Ce doux mélange et si vif et si tendre, L'impression d'un reste de dnuleur, La douce jnie où se livrait son cœur, Son embarras, sa pudeur et sa honte, Que par degrés la tendresse surmonte? Son La Trimouille, ardent, ivre d'amour, Entre ses bras la tient long-temps serrée, Faible, attendrie, encor tout éploree; Il embrassait, il baisait tour à tour Le grand Dunois, et sa maltresse, et l'âne. Tnut le beau sexe, aux fenêtres penché,

On voyait fuir tous les gens à soutane Sur les débris du bûcher renversé. Oui dans le sang nage au loin dispersé. Sur ces débris le bâtard intrépide De Dorothée affermissant les pas, A l'air, le port, et le maintien d'Alcide, Oui, sous ses pieds enchalnant le trépas, Le triple chien, et la triple Euménide, Remit Alceste à son dulent époux, Qunique en secret il fût un pen ialoux. Avec honneur la belle Dorothée Fut en litière à son logis portée, Des deux héros noblement escortée. Le lendemain, le bâtard généreux Vint près du lit du beau couple amoureux. . Je sens , dit-il , que je suis inutile Aux doux plaisirs que vous goûtez tous deux,

Il me convient de sortir de la ville;

Jeanne et mnn rol me rappelleut prés d'eux;

Battait des mains, de tendresse touché;

;

Pressé des flots d'une foule Imbécile, Qui d'un pas lourd, et d'un œil hébeté,

qui se point à re-Jeanne et mon roi me rappellent près d'eux ;



en al formation of the

Il faut les joindre, et je seus trop que Jeanne Doit regretter la perte de son âne. Le grand Denys, le patron de nos lois. M'a cette nuit présenté sa figure : J'ai vu Denys tout comme je vous vois. Il me préta sa divine monture . Pour secourir les dames et les rois : Denvs m'enjoint de revoir ma patrie. Graces au ciel, Dorothée est servie; Je dois servir Charles sept à son tour. Goûtez les fruits de votre tendre amonr A mon bon roi je vais donner ma vie : Le temps me presse, et mon ûne m'attend. » . Sur mon cheval ie vous suis à l'instant . . Lui répliqua l'aimable La Trimouille. La belle dit : « C'est aussi mon projet : Un desir vif des long-temps me chatouille De contempler la cour de Charles sept, Sa cour si belle, en héros si féconde, Sa tendre Agnès, qui gouverne son cœur, Sa flère Jeanne, en qui valeur abonde. Mon cher amant, mon cher libérateur, Me conduiraient jusques au bout du monde. Mais sur le point d'être cuite en ce lieu, En récitant ma prière secrète, Je fis tout bas à la Vierge un beau vœu De visiter sa maison de Lorette. S'il lui plaisait de me tirer du feu. Tout aussitôt la mère du bon Dieu Vous députa sur votre îne céleste ; Vous me sauvez de ce bûcher funeste. Je vis par vous : mon vœu doit se tenir. Sans quoi la Vierge a droit de me punir. » . Votre discours est très juste et très sage. Dit La Trimouille; et ce pélerinage Est à mes veux un devoir bien sacré: Vous permettrez que je sois du voyage. J'aime Lorette, et je vous conduirai. Allez, Dunois, par la plaine étoilée; Fendez les airs, volez aux champs de Blois; Nous vous joindrons avant qu'il soit un mois. Et vous, madaine, à Lorette appelée, Venez remplir votre vœu si pieux; Mol j'en fais un digne de vos beaux yeux : C'est de pronver à toute heure, en tous lieux, A tout venant, par l'épée et la lance, Que vous devez avoir la préférence Sur toute fille ou femme de renoun; Que nulle n'est et si sage et si belle. . Elle rougit. Cependant le grison Frappe du pied , s'élève sur son aile, Plane dans l'air, et, laissant l'horizon, Porte Dunois vers les sources du Rhône.

Avec sa dame, un bourdon dans la maio. Portant tous deux chapeau de pélerin, Bien relevé de coquilles bénies. A leur ceinture un rosaire pendait De beaux grains d'or et de perles unies. Le paladin souvent le récitait . Disait Are: la belle repondait Par des soupirs et par des litanies : Et je vous aime était le doux refrain Des oremus qu'ils chantaient en chemin. Ils vont à Parme, à Plaisance, à Modène, Dans Urbino, dans la tour de Césène. Toujours logés dans de très beaux châteaux De princes, dues, comtes et cardinaux. Le paladin eut partout l'avantage De soutenir que dans le monde entier Il n'est beauté plus aimable et plus sage Que Dorothée; et nul n'osa nier Ce qu'avançait un si grand personnage; Tant les seigneurs de tout ce beau canton Avaient d'égards et de discrétion.

Enfin portés sur les bords du Musône, Près Ricanate en la Marche d'Ancône, Les pélerins virent briller de loin Cette maison de la sainte Madone, Ces murs divins de qui le ciel prend soin; Murs convoités des avides corsaires, Et qu'autrefois des anges tutélaires Firent voler dans les plaines des airs, Comme un vaisseau qui fend le sein des mers. A Loretto les anges s'arrêtèrent 4; Les murs sacrés d'eux-mêmes se fondèrent, Et ce que l'art a de plus précieux. De plus brillant, de plus industrieux. Fut employé depuis par les saints-pères, Maîtres du monde, et du ciel grands-vicaires, A l'ornemeut de ces augustes lieux Les deux amants de cheval descendirent. D'un cœur contrit à deux genoux se mirent ; Puis chacun d'eux, pour accomplir son vœu, Offrit des dons pleins de magnificence. Tous acceptés avec reconnaissance Par la Madone et les moines du lien.

apportée de Nazareth par les anges ; lis ta mireni d'abord en depôt en Dalmaite pendant trois aus et sept mois , et ensuite le posérent près de Recanati. Sa statue est de quatre pieds de baut, son visage noir ; elle porte la même tlare que fe pape : on consail ses miraches et se trisors.

e il in estartiferen juni rilatorda Loretto; yed une inadvenace de notre solutir » Rov nego passis difender motollis. Oppendant on peni illere, con e la inadvenace de notre solutir » Rover pos passis difender motollis. Oppendant on peni illere, con e la inadvenace, appea solutir matte de rettere tendra a Lorette, con e la inadvenace, appea solutir matte de Celte aventure re passa sous le ponilitate da Bonifice vi III, dont on diti qu'il lu usurpa a place tonne un reseat, per la vige proporta comme un la considera de la confideración de la completa de la confideración de la completa forma de la confideración de la completa del la completa de la completa de la completa de la completa del la completa de la complet

Au cabaret les deux amants d'oèrent : Et ce fut là qu'à table ils rencontrèrent Un brave Anglais, fier, dur, et sans souci, Qui venait voir la sainte Vierge aussi Par passe-temps, se moguant dans son âme Et de Lorette, et de sa Notre-Dame : Parfait Anglais, voyageant sans dessein, Achetant cher de modernes antiques, Regardant tout avec un air hautain, Et méprisant les salats et leurs reliques. De tout Français c'est l'ennemi mortel, Et son nom est Christophe d'Arondel. Il parcourait tristement l'Italie; Et se sentant fort sujet à l'ennni, Il amenait sa maltresse avec lui, Plus dédaigneuse encor, plus impolie, Parlant fort peu, mais belle, faite au tour, Douce la nuit, insolente le jour, A table, au lit, par caprice emportée, Et le contraire en tout de Dorothée. Le bean baron, du Poitou l'ornement, Lui fit d'abord un petit compliment, Sans recevoir aucune repartie; Puls il parla de la vierge Marie: Puis Il conta comme il avalt promis, Chez les Lombards, à monsieur saint Denys, De soutenir en tout lieu la sagesse Et la beauté de sa chère maîtresse. · Je crois , dit-il au dédaigneux Breton . One votre dame est poble et d'un grand nom. Ou'elle est surtout aussi sage que belle ; Je crois encor, quoiqu'elle n'ait rien dit, Que dans le fond elle a beaucoup d'esprit : Mais Dorothée est fort au-dessus d'elle . Vous l'avouerez; on peut, sans l'abaisser, Au second rang dignement la placer. »

Le fier Anglais, à ce discours bonnéte. Le regarda des pieds jusqu'à la tête. . Pardieu , dit-il , il m'importe fort peu Que vous avez à Denys fait nn vœu; Et peu me chaut que votre damoiselle Soit sage ou folle, et soit ou laide ou belle : Chacun se doit contenter de son bien Tout uniment, sans se vanter de rien. Mais puisqu'ici vous avez l'impudence D'oser prétendre à quelque préférence Sur un Anglais, le vous enseignerai Votre devoir, et je vous prouverai Que tout Anglais, en affaires pareilles, A tout Français donne sur les oreilles : Oue ma maîtresse, en figure, en couleur, En gorge, en bras, cuisses, taille, rondeur, Même en sagesse, en sentiment d'honneur, Vaut cent fois mieux que votre pelerine : Et que mon roi (dont je fais peu de cas), Quancil youdra, saura bien mettre à bas

Et votre maître, et sa grosse héroine. » . Eh bien ! reprit le noble Poitevin . Sortons de table, éprouvons-nous soudain : A vos dépens je soutiendral peut-être Mon tendre amour, mon pays, et mon maître. Mais comme il faut être toujours courtois. De deux combats je vous laisse le choix, Soit à ebeval, soit à pied : l'un et l'autre Me sont égaux : mon ehoix suivra le vôtre. » . A pied, mordieu! dit le rude Breton; Je n'aime point an'un cheval ait la gloire De partager ma peine et ma victoire. Point de cuirasse, et point de morion : C'est. à mon sent, une arme de noltron : Il fait trop chaud, j'aime à combattre à l'aise. Je veux tout nn vous soutenir ma thèse : Nos deux beautés jugeront mieux des coups. » . Très volontiers, » dit d'un ton noble et doux

Le beau Français. Sa chère Dorothée Frémit de crainte à ce défi cruel. Quoique en seeret son âme fût flattée D'être l'objet d'un si noble duel. Elle tremblait que Christophe Arondel Ne transpercât de quelque eoup mortel La douce peau de son eher La Trimouille. Que de ses pleurs tendrement elle mouille. La dame anglaise animait son Anglais D'un coup d'œil fier et sûr de ses attraits. Elle n'avait jamais versé de larmes; Son cœur altier se plaisait aux alarmes ; Et les combats des cogs de son pays Avaient été ses passe-temps chéris. Son nom était Judith de Rosamore, Cher à Bristol, et que Cambridge honore ». Voilà déià nos braves paladins

Dans un champ elos, près d'en venir anx mains : Tous deux charmés, dans leurs nobles querelles, De soutenir leur patrie et leurs belles. La tête haute, et le fer de droit fil, Le bras tendu, le corps en son profil, En tierce, en quarte, ils joignent leurs épées, L'une par l'autre à tout moment frappées. C'est un plaisir de les voir se baisser, Se relever, reculer, avancer, Parer, sauter, se ménager des feintes, Et se porter les plus rudes atteintes. Ainsi l'on voit dans une belle nuit, Sous le lion ou sous la canicule, Tout l'horizon qui s'enslamme et qui brûle De mille feux dont notre œil s'éblout : Un éclair passe, un autre éclair le suit. Le Poitevin adresse une apostrophe

Droit qu menton du superbe Christophe; a Bristol et Cambridge, deux villes celebres, la première par son commerce, la seconde par son université, qui a eu de grands hommes. Puis en arrrière il saute allègremeut, Toujours en garde; et Christophe à l'instant Engage en lierce, et, serrant la mesure, Au ferrailleur inflige une blessure Sur une cuisse; et de sang empourpré Ce bel ivoire est teint et bigsrré.

ils s'acharmaient à cette noble escrime, Voulant mourir pour jouir de l'estime De leur maltresse; et pour bien décider Quelle beauté doit à l'autre côder; Lorsqu'un bandit des états du Saint-Père Avec sa troupe entra dans ces cantons

Pour s'acquitter de ses dévoions. Le sofferts a sommait Martinguerre, Voleur de jour, voleur de nuit, corsaire, Mais aintennent la Vierge attaché, Et asse manquer récliant son rosaire, Pour étre par et net de tout péché. Il aperçat sur le pré les deux belles, Et seur dervoux, et leur billiantes selles, Et seur dervoux, et leur billiantes selles, Die qu'lle avit, on ne les revit; plus. Il vous sellère et flouit homomore, Et Dorothé, et le bappe encore, Mulest, chefran, et part comme un éclair.

Les champions tenaient toujours en l'air, A poing fermé, leurs brandissantes lames, Et ferraillaient pour l'honneur de ces dames, Le Poitevin s'avise le premier Que sa maîtresse est comme disparue. Il voit de loin courir son écuyer, Il s'ébahit, et son arme pointue Reste en sa main sans force et sans effet. Sire Arondel demeure stupéfait. Tous deux restaient la prunelle effarée, Bouche béante, et la mine égarée, L'nn contre l'autre. « Oh! oh! dit le Breton . Dieu me pardonne, on nons a pris nos belles; Nous nous donnons cent coups d'estramacon Très sottement ; courons vite sprès elles , Reprenons-les, et nous nous rebattrons Pour leurs beaux yeux quand nous les trouverons.» L'autre en convient, et, différant la fête. En bons amis ils se mettent en quête De leur maîtresse. A peine ils font cent pas, Oue l'un s'écrie : « Ah! la cuisse! ah! le bras! » L'autre criait, la poitrine et la téte; Et n'ayant plus ces esprits animaux Oui vont au cœur et qui font les héros, Ayant perdu cette ardeur enfismmée Avec leur sang au combat consumée. Tous deux meurtris, faibles, et languissants, Sur le gazon tombent en même temps, Et de leur sang ils rougissent la terre. Leurs écuyers, qui suivaient Martinguerre. Vont à sa piste, et gagnent le psys.

Les deux héros, sans valets, sans habits, Et sans argent, étendus dans la plaine, Manquant de tout, croyaient leur fin prochaine: Lorsqu'une vielle, en passant vers ces lieux, Les voyant nus s'approcha plus près d'eux, Porter chez elle, et par d'en restaurants En moins de rien leur rendit tous leurs sens, Leur coloris, et leurs forces premières.

La bonne vieille, en ee lieu respecté. Est en odeur qu'on dit de sainteté. Devers Ancdone il n'est point de béate, Point d'âme sainte en qui la grico éclate Pri des bienfalls plus signales, plus grands. Elle prédit la pluie et le beau temps, Elle guérit le blessures l'égères Avec de l'haile et de saintes prêres; Elle sparélis converti des méchants.

Les palsdins à la vieille contrevel.
Les resenture, et conscii demandérent.
La décrépite alors se recentilit.
La décrépite alors se recentilit.
A dire es pair, sinuez tous deux vos belles,
realités es pair, sinuez tous deux vos belles,
realités es pair, sinuez tous deux vos belles.
La doux objets de vote suffection
Sont molitentant à des éprœvers rudes;
Le plains leurs mour et vos solicitudes.
Esbalites-vous; present des chevants fundiers
Le dei par mol dispise iet vous apprender,
Le dei par mol dispise iet vous apprender,
Le dei par mol dispise iet vous apprender,

Le Poitevin admira l'énergle De ce discours : et le Breton pensif Lui dit : « Je crois à votre prophétie ; Nous poursulvrons le voleur fugitif; Quand nous anrona retrouvé des montures, Et des pourpoints, et sartout des armures. » La vieille dit : « On vous en fournira. » Un circencis par bonheur était là, Enfant barbu d'Isse et de Juda. Dont la belle âme, à servir empressée, Fesait fleurir la gent déprépucée. Le digne Hébreu leur prêta galamment Deux mille écus à quarante pour cent, Selon les us de la race bénite En Canaan par Moise conduite; Et le profit que le Juif s'arrogea Entre la sainte et lui se partagea.

#### CHANT NEUVIEMF.

## ARGUMENT.

Comment La Trimoulile et sire Arondel retrouvérent leurs maitresses en Provence, et du cas étrange advenu dans la Sainte-Baume.

Deux chevaliers qui se sont bien battus, Soit à cheval, soit à la noble escrime. Avec le sabre ou de longs fers pointus, De pled en cap tout couverts ou tout nus, Ont l'un pour l'autre une secrète estime : Et chacun d'eux exalte les vertus Et les grands coups de son digne adversaire, Lorsque surtout il n'est plus en colère. Mais s'il advient, après ce beau conflit. Quelque accident, quelque triste fortune. Quelque misère à tous les deux commune, Incontinent le malheur les unit : L'amitié naît de leurs destins contraires. Et deux héros persécutés sont frères. C'est ce qu'on vit dans le cas si cruel De La Trimouille et du triste Arondel. Cet Arondel recut de la nature Une Ame altière , indifférente, et duce : Mais il sentit ses entrailles d'airain Se ramollir pour le doux Poitevin : Et La Trimouille, en se laissant surprendre A ces beaux nœuds qui forment l'amitié, Suivit son goût; car son cœur est né tendre. · Oue je me sens, dit-il, fortifié, Mon cher ami, par votre courtoisie! Ma Dorothée, hélas! me fut ravie; Vous m'aiderez, au milieu des combats. A retrouver la trace de ses pas, A délivrer ce que mon cœur adore: l'affronterai les plus cruels trépas. Pour vous nantir de votre Rosamore. » Les deux amauts, les deux nouveaux amis,

Partent ensemble, et, sur un faux avis, Marchent en blate, et tirent vera Livourne. Le ravisseur d'un autre olèt tourne Par un chemin justement opposé. Tandis qu'ainsi le couple se fourvoir Au soicierat rien en fat plus side. Quel enlièver su noble et riche proic. Dans un chichate set cheming centre. Près de la mer entre Rome et Garte: Près de la mer entre Rome et Garte: Masure affreuse, evéreable retraité, Oò l'insolence et la rapacité, Le gournataile et la maly-ropreté, Le emportement de l'ivresse buryante, Le dendiét, et combists qu'elle enfante,

La dégoûtante et sale impureté Qui de l'amour étein les tendres flammes, Tous les excès des plus vilaines âmes , Font voir à l'œil ce qu'est le genre humain Lorsqu'à lul-même il est livré sans frein. Du Créateur image si parfaite, Or voilà done comme vous êtes faite!

En arrivant, le corsaire effronté Se met à table, et fait placer les belles Sans compliment chacune à son côté. Mange, dévore, et boit à leur santé. Puis il leur dit : « Voyez, mesdemoiselles, Qui de vous deux couche avec moi la nuit. Tout m'est égal, tout m'est bon , tout me duit ; Poil blond, poil noir, Anglaise, Italienne, Petite ou grande, infidèle ou chrétienne, Il ne m'importe, et buvons. « A ces mots, La rougeur monte à l'aimable visage De Dorothée, elle éclate en sanglots : Sur ses beaux yeux il se forme un nuage, Qui tombe en pleurs sur ce nez fait au tonr. Sur ce menton où l'on dit que l'Amour Lui fit un creux, la caressant un jour; Dans la tristesse elle est ensevelie Judith l'Anglaise, un moment recueillie, Et regardant le corsaire inhumain, D'un air de tête et d'un souris hautain : . Je veux, dit-elle, avoir ici la joie Sur le minuit de me voir votre proje: Et l'on saura ce qu'avec un bandit Peut une Anglaise alors qu'elle est au lit. » A ce propos le brave Martinguerre D'un gros baiser la barbouille, et lui dit : . J'aimai toujours les filles d'Angleterre. » Il la rebaise, et puis vide un grand verre. En vide un autre, et mange, et boit, et rit, Et chante, et jure; et sa main effrontée Sans nul égard se porte impudemment Sur Rosamore, et puis sur Dorothée. Celle-ci pleure; et l'autre flèrement. Sans s'émouvoir, sans changer de visage, Laisse tout faire au rude personnage. Enfin de table il sort en bégayant, Le pied mal sûr, mais l'œil étincelant. Avertissant, d'un geste de corsaire, Qu'on soit fidèle aux marchés convenus ; Et, rayonnant des présents de Bacchus, Il se prépare aux combats de Cythère. La Milanaise, avec des yeux confus,

Dit à l'Anglaise: « Oserez-vous, ma chère, Du scélerat consommer le désir? Mentet-lei qu'une beauté si fère S'abaisse au point de douner du plaisir? » « Je pretends bien lui donner autre chose, Dit Rosamore; on verra ce que Jose : Je sais venger ma gloire et mes appas ; Je suis fidèle au ehevalier que j'aime. Sachez que Dieu , par sa bonté suprême , M'a fait présent de deux rohustes bras, Et que Judith est mon nom de haptême. Daignez m'attendre en cet indigne lieu. Laissez-moi faire, et surtout priez Dieu. Puis elle part, et va la tête haute Se mettre au lit à côté de son hôte.

La nuit couvrait d'un voile ténébreux Les toits pourris de ce repaire affreux : Des malandrins la grossière cohue Cuvalt son vin , dans la grange étendue , Et Dorothée, en ces moments d'horreur, Demeurait seule, et se mourait de peur.

Le boucanier, dans la grosse partie Par où l'on pense, était tout offusqué De la vapeur des raisins d'Italie. Moins à l'amonr qu'au sommeil provoqué, I! va pressant d'une main engonrdie Les siers appas dont son cœur est piqué; Et la Judith, prodiguant ses tendresses, L'enveloppait par de fausses caresses, Dans les filets que lui tendait la mort. Le dissolu, lassé d'un tel effort, Båille un moment, tonrne la tête, et dort.

A son chevet pendait le cimeterre Oui fit long-temps redouter Martinguerre. Notre Bretonne aussitôt le tira, En invoquant Judith et Debora \*, Jahel, Aod, et Simon nonmé Pierre, Simon Barione aux oreilles fatal. Ou'à surpasser l'héroine s'apprête. Puis empoignant les crins de l'animal De sa main gauche, et soulevant la tête, La tête lourde, et le front engourdi Du mécréant qui ronfle appesanti . Elle s'ajuste, et sa droite élevée Tranche le cou du brave déhauché. De sang, de vin la couche est abreuvée; Le large trone, de son ehef détaché, Rougit le front de la noble héroine. Par trente jets de liqueur purpurine. Notre amazone alors saute du lit, Portant en main cette tête sanglante, Et va trouver sa compagne trembiante,

a Il n'est lecteur qui ne connaisse la belle Judith. Débora, brave épouse de Lapidoth, defit le roi Jabin, qui avail neuf centa chariota armés de faux, dans un pays de montagnes ou il n'y a aujourd'hui que des ânes. La brava femme Jahel, épouse de Haber, reçut chez elle Sisara, maréchal général de Jabin : elle l'enivra avec du lait, et clous sa tête a terre d'une tempe à l'autre avec un clou; c'était un maître clou, et elle une maliresse femore. And le gaucher alla trouver le roi Egion de la part du Selgorur, et lui enfouça un grand couleau dans to vanire avec la main gauche, et aussitot Egion alla à la selle. Quant a Simon Barjone, il ne coupa qu'une preille à Mal-ebus, et encore eut il ordre de remettre l'épée au fourreau; se qui prouve que l'Église ne doit point verser le sang.

Oui dans ses hras tombe et s'évanouit : Puis reprenant ses sens et son esprit : . Ah! juste Dieu! quelle femme vous êtes ! Ouelle action | quel coup , et quel danger ! Où fuirons-nous? si sur ces entrefaites Quelqu'un s'éveille, on va nous égorger. » · Parlez plus bas , répliqua Rosamore ; Ma mission n'est pas finie encore, Prenez courage, et marehez avec moi. . L'autre reprit courage avec effroi.

Leurs deux amants, errants toujours loin d'elles, Couraient partout sans avoir rien trouvé. A Gêne enfin l'un et l'autre arrivé, Avant par terre en vain cherché leurs belles. S'en vont par mer, à la merci des flots. Des deux objets qui troublent leur repos Aux quatre vents demander des nouvelles. Ces quatre vents les portent tour à tour. Tantôt au bord de cet heureux séjour Où des chrétiens le père apostolique Tient humhlement les clefs du paradis, Tantôt au fond du golfe Adriatique, Où le vieux doge est l'époux de Tethys \*; Puls devers Naple, au rivage fertile, Où Sannazar est trop près de Virgile b. Ces dieux mutins, prompts, ailés et joufflus, Qui ne sont plus les enfants d'Orithye, Sur le dos bleu des flots qu'ils ont émus. Les font voguer à ces gouffres connus. Où l'onde amère autrefois engloutie Par la Charybde, aujourd'hui ne l'est phis e; Où de nos jours on ne peut plus entendre Les hurlements des dogues de Sevila : Où les géants écrasés sous l'Etna 4 Ne jettent plus de flamme avec la cendre ; Tant l'univers avec le temps changes ! Le couple errant, non loin de Syracuse. Va saluer la fontaine Aréthuse , Oui dans son sein , tout couvert de roseaux , De son amant ne reçoit plus les eaux e. Ils ont bientôt découvert le rivage Où florissaient Augustin fet Carthage; Séjour affreux, dans nos jours infecté Par les fureurs et la rapacité Des musulmans, enfants de l'ignorance. Enfin le eiel conduit nos chevaliers

Aux doux climats de la belle Provence. Là, sur des bords couronnés d'oliviers,

a On sait que le doge de Ventre épouse la m b Sannarar, poète médiocre, enterré près de Virgile, mais dans un plus beau tombeau e Autrefois cel endroit passait pour un gouffre très dange-

<sup>4</sup> L'Etna ne jette plus de flammes que très rarement a Line se province quamere que tres rarement.
 c Le passage souterrain du fieuve Alphédjuaqu à la foutalos Arithuse et reconnu pour une fable.
 f Saint Augustin était évéque d'Hippone.

Ou voit les tours de Marseille l'antique. Beau monument d'un vieux peuple ionique \*. Noble eité, grecque et libre autrefois, Tu n'as plus rien de ce double avantage: Il est plus beau de servir sous nos rois, C'est, comme on sait, un bienheureux partage. Mais tes confins possèdent un trésor Plus merveilleux, plus salutaire encor. Chacun connaît la belle Magdeleine, Oui de son temps avant servi l'Amour, Servit le eiel étant sur le retour, Et qui pleura sa vanité mondaine. Elle partit des rives du Jourdain Pour s'en aller au pays de Proyence . Et se fessa long-temps par pénitence, Au fond d'un ereux du roc de Maximin b. Depuis ce temps un baume tout divin Parfume l'air qu'en ces lieux on respire. Plus d'une fille, et plus d'un pélerin, Grimpe au rocher, pour abjurer l'empire Du dieu d'amour qu'on nomme esprit malin.

On tient qu'un jour la pénitente juive . Prête à mourir, requit une faveur De Maximin, son pieux directeur. · Obtenez-moi, si jamais il arrive Oue sur mon roc une paire d'amants En rendez-vous viennent posser leur temps. Leurs feux impurs dans tous les deux s'éteignent; Ou'au même instant ils s'évitent, se eraignent, Et qu'une forte et vive aversion Soit de leurs cœurs la seule passion. » Ainsi parla la sainte aventurière. Son confesseur exauca sa prière. Depuis ce temps ces lieux sanctifiés Yous font hair les gens que vous aimiez.

Les baladins, ayant bien vu Marseilles, Son port, sa rade, et toutes les merveilles Dont les bourgeois rebattaient leurs oreilles, Furent requis de visiter le roc, Ce roc fameux, surnommé Sainte-Baume, Tant célébré chez la gent porte-froc. Et dont l'odeur parfumait le royaume. Le beau Français y va par piété, Le fier Anglais par curiosité. En gravissant ils virent près du dôme, Sur les degrés dans ce roe pratiqués, Des voyageurs à prier appliqués. Dana cette troupe étaient deux voyageuses . L'une à genoux , mains jointes , cou tendu ; L'autre debout, et des plus dédaigneuses. O doux objets! moment inattendu!

Ils ont tous deux reconnu leurs maîtresses! Les voilà done, pécheurs et pécheresses,

Dans ce parvis si funeste aux amours. En pen de mots l'Anglaise leur raconte Comment son bras, par le divin secours, Sur Martinguerre a su venger sa honte. Elle eut le soin , dans ee périf urgent, De se saisir d'une bourse assez ronde Qu'avait le mort, attendu que l'argent Est inutile aux gens de l'autre monde. Puis franchissant, dans l'horreur de la puit. Les murs mal clos de cet affreux réduit. Le sabre au poing, vers la prochaine rive Elle a conduit sa compagne eraintive, Elle a monté sur un léger esquif : Et réveillant matelots, capitaine, En bien payant, le couple fugitif A navigué sur la mer de Tyrrhène. Enfin des vents le sort capricieux. Ou bien le ciel qui fait tout pour le mieux . Les met tous quatre aux pieds de Magdeleine.

O grand miracle! o vertu souveraine! A chaque mot que prononcait Judith. De son amant le grand cœur s'affadit : Ciel! quel dégoût, et bientôt quelle haine Succède aux traits du plus charmant amour ! Il est payé d'un semblable retour. Ce La Trimouille, à qui sa Dorothée Parut long-temps plus belle que le jour. La trouve laide, imbécile, affectée, Gauche, maussade, et lui tourne le dos. La belle en lui voyait le roi des sots, Le détestait, et détournait la vue : Et Magdeleine, au milieu d'une nue. Godtait en paix la satisfaction D'avoir produit cette conversion.

Mais Magdeleine ; bélas ! fut bien décue : Car elle obtint des saints du paradis Oue tout amant venu dans son logis N'aimerait plus l'objet de ses faiblesses Tant qu'il serait dans ses rochers bénis; Mais dans ses vœux la sainte avait omis De atipuler que les amants guéris Ne prendraient pas de nouvelles maltresses. Saint Maximin ne prévit point le cas; Dont il advint que l'Anglaise infidèle Au Poitevin tendit ses deux beaux bras . Et qu'Arondel jouit des doux appas De Dorothée, et fut enchanté d'elle. L'abbé Trithême a même prétendu Que Magdeleine, à ce troe imprévu, Du haut du ciel s'était mise à sourire. On peut le eroire, et la justifier. La vertu plait : mais, malgré son empire. On a du goût pour son premier métier.

Il arriva que les quatre parties De Sainte-Baume à peine étaient sorties . Que le miracle alors n'opéra plus.

Les Phociens.
 Le rocher de Saint-Maximia est tout auprès ; c'est le chémin de la Sainte-Baume.

CHANT X. 423

Il a'a d'effet que dans l'auguste enceinte, Et dans le creux de cette roche sainte. Au has du mont, La Trimouille confus D'avoir hai quelque temps Dorothée, Rendant justice à ses touchants attraits, La retrouva plus tendre que jamais. Plus que jamais elle s'en vit fêtée; Et Dorothée, en proje à sa douleur, Par son amour expia son erreur Entre les bras du héros qu'elle adore. Lire Arondel reprit sa Rosamore. Dont le courroux fut bientôt désarmé. Chacun aima comme il avait aimé; Et je puis dire encor que Magdeleine En les voyant leur pardonna sans peine.

Le dur Anglais, l'aimable Poitevin, Avant chacun leur héroine en eroupe, Vers Orléans prirent leur droit chemin, Tous deux brûlant de rejoindre leur troupe, Et de venger l'honneur de leur pays. Discrets amants, généreux ennemis, Ils voyageaient comme de vrais amis, Sans désormais se faire de querelles. Ni pour leurs rois, ni même pour leurs belles.

CHANT DIXIÈME.

ARGUMENT. Eh quoi! toujours elouer une préface

Agnès Sorel poursuivie par l'aumônier de Jean Chandos. Regrets de son amant, etc. Ce qui advint à la betle Agnes dans an couvent.

A tous mes chants! la morale me lasse; Un simple fait conté naïvement, Ne contenant que la vérité pure. Narré, succinet, sans frivole ornement. Point trop d'esprit, aucun raffinement, Voilà de quoi désarmer la censure. Allons au fait, lecteur, tout rondement, C'est mon avis. Tableau d'après nature, B'il est bien fait, n'a besoin de bordure.

Le bon roi Charle, allant vers Orléans, Enflait le cœur de ses fiers combattants, Les remplissait de joie et d'espérance, Et relevait le destin de la France. I! ne parlait que d'aller aux combats, Il étalait une fière allegresse ; Mais en seeret il soupirait tout bas, Car il était absent de sa maîtresse. L'avoir laissée, avoir pu seulement De son Agnès s'écarter un moment, C'était un trait d'une vertu suprême, C'était quitter la moitié de soi-même.

Lorsqu'il se fut an logis renfermé

Et qu'en son cœur il eut un peu calmé L'emportement du démon de la gloire, L'autre démon qui préside à l'amour Vint à ses sens s'expliquer à son tour; Il plaidait mieux : il gagna la vietoire. D'un air distrait, le bon prince écouta Tous les propos dont on le tourmenta : Puis en sa chambre en secret il alla. Où, d'un cœur triste et d'une main trembiante, Il écrivit une lettre touchante, Que de ses pleurs tendrement il mouilla; Pour les sécher Bouneau n'était pas là. Certain hutor, gentilhomme ordinaire, Fut dépêebé, chargé du doux billet, Une heure après, 6 douleur trop amère! Notre courrier rapporte le poulet. Le roi, saisi d'une crainte mortelle. Lui dit : « Hélas! pourquoi done reviens-tu? Quoi! mon billet?... . - . Sire, tout est perdu; Sire, armez-vous de force et de vertu. Les Anglais... Sire... ah! tout est confondu, Sire... ils ont pris Agnès et la Pucelle. •

A ce propos dit aans ménagement. Le roi tomba, perdit tout sentiment, Et de ses sens if ne reprit l'usage Que pour sentir l'effet de son tonrment. Contre un tel coup quiconque a du courage N'est pas, sans doute, un véritable amant : Le roi l'était; un tel événement Le transpercait de douleur et de rage. Ses ehevaliers perdirent tous lears soins A l'arracher à sa douleur cruelle: Charles fut près d'en perdre la cervelle : Son père, hélas! devint fou pour bien moins ... . Ah! eria-t-il, que l'on m'enlève Jeanna. Mes ehevaliers, tous mes gens à soutane, Mon directeur, et le peu de pays Que m'ont laissé mes destins ennemis! Cruels Anglais, ôtez-moi plus encore, Mais laissez-moi ce que mon eœur adore. Amour, Agnès, monarque malheureux! Oue fais-ie ici, m'arrachant les cheveux? Je l'ai perdue, il faudra que j'en meure: Je l'ai perdue, et, pendant que je pleure, Peut-être, hélas! quelque insolent Anglais A son plaisir subjugue ses attraits, Nés seulement pour des baisers français. Une autre bouche à tes lèvres charmantes Pourrait ravir ces faveurs si touchantes! Une autre main caresser tes beautés! Un antre... ô ciel! que de calamités! Et qui sait même, en ce moment terrible,

a Charles VI, en effet, deviat fou, mais on ne sait ni poquoi ni comment. C'est une maladie qui peut prendre aux rois. La folie de ce pauvre prince fut la cause des malheus horribles qui désolèrent la France pendant trente ana.

A leurs plaisirs si tu n'es pas sensible? Oui sait, bélas! si ton tempérament Ne trahit pas ton malbeureux amant! = Le triste roi, de cette incertitude Ne pouvant plus souffrir l'inquiétude, Va sur ce cas consulter les docteurs. Nécromanciens, devins, sorboniqueurs, Juifs, jacobins, quiconque savait lire a. « Messieurs, dit-il, il convient de me dire Si mon Agnès est fidèle à sa foi, Si pour moi seul sa belle âme soupire : Gardez-vous bien de tromper votre roi ; Dites-moi tout ; de tout il faut m'instruire. . Eux bien payés consultèrent soudain. En grec, hébreu, syriaque, latin : L'un du roi Charle examine la main. L'autre en carré dessine une figure; Un autre observe et Vénus, et Mercure; Un autre va, son psautier parcourant, Disant amen, et tout bas murmurant: Cet autre-ci regarde au fond d'un verre. Et celui-là fait des cercles à terre : Car c'est ainsi que dans l'antiquité On a toujours cherché la vérité. Aux yeux du prince ils travaillent, ils suent; Puls, louant Dieu, tous ensemble ils concluent Que ce grand roi peut dormir en repos. Qu'il est le scul, parmi tous les héros, A qui le ciel, par sa grâce infinie, Daigne octrover une fidèle amie; Qu'Agnès est sage, et fuit tous les amants : Puis fiez-vous à messieurs les savants! Cet aumônier terrible, inexorable,

Paus Bet-7001 à messeuri les savinist Cet auusdinier treble, inscratible, Avait saisi le moment foverable, Avait saisi le moment foverable, de l'applie, Il ravissat i des plainier imparfiaits; Transports grossiers, volupié saus tendresse, Triste union sans douceur, sans euresse, Palisirs honteux qu'Amour ne consult pas : Car qui voudrait tenir entre ess bras Une heauté qui dédeurne as bouche, Qui de ses pleurs inonde votre couche? Un honnéte homme shein d'aistre désirs : Il n'est beureux qu'en domant des plaistru. Un aumolieri en s'ess si d'ifficile; Il va piquant sa monture indoche; Suss son empire à du bailer ou non.

Sous son empire a du plaisir ou non.

Le page aimable, amoureux, et timide,
Qui dans le bourg était allé courir,
Pour dignement honorer et servir

» Ces sortes de divinations étalent fort usitées; nons voyons nome que le roi Philippe III covaya na évêque et un abbe à une bigaine de Nivelle, auprès de Bruselles, grande devinereme, pour savoir si Marie de Brabant, sa femme, lui était date. La dérité qui de son sort décèles, Revint enfin. La Il revini tro purd. Heutre, il voit le damné de frappart (Mi, tout en fou, dans sa brutale jois Se démensit, et devorait sa proie. Le feren mân, vole sur l'animal. De chapelain l'impudique furie Céde au besoin de défendre sa vie; Du lit Il saute, il empoigne un bâton, Il en entrine, il accoile le page. Il en estrine, il accoile le page. Montre est plein d'amour et de rourage.

Les gens heureux qui goûtent dans les channe La douce paix, fruit des jours innocenta, Ont vu souvent, près de quelque bocage, Un loup cruel, affamé de carnage, Qui de ses dents déchire la toison Et boit le sang d'un malheureux mouton. Si quelque chien, à l'oreille écourtée. Au cœur superbe, à la gueule endentée. Vient comme un trait, tout prêt à guerrover. Incontinent l'animal carnassier Laisse tomber de sa gueule écumente Sur le gazon la victime innocente : Il court au chien , qui , sur lui s'élançant , A l'ennemi livre un combat sanglant : Le loup mordn, tout bouillant de colère. Croit étrangler son superbe adversaire : Et le mouton, palpitant auprès d'eux, Fait pour le chien de très sincères vœux. Cétait ainsi que l'aumônier perveux. D'un cœur farouche et d'un bras formidable. Se débattait contre le page aimable ; Tandis qu'Agnès, demi-morte de peur, Restait au lit, digne prix du vainqueur.

L'hôte et l'hôtesse, et tonte la famille, Elles vaites, et peuite fille, Montent su bruit; on se jette entre deux : On fit sortir l'aumônier scandaleux; Et contre lui chacun fut pour le page : Jeunesse et grâce ont partout l'avantage. Lebeuu Monrouse eut donc la liberta De rester seul auprès de sa beauté; Etson rival, hardi dans sa détresse, Sans à étonner, alla chanter sa messe. Agrès hontesse, Agnès au désespoir

Qu'un scristin à ce point l'edt pollue, Et plus encor qu'un beau page l'eût vue Dans le combat indignement vaincue, Versait des pleurs, et n'osait plus je voir. Elle eût voulu que la mort la plus prompte Fermât ses yeux et terminât sa honte; Elle d'usit, dans son grand désarrol, Four tout discours: « hal monsieur, tuez-mol. » - Qui? rons, mourir! lui répondit Monrose; Je vous perdrais le prêtre en serait cause l Al: croyet-mai, și raus aviez pédié, Hadralt virve et prendre patience: Est-ce à nous deux de faire printence? Dun vain remondra votre cour est touché, Divina Agnès: quelle erreur est la vôtre, De vous ponir pour le péché d'un autre! -S'es no discums relieit pas éloquent, Ses yeus l'étaient; un feu toudre et touchant Insimuis la belle attendrie

Quelque desir de conserver sa vie. Fallut diner : ear, malgré leurs chagrius (Chétif mortel, j'en al l'expérience), Les malheureux ne font point abstinence; En enrageant on fait encor bombance; Voilà pourquoi tous ces auteurs divins, Ce bon Virgile et ce bayard Homère. Oue tout savant, même en bâillant, révère, Ne manquent point, au milieu des combats, L'occasion de parler d'un repas. La belle Agnés dina donc tête à tête. Près de son lit, avec ce page honnête. Tous deux d'abord, également hanteux, Sur leur assiette arrêtaient leurs beaux yeux : Puis enbardis tous deux se regardèrent, Et puis enfin tous deux ils se lorgnèrent.

Let puis enan tous oeux us se torguerent. Yous savez bien que dans la fleur des ans, Quand la santé brille dans tous vos sens, Qu'un bon diner fait couler dans vos veines Des passions les semences soudaines, Tout votre œur cède au besoin d'aimer; Yous vous sentze doucement enflammer D'une chaleur bénigne et pétillante; La chair est faible, et le diable vous tente.

Le beau Monrose, en ces temps dangereux. Ne pouvant plus commander à ses feux, Se jette any pieds de la belle éplorée : « O cher objet! ô maîtresse adorée! C'est à moi seul désormais de mourir, Ayez pitié d'un cœur soumis et tendre : Quni! mon amour ne pourrait obtenir Ce qu'un barbare s bien osé vous prendre! Ab! si le crime a pu le rendre heureux, Que devez-vous à l'amour vertueux! C'est lui qui parle, et vous devez l'entendre, » Cet argument paraissait assez bon: Agnès sentit le poids de la raison. Une heure encure elle osa se défendre : Elle voulut reculer son bonheur. Pour accorder le plaisir et l'honneur, Sachant très bien qu'un peu de résistance Vaut encor mieux que trop de complaisance. Monrose enfin, Monrose fortuné Eut tous les draits d'un amant couronné : Du vrai bonbeur il eut la jouissance.

Du prince anglais la gloire et la puissance Ne s'étendait que sur des rois vaincus , Le fier Henri n'avait pris que la France ,

Le lot du page était bien au-dessus. Mais que la joie est trompeuse et légère l Que le bonheur est chose passagère ! Le charmant page à peine avait goûté De ce torrent de pure volupté, Que des Anglais arrive une cohorte. On moute, on entre, nn enfance la porte. Couple enivré des caresses d'amour. C'est l'aumônier qui vaus jaua ce tour. La douce Agnès, de crainte évanouie, Avec Monrose est aussitôt saisie: C'est à Chandos qu'nn prétend les mener. A quoi Chandos va-t-II les condamner ? Tendres amants, your craignez sa vengeance; Vous savez trop, par votre expérience, Que cet Anglais est sans compassinn. Dans leurs beaux yeux est la confusion : Le désespoir les presse et les dévore ; Et cependant ils se lurgnaient encore : Ils rougissaient de s'être faits heureux. A Jean Chandos que diront-lls tous deux? Dans le chemin advint que de fortune Ce corps anglais rencontra sur la brune Vingt chevaliers qui pour Charles tenaient, Et qui de nuit en ces quartiers rôdaient, Pour découvrir si l'on avait nouvelle. Touchant Agnès, et touchant la Pucelle.

Quand deux mâtins, deux coqs, et deux amants, Nez contre nez, se rencontrent aux champs; Lorsqu'un suppôt de la grâce efficace Trouve nn cou tors de l'écule d'Ignace : Quand un enfant de Luther ou Calvin Voit par hasard un prêtre ultramontain, Sans perdre temps un grand combat commenc A coups de gueule, ou de plume, ou de lance. Semblablement les gendarmes de France. Tout du plus lnin qu'ils virent les Bretons. Fondent dessus, légers comme faucons. Les gens anglais sont gens qui se défendent ; Mille beaux caups se donnent et se rendent. Le fier coursier qui nntre Agnès portait Était actif, jeune, fringant comme elle; Il se cabrait, il rusit, il tournait; Agnès allait, sautillant sur la selle. Bientôt au bruit des cruels combattants Il s'effarouche, il prend le mors aux dents. Agnés en vain veut d'une main timide Le gouverner dans sa course rapide : Elle est trop faible : il lui fallut enfin A snn cheval remettre son destin.

Le beau Monrose, au furt de la mélée, Ne peut savoir où sa nymphe est allée; Le conrsier vole aussi prompt que le vent;

Et saus relâche avant couru six mille, Il s'arrêta dans un vallon tranquille, Tout vis-à-vis la porte d'un eouveut. Un bois était près de ce monastère : Auprès du bois une onde vive et elaire Fuit et revient, et par de longs détours, Parmi des fleurs, elle poursuit son cours. Plus loin s'élève une colline verte, A chaque automne enrichie et couverte -Des doux présents dont Noé nous dota, Lorsqu'à la fin son grand coffre il quitta. Pour réparer du genre bumain le perte. Et que, lassé du spectaele de l'eau, Il fit du vin par un art tout nouveau. Flore et Pomone, et la féconde baleine Des doux zéphirs, parfument ces beaux champs : Sans se lasser, l'œil charmé s'y promène. Le paradis de nos premiers parents N'avait point eu de vallons plus riants, Plus fortunés : et jamais le nature Ne fut plus belle, et plus riehe, et plus pure. L'air qu'on respire en ces lieux écartés Porte la paix dans les eœurs agités, Et, des chagrins calmant l'inquiétude, Fait aux mondains aimer la solitude.

Au hord de l'onde Agnès se reposa. Sur le couvent ses deux beaux veux fixa. Et de ses sens le trouble s'epaisa. C'était, lecteur, un couvent de nonnettes. « Ab! dit Agnès, edorables retraites! Lieux où le eiel e versé ses bienfeits. Séjour heureux d'innocence et de paix ! Hélas! du elel la faveur infinie Peut-être iei me conduit tout exprès, Pour y pleurer les erreurs de ma vie. De ehastes sœurs, épouses de leur Dieu, De leurs vertus embeument ee beau lieu: Et moi, fameuse entre les pécheresses, J'ei consumé mes jours dans les faiblesses. » Agnès ainsi, parlant à baute voix, Sur le portail aperçut une eroix : Elle adora, d'hnmilité profonde, Ce signe heureux du salut de ce monde; Et, se sentant quelque componetion, Elle comptait s'en aller à confesse ; Car de l'amour à la dévotion Il n'est qu'un pas ; l'un et l'autre est faiblesse. Or, du moutier la vénérable abbesse Depuis deux jours était allée à Blois. Pour du couvent y soutenir les droits. Ma sœur Besogne avait en son absence Du saint troupeau la bénigne intendance. Elle accourut au plus vite au parloir, Puis fit ouvrir pour Agnès recevoir. · Entrez, dit-elle, eimable voyageuse; Quel bon patron, quelle fête jos euse

Peut emener au pied de nos autels Cette beauté dangereuse aux mortels? Seriez-vous point quelque ange ou quelque sainte Qui des hauts eieux abandonne l'enceinte, Pour ici-bas nous faire la faveur

De consoler les filles du Scigneur ? Agnés répoin « C'est pour moi trop d'honneur. Je suis , ma scur, une pauver mondaine; De grands péchés me beurs jours sont ourdis; Et si jamais je vais en paradis, Le oi yersei qu'ayursé de Mayolésien. De mon destin le caprice fatal, Deu, uno bon anne, et seutrout mon cheval , Ne sais comment , en ces lieux m'ont portée. De granda remorté mon ônne est aguété; Mon exeur d'est point dens le crime endure! J'aime le bien, je na jerod la trace. Pour mon salut vout que je coucher ié. Na seur Besone, avec douveur prudente.

Encouragea la belle pénitente; Et, de la grâce exaltant le astraits, Dans sa celhule elle conduit Agnès; Cellule propre et bien illuminée, Pleine de fleurs, et galemment ornée, L1 ample et doux : ou dirait que l'Amour A de ses mains arrangé ce sejou l'Amour Agnès, tout bas louant la Providence, Vit qu'il est doux de faire pénitence.

Après souper (car je n'onettrai point )
Dans mas reicte e noble et digne point )
Beogne dit à la bellé etrangière :
- l'est suit close , et vous savez, ma chère,
- l'est suit close , et vous savez, ma chère,
- l'est suit close , et vous savez, ma chère,
- l'est suit close , et vous savez, ma chère,
- l'est de la commandation de la com

Puis-je au lecteur raconter sans vergogne cope d'étaile que étais aux Besogne?
Il faut le dire, il faut tout publier.
Ma sœur Besogne était un bachelier leg d'un Hercule eut is force en pratège, Et d'Adonis le graeieux visage.
N'ayant encor que vingt ans et demi , Blanc comme lait, et frais comme rosée. La dame abbesse, en personne visée,

a Ce ne fut jamais que pendani la nuil que les lémures, es larves, les bons et mauvais génies apparureni : il en était de même de nos farfadets, le chani du ouy les fesait tous dis-

CHANT XL « Ah! c'est Agnès , n'en doutons point , c'est elle ; Entrons, amis. . La cohorte cruelle Saute à l'instant dessus ces murs bénis :

427

En avait fait depuis peu son smi. Sœur bachelier vivait dans l'abbaye, En cultivant son qualife johe : Ainsi qu'Achille, en fille déguisé, Chez Lycomède était favorisé Des doux baisers de sa Déidamie.

La pénitente était à peine au lit Avec sa sœur, soudain elle sentit Dans la nonnain métamorphose étrange. Assurément elle gagnait su change. Crier, se plaindre, éveiller le couvent, N'aurait été qu'un scandale imprudent. Souffrir en paix, soupirer, et se taire, Se résigner est tout ce qu'on peut faire : Puis rarement en telle occasion On a le temps de la réflexion. Ouand sœur Besogne à sa fureur claustrale (Car on se lasse) eut mis quelque intervalle, La belle Agnès, non sans contrition. Pit en secret cette réflexion : « C'est donc en vain que j'eus toujours en tête Le beau projet d'être une femme bonnête: C'est done en vain que l'on fait ce qu'on peut : N'est pas toujours femme de bien qui veut. »

## CHANT ONZIÈME.

#### ARGUMENT.

Les Anglais violent le couvent : combat de saint George, pa de l'Angleterre, contre saint Denys, patron de la Franc

Je vous dirai, sans harangue inutile, Oue le matin nos deux charmants reclus. Lassés tous deux de plaisirs défendus. S'abandonnaient , l'un vers l'autre étendua , Au doux repos d'une ivresse tranquille.

Un bruit affreux dérangea leur sommeil. De tous côtés le fismbeau de la guerre. L'horrible mort éclaire leur réveil; Près du couvent le sang couvrait la terre. Cet escadron de malandrina anglaia Avait battu cet escadron français. Ceux cis'en vont au travers de la plaine. Le fer en main, ceux-là volent après, Frappant, tuant, crisut tous hors d'haleine : « Mourez sur l'heure, ou rendez-nous Agnès, » Mais aucun d'eux n'en savait des nouvelles. Le vieux Colin, pasteur de ces cantons, Leur dit : « Messieurs , en gardant mes moutons , Je vis hier le miraele des belles Qui vers le soir entrait en ce moutier, » Lors les Anglais se mirent à crier :

Voilà les loups an milieu des brebis-Dana le dortoir, de cellule en cellule . A la chapelle, à la cave, en tout lieu, Ces ennemis des servantes de Dieu Attaquent tout sans honte et sans scrupule. Ah! sœur Agnès , sœur Marton , sœur Ursule , Où eourez-vous, levant les mains aux cieux, Le trouble au sein , la mort dans vos beaux yeux? Où fuvez-vous, colombes gémissantes? Vous embrassez, interdites, trembisates, Ce saint autel, asile redouté, Sacré garant de votre chasteté. C'est vainement, dans ce péril funeste, Oue vous eriez à votre époux céleste : A ses yeux même, à ces mêmes autels, Tendre troupeau, vos ravisseurs cruels Vont profaner la foi pure et sacrée Qu'innocemment votre bouche a jurée. Je sais qu'il est des lecteurs bien mondains, Gens sans pudeur, ennemis des nonnains, Mauvais plaisants, de qui l'eaprit frivole Ose insulter aux filles qu'on viole : Laissous-les dire. Hélas! mes chères sœurs, Ou'il est affreux pour de si jeunes cœurs, Pour des beautés si simples, si timides, De se débattre en des bras homicides: De recevoir les baisers dégoûtants De ces félons de carnage fumants, Oul d'un effort détextable et farouebe.

Les yeux en feu , le blasohème à la bouche .

De qui l'haleine horrible, empoisonnée,

Le eorps hideux , le bras noir et sanglant ,

Et qu'on prendrait, dans leurs fureurs étranger,

Semblent donner la mort en caressant,

Mélent l'outrage avec la volupté, Vous font l'amour svec férocité;

La barbe dure et la main forcenée,

Pour des démons qui violent des anges l Déià le crime, sux regards effrontés, A fait rougir ces pudiques besutés. Sœur Rebondi, si dévote et si sage, Au fier Shipunk est tombée en partage; Le dur Barclay, l'incrédule Warton, Sont tous les deux après sœur Amidon On pleure, on prie, on jure, on presse, on cogne. Dans le tumulte on voyait sœur Besogne Se débattant contre Bard et Parson : Ils ignoraient que Besogne est garçon, Et la pressaient sans entendre raison. Almable Agnès , dans la troupe affligée Vous n'étiez pas pour être négligée; Et votre sort, objet charmant et doux, Est à jamais de pécher malgré vous.

Le chef sanglant de la gent sacrilége . Hardi vainqueur, vous presse et vous assiége, Et les soldats, soumis dans leur fureur, Avec respect lui cédaient cet honneur. Le juste eiel, en ses décrets sévères, Met quelquesois un terme à nos misères. Car dans le temps que messieurs d'Albion Avaient placé l'abomination Tout au milieu de la sainte Sion, Du haut des eieux le patron de la France, Le bon Denys, propice à l'innocence, Crut échapper aux soupçons inquiets Du fier saint George, ennemi des Français. Du paradis il vint en diligence. Mais pour descendre au terrestre séjour. Plus ne monta sur un rayon du jour : Sa marche alors aurait paru trop claire. Il s'en alla vers le dieu du mystère a, Dieu sage et fin, grand ennemi du bruit, Oui partout vole, et ne va que de nuit. Il favorise (et certes c'est dommage) Force fripons, mais il conduit le sage : Il est sans cesse à l'église, à la cour; Au temps jadis il a guidé l'Amour. Il mit d'abord au milieu d'un nuage Le bon Denys; puis il fit le voyage Par un chemin solitaire, écarté,

Parlant tout bas, et marchant de côté. Des bons Français le protecteur fidèle Non loin de Blois rencontra la Pucelle. Oui sur le dos de son gros muletier Gagnait pays par un petit sentier. En priant Dieu qu'une heureuse aventure Lui fit enfin retronver son armure. Tout du plus loin que saint Denys la vit, D'un ton bénin le bon patron lui dit : « O ma Pucelle , o vierge destinée A protéger les filles et les rois, Viens secourir la pudeur aux abois, Viens réprimer la rage forcenée. Viens; que ee bras vengeur des fleurs de lis Soit le sauveur de mes tendrons bénis : Vois ce couvent, le temps presse, on viole : Viens, ma Pueelle! . Il dit, et Jeanne y vole. Le cher patron lui servant d'écuver. A coups de fouet hâtait le muletier.

A coups de touer nature le muietier.

Yous voici, Jeanne, su milieu des inflimes
Qui tourmentaient ces vénérables dames.

Jeanne était une : un Anglais impudent
Vers cet objet tourne soudain la tête;
Il la convoite ; il pense fermennent

a On ne connaît point dans l'antiquilé le dieu du mysière ; c'et sans doute une invention de notre anteur, une alléquérie, il y avait plusieurs sortes de mysières chez les gentis, au rapport de Pausanias, de Forphyre, de Lactance, d'Aulus Cellius, d'Apoleius, etc. Mais ce n'est pas cris dout il s'agit Qu'elle venait pour être de la fête. Vers elle il court, et sur sa mudité Il va cherchant la sale volupté. On lui répond d'un coup de eimeterre Droit sur le nez. J'infâme roule à terre. Jurant ee mot des Français révéré, Mot énergique, au plaisir consacré, Mot que souvent le profane vulgaire

Indignement proponce en sa colère. Jeanne, à ses pieds foulant son corps sanglant, Criait tout haut à ce neunle méchant : . Cessez, eruels, cessez, troupe profpne; O violeurs, craignez Dieu, craignez Jeannel . Ces mécréants, au grand œuvre attachés, N'écoutaient rien, sur leurs nonnains juchés : Tels des anons broutent des fleurs paissantes. Malgré les cris du maître et des servantee. Jeanne, qui voit leurs impudents travaux, De grande horreur saintement transportée, Invoquant Dien, de Denys assistée, Le fer en main, vole de dos en dos, De naque en nuque et d'échine en échine, Frappant, percant de sa pique divine, Pourfendant l'un alors qu'il commençait, Dépêchant l'autre alors qu'il finissait. Et moissonnant la cohorte félonne; Si que chacun fut percé sur sa nonne. Et perdant l'âme au fort de son désir, Allait au diable en mourant de plaisir.

Isse Warton, dont la lubrique rage Avait pressé son détestable ouvrage, Ce dur Warton fut le seul éeuyer Qui de sa nonne osa se délier, Et droit en pied, reprenant son armure, Attendit Jeanne, et changes de posture.

O vous, grand saint, protecteur de l'état, Bon saint Denys, témoin de ce combat, Daignez redire à ma muse fidèle Ce qu'à vos veux fit alors ma Pucelle. Jeanne d'abord frémit, s'émerveilla : « Mon cher Denys! mon saint, que vois-je là? Mon corselet, mon armure céleste, Ce beau présent que tu m'avais donné, Brille à mes yeux au dos de ce damné! Il a mon easque, il a ma soubreveste. » Il était vrai; la Jeanne avait raison : La belle Agnès, en troquant de jupon, De cette armure en secret habillée, Par Jean Chandos fut bientôt dépouillée. Isåe Warton, écuyer de Chandos, Prit cette armure et s'en couvrit le dos.

O Jeanne d'Are! 6 fleur des héroines! Tu combattais pour tes annes divines, Pour ton grand roi si long-temps outragé, Pour la pudeur de cent bénédictines, Pour saint Denys de leur honneur chargé. Denys la voit qui donne avec audace Cent coups de sabre à sa propre cuirasse, A son armet d'une aigrette ombragé. Au mont Etna, dans leur force brûlante. Du noir Vulcain les borgnes compagnous Font retentir l'enclume étincelante Sous des marteaux moins pesants et moins prompts, En préparant au maître du tonnerre

Son gros canon trop bravé sur la terre. Le fier Anglais, de fer enharuaché, Recule un pas; son âme est stupéfaite Quand il se voit si rudement touché Par une jeune et fringante brunette. La voyant nue, il sentit des remords : Sa main tremblait de blesser ce beau corps. Il se défend, et combat en arrière, De l'ennemie admirant les trésors, Et se moquant de sa vertu guerrière.

Saint Georges alors au sein du paradis Ne voyant plus son confrère Denys, Se douta bien que le saint de la France Portait aux siens sa divine assistance. Il promenait ses regards inquiets Dans les recoins du céleste palais. Sans halancer aussitöt il demande Son beau cheval connu dans la Légende. Le cheval vint : George le bien monté 4. La lance au poing, et le sabre au côté, Va parcourant cet effrovable espace Que des humains vent mesurer l'audace : Ces cieux divers, ces globes lumineux, Que fait tourner René le songe-creux b Dans un amas de subtile poussière. Beaux tourbillons que l'on ne prouve guère. Et que Newton, réveur bien plus fameux, Fait tournoyer sans boussole et sans guidé Antour du rien, tout au travers du vide.

Franchit ce vide, arrive en un clin d'œil Devers les lieux arrosés par la Loire. Où saint Denys croyait chanter victoire. Ainsi l'on voit dans la profonde nuit Une comète, en sa longue carrière, Étinceler d'une borrible lumière : On voit sa queue, et le peuple frémit : Le pape en tremble, et la terre étonnée Croit que les vins vont manquer cette année.

George, enflammé de dénit et d'orgueil.

Tout du plus loin que saint George aperçut

 Il est indubitable qu'on représente toujours saint George sur un beau cheval, et de la vient le proverbe, monté comme un saint George

Monsieur Denys, de colère il s'émut : Et, brandissant sa lance meurtrière, Il dit ces mots dans le vrai goût d'Homère \* : " Denys, Denys! rival faible et hargneux. Timide appui d'un parti malheureux, Tu descends donc en secret sur la terre Pour égorger mes héros d'Angieterre! Crois-tu changer les ordres du destin. Avec ton anc et ton bras féminin? Ne crains-tu pas que ma juste vengeance Punisse enfin toi, ta fille et la France? Ton triste chef, branlant sur ton cou tors, S'est dejà vu séparé de ton corps : Je veux t'ôter, aux yeux de ton Église. Ta tête chauve en son lieu mal remise, Et t'envoyer vers les murs de Paris, Digne patron des badauds attendris, Dans ton faubourg, où l'on chôme ta fête,

Tenir encore et rebaiser ta tête. »

Le bon Denys, levant les mains aux cieux,

Lui répondit d'un ton noble et pieux : · O grand saint George, ô mon puissant confrère! Veux-tu toujours écouter ta colère? Depuis le temps que nous sommes au ciel, Ton cœur dévot est tout pétri de fiel. Nous faudra-t-il, bienheureux que nous sommes, Saints enchâssés, tant fêtés chez les hommes, Nous qui devons l'exemple aux nations, Nous décrier par nos divisions? Veux-tu porter une guerre cruelle Dans le sejour de la paix éternelle? Jusques à quand les saints de ton pays Mettront-ils donc le trouble en paradis? O fiers Anglais, gens toujours trop hardis, Le ciel un jour, à son tour en colère, Se lassera de vos façons de faire; Ce ciel n'aura, grâce à vos soins jaloux, Plus de dévots qui viennent de chez yous. Malheureux saint, pieux atrabilaire, Patron maudit d'un peuple sanguinaire . Sois plus traitable; et, pour Dieu, laisse-mot Sauver la France et secourir mon roi. »

A ce discours, George, bouillant de rage, Sentit monter le ronge à son visage; Et , des badauds contemplant le patron . Il redoubla de force et de courage, Car il prenait Denys pour un poltron. Il fond sur lui, tel qu'un puissant faucon Vole de loin sur un tendre pigeon. Denys recule, et prudent il appelle A haute voix son ane si fidèle. Son ane ailé, sa joie et son secours.

· Viens, criait-il, viens défendre mes jours. » a Tout ce morceau est visiblement imité d'Homère. Miners e dit in Mars ce que le sage Denys dit lei au fier George : « O Mars! o Mars! dieu sanglant , qui ne te plais qu'aux combats, etc. »

b Allusion aux lourbillons de Descartes et à sa matière subtile, Imaginations ridicutes, et qui ont eu si long-tempa la vogue. On ne sait pourquoi l'auteur applique aussi l'épithète de réveur à Newton, qui a prouvé le vide; c'est apparemment parce que Newton soupçonne qu'un esprit extrêmement élastique est la cause de la gravitation ; au reste, il ne aut pas prendre une plaisanterie a la lettre.

Ainsi parlant, le bon Denys oublie Que lamais saint n'a pu perdre la vie.

Le besu grison revenait d'Italie En ce moment; et moi, conteur succinct, J'ai déià dit ce qui fit qu'il revint. A son Denys dos et selle il présente. Notre patron sur son ane élancé, Sentit soudain sa valeur renaissante. Subtilement il avait ramassé Le fer tranchant d'un Anglais trépassé : Lors brandissant le fatal cimeterre. Il ponsse à George, il le presse, il le serre. George indigné lui fait tomber en bref Trois horions sur son malheureux chef: Tous sont parés; Denys garde sa tête, Et de ses coups dirige la tempête Sur le cheval et sur le cavalier. Le feu jaillit de l'élastique acier ; Les fers croisés, et de taille et de pointe, A tout moment vont, au fort du combat, Chercher le cou, le casque, le rabat, Et l'auréole, et l'endroit délicat

Où la cuirasse à l'aiguillette est jointe. Ces vains efforts les rendémels plus arienta; Tous deux tenaient la victoire en suspens, Quand des avoit terrible et discordante. L'âne eutomas on cette écordante. Le ciel en tremble: Écho de flood des lois En tremissant réjète cetts voit. Le ciel en tremble: Écho de flood des lois En tremissant réjète cetts voit. En tremissant de la vien réver céleste Tranche le net du grand saint d'Albien ». Le bout sanglant roule sur son arçon.

George, sans nez, mais non pas sans courage, Yenge à l'instant l'honneur de son visage, Et jurant Dieu, selon les nobles us De ses Anglais, d'un coup de gimeterre Conpe à Denys ce que jadis saint Pierre, Certain jeudi, fit tomber à Malchus.

Carton punis, its biomac and entering concept and and a careful and the property of the property of the property of the property of the proton fair dem dans les diving lambers. Le bean portail de la volte écoliée Souvrit alors, et des arches du ciel On vit sortir l'archange Gabriel, Qui, soutens sur ses brillantes ailes, Portant en main la verge qu'autréfois Deverse le Vit est d'airu Moise, Quand dans la mer, suspende et soumies. Il le aglout les projètes et la roice.

Que vois-je ici? cria-t-il en colère;

Deux saints patrons, deux enfants de lumière,

Du Dieu de paix confidents éternels . Vont s'échiner comme de vils mortels ! Laissez , laissez aux sots enfants des femines Les passions, et le fer, et les flammes; Abandonnez à leur profane sort Les corps chétifs de ces grossières âmes, Nés dans la fange, et formés pour la mort : Mais vous, enfants qu'an séjour de la vie Le ciel nourrit de sa pure ambroisie. Étes-vous las d'être trop fortunés? Etes-vous fous? ciel! une oreille, un nez! Vous que la grâce et la misérieorde Avaient formés pour prêcher la concorde. Pouvez-vous bien de je ne sais quels rois En étourdis embrasser la querelle? Ou renoncez à la voûte éternelle, Ou dans l'instant qu'on se rende à mes lois. Oue dans vos cœurs la charité s'éveille. George insolent, ramassez cette oreille. Ramassez, dis-je; et vous, monsieur Denvs. Prenez ce nez avec vos doigts bénis : Que chaque chose en son lieu soit remise. » Denys soudain va, d'une main soumise,

Qu'il uic coupa. Chacun des deux marmotte A Gabriel un gentil oremus;
Tout se rajuste, et chaque cartilage
Ya se placer à l'air de son visage.
Sang, fibres, chair, tout se consolida;
Et nul vestige aux deux saints ne resta
De nez coupé, ni d'oreille abattue;
Tant les saints ont la chair ferme et dodue!

Rendre le bout au nez qu'il fit camus.

George à Denys rend l'oreille dévote

Puis Gabriel, d'un ton de président :

«À, açun o s'embrases, « I dit, et ann l'intain
Le doux Denys, sans fiel et sans colère,
De bonne foi bissis son adversaire:
Mais le fier George en l'embrasans jurnit,
Et promettati que Denys je paierait.
Le bel archange, après exte embrassade,
Pred mes deux saints, et d'un air gracieux
A ses edits les fait voguer aux cieux,
Od de neutro ne lur verge raade.

Peu de lecteurs croiront ce grand combat; Mais sous les murs qu'arrosait le Scamandre, N'a-t-on pas vu jadis avec éclat Des dieux armés de l'Olympe descendre? N'a-t-on pas vu chez cet Anglais Milton D'anges ailes toute une légion a

a Toujours imitation d'Homère, qui fait blesser Mars luimème.

<sup>»</sup> Millon, au cinquième chant du Paradis perdu, assure qu'une partie des angre il de la poudre et des canons, et rervers pat l'erre dans le cel des laignons d'anges; que ceux-cident de la companyament de la companyament de la companyament sur leurs dos, avec les forète plantées sur oes montespesses de fleures qui en condaient, et qu'ils jetérent fleures, montagnes et forète sur l'artillerie ennemie. C'est un des morcessat les plus vaisemblables de so potent.

Rongir de sang les célestes campagnes, Jeter ann es quatre ou einq cents montagnes, Et qui pis est, avoir du gros canon? Or, si Jalis Michel et le démon Se sont hattus, messienrs Denys et George Pouvaient sans doute, à plus forte raison, Se rencontrer et se couper la gorge.

Mais dans le ciel si la paix revenait. Il en était autrement sur la terre, Séjour maudit de discorde et de guerre. Le bon roi Charle en cent endroits courait, Nommait Agnès, la cherchait et pleurait. Et cependant Jeanne la foudrovante, De son épée invincible et sanglante, Au fier Warton le trénas préparait : Elle l'atteint vers l'énorme partie Dont cet Anglais profana le couvent : Warton chancelle, et son glaive tranchant Quitte sa main par la mort engourdie; Il tombe, et meurt en reniant les saints. Le vieux troupeau des antiques nonnains . Voyant aux pieds de l'aniazone auguste Le chevalier sanglant et trébuché, Disant Ave, s'écriait : « Il est juste Ou'on soit puni par où l'on a peché. »

Sœnr Rebondi, qui dans la saeristie A succombé sous le vainqueur impie, Pleurait le traître en rendant grâce au ciel; Et, mesurant des yeux le criminel, Elle disalt d'une voix charitable: Hélas I beias I nul ne fut plus coupable.

## CHANT DOUZIÈME.

#### ARGUMENT.

Monrose tue l'auméuier. Charles retrouve Agnès, qui se consolait avec Mourose dans le chêteau de Cutendre.

J'avais juré de haisser la morale, De conter net, de fuir les longs discours : Mais que ne pout or grand dieu des anouers? Il est bavard, et ma plume ineigale Va griffonante de nobe er dilsé Ce qu'il inspire à mon cerveue breils. Ce qu'il inspire à mon cerveue breils. Con qui abnout et le correct a se filamente, con qui abnout et rocer a se filamente, con qui abnout et rocer a se filamente, respectables que propose de la consecue de la Eggun co pridos, en mérite, en talents, Aux d'oxa plaisir non deux vous solliciteat, finalemente vous pressent, vous evieints, Vous éprouvez un etrange embarras. Connaissez-vous cette histoire frivole D'un certain âne, illustre dans l'école? Dans l'écurie on vint lui présenter Pour son diner deux mesures égales De même forme, à pareils intervalles . Des deux côtés l'âne se vit tenter Également, et dressant ses oreilles Juste au milieu des deux formes pareilles, De l'équilibre accomplissant les lois, Mourut de faim, de peur de faire un choix. N'imitez pas cette philosophie; Daignez plutôt honorer tout d'un temps De vos bontés vos deux jeunes amants, Et gardez-vous de risquer votre vie. A quelques pas de ce ioli couvent.

Si pollué, si triste, et si sanglant, Où le matin vingt nonnes a fligées Par l'amazone ont été trop vengées, Près de la Loire était un vieux château A pont-levis, mâchicoulis a, tourelles; Un long canal transparent, à fleur d'eau, En serpentant tournait au pied d'icelles, Puis embrassait, en quatre cents jets d'arc, Les murs épais qui défendaient le parc. Un vieux baron, surnommé de Cutendre, Était seignenr de cet heureux logis. En sûreté chacun pouvait s'y rendre : Le vieux seigneur, dont l'âme est bonne et tendre. En avait fait l'asile du pays. Français, Anglais, tous étaient ses amis : Tout voyageur en coche, en botte, en guêtre, Ou prince, ou moine, on nonne, ou turc, ou prêtre, Y recevait un accueil gracieux : Mais il fallait qu'on entrât deux à deux : Car tout baron a quelque fantaisie, Et celui-ci pour iamais résolut Ou'en son châtel en nombre pair on fût. Jamais impair : telle était sa folie. Quand deux à denx on abordait chez lui, Tout allait bien : maismalheur à celui Qui venait seul en ce logis se rendre! Il soupait mal; il lui fallait attendre Qu'un compagnon format ce nombre heureux, Nombre parfait qui fait que deux font deux.

La fière Jeanne ayant repris ses armes, Qui eliquetaient sur ses robustes charmes, Devers la nuit y conduisit au frais, En devisant, la belle et douce Agoès. Cet aumônier qui la suivint de près, Cet aumônier ardent, insatiable, Arrive aux murs du logis charitable. Ainsi qu'un long qui mâche sous sa dent

a Máchicoulis, on máchecoulis; ce sont des ouvertures entre les créaenax, par lesquelles on peut tirer sur l'ennemi quand il est dans le lessé. Le fin duvet d'un jeune agneau bélant, Plein de l'ardeur d'achever sa eurée, Va du bereail escalader l'entrée : Tel, enflammé de sa lubrique ardeur. L'œil tout en feu l'aumônier ravisseur Allait cherehant les restes de sa joie, Ou'on lui ravit lorsqu'il tenait sa prole. Il sonne, il erie : on vient ; on apercut Ou'il était seul, et soudain il parut Que les deux bois dont les forces mouvantes Font ébranler les solives tremblantes Du pont-levis par les airs s'élevaient. Et s'élevant, le pont-levis haussaient. A ee spectacle, à cet ordre du maître, Qui jura Dieu? ce fut mon vilain prêtre. Il suit des yeux les deux mobiles bois; Il tend les mains, veut erier, perd la voix. On voit souvent, dn haut d'une gouttière, Descendre un chat auprès d'une volière : Passant la griffe à travers les barreaux Qui contre lui défendent les oiseaux, Son œil poursuit cette espèce emplumée. Oui se tapit au fond d'une ramée. Notre aumônier fut eneor plus confus Alors qu'il vit sous des ormes touffus Un beau jeune homme à la tresse dorée, Au sourcil poir, à la mine assurée, Aux yeux brillants, au menton cotonné, Au teint fleuri, par les Grâces orné. Tout rayonnant des couleurs du bel âge : C'était l'Amour, ou c'était mon beau page ; C'était Monrose. Il avait tout le jour Cherché l'objet de son naissant amour. Dans le eouvent reçu par les nonnettes, Il apparut à ees filles discretes Non moins charmant que l'ange Gabriel, Pour les bénir venant du haut du eicl. Les tendres sœurs , voyant le beau Monrose , Sentaient rougir leurs visages de rose, Disant tout bas : « Ah! que n'était-il là. Dieu paternel, quand on nous viola! . Toutes en cerele autour de lui se mirent, Parlant sans cesse; et lorsqu'elles apprirent Que ce beau page allait chercher Agnès, On lui donna le coursier le plus frais, Avec un guide, afin que sans esclandre Il arrivât au château de Cutendre.

En arrivant, il vit près du chemin, Non loin du pont, l'aumôuier inhumain. Lors, tout énu de joie et de colère : a Ahl c'est done toi, prêtre de Belzèbut! Je jure iel Chandos et mon salut, Et, plus encor, les yeux qui m'ont su plaire, Que tes forfaits vont enfin se payarir. Sans repariri, le bouillant aumônier Prend d'une main par la raye tremblante Un pistolet \*, en presse la détente; Le eliien s'abat, le feu prend, le coup part; Le plomb e hasse s'affle et vole au hasard, Suivant au foin la ligne mal mirée Que lui tracait une main égarée. Le page vise, et par un coup plus aûr, Atteint le front, ce front horrible et dur, Ou se peigoait une mêm détestable.

L'aumoiner tombe, et le page vainqueur Sentit alors dans le fond éto no cruz De la pitié le mouvement aimable. - Hélast dit-il , meurs du moine en chrétien, Dis Te Deum , tu vérus comme un ehlen; Demande au éle pardon de ta lutare; Prononce aume, donne ton dime Dieu. - Non , répondit le maraud à tonsure; Le suis d'anné, je vais su diable à dieu. - Il dit, et neurt; son âme déloyale Ala grossi la donotre infernale è.

Tandis qu'ainsi ce monstre impénitent Allait rôtir aux brasiers de Satan . Le bon roi Charle, accablé de tristesse. Allait eherehant son errante maîtresse. Se promenant, pour calmer sa douleur, Devers la Loire avec son confesseur. Il faut ici , lecteur, que je remarque En peu de mots ce que c'est qu'un docteur Qu'en sa jeunesse un amoureux monarque Par étiquette a pris pour directeur. C'est un mortel tout petri d'indulgence Oui doucement fait pencher dans ses mains Du bien, du mal la trompeuse balance: Vous mène au eiel par d'aimables chemins. Et fait pécher son maître en conscience : Sonton, ses yeux, son geste composant, Observant tout, flattant avec adresse Le favori , le maître , la maîtresse : Toujours accort, et tonjours complaisant.

Le confesseur du monarque gallique Etait un flis du bon saint Dominique; Il s'appelait le père Bonifoux, Il originate de la confiction de la c

a II fact avoice que les pétiolets ne l'arrest la Piriciè que long-l'empa paris. Nons ciones affirme qu'il depress d'aniséper nissi l'est imps; mais que ne pardenne-l-onpoint dans un porten épique l'Éléppé a de grands dessi. b l'equité d'emande que nous fassions let un tremarque sur un mortes dominable de ce poezu. L'est cy est totopora paul : d'année, Chardon est vaireu et lue, été. C'est c que le sape. Moratios Flerres recommande ne Arté sortice. Chez les Hébreux, enfants du Décalogue. Cet Abraham, ee père des croyanta, Avec Agar s'avisa d'être père : Car sa servante avait des yeux charmants. Qui de Sara méritaient la colère. Jacob le juste épousa les deux sœnrs. Tout patriarche a connu les douceurs Du changement dans l'amoureux mystère. Le vieux Booz en son vieux lit recut A près moisson la bonne et vieille Ruth: Et, sans compter la belle Bethsabée, Do bon David l'âme fut absorbée Dans les plaisirs de son ample sérail. Son vaillant fils, fameux par sa erinière, Un bean matin, par vertu singulière, Vous repassa tout ce gentil bercall. De Salomon vous savez le partage : Comme un oracle on écoutait sa voix : Il savait tout; et des rois le plus sage Était aussi le plus galant des rois, De leurs péchés si vous suivez la trace, Si vos beaux ans sont livrés à l'amour, Consolez-vous; is sagesse a son tour.

Jeune on s'égare, et vieux on obtient grâce. » . Ah! dit Charlot, ce discoura est fort bon; Mais que je suis bien loin de Salomon! Que son bonheur augmente mes detresses! Pour ses ébats il eut trois cents maîtresses .. Je n'en ai qu'une ; hélas! je ne l'ai plns. » Des plenra alors, snr son nez répandus, Interrompaient sa voix tendre et plaintive : Lorsqu'il avise, en tournant vers la rive. Sur un cheval trottant d'un pas hardi. Un mantean rouge, un ventre rebondi, Un vieux rabat ; e'était Bonneau lui-même. Or chseun sait qu'après l'obiet qu'on aime . Rien n'est plus doux pour un parfait amant Que de trouver son très cher confident. Le roi , perdant et reprenant haleine, Crie à Bonneau : « Quel démon te ramène? Que fait Agnès? dis ; d'où viens-tu? quels lieux Sont embellis, éclairés par ses yeux? Où la trouver ? dis donc, réponds done, parle, » Aux questions qu'enfilait le roi Charle,

La bon Bonneson qu'eminai ne roi unient.

La bon Bonneson qu'eminai ne pour point, en point comme il avait été mia en pour point.

Comme il avait été mia servi dans la cuisine, Comme il avait, par fraude clandestine le par miracle, à Chandos échappé, Quand à se battre on était occupé; Comme on cherchait cette beauté divine : Sans rien omettre il raconta fort blen Ce qu'il savait, mais il ne savait rien.

2

Il ignorait la fatale aventure, Du prêtre anglais la brutale luxure, Du page aimé l'amour respectueux, Et du couvent le sac incestueux. Après avoir bien expliqué leurs eraintes,

Repris cent fois le file furs complaintes, Maudit le sort et les cruels Anglais, Tous deux étaient plus tristes que jamais. Tous deux étaient plus tristes que jamais l'auti muit ; lecture de la grande Gurse s' vois montife rasi fournis a course. 'I constitute de la grande fur de la course de l'autie de la course de la course de l'autie de la course de

Non loin du pont était l'aimable page. Lequel, ayant jeté dans le canal Le corps maudit de son damné rival. Ne perdait point l'objet de son voyage. Il devorait en secret son ennul, Voyant ce pont entre sa dame et lui. Mais quand il vit aux rayons de la lune Les trois Français, il sentit que son cœur Du doux espoir éprouvait la chaleur; Et d'une grâce adroite et non commune Cachant son nom, et surtout son ardeur. Des qu'il parut, des qu'il se fit entendre, Il inspira je ne sais quoi de tendre; Il plut au prince, et le moine bénin Le caressait de son air patelin, D'un cell dévot, et du plat de la main.

Fureut tous trois aux fosses du château.

D'une di devot, et de pist de la main.

Le nombre pair étant formé de quatre,
ou et l'étentit ieu deux flichtes platter

Ou et l'étentit ieu deux flichtes platter

Font en marchaut girml les modéries à
Le grou Bonneau tout essouffic ébenaine,
Font en marchaut dévers la exisien,
Songe en souper; le moine au méne lieu

Protenement en readit grote à Dieu.
Charles, pressant un nom de gentilhomme,
Court à Catedrier avant qu'il prix ou somme.
Le bom breven lui fit son compliment,
Pair le main dais son appartement.

Il veut jouir de son impairieure.

Il veut jouir de son impairieure.

Il veut jouir de son impairieure.

a Charles oublic sept cents femmes, ce qui fait mille. Mais en cein nons ne pouvous qu'applaudir à la retenue de l'auteur et à sa sageme.

s Le nadir, en arabe, signifie le plus bas, et le zénith le plus haut. La grande Ourse est l'Arctos des Grecs, qui a douné son oon au pole arctique.
b Ce sont les planches du ponit; elles ne prennent le nom de madriers; que quand elles ont quaire pouces d'épaiseurs.

Ou'il fût si près de ses jeunes appas. Le beau Monrose en sut bien davantage. Avee adresse il fit causer un page, Il se sit dire où reposait Agnès, Remarquant tout avec des yeux discrets. Ainsi qu'un chat, qui d'un regard avide Guette au passage une souris timide, Marchant tout doux, la terre ne sent pas L'impression de ses pieds délicats; Dès qu'il l'a vue, il a souté sur elle : Ainsi Monrose, avancant vers la belle, Étend un bras, puis avance à tâtons, Posant l'orteil et haussant les talons. Agnès, Agnès, il entre dans ta chambre! Moins promptement la paille vole à l'ambre, Et le fer suit moins sympathiquement Le tourbillon qui l'unit à l'aimant. Le beau Monrose en arrivant se jette A deux genoux au bord de la couelette, Où sa maîtresse avait entre deux draps, Pour sommeiller, arrangé ses appas. De dire un mot aucun d'eux n'eut la force Ni le loisir : le feu prit à l'amorce En un elin d'œil ; un baiser amoureux Unit soudain leurs bouehes denti-closes: Leur âme vint sur leurs lèvres de roses. Un tendre feu sortit de leurs beaux yeux; Dans leurs baisers leurs langues se cherchèrent : Ou'éloquemment alors elles parlèrent! Discours muets, langage des desirs, Charmant prélude, organe des plaisirs, Pour un moment il vous fallut suspendre Ce doux concert, et ce duo si tendre. Agnes aida Monrosc impatient

Agnes and Monrose impauent
A dépouiller, à jeter promptement
De ses habits l'incommode parure,
Déguisement qui pèse à la nature,
Dans l'âge d'or aux mortels ineonou,
Que hait surtout un dieu qui va tout nu.

Dieux quels objets! est-ce Flore et Zéphyre? Est-ce Psyché qui caresse l'Amour? Est-ce Véaus que le fils de Cynire a Tient dans ses bras loin des rayons du jour, Tandis que Mars est jaloux et soupire?

Lo Mar français, Charie, an fond du elableau, Soupira dons ree! mai Bonneau, Mangà a regret et boit avec triatesse. Un neur vatel, basard de son métier, Pour égayer sa tacitume altesse », Apprila uno; asse faire prier. Que deux beautes; Puur robuste et fiere, Aux chevents noirs, à la mine guerrière v. L'autre plus donce, aux yeux bleus, au teint frais, Conchient alors dans la genillommière.

a Adonte.

> On traitait les rois d'altesse alors.

Le doux parler, le maintien vertueux Du eher objet de son cœur amoureux : C'est elle enfin , c'est tout ce qu'il adore ; Il en est sûr, il quitte son repas, . Adieu , Bonneau : je cours entre ses bras. . Il dit et volc, et non pas sans fracas : Il était roi, cherchant peu le mystère. Plein de sa joie, il répète et redit Le nom d'Agnès, tant qu'Agnès l'entendit. Le couple heureux en trembla dans son lit. Que d'embarras! Comment sortir d'affaire ? Voici comment le beau page s'y prit : Près du lambris, dans une grande armoire, On avait mis un petit oratoire, Autel de poche, où, lorsque l'on voulait, Pour quinze sous un capucin a venait. Sur le retable, en voûte pratiquée, Est une niche en attendant son saint. D'un rideau vert la niehe était masquée. Que fait Monrose? un beau penser lui vint De s'ajuster dans la niche saerée; En bienheureux, derrière le rideau, Il se tapit, saus nourpoint, sans manteau. Charles volait, et presuue des l'entrée Il saute au cou de sa belle adorée ; Et tout en pleurs, il veut jouir des droits Ou'ont les amants, surtout quand ils sont rois Le saint eaché frémit à cette vue : Il fait du bruit, et la toile remue : Le prince approche, il v porte la main, Il sent un corns, il recule, il s'écrie : . Amour, Satan, saint François, saint Germain! Moitié fraveur et moitié jalousie; Puis tire à lul , fait tomber sur l'autel , Avec grand bruit, le rideau sous lequel Se blottissait cette aimable figure Ou'à son plaisir faconna la nature. Son dos tourné par pudeur étalait Ce que César sans pudeur soumettrit A Nieomède en sa belle ieunesseb, Ce que jadis le héros de la Grèce Admira tant dans son Ephestion . Ce qu'Adrien mit dans le Panthéon : Que les héros, ô ciel, ont de faiblesse!

Charle étonné les soupconne à ces traite:

Ouels sont les yeux, la bouche, les cheveux.

Il se fait dire et puis redire eneore

<sup>»</sup> Il n'y avait point encore de pères capacins; c'est une faute contre le contrats.
» Des ignorants, dans les éditions précédentes toutes trouquées, avaient impérine Liconade au lieu de Niconade; c'était un roi de Biblynie. « Carar in Biblynian missus d'ilt au fait de Biblynie. « Carar in Biblynian missus d'ilt

<sup>»</sup> Sortone ) desedit apod Nicomedem, non sine rumore proserate regi podicitie. »
« Alexander predicator Bephrationis, Adrimus Antinoi. »
Non sculencest Pempereur Adrien fit mettre la atatue d'Antinois dans le Pantheon, mais il lui erigea un temple; et Ter fullien avore qu'Antionois setali des miracles.

Si mon lecteur n'a point perdu le fil De cette bistoire, au moins se souvient-il Que dans le camp la courageuse Jeanne Traca jadis au bas du dos profane. D'un doigt eonduit par monsieur saint Denvs. Adroitement trois belles fleurs de lis-Cet écusson, ces trois fleurs, ce derrière, Émurent Charle : il se mit en prière; Il croit que c'est un tour de Belzébut. De repentir et de douleur atteinte. La belle Agnès s'évanouit de crainte. Le prince alors, dont le trouble s'accrut, Lui prend les mains : « Qu'on vole ici vers elle ; Accourez tous : le diable est chez ma belle. » Aux cris du roi le confesseur troublé Non sans regret quitte aussitôt la table ; L'ami Bonneau monte tout essoufflé; Jeanne s'eveille, et, d'un bras redoutable Prenant ce fer que la vietoire suit. Cherche l'endroit d'où partait tout le bruit : Et cependant le baron de Cutendre Dormait à l'aise, et ne put rien entendre.

CHANT TREIZIÈME.

#### ARGUMENT.

Sortie du chiteau de Cutendre. Combai de la Pucrile et de Jean Chandos : étrange loi du combai a laquelle la Pucrile est soumise. Vision du père Bonitoux. Miracle qui sauve Unonneur de Jeanne.

C'était le temps de la asion brilliante. Quand le soil au torrent de son conceptual pour les nuits pour sjourer aux jours. Pered sur les austs pour sjourer aux jours, de contempler no fortunés climats, ken als tropique arrête enors nes pas. Or grand saint Jean l'était slore ta fife e; Premier des Jenns, crateur des deserts, roi qui crisis plain à pleine tête (Grand grécurseur je t'alime, je te seen. Un autre Jenne ult bonne fortune De voyager au pays de la lune De voyager au pays de la lune New Actolophe, et rendit in raison »,

a L'auteur désigne clairement la fin du mois de juin. La fete de aaast Jean le baptiseur, qu'on appello Baptiste, est céleirée le 31 juin.

© Ce que dit let l'auteur fait allusion au Irente-quatrieme chand de l'Orlando furion :

Quando scoprento il nome suo rdi diese Esser colai che l'Evangillo serisse. Voyez noire préface, et surtoui souvenaz-vona qu'Ariuste place saint Jean dans la tunc avec les frois Parques. Si l'on en eroit un auteur véridique. Au paladin amoureux d'Angélique : Rends-moi la mienne, ô Jean second du nom' Tu protégeas ee chantre aimable et rare Oui réjouit les seigneurs de Ferrare Par le tissu de ses contes plaisanta : Tu pardonnas aux vives apostrophes Qu'il t'adressa dans ses comiques strophes : Étends sur moi tes secours bienfesants; J'en ai besoin , car tu sais que les gens Sont bien plus sots et bien moins indulgents Ou'on ne l'était au siècle du génie, Quand l'Arioste illustrait l'Italie. Protége-moi contre ces durs esprits. Frondeurs pesants de mes légers écrits. Si quelquefois l'innocent badinage Vient en riant égayer mon ouvrage, Ouand il le faut le suis très sérieux : Mais je voudrais n'être point ennuyeux. Conduis ma plume, et surtout daigne faire Mes compliments à Denys ton confrère. En accourant , la fière Jeanne d'Arc

D'une luearne apercut dans le parc Cent palefrois, une brillante troupe De chevaliers avant dames en croupe. Et d'écuvers qui tenaient dans leurs mains Tout l'attirail des combats inhumains , Cent boucliers où des nuits la courrière Réfléchissait sa tremblante lumière : Cent casques d'or d'aigrettes ombragés, Et lea longs bois d'un fer pointu chargés, Et des rubans dont les touffes dorées Pendaient au bout des lances acérées. Voyant cela. Jeanne crut fermement Oue les Anglais avaient surpris Cutendre : Mais Jeanne d'Arc se trompa lourdement. En fait de guerre on peut bien se méprendre, Ainsi qu'ailleurs : mal voir et mal entendre De l'héroine était souvent le cas, Et saint Denys ne l'en eorrigea pas

Cen'tait point des enfants d'Angleterre Qui de Cutendre avaient surpris la terre; C'est ce Dunois de Milan revenu, Ce grand Dunois à Jeanne si connu; C'est La Trimouille avec so Dorothèe. Elle était d'ais et d'amour transporté; Elle en avait sujet assurément : Elle voyage avec son cher annant, Ce cher annant, oe tendre La Trimouille, Que l'honneur guide et que l'amour chabuille. Elle le suit toujours avec honneur, El ne rezint plut monsieur l'inquisiteur.

En nombre pair cette troupe dorée Dans le château la nuit était entrée. Jeanne y vola : le bon roi , qui la vit , Crut qu'elle allait combattre, et la suivit; Et, dans l'errenr qui trompait son courage, Il laisse encore Agnés avez son page.

O page heureux, et plus heureux cent fois Que le plus grand, le plus chrétien des rois, Que de bon cœur alors tu rendis grâce Au benolt saint dont tu tenais la place! Il te fallut rhabiller promptement; Tu rajustas ta trousse diaprée; Agnès t'aidait d'une main timorée, Qui s'égarait et se trompait souvent. Oue de baisers sur sa bouche de rose Elle recut en rhabillant Monrose? Oue son bel œil, le voyant rajusté, Semblait encor elicrcher la volunté? Monrose au parc descendit sans rien dire. Le confesseur tout saintement soupire, Voyant passer ce beau jeune garçon, Oul lui donnait de la distraction.

La douce Après compos aon visage, Ses yeux, sons int-son aliangae. Auprès da roi Bionifous se rendit, Le consola, le rassurza, in dit Que dana la nielse un envoyé celeste Que dana la nielse un envoyé celeste Touchait au terme, et que tout doit passer; Que le roi Chardo delidendralit la vicelur. Cladre la cent, car il simulà aroire. La fiere Jeune appuis ce discours: "De del, dit-elle, acceptous le receurs": "De del, dit-elle, acceptous le receurs."

Sans balancer, La Trimouille et Dunois De cet avis furent à haute volx. Par ces héros la belle Dorothèe Honnétement au roi fut présentée. Agnès la baise, et le noble escadror.

Sortit enfin du logis du baron. Le juste ciel aime souvent à rire Des passions du sublunaire empire. Il regardait cheminer dans les champs Cet escadron de héros et d'amants. Le roi de France allait près de sa belle. Qui, s'efforçant d'être toujours fidèle, Sur son cheval la main lui présentait, Serrait la sienne, exhalait sa tendresse, Et cependant, ô comble de faiblesse! De temps en temps le beau page lorgnait. Le confesseur psalmodiant suivait, Des vovageurs récitait la prière, S'interrompait en voyant tant d'attraits, Et regardait avec des yeux distraits Le roi, le page, Agnès, et son bréviaire. Tout brillant d'or, et le cœur pleia d'amour, Ce La Trimouille, ornement de la cour, « Caracolait auprès de Dorothée

Ivre de joie et d'amour transportée, Qui le nommait son cher libérateur, Son cher annant, l'idole de son œur. Il lui dissit : « Je veux, après la guerre, Vivre à mon sis e ave vo sud dans ma terre. O cher objet dont je suls toujours foul Quand serons-nous tous les deux en Poitou? « Jeanne auprès d'enx, ce fir soutien du trône,

Portant corset et jupon d'amazone, Le chef orne d'un petit chapeau vert, Eurichi d'or et de plames couvert, Sor son fier âne établat ses gros charmes, Parlait au ori, courait, allait le pas, Se rengorgeaît, et soupirait tout bas Pour le Dunois compagnon de ses armes; Car elle avait toujours le ocœur ému, Se souvenant de l'avoir vu tout nu.

Bonneau, portant barbe de patriarche, Suant, soufflant, Bonneau fermait la marche. O d'un grand roi serviteur précieux! Il pense à tout, il a soin de conduire Peux gros mulets tout chargés de vins vieux, Longs saueissons, pâtés délieieux, Jambons, poulets, ou cuits ou prêts à cuire.

On avancait, alors que Jean Chandos, Cherchant partout son Agnès et son page, Au coin d'un bois, près d'un certain passage Le fer en main rencontra nos héros. Chandos avait une suite assez belle De fiers Bretons, pareille en nombre à celle Oui suit les pas du monarque amoureux : Mais elle était d'espèce différente, On n'y voyait ni tétons ni beaux yeux. . Oh! oh! dit-il d'une voix menacante, Galants Français, objets de mon courroux, Your aurez done trois filles avec yous, Et moi Chandos je n'en aurai pas une! Cà, combattons : je veux que la fortune Décide ici qui sait le mleux de nous Mettre à plaisir ses ennemis dessous, Frapper d'estoc et pointer de sa lance. Que de vous tous le plus ferme s'avance, Ou'on entre en lice; et celui qui vainera, L'une des trois à son aise tiendra. »

L'une de trois son aux tenurs.

Le roi pipe de cette offer syning.

Vent l'en punit, s'assure, prend sa pipes.

Dunois lui dit - s'ab blianser-mé, seigneur.

Vengt re mon prince et des dannes Honneur.

Vengt re mon prince et des dannes Honneur.

The montille hand for et de la comme de la fet.

Lami Bonneur, troigeurs de bon necord,

Lami Bonneur, troigeurs de bon necord,

Lami Bonneur, troigeurs de bon necord.

Lami ponneur de s'or remettre su sort.

Car c'est sinsi que les guerriers antiques et le no et se d'ans les temps héroliques:

Mem enjourc'hai dans quelques républiques.

Mem enjourc'hai dans quelques républiques.



Et, dans l'erreur qui trompait son courage, Il laisse encore Agnès avec son noge. Ivre de joie et d'amour transportée,

, ornement de la cour, s de Dorothée Même aujourd'hui dans quelques républiques Plus d'un emploi plus d'un rang glorieux.



Agnès l'aidait d'une main timerée, yui régarait et se trompait souvent-



Se tire aux des \*, et tout eu ra bien mieux Si Josais même nette noble histoire Gire des gena que tout soret doit creire, Le vous d'aria gen monister saint Mathis Obtint lainsi la place de Judax. La gros Bonness unte le cornet, soupire, Graint pour son roi, prend les des, voule, lire. Denys, da hut de cleste reupart, Voyal et tout d'un paternel regard; La, contemphar il reselle et son de, La, contemphar il reselle et son de, Judame, étal; pour son frier cublier L'inflame; un des grant de voil L'inflame; un des grant de voileire. Un de l'autre de l'autre de l'autre l'autre de l'autre Judame, étal; pour son faire cublier L'inflame jud des grant de voileire, Oil ci-de-vant autre un feir ou de l'autre d'a

Jeanne à l'instant court au arroi, court aux armes, Modestement va derrière un buison Se délacer, délacher son jupon, Et refétir pour met de l'apprés L'erédir pour met de l'apprés L'erédir pour met de l'apprés Pais sur son danc élle monte en courrour, Explants sa lance, et serrant les genous : Elle livoquait les onze mille belles, Du puccleghe froires fiédes !- Pour Jean Chandon, cet indigne chrétien Dans les combaits in incepual; jumais neu.

Des deux côtés égale est la vaillance : Ane et cheval, bardés, coiffés de fer, Sous l'éperon partent comme un éclair, Vont se heurter, et de leur tête dure Front contre front fracassent leur armure : La flamme en sort, et le sang du coursier Teint les éclats du voltigeant acier. Du choe affreux les échos retentissent : Des deux coursiers les huit pieds rejaillissent; Et les guerriers, du coup désarçonnés, Tombent chacun sur la croupe étonnés : Ainsi qu'on voit deux boules suspendues, Aux bouts égaux de deux cordes tendues. Dans une courbe au même instant partir, Hâter leur cours, se heurter, s'aplatir, Et remonter sous le choc qui les presse, Multipliant leur poids par leur vitesse. Chaque parti crut morts les deux coursiers. Et tressaillit pour les deux chevaliers. Or des Français la championne auguste

N'avait la chair si ferme, si robuste, Les os si durs, les membres si dispos, Si museuleux, que le fier Jean Chandos. Son équilibre ayant dans cette rixe Abandonné sa ligne et son point fixe, Son quadrupède un haut-le-corps lui fit, Qui dans le pré Jeanne d'Arc éteudit Sur son beau dos, sur sa cuisse gentille, Et comme il faut que tombe toute file.

Chandos pensait qu'en ce grand désarroi Il avait mis ou Dunois ou le roi. Il veut soudain contempler sa conquête : Le casque ôté, Chandos voit une tête Où lauguissaient deux grands yeux noirs et longs. De la cuirosse il défait les cordons : Il voit (ô clel! ô plaisir! ô merveille!) Deux gros tétons de figure pareille, Unis, polis, séparés, demi-ronds, Et surmontés de deux petits boutons Qu'en sa naissance a la rose vermeille. On tient qu'alors, en élevant la voix, Il bénit Dieu pour la première fois. · Elle est à moi , la Pucelle de France! S'écria-t-il; contentons ma vengeance. J'al, grâce au ciel, doublement mérité De mettre à bas cette fière beauté. Oue saint Denvs me regarde et m'accuse : Mars et l'Amour sont mes droits , et j'en use. .

Son écuyer disait: - Pousses, milord; Du trône anglais affermisses le sort. Frère Lourdis en vain nous décourage; Il jure en vain que ce saint puedesge-Est des Troyens le grand palladium, Le bouelier sacré du Laitim \*; De la victoire il est, di-il-j, le gage; Cest l'ordiamme : iffaut vous en saisir. » « Oui, dit Chandos, et Jaurai pour partage Les plus grands blens, la gloire et leolaisir.

Jeanne Jonnée écoulait es langue Arechorreur, et lessit mille voux. A aint Danys, ne pouvant faire mieux. Le grand Dunois, d'un courage héroïque, Veut empécher le triomphe impudique: Mais comment faire? Il faut dans tout état Qu'on se soumette à la loi du combat. Les fers en l'air et la tiet penchée, L'oreille bause et du choc écorchie, Languissamment le celetate baudet Languissamment le celetate baudet. Il nouririsait dels long-temps dans non time Pour la Bondel une discribe fantame. Des seutiments nobles et délicats Tets peu comus des fines d'iri-bas.

Le confesseur du bon monarque Cherle Tremble en sa chair alors que Chandos parle. Il craint surtout que son cher péuitent, Pour soutenir la gloire de la France,

a C'était un boueiller qui était tombé du clei à Rome, et qui était garde soigneusement, comme un gage de la sûrcié de la ville.

a Les exemples des sorts sont très fréquents dans Homère. On devinait aussi par des sorts tenze les Rébreux. Il est dit que la place de Judas foi tirée au sort; et sujourd'hui à Venise, a Cénes, et dans d'autres états, on tire au sort pluséurs places.

à Les onze mille vierges et mariyres enterrées à Cologne.

Ou'ou avilit avee tant d'impudence. A son Agnès n'en veuille faire autant ; Et que la chose encor soit imitée Par La Trimouille et par sa Dorothée. Au pied d'un chêne il entre en oraison . Et fait tout bas sa méditation Sur les effets, la cause, la nature -Du doux peché qu'aucuns nomment luxure.

En méditant avec attention. Le benoît moine eut une vision Assez semblable au prophétique songe De ee Jacob, heureux par un mensonge a, Pate-pelu dont l'esprit lucratif Avait vendu ses lentilles en Juif. Ce vieux Jacob ( ô sublime mystère ! Devers l'Euphrate une nuit apercut Mille béliers qui grimoèrent en rut Sur des brebis qui les laissèrent faire. Le moine vit de plus plaisants objets; Il vit courir à la même aventure Tous les héros de la race future. Il observait les différents attraits De ces beautés qui , dans leur douce guerre . Donnent des fers aux maîtres de la terre. Chaeune était auprès de son héros, Et l'enchaînait des chaînes de Paphos. Tels, au retour de Flore et de Zéphyre, Quand le printemps reprend son doux empire, Tous ces oiseaux, peints de mille couleurs, Par leurs amours agitent les feuillages : Les papillons se baisent sur les fleurs, Et les lions courent sous les ombrages A leurs moitiés qui ne sont plus sauvages.

C'est là qu'il vit le beau François premier. Ce brave roi, ce loval ehevalier, Avec Étampe heureusement oublie > Les autres fers qu'il reçut à Pavie. Là Charles-Quint joint le myrte au laurier. Sert à la fois la Flamande et la Maure Quels rois, ô eiel! l'un à ce beau métier Gagne la goutte, et l'autre pis encore. Près de Diane on voit danser les Ris c. Aux mouvements que l'Amour lui fait faire Quand dans ses bras tendrement elle serre, En se pamant, le second des Henris, De Charles neuf le successeur volage 4 Quitte en riant sa Chloris pour un page, Sans s'alarmer des troubles de Paris.

Mais quels combats le iaeobiu vit rendre Par Borgia le sixième Alexandre l

En cent tableaux il est représenté : Là sons tiare, et d'amour transporté. Avec Vanoze il se fait se famille \*: Un peu plus bas on voit sa sainteté Qui s'attendrit pour Lucrèce sa fille. O Léon dix! ô sublime Paul trois! A ce beau jeu vous passiez tous les rois : Mais vous cédez à mon grand Béarnois, A ce vainqueur de la Ligue rebelle, A mon béros plus connu mille fois Par les plaisirs que goûta Gabrielle b. Que par vingt ana de travaux et d'exploits. Bientôt on voit le plus beau des spectacles Ce siècle heureux, ee siècle des miracles Ce grand Louis, eette superbe cour Où tous les arts sont instruits par l'Amour. L'amour bâtit la superbe Versailles: L'amour, aux yeux des peuples éblouis, D'un lit de sleurs fait un trône à Louis : Malgré les cris du fier dieu des batailles, L'Amour amène au plus beau des humains De cette cour les rivales charmantes. Toutes en feu, toutes impatientes : De Mazarin la nièce aux yeux divins e, La généreuse et tendre La Vallière. La Montespan plus ardente et plus fière. L'une se livre au momeut de jouir,

Et l'autre attend le moment du plaisir. Voici le temps de l'aimable Régence. Temps fortuné, marqué par la licence, Où la Folie, agitant son grelot, D'un pied léger pareourt toute la France . Où nul mortel ne daigne être dévot, Où l'on fait tout, excepté pénitence. Le bon Régent, de son palais royal, Des voluptés donne à tous le signal. Vous répondez à ce signal aimable, Jeune Daphné, bel astre de la cour; Vous rénondez du sein du Luxembourg. Yous que Bacchus et le dieu de la table Ménent au lit, escortés par l'Amour. Mais je m'arrête, et de ce dernier âge Je n'ose en vers tracer la vive Image : Trop de péril suit ee charme flatteur. Le temps présent est l'arche du Seigneur : Qui la touchait d'une main trop hardie, Puni du eiel, tombait en léthargie. Je me tairai; mais si j'osais pourtant, O des beautés aujourd'hui la plus belle! O tendre objet , noble , simple , tqueliant , Et plus qu'Agnès généreuse et fidele!

a Notre auteur entend sans doute l'artiflee dont usa Jacob ind il se fit passer pour Esmi. Pate-pelu signifie les gants de prau et de poil dont Il couvrit ses mains.

Anne de Pisseleu, duchesse d'Etampes.

r Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois.

<sup>·</sup> Reari lil et ses mignons.

a Alexandre VI, pape, euttrois enfants de Vanoza. Lucrèce, sa fille, passa pour être sa maîtresse et celle de son frère s

Alexandri filia, sponsa, purus. »
 Le fameuse Gabrielle d'Estrées, duchesse de Beaufort. e Celle qui depuis fut la connetable Colonne

Si l'osais mettre à vos genoux charmus Ce grain d'encens que l'on doit à Vénus; Si de l'Armour je déployais les armes; Si je chantais ce tendre et doux lien : Si je disais... Non, je ne dirai rien : Je serais trop au-dessous de vos charmes.

Dans son extess enfin is moise noir Vit à plaisir e que je n'es voir. D'un ceil avide, et toujours très modest le contemplat le spectacle cleiste. De ces beautés, de ces noites annuts. De ces beautés, de ces noites annuts. Hédat d'id-il, è les grands de la terre Font deux à deux cette éternelle guerre; Si l'univers doit en passer par la, Dois-je gémir que Jean Chandos se mette de la company de la situation de la company de la company de la situation de la company de la co

Mais saint Denys était loin de permettre Qu'aux yeux du eiel Jean Chandos allât mettre Et la Pucelle et la France aux abois. Ami lecteur, vous avez quelquefois Oul conter qu'on nouait l'aiguillette . C'est une étrange et terrible recette, Et dont un saint ne doit jamsis user Que quand d'une autre il ne peut s'aviser. D'un pauvre amant le feu se tourne en glace , Vif et perclus sans rien faire il se lasse; Dans ses efforts étonné de languir, Et consumé sur le bord du plaisir. Telle une fleur, des feux du jour séchée La tête basse et la tige penchée . Demande en vain les humides vapeurs Qui lui rendaient la vie et les couleurs. Voilà comment le bon Denys arrête Le fler Anglais dans ses droits de conquête.

Zeanne, échiappant h on valnqueur confus, Reprend ses sens quand les a perdus; Puis d'une vois imposante et terrible, Elle lui dit: - Tu n'es pes invincible : Tu vois qu'iei, Jana le plus grand combat, Dieu Talandonne, et ton eleval s'abat; Dans l'autre un jour je vengeral i B'rance, Denys le veut, et] en ai l'assurance; Lej jet donne, avec tes combattants, Un rendez-rous sous les murs d'Orlens. -Le grand Chaodos lui repartit: - Ma belle, Vous m'y verrez; pucelle ou non pucelle , J'aurai pour moi saint George le très fort , Et je promets de réparer mon tort. •

#### \*\*\*\*\*\*\*\*

# CHANT QUATORZIÈME.

#### ARGUMENT.

Comment Jean Chandos veul abuser de la dévoie Borotisée. Combat de La Trimouille et de Chandos. Ce fier Chandos est vaincu par Dunois.

O Volupté, mère de la nature . Belle Vénus, seule divinité Que dans la Grèce invoquait Épieure, Qui, du chaos chassant la nuit obscure, Donnes la vie et la fécondité . Le sentiment et la félicité A cette foule innombrable, agissante, D'êtres mortels à ta voix renaissante; Toi que l'on peint désarmant dans tes bras Le dieu du ciel et le dien de la guerre . Oui d'un sourire écartes le tonnerre, Rends l'air serein, fais maltre sous tes pas Les doux plaisirs qui consolent la terre: Descends des eieux , déesse des beaux jours , Viens sur ton char entouré des Amours, Que les Zéphyrs ombragent de leurs ailes, Que font voler tes colombes fidèles, En se baisant dans le vague des airs : Viens échauffer et calmer l'univers, Viens: qu'à ta voix les Soupcons, les Ouerelles, Le triste Ennui, plus détestable qu'elles, La noire Envie, à l'œil louche et pervers, Soient replongés dans le fond des enfers, Et garrottés de chaînes éternelles : Que tout s'enflamme et s'unisse à ta voix ; Oue l'univers en aimant se maintienne.

Tendre Vénus, conduis en súreté Le roi des Francs, qui défend sa patrie; Loin des périls conduis à son côté La belle Agnès, à qui son cœur se fie: Pour ces amants de bon cœur je te pric-Pour Jeanne d'Arc je ne t'invoque pas, Elle n'est pas encor sous ton empire: Crest à Denys de veiller sur ses pas;

N'en suivons qu'une, et que ce soit la tienne.

Jetons au feu nos vains fatras de lois.

a Cet exorde semble imité du premier livre de l'admirable poème de Lucrèce :

a On portait autrefois des hauts-de-chausse attachés avre une aignitiette; et on dissif d'un homme qui n'avait pu a'soquitte de son devoir que son signifiété était nosie. Les socciers out de tout tempe passe pour avoir le pouvoir d'empéche te consommation du marine; or d'a l'appetait noser l'aignifèrie. La mode des aignifieltes passa sous Louis XIV, quand en mit des boutons aux braguettons aux braguettons aux braguettons.

<sup>-</sup> Motadum genitrit , hominum divbuque volupias , Alma Venus , carl subteriabentia signa , etc. , etc. ,

Elle est pucelle, et c'est lui qui l'inspire. Je recommande à tes douces faveurs Ce La Trimouille et cette Dorothée: Verse la paix dans leurs sensibles cœurs; De son amant que jamais écartée Elle ne soit exposée aux fureurs

Des ennemis qui l'ont persécutée. Et toi , Comus a , récompense Bonneau , Répands tes dons sur ce bon Touraugeau Oui sut conclure un accord pacifique Entre son prince et ce Chandos evnique. Il obtint d'eux avec dextérité Que chaque troupe irait de son côté, Sans nul reproche et sans nulles querelles . A droite, à gauche, avant la Loire entre elles. Sur les Anglais il étendit ses soins, Selon leurs goûts, leurs mœurs, et leurs besoins. Un gros rostbeef que le beurre assaisonne b, Des plum-puddings, des vins de la Garonne, Leur sout offerts; et les mets plus exquis, Les ragoûts fins dont le jus pique et flatte. Et les perdrix à jambes d'écarlate, Sont pour le roi, les belles, les marquis. Le fler Chandos partit donc après boire, Et côtoya les rives de la Loire, furant tout haut que la première fois Sur la Pucelle il reprendrait ses droits; En attendant, il reprit son beau page. Jeanne revint, ranimant son courage, Se replacer à côté de Dunois. Le roi des Francs avec sa garde bleue.

Le roi des Francs avec sa garde bleue, Agnès en tête, un confesseur en queue, A remonté, l'espace d'une lieue, Les bords fleuris où la Loire s'étend D'un cours tranquille et d'un flot inconstant.

Sur des bateaux et des planches usées Un pont joignait les rives opposées; Une chapelle était au bout du pont. C'était dimanche. Un ermite à sandale Fait résonner sa voix sacerdotale : Il dit la messe : un enfant la répond. Charle et les siens ont eu soin de l'entendre. Dès le matin, au château de Cutendre; Mais Dorothée en entendait toujours Deux pour le moins, depuis qu'à son secours Le juste ciel, vengeur de l'innocence, Du grand bătard employa la vaillance. Et protégea ses fidèles amours. Elle descend, se retrousse, entre vite, Signe sa face en trois jets d'eau bénite, Plie humblement l'un et l'autre genou .

Joint les deux mains, et baisse son beau cou. Le bon ermite, en se tournant vers elle Tout ébloui, ne se connaissaut plus, Au lieu de dire un Fratres, oremus, Roulant les yeux, dit: \*Fratres, qu'elle est belle! •

Chandos entra dans la même chapelle Par passe-temps, beaucoup plus que par zèle. La tête haute, il salue en passant Cette beauté dévote à La Trimouille . Passe, repasse, et toujours en sifflant; Mais derrière elle enfin il s'agenouille, Sans un seul mot de pater ou d'ave. D'un cœur contrit au Seigneur élevé. D'un air charmont, la tendre Dorothée. Se prosternait, par la grace exeitée, Front contre terre et derrière levé : Son court jupon, retroussé par mégarde, Offrait aux yeux de Chandos qui regarde. A découvert, deux jambes dont l'Amour A dessiné la forme et le contour : Jambes d'ivoire, et telles que Diane En laissa voir au chasseur Actéon. Chandos alors fesant peu l'oraison. Sentit au cœur un desir très profane. Sans nul respect pour un lieu si divin, Il va glissant une insolente main Sous le jupon qui couvre un blane satin. Je ne veux point, par un crayon cynique Effarouchant l'esprit sage et pudique De mes lecteurs, étaler à leurs veux Du grand Chandos l'effort audacieux. Mais La Trimouille avant vu disparaître

Le tendre objet dont l'Amour le fit maltre, Vers la chapelle il adresse ses pas. Jusqu'où l'Amour ne nous conduit-il pas? La Trimouille entre au moment où le prêtre Se retournait, où l'insolent Chandos Était tout près du plus charmant des dos, Où Dorothée, effrayée, éperdue, Poussait des cris qui vout fendre la nue. Je voudrais voir nos bons peintres nouveaux. Sur cette affaire exercant leurs pinceaux, Peindre à plaisir sur ces quatre visages L'étonnement des quatre personnages. Le Poitevio criait à haute voix : . Oses-tu bien, chevalier discourtois, Anglais sans frein , profanateur impie , Jusqu'eu ees lieux porter ton infamie? . D'un ton railleur où règne un air hautain, Se rajustant, et regagnant la porte, Le fier Chandos lui dit : « Que vous importe? De cette église étes-yous sacristain? » . Je suis bien plus, dit le Français fidèle, Je suis l'amant aimé de cette belle ; Ma coutume est de venger hautement. Son teudre honneur, attaqué trop souvent, .

a Comus, dieu des festins. b Rostierel, promoces rostbif; c'est le mets favori des Angials : c'es le que nous appetons un aloyau. Les puddings sont des pittiseries; il y a des plum-puddings, des bread-puddings, et plusieurs autres sortes de puddings « Notandi sunt tibi mores.

 Vous pourriez bien risquer iei le vôtre, Lui dit l'Anglais: nous savons l'un et l'autre Notre portée; et Jean Chandos peut bien Lorgner un dos, mais non montrer le sien.

Le beur Français, et le Breton qui railie, Font préparer leurs scheraux de bataille. Chaeun reçoit des mains d'un ecuyer So longue lance tou rond bouelier, Se met en selle, et, d'une course fitere, Se met en selle, et, d'une course fitere, De Doroubée et les cris et les pleurs Narréalent point l'un et l'autre adversaire. Son tendre amant lui eriait : Beaute chère, Je cours pour vous, je vous venge, ou je meurs. « les troupait : au raiver et a lance

Brillaient en vain pour l'Amour et la France. Après avoir en deux endroits pereé De Jean Chandos le haubert fracassé, Prét à ssisir une victoire sûre. Son cheval tombe, et, sur lui renversé. D'un coup de pied sur son casque faussé. Lui fait au front une large biessure. Le sang vermeil coule sur la verdure. L'ermite accourt; il croit qu'il va passer. Crie in manus, et le veut confesser. Ah! Dorothée! ah! douleur inouïe! Auprès de lui, sans mouvement, sans vie. Ton désespoir ne pouvait s'exhaler : Mais que dis-tu lorsque tu pus parler! . Mon eher amant , c'est donc mol qui te tue l De tous tes pas la compagne assidue Ne devait pas un moment s'écarter ; Mon malheur vient d'avoir pu te quitter. Cette chapelle est ee qui m'a perdue; Et j'si trahi La Trimouille et l'Amour. Pour assister à deux messes par jour! . Ainsi parlait sa tendre ausnte en larmes

Chandos risit du succès de ses armes :

Mon bear Francia, in fleur des chevaliers,
Et vous aussi, dévote Dorothée,
Couple amoureux, soyez mes prisonniers;
De nos combats c'est la loi respectée.
Pies un moment Agoles em on pouvolr,
Pius i phattis sons mol votre Pucelle:
le l'avouren; ig fis mal mon devoir.
Pien ai rougi; mais avec vous, la belle,
Le Poiterin, Droothée, et l'ermite,
Le La Trimonilleen dirs son svis.

Le Poiterin, Droothée, et l'ermite,

Tremblaient tous trois à ce propos affreux; Ainsi qu'on voit au fond des antres ereux Une bergère éplorée, interdite, Et son troupeau que la crainte a glacé, Et son beau chien per un loup terrassé.

Le juste ciel, tardif en sa vengeance, Ne souffrit pas eet excès d'insolence. De Jean Chandos les péchés redoublés, Filles, garcons, tant de fois violés, Impiété, blasphème, impénitence, Tout en son temps fut mis dans la belance, Et fut pesé par l'ange de la mort. Le grand Dunois savit de l'autre bord Vo le combit et la découveme Le Jarrimo Unit une femme éperdue Qu'il et tensit languissant dans ses bras, L'emels suprés qui marmotte tout bas, Et Jean Chandon qui pris d'eux caracole : Ace solytest il gaige, il court, il voile Ace solytest il gaige, il court, il voile.

C'était slors l'usage en Albion Qu'on appelât les choses par leur nom. Déjà , du pont franchissant la barrière , Vers le vainquent Il s'était avancé. « Fils de putain » nettement proponcé ». Frappe su tympan de son oreille altière. « Oui , je le suis , dit-il d'une voix fière : Tel fut Aleide et le divin Bacehus ». L'heureux Persée et le grand Romulus. Qui des brigands ont délivre la terre. C'est en leur nom que j'en vais faire autant. Vs., souviens-tol que d'un bâtard normand Le bras vainqueur a soumis l'Angleterre c. O vous, bâtards du maître du tonnerre. Guidez ma lance et conduisez mes coups! L'honneur le veut : vengez-moi vengez-vous. Cette prière était peu convenable: Mais le béros saysit très hien le Fable : Pour lul la Bible eut des charmes moins doux. Il dit, et part. La molette dorée Des éperons armés de courtes dents De son coursier pique les nobles flancs. Le premier coup de sa lance acérée Fend de Chandos l'armure dianrée. Et fait tomber une part du collet Dont l'acier joint le casque au corselet.

Le brave Anglais porte un coup effroyable; Du bouclies I notte impoéntrable. Reçoit le fer, qui a'écarte en gliasant. Les doux gueriers se joignent en passant; Leur force augmente ainsi que leur colère: Chaeun saisit ton robuste adversaire. Les deux coursiers, sous eux se dérobants, Debarrassés de leurs fardeaux brillants, S'en ront en pais errer dans les campagnes. Tels que l'on voit dans d'affreut tremblements Deux gros rochers, détachés des montagnes, Avez grand bruit l'un sur l'autre roulants :

a Il c'était en effet.

b Aicide, Bacchus, Persée, fils de Jupiter; Romulus, de Mars, etc. e Guillaune-le-Conquérant, bitard d'un duc de Normandie, fils de putalu, comme le remarque judicieusement l'auteur, d'apres milord Chesterfels.

Ains tombient es deux fiere combitatina; Perapant in terre et une deux se serrants. Du choc bruyant les échos retentissent, Luir es embeut, les nymphes en gemissent. Ainsi quand Mars, suivi par la Terreur, Du baut des cleux descendais pour déchage Les habitants de sirve du Scamandre, Et quand Pallas animait contre hu Cent vois lignée dont elle chil Pappel, Les parties de l'extra de l'experiment de l'extra de l'extra de l'experiment de l'extra de l

A vec fureur nos guerriers se relèvent, Tirent leur sabre et sous cent conps divers Rompent l'acier dont tous deux sont couverts. Déià le sang, coulant de leurs blessures. D'un rouge noir avait teint leurs armures. Les spectateurs, en foule se pressants, Fesaient un eercle autour des combattants, Le cou tendu. l'œil fixe, sans haleine. N'osant parler, et remnant à peine. On en vaut mieux quand on est regardé: · L'œil du public est aiguillon de gloire. Les champions n'avaient que préludé A ce combat d'éternelle mémoire. Achille, Hector, et tous les demi-dieux, Les grenadiers bien plus terribles qu'eux, Et les lions beaucoup plus redoutables, Sont moins cruels, moins fiers, moins implacables, Moins achaenés. Enfin l'heureux hitard. Se ranimant, joignant la force à l'art, Saisit le bras de l'Anglais qui s'égare, Fait d'un revers voler son fer barbare. Puis d'une iambe avancée à propos Sur l'herbe ronge étend le grand Chandos; Mais en tombant son ennemi l'entraine. Couverts de poudre ils roulent dans l'arène, L'Anglais dessons et le Français dessus. Le doux vainqueur, dont les nobles vertus Guident le cœur quand son sort est prospère, De son genou pressant son adversaire : « Rends-toi, dit-il, »- « Oui, dit Chandos, attends; Tiens, c'est ainsi, Dunois, que je me rends. »

De son genou pressan son aversaries. Rends-toi, dit Chandos, atter Tiens, c'est ainsi, Dunois, que je me rends. Triant alors, pour ressource dernière, Un stylet contr, il étend en arrière Son bras nerreux, le ramène en jurant, Et frappe an cou son vainqueur bienfessut: Mais une maille en cet endroit entière

Fit émousser la pointe meurtrière.

Meurs, scéirat 1 \* Zt., sans plus discouris, I vous lui plongs, vexpe us de serupule, Son fer sangiant devers la clavicule. Chandon mourant, se debatunt en vain, Diasti encor tout bas 1: Pils de putain 1 - Son cour allier, luidumia, sanguimire, Jouques au bout gerda son caractère. Ser gest, nor fout, plant d'une somber horreu. Son geste encor, managient son visiqueur. Des geste encor, managient son visiqueur. Dans les oufers all lavret le fabble. Ainst fain comme il avait veto. Cette d'an Augisis, par un Ermois valore.

Le beau Dunois ne prit point sa dépouille : Il dédaignait ces usages honteux, Trop établis chez les Grecs trop fameux. Tout occupé de son cher La Trimonille, Il le ramène, et deux fois son secours De Dorothée ainsi sauva les jours. Dans le chemin elle soutient encore Son tendre amant, qui, de ses mains pressé, Semble revivre, et n'être plus blessé Que de l'éclat de ces yeux qu'il adore ; Il les regarde et reprend sa vigueur. Sa belle amante, an sein de la douleur, Sentit alors le doux plaisir renaître : Les agréments d'un sourire enchanteur Parmi ses pleurs commencaient à paraître : Ainsi qu'on voit un nuage éclairé Des doux rayons d'un soleil tempéré. Le roi gaulois, sa maltresse charmante,

L'illustre Jeanne, embrassent tour à tour L'heureux Dunois, dont la main tromphante Avait vengé son pays et l'Amour. On admirait surtout sa modestie Dans son maintien, dans chaque repartie. Il est alié, mais il est beau pourtant, D'être modeste alors que l'on est grand. Jeanne étouffait un eue de aloussie.

Son occur tout has se plaignait du destin.
Il lui fâchait que sa pucelle main
Du méeréant n'eût pas tranché la vie :
Se souvenant toujours du double affront
Qui vers Cutendre a fait rougir son front,
Quand, par Chandos au combat provoquée,
Elle se via datute et manquée.

\*\*\*\*\*\*

## CHANT OUINZIÈME.

#### ARGUMENT.

Grand repas à l'hôtel-de-ville d'Orléans, suivi d'un assant général. Charles ettaque les Anglais. Ce qui arrive à la belle Agnés et à ses compagnons de voyage.

Censeurs malins, je vous méprise tous, Car je conpais mes défauts mieux que vous. J'aurais voulu, dans cette belle histoire, Écrite en or au temple de Mémoire. Ne présenter que des faits éclatants, Et couronner mon roi dans Orléans Par la Pucelle, et l'Amour, et la Gloire. Il est bien dur d'avoir perdu mon temps A vous parler de Cutendre et d'un page, De Grisbourdon, de sa Inbrique rage. D'un muletier, et de tant d'accidents Qui font grand tort au fil de mon ouvrage.

Mais vous savez que ces événements Furent écrits par Trithême le sage a : Je le copie, et n'ai rien inventé. Dans ces détails si mon lecteur s'enfonce, Si quelquefois sa dure gravité Juge mon sage avec sévérité. A certains traits si le soureil lui fronce, Il peut, s'il veut, passer sa pierre ponce b Sur la moitié de ce livre enchanté: Mais qu'il respecte au moins la vérité. O vérité! vierge pure et sacrée!

Quand seras-tu dignement révérée? Divinité qui seule nous instruis. Pourquoi mets-tu ton palais dans un puits? Du fond du puits quand seras-tu tirée? Quand verrons-nous nos doctes écrivaius. Exempts de fiel, libres de flatterie. Fidèlement nous apprendre la vie, Les grands exploits de nos beaux paladins? Oh! qu'Arioste étala de prudence, Quand il cita l'archevêque Turpin el Ce témoignage à son livre divin De tout lecteur attire la crovance.

Tout inquiet encor de son destin.

» Nous evons déjà remarqué que l'abbé Trithème n'a jamais rien dit de la Pucelle et de la belle Agole; c'est par pure modestie que l'auteur de ce poème aitribue à un autre tout le write de ce poème moral.

3 Dil-on pierre ponce ou de ponce ? c'esi une grande que

c L'archevêque Turpio, à qui l'on attribue la Fie de Charlemagne et de Roland, était archevêque de Reims sur la fin du buttième siècle : ce livre est d'un moine noumé Turpin, qui

buildine siece : ce uvic en u un monte commun i urpus, qui vivait dans le oquième, et c'est de ce roman que l'Arioste a liré quelques uns de ses contes. Le sage au leur feint lei qu'il a puise son poeme dans l'abbé Trithème.

Vers Orléans Charle était en chemin, Environné de sa troupe dorée. D'armes, d'habits richement décorée. Et demandant à Dunois des conseils, Ainsl que font tous les rois ses pareils, Dans le malheur dociles et traitables. Dans la fortune un peu moins praticables. Charles eroyait qu'Agnès et Bonifoux Suivaient de loin. Plein d'un espoir si doux, L'amant royal souvent tourne la tête Pour voir Agnès, et regarde, et s'arrête; Et quand Dunois, préparant ses succès, Nomme Orléans, le roi lui nomme Agnès,

L'heureux hatard, dont l'active prudence Ne s'occupalt que du bien de la France, Le jour baissant découvre un petit fort Oue négligeait le bon duc de Bedford. Ce fort touchait à la ville investie : Dunois le prend , le rol s'y fortifie. Des assiégeants c'étaient les magasins. Le dieu sanglant qui donne la vietoire. Le dieu joufflu qui préside aux festins, D'emplir ces lieux se disputait la gloire, L'un de canons, et l'autre de bons vins : Tout l'appareil de la guerre effroyable, Tous les apprêts des plaisirs de la table, Se rencontraient dans ce petit château : Quels vrais succès pour Dunois et Bonneau!

Tout Orléans à ces grandes nouvelles Rendit à Dieu des grâces solennelles. Un Te Deum en faux-bourdon e chanté Devant les chefs de la poble cité : Un long dinar où le juge et le maire, Chanoine, évêque, et guerrier invité, Le verre en main , tombérent tous par terre ; Un fen sur l'eau, dont les brillants éclairs Dans la nuit sombre Illuminent les airs. Les cris du peuple, et le canon qui gronde, Avec fracas annoncèrent au monde Oue le roi Charle à ses suiets rendu. Va retrouver tout ce qu'il a perdu.

Ces chants de gloire et ces bruits d'allégresse Furent suivis par des cris de détresse. On n'entend plus que le nom de Bedfort, Alerte, aux murs, à la brèche, à la mort! L'Anglais usait de ces moments propices Où nos bourgeois, en vidant les flacons, Louzient leur prince, et dansaient aux chansons. Sous une porte on plaça deux saucisses, Non de boudin, non telles que Bonneau En inventa pour un ragoût nouvean; Mais sancissons dont la peudre fatale,

a Le faux-bourdon est un phalo-chapt mesoré. Le serpent du la paroisse doune le tou, el toutes les parties s'accordent comelles peuvent. C'est une musique excellente pour les gens qui n'ont point d'orcitle.

Se dilatant, s'enflant avec éclair Renverse tout . confond la terre et l'air : Machine affreuse, homicide, infernale, Oul contenait dans son ventre de fer Ce fen pétri des mains de Lucifer. Par une mèche artistement posée. En un moment la matière embrasée S'étend, s'élève, et porte à mille pas Bois, gonds, battants, et ferrure en éclats. Le fier Talbot entre et se précipite. Fureur, succès, gloire, amour, tout l'excite, On voit de loin briller aur son armet En or frisé le chiffre de Louvet : Car la Louvet était toujours la dame De ses pensers, et piquait sa grande âme; Il prétendait caresser ses beautés

Sur les débris des murs ensanglantés.

Ce beus Breton, cet enfant de la guerre,
Conduit sous lui les braves d'Angleterre.
Allons, dit-il, généreux conquerants,
Portons partout et le fer et-les flammes,
Burona lev in des poltrons d'O'ribens,
Prenons leur on des poltrons d'O'ribens,
Prenons leur or, baisons toutes leurs femmes,
Jamais Céars, d'on le traitie d'opene de la traitie d'opene
Portialert l'audace et l'honneur dans les fimes,
Ne maris fieurs, d'ons fiers combattaines.

Sur ce terrain que la porte enflammée Convre en sautant d'une épaisse fumée, Est un rempart que La Hire et Poton Ont élevé de pierre et de gazon. Un parapet, garni d'artillerie, Peut repousser la première furie, Des premièrs coups du terrible Bedfort.

Poton, La Hire, y paraissent d'abord. Un peuple entire derrière eux s'evertue; Le canon gronde; et l'horrible mot « Tue - Est répété quant des bouches d'enfer - Sont en silence, et ne troublent plus l'air. Vera le rempart les échelles dresses Portrent déjà cent cohortes pressées; Et le soldat, le pied sur l'échelon, Le fer en main, pouses son compagnon.

Let er en man; pouses un compagnon.
Danse o perin, i proton in La Hire
N'out oubli elur esprit qu'en admire.
N'out oubli elur esprit qu'en admire.
Aven édessa a loui lis out pourvu.
L'huile bouilleute el la poix embrasée,
De larges faux que leur tranchant effort
En lette en le poix en contra de la principa de la faux de la Mort,
Et des mousquets qui lancent les tempêtes
De plomb volant sur les hertonnes tempêtes
Tout en que l'art et la nicessité,
Et la peur même, ont pu mettre en usage,
Et malbure, et l'uttréplitét,
Et la peur même, ont pu mettre en usage,
Ext emplière, alse ejour de carange.

Plus il en tombe, et plus il en revient. De l'hydre affreux les têtes menacantes . Tombant à terre, et toujours renaissantes. N'effrayaient point le fils de Jupiter; Ainsi l'Anglais, dans les feux, sous le fer, Après sa chute eneor plus formidable. Brave en montant le nombre qui l'accable. Tu t'avançais aur ees remparts sanglants . Fier Richemont, digne espoir d'Orléans. Cinq cents bourgeois, gens de cœur et d'élite . En ebancelant marchent sous sa conduite. Enluminés du gros vin qu'ila ont bu ; Sa aève encore animait leur vertn; Et Richemont eriait d'une voix forte : « Pauvres bourgeois, your n'avez plus de porte. Mais vous m'avez, il suffit, combattons. » Il dit, et vole au milieu des Bretons. Déjà Talbot s'était fait un passage Au haut du mur, et déià dans sa rage D'un bras terrible il porte le trépaa. Il fait de l'autre avancer ses soldats. Criant Louret! d'une voix stentorée \* : Louvet l'entend, et s'en tient honorée. Tous les Anglais eriaient aussi Louret! Mais sans savoir ce que Talbot voulait. O sots humains! on sait trop your apprendre A répéter ce qu'on ne peut comprendre. Charle, en son fort tristement retiré, D'autres Anglais par malheur entouré, Ne peut marcher vers la ville attaquée: D'accablement son âme est suffoquée. . Quoi! disait-il, ne pouvoir secourir Mes chers sujets que mon œil voit périr! Ils ont chanté le retour de leur maître; J'allais entrer, et combattre, et peut-être Les délivrer des Anglais inhumains ! Le sort eruel enchaîne ici mes mains. » « Non , lui dit Jeanne , il est temps de paraltre. Venez: mettez, en signalant voa coups, Ces durs Bretuns entre Orléana et vous. Mareliez, mon prince, et vous sauvez la ville. Nous sommes peu; mais vous en valez mille. . Charles lui dit : « Quoi! vous savez flatter ! Je vaux bien peu; mais je vais mériter Et votre estime, et celle de la France.

Que de Bretons bonillis, coupés, pereés, Mourants en foule, et par rangs entassés!

Ainsi qu'on voit sous cent mains diligentes

Mais cet assaut fièrement se maintient;

Choir les épis des moissons jaunissantes.

a Strator était le crieur d'Homère. Il est immortalisé pour ce beau talent, et le mérite bien. b Voltaire a toujours fait le mot orifiamme du genre manculio: Tacadémie au contraine a décidé depuis long-temps-

Et des Anglais. » Il dit, pique, et s'avance.

Devant ses pas l'priflamnie est porté b;

Jeanne et Dunois volent à son côté. Il est suivi de ses gens d'ordonnance; Et l'on entend à travers mille eris : « Vivent le roi, Montjole, et saint Denys! »

Charles , Dunois , et la Barroise altière
Sur les Bretons s'élancent par-derrière :
Tels que , des monts qui tiennent dans leur sein
Les réservoirs du Danube et du Rbin,
L'aigle superbe, aux ailes étendures,
Aux yeux perçants', aux boit griffes pointues,
Planant dans l'air, tombe sur des faucons
Oui s'acharnaient sur le cou des hérons.

Ce fut alors que l'audace anglicane, Sembable auf nu l'neclume batu, Qui de au trempe augmente la vettu, Repossas bien la valure gallicane. Les vogez-vous ces enfants d'Albion, Et ces soldats des fils de Cloridon Fiers, enl'ummés, de sang insatiables, les out voie comme un vent dans les airs. Des qu'ils sont joints, jis sont inchremiables, Comme nu rocher un vent dans les airs. Pel contre piel, aigrette count s'aigrette, per le contre piel, aigrette countre aigrette, per la pranchi Dies, 'Un sur l'autre on se jette; Et l'un sur l'autre ou voit tomber les morts. Obl eure ne voite-je en grands vers magnifues

Earle as long tand de faits thereignest Bondres such a led roint de conter Tous les exploits, toutes les avecturers. De les extender et de les repéters. De suppaster les coupts et les biessuress, Et di jouter sus grands combatts éflector De grands combatts, et des combats encor : Cert là man doute un affr moyen de plus de l'est di jouter sus grands combatts d'éctor De grands combatts, et des combats encor : Cert là tans doute un affr moyen de plus de l'est de la combat encor : D'autres dangers, dont na destin cruel Greonvenait la belle Agrès Sorel, Quand son amant s'avançuit vers la gloire.

Daus le chemin, sur les rives de Lotre, Elle cutrellent le père Bonifoux, Qui, toujours sage, insinuant, et doux, Qui, toujours sage, insinuant, et doux, Divertissante, et eans réflexions Sous l'agrément déginent ses leçons. A quélques pas, La Trimouille et a delma S'entretensient de luer fâcle filamme, Et du dessein de vivre ensemble na jour Jouan leur châteux, jout entires à l'amour. Tond sous leurs picels un tupis de verdure, Volours uni, «mobble au pré finouve." Où s'exercait la rapide Atalante. Sur le duvet de ceste herbe naissante, Agnès approche et chemine avec eux. Le confesseur suivit la belle errante. Tous quatre allaient, tenant de beaux discours De piété, de combats, et d'amours, Sur les Auglais, sur le diable on raisonne. En raisonnant on ne vit plus personne. Chaeun fondait doucement, doucement, Homme et cheval, sous le terrain mouvant. D'abord les pieds, puis le corps, puis la tête, Tout disparut, ainsi qu'à cette fête Qu'en un palais d'un auteur cardinal Trois fois au moins par semaine on apprête, A l'opéra, souvent joué si mal, Plus d'un lièros à nos regards échappe, Et dans l'enfer descend par une trappe. Monrose vit du rivage prochain

De venir rendre à l'objet qu'il observe Tout le respect que son âme conserve, il passe un pont; mais il devient perclus, Quand la voyant son ceil ne la vit plus. Froid comme marbre, et blême comme gypse il veut marcher, mais lui-même il a écipse. Paul Tirronel, qui de loin l'apercut,

La belle Agnès, et fut tenté soudain

A son accours à grand galog courul.
En arrivant un la place funeste,
Paul Tirconal y fined avec le reste.
Brail Tirconal y fined avec le reste.
Brail tanchest tous dans un grand souterrain.
Qui conduissi aux portes d'un parella
rid que n'e neu L'ouis le quatorizines.
Aried d'un roi qu'on méprine et qu'on aime \*;
Et la jurilin conduissi au childresu.
Digne en tout term de es jurilin si beau.
Critishi... (uno cours d'e me di mot doupire)
CRISIA... (uno cours d'e me di mot doupire)
CRISIA... (uno cours d'e me de l'un de l'un parella de l'u

<sup>1</sup> Voltaire, dont la tranquillité fut si gravement menaole, par la publication mai reillante de pointe de le Pucelle, était dans la nécessité d'en désarvour fout ce qui pouvait le comprometire; et le vers auquel se rapporte crite note étail de ca nombre. Aussi ne doit-on pas s'éloncer qu'il sit écarté des étitions avoaies par leil l'éplande dont ce vers fait partie.

....

que ce moi appartient au genre fiminin; mais cette autorité n'était pas sans doute d'un grand poids auprès de Voltaire, qui disait à l'un de ses amis : « le vous remercie d'écrire » toujours français par a, car l'academie l'écris par e. »

### CHANT SEIZIÈME.

#### \_\_\_

ARGUMENT.

Comment saint Pierre apaisa saint George et saint Benya, et comment il promit uo bena prix a celui dea deux qui lui apporterait la meilleure ode. Merd de la belle Rosamore.

Palais des cieux, ourraz-rous à ma voix, Êtres brillants aux six ailes légéres, Deux complantés, dont les mains mutaliares. Font su destant des étérables des la constitución des participas des des des des constitucións de la constitución des destantes des constitucións de la constitución de la con

Cette prière est de l'abbé Trithème a, Non pas de moi ; car mon œil effronté Ne peut percer jusqu'à la cour suprême ; Je n'aurais pas tant de témérité.

Le dur saint George et Denys notre apûtre Etalent au ciel enfermés l'un et l'autre; Et vojaent tout; mais lis ne pouvaient pas Prêter leurs mains aux terrestres eombats; lis cabalaient : e'est tout ce qu'on peut faire Et ce qu'on fait quand on est à la cour. George et Denys s'adressent tour à tour Dans l'emprée au bon monsieur saint Pierre.

Ce grand portier, dont le pape est vicaire, Dans ses filets enveloppant le sort, Sous ses deux clefs tient la vie et la mort. Pierre leur dit : « Yous avez pu connaître. Mes chers amis, quel affront je recus Quand je remis une oreille à Malehus. Je me souviens de l'ordre de mon maître: Il fit rentrer mon fer dans son fourreau b : Il m'a privé du droit brillant des armes : Mais i'imagine un moyen tout nouveau Pour décider de vos grandes alarmes. « Vous, saint Denys, prenez dans ce canton Les plus grands saints qu'ait vus naître la France; Vous, monsieur George, allez en diligenee Prendre les saints de l'île d'Albion. Que chaque troupe en ce moment compose Un hymne en vers, non pas une ode en prose e.

a Pasore que je ne Pal point los dans Tribiènes; mais la se peni que je nide pas la tous incourages de resista de homas es peni que je nide pas la tous incourages de resista de homas.

» a Remeister voire époir en son lieu, car qui peradea l'époir en petris par trépér. Les pas faire la porret.

« La Motte-Mondart, poét en pour sec, mais qui a fait d'asser homas chomes, avait malheuremennent fail des odes protes, en 270; perceva couvrélle que re podem défini fait des protes, en 270; perceva couvrélle que re podem défini fait

Hondrat a tort, il faut dans ore hauts lieux Parier toujours le langupe des dieux; Qe'on faxe, din-je, une ode pindarique ôle poère estale mes vertus, Ma primanté, mes druits, mes attributs, Et que le tout soin uits vite n muséque Chez les mortels, il flaut toujours du temps Pour rimille des vers asses méchanis. On va plus vite un séjour de la gloire. Aller, vous dis-je, servere vos talents; La meilleure ode obtiendra lu victoire, Et vous ferce le sort des combattants, »

Ainsi parla, du plus haut de son trône, Auz deux rivaux l'infallible Barjone; Cels fut dit en deux mots tout au plus, Le laconisme est langue des clus. En un elin d'œil, les deux rivaux célestes, Pour terminer leurs querelles funestes, Vont assembler les saints de leur pays Oui sur la terre ont été beaux esprits.

Le bon patron qu'on révère à Paris Fit aussitôt seoir à sa table ronde Saint Fortunat, peu connu dans le monde . Et qui passait pour l'anteur du Panne : Et saint Prosper, d'épithètes chargé b, Quoique un peu dur et qu'un peu janséniste. Il mit aussi Grégoire dans sa liste, Le grand Grégoire, évêque tourangeau e, Cher au pays qui vit naître Bonnean; Et saint Bernard fameux par l'antithèse 4, Qui dans son temps n'avait pas son pareil; Et d'autres saints pour servir de conseil; Sans prendre avis, il est rare qu'on plaise. George, en voyant tous ces soins de Denys, Le regardait d'un dédaigneux souris; Il avisa dans le saeré pourpris Un saint Austin, prêcheur de l'Angleterre e, Puis en ees mots il lul dit son avis : « Bon homme Austin, je suis né pour le guerre,

Non pour les vers, dont je fais peu de eas; Je sais brandir mon large cimeterre, Pourfendre un buste, et casser tête et bras;

a Fortanat, évique de Poitiers, poéte. Il o'est pas l'auteus du Pause tinque qo'oo lui altribue. b Saint Prosper, auteur d'oo poisse fort see sur la grâce, au cinquieme siècle. e Grégoire de Tours, le premier qui écrivit une Histoire de

France; notice pièces de miscrès.

d'Statal Bornardi, Scorrigimon, a ên 1001, moltre de Cilessus, poin sibbé de Clairvaux; il entre dans touter les alfoites politiques de son lemps, e dat toute qu'il cerit. Il des ne soit par qu'il ait find biscrès, piece a restate qu'il cerit. Il de ne soit par qu'il at find biscrès, piece et rais qu'il et laig grand annaires de crite figure. Il dit d'Abdrés ! - Leonem Invasinus, incidiques in d'accordan. - Sa mère, déant grante de lui, nomes qu'il ès accordant d'un chier bisanc qu'en la piece di gen son dis serit molte, « I debreill coutre et montanne les fondages de la grantait de Casterbery, ou Kreitheury. Tu sais rimer : travaille, versifie, Soutiens en vers l'honneur de la patrie. Un seul Aoglais, dans les champs de la mort, De trois Français triomphe sans effort. Nous avons vu devers la Normandie. Dans le Haut-Maine, en Guienne, en Picardie, Ces beaux messieurs aisément mis à bas: Si pour frapper nous avons meilleurs bras, Crois, en fait d'hymne, et d'ode, et d'œuvre telle, Ouand Il s'agit de penser, de rimer, Oue nous avoos non moins bonne cervelle. Travaille, Austin, cours en vers t'escrimer : Je veux que Londre ait à jamais l'emnire Dans les deux arts de bien faire et bien dire. Denys ameute un tas de rimailleurs Qui tous ensemble oot très peu de génie; Travaille seul : tu sais tes vieux auteurs; Courage! allons, prends ta harpe bénie, Et moque-toi de son académie. »

Le bon Austin, de cet emploi chargé, Le remercie en auture protégé, Desys et lui, dans un réduit commode, Vont se taipt, et chaeua fit son ode. Quand tout fut fait, les bribants séraphins. Les gros joufflus, létes de chérolhaiss, Près de Barjone en deux ranga se perchèrent; Au-dessoud «feu les nages se inchérent; Et tous les saints, soigneux de s'arranger, Sur des grades assirent pour juger.

Austin commence : il chantait les prodiges Qui de l'Égypte endurcirent les cœurs ; Ce grand Moise, et ses imitateurs Oui l'égalaient dans ses divins prestiges : Les flots du Nil, jadis si bienfesants, D'un sang affreux dans leur course écumants : Du noir limon les venimeux reptiles Changés en verge, et la verge en serpents; Le jour en nuit ; les déserts et les villes , De moucherons, de vermine couverts: La rogne aux os, la foudre dans les airs; Les premiers nés d'une race rebelle Tous égorgés par l'ange du Seigneur; L'Egypte en deuil, et le peuple fidèle De ses patrons emportant la vaisselle », Et par le vol méritant son bonheur; Ce peuple errant pendant quarante années; Vingt mille Juifs égorges pour un veau b; Vingt mille encore envoyés au tombeau Pour avoir eu des amours fortunéese : Et puis Aod, ce Ravaillac hébreu 4.

 Les Juifs empruntèrent, comme on sait, les vases des Egyptiens, et s'enfoirent.
 Les lévites, qui égorgèrent vingt mille de leures feères.
 C Phinése, qui fit managerer vinet-empire mille de ure frèAssassinant son multre au nom de Dieu ;
El Samuel, qui d'une main drine
Prend sur l'autei un coutreu de cuaine.
El brevennent net Ange en lacsiès.
Car cu A, augé dait fincironneis;
Car cu A, augé dait fincironneis;
Spurrement de no corps fit folie;
Le bon Basa qui massacra Nadad v;
El bon Basa qui massacra Nadad v;
El bon Sasa qui massacra Nadad v;
Flor d'aviori pas égorgé Benhadad;
Le rol loss maeruri par Jozabd v,
Flid d'Artodad; vi la reise Atballe
Si metchamacra funte a mort par Joad v,
Si metchamacra funte a mort par Joad v.

Si méchamment mise à mort par Joad! Longuette fut la triste litanie: Ces beaux récits étaient entrelacés De ces grands traits si eliers aux temps passés, On y voyait le soleil se dissoudre, La mer fuyant, la lune mise en poudre, Le monde eo feu qui toujours tressaillait : Dieu qui cent fois eo fureur s'éveillait : Des flots de sang, des tombeaux, des ruines; Et cependant pres des eaux argentines Le lait coulait sous de verts oliviers: Les monts sautaient tout comme des béliers. Et les béliers tout comme des collines. Le bon Austin célébrait le Seigneur. Qui menacait le Chaldéen vainqueur. Et qui laissait son peuple en esclavage: Mais des lions brisant toujours les dents, Sous ses deux pieds écrasant les serpents, Parlant au Nil, et suspendant la rage Des basilies 8 et des léviathans h. Austro finit. Sa plndarique ivresse Fit élever parmi les bienheureux Un bruit coofus, un murmure douteux. Qui n'était pas en faveur de la pièce. Denys se lève; et, baissaot ses doux yeux. Puis les levant avec un air modeste,

a Samuel coupa en morceoux le roi Agag, que Saúl avait mis rançon.

à rançon,

b Judith, assez conme,

c Busa, roi d'Israël, assassina Nadad ou Nadab, et lui sue-

ords. Of a final based on the property of the penhadad, not syries, common Soils or as well or under de gase, of that led pour a role particular common Soils of the penhadad ords. The proport had demander has view. Still view propositil, and had been pointed, it is "sell plant que mon frires. So'llet réponde, qui benniemente particular, est d'une mattre de touchaste et aublime, sattires sur Ashabi la colore de ciel, et surfout ords des professions propositions and proposition of long, association par footbade.

e Joas , assassiné par Jorahad. I Allusion à l'épigramme de Racine :

Il salua l'auditoire céleste.

Je pleure, hélas! pour ce pauvre Holopherse, Si méclamment mis à mort par Judith,

r Basilic, animal fort fameux, male qui n'exista jamais, b Leviathan, autre animal fort célèbre. Les uns disent que c'est la baleine; les autres, le crocodile.

e Phiose, qui fit massacrer vingt must us refile de ses frères, parce qu'un d'eux couchait avec une Madianite.
d Aod, ou Eùd, ansassina le roi Églou, meis de la mein gauche.

Parut surpris de leurs traits radieux; Et finement sa pudeur semblait dire : • Encouragez celui qui vous admire. • Il salua trois fois très hamblement Les conscillers, le premier président; Puis II ebanta d'une voix douce et tentre. Cet hymne adroit que vous allez entendre :

. O Pierre! ô Pierre! ô toi sur qui Jésus Daigna fonder son église immortelle, Portier des cieux, pasteur de tout fidèle, Maltre des rois à tes pieds confondus, Docteur divin , prêtre saint , tendre père, Auguste appui de nos rois très chrétiens. Étenda sur eux ta faveur salutaire: Leurs droits sont purs, et ses droits sont les tiens. Le pape à Rome est maître des couronnes. Aucun n'en doute : et si ton lieutenant A qui lui plaît fait ce petit présent. C'est en ton nom, car e'est toi qui les donnes. Hélas! hélas! nos gens de parlement Ont banni Charle; ils ont Impudemment Mis sur le trône une race étrangère ; On ôte au fils l'héritage du père. Divin nortier, oppose tes bienfalta A cette sudace, à dix ans de misère; Rends-nous les elefs de ls cour du palais. »

C'est sur ce ton que saint Denys prélude; Puis il s'arrête : il ils troc étude Du coin de l'œil dans les yeux de Céphas, En affectant an secret embarras. Céphas content fit voir sur son visage De l'amour-propre un secret témoignage, Et rassurant les esprits interdits Du chantre habile, il dit dans son langage :

Cela va hien; continuez, Denys. 
 L'humble Denys repart avec prudence :
 Mon adversaire a pu charmer les cieux; Il a chanté le Dieu de la vengeance,
Je vais bénir le Dieu de la clémence :

Hair est bon , mais aimer vaut bien mieux. . Denvs alors d'une voix assnrée En vers heureux chanta le bon berger Qui va cherchant sa brebis égarée, Et sur son dos se plait à la charger; Le bon fermier dont le main libérale Daigne paver l'onvrier négligent Oui vient trop tard, afin que diligent Il vienne ouvrer des l'aube matinale; Le bon patron qui, n'avant que cing pains Et trois poissons, nourrit cinq mille humains; Le bon prophète, encor plus doux qu'austère, Qui donne grâce à la femme adultère, A Magdeleine, et permel que ses pieds Soient gentiment par la helle essuyés. Par Magdeleine Agnès est figurée. Denys a pris ce délicat détour;

Il réussi : la grand'chambre éthérée Sentile lerits ; epardonan l'amour. Du deux Denys l'ode fut bien reque ; Elle out le pris, elle eut toutes les vois. Du saint Anglais l'audose fint déçue; Austin rougit, il fuit en Lupinois : Chacune nit, le parroli s'e bue. Tel fut bué dans les murs de Paris Un pédant sec, à face de theraite ; Vi délateur, incolhen hypocrite. Quand il ous dans ses phraces vulgaires.

Pierre à Denys donna deux beaux agnus; Denys les baise, et soudain l'on ordonne, Par un arrêt signé de douze étus, Qu'en ce grand jour les Anglais soient vaincus Par les Francais et par Charle en personne.

En ce moment la barroise amazone Vit dans les sirs, dans un nuage épais, De son grison la figure et les traits : Comme un soleil, dont souvent un nuage Reçoit l'empreinte et réfléchit l'image. Elle cria : . Ce jour est glorieux ; Tout est pour nous , mon ane est dans les cienx. . Bedfort, surpris de ce prodige horrible, Délà s'arrête et n'est plus invincible. Il lit au ciel, d'nn regard consterné, Oue de saint George il est abandonné. L'Anglaia surpris, croyent voir une armée, Descend soudain de la ville alarmée; Tous les bourgeois, devenus valenreux. Les voyant fuir, descendent après eux. Charle plus loin, entouré de carnage, Jusqn'à leur camp se fait un beau passage. Les assiégeants, à leur tour assiégés, En tête, en queue, assaillis, égorgés, Tombent en foule au bord de leurs tranchées, D'armes, de morts, et de mourants jonchées. C'est en ces lieux, c'est dans ce champ mortel

Que tu venais exercer ta vaillance, O dur Anglais, ô Christophe Arondel I Ton maintien sec, ta froide indifférence, Donnaient du prix à ton courage altier. Sans dire un mot ce sourcilleux guerrier Examinait comme on se bat en France : Et l'on eut dit , à son air d'importance , Qu'il était là pour se désennuyer. Sa Rosamore, à ses pas attachée, Est comme lui de fer euharnachée, Tel qu'un beau page on qu'un jeune écuyer : Son casque est d'or, sa cuirasse est d'acier; D'un perroquet la plume panachée Au gré des vents ombrage son cimier. Car dès ce jour où son hras meurtrier A dans son lit décollé Martinguerre,

Elle se plaît tout-à-fait à la guerre. On croirait voir la superbe Pallas Quittant l'aiguille et marchant aux combats, Ou Bradamante, ou bien Jeanne elle-même. Elle parlait au vovageur qu'elle aime . Et lui montrait les plus grands sentiments, Lorsou'un démon trop funeste aux amants. Pour leur malheur, vers Arondel attire Le dur Poton et le jeune La Hire, Et Riehemont qui n'a pitié de rien Poton , voyant le grave et fier maintien De notre Anglais, tout indigné s'élance Sur le causeur et d'un grand coup de lance, Oui par le flanc sort au milieu du dos. D'un sang trop froid lui fait verser des flots : Il tombe et meurt : et la lance cassée Roule avec lui dans son corps enfoncée.

A ce spectacle, à ce moment affreux, On ne vit point la belle Rosamore Se renverser sur l'amant qu'elle adore, Ni s'arracher l'or de sea blonds cheveux. Ni remplir l'air de ses cris douloureux, Ni s'emporter contre la Providence : Point de soupirs : elle cria . « Vengeanee! » Et dans l'instant que Poton se baissait En ramassant son fer qui se cassait, Ce bras tout nu, ce bras dont la puissance Avait d'un coup séparé dans un lit Un chef grison du cou d'un vieux bandit. Tranche à Poton la main trop redoutable. Cette main droite à ses yeux si conpable. Les nerfs cachés sous la peau des cinq doigts Les font mouvoir pour la dernière fois; Poton depuis ne sut jamais écrire.

Mais dans l'instant le brave et beau La Hire Porte au guerrier, du grand Poton vainqueur, Un coup mortel qui lui perce le cœur. Son casque d'or que sa chute detache, Découvre un sein de roses et de lis: Son front charmant n'a plus rien qui le cache; Ses longs cheveux tombent sur ses habits; Ses grands youx bleus dans la mort endormis Tout laisse voir une femme adorable , Et montre un corps formé pour les plaiaira. Le bean La Hire en pousse des soupirs, Répand des pleurs ; et d'un ton lameutable S'ecrie : « O ciel ! je suis un meurtrier, Un bousard noir plutôt qu'un chevalier; Mon cœur, mon bras, mon épée est infâme : Est-il permis de tuer une dante? » Mais Richemont, toujours mauvais plaisant Et toujours dur lui dit : « Mon cher La Hire, Va , tes remords ont sur toi trop d'empire ; C'est une Anglaise, et le mai n'est pas grand; Elle n'est pas pucelle comme Jeanne. Tandis qu'il tient un discours si profane,

D'un coup de flèche il se sentit blessé : Et devenu plus fier, plus courroucé, Il rend cent coups à la troupe bretonne, Oui comme un flot le presse et l'environne. La Hire et lui, nobles, bourgeois, soldats, Portent partout les efforts de leurs bras : On tue, on tombe, on poursuit, on recule, De corps sanglants un monceau s'accumule; Et des mourants l'Anglais fait un rempart. Dans cette horrible et sanglante mélée

Le roi disait à Dunois : « Cher bâtard ,

Dia-mol, de grâce, où donc est-elle allée? » . Oui? . dit Dunois. Le bon roi lui repart : « Ne sais-tu pas ce qu'elle est devenue ? » - - Qui donc? - - - Hélas! elle était disparue Hier au soir, avant qu'un heureux sort Nous eût conduits au château de Bedfort; Et dans la place on est entré sans elle. « . Nous la trouverons bien, » dit la Pucelle. · Ciel I dit le roi, qu'elle me soit fidèle! Gardez-la-moi. » Pendant ce beau discours, Il avançait et combattait toujours.

Bientôt la nuit, couvrant notre hémisphère, L'enveloppa d'un noir et long manteau. Et mit un terme à ce cours tout nouveau Des beaux exploits que Charle eut voulu faire.

Comme il sortait de cette grande affaire, Il entendit qu'on avait le matin Vu eheminer vers la forêt voisine Quelquea tendrons du genre féminin: Une surtout, à la taille divine. Aux granda veux bleus, au minois enfantin, Au souris tendre, à la peau de satin, Que sermonnait un bon dominicain. Des écuyers brillants , à mines fières , Des chevaliera, sur leurs coursiers fringants, Couverts d'aeier, et d'or, et de rubans, Accompagnaient les belles cavalières, La troupe errante avait porté ses pas Vers un palais qu'on ne connaissait pas, Et que jamaia, avant cette aventure, On n'avait vu dans ces lieux écartés : Rien n'égalait sa bizarre structure.

Le roi, surpris de tant de nouveautés, Dit à Bonneau : « Qui m'aime doit me suivre ; Demain matin le veux au point du jour Revoir l'objet de mon fidèle amour. Reprendre Agnès, ou bien cesser de vivre. » Il resta peu dans les bras du sommeil; Et quand Phosphore a, au visage vermeil,

a Phosphore ou Fosfore, porte-lumière qui précédait l'Au-rore, faquelle précédait le char du Soleit. Tout était animé, tout était brillant dans l'ancienne mythologie. On ne peut trop en porsis déplorer la perte de ces lemps de gense, rempis de belles fictions toutes allegoriques. Que nous sommes sees el arides en comparaison, nous autres remess de barberes?

Eut précédé les roses de l'Aurore; Quand dans le ciel on attebit encore Les beaux coursiers que conduit le Soleil \*, Le roi, Bonneau, Dunois, et la Pucelle, Allègrement se remirent en selle, Pour découvrir ce superbe palais. Charles dissit : « Voyons d'àbord ma belle; Nous rejoindrons asses tôt les Anglais : Le plus presé, e'est de vivre avec elle. »

\*\*\*\*\*\*

## CHANT DIX-SEPTIÈME.

#### ARGUMENT.

Comment Charles VII, Agnès, Jeanne, Dunois, La Trimonitie, etc., devinrent lous fous; et commeni ils revinrent en leur bon sens par les exorcismes du R. P. Bonifoux, confesseur ordinaire du roi.

Obl que o mode est rempil d'enchanteurs! Je a d'atri ria de senchanteresse. Je s'el piané, l'emps heurent des faiblesses, Je s'el piané, l'emps heurent des faiblesses, Pritemps des fous, bel âgen des rerunn; Mais à tout âge on trouve des trompeurs, De vrais sorciers, tout puissants aéducteurs, Vétus de pourpre, et rayonanats de gloire. Au haut des cieux il vous mément d'abord, Puis on vous plonge su fond de l'onde noire, Le vous buvez l'emertume et la mout. Garder-vons tous, gens de bien que vous étes, De vous frouts de tels nérormans. Et s'il vous faut quelques enchantements, Aux plus gronds d'on pérfetze va griesteta.

Hermaphrodix a bâti tout exprès Le bean château qui retenait Agnès, Pour se venger des belles de la France, Des chevaliers, des ânes et des saints Dont la pudeur et les exploits divins Avaient bravé sa magique puissance. Quiconque entrait en ce maudit logis Méconnaissait sur-le-cham gest amis,

Les auciens domierent un char un facilit, Ciui detti fert commoni Excussite treversall les afre dans un char Elle fiel framporté au cied dans un char Indiente. Les quales cher sus et du fobril désent louis. Leurs nous étauen l'yeu, Folia, de du fobril désent louis. Leurs nous étauen l'yeu, Folia, de présent le l'annueri, le hécitant, Mais sebon d'autres savants antiquatres, la septiente Elyptiene, échon, Lampon, et Philoger : cut-e-dire le rouge, le hanteure, l'évelinis, Le ord pris in soma des quatre parties du Jour pour coux de cetteraix; c'est une cerceur grounier, que se dominater ai dans eletraix; c'est une cressir provinte, que se dominater ai dans letraix ; c'est une cressir grounier, que se dominater ai dans letraix ; c'est une cressir grounde. Perdait le seus, l'esprit et la mémoire. L'eau du Léthé que les morts allaient boire, Les mauvais vins, funestes aux vivants, Ont des effets bien moins extravagants. Sous les grands arcs d'un immense portique,

Amas confus de moderne et d'antique. Se promenait un fantôme brillant, Au pied léger, à l'œil étincelant, Au geste vif, à la marche égarée, La tête baute, et de clinquants parée. On voit son corps touionrs en action : Et son nom est l'Imagination : Non cette belle et charmante déesse Qui présida, dans Rome et dans la Grèce, Aux beanx travaux de tant de grands auteurs. Oul répandit l'éclat de ses couleurs. Ses diamants, ses immortelles fleurs, Sur plus d'un chant du grand peintre d'Achille , Sur la Didon que célébra Virgile, Et qui d'Ovide anima les accents : Mais celle-là qu'abjure le bon sens, Cette étourdie, effarée, insipide, Que tant d'auteurs approchent de si près . Qui les Inspire, et qui servit de gulde Aux Scudéri , Lemoine , Desmarets a. Elle répand ses faveurs les plus chères Sur nos romans, nos nouveaux opéra; Et son empire assez long-temps dura Sur le théâtre, au barreau, dans les chaires. Près d'elle était le Galimatias, Monstre bayard caressé dans ses bras. Nommé jadis le docteur séraphique b, Subtil, profond, énergique, angélique, Commentateur d'imagination, Et créateur de la confusion, Oui depuis peu fit Marie Alacome . Autour de lui voltigent l'Équivoque. La louche Enigme, et les mauvais Bons Mots A double sens, qui font l'esprit des sots; Les Préjugés, les Méprises, les Songes, Les Contre-Sens, les absurdes Mensonges, Ainsi qu'on volt aux murs d'un vieux logis Les chats-huants et les chauves-souris. Quoi qu'il en soit, ce damnable édifice Fut fabriqué par un tel artifice. Oue tout mortel qui dans ees lieux viendra Perdra l'esprit tant qu'il y restera.

a Scudéri, auteur d'Alaric, poème épique; Lemoine, jésuile, auteur du Saint-Louis, ou Louisiade, poème épique : Desmarets Saint-Sorlin, auteur de Cloris, poème épique; ces trois ouvrages sont de terribles poèmes épiques.

Definited Salin-corum, succes or towns, pocus species, sor trois curvages sould de terribote podents épignes. b Noms que prenaient les théologiens. c L'Histoire de Merie Alecque, curvage rare par l'excha du ridicule, composé par Languet, alors évêque de Soissons Ce passage nous indique que le fameux poème que nous commettions fut fail vers l'an 1730, tempe ou il étail besuccup quertion de Narie alacques.

A peine Agnès, avec sa douce escorte, De ce palais avait touché la porte, One Bonifoux, ce grave confesseur, Devint l'objet de sa fidèle ardeur ; Elle le prend ponr son eher roi de France. · O mon héros! ó ma seule espérance! Le juste ciel vous rend à mes souhaits. Ces fiers Bretons sont-ils par vous défaits? N'auriez-vous point recu quelque blessure? Ah! laissez-moi détacher votre armure. -Lors elle veut, d'un effort tendre et doux, Oter le froc du père Bonifoux, Et, dans ses bras bientôt abandonnée, L'œil enflammé, le cou vers lui tendu. Cherche un baiser qui soit pris et rendu. Charmante Agnès, que tu fus consternée, Lorsque, eherchant un menton frais tondu, Tu ne sentis qu'une barbe tannée, Longue, plquante, et rude, et mal peignée! Le confesseur tout effaré s'enfuit, Méconnaissant la belle qui le suit. La tendre Agnès, se voyant dédaignée, Court après lui, de pleurs toute baignée.

Comme ils couraient dans ce vaste pourpris, L'un se signant, et l'autre tout en larmes, Ils sont frappés des plus lugubres cris-Un jeune objet, touchant, rempli de charmes, Avec fraveur embrassait les genoux D'un chevalier qui, couvert de ses armes, L'allait bientôt immoler sous ses coups. Peut-on connaître à cette barbarie Ce La Trimouille, et ce parfait amant Oui de grand cœur, en tout autre moment, Pour Dorothée aurait donné sa vie? Il la prenaît pour le fier Tirconel : Elle n'avait nul trait en son visage Oui ressemblát à cet Anglais cruel, Elle cherchait le héros qui l'engage, Le eher objet d'un amour immortel; Et lul parlant sans pouvoir le connaître, Elle lui dit : « Ne l'avez-vous point vu Ce chevalier qui de mon eœur est maître. Oui près de moi dans ces lieux est venu? Mon La Trimouille, hélas! est disparu. Que fait-il donc? de grâce, où peut-il être? -Le Poitevin, à ces touehants discours, Ne connut point ses fidèles amours. Il croit entendre un Anglais implacable. Qui vient sur lui prêt à trancher ses jours. Le fer en main il se met en défense. Vers Dorothée en mesure il avance. . Je te ferai, dit-il, changer de ton, Fier, dédaigneux, triste, arrogant Breton. Dur insuraire, ivre de bière forte, C'est bien à toi de parler de la sorte. De menacer un homme de mon nom!

Moi petit-fils des Poitevins célèbres Dont les exploits, au séjour des ténèbres, Ont fait passer tant d'Auglais valeureux, Plus fiers que toi , plus grands , plus généreux. Eh quoi! ta main ne tire pas l'épée! De quel effroi ta vile âme est frappée! Fier en discours, et lâche en action, Chevreuil anglais, Thersite d'Albion, Fait pour brailler chez tes parlementaires, Vite . essayons tous deux nos cimeterres; Cà, qu'on dégaine, ou je vais de ma main Signer ton front, des fronts le plus vilain. Et t'appliquer sur ton large derrière, A mon plaisir, deux cents coups d'étrivière. « A ce discours qu'il prononce en fureur. Pâle, éperdue, et mourante de peur : - Je ne suis point Anglais, dit Dorothée; J'en suis bien loin : comment , pourquoi , par où , Me vois-je jei par vous si maltraitée? Dans quel danger je suis précipitée! Je cherche iei le héros du Postou; C'est une fille, bélas! bien tourmentee, Qui baise en pleurs votre noble genou. » Elle parlait, mais sans être écoutée : Et La Trimouille, étant tout-à-fait fou.

Le confesseur, qui dans a prempte fuite D'Agnès Sorel était la pourvaite, Brouche en courant, et tombe au milien d'en; Brouche en courant, et tombe au milien d'en; N'en troave point, roule avec lui par terre; N'en troave point, roule avec lui par terre; La belle Agnès, qui le suit et le serre, Sur lui trèbothe, en poussant des clameurs El des anglott qu'interrumpent aes pleurs; El sous eux tous se début Devothée, Très en décordre et fort mal ajuntée.

Allait déjà la prendre par le cou.

Tout au milieu de ce conflit nouveau. Le lon roi Charle, escorté de Bonneau, A vec Dunois et la fière Pueelle, Entre à la fols dans ce fatal château. Pour y ehercher sa maîtresse fidèle. O grand pouvoir I & merveille nouvelle! A peine ils sont de cheval descendus. Sous le portique à peine ils sont rendus, Incontinent is perdent la cervelle. Tels dans Paris tous ces docteurs fourrés, Pleins d'arguments sous leurs bonnets carres. Vont gravement vers la Sorbonne antique, Séjour de noise, antre théologique Où la Dispute et la Confusion Ont établi leur saeré domicile. Et dont jamais n'approcha la Raison. Nos réverends arrivent à la file : Ils avaient l'air q'être de sens rassis ; Chacun passait pour sage en son logis; On les prendrait pour des gens fort honnêtes, Point querelleurs et point extravagants; Quelques uns même étaient de bonnes têtes : Ils sont tous fous quand ils sont sur les bancs.

Charle, enivré de joie et de tendresse, Les yeux mouillés, tout pétillant d'ardeur, Et ressentant un battement de cœur, Disait, d'un ton d'amour et de langueur : · Ma chère Agnès, ma pudique maltresse Mon paradis, précis de tous les biens, Combien de fois, hélas! fus-tu perdue ! A mes désirs te voilà done rendue. Perle d'amour : , je te vois , je te tiens ; Oh! que tu fais une charmante mine! Mais tu n'as plus cette taille si fine Oue ie pouvais embrasser autrefois, En la serrant du bout de mes dix doigts. Ouel embonpoint! quel ventre! quelles fesses! Voilà le fruit de nos tendres caresses : Agnès est grosse, Agnès me donnera Un beau bâtard qui pour nous combattra. Je veux greffer, dans l'ardeur qui m'emporte, Ce fruit nouveau sur l'arbre qui le porte. Amour le veut ; il faut que dans l'instant l'aille au-devant de cet aimable enfant. »

A qui le roi se fesait-il entendre? A qui tient-il ce discours noble et tendre? Oui tenait-il dans ses bras amoureux? C'était Bonneau, soufflant, susnt, poudreux C'étalt Bonneau; jamais homme en sa vie Ne se sentit l'âme plus ébahie. Charles, pressé d'un désir violent, D'un bras nerveux se pousse tendrement ; Il le renverse; et Bonneau pesamment S'en va tomber sur la troupe mélée, Oui de son poids se sentit accablée. Ciel! que de eris et que de hurlements! Le confesseur reprit un peu ses sens; Sa grosse panse était juste portée Dessus Agnès et dessous Dorothée; Il se relève , il marche , il court , il fuit; Tout haletant le bon Bonnean le suit. Mais La Trimouille à l'instant s'imagine Que sa beauté, sa maltresse divine, Sa Dorothée était entre les bras Du Tourangeau qui fuvait à grands pas-Il court sprès, il le presse, il lui crie : « Rends-moi mon eœur, bourreau, rends-moi ma Attends, arrête. » En prononcant ces mots, D'un large sabre il frappe son gros dos. Bonneau portait une épaisse cuirasse, Et ressemblait à fa pesante masse Oui dans la forge à grand bruit retentit

On lli dans toutes les éditions : Parfe d'amour, ce qui me paraît lei n'avoir aucun sens. En me permettant de retitie, sans l'autorit d'aucune édition, le vers de Voltaire, je me crois pas avoir dépassé les droits d'un éditeur. (Note de M. RaSous le marteau qui frappe et rebondit. La peur hâtait sa marche écarquillée. Jeanne, voyant le Bonneau qui trottait, Et les grands eoups que l'autre lui portait. Jeanne casquée, et de fer habillée. Suit à grands pas La Trimouille, et loi rend Tout ce qu'il donne au royal confident. Dunois, la flenr de la ehevalerie, Ne souffre pas qu'on attente à la vie De la Trimouille : il est son eher appui : C'est son destin de combattre pour lui : Il le connaît; mais il prend la Pucelle Pour un Anglais; Il vous tombe sur elle. Il yous l'étrille ainsi qu'elle étrillait Le Poitevin, qui toulours chatouillait L'ami Bonneau, qui lourdement fuvait.

Le bon roi Charle, en ce désordre extrême. Dans son Bonueau voit toujoura ce qu'il aime, Il voit Agnès. Quel état pour un roi, Pour un amant des amants le plus tendre! Nul ennemi ne lui cause d'effroi; Contre une armée il voudrait la défendre. Tous ces guerriers après Bonneau courants Sont à ses yeux des ravisseurs sanglants. L'épée au poing sur Dunois il s'élance : Le beau hôtard se retourne, et lui rend Sur la visière un énorme fendant. Ah! s'il savait que e'est le roi de France. On'il se verrait avec un œil d'horreur! Il périrait de honte et de douleur. En même temps Jeanne, par lui frappée, Lui répondit de sa puissante épée; Et le hâtard, ineapable d'effroi, Frappe à la fois sa maltresse et son roi; A droite, à gauche, il lance sur leurs têtes De mille coups les rapides tempêtes. Charmant Dunois, belle Jeanne, srrêtez; Ciel! quels seront vos regrets et vos larmes . Onand your saurez qui poursuivent vos armes, Et qui vous frotte, et qui vous combattez! Le Poitevin, dans l'horrible mélée.

L'ami Bonneso ne les înite pas; Se grouse téré călit la môn strouble. Il recevait, nais îl ne rendait point. Îl convit quient; Boolioux le précde, Aguillonné els peur qui le point. Le torobliou qui en resp possible. Le torobliou qui en resp possible. El convenito qui en respectation de la convenitori de (Criss, Indrina, Jaconese rend chamollis Criss, Indrina, Jaconese rend chamollis Criss, Indrina, Jaconese rela Maria Maria Todjiant erte provession.

De temps en temps appesantit son bras

Sur la Pucelle, et rosse ses appas.

Il aperçoit à certaine fenêtre De ce logis le redontable maître, Hermaphrodix, qui contemplait galment Des bons Français la barbare tourment, Et se tengit les deux côtés de rire. Bonifoux vit que ce fatal empire Était, sans doute, une œuvre du démon. Il conservait un reste de raison; Son long capuce et sa large tonsure A sa cervelle avaient servi d'armure. Il se sonvint que notre ami Bonneau Snivait touiours l'usage antique et beau Très sagement établi par nos pères , D'avoir sur soi les choses nécessaires, Museade, clou, poisre, girofle, et sel a, Pour Bonifoux, il avait son missel. Il apercut une fontaine claire, Il v courut, sel et missel en main, Bien résolu d'attraper le malin. Le voilà donc qui travaille au mystère; Il dit tout bas : « Sanctam , Catholicam , Papam, Romam, aquam benedictam: " Puis de Bonnean prend la tasse, et va vite Admitement asperger d'eau bénite Le farfadet né de la belle Alix. Chez les païens l'eau brûlante du Styx Fut moins fatale aux âmes criminelles. Son enir tanné fut convert d'étincelles : Un gros nnage, enfumé, noir, épais, Enveloppa le maître et le palais. Les combattants, couverts d'une nuit sombre, Couraient encore et se cherchaient dans l'ombre. Tout aussitôt le palais disparut; Plus de combat, d'erreur ni de méprise, Chaeun se vit . chaeun se reconnut ; Chaque cervelle en son lieu fut remise. A nos héros un seul moment rendit Le pen de sens qu'un seul moment perdit Car la folie, hélas! ou la sagesse, Ne tient à rien dans notre pouvre espèce. C'était alors no grand plaisir de voir Ces paladins aux pieds du moine noir, Le bénissant, chantant des litanies, Se demandant pardon de leurs folies. O La Trimouille ! ô vous, royal amant! Oui me peindra votre ravissement? On n'entendait que ces mots : « Ah! ma belle, Mon tont, mon roi, mon ange, ma fidèle, C'est yous! c'est toi! jour heureux! doux mo-Et des baisera, et des embrassements, [ments] » Cent questions, cent réponses pressées; Leur voix ne peut suffire à leurs pensées : Le confesseur, d'un paternel regard.

» C'est es qu'on appeinit autrefois cuisrne de poche, et ce que signifie ce vers d'une comédie: Porte cuisine en poche et poirre concussé. Les lorgnaît tous, et priaît à l'écart. Le grand bâtard et sa fière maîtresse Modestement s'expliquaient ieur tendresse. De leurs amours le rare compagnon Élève alors la tête avec le ton: Il entonna l'octave discordante De son gosier de cornet à bouquin. A cette octave, à ce bruit tout divin . Tout fut ému : la nature tremblante Frémit d'horreur ; et Jeanne vit-soudaia Tomber les murs de ce palais magique. Cent tours d'acier et cent portes d'airain ; Comme autrefois la borde mosaïque Fit voir, au son de sa trompe hébraïque, De Jéricho le rempart écroulé a, Réduit en pondre, à la terre égalé : Le temps n'est plus de semblable pratique.

Alors, alors ce superbe palais, Si brillant d'or, si noirei de forfaits, Devint un ample et sacré monastère. Le saion fut en chapelle changé. Le cabinet où ce maître enragé Avait dormi dans le vice plongé Transmué fut en un beau sanctuaire. L'ordre de Dieu , qui préside aux destins , Ne changea point la salle des festins ; Mais elle prit le nom de réfectoire; On v bénit le manger et le boire. Jeanne, le cœur élevé vers les saints, Vers Orléans, vers le sacre de Reims, Dit à Dunois : « Tout nous est favorable Dans nos amours et dans nos grands desseins : Espérons tout; soyez sûr que le diable A contre nous fait son dernier effort. » Parlant ainsi. Jeanne se trompait fort.

# CHANT DIX-HUITIÈME'.

### ARGUMENT.

Disgrâce de Charles et de sa troupe dorée

Je ne connais dans l'histoire du monde Aucun héros, aucun homme de bien, Ancun prophète, aucun parfait chrétien, Qui n'ait été la dupe d'un vaurien, On des jaloux, ou de l'esprit immonde.

La Providence eu tout temps éprouva Mon bon rol Charle avec mainte détresse.

» Metcho, emmer vois navez, fomba au son des corremouses; chet un évélement très commun.

« Ce chant à pare, pour la première fois, avec les Contis de Guilliume Fois!

L'auteur l'a joint aux nouveles éditions de la Pucelle, avec quebques changements. E.

Dès son berceau fort mal on l'éleva; Le Bourguignon poursuivit sa jeunease >; De tous ses droits son père le priva; Le parlement de Paris près Gonesse b, Tuteur des rois, son pupille ajourna e; De ses beaux lis un chef anglais s'orna; Il fut errant, manqua souvent de messe Et de diner ; rarement séjourna En même lieu. Mère 4, oncle, ami, maîtresse, Tout le trahit ou tont l'abandonna. Un page anglais partages la tendresse De son Agnès; et l'enfer déchaina Hermaphrodix, gul par magique adresse Pour quelque temps la tête lui tourna. Il essuya des traits de toute espèce : Il les souffrit, et Dieu lui pardonna.

De nos amants la troupe fière et leste S'acheminait loin du château funeste Où Belzébut dérangea le cerveau Des chevaliers, d'Agnès, et de Bonneau. Ils côtovaient la forêt vaste et sombre Qui d'Orléans porte aujourd'hui le nom. A peine encor l'épouse de Tithon En se levant mélait le jour à l'ombre. On apercut de loin des hoquetons, Au rond bonnet, aux écourtés jupons; Leur corselet paralssait mi-partie De fleurs de lis et de trois léopards c. Le roi fit halte, en fixant ses regards Sur la cohorte en la forêt blottie. Dunois et Jeanne avancent quelques pas. La tendre Agnès, étendant ses beaux bras, Dit à son Charle : « Allons, fuyons, mon maître. » Jeanne en courant s'approche, vit paraître Des malheureux deux à deux enchalnés, Les yeux en terre, et les fronts consternés. " Hélas! ce sont des chevaliers, dit-elle . Qul sont captifs; et c'est notre devoir De délivrer cette troppe fidèle. Allons, båtard, allons et fesons voir Ce qu'est Dunois, et ce qu'est la Pucelle. a Lance en arrêt, ils fondent à ces mots Sur les soldats qui gardaient ces héros. Au fier aspect de la puissante Jeanne Et de Dunois, et plus encor de l'âne, D'un pas léger ces prétendus guerriers S'en vont au loin comme des lévriers.

s Le duccé Bourgague, qui assantan le due d'Orchine. Mas le bou Charles le uir recult heu au port de Mosièmen.

3 Consus, village suprès de Parle, obléhe pur ses bonisses.

5 Consus, village suprès de Parle, obléhe pur ses bonisses con contra de la contra del l

Jeanne aussitôt, de plaisir transportée. Complimenta la tronpe garrottée. . Beaux chevaliers, que l'Anglals mlt aux fers, Remerciez le rol qui vous délivre; Baisez sa main, sovez prêts à le suivre, Et vengeons-nous de ces Anglais pervers. » Les chevaliers, à cette offre courtoise, Montraient encore une face sournoise, Baissaient les yeux... Lecteurs impatients, Vous demandez qui sont ces personnages Dont la Pucelle animalt les courages. Ces chevaliers étaient des garnements Oui dans Paris navés nonr leur mérite . Allaient ramer sur le dos d'Amphitrite : On les connnt à leurs accoutrements. En les voyant le bon Charles soupire : « Helas! dit-il , ces objets dans mon eœur Ont enfoncé les traits de la douleur. Quoi l les Anglais règnent dans mon empire! C'est en leur nom que l'on rend des arrêts ! C'est pour eux seuls que l'on dit des prières! C'est de leur part, hélas! que mes sujets Sont de Paris envoyés aux galères!... » Puis le bon prince avec compassion Daigne approcher du maître compagnon Oui de la file était mis à la tête. Nul malandrin n'eut l'air plus malhonnête; Sa barbe torse ombrage un long menton; Ses yeux tournés, plus menteurs que sa bouche, Portent en bas un regard double et louche; Ses sourcils roux, mélangés et retors, Semblent loger la fraude et l'imposture ; Sur son front large est l'audace et l'injure, L'oubli des lois, le mépris des remords ; Sa bouche écume, et sa dent toujours grince.

So bouche centile, et. so surface de son prince, Le propulsate à l'ampert de son prince, Le propulsate à l'ampert de son prince, l'active de l'active de l'active de l'active de l'active l'active de l'active

Le roi des Francs, trompé par le félon, Lui témoigna commisération, L'encourage par us discours affable : a Dis-moi quel est ton métier, pauvre diable, Ton nom, ta place, et pour quelle action Le Chitelet, avec tant d'indulgence, Te fait ramer sur les mers de Provence. » Le condamné, d'un ton de doléance, Lai répondit : « O monarque trop bon! a Je suis de Nante, et mon nom est Frélon . J'aime Jésus d'un feu pur et sincère; Dans un couvent je fus quelque temps frère; J'en ai les mœurs; et j'eus dans tous les temps Un très grand soin du salut des enfants. A la vertu je consaerai ma vie. Sous les charniers qu'on dit des Innocents, Paris m'a vu travailler de génie; J'ai vendu cher mes feuilles à Lambert : Je suis connu dans la place Maubert; C'est là surtout qu'on m's rendu justice. Des indévots quelquefois par malice M'ont reproché les faiblesses du froc. Celles du monde et quelques tours d'escroc; Mais l'ai pour moi ma bonne conscience. » Ce bon propos toucha le roi de France. . Console-toi, dit-il, et ne crains rien. Dis-moi, l'smi, si chaque camarade Oui vers Marseille sllait en smbassade Ainsi que toi fut un homme de bien. » . Ah! dit Fréion, sur ma foi de chrétien, Je réponds d'eux ainsi que de moi-même : Nous sommes tous en un moule jetés. L'abbé Coyon », qui marche à mes côtés, ()uoi an'on en dise, est bien digne qu'on l'sime; Point étourdi, point brouillon, point menteur, Jamais méchant ni calomniateur. Maitre Chaumé a, dessous sa mine basse, " Porte un cœur haut, piein d'une sainte audace : Pour sa doctrine il se ferait fesser. Maltre Gauchat 4 nourrait embarrasse Tous les rabbins sur le texte et la glose. Vovez plus loin cet avocat sans cause ; Il a quitté le barreau pour le ciel. Ce Sabotier a est tout pétri de miel. Ah! l'esprit fin l le bon cœur! le saint prêtre!

Il est bien vraí qu'il a trahi son maltre,

séano las chrestepes de os lesgos la, ly avait un mismide de ce sons qu'est de feu felies sons character
faltals lancoures. Il it queique lorur de passe-passe, pour
faltals lancoures. Il avait queique lorur de passe-passe, pour
tait fait character de coveret (; li Presist Bessecons godes, et àtital fait characte des coveret (; li Presist Bessecons dans le noire
tentre de la recordinate de la constitución de la companya de la companya
per la companya de la confidente de la companya del la companya de la companya del la companya de la companya del la com

b Coyon ou Guyon, auteur du temps de Charles VII. Il composa une Histoire romaine, détratable à la Vérilé, mâns qui éstit passable poûte temps, Il il aussi l'Oracle des phitonplers. C'est un tissu rédicule de calomnées. Aussi il a'en repentit sur la fin de sa vie, comme la det Munafrelet.

4 Antre calomnisteur du temps.

d Aulre calomniateur.

« L'abbé Saboiler, ou Sabatier, natif de Castres, auleur da deus especes de dictionnaires, où il dit le pour et la coatre; Mais sans malice et pour très peu d'argent; Il rést vendn, mais éets un plus offrant. Il trafloguait comme moi de libelles : Eat-e-un grand mai? on vit de son talent. Employe nous; nous vous serons fidèles. En et tempse-ti golire et les Juriers Sont dévolus aux auteur des clarmiers. Nos grands succès ont excité l'euvie; Tel est le sort des auteurs, des héros, Des grands esprits, et surtout des dévots : Car la vertu la trodjours poursuiser.

O mon bon rol! qui le sait mieux que vous? -Comme il parlait sur ce ton tendre et doux, Charle sperqui deux tristes personnages, Qui des deux mains eachaient leurs gros visages. - Qui sont, dit-ll, ces deux ramers bonteux? -Yous voysz là, reprit l'hoinme aux semaines e,

Les plus discrets et les plus vertueux

De ceux gul vont sur les liquides plaines.

L'un est Fantin è, prédiciseur des grands, Humble avec eur, cus petitis débonaire : Sa piété méagea les virants; Et, pour cacher l'ebin qu'il savait faire, Il confessit et voisit les mourants. L'antre est Firste - d'arcctieur de nonnettes, Peu souteur de leurs faveurs secrètes, suit s'appignant sont de sont l'arctieur de sont s'appignant sont des presents secrètes. Migniant l'ort, unsis il était en crainte (m'in et nomble sux mains des indérots. Pour le derniée de la noble équalle, Cest mon souties, o'est mon cher La Beaumelle è.

calomniateur effronté, et le insti pour de l'argent. Il trahit son maitre, M. la comte de Lautrec, et sut chasse d'une manière un peur unée, dont d'est resembl logi-temps. a Préton donnait alors toutre le semanes une feuilité, dans lagequell et basardat gurdque-his de petits mensonges, de petites calomnies, de petites injarres, pour issquels il fut repris de justies, common on l'a dégla dire.

h il semble que ce chant de l'abbé Trithème soit une prophèlle : en effet, nous avons vu un Fantin, docteur et curè à Versailles qui fut apercu voiant nn rouleau de cloquante touis à nou malade qu'il confessait. Il fut chansé, mais il ne fut pas

e Antre prophitia. Tout Paria vs un nibbé Briest, Amere director el human de public, dialegre en disbacche source distractor el human de public, dialegre en disbacche source me dispato, por la companio de cetta de da cetta companio de la companio del la companio de la companio de la companio del la compan

John I l'Anne titterure.

d'anne principe de Castre, pridicant quesque temps à Genève, pricepéren ches i de Galers, pridicant quesque temps à Genève, pricepéren ches i de étable,
pois réfugie à Capriniagne. de ce pays, it alla à Golba,
pois réfugie à Capriniagne. de ce que que la la Golba.

de la comme de clamabre qui avait commis or val., or
qui est commi de toute la cour de Golba. Da et si mis su cachet deux fois à Paris, ensuite en aété banni ; et ce maltierure avus a trouvé erfin de la pretection. C'est i siqui ast j'auerux a trouvé erfin de la pretection. C'est i siqui ast j'au-

De dix gredins qui m'ont vendu leur voix, c'est le plus bas, mais e'est le plus fidèlo; Esprit distrait, on prétend que parfois, Tout occupé de ses œuvres chrétiennes . Il prend d'autrui les poches pour les siennes. Il est d'ailleurs si sage en ses écrits ! Il sait combien, pour les faibles esprits, La vérité souvent est dangereuse ; Qu'aux yeux des sots sa lumière est trompeuse, Qu'on en abuse ; et ce discret auteur, Qui toujours d'elle eut une sage peur, A résolu de ne la jamais dire. Moi, je la dis à votre majesté; Je vois en vous nn héros que j'admire, Et je l'apprends à la postérité. Favorisez ceux que la calomnie Voulut noireir de son souffle empesté; Sauvez les bons des filets de l'impie : Délivrez-uous, vengez-nous, payez-nous:

Alors II fit un discours pathètique Contre l'Anglais et pour la loi salique; Et démontra que bientôt sans combat Avec sa plume II défendrait l'état. Clistre admira a profonde doctring; II fit à tons une charmante mine, Les assurant avec compassion Qu'il les prenaît sous sa protection.

Foi de Frélon, nous écrirons pour vous. »

Qu'il tes prenait sous sa protection.

La belle Agnès, présente à l'entrevue,
S'attendrissait, as sentait tout émue.
Son eccur est bon: femme qui fait l'anour
A la douceur est toujours plus encline
Que femme prude ou bien femme héroine.
- Mon roi, dit-elle, avouez que ce jour
Fat fortuné pour cette panver race.
Puisque ces geaco ontemplent votre face,
las sont beureux; lenrs fers seront briefs :
Votre visage est visage de grâce.

tour Tun materials pelli outrago inditade sen Pennez, dans reguel H vomit is poli sichen laigren coutre presque tous ins gran op palec. C'est lui qui a faisifié les Lettrus de modem de Ministerne, et les a fait limpièrem avec les notes les plus scal-adreuses et les plus caloramientes». Il il il imprimer à l'amendation de la commandation de la commandati

plus illustives instoon de rryyame.

Tom ceux dont it est els question out écrit des volumes
d'orderen coutre celui qui datague iel les faire constaire. Il y
des plus de la constant de l

Les gens de loi sont des gens bien onés D'instrumenter au nom d'un autre maître! C'est mon amant qu'on doit seul recounaître; Ces not pédante se jugue déguise. Le les ai vus, ces héros d'erritoire, De nos bons rois ces tuteurs prétendus, Bourgeois aliters, tyrans en robe noire, A leur puiplé devis ses revenus, Par-d'erant eux le elètre en personne, El gravement confisquer as couronne. Les gens de bien qui sont à vos genoux. Les gens de bien qui sont à vos genoux productions de la comme vous; procert comme eux, renge leurs infortunes. Procerti comme eux, renge leurs infortunes. Procerti comme eux, renge leurs infortunes per de les comme de la comme de la

Vers la clémence Il a toujours penché, Jeanne, dont l'âme est d'espèce moins tendre, Soutint su roi qu'il les fallait tous pendre; Que les Frélons, et gens de ce métier, N'étaient tous bons qu'à garnir un poirier. Le grand Dunois, plus profond et plus sage, En bon guerrier tint un autre langage. · Souvent, dit-il, nous manquons de soldats; Il faut des dos, des jambes, et des bras. Ces gens en ont; et dans nos aventures, Dans les assauts : les marches : les combats ; Nous nouvous bien nous passer d'écritures. Enrolons-les; mettons-leur des demain . Au lieu de rame, un mousquet à la main. Ils barbouillaient du papier dans les villes ; Qu'aux champs de Mars IIs deviennent utiles. » Du grand Donois le rol goûta l'avis. A ses genoux ces bonnes gens tombérent En soupirant, et de pleurs les baignerent. On les mena sous l'auvent d'un logis Où Charle, Agnès, et la tronpe dorée, Après dîner passèrent la soirée. Agnes eut soin que l'intendant Bonneau Fit bien manger la troupe délivrée; On leur donna les restes du serdesu.

Charle et les siens assez galment soupérent, Et puis Agnès et Charles se couchérent. En s'éveillant chacun fut bien surpris De se trouver sans manteau, sans habits. Agnès en vain cherche ses engageantes. Son beau collier de perles isunissantes. Et le portrait de son royal amant. Le gros Bonneau, qui gardait tout l'argent Bien enfermé dans une bourse mince, Ne trouve plus le trésor de son prince. Linge, vaisselle, habits, tout est troussé, Tout est parti. La horde griffonnante, Sous le drapeau du gazetier de Nante, D'une main prompte et d'un zèle empressé . Pendant la puit avait débarrassé Notre bon roi de son leste équipage.

Ils peciesaient que pour de vrias guerriera, Scion Palson, le luie est peu d'usage. Pais a l'esquirant par de petits senilers, Ac cabarrels parei les partigirent. L'à par écrit doctement ils concièrent to la participat de la partigirent. L'à par écrit doctement ils concièrent to liben. On prouva que les homanes sont frères, Sur le mépri des phàsirs et du hien. On provent que les homanes sont frères, l'archive de l'archive de l'archive de la participat de la participat de la participat de l'archive en comma pour se mieux sondager. Ce livre saint, mis depuis en humière, Par etrichel d'un docte commensaire Paur dirigire et l'esprit et le cours, Are perfène et l'artis au lecteur.

Du clément roi la maison consternée Est cependant an trouble abandonnée; On court en vain dans les champs, dans les bois. Ainsi indis on vit le bon Phinée. Prince de Thrace, et le pieux Énée a, Tout effarés, et de fraveur pantois, Quand à leur nez les gloutonnes harpies, Juste à midl de leurs antres sorties. Vinrent manger le diner de ces rois. Agnès timide, et Dorothée en larmes, Ne savent plus comment couvrir leurs charmes ; Le bon Bonneau, fidèle trésorier, Les fesait rire à force de crier. . Ah! disait-II, jamais pareille perte Dana nos combats ne fut par nous soufferte. Ah! l'en mourrai; les fripons m'ont tout pris-Le roi mon maître est trop bon , quand j'y pense ; Voilà le prix de son trop d'indulgence . Et ce qu'on gagne avec les beanx esprits. » La douce Agnès, Agnès compatissante, Toujours accorte et toujours bien disante, Lni répliqua : « Mon eher et gros Bonneau, Pour Dieu, gardez qu'une telle aventure Ne vous inspire un dégoût tout nouveau Pour les auteurs et la littérature : Car l'ai connu de très bons écrivains , Avant le cœur aussi pur que les mains,

a Les Harpies Gileon, Octypies, et Aelles, filles de Neplumo et de la Terra, remainei manger loon ies medi quoto servait sur la table du roi de Thritor Phinter, et infectalent toutle in amazon. Zéde a Collais, fill de Boerie, chanaivent eva harpies junque terra les fies Strophades, près de la Grèce. Elles truits-vost Exès comme Phinter, mui Yugile en fait des prophetenate. Voith de plaisantes créatures pour être inspirers de lièra!

Sans le voler aimant le roi leur maltre,

Virginel voluceum vultus, furdiciona ventris Protuvies, anomque manus, et pallida semper tira fame.

Elles se plaignent à Enée de ce qu'll veut leur faire la guerre pour quelques moreaux de beurd, et lui predient que pour sa peloc il sera contraint un jour de manager ses assiettes re l'aire. Les analeurs des anciens disent que cette fiction est text belle. Fesant du bien sans chercher à paraître , Parlant an prose, en vers méiodieux , De la vertu, mais la pratiquant mieux ; Le bien public est le fruit de leurs veilles ; Le doux plaisir, déguisant leurs leçons , Touche les cœurs en charmant les oreilles ; On les chérit; et, s'il est des freions Dans notre siècle, on trouve des abeilles. »

Bonneus regett : - Ehl que m'importe, héias I Frelon, abellie, ettout er sin fattey.
Il faut ditar, et me bourse est perdue.
On le consols et cheann a'évertue,
La vrais héros endurcis aux revers,
La vrais héros endurcis aux revers,
On a s'chemine aussilét sere la ville,
Vers ec chiseus, le noble et air auit
Du grand roi Charles et de ses poladins,
Garni de tout, et fourris de bons vian.
Nos chevaliers à moutifé réquipérent,
On arrive mail en point, harané,
Un piet dont nr. Fautre à demi chaussé.

CHANT DIX-NEUVIÈME.

ARGUMENT.

sfort du brave et tendre La Trimouille et de la charmante Dorothee. Le dur Tirponel se fait charireux.

Sœur de la Mort, impitoyable Guerre, Droit des briganda que nous nommons héros. Monstre sanglant, né des flancs d'Atropos. Que tes forfaits ont dépeuplé la terre ! Tu la eouvris et de sang et de pleurs. Mais quand l'Amour joint encor ses malheurs A ceux de Mars; lorsque la main chérie D'un tendre amant de faveurs enivré Répand un sang par lui-même adoré, Et qu'il voudrait racheter de sa vie : Lorsqu'il enfonce un poignard égaré Au même sein que ses lèvres brûlantes Ont marqueté d'empreintes si tonehantes ; Ou'il voit fermer à la elarté du jour Ces veux aimés qui respiraient l'amour : D'un tel objet les peintures terribles Font plus d'effet sur les cœurs nés sensibles , Que cent guerriers qui terminent leur sort. Payés d'un rol pour courir à la mort.

Charle, entouré de la troupe royale, Avait repris cette raison fatale, Présent maudit dont on fait tant de cas, Et s'en servait pour chercher les combats. He chemiatient vera les mun de la ville, Vera ce chitame, son noble et dur alle. Où se gardient ces magazin de Nirry. Cho ga mans de lances et de draris, Et les canons que l'enfer en sa rage Avait fondus pom notre affreux usage. Dijà des tours le faite parvissati; La troupe en hist sa grand trot avançait, Plaine d'espir ainsi que de courage : Le de sa manta, alban prisé de sa dimenta Au petit par, et parisen de sa flomme. Au petit par, et parisen de sa flomme.

Dans un vallon qu'arrose une onde pure. Au fond d'un bois de evorès toujours verts. Ou'en pyramide a formés la nature, Et dont le faite a bravé cent hivers, Il est un antre où souvent les Naïades Et les Sylvains viennent prendre le frais. Un clair ruisseau, par des conduits secrets, Y tombe en nappe, et forme vingt cascades. Un tapis vert est tendu tout anprès; Le serpolet, la mélisse naissante, Le blanc jasmin . Is jonquille odorante . Y semblent dire sux bergers d'alentour : « Reposez-vous sur ce lit de l'Amour. » Le Poitevin entendit ce langage Au fond du cœur. L'haleine des zéphyra, Le lieu, le temns, sa tendresse, son åre, Surtout sa dame, allument ses desirs. Les deux smants de cheval descendirent. Sur le gazon côte à côte se mirent ; Et puis des fleurs, puis des baisers cueillirent : Mars et Vénus, planant du haut des cieux, N'ont jamais vu d'objets plus dignes d'eux : Du fond des bois les Nymphes applaudirent : Et les moineaux, les pigeons de ces lieux, Prirent exemple, et s'en simèrent mieux. Dans le bois même était une chapelle, Séjour funèbre à la mort consacré, Où l'avant-veille on avait enterré De Jean Chandos la dépouille mortelle. Deux desservants, vêtus d'un blanc surplis, Y dépêchaient de longs De profundis. Paul Tirconel assistait au service. Non qu'il goûtât ce dévot exercice. Mais au défunt il était attaché. Du preux Chandos il était frère d'armes, Fier comme lui, comme lui débauché, Ne connaissant ni l'amour ni les larmes. Il conservait un reste d'amitié Ponr Jean Chandos; et. dans sa violence. Il jurait Dieu qu'il en prendrait vengeance, Plus par colère encor que par pitié. Il apercut du coin d'une fenêtre Les deux chevaux qui s'amusaient à paltre;

Il va vers eux : ils tournent en ruant · Vers la fontaine, où l'un et l'autre amant A ses transports en secret s' abandonne, Occupés d'eux, et ne voyant personne. Paul Tircosel, dont l'esprit inhumain Ne souffrait pas les plaisirs du prochain, Grinca des dents, et s'écria : « Profanes. C'est donc ainsi, dans votre indigne ardeur, Que d'un héros vous insultez les manes! Rebut honteux d'une cour sans pudeur. Vils ennemis, quand un Anglais succombe Vous célébrez ce rare événement : Vous l'outragez au sein du monument. Et vous venez vous baiser sur sa tombe! Parle, est-ce toi, discourtois chevalier, Fait pour la cour et né pour la mollesse, Dont la main faible aurait, par quelque adresse, Donné la mort à ce puissant guerrier? Ouoi! sans parler tu lorgnes ta maîtresse! Tu sens ta honte, et ton cœur se confond. .

A ce discours La Trimouille répond : « Ce n'est point moi ; je n'ai point cette gloire. Dien, qui conduit la valeur des héros. Comme il lui plaît accorde la victoire. Avec honneur je combattis Chandos; Mais une main qui fut plus fortunée Aux champs de Mars trancha sa destinée ; Et je pourrai peut-être dès ce jour Punir aussi quelque Anglais à mon tour. > Comme nn vent frais d'abord par son murmure Frise en sifflant la surface des eaux, S'élève, gronde, et, brisant les vaisseaux. Répand l'horreur sur toute la nature : Tels La Trimouille et le dur Tirconel Se préparaient au terrible duel Par ces propos pleins d'ire et de menace. Ils sont tous deux sans casque et sans cuirasse. Le Poitevin sur les fleurs du gazon Avait leté près de sa Milanaise Cuirasse, lance, et sabre, et morion, Tout son harnaia, pour être plus à l'aise; Car de quoi sert un grand sabre en amours? Paul Tirconel marchait armé toujours; Mais il laissa dans la chapelle srdente Son easque d'or, sa cuirasse brillante,

Ses beaux brassards aux mains d'un écuver.

Il ne garda qu'un large baudrier

Qui soutenait sa isme étincelante.

Prét à punir ce brutal insulaire,

Il la tirs. La Trimouille à l'instant.

D'un saut léger à son arme sautant,

La ramassa tout bouillant de colère .

Et tu verras bientôt ce que mérite

Un scélérat qui , fesant l'hypotrite ,

Et s'écriant : « Monstre cruel, attends .

S'en vient troubler un rendez-vous d'amants. .

It dit, et pousse à l'Anglais formidable. Tels en Phrygie Hector et Ménélas Se menaçaient, se portalent le trépas, Aux yeux d'Hélène affligée et coupable \*.

L'antre, lebois, l'air, le ciel retentit
Des cris perçants que feital Droublé:
Jamais l'amour ne l'a plus transportée;
Son tendre oœur jamais ne ressentit
Un troublé égal. « Esh quoi, sur le pré mêune
Où je godtais les pures voluptés,
Dieux tout puissants, je perdrais ee que J'alme!
Cher La Trimouillé! Ah! Darbore, arrêtez;
Barbare Anglais, percez mon sein timide. »

Disant ces mots, courant d'un pas rapide, Les bras tendus, les yeux étincelants. Elle s'élance entre les combattants. De son amant la poitrine d'albâtre, Ce doux satin, ce sein qu'elle idolâtre. Était déjà vivement effleuré D'un coup terrible à grand'peine paré. Le beau Français, que sa blessure irrite, Sur le Breton vole et se précipite. Mais Dorothée était entre les deux. O dieu d'amour! 6 eiel, 6 coup affreux! O quel amant pourra jamais apprendre, Sans arroser mes écrits de ses pleurs. Oue des amants le plus beau , le plus tendre , Le plus comblé des plus douces faveurs, A pu frapper sa maltresse charmonte! Ce fer mortel , cette lame sanglante Percait ce eœur, ce siége des amours, Qui pour lui seul fut embrasé toujours : Elle chapcelle, elle tombe expirante, Nommant encor La Trimouille ;... et la mort , L'affreuse mort déjà s'emparait d'elle : Elle le sent : elle fait un effort . Rouvre les veus qu'une nuit éternelle, Allait fermer; et de sa faible main, De son amant touchant encor le sein. Et lui iurant une ardeur immortelie, Elle eshalait son âme et ses sanglots : Et . J'sime ... J'aime ... . étaient les derniers mots Que prononça eette amante fidèle. C'était en vain. Son La Trimonille, bélas! N'entendait rien. Les ombres du trépas L'environnaient ; il est tombé près d'elle Sans connaissance : Il était dans ses bras Teint de son sang, et pe le sentait pas.

A ce spectaele épouvantable et tendre, Paul Tirconel demeura quelque temps Glacé d'horreu; l'usage de ses sens Fut suspendu. Tel on nous fait entendre, Que cet Atlas, que rien ne put toucher \*, Prit sutrefois la forme d'n rocher.

Mais la pitié que l'aimable nature Mit de sa main dans le fond de nos cœurs, Pour adopeir les humaines fureurs. Se fit sentir à cette âme si dure : Il secourut Dorothée; il trouva Deus beaus portraits tous deux en miniature. Oue Dorothée avec soin conserva Dans tous les temps et dans toute aventure. On voit dans I'un La Trimouille aux yeux bleus. Aux cheveux blonds: les traits de son visage Sont fiers et doux : la grâce et le courage Y sont mélés par un accord heureus. Tirconel dit : « Il est digne qu'on l'aime. » Mais que dit-il, lorsqu'au second portrait Il apercut qu'on l'avait peint lui-même? Il se contemple, il se voit trait pour trait. Ouelle surprise! en son âme il rappelle Que vers Milan voyageant autrefols, Il a connu Carminetta la belle, Noble et galante, aux Anglais peu cruelle: Et qu'en partant au bout de quelques mois. La laissant grosse, il eut la complaisance De lui donner, pour adoncir l'absence, Ce bean portrait que du Lombard Bélin b La main savante a mis sur le vélin, De Dorothée, hélas! elle fut mère: Tout est connu : Tirconel est son père.

Il était froid, Indifférent, hautain, Mais généreux, et dans le fond humain, Quand la douleur à de tels caractères Fait épropyer ses atteintes amères . Ses traits sur eux font des impressions Qui n'entrent point dans les cœurs ordinaires, Trop aisément ouverts aux passions. L'acier, l'airain, plus fortement a'allume Que les roseaux qu'un feu léger consume. Ce dur Anglais voit sa fille à ses pieds, De son beau sang la mort s'est assouvie; Ii la contemple, et ses veux sont novés Des premiers pleurs qu'il versa de sa vie. Il l'en arrose, il l'embrasse cent fois, De hurlements il étonne les bois : Et, maudissant la fortune et la guerre,

a You savez, non cher lecteur, qu'Hector et Méndias alouire, et qu'Hètre les repardat liaire tranquillement. Dovertuses que celle des fireza. Nos femmes sont galanies, mais au fond ciles sont heaucoup plus tendres, comme jes de prouva dam non Philisopske christers, some su; page ten-— On ne commit de l'aujeur de la Parofré accun certi portant de la partie per principale qu'inchie. Il est principale qu'il y a ki de sa part si per d'ironic.

à le crois que noire auteur entend par ces mois, que rien ne put toucher, la dureté de cours que fil paraitre Allas quand à refuas l'hospitalité à Persé. Bi le listas coucher delors, et Jupiter l'en puelt, comme chacun sait, en le changrant en moutagne.

montagne.

b Ce Belin était en ellet un contemporain; ce fut lot qui depuis pelguli Mahomet II. — Gentile Bellint, né à Yenisc en
1421.

Tombe à l'ifin sans laieine et anns vois. A ces accent ur curvis la paspaière, Tu vis le jour, La Trimmille, et soudain Tu détesta ce reste de lumière. Il retura son arme meurtrière qui traversait ets adorable soni; Sur Therbe rouge il pose la poignée, Puis sur la pointe aveo force d'anné. D'un coup mortel il est bientit percé. El de son sang sa maltresse est baignée.

Aux eris affreux que poussa Tirconel, Les écuyers, les pêtres accoururent; Épouvantés du spectacle cruel, Ces oœurs de glace sinsi que lui s'émurent; El Tirconel surait suivi sans eux Les deux amants su séjour ténébreux.

Ayant enfin de ce désordre extréme Calmé l'horreur, et rentrant en lui-même, Il fit poser ces amants malheureux Sur un brancard que des lances formèrent : An camp du roi les guerriers les portèrent , Et de leurs pleurs les chemins arrosèrent.

Paul Tirconel, homme en tout violent, Prenait touiours son parti sur-le-champ. Il détesta, depuis cette aventure, Et femme, et fille, et toute la nature. Il monte un barbe; et, courant sans valets, L'œil morne et sombre, et ne parlant jamais, Le ecrur rongé, va dans son humeur noire Droit à Paris, loin des rives de Loire. En peu de jours il arrive à Calais, S'embarque et passe à sa terre natale : C'est là qu'il prit la robe monacale De saint Bruno a; e'est là qu'en son ennui Il mit le ciel entre le monde et lui . Fuvant ce monde, et se fuvant lui-même; C'est là qu'il fit un éternel carême; Il y vécut sans jamsis dire un mot, Mais sans pouvnir jamais être devot.

Mass asin povinir junas et ac etc.
Quand et collarde, Agole, et la guerrizee,
Vient passer ce convid douloureux,
Qu'un perque ca semants généreux,
Jadis la locau et al long-tempa heureux,
Soullied sea anget couvert de possiblere,
Tuna les esprits parcent d'freyès,
Tuna les esprits parcent d'freyès,
Tuna les que de point se parcent de la contraction de la mort l'exclusifique de l'exclusifique de la mort l'exclusifique de la mort l'exclusifique de la mort l'exclusifique de l'ex

Quand son époux passa les smubres bords.
La belle Agnès, Agnès toute tremblante,
Pressait le roi, qui pleurait dans ses bras,
Et lui disait : « Man cher amant, hélas!
Peut-étre un jour nous serons l'un et l'autre
Portés ainsi dans l'empire des marts :
Ah! que mon dane, aussi bien que mon corps,
Sais à hundis, ses le bras de l'autre
Portés ainsi que mon corps,

Soit à jamais unie avec la vôtre! » A ces propos, qui portaient dans les cœurs La triste crainte et les molles douleurs, Jeanne, prenant ce ton mâle et terrible, Organe heureux d'un courage invincible, Dit : « Ce n'est point par des gémissements, Par des sanglots, par des cris, par des larmes, Qu'il faut venger ces deux nobles amants ; C'est par le sang : prennns demain les armes. Voyez, ô roi, ces remparts d'Orléans, Tristes remparts que l'Anglais environne. Les champs voisins sont encor tout fumants Du sang versé que vous-même en personne Fites couler de vos royales mains. Préparons-nous; suivez vos grands desseins : C'est ce qu'on doit à l'ombre ensanglantés De La Trimouille et de sa Dorothée : Un roi doit vaincre, et non pas sonpirer. Charmante Agnès, cessez de vous livrer Aux monvements d'une âme douce et bonne. A son smant Agnès doit inspirer Des sentiments dignes de sa couronne. » Agnès reprit : « Ah! laissez-moi pleurer ! »

.....

# CHANT VINGTIÈME.

#### ARGUMENT

mment Teanne tomba dans une étrange tentation ; tendre témérité de son ane ; belle résistance de la Pucelle.

L'homme et la femme et those ben fraglie; Sur la vetta garder-und ecompter: Ce vase est beau, muis il est fini d'argile, Un rine le cause no peut i rejuster, Main es n'est pas entreprise facile. Nain es n'est pas entreprise facile. Sus la territe, report-und, c'est un rêve : Nul n'y parsient; témola le mari d'Éve, El vieux Loht, el Teveugle Samono, Darid le saint, le sage Salumon, Darid le saint, le sage Salumon. Et vous metous, exce doux, sare simulée, Tant da nouveau que du rieux l'étainent,

a Yous savez que Bruno fooda les charbreux, après avoir vu ce chanotse de Magdebourg qui pariait après sa mort.
b Je soupçonne uo peu d'ironie dans notre grave auteur.

Vos petits tours et vos petits caprices, Vos doux refus , vos eharmants artifices : Mais l'avouerai qu'il est de certains cas. De certains goûts que je n'excuse pas. J'ai vu parfois une bamboche, un singe, Gros, court, tanné, tout velu sous le linge, Comme un blondin caressé dans vos bras : J'en suis fâché pour vos tendres appas. Un ane ailé vaut cent fois mieux peut-être Qu'un fat en robe et qu'un lourd petit-maître. Sexe adorable , à qui j'ai consacré Le don des vers dont je fus honoré, Ponr vous instruire il est temps de connaître L'erreur de Jeanne, et comme un beau grison Pour un moment égara sa raison : Ce n'est pas moi , o'est le sage Trithême , Ce digne abbé, qui vous parle lui-même.

Le gros damné de père Grisbourdon, Terrible encore au fond de sa chaudière, En blasphémant cherchait l'occasion De se venger de la Pucelle altière, Par qui là-haut d'un coup d'estramaçon Son chef tondu fut privé de son tronc. Il s'écriait : « O Belzébut l mon père . Ne pourrais-tu dans quelque gros péché Faire tomber cette Jeanne sévère ? J'y crois, pour moi, ton honneur attaché. « Comme Il parlait, arriva plein de rage Hermanhrodix au ténébreux rivage, Son eau bénite encor sur le visage. Pour se venger, l'amphibie animal Vint s'adresser à l'auteur de tout mal. Les voilà donc tous les trois qui conspirent Contre une femme. Hélas l le plus souvent , Pour les séduire il n'en fallut pas tant. Depuis long-temps tous les trois ils apprirent Oue Jeanne d'Arc dessous son cotillon Gardait les clefs de la ville assiégée, Et que le sort de la France affligée Ne dépendait que de sa mission. L'esprit du diable a de l'invention : Il courut vite observer sur la terre Ce que fesaient ses amis d'Angleterre ; En quel état, et de corps et d'esprit. Se trouvait Jeanne après le grand conflit. Le roi , Dunois , Agnès alors fidèle , L'ane, Bonneau, Bonifoux, la Pucelle, Étaient entrés vers la nuit dans le fort, En attendant quelque nouveau renfort. Des assiégés la brèche réparée Aux assaillants ne permet plus l'entrée. Des ennemis la troupe est retirée. Les citoyens, le roi Charle, et Bedfort, Chacun chez soi soupe en hâte et s'endort. Muses, tremblez de l'étrange aventure Ou'il faut apprendre à la race future ;

Et vous, lecteurs, en qui le ciel a unis Les sages goûts d'une tendresse pure Remerciez et Dunois et Denys

Qu'un grand péché n'ait pas été commis. Il yous souvient que je yous ai promis De vous conter les galantes merveilles De ce Pégase aux deux longues oreilles. Qui combattit , sous Jeanne et sous Dunois , Les ennemis des filles et des rois. Vous l'avez vu sur ses ailes dorées Porter Dunois aux lombardes contrées : Il en revint; mais il revint jaloux. Vous savez bien qu'en portant la Pucelle, Au fond du cœur il sentit l'étincelle De ce beau feu, plus vif encor que doux, Ame, ressort, et principe des mondes, Oui dans les airs, dans les bois, dans les ondes, Produit les corps et les anime tous. Ce feu sacré dout il nous reste encore Quelques rayons dans ce monde épuisé. Fut pris au ciel pour animer Pandore. Depuis ce temps le flambeau s'est usé : Tout est flétri : la force languissante De la nature, en nos malheureux jours. Ne produit plus que d'imparfaits amours-S'll est encore une flamme agissaute . Un germe heureux des principes divins, Ne cherchez pas chez Vénus Uranie, Ne cherchez pas chez les faibles humains, Adressez-vous aux héros d'Arcadie. Beaux Céladons, que des objets vainqueurs

Ont enclainés par des liens de fleurs; Tendres amanties en cuirasse, en soutans, Prélats, abbés, colonels, conseillers, Gens du bel air, et même cordeliers, En fait d'amour, déliez-vous d'un face. Chez les Latins le fameux la et d'or, Si renommé par sa métamorphose, De celui-ci n'approchait pas encor: Il n'était qu'homme, et d'est bien peu de chose.

L'abbé Trithéme, esprit sage et discret, Et plas savart que le pédant Larbett\*, Modeste auteur de cette noble histoire. Fot etffrayé plus qu'on ne sauvait croire, Quand it faitut, aux siècles à venir, De ces crecis transmettre la mémoire. Sur son papier sa plume épourantée; Elle tombe : mais son fime agitée Se rassura, fesant réflexion Sur la mailer et le pouvoir du diable.

a Le pédant Larcher, mazarinier ridicule, homme de col lége qui, dans un livre de critique, assure, d'après Hérodote, qu'à Babyione foutes les danges se protituaient dans le traple par dévotion, et que tous les jeunes Gaulois étaient sodomiles.

Du genre humain cet ennemi coupable Est tentateur de sa profession. Il prend les gens en sa possession; De tout péché ce père formidable, Rival de Dieu , séduisit autrefois Ma chère mère, un soir au coin d'un bois », Dans son jardin. Ce serpent hypocrite Lui fit manger d'une pomme maudite : Même on prétend qu'il lui fit encor pls. On la chassa de son beau paradis. Depuis ce jour, Satan dans nos familles A gouverné nos femmes et nos filles. Le bon Trithème en avait dans son temps Vn de ses yeux des exemples touchants. Voici comment ce grand homme raconte Du saint haudet l'insolence et la honte.

La grosse Jeanne, au visage vermeil. Ou'ont rafralchi les pavots du sommeil, Entre ses draps doucement recueillie, Se rappelait les destins de sa vie. De tant d'exploits son jeune cœur flatté A saint Denys n'en donna pas la gloire; Elle concut un grain de vanité. Denys, fâché, comme on peut hien le eroire, Pour la punir, laissa quelques moments Sa protégée au pouvoir de ses sens. Denys voulut que sa Jeanne, qu'il aime, Connût enfin ce qu'on est par soi-même. Et qu'une femme, en toute occasion, Pour se conduire a besoin d'un patron. Elle fut prête à devenir la proje D'un piège affreux que tendit le démon : On va hien loin sitôt qu'on se fourvole.

Le tentateur, qui ne néglige rien, Premait son temps; il le prend toujours bien. Il est partout : il entra par adresse Au corps de l'âne, il forma son esprit, Valeur des sons à sa langue il apprit, De sa voix rauque adoueit la rudesse, Et l'instruisit aux finesses de l'art Approfond jar Ovide et Bernard b.

pprofondi par Ovide et Bernard <sup>a</sup>. L'âne éclairé surmonta toute honte ;

I Valle comment II contract de partir de diable, « de losse les diables qui et losse les riters, et de toute les linpriliscence qui est ausocié aux times, et de toute les linpriliscence qui est ausocié aux limpriliscence de font les linpriliscence qui est ausocié aux limpriliscence de fontaique
participates, alchem, et dégree la sonitie et fontaique
participates, alchemants de Charles Prop. (not set qu'il
respectation de l'aux de la comment de diable depuiser no
comment de la comment de diable depuiser no
comment de la comment de diable depuiser no
comment de la c

b Bernard, auteur de l'opéra de Castor et Pollux, et de quelques pieces lugitives, a fait un Art d'aimer comme Ovide, mais cet ouvrage n'est pes encore imprimé. De l'écurie adroitement il monte Au pied du lito', dans un dour repos, Jeanne en son eœur repassait ses travaux; Plui doucement à ecroupissant pris d'elle, Il la loua d'effacer les héros, D'être isvincible, et surriout d'être belle. Ainsi jails le serpent séducteur, Quand Il voutut sobjeguer notre mère, Lui it d'abord un compliment flatteur : L'art de louer commença l'art de plaire.

« Où suis-je? ô ciel ! s'écria Je anne d'Arc : Qu'ai-je entendu? par saint Lue! par saint More! Est-ce mon âne! ô merveille! ô prodige! Mon âne parle, et même il parle bien! »

L'âne à genoux, composant son maintien, Lui dit : « O d'Are! ce n'est point un prestige; Voyez en moi l'âne de Canaan : Je fus nourri chez le vieux Balaam; Chez les païens Balaam était prêtre, Moi j'étais Juif; et sans moi mon cher maître Anrait maudit tout ce bon peuple élu . Dont un grand mai fût sans doute advenu. A onaï récompensa mon zèle; Au vieil Enoc bientôt on me donna : Époc avait une vie immortelle. J'en eus autant; et le maître ordonna Que le ciseau de la Parque cruelle Respecterait le fil de mes beaux ans. Je jouis done d'un éternel printemps. De notre pré le maître débonnaire Me permit tout, hors on cas seulement: Il m'ordonna de vivre chastement. C'est pour un âne une terrible affaire. Jegne et sans frein dans ce charmant séjour, Maître de tout, j'avais droit de tout faire, Le jonr, la nuit, tout, excepté l'amour. J'obéis mieux que ce premier sot homme . Oui perdit tout pour manger une pomme. Je fus vainqueur de mon tempérament, Le chair se tut ; je n'eus point de faiblesses ; Je vécus vierge : or savez-vous comment? Dans le pays il n'était point d'ânesse. Je vis couler, content de mon état,

Plus de mille anc dans ce doux ceitibat.

Lorsque Bacchus virt du fund de la Gréce
Porter le thyrse, et la gloire, et l'ivresse,
Dans les pays per le Gance arrocte.

A ce héros je servis de trompette:
Les Indiens par nous civilisés
Chantent encor ma gloire et leur défaite.
Siène, et moi nous sommes plus consus,
Que tous les grands qui suivirent Bacchus.
C'est mon gome sul, ma vertu signalée.

a C'est l'ane de Silime, qui est assez connu; on tient qu'il

Oul fit depuis tout l'honneur d'Apulée \*.

 Enfin là-haut, dans ces plaines d'azur, Lorsque saint George, à vos Français si dur, Ce fier saint George, aimant toujours la guerre. Voulut avoir un coursier d'Angleterre : Quand saint Martin, fameux par son manteau b, Obtint encore un cheval assez beau; Monsieur Denys, qui fait comme eux figure, Voulut, comme eux, avoir une monture : Il me choisit, près de lui m'appela; Il me fit don de deux brillantes ailes; Je pris mon vol aux voûtes éternelles : Du grand saint Roch e le chien me festova : J'eus pour ami le porc de saint Antoine, Céleste porc, emblème de tout moine; D'étrilles d'or mon maître m'étrilla; Je fus nourri de pectar, d'ambrosie : Mais, o ma Jeanne l une si belle vie N'approche pas du plaisir que je sens Au doux aspect de vos charmes puissants. Le chien, le pore, et George, et Denys même, Ne valent pas votre beauté suprême. Crovez surtout que de tous les emplois Où m'éleva mon étoile bénigne, Le plus heureux, le plus selon mon choix, Et dont je suis peut-être le plus digne, Est de servir sous vos sugustes lois. Quand i'ai quitté le ciel et l'empyrée, J'ai vu par vous ma fortune honorée. Non, je n'ai pas abandonné les cieux, J'y suis encor; le ciel est dans vos yeux. » A ce discours , peut-être téméraire , Jeanne sentit une juste colère. Aimer une âne, et lui donner sa fleur! Souffrirait-elle un pareil déshonneur. Après avoir sauvé son Innocence Des muletiers et des héros de France, Après avoir, par la grâce d'en-haut . Dans le combat mis Chandos en défaut? Mais que cet âne, ô ciel! a de mérite! Ne vaut-il pas la chèvre favorite

D'un Calabrois, qui la pare de fleurs? « Non, disait-elle, écartons ces horreurs. » Tous ces pensers formaient une tempête Au cœur de Jeanne, et confondaient sa tête.

a L'âne d'Apulée ne parle point; il ne pui jamais prononces que oà et nos: mais il eut une bonne fortune avec une dame, comme on peul le voir dans l'Apuleius en deux volumes in-te, a cam notis, ad usum Delphini. » Au reste, on altribus de toul temps les mêmes sentiments aux bêtes qu'aux hommes. Les chevaux pleurent dans l'Hinde et dans l'Odyace; les bêtes parient dans Pilpay, dans Lokman, et dans Esope, etc.
b Les bérétiques doivent savoir que le diable demanda
l'ammone a Martin, ce Martie lui donna la moitié de son ma

Ainsi qu'on voit sur les profondes mers Les fiers tyrans des ondes et des airs. L'nn accourant des cavernes australes, L'autre sifflant des glaces boréales . Battre un vaisseau cinglant sur l'Océan Vers Sumatra, Bengale, ou Ceilan : Tantôt la nef aux cieux semble portée, Près des rochers tantôt elle est jetée. Tantôt l'ablme est prêt à l'engloutir, Et des enfers elle parait sortir.

L'enfant malin qui tient sous son empire Le genre humain, les anes, et les dieux, Son arc en main , planait au haut des eieux . Et voyait Jeanne avec un doux sourire. De Jeanne d'Arc le grand cœur en secret Était flatté de l'étonnant effet Que produisait sa beauté singulière Sur le sens lourd d'une âme si grossière. Vers son amant elle avança la msin, Sans v songer : puis la tira soudain. Elle rougit, s'effraie, et se condamne: Puis se rassure, et puis lui dit : « Bel âne. Vous concevez un chimérique espoir; Respectez plus ma gloire et mon devoir : Trop de distance est entre nos espèces: Non, je ne puis approuver vos tendresses; Gardez-vous bien de me pousser à bout. » L' âne reprit : « L'amour égale tout,

Songez au eygne à qui Léda fit fête a, Sans cesser d'être une personne honnête. Connaissez-vous la fille de Minos ». Pour un tanreau négligeant des héros, Et soupirant pour son beau quadrupède? Sachez qu'un aigle enleva Ganymède, Et que Philyre avait favorisé Le dieu des mers en cheval déguisé, » Il poursuivait son discours ; et le diable .

Premier auteur des écrits de la fable, Lui fournissalt ces exemples frappants, Et mettait l'âne au rang de nos savants.

Tandis qu'il parle avec tant d'élégance . Le grand Dunois, qui près de là couchait, Prétait l'orcille, était tout stupéfait Des traits hardis d'une telle éloquence. Il voulut voir le héros qui parlait, Et quel rival l'amour lui suscitait. Hentre, il voit (ô prodige! ô merveille!) Le possédé porteur de longue oreille, Et ne crut pas encor ce qu'il voysit. Jadis Vénus fut ainsi confondue,

a Léda, ayant donné ses faveurs à son cygne, accouchs de deux œufs.

b Pasiphaé, amoureuse d'un taureau, en ent le Minolaure. Philyre cut d'un cheval le centaure Chiron, précepteur d'A-chille : ce ne fut point Neptune, mais Saturne, qui prit la forme d'un cheval; notre auteur se trompe en ce point. Je ne nie pas que quelques doctes ne soient de son avis.

e Seint Roch, qui guérii de la peste, est toujours peint avec un chieu; et saint Antoine est toujours suivi d'un cochon. — Tous les bons chrétiens connaissent s'aigle de saint Jean, le noruf de saint Luc, et les autres bêtes du paradis. K.

Lorsqu'en un rets formé de fils d'airain, Aux yeux des dieux le malheureux Vulcain Sous le dieu Mars la montra toute nne. Jeanne, après tout, n'a point été vaincue; Le bon Denvs ne l'abandonnait pas; Près de l'abîme il affermit ses pas; Il la soutint dans ce péril extrême. Jeanne s'indigne et rentre en elle-même : Comme un soldat dans son poste endormi, Qui se réveille aux premières alarmes, Frotte ses yeux, saute en pied, prend les armes, S'habille en hûte, et fond sur l'ennemi.

De Débora la lance redoutable Était chez Jeanne auprès de son ehevet, Et de malheur souvent la préservait. Elle la prend; la puissance du diable Ne tint jamais contre ee fer divin. Jeanne et Dunois fondent sur le malin. Le malin court, et sa voix effravante Fait retentir Blois, Orléans, et Nante; Et les baudets dans le Poltou nourris Du même ton répondaient à ses eris. Satan fuyait; maia dans sa course prompte Il veut venger les Anglais et sa honte; Dans Orléans il vole comme un trait Droit au logis du président Louvet. Il a'y tapit dans le corps de madame : Il était sûr de gonverner cette âme; C'était son bien ; le perfide est instruit Du mal secret qui tient la présidente; Il sait qu'elle aime, et que Talbot l'enchante. Le vieux serpent en secret la conduit, Il la dirige, il l'enflamme, il espère Qu'elle pourra prêter son ministère Pour introduire aux remparts d'Orléans Le beau Taibot et ses fiers combattants : En travaillant pour les Anglaia qu'il aime, Il suit assez qu'il combat pour lui-même.

# CHANT VINGT ET UNIÈME.

# ARGUMENT.

Pudeur de Jeanne démontrée. Malior du diable. Rendez-vo donné par la présidente Louvet su grand Talbot. Servic rendus par frère Lourdia. Belle conduite de la discrète Agne ilir de l'ane. Exploits de la Pucelle. Triomphe du gra roi Charles VII.

Mon cher lecteur sait par expérience, Que ce beau dieu qu'on nous peint dans l'enfance, Et dont les jeux ne sont pas jeux d'enfants, A deux carquois tout-à-fait différents :

L'nn a des traits dont la douce pique

Se fait sently sans danger, sans douleur, Croft par le temps , pénètre au fond du cœur, Et vous y laisse une vive blessure. Les autres traits sont un feu dévorant Dont le coup part et brûle au même instant. Dans les einq sens ils portent le ravage, Un rouge vif allume le visage, D'un nonvel être on se croit animé, D'un pouveau sang le corps est enflammé, On n'entend rien; le regard étincelle. L'eau sur le feu bouillonnant à grand bruit, Oui sur ses bords s'élève, échappe et fuit, N'est qu'nne image imparfaite, infidèle, De ces desirs, dont l'excès vous poursuit.

Profanateurs indignes de mémoire, Vous oni de Jeanne avez souillé la gloire, Vils écrivains, qui, du mensange épris, Falsifiez les plus sages écrits, Vous prétendez que ma Pucelle Jeanne Ponr son grison sentit ce feu profane; Vous imprimez qu'elle a mal combattu \*; Vous insultez son sexe et sa vertn. D'écrits honteux compilateurs infâmes, Sachez qu'on doit plus de respect aux das Ne dites point que Jeanne a succombé : Dans cette erreur nul savant n'est tombé . Nul n'avança des fanssetés pareilles. Vous confondez et les faits et les temps, Vous corrompez les plus rares merveilles; Respectez l'âne et ses faits éclatants ; Vous n'avez pas ses fortunés talents, Et vous avez de plus longues oreilles. Si la Pucelle, en cette occasion, Vit d'un regard de satisfaction Les feux nouveaux qu'inspirait sa personne, C'est vanité qu'à son sexe on pardonne, C'est amour-propre, et non pas l'autre amour.

Pour achever de mettre en tout son jour De Jeanne d'Arc le lustre internissable . Pour vous prouver qu'aux malices du diable, Anx fiers transports de cet âne éloquent, Son noble eœnr était inébranlable, Sachez que Jeanne avait un antre amant. C'était Dunois, comme aucun ne l'ignore; C'est le bâtard que son grand eœur adore. On peut d'un âne écouter les discours, On peut sentir un vain desir de plaire; Cette passade, innocente et légère, Ne trahit point de fidèles amonrs.

C'est dans l'histoire une chose avérée

a L'anteur du Testement du cardinal Albéroni, et da que a Leibrer du l'exception la current decrent, ce déque-ques autres livres parcile, à avisa de faire imprimer le Pa-celle avec des vers de sa façon, qui soni rapportés dans notre Préface. Ce autheureur tetit un capacit défenqué, qui se réligis à Lacuamne et en Bollande, ou il fut correcteur d'inQue ce béros, ce sublime Dunois Etait blessé d'une fièche dorée, Qu'Amour tira de aon premier carquois. Il commanda toujours à sa tendresse; Son occur altier n'admit point de faiblesse; Il lauri ntérêt fut sa première loi.

O Jeannel II aait que ton beau pucelage De la vietoire est le précieux gage; Il respectait Denys et tes appas : Semblable au chien courageux et fléde, ciu, résistant à fair qui l'appélle, Tient la perdrix et ne la mange pas. Mais quand il vit que le baudet c'eleste Avait parté de sa flamme funeste, Dunois voulut en parler à son tour. Il est des temps où le sage s'oublie.

Cétait, sans doute, une grande folie Oue d'immoler sa patrie à l'amour. C'était tout perdre ; et Jeanne , encor honteuse D'avoir d'un âne écouté les propos, Résistait mai à ceux de son béroa. L'amour pressait son âme vertueuse. C'en était fait, lorsque aon doux patron Du haut du ciel détacha son rayon, Ce rayon d'or, sa gloire et sa monture, Qui transporta sa béate figure, Quand il chercha, par ses soins vigilants, Un pucelage aux remparts d'Orléans, Ce saint rayon, frappant au sein de Jeanne, En écarta tout sentiment profane. Elie cria : « Cher bâtard , arrêtez ; Il n'est pas temps, nos amours sont comptés : Ne gătons rien à notre destinée. C'est à vous seul que ma foi s'est donnée; Je yous promets que yous aurez ma fleur : Mais attendons que votre bras vengeur, Votre vertu, sous qui le Breton tremble. Ait du pays chassé l'insurpateur : Sur des lauriers nous coucherons ensemble. »

A ce propos le bâtard s'adoueit; Il feouts l'oracle et se soumit.

Jeanne reçut son pur et doux hommage
Modestement, et lui donna pour gage
Trente baisers ebastes, pileins de pudeur,
Et tels qu'un frêre en reçoit de assour.
Dans leurs desirs tous deux lis se continrent.
Let de leurs faits homeftement convirrent.
Denya les voit; Denys, très satisfait,
De se proists pressa le grand effet.

Le preux Talbot devait, cette nuit même, Dans Orléans entrer par stratagème; pour pour ses Anglais hautains, Tous gens sensés, maia plus hardis que fins.

O dieu d'amour! ô faiblesse! ô puissance! Amour fatal, tu fus près de livrer Aux ennemis ce rempart de la France. Ce que l'Anglais n'osait plus eapérer, Ce que Bedfort et son expérience, Ce que Talbot et sa rare vaillance Ne purent faire, Amour, tu l'entrepris!

Tu fais nos maux, cher enfant, et tu ris! Si dans le cours de ses vaates conquêtes Il effleura de ses flèches honnétes Le cœur de Jeanne , il lança d'autres coups Dans les cinq sens de notre présidente. Il la frappa de sa main triomphante Avec les traits qui rendent les gens fous. Vous avez vu la fatale escalade. L'assaut sanglant, l'horrible canonnade. Tons ces combats, tous ces har lis efforts, Au haut des murs, en dedans, en dehors, Lorsque Talbot et ses fières cohortes Avaient brisé les remparts et les portes, Et que sur eux tombaient du haut des toits Le fer, la flamme, et la mort à la fois. L'ardent Talbot avait, d'un paa agile, Sur des mourants pénétré dans la ville. Renversant tout, eriant à haute voix : . Anglais! entrez : bas les armes, bourgeois! » Il ressemblait au grand dieu de la guerre, Qui sous ses pas fait retentir la terre. Quand la discorde, et Bellone, et le Sort, Arment son bras, ministre de la Mort.

Arment son bras, ministre de la Mort. La président avait use ouverture Dans son logis auprès d'une masure, Et par ce truo coutemplent son ament, Ce casque d'or, ce panache ondoyant, Ce hava amér, ces vives étincelles Qui s'élincient du rod de sep puncles, Ce port allier, cel d'un des pruncles, Ce port allier, cel d'un des propriets La président en réalt tout en feu, Hors de ses sens, de houte dépositifie. Telle autrefois, d'une logg grillée, Madame Audou', alon l'Amour prit ec cur,

Our and twen grid in some to enables, tooks as trained as some of the resident and is loaned as on fift, seath on the control of the control

Lorgnait Baron, cet immortel acteur; D'un œil ardent dévorait sa figure, Son beau maintien, ses gestes, sa parure; Mélait teut bas sa voix à ses accents, Et recevait l'amont par tous les sens.

El recevant ramours per tous tes setes.

Checka Laurevi vous serves que le diable
El que le diable et l'Amour, c'est tout tus.
El que le diable et l'Amour, c'est tout tus.
L'archange soie, d'en mi Insatiable.
Pril la consutte et les traits de Sauco,
qui de long-tempes servisi dans la maison;
Fille entancte, estive, nécessaire,
Coffinat, frisant portant de billette doux,
Sevuelu en l'act de conduire une affaire,
L'un pour a dance, a plus l'auter pour elleSatta, coché sous l'air de la donzelle,
Tente et discours la piut l'autre pour elleSatta, coché sous l'air de la donzelle,
Tente et discours à noire grosse belle:

. Vous connaissex mes talents et mon cour : Je veux servir votre innocente ardeur; Votre intérêt d'assez près me concerne. Mon grand cousin est de garde ce soir. En sentinelle à certaine poterne; Là, sans risquer que votre honneur soit terne . Le beau Talbot peut en secret vous voir. Écrivez-lui : mon grand eousin est sage, Il yous fera très bien votre message. -La présidente écrit un beau billet, Tendre, emporté : chaque mot porte à l'âme La volupté , les désirs , et la flamme : On voyait bien que le diable dictait. Le grand Talbot, habile ainsi que tendre, Au rendez-vous fit serment de se rendre : Mais il jura que , dans ce doux conflit , Par les plaisirs il lrait à la gloire ; Et tout fut prêt afin qu'au saut du lit

Il ne fit plus qu'un saut à la victoire. Il vous souvient que le frère Lourdis Put envoyé, par le grand saint Denvs, Chez les Anglais pour lul rendre service. Il était libre et chantait son office . Disait sa messe, et même confessait. Le preux Talbot sur sa foi le laissait, Ne jugeant pas qu'un rustre, un imbécile, Un moine épais, excrément de couvent, Ou'il avait fait fesser publiquement, Pût traverser un général habile. Le juste ciel en jugeait autrement. Dans ses décrets il se complaît souvent A se moquer des plus grands personnages. Il prend les sots pour confondre les sages. Un trait d'esprit, venant du paradis, Illumina le crâne de Lourdis. De son cerveau la matière épaissie Deviat légère, et fut moins obscurcie; Il s'étonna de son discernement.

Last nous pensons, le bon Dieu salt comment I Connaissons-nous quel ressort invisione (Connaissons-nous quel ressort invisione). Rend la cervelle ou plus ou moins sensible? Connaissons-nous quels atomes divers? Font l'esprit juste ou l'esprit de travers, Dana quels recoins du tissu cellulaire Sont les talents de Virgile ou d'Homère, Et quel levain, chargé d'un froid poison, Forme un Theesite, an Zolle, un Fréron? Un intendant de l'empire de Flore Un intendant de l'empire de Flore Pres d'un caillet voit la cigué éclore; Le cause en et su dolgt du Créateur; Elle est cenhée aux yeux de tout docteur : N'intionos pas leur babil inutile.

Lourdis d'abord devint très curieux ; Utilement il employa ses yeux. Il vit marcher sur le soir, vers la ville, Des cuisiniers qui portaient à la file Tous les apprêts pour un repas exquis ; Truffes, jambons, gelinottes, perdrix; De gros fiscons à panse ciselée Rafraichissaient, dans la glace pilee, Ce ius brillant, ces liquides rubis Que tient Clteaux a dans ses cavesux bénis. Vers la poterne on marchait en silence; Lourdis alors fut rempli de science, Non de latin, mais de cet art heureux De se conduire en ce monde scabreux. Il fut doué d'une douce faconde. Devint accort, attentif, avisé, Regardant tout du coin d'un œil rusé. Fin courtisan, plein d'astuce profonde, Le moine, enfin, le plus moine du monde. Ainsi l'on voit en tout temps ses pareils De la cuisine entrer dans les eonseils : Brouillons en paix, intrigants dans la guerre, Régnant d'abord chez le grossier bourgeois,

De leur engeanee ont purgé l'Angleterre, Notre Lourdis agreu my ells stetler, Qui par un bois mêne au royal quartier, Qui par un bois mêne au royal quartier. Il re trouver Bonifour son confrère. Dom Bonifour, en centem coment, Sou rela destina résis profondément ; Il mesurait cette chalhe invisible Qui itent lèse destins et les temps, Les petits faits, les grands événements, El rauter monde, et le monde sensible.

Puis se plissant au cabinet des rois .

Tantôt adroits et tantôt insolents,

Et puis enfin troublant toute la terre:

Voilà pourquoi les Bretons mécréants

Renards ou loups, ou singes ou serpents :

a 11 y a dans Citeaux et dans Ciairvaux une grosse tonne, semblable à crite d'Heidelberg : c'est la plus belle relique du couveal. Dans son sort it lies combine tous, Dans les effets voit a ease, et l'odmire; il en suit fordre : il sait qu'un rendez-vous Peut erneuere ou saver un empire. La confesseur se souvenit encor Qu'on avait ut les trois fitures de lis d'or En channy d'abbitre à la fessa d'un page Les mours combés du mage Hermajon. Ce qui surtout l'étonne davantage, Crest le bon sens, c'est l'esprite de Lourdis Il connut bien qu'à le fin saint Denys De cette guerre aurait tout l'avantage.

Lourdis se fait présenter poliment Par Bonifoux à la royale amie ; Sur sa beauté lui fait son compliment, Et sur le roi ; puis il lui dit comment Du grand Talhot la prudence endormie A pour le soir un rendez-vous donné Vers la poterne, où ee déterminé Est attendu par la Louvet qui l'aime. « On peut, dit-il, user d'un atratagème, Suivre Talbot, et le surprendre là. Comme Samson le fut per Delila. Divine Agnès, proposez cette affaire Au grand roi Charle, . . Ah! mon révérend père, Lul dit Agnès, peusez-vous que le roi Puisse toujours être emoureux de moi? » « Je n'en sais rien : je pense qu'il se damne, Répond Lourdis : ma robe le condampe . Mon eœur l'absout. Ah! qu'ils sont fortunés Ceux qui pour vous seront un jour damnés! » Agnès reprit : . Moine, votre réponse Est bien flatteuse, et de l'esprit annonce. » Pois dans un coin le tirant à l'écart. Elle lui-dit : « Auriez-vous par hasard Chez les Anglais vu le jeune Monrose? -Le moine noir l'entendit finement : . Oui, je l'ei vu , dit-il; il est charmant. . Agnès rougit, baisse les yeux, compose Son beau visage; et prenant par la main L'adroit Lourdis, le mène avant nuit close Au cabinet de son cher suzerain. Lourdis v fit un discours plus qu'humain. Le roi Charlot, qui ne le comprit guère. Fit assembler son conseil souverain, Ses aumôniers et son conseil de guerre. Jeanne, au milleu des héros ses pareils. Comme au combat assistait aux eonseils. La belle Agnès, d'une façon gentille, Discrètement travaillant à l'aiguille, De temps en temps donnait de bons avis, Qui du roi Charle étaient toujours suivis.

On proposa de prendre avec adresse Sous les remparts Talbot et sa maîtresse : Tels dans les eieux le Soleil et Vulcain

Surprirent Mars avec son Aphrodise a. On prépara eette grande entreprise. Qui demendait et la tête et la main. Dunois d'abord prit le plus long chemin, Fit une marche et pénible et savante. Effort de l'art, que dans l'histoire on vante. Entre la ville et l'ermée on pessa. Vers le poterne enfin on se ploca. Talbot goutait avec sa présidente Les premiers fruits d'une union naissante, Se promettant que du lit aux combats. En vrai héros, il ne ferait qu'un pas. Six régiments devaient suivre à la file. L'ordre est donné. C'était feit de la ville. Mais ses guerriers, de la veille engourdis, Pétrifiés d'un sermon de Lourdis. Băillaient encore et se mouvaient à peine; L'un contre l'autre ils dormaient dans la plaine O grend miracle! ô pouvoir de Denvs!

Dans Domremi, confier cette armure, Sois le soutien de ma fragilité. Pardonne-moi, si quelque vanité Flatta mes sens quand ton ane infidèle S'émaneipa jusqu'à me trouver belle. Mon cher patron, daigne te souvenir Que c'est par moi que tu voulus punir De ces Anglais les ardeurs enragées, Oul polluaient des nonnes affligées, Un plus grand cas se présente aujourd'hui : Je ne puis rien sans ton divin appui. Prête ta force au bras de ta servante : Il faut sauver la patrie expirante, Il faut venger les lis de Charles sept, Avec l'honneur du président Louvet. Conduis à fin cette aventure bonnête : Ainsl le ciel te conserve la tête ! »

Du haut du ciei saint Denys l'entendit, Et dans le camp son âne la sentit :

Apàrodise est le nom grec de Vénus : cela ne veut dire qu'éceme. Mais que les noms grecs sont sonors i que celté écune est, une belie allégorie ! Voyre Hésiode. Vous ne douterya pas que les anciennes fables ne soissit acuvent l'embléme de

Il senti: Jenne; et d'un battemat d'alle, La frie haute, il Aronole ver selle. Il s'agenoulle, il demande pardon Des attentats de sa tendresse impure : - Je fus, di-il-i, possedu de demon; de m'en repear. Je fus, di-il-i, possedu demon; de m'en repear. Je pleure, il la conjure De le monter; il ne suurnit souffrir Que sous sa Jeanue un autre nes courir. Jeanue vi hien qu'une vertu divine Aup reitents au grière elle accurd, Pesas son âne, et lui recommanda D'être à jamais juva discrett et plus sage. L'âne le jure, et rempil de courage, Fire de sa charge, il la porte dans l'air.

Sur les Anglais il fond comme un éclair, Comme un éclair que le foudre accompagne. Jeanne en volant inonde la campagne De flots de sang, de membres dispersés, Coupe cent cous l'un sur l'autre cutassés.

Dans son croissant de la nuit la courrière Lui fournissait sa douteuse lumière. L'Anglais surpris, encor tout étourdi, Regarde en haut d'où le coup est parti; Il ne voit point la lance qui le tue. La troupe fuit, égarée, éperdue, Et va tomber dans les mains de Dunois. Charles se voit le plus heureux des rois. Ses ennemis à ses coups se présentent, Tels que perdreaux en l'air éparpillés, Tombant en foule et par le chien pilles. Sous le fusil la bruvère ensanglantent. La voix de l'âne inspire la terreur; Jeanne d'en-haut étend son bras vengeur, Poursuit, pourfend, perce, coupe, déchire; Dunois assomme; et le bon Charles tire A son plaisir tout ce qui fuit de peur.

Le besu Tallott, tont entiré des charmes be as Louvet, et de plaisirs rendu. Sur son beau sein mollement étendu, Sur son beau sein mollement étendu, A sa poterne entend le bruit des armes ; Hen triomphe. Il disnit à port soi : volls mes gens, Orfeans est à moi. « H's applassit de ser suese habiles. « Amour, di-li. , Gets toi qui prends les villes. « Donne à as belle un baiser de congé. Le sort du lit, ai Phabille, il s'avance, Pour recevoir les vainqueurs de la France. Auprès de lui le grand Talbot n'avait Ou'un écuver, qui toujours le suivait : Grand confident et rempli de vaillance, Digne vassal d'un si galant héros, Gardant sa lance ainsi que les mauteaux. « Entrez, amis, saisissez votre proie, » Criait Talbot: mais courte fut sa loie. Au lieu d'amis , Jeanne , la lance en main , Fondait vers lui sur son âne divin. Deux cents Français entrent par la poterne; Talbot frémit, la terreur le consterne, Ces bons Français criaient : « Vive le roi! A boire, à boire, avancons; marche à moi! A moi , Gascons , Picards ! qu'on s'évertue . Point de quartier! les voilà, tire, tue! »

Talbot, remis du long saisissement Oue lui causa le premier mouvement. A sa poterne ose encor se defendre : Tel, tout sanglant, dans sa patrie en cendre, Le fils d'Anchise attaquait son vainqueur. Talbot combat avec plus de fureur. Il est Auglais : l'écuyer le seconde : Talbot et lui combattraient tout un monde. Tantôt de front, et tantôt dos à dos. De leurs vainqueurs ils repoussent les flots; Mais à la sin leur vigueur épuisée Cède au Français une victoire aisée. Talbot se rend, mais sans être abattu. Jeanne et Dunois prisèrent sa vertu. Ils vont tous deux, de manière engageante, Au president rendre la présidente. Sans nul soupcon il la recoit très bien : Les bons maris ne savent jamais rien. Louvet toniours ignora que la France A sa Louvet devait sa délivrance.

Du haut des cieux Denys applaudisasti; Sur son cheval siant George freimissati; 1-îne entonais son octave écorchante, Uni des Brétons redoublist l'épouvante. Le rol, qu'on mit au rang des conquérants. Avez Agnès soupe dans Orlénas. La même muit, la fière et tambre l'annne, Ayant au cei errovyé son de l'âne. De son serment accumplissant les lois, l'int sa parcie à son ani Dimois. Laurdis, mélé dans la troupe fidèle, Cristi encore: A mabis tel de struccile l'en-

FIN DE LA PUCELLE.



LA PUCELLE.

468

Il sentit Jeanne; et d'un battement d'aile,

Pour recevoir les vainqueurs de la France.



Tarre (n. 190 na na 1915) — tarre (n. 1916)



#### VARIANTES DE LA PUCELLE.

Le dernier chant des premières éditions étant presque entièrement changé ou supprimé dans celles qui unt été imprimées sous les yeux de l'anteur, nous le donnons ici tel qu'il a paru dans les éditions en dix-buit et en vingtquatre chants.

Je dois conter queile terrible suite De Conculix eut l'infame conduite, Ce que devint l'effronte Tirconel. Et quel secours étrance et salutaire Sul procurer noire reverend pere A Dorothee, à la douce Sorel Et par quel art Il les tira d'affaire. Je dois chanter par quels feux, quels exploits, L'ine ravit la Pucelle a Dunois. Et comment Dieu punit l'îne Infidèle Par qui Salan polina la Pucelle.

Mais, avant tout, le siège d'Orléans, Ou s'escrimaient tant de flers combattants. Est le grand point qui tous nous intéresse. O dieu d'amour! à puissance! à faiblesse! \* Amouz fatal! lu fus près de livere

\* Aux ennemis ce rempart de la France. \* Ce que l'Anglais n'osait plus espérer, \* Ce que Buffort et sou experience, \* Ce que Taibot et sa rare vaillance . Ne purent faire, Amour, to l'entrepris-

Songez, lecteurs, que ces fataire flataires Brulent vos corps et lassardent vos ámes-\* Tu fais nos moux, eher enfant, et tu ris! En le jouant dans la triste contrée Ou cent béros combattaient pour deux rois, Ta douce main biessa depuis deux mois Le grand Taibot d'une fieche dorée,

Que to tiras de ton premier carquois. Cétait avant ce siège mémorable. Dans une trève , hélas! trop peu durable. Il conféra, soupa paisiblement Avec Louvet, ce grave président, Leguel Louvet cut in gloire imprudente De faire must souper la présidente. Madame était un neu collet monté. L'agrour se plut à dompter sa fierté

Il hait l'air prude, et souvent l'bumilie. Il dérangra sa noble gravité Par un des traits qui donneni la folle. La présidente, en cette occasion, Gagna Talbot, et perdit la raison.

Vous avez vo la fatale escalade \* L'assant sanglant, l'horrible canonnad \* Tous ces combats, tous ces bardis efforts, \* Au haut des murs, en dedans, en dehoes,

\* Lorsque Taibot et ses fieres cohories \* Avaient brisé les remparts et les portes, \* Et que sur eux tombaient, du baut des foits,

\* Le fer, la flamme, et la mort a la fois. \* L'avient Talbot avait, d'un pas agile \* Sor des mourants pénétré dans la ville,

\* Renversant tout, criant à baute voix, " « Anglais! enfrez; bas les armes, bourgeois! »

\* Il ressemblait au grand dieu de la guerre, \* Qui sous ses pas fait retentir la terre, \* Quand la Discorde, et Bellone, et le Sort, \* Arment son bras , ministre de la mort.

\* La présidente avait une ouverture \* Dans son logis, auprès d'une masure, \* Et par ce trou contemplait son amant,

\* Ce casque d'or, ce panache ondoyant, · Ce bras armé, ces vives etincelles \* Qui s'elancaient du roud de ses peunelle

\* Ce port altier, ort alt d'un demi-dieu. · La présidente en était tout en feu.

\* Hors de ses seus , de houte depouillée. \* Telle autrefois, d'une loge grafice,

Une brante, dont l'Amour pell le cerur \* Lorgant Baron, cet. immortel acteur: \* D'un cril ardent devorait sa figure,

\* Son beau maintieu, ses gestes, sa pa . Melalt tout has so volx a ses accents. \* Et reces sit l'ansour par tous les se na N'en pouvant plus, la heile presidente Dans sou acces, dil à sa contidente :

« Cours, ma Suzon, vole, "a le trouver; Dis-lul, du-lui qu'il vienne m'enlever. Si tu ne peux lui parler, fais-lui dire Qu'il ait pitié de mon tendre martyre, Et que, all est un digne chevalier,

Je veux souper ce soir dans son quartier, « La contidente envoie un jenne page. C'etait son frère; il fait bien son message; Et, sans tarder, six estations bacili-

Vont chez Louvet, et furrent le lucia On enter, on volt use femme masquée, El mouchetée, et peinte, et requinque Le front garni de cheseux vrais ou foux, Montes en are el tournes en annou ex-

On your l'enlese, on la fait disparaitre Par des chemins dont Talbol est le maître Ce beau Taibot, ayant dans ee grand jour Tant repandu, tant couyé d'alarmes, Voulut le soir, dans les bras de l'Amour, Se consoler du malheur de ses armes Tout vrai heros, on valaqueur, on bettu,

Quand if le peut songe avec sa malfresse Sire Talbot, qui n'est point abatiu, Attend ehez lui l'objet de sa tradres Tout étail prét pour un souper exquis; De gros flacons à panse eiselee Out rafraichi dans la glace pilice

Ce ins brillant, ces linguides rubis. Que tien! Citeaux dans ses caveaux bénis. A l'autre bout de la superbe lente Est mu sonha d'une forme élemente Bas, large, mon, tres-proprement orné, A deux chesets, à dossier contourné, Ou deux amis peuvent tenir à l'aise. Sire Talbot vivalt à la française.

con premier soin fut de faire chercher Le tendre objet qu'il avail su toucher. Toul ce qu'il vuit parle de son amante : Il la demande: on virnt: on jul présente Un monstre gris en pompons enfantins Haut de trois pieds, en comptant ses patins D'un rouge vif ses paupières bordees Sont d'un sur jaune en tout lemps incodées . Un large nez, au bout tors et erochu,

Semble couvrir un long menton fourchu Talled erut vuir la maîtresse du diable; It lette un cri qui fait trembler la table. C'était la sour du gros monsieur Louvet, Qu'en son lugis la garde avait trouvée, Et qui de gloire et de plaisir erevalt, Se pavanunt de se voir enterie.

La presidente, en proie à la douleur D'avoir manque son itinstre entreprise, Se desulait de la tristé meprise : El jamais sœur n'a plus moudit sa sœur-L'amour deje trombiait sa fantaisie; Ce fut bien pis, lorsque la jalouse Bans son cerveau porta de nouveaux traits;

Elle devint plus faile que jamais. L'ane plus fou , reviet vers la Pucelle. Jeanne a'canul; ses sens furent charmes; Les yeux en feu : « Par saint Denys! dit-elle. Est-il hien veal, monsieur, que vous m'aim « Si je vous nime! eu doutez-vaus encore! Répendit l'auc. Oui , mon outur vous adore

· Ou rapporte qu'après la hatalile de Mariendal , M. de Tutreme passa in must dans un moul's. Heouries avec la Son aide-de-cauge en pacut un peu étonne. « Mon ami, lui dit le marechal, il faut biro se concuter, . K.

Ciel! que je fus jaloux du cordelier! Qu'avec plaisir je servis l'écuyer Qui vous sauva de la fureur claustrale Ou s'emportali la bête monacale! Mais que je suis plus jaioux mille fois De ce bătard , de ce brutal Dunois! Ivre d'amour, et fou de jaiousle. Ja transportai Donois en Italie. Las! il revint; il vous offrit ses verux; Il est plus benu, mais non pius amour O noble Jeanne! ornement de ton âge, Dont l'univers vante le puceinge, Est-oe Dunois qui sera ton vainqueur? Ca sera moi , J'en jure par mon cirur. Ah! si le ciel, en m'ôtant les ânesses, Te réserva mes plus pures caresses; Si, tonjours doux, tonjours tendre et discret, Jusqu'a ce jour j'al gardé mon secret; De mes desirs, si Jeannette est flattee; Si, pénéiré du plus ardent amour Je te prefere au celeste sciour, Et si mon dos tant de fois l'a portée, Tu pourras bien me porter a ton tour. . Jeanne reçul cet aveu téméraire Avec surprise autant qu'avec colère; Et cependant son grand cœur en secrei Etait fiatié de l'élonnant effet Que produisait sa beauté singuière \* Sur les sens lourds d'une âme si grossiere. \* Vers son amant elle avance la maio \* Sans y songer, pais la lire soudaiu.
\* Elle rougit, s'effrair, et se condamne \* Puis se rassure , et puis lui dit : « Bei aur , \* Vous conserver un chimérique espoir : \* Respectez pius ma gloire et mon devoir; \* Trop de distance est entre nos espèces; \* Non, je ne puis approuver vos tendresses \* Gardez-vous bien de me pousser à boui. « \* L'ane reprit : « L'amour égale tout. \* Songry su cygne à qui Leda fit fête. \* Sans cosser d'être une personne hon \* Connaissez-vous la fille de Minos ? \* Un taureau l'aime : elle fuit des héros, \* Et va coucher avec son quadrupede Sachez qu'un aigle enleva Ganymède,
Et que Philyre avait favorisé
Le dieu des mers en cheval déguisé. \* il poursuivait son discours ; et le diable, \* Premier autent des écrits de la faisle, \* Lui fournissait ces exemples frappanis, \* Et mettait l'ine an rang de nos savants. Jeanne écoutait; que ne peut l'éloqueuce! Toujours l'oreille est le chemin du cerur. L'elonnement est suivi du silence Jeanne, ébranlée, admire, rêve, pense. Almer un ane, at lut donner sa fleur! Souffrirail-elle un pareil deshonneur, Après avoir sauve son innocrare Des muletiers et des béros de France Après avoir, par la grâce d'en-haut, Dans le combat mis Chandos en défaut? Mais ce bel ane est un amant céleste; li n'est béros si brillant et si lesie Nal n'esi pius tendre, et sul n'a plus d'esprit; Il ent l'honneur de porter Jesus-Christ; Il est venu des plaines éterneiles; Dun séraphin il a l'air et les alles; li n'est point la de bestialité. C'est bien plutôt de la divinité Tous ors pensers formaient une tempéte An corpr de Jeanne et confondaient sa téir. Airsi l'on voit sur les profondes meet Deux fiers tyrans des ondes et des sirs, l'un accourant des cavernes australes,

L'autre siffant des plaines horrales Contre un vaisseau cinglant sur l'océan

Tantot is nel aux cieux seusbie portes,

Vers Sumatra, Bengale, on Cetlan;

Pres des rochers lantit elle est lette. Tapici l'abime est pert à l'engiontir, Et des enfers elle parait sortir. Notre amazone est ainsi tourn L'ane est pressant, et la beile agitée No put trair, dans son emotion . Le gouvernail que l'on nomme raison. D'un tradre feu ses yeux étiacelerent, Son corur s'émut, tous ses sens se troubles Sur son visage un instant de péleur Fut remplace d'une vive rougeur. Du barangueur le redoutable geste Etait surtout l'écuril le plus foneste. Elle n'est plus maitresse de ses sens; Ses yeux moulliés deviennent languissant sus son lit sa tête s'est peuchée ; De ses beaux yeax la honte a'est cachée .

L'enfant malin qui tient sous son empire Le genre hemain, les ânes, et les dieux, Son arc en main planait au haut des cieux, Et voyait Jeanne avec un doux sourire. Quand tout-à-coup on entrod une voix:

 Jeanne, accourez, signalez vos expinits; Levez-vous donc, Dunois est sous les armes; On va combattre, et dejà nos gendarmes Avec le roi commencent à sortir : Habitiez-vous ; est-ti temps de dormir? C'était la belie et jeune Dorothée, De bonté d'âme euvers Jeanne portée Qui, la croyant dans les bras du somm Venait la voir et hiter son réveil. Ainsi pariant à la belle pâmée , Elle coll'ouvrit la porte mai fermée Dieux! quel spectacle! ella fit par trois fois, Tout en tremblant, le signe de la croix. \* Jadia Vénus fut bien moins confondue \* Lorsqu'en des rets, formés de fil d'alrain, A tous les dieux ce cocu de Vulcain Sous le dieu Mars la fit voir toute nue. Jeanne, ayant vu que Dorothée esi là, Temoin de tout, Immobile resta, Puis dans son lit se remit, s'ajusta, Puis en ces mois d'un ton ferme parla :

« Yous avez vu, ma fille, un grand mystere. Suite d'un vœu que l'al fait pour le roi : Si l'apparence est uu peu contre moi, Fen suis fácher et yous asurez yous taire. De l'amitie je sais remplir les droits; En cas pareil complez sur mon silence; Cachez aurtout cette affaire à Dupois, Vous risqueriez le salut de la France. » Après ces mots, elle sauta du lit, Son corselet et son haubert vétit, Quand Dorothée, encor toute surprise Ainsi lui parle avec toule franchise : · En vérité, madame, mon esprit Ne connaît rien à pareille aventure. Je vous tirodrai je secret, je vous jure; Car de l'amour J'eprouvai la hiessure, l'en suis atteinte, et mon malheur m'appril A pardonner des faiblesses aimables. Oui, tous les goûts pour moi sont resp Mais favouerai que je ne conçois pas, Lorsque l'on peut serrer entre ses bear Le beau Dunois, comment on peut descradre

Cemment enfin proti-on, anna reisitance, Sans noi degodi, en boune conacience, Sainer si pou, a peu a crespecter, Que d'associari un distri al profane. El d'aspèrer quelque pitalar judier? Voues cui delle pourtant, judier de Voues cui delle pourtant, partie dator, voues que l'anna pourtant partie de pour la protincia de l'anno. Le me congais s'a servai platino crès en moi la nature palle. D'un tel galant. Jeanne alors repartit En soupirant : « Ah! s'il t'avait almés! »

Le trait qui termine ce chant est un mot connu. On a Lissé en blanc quelques vers, par respect pour les dames. Ces vers ne se trouvent dans aucun des mansscrité que nous avons consultés, et ils portent d'ailleurs avec eux la marque évidente de leur supposition.

On voit, en lisont en derenier chant, que l'ouvrage n'est pas terminé; et le stai side de sentir par quelle risson l'apieur pett un nouveus plan, et changes le décodinces. Sui-but le premier plan, il prantique le poome an devait avoir que quinte chants: Isou le manuscrits antérierem sax pre de la complete de la complete de la complete que la La Benumelle et les Naubert publièrent, en 1755, jeur édition de ce poime arrangé à leur moiere. Cos élétures et leurs successores, annenies apparaires.

remment du nombre impair, et s'imaginant que les chants d'un poeme épique devaient être easentiellement en nombre roud, ont divisé les Purcelle tantés en dis-touit, tantés en viagé-quatre chants, sans autre peine que d'en couper plus ou moisse en deux; cer lours ditions d'ailleurs ne contiencent, sou faisifications près, rien de plus que les manuscrits.

Ce fui anns doute pour arrêter toutes ces éditions auprépaires que Voitaire se détermina, en 1701; à publier son véritable certrage, et en donna la première édition 10-2º en viagic Chatel, dont in it Orisient pas conses, avoir : les luisi, neef, seite, édi-sept, divocuré et vingulence voir : les luisi, neef, seite, édi-sept, divocuré et vingulence par la vigar de la consession de la consession de la vingulence il y ajouta secone le dis-baltière chant, qui avair separément en 1764. De sorte que le nombre en est démeurif sué à vingt et un.

PIN DES VARIANTES.

# POËMES.

### LA BASTILLE.

### 1717.

Or ce fut done par un matin, sans faute, En beau printemps, un jour de Pentecôte. Qu'un bruit étrange en sursaut m'éveilla. Un mien valet, qui du soir était ivre : · Maltre, dit-il, le Saint-Esprit est là; C'est lui sans doute, et j'ai lu dans mon livre Qu'avec vacarme il entre chez les gens. » Et moi de dire alors entre mes dents : « Gentil pulné de l'essence suprême, Beau Paraclet, sovez le bien venu: N'étes-vous pas celui qui fait qu'on ainse? »

En achevant ce discours ingénu, Je vois paraître au bout de ma ruelle, Non un pigeon, non une colombelle, De l'Esprit saint oiseau tendre et fidèle. Mais vingt corbeaux de rapine affamés, Monstres crochus que l'enfer a formés. L'nn près de moi s'approche en sycophante : Un maintien doux, une démarche lente, Un ton cafard, un compliment flatteur, Cachent le fiel qui lui ronge le cœur. « Mon fils, dit-il, la cour sait vos mérites; On prise fort les bons mots que vous dites, Vos petits vers, et vos galants écrits; Et, comme ici tout travail a son prix. Le roi, mon fils, plein de reconnaissance, Veut de vos soins vous donner récompense, Et vous accorde, en dépit des rivaux, Un logement dans un de ses châteaux. Les gens de bien qui sont à votre porte Avec respect your serviront d'escorte; Et moi, mon fils, je viens de par le roi Pour m'acquitter de mon petit emploi. « « Trigaud, lui dis-je, à mol point ne s'adresse Ce bean début ; c'est me jouer d'un tour : Je ne suis point rimeur suivant la cour: Je ne connais roi, prince, ni princesse: Et, si tout bas je forme des souhaits. C'est que d'iceux ne sois connu jamais.

Je les respecte, ils sont dieux sur la terre; Mais ne les faut de trop près regarder : Sage mortel doit toujours se garder De ces gens-là qui portent le tonnerre.

Partant, vilain, retournez vers le roi; Dites-lui fort que je le remercie De son logis; c'est trop d'honneur pour moi, Il ne me faut tant de cérémonie : Je suis content de mon bouge; et les dieux Dans mon taudis m'out fait un sort tranquille; Me, biens sout purs, mon sommeil est faeile, J'ai le repos ; les rois n'ont rien de mieux, »

J'eus beau prêcher, et j'eus beau m'en défendre. Tous ees messieurs, d'un air doux et bénin, Obligeamment me prirent par la main : « Allons, mon fils, marchons. » Fallut se rendre, Fallut partir. Je fus bientôt conduit En coche clos vers le royal réduit Que près Saint-Paul ont vu bâtir nos pères Par Charles cinq. O gens de bien, mes frères, Que Dieu vous gard' d'un pareil logement! J'arrive enfin dans mon appartement. Certain croquant avec douce manière Du nouveau gite exaltait les heautés, Perfectious, aises, commodités. « Jamais Phébus, dit-il, dans sa carrière, De ses rayons n'y porta la lumière : Voyez ces murs de dix pieds d'épaisseur, Vous y serez avec plus de fraicheur. » Puis me fesant admirer la cloture . Triple la porte et triple la serrure, Grilles, verroux, barreaux de tout côté, · C'est, me dit-il, pour votre sûreté. »

Midi sonnant, nn chaudeau l'on m'apporte; La chère n'est délicate ni forte : De ce beau mets je n'étais point tenté; Mais on me dit : « C'est pour votre santé : Mangez en paix, ici rien ne vous presse. » Me voici done en ce lieu de détresse,

Embastillé, logé fort à l'étroit, Ne dormant point, buyant chaud, mangeant froid. Trahi de tous, même de ma maltresse. O Marc-René, que Caton le censeur Jadis dans Rome eut pris pour successeur. O Marc-René de qui la faveur grande Fait ici-bas tant de gens murmurer, Vos beaux avis m'ont fait elaquenurer : Que quelque jour le bon Dieu vous le rende!

LA POLICE SOUS LOUIS XIV.

Le grand art de régner est le premier des arts. Il ne se borne point aux fatigues de Mars; Il n'est point renfermé dans le soin politique D'abaisser la fierté d'un voisin tyrannique, Ou d'ébranler l'Europe, ou d'y donner la loi : Le devoir d'un monarque est de régner ehez soi, D'y former on état redoutable et tranquille, De rendre heureux son peuple en le rendant docile. C'est ainsi que Louis sut passer autrefois Des tentes de Bellone au temple de nos lois. Il montait sur un trône environné d'ablmes, De débris, de tombeaux, de meurtres et de crimes, Au milieu des flambeaux de nos divisions, Aux cris de la Discorde, au brult des factions. Il narut : il fut sage, et l'état fut paisible. La Discorde à son joug soumit sa tête horrible , Et la confusion fit silence à sa voix. fdroits: Tout prit un nouveau cours, tout rentra dans ses Le magistrat fut juste, et l'Église fut sainte; Paris vit prospérer dans son heurense enceinte Des eitovens soumis, au travail assidus, [plus. Oui respectaient les grands, et ne les eraignaient La règle, avec la paix, sous des abris tranquilles Aux arts encouragés assura des asiles; L'orphelin fut nourri, le vagabond fixé; Le panyre, oisif et lâche, au travail fut force; Et l'heureuse industrie, amenant l'abondance, Appela l'étranger qui méconnut la France, L'étranger étonné, qui, prompt à s'irriter, Fut jaloux de Louis, et ne put l'imiter. Ainsi quand du Très-Haut la parole féconde Des horreurs du chaos eut fait naître le monde. Il en fixa la borne ; il plaça dans leurs rapgs Ces trésors de lumière et ees globes errants : De l'immense Saturne il ralentit la course, Fit dans un cercle étroit rouler le char de l'Ourse. De la lunc à la terre assura les secours, Distingua les elimats, et mesura les jours. Il dit à l'Océan : « Que ton orgueil s'abaisse, Que l'astre de la nuit te soulève et t'affaisse; » Il dit aux flancs du Nord : « Enfantez les Autans ; » Aux eaux du ciel : « Tombez, fertilisez les champs; Et que tantôt liquide et tantôt endurcie, L'onde revole au ciel en vapeurs obscurcie. » If dit . et tout fut fait : et des ces premiers temps , Toujours indestructible en ses grands changements, La nature entretient, à son maltre fidèle, D'éléments opposés la concorde éternelle. Si l'on peut comparer aux chefs-d'œuvre divins Les faibles monuments des efforts des humains,

Sous un roi bienfesant parcourons cette ville,

Obéissante, heureuse, agissante, tranquille.

Quelle âme incessamment conduit ce vaste corps? Quelle invisible main préside à ses ressorts ? Quel sage a su plier à nos communs services Nos besoins, nos plaisirs, nos vertus et nos vices? Pourquoi ce peuple immense avec sécurité Vit-il sans prévoyance et sans calamité? L'astre du jour à peine a fini sa carrière, De cent mille fanaux l'éclatante lumière Dans ce grand labyrinthe avec ordre me luit. Et forme un jour de fête an milien de la nuit. L'aurore ouvre les cieux, le besoin se réveille, Il appelle à grands eris le travail qui sommeille; Vertumne, avec Pomone, apporte au point du jour. Les fruits prématurés hâtés par leur amour. Ces rivages pompeux qui resserrent ces ondes [des. Sont couverts en tout temps des trésors des deux monlei l'or qu'on filait s'étend sous le marteau; La main de l'artisan lui donne un prix nouveau. La vanité des grands, le luxe, la mollesse, Nourrissent des petits l'infatigable adresse. Je vois tous les talents, par l'espoir animés, Noblement soutenus, sagement réprimés : L'un de l'autre jaloux, empressés à se nuire, L'intérêt les fit naître, il pourrait les détruire; Un sage les modère, et de leurs factions Fait au bonbeur public servir les passions. Mais ce n'est pas assez qu'un sage soit utile : Le magistrat français doit penser en édile; Il doit lever les yeux vers ces nobles Romains Oue le eiel fit en tout l'exemple des humains. C'était peu de tracer de leurs mains triomphantes Du Tibre au Pont-Euxin ees routes étonnantes. De transporter les flots des fleuves captivés Sur cent arcs triomphaux jusqu'au ciel élevés; Rome, en grands monuments de tous côtés féconde, Donna des lois, des arts, et des fêtes au monde : L'univers, enchaîné dans un heureux loisir, Admira les Romains jusqu'au sein du plaisir. Paris ne cede point à l'antique Italie : Chaque jour nous rassemble au temple du génie, A ces palais des arts, a ces jeux enchanteurs, A ces combats d'esprit qui polissent les mœurs : Pompe digne d'Atbène, où tout un peuple abonde; École des plaisirs, des vertus et du monde. Plus loin la presse roule, et notre œil étonné Y voit un plomb mobile en lettres façonné, Mieux que chez les Chinois, sur des feuilles légères Tracer un monument d'immortels caractères. Protégez tous ces arts, 6 vous, soutiens des lois, Ministres confidents ou précepteurs des rois! Méritez que vos noms soient écrits dans l'histoire Par la main des talents, organes de la gloire. Colbert et Richelieu, les palmes dans les mains, De l'immortalité vous montrent les chemins. Regardez auprès d'eux ce vigitant génie, Successeur généreux du prudent La Reynle,

A qui Paris doit tout, et qui laisse aujourd'hui, Pour le bien des Français, deux fils dignes de lui-Ma voix vous nommerait, vous dont la vigilance Étend des soins nouveaux sur cette ville immense, Si vos jours, consacrés au maintien de nos lois, Vous laissaient un moment pour entendre ma voix; l'oserais, emporté par une heureuse ivresse, De mon roi bienfesant célébrer la sagesse : Mais l'éloge est pour lui , malgré son bruit flatteur,

La seule vérité qui déplaise à son cœur.

### LE POUR ET LE CONTRE®.

# AVERTISSEMENT

DES ÉDITEURS DE KEHL.

Ce petit poème est un des premiers ouvrages où Voltaire art fait connaître ouvertement ses opinions sur la religion et la morale. Nous ignorons quelle est la femme à qui l'auteur l'avait adressé. Il est du temps de sa jeunesse térieur à ses querelles avec J.-B. Rousseau, qui parle de cet ouvrage comme d'une des raisons qui l'ont éloigné de Voltaire; délicatesse bien singulière dans l'auteur de tant d'épigrammes où la religion est tournée en ridicule. Rousseau croyait apparemment qu'il n'y avait de scandale que dans les raisonnements philosophiques; et que, pourvu qu'un conte lirréligieux fût obscèsse, la foi de l'auteur était à l'abri de tout reproche.

Au reste, cet ouvrage a le mérite singulier de reufermer dans quelques pages, et en très beaux vers, les objections les plus fortes contre la religion chrétienne , les réponses que font à ces objections les dévots persuadés et les dévots politiques, et enfin le plus sage conseil qu'on puisse donper à un homme raisonnable qui ne veut connaître sur ces obiets que ce qui est nécessaire pour se bien conduire. La fameuse profession de foi du vicaire savoyard n'est presque qu'un commentaire éloquent de cette épitre, et de quelques morcesux du poème de la Loi naturelle.

#### LE POUR ET LE CONTRE.

A MADAME DE RUPELMONDE 1.

1722. Tu yeux done, belle Uranie, Qu'érigé par ton ordre en Lucrèce nouveau,

a On a attribué cet ouvrage à l'abbé de Chaulleu, parce qu'il y a en effet queique ressemblance entre cette pièce et cette du Deiste, qui commence par ces mois ;

J'ai vu de prés le Styr , J'ai vu les Eusocoides. Déja vensient frapper mes orribes timées Les affreux cris du clien de l'empire des morts.

· C'était madame de Rupelmonde, K. . Madame de Rupelmonde, fille du moréchal d'Alègre, a une

Devant toi , d'une main Lardie . Aux superstitions l'arrache le bandeau : Que j'expose à tes yeux le dangereux tableau

Des mensonges sacrés dont la terre est remphe. Et que ma philosophie T'apprenne à mépriser les horreurs du tombeau

Et les terreurs de l'autre vie. Ne crois pas qu'enivré des erreurs de mes sens . De ma religion blasphémateur profane. Je veuille avec dépit dans mes égarements Détruire en libertin la loi qui les condamne.

Viens, pénètre avec moi, d'un pas respectueux, Les profondeurs du sanctuaire Du Dieu qu'on nous annonce, et qu'on cache à nos Je veux aimer ce Dieu, je cherche en lui mon père : On me montre un tyran que nous devons hair. Il créa des humains à lui-même semblables.

Afin de les mieux avilir: Il nous donna des cœurs coupables. Pour avoir droit de nous punir : fbles. Il nous fit aimer le plaisir, Pour nous mieux tourmenter par des maux effroya-Ou'un miracle éternel empêche de finir. Il venait de créer un homme à son image.

On l'en voit soudain repentir, Comme si l'onvrier n'avait pas dû sentir

Les défauts de son propre ouvrage. Aveugle en ses bienfaits , aveugle en son courroux . A peine il nous fit naître, il va nous perdre tous, Il ordonne à la mer de submerger le monde, Ce monde qu'en six jours il forma du néant. Peut-être qu'on verra sa sagesse profonde Faire un autre univers plus pur, plus innocent :

Non; il tire de la poussière Une race d'affreux brigands, D'esclaves sans honneur, et de crueis tyrans,

Plus méchante que la première, Oue fera-t-il enfin, quels foudres dévorants Vont sur ces malheureux lancer ses mains sévères? Va-t-il dans le chaos plonger les éléments? Écoutez : 8 prodige! 8 tendresse! 8 mystère!

Il venait de noyer les pères,

Il va mourir pour les enfants.

il est un peuple obscur, imbécile . volage . Amateur insensé des superstitions, Vaincu par ses voisins, rampant dans l'esclavage, Et l'éternel ménris des autres nations : Le fils de Dieu . Dieu même , oubliant sa puissance ,

âme picine de candeur et un penchant extrême pour la tendress joignait, dit Duvernet, une grande incertitude sur ce qu'elle devait croire. Pendani le voyage qu'elle fit en Hollande, en 1722, elle déposait dans le sein de Vollaire se doutes et ses perpietiles. Dans la vue de fixer son esprit incertain, Voltaire til ce poème, dont le but est de moutrer que pour plaire A Dien, independamment de toule croyance, il suffit d'avoir des vertus

Si es soeil se couche, a dont aver Tribin; Sije voide d'Vunus planier heilland, C'est Venus que je vois dans les bera d'Aulonis. C'est Venus que je vois dans les bera d'Aulonis. Ce polle me présente Androunide et Perseire; Leurs amours immortels échauffent de leurs feux Les éternels frimands et la zous glacée. Tout l'Oympe est peuple de heros amoureax. Admirables tableants s'educioner mes de Salamant d'ans est sier, et glassats ur les flosts;

Vantez-nous maintenant, bienheureux légendaires, Le porc de saint Antoine et le cliein de saint Roch, Vos rélujeus, vos scapulaires, Et la guimpe d'Ursule, et la crasse du froc; Mettez la Fleur des saints à côte d'un Homère: Il ment, mais ên grand houme; il ment, mais il sait

Sottement vous avez menti;
Par lui l'esprit humain s'éclaire;
Et, si l'on vous croyait, il serait abruti.
On chérira toujours les erreurs de la Grèce;

Toujours Ovide charmera. Si nos peuples nouveaux sont chrétiens à la messe,

Ils sont paiens à l'opéra.
L'almanach est pairen, nous comptons nos journées
Par le seul nom des dieux que Rome avait connus;
Cest Mars et Jupiter, éest Sistume et Vénus,
Qui president au tenpa, qui font nos d'estinées.
Ce mélange est impur, on a tort; mais eufin
Nous ressembloss assez à l'abbé Pellegrin,

Le matin catholique, et le soir idolâtre,
 Déjeunant de l'autel, et soupant du théâtre, »

# DIVERTISSEMENT

MIS EN MUSIQUE

Pour une féte donnée par M. André à madame la maréchale de Villars.

# RÉCITATIF.

Quel éclat vient frapper mes yeux? Est-ce Mars et Vénus qui viennent en ces lieux? Les Graces et Bellone y marchent sur leur trace; C'est ce héros semblable au dieu de Thrace;

C'est lui dont l'heureuse audace
Arracha le tonnerre à l'aigle des Céars,
Brisa les plus fermes remparts,
Rassura nos états, et fit trembler la terre;
C'est lui qui, répandant la crainte et les bienfaits,
A mélé sur sont front l'olive de la paix

Aux lauriers sanglants de la guerre.

UNE VOIX SEULE.

AIR.

Voici est objet charmant
Qui ternirait l'éclat de la fille de l'onde.
Entre elle et son époux le destin tout puissant
Semble avoir partagé la conquête du monde :
L'un a dompté les plus fameux vainqueurs,
Et l'autre à soumis tous les rezure.

#### nto

Que les fleurs parent nos têtes : Que les plus aimables fêtes Soient l'ornement de leur cour. Fuyez, muit obsenre; Que les feux de l'amour Allument dans ce séjour Une clarté plus pure Oue le flambeau du jour.

UNE VOIX SEULE.

AIR.

Régnez, Nymphe charmante, Régnez parmi les ris; Ne voyez point avec mépris L'hommage que l'on vous présente : Vos attraits en font tout le prix. De vos yeux l'aimable pouvoir

De la paix de nos cœurs a troublé l'innocence : Nous vous aimons sans espérance ; Nous jouissons du moins du bonheur de vous voir :

C'est notre unique récompense.

DEUX VOIX. Régnez, Nymphe charmante, Régnez parmi les ris;

Ne voyez point avec mépris L'honimage que l'on vous présente : Vos attraits en font tout le prix.

# IA MORT DE MESS LECOUVREUR ;

## CÉLÈBRE ACTRICE.

1730.

Que vois-je? quel objet! Quoi! ces lèvres charmantes, Quoi! ces yeux d'où partaient ces flammes éloquentes, Eprouvent du trépos les livides horreurs! Muses, Grâces, Amours, dont elle fut l'Image, O mes dieux el tes siens, secourer votre ouvrage! Que vois-je? e'eu est fait, je t'embrasse, et tu meurs! Tu meurs: o sait diés cette affreuse nouvelles.

1 Mile Lecous reur mourut le 20 mars 1730

Tous les oœurs sont émus de ma douleur mortelle. J'entends de tous côtés les beaux-arts éperdus S'écrier en pleurant : « Melpomène n'est plus! » Oue direz-vous, race future.

Lorsque vous apprendrez la flétrissante injure Qu'à ces arts désolés font des bommes cruels? Ils privent de la sépulture

Celle qui dans la Grèce aurait eu des autels. Quand elle était au monde, sis soupraient pour elle; Je les ai vus soumis, autour d'elle empressés : Sibit qu'elle rést plus, elle est donc criminelle! Elle a charmé le monde, et rous l'en punissez! Nou, ces bordé désormais ne sevont plus profanes; lls coutiennent ta cendre; et ce triste tombeu, Plonoré par uou chants, consacré par tes mânes,

Est pour nous un temple nouveau! Voilà mon Saint-Denys; oui, c'est là que j'sdore Tes talents, ton esprit, tes grâces, tes appas: Je les aimsi vivants, je les encense encore

Malgré les horreurs du trépas, Malgré l'erreur et les ingrats, Que seuls de ce tombeau l'opprobre déshonore. Ah! verrai-je toujours ma faible uation, Incertaine en sex voux, flétrir e qu'elle admire; Nos mœurs avec nos lois toujours se contredire; Et le Francais voluee endorms sous l'empir

De la superstition?

Quoi l'est-ce donc qu'en Angleterre Que les mortels osent penser O rivale d'Athène, 6 Londre! heureuse terre! Ainsi que les typan vous avez ac chasser Les préjugés honteux qui vous livraient la guerre. C'est la qu'on ssit tout dire, et tout récompenser; Nul art n'est méprié, tout succès a sa gloire, Le visinqueur de Tallard, le fils de la victoire, Lesublime Dydon, et le sage Addison,

Et la charmante Opbils, et l'immortel Newton, Ont part au temple de mémoire : Et Lecouvreur à Londre aurait eu des tombeaux Parmi les beauxesprits, les rois, et les héros. Quiconque a des talents à Londre est un grand hom-

L'abondance et la liberté [m Ont, après deux mille ans, chez vous ressuscité L'esprit de la Grèce et de Rome.

Des lauriers d'Apollon , dans uos stériles champs La feuille négligée est-elle donc fiétrie? \* Dieux! pourquoi mon pays n'est-il plus la patrie

Et de la gloire et des talents ?

#### LE TEMPLE DE L'AMITIÉ.

1732.

Au fond d'un bois à la paix consacré, Séjour heureux, de la cour ignoré, S'élère uu temple, où l'art et ses prestiges N'étalent point l'orgueil de leurs prodiges, Où rien ne trompe et u'éblouit les yeux, Où tout est vrai, simple, et fait pour les dieux.

De bons Gaulois de leurs mains le foudérent ; Al Amitié leurs cœurs le dédirent. Las! ils penssient, dans leur crédulité, Que par leur race il serait fréquenté. En vieux langaço en voit sur la façade Les noms sacrés d'Oreste et de Pylade, Le métallion du bon Pirithois ; Du saga Achate et du tendre Nisus, Tous grands héros, tous sams véritables :

Ces noms sont beaux, mais ils sont daus les fables. Les doctes sours ne chantent qu'en ces lieux, Car on les siffle au superbe empyrée. On u'y voit point Mars et sa Cythérée, Car la disconce les tioujours avec eux : L'Amitié vit avec très peu de dieux. A ses côtés sa fdéle interprète.

La Verite, charitable et discrète, Toujours uitile aj urbet l'écouter, Attend en vain qu'on l'ose consulter : Noi ule l'approche et chacun la regrette. Par contenance un livre est dans ses mains, Doux monuments d'estime et de tendresse. Dour same facts, exceptés sans bounians, Dour somotiment d'estime et de tendresse. Do proteveur indehennei qualitée, con l'estimate de Cost de vertrait l'histoire la plus pure : L'histoire est courre, et le livre est réduit A deux foullites de cobinene écriture.

Qu'on u'entend plus, et que le temps détruit.

Or des humains quelle est done la manie? Toute amité de leur occur est bannie, Et cependant on les entend toujours De ce beau uom décorer leurs discours. Ses ennemis ne jureut que par elle; En la fuyant chacun s'y dit fidèle; Ainai qu'on voit, devers l'état romain, Des indévots chapelet à la main.

De leurs propos la déesse en colère Voulut enfin que ses mignons chéris, Si contents d'elle et si sûrs de lui plaire, Vinssent la voir en son sacré pourpris, Fixa le jour, et promit un beau prix Pour chaque couple au cœur noble, sincère, Tendre comme elle, et digne d'être adms. S'il se pouvait, au rang des vrais amis.

Ad Jour nommé, vionent d'un vel rajole Tous nos Prançais, que la nouveauté guide : Un peuple immense inonde le parvis. Le temple s'ouver ou vit d'abord paraître Deux contrisann par l'Interêt unis; tre l'amilé tous deux le crystient Erre l'amilé tous deux le crystient Erre l'amilé tous deux le crystient Erre l'amilé tous le Vaquait alors un besu poste d'honneur, l'un noble emploi de vale grand «signeur». Nos deux amis pollment se quittèrent, Déesse, et prix, et tempé, alandomérent, Chacun de deux en son den gurrant Damentair son très der consurrent.

Quatre dévots, à la mine discrète, Dos en areade, et missel à la main. Unis en Dieu, de charité parfaite, Et tout brillants de l'amour du prochain, Psalmodiaient et bailisient en chemin. L'un, riche abbé, prelat à l'œil lubrique, Au menton triple, au col apoplectique, Porc engraissé des dlmes de Sion, Oppressé fut d'une indigestion. On confessa mon vieux ladre au plus vite: D'huile il fut oint , aspergé d'ean bénite , Dûment lesté par le curé du lieu, Pour son voyage au pays du bon Dieu. Ses trois amis galment lui marmotterent Un oremus, en leur eœur convoitèrent Son bénéfice, et vers la cour trottèrent : Puis chacun d'eux, dévotement rival, En se inrant fraternité sincère, Les yeux baissés va chez le cardinal a

De jansfaisme accuser son confrère. Gais et brillants, après un long repos, Deux jeunes gens, se tenant sous les bras, Deux jeunes gens, se tenant sous les bras, Lisant tout haut des lettres de teurs helles, D'un air galant leur figure étalaient, Et, déconant quelques clinasions nouvelles, Alnsi qu'a ub al 'autet ils allaient: Nos étourdis pour rien s'y querellèrent, De l'Amitife l'autet les nanglanterent; Et le moins fon laissa, tout éperden, Son tendre anis un la place étendu.

Plus Information in un air de complaisance, Lie et Chief, qui din la complaina de la complain Jamais connue et toujours desirée,

Gela de froid sur ses sacrés autels :

J'en suis fâché pour les pauvres mortels. ENVOI.

Mon cœur, ami eharmant et sage, Au vôire n'était point lié, Lorsque j'ai dit qu'à l'Amitlé Nul mortel ne rendait hommage. Elle a mainteant a sa cour Deux cœurs dignes du premier âge: Hélas! le véritable amour En a-t-il beaucoup davantage?

DISCOURS

EN VERS

SUR L'HOMME.

AVERTISSEMENT.

(ÉDITION DE 1748.)

Les trois premiers sont de l'année 1734; les quatre derniers sont de l'année 1737. Le premier prouve l'égalité des conditions, c'est-à-dire qu'il y a dans chaque profession une mesure de biens et de maux qui les rend toutes égales;

Le second, que l'homme est libre, et qu'ainsi c'est à iul à faire son bonheur; Le troisième, que le plus grand obstacle au bonheur es' l'envie:

Le quatrième, que, pour être heureux, il faut être modéré en tout; Le cinquième, que le plaisir vient de Dieu;

Le sixième, que le bonheur parfait ne peut être le partage de l'homme en ce monde, et que l'homme n'a point à se plaindre de sou état; Le septième, que la vertu consiste à faire du hien à ses

Le septième, que la vertu consiste à faire du bien à ses semblables, et non pas dans de vaines pratiques de mortification.

Enfin Zaire y parut à son tour
Avec ets yeux où innguit la mollease,
Où le plaish Falle avec la tendresse.

A ht que d'enni, dit-elle, en ce séjour l
Que fixi ei eitet teist de desse?
Tout y linguit; je n'y vois point l'A mour. «
Elle sortit: vinqui rivaux la suivirent;
Sur le chemin vinqt besutés en gémirent.
Dieu sait alers on un Zaire alla.
De l'Amité le prix fut laisse lia;
Et la dessea en tous lleux cédebré.

a Le cardinal Fleury.

# PREMIER DISCOURS. DE L'EGALITÉ DES CONDITIONS.

Tu vois, sage Ariston, d'un ceil d'indifférence La grandeur tynnampus et la Bire opluence; Te yeux d'un faux éclat me sont point absené. Ce moder et un grand bal, oi des fons d'eguisés, Sous les risidies mons d'Eminence et d'Anses. Sous les risidies mons d'Eminence et d'Anses. Les mortes sont egaux; leur masque est différent. Les mortes sont egaux; leur masque est différent. Les mortes sont egaux; leur masque est différent. De nos biens, de nos mons sont la seule mesure. Le rois en entails six "et leur l'ane et un cross la Cert sois mortals six "et leur l'ane et ur cross la Cert d'un den l'impossible six de l'années de mesure. Cest du mônt limon que tous ont pris unissance. Cest du mônt limon que tous ont pris unissance.

Et le riche et le pauvre, et le faible et le fort,

Vont tous également des douleurs à la mort. « Eh quoi! me dira-t-on, quelle erreur est la vôtre? N'est-il aucun état plus fortuné qu'un autre? Le ciel a-t-il rangé les mortels au niveau? La femme d'un commis courbé sur son bureau Vaut-elle une princesse auprès du trône assise? N'est-il pas plus plaisant pour tout homme d'église D'orner son front tondu d'un chapeau rouge ou vert One d'aller, d'un vil froc obscurément convert, Recevoir à genoux, après laude ou matine, De son prieur cloîtré vingt coups de discipline? Sous un triple mortier n'est-on pas plus heureux Qu'un clerc enseveli dans un greffe poudreux ? = Non : Dieu serait înjuste ; et la sage nature Dans ses dons partagés garde plus de mesure. Pense-t-on qu'ici-bas son aveugle faveur Au char de la fortune attache le bonheur? Un jeune colonel a souvent l'impudence De passer en plaisirs un maréchal de France. « Étre heureux comme un roi, » dit le peuple hé-Helas! pour le bonheur que fait la maiesté? [bêté : ] En vain sur ses grandeurs un monarque s'appuie ; Il gémit quelquefois, et bien souvent s'ennuie. Son favori sur moi jette à peine un coup d'œil. Animal composé de bassesse et d'orgueil, A ccable de dégoûts, en inspirant l'envie, Tour à tour ou t'eueque et l'on te caloninie. Porle: qu'as-tu gagné dans la chambre du roi? Un peu plus de flatteurs et d'ennemis que moi-

Sur les énormes tours de notre Observatoire, Un jour, en consultant leur celeste grimoire, Des enfants d'Uranie un essaim curieux, D'un tube de cent pieds braque contre les cieux, Observait les secrete du monde planétaire. Ur nutre s'érois : « Ces soriers out brau faire, Les astres sont pour nous aussi bien que pour eux. • On en peut diré autant du secret d'être beureux; Le simple, l'ignorant, pourva d'un instinct sage, En est tout aussi près au fond de son village Que le fat important qui pense le tenir, Et le triste savant qui croit le définir.

On dit qu'avant la boîte apportée à Pandore Nous étions tous égaux ; nous le sommes encore. Avoir les mêmes droits à la félicité, C'est pour nous la parfaite et seule égalité. Vois-tu dans ces vallons ces esclaves champêtres Qui creusent ces rochers, qui vont fendre ces hêtres, Oui détournent ces eaux, qui, la béche à la main, Fertilisent la terre en déchirant son sein? Els ne sont point formés sur le brillant modèle De ces pasteurs galants qu'a chantés Fontenelle : Ce n'est point Timarette et le tendre Tircis, De roses couronnés, sous des myrtes assis, Entrelacant leurs noms sur l'écorce des chênes, Vantant avec esprit leurs plaisirs et leurs peines; C'est Pierrot, c'est Colin, dont le bras vigoureux Soulève un char tremblant dans un fossé bourbeux. Perrette au point du jour est aux champs la première. Je les vois, haletants et couverts de poussière, Braver, dans ces travaux chaque jour répétés, Et le froid des hivers, et le feu des étés. Ils chantent cenendant: leur voix fausse et rustique Galment de Pellegrin a détonne un vieux cantique. La naix, le doux sommeil, la force, la santé, Sont le fruit de leur peine et de leur pauvreté. Si Colin voit Paris, ce fracas de merveilles, Sans rien dire à son cœur, assourdit ses oreilles : Il ne desire point ces plaisirs turbulents; Il ne les conçoit pas; il regrette ses champs; Dans ces champs fortunés l'amour même l'appelle; Et tandis que Damis, courant de bellé en belle, Sous des lambris dorés et vernis par Martin b, Des intrigues du temps composant son destin, Dupé par sa maîtresse et hai par sa femme : Prodigue à vingt beautés ses chansons et sa flamme, Quitte Églé qui l'aimait pour Chloris qui le fuit, Et prend pour volunté le scandale et le bruit, Colin, plus vigoureux, et pourtant plus fidèle, Revole vers Lisette en la saison nouvelle; Il vient, après trois mois de regrets et d'ennui, Lui présenter des dons aussi simples que lui. Il n'a point à donner ces riches bagatelles Ou'Hebert evend acredit pour tromper tant de belles:

a L'abbé Pellegrin a fait des cantiques de dévotion sur des airs du Pont-Neui; c'est la qu'on trouve, a ce qu'on dit, Quand on a perdu Jésus-Carist,

Afreu pamers, les sendanges sont faires. Ces cantiques ont été chamiés a la campagne et dans les cousents de province.

Pament vernisseur.
 Fament marchand de corlosilés à Paris. Il avait besu coup de goil , et ceia seul lui avait procuré une grande fortune.

Sans tous ces riens brillants il peut toucher un cœur : Il n'en a pas besoin : c'est le fard du bonheur. L'aigle sier et rapide, aux ailes étendues, Suit l'obiet de sa flamme élancé dans les nues : Dans l'embre des vallons le taureau bondissant Cherche en paix sa génisse, et plait en mugissant : Au retour du printemps la douce Philomèle Attendrit par ses chants sa compagne fidele; Et du sein des buissons le moucheron lézer Se méle en bourdonnant aux insectes de l'air.

De son être content, qui d'entre eux s'inquiète S'il est quelque autre espèce ou plus ou moins parfaite? Eh! qu'importe à mon sort, à mes plaisirs présents, Ou'il soit d'antres heureux, qu'il soit des biens plus grands?

« Mais quoi ! cet indigent, ee mortel famélique, Cet objet dégoûtant de la pitié publique, D'un cadavre vivant trainant le reste affreux, Respirant pour souffrir, est-il un homme heureux? » Non, sans doute; et Thamas qu'un eselave détrône; Ce visir déposé, ee grand qu'on emprisonne, Out-ils des jours sereins quand ils sont dans les fers? Tout état a ses maux, tout homme a ses revers. Moins bardi dans la paix , plus actif dans la guerre , Charle surait sous ses lois retenu l'Angleterre; Dufresny a, moins prodigue, et docile au bon seus, N'est point dans la misère avili ses talents. Tout est égal enfin : la cour a ses fatigues . L'Église a ses combats, la guerre a ses intrigues : Le mérite modeste est souvent obscurci ; Le malheur est partout; mais le bonheur aussi. Ce n'est point la grandeur, ce n'est point la bassesse, Le bien, la pauvreté, l'âge mûr, la jeunesse,

Qui fait ou l'infortune ou la félicité. Jadis je pauvre irus , honteux , et rebuté , Contemplant de Crésus l'orgueilleuse opulence, Murmurait hautement contre la Providence : « Que d'honneur s! disait-il, que d'éclat! que de bien! Oue Crésus est heureux | il a tout, et moi rien. » Comme il disait ces mots, une armée en furie Attaque en son palais le tyron de Carie : De ses vils courtisans il est abandonné; Il fuit, on le poursuit; il est pris, enchaîné; On pille ses trésors, on ravit ses maltresses. El pleure : il spercoit , au fort de ses détresses , Irus, le pauvre Irus, qui, parmi tant d'horreurs, Sans songer aux vaineus, boit avec les vainqueurs. " O Jupiter! dit-il, 6 sort inexorable! frus est trop heureux, je suis seul misérable. » Ils se trompaient tous deux; et nous nous trompons Alı! du destin d'autrui ne soyons point jaloux; (tous. Gardons-rious de l'éclat qu'un faux dehors imprime. Tous les corurs sont cachés ; tout homme est un ablme.

La joie est passagère, et le rire est trompeur. Helas! où donc chercher, où trouver le bonheur? En tous lieux, en tous temps, dans toute la nature Nulle part tout entier, partout avec mesure, Et partont passager, hors dans son seul auteur. li est semblable au feu dont la douce chaleur Dans chaque autre élément en secret s'insinue. Descend dans les rochers, s'élève dans la nue, Va rougir le corail dans le sable des mers. Et vit dans les glacons qu'ont durcis les hivers.

Le ciel, en nous formant, mélanges notre vie De desirs, de dégoûts, de raison, de folie. De moments de plaisirs, et de jours de tourments : De notre être imparfait voilà les éléments ; ils composent tout l'homme, ils forment son essence; Et Dieu nous pesa tous dans la même halance.

#### DELIXIÈME DISCOURS

DE LA LIBERTÉ.

Dans le cours de nos ans, étroit et court passage,

On entend par ce moi Liberté le pouvoir de faire ce qu'on vent. Il n'y a et ne peut y avoir d'autre liberté. C'est pour-qual Locke l'a si bieu definie Puissance.

Si le bonheur qu'on cherche est le prix du vrai sage. Qui pourra me donner ce trésor précieux ? Dépend-il de moi-même ? est-ce un présent des cieux ? Est-il comme l'esprit, la beauté, la naissance, Partage indépendant de l'homaine prudence? Suis-ie libre en effet? ou mon âme et mon corps Sont-ils d'un autre agent les aveugles ressorts? Enfin ma volonté, qui me meut, qui m'entraîne, Dans le palais de l'âme est-elle esclave ou reine ? Obscurément plongé dans ce doute cruel, Mes yeux, charges de pleurs, se tournaient vers le ciel. Lorsqu'an de ees esprits que le souverain Être Placa près de son trône, et fit pour le connaître, Oui respirent dans lui, qui brûlent de ses feux, Descendit jusqu'à moi de la voûte des cieux; Car on voit quelquefois ces fils de la lumière Éclairer d'un mondain l'âme simple et grossière, Et fuir obstinément tont docteur orgueilleux Qui dans sa chaire assis pense être au-dessus d'eux, Et le cerveau troublé des vapeurs d'un système. Prend ces brouillards épais pour le jour du ciel même.

. Écoute, me dit-il, prompt à me consoler, Ce que tu peux entendre et qu'on peut révéler. l'ai nitié de ton trouble : et ton âme sincère, Puisqu'elle sait douter, mérite qu'on l'éclaire. Oui. l'homme sur la terre est libre ainsi que mol : C'est le plus beau présent de notre commun roi. La liberté qu'il donne à tout être qui pense,

<sup>.</sup> Louis XIV disait : « Il y a drux hommes que je ne pou rai jamais enrichir, Dofresny et Bontemps. » Dufresny mou-cul dans la minère, aprox avoir dissipé de grandes richeses; il a laissé de Jolies comédies.

Pait des moindres esprits et la vie et l'essence. Qui conçoit, veut, agit, est libre en agissant : C'est l'attribut divin de l'Étre tout puissant; Il en fait un partage à ses enfants qu'il aime; Nous sommes ses enfants, des ombres de lui-même. Il concut, il voulut, et l'nnivers naquit : Ainsi . lorsque tu veux , la matière obéit. Souverain sur la terre, et roi par la pensée, Tu veux, et sous tes mains la nature est forcée. Tu commandes aux mers, an souffle des zéphyrs, A ta propre pensée, et même à tes desirs. Ah! sans la liberté, que seraient done nos âmes? Mobiles, agités par d'invisibles flammes, Nos youx, nos actions, nos plaisirs, nos dégoûts, De notre être, en un mot, rien ne serait à nous : D'un artisan suprême impuissantes machines, Automates pensants, mús par des mains divines, Nous serions à jamais de mensonge occupés, Vilsinstruments d'un Dieu qui nous aurait trompés. Comment, sans liberté, serions-nous ses images? Que lui reviendrait-il de ces brutes ouvrages? On ne peut done lui plaire, on ne peut l'offenser; Il n'a rien à punir, rien à récompenser. Dans les cieux, sur la terre il n'est plus de justice. Pucelle est sans vertu \*, Desfontaines sans vice : Le destin nous entraîne à nos affreux penchants, Et ce chaos du monde est fait pour les méchants. L'oppresseur insolent, l'usurpateur avare, Cartouche, Miriwits, ou tel autre barbare, Plus coupable enfin qu'eux, le calomniateur Dira : « Je n'al rien fait, Dieu seul en est l'auteur; . Ce n'est pas moi , e'est lui qui manque à ma parole, » Qui frappe par mes mains, pille, brûle, viole. » C'est ainsi que le Dieu de justice et de palx Serait l'auteur du trouble et le dieu des forfaits. Les tristes partisans de ce dogme effrovable

a L'abbé Pucelle, offèbre conseiller au pariement. L'abbé Desfontaines, homme souvent repris de Justice, qui tenait une boutique ouverte ou il vendait des louanges et des satires - L'abbé Puccile était neveu de M. de Catinat. Sa mère accordait à son frère ainé une préférence que les premières années de la leunesse du cadet semblaient excuser, et qui cependant était la seule cause de ces erreurs , dans un homme qui était né avec un caractère très ferme et une âme ardeute. Elle le déshérita : il n'avait encore aucun état, quoiqu'il cût été tonsuré dans son enfance. Son frère vint le trouver quelques jours après, iui remit la fortune dont sa mère l'avait privé. et lui annouça en même temps qu'il avait acheté pour iul me charge de conseiller-cierc au parlement de Paris, et obtenu sa nomination a une abbaye, en ajoutant qu'il ne lui deman dait d'autres preuves de reconnaissance que d'oublier l'insustice da sa mère. Le frère de l'abbé Pucelle mou de temps après, premier président du parlement de Gro-

Le conseller au parlement de Paris se fit une grande réqutation par son intégrité; par le courage avec lequel il defendait la liberté des ettoyeus contre les prétentians de la courde Rome et du ciergé. Comme le janciolisme était alors le préteix de ses entreprises, les Parisiens le privent pour un jancioliste : mais sa véritable religion était l'amour des lois et la baior de lyramie socredule; ji in'en et jimmis d'aytre. Ne Diraient in rein de plus I ils adoraient le diable ?
I feità à ce discourse let qu'un homme enivré
Qui s'eveille en surraut, d'un grand jour échiré,
Qui s'eveille en surraut, d'un grand jour échiré,
I donn la dignotime et deible paspière
par le la comme de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme de

Ouelle douleur injuste accable ton esprit?

La liberté, dis-tu, t'est quelquefois ravie : Dieu te la devait-il immuable, infinie, Égale en tout état, en tout temps, en tout lieu? Tes destins sont d'un homme, et tes vœnx sont d'un Quoi! dans cet océan eet atome qui nage Dira : « L'immensité doit être mon partage. » Non; tout est faible en toi, changeant et limité, Ta force, ton esprit, tes talents, ta beauté. La nature en tout sens a des bornes prescrites; Et le pouvoir humain serait seul sans limites! Mais, dis-moi, quand ton cœur, formé de passions, Se rend malgré lui-même à leurs impressions . Ou'il sent doos ses combats sa liberté vaineue. Tu l'avais donc en tol, puisque tu l'as perdue. Une flèvre brûlante, attaquant tes ressorts, Vient à pas inégaux miner ton faible corps : Mais quoi ! par ce danger répandu sur ta vie Ta santé pour jamais n'est point anéantie; On te voit revenir des portes de la mort Plus ferme, plus content, plus tempérant, plus fort. Connais mieux l'heureux don que ton chagrin récla-La liberté dans l'homme est la santé de l'âme. [me : On la perd quelquefois : la soif de la grandeur. La colère, l'orgueil, un amour suborneur, D'un desir curieux les trompeuses saillies, Hélas! combien le cœur a-t-il de maladies! Mais contre leurs assauts tu seras raffermi : Prends ce livre sensé, consulte cet ami (Un ami, don du eiel, est le vrai bien du sage); Voilà l'Helvétius, le Silva, le Vernage a, Que le Dieu des humains, prompt à les secourir, Daigne leur envoyer sur le point de périr. Est-il un seul mortel de qui l'âme insensée. Quand il est en peril, ait une autre pensée? Vois de la liberté cet ennemi mutin.

a Fameux molecias de Paris.

Aveugle partisan d'un aveugle destin : Entends comme il consulte, approuve, délibère;

Entends de quel reproche il couvre un adversaire;

Vois comment d'un rival il cherche à se venger,

Comme il punit son fils, et le veut corriger. Il le crovait donc libre? Qui, sans doute, et lui-même Dément à chaque pas son funeste système ; Il mentait à son cœur en voulant expliquer Ce dogme absurde à croire, absurde à pratiquer : Il reconnaît en lui le sentiment qu'il brave : Il agit comme libre, et parle comme esclave, . Sûr de ta liberté, rapporte à son auteur Ce don que sa bonté te fit pour ton bonheur. Commande à ta raison d'éviter ces querelles . Des tyrans de l'esprit disputes immortelles : Ferme en tes sentiments et simple dans ton cœur, Aime la vérité, mais pardonne à l'erreur; Puis les emportements d'un zèle atrabilaire : Ce mortel qui s'egare est un homme, est ton frère : Sois sage pour toi seul, compatissant pour lui; Fais too bonheur enfin par le bonheur d'autrui. .

ran too nominer manip ar ir connect or sturry. Amini parkil in Vivid den sign suprisme.

Amini parkil in Vivid den sign suprisme.

Amini parkil in Vivid den sign suprisme.

Fallisi in idemander, indiseren dans men veren,

Ce que c'est que l'espris, l'espace, la matière.

Ce que c'est que l'espris, l'espace, la matière.

Etranger questions, qui confondent souvent

Le profica d'Evrasuade è et le subdit Marin è.

Et qu'espiquait en vain dans se doctes chimères

L'auteure det controllèsse que fon eccerpi par quiese.

Mais édja, échappant a mon ent enchanté,

In 'était pau vern ou decembig pour m'apprendre

Less secrés du l'rès-l'auteur des controllès.

Il m'a dit : • Sois heureux! • Il m'en a dit assez.

TROISIÈME DISCOURS.

DE L'ENVIE.

Si l'homme est créé libre, Il doit se gouverner; si l'homme de sur yrans, il se doit détrièrer. On ne le sisi que trop, cest tyrans sons les viees. Le plus creés de vous dans ses sombres caprices. Le plus libre à la fois et le plus arbanné, qui plonge su fond ac cervu marta tempoisonné, ce bourresu de l'esprit, quel est-il? C'est l'envier L'expepti il donne l'étre au sein de la foise; Rien ne peut l'échairer : Quelque métand de l'orqueil, il crains de se moutrer.

a M. a'Gravesande, professeur à Leyde, le premier qui nit enseigne en Bollande les découvertes de Newton.
b M. Bortous de Mairan, accrétaire de l'académie des sciences de Paris. Le mérite étranger est un poids qui l'accable : Semblable à ce génat si connu dans la fable, Triste ennemi des dieux, par les dieux écrasé, Lançant ce vain les feux dont il est embrasé; Il blasphème, il segule en as prison profonde; Il eroit pouvoir donner des secousses au monde; Il fait trembler l'Etna dont il est oppressé : L'Etna sur lui retombe, il en est terrassé.

Détester dans Villars l'éclat de la victoire. lls haïssaient le bras qui fesait leur appui; Il combattait pour eux, ils parlaient contre lui. Ce héros eut raison quand, cherchant les batailles, Il disait à Louis : « Je ne crains que Versailles: Contre vos ennemis je marche saus effroi : Défendez-moi des miens; ils sont près de mon re'. . Cœurs jaloux! à quels maux étes-vous donc en prese? Vos chagrins sont formés de la publique joir. Convives dégoûtés, l'aliment le plus doux, Aigri par votre bile, est un poison pour vous. O vous qui de l'honneur entrez dans la carrière. Cette route à vous seule appartient-elle entière? N'y pouvez-vous souffrir les pas d'un concurrent? Voulez-vous ressembler à ces rois d'Orient. Oui, de l'Asie esclave oppresseurs arbitraires,

Pensent ne bien regner qu'en étranglant leurs fréres? Lorsqu'au, jeut ub étêtre, écuei de tant d'esprits, Une affièn nouvelle entraine tout Paris; Quaod Dufresne et Gaussin 'a, d'une voix attendrire, Font parler Orosmane, Alzire, Zénobie, Le spectateur content, qu'un beou trait vient saisir, Laisse couler des pleurs, enfants de son plaisir : Rufus désespéré, que ce plaisir outrage, Fleure aussi dant un coin, mais ses pleurs sont de

Eh bient paurve stilligt, d. so fragile honorur, Sco bonbert d'un suste a déchiré ton cerur, Mets du moins à profile le hagirin qui t'anime; Metie un tel sacces, compose, effocs, lime. Le publie applaudit aux vers du cliericus. Pateceunsaffron pour oil courage, efect, linis mierux Mosi gardetoi autrout, și tu eralou les critiques. Prevavoyr à Paris tes Ariux chimrigures 3 : Ne fais plus grimacer tes odieux portraits Sous des crayons groniers plités chete Rabelois.

Tôt ou tard on condamne un rimeur satirique Dont la moderne muse emprunte un air gothique, Et, dans un vers forcé que surcharge un vieux mot, Couvre son peu d'esprit des phrases de Marot \* : Ce jargon dans un conte est eneor supportable; Mais le vrait veut un air, un ton blus respectable.

<sup>»</sup> Dufresne, célèbre aeteur de Paris. Mademoiseile Gaussin, actrice pietos de gráces, qui Joua Zatre. B Mauvaise consolide de Rouseau, qui a'a pu être fossee. e Il est à remanque que Voltaire s'est toujours eleve-coutre ou enleaga de Fancienno longue et de la nouveix. Celle suparure est non seutemen ridicule, mois est jetterail dans l'extreur les étrouges pui paprenneul le (rançais.)

Si tau ven., faux de'vot, séduireu au soit neteur (greur), An mar d'um froit serenn nelle un pur umdia d'aique to a jolaux orgunil parte un plau doux langage. Singe de la vertu, ansque mieux ton visage. La gioire d'un rival s'obstine à l'outrager. Cot ent el europsasta que tu doi s'en venger. Érige un nonument plus laut que son trophée. L'ait pour affire hannau, l'or dois de trou triphée. L'ait pour affire hannau, l'or dois de trou n'phée. Se garde de miller ou Vénis ou Robaux.

Qu'a servi contre Bayle une infâmc cabale? Par le fougueux Jurieu <sup>a</sup> Bayle persécuté Sera des bons esprita à jamais respecté; Et le nom de Jusieu, son rival fanatique, N'est aujourd'hui connu que par l'horreur publique.

Souvent dans est chaptins un micrable auteur Descend au role afferau de calomaniferau de calomanifera de calomaniferau de calomaniferau de calomaniferau de calomaniferau de calomanifera de calomaniferau de calomanifera de calomaniferau de calomanifera de calo

Est es fripier d'écrits que l'intérêt dévore, Qui vend au plus offrant son encre et ses tureurs; Méprisable en son goût, détestable en ses mœura; Médisant, qui se plaint des brocarda qu'il essule; Satirique enuyenx, disant que tout l'ennule; Criant que le bon goût s'est perdu dans Paris, El le prouvant très bien, du moins par ses écrits.

On peut à Despréaux pardonner la satire, il joignit l'art de plaire au maiheur de médire : Le miel que cette abeille avait tiré des fleurs Pouvait de sa piqûr a adoucir les douleurs; Mais pour un lourd frelon méchamment imbécile, Qui vit du mal qu'il fâit, et nuit sans être utile,

• Judred clait On minishie profestatel qui s'acharan contre Bayle et courie le los ones : il écrivit in Go, el [1 fit [a penpler]: Il prédit que le royaume de France éprouverail des-rèvolutions qui e cool janulas artirece, pour la Buyle, on ait que écrit un des plus grands hommes que la France all prochaits. Le partienne de Toulouse la il chi un inconerr unit destinate production de la comparation de la comparation de comme coloi d'un réqué, jestion la rigauver de la loi, el qu'il declara vailée, comme le teatament d'un homme qui auxilretiari le monde et baones sa patrie. L'arrèl foi revudu aux le naporté de M. de écausa, conseiller.

b L'optimisme de Platon, renouvelé par Shaftesbury, Bolingbroke, Leibnilz, et chanté par Pope en beaux vers, est peut-être un système faux; mais ce u'est pas assurement un aystème impie, comme des gatonnésteurs Font dil. On écrase à plaisir cet insecte orgueilleux, Qui fatigue l'oreille et qui choque les yeux.

Quelle était voire erreur, 6 vous, peintres vulgai-Vous rivaux danactius, dont les mains téméraires, Dans ce choître où Bruno semble encor respirer, Par une fâche envie ont pu defigurer \*
Du Zeusis des Français les savantes peintures!
L'bonneur de son pieces s'accrut par voa nijures : Ces lambeaux déchières en sont plus précieux : Ces traîts en sont plus beaux, et vous plus odieux. Détestons à jamais un ai dangereur vice.

Ahl qu'il nous faut chérir ce trait plein de justice D'un critique modente, et d'un vari bel-esprit, Qui, Jorsque Richelieu follement entreprit De rabisser du Gid la missante merceille, Tandis que Chapelain osait juger Corneille, Chargé de condamner et ouvrage imparfait, Di pour tout jugement: a Je voudrait à voir fait bi = Cest sinsi qu'un grand cour sait penser d'un grand homme. A la voir de Colbert Bernini vint de Rome:

A la voix de Conjert permin vini de Rouie: De Permatt v, dans le Louvre, il admira la mian :
- Alit dit-il, si Paris renferme dans son sein
bes travaux si parfaits, un si rare génie,
Fallait-il m'appeler du fond de l'Italie? «
Voilà le vrai mérite; il parle avec candeur :
L'envie est à ses pieds, la pair est dans son cœur.

Qu'il est grand, qu'il est dout de solire koio-même.
Le n'al point d'enomesi, si die rivirus que j'aines;
Le penda post à leur gibre, à leur naux, à leurs bleve;
Le penda post à leur gibre, à leur maux, à leurs bleve;
Le ris monos ottubus, leurs beaux pains and les minus d'autre de la commande de leur de la commande de la commande de leur de la commande de leur penda pour ext; [cieux;
Leur pied touche aux enfors, leur cliure est dans les
Leur trone inchendable, et leur pompuse tête,
Résiste, en se touchant, aux coups de la templer;
la vivent l'ung prieure, lai ricomplement de temps:
Se livers, en affilant, des guerres intestines,
Ed leurs ang impara errours leur enfons.

a Quelques printres, jaloux de Le Sueur, gâlérent ses lableaux qui soni aux Chartreux.

b Habert de Cerisi, de l'académia. c La belle façade du vieux Louvre est de M. Perrault.

\*\*\*\*\*\*

# QUATRIÈME DISCOURS.

DE LA MODÉRATION EN TOUT,

BANK L'ETUDE, BANK L'AMBITION, DANS LES PLAISIRS.

#### A M. HELVETIUS.

Tout vooloirest d'un fou, Feech est son partage :
La moderation est letréor du sorg:
Il sois réglez ses gobts, ses travaux, ses ploisité.
Untire un but à se course, un terme à se désirs.
Nul ne peut avoir tout. L'imour de la science,
A guide la jeuness au ortire de l'autience.
La nature est ton livre, et un précends y voir
Moisse qu'un a passe que ce qu'il fluit su sorir.
La raisou et conduit : avance a sa lumière;
Marche necro quelques pas, mais lorant ta carrière :
Au bord de l'influi ton cours doit s'arrêter;
Au bord de l'influi ton cours doit s'arrêter;

Réanmur, dont la main si savante et si sure A percé tant de fois la nuit de la nature, M'apprendra-t-il jamais par quels subtils ressorts L'éternal Artisan fait végéter les coros? Pourquoi l'aspie affreux, le tigre, la pauthère, N'ont jamais adouci leur cruel caractère; Et que, reconnaissant la main qui le nourrit, Le chien meurt en léchant le maître qu'il chérit? D'où vient qu'avec cent pieds qui semblent inutiles Cet inseete tremblant traine ses pas débiles? Pourquoi ce ver changeant se bâtit un tombeau. S'enterre, et ressuscite avec un corps nouveau. Et. le front couronné, tout brillant d'étincelles. S'élance dans les airs en déployant ses ailes ? Le sage du Fai a, parmi ces plants divers, Végétaux rassemblés des bouts de l'univers . Me dira-t-il pourquoi la tendre sensitive Se flétrit sous nos mains, honteuse et fugitive?

Four décourrir un peu ce qui se passe en moi, le mên vais consider le méderia du ris. Sans doute il en aist plus que ses doctes conférers. Se veux savoir de lung ruguis sceres mystères Ce pain, cet aliment dans mon corps digeré, commandrane un peut de la commandra de la commandra commandrane un peut de la commandra pour peut de la commandra pour peut de la commandra la longe maiseaux de pourpeu l'outre anére mes vieux, La longe maiseaux de pourpeu l'outre anére mes vieux, La longe maiseaux de pourpeu l'outre anére mes vieux La longe maiseaux de pourpeu l'outre anére mes vieux l'alieux de la les peux, il s'actient, al 'Aéreire :

a M. du Fai était directeur du Jardin et du cobinet d'histoire nalurelle du roi, qui avaient éé très négligés jusqu's lui, et qu'unt été essuile portés par M. de Buffon un point qu'i ail l'admiration des étrangers. Il exisé en Europe des cabinets plus riches dans quelques parties, mais il n'en'est aucun d'aussi complé. « Demandez-le à ce Dieu qui nous donna la vic. » Courriers de la physique a, Argonautes nouveaux, Oui franchissez les monts, qui traversez les caux. Ramenez des climats soumis aux trois couronnes Vos perches, vos secteurs, et surtout deux Lapones, Vous avez confirmé dans ces lieux pleins d'ennui, Ce que Newton connut sans sortir de chez lui. Vous avez arpenté quelque faible partie Des flancs toujours glaces de la terre aplatie. Dévoilez ces ressorts qui font la pesanteur ; Vous connaissez les lois qu'établit son auteur. Parlez, enseignez-moi comment ses mains fécondes Fout tourner tant de cieux, graviter tant de mondes; Pourquoi vers le soleil notre globe entraine Se ment autour de soi sur son ave incliné : Parcourant en douze ans les célestes demeures . D'où vient que Jupiter a son jour de dix heures. Vous ne le savez point; votre savant compas Mesure l'univers, et ne le connaît pas, Je vous vois dessiner, par un art infaillible. Les deliors d'un palais à l'homme inaccessible; Les angles, les côtés, sont marques par vos traits : Le dedans à vos yeux est fermé pour jamais. Pourquoi done m'affliger si ma débile vue Ne peut percer la nuit sur mes yeux répandue? Je n'imiterai point ce malheureux savant-Oui, des feux de l'Etna scrutateur imprudent. Marchant sur des monceaux de bitume et de cendre. Fut consumé du feu qu'il cherchait à comprendre.

Modérons-nous surtout dans notre ambition : C'est du cœur des humains la grande passion. L'empesé magistrat, le financier sauvage. La prude aux yeux dévots, la coquette volage Vont en poste à Versaille essuyer des mépris. Ou'lls reviennent soudain rendre en poste à Paris. Les libres habitants des rives du Permesse Ont saisi quelquefois cette amorce traîtresse : Piston va raisonner à la cour de Denys; Racine, janséniste, est auprès de Louis; L'auteur voluptueux qui célébra Glycère Prodique su fils d'Octave un encens mercensire. Moi-même, renonçant à mes premiers desseins, l'ai véeu, le l'avoue, avec des souverains. Mon vaisseau fit naufrage aux mers de ces sirènes : Leur voix flatta mes sens, ma main porta leurs chalnes. On me dit : « Je vous aime, » et je crus comme un sot Ou'il était quelque idée attachée à ce mot. J'y fus pris; i'asservis au vain desir de plaire La mâle liberté qui fait mon caractère; Et, perdsnt la raison, dout je devais m'armer, J'allai m'imaginer qu'un roi pouvait simer. Oue je suis revenu de cette erreur grossière!

a M.M. de Maupertuis, Clairaut, Le Monnier, etc., allereut, en 1736, à Tornéa mesurer un degré du méridien, et ramenèreut deux Lapones. Les Irols couronnes sont les armes de la Sudée. à qui Tornéa appartient. A peine de la cour j'entrai daus la carrière, Que mon âme éclairée, ouverte au repentir, N'eut d'autre ambition que d'en pouvoir sortir. Raisonneurs beaux-esprits, et vous qui eroyez l'être, Voalez-vous vivre heureux, vivez loujours sans maître.

O vous, qui ramenez dans les murs de Paris Tous les excès honteux des mœurs de Sybaris; Qui, plongés dans le luxe, énervés de mollesse, Nourrissez dans votre âme une éternelle ivresse, Apprenez, insensés, qui cherchez le plaisir, Et l'art de le connaître, et celui de jouir. Les plaisirs sont les fleurs que notre divin maître Dans les ronces du monde autour de nous fait naître. Chacune a sa saison, et par des soins prudents On peut en conserver pour l'hiver de nos ans. Mais, s'il faut les eueillir, e'est d'une main légère; On flétrit aisément leur beauté passagère, N'offrez pas à vos sens de mollesse accablés. Tous les parfums de Flore à la fois exhalés : If ne fautpoint tout voir, tout sentir, tout entendre: Quittons les voluptés pour savoir les reprendre. Le travail est souvent le père du plaisir : Je plains l'homme accablé du poids de son loisir. Le bonheur est un bien que nous vend la nature. Il n'est point ici-bas de moiszon sans eulture :

Tout veut des soins sans doute, et tout est acheté. Regardez Brossoret a, de sa table entêté, Au sortir d'un spectacle, où de tant de merveilles Le son, perdu pour lui, frappe en vain ses oreilles; Il se traine à souper, plein d'un secret ennui, Cherchant en vain la joie, et fatigué de lui. Son esprit, offusqué d'une vapeur grossière, Jette encor quelques traits sans force et sans lumière; Parmi les voluptés dont Il eroit s'enivrer, Malbeureux! il n'a pas le temps de desirer. Jadis trop carressé des mains de la Mollesse, Le Plaisir s'endormit au sein de la Paresse ; La langueur l'accabla : plus de chants, plus de vers, Plus d'amonr; et l'ennui détruisait l'univers. Un Dieu qui prit pitié de la nature homaine Mit auprès du Plaisir le Travail et la Peine : La Crainte l'éveilla, l'Espoir guida ses pas; Ce cortége aujourd'hni l'accompagne ici-bas.

Senez vos entretiens de fleurs toujours nouvel-Je le dis uux annasts, je le réjete avx belles. I [ie: Damon, tes sens trompeurs, et qui t'ont gouverné, Tout promis un bombeur qu'ils ne l'ont point donne. Tu erois, dans l'es douceurs qu'un tendre amour ap-Soutenir de Daphné l'éternet l'éte-à-tète; [prête, Mais ce bombeur usé n'est qu'un dégoût affreux, Et vous avez beaoin de vous quitter tous dens. Ant pour rous voir toujours sans jamois vous déplaire, Il faut un ceure plus noble, une dem moios vuigaire, Il faut un ceure plus noble, une dem emoios vuigaire, Un orspir vrai, semsé, ficosod, ingénieux, Sans humeur, sans aprice, et autrout vertueux : Pour les cours corrompar l'amité d'est portie. O d'aime amité l'étaite porfaite, d'est portie d'est porfaite, au l'est partie par l'est partie d'est portie d'est pour les cours de l'est de l'est partie d'est pour les des les cours de l'est de l'est partie d'est par

# CINQUIÈME DISCOURS.

SUR LA NATURE DU PLAISIR ".

Jusqu'à quand verrons-nous ce réveur fanatique, Fermer le eiel au monde, et d'un ton despotique Dampant le genre humain, qu'il prétend convertir, Nous prêcher la vertu pour la faire hair? Sur les pas de Calvin, ce fon sombre et sévère Croit que Dieu, comme lui, n'agit qu'avec colère. Je erois voir d'un tyran le ministre abhorré, D'esclaves qu'il a faits tristement entouré, Dietant d'un air hideux ses volontés sinistres. Jecherche un roi plus doux, et de plus doux ministres. Timon se croit parfait depuis qu'il n'aime rien : Il faut que l'on soit homme avant d'être chrétien. Je suis homme, et d'un Dieu je chéris la clémence. Mortels, veoez à lui, mais par reconnaissance. La nature, attentive à remplir vos désirs, Vous appelle à ce Dieu par la voix des plaisirs. Nul encor n'a chanté sa bonté tout entière ; Par le seul mouvement il conduit la matière : Mais e'est par le plaisir qu'il eonduit les humains Sentez du moins les dons prodigués par ses mains. Tout mortel au plaisir a dû son existence : Par lui le corps agit, le cœur sent, l'esprit pense. Soit que du doux sommeil la main ferme vos yeux, Solt que le jour pour vous vienne embellir les eleux, Soit que, vos sens flétris cherchant leur nouriture. L'aiguillon de la faim presse en vous la nature, Ou que l'amour vous force en des moments plus doux A produire un autre être, à revivre après vous; Partout d'un Dieu elément la bonté salutaire

a Cette pièce est uniquement fondée sur l'impossibilité où est l'homme d'avoir des sensations par lut-même. Tout sentiment prouve un Dieu, et tout sentiment agreable prouve un Dieu heufeant.

a C'était un conseiller au parlement, fort riche, honme voloquieux, qui fessit excellente chère. — Les premières édihons ne l'appelaient que Luculius. K.

Attache à vos besoins un platsir nécessaire. Les mortels, en un mot, n'ont point d'autre moteur. Sans l'attrait du plaisir, sans ce charme vainqueur,

Oui des lois de l'hymen eut subi l'esclavage? Quelle beauté jamais aurait eu le courage De porter un enfant dans son sein renfermé. Oui dechire en naissant les flanes qui l'ont formé; De conduire svec crainte une enfance imbécile, Et d'un âge fougueux l'imprudence indocile? Ah! dans tous vos états, en tout temps, en tout lieu. Mortels, à vos plaisirs reconnaissez un Dieu. Oue dis-ie? à vos plaisirs! c'est à la douleur même Oue je connais de Dieu la sagesse suprême. Ce sentiment si prompt, dans nos cœurs répandu, Parmi tous nos dangers sentinelle assidu, D'une voix salutaire incessamment nous crie : · Ménagez, defendez, conservez votre vie. » Chez de sombres dévots l'amour-propre est damné : C'est l'ennemi de l'homme, aux enfers il est né. Vous vous trompez , ingrats ; c'est un don de Dieu même. Tout amour vient du ciel : Dieu nous chérit, il s'aime ; Nous nous aimons dans nous, dans nos biens, dans nos fils, Dans nos concitovens, surtout dans nos amis : Cet amour nécessaire est l'âme de notre âme ; Notre esprit est porté sur ses ailes de flamme.

Oui , pour nous elever aux grandes actions, Dieu nous a, par bonté, donné les passious » : Tout dangereux qu'il est, écst un présent céleste; L'usage en est heureux, si l'abus est funeste. J'admire et ne plains point un œur maître de soi, Oui tenant se désirs enchândes sous sa lol.

S'arrache au genre humain pour Dieu qui nous fit. Se plait à l'évire pintét qué à le consultre: [naître; Et, brillant pour son Dieu d'un amour dévorant, l'oit les plaisirs permis pour un plaisir plus grand. Mais que, lier de ser coits, viand de ses abstinences, Et surtout en servet lassé de ses souffrances, Et surtout en servet lassé de ses souffrances, Il condamne dans nous tout eq qu'il a quitté, I-hymen, le nom de père, et la société : Du voit de cet orguell la vanité profonde;

I Comes propose too les not climo larges even et de minima ne pass d'en expert pass de l'action la compare de clima l'action de la compare de clima til de continue de quair le mai passime de clima til de continue de quair le mai passime de clima til de continue de quair le compare de la compare

C'est moins l'ami de Dieu que l'eanemi du monde; On lit dans ses chagrius les regrets des plaisirs. Le ciel nous fit un cœur, il lui faut des désirs. Des stoiques nouveaux le ridicule maître

Prétend m'ôter à moi, me priver de mon être : Dieu, si nous l'en croyons, serait servi par nous Ainsi qu'en son sérail un musuluan jaloux, Qui n'admet près de lui que ces monstres d'Asie Que le fer a privés des sources de la vie \*. Yous eni yous fleyez coutre l'humanité.

Navez-vous lu jamais la docte antiquité? Ne connisiesca-vous point tes filies de Pétie? Dans leur aveuglement voyez votre folie. Elles ercyaient dompter in anture et le temps, El rendré elur vieux père à la fleur de ses ma Leurs mains par pleté dans son eine polongient; Croyant le rejueuir, seu filies l'égorgèrent. Voils votre portaits, avoipue shassés. Voils votre portaits, avoipue shassés. Usez, n'abusez point; le sage aiusi l'ordonne. Leur, a'abusez point; le sage aiusi l'ordonne.

L'abstinence ou l'exces ne fit jamais d'heureux.

Je ne conclus done pas, orateur dangereux, Qu'il faut lâcher la bride aux passions humaines : De ce coursier fougueux je veux tenir les rênes; Je veux que ce torrent, par un heureux secours, Sans inonder mes champs, les abreuve en son cours : Vents, épurez les airs, et soufflez sans tempétes; Soleil, sans nous brûler, marche et luis sur nos têtes. Dieu des êtres pensants. Dien des cœurs fortunés, Conservez les desirs que vous m'avez donnes, Ce goût de l'amitié, cette ardeur pour l'étude, Cet amour des beaux-arts et de la solitude : Voilà mes passions ; mon âme en tous les temps Godta de leurs attraits les plaisirs consolants. Ouand sur les bords du Mein deux écumeurs barba-Des lois des nations violateurs avares. Deux frinons à brevet , brigands accrédités , Enuisaient contre moi leurs lâches cruautés. Le travail occupait ma fermeté tranquille; Des arts qu'ils ignoraient leur antre fut l'asile. Ainsi le dieu des bois enflait ses chalumeaux Quand le voleur Cacus enlevait ses troupeaux : Il n'interrompit point sa douce melodie. Heureux qui jusqu'au temps du terme de sa vie, Des beaux-arts amoureux, peut cultiver leurs fruits!

s Cela ne regarde pas les esprits outrés, qui veulent ôter a homme tous les sentiments.

Thomme tous les recultarents. 
Y Vollaire constant lei, comme dans le discours septières, 1. 
Y Vollaire constant lei, comme dans le discours septières, 1. 
Y Vollaire constant lei, comme dans le discourse services a la mode, et en général la morate christinner. Il est un des recorrents, paran no publicospher, qu'ait fait sut a qu'il vans mieux dirigier cosposions naturelles vers un bet thick que, il mieux de proposions naturelles vers un bet thick que, il mieux de proposions naturelles vers un bet thick que, in company and proposion company and the services of the company and the co

Il brave l'injustice , il calme ses ennuis ; Il pardonne aux humains , il rit de leur délire , Et de sa main mourante il touche encor sa lyre.

\*\*\*\*\*

#### SIXIÈME DISCOURS.

## SUR LA NATURE DE L'HOMME.

La voix de la vertu préside à tes concerta; Ele m'appelle à lor par le charme des rui. El m'appelle à lor par le charme des rui. Ta grande c'ude est l'homme, et de ce labyrindu. Let il de la risate in feit thercher l'ecception, core, a let il de la risate in feit thercher l'ecception, core, a l'entre l'est de la risate del risate de la ri

» Je sais bien qu'à souper, chez Lais ou Catulle, Cet examen profond passe pour ridicule : Là, pour tout argument quelques couplets malins Exercent plaisamment nos cerveaux libertins Autre temps, autre étude; et la raison sévère Trouve accès à son tour, et peut ne point déplaire. Dans le fond de son cœur on se plait à rentrer : Nos yeux cherchent le jour, Jent à nous éclairer. Le grand monde est léger, inappliqué, volage; Sa voix trouble et séduit : est-on seul, on est sage. Je veux l'être ; je veux m'élever avec toi Des fanges de la terre au trône de son roi. Montre-moi, si tu peux, cette chaîne invisible Du monde des esprits et du monde sensible : Cet ordre si caché de tant d'êtres divers , Que Pope sprès Platon crut voir daos l'univers. »

Vots me preseze en vain; cette vaste science, Ou passe ma portée, ou me force au silence-Mon esprit, resserré sous le compas français, N'a point la libert des Grees et des Anglais. Pope a droit de tout tière, et moi je dois me taire. A lourge un bacleille peut perce en systère; le m'ai point mes degrés, et je ne prétends pas Hassarde pour un mot de dangerres combats. Ecoutez escelement un récit vértable, Que peut-titre Tommont » prendra pour une fable, Et que je las hier dans un livre chinois Q'un jestule a Pidri radualist autrefois.

 Homme ires savant dans l'instoire des Chinois, et même dans leur langue.

Un jour quelques souris se disaient l'une à l'autre : « Que ce monde est charmant! quel empire est le no-Ce palais si superbe est élevé pour nous : De toute éternité Dieu nous fit ces grands trous : Vois-tu ces gras jambons sous cette voûte obscure? Ils y furent crees des mains de la Nature ; Ces montagues de lard, éternels aliments, Sont pour nous en ces lieux jusqu'à la fin des temps. Oui nous sommes, grand Dieu, si l'on en croit nes sages Le chef-d'œuvre, la fin, le but de tes ouvrages. Les chats sont dangereux et prompts à nous manger; Maisc'est pour nous instruire et pour nous corriger. \* Plus loiu, sur le duvet d'une herbe renaissante, Près des bois, près des eaux, une troupe innocente De canards nasillants, de dindons rengorgés. De gros moutons bélants, que leur laine a chargés. Disait : « Tout est à nous , bois , prés , étangs , montagnes : Le ciel pour nos besoins fait verdir les campagnes. » L'ane passait auprès, et se mirant dans l'eau. Il rendait grâce au ciel en se trouvant si beau : · Pour les ônes, dit-il, le ciel a fait la terre; L'hommeest né mon esclave, il me panse, il me ferce, Il m'étrille, il me lave, il prévient mes desirs, Il hâtit mon sérail, il conduit mes plaisirs: Respectueux témoin de ma noble tendresse. Ministre de ma joie, il m'amène une ânesse; Et je ris quand je vois ect esclave orgurilleux Envier l'heureux don que j'aj recu des cieux, » L'homme vint et cria : . Je suis puissant et sage : Cieux, terres, éléments, tout est pour mon usage : L'océan fut formé pour porter mes vaisseaux; Les vents sont mes courriers, les astres mes flambeaux. Ce globe, qui des nuits hlanchit les sombres voiles, Crolt, décroit, fuit, revient, et préside aux étoiles : Moi , je préside à tout ; mon esprit éclairé Dans les bornes du monde eût été trop serré : Mais enfin, de ce monde et l'oracle et le maitre, Je ne suis point encor ce que je devrais être. » Ouelques anges alors, qui là-haut dans les cieux Réglent ces mouvements imparfaits à nos yeux. En fesant tournoyer ces immenses planètes, [tes. » Disaient: « Pour nos plaisirs sans doute elles sont fai-Puis de la sur la terre ils jetaient un coup d'œil : Ils se moquaient de l'homme et de son sot orqueil. Le Tien a les entendit, il voulut que sur l'heure On les fit assembler dans sa haute demeure. Ange, homme, quadrupède, et ces êtres divers Dont chacun forme un monde en ce vaste univers. » Ouvrages de mes mains, enfants du même père, Oui portez, leur dit-il, mon divin caractère, Vous êtes nés pour moi, rien ne fut fait pour vous 1 Je suis le centre unique où vous répondez tous. Des destins et des temps connaissez le seul maître. Rien n'est grand ni petit ; tout est ce qu'il doit r'tre

Dieu des Chinois

D'un parfait assemblage instruments imparfaits.

Dans votre rang places demeures satisfaits. -L'homme ne le fut point. Catte indocile espèco Sera-t-elle occupée à murmurer sans cesse? Un vieux lettré chinois, qui toujours sur les bancs Combatti la raison par de beaux arguments, Plein de Confucius, et sa logique en tête, Distinguant, conclusat, présenta sa requête.

Founquoi laisée en un point reserve par le tempa? Me journ derrient aller par-dels vingt mille nar; Ma taille pour le moins dut avoir cent coudées; IYoù vient que je nepuis, plus prompt que mes idées, Voyager dans la lune, et reformes son cours? Fourquoi faut-il dormir un grand tiers de mes jours? Pourquoi faut-il dormir un grand tiers de mes jours? Pourquoi faut-il dormir un grand tiers de mes jours? Pourquoi faut-il dormir un grand tiers de mes jours? Pourquoi faut-je, su gré de un podique flamme. Fair su un moisse en trois moiscent enfants à uns femme? Pourquoi faut-je en un jour si las de ses startists?

The pourquot, dit le dieu, se finirient jamais: Bienfolt se quattion von der de décides Va chercher la réponse au pays des idées: Va chercher la vide inneneue où se meut l'univers, Au serin du vide inneneue où se meut l'univers, Au serin du vide inneneue où se meut l'univers. Le le lunes et d'ameneux, et de longues condetes. Il rettre dans un gébe où di rimmort lette mains un l'est de la modes de l'est de mondes de possibles. Le des mondes régis et des mondes répossibles.

Mon vieux lettré chercha d'espérance auimé, En monde fait pour lui, tel qu'il l'aurait formé. Il cherchait vainement : l'ange lui fait connaître Oue rien de ce qu'il veut en effet ne peut être ; Oue si l'homme eût été tel qu'on feint les géants, Fesant la guerre au ciel, ou plutôt au bon sens, S'il eût à vingt mille ans étendu sa carrière, Ce petit amas d'eau, de sable, et de poussière, N'eût iamais pu suffire à nourrir dana son sein Ces énormes enfants d'un sutre genre humain. Le Chinois argumente : on le force à conclure Que dans tout l'univers chaque être a sa mesure ; Que l'homme n'est point fait pour ces vastes desirs; Oue sa vie est bornée sinsi que ses plaisirs : Que le travail, les maux, la mort sont nécessaires; Et que, sans fatiguer par de lâches prières La volonté d'un Dieu qui ne saurait changer, On doit subir la loi qu'on ne peut corriger, Voir la mort d'un œil ferme et d'une âme soumise. Le lettré convaincu, non sans quelque surprise, S'en retourne ici-bas ayant tout approuvé; Mais il y murmura quand il fut arrivé : Convertir un docteur est une œuvre innossible.

Matthieu Garo chez nous eut l'esprit plus flexible; Il loua Dieu de tout a! Peut-être qu'autrefois

a Voyez la fable de La Fontaine | initialée le Gland et la Citrouille , livre ux | : El louant Dieu de toute chess

Et Imant Dieu de toute chese Gare reteurne à la maison, Delongs ruisseaux delait serpentaient dans nos bois :

Il nous aurait fait grões; il faudrait consumer Ces deur joure da ivi à lui plaire, à l'aimer. Le temps est assez long pour quiconque en profite; Qui travaille et qui pense en cérad la limite; On peut vivre beaucoup sans végler long-temps; El je vais te prouver par mes raisonnements... Mais malheur à l'auteur qui veut troipors instruire! Le secret d'ennuyer est celui de tout dire. Cest ainsi que ma musea avec simulpicié

Cest unus qu'in a mues avec impliette sour de tous différents chantait lu vérilé, Lorsque, de la nature éclairéssant les volles, Nos Français à Qu'in dertadainet d'autres écolies; que Cairaui, Maspertuis, entourée de plecouque. Cairaui, Maspertuis, entourée des plecoutraits, etc. de la comma nécliment sugions. Le hardi Vascanson , virai de Prouesthée, Semblait, de la nature initiant les rescorts, Prendre le fou des cieux pour animer les corps. Prour nois Joide etics, sur les borde de Premesse.

Je suivai la nature, et cherchais la sagesse.

Et des lords de la palère oi a s'empora Nitton,

Et de coux de l'ablime où pienten Newton,

Et de coux de l'ablime où pienten Newton,

Le le svoyais franchis l'eur carrière (inflie);

Amant de tous les arts et de tout grand génie,

limpheadle nomen du caloministru.

Du fanatique absurie, et du vil délateur,

Aut insus artifice, suiter soire abliment de l'abliment avait de l'abliment avait de l'abliment avait soire de l'abliment avait s

<sup>1</sup> Vasicanson d'édal encore contra que par son floiters, roc operer de tambourin, ses canards. Il res illinate d'épuis en appliquant son génie pour la mécanique à la perfection de reis, eil il en a dé érecompende comme il méritait de l'être. Lai-neime ne repardait ses automates que cousme de d'évalutés rais aou avait tort de pas seulir que ces jeux d'enfants aumongénies na genie qu'il us chiant qu'employer. O comme de l'estat de l'évalutés rais genie qu'il us chiant qu'employer.
<sup>2</sup> Ou'il nous soil permis d'obsérver que nous avons vu

ponr le rendre utile. K.

2 Qu'il nous soit permis d'observer que nous avons vu

Voltaire à quatre-vingts aus tel que lui-même se peigonit let
à sparrante. K.

# SEPTIÈME DISCOURS. SUR LA VRAIE VERTU.

Le nom de la verta retentit sur la serve; On l'extende au bleffere, es harrens, alona le calaire; Jasqu'au milleu des cours il parvient quedquefoir, il est mêmes gieles dans les traités des rois. C'est unbeau mota ana doute, et qu'on se platif estarabiel a promoner, d'illicei la compendre : [dre, On trompe, on est trompe.] Le covis voir des jetons obtained de la compensation de la compensation de la color de la compensation de la compe

Qu'est.-e que la verta? Le meillen citoyen, Brutus, se repentit d'étre un homme de bien :
- La vertu, dissil-il, est un nom sans substance. - I. I/code de Zeono, dans sa fire ignorance, Prit Jodis pour vertu l'insensibilité.
- L'ozi au ciel, les bras hustu, et l'esprit en prières, Doss Seigneur en dansant invoque les lumières, Et, tourant dans un cercle au nom de Mahomet. (Toti de la vertu même atteindre le nomme.)

Les reius ceints d'un cordon, l'est armé d'impostence, Un ermite à sandale, engraissé d'ignorance, Parlant du nez à Dieu, chante su don d'un lutrin Cent cantiques bebreven nis en mauvais latin. Le ciel puisse bénir sa piété profonde! Nais quel en est le fruit? quel bien fait-il su nonde? Malgre la sainteté de son auguste emploi. Cest n'être bon d'u' sol, l'est n'etre bon ou's sol,

Quand l'ennemi divin des scribes et des prêtres Chez Pilate autrefois fut traîné par des traitres, De cet air insolent qu'on nomme dignité. Le Romain demands : « Ou'est-ce que vérité? » L'Homme-Dieu, qui pouvait l'instruire ou le confon-A ce juge orgueilleux dédaigna de répondre : [dre. Son silenee éloquent disait assez à tous Que ce vrai tant cherché ne fut point fait pour nous. Mais lorsque, pénetré d'une ardeur ingénue, Un simple citoven l'aborda dans la rue. Et que, disciple sage, il prétendit savoir Quel est l'état de l'homme, et quel est son devoir ; Sur ce grand intérêt, sur ce point qui nous touche. Celui qui savait tout ouvrit alors la bouche; Et dictant d'un seul mot ses décrets solennels, » Aimez Dieu, lui dit-il, mais aimez les mortels. » Voilà l'homme et sa loi, c'est assez : le ejel même A daigné tout nous dire en ordonnant qu'on sime. Le monde est médisant , vain , léger, envieux ; Le fuir est très bien fait , le servir encor mieux ; A sa famille, aux siens, je veux qu'ou soit utile.

Où vas-tu loin de moi, fanatique indocile? Pourquoi ce leint jaunt, ces regards effares, Ces élans convulsifs \*, et ees pas égarés? Contre un siècle indévot plein d'une sainte rage, Tu cours chez ta béate à son cinquième étage : Quelques saints possédés dans cet honnéte lieu Jurent, tordent les mains, en l'honneur du bon Dieu : Sur leurs tréteaux montés, ils rendent des oracles. Prédisent le passé, font cent autres miracles; L'aveugle y vient pour voir, et des deux yeus privé, Retourne aux Quinze-Vingts marmottant son Ace; Le boiteux saute et tombe, et sa sainte famille Le ramène en chantant, porté sur sa béquille : Le sourd au front stupide écoute et n'entend rien : D'aise alors tout pômés, de pauvres gens de hien. Qu'un sot voisin bénit, et qu'un fourbe seconde. Aux filles du quartier préchent la fin du monde. Je sais que ce mystère a de nobles appas;

Les saints ont des plaisirs que je ne connais pas. Les miracles sont bons; mais souls ger son frère, Mais tirer son ami du sein de la misère. Mais à ses ennemis pardonner leurs vertus. C'est un plus grand miracle, et qui ne se fait plus. Ce magistrat, dit-on, est sévère, Inflexible; Rien n'amollit jamais sa grande âme insensible : J'entends : il fait hair sa place et son pouvoir ; Il fait des malheureux par zèle et par devoir : Mais l'a-t-on jamais vu , sans qu'on le sollicite . Courir d'un air affable au-devant du mérité. Le choisir dans la foule, et donner son appui A l'honnête homme obscur qui se tait devant lui? De quelques criminels il sura fait justice! C'est peu d'être équitable, il faut rendre service : Le juste est bienfesant. On conte qu'autrefois Le ministre odieux d'un de nos meilleurs rois Lui disait en ces mots son avis despotique : a Timante est en secret bien mauvais eatholique, On a trouvé ehez lui la Bible de Calvin; A ce funeste excès vous devez mettre un frein : Il faut qu'on l'emprisonne, ou du moins qu'on l'exile. . Comme vous, dit le roi, Timante m'est utile. Vous m'apprenez assez quels sont ses attentats; Il m'a donné son sang, et vous n'en parlez pas! »

Pelnt misex que vingt sermons la vertu véritable. De nom de vertus serier-vou honoré, Dus en discret Cyrus, en vous seul concentré, Perchant le sercitionent, vous hormast à séduire, Trop faible pour servir, trop parseures pour maire, Trop faible pour servir, trop parseures pour maire. Loin du mate du blen, vives pour le plainir Non je donne et l'et us accur tundre et sublime. Qui soutient hardiment son ami qu'on opprime Il vétat de Jaus coutre, doquette Pellisson , Qui defensié Fouquet du fond de ta prison. Le termés grace, à ciel, dont la boudé propère

De ce roi bienfesant la prudence équitable

a Les convulsionnaires.

M'accord des amis dans les temps d'injustile, Des amis courageux, dont la mile vigueur Repoussa les assauts du calomnisteur, Du finatsines nedent, du téchérenz Zoile, Da ministre abusé par leur troupe imbécile, El des petits tyrans, bouffis de vanité, Dont mon indépendance irritait la fierté. Oui, pendant quamarte ans pouraruit par l'evie, l'ai metrié leur s'ele et leur fidélité; 1º ai mérité leur s'ele et leur fidélité;

J'ai fait quelques ingrats, et ne l'ai point été. Certain législatur, d'ont la plume féronde. Fit tant de vains projets pour le bien de ce monde, Et qui depois terroise nas scrit pour des lingrets, Vient de creer un not qui manque à Vaugelia : Si le cour en oct cui, liber des versus casenble. Si le cour en oct cui, liber des versus casenble. Gui perez la parolé et mourzet le mote de cet, Qui perez la parolé et mourzet le mote de cet. Qui perez la parolé et mourzet le mote de l'acception de l'acception

....

## SUR LES ÉVÉNEMENTS :

DE L'ANNEE 1744.

\_\_\_\_

« Quoi! verrai-je toujours des sottises en France? » Disait, l'hiver dernier, d'un ton plein d'importance, Timon, qui, du passé profond admirateur, Du présent qu'il ignore est l'éternel frondeur. · Pourquoi , s'écriait-il , le roi va-t-il en Flandre? Quelle étrange vertu qui s'obstine à défendre Les débris dangereux du trône des Césars Contre l'or des Anglais et le fer des housards! Dans le jeune Conti quel excès de folie D'escalader les monts qui gardent l'Italie, Et d'attaquer vers Nice un roi victorieux, Sur ces sommets glacés dont le front tonche aux cieux! Pour franchir ces amas de neiges éternelles, Dédale à cet leare a-t-il prêté ses ailes? A-t-il recu du moins, dans son dessein fatal, Pour briser les rochers le secret d'Annibal? » Il parle, et Conti vole. Une ardente jeunesse,

a L'abbé de Saint-Pierre. C'est lui qui a mis le mot de heatesance à la mode, à force de le repeire. On l'appeile legislateur, parce qu'il n'a écrit que pour réformer le gouverurment. Il a'est rendu un peu ridicule en France par l'exces de ses bonnes indentions.

Voyant peu les dangers que voit trop la vieillesse. Se précipite en foule autour de son béros. Du Var qui s'éponvante on traverse les flots; De torrents en rochers, de montagne en ablme, Des Alpes en courroux on assiége la eime : On v brave la foudre ; on voit de tous côtés Et la nature, et l'art, et l'ennemi domptés. Conti, qu'on censurait, et que l'univers loue, Est un autre Annibal qui n'a point de Capoue. Critiques orgaeilleux, frondeurs, en est-ce assez? Avec Nice et Démont vous voilà terrassés. Mais, tandis que sous lui les Alpes s'aplanissent, One sur les flots voisins les Anglais en frémissent. Vers les bords de l'Escaut Louis fait tout trembler : Le Batave s'arrête, et craint de le troubler. Ministres, généraux, suivent d'un même zèle Du conseil au danger leur prince et leur modèle. L'ombre du grand Condé, l'ombre du grand Lonis. Dans les champs de la Flandre ont reconnu leur fils. L'Envie alors se tait, la Médisance admire. Zoile, un jour du moins, renonce à la satire; Et le vieux nouvelliste, une conne à la main, Trace an Palais-Royal Ypres, Furne, et Menino Ainsi lorsqu'à Paris la tendre Melpomène De quelque ouvrage heureux vient embellir la scène. En dénit des sifflets de cent auteurs malins. Le spectateur sensible applaudit des deux mains : Ainsi, malgré Bussy, ses chansons, et sa haine, Nos aïeux admiraient Luxembourg et Turenne. Le Français quelquefois est léger et moqueur, Mais toujours le mérite eut des droits sur son cœur. Son œil percant et juste est prompt à le connaître :

E.T. Exemple du monder us at sussi l'amour. Nous l'avons hier provué quand la fèvre false, A l'exil creax, an teiut sombre, à la marche inégale ne ses tremblantes mains, ministre du trépas, Vint attaper Louis su sori d'es combats : Judie Germaniera lis trever moins de larmes; L'amirer ejobre ressent in noins d'alarmes. Es poilus moins i les treves moins de larmes; L'amirer ejobre ressent in noins d'alarmes. Es poilus moins i les treves moins de larmes; L'amirer ejobre ressent in toute d'alarme. Le cout sori a partie. L'amour au est deploie : Le ceur sori a parti, l'amour au est deploie : Paris na jamais ru de transports si dirers, Tant de feux d'artilles, et stant de marvià verz.

Il l'aime en son égal, il l'adore en son maître.

La vertu sur le trône est dans son plus beau jour,

Autrefois, 6 grand roi, les filles de mémoire, Chantant au pied du trône, en égalaient la gloire. Que nous dégraérons de ce tempa si chéri? L'éclat du trône augmente, et le nôtre est fléri. O ma proise et nes vers, gardez-vous de peraître! Il est dur d'ennayer son héros et son maître. Crependant nous avons la noble vanité De neuer les héros à l'immortalité.

<sup>\*</sup> Dans la plupart des éditions publiées jusqu'à ce jour ou tenuve, avant cette pière, éà vers sur les compagnes d'Inlie, qui ne sont point de Voltaire. Ces vers ne sond que de fragments d'un poèsse de Geutil Bernard. (Voyrz les œuvres de Bernard.)

Nous nous trompous beaucoup; un roi juste et qu'on aime | Va sans nous à la gloire, et doit tout à lui-même : Chaque age le bénit; le vieillard expirant De ce pripce à son fils fait l'éloge en pleurant : Le fils, éternisant des images si chères. Raconte à ses neveux le bonheur de leurs pères : Et ce nom, dont la terre aime à s'entretenir Est porté par l'amour aux siècles à venir. Si pourtant, ô grand roi, quelque esprit moins vul-Des vœux de tout un peuple interprête sincère. S'élevant jusqu'à vous par le grand art des vers. Osait, sans yous flatter, yous peindre à l'univers. Peut-être on vous verrait, séduit par l'harmonie, Pardonner à l'éloge en faveur du génie : Peut-être d'un regard le Parnasse excité De son lustre terni reprendrait la beauté. L'œil du maître peut tout; c'est lui qui rend la vie Au mérite expirant sous la dent de l'envie: C'est lui dont les rayons ont cent fois éclairé

Un roi aui sait régner nous fait ce que nous sommes; Les regards d'un héros produisent les grands hommes, -----

Le modeste talent dans la foule ignoré.

## POEME DE FONTENOY.

1745.

# AU ROL

SIRE.

Je n'avais osé dédier à votre majesté les premiers essais de cet onvrage; je craignais surtout de déplaire an plus modeste des vainqueurs; mais, sire, ce n'est point ici un panégyrique, c'est une peinture fidèle d'une partie de la journée la plus glorieuse depuls la bataille de Bovines ; ce sont les sentiments de la France, quoique à peine exprimés; c'est un poème sans exagération, et de grandes vérifés sans mélange de liction ni de flatterie. Le nom de votre majesté fera passer cette faible esquisse à la postérité. nomme un monument authentique de tant de belles actions hites en votre présence, à l'exemple des vôtres.

Daignez, sire, ajouter à la bonté que votre majesté a rue de permettre cet hommage celle d'agréer les profonds respects d'un de vos moindres suiets, et du plus zélé de yos admirateurs.

#### DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

Le public sait que cet ouvrage, composé d'abord avec le rapidité que le zèle inspire, recut des accroissements à chaque édition qu'on en fesait. Toutes les circonstances de la victoire de Fontenoy, qu'on apprenait à Paris de jour en jour, méritaient d'être célébrées; et ce qui n'était d'abord qu'une pièce de cent vers est devenu un poème qui

en contient plus de trois cent cinquante : mass on y a gardé toujours le même ordre, qui consiste dans la préparation, dans l'artion, et dans ce qui la termine : on n'a fait même que mettre cet ordre dans un plus grand jour, en traçant dans cette édition le portrait des nations dont était composée l'armée ennemie, et en spécifiant leurs trois attaques.

On a peint avec des traits vrais, mais non injurieux, les nations dont Louis XV a triomplié; par exemple, quand on dit des Hollandais, qu'ils avaient autrefois brisé le joug de l'Autriche cruelle, il est clair que c'est de l'Autriche alors cruelle envers eux que l'on parle; car assurément elle ne l'est pas aujourd'hui pour les États-Généraux : et d'ailleurs la reine de Itongrie, qui ajoute tant à la gloire de la maison d'Antriche, sait combien les Français respectent sa personne et ses vertus, en étant forcés de la comhottre

Quandon dit des Anglais, et la férocité le cède à la vertu. on a eu som d'avertir en note, dans toutes les éditions. que le reproche de férorité ne tombait que sur le soldat. En effet, il est très véritable que lorsque la rolonne anglaise déborda Fontenoy, plusieurs soldats de cette nation crièrent « No quarter, point de quartier; » on sait encore que quand M. de Séchelles seconda les intentions du roi avec nne prévoyance si singulière, et qu'il fit préparer autant de secours pour les prisonniers ennemis blessés que pour nos troupes, quelques fantassins anglais s'acharnèrent encore contre nos soldats dans les chariots mêmes où l'on transportait les vainqueurs et les vainens blessés. Les officiers, qui ont à peu près la même éducation dans toute l'Europe, out eussi la même générosité; mais il y a des pays où le peuple, abandonné à lui-même, est plus farouche qu'ailleurs. On n'en a pas moins loué la valeur et la conduite de cette nation, et surtout on n'a cité le nom de

M. le duc de Cumberland qu'avec l'éloge que sa magna-

nimité doit attendre de tout le monde. Oucloses étrançers out voulu persuader au public que l'illustre Addison, dans son poéme de la campagne de Hochstedt, avait parlé plus honorablement de la maison du roi que l'auteur même du poeme de Fontenoy : ce reproche a été cause qu'on a cherché l'ouvrage de M. Addison à la bibliothèque de sa majesté, et on a été bien surpris d'y trouver beaucoup plus d'injures que de louanges; c'est vers le troiscentième vers. On pe les répétera point . et il est bien inutile d'y répondre ; la maison du roi leur a répondu par des victoires. On est très éloigné de refuser à un grand poète et à un philosophe très éclairé, tel que M. Addison, les éloges qu'il mérite ; mais il en mériterait davantage, et il aurait plus bonoré la philosophie et la poésie, s'il avait plus ménagé dans son poème des têtes couronnées, qu'un eunemi même doit toujours respecter. et s'il evait songé que les louanges données aux vaincus sont un laurier de plus pour les vainqueurs. Il est à croire que quand M. Addison fut secrétaire d'état , le ministre se repentit de ces indécences échappées à l'auteur.

Si l'ouvrage anglais est trop rempli de fiel, celui-cl respire l'humanité : on a songé, en célébrant une bataille, à inspirer des sentiments de biessesance. Malheur à celm qui ne pourrait se plaire qu'aux peintures de la destruction, et aux images des mallieurs des hommes!

Les peuples de l'Europe ont des principes d'humanité qui ne se trouvent point dans les autres parties du monde; lls sont plus lies entre eux; ils ont des lois qui leur sout communes ; toutes les maisons des souverains sont alliées . leurs suiets voyagent continuellement, et entretiennent nne liaison réciproque. Les Européans chrétiens sont re qu'étaient les Grees : ils se font la guerre entre eux ; mais ils conservent dans ces dissensicas tant de bienséaure,

of schilarite de politicose, que souvrest un Francis, am ort. data la men visib. Il est visit que les Lancelonnolera est data la men visib. Il est visit que les Lancelonnolera et les Trisbinis étairent moins polit que le peuple d'Alberse, comme des affices que la ret e facielle la jurrer, que dans l'expérience certaine d'avoir la juri; ils insultantes praccomme des affices que la retaine de la princip de production de la comme des affices de la comme de la comme de la comme de la comme l'expérience certaine d'avoir la juri; el la considera transpir la meseument de la plurer de rets, et nou de la contraction de la comme de la comme de la comme pour la contraction de la comme de la comme pour la contraction de la comme de la comme pour la contraction de la comme de la comme que la contraction de la comme de la comme pour la contraction de la comme de la comme pour la contraction de la comme de la comme pour la contraction de la comme de la comme pour la contraction de la comme de la comme pour la contraction de la comme de la comme de la comme pour partie que entre de setta la sation.

est reauctoup puts grauner que cene ou esseura a bastont.

On a did des suisses qui lis sont as cartiques aum est not concilograts, parce qui lis le sont depuis deux cent cinguante aus. On a dit que les étrangers qui serverent dans nos armées ont survi l'exemple de la maiston du roi et de 
nos autres troupers, parce qu'en effet c'est loujours à la 
nation qui combat pour son prince à donner cet exemple, 
et que jamais cet exemple à ne dei mients donner.

On n'ôtera jamais à la nation française la gioire de la valeur et de la politesse. On a osé imprimer que ce vera,

#### Je vois cet étranger, qu'un croit né parmi nous,

était un compliment à nn général né en Saxe, d'avoir l'air français. Il est bien question ici d'air et de bonne grâce! quel est l'homme qui ne voit évidemmest que ce vers siguille que le général étranger est aussi attaché au roi que s'il était né son suiet?

Cette critique est aussi judicieuse que celle de quelques personnes qui prétendirent qu'il n'était pas honnéte de dire que le gronast était donnéereussenen insalee, horsque en effet son courage lul fit oublier l'état douloureux où il était réduit, et le ilt triompher de la faiblesse de son corps ainsi que des ennems du roi.

Voila tout ce que la blenséance en général permet qu'on réponde à ceux qui en ont manqué.

L'auteur n'a cui d'autre but que de rendre fidériment et qui était venn à a connaissance; et son seul regret est de n'avoir pa, dans un si court espace de temps, et dans une piece de si peu dérendue, célébrer toutes les belles aisses dont il a depuis entendu parier. Il ne pouvait dire tout ; unais du moins ce qu'il a dit est vari ; la moindre fluerie et di desinome un ouvrage fondé sur la gioire du roi et sur celle de la nation.

Le plaisic de dire la vérilé l'occupait si enlièrement, que ce se fut qu'après six éditions qu'il envoya son ouvrage à la plupart de ceux qui y sont célébrés. Tont ceux qui y sont nommés n'out pas eu les occasions

de es signaler également. Celai qui, à la tête de our régiment, attendait l'ordre de marcher, n'à pa renche le même service qu'un lleutenant général qui étal. à penée de consciller de fonder sur le colonne negalise, et qui partit pour la charger avec la maison du rel. Mais ai la grande action de l'un mérité d'être reportée, je courge impatien de l'autre ne doit pas être oublie; tel est louc en général sur a Master, et autre sur m sevice rendia ou a parté des blessures des uns, on a dé-port la most des autres.

Ce fut me justice que rendit le célèbre M. Despréaux à ceux qui avaient été de l'expédition du passage du Itlain : Il rate près de vingt uoms; il y em a ici plus de soixante; et on en trouverait quatre fois davantage, si la nature de l'ouvrage le comportait. Il serait bien étrange que en cât été permis à Homère, à Virgile, au Tasse, de décrire les Bessures de mille guerriers imagianiers, et qu'il ne le fat pas de partir des breos véritables qui viennent de prodiguer leur aang, et parwi lesquels il y en a plusieurs avec qui l'auteur avait eu l'honneur de vivre, et qui lui out laissé de sincères regrets.

L'attention rerupatense qu'on a apporte, dans cette dition, doit servir de garant de tous les faits qui sont rémocés dans ce portene. Il c'en est aucunq alle adocté rête cière à la nation et à locate les familles qu'il respacient. En fait, de non fère, d'un parent cher, d'un ann toe ou flores, ou exposé danc cette hattille qu'il est, avoir les sont fils, de non fère, d'un parent cher, d'un ann toe ou flores, ou exposé danc cette hattille qu'il est, a c'hiel par muis; en lisant, dis-je, en mo dans un ouvrage qui, tout faits qu'il est, a c'he honce plan d'une bis des respaches da montrapse, et quas a mujeste à permis qu'il in int dedic duires qui un tour domabille et àvaice sous ses oufres!

C'est donc moins en poète qu'en bon citoyen qu'on a travaillé. On n'a point eru devoir orner ce poeme de longues lictions, surfunt dans la première chaleur du public, et dans un tenné ou l'Europe n'était occupée que des details intéressants de cette victoire importante, a chettee par

tant de sang.

La fiction peut orner no sujet ou moins genul, on moins interessant, on qui, place plass ionde nous, Laisse l'esparit plus tranquille. Ainsi, Jorque Despréaux s'egaya dans sa decerptate du passage da Rhin, o'chiai truis mois garante l'action; et cette action, toute brillante qu'elle fist, n'est d'outquere, ni pour l'importance ni pour le danger, a une despréaux de la compare, ni pour l'action de l'action de si supérieur en nombre, par un roi exposé, and participale, et supérieur en nombre, par un roi exposé, andient plais de significant seures su des l'artificies.

Ce n'est qu'après a'être laissé emporter aux premiers mouvements de role, appes s'étre attaché uniquement à louer ceux qui ont si bien servi la patrie dans ce grand jour, qu'on s'est permis d'insérer dans le poème un peu de ces fictions qu'affaibliriseant un les aiget si on voiait les prodiguer; et on ne dit sir en prote que ce que M. Addison lui-même a dit en rers dans son fameux poème de la

campagne d'Hochstedt.

On peut, deux mille aus sprès la guerre Troie, faire apporter par Vienn à Écre des armes que Visician a foregée, et qui rendreit ce licros lavaincràble; on peut lui daire rendre son écrè peu rendreit alle, pour la ploque dans le vin de son ensemi; loui le conseil des dieux peut dans le vin de son ensemi; loui le conseil des dieux peut caus le vin de son ensemi pour le rendreit deux deux peut deux le vinit de voit de conseil des dieux peut cautre found les epristie des veniels de arge; maissi nitues sicles, al un événement ai récout, ni un ouvrages el court, no permettent ajecte co perlatures devenuels les lieux, commans de la poeise. Il hat prodonner à un cisore présenté deux deux de la poeise. Il hat prodonner à un cisore présenté deux peut de la poeise. Il hat prodonner à un cisore présenté deux peut de la conseil deux de la présent de la poeise.

Tu meurs, jeune Craon; que le elei moins sévère Veille sur les destins de ton genéreux frère!

que s'il avait invoqué les Euménides pour faire ôter la vie à un jeune guerrier aimable.

If but des divisités dans un poince épique, et autent quand il étagle de béros fableurs, mais et le vrai partie, le vrai Mars, c'est un roi tranquille dans le plus grand danger, et qui namarde as vie pour un peuple deut le pière, c'est bui, c'est son fils, ce sont reux qui ont voince, sons lui, et una dounce d'autenue, qu'on a voulue et qu'en à dio prindre. D'ailleurs le petit nombre de ceux qui c'naissent notre poèles avente qu'il est blem plus sie d'instresser le ciel, les enfers et le terre, à une bataille, que de presentation de des des les carabiners qui ont de grot finalis cayée, des grenaliters, des dragons qui combattent à pied et à cherait de parler de retranchements faits à la laite, d'ensuemis qui s'avancent en colonne, d'exprimer enfin ce qu'on a' a guére dit encore en vertice present ce qu'on a' a guére dit encore en vertice.

C'étate o que sessait M. Adússo, los potés e critique judicient. Il respois dus seu poise, qui aimentalisé la campagne d'ilocistelle, besouve jumine de l'Entança II a campagne d'Ilocistelle, besouve jumine de l'Entança II a compagne d'Ilocistelle, besouve jumine de l'Entança II a campagne d'Ilocistelle, l'est de des consistent les passes des les lemmes ji a servaj qu'en reliverable les exploits de l'Entança III, et qu'en cours par l'Instella les exploits de l'Entança III, et qu'en cours par l'Instella les exploits de l'Entança III, et qu'en cours par l'Instella les exploits de l'Entança III, et qu'en cours les de garantes de les l'entança III a les litera l'est l'est de l'entança l'est de l'entança III a l'en

jours superfus.

On a da spécifier les différents corpa qui ont combattu ,
leurs armes, juer position, l'endroit où ils ont attapté
dies que la colonne magliase a péntrier ; expiner commeneile a été entionée par le maison du rea, les carabiners, le
godamenie, le régiment de Normadiel, les blanddats, etc. Si on n'était par sarer dans ces désini, dont le
fond est si héveque, et qui sont orquedant al difficiles a
rendre , roes me distinguerait la bitablée de l'outency à vec
celle de l'Oibbe. Despeteix, dans le passage du film, et

#### Revel les suit de près : sous ce chef redouté Marche des cuirassiers l'escadros indompté.

On a peint toi les carabiniers, au lieu de les appeter par leun nom, qui convient encore moins an vers que reiul de cuirausiers. On a même mieux aimé, dans cetts dernière édition, caractériser la fonction de l'état-major que de mettre en vers les noms des officiers de corps qui ont été

custom, caracteriser is incicion de l'east-major que en mettre en vers les noms des officiers de ce corps qui out été blessés. Cependant on a csé appeler la maison du roi par son tous, assa se servir d'aucune autre image. Ce nom de maison du roi, qui conienta tant de corps invincibles, inprime une ausez grande idée, sans qu'il soit besoin d'autre querre M. Addison même ne l'appelle pas autrement.

Mais il y a encore nne autre raison de l'avoir nommée, c'est la rapidité de l'action.

Vous, peuple de héros dont la fault s'avance,

Louis, son fils, l'état, l'Europe est en vos mains 
Maison du coi, marches, etc.

Si on avait dit, la maison du roi marche, cette expressio

ent été pronaque et lauguissante.

On n'a pas voulu nn moment s'écarter dans cet ouvrage de la gravié du sujet. Despréanx, il est vrai, en traitant le passage du Rhin dans le goût de quelques unes de ses épitres, a joint le plaisant à l'hérosque; car après avoir dit:

Un bruit s'épand qu'Enghien et Condé sont passés : Condé, dont le seul nom fait tomber les murailles, Force les escadrons, et gagne les batailles; Enghien, de son hymen le seul et digne fruit, etc.,

#### il s'exprime ensuite ainsi :

Bieniot... mais Wurts s'oppose à l'ardeur qui m'ani Finissons , il esi l'emps - aqusi bien si la rime Allait mat à propos m'engager dans Arnheim, le ne sais, pour sorlir, de porte qu'Hildesheim.

Les personnes qui ont paru sonhaiter qu'on employà dana le refet de la victoire de rontenoy gelegies trate de ce style familier de Bolissa, n'ont pas, ce me semble, asser distingué les lieux et les temps, et n'ont pas fait la différence qu'il faut faire entre une épitre et un ouvrage d'un ton plus sérieux et plus sévère : ce qui a de la grâce dans le genre épistolaire n'en aurait point dans le genre des des de la grâce dans le genre épistolaire n'en aurait point dans le genre des des des des de la grâce dans le genre de la comment de la grâce de la grâce de la comment de la grâce d

Ou n'en dira pas davantage sur ce qui regarde l'art et le godt, à la tête d'un ouvrage où il s'agit des plus grands intérêts, et qui ne doit remplir l'esprit que de la gloire du roi, et du bonheur de la patrie.

# POËME DE FONTENOY.

Quoi! du siècle passé le fameux satirique Aura fait retentir la trompette héroique, Aura chante du Rhine le borde sensagiontés, Sei défenseurs mourants, ses fluts épouvantés, Sei défenseurs mourants, ses fluts épouvantés, Sei defenseurs mourants, ses fluts épouvantés, Sei défenseurs mourants, ses fluts épouvantés, Sei défenseurs mourants, ses fluts épouvantes, Tous, quand orter oi dena de palisse de sang Tous, quand orter oi dena de palisse de sang Tous, quand orter oi dena de palisse de sang Tous, quand partie de la company fourte de la supend les sansats pour courir aux betailles; Quand, des bras de l'hymes é-lancant au trépas, Son flis, son dique flis, soil de si près se pas; Yous, beureux par ess lois, et grande par as vaillance.

Prançais, vous garuerrez un mugne sitence:
Venez le contempler aux champa de Fontenoy.
O vous, Giolre, Vertu, déesses de mon roi,
Redoutable Bellone, et Minerre chérie,
Passion des grands cœurs, amour de la patrie,
Pour couronner Louis prétez-moi vos lauriers;
Enflammez mon esprit du feu de nos guerriers;
Enflammez mon esprit du feu de nos guerriers;

Vous m'avez transporté sur ce sanglant rivage: 'J'y vois es combattants que vous conduisez tous; C'est là ce fier Saxon « qu'on croit né parmi nous, Maurice, qui, touchant à l'infernale rive, Rappelle pour son roi son fiem fugitive, Et qui demande à Mars, dont îl a la valeur, De vivre encore un jour, et de mourir vainqueur.

Conservez, justes cieux, ses hautes destinées; Pour Louis et pour nous prolongez ses années. Déià de la tranchée Harcourt best accouru;

a Le comte maréchal de Saxe, dangereusement malade, était porté dans une gondoie d'osier, quand ses douleurs sa abblèses l'empéchairet de se tenir à cheval. Il dit au ret, qui l'embrassa après le gain de la bajaille, les mémes cisoses qu'on lui fait penne; ét.

b M. le due d'Harcourt avait investi Tournay.

Tout poste est assigné, tout danger est prévu. Nonilles a, pour son roi plein d'un amour fidèle. Voit la France en son maître, et ne regarde qu'elle. Ce sang de tant de rois, ce sang du grand Condé, D'Eu b par qui des Français le tonnerre est quidé Penthièvre e, dont le zèle avait devancé l'are. Oui déjà vers le Mein signala son courage. Bavière avec de Pons, Boufflers et Luxembourg, Vont chacun dans leur place attendre ce grand jour: Chacun porte l'espoir aux guerriers qu'il commande. Le fortuné Danoy 4. Chabanes, Galerande, Le vaillant Bérenger, ce défenser du Rhin . Colbert, et du Chaila, tous nos béros enfin e. Dans l'horreur de la nuit, dans celle du silence. Demandent seulement que le péril commence.

Le jour frappe déjà de ses rayons paissants De vingt peuples unis les drapeaux menacants. Le Belge, qui jadis fortuné sous nos princes, Vit l'abondance alors enrichir ses provinces; Le Batave prudent, dans l'inde respecté. Puissant par son travail et par sa liberté, Qui, long-temps opprimé par l'Autriche eruelle, Ayant brisé son joug, s'arme aujourd'hui pour elle; L'Hanovrièn constant, qui, formé pour servir, Sait souffrir et combattre, et surtout obeir; L'Autrichien, rempli de sa gloire passée, De ses derniers Césars occupant sa pensée; Surtout ce peuple altier qui voit sur tant de mers Son commerce et sa gloire embrasser l'univers, Mais qui, jaloux en vain des grandeurs de la France, Croit porter dans ses mains la foudre et la balance : Tous marchent contre nons: la valeur les conduit.

De l'empire français l'indomptable génie Brave auprès de son roi leur foule réunie. Des montagnes, des bois, des fleuves d'alentour. Tous les dieux alarmés sortent de leur séiour. Incertains pour quel maître en ces plaines fécondes Vont croître leurs moissons, et vont couler leurs ondes. La Fortune auprès d'eux, d'un vol prompt et léger, Les lauriers dans les mains, fend les plaines de l'air ; Elle observe Louis, et voit avec colère Que sans elle aujourd'hni la valeur va tont faire,

La haine les anime, et l'espoir les séduit.

Le brave Cumberland, fier d'attaquer Louis. A déjà disposé ses batalllons hardis : Tels ne parurent point aux rives de Scamandre, Sous ces murs si vantés que Pyrrhus mit en cendres Ces antiques héros qui, montés sur un char.

a Maréchal de France. b Grand-mattre d'artill Combattaient en désordre, et marehaient au hasand : Mais tel fu' Scipion sous les murs de Carthage; Tel son rival et lui, prudents avec courage. Déployant de leur art les terribles secrets. L'un vers l'autre avancés s'admiraient de plus près.

L'Escaut, les ennemis, les remparts de la ville. Tout presente la mort et Louis est tranquille. Cent tonnerres de bronze ont donné le signal : D'un pas ferme et pressé, d'un front toujours égal. S'avance vers nos rangs la profonde colonne Que la terreur devance, et la flamme enviroune, Comme un nuage épais qui sur l'aile des vents Porte l'éclair, la foudre et la mort dans ses flanes. Les voilà ces rivaux du grand nom de mon maître. Plus farouches que nous, aussi vaillants peut-être, Encor tout orgueilleux de leurs premiers exploits. Bourbons, voici le temps de venger les Valois.

Dans un ordre effrayant trois attaques formées Sur trois terrains divers engagent les armées. Le Français, dont Maurice a gouverné l'ardeur. A son poste attaché, joint l'art à la valeur. La mort sur les deux camps étend sa main eruelle : Tous ses traits sont lancés, le sang coule autour d'elle; Chefs, officiers, soldats I'un sur l'autre entasses, Sous le fer expirants par le plomb renversés. Poussent les derniers eris eu demandant vengeance. Grammont, que signalait sa noble impatience,

Grammont dans l'Élysée emporte la douleur D'ignorer en mourant si son maître est vainqueur : De quoi lui serviront ces grands titres de gloire a. Ce sceptre des guerriers, honneurs de sa memoire Ce rang, ces dignités, vanités des beros, Que la mort avec eux précipite aux tombeaux? Tu meurs, jeune Craon 1 : que le ciel moins sévère Veille sur les destins de ton généreux frère! Hélas! cher Longaunay e quelle main, quel secours Peut arrêter ton sang et raminer tes jours! Ces ministres de Mars 4, qui d'un vol si ranide S'élançaient à la voix de leur chef intrépide. Sont du plomb qui les suit dans leur course arrêlés : Tels que des champs de l'air tombent précipités Des oiseaux tout sanglants, palpitants sur la terre, Le fer atteint d'Havré '; le jeune d'Aubeterre Voit de sa légion tous les chefs indomptés Sous le glaive et le feu mourants à ses côtés. Guerriers que Chabrillant avec Braneas rallie, Que d'Anglais immolés vont payer votre vie! Je te rends grace, o Mars! dieu du sang, dieu eruel.

e Le duc d'Havré, colonel du régiment de la Couronne.

e [l s'éta îl signalé à la bataille de Detting 4 M. de Danoy ful retire par sa nourrice d'une foule de sorts et de mourants sur le champ de Malplaquet, deux jours après la bataille. C'est un fait certain : cetle femme vint avec un passe-port, accompagnée d'un sergent du régiment du Roi, dans lequel était alors ert officier. e Les lieutenants-généraux, chacun à leur division

a Il allalt être maréchal de France. b Dix-neuf officiers du régiment du Hainaut ont été tués ou blessés. Son frère, le prince de Benuvau, servait en Ita-

c M. de Longaunny, colonel des nouveaux grenadiers. mort depuis de ses biessures.
4 Officiers de l'état-major, MW. de Puységur, de Mézieres. de Saint-Souveur, de Saint-George.

La race de Colbert \*, ce ministre immortel , Échappe en ee carnage à ta main sanguinaire. Guerchi n'est point frappé \*: la vertu peut te plaire. Mais vous , brave d'Aclé \*, quel sera votre sort! Le ciel sauve à son gré, donne et suspend la mort.

Infortuné Lutteaux, tout chargé de blessures, L'art qui veille à ta vie ajoute à tes tortures; Tu meurs dans les tourments : nos erismal entendus Te demandent au ciel, et déjà tu n'es plus.

O combien de vertus que la tombe dévore! Combien de jours brillants éclipsés à l'aurore! Que nos lsuriers sanglants doivent coûter de pieurs! Ils tombent ces béros, ils tombent ces vengeurs; Ils meurent, et nos jours sont heureux et tranquilles;

La molle volupté, le luxe de nos villes, Filent ces jours sereins, ces jours que nous devons Au sang de nos guerriers, aux perils des Bourbons! Couvrons du moins de fleurs ces tombes glorieuses: Arrachons à l'oubli ees ombres vertueuses.

Vous <sup>4</sup>qui laneiez la foudre et qu'ont frappé ses eoups, Rerivez dans nos chants quand vous mourez pour nous. Eh! quel serait, grand Dieu! le eitoyen barbare, Prodigue de censure, et de louange avare, Qui, peu touché des morts, et jaloux des vivants,

Qui, peu touche des morts, et jaioux des vivants, Leur pourrait envier mes pieures et mon encena? Alt s'il est parui nous des eccurs dont l'indolence, Designique du m'enteudre et de n'encourager, Rereillez-rous, jingrats, Loud est en regreziellez-rous, jingrats, Loud est en rereillez-rous, jingrats, Loud est en regreziellez-rous, jingrats, Loud est en represse de l'acceptation de la relation de l'acceptation de la resonance de l'acceptation de la rage, L'a nime en dévarant l'aliment de sa rage, Les torreats d'éboncés dans l'horreur des hivers.

Ont un cours moins rapide, ont moins de violence Que l'épais bataillon qui contre nous s'avance, Qui triomphe en marchant, qui , le fer à la main, A travers les mourants s'ouvre un large chemin. Rien n'a pu l'arrêter : Mars pour lui se déclare. Le roi voit le malheur, le brave, et le répare.

Le flux impétueux des menaçantes mera,

Son fils, son seul espoir... Ah! eher prince, arrêtez; Où portez-rous ainsi vos pas précipités? Conservez cette vie au monde nécessaire. [père. Louis craint pour son fils \*, le fils eraint pour son Nos guerriers tout anglants frémissent pour tous deux, Seul mouvement d'effroi dans ces ceurs re-énfreux.

a M. de Croissy, avec ses deux enfants, et son neveu M. Du pleasi-Chállilon, blessés légèrement.
b Tous les officiers de son régiment (Royal-den-Vaisseaux) hors de combat; lui seul ne fut point blessé.
d. d'Aché fon Périt d'Appher J. leutenant général. M. de-ch

Luiteaux, Beulenaut général, mort dans les operations du traitement de ses biessures.

4 M. du Brocard, maréchal-de-camp, commandant l'artil-

e Un boulet de esnou couvell de terre un homme entre le roi et mouseigneur le dauphin; et un domestique de M. le coulle d'Argenson fut atteint d'une balle de fusil derrière son. Yous quigandez monro, yousqui vengezla France, Vous, peuple de biros, dont la foule a'vannee, Accourez, c'est à rous de fixer les destins; Alsiona du roi, marrhez, assurez la vietolire; Soubise et Pecquigny vous menent à la gloire. Parsiasez, vient souldats, 4 dont les bras éprouvés Lanceut de loin la mort, que de près rous bravez. Venez, vaillant étite, honneur de nos armées;

Lanceut de Isini Is mort, que de près vous braver, venez, visibinet ilei, honouve de nos armes; Parter, licèles de feu, grenades « enfiammées, le comment de l'antique de l'antique de vous. Richelleu, qu'en tous lieux resporte son courage, Ardent, mais échier, vi à la fois e vion. Richelleu, qu'en tous lieux resporte son courage, Ardent, mais échier, vi à la fois e vion. Richelleu vous appliel, il n'et qu'en de bassade; Il vous appetie, il n'et qu'en de l'assedur, l'avent appetie, il n'et qu'en de l'assedur, Il vous appetie, il n'et qu'en de l'assedur, Il vous appetie, il n'et qu'en de l'assedur, Il vous appetie, il n'et que de l'assedur, Il vous appetie, il n'et qu'en de puse de l'assedur.

Il vous marque la place où vous serez vainqueurs.

D'un rempart de gazon, faible et prompte barrière

Que l'act oppose à poine à la fureur guerrière, La Dahri, L'Au Sugnoya, Choiseud, Cuméme effort Arrivent une armie, et repousern la mort. Dière. D'Arquesno, qu'en dilamaniante les regards de son La gioire de l'exit. à tous les siens si chère, Ascallilip par todis lois er corpt audientur. Cette masse de feu qui semble impéritrable. On Farrête il revient and ent, infaiglable : [diés Almis qu'aux premiers temps par leurs coups redoute beilers enfonçaire las remparts de brandés.

Ce brillant escadron h, fameux par cent batailles, Lui par qui Catinat fut vainqueur à Marsailles, Arrive, voit, combat, et soultent son grand nom. Tu suis du Chastelet, ieune Castelmoron I.

a Les gardes, les gendarmes, les ehevau-légers, les mousquetaires, sous M. de Montesson, lieutensni-général; deux batailloss des gardes françaises et suises, etc. b M. le prince de Soubles peril sur loit de seconder M. la comte de La Marck dass la défense obstinée du poste d'Antoin; il falls ensuils es mettre à la têté des geodarmes, comme

M. de Pecquigny à la tête des chevau-légers : ce qui contribua beaucoup an gala de la hataille. c Carabhiners, corps institué par Louis XIV. fis tirent avec des carabines rayées. On sait avec quel éloge le roi les a nommés dans sa leitre.

a formatice usus sa regree.

d Grenaldier à chaya ; commandés par M. le chevalier de Grille; lis marchent à la tôte de la maison du rol.

e Le marquis d'Argenno, qui n'a point quitté le roi peudant la bataille, a écri la Vollaire ces propress mois : « Grel M. de Richelles qui a donné ce conseq!, qui l'a exécuté. •

1 M. Le coule de La Mark, an poste d'Antoin. g MM. de La Yauguyon, Choisrel-Meuse, etc., aux retronchements faits à la hâte dans le viltage de Fontenoy. M. de Créqui n'était point a ce poste, comme on l'avait dit d'a-

bord, mais à la léte des carabinlers. h Quatre escadrons de la gendarmerle arrivèrent après se pl heures de marche, et altaquèrent.

i Un cheval fongueux nvalt empurté le porte-étendard dans la colonne anglaise. M. de Castelmorou, agé de quinze ausToi qui d'un faible bras qu'alfermit ta vailance, Toi qui, d'un faible bras qu'alfermit ta vailance, Reprends ces étendards déclaires ét ans lants, Que l'orgueilleux Anglais emportait dans ser rangs. Cest dans cer annes affreux que Chevirer expire. Monaco perd son sang, et l'Amour en soupire. Anglais, sur du Gueschin deux fois tombent vos Frémisser à ce nom si funeste pour vous. (copus:

Mais que brillan béros, au milieu da carrage. Renerest, relete, ées couvre un passe de Renerest, relete, ées couvre un passe de l'ory Renerest, relete, ées ouvre le grande de l'ory Tes immertrés aisses autres le grand leurs suprefieres, tel était et Cellion, chargé do honceurs suprefieres, tel était et Cellion, chargé do honceurs suprefieres, tel étaites et de Aumonts, et l'origination de l'ori

Frappaient l'aigle d'Autriche et relevaient les lis. Comment ces conrtisans doux, enjoués, aimables, Sont-ils dans les combats des lions indomptables? Quel assemblage heureux de grâces, de valeur! Boufflers, Meuse, d'Ayen, Duras, bouillants d'ardeur, A la voix de Louis courez, troupe intrépide. Que les Français sont grands quand leur maître les guide! Ils l'aiment, ils vaincront; leur père est avec eux : Son courage n'est point cet instinct furieux, Ce courroux emporté, cette valeur commune; Maître de son esprit, il l'est de la fortune : Rien ne trouble ses sens , rien n'eblouit ses yeux : Il marche; il est semblable à ce maltre des dieux Oui , frappant les Titans et tonnant sur leurs têtes, D'un front majestueux dirigeait les tempêtes; Il marche, et sous ses coups la terre au loin mugit, L'Escaut fuit, la mer gronde, et le ciel s'obscureit. Sur un nuage épais que, des antres de l'Ourse,

Les vests affents de Yarda apportent dans leur course, Les viniqueurs des Yalois decendent en courroux : - Cumberland, diamotis, nous riespèrena qu'en rous ; - Cumberland, diamotis, nous riespèrena qu'en rous ; Courage, rassemblez vos légions altières; Satares, revenes, défender vo barrières; Angláis, yous que la pair semble seule alarmer, Vengez-vous d'un héros qui disigne encor l'aimer : Ainsi que res blenfaits craindres. vous as vaillance? » Mais ils pardent en vin; lorque Louis s'avanne

toi cinquième, alla le reprendre au milleu du camp des emenis. M. de Bellet commandail en escadoron de gendarmerle; Il eut un elevri utas sous toi, ausai bien que M. de Chimènes, en reformanal une brigade.

a M. le duc de Biron eut le commandement de l'infanterle, quand M. de Luthens: ful hors de combat; il chargea suç-

Leur génie est dompté, l'Anglais est abattu.

Et la férocité à le cède à la vertu. Clare avec l'Irlandais, qu'animent nos exemples.

Venge set rols trabis, as partie et de nos exempers, Peuples agee fiblé, heureux lifetièle, votre marche auteuré, égale, incheanlaile, Desardoist-Neutriense auit la fougue indompable. Desardoist-Neutriense auit la fougue indompable. Desardoist-Neutriense qui che fraina du Nord, de l'ambier le produite sur conditt sur ce bord, Admine les produites de l'ambier de la fourne son autre affect. L'ambier com commerce, fombre sons notre affect.

Allez, brave d'Estrée\*, achevez cet ouvrage; Enchalnez ces vaincus échappés au carnage; Que du roi qu'ils bravaient ils implorent l'appui : Ils seront flers encore, ils n'ont cédé qu'à lui f.

Biende to be sprès aux es comp dist ut musé de qui, sembales au drapon qu'il un i, disp par guide. Cou, sembales au drapon qu'il un i, disp par guide. Toipers pett, losjeur prount, é pried ferse, en course, Donne de deux constants le spectacle friyaut. (des. C'est ainsi que l'on voit, dans les champs des Numi-Differemment armest, des chasses intéripides; Les coursiers écumants franchissent les guérets; Les coursiers écumants franchissent les guérets; Les coursiers écumants franchissent des guérets; Les voits fand l'air, et le ploutend, on réclasses; Le javoits fand l'air, et le plous divers. Le javoits fand l'air, et le plous divers. Le javoits suffaits, peres de coupe divers. D'affreux rugissements font retentir les airs, Dans les fonde fortes lis vort excher leur rage.

Dans le fond des forêts ils vont cacher leur rage. Ah! c'est assez de sang, de meurtre, de ravage; Sur des moris entassés c'est marcher trop loag-temps: Nosilles à, ramense vos soldats triomphants; Mars voit avec plaisir leurs mains victorieuses Trainer dans notre camp ces machines affreuses.

b Les régimenta de Diesbach, de Beiens et de Courien, etc., avec des bataliloos des gardes suisses.
c Le régiment de Normandie, qui revensit a la charge sur la colonne anglaise, tandis que la maison du roi, la gendar-

merie, les carabiniers, etc., foodairoi sur elle.

é M. de Lowendahl.

M. le comise d'Estrées à la tête de sa division, el M. de
Brionne à la tête de son régiment, avaient cofoncé les grenadiers anglais, le sabre à la main.

of Depois saint Louis, aucun roi de France n'avait battu les Angalis en personne, en batalife rangée. S on envoy a sudequent fraçano à la pourseille : ce corps était à contract de la commanda de la commanda de la commanda de selve de la commanda del la commanda de la commanda del la commanda de la commanda de la command

nont.

b Le comte de Nosilles altaqua de son cibé la colonne d'Infanierie angihise avec une brigade de cavalerie, qui prii cosulte des casons.

essalvament a la Met de presque louise la brigades.

b M. de Luxembourg, M. de Logal, et M. de Tingry.

e Le due de Saxe-Weinar, sous qui le ricemie de Turense

fl sea premières campagnes. M. de Turense est arrière-neveu

de ce grand homme.

a Ce reproche de férocité ne tombe que sur le soldat, et nou sur les officiers, qui sont ausai généreux qua les notres. On sur aéreil qua, lorsqué le colonne anglaise déborde Fonthonox, plusieurs soldats de ce corpe crialent: « No guarter, ne quarér? Point de quartier! »

Ces foudres ennemis contre nous dirigés: Venez lancer ces traits que leur mains ont forgés; Qu'ils renversent par vous leur mains ont forgés; Du Batave indécis la barrière et l'asile, Ces premiers fondements « de l'empire des lis, Par les maines de mon noi nous impais affernis.

Par les mains de mon roi pour jamais affermis. Déjà Tonrnay se rend, déjà Gand s'épouvante : Charles-Quint s'en émeut; son ombre gémissante Pousse un cri dans les airs, et fuit de ce séjour Où pour vaincre antrefois le ciel le mit au jour : Il fuit; mais quel objet pour cette ombre alarmée! Il voit ces vastes champs couverts de notre armée; L'Anglais deux fois vaincu, cédant de toutes parts, Dans les mains de Louis laissant ses étendards : Le Belge en vain caché dans ses villes tremblantes: Les murs de Gand b tombés sous ses mains foudroyantes ; Et son char de victoire, en ces vastes remparts. Écrasant le berceau du plus grand \* des Césars; Ostende, qui jadis a, durant trois années 4, Bravé de cent assauts les fureurs obstinées. En dix jours à Louis cédant ses murs ouverts. Et l'Anglais frémissant sur le trône des mers. Français, beureux guerriers, vainqueurs doux et terribà Revenez, suspendez dans nos temples paisibles Ces armes, ces drapeaux, ces étendards sangiants; Que vos chants de victoire animent tous nos chants : Les palmes dans les mains nos peoples vous attendent; Nos cœurs volent vers vous, nos regards vous demandent : Vos mères, vos enfants près de vous empressés, Encor tout éperdus de vos périls passés, Vont baigner, dans l'excès d'une ardente allègresse, Vos fronts victorieux de larmes de tendresse. Accourez, recevez, à votre beureux retour. Le prix de la vertu par les mains de l'amonr.

## POËME

202

## LA LOI NATURELLE,

#### AU ROI DE PRUSSE.

1752.

#### AVERTISSEMENT

DES ÉDITEURS DE XERL

### SUR LES DEUX POÈMES SUIVANTS.

L'objet du poème sur la Loi na întrelle est d'établis l'existence d'une morale universelle et indépendante, non seulement de toute religion révelée, mais de tout système particulier sur la mature de l'Eure supréme. La tolérance des religions, et l'absurdité de l'opinion qu'il

proprieta.

The proprieta of the desiration of this owner, Volkerst in the proprieta of the desiration of the desiration

Rousseau (J.-J.) a publié une lettre adressée à Voltaire à l'occasion du poème sur la Destruction de Lisbonne; elle contient quelques objections sur lesquelles la réputation méridée de cet auteur nous oblige d'entrer dans quelques détails.

ques occuses. Il convient d'abord que nous n'avons ancun moyeu d'expliquer l'origine du mal; et il ajoute qu'il no croit le aystème de l'optimisme que parte qu'il trouve ce système thes consolant, et qu'il pense qu'on doit déduire de l'existence d'un Dieu juste, que tout est ben, et non décline de la perfection de l'ordre du monté l'existence d'un Dieu juste.

a Tournay, principale ville des Français, sous la premètre race, dans larquelle on a trouvé le tombeau de Childéric. b La ville de Gand soumine à sa majesté le 11 juillet, après la défaite d'un corps d'Anglais par M. du Chatta, à la tet des brigades de Crillon et de Normandie, le régiment de Crassio, etc.

e Des Césars modernes.
d Elle ful prise en 1804 par Ambrolse Spinola, après trois ans et trois mois de siège.

Nous observerons, t' que l'on ne doit eroire une chose que parce qu'elle est prouvée. Il y a des lonomes qui crisca plus facilement e qui leur est plus agréable, d'autres sont au contaire plus portés à croire les évinements facheux. La constitution des premières est plus bearcue; mais te doute sur ce qui n'est pas prouvé est le seul parti raisonnable.

\*\* Ta supposate que l'ordre du monde, jut que nous condinationa, nous combine a l'actione d'un gire sucomissione, nous combine a l'actione d'un gire supréture, il set évident que nous ne pouvens nous farmes autole des justices de la boule que d'épit la manière autole de la companie de l'actione de

Voltaire avail dit dans sen notes que rien dans l'anivernet assaptis à des les rigourement mathématiques, et qu'il past y avoir des évécements indifférentes à l'ordre de monde. Roussoux combat ces sacrétions; mais nous répondrons, i "qu'il ne peut être question que de lois mathématiques commens de nous; car dire qu'il existe peutthématiques commens de nous; car dire qu'il existe peuthématiques commens de nous car dire qu'il existe peuthématiques commens de nous car dire qu'il existe peunit de la comment de la comment de la comment de la comment aporter, son une preure con me cre entide, mais un moil de se pas en nier l'assistence.

2º La supposant un corte d'érénement quelocoque, insuivant toujours entre est une cretaine le générale. Supposez dous mille boules placées sur une table; quel que con leur ordre, vous pourres toujours faire passer concerte générale; vous pourres toujours faire passer concerte générale; qui leur caté de rangées auturna conceiner-tous qui eller cost de rangées auturna tentre, est vide de seus, s'il ne aignife un artifeque à la mature, est vide de seus, s'il ne aignife un artifeque de la mature, aut vide de seus, s'il ne aignife un artifeque de la mature, aut vide de seus, s'il ne aignife un artifeque de la mature, aut vide de seus, s'il ne aignife un artifeque de la mature d

Quant à l'existence des évenements indifferents, illes difficied dus mis et possibilet, parce que l'em pout supplicité de la composition del la composition del composition del composition del la composition del la composition del la composition d

Rousean proposal; dans crelle même lettre, «fanciare de la tolderace un'erreale tout opinion intérdente. Cett de la tolderace un'erreale tout opinion intérdente. Cett maxime réduit par un faut air de justice; mais Voltaire maxime réduit par un faut air de justice; mais voltaire de des la desprier que un les actions extéries extéries de la desprier que un les actions extéries précions de la mais na housse pour avoir précions de la faut par le la contra de la contra del la contra d

être regardée comme une action, elle ne peut jamais être l'objet d'une loi.

Le seul reproche fondé qu'on puisse faire à Voltaire serait d'avoir exagéré les maix de l'immanité; mais il les a sentis comme il les a priuts, dans l'instant où il a écrit son poeme, il a eu raison. Le devoir d'un écrivalu n'est pas de dire des choses qu'il croit agréables ou cor lantes, mais de dire des choses vraies ; d'ailleurs la doctrine que Tout est bien est aussi découragrante que celle de la fatalité. On trompe ses douteurs par des opinions générales , comme chaque homme pent adoucir ses che grins par des illusions particulières : lei se console de mourir, parce qu'il ne laisse au monde que des mourants; tel stre, parce que sa mort est une suite nécessaire de l'ordre de l'univers; un trossième, parce qu'elle fait partie d'un arrangement où tout est bien; un autre enfin, parce qu'il se reunira à l'âme universelle du monde. Des ha d'une antre classe se consoleront en songeant qu'ils vont enteudre la musique des esprits bientieureux , se promeer en causant dans de beaux jardins , caresser des houris , boire la bière céleste, veir Dieu face à face, etc., etc.; mais il seruit ridicule d'établir sur aucune de ces opinions le bonheur général de l'espèce humainé.

N'est-il pas plus raisonnable à la fois et plus utile de se dire : « La nature a condamné les hommes à des manx cruels, et ceux qu'ils se font à eux-mêmes sont encore son ouvrage, puisque c'est d'elle qu'ils tiennent leurs penchants? Quelle est la raison première de ces manx? l'iguore; mais la nature m'a donné le pouvoir de detourner une partie des malheurs auxquels elle m'a soumls. L'homme doué de raison peut se flatter, par ses progrès dans les sciences et dans la législation , de s'assurer une vie douce et une mort facile, de terminer un jour tranquille par un sommeil paisible. Travaillons sans cess à ce but, pour nous-mêmes comme pour les autres : la nature nous a donné des besoins; mais nous trouvons avec les arts les moyens de les satisfaire. Nous opposons aux douleurs physiques la tempérance et les remèdes; nous avons appris à braver le tonnerre, eherchons à pénétrer la cause des volcans et des tremblements de terre , à les prévoir, si nous ne pouvous les détourner. Corrigeons les mauvais penchants, s'il en existe, par une bonne éducation; apprenous aux hommes à bien counaftre leurs vrais intérêts; accoutamons-les à se conduire d'après la raison. La natura leur a donné la pitié et un sentiment d'affection pour leura sembisbles; avec ces moyens, dirigés par une raison éclairée , nous détournerous lois de nous le vice et le crime.

« Qu'importa que tout soit bien , pourvu que nous fassions en sorte que tout soit mieux qu'il n'était avant nous ? «

### PRÉFACE.

On salt assez que ce poéme n'avait pas été fuit pour être public; c'était depuis trois ans un secret entre us grand ori et l'auteur. Il d'y a que trois mois qu'il s'en répandit quelques copies dans Paris; et bientot après il y fut imprimé plusieurs fois d'une manière ausse faultre que les autres ouvrages qui sont partie de la même plusieur.

Il serait juate d'avoir plus d'indulgence pour un écrit secret, ilié de l'obscurité où son auteur l'avait condamné, que pour un ouvrage qu'en écrivain expose lui-mèsne au grand jour. Il serait encore juste de ne pas juger le poèsse d'un laïque comme on jagerait une thèse de théologie. Ces deux poemes sont les fruits d'un arbre transplanté : queiques uns de ces fruits peuvent n'être pas du goût de quelques personnes : ils sont d'un climat étranger ; mais il n'y en a aucun d'empoisonné, et plusienrs peuvent être salu-

Il faut regarder cet ouvrage comme nne lettre où l'on expose en liberté ses sentiments. La plupart des livres ressemblent à ces conversations générales et génées dans lesquelles on dit rarement ce qu'on pense. L'auteur a dit ce qu'il a pensé à un prince philosophe auprès duquel il avait alors l'honneur de vivre. Il a appris que des esprits éclairés n'ont pas été mécontents de cette ébauche : ils out jugé que le poème sur la Loi naturelle est une préparation à des vérités plus sublimes. Cela seul aurait déterminé l'auteur à rendre l'ouvrage plus complet et plus correct , si ses infirmités l'avaient permis. Il a été obligé de se borner à corriger les fautes dont fourmillent les éditions qu'on en a faites

Les louanges données dans cet écrit à un prince qui ne elserchait pas ces louanges ne doivent surprendre personne; elles n'avaient rien de la flatterie, elles partaient du cœur : ce n'est pas là de ret encens que l'interêt prodiçue à la puissance. L'homme de lettres pouvait ne pas mériter les cloges et les bontés dont le monarque le comblait; mais le monarque méritait la vérité que l'homme de lettres lui disait dans cet ouvrage. Les changements survenus depuis dans un commerce si honorable pour la littérature n'ont point altéré les sentiments qu'il avait fait naître.

Enfin , puisqu'on a arraché au serret et à l'obscurité un écrit destiné à ne point paraître, il subsistera, chez quelques sages, comme un monument d'une correspondu philosophique qui ne devait point finir; et l'on ajoute que, si la faiblesse linmaine se fait sentir partout, la vraie phi-

losophie dompte toniours cette fail·lesse. Au reste, ce faible essai fut composé à l'occasion d'une petite brochnre qui parul en ce temps-là. Elle était intitolée Du souterain Bien, et elle devait l'être Du souverain Mal. On y prétendait qu'il n'y a ni vertu ni vice, et que les remords sont une faiblesse d'éducation qu'il faut étouffer. L'auteur du poeme prétend que les remords nous sont tout anssi naturels que les autres affections de notre ânse. Si la fougue d'une passion fait commettre une faute, la nature, rendue à elle-même, sent cette faute. La fille sauvage trouvée près de Châlons avons que, dans sa colère, elle avait donné à sa compagne un coup dont cette infortunée mount entre ses bras. Dès qu'elle vit son sang couler, elle se repentit, elle pleura, elle étancha ce sang, elle mit des herbes sur la blessure. Ceux qui disent que ce refour d'humanité n'est qu'une branche de notre amourpropre font bien de l'honneur à l'amour-propre. Qu'en appelle la raison et les remouls comme on voudra, ils existent, et ils sont les fondements de la loi naturelle.

## LA LOI NATURELLE,

POÉME.

#### EXORDE.

O your dont les exploits , le règne, et les ouvrages s. Deviendront la lecon des héros et des sages. Qui voyez d'un même œil les caprices du sort, Le trône et la cabane, et la vie et la mort : Philosophe intrépide, affermissez mon âme; Couvrez-moi des rayons de cette pure flamme Qu'allume la raison, qu'éteint le préjugé. Dans cette nuit d'erreur où le monde est plongé, Apportons , s'il se pent , une faible lumière. Nos premiers entretiens, notre étude première, Étaient, je m'en souviens, Horace avec Boileau. Vous y cherchiez le vrai, vous y goûtiez le beau : Quelques traits échappes d'une utile morale Dans leurs piquents écrits brillent par Intervalle : Mais Pope approfondit ce qu'ils ont effleuré; D'un esprit plus hardi, d'un pas plus assuré, Il porta le flambeau dans l'abline de l'être; Et l'homme avec lui seul apprit à se connaître. L'art quelquefois frivole et quelquefois divin, L'art des vers est, dans Pope, utile au genre humain. Que m'importe en effet que le flatteur d'Octave. Parasite discret, non moins qu'adroit esclave,

Du lit de sa Glycère, ou de Ligurinus. En prose mesurée insulte à Crispinus: Que Boileau, répandant plus de sel que de grâce, Veuille outrager Quinault, pense avilir le Tasse; Qu'il peigne de Paris les tristes embarras, Ou décrive en beaux vers un fort mauvais reuss? Il faut d'autres objets à votre intelligence. De l'esprit qui vous meut vous recherchez l'essence,

Son principe, sa fin, et surtout son devoir. Voyons sur ce grand point ce qu'on à pu savoir, Ce que l'erreur fait eroire aux docteurs du vulgaire, Et ce que vous inspire un Dieu qui vous éelaire. Dans le fond de nos cœurs ii faut chercher ses traits : Si Dieu n'est pas dans nous, il n'exista jamais. Ne pouvons-nous trouver l'auteur de notre vie Qu'au labyrinthe obscur de la théologie? Origène et Jean Scott sont chez vous sans crédit : La nature en sait plus qu'ils n'en unt iamais dit. Écartons ces romans qu'on appelle systèmes;

Et pour nous élever descendons dans nous-inémes. a Nous savons que ce poême, qu'on regarde comme l'un des meilleurs ouvrages de notre auteur, fut fait, vers l'an 1761, chez madame la margrave de Barouth, serur du roi da Prusse. Je ne sais quels pedants eurent depuis l'atrocite imbé-

Ces vils tyrans de l'esprit, qui avaient alors trop de crédit, ont été punis depuis de toutes teurs insolences.

### PREMIÈRE PARTIE.

Diva a donné aux hommes les léfes de la justice, et la conscience pour les averir, comme il leur a donné lout ce qui leur est nécessaire. C'est la cette loi naturelle sur laquelle la religiou est fondés; c'est le seul principe qu'on développe lci. L'on se parie que de la loi naturelle, et non de la religion et de se suguetos mysteres.

Soit qu'un Être inconnu, par lui seul existant, Ait tiré depuis per l'univers de néant; Soit qu'il ait arrangé la motière éternelle; Qu'elle nage en son sein, ou qu'il règne foin d'elle »; Que l'âme, en flambeu souvent si tenchreux, Que soit un de nos sens, ou subsiste sans eux; You étes sous la main de ce maître invisible.

Mais du baut de son trône, obseur, inacressible. Quel hommage, quel culte exige-t-il de vous ? De sa grandeur suprême indignement jaloux. Des louanges, des vœux, flattent-ils sa puissance? Est-ce le peuple altier conquérant de Byzanee, Le tranquille Chinois, le Tartare indompté, Qui conualt son essence, et suit sa volonté? ſge. Différents dans leurs mœurs ainsi qu'en leur homma-Ils lui font tenir tous un différent langage : Tous se sont donc trompés. Mais détournons les yeux De cet impur amas d'imposteurs odieux b: Et, sans vouloir sonder d'un regard téméraire De la loi des chrétiens l'ineffable mystère, Sans expliquer en vain ce qui fut révélé. Cherchons par la raison si Dieu n'a pas parlé.

La nature a fourni d'une main salutaire Tout ce qui dans la vie à l'homme est nécessaire, Les ressorts de son âme, et l'instinet de ses sens. Le ciel à ses besoins soumet les élements. Dans les pis du cerveu la mémoire habitante Y peint dels nature une image vivante. Chaque objet de ses seus prévient la rolonté; Le son dans son oreille est par l'air apporté; Le son dans son oreille est par l'air apporté;

» Diru étent un étre lossi, sa nateurs a de très loconesse; obnes les bousses, comme cel course pet toto philosophique, il a falle rapporter les uniliments des philosophes. Tous les actères aux exception, ou cere relevanté de la matière; c'est actères aux exception, ou cere relevanté de la matière; c'est actères aux exceptions, ou cere relevanté de la matière; d'est actere de la matière de la comme de la matière de la comme de la matière de la matière de la comme de la matière de la comme de la matière, et que la matière caistait par au proper de la matière, et que la matière caistait par au proper de la matière, et que la matière caistait par au proper de la matière, et que la matière caistait par au proper.

Séon proque fosa les philosophres (ins poète, jes grande deux habitation fois de la trez. Lisme de l'Romane, authe piasateur, étail un feu cérelet; se/on d'autres, une harmonie restaintné de se organez; les une en fanatent aus partir de la Pirintet, déviue preféreires sourc, les autres, une mattier partir de la commanda de rei mais, quebles actés qu'il seign, un éter inmandacie réplication, out reconou que l'homme set entérectuels évemés à la Divisida.

b Il fant distinguer Confutzé, qui s'en est tenn à la religion naturelle, et qui a fait tout ce qu'on peut faire sans révélahien.

Sans efforts et sans soins son cril voit la lumière. Sur son Dieu, sur sa fin, sur sa cause première, L'homme est-il sans secours à l'erreur attaché? Quoi! le monde est visible, et Dieu serait caché? Quoi! le plus grand besoin que j'aie en ma misère Est le seul qu'en effet je ne puis satisfaire? Non ; le Dieu qui m'a fait ne m'a point fait en vain : Sur le front des mortels il mit son sceau divin. Je ne puis ignorer ce qu'ordonna mon maltre: Il m'a donné sa loi, puisqu'il m'a donné l'être, Sans doute il a parlé, mais e'est à l'univers : Il n'a point de l'Égypte habité les déserts : Delphes, Délos, Ainmon, ne sont pas ses asiles: Il ne se cacha poiut aux antres des sibylles, La morale uniforme en tout temps, en tout lieu A des siècles sans fin parle au nom de ce Dien. Cest la loi de Trajan, de Socrate, et la votre. De ce culte éternel la nature est l'apôtre. Le bon sens la reçoit; et les remords vengeurs. Nés de la conscience, en sont les défenseurs; Leur redoutable voix partout se fait entendre. Pensez-vous en effet que ce jeune Alexandre. Aussi vaiilant que vous, mais bien moins modéré. Teint du sang d'un ami trop inconsidéré,

Ait pour se repentir consulté des augures? Ils auraient dans leurs eaux lavé ses mains impures; Ils auraient à prix d'or absous bientôt le roi. Sans eux , de la nature il éconta la loi : Honteux, désespéré d'un moment de furie. Il se jugea lui-même indigne de la vie. Cette loi souveraine, à la Chine, au Japon, Inspira Zoroastre, illumina Solon. D'un bout du monde à l'autre elle parle, elle crie : . Adore un Dieu, sois juste, et chéris ta patrie. Ainsi le froid Lapon crut un Étre éternel. Il eut de la justice un instinct naturel : Et le Negre, vendu sur un lointain rivage. Dans les Nègres encore aima sa noire image. Jamais un parricide, un calomniateur, N'a dit tranquillement dans le fond de son cœur : · Qu'il est beau, qu'il est doux d'accabler l'innocence, De déchirer le sein qui nous donna naissance! Dieu juste, Dieu parfait, que le crime a d'appas ! » Volla ce qu'on dirait, mortels, n'en doutez pas. S'il n'était une loi terrible, universelle, Que respecte le crime en s'élevant contre elle. Est-ce nous qui créons ces profonds sentiments? Avons-nous fait notre âme? avons-nous fait nos sens? L'or qui nait au Péron, l'or qui nait à la Chine, Out la même nature et la même origine : L'artisan les façonne, et ne peut les former. Ainsi l'Étre éternel qui nous daigne animer Jeta dans tous les cœurs une même semence. Le ciel fit la vertu; l'homme en fit l'apparence. Il peut la revêtir d'imposture et d'erreur. Il ne peut la elianger ; son juge est dans son cœur-

#### SECONDE PARTIE.

Réponses oux objections contre les principes d'une morale universelle. Pesuve de cette vérifé.

J'entends avec Cardan Spinosa qui murmure :
• Ces remords, me dit-il, ces cris de la nature ,
Ne sont que l'habitude , et les illusions

Qu'un besoin mutuel inspire aux nations. -Raisonneur malheureux, ennemi de toi-même, D'où nous vient ce besoin? pourquoi l'Étre suprême Mit-il dans notre cœur, à l'intérêt porté, Un instinct qui nous lle à la société ? Les lois que nous fesons, fragiles, inconstantes, -Ouvroges d'un moment, sont partout différentes. Jacob chez les Hébreux put épouser deux sœurs ; David , sans offenser la décence et les mœurs , Flatta de cent beautés la tendresse importune: Le pape au Vatican n'en peut posséder une. Là, le père à son gré choisit son successeur : lei, l'heureux alné de tout est possesseur. Un Polaque à moustache, à la démarche altière, Peut arrêter d'un mot sa république entière ; L'empereur ne peut rien sans ses chers électeurs. L'Anglais a du crédit, le pape a des honneurs. Usages, interêts, cultes, lois, tout diffère.

Qu'ou soit juste, il suffit; le reste est arbitraire ».

\* Il est évident que est arbitraire ne regarde que les choses d'instillation, les lois civiles, le discipline, qui changeui tous les jours, selon le besoin et selon la prudence des cheis de l'Egièse.

C'est-à-dire, il est arbitraire, il est égal pour le saiut d'étre dévot à saint François ou à saint Bominique. d'aller en derinage a Notre-Dame de Lorette ou a Notre-Dame des Neis, d'avoir pour directeur un carme ou un capucin, de réciter le rosaire ou l'oraison des trente jours. Mais il n'est point arbitraire. Il n'est point égal sans doute d'être catholique apostolique romain, ou de servir Dieu dans une autre religion. Nous savons bien, nous l'avons dit, et nous ie contien avec plaisir, que le roi et la reine d'Angleterre, la chambre des pairs et des commanes, en un mot, les trois royaumes et leurs colonies, sont damnés à toute éternité, puisqu'ils ne sont pas catholiques apostoliques romains; qu'il en est de même de roi de Danemarck, du rot de Suède, du roi de Prusse, da l'impératrice de Russie, et de tous les monarques de la terre qui sont hors de notre giron. Crite varité est incontestable. Cependant frère Nonnotte et frère Patouillet, ci-devant soldisant jésuites , se sont portés pour délateurs de notre mod auleur, et lis l'out déféré à Rome à monsieur le secrétaire des brefs, comme nous l'avous dit. Ils l'ont accusé d'avoir eru, dans le fond de sou cœur, qu'il est égal d'être jesuite, ou janste, ou turc. Et comme souvent les puissances beiligeran tes font des treves pour ourir sus à l'engemi commun, ils se sont réunis cette fois-ci pour accabler notre pauvre auteur,

qui vocalrai que tous les hommes vécusient en fierra, si faire se peut.

Addition de l'auteur. M. le maréchal de R... me groude 
toujours de ce que mes commendaturs fost revenir tant de 
fois sur la scéne l'aut l'évers, l'aut l'évoire, il l'aut 
fois sur la scéne l'aut l'évers, l'aut l'évers de 
pois peut de 
de de la scéne l'aut l'évers, l'aut l'évers de 
pois peut de 
de bounneme de la pieu protondy évadition, du juis grant 
de 
de bounneme de la pieu protondy évadition, du juis grant 
de 
state et da pieu gard crédit, sur qu'il juivaires na les yeax. Il est

Mais tandis qu'on admire et ce juste et ce bezu, Londre immole son roi par la main d'un bourreau; Du pape Borgia le bâtard sanguinaire

certain que ces grunds hommes passeront à la postécité avea latticologie du R. P. Viret. Mon nom sera porté par eux, peutétre dans deux jours et pour évax jours, au tribunal souverain de crête postérié. Il faut bieu que J'ais en a vocat. Damilaville et Thieriot avaisut entrepris ma défense. In sont morts, et Dieu sait ou lis sont. Il ne me rete plus que l'avoat du et Dieu sait ou lis sont. Il ne me rete plus que l'avoat du

voicion. Y Voici su food de quoi si e'agit. Frere Nonnotie a vouite ma faire cuire ei en moude, comme ou vouite faire cuire eine moude, comme ou vouite faire cuire ferre Girard, frère Mangarda, frere Manda, faire Mangarda, frere Manda, faire manda de la comme de fait on est a cuit quivique un Nontomberce, et comme de fait on est a cuit quivique un Nontomberce, et comme de fait on est cuit quivique un Nontomberce, et comme de fait on est cuit quivique un Nontomberce de la cuit quivique un Nontomberce de la cuit qui più est qui più donner la préference sur moi. All c'en est trop. Passe mout che dannoi.

Passe pour étre damné.

Mais cette postérité équitable, devant laquelle nous plaidons que dira-t-elle de tout cela? Rien.

que dira-t-elle de tout cela? Rien.
Note de l'éditeur. Le R. P. Nomolie, dont notre auteur
reconnait le credit immense, égal a son érudition, a été en
effet régent de sixième, et a mense proché dans quelques vis-

C'est lui qui releva toutes les erreurs grossères de notre anteur, et qui eu la générosite de vouloir lui vendre toute l'édition pour deux mille écue.

Il est vrai quo-le R. P. Nonnotte ne savait pas que le famero combat de saint Pierre et de saint Paul avec Simos le magicien, à qui resussicierait un parent de l'empereur dans Roma et a qui ferail les plus beaux lours, était un conte d'Abdiss et de Marcel, répete par Régesippe, et long-temps apres tres

Indiscretament recueilli par Eurebe.

Il ne saval ja gue les empereurs romains, permettant des grakgogus aux Juis dans Rouse, loteraient sousi les chrillens, et que l'argan, en derivant a Pline, « Il ne faut l'ârer accuns recheenhe coaire les chriellens, » leur donnail par ces nota canadicia la permission tacted éversore leur religion secrètement; qu'en un mot, Trajes n'était pas un exécrable persécutar, comme e bon jéssuite la représente.

cultur, comane ce bon jésuite la représente.

Il est vrai que notre susteur ayant dit dans son Histoire générale: n L'ignorance se represente d'ordinaler Diociètica comme un cunesai armie sans cosse contre les fideles, » on jésuite exact el officieux faisific ainsi ce passage : a L'ignonence chrétienne, » etc., pour faire des annés a notre anteur-

Il ne savait pas que le ociclor doctor Duplu traite de fabier ridicoles les petrodus martyres de saint Cimenot, de alant Cosire, de saint Domitile, de sainte Hyscinthe, de sainte Pudorie, de saint Endoze, de saint Romule, de saint Zenon, de saint Macaire, loutes fables, dit il, qu'il faut mettre avec les martyres des onne milla soldate de de nome mille viergas (page 17s, tame m). Le pauvre homme ne connaissail ni Duplin, ni Dowlet.

fine savait pas que quelques rois de la première race avaient eu plusieurs femmes a la fois, comma son conferce Daniel Pavou de Gontran, de Théodebert et de Ciotaire second. Il n'avait pas mem ju Daniel.

Yan pas meure de district. Il ne savait même rien de l'histoire de la confession publique et de la confession secrete, quoiqu'il se fut mété de confesser des filles. Il ne savait pas l'histoire de la aynaxe et de la messe, quoiqu'il l'eut dite.

Enfin, pour abrèger, il ne savait pas mieux la fable que la Bible. Il dit dans son beau livre, page 260, pour excuser ses petites méprises : « Je suis comme Polyphème; je m'écrie avec int :

Vidro meliora proboque, Deteriora sequor.

Nous ne nious pas qua le R. P. Nounotte n'ait quelque air de Polyphèue; mais il le cite fort mai, et monsteur la secrétaire des brefs, très savant Italien qui a lu son Ovide, sait très bèrn que ce n'est pas Polypheme amant de Galatée qui

dil : Detersora sequer. M. Damitaville, qui a daigné relever tant de sottises de Nonnotte, adit qu'il écrivil son libelle avec l'ignorance d'un prediDans les bras de sa sœur assassine son frère ; Là . le froid Hollandais devient impétueux . Il déchire en morceaux deux frères vertueux : Plus loin la Brinvilliers, dévote avec tendresse, Empoisonne son père en courant à confesse; Sous le fer du méchant le juste est abattu. Eh bien! conclurez-vous qu'il n'est point de vertu? Quand des vents du midi les funestes haleines De semences de mort ont inondé nos plaines, Direz-vous que jamais le ciel en son courroux Ne laissa la santé séjourner parmi nous? Tous les divers fléaux dont le poids nous accable. Du choc des éléments effet inévitable, Des biens que nous goûtons corrompent la douceur; Mais tout est passager, le erime et le malheur : De nos desirs fougueux la tempête fatale Laisse su fond de nos cœurs la règle et la morale. C'est une source pure : en vain dans ses canaux Les vents contagieux en ont troublé les eaux; En vain sur sa surface une fange étrangère Apporte en bouillonnant un Ilmon qui l'altère: L'homme le plus injuste et le moins policé S'y contemple aisément quand l'orage est passé. Tous ont recu du ciel avec l'intellicence Ce frein de la justice et de la conscience. De la raison naissante elle cat le premier fruit : Dès qu'on la peut entendre, aussitôt elle instruit : Contre-polds toujours prompt à rendre l'équilibre An eœur plein de desirs , asservi , mais né libre : Arme que la nature a mise en notre main. Qui combat l'intérêt par l'amour du prochain. De Socrate, en un mot, c'est là l'heureux génie; C'est là ce dieu secret qui dirigeait sa vie . Ce dieu qui jusqu'au bout présidait à son sort Quand il but sans pfilir la coupe de la mort. Quoi! cet esprit divin n'est-il que pour Socrate? Tout mortel a le sien, qui jamais pe le flatte. Néron, cinq ans entiers, fut soumis à ses lois; Cinq ans, des corrupteurs il repoussa la voix. Marc-Aurèle, appuyé sur la philosophie, Porta ce loug heureux tout le temps de sa vie. Julien, s'égarant dans sa religion, Infidèle à la foi, fidèle à la raison. Scandale de l'Église, et des rois le modèle, Ne s'écarta jamais de la loi naturelle.

On insiste, on me dit: - L'enfant dons son becesun N'est point lluminé par ce divini flambeau; C'est l'éducation qui forme ses pensées; Par l'exemple d'autroi ses mours loi sont tracées; Il n'a rien dans l'esprit, Il n'a rien dans le cœur; De ce qui l'euvironne Il n'est qu'initateur; Il répète les nous de devoir, de justice;

cateur, l'effronterie d'un jésuite, les faisifications continuelles d'un procurreur de couvent, la peritdie el la soliératesse d'un étateur. Mais puisque notre auteur lui pardonne, je lui pardonne aussi, et me recommande à ses prières.

Il agit en machine; et c'est par sa nourrice Qu'il est juif ou paien, fidèle ou musulman, Vétu d'un justaucorps, ou bien d'un doliman « Oui, de l'exemple en nous je sais quel est l'empire. Il est des sentiments que l'habitude inspire. Le langage, la mode et les opinions, Tous les dehors de l'âme, et ses préventions, Dans nos faibles esprits sont gravés par nos peres, Du cachet des mortels impressions légères. Mais les premiers ressorts sont faits d'une autre main : Leur pouvoir est constant, leur principe est divin. Il faut que l'enfant croisse, afin qu'il les exerce; Il ne les connaît pas sous la main ani le berce. Le moineau, dans l'instant qu'il a recu le jour. Sans plume dans son nid, peut-il sentir l'amour? Le renard en naissant va-t-ll chereher sa prole? Les insectes changeants qui nous filent la soie, Les essaims bourdonnants de ces filles du ciel Qui pétrissent la eire et composent le miel. Sitôt qu'ils sont éclos forment-ils leur ouvrage? Tout murit par le temps, et s'accroit par l'usage. Chaque être a son objet, et dans l'instant marqué Il marche vers le but par le ciel indiqué. De ce but, il est vrai, s'écartent nos caprices; Le inste quelquefois commet des injustices: On fuit le bien qu'on aime, on hait le mal qu'on falt : De soi-même en tout temps quel cœur est satisfait?

L'homme, on nous l'a tant dit, est une énigme ob-Mais en quoi l'est-li plus que tout le la nature ? Cure : Arez-vous pénétré, philosophes nouveaux, cet instinct sit et prompt qui sert les animaux? Dans son germe impaipable avez-vous pu connaître. L'herbe quo in foiel sus pieds, et qui meurt pour re-Sur ce vaste univers un grand voile est jeét, junitre? Mais, dans les prondeurs de cette obscurité, Sila mison nous luit, qu'avons nous inous plaindre? Nos qu'aven qu'un fambless, parkoenos de l'étadors,

Quand de l'immensité Dieu peupla les déserts, Allums des soleils, et souleva des mers : « Demeurez, leur dit-ll, dans vos bornes prescrites. » Tous les mondes naissants connurent leurs limites. Il imposa des lois à Saturne, à Vénus, Aux seize orbes divers dans nos cieux contenus. Aux éléments unis dans leur utile guerre, A la course des vents, aux flèches du tonnerre, A l'animal qui pense, et né pour l'adorer, Au ver qui nous attend, né pour nous dévorer. Aurons-nous bien l'audace, en nos faibles cervelles, D'ajouter nos décrets à ces lois immortelles ? Hélas ! serait-ce à nous, fantômes d'un moment, Dont l'être imperceptible est voisin du néant . De nous mettre à côté du maître du tonnerre, Et de donner en dieux des ordres à la terre?

a On ne doit entendre par ce mot décrets que les opinions passagères des hommes, qui veulent donner leurs sentiments particuliers pour des lois générales.

#### TROISIÈME PARTIE.

Que les hommes, ayant pour la plopart défiguré, par les opinions qui les divisent, le principe de la religion naturelle qui les unit, doivent se supporter les uns les autres.

L'nnivers est un temple où siège l'Éternel. Là chaque homme a à son gré veut bâtir un autel. Chacun vante sa foi : ses saints et ses miracles . Le sang de ses martyrs, la voix de ses oracles. L'un pense, en se lavant cinq ou six fois par jour, Que le ciel voit ses bains d'un regard plein d'amour, Et qu'avec un prépuce on ne saurait lui plaire : L'autre a du dleu Brama désarmé la colère, Et, pour s'être abstenu de manger du lapin, Voit le ciel entr'ouvert, et des plaisirs sans fin Tous traitent leurs voisins d'impurs et d'infidèles : Des chrétiens divisés les infâmes querelles Ont, au nom du Seigneur, apporté plus de maux, Répandu plus de sang, creusé plus de tombeaux, Que le prétexte vain d'une utile balance N'a désolé jamais l'Allemagne et la France.

Un doux inquisiteur, un crucifix en main. Au feu, par charité, fait jeter son prochain, Et, pleurant avec lui d'une fin si tragique, Prend, pour s'en consoler, son argent qu'il s'appli-Tandis que, de la grâce ardent à se toucher, Le peuple, en louant Dieu, danse autour du bûcher. On vit plus d'une fois, dans une sainte ivresse, Plus d'un bon catholique, au sortir de la messe, Courant sur son voisin pour l'honneur de la foi . Lui crier : " Meurs, impie, ou pense comme moi, " Calvin et ses suppôts, guettés par la justice, Dans Paris, en peinture, allerent au supplice. Servet fut en personne immolé par Calvin. Si Servet dans Genève eut été souverain. Il eût, pour argument contre ses adversaires, Fait serrer d'un lacet le cou des trinitaires. Ainsi d'Arminius les ennemis nouveaux En Flandre étaient martyrs, en Hollande bourreaux.

D'où vient que, deux cents ans, cette pieuse rage De noa aieux groasiers fut I Drorible partage; C'est que de la nature on étouffa la voix; C'est qu'à as lois socrée on ajout des lois; C'est que l'homme, amoureux de son sot esclavage, Flt, dans ser prijugés. Dieu même à son inange. Nous l'avons fait injuste, emporté, vain, jaloux, Séducteur, inconstant, la barber comme noux.

Enfin, grâce en nos jours à la philosophie, Qui de l'Europe au moins éclaire une partie, [mains; Les mortels, plus instruits, en sont moins inhu-

a Chaque homme signific clairement chaque particulier qui veut s'ériger en législateur; et il n'est ici question que des cultes étraupers, comme on l'à déclaré su commencement de la premerce partie

Le fer est émoussé, les bûchers sont éteints. Mais si le fanatisme était encore le maître. Oue ses feux étouffés seraient prompts à renaître ! On s'est fait, il est vral, le généreux effort D'envoyer moins souvent ses frères à la mort; [ne .. On brûle moins d'Hébreux dans les mars de Lisbon-Et mêmele mouphti, qui rarement raisonne, Ne dit plus anx chrétiens que le sultan soumet : · Renonce au vin , barbare , et crois à Mahomet. » Mais du beau nom de chien ce mouphti nous honore b: Dans le fond des enfers il nous envoie encore. Nous le lui rendons bien : nous damnons à la fois Le peuple circoncis, vaiuqueur de tant de rois, Londres , Berlin , Stokholm , et Genève ; et vous-même , Vous êtes, ô grand roi, compris dans l'anathème. En vain, par des bienfaits signalant vos beaux jours, A l'humaine raison vous donnez des secours, Aux beaux-árts des palais, aux panyres des asiles, Vous peuplez les déserts, vous les rendez fertiles;

De forts savants esprits jurent sur leur salut o

Oue vous êtes sur terre un fils de Belzébut. Les vertus des paiens étaient, dit-on, des crimes. Rigueur impitoyable! odieuses maximes! Gazetier clandestin dont la plate âcreté Damne le genre humain de pleine autorité, Tu vois d'un œil ravi les mortels, tes semblables, Pétris des mains de Dieu pour le plaisir des diables. N'es-tu pas satisfait de condamner au feu Nos meilleurs citovens, Montaigne et Montesquieu? Penses-tu que Socrate et le juste Aristide, Solon, qui fut des Grees et l'exemple et le guide; Penses-tu que Trajan, Marc-Aurèle, Titus, Noms chéris, noms sacrés, que tu n'as jamais lus, Aux fureurs des démons sont livrés en partage Par le Dieu bienfesant dont ils étaient l'image; Et que tu seras, toi, de rayons conronné, D'un chœur de chérubins au ciel environné, Pour avoir quelque temps, chargé d'une besace, Dormi dans l'ignorance et croupi dans la crasse? Sois sauvé, j'y consens : mais l'immortel Newton, Mais le savant Leibnitz, et le sage Addison,

a On ne pouvait prévoir alors que les flammes détruiraient une partie de cette ville matheureuse, dans laquette on allums trop souveni des bûchers.

tuma trop souvent des nuchers.

b Les Turcs appelient indifféremment les chrétiens infidèles et chiens.

of claims. A supporte extra manifers a lifers do Tifgline poid de un collectura de la missa del missa de la missa del missa de la missa de la missa de la missa de la missa del missa della missa del missa della missa della

Et ce Locke, en un mot, dont la main courageuse a A de l'esprit humain posé la borne heureuse;

a Le modesie et supe Locke est conou pour avoir dévisioppe boute la matché de l'entendement humain, et pour avair montré les limites de son pouvrie. Convaince de la faibléese hunailes, et pénéré de la puissance infinér du Crécieux, il dit que
nous ne connaissons la nature de notre sime que par la loi; il
dit que l'homann a la point par lui mema asact de lumières
pour assurer que Dien ne prut pas communiquer la pensée à
la matier de l'alle de l'archive o présent, à la matier
pour la la diagera l'aire or présent, à la matier

Cest qui distant encore dans l'ignorance vitérirente contre lui. Entétes fun entrainatume aux lieur en lors que pe foi le. Entétes fun entrainatume aux lieur en lors que pe foi par qui le la garriant de l'internation de la litte de l'internation de la litte de la litte de l'internation de l'i

La faculté que les animaux ont de se mouvoir n'est point une substance, no être a part; il parali que c'est un don du Crés teur. Locke dit que ce même Createur peut faire alosi un don de la pensoe à tel être qu'il daignera choisir. Dans cette hypothèse, qui nous soumet plus que tout autre à l'Étre suprême, la pensée accordee a un élément de matière n'en est pas moins pure oins immortelle que dans toule nuire hypothèse. Cel élement indivisible est impérissable : la pensée peul assurément subsigter à jamais avec lui, quand le corps est dissous. Voilà or que Locke propose sans rien affirmer. Il dit or que Diru eut pu faira, at non ce que Dieu a fait. Il ne connaît point ce q c'est que la matière ; il avoue qu'entre elle et Dieu il peut y avnir une infinité de substances créées absolument différen-les les unes des autres. La lumière, le feu élémentaire, parait en effet, comme on l'a dit dahs les Éléments de Newton stance mitoyenne entre cet être inconnu , nommé matie et d'antres êtres encore plus inconnus. La lumière ne tenc point vers un centre comme la matière, elle ne parait pas impénétrable; aussi Newton dit souvent dans son Optique : Je n'examine pas si les rayons de la lumière sont des corps

on note. "It fines evil point y senior an routher inconduction of evaluations; et al. to the conduction of the conduction of the evaluations; et al. to five a first minimal formation of the conduction of the evaluation of the ev

Quantitatives Locks are servill transplasare a point in 10 m pents populare a securptive en a different principal en alle principal qui il se sibrilla la locataque qu'on lui domo lei : il set le premier, qui il se sibrilla la locataque qu'on lui domo lei : il set le premier, servin d'avvic como de verities particulere; il set le premier qui alf fail volr en que c'est que l'Enduité, et ce que c'est qui qui alf fail volr en que c'est que primerire; il set le premier qui alf fail volr en que c'est que primerire; il set le premier qui alf fail volr en que c'est que l'est de la legis de la la convert la second de la mission de la la le premier que per remarquerai qu'il 7, a d'es cooles qui maniferent la delle morre, quantiferent les delle morre, quantiferent les delle morre, quantiferent les delle morre, quantiferent les delle morre, qu'en de la la constitute de la constitute de la la constitute de Ces esprits qui semblaient de Dieu même éclairés. Dans des feux éternels seront-ils dévorés? Porte un arrêt plus doux, prends un ton plus modeste. Aml; ne préviens point le jugement céleste; Respecte ces mortels , pardonne à leur vertu : Ils ne t'ont point damné, pourquoi les damnes-tu? A la religion discrétement fidèle, Sois doux, compatissant, sage, indulgent, comme Et sans nover autrui songe à gagner le port : La elémence a raison, et la colère a tort. Dans nos jours passagers de peines, de misères, Enfants du même Dieu , vivons au moins en frères : Aidons-nous l'un et l'autre à porter nos fardeaux; Nous marchons tous courbés sons le poids de nos maux : Mille ennemis cruels assiégent notre vie, Toujours par nous maudite, et toujours si chérie; Notre eœur égaré, sans guide et sans appui, Est brûlé de desirs, ou glacé par l'ennui; Nul de nous n'a vécu sans connaître les larmes. De la société les secourables charmes Consolent nos douleurs, au moins quelques Instants: Remède encor trop faible à des maux si constants. Ah! n'empoisonnons pas la douceur qui nous reste. Je crois voir des forcats dans un cachot funeste. Se pouvant secourir, l'un sur l'autre acharnés,

Combattre avec les fers dont ils sont enchaînés.

#### QUATRIÈME PARTIE.

C'est au gouvernement à calmer les malheureuses disputes de l'école qui troubient la société.

Oui, je l'entends souvent de votre bouche anguste, Le premier des devoirs, sans doute, est d'être juste; Et le premier des biens est la paix de nos cœurs. Comment avez-vous pu, parmi tant de docteurs, Parmi ces différends que la dispute enfante, Maintenir dans l'état une paix si constante? D'où vient que les enfants de Calvin, de Luther, Qu'on croit, delà les monts, bâtards de Lucifer, Le grec et le romain , l'empesé quiétiste , Le quakre au grand chapeau, le simple anabaptiste, Qui jamais dans leur loi n'ont pu se réunir, Sont tous, sans disputer, d'accord pour vous bénir? C'est que vous êtes sage, et que vous êtes maître. Si le dernier Valois, hélas! avait su l'être, Jamais un Jacobin, guidé par son prieur, De Judith et d'Aod fervent imitateur, N'ent tenté dans Saint-Cloud sa funeste entreprise : Mais Valois aiguisa le poignard de l'Église .,

a Il ne faul pas entendre par ce mot l'Eglise catholique, mais le poignard d'un ecclésiastique, le fanatisme abominable de quelques gens d'église de ces temps-là, déteaté par l'église de tous les temps.

<sup>\*</sup> Plache, anteue da Speciacie de la Nature.

Ce poignard qui bientôt égorgea dans Paris. Aux yeux de ses sujets le plus grand des Henris. Voilà le fruit affreux des pieuses querelles. Toutes les factions à la fin sont cruelles; Pour peu qu'on les soutienne, on les voit tout oser : Pour les snéantir, il les faut mépriser. Oui conduit des soldats peut gouverner des prêtres. Un roi dont la grandeur éclipsa ses ancêtres Crut pourtant, sur la foi d'un confesseur normand, Jansénius à craindre, et Ouesnel important : Du scesn de sa grandeur il ehargea leurs sottises. De la dispute alors cent cabales éprises, Cent bavards en fourrure, avocats, bacheliers, Colporteurs, capueins, jésuites, cordeliers, Troublèrent tout l'état par leurs doetes scrupules : Le régent, plus sensé, les rendit ridieules "; Dans la poussière alors on les vit tous rentrer. L'œil du maître suffit, il peut tout opérer. L'heureux cultivateur des présents de Pomone.

Des filles du printemps, des trésors de l'automne,

Maltre de son terrain, ménage aux arbrisseaux

Les secours du soleil, de la terre, et des eaux; Par de légers appuis soutient leurs bras débiles. Arrache impunément les plantes inutiles, Et des erbres touffus dans son clos renfermés Émonde les rameaux de la sève affamés: Son docile terrain répond à sa culture : Ministre industrieux des lois de la nature, Il n'est pas traversé dans ses heureux desseins; Un arbre qu'avec peine il planta de ses mains Ne prétend pas le droit de se rendre stérile : Et, du sol épuisé tirant un suc utile, Ne vs pas refuser à son maître sfiligé Une part de ses fruits dont il est trop chargé; Un jardinier voisin n'eut jamais la puissance De diriger des dieux la maligne influence, De maudire ses fruits pendants aux espaliers, Et de sécher d'un mot sa vigne et ses figuiers. Malheur aux nations dont les lois opposées Embrouillent de l'état les rênes divisées ! Le sénat des Romains, ce conseil de vainqueurs, Présidait anx antels, et gouvernait les mœurs, Restreignait sagement le nombre des vestales, D'un peuple extravagant réglait les bacchanales. Mare-Aurèle et Trajsn mélaient, au Champ-de-Mars, Le bonnet de pontife su bandeau des césars; L'univers, reposant sous leur heureux génie, Des guerres de l'école ignora la manie : Ces grands législateurs, d'un saint zèle enivrés, Ne combattirent point pour leurs poulets sacrés. Rome, encore aujourd'hui conservant ces maximes,

a Ce ridicule, al universellement senti par fontas les nations, fombs sur les grandes intrigues pour de petites choses, sur la haine acharnée de deux partis qui n'ont jemais pu s'enteudre sur plus de quatre mille volumes imprimés.

Joint le trône à l'autel par des nœuds légitimes; Ses citoyens en paix, sagement gouvernés, Ne sont plus conquérants, et sont plus fortunés. Je ne demande pas que dans sa capitale

Un roi, portant en main la crosse épiscopale, Au sortir du conseil allant en mission . Donne au peuple contrit sa bénédiction : Toute Église a ses lois, tout peuple a son usage : Mais je prétends qu'un rol, que son devoir engage A maintenir la paix. l'ordre, et la sûreté. Ait sur tous ses sujets égale autorité . ils sont tous ses enfants; cette famille immense Dans ses soins paternels a mis sa confiance. Le marehand, l'ouvrier, le prêtre, le soldat, Sont tous également les membres de l'état. De la religion l'appareil nécessaire Confond aux yeux de Dieu le grand et le vulgaire : Et les civiles lois, par un autre lien, Ont confondu le prêtre svec le citoyen. La loi dans tout état doit être universelle : Les mortels, quels qu'ils soient, sont égaux devant Je n'en dirai pas plus sur ces points délicats. Le ciel ne m'a point fait pour régir les états. Pour conseiller les rois, pour enseigner les sages; Mais, du port où je suis contemplant les grages. Dans cette heureuse paix où je finis mes jours. Éclairé par vous-même, et plein de vos discours, De vos nobles leçons salutaire interprète,

Que conclure à la fin de tous mes longs propos? C'est que les préjugés sont la raison des sots; Il ne lout pas pour eux se déclarer la guerre : Le vrai nous vient du ciel, l'erreur vient de la terre; Et, parai les chardons qu'on ne peut arracher. Dans les sentiers secrets le sage doit marcher. La paix enfin, la paix, que l'ou trouble et qu'on aime, Est d'un prix aussi grand que la vérité même.

Mon esprit suit le vôtre, et ms voix vous répète.

#### PRIÈRE.

O Dive qu'on méconnaît, 6 Dive que tout annonce, Entenda les derniers mots que mo bouche prononce; Si je me suis trompé, «est en cherchant la loi. Mon ceur peut ségarer, mais i lest plein de tol. Je vois sans m'alarmer l'éternité paraître; Et je ne pois penser qu'un D'eis qui m'a fait naître, Qu'un Dive qui un mes journ veras tant de bésolits, Qu'un Dive qui un mes journ veras tant de bésolits, Quadam ges journ post éléctien teu tourpensé à inmais.

a Ce n'est pas à dire que chaque ordre de l'étet n'ell sez distinctions sez, peiviléges indispensablement attaches à ses fonctions. Ils jouissent de ors priviléges dans tout pays; mais la loi générale ile également tout le monde.

-----

#### POËME

SUR LE

## DÉSASTRE DE LISBONNE,

RN 1755.

#### PRÉFACE.

ti jumin in question de mai physique a meritel Patterna de founda homenom. Homeste men de founda homenom. Homeste men de founda homeste men de founda homenom financiare trare; comme les pentes générales qui out entire le quant trare; comme les pentes générales qui out entire le quart trare; comme les pentes générales qui out entire le quart que majorit quatrir cert mille previoune à la Chicamon de la comme de pentes qui outre de l'entire le des pentes que de pentes qui outre de la comme de pentes que de pentes qui outre de l'entire le comme de pentes que de pentes que de la comme de pentes que de la comme de pentes que de la comme de pentes que de la pente de la comme de pentes que de la pente de la comme de la pente del pente de la pente del pente de la pente del pente del pente de la p

et qu'il développa dans ses vers immortels les systèmes de Leibnitz, du lord Shaflesbury a, et du lord Bolingbroke,

C'est pout être la presidere du qu'on a dit que le ryalese fre pope datai cei de mis-Mancheny, c'est pour pout au me de Pope datai cei de mis-Mancheny, c'est pour pour not à mot donc la presidere porte du despite infinite de mot à mot donc la presidere pour de la disputación et al de la miter o comment sincées exit à l'application et al de la miter o comment sincées exit à l'application et al des dédictions... Sa louis el réporte à ser pistette qu'il de motivaire de dédictions... Sa louis el réporte à des pistette, el la conocide dédictions... Sa louis el le disputación de confarração, el la conocide dédictions... Sa louis el louis disputación est el de partition de la comment de la confarração de la conocide de sa difference de la confarração de la conocide de sa difference de la conocide de la conocide de sa difference de la conocide del la conocide de la co

Cità and administratore di til; et ci si s'empéria pasa que l'indicatore de l'arce, a mon e l'arcel de et l'arcel de de l'arcel de l

La partie morale de l'Essai sur l'Homme, de Pope, est aussi tout entière dans Shaftenbury, à l'article de la recherche sur la vertu, au second volume des Garacteristics. C'est là ume fonde de théologiesa de toutes les communemes at larguce système. On se révoluit contre est aiome poureu, que tout est bien, que l'homme/jouit de la seste meseure du bonheur dont send res softsusceptible, etc. Il ya solate un sens dans lequel on peut Condamner un ferit, et un un sens dans lequel on peut l'approver. Il serait bies plus raisonanble de se faire attention qu'aux beautis stilles d'un ouvrage, et de n'y point écherche un sens odieux : mais

que l'anteur dil que l'intéret particulier ben entendu fait l'intérit géorral. « Almer le blan public et le nobre est non aculment possible, aussi inséprable. To be weil affected lovarde the publick interest and ones own, le not only consistent, but inséprable. « Cetal inc qu'il prouve dans lout en livre, et c'est la base de toute in partie morale de l'Essei de Pope aux l'élement. Cets part la qu'il fait.

That reason, passion, answer one great aim, That true self lave and social be the same.

A raison et les passions répondent au grand but de Dieu.
 Le véritable amour-propre et l'amour social sont le même.

Une si belle morale, bleu mieur développée encoure dans

Une si belle morale, blen mieux développée encore dans Pope que dans Shaftesbury, a toujours charmé l'auteur des poèmes sur Lisbonne et sur la Loi saturelle : voilà pourquoi il a dit (page 184):

Mais Pope approfondit ce qu'ils ont efficuré, Et l'homme avec lui seul apprend à se consultre

Le lord Shaftesbury prouve encore que la perfection de la vertu est des biesessièrement à la croyance d'un Dieu : « And thus perfection of virtue must be owing to the belief of a Cod. « Cest apparemment sur ces parcèles que quelques personnes out traité Shaftesbury d'athec. S'ils a s'auto them i non livre, ils n'auraient pas fait orf infâme reproche à la mémoire d'un pair d'Angletere, d'un philosophe icierà per le sage

Locks. Cred alsot que le F. Hardonin traits d'Albres Fascal, Mahr-Cred alsot que le F. Hardonin traits d'Albres (en respectable Wolf, pour avoir louis in morale des Chilorie; et Wolf visited appoyé du temporage des polestes contrates de la companya del la companya de la companya del la companya de la companya del la companya de la companya de la companya del la company

Lorsqu'un homma consu terivit le premier en Frauce, il y a pius de trenie nos, sur l'inoculation de la petile vérole, un autre i icononu écrivit : el lu y a qu'un athèe imbu des folies auginises, qui puisse proposer à notre nation de faire un mai certain pour un blen inocriain. »

un autrer incomen derivit : « II si's a qu'un aitée lande des locites angiènes, qu'un bient ligeration soire saitées de faire locites angiènes, qu'un bient ligeratiques, qui derit tranquil. L'auteur des l'ouverles exclinitatiques, qui derit tranquil. L'auteur des l'ouverles exclinitatiques, qui derit tranquil. L'auteur des l'auteurs des la constant de l'auteur de l'auteur des l'auteurs des la constant de l'auteur des l'auteurs de l'auteurs des l'auteurs de l'auteurs de l'auteurs de l'auteurs de l'auteurs de l'auteurs de l'auteurs des l'auteurs de l'auteurs des l'auteurs des l'auteurs des l'auteurs de l'auteur

la galerie du Louver La Motho-le Vayer, conseiller d'etat et précepteur da Monsieur : Vollà, dét.l., un homme qui n'a point de religion. » La Mothe-le-Vayer se relouraa vers lui, et deigna lui dire : « Mon ami, j'ai tant de religion, que je ne suis pas de la religion. »

et daigna lui dire: - Mon ami, j'ai tant de religion, que jo ne suis pas de la religion. » En genéral, cette ridicule et abominable désences d'aconsec d'abbeisse a tort el à travers tous ecut qui ne pensent pas comme nous ent ce qui a le plas contribué à répandre d'un, bout de l'Europe à l'antre ce prefond mépris que tout le pablic a anjourd'hui pour les libelles de controverse. c'est une des imperfections de notre nature, d'interpréter malignement tout ce qui peut être interprété, et de vouloir décrier tout ce qui a eu du succès.

On crut done voir dans cette proposition, Tout est bien, le renversement du fondement des idées reçues. « Si tout est bien , disait-on , il est donc faux que la nature humaine soit déchue. Si l'ordre général exige que tout soit comme il est, la nature lumaine n'a donc pas été corrompue; elle n'a donc pas eu besoin de rédempteur. Si ce monde, tel qu'il est, est le meilleur des mondes possibles, on se peut donc pas espérer un avenir plus heuroux. Si tous les many dont nous sommes accablés sont un bien général, toutes les nations policées ont donc en tort de rechercher l'origine du mai physique et du mai moral. Si un homm mangé par les bêtes féroces fait le bien-être de ces bêtes , etcontribue à l'ordre du monde ; si les malheurs de tous les particuliers ne sont que la suite de cet ordre général et nécessaire, nous ne sommes donc que des roues qui servent à faire jouer la grande machine ; nous ne sommes pas plus précieux aux yeux de Dieu que les animaux qui nous dévorent. a

Valla les conclusions qu'on titul du poime de N. Pope, et ce conclusions mointes supernations encor la clèbrité et le noché de l'ouvrage. Mais on devait l'envisager sons us natre aspect l'il failait considéren le respect pour la l'intrallé, la resignation qu'on doit à ses ordres superienes, la saine morale, la cloracea, qui sont l'arce de cet excellent érrit. Cets ce que le public a fait; et l'ouvrage, ayant été tradist par des hommes dignar de le trainire, a trivmélor d'autant plus des critiques, qu'elles roukient sur des pastieres plus délications.

C'est le propee des censures violentes d'accréditée les opinions qu'êtes attragent. On crie coutre un livre parce qu'il réussit, on lei impute des creurs : qu'arrive-l-il? Les honnes, révoltés outre ces criès, permanet pour évrités les erreurs mêmes que ces crièsques ont cra aperceroir. La censure elève des fantiones pour les combattre, et les lecteurs indignés embrasant ces fantiones

Les critiques ont dit : « Leibuitz, Pope, enseignent le fatalisme; » et les partisans de Leibuitz et de Pope ont dit : « SI Leibnitz et Pope enseignent le fatalisme, ils ont done raison, et c'est à cette fatalité invincible qu'il faut croire. »

Pope avait dit Tout est bien en un sens qui était très recevable; et ils le disent aujourd'hui en an sens qui peut être combattu.

L'autre du poine sur le Désatré de Lisbonse e combat point l'Illastre l'ope, qu'il à toujoire adméré à tainé il pent comme loi sur que per lous les points : mis, pénétré des mois de la marche de la point : mis, penétré des mois de la point : mis, penétré des mois de la point : mis, penétré des la point de la point : mis, peché point de la point de la point : l'est de l'est de la sur este toitet de plus anciens eviété recomme de pui en moi fout et bien, pris dans unes nabelois et aux repérance d'un avenir, n'est qu'une insolte sur douleurs de nottre vie.

Si, Joropa Likhome, Mequines, Teltana, et tant d'autres villes, farent emploteis avec un aigrand nombre de levers habitants, as mois de novembre 1726, des philosophes avaient cité an malieureux qui d'echapisent à prince des ruines : a Tant en biere; les hortiers des moist sagmenterend l'ente fortense; les moises apperents de Pargra à relitir des maisons; les biers se mourrisort des cavaients de l'autres de l'entere de l'entere de l'entere de quarant norsaniers, voite mal juricitéer est et ires, vois contribure na bien priorier; « un tel discours cretainement ent été aussi cruel que le tremblement de trers a été for-

neste. Et voilà ce que dit l'anteur du poème sur le Désastre de Lisbonne. Il avoue donc, avec toute la terre, qu'il y a du mal sur la

stern, aditst spe du bien ji il viene qu'incera piòlissophe et a por panisse projèger réprise de mal mone di en mai plerioppe il viene que Britja, ir plus grand dialecticies qui per la viene que Britja, il viene qual per parti dialecticies qui en consoli indemire. Il viene qu'il y a saint de fibblesse dans les lamières de l'homme que de misères dans les lamières de l'autre d'admire de l'autre d'autre dans le viene de la comparti de l'autre d'autre d'autre d'autre dans le viene le plâtesophes est embreuille; il dit que l'exprise de dévelopment de norde rèse, dans nouvel order que le bond de la Provisience est le sent alle supple que la bond de la Provisience est le sent alle supple l'imme pointe recorde dans le subbette de la ration,

et dans les calamités de sa nature faible et mortelle. P. S. Il est toujours malheureusement nécessaire d'averfir qu'il fant distinguer les objections que se fait un auteur de ses réponses aux objections, et ne pas prendre ce qu'il résule pour ce qu'il adopte.

POËME

#### PUEME

SU'M.

## LE DÉSASTRE DE LISBONNE,

OU EXAMEN DE CET AXIOME :

#### TOUT EST BIEN.

O malheureux mortela! ô terre déplorable! O de tous les mortels assemblage effrovable! D'inutiles douleurs éternel entretien? Philosophes trompés qui criez, « Tout est bien ; » Accourez, contemplez ces ruines affreuses, Ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses, Ces femmes, ces enfants l'un sur l'autre entassés, Sous ces marbres rompus ces membres dispersés; Cent mille infortunés que la terre dévore, Oui, sanglants, déchirés, et palpitants encore, Enterrés sous leurs toits, terminent sans secours Dans l'horreur des tourments leurs lamentables jours ! Aux eris demi-formés de leurs voix expirantes, Au spectacle effrayant de leurs cendres fumantes, Direz-vous, « C'est l'effet des éternelles lois Oui d'un Dieu libre et bon nécessitent le choix? Direz-vous, en voyant cet amas de victimes : [mes? o · Dieu s'est venge; leur mort est le prix de leurs cri-Quel crime, quelle faute ont commis ces enfanta Sur le sein maternel écrasés et sanglants? Lisbonne, qui n'est plus, eut-elle plus de vices Que Londres, que Paris, plonges dans les délices? Lisbonne est ablmée, et l'on danse à Paris.

Tranquilles spectateurs, intrépides esprits,

De vos frères mourants contemplant les naufrages,

Your reburrebut en pals les ceutes des orages: Mais du tort enance quant vous exterte les coups, Devenus plus humains, vous pleurez comme nous. Croyez-moi, quant la terre entr'ourre ses abines, Ma plainte est innocente et mes eris légitimes. Partout environde des crusuités du partout en Partout environde des crusuités du les tous les édiment pérouvant les atinties Compagnons denos mous, permettez-nous les plaincres troyages il destrous, l'arguei séditeux, (les. Qui prétudiqu'élant mai, nous pouviousétre mieux. Alles interroges les ravages d'a Tage.

Antez interroger ses rivages un 1-age;
Fouillez dans les débris de ce sanglant ravage;
Demandez aux mourants, dans ce séjour d'effroi,
Si e'est l'orgueil qui eric : 0 ciei, secourez-moi!
O ciel, ayez pitic de l'humaine misère! »
"Tout est bien, dite-sous, et tout est nécessair. »
Quoi! l'univers entier, sans ce gouffre infernal,

San englouir Lishonine, «tot-il ête plus mal? Eine-rous assurée que le ausse éternile. Qui fait tout, qui sait tout, qui crèa tout poor elle, Ne pouvait nous jette dans ce tristes ell'instat Sans former des volcens allumes sont not pas? Sans former des volcens allumes sont not pas? Liste de la comment de la comment de la comment L'éternet artisan n'e-t-il pas dans ses mains per moyens infaits tout prés pour ses desenia? Je desire hombétement, sans offenser non malter, que se gouffre enflamme de souffe et de alspétre.

Que ce gouffre enflammé de souffe et de salpêtre Eût allumé ses feux dans le fond des déserts. Je respecte mon Dieu, 'mais j'aime l'univers. Quand l'homme ose gémir d'un fléau si terrible, Il n'est point oxpueilleux, hélas il est sensible. Les tristes habitants de ces bords désolés Dans l'horreur des tourments seraient-lis consolés

Dans l'horreur des tournents serziaet-is consoises Signéque lui net listi. 1' Tombee, nouvez tranqui-Pour le bonheur du monde on ulteruit von asiles iller D'autres mais von bluti rou paise anchenzes , D'autres popiles nalitrons dans von mora érezia D'autres popiles nalitrons dans von mora érezia Le nord un a frendrich de von pertes fasties; Le nord un a frendrich de von pertes fasties; Signépolitrons de la company de la Dieu von voit du mefanc ell que les ville vermisseux Dieu von voit de procesa fond de vot tombeout; A des Indortunés quel horrible langage!

Non, ne présentez plus à mon cœur agité Ces immuables lois de la nécessité, Cette chaîne des corps, des esprits, et des mondes. O rêves des savants l ô chimères profondes! Dieu tient eo main la chaîne, et n'est point enchaîné;

a La cualne universale u'est polat, comme on la dit, une gradation sulvie qui lie tous les êtres. Il y a problablement une distantamente entre l'home et la brute, entre l'home et les sulviances supérieures; il y a l'insist estre ploca et double les substances. Les globes qui rouiset autour Par son choix bienfesant tout est déterminé : Il est libre , il est juste , il n'est point implacable.

de noire soleil n'ont rien de ces gradations insensibles, ni dans leur grosseur, ui dans leurs distances, ni dans leurs

Nope sitt que l'homme ne peut savoir pourquel ins lunes de Jupière rout moins grandes que lupière : Il se trompe en cela; s'est une erreur pardonanhe qui a pa échaporr a son beau grins. Il n'y a point de malibiamitén qui n'est latt voir un tord Bolinghrok et da Pupe que al Jupière était gius pritt que se satellites, il ne pourraient pas tourare stutor de lui; mais il n'y a point de maltiematiciero qui poit decourrier une gradation suivie dans les corps de anytenes solules.

Il n'est pas vral que, si on était un atome du monde, le monde ne pourrait subsister ; et e'est ce que M. de Crossas, atrant géomètre, remarqua très late dans son tirre contre Pope. Il parait qu'il avait resion en ce point, quoique sur d'autors il ait ét invinciblement refuté par MM. Warburton et Silhouette.

Citie chabe de viriemente a fil almis el tris hapières mend deficiel per la grad ables de les Cities cit métrics de métrics a comment deficiel per la grad ables de les Cities cit métrics de métrics de la commentant de la commen

traction da la lorre. 
Il re est de même des rénoments ; chacus d'eux a as ausse dans l'encement qui précésir, c'est une chose dont facture dans l'encement qui précésir, c'est que chose dont facture des des l'encements qui précésir, c'est que avant pas derint la re-publique, il n'est pas adapté Octave, et Octave o'est pas labac l'empire e l'ilère. Massillines pouce l'ibrillère de la Bourgoure et des Pays-Bas, et ce maring derireit la source des l'experis de l'experis d

Il y a donc des erromments qui cui des defits, a d'autres qui rien cui par. Il en cui de faire faitain comme d'un arbege pinteliciques; cui y voit des branches qui d'étigiquest à la presentant par la comme d'un arbege pinteliciques; cui y voit des branches qui d'étigiquest à la presentant personal de la comme del la comme de la comme del la comme de la

hantle.

Le chains with pas dawn us pirits absolut; if sed demonstrate us in comp software lead view reviolations data trappers may be used to be reviolations data trappers may be used to be reviolations of the comparison of the control of the control

Pourquis done souffrone-nous sout un maître equita-Vuille in mend fait qu'il faibit délêur. [lais + 2 Guérirez-rous nos maux en oant les nier ? Tous les peuples, tremblant sous ame main drivae, Du mal que vous nies ont cherché l'origine. Si l'éternelle loi qu'in une lus édéments. Fait tombre les rochers sous les efforts des vents, Si les chéten touffies par la fouder s'entinessen, son les consensations de l'entire de l'entire

Enfants du Tout-Puissant, mais nés dans la misère, Nous étendons les mains vers notre commun père. Le vase, on le sait bien, ne dit point au potier : . Pourquoi suis-je si vil , si faible , et sl grossier? » Il n'a point la parole, il n'a point la pensée; Cette urne en se formant qui tombe fracassée. De la main du potier ne recut point un cœur Qui desirat les biens et sent lt son malheur. « Cemalbeur, dites-vous, est le bien d'un autre être. » Demon corps tout sanglant milleinsectes vont naître; Quand la mort met le comble aux maux que j'ai souf-Le beau soulagement d'être mangé des vers! [ferts, Tristes calculateurs des misères humaines, Ne me consolez point, vous aigrissez mes peines; Et je ne vois en vous que l'effort impuissant D'an fier infortuné qui feint d'être content.

Je ne suis du grand tout qu'une faible partie : Oul; mais les animaux condamnés à la vie , Tous les étres sentants, nés sous la même loi , Vivent dans la douleur, et meurent comme moi.

Le vautour acharné sur sa timide proie De ses membres sanglants se repait avec joie; Tout semble bien pour lui : mais bientôt à son tour Une aigle au bec tranchant dévore le vautour; [re: L'homme d'un plomb mortel atteint cette aigle altiè-Et l'homme aux champs de Mars couché sur la poussière, Sanglant, percé de coups, sur un tas de mourants, Sert d'aliment affreux aux oiseaux dévorants. Ainsi du monde entler tous les membres gémissent : Nés tous pour les tourments, l'un par l'autre ils pé-Et vous composerez dans ce chaos fatal [rissent : Des maiheurs de chaque être un bonheur général ! Onel bonheur! ô mortel et faible et misérable, Vous criez : . Tout est bien . d'une voix lamentable, L'univers yous dément, et votre propre cœur Cent fois de votre esprit a réfuté l'erreur.

Éléments, animaux, humains tout est en guerre.
Il le faut avouer, le mal est sur la terre :
Son principe secret ne nons est point connu.
De l'auteur de tout bien le mal est-il venu?
Est-ce le noir Typhon è, le barbare Arimane\*,

a Sub Deo justo nemo miser niai merestur. Saint Augustin è Principe du mai chez les Egyptiens. c Principe du mai chez les Parses.

Mais comment concevoir un Dieu, la bonté même, Qui prodigua ses biens à ses enfants qu'il aime, Et qui versa sur eux les maux à pleines mains? Quel ce peut pénétrer dans ses profonds desseins ? De l'Etre tout parfait le mal ne pouvait naître ; Il ne vient point d'autrui , puisque Dieu seul est Il existe pourtant. O tristes vérités! Imaltre : O mélange étonnant de contrariétés l Un Dieu vint consoler notre race affligée; Il visita la terre, et ne l'a point chaogée à ! Un sophiste arrogant nous dit qu'il ne l'a pu! « Il le pouvait, dit l'autre, et ne l'a point voulu : Il le voudra, sans doute ; » et, tandis qu'on raisonne, Des foudres souterrains engloutissent Lishonne. Et de trente eltés dispersent les débris. Des bords sangiants du Tage à la mer de Cadix. Ou l'homme est né coupable, et Dieu punit sa race; Ou ce maître absolu de l'être et de l'espace, Sans courroux, sans pitié, tranquille, indifférent. De ses premiers décrets suit l'éternel torrest; Ou la matière informe, à son maltre rebelle, Porte en soi des défauts nécessaires comme elle : Ou bien Dieu nous éprouve, et ce séjour mortel . N'est qu'un passage étroit vers un monde éternel. Nous essuyons ici des douleurs passagères : Le trépas est un bien qui finit nos misères. Mais quand nous sortirons de ce passage affreux. Oui de nous prétendra mériter d'être heureux ? Quelque parti qu'on preune, on doit frémir, sans doute. Il n'est rien qu'on connaisse, et rien qu'on ne redoute. La nature est muette, on l'interroge en vain; On a besoin d'un Dieu qui parle au genre bumain. Il n'appartient qu'à lui d'expliquer son ouvraga, De consoler le faible, et d'éclairer le sage. L'homme, au doute, à l'erreur abandonné sans lui, Cherche en vain des roseaux qui lui servent d'appui.

Dont la loi tyrannique à souffrir nous condamne;

Dont le monde en tremblant fit autrefois des dieux.

Mon esprit n'admet point ces monstres ediaux

Méle à nos rains plaisirs de réalles douleurs, Ni pourquoi l'innocent, ainsi que le coupable, Subit également ce mai inévitable. Je ne conçois pas plus comment tout serait bien. Je suis comme un docteur; hélas! ja ne sais rien. Platon dit qu'autrefois l'homme avait eu des siles,

Leibnitz ne m'apprend point par quels nœuds invisi-

Dans le mieux ordonné des univers possibles, [bles,

Un désordre éternel, un chaos de maiheurs,

a C'est-à-dire d'un antre principe.
b Un philosophe anglais a prétendu que le monde physique avait dû être changé au premier avécement, cossuse le monde

moral.

« Vollà, avec l'opinion des deux principes, toutes les solutions qui se présentent à l'espeti humain dans ortte grands difficulté; et la révétation seule pout enseigner on que l'espeti humain ne sanaruit comprendre. Un corps impénétrable aux atteintes mortelles; La douleur, le trépas, n'approchaient point de lui. De cet état brillant qu'il diffère avjourd'hui! Il rampe, il souffre, il meurt ; tout ce qui nalt expire ; De la destruction la nature est l'empire. Un faible composé de nerfs et d'ossements Ne peut être insensible au choc des éléments : Ce mélange de sang, de liqueurs, et de poudre, Puisqu'il fut assemblé, fut fait pour se dissoudre; Et le sentiment prompt de ces nerfa délicats Fut soumis aux douleura, ministres du trépas : C'est là ce que m'apprend la voix de la nature. J'abandonne Platon, je rejette Épicure. Bayle en sait plus qu'eux tous ; je vaia le consulter : La balance à la main, Bayle enseigne à douter :

a Une centaine de remarques répandoes dans le Dictionnaire de Bayla (ul ont fait une réputation immortelle. Il a laissé la dispute sur l'origenc du mel indécise. Chez (ul toutes les opions sont exposées ; toutes les raisons qui les soutiennent , ons qui les ébranlent, sont également approdies : c'est l'avocat-général des philosophes; mais il ne donne point ses conclusions. Il est comme Cicéron, qui sou-vent, dans ses ouvrages philosophiques, soutient son carac-bler d'assifinicien indécis, ainsi que l'a remarqué in savant si cis, ainsi que l'a remarqué le savant et judicieux abbé d'Olivet.

Je crois devoir essayer toi d'adoutir ceux qui s'an depuis quelques années avec tant de violence et si vai contre Bayle; j'ai tort de dire vainement, car ils ne ment, car ils ne serv qu'à le faire lire avec plus d'avidité. Ils devraient apprendre de lui à raisonner et à être modérés : jamais d'ailleurs le philosophe Bayle n'a nié ni la Providence, ni l'immortalité de l'ame. On traduit Cioéron, on le commente, on le fait servir a l'éducation des princes; mais que trouve-t-on presque à a l'éducation des princes; mais que trouve-t-on presque à cheque page dans Ciercon, parmi plenicurs choses admi-rables 7 on y trouve que s'il est une Providence, elle est bismable d'avoir donné sus hommes une intelligence dont clie savail qu'ils devaient àbuser. » Sie vertre ties providentis exprehembende, que rationnes deferit its queu stirrit en perverse el improbe usuros. (De natura deorum, lib. m., CAD. XXXI.) . Jamais personne n'a eru que la vertu vint des dieux, et

on a eu raison. » Firtuirm autem m unquem Dec resutit:

« Ou'un crimine) meure impuni, vous dites que les di le frappent dans sa postérité. Une villa souffrirait-elle un législateur qui condamnerait les petits-enfants pour les crimes de leur grand-père? . Ferreins ulla civitas latorem istius modi legis ut condemneretur Alius aut nepos, si pater aut avus iquisset? (Ibid. cap. xxxvnt.)

Et ce qu'il y a de plus étrange, c'est que Cicéron finit son livre de la Nature des dieux sans réfuter de telles assertions. il soutient en cent endroits la mortalité de l'âme, dans ses Tusculanes, après evoir soutesu son immortalité.

Il y a blen plus; c'est à tout le sénat de Rome qu'il dit, dans son plus(yer pour Cinentius; « Quel mai lui a fait la mort; Nous rejetons toutes les fables ineptes des enfers; qu'est-ce donc que la mort jui a ôté, sinon le restiment des douleurs? » Ouid tandem illi mali more attulit? nisi forte insptiis ac fabulis ducimer, ut existimenus illum apud inferes impiorum supplicia perferre... qua si falsa sunt, id quod omnes intelligent, quid ei tandem alied mors eripuit, prater sen-

Enfin dans ess lettres, ou le cœur parle, ne dit-il pas : Si non ero, sensu omnino carebo? « Quand je ne seral plus, tout seutiment périra avec moi. » (Ep. fam. db. v1, ep. m.) Jamais Bayle n'a rien dit d'approchant. Cependant on m Cicaron entre les mains de la jeunesse, on se déchaine com

Assez sage, assez grand pour être sana système, Il les a tous détruits, et se combat lui-même : Semblable à cet aveugle en butte aux Philiatins, Qui tomba aous les murs abattus par ses maina.

Que peut donc de l'esprit la plus vaste étendue? Rien : le livre du sort ae ferme à notre vue. L'homme, étranger à soi, de l'bomme est ignoré. Que suis-je, où auis-je, où vais-je, et d'où suis-je ti-Atomes tourmentés sur cet amas de boue, [ré\* ? Que la mort engloutit, et dont le sort se joue, Mais atomes pensants, atomes dont les yeux, Gnidés par la pensée, ont mesuré les cieux; Au sein de l'infini pous élancons notre être. Sans pouvoir un moment nous voir et nous connaître. Ce monde, ce théâtre et d'orgueil et d'erreur. Est plein d'infortunés qui parlent de bonheur. Tout se plaint, tout gémit en cherchant le bien-être, Nul ne voudrait mourir, nul ne voudrait renaître . Ouelquefois, dans nos jonrs consacrés aux douleurs. Par la main du plaisir nous essuyons nos pleurs : Mais le plaisir a'envole, et passe comme une ombre; Nos chagrins, nos regrets, nos pertes, sont sans nom-Le passé n'est pour nous qu'un triste souvenir : îbre. Le présent est affreux, a'il n'est point d'avenir, Si la nuit du tombean détruit l'être qui pense. Un four tout sera bien , voità notre espérance : Tout est bien aujourd'hui, voilà l'illusion. Les sages me trompaient, et Dieu seul a raison. Humble dans mes soupirs, soumis dans ma souffran Je ne m'élève point contre la Providence. Sur nn ton moins lugubre on me vit autrefois

Chanter des doux plaisirs les sédujsantes lois : D'autres temps, d'autres mœurs : instruit par la vieil-Des humains égarés partageant la faiblesse, [lesse, Dana one épaisse nuit cherchant à m'éclairer. Je ne sais que souffrir, et non pas murmurer. Un calife antrefois, à son heure dernière,

Bayle : pourquoi? C'est que les hommes sont inconséques sont injustes. a Il est clair que l'hos e ne pent par lui-même être is truit de tout cela. L'esprit bumain n'acquiert aucune ne que par l'expérience, nulle expérience se peut nous app dre ni ce qui était avant notre existence, ni ce qui est ap in p'acquiert ancone not ni ce qui anime notre existence présente. Comment a nous reçu la vie? quel ressort la soulient? comment notr reau a-t-il des idées et de la mémotre? comment nos mes obélissent-ils incontinent à notre volonté, etc.? Rous givons rien. Ce globe est-il seul habité? a-t-il été fait an tres globes, ou dans le même instant? chaque genre de p tres glooms, ou unter temente masses, conque genere o per viscat-il, ou non , d'une premiere pleste? chaque genere d'a-almanx est-il produit, ou non, par deux premiers animenx : Les plus grands philosophes n'en savent pas plus sur res matieres que les plus ignorants des housses. Il en fast reven à ce proverbe populaire : « La poule a-t-ella été formée avan l'œuf, ou l'œuf avant la poule? » Le proverbe est hat, na il confond la plus haute sagesse, qui se sait rien sur les pa miers principes des choses sans un secours sur

b On trouve difficilement une personne qui v sencer la même carriere qu'elle a course et per

Au dieu qu'il adorait dit pour toute prière :

« Je t'apporte, 6 seul roi, seul être illimité,
Tout ce que tu n'es pas dans ton immensité,
Les défauts, les regrets, les maux, et l'ignorance. »
Mais il pourait encore ajouter l'espérance «.

\*\*\*\*\*\*

#### PRÉCIS

## DE L'ECCLÉSIASTE.

1759.

## ÉPITRE DÉDICATOIRE

#### AU ROI DE PRUSSE.

SIRE.

On impute au troisième roi de la Judée le petit livre da l'Eccléssante. Je dédie le Précis de cet ouvrage au troisième roi de la Prusse, qui peuse comme Salosson paralt peuser, et qui a souvent exprimé les mémes sentiments avec plus de méthode et plus d'énergie.

Quel que soit l'auteur de l'Ecclésiaste, il est certain qu'il élait philosophe; et il n'est pas si certain qu'il foi rol. Vous êtes l'un et l'autre; ainsi vous réunissez tout ce qu'il y s., dit-on, de nieux sur la terre.

Des cuistres ignorants, qui détestaient les philosophes, et qui n'aimnient pas les rois, out condamné ce petit Précis de l'Exclesates, apparennent parce qu'il est en vers; car ces messieurs ne sont pas pius touchés de la poésie que de la philosophie. Cest une nouvelle raison pour dédier cet ouvrage à Vorne Maussré. Elle a sur Salemon l'avanier.

a La piupart des hommes ont eu cette espérance, au même qu'ils eussent le secours de la révétation. L'espoir d'etre après la mort est fondée sur l'amour de l'être pendant la vie ; il est fondé sur la probabilité que ce qui pense pensera. On n'en a point de démonstration, parce qu'une chose demontrée est une chose dont le contraire est une contradiction et parce qu'il p'y a jamais eu da dispute sur les vérites demon qu'il by a jumble. Le consumer de computer de la consumer de la co chantait sur le théâtre de Rome : Post mortem nihil est, « il Yest rien spris ta mort. . Mais l'instinct, in raison, le besoin d'être consolé, le bien de la société, privalurent; et les hommes ont toujours eu l'espérance d'une vie à venir ; espérance. à la vérité, souvent accompagnée de doute. La revélation détruit le doute, et met sa certitude à la place : meis qu'il est affreux d'avoir encore à disputer tous les jours sur la résé-lation ; de voir la société chretienne insociable, divisée en cent sectes sur la révélation; de se calomnier, de se penécuter, de se détruire pour la révélation; faire des Saint-Barthélemi pour la révélation; d'assassiner Henri III et Henri IV pour la révélation; de faire couper la tête au roi Charles les pour la révélation; de trainer un roi de Pologne tout sanglant pour la révélation! O Dieu, révélez-nous done qu'il faut être bunain et tolérant!

tage de faire des vers, et de n'être point tirailée par sept cents épouses, dites légitimes, et par trois cents drolesses, dites concubines ou fenuses et second rang; ce qui ue convient pas trop à un sage.

L'Exclaisate a été impiré par le Saint-Zapeti; la tradaction libre que je mets à va pissa à vê di sinjeit que que par la risso: a insis le traducteur peut être tombé dans des erreurs grossières. Il a pa, assa le savoir, lusarder des paroles maisonanntes et entant l'hérésé: mais, comme Vexas Mauzzel est hérétique, elle su s'on offensera pas. Del condimera hun domer sa protection courte ies sois, a promis.

#### AVERTISSEMENT '.

Sail que l'Eccliniant sui ité effectivement composé par Salomon, soit qui matre sairer insérie list dis pairer es sage, ce litre à trojours été regarde comme un sousment périches. Il les dissaisable pair d'on y trover plus de phônosphé. Il mostre le sotaut des chores hamaines, que plus a donné aux hommes : il le noit par de la segence un tablean hideres et révolunt ; est un cours de morade full pour le part de monde. Cel pourque de na ce re l'internation de l'Erctiure préférable à tout sotre pour ce donce direc de l'Erctiure préférable à tout sotre pour ce donte proposité à la que la cell homme de l'arcticure.

Il n'arrait pas éé possible de le trobuire d'un bout à l'autre neu succès, le style oriental est trop différent du nôtre. L'espeit divin, qui s'élère su-dessus de nos idéres, reglige la netilione, il me fait point difficulté de noise souveul les mémes pensées et les mêmes expressiona; passe rapidement d'un objet à na soutre; il reviert au pass ; nilé ment d'un objet à na soutre; il reviert aven pas; il ne craint si les contradictions apparentes que notre septir bornée et todigé de conclière, ni les grandes harseptir bornée et todigé de conclière, ni les grandes har-

espri norne est éduje ou conciner, ni ses graines naivedienses que notre faiblesse est dans la refessité d'absocir. Le sentiment de sa propre jasuifisance a forcé le traductor à rassemble es un corps les ieles qui ont répaidant litera de la companie de la companie de la sestima decensire por mona, qu'un contra de la companie de la companie de la companie de la contraité à l'Esprit anti; et esse à premier un voi moins hardi, convemble à un hisque qui donne l'abrégé d'un livre divin.

# PRÉCIS DE L'ECCLÉSIASTE.

Dans ma bouillaute jeunesse, J'ai cherché la volupté, J'ai savouré son lvresse : De mon bonlieur dégoûté, Dans sa coupe enchanteresse J'ai trouvé la vanité \*.

Cet avertissement est de Voltaire.
Penillar vonitairum, et omnia vonitot. Cap. I. V. L. D. est espoin corde mee: rodom et affluste delectis, et fruar bond, et vidi quod hoc quoque caset vonitot. Cap. II, V. I. Vanité des vanité. 2 de la vidit dans mon court Vanité de vidit dans mon court.

La grandeur et la richesse a Dans l'âge mûr m'out flatté : Les embarras, la tristesse, L'ennui , la satiété .

Ont averti ma vieillesse Oue tout était vanité.

J'ai voulu de la seience b Pénétrer l'obsentité

O nature, abime immense! Tu me laisses sans clarté: J'ai recours à l'ignorance : Le savoir est vanité

De quoi m'aura servi ma suprême puissance ", Oui ne dit rien aux sens, qui ne dit rien au cœur? Brillante opinion, fautôme de bonheur, Dont jamais en effet on n'a la jouissance.

J'ai cherché ce bonheur, qui fuvait de mes bras . Dans mes palais de cédre aux bords de cent fontaines; Je le redemandais aux voix de mes sirènes :

Il n'était point dans moi , je ne le trouvais pas. l'accablai mon esprit de trop de nourriture é,

A prévenir mon goût j'épnisai tous mes soins ; Mais mon goût s'émoussait en fuyant la nature : Il n'est de vrais plaisirs qu'avec de vrais besoins.

Je me suis fait une étude ? De connaître les mortels :

le vais me plonger dans les délices, et s'ai trouvé encore que cels est vanité. a Et proposui in animo meo quarere... que flunt sub sole...

hour occupationem pessimam destit Deus stirs hominnm. Je me suis proposé d'examiner tout ce qui est sous le so-

leil, et c'est une très manvaise occupation b Dedique cor menm ut scirem prudentiam, atque doctri-num, erroresque et stultitiam; et aguori quod in his quo-que esset labor et affictio spiritus. Cap. 11, v. 7.

J'ai voulu connaître la doctrine et les erreurs; et c'est une uffliction d'esprit.

c Magnificavi opera mea, adificavi domos... Cap. 11, v. 4. Possedi servos et ancillae. Cap. H, v. 5.

Coacervavi miki argentum et aurum, et substantias requm, et provinciarum. Feci mihi contatores et cautatrices. (ap. H, v. S. Feci hortes et pomaria.... Cap. II, v. S. Et omnia que desideraverant oculi mei, non negavi eis..... Cap. H. v. 11. Fidi in omuibns vanitatem et afflictionem animi ..... Cap. 11, v. 11. Et idcirco taduit me vita mest. Cap.

l'ai entrepris de grandes choses, j'al hiti des palais, j'ai eu des esclaves, l'ai fait de grands ames d'or, l'ai accumulé les substances des rois et des provinces, j'ai en des musiciens et des musiciennes, et j'ai planté des jardins; je ne me suis refusé ausun desir; J'ai recomm qu'il n'y avait que vanité et afficion d'esprit : la vie m'est devenue insupportable. 4 Eurous detestatus sum omnem industriam meam. Cap.

, v. 18. Nam cum alius taboret in sapientia et doctrina Et hoc ergo vanitas, Cap. II. V. 21. l'ai regardé ensuite avec détestation mes applications, apr

avoir cherché en vain la doctrine et la sagesse e Verti me ad aliud, et vidi sub sole nec velocium cur-

sem... nec artificum gratiam. Cap. xx, v. 17.
Fai louros mes pensées ailleurs. Fai vu que, sous le so-leil, le prix n'était point pour celui qui avait le mieux cours, ai la faveur pour l'artiste le plus habile.

J'ai vu leurs chagrins cruels, Et leur vague inquiétude, Et la secrète habitude De leurs penchants criminels.

L'artiste le plus habile Fut le moins récompensé;

Le serviteur inutile Était le plus caressé :

Le juste fut traversé, Le méchant parut tranquille. Tu viens de trahir l'amoue.

Et tu ris, beauté vologe : Un nouvel amont t'engage.

T'aime et te quitte en un jour ; Et dans l'instant qu'il t'outrage On le trabit à son tour

J'entends siffler partout les serpents de l'Envie Je vois par ses complots le mérite immolé; L'innocent confondu traîne une affreuse vie :

Il s'écrie en mourant : « Nul ne m'a consolé! » Le travail, la vertu, pleurent sans récompense;

La calomnie insulte à leurs cris douloureux : Et du riche amolli la stupide insolence

Ne sait pas seulement s'il est des malheureux. Il l'est pourtant lui-même ; un éternel orage > Promène de son cœur les desirs inquiets;

Il bait son héritier, qui le hait dayantage: Il vit dans la contrainte, et meurt dans les regrets.

Dans leur eourse vagabonde Les mortels sont entraînés;

Fréles vaisseaux que sur l'onde Rattent les vents mutinés.

Et dans l'océan de monde Au naufrage destinés.

D'espérances mensongères Nous vivons préoccupés : Tous les malheurs de nos pères

Ne nous out point détromnés: Noua éprouvons les misères Dont nos fils seront frappés.

Rien de nouveau sur la terre 4 :

a Ferti me ad alia, et vidi calumnias et lacrymae inno el neminem consolatorem... Cunctorum auxilio de-

stitutos. Cap. IV, V. I. Pal porté mon esprit afficurs ; pal vu les caiomnies , l'in-noceni en larmes , sans secours et sans consoluteur.

b Homo extraneus vorabit illud, hoc vanitas et magna miseria est. Cap. VI., V. 2. Un étranger dévorera toutes vos richesses après vossa, et

c'est là encore nne très grande misère. 2 Quid est quod fuit? ipsum quod futurum est. Quid est quod factum est? ipsum quod faciendum est. Cap. 2,

Qu'est-ce qui a été? ce qui sera. Qu'est-ce qui s'est fait? ce qui se fera

4 Nihit sub sole necum... Cap. 1, v. to. Ne dicas : Quid putas causa est quod priora tempora meliora fuere qu nanc sunt? stutta enim est hujupremedi interrogatio. Cap

Rien de nouveau sous le soleil ; ne dites point que tes pro

On verra ce qu'on a vu, Le droit affreux de la guerre, Par qui tout est confondu, Et le vice et la vertu En butte aux coups du tonnerre.

Le sage et l'imprudent, et le faible, et le fort \*, Tous sont précipités dans les mêmes ablines; Le œur juste et sans fiel, le œur pétri de crimes,

Tous sont également les vains jouets du sort. Le même champ nourrit la brebis innocente, Et le tigre odieux qui déchire son flanc;

Le tombeau réunit la race bienfesante, Et les brigands cruels enivrés de son sang.

En vain par vos travaux vous courez à la gloire b; Vous mourez : c'en est fait, tout sentiment s'éteint; Vous n'êtes ni chéri, ni respecté, ni plaint : La mort ensevelit jusqu'à votre mémoire.

Que la vie à peu d'appas e l Cependant on la desire. Plus de plaisirs, plus d'empire Dans les horreurs du trèpas. Un lion mort, per vaut pas Un moucheron qui respire. O mortei infortuné, Soit que ton dime jouisse Du moment qui l'est donné, Soit que la mott e finisse, L'un et l'autre est un supplie : Il vaut mieux d'être point né.

miers temps oni été meilleurs que ceux d'aujourd'hai; car c'est le discours d'un fou.

cest te discours a un rou.

a Justus perit in justities sua, et impius multo vivit tempore in matilia sua. Cap. vit, v. 16. Universa aque eveniant
justo et impio... mundo et lumundo, immolanti victimas,

et sacrificia contemnenti... Ut perjurus, sta et ille qui verum dejerat. Cap. 1x, v. 2. Le juste périt dans sa justice, et le méchant vit loug-temps dans sa malice. Tout arrive également au juste et à l'injuste,

Le pass pert dans sa juscee, et e mecani vi long-repair dans sa maisie. Tout arrive ejalement au juste et à l'injuste, au pur et a l'impur, a celui qui offre des sacrifices et à celui qui n'en offre pas; le parjure est traité comme l'homme ani de la vérité.

b Fiventes enim sciunt se moritures; mortai vero niali moserunt amplita, nec habriu tultu mercedem... Amor quaque et collum, et invidic simul prierant. Cap. 12, V. 5 et s. Les vivants savent qu'ils doivent nourir; mais les morts ne connaissent plus rien, et il ne leur reste plus de récompenge. l'amour, la haine, l'envie, périssent avec cux. c Si genuerirq quispiane contam libros, et vizerit multos

anoma. It cannot allow now taken bends a skeletistic neur. As the seg personality of the other state p and safet little of state p. The state p is the seg personal neur little of state p is the seg personal neur little p is the seg personal neur little p is rectain men plane. Cup 1.1, 1, 2, 4; 4. R. Hondreit maying material of an exclusion with the seg personal plane in the seg personal neur little p is rectain p in the seg personal neur little p is rectain p in the seg personal neur little p is rectain p in the seg personal neur little p is rectain p in the seg personal neur little p in the seg personal neur little p is rectain p in the seg personal neur little p in the seg personal neur little p is rectain p in the seg personal neur little p in the seg personal neur little p is rectain p in the seg personal neur little p in the seg personal neur little p is rectain p in the seg personal neur little p in the seg personal neur little p is rectain p in the seg personal neur little p in the seg personal neur little p is rectain p in the seg personal neur little p in the seg personal neur little p is rectain p in the seg personal neur little p in the seg personal neur little p is rectain p in the seg personal neur little p in the seg personal neur little p is rectain p in the seg personal neur little p in the seg personal neur little p is rectain p in the seg personal neur little p in the seg personal neur little p is rectain p in the seg personal network p in the seg personal neur little p in the seg personal network p is rectain p in the seg personal network p in the seg personal network p is rectain p in the seg personal network p in the seg personal network p is p in the seg personal network p in the seg personal network p is p in the seg personal network p in the seg personal network p in the seg personal network p is p in the seg personal network p in the seg personal network p

Le neant est préférable A nos funestes travaux , Au inclange lamentable Des faux biens et des vrais maux , A notre espoir périssable

Qu'engloutissent les tombeaux. Quel bomme a jamais su par sa propre lumière « Si, lorsque nous tombons dans l'éternelle nuit, Notre âme avec nos sens se dissout tout entière,

Si nous vivons encore, ou si tout est detruit?

Des plus vils animaux Dieu soutient l'existence;
Ils sont, ainsi que nous, les objets de ses soins;
Il borna leur instiuct et notre intelligence;

Il borna leur instiuct et notre intelligence; Ils ont les mêmes sens et les mêmes besoins. Ils naissent comme nous, ils expirent de même :

Que deviendra leur âme au jour de leur trépas? Que deviendra la nôtre à ce noment suprême? Humains, faibles humains, vous ne le savez pas! Cependant l'homme s'égare b

Dans ses travaux insenses. Les biens dont l'Inde se pare, Avec fureur annassés, Sont vainement entassés Dans les trésors de l'avare. Ce monarque ambitieux Menaçait la terre entière:

Il tombe dans sa carrière; Et ce géant sourcilleux,

a Diri (a corde mos de filis homisum, ut proberet es Deus, et autorier i sinile aus estati. Ideireo unus interitus et homins et jumentorum, et agua utriusque condisso sicul moritus homo, sec et illa moriuntar: similiter spirant omnia, et nihi habet bono jumento amplius. Cuncta subjecent vaniale. Il sonnia perputa de tunudem lovus: de terra facta sent, et in terra pariser reversantar. Qui a novil si spitrare descended dorsum? Calo, III. V. 18. 19. 20. 31.

Pad dit à mon cour : Dieu met en probation tous ies enfaits des hommes; il mostre qu'ils nois eschibbles sus bries. Les hommes meutrent comme les bêtes, leur sort est égal; ils repret de mene, l'homme n's rend pels que la bête : fout est vanié, fout tend un même lieu; ils ont tous éte tirés de terre, et lis refourments pareillement en terre. Qui consist si faime des hommes motie en haut, et si l'âme des bêtes descred en bar.

N. B. L'Eccleiosie semble s'exprimer iel avec une durré qui convenil anné dout è aon temp, et qui doit être adoucle dans le nôtre. Ainsi l'auteur du Precs ne dil point : « L'homme n'a rien de plaq que la lette; » mais : « Qui sait par as propre lumère si l'homme n'a rien de plus que la bete ? « Cest le sena de l'Eccleiosate. L'homme ne sait rien

par lui-même, il a besoin de la fot.

b Interdum dominatur homo homini in malum suum...

Cap. VIII. v. 9. Unue est, et secundum non habet, non filum, non fratrem, et lamen laborare non cesset, mes mthanter oculi ejus deviliis, nec recogitat, dicens : Cui laboro?... Cap. 1v, v. 8.

Un homme quelquefuis domine pour son propre malheur Un homme est seul, sans enfants, sans freres; cependant il travaille sans crose, il est insatiable de richesses; il ne lui stent point dans l'esprit de se dire: Pour qui est-oc que je Ce front qui touchait aux cieux, Est caclié dans la poussière. La beauté dans son printemps a Brille pompeuse et chérie, Semblable à la fleur des champs, Le matin épanouie, Le soir livide et flétrie.

En horreur à ses amants. Ainsi toutse corrompt, tout se détruit, tout passe : Mon oreille bientôt sera sourde aux concerts; La chaleur de mon sang va se tourner en glace :

D'un ouage épaissi mes yeux seront couverts; Des vina du mont Liban la sève nourrissante Ne pourra plus flatter mes languissants dégoûts; Couveb, trallannt à peine une marche pesante, J'approcheral du terme où nous arrivons tous. Je ne vous verrai plus, beauties dont la tendresse Consola mes chagrins, enchanta mes beaux jours. O charme de la vie l'o précieus ivresse!

Vous fuyez loin de moi , vous fuyez pour toujours.

Du temps qui périt sans cesse e

Saisissons donc les moments ; Possedons avec sagesse , Goûtons sans emportements Les biens qu'à notre jeunesse

Donnent les cieux indulgents.
Que les pisisirs de la table,
Les entretiens amusents,
Prolongent pour nous le temps;
Et qu'une compagne aimable

M'inspire un smour durable, Sans trop régner sur mes sens. Mortel, voilà ton partage <sup>d</sup> Par les destins accordé;

a Etinveni amarioren morte mulierem. Cap. VII, v. 27. Fal troavê la femme plus amère que la mort. b Quando commorbelunte resades domas, cidiona erusi molentes in miunto numero... forebit amygdatus... et dissipobliur capparis.... autopum rumpatur funiviculus argenteus, et recursit vitila ouvera, et contentur hydria supergenteus, et recursit vitila ouvera, et contentur hydria super-

Suitems. Cap. 3.1, v. 3, 6, 5.
Lorque les gardes de la mistion (c'est-à-dire les jambes)
commoncrost à trembler; quand criles qui divert moutre
(rets-à-dire le derit) sercot on pell mombre et olisives;
quand l'amandier florits; c'est-à-dire; quand la têts serc
chauve), que le dapire se dissipera (c'est-à-dire; quand la
chauve), que le dapire se dissipera (c'est-à-dire; quand pell
pus, que le rethen d'or en efferes, que le cruche ne caserpus, que le ruthen d'or en efferes, que le cruche ne caserque le rethen de comme de l'est-à-dire; quand on ne sera plus pur
pus fa festallaire (viet-à-dire; quand on ne sera plus pur
pus que le rethen d'or en efferes, que le cruche ne caser-

eux plaisirs)...

e Et deprohendi nihit eese melius quam leteri homiuem
in opere suo, et hanc esse partem ittius. Quis cuim eum adducet ut post se futura cognoscal? Cap. 111, v. 22.

El fai reconnu qu'il n'y a rien de mellieur à l'homme que de se rejout dans ses œuvres, et que c'est là son partigur car qui le ramènera de la mort, pour connaître l'avenir? d Nouse meliss est connectere, et bileure, et outester avisnes sur bonn de Inboribus auis? El hoc de wanu Dei est. Cap. U, v. 28.

Ne vaut-il pas mieux manger et boire, et faire plaisir à son exur avec le fruit de ses travaux? Cela même est de Dieu. Sur ees biens, sur leur usage, Ton vrai bonheur est fondé: Qu'ils soient possédés du sage, Sons qu'il en soit possédé.

Usez, n'abusez point; ne soyez point en proie Aux desirs effrénés, su tumulte, à l'erreur. Vous m'avez afligé, vains éclats de la joio;

Votre bruit m'importune, et le rire est trompeur. Dieu muu donna des biens, il veut qu'on en jouisse b; Mais n'oubliez jamais leur cause et leur auteur; Et lorsque vous goûtez sa divine faveur,

O mortels! gardez-vous d'oublier sa justiee. [eux e; Aimez ces biens pour lui, ne l'aimez point pour Ne pensez qu'à ses lois, car c'est là tout votre être. Grand, petit, riche, pauvre, heureux, ou malbeureux,

Étrangers sur la terre, adorez vntre maltre. N'affectez point les éclats 4

D'une vertu trop austère : La sagesse atrabilaire Nous irrite, et n'instruit pas. C'est à la vertu de plaire :

Le vice à bien moins d'appas. Indulgent pour la faiblesse e Que vous voyez en autrui, Qu'il trouve en vous un appui, Oue son sort vous intéresse.

Hélas! malgré la sagesse, Vous tomberez comme lui. Favori de la nature!

Le climat le plus vanté, Par les vents, par la froidure, Voit son espoir avorté;

Ft la vertu la plus pure A ses temps d'iniquité.

a Et omni homini, cui dedit Deus divitias, atque subsiliam, potestotemque ei tribuit ut comedat ez est, el fruatur parte sue... hoc est donum Dei. Cap. v. v. 18. Et cognova quod non esset mellus nisi latari, et focere bene iu vita sua. Cap. III, v. 11.

Et quand Dieu iul a donné biens et richesses, et pouvoir d'en jouir, c'est un don de Dieu; et J'ai reconon qu'il n'y se rien de mellieur que de se réjoute et de bien faire. b Lacture crype, juvenis, in adoleccentin tun, et in bouo sit

cer famm. Cap. 11, V. 2. Réjouissez vous donc, jeune homme, dans votre jeunesse; que votre cœur soit dans l'allégresse.

c Deum time, el mandata ejus observa : hoc enim omuis homo. Cap. XII, V. 13. Craignez Dica, observez ses lois; car c'est là tout l'homme.

d Noti esse justus multum; neque plus sapies quam necesse est, ne obstuperces. Cap. vii., v. 17. No soyez pas plus juste el plus sage qu'il ne faut, de peur d'être stupide.

e Bouum est te sustentare justum, sed et ab illo (injusto) ue subtruhas manum tuam. Cap. vII., v. 10. Il est bon de soutentr le juste; mais ne retirez pas votre

main de celul qui ne l'est pas.

I Nou est enim homo in terra qui... nou peccet. Cap. vn.,
v. 21.

. 31. Il n'y a point de juste sur la terre qui ne peche.

33,

Répandez vos bienfaits avec magnificence a; Même aux moins vertueux ne les refusez pas; Ne vous informez point de leur reconnaissance :

Ne vous informez point de leur recommissance.

Il est grand, il est beau de faire des ingrats.

Laissez parler les cours, et crier le vulgaire b;

Laissez parler les cours, et crier le vuigaire \*; Leur langue est indiscrète, et leurs yeux sont jaloux; De leurs suffrages faux dédaignez le salaire : Dieu vous voit, il suffit; qu'il règne seul sur vous.

L'homme est un vil atome, un point dans l'éten-Cependant du plus haut des palais éternels [due s; Dieu sur notre néant daigne abaisser sa vue : [tels. C'est lui seul qu'il faut craindre, et non pas les mor-

PRÉCIS

## DU CANTIQUE

DES CANTIQUES.

1759.

## AVERTISSEMENT.

April s ravi denné la Prévis de FRECIdistrit , qui est l'extraction à plus plusquient des Cantilipers z éva le porme le le Prévis de Cantiliper des Cantilipers z éva le porme le le Prévis de Cantiliper des Cantilipers z éva le porme le ravid de ces louis que le configuer z éva le porme le constitue de la configuer de la prévis de la constitue de porte de la configuer de la prévis de la constitue de la porme de Grecs. Il y a des cheurs de pluses libre et de porme préviex. De configuer de la configuer de la prévis demantée des Grecs. Il y a des cheurs de pluses libre et de la pours de Grecs. Il y a des cheurs de pluses libre et de la contraction de Grecs. Il y a des cheurs de pluses libre et de la contraction de Grecs. Il y a des cheurs de plus de la Chalacte et la Salantine. Chalacte et le mot lethere qui signifer l'immat et l'accès de la contraction de la contraction de la chalacte et la la facte à la salacte et la most perfer de la finance. Priscours aversaits hommat entre verset qui ont fini deuter qu'il en puisse ferre l'autern.

qui nu su posse dest'unite participant, traits de ce pointe, pour On a rassemble les principant, traits de ce pointe, pour en faire un petit ouvrage regulier qui en concertit tout l'expert. Les répétitions et le douchte, qui étante pretiêtre un mérite dans le sit pe oriental, rie une point un dans tentre de la collection et le control pointe un de le collection de la collection de la collection de la collection cher aux sublimes et respectables que les piegrares d'octares ou tileves de est audées poème, et on r'en at tenu à la simplicité son mobile respectable de lestre. Nons autres céditeurs, sous se pour tous donner une béée

a Mitte passen tuum super transcuntes aques. Cap. 31, v. 1. Jetez votre pain dans les eaux qui passent (e'est-à-dire faites ryalement du bien a tout le monde: ... b ... Cuncta sermonibus qui decuntur, ne accommodes cur

b ... Cunclis sermonibus qui dicuntur, ne accommodes cor inven. Cap. VII. V 22. Ne faites point attention sux choses qui se disent de vous. e Etcuncts, que funt adduct Drus in judicium pro omui

e El cuncia, que fiunt adduct Deus in junteram pro ontaerrato, sire bouson, rive malum illud sil. Cap. 2n., v. 14. Diret vous fera rendre compte en sa justice de ce que vous surre fait en bira ou en mal.

plus claire de ces choses qu'en imprimant la Lettre de M. Eratou à M. Clocpière, aumônier de son altesse seitnissime monsieur le landgrave.

#### LETTRE DE M. ERATOU'S

A M. CLOCPTRE.

AUMONIER DE S. A. S. M. LE LANDGRATE.

MONSTERR ET CHER AMI,

Pappendia aree mégris que le Précis du Cantique des Cantiques de consenie cessare de quédejes ingonestas qui faut les calendais. Ces pararres gons est jupt un convebilence, qui a servine tois mille aux distipuis, venues la jupernient un bouque de l'abde de l'Attaignaut, prevince dann le Arreure golard. Il se consainest que nos petite aux consenies de l'abde de l'Attaignaut, prevince dann le Arreure golard. Il se consainest que nos petite aux consenies de ruelle, ce qu'on aspelle des competies; ji une previtat e gière une bile des traups incorende de l'apte con grifte est dans is pravises de Sain-Atalie-des-Arts, ou des Arts, et dans la rour de Palais.

des Acre, et dans la coor de l'Aiasi.

I fint appendre à ces polanits pellis-nullires qu'il y a lunjunt en un grande difference entre le course de l'a lunjunt en un grande difference entre le course de l'atiques, qui n'en giunni chançi. Il des le control de la control de cit, qui changent change de la control de la control de la control de production de la control de la contr

la forme ou la mue o un marguniore. Les chastes amours, la propagation de l'espèce humaine, ne fesaicet point rougir; on ne célébrait point l'adukère en chasson : on ne mettait point sur un thétire d'opéra les amours les pius lascifs, avec l'approbation d'un cemeur et la permission du licutesant de police de Jérusalem.

Si les amours respectables de l'époux et de l'époux commencent par ces mois : « Isagani ministico pibe lytobem doches me sysin : Qu'il me laise d'un baiser de sa bouche, car sa gorge est meilleure que du vin; » c'est que ni notre galantierie, ni notre capeit critique, ni notre insoleme pédantieque, n'étairel pas connue à Herisalaim,

vulgairement nommée Jérusalem, Vous qui insultez à l'antiquité sans la consaltre; vous qui n'êtes savants que dans la iangue de l'opéra de Paris, do barrean de Paris et des brocisures de Paris ; vous qui voulez que l'esprit divin emprunte votre style, osez lire ie livre d'Eréchiei : vous serez scandalisés que Dieu ordonne au prophète de manger son pain couvert d'exeréments humains, et qu'ensuite il change cet ordre en ceiui de manger son pain avec de la fiente de vache. Mais sachez que dans toute l'Arabie déserte on mange quelquefois de la bouse de vache; surtout que les plus vils excréments et le bourgeois le plus tier qui actiète un office sont absolument égaux aux yeux du Créateur, et même aux yeux du sage; que rien n'est ni dégoûtant, ni vil, ni odieux devant la sagesse, sinon l'esprit d'ignorance et d'orgueli, qui juge de tout suivant ses petits usages et ses petitre

1 Eraiou est l'anagramme de Arourt, nom de famille 64

Crox eni ont osé regarder les expressions naturelles ! d'un amour légitime comme des expressions profanes, seraient bien étonnés s'ils lisaient le seizième et le vingt-trolsième chapitre d'Ézéchiel, qu'ils n'ont jamais lus : ils verront dans le seizième que Dieu même compare Jérusalem à une jeune fille pauvre, malpropre, dégoûtante. « J'ai eu pitié de vous , dit-il ; je vous al fait croître comme l'herbe des champs. Et ubera tua intumuerunt, et pilus tuus germinavit, et eras unda... Et transivi per te, et vidi te, et ecce... tempus amantium, et extendi amictum meum super te... et facta es mihi. Et lavavi te aqua... Et vestivi te discoloribus... Et ornavi te ornamentis, et dedi armillas... et torquem... sed habens fiduciam in pulchritudine tua, fornicata es cum omni transcunte. El fecisti tibi siulacra masculina, et fornicata es cum eis... Et fecisti tibi lupanar, et fornicata es cum vicinis magnarum carnium... Et dona donabas eis ut intrarent ad te undique ad fornicandum. »

Le vingt-froisième chapitre est encore heaucoup plus fort. Ce sont les deux sours collade col bibs, qui se sont abandonnées aux plus influres prostitutions; colha a ainé avec fureur de jeunes officiers et de jeunes magistrats: « Obba lessanivit amore super concubitum eorum qui habent membra asinorum; et sicut fluxus equorum fluxus eorum. «

Yous voyez évidenment que dans ces temps la on ne fesait point scrupule de découvrir ce que nous voilons, de nonmer ce que nous n'osons dire, et d'exprimer les turpitudes par les noms des turpitudes.

D'on vical notre déliciteure? C'est que plus les mours non départes, pais les expressions déviennes incuriers. On croit regigner en paroles ce qu'on a persit en terta. La palour e au femile des cours, e s'est résignée sur les lètres. Les hommes sont enin partenus à vivre ensemble anne de la comme de la comme de la comme de la comme de de ce qu'il sentes et de ce qu'il sentes et termes de la comme de

na commerce de fromperie.

Rien de plus naturel, de plus ingénu , de plus simple, de plus raiz, que le Cantique des Cantiques; donc il n'est pas fait pour notre langue, disent ces hypocriles qui lisent l'Aloirie, et qui prensent des airs graves en sortant des lieux que fréquentait Oliba.

La traduction que j'ai faite de cette ancienne églogue hébraique n'est point indécente; elle est tendre, elle est noble, elle n'est point recherchée commo celle de Théodure de Bèze:

> Ecce tu bellissima His columbis prædita Pætulis ocellulis , Hinc et inde pendulia Crispulis eiacinnulis.

Fai en aurtout l'attention de me point traduire les endroits dont l'esprit licencieux de quelques jeunes gens abuse quelquefois. Plusteurs interprètes n'out fait aucune difficulté de traduire littéralement ce passage : « Misil manum au foramen, et intermoit venter meus; » et cet autre; » Absque co quod intrinsecus latet. »

tre: a Absque eo quod intrinsecus latet. »
Caluet même, en adoptant le seus dans lequel saint
Jérôme entend ces paroles, ne craint point de les expliquer por ce demi-vers d'Ovide:

Calmet était comptable aux savants des diverses traductions de ces passages, il devait rappeler les neuers anciens de la langue hébraiture.

de l'Orient. Il n'écrivait ni pour les mauvais plaisants, ni pour les insolents pédants de nos jours; mais le devoir d'un commentateur et celui d'un poête ne ennt pas les mémes. J'imite, je rédige, et je ne commente pas. J'ai do retrancher ces images, qui autrefois n'étaient que naives, et peuvent aujourd'uni paralitre trop bardies.

et peuvent aujourd'usi paraltre trop bardies.

de n'ail donc reundu que les idees tendres j'ai supprime
crêtes qui vont frum bon que la tendresse, et qui peuvent
paraltre trup piusques; de nutene que j'ai adonat, dans
paraltre trup piusques; de nutene que j'ai adonat, dans
imp dune. Ceux qui me reprechent d'avoir apprime les
tonos hardies i soui ras fait assesse d'attention au temps
préceat; et ceux qui me reprochent d'avoir fidelement
erpinel les autres s'oui as neue connaissance des temps
erpinel les autres s'oui a neueu connaissance des temps
erpinel les autres s'oui ancueu connaissance des temps

En un mot, l'esprit du texte est entièrement conservé dans mon ouvrepc, C'est ainsi que les princes de l'Égliss de Rome en ont jugé; et leur approbation a un peu plus de poisis que les cessures de quelques hispase qui n'entendant ni l'hébre un lle grez, qui avent ties peu de latin, parlent très mul l'anzocis, et se métent toujours de dire leur avis sur eq qui ne les regarde point.

#### PRÉCIS

### DU CANTIQUE DES CANTIQUES.

INTERLOCUTE: BS

LE CHATON, LA SULAMITE,

LES COMPAGNES DE LA SULAMITE. (Les amis du Chalon pe parlent pas.)

LE CHATON.
Que les baisers ravissants a
De ta bouche demi-close
Ont enivré tous mes sens!
Les lis, les boutons de rose
De tes deux globes naissants
Sont à mon âme enflammée,
Comme les vins bienfesants
De la fertile flumée.

Et comme le pur encens

a TEXTE: Qu'il me baise, ou Qu'elle me baise de baisers de sa bouche; car vos mamelles sont metilieures que le vin; elles ont l'odeur du meilleur baume, et voire nom est une hajile répandue.

Example: Condesse phinters grands personange, alest, com que c'esti à Salamie qui partial dumo or deux premiur; vervets, oppondant, ecomm il s'azil de manerie. Il a para pian convenable de mettiere se pareia data la locar he de Cample and de la contra del l

Dont Tadmor est parfumée.
Sous les murs des Pharaons \*,
A travers les beaux vallons,
'es cavales bondissantes
Ont moins de légèreté;
Les colombes caressantes,
Dans leurs ardeurs innocentes,
Ont moins de fidélité.

LA SULANTE.
J'ai peu d'éclat, peu de beauté, mais j'aime,
Mais je suis belle aur yeux de mon amant;
Lui seui if fait ma joie et mon tourment;
Mon tendre ecur n'aime en Ini que lui-même.
De mes parents la sévère rigueur b
Me commanda de bine garder ma vigne;
3e l'ai livrée au maitre de mon cour :
Le vendangeur en était assex digne.

LE CHATON.

Non, tune te connais pas,
O ma chère Sulamite!
Rends juntice à tes appas,
N'ignore plus ton mérite.
Salomon dans son palais
A cent femmes, cent maltresses,
Seul objet de leurs tendresses;
Et seul but de tous leurs traitis;
Mille autres sont renfermées
Dans ce palais des plaisirs,
Et brizuent nor leurs stroujes

a Trate: Mon amie, je te compare aux chevaux alfelés au char de Pharaon. Ah! que vous éles belle! vos yeux sont comme des yeux de colombe. Je suls noire, inais je suis belle comme les taberaseles de

Cédar, et comme les pelisses de Salomon... Ne considérer pas que je sois trop brune, car c'est le soleid qui m'a laike. Mes parents m'ont fait garder les vignes : leblas je u'fin pu garder ma propre vigne. REMARQUE: Cès paroles sembleot prouver que la Sulamite

REXEMPLY: Ces paroles semblest prouver que la Sulsmile est une bergiére, une villagroise qui dit nativement qu'elle se evoit belle comme les lapiseries du roi, et que par consequent ce caudique n'est pas l'epithalame de Salomon et d'une fille du roi d'Egyple, comme d'illusires commentateurs l'ont dit. Les princesses égyptiennes n'elaient pas oures, et oe garvialent pas les vignes.

chient pas sea vigore.

b Taxis: 5 it one te connais pas, in plus belle des femmes, va paitre les moulons et les chevreurs. Il y a soizande reless, qualre-ringist concubines, et de jeunes filles sons nombre. Tu es seule ma colombe, ma parfaite. Les reines et les concubines i font admicée.

Example: CO solvater brises of our quatries legist once.

In solvation of this posses, polisioner commentations, or a questioner of the posses of the posses

L'heureux moment d'être aimecs. Je ne possède que toi : Mais ce sérail d'un grand roi, Ces compagnes de sa cuoche, Ces obiets si glorieux. N'ont point d'attrait qui me touche; Rien n'approche sous les cieux D'un sourire de ta bouche D'un regard de tes beaux yeux. Sais-tu que ces grandes reines, . Dans leurs pompes si hautaines . A ton aspect ont påli? Leur éciat s'en est terni ; Défaites, humiliées, Malgré leur orgueil jaloux, Toutes se sont écriées :

Touties a sont écriées :
Elle est plus beite que nous :
La VELNATE :
La MILLA PER de mo nous :
La MILLA PER de mo nous :
La MILLA PER de mo nous :
La MILLA PER de mo me sentimonts ;
Ne fait gobers de fortunés moments.
Soutenez-mo ; ja lamguis ; je me plane,
le meurs d'amour ; verres sur moi des flours ;
noude-moi des plus douves dours :
Que sur mon sein mon tendre amant repose;
Que sur mon sein mon tendre amant repose;
Que sur mon sein mon tendre amant repose;
Que se mon sein mon tendre amant repose;
Que de mes maint il me tienne embranárie;
Que de mes maint il me tienne embranárie;
Que son imago cocupe ma prande,
Et qu'il un'embrane ennora à non réveil.

Mon cœur a veille toujours!
Je me lève avant l'aurore,
Je demande mes amours.
Lit sacré, dépositaire
Des mouvements de mon cœur,
Des amours dout sanetuaire,
Ou'as-tu fait de mon bonheur?

Qu'as-tu fait de mon bonheur? Eveillez-vous, mes compagnes, Venez plaindre mon tourment; Prés, ruisseaux, forêts, montagnes, Rendez-moi mon cher amant.

Je l'ai perdu le seul bien qui m'enchante b! a Texre : Mon bien-aimé est comme un bouquet de myrte :

il demeurera entre mes manerles... Soulence moi avec des fleurs, fortifiere-moi avec des fruits; car je languis d'amour. Qu'il meile sa main gauche sur ma tête, et que sa main deoite m'embrasse. Le don. mais mon cœur veille.

ge gors, mass mon exer vene.

REMANGEE: Il est difficile d'exprimer commeni à la fois en
dort et on veille. C'est une figure asiatique qui exprime un
songe.

TATE: J'al cherché durant la nult celui qu'aime mon fanc; je l'ai cherché, et je se l'ai point trouvé. Mon bien-almé a paneis as min par le trou, et mon veotre tressaillit à ce lact. J'al ouvert la porte à mon léter-aime, mais il 0'y était plus : mon âme s'est liquelée. Je l'ai cherché, et je ne l'ai point

trouvé.

Exempez : La Sulamile dit ensuite qu'elle a cherché son

Ah! je l'entends, j'entends sa voix touchante; il vient, il ouvre, il entre. Ah! je te voi! Mon œur s'échappe, et s'envole après toi. Ilèlas! nne fausse image.

Hélas! nne fausse image Trompe mes yeux égarés; Je ne vois plus qu'un puage;

Des regrets sont le partage De mes sens désespérés. O mes compagnes fidèles \*1

Voyez mes eraintes cruelles ; Adoucissez ma douleur ; Dites-moi quelle contrée ,

Quelle terre est honorée De l'objet de mon ardeur, Quel Dieu m'en a séparée.

Quel Dieu m'en a séparée. LES COMPAGNES DE LA SULAMITE. Apprence-nous quel est l'amant heureux b Qui vous retient dans de si douces chalnes; Nous partageons votre joie et vos peines, Nous chercheons est chief de vos vœux.

LA SULAMITE.

Le vainqueur que j'idolâtre c Est le plus beau des bumains; L'Amour forma de ses mains Son sein, plus blane que l'albâtre

L'ébène de ses cheveux Ombrage son front d'ivoire , Ce front noble et graeieux ,

Ce front couronné de gloire; Un feu pur est dans ses yeux : Sous une telle figure Descendent du haut des cieux

Les maîtres de la nature , Ministres du Dieu des dieux;

Mais de son cœur vertueux Si je faisais la peinture, Vous le connaîtriez mieux.

LE CHATON. Je vous retrouve, ô maîtresse chérie \*!

Chaton aux portes de la ville, et que les gardes l'ont battue; ce qui ne conviendrait guère à une épouse de Salomon. à l'Extre: Je vous conjure, fille de Jerusaiem, it vous trouvez mon bien-simé, de loit dire que je insquis d'amour.

b TEXTE:

Quel est le bien-aimé que vous aimez d'amour, ó la plas
bils des femens l'ete.

belie des femmes ? etc.

\* TEXTE: LA SULANITE.

Mon blen-almé est blanc et rouge, choisi entre mille; ses chèveux sont comme des feuilles de palmier, noirs comme un corbeau; ses yeux sont comme des pigeons sur le bord des enux, lavés dans du lait; ses joues sont comme des parteres d'aromantes, as polizine est comme na ivoire marqueté de saphirs, etc.

Or est allé votre bien-aimé? nous irons le chercher evec

d Texts. LE CHATON.

Je suis descendu dans le jardin des noyers, pour voir les fruits des voltées... Voire nez est comme le tour du mont LiJe vous revois, je vous tiens dans ines bras-Dans mes jardins Jrazis porté mes pas; Mais près de vous toute fleur est flétrie. Charmant palmier, tige aimable est fleurie, Je viens euellit vos fruits délieieux. Ciel, que le temps est un bien précieux! Tout le consume, et l'amour seul l'empée. Mes chers amis, qui partagez ma jaie, Burez, chantez, édiébrez ses attraits : Dans les bons vins que votre fame se noie;

Je vais goûter des plaisirs plus parfaits. LA SULAMITE.

Paix dn cœur, volupté pure \*, Doux et tendre emportement, Yous guérissez ma blessure. Ne souffrez pas que J'endure Un nouvel eliognement; L'absence d'un seul moment Est un moment de parjure. Allons voir, allons tous deux Yoir nos mytes amoureux; Prenons soin de leur culture, Redoublons nos tendres nœuds Sur nos tapis de verdure:

Fuyons le bruyant séjour De cette superbe ville : Le village est plus tranquille ; Et la nature et l'amour L'ont choisi pour leur asile.

ban qui regarde vers Damas... votre taille est semblable à un

palmier.

l'ai dit : « Je monteral sur le palmier, et j'en prendral les fruits; » car vos mameiles sont comme des grappes de ration. etc.

Fai bu mon vin avec mon lait. Mangez, mes amis; buvez, culvrez-vous, mes très chers amis. REMARQUE: C'était un usage commun dans les pays chands

REBRINGER: COLUMN IN USE COMMON DANS INSTANCE IN THE PROPERTY OF A POINT OF THE PROPERTY OF TH

a TEXTE: LA SULANITE.

Je suis à mon bien-simé, et son cœur se relourne vers mol.

Venez, sortean dans les champs, demeurons au village; levons-sous matin pour aller aux vignes; d'est là que je voer
donceral mes mamelles.

. . . . . . . . . . . .

# DE GENÈVE

## LES AMQUES DE ROBERT COVELLE,

POÈME HEROÏQUE,

AVEC DES NOTES INSTRUCTIVES.

1768.

## AVERTISSEMENT

## DES ÉDITEURS DE KEHL.

On a fait un crime à Voltaire d'svoir publié ce poème. Nous se douteus point que les chantres de la Sainte-Chapeile n'aient ansai treuvé Boileseu un homme bien abominable. Voltaire avsit acheté fort cher une petite maison auprès & Genève, et il avait été forcé de la vendre à perte. Mai-

Se Gosteve, et il avail eté forcé de la veudre à porte, liste per la définate d'apprèse notière race, quéques externotion matière sil seranti dié de grosse injunce. Cependant per produit ée se servage, dont il su taut il es paux inipresse de la company de la com

D'anteurs ce poeme n'a d'autre objet que de prêcher la concorde aux deux partis; et ce qui prouve que Vultaire avait raison, e'est que bieulôt après la lassitude des troubles aurena une espèce de paix.

L'hidatice de follent Covrille en tiel va vair. Les prêtres que province s'antelli l'Indicate d'appère à leur tribunal les répresses à reside l'indicate d'appère à leur tribunal les répresses à religionnes accessés de crime de fonnciente, et de l'estate de l

Voltaire vivalt dans un pays oft des lois barbarcs, établies contre la liberté de penser dans les siècles d'ignorance, n'étaient pan encore abolles. De telles accusations étalent lone un véritable crime, et elles dolvent parattre plus néueux encorer, lorque l'on songe que l'accusateur fun-

Infirme avait imprimé des choses plus handies que celles qu'il reproclusit à son emensir, qu'il domait pour un modèle de verte un pettre qui dissait la messe pour de l'argent, sans y eroire; et qu'il avait la fureur de prétendre être un bon chrétien , parce qu'il avait développé en proce serieuse cette régiramme de Jeon-Baptiste Rousseur.

> ..... Oui, je voudrais connaître, Toucher au doigt, sentir la verite. En bien! courage, alloss, reprit le prêtre : Offrez a Dieu voire increduité.

L'humeur qui a pu égarer Voltaire n'est-elle pas excusable? Il côt de plaindre Rousseau; mais un homme qui, dans son malheur, calonmialt, outrageait, édenosçait tous ceux qui fesaient cause commune avec lui, pouvait aussi exciter l'inclignation.

Excepte ces traits contre lossessas, on ne teoror ici que den plassasteries. La manaire dosa limitor Abligatos resuscita Calterine est une sorte de reproche aux Generois d'ainsie trop l'appart, mais ce reproche, qu'on peut laire d'ainsie trop l'appart, mais ce reproche, qu'on peut laire d'ainsie trop l'appart, mais ce reproche aux Generois n'est-lique sond l'Evant de l'ainsie de l'ainsie

#### PROLOGUE.

On a si mal imprimé quelques ebants de ce poeme, nous en avous vu des morceaux si déligurés dans différents journaux, on est si empressé de publier toutes les nonveautes dans l'heureuse paix dont nous jouissons, que nous avous interrompu potre édition de l'histoire des auciens Babylouieus et des Gomérites, pour donner l'histoire véritable des dissensions présentes de Genève, mises eu vers par un jeune Franc-Comtois qui paralt promettre beaucoup. Ses talents seront encouragés sans doute par tous les geus de lettres, qui ne sont jamais jaloux les uns des autres, qui courent tous avec candeur au-devant du merite naissant, qui n'unt jamais fait la moindre cabale pour faire tomber les pièces nouvelles, jamais écrit la moindre imposture, jamais accusé personne de sentiments erronés sur la grâce prévenante, jamais attribué a d'autres leurs obscurs écrits, et jamais emprunié de l'argent du jenne auteur en question, pour faire imprimer contre lui de peuts avertissements scandaleux.

Nous recommandous ce poiene à la protection de sepritis ant et cleistre și altovalent dann more provinc. Nous ne non flatione pas que le inter d'iténerir, el la commanda de la commanda de la interdirection de la liancia tristre pages d'objes strema port des provinces i luità interest tristre pages d'objes strema port des seulecia un ville frop a cappe d'objes strema port des seulecia un ville frop a cappe d'objes strema port des seuleties un ville frop a cappe d'objes strema port des seuleties un ville frop a cappe d'objes strema port des seuletresses, et les actives de l'Oppes, fineral fattettes due Parisavre tant d'expile , que personne n'y sais sis e-sucie de seule re qu'el es posse su prand Guars, à Constantique, de seule de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de seule resultate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate destinate de l'estate de l'es d'Annecy et de son chapitre, des révérends pères carmes de Fribourg, etc., etc. Contenti paucis lectoribus.

Nous avans suivi la nouvelle orthographe mitigle qui retrande les lettres insulties, en conservar cielles, qui anaquent l'étymologie des motes. Il nous a para prodigieuscente rédicale d'évenir françaire, les des pass distanguer les suglists et écosasis par un a, comme no orthographie partagais et écosasis par un a, comme no orthographie partagais et écosasis par un a, comme no orthographie partagais et dessais par un a, comme no orthographie partagais. Il nous secuello julphable que quand on promose primosir, je faisient, je faisient, a perimosir que en de l'orthographie parpune con para meter en a l'orthographie par les dessais de la comme de l'accomme para conseguence de la comme de la comme de la comme de la comme para conseguence de la comme de la comme de la comme de la comme para conseguence de la comme de la comme de la comme de la comme para comme de la comme de la comme de la comme de la comme de meter.

S'il y a des imprimeurs qui suivent encore l'ancienne rootine, c'est qu'lls composent avec la main plus qu'avec le tête. Pour moi, quand je vois un livre où le mot Francuis est imprimé avec un o, j'avertis l'auteur que je jette is le livre, et que je ne le lis point.

J'en dia autant à Le Breton, imprimeur de l'Almanuech royat : je ne lui paierai point l'almanach qu'il m'a vendu cette année. Il a eu la grossièreis de dire que M. le président... M. le conseiller... denœure dans le cul-de-sae de Menard, dans le cul-de-sae de Blance-Manteur, dans le cul-de-sae de l'Orangerie. Jusqu'à quard les Weiches cronoiront-lis dans leur sacrienne harbarie?

#### Hodieque manent vestigia ruris.

Comment pout-on dire qu'un grave président dernoure dans me cul? Passe encre pour Frénce, op pet habitet dans le lieu de sa naissance ; ransis un président, un cossiller I di M. Le Bredon ; cerrige-toos, server-tous du not impatte, qui est le mot proper; l'expression sacessue est impatte, qui est le mot proper; l'expression sacessue est impatte, qui est le mot proper; l'expression sacessue est impatte, voit est avait avert. Vous se le l'auchient de Betsagen, voit en avait avert. Vous se nouve en value de l'auchient de motte de l'auchient qu'et mourte en value leurs voitiere, un faire de motte de l'auchient qu'et parce qu'ils ne pouveet mieur faire. Mais vous, M. Le Bretsh, qu'air est qu'et, comment, fan le seul ouveaux

a Vuyez le Pauere Diable , ouvrage en versaisés de feu mon cousia Vade.

As a broad of the basics a located many control of the basic and the bas

où un illustre académicien dit que la vérité se trouve, pouvez-vous glisser une infamie qui fait rougir les dames. à qui nous devons tous un si profond respect? Par notro Dame, M. Le Breton, je vous attends à l'année 1769.

#### PREMIER POSTSCRIPT.

A ANDRE PRACEIT, LIBRAIGE, QUAI DES AUGUSTINS.

Monsieur André Franti, vous avertisses le public, dans Jéanné-Courreur, et 9, du handi 20 Évrier 1768, que M. Le Franc de Pompignan ayant naganifaquement et auprebre went fait impraieur seu candigues ascerés à ses dépens, vous les avez offerts d'àbord pour dit-buil livres, ensoite pour seize; pois vous les avez mis à douze, pois à dit. Enfin vous les cédes pour holt francs; et vous avez dit, dans voter boutique.

#### Sacrès ils sont, car personne n'y touche.

Je vous donnerai six francs d'on exemplaire bien reilé, pourru que vons a'appelie; banais cul-de-lange les ornements, les vignettes, les carlouches, les fleurous. Voiss étés parfailment instruit qu'il y a mit rapport d'un fleuron à un cul, si d'un cul à une lange. Si quelque critique denande pourque je répête cus leçous utiles, je répenda que je les répéterai jusqu'à ce qu'on se soit range à sou dévoir.

## SECOND POSTSCRIPT.

## A M. PANCKOUCKE.

Et vous, M. Panckoucke, qui avez offert per nouvription ie recueil de l'année litéraries de maltre althoro, dif Fréron, a dix sous le volume relié, sachez que cela ral trop cher; deux sous et demi, avi vous plati, M. Panckoucke, et je placeral dans ma chanmière cel covrage celtre Circton et Quiesilien. Je no forme une assez belie hibitotisque, dont je parleral incessamment ao roi; mais je ne veux pas mer miner.

#### TROISIÈME POSTSCRIPT.

#### AU MÊRE.

Je ne veux pas vous ruiner non plus. J'apprends que vous imprimez mes fadzises, in-4°, comme un ouvrage de bénédictin, avec estampes, fleurons, et point de euls-delampe. De quei vous avisez-vous? On aime assez les es tampes dans ce siècle; mais pour les gros recueila, personne ne les lit. Ne faites-vous pas quelquefois réflexion à la multitude innombrable de livres qu'on imprime tous les jours en Europe? les plaines de Beauce ne pourraient put les contenir. Et n'était le grand usage qu'ou en fait dans votre ville an haut des maisons, il y anrait mile fois plus de livres que de gens qui pe savent pas lire. La rage de mettre du noir sur do blanc, comme dit Sady, le Scribendi encoethes, comme dit Horace, est une maladie dont j'ai cté attaqué, et dont je veux absolument me gnérir : tâcliez de vous défaire de celle d'imprimer. Tenez-vous-en au moins, en fait de belles-lettres, au siècle de Louis XIV.

M. d'Aquin, que j'aime et que j'estime, a célétré, à mon exemple, le siècle présent comme j'ai broché le passé : il a fait un relevé des grands hommes d'anjourd'hui. Co y trouve dix-buit maîtres d'orgues et quinze joueurs de violon, mademoiselle Petit-Pas, mademoiselle Pélissier, mademoiselle Chevalier, M. Cahusac, plusieurs basses-tailles, quelques hautes-contre, neuf danseurs, autant de danseuses. Tous ces taleots sont fort agréables, et les jeunes gens comme moi en sont fort épris. Mais peut-être le sièrie des Condé, des Turenne, des Luxembourg, des Colhert, des Fénelon, des Bossuet, des Corneille, des Racine, des Boileau, des Molière, des La Fontaine, avait-il quelque chose de plus imposant. Je puis me tromper; je me eletie toujours de mon opinion, et je m'en rapporte à M. d'Aquin.

## LA GUERRE CIVILE DE GENÈVE.

## CHANT PREMIER. Auteur sublime, inégal et bavard a,

Toi qui chantas le rat et la greuouille. Doigneras-tu m'instruire dans ton art? Poliras-tu les vers que je barbouille? O Tassoni b! plus long dans tes discours De vers prodigue, et d'esprit fort avare, Me faudra-t-il, dans mon dessein bizarre, De tes langueurs implorer le secours? Grand Nicolas c, de Juvénal émule. Peintre des mœurs, surtout du ridicule, Ton style pur aursit pu me tenter; Il est trop beau, je ne puis l'imiter : A son génie il faut qu'on s'abandonne : Suivons le nôtre, et n'invoquons personne. Au pied d'un mont 4 que les temps ont pelé, Sur le rivage où, roulant sa belle onde, Le Rhône échappe à sa prison profonde, Et court au loin par la Saône appelé. On voit briller la cité genevoise, Noble cité, riche e, fière, et sournoise;

a Homère, qui a fait le combat des grenouilles et des b L'auteur de la Secchio rapito, ou de la terrible guerre

entre Bologne et Modene, pour un sonu d'eau. c Nicolas Boileau d La montagne de Salève, partie des Alpes.

On v calcule, et jamais on n'y rit;

L'art de Barême f est le seul qui fleurit : On hait le bal, on hait le comedie;

Du grand Rameau l'on ignore les airs :

Pour tout plaisir Genève psalmodie

Du bon David les antiques concerts,

e Les seuls citoyens de Geneve out qualre millions cinq cent mille livres de rentes sur la France, en divers effets. U n'y a point de ville en Europe qui, dans son territoire, ait autant de jolies maisons de campagne, proportion gardee. Il y a cinq cents fourneaux dans Geoève, ou l'on fond For el l'argent : on y poussait autrefois des arguments théologiques. l Auteur des Comptes faits.

Crovant que Dieu se plaît aux mauvals vers \*: Des prédicants la morne et dure espèce Sur tous les fronts a gravé la tristesse.

C'est en ces lieux que maltre Jean Calvin. Savant Picard, opiniatra et vain, De Paul apôtre impudent interprete, Disait sux gens que la vertu parfaite Est inutile su salut du chrétien : Que Dien fait tout, et l'honnête homme rien Ses successeurs en foule s'attachèrent A ce grand dogme, et très mal le préchèrent. Robert Covelle était d'un sutre avis: Il prétendait que Dieu nous laisse faire ; Qu'il va donnant châtiment on salaire Aux actions sons gêner les esprits. Ses sentiments étaient assez suivis Par la jeunesse, sux nouveautés encline. Robert Covelle, au sortir d'un sermon

Qu'avait prêché l'insipide Brognon a, Grand défenseur de la vieille doctrine. Dans un réduit rencontra Catherine Aux grands yeux noirs, à la fringante mine, Qui laissait voir un grand tiers de téton Rebondissant sous sa mince étamine. Chers habitants de ce petit canton. Vous connaissez le beau Robert Covelle, Son large nez, son ardente prunelle, Son front altier, ses jarrets bien dispos, Et tout l'esprit qui brille en ses propos. Jamsis Robert ne trouva de cruelle. Voici les mots qu'il dit à sa pucelle : Mort de Calvin! quel ennuyeux précheur Vient d'annoncer à son sot auditoire Oue l'homme est faible et qu'un pauvre pécheur Ne fit jamajs une œuvre méritoire? J'en veux faire une. Il dit, et dans l'instant, O Catherine! il vous fait un enfant. Ainsi Neptune en rencontrant Phillyre, Et Jupiter voyant au fond des bois La jeune lo pour la première fois, Ont abrégé le temps de leur martyre; Ainsi David, vainqueur du Philistin, Vit Betzabée, et lui planta soudain, Sans soupirer, dans son pudique seiu Un Salomon et toute son engeance; Ainsi Covelle en ses amours commence; Ainsi les rois, les héros, et les dieux, En ont agi. Le temps est précieux.

Bientôt Catin dans sa taille arrondie Les gens malins ont l'œil toujours ouvert, a Ces vers sont dignes de la musique; on y chante les commandements de Dicu sur l'air Reveillez-vous, belle en-

Manifesta les œuvres de Robert.

b Predicant genevois.

CHANT I. 523

Et le scandale à la marche étourdie. Tout fut ému dans les murs genevois : Du vieux Picard a on consulta les lois; On convoqua le sacré consistoire ; Trente pédants en robe courte et noire Dans leur taudis vont sièger après boire . Prêts à dicter leur arrêt solennel. Ce n'était pas le sénat immortel Oui s'assemblait sur la voûte éthérée Pour juger Mars avec sa Cythérée b. Surpris tous deux l'un sur l'autre étendus. Tout palpitants, et s'embrassant tout nus. La Catherine avait eaché ses charmes ; Covelle aussi, de peur d'humitier Le sanhédrin, trop prompt à l'envier, Cache avec soin ses redoutables armes.

Du noir sénat le grave directeur Est Jean Vernet c, de maint volume auteur; Le vieux Vernet, ignoré du lecteur, Mais trop connu des malheureux libraires; Dans sa jeunesse il a lu les saints Pères . Se croit savant, affecte un air dévot : Broun est moins fat, et Needham est moins sot 4. Les deux amants devant lui comparaissent. A ces obiets, à ces péchés charmants, Dans sa vieille âme en tumulte renaissent Les souvenirs des tendres passe-temps Qu'avec Javotte il eut dans son printemps. Il interroge; et sa rare prudence Pese à loisir, sur chaque circonstance. Le lieu, le temps, le nombre, la façon. . L'amour, dit-il, est l'œuvre du démon; Gardez-vous bien de la persévérance. Et dites-moi si les tendres desirs Ont subsisté par-delà les plaisirs. »

Catin subit son interrogatoire
Modestement, jalouse de sa gloire,
Non sans rougir; car Falmable pudeur
Est sur son front comme elle est dans son œur.
Elle dit tout, rent lout clair et palpable,
Et fait serment que son amant aimable
Est toujours gai devant, durant, après.
Vernet, content de ces aveux discrets,

a Calvin, chanoline de Noyon.

b. J. Soiel, comme constit, découvril Vénus conchie avec
Mars, et Vuicinis porta as plainte su consisteire de la-bund.

c Vernet, professeur en bievoige, ines plai écravias, fils
d'un évigiel. Nous avons ses letters artiginales par lesquoèle
in plat l'auteur de L'Essa sera les mavres de le grafiles de l'èritique de l'Assa sera les mavres de la grafiles de l'èestione, et présent dans le positique. (Voyre, parmi les seilers, la note de la place Builleufe l'Hyperca, parmi les seilers, la note de la place Builleufe l'Hyperca, parmi les seilers,

as notare la perio soutrance l'applicataire, in el Brota, preferent econatis de sollites et des highers, de compagile deve l'emercial des sollites et des plures, de compagile deve l'emercial de l'emercial de audit qu'il témolgna a reconsainance. N'estham est un jésaile rifandais, imbécile, qui a eru faire des anguilles ave de la farire. On a donné quelque temps dans a chipière, et quelques philosophes même ont bâtil un système sur ostin prétende expérience, quasi fausse que rificulte.

Va prononcer la divine sentence. Robert Covelle, écoules à penoux... Agenous, moi!.. Fous-meme ... Oui? moi!.. Fous: A vos vertus joignes l'obéissance. Covelle alors, à sa mâle éloquence Donnant l'essor, et ranimant son feu. Dit : « Je fléchis les genoux devant Dieu . Non devant l'homme; et jamais ma patrie A mon grand nom ne pourra reprocher Tant de bassesse et tant d'idolâtrie. J'aimerais mieux périr sur le bûcher Oui de Servet a consumé la vie : J'aimerais mieux mourir avec Jean Hus, Avec Chausson a, et tant d'autres élus. Que m'avilir à rendre à mes semblables Un eulte infâme et des honneurs coupables ; J'ignore encor tout ce que votre esprit Peut en secret penser de Jésus-Christ b: Mais il fut juste, et ne fut point sévère : Jésus fit grâce à la femme adultère, Il dédaigna de tenir à ses pleds Ses doux appas de honte humillés: Et vous, pédants, cuistres de l'Évangile; Qui prétendez remplacer en fierté Ce qui chez vous manque en autorité, Nouveaux venus, troupe vaine et futile, Vous oseriez exiger un honneur Oue refusa Jésus-Christ mon Sauveur! Tremblez, cessez d'insulter votre maître... Tu veux parler : tais-toi , Vernet ... Peut-être Me diras-tu qu'aux murs de Saint-Médard Trente prélats, tous dignes de la hart, Pour exalter leur saeré caractère . Firent fesser Louis-le-Débonnaire c. Sur un cilies étendu devant eux ? Louis était plus bête que pieux : La discipline, en ces jours odieux, Était d'usage et nous venait du Tibre : C'était un temps de sottise et d'erreur. Ce temps n'est plus; et si ce déshonneur A commencé par un vil empereur, Il finira par un eitoven libre 4. » A ces discours tous les bons citadins, Pressés en foule à la porte, applaudirent,

a Chansson, farmest partisan d'Alcibiade, d'Alexandro, de Julies-Cenar, de Gilon, de Desfontalore, de l'âne littérare, hettic chez les Welches nu dit «protières sièce». De Voyer Particle Graxiva dans l'Enquelpopédis, James de ret n'a signé gos Jeans est Diva comutatantiel à Dieu le père. A l'égand de l'Espeil, il n'en parte pas. « Voyer Phistoire de l'Empirel et de Franco.

Comme autrefois les elievaliers romains Battaient des pieds et elaquaient des deux mains

Dans le forum, alors qu'ils entendirent

De Cieéron les beaux discours diffus

4 II est très vrai que les ministres citèrent à Covelle l'exemple de Louis-le-Débonnaire ou le Falbia, et qu'il leur lit ortie repone. Contre Verries, Antoluse, et Céthégus \*, Ses tours nombreut, son dioquente emplasse, El les grands most qui terminisent es aphrase : Tri de plaisir le parterre enirré Fit retentir les câmerurs de la joie Quand Écousaire abandomait en proie Au ris moqueures du public échairé Ce lourd Fréron \*, diffamé par la ville Comme un blater du bâtard de Zoile.

Six cents bourgeois proclamèrent soudain Robert Covelle heureux vainqueur des prêtres, Et défenseur des droits du genre humain. Chacun embrasse et Robert et Catiu; Et, dans leur zèle, ils tiennent pour des troltres Les prédicants qui de leurs droits jaloux, Dans la cité voudraient faire les maîtres, Juger Tamour, et pasifer de genoux.

Aml lecteur, il est dans cette ville De magistrats un sénat peu commun , Et peu connu. Deux fois douze, plus un, Font le complet de cette troupe habile. Ces sénateurs, de leur place ennuyés, Vivent d'honneur, et sont fort mal payés; On ne voit point une pompe orgueilleuse Environner leur marche fastueuse ; lls vont à pied comme les Manlius, Les Curius , et les Cincinnatus ; Pour tout éclat, une énorme perruque D'un long boudin caehe leur vieille nuque, Couvre l'épaule, et retombe en anneaux; Cette crinière a deux pendants égaux, De la justice emblème respectable ; Leur col est roide, et leur front vénérable N'a jamais su pencher d'aucun côté: Signe d'esprit et preuve d'équité. Les deux partis devant eux se présentent, Plaident leur cause, insistent, argumentent : De leurs elameurs le tribunal mugit: Et plus on parle, et moins on s'éclaireit : L'un se prévaut de la sainte Écriture ; L'autre en appelle aux lois de la nature; Et tous les deux décochent quelque injure Pour appuyer le droit et la raison.

Dans le sénat il était un Caton,
Paul Galatin, syndic de cette année,
Qui crut l'affaire en ces mots terminée:
« Vos différends pourraient s'accommoder.

Yos afterenus pour tame a second your average.

Jes citoyens et l'éloquent Covelle
Ont leurs raisons... les vôtres ont du poids...
C'est ce qui fait... l'objet de la querelle...
Nous en pourrons parler une autre fois...

a Cethégus, complice de Catilina.
b Maire Aliborou, dis Fréron, était à la première représentation de l'Éconorie. Il fot hué pendant toute la pière, et reconstit cher lui par le public avec des huces.

Car... en effet... il est bon qu'on s'eutende... Il faut savoir ee que chacun demande... De tout état l'Église est le soutien... On doit surtout penser au... citoyen... Les blés sont chers, et la disette est grande. Allons diner... les genoux n'y font rien \*. •

A ce discours , à cet arrêt suprême , Digne en tout sens de Thémis elle-même, Les deux partis, également flattés, Également l'un et l'autre irrités, Sont résolus de commencer la guerre. O guerre horrible! ô fléau de la terre l Que deviendront Covelle et ses amours? Des bons bourgeois le bras les favorise; Mais les bourgeois sont un faible secours Quand il s'agit de combattre l'Église. Leur premier feu bientôt se ralentit, Et pour l'éteindre un dimanche suffit. Au cabaret on est fier, intrépide; Mais au sermon qu'on est sot et timide! Qui parle seul a raison trop souvent; Sans rien risquer sa voix peut nous confondre. Un temps viendra qu'on pourra lui répondre; Ce temps est proche, et sera fort plaisant.

4000

## CHANT SECOND.

Quand deux partis divises tun empire. Plan de plainir, plus de tranquillité. Plus de tendresse, et plus d'houseteté; Chappe certeun dans so motel infect. Prund pour raison les vapeurs du délire. Prund pour raison les vapeurs du délire. Yout redombant le feu qui les inapire : Anis qu'à table un ercel de buvuers , Fesant au vin succéder les liqueurs , Tout en buvant demande encore à boire , Verse à la mode, et se fait une gloire a éveiry au l'évierre son voisin.

Des prédicants le batalilon divin, trer d'erguniel et le pouvoir suprene. Avait déjà prononce l'anathème; Car l'herièque ecommunie aussi. Ce sacré foudre est lancé sans merei Au nom de Dieu. Geutre insile Home. Camme le singe est copiste de l'homme. Mette Cartel est brave le Piglise : Font practicop, on lit l'Expril des tables. La opparte proposition de l'accept de l'accept La opparte proposition de l'accept de l'accept La fier Rodon, l'intrépide l'ournois, Pallard le riche, et de diserte Clarière.

a C'est le refrain d'une chanson grivoise, Et lon, lun, la., la genouz n'y font rien.

Vunt envoyer, d'une commune voix. Les prédicants prêcher dans la rivière. On s'y dispose: et le vaillant Rodon Saisit déià le sot prêtre Brognon A la braguette, au collet, au ebignon: Il le soulève, ainsi qu'on vit Hercule, En déchirant la robe qui le brûle, Lancer d'un jet le malheureux Lychas.

Mais, ô prodige! et qu'on ne croira pas, Tel est l'ennul dont la sage nature Dota Brognon, que sa seule figure Peut assoupir, et même sans prêcher, Tout eitoyen qui l'oserait toucher; Rien n'y résiste, homme, femme, ni fille. Maître Brognon ressemble à la torpille ; Elle engourdit les mains des matelots Oui de trop près la suivent sur les flots. Rodon s'endort, et Pallard le secoue;

Brognon gémit étendu dans la boue. Tons les pasteurs étaient saisis d'effroi; Ils eriaient tous : « Au secours! à la loi! A moi, chrétiens, femmes, filles, à moi! » A leurs elameurs, une troupe dévote, Se rajustant, descend de son grenier, Et crie, et pleure, et se retrousse, et trotte, Et porte en main Saurin a et le psautier; Et les enfants vont pleurant après elles, Et les amants donnant le bras aux belles : Diaere, macon, corroyeur, pâtissier, D'un flot subit inondent le quartier. La presse augmente; on court, on prend les armes : Qui n'a rien vu donne le plus d'alarmes; Chacun pense être à ce jour si fatal Où l'ennemi, qui s'y prit assez mal, Au pied des murs vint planter ses échelles b, Pour tuer tout, excepté les pucelles. Dans ce fraças, le sage et dony Dolot

Fait un grand signe, et d'abord ne dit mot : Il est aimé des grands et du vulgaire; Il est poëte, il est apothicaire, Grand philosophe, et croit en Dieu pourtant; Simple en ses mœurs, il est tonjours content, Pourvu qu'il rime, et pourvu qu'il remplisse De ses beanx vers le Mercure de Suisse. Dolot s'avance; et dès qu'on s'apercut Ou'il prétendait parler à des visages. On l'entoura, le désordre se tut.

« Messieurs , dit-il , vous êtes nés tons sages ; Ces monvements sont des convulsions; C'est dans le foie, et surtout dans la rate, Que Galien, Nicomaque, Hippocrate,

Tous gens savants, placent les passions; L'âme est du corps la très humble servante; Vous le savez, les esprits animaux Sont fort légers, et s'en vont aux cerveaux Porter le trouble avec l'humeur peccante, Consultons tous le célèbre Tronehin; Il connaît l'âme, il est grand médecin ; Il pent beaucoup dans cette épidémie. . Tronchin sortait de son académie Lorsque Dolot disait ces derniers mots : Sur son beau front siège le doux repos : Son nez romain des l'abord en impose : Ses yeux sont noirs, ses lèvres sont de rose; Il parle pen, mais avec dignité; Son air de maître est plein d'une bouté Oui tempérait la splendeur de sa gloire : Il va tâtant le nouls du consistoire. Et du conseil, et des plus gros bourgeois.

Sur eux à peine il a placé ses doigts. O de son art merveilleuse puissance! O vanités! 6 fatale science! La fièvre augmente, un délire nouveau Avee fureur attaque tout cerveau. J'ai vu souvent près des rives du Rhône Un serviteur de Flore et de Pomone Par une digue arrêtant de ses mains Le flot bruyant qui fond sur ses jardins : L'onde s'irrite, et, brisant sa barrière, Va ravager les œillets, les jasmins, Et des melons la couche printanière. Telle est Genève; elle ne peut souffrir Qu'un médecin prétende la guérir : Chacun s'émeut, et tous donnent ou diable Le grand Tronehin avec sa mine affable. Du genre humain voilà le sort fatal : Nous buyons tous dans une coupe amère Le jus du fruit que mangea notre mère : Et du bien même il naît encor du mal. Lui, d'un pas grave et d'une marche lente, Laisse gronder la troupe turbulente, Monte en earrosse, et s'en va dans Paris Prendre son rang parmi les beaux-esprits.

Genève alors est en proie au tumulte, A la menace, à la crainte, à l'insulte : Tous contre tous, Bitet contre Bitet, Chacun écrit, chacun fait un projet; On représente, et puis on représente; A penser creux tout bonrgeois se tourmente; Un prédicant donne à l'autre un soufflet ; Comme ls horde à Moise attachée Vit autrefois, à son très grand regret Sédékia, prophète peu discret, Oui souffletait le prophète Michée \*.

a Les sermons de Saurin, prédicant à La Haye, connu pour une petite espéglerie qu'ij sit à milord Portland en faveur d'une fille · ce qui dépiut fort au Portiand , lequel ne passait cependant pas pour aimer les filles.

L'escalade de Geneve, le 12 décembre 1002.

S Voyez les Parahpomènes, flv. 11, chap. XVIII, v. 23. Oc Sédékia, fils de Kanan, s'approcha de Michée, lui Jonna na

Quand le soleil, que la fin d'un beui jour, les es rayons des encer nos rivaque; Que Thilomoile enchante nos bocapes, Que Thilomoile enchante nos bocapes, Que Thilomoile enchante nos bocapes, Que tout respire et la pair et l'amour, Nul ne prévait qu'il viendra des orages. D'où parteni-1è l'adan quels antres profonds Enleint cachés les flougeurs aquillons? Ou demanient-1è quelle main sur nos stées, Dans le repos retenuit les templées? Que lora terrible a souler els mers? Qual bras terribles a souler els mers? Qual bras terribles a souler els mers? Catal bras terribles a souler els mers?

Près d'une église à Pierre consacrée, Très sale église, et de Pierre abhorrée. Qui brave Rome, hélas! impunément, Sur un vieux mur est un vieux monument. Reste maudit d'une déesse antique, Du paganisme ouvrage fantastique, Dont les enfers animaient les accents Lorsque la terre était sans prédicants. Dien quelquefois permet qu'à cette idole L'esprit malin prête encor sa parole. Les Genevois consultent ce démon Quand par malheur ils n'ont point de sermon. Ce diable antique est nommé l'inconstance; Elle a toujours confondu la prudence : Une girouette exposée à tout vent Est à la fois son trône et son embléme ; Cent papillons forment son diadème : Par son pouvoir magique et décevant File envoya Charles-Quint au couvent. Jules second anx travaux de la guerre; Fit Amédée et moine, et pape, et rien a, Bonneval ture b, et Macarti chrétien . Elle est fêtée en France, en Angleterre. Contre l'ennul son charme est un secours. Elle a. dit-on, gouverné les smours : S'il est sinsi, c'est gouverner la terre. Monsieur Grillet 4, dont l'esprit est vanté, Est fort dévot à cette déité : Il est profond dans l'art de l'ergotisme;

scottlet, at his dist. Per oft Pregrit de Scignere n-t-li possision offere des ma main is a jour (et, relen is Vojgate, de toi 1 mol). Il 2 mol/17 de partie de la principal de la principal de la principal page sous te soms de Fritt V, en 1440. Il 2 Le conduc de Sourourel, giverral en Allemagne, et becha a Li noble Massary, l'inimalais, privar en Bretagne, sodomite, attendamentagne, pius tout. Il empurate, source on sail, a l'initerur de ce grave poince 2,000 invre, avec lequelles il a'hila faire etcroscice. Il a refertishissische depuis , est mort 1 Li-brit for etcroscice. Il a refertishissische depuis , est mort 1 Li-brit for etcroscice. Il a refertishissische depuis, est mort 1 Li-brit for etcroscice. Il a refertishissische depuis, est mort 1 Li-brit for etcroscice. Il a refertishissische depuis

honne.

4 Celui que l'auteur désigne par le nom de Grillet est en effet un homme d'esprit, qui joint à une dialectique profunde heuseoup d'unazioniton. En quetre parta il vous coupe un sophisme, Prouveet réfule, etri d'un ras nasin De saint Thomas, de Paul, et de Calvin : Il ne fait pas grand usage des filles, Mais il les aime : il trouve toujours bon Que du plaisir on leur donne leçon Quand elles sont honnétes et gentilles; Permet qu'on change et de fille et d'anant, De vins, de mode, et de gouvernement.

A mils, dit-II, alors que nos peusées Sont au droit sens tout-á-fait poposées; Il est ecrtain par le raisonaement Que le contrières et un bon jagement; Et qui s'obstine à suivre ses visées Toujours du but 'à-crate ouvertement. Pour être sage, Il faut être inconstant; Que toujoures shange une fôt se un mois trouve que toujoures shange une fôt se un mois trouve A ma déeste aller offir i vos vour; A ma déeste aller offir i vos vour; Change; toujoures, à trous serse lu purque, a

Ce beau discours plut fort à la commune. s'il se Romains adoraient la Fortune, Disait Grillet, on peut avec honneur Prier aussi l'Inconstance, as sourt. » Un pruple entier suit avec alligresse Grillet, qui vole aux pieds de la déresse. On a'agrenoille, on tourne à son autel. La détié, tournant comme eux sans cesse, Diète en ces noits son arrêts donnel:

- « Robert Covelle , allez trouver Jean-Jacques , » Mon favori , qui devers Neuchâtel
- » Par passe-temps fait aujourd'hui ses pâques \*
- C'est le soutien de mon culte éternel;
   Toujours il tourne, et jamais ne rencontre;
- » Il vous soutient et le ponr et le contre
- A vec un front de pudeur dépouillé.
   Cet étourdi souvent a barbouillé
- Cet étourai souvent à barbouille
   De plats romans, de fades comédies,
- » Des opére , de minces mélodies ;

a Jean-Jacques Rousseau communialt en effet alors dans le village de Moutier-Travers , diocèse de Neuchâtel. Il imprima une lettre dana laquelle il dit qu'il pleuruit de joie à cette saints cérémonie. Le lendemain, il écrivit une lettre sanglante contre le prédicant, qui l'avait, dit-il, très mai communié; le suriendemalu. Il fut iapidé par les petits garcons, et ne communia plus. Il avait commencé par se faire papiste à Turin; puis li se refit calvinisie à Genève; puis il alla à Paris faire des comédies; puis il écrivit à l'auteur qu'il le ferait poursuivre au consistoire de Genève, pour avoir fait jouer la comédie sur terre de France, dans son château à deux lieurs de Genève; puis il écrivit contre M. D'Alembert en faveur des prédicants de Genève ; puis il écrivit contre les prédicants de Genève, et Imprima qu'ils étaient jous des fripous, aussi bien que ceux qui avaient travaillé au dictionnaire de l'Encyclepedie, auxquels il avait de très grandes ubligations Comme ii en avait davaniage à M. Hume, son protecteur, qui le mena en Angieterre, el qui épuisa son crédit pour lui faire obtenir cent guinées d'aumône du roi, il écrivit blen plus violemmeut contre lui : « Premier souffict, dit-il, sur la Jone de mou protecteur; second souffiet, troisième souf-fiet.
 Apparenment, s-t-on dit, que le quatrième était pour le rot.

- · Puis il condamne, en style entortillé,
- · Les opéra, les romans, les spectacles.
- . Il vous dira qu'il n'est point de miracles, · Mais qu'à Venise il en a fait jadis.
- . Il se connaît finement en amis;
- . Il les embrasse, et pour jamais les chitte.
- . L'ingratitude est son premier mérite. » Par grandeur d'âme il hait ses bienfaiteurs.
- · Versez sur lui les plus nobles faveurs,
- Il frémira qu'un homme ait la puissance.
- . La volonté, la coupable impudence
- » De l'avillr en lui fesant du bien.
- . Il tient bequeoup du naturel d'un chien : . Il jappe et fuit, et mord qui le caresse.
- » Ce qui surtout me plait et m'intéresse,
- » C'est que de secte il a changé trois fois.
- » En peu de temps, pour faire un meilleur choix.
- » Allez , volez , Catherine , Covelle ;
- » Dans votre guerre engagez mon béros,
- » Et qu'il y trouve une gloire nouvelle;
- . Le dieu du lac vous attend sur ses flots. » En vain mon sort est d'aimer les tempètes :
- Puisse Borée, enchaîné sur vos têtes,
- · Abandonner au souffle des zéphyrs
- . Et votre barque et vos charmants plaisirs!
- · Sovez toujours amoureux et fideles.
- . Et jouissants. C'est sans doute un souhait
- Que jusqu'ici je n'svais jamais fait :
- . Je ne voulais que des amonrs nouvelles :
- · Mais ma nature étant le changement .
- Pour votre bien je change en ce moment.
- . Je veux enfin qu'il soit dans mon empire
- Un couple heureux sans infidélité.
- · Oui toulours aime, et qui toujours desire;
- . On l'ira voir un jour par rareté :
- . Je veux donner, moi qui suis l'Inconstance,
- » Ce rare exemple : il est sans conséquence :
- . J'empêcheral qu'il ne soit imité.
- » Je suis vrai pape, et je donne dispense.
- » Sans déroger à ms légèreté :
- » Ne doutez point de ma divinité;
- » Mon Vatiean, mon église est en France. » Disant ces mots, la déesse bénit
- Les deux amants, et le peuple applaudit. A cet oracle, à cette voix divine,

Le beau Robert, la belle Catherine, Vers la girouette avancèrent tous deux, En se donnant des baisers amoureux : Leur tendre flamme en était augmentée;

Et la girouette, un moment arrêtée, Ne tourna point, et se fixa pour eux. Les deux amants sont prêts pour le voyage :

Un peuple entier les conduit au rivage : Le vaisseau part; Zéphyre et les Amours Sont à la poupe, et dirigent son cours, Enslent 1a voile, et d'un battement d'aife

Vont caressant Catherine et Covelle. Tels, en allant se coucher à Paplios,

Mars et Vénus ont vogué sur les flots :

Telle Aniphitrite et le puissant Nérée Ont fait l'amour sur la mer azurée.

Les bons bourgeois, au rivage assemblés. Sulvaient de l'œil ce couple si fidèle ;

On n'entendait que les cris redoublés

De liberté, de Catin, de Covelle, Parmi la foule il était un savant

Qui sur ce cas révait profondément. Et qui tirait un fort mauvais présage

De ce tumulte et de ce beau voyage. « Messjeurs, dit-il, je suis vieux, et j'ai vu

Dans ce pays bon nombre de sottises; Je fus soldat, prédicant, et eocu ; Je fus témoin des plus terribles crises;

Mon bisaïeul a vu mourir Calvin : J'aime Covelle, et surtout sa Catin :

Elle est charmante, et je sais qu'elle brille Par son esprit comme par ses attraits;

Mais erovez-moi, si vous aimez la paix. Allez souper avec madame Oudrille. . Notre savant, syant ainsi porlé,

Fut du publie impudemment sifflé. Il n'en tint compte; il répétait sans cesse,

. Madame Oudrille ... . On f'entoure, on le presse, Chacun riait des discours du barbon ; Et cependant lui seul avait raison,

## CHANT TROISIÈME.

Quand sur le dos de ce lae argenté Le beau Robert et sa tendre maitresse Voguaient en paix, et savouraient l'ivresse Des doux desirs et de la volupté; Ouand le sylvain, la dryade attentive. D'un pas leger accouraient sur la rive: Lorsque Protée et les nymphes de l'eau Nageaient en foule autour de leur bateau, Lorsque Triton earessait la païade. Que devenalt ce Jean-Jacques Rousseau Chez qui Robert allait en ambassade? Dans un vallon fort bien nommé Travers

S'élève un mont , vrai séjour des hivers ; Son front altier se perd dans les nuages. Ses fondements sont au creux des enfers; Au pied du mont sont des antres sauvages, Au dieu du jour ignorés à jamais : C'est de Rousseau le digne et noir palais. Là se tapit ce sombre énergumene, Cet ennemi de la nature linmaine, Pétri d'orgueil et dévoré de fiel : Il fult le monde , et craint de voir le eiel :

Et cependant sa triste et vilaine âine Du dieu d'amour a ressenti la flamme ; Il a trouvé, pour charmer son ennui. Une beauté digne en effet de lui : C'était Caron amoureux de Mégère. Cette infernale et hideuse sorcière Suit en tous lieux le magot ambulant, Comme la ehouette est jointe au ehat-huant. L'infâme vieille avait pour nom Vachine a; C'est sa Cirec, sa Didon, son Aleine. L'aversion pour la terre et les cieux Tient lieu d'amour à ce couple odieux. Si quelquefois, dans leurs ardeurs secrètes, Leurs os pointus joignent leurs deux squelettes, Dans leurs transports ils se pament soudain Du seul plaisir de nuire au genre humain.

Notre Euménide avait alors en tête De diriger la foudre et la tempéte Devers Genève, Ainsi l'on vit Junon. Du haut des airs , terrible et forcenée . Perséeuter les restes d'Ilion. Et foudrover les compagnous d'Enée. Le roux Ronsseau, renverse sur le sein, Le sein pendant de l'infernale amie, L'encourageait dans le poble dessein De submerger sa petite patrie : li détestait sa ville de Calvin; Hélas! pourquoi? e'est qu'il l'avait chérie. Aux cris aigus de l'horrible harpie, Détà Borée, entouré de glacous, Est accouru du pays des Lapons ; Les aquilons arrivent de Scythie;

Les gnomes noirs, dans la terre eufermes Où se pétrit le bitume et le soufre Font exhaler du profond de leur gouffre Des feux nouveaux dans l'enfer allumés : L'air s'en émeut, les Alpes en mugissent ; Les vents , la gréle , et la foudre , s'unissent ; Le jour s'enfuit, le Rhône épouvanté Vers Saint-Maurice b est délà remonté :

a Son nom est Vacheur; c'est de là que l'auteur a tiré le nom de la fée Vachine. Voltaire désigne iel Thérèse Levasseur, d'abord gouvernante,

pois femme de J.-J. Rousseau. b Saint-Maurice dans le Valais, à quelques milles de la

source du Rhône. C'est en cet endroit que la légrade a prétendu que Dioclétien , en 287, avail fail martyriser une légi composée de six mille chrétiens à pied, et de sept cents chréus à cheval, qui arrivaient d'Égypte par les Alpes. Le lecteur remarquera que Saint-Maurice est une vallée étroite entre deux montagnes escarpées, et qu'on ne peut pas y ran ger trois cents hommes en batalile. Il remarquera e qu'en 287 li n'y avait aucune persécution; que Dioclétien alors combiait tous les chrétiens de faveurs; que les promiers officiers de son palais, Gorgonios el Dorothèos, étalent chrétiens, et que sa femme Prisca était chrétienne, etc. Le lectien observera aurtout que la table du martyre de cette legion fut écrite par Grégolire de Tours, qui ne passe pas pour un Tacite, d'apres un manyais roman attribue a l'abbe Eu-

Le lae au loin vomit de ses abluses Des llots d'écume élaneés dans les airs, De cent débris ses deux bords sont converts : Des vieux sapins les ondovantes eimes Dans leurs rameaux engouffrent tous les ver Et de leur chute écrasent les passants : Un foudre tombe, un autre se rallume : Du feu du ciel ou connaît la coutume : Il va frapper des arides rochers, Ou le métal branlant dans les clochers : Car e'est toujours sur les mars de l'église Ou'il est tombé : tant Dieu la favorise ! Tant il prend soin d'éprouver ses élus !

Les deux amants, au gré des flots étuus, Sont transportés au séjour du tonnerre, Au fond du lae, aux rochers, à la terre, De tous côtés entourés de la mort. Aucun des deux ne pensait à son sort. Covelle eraint, mais c'était pour sa belle ; Catin s'oublie, et tremble pour Covelle. Robert disait aux Zenbyrs, aux Amours, Oui conduisaient la barque tournovante : « Dieu des amants , secourez mon amante ; Aidez Robert à sauver ses beaux jours; Pompez cette eau, bouchez-moi cette fente; A l'aide! à l'aide! » Et la troupe charmante Le secondait de ses doigts enfantina Par des efforts douloureux et trop vains. L'affreux Borée a chassé le Zéphyre,

Un aquilon prend en flane le navire. Brise la voile, et casse les deux mâts; Le timon cède, et s'envole en éclats; La quille saute, et la barque s'entr'ouvre : L'onde écumante en un moment la couvre. La tendre amante, étendant ses deux bras.

Et s'élancant vers son héros fidèle. Disait : « Cher Co ..... » L'onde ne permit pas Ou'elle achevât le beau nom de Covelle : Le flot l'emporte, et l'horreur de la nuit Dérobe aux yeux Catherine expirante. Mais la clarté terrible et renaissante De cent éclairs dont le feu passe et fuit Montre hientôt Catherine flottante. Jouet des vents, des flots, et du trépas.

cher, évêque de Lyon, mort en 454; et dans ce roman il est fait mention de Sigismond, roi de Bourgogne, mort en azz. Je veux et je dois apprendre au public qu'un nommé Nonnotte, ci-devant jésuite, fils d'un brave crocheteur da noire ville, a depuis peu, dans le style de son père, soutenu l'authenticité de cette ridicule fable avec la même impudence qu'il a prétendu que les rois de France de la première race n'oni jamais eu plusieurs femmes; que Diocietien avait toujours etc persécuteur, et que Constantin était, comme Moise le plus doux de tous les hommes. Cela se frouve dans un il belle de ort ex-jésuite, intitulé les Erreurs de Foltaire, lik aussi rempli d'erreurs que de mauvais raisonnements. Cett obe est un peu étrangère an texte, mais c'est le droit des emmenialeurs. — Cette note est de M. C\*\*\*, avocat à BeRobert voyalt ses malheureux oppas, Ces your éténite, ces brax, ecc utiliser ondes, Ce sein d'albâtre, à la merci des ondes; Il a saisit; et d'un brav vigoureux, D'un fort jarret, d'une large politrie, Parva els vents, fred les flots écumeux, Tire après lui la tendre Catherine, Pouse, s'avance, et cent fois repoussé, Plougé dans l'onde, et jurnais renveré, Perdant as force, animant son courage,

Vainqueur des flots, il aborde au rivage, Alors il tombe épuisé de l'effort. Les habitants de ce malheureux bord Sont fort humains, quoique peu sociables, Aiment l'argent autant qu'aucun chrétien, En gagnent peu, mais sont fort charitables Aux étrangers, quand il n'en coûte rien. Aux deux amants une troupe s'avance : Bonnet a accourt, Bonnet le médecin, De qui Lausanne admire la science; De son grand art il connaît tout le fin; Aux impotents il prescrit l'exercice : D'après Haller, il décide qu'en Suisse Qui but trop d'eau doit guérir par le vin. A ce seul mot Covelle se réveille; Avec Bonnet il vide une bonteille . Et puis une autre : il reprend son teint frais, Il est plus leste et plus beau que jamais. Mais Catherine, hélas l ne pouvait boire; De son amant les soins sont superflus : Bonnet prétend qu'elle a bu l'onde noire : Robert disait : « Qui ne boit point n'est plus. » Lors il se pame , il revient , il s'écrie , Fait retentir les airs de ses clameurs. Se pâme encor sur la nymphe chérie. S'étend sur elle, et, la baignant de pleurs, Par cent baisers croit la rendre à la vie; Il pense même en cet objet charmant Sentir encore un peu de mouvement : A cet espoir en vain il s'abandonne, Rien ne répond à ses brûlants efforts. a Ah! dit Bonnet, je erois, Dieu me pardonne! Si les baisers n'animent point les morts. Qu'on n'a jamais ressuscité personne. » Covelle dit : « Hélas! s'il est ainsi .

Il sei mort depuis per. Il total avoure qu'il ainstait fort à boire ; mais il o're avail pur moisse de prujues et il dissi pius de bous note qu'il ne guérisail de mateies. Les méreins de bous note qu'il ne guérisail de mateies, les méreins de la comme del la comme de la

C'en est donc fait, je vais mourir aussi. . Puis Il retombe; et la nuit éternelle Semblait couvrir le beau front de Covelle. Dans ce moment , du fond des antres ereur Venait Rousseau suivi de son Armide. Pour contempler le ravage homieide Qu'ils exeitaient sur ses bords malheureux : Il voit Robert qui, penché sur l'arène. Baisait eneor les genoux de sa reine . Roulait des yeux, et lui serrait la main. « Que fais-tu là? » lui cria-t-il soudain. a Ce que je fais? mon ami, je suis ivre De désespoir et de très mauvais vin : Catin n'est plus : i'ai le malheur de vivre : J'en suis honteux : adjeu : je vais la sulvre. » Rousseau réplique : « As-tu perdu l'esprit? As-tu le cœur si lâche et si petit? Aurais-tu bien cette faiblesse infâme De t'abaisser à pleurer une femme? Sois sage enfin ; le sage est sans pitié . Il n'est iamais séduit par l'amitie : Tranquille et dur en son orgueil suprême. Vivant pour soi, sans besoin, sans desir, Semblable à Dieu, concentré dans lui-même, Dans son mérite il met tout son plaisir. J'ai quelquefois festoyé ma sorcière: Mais si le ciel terminalt sa carrière, Je la verrais mourir à mes côtés Des dons cuisants qui nous ont infectés, Sur un fumier rendant son âme au diable. Que ma vertu , passible , inaltérable , Me défendrait de m'écarter d'un pas Ponr la sauver des portes du trépas. D'un vrai Rousseau tel est le caractère : il n'est ami, parent, époux, ni père; Il est de roche; et quiconque, en un mot, Naquit sensible, est fait pour être un sot. . \* Alı! dit Robert, cette grande doctrine A bien du bon; mais elle est trop divine : Je ne suis qu'homme, et j'ose déclarer Que j'aime fort toute humaine faiblesse, Pardonuez-moi la pitié, la tendresse. Et laissez-moi la donceur de pleurer. » Comme il parlait, passait sur cette terre, En berlingot certain pair d'Angleterre. Qui voyageait tout excédé d'ennui. Uniquement pour sortir de chez lui; Le quel avait pour charmer sa tristesse Trois chiens courants, du punch, et sa maltresse, Dans le pays on connaissait son nom. Et tous ses chiens : c'est milord Abington.

Il aperçoit une foule éperdue,
Une beauté sur le sable étendue,
Covelle en pleurs, et des verres cassés.

Que fait-on là? = dit-il à la cohue.

On meurt, milord. - Et les gens empressés

npresse

Portaient déjà les quatre ais d'une bière, Et deux manants fouillaient le cimetière . Bonnet disait : « Notre art n'est que tron vain : On a tenté des baisers et du vin, Rien n'a passé; cette pauvre bourgeoise A fait son temps; qn'on l'enterre, et buyons, « Milord reprit : " Est-elle Genevoise? " « Qui, « dit Covelle. - « Eh bien! nous le verrons. » Il saute en bas, il écarte la troupe, Oui fait un cercle en lui pressant la eroupe. Marche à la belle, et lui met dans la main Un gros bonrson de cent livres sterling. La belle serre, et soudain ressuscite. On bat des mains : Bonnet n'a jamais sn Ce beau secret ; la gaupe décrépite Dit qu'en enfer il était inconnu. Rousseau convieut que, malgré ses prestiges,

Il n'a jamais fait de pareils prodiges. Millord sourit : Covelle transporté Croit que c'est lui qu'on a ressuscité. Puis en dansant ils s'en vont à la ville, Pour s'amuser de la guerre civile.

## CHANT QUATRIÈME.

Nos voyageurs devisaient en ehemin; ils se flattaient d'obtenir du destin Ce que leur cœur aveuglément desire : Bonnet, de boire; et Jean-Jaeques, d'écrire; Catin, d'aimer; la vieille, de médire; Robert, de vaincre, et d'aller à grands pas Du lit à table, et de table au; combats.

Du li tà table, et de table aux combats.
Tout caractère en causant se déploie.
Milord disait : « Dans ces remparts sacrés
Avant-liter les Français sont entrés :
Nous nous batrons , éce tà toute ma joie ;
Mes chiens et moi nous suivrons ectte proie ;
J'aurai contre eux mes fusils à deux coups :
Pour un Anglais e'est un plaisir bien doux;

Des Genevois je condurai l'armée. Comme il pariait, passa la Renommée;
Elle portait trois cornets à bouquin ',
L'un pour le faux, l'autre pour l'incertain ;
El le dernier, que l'on entend à peine,
Est pour le vrai, que la nature lumanine
Chercha toujours, et ne connut jamais.
La helle aussi se servait de sifflets.
Son écuyer, l'astrologue de Liége,
De son chandres obbits le mivilère

a Observez, chre lecteur, combien le stirle se perfectionne. On n'avait donné qu'une trompetie à la Remonmer dans for Revraide, on ule na donné devut dans la divise Perelle, et aujourd'hai on lui en donne irois dans le poème moral de la guerre grencies. Pour moi, j'al sevait d'en prendre une quatriense pour effébrer l'auteur, qui est sans doute un jeune homme qu'il faire blem encourage. D'accompagner l'errante deité;
Els le Mensonge dati à son côté.
Entre eux marchail le Vieux à tête chauve,
Avec son sables et safaie faux;
Entre eux faite faux;
Entre eux faite faux;
Lige et la peine avaient courrié son dos;
Elécendait ses deux pessantes ailes;
La Verile, qu'on nigélie, et qu'on fuit,
Gu'on simen eu vaie, qu'on mayen, oqu'on pourEn gérnassant se libottissait sons elles.
Et sout courant dérant elle avaneait.

- Et tout courant derant elle avançait.

  « Eh bien! madame, avez-vous des nouvelles? «
  Dit Abington, « J'en ai beaucoup, milord :

  « Déjà Genève est le champ de la mort;
- J'ai vu Delue a, plein d'esprit et d'audace,
   Dans le combat animer les bourgeois;
- » J'ai vu tomber au seul son de sa voix » Quatre syndics <sup>b</sup> étendus sur la place :
- Verne e est en casque, et Vernet en cuirasse;
   L'encre et le sang dégouttent de leurs doigts :
- L'encre et le sang dégouttent de leurs doigts :
   Ils ont préché la discorde eruelle
- Differemment, mais avec même zèle.
   Tels autrefois dans les murs de Paris
- Des moines blancs, noirs, minimes, et gris,
   Portant mousquet, carabine, rondelle,
- Encourageaient tout un peuple fidèle
- A débusquer le plus grand des Henris,
- Aimé de Mars , aimé de Gabrielle ,
   Héros charmant , plus héros que Covelle.
- Bèze et Calvin sortent de leurs tombeaux;
   Leur voix terrible épouvante les sots;
- » Ils ont crié d'une voix de tonnerre,
- Persécutez! c'est là leur cri de guerre.
   Satan, Mégère, Astaroth, Alecton.
- Sur les reinparts out pointé le canon :
   Il va tirer ; je crois déjà l'entendre :
- L'église tombe, et Genève est en cendre.
   Bon, dit la vieille, allons, doublons le pas;
   Exaucez-nous, puissant Dieu des combats;

Dieu Sabaoth, de Jacob, et de Bèze!
Tout va périr; je ne me sens pas d'aise. =
Enfin la troupe est aux remparts sacrés,
Remparts chétifs et très mal réparés:
Elle entre, observe, avance, fait sa ronde.

a Beiuc, d'une des plus anciennes familles de la ville; c'étaig le Paoli de Genère : il était d'ailleurs physicien et naturaliste. Son pere entend merveilleusement saint Paul, sans savoir le grec et le laite; on dit qu'il rossemble aux apotres, tels qu'en

étaient avant la descente du Saint-Esprit.

b Les bourgeois voulaient avoir le droit de destituer quatre

synaire.

c Le ministre Verne, homme d'un esprit cultivé, et fort amable. Il a besucoup servi a la conciliation : or fut ini qui
relec la garde posce par les bourgeois dans l'antichambre
du procureur-géneral Tronchin pour l'empécher de sortie de
la ville. La Renomnée, qui est menteuse, dit ici le contraire
de ce un'il a l'est.

CHANT IV. 531

Tout respirait la paix la plus profonde; Au lieu du bruit des foudroyants eanons, On entendait celui des violons: Chacun dansait; on voit pour tout carnage Pigeons, poulets, dindons, et griananx; Trois cents perdrix à pieds de cardinaux

Chez les traiteurs étalent leur plumage. Milord s'étonne; il court an cabaret : A peine il entre, une aetrice jolie Vient l'aborder d'un air tendre et discret. Et l'inviter à voir la comédie. O juste ciel! qu'est-ce donc qui s'est fait? Quel changement ! Alors notre Zaire Au doux parler, au gracieux sourire, Lorgna milord, et dit ces propres mots :

. Ignorez-vous que tout est en repos? Ignorez-vous qu'un Mécène de France. Ministre henreux et de guerre et de naix. Jusqu'en ces lieux a versé ses hienfaits? S'il faut qu'on prêche, il fant aussi qu'on danse. Il nous envoie un brave chevaliera. Ange de paix comme vaillant guerrier : Qu'il soit béni l grâce à son caducée, Par les plaisirs la discorde est chassée : Le vieux Vernet sous son vieux manteau noir Caehe en tremblant sa mine emharrassée;

Et nous donnons le Tartufe ce soir. » « Tartufe! allons , je vole à cette pière . Lui dit milord : j'ai hai de tont temps De ces croquants la détestable espèce ; Égayons-nous ce soir à leurs dépens. Allons, Bonnet, Covelle, et Catherine; Et vons aussi, vous Jean-Jacque et Vachine: Buyons dix coups, mangeons vite; et éourons Rire à Molière, et siffler les fripons. »

A ce discours enfant de l'allégresse. Rousseau restait morne, pale, et pensif: Son vilain front fut voilé de tristesse: D'un vieux caissier l'héritier présomptif N'est pas plus sot alors qu'on lui vient dire Que le bonhomme en réchappe, et respire. Rousseau, poussé par son maudit démon, S'en va trouver le prédieant Brognon : Dans un réduit à l'écart il le tire, Grince les dents, se recueille, et soupire; Pnis il lui dit : . Vous êtes un fripon ;

- . Je sens pour vous une haine implacable; Vous m'abhorrez, vous me donnez au diable;
- . Mais nos dangers doivent nous réunir.
- · Tout est perdu, Genève a du plaisir; . C'est pour nous deux le coup le plus terrible:
- Vernet surtout y sera bien sensible. . Les charlatans sont donc hernés tout net!
- a Le chevalier de Beauteville, ambassadeur en Suisse , lieu

enant-général des armées. Il contribua plus que personne à la prise de Berg-op-Zoom.

» Ce soir Tartufe, et demain Mahomet!

» Après-demain l'on nous jouera de mêine. » Des Genevois on adoueit les mœurs.

. On les polit, ils deviendront meilleurs: » On s'aimera! Souffrirons-nous qu'on s'aime?

Alions brûler le théâtre à l'instant.

» Un chevalier, ambassadeur de France.

» Vient d'ériger cet affreux monument. » Séjour de paix, de joie, et d'innocence.

» Qu'il soit détruit jusqu'en son fondement !

. Ayons tous deux la vertu d'Érostrate 2: · Ainsi que lui méritons un grand nom

» Yous connaissez la noble ambition ;

. Le grand vous plait, et la gloire vous flatte :

» Prenons ee soir en secret un brandon.

» En vain les sots diront que e'est un crime : » Dans ce bas monde îl n'est ni bien ni mal;

. Aux vrais savants tout doit sembler égal. Bâtir est beau, mais détruire est sublime.

 Brůlons théâtre, actrice, acteur, souffleur, « Et spectateur, et notre ambassadeur. »

Le lourd Brognon crut entendre un prophète, Crut contempler l'ange exterminateur Qui fait sonner sa fatale trompette Au dernier jour, au grand jour du Seigneur.

Pour accomplir ce projet de détruire, Pour réussir, Vachine doit s'armer. Sans toi , Bacchus , peut-on chauter et rire? Sans toi, Vénus, peut-on savoir aimer? Sans toi, Vachine, on n'est pas sûr de nuire. Ils font venir la vieille à leur tandis La gaune, arrive et de ses mains crochnes, Que de l'enfer les chiens avaient mordues, Forme un gâteau de matières fondues Qui brûleraient les mnrs du paradis. Pour en répandre au loin les étincelles Vachine a pris ( je ne puis décemment Dire en quel lieu, mais le lecteur m'entend ) Un tas pourri de hrochnres nonvelles, Vers de Le Brun morts anssitôt que nés b, Longs mandements dans le Pny confinés c, Tacite orné par le sieur La Blétrie D'un style neuf et d'un mélange heureux De pédantisme et de galanterie, Journal chrétien, madrigaux amoureux, De Chiniac les écrits plagisires d.

a Erostrate brûsa, dit-on, le temple d'Ephèse pour se faire de la réputation.

b Nous ne savons pas qui est ce Le Brun. Il y a tant de plata poêtes connus deux jours à Paris, et ignorés ensuite pour jac C'est apparemment un mandement de l'évêque du Puy en

Yelay, qui, adressant la parole sux chaudronniers de son dis-cèse, leur parla de La Motte et de Fontenelle. 4 Le Chinine nous est aussi inconnu que Le Brun. Nous apns dans le moment que c'est un commentateur des dis cours de Firury , qui a été auez indigent pour voter tout ce Du droit canon quarante commentaires.

Tout ce fatras fui du chauvre en son temps;
Linge il devint par l'art des tisserands,
Puis en lambeaux des pilons le pressèrent :
Il fui papier; cont cerveaux à l'enter De visions à l'envi le chargièrent;
Puis on le brule j. Voole dans les airs,
Il est fumée, aussi bien que la gloire.
De nos travaux voità quelle est l'histoire;
Tout est fumée, et tout nous fait sentir
Ce grand néant qui doit nous regloutir.

Les trois méchants ont posé cette étoupe Sous le foyer où s'assemble la troupe : La mèche prend. Ils regardent de loin L'heureux effet qui suit leur noble sola a. Clignant les veux, et tremblant qu'on ne voie Leurs fronts plissés se dérider de joie. Déià la flamme a surmonté les toits. Les tolts pourris, séjour de tant de rois; Le feu s'étend, le vent le favorise. Le spectateur, que la flamme poursuit, Crie au secours, se précipite, et fuit : Jean-Jacques rit, Brognon les exoreise. Ainsi Calchas et le traltre Sinon S'applaudissaient lorsqu'ils mirent en cendre Les murs sacrés du superbe Ilion, Que le dieu Mars , Aphrodise b , Apollon , Virent brûler, et ne purent défendre. Las! que devint le pauvre entrepreneur, Ce Bosimond plus généreux qu'habile \*? A ses dépens il a, pour son malbeur, Fait à grands frais meubler le noble asile Des doux plaisirs peu faits pour cette ville; I'n seul moment consume l'attirail Du grand César, d'Auguste, d'Orosmsne, Et la toilette où se coiffa Roxane, Et l'ornement de Rome et du sérail. O Rosimond! que devient votre bail? De tous vos soins quel funeste salaire! Est-ce à Calvin que vous aurez recours ? Est-ce à l'évêque appelé titulaire? Hélas! lui-même a besoin de secours. Ah! malheureux , à qui vouliez-vous plaire? Vous êtes plaint, mais fort abandonné. Après vingt ans vous voità ruiné : De vos pareils c'est le sort ordinaire;

qui se trouve sur ce sujet dans un livre très connu, et assez impudent pour insulter ceux qu'il a voies.

De telles good liest gazet :
Priez Dicu pour les trèpasés.

A Ce ful le § février 1768 qu'on mit le fen à la saile de

A G ful le 5 février 1785 qu'on mit le feu à la saile des spectarles.
 b Véreus est nommée en grec Aphrodite. Notre suiteur l'appelle Aphrodise ; c'est apparentment par euphonie, comme dies nit es declare.
 4 M. Rosinond, entreprepeur des speciacles à Genève. Il a pertui plus de quarante milité france a cet incendis.

Qui du publie s'est fait le serviteur Peut se vanter d'avoir un méchant maître. Soldat, auteur, commentateur, acteur, Également se repeatent peut-être. Loin du public, heureux dans sa maison Qui boit en paix, et dort avec Suzon \*|

### CHANT CINOUIÈME.

Des prédicants les âmes réjouies Rendaient à Dieu des grâces infinies > Sincèrement du mal qu'on avait fait : Le cœur d'un prêtre est toujours satisfait Si les plaisirs que son rabbat condamne Sont enlevés au séculier profane. Qu'arriva-t-il? le désordre s'acerut Quand de ces lieux le plaisir disparut. Mieux qu'un sermon l'aimable comédie Instruit les gens , les rapproche , les lie : Voilà pourquoi la discorde en tout temps Pour son séjour a choisi les couvents. Les deux partis, plus fous qu'à l'ordinaire. S'allaient gourmer, n'ayant plus rien à faire ; Et tous les soins du ministre de paix Dans la cité sont perdus désormais ; Mille horlogers e de qui les mains habiles Savsient guider leurs aiguilles dociles, D'un acier fin régler les mouvements. Marquer l'espace, et diviser le temps, Renonçaient tous à leurs travaux utiles : Le trouble augmente; on ne sait plus enfin Quelle heure il est dans les mnrs de Calvin. On voit leurs mains tristement occupées A ranimer sur un grès plat et rond Le fer rouillé de leurs vieilles épées; lis vont chargeant de salpêtre et de plomb De lourds mousquets dégarnis de platine : Le fer pointu qui tourne à la euisine, Et fait tourner les poulets déplumés, Bientôt se change, aux regards alarmés,

a On accusa de cet incendie le fanatisme religieux ou patricitque des bons Genevols, qui croy alent que, si la comedie abtablissati à Genève, ils seriante ruinés dans e monde, et damnés dans l'autre. C'est par une liction poetique qu'on l'attribue ici à ceux qui avaient mis cetts idée dans la tête de ces pau tres gens.

En longue pique, instrument de carnage; Et l'onvrier, contemplant son ouvrage, Premble lui-même, et recule de neur.

O jours! 6 temps de disette et d'horreur! Les artisans, dépourvus de salaire, Nonrria de vent, défiant les hasards, Meurent de faim, en attendant que Mars Les extermine à coups de cimeterre.

Avant ce temps l'industrie et la paix Entretenaient une honnéte opulence, Et le travail, père de l'abondance, Sur la cité répandait ses bienfaits : La pauvreté, sèche, pâle, au teint blème, Aux longues dents, aux jambes de fuseaux, Au corps flétri, mal couvert de lambeaux. Fille du Styx, pire que la mort même, De porte en porte allait trainant ses pas; Monsieur Labat la guette, et n'ouvre pas 4 : Et cependant Jean-Jacque et sa sorcière, Le beau Covelle et sa reine d'amour. Avec Bonnet bayaient le long du jour Pour soulager la publique misère. Au cabaret le bon milord payaît; Des indigents la foule s'y rendait : Pour s'en défaire, Abington leur jetait De temps en temps de l'or par les fenêtres : Nouveau secret, très peu connn des prêtres. L'or s'épuisa, le secours dura peu. Deux fois par jour il faut qu'un mortel mange; Sous les drapeaux il est beau qu'il se range, Mais it faudrait qu'il edt un pot an feu.

C'en était fait : les seigneurs magnifiques > Allaient subir le sort des républiques, Sort malheureux qui mit Athène aux fers, Abima Tyr et les murs de Carthage, Changea la Grèce en d'borribles déserts. Des fils de Mars énerva le courage, Dans des filets e prit l'empire romain,

a C'est un Français réfugié, qui, par une honnéte industrie et par un travail estimable, a'est procuré une fortune de plus de deux millions. Presque toutes les familles opulentes de Gepève sont dans le même cas. Les enfants de M. Hervart, con trôleur général des finances sous le cardinal Mazarin, se relirérent dans la Suisse et en Allemagne avec plus de six mil-lions, à la révocation de l'édit de Nantre. La Hollande et l'Asgleterre sont remplies de familles réfugiees qui, ayant tram porté les manufactures, out fail des fortunes très considérables dont la France a été privée. La plopart de ces familles revien-draient avec plaisir dans leur, patrie , et y rapporteraient plus de cent millions , si l'on clabissait en France la liberte de conscience, comme elle l'est dans l'Allemagne, en And en Hollande, dans le vaste empire de la Russie, et dans la

Cette note nous a été fournie par un descendant de M. Her-

b Quand les citoyens sont convoqués, le premier syndic les appelle souverains et magnifiques seigneurs. que des cordellers et des dominicains aient régné sur les des-

c Les filets de saint Pierre. Les curieux ne cessent d'admirez cendants des Scipions.

Et quelque temps menaça Saint-Marin 1. Hélas! un jour il faut que tout périsse! Dieu paternel, sanvez du précipice Ce pauvre peuple, et reculez sa fin!

Dans le conseil le doux Paul Galatin Cède à l'orage, et, navré de tristesse, Quitte nn timon qui brantait dans sa main.

Nécessité fait bien plus que sagesse. Cramer un jour, ce Cramer dont la presse A tant gémi sous ma prose et mes vers, Au magasin déjà rongés des vers; Le beau Cramer, qui itmais ne s'empresse Que de chercher la joie et les festins, Dont le front chauve est encor cher aux belles , Acteur brillant dans nos pièces nouvelles: Cramer, yous dis-ie, aimé des citadins, Se promenait dans la ville affligée, Vide d'argent, et d'ennui surchargée. Dans sa cervelle il cherchait un moyen De la sauver, et n'imaginalt rien. A la fenêtre il voit madame Oudrille . Et son époux, et son frère, et sa fille, Qui chantaient tous des chansons en refrain Près d'un buffet garni de chambertin. Mon cher Cramer est homme qui se pique De se connaître en vin plus qu'en musique. Il entre, il boit; il demeure surpris, Tout en buyant, de voir de beanx lambris. Des meubles frais, tout l'air de la richesse : « Je crois , dit-ll , non sans quelque allegresse , Oue la fortune enfin yous a compris Au numéro de ses chers favoria

L'an dix-sept cent deux six, ou ie me trompe. Yous étiez loin d'étaler cette pompe; Yous demeuriez dans le fond d'un taudis; Votre gosier, raclé par la piquette, Poussait des sons d'une voix bien moins nette Pour Dieu, montrez à mes sens ébaudis Par quel moven votre fortune est faite. »

Madame Oudrille en ces mots répliqua : « La pauvreté long-tempa nous suffoqua. . Quand la discorde était dans la famille,

» Et de chez elle écartait le bon sens. » J'étais brouillée avec monsieur Oudrille.

» Monsieur Oudrille avec tous ses parents.

» Ma belle-sœur l'était avec ma fille:

» Nous plaidions tous, nous mangions du pain bis. » Notre intérêt nons a tous réunis :

» Pour être en paix dans son lit comme à table . a Le cardinal Albéroni, n'ayant pu bouleverser l'Europ

voulut détruire la république de Saint-Marin en 1726: C une petite sille perchee sur une montagne de l'Apennin, entre Urbin et Rimiul. Elle conquit autrefois un moulis; mais, craignant le sort de la république romaine, elle rendit le moulin, et demeura tranquille et heureuse. Elle a merité de garder sa liberté. C'est une grande leçon qu'ette a dontrée a tons les étals.

- » I g premier point est d'être raisonnable ;
- Chacun , ecdant un peu de son côté .
- Dans la maison net la prospérité.
  Cramer almait eette saine doctrine:
  D'un trait de feu son esprit s'illumine;
  Il se reeueille; il fait son pronostie,
  Boit, prend congé, puis avise un syadie
  Qui disputait dans la place voisine
  Avec Delue, et Clavière, et Ploumois;
  Trois conseillers et quatre bons bourgois
  Auprès de la réaient à abient éte.

Es te morganiera d'un aix teà mallionnéte. Camer leur dit : Midane Oudrille est prête A vous donner du mellieur ebaubertin : Montes Debaut, éest l'arrêt de destin : Ce jour pour vous doit être un jour de fête. Cacaur y court, eitdnie, conseiller : Le beau Govelle y monte le premier ; Le beau Govelle y monte le premier ; Le peus Covelle y monte le premier ; Le peus Covelle y monte le premier ; Le peus Covelle y monte le premier ; Le pupp halien se baller requiraque, Les cheveux teints d'une poudre musquée, la terce de la fact server de la fondir de la contra de la c

Sa face est ronde, et sa mine est naïve :

En la voyant, le cœur se réjouit.

Elle conta comment elle s'y prit

Pour radouber sa breque dicharèe.
Tout le conseil entendit la leçon:
Le peuple même écouta la raison.
Les jours sersinée des Sturme et de flibre.
Les temps leuverur du beur rêgue d'Astrive,
Des ce moment ranquirent pour ure;
On rappela les danses, et les joux
Qu'avist hamis Calin fi mipitoyable,
Jeux protegies par un ministre aimable,
Jeux protegies par un ministre aimable,
Jeux protegies par un ministre aimable,
Jeux désessis de Vernet l'Enmayeux.
Celle qu'on dit de Jupiter la fille,
Mire d'amour et des plaisirs de pois;

Revint placer son lit à Plainpalais a. Genève fut une grande famille. Et l'on jura que si quelque brouillou Mettait jamais le trouble à la maison, On l'enverrait devers madame Oudrille. Le roux Rousseau, de fureur hébêté,

4 Plainpalois, promenade entre le Rhône et l'Arve aux portes de la ville, couverte de missons de plaisnere, de jardins, et d'excellents polagores d'un tres grand rapport. C'étnit autrefois un marais infect, plones paras, du temps qu'il n'était question daus Genere que de la grace prévanaire accordie à

question dans Greeve que de la grace prévenante accordice à Jacob, et effeute a son frere le parte-plet y quoi une parinit que des supralapasires, des infralapasires, des universalistes, de la prereption de Deu differente de sa vision, de planteurs sutres visions, de la nandurestion superioure, de finalities de home extremente, de presente de Figinitais et de Fereine, de home extremente, de que de la Figinitais et de Fereine, la saulé, et par le moyer de-quelles ou vii fort à l'asse, et on marié avantaguarement ous filles.

N. B. On n souvent do mé à Plainpalais de très agréables rendez-vous avec toute la discrétion requise. Avec sa gaupe errant à l'aventure, S'ensuit de rage, et sit vite un traité Contre la paix qu'on venait de conclure.

## ÉPILOGUE.

Je donnerai le sixième cliant dès que l'auteur youdra bieu ni'en gratifier; car il gratifie, et ne vend pas, quoi qu'en dise l'ex-jésuite Patouillet dans und éses mandements contre tous les parlements du roynume, sous le nom d'an archevèque 4. J'espère qu'alors ma fortune sera faite, comme celle de l'Honne aux gratarante écus:

Si quelqu'un se furmalise de ces plaisanteries très légères sur un sujet qui en méritait de plus fortes, si quelqu'un est assez sot pour se ficher, l'auteur, qui est parfois go-

A.F.F. de Monillel, archevique d'Auch, algan dans aon public archiejoscopal, te 23 jasvier 1503, un libric diffinanloire compose par Patomillet et consorta. Ce lilette fut comtament à etre britis par le boureure, et l'archevique à dite pères vous avaient apprits a respecter les jessites; ectet venrable compagnie vous avail pris dans fon sein des votre enfance, pour former vou cours et vou repris par le luit de sea seider, le patrimonie qu'ils y revision laissé, étc. e-

C'est-à-dire que Patouillet voulait bouleverser la famille des Patouillets, en demandant à parlager, et en ne se contentant pas de sa pension.

Protoulité poursuit humblement dans son palais archiépiacopal page 47): « Quelle est linguissaise qui n'imppé ocs coups louis? C'est une puissance étrangère... « qui est allée juie audità des limites de sa compétence. » Alani, acolo Farchevèque d'Ausch, il fant excommonier tous

Alini, selos l'archevequa d'Auch, il faut excommonier tous les parlements du roynume, ilse rois de France, d'Erganger, de Naples, de Portogal, le duc de Param, etc., etc., etc. a Ces parlements, ajoute-l-il (page 48), soul les vrais enomenis de deux pulesances, qui, milié fois absiltus par leur concert, loujours animés de la rege la plus notre, toujours attentis à nous nuire, nous out porté entin le plus perçunt de tous les ecuses. »

Almi Patouillet fait dire à Montillet, que les parlements sont des seditieux, qui ont nul n tous les évêques en les défesant des jésuites.

> Notre Imbécile Montille! Devint aussi le perroquet De notre savant l'atomiré : Mais on rabattit son caquet.

Patonille i à vius de parier de posicie dans son mondemand. Il traite page a l'us de vazalond un officier du roi qui l'était pas sort il es es perce deput qu'aite san. Il est assez bles inactions de la commande de l'est de l'est

guenard, su'a promis de le fâcher un peu davantage dans le nouveau chant que nous espérons publier.

A l'égard de Jean-Jacques, puisqu'il n'a joné dans tout ce tracas que le rôle d'une cervelle fort mai timbrée : puisqu'il s'est fait chasser partout où il s paru; puisque c'est un absurde raisonneur, qui, ayaut imprimé sous son nom quelques petites sottises contre Jésus-Christ, a imprimé aussi dans le même librile que Jésus Christest mort comme un Dieu; puisqu'il est quelquefois calomniateur, déclaré tel et affiché tel par une declaration publique des plénipotentiaires de France, de Zurich et de Berne, le 25 juillet 1766, nous pensona qu'il a falle lui donner le fouci beausoup plus fort qu'aux autres, et que l'anteur a très bien fait de moutrer le vice et la falie dans topte leur turpitude. Nous l'exhortous à trailer ainsi les beonillous et les ingrats, et à écraser les serpents de la littérature de la même main dont il a élevé des trophées à Itenri tV, à Louis XIV età is vérité, dans tous ses ouvrages. Nous avons besoin d'un rengeur : il est juste que celui qui a veru avec la petitefille de Corneille extermine les descendants des Claveret, des Scudéri et des d'Aubignac.

Les lois ne peuvenl pas pouir un calonmisteur littéraire, erzore moins un charlatan déclamateur qui se contredit à chaque page, un comanier qui croit éclipser l'étérinaque en élevard un jeune seigneur pour en faire un menuliser, et qui croît surpasser maidame le La Feyette en fesant donner des baisers deres par nue Suissesse à un précep-

teur spisse. Il u'y a pas moyen de condamner à l'amende honorable ceux qui, ayant devant les yeux les grands modèles du siècle de Louis XIV, défigurent la langue française par un style barbare, ou anipoulé, ou entortillé; ceux qui parlent poétiquement de physique; ceux qui, dans les choses les plus communes, prodiguent les expressions les plus violentes; ceux qui , ayant fait ronfier au théâtre des vers qu'on ne peut lire, ne manquent pas de faire dire dans les journaux qu'ils sont supérieurs à l'inimitable Rscine: ceux qui se croient des Tite-Live pour avoir copié des dates ; ceux qui écrivent l'histoire avec le style familier de la conversation, ou qui fout des phrases au lieu de nous apprendre des faits; ceux qui, inconnos au barrean, publient les recueils de leurs plaidoyers inconnus su public; ceux qui soutiennent une cause respectable par d'absurdes arguments, et qui ont la bêtise de rapporter les objections les plus secablantes, pour y faire les réponses les plus frivoles et les plus sottes ; ceux qui trafiquent de la louange et de la satire, comme on vend des merceries dans une boutique, et qui jugent insolemment de tout ce qui est sprouvé, sans svoir jamais pu rieu produire de supportable ; ceux qui... On aurait plus tôt compté les dettes de l'Angleterre que le nombre de ces excrements du Par-

Nous arons donc besoin qu'il s'elère enfin parmi nous un homme qui sache décture corte vermine, qui enon-rage le bon goût et qui protezive le mauvias, qui puisse donne le percepie el l'example, Nais ou le trouver è qui arra assez échiré et courageux »... Als és N. Tabbé d'ôlt, et par le cremptire, pour partie peine i mais il est troy vieus, et l'ex-jesuite Nonnotte « infects impeniencei notre Parache-Conste.

a Nous commençous pourtant à espèrer que Nounotite se décrassers. Un magistrat de notre ville le trouva ers jours passes dansunt, en voise et en cultot déchirées, avec deux filies de quinte ans. Le voilé dans le bon chemin. On a réprimandé tes deux filles; elles ont répondra qu'elles l'avaient pris pour un singe. A l'égard de Palouillet, il il y a rien a rejecte de

### JEAN

## QUI PLEURE ET QUI RIT.

1772.

Quelquefois le matin , quand j'ai mal digéré, Mon esprit abattu , tristement éclairé,

Contemple avec effroi la funeste peinturo Des maux dont gémit la nature : Aux erreurs, aux tourments, le genre humain livré;

Les crimes, les fléaux de cette race impure, Dont le diable s'est emparé.

Je dis au mont Etna: - Pourquoi tant de ravages, Et ces sources de feu qui sortent de tes flancs? -Je redemande aux mers tous ces tristes rivages, Disoarus autrefois sous leurs flots écumants:

> Et je redis aux tyrans :
>
> « Vous avez troublé le monde Plus que les fureurs de l'onde, Et les flammes des volcans. « Enfin, lorsque j'envisage Dans ce malheureux séjour Quel est l'horrible partage

De tout ce qui voit le jour, Et que la loi suprême est qu'on souffre et qu'on meure, Je pleure.

Mais lorsque sur le soir, avec des libertins ,

Et plus d'une femme agréable, Je mange mes perdreaux, et je bois les bons vins Dont mousieur d'Aranda vient de garnir ma table;

Quand, loin des fripons et des sots, Le galté, les chansons, les grâces, les bons mots,

lui; le maracid a prie son pli. En qualité de Franc-Constois, je ne cherche pas les expressions délicates quassé pla trouvies vraien. Le mol propre est quelquotion sécassaire, quoique la métaphore ail; ses agréments.

Ou m'a parie aussi d'une résuitle nommé Prost, implique

On the print and if the explaint commit Prest, projects in the state has been been as that he because the free La Vallent's point Prest than the state has been received in the La Vallent's point Prest materia are releast incipition in the previous poor last writed materia are releast to rejection provides of the region Vision in the Prest, the state is printed; per in labeled of confidence, in Opinional Confidence, in Confidence, in Confidence, in Confidence and the Prest, districtly, in Free Nacouties of a fine Palacities. The Prest, districtly is free Nacouties of the Prest, districtly, in Confidence, in Confidence, of Confidence, of Confidence and the Prest of the Palacities of the Palacities of the prest of the Palacities of the Palacit

## But, arious ve fust, millo discripine habemon. (Ibid.)

\* On ac sail por de quelle banqueronte parie lei M. G., Svecal de Besança, suteur de cet épilique; car le revérentajère La Valetta, on ferre La Valette (comme on voudra), a fail deux hauperroutes ad majorem Bri obviriam, l'une à la Guadeloupe ou Guadaloupe, l'autre à Londres, (Rei). Ornent les entremets d'un souper délectable; Quand, sans regretter mes beaux jours, J'applaudis aux nouveaux amours De Cléon et de sa maltresse, Et que la charmante amitié,

Seul nœud dont mon œur est lié, Me fait oublier ma vieillesse, Cent plaisirs renaissants réchauffent mes esprits :

Je vois , quoique de loin , les partis , les cabales , Qui soufflent dans Paris vainement agité

Des inimitiés infernales , Et versent leur poison sur la société ; L'infâme calomnie avec perversité

Répand ses ténébreux scandales;
On me parle souvent du Nord ensanglanté,
D'un roi sage et clément chez lui persécuté,
Oui dans sa royale demeure

N'a pu trouver sa sûreté , Que ses propres sujets poursuivent à toute heure : Je pleure.

Mais si monsieur Terray veut bien me rembourser; Si mes prés, mes jardins, mes forêts s'embellissent; Si mes vassaux se réiouissent.

Et sous l'orme viennent danser ; Si parfois , pour me délasser , Je relis l'Arioste , ou même la Pucelle ,

Toujours catin, toujours fidèle, Ou quelque autre impudent dont j'aime les écrits : Je ris.

II le faut avouer, telle est la vie humaine : Chaeun a son lutin qui toujours le promène

Des chagrins aux amusements.

De cinq sens tout au plus malgré moi je dépends:
L'homme est fait, je le sais, d'une pâte divine;
Nous serons tous un jour des esprits glorieux;
Mais dans ce monde-ci l'âme est un peu machine;

La nature change à nos yeux; Et le plus triste Héraclite Redevient un Démocrite Lorsque ses affaires vont mieux.

## LE TEMPLE DU GOUT.

1731.

### AVERTISSEMENT

### DES ÉDITEUES DE KEUL.

Le Temple du Gort a fait à Voltaire plus d'ennemis peut-fire que ceux de ses ouvrages où il a combattu les préjugés les plus puissants et les plus funestes. On ne pardonna point à l'autour de la Henriade, d'Œ-

dipe, de Brutus, et de Zaire, d'oser juger les poétes de siele passé, trouver des défauts dans Corneille, dans Racine, dans Desprésus, et apprécier co qu'on était couveau d'admirer. Cependant un demi-siele à est éconlé, et il a l'y a peu-être pas na seul des jugements du Trappé du Godé qui ne soit devenn l'opinion générale des hommes éclairés. Nous croyons devier dire u mot des variantes de on

La critique conseillait à Voltaire de ne point faire de vers dans sa Vieillesse, et de ne pas aller en Altemagne. Il n'a point profié de ces conseils, et mons y autons beaucoup perdu s'il avait suivi le premier. Il a laissé subsister ces vers pour éviter apparenment qu'on lei reprochât de les avoir dés : mais il a supprint au suivi de les avoir dés : mais il a supprint au la laissé subsister ces vers pour éviter apparenment qu'on lei reprochât de les avoir dés : mais il a supprint au la supprint par la laissé subsister ces par la laissé subsister ces vers pour éviter apparenment qu'on lei reprochât de les avoir dés : mais il a supprint par la laissé subsister ces par la laissé subsister ces vers pour éviter apparenment qu'on lei reprochât de les avoir dés : mais il a supprint par la laissé subsister ces vers pour éviter apparenment qu'on lei reprochât de les avoir dés : mais il a supprint par la laissé subsister ces par la laissé subsister ces vers pour éviter apparenment qu'on lei reprochât de les avoir dés : mais il a supprint par la laissé subsister ces par la laissé subsister ces vers pour éviter apparenment qu'on le la reprochât de les avoir dés : mais il a supprint par la laissé subsister ces par la laissé subsister ces vers pour éviter apparenment qu'on le la reprochât de les avoir dés : mais il a supprint par la laissé subsister ces par la laissé subsister de la laissé

#### \* Donnez plus d'intrigue à Brutus, Plus de vraisemblauce à Zaire;

parce que ces conseils de la critique étaient moins l'expression de son jugement qu'un sacrifice qu'il fesait à l'opinion publique du moment.

Il a supprimé également quelques lousnages qui n'étaires que des compliments de sociéée, et qui , dans un ouvrage il par toute l'Europe et destiné pour la posterité, auraient contrasté avec les jugnments sévères, mais justes, que contient le reste du poèune.

Il n'a pas cra devoir conserver non plus les éloges qu'il avait donnés d'abord au cardinal de Fleury, parce que le cardinal se rendit, peu de temps après, l'instrument de la haine des cagots contre Voltaire, quoiqu'il les mégriskt autant que Voltaire lui-mem pouvait les mégriser.

Toutes les fois qu'un homme de lettres loue un ministre ou un prince, il conserve le droit d'effacer ses éloges, s'ils cessent de les mériter.

## LETTRE A M. CIDEVILLE

### SUR LE TEMPLE DU GOUT.

Monsieur, vons avex ur et vous pouves rendre Henologie organge commerce telle bagatelle fut conque et exécutée. C'était une plaisanteire de sociédé. Vous y avex en part comme un autre et chouse fournissat ses idées, et je n'al gaire et d'autre foortion que celle de les mettre par érait, on déclomante et plus de d'oux cette article de ministère et de professeurs luthériens ou calvinistes; qu'en cherchant l'atticé de Cestre, Il l'avait irenotorit que celui de Jean l'atticé de Cestre, Il l'avait irenotorit que celui de Jean l'atticé de Cestre, Il l'avait irenotorit que celui de Jean l'atticé de Cestre, Il l'avait irenotorit que celui de Jean l'atticé de Cestre, Il l'avait irenotorit que celui de Jean l'atticé de Cestre. Césarius, professeur à Cologne; et qu'au lieu de Scipion, il arait trouvé six grandes pages sur Gaspard Scioppius. De là on concinsit, à la pluralité des voix, à rédnire Bayle en un seul tome dans la bibliothèque du Temple du Goût.

You m'asamtea tous que rous aviez été asiez emuyée mismal l'Hastère de l'ocademen française; que rous rous intéressies fort pen à lous les détails des ourrages de Babériens, de Parties, de Baréin, a Bandonis, de Partie, de Baréin, a Bandonis, de Partie, de Baréin, a Bandonis, de Partie, de Partie, de Bandonis, de Partie, de Caris, de la compartie de l'acceptant de

très peu de pages. Je n'étais en tout cela que le secrétaire du public. Si ceux qui perdent leur cause se plaignent, ils ne doivent pas

s'adresser à celul qui a écrit l'arrêt. Le sais que des politiques on tregardé cette innoceste plaisanterie du Temple du Godé comme un grave attenta. Ils pétendent qu'il n'y a qu'un mai intentionné qui pariste arancer que le châtean de Versailles n'a que sept crodices de face sur la cour, et soutenir que Le Brun, qui était premier peintre du rol, a manqué de coloris.

Des rigoristes disent qu'il est impie de mettre des filles de l'opéra, Lucrèce, et des slocteurs de Sorbonne, dans le

Temple du Goult.

De nateurs auxquels on n'a point pensé crient à la satire,
et se plaignent que leurs défauts sont désignés, et leurs
grandes beautés passées sous allence; crime irrémissable
qu'ils ne pardouseront de leur vie : et la appellent le Tu-

ple dis Gold na libelle diffamatoire.

On ajoute qu'il est d'une âme noire de ne louer personne sans un petit correctif, et que, dans est ouvrage dangereux, nous n'avons jamais manqué de faire quelque égratique à ceux que nous avons caressée.

ignure à ceux que nous avons caresses.

Je répondrai en deux mots à cette accusation : Qui loue tout n'est qu'un flatteur; celui-là seul selt louer, qui loue avec restriction.

Ensulte, pour mettre de l'ordre dans nos idées, comme

Il convient dans ce sieble éstire, je direi qu'il facchrist un pre distingue rentre le critique, la staire, et la libble. Dire que le Traisfé des Études est un livre la janais utille, et que par celts raison même il en faut retanaches qu'es que par celts raison même il en fant retanaches qu'es que palaisanteries et quelques famillarités peu courendèes a de serieres correge; dire que le Mondes est un livre charmant et unique, et qu'on est faché d'y trouver que le cour est une beauté blonde, et la moit une beanté brunc et d'autres petites donceurs : volla, je crois, de la critique. Que Descréaru sité érit,

### St je pense exprimer un anteur sans défaut, La raison dit Virgie et la rime Quinault;

c'est de la satire, et de la satire nième assez injuste en tous sens (avec le respect que je ul dois); car la rime de défasta l'est point assez belle pour rimer avec Quinault, et il est auxi peu vrai de dire que Virgile est sans défaut, que de dire que Quinault est sans paturel et sans grâces. Les Couplets de Rousseau, le Masque de Laverne, et

Les Complets de Rousseau, le Masque de Laverne, et telle autre horreur, certains ouvrages de Gacon; voilh ce qui s'appelle un libelle diffinnatoire.

Tous les hounétés gens qui pensent sont critiques, les emilies sont satiriques, les pervers foat des libelles; et coux qui ont fait avec moile Temple du Goulene sont assurément ni mains, ni méchants Enfin, voltà ce qui nous amusa pendant plus de quinzo jours. Les idées se succédaient les unes aux autres; on changeait tous les soirs quelque chose; et cela a produit sent ou huit Temolos du Goût absolument différents.

seyle of non i rempes or tout accisionness interestation to ling our non y mettions les cérraques, le leadenais nons l'admettions que les Français. Les Mitfel, les Popes les Bonnecias, our perdu à cels priss de circipante vers, passanters et l'estat point du lout faire pour être publique. L'accisionne de l'accisionne de l'accisionne de l'accisionne L'accisionne de l'accisionne de l'accisionne de l'accisionne de plus adquigles brouillons de cette leagetelle, ayant comm dans le mode. « dé d'aminique sons mon aveu; et celui dans le mode. « dé d'aminique sons mon aveu; et celui de l'accisionne de la comme de l'accisionne de

qui l'a donnée, quel qu'il soit, a très grand tort.

Peut-ètre fait-on pins mal encere de doaner exte nouvelle édition; il ne faut jamais premère le public pour confident de ses amusements : mais la sottise est faite, et c'est un des cas oft fon ne peut faire oue les fautes.

Voici donc une faute nouvelle; el le public aura une petier equisse (si cela meme peut en meritér le nom), telle qu'elle a été faite dans une société où l'on savait s'ammer sans la ressource du jeu, cô l'on cultivait les belles lettres anne seprit de parti, où l'on aimait la vérité plus que la sa-

tire, et où l'on savait louer sans flatterie.

S'il avail été question de faire un traité du Costi, consarti pricé les Cotte et les Boffrand de parler d'architecture, les Coypel de définir leur art avec espeil, les Detouches de direction de présent de la musique, les Crédition de prindre la terrour qui doit annier le lidétire : Crédition de prindre la terrour qui doit annier le lidétire : con la martia (la lu groui seloit.) Mais con s'est consensé de mettre en général les sentiments du public dans un pertit crist sans conséquence, et je une sals chargé uniquement.

de tent la pleme.

Il me reste à dire un mot sor notre jeune noblesse, qui emphoir Fisurerux loinir de la paix à eviliver les attres et les arts; bes différentes en ces des aquaçatés Visigloris, en arts; bes différentes en ces des aquaçatés Visigloris, y la encore dans notre untion à polie quinques hentraire sit quelques mauraira planatais qui escentrare et desponserre des conquisons mauraira planatais qui est enferance et qualques mauraira planatais qui est experiente, de soit bris persendis que quantata il la le pouraiset. Le sisti bris persendis que quantata il la le pouraiset. Le sisti bris persendis que quantata il la le pouraiset. Le sisti bris persendis que quanta qu'il a y a personne qui ne il des vers vil dani un poles, et de la musique y d'ila si le maischir.

Il dat tenlement que les graves critiques, aux yeax dequels il n'y a d'unassement honorable dans le monde que le lanspesset et le niribl, actient que les courtisans de Louis XIV, an ertour de la couquet de Hollande, en 1672, dansèrent à Paris sur le thésire de Loilli, dans le pin de paume de Bellesire, avec les danseurs de l'opéra, et que l'on n'ous pas en murmarer. A plus forte raison doit-en, e crois, pardonner à la jenness d'àvoir en de l'esprit

dans un âge où l'on ne connaissait que la débauche. Omne tuitt punctum qui miscutt nille duici.

Je snis, etc.

\*\*\*\*\*\*

### LE TEMPLE DU GOUT<sup>a</sup>.

Le cardinal eracle de la Prance, Non ce Meator qui pouvrens asjount lati s Mais ce Nestor qui du Pinde cat l'appai, Qui des avanta a passe l'espérance, Qui les soutient, qui les anime tons s, Qui les cedarre, qui règne sur nous Par les attraits de sa douce cloquence ; Ce cardinal qui ser un nouvreau ton, Memissant Virnile avec History. Memissant Virnile avec History.

ee cardinal, eafin, que tout le monde doit reconnaître à ce portrait, me dit un jour qu'il voulait que fallasse avec loi au Temple du Golt. C'est un séjour, me dit-il, qui ressemble au Temple de L'Amitié, dont tout le mode prile, où peu de gens vont, et que la plupart de ceux qui y voyagent n'ont presque iamais bien examiné.

> Je répondis avec franchise : Itélas! je connais assez neu Les lois de cet aimable dien ; Mais je sais qu'il veus faverise. Entre vos mains il a remis Les clefs de son beau paradis : Et vous étes, à mon avis, Le vrai pape de cette église : Mais de l'autre pape el de vous (Důl Rome se meltre en courroux) La différence est blen visible; Car la Sorbonne ose assurer Que le saint-père peut errer, Chose, à mon sens, assez possible; Mais pour moi, quand je vous entends D'un ton si doux et si plausible Débiter vos discours brillants, Je vons croirais presque infaillible.

Alt me dit-il, l'infaillibilité est à Rome pour les choses qu'on ne comprend poiot, et dans le Temple du Goût pour les choses que tout le monde croît entendre. Il faut absolument que vous venicz avec moi. Mais, iosistai-je encore, si vous me menez avec vous, je m'en vanterai à tout le monde.

> Sur ce petit pélerinage Aussitôt on demandera Que je compose un gros ouvrage. Voltaire simptement fera Un récit court, qui ne sera

a Cet ouvrage fut composé en 1731. Il en a été fait plusieurs éditions; celle-ci est incomparablement la meilleure, la plus ample et la plus correcte.

b L'Anti-Lucrice n'avait point encore eté imprimé; mais un en connaissait quelques morceaux, et cel ouvrage avait une très grande réputation. Qu'un très frivole badinage.
Mais son récil on frondera;
A la cour en murmurera;
El dans París on me prendra
Pour un vieux conteur de voyage
Qui vous dit d'un air ingenu
Ce qu'il n'a ni vu ni connu,
Et qui vous ment à clasque page.

Cependaot, comme il ne faut jamais se refuser un ploisir honnète, dans la crainte de ce que les autres en pourront penser, je suivis le guide qui me fesait l'honneur de me conduire.

Cher Rothelin a, vons filtes du veyage, Vous que le goût ne cesse d'inspirer, Vous dont l'esprit à délicut, , si sage, « Yous dont l'exemple a daigné me montrer Par quels chemins on peut sans s'égarer Chercher ce goût, ce dieu que dans cet âge Maints beaux-seprits font gloire d'ignora-

Nous rencontrámes en chemin bien des obstacles. D'abord nous trouvâmes MM. Baldus, Scioppíus, Lexicocrassus, Scriblerius; uce nuée de commentateurs qui restituaient des passages, et qui compilaient de gros volumes à propos d'un mot qu'ils n'entendaient pas.

Gens beriaseis de avrantes fadaises,
Le teint juani, las your rouges ei seca,
Le dos courle sous un tad 'anteurs grees,
Tout noicris d'encre, et colffies de poussières.
Je leur crisi de loin par la portière:
Je leur crisi de loin par la portière:
Nellez-rous pas dans le temple du Goll
Yous décraster? Nous, measseurs? point du tout;
Ce ricup na la graice an ciel, pout étailes.
Le gold n'est rien; nous avons l'habituble
Le gold n'est rien; nous avons l'habituble
Ce m'ète peans, mais neut se pensoan point.

Là j'aperçus les Dacier, les Saumaises b,

a L'abbé de Rothelin, de l'académie française. b Dacier avait une littérature fort grande : it connaissai tous les anciens, hors la groce et la finese: aes commentaires ont partout de l'érudition , et jamais de goût ; il traduit groaierement les déjudesses d'Borsce.

Si Rorace (1, 5) dit à sa maitresse :

" Miseri, quibus "Intentain nites!"

Dacier dit: « Malheureux ceux qui se laissent attirer par cette bonace, sans vous connaître! » Il traduit: « Nunc est bibradum, nunc pede libero

C'est à prisent qu'il faul boire, el que sans rien craindre il faut danser de toute sa force; »

= Mea justices querit idulieres (m, s); = = elles ne sont pas pittibl marries qu'elles cherchent da nouvant galants. » Méa quoign'il dérigure Horzes, et que ses notes noies tôres avant peu spiriturel, son livre est pirit de reberches qu'elles, et on loue son travall en veyant son peu de reberches qu'elles, et on loue son travall en veyant son peu de

genia.

Saumátie est un auleor savant qu'on ne ili pius guère. Il commence ainsi sa défense dit un d'Angisterre Charles I<sup>nt</sup>:

« An giais, qui vous renvoye les têtes des rois commes des saluted panne, qui jouez a la boule avec des couronnes, et qui vous serve de serptere commes de morties, «

A près cet aveu ingénu, ces messieurs voulurent absolument nous faire lire certains passages de Dietys de Crête et de Métrodore de Lampsaque, que Scaliger avait cetropiés. Nous les remerciancs de leur courtoisie, et nous continuâmes notre chemian. Nous n'étames pas fait cent pas, que nous trouvâmes un homme entouré de peinters, d'architectes, de scuipteurs, de dorsera, de faux connaisseurs, de fâux connaisseurs, de

D'un air content l'orgueil se reposait, Se payanait sur son large visage : Et mon Crassus tout en ronflaut disait : J'ai beaucoup d'or, de l'esprit davantage; Du goût, messieurs, j'en suis pourvu sur tont; Je n'appris rien ; je me connais à tout ; Je suis un aigle en eonseil, en affaires : Malgré les vents, les rocs, et les corsaires, J'ai dans le port fait aborder ma nef : Partant il faut qu'on me bàtisse en brei Uu beau painis fait pour moi, c'est tout dire, On lous les arts soient en foule entassés , Où tout le jour je prétends qu'on m'admire. L'argeut est prêt, je parle, obéissez. Il dit, et dort. Aussitot la canaille Autour de lui s'évertue et travaille. Certaiu macon, en Vitruve érigé, Lui trace un plan d'ornements surchargé , Nui vestibule, encor moins de façade; Mais vous aurez une longue enfilade; Vos murs seront de deux doigts d'épaisse Grands cabinets, salon sans profondeur, Petits trumeaux, fenêtres à ma guise, Que l'on prendra pour des portes d'église; Le tout boisé, verni, blanchi, doré, Et des badauds à coup sûr admiré. Réveillez-vous, monseigneur, je vous prie,

Criait un peintre; admirez l'industrie De mes talensis Rephael n'a jarnasis Eutendu l'art d'embelir un palais: C'est moi qui sais ennoldir la nature; Je couvrinal plasonds, vodet, voussure, Par cent magots travaillés avec soin, D'un poure ou deux, pour être vus de loin.

Crassus s'eveille; il regarde, il rédige, A lort, à droit, règle, approuve, corrige. A ses côtés un petit curieux, Lorguette en main, dissit: Tournez les yeux, Voyez coci, évest pour votre chapelle; Sur ma parole achetes ce tablona; C'est libeu le Père en sa gloire éternelle, Peint galamment dans le goût de Wateau 2.

Et cependant un fripon de libraire, Des beanx-esprits écumeur mercenaire, Toot Bellegarde à ses yeux édalait, Gacon, Le Noble, et jusqu'à Desfontaires, Recueils nouveaux, et journaux à centaines : Et monseigneur voulait lire et bâillait.

a Warrau est un printre flamand qui a travaillé à Paris, ou II est mort il y a queiques années. Il a reussi dans les pertiles figures qu'il a dessinées, et qu'il a très bien groupées; mais il n'a jamais rien fait de graod, il en etait incapable.

Je erus en être quitte pour ce ce petit retardement, et que nous allions arriver au temple sans autre mauvaise fortune: mais la route est plus dangereuse que je ne pensais. Nous trouvâmes bientôt une nouvelle embuscade.

Tel un dévot infatigable, Dans l'étroit chemin du saint, Est ceut fois teuté par le diable Avant d'arriver à son but.

Cétait un concert que donnait un homme de robe, fou de la musique, qu'il n'avait jamais apprise, et encore plus fou de la musique italienne, qu'il ne connaissait que par de mauvais airs Inconnus à Rome, et estropiés en France par quel-

ques filles de l'opéra.

Il fisisal exécuter alors un long réclutif français, amis en musique par un Italien qui ne savait as notre langue. En vain on lui rennontra que cetate espèce de musique, qui n'est qu'une déclamation notée, est nécessairement asservie au génie de langue, et qu'il n'y a rien de si ridicule que de langue, et qu'il n'y a rien de si ridicule que de seènes françaises chantices à l'italienne, si co n'est de l'Italien chant dans le goult français.

La nature féconde, ingénieuse, et sage, par ses dons partigio ornant et univers, Par les dons perpit dout peup les non divers, Ansi que son esperit tout peup le son langage, Ses sons et ses accents à sa voix njustés, Des mains de la nature exactement noiés : L'oreille heurense et fine en sent la difference; Sur le tou des Pranquis if faut chanter en France. Aux lois de notre gott Lalli sut se ranger; Il embellit notre art, au lite de le changer.

A ces paroles indicieuses, mon homme répondit en secouant la tête: Yenez, venez, dit-il, on va vous donner du neuf. Il fallut entrer, et voilà son concert qui commence.

Du grand Lolli vingt rivaux fanatiques, Pius ennemis de l'art et du bon eus, Défiguralest sur des tons glapissants Des vers français en fredons italiques. Une bégouele en lorganat i es straut; El certain fat, ivre de sa parure, En se mirant devroiati, fredonnait, El, de l'index battant faux la mesure, Criatt bravo lorsque l'on détonnait.

Nous sortimes au plus vite : ce ne fut qu'au travers de bien des aventures pareilles que nous arrivânnes enfin au Temple du Goût.

> Jadis en Grèce en en posa Le fondement ferme et durable Puis jusqu'au ciel en exhaussa Le fatte de ce temple simable : L'univers entier l'encensa. Le Romain, long-temps intraitable, Dans ce séjour s'apprivoisa;

Le musulman, plus implacable, Cauquit le temple, et le rasa a. En Italie on ramassa Tous les débris que l'infidèle Avec fureur en dispersa. Bientôt François premier osa En bâtir un sur ce modèle ; Sa postérité méprisa Cette architecture si belle. Richelieu vint, qui répara Le temple abandonné par elle. Louis-le-Grand le décora : Colbert, son ministre fidèle, Dana ce sanctuaire attira Des beaux-arts la troupe in L'Europe jalouse admira Ce temple en sa beauté nouvelle ; Mais je ne sais s'il darera. Je pourrais décrire ce temple Et détailler les ornements Que le voyageur y contemple ; Mais n'abusona point de l'exemple De tant de feseurs de romans; Sur-tout fuyons le verbisge De monsieur de Fédbieu », Qui poie éloquemment un rien Dans un fatras de beau langage, Cet édifice précieux N'est point chargé des antiquailles Que nos très gothiques ascux Entassaient autour des murailles De leurs temples, grossiers con e eux c. Il n'a point les défauts pompeux De la chapelle de Versaille 4. Ce colifichet fastueux. Qui du peuple éblouit les yeux ,

Et dont le counaisseur se raille.

Il est plus aisé de dire ce que ce temple n'est pas, que de faire connaître ce qu'il est. J'ajouterai seulement, en général, pour éviter la difficulté :

Simple en était la noble architecture; Chaque ornement, à sa place arrêté, Y semblait mis par la nécesaité: L'art a'y cachait sous l'air de la nature; L'oil aalisfait embrassait as structure, Jamais surpris, et toujours enchanté e.

a Quand Mahomet II pril Constantinopie en 1453, tous les Grees qui cultivaient les arts se rélegierent en Rislie. Ils y furent principalement accueillis par les maisons de Melio. d'Est et de Boutivoglio, a qui l'Italie doit sa poistesse et sa gioire.

b Féiblen a fait, sur la peinture, cinq volumes, où on trouve moins de choses que dans le seul volume de Piles (édition d'Ansderdam).

d'Ansteriam ).

c Le portail de Notre-Dame est chargé de plus d'ornements qu'on n'en voil dans tous les bâtiments de Michel-Ange, de

Palisdio et du vieux Mansard.

6 La chapelle de Versailles n'est dans sucune proportion :
eile est longue et étroite a un excès ridicule.
e Quand on entre dans un édilice bati seion les véritables

e Quand on entre dans un édifice báti selon les vérifables régies de l'architecture, toutes les proportions étant observées, rice ne paraît ni trop grand ni trop priit, et le tout semble s'agrandir Josemblement à mesure qu' on le considere; il arrive tout le contraire dans les mocuments gothiques.

Le temple était environné d'une foule de virtuoses, d'artistes, et de juges de toute espèce, qui s'efforçaient d'entrer, mais qui n'entraient point;

Car la Critique, à l'œil sévère et juste, Gardant les clefs de cette porte auguste, D'un bras d'airain fèrement repoussait Le peuple goth qui sans cesse avancait.

Oh! que d'hommes considérables, que de gens du bel air, qui président si impérieusement à de petites sociétés, ne sont point reçus dans ce teunple, maigré les diners qu'ils donnent aux beauxesprits, et maigré les louanges qu'ils reçoiveut dans les journaux!

On ne voil point dans ce pourpris Les cabales toujours mutines De ces prétendus heaux-esprits Qu'on vit soutenir dans Paris Les Pradons et les Scudéris à Contre les immortels écrits Des Corneilles, et des Racines.

On repoussit sust redement ces commis observa de tout mérit ecitant, ces insectes de la société, qui ne sont aperçus que parce qu'illa piequet. Ils surrient envié égétement Rocroy as grand Condé, Densila à Villars, et Polyaceté a Cornellie; ils suscinie et atennie la Erun pour avoir fait le tablesse de la Passilla de Darius. Ils cost Cornellie; de la consecue de la Passilla de Darius. Ils cost polyacet de la Consecue de la Passilla de Darius. Ils cost polyacet de la Consecue de la Passilla de la Consecue de la

L'Orgneil les engendra dans les flancs de l'Envie. L'Intérêt, le Souppon, l'inflame Calommie, El souveel les dévots, monstres plus odieux, Entrouvent en secret d'un air méstérieux Les portes des palais à leur cabale impie. C'est îl que d'un Mishas ils fincinent les youx, Un fat leur applaudit un méchant les appuis :

Le Merite indigné, qui se tait de mai cax, Verse un socret des pleurs, que le lemps seul essuis. Ces lâches persécuteurs s'enfuirent en voyant paraître mes deux guides. Leur fuite précipitée dis place à un spectacle plus plaisant : c'était une foule d'écrivains de tout rang, de tout état, et de tout seçe. oui gratiteient à la porte, et qui protte, et du protte de cout seçe. oui gratialent à la porte, et qui principal.

a Soudiri était, comme de raison, encema dicitaré de Coneille. Il avait un cabale qui la mettali fort au dessus de ce per de l'hélier. Il y a concre un maraviaous rarge de Sarrasia lait pour prouver que je un sais quelle pâce de Soudeil, als pour prouver que je un sais quelle pâce de Soudeil, actendre l'acceptation de la consecución de la consecución sector faraquise. Co Soudeir se variatal qu'il y avait es ciderals portires tous a uno de ses pieces, el il dissil qu'il y avait en del Actendige qu'en cas qu'on el list cela protires sa Cel de laux Actendige qu'en cas qu'on el list cela protires sa Cel de laux

A Pegard de Pradon, on sait que sa PAèdre fut d'abord beaucoup mieux reçue que celle de Racine, et qu'il failet éu lemps nour faire center la cabale au mérits la Critique de les laisser, entrer, L'un apportait un roman mathématique, l'autre une harangue à l'académie; celui-ci venait de composer une comédie métaphysique, celui-là tenait un petit recueil de sea poésles, imprimé depuis long-temps incognito, avec une longue approbation e et un privilége. Cet autre venait présenter un mandement en style précieux, et était tout surpris qu'on se mît à rire au lieu de lui demander sa bénédiction. Je suis le révérend P. Albertua Garassus, disait un moiue noir; je prêche mieux que Bourdaloue : car jamais Bourdaloue ne fit brûler de livres; et moi j'al déclamé avec tant d'éloquence contre Pierre Bayle, dans une petite province toute pleine d'esprit, j'ai touché tellement les anditeurs, qu'il y en eut six qui brûlèrent chacun leur Bayle. Jamais l'éloquence n'obtint un si beau triomphe. - Allez, frère Garassus, lui dit la Critique, allez , barbare; sortez du Temple du Goût; sortez de una présence, Visigoth moderne, qui avez insulté celui que j'ai Inspiré. - J'apporte ici Marie Alacoque, disait un homme fort grave. -Allez souper avec elle , répondit la déesse.

Un ráisonneur avec un fausset aigre Crait: Messienz, je sais co juge intègre Qui toujours parle, argué, et contredit; Je viens siffier tout ce qu'on applaudit. Lova la Critique apparut, et lai dit : Ami Bardou, Yous êtes un grand maître, Mais a 'estrere en cet simable feu ; Yous y venez pour fronder notre dieu : Contentez-vous de ne le pas consaître.

M. Bardou se mit alors à crier: Tout le monde est trompé et le sera; il n'y a point de dien du Godt, et voic comme je le prouve. Alors il proposa, il divisa, il subdivisa, il distingua, il résuma; personne no l'écouta, et l'on s'empressait à la porte plus que jamais.

> Parmi les flots de la foule insensée De ce parvis obstinément chassée; Tout doucement vensit La Motte-Houdard, Lequel dissait d'un ton de papelard : Ouvrez, messieurs, c'est mon Cédipe en peose b : Mes vers sout durs, d'actord, mais forts de chose

s La playert des maurais livres not imprimis ares des approbliches pictions d'étigne. Les consents des livres pard en proposition politique de la compact en politic. Jeur dévoir s'est pair de la place de la compact en politic. Jeur dévoir s'est pair de la compact en configure en processe de la compact en configure en vers. A l'égre de son Céclier en proce, promone, que le meter, n'a pui el les risco Céclière en proce, promone, que de les des la compact de la c

De grâce, ouvrez; je veux à Despréaux Contre les vers dire avec goût deux mots.

La Critique le reconnnt à la douceur de son maintien et à la dureté de ses derniers vers, et elle le laissa quelque temps entre Perrault et Chapelain, qui assiégeaient la porte depuis cinquante ans, en criant contre Virgile.

Dans le moment arriva un autre versificateur, soutenu par deux petits satyres, et couvert de lauriers et de chardons.

Je viens, dit-il a, pour rice et pour m'ébattre, Me rigolant, menant joyeux déduit, Et jusqu'au jour fesant le diable à quatre.

Qu'est-ce que j'entends là ? dit la Critique. C'est moi, reprit le rimeur. J'arrive d'Allemagne pour vous voir, et j'ai pris la saison du printemps :

Car les jeunes zéphirs , de leurs chaudes haleines , Ont fondu l'écorce des eaux \*.

Plus il parialt ce langage, moins la porte s'ouvrait. Quoi l'on me prend donc, dit-il,

Pour e une grenouille aquatique, Qui du fond d'un petit thorax Va chantant, pour toute musique Brekeke, kake, koax, koax, koax?

Ah! bon Dieu I s'écria la Critique, quel horrible jargon ! Elle ne pnt d'abord reconnaître cetui qui s'exprimait ainsi. On lui dit que c'était Rousseau, dont les Muses avaient changé la voix, en punition de ses méchancetés : elle ne pouvait le croire, et refusait d'ouvrir.

Elle ouvrit pourtant en faveur de ses premiers vers; mais elle s'écria :

> O voua, mesaicurs les beaux-esprits, Si voos voulez être chéris Du dieu de la double montagne, Et que toujours dans vos écrits Le dieu du goût vous accompagne, Failes tous vos vers à Paris, Et n'alier point en Aliemagne.

Puis, me fesant approcher, elle me dit tout bas: Tu le connais; il fut ton conemi, et tu ini renda justice.

> Ta vis sa muse indifférente, Entre l'autel et le façot, Manier d'une main savante De David la harpe imposante, Et le flageolet de Marot. Mais a "mite pas la faiblesse Qu'il eut de rimer trop long-temps : Les fruits des rives de Permesse

a Vers de Rousseau. b Vers de Rousseau. c Vers de Rousseau. Ne croissent que dans le printemps, Et la froide et triste vieillesse N'est faite que pour le bon sens.

Après m'avoir donné cet avis, la Critique déeida que Rousseau passerait devant La Motte en qualité de versificateur, mais que La Motte aurait le pas toutes les fois qu'il s'agirait d'esprit et de raison.

Ces deux hommes si différents n'avaient pas fait quatre pas, que l'un pdit de colère et l'autre tressaillit de joie à l'aspect d'un homme qui était depuis long-temps dans ce temple, tantôt à une place, tantôt à une autre.

> C'étais le discret Fontenelle, Qui, par les beaux-aris entourd, Répandait sur eux, à son gré, Lue clarté douce et nouvelle. L'une planète à tire d'aille, En ce moment il revensit l'expensit Dans ces lieux où le Gott tensit Dans ces lieux où le Gott tensit Le siège heureux de son empire : Avec Quinaud il absdinanti, Avec Mairan il raisonnadi; D'une main légère il premait Le compas, la plume, et la brre.

Eh quoi ! eria Rousseu, je verzoi ici est homme conter qui ]ăi fait taut d'injerammes! Quoi ! le mo Golts soffire dans son temple l'auteur des Lettres de ch. «Itter.», a l'un Passion d'automé. Quoi Clard de lune, "Mar Clard de lune, "Mar Clard de lune, "Mar Clard de lune, "Mar Clard de l'un de l'automé. Le mon, dit la Critique : en l'est pas l'auteur de tout celle que to via, c'est celle de Moules, livre qui surait del 'Unistraire, de Tricite et Piète, port qui excise insultament to neutre, de l'Ilistoire de Bracidemie des sciences, que tu n'es pas la notré d'intender.

Roussou alla faire une épigramme; et Fontenelle le regrafa avec eette compassion pitilosòpique qu'un esprii éclairé et étendu ne peut s'empéchet d'avoir pour un homme qui ne sait que rine; et il alla prendre traquillement sa place entre Lucrèce et Leibnitz. 3 demandai pourquoi Leibnitz était là : on me répondit que c'était pour avoir fait d'assez bons vers latins, quoiqu'il foit

Lubinitz, né à Lepiaci, le sa juin 1644, mort à Randvre le ta overmber 1746. Du homme de letter à fait litut d'homneur à l'Allemagne. Il était plus universet que Newton, quoiquit r'abil post-tier par éte gi gran dambématicen. Il jougant à une profonde étude de touise les parties de la physiche partie de la profonde étude de touise les parties de la physiche se partie de la profonde étude de touise les parties de la physiche partie de la profonde étude de touise les parties de la physiche partie de la profonde de la partie de la profonde de métaphysicien et géomètre, et que la Critique le souffrait en cette place pour tâcher d'adoueir, par cet exemple, l'esprit dur de la plupart de ses confrères.

Cependant la Critique, se tournant vers l'auteur des Mondes, jui dit : Je ne vous reprocheraj pas certains ouvrages de votre jeunesse, comme font ces eyniques jaloux, mais je asia la Critique, vou étec chez le dieu du Golt, et voiei ce que je vous éte chez le dieu du Golt, et voiei ce que je vous dis de la part de ce dieu, du public, et de la mienne; car nous sommes à la longue toujours tous trois d'accord :

> Votre muse sage et riaute Devrait aimer un peu moins l'art : Ne la gâtez point par le fard; Sa couleur est assez brillante.

A l'égard de Lucrèce, il rougit d'abord en voyant le cardinal son ennemi; mois à peine l'eut-il entendu parler, qu'il l'oima; il courut à lui, et lui dit en très beaux vers latins ce que je traduis ici en assez mauvais vers français:

Aveugle que l'étais I ja crus voir la nature; Je marchai dans la muit, conduit par Épicure; J'adorai comme un dieu ce mortel orgueilleu. Qui fit la guerre au ciel, et dévina les dieux. L'ame ne me parut qu'une faible étincelle Que l'instant du trépas dissipe dans les airs. Tu m'as vaincu : je cède; et l'ame est immortelle, Aussi bien que ton nom, mes écrits, et les vers.

Le cardinal répondit à ec compliment très flusture dans la longue de Larcite. Tous les poètes latins qui etaient la le prirent pour un ancien Romain, à son air et à son style; mais les poètes français sont fort flochés qu'on fasse des vers dans une langue qu'on ne parle plus, « disent que, puisque Larcice, né à Rouse, embelliannt Epicares en taltan, son adversaire, né à Paris, derait le cen retardements agrobles, nons arrichment on à l'autée et louvaire un fort de disent me de la contraction de la conlina de la contraction de la conlina de la c

> Ce dies charmant que l'on iguare Quand on cherche à é definar; Ce dies qu'on ne sait point servir Que La Footaine fait sealir, Et que Yadius cherche moore. Il se plassait à consuiter Ces grides singles et naives pont la France doit se vanter; Dont la France doit se vanter; Que jes nations altendrire Voulurnat souvent innière; Que jes nations attendrire Voulurnat souvent innière; Qui répainent juies à la cour; Et que la natiere et l'amour

Je vis ce dieu qu'en vain j'implore,

il est tospours environné
pe leur troupe teubre el légère;
C'est par leurs nouss qu'il est orné,
C'est par leurs nouss qu'il est orné,
C'est par leurs charmes qu'il mais plaire;
Elle-mièmes l'out couronné
D'un diademe qu'au Parnasse
Composa jadis Apollon
Da laurier du d'irin Maron,
Du lièrre et du myrthe d'Horace,
Et des rosses d'Anacréon.

Avaient fait naltre sur nos rives

Et des roses d'Anacréon.
Sur son front règne la sagesse;
Le sentiment et la linesse
Brillent tendrement dans ses yeux;
Son air est vif, ingréaieux:
Il yous ressemblo enfin, Sylvie,
A yous que je ne nomme pas,
De peur des cris et des éclats

De cent beautés que vos appas Font dessécher de jahusule. Non loin de lui, Rollin dictail a Quelques leçons à la jeunesse; Et, quoique er robe, on l'écontail, Cluoe assez rare à son espèce. Près de là, dans un cabinel Que Giranlon et le Puget b

Embellisaaiend de leurs zeulplare, Le Potassis sagement prigmail 5; a Charles Rollia, anelen recleur de Funiversidi et profeseur royal, est le promier homme de Funiverside qui attevit purrennie en Transjes nour l'instruction de la jeunose, et qui ait recommande rétade de notre langue, si necessaire, et le la commande de notre langue, si necessaire, et publicar resigne le hos goul et la saine libérative revouve sur-

tout. On lui reproche sculement de descendre dans des minuties. Il re a'est guere éloigné du hon goût, que quand il a

» godt... » Et liv. vn. part. n. ehap. 2, art. n. : « Depuis le voltjusqu's la care, tout paraîlt lain cher Robert Estienne. » Il serait à sonhoiter qu'on corrègeit ces mauvaises plaisanteies dans la première edition qu'on fera doce livre, ai estimable d'allieurs.

bis d'ameurs.

b Girardon mettait dans ses statues plus de grâce, et le Preget plus d'expression. Les bains d'Apollon soot de Girardon, ainsi que le massolée du carelland de Richelieu en Sorbonne, l'un des chefs-d'ouvre de la sculpture moderne. Le Milon et l'Andromète sont du Puget.

"Nadaronals and the Papel."

"Nadaronals and the Papel."

The Companies of the Papel and the Companies of the Papel and the Companies of the Papel and Indianopse and Papel and East an

Le Euro Révenent desianial \*; Le Seutre cutte cux se plaçalà \*; On l'y regardait sans nurramer; El e dissa, qui de l'oril naivait Les traits de l'eur mais liber et sûre; De voir qu'à leur doche printure; Malgré leurs efforts, il manquait Le coloris de la nalure ; Sout ses yeux, des Amours badins Raminoniel et ses bouches avrantes Avec un piacous que leurs mains Avec un piacous que leurs mains per la public de l'alberta.

le fus fort étonné de ne pas trouver dans le sanctuaire bien des gees qui passièret, il passibient, il passibient, il passibient, il passibient que de l'experiment pas occuper les premiers range. Ils les avaient couterfois, ne dit lou de nes guides; le brillient avant que les boux jours des belles-lettres fussert avant que les boux jours des belles-lettres fussert avant que les boux jours des belles-lettres fussert mont grands bomnes : ils ne font plus lei qu'ent avant que les boux jours des belles-lettres fussert mont grands bonnes : ils ne font plus lei qu'ens avant de le partie peut le leur de réput de l'experiment grands bonnes : ils ne font plus lei qu'ens avant delicer gentre fue feur temps, et non cet esprit qu'en pass à la derailre postérit qui pass à la derailre postérit qui pass à la derailre postérit qui pass à la derailre postérit qui

Déjà de leurs faibles écrits Beaucoup de grâces sont ternies : Ils sont comptés encore au rang des beaux-esprila, Mais exclus du rang des géaies.

Segrais voulut un jour entrer dans le sanctuaire, en récitant ce vers de Despréaux,

« Que Segrais dans l'églogue en charme les forêts : »

s. E Brun, disciple de Youet, u's péché que dans le coloris. Son tableou de la Famillé d'Alexandre est lesaccop mieux colorié quo ses babailles. Ce pelaitre n'à pas un si grand gold de l'antiquer que le Pousien el Rapind, mais il a autant d'iuvesión que Esphael, et plus de vivacite que le Pousie. Le estampes des babailles d'Alexandre sont plus recherchés quo criène des batallies de Constantin par Raphael et par Julie criène des batallies de Constantin par Raphael et par Julie

b Eastacho Le Sueur était un excellent paintre, quoiqu'il a'ett point été en lialie. Tout or qu'il a fait était dans le graed goût; mais il usanqualt encore de beau coloris. Ces trois peintres sont à la tête de l'école française.

of hubers égale lo Tillels pour lo coloris, mais il est fort sudensous de nos pelaires français pour la correction du dessin.

4 Segrais est un poète très fabble; on so III point se égingues, quoique Boilessa les all vasités. Son déride est du styla de Chapelain. Il y a un opéte de loi 1 c'est Robad el Angélique, sous le Ultre de l'émour gueri par la tempo. On voil on vres dans le produpos

> Post couronner leur tête Es cette fête, Allous éans nos jardins, Avec les lis de Charlemagne, Avambler les Jasmins Qui parfument l'Espagne.

La Zuide est un roman purement écrit, el entre les mates de tout le monde; mais il q'est pas de lui. maia la Critique, ayant lu par malheur pour lui l jeux de mots dont ils rougassent eux-mêmes le quelques pages de son Énéide en vers français, le renvoya assez durement, et laissa venir à sa place madame de La Favette\*, qui avait mia sous le nom de Segrais le roman aimable de Zaide et celui de la Princesse de Cléves.

On ne pardonne pas à Pellisson d'avoir dit gravement tant de puérilités dans son Histoire de l'académie française, et d'avoir rapporté comme des bons mots des choses assez grossières b. Le doux, maia faible Pavillon, fait sa cour humblement à madame Deshoulières, qui est placée fort audessus de lui. L'inégal c Saint-Évremond n'ose parler de vers à personne. Balzac assomme de longues phrases hyperboliques. Voiture 4 et Benserade, qui lui répondent par des pointes et des

» Voici ce que M. Haet, évêque d'Avranches, rapporte, page 204 de ses Commentaires, édition d'Amsterdam : « M.dame » de La Fayeite négligea si fort la gloire qu'elle méritait, qu'elle laissa Zeide paralire sous le nom de Segrals; et
 lorsque j'eus rapporté cette anecdocle, quelques amis de
 Segrals, qui ne savaient pas la vérifé, se plaignirent de ce » trait, comme d'un outrage fait à sa mémoire. Mais c'était un

- » fait dont j'avais long-temps été témoin oculaire, et e'est ce » que je suis en état de prouver par plusieurs lettres de ma-» dame de La Fayette, et par l'original du manuscril de la » Zaide, doot elle m'envoyait les feuilles à mesure qu'elle les
- e composait a b Voici ce que Pellisson rapporte comme des bons mois :
   « Sur ce qu'on parisit de marier Voiture, fils d'un marchand de vins, à la fille d'un pourvoyeur de chez le roi :

Ohl que ce bean couple d'amants Ya godter de contratemental Que leurs défices sercot grandes! Ils aéront toujours en festins; Car si La Frea fourait les viandes, e fournirs les vins. »

gie que madame Desloges, jouant an jeu des proverbes , dit à Voltare : « Criul-ci ne vaul rien , percez-nous-en « d'un antre, » Son Histoire de l'academie est remolie de pareilles misulles, écrites languissamment : et ceux qui lisent ce livre sans prévention soul bien étomors de la répulation

qu'il a euc. Mais il J avait alors quarante personnes intéreswies à le lotter. c On sait a quel point Saint-Evremond était manvais poète. Ses comédies sont encore plus manvaises. Orpendant il avait tant de réputation qu'on lui offett cinq cents louis pour im-

primer sa comedie de Sir Politik. d Voitore est criui de tous ces illustres du temps passé qui eut le plus de gioire, et celui dont les ouvrages le méritent le moins, si vous en exceptez quatre ou cinq petites pièces de vers, et peut-être antant de lettres. Il passait pour écrire des lettres mieux que Pline, et ses lettres ne valent guère mieux que celles de Le Pays et de Boursault. Voici quelques-uns de ses truits : « Lorsque vous me déchirez le cour, et que vous le » mettez en mille pièces, li n'y en a pas une qui ne soit à » vous, et un de vos souris confit mes pius amères douleurs. Le regret de ne vous plus voir me coûte, sans mentir, plus
 de cent mille larmes. Sans mentir, je vous couseille de vous
 faire roi de Madere. Imaginez-vous le plaisir d'avoir on s royaume lout de sucra! A dire le vrai, nous y vivrions » avec beaucoup de douceur. »

Il écrit à Chapelain : « Et notes, quand il me vieul en la » pensée que e'est au plus judicieux homme de notre siècle, » au père de la Lionne et de la Pucelle que j'écris, les cho-

» veux me dressent si forl à la tête, qu'il semble d'un héris-9 50Q, 9

moment d'après. Je cherchais le fameux comte de Bussy. Madame de Sévigné, qui est aimée de tous ceux qui habitent le temple, me dit que aon cher cousin, homme de beaucoup d'esprit, un peu trop vain, n'avait jamais pu réussir à donner au dieu du Goût cet excès de bonne opinion que le comte de Bussy avait de messire Roger de Rabutin.

Bussy, qui s'estime et qui s'aime Jusqu'au point d'en être enneyeux, Est censuré dans ces beaux lieux Pour avoir, d'un ton glorieux, Parlé trop souvent de lui-même a. Mais son lils, son aimable fils, Dans le temple est toujours admis, Lui qui, sans flatter, sans médire, Tonjours d'un aimable entretien, Sans le croire, parle aussi bien Que son père croyait écrire. Je vis arriver en ce lien Le brillant abbé de Chaplieu Qui chantail en sortant de table. Il osait caresser le dieu D'un air familier, mais aimable. Sa vive imagination Prodigualt, dans sa douce ivresse, Des beautés sans correction », Qui choquaient un peu la justesse,

Mais respiraient la passion. Souvent rien n'est si plat que sa poésie.

> Nous trouvames près Sercette, Cas étrange, et vrai pourtant, Des berufs qu'on voyall broute Bessus le haut d'une motte; Et pius bas quelques cock Er buns nombre de monic

Cependant Volture a été admiré, parce qu'il est venu da tin temps ou l'on commencuit à sortir de la harbarie, et où l'on courait après l'esprit sans je conneiler. Il est vrai que Despréaux l'a comparé à Horace ; mais Despréaux étail jeune aiors. Il payali volontiers ce tributà la reputation de Volture, pour attaquer celle de Chapelain, qui passait siors pour le plus graod génie de l'Europe; et Despréaux a rétracté depais es élopes.

a Il écrivit an roi : « Sire, un bomme comme moi, qui a » de la naissance, de l'esprit, et du courage..... l'ai de la » naissance, et l'on dit que l'ai de l'esprit pour faire estimer

» ce que je dis. » b L'abbe de Cheulieu, dans one épitre so marquis de La Fare, connue dans le public sous le titre de Deiste, dit :

> Fai ve de près le Styx, f'ai vu les Euménides; ejà vensleni frapper mes Les affreux cris du chien de l'empire des morta,

Le moment d'après il fait je portrait d'un confess parle du Dieu d'Israel.

Lorsqu'sa bord de mon III une vots menaç Des voloziés da ciel interpréte lassante... Vollà bien le confesseur. Dans une autre pièce sur la Divipité, Il dit :

P'en Dien, moteur de toat, j'adore l'existence ; Atmi l'on dest passer avec tranquillité Les ans que nous départ l'avengée destinée,

arques sont exactes, et M. de Saint-Marc s'est trompé en disant dans son édition de Chaulieu qu'elles ne l'é

La Pare , aver plas de mollesse, La baissanta is pie d'un ton, Chantait superà de sa mattresse Quelques versa son présison, Que le Plásier el la Paressa (Plásier el la Paressa Auguste de seu le sil familion ). Tonjour armé d'un trait qui Desse, Médicait de l'aumaine espèce, Et même d'un peu mieux, sili con. L'aide, je tendre fasiat. Asalaire ; Plas vieux escor qu'Anacréon, Avait une evois plus légier; On viyait les fleurs de Cybière On viyait les fleurs de Cybière Corner sa life conforiaire.

Le diru aimait fort tous ces messicurs, et surtout ceux qui ne se piquaient de rien : il avertissait Chaulieu de ne se croire que le premier des poctes négligés, et non pas le premier des bons poètes.

Ils fesaient conversation avec quelques nns des plus aimables hommes de leur temps. Ces entretiens n'ont ni l'affectation de l'hôtel de Rambouillet 4, ni le tumulte qui règne parmi nos jeunes étourdis.

> On y salt fuir également Le précieux, le préamisme Le précieux, le préamisme Le l'ambre de l'empretement. C'est la qu'avec grace on allie Le vrai avarie à l'enjourement Et la justease à la saillie; L'esprit en cent façons se plie; On salt lancer, rendre, essuyer pos traits d'aimable raillerie; Le bon sens, de peur d'ennuyer, Se déguise en plaisanterie.

Là se trouvait Chapelle, ce génie plus débauché encore que délicat, plus naturel que poli, facile dans ses vers, incorrect dans son style, libre dans ses idées. Il parlait toujours au dieu du Goût sur les mêmes rimes. On dit que ce dieu lui répondit un jour :

Réglez mieux votre passion Pour ces syllabes enfilées, Qui, chez Richelet étalées, Quelquefois sans invention, Disent avec profusion Des riens en rimes redoublées.

Ce fut parmi ces hommes aimables que je rencontrai le président de Maisons, homme très éloigné de dire des riens, homme aimable et solide, qui avait aimé tous les arts. O transports! ô plaisirs! ô moments pleins de charmes l

Cher Maisons! m'écriai-je en l'arrosant de larmes, C'est toi que j'ai perdu, c'est toi que le trépas, A la fleur de tes ans, vint frapper dans mes bras. La mort, l'affreuse mort, fut sourde à ma prière. Ah! poisque le destin nous voulait séparer, C'était à toi de vivre , à moi seul d'expirer. Hélas! depuis le jour où j'ouvris la paupière Le ciel pour mon partage a choisi les douleurs; Il sème de chagrin ma pénible carrière : La tienne était brillante, et couverte de fleurs. Dans le sein des plaisirs, des arts, et des honneurs, Tu cultivais en paix les fruits de la sagesse; Ma vertu n'était point l'effet de la faiblesse ; Je ne te vis jamais offusquer ta raison Du bandeau de l'exemple et de l'opinion L'homme est né pour l'erreur : on voit la molle argile Sous la main du potier moins souple et moins docile Que l'âme n'est flexible aux préjugés divers , Précepteurs ignorants de ce faible univers. Tu bravas leur empire , et tu ne sus te rendre Qu'aux paisibles douceurs de la pure amitié; Et dans toi la nature avait associé A l'esprit le plus ferme un cœur facile et tandre.

Parmi ces gens d'espris nous trourâmes quelques jásultes. Un jancinista dira que les júsultes au fourrent partout; más le dieu du Godt reçoit aussi leurs emenis, el it est assez plaisant de voir dans ce temple Bourdsloue qui s'entretient avec Pascal sur le grand art de joinder l'éloquence au raisonnement. Le père Boulbours est derrière cux, marquant sur des tabléttes toutes les fautes de lançage et foutes les négligences qui leur échoppent.

Le cardinal ne put s'empêcher de dire au père Bouhours :

Quittez d'un censeur pointilleux La pédantezque diligence ; Amons jusqu'aux défauts heureux De leur mâte et libre éloquence : l'aime mieux errer avec eux Que d'aller, censeur scrupuleux , Peser des mots dans ma balance.

Cela fut dit avec beauconp plus de politesse que je ne le rapporte; mais nous autres poêtes, nous

encore que dencar, pius naturer que poir, rache dans ses vers, incorrect dans son style, libre dans laient pas. On trouve dans ses possies beaucoup de contra-

dictions pareilles.

Il n'y a pas trois pièces écrites avec une correction contiuue: mais ies beautés de sentiment et d'imagination qui y sont répanduse en rachetent les défauts.

L'abbé de Chaulleu mourui en 1720, âgé de près de quatre-

vingis ann, avec beencop de coarrage d'espril.

a Le marquis de La Fare, auteur des Ménolres qui portent sea non, et de quelques pieces de posisi qui respirent la dou-ceur de ses movare, était plas atmable homase qu'atmate podet. Il est mort en 171a. Se posicies sont imprimera à in suite des œuvres de l'abbé de Chaulleu, son lutime ami, avec une préfant trie partiale et pietos de defauts.

b Le comte Antoine Hamilton, né à Carn en Normandie a fait des vers pleins de feu et de legereté. Il était fort sattrique.

 M. de Saint-Aulaire, à l'âge de plus de quatre-vingt-dix eas, fessit escore des chansons simables.
 d Desprésan aila réclier se souvrages à l'abdel de Rambouiliel. Il y frouva Chapeian, (Odin, et quéques gens de pareil gaut, qui te reçurent fort mai-

2

sommes souvent très impolis, pour la commodité |

de la rime. Je ne m'arrêtai pas dans ce temple à voir les

Je ne m'arrêtai pas dans ce temple a voir s seuls beaux esprits.

> Vers nethanteurs, exacte prose; Je ne me horne point à vous; N'avoir qu'un guit est peu de chose Beaux arts, je vous invoque tous; Musique, danne, architecture, Que vous m'inspirez de desirs! Art de graver, docte periature, Beaux-arts, vous êtes des plaisirs; H n'en est point qu'on dovie evelure.

Je vis les Muses présenter tour à tour, sur l'autel du dieu, des livres, des dessins, et des plans de toute espèce. On voit sur cet autel le plan de eette belle façade du Louvre, dont on n'est point redevable au cavalier Bernini, qu'on fit venir inutilement en France avee tant de frais, et qui fut construite par Perrault et par Louis Le Vau, grands artistes trop peu connus. Là est le dessin de la porte Saint-Denis, dont la plupart des Parisiens ne connaissent pas plus la beauté que le nom de François Blondel, qui acheva ce monument; cette admirable fontaine , qu'on regarde si peu, et qui est ornée des précieuses sculptures de Jean Goujon, mais qui le cède en tont à l'admirable fontaine de Bouchardon, et qui senible aecuser le grossière rusticité de toutes les autres; le portail de Saint-Gervais, chef-d'œuvre d'architecture, auquel il manque une église, une place, et des admirateurs, et qui devrait immortaliser le nom de Desbrosses. encore plus quo le palais du Luxembourg, qu'il a aussi bâti. Tous ces monuments, négligés par un vulgaire toujours barbare, et par les gens du monde toujours légers, attirent souvent les regards du dieu.

On nous fit voir ensuite la hibliothèque de ce palais enchanté : elle n'était pas ample. On croira bien que nous n'y trouvâmes pas

> L'annas curieux el bizarre De vieux manuscrits vermouluz, El la suité intille el rare D'écrivains qu'on i à jamais lus. Le dieu diagna de sa main même En leur rang placer ces auteurs Qu'on lit, qu'on estime, et qu'on ajme, Kt dont la sagesse supcème N'a ni trop ai trop peu de fluers.

Presque tous les livres y sont corrigés et retranchés de la main des Musses. On y voit entre aures l'ouvrage de Rabelais, réduit tout au plus à un demi-quart.

a La fontaine Saint-Innocent. L'architecture est de Lescot, al le de Claigny, et les sculptures de Jean Goujou.

Marot, qui n'a qu'un style, et qui chante du même ton les Psaumes de David et les Merveilles d'Alix, n'a plus que huit ou dix feuillets. Voiture et Sarrasin n'ont pas à eux deux plus de soixante

Tout l'esprit de Bayle se trouve dans un seul tome, de son propre aveu: car ce judicieux philosophe, ce juge éclairé de taut d'auteurs et de tant de sectes, dissit souvent qu'il n'aurait pas composé plus d'un in-follo, s'il n'avait éerit que pour jui, et non pour les libraires s.

Eufin on nous fit passer dans l'intérieur du sanctusire. L'à, les mysètres du dien furent devoilés; là, je sic equi doit servir d'example à la postérité : un petit nombre de véritablement grands hommes éoccupis l'à corrigère ces fautes de leurs écrits excellents, qui sersient des beautés dans les écrits médiocres.

L'aimable auteur du Télémaque retranchait des répétitions et des détails inutiles dans son roman moral, et rayait le titre de poéme épique que quelques zélés indiscrets lui donnent; car il avoue siacèrement qu'il n'y a point de poème en proce ».

L'éloquent Bossuet voulait bien rayer quelques familiarités échappées à son génie vaste, impétueux, et facile, lesquelles déparent un pen la sublimité de ses Oraisons funèbres; et il est à remarquer qu'il ne garantit point tout ec qu'il à dit de la présendue sagesse des anciens Égyptiens.

Ce grand, ce sublime Corneille, qui plut bien moin à sorte orneille Qu'à notre esperit, qu'il donna; Ce Corneille, qu'il conna; Ce Corneille, qu'il conna; Ce L'âme d'Auguste et de Cinna, pe Peropeie et de Corneille, Jetail su fein sa Palchérne, Jetail su fein sa l'autoritati suin stablesse Tous ces emiants infertunets, Proits lanquissants de sa vieillesse, Trop indignes de leur sinée, l'hus pur, plus derie, ai fein se fein de l'autoritati sui se de l'autoritati sui se de l'autoritati sui sui se de l'autoritati de la vieillesse, Trop indignes de leur sinée, l'hus ne fein de l'autoritation de l'autoritat

a C'est ce que Bayle lui-même écrivit au sieur des Mai-

Damis l'Illustre Féncion n'avail prétendu que son Télémague fui un poème; il commissait trop les arts pour les confondre ainsi : liure sur ce sujet une Dissertation de l'abble Fraquier, imprimée dans les Mémoires de l'accolémie des in-

riptions.
c Terme dont Corneille se sert dans une de ses éntires.

Tenders, galants, doux et discrets; El l'Ameur, qui marche à leur siste, Les croît des courtisans français. Toi, favon de la nature, Toi, La Fontánice, souteur charmand, Qui, bravant et rime et mesure, Si angligé dans ta parure, Yen a vais que plus d'agrément, Sur tes fortis inimitables Die-nous quel est ton austiment; Échiere notre jugement.

La Pontaine, qui avali conservé la naiveté de son caractère, et qui, dans le temple du Goût, joignait un sentiment échâré à est heureux et singulier instinct qui l'impirait pendant sa vie, retranchait; quéquies unes de ses fables. Il seconcisasi i presque tous sea contes, et déchârait les trois quarts d'un gros recoulé d'œuvres postaumes, imprimées par œs éditeurs qui vivent des sottises des morts.

Là réganit Desprésaux, Jour malaire en l'ant d'écrier, Lin qu'arma la rison des traits de la satire, Qui, domant le précepte el l'exemple à la fois , Etablist d'applion les régeneures de l'exemple à la fois , l'avois see enfants avec un œil sévère : De la triste Eyantopue l'i nougi d'étre père, Et rit des traits monqués du piaccens faible et dur Dout II défigura le vaisqueure de Namer. Lui-mème il les effice, et semble encer nous dire : Ou aucher 1000 consaître, ou garder-1000 d'étre.

Despréaux, par un ordre exprès du dieu du Goût, ae réconciliait avec Quinault, qui est le poète des Grâces, comme Despréaux est le poète de la raison.

> Mais le sévère satirique Embrassait encore en grondant Cet aimable et tendre lyrique, Qui lui pardonnait en riant.

Je ne me réconcilie point avec vous, disait Despréaux, que vous ne conveniez qu'il y a bien des fadeurs dans ces opéra si agréables. Cela peut bien être, dit Quinault; mois avouez aussi que vous n'eussiez jamais fait Atys ni Armide.

> Dans vos scrupulenses beantés Soyez vrai, précis, raisonnable; Que vos écrits soient respectés : Mais permettez-moi d'être aimable.

Après avoir salué Despréaux, et embrassé tendrement Quinault, je vis l'inimitable Molière, et j'osai lui dire:

> Le sage, le discret Térence Est le premier des traducteurs; Jamais dans sa froide élégance Des Romains il n's peint les mœurs: Tu fus le peintre de la France;

Nos bourgeois à nots préjugés, Nos petits marquis rengorgés, Nos robins toujours arrangés, Chez toi venaient se reconnaître; Et tu les aurais corrigés,

Si l'espeit humaiu pouvait l'être.

Ah! disait-il, pourquoi ai-je été forcé d'écrire quelquefoia pour le peuple? Que n'ai-je toujours été le maître de mon temps! J'anrais trouvé dea

dénodments plus heureux; j'aurais moins fait descendre mon génie au bos comique. C'est ainsi que tous ces meltres de l'art montraient leur supériorité, en avonant ess erreurs auxonel-

leur supériorité, en avouant ces erreurs auxquelles l'humanité est soumise, et dont nul grand homme n'est exempt. Je connus alors que le dieu du Goût est très

Je connus aiors que le que au Gout est tres difficile à satisfaire, mais qu'il n'aime point à demi. Je vis que les ouvrages qu'il critique le plus en détail sont œux qui en tout lui plaisent davantage.

Nel auteur svec lui a'u tort Quand il a trovel l'art de plaire; il le critique sans colère, il l'applandi la vec transport, Melponnène, édalant ses charmes, Vient lui présenter ses héros; El c'est en répandant des larmes Que ce dies consanti leurs désnix. Malheur à qui toujours raisonne, El qui se s'attendris jamait! Dies de GoO1, tou dévin palait Est un séiour outil shandonne.

Quand mes conducteurs s'en retournèrent, le dieu leur parla à peu près dans ce sens; car il ue m'est pas donné de dire ses propres mots : Adieu, mes plus chers favoris :

Condicid des favents de Parasane, Ne conffrer sa que dans Paria Mon rival tourque ma place. Le siata qu'à tou sour et ciairés Le faux goût trembie de paratter; Si jamais vous le renouetze, Il est aisé de le consultur : Toujeans acodité d'ouveneuets, Composant a voix, sou visage, Affecté dans se agricontain, El préciser dans sou langue, Marie de la visage de la visage

\*\*\*\*

## VOYAGE A BERLIN.

A MADAME DENIS.

A Clèves , juillet 1750.

C'est à vous, vil vous palst, ma nièce, Vous, femme d'esprit sans travers, Philosophe de mon espère, Philosophe de mon espère, Vous qui, comme noie, di Permessa C'est à vous qu'en commant j'adressa Ce très de mon long voype: Ce veix de mon long voype: Ce veix de mon long voype: Ce veix de mon long voype: L'apploine je nutvais les lois ; Quand Jousi, Iron pàreli pre-lètre , Aller consuller à l'aris, Je dies di pour les parties par Le dies du poul, tomo premier amtire, le dies du poul, tomo premier amtire.

Ce voyage-ci n'est que trop vrai, et ne m'éloigue que trop de vous. N'allez pas vous imagine que je veuille égaler Chapelle, qui s'est fait, je ne sais commeut, tant de réputation pour avoir été de Paris à Montpellier, et en terre papale, et en avoir rendu compte à un gourmand.

Ce n'était pas peut-être un emploi difficile De railier monsteur d'Assouer; Il faut une autre plame, il faut un autre style, Pour peloire ce Platon, ce Solon, cet Achille Qui fait des vers à Sans-Souch. Je pourrais vons parler do ce charman sile, Yous peindre ce héros philosophe et guerrier, Si terrible à l'Autriche, et pour moi si facile; Mais le pourrais vons emusiver.

D'ailleurs, je ne suis pas encore à as cour, et il ne fut rien anticiper : je veax de l'ordre jasque dans mes lettres. Seitez douc que je paris de Compiègne le 25 juillet, prenant ma route par la Flandre, et qu'en hon historiographe et en hon ci-toyen, plalla vior en passant les champs de Fontenon, de Raucoux, et de Laufeldt. Il n'y parsissait pas; tout cels était couvert de pais bus leaux blés du mondie; les Flanandes et les Elamandes dansaient commes de circ ne êtat l'état de l'auteur de l'a

Durez, jeux innoceots de ces peuples grossiers; Régnez, belle Cérès, où triompha Bellome. Campagnes qu'engraissa le sang de nos guerriers, J'aime mieux vos moissons que celles des lausiers; La vanité les eneille, et le lassard les donne. O que de grands projets par le sort démendis! O victoires sans (ruit) 6 meurtres inutilies] Français, Anglais, Germains, aujourd'hui si tranquilles Fallait il s'oporger pour être bons amis?

J'ai été à Clèves, compant y trouver des relais que tous les baillièges fournissent, moyenneut un ordre du roi de Prusse, à eur qui vots phisospher à San-Souci supris du Salomon du Nord, et qui les rois cercle à faveur de voyager à ses dépens: mais l'ordre du roi de Prusse etait reste à Voed, entre les mains d'un homme qu'il a requ, comme les Expagnels reçvirent la ballet des papes, comme les Expagnels reçvirent la ballet des papes, comme les Expagnels reçvirent la ballet des papes, com suggé, à les mest donc article quelques jours dans le oblieus de cette princesse que madame de La Vavette a revolue si finneuse.

Mais de cette héroine et du duc de Nemours On ignore en ces lieux la galante aventure. Ce n'est pas lei , je vous jure , Le pays des romans , ni celui des amours.

C'est dommage, car le pays semble fsit pour des princesses de Clèves : c'est le plus beau lieu de la nature, et l'art a encore ajouté à sa situation. C'est une vue supérieure à celle de Meudon; c'est un terrsiu planté comme les Champs-Élysées et le bois de Boulogne; c'est une colline couverte d'allées d'arbres en pente douce. Un grand bassin recoit les eaux de cette colline : au milieu s'élève une statue de Minerve. L'eau de ce premier bassin est recue dans un second, qui la renvole à un troisième, et le bas de la colline est terminé par une cascade ménagée dans une vaste grotte en demicercle: la cascade laisse tomber ses eaux dans un canal qui va stroser une vaste prairie, et se joindre à un bras du Rhin. Mademoiselle de Scudéri et La Calprenède auraient rempli de cette description un tome de leurs romans: mais moi, historiographe, je vous dirai seulement qu'un certain prince, Maurice de Nassau, gouverneur, de son vivant, de cette belle solitude, y fit presque toutes ces merveilles. Il s'est fait enterrer au milieu des bois, dans un grand diable de tombeau de fer, environné de tous les plus vilains bas-reliefs du temps de la décadence de l'empire romain , et de quelques monuments gothiques plus grossiers encore. Mais le tout serait quelque chose de fort respectable pour ces esprits profonds qui tombent en extase à la vue d'une pierre mal taillée, pour peu qu'elle ait deux mille aus d'antiquité.

Tin autre monument antique, c'est le reste d'un grand chemin paré, construit par les Romains, qui allait à Francfort, à Vienne, et à Consainst, nople. Le Saint-Empire, dévolu à l'Allemagne, est un peu déchu de sa magnificence; on s'embourbe aujourd'hui en été dans l'auguste Germanie. De toutes les nations modernes. le France et le netit toutes les nations modernes. le France et le netit toutes les nations modernes. le France et le netit toutes les nations modernes. le France et le netit l'autre de l'au pays dea Belges sont les seuls qui aient des che- | vouloir s'en servir, et que Frédérie-le-Grand a mins dignes de l'antiquité. Nous pouvons surtout nous vanter de passer les anciens Romains en cabarets, et il y a encore certains points dans lesquels nous les valons bien; mais enfin, pour les monuments durables, utiles, magnifiques, quel peuple approche d'eux? quel monarque fait dans son royaume ce qu'un proconsul fesait dans Nimes et dans Arles?

Parfaits dans le petit, sublimes en bijout, Grands inventeurs de riens, nous fesons des jaloux. Elevons pos esprits à la hauteur suprêuse Des tiers enfants de Romulus :

Ils fesaient plus cent fois pour des peuples vaincns Que nous ne fesons pour nous-même.

Enfin, malgré la beauté de la situation de Clèves, malgré le chemin des Romains; en dépit d'une tour qu'on prétend bâtie par Jules César, ou au moins par Germanicus; en dépit des inscriptions d'une vingt-sixième légion qui était ici en quartier d'hiver; en dépit des belles allées plantées par le prince Maurice, et de son grand tombeau de fer; en dépit enfin des eaux minérales découvertes ici depuis peu, il n'y a guère d'afluence à Clèves. Les eaux y sont cependant aussi ponnes que celles de Spa et de Forges, et on ne peut avaler de petits atomes de fer dans un plus beau lieu. Mais il ne suffit pas, comme vous savez, d'avoir du mérite pour avoir la vogue : l'utile et l'agréable sont iei; mais ce séjour délieieux n'est fréquenté que par quelques Hollandais que le voininage et le bas prix des vivres et des maisons v attirent, et qui viennent admirer et boire.

J'v al retronvé avec une très grande satisfaction un célèbre poète hollandais, qui nous a fait l'honneur de traduire également en batave, et même vers pour vers, nos tragédies bonnes on mauvaises. Peut-être un jour viendra que nous serons réduits à traduire les tragédies d'Amsterdam : chaque peuple a son tour.

Les dames romaines qui allaient lorgner leurs amants au théâtre de Pompée ne se doutaient pas qu'un jour au milieu des Gaules, dans un petit bourg nommé Lntèce, on ferait de meilleures pièces de théâtre qu'à Rome.

L'ordre du roi pour les relais vient enfin de me parvenir : voilà mon enchantement chez la princesse de Clèves fioi, et je pars pour Berlin.

J'ai d'abord passé par Vesel, qui n'est plus ce qu'elle était quand Louis XIV la prit en deux jours, en 1672, sur les Hollandais. Elle appartient aujourd'hui au roi de Prusse, et e'est une des plus fortes places de l'Europe. C'est là qu'on commence à voir de ces belles troupes que Frédérie II forma sans

rendues si utiles à ses intérêts et à sa gloire. Le premier coup d'œil surprend toujours.

D'un regard étonné j'ai vn sur ces remparts Ces géants court-vêtus, automates de Mars, Ces mouvements si prompts, ces démarches si fières, Ces moustaches, ces grands bonnets, Ces habits retroussés , moutraut de gros derrières Que l'ennemi ne vit jamais.

Bientôt après j'ai traversé les vastes, et tristes, et stériles, et détestables campagnes de la Vestphalie.

> De l'âge d'or jadis vanté C'est la plus fidèle peinture : Mais toujours la simplicité Ne fait pas la belle nature.

Dans de grandes huttes qu'on appelle maisons. on voit des animaux qu'on appelle hommes, qui vivent le plus cordialement du monde pêle-mêle avec d'autres animaux domestiques. Une certaioe pierre dure, noire, et gluante, composée, à es qu'on dit, d'une espèce de seigle, est la nonrnture des maîtres de la maison. Ou'on plaigne après cela nos paysans, ou plutôt qu'on ne plaigne personne; car, sous ces cabanes enfumées, et avee cette nourriture détestable, ces hommes des premiers temps sont sains, vigoureux, et gais. Ils ont tout juste la mesure d'idées que comporte leur

> Ce n'est pas que le les envie : l'aime fort nos lambris dorés ; Je bénis l'heureuse industrie Par qui nous furent préparés Cent plaisirs par mol célébrés. Frondés par la cagoterie, Et par elle encor savourés. Mass sur les buttes des sauvages La nature épand ses bieufaits ; On voit l'empreinte de ses traits Dans le moindre de ses ouvrages L'oiseau superbe de Junon, L'animal chez les Juifs immonde, Ont du plaisir à leur façon; Et tout est égal en ce monde,

Si j'étais un vrai voyagenr, je vous parlerais de Véser et de l'Elbe, et des campagnes fertiles de Magdebonrg, qui étaient autrefois le domaine de plusieurs saints archevêques, et qui se couvrent aujourd'bui des plus belles moissons (à regret sans doute) pour un prince héretique; je vous dirais que Magdebourg est presque imprenable; je vous parlerais de ses belles fortifications, et de sa eitadelle eonstruite dans une fle entre deux bras de l'Elbe, chacun plus large que la Seine ne l'est vers le pont Royal. Mais comme ni vous ni moi je ne vous en parteral jamais.

Me voici enfin dans Postdam. C'était sous le feu roi la demeure de Pharasmane; une place d'ar-mes et point de jardin, la marche du régionest gliere, de la magnificence et du godit, etc.

n'assiégerons jamais cette ville, je vous jure que des gardes pour toute musique, des revues pour tout spectacle, la liste des soldats pour bibliothè-

FIN DES POEMES.

## 

# ODES.

### ODE I

## SUR SAINTE GENEVIÈVE.

INITATION B'UNE ORE LATENE

PAR LE B. P. LEJAS.

1709.

Qu'aperçois-jel est-ce une dénase Qui s'offre à mes regards surpris? Son aspect répand l'allégresse, Et son air charme mes esprits. Un flambeu brilliant de lumière, Dont sa chaste main nous céaire, Jette un feu nouvean dans les airs. Quels sons, quelles douces merveilles, Vienaent de frapper mes oreilles Par d'inimitables concerts?

Un chour d'esprits saint l'environne, Et lui profigne des honneurs: Les autres la parent de fleurs. O miratle i à benets souvrelles! Je les vois, déployant leurs ailes, Former un trêns sous ses pieds. Ahlye sais qui je vois paraître! France, pourez-vous snéconaître L'héroïue que vous voyas?

Oui, e'est vous que Paris révère Comme le soutien de ses lis : Generière, illustre bergère, Quel bras les a mieux garantis? Vons qui, par d'invisibles armes, Toujours au fort de nos alarmes. Toujours au fort de nos alarmes. Voiei le jour où la mémoire De vos bienfaits, de votre gloire, Se renouvelle dans ces lieux.

Du milieu d'un brillant nuage Vous voyez les humbles mortels Vous rendre à l'envi leur hommage, Prosternés devant vos autels; El les puissances souveraines Remettre entre vos mains, les rênes D'un empire à vos lois soumis. Reconnaissant et plein de zèle, Que n'ai-je su, comme eux fidèle, Acquitter ce que l'ai promis!

Mais, béast que ma conscience M'offre un souvenir douloureux! Une coupable indifférence M'a pu faire oublier mes vœur. Confiss, Jen aetends le murmure. Malbeureux! je suis donc parjure! Mais non; fidèle désormais, Je jure eéa autrès antiques, Parés de vos saintes réliques, D'accompile les vœux que j'ai faits.

Vous, tombeau sseré que j'honore, Enrichi des dons de nos rois, Et vous, bergère que j'implore, Ésoutez ma timide voix. Pardonnez à mon impuissance, Si ma faible reconnaissance Ne peut égaler vos faveurs. Dieu méme, à contenter faeile, Ne croit point l'offrande trop vile Que nous lui faisons de nos cœurs.

Les Indes, pour moi trop avares, Font couler For en d'autres mains ; Je n'ai point de ces meubles rares Qui flattent l'orgueil des bumnins. Loin d'une fortune opulente, Aux trèsors que je vous présente Ma scelle ardeur donne du prin; Et si extte ardeur peut vous plaire , Agréez que j'ose vous faire Un bommage de mes écrits.

Eh quoi! puis-je dans le silence Ensevelir ees nobles noms De protectrice de la France Et de ferme appui des Bourbons? Jadis nos campagnes arides, Trompant nos attentes timides, Vous durent leur fertilité; Et, par votre seule prière, Vous désarmâtes la colère Dn ciel contre nous irrité.

La Mort même, à votre présence, Arrêtant sa cruelle faux, Rendit des loumnes à la France, Qu'allaient dévorcr les tombeaux. Maltresse du sejour des ombres, Jusqu'au plus profond des lieux sombres Vous files réverer vos lois. Ah la "êtes-vous plus notre mère, Genevieve? ou notre misère Ext-elle moindre qu'autrefois?

Regardez la France en alarmes, Qui de vous attend son secours! En proie à la fureur des armes, Peut-elle avoir d'autre recours? Nos fleuves, devenus rapides Par tant de cruels bomicides, Sont teints du sang de nos guerriers; Chaque été forme des tempêtes Qui foudent sur d'illustres têtes, El frappent jusqu'à nos lauriers.

Je vois en des villes brollées Régner la mort el la terreur; Je vois des plaines désolées Aux vainqueurs mêmes faire horreur. Vous qui pouvez finir nos peines, Et calmer de funestes haines, Rendez-nous une aimable paix! Que Bellone, de fers chargée, Dans les enfers soit replongée, Sans espoir d'en sortir jonnais!

\*\*\*\*\*\*\*

ODE II.

SUR LE VOEU DE LOUIS XIII.

1712.

Du Roi des rois la voix puissante S'est fait entendre dans ces lieux. L'or brille, la toile est vivante, Le marbre s'anime à mes yeux. Prêtresses de ce sanctuaire, La Paix, la l'iété sincère, La Foi, souveraine des rois, Du Très-Haut filles immortelles, Rassemblent en foule autour d'elles, Les Arts animés par leurs volx.

O Vierges, compagnes des justes, Je vois deux héros prosternés \* Déposiblle reures bandesus augustes Par vos mains tant de fois ornés. Mais quelle puissance céteste Imprime sur leur front modeste Cette suprême majesté, Terrible et sacré caractère Dans qui l'œil étonné révère Les traits de la Divinité?

L'un vous ces fameux portiques; Son fils vient de les diever. Oh i que de projets héroïques Seul il est digne d'achever! C'est lul, c'est ce sage intrépide Qui triompha du sort perfide Contre sa vertu conjuré; Et de la discorde étouffée Vint dresser un nouveau trophé Sur l'autle qu'il à consacré <sup>3</sup>.

Telle autrefois la cité sainte Vil le plus sage des mortels Du Dieu qu'enferme son enceinte Dresser les superbes autels; Sa main, redoutable et chérie, Loin de sa paisible patrie Écartait les troubles affreux; Et son autorité tranquille Sur un peuple à lui seul docile Pesait luire des lours heureux.

O toi, cher à notre mémoire, Puisque Louis te doit le Jour, Descends du pur sein de la gloire, Des bons rois eternel séjour; Rerois les rivages illustres Où ton fils depuis tant de lustres Porte ton sceptre dans ses mains; Reconnais-le bux vertus suprêmes Qui ceignent de cent diadèmes Son front resoctable aux humains.

Viens : la Chicane insinuante , Le Duel armé par l'Affront .

a Les statues de Louis XIII et de Louis XIV sout aux deux cotes de l'autel. b La paix faite avec l'empereur, dans le temps que le cherur a éte acherie.

La Révolte pile et sangiante, lei ne lèvent plus le front. Tu vis leur cohorte effrénée De leur haleine empoisonnée Souffler leur rage sur tes lis; Leurs dents, leurs flèches sont brisées, Et sur leurs têtes écrasées Marche ton loricolible fils.

Viens sous cette voûte nouvelle, De l'art ouvrage précieux; Là brûle, allumé par son zêle, L'encens que tu promis aux cieux. Offre au Dieu que son occur révère Ses vœus ardents, as foi sincère, Humble tribut de piéé. Voilà les dons que tu demandes: Grand Dieu I ce sont là les offrandes Que tu receix dans ta bonté.

Les rois sont les vives images
Du Dieu qu'ils doivent honorer.
Tous lui consacrent des hommages;
Combien peu savent l'adorer!
Dans une offrande fastueuse
Souvent lettr piété pompetuse
Au céle est un objet d'horreur;
Sur l'autel que l'Orgueil lui dresse
Je vois une main vengeresse
Montrer l'arrêt de sa fureur.

Heureux le roi que la couronne N'éblouit point de sa splendeur; Qui, fidèle au Dieu qui la donne, One être humble dans sa grandeur; Qui, donnant aux rois des exemples Au Seigneur élère des temples, Des asiles aux malbeureux; Donts le clair-yorate justice Démêle et confond l'artifice De l'hyporère tendreux;

Assies avec lui sur le trône, La Sagesse est son ferme appui. Si la Fortune l'abandonne, La Seigneur est toujours à lui ; Ses vertus seront couronnées D'une longue sulte d'années, Trop courte escore à nos souhaits; Et l'Abondance dans ses villes Fera germer ses dons fertiles, Cuellits par les mains de la Paix.

\* " Apparaeront digiti quasi magus hominis scribentis. " (Daniel, chap. v, v. s.)-

### PRIERE POUR LE ROL

Tol qui formas Louis de tes mains salutaires, Pour augmenter ta gloire, et pour combler nos vœux, Grand Dieu, qu'il soit encor l'appui de nos neveux, Comme il fut celui de nos pères!

## ODE III.

## SUR LES MALHEURS DU TEMPS,

### 1713.

Aux maux les plus affreux le ciel nous abandonne : Le Désespoir, la Mort, la Faim nous environne ; Et les dieux, contre nous soulevés tant de fois, Équitables vengeurs des crimes de la terre.

Ont frappé du tonnerre Les peuples et les rois.

Des plaines de Tortose aux bords du Borysthène Mars a conduit son char, attelé par la Haine : Les Vents eontagieux ont volé sur ses pas ; Et, soufflant de la mort les semences funestes,

Ont dévoré les restes Échappés aux combats.

D'un monarque puissant la race fortunée Remplissait de son nom l'Europe consternée ; Je n'ai fait que passer, ils étaient disparus ; Et le peuple abattu, que ce malheur étonne, Les cherche auprès du trône, Et ne les trouve plus

Peuples, reconnaissez la main qui vous accable; Ce n'est point du destin l'arrêt irrévocable, C'est le courroux des dieux, mais faeile à colmer; Méritez d'être heureux, osez quitter le vice.

C'est par ce sacrifice

Qu'on peut le désarmer.

Rome, en sages héros autrefois si fertile; Rome, jadis des rols la terreur ou l'asile; Rome fut vertueuse et dompta l'univers : Mais l'Orgueil et le Luxe, enfants de la Vletoire,

Du comble de la gloire L'ont mise dans les fers.

Quoil verra-t-on toujonrs de ces tyrans serviles, Oppresseurs Insolents des veuves, des pupilles, Élever des palais dans nos ctamps désolés? Verra-t-on cimenter leurs portiques durables Du sang des misérables

Devant eux immolés?

Élevés dans le sein d'uno-infilme avarice, Leurs enfants ont sucé le lait de l'Injustice, Et dans les tribunaux vont Juger les humains : Malheur à qui , fondé sur la seule innocence, A mis son espérance

En leurs indignes mains!

Des nobles cependant l'ambition captive S'endort entre les bras de la Mollesse oisive, Et ne porte aux combats que des corps languissants : Cédez, abandonnez à des mains plus vaillantes Ces piques trop pesantes

Pour vos bras impuissants.

Voyez cette beauté sous les yeux de sa mère; Elle apprend en naissant l'art dangereux de plaire, Et d'exelter en nous de funeste peuchants; Son enfance prévient le temps d'être coupable: Le Vice tron almable

Bientôt, bravant les yeux de l'époux qu'elle outrage, Elle abandonne aux mains d'un courtisan volage De ses trompeurs appas le charme empoisonneur :

Que dis-je! cet époux , à qui l'hymeu la lie , Trafiquant l'infamie , La livre au déshonneur.

Instruit ses premiers ans.

Ainsi vous outragez les dieux et la nature!
Oh! que ce n'était pas de cette source impure
Qu'on vit naître les Francs, des Scythes successeurs,
Oui, du char d'Attila détachant la Fortune,

De la cause commune Furent les défenseurs!

Le citoyen alors savait porter les armes; Sa fidèle moitié, qui négligealt ses charmes, Pour son retour beureux préparait des lauriers, Recevait de ses mains sa cuirasse sanglante,

Et sa bache fumante Dn trépas des guerriers.

An travail endurci leur superbe courage Ne prodigua jamais un imbécile bommage A de vaines beautés, à leurs yeux sans appas ; Et d'un sexe timide et né pour la mollesse

Its plaignaient la faiblesse, Et ne l'adoraient pas.

De ees sauvages temps l'héroïque rudesse Leur dérobait encor la délicate adresse D'excuser leurs forfaits par un subtil détour; Jamais on n'entendit leur bouehe peu sincère

Donner à l'adultère Le tendre nom d'amour. Mais insensiblement l'adroite Politesse, Des œurs efféminés souveraine maîtresse, Corrompit de nos mœurs l'austère pureté, Et, du subtil Mensonge emprantant l'artifice,

Bientôt à l'injustice Donns l'air d'équité.

Le Luxe à ses eôtés marebe avec arroganec; L'or qui naît sous ses pas s'écoule en sa présence : Le fol Orgueil le suit : compagnon de l'Erreur, Il sape des états la grandeur souveraine.

De leur chute certaine Brillant arant-coureur

ODE IV

ODD III.

LE VRAI DIEU.

Se peut-II que dans ses ouvrages.
L'inomes aveugé ait mis son oppui.
Et qu'il prodigue ses hommages.
A des dieux monis drivins que tuil 2
Jusqu'à quand, par d'affreux blasphèmes,
Rendrons-nous des homeures suprémes.
Aux métaux qu'ont formés nos mains?
Jusqu'à quand f'encens de la treir.
Insqu'à quand f'encens de la treir.
Insqu'à quand f'encens de la treir.
Insqu'à quand precess de la treir.
Insqu'à quand se un tes humains?

Descends des demourss divines, Grand Dieu: les temps sont accomplis; L'Erreur esfin sur ses ruines Va voir des temples rétablis. Un jour pur commence à parsitre; Sur la terre un Dieu vient de naître Pour nous arracher an tombasu. De l'enfer les monstires terribles, Abaissant leurs têtes horribles, Trembleta us pied de son herceau.

Mais Thomme, constant dans sa rage. Soppose à sa félicité; Amoureux de son escharage, Il s'endort dans l'iniquité. Je vois ses mains infortunées, Aux palmes du ciel destinées, Soffirie à des fers odieux. Il boit dans la coupe infernale, ELFépais venin qu'elle extade Dérobe le iour à ses veux.

Ne peut-il des muages sombres Percer la longue obscurité? Son Dieu porte à travers les ombres Le flambean de la vérité. ODES. 555

Ouvre les yeux, homme infidèle; Suis le Dieu puissant qui t'appelle: Mais tu te plais à l'ignorer. Affermi dans l'ingratitude, Tu voudrais que l'incertitude Te dispensat de l'adorer.

Mets le comble à tes injustices, Il n'est plus temps de reculer; Ses vertus condament Les vices : Il faut le suivre, ou l'immoler. L'Erreur, la Colter, l'Estvie, Tout s'est armé contre sa vie. Que tardes-tu'p reces son flanc. De ses jours il t'a renda maître; Et qui l'a bien pu méconnaître Crisidras-1-il de verser son sang?

Ciell déjà to rage exécute
Ce qu'a présagé ma douleur;
Ton juge, à tous les maux en butte,
Va succomber sous ta fureur.
Je vous vois, vietime innocente,
Sous le faix d'une croix pesante,
Vous trainer jusqu'au triste lieu.
Tout est prét gour le sacrifice:
Vous sembler, de vos maux complice,
Oublier que vous étes Dieu.

O toi dest la conres célente Annonce aux hommes ton auteur, Soleil: en cet état funeste Réconnsis-ru ton Créateur? Cest à toi de punir la terre : Si le ciel suspend son tonnerre, Ts clarté doit s'évanouir. Vs te eacher au sein de l'onde : Peus-tu donner le jour au monde Quand ton Dieu cesse d'es jouir?

Mais quel prodige me découvre Les flambeaux obseurs de la muit? Le voile du temple s'entr'ouve, Le ciel gronde, le jour s'enfuit. Le strre, en ablimes onverte, Avec regret se voit couverte Du sang d'un Dieu qui la forma; Et la Nature consternée Semble à jamais abandonnée Du feu d'un qui l'anima.

Tol seul, insensible à tes peines, Tu chéris l'instant de ta mort. Grand Dieul grâce sus fureurs humaines, L'univers a changé de sort. Je vois des palmes éternelles Croltre en ees campognes gruelles Qu'arrosa ton sang précieux. L'homme est heureux d'être perfide, Et, coupables d'un déicide, Tu nous fais devenir des dieux.

ODE V.

### LA CHAMBRE DE JUSTICE

STABLIE AU CONNENCEMENT DE LA RÉGENCE, EN 1715.

Toi dont le redoutable Alcée Suivait les transports du rois, Muse, viens peindre à ma pensée La France réduite aux abois. Je me livre à ta violence; C'est trop, dans un lische silence, Neurir d'instilés douleurs. Je vais, dans l'ardeur qui m'enflamme, Fittis, dans l'ardeur qui m'enflamme, Qui met le comble à nos mulbeurs.

Une tyrannique industrie Épuise aujourd'hui son savoir; Son impiscable barbarie Se mesure sur son pouvoir. Le déstaeur, monstre exécrable, Est orac d'un titre honorable. A la honte de notre nom; L'esclave fait trembler son maltre; Endin nous allons voir renaltre Les temps de Caude et de Néron.

En vain l'Auteur de la nature S'est réservé le fond des cœurs, Si l'orgueilleuse eréature Ose en sonder les profondeurs. Une ordonnance criminelle Yeu; qu'en public chacun révèle Les opprobres de sa maison; Et, pour couroner l'entreprise, On fait d'un pays de franchise Une limmense et vaste prison.

Quel goulfre sons mes pas s'entr'ouvre!
Quels spectres me glacont d'effroi l
L'enfr'étabreux se découvre :
Cest Tysiphone, je la voi.
La Terrour, l'Eurie, et la Rage,
Guident son (uneste passage :
Des foudres partent de ses youx ;
Elle tient dans ses mains perfides
Un tas de glaives bonsicides
Dout cile arme des furieux.

Déjà la troupe meurtrêre Commence ses sanglants exploits; Elle ouvre l'Affreuse carière Par le renversement des lois. Contre la force et l'imposture La foi, la candeur, la droiture, Sont des asiles impuissants. Tout cède à l'horrible tempête; S'il tombe une coupable tôte, lon égorge mille innocents.

Tel, sortant du mont de Sieile, Un torrent de soufre enllanmé Engloutiu nterrain fertile Et son habitant alarmé; Tel un loup, fumant de carnage, Enveloppe dans son ravage Les bergers avec les troupeaux; Telle était, moins terrible encore, La fatale bolte où Pandore Cachait à nos yeux tous les moux.

Dans cet odieux parallèle
Ne rencontres-vons pas vos traits,
Magistrats d'un nouveau modele,
Que l'enfer en courroux a faits;
Vils partisans de la Fortune,
Que le cri du faible importune,
Par qui les bons sont abattus,
Chez qui la Crusauté farouche,
Las Prijugés au regard louche,
Tiennent la place des Vertus?

Nous périssons : tout se dérange ; Tous les états sont confondeus. Partout règne un désordre étrangs : On ne voit qu'hommes éperdus ; Leurs cours sont fermés à la joie ; Leurs biens nont dévenir la proie De leurs ennemis triomphants. O désespoir i notre patrie "Vest plus qu'une mère en furie Qui mot en pièces set enfants.

Je sens que mes craintes redoublent; Le ciel s'obstine à nous punir. Que d'objeta affligeants me troublent! Je lis dans le sombre avenir. Bientôt les guerres intestines, Les massacres, et les rapines, Deviendront les jeux des mortels. On souillera le sanctuaire; Les dieux d'une terre étrangère Les dieux d'une terre étrangère.

Vieille erreur, respect chimérique, Sortez de nos cœurs mutinés ; Chassons le sommell léthargique Qui nous a tenus enchaînés. Peuplei que la flamme s'apprête; J'ai déjà, semblable au prophète, Percé le mur d'insquité : Voler, détruisez l'Injustice; Saisissez au bout de la lice La desirable Liberté.

### ODE VI.

## A M. LE DUC DE RICHELIEU. SUR L'INGRATITUDE.

1736.

O toi, mon support et ma gloire, Que j'aime à nourrir ma mémoire Des biens que ta vertu m'a faits, Lorsqu'en tous lieux l'ingratitude Se fait une pénible étude De l'oubli honteux des bienfaits i

Doux nœuds de la reconnaissance, C'est par vous que dès mon enfance Mon œur à jamais fut lié; La voix du sang, de la nature, N'est rien qu'un languissant murmure Près de la voix de l'amité.

Eh! quel est en effet mon père? Celui qui m'instruit, qui m'éclaire, Dont le secours m'est assuré; Et celui dont le cœur oublie Les biens répandus sur sa vie, C'est là le fils dénaturé.

Ingrats, monstres que la nature A pétris d'une fange impure Qu'elle dédaigna d'animer, Il manque à votre âme sauvage Des bumains le plus beau partage; Yous n'avez pas le don d'aimer,

Nous admirons le fier courage Du lion fumant de carnage, Symbole du dieu des combats. D'où vient que l'univers déteste La couleurre bien moins funeste? Elle est l'image des ingrats.

Quel monstre plus hideux s'avance? La nature fuit et s'offense A l'aspect de ce vieux giton; Il a la rage de Zoile, De Gacon a l'esprit et le style, Et l'âme impure de Chausson.

C'est Desfontaines, c'est ce prêtre Venu de Sodome à Bicêtre, De Bicêtre au sacré vallon : A-t-il l'espérance bizarre Que le bûcher qu'on lui prépare Soit fait des lauriers d'Apollon?

Il m'a dû l'honneur et la vie, Et dans son ingrate furie, De Rousseau lâche imitateur, Avec moins d'art et plus d'audace, De la fange où sa voix coasse Il outrage son bienfaiteur.

Qu'un Hibernois b, loin de la France, Aille ensevelir dans Bysance Sa honte à l'abri du croissant; D'un œil tranquille et sans colère, Je vois son crime et sa misère; Il n'emporte que mon a rgent.

Mais l'ingrat dévoré d'envie, Trompette de la calomnie, Qui cherche à flétrir mon honneur; Voilà le ravisseur coupable, Voilà le larcin détestable Dont je dois punir la noirceur.

Pardon, si ma main vengeresse Sur ce monstre un moment s'abaisse A lancer ces utiles traits, Et si de la douce peinture De ta vertu brillante et pure Je nasse à ces sombres portroits.

Mais lorsque Virgile et le Tasse Ont chanté dans leur noble audace Les dieux de la terre et des mers, Leur Muse, que le ciel Inspire, Ouvre le ténébreux empire, Et peint les monstres des enfers.

## ODE VII. ,

SUR LE FANATISME.

Charmante et sublime Émilie a,

Amante de la Vérité,

Ta solide philosophie

Ta prouvé la Divinité.

Toa done, éclairée et profonde,

Franchissant les bornes du monde,

S'élance au sein de son auteur.

Tu parais son plus bel ouvrage;

Ettu lui rends un digne homonage,

Exempt de faillesse et d'erreur.

Mais al les traits de l'Athéisme Sont repoussés par ta raison, De la coupe da Fanatisme Ta main renverse le poison : Tu sera la justice éternelle, Sans l'Écreté de ce faux zèle De tant de dévots maifesants \*, Tel qu'un sujet sincère et juste Sait approcher d'un trône auguste Sans les vices des courtisans.

Ce Fanatisme sacrilége
Est sorti du sein des autels;
Il les profine, Il les assiége,
Il en écarte les mortels.
O Rellgion bienfesante;
Ce farouche ennemi se vante
D'être né dans ton chaste flanct
Mère stendre, mère adorable,
Croira-t-on qu'un fils si coupable
Att été forme de ton sang?

On a vu souvent des athées
Eatimables dans leurs erreurs;
Leurs oplinions infectées
N'avalent point corrompu leurs mœurs.
Spinoas fut toujours fidèle
A la loi pure et auturelle
Du Dieu qu'il avalt combatta;
Et ce Desbarraux qu'un outrage \*,
S'il a'eut pas les clartés du sage,
En eut le cœure ta la vertu.

Je sentirais quelque indulgence Pour un aveugle audacieux

a Cetta ode est de l'aumée 1732. Elle est adressée à l'illustre marquise du Châtelet, qui s'est readue par son génie l'admiration de tous les vrais savants el de tous les bons caprils de l'Europe. Le Faux dévots.

e Il était conseiller au pariement : il paya à des plaideurs les frais de leur procès qu'il avait trop différé de rapporter.

Gazon del tra minimale derivata antifeçar, redirentales magnetire (Chaman a litude a mon inmorrid.

Is the able intendate, sile d'une coltemptin de Nueler, qui a morridat de l'une contraction de Nueler, qui a suprementation de la contraction de l

Qui nierait l'utile existence De l'astre qui brille à mes yeux. Ignoret ton étre suprême , Grand Dieu! c'est un moindre blasphème , Et moins digne de ton courroux , Que de te croire impitoyable , De nos maiheurs insatiable , Jaloux , injuste comme nous.

Lorsqu'un dérot atrabilaire,
Neurri de superstition,
A, par cette affreuse chimère,
Corromps as religion,
Le voils stupide et faronche;
Le fiel découle de sa bouche,
Le fanatisme arme son bras;
Et, dans sa piété profonde,
Sa rage immolerait le monde
A son Dieu, qu'il ne connaît pas.

Ce sénat proscrit dans la France, Cette infâme Inquisition, Ce tribunal où l'ignorance Traîna si souvent la raison; Ces Midas en mitre, en soutane, Au philosophe de Toscane Sans rougir ont doané des fers. Aux pieds de leur troupe aveuglée, Abjurez, sage Galilée, Le système de l'univers.

Écouter ce signal terrible
Qu'on vient de donner dans Paris;
Regardez ce carnage horrible,
Entendez ces lugabres cris;
Le frère est teint du sang du frère,
Le fils assassine son père,
La femme égorge son époux;
Leurs bras sont armés par des prêtres.
O ciel i sont-ce là les ancêtres
De ce peuple l'éger et doux?

Jansénistes et Molinistes, Yous qui combattez aujourd'hui Arec les raisons des sophistes, Leurs traits, leur bile, et leur ennui Tremblez qui enfin votre querelle Dans vos murs un jour ne rappelle Ces temps de verigie et d'horrery Craignez ez zèle qui vous presse : On ne sent pas dans son ivresso Janqu'où peut aller sa fureur.

Malheureux, voulez-vous entendre La loi de la religion? Dans Marseille il fallait l'apprendre Au sein de la contagion, Lorsque la tombe était ouverte, Lorsque la Provence, couverte Par les semences du trépas, Pleurant ses villes désolées Et ses campagnes dépeuplées, Fit trembler tant d'autres états.

Belsunce », pasteur vénérable, Suuvait son peuple périssant; Langeron, guerrier secourable, Bravait un trépas renaissant; Tandis que vos lâches cabales Dans la mollesse et les scandales Occupaient votre oisiveté De la dispute ridicule Et sur Queinel et sur la bulle, Qu'oubliera la postérité.

Pour instruire la race bumaine Faut-il perdre l'humanité? Faut-il le flambeau de la Haine Pour nous montrer la Vérité? Un ignorant, qui de son frère Soulage en secret la misère, Eat mon exemple et mon docteur; El l'esprit hautain qui dispute, Qui condamne, qui persécute, N'est qu'un détestable imposteur.

ODE VIII.

A MM. DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,

Qui ont été sous l'équateur et au cercle polaire mesurer des degrés de latitude.

O Vérité sublime! ô céleste Uranie! Esprit ué de l'esprit qui forma l'univers, Qui mesures des cieux la carrière infinie, Et qui pèses les airs:

Tandis que tu conduis sur les gouffres de l'onde Ces voyageurs savants, ministres de tes lois, De l'ardent équateur ou du pôle du monde, Eutends ma faible voix.

Que font tes vrais enfants? Vainqueurs de la nature, lls arrachent son voile; et ces rares esprits

a M. de Beisunce, évêque de Marseille, et M. de Langeron, commandant, allaient porter eux-mêmes les seours et les remédes aux pestiférés moribonds, dont les médecins et les prêtres n'ousient approcher. ODES. 556

Fixent la pesanteur, la masse, et la figure, De l'univers surpris.

Les enfers sont émns au bruit de leur voyage : Je vois paraître au jour les ombres des héros , De ces Grecs renommés qu'admira le rivage De l'antique Colehos.

Argonautes fameux, demi-dieux de la Grèce, Castor, Pollux, Orphée, et vous, heureux Jason, Yous de qui la valeur, et l'amour, et l'adresse, Ont conquis la toison;

En voyant les travaux et l'art de nos grands hommes-Que vous êtes honteux de vos travaux passés! V stresiècle est valneu par le siècle où nous sommes; Venez, et rougissez.

Quand la Grèce parlaig, l'univers en silence Respectait le mensonge ennobli par sa voix; Et PAdmiration, fille de l'Ignorance, Chanta de vains exploits <sup>2</sup>.

Heureux qui les premiers marchent dans la earrière! N'y fassent-ils qu'un pos , leurs noms sont publiés : Crux qui trop tard venus la franchissent entière Demeurent aubliés.

Le Mensonge réside au temple de Mémoire; Il y grava, des mains de la Crédulité, Tous ces fastes des temps destinés pour l'histoire Et pour la vérité.

Uranie, abaissez ces triomphes des fables; Effacez tous ces noms qui nous ont abusés; Montrez aux nations les héros véritables Que vous seule instruisez.

Le Génois qui chercha, qui trouva l'Amérique, Cortez qui la vainquit par de plus grands travaux, En voyant des Français l'entreprise héroïque, Ont prononcé ces mots:

« L'ouvrage de nos mains n'avait point eu d'exem-Et par nos descendants ne peut être imité; [ples , Ceux à qui l'univers a fait bâtir des temples L'avaient moins mérité.

En clieft, il n'y a pas tun de non capitainen de valasera, pas un saud de nos pisotes, qui es coi cras ficis pies intruit qua totas ire Arpiconette. Hercule, Thesie, et fous irbatistica commando par le grande Conde, cui carea de basistica commando par le grande Conde, cui capitale Matthercogh. Thates et les Pythangres n'étalent pas dispes controlle de la commando controlle proposite par la commando de la commando de la commando de la de derivante conversa de la compa les y affernat, et les derivantes rouvers la place perior, Nous avons fait beauconp, vous faites davantage;
 Notre nom doit céder à l'éclat qui vous suit.
 Plutus guida nos pas dans ee monde sauvage;

La vertu vous conduit. •

Comme ils parlaient ainsi, Newton dans l'empyrée, Newton les regardait, et du ciel entr'ouvert : « Confirmez, disait-il, à la terze éclairée Ce que j'ai découvert.

Tandis que des humains le troupeau méprisable,
 Sous l'empire des sens indignement vaincu,
 De ses jours indolents trainant le fil coupable,
 Meurt sans avoir véeu.

Donnez un digne essor à votre âme immortelle;
Éctairez des esprits nés pour la vérité.
Dieu vous a conflé la plus vive étincelle
De la Divinité.

• 1se sa raison qu'il donne il aime à voir l'usage; Et le plus digne objet des regards éternels , Le plus brillant spectacle, est l'âme du vrai sage Instruisant les mortels.

 Mais surtout écartez ees serpents détestables, Ces enfants de l'Envie, et leur souffle odieux; Qu'ils n'empoisonnent pas ces âmes respectables Qui s'élèvent aux eieux.

 Laisséz un vil Zolle aux fangrs dn Parnasse De ses coassements importuner le ciel, Agir svec bassessé, écrire avec audaec, Et s'abreuver de fiel

Imitez ces esprits, ces fils de la lumière,
 Confidents du Très-Haut, qui vivent dans son sein
 Qui jettent comme lui sur la nature entière
 Un ceil pur et serien. »

ODE IX.

SUR LA PAIX DE 1736.

L'Elm renferme le tomerre
Dans ses épournatibles finnes;
Il vomit le feu sur la terre,
Il dévore ses habitants.
Peyez, Drysdes genilssantes,
Ces campagnes toujours brôlantes,
Ces abimes toujours ouverts,
Crs torrents de flamme et de soufre,
Échappés du sein de ce gouffre
Qui touche aux voltes des enfers.

Plus terrible dans ses arrages,
Plus fier dans ses débordements,
Le Po renverse ses rivages
Cachès sous ses flots écumants .
Avec lui marchent la Ruine .
J'Effrol, la Douleur, la Famine ,
La Mort, les Désolatons;
Et, dans les fanges de Ferrare ,
Il entralae à la mer avare
Les déposuiles des nations.

Mais ees déhordements de l'onde, Et ces mombate des éléments, Et ces secousses qui du monde Ont ébrande les fondements, Fléaux que le ciel en colère Sur ce malheureux hémisphère A fait éclater tant de fols, Sont moins afferux, sont moins sinistres, Que l'ambition des ministres,

De l'Inde aux bornes de la France, Le soleil, en son vaste tour, Ne voit qu'une famille immense, Que devrait gouverner l'Amour. Mortels, vous étes tous des frères; Jetze ces armes mercenaires: Que cherchez-vous dans les combats? Quels biens poursuit votre imprudence? En aurez-vous la jouissance Dans la triste unit du trépas?

Encor si pour votre patrie Yous saviser vous sacrifier! Mais non; vous vendez votre vie Aux mains qui daignent la payer. Yous mourez pour la cause inique De quelque tyran politique Que vos yeux ne connaissent pas; Et vous n'êtze, dans vos misèrres, Que des assassins mercenaires Armés pour des maîtres innrats.

Tels sont ces oiseaux de rapine, Et ces animaux malfeants, Apprivoisés pour la rulae Des paisibles hôtes des champs: Aux sons d'un instrument sauvage, Animés, ardents, pleins de rage, lis vont d'un voi impétueux, Sans choix, sans intérét, sans gloire, Saist'une folle victoire Dout le prix e sti amais nour eux. O superbe, o triste Italie! Que tu plalan ta fécondité! Sous tes débris ensevelle, Que tu déplores ta beauté! Je vois tes moissons dévorées Par les nations conjurées Qui te flattaient de te venger: Faible, désolée, expirante, Tu combats d'une main tremblante Deur le choix d'un maître étranger.

Que toujours armés ponr la guerre Nos rois soient les dieux de la paix , Que leurs mains portent le tonnerre, Sans se plaire à lancer ses traits. Nous chérissons un berger sage, Qui, dans un heureux pâturage, Unit les troupeaux sous ses loin. Malheur au pasteur sangfinaire Qui les expose en téméraire A la dent du tyran des bois!

Ehl que m'importe la victoire
D'un roi qui me perce le flane,
D'un roi dont j'achète la gloire
De ma fortune et de mon sangl
Quoif dans Phoreur de l'indigence,
Dans les langueurs, dans la souffrance,
Mes jours seront-ils plus sereins,
Quand on m'apprendra que nos princes
Aux frontières de nos provinces
Nagent dans le sang des Germains?

Colbert, tol qui dans ta patrio Amenas les arta et les jeux; Colbert, ton heureuse industrie Sera plus chère à nos neveux Que la vigilance inflexible De Louvois, dont la main terrible Embrasait le Platainat, Et qui, sous la mer irritée, De la Hollande épouvantée Youlsi aménair l'état.

Que Louis jusqu'au dernier âge Soit honoré du nom de Grand; Mais que en onn à secorde au sage, Qu'on le refuse au conquérant. C'est dans la paix que je l'admire, C'est dans la paix que son empire Florissait sous de justes lois, Quand son peuple aimable et fidèle Fut des peuples l'insureux modèle, Et lui le modèle des rois. ODES 451

### ODE X.

### AU ROI DE PRUSSE,

### SUR SON AVÉNEMENT AU TRÔNE. - 1740.

Est-ce aujourd'hui le jour le plus beau de ma vie? Ne me trompé-je point dans un espoir si doux? Vous régnez. Est-il vrai que la philosophie Va régner avec vous ?

Fuvez loin de son trône, imposteurs fanatiques, Vils tyrans des esprits, sombres persécuteurs, Vous dont l'âme implacable et les mains frénétiques Ont tramé tant d'horreurs.

Onoi! je t'entends encore, absurde Calomnie! C'est toi, monstre inhumain, c'est toi qui poursuivis Et Descartes, et Bayle, et ce puissant génie a Successeur de Leibnitz.

Tu prenais sur l'autel un glaive qu'on révère, Pour frapper saintement les plus sages humains. Mon roi va te percer du fer que le vulgaire Adorait dans tes mains.

Il te frappe, tu meurs; il venge notre injure; La vérité renalt, l'erreur s'évanouit ; La terre élève au ciel une voix libre et pure : Le ciel se réjouit.

Et vous, de Borgia détestables maximes, Science d'être injuste à la faveur des lois. Art d'opprimer la terre, art malheureux des crimes, Ou'on nomme l'art des rois;

Périssent à jamais vos leçons tyranniques! Le crime est trop facile, il est trop dangereux. Un esprit faible est fourbe; et les grands politiques Sont les cœurs généreux.

a Wolff, chanceller de l'université de Halle. Il fui chassé sur la dénonciation d'un théologien, et rétabil ensuite. Voyes la Préface de l'Histoire de Brandebourg, ou il est dit « qu'il a noyé le système de Leibnitz dans un fatras de volumes. et dans un détuge de paroles.»

On avait fait accroire à Frédéric-Guillaume I\* que la

doctrine de Wolff sur le libre arbitre était cause que plusieurs de ses soldats avaient déserté. Wolff était un homme très savant, métaphysicien obscur, et géomètre médiocre; mais ses ouvrages, faits avec méthode, supérieurs à ce qu'on avail en Allemagne avant lui, formant entin un cours complet de phiophie (ce que personne n'avait encore osé entreprendre), lui avaient fait une réputation prodigieuse. On le comparaît à Leibnitz, parce qu'il avait développé et fait comaître dans les écoles quelques unes de ses opinions. Aust fut-il accusé d'athèssme, quoiqu'il etit prouvé l'existence d'un Diru au si bien et plus longuement qu'aucus philosophe. K. Ouvrons du monde entier les annales fidèles, Voyons-v les tyrans, ils sont tous malheureux: Les foudres qu'ils portaient dans leurs mains crimi-

Sont retombés sur eux. [nelles

lls sont morts dans l'opprobre, ils sont morts dans la Mais Antonin, Trajan, Marc-Aurèle, Titus, [rage, Ont eu des jours sereins , sans nuit et sans orage, Purs comme leurs vertus.

Tout siècle eut ses guerriers ; tout peuple a dans la Signalé des exploits par le sage ignorés. fguerre Cent rois que l'on méprise ont ravagé la terre : Régnez, et l'éclairez.

On a vu trop long-temps l'orgueilleuse ignorance. Écrasant sous ses pieds le mérite abatta.

Insulter aux talents, aux arts, à la science, Autant qu'à la vertu.

Avec un ris moqueur, avec un ton de maître. Un esclave de cour, enfant des Voluptés, S'est écrié souvent : Est-on fait pour connaître? Est-il des vérités?

Il n'en est point pour vous, âme stupide et fière; Absorbé dans la nuit, vous méprisez les cieux. Le Salomon du Nord apporte la lumière:

Barbare, ouvrez les yeux.

ODE XI. SUB LA MORT

DE L'EMPEREUR CHARLES VI.

1740.

Il tombe pour jamais ce cèdre dont la tête Défia si long-temps les vents et la tempête, (tats. Et dont les grands rameaux ombi ageaient tant d'e-En un instant frappée.

Sa racine est coupée Par la faux du trépas.

Voilà ce roi des rois et ses grandeurs suprêmes. La mort a déchiré ses trente diadèmes, D'un front chargé d'ennuis dangereux ornement.

> O race auguste et fière! Un reste de poussière Est ton seul monument.

Son nom même est détruit, le tombeau le dévore ; Et si le faible bruit s'en fait entendre encore, On dira quelquefois : « Il régnait, il n'est plus! » Éloges funéraires

ODES 562

> De tant de rois vulgaires Dans la foule perdus.

Alıł s'il avait lui-même, en ces plaines fumantes Ou Eugène ensanglanta de ses mains triomphantes Conduit de ses Germains les nombreux armements Et raffermi l'empire,

De qui la gloire expire Sous les fiers Ottomans!

S'il n'avait pas langui dans sa ville alarmée, Redoutable en sa cour aux chefs de son armée, Punissant ses guerriers par lui-même avilis;

S'il eût été terrible Au sultan invincible. Et non pas à Wallis!

Ou si, plus sage encore, et détournant la guerre, Il eut par ses bienfaits ramené sur la terre Les beaux jours, les vertus, l'abondance, et les arts, Et cette paix profonde

Oue sut donner au monde Le second des Césars !

La Renommée alors, en étendant ses ailes, Edt rénandu sur lui les clartés immortelles Oui de la nuit du temps percent les profondeurs ; Et son nom respectable Eût été plus durable Oue ceux de ses vainqueurs.

Je ne profane point les dons de l'harmonie : La sévère Apollon défend à mon génie Ds verser, en bravant et les mœurs et les lois, Le fiel de la satire

Sur la tombe où respire La majesté des rois.

Mais, ô Vérité sainte! ô luste Renommée! Amour du genre humain dont mon âme enflan Recoit avidement les ordres éternels. Dictez à la mémoire Les lecons de la gloire,

Pour le bien des mortels. Rois, la Mort vous appelle au tribunal auguste Où vous êtes pesés aux balances du juste. Votre siècle est témoin ; le luge est l'avenir : Demi-dieux mis en poudre,

Lui seul peut vous absoudre, Lui scul peut yous punir.

ODE XII.

A LA REINE DE HONGRIE.

MARIE-THÉRÈSE D'AUTRICHE

1749

Fille de ces héros que l'Empire eut pour maîtres, Digne du trône auguste où l'on vit tes ancêtres. Toujours près de leur chute et toujours affermis.

Princesse magnanime. Oui jouis de l'estime De tous tes ennemis :

Le Français généreux, si fier et si traitable, Dont le goût pour la gloire est le seul goût durable, Et qui vole en aveugle où l'honneur le conduit, Inonde ton empire.

Te combat et t'admire. T'adore et te poursuit.

Par des nœuds étonnants l'altière Germanie. A l'empire français malgré soi réunie, Fait de l'Europe entière un objet de pitié;

Et leur longue querelle Fut cent fois moins cruelle Que leur triste amitié.

Ainsi de l'équateur et des antres de l'Ourse Les vents impétueux emportent dans leur course Des nuages épais l'un à l'autre opposés; Et tandis qu'ils s'unissent .

Les foudres retentissent De leurs flancs embrasés. Quoi ! des rois bienfesants ordonnent ces ravages ! Ils annoncent le calme, ils forment les orages l

Ils prétendent conduire à la félicité Les nations tremblantes. Par les routes sanglantes De la calamité!

O vicillard vénérable\*, à qui les destinées Ont de l'heureux Nestor accordé les années. Sage que rien n'alarme et que rien n'éblouit .

Veux-tn priver le monde De cette paix profonde Dont ton Ame jouit?

Ah! s'il pouvait encore, su gré de sa prudence, Tenant également le glaive et la balance, Permer, par des ressorts aux mortels inconnus, De sa main respectée.

e Le cardinal de Fleury.

La porte ensanglantée Du temple de Janus I

Si de l'or des Français les sources égarées, Re fertilisant plus de lointaines contrées , Rapportaient l'abondance au sein de nos remparts, Embellissaient nos villes.

Arrosaient les asiles Où languissent les arts!

Beaux-Arts, enfants du Ciel, de la Paix, et des Grâ-Que Louis en triomphe amena sur ses traces, [ces, Ranimez vos travaux, si brillants autrefois,

Vos mains découragées , Vos lyres négligées , Et vos tremblantes voix .

De l'immortalité vos succès sont le gage. Tous ces traités rompus et suivis du carnage, Ces triomphes d'un jour, si vains, si célébrés.

> Tout passe et tout retombe Dans la nuit de la tombe; Et vous seuls demeurez.

> > \*\*\*\*\*

ODE XIII.

DE LOUIS XIV ET DE LOUIS XV

DANS LA VICTOIRE.

Devoir des rois, leçon des sages, Vertu digne des immortels, Clémence, de qualles images Dois-je décorer tes autels? Dans les débris du Capitole Irai-je charcher ton symbole? Rome seule a-t-elle un Titus? Les Trajans et les Marc-Aurèles Sont-ils les stériles moèèles Des inimitables vertus?

Ce monarque brillant, illustre, Digne en effect du nome de grand, Louis, ne dut-il tant de lustre Qu'aux triomphes du conqueérant? Il le doit à es arts utiles Dont Colbert enrichit nes villes, Aux bienfaits versés avec choix A seu vaisseaux maltres de l'onde, A la paix qu'il donnait au monde, Aux exemples qu'il donnae aux pois. Inites, maltres de la terre, Et as justice et as bouteté; Que les maux cruels de la guerre Soient ceux de la nécessité; Que dans les horreurs du carnage Le vainqueur généreux soulage L'ennemi que son bras détruit. Héros entourés de victimes, Vos exploits sont autant de crimes, Si la paix n'es et pas le fruit.

La Paix est fille de la Guerre.
Ainsi les rapides éclairs
Parles vents et par le tonnerre
Epurent les champes et les airs;
Ainsi les aleyons patibles,
Après les tempétes horribles,
Sur les eaux chontent leurs amours;
Ainsi quand Nimègue étonnée
Vit par Louis la paix donnée,
L'Europe entière eut de beaux jours.

Telle est la brillante carrière Qu'ouvrit le dernier de nos rois; Son fils la remplit tout entière Par sa clémence et see exploits : Comme lui bienfaiteur du most Gome lui bienfaiteur du most Gome lui conquérant et sage, Il sait combattre avec courage, Et secourir ave bonté.

Adorateurs de la Clémence, Transportez-rous à Fontenoy. Le jour luit, le combat commence; Bellone admir e votre rol. Voyes cette phalange atilière, Dans sa marche tranquille et fière, En tous nos rangs porter la mort; Et Louis, plus inebranlable, Par son courage inaltérable Changer et maîtriser le sort.

Ce jour est le jour de la gloire, Il est celuide la vertu: Louis, au sein de la vietoire, Pleure son rival abattu. Les succha nont rien que il reni vre, Il sait qu'un héros ne doit vivre Que pour le bonbeur des homains ; Parmi les feur, qui l'environment. Sous les lauriers qui le couvennent. Guerriers frappés de son tonnerre Et secourus par ses bienfaîts , Dans les bres sanglants de la Guerre II doigne demander la paiz. Par quelles marimes funestes Preferer-vous sux dons célestes Les fleaus qu'il vout détourner? O vietimes de sa justice , Quoi! vous voules qu'il vous punisse, Quand il ne veut que pardonner!

ODE XIV.

OU L'ÉLOGE DE LA FRANCE-

1746.

Eat-il encor des satiriques
Qui, du présent toujours blessés,
Dans leurs malins panégyriques
Exattent les siècles passés;
Qui, plus injustes que sérères,
D'un crayon faux peignent leurs pères
Dégénérant de leurs sieux,
Et leurs contemporains coupables,
Suivis d'enfants plus condamnables,
Meascés de pires nereux?

Silence, imposture outrageante; Dechirez-rous, voiles affreuz; Patrie auguste et Borissante, Connais-tu des temps plus heureux? De la cime des Pyriefices - Jusqu'à ces rives étonnées Où la Mort vole avec l'Effroi, Montre ta gloire et ta puissance; Mais pour mieuz connaître la Prince, Qu'on la contemple dans son roi.

Quelquefois la grandeur trop fière, Sur son front portant les dédains, Foule aux pieds, dans sa marche altière. Les rampants et faibles humanis. Les Prières humbles, tremblantes, Plles, saus force, chancelante, Baissant leurs yeux mouillés de pleurs, Abordent e monstre faroude. Un indigne étoge à la bouche, Et la baine au fond de leurs contra-

Favori du dieu de la guerre, Héros dont l'éelat nous surprend, De tous les vainqueurs de la terre Le plus modeste est le plus grand. O modestie 1 d' douce image De la belle âme du vrai sage! Plus noble que la majesté, Tu relèves le diadème, Tu décores la valeur même, Comme tu pares la beauté.

Nous l'avons vu ce roi terrible Qui, sur des remparts foudroyés, Présentait l'olivier paisible A ses ennemis ell'aryés : Tel qu'un dieu guidant les orages, D'une main portant les ravages Et les tonnerres destinuteurs, De l'autre versant la rosée Sur la terre fértilisée, Converte de fruits et de fleurs.

L'airais gronde au loin sur la Flandre, il n'interrompt point nos loisirs, Et quand sa vois se fait entendre, C'est pour annoncer nos plaisirs; Les Muses en habit de fêtes, De lauriers couronnant teurs têtes, Et roisent ces heureux temps; Et, sous le bonheur qui l'accable, La Critique est inconsolable De ne plus voir de mécontents.

Venez, enfants des Charlemagnes, Paraissez, ombres des Valois; Venez contempler ces capusagnes Que vous désoliez antrefoss: Yous verrez cent villes superbes Aux lieux où d'inutiles herbes Couvraient la face des déserts, Et sortir d'une nuit profonde Tous les arts, étonnant le monde De mitrales toujours divers.

Au lieu des guerres intestines De quelques brigands forcenés, Qui se disputaient les ruines De leurs vassaux infortunés, Yous verzer un peuple paisible, Généreux, aimable, iuvincible; Un prince au lieu de cent tyrans; Le joug porté sans esclavage; Et la concorde heureuse et sage Du roi, des pouples, et des grands

Souvent un laboureur habile Par des efforts industrieux, Sur un champ rebelle et stérile Attira les faveurs des cieux; Sous ses mains la terre étonnée Se vit de moissons couronnée Dans le sein de l'aridité; Bientôt nne race nouvelle De ces champs préparés ponr elle Augmenta le fécondité.

Ainal Pyrrbus sprès Achille Pit encore admirer son nom; Ainsi le vaillant Paul-Émile Put suivi du grand Seipion; Virgile, au-dessus de Lucrèce, Aux lieux arrossé du Permesse S'éleur d'un vol immortel; Et Michel-Ange vit paraître, Dans l'art que sa main fit renaître, Les prodiges de Raphaël.

Que des vertus héréditaires A jamais ornent ce séjour! Vous avez limité vos pères; Qu'on vous imité à votre tour. Loin ce discours lâche et vulgaire, Que tout s'épuise et tont finit : La nature est inépuisable, Et le Travail Infatigable Est un dieu qui le raleunit.

....

ODE XV.

SUR LA MORT
DE S. A. S. M<sup>NR</sup> LA PRINCESSE DE BAREITH.

1759.

Lorsqu'en des tourbillons de flamme et de fumée Cent tonnerres d'sirsin , précédés des éclairs , De leurs globes brôlants renversent une armée , Quand de guerriers mourants les sillons sont cou-Tons ceux qu'épargna la fondre , [verts.

Voyant rouler dans la poudre
Leurs compagnons massacrés ,
Sourds à la Pitié timide ,
Marchent d'un pas intrépide
Sur leurs membres déchirés.

Ces féroces humains, plus durs, plus inflexibles Que l'acter qui les couvre au milien des combats, S'étonnent à la fin de devenir sensibles, D'éprouver la pitté qu'ils ne connsissaient pas, Lorsque la mort en silence D'nn pas terrible s'avance Vers un objet plein d'attraits, Quand ces yeux qui dans les âmes Lançaient les plus douces flammes Vont s'éteindre pour jamais.

Une famille entière, interdite, éplorce, Se presse en gémissant vers un lit de douleurs; La victime l'attend, pêle, défigurée, Tendant une main faible à ses amis en pleurs. Tournant en vain la peupière

Vers nn reste de lumière Qu'elle gémit de trouver, Elle présente sa tête; La faux redoutsble est prête, Et la Mort va la lever.

Le coup part, tout s'éteint : c'en est fsit, il ne reste De tant de dons heureux, de tant d'attraits si chers, De ces sens animés d'une flamme céleate, Qu'un cadsvre giscé, la pâture des vers.

Ce spectacle lamentable,
Cette perte irréparable,
Yous frappe d'un coup plus fort
Que cent mille funérailles,
De ceux qui, dans les batailles,
Donnaient et souffraient la mort.

O Bareith! ô vertus! ô grâces adorées! Femme sans préjugés, sans vice et sans erreus, Quand la mort l'enlevs de ces tristes contrées, De ce séjour de sang, de rapine, et d'horreur,

e sejour de sang, de rapine, et d'i Les nations scharnées De leurs haines forcenées Suspendirent les fureurs; Les discordes s'arrêtèrent; Tous les peuples s'accordèrent A t'honorer de leurs pleurs.

De la douce Vertu tel est le sûr empire; Telle est la digne offrande à tes mânes secrés. [re Yous qui n'étes que grands, yous qu'un fistteur admi-Vous traitois-nons sinsi lorsque yous expirez?

> La mort que Dieu vons envoie Est le seul moment de joie Qui console nos esprits. Emportez, âmes cruelles, Ou nos haines éternelles , Ou nos éternels mépris.

Mais toi dont is vertu fut toujonrs secourable, Toi dens qui l'héroisme égals is bonté, Qui pensais en grand homme, en philosophe aimable, Qui de ton sexe enfin n avais que la beauté, Si ton insensible cendre Chez les morts ponvait entendre Tous ces cris de notre amour, Tu dirais dans ta pensée; Les dieux m'ont récompensée, Ouand ils m'ont ôté le jour.

C'est nous, tristes humains, nous qui sommes à plaindre, Dans nos champs désolés et sous nos boulevarts, Condamnés à souffrir, condamnés à tout eraindre Des serpents de l'Envie et des fureurs de Mars.

Les peuples foulés gémissent, Les arts, les vertus périssent, On assassine les rois; Tandis que l'on ose encore, Dans ce siècle que f'abborre, Parler de mours et de lois!

Hélas I qui désormais dans une cour paisible Retiendrs sagement la Superstition, Le sanglant Fanatisme, et l'Athéisme horrible, Enchaînés sous les pieds de la Religion?

Qui prendra pour son modèle
La loi pure et naturelle
Que Dieu grava dans nos œurs?
Lol sainte, aujourd'hui proserite
Par la fureur hypocrite
D'ignorants persécuteurs!

Des tranquilles hauteurs de la philosophie Ta pitié contemplait avec des yeux sereins Ces fantômes changeants du songe de la vie, Taut de travaux détruits, tant de projets si vains; Ces factions indociles

Ces factions indociles
Qui tourmentent dans nos villes
Nos citoyens obstinés;
Ces intrigues si cruelles
Qui font des cours les plus belles
Un séjour d'infortunés.

Du temps qui fuit toujours tu fis toujours usage : O combien tu plaignais l'inflane oisiveté De cas esprits sans godt, sans force, et sans courage, Qui meurent pleins de jours, et n'ont point existé!

La vie est dans la pensée : Si l'âme n'est exercée, Tout son pouvoir se détruit; Ce flambeau sans nourriture N'a qu'une lueur obscure, Plus affreuse que la nuit.

Illustres meurtriers, victimes mescenaires, Qui, redontant la bonte et maltrisant la peur, L'un par l'autre animes aux combats sanguinairea Fuirirez si vous l'osiez, et mourez par honneur; Une femme, une princesse,
Dans sa tranquille sagesse,
Du sort dédalgnant les coups,
Souffrant ses maux sans se plaindre,
Yoyant la mort sans la craindre,
Était plus brave que vous.

Mais qui célébrers l'amitié courageuse, Première des vertus, passion des grands cœurs, Feu sacré dont brûla ton fune généreuse, Qui s'épurait encore au creuset des melbeurs? Rougissez. Ames communes.

Dont les diverses fortunes Gouvernent les sentiments, Fréies vaisseaux sans boussole, Qui tournez au gré d'Éole, Plus légers que ses enfants.

Cependant elle meurt, et Zoile respire! Et des lâches Séjans un lâche imitateur A la vertu tremblante insuite avec empire; Et l'hypocrite en paix sourit au délateur!

Le troupeau faible des sages, Dispersé par les orages, Va périr sans successeurs; Leurs noms, leurs vertus s'oublient, Et les enfers multiplient La race des oppresseurs.

Tu ne chanteras plus, solitaire Sylvandre, Dans ce palais des arts où les sons de ta voix Contre les préjugés osaient se faire entendre, Et de l'humanité fesaient parler les droits;

Mais, dans la noble retraite, Ta voix, loin d'être muette, Redouble ses chants vainqueurs, Sans flatter les faux critiques, Sans craindre les fanatiques, Sans chercher des protecteurs.

Vils tyrans des esprits, vous serez mes victimes, Je vous versai pleurer à mes pieds abattus; A la postérité je peindrai tous vos crimes De ces mâles erayons dont j'ai peint les vertus. Craignez ma main raffermie:

A l'opprobre, à l'infemie, Vos noms seront consecrés, Comme le sont à la gloire Les enfants de la Victoire Que ma muse a célébrés.

-----

#### NOTE DE M. MORZA'.

SUR L'ODE PRÉCEDENTE.

La princesse à qui on a élevé ce monument es méritait un plus beau, et les monstres dont on daigne parier à la fin de cette ode méritent une junition plus sevère.

Dans die Deutz Jours de lie Michesters, il y avrile, it de viertle, de plate critique comme aspecifical. Claveret certrate control Cornellity, Soldiguy et Vise datequates certrate control Cornellity, Soldiguy et Vise datequates et as Garanges; mais me trit jinamis que dans nos jours and trouge juillans de délateurs vonoir lasellancei leurs premières cas del consolidones; calches inclements, ailaques puese dans les tribusants les grans de lettres doit la puese puese dans les tribusants les grans de lettres doit la puese puese dans les tribusants les grans de lettres doit la puese puese dans les tribusants les grans de lettres doit l'ambient pues l'autres de puese or servett out le contraire de ce qu'ils écrivent en public; et venioir rendecient, pur les mis destinants, les ons procédate de plut-

La manie de ces délations a été poussée au point de dire et d'imprimer que les philosophes sont dangereux dans un état.

Et qui nout cen harvis délableurs Tambét c'est un poissais poissais qui composent la nocieté dout il qui, et qui son paire de morale, handis que sez conférers sont accesses d'un paire de morale, partie que les conférers sont accesses d'un partie pomme faction d'un partie de la compartie pomme faction de la compartie pomme faction d'un partie de la Conférencia de la compartie de la conférencia par mois, a calomais les Buffins, les Nontesquins, et julier excellent sur sans partie de total public. C'est une la compartie de la compartie de la conférencia partie de la large de la compartie de la compartie de la compartie partie partie partie partie partie sont settem de Jazzie sur Paris, et qui audin nosti terre de la indemnatire qui partie par

C'est surtout le misérable suteur d'un libelle intitulé l'Oracle des philosophes, qui prétend avoir eté admis à la table d'un bomme qu'il n'a jamais vn., et dans l'antichembre duquel il ne serait pas souffert; qui se vante d'avoir été dans un château , lequel n'a jamais existé ; et qui , pour prix du bon accueil qu'il dit avoir reçu dans cette seule maison en sa vie, divulgue les secrets qu'il suppose lui avoir été confiés dans cette maison... Ce polisson, nommé Guyon, se donne ainsi lui-même de gatté de cœur pourun mallionnète liomme. N'ayant point d'honneur à perdre, il ne senge qu'à regagner, par le débit d'un mauvais libelle, l'argent qu'il a perdu à l'impression de ses manvais livres. L'opprobre le couvre, et il ne le sent pas ; it ne seut que le dépit boateux de n'avoir pu même vendre son lihelle. C'est donc à cet excès de turpitude qu'on est parvenu dans le métier d'écrivain!

Cox valets de libraires, gens de la lie du peupletet de la lie des auteurs, les dereires des écrivans insulties, et par conséquent les derniers des hommes, sont ceux qui ont atta que le roi, l'état et l'Egilie, dans leurs feuilles senton-leurs éries de river des couvulsionnaires. Je fabriquent leurs impostures, comme les filous commettent leurs laris, dans les téchères de la muit, changeant continuelle-

<sup>1</sup> Morza est un des noms sous lesquels Vultaire se cachatt , aux de pouvoir dire plus facilement la verité. ment de nom et de demeure, associés à des secélaurs, fuyant à tout moment la justice, et, pour comble d'herreur, se couvrant du manteau de la religion, et, pour comble de ridicule, se persuadant qu'ils lui rendent ser-

Cas dece partis, le janorisiste el le molinités, al faneux long trupa dans Paris, et al déclaignés daux l'Europe, fournissent des deux cobés les plumes venales dons le public est al faitagé, et champsione de la bille, que l'encueja est al faitagé, et champsione de la bille, que l'encueja primer, réchament l'un courre l'autre avec tons l'abmandiés de nos situées de barbarie, et tont le rafilicement d'un temps également éclaire dans la vertue et dans le crime; et après étre ainsi déclinés, las se jettens eur publicoppère: Ils attaquent le rajoun, comme des brigands publicoppère: Ils attaquent l'araion, comme des brigands possibles, al comme de sous de l'araion de l'araion pretiger soi des promises, au consideration de l'araion pretiger soi des promises, au montre domme pour prêsque soi des promises, au constitue forme pour partègre soi de l'araion promises, au constitue forme pour partègre soi de l'araion promises, au constitue forme pour partègre soi de l'araion pretiger soi de l'ar

Qu'on me montre dans l'histoire du monde entier un philosophe qui alt ainsi troublé la paix de sa patrie : eu est-il un seul , depuis Confucius jusqu'à nos jours , qui ait été coupable, je ne dis pas de cette rage de parti et de ces excès monstrueux, mais de la moindre cabale contre les puissances, soit séculières, soit ecclésiastiques? Non, il y en eut jamais, et il n'y en anra jamais. Un philosophe fait son premier devoir d'aimer son prince et sa patrie; il est attaché à sa religion, sans s'élever outrageusement contre celles des autres peuples ; il gémit de ces disputes insensées et fatales qui opt coûté autrefois tant de sang , et qui excitent aujourd'hui tant de huines. Le fanatique allume la discorde, et le philosophe l'éteint. Il étudie en paix la nature; il paie gatment les contributions nécessaires à l'état; il regarde ses maîtres comme les députés de Dien sur la terre, et ses concitoyens comme sea frères : bon mari, bon père, bon maltre, fi cultive l'amitié; il sais que, si l'amitié est un besoin de l'ame, e'est le plus no-ble besoin des âmes les plus belles; que e'est un contrat entre les cours, contrat plus sacré que s'il était écrit, et qui nons impose les obligations les plus chères : il est per suadé que les méchants ne peuvent aimer.

Ainsi la philosophe, fiddle à lous ses devoles, se repose ser l'innocence de avi e. Si les parres, il rend la parveté respectable; s'il est riche, il fait de ses richesses un unagnutie à los ceités. S'al fait de soute, comme tous lehommes en font, il den repeat et il se corrige. S'il a écrit libercanti dans sa piemeste, comme Palon, il cultire la desinata à sen camenia et en implorant la miséricorde de l'Etre supriene.

Qu'il soit du sentiment de Leibnitz sur les monades et sur les indiscernables , ou du sentiment de ses adversaires ; qu'il admette les idées innées, avec Descartes, ou qu'il voie tout dans le Verbe, avec Malebranche; qu'il croie au plein, qu'il croie su vide, ces innocentes spéculations exercent son esprit, et ne peuvent nuire en sueun temps à aucun homme. Mais plus il est éclairé, plus les esprits contentieux et absurdes redoutent son mépris; et voità la source secrète et véritable de cette persécution qu'ou a suscitée quelquefois aux plus pacifiques et aux plus estimabies des morteis. Voità pourquoi les factieux , les entisousiastes, les fourbes, les pédants orgueilleux, out si souvent étourdi le monde de leurs clameurs ; ils ont frappe à tontes les portes ; ils ont pénétré chez les personnes les plus respectables; ils les ont séduites, ils ont azimé la vertu même contre la verte; et un sage a été quelquelois tout étopué d'avoir persécuté un sage.

Quand l'évèque irlandais Berkeley se fut trompé sur le

estent differentet, et que le colibbr Jurin est confindia non errure, Bretdey christique les génombres n'étantes pas chrédiens; quand Descartes est trouré de nouvelles perseus de l'existence de Bize, Descartes fui accusi, prindigament d'atteliame; des que ce même philosophe est adopte les libes moies, nou théologien l'authématic est pour s'être écarté de l'opisien d'artistate et de l'axionne de l'Octoir, pour rois n'est dans l'existent authématic les l'actives de l'active de l'active de l'active de de l'Octoir, pour rois n'est dans l'active authématic l'active de l'active de l'active de l'active de l'active l'active de l

A prine Lelinitz entil proposé son système, résigré de puis dans la Théodicée, que mille voix crièrent qu'il introduisat le falaisme, qu'il resversait la créance de la ciusie de l'homme, qu'il détruisait les fondements de la religion crétienne. D'autres philosophes ont-lis combattu le système de Lelinitz, on lour a dit : Yous insuites la Provilence.

Lorsque milord Shaftesbury assura que l'homme était né avec l'instinct de la hieuveillance pour ses semblables, on lai imputa de nier le péché originel. D'autres ont-lis écrit que l'homme est né avec l'instinct de l'amour-propre, on leur a reproché de détruire toute vertus.

Ainsi, quelque parti qu'ait pris un philosophe, il a toujours été en butte à la calonnie, fille de cette jalonnie accrète dont tant d'hommes sont animés, et que personne n'avoue. Enfin, de quoi pourra-t-on s'étonner, depuis que le jésuite Hardonin a traité d'aithes ise Pascal, les Nicole, les Arnaudé et les Maletranche?

Qu'en fase (el un réflexion. Les Romines, ce propie plas religience de la terre, not tuiteperen, son matters, plas religience de la terre, not tuiteperen, son matters, qui avon détrere; il 17 y a par dans l'flésider romine en seul exemple d'un clour remain opportun pour set opimient de la boss scharrer les son contre les autres, doit que mon au route appris, per de le pas à proces, mais à hablanter les prodes des moients. Effis, depuis les combina de conclus de l'archive les contre les autres, doit en conclus de l'archive les des la company de la company de l'archive les contre les autres de la company de la conclus de l'archive de l'archive les autres de l'archive les company de l'archive les autres de l'archive les des l'archive les de l'archive les des l'archive l'archive les des l'archive l'ar

One compa in particised d'abord fomber que nor au depti combre de signire deciment designire un concate perduent leur se principal de la compa del la compa de la compa del la compa de la compa del la compa de la compa de

On sait que tous les arts sont fières, que chacun d'euxne deixire un attre, et qu'il en résulte une lumière universelle. C'est par ces noutaels scours que le génie de l'invention s'est commaniqué de proche as proche; j'est par la qu'esfin la philosophie a secouru la politique, en donnant de nouvelles vues pour les manufactures, pour les finances, pour la construction des vaisseaux. C'est par la que les Anglais sort parvennes à mieux cultiver la terre

qu'aucune natine, et à s'enrichie par la science de l'àgriculture comme par cellés de la marine, in mône génie entrepressant de pers'erient, qui lour fait libriquer des draps plus farts que les abstes, plus flat anne les cres des restre par la comme de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de

Pourquoi l'Italie, la mère des arts, de qui nous avons appris à lire, a t-elle langui près de deux cents aus dans une décadence déplorable? C'est qu'il n'a pas été permis jusqu'à nos jours à un philesophe italien d'oser regarder la vérité à travers son télescope; de dire, par exemple, que le soleil est au centre de notre monde, et que le blé ne pourrit point dans la terre pour y germer. Les Italicus ont dégénéré jusqu'au temps de Muratori et de ses illustres contemporains. Ces peuples ingénieux ont craint de penser; les Français n'ont osé penser qu'à demi; et les Anglais, qui ont volé jusqu'au cicl, parce qu'on ne leur a point coupé les ailes, sont devenus les précepteurs des nations. Nous leur devons tout, depuis les lois primitives de la gravitation, depuis le calcul de l'infini, et la connaissance précise de la lumière, si vainement combattue, jusqu'à la nouvelle charrue et à l'insertion de la petite vo role, combattues encore.

Il flashità savoir no per mient distinguer le dangereux el Tutte, la liercore et in sagilibrite, à jamodonner (Foot) à non rificiale et respecter la ration. Il a ride piùn focile aux llerdes, aux Vindonis, aux Gridus et anta Franca, d'ompocher la ration de nattre qu'il ne le serait supportifiuit de lui totre sa foren quan dil est atté. Cetter alono spurte, souniscé a la religion et à la los, échier enfin ceux qui abuserne de l'une et de l'une; et de Pouter elle pouterne qui abuserne de l'une et de l'une; et de potter leutiennest, mais soumenst; et am bout d'un demisiècle une notion est sur-pricé de ne plus resemble à se basternes noctres.

Peuple nourri dans l'oisiveté et dans l'ignorance, peuple si aisé à enflammer et si difficile à lastraire, qui coures des farces du cimetière de Saint-Médard aux farces de la foire; qui vous passionnez tantôt pour un Quesnel, tantôt pour une actrice de la Comédie italienne; qui élevez une statue en un jour, et le lendemain la couvrez de bonc ; peuple qui dansez et chantez en murmurant, sachez que tous vous seriez égorgé sur la tombe du diacre ou sousdiacre Paris, et dans vingt autres occasions aussi belles, si les philosophes n'avaient, depuis environ soixante ans, adouci un peu les mœurs, en éclairant les esprita par degrés; sachez que ce sont enx (ct eux seuls) qui ont éteint enfin les bûchers, et détrait les échafauds où l'on immolait autrefois et le prêtre Jean Huss, et le moine Savonarole, et le chancelier Thomas Morus, et le conseiller Anne du Bourg, et le médecin Michel Servet, et l'avocat-général de Hollande Barneveldt, et la maréchaie d'Ancre, et le panvre Morin, qui n'était qu'un imbécile, et Vanisi même, qui n'était qu'un fou argnmentant contre Aristote, et tant d'autres victimes enfin dont les noms seuls feraient un immense volume : registre sunglant de la plus infernale superstition et de la plus abominable démence.

Addition nouvelle de M. Morza, sur ce vers de la hustième strophe : On assassine les rois.

On se sogvient de ceux qui, aux pieds d'una Viera

Stane très fêtée en Pologne, et dont il est difficile à un Français de prononcer le nom, firent serment, en 1771, d'assassiner le roi; ils remplirent leur serment autant qu'ils purent, avec le secours de la bonne mère.

purent, avec le secours de la bonne mère.
Les philosophes qui avaient obtenu du révérend père
Malagrida, du révérend père Mathos, et du révérend père
Alexandre, en comfossion, la permission de tiere des coups
de fasil par dérrière au roi de Portugal, n'étaient-lis pas

Alexandre, en comfession, la permission de tiere des coups de fasti par derrière au roi de Portugal, n'étaient-lis pas aussi de très savants hommes, et qui savaient leur Lucrèce par cœur? Si Damiens u'étudia poiut en philosophie, il est avéré

Si Damiens u'étodia point en philosophie, il est avéré du moins qu'il étodia en théologie, car il répondit dans sen interrogatoires, page 135: « Quel motil l'a éléteminé? A dit, La religion; » et page 405: « Qu'il a cru faire une couvre méritoires que c'étaient tous ces prêtres qu'il entendait qui le disaisent dans le palais. »

Voils les mêmes réponses qu'ont faites tous les assassins de tant de princes, en remontant depuis Damiens jusqu'aapieux Aod, qui vist enfoncer de la main gauche un poiguerd jusqu'au manche dans le ventre de son roi Egiou, de la part du Séigneur.

Et, après ces exemples, de pauvres philosophes oseraient se plaindre que de petits abbés leur disent des sottises.

## ODE XVI.

## A LA VERITE.

Vérité, c'est toi que j'implore; Soutiens ma voix, dicte mes vers. C'est toi qu'on craint et qu'on adore, Toi qui fais trembler les percers. Toi qui fais trembler les percers. Tos yeux reillent sur la justice, Sous tes pieds tombe l'artifice, Par la main du temps abattu : Temoin saeré, juge inflexible, Tu mis ton trône incorruptible Entre l'audoce el a vertu.

Qu'un autre en sa fougue hautaine, Insullant aux travaux de Mars, Soit le flatteur du prince Eugène, Et le Zoile des Césars; Qu'en adoptant Terreur commune, Il n'impute qu'à la fortune Les succès des plus grands guerriers, Et que du vainqueur du Graulque Son éloquence satirique Pense avoir flett ies lauriers.

lliustres fléaux de la terre, Qui dans votre cours orageux Avez renversé par la guerre D'autres brigands moins courageux, Je vous hais; mais je vous admire : Gardez cet éternel empire Que la gioire a sur nos esprits: Ce sont les tyrans sans courage A qui je ne dois pour hommage Que de l'horreur et du mépris.

Koull-Kan ravage l'Asie, Mais en affrontant le trépas : Tout mortel a droit sur sa vie; Qu'il expire sous mille bras; Que le brave immole le brave. Le guerrier qui frappa Gustave Ailleurs eût rampé sous ses lois; Et, dans ces fameuses journées Au droit du glaive destinées, Tout soldat est égal aux rois.

Mais que ce fourbe sanguinaire, De Charles-Quint l'indigoe fils, Cet hypocrite atrabilaire, Entouré d'esclaves hardis, Entre les bras de sa maitresse Plongé dans la flatteuse ivresse De la volupté qui l'eudort, Aux dangers dérobant sa tête, Eavoic en cent lieur la tempéle, Les fers, la discorde, et la mort :

Que Borgia, sous sa tiare Levant un front incestueux, Immote à sa fureur avare Tant de eitoyens vertueux, Et que la sangiante Italie Tremble, so taise, et s'humilie Aux pieds de eu tyran sacré: O Terre l'ò peuples qu'll offense! Criez su ciel, criez vengeance; Armez l'univers conjuré.

O vous tous qui prétendez être Méchants avec impunité, Vous croyez à roivei point de maitre : Qu'est-ce donc que la Vérité? S'il est un magistrat injuste, Il entendra la voix auguste Qui contre lui va prononcer; Il verra sa honte éternelle Dans les traits d'un burin fidele Ous le temps ne peut effacer.

Quel est parmi nous le barbare? Ce n'est point le brave officier Qui de Chanpagne ou de Navarre Dirige le courage altier: C'est un pédant morne et tranquille, Gonfié d'un orguell imbécile, Et qui croit avoir mérité Micux que les Molé Yénérables Le droit de juger ses semblables , Pour l'avoir jadis acheté.

Arrête, âme atroce, âme dure, Qui veux dans tes gaves fureux Qu'on arrache par la torture La rérite du fond des cœurs. Torture! usage abominable Qui sauve un robuste coupable, Et qui perel le faible innocent, plu falte éternel de son temple La vérité qui vous contemple La vérité qui vous contemple Disturure l'ori en aémissant.

Vérité, porte à la mémoire, Répète aux plus lointains elimats L'éternelle et fatale histoire Du supplice affreux des Calas; Mai dis qu'un monarque propice, En foudroyant cette injustice, A vengé tes d'oits violés. Et vous, de Thémis interprètes, Méritez le rang où vous étes; Aimez la justice, et tremblez.

Qu'il est digne de ton grand cœur De venger la faible innocence Des traits du calonnialeur! Souvent l'A mildé chancelante Resserre sa pitié prudente; Son cœur glacé n one s'ouvrir; Son zèle est réduit à tout craindre : Il est cent amis pour nous plaindre, Et pas un pour nous secourir.

Quel est ce guerrier intrépide? Aux assauts je le vois timide : Qui sait mouir n'ose perler. La Germanie et l'Angletere Par cent mille coups de tonnerre Ne lui font pas beisser les yeux : Nais un mot, un seul mot l'accable; Et ce combattant formidable N'est ou'un esclare ambitiveux.

Imitons les mœurs héroïques
De ce ministre des combats,
Qui de nos chevaliers antiques
A le œur, la tête, et le bras;
Qui pense et pare avec courage,
Qui de la Fortune volage
Dédaigne les dons passagers,
Qui foule aux pieds le calomnie,

Et qui sait mépriser l'envie, Comme il méprisa les dangers.

ODE XVII.

## GALIMATIAS PINDARIQUE

SUR UN CARROUSEL BONNÉ PAR L'IMPÉRATRICE DE RUSSIE

1766.

Sors du tombeau, divin Pindare, Toi qui célébras autrefois Les cheraux de quelques bourgeois Ou de Corinthe ou de Mégare; Toi qui possédas le talent De parler beaucoup sons rien dire; Toi qui modulas savamment Des vers que personne o'entend, Et qu'il faut toujours qu'on admire.

Mais commence par oublier
Tes petits vainqueurs de l'Élide;
Prends un sujet moins insipide;
Viens cueillir un plus besu laurier.
Tesse de vanter la mémoire.
Des héros dont le premier soin
Fut de se battre à coups de poing
Devant les juges de la Gloire.

La Gioire habite de nos Jours Dans l'empire d'une amazone; Elle la possède, et la donne: Mars, Thémis, les Jeux, les Amours, Sont en fonle autour de son trêne. Viens chanter cette Thalestris \* Quirait couriser Alexandre. Sur tes pas je voudrais m'y rendre, Si le n'étais en cheveux gris.

Sans doute, en dirigeant ta course Vers les sept étoiles de l'Ourse, Tu verras, dans ton vol divin, Cette France si renommée Qui brille encor dans son déclin; Car ta muse est accoutumée A se détunyer en chemin.

Tu verras ce peuple volage, De qui la mode et le langage

a Thaiestris, reine des Amazones, sortit de ses états pour venir voir Alexandre-le-Grand, auquei elle avona de lonne foi qu'elle desirait avoir des enfants de fuit, le croyant digne de donner des hertilers a son capire. Quinte-Curre.

Règnent dans vingt climats divers; Ainsi que ta brillante Grèce, Par ses arts, par sa politesse, Servit d'exemple à l'univers.

Mais il est encor des barbares
Jusque dans le sein de Paris;
Des bourgeois pesants et bizerres,
Insensibles aux bons écrits;
Des árjons aux regards austères,
Persécuteurs atrabilaires
Des grands talents et des vertus;
Et, si dans ma patrie lugrate
Tu rescontres quelque Socrate
Tu trouveras vingt Anitus. \*.

Je m'aperçois que je t'imite. Je veux aux campagnes du Scythe Chanter les jeux, chanter les prix Que la nouvelle Thalestris Accorde aux talents, an mérite; Je veux célèbrer la grandeur, Les générouses entreprises, L'esprit, les grâces, le bonheur, Et 'ai parlé de nos sottises.

## ODE XVIII.

# SUR LA GUERRE DES RUSSES

CONTRE LES TURCS.

EN 1768.

I.'homme u'était pas né ponr égorger ses frères; Il n'a point des lions les armes sanguinaires : La nature en son occur avait mis la pitié. De tous les animaux seul il répand des larmes , Seul il connaît les charmes D'une tendre amilie.

Il naquit pour aimer : quel infernal usage De l'enfant du Plaisir fit un monstra souvage? Combien les dons du ciel ont été pervertis! Quel changement, ô dieux i la Nature étonnée, Pleurante et consternée,

Pleurante et consternée. Ne connaît plus sou fils.

Heureux cultivateurs de la Pensylvanie, Que par son doux repos votre innocente vie Est un juste reproche aux barbares chrétiens! [re, Quand, marchant avec ordre au bruit de leur tonner-

a Ani'us fot le délateur et l'accusateur calousuleux de So-

lis ravagent la terre, Vous la comblez de biens.

Voua leur avez donné d'inntiles exemplea. Jamaie un Dieu de paix ne requt dana vos temples Ces horriblea tributa d'étendarda tout sanglants: Vous croiriez l'offenser, et c'est dans nos murailles

Que le dieu des batailles Est le dieu des brigands.

Combattona, périssons, mais pour notre patrie. Malheur aux vila mortela qui servent la furie Et la cupidité des roia déprédateurs ! Conservona nos foyers; citoyens sous les armes, No nortona les alarmes

Que chez nos oppresseurs.

Où sont ces conquérants que le Bosphore enfante?

D'un monarque abruil la milice insolente

D'un monarque sorut is mine insoente
Fait avancer la Mort aux rives du Tyras;
C'est là qu'il faut marcher, Roxelans invincibles;
Lancez vos traits terribles.

Qu'ils ne connaissent pas.

Frappez, exterminez les cruels janissaires, D'un tyran sans courage esclaves téméraires; Du malheur des mortela instruments malheureux, Ils voudraient qu'à la fin, par le sort de la guerre, Le reste de la terre

Fåt esclave comme eux.

L'univera applaudit.

La Minerve du Nord vous enflamme et vous guide; Combattez, triomphez sous sa puissante égide. Gallitzin vous commande, et Bysance en frémit; Le Danube est ému, la Tauride est tremblante; Le sérail a épouvante,

### ODE XIX.

#### ODE PINDARIQUE

#### A PROPOS DE LA GUERRE PRÉSENTE EN GRÈCE.

Au fond d'un sérail inutile Que fait parmi ses icogians Le vieux successeur imbécile Des Bajazets et des Orcans? Que devient cette Grèce altière, Autrefois savante et guerrière, Et si languissante aujourd'hul;

Fleuve de la Sarmatic d'Europe, aujourd'hui le Niester ou Dorsder, K. Rempante aux genoux d'un Tartare, Plus amollie, et plus berbare, Et plus méprisable que lui?

Tels n'étaient point ces Héraclides, Suivants de Minerre et de Mars, Des Persans valuqueurs intrépides, Et favoris de tous les arts; Eux qui, dans la paix, dans la guerre, Furent l'exemple de la terre Et les émoles de leurs dieux, Lorsque Jupiter et Neptune Leur asservirent la fortune, Et combattirent arce eux.

Mais quand sous les deux Théodoses Tous ces héros dégélurés Ne vient plus d'apothéoses Que de vils pédants tonsurés, Un délire théologique Arma leur esprit frénétique D'anathèmes et d'arguments; Et la postérité d'Achille, Sous la règle de saint Basile, Fut l'archave des Ottomans.

Voici le vrai tempa des croisades. Français, Bretons, Italiens, Cest trop supporter les bravades Des cruels vainqueures des chrétiens. Un ridicute finantisme Fit succomber votre heroïsme Sous cest tyrans victorieux. Ecoutez Pallas qui vous crie : « Vengez-moi I vengez ma patrie! Vous irez après aux saints lieux.

» Je veux ressusciter Athènes. Qu'Homère chante vo combats , Que la voix de cett Démosthènes Ranime vos cœurs et vos bras. Sortez, renaissez, Arts simables , De ces ruines déplorables Qui vous acchainent sous lerns débris ; Reprenez votre éclat antique . Tandia que l'opéra-comique Fait les triombles de Paris .

 Que des badauds la populace S'étouffe à des processions, Que des imposteurs à besace Président sux convulsions, Je rirai de cette manie;
 Mala je veux que dans Olympie
 Phidias, Pigal, ou Vulesin, Fassent admirer à la terre Les noirs sourcils du dieu mon père, Et mettent la foudre en sa main.

» C'est par mol que l'on peut connsitre Le monde antique et le nouveau; Je suis la fille de grand Étre, Et je naquis de son cerreau. C'est moi qui conduis Catherine Quand cette étonnante béroîne, Foulant à ase pieds le turban, Réunit Thémis et Bellone, Et rit svec mol, sur son trône, De la Bible et de l'Alooran.

» Je dictai l'Encyclopédie, Cet ouvrage qui n'est pas court, A Dalembert, que j'étudie, A mon Diderot, à Jaucourt; J'ordonne encore au vieux Voltaire De percer de sa main légère Les serpents du sacré vallon; Et, puisqu'il m'aime et qu'il ne venge, il peut écraser dans la fange Le lourd Nonotte et l'abbé Guion. »

ODE XX.

L'ANNIVERSAIRE

DE LA SAINT-BARTHÉLEMI,

POUR L'ANNÉE 1772.

Tu reviens après deux cents ans, Jour affreux, jour fatal su monde : Que l'ablime éternel du temps Te couvre de sa nuit profonde! Tombe à jamais ensevei! Dans le grand fleuve de l'oubli, Scipul de l'oubli, Scipul de l'oubli, Ce n'est que des jours fortunés Ce n'est que des jours fortunés Ou'll faut conserver la mémoire.

C'est après le triumvirat Que Rome devint florisante. Un poltron, tyran de l'état, L'embellit de sa main sanglante. C'est après les proscriptions Que les enfants des Scipions Se eroyaient heureux sous Octave. Tranquille et soumis à as loi, On vit danser le peuple-roi En portant des choines d'esclave. Virgile, Horace, Pollion, Couronnés de myrte et de lierre, Sur la cendre de Cicéron Chantaient les baisers de Glycère; Ils chantaient dans les mémes lieux Où tombérent cent demi-dieux Sous des assassims mercenaires; Et les familles des proscrits Rassemblaient les Jeux et les Ris Entre les tombeaux de leurs pères.

Bellone a dévasté nos champa Par tous les fléaux de la guerre : Cérès par ses dons renaissants A hientôt consolé la terre. L'enfer englouit dans ses flancs Les déplorables habitants De Lisbonne aux flammes livrée ; Abandonna-t-on son séjour?... On y revint, on fit l'amour, Et la perte fut réparée.

Tout mortel a versé des pleurs; Chaque siècle a connu les crimes, Ce moode est un amas d'horreurs, De coupables, et de victimes. Des maur passés le souvenir Et les terreurs de l'avenir Seraient un poids insupportable : Dieu prit pitté du genre humain : Il le créa frivole et vain, Pour le rendre mains misérable.

ODE XXI.

#### SUR LE PASSÉ ET LE PRÉSENT.

JUIN 1775.

Si la main des rois et des prêtres Ebranla le mande en tout temps, Et ai nos coupables sncêtres Ont eu de coupables enfants, O triste muse de l'histoire, Ne grave plus à la mémoire Ce qui dait pêtrir à jamais! Tun'as vu qu'horreur et délire. Les annales de chaque empire Sont les archives des farfaits.

La Fable est encor plus funeste; Ses mensonges sont plus cruels. Tantale, Atrée, Égisthe, Oreste, N'épouvantez plus les mortels. Que je hais le divin Achille, Sa colère en malheurs fertile, Et tous ces ridicules dieux Que vers le ruisseau du Scamandre Du haut du ciel on fait descendre Pour luspier un furieux!

Josué, je bais davantage Tes sacrifices inbumains. Quoi ! trente rinis dans un village Pendus par tes dévotes mains ! Quoi ! nile sace, ni ! renfance , De ton exécrable démence N'ont pa désarmer la fureur! Quoi! pour contempler ta conquête, A la vois le soleil s'arrête! Il derait reculer d'horreur.

Mais de ta hurde vagabonde Détournons mes peux éperdus. O Rame l'ô maltresse du monde! Verrai-je en toi quelques vertus? Cen 'est pas sous l'infâme Octave; Cen 'est pas linsque Rome esclave Succomboit avec l'univers, Ou quand le sixième Alexandre Donnait dans l'Italie en cendre Dos indulgences et des fers.

L'innocence n'a plus d'asile : Le sang coule à mes yeux surpris, Depuis les vêpres de Sicile Jusqu'aux matines de Paris. Est-il un peuple sur la terre, Qui dans la paix nu dans la guerre Ait jamais vu des jours heureux? Nous pleurons ainsi que nos pères Et nous transmettons nos misères A nos dépinables neveux.

C'est ainsi que mon humeur sombre Exhalist ses tristes accents; La nuit me couvrant de son ombre, Avait appesanti mes sens : Tout-k-onp un trait de lumière Ouvrit ma déhlle paupière, Qui cherechait en vain le rpos; Et, des demeures éternelles, Un génie étendant ses ailes Daigname parfer en ces mots :

« Contemple la hrillante aurore Qui t'annonce enfin les beaux jours : Un nouveau monde est près d'éclore : Até disparaît pour toujours. Vois l'auguste Philosophie, Chez toi si long-temps poursuisle, Dicter ses triomphantes lois. La Vérité vient avec elle Ouvrir la carrière immortelle Où devaient marcher tous les rois.

On we seath instricts took see yes.

Les cris affreux du fanatique
N'epouvantent plus la raison;
L'insidieuse politique
N'a plus in insaupe en joison.
La douce, l'equitable Astrie
Sassied, de Griese entourée,
Eatre le trône et les antelis;
Et a fille, la Bienfanance,
Vient de sa corne d'abondance
Earchir les faibles moetide
La lind in a Anne tutfalire.

Je lui dis : « Ange tutélaire , Quels dieux répandent ces bienfaits? » -- C'est un seul homme. » — Et le rulgaire Méconnaît les biens qu'il a faits! Le peuple, en son erreur grossière, Ferme les yeux à la lumière, il n'en peut supporter l'éclat. Ne recherchons point ses suffrages ; Quand il souffre, il s'en prend aux sages ; Est il heureux, il est ingrat.

On prétend que l'humaine race , Sortant des maines du Créateur, Osa, dans son absurde audace S'élever contre son auteur. Se clameur fui timéraire, Qu'à la fin Dieu , dans sa colère , Se repentit de sea bienfaita . O vous que l'on voit de Dieu même limiter la bonté supréme,

BIN BE : ODES.

## OCCUPATE CONTRACTOR OF THE CON

# STANCES.

7.

STANCES SUR LES POÈTES ÉPIQUES

A WADAMS

LA MARQUISE DU CHATELET.

Plein de heautés et de défauts, Le vieil Homère a mon estime; Il est, comme tous ses héros, Babillard, outré, mais sublime.

Virgile orne mieux la raison, A plus d'art, autant d'harmonie; Msis il s'épuise avec Didon, Et rate à la fin Lavinie.

De faux brillants, trop de magie, Mettent le Tasse un eran plus bas; Mais que ne tolère-t-on pas Pour Armide et pour Herminie?

Milton, plus sublime qu'eux tous, A des beautés moins agréables; Il semble chanter pour les fous, Pour les anges, et pour les diables.

Après Milton, après le Tasse, Parier de mol serait trop fort; Et j'attendrai que je sols mort, Pour apprendre quelle est ma place.

Vous en qui tant d'esprit abonde, Tant de grâce et tant de donceur, Si ma place est dans votre cœur, Elle est la première du monde.

П.

A M. DE FORCALQUIER.

Vous philosophe! ah! quel projet! N'est-ce pas assez d'être aimable? Aurez-vous bien l'air en effet D'un vieux raisonneur vénérable?

D'inutiles réflexions Composent la philosophie. Eh! que deviendra votre vie Si vous n'avez des passions?

C'est un pénible et vain ouvrage Que de vouloir les modérer, Les sentir et les inspirer Est à jamais votre partage.

L'esprit, l'imagination, Les grâces, la plaisanterie, L'amonr du vrai, le goût du bon, Veilà votre philosophie.

Si quelque secte a le mérite De fixer votre esprit divin, C'est l'école de Démocrite, Qui se moquait du genre humain.

Ш.

AU MÊME.

AU NOM DE

MADAME LA MARQUISE DU CHATELET.

A QUE IL AVAIT ENTOTÉ UNE PAGGES CHINGES.

Ce gros Chinols en tout diffère Du Françals qui me l'a donné; Son ventre en tonne est façonné, Et votre taille est bien légère.

Il a l'air de s'extasier En admirant notre bémisphère; Vous aimez à vous égayer Pour le moins sur la race entière Que Dieu s'avisa d'y créer.

Le cou penché, elignant les yeux, il rit aux anges d'un sot rire; Vous avez de l'esprit comme eux : Je le crois et je l'entends dire.

Peut-être, en vous parlant ainsi, C'est vous donner trop de louanges : Mais Il se pourrait bien aussi Que je fais trop d'honneur aux anges.

IV.

A MONSEIGNEUR LE PRINCE DE CONTI.

POUR UN NEVEU DU P. SANADON, JÉSUITE '.

Votre âme, à la vertu docile, Eut de moi plus d'une lecon; Je fus autrefois le Chiron Qui guidait cet aimable Achille.

Mon pauvre neveu Sanadon, Connu de vous dans votre enfance, N'a pour ressource que mon nom, Vos bontés, et son espérance.

A vos pieds je voudrais bien fort L'amener pour vous rendre hommage; Mais j'ai le malheur d'être mort, Ce qui s'oppose à mon voyage.

Votre cœur n'est point endurei, Et sur yous mon espoir se fonde : Je ne peux rien dans l'autre monde, Vous pouvez tout dans celui-ci.

Je pourrais me faire un mérite D'avoir pour vous bien prié Dieu : Mais jeune prince aime fort peu Les oremus d'un vieux jésuite.

Je ne sais d'où dater ma lettre. Si par vous mes vœux sont reçus, En paradis vous m'allez mettre, Mais en enfer par un refus.

Non, mon neveu, seul misérable, Est seul à souffrir condamné : Car qui n'a rien se donne au diable : Empêchez qu'il ne soit damné.

I.e P. Sanadon est supposé parler lui-même de l'autre monde, K.

v.

AU PRÉSIDENT HÉNAULT.

EN LUI ENVOYANT LE MANUSCRIT DE MÉROPE.

Juin 1740.

Lorsqu'à la ville un solitaire envoie Des fruits nouveaux, honneur de ses jardins, Nés sous ses yeux et plantés de ses mains, Il les croit bons, et prétend qu'on le croie.

Quand par le don de son portrait fiatté La jeune Aminte à ses lois vous engage, Elle ressemble à la Divinité Oul yeut yous faire adorer son image.

Quand nn auteur, de son œuvre entêté, Modestement vous en fait nne offrande. Oue veut de vous sa fausse humilité? C'est de l'encens que son orgueil demande.

Las! je suis loin de tant de vanité. A tous ces traits gardez de reconnaître Ce qui par moi vous sera présenté : C'est un tribut, et je l'offre à mon maître.

VI

AU ROI DE PRUSSE.

SUR M. HONNY, MARCHAND DE VIN.

A Bruxelles, le 26 auguste 1740.

Que Bacchus a comblé de gloire; Il prétend qu'il sera bonni , S'il ne peut vous donner à boire. Il garde un mépris souverain Pour Phébus et pour sa fontaine .

Le voilà ce monsieur Hony

Et dit qu'un verre de son vin Vaut le Permesse et l'Hippocrène. Je crois que quelques rois jaloux, Et quelques princes de l'Empire, Pour essayer de vous séduire.

Ont député Hony vers vous. Comme on leur dit que la Sagesse A grand soin de vous éclairer,

lls ont vonln vous enivrer, Pour vous réduire à leur espèce. Cher Hony, cette trahison Est un bien faible stratagème; Jamais Bsechus et l'Amour même Ne pourront rien sur sa raison.

Le dieu des Amours et le vôtre, Hony, sont les dieux du plaisir; Tous deux sont faits pour le servir : Mais il ne sert ni l'un ni l'autre.

Sans doute Baechus et l'Antour Ne sont point ennemis du sage; Il les reçoit sur son passage, Sans leur permettre un long séjour

-----

VII.

ATI MÈME.

A Berlin, ce 3 décembre 1740.

Adieu, grand homme; adieu, coquette, Esprit sublime et séducteur, Pait pour l'écist, pour la grandeur, Pour les Muses, pour la retraite.

Adieu, vainqueur ou protecteur Du reste de la Germanie, De moi très chétif raisonneur, Et de la noble poésie.

Adieu, trente âmes dans un corps Que les dicux comblèrent de grâce, Qui réunissez les trésors Qu'on voit divisés au Parnasse.

Adieu, vous dont l'auguste main, Toujours au travail occupée, Tient, pour l'honneur du genre humain, La plume, la lyre, et l'épée.

Vous qui prenez tous les chemins De la gloire la plus durable, Avec nous autres si traitable, Si grand avec les souverains!

Vous qui n'svez point de faiblesse, Pas même celle de blâmer Ceux qu'on voit un peu trop aimer Ou leurs erreurs ou leur maîtresse!

Adieu; puis-je me consoler Par votre amitié noble et pure? Le roi me fait un peu trembler; † Mais le grand homme me rassure. VIII.

A MADAME DU CHATELET.

Si vous voulez que j'aime encore, Rendez-moi l'âge des amours; Au erépuscule de mes jours Rejoignez, s'il se peut, l'aurore.

Des beaux lieux où le dieu du vin Avec l'Amour tient son empire, Le Temps, qui me prend par la main M'avertit que ie me retire.

De son inflexible rigueur Tirons au moins quelque avantage. Qui n'a pas l'esprit de son âge De son âge a tout le malheur.

Laissons à la belle jeunesse Ses foldtres emportements : Nous ne vivons que deux moments; Qu'il en soit un pour la sagesse.

Quoi! pour toujours vous me fuyez, Tendresse, illusion, folie, Dons du ciel, qui me consoliez Des amertumes de la vie!

On meurt deux fois, je le vois bien: Cesser d'aimer et d'être nimable, C'est une mort insupportable; Cesser de vivre, ce n'est rien.

Ainsi je déplorais la perte Des erreurs de mes premiers ans ; Et mon âme, aux desirs ouverte, Regrettait ses égarements.

Du ciel alors daignant descendre, L'Amitié vint à mon secours; Elle était peut-être aussi tendre, Mais moina vive que les Amours.

Touché de sa beauté nouvelle, Et de sa lumière éclsiré, Je la sulvis; mais je pleurai De ne pouvoir plus suivre qu'elle.

\*\*\*\*

IX.

## A M. VAN-HABEN

#### DÉPUTÉ DES ÉTATS-GÉNÉBAUX.

1743.

Démosthène au conseil, et Pindare au Parnasse, L'auguste Vérité marche devant tes pas; Tyrtée a dans ton sein répandu son audace, Et tu tiens sa trompette, organe des combats.

Je ne puis t'imiter; mais j'aime ton courage. Ré pour la liberté, tu penses en héros : Mais qui naquit sujet ne doit penser qu'en sage, Et vivre obscurément, s'il veut vivre en repos.

Notre esprit est conforme aux lieux qui l'ont vu nal-A Rome on est esclave; à Londres, eitoyen. [tre: La grandeur d'un Batave est de vivre sans maître; Et mon premier devoir est de servir le mien.

X.

## A FRÉDÉRIC, ROI DE PRUSSE,

Pour en oblenir la grâce d'un Français détenu depuis longtemps dans les prisons de Spandau.

1743.

Génie universel, âme sensible et ferme, [tels; Grand homme, il est sous vous de malheureux mor-Mais quand à ses vertus on n'a point mis de terme, On en met aux tourments des plus grands criminels.

Depuis vingt ans entiers faut-il qu'on abandonne Un étranger mourant au poids affreux des fers? Pluton punit toujours, mais Jupiter pardonne: N'imiterez-vous plus que le dieu des enfers?

Yoyez autour de vous les Prières tremblantes, Filles du Repentir, maîtresses des grands occurs, S'étonner d'arroser de larmes impuissantes La généreuse main qui sécha tant de pleurs.

Ah! pourquoi m'étaler avec magnificence Ce spectacle brillant où triomphe Titus? Pour embellir la fête égalez sa clémence, Et l'imitez en tout; ou ne le vantez plus. XI.

### A MM LA MARQUISE DE POMPADOUR.

A Étioles, juillet 1745.

Il sait aimer, il sait combattre; Il envoie en ee beau séjour Un brevet digne d'Henri quatre, Signé Louis, Mars, et l'Amour.

Mais les ennemis ont leur tour; Et sa valeur et sa prudence Donnent à Gand le même jour Un brevet de ville de France.

Ces deux brevets si bien venus Vivront tous deux dans la mémoire : Chez lui les autels de Vénus Sont dans le temple de la Gloire.

XII.

STANCES IRRÉGULIÉRES.

A S. A. R. LA PRINCESSE DE SUÉDE,

ULRIQUE DE PRUSSE,

Janvier 1747.

Souvent la plus belle princesse Languit dans l'âge du bonbeur; L'étiquette de la grandeur, Cuiquette de la grandeur, Laisse un vide affreux dans le cœur.

Souvent même un grand roi s'étonne, Entouré de sujets soumis, Que tout l'éelat de sa eouronne Jamais en secret ne lui donne Ce bonheur qu'elle avait promis.

On eroirait que le jeu console; Mais l'Ennui vient à pas comptés, A la table d'un cavagnole <sup>2</sup>, S'asseoir entre des majestés.

On fait tristement grande chère Sans dire et sans écouter rien,

a Jeu à la mode à la cour.

Tandis que l'hébêté vulgaire Vous assiége, vous considère, Et croit voir le souverain bien.

Le lendemain, quand l'hémisphère Est brûlé des feux du soleil, On s'arrache aux bras du sommeil Sans savoir ce que l'on va faire.

De soi-même peu satisfait, On veut du moode; il embarrasse: Le plaisir fuit; le jour se passe Sans savoir ce que l'on a fait.

O temps! ô perte irréparable! Quel est l'instant où nons vivons! Quoi! la vie est si peu durable, Et les jours paraissent si longs!

Princesse an-dessus de votre âge, De deux cours auguste ornement, Vous employez utilement Ce temps qui si rapidement Trompe la jeunesse volage.

Vons cultivez l'esprit charmant Que vous a donné la nature; Les réflexions, la lecture, En font le solide aliment, Le bon usage, et la parure.

S'occuper, c'est savoir jouir : L'oisiveté pèse et tourmente. L'âme est un feu qu'il faut nourrir, Et qui s'éteint s'il ne s'augmente.

XIII.

A MADAME DU BOCAGE .

1748.

Milton, dont vous suivez les traces, Vous prête ses transports divins : Éve est la mère des humains, Et vous êtes celle des Grâces.

Comment n'edt-elle pas séduit La raison la plus indomptable? Vous lui donnez tout votre esprit; -Adam était bien pardonnable.

' Ces stances forent adressées par madame Denis a madam Du Bocage, qui lui avait envoyé son poème du Paradis Tes restre. K. Éve le rendit criminel, Et vous méritez des louanges; Éve séduisit un mortel, Et vous auriez séduit les anges.

Sa faute a perdu l'univers : Elle ne doit plus nous déplaire ; Et son erreur nous devient chere Dès que nous lui devons vos vers.

Éve, par sa coquetterie, Nous a fermé le paradis; L'Amour, les Grâces, le Génie, Nous l'ont rouvert par vos écrits.

xıv.

SUR LE LOUVRE.

1749. Monument imparfait de ce siècle vanté

Qui sur tous les beaux arts a fondé sa mémoire, Yous verrai-je toujours, en attestant sa gloire, Faire un juste reproche à sa posterité? Faut-il que l'on s'indigne alors qu' on vous admire, Et que les nations qui veulent nous braver,

Fieres de nos défauts, soient en droit de nous dire Que nous commençons tout, pour ne rien achever? Mais, 6 nouvel affront! quelle coupable audace • Vient encore avilir ce ehef-d'œuvre divin?

Quel sujet entreprend d'occuper une place b Faite pour admirer les traits du souverain! Louvre, palais pompeux dont la France s'honore, Sois digne de Louis, ton maître et ton appui; Sors de l'état honteux où l'univers l'abhorre,

Et dans tout ton celat montre-toi comme lui \*.

\* On devait alors, dans le milleu de la cour du Louvre, le hillement que l'on y voit aujourd'hui.

Do avait projeté dans le plan du Louvre, de placer au milieu de la cour une statue du roi.
\*Leuis XV revenat alors à Paris, victorieux, triomphant et nacifique.

\*\*\*\*\*\*\*

# XV.

#### PAIT A UN SOUPER BANS UNE COUR B'ALLEUNCNE.

Il faut penser, sans quoi l'homme devient, Malgré son âme, un vrai cheval de somme : d'faut aimer, c'est ce qui nous soutient; Sans rien aimer, il est triste d'être homme.

Il faut avoir douce société De gens savants , instruits sans suffisance , Et de plaisir grande variété , Sans quoi les jours sont plus longs qu'on ne pense.

Il faut avoir un ami qu'en tout temps, Pour son bonheur, on éconte, on consulte, Qui puisse rendre à notre âme en tumulte Les maux moins vifs et les plaisirs plus grands.

Il faut, le soir, un souper délectable, Où Pon soit libre, où l'on goûte à propos Les mets exquis, les bons vins, les bons mots; Et sans être ivre il faut sortir de table.

Il faut, la nuit, tenir entre deux draps Le tendre objet que votre cœur adore, Le caresser, a'endormir dans ses bras, Et le matin recommencer encore.

Mes chers amis, avouez que voilà
De quol passer une assez douce vie:
Or, des l'instant que j'aimai ma Sylvie,
Sans trop chercher j'ai trouvé tout cela.

.....

# XVI. AU ROI DE PRUSSE

La mère de la Mort, la Vieillesse pesante, A de son bras d'airain courbé mon faible corps; Et des maux qu'elle entraine une suite effrayante De mon âme immortelle attaque les ressorts.

Je brave tes assauts, redoutable Vieillesse; Je vis auprès d'un sage, et je ne te crains pas : Il te prêtera plus d'appas

Que le plaisir trompeur n'en donne à la jeunesse.

Coulez, mes derniers jours, ams trouble, aans terreur; Coulez près d'un héros dont le mêle gén le Ma fait goûter an paix le songe de la vie, Et dépouille la Mort de ce qu'elle a d'horreur.

STANCES.

Ma raison, qu'il éclaire, en est plus intrépide; Mes pas par lui guidés en sont plus affermis : Un mortel que Pallas couvre de son égide

Ne craint point les dieux ennemis.

O philosophe-roi, que ma carrière est belle! J'iraí de Sans-Souci, par des chemins de fleurs, Aux champs élysiens parler à Marc-Aurèle Du plus grand de ses successeurs.

A Salluste jaloux je lirai votre histoire; A Lycurgue, vos lois; à Virgile, vos vers; J'étonnerai les morts, ils ne pourront me croire : Nul d'eux n'a rassemblé tant de talents divers.

Mais, lorsque j'aurai vu les ombres immortelles, N'allez pas, après moi, confirmer mes récits. Vivez, rendez heureux ceux qui vous sont soumns, Et n'allez que fort tard auprès de vos modèles.

XVII.

AU MÊME.

1751.

Par le cerveau le souvarain des dieux, Selon ma Bible, accoucha d'une fille: Vos six jumeaux me sont plus précieux; J'adorerai cette auguste famille.

On vous connaît à leur force, à lenrs traits, A leurs beautés, à leur noble harmonie; Les élever, cultiver leur génie, Qui le pourra? Celui qui les a faits.

lls sont tous nés pour instruire et pour plaire; Ces six enfants sont frères des neuf Sœurs; Et nous dirons, comme chez nos docteurs, « Le fils est Dieu, nous l'égalons au père. »

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

XVIII.

AU MÈME.

1751.

Jadis l'amant de Madeleine Changea l'eau claire en mauvais vin : Vos eaux, par un art plus divin, Deviennent les eaux d'Hippocrène. J'en devrais boire un verre ou deux; Car certaine humeur scorbutique, Qui n'est point du tout poétique, Rend mon esprit très langoureux.

Roi, philosophe, auteur fameux, Grand homme, et surtout homme aimable, Buvez, soyez toujours henreux, Et je serai moins misérable.

XIX.

AU MÊME.

1751

Rol des beaux vers et des guerriers; N'allez point à bride abattue; Je erains qu'Apollon ne vous tue En vous couronnant de lauriers.

Que votre Pégase s'arrête; Souffrez de moi la vérité : Votre estomac débilité N'est pas digne de votre tête.

Les rols sont hommes comme nous. L'homme machine est bien fragile. Grand roi, l'estomae est pour vous Ce qu'est le talon pour Achille.

Hélas! chaque homme a son défaut : J'en ai beaucoup, et je vous jure Que je combats comme il le faut Pour dompter en moi la nature.

Jusqu'iei j'ai mal profité : Que le ciel, à qui je m'adresse , Vous rende enfin votre santé, Et m'accorde votre sagesse.

XX.

AU MÉME.

1751.

Vainqueur des préjugés, vainqueur dans les combats, Enfant de Marc-Aurèle, et rival de Lucrèce, Quel étonnant génie a conduit tous vos pas Du falte de la gloire au sein de la sagesse!

C'est de vous que j'apprends à maîtriser le sort; Par vos grandes leçons ma raison raffermie Fait de mes derniers jours les beaux jours de ma vie, Et brave, ainsi que vous, les horreurs de la mort.

Dieux justes (s'il en est )! quoi ! cette âme si belle N'est-il \* qu'un composé de vos quatre éléments ! L'esprit de ce grand homme est-il une étincelle Oui s'évapore avec les sens?

Rentrez, esprits communs, dans la nuit éternelle; Périssez tout entiers, soyez anéantis. Ame de Frédéric, vous êtes immortelle, Ainsi que ses vertus, sa gloire, et ses écrits.

\*\*\*\*\*

XXI.

AU MÉME.

1751.

Du bas de votre beau vallon, Qui devient un bel hőpital, Je renvoie à Mars-Apollon Ses beaux vers en original.

Vous êtes le dieu d'Hélicon, Le dieu de la société; Et je vous dis pour oraison, « Soyez le dieu de la santé. »

XXII.

AU MÉME,

QUI L'AVAIT INVITÉ A DINEZ.

1752.

A votre table divine
En vain je suls appelé,
Quand chez moi l'homme machi
De tourments est accablé.

Que votre philosophie, Que votre esprit courageux, M'inspire et me fortifie Dans ces combats donloureux!

Que vos inmières brillantes M'éclairent maigré mes maux, Comme ces lampes ardentes Oui brûlaient dans les tombeaux!

Cette faute est dans le manuscrit. (Note de M. Boissenanto.)

Ici sous les yeux d'un sage, Que je vive sagemeut; Que je souffre avec courage; Que je meure en vous aimant!

\*\*\*\*\*\*

XXIII.
A MADAME DENIS.

Aux Délices, 1755.

L'art n'y fait rien; les beaux noms, les beaux lieux, Très rarement nous donnent le bien-être. Est-on heureux, hélas! pour le paraître, Et suffit-il d'en imposer aux yeux?

l'ai vu jadis l'abbesse de La Joie, Malgré ce titre, à la douleur en proie; Dans Sans-Souel certain roi renommé Fut de soucis quelquefois consumé.

Il n'en est pas ainsi de mes retraites; Loin des ebagrins, loin de l'ambition, De mes plaisirs elles portent le nom : Vous le savez, car c'est vous qui les faites.

XXIV.

LES TORTS.

1757.

Non, je n'ai point tort d'oser dire Ce que pensent les gens de bien; Et le sage qui ne craint rien A le beau droit de tout écrire.

J'ai, quarante ans, bravé l'empire Des làches tyrans des esprits; Et, dans votre petit pays, J'aurais grand tort de me dédire.

Je sais que souvent le Malin A caché sa qurue et sa griffe Sous la tiare d'un pontife, Et sous le manteau d'un Calvin-

Je n'ai point tort quand je déteste Ces assassins religieux, Employant le fer et les feux Pour servir le Père céleste. Oui, jusqu'au dernier de mes jours, Mon âme sera fière et tendre; J'oserai gémir sur la cendre Et des Servets et des Dubourgs \*.

De cette horrible frénésie A la fin le temps est passé : Le fanatisme est terrassé; Mais il reste l'Hypocrisie.

Farceurs à manteaux étriqués, Manvaise musique d'église, Mauvals vers, et sermons eroqués, Ai-ie tort si je vous méprise?

XXV.

A M. LE CHEVALIER DE BOUFFLERS,

QUI LUI AVAIT ENVOYÉ UNE PIÈCE DE VERS INTITULEE

LE COEUR.

Certaine dame honnête, et savante b, et profonde, Ayant lu le traité du œur, Disait en se pâmant : « Que j'aime cet auteur! Ab l je vois bien qu'il a le plus grand œur du monde!

De mon heureux printemps j'ai vu passer la fleur,
Le eccur pourtant me parle encore :

Du nom de Petit-cœur quand mon amant m'honore, Je sens qu'il me fait trop d'honneur.

Hélas! faibles humains, quels destins sont les nôtres l Qu'on a mai placé les grandeurs l Qu'on serait heureux si les eœurs Etaient faits les uns pour les autres l

Hlustre chevalier, vous chantez vos combats, Vos victoires, et votre empire; Et dans vos vers heureux, comme vous pleins d'appas, C'est votre cœur qui vous inspire.

QuandLisette vous dit: « Rodrigue, as-tu du eœur? . Sur l'heure elle l'épronve, et dit avec franchise,

Il eut encor plus de valeur
 Quand il était bomme d'église.

a Dubourg, conseiller-clerc du parlement, pendu et brûté à Paris, comme Servet à Genève. h Madame Cramer Dellon.

....

#### XXVI.

#### A M. DEODATI DE TOVAZZI.

A Ferney, le 1er février 1761.

Étalez moins votre abondance, Votre origine, et vos honneurs; Il ne sied pas aux grands seigneurs De se vanter de leur naissance.

L'Italie instruisit la France; Mais, par un reproche indiscret, Nous serions forcés à regret A manquer de reconnaissance.

Dès long-temps sortis de l'enfance , Nous avons quitté les genoux D'une nourrice en décadence Dont le laît n'est plus fait pour nous.

Nous pourrions devenir jalonx Quand vous parlez notre langage: Puisqu'il est embelli par vous, Cessez donc de lui faire outrage.

L'égalité contente un sage. Terminons ainsi le procès : Quand on est égal aux Français , Ce n'est pas un mauvais partage.

#### XXVII

#### A M. BLIN DE SAINMORE.

1761.

Mon amour-propre est vivement flatté De votre écrit; mon goût l'est davantage, On n'a jsmais, par un plus doux langage, Avec plus d'art blessé la vérité.

Pour Gabrielle, en son apoplexie D'autres diront qu'elle parle long-temps; Mais ses discours sont si vrais, si touchants, Elle aime tant, qu'on la croirait guérie.

Tout lecteur sage avec plaisir verra Qu'en expirant la belle Gabrielle Ne pense point que Dieu la damnera, Pour aimer trop un amant digne d'elle.

Avoir du goût pour le roi très chrétien, C'est œuvre pie, on n'y peut rien reprendre : Le paradis est fait pour un cœur tendre, Et les damnés sont œux qui n'aiment rien.

#### XXVIII.

### A L'IMPÉRATRICE DE RUSSIE

#### A LIMPERATRICE DE EUSSI

CATHERINE II,

A L'OCCASSON DE LA PRISE DE CHOCKIM PAR LES RUMES,

EX. 1769

Fuyez, visirs, bachas, spahis, et janissaires: Si le nonce du pape, allié du mufti, Se damnait en armant vos troupes sanguinaires, Catherine a vaincu. le nonce est converti.

Ildoit l'être du moins ; ildoit sansdoute apprendre A ne plus réunir la mitre et le turbsn. Malheureux Polonais , le fer de l'Ottoman Mettait donc par vos mains la république en cendre l

De vos vrais intérêts devenez plus jalout. Rome et Constantinople ont été trop fatales : Il est temps de finir ces horribles scandales ; Vous serez désormais fortunés maigré vous.

Bientôt de Gallitzin la vigilante audace Ira dans son sérail éveiller Moustapha, Mollement assoupi sur son large sofa, Au lieu même où naquit le fier dieu de la Thrace.

O Minerve du Nord! 6 tol, sœur d'Apollon! Tu vengeras la Grèce en chassant ces infâmes, Ces ennemis des arts, et ces geôliers des femmes. Je pars; je vsis t'attendre aux chsmps de Marsthon,

#### XXIX.

#### A Mª\* LA DUCHESSE DE CHOISEUL.

SUR LA FONDATION DE VERSOY.

1769.

Madame , un héros destructeur, S'il est grand , n'est qu'un grand coupable ; J'aime bien mieux un fondateur : L'un est un dieu , l'autre est un diable.

Dites bien à votre mari Que des neuf Filles de Mémoire Il sera le scul favori, Si de fonder il a la gloire. Didon que j'aime tendrement, Sera célèbre d'âge en âge : Mais guand Didon fonda Carthage. C'est qu'elle avait beaucoup d'argent.

Si le valnqueur de l'Assyrie Avait eu pour surintendant Un conseiller du parlement, Nous n'aurions point Alexandrie.

Nos très sots sieux autrefois Ont fondé de pieux asiles Pour mes moines de saint François; Mais ils n'ont point fondé de villes.

Envoyez-nous des Amphions, Sans quol nos peines sont perdues : A Versoy nous avona des rues: Et nous n'avons point de maisons.

Sur la raison, sur la justice, Sur les grâces, sur la douceur, Je fonde aujourd'hui mon bonheur: Et vous êtes ma fondatrice.

XXX

A M. SAURIN.

DE L'ACADÉMIE PRANÇAISE.

Sur ce que le général des capucios avait agrégé l'auteur à l'ordre de saint François, en reconnaissance de quelques services qu'il avait rendus a ces moines.

1770.

Il est vrai, je suis capucin; C'est sur quoi mon salut se fonde : Je ne veux pas, dans mon déclin. Finir comme les gens du monde.

Mon malheur est de n'avoir plua Dana mes nuita ces bonnes fortunes. Ces nobles grâces des élus, Chez mes confrères si communes.

Je ne suis point frère Frapart, Confessant sœur Luce ou sœur Nice; Je ne porte point le cilice De saint Grisel, de saint Billard.

J'achève doucement ma vie : Je suis prêt à partir demain . En communiant de la main Du bon curé de Mélanie

Dès que monsieur l'abbé Terray A su ma capueinerie. De mes biens il m'a délivré : Oue servent-ila dans l'autre vie?

J'aime fort cet arrangement: Il est leste et plein de prudence. Plút à Dieu qu'il en fit autant A tous les moines de la France!

> XXXI. A MADAME NECKER.

Quelle étrange idée est venue Dans votre esprit sage, éclairé? Que vos bontés l'ont égaré! Et que votre peine est perdue!

A moi chétif une statue ! Je serais d'orgueil enivré. L'ami Jean-Jacque a déclaré Que e'est à lui qu'elle était due.

Il la demande avec éclat. L'univers, par reconnaissance, Lui devait cette récompense : Mais l'univers est un ingrat.

C'est vous que je figurerai En beau marbre, d'après nature, Lorsqu'à Paphoa je reviendrai. Et que j'aurai la main plua sûre.

Ahl si jamaia de ma façon De voa attraits on voit l'image, On sait comment Pygmalion Traitait autrefois son ouvrage.

XXXII.

A M. HOURCASTREME

1770.

L'amour, les plalairs, et l'ivresse, Respirent dans voa heureux chants -C'est parmi la vive jeunesse Qu'Apollon se plut en tout tempa.

Les Muses, ainsi que les belles. Dédaignent les vœux d'un vieillard; En vain j'irais même après elles, Et vous les fixez d'un regard.

Elles cessent de me aourire; Vos accords ont su les charmer. Eh hien! je vous cède ma lyre; Vos doigts sont faits pour l'animer.

XXXIII.

# A M. DE \*\*\*,

En réponse à des vers que la Société de la Tolérance de Bordeaux lui avait envoyés.

Vous voulez donc édifier Un beau temple à la Tolérance! Je prétends y sacrifier : C'est ma sainte de préférence.

A vos maçons j'ai pu fournir Des pierres pour cette entreprise; Les dévots s'en voulaient servir Pour me lapider dans l'Église.

Mais je sais ce qu'ont ordonné Les maximes de l'Évangile : En bon chrétien j'ai pardonné Au méchant comme à l'imbécile.

XXXIV

#### AAAIY.

## A MADAME LULLIN,

DE GENÈVE.

A Ferney, le 16 novembre 1772.

Hé quoi : vous êtes étonnée Qu'au bout de quatre-vingts hivers Ma muse faible et surannée Puisse encor fredonner des vers?

Quelquefoia un peu de verdure Rit sous les glaçons de nos champs; Elle console la nature, Mais elle sèche en peu de temps.

Un oiseau peut se faire entendre Apres la saison des heaux jours; Mais sa voix n'a plus men de tendre, Il ne chante plus ses amours. Ainsi je touche encor ma "yre . Qui n'obéit plus à mes doigts; Ainsi j'essaie encor ma voix Au moment même qu'elle expire.

« Je veux dans mes derniers adieux , Disait Tibulle à son amente, Attacher mes yeux sur tes yeux , Te presser de ma main mouranta. «

Mais quand on sent qu'on va passer, Quand l'âme fuit avec la vie, A-t-on des yeux pour voir Délie, Et des mains pour la caresser?

Dans ce moment chacun oublie Tout ee qu'il a fait en santé. Quel mortel s'est jamais flatté D'un rendez-vous à l'agonie?

Délie elle-même à son tour S'en va dans la mit éternelle, En oubliant qu'elle fut belle, Et qu'elle a vécu pour l'amour.

Nous naissons, nous vivons, bergère, Nous mourons sans savoir comment; Chacun est parti du néant: Où va-t-il?... Dieu le sait, ma chère.

#### XXXV.

### LES DÉSAGRÉMENTS DE LA VIEILLESSE.

Oui, je sais qu'il est doux de voir dans ses jardins Ces beaux fruits incarnats et de Perse et d'Épire, De savourer en paix la sève de ses vins, Et de manger ce qu'on admire.

J'aime fort un faisan qu'à propos on rôtit; De ces perdreaux maillés le fumet seul m'attire; Maia je voudrais encore avoir de l'appétit.

Sur le penchant fleuri de ces fraîches cascades, Sur ces prés émaîliés, dans ces sombres forêts, Je voudrais bien danser avec quelques dryades: Mais il faut avoir des jarrets.

l'aine leurs yeux, leur taille, et leurs couleurs vermeilles, Lenrs chants harmonieux, leur sourire enchanteur; Mais il faudrait avoir des yeux et des oreilles : On doit s'aller cacher quand on n'a que son occur.

Vous serez comme moi quand vous aurez mon âge, Archevéques, abbés, empourprés cardinaux

Princes, rois, fermiers-généraux; Chacun avec le temps devlent tristement sage : Tous nos plaisirs n'ont qu'un moment. Hélas! quel est le cours et le but de la vie? Des fadaises, et le néant, O Jupiter! tu fis en nous créant Une froide plaisanterie.

## XXXVI.

## AU ROI DE PRUSSE,

Sur un buste en porcelaine, fait à Berlin, représentant l'auteur, et envoyé par sa majesté, en janvier 1775.

Épictète au bord dn tombeau A recu ce présent des mains de Marc-Aurèle. Il a dit : . Mon sort est trop beau : J'surai vécu pour lui : je lui mourrai fidèle.

- Nous avons cultivé tous deux les mêmes arts Et la même philosophie; Moi sujet, lui monarque et favori de Mars; Et tous les deux parfois objets d'un peu d'envie.
- » Il rendit plus d'un rol de ses exploits jaloux : Mol, je fus harcelé des gredins du Parnasse. Il eut des ennemis, il les dissipa tous; Et la troupe des miens dans la fange coasse.
- » Les cagots m'ont persécuté; Les cagots à ses pieds fremissaient en silence. Lui sur le trône assis , moi dans l'obscurité, Nous préchâmes la tolérance.
- » Nous adorions tous deux le Dieu de l'univers : Car il en est un, quoi qu'on dise : Mais nous n'avions pas la sottise
- De le déshonorer par des cultes pervers.
- Nous irons tous les deux dans la céleste sphère. Lui fort tard, moi blentôt. Il obtiendra, je eroi, Un trône anprès d'Achille, et même auprès d'Homè-Et j'y vais demander un tabouret pour moi. » [re;

XXXVII.

STANCES

Sur l'alliance resouvelée entre la France et les cantons helvéti-ques , Jurée dans l'église de Soleure , le 15 auguste 1777.

Quelle est dans ces lieux saints cette soleunité Des fiers enfants de la Victoire?

Ils marchent aux autels de la Fidélité. De la Valeur, et de la Gloire.

Tels on vit ces héros qui, dans les champs d'Ivry, Contre la Ligue, et Rome, et l'enfer, et sa rage, Vengeaient les droits du grand Henri . Et l'égalaient dans son courage.

C'est un dieu bienfesant, c'est un ange de paix Oui vient renouveler cette auguste alliance. Je vois des jours nouveaux marqués par des bienfaits, Par de plus douces mœurs, et la même vaillance.

On joint le caducée au bouclier de Mars, Sous les auspices de Vergenne. O monts belvetiens! yous êtes les remparts Des beaux lieux qu'arrose la Seine.

Les meilleurs citoyens sont les meilleurs guerriers. Ainsi Philadelphie étonne l'Angleterre; Elle unit l'olive aux lauriers.

Et défend son pays en condamnant la guerre.

Si le eiel la permet, c'est pour la liberté. Dieu forma l'homme libre alors qu'il le fit naître. L'homme, émané des cieux pour l'immortalité. N'eut que Dieu pour père et pour maître.

On est libre en effet sous d'équitables lois ; Et la félicité, s'il en est dans ce monds. Est d'être en sûreté, dans nne paix profonde, Avec de tels amis et le melllenr des rois.

XXXVIII.

STANCES OU OUATRAINS.

POUR TENIR LIEU DE CRUX DE PERRAC, QUI ONT UN PRE

Tout annonce d'nn Dieu l'éternelle existence : On ne peut le comprendre, on ne peut l'ignorer, La voix de l'univers annonce sa puissance, Et la voix de nos cœurs dit qu'il faut l'adorer.

Mortels, tout est pour votre usage; Dieu vous comble de ses présents. Ah! si vous étes son image, Sovez comme lui bienfesants.

Peres, de vos enfants guidez le premier âge; Ne forcez point leur goût, mais dirigez leurs pas. Étudiez leurs mœurs, leurs talents, leur courage : On conduit la nature, on ne la change pas.

Enfant, crains d'être ingrat; sois soumis, doux ain-Obéis, si tu venx qu'on t'obéisse un jour. \eere: Vois ton Dieu dans ton père; un Dieu veut ton amour. Que celui qui t'instruit te soit un nouveau père.

Qui s'élève trop s'avilit; De la vanité naît la honte. C'est par l'orgueil qu'on est petit : On est grand quand on le surmonte.

Fuyez l'indolente Paresse; C'est la rouille attachée aux plus brillants métaux. . L'Honneur, le Plaisir même, est le fils des Travaux; Le Méoris et l'Ennui sont nés de la Mollesse.

Ayez de l'ordre en tout : la carrière est aisée. Quand la règle conduit Thémis, Phébus, et Mars; La regle austère et sûre est le fil de Théséo Qui dirige l'esprit au dédale des arts.

L'Esprit fut en tout temps le fils de la Nature.
Il faut dans ses atours de la simplicité;
Ne lui donnez jamais de trop grande parure:
Quand on veut trop l'orner, on cache sa beauté.
Sovez vrai. mais discret; soyez ouvert mais sage;

Et, sans la prodiguer, aimez la vérité : Cachez-la sans duplicité; Osez la dire avec courage.

Réprimez tout emportement; On se nuit alors qu'on offense; Et l'on hâte son châtiment, Quand on croit hâter sa vengeance.

La politesse est à l'esprit Ce que la grâce est au visage : De la bonté du cœur elle est la douce image ; Et c'est la bonté qu'on chérit.

Le premier des plaisirs et la plus belle gloire, C'est de prodiguer les bienfaits : Si vous en répandez, perdez-en la mémoire; Si vous en recevez, publiez-le à jamais.

La dispute est souvent funeste antant que vaine; A ces comhats d'esprit craignez de vous livrer. Que le flambeau divin, qui doit vous éclairer, Ne soit pas en vos mains le flambeau de la name.

De l'émulation distinguez bien l'envie : L'une mène à la gloire, et l'autre au déshonneur; L'une est l'aliment du génie, Et l'autre le poison du cœur.

Par un humble maintien, qu'on estime et qu'on aime, Adoncissez l'aigreur de vos rivaux jaloux. Devant eux rentrez en vous-même,

Toutes les passions s'éteignent avec l'âge; L'amour-propre ne meurt jamaia. Ce flatteur est tyran, redoutez ses attraits, Et vivez avec lui sans être en esclavage.

Et ne parlez jamais de vous.

FIN DES STANCES,

# 

# ÉPITRES.

#### ÉPITRE L

## A MONSEIGNEUR,

PILS UNIQUE DE LOUIS XIV.

1706 on 1707.

Noble sang du plus grand des rois, Son amour et notre espérance, Yous qui, sans régner sur la France, Régnez sur le cœur des François<sup>3</sup>, Pourrez-rous souffrir que ma veine, Par un effort ambitieux.

Ose vous donner une étrenne, Vous qui n'en recevez que de la main des dieux? La nature en vous fesant naître

Vous étrenna de ses plus doux attraits, Et fit voir dans vos premiers traits Que le fils de Louis était digne de l'être. Tous les dieux à l'envi vous firent leurs présents : Mars vous donna la force et le courage;

Minerve, des vos jeunes ans, Ajouta la sagesse au feu bouillant de l'Ige; L'immortel Apollon vous donns la beanté: [nes, Mais un dieu plus puissant, que j'implore en mes pei-Voulut ansai me donner mes étrennes, En sous donnar la Bibéralité

ÉPITRE II.

#### DITING III

A MME LA COMTESSE DE FONTAINES, BUR SON ROMAN DE LA CONTESSE DE BAVOIE.

1713

La Fayette et Segrais, eouple sublime et tendre, Le modèle, avant vous, de nos galants écrits, Des champs élysiens, sur les ailes des Ris,

\* Ces vers furent présentés à ce prince par un soldat des Invalides : l'auteur avait environ donze ans lorsqu'il les fit. K.

On rimall alors pour les yeux: Voltaire suivait en ceta Pexample des poètes du siècle de Louis XIV; mais il ne turds pas à l'approceir que la rime étail faite pour l'evelle: il extrepti le premier d'accorder l'orthographe avec la promocition, et di voie le risicule d'écrire le pougle femaçuis, cutting, et di voie le risicule d'écrire le pougle femaçuis, cutting a la commanda de la commanda de la commanda de la la commanda de la commanda del la commanda de la c Vinrent depuis peu dans Paris :

D'où ne viendrait-on pas, Sapho, pour vous entendre? A vos genoux tous deux humiliés, Tous deux vaincus, et pourtant pieins de joie,

Ils mirent leur Zaide aux pieds De la Comtesse de Savoie.

lis avaient bien raison : quel dieu, charmant auteur, Quel dien vous a donné ce langage enchanteur, La force et la délicatesse.

La simplicité, la noblesse, Que Fénelon seul avait joint; Ce naturel aisé dont l'art n'approche point? Sapho, qui ne croirait que l'Amour vous Inspire? Mais vous rous contentez de vanter non empire;

De Mendoce amoureux vous peignez le beau feu , Et la vertueuse faiblesse D'une maîtresse Qui lai fait, en fuyant, un si charmant aveu.

Ah! pouvez-rous donner ces leçons de tendresse, Vous qui les partiques si peu? Cest aissi que Marot, sur sa lyre incrédule, Du dieu qu'il méconnut prôna la sainteté: Vous avez pour l'amour aussi peu de scrupule; Vous ne le servez point, et vous l'avez chanté.

Adieu; malgré mes épilogues, Puissiez-vous pourtant, tous les ans, Me lire deux ou trois romans, Et taver quatre synagogues \*!

ÉPITRE III.

## A M. L'ABBÉ SERVIEN',

PRISONNER AU CHATEAU BE VENCENNES.

1714.

Aimable abbé, dans Paris autrefois La Volupté de toi recut des lois ; Les Ris badins , les Grâces enjouées ,

<sup>3</sup> Madame la comésese de Fontaines étaif fille du marquis des Givry, commandent de Meit, qui avait la vorrier fétablique, ment des Juifs dans celle ville; ceuz-ci, par reconnissance, lut avaient fail une pension considérable qui étail passée à ses enfants. K.
<sup>3</sup> L'abbé Service ne fut jamais mété dans aucune affaire

EPITRES. 589

A te servir dès long-temps dévouées . Et des long-temps fuyant les yeux du roi, Marchaient souvent entre Philippe et toi, Te prodiguaient leurs faveurs libérales. Et de leurs mains marquaient dans leurs annales. En lettres d'or, mots et contes joyeux, De ton esprit enfants capricieux.

O doux plaisirs, amis de l'innocence, Plaisirs goûtés au sein de l'indolence, Et cependant des dévots inconnus ! O jours heureux ! qu'êtes-vous devenus? Hélas! j'ai vu les Graces éplorées, Le sein meurtri, pâles, désespérées; J'ai vu les Ris tristes et consternés, Jeter les fleurs dont ils étaient ornés : Les yeux en pleurs, et soupirant leurs peines, Ils suivaient tous le chemin de Vincennes, Et, regardant ce château malheureux, Aux beaux-esprits, hélas! si dangereux, Redemandaient au destin en colère Le tendre abbé qui leur servait de père.

N'imite point leur sombre désespoir : Et, puisqu'enfin tu ne peux plus revoir Le prince aimable à qui tu plais, qui t'aime, Ose aujourd'hni te suffire à toi-même. On ne vit pas au donjon comme iei : Le destin change, il faut changer aussi. An sel attique, au riant badinage, Il faut mêler la force et le courage; A son état mesurant aes desirs, Selon les temps se faire des plaisirs, Et snivre enfin, conduit par la nature, Tantôt Socrate, et tantôt Épicure. Tel dans son art un pilote assuré. Maltre des flots dont il est entouré. Sous un eiel pur où brillent les étoiles. Au vent propice abandonne ses voiles. Et, quand la mer a soulevé ses flots, Dans la tempête il trouve le repos : D'une ancre sure il fend la molle arène. Trompe des vents l'impétueuse haleine : Et, du trident bravant les rudes coups, Tranquille et sier, rit des dieux en courroux.

d'état on d'église : c'était un homme de plaisir ; et vraisen behalvement quelque aventure un peu (rop hruyante avait été la cause de sa prison. La fin du règne de Louis XIV est une des époques ou la llorence des merurs s'est montrée avec le plus de liberté. Le mépris et l'hodignation qu'excitaieni l'hypoprisie de la cour fessient presque regarder cette licence eo une marque de noblesse d'âsse et de courage.

Cette épitre est précieuse : on y voit que, des l'âge de vingt ans, Voltaire avait déjà une philosophie douce, vraie, et sama exagération, telle qu'on la retrouva dans tous ses ouvrages, On y voit aussi que l'on pariait encore de Fouquet avec éloge : la haine pour son persécuteur Colbert n'était pas éteinte ; ce us fut que sous le gouvernement du cardinal de Fleury qu'on a a sisa de le croire un grand homme.

Tu peux, abbé, du sort jadis propice Par ta vertu eorriger l'injustice: Tu peux changer ce donjon détesté En un palais par Minerye habité. Le froid Eunui, la sombre Inquiétude. Monstres affreux, nés dans la solitude, De ta prison vont bientôt s'exiler. Vois dans tes bras de toutes parts voler L'oubli des maux, le Sommeil désirable: L'Indifférence, au cœur jualtérable, Qui, dédaignant les outrages du sort, . Voit d'un même œil et la vie et la mort : La Paix tranquille, et la Constance altière, Au front d'airain, à la démarche fière, A qui jamais ni les rois ni les dieux, La foudre en main, n'ont fait baisser les yeux.

Divinités des sages adorées . Que ehez les grands vous êtes ignorées! Le fol Amour, l'Orgueil présomptueux, Des vains Plaisirs l'essaim tumultueux . Troupe volage à l'erreur consacrée. De leurs palais vous défendent l'entrée. Mais la retraite a pour vous des appas : Dans nos malheurs vous nous tendez les bras ; Des Passions la troupe confondue A votre aspect disparaît éperdue. Par youa, beureux au milieu des revers. Le plulosophe est libre dans les fers. Ainsi Fouquet, dont Thémis fut le guide, Du vrai mérite appui ferme et solide, Tant regretté, tant pleuré des neuf Sœurs. Le grand Fouquet, au comble des maiheurs, Frappé des eoups d'une main rigoureuse, Fut plus content dans sa demeure affreuse, Environné de sa seule vertu. Que quand jadis , de solendeur revêtu , D'adulateurs une cour importune Venait en foule adorer sa fortune.

Sacrifier à la mélancolie, Et par ehagrin, plus que par fermeté, T'accoutumer à la calamité, Ne passons point les bornes raisonnables. Dans tes beaux jours, quand les dieux favorables Prenaient plaisir à combler tes souhaits. Nous t'avons vu , méritant leurs bienfaits, Voluptueux avec délicatesse. Dans tes plaisirs respecter la sagesse. Par les destins aujourd'hui maltraité, Dans ta sagesse aime la volupté.

Suis donc, abbé, ce héros malheureux;

Mais ne va pas, tristement vertueux.

Sons le bean nom de la philosophie.

D'nn esprit sain, d'un cœur toujours tranquille, Attends qu'un jonr, de ton noir domicile On te rappelle au séjour bienheureux. Que les Plaisirs, les Grâces, et les Jeux,

L'abbé Servien mourut e# 1716. K.

Quand dans Paris ils te verront paraltre, Puissent sans peine encor te reconnaître. Sois tel alors que tu fus autrefois : Et cependant que Sully quelquefois Dans ton château vienne, par sa présence, Contre le sort affermir ta constance. Rien n'est plus doux, après la liberté, Qu'un tel aml dans la captivité. Il est connu chez le dieu du Permesse : Grand sans fierté, simple et doux sans bassesse, Peu courtisan, partent homme de foi. Et digne enfin d'un oncle tel que toi.

### ÉPITRE IV.

#### A MMX DE MONTBRUN-VILLEFRANCHE.

1714

Montbrun, par l'Amour adoptée. Digne du cœur d'un demi-dieu, Et, pour dire encor plus, digne d'être chantée Ou par Ferrand, ou par Chaulleu; Minerve et l'enfant de Cythère Vous ornent à l'envi d'un charme séducteur ; Je vois briller en vous l'esprit de votre mère Et la beauté de votre sœur :

C'est beaucoup pour nne mortelle. Je n'en dirai pas plus : songez bien seulement A vivre, s'il se peut, heureuse autant que belle; Libre des préjugés que la raison dément, Aux plaisirs où le monde en foule vous appelle, Abandonnez-vous prudemment.

Vous aurez des amants, vous aimerez sans doute : Je vous verrai, soumise à la commune loi. Des beautés de la cour suivre l'aimable route.

Donner, reprendre votre foi. Pour moi, je vous louerai; ce sera mon emploi. Je sais que c'est souvent un partage stérile,

Et que La Fontaine et Virgile Recueillaient rarement le fruit de leurs chansons. D'un inutile dieu malheureux nourrissons. Nous semons pour autrui. J'ose bien vous le dire. Mon cœur de La Duclos fut quelque temps charmé; L'amour en sa faveur avait monté ma lyre : Je chantais La Duclos; d'Uzès en fut aimé : C'était bien la peine d'écrire!

Je vous louerai pourtant; il me sera trop doux De vous chanter, et même sans vous plaire; Mes chansons seront mon salaire : N'est-ce rien de parler de vous?

### ÉPITRE V

### A M. LE PRINCE DE VENDOME, GRAND-PRIEUR DE FRANCE.

1715.

Je voulais par quelque buitain, Sonnet, ou lettre familière, Réveiller l'enjouement badin De votre altesse chansonnière : Mais ce n'est pas petite affaire A qui n'a plus l'abbé Courtin Pour directeur et pour confrère.

Tout simplement donc je vous dis Que dans ces jours, de Dieu bénis, Où tout moine et tout cagot mange Harengs saurets et salsifis, Ma muse, qui toujours se range Dans les bons et sages partis. Fait avec faisans et perdrix Son caréme au château Saint-Ange. Au reste, ce château divin. Ce n'est pas celui du saint-père. Mais bien celui de Caumartin, Homme sage, esprit juste et fin, Oue de tout mon cœur je préfère Au plus grand pontife romain, Malgré son pouvoir souverain Et son indulgence plénière.

Caumartin porte en son cerveau De son temps l'histoire vivante; Caumartin est tonjours nouveau A mon oreille qu'il enchante : Car dans sa tête sont écrits Et tous les faits et tons les dits Des grands hommes, des beaux-esprits: Mille charmantes bagatelles. Des chansons vieilles et nouvelles, Et les annales immortelles Des ridieules de Paris.

Château Saint-Auge, aimable asile, Heureux qui dans ton sein tranquille D'un carême passe le cours! Châtean que jadis les Amours Bâtirent d'une main habile Pour un prince qui fut toujours A leur voix un peu trop dorile, Et dont ils filèrent les jours! Des conrtisans fuvant la presse. C'est ehez toi que François premier Entendait quelquefois la messe, Et quelquefois par le grenier Rendait visite à sa maîtresse. De ee pays les citadins

Disent tous que dans les jardins

On voit encor son ombre fière Deviser sous des marronniers Avec Diane de Poitiers. Ou bien la belle Ferronière. Moi chétif, cette puit dernière. Je l'ai vu couvert de lauriers; Car les héros les plus insignes Se laissent voir très volontiers A nous, feseurs de vers indignes. Il ne trafnait point après lui L'or et l'argent de cent provinces, Superbe et tyrannique appui De la vanité des grands princes; Point de ces escadrons nombreux De tambours et de ballebardes, Point de capitaine des gardes, Ni de courtisans ennuyeux; Quelques lauriers sur sa personne, Deux brins de myrte dans ses mains Étaient ses atours les plus vsins; Et de v.... quelques grains Composaient toute sa couronue. . Je sais que vons avez l'honneur, Me dit-il, d'être des orgies De certain aimable prieur, Dont les chansons sont si jolies Oue Marot les retient par cœur, Et que l'on m'en fait des copies. Je suis bien aise, en vérité, De cette bonorable accointance: Car avec lui, sans vanité, J'ai quelque peu de ressemblance : Ainsi que moi . Minerve et Mars L'ont cultivé des son enfance : Il aime comme moi les arts, Et les beaux vers par préférence; Il sait de la dévote engeance, Comme moi, faire peu de cas; Hors en amour, en tous les eas Il tient, comme moi, sa parole; Mais enfin, ce qu'il ne sait pas, Il a, comme moi, la v..... J'étais encor dans mon été Quand cette noire déité, De l'Amour fille dangereuse, Me fit du fleuve de Léthé Passer la rive malheureuse. Plaise aux dieux que votre héros Pousse plus loin ses destinées, Et qu'après quelque trente années Il vienne godter le repos Parmi nos ombres fortunées! En attendant, si de Caron Il ne veut remplir la voiture, Et s'il yout enfin tout de bou Terminer la grande aventure,

Dites-lui de troquer Chambon Contre quelque once de mereure. »

ÉPITRE VI.

# A M. L'ABBÉ DE \*\*\*,

QUI PLEIBAIT LA MORT DE SA NAITRESSE.

17t5.

Toi qui fus des plaisirs le délicat arbitre, Tu languis, cher abbé; je vois, malgré tes soins, Que ton triple menton, l'honneur de ton chapitre, Aura bientôt deux étages de moins. Esclave malheureux du chagrin qui te dompte.

Tu fuis un repse qui t'attend!
Tu jednes comme un pénitent;
Pour un chanoine quelle honte!
Quels maux si rigoureux peuvent donc t'accabler?
Ta maltresse n'est plus; et, de ses yeux éprise,

Ta maltresse n'est plus; et, de ses yeux éprise, Ton âme avec la sienne est préte à s'envoler! Que l'amour est constant dans un homme d'église! Et qu'un mondain saurait bien mieux se consoler! Je sais que ta fidèle amie Te laissait prendre en liberté

De ces plaisirs qui font qu'en cette vie On desire assez peu ceux de l'éternité : Mais suivre au tombeau ce qu'on aime Ami, crois-moi, c'est nn abus. Quoi! pour quelques plaisirs perdus Yondrais-tu te perdre toi-ménne?

Ce qu'on perd en ce monde-ci, Le retrouvers-t-on dans une nuit profonde? Des mystères de l'autre monde On n'est que trop tôt éclairci. Attends qu'à tes amis la mort te réunisse,

Et vis par amitié pour toi : Mais vivre dans l'ennui , ne chanter qu'à l'office ,

is virre dans l'ennut, ne chanter qui a lo Cen est pas vivre, sedon mol. Quelques femmes toujours bodines, Quelques amis toujours joyeux, Peu de vêpres, point de matines, Une fille, en attendant mieux : Voille comme l'on doit sans cesse Faire tête au sont ritrié; Et la véritable cagesse Ext de savoir fuir la tristesse Dans les bras de la volupté.

On croit que cette épître fut adressée à l'abbé Servien.

\*\*\*\*\*\*

# ÉPITRE VII.

UN PEU MONDAINE ET TROP BÉVOTE 1.

1715.

Tu sortais des bras du Sommeil, £ déjà l'œil du Jour voyait briller tes charmes, Lorsque le tendre Amour parut à ton réveil; Il te baisait les mains, qu'il bàgnaît de ses larmes, - Ingrate, te dit-il, ne te souvient-il plus Des bienfaits que sur toi l'Amour a répandus ? J'avais une autre espérance Lorsque je te donnai est traits, cette besuité,

Qui, malgré ta sévérité,
Sont l'objet de ta complaisance.
Je t'inspirai toujours du goût pour les plaisirs,

Je t'inspirai toujours du goût pour les plaisirs, Le soin de plaire au monde, et même des desirs; Que dis-je! ces vertus qu'en toi la cour admire, Ingrate, tu les tiens de moi. Hélas! ie voulais par toi

Ramener dans mon empire
La candeur, la bonne foi,
L'incbranlable constance,
Et surtout cette bienséance
Qui met l'hooneur en sûreté,
Que suivent le mystère et la délicatesse,
Qui rend la moins fière beauté

Respectable dans sa faiblesse. Voudrais-tu mépriser tant de dons précieux? N'occuperas-tu tes beaux yeux Qu'à lire Massillon, Bourdaloue, et La Rue?

Ah! sur d'autres objets daigne arrêter ta vue :
Qu'une austère dévotion
De tes sens combattus ne soit plus la maîtresse;
Ton cœur est né pour la tendresse,
C'est ta seule vocation.
La muit à vayance avec vitesse:

Profite de l'éclat du jour : Les plaisirs ont lenr temps , la sagesse a soo tour. Dans ta jeunesse fais l'amour, Et ton salut dans ta vieillesse.

Aiosi parlait ee dieu. Déjà même en secret Peut-être de ton cœur il s'allait rendre maître; Mais au bord de ton lit il vit soudain paraître Le révérend père Quinquet.

L'Amour, à l'aspect terrible
De son rival théatin,
Te croyant iocorrigible,
Las de te prêcher en vain.
Et de verser sur toi des larmes inutiles,
Retourns dans Paris, où tout vit sous se loi.

Tenter des beautés plus faciles, Mais bien moins aimables que toi.

ÉPITRE VIII.

### A M. LE DUC D'AREMBERG.

D'Aremberg, où vas-tu? penses-tu m'échapper? Quoi! tandis qu'à Paris on t'attend pour souper, Tu pars, et je te vois, loin de ce doux rivage Voler en un elin d'œil aux lieux de ton bailliage ! C'est ainsi que les dieux qu'Homère a tant prônés Fendaient les vastes airs de leur course étonnés, Et les fougueux chevaux du fier dieu de la guerre Franchissaient en deux sauts la moitié de la terre. Ces grands dieux toutefois, a ne déguiser rien, N'avaient point dans la Grèce un château comme Enghien; Et leurs divins coursiers, regorgeant d'ambrosie, Ma foi , ne valaient pas tes ehevaux d'Italie. Que fais-tu cependant dans ces climats amis Ou'à tes soins vigilants l'empereur a commis? Vas-tu, de tes desirs portant partout l'offrande, Séduire la pudeur d'une jeune Flamande. Oui, tout en rougissant, acceptera l'honneur Des amours indiscrets de son cher gouverneur? La paix offre un champ libre à tes exploits lubriques : Va remplir de cocus les campagnes belgiques. Et fais-moi des bâtards où tes vaillantes mains Dans nos derniers combats firent tant d'orphelins. Mais quitte aussi bientôt, si la France te tente, Des tétons du Brabant la chair flasque et tremblante; Et. conduit par Momus et porté par les Ris, Accours, vole, et reviens t'enivrer à Paris. Ton salon est tout prêt, tes amis te demandent; Du défunt Rothelin les pénates t'attendent. Viens voir le doux La Faye, aussi fin que courtois; Le conteur Lasseré, Matignon le sournois, Courcillon, qui toujours du théâtre dispose; Courcillon, dont ma plume s fait l'apothéose; Courcillon qui se gate, et qui, si je m'en eroi, Pourrait bien quelque jour être indigne de toi. Ah! s'il allait quitter la débauche et la table, S'il était assez fou pour être raisonnable, Il se perdrait, grands dieux! Ah! eher duc, aujour-Si tu ne viens pour toi , viens par pitié pour lui! Viens le sauver : dis-lui qu'il s'égare et s'oublie, Ou'il ne peut être bon qu'à force de folie, Et, pour tout dire enfio, remets-le dans tes fers.

Pour toi, près l'Auxerrois, pendant quarante hivers, Bois, parmi les douceurs d'uoe agréable vie, Un peu plus d'hypoeras, un peu moins d'eau-de-vie.

....

Madame la duchesse de Bethune,

#### ÉPITRE IX.

#### A M. LE PRINCE EUGÈNE.

1716.

Grand prince, qui, dans cette eour Où la justice était éteinte, Sûtes inspirer de l'amour, Même en nous donnant de la crainte : Vous que Rousseau si dignement A. dit-on, chanté sur sa lyre, Eugène, je ne sais comment Je m'y prendral pour vous écrire. Oh! que nos Français sont contents De votre dernière victoire "! Et qu'ils chérissent votre gloire, Quand ce n'est pas à leurs dépens ! Poursuivez ; des musulmans Rompez blentôt la barrière : Faites mordre la poussière Aux circoneis Insolents; Et, plein d'une ardeur guerrière, Foulant aux pieds les turbans . Achevez cette carrière Au sérail des Ottomans : Des chrétiens et des amants Arborez-v la bannière. Vénus et le dieu des combats Vont vous en ouvrir la porte : Les Graces vous servent d'escorte, Et l'Amour yous tend les bras. Voyez-vous déjà paraître Tout ce peuple de beautés. Esclaves des voluptés D'un amant qui parle en maître? Faites vite du mouchoir La faveur impérieuse A la beauté la plus henreuse, Qui saura délasser le soir Votre altesse victorieuse. Du séminaire des Amours, A la France votre patrie, Daignez envoyer pour secours Queiques belles de Circassie. Le saint-père, de son côté, Attend beancoup de votre zèle, Et prétend qu'avec charité Sous le joug de la vérité Vous rangiez ce peuple infidèle. Par yous mis dans le bon eliemin . On verra bientôt ces infâmes, Ainsi que vous, boire du vin, Et ne plus renfermer leurs femmes.

Adieu, grand prince, heureux guerrier! Paré de myrte et de laurier, Allez asservis le Bosphore: Déjà le grand-turc est vaincu; Mais vous n'avez rien fait encore, Si vous ne faites cocu.

\*\*\*\*\*

# ÉPITRE X.

## A MADAME DE GONDRIN,

SCR LE PÉRIL QU'ELLE AVAIT COURD EN TRAVERSANT LA LOIMS.

1716.

Savez-vous, gentille douairière,

Ce que dans Sulli l'on fesait Lorsqu'Éole vous conduisait D'une si terrible manière? Le matin Périgny riait. Et pour vous délà préparait Une épitaphe familière, Disant qu'on vous repécherait Incessamment dans la rivière, Et qu'alors il observerait Ce que votre hameur un peu fière Sans ce hasard lui cacherait. Cependant L'Espar, La Vallière, Guiche, Sulli, tont soupirait; Roussy parlait peu, mais jurait; Et l'abbé Courtin, qui pleurait En voyant votre heure dernière, Adressait à Dieu sa prière, Et pour vous tout bas murmurait Quelque oraison de son bréviaire, Qu'alors, contre son ordinaire, Dévotement il fredonnait. Dont à peine Il se souvenait, Et que même il n'entendait guère. Chaeun déjà vous regrettait. Mais quel spectaele j'envisage! Les Amours qui, de tous côtés, Ministres de vos volontés . S'opposent à l'affreuse rage. Des vents contre vous irrités. Je les vois: ils sont à la nage. Et plongés jusqu'au cou dans l'eau, Ils conduisent votre bateau, Et vous voilà sur le rivage. Gondrin , songez à faire usage Des jours qu'Amour a conservés C'est pour lui qu'il les a sauvés : li a des droits sur son ouvrage.

La bataille de Petervaradin , gagnée contre les Tures , en 1716. K.

# ÉPITRE XI.

### A MADAME DE \*\*\*.

1716.

De cet agréable rivage
Où ces jours passés on vous vit
Faire, héiss! un trop court voyage.
Je vous envoie un manuserit
O'el d'an écrivain bel-esprit
N'est point assurément l'ouvrage,
Mais qui vous plairs davantage
Que le livre le mieux écrit:
C'est la recette d'un potage.

Je sais que le dieu que je sers, Apollon, souvert vous demande Yotre avis sur ses nouveaux airs; Yous dies connaissause en vers; Mais vous n'étes pas moins gourmande. Yous ne pouvez donc trop payer Cette appélisante recette Que je viens de vous envoyer. Ma muse timide et discrete Nose encor pour vous s'employer. Je ne suis pas votre poète; Mais je suis votre poète;

Mais quoi I le destin, dont la haine M'scable aujourd'hui de ses coups, Sera-i-il jamais assez doux Pour me rassembler avec vous 'Entre Comus et Melpomène, Et que cet hiver me ramène Versillant à vos genoux? O des soupers charmante reine,

Fassent les dieux que les Guerbois Vous donnent perdrix à douzaine, Poules de Caux, chapons du Maine! Et pensez à moi quelquefois Quand vous mangerez sur la Seiue Des potages à la Brunois.

.....

ÉPITRE XII.

A SAMUEL BERNARD.

AU NOM DE MADAME DE PONTAINE-MARTEL.

C'est mercredi que je soupai chez vous, Ft. que, sortant des pissirs de la table, Bientôt couchée, un sommeil prompt et doux Ne fit présent d'un songe détectable. Je révai donc qu'au inanoir ténébreux l'étais tombée, et que Pluton lui-même Dans un séjour d'une beaut é suprême. Par escadrons ils étaient séparés : L'un après l'autre il me les fit connaître. Je vis d'abord modestement parés Les opulents qui méritaient de l'être. · Voilà, dit-il, les généreux amis; En petit nombre ils viennent me surprendre : Entre leurs mains les biens ne semblaient mis One pour avoir le soin de les rénandre. Ici sont ceux dont les puissants ressorts, Crédit immense, et sagesse profonde, Ont soutenu l'état par des efforts Oui leur livraient tous les trésors du monde. Un peu plus loin, sur ces risnts gazons, Sont les héros pleins d'un heureux délire, Ou'Amour lui-même en toutes les saisons Fit triompher dans son aimable empire. Ce bean réduit, par préférence, est fait Pour les vieillards dont l'humeur gaie et tendre Paraît encore avoir ses dents de lait . Dont l'enjouement ne saurs it se comprendre.

Me menait voir les héros bienheureux,

Le sort des bons, les vertus couronnées; Mais un mortet m'embarrasse beaucoup; Ainsi je veux redoubler ses années. Chaque escadron le revendiquerait. La jalousie au repos est funeste : Venant lei, quel trouble il causerait! Il est là-haut très heureux; qu'il y reste!.

. D'un seul regard tu peux voir tout d'un coup

ÉPITRE XIII.

A MADAME DE G.

1716.

Quel triomphe aceablant, quelle indigne victoire Cherchez-rous tristement à remporter sur vous? Votre esprit échiré pourra-t-il jamais croire D'un double Testament la chimérique histoire, Et les songes sacrés de ces mystiques Gous, Qui, dérois fainéants et pieux loops-garoux, Quitent de vrais plaisirs pour une fausse gloire? Leulaisir est Johist, le déroir et le but

De tous les êtres raisonnables ;

L'amour est fait pour vos semblables; Les bégueules font leur salut.

Oue sur la volupté tout votre espoir se fonde: N'écoutez désormais que vos vrais sentiments : Songez qu'il était des amants Avant qu'il fût des chrétieus dans le monde.

Vous m'avez donc quitté pour votre directeur. Ah! plus que moi cent fois Couet 4 est séducteur. Je vous abusai moins ; il est le seul coupable : Chloé, s'il vous faut une erreur,

Choisissez une erreur aimable. Non, n'abandonnez point des cœurs où vous régnez. D'un triste préjugé vietime déplorable,

Vous croyez servir Dieu; mais vous servez le diable, Et c'est lui scul que vous craignez.

La superstition, fille de la faiblesse, Mère des vains remords, mère de la tristesse, En vain veut de son souffle infecter vos beaux jours ; Allez, s'il est un Dieu, sa tranquille puissance Ne s'abaissera point à troubler nos amours : Vos baisers pourraient-ils déplaire à sa clémence? La loi de la nature est sa première loi ; Elle seule autrefois conduisit nos ancêtres: Elle parle plus haut que la voix de vos prêtres. Pour yous, pour vos plaisirs, pour l'amour, et nour moi.

#### ÉPITRE XIV.

## A M. LE DUC D'ORLEANS, RÉGENT.

1716.

Prince chéri des dieux, toi qui sers aujourd'hui De père à ton monarque , à son peuple d'appui; Toi qui, de tout l'état portant le poids immense, Immoles ton repos à celui de la France : Philippe, ne crois point dans ces jours ténébreux. Plaire à tous les Français que tu veux rendre heureux : [gres , Aux princes les plus grands, comme aux plus beaux ouvra Dans leur gloire naissante il manque des suffrages. Eh! qui de sa vertu recut toujours le prix? Il est chez les Français de ces sombres esprits ,

Censeurs extravagants d'un sage ministère. Incapables de tout , à qui rien ne peut plaire. Dans leurs caprices vains tristement affermis, l'oujours du nouveau maître ils sont les caucinis : Et, n'ayant d'autre emploi que celui de médire. L'objet le plus auguste irrite leur satire : Ils voudraient de cet astre éteindre la clarté, Et se venger sur lui de leur obscurité.

Voltaire a fait de cel abbé Couêt le hères du Diner du comte de Boulainvilliers, K.

Ne crains point leur poison : quand tes soins noli-Auront réglé le cours des affaires publiques : [tiques Quand tu verras nos cœurs, justement enchantes, Au-devant de tes pas volant de tous côtes . Les cris de ces frondeurs, à leurs chagrins en proje. Ne seront point ouis parmi nos cris de joie. Mais dédaigne ainsi qu'eux les serviles flatteurs

De la gloire d'un prince infâmes corrupteurs; Que ta male vertu méprise et désayone Le méchant qui te blâme et le fat qui te loue. Toujours indépendant du reste des humains. Un prince tient sa gloire ou sa honte en ses mains: Et, quoiqu'on veuille enfin le servir ou lui nuire. Lui seul peut s'élever, lui seul peut se détruire.

En vain contre Henri la France a vu long-temps La calomnie affreuse exciter ses serpents: En vain de ses rivaux les fureurs catholiques Armèrent contre lui des mains apostoliques : Et plus d'un monacal et servile écrivain Vendit, pour l'outrager, sa haine et son venin, La gloire de Heuri par eux n'est point flétrie : Leurs noms sont detestes, sa inémoire est chérie. Nous admirons encor sa valeur, sa bonté; Et long-temps dans la France il sera regretté.

Cromwell, d'un joug terrible accablant sa patrie, Vit hientôt à ses nieds ramper la flatterle: Ce monstre politique, au Parnasse adoré, Teint du sang de son roi, fut aux dieux comparé : Mais malgré les succès de sa prudente audace, L'univers indigné démentait le Parnasse. Et de Waller enfin les écrits les plus heaux D'un illustre tyran n'ont pu faire un béros.

Louis fit sur son trône asseoir la flatterie: Louis fut encensé jusqu'à l'idolâtrie. En éloges enfin le Parnasse énuisé Répète ses vertus sur un ton presque usé; Et, l'encens à la main, la docte académie L'endormit cinquante ans par sa monotonie. Rien ne nous a séduits : en vain en plus d'un lieu Cent auteurs indiscrets l'ont traité comme un dieu; De quelque nom saeré que l'opéra le nomme, L'équitable Français ne voit en lui qu'uu homme. Pour élever sa gloire on ne nous verra plus Dégrader les Césars, abaisser les Titus ; Et, si d'un erayon vrai quelque main libre et sûre Nous traçait de Louis la fidèle peinture, Nos yeux trop dessillés pourraient dans ce héros Avec bien des vertus trouver quelques défauts. [res

Priuce, ne crois donc point que ces hommes vulgai-Qui prodiguent aux grands des écrits mercennires. Imposant par leurs vers à la postérité. Soient les dispensateurs de l'immortalité. Tu peux, sans qu'un auteur te critique ou t'encense. Jeter les fondements du bonheur de la France: Et nous verrons un jour l'équitable univers Peser tes actions sous consulter nos vers.

Je dis plus: un grand prince, un heros, sans l'histoire, 1 Tu plaindrais par leurs cris ma jeunesse opprimée, Peut même à l'avenir transmettre sa mémoire.

Taisez-vous, s'il se peut, illustres écrivains, Inutiles annuis de ces honneurs certains: Tombez, marbres vivants, que d'un ciseau fidèle Anima sur ses traits la main d'un Praxitele; Que tous ces monuments soient partout renversés. Il est grand, il est juste, on l'aime : e'est assez, Mieux que dans nos écrits, et mieux que sur le cuivre, Ce héros dans nos cœurs à jamais doit revivre.

L'heureux vieillard, en paix dans son lit expirant, De ce prince à son fils fait l'éloge en pleurant ; Le fils, encor tout plein de son règne adorable, Le vante à ses neveux; et ce nom respectable, Ce nom dont l'univers aime à a'entretenir. Passe de bouche en bouehe aux siècles à venir.

C'est ainsi qu'on dira chez la race future : Philippe eut un cœur noble; ami de la droiture, Politique et sincère, habile et généreux, Constant quand il fallait rendre un mortel heureux; Irrésolu, changeant, quand le bien de l'empire Au malheur d'un sujet le forcait à souscrire; Affable avec noblesse, et grand avec bonté, Il sépara l'orgueil d'avec la majesté; Et le dieu des combats, et la docte Minerve, De leurs présents divins le comblaient sans réserve : Capable également d'être avec dignité Et dans l'éclat du trône et dans l'obscurité :

Voilà ce que de toi mon esprit se présage. O toi de qui ma plnme a crayonné l'image, Toi de qui j'attendais ma gloire et mon appui, Ne chanterai-je done que le bonheur d'antruí ? En peignant ta vertu, plaindrai-je ma misère? Bienfesant envers tous, envers moi seul sévère: D'un exil rigoureux tu m'innoses la loi : Mais j'ose de toi-même en appeler à toi. Devant toi je ne veux d'appui que l'innocence : J'implore ta justice, et non point ta clémence. Lis seulement ces vers, et juge de leur prix; Vols ce que l'on m'impute, et vois ce que j'éeris. La libre vérité qui règne en mon ouvrage D'une âme sans reproche est le noble partage ; Et de tes grands talents le sage estimateur N'est point de ces couplets l'infâme et vil auteur.

Philippe, quelquefois sur une toile antique Si ton œil pénétrant jette un regard critique, Par l'injure du temps le portrait effacé Ne cachera jamais la main qui l'a tracé; D'un choix judicieux dispensant la louange, Tu ne confondras point Vignon et Michel-Ange. Prince, il en est ainsi chez nous autres rimeurs: Et si tu connaissais mon esprit et mes mœurs. D'un peuple de rivaux l'adroite calonmie Me chargerait en vain de leur ignominie; Tu les dementirais, et je ne verrais plus Idns: Dans leurs crayons grossiers mes pinceaux confon-

A verser les bienfaits ta main accoutumée Peut-être de mes maux voudrait me eonsoler Et me protégerait au lieu de m'accabler 1.

## ÉPITRE XV.

A M. L'ABBÉ DE BUSSY, DEPUIS ÉVÉQUE DE LUÇON.

1716.

Ornement de la bergerie Et de l'Église, et de l'amour. Aussitôt que Flore à son tour Peindra la campagne fleurie Revoyez la ville chérie Où Vénus a fixé sa cour. Est-il pour vous d'autre patrie? Et serait-il dans l'autre vie Un plus beau eiel, un plus beau jour, Si l'on pouvait de ce séjour Exiler la Tracasserie? Évitons ce monstre odieux, Monstre femelle, dont les yeux Portent un poison graeieux, Et que le ciel en sa furie. De notre bonheur envieux, A fait naître dans ces beaux lieux Au sein de la galanterie. Voyez-vous comme un miel flatteur Distille de sa bouehe impure? Voyez-vous comme l'Imposture Lui prête un secours séducteur? Le Courroux étourdi la guide, L'Embarras, le Soupcon timide, En chancelant suivent ses pas. Des faux rapports l'Erreur avide, Court au-devant de la perfide, Et la caresse dans ses bras. Que l'Amour secouant ses ailes De ces commerces infidèles

· Il avait été accusé d'être l'auteur de couplets sai contre le regrat et sa fille. On prétend que, présente à monsieur le régent, après en avoir oblesu prince paraissant persuade qu'il lui avait fait grace, Voltalre lui adressa ces vers :

> Non monseigneur, en v/eité Ma muse n'a jamais chanté Ammonites al Monbiles ; lirancas vous repenora de met : Ca rimeur sorti des jésa ties peuples de l'inciente ou Ne connit par les Sodomics,

Puisse s'envoler à jamais! Qu'il cesse de forger des traits Pour tant de beautés criminelles, Et qu'il vienne, an fond du Marais, De l'innocence et de la paix Goûter les douceurs éternelles!

Je hais bien tout mauvais rimeur De qui le bel-esprit baptise Du nom d'ennui la paix du cœur. Et la constance de sottise. Heureux qui voit eonler ses jours Dans la mollesse et l'incurie. Sans intrigues, sans faux détours, Près de l'obiet de ses amours. Et loin de la coquetterie! Que chaque jour rapidement Pour de pareils amants s'écoule! ils ont tous les plaisirs en foule. Hors ceux du raccommodement. Quelques amis dans ce eommerce De leur cœur que rien ne traverse Partagent la chère moitié; Et, dans une paisible ivresse, Ce couple avec délicatesse Aux eharmes purs de l'amitié Joint les transports de la tendresse...

Rendez-nous donc votre présence, Galant prieur de Trigolet, Très alimable et très frivolet : Venez voir votre humble valet Dans le palsi de la Constance. Les Grèces avec complaisance Vous suirvont en petit collet; Et moi leur serviteur foilet, Pébaudirai votre excellence par des airs de mon flagrolet, Dont l'Amour marque la cadence En fesant de aos de ballet.

# \*\*\*\*\*\*

## ÉPITRE XVI.

A S. A. S. MOR LE PRINCE DE CONTI.

1718.

Conti, digne héritier des vertus de ton père, Toi que l'honneux conduit, que la justiee éclaire, Qui sais être à la fois et prince et éttoyen. Et peux de ta patrie être un jour le soutien, Reçois de ta vertu la juste récompense. Entends meler ton nom dans les vœux de ja France. Vois nos ecurs, aujourd hui justement enchantés.

Au-devant de tes pas voler de tous côtés; Connais bien tout le prix d'un si rare avantage. Des princes vertueux e'est le pins beau partage : Mais e'est un bien fragile, et qu'il faut conserver : Le moindre égarement peut souvent en priver. Le publie est sévère, et sa juste tendresse Est semblable aux bontés d'une fière maîtresse. Dont il faut par des soins solliciter l'amonr, Et quand on la néglige, on la perd sans retour. Alexandre, vainqueur des climats de l'aurore. A de nouveaux exploits se préparait eneore : Le bout de l'univers arrêta ses efforts , Et l'Océan surpris l'admira sur ses bords. Sais-tu bien quel était le but de tant de peines? Il voulait seulement être eatimé d'Athènes : Il soumettait la terre, afin qu'un orateur Fit aux Grees assemblés admirer sa valeur. Il est un prix plus noble, une gloire plus belle. Oue la vertu mérite, et qui marche après elle : Un cœur juste et sincère est plus grand, à nos veux. Que tous ces eonquérants que l'on prit pour des dieux. Eh! que sont en effet le rang et la naissance. La gloire des lauriers, l'éclat de la puissance. Sans le flatteur plaisir de se voir estimé, De sentir qu'on est juste, et que l'on est almé; De se plaire à soi-même, en forcant nos suffrages: D'être chéri des bons, d'être approuvé des sages? Ce sont là les vrais biens, seuls dignes de ton choix, Indépendants du sort, indépendants des rois, Un grand, bouffi d'orgueil, enivré de délices. Croit que le monde entier doit honorer ses vices. Parmi les vains plaisirs l'un à l'autre enchaînés, Et d'un remords secret sans cesse empoisonnes. Il voit d'adulateurs une foule empressée Lui porter de leurs soins l'offrande intéressée. Quelquefois au mérite amené devant lui, Sa voix, par vanité, daigné offrir nn appui; De cette cour nombreuse il fait en vain parade: Il ne voit point chez lui Villars ni La Feuillade; Pour lui de Liancourt l'accès n'est point permis : Sulli ni Villeroy ne sont point ses smis. C'est à de tels esprits qu'il importe de plaire, Ce sont eux dont les veux éclairent le vulgaire : Quiconque a le cœur juste est par eux approuvé, Et peut aux yeux de tous marcher le front levé; Chacun dans leur vertu se propose un modèle;

Le vice la respecte et tremble devant elle.

La cour, toujours fertile en fonrbes ténébreux, Porte aussi dans son sein de ces cœurs généreux.

Rome avait des Burrius ainsi que des Narchses :

Mais pourquoi vais-je ici, de ton honneur jaloux,

Du temps des Coneinis la France eut des De Thous

Tout n'est pas infecté de la rouille des vices :

A tea yeux éclairés retracer la peinture

Des vertus qu'à ton rœur inspira la nature?

Elles vont chaque jour chez toi se dévoiler :

ÉPITRES.

598

Ulein de tes sentiments, e'est à toi d'en parler; Ou plutôt c'est à toi, que tout Paris contemple, A nous en parler moins qu'à nous donner l'exemple.

\*\*\*\*\*\*

#### ÉPITRE XVII.

#### A M. DE LA FALUÈRE DE GENONVILLE,

CONSULAR AU PARLEMENT, ET INTINE AND DE L'AUTEUR,

#### SUR UNE MALADIE.

1719.

Ne me snupçanne point de cette vanité Qu'a natre ami Chaulieu de parter de lui-même, Et laisse-moi jouir de la dauceur extrême De t'auvrir avec liberté

Un cœur qui te plait et qui t'aime.

De ma muse, en mes premiers ans,
1u vis les tendres fruits imprudemment éelore;
Tu vis la calumnie avec ses noirs serpents
Des plus beaux jours de mnn printemps

Obseureir la naissante aurore. D'une injuste prison je subis la rigueur : Mais au moins de mon malbeur Je sus tirer quelque avantage :

J'appris à m'endurcir contre l'adversité, Et je me vis un courage Que je n'attendais pas de la légèreté Et des erreurs de mon jeune âge.

Dieux! que n'ai-je eu depuis la même fermeté!

Mais à de maindres alarmes

Mon cœur n'a point résisté.

Mon occur n'a point resiste.

Tu sais combien l'Amour m'a fait verser de larmes;

Fripon, tu le sais trop bien,

Toi dont l'amouruses adress
M'éta mon unique bien;
Toi dont la défientesse,
Par un seraitement fort humain,
Aima mieux ravir ma maîtresse,
Que de la tenir de ma min.
Tu me vis sans scrupule en proie à la tristese :
Mais je t'aimai toujumar tout ingrat et vaurien;
Je te pardonnai tout avec un œur chrétien,
Et ma feilifie figrede à ta faiblesse.
Heldast pourquoi parter encor de mes amours?
Oucquesfois ils ant fait le charme de ma vie :

Aujourd'hai la maladie En éteint le flambeau peut-être pour toujours. De mes ans passagers la traue est raccourcie; Mes organes lasses sont morts pour les plaisirs; Mou eœur est étonné de se vnir sans desirs.

Dans cet état il ne me reste Qu'un assemblage vain de sentiments confus, Un présent douloureux, un avenir funeste, Et l'affreux souvenir d'un bonheur qui u'est plus. Pour comble de malheur, je sens de ma pensée Se déranger les ressorts:

Mon esprit m'abandonne, et mon ûme éclipsée Perd en moi de son être, et meurt avant mon corps. Est-ce là ce rayon de l'essence suprême Ou'on nous déceint si lumineux?

Est-ce là cet esprit survivant à nous-même? Il naît avec nos sens , croit , s'affaiblit comme eux : Hélas! perirait-il de même?

Je ne sais; mais j'ose espèrer Que, de la mort, du temps, et des destins le maître, Dieu conserve pnur lui le plus pur de notre être, Et n'anéantit point ce qu'il daigne éclairer.

# ÉPITRE XVIII.

## AU ROI D'ANGLETERRE GEORGE ISS.

EN LUI ENVOYANT LA TRAGÉDIE D'ORDIPE.

#### 1719.

Toi que la France admire autant que l'Angleterre, Qui de l'Europe en feu balances les destins; Toi qui chéris la paix dans le sein de la guerre, Et qui n'es armé du tonnerre

Que pour le bonheur des humains; Grand roi, des rives de la Seine J'ose te présenter ees tragiques essais:

Rien ne t'est étranger; les îls de Melpomène Partout deviennent tes sujets. Un véritable roi sait porter sa puissance

Plus loin que ses états reafermés par les mers : Tu règnes sur l'Anglais par le droit de noissance; Par tes vertus, aur l'univers.

Daigne done de ma muse accepter cet hommage Parmi tant de tributs plus pompeux et plus grands; Cen'est point au roi, e'est au sage, C'est au héros que je le rends.

## ÉPITRE XIX.

## A MªE LA MARÉCHALE DE VILLARS.

1719.

Divinité que le ciel fit pour plaire, Vous qu'il orna des charmes les plus doux, Vous que l'Amour prend toujours pour sa mère, Quojqu'il sait bien que Mars est votre époux; Ou'avec regret je me vois loiu de vous! Et quand Sulli quittera ce rivage, Où je devrais, solitaire et sauvage, Loin de vos veux vivre jusqu'au cercueil, Ou'avec plaisir, peut-être trop peu sage, l'irai chez yous, sur les bords de l'Arcueil, Vous adresser mes vœux et mon hommsge!

C'est là que je direi tout ce que vos beautés Inspirent de tendresse à ma muse éperdue : Les arbres de Villars en seront enchantés, Mais yous n'en eerez point émue.

N'importe : c'est assez pour moi de votre vue, Et je suis trop heurenx si jamais l'univers Peut apprendre un jour dans mes vers

Combien pour vos amis vous êtes adorable, Combien vous haïssez les manéges des cours Vos bontés, vos vertus, ce charme inexprimable Qui, comme dans vos yeux, règne en tous vos discours. L'avenir, quelque jour, en lisant cet ouvrage, Puisqu'il est fait pour vous, en chérira les traits : Cet auteur, dira-t-ou, qui pelgnit tant d'attraits,

N'eut iamais d'eux pour son partage Que de petits soupers où l'on buvait très frais; Mais il mérita davautage.

## ÉPITRE XX.

A M. LE DUC DE SULLI. 1720.

J'irai chez vous, due adorable, Vons dont le goût, la vérité, L'esprit, la candeur, la bonté, Et la douceur inaltérable. Font respecter la volupté, Et rendent la sagesse simable. Que dans ce champêtre séjour Je me fais uu pleisir extrême De parler sur la fiu du jour, De vers, de musique, et d'amour, Et pas un seul mot du système . De ce système tant vanté, Par qui nos héros de finance Emboursent l'argent de la France, Et le tout par pure bonté! Pareils à la vieille sibylle Dont il est parlé dans Virgile, Oui, possédant pour tout trésor Des recettes d'énergumène . Prend du Troyen le rameau d'or, Et lui reud des feuilles de chêne.

a Le système de Law, qui bouleversa la France.

Peut-être, les larmes aux yeux, Je vous apprendrai pour nouvelle Le trépas de ce vieux goutteux Ou'anima l'esprit de Chapelle : L'éternel abbé de Chaulieu Paraîtra bientôt devant Dieu; Et si d'une muse féconde Les vers simables et polis Sanvent une âme eu l'autre monde . Il ira droit en paradis. L'sutre jour, à son agouie, Sou curé vint de grand matin Lui donner eu cérémoule, Avec son buile et son latin . Un passe-port pour l'autre vie. Il vit tous ses péchés lavés D'un petit mot de pénitence, Et recut ce que vous savez Avec beaucoup de bienséauce.

Il fit même un très beau sermon, Oui satisfit tout l'auditoire. Tout haut il demanda pardon D'svoir eu trop de vaine gloire. C'était là, dit-il, le péché Dont il fut le plus entiché; Car on sait qu'il était poête . Et que sur ce point tont auteur, Ainsi que tout prédicateur, N'a jamais eu l'âme bien nette. Il sera pourtant regretté, Comme s'il eût été modeste. Sa perte su Parnasse est funeste : Presque seul il était resté D'un siècle plein de politesse. Ou dit qu'aujourd'hui la jeunesse A fait à la délicatesse Succéder la grossièreté, La débauche à la volupté, Et la vaine et lâche paresse A nette sage ofsiveté One l'étude occupait sans cesse, Loiu de l'envieux irrité. Pour notre petit Genouville, Si digne du siècle passé, Et des feseurs de vandeville. Il me paraît très empressé D'ahandonner pour vous la vitte. Le système n'a poiut gâté Son esprit aimable et facile; Il a toujours le même style, Et toujonrs la même gaîté. Je sais que , par déloyauté , Le fripou usguère s tâté De la maîtresse tant jolie Dont j'étais si fort entété. Il rit de cette perfidie,

Et j'aurais pu m'en courroucer : Maia je sais qu'il faut se passer Des bagatelles dans la vie.

## ÉPITRE XXI.

#### A M. LE MARÉCHAL DE VILLARS.

1721.

Je me flattais de l'espérance D'aller goûter quelque repos Dans votre maison de plaisance; Mais Vinachea a ma confiance, Et i'ai donné la préférence Sur le plus grand de nos héros Au plus grand charlatan de France. Ce discours yous déplaira fort; Et je confesse que j'ai tort De parler du soin de ma vle A celui qui n'eut d'autre envie Oue de chercher partout la mort. Mais souffrez que je vous réponde. Sans m'attirer votre courroux. Que j'ai plus de raisons que vous De vouloir rester dans ce monde; Car si quelque coup de canon. Dans vos beaux jours brillants de gloire. Vous eût envoyé chez Pluton. Voyez la consolation Que vous auriez dans la nuit noire, Lorsque vous sauriez la facon Dont yous aurait traité l'histoire? Paris vous ent premièrement

Don't vous surait restate instorce? Paris vous esti premièrement Fait un service fort clèbre, En présence du parlement; Et quelque prélat ignorant Aurait pronone hardiment Une longue oraison finebre, Qu'il n'edt pas faite assurément. Puis, en vertueux capitaine, On vous aurait proprement mis Dans l'églies de Saito-Denys, Entre Duguesedin et Turenne,

Mais si quelque jour moi chétif, l'aliais passer le noir esquif, Je n'aurais qu'une vile bière; Deux prêtres s'en iraient galmeut Porter ma figure l'égère, Et la loger mesquinement Dans up recoin du cimetière, Mes nières, au lieu de prière, Et mon janséniste de frère \*, Riralent à mon enterrement ; Et jaurais l'honneur seulement Que quelque muse médisante Maïfublerait, pour monument, D'une épitaphe impertinente-Vous voyez donne très clairement Qu'il est bon que je me conserve, Pour être encor témoin long-tempa De tous les exploits échants Ous le Seizmen Dieu vous réserve.

.....

## ÉPITRE XXII.

AU CARDINAL DUBOIS.

1721

Quand du sommet des Pyrénées, S'élançant au milieu des airs, La Renommée à l'univers Annonça ces deux hyménées ' Par qui la Discorde est aux fers, Et qui changent les destinées, me de Richelieu descendit à sa voix

L'âme de Richelieu descendit à sa voix Du haut de l'empirée au sein de sa patrie. Ce redoutable génie Oul faisait trembler les rois,

Celui qui donnait des lois A l'Europe assujettie, A vu le sage Dubois \*, Et pour la première fois

A connn la jalousie.

Poursuis : de Richelieu mérite encor l'envie.

Par des chemins écartés

Ta sublime intelligence, A pas toujours concertés, Conduit le sort de la France; La fortune et la prudence Sont sans cesse à tes côtés.

Alberon pour un temps nous éblouit la vue; De ses vastes projets l'orgueilleuse étendue

<sup>·</sup> Médecia empleique.

a L'austeur avail un frère, trénorier de la chambre des comptes, qui était en effet un janachiste outre, et qui se incolliait toujours avec son frère toutes les fois que colui-ci disait du bien des jésuites.
1 Le double alliance entre les maisons de France et d'Eapagne, K.

pagne. K.

7 Volkäre étail jeune lorsqu'il ût cette épitre; Fontenelle,
La Motte, alors les deux premiers hommes de la littérature,
not losof bolosi avez autoat d'exagération. Il avait à l'eurs
youx le martie rerd d'aimer la paix, la loiérance, et la
litté de praise, et de n'étre jaloux nid de la réposition ni
la litté de praise, et de n'étre jaloux nid de la réposition ni
poster la cette époque, ou le souvenir du P. La Tellier inspirati
encore la terreu.

Occupait Vunivers asisi d'étonnement : Ton génie et la éen disputainent la vicière. Mais tu parsu, et as goire S'clipas dans un moment. Telle, aux bords du firmancent, Dans as course irréguliere. Dans as course irréguliere. Ses feux portent la crainte au terrestre séjour : Dans la nuit ité Blouissent. Et soudain s'évanouissent Aux premiers rayons du jour.

## ÉPITRE XXIII.

### A M. LE DUC DE LA FEUILLADE.

1722.

Conservez précieusement L'imagination fleurie Et la bonne plaisanterie Dont vous possédez l'agrément, Au défaut du tempérament Dont yous yous vantez hardiment, Et que tout le monde vous nie. La dame qui depuis long-temps Connaît à fond votre personne A dit : « Hélas! je lui pardonne D'en vouloir imposer aux gens; Son esprit est dans son printemps. Mais son corps est dans son automne. » Adieu, monsieur le gouverneur, Non plus de province frontière, Mais d'une beauté singulière Qui, par son esprit, par son cœur. Et par son hameur libertine, De jour en jour fait grand honneur An gouverneur qui l'endoctrine. Priez le Selgneur seulement Qu'il empêche que Cyhérée Ne substitue incessamment Quelque jeune et frais lieutenant. Qui ferait sans vous son entrée Dans un si beau gouvernement.

ÉPITRE XXIV.

A MADAME DE \*\*\*.

Il est su monde une aveugle déesse !

Dont la police a brisé les autels;

a Celle qui présidait au jeu du Biribi, fort à la mode alors. K

C'est du Hocca la fille enchanteresse Qui, sous l'appât d'nne feinte caresse. Va séduisant tous les eœurs des mortels. De cent couleurs bizarrement ornée. L'argent en main, elle marche la nuit. Au fond d'un sac elle a la destinée De ses suivants, que l'intérêt séduit. Guiche, en riant, par la main la conduit : La froide Crainte et l'Espérance avide A ses côtés marchent d'un nas timide : Le Repentir à chaque instant le suit. Mordant ses doigts et grandant la perfide. Belle Philis, que votre aimable cour A nos regards offre de différence! Les vrais plaisirs brillent dans ce séjour : Et, pour jamais bannissant l'espérance Toujours vos yeux y font régner l'amour. Du Biribi la déesse infidèle Sur mon esprit n'aura plus de pouvoir; J'aime encor mieux vous aimer sans espoir, Que d'espérer jour et nuit avec elle.

#### \*\*\*\*\*

# ÉPITRE XXV.

## A M. DE GERVASI,

MÉDECIN.

Tu revenais couvert d'une gloire éternelle; Le Géraudan a surpris t'avait vu triompher Des traits contagieux d'une peste cruelle, Et ta main vensit d'étonffer De cent poisons cachés la semence mortelle.

Dans Maisons cependant je voyais mes beaux jours Vers lenra derniers moments précipiter leur cours. Déjà près de mon lit la Mort inexorable Avait levé sur moi sa faux épouvantable : Le vieux nocher des morts à sa voix accourut. C'en était fait : sa main tranchait ma destinée : Mais tu lui dis : « Arrête!... » et la Mort étonnée Reconnut son valaqueur, frémit, et disparut. Hélas ! si, comme moi, l'aimable Genonville Avait de la présence eu le secours ntile. Il vivrait, et sa vie eut rempli nos souhaits; De son cher entretien je godterais les charmes : Mes jours, que je te dois, renaîtraient sans alarmes, Et mes yeux, qui sans toi se fermaient pour jamais, Ne se ronvriraient point pour répandre des larmes. C'est toidu moins, c'est toi par qui, dans ma douleur,

a M. de Gervani, editore méticain de Paris, avail été envoyé dans le Gévandan pour la peste, et à son retour il est venu goérir l'auteur de la petile-vérole, dans le château de Maitons, a six lieues de Paris, en 1723. Je peux jouir de la doneeur De plaire et d'être cher encore Aux illustres amis dont mon destin m'honore. Je recevrai Maisons, dont les soins bienfesants Viennent d'adoueir ma souffrance;

Maisons, en qui l'esprit tient lieu d'expérience, Et dont j'admire la prudence Dans l'âge des égarements. Je me flatte en sceret que je pourrai peut-être

Je me flatte en seeret que je pourrai peus-létre Charmer encor Sulli, qui n'a trop oublé. Mariamne à ses yeux ira bientid paralltre; Il la verra pour elle implorer sa pitié, Et ranimer en luc é goût, cette amité, (tre. Que pour moi, dans son occur, ma muse avait fait nof-Beaux jardins de Villars, ombrages toujours frais, C'est sous ros feuillagée épais.

C'est sous vos feuillages épais Que je retrouversi ce héros plein de gloire Que nous a rammé la Paix Sur les ailes de la Vietoire. C'est là que Richelieu, par son air enchanteur, Par ses vivaciés, son esprit, et ses grâces, Dès qu'il reparaîtra, saura joindre mon cœur A tant de cœurs soumis qui volent sur ses traces.

Et toi, eher Bolingbrok, héros qui d'Apollon As reçu plus d'une couronne, Qui réunis en ta personne L'éloquence de Cicéron,

L'intrépidité de Caton. L'esprit de Mécénas, l'agrément de Pétrone, Enfin done je respire, et respire pour tol; Je pourrai désormals te parler et t'entendre. Mais eiel I quel souvenir vient ici me surprendre! Cette aimable beauté qui m'a donné sa foi . Qui m'a juré toujours une amitié si tendre, Daignera-t-elle encor jeter les yeux sur moi? Hélas I en descendant sur le sombre rivage, Dans mon cœur expirant je portais son image; Son amour, ses vertus, ses grâces, ses appas, Les plaisirs que cent fois j'ai goûtés dans ses bras, A ces derniers moments flattaient encor mon âme; Je brûlais, en mourant, d'une immortelle flamme. Grands dieux | me faudra-t-il regretter le trépas ? M'aurait-elle oublié? serait-elle volage?

Que dis je? malheureux! où vais je m'engager? Quand on porte sur le visage D'un mal si redouté le fatal témoignage, Est-ce à l'amour qu'il faut songer?

\*\*\*\*\*

## ÉPITRE XXVI.

A LA REINE '.

EN LUI ENVOYANT LA TRAGÉDIE DE MARIAMNE.

1725.

Filled ex querrier qu'ane asse province Elex pistement au comble des homeurs; cles quistement en propriet qu'anterier qu'anterier qu'anterier qu'avent de l'entre la vier en héros, en philosophe, en prince. Qui saut vivre en héros, en philosophe, en prince. Du cie qui vous chérit la asgesse profonde Vous amben adjuord fui dans l'empire françois Pour y servir d'exemple et pour donner des lois. La fortune souver fui les maître de monde; Nais dans votre maison, la vertu fait tes rois. La fortune souver fui les maître de monde; Nais dans votre maison, la vertu fait tes rois. La fortune souver fui les maitre de monde. Par la compet de l'entre desse per la competit de l'entre desse Daispuze m'encourager d'un seul de vos regarde; La longe que Palla, etet a enquet defense Dant vous avez le port, le bonté, la sugesse, La la d'inité qui préside aux beaux-arts.

## ÉPITRE XXVII.

A MADAME LA MAROUISE DE PRIE',

EN LUI PRÉSENTANT L'ENDMCRET. 1725.

Vous qui possédez la beauté

Sans être vaine ni coquette .

---

Et l'extrême vivacité Sans être jamais indiscrète; Vous à qui donnèrent les dieux Tant de lumières naturelles. Un esprit juste, gracieux, Solide dans le sérieux. Et charmant dans les bagatelles, Souffrez gu'on présente à vos veux L'aventure d'un téméraire Qui , pour s'être vanté de plaire, Perdit ce qu'il annait le mieux. Si l'héroïne de la pièce. De Prie, eult eu votre beauté. On excuserait la faiblesse Qu'il eut de s'être un peu vanté. Ouel amont ne serait tenté De parler de telle maîtresse Par un exeès de vanité, Ou par un excès de tendresse!

Marie Leczinska, fille de Stanislas, roi de Pologne, mariea à Louis XV, en 1726. K.
Cette pièce est la dédicace de l'Indiscret, et se trouve déjà tonse 1, page 179.

ÉPITRES. 603

## ÉPITRE XXVIII.

## A M. PALLU.

#### CONSEILLER D'ÉTAT.

Quoi! le dieu de la poésie Vous illumine de ses traits! Malgré la robe, les procès, Et le conseil, et ses arrêts, Vous tâtez de notre ambrosie! Ah I bien fort je vous remereie De yous livrer à ses attraits. Et d'être de la confrérie. Dans les beoux jours de votre vie, Adoré de maintes beautés. Yous aimiez Lubert et Sylvle; Mais à présent vous les chantez, Et votre gloire est aecomplie. La Fare, joufilu comme vous, Comme vous rival de Tibulle, Rima des vers polis et doux, Aima long-tempa sans ridicule, Et fut sage au milieu des fous. En yous e'est le même art qui brille ; Pally comme La Fare écrit : Vous recueillites son esprit Dessus les lèvres de sa tille. Aimez done , rimez tour à tour : Vous, La Fare, Apollon, l'Amour, Vous êtes de même famille.

## ÉPITRE XXIX.

### A MADEMOISELLE LECOUVREUR.

L'heureux talent doot vous charmez la Fronce Avait en vous brillé dès votre enfance; Il fut des-lors dangereux de vous voir, Et vous plaisiez, même sans le savoir. Sor le théâtre heureusement conduite Parmi les vœux de cent cœurs empressés. Vous récitiez, par la nature instruite : C'était beaneoup; ce n'était point assez; Il vous fallait encore un plus grand maltre. Permettez-mol de faire ici connaître Quel est ce dieu de qui l'art enchanteur Vous a donné votre gloire suprême; Le tendre A mour me l'a conté lui-même. On me dira que l'Amour est menteur. Hélaa! je sais qu'il faut qu'on s'en défie : Oui mieux que moi connaît sa perfidie? Qui souffre plus de sa déloyauté? Je ne croirai cet enfant de ma vie :

Maia cette fois il a dit vérité. Ce même Amour, Vénus, et Melpomène, Loin de Paris fesaient voyage un jour : Ces dieux charmants vinrent dans ce séjour Où vos appas éclataient sur la scène : Chacun des trois, avec étonnement, Vit eette grace et simple et naturelle, Qui fesait lors votre unique ornement. · Ah! dirent-ils, eette jeune mortelle Mérite bien que, sans retardemeut, Nous répandions tous nos trésors sur elle. . Ce qu'un dieu veut se fait dans le moment. Tout aussitôt la tragique déesse Vous inspira le goût, le sentiment, Le pathétique, et la délicatesse, . Moi, dit Venus, je lui fais un présent Plus précieux, et e'est le don de plaire : Elle accroîtra l'empire de Cythère; A son aspect tout eæur sera troublé; Tous les esprits viendront lui rendre hommage. » « Moi, dit l'Amour, je feral davantage; Je veux qu'elle aime, » A peine eut-il parlé, Que dans l'instant vous devintes parfaite; Sans ancuns soins, sans étude, sans ford, Des passions vous fûtes l'interprète. O de l'Amour adorable sujette.

N'oubliez point le secret de votre art.

## ÉPITRE XXX.

# A M. PALLU. Entre deux montagnes cornnes,

Sous un eiel poir et pluvieux.

A Plombières, auguste 1790. Du fond de eet antre pierreux,

Où les tonnerres orageux Sont portés sur d'épaisses nues, Près d'un bain chaud toniours crotté. Plein d'une eau qui fume et bouillonne, Où tont malade empaqueté, Et tout bypocondre entêté, Qui sur son mal toujours raisonne, Se baigne, s'enfume, et se donne La question pour la santé; Où l'espoir ne quitte personne : De cet antre où je vois venir D'impotentes sempiternelles Qui toutes pensent rajeunir, Un petit nombre de pucelles,

Mais un beaucoup plus graod de celles Qui voudraient le redevenir;

De vieux citadins de Nanci. Et des moines de Commerci. Avec l'attribut de Lorraine, Que nous rapporterons d'ici :

De ces lieux, où l'ennui foisonne, J'ose encore écrire à Paris. Malgré Phébus qui m'abandonne. J'invoque l'Amour et les Ris: Ils connaissent peu ma personne; Mais c'est à Pallu que j'écris : Alcibiade me l'ordonne. Alcibiade, qu'à la cour Nous vimes briller tour à tour Par ses grâces, par son courage, Gai, généreux, tendre, volage, Et séducteur comme l'Amour. Dont if fut la brillante image.

L'Amour, ou le Temps, l'a défait Du beau vice d'être infidèle ; Il prétend d'un amant parfait Etre devenu le modèle.

J'ignore quel obiet charmant A produit ce grand changement. Et fait sa conquête nouvelle; Mais qui que yous sovez, la belle. Je vous en fais mon compliment.

On pourrait bien à l'aventure Choisir un autre greluchon . Plus Alcide pour la figure, Et pour le cœur plus Céladon : Mais quelqu'un plus aimable, non; Il n'en est point dans la nature : Car, madame, où trouvera-t-on D'un ami la discrétion. D'un vieux seigneur la politesse. Avec l'imagination Et les grâces de la jeunesse : Un tour de conversation Sans empressement, sans paresse. Et l'esprit monté sur le ton Qui plaît à gens de toute espèce? Et n'est-ce rien d'avoir tâté Trois ans de la formalité Dont on assomme une ambassade, Sans nous avoir rien rapporté De la pesante gravité Dont cent ministres font parade? A ce portrait si peu flatté, Qui ne voit mon Alcibiade?

## ÉPITRE XXXI.

## AUX MANES DE M. DE GENONVILLE.

Toi que le ciel jaloux ravit dans son printemps; Toi de qui je conserve un souven r fidèle. Vainqueur de la mort et du temps; Toi dont la perte, après dix ans, M'est encore affreuse et nouvelle : Si tout n'est pas detruit; si, sur les sombres bords, Ce souffle si caché, cette faible étincelle. Cet esprit, le moteur et l'esclave du corps. Ce je ne sais quel sens qu'on nommeâme immortelle. Reste inconnu de nous, est vivant chez les morts : S'il est vrai que tu sois, et si tu peux m'entendre, O mon cher Genonville! avec plaisir recoi Ces vers et ces soupirs que je donne à ta cendre. Monument d'un amour immortel comme toi. Il te souvient du temps où l'aimable Égérie.

Dans les beaux jours de notre vie, Écoutait nos chansons, partageait nos ardeurs. Nous nous aimions tous trois. La raison, la folie. L'amour, l'enchantement des plus tendres erreurs, Tout réunissait nos trois cours

Que nous étions heureux! même cette indigence. Triste compagne des beaux jonrs, Ne put de notre joie empoisonner le cours. Jeunes, gais, satisfaits, sans soins, sans prévoyance, Aux douceurs du présent bornant tous nos desirs. Quel besoin avions-nous d'une vaine abondance? Nous possedions bien mieux, nous avions les plaisirs! Ces plaisirs, ces beaux jours coulés dans la mollesse.

Ces ris, enfants de l'allégresse, Sont passés avec toi dans la nuit du trépas. Le ciel, en récompense, accorde à ta maîtresse Des grandeurs et de la richesse.

Appuis de l'âge mûr, éclatant embarras. Faible soulagement quand on perd sa jeunesse. La fortune est chez elle, où fut jadis l'amour. Les plaisirs ont leur temps, la sagesse a son tour. L'amour s'est envole sur l'aile du bel âge; Mais jamais l'amitié ne fuit du cœur du sage. Nous chantons quelquefois et tes vers et les miens; De ton aimable esprit nous célébrons les charmes ; Ton nom se mêle encore à tous nos entretiens: Nous lisons tes écrits, nous les baignons de larmes. Loin de nous à jamais ces mortels endurcis. Indignes du beau nom, du nom sacré d'amis, Ou toujours remplis d'eux, ou toujours bors d'eux-même, Au monde, à l'inconstance ardents à se livrer, Malheureux, dont le eœur nesait pas comme on alme, Et qui n'ont point connu la douceur de pleurer!

<sup>4</sup> Terme familier qui signifie un amant de passage.

## ÉPITRE XXXII.

## A M. DE FORMONT,

EN LUI ENVOYANT LES OEUVRES DE DESCARTES ET DE MALEBRANCIE.

Rimeur charmant, plein de raison.

Philosophe entoure des Grâces, Épicure, avec Apollon, S'empressent à marcher sur vos traces. Je renonee au fatras obseur Du grand rêveur de l'Oratoire a, Qui eroit parler de l'esprit pur, Ou aul veut nous le faire accroire . Nous disant qu'on peut, à conp sûr, Entretenir Dien dans sa gloire. Ma raison n'a pas plus de foi Pour René le visionnaire b. Songeur de la nouvelle loi, Il éblouit plus qu'il n'éclaire; Dans une épaisse obscurité Il fait briller des étincelles. Il a gravement débité Un tas brillant d'erreurs nouvelles. Pour mettre à la place de celles De la bavarde antiquité. Dans sa cervelle trop féconde Il prend, d'un air fort important. Des dés pour arranger le monde : Bridoye \* en aurait fait autant.

Adieu; je vais ehez ma Sylvie: Un esprit fait comme le mien Goûte bien mieux soa entretien Qu'un roman de philosophie. De ses attraits toujours frappé, Je ne la crois pas trop fidele: Mais puisqu'il faut être trompé, Je ne veux l'étre que par elle.

## ÉPITRE XXXIII.

## A M. CIDEVILLE.

1731.

Ceei te dolt être remis Par un abbé de mes amis, Homme de bien, quoique d'église. Plein d'honneur, de foi, de franchise, En lui les dieux n'ont rien omis

a Malebranche.
h Descartes.
'I Juge qui, dans Rabelnis, zententioyt les procès au sort

Pour en faire un abbé de mise : Même Phébus le favorise. Mais dans son cour Vénns a mis Un petit grain de gaillardise. Or, c'est un point qui scandalise Son euré, plus gaillard que lni, Qui dès long-temps le tyrannise, Et nouvellement aujourd'hui Dans un placard le tympanise. Sur cela mon abbé prend feu, Lui fait un bon proces de Dieu: Le gagne : appel ; or, c'est dans peu Ou'on doit chez yous inger l'affaire. Or, puissant est notre adversaire : Le terrosser n'est pas un jeu. Tu dois m'entendre, et moi me taire; Car c'est trop long-temps tutover Du parlement un conseiller : Ma muse un peu trop familière Pourrait à la fin l'ennuver. Peut-être même lui déplaire. Qu'il saehe pourtant qu'à Cythère L'Amitié, l'Amour, et leur mère, Parlent toujours sans compliment; Ou'avec Hortense ma tendresse N'en use iamais autrement. Et j'estime autant ma maîtresse Qu'nn conseiller ou parlement.

## ÉPUTRE XXXIV,

DES VOUS ET DES TU:.

Philis, qu'est devenu ce temps Où dans un fiaere promenée, Sans laquais, sans ajustements, De tes grâees seules ornée, Contente d'un mauvais soupé Que tu changeais en ambrosie, Tu te livrais, dans ta folie.

Cotta e-gluta a 46a derenate la malemonistic de Livri, since malame in namequico de Couvernol. Cui ol 1640 per apart la desta de mante, est diana colles à 8a. Indicade à 5011, 8 1. de de centre de contratte de la colles à 8a. Indicade à 5011, 8 1. de centre de 1641 à 1641 de 16

A l'amant heurus et trompéqui t'arsit nonzeré sa vie? Le ciel ne te donoût alors, Pour tout rang et pour tous treiors, Que les agréments de ton dee, Uo cœur tendre, un esprit volage, Uo sein d'albûtre, et de besux yeux. Avec tant d'attraits précieux, Helas i qui n'eût été friponne? Tu le fus, objet gracieux; Et (que l'amour me le pardonne!) Tu suis que je t'en aimais mieux.

Ah I madamel que votre vie, D'honneurs anjourd'hai si resuplis, Diffère de es doux instants I Ce large suisse à cheveux blancs Qui ment sans cesse à votre porte Philis, est l'image du l'emps : On dirait qu'il chasse l'escorte Det tendres Amours et des Ris; Sous vos Imagiliques ismbris Ces enfants tremblent de paraltre. Hélas I jele as i us judis Entrer chet toi par la fenètre, Et se jouer dans tot tudifi.

Non, madame, tous ees tapis Ou'a tissus la Savonnerie a . Ceux que les Persans ont ourdis. Et toute votre orfévrerie; Et ces plats ai chers que Germain b A gravés de sa main divioe : Et ces cabioets où Martin A surpassé l'art de la Chine; Vos vases iaponais et blanes. Tontes ces fragiles merveilles: Ces deux lustres de diamants Oni pendent à vos deux oreilles : Ges riches careans, ces colliers, Et cette pompe enchanteresse, Ne valent pas un des baisers Que tu donnais dans ta jeunesse.

## ÉPITRE XXXV.

## A M. LE COMTE DE TRESSAN.

Tressan, l'un des grands favoris Du dien qui fait qu'on est aimable, Du food des Jardins de Cypris, Sans peine, et par la maio des Ris, Vous cueillez ee laurier durable Qu'à peine un auteur misérable, A son dur travail staché, Sur le haut du Pinde perché, Arrache en se donoant au diable. Vous rendez les amants jaloux;

Vous rendez les amants jaloux; Les auteors vont être en alarmes; Car vos vers se sentent des charmes Que l'Amour a versés sur vous.

Tressan, comment pouvez-vous faire Pour mettre si facilement
Les neufs pueelles dans Cythère, El leur donner votre en jouennent? Alt prêtze-moi votre main légère. Mais ee n'est pas petite affaire De prétendre vous simiter :
Je peut tout au plus vous chianter, Mais les dieux vous ont fait pour plare.

Je peux tout au plus vous chanter, Mais les dieux vous ont fait pour plu Je vous reconoais à ce ton Si doux, si tendre, et si facile: En vaio vous eachez votre nom; Enfant d'Amour et d'Apollon, Oo vous devine à votre style.

## ÉPITRE XXXVI.

## A MADEMOISELLE DE LUBERT,

QU'OR APPELAIT MUNE ET GRACE.

1732.

Le curé qui vous baptisa Du beau surnom de Muse et Grâce. Sur vous un peu prophétisa; Il prévit que sur votre trace Croftrait le laurier du Parnasse Doot La Suze se couroona. Et le myrte qu'elle porta, Quand, d'amour suivant la déesse. Ses tendres feox elle méla Aux froides ondes du Permesse. Mais en un point il se trompa : Car jamais il ne devioa Ou'étant si belle, elle sera Ce que les sots appellent sage. Et qu'à vingt ans, et par-delà Muse et Grâce conservera La tendre fleur du pucelage, Fleur délicate qui tomba Toujours au printemps du bel 52e. Et que le eiel fit pour cela. Quoi! vous eo étes encor là!

<sup>\*</sup> a La Savonnerie est une belle manufacture de tapis, établie par le grand Colbert.
b Germain, escelient orièvre, dont il est parté dans le Mondain et le Pauvre Dhable. (Partie dans Fedit. de 1757.)
\* Marlin, escellent vernisseur.

EPITRES. 607

Mnse et Grâce, que e'est dommage! Vons me répondez doucement Que les neuf bégueules savantes, Toujours chantant, toujours rimant, Toujours les yeux au firmament, Avec leurs têtes de pédantes. Avaient peu de tempérament. Et que leurs bouelles éloquentes S'ouvraient pour brailler seulement, Et non pour mettre tendrement Deux lèvres fraîcles et charmantes Sur les lèvres appeussantes De quelque vigoureux amant. Je veux eroire chrétiennement Ces histoires impertinentes. Mais, ma chère Lubert, en cas Que ees filles sempiternelles Conservent pour ces doux ébats Des aversions si fidèles. Si ces déesses sont eruelles, Si jamais amant dans ses bras N'a froissé leurs gauehes appas, Si les neuf Muses sont pueelles, Les trois Graces ne le sont pas. Quittez done votre faible exeuse:

Quittez done votre fainle excuse Vos jours languissent eonsumés Dans l'abstinence qui les use: Un faux préjugé vous abuse. Chantez, et, s'il le faut, rimez; Ayez tout l'esprit d'une muse: Mais, si vous êtes Grâce, aimez.

## ÉPITRE XXXVII.

A UNE DAME,

OU SOI-DISANT TELLE'.

1732.

Tu eommenees par me louer,
Tu veux finir par me eonnaltre :
Tu me loueras bien moins. Mais il faut t'svouer
Ce que je snis, ce que je voudrais être.
J'aurai vu dans trois ans passer quarante hivers.

Otto pice ful imprime dana is Moreave de Prance, en 1978. Un Briton, nomme benderpes, silialite qui festal asset fullement des vers médiciers, s'étail amusé à lisièrer dans les journaux des pièces de vers sous le mois énadémoisiée. Mileratis de la Vigne. Dissieurs potées ceixères lui répondirent par des gatantiers. Cette facciée dung unéque lemns, l'iron employa cette avvolure d'une manière inte hiererasteris de la comme de la comme de la comme de la comme l'iron employa cette avvolure d'une manière inte hiererasteris des la comme de la comme de la comme de la comme l'iron employa cette avvolure d'une manière internation de l'iron employa cette de la comme de la comme de la comme de la comme l'iron de la comme Apollon présidait au jour qui m'a vu naître. Au sortir du berceau j'ai bégayé des vers. Bientôt ce dieu puissant m'ouvrit son sanetuaire : Mon eccur, vaincu par lui , se rangea sous sa loi. D'autres ont fait des vers par le desir d'en faire:

Je fus poète malgré moi.

Tous les goûts à l'ofs sont entrés dans mon âme;
Tout art a mon hommage, et tout plaisir m'enlamme;
La pénture me charme : on me voit quedquefois
Au palisis de Philippe, ou dans celui des rois,
Sous les efforts de l'art admirer la nature,
Du brillant \* Cagliari saisir l'esprit divin,
Et dévoer des yeux la touche noble et sûre
De Banbailet du Poussin.

De ces appartements qu'anime la peinture, Sur les pas du plaisir je vole à l'Opéra; J'spplaudis tout ee qui me touche.

Que la curiosité

La fertilité de Campra, La galié de Mouret, les grâces de Destouelie b, Pélissier par son art, Le Maure par sa voix c, Tour à tour ont mes vœux et suspendent mon éhoix, Quelquefois, embrassant la seience bardie

Honora par vanité
Du nom de philosophie,
Je cours après Newton dans l'abime des eieux;
Je veux voir si des nuits la courrière inegale,
Par le pouvoir changeant d'une force centrale,
En gravitant vers nous s'approche de nos yeux,
Et pèse d'antant plus qu'elle est près de ces lleux.

Dans les limites d'un ovale.

Ten entende risonner les plus profonds es prits,
Naupertuis et Clairant, caleulante cabale;
Jels voite qui des ceut franchissent Tinter-aile,
Et je vois trop souvent que f'ai très peu compris.
Et je vois trop souvent que f'ai très peu compris.
De ces obserurités je passe à la morai.
Jel lis au ceur de l'homme, et souvent j'en rougis.
Je lis au ceur de l'homme, et souvent j'en rougis.
Les monuments épars, et le style énergique
De ce finneur Passel, ce dévot satirique.

Je vois ce rare esprit trop prompt à s'enflammer; Je combais ses rigueurs extrêmes. Il enseigne aux humains à se haîr eux-mêmes; Je voudrais, malgré lui, leur apprendre à s'aimer. Ainsi mes jours égaux, que les Muses remplissent, Sans soins, sans passions, sans prejugés facheux, Commencent avee joie, et vivement finissent Par des soupers déliceux.

L'Amour dans mes plaisirs ne méle plusses peines; La tardive raison vient de hriser mes chaînes; J'ai quitté prudemment ce dieu qui m'a quitté; J'ai passé l'heureux temps foit pour la volupté. [me. Est-il done vrai, grands dieux! il ne faut plus que j'ai-

\* Paul Véronése.

Musiciens agréables.
" Actrices de ce temps-là.

La foule des beaux-arts, dont je veux tour à tour Remplir le vide de moi-même,

N'est pas encore assez pour resuplacer l'amour.

## ÉPITRE XXXVIII.

A MADAME DE FONTAINE-MARTEL\*. 1732.

O très singulière Martei J'ai pour vous estime profonde : C'est dans votre petit hôtel, C'est sur vos soupers que je fonde Mon plaisir, le seul bien réel Ou'un honnête homme ait en ce monde. Il est vrai qu'un peu je vous gronde ; Mais, malgré cette liberté, Mon cœur vous trouve, en vérité, Femme à peu de femmes seconde; Car sous vos cornettes de nuit, Sans préjugés et sans faiblesse, Vous logez esprit qui séduit, Et qui tient fort à la sagesse. Or, votre sagesse n'est pas Cette pointilleuse harpie Oui raisonne sur tous les cas, Et qui, triste sœur de l'Envie, Ouvrant un gosier édenté, Contre la tendre Volupté Toujours prêche, argumente, et crie; Mais celle qui si doucement, Sans effort et sans industrie. Se bornant toute au sentiment, Sait jusques au dernier moment Répandre un charme sur la vie. Voyez-vous pas de tous côtés De très décrépites beautés, Pleurant de n'être plus aimables Dans leur besoin de passion Ne pouvant rester raisonnables, S'affoler de dévotion, Et rechercher l'ambition D'être béqueules respectables? Bien loin de cette triste erreur, Vous avez, au lieu de vigiles. Des soupers longs, gais, et tranquilles; Des vers aimables et faciles, Au lieu des fatras inutiles De Quesnel et de Letourneur:

 La comtesse de Fontaine-Martel, fille du président I ordraux; elle était telle qu'elle est printe fci. Sa maison é tres libre et tres aimable.

Voltaire, au lieu d'un directeur; Et, pour mieux chasser toute angousse . Au curé préférant Campra, Vous avez loge à l'Opéra . Au lieu de banc à la paroisse. Et ce qui rend mon sort plus doux, C'est que ma maîtresse chez vous, La Liberté, se voit logée; Cette Liberté mitigée, A l'œil ouvert, au front serein. A la démarche dégagée. N'étant ni prude, ni catin, Décente, et jamais arrangée, Souriant d'un sonris badin A ces paroles chatouilleuses Oui font baisser up ceil malin A mesdames les précieuses. C'est là qu'on trouve la Galté, Cette sœur de la Liberté. Jamais aigre dans la satire, Toulours vive dans les bous mots: Se moquant quelquefois des sots. Et très souvent, mais à propos, Permettant au sage de rire. Oue le ciel bénisse le cours D'un sort aussi doux que le vôtre! Martel, l'antomne de vos jours Vaut mieux que le printemps d'une autre

## ÉPITRE XXXIX. A MADEMOISELLE GAUSSIN,

OUT A REPRÉSENTÉ LE ROLE DE ZAÎRE AVEL BRAUCOUP DE SUCCES.

1732. Jeune Gaussin, reçois mon tendre hommage.

Reçois mes vers au théâtre applaudis; Protege-les : Zaire est ton ouvrage; Il est à toi, puisque tu l'embellis. Ce sont tes yeux, ces yeux si pleins de charmes, Ta voix touchante, et tes sons enchanteurs, Qui du critique ont fait tomber les armes : Ta seule vue adoucit les censeurs. L'Illusion, cette reine des cœurs, Marche à ta suite, inspire les alarmes, Le sentiment, les regrets, les douleurs, Et le plaisir de répandre des larmes. Le dieu des vers, qu'on allait dédaigner. Est, par ta voix, aujourd'hui sûr de plaire,

Le dieu d'amour, à qui tu fus plus chère, Est, par tes yeux, bien plus sûr de régner : Entre ces dieux désormais tu vas vivre.

Urbas' long-temps je les servis tout deux:
Hen est un que je n'ose plus autive.
Heuvrau cent finis le mortel ausoureux
Gui, tous les jours, peut te voir et t'entendre;
Que tu regols avec un sounts tendre;
Que tu regols avec un sounts tendre;
Qui viots ons nut érrit dans tes neux yeux;
Qui, printir de leur feu qu'il adore,
A tes genoux oublisht l'univers.
Parle d'amour, et l'en reparte encore!
En nibleuveux qu'in et parle qu'en vers!

#### ÉPITRE XI.

# A MADAME LA MARQUISE DU CHATELET. SUR SA LIAISON AVEC MAUPERTLIS.

Ainsi dane eent beuttes nouvelles. Vont fixer vos bouillants esprit; Vous renancez aux étincelles, Aux feux follets de mes écrits, Pour des lumières Immartelles; Et le sublime Maupertuis Vient éclipser mes bagatelles. Jen en suis fâché, ni surpris; Un esprit vrai doit être épris Pour des vérties éternelles. Jour des vérties éternelles. Jour des vérties, que sont-elle? Quel est leur unsquet leur pris?

Pour des vérités éternelles.
Nais ces vérités, que sont-elles?
Quel est leur usage et leur prix ?
Du vrai savant que je ehéris
La raison fermeet lumineuse
Vous montrera les cieux décrits,
Et d'une main audacieuse
Vous dévoilera les repis
De la nature téchêreuse :
Mais, sans le secret d'être beureuse,
Oue vous guez-t-il done sporis ?

### ÉPITRE XI.I.

## A M. CLÉMENT DE DREUX.

25 décembre 1732.

Que toujours de ses dauces lois Le dieu des vers vaus emdoctrine; Qu'à vos chante il joigne sa voix . Tandis que de sa main divine Il accordera sous vos doigts Ls tyre agréable et badine Dont vous vous serve quelquefinis! Que l'Amour, encor plus faeile, Préside à vos galants exploits, Comme Phébus à votre style! Et que Plutus, ce dieu sonrnois, Mais aux autres dieux très utile, Rende, par maint écu tournois, Les jours que la Parque vous file Des jours plus beureux mille fais Que eeux d'Horaee et de Virgile!

-----

## ÉPITRE XLII.

### A MADAME LA MARQUISE DU CHATELET. SUR LA CALOMNIE.

1733.

Écnutez-moi, respectable Émilie : Vous êtes belle ; ainsi donc la moitié Du genre bumain sera votre ennemie : Vous possédez un sublime génie; On your craindra : votre tendre amitié Est confiante, et vous serez trabie, Votre vertu, dans se démarche unie. Simple et sans fard, n'a point sacrifié A nns dévots ; craignez la calomnie. Attendez-vous, s'il vous plait, dans is vie. Aux traits malins que tout fst à la cour. Par passe-temps, souffre et rend tour à tour. La Médisance est la fille immortelle De l'Amour-propre et de l'Oisiveté. Ce monstre ailé paraît mâle et femelle, Toujours parisnt, et toujours écouté. Amusement et fléau de ce monde. Elle y préside, et sa vertu féconde Du plus stupide échauffe les propos : Rebut du sage, elle est l'esprit des sots. En ricanant, cette maigre furie Va de sa langue épandre les venins Sur tous états; mais trois sortes d'humains, Plus que le reste, aliments de l'envie, Sont exposés à sa dent de harpie : Les beaux-esprits, les beiles, et les grands, Sont de ses traits les objets différents. Quiconque en France avec éclat attire L'œil du publie, est sûr de la satire; Un bon couplet, chez ce peuple falot, De tout mérite est l'infaillible lot.

La jeune Églé, de pompons coaronnée, Devant un prêtre à minuit amenée, Vs dire un oul, d'un air tout ingéou, A son mari qu'elle n'a jamais vu. Le lendemain, en triomphe on la mêne Au cours, su bal, ebez Bourbon, chez la reine; Le lendemain, assat trop savoir comment, Dans tout Paris on lui donne un amsatt : Roy 1s chansonne, et son nom par le ville

· Poete connu en son temps par quelques opéra, et par

Court ajusté sur l'air d'un vaudeville. Églé s'en meurt : ses cris sont superflus. Consolez-vous, Églé, d'un tel outrage : Yous pleurerez, hélas! bien davantage, Lorsque de vous on ne parlera plus. Et nommez-moi la beauté, je vous prie, De qui l'honneur fut toujours à couvert? Liez-moi Babe. à l'artiele c'écombere.

Lisez-moi Bayle, à l'article Schomberg. Vous v verrez que la Vierge Marie a Des chansonniers, comme une autre, a souffert. Jérusalem a connu la satire. Persons, Chinois, baptisés, circoncis, Prennent ses lois : la terre est son empire ; Mais, eroyez-moi, son trône est à Paris. Là, tous les soirs, la troupe vagabonde D'un peuple oisif, appelé le brau monde, Va promeuer, de réduit en réduit . L'inquiétude et l'ennui qui la suit : Là, sont en foule antiques mijaurees. Jeunes oisons, et bégueules titrées, Disant des riens d'un ton de perroquet, Lorgnant des sots, et trichant au piquet; Blondins y sont, beaucoup plus femmes qu'elles, Profondément remplis de bagatelles, D'un air hautain, d'une bruvante voix. Chantant, dansant, minaudant à-la-fois. Si, par hasard, quelque personne honnête, D'un sens plus droit et d'un goût plus heureux. Des bons écrits ayant meublé sa tête, Leur fait l'affront de penser à leurs yeux , Tout aussitot leur brillante cobue. D'étoppement et de colère épuie. Bruvant essaim de frelons envieux. Pique et poursuit cette abeille charmante, Oui leur apporte, hélas! trop imprudente, Ce miel si pur et si peu fait pour eux.

Quant aux hérox, our princes, aux ministres, Sejles usée des nos discours sinistres, Qu'on m'en nomme un dans Rome et dans Paris, Depsits Céara jagur aj june Louis, De Richeling jusqu'à Famid Auguste, Den tou Pasquin s'alb barbouille de baste. Le grand Colbert, dont les soins vigilants Nous avaient plas actrellas en discours de la consensation de la commentation de la c Et le Français osa trombler la cendre • Du bienfaiteur qu'il révère aujourd'hui.

Lorsque Louis, qu'ii, d'un esprit si ferue, Brava la mort comme ses ennemis, De ses grandeurs ayant subi lo terme, Vers sa chapelle albait à Saint-Denys, Jai vu son peuple, aux nouveautés en pro Irre de vin, de folie, et de joie, De cent couplest égayant le convol, Jusqu'au tombeau maudire encor son roi. Vous avez, tous contus, comme in pense.

Jusqu'au tombeu maudire encor son roi. Vous serce tous counts, comme je pense Ub bor rigent qui gilat tout en France; Pour les vous vers, et pour la volupté; Grand, suis facile, ingénieux, affable, Pour europuleux, mais de crime incapable. Et opendant, d'amentonge l'o noireure! Nous avons un la ville et les provinces. An plea simalle, au placellement der pirre. An plea simalle, au placellement der pirre. An plea simalle, au placellement der pirre. Ces vers inspers. appletés Philippique à Ces vers inspers.

Et nul Français n'est assez généreux
Pour s'élever, pour déposer contre eux.
Que le mensonge un instant vons outrage,
Tout est en feu soudain pour l'appuyer:
La vérité perce enfin le miage,
Tout est de glace à vous justifier.

Mais voulez-vous, anrès ee grand exemple, Baisser les yeux sur de moindres obiets? Des souverains descendons aux sujets, Des beaux-esprits ouvrons iei le temple, Temple autrefois l'objet de mes souhaits, Que de si loin Desfontaines contemple, Et que Gacon ne visita jamais. Entrops: d'abord on voit la Jalousie. Du dieu des vers la fille et l'eunemie . Oui, sous les traits de l'Émulation, Souffle l'orgueil, et porte sa furie Chez tous ces fous courtisans d'Apollon. Voyez leur troupe inquiète, affamée, Se déchirant pour un peu de fumée, Et l'un sur l'autre épanchant plus de fiel Que l'implacable et mordant janséniste N'en a laucé sur le fin moliniste, Ou que Doucin, cet adroit casuiste, N'en a versé dessus Pasquier-Quesnel.

Ce vieux rimeur, couvert d'ignominics.
Organe impur de tant de calomnies,
Cet ennemi du public outrage,
Puni sans cesse, et iamais corrigé,

queiques petites saltes nommées colottes, qui sont lombées dans un perfond oubli.

Les dans l'abbé l'oublies dans Bayle et dans l'abbé l'oublies, et livée d'un nière livre bébres, intilied Tottostille, et livre d'un nière livre bébres, intilied Totto-Jecut, dans lequé on donne pour épous à cette personne acère fonsaline, q'e rebui que Jonaldans cospenone s'appetilocaph Panther. Ce l'ivre, été par les prendres pères, est mcontatablement du prendre sière.

a Le peuple voulut déterrer M. Colbert à Saint-Envlachéb Libetie diffamatoire en vers contre M. le duc d'Orienns. Le la Company de la Company de la Grange-Chancet, On lui a pardonné. Bayie et A mauld sont morts hors de leur patrie

# A MADEMOISEILE SALLEY.

Les Amours, pleurant votre absence, Loin de nous a'étaient envolés : Enfin les voità rappelés Dans le séjour de leur naissance. Je les vis ces enfants ailes Voler en foule sur la scène : Pour y voir triompher leur reine. Les états furent assemblés : Tout avait déserté Cythère, Le jour, le plus beau de vos jours, Où vous recites de leur mère Et la ceinture et les atours. Dieux! quel fut l'aimable concours Des Jeux qui, marchant sur vos traces. Apprirent de vous pour toujours Ces pas mesurés par les Graces, Et composés par les Amours! Des Ria l'essaim vif et folâtre. Pour contempler ces jeux charmants. Avait occupé le théâtre Sous les formes de mille amants; Vénus et aes nymplies, parées De modernes habillements Des loges s'étaient emparées. Un tas de vains perturbateurs, Soulevant les flots du parterre, A vous, à vos admirateurs. Vint aussi déclarer la guerre. Je vis leur parti frémissant Force de changer de langage, Vuus rendre en pestant leur homiuage, Et jurer en applaudissant. Restez, fille de Terpsichore : L'Amour est las de voltiger; Laissez soupirer l'étranger, Brûlant de vous revoir encore. Je sais que, pour vous attirer. Le solide Auglais récompense Le mérite errant que la France Ne fait tout au plus qu'admirer. Par sa généreuse industrie .. Il veut en vain vous rappeler :

\* Cette épitre est depuis long-temps dons les œuvres de Vollatre, qui erpendani l'a desavouée dans une de ses nutr i sur le dialogue de Pégase et du Puitterd. On la croit du Bernard, et elle se trouve dans les cravres de ce poèle. N'anmoins, comme lous les éditeurs ne sont pas d'accord sur ce point, nous n'avons pas oué supprimer cette piece.

Est-il rien qui doive égaler

Le suffrage de sa patrie?

## ÉPITRE XLIII.

il Rufus a, que jadis votre père , par pitié, tiré de la misère. at qui bientot, serpent envenime. Piqua le sein qui l'avait ranimé: Lui qui, mélant la rage à l'impudence, Devant Thémis accusa b l'innocence; L'affreux Rufus , loin de cacher en paix Des jours tissus de honte et de forfaits, Vient rallumer, aux morais de Bruxelles. D'un feu mourant les pâles étincelles . Et contre moi croit rejeter l'affront De l'infamie écrite sur son front. Mais que feront tous les traits satiriques Que d'un bras faible il décoche anjourd'hui, Et ces ramas de larcins marotiques. Moitié français et moitié germaniques. Pétris d'erreur, et de haine, et d'ennui? Quel est le but, l'effet, la récompense, De ees recueils d'impure médisance? Le malheureux, détaisse des humains. Meurt des poisons qu'ont préparés ses mains.

Ne craignons rien de qui cherche à médire. En vain Boileau, dans ses sévérités. A de Ouinault dénigré les beautés : L'heureux Quinault, vainqueur de la satire.

Rit de sa haine, et marche à sea côtés. Moi-même, enfin, qu'une cabale inique Voulut noircir de son soufile caustique, Je saia jouir, en dépit des cagota. De quelque gloire, et même du repos. Voici le point sur lequel je me fonde.

On entre en guerre en entrant dans le monde. Homme privé, vous avez vos jaloux, Rampant dans l'ombre, inconnus comme vous, Obscurément tourmentant votre vie : Homme public, e'est la publique envie Oul contre vous lève son front altier. Le cog jaloux se bat sur son fumier. L'aigle dans l'air, le taureau dans la plaine : Tel est l'état de la nature humaine. La Jalousie et tous ses noirs enfants Sont au théâtre, au conclave, aux couvents, Montez au eiel : troia déesses rivales Troublent le eiel, qui rit de leurs scandales. Que faire done? à quel saint recourir? Je n'en sais point : il faut savoir souffrir.

a Rousseau avail été secrétaire du baron de Breteuil, et avatt fait contre lui une saure intituiée la Barounde. Il la int à queiques personnes qui vivent encore, entre autres à madame la ducheuse de Saiot-Pierre. Madame la marquise du Châtelet, fille de M. de Breteuil, était parfaitement instrulte de ce fait; et il y a encore des papiers originaux de madame du Châbelet qui l'attestent. Le baron de Breteuil ini pardonna générensement.

b Il accusa M. Sauriu, fameux géomètre, d'avoir fait des couplets infames, dont int, Rousseau, était l'anteur, et fait condamné pour cette calomnie au hannissement perpétuel.

## ÉPITRE XLIV. A MADEMOISELLE DE GUISE,

SUB SON MARIAGE AVEC LE DUC DE RICHELIEU.

Avril 1751.

Un prêtre, un oui, trois mots latins. A jamais fixent vos destins; Et le célébrant d'un village, Dans la chapelle de Montjeu. Très chrétiennement vous engage A coucher avec Richelieu. Avec Richelieu, ce volage, Oui va jurer par ce saint nœud D'être toujours fidèle et sage. Nous nous en déflons un peu; Et vos grands yeux noirs, pleins de feu-Nous rassurent bien davantage One les serments qu'il fait à Dicu. Mais yous, madame la duchesse, Quand your reviendrez à Paris, Songez-vous combien de maris Viendront se plaindre à votre altesse? Ces nombreux cocus qu'il a faits Ont mis en vous leur espérance : Ils diront, voyant vos attraits : . Dieux! quel plaisir que la vengeance! » Your sentez bien qu'ils ont raison, Et qu'il faut punir le coupable : I, heureuse lof du talion Est des lois la plus équitable. Quoil votre cœur n'est point rendu? Votre sévérité me gronde! Ah! quelle espèce de vertu Qui fait enrager tout le monde! l'aut-il donc que de vos appas Richelieu soit l'unique maltre? Est-il dit qu'il ne sera pas Ce qu'il a tant merité d'être? Sovez done sage, s'il le faut; Que ce soit là votre chimère : Avec tous les talents de plaire, Il faut bien avoir un défaut. Dans cet emploi noble et pénible De garder ce qu'on nomme honneur Je vous souhaite un vrai bonheur; Mais voilà la chose impossible.

## ÉPITRE XLV.

A M. \*\*\*

Du camp de Philisbourg, le 3 juillet 1734

C'est ici que l'on dort sans lit, Et qu'on prend ses repas par terre; Je vois et l'entends l'atmosphère Qui s'embrase et qui retentit De cent décharges de tonnerre : Et dans ces horreurs de la guerre Le Français cliante, boit, et rit. Bellone va réduire en cendres Les courtines de Philisbourg. Par cinquante mille Alexandres Pavés à quatre sous par jour. Je les vois , prodiguant leur vie , Chercher ces combats meurtriers, Converts de fange et de lauriers, Et pleins d'honneur et de folie. Je vois briller au milieu d'eux Ce fantôme nommé la Gloire. A l'aril superbe, au front poudreux. Portant au cou cravate noire. Avant sa trompette en sa main. Sonnant la charge et la victoire, Et chantant quelques airs à boire, Dont ils répétent le refrain.

O nation brillante et vaine! Illustres fous, people charmant, Que la Gloire à son char enchaîne, Il est beau d'affronter gaiment Le trépas et le prince Engène. Mais, hélas! quel sera le prix De vos liéroïques prouesses! Vous serez cocus dans Paris Par vos femmes et vos maltresses.

## ÉPITRE XLVI.

A M. LE COMTE DE TRESSAN.

1734.

Hélas! que je me sens confondre Par tes vers et par tes talents! Pourrais-ie encore, à quarante ans, Les mériter, et leur répondre? Le temps, la triste adversité, Détend les cordes de ma lyre. Les Jeux, les Amours m'ont quitté; C'est à toi qu'ils viennent sourire, C'est toi qu'ils veulent inspirer,

fui qui sais, dans ta double ivresse, Chanter, adorer ta maîtresse, En jouir, et la célébrer. Adieu; quand mon bonheur s'envole, Quand je n'ai plus que des desirs, Ta félicité me console De la perte de mes plaisirs.

## ÉPITRE XI.VII.

## A URANIE.

t734.

Je vous adore , 6 ma chère Uranie! Pourquoi si tard m'avez-rous enllamme? Qu'ai-je donc fait des beau; jours de ma vie? Ils sont perdus; je n'avais point aimé. Pavais cherché dans l'erereur du bel âge Ce dieu d'amour, ce dieu de mes desirs; Je n'en trouvai qu'une trompeuse image Je n'embrassi que l'ombre des plaisirs.

Non, les haisers des plus tendres maltresses; Non, ces moments comptés par cent caresses, Moments si doux et ai voluptueux, Ne vasent pas un regard de tes yeux. Je n'ài veic que du jour où ton âme. M'a pinétré de sa divine flamme; Que de ce jour où, lirré tout à toi, Le monde entire a disparu pour moi. Aht queb hombeur de te voir, de t'entendre!

Que ton esprit a de force et d'appas! Dieux! que ton eœur est adorable et tendre! Et quels plaisirs je goûte dans tes bras ! Trop fortuné, j'aime ce que j'admire. Du haut du ciel, du haut de ton empire. Vers ton amant tu descends chaque jour, Pour l'enivrer de bonheur et d'amour. Belle Uranie, autrefois la Sagesse En son chemin rencontra le Plaisir; Elle lui plut; il en osa jouir; De leurs amours naquit une déesse, Qui de sa mère a le discernement. Et de son père a le tendre enjouement. Cette déesse, ô ciel ! qui pent-elle être Vous, Uranie, idole de mon cœur. Vous que les dieux pour la gloire ont fait naltre, Vous qui vivez pour faire mon bonheur.

\*\*\*\*\*

## ÉPITRE XLVIII.

## A URANIE.

1734.

Qu'un autre vous enseigne, ô ma chère Uronie, A mesurer la terre, à lire dans les cieux, Et soumettre à votre génie

Ce que l'amour soumet au pouvoir de vos yeux.

Pour moi, sans disputer ni du plein ni du vide,

Ce que J'aime est mon univers:

Mon système est celui d'Ovide, Et l'amour le sujet et l'âme de mes vers. Écoutez ses leçons; du pays des chimères Souffrez qu'il vous conduise au pays des desirs :

Je vous apprendral ses mystères; Hers Grâces vous avez la figure légère, D'une muse l'esprit, le eccur d'une bergère,

Un visage charmant, où sans être empruutés On voit briller les dons de Flore, Que le doigt de l'Amour marque de tous côtés, Quand par un doux souris il s'embellit encore.

Mais que vous serveut tant d'appas?

Quoi de si belles mains pour toucher un compas,

Ou pour pointer une lunette?

Quoi! des yeux si charmants pour observer le cours Ou les taches d'une planète? Non, la main de Yenus est faite Pour toucher le luth des amours;

Et deux beaux yeur doivent eux mêmes Étre nos astres ici-bas. Laissez donc la tous les systèmes Sources d'erreurs et de débats; Et, choisissant l'Amour pour maître, Jouissez au lieu de connaître.

### ÉPITRE XLIX.

## A MADAME DU CHATELET.

1734.

Je voulaia, de mon cœur éternisant l'hommage, Emprunter la langue des dieux, Et vous parler votre langage :

Le voulisé dans mes vers péndre le vive image De ce feu , de cette ûm , et de ces dons des cieux , Qu'en and dans voo discours, et qu'ou voit dans vos yeus. Le projet était grand , mais faible est unon grine ; Aussidté J'irrogai les dieux de l'harmonie , Les maitres qui d'Auqueste ont embelli le rour ; Tous me devajont nieler, et chamber 3 leur tourLe cœur les fit parler, leur muse est naturelle; Vocas les connaissez tous, ils sont vos favoris; Des auteurs à famais ils sont l'heureux modèle. Excepté de vos beaux-esprits.

Et de Bernard de Fontenelle. l'eus l'art de les toucher, car je parlais de vous ; A votre nom divin je les vis tous paraltre. Virgile le premier, mon idole et mon maître, Virgile s'avança d'un air égal et doux ; Les échos répondaient à sa muse champêtre ; L'air, la terre et les eieux en étaient embellis : Taudis que ce pasteur, assis au pied d'un hêtre, Embrassait Curydon et caressait Phylis. On voyait près de lui, mais non pas sur sa trace, Cet adroit courtisan et délicat Horace, Mélant au dieu du vin l'une et l'autre Vénus. D'un ton plus libertin caresser avee grâce

Et Glycère et Ligurinus. Celui qui fut puni de sa coquetterie. Le maltre en l'art d'aimer, qui rien ne nous apprit, Prodiguait à Corinne avec galanterie

Beaucoup d'amour et trop d'esprit. Tibulle, caressé dans les bras de Délie, Par des vers enchanteurs exhalait ses plaisirs; Et Catulle vantait , plus tendre en ses desirs . Dans son style emporté, les baisers de Lesbie. Vous parûtes alors, adorable Émilie : Je vis soudain sur yous tous les yeux se tourner:

Votre aspect enlaidit les belles. Et de leurs amants encliantés Your fites autant d'infidèles. Je pensais qu'à l'instant ils allaient m'inspirer; Mais, jaloux de vous plaire et de vous célébrer. Ils ont bien rabaissé ma téméraire audace. Je vois qu'il n'appartient qu'aux maîtres du Parnasse De your offrir des vers, et de chanter pour yous;

C'est un honneur dont je serais jaloux, Si jamais j'étais à leur place.

> 10/01014 ÉPITRE L.

## A M. LE COMTE ALGAROTTI.

1735

I orsque ce grand courrier de la philosophie, Condamine l'observateur a. De l'Afrique au Pérou conduit par Uranie,

\* MM. Godin, Bouguer, et de La Condamine, étaient partis alors pour faire leurs observations en Amerique, dans dra contrées voisines de l'équateur, MM. de Mauportuis, Clairattl, et Le Monnier, devaient, dans la même vue, partir peur le Nord, et M. Algarotti était du voyage. Il s'agissait de decider si la terre est un sphéroide aplati ou allonge.

Par la gloire, et par la manie. S'en va griller sous l'équateur, Manpertuis et Clairaut, dans leur docte fureur, Vont geler au pôle du monde.

Je les vois d'un degré mesurer la longueur, l'nur ôter au peuple rimeur

Ce beau nom de machine ronde. Que nos flasques auteurs, en chevillant leurs vers. Donnaient à l'aventure à ce plat univers. Les astres étonnés, dans leur oblique course, Le grand, le petit Chien, et le Cheval, et l'Ourse, Se disent l'un à l'autre, en langage des cieux : " Certes, ces pens sont fous, ou ces gens sont des dieux. " Et vous, Algarotti \*, vous, cygne de Padoue, Élève harmonieux du cygne de Mantoue, Vous allez donc aussi, sous le ciel des frimas, Porter, en grelottant, la lyre et le compas, Et, sur des monts glacés tracant des parrallèles, Faire entendre aux Lapons vos chansons immortel-Allez donc, et du pôle observé, mesuré, Revenez aux Français apporter des nouvelles.

Cependant je vous attendrai, Tranquille admirateur de votre astronomie, Sous nion méridien, dans les champs de Cirey, N'observant désormais que l'astre d'Émilie. Échauffé par le feu de son puissant génie, Et par sa lumière éclairé,

Sur ma lyre je chanterai Son ame universelle autant qu'elle est unique; Et j'atteste les cieux, mesurés par vos mains, Que j'abandonnerais pour ses charmes divins L'équateur et le pôle arctique.

## ÉPITRE LI.

## A M. BERGER'.

Qui îni avait envoyé la Description du Hameau, de Bernard, en vers de quatre syllabes, et qui commence ainsi :

Rien n'est si beau

Que de sa port Tu viens de mettre Avec to lettre

A Circy, Janvier 736

De ton Bernard J'aime l'esprit, J'aime l'écrit

" M. Algarotti fesalt très bien des vers en sa langue, et avait quelques connaissances en mathématiques.

' Ces vers font partie d'une lettre adressée à Berger en janyler 17 to

Son heureux mêtre, Coulant sans art, Brillant sans fard. C'est la peinture De la nature. C'est un tableau Fait par Watteau. Sachez aussi Oue la déesse Enchanteresse De ce lieu-ci , Voyant l'espèce De vers si courts Oue les Amours Eux-même ont faits. A dit qu'auprès De ces vers nains. Vifs, et badins, Tous les plus longs **Faits par Voltaire** Ne pourraient guère Étre aussi boos.

#### \*\*\*\*\*\*\*

# ÉPITRE LII. A M. DE SAINT-LAMBERT.

1726.

Mon Esprit avec embarras Poursuit des vérités arides : J'ai quitté les brillants annes Des Muses, mes dieux et mes guides. Pour l'astrolabe et le compas Des Maupertuis et des Euclides. Du vrai le pénible fatras Détend les cordes de ma lyre ; Vénus ne veut plus me sourire . Les Grâces détournent leurs pas. Ma muse, les yeux pleins de larmes. Saint-Lambert, vole auprès de vous : Elle vous prodigue ses charmes : Je lis vos vers, j'en suis jaloux. Je voudrais en vain vous répondre ; Sou refus vient de me confondre : Vous avez fixé ses amours, Et vous les fixerez toujours. Pour former un lien durable Vous avez saos doute un secret; Je l'envisage avec regret, Et ce secret, c'est d'être aimable.

\*\*\*\*\*

#### ÉPITRE LIII.

# A MADEMOISELLE DE LUBERT. Charmante Iris, qui, sans chercher à plaire,

Savez si bien le secret de charmer; Vors dont le cœur, généreux et sincère, Pour son repos sut trop bien l'art d'aimer, Vous dont l'esprit formé par la lecture . Ne parle pas touiours mode et coiffure ; Souffrez, Iris, que ma muse aujourd'hui Cherche à tromper un moment votre ennui. Auprès de vous on voit toujours les Grâces : Pourgooi hannir les Plaisirs et les Jeux? L'amour les veut rassembler sur vos traces : Pourquoi ehercher à vous éloigner d'eux ? Du noir Chagrin volontaire victime, Vous scule, Iris, faites votre tourment, Et votre cœur croirait commettre un crime S'il se prêtait à la joie un moment. De vos malheurs je sais toute l'histoire; L'Amour, l'Hymen, ont trahi vos desirs : Oubliez-les ; ce n'est que des plaisirs Dont nous devons conserver la mémoire. Les maux passés ne sont plus de vrais maux; Le present seul est de notre apanage, Et l'avenir neut consoler le sage. Mais ne saurait altérer son repos. Do cher objet que votre cœur adore Ne craignez rien; comptez sur vos attraits : Il vous aima; son cœur vous aime encore, Et son amour ne finira iamais. Pour son bonheur bien moins que pour le vôtre, De la Fortune il brigue les faveurs; Elle vous doit, a près tant de rigueurs, Pour son honneur rendre heureux l'un et l'autre. D'un tendre ami, qui jamais ne rendit A la Fortune un criminel hommage, Ce sont les vœux. Goûtez, sur son grésage, Dès ce moment le sort qu'il vous prédit.

# ÉPITRE LIV.

## A MADAME LA MARQUISE DU CHATELET,

SUR LA PHILOSOPHIE DE MANTON.

Tu m'appelles à toi, vaste et puissant génie, Minerve de la France, immorrelle Émille; Je m'éveille à ta voix, je marche à la rlarté, Sur les pas des Vertus et de la Vérité. Je quitte Melpomène et les jeux du théâtre, Ces combats, ces lauriers, dont je fus idolâtre, Traine au bord du tombeau la fureur insensée D'enfermer dans un vers une fausse pensée; Ou'il arme contre moi ses lauguissantes mains Des traits qu'il destinait au reste des humains ; One matre fois par mois un ignorant Zoile Élève, en frémissant, une voix imbécile : Je n'entends point leurs cris, que la haine a formés; Je ne vois point leurs pas, dans la fange imprimes. Le charme tout-puissant de la philosophie Élève un esprit sage au-dessus de l'envie. Tranquille au haut des cieux que Newton s'est soumis. Il ignore en effet s'il a des ennemis : Je ne les connais plus. Déjà de la carrière L'auguste Vérité vient m'ouvrir la barrière ; Déjà ces tourbillons , l'un par l'autre pressés , Se mouvant sans espace, et sans regle entassés, Ces fantômes savants à mes yeux disparaissent. Un jour plus pur me huit; les mouvements renaissent. L'espace, qui de Dieu contient l'immensité, Voit rouler dans son sein l'univers limité. Cet univers si vaste à notre faible vue. Et qui n'est qu'un atome, un point dans l'étendue. Dieu parle, et le chaos se dissipe à sa voix : Vers un centre commun tout gravite à la fois. Ce ressort si puissant, l'âme de la nature, Était enseveli dans une nuit obscure : Le compas de Newton, mesurant l'univers, Lève enfin ce grand voile, et les cieux sont ouverts. Il déploie à mes yeux, par une main savante, De l'astre des saisons la robe étincelante : L'émeraude, l'azur, le nourpre, le rubis, Sont l'immortel tissu dont brillent ses habits. Chacun de ses rayons, dans sa substance pure, Porte en soi les couleurs dont se peint la nature; Et, confondus ensemble, ils éclairent nos yeux; Ils animent le monde, ils emplissent les cieux.

De ces triomphes vains mou cœur n'est plus touché.

Que le jaloux Rufus, à la terre attaché,

Confidents du Très-Haut, substances éternelles, Qui brûlez de ses feux, qui couvrez de vos ailes Le trône où votre maltre est assis parmi vous. Parlez : du grand Newton n'étiez-vous point jaloux? La mer entend sa voix. Je vois l'humide empire

S'élever, s'avancer vers le ciel qui l'attire : Mais un pouvoir central arrête ses efforts; La mer tombe, s'affaisse, et roule vers ses bords, Comètes, que l'on craint à l'égal du tonnerre,

Cessez d'épouvanter les peuples de la terre : Dans une ellipse immense achevez votre cours; Remontez, desecndez res de l'astre des jours; Lancez vos feux, volez, et revenant sans cesse, Des mondes épuisés ranimez la vieillesse. ht toi, sœur du soleil, astre qui, dans les rieux,

Des sages éblouis trompais les faibles yeux, Newton de la carrière a marque les limites ; Marche, éclaire les nuits, tes hornes sont pre crites. en France qui explopa les decouvertes de Newton.

Terre, change de forme ; et que la pes... En abaissant le pôle, élève l'équateur : Pôle immobile aux yeux, si lent dans votre course, Fuvez le char glacé des sent astres de l'Ourse : Embrassez, dans le cours de vos longs mouvements . Deux cents siècles entiers par-delà six mille ans. Oue ces objets sont beaux! que notre âme épurée Vole à ces vérités dont elle est éclairée! Oui, dans le sein do Dieu, loin de ce coros mortel, L'esprit semble écouter la voix de l'Éternel. Vous à qui cette voix se fait si bien entendre, Comment avez-vous pu, dans un âge encor tendre, Malgré les vains plaisirs, ces écueils des beaux jours. Prendre un vol si hardi, suivre un si vaste cours? Marcher, après Newton, dans cette route obscure Du labyrinthe immense où se perd la nature? Puissé-je auprès de vons , dans ce temple écarté . Aux regards des Français montrer la vérité! Tandis qu'Algarotti b, sur d'instruire et de plaire. Vers le Tibre étonné conduit cette étrangère. Que de nouvelles fleurs il orne ses attraits, Le compas à la main j'en tracerai les traits ; De mes crayons grossiers je peindrai l'immortelle. Cherchant à l'embellir, je la rendrai moins belle :

Elle est, ainsi que vons, noble, simple, et sans fard Au-dessus de l'éloge, au-dessus de mon art. ÉPITRE LV.

## AU PRINCE ROYAL,

DEPTIS ROLDE PRESSE.

DE L'ESAGE DE LA SCIENCE DANS LES PRINCIS.

Octobre 1736.

Prince, il est peu de rois que les Muses instruisent; Peu savent éclairer les peuples qu'ils conduisent. Le sang des Antonins sur la terre est tari ; Car, depuis ce héros de Rome si chéri, Ce philosophe-roi, ce divin Marc-Aurèle, Des princes, des guerriers, des savants le modele, Quel roi, sous un tel joug osant se captiver, Dans les sources du vrai sut jamais s'abreuver? Deux ou trois, tout au plus, prodiges dans l'histoire, Du nom de philosophe ont mérité la gloire: Le reste est à vos veux le vulgaire des rois, l'aclaves des plaisirs, llers oppresseurs des lois,

« C'est la période de la précession des équinoxes, laque'te a'accomplit en vingt-six mille neuf cents ans, ou environ b M. Algarotti, jeune Vénitien, fesail Imprimer afor- a Venise un traité sur la lumière, Neutomanismo per le Dandans leggel 3 expliqualt l'attraction. Voltaire fut le premi-r Pardeaux de la nature, ou fléaux de la terre, Endormis sur le trône, ou lancant le tonnerre. Le monde, aux pieds des rois, les voit sous un faux jour; Qui sait régner sait tout, si l'on en eroit la eour. Mais quel est en effet ce graud art politique, Ce talent si vanté dans un roi despotique? Tranquille sur le trône, il parle, on obeit : S'il sourit, tout est gai; s'il est triste, on frémit. Quoi! régir d'un coup d'œil une foule servile. Est-ce un poids si pesant, un art si difficile? Non : mais fouler aux pieds la coupe de l'erreur, Don't veut vous enivrer un ennemi flatteur, Des prélats courtisans confondre l'artifice. Aux organes des lois enseigner la justice; Du séjour doctoral chassant l'absurdité, Dans son sein ténébreux placer la vérité. Éclairer le savant, et soutenir le sage, Voilà ce que j'admire, et e'est là votre ouvrage.

L'ignorance, en un mot, flétrit toute grandeur. Du dernier roi d'Espagne a un grave ambassadeur De deux savants anglais recut une prière; Us voulaient, dans l'école apportant la lumière, De l'air qu'un long cristal enferme en sa hauteur, Aller au haut d'nn mont marquer la pesanteur. Il pouvait les aider dans ce savant vnyage; Il les prit pour des fous : lui seul était peu sage. Oue dirai-je d'un pape et de sept eardinaux, D'un zele apostolique unissant les travaux. Pour apprendre aux humains, dans leurs auzustes co-One c'était un péché de croire aux antipodes? Combien de souverains, chrétiens, et musulmans, Ont tremblé d'une éclinse, ont craint les talismans! Tout monarque indolent, dédaigneux de s'instruire, Est le jouet honteux de qui veut le séduire, L'u astrologue, un moine, un chimiste effronté, Se font un revenu de sa crédulité. Il prodigue au dernier son or par avarice; Il demande au premier si Saturne propice, D'un aspect fortuné regardant le soleil, L'appelle à table, au lit, à la chasse, an conseil; Il est aux pieds de l'autre; et, d'une âme soumise, Par la crainte du diable, il enrichit l'Église. Un pareil souverain ressemble à ces faux dieux, Vils marbres adorés, ayaut en vain des yeux; Et le prince éclairé, que la raison domine, Est un vivant portrait de l'essence divine. Je sais que dans un roi l'étude, le savoir, N'ext pas le seul mérite et l'unique devoir ; Mais qu'on me nomme enfin, dans l'histoire sacrée, Le roi dont la mémoire est le plus révérée : C'est ce bon Salomon, que Dieu même éclaira, Ou'on cherit dans Sion, que la terre admira, Oui mérita des rois le volontaire hommage.

a l'elle aveniure se passa a Londres, la premiere annee du tegna de Charles II, tot d'Espagne.

Son peuple clait heureux, li vivalt sous un sage: L'Abondaure, à so vic, passant le enie des urs s, Vollait pour l'enrichir des bouts de l'univers; Comme à Londre, à Bordeaux, decent voles suivie, Elle apporte, au printenaps, les trieurs de l'Asie. Cer ciu, que tant d'état ne pouvait élabouir, Sat joindre à ses talents l'art heureux de jouir. Cesont là les lesoneg u'ur noir prudeut doit suivre; Le savoir, en effet, n'est rien sans fart de vivre. Qu'ur noir alièle mongonist, épris d'un faux récats, Pullisant sur un livre, coblier son état; Que plus il est attentir, plus il ainei la ploire. [re:

De ce monarque anglais vous connaissez l'histoi-Dans un fatal exil Jacques a laissa périr Son gendre infortuné, qu'il eût pu sceourir. Ah! qu'il eût mieux valu, rassemblant ses armées. Délivrer des Germains les villes opprimées, Venger de tant d'états les désolations, Et tenir la balance entre les nations . Oue d'aller, des docteurs brignant les vains suffrages. Au doux enfant Jésus dédier ses ouvrages ! Un monarque éclairé n'est pas un roi pédant : Il combat en héros, il pense en vrai savant. Tel fut ce Julien méconnu du vulgaire . Philosophe et guerrier, terrible et populaire. Ainsi ce grand César, soldat, prêtre, orateur, Fut du peuple romain l'oracle et le vainqueur. On sait qu'il fit eneor bien pis dans sa jeunesse : Mais tout sied au héros, excepté la faiblesse.

## .

## ÉPITRE LVI.

A Male DE T.... DE ROUEN,

QUI AVAIT ÉCRIT A L'AUTEUR CONJOINTEMENT AVEC M. DE CHIEVHAE.

## 1738. Quoi ! celle qui n'a dû connaître

Que les Grâces , ses tendres securs. De qui les mains cueillent des lier. Et de qui les pas les font naître. Et de qui les pas les font naître. Et les philosophe ose paraître Dans les profondeurs des détuurs Oi fon voit les épines croître; Et la maîtresse des Amours A choisi Nevelno pour son maître! Je vois cette jeune besuté, Du plais del 1 Volupté, Se promener d'un pas sgile Au temple de la Vérité.

a Le roi Jacques fit un petit traité de méologie , qu'il dédia à l'enfant Jesus.

La route en était difficile; Mais elle est avec Gideville, Dans ces deux temples ai fété. Jusqu'où n'a-t-elle point été Avec ec conducteur habile? Je vois que la nature a fait, Parmi ses œuvres infinies, Deux fois un onvrage parfait : Elle a formé deux Émilies.

## ÉPITRE LVII.

#### AU PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

1738.

Vous ordonnez que je vous dise Tout ce qu'à Cirey nous fesons : No le voyez-vous passans qu'on vous en instruise? Vous étes notre maître, et nous vous imitons : Nous retenons de vous les plus belles leçons

De la sagesse d'Épicure ; Comme yous, nous sacrifions A tous les arts, à la nature ; Mais de fort loin nous vous suivons. Ainsi , tandis qu'à l'aventure Le dieu du jour lance un rayon Au fond de quelque chambre obscure, De ses traits la lumière pure Y peint du plus vaste horizon La perspective en miniature. Une telle comparaison Se sent un peu de la lecture Et de Kircher et de Newton. Par ce ton si philosophique Ou'ose prendre ma faible voix, Peut-être je gâte à la fois La poésie et la physique. Mais cette nouveauté me pique ; Et du vieux code poétique Je eommence à braver les lois. Ou'un autre, dans ses vers lyriques, Depuis deux mille ans répétés, Brode encor des fables antiques ; Je veux de neuves vérités. Divinités des bergeries, Naïades des rives fleuries, Satyres, qui dansez toujours, Vieux enfants que l'on nomme Amours, Qui faites naître en nos prairies De mauvais vers et de beaux jours, Allez remplir les hémistiches De ces vers pillés et postiches Des rimailleurs suivant les cours.

Je connais le charme enchanteur : L'oreille est le chemin du cœur : L'harmonie et son bruit flatteur Sont l'ornement de la pensée : Mais je préfère, avec raison, Les belles fautes du génie A l'exacte et froide oraison D'un puriste d'académie. Jardins plantés en symétrie. Arbres nains tirés au cordeau . Celui qui vous mit au niveau En vain s'applaudit, se récrie, En voyant ce petit morceau : Jardins, il faut que je vous fuie : Trop d'art me révolte et m'ennuie. J'aime mieux ces vastes forêts : La nature, libre et hardie, Irrégulière dans ses traits, S'accorde avec ma fantaisie. Mais dans ce discours familier En vain je crois étudier Cette nature simple et belle, Je me sens plus irrégulier Et beaucoup moins aimable qu'elle. Accordez-moi votre pardon Pour cette longue rapsodie : Je l'écrivis avec saillie . Mais peu maltre de ma raison. Car i'étais suprès d'Émilie.

D'une mesure cadencés

.....

## ÉPITRE LVIII.

AU PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

AU NOM DE MADAME LA MARQUISE DE CHATELET,

A DES IL AVAIT DEMANDÉ CE DE TESMIT À GRÉ-

### 1738.

Un peu philosophe et bergêre, Dans le sein du raint séjour, Loin der riens brillants de la cour, Des intrigues du ministère, Des inconstances de l'amour, Des absurdités de vuigaire Toujours sot et toujours trompé, Et de la troup encrenaire -Par qui ce vulgaire est dupé, Je via heureus et solialire; Non pas que mon espris séverie Haisse par son carreière et l'autre de l'autre de l'autre Haisse par son carreière Et l'autre l'autre l'autre Il fout les für, e'est chose claire, Mais non nes tous sassurfament. Vivre seule dans sa tanière Est un assez méchant parti: Et ce n'est qu'avec un ami One la solitude doit plaire. Pour ami i'ai choisi Voltaire : Peut-être en feriez-vous ainsi; Mes jours s'écoulent sans tristesse; Et dans mon loisir studieux, Je ne demandais rien aux dieux Que quelque dose de sagesse, Quand le plus aimable d'entre eux, A qui nous érigeons un temple, A, par ces vers doux et nombreux De la sagesse que je veux Donné les lecons et l'exemple. Prédérie est le nom sacré De ce dieu eliarmant qui m'éclaire : Que ne puis-je aller à mon gré Dans l'Olympe où l'on le révère! Mais le chemin m'en est bouché. Prédérie est un dieu caché. Et c'est ce qui nous désespère. Pour moi, nymphe de ces coteaux, Et des pres si verts et si beaux, Enrichis de l'eau qui les baise. Soumise au fleuve de La Blaise. Je reste parmi ses roseaux. Mais vous, du séjour du tonnerre Ne pourriez-vons descendre un pen? C'est bien la peine d'être dieu Quand on ne vient pas sur la terre!

> ÉPITRE LIX. A M. HELVÉTIUS.

> > 1738.

Apprenti fermier-général. Très savant maître en l'art de plaire. Chez Plutus, ce gros dieu brutal, Vous portâtes mine étrangère; Mais chez les Amours et leur mère, Chez Minerve, chez Apollon, Lorsque vous vlutes à paraître. On your prit d'abord pour le maître Ou pour l'enfant de la maison. Vaincment sur votre menton La main de l'aimable Jeunesse N'a mis encor que son coton, Toute la raisonnuse espèce Croit voir en vous un vrai barbon; Et eependant votre maitresse Lomais ne s'y méprit, dit-on :

Car au langage de Platon, Au savoir qui dans vous réside, A ce minois de Céladon, Vous joignez la force d'Alcide,

#### ÉPITRE LX.

#### AU ROLDE PRUSSE FRÉDÉRIC-LE-GRAND.

EN BÉJONSE A UNE LETTRE BONT IL BONOBA L'AUTEGR, A SON AVÉNEMENT A LA COURONNE.

#### 1740

Quoi! vous êtes monarque, et vous m'aimez encore! Quoi! le premier moment de cette heureuse aurore Qui promet à la terre un jour si lumineux, Marqué par vos bontés, met le comble à mes vœux! O cœur toujours sensible! Ame toujours égale. Vos mains du trône à moi remplissent l'intervalle. Citoyen couronné, des préjugés vainqueur, Vous m'écrivez en homme, et parlez à mon cœur. Cet écrit vertueux, ces divins caractères, Du bonheur des humains sont les gages sincères, Ah | prince! ah | digne espoir de nos cœurs captivés! Ah! régnez à jamais comme vous écrivez. Poursuivez, remplissez des vœux si magnanimes : Tout roi jure aux autels de réprimer les crimes; Et yous, plus digne roi, yous jurez dans mes maius De protéger les arts, et d'aimer les humains,

Et toi a dont la vertu brilla persécutée, Toi qui prouvas un Dieu, mais qu'on nommaitathée, Martyr de la raison, que l'envie en fureur Chassa de son pays par les mains de l'erreur. Revieus, il n'est plus rien qu'un philosophecraigne; Socrate est sur le trûce, et la Verité rècue.

Socrate est sur le trôue, et la Verilei rèque.
Cet or qu'on matsanti, espur sang ués éstais,
Qui leur donne la mort en ne circulant pas,
(val leur donne la mort en ne circulant pas,
(val reul nome la mort en ne circulant pas,
(val reul nome la mort en ne circulant pas,
(val reul nome la mort en ne circulant pas,
(val reul nome la mort en ne passantiant)
La annglante liquities confrie nous se pédit
Ses sujetas sont ser fills. Honné homme est son rivey.
En ne recherche polat ces écomes soldats,
Ce superba paparel, inotité aux combur la puerce.
En recherche polat ces écomes soldats,
Fanciaux embarrassants, colosses de la guerre,
Enlevés h, à prit d'or, sud eux houst de la rere;
Il veut dans ses guerriers le alte et la valeur,
El, sans les meurers, liged d'out par le courr.

Le professeur Wolf, persécuté comme athée par les théologiens de l'université de Hall, chassé par Frédéric II, sous princ d'être pende, et fait chanceller de la même université, à l'avénement de Frédéric III.

b Un de cre soldats qu'on nommait Petit-Jean, avait été acheie vingt-quotre mille livres

A nsi pense le juste, ainsi règne le sage. ftage: Mais il faut au grand homme, un plus heureux par-Consulter la prudence, et suivre l'équité, Ce n'est encor qu'un pas vers l'immortalité. [triste : Oui n'est que juste est dur; qui n'est que sage est Dans d'autres sentiments l'héroïsme consiste. Le conquérant est craint, le sage est estimé : Mais le bienfesant charme, et lui seul est aimé; Lui seul est vraiment roi; sa gloire est toujours pure; Son nom parvient sans tache à la race future. A qui se fait cherir faut-il d'autres exploits? Traian, non loin du Gange, enchalna trente rois : A peine a-t-il un noin fameux par la victoire : Connu par ses bienfaits, sa bonté fait sa gloire. Jérusalem conquise, et ses murs abattus. N'ont point éternisé le grand nom de Titus; Il fut aime : voila sa grandeur véritable.

O vous qui l'imitez, vous, son rival aimable, Effacez le héros dont vous suivez les pas : Titus perdit un jour, et vous n'en perdrez pas.

# ÉPITRE LXI.

### A UN MINISTRE D'ÉTAT',

SER L'ENCOURAGEMENT DES ARTS.

#### 1740.

Toi qui, mibut toujoura Fagráble à l'utile, pespiairis aux travau passes d'un viol quie, que j'aine à voir ton goût, par des soins bienfestants, Encouragre le sar à ta voir renaissant à ta voir renaissant à sans accorder jamais d'injuise preférence. De l'élopueire en pleurs anime les accents, le cette tous ces rivaux tiens toujourn la babance. De l'élopueire en pleurs anime les accents, le sans accorder jamais d'injuise les accents de l'accent de la commandation de la contrait de l'accent de la commandation de la comma

Qui dans un seul objet confins son génie , l'it qui , de son idole adorateur charmé , Veut immoler le reste au dieu qu'il s'est formé.

Gutte spire for d'abord adressée à M. le coluite de Mannpae, remuite des reperts dons le titler. A un maissire d'atta-Vollaire a'avail pu pardonner à M. de Maurepas de s'êter reun au théails depre four l'empérier de succère. Le recodèmie famenies, au curdical de Frençy il évrai devoir elfaterité de la commandation de l'emperation de succère. Le visite, e l baisore se detenura l'autres et au ministre qu'intécretaire la mériere. Suit suit. M. d'Aupental, la principale rétion de ce changement était que M. de Maurepan n'a justice de l'empérent était que M. duit puis se désire de Vollaire pour le pipure l'abonaur suit ce posit restrent la lette. N.

Entends-to unurmure ce sausuge algéririste, An démarche leurie, au teint blême, s'ricel triate, Qui, d'un calcul aride à peixe encore instruit, Soit que quarte est deux comme sièce sai biuit? Il méprise Racine, il insulte à Cornellie; Lulli a'a point de son pour sa pesantie corolle; Et Rubens vainennent, sous ses pinceaux flatteurs, Des Le rédoublés admirant la puissance, l'eroit que Varigion fut suit utile en France; Et s'étone surtout qu'inspiré par l'amour, Sons algère auterités Quinaut d'esartie la cour.

Avec non moins d'orgueil et non moins de fulie, Un élève d'Eutrepe, un enfant de Thalie, Qui, dans ses vers pillés, nous répète aujourd'hui Ce qu'on a dit cent fois, et toujours mieux que lui, De sa frivole muse admirateur unique, Conçoit pour tout le reste un dégoti l'éthargique, Prend pour des arpenteurs Archinède et Newton, Et voudrait mettre en vers Aristote et Platon.

Ce bœuf qui nesamment rumine ses problèmes. Ce papillon folâtre, ennemi des systèmes. Sont regardés tous deux avec un ris moqueur Par un bayard en robe, apprenti chicaneur, Qui de papiers timbrés barbouilleur mercenaire, Vous vend pour un écu sa pluine et sa colère. « Pauvres fous, vains esprits, s'écrie avec hauteur Un ignorant fourré, fier du nom de docteur. Venez à moi; laissez Massillon, Bourdaloue; Je veux vous convertir; mais je veux qu'on me loue, Je divise en trois points le plus simple des cas; J'ai vingt ans, sans l'entendre, expliqué saint Tho-Ainsi ces charlatans, de leur art idolâtres, [mas. » Attroupent un vain peuple au pied de leurs théâtres. L'honnéte homme est plus juste, il approuve en autrui Les arts et les talents qu'il ne sent point en lui. Jadis avant que Dieu, consommant son ouvrage,

Elid d'un soullé de vie anime son intage, II le plut à crète de saminoux divers : L'aigle au regard perçant, pour régaer dans les ains ; L'aigle au regard perçant, pour régaer dans les ains ; Le coursier, pour servir; le loup, pour le carnage ; Le coursier, pour servir; le loup, pour le carnage ; Le coursier, pour servir; le loup, pour le carnage ; Le chein, déde et pount; l'âne, colie et lent. Et le tanter des forcis; la douce toutrevoir et le la chanter des forcis; la douce toutrevoir deix, (v) don a cru fausseurent des amants le modèle; (v) don a cru fausseurent des amants le modèles. (On compte que l'épout de la celèbre linterne : Signale plaisament as sainte ettravagues : Craignant de faire un clois par sa faible résion, Il tirst aux trois de les range de a maximo.

Géomètre médiocre.
 Le duc de Mazario, mari d'Horiense Mancini, fesail testiles su une loberie de plusieurs emptois de sa maison; et ca qu'on rapporte aci a un fondement veritable.

EPITRES

Le sort, d'un postillon, fesait un secrétaire : Son cocher étonné devint homme d'affaire : Un docteur hibernois, son très digne aumonier, Rendit grace au destin qui le fit euisinier.

On a vu quelquefois des eboix assez bizarres. Il est beaucoup d'emplois, mais les talents sont ra-Si dans Rome avilie un empereur brutal Des faisceaux d'un consul honora son cheval . If fut cent fois moins fou que ceux dont l'imprudence Dans d'indignes mortels a mis sa confiance. L'ignorant a porté la robe de Cujas; La mitre a décoré des têtes de Midas; Et tel au gouvernail a présidé sons peine, Oui, la rame à la main, dut servir à la chaîne. Le mérite est caché. Qui sait si de nos temps Il n'est point, quoi qu'on dise, encor quelques talents? Peut-être qu'un Virgile, un Cicéron sauvage, Est chantre de paroisse, ou juge de village, Le sort, aveugle roi des aveugles humains, Contredit la nature, et détruit ses desseins : Il affaiblit ses traits, les change ou les efface, To ut s'arrange au hasard, et rien n'est à sa place.

### ÉPITRE LXII.

#### AU BOI DE PRUSSE.

A Bruxelles, le 9 avril 1741.

Non, iln'est point ingrat; c'est moi qui suis injuste; Il fait des vers, il m'aime; et ce héros auguste. En inspirant l'amour, en répandant l'effroi. Caresse encor sa muse, et badine avec moi. Du bouclier de Mars il s'est fait un pupitre; De sa main triomphante il me trace une épître, Une épître où son cœur a paru tout entier. J'v vois le bel-esprit, et l'homme, et le guerrier. C'est le vrai coloris de son âme intrépide. Son style, ainsi que lui, brillant, mâle et rapide, Sans languir un moment, ressemble à ses exploits. Il dit tout en deux mots, et fait tout en deux mois.

O ciel! veillez sur lui , si vous almez la terre : Écartez loin de lui les foudres de la guerre : Mais écartez surtout les poignards des dévots. Oue le fou Lovola défende à ses suppôts D'imiter saintement, dans les champs germaniques, Des Châtels, des Cléments, les forfaits eatholiques. Je connais trop l'Église et ses saintes fureurs. Je ne crains point les rois, je crains les directeurs; Je crains le front tondu d'un cuistre à robe noire, Oui, du vieux Testament lisant du nez l'histoire. D'Aod et de Judith admirant les desseins. Préche le parrieide, et fait des assassins. Il sait d'un fanatique enhardir la faiblesse.

Un sot à deux genoux, qui marmotte à confesse La liste des péchés dont il veut le pardon. Instrument dangereux dans les mains d'un fripon, Croit tout, est pret à tout; et sa main frenctique Respecte rarement un héros hérétique.

## ÉPITRE LXIII. All MEME Eh bien! mauvais plaisants, critiques obstines

Ce 20 avril 1741.

Prétendus beaux-esprits , à médire acharnés , Qui, parlant sans penser, fiers avee ignorance. Mettez légèrement les rois dans la balance. Qui d'un ton décisif, aussi hardi que faux, Assurez qu'un savant ne peut être un heros; Ennemis de la gloire et de la poésie. Grands critiques des rois, allez en Silesie : Voyez eent bataillons près de Neiss écrasés : C'est là qu'est mon heros. Venez, si vous l'osez. Le voilà ce savant que la gloire environne, Qui préside aux combats, qui enmmande à Bellone, Qui du fier Charles douze égalant le grand cœur, Le surpasse en prudence, en esprit, en douceur, C'est lui-même, c'est lui, dont l'âme universelle Courut de tous les arts la carrière immortelle : Lui qui de la nature a vu les profondeurs, Des charlatans dévots confondit les erreurs : Lui qui dans un repas, sans soins et sans affaire, Passait les ignorants dans l'art heureux de plaire : Oui sait tout, qui fait tout, qui s'élance à grands pas Du Parnasse à l'Olympe, et des jeux aux combats. Je sais que Charles douze, et Gustave, et Turenne. N'ont point bu dans les eaux qu'épanebe l'Hippocrène: Mais enfin ces guerriers, illustres ignorants, En étant moins polis, n'en étaient pas plus grands. Mon prince est au-dessus de leur gloire vulgaire : Quand il n'est point Achille, il sait être un Homère: Tour à tour la terreur de l'Autriche et des sots ; Fertile en grandsprojets, sussi bien qu'en bons mots; En riant à la fois de Genève et de Rome. Il parle, agit, combat, éerit, règne en grand homme. O vous qui prodiguez l'esprit et les vertus, Reposez-vous, mon prince, et ne m'effrayez plus; Et, quoique vous sachiez tout penser et tout faire, Songez que les boulets ne vous respectent guère. Et qu'un plomb dans un tube entassé par des sots Peut casser d'un seul coup la tête d'un héros, Lorsque, multipliant son poids par sa vitesse, Il fend l'air qui résiste, et pousse autant qu'il presse. Alors privé de vie, et chargé d'nn grand nom, Sur un lit de parade étendu tout du long. Vous friez tristement revoir votre patric.

O ciel! que ferait-on dans votre académie? Un dur anatomiste, élère d'Atropos, Viendrait, scalpel en main, disséquer mon héros. . La voità dirait-il cette eervelle unique, Si belle, si féconde, et si philosophique, » Il montrerait aux yeux les fibres de ce cœur Généreux, bienfesant, juste, plein de grandeur. Il coupers it... Mais non , ces horribles images Ne doivent point souiller les lignes de nos pages. Conservez, ô mes dieux l l'aimable Frédérie, Pour son bonhe ur, pour moi, pour le bien du publie. Vivez, prince, et passez dans la paix, dans la guerre, Surtout dans les plaisirs, tous les & de la terre, Théodoric, Ulric, Genserie, Alarie, Dont aueun ne vous vaut, selon mon pronostie. Mais lorsque vous aurez, de victoire en victoire, Augmenté vos états, ainsi que votre gloire, Daignez vous souvenir que ma tremblante voix. En chantant vos vertus présagea vos exploits. Songez bien qu'en dépit de la grandeur suprême, Votre main mille fois m'écrivait : Je vous aime. Adieu, grand politique, et rapide vainqueur! Trente états subjugués ne valent point an eccur.

\*\*\*\*\*

## ÉPITRE LXIV.

AU MÊME.

De Bruxelles, 1742. Les vers et les galants écrits Ne sont pas de cette province. Et dans les lieux où tout est prince Il est très peu de beaux-esprits. Jean Rousseau', banni de Paris, Vit émousser dans ce pays Le tranchant aigu de sa pince, Et sa muse, qui toujours grince, Et qui fuit les Jeux et les Ris, Devint ici grossière et mince. Comment vouliez-vous que je tinsse Contre ces frimas épalssis? Vouliez-vous que je redevinsse Ce que l'étais quand je suivis Les traces du pasteur du Mince 3, Et que je chantai les Henris? Apollon ls tête me rince; Il s'apercoit que je vieillis. Il voulut qu'en lisant Leibnitz De plus rimailler je m'abstinsse; Il le voulut, et l'obéis : Auriez-vous eru que j'y parvinsse?

### ÉPITRE LXV.

#### RÉPONSE

AUX PREMIERS VERS DU MARQUIS DE XIMEYES,

DU 31 DÉCEMBRE 1743.

1er Janvier 1743.

Vous flattez trop ma vanité; Cet art si séduisant vous était inutile; L'art des vers suffisait; et votre simable style M'a lui seul assez enchanté.

Votre âge quelquefois hosarde ses prémices. En esprit, ainsi qu'en amour, Le temps ouvre les yeux, et l'on condanne un jour De ses goûts passagers les premiers sacrifices.

A la moins aimable beauté,
Dans son besoin d'aimer on prodigue son âme,
On prête des appas à l'objet de sa flamme;
Et c'est ainsi que vous m'avez traité.

Ah! ne me quittez point, séducteur que vous étes!
Ma muse a reçu vos serments...
Je sens qu'elle est au rang de ces vieilles coquettes
Oui pensent fixer leurs amants.

\*\*\*\*\*

## ÉPITRE LXVI.

AU ROI DE PRUSSE.

FRAGMENT.

Lorsque, pour tenir la balance, L'Anglais vide son coffre-fort; Lorsque l'Espagnol sans puissance Croit partout être le plus fort; Quand le Français vif et volage Fait au plus vite un empereur : Quand Belle-Isle n'est pas sans peur Pour l'ouvrier et pour l'ouvrage; Quand le Batave un peu tardif, Rempli d'égards et de scrupule, Avance un pas et deux recule Pour se joindre à l'Anglais actif; Quand le bon homme de saint-pere Du haut de sa sainte Sion Donne sa bénédiction A plus d'une armée étrangère, Que fait mon héros à Berlin? Il réfléchit sur la folie

<sup>1.</sup> R. Roussers.
Vinglie, pasteur du Mincio. K.

Des eonducteurs du genre humain-Il donne des lois au destin, Et carrière à son grand génie; Il fait des vers gais et plaisants, Il rit en donnant des batailles; On commence à eraindre à Versailles De le voir rire à nos dépens.

## ÉPITRE LXVII.

AU MÉME.

1744.

Ceux qui sont nés sous un monarque Font tous semblant de l'adorer; Sa majesté, qui le remarque, Fait semblant de les honorer; Et de cette fausse monnoie Que le courtisan donne au roi, Et que le prince lui reavoie. Chacun vit, ne songeant qu'à soi. Mais lorsque la philosophie, La séduisante poésie, Le gout, l'esprit, l'amour des arts, Rejoignent sous leurs étendards, A trois cents milles de distance. Votre très royale éloquence, Et mon goût pour tous vos talents; Quand, sans erainte et sans espérance, Je sens en moi tous vos penchants; Et lorsqu'un peu de confidence Resserre encor ces nœuds charmants; Enfin , lorsque Berlin attire Tous mes sens à Cirey séduits, Alors ne pouvez-vous pas dire : On m'aime, tout roi que je suis? Enfin l'Océan germanique. Qui toujours des bons Hambourgeois Servit si bien la république. Vers Embden sera sous vos fois, Avec garnison batavique. Un tel melange me confond; Je m'attendais peu, je vous jure, De voir de l'or avec du plomb; Mais votre ereuset me rassure: A votre feu , qui tout épure , Bientôt le vil métal se fond . Et l'or vous demeure en nature. Partout que de prospérités! Vous conquérez, vous héritez Des ports de mer et des provinces ; Vous mariez à de grands princes

De très adorables beautes. Vous faites noce, et vous chantez Sur votre lyre enchanteresse Tantôt de Mars les erusutes. Et tantôt la douce mollesse. Vos sujets, au sein du loisir, Goutent les fruits de la victoire; Vous avez et fortune et gloire; Vous avez surtout du plaisir; Et cependant le roi mon maître. Si digne avec vous de paraître Dans la liste des meilleurs rois, S'amuse à faire dans la Flandre Ce que vous fesiez autrefois Quand trente canons à-la-fois Mettaient des bastions en cendre. C'est lui qui, secouru du ciel, Et surtout d'une armée eutière, A brisé la forte barrière Ou'à notre nation guerrière Mettait le bon greffier Fagel. De Flandre il court en Allemagne Défendre les rives du Rhin; Sans quoi le pandoure inhumain Viendrait s'enivrer de ce vin Qu'on a cuvé dans la Champagne. Grand roi, je vous l'avais bien dit Que mon souverain magnanime Dans l'Europe aurait du crédit, Et de grands droits à votre estime. Son beau feu, dont no vieux prélat. Avait caché les étincelles. A de ses flammes immortelles Tout d'un coup répandu l'eelat. Ainsi la brillante fusée Est tranquille jusqu'au moment Où , par son amorce embrasée . Elle éclaire le firmament; Et , percant dans les sombres voiles , Semble se méler aux étoiles. Qu'elle efface par son brillant, C'est ainsi que vous enflammâtes Tout l'horizon d'un nouveau ciel . Lorsqu'à Berlin vous commencates A prendre ce vol immortel Devers la gloire, où vous volâtes. Tout du plus loin que je vous vis, Je m'écriai, je vous prédis A l'Europe tout incertaine. Vous parates: vingt potentats Se troublèrent dans leurs états, En voyant ce grand phénomène. Il brille, il donne de beaux jours : J'admire, je benis son cours: Mais c'est de loin : voilà ma peina.

## ÉPITRE LXVIII.

## A M. LE PRÉSIDENT HÉNAULT.

A Circy, I" septembre 1711. O déesse de la santé, Fille de la sobriété, Et mère des plaisirs du sage, Qui sur le matin de notre âge Fais briller to vive clarté. Et répands la sérépité Sur le soir d'un jour plein d'orage; O déesse, exauce mes vœux! Oue ton étoile favorable Conduise ce mortel aimable; Il est si digne d'être heureux ! Sur Hénault tous les autres dieux Versent la source inépuisable De leurs dons les plus précieux. Toi qui seule tiendrais lieu d'eux. Serais-tu seule inexorable? Ramène à ses amis charmants, Ramène à ses belles demeures Ce bel-esprit de tous les temps, Cet homme de toutes les heures. Orne pour lui, pour lui suspends La course rapide du temps ; Il en fait un si bel usage! Les devoirs et les agréments En font chez lui l'heureux partage. Les femmes l'ont pris fort souvent Pour un ignorant agréable, Les gens en us pour un savant. Et le dieu joufflu de la table Pour un connaisseur très gournand. Ou'il vive autant que son ouvrage, Qu'il vive autant que tous les rois Dont il nous décrit les exploits. Et la faiblesse et le courage. Les mœurs, les passions, les lois, Sans erreurs et sans verbiage. Ou'un bon estomae soit le prix De son cœur, de son caractère, De ses chansons, de ses écrits. Il a tout : il a l'art de plaire, L'art de nous donner du plaisir. L'art si peu connu de jouir : Mais il n'a rien s'il ne digère. Grand Dieu! je ne m'étonne pas Ou'un eunuveux, un Desfontaine, Entouré dans son galetas De ses livres rongés des rats, Nous endormant, dorme sans peine; Et que le boue soit gros et gras. Jamais Églé, jamais Sylvie, Jamais Lise à souper ne prie

Un pédant à citations, Sans goût, sans grâce, sans génie, Sa personne, en tous lieux honnie Est réduite à ses noirs gitons. Hélas! les indigestions Sont pour la bonne compagnie.

## ÉPITRE LXIX.

AU ROI DE PRUSSE.

A Paris, or 1er novembre 1744

Du héros de la Germanie Et du plus bel-esprit des rois Je n'ai recu, depuis trois mois, Ni beaux vers ni prose polie; Ma muse en est en léthargie. Je me réveille aux fiers accents De l'Allemagne ranimée. Aux fanfares de votre armée. A vos tonnerres menaçants, Oui se mélent aux cris percants Des cent voix de la Renouusée. Je vois de Berlin à Paris Cette déesse vagabonde, De Frédéric et de Louis Porter les noms au bout du moude. Ces noms, que la gloire a tracés Dans un cartouche de lumière : Ces noms, qui répondent assez Du bonheur de l'Europe entière, S'ils sont toujours entrelaeés.

Quels seront les heureux poëtes, Les chantres boursouffés des rois, Qui pourront élever leurs voix, Et parler de ce que vous faites? C'est à vous seul de vous chanter, Vous qu'en vos mains j'ai vu porter La lyre et la lance d'Achille; Vous qui , rapide en votre style Comme dans vos exploits divers Faites de la prose et des vers Comme vous prenez une ville. D'Horace heureux imitateur, Sa gaîté, son esprit, sa grâce, Ornent votre style enchanteur; Mais votre muse le surpasse Dans un point cher à notre cœur : L'empereur protégeait Horace, Et vous protégez l'empereur. Fils de Mars et de Calliope, Et digne de ces deux grands noms.

Paites le destin de l'Europe , Et daignez faire des chansons : Et quand Thémis avee Bellone Par votre main raffermita Des Césars le funeste trône ; Quand le Hongrois cultivera. A l'abri d'une paix profonde . Du Tokai la vigne féconde; Quand partout son vin se boira, Qu'en le buvant on chantera Les paeifieateurs du monde . Mon prince à Berlin reviendra; Mon prince à son peuple qui l'aime Libéralement donnera Un nouvel et bel opéra. Ou'ii aura composé lui-même. Chaque anteur vous applaudira; Car, tout envieux que nons sommes Et du mérite et du grand nom, Un poète est toujours fort bon A la tête de cent mille hommes. Mais crovez-moi, d'un tel secours Yous n'avez pas besoin pour plaire; Fussiez-vous pauvre comme Homère, Comme lui vous vivrez toujours. Pardon, si ma plume legère, Que souvent la vôtre enhardit. Ecrit toujours au bel-esprit Beauconp plus qu'au roi qu'on révère. Le Nord , à vos sanglants progrès , Vit des rols le plus formidable : Moi, qui vous approchai de près. Je n'y vis que le plus aimable.

\*\*\*\*\*

## ÉPITRE LXX.

AU ROL

PRÉSENTÉE A SA MARESTÉ, AU CAMP DEVANT PRIBOURG.

Novembre 1744.

Yous dont l'Europe entière aime ou craîte I sjur-Brave et doux à lois, prudent sans artillee, [tlee, Rol nécessaire su monde, ob portez-rous vos pas Je Pel a lièrre éclappé, vous courer zu ucombaté Vous wolez à Fribourgi En vain La Pryronie Vous siduei à - Artère, némages vous combaté l'Hous faut du régime, et mon des solus guerrier : La céde à beup garler, vouenir, cournour de bairrer. . Le céde à beup garler, vouenir, cournour de bairrer. Le céde à beup garler, vouenir, cournour de bairrer. Le poid de l'action de

s remer cururgen do ro

\* Premier chirurgien du roi.

Vos ennemis, grand roi, le eraignent davantage. Ab! n'effravez que Vienne, et rassurez Paris! Rendez, rendez la joje à vos peuples eliéris ; Rendez-nous ce héros qu'on admire et qu'on aime. Un sage nous a dit que le seul bien suprême, Le seul bien qui du moins ressemble au vrai bonheur Le seul digne de l'homme, est de toueher un cœur. Si ce sage eut raison, si la philosophie Plaça dans l'amitié le charme de la vie, Quel est donc, justes dieux! le destin d'un bon roi, Ouidit, sans se flatter : « Tous les cœurs sont à moi? » A cet empire heureux qu'il est beau de prétendre! Vous qui le possédez, venez, daignez entendre Des bornes de l'Alsace aux remnarts de Paris. Ce cri que l'amour seul forme de tant de eris. Aecourez, contemplez ce peuple dans la joie, Bénissant le héros que le ciel lui renvoie. Ne le voyez-vous pas tout ee peuple à genoux, Tous ces avides yeux qui ne cherchent que yous . Tous nos cœurs enflammés volant sur notre bouche? C'est là le vrai triomphe, et le seul qui vous touche. Cent rois au Capitole en esclaves trainés.

Cent rois at Capitor en eclaves transes, Lurs villes, leur tissors, et leur dieux encholies, Ce chair et insociatis, ese prêtres, cette armés, Ce chair et insociatis, ese prêtres, cette armés, cette de la companie de la companie de la companie Ces triomphes de Rome étaitent ceux de l'orgueil : Le vêtre est de Tamous, et la gloire en est pure; Un jour les efficaits, le vôtre à jamais dure; lise férapsient le monde, et vous le rassurez. Vous, l'image des dieux sur la terre adories, Vous que dans l'êge d'or elle ett chois pour maitre, Goldez les jours heureursque von soints font resultarie Goldez les jours heureursque von soints font resultaries Les d'actives de la von les des les soints Les von de la von les de la von de la consense Les von les de la von les de la von de la von

-----

## ÉPITRE LXXI.

# AU ROI DE PRUSSE.

Ahl mon prince, c'est grand dommage Que vous n'ayez point votre image, Un fils par la gloire animé.

Un fils par vous accoutumé A rogner ce grand héritage Que l'Autriche s'était formé. Il est doux de se reconnaître Dans sa noble postérité;

Un grand homme en doit faire naître :

Voyez comme le roi mon maltre De ce devoir s'est acquitté. Son dauphin, comme vous, appelle Auprès de lui les plus beaux arts De Le Brun, de Lulli, d'Handelle , Tout aussi bien que ceux de Mars. Il apprit la langue espagnole: Il entend celle des Césars. Mais des Césars du Capitole. Vous me demanderez comment, Dans le beau printemps de sa vie, Un dauphin peut en savoir tant: Qui fut son maître? Le génie : Ce fut là votre précepteur. Je sais bien qu'un peu de culture Rend encor le terrain meilleur: Mais l'art fait moins que la nature.

### ÉPITRE LXXII.

#### AU MÊME.

J'ai donc vu ce Postdam, et je ne vous vois pas; On dit qu'ainsi que moi vous prenez médecine. Oue de conformités m'attachent sur vos pas! Le dicu de la double colline.

L'amour de tous les arts, la haine des dévots : Raisonner quelquefois sur l'essence divine : Peu hanter nosseigneurs les sots;

Au corns comme à l'esprit donner neu de renos : Mettre l'ennui toujours en fuite; Manger trop quelquefois, et me purger ensuite: Savourer les plaisirs, et me moquer des maux; Sentir et réprimer ma vive impatience : Voilà quel est mon lot, voilà ma ressemblance

A vec mon aimable héros. O vous, maîtres du monde! ô vous, rois que j'atteste, Indolents dans la paix, ou de sang abreuvés...

Ressemblez-lui dans tout le reste....

## ÉPITRE LXXIII.

## AU MÉME,

QUI AVAIT ADRESSE DES VERS A L'AUTEUR SUR CES RINES REDOUBLES.S.

Juin 1765.

Lorsque deux rois s'entendent bien . Que chacun d'eux défend son bien .

1 Harndel, célébre musicien.

Et du bien d'autrui fait ripaille; Quand un des deux, roi très chrétien, L'autre , qui l'est vaille que vaille . Prennent des murs, gagnent bataille, Et font sur le bord stygien Voler des pandours la eanaille : Quand Berlin rit avec Versaille Aux dépens de l'Hanovrien. Que dit monsieur l'Antrichien? Tout honteux, il fant qu'il s'en aille Loin du monarque prussien, Oui le bat, le suit, et s'en raille. Cela pourra gâter la taille De ce gros monsieur Bartenstein. Et rabaisser ce ton hautain Oui touiours centre yous crisille. C'est en vain que l'Anglais travaille A combattre votre destin. Vous aurez l'hultre, et lui l'écaille, Vous aurez le fruit et le grain, Et lui l'écorce avec la paille. Le Saxon voit que c'est en vain Ou'un petit moment il ferraille : Contre un aussi mauvais voisin Oue neut-il faire? Rien qui vaille. Yous seriez empereur romain, Et du pape première quaille. Si vous en aviez le dessein : Mais votre pouvoir souverain Subsistera, pour le certain, Sans cette belle pretintaille. Sovez l'arbitre du Germain . Sovez toujours vainqueur humain. Et laissez là la rime en aille.

> -----ÉPITRE LXXIV. AU DUC DE RICHELIEU.

> > 1745.

Généreux courtisan d'un roi brillant de gloire. Vous, ministre et témoin de ses vaillants exploits L'emploi d'écrire son histoire Devient le plus beau des emplois. Plus il est glorieux, et plus il est facile; Le sujet seul fait tout, et l'art est inutile. Je n'ai pas besoin d'ornement,

Je n'ai rien à flatter, et ie n'ai rien à taire : Je dois raconter simplement Les grandes actions, ainsi qu'il les sait faire. Je dirai qu'il porte ses pas Des jeux à la tranchée, et d'un siège aux combats Oue st Louis-le-Grand renversa des murailles,

Le eiel réservait à son fils

L'honneur de gagner des batailles,

Et de mettre le comble à la gloire des lis. Je peindrai e courge et tranquille et terrible, Yainqueur du fier Aughia, qui se croit invincible; Le champ de Toutenoy de meurtre ensanghanté Toutant plus gloireux qu'il flut plus disputé. Dans ce combat affreux, acharné, sanguinaire, La roireaira pour son fils, é fils erait pour son père ; Kos soldats tout sanghans frénissent pour tous écur, Seul mouvement de ffroi dans esc ecurs généreux.

Grand roi, Londres gémit, Venne pleure et t'ad-Grand roi, Londres gémit, Venne pleure et t'ad-Ton bras va décider des destins de l'Empire, [mire : La Sardaigne balance, et Munich ac repent; Le Batave indécis au remorda est en proie; Le Patave s'ecrie au milieu de sa joie : Le plus simé des rois et aussi le plus grand, »

## ÉPITRE LXXV.

### A M. LE COMTE ALGAROTTI.

Qui était alors à la cour de Saxe, et que le rot de Pologne svait fait son consciller de guerre.

A Paris, 21 février 1747.

Enfant du Pinde et de Cythère. Brillant et sage Algarotti . A qui le ciel a départi L'art d'almer, d'éerire, et de plaire, Et que, pour comble de bienfaits, Un dea meilleurs rois de la terre A fait son conseiller de guerre Dès qu'il a voulu vivre en paix : Dans vos palais de porcelaine. Recevez ces frivoles sons. Enfilés sans art et sans peine An charmant paya des pompons. O Saxe I que nous vous aimons ! O Saxe! que noua vous devons D'amour et de reconnaissance! C'est de votre sein que sortit Le héros qui venge la France Et la nymphe qui l'embellit.

Apprenes que cette danphine, Par ses griese, par son esprit, lei chaque jour accomplit. Lei chaque jour accomplit. Ce que votre muse dirine Dans ses lettres m'avait prédit. Vous penerez que le l'ai vue, Quand je vous en dis tant de bie. Et que je l'ai imme entendue : Je vous jurie qu'il n'en est rien, Et que m'amue peu conne. En vous répétant dans ces vers Cette vérité toute nue,

N'est que l'écho de l'univers. Une dauphine est entourée, Et l'étiquette est son tourment. J'ai laisse passer prudemment Des paniers la foule titrée. Qui remplit tout l'apportement De sa bigarrure dorée. Virgile était-il le premier A la toilette de Livie? Il laissait passer Cornélie , Les ducs et pairs, le chancelier. Et les cordona bleus d'Italie, Et a'amusait sur l'escalier Avec Tibulle et Polymnie. Mais à la fin j'aurai mon tour : Les dieux ne me refusent guère : Je fais aux Grâcea ehaque jour Une très dévote prière. Je leur dia : « Filles de l'Amour. Daignez, à ma muse discrète, Accordant un peu de faveur, Me présenter à votre sceni Quand vous irez à sa toilette. » Que vous dirai-je maintenant Du dauphin, et de cette affaire De l'amour et du aacrement? Les dames d'honneur de Cythère En pourraient parler dignement : Maia un profane doit se taire. Sa cour dit qu'il a'occupe à faire Une famille de béros. Ainsi qu'ont fait très à propos Son sieul et son digne père.

Daignez pour moi remereier Votre ministre magnifique; D'un fade éloge poétique Je pourrais fort bien l'ennuyer : Mais je n'aime pas à louer ; Et ces offrandes si chéries Des belles et des potentats , Gens tout nourris de flatteries , Sont un bijou qui n'entre pas Dans son baguier de pierreries .

Adieu : faites bien au Saxon Goûter les vers de l'Italie Et les vérités de Newton; Et que votre muse polie Parle encor sur un nouveau ton De notre immortelle Émilje.

. .

## ÉPITRE LXXVI. AU ROI DE PRUSSE.

9 mars 1747.

Les fileuses des destinées. Les Parques, ayant mille fois Entendu les âmes damnées Parler h-bas de vos exploits De vos rimes a bien tournées, De vos victoires, de vos lois Et de tant de belles journées, Vous crurent le plus vieux des rois. Alors, des rives du Cocyte, A Berlin vous rendant visite, Atropos vint avec le Temps, Croyant trouver des cheveux blancs, Front ridé, face décrépite, Et discours de quatre-vingts ans. Que l'inhumaine fut trompée ! Elle aperçut de blonds cheveux, Un teint fleuri , de grands yeux bleus , Et votre flûte et votre épée Elle songea, pour mon bonheur, Ou'Orphée autrefois par sa lyre, Et qu'Alcide par sa valeur, La bravèrent dans son empire. Elle trembla quand elle vit Ce grand homme qui réunit Les dons d'Orplice et ceux d'Alcide; Doublement elle vous eraignit. Et , jetant son ciseau perfide. Chez ses sœurs elle s'en alla, Et pour vous le trio fila Une trame toute nouvelle, Brillante, dorée, immortelle, Et la meme que pour Louis; Car vous êtes tous deux amis. Tous deux vous forcez des murailles. Tous deux vous gagnez des batailles Contre les mêmes ennesnis ; Vous régnez sur des eccurs soumis, L'un à Berlin, l'autre à Versailles. Tous deux un jour... mais je finis. Il est trop aisé de déplaire Quand on parle aux rois trop long temps : Comparer deux héros vivants N'est pas une petite affaire.

\*\*\*\*\*\*

### FPITRE LXXVII.

A S. S. MMR LA DUCHESSE DU MAINE,

SUR LA VICTOIRE RESPORTÉE PAR LE ROI, A LAWFELT. 1747.

Auguste fille et mère de héros., Vous ranimez ma voix faible et cassée, Et vous voulez que ma muse lassée Comme Louis ignore le repos. D'un erayon vrai vous m'ordonnez de peindre Son cœur modeste et ses brillants exploits, Et Cumberland, que l'on a vu deux fois Chereher ce roi , l'admirer , et le craindre. Mais des bons vers l'heureux temps est passé: L'art des combats est l'art où l'on excelle. Notre Alexandre en vain cherche un Apelle : Louis s'élève, et le siècle est baissé. De Fontenoy le nom plein d'harmonie Pouvait au moins seconder le génie. Boileau pálit au seul nom de Voerden. Que dirait-il si, non loin d'Helderen, Il out fallu suivre entre les deux Nethes Bathiani , si savant en retraites : Avec d'Estrée à Rosmal s'avancer ? La Gloire parle, et Louis me réveille; Le nom du roi charme toujours l'oreille; Mais que Lawfelt est rude à prononcer! Et quel besoin de nos panégyriques, Discours en vers , épitres héroiques, Enregistrés , visés par Crébillon a, Signés Marville b, et jamais Apollon?

De votre fils je connai - l'indulgence; Il recevra sans courroux mon encens: Car la Bonté, la sœur de la Vaillance. De vos aieux passa dans vos enfants. Mais tout lecteur n'est pas si débonnaire, Et si j'avais, peut-être téméraire, Représenté vos flers carabiniers Donnant l'exemple aux plus braves guerriers; Si je peignais ce soutien de nos armes, Ce petit-fils, ce rival de Condé; Du dieu des vers si j'étais secondé, Comme il le fut par le dieu des alarmes, Plus d'un censeur, encore avec dépit, M'accuserait d'en avoir trop peu dit. Très peu de gré, mille traits de satire, Sont le loyer de quiconque ose écrire : Mais pour son prince il faut savoir souffrir; Il est pourtant des risques à courir: Et la censure, avec plus d'injustice,

Va tous les jours acharner sa malice Sur des héros dont la fidélité L'a mieux servi que je ne l'al chanté.

Allons, parlez. ma noble académie:
Sur vos buriers étes-vous endormie?
Représentez ce conquerant humain
Olfrant la paix, le tonnerre à la main.
Ne louez point, auteurs, rendez justice;
Et, comparant aux siècles reculés
Le siècle heureux, les jours dont vous parlez,
Lisez César, vous connaîtrex Maurice \*.

Si de l'état vous aimez les vengeurs. SI la patrie est vivante en vos cœurs, Voyez ce chef dont l'active prudence Venge à la fois Génes, Parme, et la France. Chantez Belle-Isle : élevez dans vos vers Un monument au généreux Boufflers; Il est du sang qui fut l'appui du trône : Il eût pu l'être ; et la faux du trépas Tranche ses jours, échappés à Bellone, Au sein des murs délivres par son bras. Mais quelle voix assez forte, assez tendre, Saura gémir sur l'honorable cendre De ces héros que Mars priva du jour, Aux yeux d'un roi , leur père et leur amour? O vous surtout, infortune Bavière, Jeune Froulay, si digne de nos pleurs, Oui chantera votre vertu guerrière? Sur vos tombeaux qui répandra des fleurs?

Sur vos tomheaux qui repandra des Beurs? Augres des cirux, puissancer simmorteller, Qui présidez à nos jours passagers, Surer Lautres un mileu des dangers : Metter Ségur à l'embre de vos alles; Poljà Rocoux vi déchiere son finac. Ayreptile de cett gas i terrent production de proposition de l'empression de Que pour Louis il brelle de répandre ; De cest guerriers couronnez ins beaux jours : Ne frapte pas Bonnes et d'Aubetrer. Plus accablés sous de cruels secours Que tous les coups de foulers de la guerre.

Que tous les coups des foudres de la guerre Mais, me dir-on, faul-il à tout propos Donner en vers des listes de héros? Sochez qu'en vain l'amour de la patrie Dicte vos vers au vrai seul consacrés : On flatte peu ceux qu'on a ciétérés; On déplait furt à tous ceux qu'on oublie. Ainsi toujours le danger auit mes pas; Il faut livere presque autant de combats Qu'en a causó sur l'onde et sur la terre Cette balaceu luit à l'Angletere.

Cessez, cessez, digne sang de Bourbon,

De ranimer mon timide Apollon, Ft laissez-moi tont entire à l'histoire; C'est là qu'on peut, sans génie et sans art, Sulvre Louis de l'Escaut junqu'an Jart. Je dirai tout, car tout est à sa gloire. Il fait la mienne, et je me grade bien De ressembler à ce grand satirique \*, De son héros discret histoiren, Qui, pour écrire un beau panégyrique, Ft bien payé, mais qui n'écrivi rien.

\*\*\*\*\*\*\*

## ÉPITRE LXXVIII.

## A M. LE DUC DE RICHELIEU.

Dans vos projets étudiés Joignant la force et l'artifice. Vous devenez donc un Ulysse. D'un Achille que vous étiez. Les intérêts de deux couronnes Sont soutenus par vos exploits. Et des fiers tyrans du Génois On vous a vu prendre à-la-fois Et les postes et les personnes. L'ennemi, par vous déposté. Admire votre habileté. En pareil cas, quelque Voiture Yous dirait gu'on yous vit toujours Auprès de Mars et des Amours Dans la plus brillante posture. Ainsi jadis on s'exprimait. Dans la naissante académie Que votre grand-oncle formait: Mais la vieille dame, endormie Dans le sein d'un triste renos. Semble renoncer aux bons mots, Et peut-être même au génie. Mais quand vous viendrez à Paris. Après plus d'un beau poste pris, Il faudra bien qu'on vous harangue Au nom du corps des heaux-esprits. Et des maîtres de notre langue. Revenez bientőt essuyer Ces fadeurs qu'on nomme éloquence, Et donnez-moi la préférence Quand il faudra vous ennuver.

a Bolleau.

-----

Maurice, comte de Saxe.

'M le marquis de Ségur, ministre de la guerre, en 1786 :
Il avaté été dangereusement blessé à Rocoux, et perdit un bras à la bataille de Lawfeit K.

# ÉPITRE LXXIX. A M. LE MARÉCHAL DE SAXE.

En lui envoyant les Œuvres de M. le marquis ne ROCHEMORE, son ancien ami, mort depuis pes. (Cn dernier est supposé lui faire un envoi de l'autre monde.)

Je godtals dans ma nuit profonde Les froides douceurs du repos, Et m'occupais peu des héros Oui troublent le repos du monde; Mais dans nos champs élysiens Je vois une troupe en colère De fiers Bretons, d'Autrichiens, Oui vons maudit et vous révère; Je vois des Français éventés Oui tous se flattent de vous plaire. Et qui sont encore entêtés De leurs plaisirs et de leur gloire, Car ils sont morts à vos côtés Entre les bras de la Victoire. Enfin dans ces lieux tout m'apprend Que celui que je vis à table Gai, doux, facile, complaisant, Et des bumains le plus aimable, Devient aujourd'hui le plus grand. J'allais vous faire un compliment; Mals, parmi les choses étranges On'on dit à la cour de Pluton, On prétend que ce sier Saxon S'enfuit an seul bruil des louanges, Comme l'Anglais fuit à son nom. Lisez sculement mes folies.

Mes vers, qui n'ont loué jamais Que les trop dangereux attraits Du dieu du vin et des Sylvies : Ces sujets ont toujours tenté Les héros de l'antiquité Comme ceux du siècle où nous sommes : Pour qui sera la volupté, S'il en faut priver les grands hommes?

-----

## ÉPITRE LXXX.

A MADAME DENIS,

MIÈCE DE L'AUTEUR.

LA VIE DE PARIS ET DE VERSAILLES.

1748.

Vivons pour nous, ma chère Rosalie; Que l'omitié, que le sang qui nous lie, Nous tiennent lieu du reste des humains : l'a sont si sots, si dangereux, si vains! Ce tourbillon qu'on appelle le monde Est si frivote, en tant d'erreurs abonde, Qu'il n'est permis d'en aither le fracas Qu'à l'étourdi qui ne le connaît pas. Après diné, l'indolente Glycère Sort pour sortir, sans avoir rien à faire :

On a conduit son insipidité
Au fond d'nn char, où, nontant de côté,
Son corps presse gienit sous les harrières
D'un lourd panier qui flotte anx deux portières.
Ches son anie au grand true diez,
Monte avec joie, et s'en repent déjà,
L'embrase, et biblile z t puis loi dit : - Madame,
J'apporte le tout l'ennui de mon âme:

Faporte ici tout l'enami de mon âme: Joignez un peu vote inutilité A ce fardeu de mon oisiveté. \*\*
Sie en sont se procise expresses, Cen est le sem. Quéques feintes caresses, Quelques propos aur le jeu, aur le temps, Quelques propos de l'accept de l'accept de l'accept Dan le néant leur cœur est absorbé, Quand dans le clambre entre monsleur l'abbé.

Et du logis pour quelques mois le maître. Vient a la piste un fix en mantesunoir, Qui se resporge et se lorgne au miroir. Nos deux péchanis sont tous drux sêrs de plaire; Prend la parole, et conte longuement Ce qu'à Pisiannes et di fisi son régiment, Si par maîteur on n'edt pas fait retraite. Il vous le même acu de la Bouquette; A Nice, au Var, à Digne il le condult; Natin of Fécoute, è le cruel pourroit. Arrive Isis, dévote au maîntien triète; Tout plei mê cruell et de sint Annustin.

Entre avec elle, en lui serrant la main.

Fade plaisant, galant escroe, et prêtre,

D'autres oiseaux de différent plumage, Divera de gold, d'issinient, et de ramage, En asuilliant font entendre à-la-fois Le gasoullia de leurs confuser voit; Et dans las cris de la folle cobus. Et dans las cris de la folle cobus. Ce chamsillis de cent propos croises Ressembleaux rental ha l'a sutre opposés. Un profond calme, un stupplés elience Saccéda au bruid de l'entre des rentres de la commentation de la commentation proposer de la commentation de la commentation (On veut pouser, et l'On ne pensa rien. On veut pouser, et l'On ne pensa rien. On veut pouser, et l'On ne pensa rien.

Viens ranimer leur langueur désœuvrée;

« Il parait que cette petite pièce fut faite immédiatement
pprès le garrer de 1741; guerre fuents, entreprise pour dépouiller l'hertitére de la maison d'Autriche de la succession
paternélle. X.

Grand roi David, e'est toi dont les sizains \*
Fixent l'esprit et le goût des lumains.
Sur un tapis des qu'on te roit paraître,
Noble, bourgeois, elere, prelat, petit-maître,
Femme surtout, elaeun met son espoir
Dans tes cartons peints de rouge et de noir :
Leur âme vide est du moins amusée
Par l'avarice en plaisir déguisée.

De ces exploits le beau monde occupé Quitte à la fin le jeu pour le soupé; Chaque convive en liberté déploie A son voisin son insipide joie. L'homme machine, esprit qui tient du corps, En hien mangeant remonte ses ressorts : Avec le sang l'âme se renouvelle, Et l'estomac gouverne la cervelle. Ciel! quels propos! ce pédant du palais Blame la guerre, et se plaint de la paix. Ce vieux Crésus, en sablant du champagne, Gémit des maux que souffre la campagne; Et, cousu d'or, dans le luxe plongé, Plaint le pays de tailles surchargé. Monsieur l'abbé vous entame une histoire Qu'il ne croit point, et qu'il veut faire eroire ; On l'interrompt par un propos du jour, Qu'un autre conte interrompt à son tour. De froids bons mots, des équivoques fades, Des quolibets, et des turlupinades, Un rire faux que l'on prend pour gaité. Font le brillant de la société.

C'est done ainsi, troupe absurde et frivole, Que nous usons de ce temps qui s'envole; C'est done ainsi que nous perdons des jours Longs pour les sots, pour qui pense si courts.

Mais que ferai-je? où fuir loin de moi-même? Il faut du monde; on le condamne, on l'aime : On ne peut vivre avec lui ni sans lui. Notre ennemi le plus grand, e'est l'ennui. Tel qui chez soi se plaint d'un sort tranquille. Vole à la cour, dégoûté de la ville. Si dans Paris chacun parle au hasard. Dans cette cour on se tait avec art. Et de la joie, ou fausse ou passagère, On n'a pas même une image légère. Heureux qui peut de son maître approcher l Il n'a plus rien désormais à chercher. Mais Jupiter, au fond de l'empyrée, Cache aux humains sa présence adorée : Il n'est permis qu'à quelques demi-dieux D'entrer le soir aux cabinets des cieux. Faut-il aller, confondu dans la presse, Prier les dieux de la seconde espèce, Oui des mortels font le mal ou le bien? Comment aimer des gena qui n'aiment rien .

Et qui, portés sur ces rapides sphères Que la fortune agite en sens contraires, L'esprit troublé de ee grand mouvement, N'ont pas le temps d'avoir un sentiment? A leur lever pressez-vous pour attendre, Pour leur parler sans vous en faire entendre, Pour obtenir, après trois ans d'oubli. Dans l'antiehambre un refus très poli-« Non . dites-vous, la cour nl le beau monde Ne sont point faits pour celui qui les fronde. Fuis pour jamais ces puissants dangereux; Fuis les plaisirs, qui sont trompeurs comme eux. Bon eitoyen, travaille pour la France, Et du public attends ta récompense. » Qui? le public ! ce fantôme inconatant . Monstre à cent voix, Cerhère dévorant, Qui flatte et mord, qui presse par sottise Une statue, et par dégoût la brise? Tyran jaloux de quiconque le sert, Il profana la cendre de Colbert; Et, prodiguant l'insolence et l'injure, Il a fletri la candeur la plus pure : Il juge, il loue, il condamne au hasard Toute vertu , tout mérite, et tout art, C'est lui qu'on vit, de critiques avide. Déshonorer le chef-d'œuvre d' 4rmide Et, pour Judith , Phrame, et Régulus, Abandonner Phèdre et Britannicus : Lui qui dix ans proserivit Athalie. Qui , protecteur d'une scène avilie , Françant des mains, bat à tort, à travers. Au mauvais sens qui hurle en mauvais vers.

Mais il revient, il rejoure as houte; Lettempla\*Celiste usin, sinà la more plus prompte Ferme mes yeux dans ce sicles pervers. En attendant que les siens soient converts. Chez nos neveux on me rendra justice; Quand dans la tombe un pauvre homme est inelus, Qu'importe un hivit, un nom qu'on citates glust. En imperie un hivit, un nom qu'on citates glust. En mibre de Pope avec les rois repose; In peugle entire dat nos appublica; De la vival i, il fut pers'ectué. Alt; cachone sous; passona rer les sages

Alt 'cacionas-nous; passons arec: let sages; Le soir servind 'unjour miléd 'drozges; Et dérobons à l'œil de l'envieux Le peu de temps que me laissent les dieux. Tendre amilié, don du elel, heauté pure, Porte un jour doux dans ma retraite obscure! Puissé-je vivre et mourir dans tes hras, Loin du hipot, dont la peur dans creus Corrompt la vie, et read la most d'invuel!

<sup>\*</sup> Tous les jeux de carles sont à l'epseigne du roi David.

## ÉPITRE LXXXI.

### A M. LE PRÉSIDENT HÉNAULT.

Vous qui de la chronologie

Vous dont la main cueillit ses fleurs

Avez réformé les erreurs;

Vous qui de la philosophie

De la plus belle poésie:

Lunéville, novembre 1718.

Avez sondé les profondeurs, Malgré les plaisirs séducteurs Qui partagèrent votre vie; Hénault, dites-moi, je vous prie, Par quel art, par quelle magie, Parmi tant de succès flatteurs. Vous avez désarmé l'Envie : Tandis que moi, placé plus bas, Qui devrais être inconnu d'elle, Je vois chaque jour la cruelle Verser ses poisons sur mes pas? Il ne faut point s'en faire accroire : J'eus l'air de me faire afficher Aux murs du temple de Mémoire : Aux sots vous sûtes vous eacher. Je parus trop chercher la gloire, Et la gloire vint vous chercher. Qu'un chêne, l'honneur d'un bocage, Domine sur mille arbrisseaux. On respecte ses verts rameaux, Et l'on danse sous son ombrage; Mais que du tapis d'un gazon Quelque brin d'herbe ou de fougère S'élève un peu sur l'horizon . On l'en arrache avec colère. Je plains le sort de tout anteur. Oue les autres ne plaignent guères : Si dans ses travaux littéraires Il veut goûter quelque douceur, Que, des beaux-esprits serviteur, Il évite ses chers confrères. Montaigne, cet auteur charmant, Tour à tour profond et frivole, Dans son château paisiblement. Loin de tout frondeur malévole. Doutait de tout impunément, Et se moquait très librement Des bavards fourrés de l'école; Mais quand son élève Charron. Plus retenu, plus méthodique, De sagesse donna leçon, Il fut près de périr, dit-on, Par la haine théologique. Les lieux, le temps, l'occasion, Font votre gloire ou votre chute :

llier on aimait votre nom, Aujourd'hui l'on vous persécute. La Grèce à l'insensé Pyrrhon Fait élever une statue : Socrate prêche la raison,

Et Socrate boil in cigui.

Herrare qui dant d'obseurs travaux
A soi-même se resid utille!

Hesufrait, pour viver tranquille
Des smis, et point de rivaux.
La gière est toujours riquière;
La bel-esprie est un tourment.
On est dupe de son talent :
C'est comme une réponse coupette,
Illi faut toliquiere, qui vous choide,
Serpose à tout impredemment;
Elle est des autres l'agrément,
Elle est des autres l'agrément,
Elle est de la posiéde.

Mais finissons ce triste ton : Est-il si malbeureux de plaire? L'envie est un mal nécessaire : C'est un petit coup d'aiguillon Oui vous force encore à mieux faire. Dans la carrière des vertus L'âme noble en est excitée. Virgile avait son Mævius, Hercule avait son Eurysthie. Oue m'importent de vains discours Oui s'envolent et qu'on oublie? Je coule ici mes heureux jours Dans la plus tranquille des cours, Sans intrigue, sans jalousie, Aupres d'un roi sans courtisans a. Près de Boufflers et d'Émilie; Je les vois et je les entends, Il faut bien que je fasse envie.

### ÉPITRE LXXXII.

## A M. LE DUC DE RICHELIEU,

A QUI LE SÉNAT DE GÊNES AVAIT ÉRIGÉ UNE STATUE.

### A Lunéville, 18 novembre 1748.

Je la verrai cette statue Que Géne élève justement Au héros qui l'a défendue. Votre grand-oncle, moins brillant, Vit sa gloire moins étendue Il serait jaloux à la vue De cet unique monument.

· Le rei Staniolas

Dans l'âge frivole et charmant Où te plaisir seul est d'usage, Où yous recûtes en partage L'art de tromper si tendrement, Pour modeler ee beau visage, Qui de Vénus ornait la cour, On eût pris celui de l'Amour. Et surtout de l'Amour volage ; Et quelques traits moins enfantins Auraient été la vive image Do dieu qui préside aux jardins. Ce double et charmant avantage Peut diminuer à la fin : Mais la gloire augmente avec l'âge. Du sculpteur la modeste main Vous fera l'air moins libertin; C'est de quoi mon héros enrage. On ne peut filer tous ses jours Sur le trône heureux des Amours : Tous les plaisirs sont de passage : Mais your saurez régner toujours Par l'esprit et par le courage. Les traits du Richelieu coquet, De cette aimable eréature. Se trouveront en miniature Dans mille boltes à portrait Où Macé mit votre figure. Mais ceux du Richelieu vainqueur. Du béros soutien de nos armes. Ceux du père, du défenseur D'une république en alarmes, Ceux de Richelieu son vengeur, Ont pour moi cent fois plus de charmes.

Pardon, je sens tous les travers De la morale où je m'engage; Pardon, vous n'êtes pas si sage Oue je le prétends dans ces vers : Je ne veux pas que l'univers Vous eroie un grave personnage. Anrès ce jour de Fontenoy, Où . couvert de sang et de poudre . On your vit ramener la foudre Et la victoire à votre roi : Lorsque, prodiguant votre vie, Vous eûtes fait pâlir d'effroi Les Anglais, l'Autriche, et l'Envie, Vous revintes vite à Paris Mêler les myrtes de Cypris A tant de palmes immortelles. Pour yous seul, à ce que je vois, Le temps et l'Amour n'ont point d'ailes, Et vous servez encor les belles, Comme la France et les Génois.

\*\*\*\*\*\*

# ÉPITRE LXXXIII. A M. DE SAINT-LAMBERT.

1749.

Tandis qu'au-dessus de la terre, Des aquilons et du tonnerre. La belle amante de Newton Dans les routes de la lumière Conduit le char de Phaéton. Sans verser dans cette carrière. Nous attendons paisiblement, Près de l'onde castalienne . Que notre héroïne revienne De son voyage au firmament; Et nous assemblons pour lui plaire, Dans ces vallons et dans ces bois. Les fleurs dont Horace autrefois Fesait des bouquets pour Glycère. Saint-Lambert, ce n'est que pour toi Que ces belles fleurs sont écloses : C'est ta main qui eueille les roses. Et les épines sont pour moi. Ce vieillard chenu qui s'avance. Le Temps, dont je subis les lois, Sur ma lyre a glacé mes doigts. Et des organes de ma voix Fait trembler la sourde cadence. Les Graces dans ces beaux vallous, Les dieux de l'amoureux délire. Ceux de la flûte et de la lyre . T'inspirent tes aimables sons, Avec toi dansent aux chansons. Et ne daignent plus me sourire.

Dans l'heureux printemps de tes jours Des dieux du Pinde et des Amours Saisis la faveur passagére; C'est le temps de l'illusion. Je n'al plus que de la raison : Encore. hélas l'o en ai-te guère.

Mais je vois venir sur le soir, Du plus haut de son aphélie; Notre astronomique Émilie Avec un vinux thèlér noir, Et la main d'eucre eucor salie. Elle a bissé la son compas, Et ses calculs, et a luncte; Elle ortperent tous ses appas : Porte-lui vite à so tojette Ces fleurs qui missent sous ses pas Et chante-lui sur fa muestre Ces beux airs que l'amour réplet, Et our New no connet nas.

<sup>\*</sup> Madame du Chitelet.

## ÉPITRE LXXXIV.

#### A M. DARGET.

9 on 10 auguste 1750.

Ma foi, plus je lis, plus j'edmire Le philosophe de ces lieux; Son sceptre peut briller eux yeux; Mais mon oreille aime encor mieux Les sons enchanteurs de sa lyre, Ce feu que dens les cieux vola

Le demi-dieu qui models
Notre première mijaurée;
Ce feu, cette sessence sserée,
Dont ailleure assez peu l'on a,
Est done tout en cette contrée?
Ou bien du haut de l'emprrée
L'esprit d'Horace s'en ella
Sur les rivages de la Sprée,
Et sur le trône d'Atilla.
Le feu rol, s'il roysit eela,
En aurait l'âme pénétrée.

# ÉPITRE LXXXV. A M. DESMAHIS.

1750.

Vos jeunes mains eueillent des fleurs Dont Je n'ai plus que les épines; Vous dormez dessons les courtines Et des Grâces et des neuf Sœurs : Je leur fais encor quelques mines, Mais vous possédez leurs faveurs.

Tou e'cleint, tont s'use, tout passe : Je m'affaiblis, et vous croissez; Mais je descendrai da Parnasse Content, si vous m'y remplacez. Je jouis peu, mais j'aime encore; Je verard du moins vos amours : Le erépascule de mes jours S'embellira de votre aurore. Je dirai : Je fus comme vous Crest beaucoup me venter peut-dire; Mais je no serai point jalour : Le plaisir permat-lide l'être?

\*\*\*\*\*

# ÉPITRE LXXXVI. A M. LE CARDINAL QUIRINI.

Quoi! vous voulez donc que je chante

Berlin, 1764,

Ce temple orné par vos bienfaits, Dont aujourd'hui Berlin se vante! Je vous admire, et je me tais. Comment sur les bords de la Sprée, Dans cette infidèle contrée Où de Rome on brave les lois. Pourrai-ie élever une voix A des cardinaux consaerée? Éloigné des murs de Sion. Je gémis en bon catholique. Hélas! mon prince est hérétique. Et n'a point de dévotion. Je vois avec componetion Oue dans l'infernale séquelle Il sera près de Cicéron . Et d'Aristide et de Platon. Ou vis-à-vis de Marc-Aurèle. On sait que ces esprits fameux Sont punis dans la nuit profonde : Il faut qu'il soit damné comme eux , Puisqu'il vit comme eux dans ce monda. Mais surtout que je suis faché De le voir toujours entiehé De l'énorme et cruel péché Que l'on nomme la tolérance! Pour moi, je frémis quand je pense Que le musulman, le paien, Le quakre, et le luthérien, L'enfant de Genève et de Rome. Chez lui tout est recu si bien. Pourvu que l'on soit honnête homme. Pour comble de méchanocté. Il a su rendre ridicule Cette sainte inhumanité. Cette haine dont sans serupule S'arme le dévot entêté, Et dont se raille l'incrédule. Que ferai-je, grand cardinal. Mol ehambellan très inutile D'un prince endurci dans le mal. Et proscrit dens notre Évangile?

Vous dont le front prédestiné
A nos yeux doublement éclate;
Vous dont le chapeau d'écarlate
Des lauriers du Pinde est orné;
Qui, marchant sur les pas d'Horace
Et sur ceux de saint Augustin,
Suivez le ràboteux chemin
Du paradis et du Parnasse,

Convertissez ce rare esprit. C'est à vous d'instruire et de plaire; Et la grâce de Jésus-Christ Chez vous brille en plus d'un écrit, Avec les trois Grâces d'Homère.

## ÉPITRE LXXXVII.

#### A M. DARGET.

9 mars 1754.

Tout mon corps est en désarroi : Cul, tête, et ventre, sont chez moi Fort indignes de notre maltre. Un cœur me reste : il est peut-être Moins indigne de ce grand roi. C'est un tribut que je lui doi; Mais, hélas! il n'en a que faire. Fatigué de vœux empressés, Il peut croire que c'est assez D'être bienfesant et de plaire. Né pour le grand art de charmer. Pour la guerre et la politique. Il est trop grand, trop héroïque, Et trop aimable pour aimer. Tant pis pour mes flammes aecrètes : l'ose aimer le premier des rois; Je erains de vivre aous les lois De la première des coquettes. Du moins, pour prix de mes desirs. J'entendrai sa docte harmonie. Ces vers qui feraient mon envie. S'ils ne fesaient pas mes plaisirs. Adieu, monsieur son secrétaire; Sovez toujours mon tendre appui : Si Frédérie ne m'aimait guère, Songez que vous payerez pour lui.

ÉPITRE LXXXVIII.

AU ROI DE PRUSSE.

. .

9 avref 1751.

Dans ce jour du saint vendredl , Jour où l'on veut nous faire accroire Qu'un Dieu pour le monde a pâti, J'ose adresser ma voix à mon vrai roi de gloire.

De mon salut vrai créateur, De d'Argens et de moi l'unique rédempteur, Du saint éternel je ne suis pas en peine; Mais de ce vrai saiut qu'on nomme la santé, Mon esprit est inquiété.

Pardonnez, cher sauveur, à mon audace vaine.

O vous qui faites des heureux, L'étes-vous? souffrez-vous? étes-vous à la géne? Et les points de côté, la collque inhumaine, Troubleraient-ils enour des jours si précieux?

O philosophe - roi, grand homme, heureux génie l Yous dont le charmant entretien, L'indulgente raison, l'almable poésie,

Étonnent mon âme ravie, Puissiez-vous goûter tout le bien Que vous versez aur notre vie!

\*\*\*\*

## ÉPITRE LXXXIX,

## AU MÊME.

1751.

Est-ll vrai que Voltaire aura
A Suns - Souci l'honneur de hoire
Les eaux d'Hippocrène ou d'Égra,
Au lieu de l'onde sole en noire
Qu'en enfer il avalera?
En ee cas il apporters
Son paquet et son écritoire,
Et près de vous il apprendra
Que saggess vaut mieux que gloire.
Sur les arbres il écrira :
Beaux lieux oonsacrés à la lyre.

Aux arts, aux douceurs du repos,
J'admirais ici mon héros,
Et me gardais de le lui dire.

ÉPITRE XC.

## AU ROI DE PRUSSE .

Blaise Pascal a tort, il en faut convenir; Ce pieur misanthrope, Hérselite subline, Qui penie qu'ich-ba tout est misère et crime, Dans set ristes accès ose nous maintenir Qu'un roique! On amuse, et même un roi qu'on aime, Dès qu'il n'est plus environné, Dès qu'il est fédit à lui-même,

\* Cotte pièce est de 1751. On l'a imprimée souvent avec le titre des Deux tonneaux. K. Est de tous us mortels e pus infortuné. Il est le plus beureur s'il s'occupe et s'il pense. Vous le prouvez très-bien; car, foin de votre cour, En bibou fort souvent renfermé tout le jour, Vous percez d'un ceil d'aigle en cet abline immense Que la philosophie offre à nos faibles yeux;

Et votre esprit laborieux, Qui sait tout observer, tout orner, tout connaître. Qui se connaît lui-même, et qui n'en vaut que mieux. Par ee male exercice angmente encor son être. Travailler est le lot et l'honneur d'un mortel. Le repos est, dit-on, le partage du ciel. Je n'en crois rien du tout : quel bien imaginaire D'être les bras eroisés pendant l'éternité! Est-ce dans le péant qu'est la félieité? Dieu serait malheureux s'il n'avait rien à faire: Il est d'autant plus Dieu qu'il est plus agissant. Toujours, sinsi que vous, il produit quelque ouvrage : On prétend qu'il fait plus, on dit qu'il se repent, Il préside au scrutin qui , dans le Vatican, Met sur un front ridé la eoiffe à triple étage. Du prisonnier Mshmoud il vous fait un sultan. Il mûrit à Moka, dans le sable arabique, Ce café nécessaire sux pays des frimas;

Ill mest in ferver en mer elimans.

El er reméde en Amérique.

Il a reméde rhumains séjonr

De la varécite le mobile indétre;

Il se plus la pétrir d'insernaut et d'albitre

Les charmes arronde du sein de Pompadour.

Les charmes arronde du sein de Pompadour.

Sur le net aplati d'une dune africaire,

Qu'in ressemble à la suit comme l'uter au beu jour.

Dira se joue à son gré de la roce mort-elle;

Il trousse à trente-seuf mon d'evut de Pascal.

El trousse à trente-seuf mon d'evut de Pascal.

El trousse à trente-seuf mon d'evut de Pascal.

El trousse à trente-seuf mon d'evut de Pascal.

Sur cent mondes divers et sur chaque animal. Les sots, les gens d'esprit, et les fous, et les sages, Chacun reçoit sa dose, et le tout est égal. On prétend que de Dieu les rois sont les images. Les Anglais pensent sutrement;

Its disent en pleh parlement Qu'un roi n'est pas plus dieu que le pape infaillible. Mais il est pourtant très plussible Que ces puissants du sicle en pae trop adorés, A la faiblesse bumaine ainsi que nous l'irrés, Ressemblent en un point à notre commen maître : C'est qu'ils font comme lui le mal et le bien-tre ; Ils ont les daux tonneaux. Bouelse-moi pour jamais Le tonneau des dégoûts, des chagrins, des caprices, Donton voit unt de occurs s'abrever à longs traitgis.

Répandez de pures délices Sur votre peu d'élus à vos banquets admis ; [unis ; Que leurs fronts soient sereins, que leurs cœurs soient

Au feu de votre esprit que notre esprit s'éclaire; {re; Que sans empressement nous cherchions à vous plai-Qu'en dépit de la majesté,

Notre agréable Liberté , Compagne du Plaisir, mère de la Saillie , Assaisonne avec volupté

Les ragoûts de votre smbrosie. Les honneurs rendent vain, le plaisir reud heureux. Versez les douceurs de la vie Sur votre Olympe sablonneux.

Et que le bon tonneau soit à jamais sans lie.

\*\*\*\*

## ÉPTIRE XCI.

## L'AUTEUR

-----

ARRIVANT DANS SA TERRE, PRÈS DU LAC DE GENEVE.

Mars 1755.

O maison d'Aristippe! ô jardins d'Épicure! Vous qui me présentez, dans vos enclos divers, Ce qui souvent manque à mes vers,

Le mérite de l'art soumis à la nature, Empire de Pomone et de Flore sa sœur,

Recevez votre possesseur! Qu'il soit, sinsi que vous, solitaire et tranquille! Je ne me vante point d'avoir en cet asile

Rencontré le parfait bonheur : Il n'est point retiré dans le fond d'un bocage ; Il est encor moins chez les rois ;

Il n'est pas même chez le sage : De cette courte vie il n'est point le partage. Il y fsut renoncer : mais on peut quelquefois Embrasser au moins son image.

Que tout plalt en ces lieux à mes sens étonnés!

"Jun tranquille cécha "leu par se t transparente
Buigne les bords fleuris de ces champs fortunés;
D'innombrables coteaux ces champs sont couronBacchus les embleils; leur uiseassible pente [néx.
Vous conduit par degrés à ces mots sourcilleux à
Qui pressent les enfers et qui fendent les eleux.
Le voils de thédite et de neige et de gloire.
Let voils de thédite et de neige et de gloire.

Des Lombards le beau territoire.

Voilà ees monts affreux célébrés dans l'histoire,
Ces monts qu'ont traversés, par un vol si hardi,
Les Charles, les Othon, Cathnat, et Conti,
Sur les ailes de la Vietoire.

Au bord de cette mer où s'égarent mes yeux,

\* Le Inc de Genève. \* Les Alpes. ÉPITRES. 637

Ripaille », je te vois. O bizarre Amédée , Est-il vrai que dans ces beaux lieux .

Est-il vrai que dans ces beaux lieux, bes soins et des grandeurs écartant toute idée, Tu vécus en vrai sage, en vrai voluptueux, Et que, fassé hientôt de ton doux ermitage, Tu voulus être pape, et cessas d'être sage? Ileux sacrés du repos, je n'en ferais pas tant; Et, maigré les deux clefs dont la vertu nous frappe, Si l'étais ainsi pénitent.

Je ne voudrais point être pape.

Que le chantre flatteur du tyran des Romains, L'auteur harmonieux des douces Géorgiques, Ne vante plus ces lacs et leurs bords magnifiques, Ces lacs que la nature a creusés de ses mains Dans les campagnes Italiques!

Mon le est le premier : c'est sur ces bords burreux Qu'habite des humains la déese sternelle, L'âme des grands travaux, l'ubjet des nobles vœux, Que tout mortel embrasse, ou desire, ou rappelle, Qui vit dans tous les cœux, et dont le nom sacré Dans les cours des tyrans est stout bas sdoré, La Liberté. J'ai vu cette déesse altière, A reé gálité répandant tous les bienns, Descendre de Morat en habit de guerrière. Les mains teinted su sang des flers Autrichiens

Et de Charles-le-Téméraire. Devant elle on portait ces piques et ces dards. On trainait ces canons, ces échelles fatales Ou'elle-même brisa quand ses mains triomphales De Genève en danger défendaient les remparts. Un peuple entier la suit, sa naîve allégresse Fait à tout l'Apennin répéter ses clameurs : Leurs fronts sont couronnés de ces fleurs que la Grèce Aux champs de Marathon prodiguait aux vainqueurs. C'est là leur diadème ; ils en font plus de compte Que d'un cercle à fleurons de marquis et de comte . Et des larges mortiers à grands bords abattus. Et de ces mitres d'or aux deux sommets pointus. On ne voit point ici la grandeur insultante Portant de l'épaule au côté Un ruban que la Vanité

Ni la Fortune insolente
Repoussant evec fierté
La prière humble et tremblante
De la triste Pauvreté.

On n'y méprise point les travaux nécessaires : Les états sont égaux, et les hommes sont frères.

A tissu de sa main brillante,

Liberté! Liberté! ton trône est en ces lieux : La Grèce où tu naquis t'a pour jamais perdue, Avec ses sages et ses dieux.

Rome, depuis Brutus, ne t'a jamais revue.

 Le premier due de Savoie, Amédée, pape ou antipape, sous le nom de Félix. Chex vingt psuples polis à printe e-tu comme. Le Samute à chex l'embrase are rel'erreury re. Le Samute à chex l'embrase are rel'erreury re. Mais te bourgeois à pied, rampunt dans l'esclavage. Valencie et de doubert. L'Anglais pour et mourt dans il doubert. L'Anglais pour periend qu'à Londre on te vend quelquelois. Non, je nel ec rois point ce penpile feet asgge Te pays de son sang, et southerdra tes droits. Aux marrais du Barvaro on dit que tu channelles. To preux te rassurer i à race des Nassaux, que de l'anglais de l'anglais de la commanda de l'anglais de l'anglais de la commanda de l'anglais de la commanda de l'anglais de la commanda de l'anglais de l'anglais de la commanda de l'anglais de la commanda de l'anglais de l'a

Et tes honneurs et tes faisceaux.

Venise te conserve, et Génes t'a reprise.

Tout à côté du trône à Stockholm on 'a mise;
Un si beau voisinage est souvent dangereux.

Préside à tout état où la loi t'autorise.

Et reste-t-y, si tu le peux.

Ne va plus, sous les noms et de Ligue et de Fronde,
Protectrice funeste en nouveautés féconde, (queurs,
Troubler les jours brillants d'un peuple de vain-Gouverné par les lois, plus encor par les mœnrs;
Il chérit la grandeur supréme:

Qu'a t-il besoin de tes faveurs , [même? Quand son jong est si doux qu'on le prend pour toi-Dans le vaste Orient ton sort n'est pas si beau. Aux murs de Constantin, tremblante et consternée, Sous les pieds d'un visir tu languis enchalnée Entre le sabre et le orodeau.

Chez tous les Levantins tu perdis ton chapeau. Que celui du grand Tell b orne en ces lieux ta tête! Descends dans mes foyers en tes beaux jours de fête; Viens m'y faire un destin nouveau.

Embellis ma retraite, où l'Amitié t'appelle; Sur de simples gazons viens t'asseoir avec elle. Elle fuit comme toi les vanités des ceurs, Les cabales du monde et son règne frivole. O deux divinités ! vous étes mon recours. L'une élève mon âme, et l'autre la console : Présidez à mes deraiers jours!

\*\*\*\*\*\*

ÉPITRE XCII.

1756.

Vous ne comptez pas trente hivers: Les Grâces sont votre partage; Elles ont dicté vos beaux vers. Mais je ne sais par quel travèrs Vous vous proposez d'être sage.

\* L'union des sept provinces. > L'auteur de la liberté helvétique. C'est un mai qui prend à mon âge , Quand le ressort des passions, Quand de l'Amour la main divine, Quand les belles tentations Ne soutiennent plus la machine. Trop tôt yous vons désespérez. Crovez-moi, la raison sévère, Qui trompe vos sens égarés, N'est qu'une attaque passagère ; Vous êtea jeune et fait pour plaire; Sovez aûr que vous guérirez. Je vous en dirais davantage Contre ce mal de la raison, Que je hais d'un si bon courage; Mais je médite un gros ouvrage Pour le valuqueur du Port-Mahon. Je veux peindre à ma nation Ce jour d'éternelle mémoire. Je dirai, mol qui sais l'histoire, Qu'un géant nommé Gérion Fut pris autrefois par Alcide Dans la même lle, ou même lieu Où notre brillant Richelieu A vaincu l'Anglais Intrépide; Je dirai qu'ainsi que Paphos, Minorque à Vénus fut soumise. Vous voyez bien que mon héros Avait donble droit à sa prise. J'ai prédit ses heureux exploits, Malgné l'envie et la critique : Je suis prophète quelquefois; Et l'on prétend que le lui dois Encore nne ode pindarique. Mais les odes ont peu d'appas Pour les guerriers et pour moi-mêm Et je conçois qu'il ne fant pas Ennuyer les héros qu'on aime.

# ÉPITRE XCIII.

# A L'EMPEREUR FRANÇOIS I",

ET L'IMPÉRATRICE,

REINE DE EONGRIE.

SUR L'INADQURATION DE L'UNIVERSITÉ DE VIENNE.

1756.

Quand un roi bienfesant, que ses peuples bénissent, Les a combles de ses bienfaits, Les autres nations à sa gloire applandissent; Les étrangers charmés deviennent ses sujets; Tons les rois à l'envi vont suivre ses exemples : Il est le bienfaitqur du reste des mortels; Et, tandia qu'aux beaux-arts il élève des temples, Dans nos cœurs il a des autels. Dans Vienne à l'indigence on donne des asiles,

Aut guerriers des leçons, des honneurs aux beota-Ext des securs aux arts utilles. [arts, Connaissez à ces traits la fille des Césars. Dn Danube embelli les rives fortunées Pont retenit la vois des premièrs des Germaina; Leurs chants sont parvenus aux Alpes étonnées, Ex l'écho les redit aux rivages romains.

Le Rhône impétueux et la Tamise altière Répètent les mêmes accents. Thérèse et son époux ont dans l'Europe entière Un concert d'applaudissements. Couple suguste et chéri, rocevez cet hommage

Que cent nations ont dicté; Pardonnez cet éloge, et souffrez ce langage En fayeur de la vérité.

# ÉPITRE XCIV.

# A M. LE DUC DE RICHELIEU.

SUR LA CONQUÊTE DE MAHON.

Mai 1754.

Depuis plus de quarante années Vous avez été mon héros; J'ai présagé vos destinées. Ainsi quand Achille à Seyros Paraissait se livrer en proie Aux jeux, aux amours, au repcs, Il devait nn'iour sur les flots Porter la flamme devant Troie : Ainsi quand Phryné dans ses bras Tenzit le jeune Alcibiade, Phryné ne le possédait pas, Et son nom fut dans les combats F.gal au nom de Miltiade. Jadis les amants, les époux, Tremblaient en vons voyant paraître. Près des belles et près du maître Yous avez fait plus d'un jaloux; Enfin . c'est aux béros à l'être. C'est ragement que dans Paris, Parmi les festins et les ris, On démêle un grand caractère; Le préjugé ne conçoit pas Que celui qui sait l'art de plaire Sache aussi sauver les états : Le grand homme échappe au vulgaire : Mais lorsqu'aux champs de Fontenoy Il sert an patrie et son roi; Quand sa main des peuples de Génea

Défend les jours et rompt les chaînes ; Lorsque, aussi prompt que les éclairs, Il chasse les tyrans des mers Des murs de Minoroue opprimée : Alors ceux qui l'ont méconnu En parlent comme son armée. Chacun dit : « Je l'avais prévu. » Le succès fait la renommée. Homme aimable, illustre guerrier, En tout temps l'honneur de la France, Triomphez de l'Anglais altier, De l'euvie, et de l'ignorance. Je ue sais si dens Port-Mahon Vous trouverez un statuaire: Mais vons n'en avez plus affaire : Your allez graver votre nom Sur les débris de l'Angleterre; Il sera béni chez l'Ibère, Et chéri dans ma nation. Des deux Richelieu sur la terre Les exploits seront admirés; Déià tous deux sont comparés,

Le cardinal affermissait Et partageait le reng supréme D'un maître qui le haisseit : Yous vengez un roi qui vous aime. Le cardinel fut plus puissant, Et même nn peu trop redoutable : Yous me paraissez bien plus graud, puisque vous êtres plus elmble.

Et l'on ne sait qui l'on presère.

### ÉPITRE XCV.

# A M. L'ABBÉ DE LA PORTE.

#### 1759.

Tu pousses trop loin l'amitié, Abbé, quand tu prends ma défense; Le vil objet de ta vengeance Sous ta verge me fait pitié. Il ne faut point tant de conrage Pour se battre contre un poltron, Ni nonr écraser un Fréron. Dont le nom seul est un outrage. Un passant donne au polisson Un coup de fouet sur le visage : Ce n'est que de cette façon Ou'ou corrige un tel personnage, S'il pouvait être corrigé. Mais on le hue, on le bafoue, On l'a mille fois fustigé : Il se carre encor dans la boue :

Dens le mépris il est plongé; Sur chaque théâtre on le joue : Ne suis-je pas assez vengé?

#### ------

# ÉPITRE XCVI.

A UNE JEUNE VEUVE.

Jeune et charmant objet à qui pour son partage Le ciel e prodigué les trésors les plus doux, Les grâces, la beauté, l'esprit, et le veuvage, Jouissez du rare avantage

D'être sans préjugés, aiusi que sans époux l Libre de ce double csclavage, Joignez à tous ces dons celui d'en faire usage; Faites de votre lit le trôue de l'Amour; Qu'il ramène les Ris, bannis de votre cour Par le nuissance maritale.

Ah! ce n'est pas au lit qu'un mori se signale : Il dort toute la nuit et gronde tout le jour ;

Ou s'il arrive par inservaile
Que chez lui la nature éveille le deuce lui d'éveille?
Attend-l'iqu'à aou tour ches as femme l'i d'éveille?
Non : sans aucen periode il brusque le plaisir;
Il ne consait point l'art d'animer cu qu'on aime,
Le traître point seul.... ai pourtant c'est periode.
Le traître point seul... ai pourtant c'est periode.
Le soluier rours du soin de vous pour troit.
Vans n'avez jusqu'ci connu que le devoir.
Le plaisir rour sets à consailre.

Quel fortuné mortel y sera votre maître l Ah! lorsque, d'amour enivré, Dans le seiu du plaisir il vous fera renaître, Lui-même trouvera qu'il l'avait ignoré.

# ÉPITRE XCVII.

## A M. LE PRÉSIDENT HÉNAULT,

Sur son ballet du Temple des Chimères , mis en musique par M. le duc de Nivernais , et représenté chez M. le marèchal de Belle-laie , en 1760.

Votre amusement lyrique M'a paru du meilleur ton. Si Linus fit la musique, Les vers sont d'Auseréon. L'Anscréou de la Grèce Vaut-il celui de Paris? Il chants la douce ivresse De Silène et de Cypris, Mais fit-il avec sagesse
L'histoire de son paya?
Après des travaux austères,
Dans vos doux délassements,
Vous eéthere les chimères.
Elles sont de tous les temps;
Elles nous sont nécessaires.
Nous sommes de vieux enfants;
Noa erreurs sont nos lisières,
El les vanités légères
Nous berneut en cheveux blancs,
Nous berneut en cheveux blancs,
Nous berneut en cheveux blancs,

# ÉPITRE XCVIII. A DAPHNÉ,

CÉLÈBRE ACTRICE.

TRADUITE DE L'ANGLAIS.

Belle Dapliné, peintre de la nature, Vous l'imitez, et vous l'embellissez. La voix, l'esprit, la grâce, la figure, Le sentiment, n'est point encore assez;

Vous nous rendez ces prodiges d'Athène Que le génie étalait sur la scène. Quand dans les arts de l'esprit et du goût On est aublime, on est égal à tout. Que dis-je? on règne, et d'un peuple fidèle On est chéri, surtout si l'on est belle. O ma Dophoët qu'un destin si flatteur

Est different du destin d'un nateur!

Le creis vous vies un ce livillant théâtre
Où tout Paria \*, de votre art lidultre,
Porte en tribut son sepris et son œure.
Vona récliez des vers plâts et tann grâce,
Vona freilez des vers plâts et tann grâce,
Vona freilez des vers plâts et tann grâce,
D'un ford recit vous réchauffez la glace;
Les coutre-énant érionent du rationen.
Vous expinez par vos tublimes sona,
Par vos beaux years, ce que l'auteur vert dire;
Vous lei domnez tout et qu'il revit avoir;
Vous lei domnez tout et qu'il revit avoir;
On de ties mains, et l'auteur c'hand is
remercie, et pour granden de l'auteur c'hand is
remercie, et pour granden de l'auteur c'hand is
remercie, et pous fer annique,

La toile tombe, alors le apparour. La toile tombe, alors le charme cesse. Le apectateur apportait des présents Assez communs de sifflets et d'encens; Il fait deux lots quand il sort de l'ivresse, L'un pour l'auteur, l'autre pour son appui :

Le traducteur a mis Paras au lleu de Londres

Vous cependant, au doux bruit des éloges Qui vont pleuvant de l'orchestre et des loges. Marchant en reine, et tralnant après vous Vingt courtisans l'un de l'autre ialoux. Vous admettez près de votre toilette Du noble essaim la cohue indiscrète. L'un dans la main vous glisse un billet doux : L'autre à Passy \* vous propose une fête : Josse avec vous veut souper tête à tête : Candale v soupe, et rit tout haut d'eux tous. On yous entoure, on yous presse, on yous lasse. Le pauvre auteur est tapi dans un coin , Se fait petit, tient à peine une place. Certain marquis, l'apercevant de loin . Dit: « Ah! e'est vous; bonjour, monsieur Pancrace. Bonjour : vraiment, votre pièce a du bon. » Pancrace fait révérence profonde. Bégaie un mot, à quoi nul ne répond. Puis se retire, et se croit du beau monde.

L'encens pour vous, et les sifflets pour lui.

Un intendant des plaisirs dits menus, Chez qui les arts sont toujours bien venus, Grand connaisseur, et pour vous plein de zèle, Vous avertit que la pièce nouvelle Aura l'honneur de paraître à la cour.

Votu sarrive, conduite par l'Amour :

On vous présente à la reine, aux princesses,
Aux rieux seigneurs, qui, dans leurs vieux propos,
Aux rieux seigneurs, qui, dans leurs vieux propos,
Votu represtant le chant de la Ducle.
Votus recevez compliments et caresses;
Chaeun accourt, chenu dit : La voilla !

De tous les yeux vous étes remarqués;
De mille mains on vous verzrist claquée
Dans le solou, si le roi n'était là.
Paranerce suit un gros huissiste la fierne
Aux remarqués de la remarqué de la remarque de la remar

Il gratte, il gratte; il se présente, il dit :

- lé usis l'auteur. - Hélas mon pauvre hère,
C'est pour cela que vous n'entrerez pas.
Le malheureux, honteux de sa misère,
S'esquive en hâte, et, murmarant tout bas
De voir en lui les neuf Muses bannies,
De voir en lui les neuf Muses bannies,
Un temps passé regrettant les beaux jours,
Il rime encore, et s'étonne toujours
Du peu de cas qu'on fait des grands génies.

Pour l'achever, quelque compilateur, Froid gazetier, jaloux d'un froid auteur, Quelque Fréron, dans l'Ane Miléraire, Vient l'entamer de sa dent mercenaire, A l'aboveur il reste abandonné.

<sup>\*</sup> Le traducteur a mis Passy au lieu de Kinsington. .

Comme un esclave aux bêtes condamné. Voilà son sort; et puis cherchez à plaire.

Mais e est bien pis , hélas ! s'il réussit. L'Envie alors, Euménide implacable. Chez les vivants harpie insatiable . Que la mort seule à grand'peine adoucit. L'affrense Envie, active, impatiente. Versant le fiel de sa bouche écumante Court à Paris, par de longs sifflements, Dans leurs greniers réveiller ses enfants. A cette voix , les voilà qui descendent . Qui dans le monde à grands flots se répandent . En manteau court, en soutane, en rabat, En petit-maître, en petit magistrat. Ecoutez-les : « Cette œuvre dramatique Est dangereuse, et l'auteur hérétique, » Maltre Abraham va sur lui distillant L'aeide impur qu'il vendait sur la Loire 1; Maltre Crevier, dans sa pesante histoire Qu'on ne lit point, condamne son talent.

Un petit singe, à face de Thersite, A u sourell noir, à l'œil noir, au teint gris, Bel-esprit faux qui b hait les bons esprits, Pou sérieux que le bon sens irrite, Echo des sots, trompette des pervers, En prose dure insulte les beaux vers, Poursuit le sage, et noireit le mérite.

Mais écoutez ces pieux loups garous, Persécuteurs de l'art des Euripides, Qui vont hurlant en phrases insipides

Contre la scène, et même contre vous, Quand vos talents entraînent au théâtre Un peuple entier, de votre art idolâtre, Et font valoir quelque ouvrage nouveau, Un possédé, dans le fond d'un tonneau o Ite. Ou'on coupe en deux, et qu'un vieux dais surmon-Crie au scandale, à l'horreur, à la honte, Et vous dépeint au publie abusé Comme un démon en fille déguisé. Ainsi toujours, unissant les contraires, Nos chers Français, dans leurs têtes légères d. Oue tous les vents font tourner à leur gre. Vont diffamer ce qu'ils ont admiré. O mes amis! raisonnez, je vous prie; Un mot suffit. Si cet art est impie . Sans répugnance il le faut abjurer ; S'il ne l'est pas, il le faut honorer.

\*\*\*\*\*\*

## ÉPITRE XCIX

# A MADAME DENIS

SUR L'AGRICULTURE.

14 mars 1761.

Qu'il est doux d'employer le déclin de son âge Comme le grand Virgin occupa son printemps! Du beut be de Mantone il alimait le rivage; Il cultivait la terre, et elantait ses présents. Mais bientó, ennuy des plaisirs du village, D'Alesis et d'Aminte il quitta le séjour, Et, malgré Mavius, il parut à la cour. [faut vivre,

Cest la cour qu'on doit fuir, est aux elaumas qu'il pleud ajour, dired sers, jai on enamplé a uivre. To gardas les trupeaux, mais étaient ceux d'un noi. Le n'aime les motons que quand lis avent de la noi. L'arbre qu'on a planté rit plus à notre vue Que le pare de Versaille et sa vaste dendue. La Normand Fontenelle, au milieu de Paris <sup>3</sup>, l'état des agréments au chalumeu champdreit; Nais il vantait des soin qu'il raziganit de connaître. Le veux que per le cour parte, ou que l'auteur le taise, Le veux que per le cour parte, ou que l'auteur le taise, et de l'arbre de

Mais quoi Hoin de Paris se peut-il qu'on respire?
Me dit un petit-makre, amoureut du fraess.
Les Plaisirs dans Paris voltigent sur nos pas :
On oublie, on espère, on jouit, on desire;
Il nous faut du tumulte, et je sens que mon occur,
S'il n'est nas enjvré. va tomber en langueur.

Attends, bel étourdi, que les rides de l'âge Mûrissent ta raison, sillonnent ton visage; Que Gaussin t'ait quitté, qu'un ingrat l'ait trahi, Qu'un Bernard t'ait volé, qu'un jaloux hypocrite l'ait noirci des poisons de sa langue moudite; Qu'un opulent fripon, de ses pareils hai, Ait ravi des honneurs qu'on enlève au mérire: Tu verras qu'il est bon de vivre enfin pour sol. Tu verras qu'il est bon de vivre enfin pour sol.

a Théorrite et Virgile étaient à la campagne, ou en venaiont, quand lis firent des gelogues. Ils chaniereul les meissons qu'ils avaient fait nathre et les troupeaux qu'ils avaient fout naitre et les troupeaux qu'ils avaient conduits. Cela donnait à leurs bergers un air de vérité qu'ils ne peuvent guères avoir dans les rues de Paris, Aussi les églogues de Footenelle fuerent des marietagus galants.

Vollaire a donné à Fontonille l'égilière de Normand dans cette pièce, comme dans l'égilier au roi de Prusse : Îllaire Paucel à cett. Il a substitué assoi, dans le Temple du Coct, le dieure l'écorte le sauge l'octiment de première éditions; c'est que le sauge l'octiment de l'avait pas contre le prégigée la c'est que le sauge l'octiment de l'avait pas contre le prégigée la chant avez rois out sements d'el a riscol en enégres qu'il seut pour cus, y'in se s'indéressant point assoc à la vérile ou a ser aputres pour inspert de se broviller acc les perséculurs. K, aputres pour inspert de se broviller acc les perséculurs. K,

<sup>·</sup> Le traducteur a substitué la Loire à la Temise.

b L'abbé Guyon et ses sembiables.
C'auteur anglais a sans doute en vus les chaires des proskylérieus.

Le traducteur transporte toujours la scine à Paris.

Et de savoir quitter le monde qui nous quitte.

• Mais vivre sans plaisir, sans faste, sans emploi!

Succomber sous le poids d'un ennui volontaire! « De l'ennui! Penses-tu que , retiré chez toi , Pour les tiens, pour l'état, tu n'as plus rien à faire? La nature t'appelle, apprends à l'observer; La France a des déserts, ose les cultiver; Elle a des malheureux : un travail nécessaire, Ce partage de l'homme, et son consolateur, En chassant l'indigence amène le bonheur : Change en épis dorés, change en gras páturages Ces ronces, ces roseaux, ces affreux maricages. Tes vassaux languissants, qui pleuraient d'être nes, Oui redoutaient surtout de former leurs semblables, Et de donner le jour à des infortunés. Vont se lier galment par des nœuds desirables; D'un eanton désolé l'habitant s'enriehit; Turbilli, dans l'Aniou, t'imite et t'applaudit; Bertin, qui dans son roi voit toujours sa patrie, Prête un bras secourable à ta noble industrie; Trudaine sait assez que le cultivateur Des ressorts de l'état est le premier moteur, Et qu'on ne doit pas moins , pour le soutien du trône .

J'aime assez saint Benoît : il prétendit du moins a Oue ses enfants tondus, charges d'utiles soins, Méritassent de vivre en guidant la charrue, En creusant des canaux, en défriehant des bois Mais je suis peu content du bonhomme François b: Il erut qu'un vrai chrétien doit gueuser dans la rue. Et vuulut que ses fils, robustes faineants, Fissent serment à Dieu de vivre à nos dépens. Dieu veut que l'on travaille et que l'on s'évertue; Et le sot mari d'Ève, au paradis d'Eden Recut un ordre exprès d'arranger son jardin c. C'est la première loi donnée au premier homme. Avant qu'il eût mangé la moitié de sa pomme. Mais ne détournons point nos mains et nos regards Ni des autres emplois, ni surtout des beaux-arts. Il est des temps pour tout; et lorsqu'en mes vallées. Qu'entoure un long amas de montagnes pelées,

A la faux de Cérès qu'au sabre de Bellone.

Sur la scène, à Paris, j'en fais verser peut-être; Dans Versaille étonué j'attendris de grands eœurs; Et, sans eroire approcher de Racine, mon maître. Quelquefois je peux plaire, à l'aide de Clairon. Au fond de son hourbier je fais rentrer Fréron. L'archidiacre Trublet prétend que je l'ennuie; La représaille est juste; et je sais à propos Confundre les pervers, et me moquer des sots. En vain sur son crédit un délateur s'approie: Sous son bonnet earré que ma main jette à bas. Je découvre en riant la tête de Midas. J'honore Diderot, malgré la calomnie; Ma voix parle plus haut que les cris de l'envie : Les échos des rochers qui ceignent mon désert Répètent après moi le nom de Dalembert. Un philosophe est ferme, et n'a point d'artifiee : Sons espoir et sans erainte il sait rendre justice : Jamais adulateur, et toniours citoven. A son prince attaché sans lui demander rien . Fuvant des factions les brigues ennemles Qui se glissent parfois dans nos académies ; Sans aimer Loyola, condamnant saint Médarda, Des billets qu'on exige il se rit à l'écort, Et laisse au parlement à réprimer l'Église : Il s'élève à son Dieu, gnand il foule à ses pieds Un fatras dégoûtant d'arguments décriés ; Et son âme inflexible au vrai seul est soumise. C'est ainsi qu'on peut vivre à l'ombre de ses bois, En guerre avec les sots, en paix avec soi-même, Gouvernant d'une main le soc de Triptolème, Et de l'autre essavant d'accorder sous ses doigts La lyre de Racine et le luth de Chanelle.

De quelques malheureux ma main sèche les pleurs.

O vous, à l'amité dans tous les trops flàtés, vous qui, sans prégués, sans viers, sons trivers, Embellisses mes jours ainsi que mes déserts, Souteme met suvaux et ma philosophe; Vous cultives les arts, les arts vods ont suirie. Le sans du grand Cornelle B, étrée sous vos yeax, Apprend, par ves leçons, à meitre d'en être. Le père de Claus seut m'instraire en est principles. Le père de Claus seut m'instraire en sei visualiter, Son oubre nous cousole, et nous dit qu'à Paris il flust alandonnes la palce aux Scuéles.

\*\*\*\*\*

Benedict ou Benedit vouloit que les mains de ses moines cullivasent la terre. Elles out été emplayées à d'autres revaux, à donner des éditions des Pères, a les commenter, a copier d'anciens titres, et à en faire. Plusieurs de leura bies réguliers sout devenus évêques; pitasieurs oni eu des richesers immenses.

<sup>»</sup> Prançois d'Assise, en futilisant les memilionts, fil on mai baspuoup pius grand. Ce fil un impié etorbisale mis sur le pauvre peuple, qui n'osa refuser son tribut d'aumoire à des moines qui disaint la messe et qui confessable it de sorte qu'encore autjourd'hoi, dans les pays catholiques romains, le paysun, après avoir payé en la, con ségment, es un curré, est eucore force de donner le pain de ses enfants a des cordellers et a des crupcios.

Cet ordre exprès, que la Genèse dil avoir été donné de Deux à l'homme, de cultiver son jardin, fait iden voir quet et le ridicule de dire que l'homme fuit condamné au travail. L'Arabe Joh est inen plus raisonnable : il dit que l'homme att ué pour l'availler, comme l'oiscau pour voier.

a Voyez les notes sur les convulsions et sur les billets de confession, deux ridicules et approbres de la France, a la fin de la piece intitules de Pauvre Deble.
à Mademoiselle Corneille, mariec a M. Dupuits, officier de Pital-maior.

## ÉPITRE C.

## A MADAME ÉLIE DE BEAUMONT.

EN RÉPONSE À UNE ÉPITRE EN VERS

AU SUJET DE MADEMOISELLE CORNEILLE.

2× mai 1761.

S'il est au monde une besotté Qui de Cormielle ait hérité, Yous possédez est aponage. L'enfent dout je me suis chargé \* N'a point l'ort des vers en portage; Vous l'oret : éet un avantage. Qui m'a quelquefois affligé, Et que doit fruit cont homme suge. Ce dangereur et beau balen Le que doit fruit cont homme suge. Ce dangereur et beau balen L'en propno de plais à votre dour. Nais quand un homme a le moilleur. D'avoir fait en freme un ouvrage. Et quand il l'est monsieur l'auteur, Cest un meliée dont il eurage.

Les vers, la musique, l'amour, Sont les eharmes de notre vie; Le sage en a la fantaisie, Et sait les goûter tour à tour : S'y livrer toujours, c'est folie.

#### ÉPITRE CI.

## AU DUC DE LA VALLIÈRE,

GRAND-FAUCONNIER DE FRANCE.

1761.

Illustre protecteur des perdrix de Mont-Rouge, Des faucons, des auteurs, et surtout des eatins; Vous dont l'auguste sceptre, au euir blane, au bout Est l'effroi des coeus et l'amour des p....., [rouge, Vous daignez rous sevir de votre aimable plume Pour dire à la postérité.

Que vons avez aimé certain Suisse effronté, Très indiscret auteur de plus d'un gros volume, Mais dout l'esprit encor eonserre sa galté. Il pense comme monsieur Hume,

Il rit de la sotte fipreté
De tout dévot plein d'amertume;
Tranquillement il s'accountame
A l'humaine méchanceté:
Le flambeau de la Vérité

Mademoiselle Cornellle. K.

Quelquefois dans ses mains s'allune; il doit être bientôt compté Dans le rang d'un auteur posthume : Mais quand le temps qui tout consume Au néant l'aura rapporté, Son nom, comme je le présume, Ira par votre gráce, à l'immortalité.

#### -----

# ÉPITRE CII. A MADEMOISELLE CLAIRON.

1765.

Le sublime en tout genre est le don le plus rare; C'est là le vrai phénix; et, sagement avare, La nature a prévu qu'en nos faibles esprits Le beau, s'il est commun, doit perdre de son prix. La médiocrité couvre la terre entière; Les mortels ont à peine une faible lumière, Quelques vertus sans force, et des talents bornés. S'il est quelques esprits par le ciel destinés A s'ouvrit des chemins inconnus au vulgaire. A franchir des beaux-arts la limite ordinaire. La nature est alors prodigue en ses présents : Elle égale dans eux les vertus aux talents Le souffle du génie et ses fécondes flammes N'ont iamais descendu que dans de nobles âmes: Il faut qu'on en soit digne, et le eccurépuré Est le seul aliment de ce flambeau sacré.

Un esprit corrompu ne fut jamais sublime. Toi que forma Vénus, et que Minerve anime, Toi qui ressuseitas sous mes rustiques toits L'Électre de Sophoele aux aecents de ta voix (Non l'Électre française, à la mode soumise, Pour le galant Itys, si galamment éprise): Toi qui peins la nature en osant l'embellir. Souveraine d'un art que tu sus ennoblir ; ſme, Toi dont un geste, un mot, m'attendrit et m'enflam-Si j'aime tes talents, je respecte ton âme. L'amitié, la grandeur, la fermeté, la foi ", Les vertus que tu peins, je les retrouve en toi; Elles sont dans ton cœur. La vertu que j'eneense N'est nos des voluptés la sévère abstinence. L'amour, ce don dn ciel, digne de son auteur, Des malheureux humains est le eonsolateur. Lui-même II fut un dieu dans les siècles antiques : On en fait un démon chez nos vils fanatiques : Très désintéressé sur ce péché charmant, J'en parle en philosophe, et non pas en amant. Une femme sensible, et que l'amour engage, [ge. Quand elle est honnête homme, à mes yeux est un saQue ce conteur lourcus qui plalsamment chanta <sup>à</sup> Le démon Belphiego et madame Honesta, L'Esope dos Fennçais, le maltre de la fable, Ait de la Champmelé vanté la voix aimable, Ses accents amoureax et ses sons afférés, Echo des fades airs que Lambert a notés <sup>b</sup> ; Tu n'ètais pas alors; on ne pouvait comato.

Corneille, des Romains peintre majestueux, T'aurait vue aussi noble, aussi Romaine qu'eux. Le ciel, pour échouffer les glaces de mon âge, Le ciel me réservait ce flatteur avantage : Je ne suis point surpris qu'un sort capricieux Ait pu méler quelque ombre à tes jours glorieux. L'âme qui sait penser n'en est point étonnée; Elle a'en affermit , loin d'être consternée : C'est le creuset du sage : et son or altéré En renalt plus hrillant, en sort plus épuré. En tout temps, en tous lieux, le public est injuste : Horace s'en plaignait sous l'empire d'Auguste. La malice . l'orgueil , un indigne desir D'abaisser des talents qui font notre plaisir. De flétrir les beaux-arts qui consolent la vie. Voilà le cœur de l'homme; il est né pour l'envie. A l'église, au barreau, dans les camps, dans les cours, Il est, il fut ingrat, et le sera toujours.

Du siècle que l'ai vu tu sais quelle est la gloire : Ce siècle des talents vivra dans la mémoire. Mais vois à quels dégoûts le sort abandonna L'auteur d'Iphigénie et celul de Cinna; Ce qu'essuya Ouinault, ce que aouffrit Molière: Fénelon dans l'exil terminant sa carrière : Arnauld, qui dut jouir du destin le plus beau. Arnauld manquant d'asile, et même de tombeau. De l'age où nous vivons que pouvons-nous attendre? La lumière, il est vrai, commence à se répandre; Avec moins de talents on est plus éclairé : Mais le gout s'est perdu, l'esprit s'est égaré. Ce siècle ridicule est celui des brochures. Des chansons, des extraits, et surtout des injures. La barbarie approche : Apollon Indigné Quitte les bords heureux où ses lois ont régné; Et, fnyant à regret son parterre et ses loges, Melpomène avec toi fuit chez les Allobroges '.

La l'antaine, dans son protique de Relafogo, edella à malemodielle Clampmélé, fammies referre pour une tremps. La declamation était alors une expere de chant. La Molte a l'illi de stature you malemonielle Bostos, dans lesquelles de la commentation de la commentation de la commentation de devalent dere insiliere. Con est tombé deposis dans un matre décracé, qui dommé tu un bréva le ten d'un bourgrous. Le métarde supri, et de s'avitique la commentation de la commentation de que et la commentation de la commentation de partie de de la commentation de

# ÉPITRE CIII.

## A HENRI IV,

Sur ce qu'on avait écrit à l'auteur que plusieurs citoyens de Paris s'étaient mis à genoux devant la statue équestre de ce prince pendant la maladie du dauphin.

#### 1766.

Intrépide soldat, vrai chevalier, grand homme, Bon roi, fidiée uni, tendre et loyal amont, Toi que l'Europe a plaint d'avoir ficchi sous R ome, Sans qu'on osàt hibmer en triste abaissement, Henri, tous les l'ranguis adorent to mémoire : Ton nom devient plus cher et plus grand chaque jour; Et peut-être autrefois quand j'ai chamte la gloire Je n'ai point dans les œurs affaibil tant d'amour.

Un des beaux rejetons de ta race chérie, Des marches de ton trône au tombeau descendu, Te porte, en expirant, les vœux de ta patrie, Et les gémissements de ton peuple éperdu.

Lonque ha Mort sur hal leval to four translante. On vit de citopyna me foult translante. Best over to statue et la baigner de pleurs; Césti la lieur auta, et, dans tous non ambeurs, On l'impère sajound lui comme un diet tutchire. Chi li qui maqui un te channe de Nautrere, l'alle qui maqui un te channe de Nautrere, Pieusement célèbre en des temps timbéreux; N'entend point nou repress, n'exteus point nou veux, De l'empire français n'est point la protectirie. Cest toi, c'est u selucr, ta bondé, it suistee, Qui préside à l'état raffermi par tes mains. Cerst encenqu'en te doit : les Grece et les Romahis Longuise de la brisa, et nou pas de bergères.

Oh i si de mes déserts, où Juchère mes jours, Le m'étais fait entendre an fond du sombre empirel Si, comme su temps d'Orphée, un enfant de la lyre De l'ordre des destils interromagni le eours! Si ma voit...! Mais tout céde à leur arrêt suprême : Ni me dants in noc reis, n'll'art et se secours, Les offrandes, les voux, les autels, ni toi-même, Rien ne suspend la mort. Ce monde illimité Eal l'esclave éternel de la fatalité. A d'immuables loss Dieu soumit la nature,

Sur cen monts entassés, séjour de la froidure, An creuz desse robert, siano ess godfres affreut, Le vois det animust majgres, pôles, hideux, Demi-inou, affantes, courtés sous l'infortune; Ils sont bommes pourtant : notre mère commune de shippé profique des soins aussi jusissants A périr de ses mains teur sulutance mortelle, El te rosculer institute qui dirige leurs de (A.r.b-lin. Qu'à l'ornar-les viniqueurs de l'harmiet et d'A.r.b-lin. Le time l'arbier assoi. Ces dures vírilés.

b Lambert, auteur de quelques airs imipides, très célèbre avant Lutit.
4 Naiernoiselle Clairon venalt de quitter le théatre, et avait

Nademoiselle Clairon verailt de quitter le théâtre, et avait éte passer quelque temps à Ferney. h.

F, pouvantent le lâche et consolent le sage.

Tout estégial aumonée un morrant à point d'âge.

Le douphin le diasit au sein de la grandeur,

Au printeuren de sarie, san comhie la bondeur;

A son fils, a son père, à la cour attendré.

Out li trista étamion de son déraire moment,

Qui lis de au vertu ce fable monument;

Ne me demande point ce qui fronda sa ploire,

(Vois funreste exploit sausurent sa memoire,

Couri fils au le arter, a l'éconér la mourir le

ce qu'il fils au le la rére, a l'éconér la mourir le

ce qu'il fils au le la rére, a l'éconér la mourir

### ÉPITRE CIV.

## A M. LE CHEVALIER DE BOUFFLERS.

1766.

Croyez qu'un vieillard caeochyme, Chargé de soixante et douze ans , Doit mettre, a'il a quelque sens , Son âme et son corps au régime. Dieu fit la douce illusion Pour les beureux fous du bel âge ;

Pour les vieux fons l'ambition, Et la retraite pour le sage. Vous me direz qu'Anaeréon, Que Chaulieu même, et Saint-Aulaire, Tiraient encor quelque chanson De leur cervelle octogénaire.

Julieur cereur Georgenaire.
Main oes campings sont frommones and the sont formation of t

Régner est un amusement Pour un vieillard triste et pesant, De tonte autre chose incapable; Mais vieux bel-esprit, vieux amant, Vieux chanteur, est insupportable. C'est à vous. 6 isune Boufflers.

C'est à vous, ô jeune Boufflers, A vous, dont notre Suisse admire Le crayon, la prose, et les vers, Et les petits eontes pour rire; C'est à vous de chanter Thémire, Et de briller dans un festin, Animé du triple délire Des vers, de l'amour, et du vin.

ÉPITRE CV.

# A M. FRANÇOIS DE NEUFCHATEAU.

1766

Si vous brillez à votre aurore, Quand je m'éteins à mon couchant : Si dans votre fertile champ Tant de fleurs s'empressent d'éclore, Lorsque mon terrain languissant Est dégarni des dons de Flore; Si votre voix jeune et sonore Prélude d'un ton si touchant, Quand je fredonne à peine encore Les restes d'un lugubre chant ; Si des Graees, qu'en vain j'implore, Vous devenez l'heureux amant : Et si ma vieillesse déplore La perte de eet art charmant Dont le dieu des vers vous honore ; Tout cela peut m'humilier ; Mais je n'y vois point de remède; Il fant bien que l'on me succède, Et j'aime en vous mon héritier.

## ÉPITRE CVI.

A M. DE CHABANON,

QUI DANS UNE PIÈCE DE TERS EXHORTAIT L'AUTEUR A QUITTI EL L'ÉTEDE DE LA MÉTAPHYSIQUE POUR LA POÉSIE.

17 auguste 1766.

Aimable amant de Polymnie, Jonisses de oct fige heureux Des voluptés et du génie; Abandonnez-vous à leurs feux : Ceux de mon fime appesantie Ne sont qu'une eendre amortie, Et je renonce à tous vos jeux. La fleur de la sision passée Par d'autres fleurs est remplacec. Une sultane avec dépit, Dans le vieux setrail déclaissée,

Dons le vieux sérail délaissée, Voit la Jeune entrer dans le lit Dont le grand-seigneur l'a chassée. Lorsque Elie était décrépit, Il s'enfuit, laissant sor. esprit A son jeune élève Élisée. Ma muse est de moi trop lassée, Elle me quitte, et vous éhérit; Elle sera mieux caressée.

.....

# ÉPITRE CVII.

# A MADAME DE SAINT-JULIEN,

NÉE CONTESSE DE LA TOUR-DU-PIN.

ille de ces dauphins de qui l'extravagance S'ennuya de régner pour obèir en France; [di, Femme aimable, honnéte homme, esprit libre et har-Qui, n'aimant que le vrai, ne suis que la nature; Qui méprisos toujours le vulgaire engourdi Sous l'empire de l'imposture;

Qui ne eoncus jamais la moindre vanité Ni de l'éclat de la naissance, Ni de eelui de la beauté, Ni du faste de l'opulence;

Ni du taste de l'opuience; Tu quittes le fracas des villes et des cours, [de, Les spectacles, les jeux, tous les riens du grand mon-Pour consoler mes derniers jours

Dans ma softude profonde.

En habit d'amazone, au fond de mes déserts,
Je te vois arriver plus belle et plus brillante
Que la divinité qui naquit sur les mers.
D'un flambeus dans tes mains la flamme étincelante
Apporte un jour nouveau dans non obscurité;
Cen'est point de l'amour le flambeau redoutable,

C'est celui de la Vérité:
C'est elle qui l'instruit, et tu la rends aimable.
C'est ainsi qu'auprès de Platon,
Auprès du vieux Anacréon,
Les belles nymphes de la Grèce
Accouraient pour donner lecon

Et de plaisir et de sagesse.

La légende nous a conté Que l'on vit sainte Thècle, au public exposée, Suivant portout saint Paul, en homme déguisée, Braver tous les brocards de la malignité.

aver tous les brocards dela maugnit Cet exemple de picté En tout pays fut imité Clusz la réviende prêtrise : Clacun des pères de l'Église Eut une femme à son côté. Il n'est point de François de Sale Sans une darne de Chantal : Un dévot peut penser à mal, Mais ne donne point de scandale. Bravez donc les diseours malins, Demeurez dans mon ermitage, Et craignez plus les jeunes saints Que les fleurettes d'un vieux sage.

# ÉPITRE CVIII. A MADAME DE SAINT-JULIEN.

1768.

Des contraires bel assemblage. Yous qui, sous l'air d'un papillon. Cachez les sentiments d'un sage, Revolez de mon ermitage A votre brillant tourbillon: Allez chercher l'Illusion. Compagne heureuse du bel åge; Oue votre imagination, Tonjours forte, toujours légère, Entre Boufflers et Voisenon Répande cent traits de lumière ; Que Diane 1, que les Amours, Partagent vos nuits et vos jonrs. S'il vous reste en ce train de vie, Dans uu temps si bien employé, Quelques momeuts pour l'amitié Ne m'oubliez pas, je vous prie; l'aurais encor la fantaisie D'être au nombre de vos amants : Je cède ces honneurs charmants Aux dovens de l'académie. Mais quand j'aurai quatre-vingts ans Je prétends de ces jeunes gens Surpasser la galanterie . S'ils me passent en beaux talents.

Ces petits vers froids et coulants Sentent un peu la décadence : On m'assure qu'en plus d'un sens Il en est tout de même en France. Le bon temps reviendra , je pense ; Et j'ai la plus ferme espérance Dans un de messieurs vos parents •

\*\*\*\*\*\*

Madame de Saint-Julien almait beaucoup is chasse. K.
 M. le duc de Choiseul. K.

EPITRES. 647

### EPITRE CIX.

## A MON VAISSEAU a,

1768

O vaisseau qui portes mun nom, Puisses-tu comme moi resister aux orages! L'empire de Neptune a vu moins de naufrages Que le Permesse d'Apollon.

Tu vogueras peut-être à ces climats sauvages Que Jean-Jacque a vantés dans son nouveau jargon. Va débarquer sur ces rivages

Patouillet, Nonnotte, et Fréron; A moins qu'aux chantiers de Toulon Hs ne servent le roi noblement et sans gages. Mais non, ton sort t'appelle aux dunes d'Albion. Tu verras, dans les champs qu'arrose la Tamise, La Liberté superbe auprès da trêne assise : Le chapeau qui la couvre est orné de lauriers; Et, malgré ses partis, sa fougue, et sa licence, Elle tient dans ses mains la corne d'abondance Et les étendards des guerriers.

Sois certain que Paris ne s'informera guère Si tu vogues vers Smyrne où l'on vit naître Homère,

Ou si ton breton nautonier Te conduit près de Naple , en ce séjour fertile Qui fait bien plus de cas du sang de saint Janvier One de la cendre de Virgile.

Ne va point sur le Tibre : il n'est plus de talents, Plus de héros, plus de grand homme; Chez ce peuple de conquérants Il est un pape, et plus de Rome.

Va plutôt vers ces monts qu'autrefois sépara Le redoutable fils d'Alemène. Qui dompta les lions, sous qui l'hydre expira, Et qui des dieux jaloux brava toujours la haine. Tu verras en Espagne un Aleide nouveaub, Vainqueur d'une hydre plus fatsle,

Des superstitions déchirant le bandeau, Plongeant dans la nuit du tombeau De l'Inquisition la puissance infernale. Dis-lui qu'il est en France un mortel qui l'égale; Car tu parles, sans doute, ainsi que le vaisseau Oui transporta dana la Colchide Les deux jumeaux divins, Jason, Orphée, Aleide.

Baptisé sous mon nom, tu parles hardiment : Que ne diras-tu point des énormes sottises Oue mes chers Français ont commises Sur l'on et sur l'autre élément !

• 17ne com pagnie de Nantes venait de mettre en mer un brau saisseau qu'elle a nommé le l'oltaire M le comte d'Aranda.

Tu brûles de partir : attends, demeure, arrête; Je pretends m'embarquer, attends-moi, je te joins Libre de passions, et d'erreurs, et de soins, l'ai su de mon asile écarter la tempête : Mais dans mes prés fleuris, dans mes sombres forêts.

Dans l'abondance, et dans la paix, Mon âme est encore inquiète;

Des méchants et des sots je suis encor trop près : Les cris des malheureux percent dans ma retraite. Enfin le mauvais godt qui domine aujourd'hul Déshonore trop ma patric.

Hier on m'apporta, pour combler mon ennui, Le Tacite de La Blétrie.

Je n'y tiens point , je pars , et j'ai trop différé.

Ainsi le m'occupais, sans suite et sans méthode, De ces pensers divers où l'étais égaré, Comme tout solitaire à lui-même livré.

· Ou comme un fou qui fait nne ode, Quand Minerve, tirant les rideaux de mon lit, Avec l'aube du jour m'apparut, et me dit :

 Tu trouveras partout la même impertinence; Les ennuveux et les pervers Composent ee vaste univers:

Le monde est fait comme la France. » Je me rendis à la raison ; Et, sans plus m'affliger des sottises du monde,

Je laissai mon vaisseau fendre le seiu de l'onde, Et je restai dans ma maison.

# ÉPITRE CX. A BOILEAU,

## OU MON TESTAMENT.

1769.

Boileau, correct auteur de quelques bons écrits, Zoile de Quinault, et flatteur de Louis, Mais oracle du goût dans cet art difficile Où s'égayait Horace, où travaillait Virgile, Dans la cour du Palais je naquis ton voisin : De ton siècle brillant mes yeux virent la fin; Siècle de grands talents bien plus que de lumière Dont Corneille, en bronehant, sut onvrir la carrière. Je vis le jardinier de ta maison d'Auteuil, Qui chez toi, pour rimer, planta le chèvre-feuil a. Chez ton neveu Dongois b je passai mon enfance;

Autoine, gouverneur de mon jardin d'Autosii , Qui diriges chez moi l'if et le chevre-feuil.

La maison était fort vilaine, et le jardin aussi.

Boileau a dit quelque part : W. Dongois, mon illustre ne ren. Cetait un greffier du purlememt, ta cour du paluis avec toute la famille de Bolleau.

Bientôt les courtisans, ces singes de leur maltre, Surent tes vers par cœur, et crurent s'y connaître, On admira dans toi jusqu'au style un peu dur Dont tu défiguras le vainqueur de Namur, Et sur l'amour de Dieu la triste psalmodie, Du haineux janséniste en son temps applaudie; Et l'Équivoque même, enfant plus ténébreux. D'un père sans vigueur avorton malheureux. Des Muses dans ce temps, au pied du trône assises. On aimait les talents, on passait les sottises. Un maudit Écossais, chassé de son pays, Vint changer tout en France, et gâta nos esprits. L'espoir trompeur et vain, l'Avarice au teint blême, Sous l'abbé Terrasson b calculant son système, Répandaient à grands flots leurs papiers imposteurs, Vidajent nos coffres-forts, et corrempaient nos marars; Plus de goût, plus d'esprit : la sombre arithmétique Succéda dans Paris à ton art poétique. Le duc et le prélat, le guerrier, le docteur, Lisaient pour tous écrits des billets au porteur. On passa du Permesse au rivage du Gange, Et le sacré vallon fut la place du change.

Le ciel nous envoya, dans ces temps corrompus, Le sage et doux pasteur des brebis de Fréjus, Économe sense, renfermé dans lui-même, Et qui n'affecta rien que le pouvoir suprême. La France était blessée: il laissace grand corps

\*\*L'holde Ramboulliët se dichatas long, 'emp noutler Boissan, qui avail erolbé, dans es sailars, 'Ampelsiu, 'jers sinissan, et recherché dans celle maison, mau sin porte, la treite, mais contratte dans celle maison, mau sin porte, en critique; Colles, non moins plut or qui est diseasant, hon critique; Colles, non moins plut or qui est consistent de la contratte mais bomme de lettres et simulable dans la societie; d'autres mais bomme de lettres et simulable dans la societie; d'autres moins bomme de lettres et simulable dans la societie; d'autres pour corre, dont autres ne lui avait donné le mointer quiet de pointer. D'in été pas de même de notre salvers : il n'a jusuala tres bles fait, et nous l'exheriens à contineur.

I Lindu Terrasson, Insulatorus de Diodore de Stalle, philosophe da sanari, nine citatide say steme de Jax. Il fi sus priaser, le 21 juin 1720, une Boreluser dans Inspirile II demontrali que le billate de haupes deliand fort perferelhes a l'argord, parte que le listic sui tu mpri i instantale. Les colmans de la companie de listic sui tu me pri instantale. Les colcerations de la companie de la companie de la companie de la companie de er système noises qu'il avail la no pérche. Ce fit liu legal, dans le temps col les reminement que parte trobloigne. Les lui le seups col les reminements que parte trobloigne. Les lui le de la colle de la collègie de destre et qu'il lui faitaite de l'argus companie de la collègie de destre et qu'il lui faitaite de l'argus companie. Se rétablir lui-même en vivant de régime. Mais si Fleury fut sage, il n'eut rien de sublime; Il fut loin d'imiter la grandeur des Colberts : Il négligeait les arts, il aimait peu les vers, Pardon si contre moi son ombre s'en irrite; Mais il fut en secret ialoux de tout mérite. Je l'ai vu refuser, poliment inhumain, Une place à Raeine a, à Crébillon du pain. Tout empira depuis. Deux partis fanatiques, De la droite raison rivaux évangéliques. Et des dons de l'esprit dévots persécuteurs. S'acharnaient à l'envi sur les pauvres auteurs. Du faubourg Saint-Médard les dogues aboyèrent, Et les renards d'Ignace avec eux se glissèrent. J'ai vu ces factions, semblables aux brigands Rassemblés dans un bois pour voler les passants; Et, combattant entre eux pour diviser leur proie, De leur guerre intestine ils m'ont donné la joie. J'ai vu l'un des partis de mon pays chassé, Maudit comme les Juifs, et comme eux dispersé; L'autre, plus méprisé, tombant dans la poussière Avec Guyon b, Fréron, Nonnotte, et Sorinière. . Mais parmi ees faquins l'un sur l'autre expirants . Au milieu des billets exigés des mourants, Dans cet amas confus d'opprobre et de misère, Qui di stingue mon siècle et fait son caractère, Quels chants pouvaient former les enfants des neuf Sours? Sous un ciel orageux, dans ces temps destructeurs, Des chantres de nos bois les voix sont étouffèrs : Au siècle des Midas on ne voit point d'Orolière.

Reprendre un nouveau sang, raffermir ses ressorts

Ce temps est, réponds-tu, très bon pour la satire. Mais quoi !puis-je en mes vers, aiguisant un bon mot, Afiliger sans raison l'amour-propre d'un sot; Des Cotins de mon temps poursuivre la racaille. Et railler un Coger dont tout Paris se raille? Non, ma muse m'appelle à de plus hauts emplois. A chanter la vertu j'ai consacré ma voix. Vainqueur des préjugés que l'imbécile encense, J'ose aux persécuteurs prêcher la tolérance : Je dis au riche avare : « Assiste l'indigent; » Au ministre des lois : « Protége l'innocent ; » Au docteur tonsuré : « Sois hamble et charitable Et garde-tei surtout de damner ton semblable. . Malgré soixante hivers, escortés de seize anse, Je fais au monde encore entendre mes accents. Du fond de mes déserts, aux malheureux propice,

Tel qui dans l'art d'écrire cût pu te défier.

De dépit et de honte il a brisé salyre.

Va compter dix pour cent chez Rabot le banquier :

Louis Racine, Sis du grand Racine.

b Gayon, auteur de planieurs livres, conne de l'Orscot des plationophes. Frème et a conne; Nomette et, almi que Freron, un ex-jesuite el un folliculaire, Soriniere, nous au savon que de net auteur.

L'univer aurait tid dire dis-sept, mais appareisment dix-sept aurait galé le vers.

EPITRES. 649

Pour Sirven 3 opprimé je demande justice : Je l'obtiendrai sans doute; et eette même main, Qui ranima la veuve et vengea l'orphelin, Soutiendra jusqu'au bout la famille éplorée Ou'un vil juge a proscrite, et non déshonorée, Ainsi je fais trembler, dans mes derniers moments, Et les pédants jaloux, et les petits tyrans. J'ose agir sans rien craindre, ainsi que j'ose écrire. Je fais le bien que l'aime, et voilà ma satire. Je vous al confondus, vils calomniateurs, Détestables cagots, infâmes délateurs; Je vais mourir content. Le siècle qui doit naltre De vos traits empestés me vengera peut-être. Oul , dejà Saint-Lambert b, en bravant vos clameurs, Sur ma tombe qui s'ouvre a répandu des fleurs; Aux sons harmonieux de son luth noble et tendre, Mes mânes consolés chez les morts vont descendre. Nous nous verrons, Boileau : tu me présenteras Chapelain, Scudéri, Perrin, Pradon, Coras. Je pourrais t'amener enchaînés sur mes traces, Nos Zoiles bonteux, successeurs des Garasses c. Minos entre eux et moi va bientôt prononcer : Des serpents d'Alecton nous les verrons fesser : Mais je veux avec toi baiser dans l'Élysée La main qui nous peignit l'épouse de Thésée. J'embrasserai Quinault, en dusses-tu crever; Et si ton goût sévère a pu désapprouver Du brillant Torquato le séduisant ouvrage.

\* Sirven est cel homme si inocreti et si consu dont Voltaire pri la defenze. Les jages l'avaient condame int et asformes au dereite repipilor. Le procuperer facul de cette jurimente autre regione le procuper. Le consultation de la - le requiere que l'accusé, d'annent atteins et convaince de parriede, soi bonni pour et aux « Co Trinquet d'esti tre parriet imbéciles barbares que d'epec di su de nomme de de pareits imbéciles barbares que d'epec di su de nomme.

Entre Homère et Virgile il aura mon hommage. Tandis que j'ai vécu, l'on m'a vu hautement

Je veux le dire encor dans ces royaumes sombres :

S'ils ont des préjugés, j'en guérirai les ombres.

A table avec Vendôme, et Chapelle, et Chaulieu,

M'enivrant du neetar qu'on boit en ee beau lieu,

Aux badauds effarés dire mon sentiment :

Seconde de Ninon , dont je fus légataire ,

J'adoucirai les traits de ton homeur austère.

Partons : dépêche-toi, curé de mon hameau,

Viens de ton eau bénite asperger nion caveau.

familie.

> M. de Saint-Lambert, dans son excellent poème des Quatre

Sassons.

Garanae, jésulte fameux par l'excès de ses bétises et de ses fureurs. Il dul le délateur et le calconnialeur de Théophile, au sur et le partie de color is vie, dans un temps où il y avant beuscoup de juges aussi absurdes que Garanse.

# ÉPITRE CXI.

DU LIVEE DES TROIS IMPOSTEURS .

1769.

Insipide écrivain, qui crois à tes lecteurs Crayonner les portraits de tes Trois imposteurs, D'où vient que, sane esprit, tul fais le quatrieme? Pourquoi, pauvre eanemi de l'essence suprème, Canfouds-tu Mahomet avee lic-rétaur, El les cœuvres de l'homme avec Dieu, son auteur l'... Corrige le valet, mais respecte le maitre. Dieu ne doit point pâtir des sottises du prêtre : Reconnaissons ez Dieu, quoique très mail servi.

De lézards et de rats mon logis est rempli Mais l'architecte exite, et qu'onque le siré Sous le manteau du sage est atteint de manie. Consulte Zoroastre, et Minos, et Solon. Et le martyr Socrate, et le grand Cicéron : Ils out adoré fous un maltre, un juge, un père. Ce système subline à l'homme est nécessaire. C'est le sacré lien de la société, Le premier fondement de la saisate équité,

Le frein du scélérat, l'espérance du juste.
Si les cieux, dépouilée do son emprente augusta.
Pouraient casser jamais de le manifester,
Si Deun reistaits pas, il funderist l'inventer.
Que le sage l'annonce, et que les rois le eraignent.
Les pleurs de l'inaccient, ut se grandeur déslagant
Les pleurs de l'inaccient, que vous faites couler,
non verquer est au coié : apprenca à termiller.
Les pleurs de l'inaccient que vous faites couler,
non verquer est au coié : apprenca à termiller.
Alla toit, nécouneur fout, dont la tréalering-ordence
Dans les chemin du circino ces les resuuer.
Det se houx arguments quel fruit peub-ta tier?
Det se houx arguments quel fruit peub-ta tier?
Ten enfaita à 1 or les resord-lis plus declies?

Tes amis, an besoin, plus sûrs et plus utiles? Ta femme plus hounête? et ton nouveau fermier,

Ah I laisons aux humains la crainte et l'espérance. Ta m'objecte as vala Thypocrit insolènce be ce fiere charlatans aux homesers dieres, les comments de la grander usurpée. Un prêtre au Capitole où triompha Pompée; Cert rilles à leur vice ouvertee de suinner, Trempant dans notre sing leurs désetables maine; Cert rilles à leur vice ouvertee de suinner, Le connais mieux que toi ces affreux monuments; Le cannais mieux que toi ces affreux monuments; Le les ais sous ma plume exposé elimpante an as.

Pour ne pas croire en Dieu, va-t-il mieux te paver?...

 Ce livre des Trois Impodeurs est un très mauvais ouvrage, pir in d'un atheisme grossier, sans esprit, et sans philosopies. Mais de ce fanatisme ennemi formidable, J'ai fait adorer Dieu quand j'ai vaineu le diable. le distingual toujours de la religion Les malheurs qu'apporta la superstition. L'Europe m'en sut gré; vingt têtes couronnées Daignèrent applaudir mes veilles fortunées . Tandis que Patouillet m'injuriait en vain. J'ai fait plus en mon temps que Luther et Calvin. On les vit opposer, par une erreur fatale, Les abus aux abus, le scandale au scandale, Parmi les factions ardents à se jeter. Ils condamnaient le pape, et voulaient l'imiter. L'Europe par eux tous fut long-temps désolée; Ils ont troublé la terre, et je l'ai eonsolée. J'ai dit aux disputants l'un sur l'autre acharnés : Cessez, impertinents; cessez, infortunés; Très sots enfants de Dieu, chérissez-vous en frères; Et ne vous mordez plus pour d'absurdes chimères, » Les gens de bien m'ont eru : les fripons écrasés En ont pousse des eris du sage méprisés ; Et dans l'Europe enfin l'heureux tolérantisme De tout esprit bien fait devient le catéebisme.

Je vois venir de loin ees temps, ees jours sereins, Où la philosophie, éclairant les humains, [tre; Doit les conduire en paix aux pieds du commun mal-Le fanatisme affreux tremblera d'y paraître : On aura moins de dogme avec plus de vertu.

Si quelqu'un d'un emploi veut être revêtu , Il n'aménera plus deux témoins à sa suite <sup>2</sup> Jurer quelle est sa foi , mais quelle est sa eonduite.

A l'attryante sœur d'un gros brisilicier

Le namat lugueno pourra se marie;
Det trésors de Lorette, amassés pour Marie,
On verra l'indigene baillée et nouve de l'entre d'entre d'entre

\* En France, pour être reçu procureur, notaire, greffier, il faut deux temoins qui déposent de la catholicité du récipieudaire.

\* Tamponet était en effet docteue de Sorbonne. 'La Bietrie, a ce qu'on m'a rapporté, a imprime que J'avais oublie de me faire enterrer.

\*\*\*\*\*\*

# ÉPITRE CXII. A M. DE SAINT-LAMBERT.

#### 1769

Cliantre des vrais plaisirs, harmonieux émule Du pasteur de Nantoue et du tendre Tibulle, Qui peigarz la nature, et qui l'embellissez, Que vos Saisons m'ont plu: que mes sens émousséa A votre aimable voix se sentient renaître! Que J'aime, en vous lisant, ma retraite elampêtre! Je fais, depuis quinze ans, toute eque vous elantra.

et ans, organis quinter uns, out et epite vous enquire. Dans ces change maliererus, a long-group desertés, Dans ces change maliererus, a long-group desertés, 12 di fait flevrit a l'est per l'est de l'est de l'est de l'est 23 di fait flevrit a l'est per l'est des l'est de l'est 23 di fait flevrit a l'est de l'est des results a l'est Ces granges, ces humenus désormais habités. Ces granges, ces humenus désormais habités. Ces colons rassemblés, ce sont l'a mes ouvrages. Ces colons rassemblés, ce sont l'a mes ouvrages. Ces colons rassemblés, ce sont l'a mes ouvrages. Ces colons rassemblés, ce sont l'a mes ouvrages Ces colons rassemblés, ce sont l'a mes ouvrages. Ces colons rassemblés, ce sont l'a mes ouvrage Ces colons rassemblés, ce sont l'a mes de l'accession d'a mes de l'accession l'acce

Les charmes de l'amourt, l'homener des grands este parrourant de sars la latteuse enrièrer, ploits, Aux mortels aveuglés rendre un peu de lumière! Mais rence plus leureurs qui peut, hoi de le ourr, Embellir seguenet son clampêtre séjour, Enterdree autour de lui cent voir, qui le behissent! De ses heureux succès quelques fripnus gémissent; Un vil eagon mitter, 'yarn des gans de luis ventre en court de n'ître pus chrétien : Le sageminister coolui seve surpries;

Il reconnaît Tartufe, et rit de sa sottise. Cependant le vieillard achève ses moissons; Le pauvre en est nourri : ses chanvres, ses toisons, Ilabilient décemment le berger, la bergère. Il unit par l'hymen Moeris swee Glyeère; Il donne une chasuble au bon curé du lieu, Oui, buwant avec lui, voit bien qu'il croit en Dieu.

Ainsi dans l'allégresse il achève sa vie. Ce n'est qu'au successeur du chantre d'Ausonie De peindre ces tableaux ignorés dans Paris, D'en ranimer les traits par son beau coloris,

On ne sait quel est le misérable brouillon dont l'auteur parie lei; des que nous en serons informés, nous iui rendrons toute la justice qu'il mérite.

fourt in justice qu'il mérite.

— Il s'artit et du nommé liord, évêque d'Anneel, lespei proposa N. Le fine du Cholesul de liste enière Voltaire de la fine enière Voltaire de la fine enière les proposa N. Le fine du Cholesul de liste enière les limiter les la reposit avec le negeris que nérfaiserd sa soitie, son inoversant les la commentation de la comme

D'inspirer aux humains le goût de la retraite. Mais de nos chers Français la noblesse inquiète, Pouvant régner chez soi, va ramper dans les cours; Les folles vanités consument ses beaux jours : Le vrai séjour de l'homme est un exil pour elle.

Plutus est dans Paris, et c'est là qu'il appelle Les voisins de l'Adour, et du Rhône, et du Var : Tous viennent à genoux environner son char; . Les uns montent dessus, les autres dans la boue Baisent, en soupirant, les rayons de sa roue, Le fils de mon manœuvre, en ma ferme élevé, A d'utiles travaux à quinze ans enlevé. - Des laquais de Paris s'en va grossir l'armée. Il sert d'un vieux traitant la maltresse affamée : De sergent des impôts il obtient un emploi : Il vient dans son hameau, tout fier; De par le roi, Fait des procès-verbaux, tyrannise, emprisonne,

Ravit aux citoyens le pain que je leur donne, Et traîne en des cachots le père et les enfants. Yous le savez, grand Dicu! j'ai vu des innocents, Sur le faux exposé de ces loups mercenaires, Ponr cinq sous a de tabac envoyés sux galères,

Chers enfants de Córès, ô chers agriculteurs! Vertueux nourrielers de vos persécuteurs. Jusqu'à quand serez-vous, vers ces tristes frontières, Écrasés sans pitié sous ces mains meurtrières? Ne vons ai-je assemblés que pour vous voir périr En maudissant les champs que vos mains font fleurir!

\* Aves aux imprimeurs. On avait imprimé cinq sols, au ieu de cinq soss. Ce n'est que dans l'ancien jargon du bar-reau qu'on prononce sof; et escore ce n'est que dans un seul ens, au sol la tiere. En toute autre occasion on dit et on écrit sou.

. . Mais aussi, quand il u'a pos un sou, Ta m'avoueras qu'il est amoureux comme un fou. (Comédie du Joneur.)

#### L'auteur ne dit pas

Quand ii n'a pas un sol, Tu m'avourras qu'il est amourcux comme un foi.

Le cardinal de Retz, dans ses Mémoires, parle souvent du consciller Quatre-Sout, et jamais du conseiller Quatre-Sola, La pinpart des tibraires font aussi la faute d'imprimer Mostphalie, Wirtemberg, Wirkbourg, etc. Ils ne savent pas que c'est comme s'ils Imprimaient Wienne au lieu de Vienne, et Wétéravie pour Vétéravie, the ne savent pas que ce double W des Allemands est leur V consonne. Nous proponcons comme eux Vestphalle, Virtemberg, Noss ne nous servons jamais du double W pour écrire Ouest, Ouste, Oui, Ousis? Nous n'avons adopte le double W que pour écrire quelques noms propres anglais; le tyran Cromwett, l'i ient Warburton, le savant Wiston, le téméraire Wolston, etc.

On fait aussi la faute d'imprimer, Je crois d'atter, je crois de faire. Il faut mettre Je crois aller, je crois faire On imprime encore qu'il aic fait, qu'il aic voyagé, etc. Il faut qu'il ait fait, qu'it ait voyage.

Ou ne manque Jamais de dire et d'imprimer intimément, suanimément, il faut ôter l'accent, et dire unanimement, satimement, parce que ces adverbes viennent d'ananime, intime, at non d'unanime, intimé.

Prescue tous les tivres imprimés en ce pays sont remplis de parcilles fautes. Les édifeurs doivent avoir une grande at-tention, afin qu'on ne dise pas

In qua scribebal barbara tetra fult.

Un temps viendra sans doute où des lois plus humai-De vos bras opprimés relâcheront les chaînes : [nes Dans un monde nouveau vons aurez un soutien ; Car pour ce monde-ci je n'en espère rien.

Extremum... quod te alloquor, hoc est 4

Le 31 mars 1769.

## ÉPITRE CXIII.

A M. DE LA HARPE. 1769.

Des dames de Paris Roilean fit la satire De la moitié du monde, hélas! faut-il médire? Jean-Jacque, assez connu par ses témérités, En nouveau Diogène aboie à nos beautés. Il leur a préféré l'innoceute faiblesse, Les faciles appas de sa grosse Sulssesse, Qui, contre son amant ayant peu combattu, Se défait d'un faux germe, et garde sa vertu-. Mais nos dames, dit-il, sont fausses et galantes. Sans esprit, sans pudeur, et fort impertinentes; Elles ont l'air hautain, mais l'accueil familier, Le ton d'un petit-maître, et l'œil d'un grenadier, . O le méchant esprit! gardez-vous bien de lire De ce grave insensé l'insipide délire.

Auteurs mieux élevés, fêtez dans vos écrits Les dames de Versaille et celles de Paris. Étudiez leur goût : vous trouverez chez elles De l'esprit sans effort, des grâces naturelles. De l'art de converser les naïves douceurs. L'honnête liberté qui réforma pos mœurs. Et tous ces agréments que souvent Polymnie Dédaigna d'accorder aux bommes de génie.

Ne connaissez-vous point une femme de bien, Aimable en ses propos, décente en son maintien, Belle sans être vaine, Instruite, et pourtant sage? Elle n'est pas pour vous; mais briguez son suffrage. Après un tel portrait cherchez-vous encor plus?

Avec tous les attraits vous faut-il des vertus? Faites-yous présenter par certain secrétaire Chez certaine beauté dont le nom doit se taire : C'est Vénus-Uranie, éponse du dieu Mars. C'est elle dont l'esprit anime les beaux-arts; Non celle qu'on voyait, sous le fils de Cynire, De son fripon d'enfant suivant l'injuste empire. Entre Adonis et Mars partager ses faveurs. Il est vrai qu'en sa cour il est très pen d'auteurs; Dans les palais des dieux elle vit retirée.

Vénus est philosophe au sein de l'empyrée :

<sup>\*</sup> Virgite, .En., VI, 464.

Mais sa philosophie est de faire du bien ; Elle exige surtout que je n'en dise rien. Sur mille infortunés que sa bonté console

J'ai promis le secret, et je lui tiens parole.
Tol qui pelgais siben, dans un style pure',
Une tundre novice, un bonnée enré;
Tol, dont le godt formé voudrait encer s'instruire,
Entre Mars et Vénus Liche de l'introduire.
Dajid è leurs bienints tu connais le pouvoir :
Il est un pleu grand bien, e'est céul de les voir.
Mais ce honbure et rure ; et lé dios de la puerre
Garde son cabient, dont on rappreche guére.
Qu'il moi doit as fortune, et ne l'a jamais du pour le said puis d'un branche de la puerre
Qu'il moi doit as fortune, et ne l'a jamais d'un privant pour le parie assidu, pui puis de la puerre de l'appreche puère.
Paissent à leur plaire contemple l'entre moidles, Et, périad de leurs traits,
Et, périad de leurs rettus ainsi que de leurs traits,
Et a rannantire à nor veux de fédére sortraits.

Tes vers seront plus beaux, et ta muse plus fière D'un pas plus assuré va fournir sa carrière. Courtin Joils en vers à Sonning dit : « Adieu, « Faites mes compliments à l'abbé de Chaulieu. « Mot , le te dis en prose : « Enfant de l'Harmonie, » Presente mon bommage à Vénus-Uranie. «

\*\*\*\*\*

# ÉPITRE CXIV.

1770.

Cher Phidias, votre statue Mr fait mille fois trop d'honneur; Mais quand votre main s'evertue A sculpter votre secriteur. Yous agaccz l'esprit railleur De certain people rimailleur, Qui depuis si long-temps me hue. L'ami Fréron, ce barbouilleur D'écrits qu'on jette dans la rue, Sourdement de sa main crochue Mutilear votre labeur.

Attendez que le destructeur Qui nous consume et qui nous tue, Le Temps, sidé de mon pasteur, Ait d'un bras exterminateur Enterré ma tête ehenue. Que ferce-vous d'un pauvre auteur Dont la taille et le cou de grue, Et la mine très peu joufflue, Feront rire le connaisseur? Sculptet-nous quelque beauté nue.

De qui la chair blanche et dodue Séduise l'œil du spectateur, Et qui dans son âme insinne Ces doux desirs et cette ardeur Dont Pygmalion le sculpteur, Votre digne prédécesseur, Brûla, si la fable en est crue.

Au marbre il sut donner un cœur, Cing seas, instruments du bonheur, Une âme en cea seus répandue; Et, soudain fille devenue, Cette fille resta pourrue De doux appas que sa pudeur Ne dérobait point à la vue : Même elle fut plus dissolue Que son pèrect son eréateur. Que cet exemple si flatteur Par vos beaux soins se perpétue!

.....

### ÉPITRE CXV.

AU ROI DE LA CHINE.

BUR SON RECUEIL DE VERS QU'IL A FAIT IMPRIME

1771.

Reçois mes compliments, charmant roi de la Cui-Ton trône est donc placé sur la double colline! [nc 4.

\* \* Kien-Long, rol ou empereur de la Chine, acjuellement régnant, a composé, vers l'an 1743 de notre ére vulgaire, un potme en vers chinois et un vers tartares. Ce n'est par a besucoup près son seul ouvrage. On vient de publier la traduction francaise de son poème.

Les Chiotis et les Tariares ont le malheur de d'avoir pou, comme presque lous les autres perspies, un alpahet qui , à l'aide d'avvirou vind, quaire caractères, peines enfire à tout grafient. Alle die branc les Chiotis onts rios mille trois experiment. Alle die branc les Chiotis ont rios mille trois prime nes Mée. Ce caractères forme nu mot; et ce mot, avec une petite naveque additionnéte, co forme un autre. Paine, paso, se prini par une figure. Pai almé, puerné aine, jul parte qui petit orne en la regide.

Cette méthode a produit plus de quatre-ringt mille figares qui composent la lançue; et à mesure qu'on fait de nouvelles découverte dans la nalure et dans les arts, elles etpert de nouveaux caractères pour les exprimer. Toute la vie d'un Chinois lettres éconsume donc dans le soin pénible d'apprendre à lire et à écrire.

Rien ne marque mieux la prodigieuse antiquiié de celle nation, qui, ayant d'abord exprimé, comme louter les autres, le petit nombre d'idées absolument socssatires, par des lignes et par des figures symboliques pour chaque moi, a persévéré dans oute méthode antique, lors même qu'étie est deveque lossyportable.

Co n'est pas fout : les caractères ont un peu changé avec le temps, et il y en a l'embe-deux espéces différentes. Les Tartares Mantchoux se sont trossés accabés du môros embarras ; mais ils n'étalent point escore parvenus à la gloir d'être surchargés de treule-deux façons d'éveire. L'empereux Kienlong, qui est'; comme on saif, de race tariars, a voulu que Long, qui est'; comme on saif, de race tariars. ÉPITRES.

On sait dans l'Occident que, malgri unes travers, l'ai tonjours fort aimé les rois qui funt des vers. David même me plut, quoique, à parier sans feinte, il prône trop nouvent sa triste cité sainte, Et que d'un même ton as muse à tout propos Fasse danser les monts et reculer les flets. Frédérie a plus d'art, et counsat ineux son monde; il est plus varié, au veine est plus féconde; il a lus no Horace, il l'imite, et vainment

Ta majesté chinoise en devrait faire autant.

Je vois avec plaisir que sur notre hémisphère
L'art de la poésie à l'homme est nécessaire.

ses compatrioles jouissent du méma honneur que les Chisols. Il a lorenté lui-même des caractères nouveaux, aldé dans l'art de multiplier les difficultés par les princes de son ang, par us de ses frères, un de ses oncles, et les principaux colato de l'empire.

paix colso de l'empire.

On s'est donné une peine incroyable, et il a fallo des annérs, pour faire imprimer de soixante-quaire manières différentes sou poème de Mondéen, qui avait élé facilement imprime en doux jours, si les Chinois avaient soula se réduire a l'ai-

phabet des autres nations.

Le respect pour l'antique et pour le difficile se montre lei
dans tous non fasie et dans toute sa misère. On voit pourquoi
les Chiuois, qui sont peut-être le premier des peuples policès
pour la morale, soni le deruièr duns les sciences, et que

poor is moreile, soil in current min on manuer, such as important eight a last lifeting, affect of military in the last sport of man mirely, soil. Los points de principal and principal and the manuel and the minimal and the remain last antiverse; soil data set acceptation, is last readitives pour soos, de la vitle de Moukdon, et des minimats, data plantes de cette vaste protones; coil datas fa clarife du sple, perfection at rare parent nota. Il est encore a cercire que facultate de cette con cette un variant pour contra de la contra de contra de contra de contra de cette que facultate de cette contra de cette contra de contra de

Or qui est surticui tiet remarquable, e'et le respect dont cet empereur parial tele prietité pour l'Etra suprient. On doit pour ce parois à le page 100 de la traduction i « lu re l'apis, de le blandame, en poervision tamaquer d'attirer aux principales de l'apis, de l'abundame, en poervision tamaquer d'attirer aux montre de l'apis de l'apis de la partie de l'apis de la partie d'attirer de l'apis d'anni le pas le sant de cieva. « Vaité lière de qui conforder à l'apissi lous cevus qu'on la limpire de aux mont non thoologients détratriers unitélis pas auxent des conforders confinement des la leur de l'apis d'apis de l'apis d'apis de l'apis d'apis d'apis d'apis d'apis d'apis d'apis d'apis l'apis d'apis d'

Il est triste que l'empereur Klen-Long, auteur d'ailleurs fort nucleste, dise qu'il descend d'une vierge qui devini grosse par la faveur du ci-l, après avoir mangé d'un fruit rouge. Cels fait un peu de tort à la sugrase de l'empereur et à celle de sin ouvrage. Il est vani que c'est une ancienne tradition de sa fauille; il est encore vrai qu'on es avait dit autent de la mère de Gengis.

Une chose qui fait pius d'hoaneur à Kien-Long, c'est l'extrème consideration qu'il montre pour l'agriculture, et son amour pour la frugalité.

N'oublions pas que, tout originales qu'il en de la Tarisce, la reed homane, al rantagule inconstable de la national, notes. Il est bien hoit de rever que les Chinols sont une colonides. Il est bien hoit de rever que les Chinols sont une colonides qu'il est de l'Expérie de Expérie de le temps même de leurs de l'Expérie de Expérie de le temps même de leurs parties de la reverse d

Qui n'aime point les vers a l'esprit sec et lourd, Le ne reux point chanter aux creitiles d'un sourd : Les vers sont en effet la musique de l'âme. Ot loi que sur le trôque infe u'éclette enflamme, Dit-mu is i ce grand art dont nous sommes épris et au sust difficie le Polin qu'à l'art sus sid filicie le priche d'un etgel enseurs. Ton peuple est-il soumis à exte loi si dure qu'en etqu'ave sai pickel d'un esgle messure. L'un serve pour la rime et l'autre pour le seus Si bien que sams rime prêce, en bravant et usage, On pourrait retrancher la moitié d'un ouvrage.

653

Ne sant point opprimés sous ce Joug onfereux. Plus importun cert lois que les aldes, gabelles, Cantrôle, édits noureaux, remontrances nouvelles, Bulle Chiquentar, plileira sux confessés \*, El terétus d'un gite aux chreiteus riepassés. Parmi nous le sentier qui mêne aux deux collines Ainsi que tout le reste est parsened d'épines. A la Chine sans doute il n'en est pas ainsi.

Je veux m'y conformer, et, d'un crayon faible, Fleindre notte Fransse à ter engante chimois. Écoute : mon partage et d'emuyer les rois. Tu sais (car l'univer est plain de nou querelle) Quels debas iniumains, quoite guerres erueller, Quels debas iniumains, quoite guerres erueller, Des selachifrities d'Estaimes et de Plantin h. Cent rames de Journaux , des rats fatale prois, Sont le champ de habille oil e sort se déploie. C'est la qu'on vit briller ce grave magistrat \* Qu'inn de Mantaban pour ganverner l'esta. Il donna des leçons à notes escédenie, qu'in de l'entaban pour ganverner l'esta. Il donna des leçons à notes escédenie, pur l'autre de l'entable prois de l'esta de l'esta de l'entable prois l'autre de l'entable programme l'esta .

C'est de l'esprit français la devise éternelle.

• Ce passage u'a guère besoin de commentaire. On sait asaxt quelle peine la siguese du roi très chrétien et du minislère a cue a camer toutes ces querelles, assui olfstuses que rildcules. Elles ont été poussées jusqu'à retuser la sépuiture aux morts. Ces horribles extravagances son certainement inconnes à la Chier ou nous avons pourtant eu la hardiesse d'envoyre de missionnaire.

b Probablement l'auteur donne l'épithète de soles aux imprimeurs, parce que leurs mains sout toujours noircies d'encre. Les Estienne et les Plantin étalent des imprimeurs très savants et tres corrocts, tels qu'il s'en trouve aujourd'hui rarement.

\* L'auteur fait allusion sans douie à un principal magistrat de la ville de Montauban, qui, dans son discours de réception à l'acadenie française, excebbla insulter pissuleurs gens de lettres, qui lui répondirent par un déurge de plaisaubrires. Mais ous facéites ne porteui point sur l'essentiel, et laissent aubsière le mérite de l'homme de lettres et celui du galant hommes.

<sup>8</sup> On ne prui méconnitre à ce portrait l'auteur du librita hebdenadaire qui on débite clandratinement et régulièrement sous le nom de Nouvelles eccleiussiques, depais plusieurs anners, Rien ne ressemble moins à l'Eccléiastique ou à l'écleiaste, que ce libeite dans lequel on déritire lous les écriAux beaux-esprits du temps ne fait aucun quartier; Haver a poursuit de loin les encyclopédistes;

Haver a poursuit de loin les encyclopédistes; Linguet fond en courroux sur les économistes b;

A brûler les paiens Ribalier se morfond c; [mont d; Beaumont pousse à Jean-Jacque, et Jean-Jacque à Beau-

value qui se sont pas du parti, et no l'em accelhé des plais fides bousques cour qui en sont evonce. Le caix pas stoines de fine bousques cours qui en sont evonce, le caix pas stoines de contratte de l'artenit, et de l'entre par l'artenit, et le chelcemen de Longervii le; mish orpin qu'il qu'aven un cauverne de l'artenit, et le contratte de l'artenit de

naire engréopédique. On appelait o journal chritère ; coume al les autres journaux de l'Europe avaient été patens. Les lajures n'étaient pas chrétiennes. Bien des gens doutent quo ce journai ait existe; cependant il est certain qu'il a été imprimé plasieurs années de suite.

Le journal du P. Hayer était initiulé Lettres sur quelques écrits de ce temps. Il le fesait en commun avec un avocat pommé Soret.

Le Journal chrétien est un autre ouvrage saigur! Hayer a pu travailler ausal que que lemps. C'est ce même Hayer qui a'avisa uu jour de faire imprimer dans une brochure trentesept démonstrations de la spiritualité de l'aine. K.

Les économistes sout une société qui a dame d'excellent movemas sur l'agriculture, sur Prosonnel ehamplette, et sur plusieurs objet qui intéressent le grare lumain. M Linguet est un avocat de beaucoup d'experti, auteur de pluseurs ouvrages dans lesqueix on a trouvé des vues plusours ouvrages dans lesqueix on a trouvé des vues plusours et des paradites de la faction de la cispere, et d'est tiré avec un suc cespius brilland de celles que l'abbe la Bictule lui a succitées.

Cerl est use allusion visible à la grande querriel de M. Riballet, principal du collège Masarin, avec M. Astronoulie de l'associate française, autour du crichre courrage moral intellet Bettaure. It sujestait de associat el toos les grandes bonnes da frailiquelle qui avecentificate de los les grandes bonnes da frailiquelle qui avecentificate de los suites de l'associate de la companie de la companie de la companie de l'associate de la companie de la companie de la companie de l'associate de la companie de la c

L'Europe dat pour M. Marmontel, et la Sorienone pour M. Allaine. Me Beaumoni, archevique de Paris, pril M. Allaine. Me Beaumoni, archevique de Paris, pril mercet Ken-Louis, archevique de Paris, pril mercet Ken-Louis, qui en fait informe por le P. Amyot, l'un des jéssibles couservés à la Chine pour leur avoir et pour leurs par mois salle me et atts, et couldant à fair des van par mois salle me et atts, et couldant à fair des van par mois salle me et atts, et couldant à fair des van de leurs de leurs

I man Jeogres Rossuem, malf de la ville de Grester, était un originat qui avait voira à touté forçe qu'on partide fui, le morginat qui avait voira à touté forçe qu'on partide fui. Pour parriole, il composa de romans, et écrivit contre les resurses il tillé des oucielles, et publis que la condifieral une reverve du milia. Jeon-hoopies, dans ses libres, daissi , O mos mais, ses males de cours, et se bouslait avec tous es mals. Jeon-hoopies s'écrital dans les periments de la contre del contre de la contre de l

Palissot contre eux tous puissamment s'évertue ... Que de fiel s'évapore, et que d'encre est perdue!

profilentis de Greive élatent orthodoxes, et puis il écrivati que ex- profilentis élatent des friposes et des hévéliques. O mon cher prateur de Bouerrase la boniéus, s'écriali-il escore dans ses hoveleurs, que je vous aime, et que vous éfes au pasteur séon le cour de Dieu et selon le mérel et que vous m'avez fait verse de lairnes de jole! Mais le lendenain et imprimail que le pasteur de Boveresso élat un coquin qui avait vout la faire lapide par fous les petits approva de vitilige.

De là Jean-Jacques, vêtu en Arménien, s'en aliaii en Angleterre ravec un ami lottino qu'il n'avail jamais vu; et comuse in nation anghise fesait inage de sa liberté en se mosquant outrageussement de lui, il imprima que son ami intime qui loi rendait des services inousis, c'atil te ceutre le plus noir et le plus for

perfide qu'il y eût dans les truis royaumes. M. de Bosumont, archevêque de Paris, qui était d'un caracfère tout diférent, et qui écrivait tans un goût tout opposéprit Jean-Jacques sérieusement, et dunna un gros mandement,

pril Jean-Jacques dericuisment, et dutauxul gross mandriment, un pas un mandrent la resterieries, pour fourit à Jean-Jacques quelquis rétrituitous par la main des diacres, selon un la compartie de la compar

Some Auguste, der weit, ergobnic sterreibenen in der Seuer Tarcheveigne die Faris. Il Infiltula sa lettre: Para-Jacques deuer Tarcheveigne die Faris Il Infiltula sa lettre: Para-Jacques de Caristingertule (Geroni ingentieri. Il India twoere errore que c'elal aussi le style des premières siècles de l'Egites, Saiol Jeldone, qui l'abitat quim pauver sa sand prétire, retire à Bethièren pour apprenier l'illome hébesalque, cert'alal ainsi a Jenn, éveique de Jérussières, nos des

Jeon Jerger, dans as letter & Carlichophe, 40, pp. 27 - 1, de Jesta Joanna de Hiller and som nerriy fronte par cet que l'est de la para de l'est par de la constitue par cet que l'est de la partie de la constitue de la cons

Enfin, après avoir traité à fond avec Chrisiophe tous les points abstrus de la théologie, il finit par faire un petil opéra en prose.

De son côlé, Christophe commence par avertir les fidèles, page 4, qua « Jean-Jacques est annatur de fui-même, fier, est même superte, même colde drugueil, îngle, blasphema-leur et câmmiateur, et qui pis est, amateut des voluptés plutôt que de bleu; entin, d'un espeit corrompu et perverti dans la foix.

On demandera peut-étre à la Chine ce que le public de Paris a penae de ces troits d'étoquence. Il a ri. » M. Palissot est l'auteur de la comedie des Philosophes.

dans inquelle on representa Jeno-Jucques marchan à quatre patre, et de sanati valand dans la poche. Il et a trausi l'auteur d'un pomes intitude la Denceinde, d'aspect il Denceinde patre de la poche de la laction de laction de la laction de

EPITRES. 655

Parmi les combattants vient un rinteur gascon a Prédicant petit-maître, ami d'Aliboron, Qui, pour se signaler, refait la Henriade; Et tandis qu'en seeret chacun se persuade De voler en vainqueur au baut du mont saeré . On vit dans l'amertame, et l'on meurt ignoré. La Discorde est partout, et le public s'en raille. On se hait au Parnasse encor plus qu'à Versaille. Grand roi, de qui les vers et l'esprit sont si doux. Crois-moi, reste à Pékin ; ne viens jamais chez nous.

Aux bords du fleuve Jaune un pemple entier t'admire : Tes vers seront toujours tres bons dans ton empire : Mais gare que Paris ne flétrît tes lauriers ! Les Français sont malins et sont grands chauson-Les trois rois d'Orient, que l'on voit chaque année b, Sur les pas d'une étoile à marcher obstinée Combler l'enfant Jésus des plus rares présents, N'emportent de Paris , pour tous remereiements , Que des couplets fort gais qu'on eliante sans serupule. Collé dans ses refrains les tourne en ridicule. Les voilà bien payés d'apporter un trésor! Tout mon étonnement est de les voir encor.

Le roi, me diras-tu, de la zone cimbrique e, Accompagné partout de l'estime publique . Vit Paris sans rien eraindre, et régna sur les eccurs ; Ou respecta son nom comme on cherit ses inœurs. Qui; maiseet heureux roi, qu'on aime et qu'on révère, Se connaît en bons vers, et se garde d'en faire. Nous ne les aimons plus ; notre goût s'est usé : Boileau, eraint de son siècle, au nôtre est méprisé : Le tragique étonné de sa métamorphose, Fatigué de rimer, va ne pleurer qu'en prose. De Molière oublie le sel s'est affadi.

Ce poéme est en trois chants!. Fréron y est installé chancriser de la Sottise. Sa souveraine le change en ane. Freron, qui ne peut courir, la prie de voutoir hien lui faire present d'une paire d'aites; elle lui en donne, mais elle les tut ajuste à contre-seus : de sorte que Freron, quand il veut voler en haut, tombe toujours en has avec la Sottise, qu'il porte sur son dos. Cette imagination a éte regardée comme la meilleure de tout l'ouvrage. On apprend, dans les notes ajouters à ce poème par l'auteur, « que Freron était ci-devant un jesuite s chasse du collège pour ses mœurs , qu'il fut ensuite abbe, . puis sous-lieutenant, et se deguisa en comtesse. » ( Page 02, chaut sur. ) Le grand nombre de gens de mérite attauties dans ce poéme nuisit à son succès; mais la metamorphose de Fréron en ane réunit tous les suftrages

- · Voyez la note sur l'éplire cavn à Dalembert,
- b Voyez l'article Essenante, dans les Questions sur l'Encyclopedie. On a etc datas l'Isabitude à Paris de faire presque tous les aus des couplets sur le voyage des trois mages ou des trois rois qui vinrent, conduits par une cioile, a Bethléem, et qui recountrent l'enfant Jesus pour leur suzerain dans son etable, en lui offraut de l'euceus, de la myrrhe, et de l'or. On appelle ces chansons des notis, parce que c'est aux frites de Noel qu'on les chante. On en a fait des recueils dans jegquels on trouve des couplets extrémement plaisants.
  - · Le roi de Danemark , glorieusement régnant,
  - I Il y ca a dix enjourd'hui.

En vain, pour ranimer le Parnasse engourdi, Du peintre des Saisons a la main féconde et pure Des plus brillautes fleurs a paré la nature : Vainement, de Virgile élégant traducteur. Delille a quelquefois égalé son auteur b : D'un siècle degoûté la démence imbécile Préfère les remparts et Waux-Hall à Virgile. On verrait Cicérou siffle dans le Palais.

Le léger vaudeville et les petits couplets

Maintiennent notre gloire à l'Opéra-Comique ; Tout le reste est passé, le sublime est gothique. N'expose point ta muse à ce peuple inconstant. Les Frérons te loueraient pour quelque argent comp-Mais tu serais peu lu , malgré tout ton génie , [tant ; Des gens qu'on nomme jei la bonne compagnie. Pour réussir en France il faut prendre son temus. Tu seras bien recu de quelques grands savants, Qui pensent qu'à Pekin tout monarque est atliée . Et que la compagnie autrefois tant vantée. En disant à la Chine un éternel adieu . Vous a permis à tous de renoncer à Dieu. Mais, sans approfondir ee qu'un Chinois doiteroire. Seguier d't'affublerait d'un beau réquisitoire : La cour pourrait te faire un fort mauvais parti . Et blamer, par arrêt, tes vers et ton Changli,

La Sorbonne, en latin, mais non sans solécismes, Soutiendra que ta muse a besoin d'exorcismes: Qu'il n'est de gens de bien que nous et nos anis: Que l'enfer, grâce à Dieu, t'est pour jamais promis. Dispensateurs fourres de la vie éternelle, Ils ont rôti Trajan et bouilli Marc-Aurèle. Ils t'en feront autant, et, partout condamné, Tu ne seras venu que pour être damné, Le monde en factions des long-temps se partage;

Tout peuple a sa folie ainsi que son usage : lei les Ottomans , bien surs que l'Éternel Jadis à Mahomet députa Gabriel . Vont se laver le coude aux bassins des mosquées e; Plus loin du grand Lama les reliques musquées !

. M. de Saint-Lambert, mestre de camp, auteur du charmant. poéme des Saisons. b M. Delille, auteur d'une traduction des Géorgiones, tres.

estimée des gros de lettres. \* Une faction dans Paris a souteng pendant trente any nue le gouvernement de la Chine est athée. L'empereur de la Chine

qui ne sail rien Jes sottises de Paris, a bien confondu cette horrible impertinence dans son poème, ou il parie de la Divinité avec autent de sentiment que de respeci 4 Avocat general qui a fast trop d'honneur au livre du Systime de la nature, tivre d'un declamateur qui se répète sana crese, et d'un très grand ignorant en physiqua, qui a la sottise de croire aux auguliles de Needham, ti vant mieux croire

en Dieu avec Epictele et Marc-Aurele. C'est une grande con « solation pour la France que ce réquisitoire n'attaque que des livres anglals. · ji est prionné aux musulmans de cor par le coude. Les prêtres calholiques ne se lavent que les trois

f li est très vrai que le grand Lama distribus quelquefois

sa chaise percée à ses adorateurs.

Passent de son derrière au eou des plus grands rois. Quand la troupe écarlate à Roine a fait un choix , L'élu , fût-il un sot , est dès-lors infaillible.

L'èlu, fût-il un sot, est dès-lors infaillible. Dans l'Inde le Veidam, et dans Londres la Bible <sup>a</sup>, A l'hôpital des fuus ont logé plus d'esprits Que Grisel <sup>a</sup> n'a trouvé de dupes à Paris.

Monaque, au sez cautus, des fertiles rivages Poppies, à ce qui odit, de friponse et es aspre, Hypne en pais, fais des vers, et goûte de beaux jours? Tradis que sam arquet, sona anis, sans securar, Le Mogol est errant dons l'Inde ensangénatée, Qu'une pipe à la main, sur un large sofa Qu'une pipe à la main, sur un large sofa Mollement étendu, le pesant Moustaba Voit le Russe entasser des victoires nouvelles Des rivos del l'acce au bord de la Dardanelle , Et qu'un bacha du Caira à sa place est assis sur tetrão es les chast régimient avec lisi.

Nous autres rependant, au bout de l'hémisphère, Nous, des Welehes grossiers postérité légère, Livrons-nous en riont, dans le sein des loisirs, A nos frivolités que nous nommons plaisirs; Et puisse, en corrigeant trente ans d'extravagance é, Monsieur l'abbé Terray rajuster nos finances <sup>6</sup> I

.....

### ÉPITRE CXVI.

AU ROI DE DANEMARK, CHRISTIAN VII,

SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

ACCORDÉE BANS TOUS SES ÉTATS.

Janvier 1771.

Monarque vertueux, quoique né despotique, Crois-tu règner sur moi de ton golfe Baltique? Suis-je un de tes sujets pour me traiter comme eux, Pour consoler ma vie, et pour me rendre heureux?

Peu de rois, comme toi, transgressent les limites Qu'à leur pouvoir sarcé la nature a prescrites : L'empereur de la Chine, à qui J'écris souvent, Ne m'à pas jusqu'iel fait un seul compliment. Le suis plus satisfait de l'auguste amazone Qui du gros Moustapha vient d'ébrauler le trône; Et Stanislas-le-Sage, « ef Prédicie-le-Grand

 Il n'y a point de pays où il y all eu plus de disputes sur la Rible qu'à Londres, et ou les librologiens aleul debité plus de réseries, depuis Priou jusqu'à Warburton.
 Grisel, fameux dans le métier de directeur.

(Avec qui j'eus jadis un petit différend), Font passer quelquefois dans mes humbles retraites Des bontés dont la Suisse embellit ses gazettes

Avec Ganganelli je ne suis pas si bien : Sur mon voyage en Prusse , il m'a cru peu chrétien. Ce pape s'est trompé , bien qu'il soit infaillible.

Mais sans examiner ee qu'on doit à la Bible, S'il vaut mieux dans ce monde être pape que roi, S'il est encor plus doux d'être obscur comme moi,

Des déserts du Juar ma tranquille vieillesse Des se faire entendre à ta sage jeunesse; Et libre aver estpeet, hardi sans être vain, Je me jette à tes piels, au nom du geure humain. Il parle par me voir, il bient ta elimence; [pensefu rends ses droits à l'houme, et tu permets qu'on Sermons, romans, plysique, ode, histoire, opiera, Chacan peut tout écrire, et sifie qui voudra!

Ailburn on a couple les alies à Prègase. Dans Paris quelquefois un commis à la phrase Me dit : - A mon bureiu venet rous aderesser; Sons Tagrément du roi vous ne pouvre prenter. Pour avoir de l'esprit, alliez à la politez l'esprit de l'esprit, alliez à la politez l'esprit de l'esprit, alliez à la politez l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit Le publie sense leur dei bien plus qu'à rous. C'estdone sinsil, grand civ, qu'en traile le Parnasse, Et les suivants hounis de Piturque et d'Horsee! Belliaire à Paris a peut rine publière.

S'il n'est pas de l'avis de monsieur Ribalier. Helas d'ans un état l'art de l'imprimerie Ne fut en aucun temps fatal à la patrie. Les pointes de Voiture <sup>5</sup> et l'orquei des grands mots Que prodigna Balzae assez mal à propos. Les romassed éscarron, a'ont point troublé le monde; Chapetain ne fit point la guerre de la Fronde. Chez le Sarmate a fairer la Biscorde en fureure <sup>6</sup>.

Le chapitre quincième du rocum mond de Britisier paus en général pour nu des militers morreus en Hitistentes de aphilisosphia, et de vrale piète, qui àrei jamaie 46 écris dans la impose frespiese. Son succio suivente irrita un principe de collère, docteur de Sortonous, nouven biblister, qui s'est grande prité de la Sortoneu contre. Numeroni et sisteme contre de cet ouvrage. Les docteurs chercherest pendant six nois entire de production maisonnates, l'éceirlers, veraller principe de la distint bien qu'il six nois entre de production maisonnates, l'éceirlers, veraller present de la distint bien qu'il se no tronsvene de l'esterilers.

sant d'un tautre. La faculté fit enfin imprimer sa censure en latin comme en français, et elle commencall par un solécisme. Le public en rit, et bientôt on n'en parla plus.

V Voltare, qui fui frivole, et qui ne chercha que le bel-raprii; Baizac, qui fui fuojours ampouié, et qui ne dit presque jamais rien d'uille, eurent une très grande réputation dans leur irups; Chapelain en cut encore davantage : lis éclatent les rois de la litterature. Les que-reites dont la farent l'objet ne servirent qu'a faire natire cofin le bon goût, et ne causé-

rent d'allieurs aucun mal.

« Ce sera aux yrux de la postérité un événement unique, mémeren Pologne, qu'une guerre civiles lacharnée et si cruelle, sous un roi auquel la faction opposée n'a Jamass pu repro-

b Grisel, fameux dans le métier de directeur.
 L'auteur devait dire depuis cinquante-deux ans; car le système de Law rat de cette date. Mais on prétend en France que cinquoxée-deux ne peul pas entrer dans un vers.

systeme de Law rai de cette date. Mais ou pretend en France que cinquoxic-deux ne peul pas entrer dans un vers.

 C'est ce que nous altendons avec concupiacemer. S'il en vient à bout, il sera courset de gloire, et nous le chanterons.

Sous un roi sage et donx, semant partout l'horreur; 1 Y trouvent en naissant nu éternel tombeau. De l'empire ottoman la splendeur éclipsée, Sous l'aigle de Moscou sa force terrassée. Tous ces grands mouvements seraient-ils done l'effet D'un obscur commentaire ou d'un méchant sonnet? Non, lorsqu'aux factions un peuple entier se livre, Quand nous nous égorgeons, ce n'est pas pour un livre. Hé! quel mal après tout peut faire un pauvre au-

Ruiner son libraire, excéder son lecteur, Faire siffler partout sa charlatanerie, Ses creuses visions, sa folle théorie. Un livre est-il mauvais, rien ne peut l'excuser; Est-il bon, tous les rois ne peuvent l'écraser. On le supprime à Rome, et dans Londre on l'admire; Le pape le proscrit, l'Europe le veut lire. Un certain charlatan, qui s'est mis en crédit, Prétend qu'à son exemple on n'ait jamais d'esprit. Tu n'y parviendrss pas, apostat d'Hippocrate; Tu guérirais pintôt les vapeurs de ma rute. Va. cease de vexer les vivants et les morts; Tyran de ma pensée, assassin de mon corps, Tu peux bien empêcher tes malades de vivre, Tu peux les tuer tous, mais non pas un bon livre. Tu les brûles, Jérôme; et de ces condamnés La flamme, en m'éclairant, noircit ton vilain nez 1. Mais voilà, me dis-tu, des phrases mal sonnantes, Sentant son philosophe, au vrai même tendantes.

Ne peux-tu comme moi barbouiller du papier? Le publie à profit met toutes nos querelles; De nos cailloux frottés il sort des étincelles : La lumière en peut naître; et nos grands érudits Ne nous ont éclaires qu'en étant contredits. Sifflez-moi librement, je vous le rends, mes frères. Sans le droit d'examen, et sans les adversaires, Tout languit comme à Rome, où depuis huit cents Le tranquille esclavage écrasa les talents. Tune yeux pas, grandroi, dans ta justeindulgence,

Eh bien! réfute-les; n'est-ce pas ton métier?

Et c'est sussi le vœu de tous les gens sensés : A conserver les mœurs ils sont intéressés : D'un écrivain pervers ils font tonjours justice. Tous ees libelles vains dictés par l'Avarice, Enfants de l'Impudence, élevés chez Marteau b,

Que cette liberté dégénère en licence ;

cher la moindre contravention aux lots, le plus légre abus de l'autorité, ni même la moindre action qui pût déplaire dans un particulier. C'est pour la première fois qu'on a vu un roi se borner à plaindre ouvx qui se rendaient malheureux cux-mêmes en ravageant leur patrie. Il ne leur a donné que l'exemple de la mode

· Il s'agit ici de Van-Swielen, premier medecin de l'impé-. On ne voit pas en effet stepuis ce temps un seut livre,

"O' lie vius pas est enrec prepais or design un secu avive, cerità i Rome, qui soli un ouvrage de griele, et qui raitre dious la bibliotistique des national. Esc Basie, les Pétrarque, les Bocacae, les Bicchiavel, les Gitchardin, les Bolardo, les Tasse, les Ariotte, ne furreni potal Romasios.

O'ébbre imprimeur de soitiers. Tous les tibelles contre-

Louis XIV étaient imprimés à Cologne chez Pierre Marteau.

Que dans l'Europe entière on me montre un libelle

Oui ne soit pas couvert d'une bonte éternelle. Ou qu'un oubli profond ne retienne englouti Dans le fond du bourbier dont il était sorti.

On punit quelquefois et la plume et la langue, D'un ligueur turbulent la dévote harangue, [mons, D'un Guignard, d'un Bourgoin a, les horribles ser-

Au nom de Jésus-Christ prêchés par des démons. Mais quoi! si quelque main dans le sang s'est trem-Vous est-il défendu de porter nne épée ?

En coupables propos si l'on peut s'exhaler, Doit-on faire une loi de ne jamais parler? Un cuistre en son taudis compose une satire. En ai-je moins le droit de penser et d'écrire?

Ou'ou panisse l'abus : mais l'asage est permis. De l'auguste raison les sombres ennemis

Se plaignent quelquefois de l'inventeur utile Qui fondit en métal un alphabet mobile, L'arrangea sous la presse, et sut multiplier Tout ce que notre esprit peut transmettre au papier. « Cet art, disait Boyer b, a troublé des familles ; Il a trop raffiné les garçons et les filles. » Je le veux; mais aussi quels biens n'a-t-il pas faits? Tout peuple, excepté Rome, a senti ses bienfaits. Avant qu'un Allemand trouvât l'Imprimerie, Dans quel cloaque affreux barbotait ma patrie!

Quel opprobre, grand Dieu! quand un peuple indigent Courait à Rome, à pied, porter son peu d'argent, Et revenait, content de la sainte Madone, Chantant sa litanie, et demandant l'aumône! Du temple au lit d'hymen un ieune époux conduit \* Pavait au sacristain pour sa première nuit. Un testateur d, mourant sans léguer à saint Pierre,

Ne pouvait obtenir l'honneur du cimetière. Enlin tout un royaume, interdit et damné \*,

\* C'étaient des écrivains, des prédicateurs de la Ligue. Guignard était un jesuite qui fut pendu, et Bourgoin an jacobia qui fut roué. Il est vrai qu'ils étaient des fanatiques imbéci-les; mais avec leur imbécilité ils metiaient le couteau dans les mains des parricides.

b Boyer, thealin, eveque de Mirepoix, disali toujours que l'imprimerie avait fait un mai effroyable, et que depnis qu'il y avait des livres, les filles savaient plus de sottises à dix ans qu'elles n'en avaient su auparavant à vingt. Jusqu'au seizième siecle il n'était pas permis, chez les ca-tholiques, à un nouveau marié de coucher avec sa femme

sans avoir fait bénir le lit nuptial, et cette bénédiction était

4 Quiconque ne fesait pas an legs à l'Église par son testament, était déclaré déconfez ; on lui refusait la sépuliure ; et, pas accommodement, l'official, ou le curé, ou le prieur le pl voisin, faisait un testament au nons du mort, et lemait pour lui a l'Eglise en conscience ce que le testaleur anrait du rotnablement donner.

\* Le commun des lecteurs ignore la manière dont ou interdisait un royaume. On croit que cetui qui se disait le père ce mun des chrétiens se bornait à priver ane nation de toutes les frontions de christianituse, afin qu'ella méritat sa grèce en se révoltant coutre le souverain; mais on observait dans cetta sentence des ofrémonies qui doivent passer à la porteillé D'abord on défendait à tout latque d'entradre la messe; et on Au premier occupant restait abandonneé, Quand, du pape et de Dieu s'attirant la colère, Le roi, sans payer Rome, épousait sa commère.

Le roi, sans paver Rome, épousait sa commère. Ross! qui brisa les fers dont vous étiez chargés? Qui put vous affranchir de vos vieux préjugés? Quelle main, favorable à vos grandeurs suprêmes, A du triple bandeau vengé cent diadèmes? Qui, du fond de son puits tirant la Vérité, A su donner une âme au public hébété? Les livres ont tout fait; et quoi qu'on puisse dire. Rois, vous n'avez régné que lorsqu'on a sn lire : Soyez reconnaissants, aimez les bons auteurs : Il ne faut pas du moins vexer vos bienfaiteurs, [nent. Excomptex-vous pour rien les plaisirs qu'ils vous don-Plaisirs purs que jamais les remords n'empoisonnent? Les pleurs de Melpomène et les ris de sa sœur N'ont-ils iamais méri votre mauvaise humeur? Souvent un roi s'ennuie ; il se fait lire à table De Charle ou de Louis l'histoire véritable. Si l'auteur fut gêné par un censeur bigot. Ne décidez-vous pas que l'auteur est un sot? Il faut qu'il soit à l'aise; il faut que l'aigle altière Des airs à son plaisir franchisse la carrière. Je ne plains point un bœuf au joug accoutumé; C'est pour baisser son cou que le eiel l'a formé. Au cheval qui vous porte un mors est nécessaire; Un moine est de ses fers esclave volontaire. Mais au mortel qui pense on doit la liberté. Des peuf savantes Sœurs le Parnasse habité Serait-il un couvent sous une mère abbesse,

Qu'un évêque bénit, et qu'un Grisel confesse? On ne leur dit jamais : « Gardez vous bien, ma sœur, De vous mettre à penser sans votre directeur : Et quand vous écrirez sur l'almanach de Liège. Ne pariez des saisons qu'avec un privilége. » Que dirait Uranie à ces plaisants propos? Le Parnasse ne veut ni tyrans ni bigots : C'est une république éternelle et suprême, Oul n'admet d'autre loi que la loi de Thélème a; Elle est plus libre encor que le vaillant Bernois. Le noble de Venise, et l'esprit genevois; Du bout du monde à l'autre elle étend son empire; Parmi ses citovens chacun voudrait s'inscrire. Chez nos Sœurs, 8 grand rol! le droit d'égalité, Ridicule à la conr. est toujours respecté. Mais leur gouvernement, à tant d'antres contraire. Ressemble encore an tien, puisqu'à tous il sait plaire. n'en célébrait plus au maître-autel. On déclarait l'air impur ; on ôtait tous les corps saints de leurs châsses, et on les éten-dait par terre dans l'église, couverts d'un voile : on dépendait les cloches, et on les enterrait dans des caveaux. Quiconque urali dans le temps de l'interdit était jeté à la voirie. Il était défendu de manger de la chair, de se raser, de se saluer : enfin la royaume appartenali de droit au premier occus mais le pape pernaît le soin d'annoncer ce desit par une buile particulière, dans laquetle il désignaît le prince qu'il gratifisit.

# ÉPITRE CXVII. A M. DALEMBERT.

1771.

Esprii juste se profond, parfuil ami, vras aspeblembert, que dibas de non deraire ou range? La rol datois et tol., mes jugas nouverains. Vous donnet catte historie à tous de Gervinan. La privilige est besu; mais que faut-il écrire. Ne premettres- ous quelques graine de satire? Virgil e a-t-à bien fait de pincre Marvius? Horace a-t-il raison contre Nomentane 2 p. Oui, si cre deux Luisas, montés sur le Parasse, Seyspistan un éleptra de Virgile et d'Horace, La défense est de droit; et d'un coup d'aiguillon L'abelie et tous les temps repoussa is rédon. La guerre est sus Parasses, uz conseil, en Sorbonne.

« Vous m'avez endormi, » disait ce bon Trublet »; Je réveillai mon bomme à grands coups de siffiet. Je fis bien : chacun rit , et j'en ris même encore. La critique a du bon; je l'aime et je l'honore. Le parterre éclairé juge les combattants, Et la saine raison triomphe avec le temps, Lorsque dans son grenier certain Larcher réclame La loi qui prostitue et sa fille et sa femme. Qu'il veut dans Notre-Dame établir son sérail. On lui dit qu'à Paris plus d'un gentil bercail Est ouvert aux travaux d'un savant antiquaire, Mais que jamais la loi n'ordonna l'adultère. Alors on examine; et le public instruit Se moque de Larcher, qui jure en son rédnit. L'abbé François cécrit; le Léthé sur ses rives Reçoit avec plaisir ses feuilles fugitives. Tancrède en vers croisés fait-il bailler Paris? On m'ennuie à mon tour des plus pesants écrits : A Danchet, à Brunet 4, le Pont-Neuf me compare;

a Vegre la pièce letitude Le Pauvre Bieble.

L'important de la pièce letitude le Pauvre Bieble.

L'immédiqué dans la grande vitir de Baltyton touties nécessisletiment que dans la grande vitir de Baltyton touties ne forme men et le Bille de la mour résise sidables par la lei de se
met le Bille de la mour résise sidables par la lei de se
l'apprent et mit dans le traspit de Vesan, quologe Vesan
l'apprent et mit dans le traspit de Vesan, quologe Vesan
l'apprent de la l'apprent de l'a

quel le fieuve Léthe a'est chargé entièrement. C'est un pauvre imbétile qui a fait un tivre en d'oux volumes contre le philosophes, livre que personne se cosmall al se consaltra. <sup>4</sup> Banchet est un de ces pocies médiocres qu'on se consalt pius; 31 a fait queriques tragedies et quelques opris. Pour Bro-

<sup>\*</sup> Abbaye de la fondation de Rabelais (Gorgant., liv. 1, chap. Lvij). On avait gravé sag la porte : Foy ce que soutéran.

EPITRES. 650

On préfère à mes vers Crébillon le barbare . Cette longue dispute échauffe les esprits.

net, nont au savons qui (vert.), moins que ce ne soil un nomme M. Le Brun, qui avait fait artiretois une ode pour engager chere l'extreme que l'extreme que se son contraine. Qualqu'un iui dit méchamment que se son contraine mademoisette Cornellie, mais point son ode, qui ter salait et en l'extreme de l'extreme il venait de donner tant de lonanges. Cela est dans l'inrider; mais il partit dens l'ordre suis qu'or on emogre de l'extreme l'au l'extreme de l'extreme de l'extreme de l'extreme de l'extreme mais il partit dens l'ordre suis qu'or on emogre de l'extreme production de l'extreme de l'extreme de l'extreme production de l'extreme d'extreme de l'extreme de l'extreme de l'extreme de l'extreme d'extreme de l'extreme de l'extr

Nous ne savons il par borbare co esisodi ici là hibbraire d'Attrie, ou là harbarie du sijle, qu'ou a reprochei a Crisidion, c'est part-ter l'am est fautre. Mais co s'est pas sarre qua l'Atteie act trep care qu'ou ne pour pour cette piece si qu'o lie la commanda de la commanda del la commanda de la commanda del commanda del commanda de la commanda de la commanda de la commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del comman

Rous trouvons dans le Mercure de novembre 1770, page 83, les réflexions les plus judiciouses qu'un ait encore faites sur

drive, les vivide :

In giorde I, les veragement , pour étire loideressation si
la giorde I, les veragement , pour étire loideressation si
languare fait de la consecution se la cité de la compare d'éditable sons des que rédaction à la décratible sa languare d'éditable sons des que rédaction à la Crédition ,

par result à l'entrope peut Querque septifi fact ; quipar result à l'entrope peut Querque septifi fact ; quipar l'entre la l'entrope peut Querque septifi fact ; quipar l'entre l'entre de l'entre l'entre de l'entre l'entre de l'entre l'entre l'entre de l'entre l'entr

It y a bien d'autres raisons qui font voir qu'. étrée est une fort mayvaise pièce.

por macrasse puece.

1º Cest qu'elle est extrémement mai écrite. D'abord « Atric
» voit cade resaitre l'espoir et le doucerre de se venger d'un
resaitre l'espoir et le doucerre de se venger d'un
resaitre le venger d'un
resaitre exchange le lois de la resaitre enchange libre de let,
memblent écriter son courroux avec les foits; le calme, si
vong-temps faital à la vengenance, n'est plus d'utiletifiquece
» avec use enoccule; le soldat ne craint plus qu'un judique
repos avillue l'étonoccue de se derniers travaux.

Austildt sprès Alrès commanda que la flotle d'Alrès se prépare à voguèr loin de l'ile d'Eubez; il urdonne qu'on porte à tons ses chefs ses urdres absolus; et il dit que ce jour lant sou-

tons ses cheis se urores autores; et u ou que e pue ana sechaisi manies dans sen cure l'expoir el la fierde.

Cet écoruse galimatias, cot assemblage de paroles ragges, oissusses, incobérentes, qui ne disent rien, qui n'apprennent ni ou l'on est, ni l'acteur qui parte, ni de qui on parte, sont issupportables à quiconque e la pitus légère connaissance du thiste et de la issupre.

Les maximes qu'atrie débite, dix cette première scène, sont d'une extravagance qui va jusqu'un ridicule. Atrie dit : Je rendrais une rengre, filère même des direu; Du phas poissant de tous j'ai repu la maissance; Je le seas su plaisie que me fait la vequesanc.

Je le seas au planer que me tut la veageance. Cette plaisanterie monstrueuse u'est-elle pas bien placée! La Fontaine a dit en riant :

Est un morcesu de rui, car vous vives en dieux.

Mais mettre une telle ruillerie sérieusement dans une tragédie, cels est bien déplacé; et exprimer de tels senilasmis sans avoir d'it aucorr de quoi il veut se venger, cels est contre les

principes du théâtre et du sens commun.

2º It y a bien plus, c'est que cette furmer de vengrence, au
bout de vingt aus, est nécessairement de la plus grande froideur, et ne peut inhérenser personne.

3" Un homme qui jure à la première scène qu'il se vengers ,

Alors du plus beau feu vingt poëtes épris, De chefs-d'œuvre sans nombre enrichissant la scène Sur de sublimes tons font ronfler Melpomène.

Qu'importe que mon nom s'efface dans l'oubli? L'esprit, le goût s'épure, et l'art est embelli. Mais ne pardonnons point à ces folliculaires,

De libelles affreux écrivains téméraires, [seau\*, Aux stances de La Grange, aux couplets de Rous-

et qui rrécute son projet à la dernière sans aucus ubstacle , na peut jamais faire aucus effet. It u'y a al intrigue ni peripetir, riea qui vous tienne en suspens, rieu qui vous surprense, rieu qui vous dureure; ce a l'est qu'une atroctie lougue et

4° La pièce piche encore par un défaut plus grand, a'it est possible; c'est un amour insiplée el ioutile entre un fils d'actrée, aonané Pissime; et Theodamie, filse de Thieste; and posicior qui ne sert que a rempile le vide de la piece.
3° Le style ent digme de cette conduile : o sond des répeti-

Bons continuelles du plaisir de la vengenaco :

En emenul se prut pardonner une offense:

Unes un terme un crimen, et une la traquatore.

Bine la pest arroier sus transports braquatore.

Bine le pest, erroier sus transports braquatore.

Tout et pett, et dipt dans som enur furiren,

de goide le plaise le plus parfold des dieux :

de vais être vengt, "Masse; queste boist!

La plupart des vers sont obscurs et ne sont pas français

All of present side cher, que mon respect partener de la companya de la companya de la constanta del con

Une pièce écrite alasi d'un bout à l'autre pourrait-elle réusair? Pour comble d'impertimence, la pièce finit par ce verz abreninable :

Et je jouis enfin du fruit de mes foriait

Un tel vers est d'un soiéérat ivre. Et remarquez qu'Atrèe a chéevant regardé la vengeance comme une vertu, dans un autre vers non moins extravagant:

Il faut un terme se crime, et nos à la vengrance.

Some arrowne sper in Sominema de meles enteres, son por porte per contra processi la districtoria del processo de la contrata del c

L'abbé de Chaulire disait que la pièce de Rhadaminie auratt été très claire, n'est été l'exposition. Mais, quoique le premier acte soit un peu obscur, il me semble qu'il y a dans les autres de très grandes braulés.

 Les Philippiques de Le Grange et les couplets de Rousseau passerent assez long-temps pour être écrits avec jurce et en-

42.

Que Mégère en courroux tira de son cerveau. Pour gagner vingt écus, ce fou de La Beaumelle \*

thouslasme : mais les esprits bien faits et les gens de bon goût s'y soot jamais laissé tromper. En effet, ôtez les injures, il no reste rien. Le succès ne fut dû qu'à la malignité humaine. Mais quel succès qui conduisit La Grange en prison, at le por-

trait de Rousseau à la Grève! Le Grange était le plus coupable des deux, sans contredit; nals le duc d'Oriéans répent eut encore plus de clémence que

La Grange u'avait eu de folie. \* On ne peul mieux connaître cet homme que par la lettre que nous allens copier. N'ayant ni le génie de La Grange ni celui de Rogsseau, il s'est rendu aussi criminel qu'eux, mais

infiniment plus méprisable. Il est ne dans un village des Cé-vennes, auprès de Castres. Il a passé quelques années à Ge-nève, et a été répétiteur des enfauts de M. de Budé de Bolsy. Il y fut proposant pour être ministre, en 1746. Voici la lettre qui le fera connaître :

LETTRE A M. DE LA CONDAMINE. DE L'ACADÉMIE PRANÇALIS ET DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES, etc.

A Ferney, 8 mars 1771.

MONSIEUR,

Monsieur l'envoyé de Parme m'a fait parvenir votre lettre. J'ai l'honneur d'être votre confrère dans plus d'une académie : je suis votre ami depuis plus de quarante ans. Vous me pariez avec candeur, je vais vous répondre de même.

Le sieur de La Beaumelle, en 1752, vendit, à Francfort, au libraire Falinger, pour dix-sept louis, Le siècle de Louis XIV, que l'avais composé (autant qu'il avait été en moi) à l'hon de la France et de ce monarque.

Il plut à cet écrivain de tourner cet éloge véridique en libelle diffamatoire. Il le chargea de notes, dans lesquelles il dit qu'il soupçonne Louis XIV d'avoir fait empoisonner le maris de Louvois, son ministre, dont il était excédé; et qu'en effet ce ministre craignait que le roi ne l'empoisonnit. (Tome 215, pages 269 et 271.)

Que Louis XIV ayant promis à madame de Maintenon de la déclarez reine, madame la duchesse de Bourgogne Irritée engagea le prince son époux, père de Louis XV, à ne point secourir Lille, asslégée alors par le prince Eugène, et

a trahir son roi, son alcut, et sa patrie. Il ajouta que l'armée des assiégeants jetait dans Lille des lilets dans lesquels il était écrit := Rassurez-vous , Prançais!

» la Maintenon ne sera pas reine, nous ne léverons pas le » siége. » La Beaumelle rapporte la même anecdote dans les Mé-

moires qu'il a fait imprimer sous le nom de madame de Main-tenon. (Tome IV, page 100.) Qu'on frouva l'acte de célébration du mariage de Louis XIV avec poulame de Mair avec madame de Maintenon dans de vicilles culottes de

l'archevéque de Paris; mais qu'un « lei mariage u'est pas ex-» traordinaire, attendu que Cleopátre deja vieille enchaina . Auguste. . (Tome m, page 75.) Que le duc de Bourbon étant premier ministre, fit a

ner Vergier, ancien commissaire de marine, par un officier auquel il donna la croix de Saint-Louis pour récompense. (Tome III du Sécle, page 323.) Que le grand-père de l'empereur, aujourd'hui régnant, avait,

ainsi que sa maison, des empoisonneurs à gages. (Tome 11, page 315.) Les calonnées absurdes contre le duc d'Oriéans, régent du

royaume, sont encore plus exécrables; on ne veut pas en souitler le papier. Les enfants de la Voisio . de Cartouche et de Damiens, n'auraient jamais osé écrire alust, s'ils avaient su ecrire. L'ignorance de ce matheureux égulait sa détestable impudence.

Cette ignorance est poussée jusqu'à dire que la loi qui veut que le premier prince du saug hérite de la couronne, au défaut d'un fils du roi, n'exista jamais.

it assure hardiment que le tour que le duc d'Orléans se fit

Insulte de Louis la mémoire immortelle. Il croit déshonorer, dans ses obscurs écrits,

Princes, ducs, maréchaux, qui n'en ont rien appris. Contre le vil croquant tout honnête homme éclate . Avant que sur sa joue ou sur son omoplate Des rois et des héros les grands noms soient vengés

Par l'empreinte des lis qu'il a tant outragés. Ces serpents odieux de la littérature,

Abreuvés de poisons et rampant dans l'ordure. Sont toujours écrasés sous les pieds des passants. Vive le cygne heureux qui, por ses doux accents.

reconnaître à la cour des pairs régent du royaume, le par-lement suivit constamment l'Instabilité de ses pensées; que le premier président des Maisons était prêt a former un parti pour le duc du Maine, quoiqu'il u'y alt jamais en de premier président de ce nom.

Toutes ces inepties, écrites du style d'un laquais qui veu faire ie bel-esprit et l'homme important, furent reçues comm elles le meritalent : on n'y prit pas garde : mais on rechercha ele mailheureux qui pour un peu d'argent avait tant vonsi de calomnies atroces confre toute la familie royale, contre les mi-uistres, les généraux, et les plus honnètes gens du royamme. Le gouvernement fut assez indulgent pour se contenter de l faire enfermer dans un cachot, le 24 avril 1753. Vous m'ap prenez dans votre lettre qu'il fut enfermé deux fois; c'est ce que l'ignorais.

Après avoir publié ces horreurs, il se signala par un autre li-belle intilulé Mes pensees, dans lequel il insulla nommément MM. d'Erlach, de Watteville, de Diesbach, de Sinner, et d'antres membres du conseil souverain de Berne, qu'il n'avait ja-mais vus. Il voulut ensuite en faire une nouvelle édition ; M. le

comte d'Eriach en écrivit eu France, où La Beaumeile était pour lors; on l'exila dans le pays des Cévennes, dont il est patif. Je ne vous parie, monsieur, que papiers sur table et preuves en

Il avail outragé la maison de Saxe dans le même lib (page less, et s'étail enfui de Gotha avec une femme de chambre qui vensit de voler sa maîtresse.

Lorsqu'il fut en France, il demanda un certifical de ma la duchesse de Gotha. Cette princesse lui fit expédier celuici : « On se rappelle très bien que vous partites d'ici avec la

» gouvernante des enfants d'une dame de Gotha, qui s'éclipsa » furtivement avec vous, après avoir volé sa maîtresse; es » dont tout le public est pleinement instruit ici. Mais nous » ne disons pas que vous ayez part à ce vol. A Gotha, 24 juil-» let 1707. Signe ROUSSEAU, conseiller aulique de son altesse » séréplasime, » Son altesse eut la bonié de m'envoyer la copie de cette at-

testation, et m'écrivit ensuite ces propres mots, le 18 augusta 1767 : « Que vous étes aimable d'entrer si bien dans mes vues » au sujet de ce misérable La Benumelle! Croyez-moi, nous » ne pouvons rien faire de plus sage que de l'abando « et son aventuriere, etc. » Je garde les originaux de ces let-tres écrites de la main de madame la duchesse de Gotha. Je pourrais alléguer des choses beaucoup plus graves; mais comme elles pourraient être trop funestes à cet homme, je m'arrête par pitie.

Volta une petite partie du procès bien constatée. Ja vous en fais juge , monsieur, et je m'en rapporte à votre équité.

Dans ce cloaque d'infamies, sur lequel j'ai été forcé de jeter les yeux un moment, j'ai été bien consolé par votre souvenir. Je vous sonhaite du fond de mon cœur une vieillesse plus he reuse que la mienne, sous laquelle je auccombe dans des souf-

frances continuelles Fai Chonneur d'être, etc.

Kous n'ajouterons rien à une lettre aussi authentique et aussi décisive. Nous nous contenterons de féliciter notre autrur philosophe d'avoir pour eunemis de tels misérables.

ÉPITRES. 661

Cubben les salpons, leurs dons, et leuru sunger, Lac travure, leur deur, et le plaintée de angers! Vainnemé de Dijon l'impodent éroller Coasta contre lei di fond de son hourbier. Nous laisons le champ libre à ces petits ertitques, pel l'irogne Frénd núciples familières, Qui, ne pouvant apprendre un honnête métier, Derres Saint-lonecent vont sail du papier, Et sur les dons des dieux portre leurs mains imper Anlanux maficanes, semblables aux harpies, De leurs nogle crochuse de leur souffle affrent Cofatus un bon dieur qui rétait pas pour eux.

#### ÉPITRE CXVIII.

### A L'IMPÉRATRICE DE RUSSIE CATHERINE II.

177t.

Elère d'Apollon, de Thémia, et de Narr, Qui put ton those sugueste as place les beaux-arts, Qui pease en grand homme, et qui permeta qu'on Tel qu'on ori timompére du tyran de Byzance, [enner; Et des sots préjugés, tyrans plus odieux, Prete à ma faible voit des sons métodieux; A mon fou qui d'éteint rends sa clarté première : Cest du Nord aujourt hui que nouv iental lumier. On m'a trop accusé d'simer peu Moustapha, Se visira, se divans, son multi, ses fetfa.

Noss pe comarissons point ce critique, nous ne comaissons point M. Deillie, mais nous remercios M. Deillie du plaisir qu'il nous a fait. Nous avouons qu'il a égalé Virgise en plusieurs endroits, et qu'il a vaincu ies pius grandes difficultés. Nous couss dire qu'il a rendu un signaié service à la langue française, et Clement trèe a rendu qu'à l'envie.

langue française, et. Comment on a revera qui a verirla flançaise sera pina d'organit accusto religionable poème der comment de la commentation de la commentation de la description de la commentation de la commentatio

Fetfa! ce mot arabe est bien dur à l'orcille; On ne le trouve point chez Racine et Corneille : Du dieu de l'harmonie il fait frémir l'archet. On l'exprime en français par lettres de cachet.

Oul, je les hais, medenne, il faut que je Favour, ba en even poist qu'un Ture à son pissiur s' joue Des droits de la nature et des jouers des lumaina; qu'un bende dans mon unes (trumpe ) son gré ses (Que, present) pour les loi sa pure fautrisie, [mainst: Agin les des la grant parte de la grant parte de la grant parte de la grant parte part lant, adant le était de loisire, Ali le droit de server le cou de son viair. Ceco den mon esperi fait naître des scrupiles. Je ne assurais souffirir les affronts réfendes (Que d'un faquis deltter les grousiers bustiers Font noble prevenent à nou son aus autre de la grant parte de la comment de la commen

Puissent les dieux surtout, si ces dieux éternels Entrent dans les débats des malheureux mortels; Puissent ces purs esprits émanés du grand Étre, Ces moteurs des destins, ces confidents du maître, Que Jadia dans la Grèce imagina Platon,

Conduire tes guerriers aux ehamps de Marathon b,

- Le chilorot-laccia, qui et d'ordinaire on euroque biane, vent tospours provière in units sur l'immissation; quant di sivant le complianciere. Quant le jernod-euroque note marche, il faut, si un missanadorr sa trivour se uno pissatie; qui le l'autre de la complianciere si trovur se un pissatie; qui l'autre de la pisa ficte zisioni de missa ex ce le grand-visté, les deux adifficieres, y el in antit; masi l'estos de l'inodence baix bancheren de positionere auspachere la redestina de passere. Le soliton disoutantiere si venice il deri parrer. Le soliton biomisphie, visual de delivere la guerre la collection de l'acceptantiere de (Contralor, un overgreto di serial der groco le prinderio dell'acceptantiere de (Contralor, un overgreto di serial der gour on le prinderio (Contralor, un overgreto di serial der gour on le prinderio ...)
- S On content auer in hindlin de Martibo, de Platé, et de Salamin. La richtie de Martibo fair temportée que et de Salamin. La richtie de Martibo fair temportée par Stillade et seuf autres chefs se collégeux, qui à rasient que des mille exalaires, commondée par les glorieras de red de Prete, Deris, Cel évinement forsemble à la baltille de Pollères. Det évinement forsemble à la baltille de Pollères Det évinement forsemble à la baltille de Pollères mais o qui trout la vicioire des Creus plus étomains, « vei qu'en le contra de la comment de la com
- Le batalile de Salamine est un combat naval dans lequel Thématocie détil in flotte de Acreta, après que ce monarque ret frédat no cesdres la ville d'Albena. Cette journée est encore plus surpremate; les Albénans, avant cette guerre, n'avaient jassais combatin en mer.
- C'est à peu pets ainsi que la petite floite de l'impératrice. Catherine II, acos le commandement du comte Alexis Oriot, a détruit entirérement la fiotte ottomane, le 6 juirs 1776. Le nom C'Uriof n'est pau si harmonisseu que celui de Militiade, mais doit aitler de même à la postérité.
- La journée de Piatic est aembibble à celle da Marathon Aristide et Pusanians, avec auviron soixante mille Grecs, déferent collérement une armée de cinq cest mille Perres, salon Diodore de Sielle supposé qu'ous armée de cinq cent mille hommes ait pu se mettre en ordre de haisilé dans les défilles dont la Gréce est coupée. Mardonius, obt de l'armée persance, y foit luis ; upposé qu'une Perse se soit jamila

ng2 EPITRES.

Aux remparts de Platée, aux murs de Salamine! Que, sortant des débris qui couvrent sa ruine, Athènes ressuscite à ta puissante vnix! [loi

Rendre-lul son nom, ser dieux, sen talents, etca Les decendant di Hercate en la note d'Humère, Sans corur et sans reprit couchés dans la pousière. Sans corur et sans reprit couchés dans la pousière. Sont des frijous rampous è qu'un ags fait trembre. Sont des frijous rampous è qu'un ags fait trembre. Sont des frijous rampous è qu'un ags fait trembre. On vit des récoldes aux murs du Captoloie; Alais, cette Circé, qui savait dans son temps Disposer de la luce de da quatre éfémous, Gournandant la nature au gré de son ceptice, Canzentie to elbes aberbel les compagnand "Up-Tu-clangeria les Greces en querrière gedreux; Canzentie elbes aberbel les compagnand "Up-Tu-clangeria les Greces en querrière gedreux; ce l'et coi boile le florique qu'il fair un mouve sommes, de révé coi les le florique qu'il fair un mouve sommes, de révé coi les le florique d'altre un mouve sommes, de

Pierre était créateur, il a formé des hommes. Tu formes des héros... Ce sont les souverains Qui font le caractère et les mœurs des humains. Un grand homme du temps a dit dans un bean livre : Quand Auguste burait, la Ploipne était (vire <sup>5</sup> ». Ce grand homme s raison : les exemples d'un roi Fersient oublier Dieu, la nature, et la loi.

Si le prince est un sot, le prupie est sans génie. Qu'un viexu sulhar rénderne ave le gomeine Dans les bras de l'argoeil et d'un repos fitau. Mais Cathrier vielle sa millen des computes; Tsus ses jours sont marquis de combatte et de fêtes; Elle danne le bal, elle diet des fois, De ses braves soldats dirigle les exploits, De ses braves soldats dirigle les exploits, Par les maint de beau-rest en crichet son empire, Travaille jour et mait, et drigue encor un fécrire; Travaille jour et mait, et drigue encor un fécrire; Milles es au fam hêne; se non l'écrit issusit.

Si quelque chiaoux lui dit que sa hautesse A perdu cent vaisseaux dans les mers de la Grèce, Que son visir batta s'enfuit très à propos, Qu'nn lui prend la Dacie, et Nimphée, et Colehos, Colchos, où Mithridate expira sous Pompée s;

appelé Mardonius, ce qui est aussi ridicule que si on l'avait appelé Villars ou Turenne.

Xerxès possédait les mêmes pays que Moustapha. Le comte de Romanzow a battu le grand-visir lure, comme Passanias et Aristide ballient celui de Xerxès; mais il n'a pas eu affaire à cinq cent mille Turca : nous sommes plus modestre autonord'hui.

 \* Ceci ne doit pas s'extendre de tous les Grecs, mais de ceux qui n'ont pas secondé les Russes comme lis devatent.
 > Ce vers cité est du roi de Prusse : il est dans une éptire à son frère.

Lorsque Auguste burnit, la Pologne était lvre; Lorsque le grand Louis heilant d'un tendre ausour, Paris destait Cythère, et tout suivit la com: I Quand il se fá dévet, ardent à la prière, Le liche courtisan marmotts son bréviaire.

Pompée défit Milhridate sur la route de l'Ibérie à la Colchide; mais Milhridate se donna la mort à Panticapée. De tom cox vanus propos non fame est pou freppée; Jamais de Mithridate il retuendique la pries de partie de la prese de sa pies, il fume; est, pour se consoler, Il prend as pies, il fume; est, pour se consoler, l'a vidan son harme, où languit sa matiresse, Fatiguer sea appas de sa molic fallelesse. Son viei (euraque noi), rémois de son trassport, Lui dit qu'il est Hercele; il le croit et s'endort. Lui dit qu'il est Hercele; il le croit et s'endort. O agsacs des dissur j le a croit très profonde : Mais à quels plats tyrnas sa-bu livri le monde! Adbre, Catherine, cit rends te sememis.

# Le grand-ture, et les sots éclairés et soumis.

# ÉPITRE CXIX. AU ROI DE SUÈDE, GUSTAVE III.

1771.
Gustave, jeune roi, digne de ton grand nom,

Je n'ai done pu goûter le plaisir et la gloire De voir dans mes déserts, en mon humble maison, Le fila de ce héros que célébra l'histoire! J'aurais cru ressembler à ce vieux Philémon, Qui recevait les dieux dans son pauvre ermitage. Je les aurais connus à leur noble langage, A leurs mœurs, à leurs traits, surtout à leur bon-Ils n'auraient point rougi de ms simplicité: Et Gustave surtout, pour le prix de mon zèle, N'aurait jamais changé mon logis en chapelle. Je serais peu content que le pouvoir divin En un dortoir béni transformât mon iardin . De ma salle à manger fit une socristie : La grand'messe pour moi n'a que peu d'harmonie; En vain mes chers vassaux me croiraient honoré SI le seigneur du lieu devenait leur curé. J'ai le cœur très profane, et je sais me connaître; Je ne me flatte pas de me voir jamais prêtre; Si Philémon le fut pour un mauvais souper, L'éclat de ce haut rang ne saurait me francer.

Le grand colden Bredonn, qu'à Saint-Pierres occules le premier prédict de l'églie meglicane. (dannes, Sur les bords du Yolge Catherine tient llen Dun grave patrièrele, ou, si l'an evu, de Dieu. De cette ambition je al si point l'Anne éprine. Et je uist tota ut apla serviteur de l'Égliez. J'aurais mis mon bonheur à te faire ma cour, A contempler de pets tout l'esprit de ta mère, Qui forma tes besux ans dans le grand art de plaire, A revoir Sans-Sourie, de fortune égiour. Où règnem la victurie et la philosophie, Où l'orn not le Pourir avec la Modestie. Jeans hérons du Nord, entouré de hæves, A ces nobles phairis je ne puis just prétendres:

\* Le prince son frère était avec lui-

Il ne m'est pas permis de te voir, de t'entendre. Je reste en ma chaumière, sttendant qu'Atropos Tranche le fil usé de ma vie inutile; Et je crie aux Destins, du fond de mon asile : • Destins, qui faites tout, et qui trompez nos vœux,

» Ne trompez pas les miens , rendez Gustave heureux. »

#### \*\*\*\*\*\*\*

# ÉPITRE CXX. BENALDAKI A CARAMOUFTÉE.

PENALDARI A GARAMOUFIEE,

1771.

De Barmécide épouse généreuse,
Toujonrs aimable, et toujours vertueuse,
Ouand vous sortez des rêves de Bardat.

Quand yous quittez leur faux et triste éclat. Et que tranquille aux champs de la Syrie. Vous retronvez votre belle patrie; Quand tous les cœurs en ces elimats heureux Sont sur la route et vous suivent tous deux. Votre départ est un triomphe auguste : Chacun bénit Barmécide le juste, Et la retraite est pour vous une cour. Nul intérêt ; vous régnez par l'amour. Un tel empire est le seul qui vous flatte. Je vis hier, sur les bords de l'Euphrate, Gens de tout age et de tous les pays; Je leur disais : « Qui vous a réunis ? - C'est Barmécide. - Et toi, quel dieu propice T'a relevé du fond dn précipice? - C'est Barmécide. - Et qui t'a décore De ce cordon dont je te vois paré? Toi, mon ami, de qui tiens-tu ta place, 'Is pension? Qui t'a fait cette grace? - C'est Barmécide. Il répandait le bien De son calife, et prodiguait le sien. » Et les enfants répétaient : « Barmécide! »

El tes enfants répétaient : « Barmécide I - Como sancé un out levre fraide - Comme on cever avait de Comme on cever. Le calife, à ce bruit, Qui réodabilit ence pendant la neil. Nous défendit de evire durantage. Nous défendit de evire durantage. Le commandeur de la cryante le notre de la point de jour somme juit partie pour son dommags. Le commandeur des revyants de notre des parties de la commandeur de se reysants de notre de la point de jour, avan qu'il résendeur de la commandeur de la revyant de notre de la revyant de notre de la revyant de la revyant de la revyant de notre de la revyant de la revyant

 Ceție épitre a été écrite à madame la duchesse de Choisui, à l'occasion de la disgréce de son mari. R.

# ÉPITRE CXXI.

A HORACE.

Toujours ami des vers, et du diable poussé, Au rigourenx Boileau J'écrivis l'an passé. Je ne sais si ma lettre aurait pu lui déplaire; Mais il me répondit par un plat secrétaire ', Dont l'écrit froid et long, déjà mis en oubli, Ne fut iamais connu que de l'abbé Mabiv.

Jet vis jainass comina que aet labbe manny. Je t'écris aujourd'hul, voluptueux Horace, A tol qui respiras la mollesse et la grâce, Qui, facile en tes vers, et gai dans tes discours, Chantas les doux loisirs, les vins, et les amours, Et qui connus si bien cette sagesse aimable Que n'eut point de Quinauti le rival intraltable.

Je suis un peu fâché pour Virgile et pour toi, Que tous deux nés Romains vous flattiez tant un roi Mon Frédérie du moins, né roi très légitime, Ne doit point ses grandeurs sux bassesses du crime. Ton maître était un fourbe, un tranquille assassin; Pour voier son tuteur, il lui perca le sein : Il trahit Cicéron, père de la patrie; Amant incestueux de sa fille Julie. De son rival Ovide il proscrivit les vers. Et fit transir sa muse au milieu des déserts. Je sais que prudemment ce politique Octave Payait l'heureux encens d'un plus adroit esclave. Frédérie exigeait des solns moins complaisants : Nous soupions avec lui sans lui donner d'encens : De son goût délicat la finesse agréable Fesait, sans nous gêner, les honneurs de sa table : Nul rol ne fut jamais plus fertile en bons mots Contre les préjugés, les fripons et les sots. Maupertuis gâta tout : l'orgueil philosophique Aigrit de nos beaux jours la douceur pacifique.

Le plaisir s'envola; je partis avec lui. Je oberchal la retraite. On disait que l'Ennui De ce repos trompeur est l'insipide frère. Qui , la retraite pèse à qui ne sait rien faire ; Mais l'esprit qui s'occupe y goûte un vrai bonheur. Tibur était pour toi la cour de l'empereur : Tibur, dont tu nous fais l'agréable peinture, Surpassa les jardins vantés par Épicure. Je crois Ferney plus beau. Les regards étor Sur cent vallons fleuris doucement promenés, De la mer de Genève admirent l'étendue : Et les Alpes de loin , s'élevant dans la pue , D'un long amphithéâtre enferment ces coteau Où le pampre en festons rit parmi les ormesur Là quatre états divers arrêtent ma pensée : Je vois de ma terrosse, à l'équerre tracée, L'indigent Savovard , utile en ses travaux ,

Clément, de Dijon.

188 EPITRES.

Qui vient couper mes blés pour payer ses impôts; Des riches Genevois les campagnes brillsntes; Des Bernois valeureux les eités florissantes; Enfin cette Comté, franche aujourd'bui de nom, Ou'avec l'or de Louis conquit le grand Bourbon : Et du bord de mon lac à tes rives du Tibre . Je te dis , mais tout bas : Heureux un peuple libre!

Je le suis en secret dans mon obseurité; Ma retreite et mon âge ont fait ma sûreté. D'un pédant d'Anneci j'ai confondu la rage; J'al ri de sa sottise : et quand mon ermitage Voyait dans son enceinte arriver à grands flots De cent divers pays les belles, les héros, Des rimeurs, des savants, des têtes couronnées, Je laissais du vilain les fureurs acharnées Hurler d'une voix rauque au bruit de mes plaisirs. Mes sages voluptés n'ont point de repentirs. J'ai fait un peu de bien; e'est mon meilleur ouvrage. Mon séjour est charmant, mais il était sauvage; Depuis le grand édit a, inculte, inhabité, Ignoré des humains, dans sa triste beauté; La nsture y mourait : je lui portai la vie; J'osai ranimer tout. Ma pénible industrie Rassembla des colons par la misère épars : J'appelai les métiers, qui précèdent les arts; Et, pour mieux cimenter mon utile entreprise, J'nnis le protestant avec ma sainte Éulise.

Toi qui vois d'un même mil frère Ignace et Calvin. Dieu tolérant. Dieu bon, tu bénis mon dessein! André Ganganelli, ton sage et doux vicaire. Sait m'approuver en roi, s'il me blame en saint-père. L'ignorance en frémit, et Nonnotte hébété

S'indigne en son taudis de ma félieité.

Ne me demande pas ce que c'est qu'un Nonnotte, Un Ignace, un Calvin, leur eabale bigote, Un prêtre, rol de Rome, un pape, un vice-dieu, Qui, deux clefs à la main, commande au même lieu Où tu vis le sénat aux genoux de Pompée, Et le terre en tremblant par César usurpée. Aux ehamus élysiens tu dois en être instruit. Vingt siècles descendus dans l'éternelle nuit [zarre T'ont dit comme tont change, et par quel sort bi-Le laurier des Trajans fit place à la tiare ; Comment ce fou d'Ignace, étrillé dans Paris, Fut mis au rang des saints, même des beaux-esprits; Comment il en déchut, et par quelle aventure Nous vint l'abbé Nonnotte après l'abbé de Pure. Ce monde, tu le sais, est un mouvant tableau

· A la révocation de l'édit de Nantes, tous les principaux habitanta du petit pays de Gex passèrent à Genève et dans les terres belvétiques. Cette tangue de terre, qui est dans la plus belle situation de l'Europe, fut déserte; elle se couvrit de marais; il y eut quaire-vingts charrues de moins; plus d'un village fut réduit à une ou deux maisons; tandis que Genève par sa scule iodustrie, et presque sans terriloire, à su acqué-rir plus de quaire millions de rentes en contrats sur la France, sans compter ses manufactures et son commerce.

Tont passe, tout périt, hors ta gloire et ton nom. C'est là le sort heureux des vrals fils d'Apollon : Tes vers en tout pays sont cités d'âge en âge. Hélas! je n'aural point un pareil avantage. Notre langue un peu seche, et sans inversions. Peut-elle subjuguer les autres nations? Nous avons la clarté, l'agrément, la justesse: Mais égalerons-nous l'Italie et la Grèce? Est-ce assez en effet d'une heureuse clarté, Et ne péchons-nous pas par l'uniformité? Sur vingt tons différents tu sus monter ta lyre : J'entends ta Laisgé, je vois son doux sourire; Je n'ose te parler de ton Ligurinus. Mais j'aime ton Mécène, et ris de Catius, Je vois de tes rivaux l'importune phalange : Sous tes traits redoublés enterrés dans la fange. Que pouvaient contre toi ces serpents ténébreux? Mécène et Pollion te défendaient contre eux. Il n'en est pas sinsi ehez nos Welches modernes. Un vil tas de grimsuds, de rimeurs subalternes. A la cour quelquefois a tronvé des prôneurs; lls font dans l'antichambre entendre leurs clameurs. Souvent, en balayant dans une sacristie. Ils traitent un grand rol d'hérétique et d'impie.

Tantôt gai , tantôt triste , éternel , et nouveau.

Anx horreurs de la Fronde a succédé la bulle :

L'empire des Romains finit par Augustule:

L'un dit que mes écrits, à Cramer bien vendus a. Ont fait dans mon épargne entrer cent mille écus; L'autre, que j'ai traité la Genése de fable. Que je n'aime point Dleu, mais que je crains le diable. Soudain Fréron l'imprime; et l'avocat Marchand > Prétend que je suis mort, et fait mon testament. Un autre moins plaisant, mais plus hardi faussaire, A vec deux faux témoins s'en va chez un notaire, Au mépris de la langue, su mépris de la hart. Rédiger mon symbole en patois savoyard e. [mière, Ainsi lorsqu'un pauvre homme, au foud desa chau-

En dépit de Tissot 4 finissait sa carrière, On vit avec surprise nne troupe de rats Pour lui ronger les pieds se glisser dans ses drans.

Chassons loin de chez moi tous ces rats du Parnasse; Jouissons, écrivons, vivons, mon cher Horace. J'ai déjà passé l'âge où ton grand protecteur.

\* Parmi les calomnies dont on a régalé l'auteur, selon l'usage établi, on a imprimé dans vingt libelles qu'il avait gagné quatre ou cinq ceut mille france à vendre sea ouvrages. C'est beaucoup; mais sussi d'autres écrivains out assuré qu'apres su mort ses écrits n'auraient plus de débit, et cela les consoir-Marchand, avocat de Paris, s'est amusé à faire le presendu testament de l'auteur, et plusieurs personnes y onl été

trompes.

\* Il y cul ca effet, le 15 avril 1768, une déclaration faite par-devant notaire, d'une prétendue profession de foi que des po-lissons inconnus disaient avoir entendu prouoners. Les flussaires qui rédicèreni cette pièce, écrite d'un sivie ridicule, ne aserent pas leur insolence jusqu'à prétendre qu'elle fui sisée par l'auteur. - Voyez ja vie de Voltaire, K.

d Celebre médecin de Lausanne, capitale du pays roman

Ayant joud son rôle en excellent acteur. Et sentant que la mort assiègent a viellesse, Voulut qu'on l'applaudit lorsqu'il finit se pièce. J'ai vieu plus que to i, passe sers dureron moiss. Mais au bord du tombeau je mettral tous mes soins A suirre les leçons de la philosophie, A mépriar la mort en savour nat la vie., A lire tes cerits pleins de grâce et de sens. Commo no bidt d'un vir vieux qui rajeunit les sens.

Comme on bott of un't n't extra qui religent us expect. A roct al l'on apprend à souffir l'Indigence, A jouir sagement d'une honnéte opalence, A jouir sagement d'une honnéte opalence, A jouir sagement d'une honnéte poulence, a l'anne de l'anne de se sa est membre. A cortire d'une vie ou triste ou fortunée, A cortire d'une vie ou triste ou fortunée. A sonit avoir avoir donnée. Aussi lorsque mon pouls, inégal et pressé, Persis peur à l'ronchia, près de mon int placé; Quand la vieille Atropos, aux humains si sérére, Approchaits es céauxed e ma trame légère, lla vu de quei sir je prenais mon congé; lla vu de quei sir je prenais mon congé. Il a vu de quei sir je prenais mon congé. Il a vu de quei sir je prenais mon congé. Il a vu de quei sir je prenais mon congé. Il a vu de quei sir je prenais mon congé. Il a vu de quei sir je prenais mon congé. Il a vui de quei sir je prenais mon congé. Il a vui de quei sir je prenais mon congé. Il a vui de quei sir je prenais mon congé. Il a vui de quei sir je prenais mon congé. Il a vui de quei sir je prenais mon congé. Il a vui de quei sir je prenais mon congé. Il a vui de quei sir je prenais mon congé. Il a vui de quei sir je prenais mon congé. Il a vui de quei sir je prenais mon congé. Il a vui de quei sir je prenais mon congé. Il a vui de quei sir je prenais mon congé. Il a vui de quei sir je prenais mon congé. Il a vui de quei sir je prenais mon congé. Il a vui de quei sir je prenais mon congé.

Tu dus finir ainsi. Tes maximes, tes vers, Ton esprit juste et vrai, ton mépris des orfers <sup>3</sup>, Tost ai sasure qu'horace est note to banets homme. Le moindre citoyen mourait ainsi dans Rome. Là, jamais on er it monsieur !babb Grisel Ennuyer un malade au nom de l'Éternel; Et, faisquant en vain ses orelles lassées, Troubber d'un sot efficis es demières pensées.

Troubler d'un sot ettros ses demiters pensees.

Voolsant réforme tout, nous serant bout perdu.

Voolsant réforme tout, nous serant bout perdu.

Au chers de mon li triendra, suns me counalitre,

Au chers de mon li triendra, suns me counalitre,

Ne surie-je pas en droit de rabaisser son ton,

Est lui fesant moinmen un plus sage sermon?

A qui se porte hien qu'on préche la morate à

Maid el en dricite en notre leuver fisale

Un mort dens son tombes un eput se corriger.

Un mort dens son tombes un eput se corriger.

Profitons hier du temps ce son tit he maximes.

Cher Horace, plains-moi de les tracer en rimes; La rime est nécessaire à nos jargons nouveaux, Enfants demi-polis des Normands et des Goths. Elle flatte l'oreille; et souvent la césure Plait, jen es isi comment, en rompant la mesure. Des beaux vers pleins de sens le l'ecteur est charmé. Corneille, Despréaux, et Rocine, ont rimé. Mais j'apprends qu'aujourd'hui Melpomène propose D'abaisser son cothurne, et de parler en prose.

## ÉPITRE CXXII.

## AU ROI DE SUÈDE, GUSTAVE III.

#### 1779

Jeune et digne héritier du grand nom de Gustave. Sauveur d'un peuple libre, et rol d'un peuple brave, Tu viens d'exécuter tout ce qu'on a prévu : Gustave a triomphé sitôt qu'il a paru. ft'aime. On t'admire aujourd'hui, cher prince, autant qu'on Tu viens de ressaisir les droits du diadème ! Et quela sont en effet ses véritables droits? De faire des heureux en protégeant les lois ; De rendre à son pays cette gloire passée Que la Discorde obscure a long-temps éclipsée ; De ne plus distinguer nl bonnets ni chapeaux, Dans un troubie éternel infortunés rivaux : De couvrir de lauriers ces têtes égarées Ou'à leurs dissensions le haine avait livrées. Et de les réunir sous un roi généreux : Un état divisé fut toujours malbeureux. De sa liberté vaine il vante le prestige; Dans son illusion sa misère l'afflige : Sans force, sans projets pour la gloire entrepris, De l'Europe étonnée il devient le mépris. [rênes, Qu'un roi ferme et prudent prenne en ses mains les Le peuple avec plaisir reçoit ses douces chaînes ; Tout change, tout renaît, tout s'anime à sa voix : On marche alors sans crainte aux pénibles exploits. On soutient les travaux, on prend un nouvel être, Et les sujets enfin sont dignes de leur maître.

# ÉPITRE CXXIII.

A M. MARMONTEL.

# 1773.

Mon très almable successeur, De la France historiographe, Votre indigne prédécesseur Attend de vous son épitaphe. Au bout de quatre-vingts hivers,

a Nevreu de la célèbre mademoiselle Huber, auteux de la Religion essentielle à l'homme, l'uve très profond. M. Buber avait le talent de faire des portraits en curicature, et même de les faire en papier avec des ciseaux.
à On devait assas doute mépriser les enfers des paiens, qui

On devait sons doute mépriser les enfers des palens, qu n'étaient que des fables ridicutes; mais l'auteur ne mépris pas les enfers des chrétiens, qui sont la vézifé nême consta tée par l'Eglise.

<sup>7.</sup> La question ne se réduit pas à savoir si le peuple suddois cité réélèment oppriusé par le céant : dans o cas on peut ann donte recuert n révolution, mais elle n'en dévient pas plus joste. L'abus qu'un autre fait d'un pouvoir me des regient de la company de la company de la company de la company de me donne pas le droit de m'en emparez. Ex-

Dans mon obscurité profonde . Enseveli dans mes déserts. Je me tiens déjà mort au monde. Mais sur le point d'être jeté Au fond de la nuit éternelle, Comme tant d'autres l'ont été. Tout ce que je vois me rappelle A ce monde que j'ai quitté. Si vers le soir un triste orage Vient ternir l'éclat d'un beau jour, Je me souviens qu'à votre cour Le temps change encor davantage. Si mes poons de leur beau plums ge Me font admirer les couleurs. Je erois voir nos jeunes seigneurs Avec leur brillant étalage; Et mes coqs d'Inde sont l'image De leurs pesants imitateurs.

De vos courtiaans hypocrites Mes chats me rapelles les tours; Les reaards, autres chattemittes, Se glissant dans mes bassee-cours, Me font penser à des jéautes. Puis-je voir mes troupeaus bélants. Qu'nn loqu impanément dérore, Sans songer à des coaquérants Qui sont beaucop plus loups encore? Lorsque les chantres du printemps Réjonissent de leurs acomts

Lorsque mes sens en sont ravis, On me soutient que leur musique Càde aux bémois des Monsignys \*, Qu'on chante à l'Opéra-Comique. Quel bruit chez le peuple heivétique! Brionne arrive; on est surpris, On croit voir Pallas ou Cypris, Ou la reine des immortelles : Mais chacum m'apprend qu'à Paris

Mes jardins et mon toit rustique,

Il en et cent preque aussi belles.

Je lis cet diege diopent
Que Thomas a fait avamment
Des dames de Rome et d'Atbhee.
On me dit - Partez promptement;
Venez ur les horte de la Scine;
Ex vous en direz tott autant,
ven conical espaire de pelue.

Tott d'en parte, tott my rambes;
Sersi-je une selsen debups;
Que tiect encore un bout de clahne?
Non, je ne mis joint faible asses
Pour regretter des jours sérielles,
Perdus bien juticit que passés

 Montigny a composé la musique d'un grand nombre d'opéra comiques. Parmi tant d'erreurs inutiles.
Adieu, fattes de jolis riens,
Vous encor dans l'âge de plaire,
Vous que les Amonrs et leur mère
Tiennent toujours dans leurs liens.
Nos solides historiens
Sont des auteurs bien respectables;
Mais à vos chers concitoyens
Que faut-il, mon ami? Des fables.

## ÉPITRE CXXIV.

A M. GUYS.

1776.

Le bon vieillard très inutile Que vous nommez Anacréon . Mais qui n'eut jamais de Bathyle. Et qui ne fit point de chanson, Lolo de Marseille et d'Hélicon Achève sa pénible vie Auprès d'un poêle et d'un glacon, Sur les montagnes d'Helvétie. Il ne connaissait que le nom De cette Grèce si polie. La bigote Ingulsition S'opposait à sa passion De faire un tour en Italie. Il disait aux Treize-Cantons : « Hélas! il faut done que je meure Sans avoir connu la demeure Des Virgiles et des Platons! . Enfin il se croit au rivage Consacré par ces deml-dieux : Il les reconnaît beaucoup mieux Que s'il avait fait le voyage, Car il les a vus par vos yeux.

# ÉPITRE CXXV.

A UN HOMME .

1776.

Philosophe indulgent, ministre citoyen, Qui ne cherchas le vrai que pour faire le bien; Qui d'un peuple léger, et trop ingrat peut-être, Préparais le bonheur et celui de son maître, Ce qu'on nome disgrâce a payê tes bisnîaits. Le vrai prix du travail n'est que de vivre en paix.

\* M. Turgot. K.

Ainsí que Lamoignon , délivré des orages, A toi-même rendu, tu n'instruis que les sages; Tu n'as plus à répondre aux discours de Paris.

Le croix voir à la foia Athène et Sybaris Transporté dans les mour embellis par la sémie : Un peuple aimable et vain, que son plaisir entraîne, Engéteuxe, léger et autrout inconstaire. Qui voie a moindre bruit, et qui tourne à tout et ent, Yugue les generies, les maintres, les princes, et l'uge les generies, les maintres, les princes, Châbude le matin contre un délieu et et, Le noir et av siffer quééque moderne, ou moi, Et regrette à souper, dans se turbipinades, Les divertissements du jour des buricodes.

Voilà donc ce Paris! voilà ces connaisseurs Dont on veut captiver les suffrages trompeurs! Hélas! au bord de l'Inde autrefois Alexandre Disait, sur les débris de cent villes en cendre : Aht qu'il men a coûté quand l'étais si jaloux, Railleurs Athéniens, d'être loué par vous!

Ton esprit, je le sais, ta profonde aagesse, T mále probite n'a point cette faiblesse. A d'êtrenés travaux tu 'étais dérousé Pour servir ton pays, non pour être loué. Caton, dans tous les temps gradants on caractère, Mourut pour les Romains sans prétendre à leur plai-La sublime vertun n'a point de vanité. [re. C'est dans l'adapereux par Phōbus inventé,

C est cans I art dangereus, par rechai invente, Dans le grand art des vere et dans oeit d'Opbée, Que du deirs de phire une nuus échantifee Du vant de la lounge exteix oan rechantifee Du vant de la lounge exteix oan rechantifee Le plus part cervain crois plaire à son lecture. Le plus part cervain crois plaire à son lecture. Le plus part cervain crois plaire à lour lecture. L'équeux Moutain et, pourmondant le simples, N'a point été fliché d'êter applusdi par eux : N'a point été fliché d'êter applusdi par eux : N'a l'ont de l'est d'est d'est de l'est de l'

.....

EPITRE CXXVI.

A MADAME NECKER.

1776.

J'étais nonchalamment tapi Dans le creux de cette statue

M. de Malasherbes. K. P. L'archredge de Lyon venalt de publier une instruction pastorais costre l'incredeulte : les incrédules en dirent beautories costre l'incredeulte : les incrédules en dirent beautories de la complete del la complete de la complete del la complete de l

Contre laquelle a tant glapi Des méchants l'énorme cohue, Je voulais d'un écrit galant Cajoler la belle héroine Qui me fit un si beau présent Du haut de la double colline. Mais on m'apprend que votre époux. Qui sur la croupe du Parnasse S'était mis à côté de vous. A changé tout-à-coup de place; Ou'il va de la cour de Phébus. Petite cour assez brillante. A la grosse cour de Plutus. Plus solide et plus importante. Je l'aimai lorsque dans Paris De Colbert il prit la défense, Et qu'au Louvre il obtint le prix Que le goût donne à l'éloquence. A monsieur Turgot j'applaudis, Quoiqu'il parût d'un autre avis Sur le commerce et la finance. Il faut qu'entre les besux-esprits Il soit un peu de différence : Qu'à son gré chaque mortel pense : Qu'on soit honnêtement en France Libre et sans fard dans ses écrits. On peut tout dire, on peut tout croire : Plus d'un chemin mène à la gloire . Et quelquefois au Paradis.

\*\*\*\*\*\*

## EPITRE CXXVII.

### A M. LE MARQUIS DE VILLETTE '.

1777.

Mon Diest que vos rimes en ine Mon finit passer de doux moments! Je reconnais les agréments Et la légèret de badien De tous one coates annuants Qui fesiaient le doux passe-tempe De ma nièce et de ma veisine. Je suis sorciter, arri pérvine Ce que seront les jeunes gena; Et, je préris bien des ce tempa Que votre muse libertine Serait philosophie à treute ann : Alcibiade en non printemps Enit Sorrate à la sourdine.

¹ Le marquis de Villette à qui Yoltaire avait envoyé une montre à répétition, à quantième, à secondes, et garnie de aon portrait, l'en avait exmercié par one épitre dont la première moitié est sur les rémes éne et ents.

A vous ennuyer de mes ents,

Entrelacés avec des ine.

# ÉPITRE CXXVIII.

A M. LE MARQUIS DE VILLETTE,

SUB SON MABIAGE.

Traduction d'une épitre de Properce à Tibulie qui se mariait avec Délie.

Décembre 1777.

Fleuve heureux du Léthé, j'allais passer ton onde Dont j'ai ru si souvent les bords. Lassé de ma souffrance, et du jour, et du monde, Je descendais en pair dans l'empire des morts, Lorsque Tibulle et Délie

Avec l'Hymen et l'Amour Ont embelli mon. séjour, Et m'ont fait aimer la vie. Les glaces de mon cœur ont ressentl leurs feux La Parque a renoué ma trame désunie;

Leur bonheur me rend heureux.

Enfin vous renoncez, mon aimable Tibulle,
A ce fracas de Rome, au luxe, aux vanités,
A tous ees faux plaisirs célébrés par Catulle:

Et vous osez dans ma cellule Goûter de pures voluptés! Des petits-maltres emportés, Gens sans pudeur et sans scrupule, Dans leurs indécentes galtés Voudront tourner en ridicule La réforme où vous vous jetez.

Sans doute its vous diront que Vénus ls friponne, La Vénus des soupers, la Vénus d'un moment, La Vénus qui n'aime personne, Qui séduit tant de monde, et qui n'a point d'arnant. Vaut mieux que la Vénus et tendre et raisonnable, Que tout bomme de bien doit servir constamment. Ne eroyez pas imprudemment

Cette doctrine abominable.

Aimez toujours Délie : heureux entre ses bras,
Osez chanter sur votre lyre

Ses vertus comme ses appas.

Du véritable amour établissez l'empire;

Les beaux-esorits romains ne le connaissent pas.

ÉPITRE CXXIX.

A M. LE PRINCE DE LIGNE.

SUS LE PAUX BRUIT DE LA MORT DE L'AUTEUR

ANNONCEE BANS LA CAPETTE DE BRUTELLES, AU MOSS DE FÉVRIER 1778.

Prince, dont le charmant esprit

Avec tant de grâce m'attire. Si l'étais mort, comme on l'a dit. N'auriez-vous pas eu le crédit De m'arracher du sombre empire? Car je sais très bien qu'il suffit De quelques sons de votre lyre. C'est sinsi qu'Orphée en usait Dans l'antiquité révérée. Et e'est une chose averée Oue plus d'un mort ressuscitait. Croyez que dans votre gazette, Lorsqu'on parisit de mon trépos. Ce n'était pas chose indiscrète : Ces messieurs ne se trompaient pas. En effet, qu'est-ce que la vie? C'est un jour : tel est son destin. Qu'importe qu'elle soit finie Vers le soir ou vers le matin?

ÉPITRE CXXX.

A M. LE MARQUIS DE VILLETTE.

LES ADIEUX DU VIEILLARD.

A Paris, 2776.

Adieu, mon cher Tibulle, autrefois si volage, Mais toujours chéri d'Apollon, Au Parnasse fêté comme aux bords du Lignon, Et dont l'amour a fait un sage.

Des champs élysiens, sdieu, pompeux rivage, De palsis, de jardins, de prodiges bordé, Les enfants d'Henri quatre, et eeux du grand Condé. Combien your m'enchantiez, Muses, Grâces nouvel-[les, Dont les talents et les écrits Seraient de tous nos beaux-esprits Ou la censure ou les modèles! Que Paris est changé! les Welches n'y sont plus; Je n'entends plus siffler ces ténébreux reptiles, Les Tartufes affreux, les insolents Zoiles. J'ai passé; de la terre ils étaient disparus. [mable , Mes yeux, spres trente ans, n'ont vn qu'nn peuple ai-

Qu'ont encore embelli, pour l'honneur de notre âge, | Instruit, mais indulgent, doux, vif, et sociable. Il est né pour aimer : l'élite des Français Est l'exemple du monde, et vaut tous les Anglais. De la société les douceurs desirées Dans vingt états puissents sont encore ignorées : On les goûte à Paris; c'est le premier des arts : Peuple heureux, il naquit, il règne en vos remparts. Je m'arrache en pleurant à son charmant empire; Je retourne à ces monts qui menacent les cieux. A ees antres glacés où la nature expire : Je vous regretterais à la table des dieux.

PIN DES ÉPITERS.

# respected and managed the contract cont

# TRADUCTIONS

# ET IMITATIONS

## DE DIVERS AUTEURS ANCIENS ET MODERNES.

### ANONYMES.

VERS

SUR LA DISGRACE DE GIAPAR LE BARMÉCIDE.

ments D'UN PORTE ANGLAIS.

Mortel, faible mortel, à qui le sort prospère Pait goûter de ses dons les charmes dangereux, Connais quelle est des rois la faveur passagère; Contemple Barmécide, et tremble d'être heureux.

# ÉGLOGUE ALLEMANDE.

HERNAND, DERNIN.

DEENIN.

Consolons-nous, Hernand : l'astre de la nature Va de nos aquilons tempérer la froidure; fiours : Le Zéphyr à nos champs promet quelques beaux Nous chanterons aussi nos vins et nos amours. Nous p'égalerons pas la Grèce et l'Ausonie : [génie : Nous sommes sans printemps, sans fleurs, et sans Le Zéphyr à nos champs promet quelques beaux jours; Nos voix n'ont jamais eu ces sons harmonieux Qu'aux pasteurs de Sicile ont accordés les dieux. Ne pouvons-nous jamais, en lisant leurs ouvrages, Surmonter l'apreté de nos climats sauvages , Vers ces coteaux du Rhin que nos soins assidus Ont forcés à s'orner des trésors de Bacchus? Forcons le dieu des vers, exilé de la Grèce,

A venir de nos chants adoucir la rudesse : [vers. Nous connaissons l'amour, nous connaissons les Orphée était de Thrace; il brava les hivers; Il aimait, c'est assez : Vénus monta sa lyre. Il polit son pays: il eut un doux empire Sur des cœurs étonnés de céder a ses lois.

HERNAND.

On dit qu'il amollit les tigres de ses bois. Humaniserons-nous les loups qui nous déchirent?

Depuis qu'aux étrangers les destins nous soumis Depuis que l'esclavage affaissa nos esprits. frent. Nos chants furent changés en de lugubres cris. D'un commis odieux l'insolence affamée Vient ravir la moisson que nous avons semée. Vient décimer nos fruits, notre lait, nos troupesux; C'est pour lui que ma main couronna ces coteaux Des pampres consolants de l'amant d'Ariane.

Si nous osous nous plaindre, un traitent pous cond. Nous craignons de gémir, nous dévorons nos pleurs : Ah! dans la pauvreté, dans l'excès des douleurs, Le moven d'imiter Théocrite et Virgile! Il faut pour un eœur tendre un esprit plus tranquille. Le rossignol tremblant dans son obscur séjour N'élève pas sa voix sous le bec du vautour. Fuvons, mon cher Dernin, ces malheureuses rives: Portons nos chalumeaux et nos lyres plaintives Aux bords de l'Adigo , loin des yeux des tyrans.

#### VERS

INITÉS D'UN AUTEUR ANGLAIS.

Un mélange secret de feu, de terre, et d'eau. Fit le cour de César et celui de Nassau. D'un ressort inconnu le pouvoir invincible Rendit Slone impudent et sa femme sensible.

#### ÉPIGRAMMES

INITEES DE L'ANTHOLOGIE CRECOUE.

SUR LES SACRIFICES A REECULS.

Un peu de miel, un peu de lait,

Rendent Mercure favorable :

Hereule est bien plus cher, il est bien moins traitable; Sans deux agneaux par jour il n'est point satisfait. On dit qu'à mes moutons ce dieu sera propice.

Qu'il soit béni! mais, entre nous, C'est un pen trop en sacrifice : [loups? Qu'importe qui les mange, ou d'Hercule, ou des

SUR LAIS.

QUI REMIT SON MERCIA DANS LE TEMPLE DE VÉNUS. Je le donne à Vénus , puisqu'elle est toujours belle ; Il redouble trop mes ennuis.

Je ne saurais me voir, dans ee miroir fidèle. Ni telle que l'étais, ni telle que je suis.

III.

SUR UNE STATUR DE VÉNUS.

Oui, ie me montrai toute que An dieu Mars, au bel Adonis, A Vulcain même, et j'en rougis: Mais Praxitèle, où m'a-t-il vue?

IV.

SUR UNE STATUE DE NIORÉ.

Le fatal courroux des dieux Changea cette femme en pierre: Le sculpteur a fait bien mieux. B a fait tout le contraire

SUR DES PLEURS.

A UNE PILLE CRECOUR OUT PASSAIT POUR STRE PIÈRE.

Je sais bien que ces fleurs nouvelles Sont loin d'égaler vos appas : Ne vous enorgueillissez pas. Le temps vous fanera comme elles. VI.

SUR LEANDER,

QUI NACEAIT VERS LA TOUR D'HÉRO PENDANT UNE TEMPÉT

(Épigramme imitée depuis par Martial.)

Léandre, conduit par l'amour, En nageant disait aux orages : · Laissez-moi gagner les rivages, Ne me novez qu'à mon retour. »

VII

Des pigeons dans un casque ont logé leurs petits : Le dieu Mars et Vénus de tout temps sont amis.

ADDISON. Oui, Platon, tu dis vral : notre âme est immortelle,

C'est un Dieu qui lui parle, nn Dieu qui vit en elle. Et d'où viendrait sans lui ce grand pressentiment, Ce dégoût des faux bieus, cette horreur du néant? Vers des siècles sans fin je sens que tu m'entralnes; Du monde et de mes sens je vais briser les chaînes, Et m'ouvrir, loin d'un corps dans la fange arrêté, Les portes de la vie et de l'éternité. L'éternité | quel mot consolant et terrible ! O lumière! & nuage! & profondeur horrible! Que suis-je? où suis-je? où vais-je? etd'où suis-je tiré? Dans quel elimat nouvean, dans quel monde ignoré. Le moment du trépas va-t-il plonger mon être? Où sera cet esprit qui ne peut se connaître? Que me préparez-vous, abimes ténébreux? Allons, s'il est un Dieu, Caton doit être heureux. Il en est un sans doute, et je suis son ouvrage; Lui-même au cœur du juste il empreint son image; Il doit venger sa canse, et punir les pervers... Mais comment? dans quel temps? et dans quel uni-Jel la vertu pleure, et l'audace l'opprime; L'innocence à genoux y tend la gorge au crime ;

Tu te caches de nous dans nos jours de sommeil ;

Cette vie est un songe, et la mort un réveil. ARIOSTE.

La fortune y domine, et tout y suit son char. Ce globe infortuné fut formé pour César. Hâtons-nous de sortir d'une prison funeste. Je te verrai sans ombre, ô vérité céleste!

Oui dans la glu du tendre Amour s'empêtre. De s'en tirer n'est pas long-temps le maître: On s'y démène, on y perd son bon sens : Témoin Roland, et d'autres personnages, Tous gens de bien, mais fort extravagants lis sont tous fous ; ainsi l'ont dit les sages.

Cette folie a différents effets : Ainsi qu'on voit dans de vastes forêts, A droite, à gauche, errer a l'aventure Des pélerins au gré de leur monture; Leur grand plaisir est de se fourvoyer; Et, pour leur bien, je voudrais les lier. A ce propos quelqu'un me dira : « Frère, C'est bien preché; msis il fallalt te taire. Corrige-toi, sans sermonner les gens. « Oui, mes amis, oui, je suis très coupable, Et j'en conviens quand j'ai de bons moments : Je prétenda bien changer avec le temps; Mais jusqu'ile i mal est incuràble.

Oh! si quelqu'un vonlait monter pour mol An parsolit s'il y pourait reprendre Mon aens communi Il dialigniun în en le roudrei! Belle ağlak, je î la jercia pour toi; Ten ma rende jud no que Rolleid même : Crea ton ouvrage; on est fou quand on aine. Pour retivoure non espirit êgare. Il no fator para faire un in emperit êgare. Il no fator para faire un in escribe êgare. Il no fator para faire un in esclarir. Il no fator para faire un in esclarir. Il no est para faire un in esclarir. Il no est para faire un in esclarir. Il not est monte colorir. Il no est para faire un in esclarir. Ser ton heas sein, ce trêne des monur; Il n'abadonne : no seul regard peat faire. Un seul baiser peut le rendre à son maître, Mais sous tes lois il restent toulour.

#### SUR AUGUSTE.

Tyran de son paya, et scélérat habile, Il mit Pérouse en cendre, et Rome dans les fers : Mais îl avait du goût; il se connut en vers : Auguste au rang des dieux est placé par Virgile.

Rois, empereurs, et successeurs de Pierre, Au nom de Dieu signent un bean traité; Le lendemain cos gens se font la guerre. Pourquoi cela? e'est que la piété, La bonne foi, ne les tourmentent guère, Et que, malgré saint Jacque et saint Matthieu, Leur intérêt est lenr unique dieu.

L'amitié sous le chaume habita quelquefois : On ne la trouve point dans les cours orageuses, Sous les lambris dorés des prélats et des rois, Séjour des faux serments, des carcesses trompeuses, Des sourdes factions, des efferées desirs; Séjour où tout est faux, et même les plaisirs.

Les papes, les césars, apaisant leur querelle, Jurent sur l'Évangüle une paix fraternelle. Vous les voyex demain l'un de l'autre ennemis; C'était pour se tromper qu'ils s'étaient réunis : Nul serment n'est gardé, nul accord n'est sincère; Quand la bouche a parlé, le cœur dit le contraire. Du ciel qu'ils attestaient ils bravent le courroux; L'intérêt est le dieu qui les gouverne tous.

Entendez-vous leur armure guerrière Qui retenit des coups de eineterre? Moins vlolents, moins prompts, sont les marteaux Qui vont frappant les célestes carreaux, Quand, tout noirci de fumée et de poudre, Au mont Etna Vulesin forge la foudre.

General horrible, externible harmonia be ethically one of all impairments. The properties of the companion of the companion

Alors, alors, cette âme si terrible,

Immitoyable, orgueilleuse, inflexible, ruit de son corps et sort en blasphémant, Superbe encore à son dernier moment, Et défiant les éternels ablines Où s'engloutit la foule de ses erimes.

### AUSONE.

Crispa pour ses aments ne fut jamais farouche; Elle offre à leurs plaisirs et sa langue et sa bouche; Tousses trous entouttemps furentouverts pour eux: Cérébrons, mes amis, des soins si généreux.

#### BUTLER.

Quand les profanes et les saints Dans l'Angleterre étalent aux prises, Qu'on se battait pour des églises Aussi fort que pour des eatins; Loraque anglicans et puritains Fesaient une si rude guerre, Fi qu'au sortir du cubaret
Les orateurs de Nazaretti
Allaient battre la caisse en chaire;
Que portout, sans asvoir pourquoi,
Au nom du ciel, au nom du roi,
Les gens d'armes couvraient la terre;
Alors monsieur le chevalier,
Long tempo sid riasil qu'a Acilli.
Tout rempil d'une asinte bile,
Suivi de son grand-écuyer,
S'réchappa de son poulsille,
Avec son sabre et l'Evangile,

Et s'avisa de guerroyer. Sire Hudibras, cet homme rare, Était , dit-on , rempli d'honneur, Avait de l'esprit et du cœur. Mais il en était fort avare. D'ailleurs , par un taleot nouveau , Il était tout propre au barreau, Aiosi qu'à la guerre cruelle : Grand sur les bancs, grand sur la selle, Dans les camps et dans un bureau: Semblable à ces rats amphibies Qui, paraissant avoir deax vies, Sont rats de campagne et rats d'eau Mais malgré sa grande éloquence. Et son mérite et sa prudence, Il passa chez quelques savanta Pour être un de ces instruments Dont les fripons avec adresse Savent user sans dire mot, Et qu'ils tournent avec souplesse : Cet instrument s'appelle un sol. Ce n'est pas qu'en théologie, En logique, en astrologie, Il ne fut un docteur subtil : En quatre il séparait un fil, Disputant sans jamais se rendre, Chaogeant de thèse tout-à-coup, Toujours prêt à parler beaucoup Quand il fallait ne point s'entendre.

D'Huddhes la religion Eslat, tout comme sa raison, Vide de sans et fort profonde; Le parliantime din en de din mode, Le qui este ai n'en d'hamint La reisè Egliss militante, La reisè Egliss militante, Deur mieux convertir son prochiain, Agrands coups de sabre argumente; Qui promet les collectes biens Par le gibest et par la corde, El dames sans missiricorde La péchés des autres chrétiens, Pour se mieux pardonne le sissais. Secte qui toujours détruisante, Se détruit elle-même enfin. Tel Samson de sa main puissant e Brisa le temple philistin ; Mais il périt par sa vengeance. Et lui-même il s'ensevelit. Écrasé sous la chute immense De ce temple qu'il démolit. Au nez du chevalier antique Deux grandes moustaches pendaient, A qui les Parques attachaient Le destin de la république. Il les garde soigneusement; Et si jamais on les arrache, C'est la chute du parlement : L'état entier en ce moment Doit tomber avec sa moustache. Aiosi Taliacotius, Grand Esculape d'Étrurie. Répara tous les nez perdus Par une nonvelle industrie : Il vous prenait adroitement Un morceau du eul d'un pauvre homme L'appliquait au nez proprement; Enfin il arrivait qu'en somme . Tout juste à la mort du préteur Tombait le nez de l'emprunteur; Et souvent dans la même biere . Par justice et par bon accord. On remettait au gré du mort Le nez auprès de son derrière. Notre grand héros d'Albion. Grimpé dessus sa haridelle. Pour venger la religion

Pour venger la religion
Avait à l'arçon de sa selle
Deux pistolets et du jambon;
Mais il n'avait qu'un épreno.
C'était de tout temps as manière,
Sachant que si la talonnière
Pique une motilé du cheval,
L'autre motilé de l'animal
Ne rasterait point en arrière.
Voilà done Hudibras parti;
Que Dieu bénisse son voyage,
Ses arguments et son parti,

Sa barbe rousse et son courage!

C'est assez pour des vers méchants, Qu'un ponr la rime, un pour le sens-

\_\_\_\_\_

CERTAIN.

Honneur de l'Italie, émule de la Grèce, Vanini fait connaître et chérir la sagesse.

# CICERON.

Tel on voil cet o issue qui porte le tonnerre, Blesch par un serpent chancé de la terre; Il «'arrole, il estraine au sigour auuré I'ennemit tortueux dont il est eutoure; Le anng tombe des airs. Il déclure, il dévore Le repille acharné qui le combat enoure; Il le pere, il le tient sous seo ongles valequeux; El repille acharné qui le combat enoure; Il en pere, il le tient sous seo ongles valequeux; Le monstre, en expirant, se débat, se replie I ethale en pionne is reste de au sei; El r'algite tout sanglant, fier et victorieux; Le repitete en ference, et plane als haut des cleux.

-----

#### CLAUDIEN

Je vois les noirs coursiers du fier dieu des enfers; lies ont preis le trees, lie font muglic les vises les vises de la les vises Prosergine!
Vaiet tou lis fatal, d'uriste Prosergine!
Tous mes sens ont freind d'une fureur divine;
Le temple est deranté jusqu'en ses fondements;
Cerés a recouè ses torches mençantes.
Cerés a recouè ses torches mençantes.
Orirés a recouè ses torches mençantes.
Triptofiches la suit. Dregons debissantes de l'importante de l'importa

\*\*\*\*\*\*

# DANTE.

Jadis on vit dans une pais profosule De deux soleis les flambieux luire au monde, Qui, sans se nuire, éclairant les humnins, Qui, sans se nuire, éclairant les humnins, Et nous montralent de l'algit impériale Et de l'agneun les décius et l'intervalia. Et nous montralent de l'algit impériale Et de l'agneun les décius et l'intervalia. L'un des coleis, de vapeur surchargé, L'un des coleis, de vapeur surchargé, L'an des coleis, de vapeur surchargé, L'an des coleis, de vapeur surchargé, L'ar l'étable de l'autre absorber la lumière. La règle doire devit confusion. Et l'houmble agneun de int un fier l'ion, L'article algorité un commande l'autre absorber la lumière. La règle doire devit confusion. Et l'houmble agneun de int un fier l'ion, Vaulus pour les hapeutes et l'épéce.

Puis m'enrôlai sous saint François d'Assise , Afin qu'un jour le bout de son cordon Me donnât place en la céleste église : Et i'v serais, sans ce pape félon Qui m'ordonna de servir sa feintise. Et me rendit aux griffes du démon. Voici le fait : Quand l'étais sur la terre. Vers Rimini ie fis long temps la guerre. Moins, je l'avoue, en héros qu'en fripon; L'art de fourber me fit un grand renom. Mais quand mon chef eut porté poil grison Temps de retraite où convient la sagesse. Le repentir vingt ronger ma vieillesse. Et j'eus recours à la confession. O repentir tardif et peu durable! Le bon saint-père en ce temps guerroyait Non le soudan, non le Turc intraitable. Mais les ehrétiens, qu'en vrai Turc Il pillart. Or, sans respect pour tiare et tonsure, Pour saint François, son froc, et sa ceinture : . Frère, dit-il, il me convient d'avoir Incessamment Préneste en mon pouvoir. Conseille-moi, cherche sous ton capuce Quelque beau tour, quelque gentille astuce, Pour ajouter en bref à mes états Ce qui me tente et ne m'appartient pas. J'ai les deux clefs du ciel en ma puissance; De Célestin la dévote imprudence S'en servit mal, et mol je sais ouvrir Et refermer le ciel à mon plaisir : Si tu me sers, ce ciel est ton partage. » Je le servis, et trop bien , dont j'enrage; Il eut Préneste, et la Mort me saisit. Lors devers moi saint François descendit. Comptant au ciel amener ma bonne ame; Mais Belzebuth vint en poste, et lui dit : · Monsieur d'Assise, arrêtez, je réclame Ce conseiller du saint-père, il est mien : Bon saint Francois, que chacun ait le sien. » Lors, tout penaud, le bonbomme d'Assise M'abandonuait au grand diable d'enfer. Je lui criai : « Monsieur de Lucifer. Je suis un saint, vovez ma robe grise: Je fus absous par le chef de l'Église. » - « J'aurai toujours , répondit le démon , Un grand respect pour l'absolution : On est lavé de ses vieilles sottises. Pourvu qu'après autres ne soient commises. J'ai fait souvent cette distinction A tes pareils; et, grâce à l'Italie, Le diable sait de la théologie. » Il dit, et rit. Je pe répliquai rien A Belzébuth : il raisonnait trop bien.

Lors il m'empoigne; et, d'un bras roide et ferme,

Je m'appelais le courte de Guidon, Je fus sur terre et soldat et poltron; Il appliqua sur mon triste épiderme Vingt coups de fouet, dont bien fort il me cuit : Que Dien le rende à Boniface buit!

# DRYDEN.

De descrine en regreta, et d'erreurs en helins, Les morteis insenses prominents terro (bil. giars, Dans des maiheurs présents, dans l'espoid est paisir. Dans des maiheurs présents, dans l'espoid est paisir. Demain, demain, dous attendont la vis.
Demain, demain, dit-on, va combler tous nou verut:
Demain rient et nous laises encore plus maiheureux.
Quelle est l'erreur, helia i du soin qui nous détoure!
Denois premier moments nous masdiens al sur ore,
Et de la rauit qui vient nous attendons encore
Cequiotes n'usi promisie plus beaux de nos jours.

LE ROI SÉBASTIEN.
Ne me connais-tu pas, traître, insoient?
ALONZE.

De tre connais fort bien , mais non pas pour mon roi. Tu n'es plus dane Liabonne, où at cour méprison roi. Tu n'es plus dane Liabonne, où at cour méprison tentre. Une sar d'illustres sois et de fripons titres , Chabellise ton cour les çui activais et l'est pour Chabellise ton correlle, et faccinaient ta ve; On l'entourait en erorde ainsi qu'une statue. Quand tu dissia un noc, chacun, le cou tende, S'empressait d'applaudir sans i 'avoir entendu; En et roupeus ureiri adolinait en siliace En et roupeus ureiri adolinait en siliace Ta royale sotties et ta noble errogance: Mais te voils réadit à piast valeur.

Tel est chaque parti dans sa rage obstiné : Aujourd'hui condamnant, et demain condamné.

## GARTH.

Muse, raconte-moi les débats salutaires
Des médecins de Landre et des apoticiaires.
Contre le genre buxain si long-temps réunis,
Quel dieu pour nous sauvre les rendit ennemis?
Comment laissèrent-lis respires leurs masdes, ¿des?
Pour frappes à grande coup sor uters chers cammaComment changèrent-lis leur coiffure en armet,
Comment changèrent-lis leur coiffure en armet,
La seringue en asono, la piulue en boulet?
Ils courrent la gloire : a-charmés l'un sur l'autre,
lis courrent la gloire : a-charmés l'un sur l'autre,
lis prodiguissel neur vie, et mou lississient la nôtre.

#### GUARINI.

De cent baisers , dans votre ardente flamme, Si vous pressez belle gorge et beau bras, Cest vainement; lis ne les rendent pas. Baiser la bouche, elle répond à l'âme; L'âme se colle aux lèrres de rubis, L'âme se colle aux lèrres de rubis, Aux dents d'ivoire, à la langue amoureuse. Ame contre âme alors est fort heureuse; Deux n'en font qu'un , et c'est un paradis.

Ramper avec bassesse en affectant l'audace, S'engraisser de rapine en ottestant les lois, Étouffer en secret son ami qu'on embrasse : Voilà l'honneur qui règne à la suite des rois.

# HARVEY.

Qu'ai-je donc vu dans l'Italie? Orgueil, astuce, et pauvreté. Grands compliments, peu de bonté. Et beaucoup de cérémonie : L'extravagante comédie Que souvent l'Inquisition Vent qu'on nomme religion. Mais qu'ici nous nommons folic. La nature, en vain bienfesante. Veut enrichir ces lieux charmants: Des prêtres la main désolante Étouffe ses plus beaux présents. Les monsignor, soi-disant grands, Seuls dans leurs palais magnifiques . Y sont d'illustres fainéants, Sans argent et sans domestiques. Pour les petits, sans liberté. Martyrs du joug qui les domine . Ils ont fait vœu de pauvreté, Priant Dieu par oislyeté. Et toujours jeûnant par famine. Ces beaux lieux, du pape bénis, Semblent habités par les diables, Et les habitants misérables Sont damnés dans le Paradis.

# HÉSIODE.

Prométhée autrefois pénétra dans les cieux; Il prit le feu sacré qui n'appartient qu'aux dieux. Il en fit part à l'homme, et la race mortelle. De l'esprit qui meut tout obtint quelque étincelle. Perfide! s'éerra Jupiter irrité,
 Ils acrout tous punis de ta témérité. »
 Il appela Vulcaiu; Vulcain eréa Pandore.

De toutes les lecurtés qu'en Vénus on adore Il oran moltement se membres délicita : Les Antons s. les Desis, forment son premières pass Les trois forèce et Flore arrangent so collères. Minero lui donn la Tot de persuades ; James Minero lui donn la Tot de persuades ; La superbe funon, etui de commander. Du dangereux Mercure elle apprit à socière, s'Irabir ses amonts , à cobaler, à muire; En es an collère las et la urrange.

Ce chef-d'œuvre fatal aux mortels fut laissé; De Dieu sur les humains tel fut l'arrêt suprême : • Voilà votre supplice, et j'ordonne qu'on l'aime. »

Il ravois à Pambore un écrin précisit; Sa formest son écht blouissent les yeux. Quels biens doit renfermer exte bolte si belle! De la bonté de dieur exte un gag hébune; C'est à qu'est renferme le sort du genre bunnin. Nous seront soutedeiux. ... Elle Fourze; étaodain Tous les fléaux ensemble inoudent la nature. Hélat a'aunt et temps, dans une vio docure (reux; Le un mortels moins instruits etaient moins milleule vière et la Docher un iossient apprecher d'exx; Le Vièr et la Docher un iossient apprecher d'exx; No précipitaien point la terme de leur vie;

Dan les temps hiembeureux de Saturne et de Rike; Le mif tui renome, ja faftigue japore le Le di cier proliguaiset tout : les bomnins suifaites, Nes disquatar frees, foreis de vitre en paix, Nes disquatar frees, foreis de vitre en paix, Nes disquatar face, foreis de vitre en paix, Nes disquatar de la companya de la companya de Nesita qu'un dour sapasse, en ces signem mortet, Des pissirs de la terre aut défices du riel. Les hommes de cartings sout nos beuvent prinies, Nos d'enuns fortuneis, les soutifies de sou viez; Certific villa re une le rimit et les doubeurs.

# HOMÈRE.

PRAGMENT DU NEUVIÈME CHANT DE L'ILIANE.

Les Prieres, mon fils, devant vous éplorées, Du souverain des dieux sont les filles sacrées; Humblea, le front hoissé, les yeux baignés de pleurs, Leur voix triste et plaintive evhale leurs douleurs.

On les vois, d'une marche necessaine et treutdante, Soirre de lois Illiquie laispée et menagante; L'higher de la grande pau l'aniverse éfrayé. Elles demandent gréce... et, lorqué on les réfase, Elles demandent gréce... et, lorqué on les réfase, Cetta a tribe de deise que leur voir vous accuss, On les cettend crier, en lui tendont les bras : - Puissaire le creu qui un pardonne par L'hirce e cour farouche aux affeonts de l'injure ; hendre-lui lous les mous qu'il la mee qu'on endure. Jupitre les causes, et son junte courroux Suppeanti biende dur l'houve me l'aux Suppeanti biende dur l'houve me l'aprica plante.

#### \_\_\_\_

COMMENCEMENT DU SEIZIÈME LIVEE DE L'ILIANE.

TRADUCTION LITTERALE

DE LA BAPRODIE\* DE L'ILIADE INTITULÉE :

PATRUCLÉE.

C'est ainsi qu'ils combattaient autour des voisseaux garnis de hanea de rameurs. Mais Patrocle

était auprès d'Achille, pasteur des peuples, pleurant à chaudes larmes, comme une foutaine noire qui, du haut d'un rocher, répand son eau noire. I e divin Aehille, puissant des pieds, eut pitié de lui : et élevant la voix avec des paroles qui avaient des ailes. lui dit : « Patroele , pourquoi pleures-tu comme une petite fille qui, courant avec sa mère, la prie de la prendre entre ses bras, la retient par sa robe, tandis que sa mère se hâte de marcher, et qui la regarde en pleurant, lusqu'à ce que la mère l'ait mise dans ses bras? Semblable à elle, 6 Patrocle, tu répands des larmes moliea! Apportes-tu des nouvelles aux Myrmidons ou à moi-même? As-tu écouté quelque messager de Phthie? Ils disent pourtant que Ménestée, ton père, fila d'Actor, est vivant; et qu'Æacide Pélée est parmi les Myrmidona. Certea. s'ils étaient morts, nous nous attristerions. Pleures-

me cache rien, nous ne sommes que nous deux. Tu soupirsa sobre profondiement, ô Putrocle, bon écuyer lu lui dis : - O Achille, fils de Pélée, le plus vailant des Grees! une douleur cruelle oppresse Grees; car tous ceux qui étaient les plus forts sont couchés dans leurs vaisseaux, blessés de loin et de prês. Le fort Diemède, fils de Tydée, a été blessé de loin; et Ulyase, finmeur par a lance, a été blessé de loin; et Ulyase, finmeur par a lance, a été blessé le nit et Ulyase, finmeur par a lance, a été blessé le nit et Ulyase, finmeur par a lance, a été blessé le nit et Ulyase, finmeur par a lance, a été blessé le nit et Ulyase, finmeur par a lance, a été blessé le nit et Ulyase, finmeur par a lance, a été blessé le nit et Ulyase, finmeur par a lance, a été blessé le nit et ulyase, finmeur par a lance, a été blessé le nit ulyase, finmeur par a lance, a été blessé le nit et Ulyase, finmeur par a lance, a été blessé le nit et ulyase, finmeur par la lance, a été blessé le nit et ulyase, finmeur par la lance, a été blessé le nit et ulyase, finmeur par la lance, a été blessé le nit et l'este et le le le nit et l'este le nit et l'este et l'est

tu pour les Grees, parce qu'on les tue vers leura vais-

seaux ereux, à cause de leur injustice? Parle, ne

\* C'est le titre qui fut donné à l'Iliade dans toutes les sa-

de près; et Eurypyle l'est à la cuisse par une flèche. Les médecins sont occupés à leur préparer des médicaments et à guérir leurs blessures.

• Mais vous étes inexorable, ó Achille! Dieu me préserve de ressenti; panis une codère comme la vôtre! Yous étes fort pour lenal. Qui secourrez-vous done dorénavant, si vous àvez pas pitié des fires, et ai vous les adanonnes à leur ruine? Non, Pétei, et ai vous les adanonnes à leur ruine? Non, Pétei, le dompteur de chevaux, nétait point votre père, ai Thétis votre mêre; mais les flost bleus de la me et les rochers escarpés vous ont engendré; car votre âme est cruelle.

Mais i vous craignes quelques prédictions, et is viere vieraite mère vous ait queigne chose de la part de Jupiter, prêtez-méi da moissa su plus vite les troupes de vos Myrmédons ; je pourrai servir de l'unière et de secours aux Green, Mettez sausi vou rames sur mes épendes, alia que je mêren. Peutétre en me premant pour vous , à custe de la ressemments un ten épondes, alia que je màtalle, et les nafants de la Gréen respireront derant Marz. Ils sout accelhés extendiennes il la repredient missien, nous repousezons facilement les mensini fatigués; nous ten frous reggants à vite lou de ous asiries et de montre grant part de l'accelhés de l'accelhent les entenins fatigués; nous de montre de l'accelhés de l'accelhent les mensinis fatigués; nous de montre de l'accelhés de l'accelhent les mensinis fatigués; nous de mais de l'accelhés de l'accelhent les mensinis fatigués; nous de mais de l'accelhés de l'accelhent les mensins fatigués; nous de l'accelhés extendiennes à visite l'accelhés de l'accelhent les de l'accelhés de l'accelhent les mensins fatigués; nous de l'accelhés de l'accelhent l'accelhés de l'accelhent l'a

Cest sinsi qu'il parts en supplient, et c'éstà rese beacoup d'impressione; car il diennatist une mort fable. Achille su piet léger lui répondit avec de profonds soupirs: L'elbasi lilustre Patrocle, que m'a-s-tu dit? je ne crains pout les prédictions. Ma crepoctable mère ne m'es a jamais fiu de la part de Jupiter : mis une douleur crestle occupe mon lan. Il m'a ravi le prix que l'acqui l'an outre prive de la la la la commentation de la commentation de la m'a ravi le prix que Javais gagné : este nijuer lui m'a ravi le prix que Javais gagné : este nijuer lui m'a ravi le prix que Javais gagné : este nijuer l'ourmente mon este privais que l'acqui l

· Cette fille que les Grecs m'avaient donnée pour ma récompense, et que j'avais méritée avec ma lance en renversant une ville très forte, Agamemnon, fils d'Atrée, l'a ravie de mes mains, et m'a traité comme un bomme sans bonneur. Mais cet outrage est fait, n'en parlons plus. Il ne faut pas que la eolère soit toujours dans le cœur. J'avais résolu de ne vaincre mon ressentiment que quand les ennemis et le danger seraient venus jusqu'à mes vaisseaux. Endosse mes armes brillantes sur tes épaules, et eonduis mes belliqueux Myrmidons au combat : car une nuée de Trovens euvironne les vaisseaux; le danger augmente; notre flotte est enfermée sur le bord de la mer dans un espace fort étroit, et la ville entière de Troie fond sur nous, pleine de confiance; car les Trovens ne voient pos encore mon casque resplendissant ; ils auraient bientôt couvert nos fosses de leurs cadavres, si le roi Agamemnon avait été plus doux envers moi : mais à présent ils assiégent notre armée enfermée.

. La lance de Dioniède, fils de Tydée, ne peut écarter la mort qui fond sur les Grees. Je u'ai point entendu la voix du fils d'Atrée mon ennemi : mais j'al entendu la voix tonnante d'Hector, qui exhorte les Troyens; ils répondent par des frémissements guerriers. Les vainqueurs sont dans tout notre camp. Mais qu'ainsi ne soit; Patroele, va chasser au loin eette peste; attaque-les vaillamment; qu'ils ne portent point la flamme dans nos vaisseaux; qu'ils ne nous privent point d'un doux retour. Fais périr tous les Troyens, mais abstiens-toi, d'attaquer Hector. Obeis à ma remontrance; qu'elle soit présente à ton esprit : conserve-moi le grand honneur et la gloire que j'attends de tous les Grecs; qu'ils me rendent la belle fille qu'on m'a enlevée, et qu'ils me fassent de riches présents.

· Dès que tu auras repoussé les ennemis des vaisseaux, reviens à moi, si tu veux que le tonnant mari de Junon te donne de la gloire. Ne cède point à l'ambition de combattre sans moi contre les belliqueux Troyens; ear tu m'exposerais à la honte. Ne te laisse point emporter à la chaleur du combat, eu tuant les Troyens jusqu'aux murs d'Ilion, de neur que quelque dieu ne descende de l'éternel Olympe : ear Apollou, qui tire de très loin, protége Troie. Reviens des que tu auras mis en súreté les vaisseaux. Laisse aller les Troyens dans la compagne. Plût à Dieu que le père Jupiter, et Minerve, et Apollon. nous livrassent tous les Troyens! qu'aucun n'évitat la mort, et qu'aucun des Grees n'échapp'at! que nous évitassions la mort tous deux seuls, et que nous pussions tous deux seuls renverser les murs sacrés de Troie! »

Cets issuit qu'Achille et Patrocle partisent essenble. Ajax cependant ne pouvel jun résiser. Il était accabit de traits. Les decrets de Jupiter et les illuscacions de la companya de la companya de la companya la companya de la companya de la companya de la lant resida un son terribe autour de ses tempes, en en il était frage son cesse un les closs très lora arranges de son casque. Il repoussait les traits cancernes son boueller; et les Turyens, qui le praremoner de sa juech. Il labetait, it santer coulait de tous ses unembres, il ne pouvait plus respirer : mai son mai foudait sur loi.

Dites-moi à présent, Muses, habitantes des maisons de l'Olympe, comment le feu prit d'abord aux vaisseaux des Grees.

Hector, qui était tout auprès, frappa avec sa grande épée la lance de bois de frênc (la lance d'Ajax), et la coupa jnste à l'endroit par lequel le bois tenait à la hampe. Ajax Télamon empoigna alors inutilement sa pique mutilée. La hampe d'airain était tombée à terre loin de lui, en retentissant.

Ajax, d'un esprit éclairé, reconnut l'onvrage des

dlenx; et comme Jupiter, foudroyant d'en haut, renversait tous les desseins des Grees dans la bataille, et décernait la victoire aux Troyens, il se retira donc de la mélée; et les Trovena ietèrent de tous côtés des feux sur les vaisseaux agiles; et la flamme inextinguible s'étendit soudain partont, ear

le feu environna la poupe.

Alora Achille, s'étant frappé les cuisses, parla ainsi : « Háte-toi , illustre Patrocle , domoteur de chevaux : ear le vois sur les vaisseaux l'Impétuosité d'un feu ennemi : crains que les flammes ne les embrasent tous, et qu'il n'y ait plus ensuite moyen de s'enfuir. Prends les armes incessamment; et moi j'assemblerai les troupes. »

Il parla ainsi, et Patrocle s'arma d'un brillant airain. Il mit d'abord les bottines autour de ses belles jambes. Ensuite il attacha autour de sa poitrine la cuirasse du prompt Achille, peinte de couleurs diverses, et semée d'étoiles. Il pendit à ses épaules l'épée d'airain enrichie de cloua d'argent, et le houclier vaste et solide. Il mit aur sa forte tête le casque bien battu, dont l'aigrette était de crins de cheval; et une crête terrible flottait au-dessus d'eux. Il mit dans ses maina deux forts javelots carrés, propres pour elles. Il pe prit point la Jance du brillant Achille. grande, pesante, forte, qu'aucun autre des Grecs ne peut manier, et que le seul Achille sut lancer. C'était un bois de frêne péliaque, que Chiron avait donné à Pélée, père d'Achille, coupé sur le haut du mont Pélion, pour donner un jour la mort aux héros.

Il ordonne à Automédon d'atteler sur-le-champ les chevaux. Il honorait Automédon, après Achille, comme le plua capable de rompre les bataillons ennemis : car il était fidèle et attentif dans la betaille à soutenir les efforts menacants des ennemis. Automédon lui amena donc sous le joug Xante et Balie, chevaux impétueux qui égalaient les vents à la course. La harpie Podarge les avait concus du vent Zéphyre, un jour qu'elle paissait dans un pré aur le bord de l'Océan. Il joignit encore aux courroies du timon l'illustre Pédase. Achille avait pris ce cheval au sac de la ville d'Étion. Ce Pédase, quoique mortel, allait fort bien avec les chevaux immortels-

Achille fit prendre les armes à ses Myrnidons. allant par toutes les tentes avec des armes. Ils étaient comme des loups, dévorant de la chair crue, exercant une grande force dans leurs entrailles, qui déchirent et mangent dans les montagnes un cerf aux grandes andouillées, après l'avoir tué. Leur machoire est toute rouge de sang; et ils a'en vont en aroupe, d'une fontaine aux eaux noires, boire à petites gorgées la superficie d'une eau noire que leur gueule mêle avec des grumeleaux de sang. Leur poitrine est intrépide, et leur large ventre est tendu fortement.

C'est ainsi que les encfs des Myrmidons, et les

princes, accompagnaient le courageux serviteur d'Achille au pied léger; et ils allaient d'un grand courage. Achille était au milieu d'eux, semblable à Mars, les exhortant, eux, et leurs ehevaux, et leurs bouchers\*.

#### TRADUCTION LIBRE'.

Tandis que les héros défenseurs du Scamandre Mettaient la Grèce en fuite et ses vaisseaux en cendre, Patrocle aux pieds d'Achille apportait ses douleurs. Ses yeux étaient baignés de deux ruisseaux de pleurs : Il éclate en sanglots. Le fils de la déesse D'un regard dédaigneux contemple sa faiblesse;

Mais dans son fier conrroux respectant l'amitié, Indigné de ses pleurs, attendri de pitié : « Quoi!c'est l'ami d'Achille ! il m'apporte des larmes.

N'est-il qu'un faible enfant dont la mère en alarmes. En pleurant avec lui, le serre entre ses bros? Est-ce avec des sanglots qu'on revient des combats? Qui peux-tu regretter? Tes parents ni mon père

N'ont point de leurs vieux ans terminé la carrière. Alors, certes, alors ma juste piété Égalerait du moins ta sensibilité. [sent Qui pleures-tu? dis-moi : des Grecs qui me trahis-

Quin'ont pas su combattre, et que les dieux punissent, Les esclaves d'un roi qui m'a persécuté? Va., s'ils sont malheureux, ils l'ont bien mérité. » Patrocle lui répond d'une voix lamentable :

Grand et cruel Achille, Achille Inexorable

<sup>a</sup> Ce sont là les 167 vers sur-Jesquels l'académie a voutu qu'on travaillat; al l'auteur a poussé son travail jusqu'au 217° vers, ce n'est que pour parvenir au moment où Patrocle va combattre.

L'académie française avait, en 1777, prop du prix de poéste pour 1778, la traduction en vers du sei-zième livre de l'Iliade. Voici ce qu'on itt dans la Correspondance de La Harpe, tome 11, page 273 :

« Une anecdola très remarquable, et dont j'ai la certitude. e'est que Vollaire avait envoyé au concours une pièce sous le poin du marquis de Villette. Cette pièce s'est trouvée la cioquieme du concours, et à été jugée très faible, quoique fa-elle. On n'en sera pas étonné si on fait réflexion que la taient de la baute poésie demande une force qui n'est pas ceile de saire-vingt-quatre aus. Mais queile étrange avidité de glotre de venir à cet âge disputer le prix de l'académie aux jeunes portes! Or trait, peut-être unique, peint bien le caractère de cet homme, en qui tout a été un exois, el surtoul l'amour da la gloire. Dépositaire de ce secret, que m'avait confié le marquis de Villette, el qui sujourd'hui n'en est plus un, j'obser-unis avec cariosité, le l' avoue, l'effet que produirait la picce de Voltaire sur des juges qui n'en consattraient pas l'auteur : clie ne fit aucune sensation. A prine y vit-on un beau vers, et on eut peine à aller jusqu'à la fin. Elle n'aurait pas même obtrou une mention, si je n'avais, en opinant, ramené mes confreres à mon avis, et si je ne leuz eusse représenté qu'elle étail écrite du moins assez purement, mérite que l'academis doil loujours encourager. Mais je me disais à moi-même : Si vous saviez quri homme vous jugez en ce moment! Si vous saviez que vous balancez à relire un ouvrage qui est de l'auteur de Zaire et de la Henriade! Valla ce que je pensais intériscrement, et je plaignais le sort de l'humanité qui mécon-nait sa fail·lesse, et le sort du g-nie qui s'avilit. » Malheur à qui serait , dans ce mortel effroi , Dans ce malheur public, aussi ferme que toi l La mort est sur nos pas : Diomède . Eurypyle . Ulysse sont blessés, et tu restes tranquille! Le sang du puissant roi qui t'osait outrager, Le sang d'Agamemnon coule pour te venger. Crois-moi, voilà le temps où les grands cœurs pardonnent. A quels affreux loisirs tes chagrins s'abandonnent! A perdre tes amis quels dieux t'ont animé? O ciel! Hector triomphe! Achille est désarmé! Il volt d'un œil content la Grèce désolée...1 Non, tu n'es pas le fils du généreux Pélée; Non, la tendre Thétis n'a point formé ton cœur, Ce cœur que i'implorais, et qui me fait horreur, Qui dédaigne Patrocle et qui hait sa patrie. Les autans déchaînes, les vagues en furle, T'ont formé, t'ont vomi dans les antres affreux, Pour être plus terrible et plus funeste qu'eux. Pardonne, l'en dis trop : mais si vers cette rive Ton éternel courroux tient ta valeur captive, Ou si de nos devins quelque oracle menteur Enchaîne ton courage et nous ôte un vengeur, Souffre au moins qu'un ami puisse tenir ta place. Prête-moi ton armure, et j'aurai ton aodace. Autour de nos vaisseaux Ajax combat encor, Ton easure sur mon front fera trembler Hector: Et ton nom préparant un triomphe facile, Les Troyens sont vaincus s'ils pensent voir Achille. «

C'est ainsi qu'il parlait : ainsi par sa vertu, Il ébranle un courroux de pitié combattu; Il l'assiège, il le presse. Ab! mallieureux, arrête; Hélas! tu ne vois point ce que le ciel l'apprête : Ta vertu te trompait; tu courais au trépns.

Achille cependant ne le rebutait pas; Mais dans sa houte même céclusit as colère. 
- Ja mégries, dit-il, cette erreur popularie, Qui eroit que l'avenir au prêtre est reive propularie. Et qu'il nous faut mourir loreque Delphe a prête. Et qu'il nous faut mourir loreque Delphe a prête. Je me n'occupe poit d'une chimere vinne; Je cout mon depit, je me livre à ma haine; de l'avenir de

Mais endin' pl prescrit un terme à ma vengeance; Jai promis, si pannis, poursuivis sans défense, Les Argiens trembients aux bords du Sinnòi (duits, Puyieni juquè yaux valsaeux pa nous-mêmes con-Que je pourrais souffrir qu'on secourât leur maître; Qu'on le couvrit de boute en conservant ses jours. Ce tempse est arrivé; va. marche à son secours. Je vois (4 Agameannon la fuite avilissante; Di Retor qui le poursuit j'ent-réals to vic tonnante.

Il tappelle à la gloire, arme to contre lui; Et ais éel et venger te seconde auguert bruis; N'abuse point surteut du bonheur qu'il l'envoie; Notette point se deux, ne va point jusquai à Troi e : Modère ta valeur; c'est assez d'entrer Modère ta valeur; c'est assez d'entrer Cett assez d'arracher aux flammes, au pilloge, Nos raisseaux exposés sur cet affereux risage. Pelssent est fishe d'Erns, et les Greco dieux , Cez commous ennemis, en horeur à mes yeux, Ségorger l'un par l'autre, et tombre no victime s' Que leux sang détentable effice en fini leurs critines ! Que leux sang detentable effice en fini leurs critines!

Tandis que, d'une voix si terrible et si flère, Achille à sa pitié mébit tant de colère, Ajax versait son sang. Cell flus d'elamon, Défenseur de la Grèce et terreur d'Illon, Combattait une armée, Hector, et les dieux mêmes Sa force détaillit; aes périls sont extrêmes : Timmense boucier dont le pols le défend Va biendit échapper à son bras languissant. O mutel ampres mois juns l'épre et sessible

O musel apprenez-moi; muse lière et sensible, Qui gardez de nos maux la mémoire terrible, Dites aux nations quel mortel ou quel dieu, Lançant avec la mort et le fer et le feu, Sur les vaisseaux des Grees apporta l'incendie.

C'est le fils de Prism; c'est cette main hardie Qui, d'un glaive tranclant, fit tomber en éclats La lance dont Ajax armait encor son bras : Apollon dirigacit un coup si redontable. Ajax périra-t-il sous le dieu qui l'accable? Il a trop reconun qu'il ne peut résister A ce dieu qui s'obstine à le persécuter; Il pálit, il succombe, il céde, ilse retire.

Les Troyena acharnés, que son absence attire, Lancent sur les vaisseaux des brandons allumés. Quelles voiles, quels bois, sont déjà consumés? Cest le vaisseau d'Ajax : Il périt à sa vue; La flamme en touvilloiss monte te fuit dans la uue. Achille en est témoin ; il se frappe les flancs; il s'écrie : a "Amen-loi, cher Patrole, il est temps; Va combattre et sauver la flotte menacée. De Patrole d'éjà la vaieur empressée

Du bouster d'Achille avaic lavagé son bras; Il essayais la lance, et a c'en serir pas : Le seu fils de Thétis en powrait frier usage. Mais il saisi le plaive, instrument du carrange, Dont l'argent le plus pur est la simple ornement. Il a courert son front du casage écincient l'Onte le Ostutat panache inspirait l'épouvante; se poirtires sousième it cultraux penantie. Deux puissants juvelots britistein entre ser mains, Tout prêta à se jonger dons le sang des humains, Le brave Automodon, digne écuyer d'Achille, Dijf d'une main prompte, et firme sutant q'ubblie, le

Attelait du héros les coursiers écumants, Des amours du Zéphyre impétueux enfants; Ils prouvent leur naissance, et leur course légère Dans les champs des combats a devancé leur père. Patrocle impatient sur le char est monté.

Enfin, maître de soi, quoique encore irrité, A ses Thessaliens Achille se présente. Sur einquante vaisseaux aux rivages du Xante Il les avait conduits pour venger Ménélas: Trop long-temps en ces lieux il enchaîna leurs bras.

Cinq bires commandaient leur troupe partugée. Sons le far Mensatus la pranière set rangée; Menstus est le flis d'un des dieux Ignorés (M'une champs the sessiones le temps o consarés), Et qui sat eaptiver la belle Polydore. La seconde phalange est sous les 10st d'Eulore, Heros que Polymète, hébast a mis au jour Quanal le flattest Pleureur ent trouppé son anour. Plieits, de qui la Gréea xuard la prudence, Condisión au mondatus un autre bastilloo. Les demients on stair l'Prandre, Alciniedon, parett du dangereux Ultyse.

Non loin de ses vaisseaux, dans une vaste lice, Achille les rassemble, et leur parle en ces mots : . Assez et trop long-temps mon funeste repos, Braves Thessaliens, excita vos murmures. On fier Agamemnon l'outrage et les injures , schés ; Mes affronts, mes malheurs, ne vous ont point tou-Ma vengeance est un droit que vous me reprochez. Vous me disiez toujours : Impitoyable Achille, Jusqu'à quand rendrez-vous la valeur inutile? Aux vallons de Tempé renvoyez vos soldats. Si votre dureté les tient loin des combats . Si vous leur défendez de servir la patrie. Eh bien | yous le voulez? j'entends la voix qui erie, Anx armes! aux assauts ! aux périls ! à la mort! Vous l'emportez : marehez ; je me rends sans effort. Marchez avec Patrocle, et laissez votre maître Dévorer ses chagrins, qu'il combattra peut-être : Ma main ne peut servir l'indigne roi des rois. »

Ses guerriers cependant se present à sa vois; Tout obstiché givil est, fui-même il les arrange. En batalilous serrés il unit sa phalange; Les oldats au sociabla parsissent à appayere; Le boueller d'airain se joint su boucière; Le boueller d'airain se joint su boucière; Le boueller d'airain se joint su boucière; le panneche brillatte porte au loint l'épouvante. Tel d'un vatte palais l'habite porte au loint l'épouvante. Tel d'un vatte palais l'habite porte au loint la bauteur, Les unit l'un à l'antre; et le superbe faite Scière inaccessible aux coupé de la tempére.

#### FRAGMENT

DU VINGT-QUATRIÈME LIVRE DE L'ILIADE.

1. Thorizon se couvraid des ombres de la muit; L'Infortune Fraim, qu'un dieu même a conduit, Entre, et parult soudain dans la teste d'Achille. Le mourtire d'Inforce, que comonant traspallisé, lla détacume: il voit ce front baigné de pleura. Cer joight huerue, ce visillant vénérable, Que le fardeau des annet la doubeur accable, Exhlanta à sep indes sen sanglost est escris, El lui baissant la main qui fit peirs son fils. Il voulait ut de lui entre de la condition de la condition de la voita de la condition de la condition

« Songez, seigneur, songez que vous avez un père,... » Il ne put achever. - Le héros sanguinaire Sentit que la pitié pénétrait dans son cœur. [queur! Priam lui prend les mains. - « Ah ! prince ! ah ! mon vain-J'étais père d'Hector | et ses généreux frères [res... Flattaient mes derniers jours et les rendaient pospelis ne sont plus... Hector est tombé sous vos coups... Puisse l'heureux Pélée, entre Thétis et vous, Prolonger de ses ans l'éclatante carrière ! Le seul nom de son fils remplit la terre entière : Ce nom fait son bonheur ainsi que son appui : Vos honneurs sont les siens, vos lauriers sont à lui-Hélas! tout mon honneur et toute mon attente Est de voir de mon fils la dépouille sanglaute; De racheter de vous ces restes mutilés, Trainés devant mes yeux sous nos murs désolés. Voilà le seul espoir, le seul bien qui me reste : Achille, accordez-moi cette grâce funeste. Et laissez-moi jouir de ce spectacle affreux, Le héros . au'attendrit ce discours douloureux . Aux larmes de Priam répondit par des larmes : « Tous nos jours sont tissus de regrets et d'alarmes, Lui dit-il; par mes mains les dieux vous ont frappé : Dans le malheur commun moi-ınême enveloppé,

Laid divili, par mee manus les deux vous on trappe :

Dunns le malhure rousum moi-même enveloppe,
Mourant avant le temps loin des youx de mon pâre,
Le vindrid de mons gette terre frangêre.

Per le vindrid de mons gette terre frangêre.

Vous perfaire routifies, et le vindrid de mons parties per le vindrid de mons parties de la vindrid de

in aigrir la fatale am

#### HORACE.

Les torrents impétueux,
La mer qui gronde et s'élance,
La fureur et l'insolence
D'un peuple tumuitueux,
Des fiers tyrans la vengeance,
N'ébranlent pas la constance
D'un ogur ferme et vertueux.

Sois le dieu des festins, le dieu de l'allégresse; Que nos tables soient tes autels;

Préside à nos jeux solennels .

Comme Hercule aux jeux de la Grèce! [fin !
Seul tu fais les beaux jours : que tes jours soient sans
C'est ce que nous disons en revoyant l'aurore.
Ce qu'en nos douces nuits nous redisons encore.

Entre les bras du dieu du vin.

Voyez les habitants de l'affreuse Scythie,
Oui vivent sur des chars :

Qui vivent sur des chars :

Avec plus d'innocence ils consument leur vie

Que le peuple de Mars.

Castor yeut des chevaux , Pollux veut des lutteurs : Comment concilier tant de goûts , tant d'humeurs ?

Lorsque l'on vit Bacchus et l'invincible Alcide, Et Polius, et Castor, et le grand Romulus, \*Secourie la humilia par des soiss seisdus, Bernourie la humilia par des la figuration participation par des la figuration participation participati

Rendons toujours justice au beau : Est-ii laid pour être noureau? Pourquoi donner la préférence Aux méchants vers du temps jadis? C'est en vain qu'ils sont appiaudis ; lis n'ont droit qu'à notre induigence. Les vieux livres sont des trèsors, » Dit la sotte et maligne envie Ce n'est pas qu'elle aime les morts Elle hait ceux qui sont en vie.

Nos aïeux ont été des monstres exécrables, Nos pères ont été méchants; On voit aujourd'hui leurs enfants, Étant plus éclairés, devenir plus traitables.

LUCAIN.

Qu'importe du bûcher le triste et faux honneur ? Le feu consumera le ciel , la terre , et l'onde ; Tout deviendra bûcher : la cendre attend le monde,

LUCRÈCE.

Tendre Vénus, âme de l'univers, Par qui tout noit, tout respire, et tout aime; Toi dont les feux brûient au fond des mers, Toi qui régis la terreet le ciel même.

On peut, sans être belle, être toujours aimable; L'attention, le goût, les soins, la propreté, Un esprit naturel, un air toujours affable, Donnent à la laideur les traits de la beauté.

La nature languit, la terre est épuisée; L'homme dégénéré, dont la force est usée, Fatigue un soi ingrat par des bœufs affaibis.

On voit avec plaisir, dans le sein du repos, per mortis inalhareux lutter contre ins flot. On alme à voir de lois deux terribes armées bans les champts de la mort au combat anienées : Non que le mai d'autral soit un plaisir si doux; Mais son dangen mos plait quandi let alto inde nous. Heureux qui, retiré dans le temple des aages, voit en pais sons se prése as former les orages, Qui contemple de lois les mortes internesé, De laur jour y donnière e decire sempres de relorquies, incercains de chomin qu'il faut suivre, la constant de la comment de la comme de la commentation de la c Le basard incertain de tout alors dispose. L'animal est sans germe, et l'effet est sans cause. On verra les humains sortir du fond des mers, Les troupeaux bondissants tomber du fiaut des airs, Les poissons dans les bois naissant sur la verdure; Tout pourra se produire : il n'est plus de nature.

Si l'on voyait du moins na terme à son malheur, On soutiendrait sa peine, on combattrait l'erreur; On pourrait supporter le fardeau de la vie : Mais d'un plusgrand supplice elle est, dit-on, suivie : Après de tristes jours on craint l'éternité.

Ils conjarent ces dieux qu'ont forgés nos caprices; Ils fatiguent Pluton de leurs vains sacrifices; Le sang d'uu bélier noir coule sous leurs couteaux : Plus Ils sont malheureux, et plus lis sont dévots.

Sa raison parle en vain, sa erointe le dévore, Comme si n'étant plus il pouvait être encore.

#### MACHIAVEL.

Animaux à deux pieds, sans vêtement, sans armes, Point d'ongle, un mauvais cuir, ni plume, ni toison, Vous pleurez en naissant, et vous avez raison : Vous prévoyez vos maux : ils méritent vos larmes. Les perroquets et vous ont le don de parler ; La nature vous fit des mains industrieuses : Mais vous fit elle , hélas! des âmes vertueuses? Et quel homme en ce point pourrait nous égaler ? L'homme est plus vil que nous, plus méchant, plus sauvage : Poltrons ou furieux, dans le crime plongés, Vous éprouvez toujours ou la erainte ou la rage; Vous tremblez de mourir, et vous vous égorgez. Jamais de pore à pore on ne vit d'injustices : Notre bauge est pour nous le temple de la paix. Ami, que le bon Dieu me préserve à jamais De redevenir homme, et d'avoir tous ses vices!

MANDEVILLE.

LES ABEILLES.

FABLE.

Les abeilles autrefois Parurent bien gouvernées. Et leurs travaux et leurs rois Les rendirent fortunées. Quelques avides bourdons Dans les ruehes se glissèrent. Ces bourdons ne travaillèrent, Mais ils firent des sermons. Ils dirent dans leur langage : · Nous vous promettons le ciel; Accordez-nous en partage Votre eire et votre miel. . Les abeilles, qui les erurent, Sentirent bientôt la faim; Les plus sottes en moururent. Le roi d'un nouvel essaim Les secourut à la fin. Tous les esprits s'éclairèrent; Ils sont tous désabusés : Les bourdons sont écrasés. Et les abeilles prospèrent.

# MARVEL.

# CROMWELL, ENVOYANT SON PORTRAIT A CHRISTINE, BLINE DE SLÉDE.

Les armes à la main j'ai défendu les lois; D'un pruple audacieux j'ai vengé la querelle. Regardez sans frémir cette image fidèle : Mon front n'est pas toujours l'épouvante des rois.

## MIDLETON.

Tel est Teopris français ; je Isdanire, et le plains. Dans an abissement quel excès de courseje!

La tét a sons le jong, les lustrers dans les mains,
I derirt baloris de algoire et Teselvayes;
Ses exploites et sa houte out rempil Funivers.
(tres visiquere dans les combats, enchales par sen naiPillé par des traitants, avenuje par des prétres;
Dans la distette déstute; il dance avez esse fiers.
Fier dans la servitude, beureure dans sa folie,
De Anaplas illuer et sage il sex encor el verie.
Les Muses expendats out habité ces hords,
Lacyava l'eurs Noviers prodigiants en trésors,

Lorsqu'à leurs favoris prodiguant aes trésors, Louis encourageait l'imitateur d'Horace, Ce Boileau, plein de sel encor plus que de gráce, Courtisan satirique, ayant le double emploi De censeur des Cotin, et de flatteur du roi. Mais je t'aime encor mieux, ô respectable asile!

Chantilli, des héros séjour noble et tranquille, Lieux où l'on vit Condé, fuyant de vains honneurs, Lassé de factions, de gloire, et de grandeurs, Caché sous ses lauriers, dérobant sa vieillesse Aux dangers d'une cour infidèle et traitresse, Ayant éprouvé tout, dire avec vérité: « Rien ne rempit le cœur, et tout est vanité. »

# MILTON.

· Toi sur qui mon tyran prodigue ses bienfalts, Soleil, astre de feu, jour heureux que je hais, [nent ; Jour qui fais mon supplice, et dont mes yeux s'éton-Toi qui sembles le dieu des eieux qui t'environnent, Devant qui tout éclat disparalt et s'enfuit ; Qui fais pâlir le front des astres de la nult; Image du Très-Haut qui régis ta earrière, Hélas! l'eusse autrefois éclipsé ta lumière. Sur la voûte des cieux élevé plus que toi, Le trône où tu t'assieds s'abaissait devant mol. Je suis tombé; l'orgueil m'a plongé dans l'ablme : Hélas! je fus ingrat, c'est là mon plus grand crime; l'osai me révolter contre mon Créateur. C'est peu de me créer : il fut mon bienfaiteur. Il m'aimait : j'ai forcé sa justice éternelle D'appesantir son bras sur ma tête rebelle. Je l'ai rendu barbare en sa sévérité; Il punit à jamais , et je l'ai mérité.

# 

L'opium peut aider le sage; Mais, suivant mon opinion, Il lui faut, au lieu d'opium, Un pistolet et du courage.

Mais si le repentir pouvait obtenir grâce l... Non, rien ne fléchira ma haine et mon audace;

#### n nuée

Sur un grand trône d'or il siége en souverain Au haut de la voûte étoilée; Sous ses pieds la terre est foulée, Il tient l'océan dans sa main.

Sur son trône éternel assis dans les nuages, Immobile, il régit les vents et les orages; Ses pieds pressent la terre, et dn vague des airs Sa main touehe à-la-fois aux rives des deux mers : Il ost principe, fin, milieu de toutes choses. Lui seul il est parfait; tout est seus son pouvoir : Il voit tout l'univers, et nui ne peut le voir.

# OVIDE.

Fatal Amour, tes traits soot différents: Les uns sont d'or; ils sont durs et perçants; Il faut qu'on aime: et d'autres au contraire, Soot d'un vii plomb qui rend froid et sévère. O dieu d'amour, en qui j'ai tant de foi, Prends tes traits d'or pour Aminte et pour mos

Formé par des cailloux, soit fable ou vérité, Hélas! le cœur de l'homme en a la dureté.

Ainsi l'ont ordooné les destins implacables : L'air, la terre, et les mers, et les palais des dieux, Tout sera consumé d'uo déluge de feux.

Le Temps, qui donne à tout le mouvement et Pétre Troduit, accruit, d'évrit, fait mourir, faitrenditre, Changet tout dans les cieux, qur la terre, et dans l'air. L'igé dre à not nor suivra l'îge defer. Flore embellit des champs l'aridité sauvage. La mer change sonlit, son flux, et son vivage; Le limon qui nous porte est de du sein des eaux; Le main lotte du Temps aphoit les montagnes; La main lotte du Temps aphoit les montagnes; Tandis que l'Éternel, le souverain des temps, Demurei nébrandale ou ces grands champens la

On attaqua le ciel aussi bien que la terre; Les géants, chex les dieux osant porter la guerre, Entassèrent des monts jusqu'aux astres des nuits.

## PERSE.

Voiei le jour d'Hérode, où tout infâme Juif Fait fumer sa lanterne avec l'huile ou le suif.

# PÉTRARQUE.

Claire footaine, onde aimable, onde pure, Où la beauté qui consume mon eccur, Seule beauté qui soit dans la nature, Des feux du jour évitait la chaleur; Arbre heureux, dont le feuillage, Agité par les Zéphyrs, Le enuvrit de son ombrage; Qui rappelles mes soupirs

En rappelant son image; Ornement de ces bords, et Illies du motin, Vous dont je suis jaloux, vous molas brillantes qu'elle, Fleurs qu'elle embollisselt quand vous touchier son sefa; Roasignol, dont la voix est moins douce et moins belle; Air d'evenu plus pur; adorable sejour,

Immortalise par ses charmes; Douce clarté des nuits, que je préfère au jour, Lieux dangereux et chers, où de ses tendres armes L'Amour a blessé tous mes sens:

Écoutez mes derniers accents, Recevez mes dernières larmes.

#### PETRONE.

Quelle nuit! ô transports, ô voluptés touchantes! Nas corps entrelacés et nos âmes errantes Se confondaient ensemble et mouraient de plaisir. C'est ainsi qu'un mortel commenca de périr.

#### PINDARE.

Charmantes filles de Mendès, Quels amants cueillent sur vos lèvres Ces doux baisers que je prendrais? Quoi! ce sont les amants des chèvres?

## POLIGNAC.

Ah! ai par toi le vice edt été combattu, SI ton œur pur et droit edt chér la verta, Vourquoi done rigier au sein de l'innocence Un dieu qui nous la donne et qui la récompense? Il e eraignais, co dieu : son rigne redouté Metait un frein trop dur à ton impiét. Pérceptuer des méchants et professeur du crime, Il a main de l'injustice ourril le vaste abline, Y fit fombre la terre, et le courrit de fleurs.

#### POPE.

Umbriel à l'instant, vieux gnome rechigné, Va, d'une aile pesante et d'un air refrogné, Chercher en murmurant la caverne profonde. Où loin des doux rayons que répand l'œil du monde La déesse aux vapeurs a chaisi son acjour. Les tristes aquilnns y sifflent à l'entour, Et le souffle malsain de leur aride haleine Y porte aux environs la fièvre et la migraine. Sur un riche sofa, derrière un paravent, Loin des flambeaux, du bruit, des parleurs, et du La quinteuse déesse incessamment repose, Le cœur gros de chagrin, sons en savoir la cause; N'avant pensé jamais . l'esprit toujours troublé. L'œil chargé, le teint pâle, et l'hypocondre enflé. La médisante Envie est assise auprès d'elle. Vieux spectre féminin, décrépite pucelle, A vec un air dévot déchirant son prochain, Et chansonnant les gens, l'Évangile à la main. Sur un lit plein de fleurs, négligemment penchée. Une jeune beauté non loin d'elle est couchée : C'est l'Affectation, qui grasseye en parlant, Écoute sans entendre, et lorgne en regardant; Oui rougit sans pudeur, et rit de tout sans joie: De cent maux différents prétend qu'elle est la proje : Et, pleine de santé, sous le rouge et le fard, Se plaint avec mollesse, et se pâme avec art.

De se voir attendris les méchants s'étonnèrent , Le crime eut des remords , et les tyrans pleurèrent.

## PRIOR.

Je n'aurai pas la fantaisie D'imiter co pauve Catan , Qui meurt dans notre tragódie Pour une page de Platon ; Car, entre nous , Platon m'enuie. La tristesse est une falle : Étre gal , est avoir raison. Çà, qu'on m'ôte mon Cicéron , D'Aristote la rapsodie , De Reine la philosophie , Et qu'on m'apporte mon flacon.

Oser-rous naigner, pédants insupportables, Une cause diverse à des effets semblables? Avez-rous mesuré ette miner eloison Qui semble ségarer l'instinct de la raison? Yous êtes mal pourrus et de l'un et de l'autre. Aveugles inscueixés, quelle audone est la vitire! L'orguel est notre instinct. Conduirez-rous nos pas Dans ces chemins gléssants que vous ne voyz. pas

#### PRUDENCE.

SUR L'EMPEREUR JULIEN. Fameux par ses vertus, par ses lois, par la guerre, Il méconnut son Dieu , mais il servit la terre.

# ROCHESTER.

Cet esprit que je hais , cet esprit plein d'erreur, Ce n'est pas ma raison, e'est la tienne, docteur; C'est ta raison frivole, inquiète, orgueilleuse, Des sages spimaux rivsie dedaigneuse, Oui croit entre eux et l'ange occuper le milieu , Et pense être ici-bas l'image de son Dieu; Vil atome importun, qui croit, doute, dispute, Rampe, s'elève, tombe, et nie encor sa chute; [fers, Qui nous dit : « Je suis libre, » en nous montrant des Et dont l'œil trouble et faux croit percer l'univers. Allez, révérends fous, bienheureux fanatiques, Compilez bien l'amas de vos riens scolastiques. Pères de visions et d'énigmes sacrés, Anteurs du labyrinthe où vous vous égarez. Allez obscurément éclaireir vos mystères, Et courez dans l'école adorer vos chimères. tl est d'autres erreurs ; il est de ces dévots Condamnés par eux-mêmes à l'ennul du repor. Ce mystique encloîtré, fler de son indolence, Tranquille au sein de Dieu, qu'y peut-il faire? il pensa. Non, tu ne penses point, misérable, tu dors; Inntile à la terre, et mis au rang des morts, Ton esprit énervé croupit dans la mollesse : Réveille-toi, sols homme, et sors de ton ivresse.

# L'homme est né pour agir, et tu prétends penses. RUTILIUS.

Plûtaux dieux que Titus, plûtaux dieux que Pompée, N'eussent jamais dompté cette infâme Judée! Ses poisons parmi nous en sont plus répendus : Les vainqueurs opprimés vont céder aux vaincus.

## SADDI.

Ou'un Perse ait conservé le feu sacré cent ans , Le pauvre homme est brûlé quand il tombe dedans.

# SANTEUL.

Dans son appartement, ce monarque suprême Se voit avec plaisir, et vit avec lui-même.

# SÉNÈQUE.

Sois sans crainte et sans espérance. Oue ton sort ne te trouble pas. Que devient-on dans le trépas? Ce ou'on fut ovant sa naissance.

Rien n'est après la mort ; la mort même n'est rien... Après la vie où pourrs1-ie être? Où j'étais avant que de noltre.

Le palais de Pluton, son portier à trois têtes, Les couleuvres d'enfer à mordre toujours prêtes, Le Styx, le Phlégéton, sont des contes d'enfants, Des songes importuns, des mots vides de sens.

# SHAKESPEARE.

Demeure : il faut choisir, et passer à l'instant De la vie à la mort, et de l'être su néant : Dieux cruels, s'il en est, éclairez mon courage. Fout-il vieillir courbé sous la main qui m'outrage; Supporter ou finir mon malheur et mon sort? Qui suis-je? qui m'arrête? et qu'est-ce que la mort? C'est la fin de nos maux, e'est mon unique asile; Après de longs transports, c'est un sommell tranquille : On s'endort, et tout meurt. Mais un affreux réveil Doit succéder peut-être aux douceurs du sommeil. On nous menace; on dit que cette courte vie De tourments éterpels est aussitôt sulvie. O mort! moment fatal ! affreuse éternité! Tout cœur à ton seul nom se glace épouvanté. Eh! qui pourrait sans toi supporter cette vie; De nos prêtres menteurs bénir l'hypocrisle; D'une indigne maîtresse encenser les erreurs; Ramper sous un ministre, adorer ses hauteurs, Et montrer les langueurs de son âme obattne A des amis ingrats qui détournent la vue? La mort serait trop douce en ces extrémités. Mais le Scrupule parle, et nous erie : « Arrêtez! » Il défend à nos mains cet heureux homicide, Et d'un béros guerrier fait un ehrètien timide.

# EPITAPHE DE J. DACOMBE.

Ci-git un financier puissant Que nous appelions Dix-pour-cent; Je gagerais cent contre dix Qu'il n'est pas dans le paradis. Lorsque Belzébuth arriva Pour s'emparer de cette tombe, On lui dit: « Qu'emportes-vous là ? » — « Eh l'c'est borte am j'aan Dacombe.

#### .

# THÉOCRITE.

Reine des nuits, dis quel fut mon amour ; Comme en mon sein les frissons et la flamme Se succédaient, me perdaient tour à tour; Quels doux transports égarèrent mon âme; Comment mes yeux cherchaient en vain le jour ; Comme l'aimais, et sans songer à plaire ! Je ne pouvais ni parler, ni me taire... Reine des puits, dis quel fut mon amour. Mon amant vint, ô moments délectables! Il prit mes mains : tu le sais , tu le vis ; Tu fus témoin de ses serments coupables, De ses baisers, de ceux que je rendis, Des voluptés dont je fus enivrée. Moments charmants, passez-vous sans retour? Daphola trabit la foi qu'il a jurée. Reine des pults, dis quel fut mon amour.

## TRITHÈME.

Ils se moquent du ciel et de la Providence;
Ils aiment mieux Bacchus et la miere d'Amour;
Cesont leurs des grands sints pour la nuit et lejour.
Des pauvres à prix d'or ils vendent la substance;
Ils a'abecuvent dann l'or; l'or est sur leurs lambris;
L'or est sur leurs catins, d'u on paie au plus haut prix;
Et, passant mollement de leur lit à la table,
Ils ne craignent ni lois, si rios;, ni Dieu, ni diable.

# VÉGA (LOPE DE).

Les Vandales, les Goths, dans leurs écrits bizarres, Dédaignèrent le goût des Grecs et des Romains. Nos aieux ont marché dans ces nouveanx chemins: Nos aieux étaient des barbares.

L'abus règne, l'art tombe, et le raison s'enfuit; Qui veut écrire avec décence, Avec art, avec goût, n'en recueille aucun fruit;

Il vit dans le mépris, et meurt dans l'indigence. Je me vois obligé de servir l'ignorance, D'enformer sons quatre verrous Sonbeale, Euriside, et l'étance.

Sophocle, Euripide, et Térence. J'écris en Insensé; mais J'écris pour des fous... Le public est mon maître, il faut bien le servir;

Le public est mon mattre, il naut bien le servir;
Il faut, pour son argent, lui donner ce qu'il aime;
I'écris pour lui, non pour mol-même,
Et cherche des succès dont le n'ai qu'à rongir.

Sicile, en cet beareux jour, Vois ce héros plein de gloire, Qui règne par la victoire, Mais encor plus per l'amour.

# VIRGILE.

Les astres de la muit roulaient dans le silence, Écle a suspendu les haleines des vents; (champa; Tout se taits ur les eaux, dans les bois, dans les Faitgué des travaux qui vont bientôt renaître. Le tranquille taurens endort succon maître; Les malbeureux humains ont oublié leurs maux; Tout dort, tout s'abandonne aux charmes du repos; Élise veille, et Jehren.

Heureux qui peut sonder les lois de la nature, Qui des vains préjugés foule aux pieds l'imposture, Qui regarde en pitié le Styx et l'Achéron, Et le triple Cerbère, et la barque à Caron!

L'univers étonné, que la terreur poursuit, Tremble de retomber dans l'éterneile muit.

A d'éternels tourments je te vis condamnée, Superbe impiété du tyran Salmonée. Rival de Jupiter, il crut lui ressembler; Il limita la foudre, et ne put l'égaler: De la foudre des dieux il fut frappé lul-même.

Là sont ces insensés qui d'un bras térréraire, Ont cherché dans la mort nn secours volontaire; Qui n'ont pu supporter, faibles et furieux, Le fardeau de la vie împosé par les dieux. Hélas! ils voudraient tons se rendre à la lumière, Recommencer cent fois leur pénible carrière : Ils regrettent la vie, ils pleurent; et le sort, Le sort pour les punir les retient dans la mort : L'ahlme du Coeyte, et l'Achéron terrible, Met entre eux et la vie un obstacle invincible.

Les cœurs les plus parfaits, les âmes les plus pures, Sont aux regards des dieux tout chargés de souillures; Il faut en arracher jusqu'au seul souvenir. Nul ne fut innocent : il faut tous nous punir. Chaque âme a son démon , chaque vice a sa peine ; Et dix siècles entiers nous suffisent à peine Pour nous former un cœur qui soit digne des dieux.

# WALLER. ÉLOGE DE CROMWELL.

Il p'est plus ; c'en est fait : sounsettons-nous au sort. Le ciel a signalé ce jour par des tempêtes, Et la voix du tonnerre, éclatant sur nos têtes.

Vient d'annoncer sa mort. Par ses derniers soupirs il ébranle cette fle. Cette lle que son bras fit trembler tant de fois, Quand, dans le cours de ses exploits, Il brisait la tête des rois,

Et soumettait un peuple à son joug senl docile. Mer, tu t'en es troublée : ô mer, tes flots émus [ges, Semblent dire en grondant, aux plus lointoins riva-Que l'effroi de la terre et ton maître p'est plus! Tel au ciel autrefois s'envola Romulus; Tel il quitta la terre au milieu des orages;

Tel d'un peuple guerrier il reçut les hommages : Obéi dans sa vie, à sa mort adoré. Son palais fut un temple, etc.

# XÉNOPHANE.

Grand Dieu! quoi que l'on fasse, et quoi qu'on ose feindre On ne peut te comprendre, et moins encor te peindre. Chacun figure en toi des attributs divers : Les oiseaux te feraient voltiger dans les airs. Les bœufs te préteraient leurs ournes menacantes. Les lions t'armeraient de leurs dents déchirantes . Les chevaux dans les champs te feraient galoper.

On ne pensequ'à sol; l'amour-propreest sans bornes : Dieu même à leur image est fait par les liumains. Si les bœufs avaient eu des mains. Ils le peindraient avec des cornes.

PIN DES TRADUCTIONS.

# CONTES

## EN VERS.

# PREFACE

#### DE L'EDITION DE KEHL.

On tours dans les Coules de Vollaire une posite plaie billette, que philosophe mans trais, mais maire, mais trait, millette, que philosophe mans trais, mais maire, mais tain. L'instead de Jonache et un windpriver a reupi et al. La la coule de la companie de la chape, companie taite de philosophelis; conti de l'Edinaction d'un coule de la companie de la chape, companie taite de philosophelis; conti de l'Edinaction d'un coule de la companie de la compani

Volkier a fait des nafürer comme Bollow; et comme Bollow; et comme Bollow; at per enfert per pouvere des ce semmin personnels. Mai he mennis de Bollow; d'einterique cent personnels. Mai he mennis de Bollow; d'einterique cent personnels. Mai he mennis de Bollow; d'einterique cent per de la comme de la modiente simulié de se que et l'est personnels sui anoliente simulié de se que et la piestant de deux poul. L'inviter de ligitate entrera J. A. Roussess; mais Boussess s'était déclar? Fonced des louisers et de la platique de louise que l'entre principal de l'entre propagable. Il parisant sur louise ettre et J. A. Roussess; mais Boussess s'était déclar? Fonced des louisers et de la platique de louise de l'entre propagable. Il parisant sur louise et entre de l'entre propagable et parisant sur louise et l'entre, lorsque lei entre en vavait del l'objet. Mais Vollaire de louise de la single pe Bollows. Il la vita récomme, l'ord de donné le single pe Bollows. Il la vita récomme, l'entre de la litte faction de l'entre de l'entre principal de l'entre l'entre l'entre principal de l'entre l'

Si Voltaire a pris quelquefois le tou violent et presque cynique de Juvénai, c'est qu'il avait à punir, comme lui, le vice et l'hypocrisie.

Data le recosti des Podeies méticas, on a évisé den multiplier trop le mondre, et d'en inserve qui sexuent d'une suire mais. Souvent ce choix a été auser difficile. Data le cours d'un long overage en vera, i et de di perspue impossable d'inible la grèce pisquate, le coloris brittant, in piùbasophie donce et liber qui caractériste tousse les possies de particular de la companie de la companie de la coloris de la recommissable chan qui une moiert ne poursit être ausai recommissable chan qui une moiert au pour de la conpresentate. Il destin pais aide, en s'oppopentat quebage unes de ses idees et de ses fonemers d'attender à sue insistation prespue parisite. D'alleren si n'a jumis 1000 de insistation prespue parisite. D'alleren si n'a jumis 1000 de 

## L'ANTI-GITON.

#### A MADEMOISELLE LECOUVREUR.

#### 1714.

O du théstre aimable souveraine, Belle Chlée, ille de Mejonnère, Puissent ces vers de vous étre goldés. Amour le reut, Amour les a diciés. Ce petit dieu, de son sile légère, Un arcen main, parcourait Paute jour Tous les recoins de votre sanctuaire; Tous est recoins de votre sanctuaire; Tous est béror sont enfants de Cyther. Edisait Amour, que to fus constené. Edisait Amour, que to fus constené. Edisait amour, que to fus constené. Edistait paus que fus fus constené. Edistait paus que fus fus constenés. Edistait paus que fus fus constenés. Edistait paus que fus que fus profesé.

Cet ennemu jadis eut dans Gomorrhe Plus d'un autel, et les aurait encore, Si par le feu son pays consumé En lac un jour n'eût été transformé. Ce conte n'est de la métamorphose Car gens de bien m'ont expliqué la chose Très doctement; et partant ne veux pas Mécroire en rien la vérité do cas. Ainsi que Loth, chassé de son asile, Ce pauvre dieu courut de ville en ville : Il vint en Grèce; il y donna feçon Plus d'une fois à Socrate, à Platon: Chez des béros il fit sa résidence Tantôt à Rome, et tantôt à Florence; Cherchant toujours, si bien vous l'observez, Peuples polis et par art eultivés. Maintenant donc le voici dans Lutèce. Séjour fameux des effrénés desirs. Et qui vaut bien l'Italie et la Grèce. Quoi qu'on en dise, au moins pour les plaisirs. Là, pour tenter notre faible nature, Ce dieu paralt sous humaine figure. Et n'a point pris bourdon de pelerin . Comme autrefois l'a pratiqué Jupin , Qui, voyageant au pays où nous sommes, Oulttalt les cieux pour éprouver les hommes. Il n'a point l'air de ce pesant abbé Brutalement dans le vice absorbé. Oui, tonrmentant en tont sens son espèce, Mord son prochain, et corrompt la jeunesse; Lui, dont l'œil louche et le muste effronté Font frissonner la tendre Volunté. Et qu'on prendrait, dans ses fureurs étranges, Pour un démon qui viole des anges. Ce dieu sait trop qu'en un pédant crasseux Le plaisir même est un objet hideux.

D'un beau marquis il a pris le visage \*, Le donx maintien . l'air fin . l'adroit langage ; Trente mignons le suivent en riant; Philis le lorgne, et soupire en fuyant. Ce faux Amour se pavane à tonte heure Sur le théâtre aux Muses destiné. Où, par Racine en triomphe amené. L'Amour galant choisissait sa demeure. Ouc dis-je? hélas l l'Amour n'habite plus Dans ce réduit : désespéré, confus Des flers succès du dieu qu'on lui préfère, L'Amour honnête est allé chez sa mère, D'où rarement il descend ici-bas. Belle Chioé, ce n'est que sur vos pas Ou'il vient encor. Chloé, pour vous entendre, Du haut des cieux j'ai vu ce dieu descendre Sur le théâtre; Il vole parmi nous Quand, sous le nom de Phèdre ou de Monime. Vous partagez entre Racine et vous De notre encens le tribut légitime. Si vous voulez que cet enfant jaloux De ces beaux lieux désormais ne s'envole, Convertissez ceux qui devant l'idole : De son rival ont fléchi les genoux. Il vous créa la prétresse dn temple :

n l'hérétique il faut prêcher d'exemple. Préchez donc vite, et venez dès ce jour Sacrifier au véritable Amour.

# LE CADENAS,

ENVOYÉ EN 1716 A MADAME DE B'.

Je triomphals; l'Amour était le maltre,
Et je touchais à ces moments trop courts
De mon bonheur, et du vôtre peut-être:

Mais un tyran veut troubler nos beaux jours. C'est votre époux : geôlier sexagénaire. Il a fermé le libre sanctuaire De vos appas; et, trompant nos desirs, Il tient la clef du séjour des plaisirs. Pour éclaireir ce douloureux mystère. D'un peu plus haut reprenons cette affaire. Vous connaissez la déesse Cérès : Or en son temps Cérès eut une fille Semblable à vous , à vos scrupules près , Brune piquante, honneur de sa famille . Tendre surtout, et menant à sa cour L'aveugle enfant que l'on appelle Amour. Un autre aveugle, hélas! bien moins aimable. Le triste Hymen, la traita comme vous. Le vieux Pluton, riche sutant qu'haïssable Dans les enfers fut son indigne époux. Il était dieu, mais avare et jaloux : Il fut cocu, car c'était la justice. Pirithous , son fortuné rival . Beau, jeune, adroit, complaisant, libéral, Au dieu Pluton donna le bénéfice De cocuage. Or ne demandez pas Comment un homme, avant sa dernière heure, Put pénétrer dans la sombre demeure : Cet homme aimait : l'Amour guida ses nas. Mais aux enfers, comme aux lienx où vous êtes, Voyez qu'il est peu d'intrigues secrètes! De sa chaudière un traître d'espion Vit le grand cas, et dit tout à Pluton. Il ajouta que même, à la sourdine. Plus d'un damné festovait Proserpine. Le dieu cornu dans son noir tribunal Fit convoquer le sénat infernal. Il assembla les détestables âmes De tous ces saints dévolus aux cofers. Qui, des long-temps en cocuage experts. Pendant leur vie ont tourmenté leurs femmes. Un Florentin lui dit : « Frère et seigneur,

L'homme dont il est question avait eu une cuisse emportée à itamility (Ramillies).

L'auteur avait environ vingi ans quend il fit cette pièce, adressée à use dame contre laquelle son mari avait pris cette étrange précaution; elle fut imprimée en 1724 pour la premètre fois. X.

Four detourner la maligne influence Donn vour aleases a bit l'appérience, vour su chame est toujoure le meilleur : Mais, last seigneur, la vôtreest immortelle. Le voudrais done, pour votre afreté, Qu'un cadensa, de structure nouvelle. Fût le garant de sa fédélité. La vertup a l'horce asservie, Lars von plaisirs horneront son envie; Plun ne sera d'ismant favoriée. Et plût aux dieux que, quand Jétais en vie, D'un tal secret je me tisses sviée!

A ce dessoura les damnés applaudirent, Estu il tipiun les Parques l'écriticos. Estu il tipiun les Parques l'écriticos. Estu il propriet les propriets informats. Estu inporte informats. Tajabons, de ces lisus serurrière, Ac cadenas met le main la première; Elle Pacière, et des mains de Pluton Procerpina reput et sitade don. On m'a sonté qu'essayant son ouvrage, Le crusi dire fait rum de pluté, Qu'avec tendresse il dit à as motifé : 'ou le reun galiant's vous allec être sage.

Or ce secret, aux enfers inventé, Chez les humains tôt après fut porté; Et depuia ce, dans Venise et dans Rome, Il n'est pédant, bonrgeois, ni gentilhomme, Qui, pour garder l'honneur de sa maison, « De cadenas n'ait sa provision. Là, tout jaloux, sans craindre qu'on le blâme, Tient sous la cief la vertu de sa femme. Or votre époux dans Rome a fréquenté; Chez les méchants on se gâte sans peine, Et le galant vit fort à la romaine; Mais son trésor est-il en sûreté? A ses projets l'Amour sera funeste : Ce dieu charmant sera notre vengeur; ('ar yous m'aimez : et quand on a le cœur De feinme honnête, on a bientôt le reste.

----

## LE COCUAGE.

1716.

Jadis Jupin, de sa femme jaloux, par cas plaisant fait père de famille. De son cerveau fit sortit une fille, Et dit: Du moins celle-ci vient de nous Le bon Vulcain, que la cour éthérée Fit pour ses maux épous de Cythérée, Voulsit s'orie aussi quelque poupon Dontil fitt sûr, et dont seul il fût père; Car de penser que le beut Cupidon, Que les Amours, ornements de Cythère. Oui, quoique enfants, enseignent l'art de plaire. Fussent les fils d'un simple forgeron, Pas ne eroyait avoir fait telle affaire. De son vacarme il remplit la maison. Soins et soucis son esprit tenaillérent : Soupcons jaloux son cervenu martelèrent. A sa moitié vingt fois il reprocha Son trop d'sppas, dangereux avantage. Le pauvre dieu fit tant, qu'il accoucha Par le cerveau : de quoi? de Cocuage. C'est là ce dieu révéré dans Paria, Dieu malfesant, le fléau des maris. Des qu'il fut né, sur le chef de son père Il essava sa naissante colère : Sa main novice imprima sur son front Les premiers traits d'un éternel affront. A prine encore cut-il plume nonvelle, Qu'au bon Hymen il fit guerre immortelle : Vous l'eussiez vu , l'obsédant en tous lieux . Et de son bien s'emparant à ses veux, Se promener de ménage en ménage, Tantôt porter la flamme et le ravage, Et des brandons allumés dans ses mains Aux veux de tous éclairer ses larcins : Tantot, rampant dans l'ombre et le ailence, Le front couvert d'un voile d'innocence, Chez un époux le matois introduit Fesait son coup sans seandale et sans bruit. La Jalousie, au teint oâle et livide. Et la Malice, à l'œil faux et perfide, Guident ses pas où l'Amour le conduit : Nonchalsmment la Volupté le suit. Pour mettre à bout les maria et les belles, De traits divers ses carquois sont remplia: Flèches y sont pour le cœur des cruelles : Cornes y sont pour le front des maris. Or ce dieu-là, malfesant ou propice, Mérite bien qu'on chante son office : Et, par besoin ou par précaution, On doit avoir à lui dévotion, Et lui donner encens et luminaire. Soit qu'on épouse ou qu'on n'épouse pas, Soit que l'on fasse ou qu'on craigne le cas, De sa faveur on a toujours affaire. O vous, Iris, que j'aimerai toujours, Quand de vos vœux vous étiez la maîtresse, Et qu'un contrat, trafiquent la tendresse N'avait encore asservi vos beaux jours, Je n'invoquais que le dieu des amours. Mais à présent, père de la Tristesse, L'Hymen, hélas! vous a mia sous sa loi A Cocuage il faut que je m'adresse; C'est le seul dieu dans qui i'ai de la foi.

\*\*\*\*

# LA MULE DU PAPE.

1733.

Februs tris chern, on list dans saimt Matthews Qu'un jour le diable emporta le bon Disco Sur la montagne, et puis lui dit : Mess sirr, Voist toc ensure, voist toc evaste empire, I - Vest romain de l'un à l'autre bout? -Lutter reprit: - la ne vois rien du tout, Voter montagne en vain serait plus haute. - Lutter reprit: - la ne vois rien du tout, Voter montagne en vain exert plus haute. - Lutter reprit: - la monit, c'est ta fante. Mais avec moi veux tu faire un murche l' - Lutter prit: - la consideration de la considerati

Si to me veux faire la révérence . Notre Seigneur, ayant un peu rêvé. Dit au démon que, quoique en apparence Avantageux le marché fût trouvé, Il ne pouvait le faire en conscience: Car il avait appris dans son enfance Qu'étant si riche, on fait mal son salut. Un temps après, notre ami Belzébut Alla dans Rome : or c'était l'heureux âge Où Rome avait fourmilière d'élus : Le pape était un pauvre personnage. Pasteur de gena, évêque et rien de plus. L'Esprit inslin s'en va droit au saint-rère Dans son taudis l'aborde, et lui dit : . Frère, Je te ferai, si tu veux, grand seignenr . . A ce seul mot l'ultramentain pontife Tombe à ses pieds, et lui baise la griffe. Le farfadet, d'un air de sénateur, Lui met au chef une triple couronne : . Prenez, dit-il, ce que Satan vous donne; Servez-le bien , vous aurez sa faveur. .

O papegots, voils is belle source De tous vos bienes, comme savez. Et pour ce Que le saint-père avait en ce trecas Baisé l'ergot de messer Satuns, Ca fut depuis close à Rome ordinaire Que l'on busalt la muel de saint-père. Ainsi l'ont dit les mallins hugerents Qui du papisme ont biasonne finistote : Nais ce gone-là sentent bien les fagots;

a Le jésuite Bouhours se servit de cette expression : Jesus-Christ fut emporté par le diable sur la montagne ; c'est ce qui donna l'est a ce noci qui finit ainsi : Cer suns hoi surait-ou, den, den

poe le diable emporta, in, ia, /esse noire ion mattre? Et, grâce au eiel, je suis loin de les croire. Que s'il advient que ees petits vers-ci Tombent ès mains de quelque galant homme, C'est bien raison qu'il ait quelque souci De les cacher, s'il fait voyage à Rome.

\_\_\_\_

# CONTES DE GUILLAUME VADÉ.

# AVERTISSEMENT

DES ÉDITEURS DE KEHL.

Les contes suivants, jusques et compris celui qui a pour titre l'Origine des Métters, parurent en 1762 nous le nom de Guillaume Vadé, avec quelques anters petits ouvrages en vers et en prose. Catherine Vadé, cousine de Guillaume, en était supposée l'éditeur : et voic is a préface.

PRÉFACE

# DE CATHERINE VADÉ,

PREE LES CONTES DE GUILLAUNE VANÉ.

1738.

Je plestre encore la mort de mos rousin Guillisume Való, qui déceta, comme le sait fout l'enziere, il y a quelque années : il était attaqué de la petite-vérole, à le garciar, est de la comme del comme de la comme de la comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme de la comme del comme de la comme del comme

L'Old et a false une funieux perde, lu réponduée, Au l'évinc dissillame, Auxandere l'être Brestleme et des présents en sons etc. Séminaine et à l'Élian, Sojahole et l'Asselhet, sont en Santaniane et à l'Élian, Sojahole et l'Asselhet, sont en sons demourant jaissuit, ou reutiere vous par virre dans la plan solement de teutre-marie l'Asselhet et l'asselhet la la plan permission de teutre-mayer. Non niverse de consoire, passelle et l'asselhet la plan permission de teutre-mayer. Non niverse de consoire passelle et l'asselhet le teutre mayer. Non niverse de teutre-mayer l'asselhet le consoire passelle et l'asselhet le déficie de notre familie; et évenue de l'asselhet le déficie de notre familie; et évenue de l'asselhet le déficie de notre familie; et évenue de l'asselhet le déficie de notre familie; et évenue de l'asselhet le déficie de notre familie; et évenue de l'asselhet le déficie de notre familie; et évenue de l'asselhet le déficie de notre familie; et évenue de l'asselhet le déficie de notre familie; et évenue de l'asselhet le déficie de notre familie; et évenue de l'asselhet le déficie de notre familie; et évenue de l'asselhet le déficie de notre familie; et évenue de l'asselhet le déficie de notre familie; et évenue de l'asselhet le déficie de notre familie; et évenue de l'asselhet le déficie de notre familie; et évenue de l'asselhet le déficie de notre familie; et évenue de l'asselhet le déficie de notre familie de l'asselhet le des l'asselhet le des l'asselhet le de l'asselhet le des l'a

Guillacme n'avait pas de si hautes prétentions; il ne discrete de bumillié convenable à un nuteur, mais bien rare : Ah I ma cousine, pensez-vous que dans les quatrevingt-dix mille brochures imprimées à Paris depuis dix ans, mes opuscules puissent trouver place, et que je puisse surmager sur le fleuve de l'Oubli , qui engloutit teus les jours !

Crust vers, on visite que quinte Jours speix volte mont, fui die je, event fonçieme hemore, il v a bris per la presence qui juscisse de cert de conservation qui particul per la presence qui juscisse di et vivre ignorie; et ceut qui onti fait le just de besti autor qu'expendre oublisée le redomain de lors mert. Venn serre distingue de la foste; et pout être handre le mont de Guillaum Velle, quatri l'inseperative par le conservation de la conservation de la propriet passer à la deraille postérie. Sous quel titre vontre vone per l'imprime von Conventire? Na reconsigne, mei dil i, je esté que to som de fédicier est le plus convenible; i la breserie que to som de fédicier est le plus convenible; i la breserie que tou me de fedicier est le plus convenible; i la breserie que tou me de fedicier est le plus convenible; i la breserie qui fon imprime, manifest de la conservation de la contribut de serve de l'est manifest de la conservation de la conservation de la conserva-

J'admirai la modestie de mon cousin, et J'en lus extrèmement attendre. Jérôme Carré arriva alors dans la chamlere, Guillaume ét son testament, par lequej il me laissait nuttresse absolue de ses manuscrits. Jérôme et moi lut de Guillaume, qui ne sortira jamais de ma mémoire :

As sens blort upon Nexus et defende dans or moule has assessed on one des digitals of all contributed in particular the process sensitives, et qui cite and it contributed in particular the process of the contributed on the

# Ces troncs pourris exhalent dans les vents De quot faire la guerre an reste des vivants. »

Citie déficie et chémics continue de parer les régions de mortes caux des Paris leux les anne de mandies répid-émispars, cil il n'y a point de désins qui se contrine partie moitre de l'entre de désins qui se contrine partie ou mobile i mergine et paris. Le cile rice et les laciais leux des villes ç el il y a même négeur? les pinleurs villes en l'empe où crite subsistre consissen est estable ches plaint se serait-es pas pour ne lon citeyen l'empe de l'empe de crite subsistre consissen est estable ches plaint se serait-es pas pour me lon citeyen estable ches de l'empe de l'empe de l'empe de l'empe de la chainte la leux de l'empe de l'empe de l'empe de la dantes la Les principales de l'empe de l'empe de l'empe de l'empe autres par ce protestions destinabient et lième les seraites paire saison, les terres plan l'econdies. Zu vielle ja se autres par ce protestion de l'empe de l'empe de l'empe autres par ce protestion de l'empe autres par ce protestion de l'empe autres par l'empe de l'empe autres par l'empe de l'empe autres par l'empe autres de l'

Guillaume parla long-temps sur ce ten. Il avait de grandes vues pour le bien public, et il mourut en parlant, ce qui est une preuve évidente de génie.

Des sull'air passé, je résinu de lai faire des obèsques magnifiques, digase du grand nom puil avait arquis dans le monde. Je courus clere les plus funcus libraires de le monde. Je courus clere les plus funcus libraires de mon cossis Guillanne; j'y biquisi notres opetques belies mon cossis Guillanne; j'y biquisi notres opetques belies discertations de son frera Autous e, qué glues morienza, de sun cousis issus de germain Jerôme Carré. J'oblina trois buil d'or complant, somme que jassais Guillannes n'avait buil d'or complant, somme que jassais Guillannes n'avait de la complant de particular de la complant de la complant de particular de la complant de de la complant de la

possible data assens temps de se vir. Je fin insprince de black d'auterneme je jevel lau se les bours-ceptis de Paris d'auterneme je jevel lau se les bours-ceptis de Paris d'auterne de lour présente le service que y acle de la comment de la comme y et d'auterne de la fame tent de se paris de la comme y et d'auterne de la fame saux que personne en sel frem. Ces alsei qu'il a sait vice ; en centre qu'il est devrir lis la faire de jouisse sujére ou en centre qu'il est devrir lis la faire de jouisse sujére ou des fraits de son grais, et on séglipsel l'aviere. Ces des fraits de son grais, et on séglipsel l'aviere. Des des fraits de son grais, et on séglipsel l'aviere. Des des fraits de son grais, et on séglipsel l'aviere. Des des fraits de l'auterne de l'auterne de l'auterne de qu'ou jets l'avier plan cestée les finais de l'avier, et qu'ou jets l'avier l'a leupen ce de l'appe to cett inguisselle.

Quelque tempa après le décès de Guillaume Valé, noupercitares notre bon parmet et au d'écine Carré, si couu en sus temps par la comédié de l'Écossaire, qu'il distinaroir-tradulles pour l'avancement de la littérature bonde. Le crais, qu'il est de mon dévoir d'instruire le public de la se de la comme de la comme de la comme de la comme sa vic. Voir comme il s'en euvril en ma présence à trèse Gindie von confesseur: « Yous sarce, did-il, qu'il mon loptême on tre donna

» pour patrens saint Zeroine, sunt Tiomas et saint Raimond de Femañori, et que, quand fem le bothere de » receive la confermation, on ajonta à mes trois patrons » saint l'anne de Loryala, saint Françoi-Xarler, adito » François de Borgia et saint Reija, loss jésulites, de sorte « per je m'appelle, Jerôme-Thomas Hamond-Ijanex-Pavier-François Reija Carré. J'ait cru Jong-Grap qu'àvec » land de some je ne possvila manepre de rien sur tere. À alt free Gierdère, que je me sain trompél II fant qu'il » moit de spatrant comme de vistet; jellar out a,

Ah! ferre Girolfee, que je me suis trompel II hatt qu'il em soit des patras comme des valets: plus on en a, plus on est mai servi. Nais veyer, et le son palet, quelle est ma secondomie partie et le bouspen d'en et ma secondomie par le la company de la litté de la company de la litté de la company de la litté de l'acceleration de la litté de l'acceleration de l'accele

Ouchane les révérends pères jesuistes ou jésuilles, pour
e que leur institut est permiseux, contraire à tous les
droits des roits et de la société humaine, etc., etc. Or,
lauxe de Loyola systat érée du tastitut appelé Régine,
lauxe de Loyola systat érée du tastitut appelé Régine,
vier, rismonis Borgia, Régis, systat victu dans or régies.
 le et chiar qu'il sout loux égainment répréhensibles, et
que voils quatre saints qu'il fant nécessairement que je
donne à tous les diables.

» Cela m'a fait naître quelques serupules sur asint Thomas et saint Raimond de Pennafort. J'ai le leurs ouvrages, et j'ai été consolond quand j'ai ru dams Thomas et dans Raimond à peu près les mêmes paroles que dans » Busembuum. Je me suis défait aussité de cre deux patrons, et j'ai brûté leurs livres.

Je me min ve alvis réoluit en sent mon de Jéréme; mais ce Jéréme; le serie platres qui me restait, que m's pas été plus utilie que les setres. E44-c que Jéréme n'au» pas été plus utilie que les setres. E44-c que Jéréme n'au» pas été plus utilie que les setres. E44-c que Jéréme n'au» lit par de profit par paralle J'au consiste lar cete de la faire un très sevant homme: il mis dui que Jéréme était propose que le la praise injorne au sanis et éveque de Fernalden. Jans, et au sanis prétre Rulin; que même li appela celoi-ci Ajufre et auropines, et qu'il Timustia que les mort : Il m'a somote le las passages. Je me vois obiqué de remocre cestis à le mis décarquiste.

C'est almi que Carré déposait sa douleur dans le sele



A TOTAL CONTRACTOR

# CE QUI PLAIT AUX DAMES.

de frive Giroffée, lequel lui répondit : Vous ne manquerez ! Tout paladin fut très mal partagé : that the exists man the .....

693

1550.

Mon chevalier en était tout chargé;

D'argent, fort peu; car dans ces temps de crise

Berthe était douce, affable, accorte, hun Mais elle avait de la sévérité



de frire cirolde, legad lai ripcolit; Tous an mungerez pou de aintis, mon che endos; prene sant François d'Assas. Nos, dil Carre; as femme de neign me donnerati quelquefant des contes de rire, et est est une utilitre sirireuse. L'à bien person saint Dominique. "Nos, il est ainter de l'uniperition. "Voluce vous de ainte lere de ainter de l'uniperition. "Voluce vous de aint been plus d'espeti que lui, et il es molait de trup d'aifares : donner-noi un patron qui ail été si la brombe que personne si'en sit james terchele parier; voiti non saint.

n en au janais enteinou parte; voiu mon saint.
Frère Giroffé lei remostra l'impossibilité d'être canonisé et ignoré. Il lai donna la liste de plusieurs autres patrensa que notre ami ne connaisanti pas; ce qui revenait au même : mais à chaque saint qu'il proposait, il dennanit quelque chose pour son couvent; car il savait que Jéréme Carré avait de l'argent. Jérôme Carré lui fit alors

recently and its parts epither.

If y and interfere an ord Flepages qui avait promise in the distribution for annotes considerable is too let habitand distribution for annotes considerable is too let habitand distribution for promise in the latest distribution of the considerable is too let habitliers are voulewest les islaises entere qu'à condition qu'in participated au rece u. Le boholemes credente le prépartiquente au rece u. Le boholeme crédente le prédistribution de la consideration de

 affaire à Dieu qu'à ses saints.
 C'est avec ces sentiments que passa de cette vie à l'antre mon cher Jérôme Carré, dont je joins ici quelques opuscules à ceux de Guilbaume; et je me fiatte que messicurs les Parisiens, pour qui Vadé et Carré ont toujours travaillé, me pardonnervoit ma préface.

CATHERINE VADÉ.

# CE QUI PLAIT AUX DAMES.

Or maintenant que le beau dieu du jour Des Africains va brâlant la contrée, Qu'un cerclé évroit éche anous borne son tour, Et que l'hière allonge la soirée; Après souper, pour vous désennayer, Mes chers amis, écoutez une histoire Touchant un panver et noibe cheralier, Dont l'aventure est digne de mémoire. Son nom était messirs Jean Robert, Lequel virsit sous lero il pagobert. Lequel virsit sous lero il pagobert. Il voragze devers Rome la sainte.

It vojaga uevera nome la Sainne, Qui surpassalt la Romo des Cisers; Il rapportait de son auguste enceinte, Non des lauriers euellis aux chomps do Mars, Mais des agnus avec des indulgences, Et des pordons, et de belles dispenses. Mon clevalier en ciatit tout chargé; D'argent, fort peu; car dans ces temps de erisa Tout paladin fut très mal partagé : L'argent n'allait qu'aux mains des gens d'église.

L'argent n'ausait qu'aux mains urs gens a carse. Sire Robert possédait pour tout bien Sa vieille armure, un cheval, et son chien: Mais il avait recu pour apanage Les dons brillants de la fleur du led âge, Force d'Hercule, et grâce d'Adonis, Dons fortunés qu'on prise en tout pays. Comme il festi sessur pois de L'attère.

Comme il était assez près de Lutere, Au coin d'un bols qui borde Charenton, Il apercut la fringante Marthon. Dont un ruban nouait la blonde tresse; Sa taille est leste, et son petit jupon Laisse entrevolr sa jambe blanche et fine. Robert avance, et lui trouve une mine Oul tenterait les saints du paradis. Un beau bouquet de roses et de lis Est au milieu de deux pommes d'albâtre Qu'on ne voit point sans en être idolâtre; Et de son teint la fleur et l'incarnat De son bouquet auraient terni l'éclat. Pour dire tout, cette jeune merveille A son giron portait une corbeille, Et s'en allait, avec tous ses attraits, Vendre au marché du beurre et des œufs frais. Sire Robert, ému de convoitise, Descend d'un saut, l'accole avec franchise : « J'ai vingt écus, dit-il, dans ma value; C'est tout mon bien, prenez eneor mon cœur : Tout est à vous. » « C'est pour moi trop d'hon-Lui dit Marthon. Robert presse la belle, fueur, . La fait tomber, et tombe aussitôt qu'elle. Et la renverse, et casse tous ses œufs. Comme il cassait, son cheval ombrageux, Épouvanté de la fière bataille. Au loin s'écarte, et fuit dans la broussaille. De Saint-Denys un moine survenant Monte dessus, et trotte à son couvent.

Enfin Marthon, rajustant sa coiffure, Dit à Robert : « Où sont mes vingt écus? » Le chevalier, tout pantois et confus. Cherchant en vain sa bourse et sa monture, Veut s'exeuser : nulle exeuse ne sert; Marthon ne peut digérer son injure. Et va porter sa plainte à Dogobert. « Un chevalier, dit-elle, m'a pillée, Et violée, et surtout point payée. » Le sage prince à Marthon répondit : . C'est de viol que je vois qu'il s'agit. Allez plaider devant ma femme Bertlie; En tel procès la reine est très experte : Bénignement elle vous recevra. Et sans délai justice se fera. Marthon s'ineline, et va droit à la reine. Berthe était douce, affable, accorte, humino: Mais elle avait de la sévérité

Sur le grand point de la pudicité.
Elle assembla son conseil de dévotes.
Le chevaller, sans éperons, sans bottes,
La tête nue, et le regard baissé.
Leur avous ce qui s'était passe;
Que vers Charonne il fut tenté du diable,
Qu'il succomba, qu'il se sentait coupable,
Qu'il en avait un très pieux remord;
Puis il recuts assentence de morte.

Robert data is leasu, aj plein de charmes, Si bein toures, di iras, et ai vermeil, Qu'en le jugemi la reine et son consoil Larganient Robert et répondaires des bruses. Narthon de fois dans un coin souptra; Dans tous les ceues la plut fromp place. Qu'un chevaller on pourait faire galve, Et qu'il virait pour qu'il ét d'esprit; - Car vous savez que notre loi preservi De pardonner à qui pourra sous die Ce que la fennue en tous les temps desires. Ce que la fennue en tous les temps desires.

La chose, étant au conseil exposée, Fut à Nobert anssitét proposée. La bonne Berthe, afin de le sauvee, Lui concéda huit jours pour y rêver; Il fit serment aux genoux de la reine De comparaître au bout de la huitaine, Remercia du décret lénisif, Prit congé d'élle, et partit tout pensif.

 Comment nommer, disait-il en lui-nième, Très nettement ce que toute femme aime, Sans la filcher? La reine et son sénat Ont aggravé mon trop piteux état.
 Paimerais mieux, puisqu'il faut que je nœure, Que, sans débi, l'on m'edt pendu sur l'heure.

Dans son ehemin des que Robert trouvait Ou femme, ou fille, il priait la passante De lui conter ee que plus elle aimait. Toutes fesaient réponse différente, Toutes mentaient, nelle n'allait au fait. Sire Robert au diable se donnait. Dejà sept fois Tostre qui nous éclaire

Avait dore les bords de l'hemisphère, Quand sur un pré, bout des ombregas frais, Il vist de lois vingt beautér avissantes Il sons en condigueurs robes soligeantes Etient à peine un voile à leurs attraite. L'aissait flotter leurs tresses ondoprantes; Sur l'herbe tendre elles formainet leurs des Existant flotter leurs tresses ondoprantes; Sur l'herbe tendre elles formainet leurs. Rasant la terre, et ne la touchant pas. Robert appreche, et du moins il espere l'as consulter sur la maudité affaire. Et un moment put disparait tout fait. Le jour baissait, à peine il était nuit; il ne vit plas qu'un veille (édantée, Au teint de suie, à la taille écourtée, Piére en deux, s'appayant d'un liston; Son net pointu touche à son court mentou; D'un rouge Purs na paupière est bordrée; Quelques crins blancs couvrent son noir chignon; Un vieux tajes, qu'ul si sert de jurie. 'Touche à modifé sur as cuisse rifide: Elle fit peur au plave chevalier.

Elle l'accoste; et, d'un ton familier, Lui dit: « Mon fils, je vois à votre nine Que vous avez un chagrin qui vous mine; Apprenez-moi vos tribulations : Nous souffront tous; mais parler nous soulage « Il est encor des consolations. J'ai beaucoup un : le sens vient avec l'âge. Aux malheureux quedquefois mes avis Oct fait du bien quand on les a suivis. «

Le chevalier lui dit : « Hélas! ma bonne, Je vais cherchant des conseils, mais en vain. Mon heure arrive, et je dois en personne, Sans plus attendre, être pendu demain, Si ie ne dis à la reine, à ses femmes, Sans les fieher, ce qui plait tant aux dames. . La vieille alors lui dit : « Ne craignez rien ; Puisque vers moi le bon Dieu vous envoie, Croyez, mon fils, que c'est pour votre bien. Devers la cour cheminez avec joie : Allons ensemble, et je vous apprendrai Ce grand secret de vous tant desiré. Mais jurez-moi qu'en me devant la vie, Vous serez juste, et que de vous j'anrai Ce qui me plait et qui fait mon envie : L'ingratitude est un crime odieux. Faites serment, jurez par mes beaux youx Que vous ferez tout ce que je desire. » Le bon Robert le jura, non sans rire. · Ne riez point, rien n'est plus sérieux, Reprit la vieille; « et les voilà tous deux Qui, côte à côte, arrivent en présence De reine Berthe et de la cour de France. Incontinent le conseil assemblé, La reine assise, et Robert appelé : . Je sais . dit-il . votre secret , mesdames . Ce qui vous plait en tous lieux, en tous temps; Ce qui surtout l'emporte dans vos âmes, N'est pas toujours d'avoir beaucoup d'amants; Mais fille, ou femme, ou veuve, ou laide, ou belle, Ou pauvre, ou riebe, ou galante, ou cruelle, La nnit, le jour, veut êtro, à mon avis, Tant qu'elle peut, la maîtresse au logis. Il faut toujours que la femme commande; C'est là son goût : si j'ai tort, qu'on me pende. . Comme il parlait, tout le conseil conclut (bi'il parlait juste, et qu'il touchait au but.

Robert absous baisait la main de Berthe, Quand, de haillons et de fange couverte, Au pied du trône on vit notre sans dent Criant justice, et la presse fendant. On lui fait place, et voici sa haranque:

« O reine Berthe! ô beauté dont la langue Ne prononca jamais que vérité, Vous dunt l'esprit connaît toute équité, Vous dont le cœur s'ouvre à la bienséance . Ce paladin ne doit qu'à ma science Votre secret; il ne vit que par moi. Il a juré mes beaux yeux et sa foi Oue j'obtiendrais de lui ce que j'espère : Vous êtes juste, et j'attends mon salaire. » « Hest très vrai, dit Robert, et jamais On ne me vit oublier les bienfaits. Mes vingt écus, mon cheval, mon bagage, Et mon armure , étaient tout mon partage; Uu moine noir a, par dévotion, Saisi le tout quand j'assaillis Marthon : Je n'ai plus rien; et malgré ma justice, Je ne saurais payer ma bienfaitrice. » La reine dit : « Tout vous sera rendu :

Je ne saurais payer ma bremaitree. "
La reine dit: - Tout vous serv rendu:
On punira votre voleur tondu.
Votre fortune, en trois parts divisée,
Fera trois lots justement compensés:
Lea vingt écui à Marthon la Hésée
Sont dus de droit, et pour ses œufe cassés;
La bonne vieille aura votre monture;
Et vous, Robert, voits aurez votre armure. »

La vieille dit: « Rien n'est plus généreux; Mais ce n'est pas son cleral que je veux: Rien de Robert en me plaît que lui-même; C'est sa valeur et ses grâces que j'aime. Je veux régnes ur son oceur amoureux; De ce trésor ma tendresse est jalouse. Entre mes bras Robert doit virre heureux:

A ce discours, que l'on n'attendait pas, Robert glacé laisse tomber ses bras; Puis, fixement contemplant la figure Et les haillons de notre créature . Dans son horreur il recula trois pas , Signa son front, et, d'un ton lamentable, Il s'écriait : « Ai-je donc mérité Ce ridicule et cette indignité? l'aimerais mieux que votre majesté Me fiancât à la mère du diable. La vicille est folle; elle a perdu l'esprit. » Lors tendrement notre sans dent reprit : · Vous le voyez , ô reine! il me méprise; Il est ingrat; les hommes le sont tous. Mais je vainerai ses injustes dégoûts. De sa beauté j'ai l'âme trop éprise, Je l'aime trop, ponr qu'il ne m'aime pas. Le cour fait tout : l'avoue avec franchise

Que je commence à perdre mes appos; Mais j'en serai plus tendre et plus fidele. On en vaut mieux, on orne son esprit: On sait penser; et Salomon a dit Que femme sage est plus que femme belle. Je suis bien pauvre : est-ce un si grand malheur? La pauvreté n'est point un déshonneur. N'est-on content que sur un lit d'ivolre? Et vous, madame, en ce palais de gloire. Quand vous couchez côte à côte dn roi . Dormez-vous mieux, aimez-vous mieux que mel? De Philémon vous connaissez l'histoire : Amant aimé, dans le coin d'un taudis. Jusqu'à cent ans il caressa Baucis. Les noirs Chagrins, enfants de la Richesse, N'habitent point sous nos rastiques toits; Le Vice fuit où n'est point la Mollesse. Nous servons Dieu , nous égalons les rois ; Nous soutenons l'honneur de vos provinces: Nous vous fesons de vigoureux soldats : Et, croyez-moi, pour penpler vos états, Les pauvres gens valent mieux que vos princes. Oue si le ciel à mes chastes desirs N'accorde pas le bonheur d'être mère. L'hymen encore offre d'autres plaisirs : Les fleurs du moins sans les fruits peuvent plaire. On me verra, jusqu'à mon dernier jour, Cneillir les fleurs de l'arbre de l'amour. » La décrépite, en parlant de la sorte, Charma le cœur des dames du palais : On adjugea Robert à ses attraits. De son serment la sajuteté l'emporte Sur son dégoût. La dame encor voulut Être, à cheval, entre ses bras menée A sa chaumière, où ce noble hyménee Doit s'achever dans la même jouruée; Et tout fut fait comme à la vieille il plut. Le cavalier sur son coursier remonte, Prend tristement sa femme entre ses bras, Saisi d'horreur, et rougissant de honte, Tenté cent fois de la jeter à bas, De la noyer; mais il ne le fit pas : Tant des devoirs de la chevalerie La loi sacrée était alors chérie. Sa tendre épouse, en trottant avec lui, S'étudiait à charmer son ennni, Lui rappelait les exploits de sa race, Lui racontait comment le grand Clovis Assassina trois rois de ses amis. Comment du ciel il mérita la grâce. Elle avait vu le beau pigeon beni Du haut des cieux apportant à Renni L'ampoule sainte et le céleste chrên :: Dont ce grand roi fut oint dans son hapteine. Elle mélait à ses narrations

Des sentiments et des réflexions,

Des traits d'esprit et de morale pure, Qui, sant couper le fil de l'aventure, Fessient penser l'auditeur ettentif, Et l'instruissient, mais sans l'air instructif. Le bon Robert, à toutes cea merveilles, Le cœur ému, prétait ses deux oreilles, Tout délecté quand sa femme parlait, Prêt à mourir quand il la regardait.

L'étrange couple arrive à la chaumière Que possédait l'affreuse aventurière. Elle se trousse, et, de sa sale main, De son époux arrange le festin; Frugal repas fait pour ce premier âge Plus célébré qu'imité par le sage. Deux aia pourris sur trois pieds inégaux Formaient la table où les époux soupèrent, A peine assis sur deux minees tréteaux. Des deux époux les regards se baissèrent. La décrépite égaya le repas Par des propos plaisants et délicats . Par ces bons mots qui piquent, et qu'on aime, Si naturels que l'on croirait soi-même Les avoir dits. Robert fut si content, Ou'll en sourit, et au'il erut un moment Ou'elle pourrait lui paraître moins laide. Elle voulut, quand le souper finit, -One son époux vint avec elle au lit. Le désespoir, la fureur le possède; A cette crise il souhaite la mort. Mais il se couche, il se fait cet effort : Il l'a promis, le mal est sana remede.

Ce n'étaient point deux sales demi-draps Percés de trous et rongés par les rats. Mal étendus sur de vieilles javelles, Mal recousus encor par des ficelles, Qui révoltaient le guerrier malheureux; Du saint hymen les devoirs rigoureux S'offraient à lui sous un aspect horrible. . Le ciel, dit-il, voudrait-il l'impossible? A Rome on dit que la grâce d'en-haut Donne à-la-fois le vouloir et le faire : La grâce et moi nous sommes en défaut. Par son esprit ma femme a de quoi plaire; Son cœur est bon : mais dans le grand conflit Peut-on jouir du cœur ou de l'esprit? » Ainsi parlant, le bon Robert se jette, Froid comme glace, au bord de sa couchette: Et, pour eacher son cruel déplaisir, . Il feint qu'il dort; mais il ne peut dormir.

La vieille alors lui dit d'une voix tendre, En le pinçant : « Ah! Robert, dormez-vous? Charmant ingrat, cher et cruel époux, le suis rendue, hâtez-vous de vous rendre; De ma pudeur les timides accents Sont subjugués par la voix de mes sens. Régnez sur eux ainsi que sur mon âme: Je meurs, je meurs! Geel là quoi réduis-tu Mon naturel qui combat ma vertu? Je me dissous, je brûle, je me pême. Ah! le plaisir m'enivre malgré moi; Je n'en puia plus! faut-il mourir sans toi? Va, je le mets dessus ta conscience. »

The first control cont

Le chevalier, amoureux de la gloire, Voulut enfin tenter cette victoire : Il obéit; et, se piquant d'honneur. N'écoutant plus que sa rare valeur, Aidé du ciel, trouvant dans sa jeunesse Ce qui tient lieu de beauté, de tendresse, Fermant les yeux, se mit à son devoir. « C'en est assez , lui dit sa tendre épouse ; J'ai vu de vous ce que j'ai voulu voir : Sur votre eœur j'ai connu mon pouvoir; De ce pouvoir ma gloire était jalouse. J'avais raison : convenez-en, mon fils : Femme toujours est maîtresse an logis. Ce qu'à jamais, Robert, je vous demande, C'est qu'à mes soins vous vous laissiez guider. Obéissez: mon amour vous commande D'ouvrir les veux et de me regarder. »

De cent flambeaux sur viugt lustres placés, Dans un palaia, qui fut cette chaumière, Sous des rideaux de perles rehaussés. Une beauté dont le pinceau d'Apelle Ou de Vanlo, ni le ciseau fidèle Du bon Pigal, Le Moine, ou Phidias, N'auraient jamais imité les appas. C'était Vénus, mais Vénus amoureuse, Telle qu'elle est quand, les cheveux épars, Les yeux noyés dans sa langueur beureuse, Entre ses bras elle attend le dieu Mars. « Tout est à vous, ce palais, et moi-même; Jouissez-en, dit-elle à son vainqueur : Vous n'avez point dédaigné la laideur, Vous méritez que la beauté vous aime. » Or maintenant j'entends mes auditeurs Me demander quelle était cette belle

Robert regarde : il voit, à la lumière

De qui Robert eut les tendres faveurs. Mes chers amis, c'était la fée Urgèle, Qui dans son temps protéges nos guerriers, Et fit du bien aux pauvres chevaliers.

O Theureux temps que celui de cer fables, Des bons démons, des esprits familiers, Des farfadets, aux morteis secourables! On écoutait toux ces faits admirables Dans son château, prâs d'un large foyer. La père et l'oncle, et la mère et is fille, Et les voisins, et toute la familie, Ouvraient l'oreille à monsieur Paumbenier, Qui leur feast lée contes de sorrier.

On a bami les démons et les fées; Sous la raison les grâces étouffées Livrent nos œurs à l'insipidité; Le raisonner tristement s'accrédite; On eourt, hélas I après la vérité : Ali! crovez-moi, l'erreur a son mérite.

# L'ÉDUCATION D'UN PRINCE.

Puisque le dieu du jour, en ses douze voyages, Habite tristement sa maison du Verseau, . Que les monts sont encore assiégés des orages, Et que nos prés riants sont engolutis sous l'eau, Je veux au coin du feu vous faire on nouveau conte : Nos loisirs sont plus dour par nos amusements. Je suis vieux, je l'avoue, et je n'ai point de honte be godter avec vous le plaisir des enfants.

Dans Bénévent jadis régnalt un jeune prince Plongé dans la mollesse, ivre de son pouvoir, Élevé comme un sot, et, sans en rien savoir, Méprisé des voisins, hai dans sa province. Deux fripons gouvernnient cet état assez mince; Ils avaient abruti l'esprit de monseigneur, Aidés dans ce projet par son vieux confesseur : Tous trois se relavaient. On lul fesait accroire Ou'il avait des talents, des vertus, de la gloire; On'un due de Bénévent , des qu'il était mojeur. Était du monde entier l'amour et la terreur ; Ou'il pouvait conquérir l'Italie et la France; Oue son trésor ducal regorgeait de finance : Qu'il avait plus d'argent que n'en eut Salomon Sur son terrain pierreux du torrent de Cédron. Alamon ( e'est le nom de ce prince imbécile ) Avalait cet encens, et, lourdement tranquille, Entouré de bouffons et d'insipides jeux, Quand il avait diné croyait son peuple heureux.

Il restait à la cour un brave militaire, Émon, vieux serviteur du feu prince son père, Qui, n'étant point payé, lui parlait librement, Et prédisait malbeur à aon gouvernement. Les ministères jaloux, qui bientôt le craignirent, De ce pauvre honuête homme assement se défirent. Émon fut exilé, le maître n'en sut rien, Le vieillard, confiné dans une métairie, Cultivait sagement ses amis et son bien. Et pleurait à-la-fois son maltre et sa patrie. Alamon Join de lui laissait couter sa vie Dans l'insipidité de ses molles langueurs. Des sots Bénéventins quelquefois les elameurs Frappaient pour un moment son âme appesantie. Ce bruit sourd et jointain, qu'avec peine il entend, S'affaiblit dans sa course, et meurt en arrivant. Le poids de la misère accabiait la province; Elle était dans les pleurs , Alamon dans l'ennui : Les tyrans triomphaient. Dieu prit pitié de lul : Il voulut qu'il aimât, pour en faire un bon prince. Il vit la jeune Amido; il la vit, l'entendit; Il commença de vivre, et son cœur se sentit. Il était beau, bien fait, et dans l'âge de plaire, Son confesseur madré découvrit le nivstère : Il en fit un scrupule à son sot pénitent, D'autant plus timoré qu'il était ignorant : Et les deux scélérats, qui tremblaient que leur maître Ne se connût un jour, et vint à les connaître, Envoyèrent Amide avec le pauvre Émon. Elle fit son paquet, et le trempa de larmes. On n'osait résister. Le timide Alamon, Vainement attendri, s'arrachait à ses charmes: Car son esprit flottant, d'un vain remords touché. Commencant à s'ouvrir, n'était point débouché. Comme elle allait partir, on entend : . Bas les armes, A la fuite, à la mort, combattons, tout périt, Alla, san Germano, Mahomet, Jésus-Christ! » On voit un peuple entier fuyant de place en place. Un guerrier en turban, plein de force et d'audace, Suivi de musulmans, le cimeterre en main, Sur des morts entassés se frayant un ebemin, Portant dans le palais le fer avec les flammes, Égorgeait les maria, mettait à part les femmes. Cet homme avait marché de Cume à Bénévent, Sans que le ministère en eût le moindre vent; La Mort le devançait, et dans Rome la sainte Saint Pierre avecsaint Paul étaient transis de crainte C'était ,'mes chers amis , le superbe Abdala , Pour corriger l'Église envoyé par Alla.

Dèt qu'il fea up palais, tout fix mis dans les chaînes, Prince, moines, valest, ministres, opaire. Tels que les fils élle, l'un à l'autre attachés, Sono protés dans un cher aux plas voissina marchés; Tels étaient monseigneur et se référendoires, Enchaînes par les des avec les confessions marchés; Cui, toujours se signant et disant ses rousires, Leur préchait la constance, et se mourait de peur. Quand tout fut garrotté, les vainqueurs partagérent Le buin, qu'en touis lots les feinies arrotte, les soins L'abden de népositie les bons Efenrications de Judord on dépositie les bons Efenrications les sints. Les tailleurs ont toujours déguisé la nature; Ils sont trop charlottans, l'homme n'est point connu-L'habit change les mœurs ainsi que la figure : Pour juger d'un mortel, il faut le voir tout nu-

Du chef des musulmans le due fut le partage. Il était , comme on sait , dans la fleur de son âge ; Il paraissait robuste, on le fit muletier. Il profita beaucoup dans ce nouveau métier. Ses muscles, énervés par l'infâme mollesse, Prirent dans le travail une heureuse vigueur : Le malheur l'instruisit, il dompta la paresse; Son avilissement fit naître sa valeur. La valeur sans pouvoir est assez inutile, C'est un tourment de plus. Déjà paisiblement Abdala a'établit dans son appartement, Boit le vin des vaincus, malgré son évangile. Les dames de la cour, les dames de la ville, Conduites chaque nuit par son eunuque poir. A son petit coucher arrivent à la file, Attendent ses regards, et briguent son mouchoir. Les plaisira partageaient les moments de sa vie.

Monseigneur cependant, au fond de l'écurie, Avec ses compagnons, ei-devant ses suiets. Une étrille à la main, prenait soin des mulets. Pour comble de malheur, il vit la belle Amide, Oue le noir circoncis, ministre de l'Amour, Au superbe Abdala conduisait à son tour. Prêt à s'évanouir, il s'écria : « Pertide . Ce malbeur me manquait , voici mon dernier jour, » L'eunuque à son discours ne pouvait rien compren-Dana un autre langage Amide répondit Idre. D'un coup d'œil douloureux, d'un regard noble et Qui pénétrait à l'âme; et ce regard lui dit : [tendre, « Consolez-vous , vivez , songez à ma défendre ; Vengez-mol, vengez-vous : votre nouvel emploi Ne vous rend à mes yeux que plus digne de moi. » Alamon l'entendit, et reprit l'espérance.

Amide comparut devant son excellence : Le corsaire inra que jusques à ce jour Il avait en effet connu la jouissance, Mais qu'en voyant Amide il connaissait l'amour. Pour lui plaire encor plus elle fit résistance : Et ces refus adroits, annoncant les plaisirs, En les fesant attendra irritaient ses desirs. Les femmes ont toujours des prétextes honnêtes : « Je suis , lui dit Amide, au rang de vos conquêtes ; Vous étes invincible en amour, aux combats, Et tout est à vos pieds, ou veut être en vos bras : Mais souffrez que troia jours mon bonheur se differe. Et, pour me consoler de ces tristes delsis, A mon timide amour secordez deux bienfaits. » « Qu'ordonnez-vous? parlez , répondit la corsaire ; Il n'est rien que mon cœur refuse à vos attraits. » . Des faveurs que l'attends, dit-elle, la première F.st de faire donner deux cents coups d'étrivière A trois Bénéventins que j'ai mandés expris;

La seconde, segment, est d'avoir deux muletts, Pour n'aller quéquéesis promener en lisière, Arce un muletier qui soit selon mon choit. » Abdals réplique; vos desirs sont mes lois. « Ainsi dit, sinsi fait. Le très indigne prêtre, Else deux consoliers, corrupteurs de leur multra, Eureat chacun leur dose, au grand contentement be tous les prisonniers et de tout Benévent; Et le jeune Alamon goûta le hien suprême D'être le mulette de la beutie (qu'il aline.

« Ce n'est pastout, dit-elle, il faut vainere et régner. La couronne ou la mort à présent vous appelle : Vous avez du courage, Émon vous est fidèle; Je veux aussi vous l'être, et ne rien épargner [trie. Pour vous rendre honnête homme, et aervir ma pa-Au fond de son exil allez trouver Emon; Puisque vous avez tort, desnandez-lui pardon. Il donnera pour vous les restes de sa vié; Tout sera préparé, revenez dans trois jours. Hâtez-vous : vous savez que je suis destinee Aux plaisirs d'Abdala la troisième journée. Les moments sont bien chers à la guerre, en amour, . Alamon répondit : « Je vous aime , et î'v cours. » Il part. Le brave Emon, qu'avsit Instruit Amide, Aimait son prince ingrat devenu matheureux. Il avait rassemblé des amis généreux, Et de soldats choisis une troupe intrépide. Hembrassa son prince, ils pleurèrent tous deux : lis s'arment en seeret, ils marchent en silence. Amide perle aux siena, et réveille en leur eœur, Tont esclaves qu'ils sont, des sentiments d'honneur. Alamon réunit l'audanc et la prudence : Il devint un héros sitôt qu'il combattit. Le Ture, aux voluptés livré sans défiance. Surpris par les vaineus, à son tour se perdit. Alamon triomphant au palais se rendit, Au moment que le Ture, ignorant sa disgrâce, Avec la belle Amide allait se mettre an lit. Il rentra dans ses droits et se mit à sa place.

Le confesseur arrive avec mes deux fripons, Tout fraichement sortis de leurs sales prisons. Disant avoir tout fait, et n'avant rien pu faire : Ils pensaient conserver leur empire ordinaire. Les låehes sont cruels : le moine conseilla De faire su pied des murs empaler Abdala. « Misérables | e'est vous qui méritez de l'être. Dit le prince éclairé, prensnt un ton de maître : Dans un lâche repos vous m'aviez corrompu. Je dois tout à ce Ture et tout à ma maîtresse. Vous m'aviez fait dévot, vous trompiez ma jeunesse : Le malheur et l'amour me rendent ma vertu. Allez, brave Abdala; je dois vous rendre grace D'avoir développé mon esprit et mon cœur. C'est à vous que je dois mon repos, mon boulieur. De lecons désormsis il faut que je nie passe; Je vous suis obligé; mais n'y revenez paa.





- - one (set profit to a not to door.

Les filles en ce temps goûtent peu le sons

que con ese res arucurs un sorer | mes; | Gertrude les surprit, et se mit en colere. Rendent souvent les nuits aux beaux jours préféra-La lune fait aimer ses rayons favorables ;

La fille répondit : \* Pardonnez-moi , ma mère .

J'oi choisi saint Denis , comme vous saint And



Soyez libre, partez; et si les destinées Vous donneut trois fripons pour régir vos états, Envoyez-moi chercher; j'irai, n'en doutez pas, Vous rendre les leçous que vous m'a données. »

\*\*\*\*\*\*

# GERTRUDE,

---

# L'ÉDUCATION D'UNE FILLE.

Mes amis, l'hiver dure, et ma plus douce étude Est de vous raconter les faits des temps passés. Parlons ce soir un peu de madame Gertrude.

Je n'à jimnais comm de plus aimable probe. Per trentes-lite printenpa, sur su'he smassica, Ses modertes appas n'étient point effacés; Son naintient etait auge, et a'ravit rine de rude; Ses yeur étaient charmants, mai ile étaient boissés : Son yeur étaient charmants, mai ile étaient boissés : Son se gorge d'aiblite une gue étende de Arce un art discret en permettail la vue. L'industrieur junceur, d'un carmin délicet, D'un visuge arrond relevant l'incarnat, Embellisais ses rults sans outre la nature; Moins elle avait d'appert, plus elle avait d'écht : La simple propreté composalt sa partie.

Toujours sur sa toilette est la sainte Écriture, A uprès d'un pot de rouge on voit un Massillon, Et le Petil Caréme est surtout sa lecture. Mais ce qui nous charmait dans sa dévotion, C'est qu'elle était toujours aux femmes indulgente : Gertrude était dévote, et non pas médisante.

Elle avait une fille; un dit avec un sept Composalt Tighe heurus de ce divin objet, Qui depuis son hapfeme ent le nom d'Isabelle. Plus froitee, que amère, elle érait sust belle : A côté de Minerre on ent en voir Yenna. Gertrude à l'eleve prit des soins assidus. Elle avait dérobé cette rose naissante Au souffle empoisnomé d'un monde dangereux; Les converations, less spectacles, les jeux, Ennemis addissanté de toute fame innocente, Vrais prèges du dénone, par les saints abborrés, Extient da nel 1 maison des phaisirs ignorés.

Gertrude eu son logis avait un oratoire.

'In boudoir de dévote, où, pour se recreditir,
Elle allait saintement occuper son loisir.
El férait l'oraison qu'on di jaculatoire.
Des meubles recherches, commodes, précieux,
Ornaient cette retraite, au publie inconsuse;
Un escalier secret, join des profiners yeax,
Conduisait ou jardin, du jardin dans la rue.
Conduisait ou jardin, du jardin dans la rue.
Vous sexeu qu'en sét les ardeurs du soleil [bles;

Vous savez qu'en été les ardeurs du soleil [bles; Rendent souvent les nuits aux beaux jours préféra-La lune fait aiuser ses rayons favorables;

Isabelle, inquiète, en secret agitée, Et de ses dix-sept ans doucement tourmentée, Respirait dans la nuit sous un ombrage frais, En ignorait l'usage, et s'étendait auprès; Sans savoir l'admirer regardait la nature : Puis se levait, allait, marchait à l'aventure, Sans dessein, sans objet qui pût l'intéresser, Ne pensant point encore, et cherchant à pens Elle entendit du bruit au boudoir de sa mère : La curiosité l'aiguillonne à l'instant. Elle ne soupconnait nulle ombre de mystère; Cependant elle bésite, elle approche en tremblant, Posant sur l'escalier une jambe en avant . Étendant une main , portant l'autre en arrière , Le cou tendu, l'œil fixe, et le eœur palpitant, D'une oreille attentive avec peine écoutant. D'abord elle entendit un tendre et doux murmure. Des mots entrecoupés, des soupirs languissants, · Mamère a du chagrin, dit-elle entre ses dents, Et je dois partager les peines qu'elle endure. » [ceur : Elle approche : elle entend ces mots pleins de dou- André, mon eher André, vous faites mon bonheur !» Isabelle à ces mots pleinement se rassure. · Ma tendresse, dit-elle, a pris trop de souci;

Les filles en ce temps godtent peu le sonmeil.

- Na Emeratese, die-eile, a pra trop de Souce; Ja mêre eed für centrelle, eile dooi Pitra susal, - Sabellei, a D. fin, dans son lits eretire, Ne pend firmer he yeav, se tournemaie et soupire. Auder Lande der bewerzut: de de geude logen. Auder Lande der bewerzut: de de geude logen. Auder Lande der bewerzut: de geude de general Jahr ervit is jour avec inquiétude. Sont trouble fuit d'abord aperup nar Gertrude. Issabelle était simple, et a nairvel. Laissa parier entin sa curiosité.

Qui fait, à ce qu'on dit, le bonheur d'une femme ? Gertrude fut contune; elle s'aperett hien Qu'elle était découverte, et n'en témoigna rien. Elle se composa, puis répondit : Ma fille, Il faut avoir un saint pour toute une famille; El, depois quelque temps, j'el devis siant André. Je lui suis très dévote, il m'en sait fort bon gré ; Le l'incoque en socret, l'implors ses l'unières ; Il m'apparaît socrent, la nuit, dans mes prières : Crest un'desplus grands s'aintegis obsient en paradis.

A quadque temps de là, certain monsieur Deais, Jeune homme bien tournef, fut d'esis d'labelle. Tout conspirait pour lui : Denis fut aimé d'elle. Et plus d'un rendez-rons confirms leur amour. Gertrude ne sentinelle estendit à ons tour Les belles oraisons, les antiennes charmanter, Qu'isabelle entonnait quand ess mains caressantes Pressaient son tendre amant de ploisir enivré. Gertrude les supririt, et se mit en oètere.

Gertrude les surprit, et semit en eolere. La fille répondit : « Pardonnez-moi, ma mère , J'ai choisi saint Denis , comme vous saint André. « Gertrude, dès ce jour, plus sage et plus beureuse, Conservant son amant, et renogicaut aux salots, Quitta le vain perjoit de trompe les humains. On ne les trompe point : la maire envieuse Porte aux votre masque nn coup d'exil pénétrant; On vous devine miecax que vous ne savez feindre; Ez le stérile lonneur de toujours vous contraindre Ne vant pas le plaisif de vivre librement.

La charmante Isabelle, au monde présentée, Se forma, a'embellit, fut en tous lieux goûtée. Gertrude en as maions rappela pour toujours Les doux Amusements, compagnons des Amours; Les plus honnêtes gens y passèrent leur vie: In c'est jamais de mal en bonne compagnie.

# LES TROIS MANIÈRES.

Que les Athériera éteient us peuple almable (
Que leur espiri méchante, et que leur méchans 
Me font aimer le vrai sous les ravits de la fable! 
La plus bleit, à mon gré, de leur inventions 
Fut celle du thétre, où l'on fiesti revirre (aions ; Fut celle du thétre, où l'on fiesti revirre (aions ; Fut celle du thétre, où l'on fiesti revirre (aions ; tout le levre du virue teun, leur menure, leur pau-Vous voyez anjourc'hai toutet els mátions 
La thétre instantion meur que ne fait mie groe 
La thétre instantion meur que ne fait mig rost invre. 
Malheur aux caprite fant dont la sotte rigueur 
Condanne parmi sous les just de Mejourient | Quand le cell ent formé cette engeance inhumaine, La nature ouible de loi donneur un ceux la nature ouible de loi donneur un ceux 
La nature ouible de loi donneur un ceux

Un des plus grands plaisir du théâtre d'Abbie Estit de couronnes, dans des jux solements, Les meilleum citopens, les plus grands des mortels. En présence du peuple on leur rendali justice. Ainsi ja'u viliars, ainsi ja'u va Muurice, Qu'un moudit coursian quelquédic essura, Du champ de la victoire allant à l'Opéra, Recevoir des lauriers de la main d'une actrice. Alnai quand Richelieu revenait de Mahon (Qu'il avait pris pourante ne dépit de l'envie), Partout ure son passage il eu la comédie. On lo battit des mains encer plus qu'il Ciaron.

As theire of Earlyte, awast que Melpomies Sor enco odhumer alient valt percourit la scien, On décennail les pris secordés aux amants. Cotti qui, dans fansés, avait pour a mattresse (pe, Fait les plos beaux capiolis, montré plus de tendresse silven prouvé par les faits ses nobles assentiments, Se voyait courrenné devant toute la Grèce. Clauque belle pladist in causse de son corrur, De son amant aimé resontail es mérites, Clauque belle pladist in causse de son Courre. De ne pa dire un no qui sentit l'oranteriries, De ne pa dire un no qui sentit l'oranteriries, De n'e yaiger prie, chose sauce d'illinie Aux finunes, aux aumsts, et même aux avocuts.

On nous a conservé l'un de ces beaux débats, Doux enfants du loisir de la Grèce tranquille. C'était, il m'en souvient, sous l'archonte Eudamas.

Devant les Grees charmés trois belles comparu. La jeune Egif, Fonne, et la triate Apamis. [rent : La beaux-espritude Gréeau spectaclea ecouvarent. Ils Ils étaient grands parleurs, et pourtant is se turcest, Écoutans gravement, en demi-cercle assis. Dans un nuage for Vénus avec son fils Prétaient à leur dispute une oreille attentive. La jeune Egif commence, Egif simple et naive, De qui la voit touchante et la douce candeur Charmaient l'oreille et l'œit, et pératiente au œur.

Charmaient l'oreille et l'œil , et pénétraient au cœur. ÉGLÉ. Hermotime , mon père , a consacré sa vie

Aux Muses, aux talents, à ces dons du génie Qui des humains jadis ont adouci les mœurs: Tout entier aux beaux-arts, il a fui les honneurs; Et sans ambition, caché dans sa famille, Il n'a voulu donner, pour époux à sa fille, Qu'un mortel comme lui favorisé des dieux , Cultivant tous les arts, et qui saurait le mieux En vers nobles et doux élégamment décrire. Animer sur la toile, et chanter sur la lyre Ce peu de vains attraits que m'ont donné les eieux. Lygdamon m'adorait. Son esprit sans culture Devait, je l'avouerai, beaucoup à la nature : Ingénieux, discret, poli sans compliment; Parlant avec justesse, et jamais savamment; Sans talents, il est vral, mais sachant s'y connaître: L'Amour forma son cœur, les Grâces son esprit. ll ne savait qu'aimer; mais qu'il était grand maltre Dans ce premier des arts que lui seul il m'apprit !

Quand mon père eut formé le dessein lyrnnique but m'arrobher Digle de mon cour anouveux, El de me réserver pour quelque peintre heureux Qui ferité bons sers, et saurait la musique, Que de larmes alors coulternt de mas yeux l' principit de la maintaire, li sout pour non des discis. Le nouvris, il est vrai, mais je mourais souniés. L'ydainon à Certa, confus, descaper. L'ydainon à Certa, confus, descaper. Cherchaul toin de mes yeur un saile ignoré. Sit mols firent le terme où na main ful promise : Ce délla fin tile pour tous les prétendans. Se l'année de l'entre de l'entre de l'année de l'entre de l'e

Le temps qui s'avançait redoublait mes alarmes. Lygdamon tant aimé me fuyait pour toujours : Tattendais mon arrêt, et j'étais au eoncours. Enfin de vingt rivaux les ouvrages parurent; Sur leurs perfections mille débats s'étuurent. Je ne pus décider, je ne les voyais pas. Mon père se bâta d'accorder son suffrage

Je ne pus décider, je ne les voyais pas. Mon père se hâta d'accorder son suffrage Aux talents trop vantés du fier et dur Harpage : On lui prounit ma foi, j'alleis être en ses bras.

Un eselave empressé frappe, arrive à grands pas, Apportant un tableau d'une main inconnue. Sur la toile sussitôt chacun porta la vue. C'était mol : je semblais respirer et parler; Mon cœur en longs soupirs paraissait s'exhaler; Et mon air, et mes veux, tout annonce que j'aime, L'art ue se montrait pas ; c'est la nature même, La nature embellie; et, par de doux accords, L'âme était sur la toile aussi bien que le corps. Une tendre clarté s'v joint à l'ombre obseure. Comme on voit, au matin, le soleil de ses traits Percer la profondeur de nos vastes forêts, Et dorer les moissons, les fruits, et la verdure. Harpoge en fut surpris; il voulut censurer : Tout le reste se tut, et ne put qu'admirer. Quel mortel ou quel dieu, s'écriait Hermotime, Du talent d'imiter fait un art si sublime! A qui ma fille enfin devra-t-elle sa foi? Lygdamon se montrant lui dit : « Elle est à moi! L'Amour seul est son peintre, et voilà son ouvrage. C'est lui qui dons mon eœur imprima cette image; C'est lui qui sur la toile a dirigé ma maiu. Ouel art n'est pas soumis à son pouvoir divin? Il les anime tous. » Alors, d'une voix tendre, Sur son luth accorde Lygdamon fit entendre Un mélange inoui de sons harmonieux : On crovait être admis dans le concert des dieux. Il peignit comme Apelle, il chanta comme Orphie.

Il peignit comme Apelle, il chanta commo Orphic-L'Inpage en ferbinssit; as furcer desse feet. Scabalust sue son front, et brebait dans ser yeur. Scabalust sue son front, et brebait dans ser yeur. El couet, il to Tapere, - le visi l'affrent moment. Où le traftre à sa rage immobil mon anuant, Où le mort d'un ecto que tranchait deut destinées. L'yogdamo l'apere, il il a'en est point surpris; El qui nat enchantat nois cours et nos registis, 21 qui nat enchantat nois cours et nos registis, puezes d'al Pamore I inferit le nat.

Et permettez du moins que mon cœur le lui donne. Ainsi parlait Églé. L'Amour applaudissait, Les Grees battalent des mains, la belle rougissait; Elle en aimait encor son amant davantage.

Téone se leva : son air et son langage Ne connurent jumais les soiné étudiés; Les Grocs, en la voyant, se sentaient égayés. Téone, souriant, conta son aventure En vers moins allongés, et d'une antre mesure, Qui courent avec grâce, et vont à quatre piede, Comme en filt hamitton, comme en fait la nature.

TÉORE.
Vous connaissez tous Agathon;
Il est plus charmant que Nirée;
A peine d'un naissant coton
Sa ronde joue était parée.
Sa voix est tendre : il a le ton

Comme les yeux de Cythéree. Vous savez de quel vermillon Sa blancheur vive est colorée; La chevelure d'Apollon N'est pas si longue et si dorée. Je le pris pour mon compagnou Aussibit que je fus mubile. Ce n'est pas sa besuté fragile Dont mon ecur fut le plus épris . S'il a les grâces de Păris , Mon amont a le bras d'Actille.

Mon amont a le bras d'Achille.
Un soir, dans un petit batesu,
Tout supris d'une île Cydade,
Ma bantet et môj gotions sur l'eux
Le plaisir de la promensde,
Le plaisir de la promensde,
Le s'eux capitaine écumeur
Venait souveat d'ans ette plage
Chercher des filles de mon fige
Pour les plaisir du gouverneur.
En moi je ne sais quoi le frappe;
Il me trouve un air assers bean :
Il mé trouve un air assers bean :
Il mé trouve un air assers bean :
Il mé trouve un ménait per de la comme un moiteau,
Et van une vender à son astrape.

El va me vendre a son satrape.

Ma bonne tente, en glapissant,
El la poitrine déchirée,
S'en retourne au port du Prirée
Racoster au premier passant
Que sa Téone est égarée;
Que de Lydie un ermateur.
Un vieux pirate, un revendeur
De la féminine denrée,
S'en est allé livrer ma fleur
Au commandant de la contrée.

An commonate te en production and commonate te en production and a commonate en p

Il arrive au bord du Méandre Avec son petit attirail. A ses attraits, à son air tendre, On ne manqua pas de le prendre Pour une ouzille du bercail Où l'on m'avait déià fait vendre: Et, des qu'à terre il put descendre. On l'enferma dans mon serail. Je ne crois pas que de sa vie Une fille ait jamais godte Le quart de la félicité Oul eombla mon âme ravie Ouand, dans un sérail de Lydie, Je vis mon Grec à mon côté, Et que je pus en liberté Récompenser la nouveauté D'une entreprise si hardie. Pour époux il fut accepté. Les dieux seuls daignèrent paraître A cet hymen précipité; Car il n'était point là de prêtre : Et, comme vous pouvez penser, Des valets on peut se passer Ouand on est sous les yeux du maître. Le soir, le satrape amoureux, Dans mon lit sans cérémonie. Vint m'expliquer ses tendres vœux. Il erut, pour apaiser ses feux. N'avoir qu'une fille jolie; Il fut surpris d'en trouver deux. . Tant mieux, dit-il, car votre amie, Comme yous, est fort à mon gré. J'aime beaucoup la compagnie : Toutes deux je contenterai. N'avez ancune jalousie. » Après sa petite lecon. Ou'il accompagnait de caresses. Il voulait agir tout de bon; Il exécutait ses promesses. Et ie tremblais pour Agathon. Mais mon Gree, d'nne main guerrière, Le saisissant par la crinière, Et tirant son estramaçon Lui fit voir qu'il était garçon, Et parla de cette manière :

« Sortons tous trols de la maison Et qu'on me fasse ouvrir la porte; Faites bien signe à votre escorte De ne suivre en nulle façon. Marchons tous les trois au rivage; Embarquons-nous sur un esquif. J'anrai sur vous l'œil attentif : Point de geste, point de langage : Au premier signe un peu douteux Au clignement d'une paupière, A l'instant je vous coupe en deux. Et vous jette dans la rivière. » Le satrape était un seigneur Assez suiet à la fraveur : Il eut beaucoup d'obéissance : Lorsqu'on a peur on est fort doux.

Sur la nacelle, en diligence Nous l'embarquâmes avec nous. Sitôt que nous fûmes en Grèce, Son vainqueur le mit à rancon : Elle fut en sonnante espèce, Elle était forte, il m'en fit don : Ce fut ma dot et mon douaire. Avouez qu'il a su plus faire Que le bel-esprit Lygdamon,

Et que j'aurais fort à me plaindre, S'il n'avait songé qu'à me peindre, Et qu'à me faire une chanson.

Les Grees furent charmés de la voix douce et vive. Du naturel aisé, de la galté naïve. Dont la jeune Téone anima son récit. La grace, en s'exprimant, vaut mieux que ce qu'on dit, On applaudit, on rlt : les Grecs aimaient à rire. Pourvu qu'on soit content, qu'importe qu'on admire? Apamis s'avança les larmes dans les yeux : (belle, Ses pleurs étaient un charme, et la rendaient plus Les Grees prirent alors un air plus sérieux, Et, des qu'elle parla, les cœurs furent pour elle. Apamis raconta ses malheureux amours En mètres qui n'étaient ni trop longs, ni trop courts Dix syllabes par vers, mollement arrangées, Se suivaient avec art, et semblaient négligées. Le rhythme en est facile, il est mélodieux. L'hexamètre est plus beau, mais parfois ennuyeux.

APAMIS.

L'astre cruel sous qui j'ai vu le jour

M'a fait pourtant naître dans Amathonte, Lieux fortunés où la Grèce raconte Oue le berceau de la mère d'Amour Par les Plaisirs fut apporté sur l'onde : Elle v naquit pour le bonheur du monde. A ce qu'on dit, mais non pas pour le mien. Son culte aimable et sa loi donce et pure A ses sujets n'avaient fait que du bien, Tant que sa loi fut celle de nature : Le rigorisme a souillé ses antels : Les dieux sont bons, les prêtres sont cruels. Les novateurs ont voulu qu'une belle Oui par malheur deviendralt Infidèle Altat finir ses jours an fond de l'eau Où la déesse avait eu son berceau, Si quelque amant ne se noyait pour elle. Pouvait-on faire une loi si cruelle? Helas! faut-il le frein du châtiment Aux cœurs bien nés pour aimer eonstamment? Et si jamais, à la faiblesse en proje, Quelque beauté vient à changer d'amant,

C'est un grand mal; mais faut-Il qu'on la noie? Tendre Vénus, vous qui fites ma joie Et mon malheur; vons qu'avec tant de soin l'avais servie avec le beau Bathyle,

D'un cœur si droit, d'un esprit si docile: Vous le savez, je vous prends à témoin, Comme j'aimais, et si j'avais besoin Oue mon amour fût nourri par la crainte. Des plus beaux nœuds la pure et douce étreinte Fesait un eœur de nos cœurs amonreux.

Bathyle et moi nous respirions ces feux Dont autrefois a brûlé la déesse. L'astre des cieux, en commençant son cours, En l'achevant, contemplait nos amours : La nuit savait quelle était ma tendresse.

Arénorax, homme indigne d'aimer, An regard sombre, au front triste, au eœur traître, D'amour pour moi parut s'envenimer, Non s'attendrir : il le fit bien connaître. Né pour hair, if ne fut que jaloux. Il distilla les poisons de l'envle ; Il fit parler la noire cafomnie. O délateurs! monstres de ma patrie. Nés de l'enfer, bélas! rentrez-v tous. L'art contre moi mit tant de vraisemblance. Que mon amant put même s'y tromper; Et l'imposture accabla l'innocence.

Dispensez moi de vous développer Le noir tissu de sa trame secrète : Mon tendre cœur ne neut s'en occuper. If est trop plein de l'amant qu'il regrette. A la déesse en vain j'eus mon recours. Tout me traliit; je me vis condamnée A terminer mes maux et mes beaux jours Dans cette mer où Vénus était née.

On me menait an lien de mon trénas : Un peuple entier mouillait de pleurs mes pas. Et me plaignait d'nne plainte inutile, Quand je recus un billet de Bathyle: Fatal écrit qui changeait tout mon sort! Trop cher écrit, plus cruel que la mort! Je crus tomber dans la nuit éternelle Quand je l'ouvris, quand l'apercus ces mots : « Je meurs pour vous, fussiez-vous infidèle. » C'en était fait : mon amant dans les flots S'était ieté pour me sauver la vie. On l'admirait en poussant des sanglots. Je t'implorais, ô mort, ma seule envie, Mon seul devoir ! On eut la cruauté De m'arrêter lorsque j'allais le suivre : On m'observa : j'eus le maffeur de vivre ; De l'imposteur la sombre Iniquité Fut mise au jour, et trop tard découverte. Du talion il a subi la lol: Son châtiment répare-t-il ma perte? Le beau Bathyle est mort, et c'est pour moi! Je viens à vous, ô juges favorables ! Que mes soupirs, que mes funébres soins,

Touchent vos cœurs ; que l'obtienne du moins Un appareil à des moux incurables.

A mon amant dans la nuit du trépas Donnez le prix que ce trépas mérite Qu'il se console aux rives du Cocyte Quand sa moitié ne se console pas; Que cette main qui tremble et qui succombe, Par vos bontés encor se ranimant. Puisse à vos yeux écrire sur sa tombe : « Athène et moi couronnons mon amant. » Disant ces mots, ses sanglots l'arrêtèrent; Elle se tut, mais ses larmes parlèrent.

Chaque juge fut attendri. Pour Églé d'abord ils penchèrent : Avec Téone ils avaient ri: J'ignore, et l'en suis bien marri. Quel est le vaingneur qu'ils nommèrent. Au coin du feu, mes ehers amis. C'est pour vous seuls que je transcris Ces contes tirés d'un vieux sage. Je m'en tiens à votre suffrage: C'est à vous de donner le prix : Vous êtes mon aréopage.

## THÉLÈME ET MACARE

Thélème est vive, elle est brillante; Mais elle est bien impatiente: Son œil est toujours ébloui. Et son cœur toujours la tourmente. Elle aimait un gros réjoui D'une hnmeur tonte différente. Sur son visage épanoul Est la sérénité touehante : Il écarte à la fois l'ennui, Et la vivaeité bruyante. Rien n'est plus doux que son sommeil, Rien n'est plus bean que son réveil; Le long du jour il vous enchante. Macare est le nom qu'il portait. Sa maîtresse inconsidérée Par trop de solns le tourmentait : Elle voulait être adorée. En reproches elle éclata : Macare en riant la quitta, Et la laissa désespérée. Elle courut étourdiment Chercher de contrée en contrée Son infidèle et cher amant, N'en pouvant vivre séparée.

Elle va d'abord à la cour « Auriez-vous vu mon cher amour, N'avez-vous point chez yous Macare! . Tous les railleurs de ce séjour Sourirent à ee nom bizarre.

Comment ce Macare est-il fait?
On l'avez-rous perdu, ma bonne?
Faites-nous un peu son portrait.
- Ce Macare qui m'abandonne,
Dit-elle, est un homme parfait,
Qui de ja mais his personne,
Qui de personne n'est haï,
Qui de bon sena totiquer raisonne,
Et qui n'eut jamais de souci.
A tout le monde il a su plaire.

A tout le monde il a su plaire. »
On lui dit : « Ce n'est pas ici
Que vous trouverez votre affaire,

Et les gens de ce caractère Ne vont pas dans ce pays-ci. » Thélènie marcha vers la ville. D'abord elle trouve un couvent . Et pense dans ce lieu tranquille Rencontrer son tranquille amant. Le sous-prieur lui dit : « Madame. Nous avons long-temps attendu Ce bel objet de votre flamme, Et nous ne l'avons jamais vu. Mais nous avons en récompense Des vigiles, du temps perdu. Et la discorde, et l'abstinence. » Lors nn petit moine tondu Dit à la dame vagabonde : · Cessez de courir à la ronde Après votre amant échappé; Car, ai l'on pe m'a pas trompé. Ce bon homme est dans l'autre moude. » A ce discours impertment Thélème se mit en colère :

Ce bon homme est dans l'autre moud-A ce discours impertinent Thélème se mit en colère : - Apprence, dit-elle, mon frère, Que celul qui fait mon tourment Est né pour moi, quoi qu'on en dise : Il habite certainement Le monde où le destin mar nie. El pour ces fait dire sutrement, On rous fait der sutrement, On rous fait der sutrement. La belle courat de ce pas Chercher su miliet du fracas

Chercher au milieu du fracas Cdui qu'elle cryuni' volei - Il sera peut-être à Paris, Dit-elle, avec les besut-emprits Qui four hjett à doux et si sage. -L'un d'eux lui dit: « Sur mon avis, Vous pourrier vous tromper peut-être : Macare a' est qu'en nos écrits; Nous l'avons piett sane le connaître. Elle aborda près du Palais,

Elle aborda près du Palais, Ferma les yeux, et passa vite : Mon amant ne sera jamais Dans cet abominable gite : Au moins la cour a des attraits, Macare aurait pu s'y méprendre; Mais les noirs suivants de Thémis Sont les éternels ennemis De l'objet qui me rend si tendre.

Del l'ojet qui ne rénd i l'enare.
Thélène au tempie de Rameau,
Chez Méloomère, chez Thalle,
Au premier spectacles nouveau.
Chil trouver l'anant; qui l'oublie.
Chil président les délicits,
Nommés la bonne compagnie.
Les gens d'un agréable accuseil
Y s'emblent, au premier coup d'œii,
De Maera d'être la copie.
Mais plus lis étaient occupés
Du soin flatteur de le paraître,

Et plus à ses yeux détrompés

Gardez de jamais demander

Ils ciasent cloignes de l'être. Eafin Théitean au désespoir, Lasse de chercher sans rien voir, Dans as retraite alls a rendre. Le premier objet qu'elle y vit Fut Mecare auptre de son lit, Qui l'attendait pour la surprendre. « Vivez avec noi désormais, Dit-il, dans une douce paix, Sans trop chercher, assas trop précedre, Et si vous voulez posséder

Au-delà de ce que je donne. »
Les gens de grece enfarinée
Connaîtront Macare et Théième,
Et vous d'iront, sous cet emblème,
A quoi nous sommes destinés.
Macare «, c'est toi qu'on desire;
On t'aime, on te pers', si e eroi
Que je 'ai reacontré chez moi;
Quand on se vante de t'avoir,
On ce set prité par l'envie :
Pour le garder il faut savoir
Te cacher, et cacher sa vie.

\*\*\*\*\*

AZOLAN.

00

LE BÉNÉFICIER.

A son aise dana son village Vivait un jeune musulman

• Feu M. Vadé a fait aux lecteurs la justice de croire qu'in savent que Macure est le Bonheur, et Thélème, je Desir ou la Volonté.

Bien fait de corps, beau de visage, Et sou nom était Azolan. Il avait transcrit l'Alcorau. Et par eœur il allait l'apprendre. Il fut , des l'âge le plus tendre , Dévot à l'ange Gabriel. Ce ministre emplumé du ciel Un jour chez lui daigna descendre : . I'ai connu, dit-il, mon enfant, Ta dévotion non commune : Gabriel est reconnaissant, Et je viens faire ta fortune; Tu deviendras dans peu de temps Iman de La Mecque et Médine; C'est, après la place divine Du grand commandeur des croyants, Le plus opuleut bénéfice Oue Mahomet puisse donner. Les houneurs vont t'environner Quand tu seras en exercice : Mais il faut me faire serment De ne toucher femme ni fille; De n'eu voir jamais qu'à la grille ,

Et de vivre très chastement. -Le beau jeune houme étourdiment, Pour avoir des biens de l'église, Conclut et accord imprudent, Sans penser faire une sottise. Monsieur l'iman fut enchanté De l'éclat de a dignité, Et même encor de la finance Dont il se vit d'abord payé Par un receveur d'importance, Qui la partageatt par moitié.

Tand foomeur et tant d'opidene Nétient ries natuu pen d'anouer. Tous les matien, au point dujour, Le jeune Arolon tout en flamme. Et par son serment empéché. Se drit, dans le fond é son âme, Qu'il a fait un mauvain marché. Il reconstru la bleta Anine. Aux you charmanis, au teint fleuri : Aux you charmanis, au teint fleuri : Aux jour charmanis, au teint fleuri :

L'archange aussitôt descendit Du'a relui reprocher sa faiblesse. Le tendre amant lui répondit : « Voyez seuleaneut ma maîtresse. Vous vous étes moqué de moi : Notre marché fait mon supplice; Je ne veux qu'Amine et sa foi : 2. Reprenez votre binéflee.

Du bon prophité Malomet

l'adore a jamais la prudence :

Aux élus l'amour il permet;

If fait been plus, il eur promet

Des Amines pour récompense.

Allez, mon très cher Gabriel,

l'aurai toujours pour vous du zèle;

Vous pouvez retourner au ciel;

2 n'y veux pas aller sans elle.

-----

## L'ORIGINE DES MÉTIERS.

Quand Prométhée eut formé son image D'un marbre blanc façouné par ses mains, Il épousa, comme on soit, son ouvrage : Pandore fut la mère des humains.

Pandore lut la mere des liumans.
Des qu'elle put se voir et se connaître,
Elle essaya son sourire enchanteur,
Son doux parler, son maintien séducteur,
Parut aimer, et captiva son maître;
Et Prométhiee, à lui plaire occupé,
Premier époux, fut le premier trompé.

Mars visita cette beauté nouvelle : L'éclat du dieu , son air mâle et guerrier, Son casque d'or, son large bouclier, Tout le servit , et Mars triomplia d'elle. Le dieu des mers , en son humide cour.

Ayant appris cette bonne fortune, Chercha la belle, cet lui parlo d'amour : Qui cède à Mars peut se reudre à Neptune. Le blond Phébus, de son Irillant séjour, Vicurs plaisirs, eu la mêue espérance : Elle ne put faire de résistance

Au dieu des vers, des beaux arts, et du jour Mercure était le dieu de l'éloquence : Il sut parler, il eut aussi son tour. Vulcain, sortant de sa forge embrasée, Déplut d'abord, et fut fort mal traité;

Mais il obtint par importunité Cette conquête aux autres dieux aixee. Ainsi Pandore occupa ses beaux ans,

Armir ration occupia sea beans ans, puis s'enuny sans en sayori la cause. Quand une fennne ainma dans son printemps, Elle ne peut jamnis faire autre chose; Mais pour les dieux, Ils u'ainment pas long-temps. Elle avait eu pour eux des complaisances : Ils la quittaient; elle vit dans les chonps Un cros satve, et hui fit les avanees.

Nous sommes nés de tous ces passe-temps; C'est des humains l'origine première : Voila pourquoi nos esprits, nos talents, Nos passions, uos emplois, tout diffère. L'un eut Vulcain, l'antre eut Mars pour son per L'autre un satyre; et bien peu d'entre nous Sont descendus du dieu de la lumière. De nos parents nous tenons tous nos goûts. Mais le métier de la belle Pandore, Quoique peursre, est encor le plus doux; Et c'est celliq que tout Paris honore.

----

## LA BÉGUEULE.

CONTE MORAL.

1772-

Dans ses écrits un sage Italien Dit que le mieux est l'ennemi du bien ; Non qu'on ne puisse augmenter en prudence. En bonté d'âme, en talents, en science; Cherchons le mieux sur ces chapitres-là: Partout allleurs évitons la chimère. Dans son état heureux qui peut se plaire, Vivre à sa place, et garder ce qu'il a! La belle Arsène en est la preuve claire. Elle était jeune; elle svait à Paris Un tendre époux empressé de complaire A son caprice, et souffrant son mépris. L'onele, la sœur, la tante, le beau-père, Ne brillaient pas parmi les beaux-esprits; Mais ils étaient d'un fort bon caractère. Dans le logis des amis fréquentaient; Beaucoup d'alsance, une assez bonne chère; Les passe-temps que nos gens connaissaient, Jeu, bal, spectacle, et soupers agréables, Rendaient ses jours à peu près tolérables : Car vous savez que le bonheur psrfait Est inconnu; pour l'homme il n'est pas fait. Madame Arsène était fort peu conteute De ces plaisirs. Son superbe dégoût. Dans ses dédains , fuyait ou blâmalt tout. On l'appelait la belle impertinente.

Or idmirez la faiblesse des gons. Plas de Étal distrize, indifferente, Plas ils telations par des soins complaisants, D'apprivaires so humeur méprisants. Et plas aussi notre belle abussil. Et plas aussi notre belle abussil. Et plas aussi notre belle abussil. Pour ses amunts encor plassintrailable, Alse de plaire, et ne pouvant aimer. Son corur glaci de lissait consumer. Dans de langin de ne voir rien d'aimable. D'alle à la lin chacun se retire. D'alle à la lin chacun se retire. D'au compara de la line chacun se retire. D'alle à la lin chacun se retire. L'apprivair de la line chacun se retire de la line de line de la line de la

La disgolder avait en pour marraine La fee Aline. On sait que ces emprits Sont milotyens entre l'espèce hamaine El Idvinie, et monséere Gabalis Mit par écrit leur histoire certaine. La fee allati québeréo sa ilogia De sa filicele, et lui désait : « Arsène, De sa filicele, et lui désait : « Arsène, Acta des goldes des manuements? Ta dein mener une ausse douce vic. . L'autre en deux most répondeit : « Je m'emuie. « Creat un grand mal, dis lafée, et je croi Qu'un beau sercet éct de virre chez soi .

Il renfle l'âme, et ne la nourrit pas,

Arshe enfin conjura son Aline De la tirre de son maudit pays. • Je veur alter à la sphère divine : Faite-moi voir votre beau paradis; Je ne saurais supporter un famille, N limes amis. J'aime asset ce qui brille, La beau, le rare; et je ne puis jamais Me trouver bien que dans votre palais; C'est un goût vit dont je me seas colifice. • - Très voolniers, « dit l'indulgent fe.

Tout anssitôt dans un char lumineux Vers l'orient la belle est transportée. Le char volait : et notre dégoûtée, Pour être en l'air, se croysit dans les cieux. Elle descend au séjour magnifique De la marraine. Un immense portique, D'or eiselé dans un goût tout nouveau, Lui parut riehe et passsblement beau; Mais ce n'est rien guand on voit le châteru. Pour les jardins, e'est un miracle unique; Marly, Versaille, et leurs petits jets d'eau, N'ont rien auprès qui surprenne et qui pique. La dédaigneuse, à cette œuvre angélique, Sentit un peu de satisfaction. Aline dit : « Voilà votre malson : Je vous v hisse un ponvoir despotique; Commandez-y. Tonte ma nation Obéira sans aucune réplique. J'al quatre mots à dire en Amérique, Il faut que i sille y faire quelques tours; Je reviendrai vers vous en peu de jours. J'espère au moins, dans ma douce retraite, Vous retrouver l'âme un peu satisfaite. »

Aline part. La belle en liberté
Reste et s'arrange au palais enchanté,
Commande en reine, ou plutôt en déesse.
De cent beautés nue foule s'empresse
A-t-elle faim? eent plats sont apportés,
De vrai nectar la cave était fourpres.
Et tous les mets sont de pure ambrosie;
Et tous les mets sont de pure ambrosie;
Et vasses sont du plus fin diamant.



maissanne i dagari su merke

----

tred my Gay I than

Le repas fait, on la mène à l'instant Dans les jardins , sur les bords des fontaines , Se trouvant seule, elle avise une breche A certain mur; et, semblable à la fleche

Le paradis lui fesait mal au cœur.

La leçon faite, on reconduit me belle



Le repas fait, on la mène à l'instant Dans les jardins . sur les bords des fontaines , Sur les gazons, respirer les haleines Et les parfums des fleurs et des zéphyrs. Vingt chars brillants de rubis, de saphirs. Pour la porter se présentent d'eux-mêmes, Comme autrefois les trépieds de Vulcain Allaient au ciel, par un ressort divin, Offrir leur siège aux majestés suprêmes. De mille oiseaux les doux gazouillements, L'eau qui s'enfuit sur l'argent des rigoles, Ont accordé leurs murmures charmants; Les perroquets répétaient ses paroles, Et les échos les disaient après eux. Telle Psyché, par le plus beau des dieux A ses parents avec art enlevée, Au seul Amour dignement réservée, Dans na palais des mortels ignoré, Aux éléments commandait à son gré. Madame Arsène est encor mieux servie : Plus d'agréments environnaient sa vie; Plus de beautés décoraient son séjour ; Elle avait tout; mais il manquait l'Amour. Pour égayer notre mélancolique, On lui donna le soir une musique Dont les accords et les accents nouveaux Ferajent påiner soixante cardinaux. Ces sons vainqueurs allaient au fond des ânies; Mais elle vit, uon sans émotion. Que pour chanter on n'avait que des femmes. · Dans ce palais point de barhe au menton! A quoi, dit-elle, a pensé ma marraine? Point d'homme ici ! Suis-je dans un couvent ? Je trouve bon que l'on me serve en reine : Mais sans sujets la grandeur est du vent. J'aime à régner, sur des hommes s'eutend; lls sont tous nés pour ramper dans ma chaîne : C'est leur destin, c'est leur presuier devoir; Je les méprise, et le veux en avoir. » Ainsi parlait la recluse intraitable; Et cependant les nymplies sur le soir Avec respect ayant servi sa table, On l'endormit au son des instruments. Le lendemain mêmes enchantements,

Mêmes festins, pareille sérénade; Et le plaisir fut un peu moins piquant. Le lendemain lui parut un peu fade; Le lendemain fut triste et fatigant : Le lendemain lni fut insupportable. Je me souviens du temps trop peu durable Où je chantais, dans mon heureux printemps,

Des lendemains plus doux et plus plaisants. La belle enfin , chaque jour fetovée , Fut tellement de sa gloire ennuyée,

Que, détestant cet excès de bonheur. Le paradis lui fesait mal au cœur.

Se trouvant seule, elle avise une breche A certain mur; et, semblable à la flèche Qu'on voit partir de la corde d'un are,

Madame saute, et vous frauchit le parc. Au même instant palais, jardins, fontaines, Or, diamants, émeraudes, rubis, Tout disparalt à ses yeux ébaubis ; Elle ne voit que les stériles plaines D'un grand désert, et des rochers affreux : La dame alors, s'arrachant les cheveux, Demande à Dieu pardon de ses sottises. La nuit venait, et déjà ses mains grises Sur la nature étendaient ses rideaux. Les cris perçants des funebres oiseaux, Les hurlements des ours et des pantheres . Font retentir les antres solitaires. Quelle autre fée , hélas! prendra le soin De secourir ma folle aventurière! Dans sa détresse elle apercut de loin . A la faveur d'un reste de lumière, Au coin d'un bois, un vilain charbonnier, Qui s'en allait par un petit sentier, Tout en sifflant , retrouver sa chaumière. . Qui que tu sois, lui dit la beauté fière, Vois en pitié le malheur qui me suit ; Car le ne sais où coucher cette nuit. Quand on a peur, tout orgueil s'humanise.

Le noir pataud, la voyant si hien mise, Lui répondit : « Quel étrange démon Vous fait aller dans cet état de crise. Pendant la nuit, à pied, sans compagnon? Je suis encor très loin de ma maison. Cà, donnez-moi votre bras, ma mignonne; On recevra ta petite personne Comme on pourra. J'ai du lard et des œufs. Toute Française, à ce que j'imagine, Sait, bien ou mal, faire un peu de cuisine. Je n'ai qu'un lit : c'est assez bour nous deux. . Disant ces mots, le rustre vigoureux

D'un gros baiser sur sa bouche ébalife Ferme l'accès à toute repartie; Et par avance il veut être payé Du nonveau gîte à la helle octrové. - Hélas! hélas! dit la dage affligée , Il faudra done qu'ici je sois mangée D'un charbonnier ou de la deut des lours! Le désespoir, la honte, le courroux, L'ont suffoquée : elle est évanouje. Notre galant la rendait à la vie. La fée arrive, et peut-être un peu tard. Présente à tout, elle était à l'écart. « Vous voyez bien, dit-elle à sa filleule, Oue vous étiez une franche hégueule. Ma chère enfant, rien n'est si péri!leux Que de quitter le bien pour être mieux. . La leçon faite, on reconduit ma belle

Dans son logis. Tout y changes pour elle En peu de temps, aitôt qu'elle changen. Four au poutt elle se corriges. Sun avoir lu les beaux moyens de plaire Du sienr Monersf, et sans livre, elle plut. Les falbichi de non cœur?... qu'il vonids. Elle fatt douce, attentive, polie, Vivee t prudente; et prist même en secret Pour charbonnier un jeune amant discret, Et fut alors une femme accomplie.

#### ENVOLA MADAME DE FLORIAN '.

Chloé, quand mon impertinente A la fin connut la façon De devenir femme charmante, C'est de vous qu'elle prit leçon; Mais eile est loin de son modèle. Votre sort est plus singulier : Vous aviez pis qu'un charbonnier, Et vous avez mieux chois qu'elle.

#### \*\*\*\*\*\*\*

## LES FINANCES.

Quand Terray nous mangeait, un honnête bour-Lassé des contre-temps d'une vie inquiète, (geois, Transplanta sa famille au pays champenpia : Il avait près de Reims une obscure retraite; Son pius clair revenu consistait en bon vin.

Un jour qu'il arrangeait sa cave et son ménage, Il fut dans sa maison visité d'un visin, Qui parut à ses yeux le seigneur du village : Cet homme était suivi de brillanta estaliere, Sergents de la finance, labillés es querriere. Le bourgeois fit à tous une humble révérence; Du meilleur de son crup rodigual Jabondane: Pais il s'enquit tout bas quel était le seigneur Qui fessit aux bourgeois un tel excèt d'honneur.

« Je suis, dit l'inconnu , dans les fernes nouveiles, Le royal directeur de saides et pobelles. » [rol? » Abl pardon, monseigneur! Quoil vous aides le « Oul, l'ami. » - Je régies un si sublime emploi : Le moi d'aide s'entend! gobelle embabrrasse. D'où vinnt ce mot? » » D'an Julí appelé Cabelus » « » Abl d'un Julí je le roil» « » Solon les nobles us De ce peuple divin, dont je chéris la trace, [dus. Le viens prende chez vous les d'roif qui me sont

Jolja Genevoise qui après avoir fait divorce avec Billiet son mari, homme d'esprit, mais un peu bizarre, avait égousé M. de Florian, gratilhomme de Lauguedoc, alors veuf d'une nices de Voltaire. (N.)

"il y cut en effet le Juif Gabelos qui cui des affaires d'argent avec le bon homme Toble; el plusières doctes tres senus tirent de l'hébreu l'étymologie de gubelle, car on sait que g'est de l'hébreu que sient le français.

J'à fait quelques progrès, par mon expérience, Dans l'Art d'errardieller un roygume en finance. Le fait solyament deux parts de votre bien : La première est au voi, qui n'en retier elne; La seconde est pour mol. Voici votre ménoire. La seconde est pour mol. Voici votre ménoire proposere qu'en mortalent en mortalent l'art pour este qu'en mortalent en mortalent El pour ceux qu'avre vous nous comptons enco bois l'art pour este qu'art moduples de premienne. El pour ceux qu'avre vous nous comptons enco bois l'art pour est en grant deuque nous primonne. El pour son de l'art pour le president Que vous deviez garnir vos savonreus jembons. Le me usis point méchant, « Le ja l'îme assez teofre. Le me usis point méchant, « Le ja l'îme assez teofre. Le me usis point méchant, « Le ja l'îme assez teofre. Deux millé seus teornes los accommendement. »

Mos badad écoutait d'une mine attentire Ce discours éloquers qu'il ne comprenit pas; Lorsqu'in natre seigneur en son logit arrive, La fisi son compliment, le serre ente est bras : « Que vous étes heureurs t votre bonne fortune, En préctrant mon ceur, à nous deux est continuer. Du domainer oryal je suis le contrôleur : J'ai sa que depuis per vous gofotze le bonheur D'être seul britier de votre vielle tante. Vous penaler à y gonger que mille écut de rente : Sachea que le définite en avait trois fois plau. Constituer en avait trois fois plau. Gentaire de vous penaler à y gonger que mille écut de rente : Sachea que la définite en avait trois fois plau. Gentaire de vous penaler à y gonger que mille écut é entait de l'autre de la constitue de la

Font des biens au soleil un petit inventaire; Saisianent tout Fragent, démemblent le logis. La femme du hourgois crie et se déseagère; Le maître sei interit, in tille est tout en pleurs; Un enfant de quatre aus joue avec les voleurs : Henerue pour quelque temps d'ignores et aligarbeet. Son albe, grand garyon, revenant de la chasse; vont secontra soil le, on les anbees en prison; On ire juge, on en fait de nobles Argonautes, qui, du port de Toulon devenus nouvaux hôtes s', Vont ramer pour le roi vers la mer de Cadix. Le pauvre mêre expire en enbrassant son fiis; L'enfant abundonné génit dans l'indigence; La filie sans secont est servante à Paris.

C'est ainsi qu'on travaille un royaume en finance.

"Un liomme qui a tant de cochons dolt prendre tant de sel pour les saler; et a'ils meurent u doit prendre la même qua-

illé de sel, sans quoi il est mis à l'amende, et on veud ses meubles.

Les contribeurs du domaine évaluent toujours le bien dont tout c-italéral hérite au triple de la valuur, le taxent survant celle évaluation, imposent une amende excessive, vendent le bien a l'encan, el l'achielment à bon marribe.

en a l'encan, el l'achelent à bon marche. « L'aventure est arrivee à la famille d'Antoine Fusigat.

#### LE DIMANCHE.

u armanan

# LES FILLES DE MINÉE'. A MADAME ARNANCHE.

1775.

Vous demandez, madame Arnanche, Pourquoi nos dévots paysans, Les cordeliers à la grand'manche, Et nos curés catéchisans. Aiment à boire le dimanche? J'al consulté bien des savants. Huet, cet évêque d'Avranche, Oul pour la Bible toujours penche, Prétend qu'un usage si beau Vient de Noé le patriarehe, Qui , justement dégoûté d'eau. S'enivrait au sortir de l'arche. Huet se trompe : c'est Bacchus, C'est le législateur du Gange. Ce dieu de cent peuples vaincus, Cet inventeur de la vendange. C'est lui qui voulut consacrer Le dernier jour hebdomadaire A boire, à rire, à ne rien faire : On ne pouvait mieux honorer La divinité de son père. Il fut ordonné par les lois D'employer ce jour salutaire A ne faire œuvre de ses doigts Qu'avec sa maîtresse et son verre. Un jour, ce digne fils de Dieu Et de la nieuse Sémèle Descendit du ciel su saint lieu Où sa mère, très peu eruelle. Dans son beau sein l'avait concu. Où son père, l'ayant recu, L'avait enfermé dans sa cuisse; Grands mystères bien expliqués, Dont autrefois se sont moqués Des gens d'esprit pleins de malice.

Bacchus à peine se montrait Avec Silène et sa monture, Tout le peuple les adorait; La campagne était sans culture; Dévotement on folétrait; Et toute la cléricature Courait en foule au cabaret. Parmi ce brillant fanatisme.

<sup>3</sup> La première édition de ce conte parut sous le nom de M. de la Viscicio, secrétaire perpétuel de l'académie de Marseille; il ctait sulvi d'une Lettre en prose sous le même nom. (E). Hut un pauvre citoyen
Nommé Minée, homme de bien,
Et soupponné de jansénisme.
Et soupponné de jansénisme.
Ses trois filles filaient du lin,
Aimaient Dieu, servaient le prochain,
Évitaient la fainéantise,
Evitaient la fainéantise,
Evitaient la fainéantise,
Evit, pour ne point perdre de temps,
Ne fréquentaient jamais l'église.

Alcithoé dit à ses sœurs : · Travaillons et fesons l'aumône; Monsieur le curé dans son prône Donne-t-il des conseils meilleurs? Filons, et laissons la canaille Chanter des versets ennuveux : Quiconque est honnéte et travaille Ne saurait offenser les dieux. Filons, si vous voulez m'en croire; Et, pour égayer nos travaux, Oue chacune conte une histoire En fesant tourner ses fuseaux. » Les deux cadettes approuvèrent Ce propos tout plein de raison. Et leur sœur, qu'elles écouterent, Commença de cette façon :

• Le travail est mon dieu, lui seul régit le monde; Il est l'âme de tout : c'est en vain qu'on nous dit Que les dieux sont à table ou dornent dans leur lis J'interroge les cleux, l'air, et la terre, et l'onde : Le puissant Jupiter fait son tour en dix ans; Son vieux père Saturne avance à pas plus lents, Mais il termine enfin son immense carrière; Et dès qu'elle est faite; il recommence encor.

« Sur son char de rubis, mélés d'azur et d'or. Apollon va lançant des torrents de lumière. Quand II quitta les cieux, il se fit médecin, Architecte, berger, ménétrier, devia, Il travailla toujours. Sa sœur l'aventarière Est Hécate aux enfers, Diane dans les bois, Lune pendaut les nuits, et remplit trois empleir. » Neptune chaque jour est occupé sis beurra A soulevre des eaux les pugnônés demeures,

Et les fait dans leur lit retomber par lenr poids. [me, » Vulcain, noir et orasseur, courbé sur son encli-Forge à coups de martean les foudres qu'il alinme. » On m'a conté qu'nn jour, croyant le bien payer,

Jupiter à Vénus daigna le marier.

Ce Jupiter, mes særus, était grand adultère;
Vénus l'imita libe: checun tient de son père.
Mars plut à la friponne; il était colonel,
Vigoureux, impodent, a'lle net dans le ciel,
Taloos rouges, nez haut, tous les talents de plaire;
Et tandis que Vulcain travaillait pour la cour,
Mars consolait sa femme en parfait peit-maitre,

Transitive Laborator

Par air, par vanité, plutôt que par amour. · Le mari méprisé , mais très digne de l'être. Aux deux amants heureux voulut jouer d'un tour. D'un fil d'acier poli, non moins fin que solide, Il faconne un réseau que rien ne peut briser. Il le porte la nuit au lit de la perfide. Lasse de ses plaisirs, il la voit reposer Entre les bras de Mars; et, d'une main timide, Il vous tend son facet sur le couple amoureux; Puis, marchant à grands pas, encor qu'il fût boiteux. Il eourt vite au Soleil eonter son aventure : . Toi qui vois tout, dit-il, viens, et vois ma pariure. Cependant que Phosphore au bord de l'orient Au-devant de ton char ne paraît point encore, Et qu'en versant des pleurs la diligente Aurore Quitte son vieil époux pour son nouvel amant, Appelle tous les dieux; qu'ils contemplent ma bonte. Ou'ils viennent me venger. . Apollon est malin: Il rend avec plaisir ce service à Vulcain. En petits vers galants sa disgrâce il raconte; Il assemble en chantaut tout le conseil divin. Mars se réveille au bruit, aussi bien que sa belle : Ce dieu très éhonté ne se dérangea nos: Il tint, sans s'étonner, Venus entre ses bras, Lui donnant cent baisers qui sont rendus par elle. Tous les dieux à Vulcain firent leur compliment; Le père de Vénus en rit long-temps lui-même.

Lorgue la-left Abritho'
En flai sin once la sour rive.
Elli di it à a seur l'itenire;
Elli di it à a seur l'itenire;
Fout ce pougle banta E'rov';
Il s'enivre, il ext en délire;
Il croit que la joie et du bruit.
Mais vous, que la raisone conduit.
Navier- vous dues rival a sous dire?
- l'a populace est la plus forte;
- l'apportarie sous fourte entretien.
- Votre contre est de la pone porte.
- Papurara-tous fourte fi mitra?

On vanta du lacet l'admirable Instrument, [inc. »

Et chacun dit : « Bon homme , attranez-nous de mé-

C'est de Vénus qu'il faut parler encore;
Sur ce sujet jamais on ne tarit :
Filles, agrons, jeunes, vieux, tout l'adore;
Mille grinauds font des vers sans esprit
Pour la elannter. Je m'en suis souvent plainte.
Je décestais tout médioere auteur :
Mais on les passe, on les souffre, et la sainte
Fait qu'on pardonne au sot prédicateur.

· Cette Vénus que vous avez depeinte

D'un autre amour eut bientôt l'âme atteinte : Le changement ne lui déplaisait pas. Elle trouva devers la Palestine Un beau garçon dont la charmante mine, Les blonds cheveux, les roses, et les lis. Les yeux brillants , la taille noble et fine. Tout lui plaisait; car e'était Adonis. Cet Adonis, ainsi qu'on nous l'atteste, Au rang des dieux n'était pas tout-à-fait; Mais chaeun sait combien il en tenait. Son origine était tonte céleste : Il était né des plaisirs d'un inceste. Son père était son aïeul Cynira, Oui l'avait eu de sa fille Myrrha: Et Cynira (ce qu'on a peine à eroire) Était le fils d'un beau morceau d'ivoire. Je voudrais bien oue quelque grand docteur Put m'expliquer sa généalogie : J'alme à m'instruire; et e'est un grand bonheur D'être savante en la théologie.

Folle d'amour pour le dieu des combats,

Mars itti jalous de son charmant riral; Ille suprita vere oxforbirée, Le nez collé sur as bourhe sarce, Fresand en dieux. Mars et un peu hrstal; Il prit sa lance, et, d'un coup déstrable, Il prit sa lance, et, d'un coup déstrable, Le qui le sang produit eccor des fleurs. Judicire le toutes les profondeurs De cette habitér; et j'ai pétie de comprendre Coument ou die pouvaité ainsi pour étable Coument ou dies pouvaité ainsi pour étable Qu'en pouse-t-veut parles mois lans serupuie : Ther un était vis-le sa rédiraite ?

a Non, dit Climène; et, puisqu'il était né, C'est à mourir qu'il était destiné. De le plains fort; sa mort paraît trop prompte. Mais poursuivez le fil de votre conte.

Notre Thémire aimant à raisonner, Lui répondit : « Je vais vous étonner. Adonis meurt, mais Véuus la Réconde, Qui peuple tout, qui fait vivre et seutir, Cette Vénus qui créa le Plaisir, Cette Vénus qui répare le monde, Ressuscita, sept jours après sa mort, Le dieu charmant dont vous plaignez le sort. «

Bon, dit Climène, en voici bien d'une autre Ma ehre seur, quelle idée est la viole l'éée et la viole l'éée et la viole l'éée et la viole de l'éée de l'éé

De son has endomant la lourange. Tous les maints filt des dients, et les mange. Chez tous ore grens Adonis est fêté. On rous l'enterre sez osiemité: Sis jours entiers l'enter est sa demeure: Sis jours entiers l'enter est sa demeure: Sis jours enterne s'enter est sa demeure: In la cest si jours behaun grait et pleure; Mais le septieme il ressussiete, on rit. Telle est, diévon, bello allégorie . La vrais portrait de l'homme et de la vie: La vrais portrait de l'homme et de la vie: Si jours de pine, un seul jours de honheur. Du mul un bleu toppours l'estant des des la cest de la vie; En one hoggiers sont ouveret saus médage, etc.

De la sage Climène enfine était le tour.

Son talent rétait pas de contret des correttes,
De faire des romans, ou l'histoire du jour,
De faire des romans, ou l'histoire du jour,
De mansser de fait le refut do net les gazettes.
Elle était un peu sèche, ainsait la vérité,
La cherchait, la disait avec simplicité;
Se souciant fort peu qu'elle fût embélie;
Elle cit fait un no nome à l'à Pacycipétie.
Climène à ses deux sœurs adresas ce discours;
Vous m'avez de non d'eux tracoutie les amours.

Les aventures, les mystères : Si nous n'en croyons rien, que nous sert d'en parler? Un mot devrait suffire : on a trompé nos pères, Il ne faut pas leur ressembler.

Il ne faut pas leur ressembler.
Les Béotiens, nos confrères,
Chantent au cabaret l'histoire de nos dieux;
Le vulgaire se fait un grand plaisir de croire
Tous ces contes fastidieux

Dont on a daus l'enfance enrichi sa mémoire. Pour moi, dût le curé me gronder après boire, Je m'en tiens à vous dire, avec mon peu d'esprit, Que je n'el jamais cru rien de ce qu'en urà dit. D'un bout du mondé i l'autre on ment et l'on mentit; Nos neveux mentiront comme ont fait not ancêtres. Chroniqueurs, médecles, e prétres,

Consulpeurs, ancecents, expresses, see not moquele de nous dans leur fatras obseur : Moquons-nous d'est, c'est le plus sûr.

He ne crois point à ces prophètes

Pourvus d'un esprit de Python,
Qui renocent à leur raison
Pour prédite des chooses faites.
Je ne crois pas qu'un Dieu nous fasse nos enfants;
Je ne crois point la guerre des géants;

Je ne crois point du tout à la prison profonde D'un rival de Dieu même en son temps foudroyé; Je ne crois pas qu'un fat ait embrasé ce monde, Que son grand-père avalt noyé; Je ne crois aucun des miracies Dont tout le monde parle, ét qu'on n'a iamais vus;

Dont tout le monde parle, et qu'on n'a ja Je ne crois aucun des oracles Que des charlataus ont vendus; Je ne crois point... » La belle, au milieu de sa phrase, S'arrêta de frayeur : un bruit affreux s'entend; La maison tremble : un coup de vent

Fait tomber le trio qui jase.

Ave lout son elegré Bacchia sentre en bavant :

El moi, le crois, dit-il, mendames les avantes,

Qu'en fesant trop les beaux-agints,

Vous étes des imperfinentes.

Ja crois que de mauvais certa.

Vous ont un peu tourne la têc.

Vous travailles un jour de fête;

Et ma vengvance est toute prôte :

Et na vengvance est toute prôte :

Je vous change en chauve-counts.

Aussitôt de nos trois reclues Chaque membre se raccourcit; Sous leur aisselle il s'étendit Deux petites ailes velues. Leur voix pour jamais se perdit; Elles volèrent dans les rues, Et devinrent oiseaux de nuit. Ce châtiment fut tout le fruit De leurs sciences prétendues. Ce fut une grande lecon Pour tout bon raisonneur qui fronde : On connut qu'il est dans ce monde Trop dangereux d'avoir raison. Ovide a conté cette affaire; La Fontaine en parle après lui ; Moi je la répète aujourd'hui, Et j'aurais mieux fait de me taire.

## SÉSOSTRIS!

Vous le savez, chaque homme a sou géais Pour l'éclairez to pour guider sea pas Dans les sentlers de cette courte vie. A non regard à lin es temostre pas, Mais en secret il nous tient compagnia, Mais en secret il nous tient compagnia. Plus familiers que dans l'age où nous sousma : El no enveraisez, viviente avec le se boumes En bona amis, aurtout avec les rois. Près de Memoribi, sur la rive féconde

Qu'en tous les temps, sous des palmiers fleuris, Le dieu du Nil embellit de son onde, Un soir au frais, le jeune Sésostris Se promenait, loin de ses favoris, Arec son ange, et lui disait: « Mon maltre, Me voilà roi; j'ai dans le fond du cœur

Ce conte est une aliégorie en l'honneur de Louis XVI. Il fut composé en février 1776, la seconde année du régue de ce priuce. Un vrai desir de mériter de l'être : Comment m'v prendre? . Alors son directeur Dit : « Avançons vers ee grand labyrinthe Dont Osiris forma la belle enecinte : Vous l'apprendrez. » Docile à ses avis, Le prince y voie. Il voit dans le parvis Deux deites d'espèce différente ; L'une paraît uue beauté touehante, Au doux sourire, aux regards enchanteurs, Languissamment couchée entre des fleurs, D'Amours badins, de Grâces entourée, Et de plaisir encor tout enivrée. Loin derrière elle étaient trois assistants, Secs, décharnés, pâles et eliancelants. Le roi demande à son guide fidèle Queile est la nymphe et si tendre et si beile, Et que font là ces trois vilaines gens. Son compagnon lui répondit : « Mon prince, Ignorez-vous quelle est cette beauté? A votre cour, à la ville, en province, Chacun l'adore, et e'est la Volupté. Ces trois vilains, qui vous font tant de peine, Marchent souvent après ieur souveraine : C'est le Dégoût , l'Ennui , le Repentir, Spectres hideux , vieux enfants du Plaisir, »

L'Égyptien fut affligé d'entendre De ce propos la triste vérité. · Ami, dit-il, veuillez aussi m'apprendre Quelle est plus loin cette autre deite Qui me paraît moins faeile et moins tendre, Mais dont l'air noble et la sérénité Me plait assez. Je vois à son côté Un scentre d'or, une sphère, une épée, Une balance : eile tient dans sa main Des manuscrits dont elle est occupée ; Tout l'ornement qui pare son beau sein Est une égide. Un temple magnifique S'ouvre à sa voix, tout briliant de elarté; Sur le fronton de l'auguste portique Je lis ces mots . A l'Immortalité. Y puis-je entrer? . . L'entreprise est pénible . Repartit l'ange; on a souvent tenté D'y parvenir, mais on s'est rebuté. Cette beauté, qui vous sembie inflexible, Peut quelquefois se laisser enflammer. La Volupte, plus douce et plus sensible. A plus d'attraits : l'autre sait mieux aimer. li faut . pour plaire à la fière immortelle , Un esprit juste, un cœur pur et fidele : C'est la Sagosse; et ce brillant séjour Qu'on vient d'ouvrir est celui de la Gloire. Le bien qu'on fait y vit dans la mémoire; Votre beau nom y doit paraître un jour. Décidez-vous entre ces deux déesses : Vous ne pouvez les servir à-la-fois. »

vous ne pouvez les servir à-la-fois. » Le jeune ro, lui dit : « J'ai fait mon choix. Ce que jai vu doit régler mes tendresses.
D'autres voudront les aimer toutes deux:
L'une un moment pourrait me rendre heureux;
L'autre par moi peut rendre heureux ile monde. «
A la première, avec un air gallant,
Il appliqua deux baisers en passant;
Mais il donns son cœur à la seconde.

.....

## LE SONGE CREUX.

Je veux conter comment la nuit dernière . D'un vin d'Arbois largement abreuvé, Par passe-temps dans mon lit j'ai révé Que l'étais mort, et ne me trompais guère. Je vis d'abord notre poruer Cerbère, De trois gosiers abovant à la fois: Il me fallut traverser trois rivières : On me montra les trois sœurs filandières. Qui font le sort des peuples et des rois. Je fus conduit vers trois juges sournois, Qu'accompagnaient trois gaupes effroyables, l'illes d'enfer et geôlières des diables : Car, Dieu merci, tout se fesait par trois. Ces lieux d'horreur effarouchaient ma vue. Je frémissais à la sombre étendue Du vaste ablme où des esprits pervers Semblaient avoir engiouti i'univers. Je réclamais la elémence lufinies Des puissants dieux, auteurs de tous les biens Je l'accusais, lorsqu'un beureux génie Me conduisit aux champs éivsiens. Au doux séjour de la paix éternelle, Et des plaisirs, qui, dit-on, sont nés d'elle. On me montra, sous des ombrages frais, Milie héros connus par les bienfaits Qu'ils ont versés sur la race mortelle, Et qui pourtant n'existèrent jamais : Le grand Bacchus, digne en tout de son père : Bellérophon, vainqueur de la Chimère, Cent demi-dieux des Grecs et des Romains. En tous les temps tout pays eut ses saints.

Or, mes amis, il fant que je déclare Que si j'étair rebuté du Tratra-, Que si j'étair rebuté du Tratra-, Cet Elyaée et sa froide beauté M'avaient aussi gromptement dégoûté. Impatient de fuir cette colue. Pour m'esquiver je cherchais une issue, Quand j'aperque un fantôme effrayant, Plein de fumée, et out enfié de vent, Et qui sembait me fermer le passage. « Que me veut-ur die je è de pernonage. ». - Rien, me dit-il, car je sois le Néant. Tout e pays « the mon apanage. ».

- De ce discours je fus un peu troublé.

  Toi le Néant! jamais il n's parlé.....
- Si fait, je parie; on m'invoque, et j'inspire
  Tous les savants qui sur mon vaste empire
  Ont publié tant d'énormes fatras... »
- Eh bien! mon roi, je me jetts en tes bras. Puisqu'en ton sein tout l'univers se plonge,
- Tiens, prends mes vers, ma personne, et mon son Je porte envie su mortei fortuné [ge : Qui t'sppartient au moment qu'il est né

FIN DES CONTES.

## SATIRES.

#### LE BOURBIER.

1714. Pour tous rimeurs , habitants du Parnasse,

De par Phébus il est plus d'une place : Les rangs n'y sont confondus comme ici : Et c'est raison. Ferait beau voir sussi Le fade auteur ' d'un roman ridicule Sur même lit couché près de Catulle; On hien La Motte syant l'honneur du pas Sur le barpeur 3 ami de Mécénas : Trop bien Phébus sait de sa république Régler les rangs et l'ordre hiérarchique ; Et, dispensant honneur et dignité, Donne à chscun ee qu'il a mérité. Au haut du mont sont fontaines d'eau pure, Riants jardins, non tels qu'à Châtillon En a planté l'ami de Crébillon 3, Et dont l'art seul a fourni la parure : Ce sont jardins ornés par la nature. Là sont lauriers, orangers toujours verts; Séjournent là gentils feseurs de vers. Anacréon, Virgile, Horace, Homère, Dieux qu'à genoux le bon Dacier révère, D'un beau laurier y couronnent leur front. Un peu plus bas, sur le penchant du mont. Est le séjour de ces esprits timides, De la raison partisans insipides, Qui, compasses dans leurs vers languissants, A leur lecteur font hair le bon sens. Adone, amis, si, quand ferez voyage, Vous abordez la poétique plage, Et que La Motte avez desir de voir, Retenez bien qu'illee est son manoir. Là ses consorts ont leurs têtes ornées De quelques fleurs presque en naissant fanées. D'un sol aride incultes nourrissons, Et digne prix de leurs maigres chansons. Cettui pays n'est pays de Cocagne. Il est enfin, au pied de la montagne, Un bourbier noir, d'infecte profondeur,

Jean de La Chapelle, auteur des Amours de Catulle.
 Horace.
 Joseph-Bernard Sovrol

Qui fait sentir très malplaisante odeur A tout chocun, fors à la troupe impure Oui va nageant dans ce fleuve d'ordure. Et qui sont-ils ces rimeurs diffamés? Pas ne prétends que par moi soient nommés. Mais quand verrez chansonniers, feseurs d'odes. Roques corneurs de leurs vers incommodes, Peintres, abbes, brocanteurs, ietonniers, D'un vil café superbes casaniers, Où tous les jours, contre Rome et la Grèce, De maldisants se tient bureau d'adresse, Direz alors, en voyant tel gibier : Ceci paralt citoyen du bourbier. De ces grimauds la eroupissante race En cettui lac incessamment coasse Contre tous ceux qui, d'un vol assuré, Sont parvenus au haut du mont sacré. En ce seul point cettui peuple s'accorde, Et va cherchant la fange la plus orde Pour en noireir les menins d'Hélicon . Et polluer le trône d'Apollon. C'est vainement; car cet impur nuage Oue contre Homère, en son aveugle rage, La gent moderne assemblait avec art. Est retombé sur le poête Houdart : Houdart, ami de la troupe aquatique. Et de leurs vers approbateur unique, Comme est aussi le tiers-état auteur Dudit Houdart unique admirateur; Houdart enfin, qui, dans un coin du Pinde, Loin du sommet où Pindarc se guinde, Non loin du lac est assis, ce dit-ou, Tout au-dessus de l'abbé Terrasson.

## LA CRÉPINADE!

Le diable un jour, se trouvant de loisir, Dit : « Je voudrais former à mon plaisir

<sup>1</sup> J.-B. Rousseau avait fait une satire inflinhe la Beronode, contre le baron de Briveuis son bienfaiteur, dont li avait été le secretaire, et il avait es l'impudence de prétiendre ne s'être brouillé avec Voltaire que par zele pour la religion : hypocrise révoltante dans un homme couru par lant d'épigrammes riertigieuse, et bunni pour crime de subsetire de la contraire de la contrair

Quelque animal dont l'âme et la figure Fût à tel point au rebours de nature, Ou'en le voyant l'esprit le plus bouché Y reconnût mon portrait tout eraché. » Il dit, et prend une argile eusoufrée. Des eaux du Styx imbue et pénétrée; Il en modèle un chef-d'œuvre naissant, Pétrit son homme, et rit en pétrissant. D'abord il met sur une tête immonde Certain poil roux que l'on sent à la ronde : Ce crin de juif orne un cuir bourgeonné, Un front d'airain, vrai casque de damné: I'm sourcil blanc eache un mil sombre et louche: Sous un nez large il tord sa laide bouche. Satan lul donne un ris sardonien Qui fait frémir les pauvres gens de bien, Cou de travers , omoplate en arcade , Un dos cintré propre à la bastonnade : Puis il lui souffle un esprit imposteur, Traitre et rampant , satirique et flatteur. Rieu n'épargoait : il vous remplit la bête De fiel au cœur, et de vent dans la tête. Quand tout fut fait, Satan considéra Ce beau garcon, le baisa, l'admira; Enductrina, gouverna son ouaille; Puis dit à tous : « Il est temps qu'il rimaille, » Aussitot fait, l'animal rimailla. Monta sa vielle, et Rabelais pilla; Il griffonna des Ceintures magiques, Des Adonis . des Aleux chimériques :: Dans les cafés il fit le bel-esprit : Il nous chanta Sodome et Jésus-Christ : Il fut sifflé, battu pour son mérite, Puis fut errant, puis se fit hypocrite; Et , pour finir, à son père il alla. Qu'il y demeure. Or je veux sur cela Donner au diable no conseil salutaire : « Monsieur Satao , lorsque vous voudrez faire Quelque bon tour au chétif geore humain, Prenez-vous-y par un autre chemin. Ce n'est le tout d'envoyer son semblable Pour nous tenter : Crépin , votre féal , Yous servant trop , yous a servi fort mal : Pour nous damner, rendez le vice aimable. »

auton. Os circonstances rendent evite utile excusable: l'appatible et l'hypercisé doivent éter traitées assa naivagencen. (K.) — Voltaire loi-méme event pas auton d'indingence : mète cou juit dit dans as l'ére de Rousseus, la propos de la Crejmande : « il est trêsé qu'un homme comme Voltaire, qui jusque-la, vaivie au la pière de ne se jamais servir de son taltent pour accabier ses ennemis, ait voois perdre cette spire. »

La Crépinade est de 1738, L'anteur donna ce titre à sa satire, parce que le père da J.-B. Rousscau était curdonnier. <sup>1</sup> Ouvrages dramatiques de J.-B. Rousscau,

## LE MONDAIN.

1736.

## AVERTISSEMENT

## DES ÉDITEURS DE KEML.

Ces deux ouvrages \* cost altiré à Yofisie les reposibles on neuelment des déraits, units de flusièures philosophies ausstres et respectables. Ceux des dévois ne pourvalent aintére que de mépris, et ou leur a réposible dans le Défesse du Mondeia. Toute préfesablem contre le leux m'est qu'un mémoisere rélieire dans un pays où les chefs de la réposite montre le leux maison un présent par le contre le leux maison un partier, et mêneut dans l'oppa-leux maison un poétars, et mêneut dans l'oppa-leux un un leux maison un poétars, et mêneut dans l'oppa-leux un leux moison un poétars, et mêneut dans l'oppa-leux un leux des l'experiments de leux maison un poétars, et mêneut dans l'oppa-leux un leux des leux maison un poétars, et mêneut dans l'oppa-leux un leux des l'experiments de le respective de l'experiments de l'exper

Les reproches des philosophes méritent une rés plus grave. Tonte grande société est fondée sur le droit de propriété; elle ne peut fleurir qu'autant que les individus qui la composent sont intéressés à multiplier les productions de la terre et celles des arts, c'est-à-dire autant qu'ils peuvent compter sur la libre jouissance de ce qu'ils acquièrent par leur industrie; sans cels les hommes, bornés au simple nécessaire, sont exposés à en manquer, D'ailleurs l'espèce immaine tend naturellement à se multiplier, puisqu'un homme et une femme qui ont de quoi se nourrir et nourrir leus famille, élèveront en général un plus grand nombre d'enfants que les deux qui sont nécessaires pour les remplacer. Ainsi toute peuplade qui n'augmente point souffre, et l'on sait que dans tout pays on la culture n'augmente point, la population ne peut augmenter

Il faut donc que les hommes paissent acquérir en propriélé plus que le nécessaire, et que cette propriélé soit respectén, pour que la société soit florissante. L'inégalité des foriunes, et par conséquent le luxe, y est donc utile.

On voit d'un autre ceté que moins cette insgallée et grande, plus la société ent bereures. Il fette dunc que les lois, en lisante à classen la liberté d'acquére des richesses lois, en lisante à classen la liberté d'acquére des richesses parties, avec de la commerce, aux profession de les moiossions, et elles n'étodest point tops la premission de textes d'els laissent au commerce, aux profession de l'adhatiste de la commerce de la commerce, aux profession de l'adhatiste de la commerce de la com

Si Iros suppose une grande inégalif édable, je hvae Ni Iros suppose une grande inégalif édable, je hvae rêvet poist un malj en ellet, je hvae diminue en grande proud ies efferisé exte inégalité, ne hoast vivre le parrou paul és efferisé exte inégalité, ne hoast vivre le parrou hoamme qu'à eret mille écra de re. Il van milles vivre hoamme qu'à eret mille écra de re. Il van milles vivre hoamme qu'à eret mille écra de re. Il van milles vivres non maperille, comme les anchers Romains, à se faire des créatures, du bles comme nos moienes septemers, de treturie de la valeialité, des moiene, ou des bletes fauves. Le corruption des moures aut milles galité d'âtat de Le corruption des moures sait des l'inégalité d'âtat de La corruption des moures sait de l'inégalité d'âtat de la corruption des moures sait de l'inégalité d'âtat de la corruption des moures sait de l'inégalité d'âtat de l'au corruption des moures sait de l'inégalité d'âtat de l'au corruption des moures sait de l'inégalité d'âtat de l'au des la les des la line de l'au de l'au l'au de l'au de l'au de l'au de l'au l'au de l'au de l'au de l'au de l'au l'au d'âtat de l'au de l'au de l'au l'au d'au d'au de l'au l'au d'au d'au d'au de l'au l'au d'au d'au d'au l'au d'au d'au l'au d'au d'au d'au l'au d'au d'au l'au d'au d'au d'au l'au d'au d'au l'au d'au d'au l'au l'au d'au l'au d'au l'au d'au l'au l'au d'au l'au l

Le Mondain et la Défense du Mondain.

de fortune, et non pas du luxe : elle n'existe que parce qu'un individu de l'espèce humaine en peut acheter ou sognettre un autre.

Il est vrai que le luxe le plus lanocent, celui qui consisteh jouir des délices de la vie, amoliit les fanes, et en leur rendant une grande fortune nécessaire, les dispose à la corruption; mais en même tempa il les adoucit. Une grade inséglié de fortune, dans un pays ob les délices sont locensues, produit des complots, des troubles, et cou les crimes ai fréquents dans les sécles de harbarie.

Il n'est donc qu'un moyen sûr d'attaquer le luxe; c'est de détruire l'inéquité des fortunes par des lois sages qui l'auraient empécide de nuire. Alors le luxe diminuera sans que l'industrie y perde rien; les moners serout moins corrompues; les âmes pourront être fortes sans être feroces.

Les philosopius qui ont regardé le luxe comme la source des maux de l'aumanité ont donc pris l'effet pour la cause; et ceux qui ont fait l'apologie du luxe, en le regardant comme la source de la richesse réelle d'un état, ont pris pour un bon régime de santé un remède qui ne fait que dimineure les ravages d'une maiadle fameste.

C'est lei touto l'erreur qu'on peut reprocher à Voltaire; erreur qu'il partageait avec les hommes les plus éclairés sur la politique qu'il y eût en France, quand il composa cette saire.

Quant à ce qu'il dit dans la première pièce, et qui se home à prétendre que les commodiés de la vie sont une home chose, orda est vrai, pourra qu'on soit sur de les conserrer, et qu'on n'en jouisse point aux dépens d'autrei

Il a'est pas moins vrai que la frugalité, qu'on a prise pour une vertu, a'a été souvent que l'effet du défaut d'industrie, ou de l'indifférence pour les douceurs de la vie, que les brigands des forêts de la Tartarie poussent au moins aussi loin que les stoicients.

Les conseils que donne Mentor à Idoménée, quoique inspirés par un sentiment vertueux, ne seraient guère praticables, autroit dans une grande société; et il faut avouer que cette division des citoyens en classes distinguées entre elles par les habits n'est d'une politique ni bien profonde ni bien solide.

Les progrès de l'industrie, il faut en coavenir, ont coutribué, sinon an bonheur, du molus au bien-être des hommes; et l'opision que le siècle du a vêcu Volsier valait mieux que ceux qu'on regrette tant n'est point particulière à cet illustre philosophe; elle est celle de beaucoup d'hommes très éclairés.

Ainsi, en ayant d'agund à l'empère d'exagération que permet la poéin, surpott dans un ouvrage de plaissanteire, ces plèces no méritent autenn reproche grave, et moins qu'aumen autre chiel du deruét de le personnalité que luir à fait J.-J. Roussean; car d'est précisément parce que le commerce, l'inclusife je leux, elien entre eux est en asime et les états de la société, adoutissent les hommes et finet ainner la paix, que Valtaire en a quégéraden exagéré les avautages. Rous avourences avec la même franchise que la vie d'un

nonneth humme, puinte dans le Mondeins, est celle d'un spiarité, et que tout homme qui même celte vie ne peut étre, même sans avoir sucun sice, qu'un homme sund impériable qu'empurig; mais il est ainé de voir que c'est une pure plaisanterie. Un homme sun pour plaisanterie. Un homme sund produit pour le la comme de la comme pur plaisanterie. Un homme sund cut au le la consume de la comme de la consume de l

est moins criminelle et moins méprisable qu'une vie austère employée dans l'intrigue, soulliée par les rures de l'hypocrisie, ou les manœuvres de l'avidité.

# LE MONDAIN \* Regretters qui veut le bon vieux temps.

Et l'âge d'or, et le règne d'Astrée, Et les beaux jours de Saturne et de Rhée, Et le jardin de nos premiers parents; Moi je rends gråce à la nature sage Oui, ponr mon bien, m'a fait naître en cet âge Tant décrié par nos tristes frondeurs : Ce temps profane est tout fait pour mes mœurs. J'aime le luxe, et même la mollesse, Tous les plaisirs, les arts de toute espèce, La propreté, le goût, les ornements : Tout honnête homme a de tels sentiments. Il est bien donx pour mon cœur très immonde De voir ici l'abondance à la ronde, Mère des arts et des heureux travaux, Nous apporter, de sa source féconde, Et des besoins et des phisirs nouveaux. L'or de la terre et les trésors de l'onde, Leurs habitants et les peuples de l'air. Tout sert au luxe, aux plaisirs de ce monde. O le bon temps que ce siècle de fer! Le superflu, chose très nécessaire, A réuni l'un et l'autre hémisphère. Voyez-vous pas ees agiles vaisseaux Qui du Texel, de Londres, de Bordeaux, S'en vont chercher, par un heureux échange, Ces nouveaux biens, nés aux sources du Gange, Tandis qu'au loin , vainqueurs des musulmans , Nos vins de France enivrent les sultans? : 42 Quand la nature était dans son enfance . Nos bons aïeux vivaient dans l'ignorance, Ne connaissant ni le tien ni le mien. Ou'nuraient-ils pu connaître? Ils n'avaient rien . Ils étaient nus ; et c'est chose très claire Que qui n'a rien n'a nnl partage à faire. Sobres étaient. Ah! je le crois encor : Martialo b n'est point du siècle d'or. D'un bon vin frais ou la mousse ou la sève Ne gratta point le triste gosier d'Ève; La soie et l'or ne brillaient point chez eux. Admirez-vous pour cela nos aïeux i Il leur manquait l'industrie et l'aisance : Est-ce vertu? c'était pure ignorance.

a Cette pièce est de 1734. C'est nu hadiunge dont le fond est train philosophique et reis utile : son utilité se trouve expiquie dans la pièce suivante. Voyce aussi la lettre de M. de Melen a Madame la contresse de Vorrue.
à Auteur du Cairinier français Quel idiot, s'il avait eu pour lors Quelque bon lit, aurait couché dehors? Mon cher Adam, mon gourmand, mon bon père, Oue fesais-tu dans les jardins d'Éden? Travaillais-tn pour ce sot genre humain? Caressais-tu madame Eve ma mère? Avouez-moi que vous aviez tous deux Les ongles longs, un peu poirs et crasseux, La chevelure un peu mai ordonnée , Le teint bruni, la peau bise et tannée. Sans propreté l'amour le plus heureux N'est plus amour, c'est un besoin honteux. Bientôt lassés de leur belle aventure. Dessous un ebêne ils soupent galamment Avec de l'eau, du millet, et du gland; Le repas fait, ils dorment sur la dure : Voilà l'état de la pure nature. Or maintenant voulez-vous, mes amis,

Savoir un peu, dans nos jours tant maudits, Soit à Paris, soit dans Londre, ou dans Rome, Quel est le train des jours d'un honnête homme ? Entrez ehez lui : la foule des beaux-arts, Enfants du goût, se montre à vos regards. De mille mains l'éclatante industrie De ces debors orna la symétrie. L'heureux pinceau, le superbe dessin Du doux Corrége et du savant Poussin Sont eneadrés dans l'or d'une bordure ; C'est Bouchardon a qui fit cette figure, Et eet argent fot poli par Germain b. Des Gobelins l'aiguille et la teinture Dans ees tapis surpassent la peinture. Tous ees objets sont vingt fois répétés Dans des trumeaux tont brillants de elartés. De ce salon je vojs par la fenêtre . Dans des jardins, des myrtes en berceaux; Je vois jaillir les bondissantes eaux. Mais du logis l'entends sortir le maître : Un char commode, avec grâces orné, Par deux ehevaux rapidement traîné. Paralt aux yeux une maison roulante, Moitié dorée, et moitié transparente : Nonehalamment je l'y vois promené; De deux ressorts la liante souplesse Sur le pavé le porte avec mollesse. Il court au bain : les parfums les plus doux Rendent sa peau plus fraiche et plus polie. Le plaisir presse: Il vole au rendez-vous Chez Camargo, chez Gaussin, ehez Julie; Il est comblé d'amour et de faveurs. Il faut se rendre à ce palais magique o Où les beoux vers, la danse, la musique,

L'art de tromper les yeux par les couleurs, L'art plus heureux de séduire les cœurs. De cent plaisirs font un plaisir unique. Il va siftler quelque opéra nouveau. Ou, malgré lul, court admirer Rameau. Allons souper. Que ces brillants services, Oue ees ragoûts ont pour moi de délices! Ou'nn euisiuier est nn mortel divin! Chloris, Églé, me versent de leur main D'un vin d'Aï dont la mousse pressée. De la bouteille avec force élaneée, Comme un éclair fait voler le bouchon; Il part, on rit; il frappe le plafond. De ce vin frais l'écume pétillante De nos Français est l'image brillante. Le lendemain donne d'autres desirs, D'autres snupers, et de nouveaux plaisirs. Or maintenant, monsieur du Télémaque, Vantez-nous bien votre petite Ithaque, Votre Salente, et vos murs malheureux, Où vos Crétois, tristement vertueux, Pauvres d'effet, et riches d'abstinence, Manquent de tout ponr avoir l'abondance : J'admire fort votre style flatteur, Et votre prose, encor qu'un peu trainante; Mais, monami, je eonsens de grand cœuc D'être fessé dans vos murs de Salente. Si ie vais là pour chercher mon bonheur. Et vous, jardin de ce premier bon homme, jardin fameux par le diable et la pomme, C'est bien en vain que, par l'orguell séduits. Huet, Calmet, dans leur savante andace, Du paradis ont recherché la place : Le paradis terrestre est où je suis ".

Les curieux d'auroches seroni les aines de avoir que holizage, non certiment bei annouent, and dans le loud combinage, non certiment bei annouent, and dans le loud combinage de l'autorité de l'autorité de l'autorité que l'autorité de l

\*\*\*\*\*

<sup>\*</sup> Faneux \*sulpheur, né à Chaumont en Champagne. le Excellent celevre, dont les dessins et les ouvrages sont du plus grand goût. \* L'Opéra.

DÉFENSE DU MONDAIN,

L'APOLOGIE DU LUXE.

1737.

LETTRE DE M. DE MELON,

CI-DEVANT SECRÉTAIRE DU RÉCENT DU BOYAUME,

A MADAME LA CONTESSE DE VERRUE,

SUR L'APOLOGIE DU LUXE.

J'ai lu, madame, l'ingénieuse Apologie du luxe; je regarde ce petit ouvrage comme une excellente Jeçon de politique, cachée sous un badinage agréable. Je me flatte d'avoir démontré, dans mon Essai politique sur le commerce, combien ce goût des beaux-arts et cet emploi des richesses, cette ame d'un grand état qu'on nomme luze, sont nécessaires pour la circulation de l'espèce et pour le maintien de l'industrie; je vous regarde, madaine, comme un des grands exemples de cette vérité. Combien de familles de Paris subsistent uniquement par la protection que vous donnez aux arts b ? Que l'on cesse d'aimer les tableaux, les estampes, les curiosités en toutes sortes de genre, voilà vingt mille hommes, au moins, ruinés tout d'un coup dans Paris, et qui sont forcés d'aller chercher de l'emploi chez l'étranger. Il est bon que dans un canton suisse on fasse des lois somptraires, par la raison qu'il ne faut pas qu'un pauvre vive comme un riche. Quand les Hollandais out commencé leur commerce, ils avaient besoin d'une extrême frugalité; mais à présent une c'est la nation de l'Europe qui a le plus d'argent, elle a besoin de inxe, etc.

## LETTRE A M. LE COMTE DE SAXE,

DEPUTS MARÉCHAL-CÉNÉRAL.

Voici, monsieur le comte, la Défense du Mondain; j'ai l'honneur de vous l'envoyer, non seulement comme à un mondain très aimable, mais comme à un guerrier très philosophe, qui sait coucher an bivouac aussi lestement que dans le lit magnifique de la plus belle de ses maîtresses,

· Cette lettre fut écrite dans le temps que la pièce du Mondain parut, en 1736.

 Madame la comiesse de Verrue, mère de madame la prinb Madame in conclesse de Verrue, mêre de madame in princesse de Carigman, dépensait cont mille frances par un re-ourisotates - elle s'était formé un des heux cabinets de l'Europe en rarecés et en Libicaux. Elle rassemblait ches celle une so-cété de philosophes, autoprés été elle fit des legs par son testient. Elle noturut avec la ferméré et la simplicité de la tempet. Elle noturut avec la ferméré et la simplicité de la serie par la comment et le moturut avec la ferméré et la simplicité de la comment et la misquiérité de la comment de la misquiérité de la misquiérité de la comment de la misquiérité de l philosophie in plus intrepide.

et tantôt faire un souper de Lucullus, tantôt un souper de houssard.

Omnis Aristippum decuit color et stalus et res.

Je vous cite Horace, qui vivait dans le siècle du plus grand tuxe et des plaisirs les plus raffinés; il se contentait de deux demoiselles ou de l'équivalent, et sonvent il ne se fesait servir à table que par trois laquais, coma ministratur puerls tribus. Les poétes de ce temps-ci, sous un Mécène tel que le cardinal de Ficury, sont encore plus modestes.

> Oul , je suis loin de m'en dédire Le luxe a des charmes puissants; Il encourage les taients, Il est la gloire d'un empire.

Il ressemble any vins délicais, Il faut s'en permetire l'usage; Le plaisir sied bien an sage; Buvez, ne vous entvrez pas-

Qui ne sait pas faire abstine ait mal goûter la voluplé; El, qui eraint trop la pauvreté, N'est pas digne de l'opulence.

J'étais assis près d'un maître cafard.

## LA DÉFENSE DU MONDAIN. A table hier, par un triste hasard.

Leguel me dit : « Yous avez bien la mine D'aller un jour échauffer la cuisine De Luelfer; et moi, prédestiné, Je rirai bien quand yous serez damné. . . Damné! comment? pourquoi? . . Pour vos folies. Yous avez dit en vos œuvres non pies, Dans eertain conte en rimes barbouille, Qu'au paradis Adam était mouillé Lorsqu'il pleuvait sur notre premier père; Ou'Eve avee lui buvait de belle eau claire; Qu'ils avaient même, avant d'être déchus, La peau tannée et les ongles crochus. Yous avancez, dans votre folle lyresse. Préchant le luxe, et vantant la mollesse, Qu'il vaut bien mieux (ô blasphèmes maudits!) Vivre à présent qu'avoir vécu jadis.

Par quoi, mon fils, votre muse pollue

Sera rôtie, et c'est chose conclue. . Disant ces mots, son gosier altéré Humait un vin qui, d'ambre coloré, Sentait eneor la grappe parfumée Dont fut pour nous la liqueur exprimée. Un rouge vif enluminait son teint. Lors je lui dis : « Pour Dieu, monsleur le saint Quel est ce vin? d'où vient-il, je vous prie? D'où l'avez-vous? » « Il vient de Canarie; C'est un nectar, un breuvage d'élu : Dieu nous le donne, et Dieu veut qu'il soit bu. . . Et ce café, dont après eing services

Votre estomae goûte encor les délices? » « Par le Seigneur il me fut destiné. » . Bon : mais avant que Dieu vous l'ait donné, Ne faut-il pas que l'humaine industrie L'aille ravir aux champs de l'Arabie? La porcelaine et la frêle beauté De cet émail à ls Chine empâté, Par mille msins fut pour vous préparée, Cuite, recuite, et peinte, et diaprée; Cet srgent fin, eiselé, godrouné, En plat, en vase, en soucoupe tourné, Fut arraché de la terre profonde, Dans le Potose, au sein d'un nouveau monde, Tout l'univers a travaillé pour vous, Afin qu'en psix, dans votre heureux courroux, Vous insultiez, pieux atrabilaire,

Au monde entier, épnisé pour vons plaire. » O faux dévot, véritable mondain, Connaissez-vous; et, dans votre prochain, Ne blamez plus ce que votre indolence Souffre chez yous avec tant d'indulgence. Sachez surtout que le luxe enrichit Un grand état, s'il en perd un petit. Cette splendeur, cette pompe mondaine, D'un règne heureux est la marque certaine. Le riche est né pour beaucoup dépenser ; Le pauvro est fait pour beaucoup amasser. Dans ces jardins regardez ces cascades, L'étonnement et l'amour des naïades; Voyez ces flots, dont les nappes d'argent Vont inonder ee marbre blanchissant : Les humbles prés s'abreuvent de cette oude; La terre en est plus belle et plus féconde. Mais de ces eaux si la source tarit, L'herbe est séchée, et la fleur se flétrit. Ainsi l'on voit en Angleterre, en France. Par cent canaux circuler l'abondance. Le goût du luxe entre dans tous les rangs : Le nauvre y vit des vanités des grands : Et le travail , gagé par la mollesse, S'ouvre à pas lents la route à la richesse.

s J'entenda d'iei des piciants à rabats, Tristes conseau nes plaisirs qu'il sont pos, Qui, me citant Devys d'Halicamasse, Dion, Pittarque, et même un peu d'Horace, Vont craillant qu'un critain Curius, Cincinantus, et des consults en ur, Réchaisen la terre au millent des alsernes, Qu'ils manisient la charme et les armes, Et que les luis transient airrand bonneur. Et que les luis transient airrand bonneur. Cett fort bien dit, mes maltres, jiv voux revire Des vieux Romains le chimérique histoire. Mais, dites-mois, ils et dieux, per hassard, Fessient combattre Auteuil et Vaugirard, Fessient combattre Auteuil et Vaugirard, Fessient combattre Auteuil et Vaugirard, Que le ssingueur vlat labourer sa terre? L'auguste Rome, avec tout son orgueil, Rome jadis était ce qu'est Autreili. Quand ces enfants de Miers et de Syivie, Dorquedeque je signalant Item fuier, De leur village silsient an champ de Mars. De leur village silsient an champ de Mars. Leur Jupiter, su tempe du hon roi Tulle, Était de hois; il fuit der sons Luculle. N'allez done pas, avec simplicité, Nommer vertu ce qu'int payavreé.

» Oh! que Colbert était un esprit sage! Certain butor conseillait, par ménage, Ou'on abolit ces travaux précieux. Des Lyonnais ouvrage industrieux. Du conseiller l'absurde prud'homie Eut tout perdu par pure économie : Msis le ministre, utile avec éclat, Sut par le luxe enrichir notre état. De tous nos arts il sgrandit la source; Et du midi, du levant, et de l'Ourse, Nos fiers voisins, de nos progres jaloux, Paysient l'esprit qu'ils admiraient en nous. Je veux iei vons parler d'un autre homme, Tel que n'en vit Paris, Pékiu, ni Rome : C'est Salomon, ce sage fortune, Roi philosophe, et Platon couronné, Oui connut tout, du cèdre jusqu'à l'herbe : Vit-on iamais un luxe plus superbe? Il fesait naître au gré de ses desira L'argent et l'or, mais surtout les plaisirs. Mille beautes servsient à son usage. » " Mille? " " On le dit : e'est beaucouppour un sage. Ou'on m'en donne une, et c'est assez pour moi. Qui n'ai l'honneur d'être sage ni roi. » Parlant ainsi, je vis que les convives Aimaient assez mes peintures naïves; Mon doux béat très peu me répondait, Riait beaucoup, et beaucoup plus buvait; Et tout ehaeun présent à cette fête

SUR L'USAGE DE LA VIE.

POUR RÉPONDRE

AI'X CRITIQUES QU'ON AVAIT FAITES DU MONDAIN,

Sachez, mes très chers amis, Qu'en parlant de l'abondance, J'ai chanté la jouissance Des plaisirs purs et permis,

Fit son profit de mon discours honnête.

 Une poignée de foin au bout d'un hâton, nommée mené pulus, étail le premier étendard des Romains.

Et jamais l'Intempérance. Gens de bien voluptueux, Je ne veux que vous apprendre L'art peu connu d'être heureux : Cet art, qui doit tout comprendre, Est de modérer ses vœux. Gardez de vous y méprendre. Les plaisirs , dans l'âge tendre , S'empressent à vous flatter : Sachez que, pour les goûter, Il faut savoir les quitter, Les quitter pour les reprendre. Passez du fracas des cours A la donce solitude: Quittez les jeux pour l'étude : Changez tout, hors vos amours. D'une recherche importune Que vos cœurs embarrassés Ne volent point, empressés, Vers les biens que la fortune Trop loin de vous a placés : Laissez la fleur étrangère Embellir d'autres climats: Cueillez d'une main légère Celle qui naît sous vos pas-Tout rang, tout sexe, tout fige, Reconnaît la même loi : Chaque mortel en partage A son bonheur près de soi. L'inépuisable uature Prend soin de la nourriture Des tigres et des lions, Sans que sa main abandonne Le moucheron qui bourdonne Sur les feuilles des buissons: Et tandis que l'aigle altière S'applaudit de sa carrière Dans le vaste champ des airs, La tranquille Philomèle A sa compagne fidèle Module ses doux concerts. Jouissez donc de la vie, Soit que dans l'adversité Elle paraisse avilie. Soit que sa prospérité Irrite l'œil de l'envie. Tout est égal, eroyez-moi : On voit souvent plus d'un roi Que la tristesse environne ; Les brillants de la couronne Ne sanvent point de l'ennui : Ses mousquetaires, ses pages, Jeunes, Indiscrets, volages, Sont plus fortunés que lui. La princesse et la bergère . Soupirent également .

Es à leur âme diffère, Crest en un point seulement : Philis a plus de tendresse, Philis alme constamment, Et bien mieux que son altesse... Ah medame la princesse, Comme je sacrifèrais Tous vos angustes attraits Aux armes de mi maltresse! Un destin trop rigonreux A mes transports amourreux Esrair cot objet ammen mecable, Si mus amis sont beureux, Je seral moise miérable.

....

## LE PAUVRE DIABLE,

OUVRACE EN VERS AMÉS, DE PEU M. VADE,

MIS EN LUMIÈRE PAR CATHERINE VADÉ, SA COUSINE.

1758.

## A MAITRE ABRAHAM CHAUMEIX.

Comme il sell parlie de vous dans oct overrage de feu mon comin Vald, je vous ile delie. Cett mor Tride necessa : comin Vald, je vous ile delie. Cett mor Tride necessa : generale delie sono produce paragene contre l'état, contre la religion, je morare, etc.; partiant vous poerte de descource, rei pelifere mod dererà le mora consia Vald. pasader un file de religion il perime mod dererà le mora consia Vald. pasader un file de de ricoleyre un porte quel un soite file marine. J'au des prepires de fejimas de votos prenieres de la religion de l'autorità de vincia prima de la religion del religion de la religion del religion de la religion del religion de la religi

CATRERINE VADÉ.

A Paris, rue Thibantodé, chez maître Jean Gauchat, attenant le gite de l'auteur des Nouvelles ecclésiassiques; \$7 mars 1760.

\* Abraham Chaumeix avait Init un Mrte intitulé Préjugés trigitimes contre l'Encyclopédie. K.

\*\*\*\*

## LE PAUVRE DIARLES.

Quel parti prendre? où suis-je, et qui dois-je Né dépourvu, dans la foule jeté, [être? Germe naissant par le vent emporté, Sur quel terrain puis-je espérer de eraltre? Comment trouver un état, un emploi? Sur mon destin, de grâce, instruisez-moi.

-Il faut s'instruire et se sonder soi-même, S'interroger, ne rien croire que soi . Oue son instinct, bien savoir ce qu'on nime : Et, sans chercher des conseils superflus, Prendre l'état qui vons plaira le plus.

-J'anrais simé le métier de la guerre. -Oui vous retient ? allez ; déjà l'hiver A disparu; déjà gronde dans l'air L'airain bruyant, ce rival du tonnerre : Du duc Broglie osez suivre les pas : Sage en projets, et vif dans les combats. Il a transmis sa valeur aux soldats; Il va venger les malheurs de la France : Sous ses drapeaux marchez dès aujourd'hui, Et méritez d'être apercu de lui

-Il n'est plus temps; j'ai d'une lieutenance Trop vainement demandé la faveur, Mille rivaux brigusient la préférence : C'est une presse! En vain Mars en fureur De la patrie a moissonné la fleur : Plus on en tue, et plus il s'en présente; Ils vont trottant des bords de la Charente, De ceux du Lot, des coteaux champenois, Et de Provence, et des monts francs-comtois, En botte, en guêtre, et surtout en guenille, Tous assiègeant la porte de Crémille b. Pour obtenir des maltres de leur sort Un beau brevet qui les mène à la mort. Parmi les flots de la foule empressée, J'allai montrer ma mine embarrassée; Mais un commis, me prenant pour un sot, Me rit au nez, sans me répondre un mot; Et je voulus, après cette aventure, Me retourner vers la magistrature.

-Eh bien! la robe est un métier prudent; Et cet air gauche et ce front de pédant Pourront encor passer dans les enquêtes : Vous verrez là de merveilleuses têtes!

 On nous assure que l'auteur s'amusa à composer cet ou-vrage en 1768, pour détourner de la carrière dangereuse des lettres un jeune homme sans fortune, qui prensit pour du lettres un jeune homme anns fortune, qui pernali poor da geile a furera de faire de mauvais seve Le nombre de ceux qui se perioni par cette passion malbourene ces prodijerux, qui se perioni par cette passion malbourene ces prodijerux, qui se perioni par cette passion malbourene ces prodijerux, possible sempedo de pervin titurali utilità primera, mais honostes, qui leur donorarii du pator; ils viveni de rimes et d'appetences, et nucerral dans la mir viveni de rimes et d'appetences, et de Lecinile, lieutensal-géréral, étali chargé abril-ba. Papatament de la guerre, pous N. le marchia de Dell-la.

Allez juger : étes-vous riche? - Non. Je n'ai plus rien , c'en est fait. - Vil atome ! Quoi ! point d'argent, et de l'ambition ! Pauvre impudent! apprends qu'en ce royaume Tous les honneurs sont fondés sur le bien. L'antiquité tenait pour axiome Que rien n'est rien, que de rien ne vient rien. Du genre humain connais quelle est la trempe: Avec de l'or je te fais président, Fermier du roi, conseiller, intendant : Tu n'as point d'aile, et tu veux voier ! rampe.

Vite achetez un emploi de Caton,

- Hélas! monsieur, déjà je rampe assez. Ce fol espoir qu'un moment a fait naître, Ces vains desirs pour jamais sont passés : Avec mon bien j'si vu périr mon être. Né malheureux, de la crasse tiré. Et dans la crasse en un moment rentré, A tous emplois on me ferme is porte. Rebut du monde, errant, prive d'espoir. Je me fais moine, ou gris, ou blanc, ou noir, Rasé, barbu, ehaussé, dechaux, n'importe. De mes erreurs déchirant le bandeau . J'abjure tout ; un cloltre est mon tombeau . J'y vais descendre ; oui , j'y cours. - Imbécile ! Va done pourrir au tombeau des vivants. Tu crois trouver le repos; mais apprends Que des soucis e'est l'éternel asile, Que les ennuls en font leur domicile Que la Discorde y nourrit ses serpents: Que ce n'est plus ce ridicule temps Où le capuce et la toque à trois cornes, Le scapulaire et l'impudent cordon, Ont extorqué des hommages sans bornes. Du vil bercean de son illusion. La France arrive à l'âge de raison : Et les enfants de François et d'Ignace.

Nous fesons cas d'un cheval vigoureux Oui, déployant quatre jarrets nerveux, Frappe la terre, et bondit sous son maître : J'aime un gros bœuf, dont le pas lent et lourd, En sillonnant un arpent dans un jour-Forme un guéret où mes épis vont naître, L'ane me pisit : son dos porte au marche Les fruits du champ que le rustre a béché : Mais pour le singe, animal inutile, Malin, gourmand, saltimbanque indocile. Qui gâte tont et vit à nos dépens, On l'abandonne sux laquais fainéants. Le sier guerrier, dans la Saxe, en Thuringe, C'est le cheval; un Pequet, un Pieneuf , Un trafiquant, un commis est le bœuf; Le peuple est l'ane, et le moine est le singe.

Bien reconnus, sont remis à leur place.

· Pequet était un premier commis des affaires étrangères ; Pleneuf étail un entrepreneur des vivres.

— S'il est ainsi, je me décloître. O ciel ! Faut-il rentrer dans mon état cruel ! Faut-il me rendre à ma première vie !

- Quelle était donc cette vie? - Un enfer. Un piege affreux, tendu par Lucifer. l'étais sans bien , sans metier, sans génie . Et j'avais lu quelques méchants auteurs ; Je crovais même avoir des protecteurs. Mordu du chien de la Métromanie Le mal me prit, je fus auteur aussi. - Ce métier-là ne t'a pos réussi, Je le vois trop : ca , fais-moi , pauvre diable , De ton désastre un récit veritable. Que fesais-tu sur le Parnasse? - Hélas! Dans mon grenier, entre deux sales draps, Je célébrais les faveurs de Glycère. De qui jamais n'approcha ma misère; Ma triste voix chantait d'un gosier sec Le vin mousseux, le frontignan, le grec, Bovant de l'eau dans un vieux pot a bière : Faute de bas, passant le jour au lit, Sans couverture, ainsi que sans habit, Je fredonnais des vers sur la paresse; D'après Chaulieu, je vantais la mollesse.

Enfin on jour qu'un surtout emprunté Vitil à run au trien multié, Après midi, dans l'antre de Pracope (Cétait le jour qu'en do nonsit Merge ). Soul en un coin, pensaire point dine, Soul en un coin, pensaire point dine, Le maccostai d'un le page point dine, qu'in maccostai d'un le page point dine, Qui sur sa plume a fondé sa cusine, Grand écumer de hourbiers d'Helton, De Loyola chassé pour ses fredaires, Vermisseux et de un de hourbiers d'Helton, Cermisseux et de un de hourbiers d'Helton, Labe Zoile, autrefois taid giton : Ca sainais se nommail Jean Fréron \*,

J'étais tout neuf, J'étais jeune, sinérèe, El J'ignorals son tratter filon : le m'engageai, sous l'espoir d'un salaire, A travaillet à son bebdomadaire, d'un seule de l'entre d

» Fréron ne se nomme pas Jean, mais Caterin. Il semble que eet homme soil le codar er d'un coupaisé qu'on abisademe au scaper des Cheurgians. Il a vième chant, et il en a cét pant. Il dit, dans une de ses feuilles de l'année 1736 : » le ne laist pas » la médiasne, peut-être même ne hatrais-je pas in colomnie. « Un homme qui écrit ainsi ne doit pas cire surpris qu'on but redé justice.

Je m'enrôlai, je servis le corsaire; Je critiquai, sans esprit et sans choix, Impunément le théâtre, la chaire, Et je mentis pour dix écus par mois. Ouel fut le prix de ma plate manie?

Je fus connu, mais par mon infamie, Comme un gredin que la main de Thémis A diapré de nobles fleurs de lis, Par un fer chaud gravé sur l'onoplate.

Par un fer chaud gravé sur l'omoplate. Triste et honteux, je quittai mon pirate, Qui me vola, pour fruit de mon labeur, Mon honoraire, en me parlant d'honneur.

Mon honoraire, en me pariant d honneur.
M'étant ainsi sauvé de sa boutique,
Et n'étant plus compagnon satirique,
Manquant de tout, dans mon chagrin poignant,
J'allai trouver Le Franc de Pompignan a,

a L'homme dout il augli lei était d'allièren un magistral et un bomme de lattres et de seinte. Be et le malheur de pronouvre a juscidensie montre a juscidensie proposition de la lattre de la lattre de la lattre de la collemant. Le de la lattre de la lattre de la lattre de la lattre que sa tragelle de Juscidensie peu ne superiorie de la serverant qui non la raturer transpect. Il fund avoir qu'en grieral la pièce est mai écrite. Il n'y a qu'a voir le comanencement i

> Topy sourced de la reun cut subt tes retus. Votatis de sex class, fabble dans lore nabusacre de croyal que l'idon , redociaris has rengeance, se résondrat lans peles a l'inpure gloriers. D'un monarque prisonit, pleur qui m'anner , la d'aguissal enser mon dejul Régistier, et l'est tien sons de l'aut num de me l'anner et tien sons de faut num de me l'anner de l'est de l'aut num de me l'estancte. D'un réduction de l'estancte de l'estancte D'un rédu obstate pénditer le mystère; Que sais-je le nécolure qu'un tamport snouren.

Tous mes ambassadeurs irrités, et coafus

Des ambassadeurs ne subissent point des refus ; on essuie, on

recoil der refat.

Si lous ses ambasadeurs irriés et contacen toth des refat, comment ce farte pous all item gen filone se comment ce farte pous all item per filone se comment ce fatte pous all item per filone per filone

ques, hien étiganles.

Il vient, sous le faux nom de ses ambassadeurs, être en prole à bré hastreurs l'Aument vient-on sous le faux nom de ses ambassadeurs. O pour vient sous le sous d'un deux ambass on se vient point sous le rome de santeurs, mais on ne vient point sous le rome de production de la piet, al outre preduction de la piet, al que preduct

mémo.

Il veut pénétrer le mysière d'un refus obstiné. Qu'est-ce que le mysière d'un refus si net, el drelaré avec tant de hauleur? Il peut y avoir du mysièree dans des delhis, dans des réponess equivoques, dans des promesses mat beuer; mais quand un a dérlaré avec des hauleurs à tous vos ambassaquad on a dérlaré avec des hauleurs à tous vos ambassadeurs qu'on ne veut ploid du vous, il n'y a certaierment la

ancus mystere.

Que sais-je?... n'écouter qu'un transport amoureux. Que sait-il? il n'écoutera qu'un transport, il sera terrible dans

le tête a lête. Le grand malheur de taut d'auleurs est de n'employer presAinsi que moi natif de Montauban, Leque jadis a brode quejque phrase Sor la Didon qui fut de Metastare; Je lui contai tous les tours du croquant : « Mon cher pays, secourez-moi, jui dis-je, Fréron me vole, et pauvreté m'afflige. »

• De ce bourbier vos pas seront tirés, Dit Pompignan; votre dur cas me touche: Tenez, prenez mes cantiques sacrés; Sacrés ils sont, car personne n'y touche; Avec le temps un jour vous les vendrez: Plus, acceptez mon chef-d'œuvre tragique De Zorauf \*; la scène est en Afrique: A la Clairon vous le presenterez;

C'est un trésor : allez, et prospérez, » Tout ranimé par son ton didactique, Je cours en hâte au parlement comique, Bureau de vers , où maint auteur pelé Vend mainte scène à maint acteur sifflé. J'entre, je lis d'une voix fausse et grêle Le triste drame écrit pour la Denèle b. Dieu paternel, quels dedains, quel accueil! De quelle œillade altière, impérieuse, La Dumesnil rabattit mon orgueil! La Dangeville est plaisante et moqueuse : Elle riait: Grandval me regardait D'un air de prince, et Sarrazin dormait; Et, renvoyé penaud par la colue, J'allai gronder et pleurer dans la rue. De vers, de prose, et de honte étouffé,

Je rencontrai Gresset dans un café; Gresset doué du double privilége <sup>e</sup> que jamais le mot propre; ils sont conients pourvu qu'ils riment; mais les connaisseurs ne sont pas contents.

tenti, mais ire cominiscieri ne deir pac centernii.

conodienia le pitieved dei leur faire une excedel lecture pour y
corriger quelque chose; il leur écris il cette lettre:

2 le suls fast rappers, involvenz que vous exigier anne seconde lecture d'une trupcile selle que 22mil de, 31 vous ne vous
avairedant aux nouvelles pour peps de service per d'un service per d'un teste de la commentant de

per d'un thésite ou l'ou distingue ai peu les personnes et les labetus. Le suis, messieurs, autant que vous meirites que ja le sois, voire, etc. »

6 Quinaul-heudie étail dans ce lemps-lh une assez bonne comédienne, pour qui principalement Zerside saut de faite. Les soms qui suivrent sout les nons den consédiens de ce temps-

In the contract of the contrac

D'être au collège un bel-esprit mondain, Et dans le monde un homme de collège; Gresset dévot; long-temps petit badin, Sanctifié par ses palinodies, Il prétendait avec componetion Qu'il avait fait jadis des comédies, Dont à la Vierge il demandait pardon.

— Gresset se trompe, il n'est pas si coupable : Un vers heureux et d'un tour agricable Ne suffit pas, il faut une action, De l'interêt, du comique, une fable, Des mœurs du temps un portrait véritable, Pour consommer cette œuvre du demon. Mais que flét idans ton affitétion?

- Il me donna les conseils les plus sages,
- Quittez, dit-il, les profanes ouvrages;
- Faites des vers moraux contre l'amour;
Sovez dévot, montrez-vous à la cour. »

De erois mon homme, et je vais å Versaille : Maudit voyage! hélas! chacun se raille En ce pays d'un pauvre auteur moral; Dans l'antichambre il est reçu bien mal, Et les laquais insultent sa figure Par un mépris pire encor que l'injure. Plus que jannis confus, luunillé, Devers Paris ie men revins à tied.

L'abbé Trublet alors avait la ragos Ditre à Paris un petit personnage; An peu d'esprit que le lon homme avait L'esprit d'autri jos supplement servait. Il entassait adage sur adage; Il enoquibat, compilati, compilati; On le voyait sans cesse écrire, écrire Ce qu'il avait jais fartedud dire, Et nous lassait sans jamals se lasser; Il une choist jour l'aider à penser. Trois unos entires ensemble nous pensimes. Chanes baucoup, et rien a "imaginifanes."

L'abbé Trublet in avait pétrillé; Mais un bâtard du sieur de La Chaussée Vint ranimer ma cervelle épuisée, Et tous les deux nous finnes par moitié Un drame court et non versifié, Dans le grand goût du larmoyaut comique, Roman moral, roman métaphysique.

- Eh bien! mon fils , je ne to blâme pas.

lomes avec le seul secours du Polyanthe.

vallier pour le litéaire sans le dire. Si tous œux qui ne font point de comedies en averlissaleut tout le monde, il y aurait irop d'averlissements imprimes. Cet avis au publie fut plus siffé que ur l'aurait été une piece nouvelle, tant le publie est

malio.

\*\*L'abbé Trublel, auleur de quatre tomes d'Essois de tittérature. Ce sont de ces livres inutiles, ou l'on ranasse, de précedus bons mois qu'on a calendu dire autréols, dos sertences relutiues, des pensers d'autrui délayées dans de lonques plarasse, de ces livres enfit dont ou pourrail faire douar

.

Il est bien vrai que je fais peu de cas De ce faux genre, et j'aime assez qu'on rie : Souvent je bâille au tragique bourgeois. Aux vains efforts d'un auteur amphible Qui défigure et qui brave à-la-fois. Dans aon jargon, Melpomène et Thalie. Mais après tout, dans une comédie, On peut parfois se rendre intéressant En empruntant l'art de la tragédie. Quand par malheur on n'est point né plaisant. Fus-tu joué? ton drame hétéroclite Eut-il l'honneur d'un peu de réussite? - Je cabalaı ; je fis tant qu'à la fin Je comparus au tripot d'arlegnin. J'y fus hué: ce dernier coup de grâce M'allait sans vie étendre sur la place; On me porta dana un logis voisin, Prêt d'expirer de douleur et de faim. Les veux tournés, et plus froid que ma pièce. - Le pauvre enfant! son malheur m'intéresse; Il est naif. Allons, poursuia le fil De tes récits : ce logis , quel est-il? - Cette maison d'une nouvelle espèce. Où je restai long-temps inanimé, Était un antre, un repaire enfumé, Où s'assemblait six fois en deux semaines Un reste impur de ces énergumènes a, De Saint-Medard effrontés charlatans, Trompeurs, trompés, monstres de notre temps. Missel en main, la cohorte infernale Psalmodiait en ee lieu de scandale. Et a'exercait à des contorsions. Oul feraient peur aux plus hardis démons. Leurs hurlements en sursaut m'éveillèrent; Dans mon cerveau mes esprits remontèrent; Je soulevai mon corps sur mon grabat, Et m'avisai que j'étais au sabbat. Un gros rabbin de cette synagogue. Que j'avais vu ci-devant pédagogue, Me reconnut : le bouc s'imagina Qu'avec ses saints je m'étais couché là.

Qu'avec ses saints je m'étais couche là.

\* Il y avait en éfet dons, superà de l'héde de L'onofide
maire, et où lis feasient des minestes. Ils étabet proteins
par au préviolent su partement, soumed lus bois, apen l'amaire, et coult le feasient des minestes. Ils étabet proteins
par au préviolent au partement, soumed lus bois, apen l'amaire, c'ett de des convalinantaires, viét des monaires,
par au préviolent de convalinantaires, viét des monaires,
retigions prevent laisement éritaité dans le populore, et jamaire des révous très extraordisaires. On rélitant des miles
autent des révous très extraordisaires. On rélitant des miles
autent des révous très extraordisaires. On rélitant des miles
lait donné des course, il y est de hobieux que inserient
lait donné des course, il y est de hobieux qui marierment
on désta saint du haint-lequel, on prophétaire, it ejuncouses
on désta saint du haint-lequel, on prophétaire, it ejuncouses
de trasplace de la monaire con des course, con deve la vise de vivele.

Je lui contai ma honte et ma détresse. Maltre Abraham a, après cinq ou six mots De compliment, me tint ce beau propos :

« J'ai comme toi croupi dans la bassesse. Et c'est le lot des trois quarts des humains : Mais notre sort est toujours dans nos mains. Je me suis fait auteur, disant la messe, Persécuteur, délateur, espion: Chez les dévots je forme des cabales : Je cours. j'écris, j'invente des scandales. Pour les combattre et pour me faire un nom. Pieusement semant la zizarfe. Et l'arrosant d'un peu de calomnie. Imite-moi, mon art est assez bon; Suis, comme moi, les méchants à la piste: Crie à l'impis , à l'athée , au déiste , Au géomètre ; et aurtout prouve bien Qu'nn bel-esprit ne peut être chrétien : Du rigorisme embouche la trompette; Sois hypocrite, et la fortune est faite, »

A ce discours, saisi d'émotion, Le cœur encore aigri de ma disgrace, Le répondis en lui couvrant la face De mes cinq doigts, et la troupe en besace, Qui fut témoin de ma vive action, Crut que c'était une convulsion. A la faveur de cette opinion,

Je m'esquivai de l'antre de Mégère.

— C'est fort blen fait; si ta tête est légère,

Je m'aperçois que ton ceur est fort bon.
Où courus-tu présenter ta misère?

— Lasl où courir dans mon destin maudit!
N'ayant ni pain, ni gite, ni crédit,
Je résolus de finir ma carrière,
Ainsi du'ont fait au fond de la rivière

Des gens de bien, lesquels n'en ont rien dit. O changement! d'ortune bizarret l'apprends soudain qu'un oncle trépassé, Vieux janséniate et docteur de Navarre, Des vieux docteurs certes le plus avare, dé intestat, malgré lui, m'a laissé D'argent comptant un immense béritage.

Bientót, changrant de mœurs et de langage, Je me decrasse; et m'eant déroid. A cette fange où j'étais embourbé, Je prenda mon vol, je m'étère, je plane; Je veux tâter des plus brillanta emplois, Étre officier, signaler mes exploits, Puis de Thémis endosser la souttane, X., noyemant ving mille écat tournois, Z., noyemant ving mille écat tournois, J'ai des amis, je leur fais grande chère; J'ai de ramis land, et lous mes vers

Ont comme moi l'heureux talent de plaire :

\* C'est Abraham Chaumerx, vissigrier et théologien, dont
ou a parté allieurs.

Je suis aimé des dames que je sers. Pour compléter tant d'agréments divers, On me propose un très bon mariage: Mais les conseils de mes nouveaux amis. Un grain d'amour ou de libertinage, La vanité, le bon air, tout m'engage Dans les filets de certaine Lais Que Belzébut fit naître en mon pays. Et qui depuis a brillé dans Paris. Elle dansait à ce tripot lubrique Que de l'Église un winistre impudique ( Dont Marion fut servie assez mal )a

Fit élever près du Palais-Royal. Avec éclat j'entretins done ma belle ; Croyant l'aimer, croyant être aimé d'elle, Je prodiguais les vers et les bijoux : Billets de change étalent mes billets doux : Je conduisais ma Laïs triomphante, Les soirs d'été, dans la lice éclatante De ce rempart, asile des amours. Par Outrequin rafraichi tous les jours b. Quel beau vernis brillait sur sa voiture! Un petit peigne orné de diamants De son chignon surmontalt la parure; L'Inde à grands frais tissut ses vêtements : L'argent brillait dans la cuvette ovale Où sa peau blanche et ferme, autant qu'égale, S'embellissait dans des eaux de jasmin. A son souper, un surtout de Germain Et trente plats chargeaient sa table ronde Des doux tributs des forêts et de l'onde. Je voulus vivre en fermier-général : Que voulez-vous, hélas | que je vous dise? Je payai cher ma brillante sottise : En quatre mois je fus à l'hôpital.

Voilà mon sort, il faut que je l'avoue. Conseillez-moi. - Mon ami, je te loue D'avoir enfin déduit sans vanité Ton cas honteux, et dit la vérité; Préte l'oreille à mes avis fidèles Jadis l'Égypte eut moins de sauterelles Oue I'on ne voit aujourd'hui dans Paris De malotrus, soi-disant beaux-esprits, Oui, dissertant sur les pièces pouvelles. En font encor de plus sifflables qu'elles :

Tous l'un de l'autre ennemis obstinés, Mordus, mordants, chansonneurs, chansonnés Nourris de vent au temple de mémoire. Peuple crotté qui dispense la gloire. J'estime plus ces honnétes enfants Oul de Savoie arrivent tous les ans. Et dont la main légèrement essuie Ces longs canaux engorgés par la suie; J'estime plus celle qui, dans un coin. Trieote en paix le bas dont j'ai besoin ; Le cordonnier qui vient de ma chaussure Prendre à genoux la forme et la mesure. Que le métier de tes obscurs Frérons. Maître Abraham, et ses vils compognons, Sont une espèce ancor plus odieuse. Quant aux catins, j'en fais assez de cas: Leur art est doux, et leur vie est joyeuse : Si quelquefois leurs dangereux appas A l'hôpital mènent un pauvre diable, Un grand benêt, qui fait l'homme agréable, Je leur pardonne, il l'a bien mérité.

Écoute, il faut avoir un poste honnête. Les beaux projets dont tu fus tourmenté Ne troublent plus ta ridicule tête; Tu ne veux plus devenir conseiller; Tu n'as point l'air de te faire officier. Ni courtisan, ni financier, ni prêtre, Dans mon logis il me manque un portier : Prends ton parti, réponds-moi, veux-tu l'être? - Oui-dà, monsieur. - Quatre fois dix écus Seront par an ton salaire; et, de plus, D'assez bon vin chaque jour une pinte Rajustera ton cerveau qui te tinte; Va dans ta loge; et surtout garde-toi Qu'aucun Fréron n'entre jamais chez moi. - J'obéirai sans réplique à mon maltre, Eu bon portier; mais en secret peut-être, J'aurais choisi, dans mon sort malheureux, D'être plutôt le portier des Chartreux .

## T.A. VANITÉ.

1760.

Ou'as-tu, petit bourgeois b d'une petite ville? Quel accident étrange, en allumant ta bile, A sur ton large front répandu la rougeur?

\* Le Portier des Chartreux est un livre qui n'est pas de le morate la plus austère. On y trouve un portratt de l'abbe Desfontaines, plus bardi que tous ceux qu'on lit dans Pétrone. Cet ouvrage est de l'auteur de le petite comédie intitulée le B ...... L'anteur etait d'ailleurs aussi savant dans l'entiquité que dans l'histoire des mœurs modernes ; et il e composé des discours sérieux pour des personnages très graves, qui pe savaient pas les faire eux-mêmes.

b Un provincial, dans un mémoire, a imprimé ces mota :

Marion de Lorme, courtisane du temps du cardinal de Richeises, et qui tit une assez grande fortune avec ce minis-ire, qui était fort généreux.

b La mode était alors de se prometer en carrosse ou à pled sur les boulevards de Paris, que M. Outrequin avait soin de faire arroser tous les jours pendant l'été. Les jeunes gens se salent d'y faire paraître leurs maîtresses dans les voilures les plus brillentes. On y voyail des titles de l'Opera convertes de diamants : elles renouaient leurs cheveux evec des petgues où il y avait autant de diamants que de dents. Les houteverds étaient bordés de cafés, de boutieues de marionnettes, de joueurs de gobeiets, de danseurs de corde, et de lout ce qui peut emuser la jeunesse.

Doù vieut que tes gros yeux pétillent de fureur ; Réponds donc. — L'univers dout venger mes injul'Ennivers me contemple, et les rese futures (rec's). Contre mes ennemis deporeron pour moi. — L'univers, mon ami, ne peus point à trange, L'univers de l'u

Je pretenis des plaisants réprimer la licence.

- Il faut que tout Praivers ache que from auchtés se cet
- court de la commande de voule viet et le court de la co

plus de vanité qu'il ne faut.

\* Un provincial, dans un mémoire concernant une petite querrile exadérajue, a vait imprimé ces propres mots : « Il » faut que tout l'univers sache que leurs majestés se sont occupies de nion ducours a l'académie. »
El commer, dans ce discours, dont leurs majestés ne a'é-

taient point occupées, l'auteur avail tosuite plusieurs sendimicies, il n'est pas étonnant qu'il et soil attiré une petile correction dans la pièce de vers intitules la l'antie. Car s'il est mai de commelicer la guerre, il est très pardunnable de se défendre.

Ca sont de petites feuilles volanies qui coururent dans

b Ca sont de petites feu Paris vers ce lemps-la.

• Creat la priere de Pope, conque sous le nom de Prière du Détre. It est vrai qu'elle nétait pas chrétienne, mais elle était universelle. On he s'en conduities point à Londres, non seulement parce qu'on permet les autoup de choses aux podés, mais parce qu'on était las de personter Pope, et surfout parce qu'il se trouve en Angléterre beaucoup plus de philosophe, que de persectivirs.

que tre France de Pompignas la traduist en vera français, mais apere Revolte Iraduie, il ne devast pas Insulter tous les grans de lettres de Pairs, dans son discours de réception à l'acudêncie française. Il pouvait diare sa cour sans insulter ses conferers. Ce discours fut la source de quasuitif d'yigrammes, de chansons at de petites pieces de vera, dont aurone ne tooche a l'honneur, at qui n'empéricai par, comme not tooche a l'honneur, at qui n'empéricai par, comme not se pott sout le beuucque de merile.

Pour trouver bons mes vers il faut faire une loi; Et de ce même pas je vals parler au roi.

Ainsi, nouveau venu, sur les rives de Seine, Tout rempli de lan-mêne, un pourre énerguenhes De son plaisant diètre amussit les passants. Souvent notre amour-propre éteint notre bon sens; Souvent notre amour-propre éteint notre bon sens; Souvent nous ressemblons aux grenouilles d'Houèlmplorant à grands eris le fier dieu de la guerre, [ re. Et les dieu des enfers, et Bellone, et Pollas, Et les foudres des cieux, pour se venger des rats. Voyez, dans ce réduit ce crasseur janséniste, et

Den nouvelles du temps indiche copitae \*, Verdands tous le menteau ces mémoires sacrés De bedoux de probise, et de eleres tonsurés. De les deux de probise, et de eleres tonsurés. Ressusciter les temps des combats d'Athanasce, et de l'acceptation de l'acce

Dans ses voisins badauds voit l'univers entier. Je suis loin de blâmer le soin très légitlme De plaire à ses égaux, et d'être en leur estime. Un conseiller du roi, sur la terre inconnu, Doit dans son cercle étroit, chez les siens bien venu, Être approuvé du moins de ses graves confrères ; Mais on ne peut souffrir ces bruvants téméraires. Sur la scène du monde ardents à s'étaler. Veux-tu te faire acteur? on voudra te siffler. fue. Gardons-nous d'imiter ce fou de Diogène, Qui pouvant chez les siens, en bon bourgeois d'Athè-A l'étude, au plaisir doucement se livrer, Vecut dans un tonneau pour se faire admirer. Malheur à tout mortel, et surtout dans notre âge, Oui se fait singulier pour être un personnage! Piron seul eut raison, quand, dans un gout nouveau b, Il fit ce vers heureux, digne de son tombeau : Ci-git qui ne fut rien. Quoi que l'orgueil en dise .

" C'est te gazetier des Nouvelles ecclésiastiques; on en a déja parié silieurs.

Cest on effect use chose asser platanate que l'importance mise par ce partier à ce polities querelles ignoriers dans le reste du monte, méprisce dans Paras par tous les gens de los ners, et consus sestiement par cou qui les exclusient, et par la cassille des convulsionniers. Le roca qui les exclusient, et par la cassille des convulsionniers de contra que l'active et par la cassille des convulsionniers. Les que de l'active de la configuration de la configuration

un porte-dieu a Biectre, et un colporteur au pilori. b Piron, auteur de la Métromanie, Jolia piece qui a eu beaucoup de succès. Il a fait son épitaphe, qui commence par ce vers:

Ci-gil, qui? quat? me foi , personne, rien.

Hunains , faildes humains , voilà votre devise. Combren de rois , grands dieux | jadis ai révérés , lans l'éternel oubli sont en foule enterés ! La terre a vu passer leur empire et leur trône. On ne sait en que llieu florisais l'habylone. Le tombeau d'Alexandre, aujourd'hui renversé, Avec sa ville aitière a péri dispersé. César n'a point d'asile où son ombre repose ; El l'ami Pomigiana pense être quedque chose !

LE RUSSE A PARIS.

## AVERTISSEMENT

DES ÉDITEURS DE REDL.

Nous aroan rétablé les notes de cette saijer d'aprec les permières éditions. L'auteur avait un destine a suspeiner quieques users. Ce qui corupait les esprits en 1700 était cobité en 1775. Il faut en appeier, en les lisant, l'époque où elles net été faites, et la nécesaité ous le travait Voltaire de devoider l'hypocrés des hommes qui, sons le manque du patriotisser, comme sons le manteun de la récipion, certenites de pour les des la comme de la récipion, destinates de la récipion, destinates de pour les des la comme de la récipion, destinates de pour de l'aprecipion de la comme de la récipion, destinates de la récipion, destinate la peut hier mobile, destinate le crime était d'avoir excité leur envie, on héssel seur or-garél.

#### LE RUSSE A PARIS,

PETIT POEME EN VERS ALEXANDRINS, COMPOSÉ À PARIS, AU MOIS DE MAI 1769, PAR M. IVAN ALETHOF, SECRETAIRE DE L'ANRASADE BESSE.

Tout le monde sait que M. Alethof ayant appris le francaia à Archangel, dont il était natif, cultiva les belleslettres avec une ardeur incroyable, et y fit des progrès plna incrovables encore ; ses travaux ruinèrent sa santé. Il était aisé à émouvoir, comme Horace, trasci celer : Il ne pardonnalt jamals aux auteurs qui l'ennuyaient. Un livre du sieur Gauchat, et un discours du sieur Le Franc de Pompignan, le mirent dans une telle colère qu'il en out one fluxion de poitrine; depuis ce temps, il ne fit que languir, et mourut à Paris le 1er juin 1760, avec tons les sentiments d'un vrai catholique grec , persuadé de l'intaillibilité de l'église grecque. Nous donnona au public son dernier ouvrage, qu'il n'a pas eu le temps de perfectionner; c'est grand dommage : mais nous nous flattona d'imprimer dans pen ses autres poemes, dans lesquels on frouvera plus d'érudition, et un style beaucoup plus châtié.

\*

### DIALOGUE

#### D'UN PARISIEN ET D'UN RUSSE.

1760.

Vous avez done franchien sures is perioriere, Ces immense désents et ces foudes contrées Ces immense désents et ces foudes contrées de la faitantiere la cesta, et les mourse, et les hois? Pourquoi vous dérober aux sept autres de l'Ourse Besus lieuxon bon d'Armajei, dans leur savante couralièrent, de Borée arpentant l'horizon. Geler auprès du ple patigl par Newton\*. Li de re grand projet suité : enci courannes La Cesta par le pois de la consideration de La Cesta par le pois suité par le consideration La Cesta par le pois suité par le consideration La Cesta par la projet suité : le moi courannes La Cesta par la Cesta final viva de la consideration La Cesta par la Cesta final viva de la consideration La Cesta par la consideration de la consideration La Cesta par la consideration La Cesta par la consideration La Cesta par la Cesta de la consideration La Cesta par la cons

LE BUSSE. Non, je viensm'éclairer, m'instruire auprès de vous ; Voir un peuple fameux , l'observer, et l'entendre.

• Os farred Huyymes (Newton qui prouvieret, le prunière par la thériré foi surces curificires, i escoula par origi de la gravitation, que le globe doit étre un pero apial aux poles, et un peu fèves à Pequatrer; que prouvierent les degrée du méridice sont plus petils à l'equatrer, et au pôte un peu pour pour peut peut de la priesse de la priesse de l'equatrer; que pôte un peut peut peut de l'experience de la propiet de la priesse de la priesse de la répartie de la priesse de l'experience, et après longs. La différence, sels no-Newton, est d'un ciaq orus soix aute et dissistieme.

On trouva an contraire, par les mesures prises en France, que les degrés du meridien réaient pius grands au aud qu'an nord. De las concella que la terre-faill aphale au pole, comme Newton et Huygens l'assient prouvé par une théorie sure. C'estat tout justiennuil e contraire dres qu'an devait condurre. Les mesures de France cialent fausses, et la conclusion plus fausse moore.

Cette affaire se fut portée al au parlement ni en Sorbonne, comme celle de l'assentation y a rée déferée. L'academie des sciences se rétracta au bout de vingt ann, el Fostenelle avoua dans son histoire que, si les degres étaient plus longs vers te nord, la terre devait et en aplatie au pour

Gold fill wise qu'un s'ivite ton noulement brough en France ne l'haber, au les qu'un vivit au et l'une plus du les renneners à l'aber, au les grant du l'au le rennecerages dépuis il cit prince que la lettre et qu'une le sens le seprement de pour le l'autre qu'un le lettre et qu'une le sens le seprement de pour le l'autre plus de l'autre de des autre de la terre de pour le sens de sa me de la terre à supposet et donnt le put de l'autre de de sa me de la terre de pour le sens de se de le lettre de la terre de l'autre de

» Morrou de Maupreiuis fit aceroire au cardinal de Fleury que cette dispute purement philusophique intéressait tous les navigaleurs; qu'it y aliait de leur vie. Il n'y aliait certainement que de la cardosité.

<sup>6</sup> Cétait deux Elles de Tornéa, qui étaient sœurs. Le pére commença un procès criminel contre Maupertuis; mais on us put du cercle polaire envoyer à Paris un luissier.

TE PARISIEN. Aux bords de l'occident que pouvez-vous apprendre? Dans vos vastes états vous touchez à-la-fois Au pays de Christine, à l'empire chinois : Le héros de Narva sentit votre vaillance; Le brutal janissaire a tremblé dans Byzance: Les hardis Prussiens ont été terrassés : Et, vainqueurs en tous lieux, vous eo savez assez.

LE RUSSE. J'ai voulu voir Paris : les fastes de l'histoire Célèbrent ses plaisirs et consacreut sa gloire. Tout mon eœur tressaillait à ces récits pompeux De vos arts triomphants, de vos aimables jeux. Quels plaisirs, quand vos jours marqués par vos con-S'embellissaient encore à l'éclat de vos fêtes! [quêtes, L'étranger admirait dans votre auguste cour Cent filles de héros conduites par l'Amour : Ces belles Mootbazons, ces Châtillons brillantes, Ces piquaotes Bouillons, ces Nemours si touchantes, Dansant avec Louis sous des berceaux de fleurs \*. Et du Rhin subjugué couronnant les vainqueurs : Perrsult du Louvre suguste élevant la merveille; Le grand Condépleurant aux vers du grand Coroeille; Tandis que, plus aimable, et plus maltre des cœurs, Racine, d'Henriette exprimant les douleurs b. Et voilant ce beau nom du nom de Bérénice, Des feux les plus touchaots pergnait le sacrifice.

Cependant un Colbert, en vos heureux remparts, Renimait l'industrie, et rassemblait les arts : Tous ces arts en triomphe amenaient l'abondance. Sur cent châteaux ailés les pavillons de France c. Bravant ce peuple altier, complice de Cromwell, Effrayaient la Tamise et les ports du Texel.

Sans doute les beaux fruits de ces âges illustres, Accrus par la culture et mûris par vingt lustres . Sous vos savantes mains ont un nouvel éclat. Le temps doit augmenter la salendeur de l'état : Mais je la cherche en vain dans cette ville immense. LE PARISIEN.

Aujourd'hui l'on étale un peu moins d'opulence. Nous nous sommes défaits d'un luxe dangereux d : Les esprits sont changés, et les temps sont fâcheux.

· Cela est vrai à la leitre. Il y avait à la fête de Versailles de grands berceaux de verdure, ornés de fleurs qui formaient des dessins piltoresques. Ce fut la que Louis XIV, qui était dans tout l'éclat de la jeunesse et de la beunte, dansa avec mademoiselle de La Vallière et d'autres dames.

h Rien n'est plus connu que l'histoire de la tragédie de Bérénice. La princesse Henrichte d'Angleierre, fille de Charles I<sup>st</sup>, et femme de Monsleur, frère unique de Louis XIV, donn ce sujet a traiter à Corneille et à Racine. On sait comment comeille en fit une tragedie aussi froide et aussi ennuyer que mal écrite; et comment Racine en fit une piece tres lou-

chante, malgre ses défauts. · Louis XIV était parvenn jusqu'à garnir ses ports de près de deux cents vaissesux de guerre

Cela fut écrit en 1760, temps auquel le malheur des temps, les disgrices dans la guerre, et la mauvaise administration

LE BUSSE. Et que vous reste-t-il de vos magoificences P LE PARISIEN.

Mais... nous avons souvent de belles rementrances\*; Et le nom d'Ysabeau b, sur un papier timbré. Est dans tous nos périls un secours assuré. LE RUSSE.

C'est beaucoup ; mais enfin, quand ls riche Aogle-Épuise ses trésors à vous faire la guerre, [terre Les papiers d'Ysabeau oe vous suffiront pas : Il faut des matelots, des vaisseaux, des soldats...

LE PARISIEN. Nous avoos à Paris de plus graodes affaires.

LE BUSSE. Quoi donc? LE PARISIEN. Jansénius... la bulle... ses mystères 2. De deux sages partis les cris et les efforts , Et des billets sacrés payables chez les morts 4, Et des convulsions \*, et des réquisitoires, Rempliront de nos temps les brillantes histoires. Le Fraoc de Pompignan, par ses divins écrits ! .

des finances, avaient obligé le roi et la plupart des gens riches a faire porter à la monnaie une grande partie de leur vaisseile d'argent. Ou servait alors les potages et les ragouls dans des plats de faience qu'on appelait des cus noirs. \* On u'a pas lel la témérité de vouloir jeter le plus léger soupçon de partialité sur les remontrances; le zèle les dicte. la bonté les reçoit, l'équité y a souvent égard. On observe seulement que lorsque les Angiais se ruinent pour dévoler nos cotes, insulter nos ports, detruire nos colonies et notre com merce, nous devous donner quelque chose pour nous defendre. Certes, en voyant notre roi se défaire de sa vaisselle d'angent, et se priver de ce qui fait le nécessaire d'un monarque quel est le citoyen qui us sulvra pas oo exemple si noble et si touchant? — La générosité de Louis XV, envoyant son argenterie à la monoaie pour secourir l'état, est portée à sa Juste valeur par ce que raconle Chamfort. « Louis XV, dit-il, demanda au duc d'Ayen (depuis maréchal de Noallies) s'il avail envoye sa vaisselle à la monnaie. Le duc répondit que non. Moi, dit ie roi, J'ai envoyé la mienne. - Ah sire, dit M. d'Ayen, quand Jésas-Christ mourut le vendredi saint, il savait bien qu'il ressuciterait le dime

 Greffer au parlement de Paris.
 La querelle de la bulle Unigenitus fut un de ces ridicules. • LA querelle ue la Duite Unigentus rut un ue ces rancuires sérieux qui ont troublé la France assez long temps. On n'i-guore pas que Louis XIV eut le malieur de se mèter des dis-putes absurdes entre les jansénistes et les molinistes; qua cette extravagance jeta de l'amertume sur la fio de ses jours, et que celle guerre lhéologique, pour n'avoir pas été assez meprisée, renaquit ensuite assez violemment. C'était la bon de l'esprit humain; mais on était accoutume à cette hoote.

d Valère Maxime (lib. n, cap. 6, de ext. Instit.) dit que les druides prétaient de l'argent aux pauvres, à la charge qu'is le rendraient en l'autre monde.

· La folle inconcevable des convulsions fut un des fruita de la bulle Unigenitus. Il y en avalt encore co 1700, et ellea avaient commence eu 1724. Sans les philosophes , qui jetèrent sur cette démence infame tout le ridicule qu'elle meritail, crite fureur de l'esprit de parli aurait eu des suites tres dan-

M. Le Franc de Pompignan, dans un mémoire qu'il dis avoir présenté au roi en 1780, s'exprime ainsi, page 17 · » Il » faut que tout l'univers sache que... le roi s'est occupé da " mon discours , non comme d'une nouveauté passagère , mais Plus que Palissot même occupe nos esprits \*; Nous quittons et la Foire et l'Opéra-Comique, Pour juger de Le Franc le style académique.

-comme d'une production digne de l'aitention particulière · des souverains. • Quel producteur que ce Pompignon ! quelle modestie! de

Quel ton li parie a l'univers! comme l'univers est occupe de lui! Ce même Le Franc de Pompignan dit, page to: « Un homme » de ma naissance et de mon état. » La paissance de Le Franc! Ce taème Le Franc de Pompignau dil encore que, pendant qu'il étail juge des sides en Quercy, il évrivait de la prose pour l'utilité de ses compatriotes. Vuici la prose utile de M. Le Franc de Pompignan. Il rut la bonté, en 1756, d'écrire au roi, et de lui reprocher le bien que le roi fesait a la nation, en fesant lui-meme, à Trianon, l'essai de la methode de reme-dier à la carie des bies. Sa malesie daigna faire envoyer la recetie dans toutes les provinces : c'est une de ses atjentions patermelles pour son peupla; nous l'en bénissous, nos enfants l'en béniront. M. Le Pranc de Pompignan semble insulier a sa bienfesance; il lui dit : « Ces expériences ne rendront pas nos champs moins inculies. Le parc de Versailles ne décide pas
 de l'état de nos campagnes. Vons traitez vos sujets plus
 implioyablement que des forçats; on exerce su reux des vexa-» tions horribles : sortez de l'enseinte de votre patais somp-

. tueux, vous verrez un royaume qui sera bientôt un desert... » seves, vous verrez un royaumequi sera hientot un dicert...»
 Telie est la prose coulante et agréable du sieur Le Franc de Pompignan. Le roi n'a jamais donné un pius grand exemple de ciennece qu'en daignant pardonner à cu bourgeois de Quercy un peu trop vif. Est-ce à ce titre qu'on l'a reçu a l'a-cadémie?

Le même Le Franc de Pompignan, anirur du Foyage de Provence, de la Priere du Deiste, et de quelques passumes tradaits en vers blen durs, et de plusieurs pieces de théâtre,

dont une seule a pu être jouée, nie qu'on lui ait refusé quelque temps les provisions de sa charge en Quercy, pour le punir de la Prière du déiste, parce qu'il fut d'allieurs suspendu de sa charge en Quercy pour une autre affaire qui arriva dens un bai en Quercy. Nous n'entrerous point dans ces détails; nous nous contenterons d'ubserver que ce n'est pas sans raison qu'un père de la Doctrine chrétienne lui a dit :

Pour vivre un pru joyeusement, Croyes-mot, n'offensez persoane : C'est un petit avis qu'on donne Au sieur Le Franc de Fompirnan.

Il peut sur ort article présenter un mémoire à l'univers Palissot de Monienoi fii jouer par les comédiens français une comédie intitulée les Philosophes, le 2 mai 1760. El a eu le malheur, dans cette comédie, d'insulter et d'accuser plu-sieurs personnes d'un mérite supérieur; et il se reprochera sans doute crite faute toule sa vie. On voit, par la lettre qu'il a donnée au public en forme de préface, qu'il a été trompé par de faux mémoires qu'on lui avait donnés. Il justifie sa pièce en rapportant plusieurs passages tirés de l'Encyclopédie; et la plupart de ces passages ne se trouvent pas dans l'Encyclopedie, ti cile plusicurs traits de quelques mauvais livres intitules l'Homme plante et la Fie heureuse, comme al ces lières étaient composés par quelques uns de ceux qui ont mis la main a l'Encyclopédie : mais ces livres détestables, contre lesquels li s'eleve avec une juste indignation, sont d'un medecin nommé La Métrie, nalif de Saint-Malo, de l'académie de Beriln, qui les composa à Beriin il y a plus dé douze ans, dans des accès d'ivresse. Ce La Métrie n'a tamis été en retation avec aucun des eiluyens qui sont maîtraliés dans la piece des Philosophes.

Coux qu'on insulie dans cette pièce sont M. Duclos, arcrétaire perpétuel de l'académie feançaise, auteur de plusieurs nuvrages très estimables; M. Dalembert, de la même academie et de celle des sciences, criebre par as vaste littérature, par ses concaissances profondes dans les mathématiques, et par son géule ; M. Diderot , dont le public fait le même éloge ; M. le chevalter de Jaucourt, homme d'une grande naissance, auteur de cent excellents articles qui enrichissent le Diction-

Le Franc de Pompignan dit à tout l'univers Que le roi lit sa prose, et même encor ses pers. L'univers cependant voit nos apothicaires Combattre en parlement les jésuites leurs frères a ; Car chacun vend sa drogue, et croit sur son pailler Fixer, comme Le Franc, les yeux du monde entier. Que dit-on dans Moscou de ces nobles querelles?

LE RUSSE. En aucun lieu du monde on ne m'a parlé d'elles. Le Nord, la Germanie, où l'ai porté mes pas.

Ne savent pas un mot de ces fameux debats. LE PARISIEN.

Quoi! du clergé français la gazette prudente b. Cet ouvrage immortel que le pur zele enfante, Le Journal du chrétien , le Journal de Trévouxe, N'ont point passé les mers et volé jusqu'à vous?

naire encyclopédique; M. Reivétien, admirable (ce mot n'est pas trop fort) par une action unique : il a quitié deux ceut mille livres de rente pour cultiver les belies-lettres en paix, et il fait du bien avec ce qui lui reste. La facilité et la boulé et la fait du bien avec ce qui lui reste. La facilité et la boulé de son caractère lui ont fait hasarder, dens un livre d'allier picin d'esprit, des propositions fansses et très réprébensibl dont il s'est repenti le premier, à l'exemple du grand l'éncion. L'auteur de la comédie des *Philosophes* se repent aussi d'avoir porté le poignard dans ses birssures; il a des remords d'avoir imputé des maximes et des vues pernicieuses aux plus honnétes gens qui soieni en France, à des hommes qui n'unt Jamais fait le moindre mai à personne, et qui n'en ont Jamais dit. En qualité da eltoyen, il souhaite que le Dictionnaire encyclopédique se continue, que les libraires qui unt fait cette de entreprise ne soient pas ruinés , que les souscripteurs ne perdent point leurs avances.

Ce livre, qui se perfectionnait sous fani de mains, devenait cher et necessaire à la nation. l'ai vu l'article Bot en manuscrit; des étrangers ont pieuré de tendresse au portrait qu'on fait de Louis XV, et ils ont souhaité d'être ses sujets; la reine son épouse regreilerait l'article REINE, si sa verin modeste ouvait tui faire regretter les pins justes louanges. Au mot GUERRE, no croirait que celui qui commanda aujourd'hai nos armées, et plusieurs lieutenants-généraux, oni été désignés armees, et punseurs neutename generale, un filicier. Le mot par l'auteur, qui est lui-même uu exerlient nflicier. Le mot Stéce forme un article bien important pour nous; la prise du Port-Mahon immorialise le nom du général et le nom français : en un mot, cet ouvrage ent fait notre gioire, et il est blen honteux qu'il ait essuyé à la-fois la persecution et le ri-

\* Le 14 mai 1780, jour de l'anuiversaire de la mort de Heu IV, les apoliticaires de Paris tirent suisir, dans un couvent de jésultes qu'on appeint le maison professe, des drogues que les jésultes vendaient en fraude, et leur firent un procés au parlement, qui condamna ces pères. On dissit qu'ils débitaient chez eux ces drogues pour empoisonner les jansénisies.

b C'est or qu'on appelle la Gazette ecclesiastique. Ce los nal clandealin commença en 1724, et dure encore. C'est nu ramas de petits faits concernant des bedeaux de parojuse, des porte-tieu, des thèses de théologie, des refus de sacrements, des biliets de confession : c'est surtout dans le temps de ces billets de confession que ortie gazelle a eu le plus de vogue. L'archeveque de Paris, Christophe de Beanmont, avait imaginé ces lettres de change tirces à vue sur l'ouire monde, our faire refuser le vintique à tous les mourants qui se se raient confessés à des préires jansénistes. Ce comble de l'extravagance et de l'horreur causs besucoup de iroubies, el mil la Gazette ecclesiastique alors dans un grand crédit : elle tomba guand cette sottise fut finie. Elle était , dit-on , comme les crapauds, qui ne peuvent s'ender que de veni

· Le Journal chritien ou du chrilien fut d'abord composé

LE DUSSE. Non.

LE PARISIEN. Quot! vous ignorez des mérites si rares? LE BUSSE.

Nous n'en avons jamais rien appris. LE PARISIEN.

Les barbares l Hélas! en leur faveur mon esprit abusé

Avait eru que le Nord était civilisé. LE BUSSE. Je viens pour me former sur les bords de la Seine ;

C'est un Scythe grossier voyageant dans Athène Qui vous conjure ici, timide et curieux, De dissiper la nuit qui couvre encor ses veux.

Les modernes talents que je cherche à connaître Devant un étranger craignent-ils de paraître? Le cygne de Cambray, l'aigle brillant de Meaux . Dans ce temps éclairé n'ont-ils pas des égaux? Leurs disciples, nourris de leur vaste science, N'ont-ils pas hérité de leur noble éloquence?

LE PARISIEN. Qui , le flambeau divin qu'ils avaient allumé Brille d'un nouveau feu, loin d'être consumé :

Nous avons parmi nous des pères de l'Église. LE BUSSE. Nommez-moi donc ces saints que le ciel favorise.

LE PARISIEN. Maltre Abrabam Chaumeix, Hayer le récollet a,

Et Berthier le iésuite, et le diacre Trublet, Et le doux Caveyrac, et Nonnotte, et tant d'autres b:

par un récollet nommé Hayer, l'abbé Trublet, l'abbé Dinouari un nommé Joannet. Lis dédièrent leur besogne à la reine, dans l'espérance d'avoir queique bénéfice; en quot ils se trompèrent. Its mirent d'abord feur Mercure chrétien à 30 sous, puis à 20, puis à 15, puis à 12. Voyant qu'ils ne réussissaient pus, lls s'aviserent d'accuser d'atheisme tous les écrivains, à tort el a travers. Ils s'adressèrent maiheureusement à M. de Saint-Foix, qui leur fit un procès criminel, et les obliges de se rétracter. Depuis ce lemps-ia, leur journal fui enferement décrié, et ces pauvres disbies furent obligés de l'abandonner.

Pour le Journal de Trévoux, il a subi le sort des jésuites ses auteurs : il est tombé avec eux.

\* Cal Abraham Chaumeix était ci-devant vinaigrier ; et, s'étant fait convulsionnaire, il devint un homme considérable dans le parti, surtout depuis qu'il se fat fait crucifier avec une ne d'épines sur la tête, le 2 mars 1749, dans la rue Saint-Denis, vis-à-vis Saint-Leu et Saint-Gilles. Ce fut lui qui denonca au parlement de Paris le Dictionnaire encycle prélique. Il a été couvert d'approbre, et obligé de se réfugier a Moscou, ou it s'est fait maître d'école.

Hayer le récollet u'est connu que par le Journal chretien ; le jésuite Berthier, par le Journat de Trevoux, et surtoui par une facétie plaisante intitulée Retution de la matedie, de

la confession, de la mort et de l'apparition du jésuite Berb Le doux Caveyrac est ici par antiphrase; il n'y a rien de

• Le doux Caveyrac est tel par assuparsace; il n'y a rien de al peu doux que son Apolepie de la rescention de l'edit de Nustes et de la Saint-Berthelemi. Ce n'est pas qu'on doire en inferer absolument qu'il soit fait is Saint-Barthylemi, s'il ett été a la place du Balarfe. On justifie quedquechol res plus absoluments actions qu'on ne voodratt pas avoir faites. On fait un tivre pour plaire à un évêque, pour attraper un petit

Ils sont tous parmi nous ce qu'étaient les apôtres Avant qu'un feu divin fût descendu sur eux : De leur siècle profane instructeurs généreux \*. Cachant de leur savoir la plus grande partie, Écrivant sans esprit par pure modestie. Et par piété même ennuvant les lecteurs.

#### LE RUSSE.

Je n'ai point encor lu ces solides auteurs : Il faut que je vous fasse un aveu condamnable. Je voudrais qu'à l'utile on joignit l'agréable : J'alme à voir le bon sens sous le masque des ris ; Et c'est pour m'égayer que je viens à Paris. Ce peintre ingénieux de la nature humaine, Qui sit voir en riant la raison sur la scène,

Par ceux qui l'ont suivi serait-il éclipsé?

#### LE PARISIEN.

Vous parlez de Molière : oh! son règne est passé; Le siècle est bien plus fin ; notre scène épurée Du vrai beau qu'on cherchait est enfin décorée, Nous avons les Remparts b, nous avons Ramponeau c; Au lieu du Misanthrope on voit Jacques Rousseau. Qui, marchant sor ses mains, et mangeant sa laitue d,

bénéfice, une petite pension du clergé, qu'on n'attrape p et ensuite on écrirait pour les huguenots avec autant de zele mu'on a écrit contre eux. Tout cela n'est, au bout du compte. que du papier persiu et da l'honneur persiu ; or qui est fort peu de chose pour ces pens-là

Nonnotte est un ex-jésuile que notre auteur philosophe a fait consitre per jes ignorances dont il l'a convaineu, et par jes ridicules dont il l'a accable avec très juste raison

- Il y avait Rabot dans les premieres éditions. Nous n'avons rien pu découvrir sur ce Rabot. Il en serait de même de la plupart des autres feseurs de libelles immortalisés par Voltaire, s'il ne s'était donné la peine d'ajouter a leurs noms des notes insstructives, K.

· Peu d'auteurs se sont servis du moi instructeur, qui semble manoner à notre langue. On voit bien que c'est un Russe qui parie. Ce terme répond à celui de confuski, qui est très energique en slavon.

Les comédies qu'on toue sur les boulevards.

\* Ramponeau était un cabaretier de la Courtille , dont la figure comique et le mauvais vin qu'il vendait bon marché lui acquirent pendant quelque temps une réputation éclatante. Tout Paris cournt a son cabaret; des princes du sang même allerent voir M. Ramponess Une troupe de comédiens établis sur les remparts s'engagea

à lui payer une somme considérable pour se montrer seulement sur le théatre, et pour y jouer quesques rôles muets. Les languages firent un serupule à Ramponenn de se produire sur la scene; ils lui direni que Tertuliten avail éerit contre la comedie; qu'il ne devait pas ainsi prostituer sa dignilé de cabaretier; qu'il y aliait de son salut. La conscience de Ramponean fut alarmée. il avait reçu de l'argent d'avance, et il pe vaulait point le rendre de peur de se damner. Il y eut proces. M. Elie de Beanmont, celebre avocat, dalgna plaider contre Ramponeau; notre poète philosophe plaida pour lui, soit pas zele pour la religion, soit pour se rejouir. Ramponeau rendit l'argent et sauva son âme.

<sup>6</sup> La même année 1780, on joua sur le théâtre de la Comé-die-Française la comédie des Philosophes, avec un concours de monde prodigieux. On voyait sur le théâtre Jean-Jacques Rousseau murchant à quater pattes et mangrant une faitue Cette facelle n'était ni dans le gout du Misouthrope, ni dans celui du Tartufe; mais elle était bien aussi thé trale que celle Donne un plaisir bien noble au public qui le hue. Voilà nos grands travaux, nos beaux-arts, nos suecès, Et l'honneur éternel de l'empire trançais. A ce brillant tableau connaissez ma patrie.

LE RUSSE. Je vois dans vos propos nn peu de raillerie; Je yous entends assez : mais parlons sans détour :

Votre nuit est venue après le plus beau jour. Il en est des talents comme de la finance; La disette aujourd'hui succède à l'abondance : Tout se corrompt un peu, si je vous ai compris. Mais n'est-il rien d'illustre au moins dans vos débris? Minerve de ces lieux serait-elle bannie?

Parmi cent beaux-esprits n'est-il plus de génie? LE PARISIEN. Un génie?ah!grand Dieu!puisqu'il faot m'expliquer, S'il en paraissait un que l'on pût remarquer, Tant de témérité serait bientôt punie.

Non, je ne le tiens pas assuré de sa vie. Les Berthiers, les Chaumeix, et jusques aux Frérons, Déjà de l'imposture embouchent les elairons. L'hypoerite sourit, l'énergumène aboie;

Les chiens de Saint-Médard's élancent sur leur proie; Un petit magistrat à peine émancipé, Un pédant sans honneur, à Bicêtre échappé, S'il a du bel-esprit la jalouse manie. Intrigue, parle, écrit, dénonce, calomnie, En crimes odieux travestit les vertus :

Tous les traits sont laneés, tous les rets sont tendus. On cabale à la cour ; on ameute, on exeite Ces petits protecteurs sans place et sans mérite, Ennemis des talents, des arts, des gens de bien. Qui se sont faits dévots, de peur de n'être rien. N'osant parler au roi, qui hait la médisance,

Et craignant de ses yeux la sage vigilance; Ces oiseaux de la nuit, rassemblés dans leurs trous, Exhalent les poisons de leur orgueil ialoux : . Poursuivons, disent-ils, tout eitoyen qui pense.

Un génie! il aurait cet excès d'insolence! Il n'a pas demandé notre protection ! Sans doute il est sans mœurs et sans religion; Il dit que dans les eœurs Dieu s'est gravé lui-même, Ou'il n'est point implacable, et qu'il suffit qu'on l'ai-Dans le fond de son âme il se rat des Fantinse, [me.

de Pourceaugnac qui est poursuivi par des lavements et des tils de p... Le reste de la pièce ne parut pas assez gai : mais on ne pou vail pas dire que ce ful là de la comedie larmoyante. Ou re procha a l'auteur d'avoir attaqué de tres hounétes gens dont

Il n'avait pas à se plaindre. \* Saint-Medard est une vilaine paroisse d'un très vilain fat bourg de Paris, ou les convulsis ons commencerent. On a pelle depuis ce temps-là les fanatiques, chiena de Saint-Me-

b Fantin, curé de Versailles, fameux directeur qui séduisait ses dévoirs, et qui fat sais! voiant une bourse de cen els a un mourant qu'il confessait : il n'était pourtant pas philosophe.

De Marie Alaeoque 1, et de la Fleur des Saints 1. Aux erreurs indulgent, et sensible aux misères, Il a dit, on le sait, que les bumains sont frères; Et, dans un doute affreux laehement obstiné. Il n'osa convenir que Newton fût damné.

Le brûler est une œuvre et sage et méritoire. » Ainsi parle à loisir ce digne consistoire. Des vieilles à ces mots, au ciel levant les yeux, Demandent des fagots pour cet homme odieux; Et des petits péchés commis dans leur ieune age Elles font pénitence en opprimant un sage.

LE BUSSE. Hélas! ce que j'apprends de votre nation Me remplit de douleur et de compassion.

LE PARISIEN. J'ai dit la vérité, Vous la vouliez sans feinte : Mais n'imaginez pas que, tristement éteinte, La raison sans retour abandonne Paris : Il est des cœurs bien faits, il est de bons esprits, Qui peuvent, des erreurs où je la vois livrée, Ramener au droit sens ma patrie égarée. Les aimables Français sont bientôt corrigés.

LE RUSSE. Adieu ; je reviendrai quand ils seront changés.

LES CHEVAUX ET LES ANES.

ÉTRENNES AUX SOTS.

1761.

A ces beaux jeux inventés dans la Grèce. Combats d'esprit, ou de force, ou d'adresse, Jeux solennels, écoles des héros, Un gros Thébain, qui se nommait Bathos, Assez connu par sa crasse ignorance. Par sa lésine, et son impertiuence, D'ambition tout comme un autre épris,

a Marie Alacoque, ouvrage impertment de Languet, évéque de Soissons, dans lequel l'absurdité et l'impirté furent poussées jusqu'a mettre dans la bouche de Jesus-Christ quatre vers pour Marie Alacoque. b La Fleur des Saints, compilation extravagante du jéssite Ribadencira; c'est un extrait de la Légende dorée, traduit c'

augmenté par le frère Girard , jésui Auta desse que ce n'était pas ce frère Girard condamné au feu, le 13 octobre 1731, par la moilié du parlement d'Aix, pour avoir abusé de sa pénitente en lui donnant le fouet assex doucement, et pour plusieurs profanations. Il fut absous par l'autre moillé du parlement d'Aix, parce qu'un avait ridicu-lement mélé l'accusalion de sortilége aus véritables charges du procès. C'est bien dommage que ce frère Glrard n'ait pas eté philosophe.

Voulut paraltre, et prétendit au prix. C'était la course. Un beau cheval de Thrace. Anx erins flottants, à l'œil brillant d'audace. Vif et docile, et léger à la main, Vint présenter son dos à mon vilain. Il demandait des housses, des aigrettes, Un beau harnais, de l'or sur ses bossettes. Le bon Bathos quelque temps marchanda. Un certain ane alors se présenta. L'âne disait : Mieux que lui je sais braire, Et vous verrez que je sais mieux courir : Pour des chardons je m'offre à vous servir : Préférez-moi. Mon Bathos le préfére. Sûr du triomphe, il sort de sa maison : Voilà Bathos monté sur son grison. Il veut courir. La Grèce était railleuse : Plus l'assemblée était belle et nombreuse, Plus on sifflait. Les Bathos en ce temps N'imposaient pas silence aux bons plaisants.

Profitez bien de cette bellé histoire, Vous qui briguez ou donnez des lauriers. Distinguez bien les ânes des coursiers. En tout état et dans toute science, Vous avez vu plus d'un Bathos en France; Et plus d'un âne s mangé quelquefois Au ratleire des coursiers de nos rois.

C'est dans Paris, dans notre immense tille, En grande septits, en sots toujour fertile, Mes chers amis, qu'il fuut bien nous garder bes charlattan gui viennent l'inonder. Les vrais talents se taisent, ou s'enfaient, Poccuragie des dégolts qu'ils essuient. Les faux talents sont bardis, effrontés, Souples, adroits, et jiennais rebuttés. Que de frebons vont pillant les abeilles! Que de Pralons a érigant en Corrollies!

1 Bossuet.

Que de Guuchtis' semblent des Massillous? Que de Le Dinis' sucolénda una ligoque de Le Dinis' sucolénda una ligoque Virgile meurt, Bartius le remplace. Après Lalli mous avons ru Calesse; Après La Brun, Coppel choistn' l'emploi De premier pinistre du subrouillieur du roi. Alt mon ami, malgre ta suffinance, ru n'étais pau premier peintre de France. La lourd Crevier<sup>2</sup>, pódant crasseux et vain, Prend hardiment le place de Rollin, Comme un rales prend' l'habit de son mutre. Que voules-vous 'étaum cherche à parattre,

C'est un plaisir de voir ces polissons Qui du bon gold nous donnerd des leçons; Ces étourdis calculants en flanner, Et ces bourgeios qui gouvernent le Fance; Et ces gredins qui, d'un sir magistral, pour quinze sous griffonnat un journal, Journal chrétien, connu par sa aottien, Vonts se carrant ne princes de l'Église; Et ces fisquins, qui, d'un ton familier, Parlent au voil de baut de leur grenier.

Nul à Paris ne se tient dans sa aphère, Dans son métier, ni dans son caractère; Et, parmi ceux qui briguent quelque nons. Ou quelque bonneur, ou quelque pension, Qui des dévots affectent la grimace, L'abbé La Coste est le seul à sa place. Le roi, dit-on, bannira ces abus:

Il le voudrait; ses soins sont superflus.
Il ne peut dire en un strêt en forme:
Il meptentents, je veux qu'on se réforme,
Que le Journal de Trécoux soit meilleur,
Guyon moins plat, Moreau <sup>a</sup> plus flu railleur.
La cour equint à Jacque hétérodox <sup>a</sup>

Cauchat, manvais auteur de quelques brochures.
'Nom d'un avocai qui prononça un pialdoyer pour faire vayer du tableau un de ses confrères, convalucu d'avair prouvé que l'excomannication des comédiers du rol, pensionnaires de sa majesté, est abustive el contraire aux libertés de l'église gallième. Le Dain fut hué, mais li réussit à faire rayer son

confrère. K

• Corvier, manvals auteur d'une histoire romaine et d'une histoire de l'université, et beausour plus fait pour la seconde que pour la première. Il a depuis fait un itbelle cootre le cible. Montesquiere, dans lequel l'actifice de prouve que Montesquiere n'était pas christes. Voits un besu service que set qu'il considérat par character de prouve que Montesquiere n'était pas christes. Voits un besu service que set qu'il cett aim réprisée par na grand houme. La montaire de Balton pareil ausse convensible à ce monsieur. L'abbé La Coste, qu'il a travaillé à l'année l'âttéraire, de l'abbé La Coste, qu'il a travaillé à l'année l'âttéraire.

présent employ à l'Oulon sur les galieres du rod.

- Moreus, avocat au consell. Il a beaucoup deril en faveur des fermiers-pierens et contre la philosophie. Il est l'auteur de L'activité des cereusers. Dans est inver sur l'histoire de Cariclium et de cereuser. Dans est inver sur l'histoire mente de nos anciennes annaies, comme al l'autorité royale avail beoin d'étre sociennes par des messages ses lives que aux libenin d'étre sociennes par des messages ses lives que est le not qu'ils méritaient, ils nut été méptiés et payse. Os de la teprèse pois los cophété dans le green flagorense.

<sup>»</sup> Boyer, moine imbécile, que le cardinal de Fleury fit precepteur du daughin, et désigna en nouvrant pour ministre de la famille. De dévodes lui avaient fait intérnir l'évéché de Mirripoix, qu'il quitta en venant à la cour, il était l'ensemi declairé toute espéce de mérile, et persecula violemment Voltaire & l'otte espéce de mérile, et persecula violemment

De courir moins après le paradore; Leu didénade de jumis dénigrer Des arts charmants qui peuvent l'inoncrer; Le veax, j'entendo que, sous mon règne auguste, Tout bon Français ail l'esprit sage et juste; Que nul roblan e soit présomptueux, Noi moine fler, nul avocst verbeux. Que la raison a fantoduise en Sorbonne, Que la raison a fantoduise en Sorbonne, Que la raison s'introduise en Sorbonne, Que tout auteux seche me réjouir.

Ou m'éclairer; car tel est mon plaisir. » Un tel édit serait plus inutile Que les sermons préchés par La Neuville . Done on aurait grande obligation A qui pourrait par exhortation, Par vers heureux, et par douce éloquence, Porter nos gens à moins d'extravagance, Admonéter par nom et par surnom Ces ennemis jurés de la raison. On pourrait dire aux malins molinistes, A lenra rivaux les rudes jansénistes, Aux gens du greffe, aux universités, Anx faux dévots, d'honnêtes vérités. Je les dirai, n'en soyez point en peine; Chacun de vous obtiendra son étrenne. Messieurs les sots , je dois , en bon ehrétien . Yous fesser tous, car c'est pour votre bien.

Par M. le ch, de M.... zr., cornette de cavalerie, et., en cette qualité, ennemi juré des âbes. A Paris, le 1<sup>er</sup> janvier 1702, pour vos étremes.

ÉLOGE DE L'HYPOCRISIE 3.

1766.

Mes chers amis, il me prend fantaisie De vous parler ce soir d'hypocrisie. Grave Vernet, sontiens ma faisle voix, Plus on est lourd, plus on parle avec poids. Si quelque belle, à la démarche fière, Aux gros tétons, à l'énorme derrière, Étale ans yeux ses robustes appes, Les rimailleurs la noemmeront Pallas. Une beauté jeune, fraiche, ingémue, S'appelle Hébè; Vénus est reconnue Ason soutire, à l'air de volupté

Charles Frey de Neuville, jésnile offèbre alors par des sermons remplis d'antithèses, ou l'on renconire de loin en loin quelques traits heureux; d'ailleurs peu fanatique, et plus kemme de léttires que féunit. Neuville de la compa de les petres gende Cette pièce lui fin rouseure qu'ils n'étalent pas sociniens,

• Cette pièce fut faite dans le lemps où les prêtres, genvois a'austereit, pour prouver qu'ils n'étalent pas sociniens, d'essayer a'ils ne pourraient pas rappeier dans Genère les beaux jours ou Calvin britails, procerviait, eailait, et gouversait au nom de Dieu. Les esprits étalent changés, el on se secons d'eux. K. Qui de son charme embelli la beauté.
Mais si Javies un visspe sinistre un
Mais si Javies un visspe sinistre un
Un con jamis un un moignes peud de la unuistre.
Un cei la porce la la terra stacché
(Miroir d'une dine à ser remords en proie,
Toujons terri, de peur qu'on ne la voie),
Sans hésiter, je vous déclare ne
Que ce magot est Tartufe, ou Vernet.
C'est done à toi, Vernet, que je dédie

Ma très honnéte et courte rapsodie Sur le sujet de notre ami Guignard,

Sur le sujet de notre ami Guignard, Fesse-matthieu, devo, et grand paillard. Avant. hier adrint que de fortuse le rencentral et Guignard sur le bruchen. Clicher matter de la compartica de compartica de la compartica del compartica de la compartica del compartica del compartica de la compartica del co

Le sycophante alors me répondit Qu'il faut tromper pour se mettreen crédit, Que la franchise est toujours dangereuse, L'art bien reçu, la vertu malheureuse, La fourbe utile, et que la vératé Est un joyau peu connu, très vanté, D'on fort grand prix, mais qu'in est point d'usage.

Je répliquai : « Ton discours paraît sage. L'hypocrisie a du bon quelquefois; Pour son profit on a trompé des rois. On trompe anssi le stupide vulgaire Pour le gruger, bien plus que pour lui plaire. Lorsqu'il s'agit d'un trône épiscopal . Ou du chapeau qui coiffe un cardinal . Ou, si l'on veut de la triple eouronne Que quelquefois l'ami Belzébut donne , En pareil cas peut-être il serait bon Qu'on employat quelques tours de fripon. L'objet est beau, le prix en vaut la peine. Mais se gêner pour nous mettre à la gêne Mais s'imposer le fardeau détesté D'une inutile et triste faussete, Du monde entier méprisée et maudite, C'est être dupe encor plus qu'hypocrite.

• Sixte-Quint. Il est vrai qu'il fil long-temps semblant d'étre humble et doux, fui qui était ai fier et si dur. Voita pourquoi M. Robert Covelle dit que Sixte-Quint se déguise en chré-llen : avec sa permission, je trouve ce terme un peu hardi.

Que Perettia se déguise en chrétien

Pour être pape, il se conduit fort bieu. Mais toi, pauvre homme, excrément de collége, Dis-moi quel bien, quel rang, quel privilége Il te revient de ton maintien cagot. Tricher au jeu sans gagner est d'uu sot. Le monde est fin. Aisément ou devine, On reconnaît le cafard à la mine. Chacun le hue : on aime à décrier Un charlatan qui fait mal son métier. » · Mais convenez que du moins mes confrères M'applaudiront. » « Tu ne les connais guères. Dans leur tripot on les a vus souvent. Se comporter comme on fait au couvent. Tout penaillon y vaute sa besace, Son institut, ses miracles, sa crasse; Mais, en secret l'un de l'autre joloux, Modestement ils se détestent tous. Tes ennemis sont parmi tes semblables. Les gens du monde au moins sont plus traitables. Ils sont railleurs; les autres sont méchants. Crains les sifflets, mais crains les malfesants. Crois-moi, renonce à la cagoterie; Mène uniment une plus noble vie; Rougissant moins, sois moins embarrassé. Que ton cou tors, désormais redressé, Sur son pivot garde un juste équilibre. Lève les yeux, parle en citoven libre : Sois franc, sois simple; et, sans affecter rien,

Essaie un peu d'être un homme de bien. Le mécrénal alors d'osa répondre. Le mécrénal alors d'osa répondre. l'étais sincère, il se sentait confondre. Il soupira d'un air sanctillé; Puis détournants son ceil homilié, Courbant en voûte une part de l'échine, Et du mentou se battant la potrine, D'un pied cagneux il alla chez l'anchon Pour lui parle de la religion.

.....

# LE MARSEILLOIS ET LE LION,

PAR M. DE SAINT-DIDIER.

SECRÉTAIRE PERPÉTUEL DE L'ACADÉMIE DE MARSHILE.

1768.

#### AVERTISSEMENT.

Feu M. de Saint-Didier, secrétaire perpénsel de l'academie de Marseille, auteur du poème de Clouts, a'ammess, quelque temps avant sa mont, à composer cette petite faille, dana laquelle on trouve quelques traits de la phissupilie anglaine. Ces traits sont en effet imités de la fable

des abeilles de Mandeville; mais tout le reste appartient à l'auteur français. Comme il était de Marseille, il n'a paa manqué de perendre un Marveillés pour son léros. Nous avons fait imprimer ce peut ouvrage sur une copie très exacte.

#### LE MARSEILLOIS ET LE LION.

Dans les scrés cabiers, méconnus des profanes, Nous avons ru parler les serpents et les ânes. Un serpent fit l'amour à la femme d'Adam<sup>a</sup>, Un âce avec esprit gourmands Balaam<sup>b</sup>. Le grand parleur Homère, en retirés fertile, Fit parler et pleurer les deux chevaux d'Achille<sup>a</sup>. Est balaintat des airs, des fortes, et des champs, Aux humalias chez Esope enseignent le bon sens, Descartes d'en expointquand il les certs mechines d'.

It for combant goe is expected actifit. Le Gashe till representant qu'il criti en l'aver aux d'un on mineux. Le formere seil point que fines ini founs aftern la pareix, per presentant qu'il criti en l'aver aux d'un de l'aver aux des l'expecte de l'aver aux des l'avers aux des l'avers de la feminer, comme en reppert in restrettes entre leur personne qui l'expecte de l'avers de la compart de l'avers deux de l'avers de la chient, qu'il respecte qu'il server de l'avers deux de l'avers de l'av

8 If non tital possibile of Thomson on Piterson on parts as the control of the control of the control of the control of on the parts, or II will diff expressioned up to a supervisor court in a bourder for Piterson or in time shall piters, date as several court in a bourder for Piterson or in time and part of any read, has a several court of the control of the c

La remarque de madame Dacier sur cet enfroit d'Homere si againement importante l'épidicieux. Els appulé benaceups sur la sape conduité d'Homere; elle fait voir que les chevaux d'Achille, Xante et Balie, lid de Podarre, sond d'une race immortelle; el qu'uyant déja pieure la mort de Patrocke, il d'ext point du tout étonante qu'il étiennent un long discours à Arbille. Enfin, elle cité l'exemple de l'increse de Balanm, auquet d'd'y a ren à répliquer.

4 Descarles était certainement ou grand géomètre et un homme de heuccop d'asprét; mais loutes les nations avantes avouent qu'il abandonna la géomètrie, qui devait être son guide, et qu'il abusa de son esprit, pour ne faire que des manss. L'idée que les aoinnaux out tous les organes du seutiment pour ne point soulir en du contradiction rélieute. Sen Il raisonna beaucoup sur les œuvres divines; Il en jugea fort mal, et nova sa raison Dans ses trois éléments, au coin d'un tourbillon. Le pauvre homnie ignora, dans sa physique obscure, Et l'homme, et l'animal, et toute la nature. Ce romancier hardi dupa long-temps les sots : Laissons-là sa folie, et suivons nos propos.

Un jour un Marseillois, trafiquant en Afrique, Aborda le rivage où fut jadis Utique. Comme il se promenait dans le fond d'un vallon Il trouva nez à nez un énorme lion . A la longue erinière, à la gueule enflammée, Terrible, et tout semblable au lion de Némée. Le plus borrible effroi saisit le voyageur : Il n'était pas Hercule; et, tout transi de peur, Il se mit à genoux, et demanda la vie.

Le monarque des bois, d'une voix radoucie, Mais qui fesait encor trembler le Provençal, Lui dit en bon français : « Ridieule animal , Tu veux done qu'aujourd'hui de souper je me passe? Écoute, j'ai diné : je veux te faire grace, Si tu peux me prouver qu'il est eontre les lois Que le soir un lion soupe d'un Marseillois. »

Le marchand à ces mots conçut quelque espéranee. Il avait eu jadis un grand fonds de seience; Et, pour devenir prêtre, il apprit du latin; Il savait Rabelais et son saint Augustin a.

tourbillons, ses trois éléments, son système sor la lumière, son explication des ressorts du corps humain, ses idées innées, sont regardes, par tous les philosophes, comme des chimeres absurdes. On convicut que dans toute sa physique il n'y a pas une vérité physique. Ce grand exemple apprend aux ommes qu'on ne trouve ces verites que dans les mathéma-James et dans l'expérience.

\* Il est rapporté, dans l'bistoire de l'académie, que La Fontaine demanda à un docteur s'il eroyait que saint Augustin eut autant d'esprit que Rabelais , et que le docteur répondit à La Fontaine : « Prenez garde, monsieur, vous avez · mis un de vos bas à l'envers ; » ce qui était vrai. Ce docteur était un sot. Il devait convenir que saint Au-

gustia et Rabelais avalent tous deux beaucoup d'esprit, et que le curé de Meudon avait fait un mauvais usage du sien. abelais était profoodément savant, et tournait la science en ridicule. Saint Augustin n'était pas si savant ; il ne savait ni le grec ni l'hébreu : mais il employa ses talents et son électuence à son respectable ministère. Rabelais prodigua indignement les ordores les plus bases; saint Augustin s'é-gara dans des explications mystérieuses que lui-même ne pouvait entrodre. On est clouné qu'un oraleur lei que lui ait dit dans con sermon une le nesume va « Il est clair et indubitable que le nombre de qualre a rac

- » port au corps humain, à cause des quatre éléments et des quatre qualifés dont il est composé, savoir, le chaud et le • froid, le sec et l'immide : e'est pourquoi acasi Dieu a voulu » qu'il fut soumis a quatre différentes saisons, savoir, l'été, » le printemps, l'antomne, et l'hiver... Comme le nombre » de quatre a rapport au corps, le nombre de trois a repport » à l'âme, parce que Diru nous ordonne de l'aimer d'un triple » amour, savoir, de tout notre cour, de toute notre ame, et
- · de tout notre espeit. . Lors doue que les deux nombres de quatre et de trois.
- dont le premier a rapport au corps, c'est-a-dire, au vieil
   bousme et au Vieux Testament, et la second a rapport à . l'ame, c'est-a-dire, au nouvel homme et au Nouveau Testa-

Quel est le droit divin du pouvoir monarchique; Qu'au plus haut des degrés des êtres inégaux L'homme est mis pour régner sur tous les animaux \*1 Que la terre est son trône, et que dans l'étendue Les astres sont formés pour réjouir sa vue. Il conclut qu'étant prince, un sujet africaln Ne pouvait sans pecher manger son souverain. Le lion, qui rit peu, se mit pourtant à rire; Et voulant par plaisir connaître cet empire, En deux grands coups de griffe il dépouilla tout nu De l'univers entier le monarque absolu. Il vit que ce grand roi lui cachait sous le linge Un eorps faible monté sur deux fesses de singe, A deux minces talons deux gros pieds attachés, Par cinq doigts superflus dans leur marche empêchés: Deux mamelles sans lait, sans graee, sans usage, Un erane étroit et ereux couvrant un plat visage,

Tristement dégarni du tissu de elieveux

Tel était en effet ce roi sans diadème.

Privé de sa parure et réduit à lui-même. Il sentit en effet qu'il devait sa grandeur

D'abord il établit, selon l'usage antique,

· ment, seront écoulés et passés, comme le nombre de sent » jours passe et s'ecoule, parce qu'il n'y a rien qui ne se » fasse dans le temps et par la distribution du nombre qua-. tre au corps, et du nombre trois à l'ame; lors, dis je, que » ce nombre de sept sera passé, on verra arriver le huitième, » qui sera cetul du jugement. »

Dont la main d'un barbier coiffa son front crasseux.

Plusieurs savants ont trouvé mauvais qu'en voulant coneltler les deux genéalogies différentes doonées à saint Joseph, l'une par saint Matthieu, et l'autre par saint Luc. Il dise. dans son sermon 51 , « Qu'un fils peut avoir deux pères , puisqu'un pere peut avoir deux enfants, » On tal a encore reproché d'avoir dit, dans son livre contre

les Manichéens, que les puissances oriestes se dégrisaient, ainsi que tes puissances infernales, en broux garcons et en belies filles pour s'accompler ensemble, et d'avoir impuié aux Manichiens cette théurgie impure, dont ils ne furent jamais coupables.

On a relevé plusieurs de ses contradictions. Ce grand saint était homme, il a sex faiblesses, ses erreurs, ses defauts comme les autres saints. Il n'en est pas moins vénérable, et Rabelais n'est pas moins un bouffon grossfer, un impertinent dans les trois quarts de son livre, quoiqu'il sil été l'homme le plus savant de son temps Nioquent, plaisant, et doué d'un vrai genie. Il n'y a pas sans doute de comparaison à faire entre un pere de l'Église très vénérable et Rabelais, mais on peut tres bica demander lequel avait plus d'esprit; et un bas à l'envers n'est pas une réponse.

a Dans le Socciacle de la nature, M. le prieur de Jonval, qui d'allieurs est un homme fort estimable, pretend que toutes les bêtes ont un profond respect pour l'homme. Il est pourtant fort vraisembisble que les premiers ours et les premiers tigres qui rencontrérent les premiers hommes leur témolgoèrent peu de vénération, surtout a'lis avaient

Plusieurs peuples ont era sérieusement que les étotles n'étaient faites que pour éctairer les hommes pendant la nuit Il a falle bien du temps pour détromper notre orgueil et notre ignorance; mais assal plusieurs philosophes, et Platon entre autres, ont enseigné que les astres étalent des dieus-Saini Cifment d'Alexandrie et Origène ne doutent pas qu'its n'aient des âmes capables de bien et de mai : ce sont des choses très curieuses et très instructives.

Au fil d'un perruquier, aux eiseaux d'un tailleur. . Ah! dit-il au lion, je vois que la nature Me fait faire en ee monde une triste figure : Je pensais être rol; j'avais certes grand tort. Vous êtes le vrai maître, en étant le plus fort. Mais songez qu'un héros doit dompter sa colère: Un roi n'est point aimé s'il n'est point débonnaire. Dieu, comme vous savez, est au-dessus des rois : Jadis en Arménie il vous donna des lois. Lorsque dans un grand coffre, à la merci des ondes. Tous les animaux purs, ainsi que les immondes, Par Noé mon aleul enfermés si long-temps a, Respirèrent enfin l'air natal de leurs champs. Dieu fit avec eux tous une étroite alliance. Un pacte solennel. » « Oh! la plate impudence ! As-tu perdu l'esprit par excès de frayeur? [gneur, Dieu , dis-tu, fit un paete avee nous! » « Qui, seiil vous recommanda d'être clément et sage, De ne toueher jamais à l'homme, son image b. Et si vous me mangez, l'Éternel irrité Fera payer mon sang à votre majesté. »

« Toi, l'image de Dieu! toi, magot de Provence! Conçois-tu bien l'excès de ton impertinence? Montre l'original de mon pacte avec Dieu. Par qui fut-il écrit? en quel temps? dans quel lieu e? Je vais t'en montrer un plus sûr, plus véritable:

If the speciment we like it if it consistently pay Not. Details bed see with primary frames of the street, Nondomination on an object of the street, Nondomination of the street, Nondominat

Au chapitre ix de la Genèse, versei 10 et suivants, le Seigneur fait un pacte avec les animaux, tant domestiques que de la campagne. Il défend aux animaux de luer les hoen-mes: Il dit qu'il en tirera vengrance, parce que l'homme est son image. Il défend de même à la race de Noé de manger du seng des animaux mélé avec de la chair. Les an sont presque tonjours traités dans la loi juive à peu près comme les hommes; les uns el les autres do ment en repos le jour du sabbat (Exod., chap. xxm). Un territat qui a frappé un homme de sa come cal puni de mort (Exod., chap. xxi). Une lette qui a servi de soccube ou d'in-cube à una personne est aussi mise à mort (Lévil., chap. xx.) Il est dil que l'homme n'a rien de plus que la bête (Ecclés, chap. 111 et 1x ). Dans les plaies d'Egyple , les premiers nés des nes el des animaux soni également frappés (Exod., chap. xii el xiii). Quand Jonas préche la pénitroce à Ninive, il fait jeuner les hommes et les animaux. Quand Josué preud Jéricho, il extermine également les bêtes et les hommes. Tout eda prouva évidenment que les hommes et les bêtes étaieni regardes comme deux espèces du même geure. Les Arabes ont ocore le même seutiment : ieur tendresse excessi ve pour leurs chevaux et pour leurs gazelles en est un témoignage assez

\* Le grand Newton, Samuel Clarke, prétendent que le Pen-

De mes quarante nents vois la file effroyable 4; Ces ongles, dont un seul pourrait te déchirer; Ce gosier écumant, prêt à te dévorer: Cette gueule, ces yeux, dont jaillissent des flammes : Je tiens ces heureux dons du Dieu que tu réclames. Il ne fait rien en vain : te manger est ma loi : C'est là le seul traité qu'il ait fait avec moi. Ce Dieu, dont mienx que tol je connais la prudence. Ne donne pas la faim pour qu'on fasse abstinence. Toi-même as falt passer sous tes chétives dents D'imbéciles dindons, des moutons innocents. Qui n'étaient pas formés pour être la pâture. Ton débile estomac, honte de la nature, Ne pourrait seulement, sans l'art d'un cuisinier, Digérer na poulet qu'il faut encor paver. Si tu n'as point d'argent, tu jeunes en ermite: Et mol, que l'appétit en tout temps sollicite. Conduit par la nature, attentive à mon bien, Je puis t'avaler cru, sans qu'il m'en coûte rien. Je te digérerai sans faute en moins d'une heure. Le paete universel est qu'on naisse et qu'on meure. Apprends qu'il vaut autant, raisonneur de travers, Être avalé par moi que rongé par les vers, »

s Sire, Jes March (M. 1995; per as strey.)

Sire, Jes March (M. 1995)

Ayez dans vos repas quelque respect pour elle. \*
- La mieme apparenment est immortelle aussi.
Va., de ton esprit gauche elle a peu de souci.
Je ne veux point manger ton ôme raisonneuse.
Je cherche une pâture et môins fadéet môins ceruse.
Cest ton corpa qu'il lime faut; jele voudrais plus gras s' Mais ton ôme, crois-moi, e me tentera pas. \*

assas uso ause, crous-mot, ne me tentera pas. «
Yous ares sur ce corps une entière puissance;
Mais quand on a diné, n'a-t-on point de clémence?
Pour gagner que'que argent j'ai quitté mon pays :
Je laisse dans Marseille une femme et deux fili;
Mes malibeureux enfants, réduits à la misère, iront à l'hôplait, si vous mangez bur père. »

Et mol, n'ai-je donc pas une femme à nourrie? Mon petit linoneum ep seut encor courir, Ni saisir de ses dents ton captoe eraintive: Je lei dois la plature; il faut que chacun vive. Eh! pourquoi sortais-tu d'un terrain fortuné, D'olives, de citrons, de p'ampres couronné? Pourquoi quitter 15 femme et ce pays si rare o'un fétais en pais Nadeleine et Lazare?

tatraque fui écrit du temps de Saúl. D'antres savants hommes pensent que ce fui sous Osian; mais il est décidé que Mouse eu est l'auteur, maigré toutes les vaines objections fonder, sur les vraisemblances et sur la raison, qui trompe ai souvent

a Coux qui ont écrit l'histoire naturella auraient bien du compler les deuts des tions : mais jis ont oublié cette particularité anab hien qu'Aristoie. Quand on parie d'un gurrrier, il ne faut pas ometire ses armes. M. de Saint-Dider, qui avait vo dissequer a Marseille un lion nouvellement veou d'Afrique, «Sausar qu'il avait quarante deut).

<sup>\*</sup> Ce lion parail fort instruit, et c'est encore une preuve de

Dominé par le gain, tu viens dans mon canton Vendre, acheter, troquer, être dupe et fripon: Et tu veux qu'en jeunant ma famille pôtisse De ta sotte imprudence et de ton avarice? Réponds-moi donc, maraud. = = Sire, je suis battu. Vos griffes et vos dents m'ont assez confondu. Ma tremblante raison cède en tout à la vôtre. Oui , la moitié du monde a toujours mangé l'autre : Ainsi Dieu le voulut : et c'est pour notre bien. Mais, sire, on voit souvent un malheureux chrétien. Pour de l'argent comptant, qu'aux hommes on pré-Se racheter d'un Ture, et payer un corsaire. [fere, Je comptais à Tunis passer deux mois au plus; A vous y bien servir mes vœux sont résolus: Je vous ferai garnir votre charnier auguste fiuste. De deux bons moutons gras, valant vingt francs au Pendant deux mois entiers ils vous seront portés, Par vos correspondants chaque jour présentés; Et mon valet, eliez vous, restera pour otage, =

a. Co pater, dite roi, me platt bien davantage Que eclui dont tandôt tu m'avais étourdi. Viens signer le traité; suis-moi chez le cadi ; Donne des cautions : sois sulr, si tu m'abuses, Que je n'admettrai point tes mauvaises excuses; Et que sons raisonner tu seras étranglé.

Selon le droit divin dont tu m'as tant parlé. = Le marché fut signé; tous les deux l'observèrent,

Theilignese den leive. La Sainte-Baume, où se reitra sainte Mante-Maderine, en font crossure insis peut de genn savait a fond celte Baister. La Flere der Sainte peut en donner et den Sainte peut en donner der Sainte, peut han peut den Sainte, peut han peut en Gerichten der Gestalten, depen han peut des Gestalten, depen han peut der Sainte, depen han peut des Gestalten, des peut des Gestalten des peut des Gestalten des des Gestalten des des Gestalten des Gestal

L'avengie-né, nommé Celedone, à qui Jésus donna la vue en frottant ses yeux avec un peu de hour, et Joseph d'arimathie, chient de la nociété initime de Madéleine. Mais le plus considérable de ses amis fui le docteur saint Maximin, l'un des solxante et dix disciples.

Dans la première perséculion qui fit lapider saint Étie les Julis se saistrent de Marie-Madeieine, de Marthe, de leur servante Marcelle, de Maximin leur directeur, de l'aveugle-né. et de Joseph d'Arimathie. On les embarqua dans un vaisse au sans volles, sans rames, et saus mariniers; le vaisseau abarda à Marseille, comme l'atteste Baronius. Des que Mudeleine fut à lerre, elle convertit toute la Provence. Le Lazare ful éséque de Marseille, Maximin cut l'évêché d'Aix; Joseph d'Arimathie atla prêcher l'Évanglie en Angleierre; Marthe fonda un grand couvent : Madeleine se retira dans la Sainte-Roume ou elle brouta l'herbe toute sa vie. Ce fut la que n'ayant plus d'habits elle pria toujours toute nue; mais ses cheveux crurent jusqu'à ses faious, et les anges venaient la peigner et l'en-lever au clel sept fots par jour, en lui donnant de la musique. On a grafé long-temps une fiole remplie de son sang, et ses cheveux; et lous les ans, le jour du vendredi saini, celle fiole a bouilli à vue d'œii. La liste de ces miracles avérès est ombrable.

2

D'autant qu'en legardant tous les deux y gagnèrent. Ainsi dans tous les temps nos seigneurs les lions Ont conclu leurs traités aux dépens des moutons.

# LES TROIS EMPEREURS

EN SORBONNE.

PAR M. L'ABBÉ CAILLE.

1768.

#### AVERTISSEMENT

DES ÉDITEURS DE KEHL.

En 1767, la faculté de théologie de Paris censura le roman philosophique intilué Bélisaire. Ce vieux géoéral s'était arisé de dire à l'empereur Justinieu que l'on n'éclairait point les esprits avec la fiamme des bachers, et qu'il était tenté de croire que Dieu n'avait point coodamné à la dumation éternélle les héros de la Grôce et de Rome.

Depuis l'invention de l'Imprimerie, la faculté de Paris s'est arrogé le droit de dire son avis en mauvais latin sur les livres qui lui déplaisent et, comme depuis cinquante années le public est en possession de se moquer de cet avis, elle constamment l'Immilité de le traduire en français, afin de multiplier les lecteurs et les sifflets.

La crossare de Bélinsire est un grand accolo. On se pecti culturale que l'Origination impose, se appete de dauxnation, sur princise et sur magistrata, de condanner la lanation, sur princise et sur magistrata, de condanner la lacial de la companio de la companio de la companio de des palems n'a jumais del domante comme un article de dia des palems n'a jumais del domante comme un article de deduce chique de la companio de la companio del concondigio de la companio de la companio del concono del particle de la companio del concono del particle de la companio del contrata de la companio del contrata del la companio del la com

Cette assertion parut anssi ridicule que acandaleuse; el lorsqu'ou vit que le mauvais français de la Sorbone n'avait pas même le mérite de rendre exactement son maviais latin, et qu'en se tradeisant eux mêmes ces sages maltres avaient fait des contre-sens, les ris redoublèrent.

On trouvers dans cette délities plusieurs pièces es protes acrette faccité théologique. Collètaire riest plus à attaquer acrette faccité théologique. Collètaire riest plus à attaquer souvent l'opinion que tout indichée est damas que tout souvers est extra est l'annoceme de avis. C. en quelles que une opinion théologique hodiférente. Il importe au reput de l'unamaisé de persuader à loss les homones qu'un les plus leur pière commun, récompense la vertu, judépendante, mend de la corpusage, et qu'ul ne proti que les méchants.

Cette opinion de la nécessité de croire certains dogmes pour n'être point damné, et d'un supplice éternel réservé à ceux qui les ont niés ou même ignorés, est le premier fondement du fanetisme et de l'intélérance. Tout non conformáste devient un ennemi de Dica et de notre salut. Il est raisonanble, presque humain, de brûler un hérétique, et d'ajouter queiques heures de plus à un supplice éternet, plutôt que de s'exposer soi et sa famille à être précipités par les séductions de cet impie dans les bêchers éternels.

par les adoutcions de cei impie dans les hèchers derrelès. C'ext à cette source (apsinos qu'un peut attibuter l'abonianhès usage de britler les hommes vivants; saiser que relationique de l'arraper, excepté dans les réais de la rérelàtique participe, excepté dans les réais de la rérellie impériale. Heurestement cette opiaton est aunsi frdirelle qu'atror, e plan inferiores la historité que touse les contes des paiens sur les a rentaires galastes des dieux formetrés, Aurei, parrière cup el out dimercial un situation de la contra de la contra de la contra de la contra la morte, la contra de la contra de la contra la contra la morte, la contra la contra la contra la contra la contra la contra de la contra l

On saivrait la méme marche à mesure que certains dogmes deviendraient trop révoltants, ou trop chairement absurdes; et, an bout d'un certain temps, on soutienfrait qu'on ne les a jamais regardés comme articles de foi. Cela est arrivé déjà plus d'une fois, et l'Église a'en est bien trouvée.

trouvie.

Il est juste d'observer ici que Ribailler, syndic de Sorlsonne, dont on parle chars cette saire, est us bomme de
neurers douces, ausset tabierat, qui cids madige fui, dans
rette circonstance, au deifre theologique de ses confriere.
Il ayait à se faire pardonner sa moderation à l'égard des
iausénistes; et, pour l'expler, il se mit à persécuter un
peu les gens raisonnables.

\*\*\*\*

#### LES TROIS EMPEREURS

#### EN SORBONNE.

L'héritée de Brunswick et le roi des Danois, Vous le avez, amis, se cost pas les esuls princes Qu'un deiri curieux mena dans nos provinces, Et qui des bons espritu on trémi les voireix. Nous avons vu Trajan, Titus, et Marc-Aurèle, Quitter le bous ajour de la gloire inmorrelle, Pour veuir en secret s'anusær dans Paris. [place Queque biene qu'on puisactiere, on veue changer de Queque biene qu'on puisactiere, on veue changer de Después de la propositie de la present dans prais. L'apprire ta inquirit, et de tout li le base :

So de train temperature, artir d'ann la ville.

Les de monde et de briet choix to condocide

Sous un tot écarté, dans le fond d'un faubourg.

Les dans de les les vrais grands de dédagness.

Le galants de la cour, et les beautés qui régnent,

Le galants de la cour, et les beautés qui régnent,

A de sembiables saints il in cint que des sages;

Il rive et ples en fouis. On en trovers pourrant,

Gens instruits et prefinnd qui font rivende pédant.

D'un reyard indulgient contemplent box erreurs;

D'un reyard indulgient contemplent box erreurs;

Le qui, sans crainder la mort, averte goddre la vie;

(e), sans crainder la mort, averte goddre la vie;

Qui na s'appellent point fu bonac coungopie; Qui la sont en effet. Leur esprit et leur meura Ressulrent beaccoup ches les trois empereurs. A leur petitooures chaesque four lis sopherent; [rent.] Moins lis cherchient l'esprit, et plus ils em montrétros charmes fu me fautre, il desteut bien surpris D'être sur tous les points toujours du même vis. D'être sur tous les points toujours du même vis. Leur plus leur points de l'entre les des des des leur plus leur points de l'entre leur plus de l'entre leur points de l'entre leur plus points de l'entre leur points de l'entre leur plus leur merit leur plus leur points de l'entre leur plus leur points de l'entre leur plus leur merit leur plus leur points de l'entre leur plus leur merit leur plus leur merit leur plus leur plus leur plus l'entre leur plus leur merit leur plus leur plus l'entre l

On conduisit bientôt nos nouveaux curieux [mide, Aux chefs-d'œuvre brillants d'Andromaque et d'Ar-Qu'lls préféraient aux jeux du Cirque et de l'Élide : Le plaisir de l'esprit passe celul des yeux.

Le plaisir de l'espir, passe comu ues yeux.
D'un plaisir différent nos trois céasra joulrent,
Lorsqu's l'Observatoire un verre industrieux
Leurs fit entisager la structure des cieux,
Des eieux qu'ils habitaient, et dont ils descendirent.
De là, près d'un beau pont que bâtit antrefois
Le plus grand des Henris, et peut-être des rois,

Marc-Aurile paperqui en bronza qu'on trètre. Ce prince, en hero cidebré tunt et foi, per Français inconstants le vainqueur et le pier e . Le vuilsi, dissisti, dons le connaisont tous ; il hoit un brust des cientr les exter avec nous. « Il hoit un brust des cientr les exter avec nous. « Il hoit un brust des cientr les exter avec nous. « On adore aujourd'hui is a valeur, su bonté; Queun di étaits me monde, il disprevendunt ; il comme de la comme del comme de la comme del la comme del la comme del la comme de la comme del la comme de la comme

Jusque dans le tombeau ronge notre mémoire. « Après ces monuments si grands, si précieux, A leurs regards divins si dignes de paraltre, Sur de moindres objets lis baissèrent les yeur. Ils voulurent enfin tout voir et tout connaître: Les boulevards, la Foire, et l'Opéra-Bouffon; L'école où Lovolu sorromptit la raison;

• On die gette nervisse, nomme N. de Burry, a hit use minime dibrer? Que insequere to been en a house a minime dibrer? Que insequere to been en a house a qui giètre nonchement coultre la glate da ce pracel house, com mendern soul ben cercle overne a priche et qu'en posquer l'experiment de la companie del la companie de la compani Les quatre facultés, et jusqu'à la Sorbonue. lls entrent dans l'étable où les docteurs fourres Ruminaient saint Thomas, et prenatent leurs degres. Au sejont de l'Ergo, Ribsudier en personne Estropiait alors un discours en latin. Quel latin , juste ciel! les héros de l'Empire Se mordsient les cinq doigts pour s'empêcher derire. Mais ils ne rirent plus quand un gros augustin Du concile gaulois lut tout baut les censures.

Il disait anathème sux nations impures Qui n'avaient jamais su, dans leurs implétés, Qu'auprès de l'Estrapade il fût des facultés. . O morts! s'écriait-II , vivez dans les supplices ":

Princes, sages, héros, exemples des vieux temps, Vos sublimes vertus n'ont été que des vices : Vos belles actions, des péchés éclatants, Dien, juste selon nous, frappe de l'anathème Epictète, Caton, Scipion l'Africain, Ce coquia de Titus , l'amour du genre humain . Marc-Anrèle, Traisa, le grand Henri lui-même b, Tous créés pour l'enfer, et morts sans sacrements. Mais, parmi ses élus, nous plaçons les Cléments e, Dont nous avons ici solennisé la fête :

\* Il esi nécessaire de dire au public, qui l'a oublié, qu'un nommé Riballier, principal du collège Mazarin, et un régent nommé l'ogé, s'étant avisés d'être jaioux de l'excettent livre moral de Belianire, cabaièrent pendant un an pour la faire censurer par ceux qu'on appelle docteurs de Sorbonne. Au bout d'un an, ils freud imprimer crite censure en intin et en français : rile n'est cependant ai française ai latine; je filtre même est un solécisme : Censure de la faculté de théalogie contre le livre, etc. On ne dit point censure contre, mais centure de. Le public pardonne à la faculté de ne pas savoir le français; on lui pardonne moins de ne pas savoir le tatin. Determinatio sacre facultatis in libellum est une expression ridicale. Determinatio ne se trouve ni dans Cacbarisme insupportable; et ce qui esi encore plus burbare. e'est d'appeler Belisaire un libeile , en fesant un mauvais liluite contre lui.

Ce qui est encore plus harbare, e'est de déclarer damnés tous les grands hommes de l'antiquité qui ont enseigné et prati-qué la justice. Cette absurdité est heureusensent dementie par saiat Paui, qui dit expressement dans son épitre aux Julis tolèrés a Rosse : « Lorsque les gratits qui n'oni poin! » la loi font nalurellement ce que la loi commande, n'ayant » point notre loi, ils sout loi a eux-mêmes. « Trus les honnetes gens de l'Europe et du monde entier out de l'horreur et du mépris pour cette détestable ineptie qui va damaant touta l'antiquité, il n'y a que des cuistres sans mison et sans hu manité qui puissent soutenir une opinion si abominable et al folle, disavouée même dans le fond de leur cour. Nous ne prétendons pas dire que les docteurs de Sorbonne sont des cuistres, sous avons pour cux une consideration plus distinguée; nous les plaignons seulement d'avoir signe un ou-vrage qu'ils soni incapables d'avoir fait soit en français, sort on latter

Remarquons, pour leur justification, qu'lis se soni inti lés dans le titre sacrée faculté en langue latine, et qu'ils oui eu la discrition de supprimer en français ce mot secrée. En effet, le sieur Ribaliier, qu'on nomme let Ribaudier, venait de faire condamiser en Sorbonne M. Marmontel , pour avoir dii que Dieu pourrait bien avoir fait miséricorde à Tilus, à Trajan, à Marc-Anrèle. Ce Riballier est un peu dur.

On ne prot irop répéter que la Sorbonne fit le panécyrique du lacchin Jacques Clément, assassin de Henri III, etu

De beaux rayons dorés nous eeignîmes sa tête : Ravsillac et Damlens, s'ils sont de vrais croyants 1. S'ils sont bien confessés, sont ses heureux enfants. Un Fréron bien huilé verra Dieu face à face b : Et Turenne amoureux, mourant pour son pays. Brûle éternellement chez les anges maudits,

disni en Sorbonne; et que d'une voix ananime elle déclara Henri III derim de tous ses droits à la royaulé, et Henri IV

iocapable de régner. It est risir que, selon les principes cent fois étalés alors per cette faculté, l'assassin parricide Jacques Clément, qu'on invoquait publiquement alors dans les églises, était dans le ciel au nombre des salats; et que Benri III, prince volup tueux, mort sans confession, était damné. On nous dira prulêtre que Jacques Clément mourut aussi sons confession; mais li s'était confrasé, et même avait communié l'avant seille, de la main de son prieur Bourgoing son complice, qu'on dis avoir été docteur de Sortonne, et qui fut écartrié. Ainsi Clement, muni des sacrements, fut non-seulement saint, mais martyr. Il avait imité saini Judas, non pas Judas ticariole, mais Judas Machabee; sainte Judith, qui conpait si blen les jétes des amania avec losquels elle couchail; seint Salomeni, qui assassina son frère Adonias; saint David, qui assassina Urie, et qui en mourani ordonna qu'un assassina) Josh; sainte Jahel, qui assassina ir capitaine Sizara; saint And, out assassina son rol Egion, et lant d'autres saints de ortie espèce. Jacques Ciément étali dans les mêmes principes, il avait la foi : on ne peut lui contester l'espérance d'aiter an paradis, au jardin : de la charité, il en était devore, pulsqu'il s'immolait volontairement pour les rebelles. il est donc agust sur que Jacques Clément est sagré qu'il est sur que Marc-Aurele est dans

 Selon les mêmes principes, Ravaillac doil être dans la paradis, dans le jardin, et Hearl IV dans l'enfer, qui est sous terre; car Henri IV mourui sans confession, et il était amoureux de la princesse de Conde : Ravaillac, au contraire, n'était point amoureux, et il se confessa à deux docteurs de Sorbonne. Voyez quelles douces consolations nous fournit one th/ologie qui damue à jamais Heuri IV, et qui fait un cin de Bavaillac ci de ses sembiables : Avouons les oblica tions que nous avons à Ribaudier de pous avoir dévelonné crtte doctrine

8 M. Caille a sans donte accolé ces deux noms pour prodaire le contraste le plus ridicule. On appelle communent à Paris un Freron toui gredin insolent, tout polisson qui se mele de faire de magyais libelles pour de l'arrent. Et M. Caille oppose un de ces faquins de la lie du peuple, qui recoit l'extreme-onction sur son grabat, an grand Turenne, qui fui lue d'un coup de canon sans le secours des saintes builes, dans le temps qu'il était amoureux de madame de Cortquen. Cette noie rentre dans la precedente, et sert a coufirmer l'opinion ileologique qui accorde la pussession du jardin au dernier maiotru couvert d'infamie, et qui la refuse aux plus grands hommes et aux plus veriueux de la

- On a prétendu que Turenne avail quitté des 1670 madame de Coelquen, qui le sacrificii au chevaller de Lorraine; mais il aima loujours les femmes à la fureur. Ce grand homme qui, avec des taients militaires du premier ordre et une sme beroèque, avait un esprit peu celairé et un caractère faible, étalt, à ce qu'on dii, devesu devot dans ses demicres an nées : mais l'aventure de madanor de Cortquen est posterieure a son abjuration de la religion protestante. C'etait un singulier spectacle qu'un homme qui avait gagne des hatailles, occupe le matin de savoir au juste ce qu'il faut croire pour n'être pas damné, et cherehant le soir a se damner en commettant le peché de fornication; el que le slècle ou l'on admirait tout cela était un pagyre siecle! Qual qu'il en soit, Il est ires vraisemblable que Dieu a pardonne à Turenne sea maiterares; mais ini a-t-il pardonné d'avoir executé l'ordre de bruier le Paintinal, et de n'avoir pas renoncé au com demeni plut'st que de faire le méiler d'incendi sire? K.

Tel est notre plaisir, telle est la loi de grâce. »

Les divins voyageurs étaient bien étonnés

Des graines Saphonne, et de c'y roir damnés:

De se voir en Sorbonne, et de s'y voir dannés: Les vrais amis de Dieu répriment leur colère. Mare-Aurèle lui dit d'un ton très débonnaire : « Vous ne connaissez pas les gens dont vous parlez; Les facultés prôtes sont assez mal instruites Des secrets du Très-l'aut, quoiqu'ils soient révelés. Dieu n'est nis méchant ni si sot que vous dites. «

Ribaudier, à ces mots roulant un œil hagard, Dans des eonvulsions dignes de Saint-Médard, Nomma le demi-dieu déiste, athée, impie,

Héretique, enneml du trône et de l'autel, Et lui fit intenter un procès eriminel.

Les Romains cependant sortent de l'écurie.

« Mon Dieu , disait Titus , ce monsieur Ribaudier ,
Pour un docteur français, me semble bien grossier. »
Nossages rougissaient pour l'honneur de la France.

» Pardonnez , dit l'un d'eux , à tant d'extravagance :
Nous n'assistons jamais à ces belles leçons.

Nous nous sommes mépris; Ribaudier nous étonne: Nons pensions en effet vous mener en Sorbonne, Et l'on vous a conduits aux Petites-Maisons.

· On Invite les lecteurs attentifs à retire quelques maxime de l'empereur Antonin, et à jeter les yeux, s'ils le peuvent, sur la Censure contre Belisaire. Ils tronveront dans cette censure des distinctions sur la foi et sur la toi , sur la grâce prévenante, sur la prédestination absolue ; et dans Marc-Antonin, ce que la vertu a de pius subitme et de plus tendre. On sera peut-être un peu surpris que de petits Welches, inconnus aux honnétes gens, alent condamoé dans la rue des Maçons ce que l'ancienne Rome adora, et ce qui dolt servir d'exemple au monde entier. Dans quela abimes sommes-nous descendus! la nouvelle Rome vient de canoniser un capucin nominé Cuculin, dont tout le mérite, à ce que rapporte le procès de la canonisation, est d'avoir eu des coups de pied dans le cut, et d'avoir laisse répandre un œuf fraia sur sa barbe. L'ordre des capucios a dépensé quatre cent mille écus aux dépens des peupies, pour célébrer dans l'Europe l'apothéose de Cucutin , sous le nom de saint Séraphtn; et Ribaudier damue Marc-Au-rèle! O Ribaudier! la voix de l'Europe commence à tonner contre tant de sottises

meters éclair et judicieux (cer p. ne parle pas anx hépoules limbériles qui froit la que l'Annee sointe de la Fourneux, que le Pidagoque cleritien), de grice appreux a vos amis quelles el Fournée distance des Offices de Cierces, du Massed d'Épidetéte, des Marzines de Tempereux autorde, a losse les plats ourques de monée destidans no jurgen modernes, blateris de la timpere latine, et d'uns se élitoyales jurgens du courque de monée des cis dans nois preud les jurgens du comment de la commentation de les jurgens du commentation de la compactable à ma part de Noviquer Non, nous sivona rien qui en appruche, a lorge sono autre detre contre no matters l

. . . . . . .

#### LES DEUX SIÈCLES.

## AVERTISSEMENT

#### DES ÉDITEURS DE REHL.

Dans un siècle où l'on met de la vanité à être sensible; où l'on veut s'occuper des intérêts de la société sans se donner la peine de les étudier, et pouvoir parler de la nature sans s'asservir au travait pénible de t'observer ; où l'un confond la singularité des opinions avec la philosophie, et où l'on se croit au-dessus des préjugés, parce qu'on préfère des rèves nouveaux aux rèves de nos pères : dans un tel siècle, les manyais drames, les livres extravagants en politique, les systèmes vagues d'histoire naturelle, les paradoxes, doivent devenir commune; et il n'est pas ctonnant qu'ils aient excité la bile de Voltaire. Mais ces sottises sont une suite nécessaire de ce sentiment d'humanité, fruit précieux de la philosophie, et que Voltaire a contribué plus que personne à répandre en Europe; de l'importance que les hommes savent attacher enlin à leurs véritables intérêts, à la connaissance de leurs droits, et des ressources du bonheur public ; enfin du goût général pour les sciences naturelles, et pour une philosophie fondée sur la raison seule, et délivrée du joug de l'autorité et des systèmes. Ce mal dout il se plaint u'est que l'abus du bien que lui-mésse avait fait.

Ou le voit allernativement, tantôt relever son siècle, tantôt le traiter avec mépris, selon qu'il était le plus frappé on des progrès de la raison, ou du soccès épisémère de quelques extravagances.

Il ue faut point expendant l'accuser de contradiction : c'est un père qui emploie avec ses enfants, tantéi l'encouragement, et lautét le reproche.

# LES DEUX SIÈCLES.

Siede oà je vis briller un un suiri d'un quatre. Siècle où l'on sui terire suus lièm que combattre, D'oùvienqu'à nos plaistra succédé l'ennul'i [chui. Poùvienqu'à nos plaistra succédé l'ennul'i [chui. Resemblont-nous du moins au Romani d'aujour-qui, fee dans l'indigence et grand danne sen mistres, vante, en tendant a main, les trécois o des pères? Nors; d'un plus noble orgueri notre seprit est blosse. La sageux en nos fout a leurit de chemp passe. La sageux en nos fout a leurit de critt. Cest domanny es a l'entre de l'entr

Loin de son élément le pauvre homme est jeté. Je n'aime point Thalie alors que sur la scène Elle prend gauchement l'habit de Melpomène. Ces deux charmantes sœurs ont bien ehangé de ton; Hors de son caractère on ne fait rien de bon. Molière en rit là-bas, et Raeine en soupire.

Il ne peut supporter l'insipide délire De tous ces plats romans mis en vers boursouflés, Apostrophes aux dieux, lieux eommuns ampoulés, Maximes sans raison, nœuds d'Intrigues bizarres, Et la scène française en proje à des barbares.

. Tant mieux, dit un réveur soi-disant financier, Qui gouverne l'état du haut de son grenier ; La chute des beaux-arts est un bien pour la France : Des revenus du roi ma main tient la balance. Je verrai des impôts les Français affranchis; Yous ennuyez l'état, et moi je l'enrichis. J'ai su fertiliser la terre avec ma plume: J'al fait contre Colbert un excellent volume. Le public n'en sait rien; mais la postérité M'attend pour me conduire à l'immortalité : Et, pour prix des calculs où mon esprit se tue. Je veux avec Jean-Jacque avoir une statue a. »

" Taisez-yous , lui répond un philosophe altier, Et ne vous vantez plus de votre obscur métier. Vous gouvernez l'état! quelle triste manie Peut dans ce cercle étroit captiver un génie? Prenez un plus haut vol : gouvernez l'univers ; Prouvez-nous que les monts sont formés par les mers; Jetez les Apennins dans l'ablme de l'onde; Descendez par un trou dans le centre du monde. Pour bien connaître l'âme et nos seus inégaux. Allez des Patagons dissequer les cerveaux : Et. tandis que Nedham a créé des anguilles. Courez chez les Lapons, et ramenez des filles. Voilà comme on s'illustre en ce siècle profond. De la nature enfin mes yeux ont yu le foud. One Dieu parle à son gré, qu'à sa voix tout s'arrange : Ce trait a ses beautés : moi je parle, et tout change. Va. ne t'amuse plus aux finances du roi. Viens-t'en créer un monde, et sois dieu comme moi. » A ces discours brillants, saisi d'un saint scrupule, L'archidiacre Trublet s'épouvante et recule; Et, pour charmer la cour, qui s'y connaît si bien, Avec un récollet fait le Journal chrétien. Les voilà tous les deux qui, commentant Moise. Pour quinze sous par mois sont l'appui de l'Église. Ils travaillent long-temps : leur libraire conelut Qu'il va mourir de faim, mais qu'il fait son salut .

Un sutre fou paraît, suivi de sa sorcière ; Il veut réduire au gland l'académie entière, · Renoncez aux eités, venez au fond des bois.

· On a déjà vu que Jean-Jacques Rousseau le Genevois s'avisa d'écrire, dans une lettre a monsieur l'archevêque de Paris, que l'Europe aurait du lui élever une statue, a lui Jean-

C'était avec l'abbé Joannet que l'abbé Trublet fesait le Journal chrétien. Le récollet Hayer fesait un autre journal avec l'avocat Soret; l'abbé Dinouart el l'abbé Gauriot en -airnt deux autres. Nous avious alors quatre journaux theola sigger K.

Mortels; vivez contents sans secours et sans lois; Ou, si vous persistez dans rapus effroyable De goûter les plaisirs d'un être sociable. A mes suins vigilants osez vous confler : Je fais d'un gentilhomme un garcon menuisier. Ma Julie, avec moi perdant son pucelage, Accouche d'un fœtus, et n'en est que plus sage. Rienn'est mal "rienn'est bien; je mets tout de niv can Je marie au dauphin la fille du bourreau : Les Petites-Maisons, où toujours j'étudie, Valent bien la Sorbonne et sa théologie. » Ainsi sur le Pont-Neuf, parmi les charlatans. L'échappé de Genève ameute les passants, Grimpé sur les tréteaux qui jadis dans Athène A vaient servi de loge au chien de Diogène. Si la philosophie a pris ce noble essor, L'histoire sous nos mains va s'embellir encor. Des riens approfondis dans un long répertoire, Sans éclairer l'esprit, surchargent la mémoire.

Allons , poudreux valets d'insolents imprimeurs. Petits abbés crottés, faméliques auteurs, Ressassez-moi Pétau, copiez-moi Du Cange; De tous nos vieux écrits eompilez le mélange. Servez d'antiques mets, sous des noms empruntés A l'appétit mourant des leeteurs dégoûtés. Mais surtout écrivez en prose poétique ; Dans un style ampoule parlez-moi de physique. Donnez du gigantesque; étourdissez les sots. Si vous ne pensez pas, crécz de nouveaux mots; Et que votre jargou, digne en tout de notre âge, Nous fasse de Raeine oublier le langage.

Jadis en sa volière un riebe curieux Rassembla des oiseaux le peuple harmonieux : Le chantre de la nuit, le seria, la fanvette, De leurs sons enelianteurs égavaient sa retraite : Il eut soin d'écarter les lézards et les rats. Ils n'osaient approcher : ce temps ne dura pas. Un nouveau maître vint. Ses gens se négligérent; La volière tomba : les rats s'en emparèrent. lls dirent aux lézards : « Illustres compagnons , Les oiseaux ne sont plus, et e'est nous qui régnons.

\*\*\*\*

# LE PÈRE NICODÈME

ET JEANNOT.

LE PERE NICOPÈNE. Jeannot, souvieus-toi bien que la philosophie Est un démon d'enfer à qui l'on sacrifie. Archimède autrefois gâta le genre humain; Newton dans notre temps fut un franc libertin; Locke a plus corronion de femmes et de filles Oue Lass à l'hôpital n'a conduit de familles. Tout chrétien qui raisonne à le eerveau blessé:

Bécissous les mortis qui n'ont jamais penné.

Ob biendreure l'acter v. Viert, cogé, fonnonte;
Que de tous vos écrits la pesanteur dévote
Toujours pour mon esprit eut de Aurmes puissants!
Le pécié n'est, dit-on, que l'abus du hon sens;
Le pécié n'est, dit-on, que l'abus du hon sens;
Le pécié n'est, dit-on, que l'abus du hon sens;
Le, de peur de l'abus, vous hanniser l'usage.

Alt l'ayons saintement le danger d'être sage.

Pour faire tous abut, ne pense point, l'aenont;
Abrutis bien ton dane, et fais vou d'être un sot.

ELEANDOT.

Je sam de vos discours l'influence heirigne; le billie, et de vos soins je me crois déj digne, le billie, et de vos soins je me crois déj digne, l'ai toujeurs remarqué que l'esprit read malin. Vous vous resupeuvene de lon ceue l'é Pattin, Qui, préchant, confessant les dames de Versailles, Cercasait tour à bout et voils tes ossailles; Ce cher monsieur Billard et son ami Grissel\*, Carnda porteurs de ciliee et chanteurs de missel, Que prenient notre argent pour meltre en œuvres pies ; Tous ous gens ha, mon père, étaient de grands génies ;

LE FÉRE NICODÉME.

Mon file, n'en doute par, ils ont plinisosphé; Et soudain leur esprit, par le diable échauffé, firella de tous les feux de la concupiscence.

Paus les bosquets d'Éden l'arbrée de la science Portait un fruit de mort et de corruption;

Notre bon père en eut une indigestion :
Pour lui bien conserver sa fragile innocence, Il et disfalla planis l'ignorance.

C'est bien dit : mais souffrez que Jeannot l'ichèsé
Proposa ser erogete une difficulté.
De tous les écrinais dont la pesante plume
Barbouilla sans ponser tous les mois un volume,
Le plus lagacet au rec, en françàs, so latin,
C'est notre une l'évrous de Quimper-Corensia.
Cest notre une l'évrous de Quimper-Corensia.
De cent nortels poissons Beleiselt 1 raceigne
Je concluris de là, i, i Jouis raisonner.
Le concluris de là, i, i Jouis raisonner.
Le peu peu voi d'espit pout encore damner.

LE PÈRE NICODÈME.

Oui, mais c'est quand ce pauvre ose se croire riche;
C'est quand du bel-esprit un lourd pédant s'entiche;

Il est besucoup question de Larcher et de Nonnotie dans diversis ouvrages en prose de Voltaire; Copé, répeut de lifeiorique du collège Martaria, autieur de quelques materia a-> herchures contre Voltaire et Marmondel, à l'occasion de Britaire; Viter, cardière, qu'ui a écril que brochure contre le Marr du comte de Boutainvillers; elle stait luitoite Le manuou discr. X.

Billard, financier el dévot de profession, avail fait une hanqueroute considérable. Le petit peuple du quartier Saigh-Euslache, qui le voyait communier souveni el aller tous les jours à plusieurs messes, s'empressail de lui porter son arcrul, et en fui la doue.

Le parlement en fit justice, et le condamna au pilori. M. l'able Grisel, son tirecteur, fameux par des aventures de lesta ments, etc., fut impliqué dans l'affaire; mais il n'y eni potoi de preuves jurniques confre lui. K. Quand le démon d'orgene te civil de la faim Saissient la gogre un moudité cérvinir : Le désigna alors est posséé de diable. Clets tout sot bel-peptil le vice est incurable; Il va trouver cafin, pour pris de ses travers , Desfontaines et Lousseo dans le fond de sufera. Au pur sein d'Abraham II eld tvolé peut-tre , Si dans son lumblé et al i elé us se connaître ; Mais if fut réprouve sidé qu' l'entreprit D'albier la soities eve le bel-esprit.

Autrefois un hibou, formé na r la nature Pour fuir l'astre du jour au fond de sa masure. Lassé de sa retraite, eut le projet hardi De voir comment est fait le soleil à midi. Il pria, de son antre, une aigle sa voisine De daigner le conduire à la sphère divine, D'où le blund Apollon de ses rayons dorés Perce les vastes eieux par lui seul éclairés. L'aigle au milieu des airs le porta sur ses ailes ; Mais bientôt, ébloui des elartés immortelles, Dont l'éclat n'est pas fait pour ses débiles yeux, Le mangeur de souris tomba du haut des cieux. Les oiseaux, accourus à ses plaintes funèbres, Dévorèrent soudain le courrier des ténèbres. Profite de sa faute: ct. tapi dans ton trou. Fuis le jour à jamais en fidèle hibou. JEANNOT.

On a beau se soumettre à fermer la paupière, On voudrait quelquefois voir un peu de lumière. J'entends dire en tous licux que le monde est instrujt; Ou'avec saint Loyola le mensonge s'enfuit: Ou'Aranda dans l'Esugne, éclairant les fidèles, A l'inquisition vient de rogner les ailes. Chez les Italiens les youx se sont ouverts; Une auguste cité, souveraine des mers, Des filets de Barjone a rompu quelques mailles. Le souverain chéri qui paquit dans Versailles Annula, m'a-t-on dit, ces billets si fameux Oue les morts aux enfers emportaient avec eux ', Avec discretion la sage Tolérance D'une éternelle paix nous permet l'espérance. D'abord, avec effroi, j'entendais ees discours, Mais, par cent mille voix répétés tous les jours, Ils réveillent enfin mon âme appesantie;

LE PÈRE NICODÈME. Ah! te voilà perdu. Jeannot n'est plus à moi. Tous les cœurs sout gâtés... l'esprit baunit la foi l

Et l'ai de raisonner la plus terrible envie.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Liercherique de Paris, Besumoni, exigenti que cos soul demandalent los accumentes, la mort, prisontasser un ablictante de accumente, la mort, prisontasser un ablictante de la companie del la companie de la companie del la companie de la companie del la companie de la companie del la comp

L'esprit s'étend partout... O divine bétise! Versez tous vos pavots; soutenez mon église. A quel saint recourir dans cette extrémité?

O mon fils! cher enfant de la Stupidité. Ouel ennemi t'arrache an doux sein de ta mère? On te l'a dit cent fois, malheur à qui s'éclaire! Ne va point contrister les cœurs des gens de bien. Courage, allons, rends-toi; lis le Journal chrétien. De Jean-George, crois-moi, lis le discours sublime : C'est pour ton mai qui presse un excellent régime. Tu peux guérir encore. Oui, Paris dans ses niurs Voit encor, grâce à Dieu, des esprits lourds, obscurs, D'arguments rebattus déterminés copistes, Tout farcis de lambeanx des premiers jansénistes. Jette-tol dans leurs bras : dévore leurs lecons : Apprends d'eux à donner des mots pour des raisons. Fais des phrases, Jeannot; ma douleur t'en conjure : Par ce palliatif adoucis ta blessure. Ne sois point philosophe.

#### BANNOT.

Ah! vous percez mon eœur. Allons, ne voyons goutte, et chérissons l'erreur. C'est vous qui le voulez. Mais quel fruit tirerai-je De demeurer un sot au sortir du collège?

LE PÈRE NICODÈME. Jeannot, je te promets un bon canonicat : Et peut-être à ton tour deviendras-tu prélat.

# LES SYSTÈMES.

- Lorsque le seul puissant, le seul grand, le seul sage, De ce monde en six jours eut achevé l'ouvrage, Et qu'il eut arrangé tons les célestes corps, De sa vaste machine il cacha les ressorts,

Et mit sur la nature un voile impénétrable. J'al lu chez un rabbin que cet Étre ineffable Un jour devant son trône assembla nos docteurs, Fiers enfants du sophisme, éternels disputeurs; Le bon Thomas d'Aquin 4, Scot b, et Bonaventure c; Et jusqu'au Provençal élève d'Épicure 4;

#### NOTES DE M. DE MORZA.

\* Nous n'avens de saint Thomas d'Aquin que dix-sept gre volumes bien averes; mais nous en avons vingt et un d'Al-bert : ansai celui-ci a été surnomme le Grand. b Scot... Scot est le fameux rivat de Thomas. C'est lui qu'nn a cru mal h propos l'instituteur du dogne de l'Immacutée con-ception; mais il fut le plus intrépide défenseur de l'Universel de la part de la chose

\* Bonaventure... Nous avons de saint Bonaventure le Miroir de l'âme , l'Itinéraire de l'esprit à Dieu , la Diète du salut, le Rossignot de la passion, le Bois de vie, l'Aiguillon de l'amour, les Flammes de l'amour, l'Art d'ain I inglicing memoires, les Quatre vertus cardinales, les Six chemins de l'eternité, les Six ailes des chérubins, les Six ailes des séruphins, les Cinq fêtes de l'enfant Jésus, etc

4 Cassendi, qui resouscita pendant queique temps te aystème

Et ce maître René ", qu'on oublie aujourd'hui, Grand fou persécuté par de plus fous que lui ; Et tous ces beaux-esprits dont le savant caprice D'un monde imaginalre a bât! l'édifice.

. Cà, mes amis, dit Dieu, devinez mon secret. Dites-moi qui je suis, et comment je suis fait; Et, dans un supplément, dites-moi qui vons êtes, Quelle force, en tout sens, fait courir les comètes : Et pourquoi, dans ce globe, nn destin trop fatal Pour une once de bien mit cent quintaux de mal. Je sais que , grâce aux soins des plus pobles génies . Des prix sont proposés par les académies : J'en donneral. Quiconque approchera du but Aura beaucoup d'argent, et fera son saint, « Il dit. Thomas se leve à l'auguste parole : Thomas le jacobin, l'ange de notre école, Qui de cent arguments se tira toujours bien, Et répondit à tout sans se douter de rien.

. Vous êtes, lui dit-il, l'existence et l'essence b, Simple avec attributs, acte pur et substance, (lieu, Dans les temps, hors des temps, fin, principe, et mi-Toujours présent partout, sans être en aucun lieu. . L'Éternel, à ces mots, qu'un bachelier admire, Dit : . Courage, Thomas | . et se mit à sourire. Descartes prit sa place avec quelque fracas, Cherchant un tourbillon qu'il ne rencontrait pas, Et le front tout poudreux de matière subtile, N'ayant jamais rien lu , pas même l'Évangile : . Seigneur, dit il à Dieu, ce bon homme Thomas

Du réveur Aristote a trop suivi les pas-Voici nion argument, qui me semble invincible : Pour être, c'est assez que vous sovez possible c.

d'Épicure. En effet, il ne s'éloigne pas de penser que l'hor a trois âmes : la végétative, qui fait circuler toutes les liqu la sensitive, qui recolt toutes les impressions; et la rai bie, qui loge dans la politrine. Mais aussi il avoue l'ig eternelle de l'homme sur les premiers principes des choses ; et e'est beaucoup pour un philosophe.

\* Descartes était le contraire de Gassendi : ceini-ci ch chait, et l'autre croyait avoir trouvé. On sait assez que toute la philosophie de Descartes n'est qu'un roman mal timu qu'on ne se donne plus la peine ni de réfuter ni d'examiser. Quel homme sujourd'but perd son temps à rechercher cor des des, tournant sur eux-mêmes dans le plein, not produit des soleils, des planètes, des terres et des mers? Les partisans de crachimères les appelaient les hautes sciences; ils se mo saient d'Aristole, et ils disaient : Nous avons de la méth On peut comparer le système de Descartes à celui de Less ; tous deux étaient fondés sur la synthèse. Descaries vint dans un temps où la raison humaine étail égarée. Lass se mit à philosopher en France, lorsque l'argent du royanme était plus égare encore. Tous denz élevèrent leur édifice sur des veusies. Les tourbillons de Descaries durérent une quarantaine d'an-nées; ceux de Loss ne subsisterent que dix-buit mais. On est plus tot detrompé en arithmétique qu'en philosophie.

b Ce sont les propres paretes de saint Thomas d'Aquin. D'ailleurs toute la partie métaphy sique de sa Sosome est fondes sur la métaphysique d'Aristote.

. Voici on est, ce me semble, le défaut de cet argument innépleux de Descartes. Je conclus l'existence de l'Étre nécessaire et eternet, de ce que j'ai aperçu claierment que quelque Quant à votre univers, il est fort imposant: Mais, quand il vous plaira, Jen ferai tout autant\*; El je puis vous former, d'un morceau de malière, Elèments, animaux, tourbillons, et lumière, Lorsque du mouvement je saurai mieux les lois. » Dieu sourit de vitié opur la seconde fois.

L'incertain Gassendi, ce bon prêtre de Digne, Ne pouvait du Breton souffrir l'audace insigne, Et proposait à Dieu ses atomes crochus b,

chose existe pécessairement et de joule éternité; sans quoi l y aurait quelque chose qui aurait eté produit du neant et sans cause, ce qui est absurde : donc un être a existe toujours ne cessairement et de lut-même. l'ai donc conclu son existence de l'impossibilité qu'il ne soit pas, et non de la prosibilité qu'il mit : cela est délient, et devient plus délieni encore quand on ose sonder la uniure de cet Elre éternel el nécessaire. Il faut avouer que ious ces raisonnements abstraits sont assez faut avouer que tous ces rationaments autraits sont assez inutiles, pulsque la plupart des têtes ne les comprennent pas. Il serait assurément d'une borrible injustice, et d'un énorme ridicule, de faire dépendre le bonheur et le malheur éternel du gebre humainde quelques arguments que les neuf dixieme des hommes ne sont pas en étal de comprendre. C'est à quoi ne prendront pas garde tani de scolastiques orguetileux et pou sensés qui oseni enseigner et menacer. Quand un philosophe aerail le maître du monde, encore devrait-il proposer ses opinions modestement; c'est ainsi qu'en usait Marc-Aureie et même Julien. Quette différence de ces grands hommes a Garasse, à Nonnolle, à l'abbé Guyon , à l'auteur de la Gozette ecclesiastique, à Paulian l'ex-jesuite, et à lant d'autres polis-

- Demarcional de la mediere et des monecenes, et je/ens no monde. Ces paroles de lacuettes not un protincariant celes drainante passi premises a tristes. Passe qu'Archinelle de la lacuette de la maiser per la celes de la lacuette parole qu'en la lacuette de lacuette de la lacuette de lac

Démocrile, Épicure, et Lucrice, avec leurs atomes déclinant dans la vide, étaient pour le moins aux érants que cartes avec ses tourbaites pour le moins aux aux érants que cartes avec ses tourbaites pour noyant dans la plein; et l'en ue peut que déplorest lerré d'un lemps procleux employs o étudier de la comment de la co

On est l'homme de bon sens qui all jamais concu clairement que des atomes se soient assembles pour aller en ligne droite, et pour se détourner ensuite à gauche; moyennant quoi lis nnt produit des astres, des animaux, des pensees? Pourquoi de tant de fabricaleurs de mondes, ne s'en est-il pas trouvé un seul qui soll parti d'un principe vral et reçu de lous les hommes raisonnables? Its ont adopté des chimeres, et ont voulu les expliquer : mais quelle explication ! Its ressemblaient parfaitement aux commentateurs des anciens historiens. La jour de Babel avait vingt milie pieds de haui ; done les macons avaleni des grors de plus de vingi mille pieds pour élever yurs pierres. Le lii du roi Og était de quinze pieds. Le Serpent, qui cul de longues conversations avec Eve, ne pul lui parler qu'en néberu : car il devail lui parler en sa langue pour être entendu, et non en la laugue des serpents; et Eve devait parier le pur bebern, puisqu'elle étail la mère des Hebreux, et que ce langage n'avail pu encore se corrompre. C'est sur des raisons de crite force que furent appuyés longmps tous les commentaires el lous les systemes. Herodole a An que le soril avail change deux fois de levaul et de conQuoique passés de mode, et des long-temps déchus ; Mais il ne disait rien sur l'essence suprême.

Alors un petit Juif, au long nez, au teint blême, Pauvre, mais satisfait, pensif et retiré, Esprit subtil et creux, moins lu que célébré, Coché sous le manteau de Descartes, son maitre,

Marchant à pas comptés , s'approcha du grand Étre :

Pardonnez-moi , dit-il en lui parlant tout bas ,
Mais je pense , entre nous , que vous n'existez pas '

chanj el sur ceia on a rechercho par quel moveraren e photomere réal to give. De a trains la cont distille le cert veus pour comprende comment le cheva la facilité avait parle grove; commendo la noige regiper pass a trait cheme fai nu me fois plus losque qu'elle ne dievai dere, sam que l'orde de la pour esqu'elle ne dievai dere, sam que l'orde de la perior de la propie par la comprende de la perior de la propie qu'elle ne dievai dere, sam que l'orde de la certa de la comprende de la perior de la certa de la comprende de la propie de la certa del la certa de la certa del la certa

\* Spinosa, dans son fameux livre, si pen lu, ne parle que de Dieu; et on lui a reproché de ne poist consaire de Dieu; Cest qu'il n's point séparé la Divistic du grand Tout qui viste par elle. Cest le dieu de Straton, c'est le dieu des sissiens:

Jupiter est quodeumque vides , quorumque moveris. Lucain , Phoriate , ch. ix , v. sse,

Cesi le diru d'Araius, dans le sens d'une philosophie audaciruse, « lu Deo vivimus, movemur et samus. » ( Actes des Apotres, chap. XVII. V. 28.)

La norche de Spinosa est plua géométrique que celle de tous les philosophes de l'antiquité. C'est le premier ajhée qui ait procedé par lemmes et par théorèmes.

Basie, en presantia de la compansa la lattre, en raissonanti d'appresa parcelle de Spinosa la lattre, en raissonanti d'appresa parcelle de la coloridad de la coloridad loire et riddrale. En effet, qu'este, est la coloridad de la citra servicioni des modifications 2 qui sersali jacquier et planie, me lecin et matude, homieide et mourant, destrucleur et detruit ?

Bayle parati opposer a Spinosa um dialectique très supriere. Malsquel est le sort de toute les disputes; l'arteu repriere. Malsquel est le sort de toute les disputes; l'arteu repardait Bayle comme un complisieur d'illers plus dangureusque celles de Spinosa; Arnadi el : se pardisan toutsaisent sur Jurier comme sur un fanalique absorde; les fécilités acenter de la morale, et des fabricateurs de lettres de cachet. Pour chief de la morale, et des fabricateurs de lettres de cachet. Pour Spinosa, fout les monder en partisit, et personne ne le lla-sit.

Voici l'analyse de tous ses principes : Il ne peut exister qu'une substance ; car qui est par soi doit être un, et ne peut être limité. La substance doit donc

etre Infinie.

Il est impossible qu'une substance en produise une autre, sans qu'il y ait quéque chose de commun entré elles. Or ce quelque chose de commun en peut exister avant la substance preduite : donc la création est impossible.

Une substance ne prut en faire une autre, puisque étant infinie par sa nature, un infini ne peut en creer un autre.

Il n'y a done qu'un infini : done toui est mode. L'intelligence et la malière existent : done l'intelligence et la malière entreni dans la nature de cei infini.

La substance etani Ipfinie, duit avoir une iulinite d'attributs : donc l'iufinite d'attributs est Dieu; donc Dieu est trat. Ce système a été assez rejuie par l'humain Féncion, par le subiji Land, et suriout de nos jours par M. l'abbe de Con-

dillar, par M. Fabbe (fluquet.

Si d'illustres adversaires pruvent servir en quelque sorte a la

Je crois l'avoir prauvé par mes mathématiques. J'ai de plats écoliers et de mauvais critiques : Jugez-nous... . A ces mots, tout le globe trembla, Et d'horreur et d'effroi saint Thomas recula. Mais Dieu, clément et bon, plaignant cet infidèle, Ordonna seulement qu'on purgeât sa cervelle. Ne pouvant désormais composer pour le prix. Il partit, escorté de quelques beaux-esprits.

Nos docteurs, qui voyaient avec quelle indulgence Dieu daignait compatir à tant d'extravagance, Étalèrent bientôt cent belles visions.

gloire d'un auteur, on voit que jamais homme n'a été honoré d'ennemis plus respectables. Il a été attaque par deux car dinaux des plus savants et des plus ingénieux qu'ait eus la France, lous deux chéris à la cour, tous deux ministres et ambassadeurs à Rome. Le prender lui fait la guerre en heaux vers latins dans son Anti-Lucrèce ; le second, en beaux vers français, dans une épitre instructive et agréable. Voici quelques uns des vers latins :

ogmata complexus partim vesana Stratonio esistosi commenta, sunque erroribus austi masgeni Spinusa Dei fabricator, ei orbem Appellare Deum, ne quis Deus Imperel orbi. Appeture bront, we don treas consent of the Tamquam esset domus tipes domum qui condidit, as hie rediviva novo sese monimine cip til topictas, tunishumque alta enpai existil arce. cet es tolo rerum glomeramoe numen scinica es doto rerum geomeranica numen l'amératik, cui sist pro cerpore corpora cameta, El canctie mentes peo mente, simulque perenni l'en vita sique avo, fuga temporis ipsa caduel là qui sectorum ligati deviolitur ordo.

Anti-Lucrèce, liv. 10, vers soa el suiv.

Voici quelques uns drs vers français :

Lea nembres différents de ce vaste univer

Cesar de meélter dans ce sauvage lieu : Homme, plante, animaux, caprit, corps, ioni est Dieg. Spinova le premier consul moà existence: Je sus-l'être complet et l'anique substance; La matière et l'esprit en segi les attributs : si je n'embrassais tout, je n'existerais plus Principe universel, je comprends tous les êtres Je suis le souversin de lous les autres maltres;

he composent qu'un tout dont les modes divers lane les aire, dans les cicux, sur la terre, et sur l'onde, Lusbriffesent entre eus le libelitre du monde. . BRANIS, Discours sur la porsie.

La livre du Système de la Nature, qu'on nous a donné depuis peu, est d'un geare tout différent; c'est une Philippique contre Dieu. L'auteur prétend que la matière existe seuie, et sur'etje produit seule la seusetion et la pensie. Pour a apper une ider aussi éteange, il faudrait an moins tácher de l'appuyer sor quelque principe, et c'est ce que l'auteur ne fait pas. Il a pris crtic opiniou chez Hobbes; mais Hobbes se borne a la supposer, it we l'affirme pas : il dit que des philosophes sa vanis oni pretendo que tous les corps ont du sentiment. « Qui » corpora omnia sensu esse prædita sustinuerunt. »

Depuis Brams, Zoronstre, et Thant, jusqu'à nous, chaquphilosophe a fail son systeme, et li n'y en a pas deux qui suient de mêtric avis. C'est un chaos d'idees, dans lequel personne pe s'est entendu. Le petit nombre des sages est toutours parvenu à détruire les châteaux enchantes, mais jamais a pouvoir en bâlir un logeable. On voit par sa raison es qui s'est pas; on ne voit point ce qui est. Dans ce conflit éternel sie lemérités et d'ignorances, le monde est toujours allé comme lemertes et d'agnorances, re mouse est toujours anc comme il va; les panvres ont travaillé, les riches ont joul, les puis-ants nul gouverné, les philosophes unt argumenté, lendis que les ignorants se partageaical la terre.

De leur esprit pourtu nobles inventions : .

Ils parlaient, disputaient, et criaient tous ensemble. Ainsi , lorsqu'à diner un amateur rassemble [teurs , Quinze ou vingt raisonneurs, auteurs, commenta-Rimeurs, compilateurs, chansonneurs, traducteurs, La maison retentit des cris de la cohue;

Les passants ébahis s'arrêtent dans la rue. D'un air persuadé, Malebranche assura

Qu'il faut parier au Verbe, et qu'il nous répoudra a. Arnauld dit que de Dieu la bonté souveraine Exprès pour nous damner forma la race humaine ...

Leibnitz avertissait le Turc et le chrétien Que sans son harmonie on ne comprendra rien e;

\* Par quelle fatalité le système de Malebranche parait-il retomber dans criut de Spisosa, comme deux vagues qui sembient se combattre dans une tempéte, et le moment d'apres

s'unissent l'une dans l'autre? « Dieu, dit Malebranche, est le lieu des esprits, de même que l'espace est le lieu des corps. Notre aux ne peul se don-ner d'idea... Nos idées sont efficares, puisqu'elles agissent sur notre esprit. Or rien ne peut agir sur notre esprit que » Diru... Donc il est nécessaire que nos idees se trouvent dans » la substance efficace de la Divinite. » (Livre pt., de l'Esprit

pur, part. tt.) Volla les propres paroles de Malebranche. Or, si nons ne pouvons avoir des perceptions que dans Dieu, nous ne pou-vons donc avoir de sentiment que dans lut, ni faire aurune action que dans lul; cela me paralt évident. On peul donc en inferer que nous ne sommes que des modifications de jui-même. Il n'y a donc dans l'univers qu'une seule substance. Volta le spinosisme, le stratonisme tout pur. El Malebranche pousse les Illusions qu'il se fait à lui-même jusqu'a vouloir autoriser son système par des passages de saint Paul et de saint Au-

Je ne dis pas que ce savant prêtre de l'Oraloire fui apinosiste : à Dieu ne plaise! je dis qu'il servait d'un plat dont un soinssiste aurait mange tres volontiers. On salt que depuis il s'eutrellet familièrement avec le Verbe. Elt! pourquel avec le Verbe plutol on avec le Saint-Esprit? Mais comme il n'y avail personne en tiers dans la conversation, nous ne rendrona point compte de ce qui s'est dit ; nous nous contentons de plainder l'espril humain, de genir sur nous-mêmes, et d'ex-horier nos pauvers conferers les homans a l'induigence.

b Il faut avouer que ce système, qui suppose que l'Étre toui alesant et tout bon a cree expres des millions de millionis d'étres raisonnables el sensibles, pour en favoriser quelques dougaines, et pour tourmenter tous les autres a tout famais, peraltra toujours un peu brutal à quiconque a des musurs donces \* Notre time étant simple (car on suppose que son exis-

tence et sa simplicité sont prouvées), elle peut resider dans l'étoile du Nord ou du pellt Chien, et noire corps végétre sur ce globe. L'ame a des blers la hant, el notre corps fait ici les fonctions correspondantes à ces idées, à peu pres comme un homme préche, tandis qu'un autre fait les grales; ou plutot l'ame est l'horloge, et le corps sonne lei les beures. Il y a des gens qui ont étudié cela serieusement; et l'invenieur de ce système est celui qui a disputé contre Newton, et qui peut même avoir eu raison sur quelques points. Quant aux monades, tout être physique étant composé doit

être un résultat d'etres simples; car dire qu'il est fait d'etres composés, c'est ne rien dire. Des monades sans parties et sans deedue font done l'étendue et les parties; elles n'oni ni lieu; ui figure, ni mouvement, quoiqu'elles constituent des corps qui ont figure et souvement dans un lieu. Chaque monade doil être différente d'une autre, sans quoi

ce serait an double emploi. Chaque ssone de doit svoir du rapport avec toutes les au

tres, parce qu'il y a entre les corps dont ces movades loul

Que Dicu, le monde, et nous, tout a'est rien sans monades. Le courrier des Lapons, dans ses turlupinades a. Veut qu'on aille au détroit où vogua Magellan, l'our se former l'esprit, disséquer un géant-Notre consul Maillet b, non pas consul de Rome, Sait comment ici-bas naquit le premier homme : D'abord il fut poisson. De ce pauvre animal Le berceau très changeant fut du plus fin cristal; Et les mers des Chinois sont encore étonnées D'avoir, par leurs courauts, formé les Pyrénées, Chacup fit son système; et leurs dortes lecons Semblaient partir tout droit des Petites-Maisons.

Dieu ne se fâcha point : e'est le meilleur des pères ; Et, sans nous engourdir par des lois trop austères, Il veut que ses enfants, ces petits libertins, S'amusent en jouant de l'œuvre de ses mains. Il renvoya le prix à la prochaine année; Mais il vous fit partir, dès la même journée, Son ange Gabriel, ambassadeur de paix, Tout pétri d'indulgence, et porteur de bienfaits.

Le ministre emplumé vola dans vingt provinces: Il visita des saints, des papes, et des princes, De braves eardinaux et des inquisiteurs, Dans le siècle passé dévots persécuteurs. . Messeigneurs , leur dit-il , le bon Dieu vous ordonne De yous bien divertir, sans molester personne. Il a su ou'en ce monde on voit certains savants Oui sont, ainsi que vous, de fieffés ignorants: Ils n'ont ni volonté ni puissance de nuire : Pour penser de travers, hélas! faut-il les cuire? Un livre, croyez-moi, n'est pas fort dangereux, Et votre signature est plus funeste qu'eux. En Sorbonne, aux charniers e, tout se méle d'écrire : Imitez le bon Dieu qui n'en a fait que rire. .

l'assemblage une union nécessaire. Ces enpports entre ces s nades simples, inciendues, ne pennent être que des idées, des perceptions. Il n'y a pas de raison pour laquetie une momade, ayant des rapports avec uae de ses compagnes, n'en ait pas avec toutes. Chaque monade voil donc toutes les autres, et par consequent est un miroir concentrique de l'univers. Il y a un pays où cela s'est enseigné dans des écoles à des gens qui avaient de la barbe au menton.

\* On a fait assez connaître l'idée d'ailer disséquer des cervelles de Patagons, pour voir la nature de l'âme; d'examiner les songes, pour savoir comment on pease dans la veille; d'enduire les maiades de poix résine, pour empécher l'air de nuire; de creuser na trou jusqu'au centre de ja terre, pour forter de certain. Et ce qu'il y a de déplocable, c'est que ces folles det causé des queselles et des infortnoss.

b On connaît aussi le système vraisemblable par lequel la mer a formé les montagaes, et la terre est de verre ; mais celuilis n'a encore rien de funeste. Certes, œux qui oat invenié la charrue, la navette, et les pouijes, étaieat des dieux bienfesaats, en comparaison de lous ces réveurs ; et il est vrai qu'un opéra-comique vant mieux que les systèmes de Cudworth, de Wiston, de Burnet, el de Wodward, Car ces systèmes a'nai appris aucuae vérilé, et a'ont fait aucua plaisir; mais l'opéra des Gueux et le Descrieur ont fait passer très agréablesaent le lemps à plus de cent mille hommes.

· Charniers des Salats-Innocents , belle place de Paris , près

#### LES CABALES.

#### 1772.

« Barbouilleurs de papier, d'où vieunent tant d'in-Tant de petits partis, de cabales, de brigues? [trigues, S'agit-il d'un emploi de fermier-général. Ou du large chapeau qui coiffe un cardinal? Étes-vous au conclave? aspirez-vous au trône \* Où l'on dit qu'autrefois monta Simon Barjone? [din ! Cà, que prétendez-vous? » » De la gloire. » « Ab!gr o-Sais-tu bien que cent rois la briguèrent en vain ? Sais tu ce qu'il coûta de périls et de peines Aux Condés, aux Sullis, aux Colberts, aux Turen-Pour avoir une place au haut du mont sacré. De sultan Moustapha pour jamais ignoré? Je ne m'attendals pas qu'un crapaud du Parnasse Eût pu, dans son bourbier, s'enfler de tant d'audace, »

du Palais-Royal, et non loin du Louvre. C'est la qu'on enterre tous les gurux, au lieu de les porter hors de la ville, cor on fail partout ailleurs. On y voit plusieurs écrivains qui font les placets au rol , les lettres des cuisinières à leurs amants , et les critiques des pieces pouvelles. On y a travallié ione-temps à l'. Année litteraire. Il y a le style à cinq sous, et le style a

Ou'on écrive les Imaginations de M. Oufte, les Mémoires d'un homme de qualité , les Soliloques d'une des dérote ; qua l'on condamne les idées lawers, et que l'on condamne ensuite ceux qui les rejettent ; qu'on donne an public les Lettres de Thérèse à Sophie, ou qu'on disc en mauvais latin \* « que la » vzale religion a été, selon la variété des temps, variée et di-» verse quant à sa forme et quant à la clarté de la révétation , ot que cependant elle a toujours été la même depuis Adam, - quant à ce qui appartient à la substance; - que ces belles choses, dis-je, partent des charniers Saints-Innocents, ou de l'imprimerie de la veuve Simon, cela est bien egal ; imitone

le bon Dieu , qui n'en a fait que rire. Concluons surfout qu'une nation qui s'amuse con ment de taut de sottises doit être une nation extrêmement opulente et extremement heureuse, puisqu'elle est si oisive.

## NOTES DE M. DE MORZA \*\*

\* Ce trône est très respectable. Il est sans doute l'objet d'un locable émulation, Simon, fils de Jones, nommé Cénhas ou Pierre, est un très grand saint; mais il n'eut point de trôse. Celui au nom duquel il parialt avalt defendu expressement à tous ses envoyés de prendre même le nom de docteur, de maltre, et avait déclare que qui voudrait être le premier serait le dernier. Les choses sont changées ; et dans la stalte des temps je trone deviet la recompense de l'hugallite nasses

\*Fram religionem, etal quantum ad formom et revela-tionis perspiculatem, etc., page si d'un livre latia reupli de so-léciemes et de barbarismes, hupoté fausement à la borboane; il est initiale; Determinatio sacra facultata parisiensis in libellusa cui litulus Brinaire; Purisis, 185 : Cenone de la faculté de theo-logie de Paris contre le livre qui a pour titre Belisaire; à Paris, cost, chez la veuve Simon, etc.

Voyes asset Les trente-orpt vérités opposées aux trente-orpt èr per un backeller ubiquiste - L'auteur de cet ouvrage (Porpot) était véritablement bachelies en thésiogie; mais ayant remoncé à cette science, il était devenu un des plus grands philosophes et un des premiers hossines d'était de l'Europe, On appelle subiquiste un docteur on licenese de la formité

de l'arie, qui a'est ni motre al associé puz maisons de Sorbonne el

40 M. de Morza a'est autre que Valtaire lut-mésor.

« Monsieur, eécutie-moi ; j'arrive de Dijon. El je n'ai alloja, i acrédit, ni renou. P'ai faitde méchants vers, et vous pourez bien corire Que je n'al pais le front de prétendre à la giolre; de ne vera que l'ôtre à quiconque en jouit. Ilance ne oblien eller l'ami l'èvien un flantit. (ners l'allocateur l'abbé "roylous n'auroduit chee les die l'année n'abbé "roylous n'auroduit chee les die Nous serone dans au mois l'un de l'autre ennemis; Mais le besoin présent nous tient enore unis. Je me forme sous eux dans le bel art de nuire :

Voilà mon seul talent; c'est la gloire où j'aspire. » Laissons là de Dijon ce pauvre garnement a, Des bâtards de Zoïle imbécile instrument; Ou'il conre à l'hôpital, où son destin le mène.

Allons nous rejouir aux jeux de Melpomène...
Bon! j'y vois deux partis l'un à l'autre opposés :
Léon dix et Luther étaient moins divisés.
L'un elaque, l'autre siffle; et l'antre du parterre b
Et les cafés voisins sont le champ de la guerre.

Je vais chercher la paix au temple des chansons. J'entendscrier : « Lulli, Campra, Rameau, Bouffonse,

Co generated de Dijas en la nomate Chront, maller experience dan medica de Disa, que la trait va conceptural colon amplica de Disa, que de la triva conceptural colon de la colon de Cabella de La colon de la

Crost principalement as parterns do la Considio-Pranciana, à la reprinciation des pletes nouvelles, que les colabies que la la reprinciation des pletes nouvelles, que les colabies existent avec le pless d'emportenent. Le parti qui fronde l'ouvragne le la perila qui le sositionis en respert chemen d'un cold. Les emissaires reçolvres la la porte ouss qui emirezal, et leur directivité de la porte de la porte de la porte de la porte contra de la la porte de la porte de la porte de la porte de sust de la facilité de la porte de la

\*\* La mora manie à que d'A Diyer, et à dé nonce pais un institueux. Mais les chairs, un Tribuffer reprise, ou tim multimeux. Mais le chairs, un Tribuffer reprise, ou tim de la commente de la present de la commente de la present de la commente de la presentation de la commente del la commente de la commente del la commente de la commen

Il eu va autrement en fait de musique; il n'y a que le potier

Étes-vous pour fa France ou bien pour l'Italie? » « Je suis pour mon plansir, messieurs. Quelle folie Vous tient ici debout sans voulourécouter? Ne suis-je à l'Opéra que pour y disputer? »

Je sors, je me dérobe aux flots de la cohue; Les laquais assemblée cabalaient dans la rue. Je me sauve avec peine aux jardins si vantés Que la main de Le Nostre avec art a plantés.

D'autres fous à l'instant une troupe m'arcête.
Tous parient à-la-fois, tous me rompent la tête...
Avez-vous lu sa pièce? il tombe, il est perdu;
Par le dernier journal je le tiens confondu.
Qui'd equoi parlez-vous d'ou vient tant de colers?
Quel est votre ennem? > « Cjest un vil téméraire, !

Un rimeur insoleot qui cause nos chagrins : Il eroit nous égaler en vers alexandrins -- Fort bien : de vos débats je conçois l'importance. -Mais un gros de bourgeois vers ce cété s'avance.

« Choissas», me dit-on, du vienc ou de nouveau, - Leoropia qu'on pasitid un in qu'on bois anne sun, Et qu'on examinait si les pourmets de Franco D'une vendange haverases avient quelque septembre. Par le comment de la commenta del commenta del commenta de la commenta del commenta

qui soil jaloux du potier, et le musicien du musicien, disait Reisole. Il y faut seulement ajouter escore les partisans du musicien; misè coux-ià sont essemis; et es sont potel jaloux. Dans les talents de l'esprit, au contraire, tout le monde et jaloux ne server; et voils pourquot bous les grande le lettres, méprisés quand lis n'out pas réusai, ont été persécutés des qu'its ont est de néputation.

Assez de grands esprits, dans leur troisième étage,

N'ayant pu gouveroer leur femme et leur ménage b,

\* Il a'y a pas long-temps que les jeunes conseillers allaient au tribunai les cheveux étalés et pondrés de blanc, ou blanc poudrés.

L'Europe cei plècie de generale ayunt perile leur fortune, trestule laire of the leur parties on de genème dat vossion. Intérnation l'autre de la comment Se sout mis, par plaint, a fengr l'univers.

Sana quitter leur generie, lis traveranel les mers;

Istraniment l'état, le peuplent, l'entrèchissent; [sent.

Leurs marchaodés papiers sont les seution giénnie
Moi, Jattends dans un coin que l'imprimeur du vroi

Mappenne, pour uit sous, mon devoir et us loi.

Tout contus d'un édit qui ropne mes finances;

Sur mes béens écornés je règle mes dépenses;

Rebuté de Plutus, je m'adresse à Cérei;

Ser fertiles trésons granissent mes guérets.

La canapagoe, en tout temps, par un travail utile,

Repara tous les mans qu'on nous fit à la ville.

Rebutá de Plutus, je m'adreses à Cérès; Ses fertilles tréson garnissent uses guerets. La casapagae, en tout temps, por un travail utile, Constituire pad feit de la constituire de la constituire de Ocert un per Balci en uni qu'i gliari. Obetir. A quel bon cabaler, quand on ne peut agir? » Jais, monsieur, des Ceptels les loi fondamentales, El le generie à del, et les cours fécadaer, El le gouverneient du chanceller Duprat! » Monsieur, je n'entendr éren un matures d'est: « Monsieur, je n'entendr éren un matures d'est: La Frondé feit la lissainet « et la guerre c'vile

Amusait la grand'chambre et le coadjuteur.

rue, rempliserat nos geraiers de froment. D'ailleurs la lilléralure ne subsisie presque plus que d'infames plagiais ou de libelles. Jamais celle profession si belle n'n été si universelle

ni si aville. . La Fronde en effet était fort plaisante, si l'on ne regarde une ses ridicules. Le président Le Cogneux, qui chasse de chez lui son tils, le celebre Bachanmont, conseiller nu par lement, pour avoir opiné en faveur de la cour, et qui foit mettre ses chevanx dans la rue; Bachaumont qui lui dih; Mon pere, mes chevaux n'ont pas opiné, el qui, de raillerse en raillerse, init boire son père à la santé du cardinni Mazarin, proscril par le parlement; le gentilhomme, nmi du coadjuteur qui vieni pour le servir dans la guerre civile, et qui, frouvant un de ses comarades chez ce prélat, lui dit : Il n'est pas laste que les deux plus grands fous du royaume servent ous le même drapeau; il faut se partager, je vnis chez le cardinal Mazarin; et qui en effet yn de ce pas battre les fronzes nuxquelles il élait venu se joindre : ce même condjuteur qui préche, et qui fait pleurer des femmes, un de ses convives nui lear dit : Mesdames, si vous saviez er qu'il a gague avec vous. rous pieureriez bien davantage; or même archevêque qui va au parlement avec un poignard, et le peuple qui crie : C'est son breviaire! et toutes les expéditions de cette guerre midities au cabaret, et les hons mots, et les chansons qui ne finissalent point; tout cein serail bon sans doule pour un on ra-comique. Mais les fourberies , les piliages, les rapines . les scriffrotenses, les assassinats, les crimes de toute espèce dont ces plaisanteries étaient accompagnées, formaient un mélange bideux des horreurs de la Ligue et des farces d'Arlequin. Et c'étalent des gens graves, des petres conscripti qui ordon naieni ers abominations et ers ridicules. Le cardinal de Reiz dit, dans ses Mémoires, « Que le pariement fesait par des nrrêts la guerre civile, qu'il nurait condamnée lui-même par les arrêts les plus sanglants.

L'actore que je commente neval peint cette gazere de iniges dans le siècle de la mis III s' un de es magistarie qui a yaun activat le un temper quarante ou circupante mille france, se croyaler qui deui le patter l'orgocitient carron in su livire, se croyaler qui deui de patter l'orgocitient carron in su livire, se croyaler qui deui de patter l'orgocitient carron in su livire, se ditte en veriles, quoique recommens. Il hai répondit : « Un mapure de la Choire d'ul mo part l'Allaideroraphe de l'empire : Le sont acter que venu mettre par certi mes fantes ; trapales ; e sont acter de la choire de l'actorité de la choire de sont de la choire de l'actorité de sont de l'actorité de l'actorité de la choire de sont de l'actorité de l'actorité de sont de l'actorité de l'actorité de sont de l'actorité de l'actorité de sont de sont de l'actorité de sont de s

Barricadez-vous bien ; je m'enfuis ; serviteur. » A peine ai-je quitté mon jeune énergumène. Qu'un groupe de savants m'enveloppe et m'entralue D'un air d'autorité l'un d'eux me tire à part... « Je vous goûtai , dit-il , lorsque de Saint-Médard \* Vous crayonniez galment la cabale grossière, Gambadant pour la grâce au coin d'un cimetière ; Les billets au porteur des chrétiens trépassés. Les fils de Loyola sur la terre éclipsés. Nous applaudimes tous à votre noble audace, Lorsque vous nous prouviez qu'un maroufle à besart, Dans sa crasse orgueilleuse à charge au genre humain, S'il eût bêché la terre, eût servi son prochain. Jouissez d'une gloire avec peine achetée; \* Acceptez à la fin votre brevet d'athée. » Ah! vous êtes trop bon : je sens au fond du cœur Tout le prix qu'on doit mettre à cet excès d'honneur, Il est vrai , j'ai raille Saint-Medard et la bulle ; Mais j'ai sur la nature encor quelque scrupule. L'univers m'embarrasse, et je ne puis songer Que cette horloge existe, et n'ait point d'horloger b.

» L'empereur se recueillit, et dit : Écrivez toul, mes fautes re-» ront reparées. »

On consult le familiame des convulsions de Salai. Medant, qui durierrat la lone demps dans la populare, et qui furora returnere para les proisident Data Bois, le consultar L'arri, et d'autre returnere, para le president Data Bois, le consultar L'arri, et d'autre returnere, plus affrence, lans la juntis la siy en et ui épias presiditions plus affrence, lans la juntis la siy en et ui épias president plus affrence, plus signates succédered placifié a cent face. L'arrichation des plus sensites que consultare sur sujes de plus enfença (est personne). Les miractes d'Escutipe, ceux de Vespason, et d'Apploison de Tippes, éte, n'on pare épias metheral de Apploison.

b Si une horloge prouve un horloger, si un palais annonce un architecte, comment en effet l'univers pe démontre 1-il pas une intelligence suprême? Quelle plante, quel nnimat, quel élément, quel astre se porte pas l'empresair de celui que Platon apprinit l'éternel géomètre? Il me semble que le corps du moindre animal demontre une profondeur el une uni de dessein qui doivent à-in-fois pous ravir en admiration, et allerer notre esprit. Non seulemeul ce chétif insecte est une machine doni tous les ressorts sont faits exaciement l'un pour l'autre ; non seulement il est ne, mais il vit par un net que nous ne pouvous al imiter al comprendre ; mais sa vie a un rapport immediat avec in noture entiere, nvec tous les élements, avec tous les astres dont in lumière se fait sentir à lui. Le sobili le rechauffe, et les rayous qui partent de Sieus, à quatre-cent millions de lieues au-dela du soleit, peneirun dans ses petits yeux, selon loutes les regles de l'optique. S'il n'y a pas la im-mensité et unité de dessein qui démontreul un fabricaleur intelligent, immense, unique, incompréhensible, qu'un nous demontre donc le contraire ; mais c'est ce qu'on n'n jamais fail, Piaton, Newton, Locke, onl été frappés également de celle grande verite. Ils étaient théistes, dans le sens le plus rigou reux el le plus respectable.

Der objections ion nous en fall sans nombre; des ridices, iet on ceit locue en donner en nous apptiant cusse disablers, mais des preuves contre l'existence d'une intelligènes supéries, on n'es à jamais apporte menenes. Spinos al meitres rei force de reconnaîte cette lotelligènes, e; y l'irgine mant lui, et mors sant d'autres, nvail dit : l'este a sigliat soiene. Crèst ce Meus avijat notem qui est le fort de la dispute entre les altres et le thribètes, o comme l'avoue le geometre Carbe duss son ji

Mille abus, je le sais, ont régné dans l'Église; Fleury le confesseur en parle avec frauchise a. J'al pu de les siffler prendre un peu trop de soin : Eh! quel auteur, hélas! ne va jamais trop loin? De saint Ignace encore on me voit souvent rire ; Je crois pourtant un Dieu, puisqu'il faut vous le dire. » " Ali! traitre! ali! malheureux! je m'en étais douté. Va, j'avais bien prévu ee trait de lâcheté, Alors que de Maillet insultant la mémoire b. Du monde qu'il forma tu combattis l'histoire... Ignorant, vois l'effet de mes combinaisons : Les hommes autrefois out été des poissons; La mer de l'Amérique a marché vers le Phase; Les huîtres d'Angleterre ont formé le Caucase : Nons te l'avious appris, mais tu t'es éloigné Du vrai sens de Platon , par nous seuls enseigné. Lâche! oses tu bien croire une essence suprême? » « Mais, oni, » « De la nature as-tu lu le Sustème? Par res propos diffus n'es-tu pas foudrové? Oue dis-tu de ce fivre? » « Il m'a fort ennuyé c. »

vre de l'Existence de Dieu; livro le plus éloigné de notre bavarderie ordinaire, livre le plus profond et le plus serre que nous ayons sur cette malière, livre aupres disquel ceux de l'halon ne sond que des mots, et auquel je ne pourrans pruferer que le naturel et la candeur de Locke.

\* Fleory, célèbre par ses exectients discours, qui sont d'un sage écrivain et d'un citoyen zélé, connu aussi par son Histoire ecclesnatique, qui ressemble trop en plusieurs endroita a la Legande dorée.

b Ce consul Mollief fut un de ces chartalans dont on a dit qu'ils voulaient indier Dieu, et créer un monde avec la paroite. C'est loi qui, abusant de l'histoire de queiques bouje-vremensis aveces, arrives dans ce globe, prévent qua les mera avaient formé les mondanes, et que les poissons avaient été changés en homanes. Aussi quand on a imprime son livre, on n'a pas manqué de le dédier à Cyrano de Bergeran.

By a des morcoux écoposis dans ex liver, assá il four accorre qu'il et difficial et quelquésid échiambers; qu'il a controllit, qu'il allime tops pouveil et qui est en question, et curioret qu'il et l'andies sur de précédente supériores doit la louveil et le réficiele sont apportifient reconnex et siffié, de tout le monde, l'écons nouse en le dernier article, qui et le plus pápside de tout. Cet cette fancieux immenutations qu'un purse pour gaine qu'un peut pour le plus annuelles pour le plus annuelles qu'un peut peut qu'un peut pour qu'un peut peut qu'un peut qu'

On disait au Msuite Needham que cela n'était bon que du temps d'Aristote, de Gamaliel, de Flavien-Inséphe, et de Philon, ou l'on croyail que la génération s'opérait par la corruption, et que le limon d'Egypte formait des rats. Il rénondit que notre Sanveur lui-meme el ses apôtres avaient dit plusieurs fois qu'il faut que le bié pourrisse et meure pou lever et pour produire, et que par conséquent son ble pourri et son jus de mouton fesalent naitre des races d'anguilles infallithlement. On avait beau ini repliquer que Jesus-Christ dalgnail se conformer aux idees faunces et grossières des payeans gailterns, ainsi qu'il daignait se velir à leur mode, parler leur langage, et observer tous leurs rites; mais que la sagesse incarnée devait bien savoir que rien ne peut naitre sans cerme; que son système était aussi dangeroux qu'extravagant: que si on pouvait former des anguilles avec du jus de mouton, on ne manquerait pas sie former des hommes avec du jos de perdrix; qu'alors on croirait pouvoir se passer de Dieu, et que les alhées s'empareraient de la

« C'en est assez, ingrat : ta perfide insolence Dans mon premier concile aura sa récompense. Ve, sot adorateur d'un fantôme impuissant. Nous t'avions jusqu'ici préservé du néant: Nous t'y ferons rentrer, ainsi que ce grand Etre Que tu prends bassement pour ton unique maître. De mes amis . de moi , tu seras méprisé, » « Soit. » « Nous insulterons à tou génie usé. « « J'y consens. » « Des fatras de brochures sans nombre Dans ta bière à grands flots vont tomber sur ton ombre. « Je n'en sentirai rien. « « Nous t'abandonnerous Aux poissants Langlevieux, aux immortels Prérons ". .. Ah! bachelier du diable, un peu plus d'indulgence : Nous avons, vous et moi, besoin de tolérance. Que deviendrait le monde et la société, Si tout, jusqu'à l'athée, était sans charité? Permettez qu'ici-bas chaeun fasse à sa tête. J'avouerai qu'Épicure avait une âine honnête, Mais le grand Marc-Aurèle était plus vertueux, Lucrèce avait du bon, Cicéron valait mieux, Spinosa pardonnait à ceux dont la faiblesse b

plore. Novelham n'en démondral point; et, aussi marcula raicommerce que mouvais chainlié. Il princial long temps a somomer que mouvais chainlié. Il princial long temps a some de la commerce de la commerce de la commerce de la commerce historiere, un foutils se serva des progres assaice de foutil historiere, un foutils se serva des progres assaices de la commerce de la comm

parlé dans les notes sur l'epitre à M. Dalembert, et allleurs. Ce même homme s'est depuis associé avec Fréron : et malgré tant d'horreurs et de bassesses, il a surpris la protection d'une personne respectable qui fanorait ses accès ridicules; mais

oportet coposaci mafos. Nosa ajouteron à crelte noie, que Boileau altaqua foujours des personnes dont il in "aval pas le moindre sujet de se paisone, et que notes matters reis toopurs borné à reposser les injares et les calonnies des Rollets de son temps. Il y avail deur partia persente, c'evil de englighe les imposterses arcores que La Beaumelle a vomies pendant vingt ans, et c'elui de les reiver. Roua avons jage de dernier parti plus juste et plus con-

C'est rendre un service esseniiel à plus de cent familles, de faire connaître le vii scrierat qui a ose les outrager.

Les ministers d'état, « tions ceux qui sont charges de ministerie l'accier polici, doivent autorit que est libelles mintaiterie l'accier polici, doivent autorit que est libelles misterre, dans tout i nordi qu'il y en a de toute sepres qu'on ne le ill avidement, somme on ) boll pour de vin de hourterie de la comme de la comme de la comme de la continue de la comme de la comme de la comme de la comme de qu'ils avez auter d'actificit que le cristantie de déveny qu'ils font predant un temps une impression disappresso; qu'ils comme de la cristation que la comme de la comme de qu'ils a la magne française a de cours des les pass étanpres, plus on doil l'employer confre les multi-oriexts qui en de les parties de la comme de la

b Baruch Spinosa, théologien circonspect, et fort honnèle homme; nous l'appelons lei Baruch, parce que c'est D'un moteur éternel admirait la sagesse. Je crois qu'il est un Dieu; vous osez le nier : Examinons le fait sans nous injurier.

J'ai desiré cent fois, dans ma verte jumesse, lle voir notre sincipere, au sortir de la messe, Avre le grand Lama dansant un cotillon; Rossett le fundire enbrasant Féndon; Et, le verre à la main, Le Tellier et Noaille; Et, le verre à la main, Le Tellier et Noaille; Clea. Chantant chek adiateon des couplet dans Versil-Leptréficif Chaullen, coulant en paix ses jours Le Entre le dieu des vers et celui des amours, A tous ses froids savants dont les vieilles querelles Trahaiers ils semment les dévoits après elle.

The charmen de la pair non cour était froppé; 'Jespérias la jouir je me suis heir tempde; 'Jespérias la jouir je me suis heir tempde; On cabels à la cour, à l'armée, an parterre; lans Londres, dans Peris, les espirs coust en guerre; ils y seront toujours. La Discorde autrefois, principal de la p

\*\*\*\*\*\*\*

## LA TACTIQUE.

1773.

Pétais lundi passé cher mon libraire Caille, Qui, dans son magasin, n'a souvent rien qui vaille.

- Pai, dit-li, par bonheur, un ouvrage nouveau, Nécessaire aux humains, et asge autant que beau Cest à l'étudier qu'il faut que l'on s'applique;
If fait seul nos destins : prenez, e'est la Tactique.

- La Tactique I noi d'aje- l'hais si juquià pries en La Tactique I noi d'aje- l'hais si juquià pries en l'archive l'allo d'aje- l'allo sije- l'hais si juquià pries en l'archive l'archive l'allo sije- l

Pignorais la valeur de ce mot si savant. »

« Ce nom, répondit-il, venu de Grèce en France,
Veut dire le grand art, ou l'art par excellence \*:

son virilable nom; on ne ini a donné criul de Benoît que par erreur; il ne fut jamais baptisé. Nous avons fait une note pius longue sur ce sophiste à la suite du petit poème sur les Systèmes.

— Yers 1771, bet querelles sur les deux partements, les révolutions de missiblere, et in displaces sur la cause univergéte, augmentérent le nombre des remonis de Yotaire; les pouvoirs de la commande de Yotaire; les pouvoirs les justices de la cause de la cause de la cause de la cause de la raison et de l'houmants, not fetforfre la cause de la raison et de l'houmants, not fetforfre la cause de la raison et de l'houmants, not fetforfre la cause de la raison et de l'houmants, not fetforfre la cause de la raison et de l'houmants, not fetforfre la cause de la raison et l'houmants, not fetforfre la cause de la raison et l'houmants, not fetforfre la cause de la raison et l'houmants, not fetforfre la cause de la raison et l'houmants, not fetforfre la cause de la raison et l'autent de l'autent de

Des plus nobles esprits il remplit tous les vocus. a l'achetal sa Tactique, et je me crus heureus. l'espérais trouver l'art de prolonger ma vie, D'adoucir les chagrins dont elle est poursuivie, De cultiver mes golds, d'être sans passion, D'asservir mes desirs au joug de la raison, D'être juste envers tous, sans jamais être dupe. Je m'enferme-bez moi, je lis; je ne m'occupe

Que d'apprendre par eænr un livre si divin.

Mes amis le était l'art d'égorger son prochain. [tre \*
 J'apprends qu'en Germanie autrefois un bon arc-

gement des troupes. Cert de cept dit que Prytrius, en syste i en up de l'Amesier en les forces par à l'administration de la maje de l'Amesier en les forces par à l'administration de la ballaife et dans les airges. Les feventines qu'il à chair de la sirge de la les les tres conservences (Dat le genere, dans les les liters conservences, Qu'il les generes l'amesis en balvant qu'il les sont lepones. Qu'il le genere l'amesis un balvant qu'il les conservence, Qu'il le genere l'amesis un balvant qu'il les conservences de la conserve de l'amesis de l'amesis de l'amesis de l'amesis de la conserve de l'amesis de l'amesis

agest for cavernes et ses intreas.

Anne cavernes et ses intreas et se i

On a prétendu que Roper Boron, moine anglais, subirureur d'environ cent années au moine allemand, édail la véritible investeur de la possible. Rouz avons rapporté allicres tible investeur de la possible. Rouz avons rapporté allicres que present que de l'apporté de l'apporté de l'apporté de l'apporté de preuve des explosions sublités dans ce jeut d'énfants qu'on a preuve des explosions sublités dans ce jeut d'énfants qu'on a preuve des explosions sublités dans ce jeut d'énfants qu'on e preuve des la grouver d'étau poson, et on la fait rever avec un brais a il violent qu'elle marpasse le rugissement du tonnerre, et il e so sett une plass grande rabissions de fra que cette de la

Il y a bien loin ann domt de cette petile houle de simple angheir à noter atilleria; miss eile a pu mettre sur is voie. Il paratt qu'il est très laux que les Anghist essurent projet le canno dans heur victoire de Creive en 12s. et, et dans crite de Politiers dit ann après. Les acteu de la Tour de Londer, recretilip par l'auve, en disant puedque chous. en crove, dans la ville d'Ambrery du hout Patainst, ann canno nodus en 1301, et que cette date est encore grave suy la

#### Et vollà justement comme oa écrit l'histoire! On écrivait et on imprimait à Paris cette erreur avec

tani d'assertance, que le its écrire à M. le comte de Hoisten de Baviere, gomereneur du pays d'Amberg. Il donna un orelificat authentique qu'un fondeur de canons, nommé Martin, assez fames pour son lemps, était trort en 1601. On mit un pritt canon sur son tombesu, avec la data 1601. Il cel la bouléd d'orspere une cops figurés de l'inscription. Il rest éfonant qu'on ail pris 1601 pour 1201; mais les bistorieza aiment l'antique et in nerveilleur.

Je n'ai guere plus de foi a la hombarde de Froissart, qui avait plus de « cinquante pieds de long, et qui menait si grande noise Pétrit, pour s'amuser, du soufre et du salpêtre; Ou'un énorme boulet, qu'on lance avec fraeas. Doit mirer un peu haut pour arriver plus bas; Que d'un tube de bronze eussitôt la mort vole Dans la direction qui fait le parabole \*. Et renverse, en deux conps prudemment ménagés, Cent automates bleus, à la file rangés. Mousquet, poignard, épée ou tranchante ou poin-Tout est bon, tout va bien, tout sert, pourvu qu'on tue. L'auteur, hientôt après, peint des voleurs de nuit, Qui, dans un chemin creux, sans tembour et sans bruit. Discrètement charges de sabres et d'échelles. Assassinent d'abord einq ou six sentinelles, Puis, montant lestement aux murs de la eité Où les pauvres bourgeois dormaient en silreté. Portent dans leurs logis le fer avec les flemmes. Poignardent les maris, eouchent avec les dames. Écrasent les enfants , et , las de tant d'efforts , Boivent le vin d'autrui sur des monceaux de morts. Le lendemain matin, on les mène à l'église Reodre grâce au bon Dieu de leur noble entreprise. Lui chanter en latin qu'il est leur digue appui. One dans la ville en feu l'on n'eut rien feit sans lui, Qu'on ne peut ni voler, ni violer son monde. Ni massacrer les gens, si Dieu ne nous seconde.

Ernaprimes surpris de cu est si rasai;

Le ocurs ches mossier Callie, encore fopurante;

Le lui rends son volume, et lui dis, en colère:

- lales, de helatène desteable liberia.

Portex oster Tarelique un chevalier de Tot:

Il dis insarche les Tures au nom de Sabacho-filers,

A ture les rivers au nome de Sabacho-filers,

A ture les riversier un instruit les sindélèse.

Al ture les riversier un instruit les sindélèse.

Aux visiqueurs tout sanglante de Bonder et d'Amri,

A Tréferies nutrou offrez ce de ourrare.

Aux visiqueurs tout sanglante de Bonder et d'Amri,

su decliquer, qu'il semblait que tous les diables d'enfer
 fusseul en chemin.
 C'était apparemment une espece de l'allète

 Larquion tire un boulet, on qu'on lance une fische bogirestialement, elle brod a decrire une lippe deviler; mas la pravitation le fait descender continuellement dans aux subraligne droite vera le centre de la serve; el de con deux d'irrections se compose la ligne courbe nommée persader, a la lettre, qu'a la fait aveidé. Si un canonaire viocupat de toories les proprisiés de cette signe courbe, il n'aurail jamais le temps de mattre le feut à son canonaire.

Et soyez convaincu qu'il en sait davantage. Lucifer l'inspira bien mieux que votre auteur a: Il est maître passé dans cet art plein d'horreur : Plus adroit meurtrier que Gustave et qu'Eugène. Allez; je ne crois pas que la nature humaine Sortit (je ne sais quend ) des mains du Créateur, Pour insulter alasi l'éternel bienfaitenr, Pour montrer tant de rage et tant d'extravagauee. L'homme, avec ses dix doigts, sans armes, sans de-N'a point été formé pour abréger des jours [fense, Que la nécessité rendoit déjà si courts. La goutte avec sa craie, et le glaire endurcie Qui se forme en cailloux au fond de la vessie. La fievre, le catarrhe, et cent maux plus affreux. Cent eliarlatans fourrés, encor plus dangereux, Auraient suffi sans doute au malheur de la terre. Sans que l'homme inventât ce grand art de la guerre. « Je hais tous les héros, depuis le grand Cyrus Jusqu'à ce roi brillant qui forma Lentulus b : On a beau me vanter leur conduite admirable, Je m'enfuis loin d'eux tous, et je les donne au diable. En m'expliquant ainsi, je vis que dans un coin Un jeune curieux m'observait avec soin. Son habit d'ordonnance avait deux épaulettes. De son grade à la guerre éclatants interprêtes; Ses regards assurés, mais tranquilles et doux, Annonçaient ses talents sans marquer de courroux; De la Tactique, enfin, e'était l'auteur lui-mêma. Je conçois, me dit-il, la répugnance extrême Qu'un vieillard philosophe, ami du monde entier. Dans son eœur attendri se seut pour mon métier : Il n'est pas fort humain, mais il est pécessaire. L'homme est né bien méchant : Cain tua son frère : Et nos frères les Huns, les Francs, les Visigoths. Des bords du Taueis accourant à grands flots, N'auraient point désolé les rives de la Seine, Si nous avions mieux su la tactique romaine. Guerrier, né d'un guerrier, je professe aujourd'hui L'art de garder son bien , non de voler autrui. Eh quoi ! yous yous plaignez qu'on cherche à yous désendre ! Series-vous bien content qu'un Goth vint mettre en cendre Vos arbres , vos moissons , vos granges , vos châteaux ? Il vous faut de bons chiens pour garder vos troupeaux. Il est, n'en doutez point, des guerres légitimes, Et tous les grands exploits ne sont pas de grands crimes Vous-même, à ce qu'on dit, vous chantiez autrefois Les généreux travaux de ce cher Béarnois : Il soutenait le droit de sa naissance auguste : La Ligue était coupable, Henri quatre était juste.

Le roi de Prusse a forme lui-même jous ses généraux.

Ne your souvient-il plus du jour de Fontenoy, Quand la colonne anglaise, avec ordre animée, Marchait à pas comptés à travers notre armée? Trop fortuné badaud !... dans les murs de Paris Yous fesiez, en riant, la guerre aux beaux-esprits; De la douce Gaussin le centième idolâtre, Vous alliez la lorguer sur les bancs du théâtre. Et vous jugiez en paix les talents des acteurs. Helas ! qu'auriez-vous fait , vous , et tous les auteurs? Qu'surait fait tout Paris , si Louis , en personne , N'eût passé, le matin , sur le pont de Calonne , Et si tous vos césars à quatre sous par jour N'eussent bravé l'Anglais, qui partit sans retour? Vous savez quel mortel, amoureux de la gloire, Avec quatre canons ramena la victoire. Ce fut au prix du sang du généreux Grammont, Et du sage Lutteaux, et du jeune Craon, One de vos beaux-esprits les bruyantes cohues Composaient les chansons qui couraient dans les rues ; Ou qu'ils venaient galment, avec un ris malin, Siffler Sémiramis, Mérope, et l'Orphelin. Ainsi que le dieu Mars, Apollon prend les armes. L'Église , le barreau , la cour , ont leurs alarmes. Au fond d'un galetas, Clément et Savatier a Font la guerre au bon sens sur des tas de papier.

Et qui des citoyens assure le repos. » Monsieur Guibert se tut après ce long propos : Moi, je me tus aussi, n'ayant rien à redire. De la droite raison je sentis tout l'empire ; te concus que la guerre est le premier des arts, Et que le peintre heureux des Bourbons , des Bayards b , En dictant leurs leçons, était digne peut-être De commander déià dans l'art dont il est maître.

Souffrez donc qu'un soldat prenne an moins la défense

D'un art qui fit long-temps la grandeur de la France,

Mais je vous l'avouerai, je formai des souhaits Pour que ce beau métier ne s'exercât jamais, Et qu'enfin l'équité fit régner sur la terre L'impraticable paix de l'abbé de Saint-Pierre e.

. Voyez les poles sur le Dialogue de Pégase et du Vieilb M. Guibert a fait une tragédie do Connétable de Bourbon, dans laquelle le chevalier Bayard dit des choses admira-

\* L'idée d'une paix perpétoelle entre tous les hommes est plus chimérique sans doute que le projet d'une langue universeile. Il est trop vrai que la guerre est un fiéau contradietoire avec la nature humaine et avec presque toutes les reli-gions; et cependant uu flésu aussi ancien que cette nature homaine, et antérieur à toute religion. Il est aussi difficile d'empécher les hommes de se faire la guerre que d'empécher les loups de manger des mou

La guerre a queique chose de si exécrable, que plus nos nations burbares qui sont venues covabir, ensangianter, rava-ger toute notre Europe, se sont un peu policées, plus elles ont adouct les horreurs que la guerre entrainait après elles. Ce o'est point assurément l'ouvrage immense de Grotius,

le droit prétendu de la guerre et de la paix, qui a rendu les hommes moins féroces; ce ne sont poiot ses citations de Carseade, de Quintilien, de Porphire, d'Aristoie, de Juyeuni, et 44 Pentateuque; ce n'est poiot parce qu'après le déluge il

#### DIALOGUE

#### DE PÉGASE ET DE VIEILLARD.

#### 1774.

#### PEGASE. Que fais-tu dans ces champs, au coin d'une masure!

fut défendu de manger des animaux avec leur âme et leur sang, comme le rapporte Barbeirue son commentateur, ce u'est point, en un mot, par tous les arguments profondément frivules de Grotius et de Puffendorf; e'est uniquement parce qu'on ne vuit plus parmi nous des hordes sauvages et affamées sortir de leur pays pour en détruire un autre. Nos peuples ne font plus la guerre. Des rois, des évêques, des électeurs, des senateurs, des bourgmestres, ont uu certain terraio à défendre. Des hommes qui sont leurs troupeaux paissent dans or lesrain. Les maitres unt pour eux la laine, le lait, la peau, ef les cornes, avec quoi lu entreilement des chieus armés d'un cullier, pour garder le pré, et pour prendre ceiul du voisiu dans l'occasion. Ces chiens se battent ; mais les moutons, les boufs, les anes, ne se battent pas : lis attendent patiemment la decision, qui leur apprendra à quel maître leur laine, leurs cornes, leur pono appartiendrout.

Quand le prince Eugène assiégenit Lille, les dames de la villa allerent à la comedie pendant tout le siège ; et des que la capituiation fut faite, le peuple paya trauquillement à l'empereur ce qu'il payait auparavant au rol de France. Poiut de piltage, poloi de massacre, point d'esclavaga, comme du temps des Huns, des Alains, des Visigoths, des Francs.

Le duc de Marlborough fesait garder très solgne tous les domaines de ce Fenetou, archevêque de Cambrai, citoyen de toute l'Europe par son amoor du geure humsin; amour plus dangereux peut-être à sa cour que sou amour de

Quand les Français eurent remporté la célèbre victoire de Fontency, tous les habitants de Tournay et des environs a'em presserent de loger chez eux les prisonulers blessés; lors eu-rent soin d'eux comme de leurs frères, et les femmes predi-guèrent taut de délicateuses sur leurs tables, que les médecins et les chirurgiens furent abligis de modérer cet excès de zèle,

devenu dangereux. A Rosbach, ou vit le roi de Prusse lui-même acheter tout le linge d'un château voisin pour le service de nos blessés; et quand il les eut fait guerir, il les renvoya sur leur parole, en disant : " Je ne puis m'accoulumer à verser le sang des . Francais. »

Quelle homanité, quelle belle âme le prince héréditaire de Brunswick ne déploya-t-il pas, lorsqu'il reçut prisonoier a Crevell ce comte de Gisors, ce fils du maréchal de Belle-luie, cet espoir do royaume, ce jeune bomme si valeureux, si ins truit, si almabie! Le prince de Brunswick ne sortit point d'auprès de son lit, et le baigua de tarmes, eu le voyaut expirer entre ses bras. Il pleurait celul des Français auquel il ressembleit davantage

Portous nos regards chez cette nation nouvelle qui nait tout d'un coup pour être l'émule des plus policées, et l'exemple des autres. Voyons un comte Alexis Oriof preodre un vaisseao ture chargé des femmes, des esciaves, des meubles, de l'ur, de l'argent, des bijoux, du plus riche bacha de la Turquie, et loi renvoyer tout à Constantinopie. Ce même bacha, quel-que temps après commande un corps d'armée contre les Russes; il s'avance hors des rangs avec un interprète, et demande à parier. « Avez-vous, dit-il, à votre léte un comia "Oriof? - Non; que int voudriez-vous? - Me jeter à ses pieds, » répliqua le Turc.

Pouvons-nous rien ajouter à ces traits, sinon l'acesseil, les attentions nobles et delicates , les fetes , les présents , les bira-

LE VIEILLARD. J'exerce un art utile, et je sers la nature:

Je défriche un désert, je sème, et je bâtis a.

Que je vois en pitié tes sens appesantis! Que tes goûts sont changes, et que l'âge te glace! Ne reconnais-tu plus ton coursier du Parnasse? Monte-moi.

LE VIEILLARD. Je ne puis. Notre maître Apollon, Comme moi, dans son temps, fut berger et macon.

PEGASE. Oui: mais rendu bientôt à sa grandeur première, Dans les plaines du eiel il sema la lumière ; Il reprit sa guitare: il fit de nouveaux vers: Des filles de Mémoire il régla les concerts. Imite en tout le dieu dont tu eites l'exemple : fole: Les doetes Sœurs encor pourraient t'ouvrir leur tem-Tu pourrais, dans la foule heureusement guidé, Et, suivant d'assez loin le sublime Vade b, Retrouver une place au séjour du génie.

LE VIEILLARD.

Hélas! i'eus autrefois cette noble manie. D'un espoir orgueilleux honteusement décu, Tu sais, mon cher ami, comme je fus recu, Et comme on bafoua mes grandes entreprises: A peine i'abordai, les places étaient prises, Le nombre des élus au Parnasse est complet : Nous n'avons qu'à jouir, nos pères ont tout fait : Quand l'œillet, le narcisse, et les roses vermeilles, Ont prodigué leur sue aux trompes des abeilles,

Les bourdons sur le soir y vont ehercher en vain Ces parfums épuisés qui plaisaient au matin. Ton Parnasse, d'ailleurs, et ta belle écurie. Ce palais de la Gloire, est l'antre de l'Envie. Homère, cet esprit si vaste et si puissant,

faits, que reçurent les prisonniers turcs dans Pélershourg, d'une impératrice qui leur enseignats la guerre, la politesse, el la ginérosité?

Nous ne vayona point de telles leçons dans Grotius. Il vous dit bien, dans son chapitre du Droit de ravager, que les Juifs etalent obligés de ravager au nom du Seigneur; mais il ne trouve chez le peuple saint aucun trait qui ressemble aux exemples profanes que nous venous de rapporter.

Vollà donc le dictame que l'homanilé des grands cours réand sur les maux que fait la guerre : mais res consolations divines nous démontrent que la guerre est infernale · En effet, notre anteur a défriché quelques terrains plus

rebelles que ceux des plus mauvaises landes de Bordeaux et de la Champagne posilleuse, et lis ont produit le plus beau froment; mais ces tentalives tres longues et tres dispendieuses ne peuvent être imitées par des colons. Il faudrait que le gouvernement s'en chargest, qu'il recommundat ce Iravail immense à un intendant, l'intendant à un subdetecné, et nu'on fit venir de la cavalerie sur les lieux.

b Vadé, écrivain de la Foire, sous le nom duquel l'auleur de l'Écossaise se cacha par modestle

Je gravis avee peine à eette double eime Où la mesure antique a fait place à la rime, Où Melpomène en pleurs étale en ses discours Des rois du temps passé la gloire et les amours. Pour contempler de près cette grande merveille, Je me mis dans un eoin sous les pieds de Corneille. Bientôt Martin Fréron a, prompt à me eorriger, M'apercut dans ma niehe, et m'en fit déloger.

N'eut qu'nn imitateur, et Zoile en eut cent.

Par ce juge équitable exilé du Parnasse, Sans secours, sans amis, humble dans ma disgrâce, Je voulus adoueir par des écards flatteurs. Par quelques soins polis, mes frères les auteurs.

Je n'y réussis point ; leur bruyante séquelle A connu rarement l'amitié fraternelle : Je n'ai pu désarmer Sabotier b mon rival. Le Parnase a bien fait de n'avoir qu'un dieval :

" Martin Fréron; Marlin n'est pas son nom de hapléme, ce n'est que son nom de guerre. Il s'est dechainé, dit-on, pendani vingt ans contre l'auteur de ce dialogue, pour faire vendre ses feullies. « Qua mensura mensi fueritis, radem ren = tietur vobis. > Il s'est attiré l'Éconsaise , el nous en sommer bien fáchés.

b L'abbé Sabolier ou Sabatier, natif de Castres, ne s'est pa exercé dans les mêmes genres que le chanire de Benri IV le peintre qui a dessiné le Siècle de Louis XIV et de Louis XV; ainsi il ne peut ètre son rival. S'il s'était adonné aux mêmes études, il aurait été son maître. Cel abbé avait fait, en 1771, un dictionnaire de titlérature dans lequel il prodigualt des éloges outres; il ne se vend

point. Mais II en fit nn antre, en 1772, inlitulé les Trois Sièclar, dans lequel il prodigualt des calomnies, et il se vendit. Il Insulta MM. Dalembert, de Saint-Lambert, Marmontel, Thomas, Diderol, Beauzée, La Harpe, Delille, et vingi antrea grus de lettres vivants, dont il faudrait respecter la mémoire a'ils étaient morts.

Mais criul que MM. Sabolier et Clément ont déchiré avec l'acharmement le plus emporté est un vieitlard de quatre-vingts ans out pe ponyait pas se defendre. Il est permis, it est attte de dire son sentiment sur des ou-

yraces, surtoul quand on le motive pur des raisons solides, ou du moins séduisantes. S'il ne s'agissait que de littérature, nous dirious qu'il est tres injuste d'accuser l'auteur de la Hes-riade et du Siccle de Louis XIF, occupé de célébrer la gloire des grands hommes de ce siècle, de ne leur avoir pas rendu Justice. Nous dirions que personne n'a parte avec plus de sensibilité des admirables scenes de Corneille, de la perfectie desemperante du style de Racine (comme s'exprime M. La Harpe), de la perfection non moias desespérante de l'Art potique, et de plusieurs belles épilres de Boileau

Nous dirions que sa liste des grands écrivains de ce siècle mémorable contient l'Éloge raisonné de l'inimitable Moliere qu'il regarde comme supérieur à tous les comiques de l'antiquite; celul de La Fontaine, qui a surpassé Phèdre par sa naiveté et par ses graces; celui de Quinaull, qui n'eut ni modéires al rivaux dans ses opéra. Nous dirions qu'il a rendu des hommages anx Bossuel, nux Fénelon, à lous les hommes de genie, a tous les savants.

Nous alouterions qu'il aurail été indigne d'apprécier feurs extrêmes beaulés s'il n'avail pas connu leurs faules, inséparables de la fasblesse humaine; que c'eul etc une grande imperlinence de mettre sur le même rang Cinna et Pertharite, Polycucte el Théodore; et d'admirer egnirment les excellenles fables de La Fonlaine, et celles qui sont moins heuren-

Si nous en avious deux, ils se mordraient sans doute. | J'ai vu les beaux-esprits, je sais ce qu'il en coûte. |

ses. Il faut plus escore, il faui savoir discerner dans le même ouvrage me beaute un militru den détaute, et un vice de lanagec, un manque de justiese dans les peocère les pius subimes : c'est en quoi consiste le gold. El nous pourrions savrer que l'auteur de siècle de Louis XIVI, apres salvatuals ans de travaux, était peut-étre alors assais en droit de dire son avis que l'est aujourfaith N. Sablotte.

que l'est sisjourfluid N. Sabolotte.

Misil d'aglié d'écrossation plus importantes. C'est peu que out dubé, dans l'esperience de plaies l'est peut que out dubé, dans l'esperience de plaies l'est peut le sent littération de no point des sessiments de nois pour de sessiments de nois peut de l'est peut le sessiment de nois peut l'est peut l'est peut l'est l'est peut l'est l'est l'est peut l'est l

Noss Ravons va et la, et nous le trocus entre nos mantes le Spinose commerche, explique, éculeire, entrelli, estre de Spinose commerche, explique, éculeire, motif de Casteres; et nous dépoureme ou mousement étur un motiatre ou chez ou gettiere, des qu'il par de la commerche de la commerche de grande de la commerche de la commerche l'actualité. Cest un égand que nous mot devous leu sur au surfers.

Pour les poèsele Hégères de cu grand crifique et de ce grand.

ministrative, nous en userons un peu plus librement. Voici les preuves de la piét de cet able, qui est si pen indulgred pour les pechie de son prochain; voici les preuves du bon pout de celui qui trouve les vers de MM. de Soind-Lambert, Drille, de la Harpe, el marvais: En sortant de la prison ou ses mours respectables l'avalent

En sortant de la prisco di sea insurar respectatore i avanriat renderiner à Stranbourg, il s'amusa, pour se dissiper, à faire un conte iutituté le... mauvais lieu. Ce conte commence ainsi; et renarquez hien que sous l'avons écrit de sa main, de la même main que le Spinose.

Du temps que la dame Plafs
Tenatt ecole florissable
De jeux d'assurar ja pera pris,
D'une écollères per plant plant
Sur les plant plant
Sur les plant plant
La chose austreitent s'étall pan merretileuse;
Mais la chuse dans l'esu n'etal pan paralleuse,
La chose austreitent s'étall pan merretileuse;

Il crut que ce scrait une perte publique Que la perte de taut d'appas : Ause, plein d'ardeur hérosque, Ma-il, sata licider, cheusse et pourpoint bas, etc.

Nous épargnoss sans hésiter, aux yeux de nos chastes lecteurs, la suite de ce morcean sédicat. Ce n'est qu'un échan-

tilion de l'élégante poiste de M. l'abbé des Trois Sécées. Nous lui demandons blen parsion de publier un antre morcau de sa prose, hien plus touchani et blen plus décisif (et

reau de sa prose, hien plus fouchant et bien plus décisif (et buijours de sa main, et signé Sabolier de Castres): « On n'aime let que les procressions, les secmons, et les » messes. Les gron qui out eu la force de secuer se jong drapriptogés de l'enfance, da fanatisme et de l'erreur, en un

 mot les hommes qui pensent bien, n'oscul se faire connaitre, etc., etc. =
 Nous donnrons le reste, si cela lui fait plaisir.

Togez maintenant, lecteur, s'il sied hien à ce galant homme de traiter un secrétaire d'une de nos académics, d'impir et de scrièrat, el d'en dire autant de nos ittlerateurs les plus ulinitres. On croit qu'il sora incessamment un bénefice : mais

Il fallut, malgré moi, combattre soixante ans Les plus grands écrivains, les plus profonds savants, Toujours en faction, toujours en sentinelle : Lei c'est Tabbé Guyon <sup>a</sup>, plus bas e'est La Beaumelle <sup>a</sup>. Leur nombre est dangereos. J'aime mieux désormais

Les languissants plaisirs d'une insipide paix. Il faut que je te fasse une autre confidence : La poste, comme on sait, console de l'absence; Les frères, les époux, les amis, les amants, Surehargent les courriers de leur beaux sentiments, J'ouvre souvent mon cœur en prose ainsi qu'en rime; l'écris une sottise, anssitôt on l'imprime. On v joint méchamment le recueil clandestin De mon eousin Vadé, de mon oncle Bazin. Candide, emprisonné dans mon vieux secrétaire, En eriant, Tout est bien, s'enfuit chez un libraire c. Jeanne et la tendre Agnès, et le gourmand Bonneau. Courent en étourdis de Genève à Breslau. Quatre bénédictins, avec leurs doctes plumes, Auraient peine à fournir ce nombre de volumes. On ne va point, mon fils, fût-on sur toi monté, Avec ce gros bagage à la postérité. Pour comble de malheur, une troupe importune De bâtards indiscrets, rebut de la fortune,

Nés le long du charmier nommé des Innocents, Se glisse é sous la presse avre mes vrais enfants, quelle récompense aura le censeur royal qui lui a fail Obienie une permaison betté d'outrager la vertus la boa poid? On dit qu'il est bonuré, et goblem hienoid étreé aux diguisité de l'Eglis, il rendra en Dièse, on élice que par reconnistancer, cor, maloré son spinotieme, il unera qu'il n'y a manéraire de la verie, et voquer de caise. Noui le plante manéraire de la verie, et voquer de caise. Noui le plante

# de se souvenir de ce vers de Voltaire :

Si Diou s'esistait pas, il faudrait l'invenier. Ce philosophe cerivait il n'y a pas long-temps, à un grand prince : « Crist de tous les vers médiocres que j'ai jannis faits, » le moins médiocre, et orlui doui je suis le moins mécoutent. »

Il avait grande raison un albie esi peut-être persque aussi desperux, a los Thes dies, qui son fantalique; res si le fanatique est un losp rorragé qui reporge et qui suce le sanz pualiquement, en croyant bler faire, l'habée pour normettre loss ins-crimes secrets, sochant bien qu'il fait mat, et compnature l'impendit. Voils poorquoi les deux grands légistateurs Loche et Penn, qui out admis toutes les religions dans la Caroline et dans la Pemylyteus, en one di formettement reclu

les athèrs.

a L'abbé Gayon, aufeur d'un libelle insipide contre notre suteur, intitulé l'Oracle des philosophes.

succer, source: Correr or percorpora.

Langierici, dit La Beauserile, autre certráin de libelles aussi ridicules qu'affreux contre la cour. Il fant pardonner à notre auteur, s'ill n's paul ors gredies qu'en imprimant leurs nome, el en exposant simplement leurs calonnaire.

C'ha imprimi cinq on six volumen des prétendure intires de notre auteur; ort a p'est pas honnéte. On en a fabilité din notre auteur; ort a p'est pas honnéte. On en a fabilité din

de notre auteur; ceta n'est pas rouneur. Ou en a lassime pui sieurs; ceta est enoure moins honoète; mais les éditeurs out voulu gagner de l'argent. d Ou a glissé dans le recueil de ses ouvrages hien des mor-

d On a glissé dans le recurl de ses ouvrages nen nes morcraux qui ne sont pas de lui , comme une traduction des Apcryphes de Patricies, qui est de M. Bigex; un dialogue de Pericles et d'un Russe, fort estimé, dont l'auleur est M. Suard; C'en est trop. Je renonce à tes neuf immortelles : J'ai beaucoup de respect et d'estime pour elles ; Mais tout change, tout s'use, et tout acnour prend fin. Va. vole au mont sacré: je reste en mon jardin. PEGASE.

Tes dégoûts vont trop loin, tes chagrins sont injustes. Des arts qui t'ont nourri les déesses augustes Ont mis sur ton front chauve un brin de ce laurier Qui coiffa Chapelain, Desmarets, Saint-Didier \*.

siselle Lecouvreur, moins estides vers sur la mort de mader mes, commençant par ceux-ci :

Quel contraste frappe mes yeux? Nelpomène ici désolée Elève, avec l'areu des dieux, Un mag nifique mausolée.

Cetle pièce est du sieur Bonnevat, jadis précepteur chez M. de Montmartel : s'il a eu l'aveu des dieux, il n'a pas eu ectui d'Apollon.

On trouve dans la collection des ouvrages de Voltaire de prétendus vres de M. Clairaul, qui n'en fil jamais; une piece qui a pour titre les seventages de la raison, dans laquelle il n'y a ni raison ul rime : une épitre à mademoiseile Salié, qui est de M. Thieriot; une épître à l'abbé de Rothelin , qui est de M. Formout; des vers sur la mort de madame du Châtelet .

dont nons ignorous l'auteur; Des vers au duc d'Orions, régent, qu'il n'a jamais faits; Une ode intitulée le Frai Dieu, qui est d'un jesuite nomm Lefèvre:

Une épitre de l'abbé de Grécourt, platement licencleuse, qui commence par ces mois : Belle maman, soyez l'arbitre; des vers au médecin Silva et à l'oculiste Gendron; une répouse à un M. de B...., qui commence ainsi ;

Out, mon cher R..., il est l'anc du monde; Sa chaleur le pénêtre et sa clarté l'asonde, Effete d'une même action. Sa plus beille production Est ectte inomére d'étarde Doat. Newton le premier d'ine main inspirée, Sépara les condeuers par la réfraction.

Les beanx vers! et que les gens qui les attribuent à Voltaire ont le goût fin , et que leur main est exspérée! Des vers à une prétendue marquise de T., sur la philoso-phie de Newton, dans lesquels on trouve cetta élégante ti-

> Tont est en monrement; la terre, suspendue, En atomes légers nage dans l'étendue on nomme orgers naye unus i recuille!
> L'espace, ou platôt l'orig, dans son inmensité
> Raiance sur son poids l'univers agité.
> Les travaux de la ouft, les phases, acts
> Newton des premiers mois retrapa les orbites. , sont prédites.

Et les éditeurs suisses, qui ont imprimé ces bétises venues de Paris, ont l'assurance d'imprimer en notes que c'est la véritable tecon-

On a fait pourtant un recuell immense de ces fadalses barharrs, same consulter jamais l'auteur, ce qui est aussi incroyable que vrsi. Tant pis pour les libraires qui ont ainsi déshonoré leur art et la littérature.

C'est sor quoi l'auteur disait : On fait mon laventaire, quolque je ne sois pas encore mort; et chacun y glisse ses meubles pour les vendre.

. M. Clément et M. Sabotier ont imprimé que notre autrur avait pitié le poème de la Henriade d'un poème intitulé Cioris, par M. Saint-Didler. Cela est encore peu homote, carce Clorie ne parut que trois ans après la Henriade; mais une erreur de trois ans est peu de chose.

li en a échappé une de quioze ans à M. l'abbé Sabolier; mr il a imprime que notre auleur avail pillé sou Siecle de Et l'éloquent Lekain, le premier des acteurs, De tes drames rampants ranimant les langueurs, Corriger, par des tons que dietait la nature, De ton style ampoulé la froide et sèche enflure ? De quoi te plaindrais-tu? Parle de bonne foi : Cinquante bons esprits, qui valent mieux que tol N'ont-ils pas, à leurs frais, érigé la statue Dont tu n'étais pas digne, et qui leur était due? Malgré tous tes rivaux , mon écuyer Pigal Posa ton corps tout nu sur un beau piédestal; Sa main creusa les traits de ton visage étique, Et plus d'un connaisseur le prend pour un antique. Je vis Martin Fréron, à le mordre attaché, Consumer de ses dents tout l'ébène ébréché. Je vis ton buste rire à l'énorme grimace Que fit, en le rongeant, cet apostat d'Ignace.

N'as-tu pas vu cent fois à la tragique scène,

Sous le nom de Clairon, l'altière Melpomène,

Viens donc rire avec nous; viens fouler à tes pieds De tes sots ennemis les fronts humiliés, Aux sons de ton sifflet, vois rouler dans la crotte Sabotier sur Clément, Patouillet sur Nonnotte a;

Louis XIF dans les Annales politiques de l'abbé de Saint-Pierre; mais le Siècle de Louis XIF ful imprimé, pour la première fois, en 1752, et le livre de l'abbé de Saint-Pierre en 1767; sur quoi un mauvais plaisant, se souv-nant mai a propos que Sabotier est le fils d'un mauvais perruquier de Castres, chassé de chez son père, a écrit qu'il aurait du plutot faire des perruques pour l'auteur de la Henriade, que de le dépoutlier erueltement de ses prétendus lauriers, et d'exposer

sa tête octogénaire à la rigueur des saisons.

A Cet homme (Clémeut) était venu de Dijon à Paris avec sa tragedie de Chorles ler, et sa tragédie de Médée. Il ne put venir à hout de les faire représenter. La faim le pressait; il a'engagra avec un libraire à jui fournir des critiques contre les premiers livres qui auraient du succès. Il obtini quelque argent à compte sur ses satires à venir. M. de Saint-Lambert donnait alors ses Sarsons, M. Detitle sa Iraduction de Virgile, M. Dorat son poème sur la déclamation, M. Watelet, son poème sur la peiuture. Volla l'écoller Clément qui se met vite à écrire contre ces maîtres de l'art, et qui leur donne des lecons comme à des disciples dont il serait mécontent. S'il n'avait eu que ce ridicule on n'en aurait pas parie, on ne l'aurait pas connu; mais pour rendre ses leçons plus piquanles, H y mète des traits personnels; il y outrage une dame respec-table. Alors on sait qu'il existe, la police met mon pédant dans je ne sais quelle prison, soil Biedre, soil le For-l'Ete-que. M. de Saint-Lambert a la générosité de soil cler sa grace, et d'obtenir son élargissement. Que fait le critique alors? Il persuade em'on ne lui a fait crite correction que pour avoir enseigné l'art d'écrire, pour avoir soutenu la cause du bon gout, qui, sans lui, aliait expirer en France, et qu'il est, mme Fréron, victime de ses grands talents.

Sorti de prison, Il fait un nouveau libelle, dans lequel II insulte un conseiller de grand'chambre, tils d'un magistrat de la chambre des comptes ; il dit ingénirusement qu'il est le fils d'un patissier, el ce magistrat a declaigné de le faire re-mettre à Bicètre. Il s'associe depuis à Fréron, à Sabotier, et n d'aulres gens de cette espèce. Il broche libelle sur libelle con tre un vicillard solitaire, retiré depuis Irente années, qu'on peut outrager impunément. Il avait écrit auparavant à ce eme solitaire plusieurs lettres dont nous avons les originaux entre les mains. En voici un fragment :

« Jugez, monsieur, al votre sileuce peut ne pas m'affliger. » Peut-être, hélas! vous êtrs-vous îmaginé que vous me verLeurs clameurs un moment pourront te divertir.

LE VIEILLARD. Les cris des matheureux ne me font point plaisir. De quoi viens-tu flatter le declin de mon âge? La jeunesse est maligne, et la vieillesse est sage. Le sage en sa retraite, occupé de jouir, Sans chercher les humains, et pourtant sans les fuir, Ne s'embarrasse point des bruyantes querelles

» riez payer votre amitié, vos bienfaits, par la plus notre » logratitude; que je serais assez lache, assez crimin » pour n'être pas plus reconnaissant que tant d'autres! Ah! » monsteur, ne me faites pas l'injure de soupçonner alnai ma » probité. C'est ce bien précieux que je voudrais délivrer de la contagion générale; vos soupçons le Bétrirulent. Votre pénérosité, votre grandeur d'ame, peuveut en conserver oct en relever l'éclat. Ma tendresse, mon zèle, mon respect, a voilt mes seuls biens. Ils sont tous à vous, et ils y seront

> toujours, etc. A Dijon, ce stxlème décembre 1769. Voici » mon adresse : A Clésseut fils, chez son père, procureur à » Dijon, derrière les Minimes. »

Il a eu depuis l'intention de désavoger cette lettre, et la robite de dire qu'elle etait falsifier. Nous la conservous pourtant, quoique ce ne soit pas une pière blen curieuse; mais c'est toujours un témoignage subsistant de l'honneur que ceile printe cabale met dans sa conduite. C'est ce qui fessit dire à M. Duclos, secrétaire de l'academie, qu'il ne connaissait rieu de plus méprisable et de plus mechant que la canalite de la littérature. Il est à croire que M. Clément, s'étant marié, deviendra plus juste et plus sage; qu'il sera plus modeste; qu'il ne calomniera plus des personnes dont il n'eut jamais sujet de se plaindre ; qu'il n'a même jomais envisagées , et qu'il se repentira d'avoir débuté dans le monde par une conduite si infime.

Patouillet est un ex-jésuite qui debitait, il y a quelques annors, des déclamations de college nommées mandements, nome des évoques qui ne pouvaient pas en faire. Il en débita un contre notre auteur et contre d'autres geus de lettres : c'est dommage qu'il ait été brûlé par la main du bourreau. Ce Patouillei était un des plus forts écrivains daus le genre calomnieux que nous ayons eus depuis Garasse.

Nonnotte est un autre ex-Jésuite, digne compagnon de Patonillet. Il a fait deux gros volumes sous le tière d'Erreurs de Foltaire, et qu'il aurait pu intituier, Erreurs de Noanotte, III conspeuce par reprocher à l'auteur de l'Essai sur les maure et l'enrit des nations, d'avoir dit oue l'ignorance chritienne resurde le réune des empereurs romains comme une Saint-Bartheiemi coalinuejie; el l'auteur n'a point dit cela. Nonnolte, pour rendre odieux celui qu'il altaque, ajoute de sa grace ce mot chrétienas. L'auteur ne parle point la des autres empereurs; Il parle du seul Diociétien que Galérius engagea a étre perséculeur après dix neuf ans d'un regne de douceur et de tolerance. Sur quoi l'auteur avail remarque la faute qu'ont faite tous les chronologisles de placer l'ère des martyrs la pre-mière année de ce règne ; il la fallait dater de l'an 300, et monda l'an 184.

Il fast dire à l'auteur que Diociétien ne punit que quelques chrétiens, qui etreent des hommes brouitions, empor tieux. L'anteur n'a pas dit un mot de cria, et n'a pu le dire. Il n'a pas assez onblié sa langue pour se servir de cette expression.

hommes browitlens.

Nonnotte accuse l'auteur d'avoir dit que Charlemagne n'était qu'un beureux brigand. L'auteue n'a rien ecrit de sembiable, qu'un fedreut originat. L'intere e a rem exis se minimage, Ainst voltaen deux pages trois calonnées dont ce fou Sonnotte est consaincu. M. Damilas tile daigna prendre soin de refever deux ou trois ceals erreurs de Nonnotte. Elles soni imprin la suite de l'Essai sur tesmaurs et l'esprit des nations. El Nonnotte étnit tout etonné qu'on lut manquât ainsi de respect, à lui qui avail eu l'honneur de prêcher dans un village de Franche-Corsté, et de régenter en sixieme. L'orgueit a du bon; et quand i' est soutenu par l'ignorance, il est parfait,

Des auteurs ou des rois, des moines ou des be lies. Il regarde de loin sans dire son avis. Trois états polonais doucement envahis : Saint Ignace dans Rome écrasé par saint Pierre, Ou Clément dans Paris acharné sur Le Mierre. Dans ses champs cultivés, à l'abri des revers, Le sage vit tranquille, et ne fait point de vers. Monsieur l'abbé Terray, pour le bien du roysume, Préfére un laboureur, un prudent économe. A tous nos vains écrits, qu'il ne lira jamais, Triptolème est le dieu dont le veux les bienfaits. Un bon cultivateur est cent fois plus utile Que ne fut sutrefois Hésiode ou Virgile. Le besoin, la raison, l'instinct doit nous porter A faire nos moissons plutôt qu'à les chanter; J'aime mieux t'atteler toi-même à ma charrue,

Oue d'alier sur ton dos voltiger dans la nue. PÉGASE. Ah! doven des Ingrats! ce triste et froid discours Est d'un vieux impuissant qui médit des amours. Un pouvre homme épuisé se pique de sagesse. Eh bien! tu te sens faible, écris avec faiblesse; Corneille en cheveux blancs sur moi earacola, Quand en croupe avec lui je portsis Attila; Je suis tout fier encor de sa course dernière. Tout mortel jusqu'su bout doit fournir sa carrière, Et je ne puis souffrir un changement grossier. Quoi ! renoncer sux arts, et prendre un vil métier ! Sais-tu qu'un villageois sans esprit, sans science, N'avant pour tout talent qu'un peu d'expérience. Fait jaunir dans son champ de plus riches moissons Que n'en eut Mirabean par ses doctes lecons \*? Laisse un travail pénible aux mains du mercenaire, Aux journaliers la bêche, sux maçons leur équerre : Songe que tu naquis pour mon sacré vallon: Chante encore avec Pope, et pense avec Platon; Ou rime en vers badins les leçons d'Épicure, Et ce Système heureux qu'on dit de la nature. Pour la dernière fois yeux-tu me monter?

LE VIEILLARD.

Non. Apprends que tout système offense ma raison.

Plus de vers, et surtout plus de philosophie. A rechercher le vrai j'ai consumé ma vie; J'ai marché dans la nuit sans guide et sans flambeau : Helas! voit-on plus clair au bord de son tombeau? A quoi peut nous servir ce don de la pensée, Cette lumière faible, incertaine, éclipsée? Je n'si peusé que trop. Ceux qui par charité Ont su fond de leur puits nové la Vérité Font repentir souvent l'imprudent qui l'en tire. Je me tais. Je ne veux rien savoir, ni rien dire.

\* fl a fort encouragé l'agriculture par son livre intitulé l'Ami des hommes

PEGASE. Eh bien! végète et meurs. Je revole à Paris Présenter mon service à de profonds esprits: Les uns, dans leurs greniers fondant des républiques : Les sutres ébranchant les verges monarchiques. J'en connais qui pourraient, loin des profanes yeux, Sans le secours des vers, élevés dans les cieux, Émules fortunés de l'essence éternelle, Tout faire avec des mots, et tout créer comme elle. Ils ont besoin de moi dans leurs inventions. J'avais porté René a parmi ses tourbillons ; Son disciple plus fou b, mais non pas moins superbe. Était monté sur moi quand il parlait au Verbe. J'ai des amis en prose, et bien mieux inspirés Oue tes héros du Pinde aux rimes consacrés : Je vais porter leurs noms dans les deux hémisphères. LE VIEILLARD.

Adieu donc; bon voyage au pays des chimères e!

# LE TEMPS PRÉSENT,

PAR M. JOSEPH LAFFICHARD.

DE PLUSIFIERS ACADÉMIES. 1775.

Dans un coin de mes bois, loin du bruit des cités, Mes tablettes en main, j'étais tenté d'écrire, En vers assez communs, d'utiles vérités Qu'à Paris on condamne, ou dont on aime à rire. De nos pédants fourrés j'esquissais la satire, Lorsque je vis de loin des filles, des garcons, [sons, Des vieillards, des enfants, qui dansaient aux chan-Aux transports du plaisir ils se livraient en proie :

\* René Descartes. On sait qu'il était excellent géomètre, mais que toute sa philosophie n'est fondée que sur des chi-

b On salt aussi que Malebranche s'est entretrou famillèrement avec le Verbe, quoique la première partie de son livre sur les erreurs des sens et de l'imagination soit un chef-d'œuvre de philosophie.

\* Rien n'est plus chimérique en effet que la plupari des systèmes de physique. Burnet et Woodwarl n'ont écrit que des folies raisonnées sur le déluge universel. Malebranche à inventé de petits tourbillons mous pour expliquer la lumière et les couleurs; et cela plus de vingt ans après que Newton avait fail son Optique. Maillet a osé dire que la mer avail forme les montagnes, que les hommes avaient été poissons, que notre globe est de verre, qu'il est le débels d'une comète ; d'autres ont retrouvé le monde primitif, la langue primitive, la manière dont les métaux se formalent dans ce monde primitif. On sait qu'un philosophe très doux, très modeste, Ires iudicieux, et point jaloux, a eu le secret d'enduire les hommes de poix résine pour les empêcher de lomber malades; qu'il dissequait des géants pour connaître la nature de l'ame, et qu'il prédisais l'avenir : de tels hommes pourtant en out im-

J'en demandai la cause : un d'eux me répondit : « Nous sommestous heureux, à ce qu'on nous a dit. » a Heureux! c'est un grand mot. Il est vrai que neut-ètra Par vos travaux constants vous méritez de l'être. Virgile et Saint-Lambert ont quelquefois vanté A Mécène, à Beauvau, votre félicité; Mais ce sont, entre nous, des discours de poètes, De douces fictions, d'élégantes sornettes, Leurs vers étaient heureux, et vous ne l'étiez pas. Le bonheur nous appelle, et fuit devant nos pas : Sous le dais, sous le chaume, il trompe notre vie. C'est en vain qu'on a dit en pleine académie . Choiseul est agricole, et l'oltaire et fermier : L'art qui nourrit le monde est un méchant métier. Laissons là ce Choiseul si grand, si magnanime, Ce Voltaire mourant qui radote et qui rime, Qu'un l'ripon persécute, et qui dans son hameau, Rit encor des Frérons au bord de son tombeau. Songez à vous, amis ; contemplez les misères Ou'accumulent sur vous des brigands mercenaires, Subalternes tyrans munis d'un perchemin, Ravissant les épis qu'a semés votre msin, Yous trainant aux caeliots, à la rame, sux corvées; Tandis que de leurs pleurs vos femmes abreuvées Pressent en vain vos fils mourants entre leurs bras. Travaillez, succombez, invoquez le trépas, Mourez sur un fumier, le seul bien qui vous reste : Ou , si vous survivez à cet étst funeste, Sous l'horrible débris de vos toits écrasés, Sans vêtements, sans pain, dansez, si vous l'osez. » A peine eus-je parlé, mille voix éclatèrent;

J'étais presque joyeux de leur bruyante joie.

Jusqu'aux bords étrangers les échos répétèrent : Ce temps offreux n'est plus ; on a brisé nos fers .. Justement étonné de ces nouveaux concerts : « Quel Hercule, disais-je, s fait ce grand ouvrage? Quel dieu vous a sauvés? » On répond ; » C'est un saue. »

« Un sage! Ah! juste ciel! à ce nom je frémis. Un sage! il est perdu : c'en est fait, mes amis. Ne les voyez-vous pss ces monstres scolastiques, Ces partisans grossiers des erreurs tyranniques . Ces superstitieux qu'on vit dans tous les temps Du vrai qui les irrite ennemis si constants, Rassemblant les poisons dont leur troupe est pour-Socrate est seul contre eux, et je crains la cigue, » Dans mon profond chagrin je restais éperdu :

Je plaignais le génie, et surtout le vertu. Ariston mon b ami survint dans mes bocages. Que j'avais attristés par ces sombres !mages. On connaît Ariston, ce philosophe humain, Dédaignant les graudeurs qui lui tendaient la main,

\*Le roi Louis XVI venait d'abolte les corvées, et de défendre qu'on poursaivit arbitrairement les débiteurs du tise. Ces deux opérations si simples n'out rien coûté à la couronne, et ient été le saiut du pruple.

M. le marquis de Condorcet.

De la vérité simple ami noble et fidèle; Son esprit réunit Euclide et Fontenelle : Il rendit le courage à mon œur affligé. « Ne vois-tu pos, dit-il, que le siècle est changé? Va, de vaines terreurs ne doivent point l'abattre : Quand un Sully renaît, espère un Henri Quatre. » Ce propos ranima mes esprits languissants; La gaité renoua le fil de mes vieux ans; Et, revenant chez moi, je repris mes tablettes Pour écrire à loisir ces rimes indiscrètes.

FIX DES SATIRES

# POÉSIES

# MÈLÉES.

#### 1. A M. DUCHE.

Dans tes vers, Duché, je te prie, Ne compare point au Messie Un pauvre diable comme moi : Je n'ai de lui que sa misere, Et suis bien éloigné, ma foi, D avoir une vierge pour mère.

# 1: SUR UNE TABATIÈRE CONFISQUÉE.

Adieu, ma pauvre tabatière;
Adieu, in et verrai plus;
Noisa, ali tarmes, ai prière,
Ne te rendrout à moi, mes efforts sont perdus.
Adeu, in et moi mes efforts sont perdus.
Adeu, ma permet tabatière.
Adeu, ma permet tabatière encore,
Jirai plusté vider les trésors de Piutus.
Mais ce n'est pas cé dieuque l'no veut que j'implore.
Pour te revoir, indust l'if faut prier Pitelus...
Qu'ou oppose entre nos une forte barrière!
Me demander des vers indust je a'en posis plus.
Adieu, je ne te verrai pluss.

# ui SÜB NÉBON

De la mort d'une mère exécrable complice, Si je meurs de ma main, je l'ai bien mérité; Car, n'ayant jamais fait qu'actes de cruauté, J'ai voulu, me tuant. en faire un de justice.

#### IV. LE LOUP MORALISTE,

Un loup, à ce que dit l'instoire, Youlut donner un jour des leçons à son fils, Et lui graver dans la mémoire, Pour être bonnête loup, de beaux et bons avi

Pour être bonnete loup, de beaux et bons avis.

Mon fils, lui disait-il, dans ce désert sauvage,
A l'ombre des forêts vous passerex vos jours;
Yous pourrez cependant avec de petits ours
Godter les doux plaisirs qu on permet à votre âge.

Contentez-vons du peu que j'amasse pour vous, Point de larcin : menez une innocente vie:

Point de mauvaise compagnie: Choisissez pour amis les plus honnêtes loups; Ne vous démentez point, soyez toujours le même; Ne satisfaites point vos appetits gloutons: Mon fils, jelmes plutôt l'avent et le carême, Que de sucer le sang des malheureux moutons, Car enfin quelle barbariet.

Quels crimes ont commis ces innocents agneaux? Au reste, vous savez qu'il y va de la vie :

D'énormes chiena défendent les troupeaux.
Hélast je m'en souvires, un jour votre grand-père
Pour apaiser sa faim entra dans un hameau.
Dés qu'on s'en sperçut : O béte carnassière !
An loupt s'écriat-on; l'un s'arme d'un loyau,
L'autre prend une fourche; et mon père eut bau
Hélast lit) Juiss as peou : [faire,
De as témérité es fut là le sahier.
Sois sage à ses édépens, ne suis que la vertu,

Sois sage à ses dépens, ne suis que la vertu, Et ne sois point battont, de peur d'être battu. Si tu m'aimes, déteste un crime que j'abhorre -La petit vit alors dans la gueule du loup De la laine, et du sang qui dégouttait encore : Il se mit à rire à ce coup. - Comment, petit frison, dit le lour en colère.

Comment, vous riez des avis
Que vous donne lei votre père!
Tu seras nn vaurien, va, je te le prédis:
Quoi! se moquer déjà d'un conseil salutaire!
L'autre répondit en riant;

« Votre exemple est un bon garant; Mon père, je ferai ce que je vous vois faire. »

Tel un prédicateur sortant d'un bon repas Monte dévotement en chaire, Et vieut, bien fourré, gros, et gras, Prêcher contre la bonne chère.

#### v. ÉPITAPHE.

Ci-gît qui toujours babilla , Sans avoir jamais rien à dire; Dans tous les livres farfouilla, Sans avoir jamais pu s'instruire, Et beoucoup d'écrits barbouilla, Sans qu'on ait jamais pu les lire.

vi. ÉPIGRAMME 1.

1712.

Danebet, si méprisé jadis Fait voir aux pauvres de génie Qu'on peut gagner l'académie Comme on gagne le paradis.

VII. SUR LA MOTTE.

1714

La Motte, présidant aux prix Qu'on distribue aux heaux-esprits, Ceignit de couronnes éviques Les vainqueurs des jeux olympiques : Il fit un vrai pas d'écolier, Et prit, aveuigle agonothète, Un chêue pour un ofivier, Et Dujarry pour un poête.

VIII. COUPLET

A MADEMOISELLE DUCLOS.

and a section of the section

1714.

Beile Duclos,
Yous eharmez toute la nature!
Belle Duclos,
Yous avez les dieux pour rivaux;
Et Mars tenterait l'aventure,
S'il ne eraignait le dieu Mercure,
Belle Duclos.

1x. ÉPIGRAMME.

17t5.

Terrasson, par lignes obliques, Et par règles géométriques, Prétend démonter avec art Qu'Ilpumère prend toujours l'écart; Que atsi images poétiques, Que tant de richesses antiques, Ne nous charment que par hasard. Il s'en avise sur le tard : Mais quoi que ce docteur décide,

' Ces vers fesaient partie d'une lettre à l'abbé de Chaufeu, qu'on n'a point (gouvée- K D'un ton à gagner son procès, \* Gacon, avec même succès, Peut faire un rondeau contre Euclide.

x. NUIT BLANCHE DE SULLY.

1716.

A MADAME DE LA VRILLIÈRE.

Quelle beauté, dans cette nuit profonde Vient éclairer nos rivages heureus? Serait-ce point la nymphe de cette onde Qu'amène ici le satyre amoureux? Je vois s'enfuir la jalouse dryade. Je vois venir le faune dangereux; Non, ce n'est point une simple naiade; A tant d'attraits dont nos cœurs sont frappés, A tant de grace, à cet art de nous plaire, A ces Amours autour d'elle attroupés. Je reconnais Vénus, on La Vrillière. O déité! qui que ce soit des deux. Vous qui venez prendre un rhume en ces lieux Heureux cent fois, heureux l'aimable asile Qui vers minuit possède vos appas! Et plus heureux les rimeurs qu'on exile Dans ces jardins honorés par vos pas !

#### A MADANE DE LISTENAY.

Aimable Listenay, notre fête grotesque
Ne doit point deplaire à va yeux:
Les Amours, en chiant-lit d'éguinés dans ees lieux,
Sont toujours les Amours, et l'habit romanesque
Dont ils sont revêus ne les a pas changés:
Vous les voyez enore autour de vous rangés;
Ces guenillons brillants, ces masques, ce mystère,
Ces guenillons brillants, ces masques, ce mystère,
Ces méchants violons dont on vous étourdit.

Ce bal, et ce sabbat maudit, Tout cela dit pourtant que l'on voudrait vous plaire.

#### A MADAME DE LA VRILLIÈRE.

Vener, charmant moineau, vener dans ce boesge. Tous no oiseaux, surpris et confondus, Admireront votre plumage; Les pigenos de char de Venus Viendront meines vous rendre hommage. Joli moineau, que vous dire de plus? [dre! Heureut quipeut vous voie, et qui peut vous entenvous plaises par la voix, vous charmes par les yeu; Mais le nom de moineau vous sièralt un peu mienx, Si vous élieu pue pui lus tendre.

#### RI. SUR M. LE DUC D'ORLÉANS

# ET MADAME DE BERRI, SA FILLE '.

#### 1716.

Ce n'est point le fils, c'est le père; C'est la fille, et non point la mère; A cels près tout va des mieux. Ils ont déjà fait Étéoele; S'il vient à perdre les deux yeux, C'est le vrai sujet de Sophocle.

#### XII. A Max LA DUCHESSE DE BERRI,

#### FILLE DU BÉGENT.

# 1716

Enfin votre esprit est guéri
Des craintes du vulgaire;
Belle duchesse de Berri,
Achevez le mystère.
Un nouveau Lot vous sert d'époux,
Mère des Moabites:
Puisse bientôt naître de vous

# Un penple d'Ammonites!

#### 1716

Non, monseigneur, en vérité, Ma muse n'a jamais chanté Ammonites ni Moabites. Brancas vous répondra de moi. Un rimeur sorti des Jésuites Des peuples de l'ancienne loi Ne connaît que les Sodomites.

# xiv. A M. L'ABBÉ DE CHAULIEU.

#### 1716.

Cher abbé, je vous remercie
Des vers que vous m'avez prétés :
A leurs ennuyeuses beautés,
J'ai reconnu l'scadémie.
La Motte n'écrit pas fort bien.
Vos vers m'ont servi d'antidote
Contre ce froid rhétoricien;
Danchet écrit comme La Motte :
Mais surtout n'en dites rien.

## XV. SUR M. DE FONTENELLE.

D'un nouvel univers il ouvrit la barrière; Des mondes infinis autour de lui anissants, Mesurés par ses mains, à son ordre croissants, A nos yeux étonnés il traça la carrière; L'ignorant l'entendit, le savant l'àdmira : Que voulez-vous de plus ? il fit un opéra.

## xvi. AU DUC DE LORRAINE LÉOPOLD,

ET A MADAME LA DUCHESSE SON ÉPOUSE,

#### En leur présentant la tragédie d'Œdipe.

#### 1719.

O vous, de vos sujets l'exemple et les délices! Vous qui régnez sur eux en les combiant de biens, De mes faibles talents acceptez les prémices. C'est aux dieux qu'on les doit, et vous êtes les miens.

#### XVII. ÉPIGRAMME.

#### 1719.

De Beausse et moi, crisilleurs effrontés, Dans un souper clabaudions à merville, Et tour à tour épuchions les beautés Et les défauts de Racine et Corneille. A pisiller serions encor, je crol, Si n'eussions vu sur la double colline Le grand Corneille et le tendre Racine, Oui se moquaient et de Beausse et de mol.

# XVIII. A MADEMOISELLE LECOUVREUR'.

#### 1719.

Adieu, divinité du parterre adorée, Vous, Iris, que le ciel envoya permi nous Pour unir à jamais Minerve et Cythérée, Et la vertu sincère sux pisisirs les plus doux! Faites le bien d'un seud et le desir de tous; Et puissent vos smours égaler la durée De la pure amitié que mon cœur s pour vous,

#### XIX.

## SUR LA MÉTAPHYSIQUE DE L'AMOUR ».

#### 1720.

De l'amour la métaphysique Est, je vous jure, un froid roman.

<sup>1</sup> Adrienne Lecouvreur, pour laquelle Voltaire eut plus que de l'amitié. Ces vers sont attribués, par Ciderille, à son il lus re ami, dans un manuscrit que f'ai vu. Ct. 2 Quatrain de Voltaire, selou Ciderille. Ct.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ces six vers, attribués par Cideville à Voltaire, feraient présumer que ce dernier est aussi l'auteur du couplei suivant, malgré son poélique désaven: dans ce cas, le régenl aurait fait grâce au jeune Arouet. CL.

Fanchon, reprenons la physique : Mais, las! que j'y suis peu savant!

#### xx. CHANSON 1.

1720.

Connaissez-vous Saint-Disant, Soi-disant Gentilhomme? C'est le plus insuffisant Suffisant Oui soit de Paris à Rome.

xxi. IMPROMPTU

A MADEMOISELLE DE CHAROLOIS.

PERTE ER RABIT DE CORDELIES.

Frère Ange de Charolois, Dis-nous par quelle aventure Le cordon de aaint François Sert à Vénus de ceinture \*?

XXII. A MADAME DE \*\*\*.

En lui envoyant les Œuvres mystiques de Fixes.on.

Quand de la Guion le charmant directeur Dissit au monde: « Ainse Dieu pour lui-même, Oblitez-vous dans votre heureuse ardeur; « On ne crut point à cet amour extrême, On le traits de chimère et d'erveur: On se trompait; je connais bien mon œur, Et c'est sinsi, belle Essée, qu'il vous sime.

## XXIII. A LA MÈME.

De votre esprit la force est si puissante, Que vous pourries vous passer de beauté; De vos attraits la grâce est si piquante, Que sana esprit vous auriez enchanté. Si votre cœur ne sait pas comme oa aime, Ces dons charmants sont des dons superflus : Un sentiment est cent fois au-dessus Et de l'esprit et de la beauté même.

Elle est de Voltaire, selon Cideville. Cc. Voltaire, sachant qu'on chantait ces ven sur Pair de Robin Turriure, y ajonta, dit-on d'antres couplets fort platsents. Ce portrait donna lieu à d'autres plaisantieries; c'était te ton de cette cour. En voici un échantilles tes de cette teste de l'est de l'es

> Beau saint François , ne spulfres pus Qu'en perce vos mains difficates. Dites à l'ange : « C'est plus bus Qu'il faut appliquer les stigmates, »

XXIV. A M. LE DUC DE RICHELIEU,

SUR SA RÉCEPTION A L'ACADENIE ".

DECEMBER 1720.

Yous que l'on exvie et qu'on aime, Entres dans la avante cour; L'on vous prend pour Apollon même Sous la figure de l'Amour. Déjà vers vous l'académie A dépaté l'abbé Gédoyn, Directeur de la compagnie, Pour avoir en son nom le soin De ..... votre seigneurie. Heureau ceux qu'en pareil besoin On traite avec présignairé.

XXV. A LA MARQUISE DE RUPELMONDE,

Quand Apollon, avec le dieu de l'onde, Vint sutrefois habiter ces bas lieux, L'un sut si bien cacher sa tresse blonde, L'autre ses traits, qu'on méconnut les dieux; Naic c'est en vain qu'abandonnant les cieux, Vénus comme eux veut se cacher au monde; On la connaît au pouvoir de ses yeux, De aue l'on voit paraftre Ruellenonde.

XXVI. A MADAME DE \*\*\* 3.

VF85 1722.

Si ton amour a'est qu'une fantalaie, Qu'un faible goût qui doit passer un jour; Si to m'as pris pour me quitter, Sylvie, Cruelle, hélas ! que je hais ton amour! Ton chaugement une coûtera la vie. Viene dans mes bras te livrer sans retour; Que tes hoisers dissipent mes alarmes ; Que la fureur de tes embrassements Ajouke encore à mes emportements; Due ton amour soit égal à tec charmes.

XXVII. A M. LOUIS RACINE 3.

1722.

Cher Racine, j'al lu dans tes vers didactiques De ton Jansénius les lecons fanatiques.

Le duc (depuis marécha!) de Richelieu fut reçu le 12 décembre 1720 à l'académie française, ou il prononça un petit diacones assex bon pour faire corter que Voltaire, qui deigna quelquefois être son fesseur dans des circonstances à peu prés parellies, en est fisoteur. Ces ouse veres son attribués à Voltaire par Cideville, bien instruit de tout os que compdiait son sals. Ca.

<sup>3</sup> Ce dizain, que j'ai extrait d'un manuscrit fait sous les yeux de Voltaire, est aussi dans les Pièces inédites du même auleur, publiées en 1820. Ct.

auleur, publices en 1820. CL.
3 Ces vers furent sans doute composes vers la fin de 1729.

Quelquefois je t'admire, et ne te crois en rien. Si ton style me plait, ton Dieu n'est pas le mien : Tu m'en fais un tyran ; je veux qu'il soit un père'; Ton hommage est forcé, mon eulte est volontaire : Mieux que toi de son sang le reconnais le prix :-Tu le sers en esclave, et je l'adore en fils. Crois-moi, n'affecte plus une inutile audace : Il faut comprendre Dieu pour comprendre sa grâce. Soumettons nos esprits, présentons-lui nos cœurs, Et soyons des chrétiens, et non pas des docteurs.

XXVIII. IMPROMPTU

A M. LE COMTE DE VINDISGRATZ .

1722.

Seigneur, le congrès vous supplie D'ordonner tout présentement Ou'on nous donne une tragédie Demain pour divertissement;

Nous vous le demandons au nom de Rupelmonde : Rien ne résiste à ses desirs : Et votre prudence profonde

Doit commencer par nos plaisirs A travailler pour le bonheur du monde.

\*\*1\*

SUR LES FÉTES GRECOUES ET ROMAINES ».

1723. Chantez, petit Colin. Chantez une musette:

année où parut la première édition du poème de *la Gréce.* Ils furent imprimés en 1784, à la fin d'une édition clandestine de *la Henriade*, publiée par l'abbé Desfontaines, aous le ti-tre de *la Ligue.* CL.

e de *it Ligist*. CL.

<sup>1</sup> Voltaire, passant à Cambral avec madame la :

<sup>2</sup> Rupelmonde pendant le congrès de 1722, et soup-te dame de Saint-Contest, toute la compagnie m estr qu'elle avait de voir jouer la tragédie d'Œdipe en pe nce de son auteur. Mais la comédie des Plaid précédemment annoncée pour le lendemain , à la dema de M. de Vindisgratz , premier plénipotentiaire de l'Emp les convives chargèrent Voltaire de lui demander la rep ation d'Œdipe. Le poste, sans sortir de table, sit cette ce de placet impromptu, qu'il se chargea de porter ini-se à M. de Vindisgratz. Il obtint facilement ce qu'on deindait, et rapporta le placet à made ec cette apostille au bas :

L'Amour vous Si, simuble Rupelmonde, Four décider de nos plaisirs; le n'en sais nos de plus parait un monde Que de répondre à vas désirs. Side que vous paries, on n'e pas de répliqu Yous surus donc (Edige, et mêus la critic L'ordre est donné pour qu'en voire laveu Dennis l'en joue et la pidee et l'autour.

<sup>3</sup> Opéra dont la musique est de Colin de Bis e lettre d'aout 1745, de Voltaire à Hénault. Ce couplet igrammatique est de Voltaire, seion Cideville. Ct.

. \* La parodie d'Œdipe, que Voltaire avait demandée lui-m

Pauvre petit Colin, Chantez un air badin. Ouelaue Mélophilète. Quelque nymphe à lunette Vous applaudira; Mais à l'Onéra L'on yous sifflera.

XXX. IMPROMPTU

A MADANE LA DUCHESSE DE LUXEMBOURG ,

Qui devatt souper avec M. le duc de Ricentare.

Un dindon tout à l'ail, un seigneur tout à l'ambre, A souper vous sont destinés : On doit, quand Richelieu paraît dans une chambre, Bien défendre son cœur, et bien boucher son nez.

XXXI. LES DEUX AMOURS.

A MADAME LA MARQUISE DE RUPELMONDE.

Certain enfant qu'avec crainte on caresse, Et qu'on connaît à son malin souris. Court en tous lieux, précédé par les Ris, Mais trop souvent suivi de la Tristesse; Dans les cœurs des humains il entre avec souplesse, Habite avec fierté, s'envole avec mépris, Il est un autre Amour, fils craintif de l'Estime, Soumis dans ses chagrins, constant dans ses desirs, Que la vertu sontient, que la candeur anime,

Qui résiste aux rigueurs, et eroft par les plaisirs. De cet amour le flambeau peut paraître Moins éclatant, mais ses feux sont plus doux : Voilà le dieu que mon cœur veut pour maître. Et je ne veux le servir que pour vous.

XXXII. A MADAME DE LUXEMBOURG. En lui envoyant la Benriade.

1724.

Mes vers aurout done l'avantage D'attirer vos regards sur eux : Ne pourrai-je jamais attirer vos beaux yeux Sur l'auteur comme sur l'ouvrage?

XXXIII.

SUR UN CHRIST HABILLÉ EN JÉSUITE\*.

1724.

Admirez l'artifice extrême De ces moines industrieux :

\* Ces vers, composés vers 1754, sont attribués par Cie ville à Voltaire, qui les cite, avec une très légère varian et sans se nommer, dans le Dictionnaire philosophique, au mot Conversions. Ca.

Ils vous ont habillé comme eux, Mon Dieu, de peur qu'on ne vous aime.

xxxiv. TRIOLET.

A M. TITON DU TILLET.

. Dépéchez-vous, mo nsieur Titon; Enrichissez votre Hélicon; Placez-y sur un piédestal Saint-Didier, Danchet, et Nadal; Qu'on voie armés du mêne archet Nadal, Saint-Didier, et Danchet; Et couverts du même laurier Danchet, Nadal, et Saint-Didier.

#### XXXV. A MADAME DE \*\*\*.

Oul, Philis, la coquetterie Est faite pour vos agréments : Croyez-moi, la galanterie, Malgré tous les grands sentiments, Est sœur de la friponnerie.

Vénus versa sur vous tous ses dons précieux : Ce serait être injuste et les mal reconnaître Que de vous obstiner à faire un seul heureux, Lorsque avec vous le monde entier veut l'être.

Qu'est-ce que la constance? un vieux mot rebattu, Des amants ennuyeux languissant apanage; Mais l'infidélité devient une vertu, Quand on a vos attraits, votre esprit, et votre âge.

# XXXVI. IMPROMPTU

Ecrit sur un cahier de lettres de madame la duchesse du MAINE et de M. de La Motte-Houdart, qui avait perdu la vue.

Dans ses filets elle savait vous prendre Sitôt qu'elle se laissait voir : Un panvre aveugle aussi ressentit son pouvoir : Je le crois bien , car il pouvait l'entendre.

# XXXVII. A MADEMOISELLE \*\*\*,

Qui avait promis un baiser à celui qui ferait les meilleurs vers pour sa fête.

Quoi! pour le prix des vers accorder au vainqueur D'un baiser la douce caresse Céphise, quelle est votre creur! Vons donnez à l'esprit ce qui n'est dû qu'an cœur. Un baiser fût tooljours le prix de la tendresse, Et c'est à l'amour seul qu'en appartient le don : Les labikunts du Pinde en leur plus grande l'resse N'ont jamis espéré qu'un laurier d'Apollou. Des vers à mes rivaux je cède l'avantage; Ils riment mieux que moi, mais je sais mieux almer : Que le laurier soit leur partage, Et le mien sera le baiser.

## XXXVIII. ÉPIGRAMME.

N'a pas long temps, de l'abbé de Saint-Pierre On me montrait le buste tant parfait, Qu'onn es sus oris a'cétait chair ou pierre, Tant le sculpteur l'avait pris trait pour trait. Adonc restai perplexe et stupéfait, Craignant en mô de tombre en méprise; Puis dis soudain : Ce n'est là qu'un portrait; L'original d'arti quedque sottiar quedque

XXXIX.

# A MADANE LA MARÉCHALE DE VILLARS

En lui envoyant la Henriade.

Quand yous m'aimiez, mes vers étaient aimables : Je chantais dignement vos gráces, vos vertus; Cet ouvrage naquit dans ces temps favorables : Il eût été parfait; mais vous ne m'aimez plus.

## xl. IMPROMPTU

A LA MARQUISE DE CRILLON,

A souper dans une petite maison de M. le duc de Richelieu.

Dans le plus scandaleux séjour La vertu même est amenée:

XLI, A M. L'ABBÉ COUET,

Et la débauche est étonnée

De respecter jei l'amour.

Afin que mutuellement

GRAND-VICAIRE DU CARDINAL DE NOAILLES.

....

En lui envoyant la tragédie de .Varianne

20 AOUT 1725.

Vous m'envoyez un mandement,
Recevez une tragédie,

Nous nous donnions la comédie.

XLII. A M. DE LA FAYE.

172

Pardon, beaux vers, La Faye, et Polymnie: Las! je deviens prosateur ennuyeux. Non, ce n'était qu'en langage des dieux Qu'il de Lalla parier de l'harmonie. Janone-lemoje, et inmahle grine. Cet aut elarmant de savoir enferner. Lo essaprési dande est innes heureuses; Joinder aux raisons des grâces lumineuses; En instruisats avoire sa faire aimer; A b dispate, autrérôs si cusstique, Otre nos air pédantesque et jaloux; Étre à-la-foni junte, siocère, et doux, Ani, rivat, et poise, et etilique: A es grand set vainement je m'applique; Heureux La Faye, il evet donné qu'a ous.

YELL INSCRIPTION

FOR R UNE STATUE DE L'ANGUR DARS LES JARDINE DE MAISONS.

Qui que tu sois, voici ton maître; Il l'est, le fut, ou le doit être.

XLIV. A M. DE CIDEVILLE,

Ecrits pur un exemplaire de la Henriade.

1730.

Mon cher confrère en Apollon, Censeur exact, ami facile, Solide et tendre Cideville, Accepte ce frivole don : Je ne serai pas ton Virgile, Mais tu seras mon Pollion.

XIV. A. MADAME DE NOINTEL.

A ses écarts Nointel allie L'amour du vrai, le goût du bon : En verité, e'est la Raison, Sous le masque de la Folie.

XLVI. YERS

Envoyés a M. Sylva, premier médecin de la reine, avec le portrait de l'auteur.

Au temple d'Épidaure on offrait les images Des humains conservés et guéris par les dieux : Sylva, qui de la mort est le maltre comme eux, Mérite les mêmes hommages. Esculape nouveau, mes jours sont les bienfaits, Et tu vois too ouvrage en revoyant mes traits.

XLVII.

A MADAME LA MARQUISE D'USSÉ'.

1730.

L'Art dit un jour à la Nature :

1 Anne-Théodore de Carvnisin, mariée en 1718 à M. d'Ussé,

Vous n'égalez jamais les œuvres de ma main;
 Vous agissez sans ehoix, vous créez sans dessein.
 Oue feriez-vous sans ma parure?

Un teint flétri par vous s'embellit par mon fard ; C'est moi qui d'uoe prude arraoge la sagesse ; Des coquettes beautés je conduis la fluesse ,

Et mène sous mon étendard Et les beaux-esprits et les belles ;

J'ai seul dicté saos vous les vers de Fontenelles, Et les fables du sieur Houdart. » Ainsi, belle d'Ussé, l'Art se croyait le maître Et le monde à son char paraissait s'attacher;

Mais la Nature vous fit naître, Et l'Art confus s'alls cacher.

XLVIII. CHANSON

POUR MADEMOISÉILE GAUSSIN, LE JOUR DE SA PÉTE.

25 AGUT 1721.

Le plus puissant de tous les dieux, Le plus aimable, le plus sage, Louison, c'est l'Amour dans vos yeux. De tous les dieux le moins volage, Le plus tendre et le moins trompeur, Louison, c'est l'Amour dans mon œur.

XLIX. PORTRAIT DE M. DE LA FAYE.

Il a réuni le mérite
Et d'Horace et de Pollion,
Tantôt protégeaot Apollon,
Et tantôt chaotant à as suite.
Il reçut deux présents des dieux,
Les plus charmants qu'ils puissent faire:
L'un était le talent de plaire;
L'autre, le secret d'être beureux.

L. ÉPIGRAMME

SUR L'ABBÉ TERRASSON.

1731.

Oo dit que l'abbé Terrasson, De Lass et de La Motte apôtre, Va du b ..... à l'Hélicon, N'étant fait pour l'un as pour l'sutre. Pour avoir un léger prurit, Il se fait chatouiller la fesse. Manoo le fouette, il la caresse;

fils de celui à qui fut écrite, en 1716, la lettre du 20 juillet. Sa belle-mère, Jeanne-Françoise Le Prestre de Vauban, était morte dès 1713. Ces vers furest composés avant la mort de Houdart de La Motte. Ct. Mais il b.... conume il écrit;
Un jour, dans la cérémonie,
On l'étrillait, il frétillait;
Notre p.... se travaillait
Dessus sa fesse racornie.
Entre monsieur l'abbé Dubos,
Qui, voyant fesser son confrère,
Dit tout haut, approuvant l'affaire:
- Frappec fart, il a fait 5éthos. -

## LI. RÉPONSE A M. DE FORMONT.

On m'a conté (l'on m'a menti, pout-être) Qu' Apelle un jour vint entre cinq et six Confaboler ches so ami Zeuxis ; Mais, ne trouvant personne en son landis, i Mais, ne trouvant personne en son landis, Pfi, sans hillet, a visite communée ; Yn ann babeun par Zeuxis communée ; Yn singée truit a visite communée ; Yn singée truit from thomas par la communée ; L'en singée truit from the partie par la communée ; L'en pour tant schevé, li reconnuis on maitre et son modèle. Je mis Zeuxis, mais che mol j'ai trouvé les truits formés de la main d'un Apelle .

# LII. A M. LE MARÉCHAL DE RICHELIEU,

En lui envoyant plusieurs pièces détachées,

17313.

Que de ces vains écrits , enfants de mes beaux jours , La lecture au noins vous amuse : Mais, charmant likohieiu, ne traitze point ma muse Ainsi que ros autres amours ; Ne l'absndonnez point , ells erar plus belle : Votre aimable suffrage animers as voix. Richelieu, soyze-lui fidéle, Yous le serze pour la première fois.

<sup>3</sup> C'était Protogènes; il demeurait alors dans un tandis de Rhodes Ci.
<sup>2</sup> M. de Formoni de Rouen étant alié chez Voltaire, qui fesali alors son séjour en cette ville, et ne le trouvant pas, avail laisée sur son burenz et i morromotu:

Assis devant votre pupi

Amen value volue papers de avec voltre plame j'écris. Cris semble d'abord un titre Pour façonner des vers polts ; Auxil je voulais vous cu faire; Mais Apolion m's reconne; J'eus heau voulair vous contrefaire, be taje n'aj riem obtens. Le vois trop que c'est temps perde, Et qu'il se rénoud qu'à Voltaire.

3 Crite date est celle que Cideville donna à ces vers il y a plus de quatre vingts ans. Ct. LIII. SUR L'ESTAMPE

DU R. P. GIRARD ET DE LA CADIÈRE.

Cette belle voit Dieu ; Girard voit cette belle :
Ah! Girard est plus heureux gu'elle!

LIV. MADRIGAL.

JANVIER 1732.

Ah! Camargo, que vous étes brillante |
Mais que Sallé, grands dieux, est ravissante |
Que vos pas sont légers, et que les siens sont dunx!
Elle est inimitable, et vous étes nonvelle :
Les Nymphes asutent comme vous,
Mais les Granos dansent comme elle.

LV. ÉPÍGRAMME

Néricault dans sa comédie Croit qu'il a peint le glorieux; Pour moi, je crois, quoi qu'il nons die, Oue sa préface le peint mieux.

LVI. POUR LE PORTRAIT

DE MADEMOISELLE SALLÉ.

De tous les cœurs et du sien la maîtresse,
Elle allume des feux qui lui sont inconnus :

De Diane c'est la prêtresse Dansant sous les traits de Vénus.

LVII. A MADEMOISELLE AÏSSÉ,

En lui envoyant du ratafiat pour l'estomac \*.

Va, porte dans son sang la plus subtile flamme; Change en desirs ardents la glace de son cœur; Et qu'elle sente la chaleur Du feu qui brûle dans mon âme.

LVIII. IMPROMPTU,

Ecrit chez madame pu Dervann

1732.

Qui vnus voit et qui vous entend Perd bientôt sa philosophie;

<sup>2</sup> Ces vers cont de Voltaire, selon Cideville. Mademoiseile Ainsé, née en Gircassie, fut élevée avec Pont-de-Veyle et d'Argentai, elle mourul agée de french-cult ans, en 1733. L'auteur du cette nota posacie son portrait, de grandeur naturelle; il a appariensa toug-temps au comte d'Argental. Contrait d'Argental. Contrait d'Argental. Et tout sage avec du Deffand Voudrait en fou passer sa vie.

# IIX. A MADAME DE FONTAINE-MARTEL,

En lui envoyant le Temple de l'. Amitié.

1733.

Pour vons, vive et douce Martel, Pour vous, solide et tendre anie, J'ai báti es temple immorte. Mon occur est digne de l'autel Où rarement on sacrifie. C'est vous que j'y veux encenser, Et c'est là que je veux passer Les jours les plus beaux de ma vie.

#### LX. A M. BERNARD.

Ma muse épique, historique, et tragique, Sur un vieux tuth, qu'il faut monter toujours, Sen va reichit quelque air mélancolique; Ton flagcolet enchante les amours. Lorsqu'Apollon régla notre apanage, Il nous dots de présents inégaux : J'eus les sifflets, les tourments, les travaux; Tol, les plaisirs. Garde bien ton partage.

LXI. ÉPITAPHE.

1732.

Gi-gît au bord de l'Hippocrène, Un mortel long-temps abusé : Pour vivre pauvre et méprisé Il se donna bien de la peine.

## LXII. A MADEMOISELLE DE GUISE,

Depois duchesse de Richtlier, sœur de madame de Boutliox.

Vous possédez fort inutilement Esprit, beanté, grâce, vertu, franchise; Qu'y manque-t-il? Quelqu'un qui vous le dise, Et quelque ami dont on en dise autant.

LXIII. A MADEMOISELLE DELAUNAY.

1729

Qui vous voit un moment voudrait vous voir toujours; Et si d'un doux regard le sort me favorise, De mes jours près de vous je bornerai le cours. Mon cœur vous parle avec franchise,

Et des vains compliments que la mode autorise Ne connaît point les faux détours. Avec vous le plaisir arrive : A table, à vos côtés, cet aimable convive Ne manque guère de s'asseoir.

Il verse avec le vin cette gaîté naîve Qui brille en mots plaisants, saus jumais les prévoir, Donne aux traits du bon sens une pointe plus vive, Et rend, en unissant les grâces au savoir, La science agréable et la joie instructive.

Sous la lyre d'Anacréon
Ainsi à reprimait la Sagesse,
Ou tandé, aur un plus haut ton,
Fessi à danirer à la Grèce
Ses augustes traité dans Pison.
De l'une et de l'autre leçon
Fessi usage avec dersse,
A la plus austier raison
Vous ôtez son air de rudesse :
Votre art, sans affectation,
Unit la vigueur de Lucrèce
Aut lour, à la délicatesse
Del sum l'urses de Phon

## LXIV. A LA MÉME.

J'ai deux ressources dans ma vie Le sommeil et l'oisiveté. J'aime mieux la tranquillité De cette douce léthargie Ou'une inutile activité. L'ennuyeuse Uniformité, Oue de Paris on a bannie. Dans ces climats est établie : Et sa rivale si jolie, La piquante Diversité, Jamais dans notre Normandie N'apporta sa légéreté. Sous les lois de son ennemie. On v prend pour solidité Ce qu'ailleurs, avec vérité, On nomme froideur de génie, Et le jugement escorté De quelque brillante saillie Y passerait pour la folie. De ces sottises dégoûté, Je cours, de la Philosophie, Contre les efforts de l'ennui Implorer le solide appui. Descarte, en sa nouvelle école, Surprit, éclaira les esprits; Sur Aristote et ses debris Nous élevômes son idole L'Anglais, en tout notre rival, Veut abattre aujourd'hul ee culte. Le Français, toujours inégal, Lui-même approuve cette insulte. Moi , dans mon petit tribunal ,

Du préjugé national Et des passions en tumulte Évitant le ton magistral, Philosophe, jurisconsulte, Soit que je juge bien ou mal, Je suia au moins impartial. Par la clarté la plus brillante Dissipant une affreuse nuit, Locke, en sa démarche un peu lente, Vers la vérité nous conduit; Maia, dans sa route fatigante. Avec peine un lecteur le suit. D'un air trop sombre il nous instruit, Et des fleurs la couleur riante Chez lui n'annonce pas le fruit. Par ces fleurs Malbranche sait plaire : Tout chez lui n'est pas vérité; Mais, de ses graces enchanté, L'esprit ne peut être sévère, Quand le cœur est si bien traité. S'il dort, c'est du sommeil d'Homère; Son sommeil même est respecté. Eh! qu'importe qu'il nous éclaire, Puisqu'ici-bas tout est chimère? N'écoutons point un vain desir Pour un secret impénétrable : Et . satisfaits du vraisemblable . Cherchons seulement le plaisir.

## LXV. A LA MÊME.

Cette tête ne s'emplit pas De chiffons ni de babioles. Et comme celles de nos folles N'est grenier à nicher des rats; Mais logis meublé haut et bas. Plus orné que palais d'idolea, Où sont rangés sans embarraa L'astrolabe et le falbalas, Et l'éventail et le compas; Où, sons bons et sûrs cadenas, Sont trésors plus chers que pistoles Ces précieux et longs amas Des vérités de tous états. Cette richesse de paroles, Sans le clinquant des hyperboles ; Ces tours heureux et délicats Oui font des riens les plus frivoles Des choses dont on fait grand cas.

#### LXVI. A LA MÊME.

Un des quarante peut arranger un volume; Quelquefois le bon sens fait un livre précis. C'est là le fort de noa esprits. Mais chez voua, comme en vos écrits, Sexe aimable, l'Amour tient-il toujours la plume?

#### LXVII. A LA MÉME.

Vous prêchez pour la liberté
Bien mieux que Locke en son grimoire:
Mals, prouvant à votre anditoire
Le droit de choix ai contesté,
Vous l'en privez en vérité,
Car qui peut ne pas vous en croîre?

#### ZXVIII. ÉPITAPHE.

1733.

Ci-git dont la suprême loi Fut de ne vivre que pour soi. Passant, garde-toi de le suivre; Car on pourrait dire de toi: • Ci-git qui ne dut iamais vivre. »

Connaissez mieux l'oisiveté :

## LXIX. A M. LINANT.

1738.

Elle est ou folie ou sagesse; Elle est vertu dans la richesse, El vice dans la pauvreté. On peut jouir en paix dans l'hivre de sa vie De ces fruita qu'an printemps sema notre industrie : Courtisans de la gloire, écrivaina ou guerriers, Le zommeil est permia, mais écst sur des lauriers.

## LXX. VERS PRÉSENTÉS A LA REINE ,

Sur la seconde élection du roi STANISAS au trône de Pologue.

1733.

Italiati un monarque aux Bers enfants du Nord; Un peuple de hôres d'amenhait pour l'étre; Mais l'aigle de Russie et l'aigle de l'Empire Menaçienta le Pologne, et maltrisaint le sort. De la Prance sussitié, son trône et sa patrie, La Vertu déscendi aux chumps de Varient Mars conduisait ses pas, Virinne en frémai d'effer di Nars conduisait ses pas, Virinne en frémai d'effer di "Deplement, util cell-et et pour Mars et pour mol, De nos mains à jamais recevez votre maître : Sussissia à l'intanti vits, partie, et fut roi.

 Marie Leckzinska. — On lit ce titre dans un manuscrit des poésies de Voltaire, qui dut composer ces vers à la fin de sear. Ct.



# LXXI. A M. DE FORCALQUIER,

Qui avait eu ses cheveux coupés par un boulet de can au siège de Keld.

#### **OCTOBRE 1733.**

Des boulets allemands la pesante tempèle
A, dit-on, coupé vos beveux:
Les gens d'esprit sont fort heureux
Qu'elle ait respecté votre tête.
On prétend que César, le phénix des guerriers,
N'ayant plus de cheveux, se coiffa de lauriers:
Cetornement est bean, miss i est plus de ce monde.

Si César nous était rendu , Et qu'en servant Louis il eût été tondu , Il n'y gagnerait rien qu'une perruque blonde.

## LXXII. A M. LEFEBVRE,

En réponse à des vers qu'il avait envoyés à l'auteur.

Natends de moi ton immortalité; I'u l'obtiendra sun jour par ton génie : Natends de moi ta première sauté; Ton protecture, le diru de l'harmonie, Te la rendra par son art occhanté; De tes beaux jours la fleur e est point flétrie. Mai la roudrais, de tes destins pervers, En orrigean l'influence ennemie. Contribuer su bonheur d'une vie Que tu rendras celèbre par tes vers.

## LXXIII. A MADEMOISELLE DE GUISE.

Dans le temps qu'elle devait épouser M. le duc ps. Bicargassu'.

#### 1734.

Guise, des plus beaux dons avantage céleste, Vous dont la vertu simple et la galté modeste Rend notre sexe amsnt, et le vôtre jsloux; Vous qui ferez le bonheur d'un époux

Et les desirs de tout le reste,
Quoi i dans un recoin de Monjeu,
Yos dous appas auront la gloire
De finir l'amoureuse histoire
De ce volage Richelieu!
Ne vous simez pas trop, c'est moi qui vous en prie;
Cest le plus Sef mopen de vons aimer touiours:

Il vaut mieux être amis tout le temps de sa vie Que d'être amants pour quelques jours.

#### EXXIV. A M. DE CORLON.

Qui étail avec l'auteur à Monjeu, chez M. le duc ne Gruse,

#### 1734.

Je sain en qua je deis, et alve fai jamain-rien
All ind füller thet popils de son intesse,
Jahandonne son lit sana dormir dana le mien;
Je renonce sus florer, so piquet, si messe,
Trèmenvuis courtisan, bien plus mauvais chrétien,
Labertin dana l'eprite, et empil de paresse.
Ahl monième de Corloci que vous dess heureux
l'articles libertin que moi sona dere paresse; confaire,
per labertin que moi sona dere paresse; confaire,
De gride, enseignesmoi en server precisus.
De gride, enseignesmoi en server precisus.

#### LXXV. A M. LE DUC DE GUISE,

Qui préchait l'auteur à l'occasion des vers précisients.

## 1734.

Lorsque je vous entends et que je vous contemple, Je profite avec vous de toutes les fsçons : Vous-m'instruisez par vos leçons . Et me gâtez par votre exemple .

#### LXXVI.

A Mar LA DUCHESSE DE RICHELIEU.

#### 1734

Plus mon œil étonné vous suit et vous obserre, Et plus vous ravissez mes esprits éperdus;

Avec les yeux noirs de Vénus Vous avez l'esprit de Minerve. Mais Minerve et Vénus ont reçu des avis;

Il faut bien que je vous en donne : Ne parlez désormais de vous qu'à vos amis, Et de votre père à personne.

## LXXVII. A MADAME DU CHATELET,

#### En lui envoyant un traité de métaphysique.

L'auteur de la Métaphysique Que l'on apporte à vos geuoux Mérita d'être enit dans la place publique; Mais il ne brûla que pour vous.

Ces vers furent composes au mois d'avril 1731, quelques jours avant le mariage d'Elisabeth-Sophie de Lorraine avre le duc de Richelleu, CL.

#### LXXVIII.

# A Mas LA DUCHESSE DE BOUILLON.

Oui vaniant son portrait fait par CLINCHETTE.

Cesse, Bouillon, de vanter davantage Ce Clinchette qui peignit tes attraits: Un meilleur peintre, avec de plus beaux traits, Dans tous nos cœurs a tracé ton image, Et cependant tu n'en parles jamais.

# exxix. A LA MÈME.

Deux Bouillon tour à tour ont brillé dans le monde Par la beauté, le caprice, et l'esprit : Mais la première eût erevé de dépit, Si, par malheur, elle eût vu la seconde.

#### TAXE CONTRE LES PHILOSOPHES.

SUR LE SOUVERAIN BIEN '.

1734.

L'esprit sublime et la déficatesse, L'oubli charmant de sa propre beauté, L'amitié tendre et l'amour emporté, Sont les attraits de ma belle maîtresse. Vieux révasseurs, vous qui ne sentez rien, Vous qui cherchez dans la philosophie L'Être supréme et le souverain bien, Ne cherchez just, sil est dans Uranle.

#### . . . . .

### A Max LA MARQUISE DU CHATELET,

Frant une collation sur une montagne appelée Saint-Blaise près de Monjeu.

#### 1734.

Saint-Blaise a plus d'attraits eacor Que la montagne du Thabor. Vous valez le fils de Marie; Mais lorsqu'il s'y transfigura, Souvenez-vous qu'il y gagna, Et vous y perdriez, Sylvie.

<sup>4</sup> Ce huitain, qu'on lit avec de légères différences dans les Frèces irédites de Foltaire, publices en 1830, fait partie d'un recueil écrit par Céran, valet de chambre copiste de l'ami d'Emille, désignée sous le nom d'Uranie. Ct.

### LXXXII. A LA MÊME.

Nymphe amable, nymphe brillante, Vous en qui Jai vu tour à tour Lesprit de Pallas la savante Et les grâces du tendre Amour, De mon siècle les vains suffrages N'enchanteront pas mes esprits; Je vous consacre mes ouvrages C'est de vous que J'attends leur prix.

# LXXXIII. A LA MÈME.

Yous m'ordonnez de vous écrire, Et l'Amour, qui conduit ma main, A mis tous ses feux dans mon sein, Et m'ordonne de vous le dire.

### LXXXIV. A LA MÉME.

Aliez, ma muse, aliez vers Émilie; Elle le veut: qu'elle soit obéie. De son esprit admirze les elartés, Ses sentiments, sa grâce naturelle, Et désormais que toutes ses beautés Soient de vos chants l'objet et le modèle.

# LXXXV. A LA MÊME,

### Qui soupait avec beaucoup de prêtres.

Un certain dieu, dit-on, dans son enfance, Ainni que vous, conffondait les docteurs; Un autre point qui fait que je l'encense, C'est que l'on dit qu'il est maître des occurs. Bien mieux que lui vous y régnet, Thémire; Son rèpes u moins n'est pas de ce séjour; Le vôtre en est, c'est celui de l'amour: Sourenex-vous de moi dans votre empire.

# LXXXVI. A LA MÊME,

Lorsey'elle apprenatt l'algèbre.

Sans doute vous serez oélèbre
Par les grands calculs de l'algèbre
Où votre esprit est absorbé:
J'oserais m'y livrer moi-méme;
Mais, hélas l A † D — B
N'est pas = à je vous aime.

# LXXXVII. IMPROMPTU.

1735.

Sais-tu que celui dont tu parles D'Apollon est le favori, Qu'il est le Quint-Curce de Charles Et l'Homère du grand Henri?

### LXXXVIII. VERS

Ecrits au bas d'une lettre de madame ou CRATELET à madame du CRAMPRONIN.

1735.

C'est l'architecte ' d'Émilie Qui ce petit mot vous écrit; Je me sers de sa plume, et non de son génie; Mais je vous aime, aimable amie: Ce seul mot vaut beaucoup d'esprit.

LXXXIX. RÉPONSE A M. DE FORMONT,

AU NOM DE MADAME DU CHATELET.

1735.

Chaeun cherche le paradis : Je l'ai trouvé, j'en suis certaine. Les vrais plaisirs, la raison saine, La liberté, tous gens maudits Par la sainte Église romaine. Habitent dans ce been pays: Les préjugés en sont bannis; Le bonheur est notre domaine. Vous, heureux proscrit du jardin-Qu'a chanté la Bible chrétienne. Venez au véritable Éden, Si vous m'en eroyez souveraine; Venez; de cet aimsble lieu Les plaisirs purs ouvrent l'entrée : Vous savez qu'il est plus d'un dieu Et plus d'un rang dans l'empyrée.

# xc. A MADAME DE FLAMARENS,

Qut avait brôlé son manchon, parce qu'il n'était plus à la mode.

Il est une déseas incontantait, incommode, Bistarve dans se gostis, folle en ses romentals, Qui paralt, fuit, revient, et nait en tous les trengs - Protée étais une piece, et son nome sit. Mode. Il est un dieu charmant, son modeste rival, rorjours nouveau comme élle, et juissis inégal, Vi saus emportement, sage ausa artifice: Vi dese emportement, sage ausa artifice il modes de la comportement, sage ausa artifice. Un alore dans vous. Mais la Mérit de la vous. Mais la Mérit de la vous demirrons tous paralle de la Mode à son tour a fait un sacrifice. A la Mode à son tour a fait un sacrifice.

¹ On bălissail aiors le château de Cirey ; et Voltaire dirigrafit l'ouvrage K Vous que pour Flamarens nous voyons soupirer, Vous qui redoutez sa sagesse, Amants, commencer d'espérer : Flamarens vient enfin d'avoir une faiblesse

#### INSCRIPTION

POUR L'URNE QUI RENFERME LES CENDRES DU MANCHON.

Je fus manchon, je suis cendre légère : Flamarens me brûla, je l'ai pu mériter ; Et l'on doit cesser d'exister Quand on commence à lui déplaire.

xci. A M. \*\*\*,

Qui était à l'armée d'Italie.

1735.

Ainsi le bal et la tranchée, Les boulets, le vin et l'amour, Savent occuper tour à tour Vous suivez de Villars les glorieux travaux, A de pénibles jours joignant des nuits passable, Eb bien 1 vous serze donc le second des héros,

Et le premier des gens aimables.

xcm. A MADAME DU CHATELET.

Lorsque Linus chante si tendrement, Crois-tu que l'amour seul l'snime? Non; il sait l'art d'exprimer dans son chant Plus d'amour que son ecur n'en sent; Et J'en sens plus qu'iln'en exprime.

XCIII. A M. GRÉGOIRE.

DÉPUTÉ DU COMMERCE DE MARSEZLE.

Voyageur fortuné, dont les soins curieux Ont emporté les pas sux confins de la terre, Vous avez vu Paphos, Amsthonte, et Cythère, Et vous pouvez voir en ces lieux Hébé, Mars, et Vénus, réunis sous vos yeux.

ACIV. OUATRAIN

POUR LE PORTRAIT DE MADEMONSELLE LECOUVREUR.

Seule de la nature elle a su le langage;

Elle embellit son art, elle en changea les lois. L'esprit, le sentiment, le goût fut son partage, L'amour fut dans ses yeux, et parla par sa yoix. YCY.

# DEVISE POUR MADAME DU CHATELET.

Du repos, des riens, de l'étude, Peu de livres, point d'ennuyeux, Un ami dans la solitude, Voilà mon sort; il est heureux.

### XCVI. A MADAME DU CHATELET.

### En lui envoyant l'Histoire de Charles XII.

Le voici cehéros si fameux tour à tour
Par sa défaite et sa victoire :
S'il edt pu vous roir à sa cour,
Il n'aurait jamais joint (et vous pouvez m'en croire)
A toutes les vertus qui l'ont comblé de gloire
Le défaut d'innorer l'amour.

# XCVII. ÉPIGRAMME.

Quand les Français à tête folle S'en allèrent dans l'Italie, lls gagnèrent à l'étourdie Et Géne, et Naple, et la v..... Puis lis furent chessés partout, Et Géne et Naple on leur ôta : Mais ils ne perdirent paa tout; Car ls v.... leur resta.

# XCVIII. A M. CLÉMENT.

### DE MONTELLIER.

Qui avait adressé des vers à l'anteur, en l'exhoriant à ne pas abandonner la poèsie pour la physique.

Un certain chantre abandonnait sa lyre; Nouveau Kepler, un télescope en naine, Lorgnant le clé, li prétendait y line tende Et décider aur le vide et le plefo. Un ressignol, du fond d'un bois voisin, Intervonpit son morne et froid édire; Ses doux necrats l'éveillèrent soudain (A la nature il faut qu'on se soumette); Et l'astronome, entonnant un refrain, Reprits alyre, et briss sa lunette.

### XCIX. ÉPIGRAMME.

On dit que notre smi Coypel Imite Horace et Raphaël : A les surpasser il s'efforce; Et nous n'avons point aujourd'hui De rimeur peignant de sa force, Ni peintre rimant comme hui.

### c. ÉPIGRAMME.

#### Janvier 1736.

On dit qu'on va donner Alzire. Roussesu va crever de dépit, S'îl est vrai qu'encore il respire : Car il est mort quant à l'esprit; Et s'îl est vrai que Rousseau vit, C'est du seul plaisir de médire.

# CI. SUR M. DE LA CONDAMINE,

Qui était occupé de la mesure d'un degré du méridien au Pérou, lorsque Voltaire fesait Alzire.

#### 1736.

Ma muse et son compas sont tous deux au Pérou : Il suit, il examine; et je peins la nature. Je m'occupe à chanter les paya qu'il mesure : Oui de nous deux est le plus fou?

### CIL SUR LE CHATEAU DE CIREY.

### FÉVRIER 1736.

Un voyageur qui ne mentit jamais Passe à Cirey, l'admire, le contemple; Il croit d'abord que ee n'est qu'nn palais; Mais il voit Émile: « Ah l'dit-il, c'est un temple.

### CILL A MADAME DU CHATELET.

De Grey, ou li était pendant son exit, et où it iui avait écrit, de Paris.

Derint berger et puis mixono, El isiasa la ison violen Pour la houlette et la truelle. Je ruis cent fois plus miblicarrenx : Vatre présence m'est ravie; Je re vois dono plus vos besus yeux; Je vous perds, charranate Émilie; C'est moi qui unie chassé des cierux. Pour vous, dans cer briste séjour, Je m'issones l'architecteurs. Les taletts ne sont pas enfants de la nature. Elli sont tous enfants de l'Amour.

On dit qu'autrefois Apollon, Chassé de la voûte immortelle,

# CIV. A MADEMOISELLE GAUSSIN.

#### 1736.

Ce n'est pas moi qu'on applaudit . C'est vous qu'on aime et qu'on admire; Et vous damnez, charmante Alzire, Tous ceux que Guzman eonvertit.

cv. A M. PALLU,

INTENDANT DE MOULINS.

1736.

Pope l'Anglais, ce sage si vanté, Dans sa morale au Parnasse embellie, Dit que les biens, les seuis biens de la vie, Sont le repos, l'aisance, et la santé. Il a'est mépris : quoit dans l'heureux partage Des dons du eiel faits à l'humain séjour, Ce triste Anglais n'a pas compté l'amour! Que je le plains! il n'est heureux ni sage.

CVI. A M. DE LA CHAUSSÉE,

En réponse à son Épitre à Clio.

1736.

Lorsque sa muse courroucée Quitta le coupable Rousseau, Elle te donna son pinceau, Sage et modeste La Chaussée.

CVII. A M. DE VERRIÈBES.

1736.

Ekter beareux du dieu le plus simable, Fili d'Apollon, digne de ses concerts, Voudriez-rous être encor plus lousble? Re me louser pas tant, travelles plus vos vers. Le plus bel arbre a besoin de culture: Émondez-moi ces rameaux trop épars, Rendez keur sève et plus forte et plus pure. Il fast toujours, en suivant la nature, La corriger: éset la secret de arts.

CVIII. SONNET

A M. LE COMTE ALGAROTTI.

1736.

On a vanté vos murs bâtis sur l'onde , Et votre ouvrage est plus durable qu'eux. Venise et lui semblent faits pour les dieux ; Mais le deruier sera plus cher au monde.

Qu'admirons-nous dans ce dieu merveilleux Qui, dans sa eourse éternelle et féconde, Embrasse tout, et traverse à nos yeux Des vastes airs la campagne profonde?

L'invoquons nous pour avoir sur les mers Bâti ees murs que la cendre a couverts, Cet llion caché dans la poussière?

Ainsi que vous il est le dieu des vers, Ainsi que vous il répand la lumière : Voilà l'oblet des vœux de l'nnivers.

cix. IMPROMPTU A M. THIERIOT,

Qui s'était fait peindre la Henriade à la main-

1736.

Si je voyais ce monument, Je dirais, rempli d'allégresse : « Messieurs, c'est mon plus cher enfant Oue mon meilleur ami caresse. »

CX. A M. DE LA BRUÈRE,

Sur son opéra intitulé, les Foyages de l'Amour.

1736.

L'Amour t'a prété son flambeau : Quinault, son ministre fidèle, T'a laissé son plus doux pinceau : Tu vas jouir d'un sort si beau Sans jamais trouver de cruelle, Et sans redouter un Boileau.

CXI. A M. BERNARD,

AUTEUR DE L'ART D'AIMER.

LES TROIS BERNARDS.

En ce pays trois Bernards sont connus: L'nn est ce saint, ambitieux reclus, Précheur adroit, fabricateur d'oracles; L'autre Bernard est celui de Phutus, Bien plus grand saint, fesant plus de mirocles; Et le troisieme est l'enfant de Phébus, Gentil Bernard, dont la muse féconde Doit faire encor les déliess du monde, Jound des deux saints l'on ne partres plus.

CXII. SIXAIN.

De ces trois Bernards que l'on vante. Le premier n'a rien qui me tente : Il d'hait mal, et souvent tard; Mais mon plaisir serait extrême De diner chez l'autre Bernard, Si j'y rencontrais le troisième.

#### CXUI INVITATION ALL MEME

Au nom du Pinde et de Cythère, Gentii Bernard, sois averti . Oue l'art d'aimer doit samedi Venir souper chez l'art de plaire :.

#### CXIV. A MADAME DE BASSOMPIERRE.

#### ABBESSE DE POUSSAI.

Avec cet air si gracieux L'abbesse de Poussai me chagrine, me biesse. De Montmartre la jeune abbesse De mon héros combia les vœux; Mais celle de Poussai l'eût rendu malheureux : Je ue saurais souffrir les beautés sans faiblesse.

CXV. POUR LE PORTRAIT

### DE JEAN BERNOUILLI.

Son esprit vit la vérité. Et sou cœur connut la justice; Il a fait l'honneur de la Suisse. Et celui de l'humanité.

### CXVI. LE PORTRAIT MANOUÉ.

A HADANE LA MARQUISE DE B \*\*\* 3.

Ou ne peut faire ton portrait : Folâtre et sérieuse, agacaute et sévère, Prudente avec l'air indiscret. Vertueuse, coquette, à toi-même coutraire, La ressemblance échappe en rendant chaque trait. Si l'on te peint constante, ou t'aperçoit légère :

Ce n'est jamais toi qu'ou a fait. Fidèle au sentiment avec des goûts volages, Tous les cours à tou char s'enchaînent tour à tour : Tu plais aux libertins, tu captives les sages,

Tu domptes les plus fiers courages, Tu fais l'office de l'Amour.

<sup>1</sup> Madame la marquise du Châtelet. On sait que Bernard a fait un poème de l'Art d'aimer. K. <sup>2</sup> St c'est la marquise de Boufflers, née Bengvau-Craon, rotre de l'abbé, chevaller, marquis de Boufflers, ces vers sont

livrieurs au mois d'avril 1730, époque de son mariage avec Francois-Louis de Boufflers. Ct.-

Ou eroit voir cet enfant en te voyant paraître; Sa jeunesse, ses traits, son art. Ses plaisirs, ses erreurs, sa malice peut-être : Serais-tu ce dieu, par hasard?

# CXVII. VERS

Mis au bas d'un portrait de LESENTZ.

Il fut dans l'univers connu par ses ouvrages Et dans son pays même il se fit respecter; Il éclaira les rois, il instruisit les sages : Plus sage qu'eux , il sut douter.

## CXVIII. SUR J.-B. ROUSSEAU.

# 1736 Rousseau, sujet au camouflet.

Fut autrefois chassé, dit-on, Du théâtre à coup de sifflet. De Paris à coup de bâtou : Chez les Germains chacun sait comme li s'est garanti du fagot :

Il a fait enfin le dévot, Ne pouvant faire l'honnête homme.

### CKIX.

Tout est égal, et la nature sage

# A Max LA MARQUISE DU CHATELET.

Veut au uiveau ranger tous les humains : Esprit, raison, beaux yeux, charmant visage, Fleur de santé, doux loisir, jours sereins, Vous avez tout : e'est là votre partage. Moi, ie parais un être infortuné. De la uature enfant abandonné, Et n'avoir rien semble mon apanage : Mais your m'aimez, les dieux m'ent tout donné.

CAX. ÉPIGRAMME. Certain émérite envieux. Plat auteur du Capricleux. Et de ces Aieux chimériques . Et de tant de vers germaniques, Et de tous ces sales écrits, D'un père juffme enfants proscrits. Voulait d'une audace hautaine Donner des lois à Melpomène, Et régenter ses favoris, Quand du sifflet le bruit utile, Dont aux pièces de ce Zoile Nous étions toujours assourdis. Pour notre repos a fait taire La voix débile et téméraire De ce doven des étourdis.

### CXXI. RÉPONSE A M. DE LINANT.

Mais vous, Linant, que le ciel a doté De minois rond, de croupe rebondie, Et, qui plus est, de cet art enchanté Par qui l'esprit se joint à l'harmonie, Yotre Apollon, dieu de la poésie, Est bien aussi le dieu de la santé.

# CXXII. A MADAME DU CHATELET,

A qui l'auteur avait envoyé une bagus ou son portrait était gravé.

Barier grava ces traits destinés pour vos yeux; Avec quelque plaisir daignez les reconnaître: Les vôtres dans mon cœur furent gravés bien mieux; Mais ce fut par un plus grand maître.

### cxxiii. IMPROMPTU -

Fait dans les jardins de Cirey, en se promenant au clair de

Astre brillant, favorable aux amants, Porte ici tous les traits de ta douce lumière : Tu ne peux éclairer, dans ta vaste carrière, [tanta. Deux cœurs plus amoureux, plus tendres, plus cons-

### CXXIV. A MADAME DU CHATELET.

EN RECEVANT SON PORTRAIT.

Traits charmants, image vivante
Du tendre et eber objet de ma brûlante ardeur,
L'image que l'amour a gravée en mon cœur
Est mille fois plus ressemblante.

# cxxv. A MADAME DU CHATELET.

Mon cœur est pénétré de tout ce qui vous touche; le la félicité je vous fais des leçons; Mais j'y suis peu savant : un mot de votre bouche Vaut bien mieux que tous mes sermons,

CXXVI. POUR LE PORTRAIT

# DE Mª LA PRINCESSE DE TALMONT,

Les dieux, en lui dounant naissance Aux lieux par la Saxe envahis, Lui donnèrent pour récompense Le goût qu'on ne trouve qu'en France, Et l'esprit de tous les pays.

# CXXVII. A MADAME D'ARGENTAL',

Jean fut un saint (si l'oo en eroit.) histoire De saint Matthes) pul barri l'are du ciel, the saint Matthes pul barri l'are du ciel, Entrièremen soupuit evre du miel. Jenne, su relours, sainte sans pruf bioni. As estiment unisait l'arsione, Et de l'espri était la bonne smis: On l'adonsi, et e'était bien raison. Et d'espri était la bonne smis: On l'adonsi, et e'était bien raison.

# CXXVIII. A M. JORDAN,

A BERLIN.

1728

Un prince jeune, et pourtant sage, un prince jeune, et c'est hien plus. Au sein des arts et des vertus, Jordan, vous donne son suffrage; Jordan, vous deu la poésie. Ses mains mêmes vous ont paré De ces fleurs que la poésie. Par vous es prince est adoré. Et chaque jour de votre vie A Frédérie est conseré. Si je n'étais pas à Cirey, Que je vous portrevisie d'envie!

#### CXXIX. ÉPIGRAMME

SUR L'ABBÉ DESFONTAINES.

Qui se prononçait contre l'attraction.

1726.

Pour l'amour anti-physique Desfontaines flagellé A, dit-on, fort mai parlé Du système newtonique. Il a pris tout à rebours La vérité la plus pure; Et ses erreurs sont toujours Des péchés contre nature.

1 Jeanne Du Bouchei, mariée au comte d'Argental en ocislere 1737, morte en décembre 1774, CaCXXX.

LABBÉ DESFONTAINES ET LE RAMONEUR,

OU LE BAMONEUR ET L'ARBE DESFONTAINES.

CONTE PAR FEU M. DE LA FAYE.

1738.

Un ramoneur à face basanée, Le fer en main , les yeux ceints d'un bandeau. S'allait glissant dans une cheminée, Quand de Sodome un antique bedeau . Oui pour l'Amour prenait ce jouvenceau. Vint endosser son échine inclinée. L'Amour cria : le gnartier accourut. On verbalise: et Desfontaine en rut Est encagé dans le clos de Bicêtre. On yous le lie, on le fait dépouiller. Un bras nerveux se complaît d'étriller Le lourd fessier du sodomite prêtre. Filles riaient, et le cuistre écorché Criait : « Monsieur, pour Dieu , soyez touché; Lisez, de grâce, et mes vers et ma prose. » Le fesseur lut : et soudain , plus fâché . Du renégat il redoubla la dose, Vingt conps de fouet pour son vilain péché, Et trente en sus pour l'ennui qu'il nous cause.

CXXXI. VERS

Ferits à la marge d'un manuscrit de madame pu CHATELES sur Newvon.

Penser avec solidité, Et d'un style brillant et sage Oser écrire avec courage Ce que le génie a dicté; Être femme, avoir en partage Et la grandeur et la beauté, Sans être vaine ni volage : Sur les hommes, en vérité, C'est avoir par trop d'avantage.

CXXXII. A M. H ....,

ANGLAIS.

Qui avait comparé l'auteur au soleif.

n soleil des Anghis, c'est le feu du génie, C'est l'amour de la gloire et de l'humanité, C'etul de la patric et de la liberté: Volià leur Apollon, vollà leur Polymnie. Le feu que Promitée au cel avait surpris N'est point dans les climats, il est dans les esprits; Le nord n'en ('cint point les flammes immortelles; Partout vous en portez les vives étincelles. Yous brillerez partout, dans la ebaire, au sénat; Yous servirez le prince, et beaucoup mieux l'état; Et., né pour instruire et pour plaire.

Ce feu que vous tenez de votre illustre père

CXXXIII. A MADAME DE BOUFFLERS,

En lui envoyant un exemplaire de la Henriade.

Vos yeux sont beaux, mais votre âme est plus belle;

Yous êtes simple et naturelle, Et, sans prétendre à rien, vous triompliez de tous; Si vous eussiez vécu du temps de Gabrielle, Je ne sais pas ce qu'on eût dit de vous, Mais fon n'aurait point parlé d'elle.

CXXXIV.

A Mª LA DUCHESSE DE LA VALLIÈRE.

AV NOW DE MADANI: LA DUCHESSE DE \*\*\*,

En lui envoyant une navette.

L'embléme frappe iei vos yeux : Si les Gréces, l'Amour, et l'Amitié parfaite, Peuvent jamais former des nœuds, Yous devez trair la navette.

CXXXV. A MADAME DIJ BOCCAGE.

J'avais fait un vœu téméraire De chanter un jour 3-18-fois Les gréos, Pespit, J'art de plaire, Le talent d'unir sous ses lois Les dieux du Pinde et de Cythère : Sur cet objet fixant mon choix, Je cherchais ce rare assemblage, Nul autre ne put me toucher; Mais hier je vis Du Bocoage, Et ie n'eus plus rien à cherchor.

CXXXVI. LES SOUHAITS.

SONNET.

Il n'est mortel qui ne forme des vœux : L'un de Voisin convoite la puissance; L'autre voudrait engloutir la finance Ou'accumula le beau-père d'Évreux.

Vers les quinze ans, un mignon de couchette Demande à Dieu ce visage imposteur Minois friand, cuisse ronde et douillette Du beau de Gesvre, ami du promoteur.

Roy versifie, et veut suivre Pindare; Du Bousset chaute, et veut passer Lambert. En de tels vœux mon esprit ne s'égare :

Je ne demande au grand dieu Jupiter Que l'estomac du marquis de La Fare, Et les c....ons de monsieur d'Aremberg.

CXXXVII. A M. L'ABBÉ,

PEPUIS CARDINAL DE BERNIS.

Votra muse vive et coquette, Cher abbé, me parait plus faite Pour un souper arec l'Amour Que pour un souper de poète. Venez demain ebez Luxembourg, Venez la tête couronnée De lauriers, de mytte, et de fleurs; Et que ma muse un peu fanée Se ranime par les couleurs Dont votre jeunesse est ornée.

CXXXVIII. AU ROI DE PRUSSE.

BILLET DE CONGÉ.

1740.

Non, malgré vos vertus, non, malgré vos appas, Mon âme n'est pas satisfaite; Non, vous n'êtes qu'une coqoette Qui subjugue les cœurs, et ne vous donnez pas '.

CXXXIX. L'ÉPIPHANIE DE 1741.

Stuart, chassé par les Anglois, Dit son rosaire en Italie; Stanislas, ex-roi polonais, Fume sa pipe en Austrasie; L'empereur, chéri des Français, Vit à l'auberge en Francanie: La belle reine des Hongrois Se rit de cette épiphanie.

\* Le roi écrivit au bas :

Mon âme sent le prix de vos divins appas; Itals ne présumes pas qu'elle soil adisfaite. Traitre, vous me quitter pour survre une coquette ; Moi, je ne vous quitterais pas. CXL, A M. DE LA COUNE,

AUTEUR DE MAHOMET II, TRACÉDIR.

En lui envoyant celle de Mahomet le prophète.

1741.

Mon cher La Noue, illustre père
De l'inviacible Mahomet,
Soyez le parrain d'un cadet
Qui sana vous n'est point sûr de plaire.
Votre fils est un conquérant;
Le mien a l'honneur d'être apôtre,
Prêtre, fripon, dévot, brigand :
Faites-en Camphoier du vôtre.

CXLL SUR LA BANQUEROUTE

D'UN NORMÉ MICHEL,

RECEVEUR-CÉNÉRAL.

Michel, au nom de l'Éternel, Mit jadis le diable en déroute; Mais, après cette banqueronte, Que le diable emporte Michel!

CXLII. VERS

Gravés au bas d'un portrait de Maurantus.

1741.

Ce globe mal connu qu'il a su mesurer, Devient un monument où sa gloire se fonde; Son sort est de fixer la fortune du monde, De lui plaire, et de l'éclairer.

CXLIN

SUR LES DISPUTES EN MÉTAPHYSIQUE.

1741.

Tels, dans l'amas brillant des rèves de Milton, On voit les habitants du brûlant Phlégéton, Entourés de torrents de bitome et de flamme, Raisonner sur l'essence, argumenter sur l'âme. Sonder les profondeurs de la fatalité, Et de la prévoyance et de la liberté. Ils creusent vainement dans cet ablune immense.

# CXLIV. A M. MAURICE DE CLARIS.

Qui avait envoyé à l'auteur un poème sur la grâce.

1741.

Lorsque vous me parlez des grâces naturelles Du héros votre commandant . Et de la déité qu'on adore à Bruxelles »,

C'est un langage qu'on entend. La grâce du Seigneur est bien d'une autre espèces Moins vous me l'expliquez, plus vous en parlez bien :

Je l'adore, et n'y comprends rien. L'attendre et l'ignorer, vollà notre sagesse. Tout docteur, il est vrai , sait le secret de Dieu ; Elus de l'autre monde, ils sont dignes d'envie. Mais qui vit auprès d'Émilie, Ou bien auprès de Richelleu,

Est un élu dans cette vie.

CXLV. SUR LE MARIAGE BU TILS DU BOCE DE VENISE AVEC LA FILLE D'UN ANCIEN BOCE.

Venise et la mère d'Amour Naquirent dans le sein de l'onde; Ces deux puissances tour à tour Ont été la gloire du monde. C'est pour éterniser un triomphe si beau Qu'aujourd'hui l'Amour sans bandeau Unit deux eœurs qu'il favorise: Et c'est un triomphe nouveau Et pour Vénus et pour Venise.

CXLVI.

### A Mª LA PRINCESSE ULRIQUE DE PRUSSE.

Souvent un peu de vérité Se mêle au plus grossier mensonge : Cette nuit, dans l'erreur d'un songe, Au rang des rois j'étais monté. Je vous aimais, princesse, et j'osais vous le dire! Les dieux à mon réveil ne m'ont pas tout ôté : Je n'ai perdu que mon empire.

CXLYII. LA MIISE DE SAINT-MICHEL.

1744.

Notre monarque, après sa maladie 3, Étalt à Metz, attaqué d'insomnie. Ah! que de gens l'auraient guéri d'abord!

M. le duc de Richelieu. K. Louis XY commença à entrer en convalescence le 19 aq
Louis XY commença à entrer en convalescence le 19 aq-

made 1744. Ct.,

Le poète Roy dans Paris versifie -La pièce arrive, on la lit, le roi dort. De Saint-Michel la muse soit bénie 1

CXLVIII. VERS

s de la porte de la galerie de VOLTAIRF, a Circy.

1744.

Asile des beaux-arts , solitude où mon cœur Est toujours demeuré dans une paix profonde, C'est vous qui donnez le bonheur Que promettrait en vain le monde.

CXLIX. PORTRAIT

DE MADAME LA DUCHESSE DE LA VALLIFAE. Être femme sans jalousie.

Et belle sans coquetterie; Bien juger sans beaucoup savoir, Et bien parler sans le vouloir ; N'être haute, ni familière : N'avoir point d'inégalité : C'est le portrait de La Vallière : Il n'est ni fini, ni flatté.

CL. IMPROMPTU.

1745.

Mon Henri quatre, et ma Zaire. Et mon Américaine Alaire, Ne m'ont valu jamais un seul regard du roi : J'avais mille ennemis avec très peu de gloire. Les honneurs et les hiens pleuvent enfin sur moi Pour une farce de la Foire

CLI. A L'IMPÉRATRICE DE RUSSIE,

ÉLISABETH PÉTROWNA.

En lui envoyant un exemplaire de la Henriade, qu'elle avait demandé à l'auteur.

Sémiramis du Nord, auguste impératrice. Et digne fille de Ninus:

Le ciel me destinait à peindre les vertus, Et ie dois rendre grâce à sa bonté propice : Il permet que je vive en ces temps glorieux Qui t'ont vu commencer ta carrière immortelle Au trône de Russie il plaça mon modèle; C'est là que l'élève mes veux.

CLU. ÉPIGRAMME

Connaissez-vous certain rimeur obscur-See et guindé, souvent froid, toujours dur,

Roy étall chevalier de Saint-Michel, E.

Ayant la rage et non l'art de médire, Qui ne peut plaire, et peut encor moins nuire; Pour ses médists dans la geôle encagé, A Saint-Lazare après ce fustigé, Chaseé, hattu, détesté pour ses crimes, Honni, berné, conspué pour ses rimes, Coeu, content, pariant toujours de soi? Cheun s'écrie : « Eh! c'est le poète Roy. »

# CLIII. IMPROMPTU

# SUR LA PONTAINE DE BUDGE, A VÈRE.

Toujours vive, abondante, et pure, Un doux penchant règle mon cours: Heureux l'ami de la nature Oui voit ainsi couler ses jours!

# CLIX. A MADAME DE POMPADOUR,

Alors madame n'Étious, qui venalt de jouer la comédie

Ainsi done vous réunissez Tous les arts, tous les goûts, tous les talents de plaire: Pompadour, vous embellissez La cour, le Parmasse, et Cythère.

Charme de tous les cœurs, trésor d'un seul mortel, Qu'un sort si beau soit éternel! Que vos jonts précienx soient marqués par des fêtes! Que vos jonts précienx soient marqués par des fêtes!

Soyez tous deux sans ennemis, Et tous deux gardez vos conquêtes.

# CLY. A MADAME DE BOUFFLERS,

#### OUL S'APPELAIT MADELEINE.

## anson sur l'air des Folics d'Espagne.

Votre patronne en son temps savait plaire; Mais plus de cœurs vous sont assujettii. Elle obint grêee, et e'est a vous d'en faire, Vous qui causez les feur qu'elle a seutis. Votre patronne, au milleu des apôtres , Baisa les pieds du maître le plus donx : Belle Boufflers, il ett baisé les vôtres, Et saint Jean même en étét éjaloux.

CLVI. QUATRAIN

#### SUR LE MARÉCHAL DE SAXE.

Ce héros que nos yeux alment à contempler A frappé d'un seul coup l'envie et l'Angleterre; Il force l'histoire à parler, Et les courtisans à se taire. CLVII. A MADAME DE POMPADOUR,

# En bui envoyant l'Abrigi de l'Histoire de France, du président Bénault.

1745.

Le voici, ce livre vanté. Les Grâces daignèrent l'écrire Sous les yeux de la Vérité; Et c'est aux Grâces de le lire.

# CLYIII. INSCRIPTIONS

Mises sur la nouvelle porte de Nevers, élevée en l'horment de Louis XV.

# 1746.

# (Du côté de Paris.)

Au grand homme modeste, au plus doux des vein-Au père de l'état, au maître de nos cœurs. [queurs,

# (En dedans de la ville.)

A ce grand monument , qu'éleva l'abondance , Reconnaissez Nevers , et jugez de la France. (En dedans de la porte.)

Date set temps fortunés de joire et de puisance. OL Jouis, répandant les bleafiste s' Héffoi, Triomphait des Anghia sux chanps de Fonteop, Et festai zer les ir tromphers a délement; Tandia que tous les arts, armés et souteurs, Les pupules de Nerres, dans ces jours de Visaire, Ont vouls signaler leur bonbeur et sa gloire. Estate à jamais, aguestes mouments Lez de et la vertu de ceux qui vous fonderent; Lez de et la vertu de ceux qui vous fonderent; Jouis une partie de ceux qui vous fonderent; Jouis une partie de ceux qui vous fonderent; Jouis une partie de ceux qui vous fonderent;

# CLIX. A M. CLÉMENT DE DREUX.

# 1746.

On voit sans peine, à vos rimes gentilles Dont vous ornec salutaire don Que dans vos chanps les lanriers d'Apollon Sont cultivés ainsi que vos lentilles. Si, dans son temps, ce gourmand d'Ésai Pour un tel met vendits on dorit d'alease, Cest payer cher, il faut qu'on le confesse ; Mais de surcroit si en Juli d'ar l'est D'aussi bons vers, il n'aurait jamais en De quoi payer les fruits de cette espèce.

#### CLY. COUPLETS

Chantés par Polichinelle, et adressés à M. se comte b'Ev., qui avail fait venir les marionnelles à Soraux.

### 1746.

Polichinelle, de grand oœur, Prince, vous remercie: En me fesant heaucoup d'honneur Vous faites mon envie; Vons possédez tous les talents, Je n'al qu'un caractère; J'amuse pour quelques moments, vous savez touiours obirre.

On sait que vous faites mouvoir De plus belles machines; Vous fites sentir leur ponvoir A Bruxelle, à Malines: Les Anglais se virent traîter En vrais polichinelles; Et vous avez de quoi dompter Les remparts et les belles.

# CLXI. A MADAME DUMONT,

Qui avait adressé des vers à l'auteur, en lui demandant d'enirer avec sa fitte aux fêtes de Versailles pour le mariage du dauphin.

#### 1747.

Il faut au due d'Ayen montrer vos vers charmants : De notre paradis il sera le saint Pierre; Il aura les clefs; et j'espère Ou'on ouvrira la porte aux beautés de quinze ans.

CLXII.

Sur ce que l'auleur occupait à Sceaux la chambre de M. ne SAINT-AULAIRE, que madame la duchesse nu MAINE appolait son berger.

# 1747.

l'ai la chambre de Saint-Aulaire, Sans en avoir les agréments; Peut-être à quatre-vingt-dix ans l'aurai le cœur de sa bergère : Il faut tout attendre du temps, Et surtout du desir de plaire.

#### CLXIII.

# A MADAME LA DUCHESSE DU MAINE.

Vous en qui je vois respirer Du grand Condé l'âme éclatante, Dont l'esprit se fait admirer Lorsque son aspect nous enchante,
Il faut que mes talents soient protégés par vous
Ou toutes les vertus auront lieu de se plaindre;
Et je dois étre à vos genoux,
Puisque î ai des vertus et des grâces à peindre.

#### CLXIV.

A MADAME LA MARQUISE DU CHATELET,

LE JOUR QU'ELLE À JOUÉ À SCEAUX LE BÔLE D'IMÉ.

#### 1747.

Etre Phélus sujourd'hui je desire. Nos pour régienz sur la prote et les rers, Car à du Maine II remet oct empire; Non pour courie vautor de l'unairers, Car vivre à Sceaux est le but où j'aspire; Non pour tiere des accords de sa lyre. De plus doux chants font rétentir cosi lieux; Mais seulement pour voir et pour estendre La belle lissé qui pour lui fut ai tendre, Et oui le fit le blus beurent des dieux.

# CLXV. A LA MÉME.

### PARODIE DE LA SARABANDE D'ISSÉ.

# 1747.

Charmante Issé, vous nous faites entendre Dans ces beaux lieux les sons les plus flatteurs; Ils vont droit à nos cœurs : Leibnitz n'a point de monade plus tendre, Newton u'a point d'azz plus enchanteurs :

A vos attraits on les eût vus se rendre; Vous tournerlez la tête à nos docteurs : Bernouilli dans vos bras, Calculant vos appas,

# CLAVI. A MADAME DU CHATELET.

Eût brisé son compas.

Qui dinaît avec l'anieur dans un coliége, et qui avait soupé la veille avec lui dans une hôtellerie.

M'est-il permis, sans être sacrilége, De révéler votre secret? Vénus vint, sons vos traits, souper au cabaret, Et Ninerve aujourd'hui vient d'hor au collége.

# CLAVII. A UN BAVARD.

Il faudrait penser pour écrire; Il vaut encor mieux effacer. pricare.

Les auteurs quelquefois ont écrit sons penser, Comme on parle souvent sans avoir rien à dire.

CLXVIII. IMPROMPTU

Ecrit sur la feuille du suisse de M. le duc pa La Vallistur, a qui l'auteur allait demander la romance de Gabrielle de Vergy.

Envoyez-mol par charité Cette romance qui sait plaire, Et que je donnerais par pure vanité, Si j'avais eu le bonheur de la faire.

CIXIX.

A MADAME LA DUCHESSE D'ORLÉANS,

Qui demandait des vers pour une de ses dames d'atour.

Que pourrait-on dire de plus De la nymphe qui suit vos traces? Un jeune objet qui suit Venus Doit être mis au rang des Grâces.

CLAY, A MADAME DE POMPADOUR,

Les esprits, et les cœurs, et les remparts terribles, Tout cède à ses efforts, tout fléchit sous sa loi; Et Berg-op-Zoom et vous, vous êtes invincibles; Yous n'avez cédé qu'à mon roi : Il vole dans vos bras, du sein de la victoire: Le prix de ses travaux n'est que dans votre cœur:

Rien ne peut augmenter sa gloire, Et vous augmentez son bonheur.

CLXXI. SUR LE SERIN DE MADEMOISELLE DE RICHELIEU.

J'appartiens à l'Amour; non, j'appartiens aux Grdees; Non, j'appartiens à Richelieu; L'un dans ses veux, les autres sur ses traces, A la méprise ont donné lieu.

CLANII. A M. DE LA POPELINIÈRE,

En jul envoyant un exemplaire de Semiromis.

1748.

Mortei de l'espèce très rare

Des solides et beaux esprits, Je vous offre un tribut qui n'est pas de grand prix : Vous pourriez donner mieux, mais vos charmants écrits Sont le seul de vos biens dont vous soyez avare.

CLAXIII. VERS

Récités par une pensionnaire du couvent de Ber la representation de la Mort de Césur, pour la fête de la

1748

Osons-nous retracer de féroces vertus Devant des vertus si paisibles? Osons-nous présenter ces spectacles terribles A ces regards si doux, à nous plaire assidus? César, ce roi de Rome, et si digne de l'être, Tout héros qu'il était, fut un injuste maître; Et vous régnez sur nous par le plus saint des droits : On détestait son joug, nous adorons vos lois. Pour nous et pour ces lieux quelle scène étrangère Que ces troubles, ces cris, ce sénat sanguinaire, Ce vainqueur de Pharsole, au temple assassiné, Ces meurtriers sanglants, ee peuple forcené! Toutefois des Romains on aime encor l'histoire, Leur grandeur, leurs forfaits vivent dans la mémoire. La jeunesse s'instruit dans ces faits éclatants; Dieu lui-même a conduit ces grands événements ; Adorons de sa main ces coups épouvantables , Et jouissons en paix de ces jours favorables Ou'il fait luire aujourd'hul sur les peuples soumis, Éclairés pas sa grâce, et sauvés par son Fils.

CLXXIV.

SUR LE PANÉGYBIOUE DE LOUIS XV.

1748.

Cet éloge a très peu d'effet; Nul mortel ne m'en remercie : Celui gul le moins s'en soucie Est celul pour qui je l'al fait.

CLXXV. ÉPIGRAMME

SUR BOYER, THÉATIN, ÉVÊQUE DE MIREPOIR

Qui aspiraît au cardinalat. En vain la fortune s'apprête

A t'orner d'un lustre nouveau; Plus ton destin deviendra beau, Et plus tu nous paraîtras bête. Benoît donne bien un chapeau, Mais il ne donne point de tête.

CLXXVI. IMPROMPTU

A NADAME DU CHATELET,

Dégaisée en Turc, et conduisant au bat madam de Bouveless, dégaisée en suitane.

Sous cette barbe qui vous cache, Beau Ture, vous me rendez jaloux l Si vous ôtiez votre moustache Roxane le serait de vous.

### CLYXVII. AU BOI STANISLAS.

Le ciel, comme Henri, voulut vous éprouver. La bonté, la valeur, à tous deux fut commune; Mais mon héros fit changer la fortune, Oue votre vertu sait braver.

# CLXXVIII. A M. DE PLEEN,

Q si attendait l'auteur chez madame ne Grarmont, où l'on devait lire la Pucelle.

Comment, Ecosasis que rous êtes, Vous voils parmi nos poétes Votre esprit est de tout pays. Je serai sans doute fidèle Au render-rous que J'ai promis ; Mais je ne plains pas vos amis , Car cette veuve aimable et beile , Par qui nous sommes tous séduits, Vaut cent fois mieux qu'une pucelle.

# CLXXIX. A MADAME DU CHATELET.

Il est deux dieux qui font tout ici-bas, l'entends qui font que l'on plalt et qu'on aime : Si ce n'est tout, du moins je ne crois pas Ètre le seul qui suive ce système. Ces deux divisités sont l'Esprit et l'Amour, Qui rarement vivent ensemble; L'Intérêt le sépare, et chacua n as cour.

Heureux celui qui les rassemble!
Assez d'ouvrages imparfaits
Sont les fruits de leur jalousie.
Ils voulurent pourtant un jour faire la paix :
Ce jour de paix fut unique en leur vie;
Mais on ne l'oubliers jamais,

Car Il produisit Émilie.

# CLXXX. ÉTRENNES A LA MÉME,

AU NOM DE MADAME DE BOUFFLERS.

Une étrenne frivole à la docte Uranie!
Pout-on la présenter? où i très bien , J'en réponds.
Tout lai plait, tout couvient à so vaste génie :
Las livres, les bijoux, les compas, les pompons,
Les vers, les diamants, le birthi, l'optique,
L'algèbre, les soupers, le latin, les jupons ,
L'opér, les procès, le la 1 et la physique .

RÉPONSE DE MADAME DU CHATELET. Hélas! vous avez oublié, Bans cette longue kirielle, De placer la tendre amitié : Je douperais tout le reste nour elle.

# CLXXXI. A MADAME DE BOUFFLERS.

Le soureau Trajan des Lorrains, Commer oil, n's pass son hommage; Vos yeur seraient plus souverains; Mais ce n'est pas ce qui m'engage. Je crains les belles et les rois : Illa abusent trop de leurs droits; Illa cisigent trop d'esclavage. Amoureux de ma liberté, Pourquoi done me vois-je arrêté Dans les chaînes qui m'ont su plaire? Votre esprit, votre caractère, Font sur moi es que n'ont su faire

Ni la grandeur ni la beauté.

### CLXXXII. VERS SUR L'AMOUR.

1749.

L'Amour règne par le délire Sur ce ridicule univers : Tantôt aux esprits de travers Il fait rimer de mauvais vers; Tantôt il renverse un empire. L'œil en feu, le fer à la main, Il frémit dans la tragédie; Non moins touchant et plus bumain. Il anime la comédie: Il affadit dans l'élégie. Et dans un madrigal badin Il se joue aux pieds de Sylvie. Tous les genres de poésie, De Virgile jusqu'à Chaulieu. Sont aussi soumis à ce dieu Oue tous les états de la vie.

# CLYXIII. A M. DESTOUCHES.

1749.

Auteur solide, Ingénieux, Qui du théfitre êtes le maître, Yous qui fites le Glorieux, Il ne tiendrait qu'à vous de l'êtr Je le serai, J'en suis tenté, Si mardi ma table s'hooore D'un convive si souhaité; Mais je sentirai plus renoro De plaisir que de vanité.

# CLXXXIV. COMPLIMENT

Adressé au roi Stanzaas et à madame la princesse de La Roche-sur-Yon, sur lethéâtre de Lunéville, par Youtaine, qui venait d'y jouer le roie de l'assesseur dans l'Étourderie.

O roi dont la vertu , dont la loi nous est chère , Esprit juste , esprit vrai , cœur tendre et généreux , Nous devons chercher à vous plaire ,

Puisque vous nous rendez heureux.
Et vous, fille des rois, princesse douce, affable,
Princesse sans orgueil, et femme sans humeur,
De la société, vous, le charme adorable,
Pardonnez au nouvre assesseur.

-----

CLXXXV. CHANSON

Composée pour la marquise de Bouillers.

Pourquoi donc le Temps a a t-il pas , Dans sa course rapide, Marqué la trace de ses pas Sur les charmes d'Armide? C'est qu'elle en jouit sans ennui , Sans regret , sans le craindre. Fugitive encor plus que lui ,

Il ne saurait l'atteindre.

CLXXXVI. AU ROI STANISLAS,

A LA CLOTURE DE THÉATRE DE LENÉVILLE.

Des jeux où présidaient les Ris et les Amours La carrière est bientôt bernée; Mais la verto dure toojours : Vous êtes de toute l'année. Nous fesions vos plaisirs, et vous les aimiez courts; Vous faites à imanis notre bonheur suprême,

Et vous nous donnez, tous les jours, Un spectacle inconnu trop souvent dans les cours : C'est celul d'un roi que l'on aime.

# CLXXXVII. A MADAME DU BOCCAGE.

En vain Milton, dont vous suivez les traces, Peint l'Âge d'or comme na songe effacé; Dans vos écrits, embellis par les Grâces, On croit revoir un temps trop tôt passé. Vivre avec vous dans le temple des Muses, Liev vos vers, et les voir applaudis, Malgré l'enfer, le serpent et ses ruses, Charmante Edir, voils le Prandis.

CLXXXVIII. A LA MÊME,

Sar son Peredis perdu.

Par le nouvel essai que vous faites briller, Vous nous contraignez tous à vous rendre les armes :

Continuez, Iris, à nous humilier; On yous pardonne tout en faveur de vos charmes.

CLXXXIX ÉPITAPHE

DE MADAME DU CHATELET.

L'univers a perdu la sublime Émilie l Elle aima les plaisirs, les arts, la vérité. Les dieux, en lui donnant leur âme et leur génie, N'avaient gardé pour eux que l'immortalité.

CXC. A MADAME DE POMPADOUR,

Qui irouveit qu'une callie servie à son dincr était grassouillette.

Grassouillette, entre nous, me semble un peu cail-Je vous le dis tout bas, belle Pompadourette. [lette,

exct. A M. D'ARNAUD,

Qui lui avait adressé des vers très flatteurs.

Mon cher enfant, tous les rois sont loués Lorsque l'on parle à leur personne; Mais ces élogs qu'on leur donne Sont trop souvent désavoués. J'aime peu la louange, et je vous la pardonne;

Je la cheris en vous, puisqu'elle vient du cœur. Vos vers ne sont pas d'un flatteur; Vous peignez mes devoirs, et me faites connaître, Non pas ce que je suis, mais ce que je dois être. Poursuivez, et croissez en grâces, en vertus:

Si vous me louez moins, je vous louerai bien plus.

excus. A MADAME DE POMPADOUR.

DESSIRANT UNE TÊTE.

Pompadour, ton erayon divin Devait dessiner ton visage: Jamais une plus belle main N'aurait fait un plus bel ouvrage.

CXCIII. A LA MÈME,

APRÈS UNE MALADIE.

Lachésis tournait son fuseau,
Filant avec plaisir les beaux jours d'Isabelle :
Faperçus Atropos qui, d'une main cruelle,
Voulait couper le fil, et la mettre au tombeau.
Fen avertis l'Amour; mais il veillait pour elle,
Et du mouvement de son aile

Il étourdit la Parque, et brisa son ciseau.

# CXCIV. IMPROMPTU A LA MÊME,

En entrant à sa tollette, le lendemain d'une représentation d'Alzère au liétaire des petits appartements, on elle avait

Cette Américaine parfaite Trop de larmes a fait couler. Ne pourrai-je me consoler, Et voir Vénus à sa toilette?

joue le rôle d'Atzire.

excv. VERS

Faits en passant au village de Lawfeit.

1750.

Rivage teint de sang, ravagé par Bellone, Yaste tombeau de nos guerriers, Yaine mieux les fips dout Céra te couronne, Que des moissons de gloire et de tristes lauriers. Fallai-II, justes dieux 1 pour un maoût vilbge, Répandre plus de sang qu'uz us bords du Simois? Ahl ce qui paraît grand aux mortels éblouis Ext bien netit aux veux du saxe!

CXCVI. AU ROI DE PRUSSE.

O fils sind de Promethèe,
Vous côtes, par son testament,
L'héritage du feu brillant
L'héritage du feu brillant
Dona la terre est i mil adotée.
On voit encor, mais rarement,
Des restes de of eu dummant
Dana quelques françaises cervelles.
Cher nous, co hou de etinicelle s;
Pour o Bioyer, e lout aphant
Pour o Bioyer, e lout aphant
Il connul peu cet éfément;
Il connul peu cet éfément;
Il de consider de l'éche de l'autre de l'autre de l'éche de l'autre de l'éche de l'autre de l'autre de l'autre de l'éche de l'autre de l'autre de l'éche de l'autre de l'au

#### exevii. IMPROMPTU

SCR UNE ROSE DEMANDÉE PAR LE MÊME ROI.

Pliénix des beaux-esprits, modèle des guerriers, Cette rose naquit au pied de vos isuriers.

exevin. PLACET

POUR UR HOMBE A QUI LE ROI DE PRUISE DEVAIT DE L'ARGENT.

Grand roi, tous vos voisins vous doivent leur estime, Vos sujets vous doivent leurs cœurs;

Yous receive partout un tribut légitime
D'amour, de respect, et d'honneurs.
Chacun doit son hommage à votre arrieur gueri ière.
O vous qui me devez quelque mille ducats,
Prince, si bien payé de la nature entière,
Pourquoi ne me payer-vous pas?

CXCIX. AU ROI DE PRUSSE.

Vai vu la brauté languissant Qui par lutres me censuits oui par lutres me censuits sur les blessures d'une anualt : Son bon mérécin lui donna La recette de l'inconstance. Très bien, assa doute, elle en usa, En use encore, en usern Arce longue persérérance : La tendre Amour applaudirs ; Certain prince simable en rira, Mais le tout avec indulgence. Out, grand prince, duer vos cluts out, grand prince due vos cluts out, grand prince prince due vos cluts out, grand prince prin

CC. A LA MÉTRIE,

Qui était malade.

Je ne suis point inquiété

Si notre joyeut. La Métrie Perd quelquefois cette santé Qui rend sa face si fleurie. Quelque peu de gloutonnerie, Avec beascoup de volupté, Sont les doux emplois de sa vie. Il se conduit comme il écrit; A ls nature il s'abandonne; Et chez lui le plaisir guérit Tous les maux que le plaisir donne.

CCI.

IMPROMPTU A M. DE MAUPERTUIS.

Qui était à la tollette du roi de Prusse avec l'auteur, forsque ce prince, encore à la fleur de son âge, leur fit ressançant qu'il avait des cheveux bianos.

Ami, vois-tu ces cheveux blanes Sur une tête que j'adore? Ils ressemblent à ses tolents : Ils sont venus avant le temps, Et comme eux ils croitront encore.

#### CCU. AUTRE IMPROMPTU

SUR UN CARROUSEL DONNÉ PAR LE BOI DE PRESSE,

Et ou présidalt la princesse Awatte.

Jamais dans Athène et dans Rome On n'ent de plus beaux jours, ni de plus digne prix. J'ei vu le fils de Mars sous les traits de Páris, Et Vénus qui donnait la pomme.

CCIII.

AUX PRINCESSES

ULRIQUE ET AMÉLIE.

Si Páris venait sur la terre Pour juger entre vos beaux yeux, Il couperait la pomme en deux, Et ne produirait plus de guerre.

cciv. AUX MÊMES.

Pardon, charmante Ulrie; pardon, belle Amcilie; J'ai cru n'aimer que vous le reste de ma vie, Et ne servir que sous vos lois; Mais enfin l'entends et je vois

Cette adorable sœur dout l'Amour suit les traces .

Ah! ce n'est pas outrager les trois Grâces

Oue de les aimer toutes trois.

ccv.

BUR LE DÉPART DU ROI DE PRUSSE DE POSTDAN POUR BERLIN.

1750.

Je vais done vous quitter, ő champétre séjour, Retraite du vrai sage, et temple du vrai justel J'y voyais Horace et Salluste, J'estas suprés d'un roi, mais sans étre à la cour. Il va done étoler des pompes qu'il dédaigne, D'un peuple qu'i attende contente les desirs; Il va done s'ennuyer pour donner des plaisirs, [gue] r. Oug-l'ainsis l'Inomme en lui j'ourquoi faut-i justen

CCVI. A M. DARGET.

1751.

Bonsoir, monsieur le secrétaire, De la part d'un vieux solitaire Qui de penser fait son emploi, Et pourtant n'y profite guère. O désert, puissiez-vous me plaire,

\* Madame la margrave de Bareuth. K.

Et puissé je y vivre avec moi! Sans-Souel, beaux lieux qu'on renomme, Je suis encor trop près d'un roi, Mais trop éloigné d'un grand homme.

CCVIL

A monsieur, monsieur le joyeux ne l.a Mernie, Fléau des médecins et de la melancolie.

1751.

Allez, courez, joyeux leeteur, Et le verre à la main, coiffé d'une serviette, De vos desirs brûlants communiquez l'ardeur Au sein de Phyllis et d'Annette.

Chaque age a ses plaisirs : je suis sur mon déclin; Il me faut de la solitude,

A vous des amours et du vin.

De mes jours trop usés j'attends ici la fin
Entre Frédéric et l'étude.

Jouissant du présent, exempt d'inquiétude, Sans compter sur le lendemain.

cevin. AU ROI DE PRUSSE.

1751.

Je baise avec transport un livre si charmant : Le seigneur de Saint-Jame et celui de Versailles Ne peuvent faire un tel présent :

Et je m'éerie en vous lisant , Comme en parlant de vos batailles : • Non, il n'est point de roi qui puisse en faire autant. .

CCIX. AU MÉME.

1751.

On dit que tout prédicateur Dément assez souvent ce qu'il annonce en chaire :

Grand roi, soit dit sans vous déplaire, Vous êtes de la même humeur. Vous nous annoncez avec zèle

Une importante vérité; Et vous allez pourtant à l'immortalité,

En nous préchant l'âme mortelle.

ccx. AU MÉME.

1751.

Affublé d'un bonnet qui couvre de ses bords Le peu que les destins m'ont donné de visage, Sur un grabat étroit où git mon maigre corps, Oublié des plaisirs, et mis au rong des morts, Que fois-je, à votre avis? J'enrage.

Il est vrai, Salomon, que dans un bel ouvrage Vous m'avez enseigné qu'il faut savoir vieillir. Souffrir, mourir, s'anéantir.

Faute de mieux, grand roi, e'est un parti fort sage.

Je fais assez gaîment ce triste apprentissage,

Du mal qui me poursuit je brave en paix les coups. Je me sens assez de courage Pour affronter la nuit du ténébreux rivage Mais non pas pour vivre sans vous.

CCXI.

SUR LA NAISSANCE

DII DUC DE ROURGOGNE.

1751.

Rejeton de cent rois, espoir fra jile et tendre D'un héros adoré de nous, Que vous êtes heureux de ne pouvoir entendre Les mauvais vers qu'on fait pour vous!

CCXII. AU ROI DE PRUSSE.

Je n'ai point cultivé votre terre fertile, J'en al vu les progrès, et j'en goûte les fruits. [le,

O séjour des neuf Sœurs, où Mars même est tranquil-Paré des dons divers qu'à mes yeux tu produis , Tu seras mon dernier asile! Se renvoie au héros dont je suis enchanté (Set ampoulé fatras d'un ministre entété.

Triomphe du faux goût plus que de l'innocence; Et je garde la vérité, Que rous daignez m'offrir des mains de l'éloquence.

ccxiii. ÉPIGRAMME

SUR LA MORT DE M. D'AUBE,"

NEVEU DE M. DE PONTENELLE.

Qui frappe là? • dit Lucifer.

• Ouvrez, c'est d'Aube. • Tout l'enfer,
A ce nom, fuit et l'abandonne.

• Oh, oh! dit d'Aube, en ce pays
On me reçoit comme à Paris : [ne. •
Quand] "allais voir quelqu'un, je ne trouvais person-

Ancien intendant de Soissons, homme fort instruit, mais si contredisant, que tout le monde le fuyant. C'est tui dont il est parté dans les Dispués de du de Rhulieres. Outre ce nevet, M. de Footencile a sait encore un frère, qui était prêtire. Quequ'un loi denandait un jour ce que fessil son frère: Le metin il dit la messe, et le soir in es sait ca qu'il dit. K. CCXIV. A M. MINGARD.

Qui demandait un billet pour voir Nonine au speciacle de

Qui sait si fort intéresser Mérite bien qu'on le prévienne; Oui, parmi nous viens te placer, Nous dirons tous : « Qu'il y revienne. »

CCAY, AU ROI DE PRUSSE.

En lui renvoyant la clef de chambellan et la croix de son ordre.

1753.

Je les reçus avec tendresse, Je vous les rends avec douleur; Comme un amant jaloux , dans sa mauvaise humeur, Rend le portrait de sa maîtresse.

CCXVI.

A MME LA DUCHESSE DE SAXE-GOTHA.

Grand Dieu, qui rarement fais naître parmi nous De grâces, de vertus, cet heureux assemblage, Quand ce chef-d'œuvre est fait, sois un peu plus ja-De conserver un tel ouvrage;

Fais naître en sa faveur un éternel printemps; Étends dans l'avenir ses belles destinées, Et raccourcis les jours des sots et des méchants

raccourcis les jours des sots et des méchants Pour ajouter à ses aunées.

CCXVII. A LA MÊME.

Loin de vous et de votre image, Je suis sur le sombre rivage; Car Plombière est, en vérité, De Proserpine l'apanage. Mais les eaux de ce lieu sauvage Ne sont pas celles du Léthé:

Je n'y bois point l'oubli du serment qui n. engage; Je m'occupe toujours de ce charmant voyage

Que des long-temps j'ai projeté : Je veux vous porter mon hommage ; Je n'attends rien des eaux et de leur triste usage , C'est le plaisir qui donne la santé.

CCXVIII.

A MME LA MARQUISE DE BELESTAT,

Qui se piaignait qu'on fui avait pris deux contrats au jeu, et qui choisit l'auteur pour arbitre.

1754

Vous vous plaignez à tort, on ne vous a rien pris; C'est vous qui ravissez des biens d'un plus haut prix; Qui sur nos libertés ne cessez d'entreprendre. Votre cœur attaqué sait trop bien se défendre; Et la mère des Jeux, des Grâces, et des Ria,

Et la mère des Jeux, des Graces, et des Ria, Vous condamne à le laisser prendre.

CCXIX. A Mala DE LA GALAISIÈRE, Jouant le rôle de Lucinde dans l'Ornele.

J'allais pour vous au dieu du Pinde, E. J'en implorals la faveur. Il me dit : Pour chanter Lucinde Il fant un dieu plus séducteur. -Je chercha i loin de l'Hippocrène Ce dieu si puissant et si doux, Bientol je le trouvai sans pelac, Il me dit : « Garde-toi de croire Que de tes vers etle ait bestoin ; De la former J'ai pris le soin , le prordaire deutid es aploire. »

CCXX. A M. DE CIDEVILLE.

SUR LES LIVRES DE DOM CALMET.

....

Ses antiques fatras ne sont point inutiles; Il faut des passe-temps de toutes les façons, Et l'on peut quelquefois supporter les Varrons, Quoiqu'on adore les Virgiles.

CCXXI. AUX HABITANTS DE LYON.

1754.

Il est vrai que Plutus est au rang de vos dieux, Et c'est un riche appui pour votre aimable ville : Il n'est point de plus bel asile; Ailleurs il est aveugle, il a chez vous des yeux. Il n'était autrefois que dieu de la richesse; Yous en faites le dieu des arts :

J'ai vu couler dans vos remparts Les ondes du Pactole et les eaux du Permesse.

CEXXII. INSCRIPTION

1754.

Il eut un cœur sensible, une âme non commune; Il fut par ses bienfaits digne de son bonbeur : Ce bonheur disparut; il brava l'infortune. Pour l'bomme de courage il n'est point de malheur. CCXXIII IMPROMPTII

A M. DE CHENEVIERES,

A qui Voltaine avait demandé sa confession, et qui lui avait recile quelques vers.

Vous êtes dans la saison Des plus aimables faiblesses: Puissiez-vous servir vos multresses Comme vous servez Apollon! Entre des vers et vos Lisettes Godlez le destin le plus doux : Votre confessur est jaloux Des loils péchés que vous faites.

CCXXIV. AU ROI DE PRUSSE.

1756.

O Salomon du Nord, ô philosophe roj, Dont l'univers entier contemplait la sagesse! Les sages, empressés de vivre sous ta loi, Retrouvaient dans la cour l'oracle de la Grèce : La terre en t'admirant se baissait devant toi: Et Berlin, à ta voix sortant de la poussière. A l'égal de Paris levait sa tête altière, A l'ombre des lauriers moissonnés à Molvitz. Appelés sur tes hards des rives de la Seine. Les arts encouragés défrichaient ton pays; Transplantés par leurs soins, cultivés, et nourris. Le palmier du Parnasse et l'olive d'Athène S'élévaient sous tes veux enchantés et surpris : La Chicane à tes pieds avait mordu l'arène. Et ee monstre, chasse du palais de Thémis, Du timide orphelia n'excitait plus les cris. Ton bras avait dompté le démon de la guerre : Son temple était fermé, tes états agrandis, Et tu mettais Bourbon au rang de tes amis. Mais parjure à la France, ami de l'Angleterre, Que deviendront les fruits de tes nobles travaux? L'Europe retentit du bruit de ton tonnerre: To main de la Discorde allume les flambeaux : Les champs sont hérisses de tes fières cohortes. Et dejà de Leipsick tu vas briser les portes. Malheureux! sous tes pas tu creuses des tombeaux. Tu viens de provoquer deux terribles rivaux. Le fer est aignisé, la flamme est toute prête. Et la foudre en éclats va tomber aur ta tête. Tu vécus trop d'un jour, monarque infortuné! Tu perds en un instant ta fortune et ta gloire; Tu n'es plus ce béros, ce sage couronné. Entouré des beaux-arts, suivi de la victoire! Je ne vois plus en toi qu'un guerrier effréné. Qui, la flamme à la main, se frayant un possage, Désole les cités, les pille, les rayage,

Foule les droits sacrés des peuples et des rois, Offense la nature, et fait taire les lois.

#### cexxv. VERS

POUR ÉTRE MIS AU BAS DE PORTRAIT DE BON CALMET.

# 1757.

Des oracles sacrés que Dieu daigna nous rendre, Son travail assidu perça l'obscurité: Il fit plus; il les crut avec simplicité, Et fut, par ses vertus, digne de les entendre.

# ccxxvi. VERS

POUR ÉTRE MIS AU BAS DU PORTRAIT DU DUC DE ROHAN, GÉRÉRAL DES CRISONS.

Oul congutt la Valleline.

#### 1758.

Sur un plus grand théâtre il aurait dû paraître : Il agit en héros , en sage il écrivit. [tre , Il fut même un grand homme en combattant son maî-

# Et plus grand lorsqu'il le servit.

### A MM LA DUCHESSE D'ORLÉANS.

Sur une énigme inintelligible qu'elle avait donnée à deviner à l'auteur

Votre enigme n'a point de mot : Expilquer chose inexplicable Est d'un decteur, ou bien d'un solt L'un à l'autre est asses semblable : Mais ai l'on donne à deviner Quelle est la princesse adornable - Qui sur les cœurs sait dominer Sana chercher cet empire aimable, Pleine de goût sana raisonner, Et d'esprit sans faire l'habile; Cette enigme peut étonner, Mais le mot n'est pas diffielle.

4 Voiei cette éalgme, que Voltaire appelait une attrape Fonermagne :

Je suis des musulmans l'horreur et le modèle ; j'ai suivi les Césars, et mis encor pacelle ; soit qu'il pleure, soit qu'il teme, soit qu'il pleure, soit qu'il teme, le vais à l'abreuroir ; Et le place que j'abandonne Ne sera prine par personne (u'il a'all piesé sur son mocchoir.

#### CCXXVIII.

### A MEE LA MARQUISE DE CHAUVELIN.

Dont l'époux avait chanté les sept péchés mortels.

#### 1758.

Les sept péchés que mortels on appelle Furent chantéa par monsieur votre époux : Pour l'un des sept nous partageons son zele, Et pour vous plaire on les commettrait tous. C'est grand' pitié que vos vertus défendent Le plus chérl, le plus digne de vous, Lorsque vos veux malier vous le demandent.

### CCXXIX. INSCRIPTION

POUR LA TOMBE DE PATU.

### SEPTEMBRE 1758.

Tendre et pure amitié, dont j'ai senti les charmes, Tu conduisis mes pas dana ces triates déserts; Tu posas cette tombe et tu gravas ces vers, Oue mes veux arrosent de larmes.

CCXXX. A MADAME LULLIN.

# En lui envoyant un bouquet, le 6 janvier 1750, jour nuquel

elle avait cent ans accomplis.

Nos grands pères vous virent belle;
Par votre esprit vous plaisez à cent ans :
Vous méritiez d'épouser Fontenelle.

Et d'être sa veuve long-temps.

# ccxxxi. ÉPIGRAMME SUR GRESSET. 1759.

Certain cafard, jadia jésuite,
Plat écrivain, depuia deux jours
Ose gloser sur ma conduite,
Sur mes vers, et sur mes amours:
En bon chrétien je lui fais grâce,
Chaque pédant peut critiquer mes vers;
Mais sur l'amour jamais un fils d'ignace
Ne glosera que de travers.

### CCXXII. ÉPIGRAMME.

Savez-vous pourquoi Jérémie A tant pleuré pendant sa vie? C'est qu'en prophète il prévoyait Ou'un jour Le Franc le traduirait. CCXXXIII. LES POUR.

1760.

Pour vivre en paix joyeusement, Croyez-moi, n'offensez personne: C'est un petit avis qu'on donne Au sieur Le Frane de Pompignan.

Pour plaire il faut que l'agrément Tous vos préceptes assaisonne : Le sieur Le Franc de Pompignan Pense-t-il donc être en Sorbonne?

Pour instruire il faut qu'on raisonne, Sans déclamer insolemment; Sans quoi plus d'un sifflet fredonne Aux oreilles d'un Pompignan.

Pour prix d'un discours impudent, Digne des bords de la Garonne, Paris offre cette couronne Au sieur Le Franc de Pompignan. Dédié par le sieur A....

CCXXXIV. LES QUE.

Que Paul Le Frane de Pompignan Ait fait en pleine académie Un discours fort impertinent, Et qu'elle en soit tout endormie;

Qu'il ait bu jusques à la lie Le calice un peu dégoûtant De vingt censures qu'on publie, Et dont je suis assez eontent;

Que, pour comble de châtiment, Quand le publie le mortifie, Un Fréron le béatifie, Ce qui redouble son tourment;

Qu'ailleurs un noir petit pédant Insulte à la philosophie, Et qu'il serve de truchement A Chaumeix qui se crueifle;

Que l'orguell et l'hypocrisie Contre ces gens de jugement Étalent une frénésie Que l'on siffle unanimement;

Que parmi nous à tout moment Cinquante espèces de folie Se succèdent rapidement , Et qu'aucune ne soit jolie ;

Qu'un jésuite avec courtoisie S'intrigue partout sourdement, Et reproche un peu d'hérésie Aux gens tenant le parlement;

Qu'un janséniste ouvertement Fronde la cour avec furie : Je conclus très patiemment Qu'il faut que le sage s'en rie.

Prononcé par le sieur l'

cexxxv. LES QUI.

Qui pilla jadis Métastase, Et qui crut imiter Maron? Qui, bouffi d'ostentation, Sur ses écrits est en extase?

Qui si longuement paraphrase David en dépit d'Apollon, Prétendant passer pour un vase Ou'on appelle d'élection?

Qui, parlant à sa nation, Et l'insultant avec emphase, Pense être au haut de l'Hélicon Lorsqu'il barbote dans la vase?

Qui dans plus d'une périphrase A ses maîtres fait la leçon? Entre nous, je crois que son nom Commence en V, finit en aze. Offet par RAMPONEAU.

CCXXXVI. LES QUOI.

Quoi! e'est Le Franc de Pompignan, Auteur de chansons judaïques, Barbouilleur du Vieux Testament, Qui fait des discours satiriques?

Quoil dans des odes hébraïques, Qu'il translata si tristement, A-t-il pris ces propos caustiques Qu'il débite si lourdement?

Quoi! verrait-on patiemment Tant de pauvretés emphatiques? L'ennui, dans nos temps véridiques, Ne se pardonne nullement. Quoi! Pompignan dans ses répliques M'ennuiera comme ci-devant? Nous le poursuivrons très gaiment Pour ses fatras mélancoliques. Présolé par Annote.

CCXXXVII. LES OUI.

Out, ce Le Franc de Pompignan Est un terrible personnage; Out, ses psaumes sont un ouvrage Out nous fait bâiller longuement.

Oui, de province un président Plein d'orgueil et de verbiage Nous paraît un pouvre pédant, Malgré son riche mariage.

Oul, tout riche qu'il est, je gage Qu'au fond de l'âme il se repent. Son mémoire est impertinent; Il est bien fier, mais il enrage.

Oui, tout Paris, qui l'envisage Comme un seigneur de Montauban, Le chansonne, et rit au visage De ce Le Franc de Pompignan. ERSAYÉ per MATTHER BALLOT.

CCXXXVIII. LES NON.

Non, cher Le Franc de Ponipignan, Quoi que je dise et que je fasse, Je ne peux obtenir ta grâce De ton lecteur peu patient.

Non, quand on a maussadement Insulté le publie en face, On ne saurait impunément Montrer la sienne avec audace.

Non, quand tu quitteras la place Pour retourner à Montauban, Les sifflets partout sur ta trace Te suivrout sans ménagement.

Non, si le ridicule passe, Il ne passe que faiblement. Ces couplets seront la préface Des ouvrages de Pompignan.

Répondu par Jacours Agant.

#### CCXXXIX. LES FRÉBONS.

D'où vient que ce nom de Fréron
Est l'emblème du ridicule?
Si quelque maltre Aliboron,
Sans esprit comme sans scrupule,
Brave les mœurs et la raison;
Si de Zoile et de Chaesson
Il se montre le digne émule,
Les enfants disent : « C'est Fréron. »

Sitôt qu'un libelle imbécile Croqué par quelque polisson Court dans les cafés de la ville, • Fil dit-on, quel ennuî! quel style! C'est du Fréron, c'est du Fréron! •

Si quelque pédant fanfaron Vient étaler son ignorance; S'il prend Gillot pour Cicéron; S'il vous ment avec impudence, On lui dit: « Taisez-vous, Fréron. »

L'autre jour un gros ex-jésuite, Dans le grenier d'une maison, Rencontra Illie très instruite Avec un beau petit garçon. Le bouc s'empara du giton. On le découvre, il prend la fuite. Tout le quartier à sa poursuite Criait: » Fréron, Fréron, Fréron, Fréron, -

Lorsqu'au drame de monsieur Hume On bafouait certain fripon, Le parterre, dont la coutume Est d'avoir le nez assez bon, Se disait tout haut : « Je présume Qu'on a voulu peindre Fréron. »

Cependant, fier de son renom, Certain maroufle se rengorge; Dans son antre à loisi il forge Des traits pour l'indignation. Sur le papier il vous dégorge De ses lettres le froid poison, Sans songer qu'on serre la gorge Aux geus du métier de Fréron.

Pour notre petit embryon, Delateur de profession!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Probablement Le Franc de Pompignan, qui, dans son Discours de réception a l'academie française, avait indirectement denoncé Voltaire, Dalembert, Diderot, et autres gens de littres, comme philosophes. Voyez et que Voltaire dit

Oui du mensonge est la trompette, Déjà sa réputation Dans le monde nous semble faite : C'est le perroquet de Fréron.

CCXL. RONDEAU.

1760.

En riant quelquefois on rase D'assez près ces extravagants A manteaux noirs, à manteaux blanc Tant les ennemis d'Athanase, Honteux ariens de ces temps, Oue les amis de l'hypostase, Et ces sots qui prennent pour base De leurs ennuyeux arguments De Baïus quelque paraphrase. Sur mon hidet, nommé Pégase, J'éclabousse un peu ces pédants ; Mais il faut que je les écrase

CCXLL VERS

En riant. Gravés au bas d'une estampe ou l'on voit un âne qui se met à braire en regardant une lyre suspendue à un arbre.

Oue veut dire Cette lyre? C'est Melpomène ou Clairon-Et ce monsieur qui soupire Et fait rire, N'est-ce pas Martin Fréron?

CCXLII.

A M. LE COMTE DE SAINT-ÉTIENNE,

Qui avait adressé à l'auteur une épitre sur la comédie de l'Écossaise.

1760.

Yous m'avez attendri , votre épître est charmante; En philosophe vous pensez. [mante; Lindane est dans vos vers plus belle et plus char-Et c'est vous qui l'embellissez.

CCXLIII. VERS

POUR UNE PETAMPE DE PIERRE-LE-CRAND.

1761.

Ses lois et ses travaux ont instruit les mortels; Il fit tout pour son peuple, et sa fille l'imite :

des hypocrites et des perséeuteurs , à propos de ce Discours dans sa lettre du 5 mai 1760, à Saurin CL.

Zoroastre, Osiris, vous edtes des autels, Et e'est lui seul qui les mérite.

CCXLIV. AŬ PÈRE BETTINELLI.

Compatriote de Virgile. Et son secrétaire aujourd'hui, C'est à vous d'écrire sous lui : Vous avez son âme et son style.

CCXLV.

SUR LA MORT DE L'ABBÉ DE LA COSTE,

QUI ÉTAIT CONDAMNÉ AUX GALÉRES.

1761.

La Coste est mort; il vaque dans Toulon, Par ce trépas, un emploi d'importance : Ce bénéfice exige résidence. Et tout Paris y nomme Jean Fréron.

CCXLVI. A M. LE COMTE DE \*\*\*, Au sulet de l'impératrios-reine.

Marc-Aurèle, autrefois des princes le modèle. Sur les devoirs des rois instruisit nos aïeux ; Et Thérèse fait à nos yeux

Tout ce qu'écrivait Marc-Aurèle. CCXLVII. CHANSON

EN L'HONNEUR DE MAITRE LE FRANC DE POEPIGNAN.

et de révérend père un deut, son prère : l'évêque du pur-

Lesquels ont été comparés, dans un discours public, à Moise et à Aaron. Nota benè que maître Le Franc est le Moise, et maître du

Puy, l'Aaron; et que mattre Le Franc a donné de l'argent à maître Aliboron , dit Fréron , pour être préconisé Sur l'air de la musette de Rameau : survez Les Loes, etc. (dans les Talents lyriques),

1761.

Moise . Aaron . Vous êtes des gens d'importance; Moise, Aaron, Vous avez l'air un peu gascon. De vous on commence A ricaner beaucoup en France:

dans ses belles fenilles.

Mais en récompense Le veau d'or est eher à Fréron. Moise, Aaron,

Vous êtes des gens d'importance;

Moise, Aaron, Vous avez l'air un peu gascon,

# CCXLVIII. IMPROMPTU

Sur l'aventure tragique d'un jeune homme de Lyon, qui se jeta dans le Rhône, en 1762, pour une infidète qui n'en valuit pas la princ.

Églé, je jure à vos genoux Que s'il faut, pour votre inconstance, Noyer ou votre amant ou vous, Je vous donne la préférence.

### CCXLIX. ÉPIGRAMME

INITÉE DE L'ANTHOLOGIE

L'autre jour, au fond d'un vallon, Un serpent piqua Jean Fréron. Que pensez-vous qu'il arriva? Ce fut le serpent qui creva.

### CCL. IMPROMPTU

### A MADAME LA PRINCESSE DE VIRTENBERG,"

Qui avait appelé le vieillard  $p_{\theta}p_{\theta}$  dans un souper.

O le beau titre que voilà! Vous me donnez la première des places : Quelle famille j'aurais là! Je serais le père des Grâces.

# CCLI, HYMNE

CHANTÉ AU VILLAGE DE POMPIGNAN. Sur l'air de Béchamel.





Les gens pervers.
Tout son elegré s'en va chantant :
Et vire le roi, etc.
En aumusse un jeune jésuite
Albit devant :
Gravement marchait à sa sulte
Sir Pompignan,
En bezu asiln de president.
Et vire le roi, etc.
Je suis marquis, robin, poete,
Mes cheres amis,

Vous voyez que je suis prophète En mon pays. A Paris c'est tout autrement.

A Paris c'est tout autremen Et vive le roi, etc.

J'ai fait un psautier judaïque, On n'en sait rien; J'ai fait un beau panégyrique, Et c'est le mien: De moi je suis assez content.

Et vive le roi, etc.

Je retourue à la cour en poste Charmer les grands; Je protége l'abbé La Coste Et mes parents;

Je suis sifflé par les méchants. Et vive le roi, etc.

Bientôt il revient à Versaille D'un air humain , Aux dues et pairs , à la canaille , Serrant la main ;

Récitant ses vers dignement. Et vive le roi, et Simon Le Franc, Son favori, Son favori!

CCLII.

A MME LA MARQUISE DE SAINT-AUBIN,

Auteur du livre intiluté le Danger des linisons \*. J'ai lu votre charmant ouvrage :

Savez-vous quel est son effet? On veut se lier davantage Avec la muse qui l'a fait-

CCLIII. LES RENARDS ET LES LOUPS.

FABLE.

.,,

Les renards et les loups furent long-temps en guerre : Nos moutons respiraient ; les bergres diligents Ont chassé par arrêt les renards de nos champs ; Les loups vont désoler la terre : Nos bergers semblent entre nous .

Nos bergers semblent, entre nous, Un peu d'accord avec les loups.

Madame Ducrest de Saint-Aubin, mère de madame de Gentis, qui dit, dans le permier volume de ses Mensien de que ces quatre vers étainst le commencement d'une lettre rempte de choses finitenes. Le Danger des traisons est en trois votures in 12, i dus ce étacem ce deux parties. CL. CCLIV. CHANSON,

Sur l'air D'un inconnu.

Simon Le Frane, qui toujours se rengorge, Traduit en vers tout le Vieux Testament: Simon les forge Très durement;

Mais pour la prose, écrite horriblement, Simon le cède à son pulné Jean-George.

CCLV. A LA SIGNORA JULIA URSINA,

DE VENISE,

Qui avait adressé une lettre très fialteuse et très agrésble à Voltaire sans se faire conssitre.

Étes-rous la déesse Isis ,
Sous son grand voile méconnue ?
Étes-rous la mère des Ris?
Mais quelqurfois elle était nue.
Nous voyons de vous un écrit
Plein de raison , brillant , et sage ;
Mais en nous montrant tant d'esprit ,
Ne cachez plus votre visage.

CCLVI. IMPROMPTU

A UNE DAME DE GENEVE,

Oui préchait l'auteur sur la Trinité.

Oui, j'en eonviens, chez moi la Trinité Jusqu'à présent n'avait pas fait fortune; Mais j'aperçois les trois Grâces en une : Vous confondez mon incrédulité.

CCLVII. INSCRIPTION

POUR LA STATUE DE LOUIS XV, A REIMS.

1763. Esclaves qui tremblez sous un roi conquérant ,

Que votre front touche la terre.

Levez-rous, citoyens, sous un roi bienfesant :
Enfants, bénissez votre père.

SCLVIII. AUTRE,

SUR LE MÊME SUJET.

Peuple fidèle et juste, et digne d'un tel maître, L'un par l'autre chéri, vous méritez de l'être.

CCLIX. AUTRE.

Il chérit ses sujets comme il est aimé d'eux; C'est un père entouré de ses enfants heureux.

# cclx. A L'IMPÉRATRICE DE RUSSIE

#### CATHERINE II.

Qui invitait l'auteur à faire un voyage dans ses étais.

Dieux qui m'ôtez les yeux et les oreilles , Reudez-les-moi, le pera sau méme lustant. Heureux qui voit vos augustes merveilles , O Catherine I heureux qui vous entend! Plaire et régner, éest la votre alient ; Mais le premier me touche davantage. Par votre esprit vous étonnez le sage, Qui esserait de l'être en vous voyant.

CCLXI.

# SUR LE BUSTE DE MME DE BRIONNE.

1764.

Brionne, de ee buste admirable modèle, Le fut de la vertu comme de la beauté : L'amitié le consacre à la postérité, Et s'immortalise avec elle.

### CCLXII. A MADAME ÉLIE DE REAUMONT

1764

L'histoire dit ee qu'on a fait : Un bon roman , ce qu'il faut faire. Vous nous avez peint trait pour trait Les vertus avec l'art de plaire : Et l'on peut dire en cette affaire Que le peintre a fait son portrait.

CCLXIII.

# A M. LE CHEVALIER DE LA TREMBLAYE,

60% LA RELATION EN VERS ET EN PROSE DE SON VOYAGE D'ITALIE

Ce Chapelle, ce Bachaumont, Ont fait un moins heureux oyage; Tout est épigramme ou chanson Dans leur renommé bodinage. Vous partez d'un plus noble ton; Et je crois entendre Platon Qui, revenant de Syracuse, Dans Atthène emprunte la muse De Pindarer d'Anacréon.

CCLXIV. AU MÉME.

Ce beau lac de Genère, où vous êtes venu, Du Cocyte bientôt m'offre les rives sombres : Vous êtes un Orphée en ces lieux descendu Pour venir enchanter les ombres.

### CCLXV. A MADAME DU BOCCAGE.

APRÈS SON TOYAGE D'ITALIE.

Sur ces bords, fameux dans l'histoire, Que vous venez de pareourir, Qu'avez-vous admiré? Des débris pleins de gloire, Où rien n'a nu vous reteuir.

Des noms d'éternelle mémoire. Ces chefs-d'œuvre vantés, vous les avez vus tous; Ils ont mérité vos suffrages:

Mais vous n'avez rien vu de pius charmant que vous. Ni de plus beau que vos ouvrages.

### CCLXVI.

COUPLETS A M. DE LA MARCHE,

PREMIER PRÉSIDENT AU PARLEMENT DE BOURCOCNE, Qui avait fait des vers pour sa fille.

Plus d'un amant sur sa lyre a formé Les tendres sons qui charment les amantes. Un père a fait des chansons plus touehantes : Pourquoi cela? c'est qu'il a mieux aimé.

Je suis bien loin de blasphémer l'Amour; C'est un grand dieu; je le sers, et je jure De le servir jusqu'à mon dernier jour : Mais il faut bien qu'il eède à la nature.

CCLXVII. PARODIE

### D'UNE ANCIENNE ÉPIGRAMME.

t765.

Voiei donc mes Lettres Secrètes; Si seerètes, que pour lecteur Elles n'ont que leur imprimeur, Et ces messieurs qui les ont faites.

#### CCLXVIII. ÉPIGRAMME.

Aliboron, de la goutte attaqué, Seconfessait; aer il a peur du diable : Il détaillait, de remords suffoqué. De ses méfaits une liste effroyable; Chrétiennement chacun fut expliqué, Stupide orguril, mensonge, irrognerie, Basse impudence, et noire hypoerisie : Il ne eroyait en oublier aueun. Le confesseur dit : « Yous en passez un. »

- Un? de par Dieu! J'en dis assez, je pense. =
   Eh! mon ami, le péché d'ignorance! =
- CCLXIX. A M. MARMONTEL.

### CCLXIX. A M. MARMONIEL.

1765.

On ous ścrit que matire Aliboron, Etant requis de faire pénitence : • Est-ce un péché, dit-il, que l'ignorance? • Un sien confrère sussitôt lui dit : • Non; On peut très bien, malgré !\* An littéraire, Sauver son âme en se fessan huer : En conscience, il est permis de braire; Mais c'est péch de mordre et eruer. •

#### CCLXX. A M. DE LA HARPE,

Qui avail prononcé un compliment en vers sur le théâtre de Ferney, avant une représentation d'Alzire.

t765.

Des plaisirs et des arts vous honorez l'asile, Il s'embellit de vos talents : C'est Sophoele dans son printemps, Oui couronne de fleurs la vieillesse d'Eschyle.

CCLXXI.

COUPLETS D'UN JEUNE HOMME \*, Chaolés à Ferney, le 11 auguste 1765, veille de Sainte Claire, à mademoiselle Claires.

Sor Fair. Annette, à l'éter de cuinne ans.

Dans la grand' ville de Paris On se lamente, on fait des cris; Le plaisir n'est plus de saison; La comédie N'est plus suivie;

Plus de Clairon.

Melpomène et le dieu d'Amour
La conduisirent tour à tour;
En France elle donne le ton.

n France elle donne le ton.

Paris répète :

« Que je regrette

Notre Clairon ! »

Dès qu'elle a paru parmi nous Nos bergers sont devenus fous : Tircis vient de quitter Fanchon. Si l'infidèle Laisse sa belle, C'est pour Clairon.

 Ce jessne homme étalt Voltaire, alors dans sa soixantecuzierne aunée. Ct.

HES MELLES.

Je suis à peine en mon printemps, Et j'ai déjà des sentiments : Vous étes un pelit fripon. Sois bien discrète; La faute est faite.

Fai vu Clairon.

Clairon, daigne accepter nos fleurs;

Tu vas en teruir les couleurs : Ton sort est de tout effacer. La rose expire; Mais ton empire Ne peut passer '.

CCLXXII.

# VERS A MESDAMES D. L. C. ET G.,

Présentés par un enfant de dix ans, en 1766.

A tout âge îl est dangereux De vous voir et de vous entendre : Sans faire un choix entre vous deux, A toutes deux il faut se rendre.

# A MADAME D. L. C.

Par vous l'amour sait tout dompter. Songez que je suis de son âge; Et, si vous avez son visage, Dans mon eœur il peut habiter.

#### A MADAME G.

Avec tant de beauté, de grâce naturelle, Qu'a-t-elle affaire de talents? Mais avec des sons si touchants, Qu'a-t-elle affaire d'être belle?

CCLXXIII.

# A M. LE COMTE DE SCHOWALOW,

Qui avait adressé une épitre à l'auteur.

Puisqu'il faut croire quelque chose, J'avouerai qu'en lisant vos séduisants écrits Je crois à la métempsycose. Orphée, aux bords du Tanais, Expira dans votre pays.

#### COUPLET AJOUTÉ PAR M. \*\*\*.

Nous sommes privés de Vanlo; Nous avons vu passer Rameau; Nous perdons Vollaire et Clairon. Bien n'est fameste, Car il nous reste Monsderg l'rivon. Près du lac de Genève il vient se faire entendre; En vous il renalt aujourd'hui; Et vous ne devez pas attendre Que les femmes jamais vous battent comme lui.

CCLXXIV. A M. L'ABBÉ DE VOISENON,

Qui lui avait envayé l'opera d'Isabelle et Gertrude , tiré du conte intibulé , l'Éducation d'une fille i

1765.

J'avisi un arbuste inutile
Qui languissit dans mon canton;
Un hon jardinier de la ville
Vient de greffer mon sauvageon :
Jen en excueillais de ma vigne
Qu'un peu de ving grossier et plat;
Mais un gourmet l'a rendu digne
Du palais le plus délicat.
Ma bague était fort peu de chote,
On la taille en beau dimanat :
Honneur à l'enchanteur charmanti
Qui fait cette métamorphose !

CCLXXV.

COUPLET A MADAME CRAMER,

POUR LE CREVALIER DE SOUTTLERS.

1766.

Mars l'enlève au séminaire; Tendre Vénus, il te sert; Il écrit avec Voltaire; Il sait peindre avec Hubert; Il fait tout ce qu'il veut faire, Tous les arts sont sous sa loi; De grâce, dis-moi, ma chère, Ge qu'il sait faire avec toi.

REPONSE DE M. L'ABBÉ DE VOISENON.

REPONSE DE M. L'ABBÉ DE VOISE.

"Vos jolls vers à mon adresse
lamoratilièrend Favari;
Crei Apoline qui le carrise
Quand vous lui jetet un regard.
Ce dien l'a placed dans la clause
De over qui parenti su jardins :
Les firura qui lombeut de vos maine.
Il vous a choist pour non mailre, von réchesse lui font lamorer.
Il vous fait respirer l'odice per houpet que vons failes naître. »

CCLXXVI. A M. DUMOURIEZ,

AUTEUR DU POINE DE RICHARDET.

1766.

Vous ne parlez que d'un moineau , Et vous avez une volière: Il est chez vous plus d'un oiseau Dent la voix tendre et printanière Phili par un ramage nouveau. Celui qui n'a plumes qu'aux ailes, Et qui fait son mid dans les cœurs, Répandit sur vous ses faveurs: Il vous fait trouver des lecteurs, Comme il vous a soumis des belles.

CELXXVII.

AU PRINCE DE BRUNSWICK.

Vers prononcés à Ferney par mademoiselle CORNELLE.

JANVIER 1716.

Quol! vous venez dans nos hameaux!
Corneille, dont je tiens le sang qui m'a fait naître,
Corneille à cet honseu ett prétendu peut-être :
11 surait pu vous plaire; il prignait vos égaux.
On vous reçoit hien male no désert sauvage :
Les respects à la fin déviennent ennuyeux.
Votre gloire vous suit , mais il faut davantage;
Ex j'arvaiq quinze ans je vous recevrais mieux.

CCLXXVIII. A MADAME DE SCALLIER,

Qui jouait parfaitement du violon.

AUGUSTE 1766.

Sous tes doigts l'archet d'Apollon Étonne mon âme, et l'enchante; l'entends bientôt ta voit touchante, l'oublie alors ton violon; Tu paries, et mon cœur plus tendre De tes chants ne se souvient plus; Mais tes regards sont an-dessus De tout ce que je viens d'entendre.

A MADAME DE SAINT-JULIEN,

Qui était à Ferney.

AUGUSTE 1766.

J'étais dans ma solitude Sans espoir et sans lien, Et de n'aspirer à rien C'était ma pénible étude : Je vous vois : je sens très bien Qu'il faut que mon cœur desire ; Et vous me foreez à dire L'oraisen de saint Julien.

CCLXXX. SUR LA MORT DU DAUPHIN.

1766.

Connu par ses vertus plus que par ses travaux , Il sut penser en sage , et mourut en héros.

CCLXXXI.

A MADAME LA MARQUISE DE M.,

Pendant son voyage h Ferney.

On dit que les dieux autrefois

Dans de simples hameaux se plaisaient à paraître :

On put souvent les méconnaître,

()n ne peut se méprendre aux charmes que je vois.

CCLXXXII. A M. DESRIVIÈRES,

SURGENT AUX GARDEN PRANCAISES,

Qui avait adressé à l'auteur le livre intitulé, Loisire d'un soldat.

Soldat digne de Xénophon , Ou d'un César, ou d'un Biron , Ton écrit dans les cœurs allun : Le feu d'une héroïque ardeur : Ton régiment sera vainqueur Par ton courage et par ta plume.

CCLXXXIII. SUR J.-J. ROUSSEAU.

Cet ennemi du genre humain , Singe manqué de l'Arétin , Qui se croit celui de Soerate; Ce charlatan trompeur et vain , Changant vingi fois son mithridate; Ce basset hargueux et mutin , Bătard du chien de Diogène , Mordant également la main Ou qui le fesse , ou qui l'enchaîne , Ou qui le fesse , ou qui l'enchaîne ,

CCLXXXIV. REPONSE

A MM. DE LA HARPE ET DE CHABANON,

Qui lui avaient donné des vers à l'occasion de saint François , son patron, eu octobre 1767.

Ils ont berné mon capuchon;
 Rien n'est si gai ni si coupable.

Qui sont done ese enfants du diable? • Disait saint François, mon patron. C'est la Harpe, e'est Chabanon: Ce couple agréable et fripon A Vénus vola sa ceinture, Sa lyre au divin A pollon, Et ses pinceaux à la Nature. • Je le crois, dit le penaillon; Car plus d'une fille m'assure Qu'ils m'ont aussi pris mon cordon. •

CCLXXXV. A M. LE COMTE DE FÉKÉTÉ.

Undescendant des Huns veut voir mondrame scythe; Ce Hun, plus qu'Attila rempli d'un vrai mérite. A fait des vers français qui ne sont pas commus. Puissiez-vous dans les miens en trouver queiques uns Dont jamais au Parnasse Apollon ne à 'irritel Ceux qu'on rime à présent dans la Gaule maudite

Sont bien durs et bien importuns.

Il faut que désormais la France vous imite :
Nos rimeurs aujourd'hui sont devenus des Huns.

CCLXXXVI. VERS

POUR LE PORTRAIT DE M. DE LA BORDE.

1768.

Avec tous les talents le Destin l'a fait naître, Il fait tous les plaisirs de la société : Il est né pour la liberté,

Mais il aime bien mieux son maître.

CCLXXXVII, LE HUITAIN BIGARRÉ.

AU SIEUR DE LA BLETTERIE,

Aussi suffisant personnage que traducteur insuffisant.

1768.

On dit que ce nouveau Tacite
Aurait dû garder le tacet :
Ennuyer ainsi , non licet.
Ce petit pédant prestolet
Moret bilem (la bile exeite).
En français le mot de sifflet
Convient beaucoup (multum decet)
A ce translateur de Tacite.

CCLXXXVIII. A L'ABBÉ DE LA BLETTERIE,

Auleur d'une Vic de Julien, et traducteur de TACITS.

1876

Apostat comme ton héros, Janséniste signant la bulle, Tu tiens de fort mauvais propos Que de bon eœur je dissimule; Je t'excuse et ne me plains pas : Mais que t'a fait Taeite, bélas! Pour le tourner en ridicule?

CCLEXXIV.

# REMERCIEMENT D'UN JANSÉNISTE

AU SAINT DIACRE FRANÇOIS DE PARIS.

Dans un recueil divin par Montgeron formé, Jadis le pieux La Blettrie Attesta que la toux d'un saint prêtre enrhumé Par le bienheureux diacre en trois mois fut guérie. L'espoir d'un vain fauteuil d'académicien A ce traître depuis fit secepter la bulle : Tu punis l'apostat, saint diacre, et tu fis bien. Chez le dévot, chez l'incrédule Il n'est qu'un renégat méprisé de tous deux ; Chez les grands il rompe et mendie;

Il transforme Tacite en un cuistre enquyenx. cexe, A M. SAURIN,

Et n'est point de l'académie.

SUR LA TRADUCTION DE TACTE PAR LA SAFTERSE.

1768

Un pédant, dont je tais le nom, En inlisible caractère Imprime un auteur qu'on révère. Tandis que sa traduction Aux yeux, du moins, a de quoi plaire. Le publie est d'opinion Ou'll eût dû faire Tout le contraire

CCXCI. A M. MARIN,

Sur ca que La BLETTERIE disait que Voltanne avait oublié ] de se faire enterrer.

Je ne prétends point oublier Que mes œuvres et moi nous avons peu de vie; Mals je suis très poli ; je dis à la Blettrie : · Ah! monsieur, passez le premier! »

# CCXCII. LA CHARITÉ MAL RECUE.

Un mendiant poussait des eris perçants; Choiseul le plaint, et quelque argent lui donne. Le drôle alors insulte les passants : Choiseul est juste : aux eoups il l'abandonne.

Cher La Blettrie, apaise ton courroux; Recois l'aumône et souffre en paix les coups.

CCXCIII.

# A UNE JEUNE DAME DE GENÈVE,

Qui avait chanté dans un repas.

Que j'ai goûté le plaisir de l'entendre! Que j'ai senti le danger de la voir! Dans tous ses traits l'Amour mit son pouvoir: Même on m'a dit qu'il lui fit un cœur tendre : Je suis venu trop tard pour y prétendre, Mais assez tôt pour l'aimer sans espoir.

CCXCIV. A MADAME DU BOCCAGE.

Qui avait adressé à l'auteur un compli à l'occasion de sa fete.

1768

Qui parle ainsi de saint François? Je crois reconnaître la sainte Oui de ma retraite autrefois Visita la petite enceinte Je erus avoir sainte Vénus. Sainte Pallas, dans mon village : Aisément je les reconnus, Car e'était sainte Du Boccage. L'Amour même aujourd'hui se plaint Oue, dans mon cœur étant fêtée. Elle ne fut que respectée : Ah! que je suis un pauvre saint!

cexey, PORTRAIT

DE MADAME DE SAINT-JUITEN.

L'esprit, l'imagination, Les grâces, la philosophie, L'amour du vrai, le goût du bon, Avec un peu de fantaisie: Assez solide en amitié. Dans tout le reste un peu légère : Voilà, je crois, sans vous déplaire. Votre portrait fait à moitié.

CCXCVI. ÉPITAPHE

DU PAPE CLÉMENT ROIL

1769.

Ci-glt des vrais eroyants le mufti téméralre, Et de tous les Bourbons l'ennemi déclaré :

De Jésus sur la terre il s'est dit le vicaire ; Je le erois aujourd'hui mal avec son euré.

CCXCVIL A Mar LA COMTESSE DE B..

A quoi peut-on servir sur la fin de sa vie, Ah! eroyez-moi, elhoisissez mieux : Sans doute un vieil aveugle ennuie; C'est un aveugle enfant qu'il faut à vos beaux yeux,

CCXCVIII. A M. \*\*\*.

Beau rossigned de la belle Italie,
Votre sonnet cajole un vieux hibou,
Au mont Jura retiré dans un trou,
Sans voix, sans plume, et surtout sans génie.
Il veut quitter son pays morfondui
Auprès de vons, à Naple il va se rendre :
S'il peut vous voir, et s'il peut vous entendre,
Il reprendra tout ce qu'il a perdu.

CCXCIX. SUR UN RELIQUAIRE,

Ami, la Superstition Fit ee présent à la Sottise : Ne le dis pas à la Raison ; Ménageous l'honneur de l'Église.

CCC. A M. \*\*\*,

SUR L'IMPÉRATRICE DE RUSSIE'.

Tu cherches sur la terre un vrai héros, un sage, Qui mèprise les sots et leur fosse du bien, Qui parle avec esprit, quipense avec couroge: Va trouver Catherine, et ne cherche plus rien.

CCCI. A MADAME DE \*\*\*.

Qui avait fait présent d'un rosier à l'auteur.

Yous embellissez la retraite
Ob, Join des sost et de fieur bruit,
Dans le sein d'une étude abstraite,
De la pois je goûte le fruit.
C'est par vos bienfoits qu'il arrive
Que le plus s'hermant arbrisseau,
Au werger que ma main cultive,
Ya prêter un état nouveau :
De ce don mon âme est touchée.
Almai, dans 18 pe beureur d'Astrée,
La main brillante destalents,
En dejrid est ruits de l'envie,

Sur les épines de la vie Sema les roses du printemps.

CCCII. SUR CATHERINE II.

Ses bontés font ma gloire, et causent mon regret; Elle daigne à mes vers accorder son suffrage : Si J'étais né plus tard, elle en serait l'objet; Je réussirais davantage.

CCCIII.

A MADEMOISELLE DE VAUDEUIT.

1769.

La figure un peu décrépite D'un vieux serviteur d'Apollon Était dons la barque à Caron, Prête à traverser le Cocyte. Le maître du saeré vailon Dit à sa muse favorite : « Écrivez à ce vieux barbon. » Elle écrivit; je ressuscite.

CCCIV.

A M. LE CHANCELIER DE MAUPEOU.

1771. Je veux bien eroire à ces prodiges Oue la Fable vient nous conter;

A ces héros, à leurs prestiges, Qu'ou ne cesse de nous eiter; Je veux bien eroire à ce fier Diounède Qui ravit le Palladium; Aux généreux travaux de l'amant d'Andromède;

A tous ces foux qui bloquaient llium; De tels contes pourtant ne sont crus de personne: Mais que Maupeou tout seul du dédale des lois Ait su retirer la couronne:

Qu'il l'ait seul rapportée au palais de nos rois; Voilà ce que je sais, voilà ce qui m'étonne. L'avoue avec l'antiquité

Que ees héros sont admirables : Mais par malheur ee sont des fables ; Et c'est ici la vérité

CCCV.

SUR MME LA MARQUISE DE MONTFERRAT,

Assise à table entre un jésuite et un ministre protestant.

Les malins qu'Ignace engendra, Les raisonneurs de jansénistes, Et leurs eousins les calvinistes, Se disputent à qui l'aura.

l'ai sous les yeux une copie de ce madrigal, avec ce titre : ler mademoiseile de Soubise. Ct...

Les Grâces, dont elle est l'ouvrage, Ootdit : « Elle est notre parlage, C'est à nous qu'elle restera. »

CCCVI.

### A M. LE PRÉSIDENT DE FLEURIEU.

Qui reprochaît à l'auteur de n'avoir pas répondu à l'une de ses lettres, et d'avoir écrit à son fils, M. DE LA TOURETTE.

Également à tous je m'intéresse; Je vois partout les vertus, les talents. Que l'on écrive au père, à la mère, aux enfants, C'est au mérite qu'est l'adresse.

CCCVII. AU LANDGRAVE DE HESSE',

Au nom d'une dame à qui ce prince avait donné une holte ornée de son portrait.

l'ai baisé ce portrait charmant, Je vous l'avouerai sans mystère : Mes filles en ont fait uutant; Mais c'est un secret qu'il faut taire : Une fille dit racement Ce qu'elle fit, ou voulut faire. Vous trouverez bon qu'une mère Vous parle un peu plus hardiment; El vous verrez qu'également En tous les temps vous savez plaire.

cccviii. A M, \*\*\*,

OFFICIER RUSSE, QUI AVAIT SERVI CONTRE LES TURCS,

Sur un présent que lui avait fait l'impératrice de Russie.

Reçois de cette amazone
Le noble prix de tes combats;
C'est Vénus qui te le donne,
Sous la figure de Pallas.

CCCIX. IMPROMPTU

Fait devant un rigoriste qui pariait de vertu avec un peu de nedanterie.

Le dieu des dieux assez mal raisonna Lorsqu'à Vénus le bon homme ordoona D'être à jamois de grâces entourée : C'est à Minerve, et pédante et sucrée, Que ces cooseils dévaient être adressés. Écoutez bien, geos à morale austère : Sans nos avis la beauté songe à plaire, Et la vertu n'y songe pas assez.

## CCCX. A MADEMOISELLE CLAIRON.

1772.

Les belats, l'esprit, le génie, Cher Clairon sont très assidus; Car checun aime sa patrie; Cher alle ils es cont tous rendus; Pour celèbrer certaine orgie Dont je suis enor tout confus. Les plus beaux moments de ma vie Sont donc exus que je n'al point vus! Vous avez orné mon image Des bauriers qui croissent chez vous : Ma gloire, en dépit des jaloux, Put en tous le temps votre couvrage.

cccxr. A M. \*\*\*.

Croyee-moi, je renonce à toutes les chimères Qui m'ont pu séduire autrefois. Les faveurs du public, et les faveurs des rois, Aujourd'hui ne me touchent guères. Le fantéme brillant de l'immortalité No se présente plut à na vue ébloule. Je jouis du présent, j'achève en paix ma vie Dans le sein de la liberté;

Je'l'adorai toujours, et lui fus infidèle. J'ai bien réparé mon erreur; Je ne conoais le vrai bonheur Que du jour que je vis pour elle.

CCCX11.

# A M× LA COMTESSE DE BRIONNE,

Que l'auteur reconduisait à Genève.

Oui , vous avez raison , J'applaudis à vos yeux : J'en suis plus satisfait eent fois que vous ne l'êtes. Je vous vois , il suffit : un autre fera mienx . Je voudrais voir ce que vous faites.

CCCXIII. OUATRAIN

Ecrit au crayon chez madame MARLLET, de Ferney, au bas d'un portrait que la nièce de cette dame envoyait à sa

Si le Sort injuste et jaloux Condamne votre Adèle aux tourments de l'absence,

<sup>\*</sup> Frédéric II., né en 1720, mort en 1785. Voltaire était en eurrespondance avec ce prince. Ca.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L'inauguration de la statue de Voltaire, fête célébrée chez madémoiseile Chairon, en octobre 1773. Cette actrice, habilitée en prêtresse d'Apollon, poss une couronne de Isarier sur le Juste de l'auteur de Zaire, et récita une ode de Marmontei en son bonneur. K.

Toua ses traits vons diront que, malgré la distance, Son cœur est au milieu de vous.

# cccxiv. SUR LE VOL

Fait par le contrôleur des finances de tout l'argent mis en dépôt par des particuliers chez Magon , banquier du roi.

1772.

Au temps de la grandenr romaine, Horace disait à Mécène: « Quand cesserez-vous de donner? » Ce discours peut nons étonner : Chez le Welche on n'est pas si tendre. Je dols dire, mais sans douleur, A monseigneur le contrôleur : « Quand c'esserez-vous de me prendre? ) »

CCCXV.

# SUR LA DESTRUCTION DES JÉSUITES

ew 1773

C'en est donc fait, Ignace, nn moine vous condamne : C'est le lion qui meurt d'un coup de pied de l'âne.

CCCXVL

# A M. GUENEAU DE MONTBELLIARD.

Dans le séjour d'Euclide, un compagnon d'Horsee, Par des vers délicats, pleins d'esprit et degrâce, Veut en vain ranimer mes esprits languissants : Ma Muse eut quelque feu, l'âge vient la morfondre. Que voire épouse et vous me prêtent leurs talents, Alors je pourrai vous répondre.

# CCCXVII. A L'ABBÉ DE VOISENON.

1773.

Il est bien vrai que l'on m'annonce Les lettres de maltre Chiemet : Il a beau m'écrire souvent, Il n'obtlendra point de réponse; Je ne serai pas assez sot Pour m'embarquer dans ces querelles : Si c'ebt été Clemen Marot, Il aurait eu de mes monvelles.

### CCCXVIII. IMPROMPTU

Écrit de Genève à messieurs mes ennemin , au sujet de mos portrait en Apollon \*

1774.

Oui, messieurs, c'est ma fantaisie De me voir peint en Apollon; Je conçois votre jalousie, Je conçois votre jalousie, Mais vous vous plaiguez sans raison : Si mon peintre, par aventure, Tenté d'égayer son pinceau, En Siène edt mis ma figure, Vous auriez tous place au tableau; Messieurs, vous seriez ma montare.

# CCCXIX. AU ROI DE PRUSSE,

Sur le mot immoriali , que ce prince avait fait mettre au bas d'un buste de porcelaine qui représente l'auteur , et qu'il iui envoya en 1775.

Vous étes généreux; vos bontés souveraines Me font de trop riches présents : Vous me donnez dans mes vieux ans Une terre dans vos domaines.

# CCCXX. SUR L'ESTAMPE

Mise par le libraire LE Jav à la tête d'un commentaire sur la Henriade, où le portrait de Voltarna est cutre crux de La BESUNELLE et de FRABON ».

1774.

Le Jay vient de mettre Voltaire Entre La Beaumelle et Fréron : Ce serait vraiment un Calvaire, S'il s'y trouvait un bon larron.

### CCCXXI. A M. DECROIX,

SUA DES VERS PAÈSANTÉS LE JOUR DE SAINT PAINCOIR.

Pourquoi vous plaisez-vous, avec ce donx langage, A me reprocher mon patron? Ne me raillez pas davantage, Monsieur, et gardez son cordon.

10m volt encore diens le salou voieia de la chambre de Voltaire, à Fermy, in tableau que malame de Genle appelle une carriègne d'étre, et qui représente Voltare chierat la fine-riade à Apollon, en présente de ses ensemis liagallés par les Paries. J'al va sousil en 1823 et en 1827, es labelles de l'invention de mudame Deini, et c'est très probablement celui au najet dauque d'orté fégiramme lus compodés. L'a compodés de mudame de l'appendique de l'appendiqu

\*Le Jay avait fait remettre par le sieur Rosset, libraire à Lyon, une épreuve de cette estampe à Voltaire, qui, pour réponse, lui fit troir ces ouatre vers. K. OCCUANT.

#### INSCRIPTION SUR LILE DE MALTE.

Ce rocher sourcilleux, que défend la vaillance, Est le rempart de Rome et l'écueil de Byzance.

CCCXXIII.

# ÉPITAPHE DE L'ABBÉ DE VOISENON.

Ici git, ou plutôt frétille Voisenon, frère de Chaulieu. A sa Muse vive et gentille Je ne prétends point dire adieu; Car je m'en vais au même lieu, Comme un cadet de la famille.

CCCXXIV.

### A M. LE CHEVALIER DE CHASTELLUX.

Qui avait envoyé à l'auteur son discours de réception à l'académie Française, lequel traitant du goût.

----

Dans ma jeunesse, avec caprice, Ayant vonju tâter de tont, Je bâtis un Temple du Goôt; Mais c'était un minoc edifice. Vous en élevez un plus beau; Vous y logez auprès du maître : Et le Goût est un dieu nouvean Qui vous a nommé son grand-prêtre

# cccxxv. IMPROMPTU SUR M. TURGOT.

Je crois en Turgot fermement : Je ne sais pas ce qu'il veut faire ; Mais je sais que c'est le contraire De ce qu'on fit jusqu'à présent.

CCCXXVI.

# A M. LE PRINCE DE BELOSELSKI.

\$778

Dans des climats glacés Ovide vit un jour Une fille du tendre Orphée; D'un beau feu leur âme échauffice

Fi<sup>n</sup> des chansons, des vers, et surtout fit l'amour. Les dieux bénirent leur tendresse , Il en naquit nn fils orné de leurs talenis ; Vous en étes issu : commaissez vos parenis .

Et lous vos titres de noblesse

CCCXXVII.

# RÉPONSE A MADEMOISELLE ...

De Plaisance ( département du Gers ), âgée de 11 aus.

1775.

A l'âge de douze ans faire d'aussi beaux vers . Pour un vieillard octogénaire,

C'est lui donner, Eglé, le plus charmant salaire Que puissent briguer ses concerts. Je crois votre estime sincère;

Je cross votre estime sincère; Mais quittez les moutons, les bois, et la fongère; Allez sur des bords plus heureux. Charmer les beaux-esprits, et captiver les dieux: Quand on a vos talents, on naquit pour leur plaire.

CCCXXVIII. A M. L'ABBÉ DELILLE 2.

Vous n'étes point savant en us; D'un Français vous avez la grâce; Vos vers sont de Virgilius; Et vos épltres sont d'Horace.

# CCCXXIX. A M. LEKAIN.

Acteur sublime, et soutien de la techne, Quodi vous quitter votre brillante ourr Votre Paris, embelli par sa reine l De nob beaux-ersts in jeune souveraine \* Vous fait partir pour mon triste séjour? On m'a coaté que nouvent elle-même, Se dévoluent à la grandeur apprême, Se dévoluent à la grandeur apprême, Se devoluent de la grandeur apprême, Se devoluent de la grandeur partir de la grandeur de la contraction Se devoluent de la contraction De la contrac

Voici les vers auxquels répondait Voltaire.
 Tess qui d'inmère embouchent la trompete.
 Du chantess de la Crère égales les concerts.

Yous gut d'Anacreen et du berger d'Advacta Unimes les telenis divers, Permeties qu'en ce jour, marqué par votro 856 , Dan jeune bergère àprise de ton vers ,

Vess effer um den feurs qui reignen à hortier. Cen vern dérient étre du mois d'arril 1776. L'abbé Delille, qui était alors chez le patriarte, di en liante, sur la Repéde de la chapelle. Discreption Des eractis Pédeires s « Vollen » grand mot entre deux grands noms. « Quelque mois plus tand na fame des cells s'elles qu'en de la chapelle de la consideration de qu'elle en fefmit. C'était sans doute à cause du grend most. Ca. Natrie-Anabhent de Casil.

# CCCXXX. A MADAME DE FLORIAN,

Qui voulait que l'auteur vécût long temps

STATEMENT STIFF.

Vous voulez arrêter mou âme fugitive :
Ah! madame, je le vois bieu,
De tout ce qu'on possède on ne veut perdre rieu;
On veut que son esclave vive.

CCCXXXI.

# VERS AU CHEVALIER DE TIVAROL.

En vain ma muse surannée

Voudrals, ainsi que vous, rimer des versaises; Je sens que ma force est borrel. Ma éulaier sat éteinte, et mes sens sont asés : Mais vous brille a voire aurore; Vous étes l'ami des neuf Seurre, El je vois vos talents éclore. Avec les plus belles couleurs. Seite lustres brierais mon tre; Seite lustres brierais mon tre; Mais vois commence al paraller. Mis vois commence al paraller. El fon voit le printemps remaitre.

Des tristes débris de l'hiver.

# CCCXXXII. A M. I.E PRINCE DE LIGNE.

Sous un vieux chene un vieux hibou Prétendait aux dons du génie; il fredonnait dans ou vieux tron Quelques vieux airs sans harmonie; con Quelques vieux airs sans harmonie; con Aux soas remplie de melodie. Se fit entendre an chat-lumant, El le triste dessau sur-de-champ Montrut, dil-on, de jalonsie. Non, beau tygne, e'est trop mentie, Il n'avait pas tunt de faillesse : Reist exprée de plaint,

CCCXXXII. A M. NECKER,

PERSCHER GENERAL DES PINANCES.

1777.

On vous damne comme herétique; On vous danne hien autrement Pour voire plan économique, Fruit du génie et du talent : Mais ne perdez point l'espérance , Allez toujours à voire but En reformant notre finance. On ne peut manquer son sajut , Quand on fait cetui de la France.

# COCXXXIV. A M. D'HERMENCHES.

BIRON DE CORRTANT, ETC. .

Qui avait joué la comédie à Perney, et chanté des couplets à la locange de l'asteur, sur l'air Pire la sovcellerie, à la suite d'une petite pièce où il fesait le rôte d'un magionen.

De nos hameaux vous êtes l'enchanteur; De mes écrits vous voilez la faiblesse; Yous y metter, par un art séducteur Ce qu'ils n'ont point, la grace, la noblesse. C'est bien raison qu'un sorcier si flatteur Pour sout épouse ait une enchanteresse.

# CCCXXXV. A MADAME DE SAINT-JULIEN

Dans un désert un vieux hibou
Tombait sous le fardean de l'âge :
Un serin fit près de son trou
bruiler sa voix et son plumage.
Que faites-vous, serin charmant?
Pourquoi prodiguet vos merveilles,
Sans pouvoir à ce chat-huant
Rendre des yeux et des ortilles?

### CCCXXXVI. A MADAME DENIS.

Si par lasard, pour argent ou pour or, A vos boutons vous trouviez un remède Peut-être vous seriez moins laide, Mais vous seriez bien laide eucor.

# CCCXXXVII. A M. \*\*\*

Je le ferà limitát ce vuega ciernel
Dant on ne revient point au séque de la vie;
En vain vous pretendez que le Dieu d'Israel
Bayaña vous pretendez que le Dieu d'Israel
Daigneza ne perfeir coume au bolomoue Élie,
Un beau coltrôdet des remises du ciel,
Aver quatre chestraux de sa grande écurie;
Dieu bid d'apuis ne temps moits de cércinouei;
Dieu bid d'apuis ne temps moits de cércinouei;
Dieu bid in d'apuis ne temps moits de cércinouei;
Dieu bid in d'apuis d'apuis d'apuis de la nouvelle di la riquere you.
Tout change sur la terre et dans le firmament;
Elie ent un carrose, et d'asus n'eut qu'un dans.

#### CCCXXXVIII.

### SUR LE MARIAGE

### DE M. LE MARQUIS DE VILLETTE.

#### 4777

Il est vrai que le dien d'amour, Fatigué du plaisir volage, Loin de la ville et de la cour, Dans nos champs a fait un voyage. Je l'ai vu, ce dieu séducteur : Il courait après le bonheur, Il ne l'a trouvé qu'au village.

### CCCXXXIX. A M. PIGALLE.

#### ACCLPTED .

Chargé par le roi de faire les statues du maréchal de Saxa et de

Le roi connaît votre talent : Dans le petit et dans le grand Vous produisez œuvre parfaite : Aujourd'hui, coutraste nouveau , Il veut que votre heureux ciseau Du héros descende au trompette.

### CCCXL. A MADAME DU DEFFAND.

Pour s'excuser de ne pouvoir aller avec elle voir l'opéra de Roland.

#### PÉTANER 1778.

De ce Rolaud que l'on nous vaute Je ne puis avec vous aller, ò Du Deffand, Savourer la musique et douce et ravissante! Si Tronchin le permet, Quinault me le défend.

# CCCXLI. A MADAME HÉBERT'.

# 4778. Je perdais tout mon sang, vons l'avez conservé;

Mes yeux étaient éteints, et je vous dois la vue. Si vous m'avec durc lois sauvé, Grêtee ne vou soit point rendue. Vous en faites autant pour la foule inconnue De cent mortels infortunés; Vos soins sont votre récompense : Doit-on de la recommaissance Pour-les plaisirs que vous prenez?

· Cette dame avait conseillé à Voltaire de prendre de la purée de fèves, à cause de son crachement de sang, et lui avait indique un remède contre une fluxion sur les yeux. Ca.

#### CCCXLII.

# A M. LE MARQUIS DE SAINT-MARC,

Sur les vers qu'il fit prononcer lors du courannement de teur au Théâtre-Français.

Vous daignez couronner, aux jeux de Melpomène D'un vieillard affaibli les efforts impuissants : [blanes, Ces lauriers , dont vos mains couvraient mes cheveux

Etaieut nés dans votre domaine. On sait que de son hien tout mortel est jaloux; Chacuu garde pour soi ce que le ciel lui donase:

Le Parnasse n'a vu que vous Qui sût partager sa couronne

# CCCXLIII. A M. GRETRY,

SUR SON OPÉRA DU JUGEMENT DE MIDAS.

Représenté sans soccès devant une nombreuse assemblée de grands seigneurs, et très applaudi quelques jours après sur le théâtre de Paris.

La cour a dénigré tes chants, Dont Paris a dit des merveilles Hélas! les oreilles des grands Sont souveut de grandes oreilles.

# CCCXLIV. ÉPITAPHE DE M. JAYEZ,

Demandée par sa veuve à Voltaire.

#### 6,778

Sans supersition ministre des autels,

Il fut plus citoyen que prêtre:
Il instruisait, aimait, soulageait les mortela,
Et fut digne de Dieu, si quelqu'un le peut être.

# CCCXLV. ADIEUX A LA VIE.

#### 1778

Adieu je vais dans ce pays
D'où ne revint point feu non pêre :
Pour jamais adieu, mes annis,
Qui ne me regretterez guêre.
Vous en rirez, mes ennemis;
G'est le requiem ordinaire.
Vous en tâterez quelque jour ;
Es lorsqu'aux tiensthreux rivages
Vous irez trourer vou ouvrages,
Vous ferez irei a voire tour.
Quand sur la scèue de ce monie
Ghaque hommes joué son rôlet,

En partant il est à la ronde Reconduit à coups de sifflet Dans leur dernière maladie J'ai vu des gens de tous états, Vieux évêques, vieux magistrats, Vieux courtisans à l'agonie : Vainement en cérémonie Avec sa cloebette arrivait L'attirail de la sacristie . Le curé vainement oignait Notre vieille âme à sa sortie; Le public malin s'en moquait; La satire un moment parlait Des ridicules de sa vie : Puis à jamais on l'oubliait ; Ainsi la farce était finie. Le purgatoire ou le néant Terminait cette comédie.

Terminant crite consueae.
Petits papillons d'un moment,
Invisibles marionnettes,
Qui volez si rapidement
De Polichinelle au néant,
Dites-moi done ce que vous étes.
Au terme oi, je suis parvenn,
Quel mortel est le moins à plaindre?
C'est celui qui ne salt rien craindre,
Qui vit et qui meurt inconun

# VERS LATINS.

1. INSCRIPTION

enavên SUR UNE PORTE DU CRATRAU DE CIRET.

Here ingens incorpta domus fit parva; sed ævum Degitur hic felix et bene, magna sat est.

II. AUTRE,

Hic virtutis amans, vulgi contemptor et aulæ, Cultor amicitiæ vates latet abditus agro.

m. VERS SUR LE FEU

1738-

Ignis ubsque latet , naturam amplectitur omnem, Cuncta parit , renovat . dividit , nnit, alit.

## IV. VERS

POUR LE PORTRAIT DU PAPE BENOIT XIV.

4745-

Lambertinus lue est, Romæ decus et pater orbit , Qui mundum scriptis docuit , virtutibus ornat.

v. AU CARDINAL QUIRINI.

1743.

Sie veneranda suis plandebat Roma Quirinis , Lans antiqua redit , Romaque surgit adlue ; Non jam Marte ferox , dirisque superba triumphis : Plus mulecre orbem quam domnisse fuit.

VI. A M. AMMAN,

SECRÉTAIRE DE M. LAMBASSADEUE DE RAPLES À PASIS.

Qui avait adressé de jolis vers latins à Vouvens. 4746.

Tu vatem vates laudatus Apolline laudas, Concedisque tua decrepta fronte coronas. Carminibus nostram petis de certamina musam: O utinam videar tibi respondere paratus! Sed quondam dulcis vox delcia, tatue labore Nunc defessus, iners, ignava silentia servans, Semper amans Phorbi, non exanditus abilio, Te miror, victus; pon invidus, arma repono.

# vn. INSCRIPTION

PROPOSÉE POUR L'ÉCOLE DE CRISUSGIE

Arte manus regitur, genius prælucet utrique.

vm. VERS

POUR LE PORTRAIT DE ' .

Musarum amicus , judex , patronns fult.

### VERS ANGLAIS.

## i. TO LAURA HARLEY!.

1727.

Laura, would you know the passion You have kindled in my breast?

#### Voici la traduction :

e Latte manter, a position que dans mon sets numeros, a position que dans mon sets nums aver alliembe? Been legère serait une inclination qui per des mote poerrait dire exprimee. Es écrisbés amour évaprime per les yeux; Es set language est mointe trempeur que évautre de la constant de la co

Trifling is the inclination

That by words can be express'd.
In my silence see the lover;
True love is by silence known:
In my eyes you'll best discover
All the power of your own.

### II. SUR LES ANGLAIS.

Capricious, proud, the same axe avails To chop off monarchs' heads, or horses' tails \*.

Liere dans ines regerds, wons découvrirez mienz, Charmonte liarier, tout le pouvair des votres. Fier et bizorre Anglois, qui des mémos contonus. Couper la idie seu rois et la quene aus chevenz.

# 118400



## TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS CE VOLUME.

| 1 400.                                                 | · agro.                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Préfuce du Traducteur sur l'Hunacteus espaceut 3       | AGATHOCLE, tragédie                                     |
| L'Hebacleus espacnol, on la Comerie pameerk ihid.      | Préface pour La Hanniage, par Marmontel 273             |
| Dissertation du Traducteur sur l'Heraceies De Cal-     | Avant-Propos sur La Hansiade, par le roi de Prusse. 276 |
| néson                                                  | Traduction d'une Lettre de M. Antoine Cocchi à          |
| Avertissement des Éditeurs de Kehl sur le Taun-        | M. Rinuccini                                            |
| VIEAT                                                  | Histoire abrégée des événements sur lesquela est        |
| Préface de l'Éditeur ibid.                             | fondée la Fable de La Henriada                          |
| Le Teiunvisar, tragédie 25                             | Idée de la Hanriada                                     |
| Epitre dédicatoire des Scyraus                         | La Henniada, poéme Chaut I*1 285                        |
| Préface de l'édition de Paris ibid.                    | Chanl II 288                                            |
| Préface des Éditeurs qui nous ont précédés immé-       | Chanl III                                               |
| diatement                                              | Chant 1V                                                |
| Les Scyress, tragédie                                  | Chant V                                                 |
| Avis au Lecteur sur CHARLOT                            | Chant Yl                                                |
| Préface                                                | Chant VII                                               |
| CHARLOT, OU LA CONTESSE DE GIVEY, pièce drama-         | Chant VIII                                              |
| tique                                                  | Chant IX                                                |
| Préface du Dipositaire                                 | Chant X                                                 |
| La Dépositaire, comédie                                | Essal sur les Guerres civiles de France                 |
| Avertissement sur le Banon n'OTRANTE                   | Dissertation sur ta mort de Henri IV 548                |
| Le Bason D'OTRANTE, opéra-buffa iliid.                 | Extrait du procès criminel fait à Ravaillac 550         |
| LES DEUX TONNEAUX, esquisse d'un opéra-comique. 123    | Extrait du procès-verbal de la question 352             |
| Discours historique et critique, à l'occasion de la    | Essai sur la Poesie épique Chap. I". Des diffé-         |
| tragédic ous Guitanes                                  | rents goula des Peuples                                 |
| Avis des Éditeurs de Kehl                              | Chap. II Homère                                         |
| LES GLÉBRES, OU LA TOLERANCE, tragédie 157             | Chap. III Virgile                                       |
| Avia des Editeurs de Lansanne sur Soraoxissa 139       | Chap. IV Lucain 365                                     |
| Épitre dédicatoire à M. le duc de La Vallière ibid.    | Chap. V Le Trissia                                      |
| Lettre à M. le G de G, à Dijon 160                     | Chap. VI Le Camoëns                                     |
| Sormonisan, tragédie                                   | Chap. VII Le Tasse                                      |
| Avertissement des Éditeurs de Kehl sur les Pino-       | Chap. VIII Don Alonzo de Erciila 373                    |
| PIDES                                                  | Chap. IX Milton                                         |
| Fragment d'une Lettre bid.                             | Conclusion                                              |
| LES PÉLOPIDES , OR ATRES ET TRUESTS , tragédie 477     | Avertissement des Editeurs de Kehl sur La Pecken        |
| Epitre dédicatoire, à M. le duc de Richetleu, sur      | p'Ostians                                               |
| les Lots ne Mixos                                      | Préface de Don Apuleius Risorius, bénédictin 382        |
| Les Lois de Minos, tragédie                            | La Picatte d'Ontans, poéme Chant Ir 381                 |
| Epitre dédicatoire à M. d'Alembert, sur Dox Phose. 216 | Chent II                                                |
| Discours historique et critique sur Don Pipes 218      | Chant III                                               |
| Fragment d'un autre Discours historique et critique    | Chant IV                                                |
| sur Don Pipas                                          | Chant V                                                 |
| Don Pinna , tragédie                                   | Chent VI                                                |
| L'Hôre et L'Hôresse, divertissement 238                | Chant VII                                               |
| Lettre de Voltaire, à l'Académie française, sur        | Chant VIII                                              |
| Inka                                                   | Chant 1X                                                |
| Jubsa, iragédie                                        | Chant X                                                 |
| Avertissement des Éditeurs de Kehl sur Agarnocia. 239  | Chant XI                                                |
| Discours pronoucé avant la première représentation     | Chant XtI                                               |
|                                                        |                                                         |

| Pages.                                              | Pages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chant XIV                                           | Avertissement des Éditeurs de Kehl , sur le Temple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Chant XV                                            | du Godt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chant XV 446                                        | Lettre à M. Cideville ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Chant XVII 450                                      | Le Temple du Goût                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Chant XVIII                                         | Voyage à Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chani XIX 457                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chant XX 460                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chent XXI                                           | ODES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Variantes de la Pucelle                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Poluss La Bastille 473                              | Ode I'r. Sur sainte Generière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| La police sous Louis XIV 474                        | Ode II. Sur le vœu de Louis XIII 573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Avertissement des Éditeurs de Kehl , sur le Pour et | Ode III. Sur les malbeurs du temps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| le Contre                                           | Ode IV. Le vral Dieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Le Pour et le Contreibld.                           | Ode V. La chambre de justice établie au commen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Apologie de la Fable 476                            | cement de la Régence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Divertissement pour une fête à madame la maréchale  | Ode VI. A M. le duc de Richelieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| de Villars                                          | Ode VII. Sur le Fanatisme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| La mort de mademoiselle Lecouvreur lbid.            | Ode VIII. A MM. de l'Académie des Sciences , etc. 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Le Temple de l'Amitié 478                           | Ode IX. Sur la paix de 1736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Discours en vers sur l'Homme Avertissement          | Ode X. Au roi de Prusse, sur son svénement au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (édition de 1748)                                   | trône                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Premier discours De l'égalité des conditions 480    | Ode XI. Sur la mort de l'empereur Charles VI ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dentième discours De la liberté 48f                 | Ode XII. A la reine de Hongrie, Marie Thérèse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Trolsième discours. — De l'envie., 483              | d'Autriche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Quatrième discours De la modération en fout,        | Ode XIII. La clémence de Louis XIV et de Louis XV. 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| etc                                                 | Ode XIV. La felicité des temps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cliquième discours. — Sur la nature du plaisir 486  | Bareith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sixlème discours Sur la nature de l'homme 488       | Bareith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Septième discours Sur la vraie vertu 490            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sur les événements de l'année 1744 491              | Ode XVI. A la Verité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dédicace au Roi du poème de Fontenoy                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                     | Ode XVIII. Sur in guerre des Russes contre les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Averlissement des Editeurs de Kehl sur le poéme de  | Tures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                     | Ode XIX. Ode pindarique à propos de la guerre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| la Loi naturelle                                    | présente en Grèce Ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| La Loi naturelle, poéme. — Exorde                   | Ode XX. L'anniversaire de la Saint-Barthélemi , 57;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Première partie                                     | Ode XXI. Sur le presé et le présent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Deuxième partie                                     | The state of the s |
| Troisième partie                                    | STANCES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Quatrième partie                                    | STANGES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Préface da poême sur le désastre de Lisbonne 507    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Poême du désastre de Lisbonne 508                   | I. Stances sur les poêles épiques, à madame du Châ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Epttre dédicatoire au roi de Prusse du précis de    | telet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| l'Ecclésiasle                                       | II. A M. de Forcalquieribid. III. An même, an nom de madame da Châteletibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Avertissementlbld.                                  | IV. An prince de Conti , pour un neveu du P. Sa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Précis de l'Ecclésiasteibid.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Avertissement sur le précis du Cantique des Canti-  | V. An président Hénault, en lui envoyant Mérope, ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ques                                                | VI. Au roi de Prusse, sur M. Hony, marchand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lettre de M. Eratou à M. Clocplire.                 | de vin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Précis du Cantique des Cantiques                    | VII. Au même                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Avertissement des Editeurs de Kehl sur la guerre    | VIII. A madame du Châtelet ihid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| civile de Genève                                    | IX. A M. Van Haren, deputé des États-Généraux. 573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prologue lbid.                                      | X. A Frédérie, roi de Prusse Ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| La Guerre civile de Genève , puéme, Chant Jer no    | Xf. A medame de Pompedour ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Chant II                                            | XII. Stances irrégulières à madame la princesse de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Chant Ill.                                          | Suivle, Ulrique de Prusse Ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Chapt IV.                                           | XIII. A madame du Boccage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Chant V                                             | XIV. Sur le Louvre ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fpilogue                                            | XV. Impromp'u fait à un souper dans une cour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jean qui pleure et Jean qui rit                     | d'Allemagne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| STANCES, Poges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eritans. Pages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XVI. Au roi de Prusse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XXVI. A la reine, en lui envoyant la tragédie de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| XVII. Au même fbid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mariamoe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| XVIII. An même ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | XXVII. A madame de Prie, en lui présentant l'In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XIX. Au même,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | discret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XX. Au même fbld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | XXVIII. A M. Pailu, conseiller d'état 603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XXI. Au méme ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XXIX. A mademoiselle Lecouvreur fbid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XXII. Au même, qui l'avait invité à diuer ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XXX. A. M. Pellu, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XXIII. A madame Denis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XXXI. Aux manes de M. de Génonville 604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XXIV, Les Torts fbid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XXXII. A M. de Formont 605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XXV. A M. de Boufflers, qui lui avait envoyé des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XXXIII. A M. Ciderille Ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| vers sur le cœur ibid-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | XXXIV. Les l'ous et les Tu ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| XXVI. A M. Deodati de Tovazzi 585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | XXXV. A M. le comte de Tressan 606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XXVII. A M. Blin de Sainmore ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XXXVI. A mademoiselle de Lubert ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XXVIII. A l'impératrice de Russie, Catherine II Ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XXXVII. A une dame, ou soi-disant telle, 607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| XXIX. A madame de Choiseui, sur la fondation de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XXXVIII. A madame de Foutaine-Martel 808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Versoy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | XXXIX. A mademoiselle Gaussin, sur le succès de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XXX. A M. Saurin , de l'Académie 584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zalre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XXXI. A madame Necker ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XL. A madame du Châtelet, sur sa liaison avec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XXXII. A M. Hourcastremé ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Maupertuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XXXIII. A M. De sur la Société de Tolérance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | XLL A M. Clement de Dreux ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| de Bordeaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | XI.H. A madame du Chételel, sur la calomnie fbid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XXXIV. A madame Lullin, de Genère ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XLIII. A mademoiselle Salié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XXXV. Les désagréments de la vicillesse lbid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | XLIV. A mademoiselle de Guise, sur son mariage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XXXVI. An roi de Prusse, sur un huste en porce-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | avec le duc de Richelieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| laine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XLV. A M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| XXXVII. Stances sur l'alliance entre la France et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | XLVI. A M. le comse de Tressan ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ies cautous Helvétiques fbid,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | XLVII. A Uranie, 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XXXVIII. Quatrains pour lenir fieu de ceux de Pi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | XLVIII. A Uranie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| brac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | XLIX. A madame du Châtelet lbid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L. A M. le comte Algarotti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L. A M. le comte Algarotti 614<br>Lf. A M. Berger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ÉPITRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L.I. A.M. Berger, bid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LI. A M. Berger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L A Monseigneur, fils unique de Louis XIV 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L.I. A. M. Berger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L.I. A. M. Berger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| L. A Monseigneur, fils unique de Louis XIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LI. A M. Berger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L A Monseigneur, fils unique de Louis XIV \$68 II. A madame la contiesse de Fontaines bid, III. A M. l'abbé Serrieu, prisonnier à Vincennes, ibid, IV. A madame de Montbrus-Villefranche \$50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LI. A M. Berger. ibid, LII. A M. de Saint-Lambert. at S LIII. A made moiselle de Lubert ibid, LIV. A madame du Châtelet, sur la philosophie de Newton. feld LV. Au prince royal, depuis roi de Prasse. 616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| L. A Monseigneur, fils unique de Louis XIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Li. A M. Berger.   Ibid,   Lil. A M. Ge Saint-Lambert.   615     Lill. A M. Ge Saint-Lambert.   615     Lill. A mademoiselle de Lubert   Ibid,     LiV. A madame du Châtelet, sur la philosophile de     Newton.   Rid     Liv. Au prince rotal, depuis rol de Prusse.   616     Liv. Au prince rotal, depuis rol de Prusse.   617     Liv. Au prince rotal, depuis rol de Prusse.   617     Liv. Au prince rotal, depuis rol de Prusse.   618     Liv. Au prince rotal, depuis rol de Roues.   617     Liv. A mademoistile de T. m. de Roues.   617     Liv. A mademoistile de T. m. de Roues.   617     Liv. A mademoistile de T. m. de Roues.   617     Liv. A mademoistile de T. m. de Roues.   618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L A Monseigneur, fils unique de Louis XIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Li. A M. Berger.   Ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| L A Monseigneur, fils unique de Louis XIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LI. A M. Berger.   Ind.   Ind. |
| L.A. Monseigneur, fils unique de Louis XIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LI. A. M., Berger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| L A Monseigneur, fils unique de Louis XIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Li A. M., Berger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LA Monseigneur, fill unique de Louis XIV. 288  LA madame la comiesse de Foutsilers, jobd, ILA an Maria Service, présonier de Vaterante, libé, III. A. N. j'abb Service, présonier de Vaterante, libé, IV. A. madame de Montheus-Tillefranche 300  V. A. M. le prince de Vradéme 1004  V. A. M. Le prince de Vradéme 1004  VI. A. nor dame un peu mondaise et lump dévis de la libé.  VII. A Nor dame un peu mondaise et lump dévis 300  VIII. A Nor de dame un peu mondaise et lump dévis 300  VIII. A Nor de dame un peu mondaise et lump dévis 300  VIII. A Nor de dame un peu mondaise et lump dévis 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Li A. M., Berger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| L A Monseigneur, file unique de Louis XIV. 388 II. A mademe la comiesse de Foutsirot. Bid. III. A M. Pable Fortes, prisonies de Vincenas, lide. IV. A mademe de Monitron-Villefranche. 500 V. A M. le prison de Vrasdime. 180 Vil. A M. Pallo Die ppi pleurist la mort de sa militrose. 500 VIII. A M. Ic dies of Avendree. 180 VIII. A M. Ic dies of Avendree. 180 VIII. A M. Ic dies of Avendree. 180 III. A M. Ic dies of Englese. 180 III. A M. Ic dies of Englese. 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Li. A. M., Berger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LA Monarigneur, filt unique de Leuis XIV. 388 I.A mandame in comisene de Ficialisten. 514. I.A mandame in comisene de Ficialisten. 514. I.A M. Habble Traiter, prisonaire à Vincenaux, 614. I.A. All principal de Mandame Marchande de Mandame de  | LE A. M. Berger. 1984 LLI A. M. de Sistel-Lambert. 1815 LLI A. M. andernoiseth de Labert 1985 LLI C. A madernoiseth de Labert 1985 LLI C. A madernoiseth de Labert 1985 L. V. A. priben revisi, dernier revi de Preme. 1815 L. V. A. priben revisi, dernier revi de Preme. 1985 L. V. A. priben revisi de Trans. Revision 1985 L. V. A. priben revision 1985 L. V. A. priben revision 1985 L. V. A. priben revision 1985 L. A. a rej de Frame, Preferie 3- Grend. 1986 L. L. A. a rej de Frame, Preferie 3- Grend. 1986 L. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| L A Monadigneur , filt unique de Leuis XIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Li. A. M., Berger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LA Monarigneur, fils unique de Leuis XIV. 388 II.A madame la comisene de Focialiene. Biel. II.A milado Frente, prisonnier a Vincenane, Biel. III.A M. Habb Frente, prisonnier a Vincenane, Biel. IV.A milado Frente, prisonnier a Vincenane, Biel. IV.A milado Frente, Biel. IV.A milado Frente, Biel. IV.A milado Frente, Biel. IV.A M. Filado Frente, Biel. IV.A Samole Frente, Biel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Li. A. M. Berger.   Bid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LA Monarigneur, fils unique de Louis XIV. 388 LA madme in comissan de Foutisten. 804 LA nutieur princuise 2 Vincenses, 104 LA nutieur princuise 2 Vincenses, 104 LA N. Itablé 2 vincenses  | Li A. M. Berger. 1984 Li A. M. de Sabel-Lambert. 1915 Li Li A. M. de Sabel-Lambert. 1915 Li Li A. M. de Sabel-Lambert. 1915 Li Li A. Madematich de Labert 1916 Li A. M. de Sabel-Lambert. 1916 |
| LA Monnigneur, fils unique de Levis XIV. 388 II.A madame la contiene de Fotalines. III.A milado Farierie, princunier a Vincenaue, Biel. II.A M. Habb Service, princunier a Vincenaue, Biel. IIV.A milado Herrico, princunier a Vincenaue, Biel. IIV.A milado de Wonderone. 1004. IV.A M. E prince de Versidone. 1004. IV.A M. E prince de Versidone. 1004. IV.A M. E prince de Versidone. 1004. IV.A M. E prince per mondine et l'unit de la milado de Vincenaue (1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004. 1004.  | Li A. M., Berger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LA Monarigneur, fils unique de Leuis XIV. 388 I.A mandame in comissan de Freintiene. Bid. I.A mille de Freinte, prisonnier a Viscensen, Bid. I.A M. Holde Streite, prisonnier a Viscensen, Bid. I.A M. Fidde Streite, prisonnier a Viscensen, Bid. V.A. M. e Freinte de Vendéron. V.A. M. e Freinte de Vendéron. V.A. M. e Freinte de Vendéron. III. A mille ment dans malteres. III. A M. e Freinte financier de la mille de  | Li A. M., Berger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LA Monarigneur, fils unique de Levis XIV. 388 LA mediane in comiteme de Venisitee. 304 LA mediane in comiteme de Venisitee. 304 LA mediane in comiteme de Venisitee. 304 LA mediane de Venisitee. 304 LA M. Falbb Do, one pi pleserii la mort de ast multreurs. 304 LA M. Falbb Do, one pi pleserii la mort de ast multreurs. 304 LA M. Falbb Do, one pi pleserii la mort de ast multreurs. 304 LA M. Falbb Do, one pi pleserii la mort de ast multreurs. 304 LA M. Falbb Do, one pi pleserii la mort de ast multreurs. 304 LA M. Falbb Do, one pi pleserii la mort de ast multreurs. 304 LA M. Falbb Do, one pi pleserii la mort de ast multreurs. 304 LA M. Sandenie de Go. 304 LA M. Mandenie de Go. 304 LA M. Mandenie de Go. 304 LA M. M. Mandenie de Go. 304 LA M. M. M. Mandenie de Go. 304 LA M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Li. A. M., Berger.   Bids.   Lil.   A. M. of Salel-Lambert.   Bids.   Lil.   Lil.   A. M. of Salel-Lambert.   Bids.   Lil.   Lil.   Lil.   A. M. of Salel-Lambert.   Bids.   Lil.   Lil.   Lil.   Lil.   Lil.   Lil.   Lil.   Bids.   Bids.   Lil.   Lil.   Lil.   Bids.     |
| LA Monarigneur, fils unique de Leuis XIV. 388  I.A mañame la comisen de Focialiene. Bidd.  II.A milaño Francisco (Focialiene.) Bidd.  III.A Milaño Francisco (Focialiene.) Bidd.  IV.A milaño de Monibrea-Uniderzade. 300  IV.A milaño (Focialiene.) Bidd.                                                                                                                  | Li. A. M., Berger.   1884   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874   1874      |
| LA Monarigneur, fils unique de Levis XIV. 388  I.A. mandame in consteau de Fresistene. 1844  II.A. M. Tabal Service, princuise 2 Viscenses, 1844.  II.A. M. Tabal Service, princuise 2 Viscenses, 1844.  V.A. M. Februs De, un plement la ment de se material de la manuel del manuel de la manuel  | Li A. M. herger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LA Monatigneur, filt unique de Leuis XIV. 388 II. A mediane in comissan de Prosistion. 304 III. A mediane in comissan de Prosistion. 304 III. A mediane de Mondrew-Ulleriane de M | Li A. M., Berger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LA Monarigneur, fils unique de Leuis XIV. 388 I.A mandame in comissan de Freintiene. Bid. I.A mille de Service, prisonaire à Viscensen, Bid. I.A M. Holde Service, prisonaire à Viscensen, Bid. I.A M. Holde Service, prisonaire à Viscensen, Bid. V.A. B. prince de Vendéron. V.A. B. prince de Vendéron. V.A. B. prince de Vendéron. V.A. M. Fideb C. pois placeris in mort des maltress.  The service of the prince de Vendéron. V.A. M. Fideb C. pois placeris in mort des maltress.  T.A. M. A mille de Goodfries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Li A. M., Berger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LA Monarigneur, fils unique de Loris XIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Li. A. M., Berger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LA Monatigners , fils unique de Leuis XIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Li. A. M., Berger.   1884   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814   1814      |
| LA Monarigneur, fils unique de Leuis XIV. 388  ILA mandame in consistende Fresistères. Bale ILA mandame in consistende Fresistères. Bale ILA mandame in consistende Proteinten. Bale ILA M. Habble Streiner, princente à Viscenses, lide ILA M. Habble Dope op plemeir lit mort des in maitreurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Li. A. M. Berger.   1848   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1841   1   |
| LA Monarigneur, fils unique de Levis XIV. 388 ILA madmae in comissan de Founisse. 304 ILA madmae in de comissan de Founisse. 304 ILA madmae de La Monaria de Comissan de La Monaria de L | Li. A. M., Berger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LA Monarigneury, filts uniques de Leuis XIV. 388 I.A mandame in comissan de Freintisten. Bid. I.A michael Service, prisonaire à Vincenaue, Bid. I.A M. Holde Service, prisonaire à Vincenaue, Bid. I.A M. Holde Service, prisonaire à Vincenaue, Bid. V.A. M. prison de Vendéron. V.A. M. prison de Prisonaire de Vendéron. V.A. M. prison de Prisonaire de Vendéron. V.A. M. prison Engine . V.A. M. prison de Continue . V.A. A médien de Georgie . V.A. M. de Prison Engine . V.A. M. de Prison Engine . V.A. M. de Prison Engine . V. V. M. M. de Mort Continue, prison . V. M. M. de  | Li. A. M., Berger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LA Monarigneur, fils unique de Levis XIV. 388 ILA madmae in comissan de Founisse. 304 ILA madmae in de comissan de Founisse. 304 ILA madmae de La Monaria de Comissan de La Monaria de L | Li. A. M., Berger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 810                                                                   | TABLE DES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MATIÉRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Éstraus.                                                              | Pages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ériras. Pars.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LXXVIII. A M. le duc de Richelieu                                     | 6:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mécide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LXXIX. A M. le marcchal de Saxe                                       | 630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Eglogue allemande. — Hernand et Dernin ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LXXX. A madame Denis La vie                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vers imités d'un auteur anglais ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Versailles                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Epigrammes imitees de l'anthologie grecque. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LXXXI. A M. le président Hénault,                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I. Sur les sacrifices à Hercule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LXXXII. A M. lc duc de Richolien.                                     | Bid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11. Sur Laia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LXXXIII. A M. de Saint-Lambert                                        | 655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1)L Sur une statue de Venus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LXXXIV. A M. Darget                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV. Sur une statue de Niobé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LXXXV. A M. Desmabis                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V. Sur des fleurs, à nue fille grecque bid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LXXXVI. A M. le cardinal Quirini.                                     | thid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VI. Sur Léaudre, qui nageait vers le tour d'Hére ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LXXXVII. A.M. Darget                                                  | 655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VII. Sur des pigeons (distique),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LXXXVIII. Au roi de Prusse                                            | Ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Addisonibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LXXXIX. An même                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arioste ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XC. An même                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sur Auguste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XCL L'auteur arrivant dans sa terr                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausone ibid,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| de Genère                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Butleribid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XCIL A M. Desmahis                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Certain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XCIII. A l'empereur François I <sup>er</sup> et à                     | l'impératrice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ciorron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XCIII. A l'empereur François I <sup>er</sup> et à<br>reine de Hongrie | 658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Claudien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XCIV. A M. le duc de Richelieu                                        | fbid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dante ibid,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XCV. A M. l'abbé de La Porte                                          | 639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dryden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| XCVI. A une jeune veuve                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Garthibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XCVII. A M. le président Hénault                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Guarini ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XCVIII. A Daphne, celèbre actrice                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Harveyibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XCIX. A madame Denis, sur l'agricu                                    | lture 641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hésiode ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C. A madame Flie de Beaumont, en r                                    | réponse à tipe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Homère,- Fragment du neuvième chaul de l'Iliade 676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| épitre en vers                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Commencement du seixième livre de l'Iliade ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cl. Au duc de la Vallière                                             | ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fragmest in vingt-quatrième livre de l'Iliade 68)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CII. A mademoiselle Clairon                                           | a a a a a a a libid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Horse: 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CIII. A Henri IV                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lucain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CIV. A M., de Boufflers,                                              | 645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lucrèce lbid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CV. A M. François de Neufehâteau                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Machiavel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CVI. A M. de Chabanon                                                 | ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mandeville Les Abeilles, fable ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CVII. A madame de Saint-Julien                                        | 616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Marvel ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CVIII. A la même.                                                     | ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Middletonibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CIX. A mon vaisses 1.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Milton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CX. A Boilean, ou mon testament                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mordaunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CXI. A l'auteur du livre des Trois Im<br>CXII. A M. de Saint-Lambert  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Orphéeilid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CXIII. A M. de La Harpe                                               | 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oride ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CXIV. A M. Pigal                                                      | 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Perse. — (distique) itid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CXV. An rol de la Chine, sur son recu                                 | oll do rose Daid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Petrarqueitid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CXVI. Au roi de Danemarck, Christia                                   | an VII 656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pétrone.— (quatrain) 681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CXVII. A M d'Alembert                                                 | 658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Piudare. — (quatraip) bbl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CXVIII. A l'impératrice de Russie, Ca                                 | therine II 661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Polignac. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CXIX. Au roi de Suède, Gustave III.                                   | 662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pope ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CXX. Benaldaki à Caramouftée, ferni                                   | ne de Glafar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| le Barmécide                                                          | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CXXL A Horace                                                         | · · · · · · · · Bid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rochester. ibid.<br>Butilius, — (quatrain). 685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CXXII. An roi de Suède, Gustave III.                                  | 663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CXXIII. A M. Marmontel                                                | errana Bid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Saddi.— (distique)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CXXIV. A M. Guys                                                      | 666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Senbute, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CXXV. A un homme.                                                     | and the state of t | Shakopeare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CXXVI. A madame Necker                                                | 667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Epitaphe de J. Dacombe 686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CXXVII. A M. le marquis de Villette.                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Théocriteibirl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CXXVIII. Au même, sur son mariage                                     | 668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Trithème ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CXXIX. A M. le prince de Ligne CXXX. A M. le marquis de Villette; l   | tbid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vega (Lope de) ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vicillard                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Virgile ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Traductions et Imitations de divers au                                | town toring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Waller, Eloge de Cromweil, 687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| et modernes                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Xenophane ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anonymes Vers sur la disgrâce de C                                    | lin'er le Roe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Activipation of the Control of the C |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

POÉSIES MÉLÉES.

### CONTES EN VERS.

| Pages.                                                   | Pager.                                              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Préface de l'édition de Kehl 688                         | L. A. M., Duché,                                    |
| L'Asti-Giton, - A mademoiselle Leconyreur !hid.          | II. Sur une tabatière confisquée fbid.              |
| Le Cadenas                                               | III. Sur Néron (quatrain) Brid.                     |
| Le Cocuage                                               | IV. Le Loup moraliste bid.                          |
| La Muie da Pape                                          | V. Epitaphe (sizein) Bid.                           |
| Contes de Guillaume Vadé. — Avertissement des            | VI. Epigratume (quatrain)                           |
| Editeurs de Kehl                                         | VII. Sur Lamotte ibid.                              |
| Préface de Catherine Vadéibid.                           | VIII. Complet a mademoiselle Duclos ibid.           |
| Ce qui platt anx Dames                                   | IX. Epigramme ihid.                                 |
| L'Education d'un Prince                                  | X. Nuit blauche de SullyA mesdames de La Vril-      |
| Gertrude, on l'Education d'une Fille 600                 | lière et de Listenay ibid.                          |
| Les trois Manières,                                      | XI. Sur M. le due d'Orléans et madame de Berry,     |
| Theleme et Macare                                        | sa Gife                                             |
| Azolan, ou le Bénéficier                                 | XII. A madame la duchesse de Berry, fille du Ré-    |
| L'Origine des Métiers.                                   | gent                                                |
| La Bégueule, conte moral                                 | XIII. Au Régentibid.                                |
| Les Finances,                                            | XIV. A M. l'abbé de Chaulien lbid.                  |
| Le Dimanche, ou les Filles de Minée 709                  | XV. Sur M. de Fontenelleibid.                       |
| Sésostris                                                | XVI. Au duc de Lorraine , Léopold ibid.             |
| Le Songe-creux                                           | XVII. Epigrammeibid.                                |
|                                                          | XVIII. A mademoiselle Lecourreur ibid               |
| SATIRES.                                                 | XIX. Sor in métaphysique de l'amour ibid.           |
|                                                          | XX. Chanson                                         |
| Le Bourbier                                              | XXI. Impromptu à mademoiselle de Charolois, ibid.   |
| La Crépinade                                             | XXII. A madame Deibid.                              |
| Avertissement des Editeurs de Kehl, sur le Mondain. 745  | XXIII. A la même ibid.                              |
| Le Mondain,                                              | XXIV. A M. ie duc de Richellen Ibid.                |
| Lettre de M. de Melon à madame de Verrue, sur l'a-       | XXV. A madame de Rupelmonde lbid.                   |
| pologie du luxe                                          | XXVI. A madame De thid.                             |
| Lettre à M. le comte de Saxe ibid.                       | XXVII. A.M. Louis Racine bid.                       |
| La défense du Mondain, ou l'Apologie du Luxe ibid.       | XXVIII. Impromptu à M. le comte de Vindisgratz. 765 |
| Sur l'usage de la vic                                    | XXIX. Sur les Fétes Grecques et Romaines, ibid.     |
| A maître Abraham Chaumeix, sur le Pauvre Diable. 790     | XXX, Impromptu à madamela duchesse de Luxem-        |
| Le Pauvre Diable                                         | bourg                                               |
| La Vanité                                                | XXXI. Les Deux Amours, à madame de Rupel-           |
| Avertimement des Editeurs de Kehl, sur le Russe à        | mondeibid.                                          |
| Paris                                                    | XXXII. A madame de Luxembourg ibid.                 |
| Le Russe à Paris, petit poéme en vers elexandrins, ibid. | XXXIII. Sur un Christ babillé en jésuite Ibid       |
| Dialogue d'un Parisien et d'un Russe tbid.               | XXXIV. Triolet, a M. Titon du Tillet 764            |
| Les Chevaux et les Anes                                  | XXXV. A madame Deibid.                              |
| Eloge de l'Hypocrisie                                    | XXXVI Impromptn sur un cahier de lettres de         |
| Avertissement sur le Marseillois et le Lion              | medame la duchesse du Maine., Ibid.                 |
| Le Marseillois et le Lion ibid.                          | XXXVII. A mademoiselle ibid.                        |
| Avertissement des Editeurs de Kehl, sur les Trois        | XXXVIII. Epigramme fbid.                            |
| Empereurs en Sorbonne                                    | XXXIX. A madame la maréchale de Villars Ibid.       |
| Les Trois Empereurs en Sorbonne 738                      | XL. A madame la marquise de Crillon ibid,           |
| Averlissement des Editeurs de Kehl, sur les Deux         | XL1. A M. l'abbé Couet , bid.                       |
| Siècles                                                  | XLU. A M. de La Faye ibid.                          |
| Les Deux Siècles ibid.                                   | XLIII. Inscription pour une statue de l'Amour 765   |
| Le père Nicodéme et Jeannot                              | XLIV. A M. de Cideville Ibid.                       |
| Les Systèmes                                             | XLV. A madame de Nointelibid.                       |
| Les Cabales                                              | XLVI. Vers envoyés à M. de Sylva ibid.              |
| La Tactique,                                             | XLVII. A madame la marquise d'Ussé ibid.            |
| Dislogue de Pégase et du Vieillard 752                   | XLVIII. Chanson pour mademoiselle Gaussin. , ibid.  |
| Le Terups présent, par M. Joseph Lafflehard 757          | XLIX. Portrait de M. de La Fayeibid.                |
|                                                          | L. Epigramme sur l'abbé Terrasson ibid.             |
|                                                          | LL. Réponse à M. de Formont 766                     |
|                                                          | LII. A M. le maréchal de Richelieu ibid             |
|                                                          |                                                     |

| Pofuta white. Pages.                                 | Poisus sittes. Page.                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIV. Madrigal 766                                    | CXII. Sixain                                                                                                |
| LV. Epigramme coutre Destouchesibid.                 | CXIII. Invitation au même                                                                                   |
| LVI. Pour le portrait de madamoiselle Sailé ibid.    | CXIV. A madame de Bassompierre, abbesse de                                                                  |
| LVII. A mademoiselle Alssé ibid.                     | Poussai                                                                                                     |
| LVIII. Impromptu écrit chez madame du Deffaud, ibid. | CXV. Pour le portrait de Jean Bernouilli ibid.                                                              |
| LIX. A madame de Fontaine Martel 767                 | CXVI. Le portrait manqué ibid,                                                                              |
| LX. AM. Bernardibid.                                 | CXVII. Vers mis au bas d'un portrait de Leibulta. Ibid.                                                     |
| LXI. Epitapheibid.                                   | CXVIII. Sur JB. Rouseau. ibid.                                                                              |
| LXII. A mademoiselle de Guise ibid.                  | CXIX. A madame du Châteletibid.                                                                             |
| LXIII. A mademoiselle Delaunayibld.                  | CXX. Epigramme                                                                                              |
| LXIV. A la même lbid.                                | CXXI. Reponse à M. de Linant                                                                                |
| LXV. A la même                                       | CXXIII. Imprompts fail dans les jardins de Cirey, ibid.                                                     |
| LXVII. A la même ibid.                               | CXXIV. A madame du Châtelet, en recerant son                                                                |
| LXVIII. Épitaphe ibid.                               | portrait ibid.                                                                                              |
| LXIX. A M. Linent. Bid.                              | CXXV. A madame du Châtelet ibid.                                                                            |
| LXX. Vers présentés à la reine ibid.                 | CXXVI. Pour le portrait de madame la princesse                                                              |
| LXXI. A M. de Forcalquier 769                        | de Talmoni,                                                                                                 |
| LXXII. A M. Lefebvre ibid.                           | CXXVII. A madame d'Argental lbid.                                                                           |
| LXXIII. A mademoiselle de Guise ibid.                | CXXVIII. A M. Jordan, à Berlin,                                                                             |
| LXXIV. A M. de Corlon ibid.                          | CXXIX. Epigramme sur l'abbe Desfontaines                                                                    |
| LXXV. A M. le duc de Guise ibid.                     | CXXX. L'abbe Desfontaines et le Ramoneur                                                                    |
| LXXVI. A madame la duchesse de Richelieu ibid.       | CXXXI. Vers écrits à la marge d'un manuscrit                                                                |
| LXXVII. A madame du Châtelet lbid.                   | de madame du Châleletibid.                                                                                  |
| LXXVIII. A madame la duchesse de Bouillon 770        | CXXXII. A M. II, auglais ibid                                                                               |
| LXXIX. A la méme lbid.                               | CXXXIII. A medame de Boufflersibid.                                                                         |
| LXXX. Contre les philosophes ibid.                   | CXXXIV. A madame la duchesse de la Vallière., . ibid.                                                       |
| LXXX1, A madame du Châteletibid.                     | CXXXV. A madame du Boccage., ibid.                                                                          |
| LXXXII. A la même ibid.                              | CXXXVI. Les Souhaits, sonnetibid.                                                                           |
| LXXXIII. A la même ibid-                             | CXXXVII. A M. l'abbé, depuis cardinal de Bornis. 727<br>CXXXVIII. Au roi de Prusse. — Billel de congé ibid. |
| LXXXIV. A la même ibid:                              | CXXXIII. Au roi de Pruse. — Billel de congé ibid.<br>CXXXIX. L'Epiphanie de 1741                            |
| LXXXV. A la mêmeibid.                                | CXL. A M. de La Noue, auteur de Mohomet II ibid.                                                            |
| LXXXVI. A la mème                                    | CXLI. Sur la banqueroute d'un nommé Michel, re-                                                             |
| LXXXVIII. Vers à madame de Champbonin 771            | ceveur-général ibid.                                                                                        |
| LXXXIX. Réponse à M. de Formont ibid.                | CXLII. Vers gravés au bas d'un portrait de Mauper-                                                          |
| XC. A madame de Flamsrensibid.                       | tuis                                                                                                        |
| XCI. A M, qui étail à l'armée d'Italie ibid          | CXLIII. Sur les disputes en métaphysique this                                                               |
| XCII. A madame du Châtelet 177                       | CXLIV. A M. Maurice de Claris                                                                               |
| XCIII. A M. Grégoire, député du commerce de          | CXLV. Sur le mariage du fils du doge de Venise                                                              |
| Marseilleibid.                                       | avec la fille d'un ancien doge ibid.                                                                        |
| XCIV. Quatrain pour le portrait de mademoiselle      | CXLVI. A madame la princesse Ulrique de Prusse. ibid.                                                       |
| Lecouvreuribid.                                      | CXLVII. La muse de Saint-Michel ibid.                                                                       |
| XCV. Devise pour madame du Châtelet                  | CXLVIII. Vers mis au-dessus de la galerie de Voi-                                                           |
| XCVI. A madame du Châtelei., ibid.                   | taire, à Cireyibid.                                                                                         |
| XCVII. Épigramme, ibid,                              | CXLLX. Portrait de madame la ducheuse de la Val-                                                            |
| XCVIII. A.M. Clément, de Montpellier lbid.           | lière ibid.                                                                                                 |
| XCIX. Epigramme ibid.                                | CL. Imprompts lbid.                                                                                         |
| C. Epigrammeibid.                                    | CLI. A l'impératrice de Russie, Élisabeth Pé-                                                               |
| CI. Sur M. de La Condamine                           | trawnsibid.                                                                                                 |
| CHI. A medame du Châteielibid.                       | CLII. Epigrammeibid.                                                                                        |
| CIV. A mademoiselle Gaussin                          | CLIII. Impromptu sur la fontaine de Budée, à                                                                |
| CV. A M. Pallu, Intendent de Moulins                 | Vere                                                                                                        |
| IVI. A M. do La Chausséelbid.                        | CLV. A madame de Pompacour                                                                                  |
| CVII. A M. de Verrières                              | leine                                                                                                       |
| VIII. Sonnet à M. le comie Algarotti Data            | CLVI. Quatrain sur le maréchai de Saxe                                                                      |
| AX. Impromptu a M. Thieriot.                         | CLVII. A medame de Pompadour                                                                                |
| A. A.M. de La Bruère                                 | CLVIII. Inscriptions mises sur la nouvelle porte                                                            |
| XI. A M. Bernard, anieur de l'Art d'Aimes            | de Nevers                                                                                                   |
| Les trois Bernards. ' bid, .                         | GLIX. AM. Clément de Dreux ibid.                                                                            |
|                                                      |                                                                                                             |

| Possus sătins. Pages.                                                       | Posses whites. Pages                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| CLX. Conplets chanlés per Polichinelle à M. te                              | CCX. An même ibid                                            |
| comte d'Eu                                                                  | CCXI. Sur la naissance du duc de Bourgogne 786               |
| CLXI. A madame Dumout ibid.                                                 | CCXII. Au rot de Prusse ibid.                                |
| CLXII, Sur la chambre de M. de Saiut-Aulaire, à                             | CCXIII. Epigramme sur la mort de M. d'Aube,                  |
| Scennxibid,                                                                 | neren de Fonlenelle fbid.                                    |
| CLXIII. A madame la duchesse du Maineibid.                                  | CCXIV. A M. Mingard ibid.                                    |
| CLXIV. A madame du Châtelei ibid.                                           | CCXV. Au rol de Prusseibid.                                  |
| CLXV. A la mêmeibid.                                                        | CCXVI. A madame la duchesse de Saxe-Gothe ibid.              |
| CLXVI. A la même, dinant avec t'auleur dans un                              | CCXVII. A la même                                            |
| collège                                                                     | CCXVIII. A madame la marquise de Belestat tbid.              |
| CLXVII. A un bavardibid.                                                    | CCXIX. A mademoiseile de la Galaisière 787                   |
| CLXVIII. Impromptu sur la feuille du Suisse de                              | CCXX. A M. de Cideville ibid.                                |
| M. le duc de la Vallière 781                                                | CCXXI. Aux habitauts de Lyouibid.                            |
| CLXIX. A madame la duchesse d'Orléaus tbid.                                 | CCXXII. Inscription pour le portrait de M. de Lut-           |
| CLXX. A madame de Pompadour ibid.                                           | zelbourgtbid                                                 |
| CLXXI. Sur le serin de mademoiselle de Richelieu. ibid.                     | CCXXIII. A M. de Chenevitres ibid.                           |
| CLXXII. A M. de la Popelinière                                              | CCXXIV. An rot de Prusse ibid.                               |
| CLXXIIL Vers récités par une pensionnaire d'un                              | CCXXV. Vers pour le portrait de dom Caimet 788               |
| couvent de Beaune bid.                                                      | CCXXVI. Vers pour le portroit du duc de Roban. ibid.         |
| CLXXIV. Sur le panégyrique de Louis XV tbid.                                | CCXXVII. A madame la duchesse d'Orléans ibid.                |
| CLXXV. Épigramme sur Boyer, évéque de Mire-                                 | CCXXVIII. A madame Chauvelin tbld.                           |
| poix lbid.                                                                  | CCXXIX. Inscription pour la lombe de Pain ibid.              |
| CLXXVI. Impromptu à madame du Châtetel, dé-                                 | CCXXX. A madame Lulliu ibid.                                 |
| guisée eu turc ibid.                                                        | CCXXXI. Epigramme sur Gresset ibid.                          |
| CLXXVII, Au roi Stanislas 782                                               | CCXXXII. Epigrammeibid.                                      |
| GLXXVIII. A M. de Pieen ibid.                                               | CCXXXIII. Les Pour 789                                       |
| CLXXIX. A mademe du Châlelet ibid.                                          | CCXXXIV. Les Que., ibid.                                     |
| CLXXX. Etrennes à la même ibid.                                             | CCXXXV. Les Qui., ibid.                                      |
| CLXXXI. A madame de Boufflers ibid.                                         | CCXXXVI. Les Quoi bid.                                       |
| CLXXXII. Vers sur l'amouribid.                                              | CCXXXVII. Les Oui 790                                        |
| CLXXXIII. A M. Destouches ibid.                                             | CCXXXVIII. Les Nou ibid.                                     |
| CLXXXIV. Compliment au roi Stanislas, aur le                                | CCXXXIX. Les Fréron thid.                                    |
| théâtre de Luneville 783<br>CLXXXV. Chanson pour madame de Boufflers, ibid. | CCXL. Rondeau                                                |
|                                                                             |                                                              |
| CLXXXVI. Au roi Stanialas                                                   | nn âne ibid.<br>CCXLII. A M. le comte de Saint-Étienne ibid. |
| CLXXXVIII. A la même ibid.                                                  | CCXLIII, Vers pour une estampe de Pierre-le-                 |
| CLXXXIX. Epitaphe de madame du Châtelet thid.                               | Grand                                                        |
| CXC. A madame de Pompadour bid.                                             | CCXLIV. Au père Bettinelil                                   |
| CXCL A M. d'Arpaud Rid.                                                     | CCXLV. Sur ta mort de l'abbé de La Coste, con-               |
| CXCII. A madame de Pompadouribid.                                           | damué aux galères                                            |
| CXCIII. A la même, après une maladic ibid.                                  | CCXLVI. A M. le comte de tistd                               |
| CXCIV. Impromptu à la même                                                  | CCXLVII. Chanson sur Lefranc de Pompignan ibid               |
| CXCV. Vers en passant à Lawfelt ibid.                                       | CCXLVIII. Impromptu sur le suicide amoureux                  |
| CXCVI. Au roi de Prusse ibid.                                               | d'nu jeune Lyonnais                                          |
| CXCVII. Impromptu sur une rose demaudée par                                 | CCXLIX. Epigramme imitée de l'Anthologie ibid.               |
| le même roi bid.                                                            | CCL. Impromptu à madame la princesse de Wir-                 |
| CXCVIII. Placet pour un homme à qui ce roi de-                              | temberg                                                      |
| valt de l'argeul ibid.                                                      | CCLI. Hymne chante au village de Pompiguan, ibid.            |
| CXCIX. Au roi de Prosse ibid.                                               | CCLII. A madame de Salni-Aubin                               |
| CC. A La Métrie, malade tbid.                                               | CCLIII. Les Renards et tes Loups ibid.                       |
| CCI, Impromptu à Manpertuis, thid.                                          | CCLIV. Chansonibid.                                          |
| CCII. Imprompto sur un corrousel 785                                        | CCLV. A la signora Julia Ursina ibid.                        |
| CCIII. Aux princesses Ulrique et Amélie ibid.                               | CCLVI. Impromptu à une dame de Genère, ibid.                 |
| CCiV. Anx memestbid.                                                        | CCLVII. Inscription pour une statue de Louis XV,             |
| CCV. Sur le départ du roi de Prusse de Postdam                              | å Relms ibid.                                                |
| pour Berlintbid.                                                            | CCLVIII. Auire sur le même sujet fbid.                       |
| CCVI. A M. Darget ibid.                                                     | CCLIX. Autre                                                 |
| CCVII. Au joyeux de La Métrie tbid.                                         | CCLX. A l'impératrice de Rusie, Catherine II 791             |
| CCVIII. An roi de Prasse tbid.                                              | CCLXI. Sur le buste de madame de Brionne ibid.               |
| CEIX. Au même bid.                                                          | CCLXIL A madame Elie de Beaumont ibid.                       |
|                                                                             |                                                              |

| Pages. Pages.                                                                       | Poistes mities. Page                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| CCLXIII. A M. de La Tremblave 794                                                   | CCCXIV. Sur le vol fait par le contrôleur des finan-       |
| CCLXIV. An meme ibid.                                                               | ces                                                        |
| CCLXV. A madame du Boccage lbid.                                                    | CCCXV. Sur la destruction des Jésuites îbid.               |
| CCLXVI, Couplets à M. de La Marche, ibid.                                           | CCCXVI. A M. Guéneau de Montbelliard Ibid.                 |
| CCLXVII. Parodie d'une ancienne épigramme ibid.                                     | CCCXVII. A l'abbé de Voisenon lbid.                        |
| CCLXVIII. Epigramme, 794                                                            | CCCXVIII. Imprompty à MM, mes ennemis, ibid.               |
| CCLXIX. A M. Marmontel 795                                                          | CCCXIX. Au roi de Prusse ibid.                             |
| CCLXX. A M. de La Harpeibid.                                                        | CCCXX. Sur l'estampe du commentaire de la Hen-             |
| CCLXXI. Couplets d'un jenne homme ibid.                                             | riade                                                      |
| CCLXXII. Vers à mesdames D., L., C. et G ibid.                                      | CCCXXI. A M. Decroix ibid.                                 |
| CCLXXIII. A M. de Schowalow ibid.                                                   | CCCXXII. Inscription sur l'île de Malte 802                |
| CCLXXIV. A M. l'abbé de Voisenon 796                                                | CCCXXIII. Epitaphe de l'abbé de Voisenon ibid.             |
| CCLXXV. Couplet à madame Gramer ibid.                                               | CCCXXIV. A M. de Chastellux ibid.                          |
| CCLXXVI. 'A M. Dumonriez fbid.                                                      | CCCXXV. Impromptu sur M. Turgot lbid.                      |
| CCLXXVII. Au prince de Brunswick, ibid.                                             | CCCXXVI. A M. le prince de Beloselski ibid.                |
| CCLXXVIII. A madame de Scallier ibid.                                               | CCCXXVII. Réponse à mademoiselle, âgée de                  |
| CCLXXIX. A modeme de Saint-Julien ibid.                                             | onze ans                                                   |
| CCLXXX. Sur la mort du Dauphin 797                                                  | CCCXXVIII. A M. l'abbé Delille ibid.                       |
| CCLXXXI. A madame de M ibid.                                                        | CCCXXIX. A M. Leksin ibid.                                 |
| CCLXXXII. A M. Desrivières fbid.                                                    | CCCXXX. A madame de Florian 805                            |
| CCLXXXIII. Sur JJ. Rousseau ibid.                                                   | CCCXXXI. Au chevatier de Rivarol ibid.                     |
| CCLXXXIV, Réponse à MM, de La Harpe et Cha-                                         | CCCXXXII. A M. le prince de Ligne ibid.                    |
| banou                                                                               | CCCXXXIII. A M. Necker ibid.                               |
| CCLXXXV. A M. de Fékétéibid.                                                        | CCCXXXIV. A M. d'Hermenches ibid.                          |
| CCLXXXVI. Vers pour le portrait de M. de La                                         | CCCXXXV. A madame de Saint-Julien ibid.                    |
| Borde                                                                               | CCCXXXVI. A madame Denis ibid.                             |
| CCLXXXVIII. A l'abbé de La Bietterie ibid.                                          | CCCXXXVII. A M                                             |
| CCLXXXIX. Remerciment d'un Janséniste 798                                           | Villette 801                                               |
| CCXC. A M. Saurin.                                                                  | CCCXXXIX. A M. Pigalle, sculpteur ibid.                    |
| CCXCL A M. Marin                                                                    | CCCXL, A madame du Deffaudibid.                            |
| CCXCII. La charité mal recue fbid.                                                  | CCCXLL A madame Hebert ibid.                               |
| CCXCIII. A une jeune dame de Genère ibid.                                           | CCCXLII. A M.Me maronis de Saint-Marc ibid.                |
| CCXCIV. A medeme du Boccage ibid.                                                   | CCCXLIII. A M. Gretry, sur son opéra du Jugement           |
| CCXCV. Portrait demadame de Saint-Julien ibid.                                      | de Midas ibid.                                             |
| CCXCVI. Épitaphe du pape Clément XIII ibid.                                         | CCCXLIV. Épitaphe de M. Jayesibid.                         |
| CCXCVII. A madame la comtesse de B 799                                              | CCCXLV. Adieux à la vic ibid.                              |
| CCXCVIII. A M                                                                       |                                                            |
| CCXCIX. Sur un reliquaire fbid.                                                     | VERS LATINS.                                               |
| CCC. A M sur l'impératrice de Rossie ibid.                                          |                                                            |
| CCCI. A madame de sur un rosier ibid.                                               | I. Inscription sur une porte du château de Cirey. , 803    |
| CCCII. Sur Catherine II                                                             | II. Autre gravée aussi à Cirey ibid                        |
| CCCIII. A mademoiselle de Vaudeuil ibid.                                            | III. Vers sur le feu ibid.                                 |
| CCCIV. A M le chancelier de Manpeou ibid.                                           | IV. Vers pour le portruit du pape Benott XIV ibid.         |
| CCCV. Sur madame de Montferrat ibid.                                                | V. Au cardinal Quiriolibid.                                |
| CCCVI. A M. le président de Fleurieu 800                                            | VI. A M. Amman, secrétaire de l'ambassade de Na-           |
| CCCVII. Au landgrave de Hesse lbid.                                                 | ples ibid.                                                 |
| CCCVIII. A M, officier russe ibid.                                                  | VII. Inscription proposée pour l'école de chirurgie, ibid. |
| CCCIX. Impromptu falt devant un rigoriste fbid.                                     | VIII. Vers pour le portrait de ibid.                       |
| CCCX. A mademoiselle Ciniron ibid.                                                  |                                                            |
| CCCXI, A M                                                                          | VERS ANGLAIS.                                              |
| CCCXII. A madame de Brionneibid.<br>CCCXIII. Quatruin écrit chez madame Maillel, de | I. To Laura Harley, arec la iraduction 800                 |
| Ferneyibid.                                                                         | II. Sur les Anglais, avec la traduction Bid                |
|                                                                                     |                                                            |





